





B. Orsv. XVI 94

## ENCYCLOPEDIE MÉTHODIQUE,

v

## PAR ORDRE DE MATIÈRES;

PAR UNE SOCIÉTÉ DE GENS DE LETTRES, DE SAVANS ET D'ARTISTES;

Précédée d'un Vocabulaire universe], servant de Table pour tout l'Ouvrage, ornée des Portraits de MM. DIDEROT & D'ALEMBERT, premiers Éditeurs de l'Encyclopédie.



645714

# ENCYCLOPEDIE . METHODIQUE.

## GÉOGRAPHIE ANCIENNE,

PAR M. MENTELLE, Historiographe de Monseigneur COMTE D'ARTOIS, Censeur Royal, de l'Académie d'Histoire de Madrid, de celle de Rouen, &c.

TOME SECOND.



A PARIS,

Chez PANCKOUCKE, Libraire, hôtel de Thou, rue des Poitevins.

A L I È G E.

Chez PLOMTEUX, Imprimeur des Etats. .

M. D C C. L X X X I X.

Avec Approbation, et Privilège du Roi.

## GRÆ

GRÆCL .

L'ARTICLE des Grecs, ainfi que celui de GRÆCIA, ou de la Grèce, préfentant plusseurs points de discussion, & nécessitant de parler dans chacun d'eux , tantôt du pays & tantôt du peuple , on ne doit pas être surpris de les trouver quelquefois mèlés ensemble dans l'un ou l'autre arricle. Mais afin que l'on puisse, en cas de besoin, recourir à ce qui ne sera proprement que géographique, j'aurai l'attention de réfumer tout ce qui appartiendra aux pays dans l'article GRÆCIA. Les points fur lesquels seront établies ces divisions, ou leurs conséqueuces, se trouveront dans l'article GRÆCI, qui comprendra presqu'entiérement ceux de Pelasci, D'Hellènes, que je ne pouvois separer sans risquer de trop diviser des opinions ou des faits qui perdroient infiniment s'ils étoient ifolés, pour les vérités que l'on en tire, comme des conféquences naturelles. Au reste, j'aurai soin de rappeler, à chaque article détaché, l'article principal auquel il faut recourir. Et pour plus de facilité, tout ce qui va suivre sera divisé en plusieurs articles.

#### ÉTYMOLOGIE.

L'étymologie du mot Graci & Gracia a été le partage d'un très-grand nombre d'opinions. Les Grecs, dont l'imagination active n'étoit pas arrêtée par des difficultés grammaticales, & qui ont été les plus hardis, en même temps que les moins bons critiques, en fait d'étymologie, ont fait venir leur nom d'un cerrain Grécus ou Graicus, fils de Thesfalus. Saumaise ne voyoit dans le nom de Greens, qu'une altération de celui de Rehu , fils de Phaleg; altération caufée par la différence de la prononciation (1). Le P. Pezron voyant que Graia fignifioit en celtique, vieille, ainfi qu'en gree, conjecture que l'on avoit pu donner ce nom aux Grees, par opposition à des peuples plus modernes. Mais malheureusement pour cette étymologie, les premiers noms des Grees, les noms avec lesquels ils peuvent être regardés comme un peup ancien , font ceux de Pélafges & d'Hellènes. Le fentiment même de M. de Gebelin , qui paroit naître de l'ordre des choses, demande un peu plus de développement pour être adopté.

(1) On feroit porté à croire cette opinion fondée, en voyant combine la différence dans la prononcianon, apporté de changement à un même nom. Du mot Ermy, les Latins out fait véfems, é. nous vespects d'Enraceut, les Latins out fait véfems, les latins, aproprie fait qu'illems, les latins qu'es per les latins que fait qu'illems, les latins, aprèvous jes Efoganols, obifes ; les Anglois, bishep; à mous, évaues, éc.

Geographie ancienne. Tome II,

### GRÆ

clon lui, comme on le verra ci-après, les preers habitans de la Greec y vinrent du nord, c'esta-dire, des bords du Danube; ils portoient alors le nom de Pélasges. Ils avoient à leur droite nne mer longue & étroite (le golfe Adriatique), fort refferrée dans toute son étendue; ils l'appellerent la mer Illy-rique, c'est-à-dire, étroite : ils donnérent de même le nom d'Illyrie au pays qui étoit sur les côtes. Mais des qu'en avançant ils eurent trouvé les monts Acro-Cérauniens, à la hauteur de la Chaonie & de la Theffalie, où se termine le golfe, ils trouverent une mer large & spacieuse : ce ne sut plus le nom illyrique, mais le mot Rha ou Rhe, vaste, immense, dont on sit Raicus, pour défigner la mer, ou le peuple qui dominoit sur certe mer. Héfychius a confervé ce nom comme primitif des Grecs. Mais, dit M. de Gébelin, comme les linguales L & R fe font fans ceffe précéder de la gunurale, le mot Rhaicus devint aifément Graicus. Si cene étymologie n'est pas la véritable, au moins est-elle très-heureuse; & donne de plus la raifon pourquoi les peuples portant le nom de Grecs furent dislingués de ceux appelés Macédoniens, Thraces, & des autres nations pélafgiques, quoiqu'ayant très-vraisemblablement une origine commune.

#### ORIGINE.

Let anciens hilloriens de la Gréce ne paurent que fort rard, & fonmissien pas de renfejiements fur l'origine des Grecs. Ils s'imaginérent que la retre venoit de producire les premiers habiens qui retre venoit de producire les premiers habiens qui son de l'origine de la Gréce n'à pu être peuplié dans les commencements, que par des colonies de Celtes, qui, cherchant des connées plus heureufes, de qui, cherchant des connées plus heureufes, de l'origine de l'o

Tous les divers peuples des différentes contrées de la Grèce furent connus, des l'origine, fous le nom de Pélasges.

L'origine de ce peuple a excité l'attention des favans. M. l'abbé Geinoz dis feulement que les Pélafges fon antérieurs aux Hellènes, nom d'une partie des Grees, & que la contrée qu'on défigna par le nom d'Hellas, avoit auparavant été appelée Pélafgie.

M. de la Nattze dit que les Pélafges & les Hellènes étoient deux nations différentes; que les premiers perdirent leur nom en s'incorporant avec les Hellènes; ce qui étoit confommé dans toute la Grèce dès avant la guerre de Troye. M. de la Nature attribue au pàys, & non à la nation, la passage d'Hérodote, où il est dit que les Ioniens Afiaiques, tant ceux des iles que ceux du continent, étoient une nation pélassique, qui sur connue ensuite sous le nom d'Ioniens.

M. Gibert, sur ce passage d'Hérodore, dit que les Ioniens-Athèniens, qui étoient Pélasses d'origine, ne foritent jamais de leur pays; mais que les Doriens-Lacèdémoniens, qui étoient Hellènes, our été fort errans. Selon lui, les Athèniens, naisun-pélassique, devintrent Ioniens en prenant Ion pour

chef de leur république.

M. Fréret s'occupa à pronver que les habitans de la Lydie, de la Carie, de la Myfie; que les Phrygiens, les Pfidiens & les Arnichiers même, éroient originairement une même nation avec le Pélafges ou Grees Européens : il en donne la preuve par le rapport des langues de tous ces peuples, malgré leurs différentes dialectes.

M. de Gebelin croit rouver dans Moyfe, le vrai fyfthem de l'origine primitive des Grecs. Il fait voir que Moyfe, traçant la généalogie de senfans de Noé, de que Japhero ou Japer, un des fils de Noé, eut fept fils; que le quatrième 3 appeloit lon, & que celui-ci fut père d'Elifa, Thanfis ou Thusfis, Keim & Dodanim. Cet lon doit avoir et le père des Grecs. & il faut chercher chez les Grees quatre nations formées par fee quatre fils.

M. de Gébeiin dit que la Pélafgie emberfaint un le terrie qui qui entre le Damiba é la mer du Péloponnélé, que c'eft la qu'il faut trouver la present parage des quartes fis d'în. La Thress monine parage des quartes fis d'în. La Thress monine le parage des quartes fis d'în. La Thress monine le propose de Géres, su nord de la Macédoine de Macédoine de Macédoine de la Macédoine de la Macédoine de la Macédoine de la Contre le Pourse, fiche les Gross exa rements; Elfja de La Doriera, fiche les Gross exa rements; Elfja de La Doriera, fiche les Gross exa rements; Elfja de la Contre de la Co

M. de Gébelin dit que l'histoire de Deucalion est ha basé de la chronologie & de l'histoire grece. Ce Deucalion est remarquable par son désige, son arche, & par sa qualité de père des Greco utilielles. Toutes les circonstances que l'on rapperte de Noé & de Deucalion, portent à croit que c'est le même personnage, puisque ce que l'on dir d'eux, est arrivé à la même époque.

You dir d'eux, est arrivé à la meme epoque.

M. de Gébelin dir aufti que la fable des Argonaures & leur voyage en Colchide, est une copie
de la navigation de Noé. Par la Colchide, on entendoir l'arche dans laquelle se fauva Noé & sa famille. Ce mot, en grec, devint le vaisseu Argou.

M. de Gébelin trouve encore Noé dans la mythologic grecque fous le nom de Phrysus on l'homme fanve, & liè avec le nom de la Colchide. Phrysus on Noé est obligé de se sauver dans la Colchide, phithère de l'arche. Dans la ginalogie de Docacióna par les Grace; lis our clucirch à donner une ideo de fas defectadans, chefs de leur nationa, 8; lisign'à la quarrième girirationa; ilse non creduit la gelechojea comme Noyée, au mones pirqu'à la quarrième genération. d'hou qui a quarte fil. Che les Grece, Deccaliona d'ho qui a quarte fil. Che les Grece, Deccaliona d'hou qui a quarte fil. Che les Grece, Deccaliona d'hou qui a quarte de Grece and d'fingule malàpropos Billins, donn le nom signific pio des Grac, m'un performate sins. Se que c'el un feul de m'un performate misses, Se que c'el un feul de m'un performate messa.

Puifque Deucalion fur père des Hellènes, & que de lui défecndireut rottnets les nations pélaf-giques; puifqu'Hellen est le même qu'lon, on ne pourra, felon M. de Gebelin, dire que les Hellenes & les Pélafges fuffient des nations différentes, & que celles-i durent exterminées par celles-is. Il ajoute que cen noms défiguérent le même peuple, au même peuple, auin fous des aspects différents.

M. de Gibelin dir que les Pélafges furent les feuits poffeifeurs de toute la contrée qui s'érendoir des rives du Dambe jufqu'à la mer de Péloponnéle, qu'ils peuplérent à Thrace, la Gétie, la Macddoine, l'Illyrie, l'Epire, la Theflâte, la Phocide, l'Attique, le Péloponnéle; qu'ils envoyérent des colonies au loin, dans l'île de Crière, dans l'Etrurie, dans l'Ilusile méridionale. Que d'autres traverferent le Dambe, & porrèterna tu-

delà les noms des Dates & des Geiez.

La Gréce étoi en cer étar, felon M. de Gébelin, loríque quelques colonies étrangéres arriverent fuccellivement fur fes côres : Céropp à Athènes, Danais à Argos, Cadmus en Bécole : correte voinne de l'Egyprie, de la Phènicie, II ajoute que jamais les Egypriens n'envoyèrent de colonie hors de chez cux.

Les Ifraélites venoient d'arriver dans le pays des Cananéens; ils en chaffoient les habitons de toures parts; la plus grande partie dut fe refugier chez les Phéniciens, qui, mairres de la mer, se débarraffèrent de cette population furabondante,

par le moyen de leurs vaincaux.

par le moyen de teur vauleuille.

Grand de le consequence de le consequence de co

que les Grecs le dérivoient d'un prétendu Hellen, fils de Deucalion, & qui ne peut être qu'Ion.

M. de Gébelin dir que, des qu'il est prouvé que Deucation est le même que Noé, & que les Hellenes font des Pélaiges qui confédérèrent, le système de la chronologie grecque avant la guerre de Troye s'écroule emicrement, puisqu'elle n'étoit fondée que fur deux erreurs; l'une que Deucalion avoit vecu dans la Grèce peu de fiècles avant cette guerre; l'antre, qu'il étoit père des Hellénes à l'exclusion des Pélasges.

La première époque de la chronique de Paros, avant laquelle les Athèniens ne connoissent rien dans la Grèce, est le règne de Cécrops à Athènes, au seizième siècle avant l'ère vulgaire. Les Athéniens prérendoient que Cécrops les avoit tetirés de l'erat fauvage où ils vivoient. Ils disoient que Cécrons étoit contemporain de Deucalion.

Les habitans de l'Attique, fous le nom d'Ioniens, étoient divifes en douze tribus; mais Théfée, après la mort d'Egée son père, les assembla en une cité & les reunit en un corps de ville, pour pouvoir se rassembler plus facilement. Il confia aux nobles l'administration des objets qui concernoient le fervice des dieux & ce'ui de la inflice. Il donna à cette cité le nom d'Athènes. Selon le rapport de Plutarque, les habitans de l'Astique, avant cene époque, n'étoient connus dans la lifte des Hellenes que sous le pom d'Ioniens.

Les deux derniers auteurs qui ont très-récemment publié une histoire générale de la Gréce, favoir M. Coufin Defpréaux & M. John Gillies (1). ne se sont point appliqués à démonirer la vériré d'un système sur les premiers commencemens de la Gréce. Je vais donner une idée fommaire de la manière dont chacun de ces auteurs a traité l'origine des Grees.

" Les peuples, dit M. Cousin (T. 11, p. 1), ont un penchant à se donner une origine illustre, & qui , toujours parée de ce que le merveilleux peut y ajouier, va le perdre dans la nuit des temps. Les Scythes disputoient d'ancienneré avec les Egyptiens. Ceux-ci failoienr remonter leurs anna'es audelà de mille fiècles, & les Bahyloniens se vantoient d'avoir observé le cours des astres 473,000 ans avant le passage d'Alexandre en Asie ».

Si les rivalités nationales ont fait paitre ce penchant, on doit à l'amour de la patrie de l'avoir fortifié. On se plait à exalter ce qu'on aime. Les Grees, qui portoient cet amour au plus haut degré d'energie, se glorifioient d'une antiquité sans bornes, Les Athèniens se disoient aussi anciens que le

(1) Le premier de ces ouvrages, en huis volumes, se trouve chez Durand, neveu, le fecond, très-bien traduir en françois, & enricht de favantes notes par M. Carra, se trouve chez Buisson, hôtel de Coër Josquer, rue Hautescuille, 6 vol. in -8°, avec des eartes.

foleil. Les Arcadiens prérendoient exister avant la lune. Les Lacèdemoniens étoient enfans de la terre : tous, en un mot, avoient ces dieux même pour ancètres & pour fondateurs. Originaires des pays qu'ils habitoient, ils avoient enseigné les arrs & les sciences aux autres nations. Ils avoient fait les premières actions dignes d'èrre transmises à la postérité. Cependant, en les comparant aux penples dont nous venons de parler, en les envifageant prives de tout cet appareil fabuleux, on tronvera que leur existence est très-récente, en égard à celle de ces mêmes peuples à qui ils la doivent. A peine leurs annales remontent-elles au dix-neuvième siècle avant l'ère vulgaire. Leurs propres hilloriens nous donnent cette époque, en avocant l'état fauvage dans lequel les trouva plongés la première colonie qui aborda chez eux.

Dejà des exploits glorieux, des profondes recherches, & des découvertes utiles illustroient d'autres nations. Dejà de grands empires florissoient. Cependant, les Grecs habitoient, fous un ciel heureux, le plus beau pays de la terre : ils tiroient leur origine de nations plus ou moins policées. qui n'avoient pas ignoré les arts les plus nécef-faires à la focicie. Comment perdirent-ils ces connoiffances, que le temps perfectionne, & auxquelles il ajoute fans cesse, loin de les détruire? Par quelles causes recomberent ils dans cette barbarie, où, sans liaison entre eux, & incapables de se procurer les moindres commodités de la vie .

on les voit avant Inachus ?

Une révolution si étonnante ne pent s'être opérée que par quelque grande catastrophe, à moins qu'ou ne suppose que les Grecs sauvages, en arrivant dans le pays, y restèrent tels jusqu'au temps dom nous parlons. Mais, si l'on fait attention aux nations civilifées qui environnoient la Grèce aux temps écoulés durant cet intervalle; fi l'on se rappelle, en ourre, que des peuplades multipliées les ones par les aurres, & formées de proche en proche, ne fauroient perdre entièrement l'idée des arts & des connoissances les plus fimples, les plus nécessaires; on s'appercevra qu'une pareille opinion n'a rien de vraifemblable. Tour porte à croire que la Grèce sur originai-

rement habitée par des peuples, non pas auffi policés qu'ils le turent dans la fuire, mais bien eloignés de cet abrutiflument ou nous les trouvons aux temps des premières colonies. Il cst probable qu'ils vivolent en fociété : leur dispersion totale, & l'ignorance qui en fut la fiire, ne peuvent être attribuées qu'à guelque évérement errange.

La Grèce fut exposée à plusieurs déluges : ceux d'Ogygès & de Deucalion, dont les annales grecques font mention, en font la preuve. On reconnoit encore, à la disposition du pays, entouré de montagnes élevées, entre lesquelles coulent un grand nombre de rivières, combien il dut être exposé à ces fortes d'accidens, avans les grands travaux entrepris enfuite par les habitans de ces contrées.

Les notiens out fait mention de plufieurs délages artivés avac celui (Dayges, Hanon en cire deux plus notenes que celui (Dayges, Hanon en cire deux plus notenes que celui de Deucalion. Tous telembranes de la companie de la companie de Gréce propriment dite, coi les Caucelyfines cautérent les plus grands déforders ; plutients trouvérent un afyle fur les monsignes. Platon sjoute que les précise de Sais, en Egypea, avoient dit que les précise de Sais, en Egypea, avoient dit détail de ces évênemens. Ils lui en appiréen même plufiques réconflacres (qu'il giporoi et

On pourroir regarder, il eft vrai, ce que Plaque dit à ce fujer, comme une feilon philolophica, propre à donner quelqu'apparence à ce qu'il racontoit de l'île Atlantique, Cuft du moins ce qu'en penfent eeux qui traitent cette hifloire de fabilleufe. Mais peut-on fontenir que, de tant de deluges qu'on trouve dans les anciens, aucun n'ait un fondement réel?

Le même Plaise, voulant rechercher l'origine de la foritée vitele, pande d'un deligue qui dus furgrendre le genre humain : mais nous ne connoiffions que le deligue juniverief, arrivé fong-temps avant l'époque où li place la fien, sôont il fait une 
avant l'époque où li place la fien, sôont il fait une 
pour l'en place le fien, sôont il fait une 
de Deutslion, 6r. & qu'il ne leur donne pas plas 
de Deutslion, 6r. & qu'il ne leur donne pas plus 
en ille ou deux mille ans d'ântquiér éc qui 
pout fire vrait, relaivement à ceute partie de la 
terre. Tout ce qu'il de de ce delbage, femble conmiers temps de la Grice, 8' de loigne fur les premiers temps de la Grice, 8' de peut guêtre 
vêtaure mi frait net sidés.

Touse les habinions futées en rafe campagne, fin ke borde de la mer, & Egéral-tement dans les lieux bas, furent emitienneu flushnes des suits de la financia del la financia

à Dédale, à Orphèe, Palamède, occ. Tels furent les hommes échappès à l'inondation. Par-tout s'offroit l'image d'une vafte & affreufe foliude. D'immenfes pays écoient fars babicans, Quelques perits troupeans de chèvres, de bomis écoient leur unique reffource pour fubifier; ou, privés des choics les plus nécessirs à la vice, ils écoient rédu tès à la paiure des bètes.

La crainte dut long-temps retenir fur les bauteurs ces bouviers & leurs enfans. Le déluge avoit fui de terribles impressions sur les hommes groffiers. Ils n'osèrent quitter les monnagnes pour aller s'établir dans les plaines. Le spedacle d'un pareil événement se préentant sans cesse à leur imagination, accompagné de toutes les horreurs qui en avoient été la suire, leur faisoit craindre de s'y expoler.

Cep-indant, après un grand nombre d'années, y trouvant forces par leur multinde, ils tenderen enfin de defeendre dans les vallèes; &c ene fut moore qu'avec des précautions eurémes. Quoiqu'ils cutivafient de ja des lieux bas, leurs villes, Cuture retraines étoient origions fur les hauteurs. Cuture retraines étoient origions fur les hauteurs. Cuture retraines étoient origions fur les hauteurs. Cuture retraines étoient originaire de ces prefifions communes chez les anciens : moutre à la ville, defcentre de la ville.

La population augmenant fur chaque montages (car il devisi y avvir d'abord peu de communication de l'une à l'aure), chaque famille pildieur coliuse, formetent des peoploides parlant le montages, mais la face du pays & les montages de l'augment de l'augment de l'augment l'augment de l'augment de l'augment de l'augment Les dividions, les guerres, les meutres pirient la désnet réuneurs plus intenment les membres de chaque famille. Il é forma une indimité de petin de chaque famille. Il é forma une indimité de petin vengeances arroces. Tels évoient les Grece lorique les colonies abordéerns chez cus.

Isi, une fioible aurore commence à répandre quelque clarif ur l'inflûrier grezque. Les écrivains parlent des peuples que trouvèrent les colonies. Bis nous erayonnent le tableau de louv vie & de leurs meurs. Ils rapportent même le nom générajue de Púlsiga, que perorie teres umblitude barbare. Misi, soriqui on vient à examiner quels fone la Púlsiga, jeun conjuie, eller singue, leurs singue se Púlsiga, sur origine, eller singue, leurs singue rette l'individual de l'individual

Les auteurs les plus célèbres conviennent de l'anciennet des Pélaiges dans la Gréce, qui, même avant d'avoir ce nom, porteit celui de Pélaigie; mais ils ne nous transinettent rien de fatisfaitant sur leur origine. Hérodote & Thucydide ne sons pas clairs sur cet article.

Apollodore, Ephore & Denys d'Islicarunic, crierier que les Faligas avoiten pris leur origine dans le Pélagea avoiten pris leur origine dans le Pélagea avoiten pris leur origine dans le Pélagonade, & qu'ils envey-érent de-1 de colonieren Tredital. Le deriere des casilhorises va Pélagea, celui de leur forire du Pélagonancie, & de leur forire du Pélagonancie, & de leur forire de Thefilis. Chalès de ce dernier pays, fossi le rigne de Desculion, ils péledrières pays, fossi le rigne de Desculion, ils péledrières (de l'Estable, Pfiguré y d'oi la padérece en Insile, de l'estable prieir y d'oi la padérece en Insile, de l'estable prieir y d'oi la padérece en Insile, de l'estable prieir y d'oi la padérece en Insile, de l'estable prieir y d'oi la padérece en Insile, de l'estable prieir d'oi la padérece en Insile, de l'estable prieir d'oi la padére en Insile, d'aux en Gotte nombrate, de lau un temps (Lalle, d'aux une fotte nombrate, des un temps de

où la navigation n'étoit pas même consus en Gréce? Qu'elle apparence que les habitans d'un canton sufic peu contdérable que l'Arcadie, sient pu envaluir toutes les contrels dont nous sons parté? Comment concilier la puisfance que Denys artribue aux Pélafges, avec la fuite de l'hilotier, qui n'en fait aucune mention? Il est vari qu'il tranche le nœud en les fusion acterminer par les dieux : édoncement digne de la fecine, mais qui répugne à la gravité de l'hilotier.

Tant de variétés, de contradictions & d'erreurs fue Pélafges, viennent de ce qu'on les a regardés comme un peuple particulier, parcourant fueceflivement la Gréce, l'Italie, ôv. lor fque cette dénomination, comme on l'a déjà obsérvé, n'est

qu'un nom générique.

Envisagés fous ce point de vue par les auteurs de l'histoire attique, les Pélaiges curent en ond du mot grec l'haeryse (cigogne), parce que, femblables aux oifeaux, ils parcouroient tantôt un lite, anôt un autre : tides conforme à ce que nous avons dit des premiers habitans de la Gréce.

Long-tempé paires avan d'être cultivateurs, ils errècim de pays en pays, cherchant les meilleurs pâturages. Teis font encore aujourd'hui les Seyhes & les autres pupels Nomades. Les anciens Gresco ne perdirent leur nom primitif que fucceffivement, & a medire quiss fe cividiferent, ce qui ne peut s'opèrer que par peuplade. Motas nombreux de jour en jour, pilos errans, les Péliges fareut fapour en jour peut de la commencia de la contraction de la Grèce confere i luird'à l'enniée evillation de la Grèce.

Dêji l'on découvre la raifon qui porra les Greca de figorificé d'être Autochhones (1), enfans de la terre même qu'ils habitolent; & nous en fommes plus portés à leut pardonner ectte vaine gloire, ainfi qu'à Héfode & A Servius, de leur avoir donné ea nom. La plupart des anciens halotiens ne connoffiant tien aut-dèl des temps fabuleux, bommes. Be Grecs écolont les premiers dis bommes.

Echappés aux ravages de l'inondation, & confinés fur les mongres qui leur avoient fauvé la vie, en ne leur laiflant que peu de moyens de les la prolonger, ces plares, ces bouviers, direnbiendt comber dans l'Abrutiffenent. Les autres, privés du fecours des troupeaux, alleient mangeant çà & là dans les champs l'herbe & les finits qui crofifent fina culture. I pocasar l'urige du feur, fant shabitation, fans nourriture propre, beaucoup dirent périr de faim ou de froit de

La violence des befoins furmonta la eraime; ces peuples defeenditent dans la plaine, Leur fort n'y fut guière plus heureux. Nouvellement forti dat fein des eaux, le pays n'offroit de toures parts qu'objets de peines & de fouffrances. Les rivières n'avoient point de cours certain , les

les, les sinngs plus de honnes déterminées : soit oin métrèges de noire Li. Le trer ne produisification métrèges de noire fuit le trer ne produisification de la constitute de la contraction de la constitute de la contraction de

Enfin, les befoins ne trouvant plus de quoi fe fatisfaire, on en vint à des excès horribles; & le plus foibles, fuecombant fous les eoups du plus

fort, lui scrvit de pâture,

On cotorio, qu'un milen de tant floreturs, les Plaiges culfien conferre l'Ide de la diviniel. Ex Plaiges culfien conferre l'Ide de la diviniel. Cependant il parolt, par les témoginages d'inciens auturs, que les Gress des premets temps on connu un tere fupciene, daugel cioient venus cons les autres. Ils "Expodence Daisospepon, felon Pronapides, précepteur d'Homère, Herodote confirme ce fennimen, El con peut l'inférre de ce qu'il die des Péliges, qu'ils ne donnoient aucun nom ni furnom aux dieux.

Quoi qu'il en soit, les Pélasges, avant leur mélange avec les colonies orientales, reconnoisfoient des êtres autenrs de l'univers , & qui veilloient à en maintenir l'ordre, d'où ils les avoient nommes dieux (2), Ores. Cette religion subfifta affez long-temps daus sa simplicité. Elle sut aliérée par l'atrivée des colonies étrangères, qui introduifirent l'usage de partager l'administration de l'univers entre les divinités diftinguées par leurs noms & leurs attributs. Cette révolution ne s'opèra pas tout-à-coup; mais enfin, les Pélasges voyant les noms des dieux se multiplier, allerent consulter à ce sujet l'oracle Dodone, le plus ancien de la Gree. & fonde par une pretreile d'Egypte, enlevée par des Phéniciens, qui la leur avoient vendue.

Mais, pour refferrer & rapprocher en un feult point de vue, ce un vient dêtre dit, & m'en reini à la manière dont M. de Gebelin a vu ces premiers commencemen de la Crée je dura de la companier commencemen de la Crée je dura de la langue greque, dife, poil, p. xxxii), un valde de la langue greque, dife, poil, p. xxxii), un valde de la langue greque, dife, poil, p. xxxiii), un valde que que principe con la mer Eggé forment lectré oriental, et que la part diverse chaines de monagnes, eff compte morti grandes lunder d'orient mo celebration de la reinite de principe d'aprece du refle en forme de principe de principe d'aprece du refle en forme de principe.

<sup>(2)</sup> De Oto facio, parce qu'ils maintenoitnt toutes

qu'ile, & l'on aura l'idée la plus caude de la distribution du foil dont il s'agit; & l'on s'affilmen faith bution du foil dont il s'agit; & l'on s'affilmen fans paine que la naune l'avoit formé pour ferrir d'apanage à une nation dividée en quarre grands peuples; ou plutôt, ce me femble, que les grandes divitions entre les pays, aménent nèceffiament avec le temps une division entre les pays, aménent nèceffiamen avec le temps une division entre les pays, aménent nèceffiament avec les temps une division très-fentible entre les peuples qui les habitent.

Les habitans de ces contrées n'étant pas nès dir fol même, mais étant defeendus d'autres peuples vivant en Afie, avoient du y être entrés par l'Hellefsont, bras de mer fort etroit. Les plus fimples ratioaux purent fervir à ce paffage, puifque plufieurs fiécles après, quinze mille Bulgares eurent le courage de le paffer à cheval, fans le fécours

d'ancune barque.

Ces colonies ne ponvant s'étendre au nord à cansia du Danube, dûrent s'étendre jusqu'à la mer Adriatique, & se replièrent ensuite vers la pointe du triangle.

Entre les chaînes de montagnes qui partageoient ce rriangle, les peuples prirent les noms fuivans. Entre le Dannbe & les monts Pæoples, la

Thrace,
Entre les monts Pæoples & le mont Olympe,

la Macédoine, Entre le mont Olympe & la presqu'ile, la Thessale, & la Grèce proprement dire, ou Doride, La presqu'ile porta le nom de Pélasséra, pays

maritime, & d'Apia, pays reculé; dans la fuire, elle reçut celui de Piloponnife. On verra les divisions de ces pays, quant à la

#### LANGUE

Gruce, à l'arricle GRÆCIA.

Les recherches fur l'histoire de la langue des forces niones likes de trop pres à celles de leur origine, pour que les anciens, qui évoient occupés des unes, ne s'occupalient pas suit des autre. Les philosophes tloiciens avoient, felen env., quelques rappors à tymologiques avoc d'aurres hapte. Niàs Ci-èron trouve leurs fentimens ridicules & frivoles.

Platon avoir apperçu le rasport de la langue grecque avec celles des Barbares du voirinage, rettles que celles des Phiray génes & des Thracece autori penties qu'on ne puevois avoir donné que les Gress & les Barbares ont été égalemen affigients à ceru loi, & que l'origine des nons n'à point dépendu de la velonité des hommes. Le maisse de la commandation de la velonité des hommes, le maisse de la commandation de la velonité des hommes. Le celle de la velonité des hommes, le maisse puedent de la velonité des hommes, le entiète le principe que les mots avoient une raison namerelle.

Plusienrs savans modernes ont rapporté l'origine de la langue grecque à celle des Hébreux ou des Phéniciens. D'auxres ont prétendu qu'elle dérivoit de quelques-unes des langues parlèes dans l'orient de l'Europe, comme la sevrhique, la celtique, la gostinque, ou même la germanique.

M. Freiet a trouvé des rapporis entre la langue grecque de l'éclavon on la langue grecque de l'éclavon on la langue dilvique. Il a trouvé dans celle-ct un grand nombre de moss femblables, pour le foi de pour la fignification, aux ancientes racines fimples de la langue grecque. La langue gaineale dont l'ancient gree et l'éclavon paroditent etre des disclotes, off celle des ancients habitoient un pays voolin de la Gréec, ils pouvoient faciliement pays voolin de la Gréec, ils pouvoient faciliement pairerer.

Pluficeurs favars d'Allemagne ont cru que la

Plinicurs favans d'Allemagne ont cru que la langue grecque defeendont de celle qu'ils parloient, & lui ont comparé le theuton ou la langue de Germanic, Jean-Marie Bellini ne fait qu'une feule & même laneue, de celle de Germanie &

de la Grèce.

M. Ihre, Suèdois, a trouvé de tres-grands rapports entre les langues latine, grecque & fuédoife, & il croit qu'on ne peut les attribuer qu'à une origine commune.

origine commune.

Ai. l'abbé Barthelemi a démontré qu'il y avoit de très-grands rapports entre le grec, l'égyptien & le phènicien

M. de Gebelin penfe de rott cela, que le gree et dit for exifience à accune de ces langues; mais qu'il eft d. rivé de la langue première de l'Europe ou de la langue criquie, fœur de la langue crientale. Il précedi qu'on ne peut parvenir à la vênté fur cer objet, qu'en ayant connoissance de l'origine des Grees.

Le P. Pezron avon avancé, avant lui, que la langue grecque devoir remonter aux Celtes. Mais comme ni l'un ni l'autre de ces favans ne favoir pas allez profondément la langue bresonne, il n'avoit pu établir aflez complèment les preuves de fon femiment. Je conviens moi-même qu'au prema appeçqu, il paroit prêter un peu au ridicule.

Mais quand on refléchit fur cet objet ; que l'on fe dit à foi même que les Grecs n'ont pas du parler d'abord la langue d'Homère, ni de Démosthènes; que, comme toutes les langues, elle a dû avoir un commencement, qui n'étoit autre que la langue des ancètres des Grees, quels qu'ils futient : qu'importe alors que ce foit de l'illyrieit, du phrygien? Ce dont il faudra convenir, c'est que cette langue originaire doit être, non de celle du peuple qui a précédé immédiatement les Grecs, Gères ou aurres; mais de celle du peuple qui a le premier habitè le pays. C'est jusqu'à ce pemple qu'il faudra remonter; la férie qui se trouve entre eux no ponyant prefenter que la fuccession des variations, Depuis les premiers Afiatiques passes d'Afic en Europe , Afiatiques que j'appelle Gomérites , parce que je ne connois pas de pemple qui ait précèdé celui ci, chaque famille s'eft irès bien expliquée entre elle, chaque fils a entendu fon pere, comme en France nous n'avons cesse de nous entendre. même depuis Amiot; cependant, la perfection de la littérature a apporté du changement dans la perfection de la langue. Ce n'est pas ici le lieu d'examiner ce qu'elle y a gagné ou perdu. Je m'en siendrai seulement à dire que, non-seulement depuis notre temps, remoniant julqu'à celui d'Amiot, mais julqu'à celui de Louis-le Germanique, on n'a celie de s'entendre en France de père en fils, mais même chacun a eru parler le langage de ceux qui l'avoient précédé, en convenant de quelques changemens qui n'étoient admis que pour tendre à la perfection. Cette opinion , que je regarde comme établie fans autre démonstration, me fait regarder comme très-admissible, celle de M, le Brigant sur l'origine de la langue grecque, qu'il attribue à la langue celtique. Or, cette langue celtique n'est, selon lui, que le breton. A ce qu'il a presenté d'une manière fi lumineuse & si péremptoire sur l'origine des langues, dans l'excellent prospectus de l'ouvrage qu'il doit publier, j'ajouterai la comparaison suivante, établie très-littéralement entre les quatre premiers vers de l'Iliade & les mêmes phrases en bas-breton. Je la dois à l'honnéseré & à la complaifance de ce favant. Elle m'a paru affez curienfe & elle est affez nonvelle pour devoir être consacrée dans cet ouvrage.

> Mistra čáře, 6ve., Ilnasiařen Nyadise Meinn acidė, Tous, Peleiadeo Achileer (1) Ovaquero, iš popi Nyasse dayd čánes Collo me è, e meri Achoir alle ghé etekto Ilnaster Figorijas: Voyde čáře speše-los Ve ollas dei lest in eus pickees said Bero ile Hpisto, druhe Fishiyas trūye sursestu. Erozan, souche de goria teuke coune zář.

Mots Bretons expliqués.

Me nin, je n'iral pas : (indiquant) bouderie, colère.

A e di, il est jour; parler d'abord, ouvrir les travaux.

Ton a, qui va couvrant, qui eff au-deffus, Coll som nen se, ce qui me perd, qui m'abime. E mari, tu feras plus, plus fimp'ement. Al laghi, ce qui eft defus, ce qui accable. Et che, allé à la maison , portè. Vi sid, & contr, beaucoup. De i, deux. I fe ni me, qui eff plus fort que I fe ni me, qui eff plus fort que

moi.
Pju ke, le fouffle du corps, rendu par la bouche.
Ai di is, la marion d'en-bas, l'enfer.
Bo ro i a fé, qui a fait tomber, descendre.
E r on, qui eit èlevé au-deffus.
A on te, qui eff toi, celui-là.
Goria, à dévorer.

Goria, à dévorer. Teuke, donné.

Councilin; Coun è ¿é, qui est chien.

(1) Les mors en italique ne fost pas bas-breton; ce font les nome grecs tout fimplement,

La simple lecture des mots grecs & des mots bretons suffit pour nous convainner qui el matériel des mots est fi semblable, que l'on ne peut se resuser à croire que l'un soit venu de l'autre. Or , ce n'est certainement pas le breton qui est défecnadu du grec.

defected du grec.

Mais comme il fe pourroit très-bien trouver
dans une langue des moss qui culfont un rapport
matheni avec ceux d'une antre langue, fans que
cela füt conclusar, fi le fens propre ou figuré évoit
différent, il flaut donc que l'on me perment d'apporter ici là preuve que les moss du breton ont
te fens des moss grecs (a). Voyons d'abord le fens
par des most latins placès liméralement dans l'ordre
des moss grecs (somes grecs des most grecs).

Iram, cane, dea, Pelida Achillis Exivofam qua plurimos achivis dolores attulis Multas autem fortiffimas animas orco demifit Heron, tyfos autem pradam dilaniandam fecit canibus.

Une traduction moins fervile rendroit ainsi ces quatre vers.

« Mufe, channe le courroux d'Achille, fils de Pélète, cette pernicieusé colère, fource des maux » qui accabiérent l'armée des Greces, qui précipita dans le royaume de Pluton les ames courageusés de tant de hêros, & livra leurs eorps » aux chiens (& aux vaurours) ». (Trad. de M. Gin.)

Mais pour ne pas trop interrompre mon texte, je renvoie à l'analyfe de chacun des mots bretons.

Je reviens à la langue grecque relie que nous la connoiflors. Avec le temps, elle fut partagée en plufieurs gaalectes, qui furent le dorien, l'eolien, l'attique & l'ionien.

Le dorien & l'éolien curent le plus grand rapport entre curs ; c'évoit la langue primitive des Grees : elle leur évoit commune avec les peuples celtiques. Cette langue étoit compofée de fons miles, & elle fe eonferva chez les Siciliens, les Péloponésiens, les Crévois, les Rhodiens & les peuples de l'Epire.

L'Attique étoit le grec perfectionné par les Athéaiens.

L'ionien étoit parlé par les Grees de l'Afie, qui labitoitent les villes d'Ephéle, de Smyrne, de Milet, év. Ces peuples firent amullis par l'exemple des Syriens, des Perfes, 6c. & leur langage dut acquérir encore plus de douceur que celui des Athènites.

(a) Je prie feulement d'observer que je ne prétends pas exibir qu'un Bas Breton entendroit ces phraites, fi on les lui distoit de fuite; ce n'étip se fa largue, quoique c'en foient les most: mais je dis qu'il eutendra chaque mot en particulier, & qu'il leur donnera à chaque mot en particulier, & qu'il leur donnera à chaque mot en particulier. Les dialectes grecs eurent un avantage qui affura la durée de leur langue. Aucune de ces dialectes ne fut facrifie à l'autre; namiebe pri les étrivains les plus difingués; régnant avec égalité dans les affemblées générales de la Gréce, dans ces jeux oi tous les Grecs étoient réanis, aucune ne pouvoit l'emporter fur l'autre jles oraceurs & les écrivains devoient les pofféder & ne leur accorder aucune préference.

Le génie de ceux qui se servirent de cette langue la porta de bonne heure à un degré de perfection, dont aucune des langues modernes ne peut fe flatrer d'approcher. Elle avoit, dit M. l'abbé Arnaud ( Mem. de linerat. ), une expression & un chant que nous ne retrouvons que dans notre mulique, & qui faifoit essentiellement partie du langage. Il n'y avoit point de syllabe qui n'cût fes sons, ainsi que ses remps propres; & l'art de la poésie & de la musique consistoir uniquement à prescrire à ces temps & à ces sons inhérens au langage même, des proportions & des rapports agréables. Le choix & l'affemblage des fyllabes longues & brèves, donnent à la diction plus de mouvement & de vie; & , de même , par le choix & le mèlange des (yllabes affectées par des fons aigus, graves ou moyens, la parole acquéroir encore plus de charme & un nouveau moyen d'imitation.

Quant à l'écrisure grecque, il eft requ d'adopre l'expinion que les confirme orientats firmett apportes en Gréce par Calmas. Comme les Orientaus en confirme de l'experiment de l'experiment par les des l'experiments de l'experiment ains. On ne fait à quelle époque lis adoptéents une surre mainer. Mais Paulintais, serime surres exemples, en mainer. Mais Paulintais, serime surres exemples, et apuelle d'orient de l'experiment par timble qui fiut rouvée écrite une lights de grache à d'orie, à la finavane de droite à gauche, ainfi alternativement; et que les Grecs nommèrem de l'autre de l'experiment par de grache à d'orient plus que d'experiment plus que d'experime

#### RELIGION.

l'entends ici par ce mot tout ce que l'on peut comprendre fous les noms de cofmagnaie, théogonie & mythelogie des Grees. Je m'étendrai peu fur chacun de ces articles, & ne ferai presque que rapporter les opinions des savans qui se sont le plus heureussement occupés de ces objets.

Queiques mythologifies, dir M. Coufin (wd. I., 1933), on fourme upe touse les falben fléciers. Page 1931 on fourme upe touse les falben fléciers deux, ain fug els behrs du pagatifine, nous reurspient les patriarches dont l'intérire el confervée dans l'incier netfament. Il ne faux, pour apprécier ce fyfteme, que jetter nn coup-d'ail fur les ourrages d'après l'équics on précend l'établir. Si les rapports que l'on veut trouver entre leg digur de la blue & les perfonanges de l'hif-

tolre faine font fi, purfais, pourrquoi tunt de viritètés dans les applicatione? Chee le suns, Saume eff Noiç lehre les aures, c'est Ahraham, des Saccorder fi mal dir le fond de la même opinion, c'est en doigner soute vraitemblance (1). Qui ne fine d'allieurs que, dann les temps où le font forfort d'allieurs que, dann les temps où le font forla nation juive n'estificieur pas encores. Séparée de la mer par les Phinicieus, Sp que les Phinicieus, cille avoit des loir qui la (Equrolent encore piùs des nations terrapiers; s fêt, da ha foite, le mélange des Juiss avec les aures peuples doma de la cues que le consolieur de la consolieur des des la cues que le consolieur de la consolieur des des la cues que le consolieur de la cues de la cues que que la cues de la cuesta de fon aux le cues de la cuesta de la cuesta de l'orieur de la cuesta de la cuesta de la cuesta de l'orieur de la cuesta de la cuesta de la cuesta de l'esta de l'esta enciente, plus los los de la cuesta de l'orieur de la cuesta de l'esta de l'esta de l'esta de l'esta enciente, plus los los de l'esta de l'orieur de l'esta enciente, plus los los d'esta de l'orieur de l'esta enciente, plus los los d'esta de l'esta enciente, plus los los d'esta de l'esta de l'esta enciente, plus los los d'esta de l'esta d'esta de l'esta d'esta de l'esta de l'esta de l'esta d'esta d'esta de l'esta de l'esta d'esta d

D'aures auteurs ont cru découvrir l'explication des fables dans les équivoques de l'autein language phénicien; mais II faudrois prouver d'abord que mouses les fables four noriginaires de Bénicie. Or, course les fables four noriginaires de Bénicie. Or, copules au témolgange des inflorierss. Peut-en croite que les premiers Greca sient artenda les Phéniciers pour fe former des dieux 2 Qu'à 13-res d'abord que qu'en conference pas de la conquistre pour fe former des dieux 2 Qu'à 13-res d'abord qu'en de l'auteins pour fe former des dieux 2 Qu'à 13-res d'abord qu'en de l'auteins pour fe former de dieux 2 Qu'à 13-res d'abord qu'en de l'auteins pour fe former abandonne le leurs pour rémalére celles de cet frangers, a l'excludion même des iregires des autres colonies le leurs pour rémalére celles de cet frangers, a l'excludion même des iregires des autres colonies d'arter de l'auteins d

Au furplus, est-on bien assuré de l'exactinude de ces favantes étymologies? Ne sait-on pas qu'en ce genre les auteurs sont douvent plus redevables à leur imagination qu'à l'analogie; & que beaucoup peu-ètre ont trop compté sur la difficulté de les vérifier?

Les dieux de la Grèce, loin d'être, pour la plupart, originaires de la Phénicie, venoient prefque rous de l'Egypte. Hérodote s'étoir affuré du fait par les recherches les plus exactes; mais, comme l'observe M. Frèret (Mém. de lin. T. xx111), dans fon mémoire sur le culte de Bacchus.... « Nos n mythologistes n'avoient pas la plus légère teinn ture du cophte; ils favoient de l'hébreu, du n svriaque & de l'arabe; ils en ont voutu faire n usage; ils ont voulu dériver de ces langues n tous les noms des divinités adorées dans la " Grèce, ceux mêmes qui étoient purement Grecs, » fans s'embarraffer fi les Phéniciens qui navigeoient pour leur commerce dans les iles de la mer Egce, & qui y avoient des comptoirs, ont n fair d'autres établiffemens dans les terres que » celui de Thèbes, qui étoit peu confidérable, » & où le phénicien fut tellement étouffe par la n langue des fauvages Grecs de la Béorie, que

n Bochart

<sup>(1)</sup> Voyet entre nutres ouvrages, celui de M. Guérin du Rocher fur les temps fabuleux ; quelle prodigalisé, ou plutôr, quel abus d'érudition!

" Bochart, malgré toute sa sagacité étymologique, » y a beaucoup moins trouvé de mots phéniciens

» qu'il n'a cru en découvrir dans la langue des » anciens Gaulois, chez lesquels les Phéniciens

» n'ont jamais pénètré ».
Ceux qui se sont déclarés pour les allégories, ont eu raifon, lorfqu'ils ne leur ont pas donné pour objet une physique trop favante & une morale trop profonde. Il paroit que M. de Gebelin, par exemple, prétoit aux Pélaiges des idées bien audesfus de l'intelligence ordinaire à des sauvages, lorfqu'il les faifoit raifonner en philosophes. Mais fi ces favans euffent ajouté que ces allégories étoient dues aux Egyptiens, le premier peuple police de la terre, & l'un des plus instruits, ils en auroient, ce me femble, découvert la véritable origine. En effet, c'est des Egyptiens que Pythagore & Piaton avoient recu les explications mystagogiques sur la génération de l'univers : & . lorsque postérieurement les sectateurs de ces philosophes se trouvérent dans la nécessité de défendre l'ancienne religion contre les chrétiens, & de développer les idées métaphyfiques fur lesquelles elle étoit fondée, ce n'étoit point de nouvelles idées qu'ils développoient pour faire disparoître l'abfurdité de cette religion, mais c'étoient celles des anciens, felon la remarque de M. Frèret. ( Def. de la chronologie , p. 364)

Une quatrième opinion, qui, fans être plus probable, a enleve presque tous les suffrages, est celle des mythologues, qui, rapportant tout à l'histoire, prétendens que les fables nous la repréfentent enveloppée seus d'agréables fictions, in-

ventées par les poêtes.

Peu contens de ces diverses interprétations, des favans de nos jours, fonmenant à un nouvel examen le chaos de la mythologie, ont effayé d'y porter de nouvelles lumières.

M. de Barre ( Mem. de litt. T. XVI & XVIII). pense que la théogonie d'Hésiode, ouvrage le plus ancien & le plus complet qui nous reste sur eeste matière, n'est que l'histoire des différentes religions qui le sont seccédées en Gréce, & que les dieux sont autant de personnages allégoriques.

Le système de M. l'abbé Beigier (Origine des dieux du paganifme ), ne differe de celni-ci qu'en ce que les principales fources des fables font, felon lui, une explication groffière des phénomènes de la nature, les équivoques du langage & l'abus du flyle poétique. Il prétend que les dieux n'ont point été des hommes ; il foutient même que les héros ne sont que des êtres imaginaires : selon lui enfin. l'histoire des dieux n'est que l'histoire namrelle du monde en général; & celle des héros, l'histoire naturelle de la Grèce en particulier. On ne peut disconvenir que ce système ne soit nes ingenieux. L'auteur s'appuie, comme Bochart & le Clerc, fur une intinité d'etymologies ; avec cette différence, qu'il les tire, en grande patrie, de l'ancien langage gree, qui, n'étant plus connu, dit-il, G.ographic ancione. Tome II.

des Grees postèrieurs, a donné lieu à des méprises fans nombre & à des fables de toute espèce (1).

Tel est le système qu'oppose M. l'abbé Bergier à ceux qui expliquent les fables par l'histoire, & finguliérement à l'abbé Banjer. Il fait voir combien est ridicule ce fameux empire des Titans, qui occupoit, dit-on, une si giande étendue de pays, & dont les poffesseurs surent les dieux d'une partie de l'univers. Un vafte empire dans des temos où la Grèce étoit entièrement fauvage : un empire donr on ne connolt ni l'origine, ni la destruction, sera toujours un être fabuleux. Jupiter, Neptune, Pluton, ces trois puiffans monarques, laiffant un nombre prodigieux d'enfans, & pas un fucceffeur : Homère du moins n'en dit rien. Eh! quelle apparence que les hommes aient choifi des hommes pour les adorer, des hommes fur-tout aussi charges de vices que l'on suppose les Titans? Le culte des premiers idolatres fut celui des affres & des parties les plus imposantes de la nature.

On verra dans l'introduction de cette histoire, que les Grecs, avant Inachus, étoient un peuple barbare, à peine forti de l'état de nature. Ils conscrvoient cependant l'idée d'un être suprême, reste précieux des traditions du genre humain. Le temps détruisit cette idée sondamentale, que remplaça bientôt le culte des êtres que l'on imagina présider à l'arrangement de l'univers. Les Grecs ne les invoquoient alors que collectivement; ils leur préfentoient toute forte d'offrande, sans les diffinguer par aucun nom, par aucun titre. A certe théologie groffière en fuccèda une plus groffière encore. Les génies, que l'on supposoit présider à la nature, furent confondus avec la nature même : le ciel & les astres eurent des adorateurs. Mais, d'où provint ceue multitude de dieux que les Grecs adorerent dans la fuite?

Les Pélafges formoient, dans les commencemens . une infinité de petites aflociations : un village & fon territoire étoit un peuple qui avoit ses dieux. Ces sociétés se réunirent : chacune apporta ses divinités, que l'on incorpora comme les hommes s'incorporoient eux-mêmes; & voilà la fource de ce grand nombre de dieux. Furent-ils originairement

des hommes ou des intelligences? On convient, & M. l'abbe Banier ( Explic. des fables, L. 11, c. 3), l'a prouve, que l'idolatrie a commencé par le culte des aftres. La réunion des Grees leur donnant de nouveaux befoins, ils diviniférent tous les objets parsiculiers dont ils defiroient ou dont ils redoutoient les influences. Ainfi naquirent les divinités de la mer, des fleuves, des fontaines; celles qui préfidoient à la génération, à la végération, oc. et des befoins naquirent les paffions, nouvelle fource de divinités : l'amour, a vengeance, la pitié, la crainte, la terreur,

<sup>(</sup>t) Cer ouvrage, imprime d'abord en quatre petites parties, a été depuis donné en deux vol. Il se trou-voit à Paris, chez Humblot, rue Sains-Jacques.

eurent leurs autels. Les peuplades grecques devierent des nations. Les dieux furent chantés par les poères, qui firent des généalogies. Les uns étoient pères des autres, selon le degré d'ancienneié : voilà les théogones.

Jamais l'Egypte ne déifia des hommes. Les Phéniciens rejettoient le culte des héros : les Grees, qui adoptérent la religion de ces peuples, n'adorérent donc point des hommes. Les divinités subalternes qu'ils admirent, ne furent donc que des héros ou des demi-dieux qui parrageoient la fouveraine béaritude, & non le pouvoir des divinités. Ils offroient aux dieux les vœux des mortels fans pouvoir les exaucer. Les honneurs qu'on leur rendoit se nommoient honneurs héroiques, & leurs chapelles, leurs auteis; leurs flatues étoient défignés par le mor hervia.

L'existence des héros est un sait dont il n'est permis de douter qu'à ceux qui ignorent les antiquités grecques. Il fustit de la lecture des ouvrages de M. Fréret pour en être convaincu; & un feul exemple, rapporté par M. Cousin, démontre que M. l'abbé Bergier a été entrainé par les conséquences

nécessaires de son système

On a tonjours ern que l'Egyptien Cécrops avoit fondé le royaume d'Athènes, & lui avoit donné des loix. Toute l'antiquité, les ouvrages & les monumens déposent en faveur de ce sentiment, Selon M. Bergier , a Cécrops est la hauteur ou la » croupe de montagne sur laquelle Athènes sut » bàtie d'abord... Κρυπετα, felon Héfychius, fignin fie lieux eleves. On a cru que Cécrops étoit Egypw tien, en prenant Airourros, lieu fermé, lieu en-» vironné d'une enceinte, pour le nomde l'Egypte... » Ainfi Kéxpo J Aryumries en vieux gree, fignin fioit hauteur fermée, ou entourée de murs.... » Celui-ci (Cécrops), épousa Agraule, fille " d'Aftæus; Αγραμλεν est compose d'Aγρος, " champ, & d'Aυλων, vallée; Actæus vient » d'A'zrn, rivage : Agraule , fille d'Actæus & n semme de Cécrops, est donc une campagne » ou terre baffe qui touchoit d'un côté la mer, & » de l'autre la hauteur fur laquelle on commença » à bâtir Athènes »..... L'étonnement, dit M. Coufin, ne feroit qu'augmenter, fi nous donnions l'histoire des autres héros : on verroit, par exemple, qu'Hercule n'est qu'un batardeau, & que tous ses exploits si vantes, se réduisent à des caux detournées ou vaincues par une digue....

M. de Gébelin, qui s'occupoit depuis très-longtemps de tout cé qui a rapport à l'antiquité, à l'origine des peuples, des cultes, des langues, publia les commencemens de son ouvrage peu après celui de M. l'abbe Bergier, Il n'est pas étonnant, die il dans son Monde primitis (T. 1, p. 169), que les anciens « Grocs custent, à une certaine époque, » perdu de vue le fens des allégories , & que l'on » cit même oublié que c'étoient des objets allén goriques. Nées dans l'orient des la plus haute n antiquité, préfentées continuellement sous les » traits d'une histoire téclle, liées à un langage qui n cella d'eire entendu, on ne dut voir inientiblement en elles que de l'historique; le souvenir de n leur première origine dut s'éclipser presqu'enn tiérement n.

D'après ces principes , l'auteur fait voir que les actions prétendues de Saturne, de Mercure & d'Hercule, confidérés comme des hommes par les partifans du fens historique des fables, ne font que des allégories ; la première , fur l'invention de l'agrisulsure; la seconde, sur celle de l'astronomie; celle d'Hercule cufin , fur le défrichement des terres. Cest ainfi qu'Hercule, felon M. de Gébelin, très-antèrieur aux Grecs, chef des dieux du fabéifme (1), emblème du tout-puissant, ame de la régénération, qui, le premier eut des temples chez les Phéniciens, ne parut plus, chez les Gracs, que le fils d'Alemène, le dernier des dieux & le premier des héros

Il fant voir dans l'ouvrage même avec quelle fagacité l'auteur donne de la réalité à ses opinions. Oterons-nous cependant observer, dit M. Coufin, que, dans cette manière, il s'est laisse trop emporter par l'esprit de système? Semblable à M. l'abbé Bergier, il ne s'est pas contente de reléguer les dieux au rang des êtres allégoriques; il pense, comme ce favant, que la plupart des héros sons autant d'etres imaginaires. Cependant il est aife d'appercevoir qu'Hercule le Phénicien, par exemple, originairement divinité purement allègorique, & représentant tous les attributs dont on a parlé plus haut, n'empèche pas qu'Hercule, ou plus exactement Alcide le Thébain, n'ait été un personnage historique, dont l'exist nee est démontrée. Peuton, quand on a lu la differtation de M. Frèret fur la chronologie de Lydie, & le grand ouvrage du même auteur contre Newton ; peut-on , dis-je , fans prétendre détruire toute certitude historique foutenir que des événemens auffi bien liés, auffi bien suivis que ceux des temps héroiques, dont il a donné des synchronismes si nombreux & si frappans, ne soient que l'effet du hasard?

De ce que l'histoire des dieux, qui ne sont réellement que des personnages allégoriques, restemble fouvent à une histoire de personnages qui pourroient avoir existé, nous aurions tort d'en conclure que ces dieux ont été des hommes. Par la même raison . de ce que l'histoire des héros contient souvent des allegories, nous n'en devons pas conclure qu'ils ne sonr que des personnages allégoriques.

On ne fauroit douter que des faits attribués au fils d'Alemène, un grand nombre ne soient allègoriques. Qu'en saut-il conclure? Qu'effectivement les Phéniciens apportèrent dans la Grèce le culte de leur Hercule, & que cette diviniré y eut fes autels. Mais lorsque les descendans du fils d'Alcmêne, devenus maîtres du Péloponnèse, pour se

(1) Voyet ce mot dans le dictionnaire de philosophie

donner plus d'importance, curent résuffi à confondre l'auseur de leur race avec la divinité phénicienne, Alcée avec Hercule, la légende orientale (e confondit avec les expolisis du hieros Hebain: l'emblème s'unit à l'histoire. Dans la fuiçe, les unus n'y vient plus rien que d'allégorique, les autres que de l'histoique, & tous curent tort, puisqu'elle renfermoit l'un & l'ause.

Uh für eigeneit par Paulicia (1) all ta prouve de ce quell'ansancici. Li Mirandie Pellas Status en confequence ciabli à Sieyone, ayant remarqui ele si haitasa i Monorarent Hercule que comme un héros, les engages à l'honorere comme dieu, i la utoffenien fui e lemine auxil ele Sacificache de deux efficieres. Cett engage a l'honorere comme dieu via com

porté trop loin, avoit un inconvénient très-réel, relativement à la connoissance de l'antiquité, on fait la supposition suivante. Admertons que la ville de Thèbes cut été détruite dans les temps héroiques. M. de Gébelin, dont je respecte d'ailleurs les lumières & la fagacité, avoit dit dans son monde primitif: " Thebes eft un mot oriental qui » fignifie une arche, un vaiffeau; mais les Orien-» raux faifoient voyager le folcil dans un vaiffeau; » il en étoit le pilose : dans ce fens donc , le Soleil » ou Hercule étoit appelé avec raison le Thébain ». D'après ce premier raifonnement, il semble que l'on peut, en bonne logique, ajouter : donc la ville de Thebes n'a point existe (2). Cependant même dans les temps historiques, cette Thébes a existe. D'accord, dira-t-on; mais Hercule n'exis-

Pour montrer que le système de M. de Gébelin,

(c) deires II. Ziewein Mysen thistera kerakelin (Fraktieres in Sain mys/geweinste figus pis heire & Fraktieres in Sain mys/geweinste figus pis heire & Griffich (Griffich et al. 1994). The sain mys/geweinste figus pis heire & Griffie feulement comme au mehror, mass sufficionmes un dietu. Cell et que M. Tabbé Césèya rend rediculement par ces mont « quis quoi entore un current de Paris de la companya del la companya de la companya del companya de la companya de la companya del companya de la companya del compan

(a) Le me rappelle qu'il part dans le temps des premières publication de cet ouverge, une lettre treis-frairmeile de M. Gudin de la Brenellerie, inférie dans un des mercures. Il Birdin feu un grand comme de perfonages françois du fière le précédent & du fiére adunt, ce que M. de Gébellin foite pur papor una perfonages de l'auterine Grèce, de demonators qu'il ne vocient james suitterine de l'action pur poper suit par l'action de des des consolidances et M. de Gébelin (il oc vouont que mouver les daugres de los q'ipthème,

toit plus dans ces mêmes temps. Non, fans doute; mais les Héraclides, ses descendans, exissions; leurs généalogies se rapportoient; on ne pouvoir les suspecter de collusion. Aussi M. de Gebelin ne prètend il pas établis ce s'ystème généralement pour tous les faits qui ont précédé la période historique. Il convient « qu'il y eut un C Thébes, une

» Trove, une Colchie, un Cadmus, un Minos, un Thicks; mais, ajonus-cit, noue cqui'on leur auribue ne peur être vrai : & fi l'on préfere leurs noms à d'autres, pour en faire le lière d'évenemens allégoriques, c'est qu'ils précoieurs d'évenemens allégoriques, c'est qu'ils précoieurs d'advantage à l'allégorie, dinfi, il faut roujours diffinguer le perfonnage allégorique du perfonnage ralei (selle manière de débrouiller le debrouiller de leur maire de débrouiller le des l'allégories de l'allég

" de l'histoire ancienne ».

On peur done conclure, d'après ce qui vient d'étre des que, dans la réligion percepu, el fluer bien diffiquer deux objes : l'hidioris des dieux de celle des histo. Cette religion ne maquit pas de la companie de la co

En admettant cette distinction vraiment essentielle, on peut convenir avec M. de Gébelin, que, dans le langage allégorique, l'univers devint Pan la nature féconde, Ifis; que le ciel fut Uranus; la terre , Rhes ; le foleil , Apollon ; la lune , Diane ; le temps & les moiffons, Saturne; les faifons, Hammon, Ofiris & Sirapis, ou Pluton; que l'eau fut Nepune ; le feu Vu'cain & Vefta ; l'air , Junon ; le labonrage , Cèrès ; les vendanges , Bacchus ; les neuf mois des travaux champètres, les Mufes : les trois mois du repos des plaifirs, les Graces; que l'amour fut Cupidon & fa mère la Beaute on Venus. L'industrie & les talens des doigts surent Minerve : & Mars, la valeur guerrière. l'ajoute avec le même anteur, que les douze mois furent sons la protec-tion de douze divinités que l'on appela les Grands Dieux, fix femelles ou fix Lunes, ac males ou fix Solcils; que chacune de ces lunes ou de ces foleils avoit une forme différente, felon les travaux relatifs à ces mois ; d'où réfultoient douze tableaux différens on douze grands dieux.

Ces êtres allégoriques, en se transportant chez diverses nations, changérent de nom (3), foit à (3) On trouvera dans le décionnaire d'antiquité, nonfeu ment les attributs de ces divinités, mais aussi leurs noms chez les Grecs, tels que Hisa pour Juoon; Atàs pour Mars, ou

cause des divers attributs qu'on leur donna, soit paree que chaque peuple voulut les défigner par des noms tirés de la propre langue. Ainfi la lune, qui fut la Diane des Romains, étoit Ariémife chez les Grecs; Aflanté chez les Syriens; Europe chez les Phéniciens; Sémiramis chez les Chaldéens; Isis chez les Egyptiens, &c. Le foleil fut l'Apolion des Grecs & des Latins, le Bel des Chaldens, l'Adad des Syriens, l'Ofiris des Egyptiens, le Melicerte des Tyriens, &c. Et tous ces noms furent allegoriques, c'est-a-dire, parsaitement assortis aux objets qu'ils défignoient. Ainfi, Diane vient de di , lumière; Artémis fignific règle de la terre; Aftane, deeffe des aftres; Europe, l'o:cidentale; Semiramis, la reine du ciel; Ifis, la maitreffe ou l'ancienne, il en est de même des noms donnés au soleil : ils reviennent tous à celui de seigneur, de roi, de fouverain.

Je patfe à l'explication qui doit nous mettre à portée de juger comment, chez les Grees, les anciennes divinités ou intelligences qui dirigeoient la nature, furent prifes pour des hommes déifiés.

Dans les temps recules, lorsque l'on vouloir illustrer un prince, ou quelque homme célebre, on lui donnoit le nom du dieu qui présidoit aux fciences ou aux aris dans lesquels il s'étoir distingué, qu celui de fils de ce dieu. Un prince redoutable fut Jupiter; parcourut-il les mers, on le nomma Nepune. Le Courage prit le nom de Mars; la Beauté celui de Vénus; la Sagesse ou les arts, celui de Minerve. Une princesse impérieuse étoit Junon. Se plaifoit elle dans les forets, ce fut Diane. Plus ies faits des perfonnages furent éclatans, moins il fallut de temps pour qu'un peuple groffier les attribuar aux dieux même. Infenfiblement les divinités se trouvérent chargées des actions des hommes qui avoient porté leurs noms, & le vice même, par ce moyen, monta dans l'olympe (1). Les poetes, pour faire leur cour aux grands,

leur fabriquerent des généalogies divines. La manie d'en avoir de pareilles fut portée au point que l'on trouve peu de personnes célébres dans les temps heroiques, qui ne se glorinent d'être descendues de quelque dieu. On ne doir plus s'étonner de rencontrer tant de Jupiters , tant de Neptunes , &c. ni même qu'un dieu fût revendique par plufieurs peuples qui le faifoient naure & mourir dans des necles fi différens.

A ce qui vient d'être dit, l'ajouterai deux mots pour faire con: w tre le syftème de M. l'abbe

& fuivans. ) M. l'abbé Fauchet convient que Jupiter & les autres dieux de la première classe, étoient des (1) Je dois obferver ici que quant à l'explication de l'origine de certaines tables chez les Grecs, auctine ne Carstait autant que celle qu'a donnée M. Dupuis, profes-

feur de l'universite, & qui se trouve insérée dans les dernieres édirions de l'affronomie de M. de la Lande,

divinités dont le culte fat apporté dans la Grêce par les colonies d'Egypte & de Phénicie, D'un autre côté, dit-il, les Grees avoient dreffé des auscls à des hommes célèbres, connus fons les noms de Jupiter, d'Apollon, de Mars, &c. De-la les deux systèmes opposés, celui des allégorifies & celui des evemerifles (2), qu'il veut concilier. Selon lui, les anciens ont cru que des hommes finguliers avoient été regardés comme des dieux qui descendolent fur la terre, & leurs actions forment la mythologie greeque. Sous ce point de vue, elle renterme des traits historiques, & sous le précédent les dieux allégoriques. Ainfi, ils font en meme temps anciens & nouveaux Egyptiens, Pheniciens & Grees; eternels, immortels, &c en mente temps hommes, au moyen de la thiophanie, que M. l'abbé Faucher diffingue de l'apotheofe. Par celle-ci, un homme devient dieu; par l'autre, un dieu paroit fous une forme humaine,

M. le confeiller Heine, auguel la littérature allemande a de si grandes obligations, a tépandu dans pluficurs de fes ouvrages un nouveau jour fur la mythologie des Grecs. Il eft d'avis que I'on ne doit pas la regarder comme tine fimple fiction. Il penie qu'elle enonce les faits historiques les plus anciens, & contient le fystème de la philotophie des temps les plus tecules, ainfi que les origines des peuples & des grandes familles. Mais auffi recommandoit-il dans un écrit qui parue il n'y a pas long-temps, de ne pas confondre toutes

les epoques & toutes les espèces de poetes. M. Hermann , l'un des disciples de M. Heine , ayant adopté les principes à l'égard de la mythologic grecque, vient de les expliquer avec clarté quant a Homere & Hefiode, dans un manuel mythologique qu'il vient de publier à Berlin (3). Il y traite ues quatre origines générales des chofes du chaos, da Tartare, d'Eros & de Géa avec fa postérité. Il a fu tirer avec beaucoup d'efprit & de fagacité des deux poetes que j'ai nommes, de nouvelles confidérations, & a présenté de nouvelles vues fur l'histoire & la géographie.

M. de Bougainville fait, à l'égard des règnes des dieux du paganifine, une réflexion bien fenfée. La durée du règne des dieux varie felon les differeus pays; mais de manière que, dans tous, elle est tomours égale à celle des temps inconnus. Se ne finit qu'aux fiécles où le commerce avec des nations policées commence à disliper la barbarie. Ainsi ce règne qui, pour les Grecs du Pélopon-

<sup>(</sup>a) Oo donne ce nom aux partifaos du l'ystême d'Evhémere. Cet auteur palle pour avoir, le premier, adopté l opinioo qui donne toutes les divinités comme de fimples hommes deines par la recoonodiance, l'admiration ou la

<sup>(3)</sup> Cet ouvrage mériteroit d'être traduit en françois Je crais qu'oo pourroit se le procurer a Strasbourg. Il porte le titre suivant : handbuch der mythologie aus homer and hesiod als grundlage qu'inco rachtigren sub ellebre des alterplane, &c, & vol. in S, Berlin , chez Nicoles,

ncfe, finit à l'arrivé d'Inachus, continue pour les habitans de l'Attique jusqu'à Cecrops; & pour cette de la Béotie & de la Theffalic jusqu'au temps de Cadmus, & jufqu'à celui de l'invafion des Hellènes fortis des environs du Parnatie; preuve convainquante que les dieux, ou plutôt les hommes donnés pour tels, n'ont jamais existé, & qu'on les doit à la foiblesse des lumières des premiers peuples, qui fut bien secondée ensuite par l'imagination des

En refitmant donc tout cet article, qui paroitra eut-èire no peu long, mais que l'importance du fujet & du peuple auquel il appartient, doit faire pardonner; en réfumant donc, on voit, 1º, que les divinités de la Grèce, dans l'origine, futent les aftres, les vents, les élémeus ou les intelli-

- 2°. Que les Grecs ayant eu communication avec les Egyptiens & les Phéniciens, avent adopté leurs divinités, les honorèsent conjointement avec les
- 3". Enfin, que les noms des dieux, doonés à differens perfounages, firent prendre infensiblemens pour des hommes, les êtres allégoriques que ces noins défigitoient.
- Le dernier des écrivains qui ait traité eonvenablement ces objets, est M. Rabaut de Saint-Etienne (Lettres à M. Bailly, fur l'histoire primitive de la Grèce). Cet auteur philosophe & littérateur pense que dans les premiers ages, l'écriture ne fut que la peinture groffière des objets. Cette écriture cessa d'être en usage lorsqu'elle sut surchargée de fignes, où ces fignes commencerent à être arbitraires, où les mêmes fignes furent employés à représenter sept ou huit idées différentes, où enfin l'on sentit qu'une telle écriture manquoit de préeision & d'exactitude. Ce fut alors que l'on imagina de peindre les idées. Ce fut la fin de l'age allégorique.

Alors les hommes se livrent à la sacilité & au plaifir de donner du corps à leurs idées; ils repré-fentent les objets physiques par la peinture de ces mêmes objets; & les chofes abstraites par des peintures fignificatives. Ce fut la coutume de personnifier ainfi tous les êtres de la nature, qui fit imaginer les dryades, les hamadryades, les oréades, & ce peuple de jeunes nymphes, cachées, difoiton, fous l'écorce des arbres, tandis qu'elles étoient elles-mêmes comme une écorce légère, fons laquelle l'allégorie étoit ingénieusement enveloppée.

Les nymplies des arbres & des montagnes ne jouent pas un rôle actif & brillant dans les origines grecques, parce que les êtres qu'elles figuroient avoient moins de rapport avec les hommes. Mais les Naïades, les charmantes nymphes des caux, rempliffoieot tout le commencement de cette histoire. C'est à leur complaisance pour les sleuves, leurs voifins, on à leurs liaifons avec les monts d'où elles découloient, que nous devons la plus grande partie des princes & des héros de la my-

GRÆ thologie. C'est que les Grecs primitifs étoient accontumés à les appeler les mères des bourgades qu'ils avoient confiruites fur leurs bords . & qui souvent portoient le même nom. Bienfaitrices du pays, elles furent fouvent appelées les nourrices des dieux, comme elles étoient les nontricières des hommes. Nous voyons huit fontaines en Arcadie . qui, sous le nom de nymphes, passoient pour les oourrices de Jupiter. Les fleuves, chers à ces premières peuplades a cause de leurs biensaits, surent regardes dans la fuite comme des rois puissans; & leurs noms, sous ce titre, furent confacrés dans les fastes de la Grèce. Les villes, les états furent audi personnisies; & ces personnages imaginaires viorent se placer dans l'histoire à côté d'Apollon, de Diane, d'Hyacinthe & d'autres personnages aussi peu réels. Lorsque le sens des allégories fut perdu, on fe meprit aux chanfons, aux poemes, aux peintures groffières que l'on en avoit fait. & l'on prit pour des ètres rècls plusieurs de ces êtres purement représentatifs. De tout temps on en avoit parlé comme des pères, des mères, des rois des premiers habitans du pays. Leurs noms, tranfmis d'age en age jusqu'à ceiui où l'origine en ésoit perdue, étoient devenus l'objet de la vénération publique. On crut à leur existence, & lorsque les premiers écrivains rédigérent les histoires de tous ces pays pour n'en faire qu'une, ils y entafférent ces personnages allégoriques , qui , pour la plupart de nos écrivains modernes, paffent encore pour des ètres réels.

On ne doit pas être furpris, dit l'anteur cité plus haut, de cette errettr ou tombérent les hommes lorsqu'ils commencèrent à cerire des annales. Ils habitoient des pays gouvernés par de petits princes, & ils crurent qu'il y avoit en de tout temps des princes; ils voyoient fonder des colonies, & ils crurent que leurs propres villes avoient ainfi commencé, N'ayant fur la mémoire des temps paffes qu'une tradition oracle, & par confequent incertaine, figurée & par confequent inintelligible pour eux, ils adoptérent ce qui leur avoit été transmis comme si c'eût été de l'hittoire.

Rien ne prouve mieux que , dans le langage all4gorique, les montagnes avoient été appelées les rois du pays ; que souvent aussi elles furent peintes comme des geans, &c. c'eft qu'en effet dans quelque lieu qu'il y ait eu un déluge, les montagnes ont du y être les fauveurs des habitans; elles ont du être les premiers lieux habités dans les pays couverts d'eau, que l'opinion que l'on a eue genéralement de facrifier fur les hauts, d'y batir des temples. Selon les Grecs , c'étoient les pierres échappées des mains de Deucalion & de Pyrrha, qui avoient été les réparateurs de notre espèce. Ceux qui enfinte descendoieot des montagnes en étoient, dans uo fens allégorique, les enfans. C'est ainsi que chez les Hébreux, Jérusalem étoix la fille de Sion.

Mais, pour m'en tenir à ce qui concerne les Grees, en Arcadie il y avoit le mont Ménale, fur lequel étoit une ville de même nom. Pour les poétes, cette montagne avoit été une reine, fille du ciel & de la terre, & mère du roi Ménalos, qui avoit fonde la ville de Ménale.

En Laconie, la montagne Taygète avoit été une princesse, fille d'Atlas; elle devint mère de Lacedemon, qui bâtit Lacedemone.

En Béorie, le mont Cythéron étoir le premier roi du pays.

Dans la Thrace étoient le mont Æmus & la célebre montagne de Rhodope, près de laquelle couloit le fleuve Strymon. On raconte, dans le ftyle du 1emps, que la princesse Rhodope, fille du Sirymon, avoit épouse le roi Æmus : mais qu'ayant ofé dire qu'ils étoient, l'un Jupiter, & l'autre Junon, & te faire adorer de leurs sujets, Jupiter les avoit changés en montagnes,

Je dis la même chose, continue M. de Saint-Etienne, & d'une manière plus affirmative encore, des montagnes volcaniques. Elles furent peintes comme des géans terribles, armés de cent bras, qui enrafloient rochers sur rochers pour escalader les cieux; & qui, troublant l'air de leurs cris & de leur fureurs, portoient l'épouvante jusques chez les dieux, qu'ils vouloient détrôiter. Ainfi, dans la Thrace, les géans Athos, Pallène, Mimas, Typhée, & les terribles fils d'Alous, font des montagnes du pays; randis que le roi Phlégyas (ou le brulant), sous lequel arrivent ces catas-trophes, en est le souverain, & que le pays s'appel cl'Iflice (la brulee), les champs Phlègreens (ou bruies). Ainfi dans la Sicile, les géans Encelade. Briarce, Ægéon, Gigès (ou le géant), ont déclare aux habitans du ciet une guerre pareille.

Il y avoit un chemin qui conduifoit de l'isthme de Corinthe à Mègare; comme toute eette partie est héristée de rochers , la route étoit fort manvaife & remplie de précipices. Strabon le dit formeileinent au commencement du L. tx, & il ajoute: on raconte (t) qu'il y avoit à ce passage un brigand qui faifoit jeter les pafians dans la mer, Voici le fait raconté ailleurs. Il arrêtoit les paffans, les faifoir jeuner , leur mettoit du pain à terre , les engageoir à lui laver les pieds, & prenoit ce temps pour les pouffer dans la mer: Thérèe l'y précipita. La terre & la mer, dit Ovide, refusoient également de recevoir ses os; ayant été long-temps le jouer des ondes, il devint rocher. Ces rochers, qui exiftoient reellement, étoient nommes Saupurides πέτρας, Scironides petra; ce qui, felon l'etymologic grecque, fignific feulement pierres taillées. pasce qu'avec le temps on y avoit taillé une

Tout le monde connoît les écueils de Charybde

& de Scylla, beaucoup plus dangereux antrefois qu'ils ne le funt aujourd'hui. Pour ceux qui vont d'Italie à Syracuse, Charybde est à droite & Scylla à gauche ; ce dernier fur les côtes de l'Italie, le premier, sur celles de la Sicile. Dans le langage figuré des premiers temps, Charybde étoit une belle femme, volcufe infigne, qui voulut enlever les troupeaux d'Hercule ; mais Jupiter la foudroya. Et comme cet écueil est sous l'eau, on peignit cette femme avec une enorme queue de poisson,

L'écucil de Scylla fur personnisse de même : fon nom eft feminin; on en fit une femme. Les flots venoient se briser avec bruit contre les rochers; on dit qu'elle étoit entourée à la ceinture de chiens & de loups qui hurloient & aboyoient fans

Dans le style allégorique, dit encore M. de Saint-Etienne, les villes elles mêmes étoient perfonnifiées : nous en avons confervé l'ufage dans nos médailles & dans nos tableaux allégoriques. On affocioit une figure de héros ou d'hérosse aux armoiries de cette ville ; le héros en portoit le nom : nommer la ville on nommer le héros éroit la même chose. De cette habitude de lier la ville au héros, & du génie allégorique qui donnoit de l'ame & de la vie à celui ci , naquit l'erreur qui porta les peuples postérieurs à lui supposer une existence réelle. Ils ne firent pas attention que les villes ne se sondent pas ainsi ; qu'elles ne doivent pas leur existence à des princes & à des princesses; que toutes les villes dans les premiers temps, ont commencé par n'être que des cabanes ou des hameaux; qu'au temps du déluge de Descalion & de celui d'Ogygès, il étoit impossible qu'il y cût un fi grand nombre d'habitans pour peupler les villes & de princes pour les bâtir. De plus, leur non existence n'est elle pas démontrée par leur généalogie? Tous les sondateurs prétendus de villes, desquelles l'origine est nécessairement inconnuc, font fils ou d'un fleuve, ou d'une fontaine, ou d'une constellation, on d'un dieu, ou d'une amazone, ou au moins d'un roi. Or, comme l'existence de ces sondareurs, fils de sleuves & même de rois, n'est pas possible, il s'ensuit que e'est dans l'allégorie qu'il fant trouver leur hiftoire. On trouve auffi celle d'un grand nombre de ces personnages dans l'astronomie ancienne. Cest sur quoi M. Dupuis a déjà montré des apperçus tres-lumineux, & ce qu'il démontrera complétement à la publication du grand ouvrage qu'il prépare sur cet objet. On en peut prendre une idée très-avantageuse par la lecture de ce qu'il a fait imprimer dans l'astronomie de M. de la Lande , comme je l'ai déjà dit. & dans ce qui s'en trouve dans l'excellent ouvrage de M. de Saint-Erienne, A ces idées effentiellement préliminaires fur la religion des Grees, je ferai foceeder quelques

détails particuliers, relatifs à la pratique de la

Divinités. Les dieux de la Grèce étoient divisées

<sup>1)</sup> Il fe fert du mot professeras, dont la racine eft polies, fable, d'où nous avons fait mythologie,

tomme le monde, en dieux du ciel, en dieux, de la terre, & en dieux des enfers (1). Le culte le plus folemnel étoir pour les premiers; le fecond, pour les dieux de la terre; le troisième, pour les dieux des enfers.

Entre tous ces dieux, on en distinguoit douze grands.

Noms grees. Noms françois, venus du latin.

Zwir . (Zeus) . Jupiter.

Hya . (Hira) . Junon.

Hiserbör (Pofcidon). Nepune.

Artica . (Artica). Abollon.

Eppin . (Hermer). Mercure.

Artical . (Artica). Abollon.

Eppin . (Artenis). Diane.

Acquiry. (Artenis). Diane.

Acquiry. (Artenis). Valen.

#Gauter . (Ephillon). Vulcain.

Era. . (Vetta) . Vetta.

En général les Grecs, & fur-tout les Athéniens, avoient la plus grande vénération pour ces douze dieux. On trouvera dans le dictionnaire d'antiquités, les différentes épithètes qu'on leur donnoit fuivant les différentes fonctions qu'on leur affignoit.

Outre ces grandes divinités, il y en avoit d'autres de rang inférieur : c'étoient les dasposes, ou les Génies, les autres étoient des héros, honorés

après leur morr.

L'aux farcis. Les ancient s'ametoient trois fortes de lieux, foir qu'ils fuffent feulement confacrés aux divinités, foir qu'ils fuffent deflinés à raffembler ceux qui vouloient leur adreffer des prières. Les premiers s'in omnoient l'apara, ou champs (parcis ; les réconds écolont des Nars, ou s'ais facrés; les troillames, particulièrement délinés aux prières, écoient des Nais, temptes, ou fra (Oringares), habitaions farcites.

On construisoit en général les temples, ou dans la patie la plus élevée de la ville, ou hors des villes siur des montagnes, la porte toutnée vers l'orient. Il y avoit des temples pour une seule divinité; il y en avoit pour plusieurs divinités à

Ordinairement on défignoit le temple par un nom formé de celui de la divinité à laquelle il étoit confacré. Ainfi, l'H'païer, ou l'Heraum étoit un temple confacré à Junon ; l'A'pressioner,

on U-transform , un temple conficré à Diane, por. Les temples officiaire à la vue les finalisers on flattacs de leurs divinités, à lès offinandes prelet de leurs divinités, à lès offinandes prelet de leurs divinités, à lès offinandes prepose de leurs divinités de leurs de leurs de leurs objets trées informes; dans la fuite, on les fit de fir, « d'aixin, « divine; « d'aigent de l'ort. Les offinandes, appelées N'abjuarar, » parce qu'on les leurs indipendoir aux mamilles ou aux voites de remples, indipendoir aux mamilles ou aux voites de remples, choix le rembe (avvent par la criaire, qui d'entre choix le rembe (avvent par la criaire, qui d'entre suffigure à l'entre (avvent par la criaire, qui d'entre distribute d'entre leurs de l'entre de l'entre leurs de l'entre suffigure à l'entre de l'entre de l'entre l'ent

Ordinairement ces offrandes confiftoient en couronnes, en vêtemens, vafes de fer, d'or ou d'argent, en trépieds, 6c. C'étoit aussi quelquesois des dé-

pouilles des ennemis.

Ministres de la religion. En général, on nommoit l'épire, ou prétres, les hommes destinés à la garde ou au service des lieux saints. Ils étoient en grande vénération.

Dans les grandes villes il y en avoit de diffitennes claffes. Celui qui étott à la tête de tout l'ordre entier, & auquel apparenoit la célébration des myflères les plus facrès, s'appeloit l'Appapeur, ou l'archipérés. Sous les prétres il y avoit des minifires, dont les nominations différentes avoient rapport à leurs fondions.

On admetroit auffi les femmes aux fonctions facerdotales; on les nommot l'appiral vordinairement on exigeoit qu'elles fuffent vierges. On crut avoir dans la fiuire des raisons de ne les laisfer dans cet état que jusqu'à Jage nubile. Il y avoit auffi des facerdoces où l'on admettoit les femmes qui n'avoient eu qu'un feul mari.

Loríque ces períonnes facerdosales remplissiones leurs sonctions dans les temples, elles étoiens vêtens d'étosse de lin, avec des couronnes sur la tête. On voit, dans quelques états de la Gréce, des facerdoces affectés à certaines familles; tels étoient les Eumoloides à Athènes.

Culse, prières. On s'acquireoit dans les lieux facrés de trois fortes de devoirs religieux; favoir, les prières, les facrifices & les luftrations.

Les prières se saisoient debout ou à genoux, accompagnées des cérémonies dont il ne peut être question ici.

Les facrifices se nommoient Durius & Dupa; ils consissione d'abord dans une offrande de partums que l'on brüloit. On offroit ensuite des productions de la terre, puis des auimaux: ces viclimes éroient conduites à l'autel, parées de guirlandes.

Outre les facrifices, les Grees pratiquoient auffi des purifications : elles avoient lieu fur-tout lorsque l'on se croyoit souillé, soit par un meurtre, soit par des sunérailles, soit lorsque l'on avoir cohabné avec une semme.

Oracles & divinations. On appeloit oracles des réponfes supposées rendues par les dieux lorsqu'ils

<sup>(1)</sup> Ceft dans le distionnaire d'antiquité que l'on doir à cardinendre à trouver les différentes épithères données à casdieux, telles que celle d'Ensignaire ou de céleftes pour les premiers, d'Engy Sassa ou terrestre pour les feconds, & d'Tong Jaisse pour les rroitémes.

<sup>(2)</sup> Cell le nom que l'on domnoit aux serres confacrées aux dieux, & dont les révenus appurtenoiter à leurs temples. On voir, entre autres exemples, dans Paufanias, (Edid. e. 1°1), que pour appaier les mânes d'un des compognons d'Ulyfie, qui par les hibusans de Terneffe, l'oracle leur confaille de confacrer à fes manes une portion de terres.

La science des présages se nommoit Kandoristan. Féus. Je terminerai cet article de la religion des Grees, par ce qui concernoit les fêtes publiques. Je réferverai les jeux pour les mages civils, auxquels, je crois, ils appartiennent bien plus pofiti-

vement. Les fètes , inflituées en l'honneur des dieux pour les remercier de quelques bienfaits, paroissent avoir eu de plus un principe politique, celui de raffembler à certaines époques, des hommes trop féparés entre eux, & de donner ains lieu à des relations de commerce. Les principales sètes de la Grèce ancienne étoient (2) :

Les A'duria, ou fetes d'Adonis, qui duroient deux jours. Les A's Seguese, on Anthefteries, qui fe celebroient à Athènes en l'honneur de Bacchus; elles

duroient trois jours. Les A'raligia, ou Apaturies, auffi en l'honneur

de Bacchus, & meme, on croit, en l'honneur de plusieurs dieux; elles duroient trois jours. Les Beausaires, ou Brauronies, en l'honneur de Diane, & prenant leur nom d'un bourg de l'At-

tique : on ne les célèbroit que tous les cinq ans. Les Augrecona, ou Daphnephories, celebrées par les Béoriens tous les neuf ans, en l'honneur d'Apollon.

Les Approprie, ou fetes Dionyfiennes, très-confidérables, en l'honneur de Bacchus; elles se célébroient à Athènes avec plus de folemnité que dans aucun autre lieu de la Grèce, puifqu'ils commencoient à compter leur année du premier jour de ces fètes. Elles étoient divisces en grandes & en petites Dionyfiennes.

Les Ensurma, ou fêtes d'Eleufis : elles étoient les

GRÆ

plus folemnelles de toutes : c'étoient moins des fêtes que des mystères; on les célébroit tous les cinq ans. Elles se divisoient en grandes & en petites; les premières, en l'honneur de Cérès; les secondes, en l'honneur de Proserpine. Elles duroient neuf jours.

Les Gesusquesa, on Thermopheries, en l'honneur de Cérés législatrice.

Les O'exequera, ou Ofchophorles, fête pendant laquelle on portoit des rameaux, auxquels étoienr fulpendues des grappes de raifins : ce rameau étoit probablement un sep de vigne.

Les Haradirara, ou Panathinies, divifces on petites & en grandes. Elles se célébroient tous les ans, & comprencient tout le peuple athénien. Elles avoient été instituées d'abord par Ericthon, en l'honneur de Minerve, fous le nom de fites Athénees; mais Thefee, en les renouvellant, les augmenta, voulut qu'elles raffemblaffent toutes les bourgades de l'Attique, & leur donna un nom qui fignifie en effet qu'elles appartiennent à toute la sation.

#### GOUVERNEMENT CIVIL

Les premières loix que connitrent les Grecs étoient, fans doute, bien infuffifantes en ellesmêmes, puifqu'après tout elles n'avoient été apportées que par quelques aventuriers : fur - tout elles ne pouvoient avoir pour objet d'unir ensemble les differentes parties de la Grèce : tout au plus, elles tendoient à établir l'autorité d'un chef sur des fujers. Aussi les premiers rois des Grees furent-ils tous monarchiques. Amphiction, troifième roi d'Athènes, fentit le premier l'avantage de faire des différens états de la Grèce, un corps politique dont toutes les parties, sinfi que les intéréts respectifs, fustent unies par un lien commun. Il imagina done un confeil où chaque corps politique pût envoyer ses députés pour délibèrer sur le bien genéral. Cette affemblee, affez femblable à celle des états-généraux, rempliffoit affez bien fon objet dans les commencemens. Mais lorsque l'on y ent admis les députés d'un trop grand nombre de peuples, & que chacun de ces peuples fut devenu plus puissant; alors ce confeil, qui ne ponvoit ni dicter des loix générales, ni armer contre les coupables qui tralitifoient l'intérêt commun , ne put fuffire à entretenir par tout le bon ordre, & lailla, en plus d'une occasion, éprouver les effets de fon infuffisance. Il prit même quelques-uns des vices des différens peuples qui y furent admis , & ouvrit l'oreille à l'intrigue & à la cabale.

La plupart des villes avoient (ecoué le joug de leurs chefs, qui, mairres abfolus à la guerre, avoient estayé le même despotisme pendant la paix. Presque tous ces petits royaumes étoient devenus autant de républiques. Mois le hafard, plus qu'une fage économie, avoit préfidé à la rédaction de leurs loix. C'est ce qui a fait remarquer a un philosophe

politique

<sup>(1)</sup> Voyet ces noms dans le dictionnaire d'antiquités. (2) En les rangeant ains par ordre alphébetique, je donne, ce me semble, na moyen de commedité de plus pour les charcher dans le déchounaire des antiquites.

politique (M. l'abbé de Mably), que files Grecs continueren à utiliver la pais, ou du moins, 31 me s'éleva entre eu que pais, que de moins, 31 me s'éleva entre eu que fue fue puerelles pafigéres que fue fue par l'abbé de l'abb

Cependant cette union n'eût pas été de longue chire, puifqu'il n'avoient pas un bel commun, & que chaque état en particulier eût criat de s'en donner un en confonant à en recomontre pour le genéral de la nation. Cette feconde opération, & peu-tere la plist importante au bonheur des Greet, fut l'ouvrage d'un ful homme, immorelt par fes vertus, fon courage & fur-tout fon génie. Ce grand homme fut Lycurgue, Antendrí fur

le sort de Sparte, sa patrie, en proie aux dissenfions domcftiques, expose aux guerres du dehors, il concut le vaste projet de lui donner une consti-tution plus faine & plus robuste en réformant les loix & les mœurs (t). Son succès sut également heureux dans ce double objet. Les deux branches de rois furent conservées, comme généraux, à la tête des armées; comme magistrats, à la tête d'un confeil compose de vingt-huit autres membres. choifis entre le peuple. Lorsque le corps de la nation formoit des affemblées, le confeil proposoit les matières & le peuple délibérois. Cinq autres magistrats, nommés éphores, & revêtus d'un pouvoir que l'on a comparé au tribunat du peuple chez les Romains, tenoient le milieu entre ces différentes puissances, & sur-tout empéchoient les rois & les sénateurs de s'élever au-dessis de la loi, D'un autre côté, les terres surent partagées également , les richesses & le luxe furent bannis ; la pauvreté vertueule, l'amour de la patrie, l'exercice continuel des armes en prirent la place, & des mœurs entiérement nouvelles furent la base solide de fes nouvelles loix.

De-là vint l'élévation de Sparte au-dessus des autres étant de la Gréce. Hercule, dit Plutarque, parcouroit le monde armé de sa seule massue, partout exterminoit les tyrans & les brigands; & Sparte, avec sa pauvrecé, exerçoit un pareil empire sur toute la Gréce. Sa justice, sa modération & son courage y étotient si bien connus, que, se son courage y étotient si bien connus, que,

Giographie ancienne. Tome II,

fins avoir befoin d'armer (ex concisopers, vielle calmoit (ouvers per le mishine d'un (cul envoyé, tea diffendont dométiques des Grees, contraignoit tea diffendont dométiques des Grees, contraignoit des diffendonts dométiques des Grees, contraignoit duryée, de trainion imme les differents furves en tentre les villes. Ce temps de calme & de finprincip pour Darance ne laidin pas d'ere long, de trainier pour de la commenciare long de la commenciare la gentre de la commenciare la commenciar

Les Athéniens établis, hors du Péloponnèse, dans un terrein affez étroit. & qui ne devoit qu'à fa flérilité l'avantage de n'avoir pas été ravage par des brigands (2), s'étoient toujours livrés aux accès d'un emportement inquiet & à l'impulsion du moment. A la naissance même d'Athènes (3), ses habitans avoient commencé à être divilés : tandis que les habitans de la montagne vouloiene remettre toute l'autorité entre les mains de la multirude, ceux de la plaine, au contraire, n'afpiroient qu'à l'établissement d'une arissocratie rigourenfe; & les citoyens qui habitoient la côte, plus fages que les autres, demandoient qu'on partagele le pouvoir entre les riches & le peuple, & qu'à la faveur d'un gouvernement mixie, dont tout les pouvoirs se tempéreroient mutuellement, on prévint la tyrannie des magistrats & la licence des citovens.

Aucun parti n'ayant eu affez de force ou d'adreffe pour triompher des autres, les Athéniens, toujours ennemis de leurs loix incerraines, semblérent n'avoir d'autre règle de conduite que l'exemple des caprices de lenrs pères; &, au milieu des révolutions continuelles dont ils furent agités, ils étoient accoutumés à être vains, impérueux, inconfidérés, ambitieux, volages, auffi extrêmes dans leurs vices que dans leurs vertus, ou plutôt, à n'avoir aucun caractère. Lasses enfin de leurs défordres domeftiques, ils avoient eu recours à Solon, & l'avoient chargé de leur donner des loix. Mais, en remant de remédier aux maux de la république, ce législateur imprudent ne fit que les pallier, ou plutôt, donner une nouvelle forme au vice du gouvernement.

En laiffant aux affemblées du peuple le droit de faire les loix, d'élire les magiffants, & de règler les réfaires (garbelas, relles que la paux, la guerre, les alliances, de., il diffibiba les citoyens en différences claifes, fuivant la difference de leur fortune; & ordonus que les magiffantures ne fuffent conférées qu'à ceux qui reuculiolort de leurs terres au moins deux cens metures de froment, d'huile ou de vin. Taudis que Solon fembloit éloigner pur ou de vin. Taudis que Solon fembloit éloigner pur

<sup>(1)</sup> Après aveir émbli un femn, réglé le pouvoir des sois, & donné des entrures à la licence du pueple, Lycurpue publia des lois qui avoient trois obies principus, vi ", élèver le Lucedémoient au flus hau deglé de l'entre de la litte de la litte de la litte de la litte de route cette force sa feul bien de l'este. . . ; § d'affuert à duré des lois, de t'endre la confistuin de l'esti permanante. Farq fur cet troit objecte que dei M. Mathon de l'entre de l'entre l'entre le lois de Lycurge.

<sup>(</sup>a) Voye Thucydide, Lr. (3) Confideration for les Grees,

demment de l'administration des affaires ceux qui devoient prendre le moins d'intérêt au bien public ; & que, par différentes loix, il affectoit de rétablir l'arcopage dans sa première dignité, & de donner aux magistrars la force & le crédit nécessaires pour minrenir la subordination & l'ordre; il accorda en effet an peuple la permission de mépriser & fes loix & fes magistrats. Autoriser les appels des fentences, des décrets & des ordres de tous les juges, aux affemblées toujours tumultucufes de la place publique, n'étois-ce pas conférer une magistrature toute puissance à une multitude ignorante, volage, jalouse de la forante des riches, toujours dupe de quelque intrigant, & toujours gouvernée par les citoyens les plus inquiets ou les plus adroits à flatter fes vices ? N'étoit ce pas, sous le nom de dimocratie, établir une véritable monarchie? Quand le législateur auroit publié, rélativement à tous les objets particuliers de la focicié, les loix les plus propres à la rendre heureuse, c'eût été sans succès, parce qu'il étoit impoffible que la haine, la faveur, l'ignorance & l'emportement qui agiteroient les affemblées publiques , laistaffenr établir & sublister des règles constantes de jurisprudence. A l'autorité des loix on devoit bientôt oppofer l'autorité des jugemens di peuple, & la porte étoit ouverte à tous les abus.

Solon crèa un finat composé de cent citoyens de chaque tribu se cette compagnie, chargée de l'adminifration des affaires, de préparer les maiters que l'on devoit porces à l'adminifration des faitres, de prèparer les maiters que l'on devoit porces à l'assemblée publique, & de guider le peuple dans ses délibérations, gouvernements, le le législateur avoit eu la rêc de combiner l'autorité avec celle du peuple, de siçon qu'elles se balançassen de détraire.

Solon auroit dû avoir l'attention de rendre les affemblées de la place moins fréquentes qu'elles ne l'avoient été jusqu'alors. Un fénat qui, sans compter les convocations extraordinaires que tout magiffrat & tout général d'armée pouvoit demander . étoit oblige d'affembler quaire fois le peuple dans une prytanie, c'eft-à-dire, dans l'espace de rrente-fix tours (1), n'étoit guére propre à se saire respecter; le peuple le voyoit de trop près & le jugeoit trop fouvent. Solon l'avoit encore degrade & rendu inutile en permenant à tout citoyen âgé de cinquante ans, de haranguer dans la place publique. L'éloquence devoit se former une magiftrature supérieure à celle du sénat; & , à la saveur d'une transition familière à son art, égarer les esprits fur des objets etrangers, foumettant ainfi la fageffe du magiffrat aux caprices du peuple.

la ryrannie des Pifistratides s'élever sur les ruines de fon foible gouvernement. Si des caufes particulières, depuis qu'Athènes eut recouvré sa liberie, lui firent exécuter des entreprises dont le peuple le plus fagement gouverné est à peine capable, ce ne devoit être qu'un avantage passager. Cette ville, idolatre & ennemie des talens & des vertus. n'avoit imaginé aucun autre moyen pour conserver fa liberié, tans mire à l'émulation, que d'accorder les plus grands honneurs à qui serviroit la patrie d'une manière diffinguée, & de punir cependant par le ban & l'oftracisme (2), ou un exil de dix ans , quiconque en auroit trop bien mérité. Arisside, depuis la défaite de Xerxès, avoit fait poster une loi, par laquelle tout citoyen, quelle que fui fa fortune , pouvoit aspirer aux magistratures. Ainst le gouvernement, encore plus vicieux qu'il ne l'étoit en fortant des mains de Solon , devoit reproduire encore de plus grands maux, quand l'espèce d'enthousiasme qui portoit les Athéniens au bien seroit distipé.

Austi les Athéniens surent-ils presque toujours dans un état perplexe & convustif. Après la gue:re contre les Perfes, enorgueillis du fuccès de leurs vaiffeaux, ils prirent des-lors le parti d'hamilier Sparte. Cette république, de fon côté, ne fui pas pius fage. Elle fe livra à toutes les impressions de la défiance & de la jaloufie, & fut la victime de ces fentimens qui la dominoienr, pendant qu'Ashènes la devint de l'ambition de Périeles qui, ne voyant que lui dans l'état , facrifioit tout à la gloire de gouverner des hommes libres, & de fixer des inconftans. Il avoit vu fes concitovens ombragenx punir, en quelque forte, les plus grands hommes de l'état de l'excès de leurs vertus ; il cherchoit à s'elever & à se maintenir sur leurs ruines. Ce n'est qu'à ce principe qu'il faut auribuer la guerre qui engagea les Athéniens contre Sparte, & que l'on connoit fous le nom de garre du Peloponnefe. Elle dura vingt-denx ans & ne fut décifive pour aucun des deux partis. Après fa mora, le gouvernement paffa entre les mains de quelques homiues médiocres, tels que Cléon, Nicias; & les affaires allèrent encore plus mal,

Les Spariates, ni plus heufeux, ni plus adrois pendant la guerre du Péloponnée, ne furent pas profiter de l'atfonbiliflement des Athèniens, dont les troupes avoient et dé étaires en Sielle. Les grands fervices de Lyfander, qui réulfit à humilier Athènes up point dy établif les syrans, & Gro qu'il introduitif dans la ville, produffrem encore un plus grand mal en faifant perfer aux Spariates la confidération dont lis avoient joui fil long-emps, & Ce nel est Oliganna de plus en plus des printières de Xe nel est Oliganna de plus en plus des printières de

Aussi ce lègissaeur eut la honte de voir lui-même

<sup>(1)</sup> Les affemblées générales étoient fixées an ouzième, au vaggième, au trentième & au trente-trouiene de chaque prytance.

<sup>(3)</sup> Othracon fignifioit en général une écaille 3 on donnoiseamfi ce nom a un morceau de terre cuire, fur lequel clucun écrivoir le nom de celui qu'il voutoir faire bannir, & qu'il jeroir au milieu d'une place definée a cer ufage : li falloir au moiss fix raille voix pour la condamnation.

leur législateur. Les Thébains, qu'ils avoient humiliés, fortirent de cet état d'opprobre. Un feul homme, philosophe & guerrier tout à la fois, Epaminondas donna la force & la vie à toute fa nation; & les Spartiates, humilies & battus, ne jetterent plus dans la fuite qu'un éclat paffager fous le règne de leur roi Cléomenes. Athènes fut divisée par des factions. Excitée par les harangues de Démosthène, à peine ofa-t-elle s'opposer aux entreptises de Philippe. Ce prince, qui avoit trouvé le moyen de subjuguer dans chaque état les esprits des particuliers, sut maîtrifer le corps entier de la Grece par sa prosonde politique. Après la mort d'Alexandre & les troubles qui l'avoient fuivie, une nouvelle puissance sembla promettre encore quelques beaux jours de liberté. Ce surent les Achéens, dont la confédération paroiffoit affirer le falut de la Grèce. Mais leurs progrès furent lents; &, après Aratus, ils n'eurent plus d'homme de génie à leur tête. Aussi, brouillés avec la Macédoine, fiers, pour ne pas dire plus, dans leurs procédés avec les Romains, ils se virent obligés de cèder à ces derniers, & toute la Grèce paffa en leur pouvoir, comme pous le verrons ailleurs,

#### GOUVERNEMENT MILITAIRE.

Avant d'entrer en campagne, les Grees, comme les Romains, envoyoient un héraut expofer les motifs de leurs prétentions ou de leur mécontentement; annoncer que toute amitié entre les tleux peuples étoit abfolument rompue, & déclarer enfin que l'on fe déterminoit à une guerre ouverte.

A Sparte, les deux rois étoient les généraux nés de l'état. Ils avoient d'abord commandé enfemble & de concert; mais depuis une division arrivée entre Cleomènes & Demarate ( Hérodote, L. V, c. 75), on porta une loi, par laquelle un feul devoit avoir le commandement. Il n'en étoit pas de même à Athènes. Chaque tribu fournissoit son eommandant , & chacun d'eux ne possédoit l'autorité qu'un jour, jufqu'à ce que fon tour revint après dix jours révolus, Cependant il n'est pas fans exemple, & c'est un cloge de plus à donner aux Athéniens, que, fi l'un des dix fe distinguoit par des talens fupérieurs, les autres lui déféroient toute l'autorité à leur place. C'est ce qui arriva, emre autres exemples que l'on en pourroit apporter, à l'égard de Miltiade à la bataille de Marathon.

Chez les Lacddemoriens, tout homme étoir foldar feulement on en diffinguoir de deux fortes, les Spartiates, ou les habitants de la ville de Sparte. Re les Lacchdemoriers, ou les habitants du relle de la Laconie. Le nombre des premiers pauvoir monter à buit à nœu mille. L'age de porter les armes s'étendoir depuis trente judiqu'à foisante aux al la artivoir ordinaitement que les Spartiates marchoient accempagnés s'habita de quatre à citul

esclaves, qu'ils appeloient Hilotes, & qui étolont armés à la légère (1).

L'âge de porter les armes commençoir plainé à Athènes. Les journes gens fe faiolitent inferire for le regiltre public à l'age c's dis-shuis ans si la probotion firment de ferrir l'ient dans con si a lopotion et l'anne de l'entre l'ient de la foixante ans. La ville étoit plus peuplée que parte au fille su troupes étoines -felles en plus grand nombre. On voit dans Thueydade (L. tr.), "Expuepés ficie melle hommes en aranes au commencement de la gecere du Pélaponnésé, fans y définé de la ville de des ports.

Dans les premiers tenujs, chaque foldat gree finition la guere à fet dépons : & unn que les Spariutes, foldles aux loix de Lyvergue, n'e vêcuiren pas de leur territoire, la fetbulaque continual à leur fournir en campagne un habit par intitue de leur fournir en campagne un habit par outre de leur fournir en campagne un habit par de leur de l

voient à leurs frais. Les armes les plus ordinaires étolent le cafque, la cuiraffe, la lance & l'épée : on se servoir aussi de l'arc, de la fronde & du javelot. Les boueliers

des cavaliers étoient plus petits & plus lègers. Les foldats grees étoient bien moins chargés dans leur marche que les foldats romains, ils étoient aussi moins fontifiés dans leur camp. (Polyé, L xrti) La comparaison que n'air Polyèn n'est pas à l'avantage des premiers. Ils disposoient leur camp de forme ronde, au lieu que les Romains

(1) On comprend fous le som d'Hillour, su d'Hillour, le princie la plus confiderable là la mois humilité des célevres chez les Lecédemoines. Ils invoient ceres déso-ficient chez les Lecédemoines. Ils invoient ceres déso-finis d'Arthhole. Il ch'un lege des ha faire, lerfque les Lecédemoines extrems soff réduit en écleverge la plus grante paris de Miffelines, il les reinteren comme contra le confiderable de la confiderable de la céleverge la plus grante paris de Miffelines, il les reinteren comme contra de la confiderable de la confiderable

Occasion, and the control of the con

les nizoient en quarre. D'ailleurs, les Grees choisificient, autant qu'ils pouvoient, des lieux fornifiés par leur fituation, cherchoient à s'éparguer de la peine, & n'évoient jamais blen à l'abri,

en cas que l'avantage du terrein leur manquat. Il étoit d'usage de s'affurer, avant le combat, fi l'on avoit les préfages favorables. Il est vrai que les grands hommes s'élevoient fouvent au-destus de ces pratiques superstitienses. Mais cela suppose qu'ils avoient emiérement gagné la confiance de l'armée; autrement ils auroient couru risque de porter le découragement dans le cœur de chaque foldat, d'autant plus superflitieux qu'ils étoient moins éclairés : ils auroient ainsi travaillé, sans le vouloir, à l'accomplissement de l'oracle. On faisoit aussi des saerifiers aux dieux. Le général haranguoit son armée, soit dans le camp, monté fur quelque gradin de gazon, soit lorsque l'on ésoit en basaille, parcourant les rangs à cheval. L'infanterie étoit ordinairement au centre, sur une ou plusients lignes; & la eavalerie sur les ailes. Il est vrai que cette disposition n'étoit pas conflamment uniforme, & qu'elle varioit sclon la circonftance & la disposition des lieux. Le corps le plus vanié chez les Grecs fin la phalange macédonienne (1).

Il y avoit différentes punitions, la plupar in vivoient que ficirifantes; cependant la déferition étoit punite de mort. Il fufficit à Sparte d'avoir quitté fon pofle ou fui devant l'ennemi, pour être déshonoré à jamais; perfonne ne pouvoir faire alliance avec un homme couvert d'une telle theriffure, & il pouvoit ètre infulée publiquement.

 prid des Athliniens. Chez ces deniers, se des de de ceux qui circior mors pour le fervice de la parie circiota clercis aux depens du public, 8 de deliticà s fevir l'eta i leur tour. Circio it-peur près le même plan d'étabilitément renouvelé de non journe nifevent de la jeune nobelife de l'école royse ministe. Il y a ceppendant ceux difference royse ministe. Il y a ceppendant ceux difference du fouverain a transport de l'entre de l'entre de du fouverain a transport de l'entre de l'entre de de fouverain a transport de l'entre de l'entre de excursi les enfans, 8 que l'ou y récuri le double avanage de l'oulogre des familles malteureules, & de former des fujets à l'eux pur une éducation que leur formus de l'olognement de la capital

on leur afforiem giere perimi de fe procurier. Les villes das natiens afvoient nays, il eft vria, la forme de nou places fornitese, Mais, fam deimi totte de nou places fornitese, Mais, fam deimi totte de la façon de la face de la façon de la façon de not la façon dent on pouvoir les atraques. Les must donte nos pouvoir les atraques. Les must foutents par de bonnes tornific qui les afformát foutents par de bonnes tornific qui les afformát de la façon de la forme polygone plutón que quelles on donnoir la forme folygone paigas & resposites a resverier. D'alileurs, le mais partires de la forma polygone polyg

foffes d'une profondeur confidérable.

Tout le monde sait que l'usage de l'artillerie eft d'une invention moderne, & que les anciens, pour l'attaque comme pour la défense des places. avoient également recours à des machines de différentes fortes. Les plus ufitées étoient la catapulse, la baliste, la grue, le bélier, la tortue & les tours roulantes. Les premières lançoient des pierres & des javelots; le bélier fervoit à battre & à renverfer les murailles; les tortues & les tours étoient employées à fervir d'abris & de défenses aux travailleurs. Il arrivoit souvent que l'on tappoit les murailles, & que, les foutenant avec des pièces de bois, auxquelles on mettoit ensuise le feu, on arrivoit à en faire écronler des pans confiderables. Dans d'autres occasions, on entouroit la ville affiégée d'un mur de circonvallation, lors, par exemple, que le fiège devoit trainer en longueur. On garnifion même ce mur de bonnes tours. On se servoit aussi de la mine, non pas comine chez nous pour introduire fous quelque ouvrage une matière inflammable & propre à les faire fauter par une forte explofion; mais pont fe frayer un chemin jusques dans l'intérieur de la place, dont fouvent on fe rendoit sinfi maltre, pendant que les troupes étoient occupées à la défense des murailles. Les afficges, de leur côté, employoient à-peu-près les mêmes moyens pour se défendre. Ils opposoient la sufe à la ruse, & les machines aux machines. Ils sappoient les tours, enlevoient les béliers avec des bascules, embrafoient les tortues, les balifles, &c. & fe forti-

fioient par des murs de contrevallation. Comme il ne m'est pas possible de m'étendre beaucoup fur ces objet, non plus que fur les autres, j'invite ceux qui se livrent à cette partie, à lire Polybe. Thucydide , Joseph , Végèce , &c. dans lesquels on trouve à peu pres tout ce que l'antiquité offre de

plus remarquable en ce genre.

Marine, Je ne m'ésendrai pas non plus fur ce qui regarde la marine des anciens. En abrègeant le peu que l'on fait de la forme & de la manœuvre de leurs vaiffeaux connus fous le nom de birèmes, tritimes, &c. je ne pourrois que répéter ce que j'ai dit dans les clémens de l'histoire romaine : fi l'on veut un plus grand détail, on peut consulter les aureurs que je viens de citer, en y joignant Plu-tarque & quelques autres. Je dirai donc feulement que les Grecs n'ont pas de bonne-henre cultivé la marine; que les bâtimens dont il est parlé dans Homère étoient peu considérables. Thitcydide même remarque ('L, 1'), que ce poête ne parle, en aucun endroit, de vaisseaux à plusieurs rangs de rames. La marine sut encore long-temps dans le même ésat. La nation d'entre les Grecs la plus helliqueuse, celle qui, pendant plusieurs siècles, donna le ron aux autres, Sparte y avoit renonce absolument par sa constitution. Lycurgue l'avoit interdite pour fonfiraire fa nation à toute communication avec les étrangers. Les Corinthiens firent, à la vérité, d'affez bonne-heure le commerce de la mer. Cependant ce ne sut qu'à l'approche des Perses, conduits par Xerxès, que l'on s'occupa de eette partie importante : & ce furent les Athèniens, par le confeil de Thémistocle. On fenrit, par l'avantage qu'il remporta sur les Perses, combien il étoit essentiel d'avoir une marine en état. Les autres Grecs & même les Lacédémoniens, commencerent à entretenir des flottes, & cet usage devint commun à tous les états de la Grèce.

#### SCIENCES ET BELLES-LETTRES.

Philosophie, Les premiers hommes qui rirèrent la Grèce de la barbarie & la rendirent capable de quelque culture par rapport aux fciences, furent fucceffivement appeies fophifles & fages. Mais ces titres parurent à Pythagore trop faitueux pour des hommes : il prit seulement celui de philosophe, e'est-à-dire, ami de la sagesse.

Ces sophistes ou philosophes, & il faut comprendre fous ce nom tous ceux qui ont crieigne dans la Grèce, publicient feulement des maximes ou des fentences : Thalès fur un des premiers qui cultiverent l'astronomic. Il n'y avoit d'astleurs ni fystème suivi, ni écoles sormées : les premières, appelées auffi felles, ne commencerent à s'établir que vers le temps des fept fages : ce furenr l'école ionique, fondée par Anaximandre; l'école iralique, par Pyrhagore ; l'école éléatique, par Xénophane. Environ un fiècle après leur fondation . elles se réunirent à Athanes : ce sut vers le temps de Socrate & de Platon.

GRÆ L'école d'Anaximandre & celle de Pythagore s'étoient attachées à la physique, qui comprenoit austi leur théologie; celle de Xénophane avoit pour objet la diaicctique, ou l'art de raisonner,

dont Zinon d'Elée passoit pour l'inventeur. Socrate s'attacha à la morale, & n'oublia rien pour anience la philosophie à une ciude tout en-

icmble fi noble & fi avantagente.

Platon, fon disciple & fon successeur, rassembla les marières traitées dans les différentes écoles. & en forma un corps entier de philosophie, Mais des qu'il ent fait entendre aux Grecs qu'un philosophe étoit un homme qui réunissoit à la connoillance de la nature, l'art de bien vivre & de bien raisonner, ils voulurent tous se saire pluitofophes. Il se forma de nouvelles écoles , qui firent . en quelque forte, oublier les premières, & Pythagore & Socrate perdirent bientôt l'estime de ce peuple spirituel & lèger, en perdant à leurs yeux le mérite de la nouveauté.

Il s'éleva donc en pen de temps une foule d'écoles : les principales furent les académiciens , les peripatericiens, les florciens, les cyniques, les épicuriens, les exrénaignes, les liégéfiaques. les annéeriens, les théodoriens, les pyrlioniens, les éliaques, les éréthriaques & les académiciens modernes, qui firent eux-mêmes trois fectes bien diftingnées.

Comme les détails concernant chacune de ces sedes appartiennent particuliérement à l'hissoire de la philosophie, on se contentera d'en donner ici une idée, en les faifant feulement connoître par les matières qui les divisoient.

Toutes les fectes avoient cela de commun, que le sage devoit chercher le moyen de se rendre heureux.

Pour y parvenir, disoient les aeadémiciens. près Plaion, le fage doit s'attacher à contempler le beau, le vrai, le bien, l'être inteligible ou fimplement l'être, à se concilier fon amour & à

se rendre semblable à lui Les fages du Lycée, les péripatéticiens, difoient, après Ariflote, que la vertu feule ne pou-voit procurer qu'un bonheur très imparfair, & que la félicité, pour être complète, exigeoit, avec les biens de l'ame, les biens du corps & ceux que l'on nomme extérieurs ou les faveurs de la fortune.

Zénon & les floiciens, Antisthènes & les cyniques soutinrent contre cux que l'homme étois un vil esclave, & malheureux nécessairement des qu'il aimoit son corps, ou qu'il tenoit à la vie, ou à sa réputation, ou enfin dès qu'il portoit son attention vers tout autre objet que la vertu, ( Cice. Tufcul. L. 111) (1).

Les evniques outrérent cette proposition . & mirent beaucoup de choses indécentes au rang

<sup>(</sup>r' Selon eux, la versa pou soit procurer une félicité par faite, même dans le combeau de Phaiaris,

des chofes indifférentes dont personne ne devoit être blesse. Ils se fondoient sur ee principe, que la nature n'étant point altérée chez les animaux, l'homme, par rapport aux actions qui lui font communes avec eux, ne pouvoit errer en fuivant

leur exemple.

Le sage d'Epicure recherchoit la volupté & suvoit la douleur, parce que l'une étoit douleur & l'autre volupté. Il devoit sur tout rapporter les plaisirs à l'ame, parce que non-seulement elle partage avec le corps le plaisir présent, mais qu'elle jouit encore du plaisir futur par l'attente, & du plaisir pasté par le souvenir.

La secte cyrénaique empoisonna ce que la morale d'Epicure pouvoit avoir de raisonnable : &. fuivie par les hégéfiaques, les annicériens & les théodoriens, qui en sont comme trois branches féparées, ils avancèrent que le seul bien de l'homme est le plaifir des sens, ou même l'assemblage de toutes les voluptés.

Le sage d'Hégésias fait tout pour lui seul, parce qu'il ne doit rien à la société ni aux membres qui la composent.

Le fage d'Anicèris se prête à certains devoirs

Le sage de Théodore se permet tous les crimes que l'on peut commettre avec impunité. Ce philosophe n'admettoit aucune divinité.

Quelques autres sectes disputoient aussi sur le fouverain bien. Telles étoient la fecte mégaride, fondée par Euclide, & la feste érétriaque, fondic par Ménédème. Ils prétendoient, le premier, que le bien capable de rendre heureux étoit toujours uoique, toujours affuré; le second, qu'il étoit dans cene partie de l'esprit qui a la vérité pour

Les académiciens, qui avoient embrasse la dialectique, n'étoient pas plus d'accord entre cux sur la manière de raifonner.

Peut-on connoîtte la vérité ? demandoit-on; ou ne le pent-on pas? Et, supposé qu'elle put être connue . l'eft-elle co effet i

Les péripatéticiens & les stoiciens répondoient fans balancer: on peut la connoitre & nous la connoifions. Les nouveaux académiciens demandoicnt comment on pouvoit la conneître, puifqu'il o'y a nulle proportion entre l'esprit humain & la vérisé. Quant à nous, nous la cherchons, disoient - ils , avec les sceptiques & les degmatiques. Les questions & les réponses, les difficultés & les folutions se multiplioient de jour en jour entre eux au sujet des moyens de connoître La vérité.

Les pyrthonicus intervinrent au milieu de ces difputes, & firem obfetver aux dogmariques qu'ils auroient dû commencer par une observation préliminaire : c'est qu'il n'v a rien de vrai ni de faux, de juste ni d'injuste w oi ; mais que tout devient tel, selon qu'il plait à la loi ou à l'usage.

Les (ceptiques disoient qu'ils doutcient toujours.) parce qu'ils cherchoient fans rien trouver

Quelque court que soit l'exposé précédent, il semble encore affez détaillé pour mettre en droit de conclure qu'il n'y a point d'abfurdité qui n'ait été avancée & fourcine par quelques philosophes, ni d'égarement dont la raiton livrée à elle-même ne foit capable

Les philosophes anciens n'erroient pas moins en physique & en aftronomie, qu'en logique & en morale. Cependant on trouve dans leurs opinions le germe de plusieurs découveries, & les élémens de plusieurs systèmes qui sont aujourd'hui

les seuls reçus parmi les modernes,

Près de cinq cens ans avant J. C. Empédocle (1) disoit que l'intivers connu, ou, comme il l'appeloit, le cosmos, avoit été mis dans l'état d'arrangement où nous le voyons par l'action opposée des deux forces en équilibre. Il appeloit l'une l'Amour, & défignoit ainfi une loi , une force qui porte les parties de la matière à s'unir les unes aux autres : n'est-ce pas la force d'attraction ? Il nommoit l'autre force la Difcord: ; c'étoit celle qui éloignoit ces parties, leur donnoit le monvement de translation; n'est ce pas, dit M. Frèret, à-peu-près comme Newton l'a supposé, en expliquant les propriétes de l'éther & la transmission de la lumière?

Sans entrer dans la comparaison de toutes les hypothèses des anciens avec les opinions nouvelles, on pent juger de ce qu'ils out pense de mieux en ce genre par l'expension de leurs systêmes aftronomiques; il y en a trois auxquels ils le sont particulièrement arrêtés.

Dans le premier, la terre est placée au centre du monde, mobile far fon axe; elle fait en vingtquatre heures une révolution complète d'occident en orient. A diverses distances de la terre sont les planéres, qui sont, comme elle, leur révolution propre d'occident en orient, mais dans des temps inégaux, d'autant plus longs qu'elles sont plus éloignées de la terre (a), leur centre commun. A la fin de chaque révolution diurne, les planetes, qui n'ont fait qu'une parrie de leur revolution propre, se trouvent à une certaine distance, vers l'orient, du lieu où nons les avions vnes d'abord, & nons jugeons qu'elles ont reculé d'une certaine quantité vers l'orient dans un sens

contraire au mouvement général apparent. Les observations devenues plus exactes, montrèrent que Vénus & Mercure se trouvoient tantôt au - dela & tantôt en - deçà. Quelquefois Vénus étoit plus éloignée de nous que Mercure; d'autres sois elle éroit entre cette planéte & nous après plusieurs hypothèles pour rendre

(1) Il étoit d'Agrigente en Sicile , & écrivit en vers fur la philofophie.
(2) Képler a trouvé ce rapport. Voyet fes ouvrages, &

in autre intitule cosmographie Cementaire, premitte partie. Chez Barrois le jeune

raisen de cette apparence, on se réunit à dire que Mercure & Venus faifoient leur révolution propre autour du foleil, tandis qu'emportées par cet aftre, elles faifoient avec lui une autre révolution autour du centre commun. Platon suivit ce sentiment; mais, au rapport de Théophraste, il disoit dans la vieillesse, qu'il se repensoit d'avoir donné à la terre une place qui ne lui convenoit pas, de l'avoir mife au centre de l'univers, & d'en avoir fait le prineige & La mefure des mouvemens célefles.

L'exemple d'Anaxagore (1) & de Socrate avoit retenu Platon; ce n'ésoit qu'en tremblant qu'il avoit infinue le mouvement de la terre fur elle-

jotirs,

ent, il

denis

at the sale

ophet,

шеше

moins

jue Se

5 0001

& les

rd'hui

l'ap-

dar

oofice

l'ane

: gni

unes

12 11

a de

s les

nou-

de

fyfe

ntre

cat

opt

lu-

des

m

111-

ć-

f

:5

Dans le second des systèmes anciens, Eudoxe de Cnide (2) supposoit, to, que la terre ésant immobile au centre du monde, les planètes & les étoiles étoient emportées autour d'elle d'orient en occident, par un mouvement general dont la revolution s'achevoit en vingt-quatre heures; 2º. que chaque planète étoit attachée à un cercle particulier, qui l'emportoit en même temps dans un fens contraire, c'eft à dire, d'occident en orient, & la faifoit reculer d'une certaine quantité pendant chaque revolution diurne, mais dans un autre plan que celui de l'équateur ; 3°, que ce second cercle étoit emporté dui-même par un troisième, qui éloignoit d'abord les deux premiers du plan de l'écliptique du foleil, pour les en rapprocher enfnite; ce qui caufoit l'apparence du mouvement des planètes en latitude; 4". enfin, que Venus, Jupiter & Saturne avoient un quatrième mouvement qui les emportoit fuivant leur écliptique, mais dans un fens contraire à ce'ui de leur mouvement propre, & qui canfoit les apparences de flation, de retrogradation St d'acceleration

Ces cercles ou sphères étoient au nombre de vingt-fix : Callipus (3) y en ajoua fept autres pour rendre raiton de l'inégalité des mouvemens des planères dans les différens points de leur écliptique. A ces nente-trois sphères, Aristote (4) en ajoura vingt deux autres; mais feulement pour empêcher leur prétendu frattement. Lorfqu'on se fut apperçu de l'imperfection de ces hypothèles, on prit le parti d'ajouter aux sphères d'Eudoxe. des épicieles, c'est à dire, des cercles moins grands dont le centre seroit artaché au centre même de la sphère. Les planèses tournoient autour de ces centres, tandis qu'elles étoient emportées avec l'épicicle par leur sphère propre, & qu'elles tournoient avec elle autour du centre de la terre. Au moyen de ces épicieles, ce n'étoient plus des cercles con-

GRÆ centriques à la terre que décrivoient les planètes; mais des espèces de spirales ou de courbes trèsbizarres; auffi plufieurs philosophes ne les admettoient-ils pas. D'ailleurs la plupart des anciens, & Ptolemée (5) particuliérement, n'ont regardé les

épicicles que comme une hypothèse de calcul-Le troisième système connu des anciens mettoit le foleil au centre des mouvemens céleftes, dont il étoit, felon eux, la cause & le principe : c'est celui qui fut renouvelle depuis par Copernic (6). La terre, emportée autour du foleil dans le plan de l'écliptique, tournoit en même temps fur ellemême. C'étoit en même temps le système suivi par Ariflarque & les pythagoriciens : mais il étoit dangereux de s'en expliquer tout haut. Et ce même Aristarque fut accuse d'impiété pour avoir violè le refpect du à Vesta, c'est à dire, pour avoir ôté la terre du centre de l'univers, & pour l'avoir fait tourner autour du foleil. Cest ce même système, fi généralement reçu aujourd'hui, que l'on força Galilee d'abjurer publiquement, comme une héréne contraire à la ration & à la foi. Ce fait, dit l'auteur cité plus haut, est un de ceux qui prouvent qu'en vieilliffant, le monde ne devient pas plus

Médecine. Soit que les Grecs tinffent la mêdecine des Egyptiens, on que la nécessité la leur ait fait inventer, il est sur eu on la pratiquoit dejà chez eux au temps de la guerre de Troyes. Chiron, Theffalien & Centaure, felon les poetes, n'est pas moins célèbre par la grande connoissance des planèies & des maladies, que par l'éducation d'Achille, dont il fut l'inflituteur. Esculape, son difciple, ent un temple & mente un territoire qui lui fut entiérement confacré. Ses fils, quoique moins célébres, ne se rendirent pas moins babiles; & l'on peut croire que cette science ne cetla pas d'eire cultivée jusqu'au temps où Hyppocrate la mit en honneur, quoique pendant ce long intervalle, on ne connoisse aucun de ceux qui s'y font diftingues. C'est pent-être par cene raison que Pline (L. xxix, c. 8), suppose un vuide dans la médecine jusqu'à la guerre du Péloponnése, c'est-à-dire, jusqu'au temps d'Hyppocrate (7). Cet homme célébre, né dans l'île de Cos, fut, en nelque forte, par fon zele, le dieu tutélaire d'Athènes pendant la perle qui la ravagea de fon

cita aux mathematiques & a la médecine.

<sup>(1)</sup> Anaxagore de Clazomène naquit vers l'an 100 avant J. C. & mourut vers l'an 418, (2) Eurloxe floriffoit vers l'an 100 avant J. C. Il s'appli-

<sup>(3)</sup> Aftronome d'Athènes; il vivoit vers l'an 336. (4) Ariftote de Stagire en Macédoine, naquit l'an 384

av in Jofus Chrift , chef des periparenciens & precepteur . d'Alexandre : il mourut a l'àge de foixante-trois ans.

<sup>(5)</sup> Prolemie de Péluse en Egypte, vivois sous l'empire d'Adrien & de Marc-Aurele, vers l'an 138 avant J. C. Il a bequeoup écits fur la géographie & fur l'aitronomie, (6) Nicolas Copernic niquis à Thorn en Pruffe, le 19 evrier 1471, Il eff l'auteur, ou pluson le reflaurment du fyftene genéralement adupté; mais il n'eut pas la fatis-faction de voir le lucces de fon ouvrage, Il mourut en

Ce qui peut fervir, en quelque forre, de preuve à ce (entiment, e'eft que Celle (in Praf. ) met au nombre de scé ebres medeeins, Pythagore & quelques autres plu lofophies, qui, fans doure, voy cient les principes en grand, tandi que d'autres, moins célèbres, s'occuposene de la pratique; Pythagore vivoit au temps de Cyrus.

Semps, &, par son grand favoir, ell encore auourchus la gloire & l'Inoneuve de son art, dont l'a tracé les principes fondamentaux dens s'esobles écrite. La médecine an mangan pas d'ètre chez les Grees, comme la philosophie, un objet de dipune & de devision. Les uns, ne situent que le dipune & de devision. Les uns, ne situent que plus figars, y ajouncient tons les écours que l'enpeut ireter des lumières de l'étypris, ce sont les dépundages. Indépendamment de ces deux ernades divinions, il y eu encore differences feltes qui adopterent & invivent des principes particuliers, y veges qui nouvelle (C). On vier par les ouverges qui nouvelle (C). On vier par les outenient fort adonnés à la bounnique, & qu'ils faifoient ets de l'autonie.

Belles-Lettres. De tons les genres de persection auxquels atteignirent les Grecs, il en est un furtout dont la constitution de nos états modernes ne nous permet guère d'approcher. On se fait même difficilement une idée affez juste de leur fupériorité dans l'art de discourir & de parler en public, Les plus grands génies devenoient ordinairement chez eux les premiers hontmes de l'état; ils agitoient publiquement les affaires de leur république & celles de leurs voisins. Un peuple avide les écoutoit en filence : affez instruit luimême de la beauté de sa langue, & trop fier de fa liberté pour accorder des suffrages qu'il n'est pas cru mérités par le talent, il pouvoit quelquefois être égaré fur ses propres intérêts; mais il ne s'abufoit guère fur le charme & la force de l'éloquence de celui qui lui patloir. L'histoire même chez eux se ressentoit de cette

forte de beauté. Au mérite d'une diction facile & d'un art de semer de la variété & de l'intérêt, comme ont fait Hérodote , Diodore , &c. prefque tous y inféroient de magnifiques horangues, faifoient parler les généraux & les magistrars d'une manière conforme à leur caraftère & à leur lituation. C'est ce qui se remarque sur-tout dans Thucydide, dans Plutarque & dans plufieurs autres, La poésse avoit fait de bonne-heure les plus rapides progrès dans le genre épique. L'Asse mineure, ou les iles adjacentes, avoient vu nairre Homère, un siècle après la guerre de Troyes; & fes ouvrages immortels font encore aujourd'hui l'objet de notre admiration & de notre étude. Le but dece genre de poèfie étoit de donner de grandes leçons fous l'allégorie d'une action importante. Ce premier genre sut snivi d'un autre aussi fécond en beautés, & dans lequel les modernes ont atteint & pent-être furpaffe fours maitres. Thefpis, manvais boufion, ayant imagine de faire débiter quelques mauvaites farces par deux ou trois baladins barbouillés de lie, il n'en fallut pas davantage

pour faire mitter l'ûtée d'un poéme, où les téviumens raconis dans le poeme épique fifient mis en action, se placés, pour ainsi dire, sous les yeux en action, se placés, pour ainsi dire, sous les yeux en action, se placés de l'action de la commentation de firmit insiglere à Ecklyu le la seguid (3), chans larquille il fit parler les hommes de les dieux, sophocles de Europiele Interigeneme il le forpaiférent hiemòt dans certe brillante carrière. Le gois d'entre de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la commence de la fociété. Espois de Cyclamis donnéven maifance à la conseile (5), Arithophane leix commence de la fociété. Espois de Cyclamis donnéven maifance à la conseile (5), Arithophane leix petres.

Les poètes qui fixoient ainfi l'attention & le goût des Athéniens pour le théatre, n'ésoient pas les sculs qui fissent briller leurs ralens, Des poeres lyriques, non moins célèbres, chantoient dans l'ode les exploits des héros & des vainqueurs aux jeux publics. D'autres, s'elevant d'un vol moins hardi, mais cherchant plus à plaire, empruntoient le langage du cœur pour célébrer, dans l'églogue, les amusemens & les plaisirs de la vie champèire, ou peignoient dans la rendre élégie les regrets des amans malheureux. L'apologie on la fable ne fut pas moins cultivée, Ce genre, qui, vraitemblablement leur est venu des Orientaux, & que l'on eroit, avec affez de fondement, être ne dans l'Inde. fut traité, dans leur langue, par Esope, avec une simplicité que l'on s'est sait depuis un mérite d'imiter. Prefaue toutes ces forres de poéfies, fi l'on en excepte les drames & l'apologue, mais, auxquelles on peut joindre l'épitbalame (4), la chanson, 6/c. 6/c. étoient appelées lyriques, parce que l'on étoit dans l'usage de les chanter en s'accompagnant de la lyre, comme on voit en Italie, & particuliérement à Venife, chanter les strophes du Taffe ou de quelques autres poemes dicles par octave : le chanteur s'accompagne ordinairement d'une guittare , en journt une espèce de ritournelle après le quatrième & le huitième vers.

Pendant que les orateurs & les poires parcouroient à pas de géans la carrière du génie, les chéreurs & les grammairiens, d'une marclle plus leme, mais plus fûre, faivoient leurs traces, examinoient, araly foient, pour ainfi dire, les dérours de leurs toutes, & en composionent les principes de deux arts utiles à ceux qui voudrojent fuivre de deux arts utiles à ceux qui voudrojent fuivre

<sup>(1)</sup> On peut voir d'aitleurs l'ouvrage de M. Daniel le Glere sur l'histoire de la médecine.

<sup>(</sup>a) Tragédie vient du mot raprie. non pirce qu'il figuit un Neue, & quon le donnois pour récompendie aux acteurs; mais parce que ce mot figuité un des parce, le par confeçuent vigle de ficheux; & per fuite, raprièra, poème où l'on chante des évênemens triftes & funcher.

<sup>(3)</sup> Comédie ne vient pas non plus de xijus, bonre ou v 4 ;e; mais de xijus, fête, réjoniffance; c'où xijusêin, chane joyeux, poèfies gaies,

<sup>(4)</sup> Ce mor vient d'E'es, vers, amont, & de Onhauss, chambre, ou l'en naptral, parce que l'épithalame étoit changée dans la chambre des nouveaux epoux,

la même vole en s'infruifant par leur exemple. De-là font n'es la grammaire & la rhétorique. doot les modernes, au moins quant à la première de ces feiences, se font occupés plus heureufement que les anciens, & dans lefqués its les ont furpaffes, comme dans les autres genres dont la juffelfe & la méthode font le principal mê-

eg

io!

ú

rċ

10

co

376

зt

ÇS

x

n¢

Agriculova, Ligriculouse bois en honneur ches les Grecs comme cher les Romaios um ils 1 fernilie du pays ne répondoir pas égilement à l'adivité de leurs travant. L'Asinque, per cemple, de plusques aurres pays ne produitione pur les de l'Egyper, this, à cela prés, on y treuvoir l'Asirie, la vigne, & généralement noues fores de l'Egyper, this, à cela prés, on y treuvoir ferinis. Les vimé te Lesbos, de Chaype & de ferinis. Les vimé te Lesbos, de Chaype & de tation : & Homète (Orly L. 1.x. w. 1971) pur éd uni via de Morrode en These qui portoir ving fois ausant d'eau. On cononit d'aillers la répetation de validois ferinis de la Thefleur la répetation de validois ferinis de la Thef-

Commerce Quant zu commerce de la Gréce, al révoir guére que paufi de peu confidentale, en comparaison de celui des Tyricos, des Carthagionis de Alexandie, fougles pennier Polomies. Les Corcinheens y diffusion polonier les productions de la commerce de la commerce de la trabale du commerce designe de la divers de le produit des mines. Celles d'Abbaers, qui donnoient de Targent, de mines celles qu'its pofficioient en Trarses, doicent d'un grand produit. Philippe, voi de Macdeloire, en fir exploire qui repromision Dello fu pendam affer long-temps, le conne de le litud d'unerphy du commerce de la Gréce.

#### BEAUX-ARTS.

Archineflure, L'idée de se bâtir des maisons , & même de fonder des monumens durables, enfantée par le besoin & par la vanité, appartient sans doute à tous les peuples. Nous en trouvons l'usage établi de bonne-heure chez les Phéniciens, les Egyptiens & ailleurs. Mais cette forte de perfection, qui conftitue effentiellement les beautés de l'art, cet accord heureux des principes d'où réfulte cette harmonie du beau qui nous frappe & nous ravit, c'eft aux seuls Grees qu'il faut eo faire honneur, & c'est chez eux qu'il convient d'en chercher l'origine. Non-seulement il paroit qu'ils inventèrent la colonne, à la vétité d'abord fans piédestal & fans chapitean, Mais la fineffe de leur 12et & la justesse de leur goût leur firent bientôt fentir combien le grand nombre de colonnes, placées-au frootispice & même autour de leurs temples, produisoit d'effets agréables par la quantité & la variété des fensations que leur vue imprime dans Geographie ancienne. Tome 11.

notre ante (t). Ils inventerent de plus différentes proportions, felon la majesté ou l'élégance qu'ils vouloieot donner à leurs édifices : cette finesse de gout donna naissance aux trois ordres dont ils furent les invecteurs. Le dorique, plus ancien & plus fimple, avoit une beaute male & majestueuse; l'ionique, plus élégant & plus svelte, décoroit plus agréablement ; le corinthien , inventé le dernier , par Callimaque, réunifloit toute la délicatesse & toutes les graces dont les ressources de l'ari font susceptibles. Les plus fameux temples construits felon chacun de ces ordres font, pour l'ordre dorique, le temple de Junon à Argos, & celui de Cérès & Proferpine, à Eleufis; pour l'ordre ionique, le temple de Diane à Ephèle, & celui d'Apollon à Milet ; pour l'ordre corinthien , le magnifique temple de Jupiter Olympien, à Athènes, commencé par les foins de Pififtrate, abandonné long-temps, & terminė enfin aux frais d'Aosiochus Epiphanes roi de Syrie. Ce monument fut presque le seul qui longcat ainfi dans les mains des Grecs. Une grande partie des ouvrages qui décoroient Athènes, fut faite au temps de Périclès. Son règne fut celui des arts. Flatté de l'ambition de gouverner à son gré un peuple inquier, effrayé par l'exemple des Thémifiocles & des Ariftides, doot les grands taleos ne les avoient pas cependant préfervés de l'inconstance des Atheniens, il les occupoit sans celle d'objets nouveaux, & fur tout des productions & des plaifirs qui charmoient leur goût & flattoicot le plus leur vanité.

GRÆ

Peinture. La peinture, cet art agréablement imposteur, qui nous trompe sans nous abuser, & qui charme l'esprit & le goût par l'illusion des sens, ne fut pas cultivé en Grèce avec moins de fuccès que l'architecture. On préteod que le deffein, qui en est la base, doit son origine aux regrets d'un ami, ou à la tendresse ingénieuse d'une amante, Par le fecours d'une lumière, elle trouva, dit-on, le moyen très-fimple, d'arrêter avec un stylet, fur une muraille, le contour dit profil d'un jeune guerrier, pres à s'éloigner, à peu-pres comme on l'a pratique parmi nous il y a quelques années, Quoi qu'il en foit, les peintres grecs n'ont pas été moins célébrés par leurs contemporains, que les architectes & les sculptenrs, & il seroit peu raisonnable de refuser sa créance à tout ce qu'ils en ent dit, quelque exagéré que cela nous paroiffe, puisque, par les ouvrages des sculpreurs & des architectes qu'a épargnés le temps, & dons les perfections font un objet continuel d'emulation pour oos artifles, nous convenons que ces mêmes éloges sons très-justement mérités. De tous les peintres de l'antiquité, Appelle est celui que l'on cite avec le plus d'éloges. Il avoit fait, entre autres ouvrages, un portrait d'Alexaodre.

(1) Le temple de Théfée à Athènes étoit entouré d'un grand nombre de colonnes. Voyet Paufanias & l'excellent ouvrage de M, le Roi, fiur les plus beaux monumens de la Grèce. pour le temple de Diane à Ephèse, d'une beauté fi généralement accomplie, que le prince lui-même dit, en le voyant, qu'il comptoit deux Alexandre, l'un de Philippe, qui, felon lui, étoit invincible, & l'autre d'Appelle, qui ésoit inimitable. Si l'on en croit Pline, les anciens peintres n'employoient cependant que quatre couleurs, le blane de melon, le jaune d'Athènes, le rouge de Sinope, & le fimple noir. Ils ignoroient l'art de les broyer à l'huile, comme on fait aujourd'hui; mais ils peignoient à fresque ou sur des tables enduites de craie. Un passage de l'auteur latin cité plus haut, dans lequel il dit que l'on employoit la cire & le feu , avoit paru jufqu'à notre temps affez inimelligible. M. le comte de Cailus, aide dans fes recherches par un chymilte intelligent, a découvert le procédé des anciens, connu fous le nom de peinture à l'encauftique; nous avons vu dans les expositions publiques, plusieurs tableaux saits de cette manière. Il reste encore des morceaux de mnfaique ancienne; mais se ne fais pas jufqu'où l'on en pourroit faire remonter l'origine. Si d'ailleurs il est permis de juger de leur pertection dans ce genre, les modernes ont beaucoup surpassé les anciens dans cette sorie de travail.

Sculpture, Les anciens ont mis d'affez bonneheure en mage la terre cuite, le bois & la pierre. On vnit par l'aufanias que la plupart des anciennes flutues étoient de bois. Mais ce fut au goût de Périelès & au gênie de Phidias, que ce bel art dut son plus grand éclat. Il le tira de l'ensance, & le porta des l'instant au comble de la persection, La flatue de Minerve à Athènes avoit fixé l'admiration d'un penple connoiffeur; & le Jupiter Olympien, qu'il sit depuis chez les Eléens, supèrieur encore à la Minerve, sut mis au rang des sept metveilles. On compte dans Pausanius les noms d'un très-grand nombre de statuaires, dons les ouvrages passoient pour autant de chess-d'œuvre. Les anciens ont aussi connu l'art de graver les pierres, & l'on en conserve aujourd'hui dans pluficurs cabinets qui font d'une très - grande per-

Musique. Je passe enfin à un art charmant, aush ancien que le monde, & qui, dans tous les lieux eù il est connu, exerce son pouvoir avec une sorie d'empire. Mais il n'est pas de peuple chez lequel il ait été plus universellement cultivé que chez les Grees. Tous les hommes libres favoient ou devoient savoir la musique. Les premiers législateurs avoient fait de l'étude de cet art, une des loix fondamentales du gouvernement. Mais leur févérité, en fixant le nombre des cordes de la lyre, en puniffant toutes les innovations, avoit mis des entraves au génie des artistes, dont les fons brillans s'éloignoient quelquefois de l'ancienne Emplicité, qui, teule pouvoit être utile. De la ces décrets contre Terpandre & plusieurs autres, & ces déclamations des philosophes qui se plaignent du changement qu'une nouvelle mufique apporte dans les mœurs. On ne peut guère douter, d'après cela, qu'il ne se soit élevé chez les Grecs de ces disputes devenues même affiz vives, comme nous en avons vu de nos jours, entre les défenseurs de l'ancienne manière & les partifans d'un goût plus nouveau. Ce que i'on pourroit dire sculement pour justifier cette diversité de sentiment chez les Grees, & préfenter sous un aspect raisonnable la chaleur avec laquelle les philosophes sourcnoient leur opinion, c'est qu'ils faisoient résulter le bien public de l'ancien système musical, comme élevant davantage l'ame & & la nourriflant d'impresfions fortes & energiques; au lieu que chez nous les prétentions étoient aufli frivoles d'un côté que de l'autre, & que l'on ne disputoit pas sur l'utilité, mais sur le goût.

Quani aux effets de la mufique dont parlent les anciens, loin d'en avoir l'idée, nous pouvons à peine accorder notre créance au témoignage unanime de l'antiquisé; & fi ce qu'ils ont dit de quelques autres atts, dont les preuves sont encore fubfillantes, ne formoit pas un argument invincible en leur faveur, on feroit tenté de révoquer en dauce les aureurs les plats graves. D'ailleurs, il ne paroit pas que les additions faites au nombre des cordes de la lyre & aux modulations du chant, aient rien changé à ces effets tant vaniés. Si, dans les premiers temps, Orphée charma tellement ceux qui l'entendoient, que les poétes ont dit de lui qu'il enchansoit les forêts & les bètes farouches : fi, dans des temps postérieurs, Terpandre appaisa une fedition chez les Lacédémoniens, & Tirtée mena ce même peuple au combat ; dans des temps plus récens encore, lorsque la lyre avoit un trèsgrand nombre de cordes , le musicien Timothée , felon Dinn Chrifoftome (1), &, felon Plutarque (2), le joueur de fluie Antigénide, ayant exécuté devant Alexandre un air guerrier, ce prince, entraîné par la force de l'art, courut aux armes, &, hors de luimême, alloit charger l'assemblée comme s'il eût ésé au milieu d'une troupe d'ennemis. Un des grands avantages de la musique grecque, & que nous ne connoctions pas chez nous, confiftoit dans fon intimité avec la langue, & fur-tout avec la poésie; ce qui faisoit qu'ordinairement tout musicien étoit poète, & tnut poète musicien (1),

#### USAGES.

Les Grecs divisoient le temps en jours, mois

(1) Orat. I. de reg. imir. (2) De fort, Alex,

& années, Anciennement le jour & la nuit étoient fubdivifes en trois parties égales, qu'ils appeloient fignes, & que nous nommons heures. Leurs mois étoient lunaires ; ce qui devoit nécessairement apporter quelque confission après un certain nombre d'années. Chaque mois se divisoit en trois parties ou décades, appelées, la première, du mois commençant; la feconde, du mois du milieu; & la troifieme, du mois finissant. Le premier jour du mois s'appeloit la néomenie, ou La nouvelle lune. Ils con toient ainfi les jours, le premier, le fecond & le troificme, &c. jour du mois eammençant; le premier, le second, le troissème, &c. jour du mois du milieu; mais dans la durée de la dernière décade, ils compinient en rétrogradant, & partant du dernier jour du mois, ils disoient le premier, le second, le troisième, &c. jour du mois finifiant, & revenoient ainfi, par fouffraction, jusqu'au dernier jour de la seconde décade. Les Macedoniens s'étoient fervis, comme les Athèniens, de douze mois lunaires; mais, au temps d'Alexandre, ils adoptérent les mois fnlaires, & leur année devint affez femblable à celle des Romains (1). Les Athéniens prirent l'année des Egyptiens vers le temps de Démètrius de Phalère, Chez quelques uns dos peuples de la Grèce, l'année commençoit avec l'éré; & chez quelques autres avec le printemps.

Les Grecs connurent affez tard l'ufage des cadrans folaires : ce fut Anaximandre de Milet qui leur en apporta l'usage : il le renoit dit-on, des Chaldéens, On fait que dans l'intérieur des maifons, ils fe servoient d'une espèce de pendule à eau que l'on nomme elepsydre. D'ailleurs, ils avoient des efclaves dont le ministère étoit de s'affurer de l'heure. afin de les en instruire.

Monnoies. Les Grecs ne se servirent pendant long-temps d'aucune monnoie; le commerce ne se faisoit que par échange. La stérilité dont sut affligee l'île d'Egine, fit imaginer, pour suppléer à ce qui lui manquoit, de petites pièces d'une valeur idéale : c'étoient de petites broches de fer on d'airain, & que l'on appela, à cause de leur forme, broches ou oboles. La commodité de cette espèce de monnoie, en fit imaginer une autre appelée drachme ou poignre, parce qu'elle valoit dix oboles ou une poignée de perires broches. On fait que Lycurgue avoir introduit à Sparte l'ufage d'une monnoie de fer très-pefante. Vers le temps de Philippe, on commença à se servir de pièces marquées à un coin. Les Athéniens y memoient une chouctte, emblème de Minerve; les Macédoniens, un bouclier; les Béoriens, une grappe de raifin & une coupe. On parle cependant d'une espèce de monnoie sur laquelle Thésée fit graver un bœuf.

Voici l'évaluation des monnoies grecques, faites par le favant M. Gognet.

L'obole, la moindre des monnoies artiques, ésoit la fixième partie de la drachme, & la drachme, la centième partie de la mine : il falloit foixante mines pour un talent.

Voici le poids de ces différentes monnoies, rapporté à celui de Paris (2).

Marc. Onces, Gros. Grains.

|                       | • | 24.4 | • | ,,,, | ••• | ٠. | •  | " | • | G/#///3 |
|-----------------------|---|------|---|------|-----|----|----|---|---|---------|
| Le talent             |   | 85   |   | et   |     |    | 7  |   |   | 66.     |
| La mine               |   |      |   | 2    |     |    | 2  |   |   | 4 7 2   |
| La drachme<br>L'obole |   | 66   |   | á    |     |    | 44 |   |   | 65 %    |
| L'obole               |   | æ    |   | -    |     |    | 44 |   |   | 10 1    |

Il est aisé de se rendre compte à soi-même de la valeur de chacune de ces monnoies par rapport à la nôtre. Il ne faut que partir du prix actuel du mare d'argent. J'ajouterai que,

|                                    | Drachmet. |      |       |  |
|------------------------------------|-----------|------|-------|--|
| Le talent artique étoit divisé en. |           |      | 6000. |  |
| Le talent de l'île d'Egine         |           | . 11 | 0000. |  |
| Le talent alexandrin.              |           | . 1  | 2000- |  |
| Le talent euboique                 |           |      | 7200. |  |

Les Grees se servoient de l'expression myriade pour dire dix mille. Ainfi, une myriade de drachmes, valoit 10000 drachmes.

Le flater attique étoit une monnoie d'or du poids de deux drachmes & de la valeur de vingt. Le darique d'or, monnoie de Perfe, & les phi-Eppei, monnoie des rois de Macédoine, étoient de même valeur que le flater.

Jeux publics. Les jeux publics étoient un des plus brillans ufages de la Gréce; & rien n'étoit plus naturel. Ils pouvoient s'y livrer à leur gout pour l'éclat & la magnificence. Les instituteurs même de ces jeux avoient trouvé le moyen d'y intereffer leur respect pour la religion, & leur ardeur pour la gloire. Les peuples chez lesquels on les célébroit en retiroient le plus grand honneur : c'étoit une honte que d'en être exclu. Cenx qui devoient y combattre jouissoient d'une grande confidération; & les vainqueurs étoient reçus dans leur patrie svec accismation, & chantés par les poètes comme les hèros & les dieux. Dans les commencemens, le nombre des exercices admis dans ces jeux n'étoit pas confidérable; il u'y avoit guére que la course & le saut : on y introduisse dans la fuire divers autres exercices, & même des courfes de chevaux & de chars (3) vers les vingt-

<sup>(2)</sup> Voyet aush l'histoire générale de la Grèce, par (3) Les exercices des anciens peuvens être divifés en

loues & en paleffriques, Les remiers étoient , 1º, la danfe de plufieurs espèces ; 2º. la cabiffique, ou l'are de faire des cul utes ; 3º. fishinflique, qui comprenoit tous les exercices où l'on fe

cinquième & vingt-huitième olympiades. A ces combats, ou le suecès étoit le prix de la force & de l'adresse, il s'en joignit d'autres d'un genre plus noble & plus élevé : on ne s'y distinguoit que par les avantages & les talens de l'etorit; les concurrens étoient des poêtes, des muficiens & des orateurs. Ordinairement les morceaux qui concouroient étoient formés de la réunion de trois tragédies & d'une comédie appelée faire : le morceau entier se nommoit tetralogie. Les premiers poetes qui travaillerent dans ce genre, observerent que ces quatre pièces eussent ensemble un certain rapport, & qu'elles sussent terminées par des cataitrophes de même genre. Cela fut negligé dans la fuite : on introduisit l'usage de ne presenter qu'une pièce au combat. Les prix étoient de fimples couronnes. Dans les combais de inufique, on disputoit sur-tour le mérite de l'exécution. Quant aux combats entre les orateurs, il ne fut introduit que fort tard.

Les quare plus célèbres jeux de la Grée céolent, "c cara qui ce d'Étorient con les quare ans dans la ville d'Oyanghe en Elide, en l'Inonneur de de Coyanghe en Elide, en l'Inonneur de valungeur; a'. ceux qui fe chèbreiren aufit con les quarte ans à Delphes, en l'honneur d'Apollon les quarte ans à Delphes, en l'honneur d'Apollon formome l'Pylate, le prie etois une coutonne de réales en l'action de l'action de l'action de tous les deux ans on y donnoit une couronne che verd y-t, els jeux diffuniques, sous les cunq ans, dans l'ilhem de Corintité, en l'honneur de d'action de l'action en l'au nouve de l'eux miles, parce qu'ils cioten mis au nouve de l'eux fundères. Théfée, dans la finie, les confacra à Repune: la coronne de vianiques tout d'ache Repune la coronne de vianiques tout d'ache Reput le l'action de l'action de l'action de l'ache Reput l'action de l'a

Il ne m'est pas possible de m'étendre autant que je le voudrois sur tous les usages des Grees; je finirai par quelques-uns de ceux qui appartiennent à leur vie privée.

Mariages. Quoique quelques (ecles de philofophes sient attaché une haute estime au célibar, on peut assurer cependant que le mariage étoit fort considèré chez les Grees. Et même chez les Spartiates, ceux qui refusoient de se marier étoient norés d'infamse : il étoit également désendu de se marier trop tard ou d'une manière peu convenable

En général, le jour des noces toits un jour de fice. La maifon des épunt étois ornée, fer raffem-bloit, outre les parens & les convves, un grand nombre de joueurs findrument. On y chantois le foir, à la liseur des fiambeaux porreis par des incures gars, des réfects d'alymans appacés opi-cures gars, des réfects d'alymans appacés opi-moiré, et le n'affaroit pas cependant une union moiré, et le n'affaroit pas cependant une union durable & indicibable 1: le divorce étois permis chez les Grees son fe préciot les femmes chez les Ledédomoires jé, d'ans ce que nous appelons tes beaux jours de la Gréec par rapport aux arts & corromoires.

Naifjance des resfans. On portoit ordinairement lete estates qui venoiont de naires fur let genoux de leur aieul : étoite un préfent fort honorable dans un pays oil it étoit honteux de mourir fais politifice. Laccouchée pafloit quelque temps dans te bain. C'étoient let mères qui impoforent les bain. C'étoient let mères qui impoforent les noms a leurs enfans ; & ces noms avoient ordinairement rapport à quelques cisondinaets de leur naiffance, ou à quelques accidens arrivés au père, à la mère, ou à l'refrant lui-mête.

Cher les Lacidimoniers, lis avoient le comme babbare de jerce fann une effecte de fondiëre du mont Trygète, les erfans qui avoient para mal cooform'a sur actients de la ribul à laquelle appartenoit la famille. Et, ce qui a'étoit guêre moins inhemain, dans les autres états de l'orée; il étoit permis ana puressa d'abundonner leux enfans indiparten de la ribultation de l'orige de la leur fishifietance. On fait d'allieurs combient l'édacion étoit dure de l'étre cher les Leidélmoniers. Dans tous les états de la Gréce, il y ayori de écoles publiques pour l'infiltuiton de la jea-

PLiffie de la salte, &c. Le ceurs de la vie privée, toois préduce généralement parsegé entre les affières publiques & l'étude des beaux-arts & de la philolophe. Toutes les ceupsons ferviles a philolophe. Toutes les ceupsons ferviles ruble, trop long-temps groffiers parmi nout, étoient pars & honnères par le fectours de la convertation, qui en étoit l'ame. Ils éviniente ordinairement tout en qui pouvoir biléfie la bienfance. Cependant et qui pouvoir bielle la bienfance. Cependant de gainti. Sal pipura des odes churmantes d'Aucrèton ne (long que des chardons de tra

D'ailleurs, on fait combien ils écoient unis lor(qu'il s'agiffoir du bien commun; combien tout ce qui portoit le nom de gree leur paroiffoit l'emponer fur le refte du genre lumain. Ils obsérvoient entre eux les devoirs de la société & les lois de

Len feconde écolem 1, "La laure, appolée per les Grece paul 6, Se par les Lainnishels 2, "le 1-paule, co 1 era et de frapper à coupse de poing; 1, "la ceur's, qui confilioit à devancer fea s'averlaire, S. a principale, volte et qu'es devancer fea s'averlaire, S. a principale public qu'est par le frapper à coupse de poing; 1, "la ceur's, qu'est per le frein M. Barrete, a fix cen pieda de la barrière, s'éclo M. le Rol, à rois cem piede, Ce demire parêle que l'abilité ceioù obligé de courrer autour de la bourse pour procourir les fix cen point, Ce centre parêle que l'abilité ceioù obligé de courrer autour de la bourse pour procourir les fix cen s'ont fix per le cette par le paule de composit, comme fon nom l'exprime, de cinq fortes de jeun; 0," l'applicament, exercise peur legeul on citerior une qu'est peut de l'activité par le paule de l'activité peut d'activité peut de l'activité peut d'activité peut d'activité p

Le nom athlète vient du grec d'bavie, ou aavie, traveil, combat. On les exerçoit dans des lieux appelés gymnafer. Ils évoient ordinairement très-færts & très-grands mangeurs, On connoit Milou, Polydamus § 6v.

l'hospitallité (1). Elle étoir même si sacrée que l'on regretoir le meutre d'uo hôte comme le crime le plus irrimissible; ¿c que, quoqu'al fist involontaire, on croyoit qu'il attiroit la vengeance cto. fieux. Le doit de la guerre ne detrinit pas le droit de l'hospitalité; ¿c pour le rompre, il y fit. ar renoncer d'une façon folemelle, en bristant la marque que chaque famille confervoit comme une manque de leurs engagemens récipronest.

Carattères de l'écriture. Je ne mettrai point ici les caractères de l'écriture greeque : on les trouvera, je crois, dans le dictionnaire d'antiquisé.

Chifires. Les Grees n'avoient d'autres chiffres que les lettres de leur alphabet: ils les employoient de trois mantères. Dans la première, elles défignoient les nombres,

Duas la première, elles défignoient les nombres, con tormément à l'ordre qu'elles tiennent dans l'alphanet. Ainfi A vaut t, B 2, & ainfi de fuire jufqu's l'R, qui vaut 24.

La feconde munière confidire à diviter l'alphabet un tons parries. La première parie maquait les un tons parries. La première parie maquait les un tons parries. La première parie marquei les certaines, Maiss comme le nombre de vinigre-quare les manières de l'appendient par confidire pare confiner la férie, on avois ajonné à channe de ces parries, pour la contra de l'appendient de l'appendient par l'appendient p

Dans la troifitime manière, on n'employoit que fix lettres majulcules, favoir , les initiales qui expriment les fax nombres de  $\tau$ , de  $\tau$ , de too, de tooo. Mais quand on vouloir indiquer que le nombre totte et de li d'une de ce lettres multiplié, par exemple, cinq fois par d'elemen, il lufficit de la placer fois une effecte de grand  $\Pi_\tau$ , ainfi  $\Delta$  valant to , place ainfi  $|\Delta|$ , valoir  $\tau$ , o

Mefuns d'étendue. Le pays habité par les Grecs étant affer refleré, leurs medites godéfiques et tiurnet pas d'abord fort longues ; d'ailleurs, la plas utilée de cas mefunes étoir le Jaign, fixe d'apprès le coursé rapille & d'uo feul trait d'un homme qui s'é lance pour atteinde un but; cette messire ne dévoir pas être fort longue. Lorsque dans la siste, par leurs conquêtes en Ade, sils communiquérent avec les Orientaux, les natiens messures prireor plus d'étendue.

M. d'Anville détermine la mesure du stade en le (1) On peut apprendre encore beaucoup de choses sur les nœurs & les usages des Greets, dans un ouvrage exceltent tait sur les Greets modernes par M. Gui de Macfielle. donnant pour la huirième partie du mille romain. Or, le mille romain étoit de 756 toifes; le stade, felon lui, étoit donc de 9400 toifes & demie.

M. Goguet portoit le stade à 95 toises 2 pieds to pouces: la différence est peu considérable. Si l'on prend 95 pour terme moyen, il en saudra à-peuprés 25 pour notre lièue de 2400 toises.

Mais M. d'Anville reconnoit un autre stade qui, n'étant que la dixième partie du mille romain, doit s'évaluer à 75 toises 3 pieds 7 ponces; & , selon lui, il y en eur encore un autre de troo au degré.

La condée se divisoit en sex palmes. La palme en quatre doigns. Le pied en serre doigns.

L'orgye, espèce de toise, en quatre coudées ou fix pieds.

Le plethre avoit cent pieds.

Mais, je le répère, à j'eussie entrepris de mettre dans cet anicite tout ce qu'il convient de favoir par rapport aux Grece, j'ly aurois fait entret un trèt-grand nombre de chofes qui ont nôceffairement teur place dans les amiquités, se demande feulement de Vindigence, tant pour la auxquelles je suis forcé par la nature de mon travail.

Précis chronologique & historique des révolutions de la Grèce.

On divise ordinairement l'histoire de la Grèce en quarre àges, marqois par aurant d'époques miemerables. Le premier vietend jusqu'au siège de Troyes, & Comprend plus de lest pet east ans i le fecond, deptis ce siège fanteux jusqu'ai la bazille de Marahon, comprend exivant hait cens ans i le fecond, deptis ce siège fanteux jusqu'ai la bazille de Marahon, comprend exivine hait cens aux de la la mor d'Alexander e 1 de derine enfin contient aussi à peu-près deux cens ans , & finit à la mor d'Alexander e 1 de derine enfin contient aussi à lestre des Grees, sommis par les Romains.

Pomiré des Ce premier ign. 6 fectord en évicement, enhellis per l'imagniano hillimer 8 Geconde des mythologues, a rofire que de l'oblicarità au calcul du chronologiet, de l'inerminde 8 de l'artifica là nerimen de l'inferient. Cett proprement fector de l'artifica de l'artifica de l'artifica de la Cette Ony provore la fondation del Telles, de Coriente; l'artennar des Damièles, de Coriente; l'artennar des Damièles, de Coriente, l'artennar des Damièles, les revraux af Hercale, les mulheur d'édige, l'expédicion des Argonautes, celle des fort elect devant protect, en de monte de l'artifica de l'artifica profess, en de monte de l'artifica de l'artifica profess, en de monte d'alter profess, en de monte d'alter profess, en de monte d'alter d'artifica de l'artifica d'artifica ponnèse (t), vers l'an 1320 avant Jesus-Christ.
Second age, Le siège de Troves (avant I C.

Second igs. Le fiège de Troyes (avaz I. L. (1835), elvenment le pus mémorable de l'amiquiel, en enus eff guére conun que par les pompour vécius d'Inorest. L'endevment d'Hélene par Paris fur le sigiet de ceue genere; la ruine de la viuli (170), le dispetion de la auton troyenne viuli (170), le dispetion de la auton troyenne le fiquels les poètes de le thiologiet points time is different d'alloure entre eux fir des circunétances très-ellomielles, jusques-là qu'Hélotoles traves et se ellomielles, jusques-là qu'Hélotoles prétend q'UHélène entre aux fins à viule de Troyes, mais que, jette avec Paris par une remper Protet, voi du pays, qui temvoya entième par Protet, voi du pays, qui temvoya entième par Protet, voi du pays, qui temdeput.

Quarre vingts ans après la piffe de Troyes (avant J. C. 1905), les décendins d'Heruck, ennuis fous le nom d'Hérachdes, fecondès par les Doriens, enurèrent à mais armée dans le Péloponnéle, & s'y établicent en confèquence des drois gu'ils précendoient avoir fur ce pays, dont it avoient été chiffes par Eurifihée, implachble enneait d'Heruchle & de toure fa race (3). Ce fut

(1) Four enteradre c mi) a respons à cette invalon de l'Argine, actone des l'Argine, actone des l'Argine de la Gregoria de l'Argine, actone des l'Argine de l'Argine, actone des l'Argine, actone des l'Argine, actone de l'Argine, actone l'Argine,

(2) l'adopte pour ces époques celles qu'a données M. Larcher dans la chronologie d'Hérodore, & dont les preuves le trouvent dans les differtations très-favantes qui précèdent le canon chronologique.

(1) show the histories my rec, i lead doubt the ten yames of whycease doubt monthlable. Ampliture, prec effects of whycease doubt monthlable ampliture, prec effects of the property of the pr

300 mis språs le retour des Haralides of Tabium of Gellick, E. Vegentye, gouvernan 1 Laccède mone & contemp.caran d'Homire (Sa), récubliem en les pour oppingues, dont la politique de la relief pour oppingues, dont la politique de la relief menent des parpids (spira pour tune plus initiation des parpids (spira pour tune plus initiation des parpids (spira) de son de la relief de la relief (spira) de la reli

Sur la fin du fceond âge, on trouve les entreprifes opiniatres des Lacedemoniens, qui, par trois guerres confécutives, parvinrent à dépouller de leurs terres, les infortunés Messeniens, maigro leur vigoureuse résistance, & la désense de plufieurs braves généraux. Ces Messéniens sugitifs tirent voile pour la Sierle, où ils fe rendirent maîtres de Zanele, à laquelle ils donnérent le nom de Meffine. Quoique la conduite des Lacedemoniens tint encore de la férocité des temps de bar-barie, les lettres & la philosophie ne laissoient pas d'etre cultivées depuis long-temps, & l'on diftinguoit entre autres philotophes, ceux dont les noms ont été confervés avec vénération, fous le titre des sept fages : ee sont Thalès, Bias, Pit-tacus, Solon, Cléobule, Myson & Chylon; quelques-uns mettent Périandre à la place de Myton. Les maximes fon damentales de leur morale étoient, qu'il falloit se connoire soi-même; & cette autre, qui renferme un grand fens, ne quid nimis, rien

Trüjime égo. Quelque brillane qu'eth éte l'amore de la Gréez, la lumière fui benêut effacée par le trudéme áge, qui eur our l'éclar & les crea du midi. Daris, égo & faivars van l'. C.), robelle rei, andigab de feccous que l'o nave l'ambient de l'ambient de l'ambient de l'ambient de de fetamfopere ne Europe. Mais cette entreprile, de celle de Xerrès fon fits, qui fin paffer l'Hellefpont al un million d'hommes, curen le plus mauvais facéè. Les Grées, vrop fiere pour l'autoiset voudancies le joug fuire nation qu'ils traitoiset voudancies le joug fuire nation qu'ils traitoiset voudancies le joug fuire nation qu'ils raitoiset voudancies le joug fuire nation qu'ils raitoiset voudances le joug fuire nation qu'ils raitoiset de l'ambient de

Mychnes & d'Argo, pafferent dans les autres parties de la Gréce, peuplées par des loniens. Ceux-si le refugièrent et à l'entre de la partient enfliete less la requièrent à Argonie, sous deux fils de Codrus, pour alter occuper les côtes de l'Affe mineure, qui pricent d'eux le som d'foris.

<sup>(</sup>a) Il faut remarquer expendant que les historiens no for font fervis que sort tard de certe ère. Ils daroient les événement par les années des Archontes d'Athènes, ou des rois de Lacédémone. Le premier qui s'en fervit fue Timée, (ous Proleme e Philadelphe : fon exemple fac fuivi par Eratofithène. Mais de muis ceux qui nous reflega Polyske et le plus ancien.

généralement dans tons les lieux où ils purent les atteindre & les combattre. Ce fut dans ces guerres que l'on eut occasion d'admirer & la valeur des Spartiates, dont trois cens se dévonèrent à la mort pour détendre le passage des Thermopyles (avant J. C. 480), & la génerofité des Athéniens, qui, par le confeil de Thémistocle, abandonnérent leur ville à l'ennemi, pendant que de dessis leurs vaisfeaux, ils défendeient le reste de la Grèce. Mais l'effort qu'avoient fait les Grecs leur devint funefte : une fermentation violente succèda au calme dont ils joniffoient avant la guerre des Perfes; & comme une machine se fatigue & s'use par son propre mouvement, quand eile a perdu fon point de percussion l'agitation à laquelle ils s'étoient livres leur devint funeste à eux & à leurs allies. La vanité des fuccès & l'esprit de domination leur firent tourner les armes contre eux-mêmes. Sparte ne put fouffrir l'élévation d'Athènes : & cette dernière république crut pouvoir tout ofer contre fa rivale. De-là (431) cette guerre entre les deux peuples, qui dura vingt-huit ans, & qui eût infailliblement entraîne la perte de l'un ou de l'autre, fans la lenteur de Lacédémone & la légéreté d'Athènes, qui s'affoiblit confidérablement en portant fes armes en Sicile, où la défaite de ses troupes fut le digne succès d'une si solle entreprise.

de se rendre à diserction. La plupart des états de la Grèce vouloient qu'on la ruinat de fond en comble. Les Lacédémonieus se contentérent d'abattre les fortifications du Pyrée : ils établirent trente magistrats, qui furent regardes & se conduifirent comme autant de tyrans. Cet état d'abaiffement ne sut pas de longue durée. Sparte avoit porté ses armes en Asic, & le grand roi avoit peine à lui réfister : ee prince fit passer son argent en Grèce, & Sparte fut bientôt hors d'état de luit nuire. Athenes, à la tête des mécontens, car les Spartiates gonvernoient par-tout avec un feentre de fer, dent la flotte des ennemis, rebâtit les niurs du Pyrée, & peu après triompha à Corinthe, à Naxe, à Corcyre & à Leucade. L'abaiffement de Sparte & l'élevation d'Athènes produifirent une espèce d'équilibre qui eût amené le calme sans les pretentions de Thebes, qui, s'appuyant de l'une pour se venger de l'autre, vouloit s'affranchir également de toutes deux. En elect, sous la conduite d'Epaminondas, guerrier pl l'osophe, ils entrèrent dans le Péloponnése, pénérrérent jusqu'aux portes de Lacédémone, & par le gain des batailles de Leuctres & de Mantinée (avant J. C. 371 & 361), porterent à leurs ennemis un coup dont ils ne se relevèrent jamais. Le rétablissement des Messeniens fut une des humiliations que Sparte eut Mais pendant que des trois principaux états du

Ce revers, joint à l'abandon de ses alliés & à

l'alliance de Sparte avec le roi de Perfe, entraina

la ruine presque entière d'Athènes. Elle sut obligée

midi deux se faisoient une guerre cruelle, &

qu'Athènes attendoit l'instant où , profitant de lent atio:bliffement, elle pourroit les accabler tous deux, un nouvel ennemi se disposoit dans le nord à leur impoter aux uns & aux autres un joug également aecablant. Philippe, de la maifon d'Epaminondas, oit il avoit été en otage, &, pour ainfi dire, à l'ecole, passe fur le trône de Macédoine, après avoir foums les Illyriens & les Thraces, enhardi par ses premières prospérirés, s'empara de quelques villes qui relevaient d'Athènes (avant J. C. 158 & 148). Mais les vertus guerrières n'étoiont pas les seutes, n'étoient même pas les plus à craindre en l'Inlippe. La finefle , la rufe , le fouplefie , armes ordinaires de la fauffeté, que l'on décore du nom de politique, lui procurérent les moyens les plus fürs de dom ner fur toute la Grèce. Des qu'il fint parvenu à se saire charger par les Thébains de la vengeance du remple de Delphes, profané par les Phoceens, il entra dans le pays avec ses troupes en armes, & ne manqua pas de prètextes pour aftoiblir les différens états de la Grèce, en affirrant sa grandeur naissante. En vain le premier des orateurs déployoit toutes les beautés de son art, & mettoit en utage toutes les ressources de l'éloquenee pour éclairer les Athéniens fur leurs véritables intérêts : l'engourdisfement de ce peuple . amolli par l'ivresse des plaisirs, & les libéralités de Philippe, plus puissantes que les talens de Demofthenes, les ratinrent dans cet état d'avilisfement, dans lequel doit tomber tout gonvernement où le goût des fètes & de la mollesse, où la pareffe & l'avidité ont pris la place de l'amour de la liberté & de la parrie, & de toute idée de la véritable gloire. On fit cependant, mais trop tard, un effort qui eut le plus mauvais sueces. La bataille de Chéronée que gagna Philippe (avant J. C. 398), mit pour jamais les Atheniens hors d'état de rien ofer contre lui. Il se préparoit à de plus grands exploits, & , chargé de venger les Grees des injures qu'ils avoient souvent éprouvées de la part des Perfes, il alloit passer en Asie lorsque la mort l'enleva (336), à l'âge de 47 ans. Alexandre, fon fils & fon fuccesseur, se proposa

tion & de son amour pour les conquetes. Après avoir foumis les Theffaliens rebèles (335), pris & rate Thebes, qui avoit effaye de reconvrer fa liberte, il partit pour la guerre contre les Perfes avec le titre de généralissime des Grees. Trois batailles sameuses, un siège mémorable par la disticulté de l'attaque & les reflources pour la défenfe. décidérent du fort de la plus graude partie de l'Afie. Alexandre s'avança au midi jufqu'en Egypte & au temple de Jupiter Ammon (332 & fuivans); à l'eft, jufqu'à l'Inde : fon armée côtoya au nord les bords de la mer Caspienne; & sa flotte, au fud, voyagea fur l'Océan & le golfe Perfique. Ce conquerant, don't les exploits font trup connus pour avoir besoin d'être indiqués, venoit à peine d'étaler aux yeux des Babyloniens, la pompe

de faivre ce dernier projet, digne de fon ambi-

magnifique de fon triomphe (324), qu'il fut enlevé par une mort précipitée, attribnée au poison par quelques écrivains, mais qui n'étoit ptobablement qu'une suite de son intempérance.

Quatrième áge. A fa mort, ses lieutenans, dignes élèves d'une école où le droit du plus fort & la gloire des armes étoient regardes comme les premiers principes du gouvernement, essayèrent de se faire des érats chacun à leur bienséance. Perdiccas, tuteur du jeune Arridée, trop peu puiffant pour leur rien donner qu'ils ne puffent prendre eux-mêmes, & trop foible pour les empêcher de fe faire différens partis, fut bientôt en butte à la haine générale : il périt dans une fédition. (Avant J. C. 322). L'état de la Grèce fin toujours perplexe & malheureux fous les princes qui fuivirent. Alternativement foumife aux rois de Macédoine & de Syrie, elle ne commença à respirer le charme de la liberté, perdue depuis fi long-temps (241 ou 242), que quand les Acheens eurent jete les fondemens d'une ligue qui fit revivre l'ancien gouvernement des Grecs, & qu'ils se furent mis à la place qu'avoient autrefois occupée Lacédémone & Athènes.

Un ciuyen de Sicyone, doué des plus grandes verrus, fixa fir lui farentino de la lique, & Meritra d'en être le présur prepieuel. Sous le gouvernement d'Artaus, les Achetinos déclarierat la guerre a tous les penits yrans de la Gréce : & fic ce grand homme avoit eu d'alleuren des ralens militaires, il auroit maintenu le Péloponnelle dans le consideration de la consi

Cependant ( 220 & fuivans ), un autre Philippe, austi roi de Macédoine, exerçoit mille violences contre les Grecs. Ceux-ci, éblouis par le fucces des armes des Romains, qui venoient de battre Pyrrhus & les Carthaginois; trompés d'ailleurs par leur fausse politique, qui sembloit ne se mèler des affaires du dehors que pour l'avantage des parties intéreffées, implorérent leur protection contre le roi de Macédoine (189). Philippe ne out tentr contre une fi puissante république; & l'exemple de Perfee , fon fils & fon fucceffeur , fait prisonnier & mené à Rome en triomphe (167). apprit à la Grèce ce qu'elle avoit à redonter de fes protecteurs, qui fe conduisoient dejà en maitres. En effet, la lique des Achéens, ayant Philopémen our chef, obtint d'abord, à force de ménagemens, la protection des Romaios. Mais comme ceux-ci vouloient les perdre, ils employèrent contre eux l'adresse dont ils avoient contime de se servir dans de semblables conjonctures. Ils les fatiguérent de leurs députations : & quand les Achéens, trop haurs pour leur position actuelle, eurent seulement laissé échapper quelques érincelles de ce feu qui enflammoit leurs ancêtres pour la liberté, les Ro-

mains y envoyèrent une armée (146), qui les batit & les foumit. On détruilit Corinhe, devenue leur ville principale; & la Grèce, fous le nom d'Achair, fut réduite en province romaine, fous la conduite d'un préteur que l'on y envoyoit tous

Depuis cene c'poque jufqu'au commonement de l'empire d'Angule, 37 ans avant J. C. et qui donne à peus-pres 121 ans, les Romains ne firent de l'empire d'Angule, 37 ans avant J. C. et qui pales des villes de la Grèce. Elle cuent ceperadant beaucoup à fouffiri lors de la guerre dei, la Maccionie, de des guerres éviles qui furvinent peu sprès. Les Athoritem n'yant pas voult on croupes de Multidate, il en fit le fidge, &, Vayant prifs, il la livra su pillage, comme troupes de Multidate, il en fit le fidge, &, Vayant prifs, il la livra su pillage, comme con consideration de la comme del comme de la comme de la comme del comme de la comme de

Enfin Oslave, vainqueur, rendit une apparence de liberté aux Grecs, & donna en effet de la tranquillité à toute l'étendue de l'empire romain. Il prit le nom d'Auguste 27 ans avant l'ère chré-

tienne.

Cet empereir crut avoir trouvé, & trouva en effet le moyen d'aveujer les Romains fur l'excès de fa puiffance, en laitfant au fenat le gouvernement des provinces intérieures de l'empire, & ferfervant feulement les frontières. La Gréce, devenue le parrage du peuple romain, fur gouvernée par trois préteurs.

L'un avoit fous lui une partie de l'Epire & toute l'Illyrie.

Un autre, la Macédoine & une partie de la Grèce. Un troisième, l'Achaie, la Thessalie, l'Acar-

manie & le refte de l'Epire.
Adrien aimoit la Grèce, Atliènes fur-tout, pour laquelle il fignala fes bontès & fa magnificence.
Sous ce prince, la Grèce fut subordonnée au gouvernement de l'Illyrie, dans lequel oa comptoit alors dix-fett provinces.

Cet arrangement changea fous Conftantin. Ce prince ayant partagé tout l'empire en quarre préfectures du prétoire, celle de l'Illyrie comprenoit la Macédoine & la Daeie.

Les révolutions de l'empire ne fant pas de mont police. Je d'air feiglement que Confliann dont le viens de prifer, y appeare desse changements les l'empire de Rome à Conflaminople; l'autre, d'avoir embrafile la religion chrésienne. L'empire fit en temper de Rome dens fouverain : l'un geuvertempe de l'autre paragé entre d'un favourtier paragé entre dens fouverain : l'un geuvertempe de l'autre parier en fait mieux gouvernée sus déants. Monts défendes un décire. Mais, nat de cassés d'afolitilement fe finera fenir à la fois, per outous les forces de l'empire

d'Orient ne purent le préserver d'un démembrement très confidérable.

i its

2008

nom

four

10/05

ment

: qui

irent

nici-

orn-

c la

rent

ou-

: les

&,

arou

5 Ci-

4 les

e fot

cace

tran-

n. II

:hrc-

a en

xcès

me-

& fe

mice

c &

e la

car+

out

ice.

toit

Ce

1000

tot

je

ço

de

oir

n-

...

oit.

u.

nt

ire

de-

Pour ne m'en tenir qu'à ce qui peut intéreffer la Grèce, je dirai que vers l'an 620 de notre ère, des peuples connus fous le nom de Slaves out Esclavons, qui s'étoient jeres sur les terres de l'empire pendant le règne de Justinien, depuis 527 tufqu'en 565, y fondèrent les deux royaumes de Croario & de Dalmatie. Ce premier royaume de Dalmatie finit en 872, & fit place au royaume de Servie.

Vers l'an 670, d'autres barbares, connus fous le nom de Bulgares, & venus de la Sarmatie afiasique, passèrent for les terres de l'empire, divisés en plufieurs hordes. Une sculement s'établit en Italie; les autres se fixèrent auprès du Danube, malgre les efforts de l'empereur ( onstantin Pogonat, Ils remportèrent d'autres avantages fur fes fucceffeurs , & fe formerent un état allez puissant. Quelques auteurs fout finir leur royaume en 1010 . semps où Bafile foumit la Bulgarie à l'empire, Mais les troubles ne finirent qu'est 1041 ou 1042, fous le règne de l'empereur Michel Calafate.

Les Bulgares recommencerent à former un perit royaume dans la fuite, qui fubfilla depuis 1196 jufqu'en 1390, qu'il fut détruit par les Tures. Il se forma austi un petit royaume de Servie, depuis environ 780 jusqu'en 920. On en sait peu

On trouve ensuite un royamme de Dalmatie feptentrionale, qui renfermoit la Croatie : il avoit commence vers 920 : il finit en 1096. Le pays basta ensuite au pouvoir des rois de Hongrie. Le reyaume de la Dalmarie méridionale, qui

renfermoit auffi la Servie, ne finit qu'en 1170. Un autre petit état, connu fous le nom de royaume de Rascie, commença vers l'an 1170, & comprit la Servie. Il fut affoibli en 1376 par la formation de celui de Bofnie. Peu après , la Servie commença à avoir des souvetains qui portèrent le nom de despotes.

Le royaume de Bosnie s'étant étendu, comprenoit auffi la Servie, lorsque les Turcs s'en emparèrent, en 1453, sous le règne de Mahomet II.

### Empire grec.

L'empire romain , dont le siège avoit été transporté en 330 de Rome à Byfance, par Conflantin, qui lui donna le nom de Constantinople, se soutint pendant quelque temps avec éclat, quoique fous des princes foibles & vicicux. Cependant fous Heraelius, les Arabes, devenus conquérans par l'ambition des chefs & le fanatisme de la multitude. s'étoient jetes fur tous les pays qui les environnotent, & fous la conduite des fuccesseurs de Mahomet, mort en 632, auxquels ils avoient donné le noin de califes , ils s'emparèrent de presque tout l'Orient, depuis l'an 632, que commença le règne d'Abubeker, jusqu'à 64t, que mourut Héracius, Geographie ancienne. Tome II.

D'autrés Barbares, comme je l'al dit tout à l'heure, s'étoient jeres fur les parties de l'empire en Europe. En 1081, Alexis Comnènes fist proclamé empereur. En 1006, il vit arriver l'armée des Croifes, guerriers dévots & indifciplinés, qui fous la conduite de Pierre d'Hermite, fe proposoient de conquérir sur les Asiatiques, tout le pays sanctifié par les miracles de Jesus-Christ, & que, par cone raison, on appeloit Terre fainte. La prudence exigeoit qu'il se tint dans une juste défiance; mais honneur & la justice lui preserivoient de la fincérue dans les traités & de la bonne foi dans leur exécution. Sans doute il ctovoit se mettre à couvert des reproches en exécutant mal des trairés qu'il n'avoit pas eu deffein de tentr. Au moins est-il tur qu'il remplie bien mal ses engagemens. Rien ne peut l'en justifier. Ce qui pourroit peut-être le faire paroitre moins coupable à l'égard des Croifes, c'est qu'eux mêmes, étant paffés en Afte, n'y furent pas plus fideles observateurs de leurs sermens,

L'empire grec fut ensuite gouverné par des princes làches, fourbes & fanguinaires.

Empire des Latins, depuis 1204 jufqu'en 1261.

Les Latins, encore raffemblés pour une nouvelle croifade, étoient prêts de passer dans la Terro fainte sur des bâtimens vénitiens, après la prise de Zara en Dalmatie, lorsque le jeune Alexis Comnênes les vint inviter à prendre la défense de son père, detrôné & ptivé de la vie par un frère qu'il avoit rachere des mains des infidèles. L'indignation qu'excua cette atrocité & l'espérance que donna le prince gree de prendre auffi la croix, déterminèrent la plupatt des princes croifés à marcher contre l'infurpateur de l'empire. L's arrivèrent devant Constantinople l'an 1203, l'assiégèrent, la pritent. L'usurpateur s'enfuit : Isac l'Ange fot remis sur le trône. Mais bieniôt un prince de la maifon des Ducas, appele Alexis Ducas, & furnomme Murtsulphe, à cause de ses épais sourcils, parvint à erdre le prince dans l'esprit du peuple, & à eloigner le jeune Alexis Comnenes, affocié au trône par son père, de ses liaisons avec les Latins, Cependant, Ifaze mourut de chagrin, Alexis fut jeté dans une prison & étranglé par Murtzulphe.

Les Latins, indignés, affiegérent la ville de nouveau, la prirent, précipirérent l'usurpateur du haut d'une tour , & mirent fur le trône un prince françois : dans moins d'un an , ce trône fut occupé par fix princes.

Beaudouln I, comte de Flandre, fut couronné empereur le 16 mai 1204; mais l'année ficivante ayant été fait prisonnier par un roi des Bulgares, il fut jete en prifon, & fubit une mort cruelie : d'autres historiens ditent qu'il mourut sur le champ de bataiile.

On ne compte que cinq empereurs latins de Conflattinople: on en comptoit fix en y comprenant Jean de Brienne,

Beandouin III fut chasse de Constantinople par Céfar Alexis Stratégopule, qui commandoit les eroupes de Michel Paléologue, reconnu empereur par les Grecs, dont le siège étoit à Nicée.

#### Empire grec.

Pendant que les Latins s'affermissoient dans Constantinople, Theodore Lascaris, gendre d'Alexis l'Ange, ou Comnènes, étant passé en Asie, y avoit d'abord eu le titre de despote : au bout de deux ans, il prit, à Nicee, celui d'empereur, l'an 1206. D'autres princes grecs lui succèdérent.

Michel Paléologue, le cinquième de ces empe reurs grecs d'Asie, étant déjà maître d'Andrinopolis, reprit la ville de Conflantinople, & avec elle les terres de l'empire, finiées en-Europe,

Mais, tant de seconsses avoient ébranle l'empire jusques dans ses sondemens. Les princes otthomans, qui avoient commence vers l'an 1300 à se saire un petit état dans l'Asie mineure, parvinrent à s'établir dans la Thrace en 1361, fous le règne de Jean Paléologue.

En 1453, la ville de Constantinople fut prise par Mahomed II, le 29 de mai. Cette fatale révolution mit fin à l'empire grec, dont le dernier empereur, Conflantin XII, perit fur la brèche les armes à la main.

Coup-d'ail général fur l'état de la Grèce vers ces époques.

Lorfque les François eurent pris Constantinople, différens feigneurs grees, grands officiers de l'empire, se révoliérent. Outre ceux qui se firent proclamer empereurs, dont un étoit en Grèce, à Theffalonique, les autres usurpèrent la sonveraineté, chacun dans le pays confié à leur garde.

Pour soumettre ces rebelles, Henri, frère & succeffeur de Beaudouin, n'ayant pas affez de forces par lui-même, permit aux principaux seigneurs de sa cour, d'armer contre eux, & de s'approprier les terres dont ils feroient la conquête, a condition cependam qu'ils releveroient de l'empire. Les Venitiens, qui, pour prix des fervices rendus par eux aux Latins, avoient en la Theffalie avec une partie de la Macédoine, imitérent la conduite de Henri II, & permirent aux premiers personnages de leur nation, de conquérir auffi des établiffemens fur les Grees révoltés.

Le dérail de ces événemens ne sont pas de mon objet. J'expoferai seulement quel sur l'état géographique de ce pays.

La Macédoine appartenoit en grande partie aux Vénitiens.

L'Epire fit une souveraineré à part, avec le titre de despotat.

L'Albanie fut auffi un defforat.

La Theifalie eut le titre de royaume, & fut d'abord possèdée par les Vénitiens : mais ils ce-

dèrent ce royaume à Boniface de Montf.rrat, en echange de l'île de Chypre.

L'Achaie fut un despotat. Athenes & Thebes un duche.

Corinthe & Napoli un despotat. Lacédémone un duché.

L'Archipel, un duché qui fet confidérable, & eut une affez longue fuite de princes. Le premier fut Sanedo, feigneur venitien. Ce duche comprenoit une grande partie des îles de l'Archipel.

L'Eubée formoit un despotat.

Ces princes se saisoient une guerre continuelle : les plus puissans s'emparérent des états des plus foibles. Les Tures profitérent habitement de ces troubles. Le duc de l'Archipel, que la fituation de fes états & sa puissance mettoient à portée de résister davantage, se désendit aussi plus long-:emps. Le siège de son empire étoit à Naxe, île considérable par son étendue, sa sertilité & les châteaux dont l'avoit fortifiée le premier duc Sanèdo. Sous Jacques Crifpa, prince méprifable par sa soiblesse, sa molleffe & les vexations qu'il exerçoit fur les sujets, les peuples eux-mêmes se donnérent aux Tures. Ils en attendoient un prince grec. Selim II leur donna pour duc un Juifappele Jean Michez, dont il avoit recu de grands icrvices, mais qui n'ofa se préfenter dans fes nouveaux états : il ne gouverna que de loin.

Les Véniriens, mairres de la Morée, la défendirent quelque temps avec courage. Enfin, ils fuccombérent fous les efforts des Turcs. La faire de l'histoire de la Grèce appartient à celte de co royaumes & n'eft pas de mon objet.

GRÆCIA. On entend ordinairement par ke nons de Grèce, la portion de l'Europe, qui porte encore autourd'hus ce nom . & out fait partie des états des Otthomans. Quoique j'aie dit à l'article GRÆCI que les Grecs avoient pemplé ce pays en s'avançant des parties septentrionales dans les parties méridionales, je ne comprendrai ici sous le nom de Grèce, que les divisions admises par les anciens eux-memes : & comme les Grecs n'ont pas seulement habité cette partie de l'Ettrope, mais que, devenus très puillans dans la partie méridionale de l'Italie, ils lui donnérent le nom de Grande-Grèce, Gracia magna; que leur puissance ne sut pas moins considérable sur les côses, & même dans plusieurs parties intérieures de l'Asie, peut-être auroit-on destré que l'eusse rapporte ces grandes colonies dans ce même article, mais alors c'eut été rendre moins complètes les autres parties : je me consenterai d'y renvoyer.

Le rableau fuivant fuffira, ce me femble, pour donner une idée des différentes parties que l'on comprenoit sous le nom de Grèce. Je n'y ai placé que quelques fleuves & quelques lieux principaex, puisque de plus grands détails se tronveront aux articles de chacune de ces parties.

|               |             |                  |                                                                                                          | -    |
|---------------|-------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| TAI           | BLEAU       | es principales a | livisions géographiques de la Grèce.                                                                     |      |
|               |             |                  | ARGOLIS. Fleuves. Inachus; Erafinus.<br>Villes. Argos, Mycena, Epid<br>rus, &c.                          | au-  |
|               |             |                  | LACONIA. (Fl. Eurotas,<br>V. SPARTA, Amyela, Gythiu<br>Tanarium.                                         | ım,  |
|               |             |                  | MESSINIA. Fl. Pamifus.<br>V. MESSENE, Stenyclarus, Co<br>nides.                                          | olo- |
|               |             | PÉLOPONNÈSE.     | ELIS. {Fl. Alpheus , Anigrus , Selleis.<br>Div. Triphylia , Pifais , Cale E<br>V. Olympia , Pifa , ELIS. | Tis. |
|               |             |                  | ACHAIA. {Fl. Melas, Crathis.<br>V. Dyme, PATRE, Ægium.                                                   |      |
|               |             |                  | SICYONIA. V. SICTON, Philius.                                                                            |      |
| 1             |             |                  | CORINTHIA. { V. CORINTHUS, Lechaum, C                                                                    | en-  |
|               |             | 12               | ARCADIA.  FI. Alpheus, Erymanthus, Ao, nius, V. MEGALOPOLIS, Monuine, Tegra, Orchomenus, Phigal          | ۵.   |
|               |             |                  | ATTICA. V. ATHENA, Eleufis, Maratho                                                                      |      |
|               |             |                  | MEGARIS. V. MEGARA, Nyfas,                                                                               |      |
| ,             |             |                  | Baotia. {Fl. Cephyffus, Copais, Inc., Afop<br>V. THERE, Orchomenus, Che<br>naa, Tanagra, Eleuwe, Thefpi  | ro-  |
| (1            | erre-Ferme. |                  | PHOCIS. Fl. Cephiffus.                                                                                   |      |
|               |             | GRECE propre     | Dorts, V. Cytinium.                                                                                      |      |
|               |             |                  | DORIS. V. Cytinium. (Locri Ozola AMPHISSA, N.                                                            |      |
|               |             |                  | LOCRIS. Locri Epicnemidii CNEMIDE<br>Locri Opunii OPUS,                                                  |      |
|               |             |                  | ETOLIA. {Fl. Achelous, Evenus.<br>V. Thermus, Calydon, Chalcis.                                          |      |
| LA GRÈCE      |             | 12               | ARCANANIA. ARGOS Amphilochicum, Strate                                                                   | us,  |
| par la nature |             | THESSALIA.       | Fl. Peneus, Onchestus, Sperchius.<br>V. Lanissa, Pharfalus, Phera, Demetrias,                            |      |
| en            |             | Epinus.          | Fl. Acheron , Avas,                                                                                      |      |
|               |             | ILLURIA.         | V. Bushrotum, Nicopolis,<br>V. Epidamnus, Apollonia,                                                     |      |
|               |             | MACEDONIA.       | Fl. Erigon, Axius, Strymon, Haliacmon.<br>V. EDESSA, Pella, Theffulonica, Olynthus.                      |      |
|               |             | A l'ouest.       | Corcyra, Leucadia, Cephallenia, Dulichium, Z                                                             | 4-   |
|               | Ifles.      | Au fud.          | Cythera CRETA.                                                                                           |      |
|               | 211600      | A l'eft.         | Thera, Naxia, Paros, Delos, Myconus, Teno<br>Andros.                                                     | ٠,   |
|               |             |                  | Ceos, EUBOLA, Seyros, Thafos.                                                                            | _    |

à leur royanme.

On voit; par l'expose des divisions de ce tibleau, que je comprends la Macédoine entre les états qui composèrent l'ancienne Grèce : mais il faut observer que ce ne sut que depuis le règne de Philippe , & effentiellement depuis celui d'A-Icxandre. Avant ce temps, les peuples compris dans le pays nomme Gracia, & auffi Hellas, regardoient les Macèdoniens, comme ils regardoient les Thraces, c'est-à-dire, comme autant de Barbares. Il est très-vraisemblable que si les Thraces eux-mêmes sussent parvenus à voir à leur tête quelque prince profoud en politique, habile à la guerre, & faifant fleurir dans fon pays le gout des lettres, des fciences & des arts, la Thrace eus fini par être aussi comprise entre les états de la Grèce. Mais elle fut toujours divifée entre difterentes nations thraces, qui ne firent jamais un corps politique puissant; & les rois de Macédoine en enleverent une partie confiderable pour l'ajouter

Les auteurs de l'antiquité que nous puissions confulter fur les différens ages de la géographie de la Grèce, font Homère, pour les temps les plus reculés, Strabon, Panfanias & Ptolemée, Quoique Homère ne paroifle en parler qu'accielensellement & à l'occasion des troupes qui marcherent contre Troyes, c'est cependant un auteur précieux fous ce rapport, puisque les détails dans lefquels il entre font très-confidérables. On y apprend quelles étoient alors les forces des différans états de la Grèce, quelles étoient les villes les plus puissances; les anciens noms de plusieurs de ces villes. Par les épithères qu'il joint à leurs noms, il donne une idée, foit de leur fituation, soit de la qualité de leur terroir, soit de leurs richestes. Enfin, l'on ne faura jamais bien la géographie de la Grece que l'on ne l'ait étudiée dans ce poëte (t).

Strabon, quoique fort étendu & très-exact, le cède infiniment à Pausanias pour la richeffe & l'étendue des détails. Il faut observer, il est vrai. que le premier donoe une description de toute la terre; au lieu que le fecond ne traite que de la Grèce. Mais aussi que d'instructions sur les routes, les villes, les monumens, les anciennes familles! Cest bien dommage que son onvrage ne comprenne, au delà du Péloponnese, que l'Artique, la Béotie & la Phocide (2). La géographie de Prolemée n'est qu'une nomenclature; mais elle a fon

Je vais donner la Grèce felon chacun de ces auteurs.

Géographie de la Grèce d'après Homère.

Cette description de la Grèce se trouve dans le fecond chant de l'Iliade : on l'appelle ordinairement dénombrement des vaisseaux en Béotie. Voici ce qui amène ce morceau dans le poete :

« Muses qui habitez le palais de l'olympe, car » le fils de Saturne vous éleva au rang des déeffes , » vous favez toures chofes; ce que les mortels » n'apprennent que par la renommée, fouvent » trompenfe, vous en ètes instruites. Apprenez-» moi, ò Mufes, les noms des rois qui comman-» doient l'armée des Grees. Car je n'entreprends pas de nommer chacun de ceux qui, contondus dans la foulé, combattirent fous les murs de » Troyes. Quand j'aurois dix langues, dix bouches, " une poitrine d'airain, une voix infatigable, je » n'y pourrois fuffire : je me bornerai à nombret » les vaisseaux , à nommer les chefs qui les com-» mandoient: Mufes, qui habitez l'olyoipe, daignez n les rappeler à ma mémoire ». (Traduction de M. de Gin ). C'est après cette invocation que le poëte entre en matière. Je ne donnerai ici que l'analyfe, & non la traduction de ce morceau, qui contient 205 vers

Les Béotions habitoient (3) Hyriè (4), les rochers d'Aulide, Schoenos, Scolos, les montagnes d'Elèton (5), Thetpie, Graye (6), & les riches plaines de Mycaleffe, Harme, Ilète (7), Erythres, Licon (8), Hyle . Percon (9), Ocalee , la superbe Médéone (to), Copes, Eutrèle (t1), Thisbè, les jour aime des columbes; Coronée, les prairies d'Aliante, Platée; Glyffante; la nouvelle Thèbes (12) & ses murs famenx : Oncheste, celèbre par le beau temple de Neptune : Arne (13) & fes côteaux fer-

<sup>(</sup>t) Cene étude eft d'a tant plus facile avec la traduction de M. Gin, qu'elle est accompagnée d'une carte de l'ancienne Grèce, fiite pour le temps d'Homère, & de notes fort déraillées.

<sup>(2)</sup> Les amareurs de l'antiquité gemiffoient depuis long (3) Let ambareus ou a menquire gemitotein serpuis song-temps de voir que nous návions de cot auteur qu'une traduction françoite très-infid ille, fourmillant de fautes, &caccompagnée de cartes, qui ne préfenent pas la geogra-phie de l'auteur. Enfin, om fait qu'il en va parcifire une traduction excellente, faite avec beaucoup de foin par un homme très verte dans la langue grecque, M. B, avocat au parlement de Rouen,

<sup>(3)</sup> Cette analyse se trouve dans le premier volume de l'histoire de la Grèce par M. Cousin; mais les notes qui l'accompagnent ici, font de moi,

<sup>(4)</sup> On ignore fa polinor (5) N'eft connue que par Homère.

<sup>(6)</sup> On ignore & position. (7) On ignore fit polition

Neft connue que par Homère,

<sup>(9)</sup> Inconnue. (10) Ou plutôt; la bice batie, E'sarqueses. Le poète b nomm: wrekinden, peeite ville, (11) On ignore la polition.
(12) M. Coufin traduit sinfi. Poblerve que l'on trouve

<sup>(12)</sup> Nr. Coum reaust sinn. γουντές του ε et som ceris de deux manières, τ°. La leçon la plus fuivie porte Υπιδοβεί, Hyporhèbes, 2°. ἐπιδοβεί, fous Thèbes. C'est bien le même sens. On croit que la premiere ville de Thèbes ayant été bâtie fur la monetgne où etoir la fortereffe Cadmée, la nouvelle ville fnt bâtic au bas. ( Voyet HYPOTHERA ).

<sup>(13)</sup> Paulanias nous apprend que c'étoit l'ancien nom de Chéronée,

tiles en vins; Midée (1), la divine Missa (2), & Anthésiun (3), reculée à l'extrémité de la Béorie, Asplédon enfin , & Orchomène , ville de Minyas (4).

La Phocide, dont les peuples habitoient Cyparifle (5), les rochers de Python (6), la divine Criffa, Daulis, Panope, Anemoree (7), Hyampolis, les bords qu'arrose le Céphisse, & la ville de Lilea, où ee fleuve prend sa source.

La Locride contenoit Cyne, Opunte, Caliare, Beffa, Scarphe, Angee (8), Tarphe, Thronion,

fur les rives du Boagrius. L'Eubie, dont les Abanites habitoient Chaleis, Erêtrie, Hyffrée, fertile en excellens vins; la maritime Cérinthe & la haute ville de Dium (9),

10

1-

ds

us.

le

e

ċ

100

67

.10

le

Le

u,

0ic1

٠, be

¢\$

13

Styre & Caryste. Homère ne parle pas de toute l'Attique, mais seulement d'Athènes. C'est, comme le remarque très-hien M. Cousin, que les bourgades que comprenoit l'Artique, avoient été réunies par Thésée, & ne sissoient plus qu'un même peuple. Ajax com-mandoit dans Salamine,

L'Argolide avoit Argos, Tirynthe aux fortes murailles, Hermione & Afine, qui ont des golfes profonds; Trézène, Eiones (10), Epidaure, dont les eôteaux font couverts de vignes, Egine & Mafète (tt)

La superbe Mycènes (12), la riche Corinthe Cleones, qui est si bien barie; Ornées, la délicieuse Arethuree (13), Sicyone, où Adraste regna d'abord; Hypérèsie (14), la haute Gonoeffe (15),

GRÆ Pellène; Ægion & toute la côte depuis Sicyone jufqu'à Buprafie , au-deffus de l'Elide (16)

La Laconie avoit la baffe & vafte Lacedémone, Phare, Sparce, Messe, Brysees, Angées (17), Amyeles, la ville maritime d'Hélos, Las (18), Etylée

Dans la Meffenie étoient Pylos, l'aimable Aréné, Thryon (19), où l'amourenx Alphée offre au voyagent un passage facile, la belle ville d'Aepy, Cyparifie, Amphigénée, Ptéléon, Hélos (20), Dorion (11)

"Arcadic avoit la haute montagne de Cyllène; ui produtsoit de si vaillans hommes; Phènée, Orchomène, riehe en troupeaux; Ripas (22), Stratia, Enispe, toujours battue des vents; Tegée, l'agreable Mantinée , Stympale & Parrhatie (23).

Buprasie & la divine Elide, e'est-à-dire, tout le pays qui est renfermé entre Hyrmine, Myrfine (24), la roche Olėnienne (15) & Alife.

Iftes. Dulichium & les autres Echinades, ces iles facrées que la mer d'Elide environne de ses eaux, à l'embouehure de l'Achélous

Cephalènie, Ithaque, la forêt de Nérite, Crocylee (16), l'Escarpée Egilippe (27), Zacynthe, Same (28) & le continent au-dela des iles.

L'Esolie renfermoit Pleuron (29), Olène, Pylène (30), la maritime Chalcis, & les rochers qui environnent Calydon,

Crète avec Cnosse, Gorryne, environnée de fortes murailles; Lyctos, Milet (91), Lycaste, (16) On voit que l'Achaie est comprise au nombre des

(1) Le même auteur nous apprend austi que c'étoit l'ancien nom de Lebadée. (2) On ignore fa polis

(3) Homere lui donne l'epithète very claire, reculée : peur-èrre veut-il dire qu'elle étoit la dernière fur l'Eu-ripe; car il y avoit en Beorie des villes plus zu nord. M. d'Anville d'après Paufanias, la place peu au nord

du mont Metianius (4) Le texte porte : la Minyène Orchomène. Minyas étoit père d'Orchomène, qui donna fan siomà cette ville: mais elle ne perdit put entiérement eclui de Minyas.

(5) Les asciens s'accordent à dire que cette ville fui connue fous un nom différent de celui que lui donne Homère. Quelques-uns ont cru que c'étoit Lycorea; felon Paufonias, c'aroir Anticyre.

(6) Ceft certainement la ville de Delphes, quoique quelques auteurs en aient fait deux villes differentes. (7) On ignore fa position. Il en ast cependant parle dans

Stace & dans Lycophron.
(8) On ignore is polition relle étoit détruite dès le temps de Strabon

(9) Appelée par Strabon Athena Dindes. (10) Sclon Strabon, c'étoit la partie de Mycènes : on

ignore fa polition (t1) On ignore fa position.

(12) Poyet Myes N.E. La polition de cette ville donne lieu à pluseurs observations, (13) C'étoit un des anciens noms de la ville de Phlous (14) On convient qua cette ville doit être Ægira.

(15) On la trouve nommée Gonaffa.

ieux attribues à l'Argolide; ou bien c'eft que le poète n'a pas jugé à propos de faire pour ecrte partic une nouvelle division.... Au reffe, il comprend Corinthe & Sicyone dans l'Argolide, & Paulanias parle de ces villes & de celles de l'Argolide dans son voyage de la Corinthie. (17) Paufanias croit que c'est la ville qu'il nomme

(18) Homère eft le feul qui ait redoublé la voyelle : le autres auteurs difent Les. (19) On voit qu'Hamere recule les bornes de Meffénie juiques dans l'Elide.

(20) Cene ville d'Hélos en Meffénie est inconnue. (11) Polition également in onnue. (11) Ces trois villes font inconnues : quelques auteurs

en ont fait à tort des iles du Ladon. (13) Homere parte de Parrhafie comme d'une ville : il cû le feul, avec Erienne de Byfance qui le copie, Paufanias nomme feulement une monragne & des peuples de ce nom.

(14) Certe ville eff peut-être celle que Strabon nomme (25) On croyoit, au temps de Strabon, que c'étoit

mont Scotler. (26) Strahon penfe que cette ville étoit dans la prefqu'ile de Leueade.

(37) On ignore où elle étoit fisuée. (28) Ceron l'ancien nom de l'Ile de Céphallenie.

(29' Il y avoit en Esolie deux villes de ce nom; l'ancientic etoit près de Calydor (30) Cetre ville prit dans la fuite le nom de Profchium,

Cette ville n'ésoit pas dans l'île, mais fur la côte de l'Afie.

Phæstos, Rytie (1), très bien peuplée; ensin, les cent villes dont s'enorgueillit cette ile.

Rhodes, partagée entre trois peuples, ceux de Linde, d'lalysse & de Camire.

Les iles de Syme, Nifyre, Carpathe, Cafos, Cos

& les Calydnes.
On voyoit dans la Thesfalle, Argos Pelasgique,
Alos, Alope, Trachine. Phthie, & le canton
d'lélas (2), second en belles semmes, qu'habitoient les Myrmidons, les Acheens & les Hel-

lènes.

Phylacé, la fertile Pyrthafe (1), confactée à Cérès; Imone (4), riche en troupeaux; Antrone, fur la mer; Ptelèon & fes champs couronnés de

verdare.

Phèrès, vis-à-vis du marais de Bœbéide (5),
Bœbe, Glaphyres (6) & Iolcos, qui eff fi bien

bâtie.
Méthone, Thaumacie, Mélibée & la haute
Olizone.

Tricca, l'escarpée Itome (7), Œchalie (8), Ormenium, la fontaine Hypérée; Astérie (9), les blancs fommets du mont Titane (10), Argissa, Gyrtone, Orthe, Élone & la blanche

Oloofion,
Cyphos, la froide Dodone & les campagnes arrofées par le délicieux Titarèfe, qui se jette dans

le Pénée; & les rives de ce fleuve, & les forèts du Pélion.

Telle étoit donc la Grèce au temps d'Homère, ou, du moins au temps de la guerre de Troyes: on voit qu'il n'y comprend ni l'Epire, ni la Macédoine. Cependant il parle de Dodone; mais il l'attribué à la Theffalie.

Peut-ètre dois-je ajourer les fept villes qu'Agamemnon offroit de donner à Achille efi échange de Chryfeis: Cardamyle, Enope, Hira, Phères, Anthéia, Apia (11) & Pédafos, que l'on croit avoir été depuis nommée Méthone.

Giographie de la Grèce, felon Strabon (12). Strabon parolt devoir comprendre la Thrace

(1) On ignore fa position.

(2) Il y a en effet nne ville de ce nom. Mais il femble qu'Homère parle d'un canton. On fait que les Hellènes avoient d'abord habité la Theffalie.

(3) Homère est le feul poète qui en ait parlé.
(4) Eustathe & Etienne de Byfance disent que cette ville

erois quelquefois appelée Sitone.

(5) Ou lac Bebeis.

(6) Possion ignorée.

(7) Ceft Ishome de Theffalie.

(8) Auffi en Theffalle. Pinfiffe faseet objet, parce que ces deux noms fe trouvent auffi en Meffénie.
(a) On irnore la pofition d'Addrine Salon Frienne de

(9) On ignore la position d'Aftrion. Selon Etienne de Byfance, elle se nommoit de son temps Piresa. (10) On ne connoit qu'un lieu de ce nom : c'est en Sicyonic. Seroit-ce l'une des montagnes sir lesquelles

cyonie. Seroit-ce Tune des montagnea fur lesquelle avoient combattu les Titans? (11) Nommée au temps de Strabon Thionia.

(12) On fent bien que je ne dois pas donner ici une

dans sa description, pnisqu'il y comprend tout le pays, qui, au nord, s'étend depuis les nations illyriques, par la Macédoine, jusqu'à Bysance.

A l'est des nations épirotes & illyriennes étoient placés successivement les Acarnaniens, les Etoiens, les Locriens Ozoles, les Phocéens, & enfin les Béotiens, qui touchoient à l'istlime de Corinthe : après la Macédoine, étoit la Thessaie.

PÉLOPONNÈSE. La presqu'île de la Grèce la plus méridionale est le Péloponnèse, joint au cominent par une isthme de quarante (23) stades.

La forme du Péloponnése est celle de la seuille du plarane (14). Sa largeur est à-peu-près égale à sa longueur; il a 1400 stades depuis Chelonades (ou Chelonines), jusqu'à l'isthme.

Les Elèens & les Messeniers en occupent la partie occidentale, & leurs côtes sont baignées par la mer de Sicile. L'Elide (se'on Strabon), s'étend au nord jusqu'au golse de Corinthe & au promontoire Araxum (15). La Messenie s'étend vers la mer d'Afrique.

Après l'Elide (dans la partie feptentrionale), est l'Achaie, fur le golfe de Corinhe; viennent enfuite les états de Corinthe & de Sieyone.

A l'est de la Messenie est la Laconie, ensuite l'Argolide, jusqu'a l'isthme. Au milieu est l'Arcadie,

Elde. Ce pays comprend toute la partie maritime du Péloponnée (à l'ouel), depuis la Meffénie jusqu'à l'Achaie, ayant à l'est la partie de l'Arcadie, où se trouvent Pholoi, les Aganes & les Parhofii.

Elle étoit autrefois divifée en plusieurs parties; elle le fut depuis en deux : celle qui appartenois aux Epéens, & celle qui appartenois à Nestor, fils de Nèlée (16). La ville d'Elis sut bâtie depuis la guerre de Perfe.

La partie de l'Elide qui avoit appartenu à Nestor, sut divisée en Pisatide, comprenant le territoire

tradudion de cet auteur; mais nue analyfe la plus courre qu'il me fiera pofible : encore n'eft-ce pas pour faire connoltre de quelle manière il traite son fujet, mais ce qu'il en dit, c'eft-d-dire, nommer d'apres lui les lieux qu'il fait connoitre, (Srah. Segr. L. PIII).

(13) Il die plus bas cinquante. (14) Pline die la même chofe en ajoutant propter angulos

ricéfut.
(13) On voit que cet auteur comprend dans l'Elide une partie de l'Achaie, qu'il ne fait commencer qu'au promontoire Rhimm, oû se trouve le détroit par oû fon entre dans le golfe, entre Rhimm au fud & Anti-Rhimm au nord.

(16) Cette division eft celle d'Homère, Strabon le cite, Il obsérve que du temps de et poère la ville d'Elis deitoir pas encore confirmire. Le pays n'avoir que des villages, On appeloir cerre partie la Cule Eliste, annas Phas, ou l'Elide creule. Calubon oblevve que d'autres ont divide Elide en crevit d'en managands, raibs Medernis. d'Olympie, en Triphylie (t) & en Cauconie. L'Elide ereuse, ou, si l'on veut, l'Elide prorement dite, étoit divisée de eclle qui obéilloit a Neftor.

La partie la plus septentrionale de l'Elide étoit le promontoire Araxum, éloigné de Dyme (2), ville de l'Achaie, de foixante stades.

A l'ouest étoit Cyllene, port des Elèens : après cette ville est le promonioire Chelonates (Ptol. Chelonites ). En face font fitudes quelques iles.

Entre les promontoires Chélonates & Cylline font les embonchures du Peneus & du fleuve que les poètes appellent Selleis, qui vient du mont Pholoe, & arrofe la ville d'Ephyra, fituée fur un chemin qui va à la mer. Or, cette ville est la même qui a porte le nom d'Enca, ou elle en

ctoit bien proche. Entre les embouchures des fleuves Peners & Selleis étoit la ville de Pylos (3); non pas celle de Nestor.

La ville de Buprusium, détruite au temps de Sirabon, avoit laiffe fon nom à un lieu qui se trouvoit fur la route d'Elis à Dyme.

Il y avoit une ville d'Hyrmine, mais on n'en retrouve plus que le nom, donné à un promon-

toire près de Cyllène, Le lieu nomme autresois Myrsinus avoit pris le

nom de Myrtuntium : il étoit près de la mer, fur le chemin qui conduisoit à Dyme. La pierre olenienne (Πέτρη Ω'λείν), dont il eft

parlé dans Homère (4), paroit être à Strabon la montagne Scollis, commune aux Dymeens, aux Tritéens & aux Eléens.

Alcifium, appelée depuis Alefiaum, étoit un lieu près d'Amptilochis, fur le chemin qui, par la montagne ( ent épens és ), conduisoit d'Eis à Olympie : ç'avoit ère une des villes considérables de la Pifaride.

Le nom de Cauconie s'étoit étendu à une partie de l'Elide. On le trouvoit jusqu'aux environs de Dyme ; car le Theuteas, fleuve qui couloit aux environs de Dyme, & nommé aussi Peiros, étoit réputé par quelques antenrs avoir appartenn à la

C'est en partant du promontoire Chelonites par le fud que commmençoit la eôte de la Pifatide. On trouvoit la ville de Pheia avec un promontoire, ayant un petit fleuve tout proche. Quelques auteurs commençoient feulement la Pifatide à cette ville. En face étoit une perite ile avec un port. (5). On s'y embarquoit ponr Olympie: c'étoit une navigation de 120 stades.

On trouvoit ensuite un autre promontoire, auquel Strabon ne donne aueun nom, mais qu'il compare au promontoire Ch. lonites : on comproit de-là à

Céphallènie 122 stades (6). On trouvoit enfuite l'embouchure de l'Alphée, Ce fleuve, qui venoit de l'Arcadie, y commençoit (felon Strabon), dans le même lieu que l'Eurotas, près d'Afea, village du territoire de Mégalopolis. L'Alphée, après avoir reçu le Co-ladon, l'Erymanthe (7), & quelques autres fleuves peu connus, arrofoit Phrixa, Pife, la Triphylie, & se rend à la mer entre Pheia & Pitanis : à l'embouchure de ce fleuve, il y avoit un bois confacré à Diane Alpheionie, ou Alphufe, ear on disoit tous les deux. A l'endroit ou l'on peuvoit paffer ee fleuve à guet, il y avoit une perite ville nommée Epitalium : elle étoit de la Maciftie.

Au-delà étoit une montagne qui distinguoit la Macistie de Triphylie, de la Pisatide. La étoient le fleuve Chalcis, la fontaine Crune, avec le vil-

lage de Chalcis, puis Samicum,

A treme stades environ étoit Pylos de la Triphylic, nommée également Triphylique ou Lépréstique (8). Le fleuve qui l'arrofoit au notd, après avoir porté le nom d'Amathos, avoit recu celui de Mamaos.

La ville de Scillans étoit peu éloignée d'Olympie & de Phellône.

Vers l'est de Pylos & à peu de distance étoit le mont Minthes. Il y avoit for cette montagne, un remple de Neptune, très-révéré des Macissiens, Cérès avoir un bois facre fur le terrisoire de Pylos.

(1) Strabon explique loi-même l'origine du nom de (1) Straton explique tot-meme l'origine da nom de de Triphylie, venant de τρία Φέλκ, ou trois tribus, parce trois nations, les Epéens, les Muyens & les Eléens s'y écoicor raffembles en un feul corps. D'autres fubflituoient

les Arcadiens aux Minyens, (2) D'après l'étendue que Straboo a donnée précédem ment a l'Elide, Diam devroir y être comprise. Mais c'est qu'il parle quelquefois d'après Homère & quelquefois felon la géographie de fon temps. (3) Ceci est contradictoire. Car la montagne de Seelling.

étoit, felen Eufthate, commune aux E'éens & aux Dyméens; donc elle étoit vers cette dernière ville. Foyer la pofition de Pylas fur la carte de M. d'Anville. Sclon Strabon, il y eut trois villes de Pylos dans le Pélo-

(4) Il ne faut pas perdre de vue que Strabon veut expliquer la géographie d'Homère, comme actuellement on cherche à expliquer la ficnoe en comparaot les noms modernes aux noms anciens.

(5) Tout cela fe trouve fur la carte de M. d'Anville, Je ne laisferai jamais échapper l'occasion de dire que , quojque l'on ne puisse oier que cet habite auteur n'air commis. des erreurs, il n'y a jamais eu de géographe qui aix auffi bieo connu l'antiquité, & qui en au donné d'auffi bonnes

(6) Cetre mesure ne s'accorde pas avec l'éest des lieux. Il y a erreur dans ce combre. On croit que ce promon-toire se nommoir Ichibys, Peut-être Strabon avoit-il d'abord défigné une île, & que l'on aura introduit dans foo texte celui de Céphallénie, au lieu de celui de Zacynthe; car c'eft cette ile qui se trouve à la distance indi-

(7) On croit, ce me femble avec raifoo, cer endroit du exte corrompu: voyet la note de Cataubon. Mais je pefuis ici que le rexte

(8) Strabon penie que c'eft la ville nommée par Homere Emathole.

Ce territoire étoit fertile & s'étendoit du côté de la mer, depuis Samicum jusqu'an sleuve Neda.

Le bord de la mer n'étoit que fable, d'où on lui avoit donné le nom d'Emathors.

Au nord de Pylos étoient, fur les frontières de la Triphylie, les deux villes de Crypanfa (1) & d'Hi pana, Auprès couloient les fleuves Dalion &

Acheron, qui se rendent dans l'Alphée. Vers le fud de Pylos étoit la ville de Lepreum. éloignée de la mer de quarante stades. Entre Lepreum & Annius (2) il y avoit un temple de Neprune. Le territoire des Lépréates étoit fer-

tile (3 : il confinoit à celti des Cyparifficus. L'un & l'autre avoient été poffédés par les Caucons, auffi-bien que celut de Maciflus, que l'on nommoit Platanifle.

Onelques auteurs prétendoient que toute l'Elide, qui s'étend depuis la Meffénie jusqu'a Dyme, avoit porté le nom de Cauconie. Mais d'autres crovoient que cette nation avoit été divifée en denx parties, dont une liabimit vers la Messenie, & l'autre vers Dyme, dans le territoire de Buprakam & dans la Cœlo-Elile.

On dit que les Paronata (4) ( Maporetras ), habitoient aufli dans la Triphylie, fur les montagnes qui sont entre Lepreum & Maciflus, jusqu'au rensple de Neptune, qui appartenoit à Samicum. Un peu au-deffous, fut le bord de la mer, il y avoit deux grottes, dont une confacrée aux nymphes Anigrides.

Samicum, après avoir été une ville, n'étoit plus, an temps de Strabon, qu'un fimple château (5). Cet auteur pense que Samicum est la forierette Arenes dont parle Homère. Elle étoit près de l'embouchure de l'Anigrus, appele autretois Minvius : dit moins, c'eft le nom qui se trouve dans Ho-

Entre l'Anigrus & la montagne d'où fort le Jardanus, on voyoit un tombeau, les roches Achèes, fur lesquelles étoit la ville de Samus ; la ville étoit détraite; mais la campagne portoit le nom de champ

famien. A quatre cens flades de Pylos & de Lepreum étoit Pylos Meffenia, ou Pyle de la Meffenie, Coryphafium, plusieurs chôteaux fitués près de la

mer, & la petite île de Sphagia ou Sphagie. Dans cet espace on trouvoit un temple d'Héreule Maciflus & le fleuve Acidon, qui passoit près du tombeau de Jardanus & de la ville de Chaa, autrefois voifine de Lepreum. Il y avoit un champ nommé Campus Æpafitus.

Le Ned : separoit la Triphylie de la Messènie; autrefois elle s'étoit étendue jusqu'à Cyparissa. Ce fleuve avoir sa source dans le mont Lyceus. Il passoit près de Phigalie.

Cenx qui navigeoient de Cyparissa vers l'ylos de la Mesténie, rencontroient Ceryphafium & Erana, que l'on a mal-à-propos confondu avec Arenes de

Pylos (6) Depuis Platamodes jufqu'à Coryphasium, appelée aufli Pylus , il y avoit cent vingt flades.

La ville d'Amphigenie étoit aussi de la Macistie. La ville de Ptěléos avoir été sondée par une colonie venue de Thaffalie : il y avoit un endroit

champètre inhabité, appelé Pt lesfimum. Quelques auteurs pensent que la vi'le d'Hélos dont parle Homère ), étoit près d'Halorium, où il y avoit un temple de Diane Elécane (7).

Olympia, étnit célèbre par les jeux qui s'y célébroient (8). Près de cette ville étoit celle de Pifa: elle étoir détruite au temps de Strabon.

Affez près étois Salmone, peu éloignée d'une fontaine d'où fortou l'Enipeus. Près de Salmone étoit Heracles , l'une des huit villes de la Pifatide , fur le fleuve Cytherius.

Epina aufü peu éloignée d'Olympie , étoit arrofée par le fleuve Parthenias. Cette ville étoit de la Pilande, auffi-bien que Cycefium & Difpontium, fitties fur la route qui conduifoit d'Olympie à Flis (9).

Au-delà d'Olympie étoit le mont Pholoë, qui appartenoit à l'Arcadie, mais dont les bases s'érendoient dans la Pifatide (10) Que ques auteurs don-noient pour bornes à l'Arcadie de ce côté, le flenve Amarymhus, qui se jetoit dans l'Alphée. Les côtes de l'Elide, fi l'on n'avoit pas égard aux finuofitès, étoient de douze cens stades.

Mellenie. La Meffenie, dir Strabon, fuit immediatement l'Elide au fud : elle a fes côtes baignées par la mer de L'bye : au temps de la guerre de Troyes ; elle faifoit parcie des états de Ménélas, roi de Sparte.

<sup>(1)</sup> On convient qu'il faut lire Typassa ou Typassa. (2) On croit qu'il faut lire l'Anigras. (3) Du moins, c'eft arafi que ja rends le mot es faques a qui est dans le texte. & je subtinue le nom de Lepréens

à celui de Tegeares, qui ne peut y avoir été placé que par l'ignorance de quelques copières. ( Voyet les noies de Cafaubon ).

<sup>(4)</sup> On croit, avec raison, qu'il faus lire Parereare, ou

<sup>(1)</sup> Strabon dis que fon nom Samirum lui venoit de fa finition , ajourant que les Grecs appellent Same (Edus) les lienz cleves,

<sup>(6)</sup> Strabon parle ici de lieux qui apparcenoient à la Mederie; mais, c'eft qu'il fiet un semos où ils étoient comoris dans l'Eilde, ou du moins posséés par des

peuples qui y domincient.
(7) Je supprime quelques autres villes nommées dans Homère, dont Strabon cherche à retrouver l'emplace-(8) Ici Strabon ( L. rass , p. 153), donne un détail fur

l'origine de cerre ville. (9: Sirabon ajoute que, de fon temps, elle étoit déferre parce que les habisens avoirns paue à Epidamne & à

<sup>(10)</sup> Le même auteur observe que l'Arcadie étant trèsproche, il y avon p'aficurs lieux qui appariencient à la Pifatide & à la Triphylie, felon Homere, & que l'on croyoit être de l'Arcadie.

La ville de Meffent , ou Messène , dont la forterefle étoit Ithome, n'existoit pas encore.

tre-

mé

iie;

Ce

paf∙

me,

, de

dice

une

tion

le'os

, où

lé-

ja:

og•

roit t le

toil

toit

ipie

qui cn•

on•

10 مەن

ux.

من

cs

de

5,

fa.

15

c#

Les sept villes qu'Agamemnon promet à Achille ( Ival, L. Ix , v. 150 ) , pour réparation de l'injure qu'il lui a faire, étoient dans la Messénie. C'étoient,

Cardamylen, Enopemque, herbofæ mæniaque

Divinas Pherasque, fitam intet prata Antheiam,

Pulcramque Epiam, & palmite Pedafon aptam. Il y a sur les frontières de la Triphylie & eelles

de la Messenie, un promontoire qui teur est commun : au-delà on rrouve Coryphafium & Cyparifia (1). La, le mont Ægaleus se trouve à sept stades de la mer.

Au bas étoit l'ancienne ville de Pylus Melleniacus. ou Pyle de la Messénie. Ses habitans passerent enfuite à Coryphafium, qui en étoit peu éloignée (2)... En face étoit la petite ile de Sphagia ou Sphatleria. Dans certe inème mer sont deux autres îles, appelées

Strophades ou Strophades (1).
Pylos évoit un port des Messèniens.

Au-delà est Methone ( que l'on croit être la Pedasos d'Homère), près le promontoire qui porte le nom d'Acriss. Cest où commence le golse de Messenie, appelé aussi Sinus Afinaus, d'après la ville d'Afine. Ce golfe finit à l'est à Thyrides, ou font les bornes de la Laconie (4).

En partant de Thyrides pour aller par le nord, on rencontroit Tylus, appelée par quelques au-teurs Œiylus, enfuite Leudrum, colonie de Leudre en Béotie; puis Cardanyla, fituée fur une hauteut; enfuite Phera , Thuris , Gerenia.

Pélops paffoit pour le fondateur de Leuctre, de Charadra & de Thalames ( Leuctrum, Charadra, Thalami ou Thalama ). Le petit fleuve Nedon se jetoit dans la mer à Pere (5).

Il y a des auteurs qui eroient qu'Enope étoit depuis appelée Pelana; d'autres, qu'elle avoit été près de Cardamyle; d'autres, près de Gérénie (6). On montroit l'emplacement d'Hira ou Hiera fur une montagne qui se tronvoit sur la route d'Andania à Megalopolis; d'autres disoient qu'Hira étoit depuis

nommée Mejola (7). Epria avoit par la suite pris le nom de Thuria, felon quelques auteurs; felon d'autres, Thuris répondoit à la ville d'Antheia ; & Methone à Epris : d'autres enfin plaçoient cette dernière ville

dans le territoire de Corone; mais, fuivant quelquesuns, cette dernière étoit l'ancienne Pedafos. Peu loin de Corone, dans le fond du golfe, fe trouvoit l'embouchure du Pamifus. A l'onest étoient Corone, & plus loin Pylos & Cypariffix; entre elles

étoit Erana, que mal-à-propos on a cru être Arena : à la gauche du fleuve étoient les villes de Thuria & de Phere. Lorsque Cresphonte se sut emparé de la Mes-

fenie, il la divisa en cinq parties : Steny larus sitt sa capitale. La ville de Messène étoit dans une position

pareille à celle de Corinthe (8); & cette ville étoit désendue par une forterelle : c'est le mont Ithome (9). La longueur des côtes de la Meffénie, si l'on n'a pas egard aux finnofités, est d'environ huit

Laconie. Le golse de Laconie suit immédiatement celui de Messènie, dont il n'est separé que pat le promontoire de Tenare; le promontoire Ma-

cens flades.

leas, ou de Malée, le termine à l'orient. Le mont Taygète, qui domine sur le golfe, s'étend depuis les montagnes d'Arcadie, jusques

vers le promontoire. Selon Strabon, il finiroit où se trouvoient les limites de la Messènie & de la Laconie. Au bas du Taygète étoient Sparta, Sparte, Amy-

ela & Pharis, Tanarum étoit à la partie des terres avancée dans la mer. En face du promontoire de Tenare, à quarante stades, est l'île de Cythère, avec un bon port &c

une ville de même nom : là aufli est l'île Oniguatos. En rentrant du promontoire dans le golfe, on

trouvoit la ville d'Amathus, puis Afine, & Gythium, port des Spartiates. Entre Gythium & Acria (e trouvoit l'embouchure

de l'Eurotas. Au - delà étoit, dans les marais, la ville d'Helos, qui étoit devenue un village. Il y avoit un champ que l'on nommoit Leuce ; puis une ville nommée Cyparissia, avec un port.

 <sup>(1)</sup> Ceci n'oft pas d'une conformité rigoureuse avec ce que l'on fait d'ailleurs, tant de la figure du pays que des que l'on fait d'aili positions locales. (1) De ce que Thucydide dir que Pylus avoit été fituée ans un terrein que l'on appeloit Coryghofum (Kapupd ran),

Cafaubon croit devoir en conclure que ces deux villes n'en firent qu'une; cela n'est pas concluant : le nom de celle qui avoit existe le plus long-temps évoit demeuré au territoire; du moins, cela est plus probable. (3) Les iles que l'on eroit avoir porté ce nom font plus

<sup>(4)</sup> La carte de M. d'Anville, d'après Paufaniss, indique les bornes de la Mell'enie plus au nord du fleuve Pami-fus, dont l'embouchure est au nord de Leustrum.

<sup>(5)</sup> Strabon observe qu'il a dejà sait connoître rrois villes des seu villes oficrtes par Agamemon; savoir, Cardamyle, Pheres & Pedalos, Il va parler des autres.

<sup>(6)</sup> Nous verrons que c'eft le fentiment de Paulanias, Geographie ancienne, Tome 11,

<sup>7)</sup> Paufanias die que c'étoir Abie. (8) Cest ce passage de Strahon, & peut-êrre quelques ntres, qui avoient fait adopter la fausse position que M. de Lifle donne à Meffene fur fes cartes, position adoptée par d'autres géographes qui n'avoient pas mieux étudie l'antiquité, quoique d'ailleurs M. de Lasse fut un

habile homme. (9) En comparant, pour la force fans doure, le Pélo-onnée à un taureau. Démérrius de Falère difoit que la fortereffe d'Ithome & celle d'Acro-Corinthe, en étoient les cornes,

En fuivant la côte, on trouvoit la ville de Bas. Il y avoit en Laconie une ville d'Asopus. La ville de Las avoit été prife d'affant par Caftor

& Pollux.

Argolide. Au-delà du cap Maleas se trouve le golse Argolique & le golse Hermionique, qui s'avance jufqu'au Promontorium Syllaum.

La première partie de la côse orientale du golfe Argolique appartient à la Laconie; la fuite est à l'Argolide.

Sur la côte de Laconie on trouve Delium (1), Minoa . chiteau . & Epidaurus-Limera.

Sur la côse de l'Argolide, on trouve Prafia (2), Temenium, au delà du lac de Lerna ou de Lerne (3). Dans les terres, à vingt-fix stades de Temenium, étoit Argos, puis à quarante stades d'Argos Heraum, & affez près Mycena.

Au-delà de Temenium, fur la côte, étoit Nauplia. C'est à la ville d'Afina que commençoit le golfe Hermionique. On trouvoit, fur la côte, Hermione, puis Trazen. Près de la côte étoit l'île Calauria, La commence le golfe Saronique.

Sur le golfe Saronique étoit la ville d'Epidaurus. qui avoit en face d'elle l'ile d'Ægina; au-delà, fur les côtes , étoit Cenchra , puis Schanus. C'est à parrir ele cette dernière ville, que l'isthme est le plus étroit.

Argos, furnommée Hippobotos, étoit fur l'Inachus. Le fleuve Erafinus, qui commençoit en Arcadie, au lac Stymphale, couloit dans l'Argolide. Le lac de Lerne ésoit sur les confins des terres

des Argiens & des Mycéniens (4). La ville de Tiryas fut le sejour de Prétus.

Lycimna, citadelle, n'étoit qu'à douze stades de

Pcu loin étoit Midea, puis Profymna & Afine. Einnes étoit le port de Mycènes. Au-delà de Trœzen étoit le port nomme Pogonis

M:thana (5) étoit entre Epideure & Trozzène. fur une presqu'ile de même nom. Males le trouvoit sur le continent (vers le sud-

ouest d'Hermione) Les limites de l'Argolide & de la Laconie étoient dans le canton appelé Cynuria, felon Thucydide . cité par Strabon.

Près de - là étoit Hyfia, lieu confidérable, & Cenchrea, fur le chemin qui conduisoit de Tégée

à Argos , par la montagne Parthenius. Strabon remarque qu'Homère n'avoit pas connu

ces lieux , non plus que Lycurgium & Ornea. Cleonæ ésoit fituée fur le chemin d'Argos à Corinthe. Là étoit aussi Nemea, entre Cleona & Phlius, & un village nommé Bembine.

Corinthie, La ville de Corinthe, quoique fituée fur l'isthme, passois pour un port de mer, parce qu'elle en avoit deux , l'un au nord , l'autre au fud. Lechaum, port de Corinthe, étoit sur le golfe & servoit pour les expéditions en Italie; tandis que Cenehrea, fur le golfe Saronique, fervoit pour les expéditions en Afie.

Le promontoire Olmis formoit une pointe au nord de l'isthme. Ena, place fur l'isthme, étoir aux Corinthiens; tandis que Paga, de l'autre côté des monts Oneil, étoit aux Mégariens.

Du côté de Schanus on trouvoit Cromyon. Tenes étoit un village du territoire de Co-

rinthe. Ornea est mise par Strabon dans la Corinthie;

elle appartint aussi à l'Argolide. La ville de Phliafia est celle qu'Homère nomme Arathyrea; elle étoit vers le mont Caloffa, dont la partie appelée Carneates, donnoit naissance à

l' Afopus. La ville de Phlius étoit entre la Sicyonie, l'Argolide, le territoire de Cleone & celui de Stymphale,

Sicyonie. La ville de Sicyone avoit d'abord potté le nom de Mecone, puis celui d'Ægiali.

Achaye, Hypérésie & plusieurs autres villes que nomnie Homere, depuis la Sicyonie jusqu'à Dyme, appartenoient à l'Achave. La ville d'Helice avoit été, au temps de Strabon,

renversée par un tremblement de terre. A l'occident de Sicyone étoient les villes de Pellene (6), d'Ægira, d'Ægæ (7) & de Bura (8).

Au-delà du territoire d'Helice étoient Ægium (9), Rhypes (to), Pava (tt), Phara, Olenus (12) fur le Melas; enfin, Dyme & Tritaa. Près de Rhypes ctoit Leuftrum.

Les loniens, qui avoient habité ce pays, vivoient

<sup>)</sup> Nommé pur Paufanias Epi-Delium (2) M. d'Anville fait remonter la côte de Lacopie jus-

qu'au Charadrus, qui est au nord de Prafia ou Brafia, car on dir tous les deu

<sup>(3)</sup> La position'de Tementum est mal indiquée dans la (4) C'eft ce pallage de Strabon, H' is Mysa Muss Ta Appelacters, xas The Monorane... qui a fait placer par

M. de Lifle & d'aurres géographes, la ville de Mycènes vers le fud-ouest d'Argos. Mais le texte de Paulanias, que certainement ces auteurs n'avoient pas lu, indique ex-preffément une autre position. Ce n'est pas la seule auto-rité qu'on ait à opposer à Strabon. ( Voye MYCENE). me Methone , &

<sup>(1)</sup> C'est cette ville que Thucydide nome au liege de laquelle Philippe perdit un ceil.

<sup>(6)</sup> Cette ville avoit changé d'emplacement.

<sup>(7)</sup> Sur une colline près du Cratis,

A quarante stades de la mer. (9) Près du Selinus.

<sup>10)</sup> Alors non habitée. 11) Ville confiderable.

<sup>(12)</sup> Strabon observe qu'Homère ne compte pas Olenas entre les villes de l'Achaye,

dans des villages; ce fut les Achèens qui, dans la fuite, y construistrent des villes,

Arcadie. L'Arcadie occupoit le milieu du Péloponnéle : c'est une contrée montagneuse. La montagne la plus haute (c'est toujours Strabon qui parle), est le mont Cyllene.

Ce pays, après avoir été très-peuplé, étoit devenu très-défert, tant à cause de tout ee qu'il avoir sousser par les guerres, que patee que l'on avoir sait abandonner plusieurs villes pour peupler Megalopolis.

La ville de Mantinea, ou Mantinée, sera à jamais illustre par la victoire d'Epaminondas sur les Lacédémoniens.

Mais cette ville, aussi-bien qu'Orchomenus, Heras, Clivor (Kraire), Pheneos, Srymphalos, Manalos, Methydrium, Ciphyrs & Cynatha, ou elles étoient déserces au temps de Strabon, ou il en restoit peu de chose.

Teges étoit dans un état médiocre. On ne voyoit plus qu'un temple de Minerve à Aica.

Les montagnes les plus confidérables après le Cyllen, étoient les monts Phoiloi, Lycaus, Manalus & Parshanium, qui s'étendoit depuis Tégée jusqu'à l'Argolide.

(C'est avec le L. VIII que finis la description du Péloponnise).

GRÈCE PROPRE. Strabon annonce en commençant le L. 1X, qu'il va parler friccessivement de la Mégaride, de l'Attique, de la Béorie, de la Phocide & de la Locride.

Migaride. En paffant de la Corinthie fur le territoire de Mégare, le long des côtes du golfe Saronique, on trouvoir les Saronides Petra, ou pierres fetronides, au -deffus defquelles étoit le chemin qui conduifoit de l'ifthme à Mégare & à Athènes.

Au delà étoit le promontoire Minoa, qui couvroit le port Nifaa, loin de Mégare de dix-huit stades (1).

Pandion avoit eu quatre fils: ils avoient partagé entre eux l'Attique.

Nifus eut la Mégaride (faifant alors partie de l'Artique), & fonda Nifan.

Après le retour des Héraclides, la Mégaride

rentra fous le pouvoir des Doriens.

Megare, quoique ayant été exposée à bien des vicissitudes, sublista toujours.

En allant de Nifaa à Athènes par met, on trouvoit l'île de Salamis avec deux villes de son nom, appelées l'une l'ancienne, l'autre la nouvelle

(1) Strabon remarque qu'Homère ne parle pas de la

Salamine (2). Il y avoit un fleuve nommé d'abord

Bocarus, puis Bocalias (3).

Tripodifcium étoit le lieu où se tenoit le marché des Mégariens.

Le mont Cerata, qui s'avançoit un peu dans la mer, s'éparoit la Mégaride de l'Astique.

De l'Attique. En entrant sur le territoite de l'Attique, on trouvoit la ville d'Eleusis, célèbre par les mystères de Cèrès.

Au-delà étoit le Thriafius Campus, avec un lieu (Thria) de fon nom.

Le promontoire Amphiale (4) dominoit sut le détroit qui sépare Salamine du continent: il étoit formé pat l'extrémité du mont Corydalas (5), dont une bourgade de l'Astique portoit le nom. Là étoient les deux peties iles de Phamatasse,

dans la plus grande desquelles on prétendoit avoic le tombeau de Cérès.

Près de-là étoit le port appelé Phoron & la petite

Près de-là étoit le port appelé Phoron & la petite tle Pfyttalla, pierrente & déferte : tout près est celle que l'on nomme dialanta, puis une autre petite, pareille à Pfyttalla.

Le Pyraus, ou Pyrée, étoit au delà; & peu après, le port de Munychia. C'étoient les ports d'Athènes.

La ville d'Athènes (Athèna), étoit au -delà; dans les terres, avec une forteresse bâtie sur une élévation.

Presque tous les lieux de l'Attique étoient célèbres par quelques événemens de la fable ou de l'histoire.

Aphidna (6), pour avoit été prife pat Caftor & Pollux.

Marathon, par le combat contre les Perfes.

Rhamnus, par une statue de Nénésis.

Decelia, pour avoir servi de lieu de désense
pendant la guerre du Péloponnèse.

Phyla, dont les habitans avoient été transportés dans le Pyrée.

Au temps de Cécrops, l'Artique comprenoit douze bourgades, Ceropia, Teuspolis, Epacia, Decelia, Elufis, Aphida (?), Thoricus, Brewon, Cytherus, Spheuus, Cephiffia, Phalerus, Ce fut Thélée qui réunit es douze bourgades en un feul corps politique (8).

(3) Paulmier de Grantemenit remarque que Strabon nomme plus bas Cephifirs le fleuve de Salamine, (4) Il n'est pas même tur la carte de M. d'Anville.

(5) On trouve dans Elienne de Byfance, Corryddius.
(6) Bourg de l'Attique, qui n'est pas fur la earte de M. d'Anville.
(7) Pluseurs auteurs disent Aphidea. Cette remarque est

de Strabon.

(8) Je me fers de cesse expression, « en un feu | corps politique », pour rendre l'expression grecque de pado «co.», que je n'ai pas voulu traduire par ces mors ; « en une

<sup>(1)</sup> Strabon remarque qu'Homère ne parle pas de la Mégaride, parce qu'alors elle éroit occupée par les Ioniens; & qu'il comprend aind ee pays dant l'Attique. Il en donne pour preuve la colonne qui éroit placee fur l'ilhame avec une inferipti on, ( "Poct PLLOFONRESUS").

<sup>(</sup>a) Le graveur de M. d'Anville a écrit le contraire de ce que dit Strabon, Salamis nova est à la place de Salamis vetus, & vice verfé.

Après le port de Pyréc étoit, fur la même côte, le bourg de Phalirus, puis les Halimufi (1), les Æxonnis (3), les Halimufa Æxonis (3), les Anapyrafi (4), les Orenje (5), les Lupyrenfes (6), les Æxonis (7), les Arennis (8), lis s'étendoient jusqu'au promontoite Sanium.

Entre ces différentes bourgades, il faut observer que l'on trouvoit d'abord après les Æxonenses, le promoniorie Zosto; Es après Horea, le promotoire Aspyales. En face d'Astypalea étoit l'île de Phatai; en face de Zoster, Eltusa; en face d'Astypalea étoit l'île de Phatai; en face d'Æxone, celle d'Hydruich.

Un pen plus au fud, & peu loin du continent, étoit l'île de Belbina, où étoit le Parveeli Vallum, c'est-à dire, le sosté de Patrocle (9). Au promontoire de Sunium il y a un bourg con-

fidérable portant le même nom.

On trouvoit enfuite sur la côte orientale, Thorieus, Potemus, Prassa (10), Steria, Brawon, Hale-Anapheniste (11), Myrthimus, Probatinihus & Mistathon, Après ce bourg est celui de Tricorythus, puis celui de Rhammas & Pfaphis (12). Enfin, sur les contins de l'Attique & de la Béorie

étoit la ville d'Orapus, souvent disputée par les deux peuples. En face de la côte qui s'étend de Sunium à Thorisus, étoit l'île d'Helme, déserre & inhabi-

table (13). Les montagnes les plus confidérables de l'At-

feula ville», de peur que l'on ne erût, ou que ces lieux étant affez près, on les avoit compris dans une même enecince, ou que du moins ils avoient eté détroits pour en transporter les babians dans les murs d'Athènes, Ce n'ell pas cels, c'est que le peuple appelé Athènes, m'abbitoit pas leulement Athènes, mais ces douze cries,

(t) Habitant Alimus, (2) Habitant Alimus,

(3) On p-nfe qu'il faut lire Halasis, on du latin Halaisais, ou Halassefes, parce qu'il y avoit deux lieux dans l'Attique qui porroient le nom é d'als ou Hale. On les difting oit par les épithètes de Hala Axonida & d'Hale d'applacides.

(4) Habitant Anagyras.
(5) On convict qu'il faut lire Thoreis: on trouve en effet fur la carre de M. d'Anville, Thores.

(6) Le nom du lieu étoit Lampra ou Lampra; M. d'Anville met Lampra, d'après Meurius. Il faus donc dans le texte Lampra, d'après Meurius. Il faus donc dans le texte Lamprafes.

(7) On peufe qu'il faut lire Ægilienfes, du nom de la bourgade Ægilia. (8) li faut lire Atenienfes, parce que le bourg fe nommoit

(9) Ce Patrocle étoit commandant de la flotte égypticine, lorsque Démétrius de l'halore fit une invation

dans l'Arnque.
(10) Erienne de Byfance dir Prafie.

(11) Cet endroit du texte offre une lacune : je me conforme à la manière heureuse dont Xilander l'a suppléée. (12) On croit qu'il faut lire Psophis.

(13) Eile ell auffi nommee Marri. Sirabon crois que c'eft celle qu'Homère appelle Granae, mais Paufanias la place ailleurs. Veyet ci-après & au mot CRARAE. tique étoient les mons Hymetus, Brilefus, Lycabetus (14), Parnes, Corydallus, auxquels il faut ajoure le Pentelicus, L'Attique avoit autrefois renfermé des mines d'argent aflezriches; elles l'étoient peu au temps de Strabon.

Les fleuves de l'Attique étoient le Cephiffus ,

Béoie. La Béorie touchoit à l'Attique, & deux mers bisignoirnt fes côtes : à l'eft, c'étoit la met de l'Archipel & le détroit de l'Euripe; à l'ouest c'étoit le golfe d'Alcyon, qui faitoit partie du golfe de Corinthe. Stabon commence fa defeription par la côte opposée à l'île d'Eubèe.

En quissut les terres de l'Artique, on trouve d'abord Oopus & le port facet, appelé Delphinium, puis Denium, fur le territoire des Tanagréens plus au nordéoie le Megueu Porus, quel'on nommoi le profond (15), puis Aulis, audit port des Tanagriens. Près de-là étoit no pont qui joignoir l'Eudbé à la Béonie; il étoit défendu par deux tours, placées à fes extrémières.

Au delà de l'Euripe, en fuivant la côte, étoit Salganeus, fur un terrein élevé. Gras étoit un lieu près d'Oopus, auffi-bien qu'une chapelle d'Amphiaraus, & le monument de Narciffe l'Erètrien (16). Près de-là étoit Ta-

nagra.

Mycaleffus (17) se trouvoit sur la route qui conduisoit de Thèbes à Chalets; & près de ce lieu
étoit Harms, village désert au temps de Strabon (18).

Ceux qui alloient de Thèbes à Harma avoient Tanagra fur la droite (19). Hiña n'ètevit pas loin du bord de la mer, près d'Aulis, Il y avoit des auteurs qui confondoient Hiña avec Hyßez, fitude au bas du mont Cithèron. Eton, village du territoire des Tanagriens, avoit pris fon nom des marais oit il cfi titué (20).

Au-delà de Salganeus, on trouvoit Athedon, ville avec un port; c'étoit la dernière ville de la Béotie fur cette côte qui est en face de l'Eubée.

En remontant fur la côte septentrionale, on trouvoit deux petites villes (21); l'une appelée La-

<sup>(14)</sup> On berit auffi Lycabenes.

<sup>(16)</sup> Il y avoit des auteurs qui croyoient que Tanagra & Grac n'étoient qu'une même ville.

<sup>(17)</sup> Les Béoriens diforent Mycalettos.
(18) Selon cet aureur, il y avoit un autre Harma dans
l'Artique.
(10) Je me conforme aux corrections que Paulmier de

Grantemenil regarde comme uéceffaires pour cel endroit du texte.

<sup>(20)</sup> Pour cette érymologie, voyre HELOS.
(21) Cet endroir de Strabon paroit très-défeducux,
1°, parce qu'il indique deux villes & ne female en nommer qu'une; favoir, Larymas : on y fupplie par une legree correction, & fon trouve auffi dan; 3°, parce qu'il parle de l'embouchure du Cryhiffur dans la mer. Mais ce fleuve fe readoit dans le la Copais, & s'il y eth.

rymna; l'autre (j'adopse les corrections de Paul-

mier), Hala. Dans le territoire d'Anthédon, il y avoit le mont Meffapius : & près de cette ville on voyoit dans un lieu réveré des Béonens, les vestiges de l'ancienne viile d'Iffus.

L'intérieur de la Béotie étoit coupé de plaines & de montagnes.

Le Citheron commençoit vers l'Attique & la Mégaride, & s'inclinant le long de la mer d'Alcyon, s'étendoit jusques vers Thèbes (t). S.hanus, dans le territoire de Thebes, étoit fur la route d'Anthédon : il y paffoit un fleuve

de même nom.

Scolus, dans la contrée nommée Parafopias (2), étoit au pied du Cithéron : c'étoit un lieu d'un

accès difficile (3).

Le lieu nomme d'abord Etronus , puis Scarphe , étoit également fitué dans la Parafopias. C'étoit dans ceue même contrée que se trouvoient la fontaine Dirce & la ville Potnia, Erythra n'en étoit pas loin : quelques auteurs la plaçoient fur le territoire de Platée.

Sur le territoire de Thèbes étoient les villes de

Therapna & de Teumeffus. Thespia, appelée aussi Thespia, ésoit vers le mont Helicon, qui s'avançoit jusques vers le golfe de Creufe (partie du golfe de Corinthe). Strabon dit que, de fon temps, Thespies & Tanagra étoient les seules villes de la Béorie : il ne restoit

des autres que les ruines & les noms. Creusa (4), appelée aussi Creusia, étoit le port des Thespiens sur le golse de Corinthe : dans leur territoire étoit aussi Afera, patrie d'Hésiode, entre les grouppes de montagnes comprises sous le nom d'Helicon,

Peleon étoit un village du territoire de Thèbes, fur la route d'Anthédon. Ocalea fe tronvoit au milieu de l'intervalle qui

féparoit Haliartus & Alalcomenium (5), avec un

fleuve de même nom. Il y avoit une ville de Medeon en Béotie; elle avoit pris fon nom de Medeon en Phocide, Onchestus, sur le mont Phanicius, en étoit peu éloignée : on attribuoit cette montagne au territoire de Thebes.

Copa étoit fituée au nord du lac Copais : on en voyoit les ruines au temps de Strabon, Autour

fud ) : Acraphia , Phanicis (6), Oncheftus , Haliartus , Ocalea, Alalcomena, Tilphufium (7), Coronea (8). Il y avoit aussi le mont Tilphusius, auprès duquel étoit la fépulture de Tiréfias avec un temple d'Apollon Tilphuffus. Thisbe, appelée depuis Thisba, étoit fur les

confins des territoires des Thespiens & des Coroncens, au bas de l'Hélicon. Comme cette ville étoit à quelque distance de la mer, elle avoit un petit lieu qui lui fervoit de port, mais qui étoit rempli de pierres ; d'où vint l'épithète qu'Homère

donne à Thisbe. Enfuite ( toujours d'après Homère ), étoient les villes de Coronea, Haliartus (9), Plataa & de

Gliffas (10).

Homère parle d'une ville d'Hypothebæ; il entend la ville de Thébes (11), Theba, qui porta d'a ord le nom de Cadmea.

Il y avoit une étendue de terrein que l'on nommoit Tenericus Campus (12), & pen loin le mont Ptoos ou Ptous, au-destus d'Acraphinon (13), qui étoit fituée fur une montagne. On croit, dit Strabon, qu'elle est nommée Arna par Homère. D'autres auteurs pensoient que les villes d'Arna & de Midea avoient été absorbées par ce lac.

Outre les villes qui étoient autour du lac Copais, il y avoit encore Charonea, Lebadia (14), Leuelra, qui étoient intéressantes.

Homère parle enfuite d'Orchomenus, où Etéocles, un de ses rois, éleva le premier un temple aux Graces. Afpledon étoit appelée par quelques auteurs Spledon : entre cette ville & Orchomène couloit

le fleuve Melas. Au-dessus d'Orchomène étoient Panopeus (15), ville de la Phocide ; & Hyampolis (16), tout près d'Opus, la première ville des Locriens Epicnemidiens de ce côté.

Phocide. La Phocide suit immédiatement la Béotie: Vers le golfe de Corinthe on trouvoit les villes de Criffa (17), de Cirrha & d' Anticirrha.

Dans les terres, vers le Parnasse, on trouvoit Delphi, Cirphis , Daulis.

(6) N'eft pas fur la carte de M. d'Anville. (7) M. d'Anville écrit Telphorium. (8) M. d'Anville Coronas.

eu de ce côté un paffage aux eaux pour se rendre dans la mer, le lac cut cesse d'exister, & cut été à sec, ou sut devenu un golfe. Il y avoit une autre Larymne plus au nord, felon Strabon; elle étoit aux Locriens, (1) Tout ce qui fuit dans le texte jufqu'à Existe, cft

fort corrompu, (2) On nommoit ainfi les terres arrofées par l'Afépus. (3) Le mot Trager dont fe fert Strabon , indique qu'il

etoit fur une montagne efearpée. M. d'Anville me paroit avoir cu rort de placer Scolus précifément sur l'Ajopus,
(4) M. d'Anville écrit Cteufis.

<sup>(5)</sup> Sur la caree de M. d'Anville . Alalcomenc.

<sup>(9)</sup> Détruit au temps de Strabon, depuis la guerre des Perfes, Les Romains en avoient donné le territoire aux Athénicas.

<sup>(</sup>to) Sous le mont Hypatus. (11) D'ailleurs , poyet ce mot dans ce dictionnaire.

<sup>(12)</sup> Il n'est pos sur la carte de M. d'Anville. (13) M. d'Anville écrit Acraphia d'après Paulanias. (14) M. d'Anville cerit Lebadea.

<sup>(15)</sup> On a che auffi Panope, M. d'Anville la place dans la Phocide.

<sup>(16)</sup> Aufli dans la Phocide. (17) Voyet dans le premier volume CRISSA.

Le mont Parnaffus appartenoit à la Phocide, & la bornoit, en quelque forte, à l'occident.

Les deux villes les plus confidérables de la Phocide parles de la

Phocide étoient Delphes & Elatée, Delphi & Elates,
Sur le Parnasse étoit la ville de Lycores, ayant

au sud le mont Cirphir, qui étoit sort escarpé.
Près de Cirrha étoit le Criffaus Campus, qui étoit ferile ( resser sus auror).

Sur la côte après Anticirrha, on trouve un lieu nommé Musathon, puis le promontoire Pharygium, qui a une rade (1), enfuire le port de Mychus. A peu de diffance de ces lieux étoit Abs. où il

y avoit un oracle; & Ambrysus, de même nom qu'un autre lieu situé en Béorie.

Daulis étoit dans les terres, vers l'est de Delphes. Panopeus, appelée au temps de Strabon l'Annoteus, étoit à quelque distance de Lésales; à quelque distance aussi de cette même ville est Trachin, du même nom qu'une autre ville située dans la chaine qui sorme le mont.

Anemorea (2) tire fon nom des effets qu'y produit fa fituation: cette ville, que l'on appela auffi Anemolia, prit enquire le nom d'Hyampolis. Il y avoit auffi, dit Strabon, une autre ville d'Hyampolis près du Parnaffe.

Elatra (3), la plus grande ville de la Phocide, fut inconnue à Homère, parce qu'elle ne fut sondée que depuis lui.

Parapotamii étoit un village sur la rive du Céphissus, voisin de Phanotea, de Cheronea & d'E-

Latea (4).

Lilea étoit au nord, près des sources du Cephifsus, Les terres arrosées par ce sleuve (probablement depuis le Parnasse), porioient le nom de

Paraposania.

Ici Strabon dir que Daphnus avoit une ville de la Locride sur la mer d'Eubée : mais la Locride n'alloit pas jusques-là : cette côte appattenoit aux Locriens Opontiens. Elle étoit dérruire au temps de Strabon (s.).

(τ) Ceft ainsi que je traduis ici le mot έφημος, qui fignifie un lieu de flation pour des bâtimens. (2) Est for la carte de M. «Aoville fous un second nom

feulement; il me femble qu'elle est plus près de la Loeride que ne le dir Strabon, qui la place dans la Paraporamie.

(3) M. d'Anville écrit Elatia : c'est qu'en grec il y a Elatina, & qu'en latin les uns suppriment l'i, les autres l'e.

(a) On ne voir par trop commenhe village peut être pres (\*Anien) de trois lieux fort sloignés enur eux. De crois que dans le rexre il faut Panopeu & Lekelde, an lleu é Eletas. Car Frarbon ajoure : audi Theopompe divid que Panopeemi; filoigné de Chéronec de quarante fludes, récini fur les confins des Amphyrifiens, des Panopécuriéns & des Dauliens : ce qui s'accorde avec les autres nonions géographiques.

(5) Ce qui prouve, felon Strabon, que la Phocide s'écoir étendue jusques-là, c'est que l'on voyoir à Daphar la fégulture de l'ancien guerrier Schédios. Cet argument tire la force de ce que ce Schédios avoir été chef des Phocens lors de la guerre de Troyes. Locride. On doit diviser, dit Strabon, la Locride en deux parties: l'une, en face de l'Eubée, renferme les Locriens Oponiens, & les Locriens Epicnémidiens; l'autre, fituée à l'occident de la Phocide, renserme les Locriens Ozoles.

1°. Les Locriens Opontiens étoient contigus à la Béotie.

Opus est la première ville que l'on rencontre en s'avançant sur cette côte (6) : elle étoit à quinze stades de la mer.

Cynus, qui se trouvoit à l'extrémité d'un promontoire, étoit le port de cette ville. Une plaine sertile s'étendoit de Cynus à Opus,

En sace de cette dernière ville étoit la petite îlo d'Atalanta.

Alope étoit au-delà de Cynus; & plus loin; Daphnus, alors détruite, comme je l'ai dit plus

Les Locriens Epicnémidiens avoient reçu leur furnom de ce qu'ils habitoient autour de la montagne Cnemis.

Cnemides, leur ville étoit fortifiée par la nature. Les trois petites iles Lichades étoient en face de cette ville.

Thronium étoit dans les terres fur le Boagrius; l'embouchure de ce fleuve étoit nommée Manes. Au refle, ce fleuve étoit une espéce de torrent, tantôt large & roulant ses flots avec impétuosité, & tantôt se trouvant presque à sec & pouvant être passé à guet.

Scarphe étoit un peu au delà, éloignée de la mer de dix stades.

Niza & les Thermopyla étoient encore plus au nord en remontant la côte : les autres lieux de cette partie de la Locride étoient peu confidérables, tels que Calliarus (7), qui avoit cesté d'être habitée; & Bessa étoit une plaine couverre de buissons & de broussailles, dont elle avoit pris son nom.

2°, Les Locriens Ozoles, qui étoient les Occidentaux, ne font pas connus par Homère. Leurs principales villes étoient Amphissa (8) &

Près de-là étoient anfii Chalcis, qu'Homère attribue aux Etoliens, auth-bien que Faphiassus (10),

colline dans laquelle on disoit qu'avoient ceé deposes le cadavre du Centaure Chiron. Molicria, petite ville aussi de l'Etolie, étoit sur le bord de la mer, presque en face d'Antirhium.

(6) On trouvoir suparavant Hilos à l'embouchure du Platasiflat ou Pleannes. Celon Paulinias; mais cétoit un peiti lieu, dont Strabon ne parle pas. (7) l'ai dejà fait obferver que Strabon s'attache à expliquer la géographie d'Homère. Or, cans le vers 38 de

l'enumération des vaiffeaux, il est question de Calliarus; & dans le vers 30, de Beffa.

(8) Amphifa, fituée à l'extrémité du Crifaus Campus,

(S) Amphifa, fituée à l'extrémité du Crifaus Campus, avoit cié detruite par les Amphifètions.

(9) Au temps de Strabon, cette ville appartenoit sux Etoltens, auxquels elle avoit été donnée par l'hilippe.

(10) Ceft a tort que la traduction latine porte Tarkofus.

Doride, La Doride étoit entre une portion de la Phocide & les Locriens Ozoles, ayant au nord le mont Œta. On la nommoit la Tetrapole à cause de quatre villes (t); favoir, Erineas, Boios, Pindus & Cytinium.

cride

ren-

riens

de la

15 à la

те еп

uinze

prolaine

e ile

oin;

plus

leut

non-

ure.

e de

ius :

ines.

ent,

, 80

être

mer

s au

de

les .

ċ¢;

de

cci•

(ur

ht

a

.

La ville de Pindus (2), fituée au-deffus d'Erineos, étoit près d'un fleuve de même nom qui alloit se

jeter dans le Cephiffus, près de Lilea. Au furplus, ces villes avoient été fi maltraitées par les Phocéens, les Macédoniens, les Etoliens, &c. qu'il étoit étonnant, dit Strabon, qu'il en restat eneore des vestiges au temps des Romains (3).

Theffalie (4). La côte maritime de la Theffalie, depuis les Thermopyles jusqu'à l'extrémité du mont Pélion & à l'embouchure du Pénée, est à l'orient,

& en partie au nord de l'Eubée. Les Maliens & les Phthiotes étoient vers les Thermopyles & l'île d'Eubée; les Magnètes, vers

Au-delà du Pénée les Macédoniens s'étendent dans l'intérieur des terres jusqu'à la Pæonie & aux nations épirotes (s).

le Pélion.

Le milieu de la Theffalie est un pays sertile & bien arrose. Le Pénée, Peneus, la parcourt de l'ouest à l'est, & reçoit un grand nombre de fleuves : on pretend que son embouchure, qui se trouve à l'extrémité de la vallée de Tempé, étoit autrefois bouchée; que le pays étoit inondé d'eau, & que ce fut un tremblement de terre qui separa les monts Olympe & Ossa, & donna ainsi un libre passage au fleuve qui, depuis eet événement, va se rendre à la mer (6).

Toute la Theffalie étoit divifée en quatre parties;

& la Pélafgioride (7). Strabon remarque qu'Homère divise la Thessalie en dix souverainerés, Cétoit par le passage des Thermopyles que l'on entroir de la Locride dans la Thesfalie (8). Au passage même, chez les Locriens, étoit un

château nommé Nicas.

Au-delà, en entrant dans la Theffalie, éroit Tichius; & un peu plus loin, Trachia, appelée

depuis Heraelea, bâtie par les Lacédémoniens; pais Rosonus, lieu fortifie (9). Toute cette partie eil montagneuse & d'accès difficile. Au-delà , le Sperchius eouloit de l'ouest à l'est , & se rendoit dans le golse Maliaque, près d'Anti-

cyrrha; & un peu plus loin, le fleuve Dyras (10), & en-deca, le Melas. En-deçà de Traehine, Hérodote nons apprend

que couloit l'Asopus (11). Il se rendoit à la mer au passage même des Thermopyles, après avoir recu le Phenix (12). Il y avoit-là un grand port (13) avec une chaelle de Cérès, où les Amphiciyons facrifioient

loriqu'ils se rendoient aux Thermopyles. 1º. On appeloit Phthiotes (Phthii), les peuples

ne commandoient à la guerre de Troyes Achille, Protéfilas & Philoctète : peut-être même ceux que conduifoit Eurypile. Alos étoit fituée vers l'endroit où finit le mone

Othrys, qui bornoit la Phthioride au nord. La ville d'Itonus étoit à environ soixante stades au nord d'Alos , qui étoit bâtie fur le fleuve Amphry fus , dans la plaine appelée Crocius Campus. Theba Phthiotides, ou Thebes de la Phthiotide.

étoit vers la mer, à l'extrémité de ce champ, Philace (t 4), qui étoir proche des Maliens, étoit aussi de la Phthiotide. Au reste, dit Strabon, les

limites varient souvent entre les peuples d'une même contrée. Lamia étoit à trente stades de l'embouchure du Sperchius, dans une plaine qui communiquoit an

(7) Phihiotis, Efiliactis, Theffaliotis, Pelafgiotis, Strabon cut du ajouter la Magnefie, Magnefia,

golfe Maliaque.

(8) Voyet THERMOPYLE. (9) Je no vois pas ce lieu fur la carte de M. d'Anville; mais à Heseles il y a une possition de ville & une de cia-delle ; je sonçonne que celle-ci a rapport à Rodonie, il a négligé d'y mettre le nom, ou, ne l'a pas voulu, Jaissant

aux littérareurs le foin de s'y retrouver.

(10) La traduction latine de Strabon porte Dyras; c'est
une faute. Voyet le texte; voyet aussi Hérodote. (11) C'est toujours Strabon qui parle. Hérodote parle de

(12) Tout ceci eft on ae peut pas mieux exprimé fur la carte de la Grèce de M. d'Anville, Je ne puis renvoyer qu'à celle-là , car....

(13) Je foupconne que c'est la position nommée par M. d'Anville Anthela, a l'embouchure de l'Afopne, (14) Il fait cette reflexion an fujet d'Alòr, qui fut en-vée aux Phthiotes par Philippe, pour être donnée aux

Pharfaliens,

Boios, Erincos. On verra plus bas que Prolemee n'en 2dmet que quatre.
(2) La ville de Pindus étoit auffi nommée Aciphes, Je ne fais d'après quel renfeignement M. d'Anville l'a placée un peu loin du fleuve : l'expression grecque temble

dire que ce fleuve y pzifoit.
(3) lei Strabon donoe une idée des chaînes de mon-(3) les stranon conoc une sece ues ententes un incorregnes qui forment l'Œra, & qui fe continue jusqu'au golfe d'Ambrafie: &, comme on voit par les carres modernes, reprefeniant le physique du pays de la même

manière, il en réfulte un nouveau degré de confiance maniere, il en exercivain.

(4) La description de la Theffalie par Strabon paroissoir fi intéressante de fie exacte à Cassubon, qu'il s'exprime ainsi

dans la note qu'il met au commencement de cet article, (Strab. 1707, T. 1, p. 657 de vol. ou 429 de la marge), Conferant fludiofi ledores hanc descriptionem Thefalia vysysys, eum Sophiani tabulis & Prolemai : m.hi quidem viderar Strabo non verbis cam deferibere, fed ipfes oculis spellandum exhibers.

(5) les Strabon décrit les grandes chaînes de montagnes de la Theffalie,

(6) Serabon observe que cependant il étoit resté deux lacs ; l'un appele Nofon , l'autre Babeis,

<sup>(</sup>t) Pfine place cinq villes dans la Doride; favoir, Sperchior, Erassos, Boios, Pladus, Cytimus, Thereits en nomme fax, Cotianu, Boios, Lilano, Caphaa, Dryope & Erassos, Diodore de Sicile n'en nomme que trois, Cytimus, and Dorige Company of the Co

On comptoit entre les villes de la Phthioride foumifes à Achille, Theba, Echinus, Lamia. Erineus , Coronea , Melitea , Thaumsci , Proema , Pharfalus , Eretria , Parachelona (1). Ce pays étoit divifé en quatorze petits districts différens : on l'avoit nommé, comme la Doride, Tetrapolis, à cause de ses quatre villes, dont les principales étoient Heraclea & Dryopis (2).

Vers la région @tea, le long de la chaîne du mont Œta, étoient Acyphas (3), Parafopias, Enciada & Anticirrha, de même nom que celle

de la Locride.

Strabon observe que le nom de Macédoniens ou de Theffaliens étoit devenu fi recommandable. que tous les peuples qui en étoient voifins, fe rangeoient fous l'un ou fous l'autre.

Les Athamanes , les Æthices , les Talares se disoient Theffaliens.

Les Oresta, les Pelagones & les Elimiota se disoient Macédoniens. Le Pindus étoit une très-grande montagne qui

avoit les Macédoniens au nord; au coucliant, les Perrhabi ; & au fud, les Dolopes (4) ; cette monragne étoit de la Theffalie. Strabon reprend enfuite la description de la côte

des possessions d'Achille. Du promontoire Cenaum (en Eubée), jusqu'aux Thermopyles, il y avoit un détroit de foixante-dix stades de large ; des Thermopyles à l'embouchure du Sperchius dix stades (5).

De la jusqu'au Phalara, vingt stades; de Phalara à Lamia (6) cinquante stades de Phalara à Echinus, cent stades; de cette ville à Cremafle, dans les terres, & nommée aussi Larissa, vingt stades.

On tronvoit enfuite la petite île Myonnesus, uis Antron, qui avoit été dans les possessions de Protefilas , aufi-bien que Phylace & Theba , Alos , Lariffa , Cremafte & Demetrium , à l'orient du mont Othrys: cette dernière prit le nom de Pyrafus; elle étoit éloignée de Thebe de vingt stades. Audelà étoit Iton, avec un temple de Minerve Itonia: elle étoit arrofce par le petit fleuve Cnarius.

Après Autron ctoient, fur la côte, Pieleus & Alos, puis un temple de Cérès, & Pyrafus (7); (t) Strabon observe ici qu'il y avoit aussi un fleure chez les Philiotes, qui portoit le nom d'Achelons. (2) Je n'ose pas affiirer que ce soit ici le sens de Strabon.

dont les détails géographiques me paroiffent obfeurs en

(1) Elie étoit dans la Doride. Strabon avertit qu'il

nomme ces villes, non comme appartenante» à un même

local, mais comme ayanr été foumifes aux Dolopes, éga-

enfaite le promontoire de Pyrrha, & deux petites iles dont une étoit Pyrha; l'autre, Deucalion : c'étoit à pen-près là que fioissoit la Phibiotide. °. On entroit enfuite dans la Magnéfie & dans

la Pélasgiotide propre. Phera fervoit de bornes aux champs pélafgiques, du côté de la Magnéfie, qui s'avance jusqu'au mont Pelion, à cent foixame stades. Pagafa étoit le port de ceste ville, qui en étoit à quatre-vingt-dix stades. lokos, patrie de Jason, située à vingt stades,

étoit détruite depuis long-temps.

Tout près étoit Apheia, & un peu au deffus Demetrias, fondée par Démétrius Poliorcète, fur le bord de la mer, entre Pagafa & Nelia. Pour peupler Démétrias, on avoit pris les habitans des villes voifines; favoir, Nelia, Pagafa, Ormenium, Rhifus , Sepias , Olyzon , Babe , Iolcos , qui étoient devenues des villages de la dépendance de Démétrias (8) : au temps de Strabon, cette ville avoit bien perdu de sa puissance, Auprès de Babe étoit un lac nomme Bubeis. Le fleuve Naurus couloit près de Demeurias.

Artémidore plaçoit dans le golfe Pagafaus l'île de Cicynethus, ayant une ville de même nom. En face de la Magnétie il y a plufieurs lles : les

plus considérables se nommoient Sciashus, Peparethus , Icus , Halonefus , S.yros (9).

3°. Strabon parle enfuite de l'Estimotide, qui avoit autrefois porté le nom de Doride, Doris; mais les Perrhabi, qui avoient renversé la ville d'Effica (10), en ayant amené les habitans dans cette contrée, elle en reçut son nouveau nom. Strabon v indique les villes suivantes.

Tricca, vers le mont Pindus; il y avoit un temple célèbre d'Esculape. . . . Ithome , nommée d'abord Thome, firuée dans un lieu d'un accès difficile & fort escarpe, entre Tricca & les trois villes suivantes.

Ces villes étoient Metropolis , Pelinnam & Gomphi,

Pharycadon (vers le find-eft), étoit fur le Pénée, dans l'endroit où se rendoit le Curalius.

Le Peneus, ou Pénée, avoit sa source dans le Pinde, à l'ouest, ayant laisse sur sa genche Tricca, Pelinaum & Pharycadon, il arrofoit les villes d' Atrax & de Lariffa; & après avoir reçu plusieurs seuves de la Thessaliotide, il passoit par la belle vallée

de Tempé pour se rendre à la mer. Quelques auteurs plaçoient en ce lieu la ville d' Echalia , que d'autres mettoient dans l'ile d'Eubée

& d'autres en Arcadie. Les Perhabi s'étoient étendus à l'est (11). On

(8) Cette ville fut pendant affer long-temps le port des Macédoniens.

(9) Cerre dernière est plus au fud d'un demi-degré , & M. d'Anville place leur tout près à l'ouest.

(11) Puifque je parle ici des Parkati, ou Perrhèbes, je dois ajouter avec Strabon , qu'oppreffes par les Lapithes ,

car le nom ne se trouvé pas dans le texte. (7) Détruite au temps de Strabon,

cet en frois

M. d'Anville.

lement foumis à Pelee

<sup>(10)</sup> M. d'Anville ecrit Iflias.

<sup>(4)</sup> On prendra une idée plus juste de certe distribution de pays & de peuples en jetant les yeux fur la carte de (5) Il faut croire qu'une connoiffance exacte du local actuel a déterminé M. d'Anville à fuivre d'autres mefures : car il n'adopte pas le fentiment de Strabon.

(6) Fadopte la conjecture de Paulmer de Grantemenii,

ites

n :

lans

nes,

nont

port

des.

les .

flus

fur

our

des

um.

iene

mė-

voit

toit

loit

l'ile

: les

cps

qui

rille

lins

om.

nple

ord

: 84

(ui-

80

ιές,

rax

ves

110

iéc

)n

les

84

, je

oit

Orthon étoit regardée par quelques auteurs, comme étant la citadelle de Phalanna (1). Plus loin étoient Lariffa, Olooffon (1), Elone (3) 80 Gonnus, qui étoient des villes appartenantes aux Perrhèbes : ces deux dernières étoient au pied du mont Olympe, peu loin du fleuve appelé du temps de Strabon Eurotas, & qu'Homère nomme Tuarefus (4).

Les Perrhèbes habitèrent donc aussi Cyphus, Dodona & les lieux voifins du Titarchus,

Simonides comprend les Perrhèbes & les Lapithes fons le nom de Pélafgiotes.

4°. La Pélasgionide, d'après cet anteur, s'étendoit au levant & comprenoit Gynon (5), l'embouchure du Pénée, l'Offa, le Pelion, Demetrias, les campagnes qui font de ce côté, Lariffa, Cranon, Scotuffa (6), Mopfium, Atrax, les environs des marais Nefon & Babeis.

Le Dorius Campus, on Dotium, comme il est écrit fur la carte de M. d'Anville, étoit prés de la Perrhébie, du mnnt Offa & du lac Bateis, à-peuprès au milieu de la Theffalie : il étoit entouré de collines & avoit été habité par les Athemanes (7).

A party du promontoire Sepias, célèbre par la défaite de la flotte des Perfes, en remontant la côte, on trouvoit quelques lieux peu célèbres, tels que Casthanaa, village sur le bord de la mer, au pied

du Pelion; puis Hynus (8). Strabon observe que la navigation est difficile le long de cetre côte; qu'il s'y trouve un golfe, au fon duquel est la ville de Melibaa.

Strabon commence fon Liv. x par la description de l'Eubée; comme mon intention n'est que de

GRÆ parler îci du continent de la Grèce, je vais paffer l'Etolie & à l'Acarnanie, qui fuivent dans cet auteur la description de cette île.

Acarnanie. L'Acarnanie étoit féparée de l'Etolie par le fleuve Acheloiis (9), qui fut auffi appelé Thoas. Les principales villes de l'Acatnanie font Anactorium, fituée dans une péninfule, peu loin d'Aftium, & Stratus, qui étoit fur l'Acheloiis. Entre cette ville & la mer, à égale distance, étoit Æneia.

Les autres villes étoient Phalerus , Alygia , Leucas (to), Argos-Amphilochicum, Ambracia,

Etolie, Dans l'Etolie étoient les villes de Calvdon & de Pleuron, villes réduites à un état affez mifèrable au temps de Strabon.

On avoit adopté l'infage de diviser l'Etolie en deux ; l'ancienne Etolie & l'Etolie Epictète on Ajoutée.

L'ancienne Erolie s'érendoit depuis l'Achelous julqu'à Calydon, renfermant des plaines belles & fertiles ; elle s'etendoit jusqu'à la mer : c'est dans cette partie que se trouvoit Stratus & Trachinium (11).

L'Etolie Epidete étoit vers la Locride. Cétoit un terrein raboteux & peu fertile. On y trouvoit Naupattus & Eupalium (12).

La plus grande montagne de l'Etolie étoit le mont Charax.

Dans le milieu du pays on trouvoit le mont Aracynthus, près duquel on avoit basi la nouvelle Pleuron. L'ancienne, qui étoit près de Calydon, ayant été détruite lorsque Démétrius l'étolique ravageoit ce pays

En partant du bord de la mer, on trouvoit, au-defius de Melyoris (13), les montagnes peu consi-dérables de Théphiassus (14) & de Chalcis. On y avoit bâti les deux villes de Chalcis (15) & de Macynia.

Corium étoit près de l'ancienne Pleuron.

ils fe retirérent vers les montagnes, foir du Pinde, fois vers celles qu'habitoient les Athananes, & celles qu'ha-bitoient les Dulopes. Leur pays & ceux d'entre eux qui v reflecent, furent founti aux Larigai, habitant vers le Pénée, & dans les plaines ferules de ce pays. (1) M. d'Anville a placé cetre ciradelle, mais ne l'a pas

ommee. Cest le nom qui se trouve dans Homère. (2) M. d'Anville penie que c'est la même qui est aussi nummée Perrhabes.

(3) Strabon dit que par la fuite elle pris le nom de Li-mone (ou Leimone). Elle ésois detruise de fon temps, (4) M. d'Anville a diftingué ces deux fleuves, (5) Strabon dis que les habisses de Gyreen furent d'abord

es Phlegya; & ceux de Cranon, Ephyri, (6) Près de Acotufa il y avoit quelques monrignes que Pon nommoit Cyso Cephala à caufe de leur forme. Ce futla que les Romains, aides des Etoliens, defireot Philippe, fils de Démétrius, roi de Macédoine.

7) Car, dit Strabon, pluficurs d'entre eux avoiens été chaffes par les Lapithes vers le mont Offe. D'autres étoient jufqu'a Herenlan & a Echinus; d'aurres enfin, & c'eroit le dus grand nombre , s'étoienr retirés à l'oueft , dans le Pinde & dens le pays qui pris le nom d'Attamania. Il n'en

restoit presque auc. oe trace au temps de Strabon (8) Ce doit être le lieu nommé fur la carte de M. d'Anville Bypfur. Geographie ancienne, Tome IL.

(o) Je ne donnerai pas la fituation de l'Etolie d'après Strabno, M. d'Anville s'y est conformé sur sa carte. On y prendra une juste idée de ce que dit l'auteur grec. (10) Cette ville étoit dans l'île de Leucada.

(11) Stratus étant fur la droire de l'Achélous, parolt fur la carre devoir être attribuée à l'Actronnie; quant à Trede M. d'Anville, d'après Polybe, Paufanias, de. Aufi croit-on que c'eft une faute de copite dans le texte de

(12) Ces deux villes sont attribuées par d'autres auteurs à la Locride. (s t) Ville comprife dans les limites de la Locride fur la

carre de M. d'Anville, & qui devoir, felon Straboo, être de l'Érolie Epitête. Cette ville, ausfi-hen que Macyaia, a avoit été bêtie depuis le retour des Héraelides. (14) Comme M. d'Anville n'a pas a outé au mor Thahieffur la lettre M , on crotroit que c'eft le nom du fleuve :

je crois devoir en prévenir.
(15) M. d'Anville l'a placée à l'extrémité de cette montagne, fur le bord de la mer. C'est parce qu'elle étois su pied de la momagne, que l'on la nommoit auss, felon Strabon , Hypothalcis,

L'Erenus, qui passe à Calydon, étoit nommé Lycormas avant qu'Hercule eût tué sist ses bords le centaure Nessus.

Homère, dit Strabon, nomme Olenes & Pylene entre les villes de l'Étolie. Les Achèens avoient détroit Olenes (t); & les Acarnaniens avoient ranssporté (2) dans les montagnes la ville de Dylene, en lui donnant le nom de Profehium.

Strabon parle ensuite des côtes & des iles ; je ne le suivrai pas dans les détails qu'il donne par rapport à ces dernières.

rapport a ces derméres.

A partir du détroit qui forme l'entrée du golfe d'Ambracie, on trouvoit, pour première ville de l'Acarnanie, Affuni, avec un promontoire de même nom; enfuire Analtorium, à quarante stades

meme nom; enfuite Anallorium, à quarante flades du temple d'Apollon. L'ile de Leucada avoit été une presou ile de l'Acar-

vhante: ce furern les Cosinthiens qui en frent une lle. Entre le détroit d'Atliam & la hauteur où fe itrouve l'île de Leucade, il y avoit, sur la eôte, un marais, espèce de lagune, nommé Myriuntion (1).

On trouvoit ensuite les villes de Palerus & d'Alytia. Là étoit le Portus Herculis avec un temple.

On artivoit ensuite au promontoire Critose, puis

à la ville d'Afluchus. Toute ectte côte a des ports commodes.

On trouvoit enfuite Enisdie, ville à l'embou-

chare de l'Achelous : affez près étoit le lac Melite. Plus loin , vers l'est, étoit Cyniz & la petite ville d'Uriz. On étoit affez près de l'embouchure de l'Evenus

au-delà de laquelle étoit le mont Chaleis, appelé Chileca par Arténtidore, puis Pleuson (4), & le village de Lyciena, au nord duquel le tronvoit, à treme findes, la ville de Catydon. A l'ouest de Lyciena étoit le mont Taphiassus (5);

enfinite les villes de Macyoia, de Molyeria; puis Anti-Rhium (6), qui fervoit de bornes entre l'Etolie & la Locride (7). Dans les terres, vers le mont Aracynthus, on trouvoit la ville de Lysimachia, près d'un matais de même nom: il s'appeloit d'abord Hydra.

Entre la ville de Plearon & la ville d'Arfinois éroit le village appelé d'abord Conops, fondé par Arfinoë, femme & fœur du fecond Ptolemée (8). La ville de Pylena avoit éprouvé le fort d'Olenas,

Strabon paffe enfuite aux révolutions politiques de ces pays & à l'histoire des Curères.

# Géographie de la Grèce, felon Paufanias (9).

Cet auteur, le ples intéreffant à lire fur l'accienne Grèce, n' en a pas cependant traité toutes les parties; mais, à la différence de Strabon, qui écrivoit évidemment d'après des mémoires compofés par différens auteurs, Paufanias écrivoit d'après fes propres voyages, en rédigeant les notes qu'il avoit faites fur les lieux même.

En fuivant le voyage de cet auteur, je me eonformerai à l'ordre de fes dix livres.

1°. De l'Attique. La partie la plus méridionale de l'Attique se termine per le promontoire Sunium, où étoit un temple de Minerve.

En s'avançant vers le nord, le long de la côte occidentale, on trouvoit, à une petite distance, Lusriam, &, très - près de la côte, la petite ile de Patro.le, appelée Patrocli Vailtum, ou Patrocli Infuls.

Le Pirée, Pirecus, étoit une hourgade (\$19405), avant d'avoir èté fait un port par les foins de Thémiflocle. Le port étoit avant ce temps Phalerus, qui étoit un peu moins loia d'Athènes.

Les Athéniens avoient eneore un troisième port nomme Munychia (10).

(a) L'ouvrage de Paufanias, dont le titre eff Hausenia rus Falante Hepryress, ou defeription de la Grèce, da Paufanias, eft puriage en dix livres. Le permier traite de l'Arique.

Le deuxième est un voyage de la Corinthie; sous ce titre il renserme austi l'Argolide. Le «roisième traite de la Laconie,

Le quatrième traite de la Messenie. Le cinquième de l'Elide.

Le fixieme est une faite du voyage de ce même pays. Le feptième traite de l'Arcave. Le huitième traite de l'Arcave, & passe pour le chef-

d'œuvre de l'aufanias.

Le neuvième traite de la Béorie.

Le dixième eft le voyage de la Phocide.

Le dixiente en evoyage de la Processe.

(20) les troisports, rifte difficits fur la carre de M. d'Anville, fe fencent encore mieux fur la planche topographique que M. le Roy a donnée dans fon fuperbe ouvrage des plus beaux monuments de la Grèce,

<sup>(8)</sup> M. d'Anville écrit fur fa certe, Conops vel d'yfond, Mais je trouve dans le texte μεταξυ Πλουρτικ καλ λ'γειών πελινε, ά καμο μει ε πριτερο καλουμία Κτυστα... Εξ το Γαί indust fidellement. Cependant, je fens qu'il ell raifonn-ble de croite que, puique ce village reçor des a crofficmens par les bienfaits d'Arfinoé, il en prit le nom.

<sup>(1)</sup> Diese avoit exifé au bas du mont Aneymbas: on or voyoit feulement les ruines auprès de la nouvelle Pleurun. (2) Cell que par ville, les anciens entendent fouvent le peuple qui l'habite; ainfi on dis transportes une ville, pour dire en transportre les habitent. (3) De ce qu'aupen auteun ten parle de ce marsis, quel-

ques modernes s'einiem crus en droit de le fujipofer ailleurs, mais ce selé pas une raifo admiffible. (4) On fent hien qu'il doit être lei queffion de l'ancienne Plessos, puifque la nouvelle étoit à l'ouest du fleuve, au pied du mont Aesyndus.

<sup>(5)</sup> Strabon, qui avoit d'abord écrit ce nom avec deux m, n'en met qu'une sei; s'ai finvi la première leçon.
(6) Cetoit un promontoire qui avoit reçu ev nom de

ee qu'il savançoit en face de Résum, place en Achaye, de l'autre côté du détroit qui donnoit entrée au golfe de Coturhe.

<sup>(7)</sup> M. d'Anville place la limite un peu plus à l'oueft, afin de comprendre Molyerie dans cette dernière province,

Le promontoire Collas n'étoit qu'à vingt stades du port de Phalère.

En approchant de la ville d'Athènes, on trou-

voit le tombeau de l'Amazone Antiope.

Les murs que Thémistocle avoit fait construire pour joindre le Pyrée à la ville, avoient été dérruits sous les trente tyrans; Conon, après la bataille navale près de Cnide, en avoit fait conftruire d'autres, dont on voyoit les ruines au temps de Panfanias. Le chemin qui conduisoit du Pyrée vers Athènes, étoit bordé de tombeaux de personnages illustres.

Athènes ( Athenæ ) s'annonçoit dès l'entrée de la ville avec une magnificence digne de tout ce qu'elle rensermoit dans son enceinte (1).

Il y avoit deux fleuves à Athènes, l'Eliffus &c l'Eridanus, qui venoit y mêler fes eaux. La ciradelle d'Athènes se nommoit l'Acropolis :

elle étoit fort ornée (2).

1, 00

narans

fooes

è par

(8). Verus,

iques

l'an-

gutes

qui com-

ivon

0,0105

con-

côte

moe.

esch

or }, Thè•

crass o

port

1106

110

f31-

des

le

49.09

de

ce

f.

Pausanias (c. 31) décrit les bourgades de l'Attique dans l'ordre (uivant, Alimus (3), Prospaltium, Anagyrafium, Cephalum, Prafia (4), Lampra, Potamos , Phlya , Myrrhinus (5), Athmonum, Acharna (6).

Les principales montagnes de l'Attique étoient le Pentelicus, celèbre par son marbre; le Parnes, connu par la chasse des sangliers & des ours ; le mont Hymettus, recommandable par l'excellence de fon vin (7); & l'Anchesmus, qui étoit moins confidérable (8).

Marathon étoit célèbre par une bataille qui en a conservé le nom, donnée entre les Perses & les Grecs. Il y avoit en ce lieu une fontaine appelée Macaria, & affez près, un lac fort bourbeux.

Brauron n'étoit pas éloignée de Marathon : c'étoit en ce lieu que s'étoit rendue Iphigénie, lorfqu'elle revint en Grèce en s'enfuyant de la Tauride.

Rhamnus étoir à foixante stades au nord de Marathon, fur le bord de la mer.

La ville d'Oropus, placée à l'extrêmité de l'At-tique, du côté de la Béotie, étoit fur le bord de la

Tout le territoire d'Orope, qui s'étendoit entre l'Attique & Tanagre, avoit autresois appartenu aux Béoriens. Les Athéniens le leur avoit disputé : enfin, ils l'obtinrent de Philippe lorfqu'il eut pris

Les îles qui appartenoient aux Athéniens, près dn continent, étoient (c. 35) : Infula Patroclis, dont on a dejà parle..... l'ile Helena, à l'est du promontoire de Sunium . . . Vile Salamis, ou de Salamine, en face d'Eleufis; & entre cette ile & le continent, l'île Pflalia (c. 36).

En allant d'Athènes à Eleusis, on suivoit la voie facree (coos iepa), & l'on trouvoit d'abotd quetques tombeaux, puis le bourg de Sciror, encore des tombeaux, ensuite le bourg de Lacida (9). Enfin, on arrivoit au bord du C.phiffus; la route continuoit à offrir des tombeaux & quelques petits temples. Il y avoit en cet endroit plufieurs canaux, dont les eaux étoient salées comme celles de la mer (10).

Ces canaux avoient autrefois servide bornes entre les terres des Athéniens & celles des Eleufiniens, Le premier champ que l'on trouvoit au-delà se nommoir βασελεια Κρόκωκος, on le palais de Crocon; enfin, on arrivoit à Eleufis, ville célébre par les mystères qui s'y célébroient en l'honneur de Cérès.

Au fortir d'Eleufis il y avoit denx chemins. L'un conduisoit à Platée en Béotie, jusqu'où

s'étendoient les possessions des Athéniens au temps de Paufanias; car autrefois c'étoit Eleuthère & fon territoite qui séparoit l'Astique de la Béotie (11).

L'autre conduisoit à Mégate. On y trouvoit un uits, pres duquel on croyoit que s'étoit reposée Céres sous la figure d'une vicille femme. Toute cette route étoit aussi bordée de tombeaux.

2º. De la Mégaride (c. 39). Au-delà du territoire d'Eleusis est la Mégaride, Megaris, autresois dans la dépendance des Athéniens, & la ville de Megare, Megara, dont le port se nommoir Nifaa.

Un pen au-delà de cette ville il y avoit, dans un bois facré, un temple de Jupiter Olympien, avec une belle statue de ce dieu. De ce bois on montoit à une citadelle appelée Caria; & affez près étoit un temple de Cères, nommé Megaron.

<sup>(1)</sup> Poyet la courte description que j'en ai donnée au (2) Fore ce mot.

<sup>(</sup>a) Fort ce mot.

(j) Au lieu de ce nom, qui étoit celui de la bourgade,
Paudinias mei celui des hibitans , & die lea Alimufiera,
Alimufig ; jij prieçtic d'y fubiliture les noms propres.

(a) Ce lieu troit fur la côte orientale.

(j) On nommoit auffic el lieu Cofessis.

Paudinia oliferare que dans piuficurs de ces tribus

orientales de la proprieta de la companya del companya de la companya del companya de la companya del compa

avant Cecrops (7) Je ne puis me sefufer au plaifie de rapporter que j'ai

eu occasion de manger chez M. R. fecrétaire-interprete du roi pour les langues orientales, du miel recueilli fur cette même montagne, & envoyé d'Athènes. Il est delle , & furpaffe celui de Narbonne & des lles Balenres. (8) Paufaoias reprend ici l'article des bourgades,

<sup>(9)</sup> Il n'eft pas fur la carte de M. d'Anville. Mais il faut favoir que Seynos & Lacida fe trouvoient avant d'arriver

au Cephifus, car on pourroit s'y meprendre fur la carte.
(10) Les eaux qui couloient dans ces canaux ne pour voicnt venir que des monragnes fituées à l'eft & au nord; & si elles éroient silces , c'est à cause de leur communica-tion avec la mer. Mais Pausanias , au lieu de s'en assurer , rapporte l'opinion de quelques personnes qui crovoient que ces eaux venoient du détroit de Chalcis. Les écrits des anciens font remplis de contes populaires. Au refle ces canaux étoient confacrés à Cerès & à Proferpine; &

leurs prètres feuls avoient le droit dy faire pêcher,

(11) Les Eleuthériens s'étoient foumis de leur propre
mouvement aux Athéniens, dont ils prééroient le gouvernement à celui des Thebains,

En fortant de cette citadelle par le nord, on trouvoit encore les tombeaux de plusieurs anciens heros, entre autres celui d'Alemène, mère d'Hercule.

Il y avoit (c. 42), encore à Mégare une autre cinadelle appelée Alcathon (1). La rouse qui y conduisoir étoir également bordée de tombeaux. Au haur de la citadelle étoit un temple de Minerve.

Auprès du port de Nifas (c. 44), il y avoit une citadelle de meme nom, fur un lieu élevé, près du bord de la mer. Tour près étoit une peite lle, où Ninos fit mouiller fa flotte lorfqu'il vint

faire la guerre à Nifus. Le territoire de Mégare confine à la Béorie. Là étoient les villes de Page & d'Ægifthens (2). Un autre bourg de la Mégaride portoit le nom d'Erens.

Il y avoit une route qui conduifoit de Mégare à Corinthe. C'étoient tout près que se trouvoient les roches Seyroniennes, Seironides Petræ (3).

Peu au delà du tombeau d'Euryfihée, cet irré-

conciliable ennemi d'Hercule, finifloit le territoire de Mégare & commencoit celui de Corinthe.

# PÉLOPONNÈSE.

3°. De la Corinthie (4) (L. z). L'état de Corinthe touche à celui d'Argos.

Corinvhus en étoit la capitale. Au temps de Paufanias, il n'y refloit plus d'anciens Corinthiens;

fanias, il n'y refloit plus d'anciens Corinthiens; c'étoient des décendants de la colonie que cétar y avoit amenée lorsqu'il rétablit cette ville, détruite par Mummius. En entrant sur le territoire de Corinthe, on trou-

voit le village de Cromion (5).

L'isthme de Corinthe étoit baigné par deux mers; sur l'une étoit Cenchra, sur l'autre Le-

(1) Les citadelles font indiquées en grec par le mot L'Acopolis, Voyet ce mot dans le premier volume de ce

chaum (6).

(2) M. d'Anville place eas deux villes tout près au sud de la mer d'Aleyon. ( Aleyonium mare ).

(3) le ne donne ici aucuns détails, parce qu'ils se trouveront aux arrieles particuliers.

véront aux artiétés particuliers.
(4) Ce luvre comprendauffi Argolide.
(5) Je conviens qua j'ajoute lei au texte de Paufanias :
e en entrant fur le terrisonte de Coranthe ». Ma secia est
naturel, pui que cer auteur y passe de la Megarde; de
plus, Strabon indique Comyos jur le bord di Li mer du

Core de Schause, Il ch vrai qu'il y a foulement dans le cenze I se se Apprilieu se, yet x el y adaptare. Kapanione Comyon apparent a la Commine ». Mais c'est brea à tort que l'abbé Gedoyn die; aux environs de Cornaire Ce leu en cevir auffi loin qu'il pouvoir l'être pour le pays. (6) L'abbé Gedoyn, après Amafée, dit que cerishime

(6) L'abbe Geaopyn, apres Amatee, dit que cer imme, eft termine de chaque côt; par les promontoures de Casshrier & de Lecht. Le gree ne dut p-a cela, & ne pouvoir le dire, car e. s lieux étoiens des ports. Or, des ports ne peuvent être des promontoires. Près de la ville de Corinthe il v avoir un hois

facré de eyprés; on le nommoit Craneum.

Une route conduifoit (6.5) de la citadelle de Corinthe à la ville de Tenea; & la porte en por-

Une autre route eonduifoit à Sicyone, le long du bord de la mer.

3°. Sicyonie, La ville de Sicyon porta d'abord le nom d'Ægiale (c. 6): elle étoit fituée dans une plaine.

Sur le chemin qui eonduifoit de Corinthe à Sicyone on trouvoit l'Afopus, puis, fur la droite, la petite ville d'O'ympium (8), & fur la gauche, un monument en l'honneur d'Eupolis, poète Athénien.

Lorsque l'on vouloit aller de Sicyone à Phlius, on avoit, à dix stades sur la gauche, un bois conficré à Cérès & à Proscrpine : on le nommoit

Un chemin conduifoit à Tissna: Il éroit étroit; peu commode pour les voitures, & pouvoit avoir foixante flades. Il falloit paffer l'Afopus d'abord, puis le repaffer pour rentrer dans le grand chemin. Tissna étoit fur le haut d'une montagne, où étuit un temple.

En descendant de Tisma pour aller à Sievone par le chemin qui conduisoir vers la met (9), on pouvoit aller vers un port, qui étoit celui des Sievoniens. En se décournant sur la gauche, on trouvoit le port de Pellene, nommé Arissonaute.

On trouvoit dans les terres deux fleuves, l'E-Eison & le Sythas, qui alloient se jeter à la mer-Le territoire de Sicyone étoit borné de ce côté par celui de Philus, q i étoit à quatante slades de Tistan. Le chemin entre Philus & Sicyon étoit

tout droit.

De Phlius (c. 15) à Celea (10), il y a cinq stades: cette perite ville étoit célébre par des myssères de Cèrès.

4°. De l'Argolide (c. 14). En passant de la Corinthie dans l'Argolide, on irouvoit d'abord Cleone, qui étoit une petite ville. On pouvoit aller de ce

lieu à Argos par deux chemins.
L'un n'étoix praticable que pour les gens de pied.

(γ) Πόλα τό δειν ό Τεντατικό.
(β) Επ. lifant avec attention cet endroit de Paufanias, il m'a femble que M. d'Anville avoir placé cette vitle fur le côté oppofe a ce ui où elle fe trouvou. Il avoir fait rapporter Er λόχα, fur la droite, a l'Afopus; mais c'eft a la droite du voyageur au-dela du ficure.

(6) Le grec dit xarafiamwar fe fidhaeras, à ceux qui voot vers la mer. M. fabbe Gedo yn traduit. . Le chema qui mêne de l'innea 2 sivoyae, le long du rwage Ceff de quoi jerer une confusion extreme dans la geographie.

(10) Ce motest mai écret fur la cate de M. d'Auville : il femble qu'il y ait Cules : le gree porte Kexsel.

L'autre, quoique étroit & traversant les montagnes, étoit en ufage pour les voitures.

bois

: de

por-

ides.

d le

e à

ate,

he,

lius .

con-

noit

oit .

coit

ord,

nia.

tuit

one

101.0

yo-

oit

ľE

ner.

ôré

des

tois

es:

res

o

æ, ce

de

Cétoit dans les montagnes traversées par cette route, que l'on montroit la caverne du lion de Némée : de-là à la ville de Nemea il n'y avoir que quinze stades. Assez près étoit la fontaine Adrasteia.

Au-dessus de Nemes étoit le mont Apesas. Ceux qui étant revenus par Trenen pour reprendre ensuite le chemin d'Argos, appercevoient de loin, sur la gauche, les ruines de Mycènes, Mycena (t).

On voyoir aufft des restes des murs de Tiryns, & le tombeau d'Agamemnon & de tous ceux qui avoient péri avec lui au retour de Troyes, par la perfidie d'Egisthe.

A quinze stades, à la gauche de Mycènes (2) étoit l'Heraum, ou temple de Junon, fur une mon tagne On trouvoir dans le chemin la fontaine Eleutheria, dont on se servoir pour les mystères de ce temple, bâti au pied du mont Eutene. En face de ce temple éroir le mont Acres ; la place qui étoit en face de l'Heraum se nommoit Pro-Symna (3).

Le flenve Asterion couloit auprès de ce temple & se perdoit dans un gouffre.

En fuivant le chemin qui conduifoit de Mycènes à Argos, on rrouvoir fur la gauche un monument en l'honneur de Perfée; &, en avançant, on en trouvoit un fur la droite en l'honneur de Thyeste : on l'appeloit les beliers. Un peu plus loin, sur la gauche, étoir un petit canton que l'on nommoit Myfia, où il y avoit un temple de Cérès.

L'Inachus étoit peu loin de-là. Lorsqu'on l'avoit passe on étoit à Argos, dont la citadelle, située sur un lieu élevé, se nommoit Lariffa.

Au fortir d'Argos (c. 24), on trouvoit plusieurs chemins qui conduitoient en différens lieux du Péloponnése.

Première rouse. L'un de ces chemins conduisoit à Teges, ville d'Arcadie. En prenant ce chemin, on avoit, fur la droite, fur le haur dequel étoit un reniple de Diane Orthia. En reprenant le grand chemin, on avoir, à gauche, tin autre temple de Diane; puis, à droite, le mont Chaon, couvert d'arbres fruiriers. C'est au bas do cette montagne qu'étoit la tource de l'Erafinus (4).

Ceux qui fuivent le chemin qui conduit à Tégée. voient, sur la droite du village appele Throcos, le cháteau nommé Cenchra.

En redescendant dans la plaine, on trouvoit, att remps de Pautanias, les ruines d'Hyfia.

Deuxième route. Le chemin qui conduisoit à Mantinée, Mantinea, n'étoir pas le même que le précédent : il parroir de la porte de Diras à Argos, En prenant ce chemin, on arrivoit au rorrent nomme Charadrus; & , après l'avoir traverle, au bourg d'Enor : au-deslus de ce bourg s'élève le mont Artenisium, où étoit un temple de Diane. Cest dans cette montagne que l'Inachus a sa source. quoique ses eaux entrent sous terre peu après pour reparoure entuite.

Troisieme route. Une autre route partoit de la même porte de Diras & conduisoit à Lyrcea (5). qui avoit d'abord porté le nom de Lyncea. Elle ésoit ruinée au temps de Paufanias. Cetre ville étoit à soixante stades d'Argos, & à une distance pareille d'Ornee (6).

Oustrieme route. Sur le chemin qui menoit d'Argos à Epidaure (c. 25), on trouvoit fur la droite les raines de Tiryns, La groffeur des pierres qui avoiene fervi à la construction des murailles, avoit donné lieu à la petite fable, qu'elles avoient été construites par les Cyclopes.

Le grand chemin conditisoit à Midea, qui étoit fur la gauche; on n'en voyoit plus que l'emplacemenr au temps de Paufanias.

Sur le chemin, très facile, qui conduit à Epi-daure, on rrouvoit le bourg de Leffa, où étoit un temple de Minerve. Au dessus de ce bourg, étoit le mont Arachneus, nommé d'abord Sapyfelaton (7).

C'étoir au - delà de Leffa que commençoit le

<sup>(1)</sup> Cer endroie est rraduit dérestablement par l'abbé Gédoyo: on ne pourra t qu'errer en géographie en le fuivant. Comme l'ausanias étoit sur les lieux; qu'il vit des ruines & les reftes d'une porte, on doit préférer la pos-tion qu'il indique pour Mycènes, à celle de Strabon. (2) Eo écrivant « à quanze stades de Mycènes, sur la

gauche », M. l'abbé Gedoyn embarrafie beaucoup fon lecteur; car alors, s'il arrive avec Paulansas, il vient du nord, & fe trouvant en face de Mycènes, il devroit voit Hereum a fa gauche, e'eft a dire, a l'eft de Mycenes : ce qui n'étois pas : marsil y a dans le texte Mexemo fon diserte. la gauche de Mycènes ». Or, la gauche de la ville eft la roite de celui qui eft co face , c'eft donc à l'ouest qu'erou THeraum ; au refte , royet MICENA.

<sup>(3)</sup> Céroient, scloo les gens du pays, les noms de trois filles du fleuve Assérion, lesquelles avoient été nourrices de Junon.

<sup>(4)</sup> Je m'exprime autrement que Paufanias, qui dit que e fleuve fortoit de terre en eet endroit, & qu'il avoie es Beuwe lottous or serre en eet endrout, x qu'il avois fa fource en Arcádic, au les Exymphale; je crois que c'étorume fable du pays. Ce fait n'est pas impossible; mis-il est affect area pour que l'on puisse en douter quand oo n'en a d'autres preuves qu'un simple recit, a'après une common autonier for court d'ann's la grette en paufe. opinion vulgaire, fur-tout daprès la preuve que Paula-mas en donne. ( Voye; Corinth. c. 24, sers la fen ). (5) Sur la earte de M. d'Anville, Lyrcia

<sup>(</sup>b) Je no puis trop recommender de l'éffer de l'abbé.

(c) Je no puis trop recommender de l'éffer de l'abbé.

Gétoya. Il y à dans le gree : it pui, is notre serve ils.

Appar, fétuuren publière ser restila la il Avyaziar, serva

Appar, d'étuuren publière ser restila la il Avyaziar, serva

autoria de Oprac. (fanf, pag. 163 ). Et cet abbe tra inst.

d'Angon à Lyrece (il y a four un plus foissorte flaules, &

d'Angon à Lyrece (il y a four un plus foissorte flaules, & " autant d'Argos a Ornee ». Cela renverse toute la geographie de cette contrée.

<sup>(7)</sup> Il y avoit fur ce mont des aurels de Jupiter & deon : on y facrificit pour obtenir de la pluie,

54 territoire d'Epidaure. Epidaurus étoit sur le bord du golfe Saronique. En y arrivant de ce côté, on irouvoit le bois facré (1) avant d'être dans la ville. Ce bois étoit entouré de bornes de pierre : on y voyoit une statue d'or & d'ivoire. Dans cette enceinte facrée (2), il y avoit un théâtre

d'une beauté fingulière, & d'autres monumens. Au-deffus de ce bois facré étoient deux montagnes (3); l'une appelée le mont Tithion; l'autre, le mont Cynotion.

Sur le sommet de cette montagne (4) étoit un temple de Dianc Coryphee. En descendant du côté d'Epidaure, on trouvoit un champ nommé Hymethium, puis on étoit à Epidaure.

En face d'Epidaure étoit l'île d'Egine. Le territoire de Tragen étoit contigu (c. 30, p. 181) à celui d'Epidaure. Selon les gens du pays, ce scritoire se nommoit d'abord Oras (5); on lui rlonna enfuite le nom d'Althopia (6). On y batit les deux villes d'Hyperea & d'Authea. L'une de ces villes perdit fon nom & reçut celui de Posidonia. Troezen & Pitthée (7) étant devenus, en quelque forte, maitres du pays, Pitthée, après la mort de ion fière des deux villes n'en forma qu'une feule, à laquelle il donna le nom de Tragen.

Près de cette ville étoit un marais qui s'étoit nomme, à canfe d'un temple de Diane, marais Phébeen ( oufain Alurn ). Le roi Saron s'y étant noyé, ce marais, & même toute cette partie de mer, en

prit le nom de Saronique.

Prés de Træzen il y avoit un terrein confacré à Hyppolite, avec un temple en l'honneur de ce heros, & un autre en l'honneur d'Apollon. Il y avoit auffi une citadelle où étoit un temple de Minerve Sténiade. En s'avancant vers Hermione, on trouvoit, dans

les montagnes, la fource de l'Hylicus, nomme auparavant Taurius.

Le port de Trœzen étoit un village nommé

(1) L'abbé Gédoyn traduit » le temple » : peut-être n-t-il ration. Il n'y a dans le gree que ve insis. Je crois que l'on pour fous entendre l'Aret, parce que ce bois contenant un grand efpace, il etois prefque indispensable d'y paffer : & e'ell ce que femble indiquer Pausanias.

(a) l'ai préféré l'expression enceinte facrée, pour rendre qu'emploie l'abbe Gedoyn, car cous n'avons pas l'idée d'un temple qui, entre autres chofes, renfermeroit un théatre. Il est vrai que les anciens donnoient un autre fens que nous au mot templum; mais voyet le diction-

naire d'antiquités. (3) Ces montagnes devoient être rout près d'Epidqure. (4) Comme l'aufanias n'a pas nomme d'antres mongrighes depuis corre dernière, il est probable que c'est n'elle qu'il parle. On y trouvoit, te, un temple d'Apollon Mallette, qu'il cite plus haut ; 2º, & fur le fommet , un

semple de Diane (5) D'après Orus, que l'on difoit originaire du pays; ross que Paula ses croit plutôt Egyptien.

(6) D'après Althepus, prétendu als de Neptune.

(7) Ils éroient fils de Pélops.

Celendereus (8), où se voyoit un lieu que l'on nommoit le berceau de Thejee (9).

Il y avoit près de la côte, quelques îles qui étoient sous la domination de Troezen : e'étoient, L'île Spharia, appelée aussi Hiera: elle étoit st pres du continent, que l'on pouvoit y aller à

L'ile Calauria, ou Calaurea, où étoient un temple célébre de Neptune & le tombeau de

Démofiliènes, Du territoire de Trozen se détachoit une pres-

qu'ile qui s'avançoit dans le golfe (10). Sur l'ifthme étoit batie la ville de Methana : à trente stades audelà il y avoit des eaux thermales qui avoient commence à paroitre au temps qu'Antigone, fils de Démétrius, régnoit en Macédoine.

Il y avoit un chemin qui, conduisant de Træzen à Hermione, passoit auprès d'une roche, appelée autrefois l'autel de Jupiter Sténius, & que l'on nomme

depuis la mehe de Thefee (11). Si de cette roche vous traverfez la montagne, vous arrivez à un temple d'Apollon Platantife : on trouvoit auffi le bourg d'Ilei, avec un temple de Cérès & un autre de Proserpine.

En s'avançant vers la mer, fur les confins du territoire d'Hermione, on trouvoit un temple de Cérès Thermésie.

A quarre-vinges stades au plus, étoit (au sud-est), le promontoire de Scylla.

En allant par mer vers Hermione, on trouvoit le promontoire Bucephalium; &, tout auprès, quelques iles. La première étoit Haliusa, avec un port in-

commode. Ensuite étoit l'île Pityusa : la troisième étoit

l'ile Ariftera. Après cette lle, on trouvoit la partie du con-

tinent qui, s'avançant un peu, étoit nommée le Promontaire (12). Ensuite étoit l'île Tricrana, puis le mont Buporihmus, qui s'avançoit dans la mer: en face étoit l'île Aperopia; & peu au delà, l'île d'Hydrea.

Le rivage, uni, prenoit la forme de croiffant; puis il devenoit plus escarpe jusqu'au Posidonium, ou temple de Noptune, à quatre stades de la nouvelle Hermione. Mais depuis ce temple jusqu'à

(8) Ce nom fe trouve au datif dans Paufanias, ( +1) Kahnager). Il femble done que le nominatif doive être

Kehndeproc. (9) Oo montroit près de-la un olivier fauvage, autour duquel on pretendot que les chevaux d'Hypolite s'étoient aceroches lorsqu'ils renversement ce seuoc heros.

(10) Ce doit être le fens du grec, mal ensendu par l'abbé Gedovn, & même par Amatec. Paulanias, il est vrai, ne parle pas trop ici le langage géographique. (11) Paufanias en parle plus haut. Ce fumparce que Théfée avoit rerrouvé fous cette roche les armes qui lui

fervirent à fe faire reconnoitre par fon père. (12) Paufenies dit Awa; & c'eft le nom gree qui repond au mot françois.

la ville, le rivage couroit à l'onest, c'est-à-dire, au nord-ouest. On y trouvoit quelques ports. La longueur de cette côte étoit d'environ sept states à la largeur de trois au plus. Cétoit-là qu'avoit été l'ancienne Hemione : on en voyoit encore

quelques refles.

Hermione étoit bâtie au pied d'une colline qui allette en s'élevant, & que l'on nommoit Prones: elle étoit toute entourée de murailles, & renfermoit plusfeurs monumers intétessans que décrit Pausanias. C'étoit d'un lieu appelé Limon, que venoit l'eau d'une des deux sontaines d'Hermione.

Lorfque l'on avoir parcour fept flades fur le chemin qui conduitoir a Mafa, & s'inclinoit vers la guche, on en trouvoir in aurur ffur la droit qui conduitoir à Halier, ville déferre au temps de Paulinias. Ce chemin palitie entre la coline Bronse & celle que l'on appeloit d'abord Thomax, mais qui d'epuis eut le nom de Coceyjus (2). Il y avoir un chemin qui ramenoit fur la route de Mafa; ville autretois nommée par Homère, mais

qui n'étoit plus que le port des Hermioniens. De Mafét, le chenin qui étoit à la droite, conduifoit au promontoire Suuthuns (2). De-là on prenoit par les montagnes un chemin de deux eens cinquante stades pour arriver à Philanorium, puis

Disymi étoit à vingt stades de Bolei : on y voyoit des chapelles en l'honneur d'Apollon, de Neptune & de Cerès.

A quelque distance (3), sur le territoire d'Argos, on voyoit l'emplacement où avoit été la ville d'Assac, détruite par les Argiens.

N. B. Ici Paufanias abandonne la côte orientale du golfe, & paffe au nord & au nord-ouest. Peutère le defant de route, dans un pays qui avoit été fouvert raveié, en écoit-il la raison. Il paroit que cet auteur reprend une nouveille course depuis Argos.

A partir d'Argos il n'y avoit pas plus de quarante stades pour arriver à la mer, qui étoit près du lac Leina. Au-delà, sur la route, étoit l'Erasinus (4), qui se jeioit dans le Phryxus; celui-ci

(1) A matée a conclu ee nom d'après l'expoté du texte; & il le fuit,

(a) Ea admentare que M. «Aaville a hien reconnu ce promontoire, ou voit que la rouse de puile par Helyspe, repredant Fouthans o'en parie pas i dou je préclume que le promontoire. Sontiana pourrois liten avoir et ce i din grando de la responsa de la responsa

(3) Le gre porte et la servaler, ce qui ne donne pas l'ide d'un grand clonacment tecpend or, comme M. d'Anville a fort recule Africa au nord, l'ai adopté l'expression a quelque distance. Je crois cependant que cette ville étoir plus proche de Didyni.

(4) Il me femble que M. d'Anville auroir dit mettre son emboueiture dans le Phrians, plus près de la mer.

fe rendoit dans la partie de mer qui étoit entre le lac de Lena & Temenium (5).

Après avoir passé l'Erssinus & le Phryxus, on

(5) Ja crois que l'on poorroit, fans manquer au respect qu'emporte avec foi le nom du favaot d'Anville, figurer la côte de l'Argolide autrement qui le l'à fair; void d'abord le texte grec, pois moo opinion, que je foumera qu'ungement des favan.

au upgement des favans.
Arry eit Neyfur vir gebaut, verreudeuren nit obrahle
erste ei, deur de jenn bederen. Ein meer, qui det vert be
erste ei, deur de jenn bederen. Ein meer, qui det vert be
deurment Beder en, werderen bit harrye, vertre uit erste
blis ierst die perinsytektion bit erst bepten, werden des kannes
erste de perinsytektion bit erst bepten. Ein nite
deurste Beder en vertreen bit der de perinsyte des geste gegen des gesoft dans le Phreum (Objects bies vin Salaren
ein vertre Typing aus abjects. Det Behrund (Gepres)
ein vereig Typing aus abjects. Det behrund (Gepres)
de ees pulliges ersdeuts exchement,
erst. Ditt door de
ees pulliges ersdeuts exchement,
erst. Vertreen erspeleige uit de Lare, of volosi eliogiede

d'Argos que de quarante fiades;

20. Que n descendant d'Argos vers Lerne, on trouvoit

d'abord l'Erafinus, qui se jetoit dans le Phrixus, & celui ci dans la mes de Lerne, entre Temenium & Lerna, Expus cru jusqu'a préfère de pouvoir concilier Paus.

dus la une de Lernée, couver Ternasium & Lonza, en Prof., Partie une pidage priche or pour Certe per la Partie une pidage priche or pour Certe per la Partie une pidage pre pidage priche proporti properti programa de Pilin, de roal, page 1483, qui pique Ternetiem a propuespe verse l'amboulant de l'Indonsa, M. A Consulta (en qua tauta deux austeurs. Celt d'après exere idéc qu'il avoir disposit deux austeurs. Celt d'après exere idéc qu'il avoir disposit le l'ai vour amsolurire entre les misos. Mais, c'ell que de je l'ai vour amsolurire entre les misos. Mais, c'ell que de propuespe. Se mois ails, mons pentions que c'étail l'ampresse qu'il d'une est d'autre l'autre l'

J'observe de plus, comme une nouvelle preuve de la justesse de certe conjecture.

1º. Que ce n'est qu'après avoir parlé des seuves, que Paufanias s'arrête à décrire le lac de erne; d'où il parois suivre que Lerne ésois au-delà.

2º. Paufania, après avoir cocore remaguel que la Prixus le jecuic dans la met, entre Lerne & Temenium, di: Tunnio: lè drign, lawrina meronera (fant l'allo) realistic. Opt. è l'announe dit est doi le croyie M. Allo, realistic. Opt. è l'announe dit est doi le croyie M. Allo, ville & odi je l'al cui moinment. c'eth-a-dire, au-delà du cell di uterate de Pattania, nua lennoul, que M. Alvavile a place for la carte le lac de Lerne, le Pausas, l'Enginus éls Parisasse, comme on le voit.

N. B. Aysas ou Donoscur décrise fair ce point de géorgable uoel leurs accompanée du cerre, shefferés A. D. Dicier, écertaire pergreunt de francient des Bellersepondes de la companée de l

(\*) Pline dit loum Lemm; cela feroit croire qu'il y avost un lieu de même com que le lac.

arouvoit le flenve appelé Chimarhus. Auprès est un lieu enfermé, par où l'on die que Pluton defcendit aux Enferse en enlevant Proferpine: L'amaest tout auprès de la mer. On y célèbroit des myftères en l'homeur de Cerés : le bois facré de cette désfié étoit de plannes, & commençoit au mont Pontinar, qui recevoit toutes les eaux du ciel fans en rendre (1), & s'étendoit jusqu'au bord de la mer.

Le Ponlinus, fleuve de même nom que la montagne, y avoit sa source: il bornoit, d'un côté, le bois de Cèrès; de l'autre, étoit l'Amymone, dont la source étoit peu éloignee: il s'y trouvoit un platane.

Dans le même canton étoit la fontaine appelée Amphiaraiis, & l'étang d'Aleyone. Cet étang étoit d'une profondeur très-confidérable.

Nauplia ètoit à cinquante flades de Temenium: elle ètoit déferte au temps de Paufañas : il y avoit un port & une fontaine appelée Canathus. Au fortir de Lirras, par un chemin qui fuivoit le bord de la mer, on trouvoit le bourg appelé Genfum, puis celui que l'on nommoit Apokathuit (3).

En rentrant dans les terres, on paffoit un défilé nommé Anigras. Au-delà étoit une grande étendue de terre, couverse d'arbres fruitiers, mais fut-tout d'oliviers. On monoit jufqu'à Thyres.

d'oliviers. On monsoit jusqu'à Thyrea.

A peu de distance étoient les villages d'Athene, de Nesis & d'Eva (3).

Au-dessia de ces villages vétevoit le mont Parmon, fur lequel des Hermés indiquoient les limites des Argiens, des Togéaces & des Lacédémontens. De cette montagne lorroit le Tanax, qui tomboit dans le peits golite Tyreatie.

N. B. Ici finit le voyage de l'Argolide,

5°. De la Laconie. (4). En paffant dans la Laconie par la route qui (e trouvoit au mont Parnon,

(1) Paufanias entendoit certainement mieux l'histoire

& les antiquités, que l'histoire naturelle. Dans le même moment où il dit que cette montagne reçoit toutes les eaux du ciel fans en rendre, il ajoute qu'il en fort un fleuve de même nom. P'il soud verapie de deves livrisse. (Paus, Cerinth. c. 76 in fin.)
(2) Du mo grec aesplante, je descends, on disoit que

(L'au), Cornin. C. 10 (1971).

(a) Du mot grec avaglasso, je defcends, on difoit que c'étoit en cet endroit que Danaus avoit pris terre en fortant du bâtiment qui l'avoit amené d'Expre.

(3) Il y a fur la care de M. d'Anville Ena: c'eft une

(3) Il y a fur la carte de M. d'Anvaite Lad r'eve une fauit de graveur; elle fe trouve auffi dans la traduction de l'abbé Gédoyn : le nom gree étoit E .«. (4) Paufanias commence fon livre troifieme, contenant

de de crippion et un et verifiere de la crippion et la crippion et un et verifiere de la crippion et la crippi

on trouvoit un bois de chênes nommé Scoilas; un temple de Jupiter Scoilas étoit à dix flades du chemin, fur le gauche. Sur la même route, un peu plus loin, & auffi fur la gauche, étoit une flaue d'Hercule avec un trophée On trouvoit, en troifiéme lieu, fur la droite, la ville de Carya, & un temple de Diane.

En suivant le grand chemin, on arrivoit aux ruines de Sclasse. Un peu plus loin étoit le mont Thornax, où se voyoit une statue d'Apollon Pythaëus.

En descendant du Thornax, on avoit devant foi la ville appelée d'abord Sparie, & depuis Lacidémone. Lei Pausanias décrit plusieurs routes.

t°. En allant de Sparte à Amycla, on rencontroit la Tiafa (5), (puis la ville, à ce que je erois).

Un autre chemin conduifoit de la ville (6) ( de Sparte ) à Therapne.

Il se trouvoir plusseurs monument sur la route, foit avant d'avoir passe l'Euroras, soit après l'avoir traverse. Sur la droite du chemin étoit la finnaine Polydeuce. Polydeuces fons, avec un temple de Pollux.

En s'avançant vers le Taygète, on trouvoit le village nomme Alesse (7).

Quand on avoit traverfe la Phellia, on trouvoit Phairi; & fur la droite etocit un chemin qui conduifoit au Taygète. En s'éloignant de cette montagne, on voyoit un village dans le lieu ou avoit éte la ville de B-1/fez i il y refloit encore, au temps de Paufanias, un temple de Bacchus avec une flatue de ce dieu.

Le haut du Taygète, nommé Taletum, s'élevoit au - deffus de Bryfer; & très-près étoit le bois appelé Evoras, appelé ainfi à caufe de l'abondance du gibier qui s'y trouvoit (8). C'est probablement

(c) M. d'Anville a mis flur fu carre Tuffen. Il femble, par le sexte de Paufarias, que l'on devoir rencontrer le fleuve avent la ville. El Aplacha el l'accretor la Serferia servate le l'accretor la Serferia per l'accretor la servate la l'accretor la Serferia per la mortie de l'accretor la servate la servate

(6) M. Tabbe Gedoya Gerit; « en forman de la ville on revoue un hemon »... Or, comme il vierde de parler d'Amycles, on ne pout douter qu'il ne parle de cent ville i môt, comme je voin qu'pre parle de Cent ville i môt, comme je voin qu'pre de Eréné d'A la crée « Abase d'Alle de Mariera de la crée « Abase d'Alle d'Alle (d'Opsérmé Ayr) ; comme il n'a parlé que de hemin qui conduit à Amycles, il me femble qu'il est incontrâble qu'il est reporte à Sparre, pour der, parles avoir parlé de la premiere conte, « un mare c'hemin qu'il contra d'a la premiere conte, « un mare c'hemin qu'il qu'i

(7) N'eft pas for la carre de M. d'Anvi'le.

(8) Ce mot est formé d'es, qui emporte avec foi l'idée d'heureux; èt d'ées, montagne. On lit dins l'a-bé Gédoyn Eneras, feroir-ce parce qu'il y a dans le latin Eneras? ce qui avoit fait nommer l'espace qui se trouvoit entre Caleum & Evoras, les Thera, ou les Chasses. Près de la mer étoit la petite ville d'Helos (1), d'où les Hélotes on llotes, esclaves des Lacèdè-

moniens, avoient pris leur nom.

Je pense que c'étoit près d'Hélos qu'étoit un temple appele Eleussinium, où l'on portoit, à cer-

tains jours de sètes, une statue de Proferpine,

qui étoit à Hélos.

A quinze stades d'Eleusinium étoit un lieu nommé
Lapitheum, stuté sur le Taygète (2); & peu loin
de là étoit Derrhion, aussi-bien que la fontaine

de là étoit Derrhion, aussi-bien que la fontaine Anonus.

A vingt stades de Derrhion étoit l'endtoit nommé

Harples, & qui alloit jufqu'à la plaine, 2°. Si de Sparte on prenoît la route qui conduifoit en Arcadie, on trouvoit, après plufieurs monumens qui appartiennent à l'hifloire, l'Eurotas, à cinquante flades: il paffoit presque au bord du

chemin (3). En avancant, on trouvoit Characoma, puis Peilana. A cent stades de Pellana (4) étoit Belemina,

canton bien arrofe, tant par les eaux de l'Eu-

rotas que par d'autres fources: il y avoit un lieu de même nom. 3°. (5) Paufanias se reportant à environ trente stades de la mer, parle du lieu appelé Coorse, où

flades de la mer, parle du lieu appelé Crocra, où l'on trouvott une espèce de carrière, non de pierres, mais de cailloux.

En se détournant un peu sur la droite du chemin qui conduisoit à Gythium, on trouvoit la petite ville d'Ægia, que l'on croit avoir été nommée par Homère Augia. Il y avoit là un étang appelé l'étang de Neptune, Neptuni Japanum.

Paufanias dit que la côte de la Laconie abon-

(t) Comme Paufanias n'indique aucune circonflance de la route, foit paffage de fleuve, foit monumens, je préfume qu'il a alla pas à Helos par cette route. Il donne fa pofition plus bat. (a) Favoue que j'ai de la peine à concilier rout ect avec la polition donnée à Helos par M. d'Anville. Elle eft trop

loin du Taygere pour y revenir ainfi.

(3) Voici comment je compte cinquante flades : à trente flades de la ville (c. 20), on trouvoir une flatue de la Pudcur ; & à vingt flades de la (c. 21), on trouvoir le

deure.

(4) M. d'Anville a bien placé Belemine à ceot stades de Pellana; mais cette place & Characoma me semblent un

pea mop prot de Spaine.

(1) 12 Padania per de Genemen 1 in partie néricione.

(1) 12 Padania per de Genemen 1 in partie néricione.

(2) 13 Padania per de Carlo de Genemen de Carlo de Carl

Giographie ancienne, Tome 11.

doit en coquilles qui donnoient la couleur pourpre comme celles de la mer Rouge.

Ici l'auteur greé commence à parler des villes auxquelles Auguste avoit rendu la liberté, & qui appartenoient à ceux des Lacédémoniens que l'on nommoit Eleuthero-Lacon; elles étoient au nombre de dix-huit : mais antrefois il y en avoit vingt-

La première, en descendant d'Ægia vers la mer, étoit Gythium; après celle-ci (6) étoient Teuthrone, Las, Pirrhicus.

En faifant le tour du promontoire de Tenare, Canopolis, Œsylos, Leudra, Thalama (7), Alagonia, Gerenia.

Après Gythium, le long de la mer, Afopus, Acria, Baze, Zarax, Epidaurus-Limera, Brafat (8), Geronthra & Marios (9). Ces villes ne faisoient pas partie de l'ètat de Sparte, & se gouvernoient selon leurs propress loix.

En face de Gythium étoit l'île Cranaë. Un temple bâii fur le rivage, en face de l'île, en l'hotneur de Vénus Migonitis, avoit fait donner à la plaine, le nom de Migonium.

Au-deffus de cette plaine étoit une montagne confacrée à Bacchus, fous le nom de mont Larystas.

A la gauche de Gythium, en avançant trente flades, on voyoit, sur le continent, les murs de Trinasus (10), qui, selon Pausanias, avoit dû être autresois un château.

A quaire-vingts flades de Trinafus étoient les ruines des murs d'Hèlos; & à trente flades plus loin, la ville maritime d'Acria.

A cent vingt slades de la mer, au-dessus d'Acria; étoit la ville de Geronthra..... Sur la route qui conduisoit d'une de ces villes à l'autre, on trouvoit un village appelé Palea Chorium, ou le vieux village.

A cent flades de Geronthre étoit la petite ville de Marios, où se voyoit un temple de tous les dieux; & tout auprès, un bois a re, arrose de plusieurs sources.

Au-delà de cette ville étoit le bourg de Glyppia (tt); & à vingt stades de Geronthese, celui que l'on nommoit S-linus,

(6) Le ferois bieo porté à croire que par μετὰ 18 dorss veu l'aire entende que la plus proche après Gysham étoit Taulmoss. Cels ne s'accorderot pes avec la carre : je dois croire aufii que M. d'Anville a eu de bonnes raifons pour placer les villes où il les indique. (γ) Ces deux dernières avoient été comprifes dans la Meiffenie.

(8) Sur le golfe Argolide, & nommé Prafie par Strabon.
(9) Ces deux dernières étoient dans l'intérieur des terres.

(to) M. l'abbé Gédoyn dit, en avançant dans les terres : M. d'Anville a mieux, en me femble, entendu coci : à trente flades à gauchet : p<sup>\*</sup> éviljé, (it le continent; cela ne fignifie pas avant dans les terres. Celt pour oppoleç le continent à ce qui eff le.

(t 1) Sur la carte de M. d'Anville, Glympe

De la ville d'Acria, le long de la mer, jusqu'à la ville d'Afopus, il y avoit lotxante stades : on y voyoit un temple des emperents romains.

Au bas de la citadelle, où étoit un temple de Minerve Cypariffia, on voyoit les ruines d'une ville que l'on nommoit ville des Achèens Paracyparificas ( Oppidum Paracypariffeorum ).

A cinquante stades d'Afopus étoit un temple d'Elculape; & dans ce territoire, appelé, à caufe

du dieu , Asclepiium (1), il y avoit un lieu nomme Υπερτελέπτον (2) , Hyperteleatum,

La terre s'avance à deux cens stades d'Afopus & forme le promontoire d'Oni-gnatos (3) : il y avoit un temple de Minerve, bâti par Agamemnon; mais alors fans toit & fans statue

Lorfque l'on avoit doublé le cap, on entroit dans le golfe Boratique (Baraticus Sinus), nomme ainfi d'après la ville de Bua, fituée à l'extrémité du

golfe (4).

L'ile de Cythère , Cythera , étoit en face de Bas. Il n'y a, du promotteire appelé Plataniste (Plata-niflus), qui est au nord de cene ville, jusqu'au promontoire appelé Onignatos, que quarante-huit flades. L'île de Cythère avoit une rade (5), que I'on appeloit Scandes.

Près du promontoire Malée (Malea prom.) étoit Petang appele Nymbaum (6).

Quand on avoit doublé le cap Malée, on trouvoir, fur la côte orientale, à cent stades du cap, fur les confins des terres de Bœates, un lien confacre à Apollon , que l'on appeloit Epidelium , où l'on voyoit une flarue de ce dieu, qui avoit été autrefois à Délos

Sur les frontières du territoire des Bœates, à environ deux cens stades d'Epidelium, étoit la ville d'Epidaurus Limera, fondée par une colonie d'Epidauriens : elle étoit bâtie fur une élévation peu éloignée de la mer. Le port étoit nommé Port de Jupiter Sauveur, Dies Soteres Portus. Le promontoire, qui étoit au fud, le nommoit Minoa. Le terrein étoit, de ce côté, comme le reste des côtes de la Laconie.

A cent stades d'Epidaure étoit Zarax (7), avec un port très-commode.

(1) Afclepios fignific Efculspe.
(2) Je traduis ainfi le paffage fuivant en m'écartant de la traduction laine, fuivie par M. l'abbé Gédoyn, Si je me trompe, on me jugera: voici le prilage gree: ve di zuniss cron ve A'enhanties, Y nevelsaris irred ces. Amalée l'a rendu nini: regimeulem eam, in qua Esculopit Sanum est, Hyperteleaton vicent.

(3) Ou machoire d'ane. 4) Heat vo megarider reducibanov. Paufanias dit que cette

ville fut fondee par un des Héraclides commé Baus, qui y fixa des colonies tirces de trois villes subfiftances autreoit en ce même canton; favoir, Ettas, Aptrolifias & Seda.

(t) Eaimo.

(6) M. d'Anville écrit Nympheum, (7) Sur la carre de M. d'Anville, Zaren,

En côtoyant le rivage l'espace de six stades, puis remontant dans les terres l'espace de dix, on trouvoit les ruines de Cyphantum : on y voyoit une fource d'eau froide fortant d'un rocher.

Brafia (8) est, de ce côté, la dernière ville des Eleuthero-Lacons. Tout près étoit un promontoire qui s'avançoit par une pente douce dans la mer.

N. B. Ici Paufanias ayant terminé fa route le long de la côte de la Laconie, revient, fans en prévenir, auprès de Gythium (o).

Sur la droite de Gythium, à quarante stades de cette place, & à dix stades de la mer, étoit la ville de Las. L'ancienne ville de ce nom avoit été bâtie fur le mont Alia : la nouvelle étoit entre les monts Hion , Afia (10) & Cnacadius,

Auprès de la ville étoit une fontaine appelée Knaco (11), à cause de la couleur jaunâtre de ses

A trente stades du mont Cnacadius étoit un village nommé Hypfos ou Hypfus : il étoit dans la dépendance des Spartiates.

La côte formoit un promontoire, fur lequel étoit un temple de Diane Dictynne, Le fleuve Smenus se jetoit dans la mer à la gauche

du promontoire : l'eau en étoit infiniment agréable : il commençoit au mont Taygête : il n'étoit pas à plus de cinq stades d'Hypfos. Le boure d'Aragum étoit de ce côté; mais Pau-

fanias n'en indique pas la pofition : il dit feulemenr que l'on y voyoit la fépulture de Las.

En avançant au-delà de ce monument, on trouvoit une rivière appelée Scyras.

A quarante flades du fleuve, dans les terres,

ésoit la ville de Pyrrhicus (12), au milieu de laquelle il y avoit un puits, fans lequel on eût manqué d'eau ; peut-être l'auteur veut-il dire d'eau potable.

En descendant de Pyrrhicus vers la mer, on tronvoit Teuthrone, où étoit une fontaine appelée

Le promontoire de Tenare, Tanarium promontorium, étoit à cent cinquante stades de Teuthrone :

(8) Strabon, qui la nomme Prafie, la place dans l'Ar-golide.

(9) Paulanius dit simplement sur la droite de Gythiau; comme cette place est sur le bord de la mer; cela est sorc clair, Tali ès desia Indian, M. l'abbe Gedoyn, ce me femble, a gêré cet endroit en difant : « fur la droite du n chemin qui mene a Gythium n. Pour s'orienter pur rapport à cette droite, il faut d'abord connoître la direction du chemio.

(10) l'adopte la correction de Paulanias, car le texte porte A'rist ; on croit qu'il faut lire Arise. (11) Le texte porte Kayaxa: mais la facte exige le chan-

gement indique, & que j adopte. (12) Il est utlez probable que cette ville étoit fur le fleuve, à quarante ftades de fon embouchure : l'abbé Gédoya le dit, mais Paufanias ne le dit pas. M. d'Anville l'a placce ainti, & rien ne porte à croire le contraire, fi ce n'est que fans un puits qui étoit au milieu du merche de Pyrrhicus, on y cut manque d'eau.

ni-deffous étoient deux ports nommés Achilleus & Plimathus : fur le promontoire étoit un temple de Neptune en forme de grotte : il y avoit une fontaine.

Lorsque l'on avoit donblé ce cap par mer, on trouvoit, à quarante stades au-delà, la ville de Canoposis, appelée anciennement Tenarium.

A treute stades étoient, sur la côte du promontoire, le lieu appelé Thyrides (1); &, assez près, les ruines de la ville d'Happola.

A peu de distance étoir la ville de Mcff2, avec un port.

De ce port à Œrylus il y avoit cent einquante stades: on y voyoit un temple de Sérapis; &, dans la place publique, un temple d'Apolion. D'Œrylus à Thalamæ il y avoit environ quatre-

vingts flades: dans la route on trouvoit un temple d'îno, avec un oracle, où l'on apprenoit l'avenir par les fonges.

par les tonges.

A vingt flades de Thalame étoit Pephnes, fur le bord de la mer.

En face étoit une petite ile, pas plus grande qu'un rocher. De Pephnos à Leudra, il y avoit vingt flades : il

y-avoit une ciradelle.

A foixante stades de Leustra & à huit stades de la mer (2) étoit la ville de Cardamyle, dont parle Homère: elle avoit été ôtée aux Messeniens, & donnée aux Lacdédroniens de Sparte par Au-

La ville de Geenia, autrefois de la Messènie, avoit été auribuée aux Eleuthero-Lacons: elle est nommée par Homère Enope: on y révéroit Machaon.

Dans le territoire de Germia étoit le mont Calathion, où étoit une grotte, offrant plusieurs objets dinner d'être vue

dignes d'eire vus,

A trenie stades, dans les terres, étoit la ville
d'Alagonia, qui avoit été aussi donnée aux Eleu-

thero-Lacons.

N. B. Li finit le voyage de la Laconie.

6º. De la Meffenie, Les bornes de la Meffenie, du côté de la Laconie, ne s'étendoient que jufqu'au territoire des Géréniens, lequel, d'après un arrangement fait par Auguste, leur servoit de limites (1).

Abia (c. 30), étoit fur le bord de la mer (4): elle étoit à vingt stades du bois de Charion (5).

(1) De 80pts, ouverture, fenètre: probablement nommé ains a cause de sa position. (2) M. l'abbé Gedoyn dit, à soixante stades de la mer:

e'eft une faute d'impression; car il y a dans le texte /xrè, & dans la traduction , VIII. (3) Pausanias emploie d'abord vingt-neus chapitres de la description à l'hilloire de la Mess, nie.

(4) Tout près du Panafus & de Laudram en Laconie; ainis, sur le bord de la mer, le territoire des Messeniens à étendoit jusques-là.

(5) On disoit que c'étoit la ville appelée Les par Ho-

Phara, à fix stades (c. 31) de la mer, étoit à soixame dix stades d'Asia; sur le chemin qui separoit ces deux villes, il y avoit une sontaine d'eau salée. Près de Phara il y avoit un bois sacré d'Apollon Carnéate; & dans ce bois une sontaine.

Thiria étoit à quarre-vingts flades de Phara (6): on croyoit que c'étoit la ville nommée Anthea par Homère. Elle étoit divifée en ville haute & en ville baffe: mais on avoit presque abandonné la première; le fleuve Aris passoit au milieu de la séconde.

Le village de Calama & le lieu nommé Lima étoient dans les terres,

Il y avoit une route qui alloit de Thurla en Arcadie. Sur cette route, on trouvoit les fources du Punifus, dont on disoit les eaux propres à guérir les maladies des petits enfans.

A environ quarante flades sur la gauche de ces sources, étoit la ville de Messer, dominée par le mont Ithome (7) & bâtie par Epaminondas: elle étoit très-bien sortifiée.

C'étoit fur le mont Ithome qu'étoit la citadelle. En y montant, on trouvoit une fontaine appelée Clepfydra.

A trente flades de la porte par où l'ou fortois pour aller à Mégalopolis, on trouvoit la rivière Balyra. Deux autres fleuves s'y rendoient, le Leucafia & l'Amphinus.

Au-de'à da ces fleures (par rapport à Meffine), on entrôt dans la plaine de Sinnychens. Dans cette plaine avoit tré autrefois Œchalia detruite au temps de Paufanias & changée en un bois de cyprès, nomme le bois Carnafaux. Dans ce bois étoit une fource, & affez près un torrent. En s'avançant de huit frades fur la gauche, on

trouvoit les ruines d'Andania. En allant vers Cyparifia (8), on trouvoit la petite

(6) Comme Paufaniss divlyt unrivana vez Murrolita on fant bien qu'il ne faut metiere ce quarre-vingaria de parta de bord de la mer p pisque l'on rencontrevois e terriorie des Géréniens, qui cois aux Eleu herodos de Géréniens, qui cois aux Eleu herodos de la comme il l'indique, s'arianorer dans les terres de les, comme il findique, s'arianorer dans les terres de les, comme il findique, s'arianorer dans les terres de les, comme il proposition de la decendant les terres de les, comme de l'arianores de la comme del la comme de la co

y le comercia. P. que cann in oraclación of Année il y le comercia de la comercia del comercia de la comercia del comercia d

(8) Paulanias ne donne aucune diffance : c'eff bien dommage. Car la position d'Electre est bien indécise. Il faut observer que tout-à-coup cet d'teur qui descendois au sud, remonte vers le pord. ville d'Etali-a, dans laquelle passent deux seuves, l'Etali-a & le Caus. Au-delà étoit la fontaine Athàsia. Là se voyoient les ruines de la ville de Dorium, où l'on disoit que le poète Thamyris avoit perdu la vue pour avoir voulu lutter de talent avec les Muses.

L'embouchure du Pamifus étoit à quatre-vingts flades de Mafiène. Les bâtimens y remontoient

jusqu'à dix stades de la mer.

Co-one étoit à la droite du Pamifus, sur le bord de la mer (1), au pied du mont Temathia. En y allant, à partir du Pamifus, on trouvoit le village maritime (qui se nommoit, je crois,

Inus). A peu de diffance étoit le fleuve Bias, qui se ren-loit à la mer. En s'éto gnant de vingt stades du chemin, on

En s'éva goant de vingt flades du chemin, on trouv-it la louraine appelée Plataneit fons, ou fontaine du Platane. Certe cau cuuloit jusqu'à Corone. La vill. de Corone se nonmoit autretois Æpea:

cette ville avoit une citadelle. A quatre-vingts flades il y avoit auss sur le bord de la mer, un temple d'Apollon, très-cèlèbre.

Colonis se trouvoit à l'extrémité du territoire de Corone (en avançant au sud) : elle étoit sur une hauteur.

La ville d'Afine (fittiée à l'oueft de la prefigille que forme ich l'Argolide), étoit à quarante flades de Colonir, & fittuée fur le bord de la mer, comme avoit été la ville de même nom en Argolide (2). Le promomoire Acrius étoit aufit à quarante

stades d'Mire. Près de ce promontoire étoit le portus Phanicus, ou port Phénicien; & tout auprès l'île d'Enussa: près du promonioire, une ile déferte portoit le nom de Tieganussa.

Mothune étoit fituée (à l'ouefl) fur un petit promontoire qui formoit un port, & rompoit les vagues en s'avanç int dans la mer. Il y avoit dans la citadelle un puits dont l'eau étoit bleue.

De Mothone (c. 36) au promontoire Coryphafium, le chemin n'est pas moins de cent stades: sur ce promontoire étoit Pylos, ville de Nélée.

L'île de Sphafteria étoit en face, célèbre par une défaire des Arhéniens.

Ex allant de Py'os à Cypariffium, on trouvoit, fois les murs de la ville, & près de la mer, une fo-taine que Bacchus avoit fait fortir de la terre en la frappant de fon thyr.e. On la nommoit la

fontaine A Au'on il y avoit un temple d'Esculape.

(1) Si la position de Corone dénoir pas indiquée par celle de Coron, virle encore exidant; on pourroit eroire que Parsania si indieu plus pièr et l'embouchure du Parsijus; il est d'un direct destant exchange que de ve l'Ilaparius; il est d'un direct destant exchange que de ve l'Ilaparius; Mais M. Fabbe Gedovis fair une trè-grande faute en difant : vers l'embouchure du Parsijus;

(2) Il est probable que Paufanas ne parle de certe ville avant le promontoire, que parce que les serritoires de Colons & d'Afrac étoires contigus dans l'intérieur des serres. Le fleuve Neda séparoit la Messénie de l'Elide, N. B. Ici finit le voyage de la Messénie.

7°. De l'Elide. Quand on étoit entré dans l'Elide (3), on rencontroit la ville de Samicum. A la druite de cette ville, dans les terres, commençoit la Triphylie.

On trouvoit dans la Triphylie, la ville de Lepreos, & la fontaine Arene étoit près de cette

Peu at-delà de Samicam étoit l'embouchure de l'Anigras'(a), où se rrouvois une barre qui rendoit ce pailage dang-reux. Ce steuve fortoir du mont Lapitha en Arcadie, 8. Con eau étoit puante dés fa fource. Aussi n'y voyoi-on pas de poissons, & celui qui y étoit apporté par l'Acidas, de bon qu'il étoit, devenoit mauvais.

A Samicum, près du fleuve, on voyoit l'antre des nymphes Anigrides, que l'on imploroit pour les maladies de la peau.

En s'avançant vers Olympie, sur une hauteur appelée Samicum, étoit, sur la droite du chemin, la ville de Samia.

Au-delà de l'Anygrus il y avoit des landes qui ne produitioient que quelques pins : on y voyoti fur la gauche (en s'eloignant de la mer) les ruines de la ville de Scillas, qui avoit été l'une des villes de la Triphylie. Le pays étoit arrofé par le fleuve Scinus,

En continuant le chemin qui conduisoit à Olympie, on trouvoit un mont escarpe, que l'on nom-

moit le mont Typaum (5). Le fleuve Alphee , Alpheus , couloit à Olympie :

fon cau ell belle & très-agrèable. Il avoir fa fource en Arcadie, & recevoir dans fon cours l'Il-Ifon, près de Megalopolit; le Breukeuse, dans le même canton; le Goryains, près de Goryais, le Euphages, près de Melens; le Ludor, fortant du Gource dans une montagne de même nonn. Ces fleuves étuient dans l'Arcadie. Le Cludeus, qui s'y rendoit aufil, étoit de l'Etide.

Olympia, ou Olympie, étoit célèbre par ses jeux (c. 10). Le bois sacré se nommoit Aliis (6).

(2. 16) Le bots acre le noment Anis (6).

Si d'Olympie (c. 22 du L. 17) on alloit par les montagnes à la ville d'Elia, on trouvoir les ruines de Pyles d'Elide : Els n'en étoit éloignée que de quarte-vingus flades. Le Ladon (autre que celui d'Arcadie), couloit auprès de Pylos & fe jetoit dans le Poneus.

<sup>(3)</sup> Quoique fort éloignée de la Noda, au nord, excepté Pyza, forterelle dont parle Strabon, Santonn étoit la première ville que l'on ron ontrât fur cette côle.

<sup>(4)</sup> Les Arçadiss, felon Paufanias (c. 6), eroyolene que l'Asigna étoit le M'ayeas des suciens. (5) Cetoit du haus de cette mon: gane que, par une loi des cléens, on devoit précipiter toure feame qui auroit

paffe I Alphée au temps des jeux olympiques.

(6) Paufanias donne une description très-ample de cette
ville.

A cinquante flades d'Olympie étoit Heraclea, village des Eléens, fur le fleuve Cytherus (1). A la source de ce fleuve, il y avoit une fontaine, dont les eaux étoient bonnes pour les lassitudes & les douleurs rhumatifmales.

En allant à Elis par la plaine, on trouvoit, à cent vingt flades, la ville de Letrini, éloignée d'Elis de cent quatre-vingts stades (2) : an temps de Paufanias, il n'y reftoit que quelques maifons & un temple.

Elis avoit une lice (c. 23) avee un bois de platanes : toute cette enceinte le nommoit Xyjlus, Cette ville étoit fort ornée. Dans la eitadelle il y avoit un temple de Minerve.

Le fleuve Lariflus (c. a6), bornoit au nord l'Elide, qu'il separoit de l'Achaye. L'auteur ajoute qu'autrefois l'Elide alloit juf qu'à la montagne Araxus

ou le promontoire Araxum, N. B. Ici finit la description de l'Etide.

8º. De l'Achaye, L'Achave occupoit la partie septemirionale du Péloponnése, & s'étendoit jusqu'à la Sicyonie : elle étoit bornée au nord par le golfe de Corinthe.

La ville de Dyme (c. 17) étoit à quarante flades du fleuve Lary fus. Auguste l'avoit réunie au domaine de Patras

A quarante stades au - delà de Dyme, le sienve Pierus fe jetoit dans la mer (3). Olenus avoit exifté fur les bords de ce fleuve, mais ce ne fut jamais qu'une trés-petite ville, abandonnée depuis long-

Il y avoit quatre-vingts stades du Pierus à Patra ou Patras, ou se trouvoit l'embouchute du Glauolus (4). Il v avoit une citadelle. Cette ville avoit été fort ornée par Auguste.

Phara avoit été réunie par Auguste au domaine de Patras (c. 22), Il y avoit cent cinquante flades de distance entre elle ; & soixante-dix insqu'à la mer. Le fleuve Pierus (5) paffoit près de cette ville. Sur les bords de ce fleuve il y avoit une belle plantation de platanes. A quinze flades de Phare il y avoit un bois de lauriers, confacré à Caftor & Pollux,

(1) M. d'Anville écrit Cytherius : c'eft, je crois, une faute du graveur.

(2) Donc il y avoit trois cens flades d'Olympie 2 Elis. (3) M. d'Anville a ecrit Peyno ; c'est tout au plus Peines ou Peiros , en suivant le gree. Mais on supprime ordinairement 'une des deux vovelles , & c'eft Pierus, ( Vovet

(4) M. d'Anvillea écrit Milichus pour indiquer le fleuve qui coulois auprès d'un temple. Mais comme il étoit demeure fans nom pendant très-long temps , il me femble

qu'il de voit être peu confidérable (7) Quoique Paulanias air écrit plus haut Paires; comme il dit ici qu'Oless se trouve à l'embouchure de ce fleuve,

pour rendre l'orthographe conforme, j'ectis par tous

Tritia (6) étoit à cent vingt stades de Paua, Auguste l'avoit aussi mise dans la dépendance de Paire (7).

En allant par mer de Patra à Ægium, on temontoit le promontoire de Rhium, éloigné de quarante stades. A quinze stades au-delà étoit le port de Panorme. A pareille diffance de ce dernier croit celui que l'on nommoit le mar de Mi-

Erineus, port, en étoit éloigné de quatre-vingtdix flades : à foixante au-delà étoit Ægium (8). A peu de distance de Patra étoit le fleuve Mi-

lichus. En avançant on trouvoit Charadrus (9).

A l'est du Charadrus étoient les ruines d'Argira ; & , à la droite du chemin, une fontaine de même nom.

Le Selemnus le jetoit à la mer vers cet endroit (to). Le Bolinaus étoit à peu de distance : la ville de Bolina avoit existé sur ses bords (11).

Après le fleuve étoit le promontoire de Drepanum. En s'avançant un peu dans le grand chemin, on tronvoit les ruines de Rhypa.

A trente stades de ces ruines étoit Ægium. Les fleuves Phanix & Meganitas arrofoient le territoire de cette ville, & se rendoient dans la mer.

Ægium ( c. 23 ), renfermoit plufieurs monumens eurieux. Sur le rivage (c. 24), il y avoit une fontaine dont l'eau étoit très-agréable au goût. C'étoit dans cette ville que s'affembloient les Étatsgénéraux de l'Achaye.

Le Selmus étoit un peu plus loin, à l'est.

Le bourg d'Helice etoit à quarante flades d'Ægium. C'avoit été une ville ; mais, détruite par un tremblement de terre, le territoire avoit passe à ceux d'Æcium.

En quitrant Helice & la côte, on trouvoit, fur la droite, la ville de Cerynea, Elle occupoit une hauteur au-dessus du grand chemin. Tout près étoit

(6) M. d'Anville a écrit Tritae comme Strabon . Po-

(7) A la fin de cet article, l'abbé Gédoya dit : « voilà toutes les villes de l'Achaye que l'on trouve en Terres ferme ». Expression impropre qui ferois entendre que celles dont on va parler font fituées dans les iles. Mais le grec dit : les villes qui font éloignées de la mer ; encore la ville de Parra n'éroit-elle pas dans l'intérieur des serres. (8) Le chemin étoir plus court par terre. Les traduc-teurs difent de quarante flades. Je crois que l'on poutroit dire, qu'il fe réduit à quarante flades.

(o) Il faut que M. d'Anville ait eu des connoiffances bien (9) Il storque in a American consecutive somber le Millelus à l'oueft, passant par le sud de Parte. S'il s'y trouve une rivière, je crossos plutôt que c'est le Glauchus, & que le Milichas romboit dans la mer, à l'est de la ville. Car Pan-fanisa paroit decrire la côte famplement & y trouver d'avord le Milichas, puis le Charabra. (10) On croyoit qu'il fufficire de fe baigner dans ce fleuve pour oublier l'objet de fon amour.

(tt) M, d'Anville écrit Belins ; c'est une maprile,

le fleuve Cerynites, qui venoit de la montagne Ce-

rynea fur les confins de l'Arcadie. Lorsque l'on étoit rentré dans le grand chemin, à quelque distance, on trouvoit un second chemin qui conduifoit à Bura, sur la droite, par rapport

à la mer (t). Sur le chemin qui conduisoit à la mer, on trouvoit le fleuve Buraicus : affez près étoit une

grone avec un oracle. Ce lieu étoit à trente stades d'Helice. En s'éloignant de cette grotte, confacrée à Hercule, on trouvoit le Crathis, qui fortoit d'une

montagne d'Arcadie pottant le même nom. C'est au bord de ce fleuve qu'avoit autrefois existé la ville d'Æra, dont il est fair mention dans Ho-De eette même grotte d'Hercule il y avoit

foixanre-douze stades jusqu'au port d'Egire ( Ægi-a navale). De ce port il y avoit douze stades jusqu'à la ville (2).

Ægira rentermoit plusieurs monumens dignes de la cutiofité. Depuis Egire, la route, à partir du temple de

Jupiter jusqu'à Phelloe, étois au moins de guarante stades. On traverse les montagnes : le lieu où étoit la ville abondoit en ruisseaux & en sources. En avançant du port d'Egire vers l'est, on trouvoit, à peu de diffance, un temple de Diane Agrotera. Les Pellénéens étoient limitrophes des Egirates.

Entre Egire & Pellene étoit Gonuffa (1) : elle appartenoit alors aux Sicyoniens. Le port des Pellenéens se nommoit Aristonaure.

Pellene étoit sus une montagne qui se terminoit en pointe, & n'avoit des maitons qu'à l'entour. Il y avoit peu de fontaines. On s'y fervoit de citernes. Cette ville étoit riche & fort ornée.

Il fortoit plusieurs fleuves des montagnes audeffus de Pellene; entre autres le Crius,

Le fleuve Sus (4) commençoit dans le même territoire, & traversoit les terres des Sicyoniens avant d'aller se icter à la mer.

o. De l'Arcadie. Des différens peuples du Péloponnèse, les Arcadiens étoient les seuls au milieu des tetres (5) ( c. 1 ).

(1) Il me femble qu'Amalée & l'abbé Gédova ont tort . en difant que la mer est drone. Le gree, se on moi , & felon la polition où devoit le trouver Paulanias, fignifie rue la montagne fur laquelle étoit Bura, étoit à la droite de la mer, Caldeer étais de la xet d'Bioga l'ospatairat. (2) Ægira eft appelée par Homère, feion Str.bon, Hy-

(3) Le texte porte Dougle; mais il est reconau que (4) Faimets, sprès M. d'Anville, la conjecture de

(s) Paufanias parle lei de la firuation des autres; muis.

outre qu'on le fat par ce qui a été dir precédemment, on pour abreger beaucoup en jerant les yeux fur la carre.

N. B. Paufanias commence fa description de l'Arcadie par la partie du sud-est. Il part de la ville d'Hyfia en Argolide (c. 6).

Près le mont Parthenius il y avoit un défilé qui conduifoit en Arcadie : on entroit fur les terres des

Il y avoit auffi deux autres chemins (plus au nord) pour aller vers Mantinée; l'un (e nommoit Prinus ; l'autre , Scala , ou l'Echelle : ce dernier , plus large, avoit été fait de main d'hommes & étoit taillé en degrés,

En descendant par le chemin appelé Scala, on arrivoit au bourg nomme Melangea, d'où couloit, dans la ville de Mantinée, une source de fort bonne east. A supr stades au - delà étoit une sontaine & un temple de Bacchus.

Le chemin appelé Prinus étoit plus étroit : il paffoit par le mont Arsemifus. C'est dans cette montagne qu'est la source de l'Inachus.

En allant vers Mantinée par cette montagne, on trouvoit d'abord une plaine, qui, par sa stérilité, avoit merité & reçu le nom d'Argos (6), parce qu'étant presque toujours couverte d'eaux, elle ne ponvoit rien produire.

A la gauche de cette lande est une montagne fur laquelle on voyoit les ruines d'un camp de Philippe, fils d'Amyntas, & d'un village nommé Neftane.

Au-deffous de Nestane étoit encore une plaine ftérile que l'on nommoit Mara : elle étoit de dix

On entroit ensuite dans d'autres rerres ; & d'abord on trouvoit, près du grand chemin, une fontaine appelce Arne,

De ectre fontaine à Mantinea il n'y avoit guère que deux stades : certe ville étoit près de l'Grhis. Cette ville étoit percée de telle forre que de tous côtés il y avoit des chemins qui conduifoient dans le refte de l'Arcadie (7).

#### Routes parsant de Mantinée.

Première route. En allant vers Tegea, on trouvoit, à la gauche du chemin, & sous les murs de la ville, une plaine où l'on exerçoit les chevaux ; & , auprès un flade , où l'on célébroit des jeux en l'honneur d'Aminous (8),

Au-deffus de ce stade étoit le mont Al-sium, sur lequel étoit un bois confacré à Cèrès. Un peu plus loin étoir un monument élevé pour perpétuer le

(8) Ceft qu'Afrien avant donné de gran les preuves de fa bienveillance pour Manince, cette ville lui marqua fa reconnoillance par fon adulation pour cet infame favori-

<sup>(6)</sup> Pareffeux. (7) les Paulanias averris qu'il fera connoltre ce qui fe trouve de plus intéreffant for chreune de ces routes.

souvenir d'une victoire remportée sur les Lacédé- ! moniens & fur Agis (1).

Près de ce trophée (c. 11) étoit un bois de chênes appelé Pelagos : au travers paffoit une route qui conduisoit de Mantinée à Tégée : sur cette route étoit un autel qui séparoit les territoires de ces deux villes.

Sur la gauche du temple de Neptune, qui étoit près du trophée, étoit une autre route, le long de laquelle on trouvoit différens tombeaux. 2°. On alloit de Mantinea à Pallantium, C'étoit à

trente stades de la première de ces villes qu'étoit le bois appelé Pelagos, & près duquel fut donné un combat de cavalerie, & dans lequel périt Epaminondas (2): ce grand homme v avoit fon

Un stade au - delà étoit un temple de Jupiter Charmon (c. 12).

3°. Une autre route conduisoit à Methydrium,

(1) Je dis d'une victoire, car je n'ai garde de donner à ce combat, aiofi que l'a fait M. le chevather de Follard, le nom de betaille de Mantinée; ce nom est confacré à celle dans laquelle perit Epaminondas. Mais je dois faire obferver qu'il y a ici une ou pluseurs erreurs dans Pausa-nias, erreurs dont il ne paroit pas que l'abbé Gédoyn, M. Rollin, &c. sient fait la remarque.

Paufanias décrit très bien ce combat; mais il met aux mains Aratus & Agis ; il ajoute de plus que ce dernier y

Il parle peu après du combat dans lequel périt Epaminondis : e'etoit un combat de cavalerie ( va innixa) : celle des Athéniens & des Mantinéens combattoit contre celle des Thébains ( est Breatist inner). Sur qui je remarque, s°. Que l'inserque oc parle pas de ce combat de cava-lerie dans la vie d'Aratus, ni dans celle d'Agis, qu'il a très-bien detaillées... que Polybe, qui s'etned beaucoup fur les affaises du Pelopoonèle, ne dit rien de ce combat. les affaires du Peloponotée, ne dir rien de ce combat.

que Paulinais list mourir Agai fuel champ de habraile,

é même il y revient dans un ausre endrois, en nemman

endrois, en nemman

par order des compose de l'entre qu'il ne te de ucombat

de Manines, quoque l'entretient de l'entre J. C.), la place en 214. Mais Agis commença à régner en 244, et fut étranglé en 240. Les principaux événemens de l'histoire d'Araus semblent se refuser a certe date. Il se fit connolire, il eft vrai, des l'an aça avant J. C. en affranchiffant Sicyone du jong des 1yrans, en 243, il s'empata de la citadelle de Corinthe; en 29, Philippe, roi de Macedoine, se mit a la tête des affaires des Achtens, &t, depuis cette époque, Araius perdit tous les combats qu'il donna, Enfin il mourut, emporionne par ce même Phi-lippe, l'an 214, dans laquelle M, le chevalier de Follard place la basaille en question.

2". Ce que dit Paufantes du combat de cavalerie, où périt E aminondas est tout à fait opposé aux derails que Xénophon (L. 1111), donne de cette basaille, atrivéo Fan 363.

Je me crois donc fondé à foupconner que Paufanias a mis ici beaucoup de confusion dans les objets, & que, s'il oe s'est pas trompe sur les nams, il s'est trompe sur le fond des choses; de que, quant à M. le chevalier de Fojlard, il s'eft su moins trompe fur les dates, (2) Voyet la note précédente.

qui, après avoir été une ville, n'etoit plus qu'un village fous la domination des Mégalopolitains, Lorsque l'on étoit avancé de trente stades sur cette route, on trouvoit une plaine que l'on nommois Alcimedon : au-deffus étoit le mont Oftracina (3) . où étoit une grotte : affez près étoit une fontaine, A quarante stades plus loin il y avoit un villaga appele Petrofaca , fervant de limites entre les Mantinéens & les Mégalopolitains.

4°. Il y avoit deux autres routes qui conduifoient à Orchomène (c. 12) (4).

Sur l'une de ces routes étoit le stade de Ladas, un temple de Diane, & fur la droite du chemin une petite élévation, regardée comme étant le tombeau de Penélope. Ensuite étoit une penite plaine offrant cependant une montagne, ou se voyoient les ruines de l'ancienne Mantinée : on appeloit ce lieu Ptolis. Un peu au-delà, vers le nord, on trouvoit la fontaine Alalcomenia.

A trente fludes de Mantinée étoient les ruines du village de Mara,

L'autre route d'Orchomène conduifoit vers le mont Anchifia, qui separoit le territoire des Mantinéens de celui des Orchoméniens

En entrant sur les terres des Orchoméniens on trouvoit, fur la gauche du chemin qui venoit (5) du nom Anchifia, un temple de Diane. qui étoit commun aux Orchoméniens & aux Mantinéens.

Orchomenus étoit en face d'une montagne nommée Trachys, & qui avoit pris son nom de ce qu'elle étoit fort escarpée. Entre la ville & la montagne il y avoit une ravine, d'où l'eau de la pluie ie rèpandoit dans la plaine.

Trois stades au - delà d'Orchomène, on trou-voit un chemin conduifant à la ville de Caphia,

Quand on avoit traverse l'espèce de torrent dont je viens de parler, on trouvoit, au bas do mont Trachys, un autre chemin qui passoit près des sources appelées Tenca. A sept stades au-delà, on trouvoit le village d'Amilos, qui avoit été une

Le chemin se separoit à Amilos ; d'un côté il alloie à Stymphalus ; de l'autre , à Pheneos, Le chemin de Pheneos passoit près d'une mon-

(3) Ce feroit un fait d'hiftoire naturelle à vérifier, fi ce

nom, évidemment formé d'errente, avoit été donné à extremontagne, parce qu'elle renfermoit de l'argille dont on pouvoir faire des miles, ou des écailles qui y auroient été dépofées or ginairement par la mer. (4) Un a vu que l'auteur à parlé de trois routes. J'en préviens, parce que M. l'abbé Gédoyn dit outre les dess

routes dont j'at parlé : il a pris ce mot dans la traduction latine, oo, felon moi, c'eft une erreur. Paufanias dit feu-lement E'ni de tôtic rait xortiheyulrait bit de Off. paris fien ander, outre les routes énoncées, il y en a deux autres vers Orchomene

(5) L'abbeGédoyn dit à la gauche du chemiss qui mèser au mont Anchile ; meis cela ne s'entend pas.

tagne, fur laquelle étoient les limites des territoires des Orchoméniens, des Phénéates & des Caphyates. An-deffus est un rocher très-cleape que l'on nommoit roche Caphyatique (ou roche de Ca-

phyis).

Il y avoit un vallon entre ces trois villes qui étoient fur des hauteurs: c'est par-là que passoit le chemin de Phénéos, Dans ce vallon étoit une sontaine, & la l'extrémiré un village nommé Caria (1).

Les campagnes de Phoneor s'étemdoient à Caphia. Les eaux avoient autrefois ravagé l'ancienne Pheneos. On voyoit encore aux montagnes d'alentour des marques qui indiqunient jufqu'à quelle hauteur les eaux s'étoient alors élevées.

teur les eaux s'étoient alors élevées.

A einq flades de Caphya étoient les monts Orexis

& Schishis, An bas de ees montagnes il y avoit de larges foffes qui recevoient les eaux furabondantes des eampagnes. On les croyoit faites de main des eampagnes, & les Phénéares attribuoient ces ouidhommes, & les Phénéares attribuoient de les ouidhommes, & les ouidhomes, & les ouidhommes

vrages à Hereule (2).
Ces travaux éroient continués l'espace de cinquante stades, Aux endroits où les bords subsis-

toient ils avoient trente pieds de haut (3).
Depuis ces folles, au bas des montagnes, jufqu'à la ville de Phinoc, il y avoit einquante flades. La citadelle étoit fur un roe escarpe. Sur le penchant de cette montagne il y avoit un descaración.

Il y avoit un chemin qui conduisoit de Pheneos
à Pellène & à Egire.
Les bornes des Phénéases du côté de l'Achaye

(c. 15) étoient, du côté de Pellène (4), le fleuve Porinas; du côté d'Egire, un temple de Diane. En-deçà des limites de ces villes il y avoit,

fur les terres des Phénéates, un ehemin qui conduifoit du mont Crathis, où commençoit le fleuve de ce nom. En allant (c. 26) de Phênéos vers l'eft, on trou-

En allant (c. 26) de Phênêdos vers l'eft, on trouvoit le mont Gerontam, avec un chemin qui tournoit à l'entour. C'eft-là que se trouvoient lès limites des Phénéaces de ceux de Symphales. A la gauche de la montagne, les bornes des Phénéases se nommoient Trierant, ou les trois sontaines, parce qu'en esse il y en avoit trois en ce lieu. A peu de distance de Tricrena étoit le mont Sepia (5).

Le mont Cyllene étoit peu éloigné : c'est le plus haut de toute l'Arcadie. Il y avoit eu sur la cime un temple de Minerve, mais il étoit alors en ruines. On voyoit sur ce mont des merles blancs.

Après le Cyllene étoit le mont Chelydorea. Cette montagne, dont la plus grande partie étoit en Aehaye, fervoit, de ce eôté, de bornes entre les Phénéates & les Pelléniens.

Si de Pheneos on alloit vers le nord-ouest, on trouvoit deux chemins. L'un, sur la gauche, conduisoit à Clior; l'autre, sur la droite, conduisoit à Naunaeria (6) & à l'eau du Styx.

La montagne s'élevoit en ee lieu à une prodigieufe hauteur : C'eft de-là que tomboit, goutre à goutre, l'eau que les Grees nommoient le Styx. C'etre eau, après s'ètre fait jour à travers un rocher, fe rendoit dans le Craihis : elle étoit mortelle pour les hommes & pour les animaux (7).

Au-deffus de Naunacris étoient les monts Aroanii, ou Aoranii: la plus grande partie de ces monts étoit habitée par des Phenéates.

Affez près avoit existé la petire ville de Luss, fur le territoire de Clitor: on n'en voyoit pas le moindre vestige au temps de Pausanias.

moindre veinge au temps de Paulanias.

Cynetha (8) fe trouvoit un peu plus loin de ce
côté (9): à deux flades de leur ville étoit la fontaine appelée Als flon, paree qu'elle étoit bonne,

difoit-on, contre la rage.

Le chemin qui, de Phencos, conduifoit à Clisor, paffoit près des foffes dont l'ai parlé & le long du fleuve Aoranius: il conduifoit à Lyeuria, où étoient les bornes des retrietores de Clisor & de Phencos,

A einquante stades plus loin (10) on trouvoit la source du Ladon, remarquable pour la beauté

(5) Les Arcadiens difoient que cette montagne produifoit des fetpens; mits qu'une grande partie périfloit par le froid qu'occasionnoient les neiges, dont la montagne étoir préque toujours éouverte.

(6) On ne voyoir plus que les ruines de cette ville, (7) Celt par cette raifon fans doute, que l'on en avoir fair un fleuve des Enfers. Au refle, tout ce que dit Paufanias de la vertu de cette eau auroir befoin, pour èrre evu, d'être vérifié par des expériences chymiques bien

(8) Paufanias ne donne pas le nom de cette vi'le; il parle feulement du peuple Koratinate. Considéra; mais on lit dans Polyhe & dans Etienne de Dyfance Korata, Conatha; e'est done par une faue de gravure que l'on lit sur la carte de M. d'Anville Cynethe.

(o) Pauferius dit à quarante ftades d'un temple de Diane qui étoit fur le territoire de Clitor. (10) L'expression de Paufanius (c. 20), ne dit pas s'il

(10) L'expecision de Paulaniss (c. 20), ne dit pas vil fau aller vers le sid ou vers l'ocueti ce n'ed que la fuire qui peut guider pour ces positions. Mais comme ce tauteur dit que l'on eroyoti qu'il fo formoit des caux, dont j'ai parti plus haut, de l'autre côté des montagnes, on voit à-peut-peu ob pouvoient entrere les fources. Mais il doit y avoir tei quelque chosé de décédueux d'ans la carte de M. d'Availle. L'Astransur en el trop lou, a ce qu'il me

<sup>(1)</sup> Quoique je conserve en nom, je ne dois pas laisser janorer que Sysburge pense qu'il faut irre Caphya; alt en donne pour raison qu'il n'en el parté dans aucum autre donne pour raison qu'il n'en el parté dans aucum autre a déja parté des Caphya; al ne semble qu'il experiment autrement s'il vouloit indiquer e même lieu. Mai sie crois qu'enfuire il parte de Caphya; 8 qu'ici les copitées nut contonul.

<sup>(</sup>a) Paufanias nous apprend que dans le projet, le fleuve Aosanius devoit tomber dans ces fosfés ou canaux; qu'il y avoit rombé en esfet; mais qu'il avoit repris son ancien cours.

<sup>(3)</sup> C'est l'expression de l'auteur gree. (4) l'adopte la correction de Sylburge.

de ses caux. De la source de ce sleuve à Cliter

il y avoit foixante stades (t).
Des sources du Ladon il y avoit un ehemin étroit qui conduisoit à Clitor, le long de l'Aroanius. On passoit près de Clitor, un sleuve de même nom, qui se rendoit dans l'Aroanius à environ sept stades de la ville.

Clitor étoit dans une plaine entourée de collines.

Sur le haut d'une montagne, à trente stades de la ville, les Clitoriens avoient un temple en l'hon-

neur de Minerve Coria. Ici Paufanias retourne à Stymphale & au mont Géronte. La ville de Stymphalus, qui existoit au temps de Paufanias, étoit une ville nouvelle; l'ancienne n'existoit plus. Il y avoit une fontaine près

de cette ville, dont Adrien avoit fait eouler les eaux jusqu'à Corinthe. Ces eaux formoient un petit lac pendant l'hiver; il groffissoit le fleuve (2).

Après Stymphale étoit Alea, soumise alors aux Argiens, ainti que Stymphale : il y avoit trois temples confidérables.

On a parlé précédemment d'une ravine près de

Pour empêcher que les eaux qui se trouvoient tout auprès n'inondassent les terres des Caphyens, qui se exchoit sons terre, puis reparoissoit au lieu nommé Nasi. Tout près étoit le village de Rheunus : là, cette eau prenoit un cours & formoit la rivière de Tragus.

La montagne de Cnacalus n'étoit pas éloignée de Caphya.

Un peu au-deffus de cette ville étoit une fontaine avee un beau platane fur fes bords : ils portoient l'un & l'autre le nom de Ménélas.

A un stade de Caphya étoit le village de Condylea, où étoient un bois facré & un temple de Diane.

Une route de sept stades, & qui alloit en descendant , conduisoir de Caphya à Nasi ; & cinquante flades au delà étoit le Ladon.

Quand on l'avoit paffe, on arrivoit à un bois de chênes, nommé Soron, par les villages d'Argea, de Lycos (5) & de Scotane. Il y avoir un chemin qui conduitoit par le bois à la ville de Pfophis.

A-peu-près à l'extrémité du bois de Soron, on voyoit les ruines d'un village nommé Pais; & un peu plus loin celui que l'on appeloit Sira, fervant de limites entre les Clitoriers & les Pfophidiens

La ville de Pfophis étoit confidérable : elle étoit à trente stades de Sira. Le fleuve Aroanius traversoit cette ville; & à peu de distance couloit l'Eryman-thus, qui avoit sa source au mont Lampea, confacre au dieu Pan; il faisoit partie du mont Erymanthus, L'Erymante se jetoit dans l'Alphée (4).
Sur le chemin de Psophis à Thelphusa (qui étoit

à la gauche de l'Erymanthus ) , on trouvoit (c. 25), fur la gauche du Ladon , le village de Tropes (5): tout près étoit un bois appelé Aphrodifium : c'étoit-

Le territoire de Thelphuse étoit arrosé par le fleuve Arfen,

Il y avoit quarante stades de Thelphusa à un village nommé dans le texte Caluns ; par quelques commentateurs Haluns (6); & par d'aurres, Casies, d'après Etienne de Byfance, qui nomme ainsi un village d'Areadie, du territoire de Thelphuse : il n'en existoit que les ruines au temps de Pau-Canias.

Le Ladon, comme on l'a dit, commençoit fur le territoire de Clisor. Il paffoit d'abord vers Leucafius & Mejoboa , arrosoir Nafi , & , vers Orya , le lien nomme Haluns (on Calurs); puis il alloit aux Thaliada & vers un temple de Cerès Elevfienne, fur les confins du territoire des Thelphusiens. Le Ladon laissoit ensuite Thelphuse à sa gauche. Thelphufa étoit fur une hauteur : mais elle étois

en partie ruinée au temps de Paufanias. De Thelphufa, le Ladon venoit à Oncium (7); puis il recevoit la rivière Tuthos, qui s'y rendoit vers Heraa, fur les confins des Thelphufiens : on appeloit cet endroit le Pedion, ou la plaine. Le Ladon tomboit enfuite dans l'Alphée, au lieu appelé le Coracón Nacfos, ou l'ile des corbeaux.

Herea (c. 26), étoit bane fur la droite de l'Alphée, en partie fur le penchant d'un côteau, & en partie fur le bord du fleuve. Il y avoit fur le bord du fleuve un lieu destiné aux courses; il étoit planté de myrtes & d'autres arbres,

A partir d'Heras, lorsque l'on avoit sait quinze stades, on étoit sur les terres des Eléens, & l'on paffoit le Ladon.

A vingt flades au-delà on arrivoit à l'Erymanthe. qui, felon les Arcadiens, fervoit de bornes entre les Héréens & les Eléens.

D'Heras, fi l'on paffoit l'Alphèe, & que l'on fit dix flades dans la plaine, on arrivoit au pied d'une montagne, où l'on montoit par un chemin d'environ trente flades , pour se rendre à Auphera , ville abandonnée (8) lors de la fondation de Mega-

(4) Ce que dit iei Paufanias des monts Pholoë, 'à la droite de l'Erymanthe & du territoire de Thelphufe, à fa gauche, supposeroit ets lieux plus près l'un de l'autre qu'ils n'étoient en effet. Mais il faut regarder ceci comme une indication generale.

(5) M. d'Anville l'a mis à la droite : c'est une méprise, (6) Cest le nom adopté par M. d'Anville. (7) M. d'Anville écrit Onces : mais Pausanies dit vè

(8) Quoiqu'elle eût été abandonnée, il paroit cependant qu'il y reftoit encore un petit nombre d'babitant. comme on le voit chapitre 17.

<sup>(1)</sup> Poyet le cours de ce fleuve plus bas, page. . . . (2) On croyoit que ce fleuve se précipitois sous terre; dou l'on disoit qu'il passoit en Argolide. (3) Padmets le changement de Aussirier en Auxistré.

Geographie ancienne. Tome II.

Sur le chemin d'Heras à Megalopolis, on trouvoit Melanea (1). An temps de Paujamas, c'étoit un lieu défert & submergé par les eaux.

A quarante stades au-delà étoit buphagium : le Buphagus, qui se jesoit dans l'Alphée, y avoit sa fource. C'étoit à cette fource qu'étoient les limites

des Héréens & des Mégalopolitains. Megalopolis, dont le nom fignifie la grande

ville, avoit été bâtie par le confeil d'Epaminondas (2). De la fource du Buphagus ( c. 28 ) on descendoit an village de Maratha; de la à une ancienne ville,

devenue village, & nomme Gorrys. Il étoit fur un petit fleuve, nomme, pres de fa fource, Lufius (3), & enfuite Gartynius : de tous les ficuves c'esoit, croyoit-on, celui dont les caux étoient le plus fraiches. Sa fource éjoir vers Thifoa (4), licu voitin des Méthydriens, L'endroit ou il se rendoit dans l'Alphée, se nommoit Rhatea.

Thisoa étoit un pesit terrisoire, près les bornes duquel ésoit le village de Teuthis, qui avoit été autrefois une ville. Il y avoit encore pluficurs temples.

Sur le chemin qui conduisoit de Gortyne à Mégalopolis, on voyoù la fépulture des braves Areadiens qui furent tués en combattant contre Cléomène : ce tombeau se nommoit Parabasium. Au Para bafium commençoit une plaine d'envi-

ron foixante stades. Sur la droite on voyoit les ruines de la ville de

Brenthe & la rivière de Brenthestis, qui, à emq flades de-là, se jetou dans l'Alphée. Au-delà de l'Alphée étoit le territoire de Trapezus.

dont on voyoit encore les ruines. Si l'on descendois (c. 29) de Trapegus, en ayant

le fleuve fur la gauche, on trouvoit, nou loin de ce fleuve, un vallon appelé Bathos, où tous les trois ans on célébroit des jeux en l'honneur des grandes déeffes. Là étoit une fontaine appelée Olympias, qui ctoit à fec tous les deux ans, Tout pres eto t un terrein d'où il s'élevoit des feux (5), A dix flades de Bathos étoit une ville appelée Bafilis, ruince au temps de Paufanias.

Après avoir travette l'Alphée une seconde fois,

on arrivoit à Tocnia, bâtie fur une colline, & alors déserre. L'Aminius parsoit au bas de la colvine, & se jetoit dans l'Heiffon, qui se rendoit à peu de distance dans l'Alphée.

L'He islon commençon à un village de même nom. Après avoir paflé par les terres des Dipéens & des Lycentes, & par Megalopolis, il se rendoit dans l'Alphée.

La ville de Megalopolis, partagée par ce fleuve, étoit fort ornée.

N. F. Routes de Megalopolis à divers lieux de l'Arcadie. 1º. En allant de Mégalopolis (c. 34), vers la

Mcflenie, on trouvoit, à sept stades de cette ville, un temple dont les divinités & le territoire se nommoient Mania; à peu de distance étoit un' licu nomme Ace.

De Manie (6) il v avoit à-peu-près quinze flades jusqu'à l'endroit ou la rivière de Gatheatas ayant reçu le Carnion, se rendoit dans l'Alphée

Le Carnion prenoit fa fource dans l'Epytide (7). Le Gatheatas avoit la fienne dans le village de Gathen, au territoire de Cromi (8), quarante ilades au dela de l'Alphée : on y voyoit à peine quelques traces de cette ville.

De ce lieu au village de Nymphas il y avoit vings stades : c'étoit un lieu baigné d'eau & rempli d'arbres,

De-là jusqu'à Hermaum il y avoit encore vingt flades. Un Mercure fur une colonne y fervoit de bornes entre les Messeniens & les Mégalopolicains.

Il y avoit là deux chemins : celui dont on vient de parler conduisoit à Messene; l'autre conduitoit de Megaloposis à Carnafium, ville auffi de la Mes-

2°. En prenant ce chemin , à partir de Mégalopolis, on arrivoit à l'Alphée, à l'endroit ou le Mallus & le Syrus s'y rendoient après avoir mélè lears eaux.

Si l'on côtoyoit le fleuve Mallus, l'ayant à fa droite (9), on le traversoit après une route de trente stades, & l'on arrivoit par un chemin difficile dans les montagnes, au lieu nommé Phadria, qui étoit à quinze stades de l'Hermaum, Cétoit encore la les innies entre les Méga opolitains & les Messèniens. Là étoit un temple de la divinité que les Arcadiens appeloient Despoisse, ou la Mairretle.

(1) M. d'Anville écrit Melana,

(2) On verra à l'article de cette ville les noms des autres villes de l'Arcadie qui avoient contribué à fon agrandiffement & a fa puillance.

(3) Ceft une faute de gravure fur la carse à M. d'An-ville, où l'on lis Lofus. On en versa la raison a son arric'e. (4) Au temps de Paulmias, il paroit qu'il n'y avoit

plus de ville, mais feulement un petit territoire xuisen, comme il le qual fie, chapitre 28.
(4) Kes abarior res are se se si sesses. Je foupconne que le feu dant parle Paulanias étoit fembloble à ceiui qui fu

wnit is la Pietra Mala & en beaucoup d'autres lieux d'it ile, feu qui n'eft que du gaz inflammable en action : ma s cette fubilionce, inconnue aux auctens, l'avoit été julqu'à nos jours.

<sup>(6)</sup> On convient qu'i faut l're nisti dans le texte, su fien de Ex Merreiros, les Mantingens n'erane pas de co (46)

<sup>7)</sup> Je me conforme à la correction de Sylburge.

<sup>(</sup>S) J anopt, la correction de sy urge.

(9) Analice ajoute entre deux parenthéles (fecandina lavam quaripam), mais il a tore : quand on va dens le fens contraire a cetui fun fleuve, & qu'on le voit couler à droite, on est auffi fur la deute du fleuve. Si c'est ainsi l croyait aider à l'intelligence du texte , le moyen with pas neurcux,

1º. Le chemin qui conduifoit de Mégalopolis à Lacédémone, côtoyoit l'Alphée l'ofpacé de trente ilades, jufqu'à l'embouchure du Thius, qui se rendoit dans ce fleuve. On laissoit le Thius à gauche, & à quarante stades au-delà, on arrivoit à Pha-

4º. De Megalopalis à Methydrium, & à quelques autres places fituées dans les limites des Arcadiens, il y avoit cent foixante-dix flades. On paffoit d'abord par Scia, où avoit été un temple de Diane : il y avoit treize flades.

A dix plus loin avoit été la ville de Charifi, dont on ne voyoit plus que les ruines.

A dix stades au-dela avoit été la ville de Tricoloni, austi ruinėe. Sur la gauche de Tricoloni étoit , à quinze stades,

la ville de Zatia, A dix flades an-delà étoit la ville de Paroria : elles

étoient désertes. On vovoit auffi les restes de quelques autres villes : telles que les fuivantes.

A quinze flades de Paroria étoient les ruines de Thyraus. Et les ruines d'Hypfus, fur la plate-forme d'une

montagne de même nom. Le pays entre Hypfus & Thyraus étoit monta-

gneux & rempli de bêtes fauves. A Tricoloni, fur la droite, le chemin qui étoit

en pente conduisois à une fontaine appelée Cruni. De Cruni il y avoit trente flades jusqu'à la sepulture de Califlo, éminence couverte d'arbres fraitiers.

A vingt-cinq fiades de ce lieu & à cent de Tricolori, vers l'Heliffus, fur le chemin qui conduifoit à M:thydrium, on monvoit le village d'Anemofa & le mont Phalantus, fur lequel étoient les ruines

d'une ville de même nom. Au bas de la montagne étoit une plaine appelée Pali : & tout près la ville de Scanus.

Tous ces licux étoient compris dans l'Arcadie. Methydrium (c. 36) étoit à cent trente-fept stades de Tricoloni. Son nom lui venoit de ce qu'elle

étoit sur une hanteur, entre le fleuve Mylaun & Malatas. Le mont Thaumasus domine sur ce dernier

flcuve (2). A trente stades de Methydrium étoit la fontaine

Nymphafia, A trepre flades au-delà, étoient les bornes des Mégalopolitains, des Orchoméniens & des Ca-

phyates. 5°. Il y avoit une route de Mégalopolis à Ménale , en traversant l'Heliffus.

(1) Sur la carte de M. d'Anville il y a Phalofia; c'eft une faute de gravure. Paufanias ajoute qu'il n'y avoit plus que vings flates

our arriver a un temple de Mercure , firue près de Belemiss en Laconie. (2) l'admets la correction de Paulmier; car on lit dans

le texte Molofus , ou même Molotus.

GRÆ On paffoit d'abord un défilé appelé Pyla ad Helos. On trouvoit quelques temples & des tombeaux fur cette ronte.

A cinq stades d'Helas étoit un bois confacré à Cérès.

Mais quand on avoit fair trente stades, on trouvoit un champ nomme Palifeins.

En laiffant à gauche l'Elaphus, qui est quelquefois à fec, on trouvoit à environ vingt flades, les ruines de la ville de Peratheus, ou relloit encore un temple de Pan-

Quand on avoit passe le torrent (l'Elaphus, je crois), on trouvoit, à quinze stades, les carupagnes de Ménale, avec une montagne de même

Au bas de la montagne étoient les ruines de la ville de Lycoa.

Sur la partie de la montagne qui étoit vers le fud il y avoit en la ville de Sumana (3).

Sur la montagne étoit un lieu que l'on nommoit Triodoi, on Trivia, c'est-à-dire, les trois chemins. La ville de Manalus étoit alors ruinée. Le mont Ménale ésoit particuliérement confacré au dien

6º. L'intervalle entre Megalopolis & le temple de la divinité appelée Despoina, on la Maitreile ( au fud-ouest ), étoit de quarante stades : on passoit l'Alphée à moitié chemin.

A deux stades du sienve étoiene les ruines de Macarei

Et à sept stades de-là étoient celles de Dassi. A sept autres stades ésoit le mont Acacefins.

Au bas de la montagne il y avoit en une ville nommée Acacessum, qui étou à quarre stades du temple de la Maitresse, sur les confins de la Meffénie.

En montant on trouvoit fur la droite, un pest au-delà du temple, le monument que l'on nommoit M.garon. Au-deffus étois un bois facré. Un peu au delà (mais la route tournoit vers le

nord-eft), on trouvoit l'enceinte des murailles de Lycofura, où il ne restoit plus qu'un petit nombre d'habitans (4). Sur la gauche du temple de la Mairreffe étoit

le mont Lycaus, que l'on appeloit quelquefois mont Olympe.

Au nord de cette montagne étoit le territoire de Thifoga.

Le Mylson, le Nous, l'Achelous, le Celadus & le Naphilos, arrofoient ce canton & fe jetoient dans l'Alphée.

A la droite de Lycofura s'élevoient les montagnes nommées Montes Nomit, où étoit un temple de Pan. Il y avoit là un liou appelé Melpes.

(3) l'admets la correction de Sylburge; car le texte

(4) On croyoit, felon Paulanias, que c'étoit la pre miere ville qui curete batie, la premiere qu'ait vu le folcal. Le Plataniflus arrofoit Lycofure en allant vers le couchant : il falloit le traverser pour aller à Phigalia.

Pargatta.

Le chemin alloit en montant l'espace de trente

flades.

Phigalia étoit fituée fur un rocher fort élevé &

fort escarpé. Ceste ville étoit considérable & fort ornée. La rivière de Lymax (c. 41), passoit auprès de la ville & tomboit dans la Neda, qui avoit sa

la ville et tomboit cans la Iveaa, qui avoit la fource au mont Ceranfius, faifant partie du mont Lycaus.

La ville de PhigaEa étoit entourée de mon-

ragnes (t): à gauche étoit le mont Coty Eus; à droite, le mont Elsius.

Le Corylius étoit à quarante flades de la ville; c'étoit-là qu'atoit le ville de Enfa. Il y avoit îir ce mont une fource affez foible, dont l'eau fe perdoit dans les terres, & un lieu nommé Corylon. L'Eleins n'étoit qu'à trente flades de Phigalia.

On y voyoit une grotte de Cérès la Noire. La grotte étoit environnée d'un bois facré, où il y avoit une fource d'eau très-froide. N. B. En commençant le chapitre 43, Paufanias

dit que sa narration (è xéyer) demande qu'il parle de Pallantium; je pense que c'est parce qu'il a parle de toutes les routes, & n'a rien dit de cette ville célèbre par son antiquité & par le passage d'Evandre, qui, de Pallantium alla en Italie.

7°. De Mègalopolis il y avoit une route qui conduifoit à Pallantium, à Teges (c. 44), & jufqu'au lieu appelé Chôna ou la Butte.

Sur cette route, & tout près de Mégalopolis, étoit un village nonmé Ladocea : tout auprès a voit exiflé autrefois la ville d'Hamonia, qui n'étoit plus qu'un village.

En s'eloignant d'Hamonia, sur la droite du chemin, on voyoit des ruines, entre autres celles d'Oresthasium.

Mais, fi l'on suivoit le chemin en partant d'Hamonia, on trouvoit d'abord Aphrodisium, puis un autre village nomme Athenaum.

A vingt stades d'Athenaum on voyoit les ruines d'Afea, & le lieu élevé (6 26 per), où avoit été la citadelle.

A cinq stades à-peu-près d'Asea, & peu loin du chemin, étoit la source de l'Alphée, puis celle de l'Eurous (1).

(1) Je ne fais pourquoi M. l'abbé Gédoyn marque ici la winfon du chapire 42: il ne commence dans l'auteur gree que beaucoup plus has, aux mois Tâ li 1733 - 751 jais vi El-Mirs, Rec. Ce qui commence, dans la traduction de M. Tabbe, de deuxième a linera.

(a) Is no place par dans le teate une opinion des anciens qui ne me paroit pas trop admiffible. & que rapporre Paudanias. Les fources dont il parle couloient ébabord féprement, pois mêtant leurs caux, se precipiroient fous terre: que ces esux réunes euffent enfujue reparu pour former lun des deux fleuves, cela fe prus; mais qu'elles fe foient sépagées pour former enfuite, d'un Depuis Afes, le chemin alloit toujours en montant jusqu'au mont Boreus ou Boreas. C'étoit-la que se trouvoit le lieu appelé Chôma,

fervant de bornes entre les Mégalopolitains, les Tégéates & les Pallantiens.

Sur la gauche étoit une plaine, qui conduisoit à Pallantum, Pallantum avoit été une ville célèbre. Il y avoit

auprès une éminence, fur laquelle avoit été la ciradelle.

A la droite du lieu appelé Chôma étoit la plaine de Manthurie ( red ies est) no Marfevouses), ou

de Manthuric ( red ier est) to Marteupinor), ou plaine Manthurique. On entroit sur le territoire de Tesa, qui étoit à cinquante stades (3).

En approchant de la ville, on avoit, fur la droite du chemin, le mont Crefius. Teges étoit une ville ancienne & fort riche en

monumens.

Sur le chemin qui conduifoit de Tègée dans la

Laconie, on trouvoir d'abord des autels & quelques antres monumens. Cette route alloit jusqu'à l'Alphée, qui, de ce

côté, servoir de limites entre les Lacedemoniens & les Tégéares.

L'Alpheus ou l'Alphée commençoir à paroître,

pour la première fois, près de Philace, touchant au mont Painon: il recevoir quelques petits ruiffeaux, puis fe précipitoir en terre, dans un lieu du terrutoire de Tègèe; & par cette raison avoit le nom de Symbola (d). Ensuite il reparoissoir vers Assa, & peu après

méloit fes caux avec celles de l'Eurotas. A quelque diffance il disparoissoit de nouveau, & puis se remontroit dans un lieu appeté Fontes ou les sontaines (5).

N. B. Routes de Teges vers l'Argolide.

1°. Sur le chemin qui conduifoit à Thyres (en Argolide) & aux villages qui étoient du même côté, il y avoir eu la fépulture d'Orefte.

Le chémin étoit d'abord le long du fleuve Gateais (6); quand on avoit traverié ce fleuve, on trouvoit, à dix stades de Tegée, un temple de Pan & un chêne qui lui étoit confacté.

2º. Quant au chemin qui conduifoit à Argos, il étoit beau & commode pour les voitures de tranfports. On rencontroit fur le ehemin pluseurs moaumens. Enfin, ou arrivoit au mont Parthenius,

eôté, l'Alphée; de l'autre, à travers les montagnes, le fleuve Eurota; c'est ce que je ne puis croire. Et pourquoi ne pas croire que ces montagnes même en renfermoient la fource?

(1) L'abbe Gedoyn dit à trente stades; c'est une erreur.
(4) De sur & de Ranne, c'est à-dire, qui se jettent enfemble.

(5) Paufanias ne continue pas de décrire le cours de l'Alphée; il parle feulement det terres qu'il parageois en Elide, de fon embouchure & du cheniro qu'il faitoir fous terre pour aller joindre en Sicile la fontaine Aré-

thufe.

(6) Fadmets la correction de Sylburge, Voyez-en la raison, Paul. pag. 70), à la dernière noue.

dans leguel on trouvoit beaucoup de tortues, de l'espèce dont l'écaille servoit à faire des lyres, Mais les gens du pays ne permettoient pas de les tuer ni de les emporter.

Quand on avoit passé le haut de la montagne, on trouvoit les limites des territoires de Tégée & d'Hyfics.

Fin de la description du Pélopounèse,

1º. De la Biotie. La Béorie confinoit à l'Attique. En s'éloignant du territoire de Platée fous le mont Cythéron, si l'on prenoit un peu sur la droite, on trouvoit les ruines d'Hyfia (t) & d'Erythra, anciennes villes de la Béorie.

Il y avoit près des ruines d'Hysia, un puits facré, dont l'eau, difoit-on, avoit cu la vertu de donner à ceux qui en buvoient, le don de pré-

dire l'avenir. Dans le même chemin on trouvoit un tombeau. que l'on difoit êrre celui de Mardonius. Ce chemin

conduifoit de Platée à Eleuthère. En prenant le chemin qui conduisoit de Platée à Magare, on trouvoit fur la droite une fontaine, & une roche que l'on appeloit Adaonis Saxum, ou le rocher d'Actéon (2).

Plataa étoit dans une plaine : c'étoit une ville très-emée.

Sur le mont Cythéron il y en avoit un autre

que l'on nommoit Sphragidium. Sur le chemin qui conduifoit de Platée à Thèbes, on trouvoit le fleuve Peroe (ou Groe, felon Hé-

10dote (3)). A quarante stades ( fans doute de l'embouchure

de l'Eroë), en suivant le cours de l'Ajopus, on trouvoit les ruines de la ville de Scolum L'Afopus (c. 4) féparoit les terres des Platéens de celles des Thébains.

Lorfque l'on avoit passé ce sleuve (c. 8), on trouvoit les mines de Potnia, au milieu desquelles fe voyoit un bois sacré de Cerès & de Proserpine.

On montroit dans ce canton un puits dont on prétendoit que l'eau rendoit les cavales furieufes, Thebæ étoit une ville confidérable : elle avoit eu fept portes, qui subsistoient encore au temps de Paufanias (4). La forteresse, qui avoit eté la seule

habitation au temps de Cadmus, portoit le nom de Cadmea.

N. B. Routes en forjant de Thébes. to. En fortam de Thébes (c. 18) par la porte

Prætide, le chemin conduisoit à Chalcis, Cette

(t) Il ne faut pas confondre cette Hyfia avec celle de

(a) On disoit dans le pays qu'il venoit s'affeoir sur cette roche pour voir Diane au b iin. (3) M. d'Anville, for fa carte, a fuivi la leçon d'Héro-

, leçon qui s'y trouve deux fois (4) Il en donne les noms, Voyet l'article THEBA.

GRÆ route (c. 19), le long de laquelle étoient plusieurs tombeaux d'hommes célèbres, offroit d'abord le village de Teumeffus (5).

A sept stades de Teumeffus, on trouvoit, en allant

fur la gauche, les ruines de Gliffas; &, fur la droite, une petite éminence couverte d'arbres fauvages & d'arbres fruitiers. Il y avoit un chemin qui conduitoit de Thèbes à Gliffas.

An-dessus de Glissas s'elevoit une montagne appelée Hypatos, c'eff-à-dire, le haut lieu. Le fleuve, espèce de torrent, se nommoit Thermodon.

En reprenant le chemin de Teumeffus à Chalcis ; on trouvoit les ruines des villes d'Harma (6) &

de Mycal ffus. En allant vers l'Euripe, peu au-delà de Myca-lessus, on parvenoit à Aulis; il y avoit très-peu

d'habitans, & leurs terres étoient cultivées par les Tanagréens, les Mycalessiens & les Har-

Sur les confins des terres des Tanagréens étoit la ville de Delium

Tanagra renfermoit un affez grand nombre de

2º. En fortant de même par la porte Prætide; on pouvoit prendre une autre route par le nord-eft (7) (c. 23).

Cette route conduifoit à Acraphaium (8), ville bâtie fur le mont Prois. Un certain nombre de Thébains s'y rendirent lorfque leur ville fut dé-truite par Alexandre.

Au-delà du mont Proiis on trouvoit, fur le bord de la mer, la ville de Larymna, près de laquelle étoit un lac.

Près d'Acraphnium (c. 24) il y avoit un chemin qui conduifoit au lac Cephiffis (9), appelé aussi lac Copais, La ville de Copæ, qui avoit donné son nom au

lac , étoit bâtie fur son bord (feptentrional ). On difoit que deux villes, Athena & Elenfis, avoient été autrefois bâties fur les bords de celac; mais qu'elles avoient été englouties par fes caux.

Holmones ou Halmones ésoit à douze stades de Copa (to) : c'étoit un village , aussi - bien que Hyettus (11).

(5) Je ne fais pas pouçquoi M. d'Anville a placé Tem-megus fi près de Gliffas : il y avoit sept stades de distance entre ces deux villes

(6) M. d'Anville n'a pas indiqué Harna. (7) Je ferois porté a croire qu'il y a ici quelque lacune; car Paufanias nomme trop peu d'objets fur une route de cette étendue : il ne parle ni de Schanus, ni du lac Hylica, & cependant la route devoit paffer près de l'un de ces

(8) M. d'Anville dit Arraphaia, (9) Ce nom lui venoit de ce qu'il recevoit le fleuve Cephifus.

(10) La disposition des montagnes porte à croire que ce village d'Halmones étoit à l'ouest de Copa.

lieux.

(11) M. d'Auville n'a pas place celui-ci fur la carge.

D'Hyettus à Cyrones (1) (au nord), il y avoit vingt flades: c'étoit une petite ville, bâtie fur une montagne fort haute : il y avoit auprès un bois facré & une foncine.

Lorique l'on avoit achevé de paffer la montagne, on trouvoit la ville de Corfes, avec un bois

La plaine où l'on entroit enfuite étoit arrofée par le fleuve *Platanius* (2), qui alloit fe jeter dans la mer.

Hala, petite ville à l'embouchure de ce fleuve,

servoit de limites à la Béotie.

5°. En fortant de la ville de Thébes par la porte Nétide (c. 2x) (pour aller vers le nordoueft), on trouvoir plutieurs objets confacrés par 
religion, puis une plaine (c. 2e) nommée 
strédio Teorit, d'après le devin Tinérus (5), 8; un 
pre up lus loin la montagne fur laquelle habitoit le 
fythyn qui tuoit ceux qui ne pouvoient deviner 
tes énigmes.

A quinze stades de cette montagne on trouvoit les ruines d'Onchessus, dont il restoit encore un

temple & un bois facré.

Si, en fortant de Thèhes on tournoit à l'oueft, on trouvoit, à ciuquame flades d'un temple des Cabires, la ville de Théfpia, ville fituée au has du niont Helicon: cette ville étoit confidérable & fort ornée.

L'Hilicon étoit, de toutes les montagnes de la Grèce, la plus fertile, & celle où il croifloit le plus d'arbres de toute effèce. (Il paroit que c'étoir une petite chaine de montagnes).

une petite chaîne de montagnes).

Sur cette montagne étoit la ville d'Afcra (c. 29).

En allant au bois confacré aux Mufes, on trou-

voir la fontaine Agantppe.

Autour de l'Hélicon couloit le Permeffus (4).

A vingt flades au delà du bois facré étoit la fontaine Hépporene (5).

Le Lamus, fleuve affez petit, avoit fa fource fur l'Helicon.

Sur les frontières des Thefaiens il y avoit un lieu nommé Hedoncon (6): on y voyoit une fontaine appelée Narciffus.

.(1) Cette ville eft placée par M. d'Anville fur les confins de la Locride. Poyr, Strabon.
(2) M. d'Anville a écrit Platasiflus, & met ce fleuve entierement dans la Locride. Ceft qu'il trace les limites de ce pays en-deça d'Alai. Il parois s'être conformé à de ce pays en-deça d'Alai. Il parois s'être conformé à

(1) Il y a ici une faute d'impression dans l'abbé Gédoyn:
on lit Torenet.
(4) Il y a dans le texte Terreffer; mais on convient

que c'ell une faute.

(s) Le texte porte Engrabánt Heabla del von Natur.

(s) Le texte porte Engrabánt Heabla del von Natur.

endrin Le Tivers l'en è vil l'annu makappulm melon. En

avançant à environ vingt flades au delt du bois, on

trouveit la fontaine appelée du cherd. On voit que ce

nom d'Hoppachae eft formé des deux mots grees Trans,

cheval, & wabrs, fontaine.

(6) Pour donner un fens à ce mot, încannu en géogragisie, les commentateurs supposent qu'il a du rapport au Censia (au sud-ouest sur la mer Aleyonium), étoit le port des Thespiens (7). Pausanias observe que la navigation de ce port à ouesques uns de ceux du Peloponnète, étoir périlleuse. C'est qu'il étoit dans un golte, embarralié de rochers (c, 22).

Si l'ou s'embarquoit à ce port, & qu'au lieu de s'avancer vers le milieu du golfe de Certantle, on tuivit la côte, on avoit bientôt la ville de Thishe fur la droite: mais d'abord on trouvoit une montagne, puis une plaine, puis une montagne audelà (8).

Le terrein entre ees deux montagnes étoit garanti par des travaux confidérables, de l'abondance des

caux, qui l'auroient fubmergé,

Peu après l'endorio di l'on descendoit à terre pour prendre la route de Thiole, il y avoit une petite ville nommée Tipha, où étoit un temple d'Hercule. On montoit hors de cette ville un lieu où l'on dissit qu'avoit abordé le navire Argo, au retour de la Colchide.

Au delà des limites des Thefpiens, dans l'intérieur des terres, étoit la ville d'Haharus (9): on y voyoit le tombeau de Lyfandre, & d'autres monumens.

A cinquante stades de cette ville étoient (c. 33) le mont Tilphusus & la fontaine Tilphusus (10). Le territoire d'Haliarie étoit arrosé par le sleuve Lophis.

Alalcomena (1t), petit village, étoit au pied d'une montagne peu élevée.

Près de ce lieu étoit une plaine, où l'on voyoit un temple de Minerve, détruit au temps de Paufanias. La couloit un torrent que l'on nommoit Triton.

Sur le chemin d'Alalcomena à Coronea (c. 34), avant d'arriver à cette ville, on trouvoit le temple de Minerve Itonia.

A quarante stades environ de Coronée étoir le mont Libethrius. On y voyoit deux sontaines sortant d'une même source, mais par deux canaux distrens, qui avoient dais leur ensemble la figure du fein d'une semme.

mot rofeau, & qu'il en croiffoit en ce lieu, Mais comme Paulanias entre dans de plus grands details qu'aucun autre autren; on peus accorder auffi qu'il a nommé de petits lieux négliges par les autres écrivains.

(?) M. l'abbé Gédoyn dit que c'est l'arfenat des Thefpiens: mais ce n'est pas rendre le fens d'annière, qui fignise un lieu on se retirent des vaisseux. (8) M. l'abbé Gédoyu traduit ecci de manière à égarce fon lecteur. « Si vous vous embarquez à Creuis, divil, « Eque vous rangiez la côte de Béotie, vous arriverce

36 que vous rangiez la core de Beotie, vous arriveres n bientor à Thisbé ». Ne femblet-til pas que l'on va trouver cette viille fur le bord de la mer? (3) L'abbé Gédoyn dit: « mais fi, après Thefnie, au » lieu de ranger la côte, &c. ». Cela fuppafe que l'hefpio

étoit fur le côte, & que l'on pouvoit la tuivre en partaut de cette ville. (to) A une diffance à-peu-près pareille, au fad-eft, M. d'Anville place la ville de Telphofium.

M. d'Anville place la ville de Telphofium. (11) M. d'Anville ècris Alalcomene: il place ce village au nord-oueft d'Haliatte, fur le bord du lac. Il y avoit vingt flades de Coronée au mont Laphystins, ou étoit un temple de Jupiter La-

phystien.
En descendant du mont Laphystius, du côté du temple de Minerve, on treuvoit le sleuve Phalarus, qui se jetoit dans le lac Cephiss (ou Copais).

Copair).

Au delà du mont Laphylliss (le lieu le plus reinarquable), étoit la ville d'Orchoments, aufit illustre qu'aucune autre ville de la Gréce, mais qui avoit en à-peu-près le fort de Mycènes & de Dèlos. Cette ville étoit remplie de monuments

célèbres, La ville d'*Halmones* étoit affez près, fur le bord du lac.

Du côté des montagnes, les Orchoméniens confinoient aux Phocéens; du côté de la plaine, ils alloient infuu'à Lebsdes.

Lebades avoit été d'abord bâtie fur une montigne : la ville nouvelle fat bâtie dans la pline. Ceit à peu de diffance de cette ville qu'étoit le bois confacté à Trophonius.

Tout près étoit un petit fleuve appelé Hercyna, qui fortoit d'une grotte; & à une médiocre diftance étoit l'oracle de Trophonius (1).

Chavones écoir près de Lésafra: cette ville avoit autrefois porté le nom d'Anne. On voyoit dans la plaine deix trophées, qui avoient été élevés par les Romains & par Sylla pour pérpètuer le fouveuir d'une basaille gagnée fur Taxile, général des tropes de Mithridate.

Au-deflus des nurs de Chèronée étoit un mont très-efearpé; on le nonmoit Perachos. C'étoit dans ce lieu, difoit-on, que Rhéa avoit trompé Saturne en lui donnant au lieu de fon fils, une pierre à dévorer.

2º. De la Phocide. Du côté du Péloponnése (c'éth-dire, au fud), la Phocide s'étendont jufqu'a la mer : mais du côté du golfe Maliaque (te'efladire, à l'eft), la Phocide avoit les Locriens Epienémidiens & Opuntiens.

Panopeus (c. 4), étoit la première ville que l'on trouvoit dans la Piocede en venant de Chéronée, dont elle n'etoit élognée que de vingt flades. Elle étoit fott peu de chofe au temps de Pausanias (a).

(1) On recuvera, je crois, dan le défice-aine étaniquies oute et que nomere Paulinité on curinnoise qui s'ultravent la trifque l'on dibit confaire confaire qui s'ultravent la trifque l'on dibit confaire cor rende, qui tours cet à ce la faire, quantité que peu denne cet à le faire, quantité que peu d'entene, avoient à peus pres sour ce qui le trauvent dans les dans les des des des la comment de la confaire que peut de l'entene de la confaire de l'entene de la confaire de la confa

Daulis étoit à fept stades de Panopeus (3) : cette ville étoit peu considérable au temps de Pausanias. Un peut canton appelé Thromis faisoit partie de la Daulide.

Paufanias dit que l'on pouvoit aller de Daulis au fommet du Parnaffe par un chemin plus long, mais moins difficile que celni qui, de Delphes, conduitoit à la même montagne (4).

Si, en fortant de Daulis on prenoit le chemin de Delphes, on trouvoit, fur la gauche de cette route, le Phocium, édifice où se tenoient les affemblées

des députés de la Phoeide.

Un peu plus lois on arrivoit à un endroit où le chemin étoit noame? Scilige, e'celt-à-dire ici, coupare; ce que nous tendons par le chemin fourch:
il fe Equatiot en deux. Ce fut en ce lieu qu'Œdipe, taa fon père Laius. On voyoit encore au milica du chemin la fèpalutre de ce prince & du ferviteur qui l'accompagnoit.

Là étoit le chemin qui conduisoit à Delphes ; mais il étoit en pente & très-difficile, même pour un homme à pied (5).

Delphi, ou Delphes, étoit célébre par son oracle d'Apollon, par ses richesses & par l'assemblée des Amphichions.

Ampairons.

Le mont Parmaffac étoit tout suprès. Le ville de 
Lysarsa étoit bâtic fur cette montagne. Il y en 
avoit plaficuras autres dans le corpo du mont Parnatle; celui que l'on appeloit Carycian etoit un 
dies pats connes par fa granders de les fusureces qui 
des pats connes par fa granders de les fusureces qui 
condition de l'acceptation de l'acceptation de 
facile, porfque l'on avoit fair foissante florie un 
toute qui conditiori et Delphes un fommet du 
mout Pararaffe (6). Depuis l'autre juiqu'au formnet 
du Pararaffe, 10 core étoit rès-époitile.

Tisborea étoit à quatre-vingts stades de Delphes en allant par le mont Parnasie, & à quelque distance de plus, en prenant une route plus facile (7).

(3) M. d'Anville en indique bien plus.
(4) Ceci me fair croire encore que M. d'Anville eût dû

(a) Co. in efer croire existe que M. c'Anville cul di placer Dealin plan per de Pennya. S. a l'eli de remorigore que l'ambien inférior car on voit qu'aire le qu'il donne a cette ville, on peut prédicte le chran d'idre de l'apre-prèt la mêmeroure, quoique moiss long, ci que celle de Delphes Au reft, el la direct forvir an juinque l'enfiguement il a est fire la rofition de Danin. It homes fladrent frevou une consolidace au pou dezable pour ulter à Delphes. Very ce que le dit de la roure. (1) le peut deson, c', que Dealir fette rouvent de l'une.

ch'e des monagnes où l'a placec M. d'Anville; 2º, que le Schiftele trouvoit dans les monagnes mêmes; & 3º, que c'esost en en farrant que le chemn croir si dificule. (6) Cell-a-dire, je crois, jusqu'à l'endroit où evoit bètie

(c) Paufanias obferve très-bien que ce nom avoir d'abrel été celui du canon; à que la ville qu'il indique cis portou ancierument celui de Nese, il en ell parié fous ce nom dans Herodoue (L. 1111, 32), Popti Nese,

Cette ville avoit éprouvé la fortune contraire equiron trente ans avant la naiffance de Panfanias; & elle ésoit en grande partie ruinée lorfqu'il la vifita.

De Tubores (c. 33) il y avoit un chemin qui conduifoit à Ledon, ancienne ville abandonnée au temps de Paufanias. Soixante dix familles de fes habitans s'étoient transportées plus prés du Cephiffus (1).

Lilaa étoit à une petite journée du mont Parnaffe (vers le nord), à cent quatre-vingts stades à-peu-près. C'étoit près-delà que se trouvoit la

fource du Cephiffus.

Charadra, à vingt stades, étoit sur une montagne élevée : ce devoit être une espèce de château. On y manquoit d'eau. Le Charadrus, très-petit fleuve, qui se jetoit à trois stades de-là dans le Cephiffus, leur en fournissoit (2).

Les terres qu'arrosoit le Céphisse étoient les plus

fertiles de toute la Phocide.

Amphicles étoit à foixante stades ( au sud-est) de Lilas: elle est nommée par Hérodore Amphicas: elle porta aussi le nom Ophitea ou Ophisea,

Tuhronium étoit à quinze stades d'Amphilea : elle étoit dans une plaine, Drymas étoit à vingt stades (3) de Tithronium.

Le chemin qui alloit de Tuhronium à Drymaa, & celui qui venoit d'Amphicles, se joignoient près du Cephille. Quoique par la route précédente il n'y eut que trente-cinq stades d'Amphicles à Dorymas, il y avoit une route, fur la ganche, qui étoit d'environ quatre-vingts stades. Les anciens habitans de Diymas avoient porté le nom de Nautoliens ( Naufanais ).

Elatea (c. 34), excepté Delphes, étoit la plus grande des villes de la Phocide. Elle étoit à cent quatre-vingts stades el Amphicles (4). Le chemin qui y conduifoit étoit affez tini ; mais on montoit un peu en approchant de la ville.

A vingt stades étoit, sur un lieu un peu élevé, un temple de Minerve Carnea. Il y avoit, dans les montagnes, un chemin qui

conduisoit à Abas & à Hyampolis: cette dernière étoit détruite; on n'y voyoit plus que quelques

(1) Il faut eroire que M. d'Anville a voulu indiquer le lieu le plus récemment habité par les Lédoniens; car il l'a place bien près du fleuve.

(2) Il est probable qu'il en manquoit en différens temps de l'annee.

(3) Je ne vois pas en ee moment pourquoi M. d'Anville a placé Drimas de l'autre côté du Caphiflus, Celt-à-dire, fur sa droite: Paulanian ne dit pas qu'il faille passer le

ruines, un portique bâti par l'empéreur Adried! & un petit nombre d'habitans

De Cheronas (c. 35), on pouvoit aller dans la Phocide par d'autres chemins que par ceux dont j'ai parle plus hant. Il y avoit une autre route fort rude (par le fud-oueft), qui conduisoit à Suris : cette route avoit environ cent vingt stades de long. La ville étoit sur un roc élevé, & l'on y manquoit fouvent d'eau (5).

De Stiris (c. 36) à Ambry flus il y avoit environ foixante stades. Le chemin étoit uni . & la plaine se prolongeoit entre les montagnes, avec des vignes de chaque côté. Cette ville étoit fituée sous le

mont Parnafle (6).

La route qui conduisoit à Anticyra tournoit ( vers la mer ); elle étoit d'abord assez rude ; mais après deux stades, elle étoit plate & unie : ensuite on alloit en descendant. Anticyra avoit porté le nom de Cypariffus (7)

Medeon, ville alors ruinée, n'avoit pas été fort loin d'Anticyre La ville de Bulis (c. 37), étoit à l'extrémité de la Phocide (an fud-est) : elle étoit à quatre - vingts

stades de Thisbe: il y avoit une route. Pausanias ne favoit pas s'il y en avoit une d'Anticyre à Bulis ; mais il dit que la distance entre ces deux villes étoit de cent stades. Bulis étoit à sept stades dit lien qui lui servoit de port. Il y avoit en ce lieu un torrent qui se rendoit à la mer; on le nommoit Heraleus, Bulis étoit sur une hauteur. On y avoit de l'eau d'une fontaine appelée Saunium,

Cyrrha, port de la ville de Delphes, en étoit éloigné de foixante stades. Le sleuve Ptistus passoit

dans cette ville.

°. Locride (8). Amphiffa (c. 38), la plus grande & la plus célèbre ville de la Locride, étoit à cent vingt stades de Delphes. Il y avoit une citadelle. Les Locriens avoient encore plusieurs autres

Myonia (9) étoit dans les terres, à trente flades an-deffus d'Amphiffa : elle étoit fur une montagne.

Canthea étoit près de la mer; fon territoire étoit voifin de celai de Naupacte.

Naupaflus (10) étoit un port de mer : il y avoit

Reuve. (4), M. Tabbé Gédoyn dit: « à quelque: quaire-vingts »flades; ce qui équivaut à environ quatre-vingts liques». Il en faut ajouter cent. Il dit que cette ville eff à l'oppofite d'Amphielée : mais qu'encend -il par l'opposite ? Je you bien que le craducheur latin a rendu le nerrat,

<sup>(5)</sup> On étoit obligé de descendre à quatre stades au-dessous de la ville pour aller en puiser à une sontaine. (6) Il ne faut pas, je crois, prendre à la lettre cette expreffion de Paufanias; mais il prend pour le mont la chaîne de montagnes qui y communique. Peur-ètre aufi Sitris étoit-elle plus au nord que ne l'a place M. d'An-

<sup>(7)</sup> Paulanias remarque qu'Homère préféra d'employer ee nom , quoiqu'il dut connoître l'autre. (8) Quoique Paufanias n'ait pas confacté un livre particulier a la Locride, il en parle cependant en finifiant fon dixieme livre, qui traite de la Phocide, Il n'est question

que des Locriens Ozoles (9) M. d'Anville écrit Myon. (10) La pofition de cotte ville n'eft pas incertaine, Elle porte actuellement le nom de Lepanie.

près de cette ville un temple de Neptune & quel-

N. B. Cell sie que Plasfanis termine fa décirition de la Grece. El explete; for ai imprime las derait. Mais je n'ai rien consi des finazions. Frende de ce mocreta, qui el fil saliq fe salid se l'ende de ce mocreta, qui el fil saliq fe salid se l'anne post fervir à redifice les assismes cares; ou à en deglie en ouvelles. Mais on fint bien qu'il conviendes no-journ de le comparer avec es qu'el differa qu'algue-s uns des suegressite par qu'en differa qualque-s uns des suegressite par part, de la golografie absielle de ce mateine part, de la golografie absielle de ce mateine

## La Grèce, felon Ptolemée.

Ce que l'on peut regarder comme la géographie de la Grète, dans Prolencie, ne commence qu'au chapitre 15 du l'après, dans lequed il traite de l'Achaye: la Thefalie est commence qu'au chapitre 15 dens le chapitre précèdent. Aufit donne-tri pour homes à l'Achaye; après à aufit, felon lui, Hullads, au nord, la Macedoine; à l'eft, la mer Egie; au fud, le golfe Adriaique, le golf de Corimbe, l'iffhme de ce nom & la mer de Crète; à l'oosft, l'Epid.

N. B. Prolemée décrit d'abord les côtes; puis reprenant chaque pays, il en décrit l'intérieur; je crois préférable de réunir ces deux descriptions pour chaque article.

# AСНА¥А,

## Locrorum - Ozolorum,

#### Sur les eûtes.

|            |   |   |    |   |   |   |   |   |   | L   | ng.  | L  | stir. |
|------------|---|---|----|---|---|---|---|---|---|-----|------|----|-------|
| Molycria.  | ٠ |   |    |   |   |   |   |   |   | 49° | 151. | 37 | 301.  |
| Antirrhium | , | 1 | 10 | 0 | н | L |   | * |   | 49  | 20.  | 37 | 26,   |
| Naupallus. | ٠ |   |    |   | • |   | ٠ |   |   | 19  | 30.  | 37 | 36.   |
| Evanthia.  | • | • | *  |   |   |   |   |   |   | 49  | 45-  | 37 | 45.   |
| Chalcos    | ٠ | • |    |   | ٠ | ٠ |   | ٠ | ٠ | 49  | 56.  | 37 | 50.   |

#### Dans les terres,

'Amphiffa. . . . . . . . . 49 30. 37 50.

# PHOCIDIS.

| Cymha       |          | 50.     | 37 30- |
|-------------|----------|---------|--------|
| Criffa      |          | 50 15.  | 37 30. |
| Anticyrrha  |          | 50 30.  | 37 30. |
| Pythia      |          | 50 30.  | 37 45. |
| Delphi      |          | 50;     | 37 40- |
| Daulis      |          | 50 20.  | 37 50. |
| Etalia      |          | 51.     | 18 9.  |
| Ægosthenia. |          | 50 45.  | 37 45. |
| Bulia       |          | 50 30.  | 37 36. |
| Giagraphie  | Anciense | Tome II | ,, ,   |

| Long.                   | Latit. |
|-------------------------|--------|
| Sipha 51.               | 37 36. |
| Cresfa 51 15.           | 37 30. |
| Thisbe                  | 37 46. |
| Th. fpia 51 a6.         | 37 40. |
| Orchomenus 51 20.       | 37 40. |
| Coronia 51.             | 37 46. |
| Hyampolis 51 26.        | 37 40  |
| Charonia, 52 30.        | 37 35. |
| Lebadia 51 45.          | 37 56. |
| Copa 51 45.             | 37 45  |
| Aliartus, 51 50.        | 37 45  |
| Place, 1 52 6.          | 38 6.  |
| Acripia 5 2 20.         | 38 6.  |
| Tanagra , , , , 52 10   | 37 56. |
| The bar Bosotise 51 40. | 37 50. |
| Delam 53.               | 37 45. |

## LOCKORUM OPUNTIORUM

| Cynus    |     | §2 10.<br>§2.<br>§2. | 38 20. |
|----------|-----|----------------------|--------|
| Lockor   | RUM | EPICNEMIB            | ORUM,  |
| Scarph's |     | 51 30.               | 28 26. |

# Montagnes fituées dans ees pays.

| Callidronus. |  |  |  |  | 49-    | 38 15. |  |
|--------------|--|--|--|--|--------|--------|--|
| Corax        |  |  |  |  | 49-    | 38.    |  |
| Parnaffus    |  |  |  |  | 50.    | .38.   |  |
| Helicos      |  |  |  |  | 51.    | 37 45. |  |
| Citharon     |  |  |  |  | 51 40. | 37 20. |  |

#### ÆTOLIÆ.

# Villes de l'intérieur des terres,

| Chalcis, . |   |   |   |   |   |   |   | 49. |     | 38   | 6.  |
|------------|---|---|---|---|---|---|---|-----|-----|------|-----|
| Arachtus.  |   |   |   |   |   |   |   | 48  | 50. | 37   | 56. |
| Pleurona.  |   | ī | i | i | ï | i | ï | ∡8  | 10. | 27   | 40. |
| Olenus     | Ī | 1 |   |   |   | 1 |   | 40. | ,   | 27   | 50. |
| Caludan    |   |   |   |   |   |   |   | 47. |     | . ,, | ,   |

#### Doribis

|           |  | _ | - | _ | - | - |        |    |     |
|-----------|--|---|---|---|---|---|--------|----|-----|
| Erienus.  |  |   |   |   |   |   | 49.    | 38 | 30. |
| Cyteinum. |  |   |   |   |   |   | 49 40. | 38 | 20. |
| Bium      |  |   |   |   |   |   | 49 30. | 38 | 15. |
| Lists     |  |   |   |   |   |   | 50 6.  | 38 | 15. |

# MEGARIDIS

| Megara. |  |  |  |  |  | 52, | - 57 864 |
|---------|--|--|--|--|--|-----|----------|

# GRÆ

| 74        | G R AL                                  |                  | G N Æ                                    |
|-----------|-----------------------------------------|------------------|------------------------------------------|
|           |                                         |                  | CTTHNUS.                                 |
|           | ATTICAL                                 |                  | Long. Latit.                             |
|           | Long.                                   | Latit,           | Ifle fitnée aux 54° 56'. 37° 0'.         |
| Ginar     | 53° 45'.                                |                  |                                          |
| ATHEN     | E 52 45.                                | 37 15.           | OLIARUS.                                 |
| Rhamnus.  | 53 15.                                  | 37 30.           | Ide Grove any                            |
| Marathon  | 53 15.                                  | 37 10.           | Isle Gruée aux 55 20. 38 30.             |
| Anaphly   | lus 53.                                 | 37 10.           | RHENA.                                   |
| I         | Acs fituées dans la mer Egé             | c,               | Isle fituée aux 55 6. 37 10.             |
|           | EUBCA.                                  |                  | MYCONIINSULE.                            |
|           |                                         |                  | Phorbia Extrema 55 45. 37 10.            |
| Cenatum,  | prom 52 20.                             | 38 26.           | Miconi Civit                             |
| Atalantes | Nefium 52 40.                           | 38 30.           |                                          |
| Chalejus. | * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * | 38 16.           | Et Cycladum Infularum Civitates.         |
| Fretria   | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·   | 38.              | Andri Infula                             |
| Amarynth  | w 54 6,                                 | 37 50.           | Andri Civitas                            |
| Leanum    | prom 54 15.                             | 37 45.           |                                          |
| Cale Afte |                                         |                  |                                          |
| Garyflus. | 54 30.                                  | 37 30.<br>37 40. |                                          |
| Geralius. | 54 40.                                  |                  | Pari Inf. Civit                          |
| Canharen  | , prom 55.                              | 37 45-           | Et Suntum, prom 55 40. 36 56.            |
| Curva Fr  | bara 54 20.                             |                  |                                          |
| Cherlanel | s Extrema 54 30.                        | 37 45.           | Sipnit Inj. Civit 55 15. 36 56,          |
| Budari 6  | L oflia 54-                             | 38 10,           | Fr Cintern Calab M. C.                   |
| Contachus | 53 50.                                  | 30 10.           | Et Civitates Sphni Mediterranea.         |
| Artemidia | Fanum 53 40.                            | 28 10.           | 0.21:                                    |
| Hormes    | 2 anam 53 40.                           | 38 15.           | Seriphi                                  |
| Dist.C.   | 53 10.                                  | 38 26.           | Philocandri 55. 36 30.                   |
| Pier,     | prom 53 20.                             | 38 30.           | Sicini 54 90. 36 36.                     |
| Divin, p  | 1000                                    | 38 36.           | PELOPONNESUS.                            |
| 7         | HERA INSUL                              | A.               |                                          |
|           |                                         |                  | Montes.                                  |
| Eleufis   | 53 50.                                  | 36 26.           |                                          |
| Œa        |                                         | 36 26.           | Les principales montagnes du Péloponnèle |
|           | C 1 A.                                  |                  | étoient :                                |
|           | CIA.                                    |                  | Pholoe, mont 49 15 36 40.                |
| Confin    |                                         |                  | Stymphalus, mont 50 10. 36 20.           |
| Lufi.     | 54 26.                                  | 37-              | Minthe , mont 40. 35 20.                 |
| Cont.     | 54 10.                                  | 37.              | Taygeta, mont 49 40. 35 15.              |
| Carinaa.  | 54 15.                                  | 36 45-           | Cronius, mont 30 30, 35 45.              |
|           | C H 1 O.                                |                  | Zarex, mont 51. 35 10.                   |
|           | 0 11 101                                |                  | Canana                                   |
| Chio      | 54 20.                                  | 36 36.           | CORINTHIA.                               |
|           |                                         | , , ,            | Villes maritimes.                        |
|           | POLY ÆGOS.                              |                  | ,                                        |
| TAn JAC   |                                         |                  | Dans le golfe de Corinthe.               |
| IMC MCIC  | rtc                                     | 30 15.           |                                          |
|           | THERASIA.                               |                  | Farum Juneaus Corint 51 15. 37 15.       |
|           |                                         |                  | Lechaum, navale 51 15. 37.               |
| Therafia  | , ville 54 45                           | 36.              | Afopi, fl. oflia 51 6. 37 36.            |
|           | ,                                       | ,                | Dans le golfe Argolique.                 |
|           | DELOS.                                  |                  | Dan a Bone Bondan                        |
|           |                                         |                  | Cenchreae, navale 51 26. 36 16.          |
| Delos     | 55 26.                                  | 37 10.           | Schanus, port                            |
|           |                                         |                  |                                          |

MESSENIAL

Villes Maritimes.

Cypariffa. . . . . . . . . 48 36. 35 45.

Villes Méditerranées

Lacedamon. . . . . . . . 50 15. 35 301

Cardamyle. . . . . . . . . 50.

|            |   |   |    |   |  |   | Long.    | Latit.   |
|------------|---|---|----|---|--|---|----------|----------|
| Cyphania.  | • | : |    |   |  |   | 51° 15'. | 35° 50'. |
| Lerna      |   |   |    |   |  |   | 51.      | 35 40.   |
| Thurium    |   |   |    |   |  |   | 50 15.   | 30 10.   |
| Blemmina.  |   |   |    |   |  | ٠ | 50 40.   | 35 45+   |
| Thalame, . |   |   | ٠. |   |  | ٠ | 51.      | 36.      |
| Gerania    |   | ٠ |    | ٠ |  |   | 50 50.   | 35 40.   |
| Enc        |   |   |    |   |  |   |          |          |
| Ringly     |   |   |    |   |  |   | ro.      | 45.      |

## ARCADIA

L'Arcadie, comme on le sait, étoit an centre du Péloponnèse, & , par cette raison, n'avoit pas de villes maritimes.

| Heres,        |        |            |
|---------------|--------|------------|
| Phialia       | <br>46 | 10. 35 36. |
| Tegea         |        |            |
| Pfophis       |        |            |
| Lyfias        |        |            |
| Mantinia      |        |            |
| Stymphalus, . |        |            |
| Clitor        |        |            |
| Lilas         | <br>50 | 50. 36 20. |
| Megalopolis   | <br>50 | 40. 36 10. |

### ARGIÆ.

| Aftrum. : :  |        |    | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | 51 30. | 35 45- |
|--------------|--------|----|---|---|---|---|---|--------|--------|
| Inachi , fl. | ostia  |    |   |   |   |   |   | 51 30. | 35 50. |
| Nauplia , t  | avale. |    |   |   |   |   |   | 51 36. | 36 6.  |
| Phlius       |        |    |   |   |   |   |   |        | 35 56. |
| Hermione     |        |    |   |   |   |   |   | 12.    | 36.    |
| Scyllaum,    | prom.  | ٠. | • | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | 52 10. | 36 6.  |

# Dans le golfe Argolique

| Trazena      | ٠ | ٠   | ٠  | • |   | ٠ | ٠ | 52  | 20. | 50 | 0,  |
|--------------|---|-----|----|---|---|---|---|-----|-----|----|-----|
| Cherfonefus  |   |     |    |   |   |   |   | 52  | to. | 36 | 20. |
| Epidaurus    | ٠ | ٠   |    |   | ٠ | ٠ |   | 5 t | 30. | 36 | 26. |
| Spiraum      |   |     | ٠  |   |   | ٠ |   | ςı  | 45. | 36 | 30. |
| A henienfium |   | po  | rı |   |   |   |   | 51  | 30. | 36 | 45. |
| Bucephalum,  | P | ioi | t. |   | ٠ |   |   | 51  | 26. | 36 | 45  |

## Isles situées près du Péloponnèse.

| Strophades      |   |   |   |   |   |   |   | 47  | 20. | 36. |     |
|-----------------|---|---|---|---|---|---|---|-----|-----|-----|-----|
| Prima Infula    |   |   |   |   |   |   |   |     |     | 35  | 30. |
| Sphragia Infula |   |   |   |   |   | ٠ |   | 48. |     | 35. |     |
| Thiganufa       |   |   | ٠ | ٠ |   | • |   | 48  | 30. | 34  | 40. |
| Cythera         |   |   |   |   |   | ٠ |   | 50  | 10. | 34  | 40. |
| Epla Infula     |   |   |   |   |   |   |   |     |     |     | 4   |
| Salamis Infula. | ٠ |   |   |   |   | ٠ |   | 52. |     |     | 40. |
| Ægina Infula.   |   |   |   |   |   | ٠ | ٠ | 52  | 20. | 36  | 45- |
| 225ma mjama     | • | ٠ | ٠ | • | ٠ | ۰ | ٠ | ,-  |     | ,-  | .,, |

# N. B. On trouvera l'île de Crète à part.

GRÆCIOCHANTÆ, ou, felon quelques manuscrits de Pline, GNESTOCARTHÆ, peuple de la Babylonie, selon cer auteur, L. VI, c. 26. GRAIE, ou GRAIA, ville dont parle Homèré dans l'énumération des vaisseaux, & qu'il place dans la Béosie: mais j'en ignore la position.

GRAIUM. Ortélius dit Graicum, lieu de garmifon romaine, dans la Pannonie, fur la Save, La nosice

de l'empire, fest, 56, en fait mention. GRAMATUM (Granvillars), lieu de la Gaule, fur la route de Milan à Strasbourg, felon Amonin, titner, qui le met à quarante-un milles de Befançon. Cet article est intéressant dans la notice de la Gaule

de M. d'Anville.
GRAMMITÆ, peuple de l'île de Crète : il prenoit fon nom de la ville de Grammium, qu'il habitoit, felon Etienne le géographe.

GRAMMITÆ, peuple auprès de la Celtique, felon Etienne le géographe.
GRAMMIUM, ville de l'île de Crète, felon

Etienne le géographe.
GRAMPIUS MONS, montagne d'Ecoffe, Tacite

en sait mention dans la vie d'Agricola.

GRANDIMIRUM, chez les Tamarici, au nord d'une petite baie qui se trouvoit à l'embouchure

du Tamara, dans l'Hispanie cirérieure.
GRANIACUM PROMONTORIUM, cap de l'île de Corse, dans sa partie méridionale, telon

Prolemée. GRANICUS, fleuve d'Afie, dans la Myfie. Il ptenoit fa fource au mont Ida, & couloit vers le nord-eft pour se rendre dans la Proponitée, au fidu-eft du canton appelé L'Att-fife. On fait que ce fut au passage de ce steuve qu'Alexandre sur le point de peirir d'un coup de laache sur le voir de peirir d'un coup de lache sur le point de peirir d'un coup de lache sur se la coupe de lache sur se manuel peur d'un coup de lache sur se manuel peur d'un coup de lache sur se la coupe de la

casque, & que ce eoup sur paré par Clitus. GRAEIS, ou GRANTUS, fleuve de la Perside, qui se perdoit dans le gosse Persique. Néarque relàcha dans ce sleuve dans le eours de sa navigation.

Les rois de Perse avoient un palais à deux cens stades de l'embouchure de ce steuve. Pline, L. v1, c. 23, fait aussi mention du steuve Granis, Cer auteur dit qu'il peut recevoir de petits

GRANIUS, Voyet GRANIS.

GRANNI. Jornandès, de rebus Getic, c. 3; nomme ainfi un des peuples qui, étans foriis de la Scandinavie, s'avancèrent vers la Pannonie & la Ducie.

GRANONA: la notice de l'empire; f.fd. ér, met, comme deux lieux différens, Granona & Granonam, in listor Suxonico, dans le canton qu'elle appelle Taditu Amoniconaux. Cependant ces lieux apparencient à la Lyonnotie (econde & a la Lyonnotie torifieme. Cett qui les Suxonicon infeftent de leurs piracries les rivages de la Gaule, s'étoient réalisé dans qu'elques cantons.

M. d'Anville croit retrouver ce lieu, non près de Nantes, comme quelques anteurs l'ont cru, mais à Port en Beffin, fur les côtes de Normandie, Il donne des preuves de la force de cette coniccure, (Poyer notice de la Gaule, p. 359).

GRANNONUM. Ce lieu , différent du précèdent, devoit être fur la côte de la Normandie,

où se trouve ansi Avranche. quelques auteurs, est une corruption de Gratia-nopolis.

GRANUA: la vie d'Antonin le philosophe, L. I.

nomme ainfi un lieu chez les Quades. GRANUCOMATÆ. Pline nomme ainsi deux

tétrarchies dans la Syrie. GRAOSGALA. Nicétas nomme ainfi un lieu

qu'Ortélius croit être une ville de Phrygie. GRAOS-STETHOS, lieu particulier du terri-

toire de Tanagre, felon Xénophon, hift. grac, L. v. GRASUS & GRYMNUS, campagnes de l'Afie mineure, auprès de l'ancienne Troyes. Le fameux cheval de bois confacré à Minerve, dont les poètes ont parle, y fut conftruit, à ce que dit Nicandre, in theriacis, & son scholiaste, eites par Ortelius, thefaur.

GRATIA, lieu de l'Asie mineure, entre Claudiopolis & Ancyra, felon Antonin, itinir, à vinetquatre mille pas de la première. Quelques exemplaires portent Cratia.

GRATIANA, ville aux confins de l'Illyrie, felon Procope, hist. goth. L. 1, c. 3.

GRATIANA, ville de la Scythie, felon la notice de l'empire, fed. 28.

GRATIANA, ville de la première Mœsie, selon la notice de l'empire, fed. 30. GRATIANA : Ortélius, thefaur, trouve une ville

épiscopale d'Afrique de ce nom, dans la conférence de Carthage.

GRATIANOPOLIS, ville épifcopale d'Afrique. dans la Mauritanie céfarienne, felon la conférence de Carthage, & la notice épiscopale d'Asrique. GRATIANOPOLIS, ville épiscopale dans la Chal-cidique de Thrace. Philadelphus, son évêque, fouscrivit au concile d'Ephèse , tenu l'an 431 GRATIANOPOLIS ( Grenoble ) appelée d'abord

Cularo. (Voyez ce mot dans la notice de la Gaule de M. d'Anville ). GRATIARUM MONS, Hérodote nomme ainfi une montagne d'Afrique, où est la source du

Cynips GRAVASIANI : il femble , dit Orté'ius , thefaur.

que Caffiodore , L. IV , n. 38 , ait ainfi nomme un peuple d'Iralie. GRAUCENII, peuple de la Scythie, vers les

fonrces du Danube, felon Apollonius, L. IV. GRAUCOME, ville de l'Ethiopie, fous l'Egypte, felon Pline , L. VI , c. 29.

GRAVIACI, ile entre le Muer & la Drave . solon la table de Peutinger.

GRAVII, peuple de l'Hispanie, dont Silius Italicus parle ainfi :

Quique super Gravios lucentes volvit arenas Inferna populis referens oblivia Leshia.

L. 1, v. 235 & 236.

Et Liv. 111, v. 366:

GRI Et ques nunc Gravies violate nomine Grajum Enes mifere domus Etolique Tyde.

C'étoit une colonne grecque établie en Espagne. On voit que ce peuple étoit fur les côtes baignées par l'Occan, au nord du Portugal actuel.

GRAVINUM, lieu de la Gaule dont M. d'Anville croit retrouver la position dans celle de Grainville.

GRAVIONARIUM, ville de la Germanie,

felon Ptolemée.

GRAVISCÆ, ville de Toscane, sur la côte. auprès de l'embouchure de la Marta, Velleius Paterculus, & la table de Pentinger, difent Gravifea au fingulier. C'étoit une colonie. Outre le témoignage de Velleius, nous avons celui de Tite-Live. XL, c. 20, qui dit que, fous le confular de P. Cornélius & de M. Boebius , 181 ans avant l'ère vulgaire, on mena une colonie à Gravifques, dans un champ d'Etrurie, qui avoit été pris sur les Tarquins.

GREGARI, peuple de la Sarmatie, en Afie; felon Pline , L. VI , c. 7.

GREMELLÆ, lieu particulier de l'Afrique ropre, felon Antonin, qui, dans fon inneraire. le met fur la route de Telepse à Tacapes, à vingtdeux mille pas de la première.

GRENTIUS, ou ORENTIUS, lien d'Afie, dans la Galatie, fur la route de Claudiopolis à Ancyre, à vingt-quatre mille pas de cette dernière, selon Antonin.

GREPHIS. Selon quelques éditions de Pline, L. IV. c. 7. c'étoit le nom d'une ville de Grèce. dans la Béntie. GRESINUS, ville de la Cherfonnèse, selon

Etienne le géographe, qui cite Androtion, GRESTONIA, petit pays de Grèce, aux confins de la Thrace & de la Macédoine. Thucydide. L. 11, le joint avec Anthemns & la Mygdonie.

Il étoit au nord de l'Amphaxitide. GRINACI, nation de la Scythie, entre le penple Sacre, dans le voifinage des Maffagères, felon

Ptolemee, L. PI, c. 13. GRINNES, poste des Bataves dans l'île de leur nom. Les auteurs ne sont pas d'accord sur sa position. Tacire en parle, mais fans rien indiquer par rapport à son emplacement. Mais la table théodofienne lopnant XVIII milles entre Cafpingium & Grinnes . & vi entre Grinnes & un poste appelé, par rap-port à Novionagus, Duodecimum, M. d'Anville

croit devoir fixer la position de l'ancien Grinnes aux environs de Tiel fur le Wahal. Quelques auteurs parlent d'un petit peuple appelé Grinnes, qu'ils regardent comme les fonda-

teurs de Groningue. J'avois d'abord adopté le sentiment de M. d'Anville fur la position de ce lieu. Il le place sur le Vahalis, dans l'emplacement de Tiel; mais, en examinant dans l'histoire de la guerre de Civilie. on voit que ce fort fut un des quarte dont il fi faire l'artaque en même temps, & que fa polition étoit au nord du Rhin; on ne peut guêre douter que Grinnes ne fut fur le Rhin, à l'oueft de Vada, encè de Bassodamm. Ce fu Clafficus qui conduifir l'attaque de Grinnes. Les Romains se défendirent vigourcusement & rendirent l'artaque inutile.

GRISANO, bourg de Gréce, dans la Thesfalle, aux consins de la Macédoine.

GRISELUM, lieu de la Gaule, lequel devoit ètre fur la rive droite du Verdon, un peu au-deffus de son embouchure dans la Durance, GRISSIA, rivière de la Daeie, selon Jornaudès,

de reb, getic, c, 22.

GRÜUS, montagne de l'Afie mineure, dans la Corie, à l'ouel-fiud-ouelf du mont Latmus, au nord-ouelf de la ville d'Isfins, & à l'eft de la ville d'Euroquis. Cette montagne, finuèe près de la mer, eft au 37 deg. 23 min. de laint. Strabon, L. Arr., du qu'elle Commence au territoire de La Martin de la commence au territoire de qu'à ce qu'elle rencontre Chalctores & Euromas. GRONIA, ville de Gréce, dans la Phocide.

felon Etienne le géographe.
GRONII, peuple d'Espagne, aux environs du promontoire Celtique, selon Pomponius Méla,

promontoire Celtique, felon Pomponius Méla, L. 111, c. 1. GROUCASUS, nom du mont Caucafe, felon

Pline , L, VI , C. 17. GROVII. Voyeg GRAVII.

GRUDII, peuple de la Gaule belgique, felon Céfat, comment. L. v, c, 38, qui le range fous les Nerviens, avec quelques antres peuples. On retrouve ce nom dans celui de Groade ou

de Groude, bourg & canton dans le Cap-Saint, au nord de l'Eclufe GRUMBESTINI, peuple d'Italie, dans l'an-

cienne Calabre; felon Pline, L. 111, c. 11, ils étoient dans les terres.

GRUMENTINI, habitans de Grumentum, petite ville de la Grande-Gréce, dans la Lucanie, felon Pline, L. 111, e. 11. GRUMENTUM, ville de l'Italle, dans la Laconie,

GRUJNEN I UM, ville de l'Italie, dans it Laconie, entre Abelinam Morfaum & Henaelae (1). On ne fait prefque rien de cette ville; feulement on vois que par confequent elle toit de fondation bien plus ancienne que quelques autres villes du pays, dont les commencemens ne remonionent qu'au temps des Romains.

GRUTUNOHI, GRUTUNGI & GRUTUNGI.

peuple qui, felon Ammien Marcellin, habitoit audelà du Danube.

GRYLIOS, ruiffeau de l'Afie mineure, dans la Troade, felon Pline, L. v. c. 30. GRYNA, ancien nom de Clazomène, ville d'Ionie, selon Etienne le géographe.

GRYNÆI, ou GRINÆI, peuple scythe, d'entre les Sace.

GRYNEUM NEMUS, bois d'Afie, aux confins de l'Ionie, felon Servius, fur un vers de Virgile, eclog. 6, v. 27. Apollon, à qui il étoit confacré, y avoit un temple.

GRYNIA, ville d'Alie, dans l'Eboide, selon l'Eboide, selon de fon empse lle ne fubilitot délà pius. Hérodone, L. r., n. 149, la nomme pelle Grainen, 8 de dit que le roid e Pérel la donna avec Myrina à Gonglie. Elemen le goographe dit Grainen, 8 de dit que le roid e Pérel la donna avec Myrina à Gonglie. Elemen le goographe dit Grainen, 19 de comme Element. Elle étoit finuée à Laxira, del comme Elément. Elle étoit finuée à Carique, for le même petit egel coi étoit Myrina. Carique, for le même petit egel coi étoit Myrina. Carique, for le même petit egel coi étoit Myrina.

N. B. L'edition d'Etienne de Byfance de 1678 portoit Γρυνια πολιχυιον Κυρνασίου, austi bien qu'une édition plus ancienne & toute grecque. Mais on a corrigé cette faute.

GRYNIUM, place d'Asse, dans la Troade; Æmilius Probus dit que Pharnabase la donna à Alcibiade.

GRYZELIUM (Getoulx), lieu de la Gaule narbonnoife, au fud-fud-est de Forum Neronis. Ce lieu n'est connu qu'à cause des nymphes que l'on y adoroit : elles présidoient aux eaux minérales de cet endroit, dont les Romains faitoient le même uses ous nous.

## GU

GUBA, ville de l'Afie, dans la Comagène. Elle étoit fituée fur l'Euphrate, près d'une montagne où ce fleuve avoit une cataracle, au nord-oueft de Barfallum, vers le 37° deg. 15 min. de latit. CWBA, lieu de l'Arabie pètrée, felon Prolemée, L. v. s. c. r. Il la nomme dans une lifte de villes &

de villages, dans let terres.

GUGERNI, ou les Gugernes. Il paroit que ce
peuple faifoit partie des Sicambres. Ils avoient rés
transportes fous Auguite de la rive orientate du
Rhin, à la rive occidentale. Tibère, qui les foumit,
y employa plus les rufes que les armes. Leura
permières habitations paroifient devoir répondée
Ulpiens de Menagieres, on les fair dans ce
qui eft à préfent le comt de Zuuphen, le pays de
Cièves, de Pullers, & le comté de Namur.

GULUS, rivière de la Mauritanie céfarienne, felon Prolemée, L. 19, c. 2. Il en met l'embouchure dans le golfe de Numidie, entre celles d'Ampfaga & Igilgill.

<sup>(</sup>t) M. l'abbé Chauppy penfe que cette ville étoit plut au fud.

GUMARA, tle de la mer des Indes, dans le voisinage de l'île de Taprobane, selon Prolemée,

L. VII , C. 4. GUMATHENA, ou GYMATHENA, contrée fertile, dont parle Ammien Marcellin, L. XVIII. Ortchus, the aur. juge qu'elle étoit vers la Méso-

GUMBRITÆ, peuple de l'Inde, selon Pline, L. VI, c. 20. Quelques exemplaires portent Gumerica. Scroit-ce des Gomerites ou Celies, comme

le croit M. le Brigant? GUMMASIS, tiège épifcopal de l'Afrique, dans la Byfacène. On trouve que Siephanus, fon évêque, fonferivir à la lettre adressée à l'empereur Conf-

GUMMENARTARUM, fiège épifcopal d'Afrique, dans la province Proconfulaire. Sabinianus, évêque de ce lieu, affifta, l'an 525, au concile de Carthage

GUMMITANUS, siège épiscopal d'Afrique, dans la Byfacène, felon la conférence de Carthage & felon la notice d'Afrique.

GUNAGITANUS, fiège épifcopal d'Afrique dans la Mauritanie céfarienne, felon la nonce épifcopale d'Afrique.

GUNARIA, grande plaine d'Afie, dans la Paphlagonie, felon Cedrene & Curopalare, cirés par Ortelius , thefaur.

GUNAS, lieu d'une grande fertilité, dans la Syrie, selon Etienne le géographe,

GUNDA, ou PUNDA. Selon les divers exemlaires de Prolemée, L. V. c. 20, ville de la Babylonie

GUNELENSIS, ou GUNELMENSIS, fiège épifcopal d'Afrique, dans la province Procontulaire, felon la conférence de Carthage. GUNTIA, ville de la Rhétie, fur le Danube.

La notice de l'empire, fell. 59, met Guntia au nombre des garnifons romaines.

GUNUGI, ville de la Mauritanie céfarienne. Antonin, dans son itinéraire, la met entre Carilli & Cafarea, colonie à douze mille pas de l'une & de l'autre. Pline, L. v , c. 2, la nomme Gunugi; Antonin Gunugus, & l'Anonyme de Ravenne, L. 111, c. 8, auffi Gunugus. Elle a été épiscopale, felon la notice d'Afrique.

GURÆl, penple de l'Inde, vers la partie septentrionale du mont Paropamifus, & sur le bord du fleuve Guraus, au sud-ouest de la source de

Il est fair mention de ce peuple dans Arrien. GUR ÆUS, fleuve de l'Inde. li prenoit fa fource dans la partie septempionale du mont Parepanifus, & coulant au fud , alloit fe perdre dans l'Indus , vers le 34° deg. de latit.

Arrian parle de ce fleuve. GURANII, peuple d'Asie, vers l'Arménie & la Médie, felon Strabon , L. x1 , p. 534.

GURASIUM VOLSANITARUM, ville d'Ita-Lie, selon Diodore de Sicile, L. xIV.

GYA GURBAAL, lieu nommé an second livre des Paralipomènes, c. 26. Saint Jérôme dit que c'eff Gerara, où Abraham voyagea. Ortélius, thefaur. GURBATHA, ou GORBATA, ville de la

Mésoporamie, dans les terres, selon Prolemée, L. F . c. 18. GURGAITENSIS, siège épiscopal d'Afrique,

dans la Byfacène, felon la notice d'Afrique. GURGURES MONTES. Cluvier nomme ainfi des montagnes qui se trouvoient en Italie, dans le pays des Sabins GURIAUNA, ville de la Médie, selon Prole-

mée, L. P1, c. 2. Elle étoit dans les terres, GURIAUNE, ville de la Margiane, selon Pto-

lemée, L. VI, c. 10.

GURULIS: il y avoit deux villes de ce nom dans la Sardaigne, dans l'intérieur des terres, selon Prolemée, L. III, c. 3, qui les distingue par l'épithète de vieille & de nouvelle. GUSTIANA, ville de la Pannonie, felon An-

onin, sur la route de Sopiana à Bregetio, entre Jovia & Herculia, à vingt-cinq mille pas de la première & à vingt m lle pas de la seconde GUTÆ, peuple de la Scandinavie, selon Pto-lemée. Ils passérent ensuite dans la Chersonnèse

GUTTALUS, rivière de la Germanie, selon

Pline . L. 1V. C. 14. GUTTONES, les Guttons, ou Gottons, peuple de la Germanie. Cétoir un de ceux qui composoient

la nation des Vandales, GUZABENSIS, ou plutôt GUZABETENSIS, fière épiscopal d'Afrique; Innocent, son évêque, assista à la conférence de Carthage.

GYAROS, ou GYARUS, perite ile de l'Archipel, & l'une des Sporades, felon Etienne de Byfance. Mary elle appartenoit plusôt aux Cyclades, ainfa que le dit Artémidore dans Strabon. Elle étoit peu éloignée des cô-es de l'Artique, entre Sevros, au fud-oueft, & Andros, au nord-eft. Les Romains, au temps des empereurs, en avoient fait un lien d'exil.

Juvénal dit, fat. 1, v. 73.

Aude aliquid brevibus Gyaris & carcere dienum Si vis effe aliquis : protitas laudatur & alget,

On trouve auffi dans Tacite, qui vient à l'appui de ce fentiment : cette ile n'étoit habitée que par des pêcheurs, lesquels sons Auguste demandèrent la diminution des impositions qu'ils payoient chaque année; ces impositions pourtant n'étoient que de cent cinquante dragmes,

N. B. Sur la carre de l'empire romain de M. d'Anville, on lis Gyanus. C'est une faute du graveur. ( Voyer fa came de la Grèce, le mot est bien ). GYAS, contrée de Sicile, felon Plutarque, &c

partie du territoire de Syracuse.

¿u Péloponnèse, dans la Laconie, sclon Pausanias; L. 10, c. 5. Pline les nomme Gytheateus.

L. IV, c. 5. Pline les nomme Gytheateus.

GYTHITES, ile de l'Ethiopie, fous l'Egypte,

felon Prolemée, L. IV, c. 9.

GYTHIUM, ou GYTHEUM (Colo-Kina), port
de la Laconie, fur le golfe Laconique, à l'embou-

de la Laconie, fur le golfe Laconique, à l'embouchure d'une petité rivière. Les habitans prétendoient qu'Apollon & Her-

cule, spes 'vire' long-temp' cüfpiete un reipied, qu'il sur fuppied, bien précieux, s'étoient enfin. qu'il sur fuppied bien précieux, s'étoient enfin. qu'il sur fuppied bien précieux, s'étoient enfin. L'au voit dans ceux ville quéques temples, entre let d'une rerisième, qu'in epréfientis lisabeux. Il y avoit dans ceux ville quéques temples, entre let de deux de l'au voit dans ceux ville quéques temples, entre let au voit dans ceux ville qu'il se connodificient pas, muis qu'il difoctet habiter dans la mer. Pustinais, qui paroit faite le plus grand au mer. Pustinais, qui paroit faite le plus grand débie à ceux conciente au ceux pouvoit ettre Nière, & débie à ceux concient beauxoup de vers efforméte, ain de prouves, à l'aide de ce puffige d'un et de la ville, even par me de l'Orient, de l'Expyris et caux. Ne fevoir els pas just varientable que ce temple a voit été être en l'honeux du fondateur le s'ulle, even par me de l'Orient, de l'Expyris et au ville, even par me de l'Orient, de l'Expyris et l'indique; d'un vivoir conferré de ce préfonnige que fonarrivé à la faver des caux l'entre de caux de l'au l'entre de caux de l'entre de caux l'entre de caux l'entre de l'au l'entre d'au l'entre d'au l'entre de l'au l'entre d'au l

Tite-Live (L. XXXIV, c. 29), en parlant de la guerre faite en Gréce par T. Quintius Flaminius, l'an 193 avant J. C. fait un bel eloge de Gyhinu, qu'il donne comme trés-forre & très-pențilee. Le genéral romain afficiea cetre place; mais le fiège traîna en longueur à custe de la helle défente de Sa habitans & des négociations de Nabys, syran

de Sparte. Enfin, les Romains se porterent ailleurs. A trois stades de Gythium, on montroit une pierre, sur laquelle on prétendoit qu'Oreste s'étois affis après avoir recouvré son bon sens.

GYTTE, nom d'un des comproirs qu'Hannon, amiral de Carthage, établit fur la côte occidentale de l'Afrique, entre le promontoire Soloé & le fleuve Lixus, Hannon, périple.

GYZANTES, peuple d'Afrique, dans la partie occidentale de la Libye, & au voifinage des Zauèces.

Apollonius rapporte que ce peuple faifoit da miel avec les fleurs; de Hérodore dit que les abeilles fora le pays de Syzantes, une prodigieurle quantité de miel; mais qu'il s'y en fait beaucoup plus encore par les mains d'il s'y en fait beaucoup plus encore par les mains d'interes de la comme. Il ajoute que ce peuple fe prégnoit avec du vermillon, & qu'ils mangeoient des finges, qui étoient res-communs dans leurs montagnes.

GYZIS, port de la Marmarique, felon Ptolos



# HAD

ÆM

HABAD, ville de la Palestine, selon Guillaume de Tyr, cité par Ortélius, the sau.

HABESSUS, ville de la Lycie, selon Pline, L. v, c. 27, qui dit que c'est l'ancien nom de la ville que l'on nommoit de son temps Antiphelos.

HABOR, CHABOR, on CHABORAS, fleuve célèbre dans la Méfopotamie. Il tombe dans l'Euphrate. Une partie des Ifraélites des dix tribus, fut transportée sur le Habor. Ezéchiel a intitulé ses prophéties de dessus le Chaboras, qui est le même que le Habor.

HACHILA, montagne de la Paleitine, où David fe refugia lorfque Saiù le perfècutoit, & que les habitans de Ziph offrirent au roi de lui livrer. Reg. L. 1, c. 23, v. 19.

HACOC, ou HUCAC, ville de la Palestine, dans la tribu d'Afer, paral. L. 1, c. 6, v. 75. Dans Josué, elle est mise dans la tribu de Nephrali. HACOTENA, ou HACOTINA, ville d'Asse,

HACOTENA, ou HACOTINA, ville d'Afie, à cinquante milles de Samofate, en venant de Satalic, felon Antonin, itinés.

HACTARE, ville de l'Espagne, dans la Bétique, à trente-deux mille pas d'Acci, en venant de Castulon, selon Antonin, itané. HADADREMMON, ou ADADREMMON, ville

de la Palestine.

HADASSA, ville de la Judée, dans la tribu de

Juda, felon le livre de José, c. r.

HADID, ville de la Judée, dans la tribu de
Benjamin, Elle fut une des premières que les Ifraèlites habitèrent au retour de la capitvité, comme on le voit au premier livre des Paralipomènes, c. 4, v. 14.

HADRA, fleuve de l'Italie, qui paffoit audeffous de Cremona, felon Cluvier. HADRANTE, ville d'Italie, dans la Vénétie.

HADRIA (Ain), valle d'Italie, fittuée fur une colline, à quelque diffance de la mer, chez les P-tatuii. Selon Juffin (L, xx, c, t), Anténor avoir fondé une ville de ce nom , laquelle avoir doinné fon nom à la mer appelée de fon temps Adriantique, & aujourd'hui goffe dr Funif. Quelques aureurs ont crit devoir rapporter ce pafigge à la ville dont et crit devoir rapporter ce pafigge à la ville dont et fondée na Denvy Le Tyrun i. & vérirablement

eté fondée par Denys le Tyran; & vérirablement Dubdore (L. xr.), attribue à ce prince l'etablifement de quelques villes fur cette côte pour s'arjuerce un palisge en Epire. Cliviere (Iud., aux.) pense qu'elle devoit fon commencement aux Eurgis. Elle devin colonie romaine lorsque les Romains garnirent de peuples ce côte de l'Italie pour se décende de l'approche d'Annibal, fous le confulat de P. Cornélius Rufinus & de Curius Dentatus, l'an 463.

HADRIA COLONIA, on ATRIA (Athia). Cere ville, funde (in the Turnus on Hallman (le Tarturo), paroit avoir donné fon nom au golfe Athia inque, donn elle citoir pue loignete, for lie feur elle fit, pendant long-temps, un commerce configure, on the citoir pue loignete, for the feur elle fit, pendant long-temps, un commerce configure, en elle citoir elle fit, pendant long-temps and corner elle fit, en elle citoir elle fit, en elle citoir e

P. Cornélius Rufinus, l'an de Rome 463. HADRIANUM, ville d'Italie, fur la Foffa Carbonaria.

HADRIATICUM MARE. C'est le nom que les anciens donnoient au golfe de Venise actuel. On n'est pas d'accord sur laquelle des deux villes d'Adria lui venoit ce nom.

HADROGA, ville épiscopale, selon la notice du partiarchat de Jérusalem, dans le recueil de Schelstrare, tom. 11, pag. 741. Elle étoit vers la Palestine.

HÆMI-MONS & HÆMMONTUS, contrêc de Thrace, ainfi nomme à capt de un mont Hæmus, HÆMON, petite tivière de Gréce, dans la Béotie. Elle fe piete dans le Céphife, auprès de la ville de Chéronte. Plutarque, in Demofile. & Tef, croit qu'elle avoit été autrefois nommée Trivière Tarrasson dans la Béotie, & il la fair couler à Cliffs & A Tranagra.

HÆMONIÆ, ville d'Arcadie. Elle étoit déjà presque réduite à rien du temps de Pausanias, L. 1711, c. 44, & il n'en restoit plus qu'un village de ce nom. Elle avoit été sondée par Hæmon, fils de Lycaon.

HÆMONIUS FONS, auprès du mont Offa. Elle prenoit ce nom de la Thessalie, qui a aussi été nommée Hamonie, ou Æmonie.

HÆMUS MONS. Ce nom a été donné, non pas à une montagne particulière, mais à une chaîne de montagnes qui féparoit au nord la

<sup>(1)</sup> Ce que dit Juftin peut s'entendre auffi de l'autre ville d'Hadria , firmée dans le pays des Prausii.

Thrace de la Mocsie inférieure. Elle s'étendoit depuis le mont Scomius à l'ouest, où se trouvoit la source du Scymon, jusqu'à la mer Noire, où étoit un promontoire nommé Hami Extrema: les anciens discient qu'Arithée, fils d'Apollon, y avoir fait aursfois si demeure.

En parlant des montagnes sur lesquelles on respiroit la fraicheur à l'ombre des forèts, Virgile dit :

Sistat, & ing:nei ramorum protegat umbra!

HÆSTÆ. Caffiodore, variat. 5, nomme ainfi des peuples fur les bords de l'Océan, d'où l'on

apportoit l'ambre.

HESUSA, rivière. Des différens passages qui
ont rapport à ce nom, il paroit résulter que la
rivière Hasus, en supposant même que ce soit
bien là son nom, étoit dans l'Epire, vers Apol-

lonie. (Voyer la Martinière).

HAFA, lieu de la Sardaigne, felon quelques exemplaires d'Antonin, itinér. D'autres portent

Nafa.

HAGIA, ville dans le voifinage de la Carie, felon Porphyrogénère, cité par Ortélius.

HAGNO, fontaine du mont Lycée, en Arcadie, felon Pausanias, L. VIII, c. 38, qui dit que les Arcadiens y avoient recours dans les temps de fechereffe.

HAI, ville royale de la Judée, dans la tribu de Benjamin. Josue rapporte, c. 7 & 8, qu'il la prit, la

Josée rapporte, c. 7 & 8, qu'il la prit, la hrûla, fit mettre tous ses habitans à mort, & fit pendre leur roi. Elle fut vraisemblablement rebâtie, car il en est

fair mention dans les livres d'Esdras.

HAIA, ville de la petite Arménie, selon quel-

ques exemplaires d'Antonin, sur la route de Céfarée à Satala, à vinge six mille pas de cette dernière. Pline, L. VI, e. 10, dit A(2. HALE EXONIDES & HALE ARAPHENIDES, Ces deux villes d'Hale teojent dans l'Attique, &

appartenantes chacune à des tribus différentes, comme on le voit par les noms de ces tribus joints au nom d'Hala; l'une étoit peu éloignée d'Athênes, fur le golfe Saconique; l'autre vers Marathon.

N. B. Il me femble que les différentes villes qui ont porté ce nom étoient près de la mer ou de quelques marais falans. Cette origine feroit au refte affez naturelle: Ans & Anse, en grec, fignifient du fel.

"HALM, lieu peu éloigné de Mafes, felon Etienne le géographe; ne pourroir-on pas croire que eet aiteur ou ses copites ont alérté le nom d'Halla ou d'Halle, qui, selon Thucydide ou Pausanias, devoir être dans l'Argolide, près de Mafes?

HALE, petite ville de Grèce, dans la Béorie.

Plutarque en falt mention dans la vie de Sylls. Ortélius, the fair. Elle devoir être prés de la Locride: Paufanias en parte. Ceft, e em fennbe, la ville que M. d'Anville a mife en Locride fous le nom d'Halet.

HALÆ, ville de Cilicie, sclon Etienne le géographe. Elle donnoit le nom d'Alessa Ager à une

HAJALON, lieu de la Palessine, selon Josué; c. 19, judic, 1, v. 35. Certe ville étoit dans le partage de la tribu de Dan, & qui sut mise à

part pour les Lévites.

HALALENUS, rivière de l'île d'Albion, felon
Ptolemée, L. 11, c. 3. Quelques exemplaires portent

Alamius,
HALALE, village d'Afie, au pied du mont
Taurus, Jules Capitolin, hift. August du que Faustine,
femme de Marc-Auréle, mourut en cet endroit,
& qu'ensuite l'empereur y envoya une colonie,
HALANI, peuple voisin des Perfes, selon

semme de Marc-Aurele, montrat en cet entroit, & qu'enfuit l'empereur y envoya une colonie, HALANI, peuple voitin des Perfes, felon Ammien Marcellin, L. Axxx. Ce font les Alains, peuple (cythe, qui étoient fort répandus en ce temps-là. HALCYONE, ville de Grèce, dans la Locride,

HALCYONE, ville de Grèce, dans la Locride, fur le golfe Maliaque, felon Pline, L. IF, e. C. HALCYONE, montagne de Grèce, dans la Macèdiene, dans le voifinage du golfe Therméen, felon Pline, L. IF, e. 10.

HALCYONIÆ INSULÆ. Quelques auteurs ont admis, à tort, des lles de ce nom. (Voyet la Martinière).

HALE, lieu voifin d'Argos, felon Etienne le géographe. Berkélius croit que ce nom ne doit pas être différent d'Hala. (Voyr, l'édition de ce favant, p. 89).

HALES, rivière de l'Asse mineure, prés de Colophone; c'est la rivière la plus froide de l'Ionie, selon Pausanias, L. VII.c. 5, & L. VIII.c. 29. Pline, L. V. c. 29, la nomme Halesur.

HALES, lieu maritime de Gréce, dans l'Artique, où Timon le myfanthrope fut enterré, felon Plutarque, n' Antonio. N'est-ce pas le même lieu qu'Hala?

HALESA & HALESINA, lieu de la Sicile, nommé auffi Aleja. Cette différence vient de ce que quelques auteurs ont écrit ce mot en grec avec un esprit rude, & d'autres sans cet accent. On a dit auffi Halesa. (1979, ALESA).

On a dit auffi. Halasa. (Voyer ALESA). HALESIE, ou ALESIE, village de Grèce, su Péloponnèse, dans la Laconie, entre Thérapne, ville, & le mont Taygère, selon Pausanias,

L. III., c. 20.

HALESIUS & ALESUS, montagne de Grèce, 2u
Péloponnéle, dans l'Arcadie, il étoit fur la route
de Mantinée à Tegée. Elle y avoit fur cette monragne un bois contacré à la déeffe Cérés. Paufanias, L. VIII., c. 10.

HALESIUS, ou ALESIUS, ville de l'Elide, felon Etienne le géographe,

L 2

HALESIUS, ou ALESIUS, lieu d'Epire, où l'on afticit beaucoup de (el, (elon le même auteur. HALETES, rivière d'Italie, dans la Lucanie. Cicèron, famil, L. 1712, epift, 20, 64 attic. L. 275, 27ft, 77, ous apprend qu'elle coulois près de Velia, & il l'appelle Nobilem amonn. Cett la même rivière que le Hales, Helete ou l'Ebet de Strabon, & l'Elea

HALEUS, nom d'une rivière, selon Théocrite, dans sa septième idylle. Vinsemius, son interprète, croit que c'est une rivière de l'île de Co.

HALEX, rivière de la Grande-Grèce, à fon extrémité la plus méridionale, au pays des Brutiens. Elle coule, (elon Strabon, L. xv1, dans une vallée profonde,

HALHUL, ville de la Palestine, dans la tribu de Juda, selon le livre de Josué, s. 15, v. 58. HALIA, ville du Péloponnése, dans l'Arcadie, selon Pausanias, L. 1711, s. 27. Il la met dans le

nombre de celles qui formètent la colonie de Mégalopolis.

HALIA, ville maritime du Péloponnèle, dans l'Argie, felon Thucydide, L. 1, 11 & 17. Je erois que c'ell la même qui est nommée Halie ou Halia par Etienne. de Bylance 2, peut-être même est

celle qui est nommée Halice par Paulanias. HALIACMON, rivière de Macédoine. Voiei ce que dit Herodote (L. VI, c. 207), en parlant de c fleuve lors du paffage de l'armée des Perfes en Europe : « Xerxès fit camper fon armée à » Therme (Theffalonique). Eile oecupoit tout . le terrein le long de la mer, depuis la Mygdonie » jusqu'au Lydias & à l'Habacmon, qui, venant » à mêter leurs eaux dans le même lit, servent » de bornes à la Bouiéside & à la Macédoine ». Il fembleroit done, d'après ce passage, que l'Haliacmon ne se rend pas à la mer, ou du moins. qu'il ne s'y rend qu'après avoir mèlé fes eaux avec le Lydias. Cependant, comme l'abréviateur de Strabon dit positivement & Α'λιάκμον ποτάμος esw, expansar sie Tor Sepunier non Tor. u Le Beuve » Haliacmon se jetant dans le golse Thermaique »: Prolemée est de même sentiment, puifqu'il diftingue l'embouchure de l'Haliacmon de l'embouchure du Lydias. On peut voir dans la note 156 sur le paragraphe 127 du septième Liv. d'Hérodote (1), ee que pensoit M. l'abbé Bérenger à ce fujet; & vol. P11, p. 164, dans la giog. ee que M. Lareher pensoit lui même.

Je ne fais fi M. d'Anville a en des connoiffances affee exales du local aduel pour fe déterminer dans le cours qu'il donne à l'Halucmon. Selon fa carre, ce fieuve commençoir au mont Tomerur, fur les frontières de la Macédoine & de l'Illyrie, où le Tomanus au nord, & le Culius su fud, forment un angle, dont le fommet eft à l'oueft. L'Elymio-tide vétendoir parite en llyrie, & partie en Macédoir é vétendoir parite en llyrie, & partie en Macédoir vieux doir parite en llyrie, & partie en Macédoir vieux doir parite en llyrie, & partie en Macédoir vieux doir parite en llyrie, & partie en Macédoir vieux doir parite en llyrie, & partie en Macédoir vieux doir parite en llyrie, & partie en Macédoir vieux doir parite en llyrie, & partie en Macédoir vieux doir parite en llyrie y parite en Macédoir vieux de l'authorité de l'authorité

doine. L'Haliacmon commençant à l'angle formé par les montagnes que je viens de nommer, couloit à l'eft, recevoit les eaux du Begoritis Palus, puis s'allois rendre dans la mer, un peu au sud de Pydna.

HALIACTER, lieu où les Siciliens s'affembloient, felon Héfychius.

HALIARTUS, ville du Péloponnèse, dans l'intérieur de la Messènie, selon Ptolemès.

ter de ca notemen, est de la Bonie, qui cion finate le Bonie, qui cion finate de la Bonie, qui cion finate le Bonie, qui cion se la Bonie de Lindre. Paulainai, rouite, L. 1xx, c. 27, dit que fon y yvoque plufaura temples qui cionet rea ruinea. Les habitants de cette ville avoiente, près du mont Til-baltants de cette ville avoiente, près de mont Til-baltants de cette ville avoiente, près de la Bonie de la Bonie

HALICA, ou HALICE, lieu de l'Argie, felon Paufanias, L. 11, c. 36. Il n'étoit pas loin de Mafes, du côté d'Hermione. Elle étoit déferte au temps de

HALICARNASSUS, ville de l'Afie mineure, dans la Carie. Elle étoit fituée fur une baie, à l'entrée & fur le côté nord-ouest du golfe Ceramicus, vis-à-vis & au nord-est de l'île de Cos vers le 36 deg. 55 min. de lait.

Cette ville devoit sa sondation à une colonie de Doriens, conduits par Anthès. Stabon dit qu'elle su d'abord appelée Zephyra ou Zephyria, se que la contrée prit celai de Doride, du nom de les nouveaux possessers.

La ville d'Halkamaffe conferva long-temps fa liberté: Créfas, roi de Lydie, flut le premire qui en triompha; désponillère par Cyrus, les colonics greques furen aligiuries à des tyrans particuliers que leur donnoient les Perfes. Ce fut fous le règne que leur donnoient les Perfes. Ce fut fous le règne que leur donnoient les Perfes. Ce fut fous le règne s'exila volontairement; mais au retour de fes voyage, il remar dans Halkarmaffe, de fut infepirer au peuple le courage de chaffer fon tyran. Ses concitovens payèrent fes fevrieses par l'exil.

Otontobale eut în gloire de rétisfer aux armes d'Alexandre. Pendam les guerres pour le partage de son empire, Halicarnasile, après avoir appartenu à Aniigone, passa au pouvoir de Lagides; mais elle profina de la guerre d'Antiochus pour recouver sa laberté, que les Romains sui conservérent dans leur traite à que Philippe.

Vittuve compare la forme de c'ette ville à celle d'un thèaire; fur la parie droite du port, prês de la fontaine de Saloucie, éroit nn temple dédié à Vénus & à Mercure; fur la gauche étoit le palais bâil par Maidole; ces monumens formoient deux ciadeiles qui réfiférent long-temps aux efforts d'Alexandue. La ville étoit entourée d'aune mu-

<sup>(1)</sup> Traduction de M. Larcher, T. r.

HAL raille fortifiée d'un grand nombre de tours. Vitruve parle d'un temple de Mars qui étoit dans cette ville, & que Mausole avoit sait construire; on y voyoit une flatue colossale du dieu, faite par Télocharès. Ceste flatue s'appeloit Acrolishes. C'est au milieu de l'esplanade de cette ville que fut élevé ce maufolée & ses magnifiques ouvrages, qui le sont mettre au nombre des sept merveilles du monde.

A ce court expose, je vais joindre ce que M. Larcher dit de cette ville dans son excellente géographie d'Hérodote.

« Cette ville étoit située vers la pointe de golfe Céramique, au nord de l'ifthme de la péninfule de Cnidie. Elle avoit un port, d'excellentes fortifica-tions & de grandes richeffes. Le lieu où elle étoit fituée fe nomme aujourd'hui Tabia, felon quelques géographes; & Bondron, felon d'autres.

» La ville d'Halicarnasse étoit la capitale de la Carie; & les rois y faisoient ordinairement leur résidence. Cétoit autresois une des six villes de l'Hexapole des Doriens, du nombre desquelles elle fut exclue (1).

» Du temps de l'expédition des Perfes contre la Grèce, les états d'Artémife, reine d'Halicarnasse, étoient rensermés dans des bornes sort étroites : Halicarnaffe, les îles de Cos, de Nifyros & Calydnes, faifoient tout fon royaume; & il s'en falloit de beaucoup qu'Halicarnaffe, dans ce tempslà, fût parvenue à ce haut degré de grandeur & de magnificence où les rois de Carie la portèrent depuis.

» Hécatomnus, roi de Carie, que l'on croit avoir fuccédé immédiatement à Lygdamis, faifoir fa réfidence à Mylaffus, qui étoit alors la capitale de la Carie. Mausole, son successeur immédias, & le plus puissant des rois qui , jusqu'alors , sussent monté sur le trône de Carie, établit sa résidence à Halicarnaffe. Il n'v avoir guère de villes dans fes étars qui égalaffent certe ancienne capitale.

» Bientôt clie les surpassa toutes par la magnificence des palais & divers monumens publics. dont Maufole prit fein de l'embellir ; il y transféra auffr de nouveaux habitans. Malgré cet accroiffement & ces embelliffemens, la ville de Mylasses avoit encore le nom de Capitale, Manfole étoit continuellement occupé du foin de remplir fes coffres : il ne négligeoit aucun des expédiens qui pouvoient lui procurer de l'argent : iln'étoit point de moyens d'extorsions qu'il n'ima-

» Il ne fe contentolt pas de demander par luimême, ses ministres le servoient à cet égard au gré de ses desirs. Ce sut ainsi qu'il devine le prince de son siècle le plus opulent; & Maxime de Tyr-(differt. 35), ne fait aucune difficulté de mettre fes richesses en parallèle avec celles de Crésus. Il confacra une partie de fes tréfors à la conftruction de ces superhes édifices, dont on trouve-

la description dans Vitruve.

» En la ville d'Halicarnasse, dit cet auteur, le palais du puissant roi Mausole a des murailles de briques, quoiqu'il foit par-tout orné de marbre de Proconnèle: & l'on voit encore aujourd'hui fes murailles fort belles & fort entières , convertes d'un enduit si poli , qu'il ressemble à du verre. Cependane on ne peut pas dire que ce roi n'ait eu lo moyen de faire des murailles d'une matière plus riche. lui qui étoit si puissant & qui commandoit à toute la Carie. On ne peut pas dire que ce foit faure de connoiffance de la belle archirecture, fi on considere les bâtimens qu'il a faits. Car ce roi , quoiqu'il filt ne à Mylatles, se résolut d'aller demeurer à Halicarnasse, voyant que c'étoit une place d'une affierre fort avantageule & très-considerable pour le commerce, ayant un fort bon port. Ce lieu étoit courbé en sorme de théâtre. Il en deftina le bord qui approchoit du port, pous faire la place publique. Au milieu de la pente de cente colline, il fit une grande & large rue, où depuis fut bâri cet excellent ouvrage que l'on nomme maufolie, & qui est l'une des sept merveilles du monde. Au haut de château qui étois: au milieu de la ville, il édifia le temple de Mars. où étoit une statue colossale nommée Acrolishos , . qui fut faite par l'excellent ouvrier Télocharès, &, comme queliques-uns estiment, par Timothée. En la pointe étroite de la colline, il bâtit le temple de Venus & de Mercure, auprès de la fontaine de Salmacis, que l'on dit rendre malade d'amous ceux qui boivent de for eau... De même qu'au côté il y a le temple de Venus & la fontaine dont nous avons parle; il a auffi à l'autre coin. qui est à gauche, le palais que le roi avoit disposé comme il avoit jugé à propos. Ce palais est dispose enforte qu'il a vue vers la droite sur la place publique & fur le port, & généralement fur tous les remparts de la ville. Le roi fenl, de fon palais, peut donner les ordres aux foldats & aux matelots, fans que l'on en fache rien,

» La plupart de ces monumens, qui subsissoiene encore du temps de Pline, montrent jufqu'à quel degré Maufole avoir porté la magnificence. Cependant, ce prince ne se fie pas tant d'honneur par ses superbes édifices, que par la bonté avec laquelle il reçut les favans qui se retirèrent à sa

<sup>(1)</sup> Voici à quelle occasion. Selon Hérodote, L. 1, c: 144, une partie des Doriens d'Afie formant une lique de fix villes, appelee Hexapole, avoient bâti en eommun un temple nomme Triopicum Templam. On y confervoit, comme dans quelques autres temples, les trépieds d'airain adjuges au vainqueur des jeux qui s'y eélébroient en l'honneur d'Apollon Triopien : ils étoient confacrés au dieu , & il étois defendu-de les emporter. Un habitant d'Halicarnaille, nommé Agaficlès, ayant obtenu le prix a ces jeux, emporta le trépied dans sa maison & l'y suspendit. En punision de ee prétendu crime, les cinq autres villes exclurent Hairarnesse de leur affociation. Foye, Dones , T. 2 , p. 600.

A râtmife fa feutr & fa femme, Jui fuecida; & liviea su faul doff minmortalife fe fa resperse & la mêmoire de Massille, celle fit jeter les fondemens de ce figuebre tombeau, qui, du nom de Massille, fat appelê massilder: miss telle ne jouit par de les tour conduit à la perfection. Idities seur probablement la gloire de l'achvert. Ce monument, une des fept meveilles du monte, saidit le plus bel ornemen d'halterardic; le benomen de se fept meveilles du monte, saidit le plus bel ornemen d'halterardic; le communent, une des fept meveilles qui monte, la listifia qui note a federe, se l'hies e a donné une décripion, dont la vérité ne fauroit erre concréte (1).

n Halicarnaffe, célèbre par ce palais, les beaux édifices. & le tombeau de Maulole, l'eft encore plus pour avoir donne la naiffance à deux célèbres historiens, Hérodore, le pére de l'histoire, & Denys, qui a donné les antiquités romaines. La valle, fes magnifiques bámens, le maufolée ne tubfiftent plus, au lieu que l'histoire d'Hérodore & celle de Denys d'Halicarnaffe fubfiftent encore:

celle ci en partiel; celle là toute entière, &c. n. HALICE, ville de l'Argolide. Poyre HALICA. HALICUS, montagne & contrée de la Cilicie, felon Etienne le géographe.

HALICYÆ, ville de Sicile, felon Erienne le geographe, entre Lilybée & Entella. Thucydide, L. v.t., la nomme Halice.

HALICYENSES, habitans de la ville d'Halicya, en Sicile, selon Cicèron, in Vert. & Pline, L. 111, c. 8.

(t) Voici le passage de Pline (L. xxxr, c. 4), traduit par M. le comte da Caylus, mémoire de listérature, T. xxrs, p. 24, dans lequel on peur voir plusieurs dessins de ce monument selon cet academicien.

« Sopus est dans le même temps pour riveau, se propie est dans le même temps pour riveau, prombe de Reveduest, la les que par le fape par de fine con est, position imployance même con est, position propie est est facilient par le face mourt la évaluent amoie de la cest facilient objeniment par le constant par le cons

# HAL

HALIMUSII, village de Gréce, dans l'Attique, selon Strabon, & Piutarque, dans la vie de Cimon.

HALIPEDO, lieu de l'Artique, près du Pyrée. Xénophon en parle vers la fin du second livre de son histoire des Grecs.

HALITHÆA, fontaine de l'Asse mineure, dans le territoire d'Ephèse, selon Pausanias, L. VII,

HALIUSA, ile du golfe Hermionique, avec un port fort commode, entre le promontoire de Scylleum & de Bucephalium.

HAL!X, ville d'Asse, dans la Cilicie, selon Pline, L. r, c. 27.

HALLIN, peuple ancien de la Scandinavie,

felon Jornandes, de reb. get. c. 3.

HALLUOS. La Martinière dit que Paufanias nome ainfi une fontaine de la Meffènie. Je ne m'en rappelle pas; en tout cas, il faudroit écrire Hallyos, car le grec eft, felon lui, ANNOS.

HALMATIA. Athènée, L. 1x, c. 2, nomme ainsi un lieu, où il dit que les raves naissent sans culture.

HALMITES TAURICA, lieu de la Chersonnése taurique, sur le Pont-Euxin, selon Arrien,

HALMONS, nom d'un village de la Béorie, qui étoit finté à douze flades de la petite ville de Copes, felon Paufanias, L. 1x, kouic, e. 24. HALMYRIDES, lieu de l'Attique, au bord de la mer : c'eft où l'on jetoit les cadavres, & une efféce de voirie.

HALMYRIS, lac que forme le Danube, dans la Scythie, au-deffus d'Îftropolis, à peu de difrance de la feconde embouchure, felon Pline, L. IP, c. 12, qui lui donne foixante-trois mille pas de tour. Il y avoit tout auprès une ville de même nom.

HALMYRIS, ville de Scythie. Elle étoit épifcopale, felon la notice de Hiéroclés. Philoflorge, L. x, c. 6, dit qu'Eunomius, chef des Ariens, fut exilé à Halmyris, lieu de la Myfie, fur l'Îfer. Nicéphore Califle dit la même chofe.

l'Ister. Nicephore Caliste dit la même chose, HALMYRUS, lieu vers la Thessalie, ou vers Larisse, selon Niceras, Ortélius, thesaur,

HALONÆ, ville de l'Afie mineure, près du Meandre, felon Nicétas. Ortélius, thefaur.

HALONESUS, petite île d'Afie, fur la eôte de l'Ionie, selon Etienne de Bysance. HALONNESI, îles de la mer Rouge, devant la

Trogloditique, selon Pline, L. v1, c. 29. HALONNESUS, lle sort petite de la mer Egée. M. d'Anville la place à l'est de Sciashus, quoiqu'il semble par Pline qu'elle pourroit bien avoir été

Elle fut, dit Erienne de Byfance, un fujet de guerre entre Philippe, roi de Macédoine, & les Athéniens. C'est que le roi de Macédoine prenoit ombrage de la trop grande puissance des Athéniens sur mer.

HAL HALORIUM, lieu du Péloponnèse, selon Strabon , L. viit , p. 350. Il étoit dans l'Elée ; il y avoit un temple de Diane , surnommée Elienne , dont la prêtrife dépendoit des Arcadiens.

HALUNS, ville de l'Arcadie, près du fleuve Ladon, au sud-ouest de Nasos & au sud-est de

Trophas.

Elle n'offroit plus que des ruines au temps de Paufanias. Affez près de son emplacement étoit un temple d'Esculape

Près de cette ville, en descendant vers le Ladon, on trouvoit un lieu que Paufanias appelle Thaliades; puis un temple de Cérès Eleufine, où se voyoient des statues en marbre, & bien plus hautes que nature, de Cérès, de Proserpine & de Bacehus.

HALUNTIUM, ou ALUNTIUM, ville de Sicile, felon Denys d'Halicarnaffe , L. z. Ciceron , Verr. de fignis, c. 23, fait mention d'Archagathus, cisoyen d'Halunium, & nous apprend que cette ville étoit fituée fur une hanteur, dont l'accès étoit difficile. Prolemée, L. III, c. 4, la met fur la côte occidentale, affez près de l'embouchure du Chydas, au bord de la mer.

HALUS (Galoula), ville de l'Afie, fur la rive droite de la rivière Delas, près & au nord de la ville d'Apollonia,

C'étoit un lieu de la Chalonitide.

HALUS, ville d'Asie, sous la domination des Parthes, selon Tacite, annal. L. VI, c. 41.

HALUS, ALUS, ou ALLUS, lieu de la Palestine. Elle est placée par les notices dans la troisième Palestine; & par Ptolemée, entre les villes de

HALUSIUM, lieu de Grêce, dans l'Epire, felon Eustathe, sur le second livre de l'Iliade, Ortelius , thefaur,

HALYCIÆ, ou HALYCIES (Salème), ville de la Sicile, à l'onest d'Entella, & très-pres de Lillybée. On en sait peu de chose.

HALYCIDON, port de mer, dans les Gaules, selon que ques éditions de Pomponius Méla. On le nommoit aussi Lacydon,

HALYCUS, rivière de Sicile, selon Diodore, L. XVI, qui écrit aussi Alycos, L. F , c. 23 & 24. Il y avoir en Sicile deux rivières de ce nom, & toutes les deux avoient leurs embouchtres fur la côte méridionale.

HALYDIENSES, peuple de l'Asie mineure,

dans la Carie. Quelques manuscrits de Pline, L. v.

c. 29, portent Alidienfes. HALYS. Selon Hérodote, ce fleuve coule du fud, passe entre le pays des Syriens, c'est-à-dire. des Leuco-Syriens ou Cappadociens, & eclui des Paphlagoniens, & se jette au nord dans le Pont-Euxin. M. Lareher remarque avec raifon fur eet endroit de l'historieu grec , que les sentimens sont parragés sur le cours de ce fleuve. Arrien (peripl., Ponti-Euxi , p. 16) présend qu'il ne coule pas du midi , mais du levant. En prenant ce point pour le levant d'hiver, M. Larcher dit : " cela rapproche cet By-

» teur d'Hérodote : & c'est le sentiment de M. Wes-» feling ». Mais cette distinction est inutile. Il y avoit un double Halys. L'un prenoit sa source au midi. vers la chaine du Taurus, & près du mont Athar; l'autre à l'est, à la chaine du mont Paryadres, près de la netite Arménie. Cependant, ces deux fources se trouvoient dans l'étendue du pays qui porta le nom de Cappadoce. Ils se réunissoient à l'ouest, fur les frontières de ce pays & de la Phrygie, un peu avant d'entrer en Galatie, puis ne formant qu'un fleuve, l'Halys alloit, en se perdant, se jeter dans le Pont-Euxin, servant, vers son embouchuse de limites entre le Pont-Euxin à l'eft, & la Paphlagonie à l'ouest, Il est probable qu'Hetodote parloit du premier Halys, & qu'Arrien parloit du fecond.

HALYZEA, ville de Grèce, dans l'Acarnanie, selon Pline , L. IV, c. 1. On trouve ce nom écrit Alyzia & Alyzea, Strabon , L. x , dit qu'elle étoit en deçà de Leucade, en allant de Patras vers l'Italie, à quinze flades de la mer. Cicéron, dans une épitre à Tiron, L. XVI, ép. 2, la met à cent vingt stades en-deçà de Leucade : Ptolemée lui donne la même polition. Etienne le géographe la met dans l'Acarnanie.

HALYZONES, Strabon & quelques autres auteurs grecs parlent de ce peuple, qui devoit être seythe d'origine. Homère les nomme. On écrit leur nom avec une H. lorfque l'on trouve en gree l'efprit rude; mais on le tronve auffi avec l'esprit doux, & alors on met un A. Herodote dit Alazones, (Voyer

ce mot). HAM, HEM, on CHAM, pays des Zuzims, dont il est patlé dans la Génése, c. 14, v. 5. HAMA, montagne de Grèce, dans la Laconie. près du bourg de Las, felon Pausanias, L. 111,

HAMA, ville d'Asie, dans la Syrie. HAMÆ, ville ou bourg d'Italie, dans la Campanie, à trois milles de Cumes, selon Tite-Live, L. XXIII, c. 25. Les habitans de la Campanie v avoient un facrifice règlé qui se faisoit la muit,

HAMAÆICI, peuple scythe, que Strabon (L. 11, p. 126), indique pres du Boryfthène & du Tanais.

& cette fete duroit trois jours.

HAMAXIA, bourgade maritime d'Asie, dans la Cilicie. Strabon , L. xIV , p. 669, dit qu'elle eft fur une colline, avec un port où l'on transporte du bois à batir les vaisseaux. C'est la même que l'Amaxie d'Exienne le géographe.

HAMAXITIA, territoire de la ville d'Hamaxitus, (Voyer ce mot).

HAMAXITUS, perite ville d'Afie, apparte-nant à la Troade, fur la côte à l'oueft, au fuit de Sminthium. Le territoire de certe ville étoit nomme Hamaxitia. Un peu au fud de la ville étoit la saline de Tragesaion, où le sel se sormoie par l'évaporation des eaux. Les habitans de la Troade avoient la liberté d'y en prendre icion leurs befoins. On raconte que Lifimaque ayant mis un droit sur ce sel, le lac n'en sournit plus; & que le sel reparut des que l'impôt sut levé. Si ce fait est arrivé, il saut lui chercher une autre cause que celle d'un miracle, qui feroit contraire à l'ordre de la nature. Les dieux des Mysiens n'étoient pas affez puissans.

Hamaxitus fut le premier établissement des Teneri, amenés de l'ile de Crète par Callinus, poère élégiaque. On prétend que l'oracle leur avoit commande de s'arrêter la où ils seroient arraqués par les habitans : & qu'une multitude de rats. à leur arrivée, avant pendant la nuit roppe leurs

bagages, ils les regardèrent comme les ennemis annoncés par l'oracle. Ce furent eux qui donnèrent à la montagne le nom d'Ida, en memoire de la montagne de même nom en Crète.

HAMAXOBII, peuple de la Sarmatie, auprès des Palus-Méorides. Pomponius Méla , L. 11 , c. 1, dit que les Agathyrses & Sauromates étolent nommes Hamaxobii, parce que, au lieu de maifons, ils se servoient de hutes, portées sur des

11-me peroit clair que ce peuple portoit un autre nom; mais que les Grecs, qui, pour défigner les chilosophes indiens qui étoient mu, les avoient nommes Gymnofophifles; nommerent, par une raifon Comblable, ce peuple fey the Hamaxobii, parce qu'ils wivoient dans des chariots. Ce mot est formé d'A pata & de finis, chariot, & la vie. Encore peuron observer que cette manière de placer leurs tentes fur des roues pour les rendre plus transportables, Ltoit commune à une grande partie des Scythes. HAMINEA. C'est une faute, corrigée dans la dernière édition de l'itinéraire d'Antonin. (Voyer

HAMIREI, peuple de l'Arabje heureuse, selon Pline , L. VI , c. 28

HAMMÆUM LITTUS, côte particulière de J'Arabie heureuse, sur la mer des Indes, selon Pline, L. v7, c. 28. Le promontoire Ammonium de Prolemée étoit dans ce canton.

HAMMANIENTES , peuple de l'ancienne Afrique, felon Pline , L. v , c. 5 , qui les met à douze journées de chemin des grandes Syrtes. vers le couchant.

HAMMODARA, ville de l'Ethiopie, fous l'Egypte, sclon Pline, L. VI, c. 29. HAMMONII, peuple de l'Arabie heureuse.

( Voyer AMMONTI HAMMONIS LACUS. Pline, L. 11, c. 103, dit que cet étang étoit froid le jour & chaud la

muit. Ce fait a befoin d'être examiné pour être HAMON, ou CHAMON, ville de la Palestine,

dans la tribu d'Afer, selon Josue, c. 19, v. 28, HAMON, OF HAMOTH-DOR, ville de la Judée. dans la tribu de Nephrali, felon le livre de Jofué. Elle sur donnée aux Lévites de cette tribu, qui étoient de la famille de Gerfon.

HAMOTH-DOR, ville de refuge de la Palestine, dans la tribu de Nephtali, selon Josué. c. 21, v. 32. La même que la précédente.

HAMPTAB, ville d'Afie, vers la Syrie & l'Euphrate, selon Guillaume de Tyr, cité par Or-

telins , thefaur. HANATHON, ville de la Judée, dans la tribu de Zabulon , selon le livre de Josué.

HANEAC, montagne de l'Inde, où croît le meilleur nard, au rapport de Sérapion, cité par Ortélius . thefaur.

HANUNEA, lieu de la Syrie, selon l'itinéraire, fur la route de Deliche à Seriane,

HAPHARAIM, ville de la Palestine, dans la tribu d'Iffachar , felon Josué , c. 19 , v. 19. Eusébe dit que, de son temps, il y avoit un lieu de ce

nom, à fix milles de Légion, vers le septentrion. HARAD, HAROD, ou ARAD, nom d'une fontaine de la Ralestine, dans le grand champ, au

pied du mont Gelboé. Judic. c. 7, v. 1. HARÆ (Yarecca), ville de la Syrie, dans la Palmyrène. Il en est fait mention dans la table théodossenne, Elle étoit située à l'est d'une chaine de montagnes, & presque au nord de Palmyre,

vers le 34° deg. 25 min. de lat. HARAN, ou CHARAN, ville de la Mésopotamie, la même que Charrha. Le premier de ces noms est oriental; l'autre est le nom grec. Ce n'est pas le seul exemple que l'on ait de la manière dont les Grecs rendoient dans leur langue l'aspiration gutturale des Oriennaux. C'est ainsi que nous, pour rendre l'aspiration du mot Han, nous difons Ean , qu'il faut mieux éerire Khan,

N. B. Ce mot est cerit par les Anglois Cawn. Mais c'est à tort que souvent, dans les journaux politiques, on nous parle des Cauna d'Afie : cette orthographe défigure tellement le mot, que le commun des lecteurs y a trache une autre idée. Cette négligence, vu son mauvais effet, me paroit inexcufable.

HARAX, rivière d'Asie, dans la Susiane, selon Ammien Marcellin , L. xxIII.

HARDAM, ville épiscopale de la Syrie, selon Guillaume de Tyr, cité par Ortélius. HARENE, forterelle de la Syrie, dans la Caffioride, à douze milles d'Antioche, felon Guillaume

de Tyr, cité par Ortélius. HARES, montagne de la Palestine, dans la tribu de Dan, où les Danites furent refferrés par

les Amorrheens, Judic. c. 1, v. 35.

HARETH, forêt de la Paleftine, où David fe retira fuyant la perscention de Saul. Reg. L. 1,

HARMA, ville de la Judée, dans la tribu de Juda, selon le livre de Josue. Cette ville sut enfuire comprife dans la tribu de Siméon.

C'ésoit une ville royale. HARMA, ville de la Béotie, peu éloignée de Témesse & de Mycalèse, sur le territoire de Tauagra. On n'a pas sa juste position. Elle étoit ruince

rainée an temps de Paufanias. Le nom de cette ville, qui, en grec, făgnise un cher, avoit fait eroire à fas labitans que c'étoit en ce lieu qu'Amphiraits, avec (fon cher, avoit eté en glouit dans la terre, malgre la préfentation des Thébains, qui montroitent alleurs l'endroit où s'étoit paffé cet événement, fans doute imaginaire & fabuleux. (Pauf, in brac, c. 19).

HARMA, ville de Grèce, dans l'Artique, près de Phylon, felon Etienne le géographe. Strabon

en fait austi mention, L. PII. HARMALA, ville d'Afie, sur le Méandre,

felon Nicetas, cité par Ortélius, thefaur. HARMASTIS, ville d'Asie, dans l'Ibérie, felon Pline.

HARMATELIA, ville des Indes. Diodore de Sicile, L. VII, c. 102, en parle, & dit que c'étoit la dernière ville des Brachmanes, & qu'Alexandre

HARMATOTROPHI, peuple de la Scythie; Pline, L. VI, c. 16, les nomme avec quantité d'autres peuples, an-delà de la Margiane.

d'aurres peunles, an-delà de la Margiane. HARMATUS, ville de l'Asse mineure, vis-àvis de Methyme, dans le continent, selon Thu-

cydide, L. FIII.

HARMENE, nom de l'un des ports de la ville
de Sinope, colonie de Milet, dans le Pont. On
voit, dans la retraite des Dix-mille, que les Grecs

y jenérent l'ancre, & que les habitans leur envoyèrent des préfens. Ce lieu étoit à une lieue & demie de la ville

de Sinope.

HARMI, peuple de la Germanie, selon Ptolemée, Goth. L. 11.

HARMOZUM PROMONTORIUM, promontoire du golfe Perfique, sur la côte de la Carmanie, à l'opposite de celui de Macéra, sur la côte de l'Arabie, selon le journal de navigation de Nearque.

HAROD, lieu de la Palestine.

HAROSETH, ville de la Judée, fitthée fur le Jouden, dans la tribu de Nephrali. Elle étoit appelée la ville des nations dans le livre des Juges, Harofeth étoit la demeure de Sifara, général de l'armée de Jabin, roi de Canaan, qui fur défait par Barach, au torrent de Cifon.

HARPACEIA. Garymède, dont la foble a fuir febandin de lupiter, ètoit, felon l'hidiner, fils de Pélops; ayant èté enlevé par Minos, felon quelques-uns, ou par Tentale, felon quelques autres, pour affouvir une patiton brusale & mond treutér, il fe jera dans un précipies. Le lieu où il avoit èté enlevé fut nommé Harpage. (Voyet Eutlathe, ju Mis.d., p. 1957).

Strabon met ce lieu fur les confins des territoires de Prispus & de Cyzique, HARPAGIA, ou HARPAGIUM, lieu de l'Asie mineure, aux environs de Cyzique, selon Etienne

le geographe over HARPAGEIA).

HARPAGION, ou HARPAGIUM. Thucydide nomme ainfi un lieu que l'on peut croire avoir été le même que l'Harpagie de Strabon, Les habitans de Chalcis donnoient le même nom à un lieu, où, de même, ils prétendoient que Ganymède avoir été enlevé dans leur ile.

HARPALYCIA, ville d'Afie, dans la Phrygie, felon Etienne de Byfance.

HARPASA, ville d'Afie, dans la Carie. Etienne de Byfance dit qu'elle tiroit son nom du fleuve Harpasius.

HARPASUS, fleuved Afie, dans la Carie Selon un passage du Liv. XV des rois de Carie par Apolonius, & cité dans le grand étymologicon, et chuve avoit d'abord porvè le nom de Daphia. Se con Pline, ce fleuve arrofoit les villes de Trallison & de Harpas a fur la carte de M. d'Avville, on voit Naspolis & Harpas : ceuse dernière étois près de l'embouchure du sleuve dans le Méandre.

HARPASUS, rivière d'Afic, entre le pays des Calybes & celui des Scythines. Xénophon (dans la retraite des Dix-mille ( $L.\, \nu \nu$ ), dit que les Grecs arrivérent sur les bords de ce fleuve, & qu'il avoir quatre plétines de large.

N. B. M. d'Anville indique bien aufii un fleuve Harpafur, mais on ne le reconnoit pas être celui dont parle Khonphon; pour s'en afturer, outre la lesture du texte, comparez la carte dont M. Larcher a accompagné fa traduction, avec la carte de M. d'Anville. (Partic viren. de l'emp. rom.).

HARPINNAS, nom d'une ville du Péloponnéfe, dans l'Ehéc. Elle étoit fituée fur le fleuve de même nom, fur la roune d'Olympie à Pué; mais elle étoit ruinée, & il ne reftoit plus que quelques autels au temps & felon Paulaniss, L. FI, voyage de l'Ehled, e. 31.

HARPLE, nom d'un lieu de la Laconte, qui s'étendoit depuis Derrhion jusqu'à la plaine, felon Pausanias. L. 111, Lacon. c. 20.

HARUDES (hi), peuple de la Germanie, qui s'établit dans les Gaules. Cluvier prétend qu'ils habitoient d'abord dans les parties qui répondens à la Franconie & au haut Palatinat. Au refle, Céfar en dit réts-peu de chofe.

HARPESSUS, ou ARPESSUS, rivière de Thrace. Elle se perd dans l'Hebre, selon Appien, civil. L. IV.

HARPINNA, ville du Péloponnèfe, dans l'Elide, felon Paufanis, L. vt, c. 21. Elle étoit au bord d'une riviere qui en prenoit le nom de Harpinnates. Elle ne fublifloit plus lorfque cet auteur écrivoit.
HARPINNATES, rivière de l'Elide, felon Pau-

fanias,
HARPIS, ville de la baffe Myfie, à l'une des
embouchures du Danube, felon Prolemée, L. 111.

HARPLIA, lieu du Piloponnèse, auprès de Derrhium, dans la Laconie, silon Pausanas. L. III., 6, 20.

HARPYA, bourg de l'Illyrie, auptès d'Enchélées, selon Etienne le géographe.

HARPYIA, ville de l'Illyrie. Les mythologues ont prizenda que Bao, cocher d'Amphitazias, y avoir demeurle après que fon père eu etc etplomit dans le fein de l'erre. Ceux qui fe cétifent à ce fieniment, y objectent que le cocher pèrir en même temps que le mairre. Aufi prècime qu'Elieane confond ici deux hommes de même qu'Elieane confond ici deux hommes de même

HASAR-SUAL, ou HASER-SUAL, ville de la Palefline, dans la tribu de Siméon. Ce nom peut figuifier la demeure du renard.

HASAR SUSIM, ou HASIR SUSIM, ville de la Paleffine, dans la tribu de Siméon. Paral. L. 1, c. 4, v. 21 Elle est nommée dans Jossé, c. 19, v. 5, Haser-Susse. Ce nom peut signifier la demeure du cheval.

du cheval.

HASEROTH, ville de l'Arabie pétrée, qui appartenoit aux Hévéens. Elle fut donnée depuis à la nibu de Juda.

HASSEMON, ville de la Judée, dans la tribu de Juda, felon le livre de Jossé.

HASSÍ. On avoit eru devoir rejeter ce nom des éduions de Piline, & le P. Hardouin le fupprime. Mais M. d'Anville trouvant, dans le diocéfe de Beauvais, un canton qui porte le noud'hair ou Her, il croit devoir admettre les Haffe entre Bellovasi & Litanobriga.

HASTA, ville de la Palettine, felon la notice

de l'empire, fell. 21.

HASTA, à l'ouest de Genus, ville de l'Italie,

dans la Ligurie. HASTA, sur le bord de la mer, au sud de

Rufella, ville de l'Italie, dans l'Etrurie. HATRA (Hauder), ville de l'Asse, dans la Mésoporamie, à quelque distance du Tigre, au nord-ouest de Bistha, vers le 34° deg. 45 min.

de latit. Cette ville étoit fituée sur une élévation, & avoit résissé aux arraques de Trajan & de Sévère,

qui y avoient perdu leurs armées. HATRENI, peuple d'Afie, dans la Mésoporamie. Ils habitoient la ville d'Hatra, selon Hérodien, L. 111.

HAVANA, ou HAVARIA, ville de la Palestine, felon la notice de l'empire, fett. 210

HAUSTISUS. Pline, L. Iv, c. 13, parlant de la Cherfonnéfe cimbrique, dit que le promontoire des Cimbres s'avançant dans la mer, fait une presqu'ile nommée Haustissus.

# ΗE

HEBAL (le mont), montagne de la Judée, dans la tribu d'Ephraim, au fud de la ville de Samarie.

Elle éton abfolument déferte, & Joiné, c. 8, v. 30, dit que c'est fur cette montagne que Dieu avoit dit que l'on prononceron les maledictions par la bouche des Lévites, contre ceux qui n'observeroient pas la loi.

HEBATA, ville d'Afie, dans la Mésopotamie; felon Pline, L. VI, c. 26.

HEBDOMECONTACOMETÆ. Pline, L. v1, c. 29, nomme ainsi un peuple de l'Ethiopie, sous l'Egypte.

HEBDOMUM, fauxbourg de Constantinople. Peut-être ce nom vient-il de ce qu'il étoit le septième fauxbourg: on le trouve rendu dans l'histoire mèlée par le nom de Septimum.

port, puisque c'eft de lui que nous tenons noire religion d'il a connoiliance de l'origine divine de l'homme. A raison de cette importance, je ticherai donc de donner une tiete un peu detendue des printiposes de la contra del la co

(1) Ifraclisa , Judai.

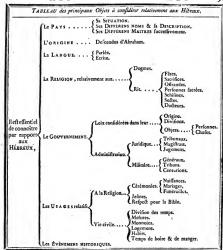

N. B. Ce qui va fuivre, par rapport aux Hôbreux, ne fera donc que le développement du tablean précèdent, lequel, au refle, peut fervir de modele, ou du moins à pen-prèt, pour les objets que l'on peut avoir befoin d'étudier par rapport à toute la nation dont on yeut avoir une connoillance un peu étende.

PAYS.

I. Avant les Hibreux. Le pays habité par les Hébreux étoit fitué en Afie, touchant presque à l'Arabie par le sud, & à la Méditerrante à l'ouest, il cét désigné dans l'écriture fainte par les distirens noms de Pays de Chanaan... Terre-Promife, Judee, Philipine. Cett sous ce dernier nom qui jen donneral la géographe, parce qu'il me paroit qu'il comprend plus d'etendue que les aures. Payer PALESTINA.

Les plus anciens habitans que l'on y connoific; ce sont ceux qui, dans l'écriture faince, sont appelés Chanarient ou Conarient. Ils descendoient de Chanan, sils de Cham.

N. B. Mais commu l'histoire des Höbreux; felon

les livres faints, est effentiellement liée avec l'hiftoire du commencement du monde, ou du moins avec la dispersion des premiers hommes, je donnerai à l'article des événemens historiques, un tableau de la postérité des patriarches depuis le

déluge jusqu'à celle d'Abraham. Au temps d'Abraham, ces Canancens étoient

divisés en onze peuples. 1º. Les Sidoniens : ils poffédoient les villes de SyJon, de Tyr & d'Acra, appelée depuis Ptole-

200-27 5 2º. Les Hétéens, poffedant les villes de Dor, d'Arphee, de Jejrael, de Madgeddo, de Galgal, de

3°. Les Jébusées, possédant les villes de Lachis, de Geth , d'Accaron , d'Aget , d'Afcalon , de Gaza ,

de Gerace & de Dabis. 4°. Les Amarrhéens , poffédant Rabba , Hefebon ,

Bofor & Ramoth-Galand. o. Les Gerléens, possèdant Damas, Machati, Geffur , Soba , Theman , Aftharoth , Adra,

6º. Les Hévéens , possédant Joufalem , Jiricho , Hai , Bethel , Gabaa , Labaa , Maceda , Beger.

7°. Les Araciens , possèdant Eschon , Madian , Petra. 8º. Les Siniens , poffédant Adama , Sodome , Go-

marrhe, Seboim, Segor (1) 9°. Les Aradiens possédoient les villes d'Arad,

d' Mebron , d'Odolla , d'Eglon. 10°. Les Samaréens, possédant Samarie, Taphna.

Therfa, Tanae. 11º. Les Amathéens , possédant Séméron , Cédès , Naphtali , Afor , Amath , Amalec , Boftra.

Lorsque les Ifraélites arrivèrent en ce pays avec le dessein de s'y établir, quelques - uns de ces peuples avoient disparu, on du moins étoient mêlés & confondus avec quelques autres. On n'y comproit plus que sept nations ; favoir , les Sidoniens , les Amorrheens, les Phéréféens (2), les Hévéens, les Hetens , les Jebufeens & les Gerfeens, Mais , en général, l'écriture les comprend sous le nom de Cananiens.

Josué eut de grands combats à livrer pour se rendre maitre de ce pays. On diftingue entre fes conquetes trente-une villes royales; ce furent,

3. Jérúsalem. 1. Jéricho. 4. Hebron. a. Hai.

(r) On verra dans la fuite que ce furent ces cinq villes qui forent comprises sous le nom de Pentapole, & que les quatre premières périrent par le feu du ciel, felon l'expression littérale de l'écriture, ou par une éruption volcanique, selon que quelques écrivains on cru pouvoir entendre les paroles de Moyse.

(2) Les Phéréforns ne descendoient pas d'un des fils de Canzan,

5. Jérimoth.

19. Aphec. 6. Lachis, 20. Saron. 21. Madon. 7. Eglon. 8. Gazer. 22. Afor.

9. Dubir, 21. Semeron. 10. Gader. 24. Ascaph. 11. Horma. 25. Thénac

26. Madgeddo. 12. Hered. 27. Cades. 13. Lebna.

14. Odullam. 28. Jéconam du Carmel.

15. Maceda. 29. Dor.

16. Bethel. 30. Galgal. 17. Taphna. it. Therfa.

18. Opher.

11. Sous les Hébreux, En considérant le pays de Canaan comme postede par les Hébreux, il faut diffinguer au moins trois grandes époques ; le temps où les Hébreux obeissoient au gouvernement théocratique.... celui où ils formèrent un, puis deux royaumes; & enfin, le temps qui s'écoula depuis le retour de la captivité jusqu'à la conquête par les Romains.

1º. Sous la théocratie, L'établissement des Hébreux , appelés par les livres faines, à cette époque, Ifraelites, fe fit par tribus, iffues des douze eafans de Jacob.

Moyfe, qui avoit conduit le peuple depuis l'Egypte jusqu'auprès du Jourdain , établit , à l'est de ce fleuve, la tribu de Ruben, celle de Gad, & la demi-tribu de Manasse.

Les neuf tribus & demie qui restoient à placer, le furent par Josué. Ce furent celles de Zabulon, d'Isfachar, la demi-tribu de Manassé, celles d'Aser, de Nephtali, d'Ephraim, de Dan, de Benjamm, de Siméon & de Juda. A cente dernière il joignit les Cinéens, Madianites d'origine par Jéthro leur père, & beau-père de Moyfe. Ils s'établirent dans un defert au midi d'Arad.

Ouant à la tribu de Lévi, que l'on ne voit pas ici au nombre de celles qui eurent un partage, comme elle étoit confacrée au culte de Dieu . & cenfée par conféquent ne pouvoir s'occuper de la culture des terres, Josué donna à cette tribu quarante buit villes, distribuées de côtés & d'autres. fur le territoire des différences tribus, avec les terreins des dehors à la distance de deux mille coudées tout autour, pour la nourriture des bes-

Comme cette tribu de Lévi étoit partagée en trois familles; favoir, celle de Caath, celle de Gerson, & celle de Mérari; ce sut entre ces trois familles que les quarante-huit villes furent diftribuées.

2°. La famille de Caath , fourniffant l'ordre des prêtres dans les descendans d'Aaron, eut treize villes pour les prêtres, & dix villes pour le refle de cette famille, n'étant que Lévises,

Dans la tribu d'Ephraim. Gibfaim tribu de Juda. Bethron Supérieur, Il eut pour lui la ville de Thamnat-Saara, fur la montagne d'Ephraim.

Dans la demi-tribu de

Dans la tribu de Neph-

Dans la tribu de Za-

tali.

bulon,

3°. La famille de Mérari eut douze villes.

Jourdain.

Manaffe, à l'eft du

Thenac.

Balaam.

Gaulon.

Bason.

Céfion.

Maffal.

Abran

Cádes

Dama.

Naalol.

Hammoth Dor.

Cefeleth-Thabor

Cariath-Aim.

· Roob.

Helcath

Engannim.

Jaramoth, on Ramot

Daboroth.

20. Division par royaumes. Lorsque les Hébreux Heltéco. se surent donné pour roi Saül, les états de ce Gabathon. ans la tribu de Dan. prince comprenoient un feul royaume, que l'on Aialon. doit appeler le royaume des Hibreux. Il prit le nom Gethremmon.

de royaume de Juda, parce que la tribu de ce nom en sormoit la partie la plus considérable. Mais sous Roboam, fils & successeur de Salomon, Dans la demi-tribu de Manaffé, à l'ouest du il se sorma un schisme politique qui en entraina un Jourdain. de religion. Il y cut deux royaumes; celui de Juda 2º. La famille de Gerson ent treize villes. continua d'avoir pour roi Roboam; il ne comprenoit que les deux tribus de Juda & de Benjamen ; le royaume qui prit le nom de royaume d'Ifraci.

ayant pour roi Jéroboam, auteur de la révolte. comprenoit lessdix autres tribus. Ces royaumes ayant été détroits successivement (2), & leurs habitans emmenés en captivité. le pays resta dans l'état le plus déplorable. Au re-

Dans la tribu d'Isfachar, tour de la captivité, le pays fut divi é en quatre provinces; favoir, La Galilée { fupérieure, inférieure, tribu d'Aser. La Samarie, La Judée, proprement dite.

La Pérée. Les Romains ayant enfuite conquis ce pays; & l'ayant plus ordinairement défigné par le nom.

de Paleftine, il y en eut trois, divisces en (1) Il fuffisoit d'y demeurer jusqu'à la mort du grandprêtre de la nation ; après, le coupable pouvoit retourner chez lui. Nomb, c. 15 , v. 14.

(1) Pour les dates, royer à l'article Evéniment politiques ci-après.

#### LANGUE.

HEB

Eft - il bien für que les premiers Hébreux parloient la langue qui porte aujourd'hui leur nom? Les plus favans rabbins affurent que oui ; mais le fait est trop peu probable pour être admis sans autre preuve que leurs affertions. Le rapport même du hébreu avec le bas-breton (1), indique une langue antérieure à la langue hébraique ; langue qui devoit fe parler per les premières familles de l'Afie, de l'Europe & de l'Afrique. C'est en éprouvant une altération, indispensable à toute langue, que la langue primitive fera devenue la langue hébraique, telle que nous la connoissons.

Je n'entreprendrai point d'en donner ici une idec, même comme ces détails sont étrangers aux connoissances géographiques; & je renverrai à l'article Hebraique (langue ) du dictionnaire, grammaire & de littérature.... J'observerait seulement ici , 1°, que par rapport à la langue écrite , les Hébreux écrivoient de droite à gauche; 2º, que les caractères de leur écriture, que nous nommons hebreux, font presque généralement reconnus pour être moins anciens que les caractères dits famaritains; 3°. enfin, que pour lire cette écriture, on a befoin que certaines lettres foient accompagnées des points qui suppléent à l'usage des voyelles, ou du moins que l'on fache ou ces points doivent fe trouver, afin de donner, à la plus graude quantité des mots, le sens précis qu'ils doivent avoir, felon qu'ils admettent telle ou telle voyelle. Au refle, cette langue, quoique pauvre par les mots & la défectuolité de fes verbes, est pleine de figures & de memphores hardies, dues au génie de fes écrivains.

#### RELIGION.

Dogmes. Les principaux dogmes des Hébreux fe rangent en treize articles. 2°. Croire qu'il n'y a qu'un dieu qui gouverne le

monde 2". Que Dieu eft un ; qu'il a été , qu'il eft , &

qu'il sera tonjours seul Dieu. 3º. Que Dieu n'a point de corps, & qu'il ne peut tomber fous les fens.

4°. Que Dicu est le principe & la fin de toutes

5°. Qu'il est seul digne d'être adoré, à l'exclufion de tout autre.

6°. Que tout ce qu'ont dit les prophètes est vrai.

7º. Que les prophéties de Movse sont trèscertaines, & qu'il est le premier des sages. 8°. Que Dieu a donné à Moyse la loi qu'ils ont. 9°. Que cette loi ne sera jamais changée ni

abolie. 10". Que les actions & les pensées des hommes font toutes connues de Dieu-

11º. Que Dieu récompense ceux qui suivent sa

loi , & punit ceux qui la violent. 12°. Que le Messie doit venir-

13°. Que les morts reffusciteront. Outre ces dogmes, la religion renfermoit un grand nombre de préceptes; les uns relatifs à la religion même, tels que le fabath, les feres, les obligations de se rendre au temple, les offrandes commandées ou volentaires. Il y avoit des préceptes relatifs aux usages civils, tels que ceux qui concernoient les naiffances, les mariages, les habits, les maifons, la nourriture, les biens, les terres, &c. &c dont je parlerai aux usages.

Fêus. Entre les fètes des Juifs il y en avoit qui se célébroient chaque année, & d'autres qui n'avoient lieu qu'après un certain nombre d'années révolues.

1º. Les sètes de chaque année peuvent être divisées en setes ordinaires & setes annuelles.

Les fêtes ordinaires font ... le fabath, qui tiroit fon nom du mot hebreu fabath ou repos, qui duroit depuis le coucher du folcil du vendredi, jusqu'au coucher du foleil du famedi , & que l'on observoit très-exactement. . . Les néoménies , ou fêtes de la nouvelle lune, dans lesquelles on offroir

des facrifices. Les sères annuelles étoient.... 1º. la Pâque. qui tiroit fon nom du mot hébreu pefisch, ou passage.... qui avoit été instituée en mémoire de ce que Moyfe avoit rapporté au penple, qu'un ange parcourant les maifons en Egypte pour y tuer les premiers nés, avoit épargné celles des lfraélites, marquées du fang de l'agneau immolé à cette occasion .... & qui duroit sept jours, endant lesquels on ne mangeoir que du pain sans levain : elle commençoit le 14 du mois de Nizan ; le fecond jour étoit le plus célébre.... 2º. La Pentecôte, appelée ensuite fête des semaines, parce qu'elle arrivoit sepr semaines après Paques; sète de la moisson, parce qu'alors on commençoir la moisson, & appelée aussi jours des premiers fruits. parce qu'alors on offtoit deux pains de froment nouveau : la Pentecôte avoit été inflituée en mémoire de la loi donnée sur le mont Sinai : c'ésoit le fixième du mois de Nizan.... 3º. La fête des trompettes, qui se célébroit le premier jour du mois de Tifri... 4º. La fère des rabernacles, ou seénopagie, qui se celébroit le 15 du mois de Tisri en mémoire des tentes fous lesquelles avoient

<sup>(1)</sup> Poyet le Profpellus du favant ouvrage de M. le Brigant, fur l'origine des langues,

habit les Habreus dans le défent elle duroit deux outres, etc. la fice des explaines, qui é édèlproit le dictime jour du mois de Tfri; ce jour la fice leux entre dint sour l'année, le grand-prère le la feullement du nour l'année, le grand-prère le leux entre des forts. Ce le tent des forts. Le tent des forts. Le tent des forts. Le tent des forts. Le le s'et de la fort d'Aufre, en misonier de la révocation de l'édit d'Affurt en mésonier de la révocation de l'édit d'Affurt en mésonier de la révocation de l'édit d'Affurt en mésonier de la révocation de l'édit d'Affurt en l'édit d'Affurt en d'Affurt en d'Affurt en d'Affurt en de l'édit de l'édit de l'édit d'Affurt en d'Affurt en d'Affurt en voient lieu le 1 yê un mois d'Affurt en courage par Cerchebel; le la feur delibrée à cette occation avoir lieu le 1 y du mois d'Affurt en l'action d'Affurt en l'édit d'Affurt en l'action d'Affu

a". Les fetes qui n'avoient lieu chez les Hébreux qu'après un cerrain nombre d'années révolues, etoient... 1". l'année fabbatique, qui étoit chaque feptiente année alors on ne cultivoit pas les terres, & ce qu'elles rapportoint étoit pour les pauvres... de ce qu'elles rapportoint étoit pour les pauvres... de company de l'après de trompeties, de corones de bélier.

Sacrifica & offrander, I. On appeloit facrifica Immonistration dura victime, par laquelle la majerific de Diens touir recomme, le poché es pic & la julicia de Diens touir recomme, le poché es pic & la julicia de Diens de la commencia de la commencia de la mansa, le bourd, por la monitario de la commencia de Se le pigcon, qui, cons devoient eire fina défaut. à non meurs; mais ils écolent communs à perfque com les propris de l'analquist. Core les Hérereux, sons les propris de l'analquist. Core les Hérereux, onne les propris de l'analquist. Core les Hérereux, que fon coupoit cons-à-la foils la realte-a-retre de l'enfophage. On recevoir le fina qua une coupe,

et l'on ei arrotois enduite le peuple ron écorciole les vidines; quelquelos on les siribit touses ennières. Tout le monde pouvoi offirir des facrifices, escepte les Centils (é-clà-dier, sous caus qui ne profetionen pas la rieigon hebriaque). Miss un profetionen pas la rieigon hebriaque). Miss un la confruelòn du temple, or faisi foi la facrifices la l'entree du tabernacie; loríque le temple fais la l'entree du tabernacie; loríque le temple fais la l'entree du tabernacie; loríque le temple fais discomi les facrifices (entre du naire, au lever faisonni les facrifices; (entre du naire, au lever faignas & non faightas. Les facrifices faisque tousent l'holoculuit, dans lequel on briblioi qui cinte; pas l'estre, den leque de l'entre taine; la facrifice de pais, oul fron ne briblioi qui cinte; pour le jetche, (sin pour le prix; il efacrifice pour le jetche, (sin pour le prix; il efacrifice pour le jetche, (sin pour le prix; il efacrifice pour le jetche, (sin pour le prix; il efacrifice pour le jetche, (sin pour le prix; il efacrifice pour le jetche, (sin pour le prix; il efacrifice pour le jetche, (sin pour le prix; il efacrifice pour le jetche, (sin pour le prix; il efacrifice pour le jetche, (sin pour le prix; il efarities; qui avoient de commissi invo-

lontairement. Les facrifices non fanglans confiftoient en différens objets, tels que des oiseaux,

auxquels on rendoit la liberté en les laiffant en-

voler, en gâteaux, en farine, &c... Quant à la manière de les offiri, il n'y avoit que l'holocauste dont on n'emportat rien; car il éroit permis de manger les autres victimes dans le parvis du temple. Quant à l'agneau pafehal, on l'emportoit toujours pour le manger.

11. On dilinguoit entre les offrandes celles qui évoient commandées par la loi & celles qui évoient volonaires. Celles qui évoient commandées évoient, volonaires. Cellesqui évoient commandées évoient, est de la commandée de la commandée de l'appet écapacité de la commandée de l'appet l'appet de l'appet l'appet de l'appet l'a

Personnes sacrèes. En rapprochant les différentes classes des personnes regardées comme sacrées par la religion, on trouve, t°. les prophètes; 2°. les prêtres; 3°. les lévites; 4°. les officiers des synagogues.

On appeloit prophètes, ceux huxquels on eroyoit que l'obie avoit accordé le don de prédire l'avenir, il y en a eu un affez grand nombre chez les Hébreux. Les livres faints renferment les écrits de quarre prophètes appelés les grands; & de douze appelés les prints (1).

Les prêtres devoient être de l'une des vingtquaire samilles de la tribu de Lévi ; mais le grandprêtre devoit être de celle d'Aaron.... Chaque prêtre devoit être exempt de tout défaut corporel.... Pour sa confécration on observoit, entre autres cérémonics, de le conduire au pied de l'autel , de l'y revetir de fes habits , & de liri répandre de l'huile fiir la tête nue. . . Les fonctions des prêtres étoient étendues. Elles confiftoient à entretenir le seu sur l'autel consacré à cet usage, à garder les vases facrès , à offrir les facrifices , à écorelier les victimes, à faire des afperfions d'eau ou de fang fur le peuple, fur la victime & fur le livre de la loi. . . à faire brûler l'encens fur l'autel . à foigner les lampes, à placer les pains de proposition, à recevoir dans des vafes le sang des victimes, &c. Toutes ces fonctions étoient remplies par les vingt-quatre familles, fervant l'une après autre pendant une femaine : à Paques elles fe réunissoient toutes, .... Quant aux habits, ceux des prètres étoient affez fimples ; ils portoient des caleçons de fin lin, une robe aufh de lin, & fi juste qu'elle ne faisoit aucun pli, une ceinture & une tiare. Le grand-pretre étoit vêtu avec plus de magnificence; il portoit une robe d'hyacime qui lui descendoit jusqu'aux pieds, & au has de

<sup>(1)</sup> Les quatre grands prophètes (ont Ifaie, Helmie ( & Baruc ), Etéchiel & Daniel.

Les douze petits font Ozee, Joel, Amos, Abias, Jonas, Michee, Nahum, Habacuc, Sophonie, Aggee, Zacharie & Malachie,

laquelle il y avoit des glands & foixante dix fonnettes. Il porron de plus l'éphod, où il y avoit deux pierres précientes, une fur chaque épaule : celle du côte droit portoit les noms des fix premiers fils de Jacob, celle du côté gauche portoit les noms des fix autres fils de ce patriarche. Il avoit sur la poittue le rational, où étoient les mots Urim & Thomin, c'est-a-dire, lumière & perfection. A fa tiure ctoit une fame d'or, ou étoient ces mots chodefe J.hova, c'est à dire, le saint des

Les Lévires étoient parragés en quatre grandes familles, comme je l'ai dit précédemment. Leurs fonctions éprouvèrem quelques changemens, A vant la confirmation du temple, ils avoient particulièrement foin du tabernacle, & le portoient sur leurs émales quand les Hébreux étoient en marche, Depuis la fondation du temple, ils chantoient les cantiques, gardoient les pories & géroient les revenus du temple, en même temps qu'ils faifoient les dépenfes que son entretlen exigerit.

Les officiers des synagogues étoient aussi des ministres, puifqu'ils étoient atrichés à des lieux confacrés à des exercices de piété. Il y avoit le prisident, le chef de la synagogue & les chasans. qui faifoient la lecture : dans la fuite, il y eut un

interprête.

Schifmes , felles , dolleurs. Quoique , pendant la théocratie, les Hébreux se soient plus d'une sois laiffes al er à l'idolâtrie, c'est-à dire, à l'ob ervation du culte extravagant des idoles, cependant on ne trouve chez eux de schisme qu'au temps de Salomon ; alors Jeroboam ayant tait foulever les dix tribus contre Roboam feur fouverain légitime; voulafit élever temple contre temple, il ordonna que l'on iroit à Paques à Dan & à Bethel pour que personne n'allat à Jérufalem.

Ce premier schisme avoir pour principe une infurection politique. Mais dans la fuite il y en ent deux autres canfes par l'esprit de sanatisme. L'un fit celui des Careens, qui tiroient leur nom du verbe kara, lire, parce qu'ils rejeroi ne toute espèce de traditions, & ne s'atrachoient qu'à la lettre de l'ecriture.... L'autre fut celui des Hellenilles, qui abandonnoient le texte de l'écriture pour

ne tire que les versions grecques.

Mais, fans faire entre elles de fehifmes abfolus. Il y avoit differentes tectes enti fe conduifoient d'après le principes particuliers qu'elles s'étoient fais. C'étoient ... les Saducens, qui riroient leur nom de Sadoe, disciple d'Antigonus Sicheus, vivant au temps d'Alexandre; ils croyoient que l'ame éroit mortelle ; qu'il n'y avoit ni ange ni esprit, & qu'il faut servir Dien par amour & non par intéret : on voit que c'atoient à peu-près les déifles de nos jours.... Les Pharsterns tiroient leur nom de paras, separer; ils assessiont de se séparer en effet des autres, en te diffinguant par leurs habits & leur manière de vivre ; ils réponduient à ce qu'on appelle hypocrite; du moins Jefus - Christ

leur reproche fouvent ce défaut. . . . Dans la fuite : il y eut les Hérodiens, qui regardoient Hérode comme leur Meffie.... Les Hemero - Baptifles fe baignoient tous les jours par esprit de religion... Les Nagarères sont regardes par saint Epiphanes, comme une fecte : il paroit qu'ils n'étoient autres que les premiers chrétiens... Enfin les Effaiens, qui tiroient leur nom d'Hassidéen, faint : ils avoient commencé fous les rois de Syrie.

Quant aux docteurs de la loi, que nous appelons rabbins, Jefiss Christ leur reproche de borner leur étude au texte de la bible, appelée mifra, à la connoillance des traditions appelées mifchra, & à la recherche des allégories appelées midras, du verhe darafeh, fouiller. Le plus grand nombre n'éto.t que des pédans.

## GOUVERNEMENT.

Dans le gouvernement des Hébreux, je distingue d'abord les loix, puis l'administration civile & militaire.

Lo-x. On distingue trois époques principales où les Hebreux recurent leurs loix.

La première remonte à Noé. Selon les rabbins, il recut de Dieu fept commandemens : 1º. d'adorer Dien; 2 , de ne point profaner fon nom; 30, de ne pas verser le sang humain; 4". de ne se pas souiller par des actions impures; 5°, de ne pas voler; 6 . d'établir des magistrats pour juger; 7% de s'abstenir de manger du fang.

La seconde est du temps d'Abraham; ce sut la circoncision, prariquée alors par d'autres peuples.

Mais de ces loix différentes, les premières ne font que quelques sages prohibitions; l'autre est une pratique qu'un préjugé bizarre avoit fait & fait encore regarder comme necessaire aux Orientaux; ainfi, ce ne font pas proprement des loix, comme celles qui, depuis, furent écrites & formèrent un code; encore faur-il y joindre la tradition. Les loix écrites étoient rinfermées dans les deux tables que Moyfe rapporta du mont Sinai : elles contenoient entre elles dix loix qui ont rapport à l'amour de Dieu & à l'amour du prochain. Sur la première table il etoit ordonne... d'adorer Dieu... de ne pas faire d'idole..., de fanctifier le jour du fabbat. Sur la deuxième rable il étoir ordonné.... d'honorer fon père ot la mère.... de ne pas tuer.... de ne pas dérober...de ne pas porter de faux témoignages... de ne souhaiter rien que d'honnète... de ne rient desirer qui appartint à un autre homme. Outre ces loix fondamentales, il y avoit celles qui étoient contenues dans les quatre livres de l'écrit, le, appeles exode, levitique, nombres & deuteronome. On les divisoit en ordonnances, concessions, atlégories & loix pénales. Le détail de ces objets m'emmeneroit trop loin, Je remarquerai seulement, sur les loix pénales, que quelques-unes étoient cruelles, quelques antres ridicules : la lap dation étoit le supplice des magiciens, des blasphémareurs, des

adultères.

adultères, des empoisoneurs, &c. on lapidoit un taureau qui avoit tué un homme avec fes comes. Quoique le supplice de la croix s'ut établi, on n'en trouve cependant que deux exemples avant Jesses. Christ (1).

Il y avoit auffi les eaux de jaloufic, qui évoient moins un fipplice qu'inte épreuve bizarre, mais moins cruelle que celle du fer rouge, admité dans des temps modernes. Le mari qui le déficir de la vertu de la famme obtenoit du jueg qu'elle boiroit de cette ean ; elle étoir cenfée devoir mourir di elle étoir coupable; il y avoit auffi des peines

plus légères.

La tradition, qui comprend les lois non écries dans les livres fains; f. divilent en lais wold; parce que Moyfe les avoir reçorts de la bouche de Dieu... en cabulc, d'un verbe qui fignifie audi excevir ; en corpori que les veries resfermients executir; en croyot que les veries resfermients extraordinaires... La nullir, du verbe suffer. estraordinaires... La nullir, du verbe suffer. estraordinaires... La nullir, qui étoit l'affending de tource les traditions; les uners auma de Jéru-fallen; les unres, de Balylono. Il comprend, l'a trépétion de la lois pagice mightes; a'. Luçer-commance guire la livre de la lois pagice mightes; a'. Luçer-commance guire à paroirer que vers l'an 30 de moire d'en la livre de la livre de

Je m'arrêterai peu à l'objet de ces loix, qui devoit être ou des perfonnes ou des chofes. Les perfonnes, c'est-à-dire, les Hébreux, con-

sideres dans l'ordre physique, étoient divisés en tribus ou familles; dans l'ordre civil, en hommes libres ou en esclaves, & dans l'ordre politique, en Justs propres ou en profetyes.

Les ricite tribus, 'car' (y comprends Lévi, renfermoient un plus ou moint grand nonbre de familles; celle de Lévi en avoit trois... celle de Rabes, quare... celle de Sinion, fix... celle de God, fept... celle de Juda, einq... celle d'ffacher, quare... celle de Zabaiss, trois... celle de Manaff, fix.... celle de Zabaiss, trois... celle de Manaff, fix.... celle de Dan, um... celle de Bosinini, fix... celle de Dan, um.

Le me morteires pas à l'état des délives ches les Hébreus; reprique son les pouples de l'amiquité ous comme cet abus du pouvoir it de la force. Il y avoit deux claffes de pocifyes. Ceux que l'on appeloit proféjuse à bésissaine froisem des français e hibit dans la Judde, ils d'orbines d'figigies qu'à la loi des fabbar; les aurres étoiens les préfigues de julies c'étoiens des françaises qui avoienne embraffé la loi judaique toure enviere, & qui jouifficient des mêmes privilèges que les Juiss.

1°. Adminifration civile & juridique. Cet article est fusceptible de la division suivante: les chefs & les magistrats, les tributaux. les presents.

magifinate, les aribunaux, les jugemens, Les chefs du peuple hébreu n'eurent pas dans tous les temps les mémes tirtes, ni le même degré d'autorité. Tant que dura la théocratie, c'eft àdire, tant que les juges gouvernèrent au nom de Dieu , le gouvernement fut à-peu-près despotique , & même du despotisme le plus absolu. Cette sorte de gouvernement eut lieu depuis Moyfe jufqu'à Samuel. Le peuple, las à la fin d'une autorité qui ne connoissoit pas de bornes, & se proposant apparemment de regarder comme moins facrès les ordres de leurs rois, en demandèrent un X l'obtinrent; ce fut Saul. Les royaumes d'Ifrael & de Juda ayant été détruits fuccessivement, & le peuple hébreu ayant été emmené en captivité, il y fue foumis , pour ce qu'il pouvoit observer de ses loix , à l'autorité d'un chef particulier que l'on appela prince. Depuis le resour de la captivité, jusques vers le temps où des nouveaux chefs militaires font défignés par le nom de Macchebits (2), les Hébreux surent conduits par leurs grands-prêtres; enfuite il y eut des tois de deux familles : les premiers étoient Amorrhéens; le premier fut Aristobule, le dernier Antigone, qui sur vaincu par les Romains; la seconde race de ces rois est celle des Iduméens, commençant à Hérode-le-Grand & finissant à Antipas. Le pays fut ensuite absolument soumis au gouvernement romain, jus-qu'à la révolte & la dispersion de la nation.

Quant aux chefs du s'econd order, c'étoient, 1º-, les chefs des tribus, lesqueis entroient dans le conseil général de la nazion; aº, ceux qui commandoient dans chaque famille; les tribans commandoient à cono hommes; les centurions à co; les quinquagénaires à 90; les décemvirs à to. Il, y en avoit d'autres qui jugocient dans les villes,

Les riburaux étoiens distributs également partout, cur chaque ville avois (oss vilhema! on l'appolois le jugemen. Il étoit composé de rois ou de vinqu-rois iques, de étoit le petit fynedria, mais, comme on le voit, voujours en nombre impair. Au desfiss de ces disfreres ribunuax évoit le cafil, ou le grand fynedrin; il avoit été tabili par Moyfe, & comprenoit foisaren-one ipqes. A la étae de ce conséril évoit un prélident, compris dans ce nombre & nomme haurit.

Quant à la compétence, voici, en peu de mots, ce que l'on en peut dire. Les affaires purement civiles & peu confidérables étoient jugées par le

<sup>(1)</sup> D'abord, lorfque Moyfe fit crucifier ceux qui avoient habité avec les filles Moabites, & avoient affifé leurs facrifices; puis, quand Jofue fit mettre en croix yoi de Hai.

Géographie ancienne, Tome 11,

<sup>(</sup>a) Ces chafs, appelés Marchaldar, commencieros à governera apies les grands-orderes, Malhuisa fui le primier. Judes , Jonathus & Simon lui faccederen. Comme ils portoines frei leues d'argante les quartes letteres Mg. C. B. L'initales des mons hebreux Mg., Comuca. Baccliur, Jáses (c'étal-dire, qui d'extre les forts est femil-ble à vous, à Srigneur) 3 On fit un nom de ces quarre lettres à ce com mi leur cell refie.

withunal des trois juges; les affaires eriminelles, dans lefquelles il étoit question de la vie d'un hamme, étoient décidèrs par le conseil des vingetrois; cosin, les grandes affaires étoient jugées par le synedin. Mais il ne paroit pas que l'on ap-

pelit d'un de ces confeils à l'auire.
Ordinairement les tribuaux écoieot placés à la porte des villes. Il n'y avoit de tribural de vingtrois inges que dans les villes un peu plas conféderables. Le fynedrin s'affembloit dans le vetible du temple. On y portoit quelque/cité caufes déjà foumifes à d'autres tribuoaux, lorfque les inges ne s'accordoient pas

Les jugemens que l'on ne portoit qu'après un mûr examen, se rèdigeoient en cette sorme.... N... a été condamné (on absous) par l'arrêt d'un el tribunal; que tout le peuple l'apprenne & qu'il eraigne.

as. Ladministration militaire des Hébreux n'étoit pas considérable. Ce ne fut que dans les demines remps de leur existence politique, qu'ils eurent des troupes & cés officiers. Pediavol long-temps, tout homme étoit foldar, &t tout tribun ou enturion étoir officier. Cétoient les eliefs de la fail par les parties de la comment de la co

## U S A G E S.

Je ne présenterai iei que quelques-uns des usages qui diffinguent cette nation des autres nations connues.

Naiffances. Les garçons, foit fils d'un Hébreu libre, ou d'uo efclave, devoient être eireoneis le huitième jour... Les femmes en couches étoient réputées impures pendant un certain nombre de jours; fept, si l'enfant étoit un garçon; quatorze, si c'étoit uoe fille.

Marigae, Quojque les Hèreux (affent telsstatches l'uigge de finamier autre uns, il étoir eeppendant permis d'époofer une femme etrangère faire prifonniére à la guerre. Miss il falloit aupsavant la dépouiller des habits qu'elle avoit alors, le lui esperpe le comme de leur rishe. Lorfqu'un beamme étoir mort fans enfans, fon frère devoit epoufer la veux de fouture la familie de dichint. 5'il cherchoir à fe dipenfer de cette obligation, la femme le civin devunt le juez elle lui drist fes fooliers & lui crachoit au villeg comme le civin devunt le juez elle lui drist fes de maire à un aure. Miss aprêt Pavior réquidiég, il ne pouveix july la reprendre.... Un famme convainne d'aulteré civil lapiet celle qui n'en étoit que foopponne s'un jutificie en refittus l'épreuve de l'eux le justificie en refittus l'èpreuve de l'eux le justificie en réfittus l'èpreuve de l'eux le justificie en avoit des degrés de consanguinité qui empéchoient les mariages.

Vétemens. Les Hébreux portoient de longues robes. Il ne falloit pas en porter qui fussen motté lin & moitie laine... Un homme ne pouvoir pas, sans pécher, se vétir des habits d'une semme, non plus qu'une femme se veit des habits d'un homme. On metroit des franges aux quatre coins des manteaux.

Maifons. Les maifons éroient peu eonfidérables, & en terraffes pardeffus. Mais il falloit que cette terraffe eût un rébord ouvert en crénaux. Celui qui bâtiffoit une maifon ou qui en avoit une de bâtie, étoit difpense d'aller à la guerre jusqu'à ce que cette maifon sût habitée.

Mouritares. On ne pouvoit manger d'aucun onimal qu'il n'eit le piet Gourche, excepté le porc, qui étoit extrémement défendu. On ne mangeoit aucun oifeau de proile ni fien de ce qui rampe, non plus que du fang. Il n'étoit pas permis de fe fervir d'un vafe qu'il n'eit fon couvercle. Les jours de laine, on s'abhenoit de toutes forces de viandes.

Aures usages. Après cinquante ans révolus, le bien qui avoit été vendu devoit revenir à fon maitre. Il n'étoit pas permis de semet dans un même champ des graines de différentes fortes. On laissoit des grains dans les champs & du raisin dans les vignes pour les pauvres qui venoient enfune y glaner .... Les voyageurs avoient le privilige de prendre, en passaot, du raisin ou d'autres fruits, pourvu que ee fut pour le manger en continuant leut route. On oe recueilloit les fruits des arbres que trois ans après les avoir plantés..... Il étoit déscodu de faire cuire un chevreau dans le lait de sa mère, &c..... Ils affcctoient une grande douleur aux funérailles, & l'oo payoit des temmes pour y pleurer : affez généralement on embaumoit les corps des gens riches; les autres étoient enterrés dans une fosse. Mais on ne pouvoit toocher un mort fans se souiller.

Divisions du temps. t°. Le jour. Il y avoit chez les Hebreux trois sortes de jours....

Le jour naturel, qui étoit le temps de la révolution de la terre sous le méridien : il commençoit à minuit & avoit vingt-quatre heures....

Le jour civil, qui commençoit au coueher du foleil, & duroit vingt-quarte heores; il étoir paragé en deux fois doute heures, qui formoit on jour de douze heures & une nuit de dooze heures le jour de douze heures étoit paragé eo quarte parties appelés heures.

Fieur. La première comprenoit le temps qui séconde chez nous depuis le lever du folébi jufqu'à neui; la feconde partie fe nommoit la moifeine heure, & répondant au temps qui s'écovile depuis neuf heures jofqu'à midi; la troisseme partie fe nommoit la fixième heure, & s'évendoit de midi à trois heures, .... Enfia la quatrième partie étoit la neuvième houre, & s'éterfdoit juf-

qu'à fix heures. La nuit étoit partagée en quatre veillées.

Le jour légal se comptoit d'une vepres à l'autre & étoit de deux fortes ; le premier quand le folcil baiffoit; le fecond, quand la nuit commençoit. Semaines. Il y avoit trois fortes de femaines.

1°, la femaine de fept jours, qui se comptoient d'un fabbat à l'autre sabbat, c'est-à-dire, d'un samedi au samedi suivant... 2°. La semaine de sept ans, qui commençoit à l'équinoxe du printemps... 3º. La femaine de fept sois sept ans, ou de quarante-neuf ans : la cinquantième étoit le jubilé.

Mois. Le mois étoit lunaire, Il commençoit lorsene la lune étoit nouvelle : on appeloit ce commencement néominie. Mais il faut remarquer que leur ignorance, au temps de cerre institution, ne leur permit pas de partir du point où la lune , appelée alors nouvelle, eft en conjonction avec le foleil; &, par consequent, de fixer la nouvelle lune à cet instant : c'étoit du moment qu'un homme, place fur une hauseur, pouvoit l'appercevoir. Mais comme entre deux conjonctions il n'y a que vingtneuf jours & demi, leurs mois étoient alternativement de vingt-neuf & de trente jours : ce qui donnoit une année lunaire, pareille à celle des Arabos de nos jours, comprenant trois cens cinquante-quatre jours, c'est à dire, onze jours moins que la notre. Mais comme la religion les attachoit à cerraines cérémonies qui avoient lieu à l'équinoxe du printemps, de trois ans en trois ans, on inféroit un treizième mois, qui fe nommoit veadar ou le second adar; &, comme ces trente-sept mois lunaires répondent à trente-fix mois folaires, l'année lunaire répondoit alors à l'année folaire,

Voici les noms de leurs mois.

| Tifri (1 | ). |    |   |   |   |   |   |   | ٠ | ٠ |   | 30 jo |
|----------|----|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-------|
| Marhefy  | 2  | 1. |   |   |   | ٠ |   |   |   | ٠ |   | 29.   |
| Kifleu.  |    |    |   |   |   |   |   |   |   | ٠ |   | 30.   |
| Thébet.  |    |    |   |   |   |   |   |   |   | ٠ | ٠ | 29.   |
| Schébet  |    |    | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |   | ٠ | 30.   |

(4) Il commençoit à l'équinexe d'automne,

|   | 4 |   |   | Ł | , |   |         |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---------|--|
| ÷ | • | • | • |   | ٠ | ÷ | 29 (2). |  |

| Nifan. |     |    |   |   | ٠ |   |   |   | ٠ | ٠ |   | 30. |
|--------|-----|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|
| Jar    |     |    |   | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | 29. |
| Sivan. |     | ٠  | ٠ |   |   |   | ٠ |   |   | ٠ | ð | 30. |
| Tamn   | 111 | 5. |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 29. |
| Аь     |     |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 30. |
|        |     |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |

Annie. Il y avoit deux fortes d'années très diftinctes.... 1º, l'année civile, qui commo poir au mois de tifri, vers l'équinoxe d'automne, & finiffoit au mois d'élul... 2°. L'année paint, com-mençant à l'équinoxe du printemps au mois de nifan . & finifiant avec le mon g'adar. Les rabbins en joiguent encore quelques autres; mais elles n'étoient pas connues des Hébreux.

# ÉVÉNEMENS HISTORIOUES.

Le peuple hébreu ayant eu l'avantage de recevoir de Moyfe l'histoire de ses ancêtres, en remontant jusqu'au premier homme; &, de plus, cette histoire faifant partie de notre religion, il est d'usage de commencer l'histoire des Hébreux à la création du monde & à la formation d'Adam. Mais dans un ouvrage de géographie, où l'on ne traire des états & des peuples qu'autant qu'ils ont eu une existence politique, il me semble raison-nable de ne parler ici des Hébreux que du moment où, conduits en corps par Moyfe, ils s'affran-chirent du joug des Egyptiens en fuyant, & mirent la mer entre eux & ce peuple, qui les tenoit depuis long-temps dans l'oppression, Cette sortie d'Egypte est fixée à l'an 1491 avant potre ère.

La nature de cet ouvrage ne me permettant pas les détails, je renvoio au tableau chronologique de la postérité des patriarches & au suivant. pour les dates des règnes, le commencement & .º la fin des royaumes de Juda & d'Ifraël. La courto narration qui va les suivre n'en sera que le court développement.

(a) Ceft après ce mois que sous les trois ans on plaçois le Ve-ader.

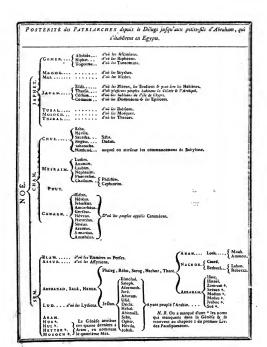

|   | TABLEAU Chronolo                                                                                                                      | gique de l'Histoire des Hébreux.                                                                                                                                                                   |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                                                                                                                       | Annies erent 1, C.                                                                                                                                                                                 |
|   |                                                                                                                                       | 1491. Sortie d'Egypte fous la conduire de Moyfe,<br>1451. Moyfe meurt : Jofue conduir le peuple,<br>1443. Jofue commence à partager l'esterres du paya de Canain<br>1091. Saill , facte roi, régal |
|   | Royaume de Juda,                                                                                                                      | Royanne d'Ifrael.                                                                                                                                                                                  |
|   | 976. Roborm                                                                                                                           | 976. Roboam                                                                                                                                                                                        |
|   | 916. Ada                                                                                                                              | 914. Nahab. 14. 913. Baaia. 14. 930. Ee. 2. 949. Zamri. 7 jours Amri. 11.                                                                                                                          |
|   | 913. Josephit                                                                                                                         | 918. Achab 22.                                                                                                                                                                                     |
|   | 890. Joram 8.                                                                                                                         | 896. Ochofias 2.<br>895. Joram 12.                                                                                                                                                                 |
|   | 884. Ocholist                                                                                                                         | 883. Jáhrs 28.                                                                                                                                                                                     |
|   | 677. JOHS 40.                                                                                                                         | 855. Joachaz 17.<br>839. Joas 16.                                                                                                                                                                  |
|   | 838. Amatius 29.                                                                                                                      | 814. Jéroboam II 31.                                                                                                                                                                               |
|   | 810. Ozias                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |
|   |                                                                                                                                       | 773. Zicharie 6 mois.<br>772. Sellum 1 mois.<br>Manahem                                                                                                                                            |
|   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |
|   | 718. Joathan 16.<br>783. Achaz 16.                                                                                                    | 759. Falloge 30.                                                                                                                                                                                   |
|   | 717. Ezéchias. 20, 458. Manaffé. 55, 643. Amon. 2, 641. Joúas. 31. 610. Joaches. 32 m. Joschim. 11, 399. Sechonias. 3 m. Sedečas. 11, | 730. Ofée 9. 721. Prife de Samurie. 9. 01s.                                                                                                                                                        |
|   | 188. Prife de Jérufalem,                                                                                                              | 536. Fin de la captivité.                                                                                                                                                                          |
|   |                                                                                                                                       | Pontifes,                                                                                                                                                                                          |
|   |                                                                                                                                       | 343. Jaddus. Il y eut onze pontifes,                                                                                                                                                               |
| ٠ |                                                                                                                                       | Princes Afmonium,                                                                                                                                                                                  |
|   |                                                                                                                                       | 766. Judes Macclabée. 161. Joneshia. 163. Simon. 151. Jean Hirean. 165. Ariflobule, rni. 267. Alexander Jannée.                                                                                    |
|   |                                                                                                                                       | 79. Alexandra, reine.<br>78. Hyrcan.                                                                                                                                                               |
|   |                                                                                                                                       | 66. Ariffobule II.                                                                                                                                                                                 |
|   |                                                                                                                                       | 40. Antigone.                                                                                                                                                                                      |
|   |                                                                                                                                       | Princes Identicas,                                                                                                                                                                                 |
|   | Ans depuis J. C.                                                                                                                      | 37. Hérode.                                                                                                                                                                                        |
|   | ans orpus 7. C.                                                                                                                       | Neiffance de J. C.                                                                                                                                                                                 |
|   |                                                                                                                                       | 14. La Judie réduite en movince remaine                                                                                                                                                            |
|   |                                                                                                                                       | 66. La guerre commence.<br>70. Profe de lérafalem.                                                                                                                                                 |
| _ |                                                                                                                                       | 70. Frife de lérufalem.                                                                                                                                                                            |

Précis historique servant de développement au tableau chronologique,

Le peuple hébreu éroit établi en Egypte depuis le temps que Jacob , leur père commun , y étoir paffé avec fa famille : ils s'y étotent prodigieusement mulripliés .... Moyfe les en tira l'an 1491 avant J. C. Après les avoir conduits au travers des déferts de l'Árabie petrée jusqu'aux frontières du pays de Canaan, & avoir même établi à l'est du Jourdain deux tribus & demie, il mourut fur la montagne de Nébo . l'an 1451. Josub lui succèda. Il entra à main armée dans le pays de Canaan. D'ailleurs. tout Hebren étoit foldat, excepté les pfêttes & les lévites : tout le pays fut foumis : il y établit le reste des tribus. Son administration fut de quinze années.

Pendant plus de trois cens ans, les Hébreux furent conduits par des juges & par des prêtres. Ils eurent de fréquentes guerres avec leurs voifins, & en adoptèrent quelquefois les mœurs & les divinités. Samuel les gouvernoit lorsque, soit incons-tance, soit oppression de la part de leurs chess, ils demanderent un roi & l'obtinrent.

En 1095, Saul fut facre par Samuel. Il eut des guerres à fousenir contre les Ammonites, les Ama-lécites, les Philitins.

En 1055 David , déjà facré roi auffi par Samuel , fucceda à Saiil, dont il avoir époufé la fille. Ce prince fit la guerre assez heureusement; mais il éprouva des chagrins domestiques causes par l'amhition de son fils Absalon, qui avoit pris les armes

En 1005, Salomon, l'un des fils de David, lui fuccèda, 11 fe rendit célèbre par fes richefics & par l'éclat de fon règne. Ce fut lui qui bâtit le

temple de Jérufalem

En 976, fon fils Robosm lui fuccéda; mais, presqu'en même temps, Jéroboam se mit à la rête d'une partie de la nation mécontente de fon règne. Les tribus de Juda & de Benjamin lui restèrent feules foumifes ; les dix autres reconnurent Jéroboam pour leur roi. Cette révolution politique entraina un schisme de religion. Il n'étoit permis d'adorer Dieu que dans le temple de Jérusalem, ou du moins il étoir enjoint de s'y rendre tous les ans à Paques. Jéroboam s'affranchit de cette obligation : il fit élever deux autels ; l'un à Betbel ; l'autre à Dan, villes qui se trouvoient, la première au fnd, la seconde au nord de ses états. Des cet instant il se somenta une haine qui eclata quelquesois de la manière la plus vive entre les deux royaumes.

En général, quoique comprenant dix tribus, le royaume d'Ifraël fut moins puissant. Ses rois furent fouvent en guerre contre coux de Juda. Si ces princes cullent vocu en bonne intelligence, ils auroient rélifié à leurs voifins ambitieux, les rois de Syrie, d'Egypte & d'Assyrie, Les rois d'Israel succombérent les premiers : Salmanazar, roi d'Asfyrie, vint mettre le fiège devant Samarie, & y tint Ofèe enfermé l'espace de trois ans. Au hout de ce remps, l'an 721, il prit la ville, emmena les peuples & leur prince prifonniers. Ofée, chargé de chaînes, for jeté dans une prison; les dix tribus furent dispersées en différentes parties des états de Salmanazar.

Le royaume de Juda se soutint avec plus d'éclat & plus long temps. Il eut plusieurs princes d'un merite remarquable & d'une grande plété. On remarque, entre autres, Josaphat, en 915. Quelques années après, une femme ambitieuse & cruelle monta fur le trône; c'étoit Athalie, en 883. Sa politique fut trompée par la fageffe du grandpretre, qui tronva le moyen de lui ôter la couronne pour la meitre sur la tête de Joas, succesfeur légitime d'Ochofias; le commencement de fon règne est de l'an 877. Entre ses successeurs, on ne trouve plus guere qu'Ezechias, en 727, qui mérite d'être connu par sa piété.

Joakim II avoit commence à regner en 610. Peu

après fon élévation sur le trône, Nabuchodonofor, roi de Babylone, vint mettre le fiège devant Jérufalem. Il prit cette ville & le roi, que peu après il retablit fur le trône. Cette apparence de tranquillité dura pen. Jéchonisa avoit fuccédé à fon père en 599. Nabirchodonofor vinr encore devant Jérusalem, prit le roi, l'emmena prifonnier avec toure fa cour, & mit fur le trône Sédécias, oncle de ce prince. Il étoit fils de Joses; son regne, commence en 599, ne fut pas de longue durée. Il avoit eru s'être mis à l'abri de la puissance du roi de Babylone en appelant à fon fecours le roi d'Egypte. Son allié le fervit mal. Nabuchodonosor revint encore, prit la ville; & pour cette fois, il emmena tous les habitans en captivité avec leur roi Sédécias. Cet événement eft de l'an 588.

En faifant remonter la captivité aux premières entreprifes de Nabuchodonofor contre Babylone. on trouve qu'elle duta foixante-dix ans. Cyrus, devenu maitre de Babylone, rendit aux Hébreux la liberté & la permission de retourner dans leur

pays; ce retour eft de l'an 536.

Ils travaillerent à reconstruire le temple; &, malgré les efforts de leurs ennemis, parvinrent à recouvrer une partie de leur ancien état. Ils eurent des pontifes à leur tête : Jaddus fur le premier, en 343. Ce fut en 332 qu'Alexandre vint à Jérufalem, & fut reçu avec les égards que l'on accorde à un conquerant qui s'irrioir de la réfistance, & se laissoit captiver par la soumission & les égards. Il y eut onze pontifes.

Les rois de Syrie, successeurs d'Alexandre dans cette partie de l'Afie, tournérent leurs armes eontre les Hébrenx, qui n'avoient de forces militaires que leur courzge, & de chefs que quel-ques guerriers descendans d'Asmonce, d'ou ils prirent le nom d'Afmoniens. Les rois d'Affyrie prétendoient, non-seulement soumettre la Judée,

anis de plus, faire abandonner aux H\u00f6breux le culte de leurs pieres, lis éprouvérent la plau vigoureufe réfifiance, Mathaias avec fes fils 3 y oppofa de tout fon pouvoir. En 166, Judas für chet des H\u00f6breux, & Commanda leurs toupes: il parvin; auffishen que fes fucceffeurs, à fe foutenir contre les rois de Syrie: leur puilfance augment au point qu'en 106 Árithobule, fils de Jean Hircan, pris le tirre de rois.

L'an 37, Hérode, fils d'Antipater, Iduméen de nation, trouva le moyen de se ménager la protétion des Romains & de se faire reconnoirre roi de Judée. Ce prince, leureux au dehors, sut barbare époux, pare cruel & prince injuste.

bare époux, pere cruet & prince injuite.

Son fils Archélaus lui fuccéda, Mais après un règne affez court, les Romains l'exilérent dans les Gaules: il mourut à Vienne fur le Rhône. La Judée

fut réduite en province romaine.

Les Hebreux étoient alors nommes Juifs, ou plutôt Judei , parce que leur pays s'appeloit Judes, d'après la tribu de Juda, qui en occupoit la portion la plus confidérable. Ayant entrepris de se revolter contre les Romains, ceux-ci fongérent à les réduire. Les Juifs, il est vrai, que le fanatisme aveugloit au point qu'ils croyoient combattre pour leur religion. tandis que les Romains n'en vouloient qu'à leur liberté politique, se désendirent avec un courage qui tenoit de la fureur & de la rage. Entin, ils furent foumis par Titus, fils de l'empereur Vespafien , & reconnu hii-meme enfuite comme un des meilleurs princes qui aient jamais régné. Il avoit fait tout ce qu'il étoit en lui de faire , pour épargner le fang de plufieurs milliers d'hommes , qui périrent au fiege de Jérufalem & à celui du temple. Il n'en fut pas le maitre. Le temple fut brûlé & un grand nombre de Juis périt dans cet incendie. Les vafes & les principaux ornemens du temple furent apportés en triomphe à Rome. La nation fut difperfee; & quoique substitante encore actuellement, elle n'a pas en sa possession sur notre globe, une érendue de pays ou elle air une existence politique. libre & indépendante. C'est donc ici que je terminerai le peu que j'ai dû en rapporter.

HEBROMAGUS, lieu de la Gaule, placé dans l'itinéraire de Jérufalem à quatorze milles à l'oueft de Carcafo; son nom adhuel, felon M. d'Aoville, eft Bram, portant avec foi quelque chose de l'an-

HEBRON, ou CRERRON, une des plus aïcciennes villes de la Paletine, & some du monde, puisqu'elle fut baire, dit-on, fept ans avant Tanis, capitale de la baire dit-on, fept ans avant Tanis, capitale de la baire Egypen. Ce leur renfermoir la fepulture de plufeurs pariparches. Cette ville étoir dans la tribu de Juda. Sout les juege, elle fut une tanblit d'abord le foige de fon royaume. Pendagir la capitriée, les laduments s'en empartent. On croit que ce fut à Hébron que naquis fains Jean-Baporific.

HEBRONA, lieu du trente-unième campement

des Ifraélites, où ils vinrent en forrant de Jétébalia. On peut conjecturer que ce lieu étoit au midi de Jétébatha, & au nord d'Afiongaber.

mini de Jetestina, ce an nord a Antongaser. HEBRUS (I. Mariez), flewer de la Trace, que quelques écrivains grecs écrivent Elsper fans adjuration. Ce flewer parola varoir fa fource au mont Scamiur, mais du côle épopté à celles du Scrymon. Il couloit du nord-ouerl au fide-eft, depuis propriet de la fource, jufqu'à Philipppous'; la 11 ionorioris affec directement au fau pour fe rendre dans la mer Egle, prés du Me-laure Staur, carre Años à l'ett, de Sale, a l'est, de Sale, a l'est par l'est present par l'est par l'est present par l'est par l'est present par l'est par l'est present par l'est present par l'est present par l'est par l'es

Selon Plutarque le géographe, ce fleuve por-

uoir d'abord le nom de Rheisku.

Il fini à ce fique un perit conce qui n'eft ni affect virai nisfles important pour trouver place ics. Selon et même assure, il feroilloft dats ce fleuve une herbre que les Thances herbolent & Schwirventen par la défigier le tubbe d'âumer Selon Pline (L. xxxxIII, c. 7), on y touvoir des paillenses d'ac. Ce fiu dans ce fique, effire les weybologues, que les fammes thraces jeneme la siète d'Orphe. Comme cent région et flus irondé que l'alle de le belles parries de la Civice commes des Roccommes des

Hebrufque nivali compede villus.

Hor. epit. 111. Ce fleuve, vers fon embouchure, séparois les

HECALE, bourg de Grèce, dans l'Atrique, daes la tribu Léonside, felon Essenne le géographe. HECATÆ NEMUS, promontoire. Voyee HE-

Ciconiens des Abfynthiens,

CATIS NEMUS.

HECATE, ou PSAMMITE, nom d'un écueil entre l'île de Délos & celle de Rhênéa. Il éroir aurrefois confacré à Diane. Suidas nous apprend qu'elle éroit ainfi appelée du nom des gâcaux

qu'on offroit à ceire déeffe. HECATES INSULA, ile de l'Archipel, devant celle de Délos, felon Suidas.

HECATES, lieu dans le voifinage de Lesbos, felon Héfychius.

HECATIS NEMUS, bois de la Sarmaie européenne, fur un promonotire qui s'avance européenne, fur un promonotire qui s'avance eurol'embouchure du Borythènes & l'idhame de la prefqu'ile nomme Le tosurie Arthille, felon Poolemée, L. 1111, c. 5. Cell le Trivie Lacus d'Arnmien Marcellin. Ce lieu el le même que M. d'Arnwille nomme Hecates Nemus, promonotire, au fudelt de l'embouchwe du Berythène de Berythene de l'embouchwe du Berythène

HECATOMBÆUM, lieu de Grèce, au Péloponhéie, dans l'Achaie proprement dite, auprès de Dyme. Plotarque, in Chomen. & Polybe, L. 21, en fort mension.

HECATOMPEDUM, ville de l'Epire, dans la

Chaonie, & dans l'intérieur des terres, entre Phosnice & Omphallum, felon Prolemée, L. 111, c. 141

HECATOMPYLUS, or HECATOMPYLOS, ville de HHyrcanie, & capirale du royaume des Parines, fous les Arfacides, qui y faifoient leur réfidence. Ce nom, qui fignifie les cent portes, ne peu peu être pris à la leure, e em femble; mais il permet de fuppofer, qu'étant au centre d'un grand nombre de routes, elle avoit un grand nombre de routes, elle avoit un grand nombre de portes.

Alexandre s'y rondit après avoir traversé les portes Caspiennes, Caspin Pyla, qui étoient à l'ouest. Sons l'empire des Parthes, elle se trouva

au milieu de la Parthie.

HECATOMPYLUS, ville de la Libye. Diodore de Sicile, L. 19, c. 28. Cer auteur dit qu'Hereule y alla; qu'enfuire cette ville fut foumile par les Carshaginois. Mais cela est bien vagne pour en indiquer la juste position.

HECATONNESI, ilos fitudes eftirel'ile de Lesbos & la côte de l'Aúe mineure. Elles étoient au ful & à l'entrée du golfe d'Adramytre, à l'eft de l'ile de Lesbos, vers le 33' deg. 25 min. de latis.

Strabon, L. 2111/sili. Gafanh. dis que cen lleg teionet ains appelees du inroma d'Apollon Henauez, le penfe que rout simplement on les avoirce n'est qu'avec le temps que l'on cherche des 
étymologies forcées. On les nomme sânellement 
Mayfo-Myf. Celk-heire, lles des fouris.

HECATONTA CHEIRA, ville nommée enfaite

HECATONTA CHEIRA, ville nommée enfaite Orestiade, selan Palæphare, cité par Orrélius, inifiaur. Ce dernier soupçonne que ce pourroit ètre l'Orestir de Tito-Live, dans la Macédoine.

HECTODURUM , ville de la Rhésie , felon Prolemée.

HECTORIS LUCUS, bois de l'Asse mineure,

L. XIII, p. 195.

HEDETANI, peuple de l'Espagne tarragonnoise, selon Prolemèe, L. II, c. 6. (Voyet Ede-

HEDONACUM, ou HEDONACON, lieu de Grèce, dans la Béotie, aux environs de Thespies. C'est dans ce lieu qu'étoit la fontaine qui devine célèbre par l'aventure de Narcisse, salon Pau-

HEDUCA CIVITAS. Sidonius Apollinaris, L. v., nomme ainfi, dans fa lettre à Attahis, la ville d'Autun.

HEDYPHON, rivière d'Asse, dans l'Affyrie, (elon Straben, L. 271, p. 744. Elle coubit auprès de Sèleucle, ville de l'Elymaide, nommés aupravans Salocs. Pline, L. 11, c. 27, qui nomme cetto rivière Hedypaus, dis qu'elle combe dans l'Eulec. HEDYPNUS, deuve de l'Asse, qui premois fa MEDYPNUS, deuve de l'Asse, qui premois fa

HEDYPNUS, fleuve do l'Afie, qui prenoit fa fource vers la Mallabarène, & siloit fe jeter dans le Choafpes ou Euleus. Cest le même que l'Hédyphon de Strabon.

HEGALEOS, montagne converte de bois, dans

l'Artique. Il en est parié dans Stace. Quelques éditions portent Esakos.

HEGETMATIA, ville de la Grande-Germanie, felon Prolemée, L. 11, c, 11,

HEGONIS PROMONTORIUM, cap de la Macédoine, dans le golfe Therméen, feton Prolemée, L. 117, c. 13. Ce cap étoit appelé auffi. Egonis Promontorium, & plus ordinairement, ès avec raifon, Gigonis Promontorium il à avançoir de l'est à l'ouest dans le golfe Thermaique, au sud de la ville de Gigonia.

HEIDEBA. Quelques favans d'Allemagne ont ern que c'étoit l'ancien nom de Schefwing.

HELAIS, ville de la Syrie, entre le Liban & le mont Cafius, selon Tzerzès, Orrèlius croit on il

a voulu dire Ælia, ou Jérufalem

HELAM, nom d'un lieu de la Palefine, cetthre par la bazaille que David livra aux Syriors. & dans laquelle il les défit. Mais d'habites hébraifans pentient, qu'au lieu d'Atlam, il fandroit lire Atlam, qui est un temps de verbe; alors, au lieu de dire que David le battir à Hélam, cela lignifieroit que David vin fandre far aux.

HELATH, lieu dont il est parlé dans le deuréronome, c. 2, v. 8. La Vulgate le nomme

HELATICI CAMPI. Plutarque nomme ainfià dans la vie de Sylla, les campagnes d'Elatée. HELBA, ou CHELBA, ville de la Palestine, dans la tribu d'Afer. Judie. c. 1, v. 31.

HELBO, ile de la Médierranée, dans la mer de Rhodes, selon Pline, L. v. c. 3t. Il est bou de voir la remarque du P. Hardouin sur ce mot. HELCATH, ou HALCATH, ville de la Judée, dans la tribu d'Afor. Josée la donna aux léviese de

la famille de Gerson.

HELCEBUS, nom d'une ville de la Gaule; chez les Tribeis. Elle est nommée Halvesus dans l'itéméraire d'Antonin, & Heiellus dans la rable de Pautinger. Cette ville étoit à douze milles au fud d'Agentezaum. On y renouve encore un lieu fur la droite d'Ill, nommé Ell, vis-à-vis de Benfeld, qui est fur la gauche.

HELEA. On he co nom for la carte de l'Italio de M. d'Anville, ( Foyer HELIA ).

HELEDUS, rivière de la Gaule narbonnoife, felon Feffus Aviénus. HELEPH, ville de la Juéée, dans la tribu de

Nephrali, felon le fivre de Josué.

HEREPH, ville de la Palefine, dans la tribu de

HEREPH, ville de la Palefine, dans le tribu de Replitali , Jofuò, chap. 19, v. 33. Elle est appelleo Meheleph dans l'hèbren, dans les saprante, &c dans Eusebe.

HELELA, vitte d'Afre, dans la Syrio, on dans l'Euphratenfis, felorales notices de l'empire, fall. 24.

HELEM, fiège épifcopal d'Afio, vers la Syrie, felon Guillaume de Tyr, cité par Orcélius, htéfair. HELENÆ INSULA, ile d'Hélène. Elle portoit le nom de cesse princelle, felon Paufanius (in Attica), parce qu'elle y aborda à fon retour après la prife de Troyes, Selon Strabon ( 1. 9 , p. 612), cette lle avoit autrefois porté le nom de Cranga; elle prit le nom d'Hélène, parce que ce fut-là que, pour la première fois, elle donna à fon amant les preuves les plus complètes de fa tendresse. Homère dit la même chofe. Voyeg l'Iliade, L. 111, v. 444. Cene petite île, à laquelle Strabon donne environ foixante flades, & qui, de fon temps, étoit déferte & inculte, étoit devenue célèbre par l'événement que nous avons rapporié plus hain, & dont Homère étoit peut être l'inventeur. Enripide rappelle & l'événement & l'île dans fa tragédie d'Hélène. HFLENÆ SEPULCHRUM, lieu an-deffons de la ville de Jerufalem. Joseph, de beilo judaico.

L. VI, c. 6.

HELENE, ile de Grèce, entre les Sporades, felon Pline, L. IV, c. 12, fell. 22. HELENE, île de Grèce, dans le golfe Laconique,

à l'embouchure de l'Euroras, devant la ville de Gyiheum, felon Paufanias, L. III, c. 22, qui la nomme Cranae. HELENE, ville de Bithynie. Procope dit qu'elle

prenoit fon nom d'Helène, mère de Conflantin. Ædific. L. v , c. 2.

HELENE, ville de la Palestine. Constantin la fit bâtir en l'honneur de fa mère.

HELENE, fontaine de l'île de Chio. C'est où Hélène se baignoit, sclon Etienne le géographe. HELENO, lieu d'Ifanrie, fous l'évêque d'Ifanropolis, felon Balfamon fur Photius, Ortélius,

HELENOPOLIS, ville épifeopale d'Afie, dans la Bishynie, felon les notices. C'est la même que la précédente; elle ne diffère que parce qu'ici le nom de polis, ville, est joint à celui d'Helene. HELENOPOLIS, ville archiépiscopale de la Pa-

thefour.

lestine, fous le patriarchat de Jerufalem. Ce siège n'avoit aucun suffragant, selon la notice de Dexapatrius.

HELENOPOLIS : ce nom est employé dans la notice de Hiéroclès pour Helenopontus, province de l'Afie mineure. (La Martinière). HELENOPONTUS, province de l'Afie mi-

neure, fur le Pont Euxin. HELES, pent stenve de l'Italie, dans la Lucanie: il fe jetoit dans la Méditerranée après avoir arrofé

HELEUTHERI, ou FLEUTHERI, penples de la Gaule. Cefar, de bell. gall. L. vii, c. 75, fair mention des Heleutheri Cadurci & des Heleutheri

Sueffiones. Ce nom, en grec, fignifie libre, HELHACER, lieu fornifié, avec garnifon, dans la Palefline, au territoire de Sidon, felon Guillaume de Tyr, eité par Oriélius.

HELIA (1), on VELIA. Le nom de cene ville étoit Helia ou Helea. Il venoit du mot grec qui

HEL fignifie marais. Les Romains, pour rendre l'afpiration un peu rude du commencement de ce mory fubftituerent le v ; comme de iones ils avoient

Scion quelques auteurs, cette ville avoireité fondée par des Phocéens, venus de Phoces en Afie. Scion M. l'abbé Chauppy, elle dut fon origine à des Sybarites. Quoiqu'en général elle ne fut habitée que par des pécheurs, elle est cependant recommandable par la naiffance de Parménide & de Zénon , disciples de Pythagore.

HELIARAMIA, lieu de l'Afie, dans les déferts de la Syrie, au midi de Palmyre, vers le 11' deg. 50 min. de latit.

HELIAS, ville épifcopale d'Egypte, dans la feconde Augustamnique, felon la notice de Léon-

HELICE, ville de Thrace, dans la Sardique. entre l'Oefcus & les montagnes, fur la route de Sardique à Philippopoli , felon l'itinéraire d'Anton:n.

HELICE, ville de l'Achaie, fur le golfe de Corinthe, au nord de Eura,

Elle avoit été long-temps floriflante fous les Ioniens & fons les Achéens, c'est-à dire, avant l'arrivée des Doriens dans le Péloponnèse; elle continua même à conferver fa puillance pendant les premiers temps de l'établiffement des Doriens. Elle éprouva des malheurs, auxquels il paroit que ces derniers peuples prirent peu d'intérêt.

Un grand tremblement de terre ayant ravagé. l'an 373 avant J. C. cette partie du Péloponnese la mer s'éleva hors de son let, ainsi qu'il est arrive en Zelande & ailleurs , & fubmergea Halice. Paufanias n'en vit plus que les ruines ; & Straben, qui le précéda, en parle comme d'une ville détruite à ainfi il est probable qu'aucun petiple ne s'occupa de sa reconstruction. Le premier de ces écrivains y vit un temple de Neprune; & Callimaque lui donne l'épithère d'amie de ce Dieu : c'est un ami dont elle fut affez maltraitée. Les habitans d'Egium étoient alors en possession de son territoire.

Paufanias rapporte que certe ville fut ainfi traitée en punition de ce qu'elle avoit fait égorger des fupplians retirés dans le temple de Neptune, Il appuie cette opinion d'une foule d'exemples . & parle de plusieurs peuples punis à peu près de même par les dieux pour avoir viole des afyles. Je ne dirai pas, comme quelques anteurs, que le Dieu véritable, pour mainrenir les hommes dans les bornes de la justice, daignoit paroître prendre la defenfe des faux dieux : cette idée eft abfurde : je ne ferois pas furpris qu'on la traitat de facrilege. Mais je loue les premiers politiques qui imaginérent de répandre l'opinion que les dieux fe méloient ainsi de la justice des hommes. C'étoit un frein nécessaire à la barbarie des anciens Grecs. Onelque fages qu'ils fusient à plusieurs égards, cependant il leut arrivoit presque toujours d'égorger fans pitic leurs ennemis des qu'ils tomboient entre

<sup>(</sup>s) Sur la certe de M. d'Anville, on lit Horel : il me femble que c'eft une faure. Géographie ancienne. Tome 11.

leurs mains; & l'hiftoire même des beaux jours de la Gréce préfente pluseurs exemples des grands hommes qui ne dûrent leur confervation chez un reunle engeni qu'à la force de ce même préjugé.

peuple ennemi qu'à la force de ce même préjugé. Paufanias, en parlant d'Hélicé, la traite de Xuptor, ou bourg; mais il fait observer qu'elle avoit été long-temps florissante sous les Ioniens & fous les Achéens , c'eft-à-dire, avant l'arrivée de Doriens dans le Péloponnèse : c'est ce qui lui sit donner par Homère l'épithère de supria, vafte. Elle fe foutint long-temps dans cet état ; mais , vers l'an 373 avans J. C. un très-grand tremblement de terre ayant ét ranlé une partie de cette côte, la mer recouvrit une grande partie de l'emplacement d'Hélice. Le poété Callimaque (hym. 6), parlant des courfes de Latone, qui cherchoit un aiyle contre la fureur de Junon, dit d'Hélice, E'Aixure Hores-Saerros Stalon ; Helice, l'amie de Neptune, C'eft qu'alors cette ville étoit dans toute la puissance que lui procuroit fon commerce maritime. Au temps de Paufanias, on ne voyoit plus que les ruines du temple de ce dieu,

HELICE, ville de Grèce, dans la Béotie, felon

le scholiasse de Callimaque. Helice, ville de Grèce, dans la Thessalie, selon

Strabon, qui cite Héfiode.

HELCE, lieu d'Afie, fur le Pont-Euxin, vers la Cappadece. Orphée en fait mention, au rapport d'Orbline.

HELICE, marais ou étang de la Gaule, aux environs du fleuve Attaput, jelon Feltus Aviénus. Ce ne peut être, di M. d'Anville, que l'étang de Vendres, par lequel le bras de l'Aude, qui fe fépare du canal tendant à Narbonne, communique avec la mer. Les anciens paroiflem d'accord à prendre pour

Atax, le canal qui passe à Narbonne : c'est la robine d'Aude.

HELICEUS AMNIS, ruisscau dont il est parlé
dans l'histoire mèlée, L. xvii, vers la Trace &
la Macédoine, au fennienne d'Orielius, biefaux.

HELICON, montagne de la Grèce, dans cente
partie de la Béotie qui étoir sur le golse de Corinthe.

Paufanias rapporte qu'Ephialetà & Osus ont écrità les premiers aux Mufes fur le mont Hélien, & qui leur ont confacré cette montagine. On difoit que les fils d'Aldosis influierent le cutte de rois Mufes feulement, & que dans la fuite Pàrius, Macdodnien, étant à Thefajes, établit le nombre de neuf Mufes, & leur donna à chacune le nom qu'elles avoient encore au temps de Paufanias.

du cues avoient entro a in temps of vinantas. Le Permelle couloir aurour de l'Hélicon. Le allant au hois facré des Mules, on voyo la fonratine Aganipé à la gauche. Le future d'Euphème étois fur la route du bois, que l'on difoir avoir été la nourricé des Mules. La fature de Linus-étoir dans une niche de rocaille, à côté de celle d'Euphème. Ce Linus avoit été le plus excellent muficien de fon temps; il fur, difoir on, une par Apollon, pour avoir oft le countpare à lui. On faifoit fon anniverfaire tous les ans au mont Hélicon, avant de facrifier aux Mufes. Homère parle de ce Linns au dix-huitième livre de l'Iliade,

Les neuf Muses ont leurs statues dans ce bois : on y voyoit aussi un Apollon en bronze & un Mercure; ces dieux se disputoient une lyre. Sylla enleva aux Orchoméniens une statue de

Sylla enteva aux Orchoméniens une fratue de Bacchus, faite par Lyfippe. & de laquelle il fit préfent aux Thefpiens, qui la mirent dans ce bois facré. On y voyoit aufit quelques flatues de poètes & de muficiens célèbres.

La flatte d'Orphèe de Thrace étoit aufit dans ce hois : il avoit la Religion à fon côté, & il étoit environné de bêtes féroces : toutes ces flattes étoient en bronze ou en marbre.

Arfinoè, que Prolemée fon frère époufa, étois dans ce hois, à cheval fire une autruche en bronze. Une biche s'y voyoit allaitant Téléphus, fils d'Hercule. La flatue de Priape métitoit l'attention

des curieux.

Dans les fêtes que l'on célébroit tous les ens dans ce bois en l'honneur des Mures & de Cupidon, il y avoit des prix pour les athlètes &

les muficiens qui fe diffinguoient le plus.

L'hippocrène étoit à vingt flades au-deffins du
bois facrè t on la nommoir auffi la fontaine du
cheval, parce que l'on difoit que le cheval de
Bellerophon la fit fortir en frappant du pied
contre terre.

HELICON, rivière de Grèce, dans la Macédoine elle couloir perès de Diam, & après avoir parcourre un efpace de foixante-quinze flades, elle fe cachoit foix la terre, & quinzant fon one d'Hélicon, portoit celuir de Baptyraz ou Baptyraz, an rapport de Parlánias, L. Parlí, e., po, qui ajoure que de-là elle est margiable jusqu'à la uter. Protence la nome Pharisar.

HELICON, rivière de Sicile, felon Ptolemée, dans ce qu'il appelle la côte occidentale.

HELII, pemple dont parle Cefaire, frère de faint Grégoire de Nazianze, dans les Dialogues, Ortélius, thefaux, oit qu'on ne fait rien du pays où vivoit cette nation.

HELIMNA, village dont il est parlé dans la vie de Thalasius, écrite par Théodoret, Il étoit dans la Syrie.

HELINGA, ville de l'Espagne tarragonnoise. Polybe, L. x1, p. 889, & Appien en sont men-

HELIOPOLIS, on *Is viile da Soleil*, ville de Pafie, dans la Syrie, felon Prolemèe. Eile évoit fituite à l'orient du mon *L'hànas*, à la fource de la rivière *Leontes*, vers le 34 deg, de latit, entre Lacdrice & Abila. Il y avoit un temple confacré au Soleil, divinité protefriée de la ville, Certe ville évoit ains le voifirage de Biblot.

Il y avoit auprès d'Héliopolis un temple dédié à Vénus Utasie, où les Gentils, par principe de religion, proflituoient fans ferapule leurs femmes & leurs filles, Conflantin fit abattre ce temple & fit publier une loi qui défendoit aux habitans de continuer leurs dévejlemens; il les engagea à recevoir le chriffiantime, & il leur envoys an évêque; bâtti une grande égifie dans leur ville, & curvoya d'abondantes aumônes pour les pauves. Sous Julien I Apoltat, lis fe vengérent fur les chrétiens de l'aboltiton de leur culte, mais enfin cette ville fut convenie au chriffiantime dans le cinquième fiécle.

HELIOPOLIS (Matta-Reah), ville d'Egypte, qui étoit fituée fur la droite du Nil, un peu dans les

terres & au-dessous de Babylone. Cette ville est appelée On dans l'écrisure, & Joseph dit que le premier établissement des Hé-

brenx fut à Héliopolis,

M. de Fournont, neveu du favant abbé de ce nom, a publié la description moderne des environs de cette ville sous le titre de plaine d'Héliopolis.

Heliopolis, ville d'Egypte, différente de la métropole de ce nom, quoique dans la même province, felon Ptolemée, L. IV, c. f.

province, felon Ptolemée, L. iv, c. 5.
HELIOPOLIS, ville d'Arabic, au pays des Aromates, felon Étienne, qui avertit qu'elle étoit dif-

ferente de celle d'Egypte.

HFLIOPOLIS. Il y avoit deux villes de ce nom
en Egypte; l'une hors du Deira, affez près de
Babylone. C'etoit un endroit peu connu, & qui
a été confondu fouvent avec la ville célèbre du

Heltopolis, antre ville d'Egypte, & doat il est parlé dans Hérodote (L. 11, c. 8), étoit fimée entre le canal Sébennyuque & le canal Canopique, affer près de la pointe du Delta. C'est cette ville qui est appelée dans l'écriture On ou Team (1).

Cetre ville, e cibben par le beuf Marbèrs, que l'on y sdoori, e de mine que le bourd Aprà à Memphis, doit oueu-à-list déférie au temps de Memphis, doit oueu-à-list déférie au temps de marber de la commande de la comm

Les Grecs, dont l'imagination sertile en contes

(1) M. Larcher, dont j'emprunte cet article ( Trad. d'Hirod. T. 111. p. 171), remarque que M. d'Anville a placé Zoas au lieu qu'occupon Sais, & confondu I toas avec Tasis,

égaloit les prétentions de leur vaniré, imaginérent qu'Héliopolis avoit érà fondée par Aûts, fils da Soleil; que cet Aûts avoit donné à la ville le nom de fon père, & que ce fut de lui que les

Egyptiens avoient appris l'aftrologie.

M. Larcher ne croit pas que ce foit cette Héliopolis qui azi été au lieu où eft aujontrélui Matarea, puifqu'elle avoit été hors du Delta; mais ce lieu répond à Faurre Héliopolis, qui a été confondue avec celle-ci.

HELIOPOLIS, ville épifcopale d'Afie, dans la Galarie, felon la notice de Léon-le-Sage & celle de Hiéroelès

de Hiéroclès.

HELIOPOLIS, ville de la Thrace, felon Etienne le géographe.

HELIOPOLIS, nom de Corinihe, qui fist d'abord nommée ainfi, puis Pagus, puis Ephyra, & enfin Corinthe, felon Etienne le géographe.

HELIOPOLITES NOMOS, nôme ou province d'Egypte, à l'orient du Nil, eurre le nôme aphrodisopolite au nord, la pointe de la mer Rouge, & l'Arabie pêtrée à l'orient, & le nôme Bubsfide. Il éoit raveré dans la longueur par le cand de Trijan, qui communiquoit da Nil à la mer Rouge par Héropolis & Babylone; ces deur villes & les deux Héliopolis font les feules que Polocime y ai nommées, L. 17, c. 5.

HELIOTROPIUM, tieu de Grèce, dans le voiinsage de Thièses, felon Polybe, L. r., p. 600. HELISSON, petit fleuve de l'Arcadie, dans le partie méridonale, prenant fa fource dans les monagnes, près de la ville de fon nom, & fe jenoit dans l'Alphée. HELICUS, «SOLIS DELUBRUM, Elen Tre l'Ont-Earin, où Diodore de Skitle, L. r.,

für le Tönt-Euxin, où Diodore de Sicile, L. 1r., c. 47, di que fe cacha Médele loriqu'elle fuyori la colère de fes parens. Par le mot Tegarer, dont fo fert Diodore, on entend un endori forcé. HELIUM, chierau bisti par les Romains à l'emdie de la companie de l'alonde de certe embouchire. On post croire, avec quelques auteurs, que ce chierau filiam ne de cux qu'ayoris fait conftraire

Drufus. Quoique l'on ne trouve aftuillement-aucus veilige de ce fort, pen-dret à canfe des ravages moits de Dacienne Caule, on deut source cette punt de Dacienne Caule, on moyen les. L'Hélain etl connu par les frégs qu'il fontine, l'à par les basilles qui é donnéeur pour s'en alliure la polifetion. On prétime qu'il fut ranvett par les Maiens lorfqu'ils compirer à l'origination de la compartie de

HELIUM OSTIUM, embouchure de la Meuse, appelée par Tacite Ostium immensum.

HELLANA, ville d'Italie, dans l'Errurie, au fud-est de Pistoria.

O 1

H E LHELLAS. Je n'oferois décider si Homère ( Catal. vers go) entend, par ce mot, nne contrée de la Theffalie où s'étoit confervé le nom d'Hellas, ou s'il parle de la ville qui en effet portoit ce nom. Elle étoit fituée au nord du mont Othrys, dans une plaine ou couloit l'Enipeus, qui se trouveit entre cette ville & Melitas. Strabon, par qui l'on connoit Hellas, dit que les habitans de Melitera croyoient qu'elle avoit eté à dix stades de Jeur ville. C'est ce qui a décidé la polition que M. d'Anville lui a donnée fur la carte. Dicéarque dit aussi qu'Hellas étoit ancienne-ment une ville bâtie par Hellen, père d'Eolus, & qu'elle étoir en Thessalie, entre Pharsale & Mélirée. Il est très-probable que le nom d'Hellas commença lorsque les Pélasges se réunirent pour sormer un corps sous le nom d'Hellènes. Le centre de la Theffalie dut & nommer l'Hellas ou pays des Hellènes.

HELLAS. Par ce mot on a quelquefbis entendu toute la Grèce. Mais plus ordinairement on l'appliquoit à la partie de la Theffalie habitée d'abord

par Hellène, fils de Deucalion.

HELLAS: fi nous en croyons Aristote, dans son traité des météores, L. 1, c. 14, la Grêce, ou le pays d'Hellas, etoit, dans les premiers temps, le pays qui est aux environs de Dodone & du fleuve Achélous; car, parlant du déluge de Deucalion, il dit qu'il arriva principalement autour de la Grèce, & for tout autour de cette partie que l'on appelle l'ancienne Hellas; or, cente contrée est celle qui est aux environs de Dodone & du sleuve Achélous.

HELLAS, contrée de Grèce, dans la Theffalie. HELLAS, ville de la Thessalie, sclon Strabon,

L. 1x, p. 431 6 432. HELLENES, nom qu'une parrie des pabitans de la Grèce prirent lorsque des colonies d'étrangers abonderent dans ce pays; les unes venant de la Phenicie, & d'autres qui descendoient sans cesse du nord pour se rapprocher du midi. Les habitans de cette partie de la Grèce qui étoit entre la Macédoine & le Péloponnele, selon M. de Gébelin, durent être effrayés, & chercher les moyens de se maintenir dans leur état par une étroite confédération. Ceux qui entrèrent dans cette alliance se diftinguèrent du reste des Pélasges par le nom d'Hellenes, qui fe communiqua aux habitans du Péloponnese lorsque les Doriens - Héraclides en eurent fait la conquête. Dès ce moment, le nom d'Hellènes devint celui des Grecs, & il ne fut plus question de celui des Pélasges, qui parurent avoir été exterminés par les Hellènes. M. de Gébelin ajoute que les Grecs dérivoient le nom d'Hellènes, d'un prétendu Hellen, fils de Deucalion.

Herodote dis que les Athéniens commençèrent foixante ans après la guerre de Troyes, à prendre la dénomination d'Hellènes, pour se distinguer des Pélafges, à qui ils avoient donné retraite chez

Le corps de la nation hellénique étoit composé de trois peuples, les Doriens, les Ioniens & les

Eoliens. Thucydide fait voir que le peuple du canton de la Theffalie, où les Hellènes primitifs avoient habité, étoit le feul qui portât le nom d'Hellene, au temps de la guerre de Troyes. HELLENES, ville de l'Espagne tarragonnoise, au

pays des Callai:1, felon Strabon, L. 111. HELLENORUM, siège épiscopal, dans la Lydie,

felon les notices grecques.

HELLESPONTUS. Les anciens donnoient le nom d'Hellespont au détroit qui établit la communication de la mer Egée ou de l'Archipel avec la Propontide ou mer de Marmara. Il n'a pas plus de dix à douze lieues de long. Selon moi, ce nom fignifioit mer des Hellenes, c'eft-à-dire, fur les bords de laquelle ils commencèrent à se sormer des établissemens grees ; mais les poètes ne se seroient pas contentés d'une étymologie si simple. Selon eux, Phryxus, fils d'Athamas, voulant se mettre à l'abri des perfécutions de sa belle-mère Ino, prit avec lui sa sœur Hallé, & tous deux placès sur un mouton qui avoit une toison d'or, ils partirent pour la Colchide, Helle s'étant laissée tomber dans cette mer, lui donna fon nom. A ce trait purement fabuleux, on peut joindre, mais fans le lui affimiler, ce que Hérodote rapporte de Xerxès, qu'il fit construire sur l'Hellespont un pont qui avoit sept flades de long. Le canal n'a en effet que cette largeur en quelques endroits. Il prétend que la mer detruifit d'abord l'ouvrage; que le roi de Perfe y ayant fait jeter des chaînes, lui fit donner trois cens coups de fouet, en difant : a élément salé & » amer, ton maitre te fait infliger ce chariment » pour l'avoir offense sans raison : il a résolu de » traverser tes flors en dépit de ton infolente » réfisfance ». En esfet, ses troupes de terre y pafferent.

On a nomme aussi Hellespont, les côtes qui le bordent au nord & an fud, en Europe & en Afie, & même à des parties plus étendues.

On trouve cette même mer, ou plutôt ce détroit, défigné par différens noms familiers aux anciens. C'est ainsi que Lucain a dit ( En. L. I , v. 385):

Bis fenis Phrygium confeendi navibus aquor.

" l'avois donze vaisseaux, lorsque je fis voile de la mer de Phryxus ». Lucain dit ( L. v1 , v. 55 ):

Tot potucre manus aus jungere Seston Abydo Ingestoque folo Phryxaum elidere Pontum Aut Pelopis laus Ephyren abrumpere regnis.

« Tant de bras auroient pu joindte Abydos à Softos, & combler la mer de Phryxus en rempliffant de terres fon canal, ou fépaser Corinthe du Péloponnése »

On tronve auff: dans Valérius Flaceus ( L. 11, v. 586):

100

## HEL : : . Phryxa fubibant Æquora.

Mais comme ce fut en traverfant l'Hellespont à la nage que Léandre parti d'Abydos, périt en allant trouver Héro dans le château de Seftos, on trouve qu'Ausone a dit : la mer du jeune homme de Seltos. Mais ces circonlocutions s'entendent aifement avec quelques connoiffances de mythologie & d'histoire.

HELLESPONTUS. Dans la division de l'empire, on trouve ce nom donné à une province de l'Afie mineure. Ce doit être celle qui avoit porté le nom de Mysie; elle est une des dix provinces du diocese d'Asie, connues par la nosice de l'empire.

La notice de Hiéroclès met l'Hellespontus pour vingt-unième province de l'empire d'Orient, & dit qu'elle étoit gouvernée par un homme confulaire. Cet auteur dit qu'il n'y avoit que trente villes, & il en nomme trente-quatre. Les voici :

| Cyzique, mitropole.  | Polichna.           |
|----------------------|---------------------|
| Proconeic.           | Poëmanentos.        |
| Exoria.              | Artemée.            |
| Barispe.             | Recita.             |
| Parium.              | Bladus.             |
| Lamplaque,           | Scelenta.           |
| Molis.               | Heræ.               |
| Germæ.               | Pionia.             |
| Aptaüs,              | Coniofine.          |
| Cerga.               | Argifa.             |
| Sagara.              | Xius Tradus.        |
| Adriani & Theræ.     | Manda Canda.        |
| Abydos.              | Ergafterion.        |
| Dardanum.            | Mandræ.             |
| Ilion.               | Hippi.<br>Afideron. |
| Troas ( Alexandrie). | Asideron.           |
| Scamandre.           | Scepfis.            |
|                      |                     |

Ce nombre n'est pas, à beaucoup près, aussi considérable dans la notice de Léon-le-Grand : il ne place dans la province de l'Hellespont que treize villes.

| Cyziei.          | Abydi.        |
|------------------|---------------|
| Germes,          | Dardani.      |
| Poemanii.        | Ilii.         |
| Oces.            | Troadis.      |
| Barcos.          | Pionia.       |
| Adriani Venatus. | Melitopoleos. |
| Lampfaci.        |               |

Mon objet n'est pas de chercher à concilier ces auteurs; il faudroit entrer dans des détails qui formeroient aurant de differtations. J'ajoute seulement que le P. Charles de Saint-Paul, dans fa géographie sacrée (Geog. facra, p. 229), se rapproche de la notice de Léon; mais qu'il admet un plus grand nombre de villes. Les voici :

| Cyzicus.      | Troas.       |
|---------------|--------------|
| Germa.        | Melitopolis. |
| Pamanium.     | Adriana,     |
| Occa,         | Scepfig.     |
| Bares.        | Pionia.      |
| Adrianothere. | Praconnefus  |
| Lampfacus.    | Ceramus.     |
| Aby tus.      | Parium.      |
| Dardanum.     | Therma.      |
| 2/2           |              |

Mais Holfténius observe.

1°. Qu'au lieu d'Occa on a dit auffi Occe &

2°. Qu'au lieu de Therma, c'est Germes qu'il fant lire.

HELLESPONTUS, province d'Asie, dans la Phrygie , au nord de la Troade. (Voyer l'art. précédent). HELLOPES. Strabon affure que Pindare appelle Helles ce qu'Homère nomme Selles, qui étoient les ministres de l'oracle de Jupiter à Dodone. Et Favorius, après Héfychius, dit que l'on appeloit Hella, le lieu de l'oracle de Jupiter à Dodone. Pline prétend que les Selles & les Helles ou Hel-

lopes, font des peuples différens.

HELLOPIA. Hellops ou Ellops, fils d'Ion, avoit, felon Strabon (L. x), fondé une ville, espèce de bourgade, qui donna le nom d'Heliopie à une contrée de l'île d'Eubée. Cette ville étoit dans le territoire appelé Histiaotide, près du mont Telethrion, à l'ouest, on plutôt à l'ouest-nord du Pallas, vers les côtes de la partie la plus septentrionale de l'Eubée. Il y avoit dans cette contrée des eaux chaudes que l'on nommoit Ellopiennes.

HELLUSII. Tacite nomme ainsi un peuple de la Scandinavie, que Pline appelle Hilleviones. HELMODENES, peuple d'Arabic, selon Pline, L. FI , c. 28. Il y avoit une ville nommée Ebode.

HELMONDEBLATHAIM, lieu de la quarantième station des Ifraélites. Il devoit être dans le desert, près le torrent d'Arnon, à l'orient, sur les frontières de Moab.

HELODES, iles de la mer Caspienne, sur la côse d'Albanie, felon Prolemée, L. P. c. 12. HELON, ville de la Palestine, dans la tribu de Juda : elle fut donnée aux Lévites. Paral. L. 1 .

c. 6, v. 58. HELON, ville de la Judée, dans la tribu de Nephiali, felon le livre de Jofué. HELON, ville de la Terre - promife, dans la tribn de Ruben. Elle étoit fitues près du Jour-

Jérémic menace Hélon de la vengeance du feigneur.
HELORUM, ou HELORUS (Muri-Ucci), ville

de la Sicile. On vantoit les agrémens des campagnes aux environs de cette ville.

HELORUS, rivière de Sicile, fur la côte orientale de l'île, dans sa partie méridionale ; elle avois sa source auprès d'Acra. Assez près de son embouchure ésoit la ville d'Elorum ou Helorum; entre cette ville & l'embouchure de la rivière, étoit un ehâteau nommé Elorum ou Helorum Castellum. Entre Casmène & l'embouchure de l'Hélorus est un canton délicieux que l'on nommoit Heloria Tempe,

Ovide , fast. L. IV , v. 48 HELORUS, ville de Sicile, fur la rivière de

même nom, & près de fon embonchure, felon

Etienne le géographe. HELORUS, rivière de l'Italie, dans la Grande-Grèce, entre Cauloffia & Crotone, felon Diodore de Sicile, cité par Ortélins.

HELOS, ville de la Grèce, dans la Laconie. Elle étoit sitnée sur le bord de la mer; de-là l'epithète d'equator, on maritime, que lui donne Homère : elle étoit précifement au fond du golfe, elle se trouvoit aush au nord-est de l'embouchure de l'Eurotas. Selon plufieurs anciens, elle devoit fon nom à Hélius, le plus jeune des fils de Perfée. Je trouve plus probable celle que donne Etienne de Byfance, puifqu'elle s'accorde avec la nature du local : origine bien plus certaine & bien plus ordinaire des étymologies. Comme elle étoit fur le bord d'une lagune, ce fut de-là, dit-il, que lui vint fon nom, E'Ass .... Tapa To se shet eirai, C'est comme si cette ville, ayant été marécageuse il eut dir : elle a pris son nom de ce qu'elle est

fittiée dans des marais.

Hélos, bâtic par une colonie d'Achéens qui s'étoient établis dans la Laconie, faifoit partie du royaume de Ménélas, lorsqu'il partit pour la guerre de Troyes, Lorsque les Doriens & les Héraclides (1129 ans avant l'ère vulgaire, & 80 ans après la guerre de Troyes), s'emparèrent du Péloponnese, il paroit qu'Hétos sur assez forte pour leur réfifter ; mais , dans la fuite , elle fuccomba. Agis I, l'un des rois de Sparte, l'attaqua & la prit en 1959. Paufanias dit que ee fut fous le règne d'Alcamenes : ce qui porteroir eet événement à des temps plus récens; mais, comme les Lacèdémoniens réduifirent les babitans d'Hélos en esclavage, d'où vint lemom d'Hilose ou Helose, & qu'il y avoit à Hélos une statne de Proserpine, que l'on portoit à certains jours tous les ans, dans le temple de Cèrès Eleufienne, fimé à quinze stades de Lapithéon.

HELOS, ville d'Afie, dans l'Ionie, auprès d'Eevrhes. Elle ne subsistoit plus du temps de Pline, Il la nomme avec deux autres, Pteleon & Dorion, Eticnne le géographe dit de même Ptelson , Helus & Dorien : cela est écrit en forme de ciuation . mmédiatement après ces mots : Hélos, ville de la Laconie.

HELOS, ville d'Egypte, felon Etienne le géo-

PIELVECONÆ, peuple de la Germanie. Il faifoit partie des Lygiens, felon Tacite, de mor. Germ. c. 43.

HELVETII. Céfar décrit les limites qui renfermoient le peuple, L. 1, c. 2.... Undique loci natură Helvetii continentur; ună ex parte, flumine Rheno latissimo atque altissimo, qui agrum Helvetium à Germanis dividit : altera ex parte , monte Jura altiffimo, qui inter Sequanos & Helveiios : tertia, lacu Lamano, & flumine Rhodano qui provinciam nostram ab Helvetiis dividit. Malgré ce témoignage formel, que l'on ne peut récufer, on peut eroire aussi que César n'y mit pas une exactitude tellement rigoureufe, qu'il n'y eut encore quelques peuples dans l'étendue de ces limites. Car on trouve des nations helvétiques, telles par exemple, que les Sarunetes en-deçà du Rhin, & par confequent au-delà des limites que Céfar donne à l'Helvétie. Mais cette restriction est si peu considérable, qu'il n'empèche pas d'admettre le sentiment de Cesar. Selon con auteur, le pays des Helveii avoit deux eens quarante milles dans un fens, & eent quatre-vingts dans l'autre : il étoit compris dans la Gaule.

Toutes les villes des Helvetii, au nombre de douze, & leurs bourgs, au nombre de quatre eens, étoient divisés entre quatre cantons. Mais comme César ne nomme que deux de ces cantons, Tigurinum & Urbigenum, on a de la peine, on peut dire même que l'on ne retrouve pas les deux autres. Quelques anteurs, prenant les Tugeni de Strabon, supposent un canton qui aura porté le nom de Tugenus, d'où l'on croit que s'est formé le nom de celui de Zug. Cluvier y ajoute les Ambrones, parce que dans Strabon ils font nommés avec les Tigurini. Mais tout cela n'est qu'une conjecture. Au reste, les Helvetti ne s'étoient pas toujours contenus dans les mêmes limites. On lit dans Tacite (de mor. germ.) inter Hercyniam filvam, Rhenumque & Manum amnes, Helvetil

Loss de la division de l'empire sous Auguste, ils ne furent pas compris dans la province Lyonnoise; mais on les joignit avec les Sequani dans la Belgique : c'est ainsi qu'ils se trouvent dans Piine & dans Ptolemce.

Ces peuples, fortis de leur pays, trop resservés pour une population très-nombreuse, marchèrent contre Céfar : mais ils furent battus. Il foumit leur pays, qui resta sous la domination des Romains jufqu'au temps où l'empire, inondé par les incurfions des peuples du Nord, s'écroula de lui-même, & forma de nonveaux royaumes. C'est alors que les Helvetit furent réunis au royaume de Bourgogne, vers le commencement du cinquième fiècle. Les détails de cette bistoire appartiennent à l'histoire moderne,

HELVETIORUM EREMUS: ees mots fignifient une grande foret, felon Ptolemée, L. 11, c. 11. Ce que Prolemée appelle Nemus Helvetiorum étoit au-delà du Rhin. Il paroît done que les Helvetic s'étoient étendus de ce côté.

HELVETUM, ville de la Germanie première, felon Antonin , entre Monsbrifacius & Argenceratum, à vingt-cinq mille pas de la première, & à trente de la seconde.

HELVII, les Helviens, peuple de la Gaule narbonnoife, à une petite distance à la droite dit Rhône. Leur capitale se nommoit Albe, selon Pline.

Céfar dit que ee peuple avoit un prince de fa nation, quoiqu'ils fuffent compris dans la province Romaine. Cest parce qu'alors ils étoient compris au nombte des sujers des Romains, que leurs voisins s'armérent contre eux dans le soulèvement

général de la Gaule.

Leur pays répondoit au Vivarais actuel.

HELVILLUM, lieu de l'Italie, dans l'Umbrie. Selon Cluvier, cet ancien lieu répond à Sigello, bourg de la Marche d'Ancône. HÉLVINA, fontaine d'Italie, dans le territoire

d'Aquinum. Juvénal en parle §. 111, v. 318. . . . . Et quoties te

Roma tuo refici proper autem reddet Aquino Me quoque ad Helvimam Cererem, vostramque Dianam Convelle à Cumis.

Ortélius pense qu'Helvina Ceres signific la blonde

Cérès.

HEMA. Co lieu, nommé ainsi par Hérodien, est le même qu'Æmons.

HEMASINI, peuple de la Dalmatie, felon Pline, L.\*111, c. 22. Il ne fubfifioir plus de fon

HEMATH, ville de la Syrie, la même qu'Epi-

HEMATH/EI, nom d'une tribu qui octupoit la partie la plus septentrionale du pays de Canaan, du côté de l'orient.

HEMEROSCOPIUM, felou Aviénus, ozz. mariz. v. 405. Strabon. L. III., p. 19, d. it Hemesfepium elt très-clèbre, & il y a fur le promonoire un remple confact è Danné Elphée. Ce lieu apput-tonoi à l'Hifopanie; il ciroti fiuel fur la Méditerrande à felt. Probablement co nom, d'origine grecque, indiquoir que ce lieu étoit dans une belle pofition pour la vue, ou que môme il fervit de lieu d'observation, foit pour le ciel, foit pour ke vèvenemes qui fe paffeium à la mer.

Ce lieu avoit été fondé par une colonie de Massiliens ou Marfeillois.

HEMERUM, lieu maritime, dans le tertitoire de la ville de Chalcèdoine, felon Siméon Métaphrafte, dans la vie de faint Auxenee. HEMERUS, un des anciens noms de l'Eurotas.

felon Plutarque le géographe, de flumin.

HEMICHARA, ville de Sicile, dans les terres,

felon Prolemée, HEMINIÆ DYMNUS, montagne de PIbérie

HEMODES. Ce nom se trouvoir dans d'an-

cionnes éditions de Méla : on est convenu qu'il faut lite Æmodes, Ce sont des lles. (Voya ce

mot). Quant à leur position, elle est fort incertaine. On peut voir une longue nore sur ce mot dans l'édition de Pomponius Mela de Wesseling. HEMONA, ville de la Palettine, dans la tribu

de Benjamin. Josué, c. 18, v. 24, HEMONIA, ville de l'Istrie. Les Hongrois & les Vénitiens s'en emparèrent en l'an 1149, HEMONIÆ, ville de l'Arradie, nu sodagi de

oc les ventiens s'en emparerent en l'an 1149. HEMONIÆ, ville de l'Arcadie, au fud-est de Megaloposis; elle n'étott plus qu'un village au temps de Pausanias.

HEMUATE, peuple de l'Arabie heureuse,

felon Pline, L. VI. c. 28.

Italie.

HEMYCINES, peuple voifin des Maffagères & des Hyperborèes, felon Etienne le géographe, HENADDA, lieu de la Paleffine: les Septante le nomment Anna. Josué, c. 19.

HENESIOTIS, contrée de la bermatie afratique, felon Ptolemée, L. V, c. 9.

HENETI, ou VINETI, les Vénères, peuple de l'Italie, qui étoit originaire de l'Illyrie, sclon Hérodore, L. v. Ces peuples se conservèrent longtemps sans se mèler avec d'autres nations.

Ils habitoient dans le voifinage d'Adria, & Patavium étoit leur capitale.

Ces Vénétes firent de bonne-heure alliance avec les Romains, parce qu'ils étoient toujours en guerre avec les Gaulois. Polybe, Tite-Live, Héfychius & Pline, font memion de ces peuples.

Les Grees avoient quelques colonies fur les côtes des Véniess, où ils portéern le eule de la Diane de Calydon & de la Junon d'Argos. Les anciens croyoient que les Véniers de Italiedéfectodoient des Véniers de Italiedéfectodoient des Véniers de Italiequels habbiotent dans la Paphisponie. Selon euce fut à la fisite d'une expédition, faire de concert avec les Commériens, qu'ils s'établient en

HENIOCHI, les Hénioques, peuples de la Sirmaire, qui font fuel reivage (spenational du Pons-Euxin, preíque l'auge, les parties de la Pons-Euxin, preíque l'angue avec fa partie orientale, céton Ammien Marcellin. Cet auueur rapporte que les Hénioques dioient descendre des deux cosiduêctur des chairers des Doctortes, qui vétendent fondé la ville de Dioscuriste en cet endroit. Les racines du mont Caucrée, qui vétendent

julqu'à la mer dans le puys que ces peuples habitent, le 'rendem prefique inabordable de pro-trous (clon-Srabon. Ces peuples cultivoient & étoient adonnés à la piractine. Ils sufeflowent les mers, piloloris les campognes, & même les villes; les habitans du Boßphore leur dounoiont retraite & leur fourniffoient les shofts nocculières.

Selon le rapport de Salluste, Mithridate trave-fa le pays des Hénioques on suyant du royaume de Pont dans celui du Bosphore.

HENOTICTONTI. Terizès nomme ainsi une sorte d'hommes monstrueux, au rapport d'Ortélius, thesaur.

HEORTA, ou EORTA, ville de l'Inde, en-deçà du Gange, selon Prolemée, L. vII, c. 1,

HEORTA, ville des Scordisques, selon Strabon, L. VII, p. 318. Elle étoit située dans la basse Pannonie, selon Ptolemée, L. II, c. 16.

HEPHÆSTI TUMULUS, lieu de l'Hispanie, auprès de Carthagène, selon Polybe, cité par Ortélius, thesaur.

HEPHÆSTIA, village de Grèce, dans l'Attique, dans la tribu Acamantide, felon Pollux & Erienne. HEPHÆSTIA, ou HEPHÆSTOS, ville de l'île de Lempos. Elle étoit fituée dans la partie orientale

de l'île, sur une pointe, ao 39° deg. 55 min. de lasti. à l'est-sud-est de Myrina. Ce nom vient d'H'quarrer, ou Héphæstos (Vulcain en grec), auguel corre ile érois conferée.

cain en grec'), auquel cete ile étoir confacrée,
HIPHÆSTIA, ville d'Afie, dans la Lycie, felon
Solin.

HEPHÆSTUS, fiège épifcopal d'Egypte, dans

la feeonde Augustamnique, selon la notice de Léon-le Sage & celle de Hiéroclès. Elle reconnoisfoir Rhinocorura pour sa métropole. HEPHELIA, HEFELIA, ou NEPHELIA, ville

épiscopale du patriarchat d'Antioche, sous la métropole de Séleucie, selon une ancienne notice. HEPTA UDATA, lieu d'Italie, à quarante stades de Maravium. Cicéron, ad Astium, L. 19, epist. 15,

appelle ce même lieu Septem Aquez.

HEPTABOLUS, ou EPTABOLUS, lac de Mauritanie, où tombe le Dyris, rivière qui vient du mont Atlas, & qui prend enfuhe le nom de Niger, felon Virruve, L. v.111, c. 2, qui fuppofe que la fource du Ni vient de l. B.

HEFTACOMET.E., peuple an bord do Pont-Eusin; on les nommois aufil Mofymezi, (elon Strabon, L. xxx, p.gs. gsb. Ils étoient à l'extrémité du mont Sycquifies, furpail content tous les autres. Barbare en férocits; & demeuroient dans les arbres oudans de petites rous. Selon l'Europhologie greeque, es es com de Hypascomeni ()) fignifie les fapt villages, es com de Hypascomeni ()) fignifie les fapt villages, es com de Hypascomeni ()) fignifie les fapt villages es nomed sanc citud de fept village, del promité de es nomed sanc citud de fept village de promité de fait red cleurs rous, nommées Mofymes, & Guérrie, les maifons, «cill-kérrie, els habians des pours.

D'après ce que dir Strabon (L. xII, p. 848), ils ne demeuroient pas loin du mont Scydiffer (5.1). Ils étoient très-fécores, se nourifidient de la chair des animaux fauvages & de glands, & tendoient des embûches aux voyageurs. Ils maffacerent trois cohortes de Pompée, paffant par leurs montagnes,

Ces Barbares ine paroifient reffembler beaucoup à d'autres aufi féroces, que l'on trouvera à leur article. Tels étoient les Macrons, les Phylires, les Moffyni, &c.

(1) Strabon fépare toujours ce nom.
(2) Cette montigne devoit être confidérable, & furtout très-efcarpec. Strabon lui donne l'epithèse de 1/2 Xiraris. HEPTAGONIAS, lieu du Péloponnéfe, dans la Laconie, près de Lacédémooe, scion Tite Live, L. xxxv.

HEPTANESIA, île de l'Inde, en-deçà du Gange, felon Prolemée, L. VII, c. s. HEPTAPAGUS, lieu ou champ d'Italie, au bord du Tibre. Denys d'Halicarnafle en fair men-

bord du Tibre. Denys d'Halicarnasse en fait mention, L. 11.

HEPTAPOLIS, ou L'HEPTAPOLE, contrée d'Egypte, felon Denys le Périègète.

HEPTAPORUS, fleuve de la Myfie. M. d'Anville en place la fource au nord-eft de Thèbes, & le fair rendre par le nord & le fud-oueft de cette ville, dans le golfe d'Adramytte.

HEPTASTADIUM, ou les sept stades. On nommoit ainst une levée qui joigooi l'île du Phare au continent. Quoique strictement le nom sgnise sept stades, les auteurs ne sont pas d'accord sur sa juste longueur. Hirrius (de bel. civ. L. 111, c. 102), lui donne neus eens pas.

Cette levèe (éparoit les deux ports d'Alexanhie, en laifiant expendant une communication de l'un à l'autre port, par le moyen de deux canaux qui coupoient les plaie qui fouencoient la levée, bâtre ainfi au milieu de la mer. Il y a voie que Diot donne le nom de pont à l'Étopsifatione, Sclon Strabon, ce mole s'étendoit du contineot vers la parie occidentale de l'ile (3).

A la the de l'Hopafakium, du Côté d'Alexandrie, il y avoir une grande place qui écti joine la l'Hopafadium par un pont : au-delà du pont etoir un peint fort. Au bout de la levée, du côté de le lile, il y avoit encore un aure fort & un pont qui joignoir l'Hopafadium avec l'île de Pharos. Au fortrie de crue levée, en currant dans l'île, on trouvoit un bourg prefque aussi grand qu'une ville. (Foyer PhaRos).

HEQUESI, peuple d'Espagne, dans le département de Braguæ, selon Pline, L. 111, c. 3.

HERA, lieu de l'Eolide, furnômme Mefate, parce qu'il étoit à moitié chemin entre Erythès & Chio, felon Paufanias, L. v.11, c. 5. Pline, L. 184, e. 12, qui ne la nomme que Mefate, dit que c'est une ile déferte.

HERA. Paufenias, in Eliacis, L. VI., c. 6, nomme deux villes; favoir, Ilera & Temeffa, & en parle comme de villes détruires. HERACLEA. Plus de quarante villes ont porté

ce nom, tant en Europe qu'en Afie, en Afrique de dans les iles de la Méditerranée. Il est probable de la nom de ces villes étoir formé de celui d'Héraclès, répondant au mot Hercule; ainsi ces villes auroient été bàtics en l'honneur d'Hercule, ou mises sons la prosession de ce dieu.

Mais fi l'on admettoit l'étymologie que donne

(3) Certe levée est changée au ourd'hui : elle a deux ceus toises de large.

M. l'abbe Bergier (Orig. du Pag. T. 11, p. 113), on feroit venir Heracles de Kasio, je ferme avec la particule sugmentative H pe; & l'on suroit une étymologie très - fimple pour les commencemens d'une ville. Ce scroit en grec l'étymologie de Gadir en phénicien. ( Voyez GADES ). HERACLEA, ancien nom de Calpé, ville de

l'Hispanie, sur le détroit, selon Thimosthène, cité

ar Strabon,

HERACLEA CACCABARTA (Saint-Troper), ville de la Gaule narbonnoise. On croit que ce nom venoit d'un temple dédié à Hercule, dont les prêtres, à l'exemple de la prêtresse de Delphes, rendoient les oracles fur un trépied. Il est certain qu'il y avoit une ville dans ce lieu que les Sarrafins désruifirent; car on y trouve encore des tombeaux paiens & d'autres vestiges d'antiquité. HERACLEA , bonrg & ensuite ville des Gaules ,

à l'une des embouchures du Rhône, felon Pline. HERACLEA (Policoro), ville d'Italie, fur l'Aciris, rès de son embouchure, dans le golfe de Tarente. Ce que l'on trouve dans les historiens par rapport à cette ville, n'est pas parfaitement clair, parce que fouvent ils attribuent à Heraclea ce qui ne dois s'entendre que de Siris, ville maritime, fituée à l'embouchure du fleuve de ce nom, & qui ne subsiste plus. Ce surent d'elle que sortirent les premiers habitans d'Heraclea , lorsqu'ils y furent contraints par les Tarentins, ainsi que le rapporte Dio-dore, vers l'an 313 de Rome, pour passer dans cette ville nouvelle; c'est fans doute aussi de la ville de Siris qu'il faut entendre ce que Strabon dit des commencemens d'Heraclea. Sclon cet auteur, elle avoit été fondée par des Troyens, & les gens du pays en donnoient pour preuves qu'ils confer-voient encore une flatue de Minerve que l'on prétendoit être le Palladium, Strabon s'en moque, parce que beaucoup d'autres villes lui en avoient montré autant.

Les Tarentins envoyèrent plusieurs colonies à Heraclea, & Siris ne fut plus que fon port. Ce fut près de cene ville que se donna le premier combat entre Pyrrhus & les Romains; le conful Levimis, l'an de Rome 473, y fut battu : mais le roi d'Épire y perdit treize mille hommes, qui formoient la mouité de fon armée; austi disoit-il avec douleur : " hélas! fi je gagne encore une bataille comme celle-ci, il faudra que je m'en retourne presque seul ». On ignore d'ailleurs le fort de cette ville & le temps de sa destruction.

HERACLEA, nom de l'une des plus anciennes villes de la Sicile. Héraclide dit que son ancien nom étoit Macara. E le étoit dans le terriroire des Agrigentins & firuée vers l'embouchure du fleuve Halyeus, vers l'endroit appelé aujourd'hui Campo Bianco.

Elle portoit le nom de Macara lorsque Minos, cherchant Dédale, refugié en Sicile, s'empara de cette place, lui donna le nom de Minoa, & y établit les loix de Crète, Enfin, dit-on, Hercule

Giographie ancienne. Tome II.

ayant remporté une victoire fur Eryx, s'empara de Minos. Ce nom fut dans la fuite change en celui de son vainqueur par Euryléon, l'un des Héraclides. Il s'y établit, gonverna despotiquement, & après un règne affez court, fut maffacré près de l'autel de Jupiter. (Hérod. L. v.,

HERACLEA, ville de l'ile de Sardaigne, felon Etienne de Byfance. Elle oft nommée ad Herculem dans l'irinéraire d'Antonin.

HERACLEA, nom d'une ville de la Tyrrhénie; selon Théophraste.

HERACLEA, ON HERACLÉE, ville de Triphylie.

presque an nord d'Olympie. Strabon la nom Heraclela : elle est peu connue. On voyoit près de cerre ville une fontaine confacrée à quatre nymphes, qui, quoiqu'elles eussent chacune des noms particuliers, étoient ordinairement défignées par le nom de nymphes Ioniennes , d'après un Athènien nommé lon, établi autrefois dans ce lieu, Les bains pris dans cette eau étoient fort falutaires pour les lassitudes & distèrentes autres douleurs du corps.

HERACLEA, ville de Grèce, dans la Sintique, contrée de la Macédoine. Elle étoit fituée à l'orient de la ville de Scotufa, & pas éloignée du Strymon, Pline la nomme Heraclea Sintica. La notice de Hiéroclès la marque comme une ville épiscopale de la première Macédoine.

HERACLEA, lieu de Grèce, dans la Pièrie, fur la côte méridionale du golfe Therméen, felou Pline.

HERACLEA, ville de la Macédoine, dans la Lyncestide, selon Ptolemée.

HERACLEA, ville de la Macédoine, fur la côte; au nord de l'ifthme du mont Athos, felon Pline. HERACLEA, ville de Grèce, dans la Phthioride,

contrée de la Theffalie. HERACLEA, ville de l'Acarnanie, felon Pline, qui dit qu'elle étoit fituée fur le bord de la mer, aux confins de l'Etolie.

HERACLEA, nom d'une ville d'Afie, dans le pays des Maryandéniens, & colonie de Mégare, felon Xénophon & Diodore de Sicile. Les habitans de cette ville envoyèrent aux Grees

des présens, comme on le voit dans la rerraite des Dix-mille. Le Lycus traverse la plaine auprès de la ville d'Héraclée.

HERACLEA, île de la mer Arlantique, felon Erienne de Byfance.

HERACLEA, ville du Péloponnèse, dans l'Elide, auprès de Salmone. Strabon dir que c'étoit une des huit villes de la Pifatide, & qu'elle étoit fitnée fur le fleuve Cytherius, à environ quarante stades d'Olympie.

HERACLEA, ville de la Cherfonnese de Thrace; fur la Propontide, selon Prolemée. Cette ville ésoit firuée à l'embouchure de l'Erginus, & à l'ifthme de la Cherfonnèfe.

HERACLEA, nom d'une ville de Thrace, Pline la place au pied du mont Pangée.

HERACLEA. Payer PERYNTHUS.

HERACLEA, ville de Thrace, près de Calatis,

vers les bouches du Danube, fe'on Pline, qui dit qu'elle ne subsissoit plus de son semps. HERACLEA, ville maritime, située sur la este

HERACLEA, ville maritime, fituée fur la eôte feptenirionale de l'île de Crète, au nord que Gnoffus, dont elle étoit le port de mer, felon Strabon.

HERACLEA. Etienne de Byfance nomme sinfi une île de la mer Carpathienne,

une lut de la unit Laphtheime.

HER ACLLA, visuale de l'Africa merce, dans Hooie.

HER ACLLA, visuale de l'Africa merce, dans Hooie.

Le constitute de l'Africa merce, dans Hooie.

Le constitute dans le fond du polit Lamieux, for le bord du fleuve Lamius, & l'et-fuid-eff & très-près de la petite île Lamius, Paufinius parle decette vilei.

R. Polyamus dit que fa polition la rendoit très-fuid-ile la sfiftèger. Ella étoris l'el-fuid-eff & très de la petite île la siftèger. Ella étoris l'el-fuid-eff de Milech & Strabon dit que qu'elle en étoit élognée de cente flades.

Lamos su la victime de l'adresse d'Archnise, reine de Carie, qui, n'ayan pu prendre ceure ville en l'assignant, su se ruse pour furpreouve les habitans fant défente. Elle restin fous la donination de ceur enine jusqu'à si mort, elle recouvra alors si liberté pour recombre en la pof-session de Mausloe, son successe des publication de Mausloe, son successe des publications de la common de l'accommendation de la common teleration au l'accommendation de la common teleration au Lamoum. Elle évoit alors pen considerable.

On diftingue encore dans fes ruines, les vestiges d'un temple & ceux d'un théâter creusé dans la montagne. Prés de la ville étoti la caverne dans laquelle le berger Endymion avoit dormi trente ans par l'ordre de Jupiter, & où l'on avoit longtemps révoré son tombeau.

HERACLEA, ville de l'Afie, dans la Syrie. Elle étoit fituée fir une presqu'ile que sorme la côte vers le 35° deg. 35 min. de latit. Strabon dit que cette ville étoit à vingt slades

du temple de Minerve Cyrrheftide.

HEBACLEA, lieu de l'Afie mineure, dans l'Éo-

lide, auprès de Cumes ou de Cyme, selon Etienne de Bysance. HERACLEA, rivière de l'Asse mineure, dans la

Carie, felon Strabon, cité par Ortélius. HERACLEA, village de l'Asse mineure, auprès

HERACLEA, village de l'Alie mineure, anprés du golfe d'Adramytte, vis-à vis l'île de Mitylène, felon Strahon.

HABACILA PONTICA, ville de l'Afec mineure, qui cioi finule fur un petit golfe que fom ne le Pome Euzin. Elle éroit bàise à vingi flades au-deil du pepti fleuve Eyars, fur une choe che élvete, qui domine far la mer, felon Arrien, dans fon périgle. Certe ville fe maintenoir en république, gouvernée par fez proprets magificats, au mileux mineux metés. Sà qui de fervoir de commune barriers. Xinophon & Putinissi difern que certe ville fur fondée par le colonie venue de Mégare, à fondée par une colonie venue de Mégare, à

laquelle se juignit une peuplade de Béoriens, natifs de Tanagre. Cette colonie se maintint en republique jusqu'à ce que Cléarque s'empara de tyrannie que fes successeurs conscruèrent près d'un fiècle. Elle fut enfuite exposce à l'invasion des Gaulois; mais elle recouvra sa liberté par l'adresse de Nymphis l'historien, natif d'Héraclée, qui trouva le moyen de délivrer sa patrie; ils ne la reperdirent que lorsque Mithridate, presse par Lucullus, s'empara de cette ville par furprife, en feignant de la protèger. Son peuple nombreux & fes fréquentes navigations dans le Pont-Euxin, la mirent à même de fonder des colonies, entre autres Cherfonnese dans la Taurique, & Calatis en Morfie, Héraclée fournit des secours à Prolemée contre Antigonus : ils ont même aidé Rome de leur marine : ce qui n'empêcha pas Cotta, malgré ce service & le irainé d'alliance offensive & désensive entre Rome & Héraclée, de piller cette ville, fous le prétexte qu'elle n'avoit pu fouffrir les exactions qu'y vouloient exercer les publicains de Rome. On vantoit la superbe bibliothèque de cette ville, ainsi que les temples & les lieux publics, ornés d'une infinité de belles statues : Cotta en enleva la meilleure partie, entre autres la magnifique statue d'Hercule, qui étoit dans la grande place. C'étoit un superbe monument : la peau du lion, la massue & le carquois étoient d'or & d'un travail exquis.

& d'un travail exquis.

HERACLEA, ville de l'Asse, dans la Parthie. Elle étoit située auprès de Raga, selon Strabon.

HERACLEA, ville de la Cherfonnéfe Taurique, felon Pline, qui dit que les Romains en firent une ville libre, que l'on appeloit Megarice; que c'aon la ville de tout le canton qui avoit le mieux confervé son ancien éclat, en confervant les meurs

de la Grece.

HENACLEA, ville de l'Afie, dans la Sogdiane,
au-delà de la mer Cafpienne, dans le pays des
Cadufiens, felon Pline, qui ajoute qu'elle fut beire
par Alexanderi; qu'ayant ét renverfie, elle fut
rebaile par Anniochus, qui lui donna le nom
d'Athalik.

HERACLEA, ville de l'Egypte, entre Péluse & Tmuis, selon Joseph.

HERACLEA, nom d'une ville d'Afrique, dans la Libye, felon Eisenne de Byfance. HERACLEOBUCOLI, habitation d'Egypte; se on Etienne le géographe.

MERACLEOPOLIS, ville d'Egypte, felon le même. C'étoit la patrie du philosophe Théophane. HERACLEO I ES, ile de la Médierranée, emre l'Italie & la Sicile, felon l'inferaire d'Antonin.

HERACLEOTES INSULA, L'une des lles échiennes, Miss on r. marque qu'elle, n'eft pas un nombre des fept que nomine Pline. Elle ne le trouve que dans des auteurs qui ont étrit depuis. Pour connoître la raifon platifible que l'on en donne, voyez les artieles Evonymos & Hicessa. Cette île se nomme aguellement Başilingo.

HERACLEUM, lieu d'Afrique, en Egypte. Strabon, L. XVII, p. 8or, le met entre Canope & l'embouchure Canopique. Il y avoit dana cet endroit un temple d'Hercule, scion cet auteur.

HERACLEUM PROMONTORIUM, promonioire d'Afrique, dans la Matmarique, sclon Strabon,

L. XVII., p. 838.

HERACLEUM PROMONTORIUM, promontoire de la mer Noire, an couchant de l'empouchure du Thermodoon, felon Prolembe, L. v. c. 6, Arrien. peripl. Pont. Eux. met le port d'Heracleum entre l'Iris & le Thermodoon.

HERACLEUM PROMONTORIUM, promontoire de la Sarmatie afiatique, fur la mer Noite, prés du fleuve Nélis, entre le Borgys & Masseuca, felon Arrien, dans fon périple du Pont-Euxin Pag. 18. HERACLEUM (Ribas), ville de la Cherfonnelle

tanrique, le long de la côte occidentale du Palus.

M. de Peyffonnel, dans fes observations historiques & géographiques, penfe que c'est aujourd'hus le fort de Ribat , à l'entrée de l'ifthme qui Separe le Sapra Lacus (mer Pourrie) du Palus-Maous (mer de Zabache ).

HERACLEUM, petit lieu de l'Attique, felon Créfias, qui dit que Xerxès voulut commencer de-là une digue, qu'il devoit avancer jufqu'à l'île de Salamine.

HERACLEUM, ville maritime de Crète, fur la cote feptentrionale, felon Piolembe , L. 111 , c. 17. Céroit le port des Gnofices, felon Strabon, L. x.

HERACLEUM (Anacria), ville de l'Asie, dans la Colchide, sur le bord du Pont-Euxin, sur le côté droit de l'embouchure du Cianefus.

Pline place cotte ville à foixante dix milles de S. baffopolis. HERACLIUM ( Me-Dea ), ancienne ville d'E-

gypre, fittiée fur la branche du Nil nommée unopique, à cinq lieues d'Alexandric, HERÆA, ou HEREE, ville de l'Arcadie, près

du fleuve Alphée & au fud-oueft de Telphufa. Sa situation étoit très-agréable; cile avoit pris fon nom d'Hérèus, fils de Lycaon.

Le long de l'Alphée étoient des endroits deftinés aux courses de chevaux, & très près des bains , deux comples de Bacchus , & un lieu facre , où l'on célébroit les orgyes. Pan, ce dien one la fable faifoit naitre en Arcadie, avoit aush son temple à Hérèe. Lors des guerres d'Antigone & de Cléomènes, vers l'an 124 avant J. C. cette ville se rendit au premier de ces deux princes, lorfqu'il fe disposoit à en faire le fiège, Elle fut enfuite ravagée par Philippe, qui y fit un grand butin. Lorfqu'à la fin de la guerre contre ce prince, les Romains parurent vouloir rendre aux Grecs leur liberre, en 196, Herée recouvra une grande partie de fes avantages.

HERRA, promontoire, vis-à-vis de Chalcé-doine, sclon Etienne le géographe.

HERÆENSES, habitans de la ville d'Hérée en Arcadie, felon Paufanias, L. VIII, c. 26.

HERMENSES, village de Grèce, dans la Mègaride , felon Plutarque , quaft. grac.

HERÆI MONTES, montrenes de Sielle, felon Diodore de Sicile, L. Pr. c. 86.

HERÆITIS, contrée du Péloponnèle, selon Paufanias, in elise. C'étoit le territoire de la ville d'Heraa.

HERÆUM, Ce mot eft formé de H'pa, nom que les Grees donnaient à Jupon : & il défiane un temple de cette dégife. Ainfi, au lieu de cire le temple de Junon, on disoit simplement l'Heraum, Il y en a eu plusieurs.

HER MUM, temple de Junon, entre le bois con-acré à Argos (t) & la ville d'Argos, comme on le voit par la marche de Cléomènes, M. Larcher pense que cet Heraum doit être différent de celui tiont je vais parler. Il fe fonde fur ce qu'Herodote dit que c'étoir un prêtre qui y répondoit au nom du dien; au lieu que l'on fair que dans l'autre c'étoir une prêtreffe. Mais, fans manquer au refped du à ce favant, je puis regarder cet Hereum commo celui dont je vais parler ci-après. t°. Quoiqu'un prêtre se foit opposé à ce que Cléoniènes fit un facrifice (Hirod. L. vr, c. 81), il ne s'enfuit pas que le facerdoce principal ne pôt être confic à d'a prêtreffes; & certainement il y avoit des prêtres dans toutes les espèces de temples, au moins pour les services subalternes. . . 2º. Cléomenes étoit fur le territoire de Tiryns , dans la parrie qui est du côte de la mer. 3°. C'est en s'enfuyant qu'ils se retirerent dans le bois facré.

Or, l'Hermim éton du côté vers lequel its fe retiroient. Et comme Hérodote pe dit pas que ce für un antre temple que celui que l'on connoir, je n'en suppose pas un autre.

HERMUM, célèbre temple de Junon, dans l'Arrike. With, ceiterre tempte de Junon, anns i orgotide. Il etoit, felon Strabon (1), à quarante fides d'Argos & a dix de la ville de Mycènes. Ce même auteur, dir (L. v.11. p. 566), que quand les royaumes d'Argos & de Mycène seiftolent enfemble dans l'Argolide, ce temple étoit commun à tous les depa. Au refic, il indique seutement qu'il étolt fort orné.

Cest à Paufanias qu'il faut recourir pour en avoir la description que je vais abréger ici, Mais

(1) Cétoit le héros Argus, appelé Atgos dans l'Ar-

(2) Les géographes, tels que M. Delifle, & autres, u ont cru devoir places Mycenes au fud-ouch d'Argos, e font donc bien mépris. Car on ne doute pas que l'Heraum u'ait été vers l'est; or, comment n'y aurois-il eu que dix tiades; ou quinze, felon l'autènis, qu em-ploie un stade plus petit? Au reste, je discute ectre position a l'atticle MYCENA. d'abord je ferai remarquer que c'étoit, ce me semble, le plus célèbre des temples de Junon. La succession des prêtresses de cet Heraum servoit d'autorité en chronologie.

La plus ancienne de ces prêtresses est, selon Eusèbe, lo, surnommée Callithyia, ou Callirhoe, la belle pretreffe : ce chronologiste place la facrificature d'lo 459 ans avant la prife de Troyes. Or, en plaçant ce siège, avec M. Larcher, à l'an 1270 avant J. C. on aura pour l'époque relative à Io , l'an 1729 avant notre ère. Cette prétreffe descendoit d'Inaclas, à la cinquième génération (1).

Junon, comme on fait, étoit la divinité tuté-laire de l'Argolide; ainsi les peuples de cette contrée devotent concourir à l'embellissement de son temple. Mais beauconp d'autres peuples Grees en avoient aussi augmenté les richesses. Au temps de Paufanias, on y voyoit entre autres curiofités,

1°. Le bouclier que Ménélas avoit arraché à Euphorbe lors de la guerre de Troyes.

2º. Une flatue de Junon d'une hauteur extraor-

dinaire & tonte d'ivoire & d'or. La déesse étolt représentée affise sur un trône, tenant d'une main une grenade myftérieuse, & de l'autre un sceptre, à l'extrémité duquel étoit un coucou : elle avoit fur la tête une couronne, ou étoient représentées avec élégance les Saifons & les Graces. Cette statue étoit l'onvrage de Polyclète (2), qui avoit fait encore plusieurs autres statues de ce temple. 3°. Un paon d'or , enrichi de pierres précieules :

il étoit d'une grande beauté : c'étoit un préfent de l'empereur Adrien. L'adulation avoit porté les Argiens à mettre le

nom d'Auguste au bas d'une belle statue d'Oreste : il y avoit tout à la fois fausseté & avarice. Mais la groffièreté du menfonge n'échappoit pas aux connoiffeurs : & cette flarue n'en avoit pas moins confervé le nom de l'ancien héros grec

HERÆUM, temple de Junon, dans la Béotie, devant Platée, à vinge stades de la sontaine Gargaphie. Ce fut vers ce temple que se retira une partie de l'armée des Grecs , effrayée par la ca-valerie des Perses , conduite par Mardonius : ce qui n'empêcha cependant pas le gain de la bataille qui porte le nom de Plate. Un peu avant cette bataille, Paufanias, qui commandoit les Lacèdemoniens, avoit tourne les yeux vers l'Heraum, ea implorant le secours de Junon, .

HERÆUM, temple de Junon, dans l'île de Samos. Hérodoie (L. 111, c, 60), qui le compte entre les trois grands ouvrages faits par les Samiens (3), dir que c'étoit le plus grand temple dont on eur connoiffance. Il étoit l'ouvrage de Rhœcus, fils de Phileus.

N. B. l'ajouterai, pour l'instruction de ceux qui aiment les arts, que ce fut ce Rhœcus, avec Théodore de Samos, qui inventa l'art de faire des moules avec de l'argile; que les premiers ils jetérent en fonte l'airain pour en faire des statues.

HERÆUM, ville de Thrace, bâtic par les Samiens, & firuée à côté de Périnthe. On la nommoit Heraum Tichos, les murailles de Junon.

HERÆUS PORTUS, port de l'Asie mineure, fur le Bofphore,

HERAS, ile de la mer Atlantique, fur la côte de la Libye, felon Prolemée, L. 17, c. 6. HERATEMIS, rivière de la Perfe propre, felon

Arrien, in indic. Pline en parle aussi & dit qu'elle eft navigable. HERBANUM, ville d'Islie, dans la Toscane.

HERBESSUS, rivière de Sicile, dans le territoire d'Egesta, selon Solin, Polyhist. HERBULENSES, nom d'un peuple de Sicile; felon Pline, L. 111, c. 8.

HERCATES, people d'Italie, en-deçà de l'Appennin, vers la Ligurie, felon Tite-Live, L. XLI,

HERCULANEA VIA. Ciceron, agrar. 2, c. 14, en parle comme d'un canton délicieux & fort riche : ce chemin étoit en Italie, dans la Campanie, entre le lac Lucrin & la mer. Cétoit une chauffée qui , au rapport de Strabon , L. P. p. 245, paffoit pour èrre l'ouvrage d'Hercule.

HERCULANEUM, ville d'Italie, au pays des Samnires. Tite-Live, L. x, c, 45. Le même que le fuivant

HERCULANEUS PAGUS, bourgade fituée au sommet des Tifates, dans le pays des Samnites. Hercule y avoit un temple, qui fint cause que cette bourgade fe forma, C'est le lieu où est actuellement Caferta Vecchia

HERCULANEUS RIVUS, ruiffeau d'Italie; il a sa source dans le chemin de Sublaque, à soixantedeux mille pas de Rome, felon Frontin.

HERCULANUM ( Portici ) , ville d'Italie , dans la Campanie, fur le bord de la mcr, vers le fudest. Elle sat détruite par l'embrasement du Vésuve de l'an 70 de notre ère. On ne connoît de cette ville que ce qui en a été découvert dans les temps modernes. Elle existoit dans le lieu où est à prefent le village de Portici.

HERCULEUS LACUS : Diodore de Sicile, L. 1v , nomme ainsi un lac de Sicile , dans le terrisoire de Leonsini. Il avoit quatre stades de circuit, & paffoit pour avoir été creuse par Hercule,

<sup>(</sup>a) Ces prêtreffes pouvoient fe marier. Car les tradi-sreffe qui occupoit le facerdoce au temps du fiège de Troyes, est nommée Calliflée. ( Doés de Cyclis ).

<sup>(2)</sup> Strabon (L. \* \*\*111 , p. \*\*171), fans entrer dans aucum détail, dit de ce flatuaire, is e na llohuxhtirus passa na un regre xalhhica nas marrar.... Cependant on voit , par ce qu'il ajoure, qu'il preféroit les ouvrages de Phidias à ceux de Polychte.

<sup>(1)</sup> Peyer SAMOR.

HERCULIA, Selon l'itinéraire d'Antonin, ville de la Pannonie, sur la route de Sopianze à Bregentio, entre Gurtiana & Floriana, à vingt mille pas de la première, & à gninze de-la seconde. HERCULIS ARÆ, ville de la Sufiane, près

de la Méfopotamie & du Tigre, à l'opposite d'Apamée, felon Prolemée, L. PI, c. 3.

HERCULIS CASTRUM, lieu finé vers la Moefie, entre Neffus & Ulpiana, selon Jornandès, cité par Ortélius. Ce lieu est désigné dans la table de Peutinger par un édifice nommé ad Herculem. Il paroît répondre au lieu actuel d'Uskup.

HERCULIS COLUMNÆ, ou les colonnes d'Hercule. On nommois ainsi les montagnes de Calpe en Europe, & d'Abyla en Afrique, dans la supposition ridicule qu'elles avoient été placées par ce héros, ou, ce qui feroit plus raisonnable, qu'elles avoient servi de bornes à ses courses. Quelques auteurs ont cru qu'il avoit exifté des colonnes placées en Hispanie, plus près de Cadix, & que ce ne fui qu'avec le temps que l'on donna le nom de colonnes aux montagnes.

HERCULIS FANUM, lieu de l'Iralie, en Etrurie, vers l'eft de Luca.

HERCULIS INSULA, petite lle, fur la côte occidentale de la Sardaigne, selon Ptolemée, L. 111,

c. 3. Pline , L. 111 , c. 7 , met deux îles du même nom dans le même lieu. HERCULIS LAVACRA, ou les bains d'Hercule . lieu de la Driopide, felon Antoninus Liberalis, cité

par Ortelius ; thefaur. HERCULIS OPPIDUM, ville d'Egypte, dans une

fle du Nil. HERCULIS PAGUS. Cédrène & Curopalate, cités

par Ortélius, nomment ainsi nn lieu de l'Asie mineure, que ce géographe croit avoir été vers h Cilicie. HERCULIS PETRA, roche d'Italie, dans la Camanie, au bord de la mer, dans le territoire de

Stabies. Pline, L. XXXII, c. 2. HERCULIS PORTUS, port d'Italie, au pays des Brutiens, auprès de la ville de Vibo-Valentia,

felon Pline , L. III , c. f. HERCULIS PORTUS, port de l'île de Sardaigne, dans sa partie méridionale, selon Ptolemée, L. 111,

e. g. Antonin la nomme ad Herculem, HERCULIS MONÆCI PORTUS (Monaco), ou orr d'Hercule seul, port de l'Italie, sur la côte

de la Ligurie, tout près de la Gaule. On croit qu'il devoit ses commencemens aux Marseillois, L'épithèse de Monacus a exercé les commensateurs. Les uns ont dit que c'étoit parce que Hercule, ayant défait ses ennemis, y étoit resté seul maître; d'autres ont prétendu que c'étoit parce que, selon les oracles, il avoit voulu être adoré feul dans ce temple. Au reste, ceci est bien indifférent.

Ce fint à Porsus Herculis Monaci que Mancinus, conful, allant en Hifpanie, crut entendre une voix qui l'en détournoit. Virghe en parle comme d'un paffage des Alpes, ( An. L. x1 . v. 810 ).

HERCULIS LABRONIS, ON LIBURNI PORTUS. ort d'Italie. Antonin , itinér, dans la route de Rome par la Toscane & les Alpes maritimes, le place à douze milles de Pife, & le nomme ad Hereulen. Zozime dit que ; de fon temps, il étoit nomme Liburnum; c'est actuellement Livourne.

HERCULIS PROMONTORIUM, ou promontoire d'Hercule, au sud-est de l'extrémité méridionale de l'Italie, fur les terres des Brutiens, & au fud du promontoire Zephirium,

HERCULIS PROMONTORIUM, promontoire de l'Afrique, de l'autre côté de la baie, & à l'eff-

fud-eft de Carthage.

HERCULIS PROMONTORIUM, cap de la Mauritanie tingitane, fur l'Océan Atlantique, entre l'embouchure du fleuve Luth & la ville de Tamufiga, felon Ptolemée, L. IV, c. t.

HERCULIS PROMONTORIUM, cap d'Asie, dans la Galatie, près de Thémiscyre, selon Ptolemée, L. v, c. 6.

HERCULIS PROMONTORIUM, cap de l'île de la Grande-Bretagne, fur la côte occidentale, felon Prolemée.

· HERCULIS SPECULÆ. Florus , L. IV , c. 1 nomme ainfi les denx extrémités de l'Europe & de l'Afrique qui refferrent le détroit de Gibraltar.

HERCULIS TEMPLUM, lieu de la Bésique, sur le bord de l'Océan, à quelque distance au sudest de Gades. On crovoit que c'étoit en ce lieu qu'avoient été les colonnes d'Hercule.

Ce temple avoit été bâti par des Phéniciens, bien long-temps avant la guerre de Troyes, selon Philostrate; il étoit d'une grande beaute. Les bois que l'on y avoit employés étoient incorruptibles. On y voyoit des colonnes chargées d'inscriptions & de figures hiéroglyphiques. Et l'on avoit peint dans l'intérieur, sur les murailles, les douze travaux d'Hercule. On y conservoit austi un olivier d'or, donné par Pygmalion, roi de Tyr: des émérandes en formoient les olives.

HERCULIS TURRIS, ville de la Cyrénaigne, fur la mer Méditerranée, felon Ptolemée, L. IV.

HERCULIS VICUS, village d'Asse, dans la Cilicie, sclon Curopalate, cué par Ortélius. HERCULIUS, torreut de Grèce, dans la Phocide, près de la ville de Bulis, felon Paufanias,

HERCYNIUM. Etienne le géographe nomme ainsi une montagne de l'Italie. Mais Saumaise croit qu'il faut lire , au lieu d'I'Talias , opos l'allias ; ainsi ce seroit le mont Hercynien ou la foret Hercynienne, commençant fur les frontières de la Gaule, qu'il auroit voulu défigner.

HERCYNIUS SALTUS (foret noire), & HER-CYNIA SYLVA. Jules - Cefar dit qu'il paroit qu'il faut neuf jours de marche pour parcourir la largeur de la forêt Hercynienne. Il dit qu'elle com-

queffer.

mence aux pays des Helvériens, des Némères & des Rauraces. De-là elle va droit, en fuivant le Danube, aux limites des Daces & des Anares : enfuire se détournant sur la gauche, elle s'érend jusqu'aux frontières de plutieurs peuples trèstélognèt.

Il paroli que ce nom l'Heroynie s'ell formé d'un mor plus ancien, dont les Germains avoient list Hartres. Mais ce mot délignois toutes les foctiss. Les Romains, le persant pour un nom propre, de le retrouvant de tout s'ôte en Germanie, avoient finapolié à ecte n'éve une étende, prodéjetules, avoient fiappolié à ecte n'éve une étende, prodéjetules, sans doute avant que d'ûtre auit habité qu'il l'a été depuis, es vails pays évis fort couver de bois, mais il s'en failoit de beaucoup qu'il le fût dans favoilités.

HERDONIE, on HERDONEA, ville d'Italie, dans l'Applie, au fud-eft de Luceia, sur une voie qui condutoit de Beneveram à Complian. On voir encere beauce up de ruines dans son emplacement, où il n'y a de tainnens modernes qu'une bôtellerie : le lieu se nomme Herdona.

HERFA, ville de Macédoire, felon Appier Alexandrin, in Syriac. HERECHON, on ARECHON on ARECON, ville

de la Palestine, dans la tr.bu de Dan. Josué, c. 19,

Hi REN, montagne de la Mauritanie céfarienne, felon Ptolemée, L. 19., c. 2. HERENATIUM, lieu de la Belgique, chez les

Baraves, fix mille pat au deffous de Burginarium, felon l'itinéraire d'Antonin.

HEREUS MONS, monragne de Sicile, où est la fource du seuve Chryses, selon Vibius Se-

On a fit auffi. Horri Monte Volci ee qu'en dit Diodore de Sielle (L,  $r_{\rm s}$ ,  $u, \theta$ ) is mont \$46- rbens, par leur fituation finglaire, par les qualités duminibles de leur terrire.  $Z_{\rm per}$  note to les aurres beautes que la nature y a raffemblées, forment la plas déliciente erraire no l'en puillé colonié contre firspaffien par la bonté. Se par la douceur de leura cut, coute ce qu'ell y a de finations su monde, y centreiennent farts celle une agrèchle frichbeur act, coute ce qu'ell y a de finations au monde, y centreiennent farts celle une agrèchle frichbeur act, coute ce qu'ell y a de finations au monde, y centreiennent farts celle une agrèchle frichbeur act, coute en de considere de ces monte que le gland ordifique de su three finitiers de toute espèce, beaucoup de des where finitiers de toute espèce, beaucoup de des where finitiers de toute espèce, beaucoup de des where finitiers de toute espèce, beaucoup de vignes, & Gir-route une quantité prodificaté de

pommiers.

Cene conurée étolt fi fertile & fi riche, qu'une armée carilaginoife, dans une extrême difette de vivres, y avoit rouvée de quoi fe noutrir abondamment fans l'épuifer. Enfin, il y avoit entre es montagnes un vallon enchande, tout planté d'arbres, au milieu duquel étoit un bocage con-

facre aux nymphes : c'étoit dans ce becage que l'on disoit qu'étoit ne Daphnis.

HERIGEMI, ville épiscopale d'Asie, dans le patriarchat d'Antioche, & sous la metropole d'E-

melle.

HERIUS, nom d'une rivière de la Gaule lyonnoife, selon Prolemée, L. 11, c. 8. Cer auteur

l'indique en décrivant la côte de la Breiagne, à partir de l'embouchure de la Loire, qui éroit la boine de l'Aquitaine. C'est aujourd'hui la Vilaine.

N. B. M. d'Anville trouve inême une trace de cet afficien nom de Herina dans celui de Treighier, que l'on donne au possible de la Vilaine cette al.

N. B. M. d'Anville trouve inêms une trace de cet aficien nom de Herius dans celui de Treig-hier, que l'on donne au paffage de la Vilaine, entre la Roche-Hemard & l'embouchure de la rivière : ce mot peut s'ètre formé de Trajectum-Herii.

HERMA, lieu d'Espagne, selon Aviénus, ora

HERM.E., lieu du Péloponalée, aux confina du pays d'Argos & de la Laconie, felon Paufanias, L. 11, in fins. Ce nom n'est pas celui du lieu, mais des bornes que l'on avoit mifes fur une monnagne, curte les Lacédémoniens, les Argiens & les Tégéates ; Paufanias dit que cette perité contrèe en prenoit le nom

M. de Gibblin, dans fes allégoies orientales ; p. 194, en explignant les fables éditiers à Poccafion de Mercue, dit que le nom égypien 7841, fightionis figue; comme celui de Nevary, veasus du celte, fightifoir marque; de-là il arrivoi qu'en cofervant fibèle de marques ou figues, on domnoir le nom gree d'Homaz aux bornes qui fe placoleus fur les fromières de différenses provinces que grecques; selles que l'Argolide, la Laconie, l'Arcardie, 6v.

HERMÆA ACRA, promontorium Mercuril, cap de l'Afrique proprement dire, sclon Prolemée, L. tr., c. 3. Pline, L. r., c. 4, dit qu'il est à l'opposite de la Sicile, & il y place Clypée, ville

HERMÆA ACRA, promontoire de la Marmarique, felon Protemée, L. IV, c. 5. HERMÆA ACRA, promontoire de l'île de Crète, dans la partie méridionale, felon le même.

L. III, c. 3.

HERMÆA INSULA, nom d'une petite ile, dans le voitinage de celle de Sardaigne, selon Pro-

lemée.

HERMÆUM, lieu d'Afie, felon Polyzen,
L. v1, entre Lampfaque & Parium, à foixante-

dix flades de l'une, & à deux cens de l'autre.

HERMÆUM, cap de la Sardaigne, dans fa partie
occidentale, felon Prolembe, L. 111, 6, 2.

HERMÆUM, montagne de l'île de Lemnos, felon le feholiafte de Sophoele, in Philosoft.

HERMÆUM, lieu de Grèce, dans la Béorie, sur l'Euripe. Tite-Live rapporte que c'est de-là qu'on passoit dans l'île d'Eubée. HERMÆUM, lieu de l'Arcadie, près des fronnères de Messenie, au sud-ouest de Megalopolis.

Celieu étoix confacré à Hermès ou Mercure, que Fon révéroit comme confervateur des chemins. On y avoit élevé une colonne avec un Hermès

HERMÆUS TUMULUS, nom d'un lieu, selon Etienne le géographe, in soce, sans dire où il

HERMATOTROPHI, peuple d'Afie, vers la Margiane, felon Pline, L. VI, c. 16.

HERMES OPPIDUM, bourg d'Afrique, au promontoire de Mercure, selon Procope, Vandal. L. 1, 6. 6.

HERMESIA, ville d'Afie, dans la Mœnie, à quelque diffance de la côte. Elle ne fishfiftoit plus du temps de Pline, Quelques exemplaires portent Harmelia.

HERMEUM, promontoire de l'Afrique, dans l'Océan Atlantique, près du détroit des Colonnes, felon le périple de Hannon.

HERMEUM PROMONTORIUM, promontoire de la Thrace, vis-à-vis le golfe de Cormion, dans l'Alie mineure, fur le Bosphore de Thrace, & au nord-est du golfe Kelasinus, dans la Thrace. HERMI CAMPUS, lieu d'Asie, dans l'Eolide,

près de Cumes, felon Etienne le géographe.

HERMIANENSIS SEDES, fiège épifcopal,

dans la Byfacene, felon la notice épifcopale d'Afrique. HERMINE, ville de l'Elide, dans la partie

feptentrionale, près de Cyllene. Un promontoire en confervoit le nom. On n'en voyoir plus que la place & une espèce de cap qui conservoit encore son nom. Pausanias

de cap qui eonfervoit encore fon nom. Paulanias n'en parle qu'a l'occasion d'autres chofes. Il dit qu'elle avoit été fondée par Actor, sils de Phorbas & d'Herminie, & que ce prince lui donna le nom de sa mère.

HERMINIUS MONS (monss Herminios), chaîne de montagnes de l'Hispanie, dans la Lustranie, vers le sud de Meidobriga.

HERMIONE (Caftri), ville de l'Argolide, à l'extrémité de la presqu'ile qui s'avance au sud-est.

Phufinis rapjorer que de fon cemps il y avoit L'epcepté dant le paten llea, une acciente cui l'epcepté dant le paten llea, une acciente les ruinet. La nouvelle ville paradibii cire alors des un dets adéc fontfant. Crioni une ville des Dyogos. Elle vools en pour fondateur Herning, allerens'y établis. Elle étaig rencis étremes conficréa Ceits de Profergine. Le emple de co detélic convent d'ayle. Plus leurs prencis étreme conficréa Ceits de Profergine. Le emple de co detélic main , as emps de Pomplez il les détrudir l'an nain , as emps de Pomplez il les détrudir l'an de yavant couré etc. On y enamquois ente suures , l'or de yavant couré etc. On y enamquois ente suures , l'an de yavant couré etc. On y enamquois ente suures , l'anne de l'avant couré etc. On y enamquois ente suures , l'anne de l'avant couré etc. On y enamquois ente suures , l'anne de l'avant couré etc. On y enamquois ente suures , l'anne de l'avant couré etc. On y enamquois ente suures , l'anne de l'avant couré etc. On y enamquois ente suures , l'anne de l'avant couré etc. On y enamquois ente suures , l'anne de l'avant couré etc. On y enamquois ente suures , l'anne de l'avant couré etc. On y enamquois ente suures , l'anne de l'avant couré etc. On y enamquois ente suures , l'anne de l'avant couré etc. On y enamquois ente suures , l'anne de l'avant couré etc. On y enamquois ente suures , l'anne de l'avant couré etc. On y enamquois ente suures , l'anne de l'avant couré etc. On y enamquois ente suures , l'anne de l'avant couré etc. On y enamquois ente suures , l'anne de l'avant couré etc. On y enamquois etc. Il esc detrudir l'anne de l'avant couré etc. On y enamquois etc. Il esc detrudir l'anne de l'avant couré etc

monumens, 1", un temple de Veitus furnommbe Pontia & Limmin , c'ellà-chier porrochite des mets & des ports. Le culte de cetre déclie s'y obtérvoit tres-trégiculement; & les filles , suffibien que les veuves, étoient dans l'ufage de lui offir un factifice vant leur marige; 2", un temple de Bacchus Attendigit (1), ou à la mête Egide, La , dauque anuels et eclimonient des combats de mulanque mante les éclimonient des combats de supara s'à àcreux qui conducitonent le mieux l'usus sugaras & à ceux qui conducitonent le mieux l'usus bacerans.

3°. Un temple de Diane Iphigénie, où se voyoit un Neptune en bronze à la gauche, appuyé sur un daaphin.

En lorsant par la potre occidentale de la ville, on trouvoit un temple d'Ilithie, dans lequel étoit une flause de certe decle, dont la vue n'étoit permite qu'à les feules prétreiles. Il étoit fur le chemin de Maoète.

Sur le territoire d'Hermione il y avoit un chemin que l'on disoit être le plus court pour descendre aux Ensers.

HEAMIONE. Etienne le géographe fait mention d'une ville de ce nom, que l'on appeloit aussi Lacera, sans dire où elle étoit tituée.

HERMIONIA, ville sauée vers les monts Riphées, selon Orphée, dans ses Argonautiques. Ortélius, hesaur.

HERMIONICUS SINUS, golfe du Péloponnéle, près de la ville d'Hermione, felon Strabon, L. z.

HERMIONIS, peuple de la Germanie, au midi des Vandales. Pline donne ee nom comme un collectif qui étoit commun à quatre grandes nations, les Suéves, les Hermundures, les Chattes & les Chérufques.

HERMISIUM, ville de la Cherfonnése taurique, selon Pomponius Mcla & Pline. Elle devoit être stude prés du Bosphore Cimmérien, vers le nord de Bosphorus.

HERMOCAPOLITÆ, penple d'Asie, dans la Troade, & fous la jurisdiction de Pergame, felon Pline.

Cer abbé a fourcent fair des fautes femblables. Mais je crous de voor le juffiére de celle que lui impute M. Laschert (Géeg, à Histot, p. 77), endition: M. Tabbé Gédayn fair dur a Paulantus - que Chithoni. fui elle adem bosocie comme devinne. - Ju dan mon édition. . . Blatt un n semple à la decile, qui y ell honorée fous le nom de m. Chathonia ».

HERMON, prononcé aussi Chermon, nom d'une chaine de montagnes de la Terre-promife, à l'orient de la demi-tribu de Manaste, au-delà du Jourdain. HERMON, ou HERMONUM, montagne de la Palestine, en-decà du Jourdain, dans la tribu d'Is-

fachar, au midi du mont Thabor,

HERMONACUM, lieu de la Gaule, indiqué par la table de Peutinger entre Camaracum (Cam-brai) & Bagacum (Bavai). M. d'Anville, en le plaçant au nord-est de la première de ces villes, & au sud-ouest de la seconde, chez les Nervii, croit retrouver cette position dans celle du lieu nominé actuellement Bermegain.

HERMONASSA, ville du Bospbore Cimmétien, & l'une des quatre que Pomponius Mela, L. 1, c. 19, place dans la presqu'ile. Denys le Periegète, v. 55, dit qu'elle est bien batie.

HERMONASSA, ville d'Asie, dans le Pont Polémoniaque, prés de Cotyora, felon Prolemée. L. v. c. 6. & dans le même golfe que Cerafonte. Strabon , L. 11 , p. 548 , dit que c'étoient deux villes

HERMONAX, ville qui apparienoit aux Tyrigètes. Elle étoit située sur le bord de la mer 80 à l'embouchure du fleuve Tyras. HERMONIUS SINUS, golfe de l'Afge mineure,

dans le Bosphore de Thrace, au nord est du Bosphori Promontorium.

HERMONTHIS, ville d'Egypte, dans le nôme qui en prenoit le nom d'Hermonthites, & dont elle étoit la métropole, selon Ptolemée, L. IV, c. 5. Strabon, L. xvII, p. 817, écrit Hermuthis; il la place entre Thèbes & la ville des Crocodiles. Antonin en fait aussi mention dans son itinéraire.

HERMONTHITESNOMOS, contrée d'Egypte, au couchant du Nil. Etle avoit, felon Ptolemée, L. 10, c. 5, le nôme de Memnon au nord, celui de Thèbes & le Nil au levant, les Dodécaschænes au midi, & les montagnes de la Libye au couchant. HERMOPOLIS, Il y avoit en Egypte trois villes de ce nom, qui fignifie ville de Hermès.

1°, Hermopolis dans le Delta , dont parle Hérodote, au-deflous de Sébényte, dont elle étoit plus près que de la mer, à l'est de Buto.

2º. Hermopolis hors du Delta, dans le nôme d'Alexandrie, à l'ouest du bras occidental du Nil. Ptolemée la fait métropole du nôme Alexaudrin: on l'appeloit la petite Hermopolis. M. d'Anville ( Mém. fur l'Egyp. p. 74), croit, avec le P. Sicard, que c'est la ville de Dementum. M. Michaelis est d'un autre sentiment ; & M. Larcher est de son avis.

3º. Hermopolis Magna, ou la grande Hermo-polis, dans l'Heptanomis & dans le nôme qui en prenoit le nom d'Hermopolites Nomos, à l'ouest & à quelque diffance du Nil, & à cinquante-neuf milles de Lycopolis. Pline, qui a traduit en latin le nom grec , la nomme Mercurii Oppidum. Les nosices ecclégaftiques la mettent entre les villes épifcopales de la Thébaide. Ammien Marcellin dit auffi que c'étoit une ville célèbre.

HERMOPOLIS, ville d'Afie, dans l'Ifaurie. Elle étoit épiscopale; & Julien, son évêque, est nommé dans la lettre synodique des évêques de cette pro-

vince qui affistèrent au concile de Chalcédoine, HERMOPOLIS: Cuspinien, ad Cassiodor, conful, an. chr. 116, cité par Ortélius, trouve dans Ammien Marcellin, un lieu de ce nom, vers les frontières

d'Epire & de Macédoine. HERMOPOLIS, ville d'Asie, dans la Carmanie;

felon Ammien Marcellin.

HERMOPOLITES NOMOS, contrée d'Egypte, dans l'Eptanome, où elle tenoit le seprième rang. Ce nôme étoit borné au nord par le nôme Cynopolyte; au levant, par le Nil; au midi, par le nome Nycopolyte; & au couchant, par les montagnes de la Libye. Il avoit pour métropole Hermopolis, furnommée la grande, de laquelle il pre-

noit fon nom. Ptolemée, L. FI, e. s. HERMOTUM, lieu d'Afie, au bord de la Proontide. Arrien , exp. Alex. L. 1, p. 28 , dit qu'Alexandre vint à Hermorum ayant passe devant la

ville de Colones.

HERMUCHA : l'histoire mélée, L. xvIII. citée par Ortélius, nomme trois lieux où l'armée romaine fut défaite, Gabatha, Hermucha & Demithara. Ortélius croit que ces lieux étoient vers l'Afie.

HERMUNDURI, les Hermundures, peuple qui habitoit à l'extrémité orientale de la Germanie. & qui adoroit Mars & Mercure. Dans une guerre qu'ils eurent contre les Castes, pour la possession d'une faline, ils dévouèrent l'armée ennemie à Mars & à Mercure, Les Cattes ayant perdu la bataille, tout ce qui tomba au pouvoir des Hermundures fut passe au fil de l'épèe, selon Tacite, qui les range sous les Suèves, & les étend jusqu'au Danube.

Avec le temps, ce penple étoit devenu ami & fidèle allié des Romains, qui les diftinguoient de tous les autres Germains, & leur avoienr accordé des privilèges finguliers. ( Voyer Tacite ).

HERMUS, grand fleuve de l'Asse mineure; fleuve très-considérable qui, selon Hérodote (L. 1, c. 80), coule d'une montagne confacrée à Cybèle, & va se perdre ( à l'ouest ) dans la mer, près de la ville de Phoses.

Le texte d'Hérodote portes s'E a pass les parpes Ams vumme pior. Mot-à-mot, « qui coule d'une » montagne confacrée à la mère de Dindymène ».

M. Larcher remarque que M. P. dans fon voyage à Magnelie (c. 98), trompé par la traduction de Duryer, a eu tort d'appeler Hirus, la montagne ois l'Hermus prend fa fource, puisque ser dans Hérodote est un ionisme pour ises, genitif d'isper. Ce seroit introduire en geographie un nom qui n'y existe pas. Au reste, Hérodote ne donne pas le nom de la montagne. Car de ce qu'e'le étoit confacrée à la mère de Dindymêne, il ne s'enfiit pas qu'elle portat ce nom. On connoir bien une montagne appelée Dindymas : mais elle émit for la côte de la mer Noire, prés de Cyzique. Et la diftance entre ces politions ne permet pas de la confondre. M. P. dit aussi que ce fleuve se rendoit à la mer près de Pergame : mais c'étoit le Caicus, qui couloit près de Pergame : l'Hermus étoit plus au

L'Hermus étoit un fleuve de l'Eolide, passant au nord & près de la ville de Sardes. Il recevoit, entre autres fleuves, le Pactole & l'Hyllus, Pline mer fa fource près de Dorylaum en Phrygie. Mais la connoissance du local a fair placer, par M. d'Anville, une chaîne de monragnes, qui s'oppose à ce que la source de l'Hermus soit voiline de Dorylée, Il y avoit des montagnes & un espace assez conadérable entre deux.

Ce fleuve donnoit aux plaines qu'il arrofoit le nom de Hermi Campi. Ces plaines font celles de

Sardes & de Smyrne.

Le golfe où se rendoit l'Hemus avoit d'abord porté le nom de golfe Hermèen, ré Epusie séarte. Mais Thése, homme de distinction en Thessalie, & descendant d'Eumelus, fils d'Admette, ayant fondé dans ce golfe une ville qu'il appela Smyrna, du nom de sa semme, le golfe en reçue le nom de Smyrneus Sinus, ou golfe de Smyrne, nom encore en ufage anjourd'hui. Quant au fleuve, il porte aflucilement le nom de Suravat : c'est le sentiment de M. d'Anville, M. Peyffonnel dit que c'est Bouroun, HERMUS, rivière du Péloponnése, dans l'Achaie,

felon Paufanias, in Eliacis. HERMUS, on HERMOS, bourg de Grèce, dans

l'Assique, dans la tribu Acamantide, felon Etienne

le géographe. Il étoit entre Athènes & Eleufine. HERNICI, ou les Herniques, peuples d'Iralie, établis dans le Latium. Mais ces peuples étoient Sabins d'origine. On en apporte, entre antres preuves, que dans la langue des Sabins, sclon Servius, le mot Herna figuisioit rocher. Virgile avoit dit:

Hernica Sana colunt quos dives Anagnia pafiis, En. L. vu, v. 684.

Ce même commentateur nous apprend qu'un chef puissant engagea une colonie de Sabins à quitter leurs demoures & à le suivre dans des montagnes remplies de roches, qui valurent à cette colonie le nom d'Hernique. Ces montagnes croient celles qui s'etendoient depuis les dernières de Prénefte juíqu'à Sora. Leurs principales villes

Anagnia. Alatrium, Ferentum. Piculum Hernicum. Verulum.

Ce peuple, naturellement guerrier, & placé avantageufement dans ces montagues, combattit Geographic ancienne, Tome II.

quelque temps contre les Romains, Mais ensuite is fe foumirent & furent compris entre les peuples latins.

HERO, ville d'Egypte, felon Antonin. HERODION, châreau de la Palcftine, dans

a tribu de Juda, Il fut bâti par Hérode-le-Grand fur le fommet d'une montagne,

HERODIS AGER, mailon de campagne d'Italie, dans la voic Appicane, à trois mill s de Rome. On la nommoit Herodis villa. Orichus,

HERODIUM, ville de l'Afie, qui éroit fimée an nord - est du lac où se jetoit la rivière Jordanes. Elle étoit au 31º deg. 45 min. de lat. HEROEADÆ, ou EROIADÆ, bourg de l'Astique, dans la tribu Hippothoontide, sclon le

lexique de Phavorin. HERONA, ville de la Dalmarie, selon Profemée. L. II. c. 17. Elle étoit dans l'intérieur du

HERONE, promontoire de l'Inde, en-deçà du Gange, felon Arrien, peripl. mar. Erythr. p. 25,

HEROON, c'est-à-dire, la ville des héros, ou

HEROOPOLIS, ville d'Egypte, au fond du colfe Arabique. Strabon , L. xrzz , dit : près d'Arfinoé est la ville des heros, au fond du golfe Arabique, du côté de l'Egypte. Pline, L. FI, c. 29, dit : outre le golfe Elanitique , il en eft un autre nomme Æaet par les Arabes, dans lequel eft la ville des heros, Heroum Oppidum. Il appelle , L. v. c. 11, ce même golfe Heroopulaique, du nom de la ville. Méla, L. 111, c. 8, n. 43, place la ville de Bérénice entre deux promontoires; il nomme l'un Heroopolitique, & l'antre Strobile.

HEROOPOLITICUM PROMONTORIUM, romontoire d'Egypte, dans le golfe Arabique, felon Pomponius Méla, L. 111, c. 8, n. 43. HERPA, ville de l'Afre, qui étoit firuée dans les moniagnes où paffoit la rivière Carmalus, au fud-est d'Ofdara, vers le 37º deg. 55 min. de latit. Strabon dit que c'étoit une très - petite ville. TEASY rior, & M. d'Anville ne l'indique fur fa

carre que comme une citadelle. HERPHON. C'est ainsi que se lis dans Strabon, L. xIV, p. 663, le nom de la ville que les commentateurs croient être la même qui est nommée Herpa, Cafaubon dit Herpha, L. XII, p. 539. Ortelius en a fait une ville d'Herphe, & dans la traduction latine de Strabon, on dit Herphenfe Oppi-

HERPIDITANI, peuples de l'Afrique, dans la Mauritanic césarienne. Ils habitoient les monts Chalcorichii, à l'orient du fleuve Malva. HERREA, ville du Péloponnese, selon Tite-

Live , L. xxx111. C'cft probablement la même qu'Heraa. HERRY, ville épiscopale, selon la notice du

patriorchat d'Amioche, Elle reconnoissoit Bostra pour métropole.

HERTICEI, peuple de la Sarmatie afiatique, felon Pline, L. FI, c. 7. Il le met au nombre des peuples qui étoient au bord du Tanais.

peuplet qui étoient au bord du Tanais.
HERULI, les Hérules. Zozime & Procope, qui nous foit connoire les commencemens de ce peuple, le donnent pour extrêmement féroce, au point que, felon ce dernier, on y poignardoir les vieillards & les gens malades, pour les préferver

vieillards & les gens malades, pour les préferver de la lenteur d'une mort nautrelle. Ils étoient entrés en Europe après avoir paffé le long du Pont-Euxin. Les uns s'étoient établis sur les bords du Danube; d'autres s'embarquèrent, mais périrent, du moins pour le plus grand nombre.

Ils freint la guerre aux Lombards, puis aux empercurs grees. Anafase leur sit la guerre & les foumit en partie. Justinien leur accorda des terres, & les engagea à se faire chrétiens. On devine aisément quelle devoit être la fin de ces barbares.

Je ne fuivrai pas leur histoire, ni je n'entrezia pas dans les détails de leur rapport avec l'île de Thulè: on peut voir Procope. Je dirai feulement qu'en 489, ils entrécra en halle, ayant à leur vête Odoscre. Ce prince ayant déposé l'empreur d'Occident, nommé Auguste, 80 que l'histoire qualific d'Augustele qu'alle de poirt, il fe mit la couronne fur la têre.

Ce prince établit fa cour à Ravenne; mais fon empire ne fut pas de longue durée : il fut renversé par Théodoric, roi des Goths, l'an 493.

HERYN, montagne de la Mauritanie céfarienne, felon Prolemée, L. IF, c. 2.

HÉSEBON, ville royale de la tribu de Ruben.

felon Josue.

Les Ifraélites prirent cette ville sur Séhon, roi des Amorrhéens, & y habiterent. Cette ville échut

à la tribu de Ruben, qui la fit rebâtir. Elle fervoit de limite à la tribu de Gad, HESER, ville de la Palestine, dans la tribu de

Juda. Salomon la fit bătir ou fortifier, reg. L. 111, 6, 9, v. 15.

HESIDRUS (Kehker), rivière de l'Inde, en-

deçà du Gange. Elle prenoit fa fource au 11º deg. de lat. vers le nord-eft de la ville de Sernds. Elle couloit d'abord au fud, puis à l'eft, & alloit fe reter dans le Journess, vers le 28º deg. de lat. UESE. Une de la Couloit de la lat.

HESIS, lieu de la Cilicie, selon Joseph, Antiq.

HESMONA, lieu de la vingt-fixième flation des Ifraélites. Ils furent camper à Hesmona en fortant de Methca. Ce lieu devoit être en Arabie, vers le midi de

Methca. Ce sut ensuite une ville de la partie la plus méridionale de la tribu de Juda, selon le livre de Josué,

dionale de la tribu de Juda, felon le livre de Josué, c. 15, v. 4. HESPERA, grande ile d'Afrique, felon Dio-

dore de Sicile, L. 111, c. 53. Il la place dans un

lac formé par le fleuve Triton. Mais ee nom ne fignifie que l'occidentale; & l'on fait que dans ce fens il convient à bien des ites.

HESPERIDUM INSULÆ. (Voyez le mot HES-PERTS). HESPERII ÆTHIOPES, peuple d'Ethiopie,

dont il occupioni la parrie la plus occidentale.

HESPERIS, Como, and que le priciciona.

Če la tisprant, viennenti evidenmente du mos grec

Re la tisprant, viennenti evidenmente du mos grec

un alte, grand emborbe de liture, qui le trouvoient

affer dologiest des Greces aucore hans, pour que l'on

gronze laur nome, on usinge dans le posys; il a sole

employé par les mythologoues, qui ont sitopposi

la pommes cupitur des Pelipériales, dem Sequel

las pommes cupitur d'or. S'i pe devocité, qui sequel

est pommes requirent d'or. S'i pe devocité, con

est pommes le provoient gaére étre que de balles

oraiges. Les anciens on beaucoup parlè de ce jardin.

Il eft auffi parlè des lles des Hefpérides, Infula Hefpériden; écoient des lics de l'Océan, peutètre les lles du Cap vend, peut-ètre les Canaries ou les Açores. D'ailleurs, il est plus que probable que cetre parie de l'Océan a éptouvé une grande révolution.

On croit que Berenice, dans la Grande-Syrte, a posté le nom de Hesperia.

Hassens, ville de la Cyrénnique, Pemponius Mela,  $L_1$ ,  $e_1$ ,  $e_2$ ,  $e_3$ ,  $e_4$ , en nomanus les cinq villes Mela,  $L_1$ ,  $e_4$ ,  $e_5$ ,  $e_4$ , en nomanus les cinq villes de la Penspole, Hifpmi, Apollonie, Prolèmnide, Arfinoè & Cyrene, qui donne le nom au pays. Pilne,  $L_2$ ,  $r_1$ ,  $r_2$ ,  $r_3$ ,  $r_4$  qui que la même ville s'appelion Helprides, ayani et auribace à divers pays, cette ville en avois nacientement portè le nome Helprides, ayani et auribace à divers pays, cette ville en avois nacientement portè le nome l'appelie en de difficuré de cette ville, coulle le fleuve Lethon. Prolemée,  $L_1$ ,  $r_1$ ,  $e_2$ ,  $q_3$ : Betéries, que l'un appelle unif Hifgrina, Amarien Marchine et avois de l'appelle unif Hifgrina, Amarien Marchine et avois de l'appelle unif Hifgrina, Amarien de Réchales, forme de Polenie Evergée.

HESPERIUM CERAS, ou HESPERUM CERAS, nom que les anciens ont donné à un cap d'Afrique, fort avancé vers le couchann. Mais on ne fait pas bien à quel cap aduel ce nom ancien peus con-

HESPERIUS MONS, montagne d'Ethiopie; felon Pline, L. 11, c. 16.

HESPERIUS SINUS, ou SINUS MAGNUS, nom que Prolemée donne à un golfe d'Afrique, fur l'Océan Atlantique.

HESTAOL, ou, comme écrit l'auteur de la vulgate, Estahol, ville de la Judde, dans la tribu de Dan, Eusèbe, qui la nomme Estaboul, dit qu'elle étoit à dix milles d'Eleuthéroposis, en allant vers

Nicopolis. Josué, c. 19, v. 41, & c. 15, v. 33. HÉSTIÆOTIS, contrée de l'Eubée, selon Strabon, Pline & Platarque. (Voye ISTIÆOTIS).

HESTIONES, peuple que Strabon compre entre ceux qu'il comprend sous le nom de Vindelta. HETÆI, les Hétéens, peuples qui habitoient

dans la Terre-promife, long-temps avant que les Ifraélites ne vintient s'y établir. Ils occupoient les parties maritimes des tribus

d'Iffachar & d'Enhraim.

HETALON, ville marquée par Ezéchiel, comme bornant la Terre-promife du côté du septentrion. Genef. c. 47, v. 15, c. 48, v. 1. C'est Hétalon ou Chétala, fur la Méditerranée, sur la côte de la

Syrie, entre Posidium & Laodicée. HETHALON, ville de la Judée, dans la tribu

Aux environs de cette ville étoit la plaine de Maspha ou Masepha, lieu jusqu'où Josué pourfuivit Jabin, roi d'Azor, & les autres rois qui s'étoient joints à lui, & ou il les mit tous à mort. Joiné , c. 11, v. 8. HETHAM, ou ITHAM, lieu de la Judée, dans

la tribu d'Ephraim Joseph, dans ses antiquités, dit, L. VIII, c. 2,

que Salomon avoit en ce lieu un jardin très-agréable par les fontaines qui l'arrofoient, & qu'il avoit coutume d'y aller pour se réjouir

HETOBEMA, ville de l'Espagne tarragonnoise, dans le pays des Hédétans , selou Prolemée , L. 11,

HETRICULUM, ville de la Grande-Grèce. au pays des Brutiens, felon Tite-Live, L. xx,

HETTHIM. Il est dit, dans le chapitre I des Juges, v. 26 : « un homme, forti de Bethel, alla » dans la terre de Heuhim, & y bâtit la ville,de " Lufa ". On penfe que certe terre est le pays

HEVÆI, les Hévéens, peuples de l'Arabie pétrée, qui habitoient au sud-ouest de la mer Morte, Le ville d'Haseroth leur appartenoit, &

ils s'étendoient jusqu'à Gaza. Ces peuples habitoient entre le torrent de Bosor

Les Héyéens surent chasses de ce pays, & surent

habiter dans des pays différens, en partie vers le mont Liban. HEVELLI, nation particulière entre les anciens

Slaves. On les nommoit auffi Heveldi & Ha-HEXACOMIAS, siège épiscopal d'Asie, sous

la métropole de Berira, en Arabie, sclon une ancienne notice.

HEXAPOLIS, c'est-à-dire, communauté on avs de fix villes. Les fix villes qui formoient l'Hexapolis des Doriens, étoient Lynde, lalyssos, Camiros, Cos, Cnide & Hancarnaffe. Cette dernière ville ayant été dans la fuite retranchée de ce numbre, l'affociation ne se nomma plus que Pentapolis ou la Pentapole, c'est-1-dire, les cinq villes.

HIABANDA, ville épifcopale d'Afie, fous la métropole de Damas, selon Guillaume de Tyr, cité par Ortélius,

HIACENSENES, peuple de l'Inde qu'Alexandre-le-Grand foumit, sclon Quinte-Curce, L. viii,

HIADES, iles dont parle Appien, in Proamio;

p. 3. Il les met dans la mer Mediterranée. HIANTIE AQUE. Ces eaux ne font connues que par un vers de Martiai, L. vt , Epig. 47. Cétoit une fontaine fituée dans une maifon de eampagne de Sylla.

HIASPIS, licur d'Asie, près du Tibre, selon Ammien Marcellin , L. xvIII.

HIBITA , place d'Afie , dans l'Affyrie. Ammien Marcellin, L. XXV, c. 9, fait dire à Sabfnus que Constancius ayant été vaincu par les Perses, s'étoit refugié à Hibita, mauvaise place.

HICESIA INSULA, l'une des lles Eoliennes, Cette ile n'est pas connue des plus anciens écrivains; ce n'est que dans des temps postérieurs que Ptolemee & Euftathe ont parle d'Hicefia. C'eft pourquoi l'auteur du lexicon de la Sicile dit : cum verò Hicefia & Heracleotes qua media inter alias jacent, aliis non fuerins accenfa, divinare non auferins. Il seroit étonnant que cette île n'eût pas été distinguée par les anciens. Mais ils nommoient l'île d'Euonymos ou d'Evenymos. Ot , comme le nombre des iles est augmenté; que le local actuel, l'inclinaifon des couches de terre & de lave, &c. indiquent que quelques - unes de ces iles, telles que Lifea , Bianca , Datolo , Ge. ont fait partie d'une ile plus confidérable ; on peut croire que tant que l'île d'Hicefia n'en a pas été féparée, on a compris cette feule ile fous le nom d'Evonymos. Depuis la féparation, on a encore recherché Euvonymos, & l'on a donné un nom à celle qui a paru la plus confidérable; c'est celle appelée actuellement Panaria

HIERA. Ce nom fignifie en grec, facrée : il a

été donné à plusieurs îles. HIERA, THERMISA & VULCANIA, l'une des iles appelées par les anciens Æolia Infula. Celle-ci est la plus méridionale, & porte actuellement le nnm de Vulcono. Les feux que vomit cette île . l'avoient fait regarder comme une des demeures, de Vulcain; de-là aussi le nom d'Hiera ou facrée, Quelques anciens, tels que Pline & quelques autres, prétendoient que cette île étoit de formation affez moderne par rapport à eux. Mais il est probable que ce qu'ils difoient de certe île ne doit s'entendre que de l'île appelée actuellement Vul-canello : du moins c'est le fentiment de M. le commandeur de Delomieux. Sclon Pline, Eufebe, Isidore, Eutrope, &c. sous le consulat de Sput. Posthumius Albinus, & de Q. Fabins Labienus, vers l'an 550 de Rome, cette lle s'éleva tout-àcoup du fein des eaux. Or, ce fait ne peut être vrai que par rapport à Vulcanello, puilque l'île de Hinse ell comptée par Anlibe au rang de fles d'Ecle, & qu'il paite, dans son fecond Liv, dess métores, d'une irruption arrivée dans cette lie : c'elt la première que l'en connoille. La feconde, mentionnée dans le douzième Liv d'Aga-ghocles, tyran de Syraeute, écrit par Callias, dura plufeurs jouns de Pulfeurs pours de Pulfeurs.

Les anciens, en parlant de ee volcan, le peignent comme étant toujours en activité. Ainsi Virgile dit:

Infula Sicanium juxta latus, Coliumque Erigitur Liparem, fumantibus ardua faxis,

Sefon Diodore, il fornoit du veat par une des Bouches, de ce volcan. Extrabon, qui rapporte qu'autrefois ces bouches boient au nombre de rois, ajoure qu'au renois per le propose de Polybe une d'elles s'étoit écroules. C'étoit d'aprolès la connolfiance de ces phénomères, dont les anciens ignoroient les enafes nauerlles, qu'ils avoiten inagird, les uns, que Vulcain avoit fes forges dans les montagnes de ceute le ci àutres, qu'Edo y renoit les montagnes de ceute le ci àutres, qu'Edo y renoit les

Vents renfermés.

HERA, rivière d'Afie; elle fervoit de bornes entre la Galatie & la Grande-Phrygie, au rapport de faint Jérône, in toeis hebr. Pline la nomme Hietat, & dit, L. v., in fine, qu'elle sépare la Galatie de la Binhyaje.

Hiera, ile de la mer de Crète, selon Etienne le géographe.

HIERA, ile d'Egypte, felon le mème.

HIERA, ville de l'île de Lesbos. Elle ne subsistoit plus du temps de Pline.

HERA, ile de l'Archipel, l'une des Cyclades, antre Thera & Therafa, Bine, L 11, c, d, e, d; que, de fon temps, il y avoit cent trente ans que certe lle étoit fortie du fond de la mer. Julia, L xxx, c, d, di que il le d'Hièra fe montra vers le mes de la România commencèrent la guerre contre Philippe, roi de Maeddoine, Plusarque, L de Pythis owas confirme la même chote.

HIERA BOLOS, lieu d'Egypte, auprès d'Héliopolis, felon Diodore de Sicile, L. I. HIERA COME, le village facré, village d'Afic, dans la Carie, Tite-Live & Etienne le géographe

font mention de ce lieu.

HIERA-COMELE, habitans de Hiera-Come,
village d'Afie, dans la Carie, felon Pline, L. v.

HIERA-GERMA, ville de la province de l'Hellespont, près de Cyzique. Sous l'empire de Valens,

une grande partie de cette ville fut renversée par un tremblement de terre. HERA-PETRA, la roche sacrée, lieu particulier

HERRA-PETRA, la roche sacrée, lieu particulier d'Italie, au pays des Messapiens, scion Antonius Liberalis, eité par Ortélius, the sur.

HERRA-PETRA, felon Polemáe, L. 111, 6. 17; HERRA-PETRA, felon STRDan, L. x, p, q. 71; HERRA-PETRA, felon Piline, L. 17, 6. 13, ville de l'ille de Crète, fils la côte métitionale, Dioc Gaffins, L. xxxvx, dit Hiera-Pyuéa. Elienne le géographe dit Hêrra-Pyuéa, ville de Crète, Elle àppelois anciennement Cyria, enfaire Pyusa, puis Camyus, & can Hiera-Pyusa, ville de Crète, Elle àppelois anciennement Cyria, enfaire Pyusa, puis Camyus, & can Hiera-Pyus, a Straben a, è l'endroit cité, dit que Pyusa étoit une colline du mont da, laquelle dosnoit fon nom à Hiera-Pyus.

Pytna.
HIERABRICA, ou HTERABRIGA (Alinquer),
ville de l'Hispanie, dans la Lustianie, ou sud-est.
On ne fair rien de l'histoire de certe ville.

HIRACIA, ile de l'Archipel, que l'on nommoit anssi Onus, selon Pline, L. 17, c. 12.

HIERACOME, ville da l'Asse, dans la Syrie. Elle étoit firuée à l'orient du golfe Ifficas, entre deux chaines de montagnes, vers le 36° deg. 40 min. de lat.

HIERACOS-CORYPHE, le fommet de l'Epervier, château d'AGe, dans la Pamphylie, felon Nicétas, Ortélius, thefaur.

HIERACUM, ile des Eperviers, lle de l'Arabie heureuse. C'est la même qu'Accipiurum Insula. HIERACUM, ile d'Italie, sur la côre de la Sas-

HIERACUM, ile d'Izine, ile l'actre de la Sardaigne, selon Prolemée, L. 111, c. 3. HIERACUM, ville de la baure Egypte, dans la Thébaide, selon l'itinéraire d'Antonin. Il la mét

entre Isiu & Pesta, à vingt mille pas de la première, & à vingt - huit mille pas de la seconde, HIERACUM, village de l'Arabie heureuse, sur Je steuve Lar, scion Ptolemée, L. PI, c. 7.

HIER/EA, petite contrée de la Libye, felon Effenne le géographe. HIERAMÆ, ville d'Afie, dans la Carie, felon

Etienne le géographe.

HIERANESAS, île de la mer de Crète, probablement l'une de celles dont on a déjà parlé.

HIERAPHE, île de la Libye, felon Etienne le

géographe.

HIERAPOLIS, ville de la Phénicie, dans la Cyrrheftique, felon Ptolemée, L. P., c. 15. Les notices épitcopales la placent dans l'Euphratemfa.

Edenne le géographe la nomme Hitropesir.
HIERAPOLIS, ville d'Afie, dans la Phrygie,
felon Ptolemee, L. r., e. Z. Litenne la met entre la
Phrygie & la Lydie, & il dit qu'elle avoit des,
taux chaudes & beaucoup de temples.
HIERAPOLIS, ville de l'île de Crète, selon

HIRRAPOLIS, ville de l'île de Crète, leion Etienne le géographe. Elle étoit épifcopale, felon les notices eccléfraftiques. Pline, L. 1r, c. 12, en fait aufit mention.

HERAPOLIS. Etienne le géographe place une ville de ce nom dans la Carie.

HIERAPOLIS, ville épiscopale de l'Arabie, sous la méropole de Babba, dans la Moabitide, selon une ancienne nosce du parriarchat de Jérusalem. HIERAPOLIS, autre ville épiscopale de l'Arabie, fous la métropole de Bostra , selon la même notice ; qui diffingue ces deux sièges.

HIRRAPOLIS, ou BAMBYCR (Membige), ville de l'Afie, dans la Syrie. Elle étoit finée au fud-fud-ouest de Zeugma, & à égale distance d'une chaine de montagnes & de l'Emphrate, vers le 36° deg. 47 min. de lat.

Le culte de la grande déeffe syrienne, ou d'Aterguis, étoit établi dans cette ville; ce qui lui donnoit la prééminence sur toutes les autres villes de cette partie de la Syrie nommée Euphratessis.

certe parte de il Syrie Bombee Lagarianis.

Elle avoit été nommée Bombye & Edifa. Ce fut Seleucus qui lui donna le nom de Hicopolis. Ammien Marcellin penfe qu'elle avoit été appelée Ninas.

HIERAPOLITÆ, habirans d'Hiérapolis, ville d'Afie, dans la Phrygie, felon Pinee, L. 111, c. 26. HIERAPYTNA, ville de Crète, appelée d'abord Cyrlo. Elle étoit fur le mont Ida, & avoit pris son

nom de Pyina la facrée, de ce qu'elle étoit amprès de la colline ou Jupiter avoit été nourri par la chèvre Amalthée. (Voyre HIRRA-PETRA). HIERASSON, ville épifcopale d'Arabie, fous

la métropole de Beryra, felon une ancienne notice du patriarcliat de Jérufalem. HIERASUS, rivière de la Dacie, felon Prole-

mée, L. 11, c. 8. Armaien Marcellin, L. xxx11, c. 3, l'appelle Gebrafus. HIERATIN, ville de la Perfide, qui étoit fituée

fur la côre du golfe Perfique, à l'entrèc d'une rivière nommée Hesatenie, à fix cens cinquante flades du fleuve Sitacos, felon le journal de navigation de Néarque.

HIERAX, ville d'Egypte, dans le nôme Maréotide, felon Ptolemée, L. 19, c. 5. Hterax, lieu du Péloponnéfe, vers Monem-

base, selon Cédrène & Curopalate, cités par Ortélius, Mesaur.

HIERICHUS, ville de la Judée, la même que

Inkob. Elle eft nommée ainfi par les Grecs. HIEROCÆSAREA, ville de l'Afie mineure, dans la Méonie, feloa Prolemée, L. v. c. z. Tacie en fait mention au troiséme livre de ses annales. Elle eft comptée comme ville byiécopale de la

Lydie, dans la notice de Léou-le-Sage.

HIEROCEPIA, nom d'une ils sur la côte de
l'ile de Cypre, au-devant de la ville de NeaPaphos, selon Pline, L. r., c. 3t. Cette ile étoit
au sud-augs de l'ile, près du reconqueier Ze-

au sud-ouest de l'île, près du promontoire Zephyrium.

HIROCEPHIA, petit lieu de l'île de Cypre, fur la côte occidentale, au sud-est & très-près

de Paphos.

HIERODULUM, ville de la Libye, felon
Snidas & Esienne le géographe.

HIEROLOPHIENSES, peuple de l'Asse mineure, vers la Pergamène, selon Pline, L. V,

HIEROMACES, torrent de la Judée, dans la

demi-tribu de Manuffe. Il émit auprès de celui de Jahoc.

HIEROMAX, fleuve à l'est du lac Tibérias. HIEROMIACE, sieuve d'Asse, dans la Décapole; il coule auprès de Gadara, selon Pline, L. v., c. 18.

HIERON. Prolemée, L. 11, c. 2, & L. 1114, c. 3, nomme ainsi deux promontoires: l'un de l'Irlande & l'autre de la Sarmatie, en Europe, à la presqu'ile nommée la course d'Achille.

HIERON OROS, ou la montagne facrée, ville maritime de l'île de Crète, fur la côte méridio-

nale, felon Prolemée, L. 111, c. 17

HIERON ONOs, montagne de l'Afie mineure; fur le Pont-Esuir, à cent cinquante flades de Coralles, & la quarante de Cordyle, port de mer, felon Arrien, dans fon périple du Pont-Eurin, p. 77, cdit. Oxox. Xénophon, dans fa retraite des Dix-mille, L. 17, p. 739, cdit. Steph. 643, parle de cette montagne, & nous la défigne par le furnom de montagné Jarcé; misi, outre cela, il la nomme de montagné Jarcé; misi, outre cela, il la nomme

HIERON STOMA, lieu particulier, fur le Bosphore de Thrace. Il en cst fait mention par Enstathe, in dionif. perieges.

HIERONESOS, ile de la Méditerranée, felon Pline, L. III, c. 8, entre la Sicile & l'Afrique. HIEROSCOLPUS, c'eft-à-dire, le golfe facré: il étoit, felon Etienne de Byfance, près la ville d'Aradus.

HIEROSOLYMA, Jérufalem, ville de la Paleftine, & la capitale du pays rant qu'il fut fotimis au peuple hébreu. Lorfque Josué établit les Ifraélites dans le pays de Canaan, il paroit qu'il laiffa Jérufalem, ou plusôr Salem, qui parolt avoir été le premier nom, au pouvoir des Jébuséens (1). Ce n'eft pas une chose aisée que de déterminer l'étendue de cette ville, à cause des différens changemens qu'elle a éprouvés. Fondée par David, fon érat le plus floriflant a été fous le règne du successeur de ce prince. Ce fut au temps de Salomon que, dejà embellie par fon père, elle parut dans tour fon lustre, il n'y a pas d'apparence qu'elle ait été agrandie depuis. Les descriptions vagues que l'on trouve dans les anteurs de ces temps là, ne fourniffent aucun moven d'en déterminer les bornes avec précision. On peut supposer que son circuir a d'abord éré d'environ sept ou huit stades. Sous le règne de Salomon, Jérufalem acquit le double de eette grandeur. La vilte ayant été rebârie après la captivité, occupa à peu-près le même espace qu'amparavant.

Suivant Joseph, tout le Tircuit de Jérnfalem étoit de trente-trois flades. Mais Hécatée, qui a décrit

<sup>. (</sup>a) Cette description, la meilleure, ce me semble, est prise du troisième volume de l'hittoire unive selle des auteurs anglois. Traduction françoise, vol. is-4°. g. \$3.

cette ville, telle qu'elle étoit de son temps, sous Prolemée Lagus, lui donne de circuit cinquante stades. Il s'ensuivroit qu'elle avoit éprouvé une diminution d'étendue confidérable au temps de Joseph : ce qui n'est pas croyable ; ou plutôt qu'Hécatée avoit compris dans la melure des parties adjacentes au dehors, telles que seroient des espèces de fauxbourgs. Sclon le même auieur grec, il y avoit donze myriades d'habitans, c'eft à dire. 120,000 (1).

On estimoit la situation de Jérusalem. L'agréable variété des environs, ses prairies arrosces de divers ruiffeaux, fes eaux, qui descendoient en quantité des montagnes votfines, & les hauteurs fur le fauelles elle étoit fituée , difrofées en forme d'amphithéaire, donnoient à cette ville le plus bel afpect

qu'il foit possible de voir.

Sion & Acra, vis-à-vis l'une de l'autre, étoient les deux plus confidérables de ces hauteurs. Ce fut fur celle de Moriah, qui pouvoit avoir trois-quarts de mille d'étendue, que Salomon bâtit le temple. La montagne de Sion comprenoit toute cette

partie du circuit de la ville qui étoit au midi , & s'étendoit depuis la côte occidentale jusqu'au côté oriental. Le côté occidental étoit le plus élevé & éroit borne par la vallée de Hinnon, comme le côté oriental l'étoit par la vallée de Josaphat laquelle, à ce que l'on croit, joignoit l'autre du côté du midi. Il y avoit en cet endroit plusieurs raisfeaux, entre autres celui de Gihon & celui de Shilho ou Siloe, qui fournissoient une grande abondance d'eau. Sion avoit au nord un autre vallon qui la coroy oit depuis un bout jusqu'à l'autre, probable ment la même que Sophonie défigne par l'épithète de Macikesh (2).

Acra étoit au septentrion de Sion : elle avoit de tous côtés une pente égale, ainfi que le dit Joseph. Jérufalem étoit bâtie fur les deux montagnes de Sion & d'Acra, qui étoient vis-a-vis l'une de l'autre, & féparées fimplement par une vallée. La première étoit plus élevée & plus roide que l'autre. Sur la montagne de Sion étoit la haute ville, que l'on appelott, du temps de Joseph, le haut marchi. La ville haffe devoit être dans la vallée apprivée fur le mont Acra. Jérusalem se divisoit en plusieurs quartiers.

Le principal quartier s'appeloit la cité de David . & étoir au haur de la montagne de Sion , vers l'eccident. Cétoit un endroit fortifié, dans l'intérteur duquel étoit le palais de ce prince, & il y a quelque apparence que, dans la fuite, le palais d'Herode, qui fervoit en même temps de citadelle , n'étoit pas loin de-là. A l'occident du fort étoit Migpah ou

On peut affurer que Maspha étoit un des quartiers de Jérusalem, & que ce quartier étoit partagé en deux. L'un étoit à l'occident, l'autre à l'orient; c'est - là qu'étoit l'arsenal. C'est ce quartier que Joseph appelle Le cité, par distinction de la citadelle, qui, conjointement avec cette-cité, formoit la hante ville. Il y avoit encore trois autres quartiers qui paroissent devoir se trouver sur la partie appelée Acra; c'étoient Bethakerem, Bethque & Keilak.

Quant aux rues, appelées en hébreu honzoth, on sait seulement qu'il y en avoit une qui s'appeloit Haophim, c'est-à-dire, la rue des Boulangers. On peut préfumer que d'autres rues portoient auffi le nom de certaines professions qui , probablement y étoient rassemblées en plus grand nombre qu'ail-

Il y avoit plusieurs places publiques : c'est ce qui est défigné, du moins on le présume, par le nom de Rehob. Il y a des exemples d'une partie du peuple. & même de tout le peuple raffemblé dans un de ces Rehoborh.

Voicl, d'après les auteurs de l'histoire univerfelle, quelle étoit donc la diffribution de la ville & des principaux monumens qu'elle renfermoit. au nord d'Acra ou les fauxbourgs, ayant à l'est le mont de Moriah : ces deux parties avoient au fud la vallée de Bor ou Maktesh, nommée dans la fuite Gyrojaon,

An fud d'Acra, en-decà de la vallée, étoit le mont de Sion, fur lequel étoit la cité de David. de forme circulaire, & au milieu, fon palais.

La ville s'érendoit, à l'est de la montagne de Sion, par le fud de celle de Moriah, jusques au torrent de Cédron.

Le P. Joseph-Romain Joli, dans ses lettres fur la géographie facrée, distribue la ville de Jérusalem autrement. Il la fépare en trois grandes parties, ". au nord-onest, le mont Acra, ayant an sud & au fud-eft la ville baffe appelée Salem ; 2º, au nord-eft, Bezeta ou la ville neuve; 3°. au fud des deux parries précédentes, le mont Sion, ou la ville haute. Mais il faut observer qu'il parle de cette ville dans un temps où elle s'étoit étendue au nordeft; c'eft alors que l'on avoit compris dans fon enceinte les Bezetha ou jardins.

Scion les auteurs anglois, on tronvoit.... Sur le mont Moriah, 1º. le temple... 2º. au nord du temple, la tour de Mealy.... 3º. au nord-ouest. la tour de Hanancel.... 4°. au nord-est, la porte du Bercait..... 5°. au sud-est, la falle des changeurs, & tott près, la porte de Miphkad, qui donnoit fur le torrent de Cédron.... Il y avoit nne galerie qui communiquoit du temple avec la maifon du roi, fituée dans la partie de la villa qui étoit à l'est du mont Sion.

Maspha, Mais on demande fi Maspha saisoit parties de Jerusalem, parce qu'il y avoit dans le voifinage une perite ville qui portoit ce nom. Nous lifons dans Néhémie que Shallum, capitaine du quartier de Maípha, repara la porte de la fontaine.

<sup>(1)</sup> Les auteurs de l'histoire univerfelle trouvent que cette population n'est pas affez forte, & la comparent a ce qui est dit dans Joseph de la prodigieuse quantité de Juits qui perireur au fiège : mais il faut observer qu'ils y étoient retirés en foule.

<sup>(1)</sup> Ce mot fignific à la lettre une chofe oreufe,

HIE Dans les fauxbourgs fitués fur le mont Acra, on trouvoit... an nord-eft, la porte aux Poissons ... au nord, la porte Vicil!e .... au nord-ouest, la porte d'Ephraim. . . à l'ouest, la tour des Fours. . . au sud ouest, la porte de la Vallee. Depuis cette porte, en remontant par le nord jusqu'à la tour de Hanancel, il y avoit une forte muraille, ap-

pelée la muraille large. Dans la partie batie fur le mont de Sion; & à l'est de ce mont, on trouvoit, se. la eité de David, fur le haut de la montagne, & au milieu, fon palais. On fortoit de cette ville par deux portes ; l'une , au nord-ouest , se nommoit porte de la Vallie : l'autre , au fud-eft , porte de l'Efcalier. Cet escalier servoit à étab?r une communication facile de ce côté, avec la partie inférieure dn mont de Sion. Dans cette partie on trouvoit... au fud-ouest, la porte des Immondices.... & au fud , la porte de la Fontaine. . . à l'est de la cité de David, le sépulcre de ce roi... pen au fud, la maifon des forts ou le corps-de-garde..... au nord, la partie appelée Millo ... à l'est, la maison du roi, qui communiquoit avec le temple.... au fud, étoit la plaine où Esdras lut la loi : il est défigné dans l'écriture par le nom de Rehob, ou grand plaid .... Tout près à l'ouest étoient les prisons d'état.... un peu plus loin le palais du grand - prêtre , qui avoit au fud-est , la maison d'Azarias.... vers le sud-onest étoit l'arsenal.

Depuis la porte de Miphkad, il y avoit une forte muraille, le long de laquelle on trouvoit, à partir de cette parte, & tout près, la demeure des Nethinimis... plus au fud, la porte aux Che-vaux... au fud, la tour d'Ophel... affez pres, à l'ouest de cette tour, la porte de l'Eau. . . puis le coude de la muraille & le mur, continuoit jus-

qu'à la porte de la Fontaine.

Monumens. Le temple étoit le premier monument, non-seulement de Jérusalem, mais de toute la Judée, Il étoit composé de plusieurs parties importantes à connoître pour entendre les livres faints : i'en abrégerai la description.

Le temple étoit placé de l'est à l'ouest : on y entroit du côté de l'orient. Il comprenoit un trèsgrand espace, dans lequel étoient des constructions ihiérieures.

Pour parvenir à me faire comprendre fans le fecours d'un plan, je vais commencer par les

parties les plus intérieures.

Imaginons d'abord un quarré fort alongé, ayant cent coudées de long fur vingt seinq de large 1°. la partie la plus occidentaie, c'est-à-dire, la plus éloignée de l'entrée, étoit le lieu appelé en hébreu debir, ou parloir : on l'appelle dans la vulgate le fains des faints ; e'étoit-la que le grandprètre entroit pour annoncer enfuite au peuple . les ordres qu'il lui intimoit au nom de Dieu (t)... 2°. La porte de communication de ce lien avec eclui qui le précédoit, étolt sermée par un voile. En-deçà du voile étoit le lieu faint (2)...3°. Endeçà étoit le porche, séparé du lien faint par un mur interrompu par une entrée qui établissoit la communication (3). Excepté le porche, les deux autres parties étoient entourées de quatre vingts petites chambres, diffribuées en trois étages, de trente chacun. Les trois parties que je viens d'indiquer , auffi-bien que les chambres , étoient ensermées dans un quarré long de l'est à l'ouest de plus de cent coudées, & large d'un peu moins.

En-deçà étoit un autre quarre de cent condées fur tous sens. An milieu, e'étoit le parvis des prêtres, l'autel des holocatiftes. Au dehors étoit un espace très-considérable de plus de trois cens cinquante coudées fur tous sens : c'étoit le grand

parvis ou le parvis du peuple.

L'édince le plus considérable après le temple. ésoit le palais de David, au milieu de la fortereffe. Il y avoit un escalier pour y monter : à peu de distance étoit la maison des forts, espèce de corps-de-garde,

Histoire, J'ai dit précédemment que la ville de Jernfalem avoit été laissée aux Jebuséens par Josue, & prise enfin sur eux par David. Il l'em-bellit & l'augmenta considérablement. Mais Salomon y fit des ouvrages fi considérables, qu'il la rendir une des plus belles villes de l'orient. Sous le règne de Roboam, fils & successeur de Silomon, Jérusalem sut prife & pillée par Sésac, roi d'Egypte. Ce prince enleva tous les tréfors du temple & du palais du roi.

Hazzël, roi de Syrie, ayant marché contre Jérufalem & menaçani de la prendre, Joas, roi de Juda, racheta la ville par une grande somme d'ar-gent, qu'il envoya au roi de Syrie pour l'engager à lever le fiège. Il épuisa à cette occasion les tréfors de la maifon de Dien & ceux du palais. L'avide Hazael n'en revint pas moins l'année fuivante avec une armee qui dent ectle de Juda-

Quelque temps après, Amasias, roi d'Israel, defit l'armée de Joas, roi de Juda, le sit prisonnier, & etant entre dans Jerufalem, enleva les tréfors qui y étoient restés. Il fit de plus démolir quatre cens coudées des murailles de la ville. depuis la porte d'Ephraim jusqu'à la porte de l'Angle.

Nechar, au retour de son expédition sur l'Euplirate, entra dans Jérusalem, détrôna Joachaz &c. mit Eliakim en fa place, S'il ne pilla pas la ville, e'est parce qu'apparemment il s'y trouvoit peu de richeffes. Mais il impola le pays, en mettant une

taxe fur tous les biens. Nabuchodonosor regardant la Judée comme tri-

<sup>(</sup>t) Chaque côté avoit vingt coudées hébraiques. Je fume que les melures fecont discusées dans le diffienmaire d'antiquités.

<sup>(2)</sup> Il éjoit de quarante condées & aufi large de vinge, (3) Ce porche avoit aufii vinge coudées de large; mais feutemen dix de profondeut.

118 buttire de l'Egypte, avec laquelle il étoit en guerre, 1 s'empara de la Judée & de la ville de Jérufalem. D'abord, il en changea le roi, en mit un autre en fa ace. Celui ci s'étant foulevé au bout de trois ans, Nabuchodonosor envoya chez lus des Chaldèens, des Syriens, des Moahites & des Ammonites : ils ravagerent la Judée, & emmenerent à Babylone plus de trois mille Jufs. Entrés dans Jérufalem, ils prirent le roi & le mirent à mort. Dans un troisième siège, la ville fut prite & pillee.

Enfin, Nabuchodonofor pris Jérufalem pour la quarrième & dernière fois. Il fit brûler & ruiner La ville & le temple.

Après la captivité, la ville sut rebâtie & repeude de nouveau, la première année du régne de Cyrus à Babylone; mais on n'en rebait les murs & les portes qu'aprés le retour de Néhémias, environ 82 ans après le retour de la captivité. Alexandre-le-Grand entra dans Jérufalem eo qualité de fouverain de la Syrie; &, après fa mort, ceue ville demeura fous les Prolumées, comme souverains de l'Egypte.

Elle paffa enfuite aux rois de Syrie. Elle fut bien trance par Antiochus-le-Grand, mais fort mal par fon fils Seleucus. Autiochus Epiphanes, fon frère, traita les Juifs fort bien d'abord, mais ayant à fe plaindre d'eux, il fit marcher ses troupes contre Jérusalem, la prit, la pilla, en enleva les trésors & les vases les plus précieux, & y sit mourir plus de 80,000 hommes. Deux ans après il la sit traiter encore plus mal. Apollonius, qui y étoit venu par fes ordres, fe jeta tout-à-coup fur Jerufalem, y fit un grand carnage, en enleva le peu de richetles qui s'y trouvoient, & y mit le feu. Il fit batir une citadelle près du temple & y mit garnison. Alors Jérnfalem fut abandonnée de fes propres cirovens & laiffée anx étrangers.

Cependant fous Antiochns Eupator, la paix fut conclue entre ce prince & Judas Macchabee, qui s'étoit mis à la tête de sa nation, & la ville recouvra une apparence de tranquillité; mais les Macchabées continuèrent leurs succès contre les rois de Syrie. Il est vrai qu'elle sut encore assiégée par Antiochus Sidetès ; mais quelques arrangemens amenèrent la paix.

Pompée se trouvant dans le Levant, prit part aux troubles domeffiques furvenus en Judée, qui s'étoit donné de petits rois. Hircan & Ariflo-bule se disputoient le trône. Pompée prit parti pour Hircan; en conséquence, il assiegea la ville, a prit & la foumit au roi qu'il vouloit lui donner.

Antigone, fils d'Ariftobule, foutenu par les Parthes, attaqua Jérufalem quelques années après. Hérode abandonna la ville & se sanva. Il vint à Rome, où, par le crédit de Marc-Aorêle & de Cétar, il comme le titre de roi. A fon rerour, il affiegea Antigone dans Jorufalem.

Archelaus, fils & successeur d'Herode, ayant été envoyé en exil par les Romains, toute la Judée fat réduite en province fous l'obéiffance du gouverneur de Syrie. Les empereurs entrethrent torjours une garnilon dans la citadelle Antonia, qui commença par la révolte des Juifs, Ils ailiégérent cette cuadelle & passèrent au fil de l'épèe la garnison romaine. L'année suivante, Titus asségea la ville, la prit, la brûla & la réduisit en une trifte folitude.

L'empereur Adrien fit bâtir une nouvelle ville de Jerufalent, près des ruines de l'ancienne, & la nomma Ætta Capuolina. Mais le vrai nom fe conferva, & fous Conftantio, qui avoit embraffe

le christianisme, il fut seul en usage.

Cependant la religion chrétienne, qui regardoit ce lieu comme fon berceau, y avoit ses passeurs. Saiot Jacques en avoit été regardé comme le premier éveque, & faint Siméon lui avoit fuccèdé. Les horreurs, inévirables dans une guerre telle que celle qui eut lieu entre les Romains & les Juifs, avoient éloigné les chrétiens de Jérufalem, Mais dans le troisième siècle ils y revinrent. Il s'y forma une nouvelle églife, qui cut un évêque fuffragant de celui de Céfarée, reconnu pour le métropolisain. Cet ordre fut fixé au premier concile de Nicée, tenn par les ordres de Conflantin, Ce monarque fit rebâtir la ville, finon avec les mêmes dimensions & renfermant les mêmes objets, au moins d'une manière plus conforme aux defirs des chrétiens, qui y trouvent raffamblés dans fon enceinte plusieurs objets de leur soi; rels que l'églife du faint Sépulcre, & quelques autres

Au commencement du septième sécle, les Perses prirent & brûlerent la ville de Jérusalem; ils emmenèrent un grand nombre de prisonniers, Quelque temps après, elle fut prife par les Arabes, qui étendoient par la violence & le fabre à la main. & leurs conquêres & la religion de leor nouveau prophète : cet événement eft de l'an 636. La fuite de fon histoire & son état actuel appartiennent à la géographie moderne. Voyer cet article, où , je crois , cela fe trouvera.

HIERPINIANENSIS , HIRPINIANENSIS ; fiège épifeopal d'Afrique , dans la Byfacène , felon la conférence de Carthage.

HIERUS, nom d'une rivière de l'île de Corfe. dans sa partie orientale. Ptolemée, L. 111, c. 2. HIERUS, rivière de l'île de Sardaigne, dans fa arije occidentale; fon embouchure ctoit entre

Ufellis & Ofæa.

HIERUS SINUS, ou le golfe facré, golfe près de la ville d'Arade, selon Erienne le géographe. HIGNATIA VIA, ou voie facrée, grand chemin public, dans la Macèdoine. Il avoit einq cens trente milles de longueur, felon Strabon, L. VII. Il est nommé Egnatia dans l'épitome de son livre. Ce chemin menoir depuis la mer Ionienne sufqu'à l'Hellespont. Ciceron en fait montion dans

fon oraifon touchant les provinces confulaires. HILA, ville d'Asie, dans la Carie, selon quelques éditions de Pomponius Méla.

HILARENSE

HILARENSE OPPIDUM, bonrg d'Afrique, auprès de Carthage; faint Augustin en fait meotion, spift, 262.

HILDINACUM, nom d'un lieu, dans l'Ase proprement dies, felon la conjecture d'Ortélius, thefaux, qui foupçonne ce mot d'ètre corrompu. Il se trouve dans Frontin, firstag, L. 111, c. 17; quelques manuferits portent Philascum,

HILEIA, lieu d'Alie, vers la Perfe propre, felon

Ammien Marcellin , L. VIII , c. 3. HILEIA , ville de l'Italie. Voyeg VELIA.

HILISSUM CASTRUM, place forte de la Bulgarie, & qui en étoit autrefois la métropole. Callifte dit qu'auprès de cette place, le Drin fe méle

avec POrin.

HILLEVIONES, peuple de la Scandinavie, selon Pline, L. 111, c. 123, qui en parle comme d'une nation qui habitoit cinq cens villages. Ptolemée, L. 11, c. 11, let nomme Levoni, & les place au milieu de la presqu'ile.

HILOTES, peuples du Péloponnéée, dans la Laconies ils histoirent la ville d'Héios, Quoique l'on ignore les commencemens de ces peuples, il paroit que c'étoit une colonie d'Achéens qui vin s'établir dans la Laconie, & qui avoir fest lois & son gouvernemen particulier, variemblablement four la protection des rois de Lacédemone, puisque les Hilotes saccompagnéement Models sau négée de Troyes,

Il y a aussi apparence qu'ils confervérent leur pays jusqu'au temps où les Hérachides reamèrent dans le Péloponnéle, fous la conduite des Doriens, environ quarte-vingts ans après la pris de Troyes, & s'emparèrent des royaumes de Lacédémone, de Messen & d'Argos, s'elon Thucydide, L. J.

Agit, roi de Spare, jaloux d'accotire fa puilance, fubiquat les peuples qui l'environocient. Les habitans d'Héles current être en état de lui réfuler; mais ils furent vainceus & réduirs à l'eflavage; ceux à qui llis éclutrent, n'enreun ni le pouvoir de leur rendre la liberré, ni del 84 vendre pouvoir de leur rendre la liberré, ni del 84 vendre ce de l'entre de la comment au règne d'Agis; mais Paufantias le mer fous le règne d'Alenné puis l'annière la difficient mer fous le règne d'Alenné puis l'annière la mer fous le règne d'Alenné puis l'annière le mer fous le règne d'Alenné puis l'entre le pui de l'entre l'e

Lycurgue oe diminua rien de la dureté de fes concitoyens à l'égard des Hilotes, felon Strabon,

L vIII, p. 278.

Les Lacèdémoniens perdircot beaucoup des leurs dans la guerre qu'ils ûrent aux Meffeniens : ils reimplacerent leurs perses par des Hilotes, à qui ils accordéreot la qualité de citoyens, felon

Attonce.

Thucydide, L. 1, rapporte que le fort des Hilotes, devenant trop dur à fapporter, ils fe révolètrent en faveur de Paufanias, tuteur du jeune voi Plislarque, qui vouloit affervir sa pagire & la Grèce entière; mais le projet échoua par un efclave qui vint le dénoncer aux Ephores, & Paudave qui vint le dénoncer aux Ephores de la contra del

fanias fut puni.

Quelque temps après, les Hilotes futent condamnés à mort; mais ils fe refugièrent dans le Giographie ancienne. Tome II. temple de Neptute sur le promontoire de Ténare; d'où ils surent atrachés par les Ephores & cooduits au supplice.

Vers ce tempes-là, un affreux remblement de terre renveré la ville de Sparre, où une grande partie des habitans fut englouie: 1 es Holotes & les Meffleines eléctives vulturent fuir cette occafion de fe remettre en liberté; mais Archdamus fe préfenta à la tête des fiens, & fa boone contenance les obligea à retoutner fur leur pas : dis fe reinèrents fuir le mont thome, d'où ils faioleaut des courfes continuelles fur le territoire de Sparte, félon Diodore de Sicile.

Les Lacédémoniens les affiégèrent dans Inhome; &, après dix ans de fuccès différens, les Hilotes fe rendirent fous la condition expresse de fortir du Péloponnése & de n'y jamais rentrer, felon Paufanias,

Les Athéniens les reçurent & les établirent à Naupacte, felon Thucydide, L. 1, c. 103.

Ceux des Hilores qui étoient reflés dans la Laconie, payèren cher la réfifiance faire à Ithome: les auteurs de la révolte furent punis de mor, & les Lacédémoniens redoublérent de cruautés

envers cœux à qui ils firent grace de la vie. Les Athlénies Sevant rendam simites de Pylos ; les Lacédemoniens, ferent paller leurs meilleures nompes dans l'ils de Sphaderie, pour eldsyer de compes dans l'ils de Sphaderie, pour eldsyer de syavor barra il flort de Lacédemoniens, ceux qui cionei dans l'Ile 2'y rouvérent nefernéus an nombre d'environ trois cens, fans pouvoir a rorder des vivres en forire. Les Histors férent eç qu'ils purent pour les feccueur, dans l'espoir de la liberrie; mais enfin di hornt forces, hunge de fers, ge emorgé à di hornt forces, hunge de fers, ge emorgé à di hornt forces, hunge de fers, ge emorgé à

Let Abbiniens conférent la grade de Pylos aux llucies de Naugold, dont la fidible foit garanine par la luine qu'ils avoient pour les Leckéinonients, « comme its pariolent la langue de pays, lis s'abouchémen avec les ancient liloses & ca firent la comment de l'experiment le la comparable de la c

Les Lacédémoniens, sidés par les Hilotes les plus entreprenans, curent des fircés à Amphipolis, colonie d'Athènes, dans la Thrace; ce qui amena entre les deux nasions une paix, dont le réfultar fur la liberté des Hilotes, qui avoient aidé les Lacédémoniens dans cette occasion. Ro nieur donna un érabilifement à Leprée, fur les confins de la Lacoite de de l'Elide.

Les Lacédémoniens obtinrent que les Hilotes, mis à Pylos par les Athéniens, seroient anvoyés à Cranies, dans la Céphallénie, ainsi que cenx qui étoient ressés à Naupaste & ceux de la Laconie, qui avoient pris leur parti, selon Thucy-

dide, L. v, c. 34. Les Hilores ne reftèrent pas long-temps à Cranies, parce qu'il y ent de nouveaux démèlésentre Athènes & Lacédémone; ce qui les ramena à Pylos. Les

& Lacedemone; ce qui les ramena à Pylos. Les Lacedemoniens firent le fiège de cette place, & s'en rendirent les maîtres quinze ans après qu'elle leur efit été enlevée.

Quelque temps après, les Hilotes se rendirent compliee d'un certain Cinadon, qui tramoit la perie de la république; mais Cinadon sut arrêté : on fit fuffiger ses complices, & enfuite on les mena au

supplice.

Les Hilores devoient perdre l'espoir de la liberté, après cant d'esforts pour se la procurer; mais il est vraisemblable que ceux qui purent déserter, passertent à Messer, passer en mus avoient été relevés après la bataille de Leuctres, selon Diodore de Sicile.

Il ne fut plus question des Hilotes jusqu'au règne de Cléomène, qui procura la liberté à tous ceux qui purent avoir cinq mines attiques.

Lacèdemone fut enfuite abandonnée à des tyrans qui maltraitérent aussi les Hilotes. Tite Live, L. xxxiv, c. 47, rapporte que Nabis, sir le foupçon que quelques-uns vouloient passer dans les troupes romaines, les sit expirer sous les coups.

Les Hibres, comme peuple fubiggaé, emoient le milieut entre les gens libres & les afclaves do-methiques, felon Pollux. Ceux-ci vivoient dans les villes; les Hilores, au contraire, étolent à la campgan, élon Tire-live, L. Xary. Les Hilores étoient chargés de la culture des terres, fous la condition d'un ribur qui ne pouvoit pas étre augmenté; ce qui adouctifoit leur efclavage, au rapport de Plustarque.

Hérodote, L. PI, c. 58, dit que les Hilotes affiftoient aux suntrailles des rois de Lacédémone, & que dans eette cérémonie, ils se frappoient la poitrine; &, selon l'ulage, crioient que c'étoir le meilleur roi que l'on eut encore eu.

Artiflore, cité par Plattarque, in Lycurg. p. 56, dit que les Ephores, en entran en charge, declaroient la guerre aux Hilotes, afin qu'il fit premis de les tuer impunement : c'eft e que l'on appeloit la Crypit. On envoyoit en conféquence, les jeunes Laccidemonism les plus adroits à la campagne dans de certains temps, avece des polgrards : ils pufiotient le jour dans des lieux couverts (è la mist, fe répandant fur les grands chemins, lis polgrardeleux tous les Hilotes qu'ils pouvoient fiurdeleux tous les Hilotes qu'ils pouvoient fuir-

Les Hilores donnoient beancoup d'inquiétudes aux Laet démoniens, à cause de leur grand nombre : ils étoient treute-cinq mille sur cinq mille Spar-

tiates à la bataille de Platée. Plutarque, cité par Cragius, dit que les Etoliens en emmenèrent une fois cinquante mille de la Laconie.

La politique exigeoit qu'on les menât à la guerre; aussi ils se mettoient rarement en campagne sans

La guerre feule pouvoit procurer la liberté aux Hilotes; aussi la donna-t-on à ceux qui furent porter des secours aux Spartiates enfermés dans l'île de Sphasherie.

Les cér-monies de l'affranchiffement consisioner de la set couronne de fleurs & l'une l'inée faire le totor de temples. Les affranchis pouvoient de certer où bon lace frablois; mais, pour l'ordinerer de la couronne de l'acceptant de la couronne de la commande pour les commander. Alors les Hibres tomient appels avouvaux ciryous, arcevipte, gera de mer, parce qu'its fervoient dans les armées avantes. Losquis les éceitent dans les pays, in rhandles de la commande de la

Ariflore dit, dans la politique, L. 11, que les Homes nourriflent dans leur fein : fio ni leur hiffe trop de liberté, ils en abufent & s'égalent à leurs maires : fi on les traite rop durement, on s'en fait hair & on les porte à la rébellion.

HILTENSIS, fiège épifcopal d'Afrique, dans la province proconfulaire, felon la conférence de Carabaga

Carthage.

HIMANOPODES, peuple de l'Ethiopie, felon
Pomponius Méla, L. III, c. 8; il dir qu'ils habitoient un pays peuple d'animanz fauvages; qu'ils
avoient des jambes fi faibles fk fi rornes, qu'ils
fe trainoient planet qu'il in emarchoienn. Plune,
HIMELLA, our HHMELA, peuit fleuve d'Italie.
It fe jeroit dans le Tibre au-deffous du Nar, (Noyer

Il se peroit dans le Tibre au-dessous du Nar. (Voyez Cluvier). HIMERA, rivière de Sicile, passant, par la ville d'Himera.

Himera, ville de la Sicile, à l'oueft de Cèphalénis, & à l'embouchure d'une rivière de fon nom. Elle pation pour avoir été fondée par une colonie de Zancliens vers l'an de Rome 104. Des Chacidiens & quelques bannis de Syracufe s'y mèlérent enfuire. Elle fut détruire par les Cartha-

L'an 273 de Rome, Amilicar fut défait devant cette place par G'Olon mais en 300, les Ségéfaits ayant appelé les Carbapinois en Sicile, Amibal, porticifis d'Amilicar, part Himas d'allaut, raina les habitans avec toute forre de cruauté, en fit égorgez arois mille pour appaifer les manes de fon aicul, & fit emberement rafer la place, 2,0 aus depuis fa fondation. Un lieu appelà Tormu, & C, qui choist rout prés, à l'elf, facticols à cette.

lle. Elle est maintenant en ruines, HIMERA, ville de la Libye, selon Etienne le

HIMERÆ THERMÆ, ou les bains d'Himère, en Sicile. Ils étoient près de cette ville, HIMERIA, ville épifcopale d'Afie, dans l'Of-

rhoène, fous la métropole d'Edeffe. Il en est parlé au concile de Chalcédoine. HINAMANES; Polyan, L. PIII, nomme ainfi

un fleuve d'Asie, qui terminoit à l'orient l'empire de Sémiramis.

HINATUS, ville de l'île de Crète, selon Pto-

HIOROPI, siège épiscopal d'Asie, en Cilicie felon Guillaume de Tyr, cité par Ortélius; il ajoute qu'elle avoit Séleucie pour métropole. HIPANIS & CALLIPIDÆ. Jornandes femble en faire deux villes, Mais Callipida est le nom d'un peuple. ( Voyez ce mot). Et l'on ne dit pas Hipanis, mais Hypanis; & c'est un sleuve appelé

HIPNI, lieu de Grèce, dans la Theffalie, dans

le mont Pélion. (Onélius).

auffi Rogus.

HIPOPA, ville de l'Asse mineure, dans la Lydie, fur le flanc méridional du mont Tmolus, Il en est fait mention par Strabon , Ptolemée & Paufanias. Ce dernier dit qu'elle étoir fituée à l'extrémité du territoire des Lydiens, surnommés Perfiques. Ovide en parle comme d'une ville petite & peu importante. On y a cependant frappe des médailles impériales.

HIPOTHEBÆ, ou plutôt HYPOTHEBÆ. On trouve dans différentes éditions d'Homère, ce nom écrit différemment, 1º. On lit. & c'est la lecon la plus fuivie, T'me Influe, Hypothèbes; 2º. vas Onfar, fous Thebes. Dans l'un & dans l'autre cas. l'attention du poête est toujours de présenter le même sens à l'esprit. Si l'on admet la seconde leçon, on explique l'idée d'Homère de la manière fuivante. La première ville de Thèbes, bâtie fur la montagne où se trouvoit la forteresse appelée Cadmée, ayant été détruite lors de la guerre des Epigones & des sept ches; les Thébains conftruisirent la nouvelle Thèbes au pied de la montagne, & l'embellirent d'édifices magnifiques; de là l'épithète d'évarqueror qu'emploie Homère. Ainfi , quand ce poère dit Hypothèbes , c'est comme s'il disoit la ville baffe, la ville bâtie ax-deffous de l'ancienne. C'est parce que l'on ne trouve pas le nom des Thébains dans le caralogue des peuples, que quelques auteurs ont cru qu'ils n'avoient pas eu part au siège de Troyes : mais on voir , par l'explication que je viens de donner , que ce fentiment n'est pas fondé. Quant à ce qui concerne

la ville de Thèbes, voye, THEBÆ.
HIPPADIS PELAGUS. Prolemée, L. IF, c. 8, ayant nommé les iles des Aromates, dit que la mer qui est à l'orient de ces iles , s'appelle La mer d'Hippade, & qu'elle s'étend depuis la jusqu'à la

mer des Indes.

HIP HIPPADIS PILÆ, lieu de Grèce, où Plutarque dit que l'orateur Hypéride fut enterré. Ortélius,

HIPPAGRETA, grande ville d'Afrique, fclon Appien, Punic. p. 67. Il ajoute que c'étoit une grande ville, défendue par des murailles & par une citadelle, avec des ports, un arfenal & des chantiers, qu'Agathocle, tyran de Syracufe, y avoir établis. Elle étoit à moitié chemin, entre Carthage & Utique.

Elle est nommée par Polybe Hippacrita; mais il faut observer qu'Etienne de Bysance dit Hipponacra, ville de Libye, dont l'habitant est nommé

Hippacrita.

Ainfi, conclut la Martinière, Hippacrita dans Polybe est le nom des habitans, & non celui de la ville d'Hippacra, qui se trouve dans Diodore de Sicile. L'Hippagreta d'Appien est un mot corrompu. Il y avoit deux villes d'Hipponacra, ou la forteresse du cheval. L'une étoit sur le bord de la mer, & fut prife par Agathocle; l'autre, dans les terres, & fut prife par Eumachus.

HIPPANA, ville de Sicile, selon Polybe, L. z., c. 24, entre Panormus & Misistrate.

HIPPARENUM. Voyer SIPPARA.

HIPPARIS, rivière de Sicile, sur la côte méridionale. Pindare, Olymp. od. 5, parle des canaux qu'elle remplit, & du bois qu'elle fournit pour bâtir.

HIPPENE, canton de la Palestine, qui prenoit fon nom d'Hippos, qui en étoit le chef-lieu, HIPPI PROMONTORIUM ( Ras-cl- Hamrah ),

promontoire de l'Afrique, selon Ptolemée. Il étois à l'est du promontoire Tapsus, & vers le nord-ouest du promontoire Stoborrum

On voit des ruines de bâtimens au - dessus de ce promontoire. Htpp: Insulæ, Strabon nomme ainfi quatre

îles qui font fur la côte d'Ionie, devant la ville d'Ervibès. HIPPE COME, village d'Afie, dans la Lycie,

sclon Etienne le géographe. Ce lieu pourroit bien avoir été près d'Hipponacra, qui, felon l'étymologie, en auroit été la citadelle.

HIPPIA, ville de Grèce, en Thesialie, dans la Perrhébie, selon Etienne le géographe. Il dit qu'Hécatée la nomme Phalanna, & Ephorus Pha-Lannum.

HIPPIA, campagne ferrile & délicieuse, auprès de Lembouchure du Céphife. C'est où vient le meilleur rofeau, fe'on Theophraste, hift. Plant. L. VI. HIPPICI MONTES, montagne de la Saimatie, en Asie, selon Prolemée.

HIPPINI, peuple de l'Asse mineure, selon Pline. C'étoir le même que les Halydienses du même

auteur, L. P, c. 29; il les place dans la Carie, HIPPIOPROSOPI, nom d'un peuple d'ambroophages, peu fréquenté & peu connn, qui habitoit dans l'Inde, en deçà du Gange, felon Arrien , peripl, mar, erythr,

HIPPO CARAUSIARUM, ville d'Espagne, dans la Bénque, au département de Hispal, selon Pline, L. 111, c. 1.

Hippo Diarrivos, Drautus, ou Zaritus (Bireria). Cette ville étoit fituée à huit milles au fud-oueft du promontoire Candidum, au fond d'un grand golfe, fur un eanal, entre un grand lac & la mer.

Ptolemée, Pline, Solin, l'itinéraire d'Antonin, &c.

en font mention.

Seylax parle de la ville d'Hippo & du lac fur lequel elle étoit fituée. Diodore, L. xx, sût qu'A-gathocle plaça fon camp fur le promontoire Hippos, nautrellement fortific par un lac à & Pline le nautrafile la nomme Hippo Diarrithus, Cette ville prenoit le titre de Libras, que l'on voit fur les mé-drilles dès le règne de Tibes.

Le port de cette ville d'Afrique étoit dans le canal qui faifoit communiquer le lac avec la mer, & étoit le plus beau & le plus sur de toute cette côte.

On y voit encore les traces d'un grand mole

qui s'avanoit dans la mer. Hirro Retorius, ville de l'Afrique, dans la Nomidie. Elle étois funde prés de la mer, fui une baie confise du premomente Highe, Silas Italicas da voite de premomente Highe, Silas Italicas da des rois de Numilie. Elle troit fumonméte Highponte. Procope, de bill. Pendal, dit qu'elle étoir dals bein fortifie pour fouenir un fige; fa famation fur le bord de la mer la rendoir propre au commerce le monagne de servitoris stoient toutes couvertir d'invent. Cept dant cene ville ma timbé pour de la mer la rendoir propre toutes couvertir d'invent. Cept dant cene ville ma timbé pour due grande ellebrisé; étle a tét

fiègé épifcopal, & occupé par faim Augulin. Elle a fouvent été prife par les Vandales & par les Sarraíns.

Hippo, ville d'Efpagne, felon Tite-Live, L. xxxix, e. 30, qui dit qu'il y eut une action entre les fourrageurs, affez prés d'Hippone & de Tolède. Elle étoit dans la Carpétanie.

Hippo Nova, ville d'Espagne, entre le Guadalquivir & l'Océan, dans la Betique, selon Pline,

L. III, c. i.

Hippo, champ de l'île de Co : c'est de là que
l'on tiroit le vin appelé Hippocoum vinum.

Hippo, ville d'Egypte, seson la notice de l'empire, sed. 18. C'est la même que celle qu'Antonin place dans la Marmarique ou la Cyrénaique, entre Darnide & Michera, à vings-huit mille pas de la première & à trente de la seconde.

HIPPOBOTES: c'ètoit le nom que l'on donnoir aux plus riches habitans de l'Eubée, parce qu'ils étoient en état de nourrir des chevaux. Les Hippobotes, felon Strabon (L. x., p. 686), gouvernoient autréfois ariflocratiquement la république des Chalcidiens, & l'on clifoit pour magiffras, les plus riches citoyens en état de nourrir des

haras pour la république. Cet usage s'observoit encore dans d'aurres républiques, ainsi qu'on l'apprend d'Aristote (L. 19, c. 17).

Lorique les Aihéniens eurent vaincu les Chalcidiens, ils établirent 4000 hommes en colonie

dans les terres des Hippobotes. HIPPOBOTON, prairie de la Médie, où l'on

nourriffoit des chevaux; on y paffoit en allant de la Perfide & de la Babylonie, aux portes Cafpiennes, felon Strabon. C'eft-là que l'on prenoit les chevaux nommés Nifai.

HIPPOBOTON. Ælien, dans ses histoires diverses, L. VI, c. 1, nomme ainsi une terre des Chalcidiens, en Eubée, laquelle sut prise par les Athéniens, & partagée en quarante portions, qui surent tirées au sort.

HIPPOCEPHALUS, fauxbourg de la ville d'Autioche de Syrie, à trois mille pas de la ville, felon Ammien Marcellin, L. xx1, e. 15.

HIPPOCORONA, lieu d'Afie, dans la Myfie, au territoire d'Adramytte, selon Strabon, L. x, p. 472.

HIPPOCORONIUM, lieu de l'île de Crète, felon Strabon.

HIPPOCRENE, ou la fontaine du Cheval. Aussi Perse l'appelle-t-il Caballinus Font. Cette fontaine toit en Béotie, au bas de l'Hélicon. Les mythologues dissoient que cette fontaine étoit fortie de terre lorsque Pégase l'eut frappée d'un coup de pied de cheval. (Vøyet la Martinière).

HIPPOCURA, ville de l'Inde, en deçà du Gange, au bord de la mer, felon Prolemée, L. VII, c. i.

HIPPOCURA, autre ville de l'Inde, en-deçà du Gange, dans les terres, felon le même : il dit que e'étoit la réfidence du Baleocur ou fouverain. L'une & l'autre étoient dans l'Ariata(t).

HIPPODIUM, ou Hypopodium, fiège épifcopal, au pays des Sarrafins. Il en est fait mention au concile de Chaleédoine, felon Ortélius,

thefaur.

HIPPODROMUS, place destinée aux courses de chevaux & au manège. Il y en avoit une à Rome, une à Constantinople, une à Carthage, une à Alexandrie d'Egypte & ailleurs.

HIPPOLA, ville du Peloponnese, dans la La-

(1) Léssas en l. èce qu'il previs , le Guerra sével-Me Asaville pour qu'illepeane Meira paperancie au Loissa (chè-dire; ce me femble, qu'il donn le nom de Loissa au pays appei et d'inter pet le sofficere de la comme de la comme de la comme de la contra de la comme de conle, selon Pansanias, L. 111, c. 25. Il dit qu'elle étoit détruite, & qu'entre ses ruines on voyoit un petit temple dédié à Minerve Hippolaitide.

HiPOLAUS, premontoire d'Europe, appartemant à la Scylike d'Europe. C'étoit proprement une langue de cerre entre l'embouchure du Benyfthins & celle de l'Hypanis. Schon Dion Chryloftôme, elle rellembloit à l'eperon d'un vaiifean. Schon Hèrodote (L. IV, c. 53), on y avoit bâit un temple à Crès.

HIPPOLOCHI VILLA, lieu de la Grèce, Hippocrate en fait mention, de morbie, L. 19. (La Martinlère).

HIPPONESUS, ville d'Afie, dans la Carie, felon Etienne le géographe. HIPPONESUS, ville de la Libye, felon le même.

HIPPONIATES SINUS, golfe d'Afrique. HIPPONIATES SINUS, golfe d'Afrique. HIPPONIATES SINUS, golfe de la mer Tyr-

rhénienne, sur la côte occidentale du royanme de Naples. HIPPONICA REGIO, contrée de Grèce, dans

l'Antique, selon Athénée, L. 11, c. 2. HIPPONITES, lac d'Afrique, sur le bord duquel

HIPPONITES, lac d'Afrique, fur le bord duquel étoit bàtie la ville d'Hippo-Zaritus. Il en est fait mention par Ptolemée.

HIPPONIUM , appelée aussi Vibo Valentia (Bivona), ville d'Italie, sur la eôte occidentale du Brutium, mais au fond d'un golfe ouvert au nord. Selon Strabon, cette ville avoit été fondée par des Locriens Ozoles; c'est lui donner une origine grecque. Mais, en confidérant que cette ville porta le nom de Vibbo, commen: douter qu'elle n'ait cté fondée par des Orientaux? 1°, parce que Ubbo ou Vibto fignifie golfe en langage oriental, & que e'étoit en effet sa situation; 2º. parce que rien n'étoit plus aife aux Grecs que de faire d'Ubbo , Hippo, & que rien ne leur étoit plus ordinaire que d'altérer ainsi les noms quand ils pouvoient sur-tout les amoner à na mot qui avoit, dans leur langue, quelque fignification; 3º, enfin, parce que l'on trouve sur la côte d'Afrique d'autres villes appelées auffi Hitho, quoique eertainement elles aient été fondées par des Orientaux, & que leur premier nom n'a pas ainfi dû être grec. M. Bergier (Origine des dieux du paganisme, T. 111, p. 8 ), avoit bien fenti que toutes ces villes d'Hipponium on d'Hippo, ne pouvoient pas avoir pour origine le mot grec in nos, cheval; mais il eroit la trouver dans un autre mot gree peu en ufage, &c qui fignifie eau. Malgré le respect d'a aux lumières de ce savant, j'ai cru devoir présérer une origine orientale pour des noms de villes que tout nous porte à croire avoir été fondées par des Orien-

Comme les environs de cette ville étoient remplis de fleurs, on prétendoit, dit Strabon, que ce fiut pendant qu'elle en cueilloit en ce lien, que Proferpine fiut enlevée par Pluton. De-là, ajoune-t-il, eft venu l'infage pour les femmes, de quelque quaille qu'elles foient, d'alter elles-mêmes cueillir des

fleurs & Yen faire des couronnes; & qu'il eft bonques per jour bonques per jour bonques per jour bonques per jour de faires. Mais on leurs reprochoit d'en pourer les popits à Pracée. Il paroit que les habinans d'Elippe aims avoient acquois le drois de citoyens romans, lottofra'en 65, etc., on y envoya de forme une colonie, lotte de la companie de l'alon, qui prohablement s'etuit choffern's de l'alon, qui prohablement s'etuit choffern's l'alon, qu'il prohablement s'etuit choffern's l'alon, qu'il y adonne les Mages de fes nouveaux miètres.

HIPPONON, ville d'Egypte, entre Antinon & Aphroditen, felon l'itinéraire d'Antonin.

HIPPOPODES, peuples au septentrion de l'Europe, selon Pomponius Méla, L. 111, c. 6.

HIPFOPHOONTIA TRIBUS. Panfanias, Pollux & Suidas nomment ainfi une tribu de Grèce, dans l'Attique.

HIPPOREÆ, peuple de l'Ethiopie, sous l'Egypte, sclon Pline, L. VI, c. 30.

HIPPORUM, ville de la Grande - Grèce, an pays des Brutiens. Antonin, dans son itindicire, la met sur la route d'Equotutieum à Rhegium, entre Scillacium & cette dernière ville.

HIPPOS, ville de la Judée, dans la domi-tribu de Manaffe, au-delà du Jourdain. Elle étoir fituée fur le bord du la de Tibériade, à trene fiades de la ville de ce nom. Jofeph dit que la ville d'Hippos étoit célèbre de fon temps. HIPPOS, montagna & village de l'Arabie heu-

reuse, au golse d'Ælana, selon Prolemée, L. 11, c. 7.

Hippos, rivière de la Colchide, Pine, L. 171, c. 4, die: entre les villes elébres, fundes fur le Plasfe, est Aes, environ à quirze mille pas de mer; célt-là que l'Hippos de le Cyancos, grandes rivières qui viennent de deux côtés opposés, commencent à couler dans un même lipodés, commencent à couler dans un même lipodes, todamencent à couler des un un consideration de l'apposition de la ribu Ocinida.

dans l'Artique.

HIPPOTAS, village de Grèce, près de l'Hòlicon, entre Thèbes & Coronée, feion Plutarque,

HIPPOTHOITIS, tribn des Tégéares, au Péloponnéfe, felon Paufanias. Elle prenoit ce nom d'Hippothon, au rapport de Suidas. Ortélius, théfau?

HIPPURIS, ile de l'Archipel, l'une des Cyelades, selon Pomponius Méla, L. 11, c. 7, &
Pline, L. 11, c. 12.

HIPPURISCUS, ile d'Afie, fur la côte de la Carie, felon Etienne le géographe.

HIPPUROS, os HIPPURI PORTUS, port de l'île de Toprobane, selon f.m.e., L. v1, c. 22. HIPPUS, ficure de l'Afie, dans la partie de la Colchide qui étoir à la droite du Phafe.

La ville de Diofeurias ou Schaftopolis, étoit fimés

près de l'embouchure de ce fleuve, felon Proleméc. Ce doit être le même que l'Hippos cité plus

HIR, lieu de la Palcítice, aux confics du pays

de Moab. Numer, c. 21.

HIRA, montagne de la Messènie, dans le Péloponnèse, seloo Etienne le géographe & Suidas. Homère, Iliad. L. 11, nommo ce lieu Hire, & Eustathe, fon commentateur, dit, à cette occasion, que c'est une montagne & une ville de la Mesfénie. Mais dans l'ufage & fur les cartes on écrit

Ira. HIRA, ou ALEXANDRIA ( Mesjid-Ali ou Mekam-Ali), ville de l'Afie, pres d'uo lac, à quelque diffance fur la droite de l'Euphrate, vers le 31° deg. 50 min. de lat.

Cette ville ésoit la réfidence d'une dynaftie de princes, qui servirent les Peries & les Parthes contre les Romains.

HIRCANIA. Voyet HYRCANIA. HIRCANIUM, château de la Judée, dans la tribu d'Ephraim. Il avoit été bási par Alexandre, roi de Judec. Joseph , Anug. L. XVII , c. 19. Herode y fit ensevelir Antipater, son fils, qu'il

avon fait mourir. HIRE, ville de l'île de Lesbos, felon Enflathe. HIRENENSIS, siège épiscopal de l'Afrique,

sclon la conférence de Carthage. HIRMINIUM, ou HIRMINIUS, rivière de Sicile. seloo Pline, L. 111, c. 8. Elle est dans sa partie

HIRPI, familles particulières d'Italie, Pline (L. VII , c. 2), dit: à peu de distance de la ville de Rome, au territoire des Falisques, il y a un petit nombre de familles que l'on appelle Hirpi. Tous les ans, dans un facrifice fait en l'hooneur d'Apollon, au mont Soracte, ils marcheot, fans se brûler les picds, fur un gros tas de bois allumé. C'est pour cela que, par uo décret perpétuel du fenat, ils font exemps d'aller à la guerre, & de toutes aotres charges. Aruos, qui étoit de l'ordre des Hirpi, parle ainfi dans l'Eneide, L. 11, v. 785.

Summe Deim , fantli cuflos Soratlis Apollo Quem primi colimus, cui pineus ardor acervo Poscitur, & medium freti pietate per ignem Cultores multa premimus vestigia pruna.

Il paroit donc par ce passage, ainsi que par Silius Italicus, que cette ceremonie s'observoit en l'honneur d'Apollon. Strabon (L. v. p. 226), en parlant de cette jonglerie, car c'est ainsi que l'on pent qualifier la ridicule cérémonie observée par les Hirpi, dit qu'elle étoit observée co l'hooneur de Féronie. Mais on pense que Strabon se trompe; ce qui me fait prélumer que les geos éclairés n'y donnoient alors qu'une minion médiocre. On favoit le fait, on le citoit faos faire beaucoup d'attention à quelle divinité il avoit rapport. Varron, qui en parle, dit que ces Hirpi se trottoient les pieds avec quelques préparations qui les préfervoient de la brûlure.

HIRPINI, peuple d'Italie, faifant partie des Samnites. On faifoit aufli, par rapport à ce peuple, un petit conte, pareil à celui dont il est parle à l'article des Picentes. De ce que le nom Hirpus fignifion, en famnite, un loup, on prétendoit que la colonie, en s'allans fixer dans fes nouvelles habitations, y avoit été fur les traces d'un de ces animaux.

Ce fut vers la fin de la seconde guerre punique, que l'on commença à distinguer les Hirpins des autres Samnites. Les villes de Benevenium, de Candium, d'Abellinum & de Compfa étoient fur leur territoire.

HIRRENSES, peuple d'Italie, dans la Campanie. Il en est fait meotion au livre des limites. Ortelius , thefaur.

HIRRI, peuple de la Sarmatie, Pline, L. IV. c. 13, les nomme avec les Scyri, les Venèdes &

autres Sarmates. HIRUS. Ce nom se trouve dans un ouvrage

moderne, donné pour être celui d'une montagne : c'eft une erreur. (Voyez HERMUS). HISPALIS (Seville), ville de l'Hispanie, au nord & sur le Basis. C'étoit uoe des plus considérables de la Bétique. On lui doone Hercule

pour fondateur. Devenue colonie romaine, elle ésoit très-fréquentée à cause de son commerce. Elle avoit le suroom de Romulensis & le titre de Conventus, Quelques auteurs ont dit qu'elle avoit cu pour fondateur un prince nomme Hifpalis (t), à peine connu des mythologues.

Le changement du nom d'Hispalis en celui de Colonia Romula, qu'elle porte dans ses médailles, est attribué à Jules-César par faint ludore. Jules-Céfar, dit-il L. xv, c. 1, fonda Hifpalis; & , de fon nom, joint à celui de la ville de Rome, il fit celui de Julia Romula, Plofieurs des médailles de cette ville font des mooumens de baffeste & d'adulation à l'égard d'Auguste. On y vois sa tête avec les attributs du maitre de toute la hasure. Julie est traitée de même dans quelques autres. Il y en a oil l'on voit Tibère d'un côté, & de l'autre Germanicus & Drufus, qu'il avoit adoptés.

HISPANETA, lieu de la Panoonie, felon Anonin, fur la route de Sirmium à Salones, entre Budalia & les Ormes, à huit mille pas de l'une & à dix mille pas des autres.

HISPANI, les Hispaniens, c'est-à-dire, les anciens habitans de l'Espagne. Je rapporterai ici quelques paffages pris dans les anciens, concernant les peuples qui font ici compris fous un même nom. A l'article Hifpania on trouve les fentimens les

(t) Ce mos d'Hiffalis, felon Montanus, venoit du phénicien Spile, ou Spe'e, plaine ou pays couvert de ver-dure. En en faifant le nom de Scrille, les Arabes l'ont rapproché de fon origine.

plus vraisemblables sur la manière dont le pays sur peuplé. Voici ce que dit un fragment de Nicolas de Damas, donné par M. le P. Desbroffes.

On raconte que les Celtes & les Ibériens fe firent long-temps la guerre (en Hispanie) au fujet de leur habitation; mais que ces peuples s'érant enfinaccordés, ils habitérent en communée même pays; & que s'alliant les uns avec les autres par des mariages, ils prirent le nom de Celtibériens, composé des deux autres. L'alliance de doux nations si belliqueuses, & la bonté du territoire qu'ils cultivoient, contribuèrent beaucoup à rendre les Celtibériens fameux ; & ce n'a été qu'après plutieurs combats, & après bien du temps, qu'ils ont été vaincus par les Romains. On convient, non-sculement que leur cavalerie est excellente, mais encore que leur infanterie est des plus fortes & des plus aguerries. Les Celtibériens s'habillent tous d'un fayon noir & velu, dont la laine ressemble sort au poil de chèvre. Quelquesuns portent de légers boucliers à la Gauloife, & les autres des boucliers creux & arrondis comme ceux des Romains. Ils mettent des espèces de bottes, faites de poil, & des casques de ser, ornés de panache de couleur de pourpre. Leurs épées font tranchantes des deux côtés, & d'une trempe admirable. Ils se servent encore dans la mèlée de poignards qui n'ont qu'un pied de long. La ma-nière dont ils travaillent leurs armes est fort particulière. Ils cachent fous terre des lames de fer, & ils les y laissent jusqu'à ce que la rouille ayant rongé les plus foibles parties de ce métal, il n'en reste que les plus dures & les plus fortes. C'est de ce ser ainsi épuré qu'ils fabriquent leurs excellenses épées (1), & tous leurs autres inftrumens de guerre. Ces armes sont si sortes qu'elles enlevent tout ce qu'elles rencontrent, & qu'il n'est ni bouclier ni casque, ni, à plus sorre raifon, aucun os du corps humain qui puife réfifter à leur tranchant. Des que la cavalerie des Celtibériens a rompu les ennemis, elle mer pied à terre, &, devenue infanterie, elle fait des prodiges de valeur. Ils observenr une coutume étrange. Quoiqu'ils foient très-propres dans leurs festins, ils ne laissent pas d'être en un autre point d'une mal-propreté extrême ; ils fe lavent tout le cor d'urine, ils s'en frottent meme les dents, effimant que cette eau ne contribue pas peu à la nettere du corps. Par rapport aux mœurs, ils font très - cruels à l'égard des malfaiteurs & de leurs ennemis; mais ils font pleins d'humanité pour leurs hôtes, Ils accordent, non-feulement, avec plaifir , l'hofpitalité aux étrangers qui voya-

La plus courageuse nation des Hispaniens est celle des Lustramiens, Ceux-ci portent à la guerre de très-perits boucliers, faits de cordes de boyau, affez ferrées pour garantir parfaitement le corps. Ils s'en fervent adroitement dans les batailles, pour parer de tous côtés les traits qu'on leur lance. Leurs fannies sont toutes de fer, & faites en some d'hameçon; mais leurs casques & leurs épées sont semblables à celles des Celtibériens. Ils lancent leurs traits avec une grande justeffe; & quoiqu'ils foient fort éloignés de leurs ennemis, les bleffures qu'ils leur font font toujours considérables. De plus, ils font très-lègers à la course, soit qu'il s'agisse d'éviter ou d'atteindre leur adverfaire : mais ces mêmes hommes font paroitre dans les adverfités moigs de courage que les Celtibériens. En temps de paix ils s'exercent à une forte de danfe fort légère, & qui demande une grande fouplesse dans les jarrets. Quand ils vont à la guerre, ils observent toujours la eadence dans leurs marches, & ils chantent ordinairement des hymnes dans le moment de l'aitaque. Les Ibériens, & fur-tout les Luftraniens, ont une courume affez fingulière : ceux d'entre eux qui sont à la fleur de leur âge, mais plus particulièrement ceux qui, se voyant dénues des biens de la fortune, se trouvent de la force & du courage; ceux-là, dis-je, ne prennent avec eux que leurs armes seules, s'assemblent sur des montagnes escarpées, sorment enfuite de nombreux corps de troupes, ils parcourent toute l'Iberie, & s'enrichiffent par leurs vols & leurs rapines. Ils fe croient même à l'abri des dangers dans ces expédirions; car étant armés à la légère, & d'ailleurs extrèmement agiles, il est très-difficile de les furprendre ; d'autant plus qu'ils se retirent fréquemment dans les creux de lents rochers, qui font pour eux des lieux de săreté, & où l'on ne pourroit conduire des tronpes réglées. C'est pourquoi les Romains les one souvent attaqués, & one réprimé leur andace ; mais n'ont jamais pu faire entièrement cesser leurs brigandages. On trouve dans le pays des Ibériens beaucoup de mines d'argent, & ceux qui les sont exploiter deviennens extrêmement riches. Diadore de Sicile,

<sup>(1)</sup> Leurs spées éroient fort larges ét à deux tranchiné. Les Romains adopterent cette forme fain pouvoir résufia à leur donner lu même rempe. On crots peuvoir afflicer que les Célibériens avoient un autre procédé pour la trempe que de métrie le fier dans la terre;

Chez les Ibériens il y a une récompense habituelle & publique pour les femmes. Chacune d'elles doit tous les ans apporter fon travail de l'année Fune affemblee d'hommes, choife pour l'examiner, & qui, à la pluralité des fuffrages, décernent un prix à la meilleure ouvrière. Ils ont pour les hommes une coutume bifarre, propre à conferver en eux le goûr de se tenir le corps lèger & dispos. On les mesure tous les ans avec une ceinture d'une certaine longueur fixe ; & c'est une espèce, de déshonneur que d'avoir le ventre trop gros pour y pouvoir tenir, (Frag. de Nicol, de Damzs.)

Il y avoir un temps de l'année destiné à marier les filles pupilles en âge de l'êrre; & alors elles choififfoient elles mêmes parmi les jeunes guerriers. La meilleure manière d'obtenir la préference, étoit de présenter à sa maitresse la main de l'ennemi que l'on avoit tué : car ils avoient la coutume de couper la main droite à l'ennemt vaineu, & de l'apporter en offrande à leuts dieux ou à leurs mai-

troffes, (Strab.)

Des femmes. Il est peu de nations dont les femmes aient montré plus de fermeté, de force & de bravoure que celles de l'Hispanie, En voici deux traits qui justifient, le plus bel éloge que l'on puisse faire d'elles en ce genre. Pendant la guerre de Viriathus ( commencée l'an de Rome 607 ). Sextus Junius Brutus, lieutenant de Cépion, fut charge d'aller réduire plusieurs partis Lusitaniens qui, à l'exemple & fur le modèle de Viriathe , faifoienr la guerre aux Romains, non en corps d'armée, mais par bandes. Brutgs n'en put fiirprendre aucun , parce qu'étant distribués en différens postes, les vastes contrées qui ont pour bornes le Tage, le Lethe, le Durius & le Botis, tous echappoient, se pretoient la main, & continuoient à caufer de grands dommages aux Romains & aux peuples alliés. Brutus changea alors de fyfrême, entra dans les terres de ces généreux défenseurs de leur patrie, & y porta le ser & le seu. Le peu de Lustaniens qui y étoient restés pour les cultiver, sans égard aux sorces de l'ennemi, prirent incontinent les armes avec leurs femmes, & foutinrent vaillamment l'attaque des Romains. Ce qu'il y eut de plus admirable dans le combat, c'est que quelque larges que fussent les bleffires que les femmes recurent, elles ne pouffoient ni cris, ni foupirs, ni ne verfoient aucune larme.

Sur la fin de la même eampagne, Brutus voulanr rirer vengeance de l'affront & du tort que les Lustraniens de la province de Bragua avoient fait an corps d'armée qu'il commandoit, en lui enlevant ses convois , passa , le premier des Romains , le sleuve Lethé & le Minius. Là , il se présenta un spectacle qui n'a jamais eu son semblable. Ce surent des temmes enrégimentées avec des hommes, & qui combattirent avec autant & plus d'acharnement & de valeur que leurs maris.

Aucune d'elles ne tourna le dos, aucune ne gémit fur le fort des armes. Au contraire, entre celles qui furent prisonnières, les unes se tnoient elles - mêmes , les autres étouffoient leurs propres enfans, & toutes donnoient les preuves les plus éclatantes qu'elles préféroient la mort à l'efcla-

La coeffure des femmes d'Espagne a quelque chose de bien fingulier : en quelques endroits elles portent des colliers de fer, d'ou s'élève par derrière une figure de corbeau, qui paroir perché fur leur tête & penché fur leur front. Cependant quand elles veulent se garantir des injures de l'air, elles crendent un voile fur cet ornement. ( D. Martin. )

Strabon dir qu'en certaines contrées elles portent un éctan qui a la forme d'un disque évale, dont elles embouent leur tête. Cet ornement leur ferre les tempes & commence aux oreilles, d'où il s'élève en rond sur leur tête. Entre les semmes qui se coeffent de cette sorte, les unes attachent leurs cheveux on les font tomber avec tant de foin & d'affcetation , que la tête est aussi luisante que le front ; d'autres , au contraire , entortillent leurs chevent à la hauteur d'un pied au-deffus de la téte, & elles étendent pardeffus un voile noir.

Ulazes. On faifoit en Espaene des murailles de terre seule. On les appelloit formacées, parce qu'on leur donnoir la forme au moyen de quelques planches que l'on dressoit de part & d'autre, & dont on rempliffoit le vuide de terre détrempée en façon de mortier. Ces murailles duroient longtemps, & elles étoient à l'épreuve des plaies, du venr & du fen. Elles dureiffoient même plus que le ciment. On voyoit fur les montagnes, du temps de Pline le naturaliste , des rours & des verêtes de cette forte de terre , faites par ordre d'Annibal.

Chaque nation avoit fa langue & fa grammaire particulière.

Ils usoienr frequemment d'un poison composé du jus d'une herbe femblable à la cigue. Chacun en avoit chez foi pour fervir au befoin. Un homme tomboit-il dans l'infortune, ou vouloit-il prévenir quelque grand mallieur, ou ne point furvivre à la petionne pour le faint de laquelle il s'étoit dévoué, il prenoit une dose de ce poison, comme un autre avale un verre de vin-

Ces peuples mangeoienr de la chair d'ours, mais rejettoient la cervelle, perfuadés qu'en vertu de quelque fortilège, ceux qui en mangeoient

devenoient enrages.

Ces Hifpaniens ou anciens Efpagnols étoient habilles de noir. De la vint que les Romains dirent La couleur Hifpanienne , pour dire la couleur noire. Cet usage venoit, dit ou, de ce que le plus grand nombre de brebis étoient noires, & que l'on employoit la laine comme on la récolroit, Les brebis de la Bœtique étoient jaunes. Les

Les Romains faisoient un grand usage des étoffes de la Turdéranie.

En général ils mangeoient au dessert des gâteaux de farine de gland, cuits fous la cendre; & cette cuisson leur donnoit un goûr agréable.

Dans les grands repas, ils composoient avec deux fortes d'herbes odoriférantes, mèlées dans du vin doux , une boisson très-saine , & qui leur paroiffoir excellente. Ils avoient de la bierre.

Ils couchoient, ainfi que les Gaulois, par terre fur des feuilles. Usages à la guerre. Les armes de presque toute

la nation de l'Hispanie étoienr le bouclier, le

trait, la fronde & l'épèc. L'infanterie se mèloit avec la cavalerie. Les chevaux étoient exercés à gravit fur les montagnes, & à s'accroupir fur les genoux quand le cavalier le jugeoit à propos. Chaque Hispanien avoit son compagnon de

guerre; le fantafun étoit , pendant la marche , en croupe derrière le cavalier ; lors du combat cha-

cun reprenoit fon rang.

Leurs épées conrtes & pointues ne leur fervoient pas pour frapper, mais pour percer l'enne-mi. Es alloient au combat revêtus d'une tunique de lin brochée de pourpre qui jeroit un grand éclar. Leurs traits étoient armés de plusieurs pointes de fer, Il paroit que leurs vêtemens étoient longs & en general affez beaux, puifqu'Athenée remarque que, malgré cela, ces peuples n'en combattoient pas avec moins de valeur-

En combarrant , ou du moins en allant au combar , ils chantoient des chanfons héroiques , & frap-

poient fur leurs boucliers.

Er par un ancien usage du pays, les foldats qui composoienr la compagnie des gardes du géneral, s'il venoit à être tue, ne lui survivoient pas. Je dois observer que César rapporte la même chose des Soldarii des Gaules, d'où s'est formé le nom de foldat, Ce nom, felon Nicolas de Damas, ésoit le même que Evxuasqueis, qui fignifie divouis.

Quand les jounes gens alloient à la guerre, il étoir du dovoir des mères de leur remettre devant les yeux le courage & les belles actions de leurs pères & de leurs ancêtres.

N. B. On trouvera à l'article de chacun des peuples qui font ici compris fous le nom d'Hifpaniens, ce qui peut être particulier à chacun d'eux. Quant aux révolutions qu'a éprouvées le pays , voyer HISPANIA.

HISPANIA, grande contrée, formant une prefqu'ile, au sud-ouest de l'Europe, & comprenant sous cette première dénomination l'Hispanie Tarragonneife, la Lufitanie & la Bétique.

Erymologie. On convient affez generalement que le nom latin Hispania s'est forme de l'Oriental Spon ou Sphan. Bochard , fuivi par le P. Florez , dans fon excellent ouvrage fur les anciennes villes qui onr eu le droit de battre monnoie dans se pays, au temps des Romains, voyant que Span, Giographie ancienne, Tome II.

HIS fignifie un lapin, ont eru que le nom de cet anima avoit passe au pays, parce qu'il s'y trouvoit en grande quantue. Ne seroit-ce pas comme si l'on disoit qu'autresois les Romains donnérent aux ha bitans du pays actuellement nommé France, le nom de Galli, parce qu'il se trouvoit beaucoup de coqs dans ce pays

Il faut donc observer, 10. Que la première sois que l'on donne un nom à un pays, c'est la première sois que l'on en a connoissance. Et il faut l'avoir déjà parcouru pour favoir s'il abonde en lapins, animal qui fe tient fous terre, d'où il ne fort que pour manger, & que l'on n'apperçoit pas en plaine. On a bien pu, en découvrant l'île appellée aujourd'hui Madère, lui donner le nom portugais de Madera, bois , parce qu'elle ne présentoit à l'aspost qu'une épaisse sorèt. On a put dire , la terre de seu , parce que l'on y en appercevoit; mais donner à toute une contrée très-confidérable le nom de lapin, cela n'est guère probable. Je sais que l'on peut objecter que l'on trouve cet animal gravé sur des médailles; ce qui femble appuyer le fentiment de Bochard. Mais, sclon moi, cela prouve sculement que trouvant que ce nom fignifioir cet animal, ils n'ont pas cherché plus loin, & l'ont adopté pour emblème. Cela a beaucoup de rapport à nos armes parlantes, compolées ou adopiées d'après

La fignification propre de l'oriental Span est de défigner quelque chose de caché, par consement de ce qui est loin de la vue. Or, c'est bien la position de l'Hispanie par rapport à la Phéni-cie. Cest probablement aussi parce que le septentrion paroiffoit caché par rapport au midi, que Span fignific également le septentrion. Or , peuton rien conjecturer de plus raisonnable, que l'inne ou l'autre de ces denx opinions, que j'ai recueil-lies du favant Court de Gebelin, ou les Phéniciens ont nomme la presqu'ile dont je parle Span, le pays reculé, caché, &c. parce qu'il étoit très-loin d'eux à l'extrémité de la Méditerranée ; ou bien, en gagnant de proche en proche le long de la côte d'Afrique , arrivés vers le détroit , ils l'ont appele le pays septentrionnal, parce qu'en effet il se trouvoit au nord par rapport à eux? Je sens bien que coci n'est qu'une conjecture ; mais une faine critique ne pent admettre que celles qui portent avec elles le eachet de la raifon (1)

Ce sentiment prend une nonvelle sorce dans l'étymologie du nom que donnoient les Grecs à

(t) Il y a beaucoup d'exemples de ce genre. Voye St-BARES. M. Pluche avoit aufit conjecture que les Grees, voyant que les l'héniciens nommoient les étoiles du pôle Dubl ou Dubi, les parients, ils prirent l'autre fens de ce mot, qui fignific aufii ourie, & appelèrent Ardor la conficilation nommée Dubl en phénicien. Quel dommage que les anciens n'aient pas mis plus de lumières & de philosophic dans leurs recherches exymologiques l l'Hispanie, Certainement ils la connurent avant les Romaius, Mais comme leur largue rejettoit tous les mors durs à l'orcille, 8 a aimoit à traduire le fens des mots orientaux, plutôt que d'en adopter le materiet, au lieu de Span, 6 (ignifiant recullé à Coueft), a lis nommérent le pays Héférie, du

most gre: erwy, le foir, le couchant. Premiter abslaten. Il n'eft girer de rasions dont l'origine foit bien connec. Le défaut de mommen de la complete de la commentation de la commenta

mutte.

Grevis de ce reiduel. El son trout's que faint

Férvis de ce reiduel. El son trout's que faint

Férvis de ce reiduel. El son trout's que faint

Férvis de ce reiduel. El son trout's que faint

Férvis de Cene 15. Todas lécole venu en Hif
ponic On en a conclu qu'il y avoit en de la

pofiérie. & l'on a donné fa génèalogie jutiqu'à

Fai de Rome 15. Daprés les calculos ordimires,

je voyage de Tubal avoit en lleu 2217 ans avant

fa pofiérie. Ce nous jutervalle la liffe con
bien des fables, telles que le voyage de Bacchus ,

cellui d'Hercule, la desirie de Geryon, &c.

L'hillorien Joseph, qui partoit, sinti que faire l'érôme, du rexte de l'écrimer fainte, mais qui l'entendoit austement, dit que Tubal avoit peuplé l'Ibbrie Affaitque, fituée, comme on peut le voir à fon artiele, entre la Colchide à l'oueft, & l'Albainé à l'eff, férnienten infiniment plus raifornable, fur-rout en partant de l'époque qu'ils donneat l'um 62 'autre à la création & au grith d'un de l'autre à la création & au d'un de l'autre d'un de l'autre à la création & au d'un de l'autre d'autre d'a

Dans une maière si obscure, je pense qu'il est indisèrent de prendie un parti. On peut conjecturer avec beaucoup de vraisemblance, que des Celes entrèrent dans cette presqu'ile, & s'y étabirent, après avoir traverse les Pyrénées, & que, depuis, des colonies de Phéniciens établirent des comptois s'ut la côte.

Si l'on en croit Hérodote, eité par Conftantin Porphyrogenète, ces peuples, appelés Ibéres, se partagérent en six tribus; savoir celle des Cynères, det Glètes, des Tartéfiens, des Elusiniens, des Martiniens, & des Celcianiens.

Diodore de Sicile, qui parle du passage des Celtes en Hispanie, suppose le pays déjà peuplé: sans doute c'étoit de nouvelles colonies, comme cela cut lieu en Italie.

A la fuite de plusieurs guerres, la paix se fit, selon lui, aux conditions suivantes:

t°. Que les deux peuples possèderoient l'Hispanie en commun; 2°. Qu'ils s'uniroient ensemble par les alliances les plus étroites ;

3". Enfin, qu'il ne porteroient qu'un même nom, composé de celui de chacun des deux peuples. De-la le nom de Crliibires, qui sit donner celui de Chibèric à une grande partie de l'Espagne ancienne.

Les Pleiniciens furent probablement les peuples qui vinrem les permiers par mer en Hifpank. Stracton diseaux par mer en Hifpank. Stracton diseaux par mer en Hifpank. Stracton diseaux par les diseaux par les

odot is l'avoient environne. Cett à ces mêmes phéniciess qu'il faut, ce me femble, autribuer la fondition du temple d'Hercule, finule vers ce même lleu : mais je ne crois pas, avec quelques auteurs, que leur première arrivée en ce pass ait che par l'Océan, aprés avoir quite l'Afie par la mer Rouge. Le trajet étoit encore affez long & affet pénible le long de la Médierranée, quand on n'avoit ni cartes, ni bouffole.

Les Carhaginois avoient mop de rapport avec les Phiniciens pour n'avor pas occasion de connoitre les avantages que ceux el retriotent de leur commerce en Highanie. Ils fe determinérent bientoit à y foratre des établifiques. Si don Disodore, ce furent les Phinicitiens eux mêmes qui, pour fe maintenir contre les efforts des Tyrrhêniens, peuples murigateurs de l'attlie, appelerant à leur fecours les Carrhaginois. On fait qu'ils en devinent enfutte prefage entiètemen les maires.

Ces peuples du moins y étoient devenut trèspudians, lorfque les Romains y portèrent leurs armes: ce fut au milieu du fixiéme fiécle de la république. Les guerres qui suivirent, sont des détails étrangers à mon objet.

Etat de ce pays fous les Romains. Les pays fituês hors de l'Italie & qui avoient paffé fous la domination des Romains, jouiffoient de différens avantag s, felon les couditions auxquelles la république les avoir foumis. Je donnerai quelque détail fur cet objet au mor ROMAINM IMPERIUM.

L'Hispanie sur d'abord un pays de conquètes pour les Romains : ils y gouvernèrent avec un sceptre de ser. Mats ils n'avoient pas tout soumis par les armes; il y eut des villes qui se soumis

volonrairement; d'autres reçurent des colonies. Pline fait monter le nombre des villes de l'Hifpanie à cent quatre vingr-fix villes, dont fips étoient conventus (1); douze colonies; oure jouisfoient du droit romain; dix-but jouis

<sup>(</sup>t) Conventus fignifie lieu d'affemblée, de réunion. Céroient des villes dans lefquelles il y avoit un tribunal dont le reffort étoit d'une certaine étendue, telle que feroit un bailliage,

HIS Balda. Ebora. Onoba.

Selia.

Vefcis.

Abdara.

Portus Magnus.

Illipuls Magna,

italien ; une étoit alliée , & cent trente-cing étoient ftipendiaires.

Divisions. On divisolt tout le pays en Hispanie propre, ou Tarraconoile; en Bétique & en Lusi-

Les principaux fleuves étoient le Tagus , l'Iberus , le Batis & I Ana. On va voir les différens peuples de l'Hispanie,

& leurs villes, felon Ptolemée.

Giographie de l'Hifpanie, felon Ptolemie.

L'Hispania, appelée par les Grecs Iberia, se divisoit en trois provinces, la Batica, la Luftania & la Tarraconensis.

1°. BÆTICA.

Cette province avoit à l'ouest la Lusitania; au nord, la Tarraconensis; à l'est & au sud, la mer. On y trouvoit,

Chez les TURDITANI.

Sur la côte.

Onobalifluria. Batis , fl. oftia oriențalia.

Dans les terres. Saguntia. Canaca. Afindum. Seria. Nertobriga. Ofca. Cariana. Contributs. Rhegina. Urium. Illipula. Setida. Mirobriga. Pencci. Spoletinum. Lapa-Magna.

Sala. Nebriffa. Ifpalis. Obucola. Ugia. Afla. Corticata. Calicula. Oleaft um. Lelia. Urbons. Italica. Basippo. Maxilua. Fornacis. Ucia. Arfs. Cariffa. Afyla. Colduba. Allygis. Charmonia. Pefula.

Chez les TURDULI.

Sur la côte.

Balonis, fl. oftia. Menefihei Portus. Junonis templum. Balon Civitas.

Dans les terres.

Seiia.

Hurgis.

Vocia; Calpurniana; Carcils. Baniana. Corduba, métropole.

Julia, Obulcum. Arcilacis. Detunda.

Artigis. Cali,ula. Murgis. Salduba. Lacibia, Sacilis. Tucci. Laccippo. Sala.

Chez les BASTULI, dits PINL

Menralia. Manoba. Transduda. Sex. Barbefola. Selambina. Carreia. Extenfio.

Calpe, mont. Barbefole , fl. oftia. Suca. Saduca , fl. oftia.

Caridemi , prom. Malaea. Chez les CELTÆ de la Bérique.

Acinippo. Aruci, Arunda, Varna. Curgia.

" Montagne. Le Marianus Mons.

Gadira.

Iffe. 2º. LUSITANIA.

Cette province avoit au nord & à l'est la Tarraconoife. On y trouvoit,

Chez les TURDITANIA

Sur la côte.

Balfa. Ofonaba. Sacrum, prom. Calipodis, fl. Salacia. Catobrix.

Dans les terres. Pax Julia. Julia Myrtilis,

Chez les LUSITANI.

Sur la côte.

Barbarium. Tagi, fl. offis. Luna Montis, prom. Oliofipon. S 2

Monda , fl. ofia. Doriz, fl. offia. Vaci, ft, oftis.

## Dans les terres.

Lavara. Mendeculea. Aritium. Carium. Sclium, Turmogum. Burdria. Elcoboris. Aradulla. Colarnum. Verurium. Salacus. Velladis (1) Amaa. Ebura. Eminium. Norba Cafarea. Chresina. Arabriga Licinniana. Scalabifeus. Augusta Emerita. Tacubis. Evandria. Gerea Concordia. Cecilia Gemellina. Talabriga. Rusticana. Capafa,

## Chez les CELTICI.

Meribriga. Lancobriga. Caftraleucos. Piana. Bretolaum. Turres Alba. Mirobriga. Araudis. Arcobriga.

#### Chez les VETTONES.

Manliana. Laconimurgi. Lancia Opidana. Cona Obriga. Salmantica. Deobriga. Auguflobriga. Obila. Ocellum. Lama.

Ifle. Londobris.

Capara.

Avi , ft. offia.

Pineus.

## 1°. TARRACONENSIS.

A commencer par la côte occidentale que baigne l'Ocean, au nord de l'embouchure du fleuve Dorius.

## Chez les CALLÆGI BRÆGARIL

## Sur les côtes.

Limii , ft, offia. Minii , fl. oflia.

Avarum, prom. Nebis , fl. oflia.

Dans les terres. Complutica. Bracera Augusta.

Tuntobriga. Caladunum. Avadues.

#### HIS

Chez les ARTABRI, vers le promontoire Nerium.

Claudiomerium. Novium.

Chez les CALLÆICI LUCENSIL

Sur la côte.

Orubium, prom. Via, fi. offia. Atabrorum , port. Nerum, prom.

Tamare, fl. oflia. Au nord est la mer des Cantabres.

Solis A-a , prom. Flavium Brigantium , appelé auffi Trilencum. Melari, fl. oftia. dans le Magnus Portus. Nabii , ft. oflia. Lapasia Coru promont. Navillovienis oflia.

### Dans les terres.

Caronium. Burum. Turuptiana, Olina. Vaca. Glandomirum. Libunca. Ocelum. Pincia. Turriga.

Chez les Passici.

Nali, fl. oflia. Flavionavia.

Chez les CANTABRI.

Naga Ucefia. Cher les AUTRIGONES

Nerva , A. oftia. Flavio Brica.

Chez les CARISTI.

Diva , fl. oflia.

Chez les VARDULI.

Chez les VASCONES.

Menosca.

Urce.

Menlafei (2), fl. oftia. Œafo, prom. Eafo, ville.

N. B. Ptolemée décrit ensuite la côte orientale. en commençant par le sud, aux frontières de la Bérique.

Chez les BASTITANI.

Sur la côte.

(a) Se trouve dens la traduction & pas dans le texte.

<sup>(1)</sup> Elle n'efi pas dans le texte que j'ai fous les yeux.

#### Dans les terres.

| Pucialia. | Carca,     |
|-----------|------------|
| Salaria.  | Hinnum.    |
| Turbula.  | Arcilacia. |
| Saltiga.  | Segifa.    |
| Bigerra.  | Orcelis.   |
| Abula.    | Vergilia.  |
| Allo.     | Acci.      |
| Resents   |            |

## Chez les CONTESTANI.

## Sur la côte.

| Lucenti,              | Alona.                |
|-----------------------|-----------------------|
| Cartago Nova.         | Satabis , fl. offia.  |
| Scombraria, prom.     | Illicitatus Portus.   |
| Terebris , fi. offia. | Sucronis , fl. offia. |

## Dans les terres.

| Mentalia, | Satabicti |
|-----------|-----------|
| Valentia, | Ilicias.  |
| Satabis.  | Iafpis.   |

#### Chez les EDETANI.

## Sur la côte.

| Pallantie , fl. oftia. | Dianium. |
|------------------------|----------|
| Turulis , fl. oflia.   |          |

#### Dans les terres.

| Cajar Augusta. | Oficeida.            |
|----------------|----------------------|
| Bernama,       | Etobela.             |
| Ebora          | Laffira.             |
| Belia,         | Edeta, appelée aussi |
| Arfi.          | Leria.               |
| Damania.       | Soguntum (1).        |
|                |                      |

#### Chez les ILERCAONES.

#### Sur la côte.

| Tenebrium, prom. Tenebrius, post. | Iberi, fl. oftia |
|-----------------------------------|------------------|
|-----------------------------------|------------------|

Leonica.

## Dans les terres.

| Cartago Vetus (2).<br>Biscargis. | Thiarlula. |
|----------------------------------|------------|
| Theava.                          | Dertofa.   |
| Adeba.                           | •          |

<sup>(</sup>s) Mais cette ville étoit fur le bord de la mer. Je ne vois pas pourquei Ptolemée la compte entre les villes méditerranées.

## H 1 S Chez les COSETANI.

Tarracon. Subur.

### Chez les LÆITANI.

Lunarium, prom. Bareinon. Rubricati, fl. oftia. Dituron. Batulon. Blanda.

## Chez les Indigeri (1).

## Sur la côte.

Sambraca , fl. oflia. Clodiani , fl. ofia. Rhoda Civitas. Emporia. Au-dela de Rhoda étoit un temple de Véous.

## Dans les terres.

#### Deciana. Juncaria.

Les principales montagnes de la Tarraconoise étoient : Les monts Vindius , Enulius , Idubeda & Ortofpeda (4).

N. B. Ptolemée paffe enfuire à la partie du nord-oueft.

#### Chez les CAPORI.

| ria Flavia. | Lucus Aveulti |
|-------------|---------------|

## Chez les CILINI.

## Aqua Calida. Chez les LEMAVI.

#### Dallonium. Chez les BAEDYI.

## Flavia Cambris,

#### Cher les Szupr Talamina. Aqua Quintiana.

## Dans l'ASTURIA.

| Maliaca,<br>Gigia,<br>Berdigon Flavium (5).<br>Inter Amnium Flavium,<br>Germanica Bigio Sep-<br>tima. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                       |

<sup>(3)</sup> On a dit auffi Indigeres. (4) On lit fur la corte de M. d'Anville Orofords, Mais le gree porte syraesis, & la traduction italienne que jui fous les yeux.

(1) La traduction porte Begidsen.

<sup>(</sup>a) Differente du port de ce nom.

| Chez | les | BRIGAECING. |
|------|-----|-------------|

Chez les Briga Brigeium,

Cheż les BEDWNENSES.

Bedunia.

Chez les Orniacz.

Intercatia.

Chez les Lungones.

Pelontium,

Chez les Sælini (1).
Nardinium.

Chez les Superiatie

Petavonium,

'Asturica Augusta,

Chez les Tiburi.

Chez les AMACI.

Chez les EGURRI, ou EGURRHI.

Forum Egurrhorum,

Chez les Tununi.

Chez les Nemetane.

Volobriga.

Chez les Cellerint.

Callobriga. Chez les BIBALL.

Forum Bibasorum.

Chez les Lamice.

Forum Limicorum.

Chez les Gruf, ou Gruvu.

Tuda, Chez les Luanci,

Chez les Cuarerni.

Chez les LUCÆNR

motrum,

(1) La traduction porte Schnorum; mais le texte dit

Chez les NARBASI.

Forum Narbaforum,

Bergiacis.

Albocella.

Chez les VACCÆI.

Sarabris.

Intercatia. Segifama Julia; Viminacium. Palantia, Ports Augusta. Eldana. Antraca. Congium, Lacobriga. Cauca. Avia. Octodurum. Sepontia Paramica Pintis. Gella. Sentica.

Chez les CANTABRI.

Coucana. Vellica.
Ottaviolca, Camarica.
Argenomescum, Juliobriga.
Vadinia, Moraca (1).

Chez les MURBOGI, à l'est des Cantabres.

Brayon, ou Braum. Ambifna. Siljaraca. Selifacum.

Chez les ANTRIGONES, à l'est des précèdens.

Uxamabarca, Deobriga, Segifimonculum, Vendelia, Buruefca, Salionea.

Antecuia,

Chez les Pellendones, au fud des Murbozi.

Visonium. Savis.
Augustobrigs.

Chez les BERONES, au fud des Antrigones,

Trisium Metallum, Varia,

Chez les AREVACÆ, au fud des deux peuples précèdens,

Conflantia, Veluca,
Clunia, colonie, Turis,
Termes, Plumantia,
Uxama Argella, Segubia, 0

Uxama Argella, Segubia, on Segovia, Sertoria Latia. Noudaugusta, Chez les Carpetans, à l'est des Vaccai & des

Arevaca.

Burbida. Esclesta.

(2) Manque dans le texte,

Blaccuris. Libora. Varada. Ifpinum. Thermeda. Motercofa. Barnafis. Timacia. Mantua. Aluernia. Toletum. Paterniana, Complutum. Rigufa (1). Caracca. Laminium (2).

## Chez les CELTIBERI, à l'est des précédens.

Belfinum. Segobriga. Condabora. Turiafo. Nersobriga. Burfada. Bilbis. Laxta. Arcobriga. Valeria. Cefada. Iftonium, Mediolum. Alaba. Attacum. Libana, Ergavia, Urcefa.

## Chez les ORETANI, à l'est des précédens.

Salaria. Caflulon. Sifapona. Lupparia. O cium Germanorum. Mentifa. Emilia. Cervaria. Mirobriga. Biatia, Salica. Lacurie. Libifoca. Tivia (3).

# Chez les LOBETANI, à l'est des Celiberi. Chez les CARISTI.

Laheum

Alba.

Sueftafium.

Chez les VARDULL. Gebala, Sceontia Paramica. Gabalaca. Tuium Tuboricum. Tulonium. Thaines.

## Chez les VASCONES.

Invilla. Calagorina, Pompelon. Bajcontum. Biluris. Ergaula. Andelus. Tarraga. Nemanturifla, Mulcaria. Curnonium. Setia. lacca. Alavons. Graccuris.

### Chez les ILLERGETES.

Bergusia. Celfa. HIS

Bergidum. Burtina. Erga. Gallica Flavia. Succofa. Orgia. Ofca. Herda.

## Chez les CERRHOTANI.

Julia Libyca, Chez les ANTHETANL

Aqua Callida. Anfa.

Bacuje. Gerunda.

## Chez les CASTELLANI.

Schendunum. Bafi.

## Chez les IACCETANI.

Liffa. Udana. · Cereffus. Bacafis, Afarrhis. lefpus. Setelfis. Telobis. Anabis Cinna.

#### Isles de l'HISPANIE.

Dans la mer des Cansabres.

Trois rochers nommés Trileuci.

Dans l'Océan Occidental,

Deux îles appelées Caffrerides (5). Deux îles appelées Diorum Infula.

## Dans la mer Buléare,

Deux îles appelées Piryufa; l'une porte le nom Ophinfa, c'est la plus petite : l'autre est Ebysfur. Les îles Balliarids, appelées par les Grecs Gymnafia. Dans la plus grande sont les villes de Palma & de Pollentia; dans l'autre, celles d'Iumna

& de Mago.
HISPANIENSE PRÆDIUM, nom d'une terre en Italie, peu loin de Rome. Symmaque en fait mention dans une lettre à Flavien, L. 11. spift. 86. HISPELLUM, ville d'Italie, en Ombrie, à l'orient de la ville d'Affife. Strabon , p. 227 , &c

Ptolemée , L. 111 , c. 1 , en font mention. HISTEMO, lieu de la Palestine, dont le nom se trouve écrit avec quelques différences. Elle étoit de la tribu de Juda, & fut donnée aux Lévites.

<sup>(1)</sup> N'eft pas dans le texte. (1) N'eft pas dans le texte, (3) Manque dans le texte.

<sup>(4)</sup> La verfion latine porte Befeda, (5) Ce font les Cofficerides, que l'on nomme à présens S orlingues : mais elles font loin de l'Espagne,

HISTI, havre de l'île Icarle, felon Strabon, L. XIV , p. 639.

HISTI, peuple entre les Scythes, selon Pline, L. VI. c. 17.

HISTIÆA, ville maritime de l'île d'Eubée, fous le mont Telethrius, près de l'embouchure du fleuve Callas, Elle étoit fimée fur un rocher, & fur enficie nommée Oreum.

HISTLEOTIS, contrée de la Thesfalle, située fous le mont Offa & le mont Olympe, c'est-àdire, qu'elle avoit l'Olympe au nord, & l'Ossa

au fud.

L'Histiantis étoit presque toute entière au fud du Pamifus, ayant le Pinde au fud. Cette contrée fut autrefois nommée Doride, d'après Dorus, fils de Deucalion, fous le règne duquel elle étoit habitée par la nation pélafgique, qui en fut chaffée par les Cadméens. Mais, dans la suite, les Perrhèbes l'ayant occupée, après avoir détruit la ville d'Hisliaa dans l'île d'Eubee, & fait passer ses habitans en terre ferme, ils lui donnerent le nom d'Eftimotide, felon Strabon, ou, felon Hérodote, Hillizoude.

HISTIROTIS, petit pays de l'île d'Eubée, dont Histiau étoit la capitale, & qui s'étendoit jusqu'à Artenifium, vers le promontoire Cénée (Cenaum Promontorium), à peu de distance des Thermopyles.

HISTIÆA (Orio), ville de l'Eubée, capitale du pays précédent, près du Callas, au pied du mont Telethrius. Elle avoit d'abord porté le nom de Talantia, Selon Strabon, elle prit le nom d'Hiftias, d'après la princesse Hister, fille d'Hyricus elle le changea pour celui d'Oreas ou Oreum. C'est actuellement Orio.

HISTONIUM, bourg d'Italie, dans la quatrième region, felon Pline, L. 111, c. 12. Frontin, de colon, p. 109 , fait mention de la colonie d'Istonium,

dans le Samnium. HISTRIA, ce pays ne confishoit presque qu'en

une presqu'ile, au nord-est du golfe de Venit Il est très probable que les premiers habituns de ce pays surent des Thraces, ou plus anciennementedes Celtes. Les Grecs nommoient Ister la partie du Danube qui leur étoit connue. Il se peut rrès-bien que ceux qui peuplèrent l'Hilbria, aient d'abord été connus sur les bords de l'Isler. Mais je ne crois pas, avec Justin, que les Argonautes y vinrent au retour de leur voyage. Ce n'étoit guère leur route, & probablement ils avoient affer fait en affrontant les dangers d'une mer alors peu

cognue. Le principal lieu de l'Istrie éroit Pola. Quant aux lieux que lui attribue Ptolemée,

poyer l'article ITALIA.

HIULCA PALUS, marais de la basse Pannonie, auprès de Cibales, felon Aurélius victor, epison. p. 59, dans la vie de l'empereur Constantin. HIZIRRADENSIS, siège épiscopal d'Afrique,

dans la Namidie, selon la notice d'Afrique.

H O HOBORDENE; ce mot s'étolt gliffé dans beaucoup d'exemplaires de Prolemée au lieu de Bolbene.

contrée de la Grande - Arménie, felon Ortélius, thefaur.

HOCCONIENSIS, fiège épiscopal d'Afrique, dans la Numidie, selon Ortélius. Il faut lire Bosconsensis ou Bucconsensis.

HODOMANTI, peuple de Thrace, parmi les Odryfes, felon Pline, L. 1r, c. 11. Ils ésoient près de l'Hébre, felon Solin.

HOEN, lieu de la Libye, habité par les Phéniciens, selon l'histoire mèlée, L. xv1, citée par

Ortélius. Le même lieu est nommé Tingis par Procope, Vandal, L. 11. HOLMI, ville de la Cilicie montagnense, selon

Strabon, L. XIV, p. 663. Pline l'écrit Holmos & Holmia, ou plutôt Holmus. Voyes ce mot. HOLO, ville d'Espagne : elle sut prise par le

conful M. Fulvius, felon Tite-Live, L. xxxv, c. 22. Elle n'étoit pas éloignée de Vescelia, qu'il prit : Mili.

HOLOCRUS, ou HOLOCRUM, montagne de Grèce, dans la Macédoine. C'est auprès de cette montagne que Paul Emile vainquit Perfée, roi de Macidoine. Plutarque, vie des hommes illustres. T. 111, p. 119.

HOLOPIXOS, ville de l'île de Crète, sclon Pomponius Mela , L. 11 , c. 7 ; & Pline , L. 1V .

HOMERITÆ (les), peuple de l'Arabie heureuse. Selon Prolemée, L. PI, c. 7, ils occupoient la côte méridionale de l'Arabie, depuis le détroit usqu'aux Adramites. ( Voyer les mots ARABIA FELIX )

HOMILE, ville de Grèce, dans la Theffalie, felon Prolemée, L. 111, c. 13.

HOMOLIUM & Homolis, bourg de Grèce. dans la Theffalie, entre le Pénée & la ville de Démérriade. Strabon, L. 1v, c. 9, & Scylax de Caryande, L. 1x. p. 443, en font mention. Etienne en fait une ville de Macédoine.

HOMONA, ville d'Afie, près de l'Isaurie, Elle étoit épiscopale : & la notice de Léon-le-Sage & celle de Hiéroclès mettent cette ville

dans la Licagni

HOMONADES, peuple d'Afie. Ils fiabitoient la ville d'Homona, ville de la Cilicie montagneuse, felon Pline, L. F, c. 27. Tacire les nomme Homonadenfes.

HOMONGA, lien de la Palestine. Il en est fait mention dans la vie de l'historien Joseph,

HOMOTYLES, port maritime de la Sicile, felon Polyen, L. r. Ce nom est pour Merya, (La Martinière HONGLOS, rivière de la Sarmatie, en Europe,

felon l'histoire mélée, L. xix. HONORATIANUM,

HONORATIANUM, lieu d'Italie; Antonin en fait mention dans son itinéraire, & le met à dix-

huit mille pas de Venuse.

HONORIAS, l'Honoriade, contrée de l'Asse mineure. Cette fubdivision d'une province plus confidérable ne commença à avoir lieu que vers le temps de l'empereur Honorius, qui succèda à

Théodore. Elle faisoit partie de la Bithynie. Elle devint la onzième province du Pont. Les fix villes de l'Honoriade étoient :

Claudiopolis. Ties. Heraclas Pontica. Crata. Prufias. Adrianopolis.

HONOSCA, ville maritime de l'Espagne tarraonnoise, entre l'Ebre & Carthagene, selon Tite-Live, L. XXII.

HOPLIAS & HOPLITES, rivière de Grèce, dans la Béotie. Plurarque est le seul historien qui la nomme, & il paroit même que ce n'étoit qu'un ruiffeau. Il paroit que ce fut fur le bord de cette Oplises que fut tue Lyfandre. (Voyer Plutarque,

in vit. Lyf. ) HOPLITES, tribu de l'Attique, dont Pollux, L. VIII, fait mention, La Martinière nomme aussi Hérodote. Je n'y ai pas frouvé le nom de cette

HOR ( le mont), Ce fut au mont Hor que les Ifraélites furent camper pour leur trente-quatrième flation. Cette montagne devoit être en Arabie, fur les frontières de l'Idumée. Ce fut alors qu'Aaron mourut sur cette montagne. Ce fut ansh là que le roi d'Arad, qui habitoit au midi de la terre de Chanaan, vint attaquer les Ifraélises, & fut defait par eux.

HORACITÆ, peuple de l'Illyrie, felon quelues éditions de Polybe. Il faut lire Thoracita. Ortelius, thefaur.

HORÆ, ville de la Calabre, selon Curopalate.

Ortélius , thefaur. HORÆA, ville & port de la Carmanie, felon Arrien, dans fon périple,

HORAS, lien d'Italie, au pied des Alpes, fur le Pô, felon Cedrene & Curopalate, cites par

Ortelius, the faur. HORATÆ, peuple des Indes, felon Pline. Ils avoient une fort belle ville, entourée de fossés &

de marais. Ortélius, thefaur. HORDONIENSES, peuple d'Italie, dans l'an-

cienne Pouille. Ortélius pense qu'il faut lire Herdonienfes.

HOREB, montagne de l'Arabie pétrée, très-rès & à l'orient du mont Sinai. C'est au mont Horeb que Dieu fit sortir l'eau du rocher pour défahtérer le peuple, qui manquoit d'ean à Rahidim.

HOREB (la roche d'), roche dont Moyfe fit fertir de l'eau pour défaltèrer les Ifraélites. Giographie ancienne, Tome II,

HOREM, ville de la Palestine, dans la tribu de Nephrali, selon Jostie, c. 19, v. 38. HORESTI, peuple de l'ile de la Grande-Bre-

tagne, Tacite, in Agricol, en fait mention. HORISIUS, rivière d'Afie, dans la Myfie,

vers la Troade, selon Pline, L. F, c. 23. Il le nomme avant le Rhyndaeus, qui est beaucoup plus connu HORMA. Ce nom, qui fignifie anatheme, fut

donné à la ville de Sephaat, parce que ce fut dans cette ville que les Ifraélites firent vœu d'exterminer Arad, l'un des rois Cananéens. Cette ville étoit de la tribu de Siméon,

HORMA, ville de la Macédoine, au pays des Alhotes, felon Ptolemée, L. 111, 6, 13.

HORMETIONI, peuple barbare, au bord de la mer; ils avoient pour rot Asceltus, selon l'his-

toire mèlée, L, xvi HORMISA, village de l'Arabie. Joseph en fait mention dans son histoire de la guerre des

"HORNENSIS LOCUS, lieu de la Gaule. La notice de l'empire en fait mention à la fuite du Locus Quartenfis. M. d'Anville ayant donc bien reconnu la position de ce dernier lieu à Quarte fur la Sambre, pense que l'Hornensis Locus peut avoir existé où est actuellement Marchienne, qui fe trouve au confluent d'une petite rivière nommée

Hour ou Heur. HOROSSUS, lieu d'Afie, Plutarque le nomme dans la vie de Démétrius. Oriélius le croit en

HORRÆI, les Horréens, peuple d'Asie, près de la Palestine. Ils habitoient les montagnes de Seir, au-delà du Jourdain. Ils avoient des chefs, &, dit-on, étoient puissans avant que Josue eut fait la conquête de leur pays. Ce mot, pris dans la vulgate, étoit, en oriental, Chorim ou Horim, &c fignifie les grands, les puissans. Il se pourroit donc tres-bien que ce n'eût pas été le nom d'un peuple, mais une épithète pour défigner leur puillance.

HORREA, lieu d'Afrique, dans l'intérieur de a partie orientale de la Mauritanie célarienne, Il en est fait mention dans l'ininéraire d'Antonin. HORREA (ad). Plus d'un lieu se présente sous ce nom en fuivant les voies romaines, particulièrement dans les provinces de l'Afrique. ( Voyce AD HORREA)

HORREENSIS, fiège épifcopal d'Afrique, dans la province proconfuiaire. Avus, qui en étoit évêque, foufcrivit l'an 535 au fecond concile de Carthage HORREN, lieu d'Asie, vers l'Affyrie, selon

Ammien Marcellin, L. xvitt, in fine. HORREUM, petite place de Grèce, dans la Molosside, aux confins de l'Epire & de la Thef-

falie. Selon Tite-Live , L. xLV , c. 26. Anicus la prit avec Phylace & autres places de ce canton. HORTA, ville d'Italie. Paul Diacre dit qu'à fon retour l'exarque de Ravenne prit possession des

villes occupées par les Lombards, & Hota est de ce nombre. Il n'est pas douteux, ce me semble, que ce ne soit Hortanum de Pline.

HONTA, fie d'Italie, au liec de Novree, dans Gaule clishipus, fron Sigonius pre, Bel. L. P.T. HONTA, vitle de l'Hispaine, dans la Balique Honta, vitle de l'Hispaine, dans la Balique que par analogie du mot Horteas, qui fe lis dans Silus Italiaus. Cluvler rejene cent conjedium. Il not simble copposant qu'elle est rés-donnible. de la fina traite de la guerre des Eque de la martine-Live, an fuje de la guerre des Eque de de Romains. On n'avoir put decourrir la po-fision de certe ville. M. Tabbi Chauppy (Déve. des Romains.) Multipa peptie d'authemne Péd-dans celle du village apple d'authellemne Péd-dans celle du village apple d'authellemne Péd-dans celle du village apple d'authellemne Péd-

HORTANUM, on HORTA, ville d'Itilie, à l'embouchure du Nar dans le Tibre. Comme elle fe rrouvois fur la droite de ce fleuve, & par conséquent du côté de l'Eruvie, on feroit renté, à l'alped des carses de M. d'Anville, de croire que cente ville n'appartenoit pas aux Sabins : cependant, comme Virgile la donne à ce peuple, on ne peut guier le refuier à fon témoignage. ( Poyet Enièl. L. 1917).

HORTENSES, peuple d'Italie, dans le Latium, felon Pline. HORTENSIS, siège épiscopal de l'Afrique, dans

la province proconfulaire.

HORTONA. Voyer HORTANA. HOSPITENSIS, siège épiscopal d'Afrique, on ne fait dans quelle province; mais la consérence

de Carthage fait mention de Benenatus Hospitensis.
HOSTICUM, lieu d'Asie, vers la Perse propre,
selon Ammien Marcellin, L. x1x.

HOSTILIA, village d'Italie, entre Vérone & Modène, felon Antonia, itinér, à trente mille pas de la première, & à cinquante mille pas de la feconde. Pline, L. xx1, c. 12, dit qu'il étoit sur le Pô; & Tacite, hist. L. 111 & 1x, c. 14 & 40, dit qu'il dépendoit de Vérone.

#### HU

HUCAC, ville de la Palessine, dans la tribu d'Afer. Elle sut cédée aux Lévites, & affignée pour servir de ville de resuge. Josué, c. 19, v. 33. HUCUCA, ville de la Judée, dans la tribu de

Nephrali, felon le livre de Josué.

HUMAGO, nom d'une ville de l'Istrie. Les Hongrois & les Vénitiens s'en emparèrent en Pan 1440.

HUMATIA, fleuve de l'Italie, qui, felon Cluvier, se rendoit dans le Padus.

HUMESEN, lieu de la Palestine, dans la tribu de Juda, Les Septante en font mention. HUNGUNUERRO, lieu de la Gaule, compris

dans l'itinéraire de Jérusalem, au nombre de ceux qui sont appelés Mutationes; ce lieu étoit entre

Aufeius & Tolofa. On retrouve un lieu qui, par le nom de Gifcaro, femble rappeler l'ancien nom

HUNI, les Huns; je ferai fuivre ce qu'en dit M. de Pcissonnel, d'une courte analyse du très-

favant ouvrage de M. de Guignes M. de Pcytlonnel , dans fes observations historiques & geographiques, dit, après Amien Marcellin, que les Huns étoient des peuples peu connus des anciens; qu'ils habiroient entre le Palus-Méetide & l'Océan glacial, qu'il paroit défigner par la les anciens Moscovites; qu'il les représente toujours à cheval. Que les portraits qu'il donne de ces peuples, ressemblent infiniment aux Tartares d'aujourd'hui, & fur-tout aux Nogais, qui font extremement laids & mal-propres, agiles, infatigables, toujours à cheval, ne fachant prefque pas faire ufage de leurs jambes , & poffédant parfaitement l'art de se rallier, après avoir été défaits & mis en fuite dans le combat. Quoique l'on observe entre ces deux nations une parfaite ressemblance de mœurs, & qu'elles puissent avoir eu une origine commune dans les temps les plus reculés, il faut les regarder comme deux peuples très-diffincts, puisque leurs langues n'ont pas la moindre affinité. Les Huns étoient des Scythes Sclavons ou Sarmates," & les Nogais font des Scythes Tartares & Circaffiens.

Il y avoit auffi des Huns établis dans la Cherfonnefe Taurique & les pays qui font entre le Tanzis, leVolga, la mer Noire & la mer Cafpienne. Justin se serviu utilement de ces derniers dans la guerre qu'il soutint contre les Perses pour la dè-

fense des Ibériens.

han 43. Jean, Jun des premiers fecréssires de l'Empire, après la mort d'Honorius, aide par Aétius, un des plus habiles capiraines de lon fécle, marcha en Italie avec une nombreuse armée de Hans; mais Jean fur battu par le parti d'Théodofe jeune. La fin du règne de Théodofe fut roublée par let Huns, qui entrérent dans la Thrace, fous la conduite d'Artisla.

Les Huns, selon M. de Guignes, étoient une nation Tartare, que les Chinois appeloient Hiongnou, nom qui fignifie dans leur langue, esclaves.

C'eft de ce même mot que, par corruption, on a fait Hunni, & chez nous Huns.

Ce peuple habitoit un grand pays, appelê Tatan, qui confinci à Voltent avec (Vone-l- angles, & avec le pays des Tartares Mas-teheoux, Il avoit au midi la fameute muralle de la Chine, qui s'étend le long des provinces de Pétin, de Changlo de Chorne. En Tarmete pay deut faveil classification de la companie de la companie de les Kalkas & les Eleuthes. Au refle, les Chinols n'ont jamais bien connu le pays de Teans, & les Barbares qui l'habitoient n'avoient pas d'écrivaia propre à le, bien décrire.

Le chef des Huns, qu'ils appeloient Tanjon;

HUN naire sous un des rameaux du mont Altao ou Altan, montagne d'or, lequel avoit huit mille lys d'orient en occident (1). Ce prince s'amufoit à y faire fabriquer des arcs & des flèches.

Les Huns étoient d'une figure affreuse ; dès l'enfance on leur faifoit des incifions fur le vifage, afin de leur faire connoître le fer avant le lait. Ils avoient le corps ramaflé , l'estomac large, le col court, la tête groffe, les cheveux rafés; ils exerçoient leurs enfans à chaffer & à faire la guerre. Ils les montoient fur des moutons, qui lenr fervoient de chevaux, les faifoient tirer fur des oifeaux & des fouris avec des petites flèches. Lorfqu'ils avoient acquis plus de force, ils les envoyoient à la chaffe aux renards & aux lièvres, qui leur fervoient de nourriture. Des qu'ils étoient en état de manier les armes, ils les envoyoient à la guerre, qui devenoit leur unique occupation. C'étoit d'ailleurs le feul moyen d'acquérir l'estime de cette nation guerrière. Les enfans entroient en fureur aux récits des exploits guerriers de leurs pères, & les pères gémissoient de douleur lorsque l'age l'eur avoit ôté le pouvoir d'imiter leurs enfans à la guerre. On oublioit alors leurs fervices raffès, leur adverfité les rendoit un obiet de mépris. Des racines & de la chaire crue, seulement mortifiée entre la felle & le dos des chevaux, faifoit la nourriture de ces harbares. Ils ne se croyoient point en sûreté dans une maifon ou dans un bâtiment folide. Errant dans les plaines & les forêts, ils laissoient leurs femmes & leurs enfans sous des tenres, posces sur des charriots, qu'ils transportoient à leur gré. Ils n'avoient enfin ancune demeure fixe. Ils supportoient la faim, la soif & les rigueurs des faifons avec beaucoup de parience. Ils n'éroient habillés que de peau ou de toile qu'ils laissoient pourrir sur leurs corps. Leur étendard étoit de peau. Ils étoient toujours à cheval; ils dormoient même peu dans la nuit, & presque toujours sur le dos de leurs chevaux : ils combattoient fans aucun ordre, & en jettant de grands cris. Leurs chevaux étoient fi lègers qu'on les voyoit fondre fur l'ennemi & disparoitre au même instant. Celui qui pouvoit enlever le corps de son camarade tue dans un combat, devenoit son héritier, & s'emparoit de fon bien. En guerre, ils cherchoient à faire le plus d'esclaves qu'ils pouvoient, & s'en servoient pour garder leurs troupeaux & avoir foin de leurs bestiaux. Leurs armes consissoient dans un arc, des flèches & un fabre. Ils ne fongeoient qu'à enlever & piller leurs voifins. Mais entre eux ils étoient d'une fidélité à toute épreuve. Le nombre de leurs semmes n'éroit point fixe, ils en prenoient aurant qu'ils en pouvoient nourrir, fans avoir égard au degré d'alliance ni de parenté.

(1) Cette mesure chinoife a varié selon les différentes dynafties. Ainfi, elle eft indeterminée. Cependant, en general, il en faut dix pour faire une lieue de France,

La fertilité de la Chine attiroit ces barbares, Ils faifoient fans ceffe des courfes dans les provinces septentrionales de cet Empire, dont ils étoient voifins. L'Empereur, pour les arrêter, envoyoit sur les frontières de ses Etats des armées innombrables : mais les Huns, qui combattoient à la manière des Parthes, en fuyant & revenant toutà coup fondre sur l'ennemi , trouvoient le moyen de les beaucoup fatiguer ou de les détruire, & continuoient leurs ravages. Si les Chinois les fitivoient de trop pres, ils les attiroient dans les déferts, les y égaroient, & les faisoient périr de misère, Presque tous les règnes des Empereurs de la Chine font marqués par des courses des Huns dans les provinces septentrionales de cet Empire. Ce sue pour les arrêter que ces monarques firent conftruire la fameuse muraille de la Chine , vers l'an 210 avant J. C.

La Chine ne fut pas le feul pays que les Huns artaquerent. Ils se répandirent dans la Tartarie sous la conduite d'Esle-Té; les Tanjou soumirent tous les peuples qu'ils rencontrèrent, & étendirent leur domination depuis les provinces septentrionnales de la Chine, jufqu'au milieu de la Sibèrie, & depuis la mer orientale jusqu'à la rivière d'Il. L'ambition de Esle-té ne fut point satisfaite d'un si vaste empire, il voulut conquérir la Chine, y entra avec quatre cens mille hommes, y fit des ravages affreux ; mais il en fortit à force de présens & de foumissions, L'entreprise de ce Tanjou avertit les Chinois de ce qu'ils avoient à craindre; ils leverent des troupes, fortifièrent les places frontières, firent des courfes fur les terres des Huns ; ceux-ci armèrent de leur côté : la crainre réciproque fit confeniir les deux nations à la paix, que la cupidité des Huns faifoit rompre fans celle; ces deux nations s'attaquèrent réciproquement pendant plufieurs fiècles, & fe firent beaucoup de mat. Enfin. l'empire des Huns s'affoiblit, & donna du relache à celui des Chinois. Plusieurs nations secouèrent le joug des premiers : deux officiers d'entre les Huns prétendirent ensemble à la qualité de Tanjou, chacun faisoit un parti, & l'empire des Huns se divisa. Les uns s'établirent, l'an 48 de J. C. au midi, les autres au nord. Ceux du midi fe mirent d'abord fous la protection des Chinois, se déclarèrent solemnellement leurs vassaux ; mais ils se rendirent suspects à l'empereur de la Chine, qui profira de quelques divisions survenues entre eux , & les foumit entièrement vers l'an at6 de J. C. Mais au commencement du quatrième siècle, ils s'ennuyèrent de la domination des Chinois, prirent les armes, s'emparèrent de Loyam, capi-tale de l'empire, la réduisirent en cendres, firent l'empereur prisonnier, le mirent à mort, & soumirent une partie de cet empire ; l'autre resta aux Chinois, qui proclamerent un nouvel empercur. Ainsi l'empire de la Chine sut parragé entre les Chinois & Huns , jufqu'en 431 , que les Tarrares Topa foumirent ces derniers, dont la nation &

le nom fe sont, par la suite, consondus avec les Chinois & les Tartares. Voilà ce que devinrent les Huns du midi; suivons ceux du nord.

Peu de temps après s'être séparés de ceux du midi , ils surent défaits par les Chinois , dans une basaille donnée à la montagne de Kin-Vi, proche l'Irtich , l'an qu de J. C. Alors plufieurs hordes des Huns du nord se séparèrent du corps de la nation; quelques-uns se joignirent avec les Sien-Pi. & fe confondirent avec eux : plusieurs autres fe dispersèrent dans la Tartarie, ou ils sormirent de periis érats. Le corps de la nation paffa du côté de l'occident, s'établit dans le pays des Basckias, qui est arrose par le Volga, & auquel on a douné le nom de grande Hongrie. De-là ils s'étendirent vers les pays plus méridionaux, dans les plaines du Kaprchaq, jusqu'à la ville de Kaschgeo. Ces peuples étant arrêtés par les Perfes du côté du midi & du fud-oueft, n'avoient de libre que l'occident & le nord de la mer Caspienne ; ils pafférent dans le Yon-teai ou la Sarmatie Afratique. en chaffèrent les Alains, & s'établirent dans ces plaines qui sont entre le Volga & les Palus-Méotides . & s'étendirent jusqu'au Derbent. Ils traverferent les Palus vers l'an 376 , foumirent d'abord les Alipfuriens , les Alcidzuriens , les Ytamares , les Tuncasses , les Boisques , les Ostrogoths; épouvanièrent les Wisigoths, qui prièrent Pempereur Valens de les laiffer paffer fur les terres de l'empire ; ce qu'il leur accorda. Les Huns s'emparerent du pays que les Wifigoths venoient d'aandonner, s'établirent sur le bord du Danube. & fe trouvèrent maîtres de tout ce qui est depuis ce fleuve jusqu'au détroit de Derbeut. Ils ne zardérent pas à faire des courses sur les terres des Romains. La passion de ces peuples pour le pillage, les engageoit à prendre la défense de tous les rebelles qui la leur demandoient contre l'Empereur. Ils accouroient à la première folliciration . & ne s'en retournoient jamais que chargés de dépouille. S'ils faisoient la paix avec les Romains, ils ne tardoient pas à la rompre : la poffihi-Iné du pillage (régloit l'effet de leurs fermens. Les Huns n'étoient pas tous foumis au même

chef. Il v en avoit qui commandoient à ceux qui étoient établis fur le Danube ; d'autres, à ceux qui étoient reftés dans la Sarmatie : enfin , ceux qui étoient dispersés entre les deux espaces, avoient auffi les leurs. Pendant que ceux qui étoient fur les bords du Danube, faisoient la guerre aux Romains, les autres attaquerent les Tarrares leurs voifins. Ainfi les Huus faifoient trembler l'occident & l'orient. Les Romains garantifloient leur pays deces barbares à force d'argent : mais Airila parut. Cet homme fier, avare & cruel, n'écouta que sa passion. S'il fit la paix avec les Romains en montant fur le trône , ce ne fut que pour avoir la possibilité de soumettre plusieurs nations du nord. Il parut bientôt dans l'Illyrie , à la tête d'une armée formidable, passa dans la Mœsse, enfuite dans la Pannonie, & fit par-tout des raveges affreux. On le vit presque aussi-tôt en Thrace . ou il renversa pluseurs villes. Théodoric Il , alors empereur d'Orient, envoya des troupes contre Atula ; mais il les défit , & les ravages recommencerent. Enfin, Théodofe, par des fommes immenfes , qui épuisoient ses trésors & ruinoient ses

peuples, obtint la paix de ce barbare. Attila ne cessa de ravager l'Orient que pour tourner ses troupes contre l'Occident : il entra dans les Gaules avec une armée formidable , & y mit tout à seu & à sang. Il venoit de se rendre maitre d'Orléans, lorsqu'Actius, général Romain , secourut les Wisigorbs , vint l'attaquer , le battit, le força de se retirer dans son pays, Il raffembla une nouvelle armée, paffa en Italie, qu'il trouva dégarnie de troupes , & qu'il ravagea. Il vouloit aller à Rome, & l'ensevelir fous ses ruines; mais les foldats lui ayant repréfenté qu'Alaric étoit mort peu après avoir ravagé cette ville , la superstition fit ce que n'auroient ou faire la bonne-foi ni la justice. Attila s'arrêta, écouta les propositions de paix que le pape Léon vint lui faire de la part de l'empereur. Il s'en retourna dans fon pays où il mourut. Après sa mort, les divisions affoiblirent les Huus, au point qu'ils ne purent tenir dans le devoir les nations qu'Attila avoit foumifes. Ils fe dispersèrent dans les plaines situées au nord de la Circassie, du Pont-Euxin & du Danube. On voit dans l'histoire, qu'une nation de Huns ravagea la Thrace, voulut affiéger Constantinople, & que le célébre Béilsaire les defit. Enfin, il vint de Tartarie d'autres barbares, avec lesquels ils furent consondus; ce qui fit oublier le nom de Huns. Ainsi disparut ce peuple qui, des frontières de la Chine, avoit porté devant lui le ravage jusqu'aux rives de la Loire. Quel fléau pour l'humanité!

HUNNUM, ville de la Grande-Bretigne, felon le livre des notices de l'empire. fell. 63.

HUS (Le serre de ). On croit qu'elle étoit dans la partie de la tribu de Manaffé, au-delà du Jourdain, C'étoit la patrie de Job.

Cette terre avoit reçu fon nom de Hus, un des quatre fils d'Aram, qui se répandirent dans l'étendue des anciennes Syries. HUSATH, ou HUSATI, lieu d'Afie, dans la

# Palestine. C'étoit la patrie de Sobochai, l'un des НΥ

braves de l'armée de David.

HYADETÆ, iles de l'Armorique, selon Strabon. Antonin les nomme Siada.

HYAEA, ville de Grèce, au pays des Locres Ozoles, felou Etienne de Byfance. Thucydide en fait aufli mention.

HYALA. Selon Diodore de Sicile, Alexandre étant descendu jusqu'à la mer par le canal de la droite, ou principal du fleuve Indus, & remontant enfaite, trouva une ville nommée Hyala, remarquable par un gouvernement mixte de royauté & de magistrature, comme à Sparte.

La marce porte les bâtimens depuis l'entrée du canal jusqu'à cette ville. Il est dit dans Arrien , qu'Alexandre en fit un lieu capable de recevoir

des navires.

M. d'Anville pense que c'est la même ville que Pline nomme Xylenopolis (ou ville de bois), & qu'il dit avoir été construite par Alexandre.

HYALÆI, peuple ou famille de Sicile. Il en est parle dans la cent quarante-huitième épitre de Phalaris

HYAMIA, ville du Péloponnèse, dans la Mes-sénie, selon Etienne le géographe.

HYAMIUM. Etienne de Bylance atttibue certe ville aux Troyens; mais il ne dir pas qu'elle fut dans leur pays, ou qu'elle leur appartint ailieurs. HYAMPEUS VERTEX & HIAMPEIA, c'eft-

à dire, le fommet d'Hyampé. Hérodote, L. 1111, 6. 20 , nomme ainsi l'un des sommets du Patnasse. Il paroit, par le témoignage de Plutarque, de tarda Dei vindicia, qu'elle étoit près de Delphes. Les Phocéens, dit-on, étoient dans l'usage de précipiter leurs criminels du haut de cette toche : mais ayant fait perir Esope injustement, elle ne servit plus à cet usage. Ce sut celle que l'on appeloit Nauplia.

HYAMPOLIS. Cette ville est placée par M. d'Anville, dans la partie orientale de la Phocide, à quelque diftance au fud-eft d'Elatée. Son nom, comme l'observe Pausanias, rappeloit l'origine de ses habitans. C'étoient des Hyantes, chasses de Thebes par Cadmus, & établis dans ce canton, où ils avoient bâti une ville de leur nom. Lors de fon incursion dans la Grèce, Xerxès brula Hyante; elie s'étoit un peu remife de ce défastre, lorsqu'elle sut entièrement détruite par Philippe. Cependant, au temps de Paufanias, on y voyoit encore quelques reftes de la place publique, un théâtre affez près des portes de la ville, & un édifice où le fénat s'affembloit. Afin de lui rendre quelque chose de son ancienne splendeur . l'empereur Adrien y avoit fait bâtir un portique. Comme il n'y avoit qu'un feul puits dans toute la ville, les habitans, pour suppléet à ce manque d'eau, tâchèrent de rassembler & de conserver, de leur mieum les pluies du ciel. Ils avoient une vénération particulière pour Diane; cette déeffe avoit un temple à Hyampolis, qui ne s'ouvroit que deux fois par an. HYANTÆ, les Hyantes, peuples de la Béotie,

lefquels, felon Paufanias, fuccédérent aux Ectènes, conjointement avec les Aoniens. Cadmus étant arrivé de Phénicie avec des troupes, & ne trouvant pas les Hyantes de ce pays disposés à les recevoir, il leut livra baraille, & les defit la nuit fuivante. Ils s'enfuirent & allerent chercher une retraite aillents. Pauf. in Beot.

HYANTIA, ville de Grèce, dans la Locride,

felon Etienne le géographe ; dans le pays des Locres Ozoles , felon Pintarque , queft. gran

HYBA, Fourg de Grèce, dans l'Attique, felon Etienne le géographe.

HYBANDA. Pline, L. 11, c. 39, parlant des lieux que la mer usurpe ou abandonne, met entre les exemples Hybanda, autrefois île de la côte d'Ionie, & dit que de son temps elle étoit à deux cens stades de la mer.

HYBELE, ville au voisinage de Carchedon, selon Etienne, qui cite Hécatée. Or, la Carchedon étant la Carshago des Latins, il s'enfuit que cette

ville émit en Libye, & non en Aue, comme l'avoit cru Ortélius, Au reste, on ignore sa posuion. HYBLA, ville de Sicile. Il y en avoit trois de ce nom, selon Etienne le géographe, qui les diftingue par les furnoms de grande, moindre & petite.

HYBLA MAJOR, ON HYBLA LA GRANDE, VIlle de Sicile, affez près & au midi du mont Erna. Paufanias, Eliec. L. 1, c. 23, qui n'a connu que deux villes de ce nom, dit que l'une est surnommée la grande. Cet auteur dit qu'elle étoit dans le territoire de Catane, & entièrement dépenplée.

HYBLA MINOR, ou MINIMA, ou HYBLA LA MOINDRE, on la nommoit austi Heras, ville de Sicile, dans sa parsie méridionale, dans les terres. C'est de celle-ci qu'il est question dans l'itinéraire d'Antonin, où elle est mise sur la route d'Agrigente à Syracule.

HYBLA PARVA, ON HYBLA LA PETITE, VIlle maritime de Sicile, fur la côte orientale. On la nommoit aufh Galestis, & plus fouvent Megare; de-là vient que le golfe, au midi duquel elle étoir fituée, prenoit le nom de Megarenfu Sinus. Il paroit que ce fut devant la perite Hybla, que moutat Hippocrate. ( Hirod. L. VII, c. 150 ).
HYBLA, ville d'Italie, felon Essenne de By-

N. B. Servius paroit avoir cru qu'il y avoit un lieu de l'Artique nommé ainfr. On peut voir son fentiment dans ses remarques sur le vers 55 de la première églogue,

Hyblais apibus florem depafta faliffi,

Mais ce poète patle certainement ici des abeilles d'Hybla en Sicile, renommée pour son excellent

HYBODÆ, habitans d'Hyba, bourg de Grèce. dans l'Artique, selon Etienne le géographe HYBRIANES, peuples vers la 1 brace. Ils étoient fort inquiétés par les Scordiques, felon Strabon, L. VII, p. 318. Mais Casaubon pense qu'il saut lire Agriones.

HYBRISTES, rivière d'Asse, entre le Caucase & le peuple Chalybes, Eichyle en fait mention dans une de ses tragédies.

HYCCARA, ville de Sicile. Elle étoit petite & matitime, fur la côte septentrionale. Antonin , itiner, la met entre Parthenicum & Palerme, fur la ronte de Lilybée à Tyndaride, à huit milles de la première, & à feize de la feconde. Etienne le géographe la nomme Hycaron, Hycarom, & che Philife; il det aufit Hycaro, que Thucydide, L. v1. Diodore de Sicile, L. x111, c. 6, & Plu-

tarque, ont employe.

HYDA, lisu de l'Afie, dont parle Homère. Il proti à M. de Peyffonnel, que ce leu répond à la ville de Sarlés ou à fa fortereffe. Il ajonte qu'on ne trouve print d'autre lieu de ce num dans toute la Lydie, Par ce qui a été écrit fur fa pofision; on pourra douter même de fon exiftence. (Foycy Hyde).

HYDARA, place forte de la Grande-Arménie, felon Strahon, L. xII, p. 551. C'étoit une des foixante-quinze forteresses que Mithridate Eupator

avoir fait clever.

HYDARCÆ, peuple des Indes, selon Etienne le géographe, lis tintent tète à Bacchus, dans sa conquêre des Indes, comme le rapporte Denys au trosseme livre des Bassariques.

HYDASPE: les Septante nomment ainsi un fleuve voisin du Tigre & de l'Euphrate, dans le premier chapitre du livra de Judith. Saint Jérôme, Jadason. Oriélius, thefaur.

HYDASPE, rivière d'Ethiopie, vis-à-vis l'île de Méroé, selon le philosophe Sexus, in Pyr-

HYDASPES (Shamow), fleuve de l'Inde, endech du Gange. Il prenoit fa fource dans le mont Emodus & dans la courrée que l'on nominoit Sibiffs, couloit vers le fud-oneft, arrofoit la ville de Eucephals, & alloit fe perdre dans l'Indus, vers le 29' deg. 30 min, de lat. après avoir reçu l'Hydrosses l'Anchient & le Sommus.

Porus voulut empêther Alexandre de traverser PHydaspes; mais le prince grec remporta une grande victoire sur le prince Indien.

HYDASPII, peuple des Indes, selon Justin, L. xst. Cétoient probablement des peuples que Pon nommoit ainsi, parce qu'ils habitoient aux envirnns du stenve Hydaspe.

HYDE, ville de la Lydie, sclon Eisenne le géographe, qui dir que c'est où demeuroit Omphale, reine des Lydiens, & fille de Jordain, comme le dit Apollonius, au quairième livre de Fishioire de Carie. On crôt qu'il est possible de lire Hyda, & même Hyle; ce qui rend ce point de géographic fort incertain.

HYDESTINATUS, île adjacente à celle de la Grande - Breragne, dont elle est séparée par un petit détroit vers le pays des Picles, selon Bède, cité par Oriélius, inésaur.

HYDISSENSES, habitans d'Hydissus, ville de la Carie, selon Pline, L. v., c. 29. HYDISSUS, ville de la Carie, selon Etienne

le géographe. Elle est nommée Hydiss par Ptolemée, L. F., c. 2. Elle étoit dans les terres. HYDRA, lle d'Afrique, au volfinage de Carthage, felon Etienne le géographe. Ptolemée, L. 19, c. 3, nomme Hydras une lle de cette côte, mais beaucoup plus à l'occident, en Numidie, près du promonotire Tritum.

HYDRA, ou HYDRÆ PROMONTORUM, cap de l'Asse mincure, dans l'Eosside, à l'entrée du golse de Phocée, aux confins de l'Ionne, selon Strabon, L. xiii, p. 62a, & Ptolemée, Le premier dit que ce cap sorme le golse Elastique.

HYDRA, marais de Gréce, dans l'Etolie, Strabon L. x. p. 460, dit : dans le voifinage de Pleuron & de l'Aracynte étoit Lyfimachie, ville d'étruité, au bord du marais nominé Lyfimachie, & autrefois Hysta.

HYDRA, petite île de Gréce, dans la Theffalie; an pays des Dolopes, apparemment dans le Pénée,

felon Phavorin , lexic.

HYDRA. Palæphate crut trouver une ville de

ce nom dans l'Argolide. C'est une erreur. HYDRACA, village d'Afrique, dans la Pentapole, selon Synésius, epist. 67.

HYDRACE, on HYDRACES, peuple des Indes; felon Strabon, L. XV., p. 686, qui dit qu'ils surent appelés en Perse comme troupes auxiliaires, HYDRALIS, petite rivière de Thrace, auprès

de Conflantinople. Nicétas dit qu'elle fe perd dans le Barbyfe, HYDRAMIA, ville de File de Crète, felon

Etienne le géographe.

HYDRAOTE, contrée des Indes, selon Philostrate. Apollon, L. 11.

HYDRAOTIS, 6 HYDRAOTIS, fleuve des Index, & l'un de ceux qui fe prefent dans l'Acéfine. Strabon le nomme Hyarotu, L. xr. p. 697, 997 6 699, Il paoit que c'eft la même rivière que l'Aiari de Piol.mée. L. xx. c. 16 14, & L. x. c. 4 Avenie di que l'Hydradeu nombe dans Irladeu, an pays des Cambillottes, il reçoit Hypholis cui de l'Hydradeu nombe dans Irladeu. Per les l'Austria de l'Acédine s'alle l'Acédine s'alle

dans l'Indus, mais peu après la jonétion. Il avoit la fource aux mons Emodi. Cest le Biah actuel. HYI RAS, ile de la Méditerranée, sur la côre d'Afrique, dans la Numidie, selon Ptolemée, L. IF.

6. 3.

HYDRAX, bourg d'Afrique, dans la Pentapole, felon Prolemée, L. IV, c. 4.

HYDREA, or L'AQUUSES, nom d'une île du golfe Hermionique, qui etoiri futive au fud-rel de la presqu'ile de l'Argolide. Apres cente fle, le rivage formoit une elipte de demi-lune, dont le terrein abouissoir à un temple de Neptume. La longueur de cette cône coir d'otto-erroi sep flades, y avoit pin port. L'ancienne Hermioné étoir aussi d'ann cet répace zu ntemp de Paulatissi sil y resloir encore quelques temples, comme celui de Neptume, qui étoir à l'Evaréante de la côte, a luno flate.

De la mer. On voyoir un temple de Minerve für la hauteur; & un pen Just loui in refloit encore les fondemens d'un flade, oi l'on disin qu'el les fondemens d'un flade, oi l'on disin qu'el les effende d'Tyndez voient coutume de s'exercir.

À Minerve, mais dont le toit étrit tombé. Il y voir suif un temple dédié au Solti, & un bon voir suif un temple dédié au Solti, de un bon Sergai & l'ali, dont l'encoiren (enn fermèt de Paufinias, on célevoir dans ce temple, les de Paufinias, on célevoir dans ce temple, ale

On voir par Hérodoie, que ceite ile ayant été donnée par les Hermionéens aux exilés de Samos, ceux-ci la donnérent en gage aux Trézéniens.

HYDREUMA. Pline met neuf lieux de ce nom dans l'Eshiopie, felon Ortélius. Mais on lit dans les manuscrits Hydrium. Ce mot signise un lieu oit l'on prend de l'eau, une asguaçle. Voici ce que dir Pline:

« De Coptos on fait le chemin fur des chameaux, & les traites sont plus ou moins longues, parce que l'on se règle sur la facilité de se procarer de l'eau. Le premier lieu où l'on en ttouve fe nomme Hydreuma, à vingt-deux milles de Coptos; le fecond, à une montagne, à une journée de chemin; le troisième, au second Hydreuma, ou à la fecnnde aiguade, à quatre-vingt-quinze milles de Coptos, enfuite à une montagne, puis à Hydreum Apollinis, ou l'aiguade d'Apollon, à cent quatre-vingt-quatre milles de Coptos; de-là à une montague, puis au nouvel Hydreum, ou la nouvelle aiguade, à deux cens trente-trois milles de Coptos. Il y a une autre Hydreum, furnommée la vicille, ou Troglodytique, où est un corps-degarde, à deux milles de la route ordinaire, & cette Hydreum est à quatre milles de la nouvelle aiguade; de là en artive à Bérénice, où est un port de la mer Rouge.

On voit que Pline se sert indifféremment du mot Hydreuma ou Hydreum, M. d'Anville n'a adopté que ce dernier sur sa carte de l'Egypte, excepté au nouvel Hydreum, qui cst le Canon

Hydreuma d'Antonin. . HYDRELA, ville de la Carie : on la nomma

enfunc Nifa, felon Strabon, L. xiv. Tite-Live parle du territoire de cette ville, & dit, L. xxxvii, qu'il s'etendoit vers la Phrygie. HYDRIA, ile de la mer Adriatique, felon Pom-

ponius Mėla, L. II, c. 7, n. 90, qui la met auprès des Electrides.

HYDRIACUS, rivière de la Carmanie, selon Ptolemée, L. 171, c. 8. Quelques exemplaires portent Caudiacus; mais Ammien Marcellin est pour le premier.

HYDRIAS, contrée de l'Afte mineure, aux environs du fleuve Marfyas, felon Hétodote, L. v. c. 18, qui dit qu'il en vient & tombe dans le Méandre.

N. B. Je ne sais où la Martinière a puisé cet

article. Il n'est pas question d'une contrée nomauée Hydrius dans l'endroit d'Hérodote qu'il cite, ni dans sout cet auteur. Je ne le conferve que parce qu'un autre auteur peut l'avoir dit; ce que je n'ai pas vérifié.

HYDRUNTUM (Ornane). Cette ville, la plus orientale de l'Italie, a voir un port, dans leque on fe rendoit affez ordinairement pour paffer en Gréez : le golfe en effet n'a guere que douze lieues en cet endroit. Il ne paroit pas cependant qu'elle ait ét for conofidrable. Sey lax (in pendie), en parle feulement conme d'un port, & Eticno de Byfance comme d'un chiesau. (Pharusire).

HYDRUS MONS, montagne ou cap d'Italie, près de la ville d'Otrante, selon Pomponius Mèla,

L. II. 6. 4, n. 45.

HYDRUSA, en grec Tôpeura. Strabon (L. Ix, p. 610), en parle fans en rien dire de particulier.

Cet ancien dit qu'elle étoit fituée fur la côte de l'Antique, devant les Æxonies.

HYDRUSSA. Callimaque nomme ainsi l'île d'Andros, au rapport d'Ortélius, thefaur. Hydrussa. Pline, L. 17, c. 12, dit que les

Grees nomment ainfi l'He de Ceos.

HYDRUSSA. Aristote, au rapport de Pline, nomme ainsi l'île de Tine, autrefois Tenos. HYELA, rivière d'Asse, dans la Bithynie,

felon Pline, L. v, c. 32 : il la nomme Hylas. HYELA, ou HYÆLA, ville de l'Arabie heureuse, selon Ptolemee, L. vt, c. 7.

HYELA. Les habians de Phocea, dans Honie, ayant abandone leur ville à la merci des Perfes, fe fauvèrent fur des vaifeant , & firent voile vers l'oueft. Ils s'explicated and silve de Cyrne (Corfe), & y demeurèrent cinq ans avec les colons qui les avoient precédès. Enfuite ils fe livrèrent au pillage. Les Tyrrhènicns & les Carthaginois armèrent contre cux.

Après un combat très confidérable, & dans lequel lis demarcieren vaingeurs, leurs vaidfeux étant ou péris, on mairnités, ils abandonteiren ceute les & fe rainéens à Raigeins, dans trite, où lis bhirent la ville d'Hyrir, appetés sanfités, de list bhirent la ville d'Hyrir, appetés sanfidrian que l'oraci, en verus duquel la svoicat diant que l'oraci, en verus duquel la svoicat diant que l'oraci, en verus duquel la voicat feulement indiqué qu'il falloi dere, leur avoir feulement indiqué qu'il falloi dere, un monsmort su horso Cymus.

HYELLA, villé maritime de la Grande-Grèce, dans la Lucanie, felon Strabon, L. VI, p. 252. La même que la précédente. HYELLIUM, ville d'Asse, dans la Phrygie;

fur le Méandre, felon Nicètas, cité par Oriélius,

HYETTOS, nom d'une fontaine & d'une montagne de l'Asse mineure, dans la Carie.

HYETTUS, ou HYETTOS, village de Grèce; dans la Béotie. Il étoit fitué à vingt stades de la petite ville de Copes. On y voyoit un temple dédié à Hercule, dont la statue étoit une pierre fans être travaillée, selon Pausanias. Elle étoit auffi nommée Afplédon, felon Etienne de By-

HYETUSSA, petite île fituée fur la côte de l'Ionie, vis-à-vis & à trois lieues de l'embouchure du Méandre, au sud du promontoire Trogitium.

HYGASSUS, ville de la Carie, selon Etienne Le géographe, qui nomme aush Hygassius Campus. HYGENNENSES, peuple de l'Asse mineure, nommé dans le texte d'Hérodote (L. III, c. 90), avec les Mysiens, les Lydiens, les Alyzoniens

& les Cabaliens : mais M. Waffeling foupconne une altération dans cet endroit du texte, c'est Obigenes. HYGRIS, ville de la Sarmatie, en Europe,

felon Ptolemee, L. 111, c. g. HYI, peuple de la Susiane, selon Pline . L. VI. c. 27, qui le range avec les peuples d'au-dessus de l'Elimaide.

HYLA, ville d'Afie, dans la Carie; le Schœnus l'ensouroit de ses eaux, selon Pomponius Méla, L. I, c. 16. HYLA, lieu de l'ile de Cypre, felon Lycophron,

cité par Ortélius. HYLA, ville de Grèce, dans la Béotie. Elle donnois fon nom au lac de Thèbes, auprès duquel elle étoit fituée, & qu'on nommoit Hylicapalus. HYLABI, ou HYLAMI, ville de la Lycie, felon

Erienne, qui cite Alexandre le Polyhistor. HYLACTES, HISTRA & TYRICHÆ. Avienus, ora marit. v. 496 , & feq. dit qu'il y avoit autrefois trois villes nommées ainsi dans l'Espagne tarragon-noise. Elles ne subsistoient plus de son temps,

HYLACTUNTI, peuple de l'Ethiopie, felon Philoftrate, L. VI.

HYLEA, contrée d'Europe, en Scythie, &. felon Hérodote (L. 18, c. 76), tout près du lieu appelé Curfus Achillis. Ce pays étoit couvert de bois (1). Anacharsis aborda en ce lieu en retournant dans fa patrie, & y célèbra une fête en l'honneur de la mère des dieux. Mais les cérémonies décrites par Hérodoie, ayant sans doute paru ridicules à un roi du pays, ce prince tua le philosophe d'un coup de flèche.

HYLEI, peuple de la Scythie, selon Pline, L. IV, c. 12. Il dit que l'Hypanis coule au travers des Nomades & des Hylcens.

HYLAS, rivière, fontaine & lac d'Afie, dans la Bithynic. La rivière est nommée par Pline, L. F , c. 32. Solin , c. 42 , ed Salmaf. parle de la rivière & du lac qui baignoient la ville de Prufias; Virgile, eclog. 6, fait mention de la fontaine.

HYLATE, peuple de Syrie, felon Pline, L. F.

HYLE, ville de Cypre, selon Etienne le géographe, & Stace dans le septième livre de la Thebaide. C'est la meme que l'Hyla de Lycophron.

HYLE, lieu des Locres Ozoles, selon Etienne le géographe. C'est le même lieu, ce me semble,

que le fuivant.

HYLE, ou HYLE, ville qu'Homère indique en Béorie. Strabon indique un petit lac, différent du lac Copais, & que M. d'Anville place au fud de ee dernier, fous le nom d'Hylica-Palus. On pourroit, je crois, conjecturer, par le rapport des noms, que la ville étoit sur le bord du fleuve . & même qu'elle lui avoit donné son nom.

HYLEA, contrée du Pont, selon Etienne le

géographe. HYLIAS ( Aquanile), rivière de l'Italie, qui l'éparoit le territoire de Sybaris d'avec celui de Crotone, C'est fur les bords de cette rivière que les Crotoniates remportèrent leur fameuse victoire fur les Sybarites. Thucydide la nomme en difant qu'elle coule dans le territoire de Thurium ; on fait que c'est la même ville que Sybaris,

HYLICA, lac ou marais de Grèce, dans la Phocide, à l'orient méridional du lac Copais, auquel il communiquoit par une coupure. Il prenoit ce nom d'une ville nommée Hyla, Strabon , L. Ix ,

p. 408, parle de cette ville. HYLICUS, misseau du Péloponnèse, dans l'Argie, entre Hermione & Træzène. On le nommoit autrefois Taurius, felon Paufanias, in Corinthiac, Ce ruissesu est nommé par Athénée Taurus & Hyoessa, comme l'observe Ortélius, thesaur.

HYLLAICUS, port du Péloponnèse. Thucydide , L. 111 , en fait mention. HYLLARIMA, bourgade de la Carie, selon

Etienne le géographe. Cétoit la patrie du philocophe Hiéroclés.

HYLLIS, presqu'ile que l'on appeloit aussi le romontoire de Diomède, cap de la Liburnie, fur la mer Adriatique. Etienne le géographe & Eustathe disent qu'il y a vis-à-vis des Hylleens une presqu'ile pareille au Péloponnése, & qui renserme quinze grandes villes.

HYLLIS, village du Péloponnèse, dans l'Argie,

selou Etienne le géographe. HYLLIS, village de la Doride, selon le même. HYLLIS, lieu de Grèce, dans la dépendance de

Træzène, selon Erienne le géographe. HYLLUALA, ou plutôt HYLLU-ALA, lieu de la Carie. On appela ainfi l'endroit ou Hillus étoit mort; on y batit une chapelle à Apollon, & le dieu & le peuple en prirent le nom de Hyllu-

HYLLUS, rivière de l'Asse mineure, où elle tombe dans l'Hermus, près de Philadelphie, dans la Lydie, aux confins de la Phrygie, Homère, Iliad. L. XX , v. 391 , lui donne le furnom de poiffonneufe.

<sup>(1)</sup> Y"he fignifiant forêt en grec, le nom d'Hyles étoit une forte d'epithète.

poliformed, Stuthon, L. XIII., p. 6st. ditt quel' Hyllie.

Re l'Pables tomber dans l'Hérme, & que uce terrois fleuves reçoivent quantiré de rivières. Cels el conforme à ce que de l'Pille, L. V., e. 29, que l'Hérme reçois divers fleuves, entre autres de la des des des des des railléaux de la Phyrige, de la Myrié & de la Carie : l'Hylloid. Le Phyr git ici le même que le Phyrgius, c'elt-à-dire, le fleuve de Phyrgie, la legaleit il domn 6 norm, & Pline il diffusor expertificant que l'Hylliu & le Phyrjus font deux sons d'une même rivière.

HYLOGONÆ, les Hylogones, peuple de l'Ethiopie, voifins des Hylophagi. C'est ainsi qu'en

parle Diodore:

« lis ne font pas en grand nombre, & leur façon de vivre est fingulière ; leur pays ne nourrit aucun animal domestique; il est très-ingrat. Il a peu de sources. La peur qu'ils ont des bêtes sé-roces pendant la nuit, fait qu'ils grimpent sur des arbres pour y dormir. Le matin ils vont s'affembler armés dans des lieux où les eaux s'amassent. Là, cachès dans les fenillages, ils font aux aguets; & loríque la chaleur du jour oblige les bœufs fauvages, les panthères & les aures animaux à venir s'abreuver, les Hylogones attendent que ces animaux altérés aient bu à proportion de leur foif, qui est très-grande; & quand ils les voient bien gonfles & fe remuant à peine, ils descendeut des arbres par bandes, & avec des bâtons durcis au feu, avec des pierres & des flèches, ils les arraquent & en viennent à bout avec moins de difficulté. Ils fe distribuent par troupes pour cette chaffe, & se régalent de chair. Il arrive rarement qu'ils soient tués, par les précautions qu'ils prennent dans cette forte de chaffe. Quand une chaffe nouvelle n'a pas été bonne, ils prennent les dépouilles des chasses précédentes, en brûlent le poil, en partagent entre eux la peau, & appaifent ainfi lent faim. Ils exercent les jeunes garçons à tirer de l'arc, & récompensent celui qui ajuste le mieux : c'est par-là qu'ils parviennent à se sormer d'exeellens archers ».

HYLOPHAGI, ou les mangeurs de bois. C'est aussi Diodore qui nous sait connoitre ce peuple, aussi dans Ethiopie. Je pense blen qu'il ne faut pas prendre ce qu'il en dit, non plus que du précédent, dans toure la rigueur d'une exactitude forspuleuse.

Selon cet hidnoten" les Hylophagi montoient avec leurs femmes & leurs enfans fur le haut des arbres & en briloient les branches les plus tendres; &, par une légières qui éroit en eux l'éfeit de l'habitode, lls gimpoient sons jufqu's la eime : lls fautoient, ajoute-t-il, d'arbre en arbre, apparemment comme les éteruciels. Comme lis font rés mintes & très -lagert, quand le pied leur manque, ils fer reinennant à leurs manage; ou par

Geographie ancienne. Tome II.

s'ils tombent, ils ne (e. font presque pas de mal. Ils (not nou)que nus, (e. feveren des femmes fans choix & fans d'initiéin, & possible et enfans qui anisse nu de se enfans qui anisse nu de se enfans qui anisse nu de examonanen & se font quelques foix la guerre. Leurs armes, qui s'ont des blitons, leur fevente à re-poudler les onnemis & à mettre en pièces les pri-fonniers après la visióne. La pluyar p'ensfine par la tim. Il leur vient aux yeux un mal qui les rend'un verd de mer : les Grees les nomoniens d'automaniens d'automaniers d'automani

Je ferois porté à ervire que ee que dir l'iodore d'après des récits augmentés par les ofiférens narrateurs, a pris fon origine dans les premières idées que l'on s'est formées des finges avant de les

connoitre micux.

HYMANI, peuple de la Liburnie, fclon Pline,

L. 111, c. 21. HYMELLA FLUVIUS. Ce petit fleuve de la Sabine commençoit dans les montagnes qui sont au nord & au nord-est de Casperia. Il couloit par le sud-ouest, & se jetoit dans le Nar. On pent conjecturer par les faits modernes , de ce qu'il étoit dans l'antiquité. Tout l'été, ce fleuve manque d'eau, & n'en a guère que dans l'hiver. Il devient tellement à fec, que l'on ne reconnoit fon lit qu'à la trainée des eailloux qui en forment le fond, & aux moulins construits sur ses bords. Cette privation d'eau, que l'on croiroit tenir à la fechereffe de la faifon, paroît avoir cu une autre caufe. Le Velinus ayant de nouveau rempli, en grande partie, de ses eaux, la plaine que le consul M. Curius en avoit débarraffée par de grands travaux (voyez VE-LINUS), alors la fource de l'Hymella devint plus conftamment abondante. Mais les papes Paul III &c Clément VIII ayant fait renouveler les travaux pour l'écoulement du Velinus, alors l'Hymells se trouva plus fouvent & plus long-temps à fec. Il est done probable qu'avant le conful M. Curius, l'Hymella avoit constamment de l'eau, & que Virgile a pu le compter au rang des petits fleuves, ou du moins des rivières de la Sabine.

HYMETUS MONS, on le mont Hymette, montagne de Tamique, a full- ouelf d'Arbines & c'éterdant du find-ouelf au noche de d'Ilfag, & c'éterdant du find-ouelf au noche pour l'excellente qualité de fon milé, qui, éclon Surbon, étoit le meilleur que l'on pai trouver, coin et meilleur que l'on pai trouver, coin le meilleur que l'on pair trouver, et ou l'excellent que, foion Dosfordie, lorique l'on vaulor deligner le meilleur que l'on pour l'excellente de l'Hymette, (11, c. au). Sebon lui, on y trouvoit aufif du marbe. On y voyori deux austle confecté, l'un ambre. On y voyori deux austle confecté, l'un marbe. On y voyori deux austle confecté, l'un parlantis, l'autif, et, p. 28.

Les herbes & les fleurs odoriférantes qui croiffoient fur cette montagne, ne contribuoient pas peu à la bonté de ce miel. Les anciens croyoient que les premières abeilles & le premier miel tiroient leur origine du mont Hymette, On y trouvoit auffi des carrières d'un très-beau marbre. N. B. Je puis affurer, avec tous coux qui ont èté dans l'Attique, ou que les circonstances ont mis, comme moi, à portée de goûter de ce miel, qu'il est encore de la plus excellente qualité, soit

pour le parfum, foit pour la favour. HYMMAS, quartier d'Antioche, en Syrie. Jornandès dit que Zénobie y fut défaite.

HYMOS, ile d'Asie, aux environs de celle de Rhodes, felon Pline, L. v, c. 31.

HYNIDOS, bourg de l'Asse mineure, dans la

Carie, felon Pline, L. P. c. ag. HYNILON, fiège épifcopal d'Afie, fous la metropole d'Amida. La notice du patriarchat d'An-

tioche la nomme Yniloi, HYOPE, ville d'Afie, an pays des Mastiens ou Mariens, près des Gordiens. Hécatée dit que les hommes étoient vêtus comme les Paphlagoniens.

Cette ville ne devoit pas être fort éloignée de Gordieum. ( Etienne de Byfance ). HYOPS, ville de l'Ibérie, dans le voifinage du

fleuve Lefyrus

HYPACARIS, ou HYPACYRIS, rivière de la Seythie, Hérodote, L. IV, c. 47 & 55, la nomme des deux manières. Pomponius Méla, L. 11, c. 1, n. 35, dit que dans le golfe Carcinite est la ville de Carcine, qu'arrosent deux fleuves, le Gerros & l'Hypacaria, qui, fortant de deux fonrees, & venant de pays différens, ont une embouchure commune.

Selon Hérodote, l'Hypacyris fort d'un lae, passe ar le milieu du pays des Scythes Nomades, & se décharge dans le Pont-Euxin, près de la ville de Carcinites, en formant à droite l'Hylas & le Curfus Achillis.

HYPACHÆI, nom que porteient les Ciliciens, felon Herodote, L. PII, c. 91

HYPÆA, nom de l'une des îles Strechades, qui étoient fituées fur les côtes de la Gaule narbonnoife, felon Pline : c'éroit la plus reculée des trois. On fait que les îles d'Hiérès font celles appelées Stachades par les Grecs : or, en partant de Marseille, l'île du Tiran, ou du Levant, se trouve être la dernière. Donc c'est elle qui étoit anciennement nommée Hypas.

HYPÆLOCHI, peuple d'Epire, parmi les Moloffes. Etienne le géographe cire Rhianus au qua-trième livre de l'histoire de Thessalie.

HYPÆPA, ville de la Lydie, entre le Tmolus & le Cayfire. Strabon , L. xIII , dit : Hypapa eft nne petite ville oit l'on passe quand on vient du Tmoins au Cayfire.

HYPÆPENI, habitans d'Hypapa, ville de la Lydie, entre le Tmolus & le Cayfire, felon Pline,

L, V , c. 29 HYPÆSIA, contrée du Péloponnèse, dans la

Triphylie, Strabon, L. v111, p. 347, dit que les Mynicus, qui étolent de la postérité des Argonautes, étant chaffes de Lemnos, allèrent à Lacedemone; de-là dans la Triphylie, où ils s'établirene auprès de la forteresse d'Arène, dans la contrée nommée présentement Hypafie, & qui ne con-

ferve plus rien des fondations des Myniens HYPANA, on HYPANE, ville de Triphylie, à l'est de l'Acheron & au nord de Typanaa.

Le nom de cette ville devoit, au rapport d'Etienne de Byfance, se trouver dans Polybe. Mais cer endroit eft corrompu, puifque l'on y lit H'yiara

(Hygiana). HYPANIA, ville du Poloponnese, dans l'Elide, sclon Prolemee , L. 111 , c. 16. C'est la même, ce me femble, qu'Hypana.

HYPANIS, fleuve de la Scythie européenne ; il a été enfin nommé Bogus. M. Peyfionnel lui donne pour nom moderne Ingulet; on le connoit fous le nom de Bog.

Selon les anciens, il fortoit d'un grand lac que l'on nomme mer de l'Hypanis. Autour de ce lac saiffoient des chevaux fauvages qui ont le poil blanc. Le lac étoit dans le pays des Scythes Auchares. Au fortir de ce lac , l'Hypanis n'est qu'un petit fleuve. Il conferve, difent les anciens, fes eaux douces pendant environ eing journées de navigation; mais enfuite, ayant encore quarre journées de navigation jusqu'au Porysthènes, il contracte une grande amertume par le melange d'une petite fontaine appelée en scythe Exempéé,

N. B. On fait que le Bog a sa source dans la Podolio, qu'il separe de la Volhinie. HYPARNA, ville d'Asse, dans la Lycie, selon

Arrien , Alex. L. 1. HYPASII, peuple des Indes, entre le Cophes & l'Hydafpe. Strabon, L. xv , p. 691 & 698 , nomme leur canton Hypafiorum terra.

HYPATA, ville de Grèce, & l'une des prin-cipales de la Theffalie, felon Apulée, Afin. Aur. L. I, qui y met la feène de fon ane d'or. Polybe, legat. 13 , dir que Lucius Valerius Flaccus s'y trouva avec les députés des Etoliens pour recevoir leurs foumiffions : Tite-Live , L. xxxvi , c. 26 & 14, nous apprend qu'elle étoit voifige du Spetching. Etienne le géographe, L. xLt, c. 26, la donne aux Ænianes, peuple de la Thessalie, sur le golse

Maliaque. HYPATA, contrée d'Afie, fur le fleuve Sangar, felon Etienne le géographe.

HYPATIS, petite rivière de Sicile, felon Italicus, L. xIV, v. 230. Elle étoit près de la Vagedrufa, qui coule entre l'Achates & le Gela, HYPATUS, montagne de Grèce, dans la Béorie, an rerritoire de Thébes, felon Strabon &

Paufanias, eitės par Ortélies. HYPATUS, rivière de Phénicie, felon quelques

éditions de Pomponius Méla. HYPELÆUS, on HIPPELEUS, fontaine d'Ephèfe,

près du port facré, selon Athènée. Ortélius, chefaur. HYPERASIA. Erienne, L. VIII, c. 17, nomme ainfi une ville dont il ne marque pas la fituation à je la crois la même qu'Hyperefis,

HYPERBORÆI. Les peuples connus anciennement fous ee nom , avoient la coutume d'envoyer à Délos les prémiees de leurs fruits pour être confacrés à Apollon , qu'ils honoroient principalement. Olen de Lycée, cité par Pausanias, imagina le premier la fable qui plaçoit les Hyperboréens au-delà du nord, & de façon que ce vent n'y pouvoit fouffler. Les Grecs imaginèrent qu'un pays où le vent de nord ne se faisoit jamais sentir devoit être charmant, & ils en firent une espèce de paradis terrestre.

On croyoit alors queles Hyperboreens vivoient au moins mille ans, & que leur contrée produisoit des arbres admirables; & ce fut de-là qu'Hercule l'Idéen, felon une ancienne tradition rapportée par Paufanias, ou le Thébain, felon Pindare, apporta en Grèce l'olivier, qui y devint enfuite fi commun. Mais ces chimères s'évanouirent : il vint des historiens & des géographes éclairés qui

desabuserent, leur siècle.

Dans les premiers temps de l'antiquité grecque, ees peuples fort ignorans en geographie, enten-doient par Hyperboréens, des peuples qui étoient tellement fous le Pole, qu'ils ne pouvoient fentir le vent du nord; mais lorsqu'ils furent plus savans & plus expérimentés, ils reconnurent que les Hyperboréens étoient les peuples de la terre les le splus seprentrionaux & les plus exposés au vent du nord; mais comme une fiction agréable est un grand ornement pour la poèsse, les poetes grecs s'en tinrent à l'ancienne tradition , inventée par le poète Olen de Lycee : ainfi , Callimaque qui vivoit vers le temps d'Eratosthène, employa cette fable dans son Hymne en l'honneur de Délos.

Les historiens & les géographes de l'antiquité ont tous placé les Hyperboréens fous le nord; mais ils ont tous varié fur le lieu de leur habitation. Strabon leur donne pour contrée les environs du Pont Euxin ; la poète Callimaque les place auprès du Palus-Méotide, Pline & Pomponius Mela les messoient derrière les monts Riphées , & pardelà le Nord. Méla entendoit vers la mer glaciale. Virgile & Catulle en avoient la même idée. Hécatée de Milet, eité par Diodore de Sicile, disoir que leur pays étoit à l'opposite de la Celtique, nom qui, dans l'idee des anciens, comprenoit une infinité de pays & de peuples de l'Europe, tant au septentrion qu'à l'occident. Enfin, selon les uns, ce peuple étoit en Europe,

& en Afie , felon les autres.

On ne sera pas étonné que les auteurs grecs aient été fi peu d'accord sur la position des Hyperboreens, fi l'on confidere ce que dit Strabon dans sa Géographie, liv. 7, page 295, que de son temps on ne connoissoit pas les pays situés au delà de l'Elbe, bien moins ceux qui étoient plus au nord vers l'ocean septentrional. Les anciens ne connoissoient pas mienz les monts Riphées, derrière lesquels ils placent les Hyperborcens : car les uns confondoient ces monts avec les Alpes, les autres les faisoient partie du mont Caucale, d'autres les croyoient près du Boryfthène, & d'autres à la fource du Tanais.

Selon Mela, Pline & quelques autres géographes, le pays de ce peuple étoit fitué de façon qu'ils avoient fix mois de jour dans l'année, & qu'ils avoient une nuit continuelle pendant les autres fix mois

Hérodote, Callimaque & Paufanias, qui étoient très verses dans l'histoire de l'antiquité, nous apprennent par quelle voie les Hyperboréens fai-foient passer leurs offrandes à Délos, ou ils les envoyoient pour être confacrées à Apollon. Paufanias dit dans son voyage de l'Attique,

chap. 31 : « à Prasses, qui est une bourgade de " l'Attique, il y a un temple d'Apollon, où l'on » tient que les Hyperboreens envoient tous les n ans leurs offrandes; car ils les donnent aux » Arimaípes, les Arimaípes aux Issedons, les » Issedons aux Scythes, qui les portent à Si-» nope. Là il y a toujours des Grecs qui se char-» gent de les remettre à Prafies, d'ou les Athé-» niens ont foin de les envoyer à Dèlos ». Callimaque, qui vivoit plus de trois cens ans avant Paufanias, marque une route différente. Ce Poëte dit, en parlant de la ville de Delos, les Hyper-borcens vous envoient les prémices de leurs fruits; ces prémices qui viennent de fi loin , font premierement reçues par les Pélages de Dodone, qui, à travers les montagnes les portent dans la Mélide, d'où elles paffent par mer en Eubée dans l'heureuse terre des Abantes , où régnoit anciennement Lélas : de l'Eubée elles arrivent fans peine dans vos ports, le trajet est court. Ce Poete ajoute, ces prémices vous furent autrefois apportées du pays des Arimaípes par trois illustres vierges. Il semble confondre les Arimaspes avec les Hyperbordens. Etienne de Byzance dit : les Arimaipes, narion Hyperboréenne, Hérodote, plus circonfrancié que Callimaque rapporte, fur la foi des Déliens même, que les Hyperboréens mettoient premièrement leurs offrandes entre les mains des Scythes, qu'elles paffoient de ville en ville du nord au couchant , & que tournant vers le midi , elles étoient reçues par les Dodonéens qui les envoyoient par le golfe Méliaque en Eubée, & nommement dans la ville de Caryste, d'où, sans paffer par Andros, elles arrivoient à Ténos, done les habitans avoient le soin de les porter aux Déliens. Ces passages doivent déterminer le pays one ces peuples habitoient. Sinope étoit une ville du Pont dans l'Asse mineure : les Scythes qui y portoient les offrandes des Hyperboréens, étoient vraisemblablement les peuples de la Chersonnése Scythique, fubjuguée par Mithridate. Les Isté-dons habitoient à l'orient vers le Pont-Euxin; enfin, les Arimaspes & les Hyperboréens, plus éloignés vers le nord, devoient habiter le pays qui est entre le Palus-Méetide & le Pont-Euxin.

Ces peuples avoient une dévotion si particu-

146 lière pour Apollon , que Pindare les appelle les grands serviteurs de ce dien, dans sa troisième Olympionique. Diodore de Sicile dit, L. 11, p. 130, que les Hyperboréens avoient dédié des temples à Apollon & confacré une ville, & que malgré les terres & les mers qui les séparoient de Pile de Delos, lieu natal de cette divinité, ils y envoyoient tous les ans leurs prémices en of-frandes. Cétoit deux ou trois vierges, accompagnées de quatre ou cinq jounes gens, d'un courage & d'une vertu éprouvée, qui, dans los commencemens, portoient ces offrandes. Ces circonftances sont confirmées par Callimaque & Hérodote. Ce dernier auteur dit que les drois de l'Itofpit-lité ayant été violés en la personne des vierges Laodice & Hypéroche, les Hyperborcens firent paffer leurs offrandes de la main à la main jusqu'à Délos, pour ne plus exposer leurs compatriotes aux dangers d'un auffi long voyage. Pline, Méla & Solin parlent de ces vierges, mais fans les nommer. Hérodoie nomme deux autres vierges qui eurent le même sort, Opis & Ergé. Callimaque & Paufanias nomment la dernière Hécaergé; mais Callimagne en ajonte une cinquieme qu'il nomme Loxo, celles-ci perirent vailemblablement avec leurs conducteurs. Callimaque nous apprend que les Déliens rendirent tous les honneurs possibles à leur mémoire, jusqu'à ordonner que les jeunes filles & les jeunes hommes qui se marieroient, facrificroient leur chevelure, les unes aux vierges, & les aures à leurs compagnons de fortune. Les trois vierges , Opis , Loxo & Hécaergé , font dites filles de Borée, dans les vers de Callimaque, ce qui s'accorde avec Diodore de Sicile, qui dit que les descendans de Borée étoient en poileision de l'empire & du facerdoce d'Apollon chez les Hyper-boréens. Les offrandes que ces peuples envoyoient n'étoient uniquement que de l'orge ou du blé nou-veau, convert de paille; & l'autel d'Apolion à Délos étoit nommé l'autel pur , l'autel non fanglant, l'amel des perfonnes religienses, parce que l'on n'y facrifioit rien d'animé. Le foin que les Hyperboréens prenoient à cacher leurs offrandes. prouve seulement que le mystère a été de toutes les religions, & que les chotes saintes ne devoient pas etre exposees aux yeux des profancs.

Les Hyperboréens croyoient que Latone étoit de leur pays, & cette raifon leur faifoit rendre fin culte tout particulier à fon fils : Diodore de Sicile ajoute que non-seulement ils avoient Institué des fêtes & des facrifices en l'honneur d'Apollon, mais qu'ils lui avoiene confacré toute une ville. Apollon se regardant comme originaire de leur pays, les honoroit volontiers de sa présence. Apollonius de Rhodes, dit que lorsqu'il sut banni dn ciel, pour s'être emporte contre Jupiter, qui avoit fondroyé Esculape, ce fut chez eux qu'il se retira, & les Hyperboréens sont traités de peuples facres par ce poere, à caufe de cela.

L'opinion du féjour de ce dieu chez les Hy-

perboréens, étoit si peu répandue parmi les Grees? qu'Aristote, cité par Elien, dit que Pythagore, dont la fagesse & la vertu étoient si sort admirées chez les Crotoniates, fut pris par eux pour l'Apollon Hyperborien.

Diodore de Sicile, écrivant d'après la relarion d'Hécatée, qui avoit parlé de ce peuple, dit que dans un pays au-delà de la Gaule, du côté du pole arctique, on trouve dans l'océan une ile de la grandeur de la Sicile, qui est habitée par les Hyperboréens, aints nommés parce qu'ils font au delà du vent Boréc. Le climat de ce pays est très tempéré, & l'on y fait la moisson deux fois l'année. C'est - la qu'on croit que Latone a pris naiffance; & parce qu'Apollon en eft la principale divinité, & qu'on y chante inceffamment fes louanges, tous les habitans de l'île font regardés comme les prêtres de ce dieu. On y trouve un bois facré, au milieu duquel est un temple de figure ronde , rempli de précieuses offrandes, dont la plupart ont été offertes par les Athéniens & les habitans de Délos, comme il paroit par les inscriptions grecques que l'on y lit; car la langue du pays est différente de celle des Grecs, ainsi que leurs coutumes. La tradition du pays est qu'Apollon y descend tous les dix-neuf ans , & que comme c'est dans l'espace de ce tempslà que les astres font leur révolution, les Grecs appellent la grande année celle qui arrive au bout de ce terme; cette année est fetée par les Myperborcens, depuis l'équinoxe jusqu'au lever des Pléiades, & on passe tout ce temps-là dans la joie & les festins.

Les Hyperboréens sont placés par Ptolomée. dans sa descripcion de la terre, dans les terres les plus inconnues, fans que ce favant géographe s'explique plus clairement fur un sujet qui auroit

dû exercer toute sa sagacité.

Strabon a fait plus de recherches sur ces peuples que Prolemée, mais pas affez pour fixer leur fituation; il réfuse le fentiment d'Hérodote, d'Heffanicus, de Ciéfias & de Pythéas de Marfeille, fur les Hyperborcens, parce qu'alors on avoit trop peu de connoidance des peuples dit Nord. Cet auteur dit encore que les anciens historiens de la Grèce comprenoient toutes les nations du Nord fous le nom général de Scythes & de Celto Scythes , & d'autres auteurs encore plus anciens, appelloient Hyper-borcens, Sauromates & Arimaspes ceux qui étoient au delà du Pont-Euxin & du Danube, & Saces & Maffagetes, ceux qui étoient au-delà de la mer d'Hitcanie. Mnaféas, cité par le scholiaste d'Apollonius, dit que de son temps les Hyperboréens s'appelloient Celtes. Les auteurs anciens mettoient non-sculement les Hyperboréens sous le pôle, mais fouvent même des peuples qui en étoient fort éloignés : ils regardoient comme voifins du pôle tout ce qui étoit au-delà du Danube. Dans la divition de la terre par Pline, cet anteur place les Hyperboreens dans le feptième climat, qui, felon

les supputations des meilleurs géographes, doit s'entendre depuis le cinquante-quatrieme degré, jusqu'au foisante-fuitime, au-delà duquel étoit l'océan Scythique, qu'on appelloit auss Hyperborien.

Le mot Hyperboréen & celui de Scythe. étoient synonymes, felon tous les auteurs anciens, & fur-tout les poetes, qui coofondoient fouvent l'uo avec l'autre. Les Gaulois étoient Hyperboreens par rapport à l'Italie, selon un passage de Plutarque. Le scholiasse d'Apollonius , après Athènee, cite auffi Pofidonius, qui affuroit que les Hyperboreens habitoient aux environs des Alpes. C'est cette diversité d'opinions qui a répandu tant d'obscurité sur le même peuple, & les a places en des endroits fort différens; quoique quelques auteurs placent les Hyperboréens en Afie, le plus grand nombre les placent en Europe : on pourroit cependant dire qu'il y en avoit également en Europe & en Asie, relativement au pays de ceux qui en parloient, car le nom Hyperboréen, & celui de Scythe, qui lui étoit synonyme, s'entendoit de tous les peuples du nord; que l'on place les Hyperboréens sous le pôle ou près du pôle, ou entin, que l'on regarde comme tels les peuplos qui étoient aux extremités du septentrion , l'Enrope & l'Asse ont eu des Hyperborcens, puisque ces deux parties du monde s'étendent jusqu'au

Que l'on regardat Borée comme un roi de Thrace, ou comme le vent du Nord, on entendoit par Hyperboréens les peuples qui étoient au nord

de ce jays, par rapport aus Grees. Le tejour de Boree étoie dashi dans la Thrace, au temps d'a tille de Preconnée & d'Ersolhie. Le comparable de la fatte de la fatte de la comparable de la fatte de la fatte

Le vérinhle fijour des Hyperboréens dont parte les Grees, ne devoir pas tere doipné de la Grées, a casté des pleiranges fréquens qui fe cil non ait nomes de l'on ait honoré Apollo d'un culté particulier, la partie de la Colchide qui avoiline le Filage, la partie de la Colchide qui avoiline le Filage, par dies particulier, la partie de la Colchide qui avoiline le Filage, particulier, la partie de la Colchide, du consentant par dispute de la Cortec, de le Posterio par le consensation de la Cortec del Cortec de la Co

Quant aux auteuts qui font habiter les Hyper-

boréens vcts le pôle, on peut leur dire que l'on étoit i ignorant ur la fituation des pays éloignès, qu'il fuifioit d'êtte au nord ou au nord-eit de la Gréce, pour que l'on vous soupçonnát voifia du pôle, & on le croyoit de la Colchide même gun paffage de Valérius Flaccus y est formel. Ag. L. v.

Hérodote dit dans un passage, que les Colchois des environs du Phase sont Egyptiens, & cet adteur dit le savoit pour les avoir vus lui-même : quand il s'en informa, les Egyptiens lui dirent qu'ils croyoient que les Colchois étoient descendus de l'armée de Séfoftris : Hérodote ajoute plusieurs autres preuves pour établir ce sentiment ; il dit que les Colchois sont noirs & ont les cheveux frifes , qu'ils fe font circoncire , qu'ils merrent le lin en œuvre de la même facon que les Egyp-tiens, Josephe dit la même chose, Straben, en deux endroits, dit que les habitans de la Colchide étoient une colonie egyptienne, Diodore l'affure de même, & dit cependant que c'étoit une colonie qui fitt d'abord laissée dans les Palus-Méorides , d'où elle alla entuite dans la Colchide. Diodore cite austi Agathias , qui disoit que Schoffris, roi d'Egypte, avoit laisse une partie de son armée dans la Colchide, dès les temps les plus reculés, ou, comme s'exprime Agaihias, avant le voyage des Argonautes avant Ninus & Semiramis. Tant d'auteurs anciens ayant prouvé cette origine, on peut voir d'oil culte d'Apollon étoit passé chez

es Hyperborcens. Comme Apollon & Diane étoient fort hoporés en Egypte, la colonie établie sur les bords du Phase y apporta le culte de leurs dieux. Les habitans de ce pays ayant appris que fur-tout les Grecs de Délos rendoient un culte particulier au même Apollon , ils établirent ce commerce religieux, dont parlent tous les auteurs anciens : delà on peut voir que les Hyperboréens reçurent le culte d'Apollon des Egyptiens, long-temps avant qu'il ne fût établi à Délos; & Hérodote dit que le culte de ce dieu avoit passe de chez les Hyperboréens à Délos, de là à Delphes, à Dodone, &c. Cet auteur dit positivement que Latone étoit Egyptienne, qu'elle avoit à Buto un oracle tres-ancien : & c'eit de l'Egypte qu'il raconte la fable de l'île flottante, fixée en faveur de Latone, où elle accoucha de Diane & d'Apollon, & que les Grecs ont dans la fuite attribuée à l'île de Délos. Pline , L. xv1 , c. 36 , dit que les maifons des Hyperboréens étoient construites de carnes & de rofeaux ; Diodore de Sielle die la même chose de celles des Egyptiens; enfin les Hyperboreens avoient enfeigne aux Grees l'opinion de l'immortalité de l'ame, qu'eux-memes vraisemblablement tenoient des Egyptiens, chez

qui elle étoit très-ancienne.

HYPERDEXIUM, contrée de l'îlé de Lesbos, foton Étienne le géographe.

HYPEREA , ou HYPERIA. Plutarque , in qual.

gracis, dit que Calaurie, île du golfe Argolique, prit les noms d'Anthedonia & Hiperea, après qu'Anthus & Hyperes s'y furent établis.

HYPEREA, fontaine de la Theffalie, au milieu de la ville de Phères, felon Strabon; mais un commentateur de Pindare, dir qu'elle n'étoit pas dans la ville, mais au dehors, près des murailles. Ce qui s'accorde avec ce qu'en dit Homère.

HYPERESIÆ. La ville qu'Homère nomme Hypéréfie, est plus généralement connue par le nom d'Ægira ou Égire. Paufanias dit politivement que ce fut la même. Outopér de er reis execus Trepuesa ensuarrar. Il donne enfuite la raifon de ce changement : les Sicyoniens étant entrés à main armée fur les terres des Hypéréficns, ceux-ci ne pouvant leur oppofer des forces égales, eurent recours à la rufe : ils raffemblérent les chévres du pays , leur attachérent aux cornes des fascines de bois, auxquelles on mit le seu dans la nuit; les Sicyoniens crurent qu'il arrivoit un puissant secours , & se retirérent. Dans le lieu où la chévre qui précédoit les autres s'étoit arrêtée, les Hypéréfiens élevèrent un temple à Diane, sous le nom d'Agretera. Depuis cet événement la ville d'Hypérésic prit le nom d'Égire, du grec Arg aryos. Cette ville renfermoit encore, au temps de Paufanias, plusieurs temples & de belles statues. On y adoroit Venus Uranie. HYPERIA, fontaine de Grèce, sdans la Theffalie, près de la ville d'Hellas, feles Pline, L. 1r, c. 8. Strabon, L. 1x, p. 432 & 439 dit qu'elle étoit au milieu de la ville de Phères.

HYPERIS, rivière de Perfe, au milieu du golfe Perfique. Elle porte des bateaux marchands,

felon Pline, L. P., c. 13.

HYPERTELEATUM, bourg du Péloponnèle, dans la Laconie, au find de Cypariffe, à cinquante stades de la ville d'Asope. C'est dans ce bourg qu'étoit le temple d'Esculane.

HYPHACUS, montages d'Inlie, dons la Campine, felon Plurquee, denn la vie de Sylla.

HYPHANTERUM, lieu de Gréce, supprès du Campine, felon Plurquee, de la vie vie les Campine, d'activante fludes de Duillem, & auprès Corchoméns, felon Surhon, L.I.F., e.4e.

HYPHASS, soi HYPARSS, (Call), flouve de
HITPHASS, soi HYPARSS, (Call), flouve de
le mont Emwisz, de Campine in fource étoit dans
le mont Emwisz, de Campine, in fource étoit dans
le mont Emwisz, de Campine, via force de la la lette de la Maccholina à s'avancer audelt de l'Efr-

des Macédoniens à s'avancer au-delà de l'Hyphafis, il fit élever douze autels, femblables à des sours par leur hauteur & leur confiruction, fur la rive ultérieure de ce fleuve, & enfuite revint à l'Hydripe.

Arrien dit que ce fleuve se perd dans l'Indus , au pays des Aftrobes, HYPHORMUS, port de Grèce, dans l'Achaie,

& plus particulièrement dans l'Atrique, felon Prolemée, L. 111, c. 15.

Hyphormus, port d'Italie, à l'embouchure de la

Sture, dans le Lathim, felon Strabon, L. F., p. 232,

HYPNUS, lieu de Grèce, dans la Thessalie, auprès de Pelium, selon Oriclius Thesaur., qui cite Strabon.

HYPOBARUS, rivière des Indes, felon Pline, L. XXXVII, c. 2, qui cire Crefas: il dit que cette rivière coule du nord vers l'océan oriental, le long d'une montagne couverte de forèrs,

qui porient de l'ambre.

HYPOCHALCIS, c'est un des anciens noms de l'île d'Enbèc, s'elson Sophien; & s'elson Strabon, c'est la ville de Chalcis elle-même, L. x., p. 491; car, comme elle étoit adosse hu e montagne de même nom, on la furnomma Hypochalcis, c'està-dire sous le mont Chalcis. HYPOCREMNUS.

HYPODROMUS ÆTHIOPLÆ, lieux maritimes de la Libye intérieure, felon Prolemée. HYPOTHEBAS, \*09/07 HIPPOTHEBÆ &

HYPOGOTHI, ce peuple se trouve nommé dans l'histoire mèlée, L. xiv.

HYPPIS, ville de l'Asse mineure, dans l'Ionie, selon Ortélius, qui cite Méla.

HYPPIUS ou HYPIUS, rivière d'Afie, dans la Bithynie; c'est celle qui feit immédiatement après le Sangar, & elle baigne la ville de Pruse. Pline, L. r. s. 32, donne le nom d'Hypius à une montagne, au pied de laquelle étoit la ville de Pruse.

HYPSA, rivière de Sicile: Prolomée, L. 111, c. 4, place une tivière de ce nom entre Herclée & Agrigente, & il la fait tomber dans la mer an mid de cette dernière ville. Polybe, L. 121, c. 13, nomme cette rivière Hypfas, dans la description qu'il fait d'Agrigente.

HYPSALTÆ, peuple de Thrace, au bord de l'Ebre, scion Pline, L. tr, c. ii. Etienne le géographe le nomme Hypselius.

HYPSARNUS, rivière de la Béorie, scion Lycophron & Isace, son commentateur, cités par Ortélius, thes.

HYPSELÄ, ville de Cilicie. HYPSELE, ville d'Egypre, au couchant du Nil, dans un nôme dont elle étoit le chef-lieu, & qui en prenoît le nom d'Hypselites nomos. Elle teoit épiscopale; & Socrate, Caliste & faint Athanaic, sont mension d'un évêque, dont le

titre étoit Hypfepolitanus. Ptolemée, L. Ir, c. 5.
HYPSELIS, village d'Egypte, felon Ecienne le
géographe.
HYPSICRYMNOS, ville aux environs du
Caucafe. Efchyle, qui en fait mention dans fon

Promethée, l'a peuplée d'Arabes. HYPSITANÆ AQUÆ, ville de l'île de Sardaigne, dans l'intérieur de l'île.

HYPSIZORIUS, montagne de la Macédoire, anprès de la presqu'ile de Palléne, sur la côte, selon Pline, L. 17, c. 10.

HYPSUS, petit bourg de la Laconie, à l'est de Massa.

Il ne fut pas donné par Auguste anx Eleuthe-

relacons; mais il demeura fous la puissance de Sparte. On y voyoit, au temps de Pansanias, un temple d'Esculape, & un autre de Diane, sur-

nommée Daphnea.

A l'entrée d'une pesite baie, à l'est d'Hypsus, ctoit un temple de Distyme, que l'on croiroit, à la manière dont parle Paufanias, être la même que Diane, ou plutôt il paroit que ce n'en étoit qu'un furnom.

Mais dans ses Corinthiaques, il nous apprend que la divinité que les Cretois appeloient Dictyme, portoit chez les Eginètes le nom d'Aphea, & plus communément celui de Britomartis, & qu'elle étoit une nymphe de Diane, fille de Jupiter.

HYPSUS, ville du Péloponnèle, dans l'Arcadie, au nord de Migalopolis. Elle avoit été fi confi-dérablement affoible par la fondation de cette grande ville, qu'au temps de Paníanias, on n'en voyoit que les ruines. Il ajoute qu'elle avoit pris ce nom d'Hypfus, fils de Lyczon

HYRCANIE, grand pays d'Afie, firué au fud de la partie orientale de la mer Cafpienne; ce qui faifoit donner à cette partie le nom de mer Hyrcanienne. Elle avoit à l'ouest la Médie, & au sud la Parthie, & à l'eft la Margiane. C'étoit un pays montagneux, couvert de forèts, & impratical à la cavalerie. Elle étoit féparée de la Parthie par le mont Corone.

Selon Prolemée.

Vers la mer étoient les Maxera & les Allabeni, Au fud des premiers étoient les Chrindi. Les villes étoient :

Barang Adrapfa. Cafape. Abarbina, Amarufa. Sinica. Hyrcania, métropole. Sale (1). Afmura (2). Maufoca.

Il y avoit près des côtes, une île appelée Chalca; dans la traduction, Talca. HYRCANIA, HYRCANUS CAMPUS, con-

trée de l'Afie mineure HYRCANIA, ville capitale de l'Hyrcanie.

HYRCANIA , ville de Thrace , selon Etienne le géographe.

HYRCANIA, village de la Palestine, selon le même; il prenoit ce nom d'Hycan, exarque

HYRCANIA, forêt de l'Arabie, felon Servius

(Voyet la Martinière).
HYRCANIA, pays d'Afie, au midi de la Babylonie. Voyet la Martinière.

HYRCANII, peuples qui, ainfi que les Saques & los Cadufiens, habitoient au midi de Babylone, entre le Tigre & l'Euphrate, ou dans le pays fitué le long de ces deux fleuves , felon Xeno phon ata troisieme livre de sa Cyropédie.

Ces peuples étoient puillans & ennemis du roi d'Affyrie; aussi leur alliance fut recherchée par Cyrus dans la guerre qu'il eutreprit contre ce prince, Cyrus recut d'eux deux mille hommes de cavalerie. & un corps très-confidérable d'infanterie. S'étant rendu maitre des châteaux où les Affyriens avoient garnison pour désendre leur frontière, il les remit à ses nouveaux alliès, qui mirent des garnisons composes de Sagues, de Cadusiens & d'Hyteaniens, qui avoient intérêt de les conserver, ou pour détendre leur pays ou pour faire des courfes dans ceux du roi de Babylone.

Les Hyrcaniens qui habuoient l'Hyrcanie, fur les bords de la mer Caspienne, étoient un peuple

HYRCANIUM, forterelle de la Palestine, vers les montignes d'Arabie, felon Joseph, de Bello, L. 1, c. 14, il y avoit un fort chareau, & une bourgade. Joseph le nomme Hyrcanion : Evenne le geographe, qui ne connoit que la bourgade, la nomme Hyrcania

HYRCANUM MARE, la mer d'Hyrcanie; ks anciens nommoient ainst la partie de la mer Cas-

les côtes d'Hyrcanie. eu de la Grèce, fur la côte de HYRESEC

Beorie, felon rame, L. xxxr1, c. 16. HYRGALE, ville de l'Afie, dans la Phrygie falutaire ; elle étoit fituée fur une rivière vers la partie septentrionale de cette province. Le premier magistrat portoit le tite d'Archonte. Le culte de Cybele étoit établi dans cette ville ; mais elle l'abandonna pour le christianisme. Son évêque affifta au concile de Chalcédoine en 451,

HYRGIS, rivière de Scythie, & l'une de celles qui tombent dans le Tanais, felon Hérodote, L. 19, c. 57.

HYRIA, petit canton de Grèce, dans la Béotic, près d'Aulide: Etienne le géographe dit qu'il y avoit eu auparavant une petite ville ; qu'Héfiode dit qu'Antiope y étoit née : mais qu'Euripide vouloit que ce fût à Hysia. Hyria, pontfuit-il, est joignant l'Euripe. HYRIA, ville bârie par les Crétois, qui pri-

rent le nom d'Iapyges Messapiens. Elle étoit située an milieu des terres, entre Tarente & Brundufiom. Strabon la nomme Ouria, & les Latins Uria, C'est aujourd'hut Dria.

Selon Hérodote, (L. VII, c. 170) Minos cherchant Dédale vint en Sicile, & y mourut; d'autres Crétois vinrent ensuite apporter la guerre dans cette ile & y affiégèrent Camicos pendant cinq ans. Obligés de se retirer sans avoir pris cette ville, ils furenr accneillis par une tempète confidérable fur les côtes de l'Iapygie. Leurs vaisseaux s'étant brisés, ils fe fauverent à terre & bâtirent la ville d'Igyrid; cet événement est fixé à l'an 1346 avant J. C. dans la

chronologie d'Hérodote, par M. Larcher. HYRIA ou HYRIE, puisque le sexte d'Homère

<sup>(1)</sup> La traduction latine porte Sece. . (3) La traduction latine porte Afranta.

(incatal), porte Y ann, c'étoit une ville qui appartenoit aux Béotieus ; elle avoit été fondée par Ny flèus, père d'Antiope ; fon territoire étoit voitin de l'Aulide.

HYRIA, lieu d'Asie, dans l'Isanrie, auprès de Séleucie, au bord du Calycadnus, selon Etienne

le géographe.

HYRIE, petite ville de Grèce, dans la Béotie, felon Pline, L. IV, c. 7. (Voyer HYRIA).

HYRIE, ancien nom de l'île de Zante, selon Pline, L. 19, c. 12. HYRINI. Pline nomme ainsi les habitans

d'Uria.

HYRIS, promontoire d'Asie, dans la Propon-

tide, aux environs de Chalcédoine, selon Etienne le géographe. HYRIUM, ville de la Pouille daunienne, en

Italie, selon Prolemee, L. 111, c. 1. La même, en se semble, qu'Hyria.

HYRMINE, en grec "France; la position de

cette ville n'ell pas bien indiquée dans les auteurs: Paufanisa dit element que certe ville fur baite par Ador, qui lui donna le nom de fi mètre. M. d'Avville a donne le nom d'Hymmie au promontoire où le trouve Cyllène, entre celui que 10 n nommoi Arzam, au nos 10. & celui de Chilonies, au fud-elt Symboni de effet qu'elle avoir exillé part de de la considera de la vavoir exillé presid car Cyllène c'ho n'en voyori plus que la place & une efpèce de cap qui en confervoit le note.

HYRNETHIUM, campagne couverte d'oliviers, au Péloponnèse, dans l'Argie, auprès d'Epidaure, felon Pausanias, L. 11, c. 28.

HYRSEMES, ou ville du Soleil, ville de la Paledine, dans la tribu de Dan, selon le livre de Josée, c. 19, v. 40.

HYRTACUS, ou HYTACINUS, ville de Crète,

felon Esienne le géographe.

HYSEIS, ile des Eshiopiens, felon le même.

HYSBE, ville de la Lydie, felon Esienne le

géorende.
HYSEANA, ville de l'Illyrie, felon le même.
HYSLE, ow Hystrs, ville de la Beoile, peu
éloignée de Platee & du mont Cithéron, vers
l'eft, clans la parise appelée Purofopia. On n'en
voyori plus que les mines au temps de Puafinis,
avec un temple d'Apollon bàti à demi. Près de ce
temple étoit un puis, qui, diólic-on, commaniquoir la verru prophétique. Au moins, felon les
Boiens, ceux qui autrefois buvoient de fon eau,

avoient le don de prédire l'avenir. (Paufanias, in Beot. c. a). Strabon dit que c'étoit une colonie

des Hyriens, ou habitans d'Hyrla, sur l'Euripe; HYSLE, ou HYSLES, bourg de l'Argolide, au confluent de deux petits steuves, l'Erajaus & le Phyxus, & à l'ouest de Genesium.

Les gens du pays prétendoiren que c'étoit près Les gens du pays prétendoiren que c'étoit près Les gens du pays prétendoiren que l'étoit près Paufanis à l'arricle de Cenchete. Des officients trouvés en terre avoient peur être donné lieu cette erreur. La haine des Argiens & des Lacémoniens s'étoit faus doute fignalée en vingt endroits différens; mais chacun prétendoir avoir dans fon territoire le champ le plus fameux de mois non territoire le champ le plus fameux de mois fait de la champ le plus fameux de mois de la champ le plus de la champ le plus fameux de mois de la champ le plus de la champ le plus fameux de mois de la champ le champ le plus fameux de mois de la champ le champ le plus fameux de mois de la champ le champ le plus fameux de mois de la champ le champ le plus fameux de mois de la champ le champ le plus fameux de mois de la champ le champ le plus

HYSIÆ, ville d'Arcadie, selon Etienne le géo-

graphe, qui cite Phérécyde. Hysix, ou plutôt Hysix, ville capitale des Parthes, selon Artémidore, cité par Étienne le géographe.

HYSLATES, Inbiama & Hysfie, wille du Pèloponnéie, dans l'Argie, elond'isson, Lex. p., ace, HYSUS, port fur le Pont Euxin, gélon Prolemée, L. P., 6, qui le met auprès de Trèbisonde, dans le Pont Cappadocien, entre Cérafonte & Pharmacic. Arrien, p. april. Ponti-Euxin, p. 6, dit. Ozov. dit les rivères que nous avons trouvées en nour chemin, après avoir quite Trébizonde, font, t'. 'Hysflür, dont le port qui eft à fon ambouchure porte le nom: if eft à cen

quare-vingts flades de Trébizonde. Hyssus (Horchid), fleuve de l'Afie, dans la Colchide. Il avoit fa fource dans la partie occidentale des monts Paryadres, & alloit fe jeter dans le Pont-Enxin, à l'eft de Tripolis, & à l'oueft

de Trapezus.
Ptolemée fait mention de ce fleuve.

Hyssus. Dorothée, cité par Oriélius, thefaur, nomme ainsi un port de l'Océan, dans l'Ethiopie intérieure, où il dit que l'apôtre saint Mathias prêcha l'évangile.

HYSTASPÆ, nation d'entre les Perfes, selon Eteune le géographe. Oriélius conjecture que c'est pour Hydaspæ, ceux qui habitoient au bord de l'Hydaspæ.

HYSTOAS, ville de l'île de Crète, felon Ger-

manicus, in Aratum.

HYTANIS, rivière de la Carmanie, selon Pline,
L. VI, c. 23, qui dit qu'elle a quelques ports, &
qu'elle est fertile en or.

HYTENNA, ville de la Lycie, felon Etienno le géographe.

HYTMITÆ, peuple voisin de la Liburnie, selon le même.

## IAC

## IAM

N. B. La difficulti qui fe rencontroit à figurer les mots commençant par I ou par I, felon qu'ils venoitent du grec ou des langues orientales, & qu'ils étaient enfuite prohoncés en françois, a fait réunir toil les deux lettres I & I.

ABADII INSULA (Sumatra). Prolemõe parle de eette ile, & dit qu'elle est três-abondante en or. Il donne le nom d'Argentea à la capitale de l'île. Sa position paroit répondre à celle d'Achem.

M. B. M. C. Amille, four se fuppliement à four mémoire fur l'India (p. 197), dis \*\* dans la verfon latine de Pollenties, le nom d'indassis et li thiri d'une increptation en ces termes; sec ef d'unité d'une increptation en ces termes; sec ef theodé la fapid. Il parle de cette verfon comme fi le verte n'avoir pas i même fens, de chreche edities à donner du poist au fens de la verfon, par la raison qu'il est el nicema. E ne fais de qualle cidirion de qu'il est el nicema. E ne fais de qualle cidrion de qu'il est el nicema. E ne fais de qualle cidrion de la fais d'ampaire sur soit en verse qu'il modles de la comme de la comme de la comme de la comme de la fais d'ampaire sur soit firêre, e qui, modles de la comme de

JABES DE GALAAD, ville de la Paleftine, dans la demi-triba de Manaffe, au-delà du Jourdain, Elle étoit fituée dans le pays & au pied des montagnes de Galaad. Eufebe la met à fix milles

de Pella en allant vers Gerafa.

JABIS, ville, felon Etienne, qui eite Joseph.

La même fans doute que Jahra.

JABOCH, torrent de la Palefline, au-delà du
Jourdain. Il avoit fa fource dans les montagnes
de Galaad, & alloit fe perdre dans le Jourdain, au
midi & près de la mer de Tibériade.

JABRI, ville de l'Arabie heureuse, selon Ptolembe, L. PJ, c. 7.

IARUDA, ville de l'Asse, dans la Syrie, ou plusôt dans la Phenicie du Liban. Elle éroir au pied & dans la partie sepentrionale d'une chaîne de montagnes. Elle éroir an nord-ouest de la ville de Dannolans, were le-s'elle

Damafcus, vers le 33° deg. 45 min, de lat.

JARUDA, ville épilcopale d'Arabie. Gennadius,
fon évêque, fouferivis, l'an 325, au premier concile de Nicée. Quoique cette ville foir donnée
comme appartenant à l'Arabie, je ne donte nullement que ce ne foit par une extenfion de iuri-

diction eccléfiaftique.

JACCA, ville de l'Hispanie, dans l'imérieur dn pays des Vascons, selon Prolemée.

JACCETANI, peuple de l'Hifpanie, dans la Tarragonoife, felon Ptolemée.

JACHURA, on CACHURA, ville de l'Asse, dans la Grande-Arménie, selon Prolemée, JACOB (le puits de). Il étoit en Judée, dans la

Giographie ancienne. Tome II.

tribu d'Ephraim, dans un champ qui étoit au midt de la ville de Sichem, & que l'on nommoit aussi le champ de Jacob.

Jacob donna ce champ à Joseph par préciput. Cest près du puits de Jacob que J. C. parla

à la Samaritaine, JACOB (le gué de), gué de la Palestine, au-dessus de l'embouchure du Jourdain, dans la mer de

Tibériade, & au-dessons de Césarée de Philippe, JACTERENSIS, siège épiscopal d'Afrique, dans la Numidie, selon la netice d'Afrique.

JADER, nom d'une rivière de la Dalmatic. Selon Vibius Sequefter, elle coule près de Salone,

& fe jette dans la mer Adriatique.

JADERA, ville & colonie de la Liburnie, felon
Prolemée & Pline. Ce dernier la place à cent
foixante mille pas de Pola.

On lit sur une médaille de Claudius : Claudia Augusta, Felix Jadera; & une médaille de Justinlen porte : Col Augusta Jadera.

JADI, ou RHADI, village de l'Arabie heureuse; selon Protemée.

JADONI, peuple de l'Hispanie, dans la Tarragonoise, selon Pline. Il étoit dans le département. de Lugo, & au voisinage des Arrotrèbes. JAGATH, ville d'Afrique, dans la Mauritanie

ingitane, selon Ptolemée. JAGUR, ou JADUR, ville de la Palestine, dans

la tribu de Jnda, selon Josué.

JAIR, pays de la Judée, qui faisoit partie de la demi-tribu de Manasse, au delà du Jourdain.
Ce pays avoit reçu ce nom de Jair, fils de

Manaffé, II appartenoir au royaume de Baían, Jofué, c. 17, y. 15.

JALISSUM, ville qui étoit fituée fur la côte occidentale de l'île de Rhodes, vers le nord. Hérodote dit qui elle avoit èté fondée par les Danaides, Cette ville fur très -fortifiée à l'occasion de la guerre du Péloponnée. Strabon n'en fait qu'un

village; il dit cependant qu'elle avoit une citadelle.

IALYSUS, ou IALYSOS, ville fituée dans la partie nord-ouest de l'île de Rhodes. Les habitans de cette ville surent transportes à Rhodes, ainst den cette de Lindus & de Camiros, la promière

année de la quatre-vingt-trelzième olympiade. JAMBA, ville de l'Afie, dans la Babylonie; felon Prolemée. Elle étoit fituée du côté des marais, vers l'Arabie déferte,

¥

JAMBIA, ville de l'Arabie heureuse, sur le golse Arabique, selon Prolemée. Il étoit situé près

du golfe Elanite.

JAMBOLI, ile dont fait mention Diodore de
Sicile, Il dit qu'elle fut trouvée par un nommé

Sicile. Il dit qu'elle fut trouvée par un nommé l'ambule ou Jambele, après quatre mois de navigation dans la mer qui est au midi de l'Ethiopie. JAMBOS, ville de l'Afic mineure, près celle de Troyes, felon Héfychius, cie par Ortélius.

de Troyes, felon Héfychius, ciré par Ortélius. JAMFUENSIS, fiège épiscopal d'Afrique, felon Victor d'Utique, cité par Ortélius.

JAMI, people d'entre les Scythes. JAMIGIENSIS, fiège épifcopal d'Afrique, dans

la Numidie, selon Orielius.

JAMNA, ville de la petite île Baléare, selon
Prolemée. Jamno, selon l'line, L. 111, c. 5; Mela,

JAMNIA, ville & bon port de mer de la Paleftine, qui appartenoit aux Philiffins. Elle fut prife de nait par Judas Macchabée, qui brila fon port & fes vaitfeaux. Il est fouvent parlé de cette ville au premier livre des Macchabée.

Cente ville el donnée par Eitenne de Byfance à la Phénicia, Pompée, la nó javant J. C. la fit rendre aux rois de Syrie par les Juist, qui la leur veuis país. Elle étori du nombre de celles que Gabiuns ordonns de rétablir, Auguste la donna à Hende, 8x ce prince en donna la feigneuire à 6x four Salomé, qui, en mourant, la luifa à Livie forme d'Auguste. Joséph, de tel. Jud. Sous le règne de Nérou, cette ville fui prife par Vectories.

Vefpassen, l'an 67, JAMNO (Ciudadella), ville de la pesite île Baleare. Strabon dit que cette ville avoit un bon port, désendu par des rochers caches sous l'eau; de manière qu'il falloit connoître le passage pour y entrer strement.

JAMPHORINA URBS, ville de Thrace, & la capitale de la Médique, felon Tue-Live. JAMPOLI, ville de Grèce, dans la Livadie.

JAMSORTENSIS, fiège épifeopal d'Afrique, dans la Numidie, felon Ortélius.

JANGACAUNI, ou ANGACUANI, peuple de la Mauritanie tirgitane, felon Ptolemée, L. 19. JANICULENSIS PONS, pont de la ville de Rome, qui menoit au Janicule.

JANICULUS MONS, montagne d'Italie, fituée à la droite du Tibre, & si près de l'endroit où fut dans la suite sondée Rome, qu'elle en sti infensiblement partie. On prétend qu'elle avoit pris le nom de Janisulè, de ce que Janus y avoit

JANINEA, ville de l'Arabie heureuse, selon

le faux Bérofe, cité par Ortélius.

JANOBA, ville de la Gaule, fur le Rhône,

felon Grégoire de Tours, cité par Ortélius, the faur.

JANOE, ville de la Judée, dans la tribu d'Ephraim. Ceft une des villes dont Teglat-Phalafar,
soi d'Asfyrie, s'empara sous le règne de Phacée,

roi d'Israël, & dont il emmena les habitans en Affyrie.

JANOE. Eusèbe met un village de Jano dans la Palestine, à douze milles de Sichem ou de Naplouse, dans l'Acrabatène.

JANOE ou JANUA, autre ville de la Palestine; selon le même, à trois milles de Légion, vers le midi.

JANOE, ville de la Palestine, dans la tribu de Nephtali; il en est fait mention au quattième livre des tois, c. 15, v. 29.

JANUA ou JANUM, ville de la Palestine, dans la tribu de Juda, selon le livre de Josué, c. 15.

Je la crois la même que Janos.

JANUS. Ashènèe appelle ains le Tibre, dans un passage où il dit que l'on nomme Janus, la

un paltage ou n' dit que l'on nomme Janus, la rivière de la montagne où Janus habioit. Janus Augusrus, lieu de l'Hispanie, sur le Guadalquivir, à soixante mille pas de l'Océan, felon une ancienne inscription que l'on conferve à Cordoue. (La Mattinière).

JANXUATIS, ville de l'Afrique, dans la Libye, felon Etienne de Byfance.

JANYSUS, ville de la Syrie; elle étoit fitude fur le bord de la mer, entre Gath ou Geth & le lac de Sirbonide, felon Hérodore, qui ajoute que cette ville étoit à trois journées de chemin du mont Cafius. JAOLCHUS, ville de Grèce, dont il est parlé

dans l'Iliade d'Homère. C'est la mème qu'Iolchos, ville de la Thessalie. (La Martinière). JAON, petit seuve de Triphylie, à l'ouest de

Il se jetoit dans l'Alphée, à la droite de ce seuve, un peu au dessius d'Epitalium. Il prenoit sa soitre dans le mont Scaures, & couloit du nord an sud. Cette rivière, au rapport de Paire.

fanias, féparoir de l'Arcadie le rerritoire de Pife. JAONÉNSES. Cest ainsi qu'Homère a nommé les Athéniens, au rapport de Strabon.

JAPHA, ville de la Judée, à la tribu de Zabuon. Elle etois de la Galilee. Elle étois finade dans le voifinage de Jorapat. Elle étois frude dans forre, auant par fon affiette que par fes fortifications. Cette ville fut affiègée de prife par Trajan, pete de l'empereur de ce non, qui fir mafiacre pete de l'empereur de ce non, qui fir mafiacre les femmes de les enfans mis à l'efclavage, le 25 juin l'an 67.

JAPIS, vallée de la Grèce, dans l'Attique. Elle conduisoit à Mégare, selon Etienne de Bysance.

JAPIX, nom du vent qui fervoit à passer de l'Italie dans la Grèce. Il est nommé par Horace dans l'ode qu'il adresse au vaisseau sur leque! Virgile devoit s'embarquer pour aller à Athènes.

JAPYDES, ou JAPODES, peuple ceite, dans l'Illyrie. Ils avoient leurs habitations entre les Istriens & les Liburniens, le long de la mer-Adriatique; d'où leur pays s'étendoit fort avanc dans les terres. Sempronius Tuditanus, & Tiberius Pandufius les vainquirent l'an de Rome 624. Ces peuples furent mal foumis, ils exercerent des brigandages continuels contre les fujets de la résublique; mais Auguste les attaqua l'an 718 de Rome; & ce fut alors qu'ils furent foumis, felon le rapport d'Appien.

Leurs villes, selon le P. Brier, étoient :

Au bord de la mer.

Terfatica. Senia. Lopfica. Ortopola,

Dans les terres. Velfera.

Abforus. Abfyrtis, Curida.

On voit que ce qui est attribué aux anciens Iapodes, fit depuis partie de l'Illyrie & de la Dalmatie,

JAPYGIA, contrée méridionale de l'Italie, faifant partie de la Grande-Grèce. On l'a nommée auffi Messagnia. Si l'on compare l'Italie à une botte, l'Iapygie en sera le talon. Toure cette contrée, felon Strabon, étoit remplie d'arbres & de pâ-turages, quoique peu arrosce. Elle rensermoit les Calabri & les Salentini,

Le favant Mazocchi croit que la Calabria & la Peucetia étoient le même pays. Calabria vient de l'oriental Calab, de la poix; & Salentini de Zelad,

il a foufflé.

Les anciens disoient que ce pays avoit pris son nom d'un ancien lapyx qui étoit venu s'y établir. Cela est biensôt trouvé. Mais le savant Mazocchi dit que ce nom, aussi-bien que celui de Messapia, viennent de deux radieaux orientaux, dont les Hebreux ont fait Iapak, il a fouffle; comme de Nashap on a fait Maffap, le vent. Ces noms fignifieroient donc le pays très-exposé an vent. Cette érymologie est tres - naturelle. On voit en effet que les anciens ont beauconp parlé des vents qui regnent fur cette côte, & qu'ils s'en font beau-coup occupés pour l'eatrée & la fortie des ports.

Quant aux villes, voyer ITALIA. IAPYGIUM PROMONTORIUM, promon-

toire de l'Italie, à l'extrémité de l'Ispygie.

JAPYGUM TRIA PROMONTORIA, ou les trois promontoires de l'Iapygie, sur la côte du Brutium, en Italie.

JAPYX, rivière d'Italie, dans l'Iapygio.

JARAMOTH, ville de la Palestine, dans la tribu d'Iffachar.

JARAMOTH, JARMUTH, ou JERIMOTH, ville de la Paleftine, dans la tribu de Juda.

JARDAN, village des Arabes, selon Joseph. JARDAN. Les Hebreux nomment ainfi le Jour-

dain. ( Voyer JORDANUS ).

JARDANUS, ou JARDAN, fleuve de la Triphylie, an nord de Chea, & se joignoit au sud-

ouest à l'Acidon.

Mais, selon Pausanias, sa source étoit si puante; que l'on ne trouvoit aucun poisson dans tont le cours du fleuve, & que même ceux de l'Acidon s'y garoient après la jondion. Les Grecs prétendoient que cette mauvaise qualité de ses eaux lui, venoit de ce que Nessus, blesse par les sièches d'Hercule, s'y étoit venu laver. D'autres disoient que Mélampe, ayant guéri les filles de Prêtus, en délire, avoit jeté dans le fleuve le charme qui les tourmentoit.

JARDANUS, rivière de l'île de Crète, au voisinage de la ville de Cydonie, selon Pausanias.

JARDES, nom d'une foret de la Paleftine; felon Joseph. JAREPHEL, ville de la Judée, dans la tribu de Benjamin, selon le livre de Josué, c. 18,

JARGANUM, promontoire de l'Afie, dans la Grande-Phrygie, felon Ptolemée.

JARIM, ville des Gahaenites, felon faint

JARIM, montagne de la Palestine, selon Josué. Elle étoit à l'extrémité septentrionale de la tribu de Juda.

JARSATH, promontoire de la partie orientale de la Mauritanie céfarienne. Prolemée le plaça auprès du port Audus, au nord-est de l'embouchure du fleuve Nafava.

JARZETHA, ville d'Afrique, dans la Libye; felon Prolemée.

Elle étoit maritime, & fintée au nord de l'embouchure du fleuve Daradus,

JAS, contrée qui faifoit partie de l'Illyrie, & que l'on appeloit aussi Ionica, selon Etienne de Byfance. JAS, ancien nom de l'Assique, felon Strabon.

JASÆA, ville du Péloponnele, dans l'Arcadie, Cest une de celles que leurs habitans abandonnèrent pour aller peupler la nonvelle ville de Megalopolis. (Paufanias, L. VIII, c. 27). JASII, les Jasiens. Pline nomme ainsi les ha-

bitans de Jasus, ville de l'Asie mineure, dans la

JASON, nom d'un lien de la Paleftine, selon Jossié & les Septante. JASONIUM, grande montagne de l'Asse, à la gauche & au deffus des portes Caspiennes,

felon Strabon. Prolemée la met au nombre des montagnes de la Médie.

Хa

JASONIUM PROMONTORIUM, promontolre de PAfie, dans la Cappadoce, fur le bord du Pont-Euxin, felon Prolemée. Cet auteur le place dans le Pont Polémoniaque, entre les villes de Polemarium & de Cyteorgm.

JASONIUM FLUMEN, rivière qui tombe dans le Pont-Euxin, felon Pline. Elle étoit vraifemblablement près du promontoire du même nom.

blement près du promontoire du même nom.

JASONIUM, ville de l'Afie, dans la Margiane, felon Ptolemée.

JASPIS, ville de l'Hispanie, dans la Tarragonnoise, au pays des Contestans, selon Ptolemée. JASSA, ou JASA, ville de la Terre-promise, qui appartenois aux Lévites de la tribu de Ruben,

felon le livre de Josué. Cest près de Jassa que le roi Séhon sut désait par Moyse. Elle sut donnée aux Lévites de la famille de Gerson, Parel, c. 6, v. 78. Cette ville

avoit été la capitale des Moabites.

JASSII, peuple de la haute Pannonie, vers

Porient, scion Ptolemée. Pline l'appelle Jafi, & le met au nombre de ceux dont le territoire étoit arrosé par la Drave.

JASSUS, ville de la petite Arménie, dans la

Mélitène, felon Ptolemée.

JASTUS, rivière de la Scythie, en-deçà de l'Imaus, felon Ptolemée. Eile coule entre le

Jaxarre & l'Oxus, & a fon embouchure dans'

IASUS, ville de l'Afie mineure, dans la Carie. Elle étoit fituée au fond du golfe d'Iastius, à l'ouest-nord-ouest de Mylasa, vers le 37º deg.

15 min. de latit.

Cette ville droit fur une petite ile, achuellement
jointe au contincar, ou par les fables qu'aura pu
y charrier une petite rivière qui n'en effet
pet diognée, ou par les différents fiépes qu'elle a
effuyés. Le rivage extérieure de l'île eff revui d'une muraille épaiffe, & dans le centre font les
ruines d'une fortreeffe, pets de laquelle font les

édèris d'un thèire de mattre.

Thucydied fig que ceuts ville étot déjà confidérable lorfqu'ille fut prite & pillete, 413 am
aves 1. C., par les Pélopontéleux, La nédliné
le même fort bait ans après; Lyfandre s'en empray la demirée année de la guerre du Péloponnéle, fit mafficare tous les hommes en état de
portre les armes, de fit vendre les formes &
leurs enfors. Sotzanzedis uns après, Lifas formit
d'Alexandre. De Perés for se d'empédine

Jasus, petite ville ou bourg du Péloponnèfe. Il étoir énclavé dans la Laconie, quoiqu'il dépendit des Achéens, felon Paufanias.

JATÆ, peuple de l'Illyrie, felon Etienne de Byfance, qui nomme Jas le pays qu'ils habitoient.

JATHRIPPA, ville de l'Arabie, auprès d'Egres, felon Etienne de Byfance. JATII, peuple de l'Asie, selon Pline. Ptolemée les nomme Jatai ou Jatii, & les place vers la Sogdiane.

JATINUM (Meanx), ville de la Gaule, capitale des Meldi, dont elle prit enfuire le nom. JATRUS, ile de la Propontide. Il en est fait mention dans les constitutions de l'empereur Em-

manuel Comnêne, felon Ortélius.

JATRUS, rivière de la Mysie, en Europe, felon

Jornandès.

JATUR, ville de l'Inde, en deçà du Gange.

JAXAMATÆ, peuple de la Sarmatie, vers
l'embouchure du Tanais, felon Pomponius Méla.

(Voyer la Martinière, à cet article).

JAXARTÆ, peuple de la Scythie, en decà de l'Imaiis. Cest, felon Ptolemée, un grand peuple qui habite le long d'une rivière de même nom. JAXARTES, rivière d'Asse, dans la Sogdiane,

JAXARTES, rivière d'Asie, dans la Sogdiane, selon Ptolemée, L. VI, c. 12, parce qu'elle bornoit ce pays au nord.

ce pays au nord.
JAZABATÆ, ancien nom det Sarmates, felon
Ephorus, cité par Exienne de Byfance.
JAZER, nom d'une ville de la Judée, qui

appartenoit aux Lévites de la tribu de Gad, felon le livre de Josué.

Cette ville étoit finuée sur le torrent d'Arnon;

Elle sur prise par les gens que Moyse envoya pour en considérer la situation. JAZER, torrent de la Palestine, près des mon-

tagnes de Galaad, & qui va se perdre dans le Jourdain. JAZER, ville de la Palestine, au pied des montagnes de Galaad, & près du torrent de Jaser, au delà du Jourdain. Elle sur donnée à la tribu

de Gad, puis cédée aux Lévites.

JAZITHA, ville d'Afrique, dans la Libye, felon Prolemée. Elle étois fauée fur le bord de l'Océan, & voifige du fleuve Darate.

JAZYGES, peuple de la Sarmatie, en Europe, au-delà de la Germanie, à l'orient, felon Ptolemée, L. III. c. 1, qui les place le long des Palus-Mérides.

JAZYGES MOTTE, peuple feythe, qui habitoit fur la côte feprentrionale du Palus-Méoride, lls furent détruits dans le treizième fiètle par lea rois de Pologne, comme le rapporte M. de Peyffonnel dans fes obfervations hisforiues.

JAZYGES METAMASTÆ, pumple feythe ou farmate. On voir, dans les oblevrations historiques par M. de Peytionnel, que ce peuple totit decendu par les monts Carpates dans cene peut de la Pannonie; & qu'ils habitoient au-delà du Tijifzat, dans I'angle que ce fleuve forme avec le Danube. Ce yeunje étoit voifin de la Dacie, & Pliane

JAZYGES, surnommés Bassi, ou Royaux, peuple de la Sarmatie, selon Strabon, L. v11, p. 306, qui les joint aux Jazyges, voitus du Pont-Enxio.

les nomme Sarmates.

Aut quid Sauromata faciant, quid lazyges acres

Cultaque Oreflea Taurica terra Dea. De Pont, L. 1, ep. 2.

Il dit ailleurs :

Ipfe vides onerata ferox ut ducas lazyx Per medias Istri plaustra bubulcus Auas. Trift. L. II , eleg. I.

Il me paroit que ce peuple habitoit donc d'abord les bords du Pont-Euxin; qu'il s'avança vers les rives du Danube, & pénéira enfuite, au moins en partie, jusqu'au delà des monts Sarmates. Il paroit auffi qu'il est quelquefois confondu avec les Gètes & les Daces; ce qui, fans doute, tient autant au peu de connoissances que les anciens avoient fur les parties septentrionales, qu'à la reffemblance qui se trouvoit entre leurs mœurs & leur manière de se gouverner.

#### Selon Prolemie.

Cet anteur ne parle que des lazyges Metanafla. Apparemment que de son temps ils étoient plus confiderables que les autres l'azyges, & qu'ils n'avoient pas été foumis comme les précédens.

Les lazyges Métanastes sont bornes au nord par la partie de la Sarmatie appelée Sarmatie européenne.

Au fud-est, par les monts Sarmates jusqu'au mont Carpate (1).

Au couchant & au fud, par la partie de la Germanie qui s'étend depuis les monts Sarmates jusqu'au détour du Danube, auprès de Carpis; & de-là, par une partie de ce fleuve, jusqu'an détour du Tibifeus, qui commence au nord.

A l'eft, par la Dacie, qui en est séparée par le Tibifcus (la Theisse), qui coule du mont

Carpate. Les principales villes étoient:

Ufcenum. Parca. Gormanum. Candanum. Abieta. Peffium. Triffum, Partifeum.

Vers la décadence de l'empire, ce pays fut occupé par les Vandales, & fit ensuite partie de l'empire des Goihs. Vers l'an 350, ils en furent chasses par les Huns. Ce pays appartient actuellement à l'empereur, partie en Hongrie, partie

IBE dans la Gallicie; & aussi peut-être dans le Bannat de Témcíwar.

### 1 B

IBÆI, peuple de la Celtique. On le nommoit aussi Ibeni, selon Etienne de Bysance, le scul qui en air parlé.

IBALIA, montagne de la Dalmatie, vers la ville de Scutari & le lac de même nom

IBE, ville & principauté de l'Hispanie, selon Tite-Live. Il en parle à l'occasion de Corbis & Orfua, deux princes, coufins germains, qui fe la disputerent par un duel.

IBEDA, ou, felon quelques exemplaires, Ibida; ville de la Scythie, selon Procope, Ædisic. L. IV, c. 7. Justinien en fit réparer les murailles, & fit batir au dela un fort nommé Egift.

IBENI & IAONITÆ, peuple d'Afrique, dans la Libye, felon Etienne de Bylance.

IBENI & IBARI, peuple de la Gaule, felon Etienne de Byfance. IBER. Ce mot est d'origine orientale, & me

paroit être la racine du moi Hebraus, un Hébreu. On remarque qu'il fut donné pour la première fois à Abraham, parce qu'il venoit en Méfopotamie des plaines de la Chaldée : on l'appela Hébreu, c'est-à-dire, l'homme d'au-delà le sleuve.

Le même nom fut aussi donné au premier grand fleuve que les Celtes trouvérent au-delà des Pyrénées, lorsque de la Gaule ils eurent passé dans le pays qu'ils nommèrent Ibérie, & que l'on appela enfuite Hifpanie. Ce fleuve fut nomme par les Latins Ibenis, Voyez ce mot. IBERA, ville d'Espagne, for l'Ebre, selon

Tite-Live, L. XXIII, c. 28, qui en parle comme d'une ville très-riche, lorsque les Romains la

IBERIA, contrée de l'Asse, entre le Pont-Euxin & la mer Caspienne. Sclon Ptolemée, elle étoit bornée au nord par une partie de la Sarmatie; à l'orient, par l'Albanie; au midi, par la Grande-Armenie; & an couchant, par la Colchide.

## Villes de la Colchide, selon Psolemée.

Nubium Oppidum. Artamiffa. Aginna. Meflleta. Vafada. Zatiffa. Varica. Armaffica. Sura.

Quelques auteurs ont confondu cette Ibérie avec l'Iberie occidentale, qui est l'Hispanie. On a fait quelques contes sur l'étymologie de ce nom, qui doit venir d'Iber. (Voyer ce mot). Peut-être parce que ce pays étoit au-delà des montagnes de l'Arménie.

IBERES, nom que Varron donne à l'un des

<sup>(1)</sup> Le texte porte. . . . . . xaprares spose. Ceft du nom de ce mont Carpates, que s'est formé le nom moderne Karpath; & c'est une erreur en géographie que de dire Krapax,

IBI eing peuples que les Romains trouvèrent établis en Espagne, lorsqu'ils y pénétrèrent pour la première fois; mais on croit que ce n'étoit qu'un nom appellatif, que l'on donnoit à ceux qui habitoient au-delà d'un fleuve ou d'une montagne. Ce fentiment est très raisonnable; je l'ai adopté. Voyez

les mors HISPANIA & IBER. IBERI, les Ibères, peuples qui habitèrent les premiers la partie feptentrionale de l'Italie. Ils y étoient entrés par le passage que laissent les Alpes entre elles & la mer; passage qui établissoit une communication entre la Gaule tranfalpine & l'Italie, dans les temps postérieurs, ils appartinrent plus particulièrement à l'Espagne; mais alors ils s'étendoient fur toute la côte de la Méditerranée, depuis les Pyrénées jusqu'aux Alpes. Ils entrèrent en Italie vers l'an 1500 avant l'ère vulgaire. Presses par ceux qui les fuivirent, ils passèrent dans l'Etrurie, le Latium & la Campanie. Ce furent les habitans de ces derniers pays, qui, s'etant avancés julqu'à Regium, pafférent peu à peu en Sicile, ou ils furent connus fous le nom de Sicani. Le paffage en Sicile oft fixé au plus tard à l'an 1400. IBERINGÆ, ville de l'Inde, au-dela du Gange, felon Prolemée, L. FII, c. 2.

IBERUS (PEbre), fleuve de l'Hifpanie citàrieure, Il est considerable; sa source est dans le pays habité autrefois par les Cantabri. Il paffoit par les villes de Juliobriga, Deobriga, Varis, Caloguris , Graccuris , Cafar Augusta , Ceifa , Octogefa , Bifcargis & Dertofa. Il fe rendoit à la mer par plusieurs embouchures, où les sables qu'il roule ont formé une petite péninfule.

Ce n'est pas de ce seuve que Festus Avienus dit:

Theres inde manat amnis & locus Facundat unda, Plurimi ab ipfo ferunt Ditto Iberos : non ab illo flumine Quod inquiesos Vafcones pralabitur.

Mais il a tort : l'autre petit fleuve de ce nom est peu eonnu, & ne figure pas dans l'histoire des premières émigrations des peuples.

IBERUS, petite rivière de l'Hispanie, que l'on croit être le Rio-Tinto actuel.

IBERUS, petite rivière, dans l'Ibérie afiatique. Pline, L. FI, c. 10, dit qu'elle se perd dans le

IBERUS. Nonius dit, fur l'autorité de Caton, qu'une rivière nommée ainsi avoit sa source elsez les Catinates (La Martinière).

IBETTES, rivière de l'île de Samos, felon Pline , L. v , c. 31.

IBI, peuple des Indes. Diodore de Sicile, L. xvII , rapporte une ancienne tradition , felon laquelle ce peuple tiroit fon origine d'Her-cule , qui l'avoit laisse là après la vaine tentative qu'il fit pour se rendre maître d'Aorne. Orose, L. 111 , c. 19 , le nomme Sibi , ou Sybi. Juftin

l'appelle 'Afybi , & Quinte · Curce Subil , felon

IBIDINGES, siège épiscopal de l'Asie, dans l'Ifaurie.

IBIONES, OH VIBIONES, peuple de la Sarmatie, en Europe ; felon Prolemée , L. 111 , c. 5 , ils étoient entre les Nafci & les Idra.

IBIRTHA, ville de l'Arabie heureuse, selon Prolemée, La VI, c. 7. Elle étoit en avant dans

les terres. IBIU, lieu d'Egypte, entre Oxirinchon & Her-

mupolis, à trente mille pas de la première, & à vingt-quatre mille pas de la feconde, felon l'itinéraire d'Antonin.

IBLIODURUM, lieu de la Gaule belgique, felon l'itinéraire d'Antonin, fur la route de Durocortorum à Divodurum, entre Fines & Divodurum, à fix milles de l'une & à huit de l'autre. Mais M. d'Anville trouve que ce dernier nombre eff une faute de copifte, & qu'au lieu de VIII il faut lire XIII. Car la diffance du lieu qu'il retrouve au paffage de l'Iron, pour être celui qui eft ici nomme lbliodurum, eft de 14,000 toifes; ce qui donne les treize milles ou lieues gauloifes. ( Voyeg notice de la Gaule).

IBORA. ville d'Asie, dans la Cappadoce, selon Porphyrogénère, ciré par Ortélius. On lit dans la notice de Hiéroclès : entre les sept villes épifeopales de la province d'Helenopont, Ibyra. IBRIONES, peuple d'entre les Germains, felon

Jornandès. IBYLLA, ville de la Tartéfie, où se trouvent des mines d'or & d'argent, au rapport d'Étienne de Byfance.

## I C

ICAMPENSES, peuple de la Mauritanie, felort la table de Peutinger, fegm. 1.

ICANUM & ICANUS, rivière de Dyrrachium, ainfi appelée à cause d'une forteresse de même nom , felon Vibius Sequefter , p. 52 , edit. Heffelii, ICAR, montagne de la Scythie, en Afie, felon

Callifte, qui femble la nommer auffi Mons Aureus. ICARIA, peuple de l'Attique, dans la tribu Ægéide. Il tiroit fon nom d'Icarius, père d'Erigone, felon Etienne de Byfance.

ICARIA, île de la mer Egée. Elle étoit fituée à l'ouest de l'île de Samos, à l'est de celle de Delos, & au fud-fud-est de celle de Chios, vers le 37° deg. 35 min. de latit

Paufanias dit qu'avant la chûte d'Icare, cette

lle étoit nommée Pergame. ICARIUM, ile du golfe Persique, vis-à-vis l'embouchure de l'Euphrate. Strabon , L. XVI , p. 766, dit, qu'en partant de Térédon, & cotovant le continent à main droite, on voir l'île d'Icarium , où étoit un temple & un oracle d'Apollon. Arrien , dans l'histoire d'Alexandre, L. PII, e. 487 , la nomme Icaros; Pline, L. FI , c. 28 , l'appelle Ichara; & Prolemée, L. VI, c. 7, qui la met fur la côre de l'Arabie heureufe, la nomme Ichara & Icaros.

ICARIUM MARE, ou mer Icarienne. On defignoit par ce nom, la partie de la mer de l'Archipel, dans laquelle, difoit-on, Icare tomba, ayant voulu, dit la fable, suivre Dédale, son pere, qui s'echappoit auffi du labyrinthe de Crète, ou il avoit été enfermé.

## Icarus Icarias nomine fecis aquas.

ICARIUS, montagne de Grèce, dans l'Ar-tique, fe.on Pline, L. IV, c. 7, & Solin, c. 7, p. 23, edit. Salmaf. ICARTA, ville de l'Inde, en-deçà du Gange,

felon Ptolemee, L. VII, c. i. Il la met au pays des Arvorni, dans les terres. ICARUS, fleuve d'Afie, dans la Scythie. C'eft

un de ceux qui grossissent l'Oxus, selon Pline, ICARUSA , rivière de la Sarmatie , en Afie ,

au pays des Cercètes, felon Pline, L. PI, c. f. ICATALE, peuple d'Asie, dans la Sarmatie, felon Pline, L. VI, c. 7, qui les étend jufqu'au Caucafe,

ICAUNA FLUVIA. Il est probable que c'est la rivière d'Yonne qui est désignée par ce nom, ainsi que l'a conjecturé M. l'abbé le Bœuf, qui a trouvé sur une pierre le nom Dea Icauni, c'està-dire, Icausia. ( Voyez l'histoire de la ville
d'Auxerre de ce savant).

ICCA ville de Phissonia emirale des Jacob

ICCA , ville de l'Hispanie , capitale des Iaccétans, au pied des Pyrénées, vers l'est de Pompelo. ICCIUS PORTUS, ou l'itus Portus. Céfar (de Bel. Gal. L. V, c. 5), suit cette dernière ortho-graphe. On a été long temps incertain sur la juste position de ce port de la Gaule, & d'où César faifoit paster ses troupes en Angleterre. Comme il nomme trois ports fur cette core, M. Dulange penfe, & fon fentiment eft adopté par M. d'Anville, que le plus méridional est celui qui répon-doir à Bologne; l'Itius Portus à Witfand; & le troisième à Calais. On pense même que le nom de Witfand, ou fable blanc, est ancien, & qu'il fut dénaturé par les Romains, qui, n'ayant pas de W, commencerent le nom par l'1; & au lieu d'Isfand, dirent Itius, en prenant dans leur langue une termination latine

ICENI, peuple de l'île d'Albion. Il semble qu'il y en ait eu en deux endroits. Les plus connus font ceux qui étoient au nord-est de Trinobates. Cambden eroit que leur nom venoit du celtique Iken, un coin , parce qu'en effet ils étoient reculés de ce côté, & que leur pays, en s'avançant circulairement dans la mer, prend, en quelque forte, la forme d'une presqu'ile.

Cette nation, dit Tacire, étoit puissante; &, meme après s'être mile fous la protection des Romains, elle fut inébranlable jusqu'au temps de Clandius. Car alors le propréteur Oftorius voulant établir des forts le long des rivières, & ôter les armes aux Bretons, ils affemblerent des troupes pour s'oppofer à leur dessein : mais les Romains ayant force les retranchemens, les vainquirent, & en firent un grand carnage. Cette guerre étant affonpie, treize ans après, Prafutage, roi des Leni voulant prévenir les malheurs de sa nation, inftitus Néron fon héritier. Il arriva le contraire de ce qu'il avoit espéré. La guerre se sit avec vigueur, Boodice, veuve du dernier roi, fit périr 80,000 hommes, tant des Romains que de leurs allies, demolit Camalodunum & Verulanum, mit en déroute la neuvième légion, & força Catus Decianus de prendre la fuire. Elle fut enfin vaincue par Paulinus Suetonius. Selon Dion Caffius, elle s'empoisonna pour échapper à ses vainqueurs.

Ce pays, sous les Saxons, fit partie de l'Ef-

tanglie.

Le P. Briet donne pour villes aux Iceni, les Inivantes : Venta Icenorum, Durobriva, Garianum, Extensio , Combretonium , Sitomagus , Villa Faustini Camboritum , Metaris , Æ fluarium.

ICESIA, lie de la Méditerranée, dans la mer de Sicile , felon Prolemée , L. 111 , c. 4. ICHANA, petite ville de Sicile, selon Etienne

de Byfance.

ICHANENSIS, peuple de Sicile, fiabitant la petite ville d'Ichana, felon Pline, L. 111, c. 8, ICHNÆ, ville de Gréce, dans la Macédoine. dans la Bortiée, ou plutôt la Bortiérde. Pline L. Ir, c. 10, la met fur la côte de la mer, près de l'Axius. En effet, elle devoit être dans la partie étroite qui borde la mer, près d'un canal. Sulon Etienne de Byfance, Eratofihènes la nomme Achnes.

ICHNÆ, bourgade de la Theffalie, dans la Phthiotide, felon Etienne de Byfance.

ICHNÆ, ville de l'Afie, dans la Mésopotamie, fur le bord du fleuve Billichs, au nord-ouest de Nicephorium, vers le 36° deg. 10 min. de lat. Cette ville étoit dans le parti des Romaine,

lorsque Crassus fut défait par les Parthes, ICHTHYOPHAGI, peuples qui habitoient le long de la côte, au midi de la Gédrofie, aux environs de la Carmanie, felon le récit de la navigation de Néarque.

Les anciens ont ainfi nommé des nations qui habitoient au bord de la mer, & vivoient principalement de la pêche. Prolemée en place vers la Chine ; Agatarchide, vers la Carmanie & la Gédroße; Paufanias, fur la mer Ronge; & Pline en peuple plusieurs iles à l'orient de l'Arabie heu-

M. Larcher pense que M. d'Anville a en tort de placer les Ichthyophages dont parle Paufanias. à la haureur de Tentyra, & de les étendre meins que la hauteur de Latopolis.

Ce nom vient des mots grecs ix36, poiffon;

δε φαγω, je mange; de-là les mangeurs de poissons.

ICHTHYS, promontoire du Péloponnèle, felon Ptolemée, L. 111, c. 16.

ICIDMAGUS, lieu de la Gaule, indiqué dans la table théodofieane entre Reveffio & Aqua Sigifie: c'eft actuellement Iffinhaux, dans le Vellay. ICIUM PROMONTORIUM, promontoire de la Gaule belgique, felon Prolemée. Voyez

ICCIUS PORTUS.

ICONII, peuple de la Gaule narbonnoife, dans
le voifinage des Cavares, felon Strabon, L. sv.

le voisinage des Cavares, telon Strabon, L. 1v, p. 185.
M. d'Anville pense que les Iconii ont habité sur le côté des Voconiii, en tirant vers Vapineum.

(Gap.)
ICONIUM, ville de la Cappadoce, dans le département de la Lycaonie, felon Protembe, L. r., e. 6. Strabon, L. xti, p. 168, contemporain d'Augulte & de Tibère, en parle comme d'une ville chiète. Cependant Piine en parle comme d'une ville chèther ielle fut epitétopale de

bonne heure.

Au temps de Xênophon, elle appartenoit à la Phrygie. (Cyrop, L. 1). Cette ville subsiste encore fous le nom de Konieh, vulgairement Cogni.

ICOSIUM (Alger), ville d'Afrique, dans la

Mauritante cétarienne, dans fa partle orientale. Ptolemée en fait mention, & l'ittiéraire la place à quarante-fept milles à l'est de Tipasa. On y voit sort peu d'antiquités.

Pline rapporte que Vespalien lui donna le titre de ville latine.

ICTEOCRATES. Quelle que foit l'origine de ce non, il paroit confiant que c'eft celui que portierut d'abord les habitans de la Laconie. Nonfeulment Hicychius le du, más M. Tabbé de Fourmont a trouvé à Amyelbe une inferipion consideration de la companie de la consideration por la companie de la companie de la consideration con la companie de la companie de la companie Littrature, T. xr. p. agy, C. T. xxurt, p. ago, ICTIMULUM, lieu de l'Italie, dans la Gaule

ICTIMULUM, lieu de l'Italie, dans la Gaule cifalpine, près de la fource de la Seffues, ICTODURUM, lieu de la Gaule, dont parle la table de Peutinger, entre Vapineum & Casuriges.

ICULISNA (Angoulème), lieu de la Gaule, mais écarté des grands paffages. Ce lieu n'est devenu célèbre que dans le moyen âge. ICUS, île de l'Archipel, & l'une des Cyelades,

apprès de l'Eubès, (elon Étienne; vis-à-vis de la Magnéfie, felon Strabon, L. 1x. p. 436. Tite-Live, L. xxxx, p. 145, & Appien en font aufi mention. Phanodème la nomme Icius, felon Étienne de Byfance.

## I D

1DA (le mons). Il y avoit plusieurs montagnes désignées par ce nom dans l'antiquité. Celle dont parle Homère, & lur laquelle on prénendoit que Pâria avoit jugé du prix de la basuale entre Junon, Minerve & Venus, fet trouvoir dans la Dardanie, à quelque difiance vers le fud-eft de la ville de Troyes. Ceft dans cette montage que fet rouvent les fources des petits fleuves connus alors fous les noms de Simot, de Xante, 6s. Céroit anfit fur cette montagne qu'etoit la colline Corylax.

Mais cette montagne, la plus puissante de toutes celles qui font vers les côtes du détroit de l'Hellefpont, n'est pas une seule montagne, mais un amas, ou, fi l'on veut, une chaine de montagnes dont la principale partie est à l'est & près du lieu où étoit la ville de Troyes. De-là elle s'étend au nord-oueft, à l'ouest & au sud-ouest, infqu'à la mer ; de forte qu'elle avoit jusqu'à quatre parties qui aboutissoient à quatre promontoires, vers Cyzique, vers Antandros & vers le golfe d'Adramyttium, & vers le promontoire de Lettum : elle auroit eu par consequent plusieurs sommets. De-là vient qu'Homète dir auffi : les monts Idéens. Ses fommets étoient le Gargara, le Phalacra, &c. Il y avoit au mont Ida un antre qui fembloit fait exprès pour des divinités, & où l'on dit que Pàris jugea le différend des trois déesses qui se disputoient le prix de la beauté.

Cere montagne, dit M. Larcher, dans toute fon étendue, elt un grand réfervoir d'eau, d'ois fortent pluséeurs fleuves, J. Elpopus & G. Granizes, le de Seamander, ou Xunthus, qui se déchargent dans Hellespons; le Santoire & le clies, qui tombent dans le golie d'Adramytatum; ce qui fait qu'Horace l'appelle Aspos Id.s.

Ids est un nom appellatif qui vient d'alb, i e vois : on donnoit en oma toutes les hautes montagnes, parce que du haut de ces montagnes on voyoit très-loits. Ce mot devint, par l'utage, le nom propte, non-feulement de cet l'ds de la Troade, mais de l'Ids de Crète & de quelques autres.

IDA, montagne au milieu de l'île de Crète. Les Infulaires s'attribucient l'honneur d'avoir étes premiers à connoitre une montagne, & d'avoir fourni la colonie qui alla en A6e peupler la montagne de même nom. C'est ec qui fair dire à Virgile:

> Cresa Jovis magni medio jacet infula Ponto Mons Idaus ubi, & gentis cunabula nostra.

Les mythologues prétendoient que Jupiter y avoit pris naifance, & qu'il y avoit été nourri par la chèvre Amalthée. On difoit qu'il y avoit été èlevé par des nymphes.

IDACUS, lleu de la Cherfonnéfe de Thrace; fin l'Hellefpont, felon Thucydide, vers la fin du livre 8, qui dit que les Athèniens voulant donner un combat naval, s'étendirent le long

I D I de la Chersonnele, depuis Idacus jufqu'aux Ar-

IDÆUS SINUS, le golfe d'Ida; c'est le même

que celui d'Adramytte. IDALDA & IDALIUM, ( Dalin ) ville de l'intérieur de l'île de Cypre, an nord de Citium, à l'ouest de Trimithus, & au nord - est du promontoire Dadès. Elle avoit été confacrée à Vénus. Pline en parle comme d'une ville qui ne subsistoit plus de son temps.

Strabon en parle, & dit qu'il y avoit un bois confacré à Vénus. C'est de ce qu'elle étoit partienlièrement confacrée à cette deesse que Bochart en fait venir le nom des mots orientaux, Jad

& Ela , lieu de la déeffe. TDALIS TELLUS, Lucain , Pharfal, L. 111 , ap elle ainfi la Troade. Quelques critiques ont cru qu'il falloit lire Molis, fondes fur ce qu'il eft question du Cacus, & que ce fleuve étoit dans l'Éolie & non pas aux environs du mont Ida, ( Voyet la Pharfale, L. 111.) IDARA, ville de la Célésyrie, selon Prolemée,

L. v , c. 15 : fes interpretes lifent Gadara. IDARA, ville de l'Arabie heureuse, selon le

même. D'autres exemplaires portent frala-IDASSENSIS, fiège épifcopal d'Afrique, dans

la Byzacène, felon la notice d'Afrique & la conférence de Carthage.

IDEA, petite ville d'Asie, sur le mont Sipyle. Elle sut abymée par un tremblement de terre; & en fa place il se forma un lac, que l'on nomma Saloi, felon Paufanias, L. VII. Scrabon nomme

cette ville Idaa. IDENSIS: il y avoit en Afrique deux villes épiscopales de ce nom, selon la notice épisco-

pale d'Afrique.

IDEONITERRA, contrée du peuple Taurini, qui faifoir parsie de la Ligurie. Elle étoit voiline du pays nomme Cottil Terra, & par confequent des Alpes Cortiennes, Strabon , L. IV , p. 294. IDESSA, ville aux confins de l'Ibérie & de

la Colchide. C'est la même que la villede Phryxus. IDETES, peuple de l'Ibèrie, selon Etienne de Byzanec.

IDEX, fleuve de l'Italie, dans la Gaule Cifadane, entre le Rhenus à l'ouest, & le Silarus IDICARA, ville de la Babylonie, felon Pto-

lemée, L. V, c. 20. Elle étoit auprès de l'Euphrate,

IDICRA, ville d'Afrique, dans la Numidie, entre Mileum & Cuiculi, a vingt-cinq mille pas de l'une & de l'autre, felon Antonin , dans fon itinéraire. IDICRA, ou ADICARA, ville de l'Arabie dé-

ferte, felon Ptolemee , L. v , c. 19. IDII, ville d'Atrique, selon l'auteur de la vie

de fainr Fulgence, ente par Ortélius, thefaur, IDISTAVISUS, campagne de la Germanie,

Giographie ancienne, Tome II.

entre le Weser & les collines, selon Tacite, annal,

IDITHYA, ville d'Egypte, où, felon Plutarque (in Ifide), on bruloit autrefois des hommes tout vifs

IDOMENÆ, ville de la Macédoine, felon Thucydide & Esienne de Byfance. Prolemée place cette ville dans l'Emathie , contrée de la Macédoine. La notice de Hièroclès en fait une ville épiscopale.

IDOMENENSES, habitans d'Idomena, ville de Grèce, dans la Macédoine, felon Pline, L. Ir.

IDRÆ, peuple de la Sarmatic en Europe, felon rolemée, L. III, c. f. Il les tait voilins des Ibions ou Ubions.

IDRIAS, canton de la Phrygie, fur les confins de la Carie, à l'est des Leuce Stele, ou colonnes blanches, d'Anauna & de Celana: ce pays étoit traverfe par le Marfyas.

C'est Hérodote qui nous donne cette géographie, L. F. c. 118. Selon lui, à l'arrivée de Daurises. gendre de Darius, & commandant des Perses, les Cariens s'affemblerent au lieu nomme Leuca Sula, fur les bords du Marfyas, qui se jette dans le Méandre après avoir traverté le territoire d'Idrias. Ce lieu ne se trouve pas sur la carte de M. d'Anville,

IDRIAS, ville de l'Asie mineure, dans la Carie. Etienne, qui la nomme aussi Adrias, dit qu'anciennement elle étoit appelbe Chryfaoris. Dans un autre paffage, il affure qu'Hécatélie en Carie étoit auff nommee Idries. IDUBEDA, montagne de l'Hispanie citérieure.

au sud de Bibilis. Le Tagus, le Sucro & le Turia y avoient leurs fources.

IDUBEDA, rivière d'Espagne, dans l'Edétanie, felon quelques éditions de Pline, L. 111, c. 2. IDUMÆI, ou les IDUMÉENS, habitans de ITdumée, province de l'Arabie. Ils s'érablirent d'abord dans les montagnes de Séir, à l'orient & au midi de la mer Morre; ils se répandirent en-

suite entre cette mer & la Médiserranée Ces peuples furent d'abord gouvernés par des ehels ou princes, & enfuite par des rois. Ils furent assujettis par David; mais à la fin du règne de Salomon, Adad, Iduméen, qui avoit été porté en Egypte étant enfant, revint & se fit reconnoitre roi.

Plusieurs rois de Juda eurent des avantages ; & leur prirent quelques villes ; mais ces conquêres ne furent pas affez confidérables pour les affujettir.

Les Iduméens furent subjugués par Holopherne, Lors du fiège de Jérufalem par Nabuchodonosor. les Idaméens se joignirent à lui & l'animèrent à ruiner cette ville julqu'aux fon lemens, Nabuchodonofor abattit auffi leur puiffance, sclon Joseph, anciq. L. 11, c. 11.

Jean Hyrcan les dompea & les obligea à se

Hécatée.

fountettre à toutes les observances de la loi des Julie, lls redièrent affijeits aux rois de Judée, julie, lls redièrent affijeits aux rois de Judée, juliqu'à la ruine de Jérufalem par les Romains. Joéph, de Md. Jud. L. Pr. c. 6, dit qu'ils vinrent au secours de cette ville; mais its n'y demeurierent pas jusqu'à la fin i lis en fortirent & s'en recournérent dans l'Idumée, chargés de butin. IDUMANTA, rivière de l'île d'Albion. Prole-

mée la met dans se partie orientale.

IDUM.EA. pays d'Asse, aux consins de la Paletline & de l'Arabie. Elle tire son nom d'Edom on d'Esse, qui veabit sa demerc. Au temps de Moyfe & des rois de Juda, T'Idumée étoit un petit pays fitué au fixed de la mer Morre. Dans la s'ute, elle d'étendit davantage au mid du royaume de Juda. On l'a quelquéciós divide en orientale & en occideurale. La capitale de l'Idumée orientale étoit Bofra, & la capitale de l'Idumée orientale étoit Bofra, & la capitale de l'Idumée orientale etoit l'au l'accidentale etoit de l'accidentale etoit l'accidentale et

Petra.

IDUNUM, ville de la Norique, felon Pro-

lemée.

IDURENSIS, fiège épifcopal d'Afrique, felon
Ortélius, qui cite la conférence de Caribage.

IDYMA ou IDYMUS, ville de l'Afric mineure,
dans la Carie, felon Etienne de Byfance. Elle eft

nommée Idimus par Ptolemée. IDYMUS, rivière de l'Afie mineure, dans la

Carie, selon Etienne de Byzance. IDYRUS, ville & rivière de l'Asse, dans la Pamphylie, selon Etienne de Byzance, qui suit

#### ΙE

IE-ABARIM ou Jé-ABARIM, lieu des frontières de l'Idumée, vers l'orient du pays de Moab. C'est le lieu de la trente-huitième station des listelites. Moyse dit que ce lieu est à l'orient de Moab.

JEBBA, ville de la Phonicie, felon Pline, L. v. c. 19, le feul qui en sit parle. JEBBETHON ou GABATH, ville de la Palef-

ine, dans le partage de la tribu de Dan, selon le livre de Josue, c. 19; elle sut donnée aux Lévites de cette tribu.

Les Philitins poffedoient cette ville, dans le temps que Nadab étoir roi d'Ilrael. Ce prince faifoi le fêge de cette ville lorfqu'il fut s'afafiné. JEBELLÉA ou JEBILLEA, ville maritime de la Palefine, la même que l'Ectiture appelle Gabala, (La Marinière.)

JEBLAAN, ville de la Judée, qui étoit fituée dans la demi tribu de Manaffé, en-deçà du Jourdain, felon le livre de Josué.

JEBNAEL ou JEBNEEL, ville de la Palestine, fur les frontières de la tribu de Nephtali. Joséé, c. 16, y. 33. On la nommoir aussi Jahneel. Eusébe, Onomisse, la nomme Jamaem, Elle étoit dans la tribu de Nephtali.

JEBNEL, ville de la Palestine, dans la tribu de

Juda, sur les confins, vers la mer. Josué, c. 15, v. 11. On peut croire, dit saint Jérôme, de Locis, que ces confins ont appartenu ensuite à la tribu de Dan, quoiqu'elle ne les ait jamais possédés, parce que les Philistins étoient les plus forts.

JEBOC on JABOC, torrent de la Palestine; qui couloit à l'extrémité septentrionale de la tribu de Gad, & qui séparoit les enfans de Gad de ceux

de Manasse.

JEBUS, ancien nom de la ville de Jérusalem, avant que les Israélites l'eussent conquise. Elle étoit ains appelée, à cause de son sondateur Jébus ou Jébusée, fils de Chanaan, & père des Jébusées, Josué, c. 18, v. 28.

JEBUSÆI ou les Jébuséens, peuples qui habitoient dans la terre promise, long-temps avant que les lifacilies ne vinifient sy établit. Ils occupoient le pays où surent depuis les Philistins, lestribus de Dan & de Siméon. Quelques- unes de leurs colonies habiséent à Jérusalem.

JECBAA, lieu de la Palcftine. Il en est parlé an livre des Juges, c. 8. La Vulgare dit Jeghaa, & quelques nouvelles versions Jybiha.

JECMAAM, ville de la Paleffine, dans la tribu d'Ephraim. Elle fut enfuite cédée aux Lévites de la tamille de Caath. Paral, c. 6, v. 68,

JECMAAM, autre ville de la Palessine, dans la tribu de Juda. Reg. c. 4, v. 12. JECMAAN, lieu de la Judée, dans la tribu

de Gad. Cétoit une des bornes du gouvernement de Bana, fous Salomon, felon le troifième livre des rois.

JECNAM-ZIPH, ville de la Judée, dans la

tribu de Juda, selon le livre de Josué. JECONAM ou JECNAM, ville royale de la Judée, dans la tribu de Zabulon. Josué la donna aux Lévites de cette tribu, qui étoient de la

famille de Mérari.

JECTÉHEL, rocher que prit Amafias, roi de Juda, fur les Idaméens, & da hant duquel il précipina deux mille Idaméens qu'il avoit pris dans le combat. Eufébe croit que ce rocher n'est autre chose que la ville de Petra, capitale de l'Arabie pétrée.

JECTHEL, ville de la Judée, dans la tribu de Juda, sclon le livre de Josué, c. 15.

JEDALA, ville de la Judée, dans la tribu de Zabulon, felon le livre de Josué.

Zabulon, felon le livre de Josué.

JEGAS, lieu voisin de Syracuse, dans la Sicile.

Thucydide, L. vII, en parle à l'occasion de Gilippe
qui s'en rendit maitre.

JEHIBUM, licu du département du commandant de la Palefline. La feconde cohorte de Gratien y avoit les quartiers d'hiver, felon la notice de l'Empire, fed. 21.

JELFA, ELEA ou IHELFA, ville maritime, vers l'île de Cythère, felon quelques manuferits de Darès le Phrygien. Ortelius observe que les imprimes portent Helena. (La Marianire.)

IER JELLEIA, ville de l'Iralie, qui est placée par Strabon, entre Genes & Plaifance, fur la route de Torsone.

JEMNAA, lieu de la côte de Paleftine, felon Josué, dans l'édition grecque, c. 2, v. 16. IENE, golfe de la Grande-Bretagne, felon Or-

télins. On croit que c'est aujourd'hui le golse de

Krav. JENYSUS, ville frontière de l'Arabie & de la Syrie, aux confins de l'Egypte, felon Hérodote, L. III, c. s. Il die que l'espace qui est entre la

ville de Jenyfus, le mont Cafius & le lae Sirbon, a une étendue de trois journées de chemin. JEPHLETI ou JAPHLET, comme lit Ortélius, ou plutôt Jepheu, comme on lit dans la Vulgate, ancienne ville de la Palestine, aux confins des

tribus de Benjamin & d'Ephraim. Josué, c. 13 , V. 3. JEPHTA, ville de la Palestine, dans la tribu de Juda, felon le livre de Josué, c. 101

JEPHTAEL, ville de la Palestine, dans la tribu de Zabulon, Josué, c. 19, v. 14.

JERABRICA, lieu de l'Hispanie, selon Antonin, entre Olispo & Scalabis, à trente mille pas de la première, & à trente-deux mille pas de la feconde, fur la route de Lisbonne à Mérida. JERAFITANUS, siège épiscopal de l'Afrique, dans la Mauritanie Sitifenfe, felon la notice d'A-

frique. JERALA, ville de la Palestine, dans la tribu

de Zabulon. Josué, c. 19, v. 15. JERAMEEL, canton de la Palestine, dans le parrage de la tribu de Juda, vers le midi de cette

tribu. Il fut possédé par les descendans de Jéra-méel, sils d'Hedron. Reg. c. 27, v. 10, & c. 30, JERIA , contrée de l'Inde : faint Jerôme , quall. in genef. en parle , & dit qu'elle étoit pres du

fleuve Cophène. JERIA, lieu de Thrace, bors la ville de Conftantinople, felon l'histoire mélée, L. XVIII, qui

le nomme Hieria, L. XXI. JERICO, ville royale de la Judée, dans la

tribu de Benjamin, felon le livre de Josué, r. 18, v. 20. Elle étoit auffi appelée la vi le des palmiers, à cause de la grande quantité qu'on en cultivoit dans les environs

C'est la première ville que Josué prit dans le pays de Canaan; il en fit paffer les habitans au fil de l'épèc, jusqu'aux semmes & aux enfans. Il n'epargna que Rahab & sa famille , parce qu'elle avoit retire chez elle les espions qu'il avoit envoyé pour reconnoire la ville. Il y fit mettre le feu & brula tout , à la réserve de l'or & de l'argent, & des vafes d'airain,

On voit au troisième livre des Rois, qu'elle fut rebâtie 537 ans après, por Hiel, habitant de Beihel , pendant le regne d'Achab, roi d'Ifrael,

Hérode-le-grand bâtit dans cette ville un fu-

perbe palais, dans lequel il mourut, felon Joseph, XVII , c. 10.

Entre la ville de Jérico & le Jourdain, étoit la plaine de même nom : elle s'étendoit l'espace de quarre lieues jusqu'an fleuve? E'le étoit jointe, du côté du midi, aux plaines du défert. C'est dans cette plaine que David étoit refugié, lorsque Chusai lui fit dire de passer le Jourdain

L'armée des Chaldéens, qui affiégeoit Jérufa-lem, prit Sédécias, roi de Juda, dans la plaine de Jérico.

Hérode bătit dans la plaine de Jérieo un château, en l'honneur de sa mère, selon Joseph, antiq. L. XVI, c. 9.

JERICON , ou JERCON , ou JARKON , ville de la Palestine , dans la tribu de Dan. Josué , c.

19 , v. 46. JERIMOTH, ville royale de la Judée, dans la tribu de Juda, selon le livre de Josué.

Cette ville est la même que Jerimnth, que les Juis habitèrent au retour de la captivité. Le roi de cette ville fut un des cinq qui vin-

rent attaquer les Gabaonites, & qui furent vaincus par Joine. JERNA, rivière de l'Hispanie, près du pro-

nontoire Celrique, felon quelques éditions de L. 111 , c. 1. JERNUS, nom d'une ville qui étoit située dans

la partie occidentale de l'Hibernie. JERON, ville de la Judée, dans la tribu de Nephrali, felon le livre de Josué.

JERUEL (torrent de), torrent de la Palestine, dans la tribu de Juda, felon le livre de Josué. Il fe rend dans la mer Morte, & donne fon nom

à une vallée. JERUSALEM, ville royale de la Judée, dans la tribu de Benjamin, selon le livre de Josué, c. 18,

Cette ville étolt devenue grande, belle, riche, & la plus considérable de la Judée, selon Joseph, qui dit que Melchisedeeh en fut le sondateur. Elle fut auffi appelée Jébus du nom des Jébu-

feens, qui n'en furent entièrement chaffes que par David, qui leur enleva la citadelle où ils s'étoient retranchés. Jossé la donna aux deux tribus de Juda & de Benjamin , dont elle devint la frontière.

L'enceinte de cette ville contenoit plufieurs collines. & elle étoit environnée d'un triple mur. L'écriture parle des treize portes qu'elle avoit. Le alais, bâri par David, étoit fur la montagne de Sion , que ce prince avoit prife aux Jebufcens. Ce palais royal fur brûle par Nabuchodonofor, roi de Babylone, Salomon & tous les rois de Juda, fes fuccesseurs, y avoient fait leur demeure, jusqu'à la chûte du royatime.

Les rois étoient inhamés dans un magnifique sepulcre qu'ils y avoient fait construire.

Salomon batit un temple magnifique fur la mon-tagne de Moria, qui étoit renfermée dans l'en-

ceime de Jarudalem. Il e fix confernire fur le model de ut albertacel que Moyle avoir fiit d'enfer dans le défert. Ourrel e tribut de tout Ifraèl, pour la confruction de ce temple. Salomos en tira de rout Israèl, pour le cribut viainen David, fon de tout les peuples qu'avoir viainen David, fon de tout les peuples qu'avoir viainen David, fon qui fervoient aux facrifices, doient d'or ou de monte. Ce fuperhe éditic fun pille & bridlé par Nabucholomofor, après avoir inhétité quare cem sanc Les Julis, au repour de leur caproité, en dans Les Julis, au repour de leur caproité, en de manuel de la la la réponsable de l

J. C. & qui fut détruit par les Romains. La montagne des Oliviers étoit auprès de Jérusalem, & n'en étoit séparée que par le torrent de Cédron.

Le premier siège qu'éprouva la ville de Jérufalem, sut par Sésac, roi d'Egypte, au temps de Roboam. Sésac enleva les trésors de la ville & du temple.

Le fecond fiège fut fait par Hazaël, roi de Syrie. Il fit mourir plufieurs grands du royaume, & Joas ne s'en délivra qu'en lui donnant fes tréfors & écux du temple.

Le troisième siège de cette ville sut par Joas, roi d'Israël. Il prit aussi l'or de la maison du Seigneur & les trésors du roi.

Razin, roi de Syrie, & Phacée, fils de Romélie, roi d'Ifraël, firent le quatrième fiége; mais Jérufalem fut fecourse par Téglath-phalafar, roi d'Affyrie. On lui avoit donné les tréfors de la maifon du Seigneur & ceux du roi, pour l'engager à fecourir la ville. Il emmena les Syriens en capitivité & tua leur roi.

Nabuchedonotor fit he cinquième fiège; il emmens capiti fe roi, & une partie des nobles du royaume, Il empona aufi une partie des vales facrés du remple. Cettev ille s'étant révoltee, Nabuchedonofor en fit une feconde fois le fiège, & ne laitif dans le ville que les plus parvers d'entre le peuple, Il y établit un roi, qui ayant voulu feconer le joug, expola cute ville aut mristere feconer le joug, expola cute ville aut mristere carriage, & il remneux Babylone ceux que fon bet avoit éxargies.

Anticchus, Girronnus Epiphanes, siftégas cere ville pour la histinen étois. Quitaving mille hommes y furent nuls ou faits rélaves, & il nelleus nous les orientes précieur & le reféré ou temple. Pemples, qui avois foumis il syprie suix Rominia, proprie suix Rominia, proprie suix Rominia, proprie de la public de la public primarie de cer Emples (Henole syam obtemu des Romains le titre de roi de la Judée vibunit de cer Emples (vettile aprés lequet elle fullei la citation le citation (est de cere ville, aprés lequet elle fullei la citation (est de cere ville, aprés lequet elle fullei la citation (est de cere ville, aprés lequet elle fullei la citation (est de cere ville, aprés lequet elle fullei la citation (est de cere ville après lequet elle fullei la citation (est de cere ville après lequet elle fullei la citation (est de cere ville après lequet elle fullei la citation (est de cere ville après lequet elle fullei la citation (est de cere ville après lequet elle fullei la citation (est de cere ville après lequet elle fullei la citation (est de cere ville après lequet elle après la citation (est de la fullei la fullei la citation (est de la fullei la fullei la citation (est de la fullei la f

de l'ère chrésienne. ( Voyet l'article Hierosolt-MA, qui est plus désaillé. )

JESANA, ville de la Palestine, dans la tribu d'Ephraim. Paral. c. 13, v. 19.

JESIMON, ville de la Palestine. IESONA, lieu de l'Hispanie, au pied des Py-

renées, fur les terres de Gretani.

JESPUS, ou JEPUS, ville de l'Hispanie, dans

JESPOS, ou JEPOS, ville de l'Hilpanie, dans la Tarragonnoife, felon Prolemée, qui la place au pays de Jaccetani. JESRAEL, JEZRAEL, JIZRAHEL, JEZRA-

JESRAEL, JEZRAEL, JIZAHEL, JEZRAEL, JEZRAEL, JEZRAEL, SERAEL, SESRAEL, SERAEL, SERAEL,

Joseph appelle la ville de Jestragel, Agare, ou Agares; & du temps de Guillaume de Tyr, elle etoit appelée le petit Gerin. Joséph, e. 19, v. 18, JESRON. Ortélius mer ce lieu dans la Palestine,

& cite Joine, c. 13. Les Septante lifent Aferon, JESSALENI, ou JESSALENSES, peuple d'Afrique, dans la Mauritanie, felon Ammieu Marcellin. JESUE, ville de la Paleftine, dans la tribu

de Juda. Efdr. L. 1, c. 11, v. 26.

JETÆ, ville de la Sicile, selon Etienne de Byzance.

IETÆI, ou IETENSES, peuple de la ville de μα, en Sicile, felon Pline & Etienne de Byzance. Ce dernier dit leit.

JETEBA, ville de la Palestine, dans la tribu de Juda. C'étoit la patrie de Messalemeth, mère d'Ammon. Reg. c. 21, v. 19.

JETEBATHA, lieu du défert où les Ifraélites campèrent pour leur trentième flation. Ce lieu devoit être au midi de Gadgad; en

allant vers Assongaber.

JETHEBATHA, campement des Israélites dans le désert, entre Gadgad & Hebrona, num.

6. 33, v. 34.

ETHELA, ville de la Palestine, dans la triba
de Dan, selon le livre de Josué, c. 19, v. 40.

JETHER, ville de la Palestine, qui éroit sinuel
dans les monragnes de la triba de Juda, selon le
livre de Josúé. Elle sut donnée aux Lévites de
cette tribu.

C'est une des villes à laquelle David fit part du butio qu'il avoit fait sur les Amalécires.

JETHER, ville de la Palestine, dans la tribu de Dan, selon Jossé. Elle sur cédée aux Lévites qui étoient de la famille de Caash.

Scion Enfébe, la ville de Jether ou Jethira, étoir fituée dans le canton nommé Daroma, vers la ville de Malatha, à vinge milles d'Eleutheropolits.

JETHELA, ville de la Paleftino, dans la tribu de Dan. Josué, c. 19, v. 41.

JETHERUS, rivière de la Mœsie. Pline dit qu'elle a sa source dans le mont Hamus.

JETHIRA. ( Voyet lether.)

JETSON, ville de la Palestine, dans la tribu
de Ruben. Elle sus cédée aux Lévites de cette tribu, qui étoient de la famille de Mérari. Josué,

6. 21 , v. 36. JETTAN, lieu de la Palestine, dans le canton Daroma, à dix-huit milles d'Eleutheropolis, selon

JEZARÆ FONS, fontaine de la Palestine, au-

près de laquelle Joseph rapporte que les chiens léchoient le cadavre d'Achab. JEZER, JAZER, ou JASER, ville de la Palestine, dans la tribu de Gad. Elle sut cèdée aux Lévites qui étoient de la samille de Mèrari.

JEZRAEL, ville de la Palestine, dans la tribu de Juda, felon le livre de Josué, c. 15.

JEZRAEL, ville de la Judée, dans la Tribu d'Iffachar, felon le livre de Josué.

Cétoit une ville confidérable, qui donna son nom à une vallée qui étoit auprès, dans laquelle se rassemblèrent les Madianites, les Amalècires & les aurres peuples pour opprimer les Ifraélises. C'est aussi dans cette vallée, & près d'une sontaine de même nom, que Saul vint avec ses troupes au sortir de Gelboe. Enfin, c'est en ce lieu que Joram, fils d'Achab, revint pour se faire traiter de sa bleffure. & où il sut tué par Jehu.

### ΙG

IGÆDITA, (Idanha Velha) ville de l'Hispanie, dans la Lufitania Elle étoit auffi appelée Icedita.

On a une inscription qui pronve qu'il fut pose, au temps d'Auguste, des bornes entre le territoire de cette ville & celui de Lancia, IGILGI, fiège épifcopal d'Afrique, dans la Manritanie fuitentis, felon la notice d'Afrique,

IGILGILI (Jijel), ville de la partie orientale de la Mauritanie céfarienne. Elle étoit fituée un peu au-delà du promontoire qui forme la baie de Salda, à l'eft. Prolemée & l'stinéraire d'Antonin en font mention. Elle a été épiscopale, & est nommée dans la conférence de Carthage.

IGILIONES, peuple de la Sarmatie européenne,

selon Ptolemėc. IGILLIUM (Giglio), île de l'Italie, dans le voisnage de celle de Dianium, vers l'Errurie. IGLETÆ, nom d'un peuple particulier de l'Hif-

panie. Selon Strabon, il ne cultivoit qu'un canton

IGMANUS, or SIGMANUS. Selon les divers exemplaires de Prolemée, rivière de la Gaule aquisarrique.

ILD IGNE, ville voifine de Priapus, felon Etienne de Byfance.

N. B. La Martinière a fait un article ridicule. à propos de ce nom, par sa colère contre Hermolaus. Combien de fois ne s'est - il pas trompé lui-même? quoiqu'affurément on doive lui rendre ustice; car il y a beaucoup d'articles exacts dans ta géographie. Or, Igne étoit près de Priapus : il étoit sur les hords de l'Hellespont.

IGUVINI. Pline & Jules Cefar nomment ainst les habitans d'Iguvium , ville d'Italie , dans l'Ombrie. IGUVIUM (Gabio), ville d'Italie, dans l'Ombrie, vers le fud ouest, entre les montagnes. Cetta ville sut municipale. Il y avoit, à quelque distance, un temple de Jupiter Apenninus.

Près des ruines de ce temple on trouva, en 1444 ou 1446, sept tables de bronze, chargées d'inscriptions. Deux étoient écrites en caractères latins, les cinq autres en anciens caraftères italiques, qui furent communs à presque tous les peuples de l'Italie. La plupart des favans les croyoient en langue étrufque; mais le favant Pafferi a reconnu qu'elles font en langue fabine ombrienne, & que ces inscriptions ont rapport au culte de Jupiter & à celui de Mars.

ЛМ-ESEM, ASOM, он Esem, ville de la Judée, dans la tribu de Juda, felon le livre de Josué. Elle fut ôtée de cette tribu pour être comprife dans celle de Siméon.

## ΙL

ILA, lien de la Perfe, fur le golfe Perfique, felon Arrien. Il le place vis-à-vis l'ile Caycandrus, & dit qu'il y a un port.

ILA, rivière de l'île d'Albion, selon Ptolemère. Il en place l'embouchure entre Ripa-Alta & le promontoire Veruvium.

ILAN, lieu de la Perfide, fur le golfe Perfique. à quatre cens stades de Catæa, selon le journal de navigation de Néarque.

ILARCURIS, ville de l'Hifpanie, dans la Tarragonnoile, au pays des Carperaniens, felor Ptolemée.

ILARIS, ville de l'Afie mineure, dans la Lycie felon Etienne de Byfance. ILAS, fleuve de l'Afie, felon Ifidore, Ortélius,

foupconne qu'il faut lire Hylus. ILATTIA, ville de l'ile de Crète, felon le treizième livre de Polybe, cité par Etienne de

ILDUM, ville de l'Hifpanie, chez les llercarniens, à quelque distance de la mer, au nord-est de Segobriga.

Dans l'ainéraire d'Amonin , Ildum est marquée fur la toute de Dertofa à Saguntum.

ILEGIUM, ville de la Macédoine, dans la Pélafgioride, felon Prolemée.

Istgionde, felon Ptolemée.

ILEI, ou Ltée, bourg fitub entre des montagnes, vers l'extrémité de la prefqu'ile du fudell de l'Argolide, au nord d'Hermioné.

Au temps de Paufanias on y voyoit deux de

Au temps de Paufanias on y voyoit deux de ces petits bàtimens facrès que les Grecs appeloiem Hiron, & que, à caufe de leur peu d'étendue, je nommerai, comme M. l'abbé Gédoyn, du nom de Chaulle, l'una étit confectale à Christ. Pause

de Chapelle; l'une étoit confacrée à Cèrès, l'autre à Profetpine.

Du côté de la mer, & dans l'endroit où fe

Du côté de la mer, & dans l'endroit où fe terminoit le territoire de la ville d'Hermioné, on voyoit un temple de Cérès surnommée Thermosia.

ILERCAONES, peuple de l'Hispanie, dans la Tatragonoise, vers l'embouchure de l'Ebras, felon Ptolemée. Cet auteur place chez cc peuple le promontoire Tenévium & le port Tenévius.

ILERDA (Leisk), ville de l'Hispanie eiscieue, fur le Siagia. Lucia, 13 commencement de fon quartième cham, dit que ceute ville etois de Siorie. On volte par des médalite, qu'elle cut de Siorie. On volte, que c'ell réade, que Tiescomp de probabilité, que c'ell flucie, que Tiescomp de probabilité, que c'ell flucie, que Tiescomp de probabilité, que c'ell flucie, que Tiesdont Scipion s'empare en la faifant courribaer, pour avoir manque à la fai qu'elle avoir jurée aux Romains. Ce non Adhampte proje être celui La fluasion de ceter ville ui piel des Pyrieñes.

Perpotoir fans ceffe aux horreurs de la guerre, depuis que les Romains avoient commencé à pénetrer en Hifpanie. Depuis, même fous Gallien, elle fut prefqu'entièrement détruite par les Barbares, qui, fortis de la Germanie, ravageoient les parties occidentales de l'empire. Le P. Florer rapporte des médailles de cette

ville, représentant une tète d'Auguste d'un côté, & un lonp ou une louve de l'autre.

ILERDA, rivière de l'Hifpanie, felon Vibins Sequefter.

ÎLERGETES, les llergères, peuple de l'Hifpanie citérieure, à l'orient des Vafcons. On n'a point de d'Astis pariculières fur les llergères 3 on fait feulement qu'ils étoient courageux, & qu'ils eurem bien à fouffiri lors des guerres civiles. L'eurs villes principales étoient llardy, Bergufa

& Ofca.

ILESIUM, le grec porte Eiskeus; ce qui fembleroit indiquer qu'il convient d'écire en françois Ilefaux. On ignore la position. Homére, dans l'enumération des vaisseux, l'indique en Béone. ILETHIA, ou ILETTA, ville de Gréce, dans la Thefisile, selon Pline & Prolemée. Ce dernier dit Ilais. Cétoit ane ville de la Pelagioride.

ILICI (Elche), ville de l'Hispanie citérieure, au sud-ouest. On a quelques médailles, sur lesquelles elle est traitée de Colonia Immunis Augusta;

& celles que l'on nommoit Immunes, étoient gouvernées par le droit le plus savorable aux colonies. Elle avoit donné son nom au golfe qui porte aujourd'hui le nom d'Alicante,

On a quelquefois écrit Illici; mais je me fais conformé aux médailles. Le P. Florez remarque que cette fyllabe il étoit commune à plutfeurs villes, & tenoit à la langue du pays, qui aous est inconnue. Des antiquaires espagnols ont prétendu que le chemin construi par Hercule, lorfqu'il cut vaincu Géryon, près de Gadès, passior par Illei, pour aller jusque Gaule.

ILIENSES, peuple de l'île de Sardaigne. Pline dit que c'étoit une des plus fameuses nations de cette lie; & Pomponius Méla, que c'étoit une des plus anciennes.

ILINGÆ, peuple de la Germanie, sclon Proleméc.

ILION, vîlie de la Macédoine, felon Tire-Live, Il en parle comme d'une petite place qui fut prife par les Romains, fous les ordres de La Ampuffius, lieuvenant du conful P. Sulpicius. Il ajoute que le nom de ce licu étoi beaucoup plus connu, à caufe d'une autre ville fituée en Afie, qu'à caufe de celle-ci.

LLON. Au temps dont parle Homère, il exifloit dans I Afie mineure, au fud du déroit appelé l'Hérie dans I Afie mineure, au fud du déroit appelé l'Hérie fojour, une ville puilfanse nommée fuccefilvement Teuris Journal, r'jois, lillium, & meme Pergossa, en donnant à la ville le nom de la citadelle. Cette ville, que la care de M. d'Availle indique fous le quarantième deg, de latinude, & le 44 de longitude, avoit au nord le Szimis; qui contoit de l'Al l'oute, avoit au nord le Szimis; qui contoit de l'Al l'a fout, & su fud-ouefil le Scamandre, qui vectoit du fod et l', ils l'é cumificient au nord-ouefil de cette du fod et l', ils l'é cumificient au nord-ouefil de cette du four de l', au fud-ouefil le Scamandre, qui vectoit du fod et l', ils l'é cumificient au nord-ouefil de cette du four de l', au fud-ouefil le s'eum mord-ouefil de cette du four de l', au fud-ouefil et et le de l', au fud-ouefil et eu de l', au fud-ouefil et eu de l', au fud-ouefil et eu fund four le de l', au fud-ouefil et eu fund de l', au fud-ouefil et eu fund four l', au fud-ouefil et eu fund four le de l', au fud-ouefil et eu fund four le de l', au fud-ouefil et eu fund four l', au fud-ouefil et eu fund four le de l', au fud-ouefil et eu fund four le de l', au fud-ouefil et eu fund four le de l', au fud-ouefil et eu fund four le d', au fud-ouefil et eu fund four le l', au fud-ouefil et eu fund four le l', au fud-ouefil et eu fund four le d', au fund four l', au fud-ouefil et eu fund four l', au fud-ouefil et eu fund four l' au fud-ouefil et eu fund four l', au fud-ouefil et eu fund four l', au fund four l', au fud-ouefil et eu fund four l', au fund four le d', au fund four l', au

ville; & à peu de distance à l'est étoit le mont Ida. Il parolt que cette ville eut pour fondateur Tencer, ou même Scamander, dont le régne remonie à l'an 1552 avant J. C. Dardanus lui fucceda, pnis Tros, dont elle recut le nom fons lequel elle cft le plus connne. Ce fut d'llus qu'elle prit enfuite celui d'Ilion. Priam , le dernier de fes rois, y fit bâtir une ciradelle fur une montagne qu'il nomma Pergame. Au temps de ce prince, Troyes fe trouvoit la capitale d'un royaume fort ésendu & très-floriffant. Je ne chercherai cependant pas à diffimuler que ses richesses me paroissent fort exagérées dans Homère, Quant à fon étendue, elle comprennit la Mysie & plusieurs îles. Il avoit des alliés puissans & une nombreuse population. Long-temps après la prife & la destruction de Troyes, en 1200, il se forma de ses ruines une nouvelle ville, non fur le même emplacement. mais un peu plus au nord, au-delà de la jonction du Scamandre & du Simois, & plus près de l'Hellespont que n'avoit été l'ancienne. Mais ce n'étoit encore qu'un bourg, lorsqu'Alexandre y vint après la baraille du Granique. Il facrifia à Minerve dans un temple célébre que cette déesse avoit à llium. Il donna ses ordres pour l'agrandissement de ce bourg, qui reçut de très-grands accroissemens de la part des Romains. On fait que ce peuple se croyoit, par Enée, descendu des Troyens, César, fans doute pour flatter l'orgueil de la nation, s'occupa beaucoup de la prospérité de la nouvelle llium. Ce fut au point que l'on craignoit qu'il n'y transportat le siègede l'empire. Cette crainte n'étoit pas diffipée fous Auguste, puisque ce sur pour affermir son esprit dans le dessein de ne rien innover à cet égard, qu'Horace fit cene belle ode, Justum & Tenacem, L. 212, od. 3.

Cette seconde a succombé sous les efforts du temps: fous Mahomet IV, on voyoit encore quelques belles colonnes, que ce fultan fit transporter à Constantinople. On n'y découvre plus que des ruines informes, éparles, & en partie recuuveries

par les brouffailles

ILION, ou ILIOS, nom de l'ancienne ville de Troyes avant qu'elle eut été détruite par les Grees. Elle étoit batie en partie dans une plaine & en partie fur une colline; ce qui lui a fait donner par Homère l'epithète de haute. Elle étoit éloignée de la mer, & c'est cet éloignement qui donna occasion à Homère (Iliad, L. XVI, v. 745), de saire une mauvaise plaisanterie sur Cébriones, fils naturel de Priam. Elle ésoit à trense stades plus loin de la mer & plus près du mont Ida que la nouvelle ville. (Voyet TROJA). (M. Larcher, giograph, d'Homère \.

ILION , ou ILIUM , ville de l'Afie mineure , différente de la précédente, puisqu'il y avoit entre deux une différence de trente flades, felon Strabon. L. XIII , & qu'elles ont sublifté successivement, On

l'appelle aussi la seconde Troye, ILIONENSES, nom d'un peuple de l'Italie, selon

le rapport de Pline. ILIPA (Alcolea), ville de l'Hifpanie, dans la

Bétique, vers le nord de l'Hispalis, sur la droite du Batis. Au rapport de Strabon, il y avoit des mines

d'argent dans les environs de cette ville. Ses médailles portent, avec une tête de femme,

ne l'on suppose être Cérès, des emblèmes d'abondance : ce font des épis ou des poissons. ILIPULA (Niebla), ville de l'Hispanie, dans

la Bésique , à l'ouest de Tucci. Elle est nommée Ilipa dans Tite-Live; mais Ptolemée & M. d'Anville écrivens llipula. Ce fut près de cette ville que, l'an de Rome

559, le propréteur P. Corn. Scipion , bastit les Luftraniens, qui, au retour d'une incursion dans la province cirérieure, s'en revenoient chargés de burin. Douze mille hommes des ennemis reftèrent sur la place,

Le P. Florez conjecture que c'est à cette ville qu'il faut rapporter une médaille sur laquelle on lit Hipla. On y voit un cavalier arme d'une lance

& deux épis. ILISANITÆ, peuple de l'Arabie heureuse,

ILISSUS, ville de Grèce, dans l'Anique, sclon Etienne de Byfance, C'est la même que Pline appelle Locus lissos; vraisemblablement parce que la ville d'IFsus ne subsistoit plus, & que l'on n'en voyoit que les ruines.

ILISSUS. Pline nomme ainsi une rivière de l'île

d'Imbros, une de celles de l'Archinel.

ILISSUS, petite rivière de l'Attique, fur le chemin d'Athènes à Cynofarges, qui avoit à l'ouest un petit sleuve appelé Eridanus. Les Athéniens bâtirent fur le bord de cette rivière une chapelle à Borée. Cente rivière étoit confacrée aux Mufes & à d'autres divinités.

Il y avoir fur les bords de l'Iffus un autel confacré aux Mnses lliffiades. On se purifion sur ses

bords lors des petits myflères, N. B. Selon Spon & Wheler, ce fleuve n'eft qu'un petit ruisscau presque toujours à sec.

ILISTRIENSES, fiège épiscopal d'Afrique, dans la Lycaonie, selon des notices grecques.

ILLERCAONES, les Illercaoniens, peuple ile l'Hilpanie citérieure, au fud des Cofetani, Prolemée leur attribue les villes de Dertofa & de Carthage. Celle-ci étoir peu considérable, & il la place à l'oueff , dans los terres,

ILLIBERIS, appelée depuis Helena, ville de la Gaule, au pied des Pyrénées, fur le bord de la mer, à l'eft. Selon Pomponius Méla, après avoir été très-puiffante, cette ville fut presque réduite à rien. C'est aujourd'hui la ville d'Elne,

ILLICI, ILLICE, ou ILLICIAS. La première leçon est de Pline; la seconde, de Pomponius Méla ; & la troisième, de Ptolemée : ville de l'Hispanie, dans la Tarragonnoise, sur le golte Illicitanns Sinus, du nom d'une autre ville qui y étuit

fituée auffi.

ILLIPUL MAGNA, ville de l'Hispanie, dans la Bétique, selon Ptolemée. On pense que c'est l'Ilipa de Strabon.

ILLITURGI, ou ILLITURGIS (près d'Andujar),. ville de l'Hifpanie , dans la Bétique , au nord - est , fur le Batis. On voit dans Tite - Live que, l'an de Rome 538, Cn. Scipion s'en empara fur les Carthaginois fans beaucoup de réfiftance.

ILLITURGIS, ville de l'Espagne tarragonnoise, en-decà de l'Ebre. On a quelquefois confondu ces deux villes, c'est à dire, celle-ci avec la précédente; mais certe dernière étoit plus près de l'Ebre. ILLU.... dans l'Hispanie (1), au fiid-est de

Satabis, & au nord - oneft d'Hicis, for le petit fleuve qui passoit dans cette dernière ville,

ILLURCIS, ville de l'Hispanie. Tite-Live rapporte que, dans la fuite, elle fut appelée Gracuris,

<sup>(1)</sup> On n'a pas trouvé la fin de ce nom, que que!ques inferiptions donneront peur-dire,

## 176 ILL

ILLURGIA, ville de l'Hispanie, selon le onzième livre de Polybe, cité par Etienne de By-

ILLYRIA, I'lllyrie, contrée d'Europe, dont les hornes ne font pas bien précifes. Cétôit fur-tout le pays contenu entre le Drilo & la Nuranta. Quelques aureurs étendent davantage ce pays & y comprenent la Liburnie & la Dalmaite,

On a écrit ce nom Illyricum & Illyris, Pline y place les Labeata, les Enderoduni, les Saffat, les Grahai, & ceux qui étoient appelés proprement les Illyris, les Taulonii & les Pyrici.

Le P. Briet me paroit avoir trop étendu les bornes de l'Illyrie.

M. d'Anville, fous le nom d'Illyricum, donne à ce pays tout ce qui étoir entre les limites de l'Istrie & le perir fleuve Arfu, jusqu'à l'embouchure du Drilo: mais il observe que les nations illyriques se sont cendues plus loin.

Une chaine de montagene, fous le nom d'Albies Ment, sialines, en quelque forre, licite aux Alpse Carriae, raverfioi l'Hipricon dans toute la lonpeut d'eccléme no orient, jufqui amon Standar proposition de la companie de la companie de la companie de montagene vers le nord pour de rendre dans le Souva en Pannonie. Vers le ful deviente les fleuves appelles Tima, Nifque de Novo. La côte le long de cere mer el geoverre d'un grand nombre d'iles, cere mer el geoverre d'un grand nombre d'iles, de la Dalmaira, on peut confultre leurs raixies particulers.

## L'Illyrie felon Ptolemée.

L'Illyrie avoit au nord (L. 11, c. 17), la Pannonie, ayant en partie au couchant l'Iltrie; au levant, la Moefie supérieure; au sud la Macèdoine. Elle a aussi de ce côté le golse Adriatique. (Il se trouvoit au sud-ouest). Après'Ilfria, sur la côte, se trouvoit la Liburnia.

LIBURNIA.

On y trouvoit les villes suivantes.

## Sur la côte.

| ALSUNS,             | Ortopia.          |
|---------------------|-------------------|
| Flavona.            | Vegia.            |
| Tarfatica.          | Argyrunum.        |
| Enci, fl. oftia.    | Corinium.         |
| Velcera.            | Enona.            |
| Senia.              | Ladera, colonie,  |
| Lopfica.            | Tiri , fl. oftia. |
| Tidanii. ft. offia. | Scardona.         |

#### Dans les terres.

| Tediafbrum. | Ardotius |
|-------------|----------|
| Articia.    | Silupi,  |

ILO

Curcum:

Aufancali, Sidrona,

Varuaria, Blanona,

Salvia, Ouporum,

Adra, Araurôna,

## DALMATIA.

#### Sur la côte.

| Sicum Sibinicum,   | Epidaurus.            |
|--------------------|-----------------------|
| Salona, colonie.   | Alcruium.             |
| Epetium,           | Rhiponicus Sinus.     |
| Peguntium,         | Bulna.                |
| Onaum.             | Drilonis , fl. oftia. |
| Naronis, A. oflia. | Liffus.               |
| Differen           | F. Mainiman           |

#### Dans les terres,

| Andecrium,        | Chinna.    |
|-------------------|------------|
| Alexa.            | Doclea.    |
| Herona.           | Rhizana.   |
| Delminium.        | Scodra.    |
| Æquum , colonie,  | Thermidaya |
| Salonia.          | Siparuntum |
| Narbona, colonie. | Epicaria,  |
| Enderson.         |            |
|                   |            |

#### Isles suvées près de la Liburnie.

# Crepfa.

Apporus.
Curitta, ayant pour villes Fulfinium & Curicum;
Scardona, ayant pour villes Arba & Collentum.

## Isles situées près de la Dalmatie.

Issa, avec une ville de même nom. Tragurium, avec une ville de même nom. Pharia, avec une ville de même nom. Corcyra Nigra. Melitene.

ILLYRIS, île fituée, felon Erignne de Byfance; fur la côte de la Lycie, province de l'Afie mineure.

ILLYRISSUS, rivière de l'Illyrie, felon Laonic;

cité par Ortélius.

ILLYSSUS, en grec lassous, Liffus. Voyet ce

mot.

ILORCIS (Lorca), ville de l'Hifpanie citérieure, vers l'ouest de Ca-thago Nova. C'est le lieu que Pline nomme le Monument de Scipion. Mo-

numentum Scupionis.
ILORCITANI, Pline nomme ainfi les habitans d'Iloreis, ville de l'Hispanie, & située sur le

ILOTES, on HILOTES. Poyer ce mot.

ILVA

ILVA (Elte), ile auffi appelée Ætsila, fur la côte de l'Etrurie. Elle étoit renommée chez les anciens, comme elle l'eft aujourd'hoi, par l'abondance & la bonne qualité de son fer. ILUATES, peuple d'Italie, dans la Ligurie,

felon Tite-Live.

ILUCIA, ville de l'Hispanie citérieure, chez les Oretani, Tite-Live rapporte qu'elle sut prise par C. Flaminius,

ILUNUM, ville de l'Hispanie, dans la Tarragonnoife, chez les Baftitani, felon Prolemée. ILURATUM, ville qui ésoit fituée dans l'intérieur de la Chersonnèse raurique, selon Prolemée. On en ignore la position,

ILURBIDA, ville de l'Hifpanie, dans la Tarragonnoife, au pays des Carpetaniens, felon Pro-

ILURCIS. Poyer GRACCURIS.

ILURCO, ou ILLURCO, ville de l'Hispanie, ILURGIA & ILURGIS, ville de l'Hispanie, dans

la Bérique, selon Prolemée. On croit que c'est la même qu'Illiturgis. ILURO , ou ILLURO , ville de l'Espagne Tarra-

gonnoise, selon Pline; Mela, L. 11, c. 6, la nomme Eluro. Pline dit que c'étoir une ville de citoyens Romains; elle étoit à quinze mille pas de Basulo. (La Martinière.) - ILURO, ville de la Gaule, sur la route qui

venoit de Cefar Augusta à Beneharnum ; c'est aujourd'hui Oieron.

ILUZA, nom d'une ville de l'Afie. Elle eff marquée, dans la notice de Hiéroclés, comme une ville épiscopale de la Phrygie Capatienne. ILYBIRRIS, rivière de la Gaule narbonnoise,

felon Strabon. Elle eft nommée Illeris par Ptolemée , & Ilchernis par Athénée.

### I M

IMACARENSES, Pline nomme alnfi un peuple de la Sicile.

IMADUCHI, peuple de l'Afie, dans la Sarmatie, auprès du mont Caucase, selon Pline, IMÆUS MONS, lieu particulier de l'Italie, fur une montagne, entre Corfinium & Cirfenna, ou Cerfennia, Iclon la table de Pentinger.

IMAUS, le mont Imaiis faifoit partie d'une longue chaîne de montagnes, qui traverte la Tar-tarie indépendante, & même la Tartarie Russe. Les anciens n'en ont pas bien coanu l'étendue ni la direction. Cette chaîne de montagnes, felon oux, divisoir la Scythie en deux grandes parties, nommées Scyta intra Imaum, & Scythia extra

En général , l'évendue de la direction des grandes chaines de monragnes, n'a pas été très-cultivée par les anciens.

IMBARUS , montagne de l'Afie , vers l'Armè-Geographic ancienne. Tome II.

nie majeure. & qui étoit une portion du mont Taurus, felon Strabon. Pline la place à l'extrémité de la Licie.

IMBRASUS, rivière de l'île de Samos, près de laquelle il y avoit un temple de la déesse Ju-non; il étoit découverr, quoique rempli de statues des plus grands maitres, selon Strabon.

IMBRINIUM, lieu de l'Italie, au pays des

Samnites , sclon Tite-Live. IMBRITIA, lieu de l'Italie, aux environs de

la ville de Locri. IMBROS, nom d'une île de l'Archipel, selon

Etienne de Byfance, qui y met une ville de même nom, & dit qu'elle étoit confacrée à Vénus & à Mercure.

Cette île n'étoit qu'une espèce de rocher, au fud de l'ile de Samothrace.

Elle étoir affez près & au fud vers l'ouest de l'ile de Samo:hrace, à 32 milles de distance, & 12 milles & demi de Lemnos. Elle étoir encore habitée par des Pélaiges. Oranes Tomger en fit la conquête, l'an 507 avant l'ère vulgaire. C'est aujourd'hui Imbro.

IMBROS, forteresse au-dessus de la ville de Caunus, dans le pays que les Rhodiens avoient dans le continent , selon Strabon,

IMERIENSIS, fiège épiscopal de l'Afie, dans la Mésoporamie, sclon les actes du concile de Constantinople.

IMITYI, peuple de la Sarmatie Assatique, près de la fource du fleuve que Pline nomme Imityis.

IMMA, ville de l'Asie, dans la Syrie. Elle étoit fituée fur la pointe seprengionale d'une montagne, à l'est de l'Orontes, vers le sud-est d'Antiochia, au 36' deg. 5 min. de lat. Ptolemée met cetre ville dans la Séleucide,

IMMADRAS POSITIO , ( ile de Maire.) ile de la Méditerranée, fur la côte de la Gaule narbonnoise, au couchant de Carcicis Portus, à sept milles.

IMMADRIS, port de la Gaule narbonnoise. felon l'itinéraire maritime d'Antonin, IMMIRENII, peuple d'Afia, à l'extrémité de

IMMITENSIS, fiège épifcopal d'Afrique, felon

la conference de Carthage. IMMOS, nom d'une campagne où les Juifs erucifièrent un enfant chrètien qu'ils avoient pris. felon Cédrène, Ortélius,

IMPHES, peuple au voifinage des Perrhèbes, felon Hécarée, cité par Etienne de Byfance. IMUS PYRENÆUS, c'est le lieu qui se trou-

voit dans la Gaule, au pied du Summus Pyrenaus. Ce lieu doit avoir été à peu près où est Saint-Jeanpied-de-Port.

IMYRA, nom d'une ville de la Phénicie, felon Etienne de Byfance.

IN APPENNINO, au fud-est de Tiguia, lieu d'Italie, dans la Ligurie.

INA, ville qui étoit fituée dans la partié méri-dionale de la Sicile, felon Ptolemée.

INA, ville de l'Asic, dans la Célésyrie, à l'orient de Damafeus, & su nord d'Abida, felon Prolemée

INACHIA & INACHIUM, surnom de la ville d'Argos, qui ctoit austi surnommée Dipsum. On l'appeloit ainsi d'après l'opinion qui lus donnoit

pour fondateur Inachus. On a quelquefois aussi donné ee nom au Péloponnèse. La Martinière en conne une étymologie trés-admissible INACHORIUM, ville située dans la partie

occidentale de l'ile de Crète, selon Prolemée. INACHUS, fleuve de l'Argolide; il prenoit fa fource au mont Artemilius, & le jetoit au fud

dans des lagunes.

On prétendoit qu'il avoit pris son nom de l'ancien roi Inachus, fondateur d'Argos : ce que I'on peut affurer, e'est qu'il passoit par cette ville, Ouclques poetes en ont fait un dieu. Callimaque, poete auffi, mais à cet égard plus raisonnable, parle avec éloge de la beauté de ses eaux, dans fon hymne fur les bains de Pallas. INACHUS, rivière d'Epire, dans l'Amphilochie.

Les Argiens du Petoponnele, s'étant établis en cet endroit, y batirent une nouvelle ville d'Argos, & donnérent le nom d'Inachus à la rivière qui Patrofoit.

INACHUS, fleuve de Grèce, dans la Béorie, auprès de la ville d'Elcone. Plutarque dit qu'enfuite on l'appela Scamandre.

INACHUS, rivière de Grèce, dans la Thesfalie. felon Vibins Sequefter.

INALPINI, nom que l'on donnoit aux peuples qui habiteieut entre les montagnes des Alpes. INAPHA, ville fituce dins l'intérieur de l'A-

rabie heureuse, selon Ptolemée. INARIACUM. Prolemée donne ce.nom à l'ane des bouches du Danube. On pense que c'est la même que d'autres nomment Naracuftoma,

INARIMÆ, nom grec de l'île d'Ischia. Elle étort auffi nommée Ænaria. INCARUS, (Carri) port fur la côte de la Gaulo

narbonnoite, à l'ouest de Marfeille, INCIBILI, ville de l'Hispanie, selon Tite-

INCITARIA, port de de l'Italie, for la côte de l'Errorie, selon l'itinéraire maritime d'Antonin. INCLICA, pays dea Pygmées, vis-à-vis de Thule, felon Euftathe, cité par Gefner.

INCURSACES, peuples voifins du Danube, felon Sidonius Apollinaris, ciré par Ortelius,

INDA, vitte de l'Inde, en-deçà du Gange,

Scion Ptolemee.

INDABARA, ville de l'Inde, en-decà du Gange;

au pays des Caspyreens, selon Prolemée. INDAPRATÆ, peuple de 1 Inde, en-deçà du Gange, selon Prolemée. Il habitoit au voisinage

des Aminaches & des Ibéringes. INDARA, ville de la Sicanie, felon Etienne

de Byfance, qui cite Théopompe. INDIA. " L'Inde , dit M. d'Anville (1), e4 » sans contredit une des plus considérables cou-» trees de l'Orient, la plus vaste même de l'Asie, » dans ce que renforment étroitement les limites » de l'ancienne géographie. Mais, reculée à l'ex-» trèmité du monde, comme elle l'étoit à l'égard » des Latins & des Grees, on n'en connoissoit, » avant qu'Alexandre y portât ses armes, que » le nom seul qui se communiquoit à un fleuve, " qu'il falloit travetser pour pénètrer dans le pays. » Les entreprises de Cyrus & de Darius, fils d'Hyf-» tape, sur l'Inde, n'en avoient pas donne plus » de connoissance qu'on n'en avoit acquis par une » expédition de Sémiramis, & par eelle qui étoit » attribuée à Dionysius ou Bacchus. Ce ne fut » même que du règne de Seleucus Nicator, qui, » dans le démembrement des conquêtes faites par a Alexandre, vit tout l'Orient fous fa domina-» tion, que la connoissance de l'Inde s'étendit jus-" qu'au Gange, & que, par quelques navigations, » on fitt inftruit des limites que la mer donne à ce » grand continent vers le midi. C'est une contrée » qui paroit recommandable, en la voyant policés » & industrieuse de temps immémorial , & ayans » plufieurs sciences divines & humaines, entrivées » affidument par des philosophes, brachmanes » (ou brahmènes) & gymnosophites». Erymologie. Le nom India doit être mis au lien ,

& n'eft qu'une légère altération de celui qui étoit en usage dans le pays : car les Indiens se nomment eux-memes Hindoux. Quant au fleuve, les Latins & les Grecs le nommèrent Sindus, toutes les sois qu'ils youloient rendre la prononciation nationale : mais n'écoient-ils pas trompés par une aspiration qui leur faifoit mettre une S, où les nationaux ne faifoient qu'aspirer un peu sortement ? On trouve, il est vrai, que Sind fignifie steuve dans le pays.

Montagnes, a L'Inde eff converte de deux gran-» des chaines de montagnes, depuis le conchant, n en tournant vers le nord, par le Parapanifus : » à celui - ci succède l'Emodus , qui se parrage n en deux branches , de l'une desqueites se de-» tache l'Imaiis-, pour pénétrer dans la Seyn thie (2) n.

(1) Dans son favant ouvrage fur l'antiquité de l'Inde. (2) M. d'Anville, Memoire fut les artiquires de l'Inde, p. 4. Ce favant remarque que pour flattor la vanite d'A-lexandre, le nom de Caucife, com ne eturs plus celebre, fut applique aux montagnes du nord de l'Inne. On donna aussi le nom de Taures aux montagnes qui dominent sur l'Inde.

I N D

Fleuves, Une partie des eaux que reçoit l'Indus par différentes rivières, descend du Paropamisus. Ce qui est au delà sort de l'Emodus, qui embrasse l'Inde vers l'orient jusqu'à la hauteur ou s'étend le Gange; mais ce n'est qu'avec beaucoup de peine que l'on peut reconnoître dans les rivières actuelles de l'Inde, les rivières que nous fait conpolitre l'antiquité. Mais pour que l'on puille retirer plus d'utilité dans ce que je dirai ici du rapport de la géographie ancienne avec la géographie actuelle, d'après l'excellent ouvrage de M. d'Anville, je vais d'abord placer la géographie de Ptolemée. La connoiffance de cet auteur doit être la hase de tout ce que l'on se propose d'étudier sur la disposition des pays connus dans l'antiquité.

Prolèmée divise certe vaste région en Ialia intra Gangem, & India extra Gangem, comme nous disons encore, presqu'ile en-deçà, & presqu'ile au-delà du Gange. ( Voyer Prolemée, L. 111).

GÉOGRAPHIE DE L'INDE, SELON PTOLEMÉE,

1°. l'Inde en-deçà du Gange.

L'Inde en-decà du Gange étoit bornée à l'ouest pár le Paropamifus, l'Arachofie, & la Gédrofic; au nord, par le mont Imais; à l'est, par le Gange; au sud & en partie à l'ouest ( quant à la presqu'ile) par la mer de l'Inde.

Le golfe où se jette l'Indus, étoit appelé Canthi-Colous. On v trouvoit Nausladmus. L'île de ce golfe ctoit Barace,

L'embouchure occidentale de l'Indus étoit nommée Sagapa. Ptolemée en compte fept, dont voici les noms dans l'ordre qu'il leur donne : Oflium Sinthum ... Oflium Oreum ... Oflium Chariphi ... Oflium Saparages.... Oflium Sabalaffa. ... Oflium Lonibare (t). On trouvoit, très - près, les lieux

Bardaxima, ville. Syrastra, village.

Chez les LARICES.

Menoglossum (2) Empo-

Mophidis , ft. oflia. Mamadi, fl. oftia (3). Pacidare, village. Balaum, prom.

Dans le golfe Barygafemus,

Camane. Pulipula. Nufaripa.

(1) Ou l'embouchure de ce fleuve a changé, ce qui est presque indubitable; ou les anciens avoient donné des noms à des branches peu considerables. Il me semble que l'Issus n'a pas aujourd'hui fept embouchures, telles que l'on puiffe les citer.

(a) En décomposant ce mot gree, il sembleroit lediquer que c'étoit le seul lieu où l'un put prendre langue, saire

(1) Dans la traduction, & non dans le rexte: ce nom eff ris dans le periple d'Arrian,

IND

ARIACES SADINGRUM.

Supara, Simylla Emperium, Goaris, ft. offia. Hippocura, Dunga. Balipsona (4). Binda , ft. oflia.

Sur la côte des Pirates.

Mandagara, Armarara Byfantium, Nanaguna, A. offia. Cherfonnelus. Nuria Emporium.

Dans les terres,

O'othara.

Mufopale, metropole;

LIMPRICES.

Sur la côte. Tyndis, ville.

Podoversua. Aramagara. Semme. Callicaris. Corcura. Modiris Emporium. Bacare. Pfeudoftmi , fl. offia. Baris, fl. offia.

Dans les terres , à l'ouest du fleuve Pseudo-Stomus;

Narulla. Pallura. Cuba.

Entre les flenves Pseudoflomus & Baris. Pafage. Carura, ville royale. Manganur. Arembur.

Scurellur. Bideris. Purata, où étolent: Panipolis. Beryllus, Adailma. Aloe. Coreur.

AIORUM.

Sur la côtes

Melenda. Bambala. Elancorum Emporium. Comaria, prom. (5). Coltiara, métropole.

Dans les terres. Morunda.

In finn Colchico.

Soficure. Solenis, fl. oflia. Colchi Emporium,

(4) M. d'Anville écrit Pala-Parna, (1) On voir par ce nom, ancien que le cap Comorin n'a pretque pas changé de nom, Mais Prolemes (e trompoie etrangement fut la latitude, puisqu'il le plaçoit au 130 deg. 30 min. au lieu de 5 deg. 40 min. Mais, felon lui, ce n'eft pas la partie de l'Inde la plus avancee au fud.

Salur Emporium gicum.

BATORUM.

Sur la côte.

Nicama, métropole. Corula, ville. Thellur,

Dans les terres.

Calindora. Talara.

Bata.

Sur la côte appelée Paralia, ou Littoralis Toringorum.

Sur la côte.

Chaberis Emporium, Saburas Emporium. Chaberi , ft. oftia.

Dans les terres,

Caliur. Bere. Abur. Tennagora. Carmara. Icur. Ortura, ville rovale. Nargur.

> ARVARORUM. Sur la côre.

> > Couis.

Podoce Emporium. Melange Emporium.

Manarpha Emporium. Tinna , fl. oflia. Dans les terres-

Arange (1). Latus. Phrurium. Scopuluca.

Icarta. Carige. Malanga, ville royale. Poleur. Candipatna. Picendaca.

MASOLIAS

Sur la côte.

Mafoli, fl. oflia. Alloffygne Emporium. Contacoffyla Emporium. (2). Coddara

(1) L'édition que j'ai sous les yeux écris le com de ce seuple differemment en deux endroits : sependant, l'ordre

peuple ditteremment ein deut eintroifs serp-indant, l'ordre de l'ouvrage indique que c'eft le même peuple. (3) Profemée indique ici un lieu qu'il de igne feulement, en difant que ceux qui alloient chercher de l'or, y relà-choient. Ceft, felon lui, la pointe la plus avancée au fud-eft.

### IND

N. B. C'est ici que Ptolemée commence la description du golse du Gange ou de Bengale.

Dans les terres.

Callica. Phaeythra. Bardamana. Bitynda, metropole. Coruncula.

Dans le golfe Gangérique.

Pacura. Minagara.

Panigana. Dofaronis, fl. oflia. Caticardamna. Cocala. Cannagara. Adamantis, fl. offia. Mandi , fl. offis. Cofamba.

Gangis, fl. offium occi-dentale. On l'appeloit Conobara. Sippara. Oftium Camby fum. Tyndis , fl. oftia. Марига,

Ptolemée donne einq embouchures au Gange, dont quatre font nommees après Polura, ville (3). La deuxième embouchure du Gange est l'Ostum Magnum.

La troisième, Offium Chambericum. Au delà étoit la ville de Tilogrammum. La quatrième Oflium, appelée P seudostomum, La cinquième, appelée Antibole.

Les montagnes de cette partie de l'Inde étoient:

Montes Apocopi , appelées Deorum Pana. Sardonia Mons, dans lequel on trouvoit la pierre de ce nom.

Vindius Mons. Adifathrus Mons. Bittigo Mons. Uxentus Mons.

Les fleuves qui se jetoient dans l'Indus venant du mont Imaiis , ctoient :

Le Coas. Le Sandabalis. Le Snaftus. Le Rhuadis. L'Indus (4). Le Bibafis. Le Bidaspus. Le Zadradus,

Prolemée indique enfuite par latitude & longitude, le cours de plusieurs de ces sleuves.

(3) Sur la carce de M, d'Anville il y a Paluza. Le sexte que j'ai fous les yeux porte l'Idhapa: la version italienne de Rufeelli a ausii Paluza. Au reste, il paroit que le steuva auquel Prolemée attribue cette première embouchure, n'est pas le Gange.

(4) Ptolemee nomme ici l'Indus , qooiqu'il femble qu'il ne veuille parler que des fleuves qui s'y rendent. Peut-être entend-il ceux qui coulent dans le même fens. Voici fa phrace, d'és e d'ête, mêrd et rès l'eder jeurspe a ner apar des. Marie "jus, forme l'arte. Ordre des fleuves qui se rendent dans le Gange.

Le Dismuna. Le Sarabus. Le Ganges.

. Il indique ensuite les confluens de ces fleuves. Le Tufius.

Il parle ensuite de quelques fleuves qui n'ont pas de rapport ni avec l'Indas, ni avec le Ganges, Le Namadus, fortant du mont Vindius.

Le Naguna, fortant de la même montagne.

Le Pjodoftomus, ayant fa fource dans le mont Bittigus.

Le Baris, fortant de la même monragne, Le Solenus, de la même montagne.

Le Chaberus , foreant du mont Adifathrus. Le Tynna, fortant des monts Arvedis.

Le Majolus, fortant des mêmes montagnes. Le Manda, des mêmes. Le Tyndis, fortant du mont Uxentus.

Le Dafaron, de la même. L'Adramantis,

Prolemée parle ensuite des peuples & des villes qui se trouvoient dans l'intérieur du pays ; & les indique selon l'ordre des fleuves, du moins presque toujours.

Près du Coas étoient les Lampaga : leurs montagnes s'étendoient infou'à celles des Comedi. Près des sources des Suaftus étoit la Suaftene.

Au-deffous des fources de l'Indus, les Deradra, Au dessous de celles du Bidaspus, du Sandabilis

& du Rhoadis, la Cafpiria. Au-deffous des fources du Bibafis , du Zadadrus , du Diamuna & du Ganges, étoit la région appelée Crylindrine.

Et au - dessous du Lambagis & de la Suastene. la tégion appelée Goryas, dont les villes étoiens :

Nagara, appelée auffi Cafans. Diamyfiopolis. Barborana. Gorya. Drafloca.

Entre le Suaflus & l'Indus étoient les Gandare ayant pour villes,

Proclais.

Naulibe.

Entre l'Indus & le Bidafpus, & près de l'Indus, étoit la région appelée Arfa, ayant pour villes,

Magurus. Taxila.

Aux environs du Bidaspus, le pays appelé Pandous, ou Pandea, ayant pour villes,

Labaca, Buccohala Sagala, appelée auffi lomufa. Enthymedia.

Chez les Cafpiral, qui s'étendoient de là à l'eft julqu'au mont Vindius, ils avoient pour villes,

Sagaliffa. Dadala, Aftraffus. Ardone. Labacta Indabara. Catanagra. Liganira. Arippara. Chonnabarata, Amacastis, Modura, appelée des dieux Cragaufa, mêt. Swbalafara. Caspira. Cognabata, Paficona.

Les Gymnosophista étoient à l'orient des pré-cèdens; & après eux, le long du Gange, plus au nord , les Daycha, dont les villes étoient :

Conga. Margara. Batan Cafara.

Et du côté oriental du fleuve, Poffala. Orra.

Au-dessons des précédens étoient les Anicha, ayant pour villes,

Perfacta, Sunnata.

Et à l'eft du fleuve .

Toans.

Au-desfous des précédens étoit la Prafiace, ou se trouvoient les villes suivantes :

Sambalara. Cindia. Adifdara. Sagala. Canagora.

Et à l'est du fleuve. Aninacha. Coanca.

Au-dessous de cette région étoit celle que l'annommoit Savarabatis, dont les villes étoiens :

Emoelathra. Tamalis. Curaporina. Nandubandagar.

Tout le reste de l'Inde qui ésoit à l'occident étoit compris sous le nom d'Inio Scuthia. Cette partie, qui se trouvoit vers la division

des bouches de l'Indus, étoit nommée. Patalene; & ce qui est au-dessus, Sabiris. Et ce qui étoit vets le golfe de Cunthi & les bouches de l'Indus, étoit nommé Seyraftine. Les villes de l'Indo Scythia étoient;

Les unes, lein du côté occidental du fleuve, favoir :

Artoartar

Andrapana,

Codrana:

Nafbana; Banagara.

Les autres, près du fleuve , favoire

Embolima. Paradabathra. Pentagramma. Pifca, Afigramma. Tiaufpa. Pufipeda, Suficana.

Aristobathra. Bonis. Colala.

Dans les îles formées par le fleuve, les villes de Patala. Barbari.

Les villes placées loin du côté briental du fleuve étoient :

Xodrace. Orbadari, Sardana. Theophila. Axumis. Aftacapra. Afinda.

Les villes près du fleuve étoient :

Panafa. Paralati. Rudga. Syd-us. Naagramma. Louanta. Camigara. Xonna. Binagara.

Dans la partie orientale de l'Indo Scythia, loin de la mer, étoit la region appelée Larier.

Sur le Namades, fl. Barygaza Emporium.

Du côté oriental du même fleuve .

Agrinagara. Orene, ville royale. Siripala. Minagara, Bammagura. Tiagura. Sazanium. Nafica. Zorogete.

Les Pulinia Agriophagi étoient au-dessus : & au-deffus de ceux-ci les Chathrai, On tronvoit chez eux, de l'un & de l'antre côté de l'Indus, les villes suivantes :

Nigramma. Syrnis. Antachara. Paliftama. Sudafanna, Sinapatriga.

Entre les monts Sardonychus & Bittigus étoient les Tabaffi, nation confidérable (1). Les parties fituées au-deffus d'eux jufqu'au mont Vindius, près Nabandis, du côté oriental du fleuve,

## IND

étoient occupées par les Prapieta, entre lesquels on comprend les Sirama, où étoient les villes de

Cognabanda. Calla, dans laquello Ozoamis. ctoit Acamar. Olha.

Auprès de Nanaguna évoient les Phylline & les Bini, engre lesquels éroient les Candali, près les Phyllina & le fleuve.

Les Ambata étoient près des Bittigi & du fleuve. Leurs villes étoient :

Agara. Nygdofa. Adifathra: Angra. Soara.

Entre les monts Binigus & Difathrus étoient les Sora Nomades. Leurs villes étoient :

Sangamaria, Sora , refid. d'Arcatus. Sur le côté oriental du mont Vindius étolent

Tabagara. Baramatis.

Les Porvani étoient au-deffous, ayant pour villes,

Birdsma. Maleata. Tholubana.

les Bolinge, ayant pour villes,

Et au-deffous d'eux, jusqu'au mont Uxentus,\* les Adifathri, qui avoient pour villes,

Maliba. Sagida, métropole. Afpathefis. Balantipyrgum. Panafta.

A l'est'des précédens, jusqu'au Gange, étoient les Mandrala, qui possedoient les villes de

Affharura. Et fur le fleuve.

Sambalaça. Tamalites, Sigala. Orcophanta. Palibothra, villeroyale.

Les parties firuées sous le mont Binieus étoient occupées par les Bracchmani magi , jusqu'aux Bati. Ils avoient pour ville,

Brachme.

Sous le mont Adifanthrus jusqu'aux Arvai, étoient les Badiamai, ayant pour ville,

Tathilba.

<sup>(1)</sup> E'Sros piya.

## IND

Les Drilophylita étoiem fous le mont Uxentus ! ils avoient pour villes,

Sibrium. Орошта. Ozoana.

A l'orient, en l'étendant jusqu'au Gange, étoient les Cocconage : leurs villes étoient :

Dofara.

Et vers le fleuve, à l'oueft,

Cartinaga.

Cartafyna.

Sous les Mafoli étoient les Salaceni, près des monts Arurgos : ils avoient pour villes .

Benagorum, Caftra,

Magaris.

Près du Gange étoient les Sabara, chez lesquels se trouvoit le diamant en grande quantité (1). Ils avoient pour villes,

Tafopium, Caricardama

Les Gangarida étoient vers l'embouchure du Gange: on y trouvoir,

Gange, ville royale.

N. B. Ici Prolemée revient vers l'oueft, Les villes de l'intérieur des terres de la province Ariaraca etoient :

A l'oueft da fleuve Bynda .

Malippala. . . Serifabis. Tagara.

Deopale. Gamaliba. Огтенодага. Bathana , ville royale.

Entre le fleuve Bynda & le Pfodoflomum,

Natarura. Tabaffo. Inde. Tripangada. Syrimal aga. Calligeris. Modogulla. Petrigalla.

Pippocura, villeroyale. Banaaufi, Subuttum, Les villes de l'intérieur des terres chez les Careori étoient :

Mendela. Selur.

Tittes. Mantinur.

Celles des Candiori étoient :

Teaur.

Perincari.

(t) Haj sit adileret abdune.

IND

181

Corindiur, Tungsta.

Modura , ville royale, Acur.

LES ISLES.

On trouvoit le long de la côte, depuis le Canthi - Sinus jufqu'au goife Colchicum , les îles fuivantes :

Miligeris. Heptanefia. Tricadiba. Peperina.

Trinefia, Leuce. Panigeris.

Dans le golse Argaricus,

Cory.

DE L'INDE AU-DELA DU GANGE.

Cette partie de l'Inde, ayant le Gange à l'oceident, avoit au nord des parties de la Scythie & de la Sérique; à l'eft, le pays des Sines; au fud, la mer des Indes.

On y trouvoir, à commencer par les peuples du golfe, après l'embouchure du Gange appelée Ofliam Antibolum .

Chez les ÆRRHADI.

Sur la côte.

Penupolis. Latameda, fl. oflia. Baracura Emporium: Tocofanna , fi. oflia,

Temala , ville,

Dans la région appelée Argentes, ou d'argent, Temala , fl. offia,

Sambra, ville, Sada , ville, Berahonna Emporium.

Au-delà étoit un promontoire. Dans le golfe Sabaracus.

Chez les BISYNGETI anthropophages,

Sabara, ville. Sype, fl. oflia. Babyfenga Emporium. Beraba , ville. Au-delà étoit un promontoire,

Sur la Chersonnese appelée Aurea, ou Chersonnete d'or .

Tacola.

Un promontoire,

Chryfoana , fl. oftia. Sara Emporium, Palanda, fl. oflia. Malaucolon, prom. Allaba, fl. offia. Perimula.

Perimulue ( golfe de ),

Sur la côte du pays des Lesti (1),

Samarande. Pithonobafte Emporium. Acadra. Pografa. Zaha , ville. Sobanni , fl. oflia.

Dans le grand golfe qui est auprès du grand promontoire,

Thasors. Pingrafa. Balonga, métropole, Dorii , ft. oftia. Throana. Agunagara.

Dosna, fl. offis. Seri, fl. oftia. Corgatha, metropole. Alius Fons (1). Sinda, ville.

Les bornes du grand golfe étoient le pays des Sings.

 Les montagnes de cette partie de l'Inde étoient : Le Bepyrrhus Mons.

Le Maandrus Mons. Les monts Dobaffi.

La partie occidentale du mont Semanthinus, Prolemée indique enfuite quelques fleuves qu'il

ne nomme pas. Le fleuve Serus prenoit fa fource au mont Semonthinus.

Les fleuves Daonas & Dorias prenoient leurs fources aux monts Damaffe. Il y avoit auffi le fleuve Sobannus.

Les Tangani étoient dans les terres, à l'est du Gange.

Le Surabus atrofoit leur pays, Ils avoient pour villes:

Sapolus, Forts. Storna. Rhappha.

Au-dessous d'eux étoient les Marunda, qui s'étendoient jufqu'aux Gangarida. Ils avoient pour villes a l'est du Gange,

Borata. Elidna. Aragara. Sorygaza. Toniots. Talariga.

Entre les monts Imaiis & Bepyrrhus étoient les Tacorai, peuples fort recules au nord. Au-deffous étoient les Coraucali, puis les Paf-

fada. Au - dessus du Marandrus, les Plada, appeles auffi Balada. Au dessus de la Crehadia, près le mont Maan-

drum, étoient les Zamira anthropophages.

(1) Le texte porte Array xipre. La traduction ajoute five Piretarum. La traduction italienne 2 del Paefe de i (a) Prolemée ne le nomme pas,

La Regla Aurea, fituée près le pays appelé Befyngitis; elle étoit au-dessus de la Regio Ar-

gentea. Entre les monts Bepyrrhum & les monts Dobaffi, vers le nord, étoient les Aninacha. Au-deslous d'eux étoient les Indapratha près les

Iberinga les Labafa & jufqu'au Maodrum, les Nangologa (3). Entre les monts Dabaffi & les bornes du pays des Sina, les peuples les plus au nord étoient les Cacaba; au-deffons d'eux les Bafannara; puis la

région Chalcitis, abondante en arrain, Au-deffus de cette région, infqu'au Magnus Sinus, on trouvoit les Codute & les Bare, les Indi & les Doann , vers un fleuve de même nom. Après eux , & près du pays des Lestoni écoient

des pays montagneux, habités par des tigres & des éléphans. Ceux qui habitoient le pays des Lestoni ou py-rates, étoient nommés Ferini : ils habitoient des cavernes, & fe couvroient de peau d'Hippoporames.

Les villes qui se trouvoient toin du Ganges, étoient : Lampura, Urathina, Canogiza. Suannagura, C effeta. Saroda. Eidana. Anina.

Alanamara.

Archinara.

Pofingra.

Le pays nommé Randamarcotta, où étoient,

Salatha.

Sitteberis. N.vrdus. Athenogurum Triglypton Regia, app Maniana. lee auffi Tril ngum (4). Lariagara. Tofale, metropole. Alofanga, Rhingiberi. Adifaga. Agunysha. Tomara. Parifara. Dafana. Marcufa, métropole; Tugma, métropole. Arifabium. appelée aussi Malthura.

Pandaffa. Barenathra. Dans la Chersonnèse d'or.

Istyppa.

Balonca. Tharrha. Cocconagra. Palanda,

Les îles qui avoisinoient cette partie de l'Inde étoient Bazacara,

Saline, où étoient les Aginata. Il y avoit trois iles appartenantes aux Sinde . anthropophages,

(1) Prolembe avertit que ce nom fignific Mundus Nadus. (4) Prolemée dit que l'on rapportoit que les poules y voient de la barbe, & que let corbeaux, ainsi que les perroquets, y etoient blancs,

Bonafortuna.

Bona Fortuna.

Les Baruffa, au nombre de sing Hordei infula, ou labadius, ou ctoit Argentea metropole.

Les trois îles appelées Sasyrorum infula, habitées par des hommes ayant des queues comme des

Au-delà étoient dix îles (1), fur lesquelles se

etoient les vaisseaux, dont les parties étoient assemblées avec du fer Ceux qui habitoient les Maniola (2) étoient

anthropophages. On fent bien qu'il est de toute impossibilité de retrouver l'Inde moderne, dans tout ce détail donné

par Ptolemée (3). Il n'y avoit pas de mémoires affez exacts; les longitudes n'étoient pas affez bien connues; les noms étoient défigurés. Cependant on trouve de temps en temps des rapports que j'aurai foin de faire remarquer.

# L'Inde ancienne, selon M. d'Anville.

## 1º. Parties de l'Inde qui renferment l'Indus, nommées Indifeythia.

Cette première division est comprise entre le 35° deg. de lat, au nord, & à peu près le 25° au fud : elle commence à l'ouest du 65° de long. du métidien de Paris, & s'étend jusqu'au 78. Elle forme une espèce de quarre un peu alongé du nord

N. E. (4) On voit que cet espace est ce qui actuellement renferme au nord les Afghwans, dans le Caboul; une partie du Lahor, le Moultan, dans ces deux dernières provinces on trouve les Pelvis. la province de Bahkor, une partie de gelle d'Agimere, de Joud, d'Aoud, & enfin le Guzerat.

Fleuves. Le principal fleuve de cette partie étoit l'Indus. L'Indus offre ici deux sources , l'une est tout-à-fait an nord-est dans un angle formé par une chaine de montagnes. Ce fleuve coulant vers le sud ouest, arrosoit le pays des Affacani, jusqu'à la ville de Maffage : alors prenant sa direction au fud, il coule jufqu'à la mer. L'autre branche, qui porte aussi le nom d'Indus, ayant sa fource à peu prés au fud-est de la précédente, en est séparée par des chaînes de montagnes. Il paroît que e'est l'Indus d'Arrian , ( le Dirdana , ou plutôt Tchenaw), il coule dans la même direction,

& va s'y joindre près la ville de Taxila. Avant cette jonction , l'Indus avoit déjà reçu du nord le Gurus, (Devaveh ) venant du nord-eft, & l'Enafpia, (Behat, appelé auffi Herzarah) venant du nord-ouest.

Depuis la jonction à Taxila, l'Indus recevoit à fa droite, to un fleuve fans nom qui s'y jette près de Peucela..., le Coés ou Coss (le Cow) venant de la chaîne du Paropamifus au nord-ouest. & recevant par fa droite, à Nagara, le Cophes: on trouve encore fur la droite un autre fleuve, mais fans nom, & arrofant le pays des Oxydrace. dont la ville étoit cependant fur la gauche de l'Indus. Affez loin de l'Indus, à l'ouest, on trouve deux fleuves moins confidérables, & allant du nord au fud se jeter à la mer ; ce sont . . . . l'Arabius, chez les Arabii : & le Romerus, ehez

A fa gauche l'Indus recevoit. . . . le Suaffus (Swat), dont la fource étoit moins éloignée que celle de l'Indus, mais qui couloit auffi du nord-ouest au sud-est..... l'autre Indus dont j'ai parle plus haut. L'Hidaspes (Shantrow), dont la source étoit dans la région appelée Sabifa, & qui se grossission des eaux du Soamus (Tshamou), coulant dans la même région. Après avoir arrofé les villes de Bucephala & de Nicaa, fituées en face l'une de l'autre, l'une à droite, l'autre à gauche, l'Hydaspes recevoit à fa gauche l'Acefines (Ravei), & eouloir jusqu'à la ville appelée Mallorum Oppidum : là il recevoir par la gauche l'Hydraotes (Boeah). Ces fleuves réunis alloient se rendre à l'Indus, au lieu où étoit une ville nommée Alexandria, à laquelle M. d'Anville joint ces mots ad confluentem Acinis. . . . . L'Hyphafis (Cail), venant, comme les précèdens, des monts Emodi, conloit d'abord vers le sud-ouest, puis remontant vers le nord-oueft, se separoit en deux branches . dont une alloit joindre l'Acefines . & l'autre, allant vers le fud, joignoit l'Indus au lieu où fe trouvoit une autre Alexandria : cette disposition laissoit entre les deux dernières branches, dont je viens de parler, & l'Indus, une espèce d'île ou de mésoporamie (5) : de-là julqu'à la mer l'Indus, ne paroit pas recevoir de fleuve ; . . affez loin de ce fleuve , à l'eft , on trouvoit l'Orbadari (Pudar ou Paddor), dans la partie du sud-est : il se rendoit au sond du Canthi-Colpus (golfe de Sindi). . . Quant à l'Indus, il fe divisoit à la ville de Patala ou Pattala (Tatta-Naga), firuée à quelque distance de la mer, en plusieurs embouchures, sur la plus occidentale

desquelles se trouvoit le Barbaricum Emporium Villes. Les villes connues dans cette partle; éroient à l'ouest & à l'est de l'Indus.

Celles qui se trouvoient sur le fleuve à sa droite. eommençant par le nord, étoient Maffaga ( Afch-Nagar).

<sup>(1)</sup> La traduction porte Maniela appelata. Mais le grec ni la version italienne ne le disent pas. (1) lci le texte les nomme

<sup>(3)</sup> Je ne donne pas l'Inde de Pline; cela feroit fuperflu. Mars ou verra que M. d'Anville s'en est beaucoup aide pour ce qui va fuivre.

<sup>(4)</sup> Je m'aiderai dans ces N. B. des connoiffances que l'on a eues fur l'Inde depuis M. d'Anville, par le major Renell & la nouvelle geographie de l'Inde, Géographie ancienne, Tome II,

<sup>(5)</sup> J'emploie ici cette expression, & il me semble que l'on pourroit l'adopter pour deligner un pays entouré de fleuves , & qui en différent d'une fle formant un petit espace de terre au miliou de beaucoup d'eaux.

Peucela, de même appelée dans Strabon Peu-colaitis, & par Arrian Peucelioris, (Ferhale, capitale du canton appelé Potual ).

Embolima, de même.

Cafparyrus, (Tchuparels).

Sogdorum Regia (Bullor, appelée auffi Peker). Sindomana, ou, selou Strabon, Sindonalia. Minnagara, (Al-Manfora),

Emporium Barbaricum. (Puis le pays appelé Sangada, habité par les Zanganes ). Dans l'intérieur des terres à l'ouest, on trouvoit

Nagara ou Nyfa, à la jonction du Coas & du Cophes.

Alexandria , à l'ouest fur le Cophes. Arbis, tout près de la mer fur l'Arabius. Ora, (Ora) plus à l'oueft, chez les Orita, fur

le Tomerus. (Le canton eft. appelé Haur).

Malana, (Malan). Les villes firuées fur l'Indus à fa gauche, éroient Aornos, rocher, avec une fortereffe, (Renas eu Ernas ).

Oxidraca, (Ontchecels).

Alexandria, ad Confl. Acefinis. Alexandria.

Xylenopolis, fur le bras oriental de l'Indus, & très-près de la mer. ( Laheri , felon les Portugais , Plus ou moins loin de l'Indus, vers l'est on

trouvoit: Barifadis, un peu au nord de l'Indus qui passe

A Taxila. Taxila, (Attek).

Bucephalaes.

Nicaa , fur l'Hydafpes. Lahora , fur l'Acefines , (Lahaur ).

Mallorum Oppidum , au confluent de l'Acefines & de l'Hydraotes. Syngala ou Euthydemia, fort loin à l'est (Moltan).

Serinda (Serende), tout-à-fait fur les limites, à l'eft. Un peu au sud-ouest, près l'Hyphasis, étoient

les autels d'Alexandre , Alexandri Ara, Nadubangar (Band, ou Bando); étoit fort loin au fud de l'Hyphafis.

Gagafmir (Afmer), separée de cette dernière par des montagnes, étoit vers le sud-est.

a". Partie de l'Inde que traverse le Gange. Dans cette partie on remarquera d'abord, Les sources du Gange, simées au nord, entre des montagnes, vers le 32º deg. de lat. & le 78º

deg, de long, du méridien de Paris. Deux ficuves, tournant à l'ouest, s'avancent jufques vers le 74° deg. au pied des monts Emodi. Arrêtés par ces montagnes, ils fe réunissent, le fleuve le plus septentrional tombant dans celui qui eft au fud, & ensemble ils coulent au fud, portant le nom de Gangis. Ce fleuve traverse les

terres des Paffala, strofe la ville de Sambalaca; où il reçoit, à fa droite, une autre rivière. Prenant fon cours par le fud eft, il arrose Palibothra, ou il reçoit à sa droite le Jomanes, appelé aussi Eramoboas. De-là le Ganges tourne à l'est, reçoit, à fa droite, une petite rivière, puis au-delà, à fa gauche, l'Agoranis; & au -dela, à fa droite, le Namadus (ou Nerbedah), appelé aush Sonus (Sonn-Sou ) (t); puis, à gauche, au-deià le Condachates (Condak ou Candak ). En s'inclinant vers le fudeft, ce fleuve arrose Gange Regia, puis se rend à la mer par plutieurs embouchures : fur celle qui est le plus à l'ouest, étoit la ville de Tilogrammum.

Les fleuves qui se jettent à la droite du Ganges, & qui s'y rendent, viennent les uns du nord-ouest, & les autres de l'ouest. Entre les premiers, je distingue l'Hesidrus (Kehker), qui se rend dans le Jonanes (la Dgemma) : celui-ci arrofoit Methura & Agara fur la droite. Le Jonanes reçoit enfuite plufieurs fleuves qui viennent de l'oueft, & particulièrement du Vindius Mons, petite chaîne de montagnes allant de l'ouest à l'est. C'est ici que s'étendant du nord au fud, la chaîne de montagnes appelée Montes Deorum Pana, sépare la partie dont je parle de celle où se trouve la région appelée

Près de l'embouchure du Ganges se trouve cell's du fleuve Brachmanns, qui vient du mord, & celle du Catabeda (le Chatigan), qui vient auffa du nord, après avoir traverse la régioff appelée Cirradia

Les villes de cette partie de l'Inde étoient : Calimpaxa, fur le Jomanes (ou Dgemma). Methora

Agara ( Agra ), toutes deux fur le même fleuve: Sandrabatis, au loin vers le sud-ouest.

Palibothra (Eleabad ou Helabas), au confluent du Ganges & de l'Erannoboas. Gange Regis, fur la gauche du Gange : on en voit des veiliges (2).

Telogramnum (Ougli), fur l'embouchure occidentale, chez les Gangarida,

Rhandamarcotta (Rangamar), fur le Brackmanus. L'embouchure droite du Gange étoit appelée

Magnum Ofliw Palura (Balfora), étoit fur le bord de la mer. à l'oueft.

3°. De l'Inde prolongée vers le midi ; ou plusôt . de la prefqu'ile en-deçà du Cange, Cette partie, à l'ouest, commence à la gauche de l'Ordabari.

(1) Il paroit que c'eft ce même fleuve qu'Aerien appelle

(1) il paroit que c'est ce meme neuve qui Arrien appelle Adomatie, ou plutôt Andomatie, (2) M. d'Anville prévient que ne connoiffant pas l'em-placement de ces veftiges en 1768. Jorfqu'il publia fon abregé de géographie ancienne, il avoir cru que Raja-Mobol avost fuccéde à Garge Regiser mais il alandoname cette idec.

C'est-là que se trouve la région appelée Larice ut s'avance en forme de presqu'ile entre le Canthi-Colous & le Barygazenus Sinus,

Entre l'Orbadari & les montagnes qui bornent cette cootrée au sud, vers le 21° deg. de lat. où étoient les rivières de Mais & de Namadus.

Il y avoit les villes de Balcocuri Regio , dans les terres.

Simylla, à l'angle nord-ouest de la presqu'île.

Mandagora, Pala-Paina, Papera, Ces crois villes étoient sur la côte qui

court du nord-ouest au sud-est. Byzantium, affez loin de la côte, fur le Barygazenus Sinus.

Comanes, au fond du golfe.

Barygaza (Surate), a peu de distance de la côte, sur la droite du golse, sur le Namadus ( Netbedah )

Mandiadini, en remontant le fleuve vers le nord-eft.

Otton un peu plus au nord.
Le golfe Bargarenus se terminoit au sud par le Promonaurum Bargarenus.
Toute la côte, depuis ce promonatoire jusqu'au Promonsorium Comaria, est bornée par une longue

chaine de montagnes : au delà le pays portoit le nom de Dachiu-Abudes.

En suivant cette côte du nord au sud, on trouvoit,

Nanaguna (Nagotana). Calliana (Caranta, vis-à-vis de Bombai).

Nitria, Tyndis (Danda).

Suppara (Sefarel). Muziris (Vizindruk) (t).

Ces trois derniers lieux étoient fur la côte appelée Pirate : elle se terminoit au Limyrica (ou

le Concan). Dans les terres étoient :

Carura (Kaûri), ville royale. Tagara (Satara). Toutes deux vers la source qui, aprês la réunion de plusieurs autres, portoit le nom de Mefolus.

En continuant la côte.

Nelcinda, dans les terres, à cent vingt ftades environ, appelée par Pline Barace (Bardes) & Baris , fleuve.

Cherfonefus. Le reste de la côte, sans aucune position, portoit le nom de Cononara; au-delà des montagnes, à

l'est, le pays porsoit le nom de Pardionis Regio. Au fud de la côte Cononara (le Canara), étoit l'Elancon Emporium (Eli).

IND La côte ensuite portoit le nom de Malle. On y trouvoit le peuple appelé Aii, où étoit;

Cottlaria (Ai-Cotta). Au fud, près du Promontorium Comaria (Cap Comorin), etoit le lieu appelé Tomarita.

En remontant la côte après le promontoire; on trouvoit :

Colymbesis Pinnica, ou Pêcherie de la perle. Soficure (Titucarin). Colchi (Kilkhar).

Argari (Vei-Arru).

Madura Regia Pandionis (Maduré), appelée par Pline Modula

Orthufa, fur le Chaberis, au point où il fe partage en plusieurs branches.

Le Promontorium Coy , appelé aussi Coltigium (Camanan-Koi). Nigama (Néga-Patnam), Chaberis (le Caveri),

Ces deux villes étoient à deux embouchures différentes du Chabaris. Au-delà étoit Soreianum Panalia : & au nord.

Maliarpha (Meliapour ). Brachme (Canje Varam).

Arcatis Regia Sora (Arcate), étoient à l'oueft, dans les terres, Malungs , au nord.

Le Tyna, coulant de l'ouest à l'est, se jetoir dans le golse à peu de distance de la rivière qui paffoit à Malunga.

Palura étoit à l'une des embouchures du Me-

folus (le Kishna, ou Krishna). Le pays au nord fe nommoit Mefolia, Le Tyndis (Yanaon), qui paroit être le Ganges de Prolemée, avoit plufieurs embouchures : la plus méridionale portoit le nom de Mondé (Samete Divi ).

Plus loin étoit le lieu ou se rendoient ceux oui . alloient chercher de l'or aux Indes.

La côte partant au nord eft offroit les lieux fuivans : Dofaron , fleuve.

Cocala (Calinga-Patnam). Cafamba.

Catingon Promontorium. C'est-là que se rendoit le fleuve Adamas (Canga), qui prenoit sa source chez les Sabaria, chez lefquels il y avoit des diamans.

Dans l'intérieur du pays, fur un fleuve qui fe joignoit au Mcfolus, étoit Pityadra, métropole. C'est ici que M. d'Anville termine fes recherches fur l'Inde. Ce qu'il dit ensuite de la partie appelée par Ptolemee, l'Inde au-dela du Gange, se trouve compris dans fon mémoire fur les bornes du monde, connues par les anciens. Et comme ce favant a publié une carre fons le titre d'Orbis veteribus notus , je donnerai à cet article une

courte analyse de son mémoire.

<sup>(1)</sup> A l'entrée du post il y a un lieu fortifié, dogt le nom de Zigis semble avoir quelque rapport avec Mariris,

INDI, les Indiens. Les aneiens, par ce nom, distinguojent deux naions, dont l'une dans l'inde divinguojent deux naions, dont l'une dans l'inde orientale proprement dise, qui labitoit entre l'India & C. Cuange, & les peuples de l'Ethiopie, comus par l'ingrè, l'effequi paule de Milli, dans comme par le ut des sins des autress prés, l'éconchionne parle ut des sins des autress prés, l'éconchionne parle ut des sins des autress prés, l'éconchionne parle ut des sins de les controls de l'Arménie & de pays des Chaldeme de l'Arménie & de pays des Chaldeme de l'Ibèri.

Les anciens ont quelquefois donné le nom d'Indiens aux peuples de l'Éthiopie. Elien met des Indiens auprès des Garamantes dans la Libye; en conférant ce paffage avec un autre d'Hérodore, on voit qu'il S'agit de l'Éthiopie.

L'Ethiopie, dans Procope, est nommée Inde. Un grand nombre d'historiens eccléssastiques la nomment de même.

La ressemblance qu'il y avoit anciennement entre plusseurs nations Indiennes & les Ethiopiens, sait que les auteurs anciens les ont quelquesois compris sous le même nom.

Herodote, L. VII, diffique deux fortes d'Ethiopiens, les uns cintenaux qui habitoient au militeu des Indiens, & fervoient avec eux dans les troupes de Darius & de Xerzès, & les autres occident taux, qui dementoient au midi & à l'occident de PEgypre; les uns & les autres focident noirs, & différoient feulement par le langage & la forme de leux chevux ; ceru de l'Anque les ayant très-crèpts, & coux de l'Indie les ayant noirs, longs & rudes.

Les Indéens croyoient, fur une ancienne tradition, que les Noirs ou Ethiopiens de l'Inde avoient abandonné leur pays pour paffer en Afrique, où ils avoient peuple l'Ethiopie, aprés en avoir chaffè les Egyptiens, c'est Jarchas, philosophe Indien, qui l'assure à Apollonius dans Philostrate.

Eufèbe, après d'anciens historiens, sait mention de cette migratinn des Ethiopiens, & la place sous le règne d'Aménophis, père du sameux Scsostits, vers les premiers temps historiques de la Gréce.

Les anciens, voyant que les Etiliopiens d'Afrique & plufieurs nations de l'Inde te reffembloient par cette noirceur radicale, confondirent leurs noms & les employèrent prefque comme (ynoaymes, nommant Indiens les peuples de l'Etiliopie. & Etiliopiens les noirs de l'Inde, comme le fuir Herodors.

On donnoit quelquefois le nom d'Inde, auffibien que celni d'Ethiopie, à la haute Egypre, felon un endroit des fcholies d'Eufthare fur Denys de Charax.

Comme les noms d'Inde & d'Ethiopie étoient quelqueóis fynonymes chez les ancerts, & qu'abont donné le nom d'Ethiopie à la Colchide, ils out ansi pu donner coloi d'Inde, fynonyme du premier. Eufebe en tournit la preuve. Quoique cet auteur foit bien postérieur à Xénophon, il

parolt qu'il avoit fuivi d'anciens mémoires; d'ailieurs il est conflant que long-temps avant lui, & même avant X'enophon, des peuples Ethiopiens, c'est-à-dire noirs, ou extrêmement basanès, ont habité ce pays.

Hérodore, L. II, c. 204, affure que les peuples de Colchos étoient une colonne Egyptienne, qu'ils obfervoient la circonction, qu'ils avoient les cheveux, le teint, la physionomie, la manière de culriver, les utages, & entin la même langue que les Egyptiens.

Hérodoie, Jurpiis de cette reffemblance, s'étoit informé aux Colches & aux Egyptiens, du temps que cette colonie d'Égyptiens v'étoit établie à Cokhos; les Egyptiens loupçonnoient que c'étoit une partie des troupes de Setofitis, que ce prince avoit latflée dans cet endroit pour défendre fon empire contre l'invafien des peuples feprentrio-empire contre l'invafien des peuples feprentrio-

Les peuples de Colchos passonin pour Edinopiens, parce qu'is étoient noirs, ou du moins basands: qu'ils étoient Egyptiens, & peut-être Ethiopiens proprement dits, car Sisiofirs ayant commencé par la conquête de l'Ethiopie, avois emanten avec lui les rrouges de ceute nation, de d'où on peut conclure, sans absurdat, que les Colches étoient Indiens d'origine.

Les Grecs de Trébifonde & des colonies voitines donnérent le nom d'Inde à la Colclinée; mais le refte de la Grèce ne l'appellant pas de ce nom, l'usage me s'en est pas répandu, & Xénophon, dans sa Cyropèdie, est presque le foul qui

l'ait employé. (Voyet INDIA).

INDIBILIS. (San Matheo) ville de l'Hispanie citérieure, dans le pays des llercaones. Elle paroit être la même que Tire-Live nomme Inlibilis. Elle n'est

la même que Trie-Live nomme Inlibită, Elle n'est guère connue que par la défaire de Magon & d'Amilear, fils de Bomilear, qui y furent batus par P. & Cn. Scipton. Elle étoti tituée à quelque distance de la mer,

au fud-ouest de Derioja.

INDICA, ville d'Espagne, près des Pyrénées, felon Etienne de Bysance.

INDICOMORDANA, ville d'Afie dans la Sogdiane, felon Ptolemée.

INDIGENÆ. Ce nom n'eft pas celui d'un peaple, mais celui par lequel les Lairis défignéera ceux qui's croyosint avoir pris shaiflance dans ce lieu même. Ce mot eff formé de l'ancien mot lain Inla, pour in, 8: de graixe, engendé : il fignific donc engendé dans ce liu. Cel dans le même fent que les Grees ont dit Averg. 20ret, fonnable, ces mos doivent fignière, les naquesté du pays, ceux avant lesquels on n'y connûr pas d'autres peuples.

INDIGETES, les Indigètes, peuple de l'Hifpanie eirérieure, au pied des Pyrénées. Ilsne possédoient pas un pays fort étendu; & même on croit qu'ils faisoient partie des Ceretani,

vers les fources du Sicoris, INDSCYTHA, INDOSCYTHES, peuple del'Afie, aux confins de la Scythie & de l'Inde, vers le

confluent du Cophène & de l'Indus. Voyet IND: A. INDUS ou Sindus, grand fleuve de l'Inde, en-deçà du Gange, Il paroit que ce fleuve avoit deux fources principales, dont l'une dans le mont Paropamifus, & l'autre dans le mont Emodus. Beaucoup de fleuves & de rivières se perdoient

dans l'Indus, qui couloit à peu-près au fiid, & fe jetoit par fept embouchures dans la mer, vers

le 24° degré de latitude. Dans le détail de la navigation d'Alexandre, on voit que ce prince cut suffi la curiofité de naviguer par le canal de la gauche de l'Indus. Il y est dit qu'il a moins d'espace à traverser pour se renore à la mer, que celui de la droite, & qu'il s'épan-

che dans un lac avant de trouver son embouchure

INDUSTRIA, ville d'Italie, dans la Ligurie, vers le nord d'Afla, & fur une hauteur près du Elle avoit pour nom Ligurien Boden Comagus,

ou le lieu de la profondeur. On ignoroit abfolument la polition, lorsqu'on en tronva les ruines en 1744.

INESSA, ville de la Sicile, felon Vibius Se-

INESSA, ou INOSSA, fontaine de l'ile de Rhodes, Vibius Sequester dit que cette sontaine a donné le nom à la ville d'Ineffa , en Sicile.

INFERIOR. Ce moi est employé par les auteurs Latins, pour deligner la polition d'un pays, opposée à celle que l'on peus appeler superior, précisément comme nous disons le haut & le has Poitou, &c. Ils disoient de même Massis superior , Massis inferior ; Pannonia superior , Pannonia inferior ; ordinairement, la partie appelée inferior est celle qui

eft vers la mer

INFERUM MARE. Les anciens avoient donné ce nom à la partie de la Méditerr née qui étoit à l'ouest de l'Italie, & le nom de Superum mare, à celle qui étoit de l'autre côté. Il est probable que ce nom très-ancien a été donné dans un temps où l'on croyoir que l'une de ces mers étoit plus élevée que l'autre, & que ceux qui se pénétrèrent de cette belle idee, habitoient les côtes occidentales, ayant à l'eft dans toute la longueur de l'Italie, la longue chaîne de montagnes, nommée Appen-nin : ils imaginérent probablement que la mer qui étoit de l'autre côté devoit être plus élevée que celle qui couloit au bas des terres, plus baffes e'lesmemes que ces montagnes. Au refte, ceci ne peut être qu'une conjecture. Cette mer s'étendoit depuis les côtes de la Ligurie, jusqu'au détroit de Sicile. Elle portoit aussi diffétens noms empruntés des peuples dont elle baignoit les côtes.

INFITENSIS, fiège épifcopal d'Afrique, felon

la conference de Carthage.

INS INFLASTE, ON EUPHRASTE, contrée de la Sarmatie, vers l'Océan septentrional, où aborderent les Germains & les Daces, felon Laonic, cité par Ortélius.

INFULO. Ce nom se lit dans Ortélius pour celui d'une ville: c'est une méprise. Voyez la Marti-

pière à ce mot.

INGÆVONES, peuples de la Germanie, & l'une des cinq puissantes nations dont parle Pline, en décrivant cette région. Ils avoient sous eux les Cimbres, les Teutons, & divers autres peuples auxquels le nom de Cauchi étoit commun. INGAUNI LIGURES, peuple particulier de la

Ligurie, selon Strabon.
Liguri apprend que c'étoit celui de la capitale des Abrincatai. Cette ville étoit de la seconde Lyonnoise. On voit, par la notice de l'Empire, que c'étoit le posse d'un commandant particulier, dans le Traélus armoricus.

INGERIACUM , (Saint-Jean-d'Angely) ville

de la Gaule Aquitanique.

INGRIONES, pemple de la grande Germanie, entre le Rhin & les monts Abnobes, felon Ptolemée.

INIERUM, lieu de la Pannonie, fur la route d'Hermonia à Sirmium, en paffant par Sifcia, felon l'itinéraire d'Autonin.

INNA, fontaine de la Thrace, entre les Madi & les Paones, felon Athènée,

INNA, ville on village de l'Afie, dans la Dran-

giane, felon Ptolemee. INOPUS, rivière de l'île de Délos. Elle prenoit fa fource vers le centre de l'ile , coulou au fud-ouest se perdre dans un petit port à l'ouest de l'ile. Un peu au midi & près de l'embouchure

de cette rivière, oft une élévation fur laquelle étoit un édifice fuperbe. INSANI MONTES, ou les Monts infenfes, montagnes de la partie feptentrionale de l'île de Sar-

Tite Live & Florus en font mention , & l'on croit que ce font les mêmes que Ptolemée nomme

Manomena. INSANUS LACUS. Pline dit que dans la Troglodytique il y avoir un lac ainfi nomme, patce

que les eaux étoient malfaifanres,

INSUBRES. Ces peuples, appells quelquefois Infubriens dans les historiens modernes, habitoient. au nord des Lavi. Ils éroient , felon Tite-Live , Celtes ou Gaulois. Il est vrai que sous le nom d'Infubres on comprenoit plusieurs peuples. Les premiers étoient venus par le nord. Il paroit que leur nom primitif étoit Ombri, fignifiant, dans leur langue, vaillans. Ifombri, comme dit Pline, fignifie Ombri interieurs. (Mém, de Litt. T. xvIII , p. 820). On appela de même Infubres d'autres peuples venus ensemble de la Gaule transalpine, tels que les Averai, les Ædui, &c. Ils furent de la première

incursion des Gaulois en Italie, & conserverent dans le nom d'Insubres celui d'un perit canton dépendant, felon Céfar, de la cité des Ædui, vers Autun. Us sont sort connus par différences guerres contre les Romains.

En étudiant les auteurs avec soin , on voit que c'étoit chez les Insubres , à l'ouest de Médiolanum ; leur capitale, qu'étoit le lieu appelé Raudii Campi, & non pas, comme le dit Cellarius (Geog. Ant. p. 677 ), chez les Libici. On fait que ce fut dans ce lieu que Marius défit les Cimbres , l'an de Rome

652 : il en demeura cent vingt mille fur la place, & foixante mille furent faits prifonniers. INSULA ALLOBROGUM, Il paroit que anciens ont donné ce nom au pays qui leu

bloit rensermé entre le Rhône & l'Isère. ( Voyeg la notice de la Gaule de M. d'Anville). Insula Ignita, lieu de l'Egypte, selon Cal-

lifte, cité par Ortélius.

INSULA MAJOR (Maillorque on Majorque), lle de la mer Méditerrande, & la plus grande des Baléares. Elle avoit été de bonne heure peuplée par les orientaux. Le terrein y étoit fertile. Strabon dit que les lapins y ayant été transportés du continent de l'Espagne, y multiplièrent si prodigieufement, qu'ils ravegerent tout le pays, & que les babitans furent obligés d'implorer le feccurs des Romains, qui les détruisirent, sinon généralement, du moins de manière que les terres ne fouffroient plus de leurs dégars.

INSULA MINOR, (Minorque), nom de la petite lle Baléare. On vantoit sa tertilité.

Les peuples de ces iles étoient guerriers, & très-habiles à se servir de la fronde. Quoiqu'ayant été les premiers à porter des robes comme celles des Romains, ils alloient cependant nus au combat. Ils avoient un petit bouclier, un javelot armé d'un fer, & autour de leurs têtes trois frondes, faites d'une espèce de roseau, avec lequel ils faifoient de la corde, & se servoient de différentes frondes, selon la distance à laquelle ils vouloient lancer les pierres. Pour former de bonne - heure leurs enfans à cet exercice, ils avoient coutume de ne leur donner à manger que le pain qu'ils avoient frappé d'une pierre lancée avec la fronde à une certaine distance,

Ces peuples s'étant adonnés à la piraterie, commirent des despréres que les Romains voulurent reprimer, mais moins pour cette raifon que pour enlever anx Cambaginois des îles qui leur convenoient si bien. Le consul Métellus, l'an de Rome 629 ou 630, projeta une expédition contre ces îles, & s'en approcha. Il eut la précaution de sufpendre des peaux de bœufs sur les ponts de ses galères, de sorte que les pierres ne pouvoient pas bieffer les soldats, & sit sa descenie sans beaucoup de perte. Les Infulaires se retirérent sur les montagnes & dans les creux des rochers. On dit qu'il en périt environ trente mille. Ce fut alors que l'on fonda les villes de Pollentia & de Palma,

INSULA SACRA. C'est le nom que Procepe donne à une petite lle qui se trouvoit vers l'em-bouchure du Tibre, près du Portus Augusti.

INTEMELII, petit peuple de l'Italie, dans la

INTEMELIUM ALBIUM, ville maritime de l'Italie, dans la Liguric, selon Pline. Dans l'itinergire d'Antonin en lit Albintemelium,

INTER-DUOS LUCOS, lieu particulier de la ville de Rome. C'est-là, dit Tite-Live, que Romulus ouvrit un afyle. Selon Denys d'Halicarnasse, il sit une place qui retient aujourd'hul le nom de deux chênaies qu'elle portoit autrefois, parce que les deux extremités qui joignoient les

deux collines étoient couvertes d'un bois fors épais. INTERAMNA (Teramo), appelée auffi Interamnium, ville d'Italic, fur le Nar. M. d'Anville, en traçant la division de la Sabine, un peu à l'est de la Sabine, femble l'en exclure ; cependant Pline l'attribue formellement aux Sabins. Et il paroit confrant que tout le cours du Nar, depuis fa fource jusqu'à fon embouchure, servoit de bornes entre le pays des Sabins & ceux des Ombriens.

INTERAMNA, ville d'Italie, au pays des Volfues, près du confluent des fleuves Liris & Cofinus, felon Strabon.

INTERAMNATES. Tacite & Pline nomment ainfi les habitans de la ville d'Interanna, en Ombrie. Le dernier les furnomme Narses.

INTERAMNICI, peuple de l'Hispanie, près du fleuve Durius, à l'est de Calle. INTERAMNIUM LIRINATUM, petite ville d'Italie, qui se tronvoit dans le Latium, très-près de la Campanie. Elle étoit au confluent du Liris & de la rivière de Lusinum, Tout près étoit une belle maifon de campagne de Varron. Voyez In-

INTERAMNIUM, ville de l'Hifpanie, entre Afterics au nord-ouest & Pallantis au sud-est, chez les Astures. Prolemée met cette ville auprès de

INTERANIENSES, peuple de l'Hupanie, dans

la Lusitanie, selon Pline INTERANIESIA, ville de l'Hispanie, dans la Lufitanie, felon Phlégon.

INTERBROMIUM, lieu de l'Italie, fur la route de Rome à Adria. On lit Interprimum dans la table de Pentinger. INTERCATIA, ville de l'Hifpanie, dans le

pays des Vaccéens, selon Ptolemée. Elle étolt fituée au fud-ouest de Pallentia. (La Martinière ). INTERCATII, les Intercations, peuple de l'Hifanie. C'étoit un des dix huit compris sous le nom

de Vacciens, sclon Pline. INTERCISA, tieu de la baffe Pannonie, à noitié chemin entre Luffunium & Anamatia , felon l'itinéraire d'Antonin.

INTERCISA, lieu de l'Italie, chez les Sénonois. INTERFURINI, peuple de l'Illyrie, felon

INTEROCREA, OR INTEROCRIUM, ville d'Italio, dans le pays des Sabins, presqu'à l'est de Cuilia. Dans l'isinéraire d'Antonin elle est marquée sur la route de Rome à Atri.

INTERPROMIUM, lieu de l'Italie. INTUERGI, peuple de la Grande-Germanie,

felon Prolemée. INUCENSIS, siège épiscopal d'Afrique, selon

la conférence de Carthage, citée par Ortélius. INUS, petit étang du Péloponnése, dans la Laconie, près d'Epidaure, surnommée Limera, felon Pausanias.

INUTRIUM, ville de la Vindélicie, felon

Prolemic. INYCUM, ville méridionale de la Sicile, fituée fur l'embouchure de la rivière Hypfa, à l'eft. C'eft

à présent Calta-Bellota. INYSSUS, ville d'Egypte, près du mont Cafius, selon Hérodote, cité par Etienne de

## 10

IO, ville fondée par Inachus, roi d'Argos, felon Suidas; mais il n'en indique pas la position. Io, ville de la Palestine, dans la Galilée, au fud de Gabara.

JOB, fontaine de l'Idumée, felon Isidore de

Byfance.

Charax, cité par Ortélius.

JOBACCHI, peuple de l'Afrique, dans la Mar-marique, selon Ptolemée. Il habitoit dans le voifinage des Anagombres & des Recadites.

JOBANUS, bourgade de l'Italie, dans le pays des Samnites, felon le livre des limites, cité par Ortélius.

JOBARITÆ, peuple de l'Arabie heureuse, felon Ptolemée. JOBULA , ville de l'Asie , dans l'Albanie ,

felon Ptolemee. JOCURA, ou JUCARA, ville de l'Arabie dé-

ferre, felon Ptolemée. JOGANA, ville fituée vers le nord de l'île de

Taprobane, selon Prolemée. JOL, ville de l'Afrique, dans la Mauritanie. Elle portoit suffi le nom de Céfarée.

JOLAENSES, peuple des montagnes de l'île de Sardaigne. Strabon, parlant des incommodités de cette île, dit qu'elle étoit fouvent ravagée par les peuples appelés Diagèbres, & nommés ancien-

JOLAI LUCUS, bois de Grèce, dans la Béotie, près de Thébes. Arrien rapporte qu'Alexandre y

vint camper en fortant d'Oncheflos. IOLCOS, ville de la Theffalie, dans la Magnéfie , au fond du golfe Pélafgique , à fept flades

de Demerrias & de la mer. Homère la nomme laolcos (dans le vers 219 du catalogue), & lui donne l'epithète de bien bâtie. Elle avoit été en effet autresois considérable & avoit un port. Ce fut à Iolcos qu'Adraste, selon Pline, inventa les

~ D.

ionx funèbres. Strabon compre cette ville au nombre de celles qui furent détruites pour peupler la ville de Démétriade, qui étoit à foixante-quinze stades à l'oueft.

On fait que Jason étoit fils d'Eson, roi d'Iolcos; ue ce fut de ce port que partirent les Argonaures . & qu'à leur retour ils trouvérent la ville au pou-

voir de Pélias, frère de Jason, qui l'avoit fait mourir La fable dit que Médée perfuada aux filles de

Pélias, qu'elles pourroient rajeunir leur père en épuisant ses veines de fang your y substituer un fang nouveau; mais Pelias ne put recouvrer la vie. Jason rentra dans ses droits sur Iolcos. IOLCUS, ville de Grèce, dans la Moloffide, felon Athénée.

JOLUM, montagne de la Macédoine, dans la Perrbebie, selon Euenne de Bysance,

JOLYSITÆ, peuple de l'Arabie heureuse; selon Prolemée. Ils habitoient au nord des Ca-

JOMANES (Jenné ou Dgemma), fleuve de l'Inde. en-deci du Gange. Il prenoit ses sources vers le 31º deg. de latit. dans une des chaines du mont Emodus; & coulant vers le fud-eft, il alloit fe perdre dans le Gange à la ville de Palibothra vers le 25° deg. 30 min. de larit.

M. d'Anville penfe, avec affez de vraisemblance . que ce fleuve est le même que l'Erannoboas, Car quoiqu'Arrien fe serve du dernier nom & ne fasse pas mention du Jonanes, & que Pline, après avoir parle du Jomanes, nomme ailleurs l'Erannoboas, il ajoute que cette dernière se perdoit dans le Gange per Palibothros.

IOMNIUM ( Shurffah ), ville de la partie orientale de la Mauritanic césarienne, dont fait mention Prolemée. Il étoit à fix milles au fud-est de Rusucurium.

ION, rivière de Grèce, où elle se perd dans le Pénée , felon Strabon. Cétoit fur le bord de cette rivière qu'étoit fituée la ville d'Oxinia

Ion, montagne de l'Ethiopie intérieure, felon Ptolemée.

JONACA, ville de la Perfe proprement dite, felon Prolemee JONÆ PORTUS. Saint Jérôme parle de ce

port dans une lettre à la Vierge. Ortélius croit que c'est le port de Joppe, où Jonas s'embarqua pour aller à Tharfis.

IONDA, bourg de l'Asie, auprès d'Ephèse; selon Diodore de Sicile. JONE, Etienne de Byfance donne ce nom à

la ville d'Antioche de Syrie , fur le fleuve Orontes.

JONE, nom qu'Etienne de Byfance donne à Gaça, ville de la Palestine. IONES, les Ioniens, l'un des peuples les plus

célèbres entre ceux qui ont porté le nom de Grecs. Hellen, fils de Deucalion, felon les anciens historiens Grecs, regna en Thessalie, dans

dans l'Artique, pays sec & stérile, qu'une subsistance précaire, & qui n'y avoient pas encore tormé de liaisons bien étroites, n'étoient pas sort atrachés à ce pays. Nélée les fir folliciter de paffer en Asie. Il n'eut pas de peine à les y engager : Il fallut au moins deux ans pour faire les préparatifs d'un tel voyage. Ainsi les Ioniens parrirent sour se rendre en Asie 60 ansaprès le retour des Héraclides (t), & 140 ans après la prife de Troye (a). Ce récis de Paufanias est conforme à celui d'Eratosthènes. De la prife de Troye, ditil, au retour des Héraclides, il y a 80 ans, & du retour des Héraclides à la fondation de l'Ionie. il y a 60 aus (3).

Il est vrai que Strabon, (L. x111) s'exprime ains: « on dit que la colonie Æolienne précéda » de quatre générations l'Ionienne ». M. Larcher répond à cette objection, en préfumant que Strabon a voulu dire qu'il y avoit eu quatre migrations des Æoliens sous quatre princes, qui se sont

succèdés de père en fils

La première étoit conduite par Orestes. La seconde par Penthileas, fils d'Orestes.

La troisième par Echélatus, fils de Penthilers. La quatrième par Grais, fils d'Echélatus; cette dernière migration est, de très peu de temps,

antérieure à la colonie Ionicane Les Ioniens fondérent, fous la côte de l'Afie mi-

neure, où ils s'établirent, plusieurs villes qui devinrent confiderables; telles furent Smirne, Ephete, Milet. ( Voyeg IONIA ). Je ne fuivrai pas l'histoire des Ioniens; elle est intimement liée à celle des autres Grees.

Je remarquerai senlement, que trois siècles après leur établissement, ils surpatsoient de beaucoup leurs ancètres d'Europe en splendeur & en profpérité. Tandis que l'ancienne Grèce étoit déchirée par des dissentions intestines, & que les frontières septentrionales étoient exposées aux hostilités des barbares voifins, les colonies de l'Est jouissoient d'une paix profonde, & formoient dans le voifinage de la Phrygie & de la Lydie, les provinces les mieux cultivées de l'Asse mineure . eut-être même de l'aneien monde. C'est que les Lydiens & les Phrygiens vivoient dans une trèsgrande intelligence, & qu'ils abandonnoient voontiers à leurs voifins les avantages que les côtes leur pouvoient procurer pour la facilité du commerco. Auffi fit-il des progrés rapides chez un peuple qui possédoit l'embouchure de plusieurs grandes rivières, & qui possédoit plusieurs ports valtes & commodes, tels que Milet, Colophon, Phocée. Tant d'avantages multipliés ne pouvoient languir entre les mains de ces Ioniens, qui avoient le gênie de concevoir les entreprises les plus difficiles, & le courage de les exècuter. Ils augmenterent & persectionnerent avec une induitrie & une perseverance soutenucs, les ares d'utilité ou d'agrèment qu'ils trouvoient dejà en usage chez les Phrygiens & chez les Lydiens. Ils incorporèrent dans leur musique celle de ces nations. Leur poésse s'éleva au-dessus de tout ce que la Grèce avoit produit de plus beau en ce genre. Ils n'excelloient pas moins que leurs voifins à mouler l'argille & à jeter en sonte l'airain. Ils paroificm même avoir été les premiers à faire des statues de marbre : l'ordre dorique & l'ordre ionique prirent naissance au milieu de ces colonics. On affure que les loniens surpafférent les Phéniciens eux-mêmes dans l'art du deffin

Mais, ce qui est encore un grand avantage, c'est que ce sut dans l'Ionie que l'on cultiva d'a-bord la philosophie. On trouvera certainement dans la partie de l'Encyclopédie qui traitera de la philosophie, tout ee qu'il y a à dire à la gloire de l'école ionique, fondée par Thales de Milet, dans laquelle il eut pour successeurs Anaximandre & Anaximène; on parlera de Xénophanes de

Colophon , d'Heraclite d'Ephèse , &c.

Les loniens vécurent affez long temps paifibles. Les rois de Lydie attaquèrent les Ioniens : Créfus les avoient soumis lorsque Cyrus s'empara de volent toutes les colonies greeques, qui depuis furent prefque toujours fous le joug des Perfes. Cetto contrée éprofuva de grands malheurs pour s'être révoltée contre Darius; il faccagea plufieurs villes & en transporta les habitans dans le fond de la Perfe. Mardonius leur rendit leur liberté; depuis cette époque, ils servirent les Perses avec fidélité; ils augmentérent la flotte de Xerxès; mais s'étant révoltés après le combat de Mycale, ils confolidérent leur liberté jusqu'à la paix d'Antalcide, dans laquelle, trahis par les Athéniens, ils retombérent sous le joug des Perses jusqu'à la conquête d'Alexandre, dont les successeurs la possederent jusqu'au moment ou les Romains s'empaterent de toute l'Afie

lones, peuple de l'Egypre, près de la mer, au-dessous de Bubaste, selon Herodote. Il rapporte que c'étoir un dérachement des Ioniens assatiques, à qui Pfammitiehus donna des terres pour les récompenfer du fecours qu'ils lui avoient donné contre fes ennemis.

IONIA. M. d'Anville paroir, fur la carte de l'Afiemineute, avoir renfermé l'Ionie dans les bornes que lui indique Ptolemée, c'est-à-dire, qu'i la place sur la côte, entre le sieuve Hermus, au nord, & le Meander ou Meandre, aut fud : ces bornes ne peuvent être prifes à la rigueur, ear ce seroit en excepter la ville de Phocea, reconnue pour ville ionienne, & qu'en effet il attribue aux

Ce favant y diffingue Ephefus, Smyrns, Phocas Cuma ou Cyme, Clazomene, Erythra, Chios, ile

Geographie ancienne, Tome II.

<sup>(1)</sup> En 1190 avant notre ère. (2) En 1270 avant noire ère, selon la chronologie de Phistoire d'Hérodote par M. Larcher. (3) Erasoft apud Clem. Alex. Seron, L. 1, p. 402.

féparée feulement par un canal étroit de la prefqu'ile ou étoit Clazomène, Tos, sur le côte méritional de la péninfule. Lebelus, Colophon, Neapolis, Priene, Pan-Ionium, où se célébroient des fétes communes à la confedération ionienne, & les illes de Sanou, qui avoient d'about été peuplées

de Cariens; d'Icaria, pen éloignée à l'ouest. Il faut encore regarder comme ville ionienne, la ville de Milet, quoique renfermée dans les bornes de la Carie; on en peut dire autant de Myss.

L'Ionia, selon Prolemie.

Ce géographe y nomme les lieux suivans:

Smyrna. Clazomona, Argenum, prom.

Sur la mer Icarienne,

Erythra, Cayfiri, fl. offia, Teos, Ephefus, Lebedus, Tragyium, prom. Colophon, Meandri, fl. offia,

IONICA, contrée de l'Italie, felon Solin, Il rapporte que cette contrée prit ce nom d'lone, fille de Naulochus, laquelle voloit sur les grands

chemins, & fus tuée par Hercule.

IONIDÆ, municipe de la Grèce, dans l'Attique. Il étoit de la tribu Égéide, felon Euenne

de Byfance.
IONIDES INSULÆ. Denys le Périégète nomme ainsi les îles sur la côte de l'Asse mineure, près de

l'Ionie: entre autres Samos, Ceunus & Chia.

JONOPOLIS, ville de l'Afie, dans la Paphlagonie. Il en est parlé dans les Authentiques & dans Constantin Porphyrogèneie.

JONOPOLES, ville de l'Afie, dans la Galatie, felon Prolemée & Arrien. Je pense que c'est la même ville attribuée, dans des semps différents, à des provinces différents.

JONTII, peuple de l'Afrique propre, vers la partie orientale du pays occupé par les Cirtésiens, selon Prolemée.

JOPIS, contrée du Péloponnèse, dans la Laconie, selon Etienne de Bysance, qui cite Hérodien.

JOPOLIS, ville de l'Afie, dans la Syrie, sur le mon Sylpius, & près de l'Oronte, selon Cedrenus. Enstathe la nomme Jupolis, & la place près d'Antioche.

Jopolis, ville de l'Asie, vers la Galatie, selon Métaphraile.

JOPPE, ville de la Phénicie, qui étoit fusée à l'extrémité méridionale de la plaine de Saron, felon Etienne de Byfance, Les Greco & les Phéniciens lui donnoient une très-haute antiquité; & îl et conflant qu'elle exifloit quince ceus aus avant l'ére vulgaire, puisque Josué marque les limites de la

tribu de Dan dans le voifinage d'Iapho, nom phénicien qu'elle porioit.

Cette ville, qui avoit un bon port, a subi le fort de la Phénicie. Elle a appartent successivement aux Chaldeers, aux Perses, aux Lagides d'Egypte & aux Séleucides de Sysie; elle étoit sous la domination de ces derniers cent soixantetrois ans avant l'ère chrètienne.

Les habitants de certe ville, contre la foi des traités, jeuérent deux cens Juris dans la mer, ce qui fit partir fur le champ Judas-Maechabée pour en tirer vengeance; il furprit les habitants pendant la nuit, fit main-baffe fur tous leurs ma-

selots, & brula sous leurs vaiffeaux. Joppe éprouva diverses révolutions jusqu'à l'arrivée de Pompée en Syrie, foixante-quatre ans avant notre ère : ce genéral renferma la Judéo dans les anciennes bornes , & obligea Hircan d'évacuer les villes de la Phénicie, selon Joseph, Aniq. mais Auguste donna cene ville à Hérode, Lors de la révolte des Juifs, Gallus-Cestius, gouverneur de Syrie, la pris & y mis le seu l'an de J. C. 66. Divers Juifs travaillerens à la rétablir; mais, comme de-là ils couroient les côtes, Vespatien, l'an 67, envoya de Céfarée un corps de troupes qui la prit sans peine. Les Juis se resugièrems la mer; mais ils furent si violemment battus par la tempète, qu'il en périt plus de quatre mille, Les Romains la détruitirent de nouveau. Joseph. de bello Jud

JORDANES ou JORDANIS. Le premier de ces noms, felon les Grees; & le fecond, felon les Latins, est celui que portoi le sleuve appelé en françois le Jourdain. Il est très-probable que ce nom venoit de l'oriental Jor, ruisleau, & de Dan, ville, près de laquelle il avoit sa fource (1).

Ce fleuve, l'un des plus célèbres de la géographie ancienne, à cause des merveilles operées sur ses bords, étoit le plus considérable de la Pales-

uine, qu'il parcouroit du nord au Yud.
Le Jourdan, di Pline, fort de la fontaine
Le Jourdan, di Pline, fort de la fontaine
Pansas, qui a donné fon nom à la ville de Cètarice. Cette rivèrie et di vi-sagrabile : elle forme
mille décours, comme pour se prêter aux besons
des habians. Se s'emble ne s'encé qu'à regredans le lac Afphalide. Ainsi donc elle se répand
ains la pemière vultie qu'elle remocure, èt y
some un les appele lac de Girájurah, autour
doquel se voient de belles ville.

Le Jourdain, depuis sa source auprès de Césarée, coule dans l'espace d'environ cinquante

(4) Dom Galmer, la Martinière, de, ont attopée exteripologie; pout-arte ont-ilse en attoin. Mass pe ne vois pris pourques celle que donne le P. H. tridouin, qui dir que co nom inginière feeve de distre, feetoit melleure. Qui a dit que le Journalist portout ce nom avant l'arrivée des l'acceptant en entre de la configuration professer de l'acceptant de la configuration professer que pourroit eroire qu'il ecvit nomme le flaure professé, pour le diffiquer de a utres qui l'étoieux monte.

Reues, jusqu'à son embouchure dans le lac Afphaltide on mer Morte, où il se perd. Il sorme dans son cours le lac Somechon, à cinq ou six lieues de sa source; de-là il entre dans le lac de Tibériade & passe tout au travers.

Ce fleuve est sujer à des débordements. Il coule dans des lieux affez déferts pour qu'il y ait une affez grande quantité de lions cachés sur ses bords dans les roseaux; ils en sortent & se répandent aut loin lors des débordements.

JORDANES, rivière de l'Asse, dans la Bithynie. Elle prenoir sa source du lac où étoit la ville de Tibérias, & allois se perdre dans le lac où étoit la ville de Calli-Rhoé.

JORDANI VICUS, village de la Palesline. C'est où commençoit le pays de Samarie. JORDEA, comrée de l'Inde, selon une lettre d'Aristote à Alexandre. Mais Ortélius juge qu'elle

est supposée. (La Marinière). JORDII, peuple de la Scythie, en dech de

l'Imaus, felon Prolemée.

JORI, peuple de la Macédoine, felon Prolemée.

H dit que leur ville éroit nomméo Jorum.

IOS, l'une des îles Cyclades. Elle étoit trèsprès & à l'est-nord-est de l'île de Sicinos; au nordonest de celle de l'Îlera, & au sud-sud-ouest de celle de Naxos, vers le 36 deg. 42 min. de latitude.

L'ité d'Iso riroit fon nom d'une colonie d'Isoniera, qui en facrent is permiera habinant. Ella n'eft célèbre que par la mort d'Isoniere; ancesa pary sia character de la comparation de la comparation de production de la comparation de la comparation de un tombiena fants sucuren inforpinon, de ce ne for peu long, etemps après, que l'on cara n'éeffaire peu long, etemps après, que l'on cara n'éeffaire fermois ce moisument. La ville d'Argos envoyoris tous les cient pas dans l'ilé d'Osu me déparation loiennelle, chargée de faire, en fon nom, des voirtements publications, deven hobjet de la viettration publique.

JOSAPHAT (la vallée de). Cette vallée étoir dans la Paleftine, vers le lac Afphaltide. On croit que c'est celle ou Josaphat remporta une grande victoire sur les Moabites, les Ammonites, &c.

victoire sur les Moabires, les Ammonites, &c.

JOTA, ville de la Palestine, dans la tribu de
Juda, selon le livre de Josúe, c. 15. Elle sut donnée
aux Lévires de cette tribu, qui étoient de la famille

d'Aaron.

JOTABIS, ile de la mer Rouge, à mille stades de la ville d'Aila, selon Procope.

JOTÆ ou Astoræ, peuple de la Seythie, endeçà de l'Imaus, felon Prolemée.

JOTAPATA, ville de la Phénicle, qui étois fitude dats le volinage de Proluminis. Elle étois défendue par Joseph l'h. fhorien, Jorfque Vespassien la prit; sous le règne de Nèron, Jorn 67. Certe place se défendie sept semaines, & il y eut plus de quarante mille Juifs de rués, selon Joseph, de béll, Jud. JOTAPE, ville de la Cilicie, dans la Séleucide, felon Ptolemée. Elle a été épifcopale fons la mé-

tropole de Séleucie.

JOVEM (Ad). Il est sait mention de ce lieu dans l'itinfraire de Bordeaux à Jérusalem, comme d'une mention ou relai. Il étoit à l'ouest de Tolosa. M. d'Anville croit en retrouver la position dans celle de Guevin ou Guerin.

JOVIACUM, ville de la Norique, selon l'innéraire d'Antonin, qui la met entre Ovilable & Jovavis, à trente-deux mille pas de la première,

& à vingt-huit mille pas de la feconde.

JOVIS DITIS TEMPLUM, temple de l'Afie,

dans la Paphlagonie, auprès de la ville de Synope, felon Tacie.

Jovis Fanum, lieu de l'Afie, dans la Lydie;

JOVIS FANUM, lieu de l'Afre, dans la Lydie; affez près de Philadelphie, felon Prolemée.

JOVIS INDIGETIS LUCUS, hois de l'Italie, dans le Latium, auprès de la ville d'Ardée, felon

Jovis Lucus, ou bois facré de Jupier. Il y avoit de ces hols facrés dans prefque toutes les provinces de la Grèce. Celui que je rappelle ici

étoit dans l'île de Cypre, dans la partie du nordoueft, entre Arfinoé & Æpre. JOVIS MONS, montagne de la Phénicie, selont la notice de l'empire.

Jovis Mons, montagne de l'Hispanie, dans la Tarragonnoise, selon Pomponius Mela.

JOVIS MONS, montagne de l'Afrique propre, felon Prolemée. Elle n'étoit pas fort éloignée du Bagradas.

JOVIS PROMONTORIUM, promonioire de l'île de Taprobane. JOVIS SERVATORIS PORTUS, port du Péloponnéfe, dans le golfe Argolique, felon Pro-

lemée.

JOVIS STHENII ARA, l'autel de Jupiter Sihenius.
On le nomma ensuire la pierre de Théfée. Il étoir
dans le Péloponnée, auprès de Træzéne, selon

Paufanias.

JOVIS TEMPLUM, lieu particulier de la Macédoine, auprès de l'embouchure du fleuve Baphyre, felon Tite-Live.

JOVIS VICELINI TEMPLUM, en Italie, dans le territoire de Coffa, felon Tite-Live.

JOVIS VILLA, lieu particulier de l'île de Caprée, felon Suétone. JOVIS URII FANUM, temple de l'Afie, fur le

Bosphore de Thrace, selon Acrien.

JOVISURA, ville de la Norique, entre Turum

& Ad Costra, selon l'itinéraire d'Antonin.

JOXIDES, peuple de l'Asse mineure, dans la

I P

Carie, felon Plutarque.

IPA, ville de la Palestine, selon Joseph. WAGRO, à l'est d'Ajigi, & presque au nord de Singili.

Bb 2 106

IPANA, ville des Carthaginois, près de Carthage, selon Etienne, qui cite Polybe; mais cet b florien dit H ppana, & la mes dans la Sicile, fous la domination carthaginoife. (La Marinière). IPASTURGI, ville de l'Hispanie, dans la Bétique. Pline observe qu'elle ésoit surnommée la

Triomphante. IPHISTIADÆ, nom d'une tribu d'Arbéniens,

felon Hefyelius, cité par Ortélius. IPNEA ou IPNOS, ville des Locres Ozoliens,

felon Etienne de Byfance.

IPNOE, en grec l'aves, c'est-à-dire, les fours ou les gueules des fours. C'étoient des antres du mont Pélion. Strabon nomme ce lien l'aviera à l'accufaif; ce qui doit faire, au nominatif, l'artirs. Cafaubon penfe que la différence entre Hérodote & Strabon a pour cause la négligence des copistes. M. Larcher croit que ce nom avoit été altéré avec le temps. ( Géog. d'Hérod. p. 194).

IPNUS & IPNISIA , petit canton de l'ile de Samos, felon Etienne de Byfance.

IPORCI, chez les Turdules, ayant Hifpalia

vers le sud-ouest, & Cordaba vers le nord-est. IPPA, ville d'Afrique, dans la Mauritanie céfarienne, felon Ptolemée

IPPASINI, nation de l'Illyrie, felon Appien, cité par Ortélius. IPPOLEUM, promontoire de la Scythie, en Europe. Selon Hérodote, il étoit fitué entre le

fleuve Hypanis & le Borvithène. Il aioute qu'on y voyoit un temple de Cérès.

IPSICURI, peuple de la Ligurie, felon Etienne de Byfance. Selon lui, ce peuple ésoit austi nommé Arbafanes.

IPSUS, lieu de l'Asse, dans la Phrygie, selon Appien, vers le sud-est de Synnada. Le concile de Chalcédoine & la notice de Hiè-

roclès mettent un fiège épiscopal de ce nom dans la Phrygie; mais la notice de Léon-le-Sage dit

Ce lieu est sur-tout célébre par la sameuse bataille qui s'y donna l'an, 300 avant J. C. entre Antigone & Demerrius, ayant foixante-dix mille hommes de pied, dix mille chevaux & foixanteninze éléphans, & les rois Seleucus, Lysimachus & Caffandre , ayant foixante - quatorze mille bommes d'infanterie, & dix mille einq cens chevaux & vingt charriots. Antigone perdit la bataille & fut tue. Demerrius s'enfuit en Grece. Les vainqueurs partagérent entre eux ses états.

## IR

IR-HAMMELACH, ville de la Palestine, dans la tribu de Juda IR-HATTEMARIM, l'un des noms de la ville

IR-NACHASCH, ville de la Palestine, dans la tribu de Juda, felon le livre premier des Paralypomènes , c. 4, v. 12.

IR-SCHEMESCH, ville de la Palestine, dans la tribu de Dan, selon Josué

IRA, forteresse de la Messenie, au nord-ouest de Matiène.

Elle portoit le nom de la montagne fur laquelle elle étoit bâtie. Elle étoit confidérable, & les Mefséniens s'y étoient retirés pendant plusieurs des guerres qu'ils eurent à foutenir contre les Lacé-

C'eft de cette place que le vaillant Aristomène, à la tête d'une troupe d'hommes choisis, se jetoit fur le camp & dans le pays des Lacedémoniens, qui avoient mis le fiège devant cette p'ace. Ces opiniaires ennemis l'emportèrent à la fin après une vigourcuse réfissance. Ce qui se sauva des Meffeniens se retira en Arcadie, ayant à leur tete le brave Aristomène, l'an 670 avant J. C

IRAMINE, ville de l'Italie, fur les confins du Frioul. Elle ne subsissoit plus dejà au temps de Pline.

IRASÆ, Irafes, canton très-agréable de la Libye, où les Libyens conduisirent la celonie grecque qui s'étoit établie à Aziris. Il étoit entre Aziris & la ville de Cyrène. Ce fut en ce lieu que les Cyrénéens battirent les Egyptiens. (Hérodote, L. I, §. 158 & 159).

IRATH, ville de l'Afrique, dans l'intérieur de la Mauritanie céfarienne, felon Ptolemée, IRCTA, lieu maritime de la Sicile, entre Pa-

lerme & Eryx, felon Polybe.

IRE, ville de l'ile de Lesbos, felon Euftathe. IRE ou IRA, ville du Péloponnèse, dans la Mesfenie, felon Etienne de Byfance, Euftathe & Paufanias. Ce dernier dit que de son temps on l'appeloit Abias; & qu'elle étoit une des sept villes qu'Agamemnon, felon l'Iliade, promit de donner à Achille, Mais Strabon est d'un fontiment différent; car il dit qu'on lui avoit montré la ville. d'Ire, près d'une montagne fituée dans le chemin de Megalopolis, ville d'Arcadie, à Andanie. C'est, ie crois, de la forterelle lea, qu'il est question en cet endroit.

IRE, ville appartenant aux Malliens, felon Euftathe.

IRENÆUM, lieu de l'Asie, dans la Bishynie. vis-à-vis de Sosthène. Ce lieu sut ensuite nomme Acameium, felon Metaphrafte.

IRENE. Etienne de Byfance dit que l'île de Calaurie fut nommée Irène, à cause d'une femme appelée ainfi. Pline écrit Irine, distingue cette île de celle de Calaurie, quoiqu'il la mette dans le golfe Argelique.

IRENOPOLIS, ville de l'Asie, dans la Cilicie, felon Prolemée, qui la donne comme la feule ville de la Lacaniride. La notice de Hiéroclès en fait une ville épiscopale de la seconde Cilicie.

IRENOPOLIS. Cédrène , cité par Ortélius , dit que l'on donna ce nom à Berrhoée, ville de Syrie, après que l'impératrice Irène l'eut faut reparer.

IRENSIS, fiège épifcopal d'Afrique, dans la Byfacène, felon la conférence de Carthage.

IRESIA & AGELASTOS, nom de deux roches, près de la ville d'Eleufine, sclon Suidas.

IRESLE ou EIRESLE, ville de Grèce, dans la Theffalie, selon Tite-Live. Il dit que cette ville sut ravagée par Philippe.

IRIA, rivière d'Italie, où elle arrofoit la ville de Dertona, selon Ortélius, qui cite Jornandès.

TRIA (Vogheta), ville de l'Italie, dans la Ligu rie au nord-est de Dettons. Prolemée la place chez le peuple Taurini. Dans l'itinéraire d'Antonin, elle est marquée entre Camillon-spon & Dertons.

Cctoit une place peu confidérable.

IRLA FLAVIA ( Padron), ville affez confidérable
de l'Hispanie cuérieure, au fid-oueft, sur l'Ilia.

le l'Hispanie cirérieure, au sud-ouest, sur l'Ilia. Prolemée la place chez le peuple Capori. IRINUS FLUVIUS, golse de la mer des Indes.

falon Arrica.

IRIS, nom d'une rivière qui pread (a fource dans le Pont, traverfe la ville de Comane & la plaine Daximairi, au couchain, felon Strabon, qui ajoute qu'elle fe tourne enfuite au nord de Gaziura, fe replie à l'eit, il « groffie par le Scylta. Redit au l'entre s'ivières, elle pafie près des murs d'Amarice, & s'étant vanecé dans la Phanarée, oi elle reçoit le Lycus, elle traverfe la plaine de Thémisgre, & va enfuite le piece dans le Pont-Phimisgre, & va enfuite le piece dans le Pont-

Ints. Diodore de Sicile nomme ainfi une partie de l'île Britannique, dont les habitans vivoient de

chair humaine. IROS, ville de Grèce, dans la Theffalie, selon Lycophron, cité par Etienne de Bysance.

Lycophron, cité par Elienne de Bylance.

IRPINIANENSIS, fiège épifcopal d'Afrique,
felon la confèrence de Carthage & la notice épifcopale d'Afrique.

IRRHESIA, ile de l'Archipel, dans le golfe Therméen, felon Pline.

IRUS, montagne de l'Inde, au-delà de Crocales, & vis à-vis d'une ile, felon Arrien.

#### 1 5

IS, fleuve ou courant d'eau à la droite & près de l'Euphrate, vers le 33° deg. 25 min. de lat. Ettenne de Byance parle de ce courant d'eau, qui rend du bitume dont on s'est servi dans la construction des murs de Babylone.

Is (Hit), nom d'une rivière de Perfe, (elon Herodore, Il na parle ainfi: à la diffance de hait journées de Babylone, il y a une ville nommée 11; & can même endoire colle une rivière de même nom qui n'est pas fort grande, d'es fe jette dans Elaphrane. Cette rivière jette avec (es eaux des marfés de bitune; 26 c'elt de-14 qu'on a pris le bitume employé dans les murs de flabylone. Etienne de Bylonec d'it au dique c'rotie une ville.

Etienne de Byfance dit auffi que c'étoit une avec une rivière de même nom.

Indore de Charax écrit Æiopolis,

Is, petit fleuve de la Laconie, selon Cluvier. ISA, ville, selon le lexique de Phavorin. Il ne

dit pas en quel pays.

ISACA, rivière de la partic méridionale de l'île

d'Albion, dans le pays des Dumniens, selon Pto-

ISADENI, nation qui faifoit partie des Huns, felon Procope.

ISAFLENSIUM GENS, peuple d'Afrique, dans la Mauritanie. Firmus se refugia chez cette nation, & l'entraina dans son malleur; car elle sur vaincue & sort maltrâitée après la victoire. Ammien Murcellia.

ISAGURUS, ville de l'Inde, en-deçà du Gange, felon Prolemée.

ISALÆCUS, ville de l'Hifpanie, dans la Lufitanie, felon Ptolemée. ISAMNIUM, promontoire de l'Hibernie, felon

Prolemée. ISAMUS, rivière de l'Inde, felon Strabon.

Isamus, colline de l'Asse mineure, entre le mont Argée & Nicomédie, sclon Cèdrène & Zonare. Elle est nommée Isabos par Curopalate. Ortelius.

ISANA, village de la Palestine, où étoit campé Pappus, selon Joseph.

ÎSANA, ville de la Palefine, felon Jofeph. Il rapporte que le roi de Juda l'enleva au roi d'Ifraël. ISANAVATIA, leu de la Grande-Bretagne. Ce lieu femble avoir été défigné par deux noms, felon l'itinéraire d'Antonin.

ISAPIS, rivière de l'Italie, dans la Flaminie, auprès de Rimini, felon Strabon. On pense que c'est le Sapis de Protemée. ISAR, rivière de la Gaule, solon Protemée;

elle étoit dans la province Viennoise : on la connoit davantage sous le nom d'Iffars; c'est l'Isère. ISARA FLUV, autre rivière de la Gaule. Ce nom d'Isra a été altèré dans le moyen age en

celui d'Æfa, puis Efa, puis Oife.

Isana, M. d'Anville croit qu'il faut lire Iffara
au lieu de Lara fur la table de Peutinger. Ce licu
fe trouvoit fur la route qui conduifoit de Samaroiviva à Augula Suffionam. Car le pafiage de la
tivière d'Oife fous Noyon, est précifement le terme
défigné par cette dénomination.

BARCI, peuple d'Italie, dans les Alpes, & l'un de ceux qu'Auguste soumit à l'empire romain, sclon Pline, L. 111, c. 20.

ISARI, peuple des Indes, près des monts Emodes, felon Pline, L. VI, c. 17.

IsATICHÆ, peuple de la Camanie déferte, felon Proleinée, L. v1, c. 6.

ISAURIS, peuples de l'Afie mineure, dans la Cilicie. Pline, L. v., c. 27, parle de la ville de Lalafis, qui étoir fituée dans le pays de ces peuples.

Les l'aures habitoient les montagnes aux environs & à l'ouest de la Kétide : ils insestèrent pendant plufieurs fiècles les provinces voilines, & y

commirent d'horribles excès, Dans le quarrième siècle de notre ère, leur pays fit partie de la nouvelle province, à qui l'on

onna le nom d'Isaurie. Les Ifauriens réfiftèrent par leur valeur aux Arabes Mahométans dans le septième siècle, &

reflèrent fous la domination des empereurs Grees jusqu'à l'invasion des Turcs Seldgiukides. ISAURIA, province de l'Asse mineure, tout

près de la Pifidie. Ses habitans étoient des brigands oceupés de pillage, loríque Servilius leur fit la guerre & les vainquit : il en prit le furnom d'Ifaurien. Leur ville, Ifaura, avoit été détruite par ce général; Auguste en construisse une nouvelle

M. d'Anville ne place que quatre lieux dans eette province, Caralia, Ifaura vetus, Ifara nova & Lyfra, On peut y ajouter Derbe, qui étoit dans l'Antiochiana, de l'autre côré des montagnes, au fud eft.

Prolemée ne place que trois lieux en Isautie; favoir, Sovatra, Aufira & Ifaura.

Sous les empereurs Grecs, l'Haurie devint une province confidérable aux dépens des provinces voisines. On n'est pas peu surpris en y voyant vingt-trois villes épiscopales dans la notice d'Hièrocles; & meme vingt-neuf dans celle de Léonle-Sage.

Scion Hiéroclès, c'étoient : Seleucia, metropole,

Seleucia, métropole.

Cilendus.

Meloc.

Anomurium

Claudiopolis. Celefdera. Anemurium. Merapolis. Titiopolis. Dalifands. Lamus. Germanicopolis, Antiochia. Irenopolis. Juliofebaftus. Philadelphia. Call'i. Daraffus. Selinus. Zeede. Neapolis. Josape. Diacafarea. Laufadus.

La notice de Léon-le-Sage renferme les villes fuivantes:

Diocefares.

Olya.

Tuispolis. Hierapolis, Lamus. Neapolis. Antiochia, Dalifsndrus. Eliofeballus Claudiopolis. Seftra. Irenopolis. Selenuntes. Germanicopolis. Dometiopolis. Zenopolis. Naufadea. Shide.

Climota Cafforum. Banaborum. Philadelphia, Adrafus. Bolbofi. Coftradis,

ISAUROPOLIS, C'étoit la même qu'I/sura ? capitale de l'Ifauria. Les écrivains ont fait d'Ifaura. un plurier neutre. Etienne de Byfance en parle comme d'une ville grande & bien forifiée. Ceue ville, que l'on appela dans la fuire Isaura Vetus, fut d'abord detruite par Perdiecas; les affiégés, au désespoir, se brûlerent eux & leur ville, plutôt que de se rendre au vainqueur. Une seconde sois elle fut détruite par Servilius : mais elle ne put se rétablir.

Cependani on rebâtit une autre Ifaura, qui en priz le furnem de Nova : elle étoit un peu plus au fud-est. Elle n'eut jamais l'éelas de la première. ISBOS, ville d'Afie, dans l'Itaurie, felon

Erienne de Byfance. ISBURUS, rivière de la partie méridionale de la Sieile, selon Prolemée. Il la fait couler entre

Héraelée & Pintia. ISCA, ville de l'île d'Albion, au pays des Dumniens, felon Prolemée, Dans l'itinéraire d'An-

tonin, elle est nommée Isca Dumnierum. ISCA LEG. II. AUGUSTI, ville de la Grande. Bretagne, felon l'itinéraire d'Antonin. C'est Car-

ISCADIA, ville de l'Hispanie, dans la Lusitanie, la même qu'Eifcadia.

ISCARIOTH, ou ISCHARIOTH, lieu de la Judée, dans la tribu d'Ephraim. On erois que ce lien étoit la patrie de Judas, qui trahit J. C. Isidore pense que c'est de ce lieu que Judas

avoit eu le furnom d'Iscariote. ISCHALIS, ville de l'île d'Albion, au pays des Belges, felon Ptolemée.

ISCHERE, ville de l'Afrique, dans la Libye intérieure, felon Ptolemée. ISCHOPOLIS, ville de l'Afie, en Cappadoce,

dans le Pont, felon Strabon & Prolemée. ISCINA, ville de l'Afrique propre, felon Ptolemée. Antonin la met à mille pas de Macomades. ISDICÆA, fort de la Thrace, & l'un de ceux

que l'empereur Justinien fit élever, selon Pro-ISEPUS, peuple de la Scythie, felon Etienne de Byfanee, qui eite Heeatoc.

ISG1, peuple de l'Inde, vers les monts Emodes; felon Pline. ISGIPERA, forteresse de la Thrace, l'une de

celles que l'empercur Justinien fit bâtir, selon Procone ISIACORUM PORTUS, port de mer du Pont-

Euxin, à douze cens pas d'une des bouches du Danube qu'Arrien nomme Pfilum. Il ajoute que l'intervalle entre ces deux lieux est défert & fans ISLE. Ortélius eroit voir dans un fragment

du trente-septième livre de Diodore de Sicile. que c'étoit le nom d'une ville d'Italie, an pays des Brutiens.

ISICHI, peuple de l'Afie, vers la Grande-Armenie, felon Tacire,

191DIS FONS, ou la fontaine d'Ifis. Elle étoit vers l'Ethiopie, sclon Antigonus.

Istpis Insula, ile du golfe Arabique, felon

Ptolemće. ISIDIS INSULA, on ISIDI SACRA INSULA. Pline dit qu'en Egypte, sur le Nil, auprès de Coptos,

il y avoit une ile confacrée à la déeffe Ifis Ísidis Oppidum, lieu de l'Egypie, dans le Delta,

Istnis Portus, port de la Troglodytique, sur la côse occidentale de la mer Rouge. Pline dit que de ce port au bourg des Adulites, il y a dix journées pour une barque à rames.

Istnis Regto, contrce de l'Ethiopie, sous l'Egypte. On y recueille de l'encens, au rapport de

Strabon, cité par Ortélius, Istats TEMPLUM, lieu particulier, situé sur une montagne de l'Eshiopie, fur la côte du golfe Ara-

bique, selon Sırabon. Cet auseur dit qu'il avoit

été sonde par Sélostris. ISINDI, ville épiscopale de l'Asie, dans la feconde Pamphylie, felon des notices greeques. Istnbi ou Sinda, ville épiscopale de l'Asie, dans la Pamphylie, selon la nosice de Léon-le-Sage & celle de Hiéroclès, Cette dernière dit Sinda,

ISINDUS ou IsinDA, ville de l'Asse, dans l'Ionie, sclon Etienne de Bysance. ISINISCA, lieu de la Vindélicie, entre Eni-

pons & Ambre, (elon l'itinéraire d'Antonin. Quelques auteurs ont eru que c'étoit Munich. ISIS (Tchorok), rivière de l'Asie, dans la Col-

chide, felon Scylax de Caryande & Arrian. Ce dernier dit qu'elle est navigable, & la met entre l'embouchure de l'Acinafis & celle du Mogre, à quatre-vingt-dix stades de l'une & de l'autre, ISITHEA, liest dons il est parlé dans les oracles

des Sibylles. Orrélius sompconne que c'est peut-être la meme qu'Iss Oppidum dont Pline a parlé, & qui ézois dans le Delta d'Egypte.

ISIUM ou Ision, ville de la haute Egypte, selon Etienne de Bysance. Elle est nommée Isia dans l'itinéraire d'Antonin, où elle est marquée entre. Mithu & Hieracon.

ISMAEDA, petite contrée de l'Arabie, felon Etienne de Byfance.

ISMAELITÆ. Il est dit dans la Genese, qu'ils ésoient enfans d'Abraham, par Agar, servante de Sara. Ces peuples s'établirent dans les trois Arabies , & eurent des princes sonverains à leur tête.

Les Ismaelites, au temps de Sant, furens vaincus par la tribu de Ruben, qui les tailla en pièces, demeura dans leurs tentes, & s'établit dans tout le pays qui étoit à l'orient de Galaad

Dans la suite, Nabuchodonosor assujettit les Ismaelises à son empire; malgré cela, ce sont les peuples anciens qui se sont soutenus le plur longtemps, excepte les Juiss, puisque les Arabes en desceudent.

ISMARA, ville de l'Afre, dans la petite Arménie, auprès de l'Euphrate, felon Prolamée,

ISMARA, ville de la Thrate. Elle avoit, dit-on, pris fon nom du mont Ifmarus,

ISMARIS (le lec). Il ésoit dans la Ciconie , en Thrace, entre le Strymon, à l'eft, & Maronée

l'ouest. Il y avoit dans le même canton une montagne

célèbre & une ville de même nom. ( Voyez ISMARA)

ISMARUS ou ISMARA, montagne de Thrace, Scymnus de Chio dit que les Ciconiens, qui habitoient cette montagne, avoient été d'abord à Maronée : cela peut être; mais ils ésoient déjà fur cerre montagne ou dans les environs au temps d'Homère.

ISMENE, village de Grèce, dans la Béotie, felon Etienne de Bylance. Elien nomme l'incrus une ville voifine de la fontaine Dirce.

ISMENIUS COLLIS, colline de Grèce, dans la Béorie. Paufanias dit qu'elle étoit confacrée à Apollon, qui en prenois le surnom d'Isménien

Ismentus Lucus, bois de Grèce, dans la Béotie, près de la fource du fleuve Ifmenus, selon Paulanias ISMENUS, rivière de Grèce, dans la Béotie,

où elle coule auprés de Thèbes, ISMUC, petite ville d'Afrique, à vingt mille

pas de Zama. Son territoire ne peut fouthir rien d'empoisonne. (Voyez Vistuve, L. 1111, c. 3). ISOMANTUS, rivière de la Grèce, dans la

Béorie. (La Martinière). ISONDÆ, peuple de la Sarmatie assatique, vers la mer Caspienne, selon Prolembe. ISONOE, ville de l'Asie, dans l'Affyrie, sclon

Prolembe ISONTIUS, nom il'un lieu aux confins de l'Isalie. La chronique de Caffiodore porte qu'Odoacro

y fut mis en fuite par Théodorie. ISORIA, bourg de l'Epire, dans le territoire d'Eurée, felon Sozomène.

ISPA, ville de l'Asic, vers les montagnes de la petite Armenie, selon Piolemee. ISPINUM, ville de l'Hispanie, dans la Tarragonnoise, dans la Carpéranie, selon Prolemée

ISRAELITÆ, les Israélines. Je l'ai dejà dit je ne parle de ce peuple que depuis l'époque ou il commença à faire une nation raffeniblée en corps, ayant un chef (1). Ce fut à Ramesses, que les Ifractites se raffemblèrent & d'où ils partirent pour la terre promife.

Leur second eampemens sut à Socoth. (en hébren, des tentes ). Ce lieu devoit être à l'occident de la mer Rouge , à l'orient de Ramessées.

Etham fut le licu de leur troisième station, &. felon Moife, à l'extrémité du défert.

La quatrième flation des Ifraélites fut à Béelfenhon, à la vue de Phihahiroth, & vis-à-vis de

<sup>(1)</sup> Je ne parle ici que de leur marche, ( Poyet HERRAI).

Magdalum. Pharaon étoit campé à Phihahiroth. Ceft de-là que les Ifraèhires traverférent la mer Ronge à pied fee, & ayant marché pendant trois jours dans le défert, ils allérent camper à Mara, où fur leur cinquième flation. Le défert où pafferent les Ifraèlites en venna de la mer Rouse à Mara.

est nomme dans l'Exode, le défet de Sur.

De Mara les Israèlires vinrent à Elim, où sue leur fixième station. Moyfe dit qu'il y avoit là douze fontaines & foixante-dix palmiers.

D'Elim les Ifraélites furent faire leur septième station près de la mer Rouge, entre Elim & le défert de Sin, au nord de Sinai.

Du bord de la mer Rouge, ils surent saire leur huitième station dans le désert de Sin, qui, selon le témoignage de Moyse, étoit entre Elim & Sinai.

Du défert de Sin, les Ifraélites furent eamper à Daphea, & ce fut leur neuvième station. Ce lieu étois presque sur le bord oriental de la mer Rouge.

Le dixième campement des Ifraélites fut à Alus, à l'est de Daphea.

D'Alus, ils furent faire leur onzième flation

h Raphidim, près du mont Horeb, d'où Dieu fit fortir l'eau du rocher pour défaltérer le peuple, qui manquoit d'eau à Raphidim. Les Ifraèlites furent camper au défert de Sina?

en fortant de Raphidim , & ce sut leur douzième campement.

De Sinai les Israélites vinrent camper au lieu

De Sinai les Ifraélites vinrent camper au lieu qui fut nommé depuis Kibroth hathaava, & qui fut leur treizième flation.

De Kibroth-hathaava, les Ifraélites furent camper à Haferoth, pour leur quatorzième station. C'étoit une ville de l'Arabie pétrée, qui étoit la demeure des Hévéens. La quinzième station des Ifraélites sut à Rethma.

près de Cadès-Barné, dans le défert de Pharan. De Rethma, près de Cadès-Barné, les Ifraèlices vinrent à Reminon-Pharès, pour leur feizième fixation. Ce lieu étoit vraisemblablement à l'occident de Cadès-Barné.

De Remmon - Pharès les Ifraélites furent camper à Lebna. Ce fut leur dix-(epitième flation) & cette ville, qu'Eufèbe & faint Jérôme meutent anx environs d'Eleuthèropolis, devoit être une place de conféquence, puisfque Sennachérib en forma le fuige.

La dix-huitième station des Ifraélites sut à Ressa, au fortir de Lebna. De Ressa, les Israélites surent camper à Cééla-

tha, pour leur dix nenvième station.

Leur vingtième station sur au mont de Sepher,
où ils surent camper au sortir de Céélatha. Ce

mont de Sepher devoit être au milieu du défert de l'Arabie, vers le midi de Céélatha. Du mont de Sepher, les Ifraélites furent camper

à Arada, pour leur vingt unième station. Ce lieu

devoit être an milieu du désert d'Arabie, vers le midi du mont de Sépher.

La vingt-deuxième station des Israélites sur à Maceloth, où ils surent camper en sortant d'A-rada. Ce lieu devoit ètre dans le désert d'Arabie,

vers le midi d'Arada.

De Maceloth, les Ifraélites, pour leur vingttroisème station, surent à Thahath. Ce lieu devoit être dans le désert d'Arabie, vers le midi

de Maceloth.
Les Ifraélies, pour leur vingt- quartième station, furent camper à Tharé, en fortant de Thahath.
Ce lieu devoit être en Arabie, au midi ou au

linent camper à Tharé, en fortant de l'hahatin. Ce lien devoit être en Arabie, au midi ou au couchant de Thahath, fur le chemin qui pouvoit ramener les Ifraélites vers Afiongaber. De Tharê, les Ifraélites furent camper à Methea,

pour leur vingt - cinquième station. Ce lien devoit être dans l'Arabie même, vers le midi de Tharé.

Les Ifraélites, en fortant de Methea, vinrent camper à Hefmona, vings-fixième station. Ce lieu étoit vraisemblablement en Arabie, vers le midi de Methea.

Moferoth sur le lieu où les Israélites firent leur virgt-septième station. Ils y surent camper en sorrant d'Hesmona. De lieu devoit être sur la route de Cadés à Assongaber.

De Moferoth, les Ifraélites furent camper à Beroth-Bené-Jacan. Ce lieu devoit être au midi de Moferoth, & ce fut leur vingt - luitième fluien

De Beroth - Bené - Jascan, les Ifraèlices vintent camper au mont de Gadgad, ou Gadgada, & ce fut leur vingt - neuvième flation. Cette montagne devoit ètre fur le chemin qui conduifoit de Moferoth à Afongaber.

La trentième flation des l'fraélites fut à Jetebatha, où ils furent camper en fortant de Gadgad. Ce lieu devoit être au midi de Gadgad, en allant vers Afiongaber.

Au fortir de Jetebatha, les Ifraélites, pour leur trentes unième flation, furent camper à Hébrona. On peut conjecturer que ce lieu étoit au midi de Jetebatha, & au nora d'Afrongaber.

D'Hébrona les Itraélines furent à Aftongaber, pour leur trente-deuxième flation. C'étoit une ville de l'Idumés, fur la mer Rouge, au nord-est d'Elat, fur le golse Etanitique.

D'Abongher, les Ifrailites furest camper à Cade, dans leddere de Sin, de cin les un trentetroideme flation. Ce lieu de Cades devoit ètre different de Cades. Lamet, quoinque mous les deux different de Cades. Elmet, quoinque mous les deux different de Cades. Elmet, quoi per periode de la cades de Cades. La periodent au murante, parce qu'îls en manquierent pas d'eau ju minis la feccude, à Cades, la fee ponivent au murante, parce qu'îls en manquierent, de Moyfe au part de l'année. Cale la finance campierent de la cade de la

lui refuta, & marcha contre les Ifraélites avec une puissante armée. Les Israélites furent obligés de se désourner de son pays, & ayant décampé de Cades, ils furent au mont Hor pour leur trentequarrième station. Cette montagne devoit être en Arabie, fur les frontières de l'Idumée. Aaron mourut alors sur certe montagne. Ce sut aussi là que le roi d'Arad, qui habitoit au midi de la terre de Chanaan, vint les attaquer & fut défait par eux,

Les Ifraélites étant partis du mont Hor, prirent le chemin qui mêne à la mer Rouge, marcherent par le chemin de la plaine d'Elat & d'A-Congaber, prirent ensuite le chemin qui mêne au défert de Moab, & en suivant cette route, ils furent camper à Salmona, pour leur trente-cinquième station. Ce lien devoit être au nord d'Afiongaber, & à l'orient du mont Hor.

De Salmona, les Ifraélites furent camper à Phunon, pour leur trente fixieme station. Phonon n'ésoit pas encore compris dans l'Idumée; mais il

etoit fur les frontières.

De Phunon les Ifraélites surent eamper à Oboth, lien de leur trente-septième station. Ce lieu devoit être à l'orient de Phunon. C'est là qu'étoit adoré le dieu Obodas, ancien roi du pays, qu'on avoit

Les Ifraélites avant quitté Oboth , furent à Ié-Abarim, ou le-Abartim, lieu de leur trente-huitième flation. Cette flation devoit être à l'otient du pays

de Moab.

De Ié Abarim, les Ifraélites furent camper à Dibongad, trente-neuvième flation. Dibongad devoit être près le torrent de Zared. Les Ifraélites pafférent ce torrent trente-huit ans après leur départ de Cadès-Barné, comme Moyfe le remarque dans le Deutéronome. Ce sut sur les frontières occidentales du pays de Moab que les Ifraélites pafférent.

De Dibongad , les Ifraélites furent à Helmondéblathaim, & ce fut leur quarantième flation. Ce lieu devoit être dans le desert, près le torrent

Les Ifraélites étant partis de Helmondéblathaim. furent camper any monts Abarim, où ils firent leur quarante-nnième flation. Ce lieu étoit vis-àvis de Nabo. Le lieu où ils furent d'abord en fortant près du torrent d'Arnon , fut nommé Beer , à l'occasion d'un puits que Dien découvrit aux Ifraélites pour leur donner de l'eau.

Des monts Abarim les Ifraélises furent camper dans les plaines de Moab, qui font près du Jourdain , vis-à-vis de Jéricho , & ce fut leur quarante-deuxième & dernière station. Ce sut dans ces plaines que Moyfe parla pour la dernière fois aux Ifraélites; ce fut de la qu'ils partirent fous la conduite de Josué pour traverser le Jourdain. Ces plaines devoient être vers le trente-deuxième degré de latitude

La marche des Ifraélites peut être évaluée à environ 400 lieues.

Géographie ancienne. Tome II.

ISSA, ile de l'Italie, Denvs d'Halicarnaffe la décrit ainsi : à quarre-vingts stades de Rieti, en marchant par la voie Jurie, prés du mons Corèse, est Curfule, que l'on a ruinée depuis quelque temps: on y montre une ile nommee Iffa, environnée d'un marais, qui servoit de rempart à eeux qui l'habitoient. Elle avoit appartenu aux Aborigenes avant que les Sabins s'en fussent rendus mairres.

Issa, ville de l'île de Lesbos. Etienne de Byfance dit qu'on la nommoit anciennement Himera,

puis Pelafgia, & enfuire Iffa,

Issa, île de l'Illyrie, dans le golfe Adrianque, fur la côte de la Dalmatie, avec une ville de même nom. Strabon en parle comme d'une ile trèscélébre.

Issa, ville, dans l'île de même nom, fur la côte de Dalmarie

ISSACHAR, nom de l'une des doure tribus du

peuple d'Ifrael. Elle venoit d'Iffachar, einquième fils de Jacob. Le parrage de cette tribu fot dans un des meilleurs endroits de la terre de Chanaan, le long de la vallée de Jefrael, ayant la demi-tribu de Manaffe au midi ; celle de Zabulon , au feptentrion ;

& la mer Méditerranée, à l'occident. ISSÆ, peuple de l'île d'Iffa, dans le galfe Adriatique. Pline dit qu'elle étoit peuplée de citoyens

ISSATIS, ville des Parches, fur un rocher aux frontières fles Mèdes. Pline dit que cette ville avolt èté autrefois élevée pour s'oppofer aux Mèdes; mais qu'elle ne subsistoit plus.

ISSEDON ou Essenon, ville de la Scythie, au-delà de l'Imaüs, selon Prolemée & Etienne de

Bylance. Ce dernier écrit Effedon. Issedon, ville de la Sérique. On la nommoir

Jedon la Sérique pour la distinguer de l'autre, à l'est-nord-est de laquelle elle étois simée. ISSEDON SCYTHICA, ville de l'Afie, hors des limites de la Sérique, & comprise dans la Sey-

thie, an-dela de l'Imaüs. M. d'Anville pense que son nom moderne est Hara-Shar.

ISSEDONES ou Essenones, Prolemie en fait des peuples de la Sérique. Pomponius Méla les met dans le voifinage des Palus-Méorides; & Pline les joint aux Sauromaies, & en place une autre branche consigne à la Colchide. Le même aureur nomme un aiure peuple d'Effedones à la fine des Sica, Miffigera, Daha, &c. Ces derniers Effedones font vraisemblablement les Medones dont parle Hérodote comme voisins des Massagètes, & auxquels Cyrus fit la guerre. M. Larcher femble avoir adopté l'opinion da

P. Hardouin, qui les place dans la Russie méridionale, an nord-ouest de la mer Caspienne. Ils étoient à l'est des Argipéens.

Hérodote rapporte que les Issédons laissoient mourir leurs parens de leur mort naturelle; mais

que lorsqu'un père venoit à mourir, tous les parens se rendoient auprès de son fils, qui leur donnoit un sefiit. Chacun amenoit quelque bète que l'on tuoit, & que l'on coupoit à morceaux ainsi que le corps du défunt; &, après avoir mèlè ces viandes, on les servoit dans le session.

Ces peuples habitoient à l'occident de la mer Caspienne. Hérodote ajoute que c'étoit un peuple nombreux & voisin des Massagéres.

ISSI, peuple de la Scythie, an-delà du Tanais, felon Pline.

ISSICUS SINUS, golfe de la mer Miditerranée, qui étoit entre la Syrie & la Cilicie. Il vavançoit confidérablement dans les terres, entre le 36 & le 37 deg. de lat.

ISSORIUM, nom d'un quartier de la ville de Sparte. On y voyoit un temple de Diane, & ce lieu étoit difficile à forcer, felon Plutarque. Etienne de Byfance dit que e'étoit une montagne.

ISSUS, ville de l'Afre, dans la Cilicix. Elle écoit fituée für le bord de la mer. Cette ville étoit grande, riche & bien peuplée. Cytrus y Gjourna trois jours, pendant lefquels il lui arriva trentecinq vaiffeaux du Péloponnéfe.

Elle eft sur - tour connue par la bataille dans laquelle Alexandre défit l'armée des Perfes, l'an 333 avant notre éte. Il y fit prifonnières la femme, la mère & las filles de Davius.

y a wast note etc. If y n prionneres is temme, la mère & les files de Darius.

Xénopkon, dans l'expédition du jeune Cyrus, nomme cette ville l'ers, c'est-à-dire, qu'il écrit fon nom au plurier.

ISTARBA, ville de l'Asie, dans le Korean. Chrysococa lui donne 79 deg, de long, & 37 deg, 5 min. de lat. (La Marinière).

ISTEON, ville de l'île de Cythère, felon le scholiaste de Thucydide, eité par Ortélius.

ISTER, non qué les Grees donnoient au fleuve que nous appelons Danabe, Les anciers ne le connoidiolent pas, à beaucoup près, anfit bien que nous. Selon Hérodore (L. 11, e. 22), il precio fa fource près de la ville de Pyrène, dans le pays des Celtes. On a cru, mais à tort, que cer hi-torien vouloit parler des Pyrènées. Voici ce qu'en dit M. Lucher.

Le Danabe fort du mon spepels aurefoi. Absolz, and le no nome aducilement Heaver. Ce demier mort fignifie en allemand, la même choic que mort fignifie en allemand, la même choic que de pays. Les Grees tui domonéeur les omn d'Îlér depair fa fource jusqu'à fes embouchures. Mais les Romains l'appeleure Zomains appeleur fa fource les Romains l'appeleure Zomains appeleur fa fource ce remains appeleure de la comment de la co

ISTER, rivière de la Thessalie, selon Lycophron, ou selon Canterus sur cet astreur. Orielius. ISTER, rivière de l'Istrie, selon quelques auteurs dont l'opinion est regardée comme fausse.

INTHEVONES, peuple de la Germanie. Pline (L. 17, c. 14, p), dit expecifiement : proximi autem Réton Jlavones, quoram para Cimbis Mediterrands. Les litérons fone; proche du Rihin; les Cimbres de l'intérieur des terres en forre parle. On voir par ce passing, que ce peuple évoit dans la Gerper en passing, que ce peuple évoit dans la Gerles ont expendant en la l'orient. (Foyet cer article dans la Merinicie ).

ISTHEMO on ESTHAMO, ville de la Paleffine, qui étoit fituée dans les montagnes de la tribu de Juda, felon le livre de Josué. Elle fut donnée aux Lévites de cette tribu. Ils étoient de la famille d'Aaron.

David fit parr aux habitans de cette ville du butin qu'il avoit fait fur les Amalécites.

ISTIÆ, ville de l'ile d'Eubée; le nom grec étoit l'oriate : ce qui devroit se rendre en fatin Histiaa, & en françois Histie. Je crois avoir vu ce nom écrit dans quelque auteur grec fans esprit rude; alors on peut le rendre par litiée. Le premier nom de cene ville, firuée dans la partie feptentrionale de l'île, sur une montagne, presque en face du golfe Pélafgique, qui appartenoit à la Theifalie, avoit été Oreos; probablement il lui venoit de fa fituation (opos, Oros, une montagne). Après différentes révolutions, les habitans d'Oréos, qui étoient fouvent aux priles avec les Athèniens. furent enfin chaffés de leur ville par Périclès : ils se resirerent dans l'Estionide, contrée intérieure de la Theffalie. On envoya en leur place une colonie d'Athéniens, prife de la tribu Hestite : de là le nom d'Hellice ou Histie qu'ils donnérent à leur nouvelle habitation. L'épithète de 20205raquaes ou abondante en vignes, que lui donne Homère, est justifiée par une médaille de cette ville que cite Goltzius, & fur laquelle on voit, d'un côte, une tête de bœuf; & de l'autre, une grappe de raifin. Du temps de Pline, cette ville avoit perdu de fon ancien état : elle avoit beaucoup fouffert de la part des Romains & d'Attale, qui l'avoient affiègée. On la nomme aujourd'hui Orio ou Oreo.

ISTIMON, lieu de la Palestine, selon Josué, cité par Ortélius. Saint Jérôme & Eusébe disent que ce lieu étoit dans le canton d'Eeusheropolis. ISTO, montagne dont parle Thucydide, L. 111

6 1F. ISTONIUM, ville de l'Hifpanie citérieure, dans la Celtibérie, felon Prolemée.

ISTRIANA, ville de l'Arabie heureuse, au pays des Themi, selon Ptolemec.

ISTRIANI. M. de Peyffonnel, dans ses observations historiques & geographiques, dit que les anciens donnoient ce nom aux peuples qui habitoient entre le Danube & le Daiester.

ISTRIANUM, fleuve de la Cherfonnéferaurique, felon Prolemée, qui en place l'embouchure près de la ville de Lagyra; mais M. de Peyffonnel qui a été fur les lieux, die qu'il n'y a ni rivières ni ruisseaux dans cette parrie de la presqu'ile. ISTRIANUS, nome d'une rivière de la Cher-

fonnèse taurique, selon Ptolemée.

ISTRICI, peuple de la Sarmatie, en Europe. Ils étoient voifins, mais féparés des Axiaca, par le fleuve Tyras, felon Pomponius Méla.

ISTRICUS VICUS, lien de l'Italie, Tite-Live en fait mention à l'occasion d'un prodige qu'il

ISTRIUM, ville de l'Asie, dans la Mésopotamie, felon Nicetas, cité par Ortélius.

ISTRIPOLIS, ville qui étoit fituée à cinq cens stades d'une embouchure du Danube, que l'on nommoit Sacrée, La fondation en étoit attribuée à une tronne envoyée par le roi de Colchos à la poursuite des Argonautes, qui lui avoient enleve le jeune Absyrthe, son fils. Strabon dit que c'étoit une ville trés déchue; mais qu'elle étoit puissante dans le temps que les Miléfiens tenoient l'empire de la mer.

Selon Pline, elle avoit été bâtie par des Miléfiens; & , felon l'auteur du périple du Pont-Euxin , ce fut dans le temps que l'armée des Scythes paffa en Asie, en poursuivant les habitans du Bosphore Cimmérien. Elle étoit à trois cens stades de Tomi,

où fut exile Ovide. ISTROS, ville de l'île de Crète, felon Etienne de Byfance. Il sjoute qu'elle est nommée Istrona par Arremidore.

Istros, ville de l'Afie, dans le Poit. Elle eft. nommée Histrus pat Eufèbe. ISTROS, ville de la Iapygie, felon Etienne de

ISTROS, île de l'Afie, avec une ville de même

nom, auprès de Triopium. ISTRUNS, lieu de la Méfopotamie de Syrie, felon l'anteur du livre des Merveilles.

ISTUS, nom d'une ile de l'Afrique. Etienne de Byfance dit qu'elle a la forme d'un vaisseau; que les Africains la nomment Udonoe, & les Pheni-ciens Cellarharfath.

ISUELI, nom d'un peuple de l'Ethiopie, felon

ISURA, ile voifine de la côte orientale de l'Arabie heureufe, felon Pline.

ISURIUM, ville de l'île d'Albion, au pays des Briganres , felon Ptolemée. ISUS, ville de Grèce, dans la Béotie, auprès

d'Antedon, felon Strabon. Ce n'étoit plus, de son temps, qu'un lieu qui conservoit les traces d'une ancienne ville.

Isus, nom d'une rivière, selon le lexique de Phavorin, qui ne dit pas de quel pays.

ISYROS, nom d'un lien, felon Pollux,

ITALIA, partie confidérable de l'Europe, fituée

au midi, & s'avançant en forme de botte, entre la mer Méditerranée, à l'ouest, & le golfe Adriatique à l'eft. On fait qu'elle oft, en quelque forte; separée au nord, des autres états de l'Europe par une grande chaîne de montagnes, que l'on nomme Alpes; & qu'elle est presque toute traversee dans fa longueur, par un longue chaine, no mmée Apennin.

Avant de présenter dans mon résumé ce qu'il convient de connoître en général fur la géograpMe ancienne de ce pays, je crois rendre quel-que fervice à mes lecteurs en lear préfensant d'abord, & successivement, la géographie de l'Iralie, d'après les trois auteurs de l'antiquité qui l'ont traitée dans un plus grand détail, favoir, Strabon, Pline & Ptolemée, Ce qui suivra sera le résumé de tout ce qu'ont pu nous apprendre les anciens & les modernes sur la géographie ancienne de cette partie, l'une des plus célébres de l'antiquité.

## Géographie de l'Italie, felon Strabon (1).

Les anciens appelèrent Ænotrie la partie de l'Italie comprise entre le détroit de Sicile & le golfe de Tarente. On donna enfuite le même nom à tout le pays supérieur qui s'étend jusqu'aux Alpes, & depuis le fleuve Varus jufqu'à l'Istrie. Il est probable que les Italiens (2) furent un penple qui, plus puissant & plus heureux que ses voisins, leur donna d'abord son nom. Il s'étendit peu-à-peu jusqu'au temps de la puissance Romaine. Alors les Italiens, les Gaulois Cifalpins & les Vénètes, ayant été admis au rang de citoyens Romains, ils furent tous appelés indifféremment Italiens ou Romains : ils fondétent les plus belles colonies.

L'Italie (p. 322) n'est pas triangulaire; elle est plutôt de forme quarrée. L'Apennin, qui commence à Genua, & finit à Leucopetra, la traverse aus toute fa longueur ( 3 ).

La partie du côté des Alpes (p. 324) est fertile. Le Padus la divife en Cis-padane & en Transpadane. La partie Cis-padane oft habitée par des Ligu-riens & des Gaulois.

La partie Transpadane, par des Gaulois & des Henètes ou Venètes, que quelques écrivains difent être une colonie des Venètes Gaulois, fur l'Océan. D'aurres prétendent qu'ils descendent des Venères de la Paphlagonie. Toute cette partie est arrosée d'un grand nombre de sicuves & de marais, surtous du côté des Venètes.

Aux environs du Po, habitoient autrefois plufieurs nations Gauloifes, dont les plus confidérables

<sup>(1)</sup> On fent bien que ceci ne peut être qu'une analyse fort ferrée. Veyet Strahon, L. P., T. I., p. 321.

(2) On verra ct-après l'étymologie du nom d'Étalie.

(3) Cela n'est pas itrictement vrai, L'Apennin ne va pas preculément jufqu'à Leucopetra ou le cap dell' Armi.

étoient les Boiens, les Infubriens & les Sénonois, qui pricent Rome avec les Gæfales; mais que les Romains ont extermines depuis ce temps. Quant aux Boiens, après avoir été chaffès de leurs habitations, ils se retirerent vers le Danube, & surent entièrement détruits. Les Insubriens sublistent encote (dit Strabon), & ont pour capitale Mediolanum , ville fort belle. Patavium , la plus belle ville de cette contrée, est aussi la plus riche & la plus peuplée. Ravenne (1) est très-grande & engi-ronnée d'eau... Près de cette thernière est Spina, ville autrefois fameuse, possédant l'empire de la mer, & qui n'est maintenant qu'un bourg... Adria a donné son nom à la mer Adriatique.... Aquiléa, batie par les Romains, contre les incursions des harbares, & très fréquentée par les habitans du Danube; ses environs contiennent de l'or & du

Dans lefond du golfe, (p. 328) cft le Tirmavum, Tipaner, temple fameux de Diomède; il y a un port , avec un beau bois facrè , & fept fontaines.

La côte de l'Istrie s'étend ensuite jusqu'à Pola, (p. 330,) ville hatie par des Colchidiens. Au milieu de la côte est Tergeste, distante d'Aquileis de 180 milles,

La partie Cis-padane (p.331) contient plusieurs belles villes, telles que Placentia & Cremona, qui font voifines. Entre ces villes & Ariminium font Parma, Mutina & Bononia, qui est la plus proche de Ra venne : il y a austi quelques autres villes moins confidérables. Entre ces villes est une voie qui conduit à Rome. Sur cette route on trouve Acerre (2), Regium Lepidi , Campi Macai , Cluerna, Forum Cornelium , Faventia & Cefana, Enfuite on trouve l'Ifapis , le Rubico.

Ariminum, ainsi que Ravenna, ont été sondées par des colonies d'Umbriens : elles ont depuis recu des colonies romaines. Ariminum a un pog un fleuve de même nom. De Placentia à Ariminum il y a 500 flades, & de Placentia, en re-montant jusqu'à la ville de Ticinum, (3) 1036 pas: cette ville est arrosée par un sleuve de même nom, qui se jette dans le Padus. On trouve de ce côté Classidium & Dersona , & Aqua Statel-

tagnes, au-delà de Luna, est Lucca (5). Derthon oft une ville confiderable , entre Genus & Placentia; elle est à 400 stades de distance de l'une & de l'autre ville.

Sur la même route, dit Strabon, il v a Discuifta & Iella, mais on regarde cet endroit comme étant corrompu. ( Voyeg la note de Cafaubon ). Il y a pour deux jours de navigation sur le Padus,

depuis Placeniia jufqu'à Ravenna. En deçà du Padus, il y avoit autrefois des terreins bien marecageux, au teavers desquels Annibal pénérra en Italie. Mais Scaurus (6) dessecha ces marais, en faifant creufer un canal de

Placentia à Parma : à Placentia, le Trebia tombe dans le Padus. La Gaule Cis-alpine, dont on vient de parler,

étoit féparée de l'Italie propre par l'Apennin, l'Æsis & le Rubico, qui tous deux se jettent dans le golfe Adriatique (7). Ce pays est très peuple & tres-tiche. La terre, bien cultivée, fournit des fruits de toute espèce, & les sorèss donnent une si grande quantité de glands, que les trompeaux de porcs qui s'y nontrissent, servent d'alimens à la plus grande partie des Romains. L'abondance de l'east rend auffi ce pays très fertile en mil, espèce de grains, d'un grand usage dans le pays. Il abonde en pois. On y recueille beaucoup de vin, que l'on enferme dans des cuves plus grandes que des maifons (8). La meilleure laine vient des environs de Mutina & des bords de la Scutana, (Voyer Strabon , p. 434 ). La seconde partie est la Ligurie, finuée dons

l'Apennin, entre la Gaule dont je viens de parler & l'Etrutie .... Ses habitans font disperses par villages dans les montagnes qu'ils cultivent.

La troisième partie est (r. 335) la Thyrrhenia, pays de plaines jusqu'au Tibre, qui le horne à 'eft jufqu'à la mer. De l'autre coie est la mer. Le Tibre, ainfi que plufieurs autres fleuves,

fleuves; il y a 60 milles (4). Vers les monsa-

lorum, un peu au-delà de la voie. Là se trouvent le Druris & plasieurs autres

<sup>(1)</sup> Quoique cette ville für en-deck du Po, Strabbn en parle ici parce qu'il fait en detail toutes celles qui fe trouvent dans les marais du côté des Alpes. (1) Le texte porte Axapa; & d'autres écrivains grees mettent un X au lieu du x : J'ai fuivi l'orthographe de

<sup>(3)</sup> Straben dit .... ins mie rebe opene vac Kerfarne. Cette expt : fion parolt avoir embarraffe quelques favans.

Poyer la noie, p. 33. Ceft que Strabon, ce me semble, suppose que les Alpes Cortiennes commencent vers Treim, où peus-être commençoient les états attribués à Cottys par Auguste.

<sup>(4)</sup> Il parole qu'il manque ici quelque chose dans le

texte.

(3) Luns étoit la première ville de l'Etrurie en fortant de la Ligurie par l'eft fur le bord de la mer.

(6) Ce fur ce Seaurus qui fit faire la voie Æmilienne, qui paffoit par Pija & par Luns, jufqu'à Sabbati, & de-la à Denhous. Il y avoit une autre voie Amilienne qui se joignoit à

la Flaminicane. Car M. Lepidus & C. Flaminius, confuls ensemble, ayant vaincu les Liguriens, ce dernier fit conftruire la voie l'aminiene, qui alloit de Rome par l'Erra-rie & l'Ombrie, jusqu'à Miminam. L'autre conful la fit continuer par Bosonia, & enfuire par Aquistia jusqu'au pird et Alpes,

<sup>(7)</sup> Il faut bien observer que le département appelé de l'Italie, ne commençoit qu'au Robico. Ce qui étoit audela ctoit du département de la Gaule : tout le monde fair l'incertitude de Cefar avant de rifquer le paffage de ce foible ruiffeau : c'eft qu'il entroit en atmes fur les tertes, de la république.

<sup>(8)</sup> Prantigaj mizetikoritek

prennent leur fource dans l'Apennin. Les Thyrrheni etoient appelés Etrufci par les Romains (t). Je passe tout ce que dit Strabon concernant l'histoire de l'Etrurie.

L'étendue de l'Etrurie, depuis Luna jufqu'à O/S4 (à l'embouchure du Tibre) étoit de 5500 ftades(2). - Car de Luns à Pifs il y a plus de 400 fla-des, delà à Volsserra 820 ; dela à Populonium 270 . de Populonium à Coffa , à peu-près 800 ,

mais felon d'autres 600 (3).

Luna est une petite ville avec un port magnifique, entouré de hautes montagnes. Entre Lana & Pifa étolt Macra, attribuée tantôt à la Ligurie & tantot à l'Etrurie... Pifa paffoit pour avoir été fondée par des Piféens, venus de Pife en Elide; elle est fitude au milieu de l'Arnus & de l'Afar, qui

s'y joignent (4). Le territoire de Voluterra est arrose par la mer. La ville est fituée dans une vallée profonde, fur une colline fort haute & fort efearpee, où est la citadelle.... Populonium est situee sur un promontoire fort élevé, qui s'avance dans la mer:elle étoit prefque déferie au temps de Strabon; mais Parsenal étoit plus fréquenté. On apperçoit de là les les de Sardinia , de Corfica & d'Athalia (Elbe).

Après Populonium est Coffa , ( qu'il appelle ailleurs Coffa) fur une hauteur peu éloignée de la mer. Au-dessons de cette ville est le Portus Her-

eulis. Il y avoit tout près un lae formé par les eaux de la mer, & une caverne.

En allant de Coffa à Oflia, on trouvoit les villes de Gravisca (5), Pyrgi, Alsium, Fregens. De Gravifia à Coffa il y avoit 300 stades. Entre ees villes étoit Regifvilla ( Ρυγισουιλλα), qui avoit été, disoit-on, la résidence du Pélasge Malæotus. De Gravisca à Pyrgos, il y avoit 180 stades; & de celle-ci 50 flaues jufqu'au port de Carcia. L avoit dans ce port un temple de Lucine, fondé par les Pelasges, & pillé dans la fuite par Denys le tyran, lors d'une expédition qu'il fit en Corfe. De Pyrgis à Oflia il y avoit 160 ftader; entre ces villes étoient Alfum & Fregena. Ces villes étoient sur la eôte de l'Etrurie.

Dans les terres on trouvoit Arctium . Perufia . Volfinium , Sutrium Blers (6); Ferenunum , Faleria , Falifea , Nepeta , Statonia & plusieurs autres , dont quelques unes avoient été fondées par les Ro-(t) Ici Strabon fait un petit conté fur l'étymologie du

I T A mains, lorfqu'ils eurent foumis les Véiens & les

Fidenates (7).
Au bas du mont Sorafle étoit la ville de Fermia, du nom d'une déeffe fort honorée dans le pays. Ceretium étoit près des montagnes, & loin de Rome de 1900 stades : Clustum en ésoit à 800. Perufis

n'étoit pas loin de cette dernière. Vers ces lieux étoient plusieurs lacs, tels que le Cimius lacus, chez les Volsiniens; le lac Sabatus, près de Rome & de la mer. Il y en avoit un auffi près de Clufium , & le Locus Trafymenus près d'Aretium : il y avoit auffi dans l'Etrurie des

eaux thermales,

largeur étoit inégale.

Umbria . l'Ombrie est de l'autre côté des montagnes & touche à la mer Adriatique. Il y avoit plutieurs villes , favoir , à partir de Ravenna , Sarfina , Ariminum , Sena , furnommée Gallia , Camarinum : on y tronvoit auffi le fleuve Æli, le mont Girgunus, appelé par Pline monts Jurgini Sentinum, le fleuve Metaurus, Kanum Fortung, L'Efu avoit d'abord servi de bornes de ce côté; ee fin ensuite le Rubicon. De Ravenna à Ariminum, il y avoit 300 flades; d'Ariminum à Rome, en suivant la voie Flaminienne, jusqu'à Occiculum ad Tiberim. 1350 flades. Telle eft la longueur de l'Ombrie : fa

Les villes qui le trouvoient fur la voie Flaminienne étoient Ocriculum ad Tiberim , Larolum , Narnia (8), au travers de laquelle passoit le N.r., qui se jetoit dans le Tibre au-dessous d'Ocriculum ; puis Carfuli , M-vanie , arrofé par le Teneas. Il y avoit d'autres villes moins considérables, telles que Forum Flaminii , Nuzeria , Forum Sempronii.

Sur le chemin qui alloit d'Ocriculum à Ariminum. fur la droite, Interanna, Spoletium, Æfium & Carmeta, dans les montagnes qui separent ce pays du Picenum. De l'autre côté étoient Ameria, Tuder. Ifpelluff & Iterum, près des montagnes.

L'Ombrie étoit un bon pays, un peu montueux fes habitans se nourrissoient d'épeautre plus que de froment.

Sabinorum Regio. Ses habitans habitoient un petit pays, ayant environ 500 flades d'étendue depuis le Tibre & la ville de Nometum jusqu'aux Verstini. Leurs villes avoient été, en grande partie, détruites par les guerres : celles qui s'y trouvoient au temps de Strabon étolent Amiteman, Reate, près de laquelle étoit Interacrea; Foruli, entre des rochers. Curnes, devenue d'une ville illustre, un pent village, Trebula , Eremm , & quelques autres qui n'étoient que des villages.

Toute la Sabine écoit très-fertile en oliviers & en vignes, en glands & en paturages : on recherehoit les mulets de Reate,

mot Thyrhene, qu'il fait venir de Thyrrhenus, fils d'Arys.
(2) Il est probable que Strabon doune ici toute la lon-

gueur de la côse avec fes finuolités.

<sup>(3)</sup> Ces sommes rapprochées tont 1670. Il est vrai que Strabon ne donne pas la difiance de Coffa is Offia. Il ajon que Polybe dit que eette diffance n'est que de 1433 flafes.
(4) L'embouchure de l'Arno a change depuis, puisque la ville actuelle de Pife s'en trouve éloignée de fix milles par le nord-queft,

<sup>(1)</sup> Selon le rente, Gravificion ; mais j'ai faivi la correc tion d'après Pline & Prolemée.

<sup>(6)</sup> l'adopte la correction au lieu de Bierari.

<sup>(7)</sup> Strabon remarque qu'il y avois des auteurs qui se regardosem pos Falana comme une ville etrufque.

(8) l'adopte la correction de Cafaubon, au lieu de Nama que porte le texte,

Latium. Le Latium, où Rome est située, touchoit au pays des Sabins : il comprenoit, outre les Launi, les Æqui, les Volsci, les Hernici &, autour

de Rome, les Rutuli (1).

Au commencement (p. 372) les Lains viteoient pas bien anombreuv, encore n'écoient-ile pas foient pas pas les anombreuv, encore n'écoient-ile pas foients aux Romains; mais ceux-ci, ayant vaincu les Reui les Reui de (p. 64/ci, les Hemis (k. 3, aparavant, les Reui de, les Attyr-arjét; aufil bien que les Privantest; sout le pays foumis prit le nom de Letium. Avec le temps, toute la côve qui s'étendait depuis Offia judqu's Sinutifa, apparein au Laium. Il s'étendit enfuite judqu's la Campanie de au pays de Samnies.

Les villes maritimes du Laitum étoiem. Offia, loin de Rome de 100 fludes, & 00 il n'avoir pas été possible de faire un port, à causé de la quantiré de limon qu's porte le Tibre; An-ium, loin d'Offia de s'ôt fludes. Entre ces villes étoient Lavivium, L'aurentum, ét un-defins Ardes mer de 70 fludes. A spo fludes d'Anism, étoit en mer de 70 fludes. A spo fludes d'Anism, étoit de mer de 100 fludes. A spo fludes d'Anism, étoit qu'en voir une ville nommée Greza, avec un autel de Minterye.

Dans les terres étoient le Campus Pomeius : les Aufones avoient habité le pays qui étoit dans le voisinage ; ils entréfent aussi dans la Campanie, aussi bien que les Aufei. Au temps de Strabon, le Laitum s'étendoit jusqu'à Snuessa, (p. 335.)

A too flades de Circeaux eft Teracias, appelée d'abord Technica vant d'attrive à cette ville d'abord Technica vant d'attrive à cette ville de cette flever, dont le pius grand eft l'Effest (a). Cetà à Terracine que la voie appienne, qui alloit de Rome à Brandsfum, atteignoit la mer pour la première fois.

On trouvoit enfuite Fornie, appelée, g'abor 3

Hofnila, puis Cajeta ou Cijatta, comme difoient les Lacons fes fondaceuts. Formia est éloignée de Cajeta de 40 flades. Entre ces villes & Sinuefja étoit Minturna, à la distance de 80 stades. A Minturna couloit le Liris, appelé autrefois Clanitus ou Glanits.

En face du continent étoient les deux îles de Pandetaria & de Pontia. Les territoires du Latium les plus estimés pour les vins, ceux de Cecube, de Ftondi, de Setina, de Falerne, d'Albe & de Statantum.

Les villes de l'intérieur des terres étoient, audessus d'Ossia, Roma ou Rome, bâtie au bord

(c) Ici Strabon parle (p. 310) de l'arrivée d'Enée en L'alte.
(3) Le gree porte Avoitet; mais comme l'Aofdes est ailleurs; que Pline dir l'Uffer, il faut préférer cerne leçon. Il y avoit un cuall à travers du martia, qui altoir dans le fean de la voie Appienne, & fuir lequel on passoit la nuit, pour fe rendre à Terracine. du Tibre, fur les monts Capitolium, Palatium & Quirinal. Strabon nomme ensuite les villes qui se trou-

vent fur les trois voies Appienne, Latine & Valèrienne. La voie Appienne alloit à Sinuessa : la voie Va-

La voie Appienne alloit à Sinueffa: la voie Valérienne paffoit par le pays des Sabins, & alloit jusqu'aux Marfes.

La voie Latine étoit au milieu; elle rejoignoit la voie Appienne à Cassimum.

Sur la voie Latine étoient les villes de Frennam Frajûnum, attolées par le fleuve Cofs. & Fabrastria, arrofée par le Trevas... Aquinum, grande ville, près du Melpis; Interamma entre le Liris & le Cofonus: e étoit la dernière ville des Latins de ce côté, car Teanum Sidicinum avoit apparentu aux Sidicins qui etoient Ofques d'ori-

gine ... Calenus, belle ville, prés de Caffinnes. Entre certe voie ét la voie Appienne, il y avoie Stité 68 Signia, fertile en vins. ... Priverans de Cora, 68 Signia, Tappenium (3). .. Pétitra, Aktrium, 8. Fregella, arrofées par le Liris cette ville, autrefois célèbre "n'éroi plus alors qu'un village, Les autres villes du Latium avoient été fondées par les Romais.

La voie Valéricane commençoit à Tibur, & conduitôit cher les Marfes & à Confinum Peligoneme. Les villes Latines fits cette voie étoient Paleria, Carfoil, Alba & Caculum, En face de Rome étoient Tibur, Prantfe & Tufculum, Ces villes étoient au levant par rapport à Rome, quelques-unes étoient entre les montagnes,

La voie Appienne passoit sur le mont Albanus. On y trouvoit Aricis, à 160 stades de Rome, avec une sorteresse, ensuite Lavinium.

Piccoma. Ayrels tas villes famicas (fait le golds Adriatique) e mer d'inniume & Arinate, Adriatique) e mer d'inniume & Aronna, fe reuve le Piccom et prime de propose de la pay de ex-bais, le pays prochient plan de france. Depais le fleuve & Bright et l'entre de france. Depais le fleuve & Bright et l'est de l'est d'est de l'est de l'est de l'est de l'est d'est de l'est d'est d'est de l'est d'est d

<sup>(3)</sup> Il est reconnu que ce nom est une faute; mais on n'est pas d'accord sur celui qu'il y faudrois subfittuer, (4) Ce nom paroissois être fauts à Xilander,

lus, avec une ville de même nom : puis le Mstrivus & le port d'Adria; dans les terres étoient Adria , Æfculum Piceni , lieu tres-fort pat fa pofirion.

Au-dessus du Picenum étoient les Vestini , les Marfi, les Peligni, les Marucini, les Frentani, 8c la nation Samoite. Ils habitoient les montagnes

& s'crendoient fort peu vers la mer. Corfinium étois la capitale des Peligni, & fut le siège de leur consédération lors de la guerre de tous ces peuples contre les Romains ; ils lui avoient

donné le nom d'Isalique. Outre cette ville, il y avoit Sulmo, Maruvium, & Reste, capitale des Ma-

Vers la mer étoient Aurnum, de même nom e le fleuve : cette ville fervoit de port aux Pemi & aux Marucini. . . . Enfuite Orton , port des Frentani , & ap-deffus Orium,

Le Sagrus divifoit les Frentani des Peligni, La navigation le long de cette côte jufqu'à

l'Apulie étoit d'environ 450 flades, An delà du Laun (p. 370), étoit la Campa-

nie , s'étendant depuis la mer jufqu'au Samnium , aux Frentani & aux Dauni,

Depuis Sinueffa, la côte forme un grand golfe jusqu'à Misenum : depuis Misenum jusqu'au pro-montoire de Minerve , on l'appeloit Crater ; ee golfe ètoit enfermé entre deux promontoires. La Campanie est la plus sertile de toutes les contrées. Les Tyrrhéniens y avoiens eo douze villes.... Les Romaios en riroient les excellens vins de Falerne, de Statane & de Calene, mais préférablement le vin de Surentum, en ce qu'il se conscrvoit trèslone-temus

Les villes de la Campanie, fur la mer, éroient, après Sinueffa, Liternum, où étoit le tombeau du pre-mier Scipion l'Africain; Pulturnum, Cuma, ancienne ville Greeque, puis le promontorium Mifenum , près duquel étoit le marais Acherontia. Aptès avoir double le cap , on trouvoit Baia, avec des bains d'eaux chaudes; le lac Lucrinus & l'A-

vernus étoicot affez près. Après étoit la ville de Patroli, appelée d'abord Dicacrchia; eette ville avoit un port. Au delà étoit Neapolis: on alloit de Neapolis à Puteoli à travers de la montagne ( t ). Il y avoit aussi des bains chauds à Neapolis. Toute cette côte étoit très-habitée par les Romains les plus riches. Ils espéroient y trouver, fons on beau ciel, & avec d'excellens bains , le cours d'une vie plos longue , ou du moins d'une vieilleffe moins pénible.

Après étoit Herculanum (2), dont le terrein s'avançoit un peu dans la mer, Pompeii, peu éloignee (1), étoit arrofée par le Sarnus, Ces deux

(t) Ce qui se prarique encore aujourd'hul. (a) On sait que certe wille sut depuis en partie détruite par une erruption du Vesuve-

(3) Elle fut remplie de cendres brûlantes dans une érup tion du Vefuye.

villes avoient été autrefois habitées par les Ofci . les Ergefei & les Pelafgi, & depuis eux par les Same Mr.

A Tembonchure du Sarnus, il y avoit un port qui étoit commun aux habitans de Nola, de Nu-

ceria ( 4 ) . &cc. Au-dessus de ces lieux est le mont Vefuve. Vesuvius mons, entonré de champs fertiles, ex-

cepté le foinmet , qui , étant ftérile , couvert de pierres & de cendres, fair conjecturer qu'il v eut autrefois dans cette montagne un volcan qui s'y est éteint faute de matières ( 5 ).

Après Pompeii étoit Surrenium, dominée par le Promontorium Athenaum, appele aufti Prenuffum. Delà, jusqu'à l'ile de Caprea, le trajet étoit fort court ; des qu'on a passe ce promontoire , on trouve les iles des Sirenes, on Sirenufa infula. Ceft an Promontorium Athenaum que finition le grand baffin de met , qui commençoit au cap Mifenum , & que l'on appeloit Eratus. Il étoit bordé de villes , de maifons embellies de riches plantations, placées fi près les unes des autres, qu'elles fembloient ne former qu'une feule & immenfe habitation.

En face du cap Mifenum, étoit l'île Prochyta; détachée de celle de Pirhecufa; cette dernière

avoit été habitée par des Erêttiens Dans l'intérieur des terres étoient la ville de Capuz, dont le nom (6) indiquoit, felon Strabon, qu'elle dominoit sur toutes les villes de cette coottée, affez peu confidérables, excepte Teanum Sidicinum. Capua étoit fur la voie Appienne, aiofi que pluficues autres, que l'on rencontroit en allant à Brundufium (7); les premières étoient Calatia, Caudium (8) & Beneventum, Cafilinum , fur le Vulturnus, étoit fituée du côté de Rome, Outre ces villes, il y avoit encore celles de Cales & de Teanum Sidicinum , puis Sueffula, Atella, Nola , Nuceria, Acerra (9), Abbella, & quelques autres moins confidérables, dont plufieurs étoieot expendant attribuées aux Samnites.

Les Samnites ayant été égorgès, & presque tous détruits par ordre de Sylla , plusieurs de leurs villes n'ércient plus que des villages an temps de Strabon: auffi n'ofe-t-il pas compter Bojanum, Æfenia , oo Pauna (10) , Telfia , près de l'inafram ,

n'avoient aueune connoillance des éruptions du Vétuve; on les regardoit comme cessées faute de matière, sous le règne d'Auguste, où vivois Strabon.

(6) Forme du mot caput, la rête. (7) Sur la mer lonienne, a l'enerce de la mer Adriatique. (8) Padopre la correction indiquée par Cafaubon.
(9) Le grec porte Axion : mais j'ai adopré le nom latin

(10) Ou Panna.

<sup>(4)</sup> Je meis ici un &c. parce que je ne puis m'engager dans le discussion qu'entralneroit le mot Axissa qui se trouve dans le texte, & qu'elle feroit inutile. Mais >9/2 les notes de Cafsubon & de Xilander, T. 1, p. 378. (5) Cette expression de Serabon, de requaisser de ret ni Xmier une erfine merreer, prouve que les Romains

zu nombre des villes, Seulement Bonavenum & Venusia s'évolent maintennes.

Les Himini évolent auprès des Samnies, &

Les Hirpini étoient auprès des Samnines, & étoient Samnines eux-mêmes. Ils touchoicht aux Lucaniens, qui habitoient l'intérieur des terres, Lucani mediterrané,

Après les Campaniens & les Samnites, jusqu'aux Frentaniens sur la mer Tyrrhènienne, étoient des Piceni, amenès du Picenum sur la mer Adriatique, par les Romains qui les établirent vers le gosse, appelé avant Strabon Possidoniar, & ce de sou tempe appelé avant Strabon Possidoniar, & ce de sou tempe

Sinus Pastanus.

Entre le Promontorium Athenaum (2) & Postdenia, étoit Mareina, sondée par des Tyrrhé-

En allant de-là par Nurcia, Pompeli, jusqu'à l'Ishme, il y a 210 stades. Les Picentins s'étendoient jusqu'au Silarus, qui divisoit leur pays de l'ancienne Campanie.

Ficucion étoit la principale ville des Pieennia. De la grade Girch. Après l'embocchire du Siliani, cioit la Lacania & le temple de Juono Siliani, cioit la Lacania & le temple de Juono cioit l'ille de Girch (1988). Le le convenibori par tente diquie de 190 fuel de Palme, Dans un etiot l'ille de Lacapía (4); elle convribuoir par la politica l'acent le 190 fue de Palme, Dans un ville tommée par les um Hills, & par les autres Ella (5), fonde par des Processos 4 fun. Peu au-dela étoit le promonoire Falianra. En face de ce promonoire étoient les lies (Giolida, & un fleuve, nommé en grec Pyau, & pa les latins Baxenine is l'y avoit une ciudelle. Micythau de Miffans, magifitar de cette ville, en Lacapía de la dela dela consideration Arrest Baxenine stril e Siva Litz ou solfe Arrest Baxenine stril le Siva Litz ou solfe manier de la consideration de la consideration and processos de la consideration Arrest Baxenine strile Siva Litz ou solfe and processos de la consideration processos de la consideration and processos de la consideration de la conside

de Laiir (6), où le rendoit un fleuve, & où ècoir une ville de même nom : c'ècoir la dernière ville des Lucaniens. Certe ville étoir éloignée de Vetta de 400 stades... Toute la côte de la Lucanie étoir de 440. Tout près du Laiir étoir une elapelle en l'honneur de Drzeo, l'un des compagnons ettinose.

Au temps de Strabon, toute la grande Grèce, exeptié Tarentum & Nespolis, étoir retombée dans la barbarie.

Petilis étoir la métropole de la Lueanie; elle avoit été fondée par Philodètes. Cétoit le même

(t) Il y a dans le texte Merağu da tür Essamorer, &c. Surquoi Cafauban fait observer que per Şiresufa, Strabon serrainement désigne le pramontnire de Minerve.

(a) Selon le texte, l'Argomenne; mais j'ai fuivi Pline, L. 1/1.

(3) Le gree parte l'Isonifaria, Pafidonia. Ce nom étoit celui dont les Grees Eifoient ulage. (4) Que l on difoit avoir été l'une des Sirènes.

(1) Les Latins ont rendu dans leur langue l'afpiration qui commence ce mot par un V, & i's ont dit Velia. C'étoit la patrie de Zénon & de Parmenide.

(6) Fadopte la correction : le texte porte Asse, Laos.

gree qui avoit fondé Crimiff's, austi-bien que la ville de Chones (7), d'où le nom de Chones avoit été donné à ceux de ce pays.

eté donné à ceux de ce pays. Il avoit encore quelques petites villes dans l'intérieur de la Lueanie, telles que Gramentum, Vertina, , Culufarna jusqu'à Venufia, que Strabon jugeoit, ainsi que celles qui étoient vers la Campanie, a

devoir être des villes Samnites.

Au-deffus de Thurii étoit le pays que l'ou

nommoit Thurrians.

Le refte de la ebte, longue de 1450 flades étoit occupée par les Brunens. Annochus, qui avoitectria trallaile, dietque ce pays avoit d'abord variet forme puis celui d'ante. La victoria de la comparticion del la comparticion de la comparticion del la comparticion dela comparticion del la comparticion del la comparticion del la com

(Strabon regarde le Brasium, formant l'extrémité de l'Italic, comme une prefiqu'île jointe au reîle par un iffhme). Les Italiems & les Œnotriens avoient habité sette prefiqu'île. L'iffhme reile les golfes Hipponiatis, qu'Antiochus appeloir Nopitiums & le golfe Styllauim, avoit de largeur of pitalis de le golfe Styllauim, avoit de largeur il uniqu'au detroit, de deux millionité de des reiles l'iffhme induvau detroit, de deux millionité de la comme de la

Les Bratiens avoient reçu leur nom des Lucaniens, qui appellent ainfi leurs déferteurs, ear ils avoient cès leurs pafteurs, & s'étoient révoltés contre eux, dans le temps que Dion, eu Sieile, fit la guerre à Denys (8), & se mirent en liberté.

Apris Lais, la première ville de Braism téoir celle de Tené, a appelle aufin u temps de Sra-bon, Tene/s (o), sondée d'abord par des Aufonses, pais réhabilitée par des Eliens, Les Bruniers et en chafferen, & furent à leur tour foumis par Annibal, puis par les Romains, Près de extre villé tooit une chapelle, entourée d'oliviers, & concarde à Polisse, l'un des compagnonor d'Upfre.

Terina n'étoit pas éloignée ; elle fut détruite par Annibal , lorsqu'il fe retiroit en fuyant par le

Confinita, peu.loiu de cette dernière, étoit la capitale de cette partie de l'Italie. Pandofia, place fortifice, où pétit Alexandre, roi des Moloffes, n'en étoit pat éloignée; puis Hipponium, fondée par des Locriens. & que les Romains appelérent enfuite Fibe-Valeniæ (10); il y avoit un port. Sur ce même étoit étoit Médonia (11), avec un

(7) l'adopte la correction au lieu de Chonie.

(8) Celt-dire, la première de la cent-fixième olympiade. Poyt Diodore, L. xrr. (9) Strabni di expressionent.... Tapira Tip-tan de di 18 xellière. (10) le ne ferois pas étonné que le Vido des Latins füt une corruption de l'Hippo des Gress, Pellestia pouvair

avnir rapport à la naturé du local.

(t.) Le gree dit Es ls = \$\tilde{\text{P}} = \tilde{\text{Regree}} \tilde{\text{Regree}} \tilde{\text{dist}} = \tilde{\text{Uniform}} \tilde{\text{Uniform}} \tilde{\text{Uniform}} = \tilde{\text{Uniform}} \tilde{\te

lieu

Reu fur le bord de la mer, que l'on décoroit du nom d'Emporium. . . . Affez près étoit le Metaurus, eyant à fon embouchure un lieu de même nom. A 200 flades de distance du rivage, étoient les iles Æoliennes. .

Le Scyllaum Saxum, ou le rocher Scylla, étoit peu éloigné (vers le fud). Canys n'en étoit pas eloigné (1), mais il se trouvoit à 250 stades de

De Cans à Posidonium , ou plutôt Columna Riegia, il y avoit fix stades. Rhegium avoit été fondée par des Chalcidiens. Tout ce pays, felon Antio-ehus, avoit été d'abord habité par les Sicules.

Strabon dit, en parlant de Rhegium, Arto Sa Tou Pay iou mades Ti, mos sail: a en navigant de cette ville » vers le levant »; la disposition de la côte oblige de dire, en allant vers le sud on trouvoit Leucopetra, ou le Rocher blane, à 50 stades : c'est où se termine la chaîne de l'Apennin.

Ensuite étoit le Promonurium Herculis (2), puis le Promontorium Zephyrium, appelé ainsi parce qu'il y a là un port exposé à ce vent. Au-delà étoit la ville des Locri Epigephyrii, colonie de Loniens Ozoles, établis d'abord au promontoire, & transportés ensuite en ce lieu. Il y avoit 600 stades de Rhegium à Locri.

Le fleuve Alex (3) separoit le territoire de Rhegium de celui de Locri.

Les villes nommées précédemment éroient posfédées par les Brutii, .. Dans l'intérieur du pays étoit la ville de Mamertium & la foret appelée Sila; elle avoit de longueur 700 stades.

Au-delà de Locri étoit le fleuve Sagra, près duquel étoit un temple de Caftor; enfnite étoit Caulonia (4), fondée par des Achéens, & appelée autrefois Alaunia; elle étoit déserte au temps de Strabon.

Pins au nord étoit la ville appelée d'abord Scylletium, puis Scyllatium; elle avoit été fondée par une colonie d'Athéniens. La mer en cet endroit forme un golfe, appelé par les anciens Sinus Scylaticus ( 5 ). C'est entre ce golfe & celui que l'on nommoit Sinus Hipponiates, que le Brutium avoit le moins de largenr : auffi Strabon appelle-t-il certe partie un isthme. Denys faisant la guerre contre les Lucaniens, avoit entrepris de fortifier cet isthme par une muraille.

Le territoire de Crojon étoit au-delà de celui de (1) Quoique Strabon n'emploie que le moi exaries, près,

1 T. A Scylainen , huffe bien que les Tris Japygum Promontoria, ou les trois promontoires des lapyges : ensuite le Lacinium Promontorium, où étoit un temple de Junon.

Selon Polybe , dit Strabon , il y avoit , depuis le detroit julqu'au promontoire Lacinium, 2300 flades (6).

C'étoit la que commençoit le golfe de Tarente fur les bords duquel il y avoit eu plufieurs villes greeques , colonies d'Achéens , mais dont il ne subsistoit plus afors que Tarentum.

Ces villes étoient Croton, éloignée de 150 flades de Lacinium : là étoit le fleuve Æfarus & unt port, pen au-delà le fleuve Neathus. Au-delà érois le fleuve Crathis & la ville de

Sybaris (7); puis celle Heracleopolis ou Heracles. à une petite diffance de la mer. La étoient deux fleuves navigables, l'Aciris &

le Siris: Sur ee dernier étoit une ville du nom de Trojana, éloignée d'Heraclea de 24 flades, & d'environ 330 de Thurit, Metapuntum étoit au delà , à 140 flades du port

d'Heraclea; elle avoit été fondée par des Pyliens, revenus de la guerre de Troye avec Neftor. Enfnite on trouvoit Tarentum & l'Iapygia (8). appelée (p. 425) McJapla. Les habitams de co phys font les Salentini & les Ca'abri : i's ont au nord les Penertii, appelés par les Grecs Daunii (9). Les naturels du pays nomment le pays au-delà des Calabri , l'Apulia : les habitans font nommes Pa-

diculi, & fur-tout Penceeii. La Meffapia forme une prefqu'ile , jointe au continent par un isthme qui s'étend de Tarentum à Brundusium, l'espace de 310 stades. La navigation autour de cette presqu'ile est de 400 flades. Il y avoit 200 stades de Mesapuntum à Tarentam.

Cette ville éroit dans un fond bas, & dans une presqu'ile; son vieux mur formoit un grand circuit. De Tarentum à Brundufium & julqu'à Bari p. 430) la navigation étoit de 600 flades (10). Baris , appelée depuis Veretum , ésois une pesite

ville située à l'extrémité des terres des Tarentins : on y alloit plus aifément par terre que par mer-De Tarente à Lenica, petite ville, il y avoit 80 stades; il y avoit une fontaine d'eau puante, & qui faifoit eroire que l'intérieur de la terre avoit été fouillé par les cadavres des géans ; mais qui, en bonne physique, indiquoit la prefence de quelques gas, produits pent etre par les suites d'un ancien votean.

l'ajoute quelquesois vers quel point de l'hor son. On voit ici qu'il suit la côte : le voici absolument sur le detroit. Cenys, que M. d'Anville, à tort ce me semble, é.rit Canis, etoit au fud-eft de Mefana.

(a) Strabon paffe quelques lieux fans les nommer.

(3) Il coulon a quelque diffance à l'ouest de Loeri, & fe

jetoit au fud dans la mer , au lieu que Locri etout fur la core orientale.

<sup>(4)</sup> Plane dit Urbs Colonia, & Hotace, en parlant de la montagne fituce pres de la ville, dix Anicas Cas on ; Ceft de dernier nom que M. d'Anville a employe fur fa carte. (5) Ou Sinus Scyleceus, Voye la carre de M. d'Anville.

Geographie ancienne. Tone II.

<sup>(6)</sup> Strabon rapporte différens fentimens que les con-noullances actuelles & plus exactes rendent mutiles.

<sup>(7)</sup> On verra à l'article de certe ville qu'elle fut nom-mée successivement Sybaria , Thur i & Copie. (8) Ici Strabon suspend sa description de II alie pour parler de la Sicile & des iles Vulcanierne

<sup>(</sup>a) l'adopte la correction indiquée par Cafaubon; car (10) Le détail que Strabon donne ensuite fait porter ce nombre à 610.

210 De Leuca à Hydruntum, il y avoit 150 ftades,

& de-là juiqu'à Brundufium 400. Les villes de l'intérieur des terres étoient Ru-Wia (t) & Lupia, un peu loin de la mer Salapia, près Thyrai (2).

Céthit à Brundusium qu'abordoient de Grèce & d'Afie, ceux qui vouloient se rendre à Rome. Il en fortoit deux routes L'une, que l'on pouvoit faire avec des mulets, traversoit chez les Peucesare avec des minets, itraverson cute a s'este eiens, appelès auffi Pèdicules, & chez les Dau-niens & les Samnies, jufqu'à Benevent. Sur cette route fe trouvoient Ægantis, Cila, Neium, Ca-nafum, Herdonis (1). L'autro route qui s'incline un peu fiir la gauche, paffoit par Turestum : il ne fallois qu'un jour pour rejoindre la voie Appienne: fur cette route étoient Uria & Venusia; la première entre Brundufium & Tarentum; l'autre fur les

confins des Samnites. Ces deux routes se joignent De Brundusium à Barium (au nord), il y avoit 700 stades. Le pays des Daunii étoit tout près , & au-delà les Apuli & les Frenteni : mais tout ce pays avoit pris le nom d'Apulia.

De Barium jufqu'à l' Aufidus , ou éjoit Canufium , lieu de commerce, il y avoit 400 ftades; & de Canufium à la mer il y en avoit fix. Près de-la étoir Salapia & le port Argyripa (4). Ces deux villes paffoient pour avoir été fondées par Diomèdes; sout sembloit annoncer qu'il avoit autresois posfédé ce pays ; & même , près de la côte , il y avoit deux iles que l'on appeloit Insula Diomedea.

Sipunum, éloignée de Salapia, d'environ 140 stades, avoit été aussi bâtie par Diomèdes.
Entre Salapia & Sipunum, il y avoit un grand Jac navigable.

Il y avoit dans la Daunie une colline, appelée Drium, fur laquelle étoit une chapelle en l'honneur de Chalcas, avec un oracle. Au bas de la colline, il y avoit une autre chapelle en l'honneur de Podalie.

Le Promontorium Garganum s'avance de 100 ftades l'eft dans la mer. Dans l'angle qu'il forme en quittant la côte, étoit la ville d'Urium ( ; ). Les Apuli parloient le même langage que les Daunii & les Peucetii. Cette nation autrefois florissante, étoit bien déchue depuis la bataille de

A quelque distance de la mer étoit Teanum

En remontant la côte, on trouvoit Buce chez

les Trentani : il y avoit 200 stades. N. B. C'eft ici que Strabon termine fa description de l'Italie. Il finit par un coup-d'œil rapide fur certe region, fuivi d'un perit precis historique de l'accroiffement de la puissance des Romains. Je ourrai bien traduire ce petit morceau à l'article ROMA OR ROMANI.

## Géographie de l'Isalie, selon Pline.

N. B. C'est au chapitre V du troisième livre; que Pline commence sa description de l'Italie; elle fait suite à celle de l'Hispanie & de la Gaule Narbonnoife.

Les premiers peuples que l'on trouve en Italie, au fortir de la Gaule Narbonneife, font les Ligures, puis l'Hetruria, l'Umbria, le Latium, où est l'embouchure du Tiberis & Roma ; à 16 milles de la mer ; au-delà , la côte des Volfei & de la Campania; enfuite le Picentinum, le Lucanum (6) & le Brutium, où l'Italie, à partir des Alpes, s'avance le plus au midi. Au Brutium commence la grande Grece; puis les Salentini , Pediculi , Apuli , Peligni , Frentani , Murrucini , Vestini , Sabini , Picentes, Galli , Umbri , Tufei , Veneti , Carni , Japides , Iftri , Liburni

N. B. Ici Pline s'excuse sur la briéveré de sa narration, & fur ce qu'il donne si pen de détails concernant un pays, « choisi par la fagesse des » dieux, pour rendre le ciel plus brillant , & raf-» fembler les empires épars, sparsa congregares n imperia, &c n.

Cependant, après la fuite des éloges qu'il continue de donner à l'Italie , il annonce qu'il va entrer dans quelques explications; seulement il prie le lecteur de fe fouvenir qu'il a entrepris de donner un tableau rapide de l'univers ; legentes tuntum quafo meminerint, ad fingula toto orbe edifferenda festinari,

L'ITALIE ressemble à une feuille, principalement à une feuille de chène (7), étant besucoup plus longue que large. Vers son extrémité orientale elle fe ceintre & va fe terminer en bouclier d'amazone (8). Enfuite elle forme un autre golfe, formani un double croiffant; il s'y trouve les promontoires Cocinthos , Lencopetra à droite , & Lacinium à gauche. La longueur de l'Italie se prend des Alpes, vers Augusta Pratoria, par la ville de Capus jusqu'à Rheg um ; cette longueur est de fix fois cent vingt milie pas. Et cette étendue feroit

Apulum. On comptoit mille stades de cette ville

<sup>(1)</sup> Serabon dit Rodai : c'étoit le nom grec.

<sup>(1)</sup> On croit qu'il faut lire Uria. (3) Le texte porte Kerdonia ; mais j'ai adopté la correc-tion d'après Ptolemée. (4) Ceft-a-dire, Arpi: ce fut fon dernier nom : elle fut

nommée d'abord Argos Hippown, puis Argyripa, & enfin

Quoique la ville eux changé de nom, il paroit que les Esbreans avoient confervé le premier, car Strabon dit le port des Argytipiens,

<sup>(1)</sup> Ou Urie,

<sup>(6)</sup> Le mot Lucania a prévalu,

<sup>(7)</sup> Ceci prouve que les anciens n'avoient pas une idée bien juite de la forme de l'Italie ; autrement ils l'auroiene comparée, finon à une botte, sinti que nous, du mous

<sup>(8)</sup> Ils croient faits ca demi fune,

dus confiderable fi l'on meiuroit juiqu'au cap Lacinium (t).

La largeur de l'Italie est fort inégale. Entre les deux mers fupérieure & inférieure, les fleuves Varus & l'Arfia. Dans fa moitié, vers Rome, en mesurant à-peu-près de l'embouchure du fleuve Aurrus, qui se jette dans le golse adriatique, jusqu'à l'embouclure du Tibre, on ne compte que 136 milles, &c. Son circuit entier, depuis le Varus jusqu'à l'Arfia, est de trente fois cent cinquantemeuf mille pas. Elle est peu éloignée des contrées qui l'entourent (2): car elle n'est éloignée de l'Istrie & de la Liburnie, dans quelques points, que de cent milles ; de l'Epire & de l'Illyrie , que de cinquante; quant à l'Attique, elle n'en est éloignée au plus que de deux cens milles. Elle est à cent vingt milles de la Sardaigne; à deux mille cinq cens de la Sicile, & à moins de foixante & dix milles de l'île de Corfe : d'Isfa à l'Italie , on ne compre que cinquante milles ; elle se prolonge au fud dans la mer.

Pline avertit que pour la description qu'il va donner, il suivra la description que le divin Auguste a donnée de l'Italie. Selon cet empereur, l'Italie fut divisée en once régions.

Mais Pline ne suit pas le même ordre : il adopte eclui qui se présente naturellement en faisant le tour de la côte. Il donne les villes de l'intérieur du pays, par ordre alphabérique, fans énoncer leur distance réciproque, à cause du peu d'étendue qu'il se permet ; mais il désigne celles qui sont colonies.

A commencer (3) donc de la rive gauche du Varrus, on trouvoit, Nicas, fondée par les Marfeillois (Nice).

Le Padus (le Po).

Les Alpes, ou Alpes, habitées par des peuple de différens noms, mais fur-tout par les Capillati. Vediantiorum civitatis Cemelion (Chirafto, à ce que l'on croit).

Portus Herculis Monaci (Monaco). Au-delà des Alpes les plus célèbres des Liguriens, éroient les Salluvii , les Deciates , les Oxybii (4).

En-delà des Alpes étoient, Les Veneni, issus des Catariges. Les Sauelli, les Vibelli, les Magelli, les Eubu-

(1) Pline connoiffoit mat la forme de l'Italie : le p montoire de Lacinium étoit réellement moins éloigne de Capoue que Riegian, & pour y aller de cette v lle, il est fallu mefurer la côte & revenir fur fes pas. eur mills mentures acode or revenur sur es pas.

(3) Pline fair cerre obfervation parce qu'il a dit que l'Irake est prefque ouve entouvrée de mer. Il me femble que l'on ne fent pas affez betre penfiée de Pine dans la tradufion de Ni. de Sivri. Il diri "ia diffiance des contreés » voifines eff peu confidérit: « la diffiance des contreés » voifines eff peu confidératie ». Nais on eff., ce me

voitanes ert peu connocerate », mais on ent, ce me femble, roujours auprès de fes voitins, ou le mot voitin afet pas pris dans fon fens le plus ordinaire.
 [5] Igium es anne Varra, Oc.
 (4) Ces peuples n'étoient pas en Italie, mais dans la Saule, enure le Rhône & le Var.

rides, les Cafmonases, les Veliates, & ceux dons les villes se trouvent sur la côte dont on va parler. On v trouvoit:

Le fleuve Rumbs (la Bota)

Oppidum Albrum Internelium (Vintimille) Le fleuve Merula (l'Arotia, ffelon le P. Hardouin )

Oppidum Albium Ingaunum (Albenga) Portus Vadum Sabatium ( Vai, près de Savone l'a

Le fleuve Porcifera (le Bifnaga, felon le P. Hardouin ). Genna oppidum (Genes)

Le fleuve Faitor (la Lavagna, felon le P. Hardouin ).

Portus Delphini (Porto-finio). Tigulia dans l'intérieur du pays (Teio).

Segesta Tiguliorum for la côte (Sestri). Le fleuve Macra (la Magra), qui terminois la Ligurie,

Au nord des lieux que l'on vient de nommer est l'Apennin, qui est la plus grande chaine de montagnes de l'Italie, puisqu'elles la parcourent dans toute la longueur, depuis les Alpes juiqu'à la Sicile.

De l'autre côté de l'Apennin coule le Padui; fleuve le plus riche de toute l'Italie. Il la traverse depuis les Alpes jufqu'à la mer. . . fon cours n'at-

rosoit que des villes célèbres, savoir : Libajna ( Caftel Acaua ). Deriona, colonie (Tortone).

Lia (Vicheria) Barderate , (Bardia ).

Induffria, appelée avili Bodincomacum (Odolingo , lieu ). Pollentia (Polenza).

Carres, surnommée Potentis.
Forofulvi , austi nommée Valentinum (Valenta); Augusta Vagiennorum (Vico, lieu).

Alba Pompeia (Alba) Afta (Afti). Aquis Statiellorum (Acqui).

La septième région, selon l'ordre d'Auguste'; comprenoit l'Hetruria ; elle commençoit au fleuve Macra, qui a souvent changé de nom. Les villes

Luna, fameuse par son port, (Porto Lune). Luca, colonie, à quelque distance de la mer ; (Luques).

Pifa , colonie , entre l'Aufer & l'Arnus , (Pife) Vada Volaterrana (Vadi).

Le fleuve Cecina; (Cecina). Populonium (détruite).

Le fleuve Prille , (Frume Bruno )

L'Umbro (l'Ombrone). Le Portus Telamon (Talamone, petit port). Coffa (détraite) colonie des Volíques, envoyes par le peuple Romain.

Gravifca ( detruite ). Castrum novum (S. Marinella ).

Pyrgi (5. Servera).

# ITA

Seini & Cacubi Agri, le champ des Setins & celui des Cécubes: près de ceux ci écoient eux des Agri Faleni & Caini: enfuire on voir les Montes Maffiei, Garani & Surrentini. De-là l'on defeend dans les Laborini Campi, ou champs Laborins.

Sur la<ñte on trouvoit des fources d'eaux chaudes, la mer fournissoit une grande quantité de coquilbges & de poissons.

Cette contrée avoit été habitée fuccessivement par les Ofci, les Graci, les Umbri, les Tufci & les Campani.

On trouvoit fur la côte, Savo Flavius (Il Saone), Vuluramo Oppidum (Caftel del Vultorno), Literam (Terre du Patria), Euma Chakidenfium (détruite), Milenum (Capo di Miteno).

Mifenum (Capo di Mifeno).
Portus Baisrum (Castel Baïa),
Bauli (Bagnola).
Lacus Lucrinus.

Lacus Lucrinus.
Lacus Avernus.

Tout ce local est fort
changé.

Il y avoit autrefois une ville appelée Cimme-

Enfuite Puscoli, appelée la colonie Dicarchia (Pouzzole).

Les Phlegrai Campi.

Acherufia Palus, ou le marais d'Achérufe, près de Cumes.

Neapolis , fondée aussi par des Chalcidiess (Naples).

Hereulanum (enterré sous Portici).

Pompeii (découverte depuis quelque temps). De-là on apperçoit le Véfuve (t). Le Sarnus ( le Sarno).

L'Ager Nucerinus. Nuceria, à neuf milles de la mer (Nocera).

Surrentum & le Promonsorium Minervæ, où fe tenoient les firènes.

De-là à Circeii, le traiet par mer étoit de foixante-

dix-huit milles (a).

N. B. Cette région commençoit au Tébre; & depuis qu'Auguste l'ayoit arrêté ainsi, elle avoit

depuis qu'Augulte l'avoit arrêté ainst, elle avoit continué d'être la première région de l'Italie. Dans les terres étoient les colonies suivantes: Capua (détruite).

Capua (detruite).
Aquinum (Aquino).
Sueffa (Seffa).
Vensfrum (Venafia).

Sora (Sora). Teanum Sidicinum (Tiano), -Nola (Nole).

(1) Il ne jetoit pas des flammes lorsque Pline écrivit ceci; mais il en jeta quelque temps après, & cette terrible éruption causa la perte de ce grand homme.

(2) Pline dei doo de oflogiata. Il me femble que cela ne dou être traduit que par quatre vingt deux milles , comme l'a fait M. de Sivii, Les villes qui n'étoient pas colonies étoient : Abellinum (ignorée).

Aricia (Ariccia). Alba Longa (à-peu-près Albano).

Acerani. On voit bien que ce font les noms des habitans des villes : Acera est ruinée.

Allifani (Alifi).
Aiûnates (tuinée).
Alterinates (Alatri).
Anagnini (Anagni).

Anagnini (Anagni).
Aullani (S. Arpino).
Afulani (inconnu).
Arpinaus (Arpino).

Auximates (inconnus).

Avellani (inconnus).

Alfateral, tant ceux du Latium que ceux du territoite des Hernici & des Labicani.

Bovila (Babuca), Callatia (S. Gaiazza), Cafinum (Mont-Caffin), Calenum (Calvi),

Capitulum Hernicum, Ceretani mariani (Cereto). Cotani, descendus de Dardanus, (inconnus).

Cubulserini, Caftrimonienfes, Cingulani (Cirgulo).

Fabienses, sur le mont Albano. Foropopulienses, du champ de Falerne (Rocca du Pana)

Frusinates (Frasellona)
Fereninates (Ferintino),
Freginates (inconnus).

Frabaterni Veteres.
Frabaterni Novi.
Falvaterra.

Ficolonfes (S. Valife).
Fregellani (Captano (3)).
Foroappii (Cafarilio di S. Maria).
Foronani (inconnis).

Forentani (inconnis),
Gabii (indéeis),
Interamates Saccafani (4) (inconnus),
Lionefes (inconnus),
Lavinii (inconnus),

Norbani (Norma Minata). Nomentani (inconnus). Praflini (Palestrine).

Privernales (Piperno). Setini (Setia). Signini (Segna). Sneffulani (Caffel di Seffola).

Telini (M. de Sivri, Torre di Termine). Trebalani (Trivigliano) furnommes Balinienfes. Trebani (Tervi).

Tuf:ulani (Frescati).

(2) M. de Sivri a omis ce nom dans fa eraduction.
(4) Ils écoient farsommes Lirinsses, fans doute parce qu'ils écoient près du Liris.

Verulani (Veroli). Veliterni (Velitri)

Ulubrenfes (ignorée). Ulvernates (inconnus.

Pline fait ici une courte description de Rome. On la trouvera à l'article ROMA.

Cet auteur nomme ensuite un assez grand nombre de villes de la première région de l'Italie, tant dans le Latium que dans la Campania. Ces villes. ou du moins la plus grande partie, étoient détruites de son temps; ainfi, il est plus difficile d'en retrouver le nom actuel; la position même en est inconnue. Au reste, on trouvers le peu qu'il est possible d'en dire à l'article de chacune d'elles.

Les anciennes villes du Latium ayant eu de l'éclat & de la puissance , étoient : Satricum , Pometia , Scaptia , Pitulum , Politorium , Tellene , Zifata, Canina, Ficana, Crustumerium, Ameriola, Medullia, Corniculum, Saturnia, où est actuellement Rome, Antipolis, où fut depuis le Janiculum , Antemua , Camerium , Collatia , Amiternum , Norbe , Sulmo.

Les peuples (1) Albenfes, Albani, Æsculani, Acerfes , Abolani , Bubetani , Bolani , Cufverani , Coriolani, Tilenates , Foretii , Hortenfes , Latinienfes , Longulani, Manates, Macrales, Mutucumenfes, Munienfes, Meninienfes, Olliculani, Ottulani, Pedano, Polluftini , Querquerulani , Sicani , Sifolenfes , Tole-rienfes , Tutienfes , Viminellani , Velienfes , Venetu-Lani, Vicellences. Ainfr (2), dit Pline, il a difparu de l'ancien Latium.

La première région comprenoit aussi, dans la Campania, Stabia (3), Taurania, Cafilinum, presque detruite au temps de Pline , Appiola,

L'Ager Picentinus , appartenant alors aux Thufei, s'étendoit depuis Surrentum jufqu'à Silarus ; fon étendue étoit de trente milles. Il étoit remarquable par le temple de Junon l'Argienne, fondé par

Dans les terres étoient Salerni, Picentia,

La troifième région commençoit de l'autre côté Bu Silorus, & avec elle la Lucanie & le Brutium. Cette partie de l'Italie n'avoit pas moins change de nom que les précédentes. Elle avoit êté habitée successivement par les Pelasgi, les Onotri, les Itali, les Mongetes, les Siculi; depuis elle le fut par les Lucani, originaires des Samnites; ils y vinrent fous la conduite de leur chef Lucius. On y trouvoit:

Paflum, appelée par les Grecs Pofidonia (ruinée). Le Sinus Pafianus (ou golfe de Pefti)

(1) Plint dit que l'on avoit courume de leur diffribuer C: viandes fur le mont Albanus, Sans doute après quelgues facrifices. (2) Isa & antiquo Latio , L. 111 , populi inseriere fine vef-

(3) Elle fubfifte jufqu'au confulet de Cn. Pompée & de

Lucius Caron : elle fut detruite le dernier jour d'avril.

Helia, appelée depuis Pelia. Promontorium Palinterum (Capo di Palentero). Il y avoit cent milles de ce promontoire à

Rhesium Enfuite étoit le fleuve Melphes,

Oppidum Buxentum, nommée par les Grees Le fleuve Lails (Laino), avec une ville de

même nom. Cétoit à cette rivière que commençoit le rivage

du Brutium, où l'on trouvoit : Banda (Belmute)

Le fleuve Batum (Bato). Portus Parthenius des Phocéens

Le Sintis Vibonenfis. Locus Clampetia.

Temfa, appelée par les Grecs Temefe.

Terina, fondée par les Croioniates, sur le golfe Terinaus, qui est fort grand. Confentia (Cofenza). Dans les terres.

Dans l'intérieur de la péninfule étoient ? Le fleuve Acheron, d'après legnel les habitans d'une ville qui étoit proche étoient nommes Ache-

rontini. Hippo, appelée au temps de Pline Vibe Valentia.

Portus Herculis, Le fleuve Meisurare

Tauronium. Portus Oreftus. Medura,

Oppidum Scyllaum. Le fleuve Cratais.

Columna Rhegia. Là fe trouvoit, en face l'un de l'autre, deux promontoires; en Italie, celui de Canis; en Sicile, celui de Pelorum, ayant entre eux douze stades

d'intervalle. De Colum Rhegia à Rhegium, il y avoit douze milles &c demi.

De-là, par la foret Sila, fur l'Apennin, jusqu'au promontoire Leucopetra, il y avoit douze mille pas.

Enfuire on trouvoit les Locri-Epizephyri, éloi-

gnés du Silarus de trois cens & trois milles. N. B. Ici Pline abandonne l'Italie pour parler des différens noms que portoit la Méditerranée fur différentes côtes; puis il parle des îles, Après le premier alinca du chapitre ts, il revient à l'Italie.

La seconde région de l'Italie comprenoit.... Hirpini, la Calabria, l'Apulium, les Satintini. Elle formoit un golfe de deux cens cinquante milles, appelé Sinus Tarentinus, nommé ainsi d'après la ville de Tarentum, fondée par des Lacédémoniens. Sur

ce gelfe étoit auffi Contributa. Cette partie de l'Italie avoit autrefois été nommée

par les Grecs Meffapia, & auparavant Peuceiia. La largeur de la péninfule de Tarentum à Brundufium, par terre, étoit de trente-cinq milles : on ca comptoit beaucoup moins, à partir du port de Safina. Les villes du continent étoient, depnis Tarentum :

Varia Apula (Uria). Meffapia (Mefagra).

Sarmadium (Vetrina, felon M. de Sivri).

Sur la côte étoient : Callipolis (Gallipoli), appelée au temps de Pline Attxa (1).

De Tarentum au promontoire Acra lapygia, qui terminoit l'Italie, il y avoit trente-trois milles.

A partir de ee promontoire (2), on trouvoit : Bafta (Vafte) Hydrunium (Otrante), en face de la ville d'Ap-

oria : e'est l'endroit le plus resserré du golfe : il n'a pas plus de cinquante milles (3). Au-delà d'Hydrunrum étoient :

Soletum, ville déserte (Solito). Framertium (Fremcaville ).

Portus Tarentinus. Statio Miltopa ( Alefano ).

Lupia (Lecce) Balefium (Palefano). Calium.

Brundusium (Brindisi), à cinquante milles d'Hydruntum, l'un des plus beaux ports de l'Italie. De là en Grèce on comptoit deux cens vingt-cinq milles. Au territoire de Brundusium confinoit la Cam-

panie. Les treize peuples qui l'habitoient étoient issus

de neuf Illyriennes.

Leura villes étoient : Rudia.

Egnatia.

Barion,

milles.

Les fleuves étoient ... l'Iapyx, le Patius, l'Afi. dus, qui venoit du pays des Hirpini & arrofoit Ca-

nusium (Canosa).
Au-delà étoit l'Apulla Daunionum : on y trouvolt les villes suivantes :

Salapia (Salpe, ruinée).

Sipontum (Manfredonia). Uria (Andoria).

Le fleuve Cerbalus (Cervaria), où se terminoit la Daunia.

Le Portus Agafus (Porto Greco). Promonsorium Montis Gargani, éloigné du promontoire de l'Iapygie de deux cens trente-quatre

(\*) Le premier étoir le nom grec.

(2) M. de Sivri dit: « palle Tarente ». Le texte dir ab e. Mais ces most ne doivent pas fe rapporter à Taranso, qui est plus huur; mais à Promosterium, qui est plus pres.

De plus, l'ordre géographique l'indique.

() l'yrhun, roi d'Epire, avoit formé le proiet de

rendre ce paffage praticable pour les gens de pied, par le moyen d'un pour. Marcus Varron, commandant la flotte de l'ompee, eur austi le même deffein ; on le regarde comme impraticable.

Portis Garna (Rodia). Le Lacus Pomanus (le lac de Lefina)

Le fleuve Trento, ayant un port (le Fortore).
Teanum Apulorum (Civitate). Larinum Cliternia ( Colle Torto ).

Le fleuve Tifernus.

Au-delà étoient la Regio Frentana & les trois branches d'Apuliens ; favoir.... les Teani.... les Lucani & la colonie des Dannie.

Les Teani s'y étoient établis fous un chef grec. Les Lucani, qui furent foumis par Chalcas, oceuerent la contrée qu'habitoient au temps de Pline les Atinates,

Les colonies danniennes étoient, Luceria (Lincero dei Pagani ) & Venusia (Venosa). Canufium (Canofa).

Arpi, appelée pendant quelque temps Argos Hip-pium, lors de la fondation par Diomède, & nommée depuis Argyrippa.

Ce fut dans cette contrée, ajoute Pline, que Diomède détruifit la nation des Monades & des Dardes, ainfi que les deux villes Apina & Trica.

L'intérieur de la seconde région comprenoit : Beneventum, feule colonie des Hirpini, appelée d'abord Maleventum,

Aufaculani. Aquini (Aquino) Aquiloni (Caftel-Agnone)

Abellinates Protropi (Avellino). Compfani (Conza) Caudini (Stretto de Arpaia).

Ligures Corneliani & Bebiani. Vescellani (inconnus). Æculani (Loconiano).

Aletrini (Callitri) Abellinates Marfi (Marlico Vetere).

Atrani (inconnus). Æcani (Troja).

Afellani (inconnus). Altinates (inconnus). Arpani (Arpi ).
Borcani (absolument inconnus, même dans l'an-

tiquité). Collatini (Capra Colta).

Corinenfes (Corneto).
Cannenfes (Canne, lieu en ruines). Dirini (inconnus). Forenzani (Forenza).

Genusini (inconnus) Herdonienfes (Ardano).

Hyrini (Grignano Larinates Frentani (4) (Frentane). Etinates ( Viefte ).

Mateolani (inconnus), faifant partie du mont Garganus.

(4) Ce furnom feur venoit du voifinage du fleuye Frence,

```
I T A
Neresini, ou, selon le P, Hardonid, Netini
Marini (inconnus).
Rubuftini (Ruvo).
Silvini (Gorgolione)
Strapellini (Tripalto).
Turmanini (Truento).
Vibinates (Bovino).
Venufini (Venos).
Ulurini (Vulturia).
```

### Les peuples de l'intérieur de la Calabre étoient, les

```
Ægetini (Sancta Agarba).
Apamellini (inconnus).
Argentini (inconnus)
Buuntinenfes (Burrio).
Deciani (inconnus).
Brumbestini ou Grumbestini (inconnus).
Norbanenfes (inconnus).
Sturnini (inconnus).
```

Tutini (inconnus).

# Ceux qui faisoient partie des Salentins étoient, les

```
Aletini (inconnus).
Bafterbini (inconnus).
 Nereuni (Nardo).
Valentini ou Ulentini (Ufento).
 Veretini (Sancta Maria de Verento).
```

La quatrième région ésoit habitée par les nations les plus braves de l'Italie. Sur la côte des Frentani, en partant de Tifernum, on trouvoir le fleuve Triniam, avec un port. Puis les villes de Istonium (Estomi). Bu:a (detruire). Oriona (Ortona). Le fleuve Auraus (Pefcara)

### Dans l'intérieur du pays.

Anxani Frentani (Lanciana). Carentini Supernates & Infernates. Lanuenfes ( Lanfano ). Teatini Marrucinorum (Civita di Chieti). Corfinienfes Pelignorum (Peutina). Superequani (Cattel Vecchio Superequo).
Sulmonenfes (Salmona). Anxantini Marforum (Civita d'Antia). Atinates (inconnus ).

Fucentes (aux environs du lac de Celano). Lucenfes (inconnus). Maruvii (Marano). Alba ad Fucinum Lacum (Albi) Æquiculanorum Cliternini, Carfeolani.

Vestinorum Angulant.

Pinnenfes.

Peltuinates, auxquels on joignoit les Aufinans Ci/montani.

Ceux des Samnites, que l'on nommoit Safelli, & que les Grees nommoient Saunites Bovianum ( colonie ancienne ). Bovianum Undecumarum. Aufidenates (Alfidena). Efernini (Ilernia). Fagi (Favicolo). Fulani (inconnus). Ficolenfes (inconnus). Sapinates (Sepino). Treventinates (Trivento).

### Chez les Sabins.

Amiternini (S. Vittoria). Curenfes (Correfe ). Forum Decii (abfolument detruite). Forum Novum (Velcovio). Fidenates (Caftel Giubileo ). Interannes (Trani). Nurfini (Norfia).

Nomentani (inconnus). Reatini (Rieti). Trebulani Mutuscai (Monte Lione del Sabina). Tribulani Suffinates (Montorio di Romagna). Tiburnes (Tivoli). Tarinates (Tarano).

# Entre les Æquicoli en avoit va disparoître, les

Comini (detruite). Tadiates (inconnus). Cadici (inconnus). Alfaterni (inconnus).

Archippe, appartenant aux Marfi, avoit été der truite par un débordement du lac Tucin. Oppidum Urticinorum , dans le Picenum , fut.do-

truise par les Romains, Ici Pline s'étend un peu sur les Sabins.

Cinquième région. Cette région est celle du Pice-num ; elle sut autresois, dit Pline, incroyablement peuplée. Quand ils prétérent aux Romains ser-ment de fidélité, ils étoient au nombre de 360 mille. Ils ésoient originaires des Sabins.

Ce pays s'étendoit autrefois jusqu'à l'Atenum

(la Pefcara). On y trouvoit : Le fleuve Vomanum ( Vomano). Ager Prautianus.

Ager Palmenfis, Castrum Novum (Calveno). Le fleuve Bainum (Tordino).

Truentum (Torre di Seguro), avec un fleuve de même nom (le Tronto) : c'étoit le seul des établissement des Liburniens.

Le pays des Pratulii finissoit à Tervium, où commençoit le Picentium,

| On y trouvoir:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Dalates Salentini (inconnus).                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| · Cupra (incertaine).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Fulginates (Fuligno).                                                                 |
| Caffelium Firmanorum (Fermo).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Foro Flaminienfes ( Forhamma ).                                                       |
| Afculum, colonie (Afculi).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Foro Julienfes Concubienfes (Forli).                                                  |
| Novana, dans l'interieur (Citta Nuova).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Foro Brentani (inconnus).                                                             |
| and the state of t | Foro Sempronienfes (Fosfombrone).                                                     |
| Sur la côte étoient :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Inginini (Engubio).                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Inguisis (Enguisto).                                                                  |
| Cluana (Chiento).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Interamnates Nartes (Terni).                                                          |
| Potentia (ruince).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Mevanises (Bavagna).                                                                  |
| Numana, fondée par des Siciliens (Humana).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Mevanianenfet (Galcota).                                                              |
| Ancona (Ancône ), fondée sush par eux, sur le                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Matilicates (Mateliea).                                                               |
| promontoire de Cumerum, à cent quatre-vingt-trois                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Namienfes Foronienfes & Camelani (Nerni).                                             |
| milles de Carrenam, a cent quarte-vang-vons                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Nucerini (Nucera).                                                                    |
| milles du Garganum,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ocriculani (Otricoli ).                                                               |
| Dans l'intérleur des terres :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Oftrani (vestiges).                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Pinalani Pifuertes & Mergentini (Piolo).                                              |
| Auximates (Ofimo ).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Pelestini (dans le canton Plesteia).                                                  |
| Veregrani (inconnue).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Sentinaus (incomms).                                                                  |
| Cingulani (Cingoli).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Carconna (Carconna)                                                                   |
| Cuprenfes Montani (incerraine).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Sarfinases (Saffina). 31. 1130                                                        |
| Falatienfes (Faleroni , lieu).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Spoletini (Spolette).                                                                 |
| Paufulani (en ruines).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Suarrans (veitiges).                                                                  |
| Pleninenfes (inconnus).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                       |
| Ricinenses (en ruines).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                       |
| Septem-Pedani (S. Severino ).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Trebiates (Trevs). Tuficani (inconnus). Tifernates Tiberini (Cieta di Caftello) & Me- |
| Tollentinates (Tollentino).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Tuficani (inconnus).                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Tifernates Tiberini (Cieta di Castello ) Se Mes                                       |
| Treientes (en ruines).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | taurenfes (S. Angelo in Vado).                                                        |
| Urbs Salvia, Agris Pollensini (ignoree).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Vestionicates (Castel Vecchio).                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Urbinates Mesaurenfes (Caftel Durante ), & Nor-                                       |
| Sixième région. Cette région, qui confinoit au                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | tenfes,                                                                               |
| Picenum, embruffoit l'Umbria & l'Agrum Gallicum,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Versonenses (Bettona).                                                                |
| nutout d'Ariminum (Rimini).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Pin fin ( Dettona ).                                                                  |
| La côte de la Gaule commençoit à Ancône : on                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Vindinaces (inconnus).                                                                |
| ppeloit cette partie Gallia Togua, Les Siculi &                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Viventani (Bibiona, scion Dupinet).                                                   |
| es Liburni en avoient occupé la plus grande partie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Il y avoit eu apparavant dans ce même can-                                            |
| Les Umbri les en chafferent , & le furent à leur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ton, les                                                                              |
| bes owen ies en chancrent, or in turent a leur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Feliginates & conx qui occupolent Clusiolum.                                          |
| tour par les Hetrurii, & cenx-ci par les Galli.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                       |
| Les Thusei avoient enleve aux Umbri jusqu'à trois                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Suranates avec les villes d'Acerra Vafria, Ture                                       |
| cens villes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | cellum Vetriolum.                                                                     |
| On trouvoit au temps de Pline, fur cette côte,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Solinates.                                                                            |
| Le fleuve Æfis ( Fiumi Efino ).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Curiates ou Suriates.                                                                 |
| Seno Gallis (Sena Gallia).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Fallienates,                                                                          |
| Metaurus, fleuve (Metaro).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Apienstes.                                                                            |
| Fanum Fortung , colonie (Fano).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Arienates, avec la ville de Crinovolum.                                               |
| Pifaurum (Pefaro), colonie, avec un fleuve de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ucidicani                                                                             |
| nème nom.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Plangenfes.                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Pifinates.                                                                            |
| Dans l'intérieur du pays,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Caleflini,                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Carijum,                                                                              |
| Hifpellum ( lipelio ).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | really state Cally states that because and                                            |
| Tuder (Todi).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Huitième région. Cette région étoit bornée par                                        |
| De plus, on trouvoit les                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ariminum, le Padus & l'Apenninus.                                                     |
| De plus, ou trouvoit les                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | On trouvoit fur la côte 5                                                             |
| Amerini (Amelia).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Le fleuve Crushimium (Calonca).                                                       |
| Altidiates (Altigio).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                       |
| Afirinates ( Affric, felon le P. Hardowin ).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ariminum, colonie (Rimini), avec deux rivières,                                       |
| Arnases (Arilella del' Arno).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | L'Ariminos & CAprunfa.                                                                |
| EGents (1-6)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Le fleuve Rubico (indécis), servant autrefois de                                      |
| At finites ( Sefs ).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | limite à Vitalie.                                                                     |
| Efinates (left).  Camertes (Camerino).  Californi (inconnua)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Enfuite,                                                                              |
| Cajuentilani (inconnue).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Le fleuve Sapis (le Savio).                                                           |
| Camertes (Camerino). Cafuentiani (inconnue). Carjulani (ruinie).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Le fleuve Vuis (le Roccone).                                                          |
| Geographie ancienne. Tome II.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | E.                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                       |

Le fleuve Anemus (le Montone). Ravenna, ville des Sabins (Ravenne), avec le Reuve Bedefes, eloignée d'Ancône de cent & doux

Non loin de la mer étoit : Brutium, ville des Umbri (Castel Butrio).

Dans les terres, les colonies de

Bononia, colonie, & appelée Fefeine lorsqu'elle étoit la capitale de l'Etrurie ( Bologne). Brixillum ( Breffello ).

Mutina (Modène) Parma (Parme).

Placentia (Plaifance). De plus, les villes de

Cafena (Cefena).

Claterna (Monte Butria, felon M. de Sivri). Forum Livii (Forli).

Forum Pompilii (Forlimpolo). Porum Truentinerum (Brentinore).

Forum Cornelii (Imola). Les Faventini (Facnza).

Fidentini (Fiorenzola). Otefini ( Caftel Bondeno ). Padinales (inconnus)

Regienses à Lepido (Reggio). Solonates (Citta del Sole). Saltusque Galliani, Aquinates (Salcino).

Tanstani (Tanedo). Veliates Velleri (Sarzan). Regiates (inconnus).

Umbranates (inconnus). Dans ce canton perirent les Boil , qui formoient cent & douze tribus, ainfi que les Senones, qui

avoient pris Rome. N. B. let Pline s'arrête pour parler du Padus (le Pô).

La neuvième région ou l'Italie au - delà du Pô: elle étoit toute dans l'intérieur des terres.

Les villes étoient a

Vibiforum (Castel Fioro).

Segufio , colonie (Suze ). Augusta Taurinorum (Turin), fondée par des

Ligures. Augusta Pratoria Sallafforum (Aouft), fondée par des Salloffe.

Les villes étoient :

Eporedia (Yvrėe), fondės par les Romains, d'après

un oracle de Sibylle. Vercella Libycorum (Verfeilles), fondée par les Libyci,

Novaria , fondée par les Vertacomacori ; & devenue un bourg des Vocontii (Novarre), fondée par des Ligures.

Ticinum , pres du Pô ( Pavie ).

Laus Pompeia (Lodi Vecchio), fondée par des

Mediolanum (Milan), fondée par des Insubres. Comum (Côme).

Bergomum (Bergame). Licini Forum, fondée par les Orobil.

vinrent les Bergomates.

Les Caturiges, qui avoient ceffé d'être connus, aussi-bien que Spina & Melpum, ville célèbre par fon opulence, & detruite en un jour par les lafubrii, les Boii & les Senones.

La dixième région. Cette région étoit baignée par la mer Adriatique : Venetia lui appartenoit. On y trouvoit:

Le fleuve Silis (le Tevigio). Altinum (Altino)

Le fleuve Liquentia venant des monts Opiergini, avec un port de même nom. Concordia, eolonie (Concordia).

Romatinum, fleuve & port (Fiume Lemene, Porto Lematino).

Le Tilaventum grand (Trajamento), & petit Le fleuve Anaffum (la Piave), qui recevoir le

Varramus, Le fleuve Alfa ( Anfu ).

Le fleuve Nairjo (le Ponzano). Le fleuve Turro (le Torre). Aquileia, colonie, à quinze milles de la mer

( Aquilei , detruite ). Vers ce côté étoit le canton des Carni & celui

des lapydes : on y trouvoit : Le fleuve Timarus (le Timaro). Pucinum, ehâteau (Caftel Duino).

Le Tergestinus Sinus (le golse de Trieste). Tergeste, éloignée d'Aquileia de vingt-trois milles.

Le fleuye Fornio (le Rifano), loin de Ravenne de cent quatre-vingt-dix-neuf milies. Cette rivière étoit autrefois, dit Pline, le dernier terme de la prolongation de l'Italie : de fon temps, elle bornoit feulement l'Iftrie.

De l'Istria. Cette province ressembloit, dit Pline, à une presqu'ile; sa longueur étoit de quarante milles; & son circuit de cent vingt-cinq. Mais, fur cette étendue, peu importante aujourd'hui, il y avoit différens fentimens. Voyet Pline.

Les villes de l'Istrie qui jouissoient du privilège de cités romaines, étoient

Ægida ( Cabo d'Istria , selon M. de Sivri ).

Porentium (Parenzo).

Pôla, appelée depnis Pietas Julia (Pola), éloigaée de Tergeste de cent milles. De cette ville à Ancona il y avoit par mer cent trente milies.

Le fleuve Arfia, où finifloit Pitalie,

Dans cette dixième région, en trouvoit au milieu des terres, les colonles suivantes :

Cremona (Crémone) Brixia ( Brescia ), chez les Cenomani, Aufte, chez les Veneil (Ede). Les villes de

Acelum (Azolo). Patavium (Padoue).

Opitergium (Odezzo).
Bellunum (Belluna).
Vicetia (Vicence).

Manua (Mantoue), la seule ville qui restat aux Thusci, au-delà du Padus. Les Veneti , felon Caron , descendoient des Troyens.

On trouvoit enfuite les

Tridentini.

Berunenfes, ayant leurs villes dans la Rhétie. Verone (Verone), appartenantaux Rhati & aux Euganei,

On trouvoit auffi les côtes des

Aturaenses (inconnus). Afferiates (Val de Serra). Flamonienses (Flagogna).

Vanienses, & ceux qui étoient surnommés Culici. Les Foro Julienses Transpadani (le Frioul). Foretani (inconnus).

Nedinates (inconnus). Quarqueni (inconnus). Taurifani Cogienfes, Varbari (inconnus).

Sur la côte de cette partie de l'Italie, il y avoit eu autrefois :

Iramine (inconnus). Pellaon (inconnus ). Palfitium.

Norcia.

Les villes appartenantes aux Venètes; favoir, Atina & Calina.

Les villes appartenantes aux Carnes,

Segefle & Ocra. La ville apparenante aux Taurisques,

Il y avoit encore une autre ville à donze milles d'Aquilée, qui fut détruite contre le gré du fénat par M. Cl. Marcellus.

Il y avoit dans cette région, ainsi que dans la onzième, plusieurs lacs célébres, ainsi que plufieurs fleuves qui en fortoient, tels que L'Addus (l'Ada), fortant du lac Larius (lac de

Côme),

Le Tieinum (le Teffin), fortant du lac Verbanus

Le Mineius (le Mineio), fortant du lac Benseus (lac de Guarde). L'Ollius (l'Oglio), fortant du lac Sebinus (lac

Le Lambreum (l'Ambro), fortant du lac Eugibis (lac de Puliano).

Tous ces fleuves se rendent dans le Pô.

(lac Majeur).

Des nations qui habitoient les Alpes.

Les, Alpes renfermoient un grand nombre de nations : les plus diffinguées étoient les fuivantes ; Gvoir

1º. Depuis Pola jusqu'à la contrée de Tergeffe; Les Secuffes, les Subocrini, les Catali, les Me-

2º. Près des Carni . Ceuz qui, appelés d'abord Tamifei, font nommés advellement Norici.

Ils ont pour voilins les Rhei & les Findelici : chacune de ces nations possedoit un grand nombre de cités.

3°. Dans l'intérieur des Alpes, les Enganel jouisfoient du droit latin, & ayant troute-quatre villes, On comprenoit entre eux les Triumpili, qui s'ésoient rendus aux Romains avec leurs terres; puis les Leponiii , les Sabaffi , qui , sclon Cason , seisoient partie des Taurifce.

4°. Les Vennonetes Rhetorum & les Sarunetes occutpoient la fource du Rhin. 5°. Les Lepontii, furnommes Viberi, occupoient

celles du Rhône, dans la même partie des Alpes, Il y avoit, de ce même côté, plusieurs cités, auxquelles on avois accorde le droit latin'; telles étoient celles des Offodurenfes, & près d'eux les Centrones, les Cottiana Civitates, les Caturiges, &c ceux qui en étoient fortis; favoir . les Pacienne Ligures & les Vagienni Montani,

C'est ici que Pline rapporte une inscription placée fur un trophée élevé dans les Alpes sous le règne d'Auguste,

Inscription des Alpes.

« A l'empereur Céfar Auguste, fils de Céfar » de divine mémoire, souverain ponife de son » empire, l'an quarorzième, & de son tribunat » le quinzième. Par ordre du sénat & du peuple n romain. En confidération de ce que, fous fon » commandement & fous fes auspices, toutes les » narions des Alpes, depuis la mèr supérieure jus-» qu'a l'inférieure, ont été réduites tous l'obéif-» fance du peuple romain ».

Nations des Alpes vaincues.

Les Triumpilini, Camuni, Venoftes, Vennoneus; Ifarci, Breuni, Genaunes, Focunetes, les quatre nations des Vindeliciens; favoir, les Confuanctes, Ec a

Sucre (1).
Tel eft, dit Pline en finissant, le tableau de l'Italie, cette terre confacrée aux dieux; tels font fes nations, ses peuples, ses villes. Cette même Italie, fous le confulat de L. Emilius Paulus & de C. Arilius Regulus, fur la nouvelle que les Gaulois avoient subitement pris les armes, arma elle feule & fans aucun fecours erranger, quatre-vingt mille cavaliers & fept cens mille hommes de pied.

L'Italie , felon Ptolemée.

Je ne m'arrêterai point aux bornes que Ptolemée donne à l'Italie : elles font les mêmes que l'on a vu précédemment affignées à cette partie de l'Eu-

rope par les autres géographes.

Il entre enfuite dans l'enumération des villes en partant du Var.

### MASSILIENSIUM.

| Nicaa Maffilienfium. | Trophaa Augusti, |
|----------------------|------------------|
| Herculis Portus.     | Monaci Portus,   |

### LIGURIÆ, ou, felon les Grees, LIGUSTICÆ,

# Sur la côte.

| Ligusticum Pelagus. | Veneris Portus (2).<br>Ericis Portus. |
|---------------------|---------------------------------------|
| Albigaunuta,        | Ericis Sinus,                         |
| Genua,              | Macralla, fl. oftia.                  |
| Encella, fl. offia. | Divertigium Boacti, ft.               |

# Tigullia. Dans les terres, fituées dans l'Apennin.

| Sabata.   | Alba Pompcia, |
|-----------|---------------|
| Polentia. | Libarna.      |

Afta, colonie.

# TUSCORUM, (felon les Grees, TYRRHENORUM).

| Luna.           | Arni, fl. ofiia. |
|-----------------|------------------|
| Luna, prom.     | Pepulonia.       |
| Lucus Feronia.  | Populonium, prom |
| Herculis Fanum. | Liburnus Portus. |

<sup>(1)</sup> Pline remarque que dans cette inscription on ne fit pas mention des Sourc cités Corticohes, parce que l'on n' y prite que de celles qui furent foumifes par la guerre. (2) N'est pas dans le reure, non plus que les deux fmvantes.

### 16 A

Trajanus Portus. Gravilea. T.lamos, prom. Caftrum Nove Offa, ft. offis. Pvigi. Coffe, Alfren.

### Dans les terres.

Riverelle

Vetulonium.

Lanubium.

| Diracettum.     |      | Sena.            |
|-----------------|------|------------------|
| Fossa Papiriana | ٤.   | Suana.           |
| Bondelia,       |      | Saturniana, cole |
| Luca.           |      | Ela.             |
| Lucus Feronia   | (1). | Volci.           |
| Piftoria,       | .,,  | Clusium.         |
| Florentia.      |      | Volfinium.       |
| Pifa, colonie.  |      | Sudermon,        |
| Voluma.         | , .  | Ferentia,        |
| Rufella.        |      | Vicus Elbii (4). |
| Fefula.         |      | Sutrium.         |
| Perufia.        | ·!   | Tatquina.        |
| Argium.         |      | Blera.           |
| Coriona.        |      | Coricum (5).     |
| Aucula.         |      | Forum Chaulit.   |
| Biturgia.       |      | Nepeta,          |
| Mantiana.       |      | Falerium.        |
|                 |      |                  |

# LATINGRUM.

### Sur la côte.

Care.

| Tiberis , fl. oftia. | Circeum, prom. |
|----------------------|----------------|
| Oftia.<br>Antium.    | Tarracina.     |
|                      | · Formia.      |
| Claffer              |                |

# Dans les terres.

| Urbs Roma.               | Ating        |
|--------------------------|--------------|
| Tibur.                   | Fidena.      |
| Pranefte.                | Phrufinum,   |
| Tufculum,                | Ferentinum.  |
| Aricia.                  | Privernum.   |
| Ardea.                   | Setia.       |
| Nomentum,                | Aquinum.     |
| Treba.                   | Sora.        |
| Sempfum,<br>Velitre (6). | Minturna . C |
| Velitre (6).             | Fundi,       |

# Fundi.

|                    | - | Sur | 14 | cote.      |
|--------------------|---|-----|----|------------|
| Liris , fl. offia. |   |     |    | Fuleuroum, |

<sup>(1)</sup> Prolemée vient de parler de ce lieu , qu'il place for

<sup>(4)</sup> N'eft pas dans le texte. (5) N'eft pas dans le texte. (5) N'eft pas dans le rexte. (6) N'eft pas dans le rexre.

ITA

Liternum. Putcoli. Misenum (2) Neapolis.

Dans les terres.

Vensfrom, Trebula. Teanum, Forum Populi, Sueffa, Сарна. Cales, Abilla. Cafilinum. Atella

PICENTINORUM

Sur la côte.

Sarni , fl. oflia. Minervæ, prom. (2). Surentum. Salernum,

Dans les terres,

Nola. Nuceria.

LUCANORUM

Sur la côte.

Silari , fl. oflia. Velia. Paflum. Buxentum.

Dans les terres.

Compfa. Blanda. Potentia. Grumentum,

> BRUTIORUM. Sur la côte.

Hipponians Sinus.

Scyllaum, prom. Lai, fl. offia. Tempfa Civitas. Rhegium Julium. Taurianus Scopulus. Leucopetra Extrema,

Dans les terres.

Numistrium. Veon Valention, Confensia.

MAGNÆ GRÆCIÆ

Sur la côte.

Zerhyrium , prom. Locani , R. offia. Locri , ville,

Dans le golfe de Scylacium, -Licinium, prom. 1 Scylacium , ville.

(1) N'eft pas dans le texte.

LTA

2221

Dans le golfe de Tarente,

Croton, cité. Matapuntium, Thurium, Tarentum,

Dans les serres.

Petilia. Aleium. Baubora. Aby frum. S. Mentinorum. Uxentum. Rhudia. Veretume;

Neritum. SALENTINORUM.

Sur la côte.

Lipygium, prom.

. Dans les terres.

Petilia. Aleium. Abyfirum. Baubota, Rhudia. Uxentum. Neritum. Veretum.

CALABRIE

Sur la mer Ionienne.

Hydrus, Brundshum Luspia. Dans les terres,

Turni, Uresum.

APULORUM PEUCETIORUM Sur la même meri

Ecnatia. Aufidit , ft. office. Barium.

Dans les terres.

Venufia.

Celia. APULORUM DAUNIORUM

Sur la même mer.

Salpia, Apenefia. Garganus Mone Sipus.

Sur le golfe Adriatique.

Hyrium, Dans les terres.

Teanum. Nageria. Erdonia. Vibarnum, . . Canufium. FRENTANORUM. Sur la côte.

Phiserni, fl. offia. Istonium.

Briba. Dans les terres,

Larinum. Anxanum.

PELIGNORUM.

Sur la côte.

Sari , fl. oftia. Orton.

Dans les terres.

Sulmo. Corfinium.

> MARUCINORUM. Sur la côte.

Matrini , ft. oftia. Aurni, fl. oftis.

Dans les terres.

Testa. PICENORUM.

Sur la côte.

Potentia Castrum. Cupra Maritima. Numana Ancona. Truenti , fl. ofia.

Dans les terres.

Trajana. Firmium, Afcutum, Urba Salvia Septempeda. Cupra Montuna. Adrie.

SENNONUM.

Ariminum.

Sur la côte. Afii , fl. oflia. Senagallica. Pifaurum.

Fanum Foruna. Dans les terres.

Suafa.

Oftra.

UMBRORUM

Pitinum. Forum Improni Ifnium. Tifernum,

Æfis. Inficum. Perufia (1). Sentinum,

Obricolum,

Philium. Nuceria, coloniei

GALLORUM BOLORUM: Rubiconis , fl. offia. Padi, fl. oftia. Ravenna.

VILUMBRORUM. à l'eft des Umbel.

Arna. Merania. Ifpolum. Turde. Ameria. Nagnia. Forum Flaminii. Ocriculum. Spoletium,

SABINORUM, à l'eft des précédens, Nurfia.

ÆQUICULORUM, à l'eft.

Cliternum. MARSORUM, à l'eft.

Carfioli.

Alfabucelis. Æquicolis. Aix.

PRAGUTIORUM, à l'eft. Bereta. Interamnia.

VESTINORUM, à l'eft. Pinna. Alifa, Tuncum,

Avia. Amiternum. Telefia. Angolus. Benevenum. Caracenorum. Caudium. Aufidena. Hirpinorum Aquilonia. Samnitum. Boianum, Abellinum. Æfernia. Æculanum. Sapinum. Fratuolum.

> VENETIÆ. Sur la côte.

Aviani , fl. oflia. Dans les terres.

Vicentia. Aufte. Belunum. Patavium. Acedum. Altinum. Opitergium. Atria.

(1) N'est pas dans le texte,

# ITA

CARNORUM.

Sur la côre.

Tilavempii, ft. oflia. Natifonis, ft. oflia.

Dans les terres.

Farum Julium, Aquileia,

Concordia. HISTRIÆ.

Sur la côre.

Tergesium Colonia. Po'a. Formionis, st. ostia. Nesassum.

Parentium.

Dans les terres.

Pucinum: Brixia,
Piquensum. • Cremona, colonie.
Alnum. Verona.
Canomornum, Manua.

Bergomum,
Forum Diuguntorum,
Butrium,
Butrium,
Butrium,
Butrium,

Vannia, Brecena, Carraca, Anonium,

INSUBRUM, auffi à l'oneft.

Novaria, Comum.

Mediolana, appelée Ticinum,
auffi Mediolanum.

SALASSIN ORUM.

'Angusta Pratoria, Eporea,
TAURINORUM.

Augusta Tourinorum, Libicorum,
Augusta Baitenorum, Vercella,
Iria, Gaumellum,
Dersona,

CENTRONORUM, dans les Alpes Grées.

Forum Claudii, Axima,

LEPONTIORUM, dans les Alpes Cottiennes,
Ofcela.

CUTUNGIDORUM, dans les Alpes Grées, Eborodunum,

SEGUSIANORUM, dans les Alpes Grées.
Segusium.
Brigantium.

NERUSIORUM, dans les Alpes Maritimes.

Vintium. SUCTRIORUM, dans les mêmes Alpos.

Salina.
VENDIONTIORUM, dans les mêmes Alpes,

Cemeneleum. Sanivium.

GALLIA TOGATA, dans les plaines, au pied de l'Apennin.

l'Apennin.

Placencia, Musina.

Bononia.

Brixelium, Claterna.
Parma, Forum Cornelli.
Rhegium Lepidum, col. Cefena.
Nuceria.
Faventia.

Fidentia.

Tanetum, Forum Livil.
Prolemée parle ensuite des iles.

Celles de la mer Ligustique,

Gorgonis Insula, Capraria.

Æthala Infulia. Ilva.

Dans la mer d'Etrurie.

Planafia, Prochyta,

Pontia. Pythecufa.
Pandatoria. Caprea.
Parthenope. Syrenufa.

Dans la mer Ionienne.
Les îles de Diomèdes, ou Infula Diomedea.

ITA

Je vais actuellement faire usage du travail de en même temps plus de clarté à ces détails, je plusieurs modernes sur l'origine des différents les préfenterai, autant qu'il me sera possible, par peuples de l'Italie, Mais, pour abréger, & donner tableaux.



A ce Tableau, qui préfente l'opinion d'un dans lequel on peut au moins reprendre cette expreférant célèbre par fon favoir & la justifié de fa fion, les Indians saureis, comme fa l'Italiae clu pro-critique, je joinérai ceius de la Martinière, & duite des peuples comme des arbres ou des piantes.

TABLEAU

```
TABLEAU des premiers habitans de l'Italie, extrait de La Martinière. (T. III, p. 590)
                                     De la Troade,
De la Paphlagonie. Les Venètes. Conduits par Antenor.
                                     De la Lydie. . . . Les Etrusques. { Les Etrusques.
                                      Les Enorriens, qui Les Latins, dont les Rutules faisoient
                                                              partie.
                                       s'appelèrent Abe-
                                                           Et peut-être les Volsques, dont on ignore
                                           rigenes.
                                                            forigine,
                       GRECS
Étrangers.
                           ou
                                      Les Peucétiens, nommés lapyges Dauniens,
par les Grecs, Apuliens par les Peucétiens,
Latins, D'où les Messapiens,
                                       Liguriens, peuple répandu jusqu'au Rhône.
                                      Les Carnes, peuple qui vainquir les Romains.
                                                                          (Les Libiques, les Infu-
                                                              Au-delà
                                                                              briens, les Læves, les
                                                                              Orobiens, les Céno-
                                                                              mans,
                                                                           Les Amanes, les Boiens
                                                                              les Lingons, les Séno-
                    Les Umbriens, le plus ancien peuple de l'Iralie.
                    Les Sicules , chaffes par les Ausones , & pouffes dans la Sicile,
                    Les Enganéens, envalus par les Venères & les Carnes,
Italiens naturels
                                                          Les PICENTES, dont faifoient partie les
                                                             PICENTINS, peuple transplante de la
                                                             mer Adriarique à la mer de Toscane.
                                                           Les FRENTANI
                                      Les Sabins, qui
                                                           Les MARRUCINA
                                         s'appelèrent
                                                          Les PELIGNES.
                    LES OPICIENS
                                       AUTOX Seres , &
                                                          Les VESTINS.
                                    leurs descendans.
                                                          Les MARSES.
                                                          Les ÆQUES ON ÆQUICOLES
                                                          Les Samnites. Lucantens. .. { Brutiens.
                                                                         Campaniens.
```

Ces peuples n'eurent pas toujours une demeure fixe en Iralie; les Gaulois, par exemple, s'ètendirent le long du golfe Adrianique, judques vers la Grande-Grèce (\*92×Ç GALLI); & d'un autre côté, les Estruíques ou Tyrrhêniens, posfécièrent du côté de la mer qui porta leur nom, c'eft-à-dire, s'ur la

côte occidentale de l'Italie, depois les bords du Fô jufqu'affez avant dans la Campanie. Enfin, les uns & les autres fe reflerrèrent dans des limites qui nous font connues, & d'après lefquilles je partirai pour le tableau fuivant & ceux qui en teront le dèveloppement.



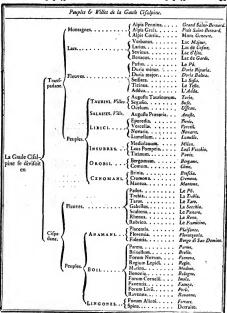

Les trois Tableaux qui vont suivre seront le développement de ce premier, en séparant les trois parties du nord, du milieu & du sud.

Ff 2

|                 | TABLEAU des Villes & des Peuples de la Ligurie.                               |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|                 | Monagnes                                                                      |
|                 | Padus.                                                                        |
| La Ligurie com- | (VAGIENNI Augusta Vagiennorum Vice.                                           |
| prenoit les     | Anus Suitilla.                                                                |
|                 | INTIMELIL Albium Ventimille. Portus Herculis Monorci Monaco.                  |
|                 | INGAUNI. { Albium Ingaunum Albingue, Val. Val.                                |
|                 | LIGURI Segeffa Segini. Segini. Portus Veneris. Portu Veneris. Portus Veneris. |
|                 | APUANI Apua Pontre Moli.                                                      |

| TABLEAU des Villes, &c. de la Vénétie, de la Carnie & de l'Histrie. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                     | Lac Benacus, Lac de Garde,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|                                                                     | Fleuves                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|                                                                     | Visitit, les   Hadria. Adria.   Verons. Acres. Est. Posture. Acres. Est. Posture. Visites. Acres. Acres. Posture. Verons. Posture. Verons. Verons. Verons. Tarvium. Teresfe. Opieregium. Oderfo. Concordia. Concordia. Lieu. Concordia. Concordia. Lieu. Li |  |
| n trouvoit,                                                         | Montagnes. Alpes Carnicæ ou Alpes Carniques Alpes Carniques.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| divisions fui-                                                      | CARNIE, les Fleuves. Tajamentus. Le Tagliamento. Sonius. Le Lijongo. Timavo. Le Timavo. Savus. La Save.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|                                                                     | Villes. Villes. Villes. Villes. Villes. Villes. Villes. Vedinum Ivili. Gndad di Friul, Vedinum Udint. Aquilet. Aquilet. Emona. Laybach.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|                                                                     | Golfe Sinus Tergestinus Golse de Trieste.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|                                                                     | HISTRIE, lest Fleuve Arfia Arfa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
|                                                                     | Villes. Tregefte. Triefte.  Ægida. Capo d'Ifria. Parentium. Parento. Pola. Pola.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |

| TABLEAU des Fleuves, Villes, &c. de l'Etrurie. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|                                                | (Lacs, { Trafimenus Lac de Peroute.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |
|                                                | Australia   Le ortenno   Artust   L'Arno.   L'Arno.   L'Arno.   L'Ondrone.   Claris   La Chinne.   Australia   L'Arno.   L'A |  |  |
| Etrurie renformoit,<br>les                     | Linta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |
|                                                | Villet. V clusterra. Fedura.  Pequionii. Desmite. Pequionii. Desmite. Pequionii. Desmite. Periodic. Periodic. Periodic. Periodic. Cofa. Cofa. Cofa. Vetlige. Porus Herculs Cofani. Pera Hercole. Turquisi. La Tarelai. Falerii. Falsai, abandoande. V cii. Ruinde. Cert. Colle. Cervari. Perrus Augulii. Fessi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |



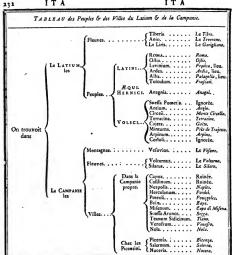

TABLEAN

### TABLEAU des Villes, &c. de la Grande-Grèce.



214 TABLEAU des Fleuves, Villes & des principales îles de l'Italie. Pelorum. . . . . Cap de Pelore. Pachinum. . . . Cap de Paffaro. Promontoires. . . Cap de Boro. Libybæum. . . . Le Gibeilo. Ætna.... Mont San Ghiliani Montagnes. . . . Mont Nebrodes. Herni. .... Symæthus. . . . La Giarena. Himera.... Fiume Salfo. Fleuves. . Fleuve del Platani. Camicus. . . . . (Hypfa. . . . . . Le Belifi. Meffana. . . . . Meffine. Tauromenium. . Tagremina. Catana. . . . . . Catana. A l'eft. . Leontini. Plaine de Leotini. Syracufa.... Siragufa. Nectum. . . . . Note. Helorum. . . . Muriucci, Comstans: Gela. . . . . . . Ruinée. Ruinėc. Thermae. . . . . Sciacca. Mazarum, . . . . Libybæum.... Marfalla. A l'ouest Trapani, Segefte. . . . . . Ruinée. Panormus. . . . Palerme. Himera.... Ruines. Au nord... Cephalcedis.... Cefala. Tyndaris.... Tyndare, Milæ. . . . . . . Milaggo. Halyeiæ. . . . . Saleme. Les principales Entella. . . . . Détruite. îles de l'Italie Enna. . . . . . . Castro Janni. étoient . la Minæ.... Ruines. Hybla major... Détruite. Infani Montes. Montagnes, . . . . . . . . Thyrfus. . . . . L'Oryflagni, Fleuve. . . . . . Curalis. . . . . . Cagliari. Sulci. . . . . . . Ruines. Neapolis, . . . . Napoli. Ales. Fordongiano. Bofa. . . . . . . Bofa. Turris Libifonis. Porto de Torre. Tibula.... CORSICA. (N'eft plus à l'Italie). Longo Sardo. Olbia.... Tira Nova. (Luguido. . . . . Langedori.

ILVA, Elbe, près de l'Etrurie. PONTIA, Ponza; ÆNARIA, Ifchia; CAPRÆA, Capri, près la Campanie. ÆOLLE OU VULCANIE INSULÆ, ou les iles d'Eole; principale, LIPARA Lipari; MELITE, Malte. ÆGADES, dont la principale étoit Hiera Maretimo,

La division arrêtée par Auguste, & que Pline a suivie, ainsi que l'on peut l'avoir vu à la géographie de l'Italie selon eet auteur, la partageoit en onze provinces.

On ne connoît pas, ce me femble, de division de l'Italie reès différense de la précédente, jusqu'au

temps de Trajan. Cet empereur partagea l'Italie en deux espèces de dioceses ou provinces. La première comprenoit depuis & y compris

le Picenum, jusqu'à la Sieile inclusivement. La seconde, depuis le Picenum jusqu'aux Aipes, avec les deux Rhéties.

Cette division cut peu de changement jusqu'au temps de Constantin. Sous cet empereur, tont l'empire sut divisé en quarre présectures, comrenant cent seize provinces. (Voyez ROMANUM IMPERIUM).

La présedure d'Italie rensermoit vingt-neus pro-

(1) Il y a des auteurs qui n'admertent pas ces peuples dans la division de l'Italie.

vinces, dont quelques - unes, non - feulement n'étoient pas de l'Italie, mais même de l'Europe.

Divisions de l'Italie (ous Conflantin (2).

1°. La Campanie. 2°. La Tufcie & l'Ombrie.

3°. Le Picenum Suburbicaricum, 4°. La Sicile.

5°. L'Apulie & la Calabre, 6°. Le Brutium & partie de la Campanle.

Le Samnium.

8°. La Sardaigne. 9°. L'île de Corfe.

10°. La Valérie. 11°. La Vénétie & l'Istrie.

ta". L'Emilie.

13°. La Ligurie. 14°. La Flaminie & le Picenum.

15°. Les Alpes Cottiennes. 16°. La première Rhètie.

17°. La seconde Rhètie.

### Précis historique.

A ces tablesux purement géographiques, je vais faire succèderun précis historique, renfermant une courte exposition de ee qui arriva par rapport 1 l'Italie.

Sous Auguste, l'empire avoit pour bornes à l'orient l'Euphrare; an midi, les déserts de l'Afrique & le mont Atlas; à l'occident, l'Océan; au nord, le Rhin & le Danube.

Ce prince avoit desiré que ses s'accesseurs, contens de donner des loix à une fi vaste étendue de pays, ne cherchassent pas à en étendre les limites; mais qu'ils s'occupaffent du foin d'en augmenter la puissance & la gloire. Cependant, non moins ambitieux que lui , & plus avides de conquetes qui fembloient devoir procurer de nouvelles richeffes, ils s'écarrèrent bientôt de ses vues, & affoiblirent l'empire en l'agrandiffant.

D'abord Claude subjugua la Grande-Bretagne, &, depuis lui, Trajan foumit, du côté de l'orient, l'Arabie, l'Arménie, la Mélopotamie; & du côté du nord-eft, la Dacie. Les successeurs de Trajan eurent de même pour principes l'étendue de l'empire. Et, n'ayant pas affez de force pour en fou-, tenir le poids, ils hâterent eux-memes ains sa ruine. Le partage du pouvoir entre deux ou plufieurs princes fut une des caufes principales de cette décadence.

Depuis Auguste jusqu'à Marc-Aurèle, le gou-

(2) Pour éviter les répétitions, je ne défigne pas ici les différentes fortes de magistrars qui gouvernoient ces provinces; on les trouvers dans le tableau général des divisions de tout l'empire romain. ( Voya ROMANUM IMPERIUM ).

vernement étoit resté entre les mains d'un feul-Cet empereur fut le premier qui s'affocia un fouversin à l'empire : ce fut fon gendre Elius Verus. Cet exemple fut imité dans la fuite, & parut même nécessaire en certains temps, à cause de la trop grande étendue de l'empire. Deux empereurs le possedoient conjointement entre eux. Mais Dioclétien, en prenant un collègue, parragea avec Ini, non le pouvoir, mais l'empire. On en usa de même à l'égard des Céfars, espèces d'empereurs préfompuis : il leur fut affigné des départemens. Mais ces Céfars étoient toujours foumis aux empereurs, qui leur nommoient leurs principaux officiers. Ils ne portèrent pas non plus le bandeau royal. Il étoit réfervé aux feuls empereurs, que l'on diffinguoit des Céfars par le titre d'Auguste.

Galère & Confiance Chlore n'ayant pu s'accorder, frent r'écliment, de l'empire romain, deux empires (éparès, Confiantin limita leur plan dans la fuite. Màis la vanité d'avér une ville nouvelle qui lui dis l'avantage d'arre la capitale d'un test à varle, fui un coup terrible pour cet état. L'Italie perdit fes calvisueurs, préque tous efclaves des Greces, qui fuivirent le prince ; de les foldats, placés dans de grandes villes, ne furent plas à portée

de défendre les frontières.

ment le parrage de l'empire. Arcadius eut l'orient.

& Honorius l'occident. Cet événement eut lieu l'an 59t depuis J. C. Le frêge de l'empire étoit alors à Conftantinople, où l'avoit transporté Conftantin l'an 355.
L'empire d'Arcadius comprenoit l'Egypte, les deux Libyes, jusqu'à la Grande-Syrte, la partie de l'Affe alors soumife aux Romains, & une partie

de l'empire jusqu'aux *Drilus* en Illyrie. Honorius possédoit tout ce qui étoit à l'oc-

Copendant, ces deux princes gouvernoient, pour sinfi dire, en commun: leurs êtas ne formoient qu'un même empire. Miss fous Valentini III lk fous Mariten, les Barbares s'emparirent de la Brengne. Vers l'ha ode, les Vandiles, les Alains, les Suéves, yeuns d'au-delt du Rhin, fe jesteun fur la Gasule Ra de Mariten. Les Vifigonhs ou Gorbs de l'oueth s'y établient après avoir pillé Romé, en 4, no. Ces refoulements, il l'on peut pillé Romé, en 4, no. Ces refoulements, il l'on peut

s'exprimet sinfi, des peuples du nord fur ceux du midi, accablétent ces detnions, trop foibles pour leur oppofer une digue capable de les contenir. Enfin, l'empire d'occident finit en la perfonne d'Auguste, vaincu par Odoacre, l'an 476.

Voyons actuellement ce qui peut, dans le cours de ces révolutions, appartenir à la géographie.

Auguste, devenu mairre de l'empire, s'occupe des movens de conserver son autorité, sans indisposer contre lui le senat & le peuple. Il parut leur rendre leur autorité & leurs droits, & ne garder pour lui que les parties les plus pénibles du gouvernement. Il divita donc entre lui & la nation, les provinces de l'empire qu'il divifa en vingt-fix diocèfes ou départemens. Il en accorda douze au peuple & au fenat, & ne s'en réferva que quatorze. Il y avoit dans cet arrangement des pays qui se trouvoient partagés entre lui & le sénat : cette disposition étois faite de manière qu'il avoit fous lui les provinces les plus confidérables (1), & celles qui se pouvoient rendre aisément maitreffes des autres provinces du fénat & du peuple. Deux étoient règies par des proconfuls, dix par des préteurs.

Adrien supprima les diocèses d'Auguste, & parragea l'empire en onze parties : on a peu de détails sur cette division.

Conflanin fis un changement considérable dans disfribution des provinces. Il foumit tout l'empire à quatre préfers du présoire, qui avoient, l'une Gaite, l'autre l'Italie, un autre l'Hibris, de la quatrième l'Orien. Ces préfets avoient fous cut des procontias pour certaines provinces; pour des processes pour certaines provinces; pour préférat, des correlleurs, dont les provinces réunites provinces réunites de correlleurs, dont les provinces réunites fromoient un certain nombre de vicarias (als, formoient un certain nombre

Un prince nomme despefte, & que fa foibleffe a fait nommer Aegoffet, régono en laslie, & gouvernoir l'empire d'Occident, lorsqu'ent agén, et au constitue de la commercia de l

L'an 493, Théodoric, roi des Offrogoths ou Goths orientaix, ayant quitté le service de l'em-

<sup>(1)</sup> On trouvers au mot Romanum Imperium un tableau de ces divisions.

<sup>(2)</sup> Je ne doute pas que l'on ne trouve les détails convenables fur ces charges dans le dictionnaire d'antiquités.

pereur d'Orient & passe les Alpes, battit Odoacre, le prit dans Ravenne & le fit mettre à mort.

Devenu mairre de l'Italie, Théodoric règna avec autant d'éclat que plusieurs des empereurs romains. Son empire s'étendoit jusques sur la Rhétie & fur la partie méridionale de la France. Ses successeurs ne possédèrent pas long - temps l'Italie, que Justinien avoit résolu de recouvrer, Bélifaire, puis Narfes, furent successivement charges de cette entreprise. Teias sut le dernier roi des Offrogoths, & périt dans un combat en cca.

Le vainquent des Goths, Narts, étoit un ennuque petfan : il firt créé général de l'Italie fous le ture de duc. Ses vertus & la sagesse de son gouvernement, en lui gagnant l'esprit des peuples, seriterent contre lui l'esprit des grands. L'emperent écoura les aceufations portées contre ce grand homme & le rappela, pout qu'il vint faire entendre sa justification. Dispoté à obéir à cet ordre, il alloit s'embatquer à Naples, lotfque le Pape Jean III l'engagea à revenir. Il mourut à Rome l'an 597, âgé de quatre-vingt-quinze ans. Quelques auteurs ont prétendu que ce fut lul, qui, ponr se venger de l'injustice de l'empereur, avoit invité les Barbares à se jeter sur l'Italie : ce point d'histoire entraineroit des discussions qui ne sont pas de mon objet. Le favant Muratori rejette cette opinion comme une faufferé.

L'Italie continua d'appartenir aux empereuts grecs: on y envoya, l'an 568, Longin, pour suc-céder à Narsès. Il prit le titre d'exarque, que portoit déjà le gouverneur d'Afrique. L'exarchat (1) s'étendoit sur une partie de l'Italie, à partir du Po, le long du golfe Adristique. Cette puissance fut éteinte par Aftolfe, en 752.

Les Lombards (2), venus de la Scandinavie & de la Germanie, après avoir traversé la Pannonie. fe jeterent fur l'Italie, & s'y fixèrent en 568.

Alboin s'établit à l'ancienne ville de Ticinum. appelée alors Pavie, & en fit la capitale de fes états. Les Lombards poufférent enfuire leuts conquêtes dans toute la partie s'eptentrionale, puis dans toute la longueur de l'Italie. Enforte qu'il ne refta aux empereurs grecs que quelques possessions dans la partie méridionale.

Les papes , qui n'avoient pas laissé d'avoir à se plaindre des Lombards, avoient, à différentes fois, imploré contre eux le secours des rois de France. Enfin Didier, qui fut le dernier des rois des Lombards , s'étani brouillé avec le Pape Adrien I. ce pontife ent de nouveau recours aux François. Charlemagne passa les Alpes, prit Pavie, y fit prisonnier Didier en 774, & l'envoya en France, où il termina ses jours dans le menastère.

ITE de Corbie. Ainsi finit le royaume des Lombards en Italie. C'est aussi à cette époque que je termineral l'article de cette importante région, le reste appartenant aux temps modernes.

ITALICA (Sevilla La Vieja), ville de l'Hif-

panie, dans la Bérique, au nord-eft d'Hifpalis 4

fur la droite du Batis.

Strabon nomme à peine cette ville : mais Anpian donne quelques détails fur ses commencemens. Lorsque Scipion l'Africain faisoit la guerre en Hispanie, il choisit ce lieu pour y la sier les foldats auxquels leur âge où leurs bleffures ne permettoient pas de paffer en Italie. Pour leur faire une espèce d'illusion sur la douleur de ne plus revoir cette contrée, où la plupart avoient pris naisfance, il nomma la nouvelle ville Italica, Ce n'avoit été qu'un bourg au commencement; elle devint municipale, & enfin, fous Adrien, elle follicita & obtint le droit de colonie. Elle est célèbre par la naiffance des Empereurs Trajan. Adrien & Théodofe le jeune, & par celle de Silius , furnomme Italicus,

On a de cette ville quelques médailles du temps d'Auguste ; elles sont d'un très bon goût, & D. Antonio de Ponz en rapporte des inferiptions trèsbien confervées.

ITALICA, ville de l'île d'Eubæe, au voifinage de Chalcide, sclon Antigonus

ITALICA. Strabon die que l'on a ainsi nommé la ville de Corfinium. Elle est appelée Italicum par Velleius Patereulus.

ITALICUM, lieu particulier de la Sicile, felon Etienne de Byfance.

ITALICUS CLIVUS, montagne entre les Alpes Conienes, frion Ammien Marcellin,

ITALIOTÆ. On appeloit ainfi les étrangers qui étoient venus s'établir en Italie, comme les Grecs, qui s'y formerent une nouvelle Grèce ; & par ce nom, on les diffinguoit des Italiens, Ortélius.

ITALIUM, lieu particulier de l'Italie. Diodore de Sicile dit que les Samnites y purdirent une bataille contre les Romains. ITAMARI. Jornandès nomme ainsi une des

nations qui surent vaincues par les Huns. Cetoient des Scythes, voifins des Alani,

1TAMUS, port de l'Arabie heureuse, sur la côte orientale, dans le golfe Persique, au pays des Lesnites, felon Prolemée.

ITANI, peuple de l'Hispanie, selon quelques éditions de Pline.

ITANUM FROMONTORIUM, promontoire de l'île de Crète, selon Psolemée. Il y place une ville nommée Itanus, La notice de Hiéroclès en fait une ville épiscopale.

ITEA, peuple de la grande Phrygie, dans FAcamantide , felon Etienne de Byfance.

<sup>(</sup>t) Ce mot venant du grec, il convient de prononcer

<sup>(2)</sup> Foyer LUNGOBARDI.

ITEMESTI, nation paifible, qui habitoit près de la mer, vers l'embouchure de la Vistule, scion fornancies.

Jornandes.

ITENSIS, fiège épifcopal d'Afrique, dans la

Mauritanie Céfaritufe, felon la notice épifcopale d'Afrique.

ITHACA, ou ITAQUE, île. Cette île, fituée

Panell de la Grèce, dans la mer Ionistine.

ITHACA, or Iraque, lie. Cere ile, finite à Frout et a force dans la me Doniste, artoit ciprate du Tille. Gree dans la me Doniste, artoit ciprate de Tille. Gree dans la me Mille follon leyère Caraelli. Elle faitoit, comme Dulchium & Cejalaline, partie dei était d'Ulyfie avoit une ville de n'une nom, place, on platin comme Dulchium & Cejalaline, partie dei était d'Ulyfie avoit une ville de n'une nom, place, on platin des nocles effectives, plusifient des nocles effectives, plusifient des nocles effectives, breistende et experiments, en parlant d'Ilhaque, je s'e querques erane, s'y versi neur ville de sinn men à Soyler, dell erand la company, aux villé de sa pant Doux even de l'Oroise, fonsi le mon Orbeion.

C'elt expendant ceue ville & ceute petite ile que le fage Uylér prétira uns féjons les pèrs dalliciaux que lui ofirie une ravigation de dix de la constanta de la constanta de la constanta la petite Cephalonie. Il ne faut pas la confonder avec un rocher, fairle, qui n'ett quoi écueil, appelé Bates. Thakki a certiron quarante milies de toure, & un bon port, nommé Pafél. On y per de varicemblance a voir fait partie du palis les Pintispos.

ITHACESLE, petites iles fur la côte d'Italie, à l'oppetite de Fibo, felon Pline.

THAGURUS, ou ls AGURUS, ville de l'Inde, en-deçà du Gange, selon Protemée.

ITHAR, ville de l'Arabie heureuse, dans le pays des Thomi, selon Ptolemée.

ITHOME, ville de la Mcffénie, au nord de

Meffene, Ithome étoit une moutagne sur laquelle on avoit bâti une petite ville de même nom. Elle fut confidérablement agrandie & bien fortifiée, lorfque fous le règne d'Euphaès, vers l'an 730 avant J. C. les Messeniens, battus par les Lacedemoniens & accables par les maladies, regardèrent comme le seut bon parti qu'ils euffent à prendre de se retirer en ce lieu , laiffant à la fureur de l'ennemi toutes les villes & bourgades qui étoient dans le plat pays; mais leurs ennemis n'en futent pas moins ardens à les attaquer. Il se donna pluseurs combats au pied de la montagne. Une d'elles entre autres où les Lacèdémoniens perdirent beaucoup de monde, en a pris le nom de bataille d'Ithome. Ce fiit, (elon Paufanias, la einquième année du règne d'Ariftodeme, 730 ans avant J. C. Cette ville étoit entourée d'un mur de pierres de taille. La place pu-Elique étoit ornée d'une flatue de Jupiter Sauveur : on y voyoit austi une fontaine, nommée Arlinoé, qui tiroit fon can de la fontaine Clepfydra: Neptune & Venus avoient chacun un temple à Ithome, & la mère des dieux y avoit une superbe statue de marbre de Paros.

Cette ville renfermoit aussi no temple dédié à Messene, fille de Triopas, dont la statue étoit moitié or le moitié marbre de Paros. Cette ville avoit encore un temple oi l'on gardoit les vidit mes qui étoient desinées aux servises. Ce sieu étoit orné de toutes les flatues des dieux, dont le eulte étoit recu dans la Gréce.

Aristomène avoir une statue en bronze, dans le stade de cette ville.

Le these of dates of a voir rien de particulier, suprès écoi un comple dédic à Serap, & Gille III. La ciudelle éroit fur le hair de la monagne, & ur la rouse qui y menoit on trouvoir la fontaine Clepfydra, dont on rapportoit de l'east tous les jours dans le remple de Jupier Hohenst. On voir jours dans le remple de Jupier Hohenst. On poir antique, fur la porte de la ville par oil '0n alloit à Mèga-

ITHON, vilte Grèce, dans la Thessalie, selon

ITIUM PROMONTORIUM, promontoire de la Gaule, dont Prolemée fair mention, & qui se trouvoir à la suite de l'embouchure de la Somme, & s'avançant vers le nord. M. d'Anville croit que c'est Grisenes.

ITIUS PORTUS. Voyet Iccrus Portus. ITONA, nom d'une ville de l'Epire, felon Erienne de Byfance.

ITONA, Etienne de Byfance nomme ainfi une ville de l'Italie. ITONA, ville de l'Afie mineure, dans la Ly-

die, elon Etienne de Byfance. TIONE, sui PTONA. Etienne de Byfance & Euftable difent que cette ville étoit quelquefois nommée Sinne. It en fais quelle étoit quelquefois nommée Sinne. It en fais quelle étoit fapolition. Car fi d'un côte Homère (¿¿¿uð. vo/fa 20) la nomme parmi les villes de la Thefilia; d'un nume côte c'elt en Béorie, e'elt-deire, affer boin de l'autre c'oc'è des monargent, an finé, que le trouvoit le côte des monargent, an finé, que le trouvoit le cit en deux licux de ce nom, l'un en Béorie & Lautre en Thefilia.

ITORUM URBS, ville de l'Italie, sur la route d'Otricoli à Rintini, près des montagnes, sur la garrehe. Strabon fait mention de cette ville.

ITTILLENATIUM, lieu particulier de l'Italie, dans la Campanie, felon le livre des limites. ITUCI, ville de l'Hispanie, dans la Bætique,

à-peu-près au fud de Cafiulo, & au nord d'Eliberis. Pline dit qu'on la nommoit auffi Virtus Julis, ITUNA, golfe de l'île d'Albion, felon Prolemée.

ITURECE; province de l'Afie, saisant en quelque forte partie de la Paleftine, située au-delà du Jourdain.... Après avoir été habitée par une tribu éscandue de Jetur, l'un des desendans d'Ismaël, elle fut donnée par Joiné aux tribus de Ruben & de Gad, & à la demi-tribu de Manaffé. Les Itureens se rendirent sameux par leur habileté à tirer l'arc; mais ils étoient féroces. Au furplus voyez la Martinière.

ITURICENSES, peuple de l'Hifpanie, dans la Tarragonoite, felon Pline.

ITURISSA, ville de l'Hispanie, au pays des Vafcons, felon Prolemée,

Elle est nommée Juriffa ou Turiffa , dans l'istnéraire d'Antonin , où elle est marquée à dix-huit mille pas de la haute l'yrénée,

ITYCA, ville d'Afrique, dans la Libye. C'étôit une colonie des Tyriens, felon Etienne de By-

ITYCA, ville de l'Hispanie, felon Appien, On pense que c'est la même que l'TUCCI.

JUBALENA NATIO, peuple de l'Afrique. Il habitoit un pays d'un accès difficile, à cause des montagnes, felon Ammien Marcellin.

JUBBALSIANIENSIS , fiège éplicopal d'Afrique, dans la Byzacene, felon la nonce d'Afrique, JUBECLIDIENSIS, fiège épifcopal d'Afrique, dans la Byzacene, felon la lettre adreffée par les

évêques de cette province à l'empereur Conf-JUBELDA, montagne de l'Hispanie. Elle étoit ainsi nommée de Jubelda, fils d'Iberus, selon

le faux Bérose, cité par Ortélius. JUCADAM, ville de la Palostine, dans la tribu de Juda, selon le livre de Josué, e. 15.

JUCUNDIANENSIS, fiège épiscopal d'Afrique, dans la Numidie, selon la conféreuce de Car-

JUD, ville de la Palestine, dans la tribu de Dan, felon le livre de Josué, c. 19.

JUDA (emplacement de la tribu de). Lile étoit bornée à l'orient par la mer Morte, & elle s'étendoit l'efpace de quatre-vingt-dix milles , jufqu'à la mer Méditerrance, qui la bornoit à l'occident. Elle étoit bornée au septentrion par la tribu de Benjamin, & au midi elle étoit bornée par les montagnes de Seir, qui la séparoient de l'Idumée, selon le livre de Joine . c. is.

JUDÆA ( de la ). Ce pays fut d'abord appelé terre de Chanaan. Les Ifraélites l'appelèrent enfuite terre promife, & après cela on l'appela terre d'Ifrae , du nom des Ifraelites qui l'orcupérent.

Sous le règne de Salomon, elle fut divifée en douze intendances; mais les bornes du royaume de ce prince étoient bien au-delà de la Judée.

Enfin , la Judée fut divifée en fix parties, La Judée souffrit encore différentes révolutions, après le retour de la captivité de Babylone. Elle fut d'abord gouvernée par des prêtres, & enfuite par des rois. Elle dépendu successivement des Per-

fes & des Grecs. Elle fut foumife à Alexandre aux rois d'Egypte & de Syrie. Sous les Machabées elle s'affranchit des rois étrangers, & se pouverna par fes propres rois; mais quarante ans après les Romains subjuguerent le pays, & ils l'appelèrent Palestine. Les Romains la div iférent en trois Provinces. ( Voyet PALÆSTINA ).

JUDÆI, les Jmfs. Pai dejà parle de cerre nation an mot HEBRÆI : fon histoire n'est pas de mon

JUENNA, lieu de la Norique, à vingt trois mille pas de Varanum-ou Virunum, & à vings mille pas de Colation , felon la table de Pentinger. JUERNA. Pomponius Méla donne ce nom à l'Hibernie.

JUERNIS ( Dunkeren ) , ville de l'Hibernie , felon Prolemée.

JUFICUM, ou JUPRICUM, ville de l'Italie, dans l'Umbrie , felon Prolomée,

AUFITENSIS, fiège épifcopal d'Afrique, dons la Mauritanie Sitifentis, felon la conference de Carthage, JUGANTES. Ce nom se trouve dans Tacite;

Juguntum, au génitif, ce qui fait supposer le nom Jugantes; mais de bons esprits ont cru qu'il falloit lire Brigentum.

JUGATUM, lieu de l'Afie, aux environs d'Edeffa, selon Sozomène. JUGURENSIS, fiège épifcopal d'Afrique, dans

la Numidie, felon Ortélius IVIA, nom d'une rivière de l'Hispanie, sclon

Pomponius Mcla-JULA, ville de l'Arabie heureufe, felon Prolemée

JULIA, ville de la Palestine, à l'embouchure du Jourdain , dans la mer Morte. Elle fut batie au meme lieu où étoit auparavant Betharan, ou Betharamptha. Elle fot augmentée & nommée Juliade par Hérode, surnommé Philippe, Joseph, antiq. L. xvIII., c. 2, de bello. L. II., c. 8.
JULIA AUGUSTA, colonie Romaine en Ita-

lie , fur le bord du fleuve Axinum , entre les villes d'Hafta & d'Opalentia, felon le livre des limites,

JULIA CASAREA, ancienne ville de l'Afrique. Elle étoit très-grande, très-fpacieuse, & bâtie par les Romains. Prolemée place cette ville à l'est du sleuve Chie

L'eau d'une rivière étoit conduite dans cette ville, par un grand & fomptueux aquedic, qui n'étoit point inférieur à celui de Carthage, Elle étoit de difficile accès du côté de la tetre :

nalaph.

aush Procope, dans sa guerre des Vandales, die que les Romains ne purent l'approcher que par mer. Son port artificiel étoit commode & für pour les vaiffeaux. Procope dit que Céfarée étoit à trente journées de Carthage. Le pays aux environs de cette ville, étoit très-bien arrofé

JULIA CAMPESTRIS, ville de l'Afrique, dans la Mauritanie Tingirane , dans les terres à quarante mille pas de Lixus , selon Pline. C'étoit ure colonie fondée par Anguste. Elle étoit aup ravant nommée Balba; & on lui donna celui de Julia Camp: firis, lor(que l'on la repeupla.

JULIA CLAUSTRA, lieu de l'Italie, dans les Alpes Juliennes. C'étoit par où l'on passoit pour aller de chez le peuple Carni dans la Notique, felon le rapport de Pacatus.

JULIA CO STANTIA, ville de l'Afrique, dans la Mauritanie Tingitane. Son nom étoit Zilis :

mais Auguste qui y établit une colonie , lui ajouta celui de Julia Conflantia. JULIA CONSTANTIA, ville de l'Hispanie, dans la Berique, selon Pline. Il ajoute qu'elle se nommoit Offet, avant qu'Auguste lui donnat le nom

de Julia Confiancia. JULIA CONTRIBUTA, ville de l'Hispanie, dans la Bérique, felon Pline & Anionin. Ce dernier la met fur la route de Mérida à Italica.

JULIA-CRYSOPOLIS, lien de l'Iralie, sir la voie Claudienne, à quinze milles de Rome, selon les actes du mariyre de faint Domnin. Oriélius. JULIA FAMA, colonie Romaine, en Hispanie, felon Pline. On la nommoit apparavant Seria.

JULIA FIDENTIA, ville de l'Hifpanie, dans la Bérique, entre le fleuve Bais & l'Océan, felon Pline.

JULIA FIDENTIA , ville de la Gaule Cifalpine . au nord-eft de Parma. JULIA-LIBERALITAS. Pline dit que ee fut

le si rnom donné à la ville d'Ebora , dans la Lufitanie. JULIA-LIBICA, ville de l'Espagne Tarrago-

noife, dans la Cerrétanie, felon Piolemée, JULIA MIRTYLIS, ville de l'Hispanie, dans la Lufiranie, felon Prolemée. Elle est simplement nommée Mirrylis par Pline & Mela.

JULIA-RESTITUTA, ville de l'Hispanie dans la Benque. Pline dit que ce nom fut donné à la ville de Segeda.

JULIA SCARABANTIA, ville de la Norique, felon Pline. JULIA SEGISAMA, colonie Romaine, établie

en Hispanie, sous l'empire de Claudius. On lit Segifama Julia dans Prolemee.

JULIA TRADUCTA, ville d'Hispanie, dans la Bétique. Les anciens géographes la placent sur

la côte, à l'occident de Carteia JULIA-TRADUCTA, ON COLONIA-JULIA TRA-DUCTA, ville de la Mauritanie

JULIACUM, ville de la Gaule, ( Voyez les tablezux de l'arricle GALLIA)

JULIANI, penple de la Tarrétanie, en Espa-gne, selon Ptolomée, L. 12, c. 6. JULIA IS, ville épiscopale d'Afrique, dans

la Byzacène, felon la notice épiscopale d'Afrique. JULIENSES, peuple d'entre les Cami, felon

JULIENSES, peuple de l'Asie mineure, vers la grande Phrygie, felon Pline, cité par Ortélius.

JULIENSES VICUS. Grégoire de Tours fait fouvent mention d'un village ainfi nomme, dans la Gaule. Ortélius pense qu'il étoit dans l'Aquitaine. JULIOBONA, ville de la Gaule Lyonnoife. dans le pays des Calères, felon Prolomée, L. 11,

c. 8. (Voyeg les tableaux & l'article GALLIA) JULIOBONA, ville de la hause Pannonie, fur

le Danube, selon Prolemée, L. 11, c. 15. JULIOBRICA, on JULIOBRIGA, colonie d'Hifpanie, felon Pline. Il dit que l'Ebre a sa source dans la Cantabrie, près ile la ville de Julistrica.

JULIOBRIGA, ville de l'Hispanie cirérieure, dans le pays des Cantabri. Pline nous apprend qu'elle étoit fituée près des fources de l'Ébre. On ne connoît pas de lieu moderne qui lui

réponde , mais e'est la même que la précédente. On trouve plusieurs villes dont le nom est termine par Briga on Brica. On designoit par cette terminaifon les villes qui avoient des ponts, ou, felon M. le Brigant, qui conservoient dans leur nom le fouvenir des Brigantes, leurs fondateurs.

JULIOLA, ville de l'ile de Sardaigne, selon Prolemée, L. 111, c. 3, elle étoit dans sa partie feptentrionale.

JULIOMAGUS, ville de la Germanie, entre

Ténédone & Brigobanne, à quatorze mille pas de l'une, & à onze mi le pas de l'autre, selon la table de Peutinger. ( Voyer les tableaux & l'art. GALLIA). JULIOPOLIS ( Kerker ), ville de l'Afie, dans la Comagène, fur la rive droite de l'Euphrate .

au fud-oueft de Claudias . & au nord-eft de Barfalium. JULIOPOLIS, ville d'Egypte, sur le Nil, à

deux mille pas d'Alexandrie, felon Pline, L. VI. JULIOPOLIS, ville d'Asie, dans la perite Ar-

ménie, dans la préfecture de Ravenne, près de l'Euphrare, felon Ptolemée, L. F, c. 7. IULIS, ville de l'île de Cèos. Vénus y étoit

adorée fois le surnom de Cusylla. On rapporte que le temple que cette Déesse avoit à lulis, avoit été bâtie par Hermocharès.

JULIUM CARNICUM (Zulio), ville de la

Carnie, au nord. C'étoit au temps des Romains, moins un lieu confidérable qu'une place fortifiée : elle avoit été conftruite par Jules Cefar , lorsqu'il avoit le département des Ganles, Prolemée en fait une colonie, & dans l'iriné-

raire d'Antonin, elle est marquée à soixante mille pas d'Aquilée,

JUNA, ville de l'Albanie, an delà du Cyrus, felon Ptolemée, L. F , c. 12. JUNCARIA, ville de l'Hispanie, au pied des Pyrénées, chez les Indigètes, vers le nord-ouest

JUNCARIUS CAMPUS, campagne au pied des Pyrénées, près la ville de Juncanria. JUNCENSIS, fiège épifcopal d'Afrique, dans

la Bifacène , felon la notice d'Afrique,

JUNCENSIS, fiège épifcopal d'Afrique, dans la Mautitanie

Mauritanie Cefarienne, felon la notice d'Afrique & la conférence de Carthage.

JUNONIA INSULA ( Gomer), nom de l'une des lles formnées. Pline dit qu'il y en avoit deux du même nom ; l'une plus grande , & dans laquelle étoit une chapelle entièrement barie en pierre: l'autre plus petite & voifine, mais qui ne fublifle plus.

JUNONIS ARA ET TEMPLUM, autel & temple de Junon , lieu d'Espagne , hors du détroit de Gibraltar, selon Pomponius Mela, L. III, e. 1. Ce lieu étolt sans doute voisin du promontoire de

Junon, dont parle Pline. JUNONIS ARGIVÆ TEMPLUM, temple de

l'Italie , dans le Picenum , entre Surentum & le fleuve Silarus, felon Pline. On prétendoit que ce temple avoit été bâti

par Jaion, en l'honneur de Junon d'Argos. JUNONIS INSULA, île de l'Ocean, fur la côte de l'Hispanie, selon Pline. Il ajoute qu'elle étoit auffi nommte Aphrodifias.

JUNONIS LUCUS, le bois de Junon. Il étoit dans l'ile de Samos, selon Caton, de re rustica,

JUNONIS PORTUS, port de l'île de Samos, felon Athenée, eité par Ortélius.

JUNONIS PRATA, lieu particulier dont parle Euripide , dans fes Phéniciennes.

JUNONIS PROMONTORIUM, promontoire de Junon, en Espagne, selon Pline, L. 111, c. 1. JUNONIS PROMONTORIUM, promonioire de

Grèce , vis-à-vis de Sicyone , dans le Péloponnese, selon Tite-Live, L. xxxII, c. 23 JUNONES PROMONTORIUM (cap Trafalgar); promontoire de l'Hifpanie, dans la Bérique, Junon

y étoit révérée & y avoit un temple.

Le temple d'Hercule étoit au nord-ouest. Il devoit sa sondation à des Tyriens. Quoiqu'il portât en général le nom de temple de Gadés, il en étoit à douze milles au fud-est, Scion le témoignage de Phylostrate, il étoit fisue dans une île dont il Phylotrate, it even thate dans use he don't in remplifion l'étendue. L'ile faint Pierre, où l'on voit ce temple, n'est une ile que dans les ma-rées. Tite-Live dit qu'Anniba s'y rendis après la prife de Sagonte, sour accomplir quelques vour; & qu'il en si de nouveaux, qu'il promit d'ac-complir de même a'il réussificité dans la guerre qu'il alloit porter au fein de l'Italie.

Polybe, selon Strabon, avoit écrit que dans ce temple d'Hercule, il y avoit une fontaine d'eau porable, qui se remplissoit dans le temps des ma-rées. Il blame Posidonius de nier ce fait, Selon Silius Italicus, les bois employes à la construction de ce temple n'y éprouvoient rien des ravages du temps. On disoit aussi qu'une sorce céleste en défendoit la majesté & les richesses, de sorte qu'un roi du pays, nomme Théron, ayant voulu piller ce temple, avoit été confumé par le feu du ciel, avec son armée & ses vaisseaux. Giographie ancienne. Tome II.

Silius Italicus ajoute , « que les prètres d'Her-» cule Tyrien étoient toujours revêtus d'une » robe de fin lin d'Egypte plus blanc que la neige, » pardeffus laquelle , feulement au temps des fa-» crifices, ils mettoient un vetement ample, raye » de pourpre, & flottant de tous côtés. Il ajoute " qu'ils rendoient des oracles ; qu'ils avoient la » tere rafee; qu'ils ne permettoient jamais anx » femmes l'entrée du temple ; qu'ils n'y immo-» loient point de porc ; qu'ils préchoient qu'Her-» culc Tyrien etoit en corps & en ame dans fon » temple : & que c'étoit à fa présence qu'étoit dit » le miracle par lequel ce beau bâtiment ne » se restentoir jamais de sa vétusté. On n'y n voyoit aucune statue du dieu ».

JUS

JUNONIUM CASTRUM, lieu particulier de la Thrace. Démosthène en parle dans la première Olynthienne.

JUNOPOLIS, ville d'Asie, dans la Paphlagonie. Elle étoit épiscopale, selon la notice de Léonle-fage & celle de Hiéroclès.

JUNXUS, rivière de la Mauritanie Tingitane; sclon Pomponius Mėla, L. 111, e. 10, qui place la ville de Lixus tout auprès.

IVOLLUM, ville de la basse Pannonie, selon Ptolemée, L. 1, c. 16.

JURA, ou JURATUS (montagne Saint-Claude); chaine de montagnes, qui, S'étendant 'du nord au fud , separoit le pays des Sequant de celui des

JURA MONS, le mont Jura, qui fépare la Franche Comté de la Suiffe.

JURIA, nom d'un chemin romain, en Italie dans le Latium. Denys d'Halvearnaffe dit : à quatre-vingts stades de Rieti, en marchant par la voie Jurie, près du mont Corète, eff Cursule, qu'on a ruine depuis quelque temps,

JUS, lieu du Péloponnèse, selon Xénophon hift. Gree. L. vz., p. 607.
JUSTINI MONTES. Dioscoride nomme ainsi

des montagnes d'Italie, Ortélius conjecture qu'il faut lire Vellini.

JUSTINIANA PRIMA, ville de la Dardanie province limitrophe de la Macédoine & de la Thrace. C'étoit autrefois un lieu nomme Taurefium près d'un châseau nomme Bederiana, où l'empercar Justinien prit naissance. Il fit de ce lieu une ville très-confidérable, qu'il décora de tous les édifices publics qui pouvoient la rendre magnifique, & commode aux habitans, Procope donne un détail fur ce fujet dans le quatrième livre des édifices, c. s. Cette ville fut nommée Justinians, & fut érigée en archevêché.

JUSTINIANA SECUNDA, ville de la Dardanie. qui s'appeloit anciennement Ulpianum. L'empereur Justinien la repara & l'embellit, parce que son oncle l'empereur Justin en tiroit fon origine , felon Procope.

JUSTINIANOPOLIS, ville de l'Arménie, felon le cinquième concile de Conflantinople.
JUSTINIANOPOLIS, ville épifcopale de la Pifidie, felon la notice de Hiéroclès.

JUSTINIANOPOLIS, ville épiscopale d'Egypte, dans la seconde Thébaide. La notice de Léon-le-Sage porte Conto seu Justiniapolis.

JUSTINIANOPOLIS, ville épiscopale d'Afie, dans la Phénicie du Liban, selon la notice de Léonle-Sage.

JUSTINIANOPOLIS, ville épiscopale d'Asie, felon la même notice : elle étoit métropole de la Galarie On la nommoit aussi Pissaus.

JUSTINIANOPOLIS, ville épifcopale de la Galatie. La notice de Léon · le · Sage, aprés avoir nommé timplement Pifnune la métropole, dans la lifte générale des évéchés, nomme au feptième rang Spania ou Justinianopolis.

NyTINOPOLIS, ville de la Dardanie européenne. Procope, parlant de Julinien, Æsife. L. v., c., dir qu'il y avoir en Dardanie une ville nommée Ulpanae, qu'il a réparée & nommée Foonde Julinianne; il a Jondé une aure ville voitine, qu'il a nommée Luftisople, du nom de l'empereur fon onche.

JUSTINOPOLIS, viille d'Asse, dans la Bithynie, felon Ortelius, qui dit que c'est le même lieu que le Justisianopolitanum Territorium de Ziniz, dont il est fait mention dans le cinquième concile de Constantinopole.

JUSTINOPOLIS, ville d'Afie, dans la première Cappadoce, dont il est parlé dans le concile de Chalcédoine.

JUTUNGI. Suidas nomme ainfi un peuple qui paffa le Danube. Saint Ambroife, dans une de fes lettres, fair menion de Jutungi; è di paoit, par le témoignage d'Asmiten Marcellin, L. XPII, que c'étoit un peuple de la Germanie, qui habitoit un pays contign à l'Italie.

JUTURNÆ, fontaine & lac de l'Italie, dans

le pays des Sabins. JUVANENSES, peuple dont il est fait mention dans une inscription rapportée par Goltzius, cité

par Ortélius.
Ce devoit être un peuple de la Germanie.
JUVANTIUM, rivière d'Italie, selon Pline,
L. 111, c. 13; &, selon quelques exemplaires,
Vibatinum Flamen.

ıχ

IXIA, felon Strabon, ou IXIE, selon Etienne de Byfance, petite contrée de l'île de Rhodes, ainsi nommée du port Ixus.

IXIAS, ville d'Italie, dans l'Enotrie, selon Etienne de Bysance.

IXIBATÆ, nation voisine du Pont-Euxin, dans la Colchide, felon Etienne de Bysance. IXIRUS, rivière, felon Phavorin, dans son

lexique. Il ne dit point quel pays elle baigne.

IV

IVICE., pemples feythes. Car pemples habitoitent about piet in emice passy negle het. Thylisgittes, ausguels ils évoient consigui, & comme cue, ils vivoient de la chaffe, Plun de Pompanias Mila menent les Turce auffi-nir après les variett pass fur les tous d'Irres. Pontainaux, dans fes remarques fur Méla, & M. Larcher, après lui, pentent qu'il fant he dans eracter, ainfi que dans Pline. Juvie, ail lies de Torce, ebancurivons du Caustenicioni autoencement les envivons du Caustenicioni autoencement les mirvinos du Caustenicioni autoencement les

1 Z

IZALA; montagne d'Afie, vers la Perfide, felon Ammien Marcellin, L. xviii.

IZANNESOPOLIS, ville de l'Afie, fur le bord de l'Euphrate, felon lfidore de Charax. Elle étois fituée au fud-eft d'Anatho, & au defious de Nearda, IZATHA, ville de la Mauritanie céfarienne.

felon Ptolemée, L. 17, c. 2. IZELOS ou Eiselos, forteresse de la Sicile, sclon Etienne de Bysance.

IZJIZUM, lieu d'Egypte, selon l'itinéraire d'Antonin. D'autres exemplaires portent Tritum. Ce lieu étoit sort avant au delà de Syenne.

IZIRALLA, IZYRALLUM ou TIRALLUM, lieu de la Thrace, felon les divers exemplaires de l'ininéraire d'Antonin.

IZIRIANENSIS, siège épiscopal d'Afrique, dans la Numidie, selon la confèrence de Carthage.



# KER

KABIOSA, furnom de Laodicée, ville de l'Asie, dans la Syrie, & le chef-lieu de la Laodicène, selon Prolembe.

KADES-BARNE (Kadifa), lieu de la Paleftine, fur la route directe d'Edom à la terre promié, à cent milles au fud-ouet de Jérufalem. KALCEDONIENSE PROMONTORIUM, promontoire de l'Afic mineure, près de la Proponide, vis-àvis la ville de By/ance, & à l'en-

trée du Bosphore de Thrace. KALCEDONIENSIS SINUS, golfe du Bosphore de Thrace, à l'est de Bysance, & près de la Propontide.

KARSUS, rivière dans les défilés qui féparoient la Cilicie de la Syrie.

### KΕ

KEDAR, ville de la Palessine.

KEDES ou CYDISSUS, ville de la Palestine, dans la partie septentrionale, sur une chaîne de montagnes qui prend depuis les frontières, à l'ouest du temple d'Auguste, & qui finit à l'est de Gabara.

KEDRON (intent de). (Voyet CEDRON). KELASINUS SINUS, golfe de la Thrace, vers le fud-ouest du promontoire Hermæum, dans le

Bofinhore de Thrisce, KENNATÆ, peuple de l'Afie mineure, dans la Kétide. Cette contrèc faifoit partie de la Trachiotide, & celle étoit dans la partie occidentale de la Cilicie. Les habitans de la ville d'Olba, capitale de la Kétide, font nommés Xensavai dans d'anciennes inédailles, ainfi que ceux de Diocècadoux lue du même pays, funée fui re Calycadoux.

KER ou Kin (Akker), ville de la Syrie. Elle étoit fituée fur le mont Bargylus, fur le bord de la rivière Ker, à neuf lieues au fud-est d'Anlaradus.

# KUI

KER ou KIR (Akker), rivière de la Syrie, qui prend sa source au mont Bargylus, & va à l'ouest se perdre dans la Mèditerrance.

KETIDE, canton de l'Afie mineure, dans la Cilicie, dont la ville d'Olds stoit la capitale. Ce canton s'etendoit depuis la côte de la mer jufqu'au fommet du mont Taums; 11 divoi arrolfe par le fleuve Caleycadnos & par plufieurs ruiffeuux qui ferfuliosientie valions. Asc obeaux, (clon Ammier Marculin, L. xtr., e. y., Łotient plants de vignes & d'abres fruitiers. Prolemée, L. v., v., 8, die que la Knide faifoit partie de la Trachioride, contrée de la Cilicie.

### KI

KIBROTH-HATHAAVA, lieu de l'Arabie pétrée, au nord du mont Sinai. Ce fut-là que les Ifraélites firent leur treizième campement.

KIRIATH-JEARIM. ( Voyez CARIATH ). KISON, torrent au fud de Ptolémais.

# K N

KNACADIUS, nom d'une montagne de la Laconie, & l'une des trois qui entouroient la ville de Las, Cette montagne étoir à dis flades du golfe de Laconie, & à quarante de Gyption. On voyoit sur cette montagne un temple dédié à Apollon Carneiui, Pausanias, L. 111, Lacon. c. 24,

# K U

KUINDA, château de l'Afie mineure, dans la Kêtide, contrée de la partie occidentale de la Cilicie. Ce château étoit fiué fur le penchart, du mont Taurus, & étoit regardé comme la fortereffe de la ville d'Anchiaie, felon Strabon, L. XIV, p. 672.



# L A B

# LAB

LAATTHA, ville de l'Arabie heureuse, selon

LABA, ville de l'Arabie heureuse, vers le golse Elanitique, selon Ptolemée.

LABACA, ville de l'Inde, en deçà du Gange, au pays du peuple *Pandovi*, felon Ptolemée. LABAE, ville de la Chatténie, felon Etienne de Byfance.

La Chatténie étoit une contrée de l'Arabie fieureufe, au pays des Gerrhéens.

LABAN, lieu de la Palestine, au-delà du Jourdain, dans les plaines de Moab. Deutéronome,

LABANA, ville de la Palestine, dans la tribu de Juda, selon le livre de Josué, e, 17. LABANATH, ville de la Judée, dans la tribu

d'Afer.

Il en est fait mention dans le livre de Josué

& dans celui des Juges.

LABANDA, bourg de Carie, dans lequel il y avoit un bois de platanes avec un temple de Jupiter Stratius, où fe refugièrent des Cariens, après avoir été battus par les Perfes fur le fleuwe Marfyas. Plutarque nomme ce bourg Latrada.

LABANIS, ile de l'Arabie heureuse, dans la mer des Indes, selon Pline, ciré par Ortèlius. LABARA, bourg de l'Asse mineure, dans la

LABASA ou DABASÆ, peuple de l'Inde, endecà du Gange, felon Ptolemée.

LABASIS ou DALASIS, contrée de l'Afie, dans la Cilicie, selon Ptolemée, cité par Ortélius.

LABBANA (Mofoul), ville de l'Afie, dans la Métoporamie, sur le bord du Tigre, vis-à-vis de Nifus, vers le 30° deg. 30 min. de latitude. Alexandre dut paffer le Tigre près de cette

Alexandre dut paffer le Tigre près de cette ville, en allant vers Arbelles. LABDALUS, fort particulier de la ville de Sy-

racuse, selon Thucydide.

LABDENSIS, siège épiseopal d'Afrique, dans la province Proconsulaire, selon la consérence de Carthage.

LABEATÆ ou LABEATES, peuple de l'Illyrie. Pline en parle comme d'un peuple qui ne lubficior plus. Ils étoient aux environs de Scodra. Scion Tite-Live, ils étoient foumis au roi Gentius,

& il nomme leur pays Labeatis Terta, LABEATIS PALUS. Tite - Live décrivant la ville de Scodra, dit qu'elle est située entre deux tivières, dont l'une ch la Barbana, qui la baigne au couchant, & a sa source dans le lac Labeatis,

LABECIA, ville de l'Arabie heureuse, &

l'une de celles que Gallus détruifit dans fon enpédition.

LABERRIS, ville de l'Hispanie citérieure, dans l'Assurée, selon Ptolemée.

LABERUS, nom d'une ville de l'Hibernie.

felon Prolemée.

LABICI & LAVICI, ou LABICUM & LAVICUM,
ville de l'Italie, dans le Latium, aux environs de

Tufculum.

LABICUM ou LAVUM. Hollfehins, Cluvier, & ; après cux, M. d'Anville, avoient cru, un peu l'égérement, que cette ville occupoir l'emplacement où el aujourd'hui le Colonat. Cette ville en effet n'en étoir pas loin. Elle apparemoir au Lumin. Le comparation de l'entre de l'entre le Lumin de l'entre l'

me servira ici de guide.

La caufe de l'erreur des savans nommés cideffus, vient, à ce que l'on a cru, que la route moderne de ce côté, répondoit parfaitement au chemin ancien; au lieu que M. l'abbé Chauppy a reconnu que ces chemins n'avoient de correfpondance que jusqu'au huitième mille. La le chemin moderne prend à gauche, laissant à droite la colline où est la Colonna; au lieu que la voie tiroit à droite & laiffoit la colline à gauche : cette voie paffoit dans un vallon qui est entre le mont de a Colonne à gauche, & un autre mont à droite, où se trouve le village de Monte-Compatro, On peut voir les preuves de ce sentiment dans l'ouvrage même du favant que je viens de nommer ( Decouverte de la maifon de campagne d'Horace, T. 11, p. 73). Or, Strabon dit que la voie Lu-vienne laifloit à droite Tuentum & Luvicum, d'ou l'on voit qu'elles étoient du même côté de la voie . & même affez près l'une de l'autre. Il s'ensuit donc que Lavicum doit avoir été sur le mont qui est à la droite de la route découverte par M. l'abbé Chauppy, c'est-à-dire, à la place qu'occupe aujourd'hui Monie-Compatro. Quant aux reftes d'antiquités trouvés près de la Colonna, il les regarde comme ayant appartenu à quelque vaste maison de campagne. Et comme il est parle dans Tite-Live d'un lieu nommé Columen, & qui devoit être près de là , il suppose qu'il a été remplacé par la Colonna.

par la Colonna.

LABICUM, autre ville de même nom que la précédente, appelée aufii Ad Quintanas. (Voyez ce

mot ).

LABIENI CASTRA, nom d'un lieu de la Gaule
belgique, felon Céfar.

LABISCO, lieu de la Gaule narbonnoife, entre Lemineum & Augustum, selon l'itinéraire d'Antonia. LABOCLA, ville de l'Inde, en-dech du Gango, 1

LABODES AQUE, lieu de la Sieile. Il prenoir ce nom des eaux minérales, & il s'y étabit une colonie qui fut appelée Therma, les Thermes. Pline dit Therma Colonia; & l'itinéraire d'Autonin

porte Ad Aquas & Ad Aquas Larodes.

LABORIE, contrée de l'Italie, & la meilleure de la Campanie, felon Pline. Elle étoit nommée

Phlegraum par les Grecs.

L'ABRIÓNENSIS. Ortelius dit qu'il y avoit nn fiège épifeopal de ce nom en Hifjanie, parce qu'il trouve ce nom dans un concile de Lyon. LABRIS, nom d'une ville de l'Arabie heureufe, felon Ptolemée.

LABRONES ou OLIBRIONES, peuple qui n'est connu que par Paul Diacre, cité par Ortelius. Il est dit qu'Atula fit marcher ee peuple contre

Acijus, genéral romain. LABULA, fur le bord du golfe de Tarente,

au fud d'Heraelea.

LABYRINTHE D'EGYPTE (le), celui de Crête, autre d'un même pays, celui de l'île de Lemnos.
Les détails concernant ces différens labyrinthes, appartienenen plus parideulièrement, comme monumens, au dictionnaire d'antiquités. J'y renvoie

done, ne pouvant leur donner place ici sans m'écarter de mon objet. LACANITIS, contrée de l'Asse, dans la Cilicie,

felon Ptolemée, qui n'y place que la feule ville d'Irenopolis.

LACARIA, petite ville d'Italie, dans la partie orientale de la Lueanie, au fud d'Heractu, & tout près du golfe de Tarente. Elle avoit été fondée par une colonie de Phocéens, & n'étoit connue que par la bonne qualité de fon vin,

LACCI, grand marais de l'Afrique, dans la Libye extéricure, felon Ptolemée. Il le place au 55° deg. 30 min. de long. & au 26° deg. 40 min.

de latitude

LACCINI. On trouvoit ee nom dans les aneiennes éditions de Pline, pour défigner un peuple de l'Italie.

LACEDEMON, ville célèbre du Péloponnese.

LACEDEMONII, les Lacédémoniens. On eroit affez généralement que ces peuples tiroient leur nom de Lacédémon, le quatrième de leurs rois... Leur ancien nom étoit l'élocrates, que l'on a retrouvé fur quelques anciennes inféripaions. Ils labitoient la partie du Péloponnée appelée Laconte.

Les commencemens de leur hithoire four peu connus. Leur prenier rois, felon la chronologie la plus ordinairement fuivie, fut Lêvex, dont le règne commença l'an 1516 avant J. C. Cette permière fuite de rois finit en 1129, que Tifaméne fut vaincu par les Héraetides après un règne et rois ans. L'hitloire de cette première pétiode eft peu connue.

Aristodeme, chef des Héraclides, parragea en

1135, la souveraineré entre ses deux sils Eurysthène & Proclès. Les descendans du premier de ces princes surent nommés les Agides, d'après Agis, sils d'Eurysthène; les premiers princes de l'autre branche surent nommés les Procitate.

La férocité de ces peuples ayant entramé l'oublé des loix, l'état étoit dans une espèce d'anarchie lorsque Lycurgue, de la race des Proclides, Int,

en 898, nommé euteur de fon neveu Charilais. C'est à partir de l'époque du règne de ce grand homme, ou, fi l'on veut, de ce célébre législateur, que l'histoire & le gouvernement des Laredemoniens offrent un valle champ aux méditations du olitique & aux vues du philosophe. Il n'est pas de mon objet de traiter ce fujet avec quelque étendue. Il mérite d'être étudié. J'observerai seulement qu'en général l'antiquité paroit avoir porté trop loin fon respect religieux pour les loix établies par Lycurgue, & qu'en examinant, avec nne plus grande connoissance du cœur humain, la base sur laquelle ce législateur fit porter les vertus factices des membres de fa république, plusieurs écrivains modernes ont trouvé qu'elle étoit absolument contre la nature, & dépendante d'une exaltation de fentimens susceptible d'être nécessairement affoiblie fans qu'il y entrat aucune caufe

de corruption.

Ce n'est pas qu'il n'y eût des dispositions fort fages dans l'ensemble de son administration.

Judqu'alors len reis & le peuple de dijouant le gouvernement de l'etat, n'avoiru ceffé de l'èbraler : tamét il penchoir vers le despoifine, tamét vers la démocratie. Pour misintenir l'èquithere, Lycurgue établit un fêmt, composé et rente Spattases, en y compenant les deux rois. Cette autorité mitoyenne étoir toujours prête à le ranger du côté le plus fioble, a détende les rois comme du côté le plus fioble, a détende les rois comme Par-la le gouvernement devint un composé d'aristocratie. de démocratie & de royaute.

La royanté étoir hérédinire & paragée entre deux princes ; la voiteir le commandemen des roupes, le droit de traiter avec les ambalfadeurs, de propôrte des toix dans les affemblées du prople, de juger cerraines caulés, de régler tout ce qui concernoir le utile des déseux. Ils avoient chacun deux voix dans le l'attar, & #:nx portions dans les repas publics. Ils écolem disponés des exercises, de l'éducation commune, & on leur donnoir des surdes l'éducation commune, & on leur donnoir des surdes lorqués à loice à la guerre.

Le fenat administroit presque toutes les affaires; & il n'étoit tenut d'en rendre aucun compte. Les sénateurs étoient choisis à l'âge de soixante ans, & demeuroient en place le reste de leur vie.

Le peuple avoit le droit d'adsuctire ou de rejeter les loix qu'on leur proposoit, de juger les grandes causes, de déclarer la guerre, de faire la paix, & d'élire les sénateurs & la plupart des massifiras.

Après l'établissement du fenat, Lyeurgue &

pluseurs inflitutions qui avnient trois objets principaux: t', d'èlever les Lacèd'anniens au plus haut degré de force où des hommes puffent atteindre; 2°, de diriger tome cette force an feul avantage de la parie; 3°, d'affurer la durée de ces loix, & de rendre la conflitution de l'état

permanente.

En parlant de la conflitution politique des Lacèdemoniens, il ne faut pas omettre l'arabililement des éphores, quoique l'on ne puife pas affurer pofisivement que certe infliatation remone à Lyterre Confeder la dernière valle des catografie de la confederation del confederation de la confederation de la confederation de la confederation de la co

On cannoît en général l'esprit des loix de Lyeurgue, & on fait que leur effet général, felon Ini. devoit être de faire un peuple de citovens & de guerriers : on n'agistoit presque jamais pour fni, mais pour l'état. Pour avoir des citoyens robufles, il s'occupa de la fante des femmes, les fis élever aussi durement que les hommes, & inflitua pour elles des exercices publics. Mais quelle barbarie accompagnnit les foins accordes aux premiers jours de l'existence d'un enfant! Aussi-tôt qu'un garçon éroit né, on le portoit aux magiftrats. S'il étoit bien constitué, on le rendoit à fes parens; mal conformé, on le jetoit dans une caverne au pied du Tavgette. Mais, excepté les exercices du corps & la mufique, il n'entroit au-cune espèce de science dans l'éducation des Lacédémoniens. C'est que la musique servoir à la guerre. Et les loix militaires imposoient à tout Spartiate la nécessité d'être courageux. Il falloit on vaincre ou mourir. Un foldat qui avoit fui dans le combat, étois déshonoré pour jamais : on refusoit même la fépulture aux foldats qui avoient été bleffés parderrière. Mais cet excès de rigueur avoit fes inconvéniens.

Le gouvernement civil en avoit bien davantage. Lycurque avoit partagé l'état en trente mille paris, qui fureni distribuces aux citoyens. Mais, quoique l'on en ignore la vérnable cause, cela n'empêtha pas l'inégalité des fortunes. J'en vois d'abrid une toute naturelle. Lorsque Lycurgue fit fa nonvelle distribution, il devoit y avoir dans fon état des eitoyens de fortune différence : & quoiqu'il réduisit les uns & les autres à n'avoir qu'une même étendue de tetrein , ceux qui poffédoient en effers, en habits, en instrumens de labourage, &c. plus de chofes que les autres, à l'instant même se trouvoieur encore les plus riches. Mais on apprend de plus par Isocrate, que les terres les plus fernles furent données aux gens les plus confidórables, & les mauvaifes terres abandonnées aux plus pauvres. C'en éroit bien trop pour entretenir l'inégalité. De-là vient aussi que dans les repas qui fe faifoient en public, mais pour lefquels chacun apportoit fa portion, ceuxci sculs étoient admis qui pouvoient l'apporter :

les autres étoient à peine regardés comme faisant partie de l'état.

Lycurgue avoit proferit la monnoie d'or & d'argant, & y avoit fubflimé une de cuivre trêt-pefante. C'étoit bien ôter un des moyens d'acquérit des tricheffes, mais ce n'étoit pas détrulre les befoins qui les font defire.

Quant à l'usge de faire combattre les filles futures nucs, & celui de n'avoir que des vètements qui les laisloient à moitié decouvertes, ils paroiffent absolument contre la raison, parce qu'ils font directement contre la nature.

Mais, comme le légifineur avoir eu en vue le bonheur de fon peuits, qu'il a voir its paffer fon enhousifaine dans course les têtes, & qu'il avoir enhousifaine dans course les têtes, & qu'il avoir labituelles avec les érrangers, est beix únere et labituelles avec les érrangers, est beix únere et de labituelles avec les érrangers, est beix únere et appear en labituelles avec les érrangers, est beix únere de Delphes fur que en covapar pay pouvoir non ajourer, il fit publier qu'il alloir confolter l'ovecle Delphes fur qu'equée poir in pouronns. Mais auparavant îl fit jurce le peuple que l'on ne chan-auparavant îl fit jurce le peuple que l'on ne chan-auparavant îl fit jurce le peuple que l'on ne chan-auparavant îl fit jurce le peuple que l'on ne chan-auparavant îl fit jurce le peuple que l'on ne chan-auparavant îl fit jurce le peuple que l'on ne chan-auparavant îl fit jurce le peuple que l'on ne chan-auparavant îl fit jurce le peuple que l'on ne chan-auparavant îl fit jurce le peuple que l'on ne chan-auparavant îl fit jurce le peuple que l'on ne chan-auparavant îl fit jurce le peuple que l'on ne chan-auparavant îl fit jurce le peuple que fon ne chan-auparavant îl fit jurce le peuple que l'on ne chan-auparavant îl fit jurce le peuple que l'on ne chan-auparavant îl fit jurce le peuple que fon ne chan-auparavant îl fit jurce le peuple que fon ne chan-auparavant îl fit jurce le peuple que fon ne chan-auparavant îl fit jurce le peuple que fon ne chan-auparavant îl fit jurce le peuple que fon ne chan-auparavant îl fit jurce le peuple que fon ne chan-auparavant îl fit jurce le peuple que fon ne chan-auparavant îl fit jurce le peuple que fon ne chan-auparavant îl fit jurce le peuple que fon ne chan-auparavant îl fit jurce le peuple que fon ne chan-auparavant îl fit jurce le peuple que fon ne chan-auparavant îl fit jurce le peuple que fon ne chan-auparavant îl fit jurce le peuple que fon ne chan-auparavant îl fit jurce le peuple que fon ne chan-auparavant în îl peuple que fon ne chan-auparavant îl fit jurce le peuple que fon

Mais ceire législation portoit en elle-même des principes de destruction, auxquels elle résista longremps, mais enfia auxquels elle succomba, lis ont été exposés très-clairement dans une distratation de M. Marhon de la Cour, à laquelle su accordé le prix de l'académie des belles-lettres en 1767. Les voici:

a. Y. Del vout: "L' L'Appende de cabloix elles mêmes. Elles évoient trop contraires à la nature & ne tendoient qu'à former un peuple guerrier; elles augmentoient Porqueil & la dureré des Spartiates, favorificient l'indécence des mœurs, & introdufisionen une pauveré & une égalué de biens qu'il éroit impossible de maintenir.

2°. La creation des éphores, magistrais factieux, qui oferent se mettre au-desus des loix, & préferèrent presque conjours l'intérêt de leur propre pouvoir au bien de la république.

3°. La guerre des Perfet, qui obligea les Spartiates de se mèler aux autres peuples; qui porta leur orgueil & leur ambiion au plus baut degré, excita leur jalousie contre les Athéniens, & jeta parmi eux le premier germe de cupidité & d'amour nour le luxe.

4°. La prife d'Athènes par Lyfandre, événement qui délivra, ou plusét qui priva Lacédémone d'une rivale devenue nécessire à fon émulation, & occasionan l'introduction des richestes qui achevérent de corrompre les mœnts.

On va vo'r dons le morceau fuivant, emprunté de l'excellente differration de M. Mathon de la Cour, les différens degrés de la décadence des loix de Lycurgue : c'est en même temps un précis de l'histoire de cet état.

Après la mort de Lyenrgue, il paroît que ses inflitutions furent pendant plus d'un fiècle obfervées fidellement, du moins autant qu'il est posfible d'en juger fur le peu de détails que les historiens ont confervés de ces premiers temps. Ce fut dans la feconde année de la troifieme olympiade (1), que la première guerre des Mefféniens s'alluma. Avant d'entrer en campagne, les rois & le fenat convoquerent une affemblee generale, où leurs troupes frient ferment de ne revenir qu'après avoir conquis- Messène; ferment que l'on peut regarder comme une double infraction des loix de Lycurgue, puisqu'il avoit pour objet une conquête, ce qui ctolt très-opposé à l'esptit du légiffateur, & que, pour venir à bout de cette conquête, on s'exposoit à faire long-temps la guerre au même peuple, quo que Lycingue l'cût expressement defendu.

Ces infraêtions en entraînêren bêmûê une autre. Les Melfeinens fe retirêrent dans un vei life faute au haut du mont Ishome I, Lycargue avôti défendi de former des lifeçes; Re ûn peuple qui se feroit borné à des garcres défentives, le feroit foumis fam peine à certe loi. Le reflemitment R. Pambion des Sparintes ne leur permitment pas de s'y conformer ils affigérent Home. R. leur peut conformer de su stiffégérent Home. R. leur peut caste qu'ils employèren quanoize and à l'en rendre Les maltres.

L'action de la constant cette expédition, à ce que l'on crie fique le roit Théoponpe ceta les éphores, pour que le roit Théoponpe ceta les éphores, pour que le roit de la constant de la

Ĉe lut auffi pendant que les Spariates pourdiviolent avec scharmenne (tene guerre de Mefenies, qu'ils craignirent que la république ne vini à manquer de istoyens, Se qui's employèrent l'expèdient bifarre de permetire aux jeunes gent 2 avoir commerce avec nouves les files; perfourer qui leur fut inutile, puidque les enfains qui en réfulterent, Se, comme finis de vierges, normins Parhéalus, a yant formé une conjuration fut fut toligie de les envoyer à Tarente.

La feconde guerre contre les Mediniens fut foutenue avec la même opiniaireré. Elle dura dix-huit ans, & les opiraiens de cette guerre confifiérent encore à faire un long fiège, malgré la détenfe de Lycurgue. Enfin , elle fut terrainée par la conquere de la Medinie.

Jusqu'à la guerre des Perfes, il ne parois pasque les loix de Lycurgue aient reçu d'autres atteintes. On voit seulement que la pouvoir des éphores s'accrut considérablement. Le roi Anaxandre ayant une semme qui ne lui donnoit pas d'enfans, ils le forcèrent d'en épouser une autre. Cleomène, fon successeur, sut cité devant leur tribunal. à deux différentes fois. Ainfi, de ministres des rois, ils étoient devenus leurs juges, La première fois, on l'accusa d'avoir laisse échapper l'occasion de s'emparer d'Argos. Malgré les inflitutions de Lycurgue, c'étoit un crime aux yeux des Spartiates d'avoir manque de faire une conquête. La feconde fois, il fut accufé d'être ennemi de la paix : le roi Démarate étoit fon accufateur. Il est affez remarquable, dit M. Mathon, qu'un rot cut cité un autre roi devant des magistrais tirès du peuple, & qui devoient à ces memes rois leur existence & leur pouvoir. C'est du moins ce qui nous semble. Mais c'est qu'ils n'attachoient pas les mêmes idées à ce nom. Les éphores étoient établis avec le concours de la nation. Ils étoient élevés à la hauseur de la loi quant à son exécution. Et des qu'ils en étoient les représentans aux yeux de la nation, & qu'elle confentou à leur administration, les rois ne paroiffant être alors qu'une partie de ceue même narion, ils devoient êrre foumis aux ordonnances des éphores, comme l'auroir été

tout autre citoyen. Si les Spartiates avoient ets moins ambiticux lorfque la guerre des Perfes fo déclara, & que les Grecs leur offrirent le commandement genéral, ils auroient, du moins par respect pout les loix de Lycurgue, refuse celui des troupes maritimes. Alors les Athèniens, plus accoutumes à conduire des flottes, auroient conferve l'empire de la mer. Ce partage auroit petit être fatisfait les deux nations ; la guerre de Pélopontéle u'auroit pas en lieu , & ce feul xête de modération auroit pu prévenir bien des malheurs . & épargner bien du faig à la Grèce. Mais il femble, au coatraire, que les Lacedemonieus ayant faill avec avidité le prétexte que la fortune leur odroit paux s'affranchir des différentes loix qui les génoient presque toutes leurs demarches futent autant d'in fractions des conflitutions de Lycurgue. Il ne fut plus question de la Xinclafie (2), ou de la difenfe de faire des voyages, & d'avoir commerce avec

Tandis que L'onidas d'éfendoit le pallage des Thermopyles, où il eut la gloire de mourir en vrai Spartiate, Eury biade con lutfoit une flotte, sanà aucene expérience du service de mer. L'année survante on arma sept mille llotes (3) contre Marvante on arma sept mille llotes (3) contre Mar-

d'autres nations

<sup>(2)</sup> Loi qui interdifoit topte communication habituella avec les étrangers.

(3) Cétoient la partie des efelaves que les Lacédémo-

<sup>(3)</sup> Cétoient la partie des éfeiaves que les Lacédémonicos employoicas à la culture de leurs terres, ( Voya HELUS & HELOJES. ) 1 2376

donius; imprudence dont ces Ilotes ne tardèrent pas à faire repentir les Lacedémoniens. Paufanias accepta la dixième partic du botin fait à Platée. Bientôt après il changea d'habillement & de manière de vivre, & s'avilit jufqu'au point de faire alliance avec Xcrxes: on le fit mourir. Léorychide. fon collègue, envoyé contre les Theffaliens, se laissa aussi corrompée par des présens, & on le surprit dans sa tente, avec de l'argent dans les deux

Ce fint alors, felon quelques historiens, que Themistocle corrompit les éphores, pour qu'il fût permis aux Athéniens de fortifier le Pyrée.

Les Iloses, devenus plas courageux depuis qu'on les avoit armés contre les Perfes , profitérent pour fe tévolter du trouble où un tremblement de terre avoit jeté les Lacédémotiens. Malgré la rivalité qui commençoit à régner entre les deux nations, les Spartiates se déterminèrent à demander du secours aux Athéniens. Cimon exhorta ce peuple à ne pas laiffer la Grèce boiteufe & leur propre ville Jans contre-poids : politique admirable que n'eurent jamais les Spartiates. Les Athèmens donnérent quatre mille hommes à Cimon : mais quand il fue arrivé au pied d'Ithome, que les Lacedémoniens affiéreoient, ceux-ci le renvoyèrent par ialoufie. en difant qu'its n'avoient plus besoin de ses ser-

Peu de temps après, dans nue incursion que les Spartiates firent en Afrique, Cléarque ou Cléandride consciller du roi Plistomax, se laissa corrompre par l'argent de Périclès, & il engagea le roi à retournet à Sparte. On fit une trève , & le même Périclès envoyoit secrétement de l'argent à Sparte tous les ans, ponr empêcher que cette trève ne sit rompue, avant que les Athé-

niens se fussent préparés à la guerre. Enfin, il cessa d'acheter la paix, & la guerre de Péloponnese s'alluma. Ce sur un éphore qui y détermina les Lacèdémoniens, contre l'avis d'Archidamus, l'un de leurs rois. Ils fe mélèrent de houveau avec les peuples voifins; ils formèrent des sièges, équipèrent des flortes, empruntèrent des vaiffeaux.

La deuxième année de cette guerre, Lyfandre ne rougit pas de faire un traité avec Darius. C'est la première alliance des Lacédémoniens avec les Perfes, Enfin, Lyfandre brula la flotte des Athèniens , fe rendit maltre d'Athènes , & érablit trente tyrans dans cette même ville, que les Lacêdémoniens avoient autrefois délivrée du joug des Pififfrandes.

Jusqu'à cette époque, les faits que j'ai cités prouvent que plufieurs loix de Lycurgue avoient été violèes. Ceux qui étoient charges des affaires publiques, & qui avoient plus de commerce avec les étrangers, se laiffoient déjà cotrompre : mais cone contagion n'avoit pas encore gagné le peuple. Ce fut Lyfandre qui la répand dans le fein meme de la ville, avec les richesses d'Athènes,

Il renferma dans des facs caeherés, l'or & l'argent qui se trouvoient dans le butin , & remit ces sucs à Gylippe, fils de ce Cléandride, qui avoit été corrompu par l'argent de Périclès. Le fils se laissa feduire comme le père, & il se condamna lui-même à l'exil.

On agita beaucoup à Lacédémone si l'on y recevroit ces richeffes. Un éphore nommé Sciraphidas, ou Phlogidas, dreffa un décret ponr les renvoyer; mais les amis de Lyfandre infiftérent fi vivement pour qu'on les resint, qu'elles surent remifes aux ephores. Il fut arreie qu'on en formeroit un trefor public, qu'on ne s'en serviroit que pour les affaires de l'état, & que les particuliers scroient obligés, sous peine de mort, de s'en tenir à l'ancienne monnoie de fer ; précautions inutiles. Dès que cet or eut été une fois admis, son usage ne tarda pas à passer aux particuliers.

Xénophon place la confeiration de Cinada vers le commencement du règne d'Agéfilas, c'est-àdire, peu d'années après l'introduction des richeffes. Ce Cinadon étuit un jeune homme brave & ambinieux; il ne pouvoit pas fouffrir qu'il v eût à Sparte de plus grands scigneurs que lui. Il mena un de ses complices dans la place publique, &c lui fit compter les principaux citoyens, qui s'y trouvoient au nombre de quarante, en y comprenant le roi , les éphores & les sénateurs. « Tu » vois, dit-il à fon complice, combien est petit » le nombre de ceux que nous avons à combatm tre : les llotes, ees nouveaux citoyens, tout le » reste de la république sera pour nous ». Cette expression de nouveaux citoyens est remarquable; elle prouve combien il s'étoit dérà fait d'innovations dangereuses à Sparte. Au reste, la conjuration fut decouverte, & Cimdon mis a mort.

Lyfandre, qui avoit rampé à la cour de Cyrus, en Perfe , pour obtenir de quoi payer des matelots, y avoit respiré ce poison qui ne se trouve que trop habituellement dans les cuurs; le venin de l'ambition, le projet de dominer, qui ne naire iamais dans une ame vraiment libre, égara la fienne. Ne avec les plus grands talens, & meine des vertus; mais devenu souple & arrogant, sourbe & cruel, il forma des correspondances dans les principales villes de la Grèce, afin de se les affervir. Il voulut aussi rendre à Sparte la royauté élective, dans la vue de s'en empater : mais la mort le prévint, avant qu'il eût pu exécuter fon entreprife.

Il paroit que la loi qui ordonnoit que les mariages se feroient sans dos commençoit à n'erre plus observée. Lysandre ayant fait de grandes diffinations pendant fa vie, mourut pauvre. Deux des principaux eiroyens de Sparre qui avoient fiancé scs filles , refusérent de les éponser , lorsqu'ils furent qu'elles n'auroient pas de dot. Les ephores . il eft vrai, ne laisserent pas cette baffelle impunie ; ils condamnèrent ces jennes gens à l'amende.

L'égalité

L'égalisé dans le parrage des terres subsista encore pendant quelque temps. Mais l'éphore Ephitades, homme fuperbe & opiniatre, fit, par reffentiment contre fon fils, une loi qui permettoit de disposer de son héritage en faveur de qui l'on voudroit, pendant sa vie ou après sa mort. Parlà l'équilibre fut rompu , & les riches ne tardérent

pas à tout envahir. Dix-fept ans après la prife d'Athènes, Antalcidas, ambaffadeur de Sparte, conclut avec le roi de Perfe, un traité par lequel les Lacédémoniens s'affuroient la fouveraineté de quelques villes grecques, en abandonnant au roi toutes celles qui étoient fituées en Afie. Un Lacèdémonien dit alors à Agéfilas : il faut que la Grèce fois dans un bien trifle état, puifque les Spartiates euxmêmes commencens à devenir Medes. Cette paix, quoique peu honorable, enfla l'orgueil des Spartiates, Se les rendirent injustes & cruels à l'égard des autres Grees : ils entreprirent plusieurs guerres sans aucun fondement légitime, Celle des Thébains fut la plus opiniatre. Philidas s'empara de la Cadmée par une trahison; les Lacédémoniens curent la bassesse d'en profiter. Ils formerent les Thébains dans l'art de la guerre, à force de les combattre. Enfin, la baraille de Leuctres sut une époque fatale pour Lacédémone, qui perdit quatre mille hommes, le roi Cléombroie & trois généraux; le nombre des fuyards étoit fi confidérable, qu'on ne crut pas devoir leur faire subit la peine d'infamie, Agé-filas, autorifé par le peuple à décider de leur sort, ordonna qu'on laiffat, pour ce jour là, dormir les loix de Lycurgue, mais qu'elles reprissent le lendemain toute leur vigueur : trifte expédient qui ne pouvoit pas rendre l'honneur à ceux qui avoient fui, & qui, pour conferver de tels foldats à la république, blessoit la fainteté de ses loix, & annonçoit leur chûte prochaine. L'abattement ou cette défaite plonges les Lacédémoniens, avoit tellement change leur caractère ,qu'ils envoyèrent aux Thébains des ambaffadeurs, qui leur firent une harangue. Quelques historiens veulent que l'on ait alors élevé des murs autour de Sparte : mais ce fair ne me paroit pas vraifemblable; les détails que Plutarque nous a faisses du siège de Lacédé-mone par Pyrrhus, prouvent que ces murs ne su-

rent batis que plus de cent ans après.

Cependant, quelque affoiblis que fuffent les Lacédémoniens, ils confervérent toujours le fouvenir de leur fupériorité. Dans une assemblée tenue à Corinthe, los sque Philippe demanda d'èsre nommé général de la Grèce, ils le refusérent hautement. Ils resuserent aussi ce titre à Alexandre; & c'est pour cela que ce prince saisoit écrire fut fes trophèes, Alexandre & les Grecs, à l'exception des Lacedemoniens. Après la bataille d'Arbelles, leur roi Agis entreprit de foulever la Grèce contre lui : mais ses troupes surent désaires par Anriparer, & il fut tué. Les Lacédémoniens firent à cet Antipater une réponfe qui prouve com-

Giographie ancienne. Tome II.

bien ils étoient encore attachés à leurs institutions, Ce général leur demanda cent jeunes gens pour Otages , ils répondirent : qu'ils aimeroient mieux donner cens hommes faits, que de priver des jeunes gens des avantages de l'éducation publique.

Cent ans après la bataille de Leuctres, Pyrrhus vinr afficeer Lacédémone : les Spartiates firent des prodiges de valeur, & l'ennemi fut reponilé. Le roi Areus transgressa malheureusement, dans certe occasion, la loi de Lycurgue, qui défendoit de poursuivre les suyards : il en sut puni ; Pyrrhus revint fur fes pas, & maffacra un grand nombre

de Lacedémoniens.

Ce sut quelques années après qu'Aréus & son fils Acrorate abolirent les repas publics. Le déréglement augmenta de plus en plus. Les riches trembloient au seul nom de Lycurgue, comme des esclames sugitifs au nom de leur maitre, Léonidas, qui fiiccéda à Aréus, fils d'Acrotate, avoit paffé plufieurs années dans les palais des fatrapes & à la cour de Séleucus : il foula aux pieds toutes les loix. Agis, fon collègue, entreprit de réformer les mœurs ; il propofa de pariager de nouveau les terres; mais les éphores le firent étrangler.

La femme du malheureux Agis fut obligée d'épouser Cléomène, fils de Léonidas. Ce jeune prince, enflamme par les éloges du roi Agis, dont fon épouse lui parloit sans cesse, entreprit de marcher fur ses traces. Après la morr de Léonidas, il sit massacrer les éphores & leurs partisans : enfuite il convoqua l'affemblée des citoyens, abolit le fénat, & y fubstitua des magistrats qu'il app :la patronomes, parragea tous les biens, rétablit l'eduearion, & renouvela les repas publics.

Sous les aufpices de ce prince, il fembloit que les anciennes ordonnances de Lycurgue alloient reprendre leur première vigueur; mais son courage & sa présomption le perdirent. Il sit aux Achéens une guerre opinière; & ayant été vaincu dans un combat, ptès de Sellasse, il sur obligé de s'ensuire ca Egypte, où il mourur.

C'est-là qu'à proprement parler finit l'histoire de Sparte. Cette malheureuse ville sut agirée, après le depart de Cléomène, de féditions & de troubles continuels; & elle paffa fous la domination de plufieurs tyrans. On y confervoit cependant, en apparence, les anciennes inflitutions; mais ce n'etoit qu'un vain simulacre, & l'on sent affez que l'esprit de Lycurgue ne subsistoit plus chez un peuple d'esclaves. L'éphore Adimas sut poignardé par ses collègues, parce qu'il s'opposoit à la guerre contre les Macédoniens. Des ambaffadeurs d'Etolie engagèrent le peuple à maffacrer les antres éphores. On en créa de nouveaux, qui choifirent des rois & vendirent leur suffrage à un Spaniate nommé Lycurgue, qui n'étoit pas du fang royal, mais qui donna un talent à chacun d'enx. Chilon trama une conspiration contre lui, & commença par égorger les éphores. Quelque temps après, les éphores eux-mêmes formérent le projet

d'affaffiner Lycurgue, Enfin, le tyran Machanidas, qui lui fuccéula, anéanit la puilfance des éphores, ne voulant pas avoir à Sparte des hommes qui partageaffent fa puilfance. On préfume bien que les lois devoient être trés-mal obtrvées dans une ville agitée par des troubles de partis.

Le cruci Nabis fueccha à Machanidas, & lorfique ce tyran mourre, Sparte fe jognià la ligique ce tyran mourre, Sparte fe jognià la ligique Achicune. Trois ans après, c'ett à dire, l'an 56 (1) de Rome, fous le confinit de C. Man-hius Vulfe & M. Fulvius Nobilior, les Sparniates ayant entrepris de fe désacher de la ligue, Philopheme les défit, Alors il ordonna d'abattre les murialles de Lacidémone, a broega les loix de Lycurgue, & contraignit les Sparniates d'adopter celle des Achères.

Ce peuple mallicureux porta des plaintes au fénan de Rome. Callicrare tràbuli fes muraffles; mais, felon l'opinion la plus vraifem'i-blue, qui eft cel'de di c'èbre Meuffus, les loss de L'veurgien en lui furent rendues qu'après que les Romains cureut vaince Perfec, S., Joint l'Achie à leur empire, cent vingt ans après leur abrogation. Lacdékmone fur mile en libert dous la protetion de l'achie de fent in de l'entre d

Elles reprirent cependant vigueur. Cicéron, qui avoit ét l'émoin des exercices & de l'éducation des jeunes gens, en parle avec admiration. Lorfque les guerres civiles éclatèrens, Lacédémone frivit le parri de Céfar & d'Auguste, auxquels elle eleva même des temples. Néron, dans le Coyage qu'il fir en Grèce, n'ofa pas entrer à Sparte, par sespect pour la séverité de ses loix. Pline l'ancien en parle comme d'une ville libre fous Vefpafien. Apollonius de Thyane trouva, fil'on en croit Philoftrate, les loix de Lycurgue encore en viqueur au temps de Domitien. Il est vraisemblable que ce même empereur diminua la liberté des Lacédémoniens; car Pline le jeune écrivoit sous le règne de Trajan, qu'il ne leur en restoit que l'ombre. Depuis ce temps, on ne trouve plus dans l'histoire aucun vestige de ce qui arriva aux loix de Lycurgue : du moins le favant Meursius men a rien découvert, Lorsque le christianisme devint la religion de l'empire, ce qui subsistoit encore de ces loix fut fans doute aboli. Meurfius cite un paffage de Théodoret, qui prouve qu'ulles avoient été entièrement anéanties par les Romains avant fon temps, c'est à dire, avant le cinquième siècle.

N. B. Quoique je me fois fouvent fervi indifféremment du nom de Spariiates & du nom de Lac démoniens, cependant je dois prévenir que l'on y atrache quelquefois une différence trèsmarquée. Les Spariiates font toujours les citoyens de Sparte; au lieu que le nom de Lacédémoniens s'étend fouvent à tous les habitans de la Laconie, excepté les Ilotes, regardés comme cfclaves.

LACERIA, nom d'une ville de la Magnéfie, felon Eisenne de Byfance. Mais comme Nicétas parle d'une ville de ce nom dans la Phrygie, Orrélius penfe que e'est la méme.

LACERLA, ville de l'Italie, felon Etienne de Bylance. Mais Berkélius penfe qu'au lieu d'IraAlas il faut lire biseraniae. Cette remarque est appuyée d'un pasfage de PinJare, qui parle d'une Lacerla dans ce pays : le scholiaste dit expressement que cette ville étoir sur le lac Babis.

LACETANI, les Lacétans, petit peuple de l'Hispanie citérieure. Ils vétendoient le long de la côte, & leur lieu principal étoit Barcino.
LACETANIA, pays de l'Hispanie, sur le bord

de la mer Méditerranée, selon Pline, LACHERE, ville de l'Arabie heureuse, selon Ptolemée.

LACHIS, ville royale de la Palestine, dans la tribu de Juda, selon le livre de Josué, e. 15. Le roi de cene ville sut un des cinq qui vinrent

attaquer Gabaon, & qui furent vaincis par Josté-Lichis fur forrifice par Robama. Amafais , roi de Juda, s'y refugia long-temps après. Enfin, au temps du roi Eschisus, Senachribi; roi d'Affyrie, vint à Lachis après avoir afficgé les plus tortes places de Juda. Le P. Brier & Cellarius différent entre eux fur le nombre des villes qu'ils attribuent à ee peuple. (La Marinière).

LACIADÆ, lieu municipal de la tribu Enéide, l'une de celles de l'Atrique. C'étoit la patrie de Miltiade & de fon fils Cimon. On y voyoit un temple du héros Lacius.

LACIBI ou LACIBIS, ville de l'Hispanie, dans l'intérieur du pays des Turdules, selon Pline & Ptolemée. Ce dernier écrit Lisibis.

LACIBURGIUM, ville de la Grande-Germanie, vers le Caudanus Sinus (mer Baltique), sclon Ptolemée,

LACIDES, bourgade de l'Autique. Elle étoit du ché d'Éleuis, & appartenti à tribu Enédé. Lacius, qui avoit tout auprès un bois confacré, lui avoit donné fon nom. On y voyoit, 1°, le tombeau de Nicoclès le Tarcmin, le plus célèbre oucur d'infrument qu'il y air eu; 2°, un autel dédé au Zéphyr; 3°, un temple de Cérès & de Proferpine.

Les habitans de ce bois prétendoient que Cérès étant venue chez eux, fut bien accueille par un personnage sort dillingué dans le canton, nomme Physialus; & que par recomnoissance la décsile lui sit présent du figuier. Cet événement étoit même racomé en vers sur son tombeau. Pausanias, in Anica, c. 76.

Militade & fon fils Cimon, fi fameux dans l'hiftoire grecque, étoient de ce bourg.

<sup>(1)</sup> Avant J. C. 189.

Au-delà du bourg & en-deçà du Céphiffe étoit le tombeau de Théodore, auteur tragique fort célèbre.

LACINIENSES, nom d'un peuple de la Liburnie, felon Pline.

LACINIUM PROMONTORIUM (caps delle Celore), promonice d'Islie, à la partie la plui orientale du Brutium, & fermant au fud le golfe de Tarente. Ce cap étoit foir renommé par un temple de Junon Lactinium, objet d'une extrême vénération. Les ofinandes las plus riches s'y évoien réunies de toutes pars. On y voyoit, difear les auxeurs, juigly une grande colonne d'or maffic. Auxeurs, la qu'un de forte, en oppofitior avec celui delle, en uevaluee forte, en oppositior avec celui delle, en uevalue forte per en opposition delle en opp

Fulvius Flaccus fit Dier les dales de marère qui étoient au temple de Jinon, & les fit iransporter à Roma pour orner un temple qu'il faisoit élever; mai, an ordre du sénat fit rapporter les matériaux

à leur place. Les Romains rapportent qu'Annibal, forcé de

quitter l'Italie par ordre du fénat de Carthage, rassembla dans ce temple tous ses alliés d'Italie, & sti massacrer tous caux qui ne voulurent pas le suivre en Afrique.

LACIPEA, lieu de l'Hispanie, sur la route de Mérida à Sarragoce, selon l'ininéraire d'Antonin,

LACIPPO ou LACIPPUS, ville de l'Hispanie, dans la Bétique, selon Pomponius Méta, Pline & Ptolemée. Le dernier écrit Lacippus.

LACMON MONS. Cette montagne étoit en Epire & faifoit partie du Pindus. C'étoit de cette montagne que couloit l'Aoûs, qui passoit par le territoire d'Apollonie, & alloit se jeter dans la mer prés d'Oricum.

LACOBENA, ville de l'Afie, qui étoit fituée entre des montagnes au nord de la Comagène, fur une petite rivière qui alloit fe perdre dans l'Euphrate, au fud-est de certe ville. Lacobena étoit vers le 37º deg. 30 min. de latit. à l'oricat de Zapetra.

LACOBRIGA, ville de l'Hispanie, sur la Pisoraca, au sud de Juliobriga & au nord est de Pallantia, chez les Vaccei.

lantia, chez les Paccei.

LACOBREGA (tout près du lieu où est Lagos), ville de l'Hispanie, dans la Lustanie, & dans la con-

trèe nommée Cuneus, C'étoit une ville confidérable, sur la côte, à l'est du promontoire Sacrum.

LACONIE (14). Cette contrée de la Grèce oecupoit la partie la plus méridionale du Pélopon-

nele. Elle avoit environ dix-neuf lieues dans fa plus grande longueur, depuis le cap Ténare, au fud, juiqu'aux frontières de l'Argolide, & douze à-peu-pres dans fa plus grande largeur. Ses bornes au nord étoient l'Arcadie & l'Ar-

golide; à l'eft, le golfe Argolique; au fud, le

golfe de Laconie; à l'ouest, le golfe de Messénic en partie & la Messènie elle-même.

Ce pays étoit peu ferille, & il renfermoir les monts Taygète & Tornax, qui étoient remplis de bétes fauves.

Les Lacklimonieus dissens que Llère en le somo du premier qui ai regule dans e pay. My Jes, un de ses fis, lui fuecdas, & Eurones, fis de Myles, tul te troficiene celui-ci vogan son pay nimende, fis couvir un canal par où une paraire de la companie de la compan

"N. B. Pour connoître les détails géographiques de cette province, sayet GRÆCIA, où l'on trouve fuccessivement ce qui concerne la Laconie, selon Strabon, Pausanias & Piolemée.

LACONIMURGIUM, ville de l'Hispanie, chez les Vettons, à l'orient de la Lustanie.

LACONUM TROPHÆA, monument élevé pres des Thermopyles, en l'honneur des trois cens Lacédémoniens qui, étant commandés par Léonidas, leur roi, firent tête à la formidable armée du roi de Perfe.

LACOTENA, lieu dont parle Ammien Marcellin. Ortélius juge que ce lieu étoit dans la petite Arménie, vers le mont Tauras.

LACRIASSUS, ville de l'Afie, dans la petite Arménie. Prolemée la place dans la préfedure Rhavénienne.

LACTARIUS MONS. Cassiodore parle d'une montagne de ce nom; il vante la salubrité de son air; mais il ne dit pas en quel pays elle étoit située.

LACTER PROMONTORIUM, promontoire de l'île de Cos, fitué à la pointe fud-ouest de l'île, vers le 36° deg. 38 min. de latitude.

LACTORA & LACTORATES. M. d'Anville obferve qu'ancun des anciens géograbes n'offre es noms; mais pluficurs inferipions du temps des Antonins, font mention de Lettareta & de Civiuse Lattareta. Cons la cible de Peutinger on trouve Luffore. Ce lieu étoit en Gaele, dans la Novempopulanie, entre Ante & Lettôoure.

LACUBARENSIS, fiège épiscopal d'Afrique, dans la province Proconsulaire, selon les actes du premier eoncile de Carshage.

LACURIS, ville de l'Hispanie, dans la Tarragonnoise, au pays des Ortani, selon Prolemée, LACUS LAUSONIUS (lat de Laufane). Ce lac étoit compris dans l'étendue de la Gaule.

. -

LACUS LARIUS (Let de Coffie). Il fait à l'Orient, & s'étend auffi du loid au nord, en fortant condérablement des limines des la les la la considerablement des limines de la la appele politicier rament. Leux Consaioux & Consaioux: il a environ trente milles du fud au nord. Selon Pinie le ieune, qui avoir une três-belle maifon fur fes bords, la péche y étoit fort abondante.

LACUS DULCIS, siège épiscopal d'Afrique, selon la consérence de Carthage.

LACUS BENACUS (Lee de Garde), lac de l'Italie, Il avoit trente milles de long, & confinoit à la Vénérie, à l'est.

LACUS REGIUS, lieu de l'Afrique, dans la Numidie, fur la rouse de Lambéfe à Circha, felon l'itinéraire d'Antonin.

Lacus Sevinus (lac d'Ifeo), moins grand que les précèdens. Il étoit compris tout entire dans l'artienne Italie. Il avoit pris fon nom de la ville de Sebum ou Sevum, bâtie fur ses bords.

LACUS VERBANUS (Ize Majour). C'étoit le plus occidental; il est beaucoup plus long que large. De cinquante milles qu'on lui donne de longueur, il n'y en avoit guêre que vingt en Italie: le rest étendoit au nout dans la Rhêtie, entre les terres des Focunates à l'ouest, & celles des Genaunes.

LACYDON, port des Marseillois, selon Eustathe, sur la Périégése de Denys, in vers. 75. Pomonius Méla, L. 11, c., 7, range de suite Cythatistes & Lacydon, Massistensum Portus & in eo ipsa

LACYMORUM, ville épiscopale de l'Asse mineure, dans la Carie, selon la notice de Léonle-Sage

LADA. Cétoit autrefois une île qui étoit fui la côte de l'Ionie, affice loin à l'oueft de l'embouchure du Méandre, mais que les terres charrièes par ce fleuve ont réunie au cominent. Cette l'étoit célèbre par la victoire que les Grees remportèrent auprès, le jour même qu'ils triemphoient des mêmes ennemis à Platée.

Elle étoit à l'est du promontoire Trogilium, au nord de celui de Posideum, & au nord-ouest de la ville de Miletus.

LADANA ou DALANDA, ville de l'Afie, dans la petite Arménie, sur le bord de l'Euphrate, selon Prolemée.

LADEPSI, peuple de l'Afie, dans la Bithynie, felon Théupampe, cité par Etienne de Byfance. LADESTA ou LADESTUM, lle fituée fur la côte de la Libunie, felon Théopompe, cité par Etienne de Byfance.

LADII, peuple dont parle Capitolin dans la vie d'Amonin Pie, où il est dit que cet empereur donna Pacotus aux Ladiens pour roi. Dans l'innéraire d'Antonia, on voit un lieu nommé Ad Ladios, & placé entre Siraium & Salones. LADISACITES SINUS, petit golfe de la mer de Perfe, selon le pésiple de Marcian, cité par

LADOCEA, espèce de bourg de l'Arcadie, qui avoit pris son nom de Ladocus, au sud-est de Megalopolis.

Megalopolis.

LADON (k), fleuve de l'Arcadie; il commencoit au fud de Lycuria & venoit fe rendre dans l'Alphée, un pou à l'est de l'embouchure de l'Ery-

l'Alphée, un pou à l'est de l'embouchure de l'Erymanthe dans le même fleuve, au lieu que l'on

nommoit l'ile aux Corbeaux.

Paufanias dit qu'il n'y avoit plus de fleuve dans tonte la Gréce qui lui fin comparable pour la beauté de fes esux. Les flôtions de la fable s'étoient jointes aux vantages de la nautre pour enfier un fleuve célèbre; que ç'avoit été fur fes bord que s'étoient paffés les amours d'Apollon pour Daphné, & la métamorphofe de cette nymphe en laurier.

Tout le monde connoît ce morceau charmant des métamorphofes d'Ovide, L. I. Mais, ce que peu de gens (avent, ce que, par cette raifon, je crois devoir rapporter, c'est la manière dont les Eléens & les Arcadiens racontoient cette aven-

Sclon eux, Leucippe, fils d'Enomaus, rol de Pife, étoit passionnement amoureux d'une jeune fille appelée Daphné. Elle avoit jitíqu'alors paru infensible à l'amour & suyoit la compagnie des hommes. Leucippe ayant laisse croitre ses cheveux à la manière des filles grecques, fous prétexte de les offrir au fleuve Alphée, changea un jour d'habillement, & vint trouver Daphne fous le nom de la fille d'Enomaus. Des attentions multipliées pour la jeune Arcadienne, & l'amirié qu'elle lui rémoignoit, firent infenfiblement naitre en son cœur un fentiment qu'elle étoit bien éloignée de prendre pour de l'amour. C'étoit, comme le dit Pausanias, une amitié robuffe. L'adroit amant ne se découvrit que quand il fut fur de n'être pas rebuté. Ceux qui vouloient ajouter un peu de fable à ce recit, disoient qu'Apollon, irrité que Leucippe cut été plus heureux que lui, avoit inspiré aux jeunes filles l'envie de se baigner dans le fleuve, & qu'alors Leucippe ayant été reconnu, avoit été poignardé fur le champ,

LADON, nom d'une rivière de l'Afie mineure, & qui arrofoit la ville de Sardes, felon Vasson, LADON, Philofitrate, cité par Ortélius, donne ce nom à l'Oronte, fleuve d'Afie, dans la Syrie, LADONCEA ou LADOCEA, village du Pelo-

ponnese, dans l'Arcadie, selon Pausanias. LÆÆ AQUÆ, lieu particulier de l'Hispanie, dans la Tarragonnosse, au pays des Turodes, selon Prolemée.

LEANITES SINUS , nom qu'Agmarchide

LAECENI ou LACENI, peuple de l'Arabie heureuse, selon Ptolemèe.

LÆDENATA ou LACDENATA, ville de la première Mœsie, selon la notice de l'empire. LÆLIA, ville de l'Afie mineure, dans la Carie, felon Esienue de Byfance.

LAELIA, ville de l'Hispanie, dans la Bétique, au pays des Turdetani, selon Ptolemée.

LAEMON, montagne voifine du golfe Arabique, felon Agatarchide, cité par Ortélius.

LÆPA, surnommée la Grande, ville de l'Hisanie, dans la Bétique, au pays des Turdetani, felon Ptolemée.

LEPHANIA, nom d'une ville, selon le lexique de Phavorin, mais sans dire où elle étoit fituée. LAERTE, ville de la Cilicie montagneuse, dans la Pamphylie, felon Ptolemée. Au rapport

de Strabon , c'étoit une place forte, fituee fur une colline, & avec garnison. LAERTES, petite contrée, ville & montagne

de la Cilicie, selon Erienne de Bysance, qui cite Alexandre. LÆSTRIGONIA, nom d'une ville, felon Hé-

fychius, cité par Ortélius, lequel n'en donne aucune autre indication.

LÆSTRYGONES, peuples que les auteurs anciens ont placés diversement. Homère les met en Italie. aux environs de la ville de Lamus, appelée depuis Formia. Il appelle leur pays la Spacienfe, Leftrygonie.

On en trouvoit aussi en Sicile, aux environs de l'Etna. Ces peuples ont eu la réputation d'être feroces. Mais on n'a rien de politif à cet égard. LÆSTRYGONIÆ RUPES. C'est par ce nom que Silius Italicus défigne la ville de Formia ou

Formies. On voit que ce poète met aussi les Leftrygons dans la Campanie.

LAETE, bourg dont il est parlé dans un fragment de Saluste, selon Oriélius,

LÆTRINA, ville nommée par Lycophron. Selon Tzerzes, elle étoit située au Péloponnèse, dans l'Elide, Paufanias,

LÆVI, les Léviens, peuple de la Gaule transpadane, au centre, entre la Seffites & le Ticinus. Selon Polybe, qui les nomme Laia, ils étoient Gaulois. Tite - Live & Pline les sont Liguriens, & cela peut s'accorder. On voit par les auseurs, qu'un perit peuple appele Marifques (Marifci), s'étoit mêlé avec eux.

LAGANIA, fiège épifcopal de la première Ga latie, entre Juliopolis & Minizon ou Mnizon, Il en est fair mention dans les actes du second concile de Chalcédoine.

LAGARIA, ville d'Italie, dans la Lucanie, au territoire de Thurium, felon Strabon,

LAGENTIUM, LAGECIUM ou LEGEOLIUM. neu de la Grande - Bretagne, felon l'innéraire d'Antonin.

L A I LAGINA, bourgade de l'Afie mineure, dans la Carie, à huit cens éinquante flades de Physeus, & a deux cens cinquante d'Alabanda, felon Sarabon. LAGINIA, ville de l'Asie, dans la Bithynie, felon Etienne de Byfance,

LAGMUS, montagne de l'Afie, dans la Paphla-

gonie, fclon Lycophron. LAGNUS-SINUS, golfe du Caudanus Sinus,

lequel touche au pays des Cimbres, felon Pline. LAGNUTUM, ville de l'Afrique, dans la Mauritanie céfarienne, selon Prolemée.

LAGORIA, nom d'une ville, felon le lexique. de Phavorin, qui n'en dit rien de plus,

LAGOS, ville de l'Afie, felon Tite-Live, qui parle de la marche d'une armée romaine vers cette olace, que l'on trouva vuide à l'arrivée des troupes. Voyer Tue Live, L. xxxvIII , c. 15.

LAGOUS AMNIS, rivière de la Sarmatic afiatique. Pline place la fource dans les monts Cathées, & dit qu'elle se grossit des eaux de l'Opharus.

LAGUSA, petite île de la mer de Crète. auprès de Sicinus, felon Strabon & Etienne de Byfance.

LAGUSSA, île de la mer de Lycie, vers le golfe de Glaucus, felon Pline.

LAGUSSÆ, ile qu'Athénée, cité par Ortélius, place fur la côte de la Troade, province de l'Afie

LAGYRA ( Belbek ), ville de la Cherfonnèse taurique, felon Ptolemée. Elle étoit firnée au nord-oft du promontoire Charax, & au nordouest du promontoire Corax.

LAHELA, pays de la Palestine, au-delà du Jourdain, C'eft ou Téglat Phalaffar , roi d'Affyrie, transporta les tribus de Ruben, de Gad, & la demi-tribu de Manaffé,

LAHORA, ville de l'Inde, en-deçà du Gange. fur le bord de l'Acefines , à l'est de Nicas , & vers le 32º deg. de latit. LAI. Polybe nomme ainsi un peuple celte qui

paffa en Italie fous la conduite de Bellovefe, aida à chasser les Etrusques, & s'établit le long du Pô. LAIRUS, nom d'une île, felon le lexique de Phavorin.

LAIS, ville célèbre dans l'éctiture, parce qu'elle étoit regardée comme une des frontières feptentrionales de la terre promife, felon le livre des Juges.

Lais fut prife, brûlée, & tous les habitans paffes au fil de l'épée par fix cens hommes de la tribu de Dan, Ils la rebăsirent & lui donpérent le nom de Dan , leur père. Rois , L. 1 , c. 3 , v. ao.

Jéroboam ayant embrasse l'idolâtrie, y plaça un

Cette ville fut agrandie au temps de J. C. par Philippe, tétrarque de l'Iturée & de Trachonie, qui l'appela Céfarée, en l'honneur d'Auguste. Joseph, Aniq. L. XVIII, c. 3.

LALA, ville de l'Afie, dans la Grande-Arménie, felon Prolemèe.

LALACAUM, nom d'une contrée de l'Afie

LALACAUM, nom d'une contrée de l'Asse mineure, selon Cédrène, Zonare & Curopalate, cités par Ortélius.

TALACTOR

LALASIDE, contrès de l'Afen mineure, qui faifoit partie de l'Aflice, felon Prolemée, & qui prenoir fon nom de la ville de Labiafa fa capitale. La Labiafa évendoir depuis le formet des montagnes à l'ouseft de la Kéride, jusqu'à la mer du cété du promontoire Amenumine ; mais l'orique dras le quarrième fécèt de l'êre chrétienne, la province d'Ilaurie fui formée d'une partie de la Cilicie & de la Carzonie, cette contrée fe trouve dans l'flavria.

LALASIS, ville de l'Afte mineure, dans le pays des l'aures. Cette ville & fon territoire évoir foumife aux ponifes d'O'ba, felon d'anciennes médailles. Lalais, selon Pline, L. r., c. 25, étoit dans l'Ifaurie. Prolemée la place dans la Cilicie, parce que de fon temps l'Ifaurie n'étoit pas encore diffingnée de la Pamphylie & de la Cilicie.

L'ALENESIS ON LADÆNERTS. Selon les divers exemplaires de Prolemée, ville de la petite Arménie, dans la Mélitène.

LALETANI, les Lalétans, peuple de l'Hispanie, felon Pline, qui dit que leur pays commençoit au Lobregat. Quant aux villes attribuées à ces peuples, voyet HIBPANIA.

LALISANDA, ville de l'Afie, dans l'Haurie, felon Etienne de Byfance. Il dit que de son temps elle étoit nommée Dalisanda.

LAMA (Lungo), ville de l'Hifpanie, dans la Lufitanie, an pays des Vettons, selon Prolemée. Elle étoir fituée à peu de distance sur la gauche du Dutius, & à environ dix-huit lieues de son embouchure.

LAMACHA, ville de l'Afic, vers l'Arménie, felon Laonie Chalcondyle, ciré par Ortélius, LAMBANA ou LABBANA, ville de l'Afic, dans la Métopotamie, fur le bord du Tigre, felon Prolemée.

I.AMEANUS: cenom fe trouve dans Prolemée; mais ou croit qu'il faut lire Cithonum. (Voyet la Martinière & Berkélius fur Etienoe de Byfgnee, au mot Apollonia).

LAMBASSA, ville d'Afrique, dans la Numidie, On préfume que ce lieu devoit être confidérable, puifqu'Antonin, dans son innéraire, en sait un terme de départ dous un endroit & d'arrivée dans un autre. Cette ville devint un fiège épiscopal.

LAMBE, ile du golfe Arabique, auprès de Miosormos, selon Pline.

LAMBESE ou LAMBESA (Tettoute), ville de la Mauritanie fitifenfis, qui étoit fituée dans les monts Andus. C'étoit la ville la plus confidérable du pays, selon l'itinéraire d'Antonin. Prolemée nous apprend que la troiséeme légion d'Auguste étoit en quartier à Lambése, On y a trouvé des ruines & des inscripcions.

LAMBESE ou LAMBÆSA, ville d'Afrique, dans la Numidie.

LAMBIRIS ou LAMBRIDIS, ville d'Afrique, dans la Numidie, felon la table de Peutinger & l'Anonyme de Ravenne. C'est le lieu du siège épiscopal Lambiritensis.

LABIRITENSIS ou LAMBIRITANUS, siège épiscopal d'Afrique, dans la Numidie, selon la notice d'Afrique & la conférence de Carthage.

LAMBRANI, peuple dont parle Suétone dans

LAMBRANI, peuple dont parle Suétone dans la vie de Jules-Céfar. LAMBRUS, rivière de l'Italie, dans la Gaule

cisalpine, selon Pline. Elle couloit à l'est de Mediolanum.

LAMBULA & PETRA - SANGUINIS. Procope

nomme ainsi deux désilés que l'on passe dans les montagnes de la Lucanie pour aller au pays des Brutiens. LAMEIA ou LAMIA, montagne du Péloponnése, dans l'Areadie, selon Exienne de Bysance,

LAMELLUM, île fituée fur la côte de l'Etrurie, felon Plaute, cité par Ortélius.

LAMETES, fleuve de l'Italie, dans le Brutium.

LAMETIA, ville d'Italie, dans la Graode-

Grèce, au pays des Brutlens. LAMETUS, rivière de l'Italie, dans la Grande-Grèce, au pays des Brutiens, selon Etienne de

Byfance.

LAMFOCTENSE OPPIDUM, bourg ou petite ville de l'Afrique, dans la Mauritanie, felon Ammien Marcellin.

LAMIA, ville de Grèce, dans la Thefialic. Elle étoir fiancie par la guerre que les Gress firent contre les Macédoniens, après la mort d'Alcandro-le-Grand. Exabon di qu'elle étoit à trente fades du fleuve aprenhan. Cet auteur & Piline la mettent dans la Phinioride. Tive Live rapporte qu'elle étoit affégée par Philipper, mais les Romains le lui firent lever. Il la met à fept mille pas d'Héraclès de la Phinioride.

LAMIA, ville de Gréce, dans la Béotie, selon quelques éditions de Pline. Mais le P. Hardouin lit Loryman.

LAMIA, ville de l'Asie, dans la Cilicie, selon Etienne de Eysance.

LAMIA, rivière de la Grèce. Elle couloit visà-vis du mont Œia, felon Etienne de Bylance. LAMIÆ, écueils devant la Troade, auprès des iles Lagusses, selon Plice.

LAMIANI HORTI, jardins hors la ville &

dans le voifinage de Rome. Suétone rapporte que l'on y brûla le corps de Caligula.

LAMIDA (Me-dea), ville de l'intérieur de la Mauritanie célarienne, selon Ptolemée. Elle étoit située au sud-ouest d'Icosum.

LAMIGGIGENSIS, fiège épifcopal d'Afrique, dans la Numidie. Il y en avoit deux de ce nom dans la même province, felon la fiotice d'Afrique & la conférence de Carthage.

LAMINIUM, ville de l'Hispanie citérieure. On fait seulement qu'elle étoit située vers les sources de l'Ana.

de l'Ana.

Quelques auteurs penfent que la ville de Montiel occupe le lieu ou étoit celle de Liminium.

LAMMAS, ville de la Palestine, dans la tribu de Juda, selon Josue. LAMNÆUS, rivière de l'Inde, selon Arrien,

dans fon périple de la mer Erythrée. LAMONIA, nom d'un lieu de l'Egypte, felon

Guillaume de Tyr.

LAMOTIS, petite contrée de l'Afie, dans la

Cilicie. Elle prenoit ce nom de la ville de Lamus, felon Prolemée. LAMPAESA, ville de l'Afrique propre, felon Prolemée.

LAMPAGE on LAMBATE, ville de l'Inde,

en-deçà du Gange, selon Prolemée. LAMPAS, lleu maritime de la Chersonnèse taurique, sur le Pont-Euxin, selon Arrien.

LAMPETES, montagne & promentoire d'Italie, fclon Lycophron, Alexand, v. 1967.

LAMPETIA, ville de l'Italie, dans la Grande-Grèce, au pays des Brutiens, sclon Polybe, cité

par Etienne de Byfance.

LAMPETIUM, fépulcre dans l'île de Lesbos.

felon Etienne de Byfauce.

LAMPIA ou LAMPEA, montagne du Péloponnéfe, dans l'Arcadie, au pied de l'Erymanthe,
montagne beaucous plus baue felos de l'Erymanthe,

montagne beaucoup plus haute, felon Sirabon, montagne beaucoup plus haute, felon Sirabon, L. VIII, p. 341; & Paulanias, L. VIII, c. 24. LAMPIS, ville de l'Asie mineure, près du Méandre, felon Nicétas, cité par Ortélius.

LAMPONEA, ville de la Troade, felon Etienne de Byfance, ou Lamponium, felon Hérodote, L. v, c. 26. Il la met, avec Antandre, dans la Troade, & dit qu'elle fut pite par Otanès.

LAMPONIA, petite ile, vers la Chersonnèse de Thrace, selon Pline, L. 17, 6, 12,

LAMPRA, bourgade confiderable de l'Attique, divide en haure & baffe ville. Elle étoit de la tribu Eredhéide. Les habitans de ci leu affuroient que ce fut chez eux que se retira Cranias, roi d'Atiènes, chaffe par son gener Amphiston. On d'Atiènes, chaffe par son partie de la compania del compania del la compan

le bord de l'Hellespont. Elle s'appeloit ancienne-

ment Pityoufa, & avoit éte fondée par les Pho-

Xènophon y mena les Grees. On y adoroit plus particuliterment qu'ailleurs Priage, dieu des jurdinis. Cette ville s'accrat des ruines de Pefox, dont les habitans s'établirent à Lampfaque. Son etritoire étoit fertile 3 uill' fut ella affignée à Thémithoele par Artaxerxès, pour la fourniture du vin de fa table.

LAMPSEMANDUS, petite île d'Afie, fur la côte de la Carie, dans le golfe Céramique, felon Pline, L. P., c. 31. Etienne de Byfance la nomme Lepfemandus,

LAMPSUS, petite place de la Theffalie, scion Tite-Live, L. xxxII, c. 14. Il la qualific Cossellum; mais il la nomme avec d'autres qui n'avoient guère de réputation.

Lampsus, contrée de l'Asse mineure, qui faisoit parsie du territoire de Clazonena.

LAMPUENSIS ou LAMPUENSIS, lieu d'Afrique, dans la Numidie; c'étoit le fiège d'un évêque; & la notice d'Afrique nomme Maxime Lumfuenfis,

LAMPYRENSES, peuple de l'Attique, selon Strabon, L. 1111, p. 298. LAMSORTENSIS, lieu & siège épiscopal d'A-

frique, dans la Numiuse,

LAMURA, ville & ri-2re de l'Afie mineure,

6. 31.

dans la Lycie, felon Etienne de Byfance.

LAMUS (L'), nom d'un petit fleuve de la Grèce, dans la Béotie. Il avoit fa fource au haut du mont Hélicon, felon Paufanias, L. 18. Beotic.

LAMUS, wille & rivière de l'Afie, dans la Cilière, felon Proleme. Il met l'embouchure de la rivie, felon Proleme. Il met l'embouchure de la vivie un resèbatle & Feonycippés, qu'el la vuille dun centon qui en prend le nom de Lamonist. Le cannon est nommé. Lamosis par Esienne. Cese vuille da Lamus a été épticopale, felon la notice de Léonie-le-Sage & de Hiéroclès, qu'il a mettent dans l'Isaurie, fous la métropolé de Selencie.

LAMUS, ville des Leftrygons, felon Homère. LAMUS, Paul Diacre, hijl. Longobard, L. 11, c. 16, nomme ainfi une ville de la Lucanie. LAMZELLENSIS, fiège épifcopal d'Afrique,

dans la Numidie, selon la contérence de Car-

LANARIUS, rivière de Sicile. Antonin, ininér, la met fur la route d'Agrigente à Lilybée, entre Ad Aquas & Mazare, à dix mille pas de cette dernière & à vinat-deux mille pas de Lilybée. LANCIA OPPIDANA (Aguada), ville de

l'Hispanie, dans la Lustranie. On n'en fait rien de particulier. Elle étoit située à la source du Atunda; & Ptolemée la met dans le pays des Vestons.

LANCIA TRANSCUDANA (Ciudal Rodrigo)

ville de l'Hispanie, dans la Lustranie, au sud-ouest. On ne fait rien de çette ville; mais il suu remarquer que son furnom venoti de ce qu'elle étoit, par rapport à l'autre Lancia, au delà de la Cuda. LANCIENSES, peuple d'Elpagne, dans la Luttanie; ils habitoient la ville de Lancia Oppidana.

felon Pline, L. 19, c. 22.

LANDI, peuple de la Germanie, felon Strabon,

LANDI, peuple de la Germanie, selon Strabon, L. vit, p. 293, qui dit qu'ils surent désaits par Germanicus César. LANDOSIA, ville d'Asse, dans la Galatie,

chez le peuple Tedofaca, felon Prolemée, L. r., c. 4. LANEUM, lieu de la Mysse assatique, feloo

Orielius.

LANGARIA ou LAGARIA, golfe d'Afic, près
LANGARIA ou LAGARIA, golfe d'Afic, près

de Troyes, selon Lycophron, cité par Orielius. LANGATES ou LANGENSES, peuple de la côte de la Ligurie. LANGO, lieu du Péloponnèse, dans l'Elide,

felon Plutarque, in Cleomen.

LANGOBARDI. Foyet LUNGOBARDI. LANGOBRIGA on LACCOBRIGA (Feira), ville

de l'Hispanie, dans la Lustranie. Une médaille de Galba lui donne le titre de

municipale. Elle étoit près de la mer, au fud de Calle.

L'ANGOBRITÆ, habitans de Laccobriga, ville

d'Espagne, dans la Lustranie, selon Plurarque, in Sertorio.

LANGIARA, ville de la Mauritanle céfarienne, felon Ptolemée, L. IV, c. 2. LANIZE, petite île de la mer Egée, feloo Pline,

L. IV., c. 12.

LANZECÆNI, peuple qui faisois partie des Slavons septentrionaux, selon Constantin Porphyrogénète. Ils étoicot tributaires des Russes.

LANUVIUM (Civita-Lavinia), ville du Lanum en Italie, au fud-eft de Rome & au fud d'Albe, Il paroit que cette ville avoit d'abord porté le nom de Lavinium (voyez ce nom), & qu'elle n'avoit été bâtie que pour oppofer aux ennemis d'Eoée une réfiflance dont la première n'étoit pas capable, Elle étoit sur une montagne. Denys d'Halicarnasse appelle les habitans Labiniares, Dans la fuite, on dit Lanuviates. Mais la ville avoit été nommée Lanuvium. Milon, qui tua Clodius, y étoit oé, & étoit dichateur lors de ce meurtre. Il v eut dans cette ville un temple de Junoo, révérée fous fes trois noms de Sofpita, Moneta & Regina, Cette ville n'étoir pas fur la voie Appienne, mais à peu de distance à sa droite & sur le penchant d'un mont du côté opposé à la voie. Il y avoit à cette hauteur une voie particulière qui se dérachoit de la grande voie, paffoit par cette ville, & conduifoit à Antium. On voit que Ciceron s'y artêtoit lorfen'il faifoit cette route. Il en refle encore des parties contidérables.

LAODAMANTIA ou LAOMEDONTIA, île fituée fur la côte de la Libye, felon Etienne de Byfance, qui cite Attémidore.

qui cite Attémidore.

LAODAMANTIUM, village d'Egypte, dans

le nôme de Libye, felon Ptolemée, L. Ir, e. 5.
LAODICEA, ville d'Alee, dans la Carle, felon
Ptolemée, L. y. c. a. Elle est nommée Landers ad
Lycam Ceptodini, quojuréel les lipres de ce fleuve,
ce n'étoi pas lui qui raverfoit la ville; étois le
Cayrat, Le Lycar étois à Youde, 8. rectevit au
nord de Laodicée, le Capras 8. l'Afpun, qui étoit
placé à l'est. Un peu un fut de Laodicée coité
Hiérapolis; mais Yune & l'aurre dans la Phrygie
pacationes au emps des premiers empreteurs.

Cette ville avoit été d'abord nommée Diofpolis, puis Rhoas. Cette ville étoit en mauvais état lorfqu'Antiochus la fir rétablir & lui donna le nom de fa femme. Elle étoit une des plus confidérables & des plus riches de l'Afie mineure.

LAODICEA CABIOSA, ville de l'Asie, dans la Syrie. Elle étoit située à l'est & près des montagnes, à l'ouest de la ville d'Emesa & du steuve Orontes, vers le 34° deg. 25 min. de latit.

L'empereur Sévère lui accorda la jouissance du droit latio ponr la récompenser de son attachement aux intérêts de l'empire. On la nommoit aussi Luodicea ad Libanum.

LAODICEA AD MARE (Latilea), ville maritime de la Syrie. Elle étoit fituée fur une hauteur, fur le bord de la mer. Strabon en fait mention & dit que les environs abondoient en vins.

Cicéron dit que Dolabella se voyant chasse d'Antioche, se rendit à Laodicée sur la mer.

On y trouve aujourd'hui plufieurs rangs de colonnes de porphyre & de granite, & un grand refte d'aqueduc. On y voit un grand arc de triomphe, soutenn par des colonnes d'otdre corinthico.

A un flade à l'ouest de la ville sont les ruines d'un beau port, sait de main d'homme. Il étoit bâti en sorme d'amphithéaire & pouvoit contenir une slotte considérable.

LAODICEA COMBUSTA ou Laodicée la brûlée, ville d'Asse, dans la Lycaonie, à l'est de Philomelium.

On croit qu'elle avoit reçu fon nom de ce que le terrein offroit beaucoup de traces d'anciens volcans.

LAODICIA, ville d'Afre, anx confins de la Médie de de la Perfore propre: The Live, L. P. L. 2. 6, parlant de la Perfore, dit qu'à fon extrémité elle a une Londice, lainte par Antiochus; ce qui dôis s'entendre de l'extrémité qui coofine à la Médie : de-la vieur que ces limites en étant pas bien fixes, S'entendre de L'extrémité qui coofine à la Médie : de-la vieur que ces limites en étant pas bien fixes, S'entendre de Byfance, placent certe ville dans la Médie ans la Médie :

LAODICEA, ville de la Mésopotamie, selon Pline,

Pline, L. PI. c. 26. C'est une des six villes que Séleucus avoit báties fous ce nom.

LAODICEA, ville du Péloponnèse, dans la Mégapolitide, felon Polybe, L. 11; & Thucydide, L. 11, la met dans l'Oreftide, C'est la même que la Ladoncea de Paufanias.

LAOMEDONTIA. Etienne de Byfance obferve qu'Epaphrodite donne ce nom à la ville

de Lampfaque. LAOS, ville d'Italie, dans la Lucanie (1), à l'ouest & tout près du Brutium. Il y avoit un

petit fleuve de même nom, avêc cette feule difterence que les Latins le nommoient Lous (prononcé, je crois, Laons). Elle étoit sur un petit golfe, éloignée de quatre cens flades de la ville d'Hyole, C'étoit une colonie des Sybarites.

I.AORIPPA, vil'e de l'Arabie heureuse, selon Ptolemée , L. v1 , c. 7.

LAPA, nom d'un lieu' dont il est fait mention dans l'histoire des plantes de Théophraste, L. 11,

LAPACIA CORI, promontoire de l'Espagne tarragonnoife, chez le peuple Callaici Lucenfes, felon Pline, qui le nomme aussi Trileucum, LAPARA, canton d'Afie, dans la Cappadoce.

Cédrène, cité par Orielius, dit qu'il a été ainsi nomme à cause de la sertilité du terroir. A présent on l'appelle Lycandum; Porphyrogenète & Curopalate en parlent auffi.

LAPATHIOS, ville de l'île de Crète, for la côte septentrionale. ( La Martinière ).

LAPATHOS, felon Strabon, L. xIV, p. 682, ou LAPATHUS, lieu de la Grèce : c'étoit une forteresse au-dessus du lac Ascuride, sur un passage our aller de la Theffalie dans la Macedoine, felon Tire-Live , L. 17 , c. 2.

LAPDENSIS, siège épiscopal d'Asrique, dans la province Proconsulaire, selon la notice des évê-

ches d'Afrique. LAPETHUS (Lapito), ville de l'ile de Cypre, fur la côte septentrionale, au sond d'un petit golfe fermé au nord - quest par le promontoire Crom-

myon. Cette ville avoit des arfenaux & un port. On en attribuoit la fondation aux Lacédemoniens.

LAPHYSTIUS, montagne de la Béotie, à vinge flades de Coronèe. Il y avoit une enceinte qui étoit confacrée à Jupiter Laphystins, où la statue du dieu étoit en marbre. Hercule Charops avoit un temple un pen au-deffus de certe enceinte. Paufanias, L. ex , Beotic, c. 24.

LAPICINI, peuple de l'Italie, en decà de l'Apennin, selon Tite-Live, qui les nomme avec

LAR les Garules & les Hercates. Ortélius croit qu'ils ctoient de la Ligutie.

LAPIDEI CAMPI. L'étendue de terrein que Strabon, Pline & Méla défignent par ce nom, étoit en Gaule, & porte aujourd'hui le nom de plaine de Crau.

LAPIDES ATRI, les pierres noires, lieu de l'Espagne tarragonnoise, chez les Ausetaniens, près des villes Illiturgis & Mentiffa, où Tite-Live dit qu'Aidrubal étoit campé.

LAPIDIENSIS, fiège épifcopal de la Mauritanie celarienne, felon la notice épiscopale d'A-

frique. LAPITHÆUM, montagne de la Laconie, selon Etienne de Byfance. Paufanias, L. 111, c. 20.

reconnoît une ville de ce nom dans le Péloponnele, sur le mont Taygète, dans le même canton-LAPITHEON, lieu de la Laconie, qui faisoit

partie du mont Taygète, & étoit près de Derrhion, selon Pausanias, L. 111, Lacon. c. 20, ou il dit que ce lieu prenoit fon nom d'un certain Lapithas, originaire du lieu. Voyet LAPITHÆUM.

LAPITHES (les), peuple de la Macédoine, près du mont Olympe, selon Diodore de Sicile, L. IV, c. 71.

LAPITHES, peuple de la Theffalie, qui habitoit, à ce que l'on croit, vers i embouchure du Pénée, Ils sont connes fur-tout dans la mythologie par leurs guerres avec les Centaures. (Voyez ce mot). LAPPA, ville de l'ile de Crete, felon Dion,

L. XXXVI, p. 8, qui dit que Metellus la prit d'assaut. Prolemee, L. 111, c. 17, la met dans les terres, entre Arracine & Subrita. Polybe, L. 14, c. 54, P. 445, femble l'appeler Lampaorum Urbs. LAPSIAS, flèuve de l'Asse mineure, dans la Bithynie, felon Pline, L. r, c. 32.

LAPURDUM: on connoît ce lien par la notice de l'empire. Il étoit dans la Novempopulana : c'est aujourd'hni Bayonne. C'est du nom ancien de cette ville que s'est formé le nom du petit pays dont elle est la capitale, & que l'on nomme terre de ?.

Cet article est intéressant dans la notice de la Gaule de M. d'Anville.

LAR, tivière de l'Arabie heureuse, selon Ptolemée.

LAR CASTELLUM, lieu de l'Afrique, à quatorze milles au nord-est de Cartenna. Ce lieu étoit près de la mer, sur la rive gauche du fleuve Chinalaph. Il en est fait mention dans l'itinéraire d'An-

LARANDA, ville d'Asie, en Cappadoce, dans l'Antiochiana, selon Ptolemee, qui joint ce canton à la Lycaonie; mais d'autres auteurs la donnent à la Pifidie & à l'Ifaurie. Elle étoit fans doute fituée aux confins de ces trois provinces. Antonin dit qu'elle étoit à dix-huit mille pas de Cocufum; en

<sup>(1)</sup> Dans la géographie d'Herodote de M. Larcher , n lit Laconie : c'est une faute d'impression. Géographie ancienne. Tome 11.

Largitzen.

Venant de Céfarée de Cappadoce, & en allant vers Anazarbe,

LARASSA ou LARASA, ville d'Afie, dans la Médie, peu loin d'Echatane, felon Prolemée. LARBORUM, ville épiscopale de l'Afie mineure, dans la Carie, felon la notice de Léon-

le-Sage.

LARCURIS, ville de l'Hispanie, au nord est de Sisapo.

LARDÆA, lieu vers la Mœsie, selon Nicéras,

cité par Ortélius, thefaur, LARENDANI, peuple de l'Arabie heureuse,

felon Pline, L. v1, c. 28.

LARENSIS, fiège épifcopal d'Afrique, dans la province Proconfulaire. Il en est fait mention dans

l'histoire des Vandales.

LARES ou LARIS, ville de l'Afrique propre,

felon Ptolembe, L. 19, c. 3. Il la met dans le territoire de Cirthe. LARCA, lieu de la Gaule. Antonin le met entre Epamandoodarum (Mandeme) & Mons Brifacus (Briffac). M. d'Anville croit que ce lieu étoit à l'emplacement où se trouve aujourd'hui

LARIAGARA, ville de l'Inde, an-delà du Gange, felon Ptolemée, L. vII, c. 2.

LARIBUM, ville de l'Afrique propre. On penfe que c'étoit le même lieu que Lires.

LARBUS COLONIA (Lorbufe), colonie romaine, en Afrique, selon l'itinéraire d'Antonin, Elle étoit fituée sir une éminence, à cinq lieues à l'ouest-sud-onest de Thiburscumbure, & à cinq lieues au nord-est de Sicca (Schaw).

LARICE (Gugerat), canton avec de grandes dépendances, & adjacent à la mer, selon Prolemée, qui le compte pour être de l'Indo-Scythie, (M. d'Anville).

LARCE, lieu de la Norique, sur la route d'Aquilée à Lsuriscum, selon l'unéraire d'Antosin, a cinquante-quatre mille pas de la première. LARICES, peuple de l'Inde, en-deçà du Gange, dans le pays de Larice, selon Ptolemée,

L. FII, c. i.

LARIENSES, peuple qui fut détruit par un tremblement de terre, selon Strabon. Ortelius, the sait, couponne que ce peuple étoit dans la

LARIGNUM, forteresse proche des Alpes, felon Virtuve, L. 11, c. 9. Il dit que César en sit le sège, & que ce châreau choit désendn par une tour faite d'un bois incorruptible.

LARINA, ville des Lavinieris, selon Etienne de Bysance. LARINATES, surnommés Frentani, peuple d'Italie, dans la Pouille. C'est ainsi que Pline nomme les habirans de Larinum.

LARINE, nom d'un village de l'Epire, felon Athénée. LARINE, fontaine de la Grèce, dans l'Astique, felon Pline.

LARINUM (Lvino), ville d'Italie, dans le Sannium, vers le fud. Elle a eu le titre de municipale.

LARINUM ou LARINA, ville d'Italie, fur la rive droite du Tiferno. Ptolemée dit Larina.

LARIS, ville d'Afrique, selon le rexte de Saluste, qui en parle dans son histoire de la guerre de Jugurha, Mais on croit que le nom étoit Larer, & qu'il a mis en cet endroit Laris pour Lares, comme ailleurs omais pour omace.

LARIS. Guillaume de Tyr nomme ainsi une ville maritime, entre l'Egypte & la Syrie, dans un défert. Ortélius, the sau.

LARIS, fleuve de l'Italie, felon Cluvier. LARISSA, ville de la Theffalie, fur la rivè droite du Pénde, à dix milles au-deflous d'Atrax, au-deffous & à l'est de l'embouchure de l'Apidanos dans le Pénée, à quarante-quarre milles de Dèmérias, & à vinge-quarre de Dium.

Ce fur dans ceite ville que se retira Acrisurs, roi d'Argos, pour éviter la mort, dont l'eracle l'avoit menacé. Mais Teutanias, roi du pays, étant mort sur ces emretaites, Persee vint pour combattre ans jeux qui se célébroient, selon l'ufage, après la mort de ce prince. Acrisus, qui affittoit à ces jeux, sur tuté d'un coup de disque pas

Perfée (1).

Larifie avoit toujours tenu un rang diftingué entre les villes de la Theffalie. Mais elle étoit fort déchue du temps de Lucain. Elle fubfike encore actuellement & porte le même nom.

LARISS, ou L'ARISSA, ville d'Eolie, dans l'Affe mineure, M. Larcher dit, d'appoil les anciens, finche entre Phocée & Cyme. Mais je crois qu'il faut adopter la polition donnée par M. d'Anvulle, qui la place su finé-éti de Cyme & à l'eff de Phocée, qu'il place su finé-éti de Cyme & à l'eff de Phocée, d'au triagle, la la faut par la conforme point d'un triagle, la la faut par la conforme point d'un triagle, la la faut par la conforme point d'un triagle, Philosois (1), la faut par la conforme d'appeir.

Xénophon la nomme l'Egyptienne, parce que c'étoit une des villes que Cyrus, premier roi de Perfe, avoit donnée aux Egyptiens.

LARISSA, ville de l'Afie, sur le bord du Tigres Xénophon dit qu'elle étoit grande & déferte, & que les Médès en étoient auciennement les maitres. Le roi de Perse assissée et ville dans le temps que les Perses enlevoient l'empire aux Médes, fans pouvoir la prendre; mais le soleil ayant disparu

le mont Phriconus.

<sup>(1)</sup> Cette mort fait le fujet d'une tragédie de Sophotle initrollee des fines ou les Larificess ; à n'en refte que queques régnane que l'on trouve dans Stoblee, dans Etienne de Bylance, au mot Aarse, & dans Athène.

(3) Ce furnom de Phresses domes aufig par Herodate à Cyme, veuoir de quesques Greet du Peloponele etablis dans ce pays, a après avoir cher eux habité fair

comme s'il se sot enveloppé d'un nuage, les habitans perdirent courage & la ville fut prife.

LARISSA, ville de Triphylie, dans la partie feptenttionale, au nord de Myrtentium, fur le sleuve Lariffus, & tout près des frontières de l'Arcadie. LARISSA ville de l'Asie, dans la Syrie. Elle etoir fur le hord du fleuve Orontes, au jud-eft de la ville d'Apanes, vers le 34º deg. 50 min. de

fatitude. LARISSA, ville de l'île de Crète, felon Strabon.

LARISSA, furnommée Crémafie, felon Strabon. Il rapporte qu'elle étoir aussi commée Pélafgie, quoique fituee hors de la Pélafgiotide. Tite-Live la place su bord de la mer, entre

Echinus & Antron. Euflathe & Porphyrogenète, cités par Ortélius, difenr qu'anciennement elle avoit èté appelée Argos.

LARISSA, forteresse de la Thessalie, près du mont Offa, & différente de celle qui étoit fur le

Pénée. Étienne de Byfance les diftingue, LARISSA, ville d'Italie, dans la Campanie. Denys d'Halicarnaffe rapporte que les Pélafgiens prirent fur les Arunces, une grande partie de la Campanie; qu'ils y batirent des villes, entre autres Larifle; qu'ils nommérent ainft à cause de la capitale du Péloponnèle. Il ajoute que, de son temps, elle étoit déferte & ruinée,

LARISSE, citadelle du Péloponnèse, dans l'Argolide, selon Strabon & Etienne de Bysanee. LARITENSIS, LARITANUS, siège épiscopal

d'Afrique, dans la Numidie, sclon la conscrence

de Carthage.

LARIUS (le las de Cofme), lac de la Gaule

grande partie, hors de l'Italie. Paul Diacre nous apprend que dans le moyen age il fut appelé lae Commecius ou Comacenus,

Pline le jeune avoit une très-belle maison sur le bord méridional de ce lac.

LARNENSES, peuple de l'Hispanie, dans la Tarragonnoite. Pline donne ce nom aux habitaos de la ville de Laraum, fimée fur la rivière du mème nom.

LARNIA. Sozomène nomme ainli un lieu qu'il attribue à l'Etrurie; mais il paroit que ce nom est une saute, & qu'il saut substituer Narnia. LARNOS, ile déserte, sur la côte de la Cher-

fonnése de Thrace, vers l'ile de Samothrace, selon Pline, L. 1v., c. 12. LARNUM, rivière de l'Hispanie tarragonnoise,

felon Pline, L. 111, c. 3. LARNUM, ville de l'Hispanie, dans la Tarra-

onnoise, sur la rivière de même nom, selon Pline LARONUM, ville d'Italie, fur la voie Flami-

nienne, assez près de Narni, selon Strabon, LARTHENIANUM, ville de l'Italie, dans l'Etrurie. On la nommoit auparavant Eniasum. LARTHES, rivière de l'Italie, felon un fragment

de l'itinéraire d'Antonin.

LARTOLÆATÆ, people de l'Hispanie, dans la Tarragonnoise, entre les Pyténées & l'Ebre. Il étoit contigu aux Lacétaniens, felon Strabon.

LARUNESIÆ, ile de la Méditerranée, fur la côte de l'Afrique proptement dite, felon Ptolemée,

L. IV. C. 3. LARUS, montagne voifine de la colonie nontmée Claudia, auprès de la rivière Adum, aux confins du peuple nommé Tegurini, felon Hygin, de limit, conflit. p. 165.

LARYMNA, ville de la Grèce, dans la Béotie. Elle étoit située sur le bord de la mer, au pied du mont Ptous. On y voyoit un temple de Bacchus, où le dieu étoit représenté debout. Il y avoit un lae près de cette ville, & au-dessus, des montagnes convertes de bois. Paufanias, L. 1x, Broue.

LARYSIUS, montagne du Péloponnèse, dans la Laconie, felon Paufanias, qui dit que l'on y célébroit annuellement une fête en l'honneur de Bacebus, à qui elle étoit confacrée. Cette montagne dominoit la plaine de Mingonium, qui étoit

vis-à-vis l'île de Cranaé.

LAS, ou, felon Homère, LAAS. La ville qu'Homère nomine Laus, est appelée Lis par Sirabon, Panfanias, Scylax, &c. enfin, il paroit qu'il est le soul qui ait redoublé la voyesse. Cette ville étoit à peu de distance de la mer, sur la côte occidentale du golfe de Laconie, au fud-ouest de Githium. La ville de ce nom dont parle Homère, ne subsistoit plus au temps de Pausanias; car je ne doute pas que ce ne foit d'elle dont parle cet auteur, & qui avoit existé sur une élévation peu éloignée de la ville nouvelle. Dans cette ancienne ville il y avoit un temple de Minerve, bâti, disoiton, par Caftor & Pollux, en action de graces de leur retour de la Colchide. Strabon dit qu'ils avoient pris cette ville d'affaut, & que de la ils avoient reçu le furnom de Aumereus ou de destrutteurs de Las. Il appuie son sentiment d'un vers de Sophoele, Cet événement avoit probablement précédé la construction du temple. Au temps de Paufanire on ne voyoit plus que les ruines de ce temple, une statue d'Hercule & un trophée érigé à l'occafion de la défaite de Philippe, lorsqu'il fit une irruption dans la Laconic. Je ne dirai rien ici de la nouvelle ville de Las.

LAS, ville de la Lacooie, au fud d'Ægya. Il y avoit eu une premiète ville de ce nom; fur une élévation tout proche, & dans laquelle ésoit un templo de Minerve. Afia, bati , difoit-on ; par Caftor & Pollux, en action de grace de leur heurenx retour de la Colchide. Les ruines de ce temple , une flattie d'Hereule & un trophée érigé à l'occasion de la défaite de Philippe, lorsqu'il fit une irruption dans la Laconie, étoit tout ce qu'il en refloit au temps de Paufanias.

La oouvelle ville dont il est question dans cet artiele, avoit uoe fontaine appellée Knaco, à câufe de fon cau jaunâtre, Près de cette fontaine troit un gymnafe, avec une flatue de Minerve

fort ancienne.

Le Smenus couloit lei du nord au fud. Paufanias dit que fes eaux étoient fort agréables à boire. LASA ou LESA; Moife, Genef; c. 10, v. 19, marquant les limites de la terre de Chanaan, dit qu'elle s'étend, du côté du midi, jufqu'à Lefa ou Lafa.

LASAEA. Ce mot se trouve dans les actes des Apêtres; mais on le croit mis à la place de Aissa. LASAMICES, lieu de la Cyrénaique. Anonin, dans son itinéraire, le met entre Prolémaîde & Cyréne, à vings-cinq mille pas de la première, LASBANUM, nom d'une terre d'Alse, vers

C. Cyrene, a vingt-cinq mille pas de la première, LASBANUM, nom d'une terre d'Afie, vers la Perfide, felon l'hitfoire mèlèe. LASCORIA, ville d'Afie, dans la Galate, felon Prolemèe, L. P., c. 4. Elle appartenoit au

peuple Trocmi.

LASIA, nom d'une ile fituée fur la côte de la
Lycie, felon Pline.

LASIA, île fituée far la côte du Péloponnése, vis-à-vis Troëzène.

LASIA: Callimaque dit que c'éroit l'un des noms de l'ile d'Andros, au tapport de Pline, L. 1V, s. 12. (La Marinière).

LASICE, lieu de l'Afrique proprement dite, près de Bifacina, (elen Prolemée, L. 19, c. 3. LAMO, forterelle de l'Arcadie, fur les frontières à l'appendit de l'appendit de l'Arcadie, fur les frontières à l'appendit de l'arcadie, fur l'appendit de l'arcadie, fu

tières, à l'ouest d'Oneaa s'dont Philippe se rendit maître après la prise de Psophis. Lasso, ville du Péloponnèse, dans la Triphi-

lie, selon Diodore de Sicile, L. xv., Polybe, L. zv., & Xenophon, hist. Grde. L. 111 & v11. LASIO, montagne de l'ile de Crète, selon saint Epiphane, qui dit que l'on y montroit le tombeau de Jupiter.

LASONII, peuples qui habitoient des deux côtés du fleuve Halys, au-deffous de ton embouchure, entre les Maryandyniens & les Amazones, LASOS, ville de l'île de Crète, dans les terres, felon Pline, L. 19, c. 12.

LASSIPA on LASIPA, ville de l'Inde, audelà du Gange, felon Ptolemée, L. vii, c. 2. LASSIRA, ville de l'Hifpanie, dans la Tarragonoife, d.ns l'intérieur du pays des Edetani,

felon Polemèc. LASTIGI, ville de l'Hispanie, dans la Bèti-

que, felon Pline.

LA ULONIS, lieu de la Pannonie, felon quelques exemplaires de l'ainéraire d'Antonin : d'au-

rres porteni Jajulonibus & Jaffillones. LATAGE, ville de l'Inde, dans le territoire des Pratiens, feion Ælien, hift. anim. L. XVI, c. 10. LATAMEDA, ou CADAMEDA, rivière de

Finde, au-delà du Gange, felon les divers exemplaires de Ptolemée. L. v.11, c. 2, LATANIA, ville d'Afie, dans la Bithynie,

ELATANIA, ville d'Afie, dans la Bithynie, felon Ptolemée, L. v., c. i. LATARA, fotteresse de la Gaule narbonnoise,

clan Pomponius Méla, L. 11, c. 5, n. 33, qui villes qui lui font attribuées par ces auteurs.

le nomme Cassellum. M. d'Anville retrouve ce lient fur le Lez, près de son embouchure dans l'étang de Magnelone.

LATAVUM, ville de la Phénicie. La notice de l'Empire, sed. 23, dit : equites Dalmasa Illyriciani Latavi.

LATEA ou LATTHA, ville de l'Arabie henreufe, selon les divers exemplaires de Prolemée, L. F. G. 7.

L. VI, C. 7.

LATERIUM, maifon de campagne de l'Italie.

Elle appartenoit au frère de Cicéron; & Ortélius foupçonne qu'elle étoit dans la Campanie. LATHIUS, fontaine près de l'Otta, felon l'é-

LATHIUS, fontaine près de l'Osta, selon l'etymologique. LATINI (Les Lailns). Il me semble que par

les Latins, on entend en gêneral tout le peuple du Latins, & particullèrement ceux qui habitoient le long du Tibré depris Rome judqu'à la mer. Ils évoient, difoit-on, formés de la réunión des Aborignes, ou peuple dont on ne connofidir pass l'orignes, ou peuple dont on ne connofidir pass l'orignes, de des Pélaiges, venus de Thefalile, & des Arcadients, amendes par Evandrée, foluante ans avant

la guerre de Troye. LATIUM, division confidérable de l'Italie, & d'autant plus importante qu'elle donne son nom aux Latins, & qu'elle avoit en quelque forte Rome pour capitale. Quelques auteurs penfent que le nom de Latium fut autrefois donné à toute l'Italie, c'est-à-dire, je crois, à une érendue plus considérable que celle à laquelle il fur enfuire reffreint, Les anciens, qui trouvoient presque tonjours les etymologies dans des traits historiques, faifoient venir Latium du mot Litere, eacher, & prétendoient que ce nom lui avoit été donné parce que Saturne s'y étoit retiré pour être à l'abri des fu-reurs de les enfans, M. Gébelin, dans fes allégories orientales, convient bien que le primitif lat fignifie cacher; il lui trouve auffi la fignification sere, en faifant allusion à l'emploi de la terre dans laquelle on cache la femence du grain. Dans ce fens , le Latium peut avoir fignifié le pays où l'on fême, où l'on peut femer, par opposition à la partie qui est remplie de montagnes. Les anciens ont diftingué le Latium en ancien & en nouveau. L'ancien s'étendoit un peu au nord de l'Anio. & comprenoit des villes qui étoient réellement Sabines: e'est pour les rendre à ces derniers, fans doute, que M. d'Anville ne les a point comprises dans les bornes du Latium : i'en uscrai de même. On peut voir les articles Fidene, Entenna, Couflumium, Ficulea, Corniculum. On pourroit dire que ces villes futent du Latium Sabin , ou qu'elles furent haues par des Latins , fur le territoire des Sabins. En effet, plusieurs devoient

leur commentement à des colonies d'Albe. "Comme j'ai traité toute l'Italie, d'aprés les auteurs qui nous en ont donné le plus de détails, "à l'article Eralla, on peut y recourir pour les villes qui lui sont attribées par ces auteurs.

LATMICUS SINUS, golfe de l'Ionie, qui commençoit entre les monts Latmus & Grius , & de-là s'étendoit au nord-ouest, où il communiquoit avec un autre golfe qui étoit à l'embouchure du Méandre; mais ee fleuve ayant charrié des terres en affez grande quantité pour ne faire qu'une plaine marécageuse du golse qui étoit à son embouchure, le Latmicus n'a plus forme qu'un lac, sans communication avec la mer.

La ville d'Heraclea étoit fituée dans le fond

& dans la parrie fud-est de ce golse. LATMOS eu LATMUS, montagne de l'Afie minettre, partie dans l'Ionie & partie dans la Carie, Il en est fait mention par Pomponius Mela & par Cicéron.

LATMUS, village de l'Afie, dans la Cilicie, fur le bord de la rivière du même nom. Ce lieu n'est trairé que de village par Strabon ; mais par la fuite, ce fut une ville épiscopale de l'Isaurie, felon les notices.

LATMUS, fleuve de l'Afie mineure, dans l'Ionie. Il prenoit sa fource au mont Latmus, & fe jettoit au fud-est du golse Latmicus, près de

la ville d'Héraclée. LATMUS, c'étoit le nom d'une perite île fituée

au fud-eft du golfe Latmicus. Elle étolt près & en face & au ouest-nord-ouest de la ville d'Heraclea. LATOBRIGI, les Latobriges : ces peuples font attribités à la Gaule par quelques auteurs; mais d'autres les donnent à la Germanie.

LATOIS, métairie de l'Afie mineure, dans la montagne près d'Ephèse. C'est d'où venoit le vin nomme Pramnium Vinum, felon Athenée, cité par

Ortélius.

LATOMAGUM, lieu de la Gaule, for la route de Juliobons à Rouen, selon l'itinéraire d'Antonin. ( La Martinière ).

LATOMIÆ: les Latins avoient empranté ce mot des Grecs, pour fignifier un lien d'où l'on

tire des pierres. LATOMIE: il y avoit six petites îles de ce nom dans le golfe Arabique, felon Strabon, L, xv1, LATONE, ville d'Egypte, fur le Nil, felon Ptolemée, L. IV, c. 5. Elle étoit la capitale d'un nôme qui en prenoit le nom de Latopolite, felon

le même géographe. LATOPOLITES NOMOS, contrêc d'Egypte, dont la capitale ésoit dédiée à Latone, & située à la gauche du Nil. Strabon & Pline parlent de ce nôme.

LATOPOLITES NOMOS, ON HERMONTHITES NOMOS, autre contrée d'Egypte, dont la capitale étoit la ville de Latorum, telon Ptolemée, L. 1V., LATORUM URBS, ville d'Egypte, dans le

nome Hermonthite, felon Ptolemee. LATOVICI, pcuple de la Pannonie, felon

Pline. Prolemée met ce peuple dans la baute Panno-

nie, mais fous la Nozique,

I. A V LATRA, lien de la feconde Mœsse, felon la

notice de l'Empire, fell. 29. LATRE, montagne de l'Afie mineure, auprès d'Ephèfe, selon Cèdrène. Curopalate dit Latrius

mons. Ortélius LATRINGES, peuple dont fait mention Capitolin. Ortélius pense que e'étoit un peuple de

la Sarmatte en Europe. LATRIS, ile de la Germanie, à l'embonchure

de la Viffule, felon Pline. LATTA, ou LATEA, ville de l'Arabie heu-

reuse, selon Prolemée, LATURUS SINUS , golfe de la mer Médi-

terranée, fur la côte de la Numidie, felon Pomponius Mala. LATUSATES. C'est ainsi qu'on lit ce nom d'un

peuple de l'Aquitaine, dans les éditions communes de Pline, Le P. Hardouin écrit que c'est une faute pour Tarufates.

LATYMNUS, montagne de la grande Grèce, auprès de Crotone, selon Théocrite, Son scholiaste dit que quelques auteurs donnoient ce nom à une montagne de la Laconie, dans le Pélopon-

nefe. Ortelius , Thefaur. LAVARA ou LAVARE, ville de l'Hispanie,

dans l'igiérieur de la Lufmanie, felon Prolentée, LAVATRA, lient de la Grande-Bretagne, felon l'itinéraire d'Antonin & le livre des notices

de l'Empire. LAUD, flenve navigable d'Afrique, dans la Mauritanie Tingitane, telon Pline,

LAUDIA, bourg ou vil del'Atrique, dans l'intérieur de la Mauritanie Cétarienne, felon Ptole-

LAUDIAS, fortereffe de l'Afia, vers l'Enphrate, felon Ammien Marcellin. LAVERNA ou LABERNA. Ce nom est écrit

en grec Aussepra; & comme les Latins ont rendu le b pour un v, c'est une espèce de preuve qu'ils prononçoient cette lettre comme la prononeent les Grees modernes. Au reste, Plutarque dit, qu'au départ de Sylla pour la guerre des Allies, on vit fortir & s'elever des flammes tout près d'un lieu appelé Laverne. La position n'en est pas bien intéressante. Il y a cent endroits connns en Italie, d'où l'on peut voir s'en élever de femblables.

LAVERNIUM, nom d'un lieu de l'Italie. Il en est parlé dans une des lettres de Cicéron à Atticus. Il prenost ce nom d'un temple de la déeffe.

LAUGASA ou LAUSTASA, ville de l'Afre, dans la petite Arménie, près de l'Euphrate, & dans la préfecture L'avinienne, felon Protomée.

LAVINASENA. C'étoit, felon Strabon, une des cinq présectures, entre lesquelles la Cappadoce fut partagée fous Archelaus. LAVINIANENSIS ou LAVIANESINA, contrée

ou préfecture de la petite Arménie, le long de l'Euphraie , folon Prolemée. .

LAVINIUM ( Pratica ), petite ville du Latinm , précisément au sud de Rome, près des bords de la mer & du ruisseau nommé Numicus. Cette ville, selon Strabon, fut bâtie par Enée, après la défaite de Turnus, roi d'Ardea. Il perpetuoit zinfi le fouvenir de sa victoire, & le nom de sa femme Lavinie, fille du roi Latinus. Scion ce même auteur il y avoit un temple de Venus, dont la garde fut confiee dans la fuire aux Ardeates. Cette ville batie en plaine, ne se trouvant pas assez sorte pour rélifter aux ennemis que la jalousie des premiers fuccès d'Enée ne manqua pas d'exciter contre lui; on en coustruisit une autre de même nom , mais fur une montagne : elle étoit à l'est de cette première (voyez Lanuvium), qui alla toujours en décroiffant de puissance. Cette ville ne se soutint qu'à la faveur de la véneration que l'on portoit au premier fiège des chofes facrées qu'Enée avoit apportées de Troye.

apportes de Any.

LAVISCO, lieu de la Gaule, fur la reute qui,
à portée de Vienne, conduifoit au paflage de
Vienne, conduifoit au paflage de
Vienne, en paflant par le pays appelé actuellement la Tarcutaife. M. d'Anville croit retrouver la pofition de Lavifco vers le paflage de la
petite Lalife, près de fa fource.

LAUMELLUM, ville de l'Italie, dans le territoire du peuple Libici ou Lebui, qui faifoit partie

de l'Infubrie, felon Ptolemée. LAURA, bourgade de l'Iralie, dans le terri-

toire de Crotone, selon Tzetzes sur Lycophron, Laura, nom d'une rue de la ville d'Alexandrie, en Egypte, solo Mathénée. Laura, rue ou quartier de la ville de Samos.

felon Athénée.

LAURENTUM (San Lorenço), ville de l'Iralie, dans le Latium, dont elle fut quelque temps
la capitale: le roi Luinus y faifoit fa rédidence;
ce n'est expendant que pour la magnificance de
certe ville, si j'en crois ce que dit Virgile, Ænid.

L. VI, v. 171.

Tellum augustum, ingens, centum sublime columnis Urbe suit summa, Laurent's regia Pici.

Ceft dans fon canton qu'étoit une maifon de campane de Pline : cette ville fut épifeopale. LAURI, Ce lieu , connu par la table de Peutinger , fe trouvoit fur une route qui conduifoit de Lugdonam Bassorum à Novimagus. On n'est pas fir du licu actuel qui y répond.

LAURIACUM, licu de la Norique, sclon la nosice de l'Empire & l'ininéraire d'Antonin. Ce dernier le met pour l'extrémité d'une route, à vings six mille pas d'Ovilabit. LAURIUM MONS, montagne peu éloignée

du promontoire de Sunium; les Athèniens y avoient exploité des mines d'argent, Pauf, in

Auica, L. 1, c. 1.

N. B. M. Spon dit qu'il y avoit encore dans

N. B. M. Spon dit qu'il y avoit encore dans ce canton, lorsqu'il y passa, des vieillards qui se souveneient d'une mine de plomb que les gens du pays avoient laiffé perdre, de peur que les Turcs, y voulant faire travailler, ne vexaffeqt le pays. Et des villages voifins ont tiré auffi du plomb où l'on trouve de l'argent.

LAURIUM, lieu de la Scythie, vers les bouches du Danube, felon Apollonius, Argonaut,

L. 1V.

LAURO, ou LAURON, ville de l'Hispanie; chas la Tarragonnoise. C'est où les troupes de Jules-César défirent celles de Sextus Pompée, qui y

périt. Frontin, Plutatque & Appien.

LAUS SINUS, ou golfe de Lans, Il apportoit
à la mer Méditerrance, près d'une portion de la
Lucanic. Il paroît même qu'en général il s'étendoit
du promontoire de Pyxus, au nord-oueft, à la
ville de Lainum; dans ce cas il auroit renfermé
unité de Lainum; dans ce cas il auroit renfermé

dans son intérieur le petit golse de Pyxus, LAUS (Laino), seuve. Ce petit seuve, nommé par quesques écrivains Talairs, 86 par Strabon Auus, se jetoit dans la mer auprès de la ville de son nom, & à une certaine époque, servoit de bornes entre la Lucanie & le Bruium.

LAUS ou LAUM, ville d'Inlie, sur les terres des Lucaniens. Elle avoit été sondée par les Sybarites, & leur appartenoit. Mais les Lucanient, colonie de Samuites, qui cherchoient à s'étendre, remportérent sur les Grees the grande vichetre près de cette ville, & s'en emparèrent. ( Voyce LAOS).

LAUS POMPEIA (Lodi Vecchi), ville de la Gaule Transpadane, vers le sud-est. Elle avoit eté fondée par les Boiens, lorfquils entréenn en Italie; & probablemenn elle avoit un autre nom. Lorsque les boiens se furent avancés au-delà du Pò, cette ville passa aux Insubriens. Elle sut colonie romaine & municipale.

LAUSADUS, ville épiscopale de l'Asse, dans l'Isaurie, sous la métropole de Séleucie, selon la notice de Hiéroelès,

notice de Hièroelès, LAUSTOLÆ, lieu de l'Italie, dans le Sagnium, felon Diodore de Sicile.

LAUTULÆ, lieu de l'Italie, anprès d'Anxor. Tuc-Live rapporte que les Romains y combattirent fouvent contre les Samites. Le même nomme ainsi un lieu qu'il place chez les Samites, & que Diodore de Sicile appele Laufole.

LAUTULE, lieu hors de Ronte, où il couloit de l'eau qui fervoit à laver, felon Festus Avienus, LAUZADUS, ville de l'Asse, dans la Cilicie, selon Constantin Porphyrogénète, cité par Or-

LAXII, peuple Sarmate, felon Herodote, in Thalia; il demeuroit vers le nord & près d'un emplacement des Palus-Méotides,

Cet article se trouve dans la Martinière, qui cite Ortélius, en disant que celui-ci soupçonne qu'il faut lire dans l'auteur Lazii. Je n'y trouve pas cela, non plus que dans M. Larcher.

LAXTA, ville de l'Espagne Tarragonnoise; dans la Celtibérie, sclon Protemèe, L. 11, c. 0,

LAZAMATES, peuple qui habitoit dans le voifinage des Palus-Méonides, felon Alexandre,

cité par Juigné.

LAZICA, la Lazyque, pays de l'Afie, au fud du Phafe, & au nord de l'Arménie.

On lit dans les obfervations historiques de M.

On lie dans les observations infibriquies de Me Perfidente, jue quand on avoir paile les imites de l'Beire, en vennet de nord au fué, ou mouvoite far les serres des Laisea deux forts, garde aux gent du pays, & que l'ont ne pouvoite par les provisions que de fort ioni fur le dos des hommes. L'empereur des aux gens du pays la guel de ces forts, & y mis mes gar-inition romatie, a l'ent place l'autre pays la guel de ces forts, a d'un le me gar-inition romatie, a l'ent place l'autre pays la guel de ces forts, a d'un le me gar-inition romatie, a l'ent place l'autre pays la guel de les forts, autre me par l'entre par l'entre par l'entre de l'entre par l

M. de Peyfoncel ajoute, que depuis que les Romans, fais la condita de Pierre, triere venus dans la Lavyque poer feccouir évygâne, roi dibrie, qua vi joice reirel, les fôlies romains dibrie, qua vi joice reirel, les fôlies romains reignes de la commentation de la commentation vy établitem. Un nommé Paen Taibes perfuada à l'empereur de bair dans cene province une valle qui fat nommée Pêrrée, d'ou ce Taibes versoi les Laires par fes monopoles, lis curent recours à Choérices, roi de Perfe, qui profita de versoi les Laires par fes monopoles, lis curent recours à Choérices, roi de Perfe, qui profita de Lavyque, Se le mologre na gallage dans ce pays, pour avoir entrée dans le Pont-Easin, Lavyque, Se le mologre na gallage dans ce pays, pour avoir entrée dans le Pont-Easin, Lavyque, Se l'apisourbhui appéde le pays de la Lavyque, Se l'apisourbhui appéde le pays de l'apisourbhui appéde l'apisourbhui appéde le pays de l'apisourbhui appéde l'apisourbhui appéde l'apisourbhui appéde l'appéde l'apisourbhui appéde l'apisourbh

LAZII, let Laziens. Ces peuples de la Lazique habitoient autrerioù, fidon let emiogange de Procope, dans la Colchide, de obeifiquent aux Romains, qui vês fervoient pour réprimer les Huns qui defoendoient du Caucafe, de fer standoient dans la Lazyque de far les terres de l'empire. Ils entrecenoient commerce avec les Romains du Poot, de leur donnoient des pelleteries de des réferes de leur donnoient des pelleteries de des réferes en échange du bled & du vin qu'ils recevoient d'enz.

Lazas, ou la province de Trébizonde.

Sous le règne de l'empereur Justin, les Laziens furent vexés par les monopoles d'un certain Tabes. Ils eurent recours à Chofroès, roi de Perfe. M. de Peysfonnel dit qu'il paroit par leur harangue, que les Colches & les Laziens étoient un même

Chofroès se défioit des Laziens, parce qu'ils étoient chrétiens, & ne pouvoient ouve cela se passer du commerce des Romains.

Ces peuples ont confervé leur nom, & font aujourd'hui connus des Turcs fous celui de Legas,

# LE

LEA, ville de l'Ethiopie, fous l'Egypte, fclon Pline.

LEA. Pline nomme ainfi une perite ile de la mer Egée, LEÆ, ville de l'Afrique proprenent dite, sclon

LEÆI, penple de la Péonie, aux confins de la Macédoine & de la Thrace, fur le bord du Strymon, felon Thucydide.

LEANDIS, ville de l'Asse, dans la peste Arménie. Prolemée la place dans la contrée appelée

LEANITÆ, ou LÆANITÆ, peuple de l'Arabie heureuse, auprès d'un golte qui en prenoit le nom, & que l'on appeloit Leanner-Sinus, selon, Prolemée.

LEBAOTH, ou BETHLEBAOTH, ville de la Judée, dans la tribu de Juda, clon le livre de Josué; depois, cette ville sur comprise dans la tribu de Siméon.

LEBECII, nom que Polybe donne à l'un des peuples Celtes qui compotient la colonie mende en Italie par Bellovéfe. Les Lebetii s'établirent le lorg du Pô, après que l'on en eut chaffé les Etrufanes.

LEBEDONTIA, ville de l'Hifpanie, dans la Tarragonnoife, fur le bord de la mer Méditerranée, Feffus Avienus dit que cette ville étoit fituée auprès du mont Selius, mais qu'elle ne fubfifloit plus.

LEBEDUS, ville del'Asse mineure, dans l'Ionie, ou sur l'isthme, entre Smyrne & Colophon, selon la table de Pentinger.

LEBENA, ville sur la côte méridionale de l'île de Crète, près du promontoire Leon, selon Ptolemée. C'étoit une ville marchande, qui servoir de port à celle de Gortyne, dont elle étoit à 90 stades, selon Strabon.

Paufanias rapporte que l'on voyoit à Lebena un temple d'Efculape, bâti fur le modèle de celui qui étoit à Cyrène; &, felon Phiodirate, toute la Crète fe rendoit à ce temple.

LEBADEÆ (L'usufa), ville de la Grèce, dans la Béorie, biús dans une plaine, au-deffous de montagnes qui s'aparoient la Phocide de la Réotie, sidre le petit fauvez Herryea. Les habiters de cente ville écolera aurefois énablis sir une husteur, & leur ville fonoment influée; mais un Alchiente, nomené Lébades, leur perfunch de venir habiter homms. Lébades de perfunch de venir habiter homms. Lébadés. Le fleure Herrich baigne cette ville, & fur s'es bords étoit un temple qui étoit dédié à Hercine.

Le bois facré de Trophonius étoit près de certe ville; on y voyoit un temple de ce nom, dont la flatue avoit êté faite par Praxitéle. Cérès furnommée Europe, y avoit un temple, & Jupiter le Plavieux, une flatue qui étoit exposée aux injures de l'air.

Sur le chemin qui conduifoit à l'antre de l'oracle, on voyoit un temple de Proferpine confervatrice. & un de Jupiter roi. On peut voir dans Paufanias tout ce qui a rapport à l'oracle de Trophenius, & pour les cérémonies qu'il falloit pratiquer pour aller le consulter.

La statue de Trophonius, que l'on voyoit à Lébadée, étois un ouvrage de Décale. Pausanias, L. IX , Beotic, c. 40.

LEBÆA, ville de la Macédoine. Elle avoit été l'aucienne capitale de ce royaume, Il feroit bien difficile de déterminer la juite position de cette ville. En suivant le récit d'Herodose (L. VIII, 6. 137), dit M. Larcher, il paroli qu'il faut la

mettre dans la haute Macédoine, LEANTI ou BERUNTZE, ville qui étoit fituée fur le bord & à la droite du fleuve Dan-pris ( le Dnièper), près, de la neuvième cataracte de ce-

fleuve. LEBEDOS, ville des Ioniens, firuée dans la Lydie, fur un istume, au nord de Colophon, à 120 flades de cette ville. Lyfimaque la renverfa & transporta les habitans à Ephèse. Elle ne put fe relever.

LEBIDON, lieu où facrifioient les Arabes Moabites, felon Héfychius, cité par Ortélius, The-

LEBNA on LOBNA, ville royale de la Palef-tine, dans la tribu de Juda. Joiné la prit & la donna aux Lévites de cette tribu. Josué c. ar,

LEBNA, ancienne ville de l'Arabie pétrée, aux environs d'Elcushéropolis, felon Enfebe & faint Jerôme.

Ce devoit être une place de conféquence, puisque Sennacherib en forma le fiège, comme on le voit au quarrième livre des Rois.

LEBNA, campement des Ifraclites dans le défert, entre Remnon-Phazer & Reffa, Lebna fut . dans la faite, donnée à la tribu de Juda; cédée aux Lévises de cette tribu; & elle devint une ville de refuge. Nomb. c. 23, v. 21.

LEBNA, LOBNA, LOBANA, ON LEENA. Les trois premiers noms se trouvent dans la Vulgate, & le quatrième dans Eufèbe, & tous signifient une ville de la Paleffine, dans la tribu de Juda. Saint Jerome dit que Josué en jouit après en avoir tué le roi. Josué la met ait nombre des villes facerdotales.

LEBONA, ville de la Palestine, dans la tribu d'Ephraim , au nord de la ville de Sino, Judic, LEBORIÆ on LEBORINUS CAMPUS. C'étoit

une campagne de la Campanie. LEBUI ou LIEUt, peuple de la gaule Gifpa-

dane, felon Tite-Live. LECHÆUM , ville & promontoire de Grèce, fur le golfe de Corinthe. Ce lieu fervoit de port à la ville de Corinthe, On y voyoit un semple de Neptune, où la slatue du dieu étoit en

C'étoit là que se rendoient tous les navires venant de l'Illyrie & des côtes de l'Italie, Venus v avoit un temple.

bronze.

LECTOCE ( Ad ). On trouve ce lien , indique

par l'irinéraire d'Antonin . à 13 milles d'Araulio ; on Orage; mais M. d'Anville, croyant retronver cette pofition au paffage d'une pente sivière appelée Lez, penfe qu'il faut lire dans la table VIII an lien de XIII , car il n'v a que 600 toifes. Certe forse d'erreur est souvent arrivée par la fante des copistes.

LECTUM ( Cap Baba ), promontoire de l'Afie mineure, appartenant à la Troade. Il étoit entre l'île de Lesbos au fud & celle de Tenedos au nord, mais plus près de la première, à l'extrémité occidentale du mont Ida. Il terminoit au nord le golfe d'Adramynium.

LECTUM, place de l'Afrique, au bord de la mer Mediterrance, selon Procope, cité par Or-

LECUM, ville de la Judée, dans la tribu de Nephiali, felon le livre de Jofué.

LECYTHUS, ville de Grèce, dans l'Eubée, felon Thucydide.

LEDON. C'étoit autrefois une ville de la Phocide, qui, ayant été détruite par quelque malheur, ses habitans, au nombre de soixante-dix, furent établis dans un village vers le Céphife , & lui donnérent le nom de Lédon, felon Paufanias, L. x, Phoc. c, 23. Ce village étoit à 40 ftades de leur ancienne ville, & jouisson du droit de suffrage aux états-nénéraux de la Phocide.

LEDRA ( Nicofie ), petite ville de l'île de Cyre , dans l'intérieur des terres , au fud-ouest de Chytrus . & au nord eft d'Idatium.

LEDRENSIS, fiège épiscopal de l'ile de Cypre. Foyce LEDRA. LEDRINI, peuple du Péloponèse, selon Xéno-

LEDUM FLUMEN, rivière de la Gaule narbonnoife, qui se perd dans l'erang des Volces Arecomiques, felon Feftus Avienus & Pomponius

Mela. Cett actuellement le Lez. LEDUS, rivière de la Gaule narbonnoise, felon Pomponius Méla. Le même que le Ledum

LEG. Ces trois lettres, dit la Martinière, employées dans les itinéraires d'Antonin, ont été diversement expliquées; Zurita croyoit que e'étoit l'abrêgé de Legio. Mais, les meilleurs ertigues conviennent que e'est l'abrègé de Leuga, lieues.

Il est cependant des exemples où le mot Leg a rapport à Legio. Ce sont ceux où, après le mot Leg & le chiffre qui defigne la Légion , on trouve le mot Ala, & fur-tout les lieux où l'on voit le nom particulier de la Légion, comme Leg II, Italica; Leg 1, Ionis; Leg XI, adjutrix.

LEGEDIA, lieu de la Gaule, indiqué par la table Théodofienne entre Condate (Reines), & Cosedia. M. d'Anville, qui désapprouve l'opinion de Samfon, (il croyoit que Legedia étoit le même qu'Ingena), croit retrouver la position de Le-geda dans celle d'un lieu que l'on nomme actuellement le havre de Lingueville.

LEGENSIS ,

LEGENSIS, fiège épifeopal d'Afrique; dans la Numidie, selon la coosèrence de Carthage,

LEGES, peuples qui habitoient auprès de l'Albanie & du pays des Amazones, felon Strabon. LEGIO: ce mor, fignifiant une légion, corps de roupes : litrires, chez les Romains, ne trouve fa place di que pour y rappeler, que plufieurs ville en em pris leurs noms. On trouvera les noms de ce. I gions dans le dictionnaire d'Antiquités, probablement auss les noms des lieux, où elles faisoient teur résidence.

LEGIO SEPTIMA GEMINA (Lion); ville de l'Hispanie circtieure, au sud-est, sur une élé-

Les Romains, sous les empereurs, érablirent fouvent, daos les pays qui leur étoieot foumis, des corps de troupes que l'on appetoit légioo. Elle formois une espèce de colonie, qui par la fuite devenoir une ville, & celle-ei paroit avoir été dans ee cas. Il faut remarquer que Ptolemée la nomme Legio VII Germanica; mais comme ce mot de Germanica ne se trouve nulle part, & qu'au contraire celui de Gemina fe trouve fouvent, les meilleurs critiques ont eru devoir adopter la dernière leçon.

LEGIO, ville de la Palestine; elle est célèbre dans les écrits d'Eulébe & de faint Jérôme. LEGIODUNUM, ville d'Italie, chez les Infu-

LEGISAMO, lieu de l'Hispanie, entre Astorga & Tarragone, selon l'itinéraire d'Antonin. LEGISVOLUMINI, fiège épifeopal d'Afrique, dans la Numidie, selon les actes du concile reou

à Arles. LEGNA, lieu de l'Asie, dans la Galatie, sur la route de Claudiopolis à Ancyre, felon l'iriné-

raire d'Antonin. LEGOPOLIS, ville des Lélèges, feloo Cédrène, eité par Ortélius. (La Martinière)

LEGUM, de Sicile, dans les terres, affez près de Ségeste & d'Eotala, selon Ptclemée, L. 111,

LEHEMAN , ville de la Judée , dans la tribu de Juda, felon le livre de Pofué. c. 15. LEIDA. Saint Athanase nomme ainsi, dans

fon apologie à Constantin, un siège épiscopal d'Italie, dont l'évêque s'appeloit Denis.

LEINUM, nom d'une ville de la Sarmatie eucenne, felon Prolemée. LELALITANUS, on LELALITENSIS, fiège épif-

copal d'Afrique, selon la conférence de Carthage, circe par Orrelius. LELANTA, ou LELANTUS CAMPUS, campagne de Grèce, dans l'île d'Eubée, au-deflous de

Chalcis. Strabon dit qu'il y avoit des eaux chaudes & minérales LEGES, (les) LEGES. Ce nom vient évidem-

ment du gree Aire, j'affemble, je ramaffe. Les Lélèges étoient des gens ramafiés de plusieurs nations, ainsi que les Eoliens. Les Lélèges étoient Giographie ancienne, Tome II.

des Carlens; & leur ville étoit la métropole de la Carie , près de la Myfie. Il ne faut pourtaut pas , observe très judiciousement M. Larcher , les contondre entièrement avec les Carions Les Lelas ges habitoient anciennement dans le voifinage de reux qu'Homère appelle Cilices on Ciliciens. Achille ayant ravage leur pays , qui étoit au nord-oueft du golfe d'A.iramytie, ils paffeient en Carie, & s'emparèren; des environs d'his icarnalle; C'étoit des brigands, des reuples vagabonds, qui s'étoient établis avec les Cliciens , & qui te plais foient avec cue, par la conformité de leurs moure & de leurs inclinations.

LE M

Paufanias dis que le premier roi de la Lacohie fur Lelex , originaire du pays , & que les peuples qu'il gouvernoit en prirent le nom de Lélèges. Le même auteur fait entendre que les Cariens faifoient anciennement partie des Lélèges.

LELEGIA. Paufaoias dit que la Laconie avoit autrefois porié ce nom.

LELEGIS. Pline & Etienne de Byfance difent que c'est l'aneien nom de la ville de Milet. LELII, peuple de l'Afie, vers les Palus Méo-

tides , felon Orphée. LEMANUS LACUS ( le lac de Genève ), la Gaule s'éteodoit jusqu'à ce lac. Les anciens n'en avoient rien dit d'aussi exact que nous. César dit : Locus Lemanus qui in flumen Rhodanum influit. Il sembleroit que e'est le lac qui se décharge par le Rhone, L'erreur d'Aufone eft demontrée plus positivement, puisqu'il dit que le Rione doit fon origine au lac. Qua rapitum preceps Rhodanus, genitore Lemano.

Strabon est plus correct, puisqu'il dit que le Rhône traverse le lac. On sait aussi qu'il est trèsvrai que ce fleuve traverse le lac de Geoève.

LEMAVI , peuple de l'Hispanie , dans la Tarragoooife. Leur ville étoit nommée Dattonium, felon

LEMBA, ville de l'Asie. Joseph la met au nombre de celles que les Juifs poffedoient dans le pays des Moabites.

LEMELLENSE CASTELLUM, ville de l'A. frique, dans la Mauritanie fitifenfis. Il en eft parlé an second livre de faint Oprat, du schisme des **Donatifles** 

LEMINCUM, lieu de la Gaule, dans les Alpes Il fe trouvoit fur la route de Vienne à l'Aipis Graia, M. d'Anville en retrouve la position dans eelle d'un lieu voifin de Chambery , dont il n'eft féparé que par la Laiffe.

LEMNIS, ville de l'Afrique, dans la Mauritanie celluienne, à l'eft-nord-eft de l'embouchure du

fieure Malva. Aotonin, tinée, en fait mention. LEMNOS (tle de). Cette île, fiture dans la mer Egée, est fous le quarantième degré de latie eude, & par les vingt-trois de longitude , méridien de Paris. On la regardoit comme confierée à Vuleain: fans doute parce qu'il s'y trouvoit des traces de volcan: même des feux en action car on lui donnoit aussi le nom d'Æthessis on brûlante. C'est sans doute d'après le nom gree de ce détec s'iqui arreis, qu'une ville, située au nord-est, portoit le nom d'Hephissa. Cette ste étoit cèlèbre dans l'antiquité par le sejont qu'y avoient fait les Argonautes. Apollonius de Rhodes raconte à ce sujet le trait situate.

Les femmes de Lemnos avoient manqué de refpect à Vénus. La déeffe, pour les en punir, les avoient rendues d'une odeur si insupportable, que leurs matis les avoient abandonnées pour des esclaves qu'ils avoient priscs sur les Thraces, avec lesquels ils étoient en guerre. Les Lemniennes, piquées de ce mépris, firent un complot contre totis les hommes qui habitoient l'île, &c les affaffinerent en une seule nuit. La seule Hysipyle conferva la vie à fon père Thoas, qui étoit roi. On présend que cette princesse l'ayant caché dans um coffre, le fit ensuite transporter dans un bois près de la mer, & le fit embarquer secrétement; ce que l'on ne sut que long-temps après. Cependant Hyfipyle fit celebrer les obseques de fon père avec beaucoup de magnificence. Ce fut alors que les Argonautes qui alloient en Colchide . aborderent à Samos, & y disputerent les prix aux cux funéraires donnés en l'honneur de Thoas. On ne doit pas omettre qu'à l'arrivée des Argonautes, les Lemniennes, qui croyoient qu'ils venoient venger la mort de leurs époux, s'opposerent à leur descente : mais quand elles surent le motif de leur voyage, elles leur offrirent volontiers l'hofpitalité.

Hytipyle eut de Jason deux enfans, dont un nomme Thoas, & l'autre Euneus: Homère parle deux sois de ce dernier dans l'Iliade,

Cente le fat prefque toujours dans la fuire four de plant partie de Lemons excelloient dan la geinfon des blêmers, fat-out dans celles ou il y avoit du venific. Les prêtres de Lemons excelloient dan la geinfon des blêmers, fat-out dans celles ou il y avoit du venific de la processe palone partie de la geinfon des blêmers, fat-out de venification de la geinfon des blêmers de la geinfon de la

Pline donne à l'îla de Lemnez cent douze milles de circonférence. Il y avoir, dit ce même aureur, nu labyrinte célèbre & une vache de bronze, fur laquelle parvenoit l'ombre du mont Athos (t). Sophocle en parle dans le vers que cite le dictionnaire de la géographie d'Homère.

Il fe fi dans cette ile deux horribles maffacres, qui donnéren occasion à deux proveines. Dans le premier, les Leamiennes tuérent tous les hommes qui écoient dans îlle; dans le fécond, les Leamniens, qui écoient alors des Pélaiges, tuérent tous les enfans qui ils avoient eau ses Atheniennes qu'ils les enfans qui ils avoient eau ses Atheniennes qu'ils chainnes, toutes les actions arroces, à cause de ces deux maffacres.

Les premiers habians de Lemnos firent des Pélafes, din moiss fi On en croi le ficholiale d'Apolionis de Rhodes; on les appelois Simiera, cété-d-dre, malfinista, parce quis farent les premiers qui forgèrent des armes pour la guerre. Mais ce feboliafe le rompe. Les Simiera i étoient par des Pélafes, mais des Tharest. Ceuc et syart tels occupieran l'ile de y reflerent jufqu'à ce que lears des consentants en cultent été chaffes par des Pélafes, environ 1160 ans avant l'ère vulgaire.

Cette ile conferve le nom de Lemo; mais les gens de mer lui donnent celui de Stalimère (2). LEMONIUS PAGUS, village de l'Italie, près la ville de Rome. Festus le place sur la voie Latine, en sortant de la porte Capène.

LEMOVICES. Ce nom, qui passa ensuite à une ville de la Gaule, étoit d'abord celui d'un peuple formant une ciré. Il falloit qu'ils sussent considérables, puisque, selon César, ils sournirent dix mille hommes. C'étoit à peu près l'étendue du dio-

céfe de Limoges.

On trouve dans un autre endroit des commentaires, les Lemovices nommés au nombre des peuples martitimes. Comme cela ne peut convenir anx Eurovice du Limofin, on genfe qu'il faut lir Lonnicer, & rapporter ce qu'on en dit aux peuples du diocéfe de Léon en Breagne.

LEMOVII, peuple de la Germanie, felon Strabon & Tacite. Ce dernier les affocie avec les Rugiens.

LENIUM, bourg de l'Hispanie, dans la Lufitanie, selon Hirius, cité par Ortélius, LENTIENSES, nom d'un peuple de la Germanie, selon Ammien Marcellin.

LENTUDUM, ville de la haute Pannonle, felon Prolemee. LEODORICIUM, petit bourg de la Grèce, dans la Locride, auprès du Pinde, felon Chal-

(a) Ce mot est formé par corruption de nic 129

Les anciens dioient que c'étoit dans cette lie qu'voit été précipité Vulcain. On montroi men l'endroit où il étoit tombé: & c'étoit pour prouver ce fait hors de toute vraifemblence, que l'on diving que cette terre avoit la versu de guérri de la morture des ferpens. On affuroit que Philoèdes no voit reflenti les henceux effets. Ceft cette tette que l'on appelle tetra Jossié, de tetre figillée.

<sup>(1)</sup> Etymolog. Mag. Poyet A'3et.

LEON, promontoire de la Grèce, dans l'île d'Eubée, felon Prolemée. LEON, nom d'une rivière de la Phénicie, selon Ptolemée,

LEON, promontoire sur la côte méridionale de

l'ile de Crèse, selon Prolemée, LEON, promontoire de l'île de Co, felon Héra-

clide de Pont. LEON, village de l'Asie, dans la Phrygie. Athènée rapporte que l'on y trouvoit des caux apres

& nitreufes LEONATA, ville de la Pannonie, près de la Save, sclon l'itinéraire d'Antonin, cité par Or-

LEONICA, ville de l'Hispanie citérieure, au pays des Edétains, felon Ptolemée.

LEONICENSES, peuple de l'Hispanie citérieure, felon Pline.

LEONTES, fleuve de la Palestine, qui prenoit la fource au lac Gerra, dans l'anti-Liban. Il fervoit en partie de bornes à la Galilée, dans la partie feptentrionale. Il avoit fon embouchure au nord de Tyrus & à quelque distance de la ville de Pinde.

LEONTINI ou LEONTIUM (plaine de Lentini), ville de la Sicile, dans la partie du fud-est. Autrefois cette ville avoit, selon Diodore, porté le nom de Xuthia; ou du moins on appeloit ainfi le petit pays où elle fut depuis. Ce pays étoit cense avoir appartenu aux anciens Lestrigons. Quoi qu'il en foit, c'étoit le plus fernile terrein de la Sicile. Il est souvent question de Leontium dans les guerres des Romains & des Carthaginois.

Voici ce que l'on trouve fur ce lieu dans la géographie d'Hérodote :

Les Léontins habitoient une ville orientale de la S:cile, appelée Leonsini ou Leonium. Elle étoit fituée affez avant dans les terres, dans une vallée entre deux rivières, qui, après s'être jointes, vont se jeter dans la partie sud du golfe de Catane. L'une est le Lissus (le Lisso), qui est au sud; & l'autre, le Terias (Fiume di San Leonardo), qui est au nord. Cette ville, qui subsiste encore, & s'appelle aujourd'hui Lentini, avoit été bâtie par des Chalcidiens de Naxos en Sicile. Les campagnes qui l'environnoient étoient très-fertiles; on les nommoit Campi Leontini, & même Leftrygoni Campi , parce que l'on disoit que les Lestrygons avoient habité cette campagne. Les anciens appeloient auffi Sinus Leontinus , la partie méridionale du golfe de Catane, comme étant à l'est des terres des Léontins, & peu éloignée de la ville.

LEONTOCEPHALE, très forte place de l'Afie, dans la haute Phrygie, felon Appien Marcellin. Il ne me paroit pas que l'on en connoisse la position. Plutarque, qui nomme cette place, en parle

« Quelque temps après, Thémistocle ésant allé visiter les provinces maritimes, pour quelques affaires qui regardoient la Grèce, un feigneur de

L E.P Petfe, nomme Epixyes, fatrape de la Phrygie fupérieure, lui dreffa des embûches, & apolta quelques foldats Pifidiens popr le tuer quand il troit arrivé dans la ville de Léontocéphale ». Ce nom fignifie sest de lion, mais je ne fais à quelle circonflance phylique ou morale il doit fon ori-

LEONTON ou LEONTOS, ville de la Phénicie, felon Piine, Scylax & Strabon. Elle étoit voising de Sidon & de Bervte

Pline rapporte qu'auprès de cette ville étoit un bois, dit d'Esculape, parce qu'il étoit consacré à la divinité de ce nom.

LEONTON OF LEONTOPOLIS, ville de l'Egypte. & la capitale d'un nôme qui en prenoit le nom

de Leonpolises Nomos, Psolemie, LEONTOPOLIS. Voyer NICEPHORIUM. LEONTOPOLIS, ville épiscopale de l'Asie, dans

l'Hélénopont, felon la notice de Léon-le-Sace. LEONTOPOLIS, ville épiscopale, selon Photius, qui l'attribue à l'Isaurie.

LEONTOS OPPIDUM. Voyet LEONTON. LEONUM SPECULA, lien de l'Ethiopie, fur le golse Arabique, selon le rapport de Strabon. LEOOMNE, montagne de la Grèce, fur le

golfe de Macédoine. Pline fait mention de cette LEOPHORA VIA, chemin public, dans la Perside, auprès de la ville de Suie, selon Diodore de Sicile. Pausanias en parle aussi.

LEOPODUM, lieu maritime de l'Asse mineure. dans l'Ionie, auprès d'Erythrès, selon Athènée. Il ajoute que le cadavre du roi Cnopus y fut,

LEOSTENIUS SINUS, golie de la Thrace, fur le Bosphore de Thrace, vers la partie septentrionale du promontoire Herneum. Il se perd une petite rivière dans ce golfe.

LEPAS. Thucydide nomme ainfi le fommet d'une roche en Sicile, dans le territoire de Sy-

LEPETHYMNUS ON LEPETHYMUS, montagne de l'île de Lesbos, aux environs de Methymne, felon Philostrate.

LEPIDOTUM, ville d'Egypte, selon Ptolemée. Elle étoit fituée dans le nôme Panopolite. LEPINUS MONS, nom d'une montagne de

l'Italie, selon Columelle, LEPONTII, peuple aux confins de la Rhérie, de l'Helvétie & de l'Italie, M. d'Anville remarque

à ce fujet que la partie des Alpes qui s'étend depuis les fources du Rhône jusqu'au-dela de l'Unter-Rhin, a été appelée Livinen Alpen, comme la vallée, par laquelle on descend le Tesin, au pied du mont Saint-Gothard, se nomme Leventina, Ces dénominations tirent leur origine du nom de Le-

LEPREATA, nom des habitans de Lepreum, ville de l'Elide, felon Panfanias. Cenx de cerre le ville qui remporsoient le prix aux jeux olympiques,

étoient proclamés par le crieur public, & qualifiés Eléens de Léprée.

LEPREUM ou L'PREOS ou LEPRIUM, felon Prolemée, . ille de la Triphylie, au delà de la jonetion in deuve Jordanus & du fleuve Alcidon, au morel es I de Chaa.

Lee Levoir, difoit-on, fon origine à un certain Less . . fon fondateur. Il eft celebre par deux hater elare Hercule. Dans la première, il falloit de ni le sentei des deux heros avoit le plus grand apprile a har in d'eux tua un bœuf, & mangeant on aid. e teines, ils eurent fini l'un auffi-rot que l'a 1-e le demande pardon à mes lecteurs de les enucienir de ces conies ridicules. J'en tirerai du moin. l'avantage de leur faire observer que cette vor cité dont on rougiroit à présent, & qui seroit tra te: de maladie, n'étoit point traitée de gloutoo crie chez les anciens; qu'elle étoit même une qualin riconnue & avouée par les athlètes.

Legrées, ent avoit l'appétit d'Hereule, s'en crut probabie ... c. la force ; ou peut-être ayant déjà celle d'un amiere il em qu'elle furpafferoit celle d'Hercule : it ora le defier à la lutte : Hercule le vainquit & le tua. Tour ceci n'est bon à rapporter que pour prendre une idée des anciennes mœurs de la Grèce.

Au temps de Paufanias, les habitans de Lepreum fe disoient Arcadiens, On n'y voyoit qu'un temple de Cérès fait de briques crues.

La fontaine Ariné n'étoit pas loin de la ville. Il y avoit eu une ville de ce nom ( Arene), dont il est parlé dans Homère, & dont Pausanias crut appercavoir les ruines.

LEPRIA, île firuée fur la côte de l'Ionie, province de l'Afie mineure. Pline fait mention de certe He.

LE'RIUM. Voyer LEPREUM.

LEPSIA, ile de la mer de Rhodes, fur la edte de la Carie, province de l'Afie mineure, Pline fait mention de cette ile.

LEPTE ACRA, promontoire de l'Inde, felon Pline, Il ajoute que d'autres le nomment Dre-#union

LEPTE A. RA. lieu maritime de l'Afie, dans la Galatie , felon Arrien. LEPTE ACRA, lieu maritime de l'Egypte, fur

golfe Arabique, suprès de Bérénice, felon Ptul. mée.

LEPTIS MAGNA . ville d'Afrique, fur le bord de la mer, dans la région que l'on nommoit Syrnique . à l'extremité fud-est de celle que l'on nommoi particulièrement Tripolis : elle étoit peu éloignée au nord ouest du sienve Cinyphs. Cette ville eut ausst le nom de Neapolis. Lepiis fut une colonie romaine : dans la fuire, elle devint épif-

LEPTIS PARVA (Lingus), ville de l'Afrique,

Elle étoit fituée fur le bord de la mer, au fud

eft d'Adrumetum, & elle avoit plus d'un mille de tour. On y voit quelques ruines.

Hirtins dis que c'esost une vi'le libre & franche: LERIA, ile de la mer Egéc, l'une des Sporades, felost Straben.

LERIA, ville de l'Hispan e, dans la Tarragonoife & dans l'intérieur du pays des Edetani , felon Ptolemée.

LERINA (l'ile de Lirins), île de la Méditerrance, fur la côte de la Gaule narbennoise, au fud-ouest de Nicas.

Strabon l'appeile Planafia, parce qu'elle eff fore unie & fans aucune éminence. Elle n'a qu'environ fept cens toifes de long fur deux cens de large. Strabon dit qu'il y avoit une garnison dans cette ile

LERNA ou LERNE, lac (ou stang Molini) de l'Argolide, un peu au nord de Genefium.

Il est fameux dans la fable par la défaire de l'hydre à plusieurs têtes qui s'y retiroit & qui fue tué par Hercule. Les gens du pays prétendoient que c'étoit près de ce lac que Neptune avoit enlevé Proferpine. En mémoire de cet événement. on y célébroit tous les ans des mystères confacrés à Cères.

Pautanias parle aussi d'un marais qu'il appelle marais d'Alcyone, & pour lequel les Argiens disoient que Bacchus étoit descendu aux ensers pour en retirer sa mère Sémèlé. Le marais étoir si profond, que Néron y ayant fait jeter un con-dage de plusieurs stades de longueur, ne put jamais

reuffir à en trouver le fond La sontaine d'Aphiaraus étoit tout près,

Lerna étoit auprès de la mer : on y célébroit les mystères de Cèrès, que, du nom du lieu, on nommoit les myfteres Lerniens. Il y avoit là un bois qui étoit confacré à la déesse, & qui commençoit au mont Pontinus, Panfanias, L. II.

Corins. c. 36. N. B. Sans manquer au respect du au mérite de M. d'Anville, l'observe ici que dans la diffribution des lieux qui se trouvent avec Lerns fur la même eôte de l'Argolide, ce savant paroit n'avoir pu bien faifir le fens de Paufanias. Je l'ai traité autrement sur la carte du Péloponnese, comprise dans mon atlas.

LERNA, nom d'une fontaine de la ville de Corinthe, felon Paufanias.

LERNÆUS FONS, fontaine du Péloponnèse, dans la Laconie, Hygin, eité par Orrelius, dir qu'on la nommoit airparavant Amymonius,

LERO (File Saime-Marguerite), ile fur la côte de la Gaule narbetinoife, au nord-ouest de celle de Lérins, dont elle est séparée par un canal d'environ trois cens toifes. On prétend qu'elle s'appeloit Lero à cause du culte qu'on y rendoit à

une divinité gauloise qui portoit le même nom, Strabon dit qu'il y avoit une gamison dans

LEROS ( Lore ), ile de la mer Egée, l'une des

Sporades, finice au fud-fud-eft de celle de Parhmos, & an nord-nord-oueft de celle de Calymna, vers le 37º deg. 10 min. de latitude.

Strabon dit que cette île étont habitée par une colonie de Miléfiens. Ce peuple avoit une réputation de probité.

LERSA, lieu de l'Hispanie, aux environs de

Castulo. Appien en fait mention. LESBOS (Meulin), ile de l'Archipel. Elle étoit fituee nord-eft & fud-oueft, occupant dans fa longueur le devant du golfe Adramythe fur la côte de l'Asse mineure. Elle s'étend en latitude depuis le 39° deg. 5 min. jufqu'au 39° deg. 30 min. Elle étoit au jud-est de l'île de Lemnes

Cette ile, ce qui eft tout simple, avoit èté d'abord déserte. Les Pélasges, dit on, surent ceux qui s'y établirent les premiers, sous la conduite de Xanthus, fils de Triopus, roi des Pélafges fortis d'Argos, lequel s'empara d'abord d'une partie de la Lycie avec les Pélafges', & paffa de-là dans l'île de Lesbos, nommée alors Iffa. Il la nomma Pelafgia. Sept générations après, arriva le déluge de Deucalion, ou lutôt, une inondation particulière à cette ile. Tous les habitans perirent & l'ile refta déferte. Enfuite Maccaréus, fils de Crinaéos, qui habitoit

à Olenus, dans le pays appelé alors lonie, & depuis Achaie, vint s'y établir. Ce prince avoit avec lui des Ioniens & quelques autres peuples de diffé-rentes nations. Lesbus y paffa quelque temps après. Il étoit fils de Lapithos, & petit-fils d'Éole, & arrière-petit-fils de Maccaréus.

L'île de Lesbos a été moins célèbre par les événemens historiques que par les noms de quelques-uns de ses citoyens : Pittacus est compte parmi les sages de la Grèce, & l'humanité le compte parmi ses biensaiteurs. Lui seul a donné le spectacle d'un philosophe ofant assujettir sa patrie pour en affurer la liberté, & d'un tyran descendant du trône pour remonter au rang de citoyen. Eustathe, dans ses commentaires sur le troitième livre de l'Odysse, dit, a que l'île de Lesbos contient cinq » villes, Lesbos, qui a donné son nom à l'île, » Antista ou Ista, Pyrrha, Meihymne & Myti-» lène , d'où cette île a été depuis appelée Mysi-

" line ». Cette dernière ville en étoit la capitale. Les Lesbiens, après s'être gouvernés eux-mêmes, furent foumis à des tyrans. Alexandre-le-Grand leur rendit la liberté. Ils la conferverent jusqu'au temps de Pompée, qui réduisit l'île en province romaine, Cependant peu après il rendit à Mitylène ses anciens privilèges.

Lesbos a produit de grands muliciens, tels qu'Arion, Tespandre, qui mit le premier sept cordes à la lyre ; cette célébre Sapho , furnommée la dixieme Muse. Les vins de Lesbos étoient excellens, & n'ont rien perdu de leur ancienne repu-

LESBUM ou LESBUS, lieu de l'Afrique, dans la Mauritanie céfarienne, sur la route de Sitifis à

Salies, felon l'itinéraire d'Antonin.

LET LESEM, ville de la Palestine. On lit dans Josua que les ensans de Dan, ayant marché contre cette ville, l'assigérent & la prirent. Ils passèrent au fil de l'épée tout ce qui s'y rencontra; ils v habiterent & la nommerent du nom de leur père,

Lefem-Dar LESPIAM, lieu vers l'Egypte. Selon Fréculphe, les chrétiens s'y tenoient cachés.

LESSA, bourg du Péloponnèse, où se terminoit l'état d'Argos & commençoit le territoire d'Epi-

daure, felon Paulanias, L. 11, Corint. c. 26 Il étois fitué au nord-ouest d'Epidaure, & on y voyoit un temple de Minerve & une statuc de la déesse.

LESORA MONS (& mont Losère), montagne de la Gaule, dont la cime étoit prés du Gabalicus Pagus & die pays des Arecomaci, Sidoine-Apollinaire, dans une pièce qu'il adresse au recueil de ses poésses, s'exprime ainsi :

### Hine to Lefora, Caucafum Scytharum Vincens, afpiciet, citufque Tarnis,

Pline, en parlant des fromages estimés à Rome nemansensi pracipua (Laus), Lefara, Gabalicique pagi. Dans la Martinière on lit Lefara,

LESTADÆ, nom d'un village de l'ile de Naxe. selon Athénée.

LESTÆ, nom propre d'un peuple de l'Inde, audelà du Gange, selon Ptolemee,

LESTRYGONES, les Leftrygons. On place ce peuple en Sicile, vers la partie du fud-eft. Il est bien peu connu : on en a parlé comme d'un peuple

LESVITANUS, siège épiscopal d'Afrique, dans la Mauritanie fitifenlis, felon la conférence de Carthage LESURA ( le Liger), rivière de la Gaule : elle

se jetoit dans la Mosa. Ausone dit, dans son poème fur la Mofelle,

### Pratereo exilem Lefuram.

LETA, rivière d'Iralie, dans le Picenum. LETANDROS, lle de l'Archipel, & l'une des Sporades, affez près de celle de Gyare, felon

LETANUM, ville firuée fur le bord de la Propenside. Diodore de Sicile nous apprend qu'elle avoit été bâtie par les Athéniens

LETE ou LITA, ville de la Macédoine, selon

Pline. Harpocration la nomme Lite, & Ptolemée Len. Ce dernier la place à l'extrémité de la Mygdonie, aux confins de l'Amphaxitide. LETHÆUS FLUVIUS, nom d'un fleuve de

l'Asse mineure. Selon Strabon, il avoit sa source dans le mont Pattyas, au pays des Ephéfiens, & alloit se perdre dans le Méandre,

Elle passoit plus près de la ville de Magnésio

que le Méandre, quoiqu'elle fût nommée Magnésie

for le Méandre. LETHÆUS FLUVIUS, rivière de la Macédoine,

felon Strabon. Ele couloir auprès de Tricca : & on disoit qu'Esculape étoit ne auprès de cette

LETHÆUS FLUVIUS, rivière de l'île de Crète. Strabon dit qu'elle traversoit entiérement la ville de Gortyne.

LETHAUS FLUVIUS, nom d'une rivière que Strabon place chez les Libyens occidentaux. Mais Cafaubon penfe qu'il faut lire Ibériens; alors ce feront les peuples de l'Hispanie, où l'on a quelquefois donné ce nom au fleuve Limia.

LETHE. Les poètes anciens ont supposé qu'il couloit dans les Ensers un fleuve de ce nom. Je ne m'arrêterai point ici aux contes qu'ils ont débités fur les propriétés des caux du Léthé. LETHEON, haute montagne de l'Italie, felon

Lycophron. Ortélius pense qu'elle étoit dans la Campanie,

LÉTHES, LETHON ou LATHON, fleuve d'Afrique, felon Lucain. Le scholiaste de cet auteur dit : il eft certain que le Lethe eft en Afrique, à l'extrémité d'une des pointes du golfe de Syrte. & qu'il paffe apprès de la ville de Bérénice. LETHES, fleuve de l'Hispanie, selon Strabon. Il ajoute qu'il est aussi nommé Limes ou Limis.

LETHON, rivière d'Afrique, dans la Cyrénaique, felon Pline, Prolemée écrit Lathon, LETL On trouve ce nom comme étant celui

d'un peuple près de la Gaule. Mais c'est un point LETOA, ile de la mer de Libye, près de l'ile

de Crère, felon Prolemée. LETŒUS, quartier de la ville d'Alexandrie,

felon Etienne de Byfance, qui cite Triphon. LETOIS, métaire de l'Alie mineure, fur la montagne, auprès de la ville d'Ephèse. C'est d'où venoit le vin vanté sous le nom de vin Prammien . sclon Athénée, cité par Ortélius.

LETRINI ON LETRINES, ville de Triphylie, au nord-ouest de Salmone. On la disoit sondée par Létréus, sils de Pélops.

Au temps de Paufanias, il n'en restoit que quelques maifons, avec un temple de Diane & une flatue de cette déeffe. LETUS, montagne de l'Italie, dans la Ligurie,

felon Tire-Live & Valère Maxime. LEVACI, peuple de la Gaule, entre les cliens

ou vaffaux des Nerviens, selon César. LEVÆ FANUM, lieu de la Gaule, indiqué par la table de Peutinger fur la route qui condui

de Lugdunum Batavorum, remontoit le long du Rhin. M. d'Anville retrouve cette polition dans celle d'un lieu nommé Vleuten. LEUCA, petite ville d'Italie, dans le pays des

Salensins, & au voisinage du promontoire Japygien.

LEUGA, ville de l'Asie mineure, aux confins

de l'Ionie & de l'Eolie, Pomponius Méla la mer auprès de Phocée, dans le golfe de Smyrne. Pline la place aussi près de Phocée; mais sur un pro-montoire qui étoit autresois une île. Diodore de Sicile dit que la ville de Leuca étoit située entre Cumes & Clazomènes.

LEUCADIA INSULA (ile de Saint - Maur). C'étoit d'abord une presqu'île qui tenoit à l'Epire par un isthme étroit, qui avoit cinq cens pas de longueur sur six vingts de largeur. Sur certe espèce de défilé étoit la ville de Leucas, adoffée au penchant d'une montagne, vers le nord-eft.

De-là vient qu'Homère nomme cette île rivage d'Epire, c'est-à dire, d'Acarnanie, comme l'explique Strabon. Ce poëte y met trois villes, Nerium

ou Neriton, Crocylea & Agylipa. La première de ces villes cessa d'exister, & les

Corinthiens en bâtirent une nouvelle fur l'isthme t j'en ai parlé plus haut. Cet isthme ayant été creuse en prit le nom de Alepures, qui fignifie canal. Et Scylax de Caryandre dit : Leucas est maintenant une ile, depuis que l'on en a coupé l'isthme. Il oft probable que cette coupure, remplie par les fables, est redevenne un isthme à différens temps. Ovide dit:

Leucada continuam veseres habuere coloni Nunc freta circumeunt,

On voit qu'il favoit que les premiers habitans toient fur une prefqu'ile; au lieu qu'au temps d'Ovide on étoit dans une ile.

Une ancienne tradition portoit qu'il avoit été un temps où les amans malheureux choififioient un prontoire de cette ile pour se précipiter dans la mer.

C'étoit sur ce promontoire qu'étoit un temple dApollon

'LEUCADII, habirans de l'ile on de la presqu'ile Leucade, dans la mer Ionienne. Denvs d'Halicarnasse, Pline, Strabon & autres en ont parlé. LEUCADII. Pline, L. v , c. 23, place ces penples

dans la Syrie. Le P. Hardouin explique ceci en disant que c'étoient des noms que les Macédoniens avoient donnés à leur fantaille; & que beaucoup de noms grecs avoient ainfi passe en Asie à la suite des conquêtes d'Alexandre. Je pense qu'avec le nom on y placoit aussi quelque colonie plus on moins considérable, fortie du lieu qui étoit en possession du nom.

LEUCÆ on LEUQUES, bourg de la Laconie, fur le golfe Laconique, au nord de Cypariffia. LEUGA. Pline nomme ainsi cinq petites lles, près de Lesbos. L'une avoit une fource d'eaux chaudes & fe nommoit Cydonea.

LEUCÆ NAPÆ, nom de deux bourgades ou villages d'Afrique, dans la Marmarique, à quelque distance de la côte, selon Ptolemée,

LEUCÆ STYLÆ, les Colonnes blanches, lieu de l'Asse mineure, vers la Carie, selon Hérodote. LEUCARISTUS, ville de la Germanie, felon

LEUCARUM, lieu de la Grande-Bretagne, fur la route de Callava à Urioconium, felon l'itinéraire d'Antonin. On conjecture que c'est le Leucomagus de l'Anonyme de Ravenne.

LEUCAS, ville de l'île de même nom, & où étoit l'assemblée générale des peuples de l'île, selon

Strabon LEUCASIA, île de la mer Thyrrénienne, fur la côse occidentale de l'Italie, dans le golfe de

Paflum, felon Strabon & Pomponius Mela. LEUCASIA, rivière du Péloponnese, dans la Messenie, selon Pausanias. Cette rivière alloit se perdre dans la Ba'yra

LEUCASIUS VICUS, village du Péloponnèse, dans l'Arcadie, felon Paufanias.

LEUCASPIS, port de l'Afrique, dans le golfe de Libye, feton Ptolemée.

LEUCATA, promontoire de la Gaule, dans la Méditerranée. Il porte aujourd'hui le nom de cap de la Franqui.

LEUCATE, LEUCATAS, promontoire de l'Afie, dans la Bithynie, & l'un de ceux qui ferment le golfe Allacenus Sinus, felon Pline. LEUCATHÆ, peuple de l'Afrique. Procope

rapporte que les Maures Barbares , surnommés Leueatha, firent une irruption fur les Vandales, & desolerent Leptis.

LEUCATIUS, précipice au bord de la mer, dans le voiknage de Nicomédie, felon l'histoire mélée

LEUCE ou ACHILLIS INSULA, ile du Pont-Euxin, à l'embouchure du Borysthène, selon Pomponius Mela, Strabon la place mal. Il dit qu'elle étoit confacrée à Achille

Salluste, dans ses fragmens, dit que cette ile étoit de peu d'étendue & déserte; & que l'on y voyoit le temple, la statue & la sepulture d'Achille.

Selon Ammien Marcellin, on s'y arrêtoit pour visiter les restes d'antiquités qu'elle contenoit ; le temple & les préfens offerts au héros.

LEUCE, petite île ou écueil fur la côte septentrionale de l'île de Crète, felon Diodore de

LEUCE, nom d'une île de l'Inde, fur la côte de la Limyrique, felon l'auteur du périple de la mer Ervihree, Ptolemée parle d'une ile de ce nom : mais il la place fort att large.

LEUCE-ACTE, promontoire fitué dans la partie méridionale de l'île d'Eubée, felon Strabon,

LEUCE-ACTE, rivage ou bourg de Thrace, vers l'ishme de la Chersonnèse, sur la Proponside. Il y avoit près de Cardia une plaine appelée relies Asuxóp, la plaine blanche, Leuce-Acte, dit M. Larcher , étoit vraisemblablement l'extrémué maritime de cette plaine, fur la Propontide, & Prélée étoit à l'autre extrémité. Entre ces deux villes on avoit élevé un autel à Jupiter, qui préfidoit aux limites, parce que cet autel servoit de bornes à leur serrisoire. Lyfias en parle aussi dans une de ses harangues contre Alcibiade ; & Démárrius de Magnéfie dit, au rapport d'Harpocration, qu'y ayant pluficurs endroits connus fous le nom de Leuce-Atte, Lyfias fair, en ce paffage, mention de celui qui étoit sur la Propontide

LEUCE-ACTE, lieu de l'Afrique, dans la Marmarique, entre le port Hyzis & le promontoire Hermeen, selon Prolemee

LEUCE COME, village de l'Arabie, dans un golfe de la mer Rouge, felon Strabon. Ce lieu étoit important pour le commerce, & un entrepôt confidérable de l'Arabie.

LEUCERIS, lieu de l'Italie, dans la Gaule cifal-

LEUCI, peuples de la Gaule, qui comprenoient une grande étendue de pays dans la Belgique première. Ils comprenoient l'étendue du diocèse de Verdun actuel. Auffi trouvoit-on chez eux Tutlum. Nasium, & d'aurres lieux moins considérables,

On trouve dans la Martinière le précis d'une dispute élevée au sujet de ces peuples, entre Nicolas Samfon & le P. Moner, jésuite. Je suis étonné que M. d'Anville, qui a place les Leuci fur fa carte, les ait omis dans sa notice de la Gaule,

LEUCIMMA, promonioire de l'île de Corcyre, felon Prolemée. Il est nommé Leucimna par Thicydide.

LEUCO-ÆTHIOPES, peuple d'Afrique, dans la Libye intérieure, au pied du mont Riffadius. felon Prolemée. Pomponius Méla & Pline le placent fur le bord de la mer de Libye.

LEUCO-PETRA, promontoire de l'Italie, à l'extrémité du Brurium & au fud de Regium, & s'avançant un peu à l'ouest dans le détroit de Sicile. Ce nom fignifie pierre blanche, & avoit été pris de la couleur du rocher qui formoit le haut du cap. C'étoit-là l'extrémité de l'Italie méridionale. la plus avancée à l'ouest. Comme les montagnes arrivent jusqu'à cet endroit, on lui donnoit aussi le nom de Finis Apennini, ou extrémité de l'Apennin.

LEUCO-PETRA. Polybe nomme ainfi la partie d'une chaîne de montagnes qui séparoit la Parthiede l'Hyrcanie. C'est le Coronus Mons de Ptolemée.

LEUCO-SYRIA, contrée d'Afie, dans la Cappadoce. M. d'Anville place les Leuco-Syri au sud des montagnes qui bordent le côre méridional de l'Halys, & au nord du Melas.

Onelgues ameurs ont cru que ce nom avois été d'abord celui de tous les peuples de la Cappadoce. On voit que les anciens ont parlé des Leuce Syri comme cant fur la côte.

LEUCOA, ville d'Afrique, dans l'intérieur de la Marmarique, selon Ptolemée.

LEUCOCOME, ville ou château de la Phénicie, qui étoit fitué entre Sidon & Bérythe. Plutarque, in Anon dit que Marc-Antoine se retira à Leucocome après la malheureuse expédition 272 contre les Parthes, l'an 35 avant J. C. qu'il y fit venir Cléopâtre, & retourna en Egypte avec cette femme pour s'y livrer tranquillement à ses plaisirs.

LEUCOG Al COLLES, colline de l'Italie, entre Naples & Pouzzol, selon Pline. Il y avoit au même endroit des fources d'eau, qui éroient très-bonnes pour les yeux & les plaies, & que Pline nomme Leucogai Fontes

LEUCOLA, port de l'île de Cypre, selon Strabon, Il étolt entre le promontoire Pedalium

& la ville d'Arfinoè. LEUCOLITI, peuple de l'Asse mineure, dans la Lycaonie ou dans le voisinage; car Pline en

parle à l'occasion de cette prevince. LEUCOLLA, promontoire de l'Afie, dans la Pamphylie, avec une ville de même nom, selon

LEUCOLLA, ville de l'île de Cypre, sur la côte meridionale, vers le sud-est, au sond d'un petit

golfe, entre les promontoires Pedalium au sud-est & Amnoxhoftes au nord-cft. LEUCONIENSES. Thucydide nomme ainfi les habitans de Leuconium, ville de l'Asie, dans

l'Eolide, LEUCONIUM, bourg de la Grèce, dans l'Atti-

que, & dans la tribu Léonside. LEUCONIUM, ville de l'Afie, dans l'Eolide, felon Thucydide. On préfume que c'est le Leu-

conia de Plutarque, que cet Auteur dit être une colonie des habitans de Chio.

LEUCONIUS FONS, fontaine du Péloponnese, dans l'Arcadie, selon Pansanias. Elle étoit sur un chemin, auprès de la petite ville de Tégées. LEUCONUM, ville de la Pannonie, sur la route d'Hemonia à Sirmium, en paffant par Sifcia,

felon l'irinéraire d'Antonin. LEUCOPEDIUM, ou le champ blanc, campagne de la Grèce, dans le territoire de Mégare,

felon Hefychius. LEUCOPEDIUM, plaine de l'Afie, dans la Bithynie, sux environs de Dascylon, selon Pausanias.

LEUCOPHRYS, ville de l'Asie, dans la Phrygie, & plus particulièrement dans la plaine du Meandre, felon Xénophon.

LUCOPHRYS, l'un des anciens noms de l'île de Tenedos. Voyeg ce mot.

LEUCOPOLIS, ville de l'Afie, dans le golfe de la Doride, telon Pline. C'est la même que Pomponius Méla nomme Leuce.

LEUCOPYRA, bourg de Grèce, dans l'Atti-que, dans la tribu Antiochide, felon Héfychius. LEUCOS-POTAMOS, rivière de la Macédoine, près de Pidna, selon Plutarque. On ignore quelle

croit fa juste position. LEUCOS-LIMEN, port de l'Egypte, sur le golse Arabique, selon Prolèmèe.

LEUCOSIA, petite lle de la Méditerranée tout res de la terre, au sud du golse de Posidonie.

Les anciens prétendoient qu'elle avoit pris fon nom de celui d'une des Syrènes. Mais comme

les Grecs our habité toute cette côté ; que Leucas fignifioit de la pierre blanche, ou marbre blanc, il est plus probable que son nom lui vint de l'afpect de ses côtes.

LEUCOTHEA, fontaine ou ruiffeau de l'île de Samos, felon Pline,

LEUCOTHEA, nom d'une ville de l'Arabie. LEUCOTHEA, nom d'une grande ville d'E ypte, felon Pline, Ortélius foupconne que c'est

Eleshvias de Prolemée. LEUCOTICOS, fieu de l'Egypte, près de Memphis, selon Hérodore & Diodore de Sicile.

LEUCTRA, petite ville de Béotie, à l'oueft de Platée, vers la mer Alevonium. Cette ville est surtout célèbre par la hataille dans laquelle Epaminondas défit les Arhéniens, l'an . . avant notre ère.

LEUCTRIENS, peuple de la Grêce, dans la Béorie, felon Strahon LEUCTRUM, ville de la Laconie, fur le golfe

de Messènie, un peu à l'onest de Brysea. Elle éjoit la dernière place que l'on trouvoit de ce côté en-deçà du Pamifus. Ce petit fleuve, an moins pendant un certain temps, avoit servi de bornes de ce côté, & séparoit les terres des Lacédémoniens de celles des Messeniens. Et même, felon cet auteur, il y avoit eu contestation entre ces deux peuples au sujet de Leuctrum, & Philippe avoit été pris pour juge. On ne peut affurer que ce foit le différend furvenu entre ces mêmes peuples, & rapporté par Tacite. Mais cela est

probable. Pendant le scjour que Pausanias fit en ce pays, le seu prit à une soret affez peu distante de Leuetrum. Après l'incendie, on trouva une statue de Jupiter Ithomat : de-là les Messeniens , dans le pays desquels étoit le mont Ishome, se crurent en droit de renouveler leurs prétentions, ou du moins d'en insèrer de nouvelles preuves que ce lieu leur avoit appartenu. Les Lacedemoniens refuserent de fe rendre à ces nouvelles inflances; & l'affaire n'alla pas plus loin-

LEUCTRUM, ville du Péloponnése, dans la Laconie, qui étoit fituée à vings stades de Pephnos, fur le golfe de Laconie. Esculape y étoit plus honoré qu'aucun autre dieu. On y voyoit deux flatues en marbre, dont l'une repréfentoit Esculape, & l'autre Ino; un temple & une ftarue de Caffandre. fille de Priam, & quelques statues de bois d'Apollon Carnéus, qui étoit honoré dans cette ville de la meme façon qu'à Sparre. Cupidon y avoit aussi un temple & un bois facré. La citadelle renfermoit un temple & une flatue de Minerve. Paufanias , L. 111 , Lacon. c. 26.

LEUCTRUM, ville du Péloponnèse, dans l'Arcadie, selon Pausanias. Ce sur une des villes que leurs habitans abandonnerent pour aller peupler

Megalopolis. LEUCTRUM, village du Péloponnèse, dans l'Achaie proprement dite, au territoire de la ville de Rhypa, felon Strabon.

LEUCYANIAS,

LEUCYANIAS, rivière du Péloponnèle, dans l'El.de. Cette rivière descendoit du mont Pholos. & alloit fe perdre dans l'Alphée. Paufanias, L. VI, voyage de l'Elide , c. 21.

LEUGÆSA, ville de l'Asie, dans la petite Armenie & dans la province appelée Melitène, felon Prolemée.

LEVI ou LÆVI, peuple d'Italie, dans la Ligurie, ores des Infubriens , le long du Pô. Pline & Tire-Live parlent de ce peuple.

LEUNI, peuple de la Vindélicie, felon Pto-Iemee, felon P.ine.

LEUNI, pemple de l'Hispanie, dans la Tarragonnoife. LEVOMNE, montagne de la Macédoine, vers

la presqu'ile de Pallène. LEVONI, peuple que Prolemée place vers le milieu de la Scandie,

LEUPAS, port dans la partie méridionale de l'Arabie heureuse, selon Pline.

LEUPHANA ou LIPHANA, ville de la Germanie, selon Prolemée.

LEUPHITORGA, ville de l'Ethiopie, fous l'Egypte, felon Pline.

LEUSABA, ville de l'Illyrie, fur la route de Sirmich à Salones, felon l'itinéraire d'Antonin, LEUSANICORUM ANTRA, cavernes de l'Afrique, dans la Pentapole, felon Ptolemée.

LEUSINIUM, ville de la Dalmatie, fur la route de Dyrrachium, entre Dalluntum & Andarba, LEUTARNIA, côte d'Italie, dans la Japygie. Quelques auteurs ont cru qu'il y avoit en ce lieu

une ville de ce nom. LEUT/CIANA, ville de l'Hispanie, entre Lacipea & Augustobriga, felon l'irinéraire d'An-

LEXIANÆ, peuple de l'Arabie heureuse, selon Pline.

LEXOBII on LEXOVII, les Lexobiens, peuple que Cefar place entre les Unelles & les Curiofolites. Au livre septième de ses commentaires, ces peuples sont mis au nombre des trente cités armoriques qui occupoient la Bretagne. C'est le diocèse de Lifieux. Leur capitale étoit Novionagus, qui prit depuis le nom du peuple.

LEXOVIL Voyet LEXOBIL.

LIANUM, ville de la Sarmatie européenne, felon Ptolemée.

LIBA, ile de l'Asie, sur la côte de la Carmanie, dans la mer des Indes, selon Prolemée, LIBA, lieu de l'Asie, du côté de Nicomédie.

felon Cedrene, cité par Ortélius, qui penfe que ce peut être le Libum de l'itinéraire d'Antonin. LIBAN ( le mont ). On nomme ainfi une chaîne de montagnes qui s'étend du nord au fud , parallé-Iement à la mer, & separe la Phénicie à l'ouest de Giographie ancienne, Tome II.

la Syrie, & continue de parcourir au fud une, partie de la Palcítine. Cette chaîne se trouvant double entre les 35° & 34° deg. de latitude, a donné lieu à la divition de Liban & d'anti-Liban. C'est entre elles que se trouve le pays appele par les anciens Celo-Syric.

Il oft probable que le nom de Liban vient de l'oriental Leban, blanc, à cause de la blancheur des neiges qui couvrent ses parties les plus élevées, Cette montagne étoit & est encore fort habitée. Elle produit sur-tont des cèdres, devenus célèbres par tout ce qu'en dit l'écriture. On y trouve de plus des pérrifications; ce qui prouve que cette ' montagne a été long-temps sous les caux. On peut voir cet article dans la Martinière & dans les différens dictionnaires de la Bible.

LIBANA ou LÆBANA, ville de l'Hispanie; dans la Tarragonoife, au pays des Celtibériens, felon Ptolemée.

LIBANÆ, ville de l'Asse, dans la Syrie, selon Etienne de Byfance,

LIBANOPHOROS, c'est-à-dire, la contrée qui produit l'encens, pays de l'Arabie heureuse, selon Ptolemėe.

LIBANUS MONS. Foyer LIBAN. LIBARNA, ville de l'Italie, dans la Ligurie & dans l'Apennin, felon Ptolemée. Elle étoit au nord de Genua

LIBERALIENSIS, fiège épifcopal d'Afrique; dans la Numidie, felon la conference de Carthage.

LIBERALITAS JULIA, nom d'une ville de l'Hispanie. Selon Pline, elle étoit municipale. LIBERO, ville de l'Italie, dans la Gaule cifalpine , à l'est d'Eporedia.

LIBERTINENSIS, fiège épifcopal de l'Afrique proconsulaire, selon la conscrence de Carthage, LIBETHRA & LIBETHRUM FONS, C'étoit une fontaine firuée en Theffalie, à ce qu'il parojt dans la Magnélie, quoique la ville de ce nom fut près de la Macédoine : elle étoit confacrée à des nymphes que par cette raison on nommoit Libethrides. Virgile dit , Eclog. VII , v. 21:

Nympha, noster amor, Libethrides aut mihi carmen Quale meo codro , Concedite,

LIBETHRA, ville de Grèce. Paufanias, L. IX. c. 30, la place fur le mont Olympe, du côté de la Macédoine. M. d'Anville la place fur le fleuve Sus, à une petite distance d'Heracleum, qui étoit à l'eft, fur le bord de la mer. LIBETHRIUS, nom d'une montagne de la

Béotie, qui étoit à quarante stades de Coronée. On y voyoit les statues des Muses & des Nymphes Liberhrides. Paufanias, L. IX, Beotic. c. 34. Mais ce nom a été donné à plusieurs montagnes, ou bien les auteurs se sont mépris.

LIBETHRIUS, montagne & ville de la Thrace,

Selon Tzetzès, cité par Ortélius, qui ajoute qu'Orphée en parle dans ses Argonautiques.

LIBETHRIUS, nom d'une montagne de l'Etolie,

felon Vibius Sequefter.

LIBICI, les Libiciens, Ces peuples, à l'orient des Tauriniens, s'étendoient du nord au fud entre 12 Duria major & la Seffites. Tite-Live (L. P), Pline & Salufte , les font venir des Salii , Salvii ou Salyes, dont il est parlé dans la Gallia transalpina comme d'une nanon ligurienne

LIBISOSA (Lefuza), ville de l'Hispanie citè-

gieure, chez les Oretani Cetre ville, nommée d'une manière différente

dans le petit nombre d'auteurs qui en ont parlé, étoit à quelque distance, à l'est, des sonrces de

Elle fut colonie romaine, & jouissoit du droit Italique.

On la trouve nommée Libifona & Libifoca, LIBISTUS, ville de la Thrace, vers la basse Moefie, dans le pays qu'avoient occupé les Aro-

nères, felon Pine LIBNATH, ville de la Phénicie, felon Strabon,

qui la place au midi de Céfarée. LIBŒUS ou LIBNEUS, rivière fur la côte occideniale de l'Hibernie, felon Prolemée

LIBONA, ville de l'Arabie, felon le livre des · motices de l'empire.

LIBONA, ville de l'Hispanie, dans la Celtibérie,

Selon Prolemét.

LIBORA, ville de l'Hifpanie, dans la Tarraonnoise, dans le pays des Carpéraniens, selon Prolemee. Elle étoit fituée fur le Tagus, au nordaft d'Augustobriga, & affez près de la Lustianie. LIBUI, peuple de l'Italie, dans la Gaule cifpadane, felon Tite-Live.

LIBUM, lieu de l'Afie, dans la Bithynie, entre Nicomédie & Nicée, felon l'itinéraire d'An-

LIBUNCA, ville de l'Hifpanie, dans la Tarragonnoife, au pays des Callaci Lucenfes, felon Prolemée

LIBURNA, ville de la Liburnie, dans l'Illyrie, Telon Strabon, L. PII, c. 15. Mais les commentaseurs croient que Liburna est ici une épithète qui fe rapporte à Scardons,

LIBURNA, ville epifcopale de l'Afie, vers la Cilicie, felon Ortelius, qui cite les actes du concile de Chalcédoine.

LIBURNIA, province de l'Illyrie, le long de la mer Adriatique, en face de l'Italie : elle confinoit à la Dalmatie par le fud, & à l'Istrie par le nord.

LILURNIDES INSULÆ, îles de la mer Adriat'one, le long de la Liburnie, Strabon . L. PHI. en compre foixante.

LIBURNII, l'une des trois nations qui provemoiens des lilyriens : fortis de la contrée qui on oitheur nom dans l'Illyrie, ce font vraifembladement les premiers peuples qui pénétrérent en

Italie par sa partie septentrionale, vers le seizième fiècle avant J. C. Ils s'établirent d'abord entre les Alpes & l'Athefit, pafferent enfuite de l'autre côté du Pô; & , s'éloignant des plaines marécageuses qui étoient à l'embonchure de ce fleuve, its s'étendirent le long de la mer, & furent enfin repouffes vers l'extrémité de l'Italie, où se firent leurs principaux établifiemens,

Les Libarnes fixés en Italie étoient divifés en trois branches, les Apuli, les Padiculi ou Padicli & les Calabri. Le pays qu'ils habitoient étoit nommé Apulia par les Romains, & Japyeia par les Grees. Ces peuples parloient la même langue: & dans la fuite ils adoptèrent la latine, fans renoncer à la leur, felon Strabon, L. FI, p. 282. Horace, L. 1, fat. 10, les nomme Bilingues, à caufe de cette alliage des deux langues. Pline, L. 111, c. 16, affure que les Padiculi etoient d'origine illyrienne; les deux autres peuples ayant le même langage, devoient avoir la même origine. Les Grees défignoient les Padiculi fous le nom de Peuceiti,

La colonie des Liburnes, en s'enfermant entre la chaine du mont Gargan & la pointe de la Japygie, laissa quelques parties de ses habitans qui se maintinrent en-deçà de cette montagne, tels étoient les Prantit & les Peligni, felon Pline,

L. 111 , c. 14. LIBYA, la Libye. Herodote place dans la parrie maritime de ce pays, depuis l'Egypte jusqu'au fleuve Triton, des peuples Nomades dont il dépeint les ufages. Les plus près de l'Egypte étoient les Adyrmachides, les Giligammes, à l'occident des promiers, jusqu'à l'île Aphrodifias; les Asbystes, au couchant des Giligammes. Les côtes maritimes en avant des Asbystes étoient occupées par les Cyrénéens. Les Aufchifes fuccédoient aux Asbyftes. Il les etend jusqu'à la mer, & place les Cabales au railieu de leur pays. Les Nafamons étoient à l'ouest des Auschises. Les Psylles venoient après les Nasamons; & au deflus & vers le midi des Pfylles, Hérodote dit qu'habitoient les Garamanies, Les Maces étoient voisins des Nafamons; & il dit que le pays des Maces étoit traversé par le Cinyps, Les Gindanes touchoient aux Maces. Selon Hérodote, les Lotophages habitoient une peninsule de la Libye, en avant du pays des Gindanes, & aux confins de celui des Machlyes, qui s'étendoient jusqu'au fleuve Triton, & autour du lac Tritonis. Cet auteur place les Aufèens après les Machlyes, mais féparés par le fleuve. Il ajoute qu'en avançant dans le milieu des terres, on rencontre la Libye fauvage, ou remplie de bêres féroces, au-delà de laquelle est une contrée fablonneuse, qui s'étend depuis Thèbes en Egypte jufqu'aux colonnes d'Hercule. On trouve. dit-il, dans ce pays fablonneux, environ de dix journées en dix journées, de gros quartiers de fel fur des collines. Il rapporte que du haut de ces collines, on voyoit jaillir, au milieu du fel . une

eau fraiche & douce; & qu'autour de cette eau, on trouvoit des habitans, qui étoient les derniers du côté des déferts, & au-deffus de la Libye fauvage. Selon le même, les Ammoniens étoient le premier peuple que l'on rencontroit dans cette partie de la Libye, à dix journées de cette ville, Hérodote dit qu'à dix autres journées de chemin après les Ammoniens, & sur la même élévation de fable, on trouve une autre colline de fel avec une source d'eau : c'est le canton Augiles, où les Nasamons alloient en automne pour ramasser les dattes, Hérodote ajoute qu'à dix journées du territoire d'Augiles on rencontre le pays des Garamantes, où il y a une autre colline de fel avec de l'eau, & beaucoup de palmiers portant du fruit. Cet historien rapporte qu'à trente journées du pays des Lotophages, on en trouve un, ou l'on voit cette forte de bœufs, qui, en paissant, marchent à reculons; & que ces animanx paissent de la sorre, parce qu'ils ont les cornes rabattues en devant; & qu'ils ne différent des autres bœufs qu'en cela, & en ce que leur cuir est plus épais & plus souple. Athenée rapporte qu'Alexandre le Myndien a parlé de ces bœufs qui paissent à reculons. Pline dit aussi que les bœufs font les feuls animaux qui paiffent en marchant à reculons, & qu'ils ne paiffent jamais autrement dans le pays des Garamantes, A dix journées des Garamantes, felon Héro-

dote, on trouve une autre colline de fel, avec une fontaine & des hommes autour. Ces peuples s'appeloient Atarantes lorfqu'ils étolent en corps de nation; mais les individus n'avoient point de nom particulier pour être diffingués.

Selon le même, à dix autres journées de chemin, on rencontre une autre colliene de fel avec de l'eau 8t. des habitans aux environs. Il ajoute que le mont Alas touche à cere col'ine; qu'il eft étroit de roud de tous côtes; mais fi haut qu'il eft étroit de roud de tous côtes; mais fi haut qu'il eft étroit de roud de tous côtes; mais fi haut qu'il eft, dit - on , imposfible d'en voir le fommer, à cause des muges qui le couvrent en tout temps. Les habitans du pays differa que c'eft une colonne.

du ciel.

Hérodore dit qu'il ne favoit pas le nom des
peuples qui habitoient au-delà des Atlantes; que
les maifons de tous les peuples qui habitoient dans
la partie fablonneuse & intérieure de la Libye,
croient baites de quarriers de fel.

Tout le pays, felon le même, qui s'étendoir depuis l'Egypes judiqua la Trimoir, évoir habie par des Libyens nomânes qui vivoient de chair & de lait. Ils ne margocient point de vaches & ne nourifiloient point de pores. Lorfque les enfans de ces Libyens nomânes, s'éton le rapport d'Hérodore, avoient auteint l'âge de quarre ans, ils leur brilloient les vienes du haut de la têre, & quelque-uns celles des tempos, avec de la laine qui n'avoir point et dégraitles.

Le même historien rapporte que les facrifices que faisolent les Libyens nomades, commençoient par couper l'orcille de la vidime, & qu'enfaire il la jecocier du Faire de leurs mailons. Lorque cela écoir fair, ils lui reodoient le cour qu'in en mobient qu'au Solcil & la Lune, & que tous les Lhyens faifoient des facrities à ces deux divinités; que cependant eux qui habitoient fur les boorde du les l'rineuis, en officier au affi Minterve, enfaire au Triton & à Nepune; mis principat, lement à Minerve.

Schon Hernodore, c'emir des Libyennes que les forces avoient emprunel Tabillement É l'égâde des Bauses de Misorre, excepté que Tabili de fois Bauses de Misorre, excepté que Tabili de des Bauses de Misorre, excepté que Tabili de la laur ségêdes filtérein pas des l'erpress, umas des bandes misores de cuir : le refle de l'habillement control le milen. Il spouse que les formess de ce pays portoent pardéties larre labilité, ade misor le milen. Il spouse que les formess de ce pays personnes de peaux de chèvres. Il crois en conçe; que fast Grecas avoient par les erises de ces vérenness de peaux de chèvres. Il crois en conçe; que fast Grecas avoient par les réplés de ces vérenness de peaux de chèvres. Il crois que l'extre de la constitue par les des personnes de peaux de chèvres. Il crois que l'extre de l'extre

Les Libyens nomades, felon Hérodote, enterrolent leurs morts comme les Grees; excepté les Nafamons, qui les enterroient affis, ayant foin, quand quelqu'un rendoit le dernier foupir, de le tenir affis, & de prendre garde qu'il n'expirite couche fur le dos: leurs logemens étoient faits d'afphodèles, entrelacés avec des joncs.

La Libye occidentale étoit plus remplie de bêtes sauvages, & converte de bois que la partie occupée par les Libyens nomades; car la Libye orientale qu'ils habitoient, étoit balle & fablonneuse jusqu'au fleuve Triton, selon le rapport d'Hérodote; & il ajoute que c'est dans cette partie occidentale de la Libye que se trouvent les serpens d'une grandeur prodigieuse, les lions, les éléphans, les ours, les aspics, les anes qui ont des cornes, les cynocéphales & les acéphales, qui ont, à en croire les Libyens, les yeux à la po trine. Le mime auteur dit que l'on y voyoit aussi des hommes & des femmes fauvages, & beaucoup d'autres bêtes féroces, qui existent réellement; & que dans le pays des Nomades on ne trouvoit aucun de ces animaux; mais qu'il y avoit des pygarges, des chevreuils, des buhalis, des anes, non pas de l'espèce qui a des cornes; mais de celle qui ne boit point; que l'on y voyoit auffit des oryes de la grandeur du bœuf, & dont les cornes servoient pour saire les coudes des cithares, Il ajoute que l'on y trouvoit des renards, des hyènes, des porcs-épics, des béliers fauvages, des dictyes, des thoés, des panthères, des boryes, des crocodiles terrestres, des autruches, & de peties ferpens avec chacun une corne : outre ces

Mm a

animaux, on y trouvoit aussi les espèces des autres pays, à l'exception du cerf & du fanglier. Le même dit que l'on y trouvoit différentes espèces de rars. & des belettes qui ressemblent à celles de Tartiffus.

Hérodote place les Zanèces après les Libyens Maxyes, & immédiatement après venotent les Gyzantes, dont le pays produisoit une grande quantité de miel. Il paroît que c'étoit un pays de montagnes, car cet historien dit que les finges étoient très-communs dans les montagnes de ces

On lit dans Hérodote qu'auprès de ce pays est, au rapport des Carthaginois, une île fort étroite & appelée Cyraunis; qu'elle a deux cens stades de long; que l'on y passe aisement du continent : & qu'elle est toute couverte d'oliviers & de vignes; qu'il y a dans cette île un lac, de la vase duquel les filles du pays tirent des paillettes d'or avec des plumes d'oiseaux frottées de poix; mais qu'il ignore fi le fait est vrai. Il ajoute que les Carthaginois difent, qu'au delà des colonnes d'Hercule, il y a un pays habité, où ils vont faire le commerce, sans parler aux naturels de l'endroit. Ils mettent seulement les marchandises le long du rivage, & sont de la fumée pour avertir de leur arrivée, puis ils s'en retournent à leurs vaisseaux, Les naturels venoient & mettoient de l'or pour le prix des mar handifes, & ils s'éloignoient. Les Carthaginois descendoient pour examiner si la quantité d'or leur convenoit ou non. Ces échanges se faisoient de bonne-soi de part & d'autre.

Tels étoient, selon Hérodore, les peuples de la Libye, qui étoit habitée par quatre nations, ajontet-il dont deux font indigenes, & les autres étrangères. Les indigênes font les Libyens & les Ethiopiens; les premiers sont dans la partie de la Libye qui est au nord; & les autres, dans celle qui est au midi : les deux nations etrangères font les Phé-

niciens & les Grecs,

Le même historien rapporte que le terroir de la Libve ne peut être compare ni à l'Europe, ni à l'Asie, excepté le Cinyps, qui porte le même nom que le fleuve qui l'arrofe. Que ce pays peut être comparé avec les meilleures terres à bled. Il ajoute que la Cyrénaique est le pays le plus élevé de la partie de la Libve habitée par les Nomades : qu'il y a trois faisons pour la récolte : que l'on commence la moisson & les vendanges sur les bords de la mer; enfune on paffe dans l'intérieur du pays; & après cela dans les endroiss les plus recules; & que ces récoltes occupent les Cyréneens huit mois de l'année.

LIBYA, la Libye. C'est ainsi que les anciens

nommoient la troifième partie du monde que nous

nommons Afrique Nécos, roi d'Egypte, dit Hérodote (L. 17, S. 42), fui le premier qui envoya des Phéniciens à la découverie des côtes de la Libye. Ces Phéniciens partirent de la mer Erythrée ou mer Rouge, naviguirent vers la mer du Sud, firent le tour de la Libye, & revinrent en Egypte; ainsi sut connue la Libye. On dit que l'on en fit aufft le tour au temps des Ptolemees, rois d'E-

gypte,

Quoi qu'il en soit, il est certain que l'Afrique n'a jamais été bien connue des anciens; ils n'en parloient que par conjecture ou par out-dire. Tout ce qui est au-delà des sources du Nil & des montagnes de la Lune , leur étoit absolument inconnu : on ne l'a découvert que depuis quelques frécles. Ils étoient perfundes que l'excessive chaleur du foleil ne permenoit pas que l'on habitat les pays fitués dans la zône torride, & ce préjugé les a toujours empêchés de travailler à la découverte de l'intérieur de cette grande presqu'ile habitée partout, à la réserve des déserts sablonneux,

Les parries de la Libye ou Afrique, selon l'opinion la plus commune, étoient l'Egypte, la Marmarique, la Cyrénaïque, la Syrique, la Libye propre, la Numidie, la Mauritanie, la Libye ou Atrique intérieure, l'Ethiopie, &c. On lui donnoit pour bornes au nord, la mer Interne ou Méditerranée; à l'est, l'istime de Suès, la mer Rouge ou le golfe Arabique, & l'Océan oriental; au fud, la

mer d'Ethiopie; à l'ouest, la mer Ailantique. Len A ou Len E, ville de l'Hispanie citérieure. felon l'ininéraire d'Amonin.

LIBYA - PALUS , lac de l'Afrique proprement

dite, selon Ptolemée, L. vii, p. 315. LIBYÆGYPTII, peuple de l'Afrique propre-ment dite, Pline dit qu'ils étoient voilins des Gétuliens & des Leucathiopiens. Pomponius Méla les met au deffus du pays qu'arrofe la mer de Libye, & au couchant de la Thébaide.

LIBYARCHÆ, peuple de l'Afrique, dans la Libye, & plus particulièrement dans la Marmarique, dont ils occupoient la partie septentrionale. felon Prolemee.

LIBYCA, nom que Pline donne aux deux moyennes embouchures du Rhône, LIBYCI MONTES, montagnes de l'Egypte,

au couchant du Nil , selon Prolemée,

LIBYCUM MARE, ou la mer de Libye. Les anciens nommoient ainsi la partie de la mer Méditerrance qui étoit le long de la Libye maréotide, Elle étoit bornée au couchant par la mer d'Afrique. & au levant par la mer d'Egypte.

LIBYCUS MONS, montagne de l'Egypte, près de la grande ville de Thèbes. Le Nil coule entre cette montagne & le mont Sacré, felon Synéfius, LIBYPHÆNICES, Plufieurs auteurs ont donné

ce nom aux colonies phépiciennes établies en Afrique. On appofoit ce nom à celui de Syrophanices que porsoient les Phéniciens d'Afie.

LIBYSONIS TURRIS: c'étoit un lieu de l'île Sardinia ou de Sardaigne. Selon Pline, c'étoit la scule colonie de l'île. Au temps d'Antonin, on disoit simplement Turris, ainsi qu'on le voit par fon itinéraire,

LIBYSSA ou LIBISSA, ville maritime d'Afie, dans la Bultynie, Ce lieu, qui avoit été le féjour d'Annibal, etoit fort peu confidérable, & cessa de de l'eire après lui. Il se trouvoit entre Chalcedonia & Nicomedia, dont il n'étoit qu'à vingt-deux milles. Annibal s'étant retiré chez Prufias pour éviser les effets de la haine des Romains, reçut du prince ce lieu peur habitation. Connoissant la foibleffe de fon protecteur & la jalousie vindica- tive de fes ennemis, il fit pratiquer fept iffires feuterreines à fon habitation de Libyffa, Mais après que Flaminius eut obtenu de Prutias qu'Annibal lui feroit livre, on investit le château de toutes paris. Alors ce grand homme s'empoisonna pour ne pas tomber vivant au ponvoir des Romains, On y voyoit encore fon tombeau au temps de

LIBYSSUS, rivière d'Afie, dans la Bithynie, felon Appien, in Syriat. p. 150.

Librasus, lieu de la ville de Rome. Il étoit auffi nomme Argaus, felon Festus Avienus. LIBYSTINI, peuple de l'Afrique, Ortélius a

eru qu'il y avoit en Afrique un peuple de ce nom. Voyer la Martinière.

LIBYSTINUS LACUS, petit lae de la Bétique, près de l'embouchure du Batis,

LICATES & LICATII, peuples de la Vindélicie, felon Strabon, Ptolemée & Pline. Ce dernier dit qu'ils étoient du nombre des peuples des Alpes. dont Auguste triompha. Strabon en parle comme d'un peuple surbulent, & le plus mauvais de toute la Vindélicie; & , felon Ptolemée, ils habitoient fur le bord du Lycias.

LICHA, Orselius foupçonne que c'est le nom d'une ville de l'Asse mineure, dans la Lycie ou an voifinage, & il cite Thucydide.

LICHÆ-ARÆ, ausels & colonnes de l'Ethiopie, fous l'Egypte, selon Strabon, cité par Ortelius,

LICHENI, peuple de l'Arabie heureuse, selon

LICHINDUS, ville de la Sicile, felon Etienne de Byfance.

LICHNENI, nom d'un peuple de l'île de Corfe, felon Pline LICHNION ou LICHNIUM, lieu de la Grêce,

dans l'Attique, près d'Athènes, selon Tzetzès sur Lycophron. LICHOS, fleuve de la Phénicie, sclon Pomponius Mela, L. 1, c. 12: mais les éditions actuelles.

corrigées d'après le texte de Pline, portent Lychos. (Vover ce mot ). LICINIA STAGNA, etang dons parle Stace

dans sa Thébaide. Ortélius pense que cet étang étoit vers le Péloponnésc.

LICINII LIBERTI AUGUSTI MONUMEN-TUM, le monument de Licinius, affranchi d'Auguste. Il étoit d'un travail solide, & étoit situé à deux milles de Rome, fur la voie Salarienne, felon Cornutus fur Perfe, Ortilius,

LIG LIGA , nom d'une île de la mer Britannique , selon l'itinéraire d'Antonin,

LIGANA-SILVA, forêt de l'Italie, près du lae de Garde, C'est près de la que l'empereur Claudius II défit une multitude d'Allemands, felon Paul

LIGANIRA, ville de l'Inde, en-decà da Gange, felon Prolemée.

LIGAUNI, peuple des Alpes maritimes, au sud-est des Quariates. Pline les joint aux Oxibii.

M. d'Anville ne parle point de ce peuple; mais le P. Papon leur affigne le territoire de Graffe,

LIGER FLUV. Ceft le nom que les Romains donnoiens à la Loire, rivière de France,

LIGH, les Ligiens, peuple de la Germanie, au-delà d'une chaine de montagnes qui coupe le pays des Suèves, felon Tacire.

LIGIR, rivière de Grèce, felon Etienne de Byfance. Ce géographe dit qu'elle étoit près de Place; mais il y avoit pluficurs villes de ce nom

LIGITANI, peuple de l'Hifpanie, felon l'infcription d'un municipe nommé Municipium Fravafofonense Ligitanorum.

LIGNIDONIS PORTUS, port de l'île Sardinia, mentionné par Antonin. Il paroît que ce port appartenoit au peuple que Piolemée nomme ANXHOL.

LIGURES, peuples de la Gaule, dont ils occuoient la côte meridionale, Leur nom en Grec étoit Aigues. On a dit auffi Ligustini, Ils avoient une grande conformité de mœurs avec les Ganlois, c'étoit cependant une nation féparée, dont l'origine ne nous cit pas connue. Ils s'étendirene fur-tout en Italie, dans la partie qui répond actuellement à l'état de Gènes, & au-delà vers le Nord, Voyez le nom de Liguria,

LIGURIA, Ligurie, contrée de l'Italie. Elle avoit à l'ouest une partie des Alpes, que l'on appeloit Maritimes, & le Varus, au nord le Po: à l'est la Gaule Cispadane, & une petite portion de l'Etrurie. Au temps de Scylax, qui écrit vers l'an 350 avant J. C., les Liguriens s'étendoient jufqu'à l'Arnus.

Les principaux fleuves de la Ligurie étoient le Pô, la Siura, le Tanarus, la Trebia & la Macra. Les principales villes étoient Augusta Vagiennorum . Polleniia , Afta , Aiba Pompera , Industria , Aqua Statiella , Dertona , I-ia , Ni.aa , l'ortus Herculis Monaci , Albium Intenelium , Albium Ingaunum , Vada Sabatia , Genua , Segeste , Portus Veneris. On peut voir attili l'article ITALIA.
LIGURNUS PORTUS, ou LIGURNUM, lieu

fur la côte d'Italie, dont il est fait mention dans l'atinéraire d'Antonir.

LIGURUM MONTES, ou les montagnes des Liguriens, en Italie; l'Esrurie, selon Leandre, LIGUS, nom d'un fleuve, selon Eustathe, Il prétend que c'est de ce fleuve que les Liguriens. prenoient leur nom. Etienne de Byfance le nomme Ligurum ou Liguron.

LIGUSTICA - SAXA , Pierres Ligusliques , ou Pierres de Ligurie. On trouve ce mot employé dans Juvénal, à propos des embarras qui se rencontroient dans la ville de Rome . & des pierres ue l'on y voituroit. Je présume que celles que l'on tiroit des montagnes de la Ligurie, étoient des marbres de différentes fortes,

LIGUSTICA ORA. On entendoit par ce mot toute la côte de la Ligurie, Or les Ligues ayant habité, non- seulement la partie de l'Italie qui répond aujourd'hui à l'Etat de Gênes, mais austi dans la Gaule, il s'ensuit que par Ligustica ora on doit entendre les côtes qui bordent la Méditerrance, depuis les Pyrénées jusqu'à la Tof-

LIGUSTICA URBS, ville ou pays appartenant aux Liguriens. Euffathe, fur Denys le Périégète, dit qu'il y avoit dans la Colchide quelques Liguriens qui étoient une colonie de ceux d'Eu-

guriem qui constitution rope. (La Marinitire, 1).
LIGUSTICUM MARE, nom que l'on donnois à la partie orientale du golfe de Lyon.
LIGUSTICUS LACUS, Feftus Avienus, dans fa description des côtes de la Méditerranée, parlant de la rivière Tarteffus, dit qu'elle fort ex Liguflico Lacus.

LIGYES, ou LIGUES, nom grec des Liguriens; de-la vient qu'on treuva des Lieves par-tont où les anciens avoient mis des Liguriens. En Hifpanie, selon Thucydide; dans la Colchide, selon Enstante; sur les côtes de la Gaule, d'Italie, & même en Afrique. Hérodote en met en Afie , & Zonare auprès du Caucase. Je présume que l'on comprenoit ainsi souvent les peuples qui avoient confervé le plus de traces de leur première origine. qu'ils tiroient tous de l'Orient, mais où les mœurs evoient bien changé depuis la dispersion des Gomérites.

LIGYRGUM, montagne du Péloponnèle, dans l'Arcadie, selon Polybe. Strabon la nomme Lygurgius Mona.

LIGYRII, nom d'un peuple de la Thrace, Macrobe rapporte qu'il y avoit chez ce peuple un lieu tenn ponr faint , & confacre à Bacchus ,

qui y rendoit des oracles,

LILEA, cette ville, comme le dit Homère, ésoit peu éloignée des sources du Cephissus, dans la Phocide. Il paroit que quelques entreprises fur cette ville l'avoit presque ruinée , puisque Paulanias dit, qu'après que les habitans eurent recouvré leur ville, ils furent accablés d'une nouvolle plaie par les Macédoniens. Démétrius l'affiégea, & y mit garuifon, Mais Patron, l'un de fes citoyens, ayant armé le peuple, força les Macédoniens d'évacuer la ville. En reconnoissance . fes concisoyens lui érigérent une slaue dans la viile de Delphes, Au temps de Paulanias , on voycit à Lilee un théatre, une place publique, des bains, & deux temples, l'un d'Apollon, l'autre de Diane, Leurs statues étoient d'un beau marbre du mont Penthélique. Quant au nom de Lilée, il venoit, disoit-on, d'une nayade, fille du Cephiffus.

LILEA, ville du Péloponnèse, dans l'Arcadie. Le nom étoit AsiAusa, ce que l'on peut rendre

auffi par Lelas,

LILEA, ville de l'Asse mineure, dans la Doride, selon Prolemée; mais je crois que cet auteur veut indiquer celle de la Phocide.

LILÆUS MONS, montagne des Indes, & contigue au fleuve Indus, felon Plutarque.

LILANTUM. Ælicn nomme ainfi un canton des Chalcidiens, dans l'Enbée. Mais Strabon écrie Lelantum, & Pline appelle Lelantus une rivière de ce pays. On a donc varié fur la première lettre de ce nom.

LILIUM, place marchande de l'Asse mineure ; dans la Bithynie, selon Arrien, dans son périple

du Pont-Euxin.

LILYBÆUM, ou LILIBÉE, (Marfalla) ville de la Sicile, au fud de Drepanum, & près du promontoire de même nom, On ignore les commencemens de cette ville.

Elle étoit très-sorte, & les Carthaginois est étoient les maîtres lors de la première guerre punique. Les Romains la tinrent affiègée pendant plus de cinq ans. Enfin , l'an de Rome 511, elle leur fut remife à la paix. Une flotte carthaginoife fut battue devant cette place en 535. Lorique les Bomains en surent les maîtres, ils y établirent un que steur, pour parrager le détail avec celui qui étoit à Syracuse , à l'autre extrémité de l'île. Tite-Live rapporte que les Romains y tenoient dix mille hommes de garnison,

LILYBÆUM PROMONTORIUM, (le cap Bocco) promonioire de la Sicile, à l'ouest

Ptolemée le place à l'opposite, &c à mille stades de l'embouchure du port de Carthage.

LIMÆA, rivière de l'Hispanie, dans la Lusitanie, felon Sirabon. Je crois, fans manquer à l'estime due à cet ancien, que se trompant ici sur les lieux où couloient ces rivières, il déplace le Limius de Ptolemée, pour un fleuve de Lufiianie, ou vice verfa. Je penie donc que ces deux fleuves n'en font qu'un, que c'étoit le même que l'an nommoit auffi Lethes, ou Lethe.

LIMANDUS, nom d'un canton de l'Asse, dans la Cappadoce, selon Curopalate.

LIMATA, ville d'Afrique, qui paroit avoir été évéché. LIMENA, lieu de la Thrace, fur le Bosphore

de Thrace, vers le fud-est du golfe Pharmacius, LIMENEION, lieu du territoire de Milet, ville de l'Ionie, dans l'Afie mineure. Hérodote est le seul auteur qui en fasse mention. Selon cet auteur, c'eft on ce lieu qu'Alvartes donna baraille aux Miléfiens, pour lesquels elle sut très mala heuroufe,

LIMENEOCHUS, L'auteur de l'étymologique donne ce nom au promontoire Héracléen, près l'embouchure du Thermodon, selon Ortélius.

LIMENIA, ville de l'île de Cypre, dans la partie septenirionale, mais vers l'ouest ou sud

LIMENOPOLIS, ville de l'Asse mineure, qu'Ortélius foupconne avoir été dans la Bithynie. Comme ce nom fignifie ville de Limeux, on penfe que se pent être le même que Limene; mais alors il ne faudroit pas adopter une position différente. LIMENOTIS, presqu'ile de la Celtique, selon

Etienne de Byfance : on ne connoit pas ce lieu. LIMES, mot latin qui fignifie limites. On diftingue par ce mot de limites les provinces que l'on regarde comme frontières de l'empire. Voyez to mot ROMANUM IMPERIUM.

LIMETARUM SOLITUDO, nom que Califle donne à un defert, qu'il dit que Gregoire de Theopolis traverfa, Ortelius conjecture que ce déscrt devoit être en Arabie.

LIMIA, fleuve de l'Hispanie, dans le pays des

Callaiques. ( Voyer LIMEA ).

LIMICI, peuple de l'Hifpanie, dans la Tarragonoife, felon Ptolemee, Cet Auteur leur donne pour place unique Forum Limicorum, Pline fait austi mention de ce peuple.

LIMIGANTES, peuple de la Sarmatie euro-

péenne, felon Ammien Marcellin. C'étoit des efclaves qui s'éroient emparés du pays, à l'exclusion de leurs maitres. L'empereur Constance en fit un grand carnage, & les chassa du pays qu'ils s'é-

LIMINIUM, OH LAMENIUM OPPEDUM, lieu

de l'Hifpanie , felon l'ttinéraire d'Antonin. LIMIOSALEUM, ville de la grande Germanie, felon Prolemèe.

LIMMICENSIS, fiège épifcopal d'Afrique, dans

la Byfacène, felon la lettre que les évêques de . cette province adrellèrent à l'empereur Léon. LIMMOCHEIRIS, lieu de l'Asie mineure, fur

le Méandre. Nicétas, cité par Ortélius, dit qu'il y avoit en ce lieu un pont pour traverser le

LIMNÆ, ville de la Chersonnèse de Thrace, felon Strabon. Il ajoute que c'étoit une colonie de Miléfiens, au bord de l'Hellespont. Elle étoit auprès de Seffos, felen Erienne de Byfance. LIMNÆ, bourg de la Meffenie, au nord & à

l'extrémité du golfe Meflénien.

Les auteurs ne sont pas d'accord sur la nature du' lieu qui portoit ce nom. Paufanias le défigne par le nom de xupior; M. l'Abbé Gedoyn par celui de sourg, & Amasce par celui de Castellum ou de fortereffe. Sylburge le prend dans le tens de petite région : M. d'Anville s'y conforme, & je me fais un devoir de me ranger à l'avis de cet habile homme. Le nom de cette petite contrée pourroit bien venir de Limee, & dans ce cas, il indiqueroit un lieu marécageux. Strabon en parle,

aussi-bien que du temple de Diane, Limnais out Limnatis. C'eft dans ce lieu que fut tué Téléclus, roi de Sparte , l'an 813 avant J. C.

LIMNÆ, lieu de la Macédoine, felon Laonie Chalcondyle, cité par Ortélius.

LIMNAE, lieu de l'Attique, près de la ville d'Athènes. Il y avoit un temple de Bacchus, dans lequel on célébroit en fon honneur une fête où l'on faifoit combattre les jeunes gens à la lotte. C'étoit dans ce temple, où, dans les premiers fiècles d'Athènes, on bfoit un décret des Athèniens qui obligeoit leur roi, lorfqu'il vouloit se marier, de prendre une femme du pays, & qui n'eût pas été mariée auparavant.

LIMNÆA, lieu de l'Acarnanie, dont Thucydide fait mention, for la route d'un corps de Spartiales entre Lences & la ville de Stratus, II ne devoit pas être loin d'Argos Amphilochicum,

LIMNÆUS. Voyer NAMABUS.

LIMNEASPHATTIS, grand lac de l'Afic, dans la Babylonie, felon Vitrave, c'est le Bituminis Fons dont parle Tite-Live.

LIMMIAS, lieu de l'Afrique, dans la Cyrénaïque, à vingt-un mille pas de Cyrène, en ellant vers Alexandrie, felon l'itinéraire d'An-

LIMNOS, île déferre de l'Océan Britannime; fur la côte orientale de l'Hibernie, felon Ptolemée.

LIMON. Asurir . la prairie : ce nom étoit commun à toutes les prairies , & encore à quelques lieux & villages, Paufanias parle d'un village ainst nommé au Peloponnèle, dans l'Argolide, Strabon donne ce nom à un lieu de l'Asse mineure, dans la Carie, à trente stades vers le midi de la ville de Nyfe.

LIMONUM, appelé depuis Pidavi, du nom du cuple auquel elle appartenoit. Elle étoit dans la Gaule : c'est aujourd'hui Poitiers.

LIMORII, les Limoriens, peuple de la Germanie. Il faifoit partie de la nation des Vandales, LIMUSA, ville de la baffe Pannonie, for la route de Sirmium à Lauriacum, entre Soppiana &c. Silacena, felon l'itinéraire d'Antonin,

LIMYRA, ville d'Afie, dans la Lveie, auprès d'une rivière du même nom-LIMYRA on LIMYRUS, rivière de l'Asie mineure, dans la Lycie. Pline dit qu'elle recoit les caux de

l'Arveandus. LIMYRIÆ, pays de l'Inde, en-deçà du Gange, felon Prolemée & Arrien.

LIMYRICA (Concan), contrée de l'Inde, à

l'est-fud-est du golfe Barygazenus. On voit dans Ptolemée & dans le périple de la mer Erythree, que cette côte étoit infeltée par

LIMYRNII, peuple chez qui les femmes étaleur en commun, au rapport de Stobée, eité par Orichus,

LINATUS MONS, montagne de l'Afie, suprès de Tarfe de Cilicie, felon Orrélius.

LINCASII, peuple de la Gaule, dans le voifinage des Eduens & des Séquaniens, felon Strabon. Mais on regarde, avec railon, ce mot comme une faute de copifle. Il faut lire, je crois, Lincones ou

LINDOS ou LINDUS, ville de l'ile de Rhodes, fur la côte orientale, un peu au fud de la capitale. Selon Etienne de Byfance, elle avoit été bâtie par Cercaphus, fils du Soleil & de Cydippe, fille d'Orchimus. On sent le degré de confiance qu'il convient d'attribuer à cette brillante origine. Je crois qu'Hérodote dit que Lindus fut une des villes que les filles de Danaus avoient fondées dans cette ile, C'étoit auffi aux Danaides que l'on attribuoit la fondation du temple de Minerve Lindienne, qui faifoit un des ornemens de cette ville. Euftathe, dans fon commentaire fur Denys le Périégète, dit que de son temps Lindos avoit encore de la réputation. C'étoit, felon Strabon, la patrie de Cléobule, l'un des fept fages de la Grèce. Ce fut une colonie de Lindiens qui bătit dans la fuite la ville de Géla en Sicile. Le fameux coloffe de Rhodes avoit été commencé par Charès de Lindos; il sitt achevé par Lachès, qui étoit de la même vi'le (1). J'ai lu aush qu'Aristophane étoit de Lindos.

LINDUM, ville de l'île d'Albion, chez le peuple Ca etani, selon Ptolemée. Antonin la place entre Causenna & Sigelocus.

LINDUS. Voyet LINDOS.

LINDUS, rivière de l'Afie mineure, entre la Carie & la Lycte, à qui elle fervoir de bornes, felon Quintus Calaber. Ortelius fonponne que d'est le Calhis de Prolemée.
LINGONES ou LINGONS, peuples de la Gaule

cifalpine. Ils s'y étoient établis prês le Pô, au nord des Bai ou Boiens. Ils étoient liés d'amitié avec eux, & étoient, comme eux, Gaulois d'origine. Quelques anteurs les font décendre des Livaganes de la Gaule tranfalpine, où ils habitoient aux environs de la ville appelée aujourd'hui Langues. LINGOESE. Une parite des Gaulois paffès en

environs de la ville appellec aujourd'hut Langus. Lingones, Une partie des Gaulois paffes en Italie étoient des Lingones : on les y retrouve avec les Boii.

On leur attribue les rivières de Dex, Silarus Varieus, Sennus & Anemo. Leurs villes étoient : Forum Cornelli, Claterna,

Faventia, Solona, Butrium.

Lingones. On trouve auffi des peuplades de

cette nation dans la haute Germanie.

LINGONES, peuple de l'Hispanie, selon Tacite.

Mais, comme aueun auteur ni aueun monument

(1) Apparemment que M. de Voltsire avoit lu quelque part Indos pour Lindus, c'est-à-dire, Indian pour Lindien, c'est ce qui lui a fait dire que ce colosse avoit éré jeté en fonte par un Indian. ne parle de ces Lingones de l'Hispanie, il est plus que probable qu'il y a ici une faute de copiste. C'est un point de critique à éclaireir ailleurs.

LINIACENSIS, fiège épifcopal d'Afrique, felon

LINITIMA, ville de l'Ethiopie, fous l'Egypte,

LINOA, ville épiscopale de l'Asie, dans la feconde Bishynie, selon les notices grecques. LINTERNA PALUS, marais ou lac de l'Italie,

dans la Campanie, felon Stace.

LINTERNUM, LITERNUM ou LITERNUS, ville del l'Italie, dans la Campanie, à l'embouchure de la rivètre Clanie, & auprès du lac que Stace nomme Linterna Palus. Cet à causé de ce marais que Silus Italicus nomme la ville Linternum Statofonie.

LINTPURGUM, bourg de la Gaule, dans le mont de Vosge, selon Surius dans la vie de saint Poppon. (La Martinière).

LINUM ou Lini Promontorium, promontoire de l'Illyrie, dans la Chaonie, felon Lycophron.

LINUM, contrée de l'Afie mineure, dans la province de l'Hellespont, entre Parium & Priape, le selon Strabon & Etienne de Byfance.

LINUS, fontaine du Péloponnéfe, dans l'Arcadie, felon Pline. LIONENSES, nom d'un peuple du Pélopon-

ncie, felon Polybe.
LIPARA, LIPARE, &c. Voyet EOLIZE IN-

LIPARIS, ile dont le nom se retrouve encore dans celui de Lipari, qu'elle porte, & dont on a fait un nom générique pour les autres îles qui l'accompagnent. ( Voyez ÆOLIÆ INSULÆ ). S'il en faut croire Callimaque, elle n'avoit pas toujours porté ce nom. Comme île volcanique, elle étoit supposée la demeure de Vulcain & des Cyclopes : & il ajoute.... AFTAFF POS, ALLA TOT' BOKET roud of Mearywris. Cette île, appelée maintenant Lipari, se nommoit alors Meligounis. Ce nom. qui paroît n'être qu'une épithète, pourroit faire croire qu'autrefois l'île de Lipari avoit été plus cultivée qu'elle ne le fut depuis. Car, en général, les anciens n'avoient pas grande idée de la fertilité. Diodote le dit positivement, en convenant cependant que les fruits y étoient délicieux. C'étoit fur-tout par fes feux qu'ils connoificient cette lle. Théocrite, en parlant de ceux que l'amour embrase, dit :

> Sed quos amor excitat ignes Vulcani flammis Liparenibus acrius.

Ces vers, dans lesquels le moral & le physique se trouvent consondus, nous rappellent celui de

> Brûlê de plus de feux que je n'en al'umai, Ludomae.

Silius Italicus avoit dit aussi :

Nam Lipare , voftis fubter depafta caminis ,

Sulphureum vomit exefo de vertice fumum.

Il n'eft pas douteux , & tout l'aunonce encore que cette ile exhaloit autrefois des feux. Mais quand ont-ils ceffe ? Cette question n'est pas si sacile à réfoudre. Voilà cependant ce qui pourroit y conduire. Les gens de lettres favent que l'habile Frèret tira des fictions des poères fur l'histoire de Bacchus, l'histoire de l'établiffement de son outre dans la Grèce. De même par rapport à cette île, les auteurs de la Sicile rapportent que du temps de faint Calogero, c'est-à-dire, du tentps de Théodorie, vers l'an 530, les diables furent chaffes de cette lle, & qu'ils se retirérent dans celle de Vulcano; cela ne fignifieroit-il pas tout fimplement que vers ce temps l'île de Lipari cessa de jeter des flammes? Ce qu'il y a de très - positif, c'est qu'avant ce temps on parloit des feux de Lipari, & que depuis le treizième fiècle, les auteurs affurent que ces feux font éteints depuis long-temps.

Les bains qui s'y voient encore étoient connirs des anciens, & Diodore en parle avec éloge. De la

son nom de Thermifa.

La ville de Lipari devoit sa fondation à des Cnidiens. Strabon dit expressement Kristius arteixes. Et, s'il en sant croire Diodore, le nom de Liparis lui vint d'un de ses rois qui y succèda à Eose. Il étoit fils d'Ausone. & avoit été challe par ses

LIPARIS, rivière de l'Asie, dans la Cilicie, selon Pline. Elle couloit auprès de Coloe, petite ville de cette province. Vitruve en fait mention. LIPAXUS, ville de la Thrace, felon Etienne

de Byfance. Hérodote la met fur le golfe Thermeen, dans la Croffas, à l'ouest d'Olynthe & au nord de Potidée

LIPENIUM, lieu de la Thrace, felon la conjecture d'Ortélius, qui cite Codrène & Curopalate,

LIPHLUM, ville de l'Italie, dans le pays des Eques, selon Diodore de Sicile. Cet anieur rap porte que les Romains la prirent fous le confulat de Valérius & de Manlios.

LIPHŒCUA, ville de l'Italie, chez les Eques, Elle fut prife par les Romains Lucius-Lucretius, C. Emilius, Catus Rufus, & Ver. Sulpicius, felon Diodore de Sicile.

LIPSYDRIUM ou LIPSYDRION, lieu de la Grèce, dans l'Attique, au-deffus de Paonia, au nord & près du mont Parnethe, Lipsydrion avoit pris fon nom de Aunu, f. Arilo & de ulop. d'ou Ass vo pie, penuria aqua , privation d'eau ; parce qu'il n'y en avoit pas en ce lieu

LIQUENTIA, rivière d'Italie, dans la Vénétie, felon Pline ,qui en place la fource dans les montagnes qui font auprès d'Opitergrum

Geographie ancienne, Tome Il.

LIS LIQUIDONIS PURTUS, port fiir la cô; e orien tale de l'île de Sandaigne, selon l'ininéraire d'An-

LIRIMIPIS, ville de la Grande-Germanie, felon

Proles Llit! .. AS, firmom de la ville d'Interanna, au

continent des fleuves Liris & Cafinus, felon Strabon

LIRIS, fleuve qui commençoit dans le pays des Ma: 2, Fouest du lac Fucients, descendoit en ferpentant se jeter par le sud dans la mer. Vers son embouchure, & à quelque distance d'un bois confacré à la nymphe Marica, étoient de vaftes marais formés par les eaux du fleuve. Pline ( L. 11, c. 103), observe que les eaux y étoient chaudes; ce qui suppose des seux de soutre souterreins : de-la fans doure l'épithé:e de fulfureux que Silius Italicus donne au Liris, Il est bon de remarquer que l'an de Rome 666, Marius, accablé par la faction de Sylla, & poursuivi par des cavaliers, se cacha dans ces marais, le corps dans l'eau, la tête fous des roscaux (Plut. in Marig.). Le même lieu, selon Appien, servit aussi d'asyle à Varus, l'un des proscrits lors du triumvirat d'Octave, d'Antoine & de Lépide. C'est actuellement le Garigliano.

LIRUNTIÀ, ville de l'Afie, dans la Pam-phylie, felon Hécatée, cité par Etienne de Byfance.

LISÆ, ville de la Grèce, dans la Croffas, fur le golfe Thermèen, entre Combres & Gigonos. (Hérodote, L. PII , c. 123). Ortélius croit que c'eft la Liffa de l'itinéraire d'Antonin

LISCENE, pays de l'Asie, sur la gauche de l'Euphrate, & près de la Grande-Armenie, selon Strabon. Mais c'est un point de géographie à examiner, car le texte paroit corrompu en cet en-

LISEIS, bourgade de Grèce, dans l'Attique; Elle étoit de la tribu Enéide, sclon Hésychius, cité par Ortélius.

LISINÆ, ville ou fort de Grèce, dans la Theffalte, felon Tite-Live LISSA, ville de l'Hispanie, au pays du peuple

Lacetani ou Jacetani, felon Ptolemée LISSIA, nom d'une ile de l'Océan Britannique, felon l'itinéraire d'Antonin.

LISSON, nom d'une rivière de la Sicile, Elle arrosoit la ville de Leontium

LISSUS, ville de l'Illyrie, dans la Dalmatie, entre l'embouchure du Drin & la frontière de la Macédoine, felon Ptolemée. Ce lieu est nommé Liffum Oppidum par Pline, qui ajoute que c'étoit une colonie de citoyens romains, à cetti mille pas d'Epidaure . & où commencoit la Macédoine

Diodore de Sicile rapporte que cette ville avoit un port affez grand, ouvrage de Denys le Sicilien, qui y avoit mené une colonie.

Lissus, rivière de Thrace, felon Hérodote qui dit qu'elle couloit entre les villes de Mesembria & de Savma. Nn

Lissus, lieu sur la côte méridiónale de l'île de Crête, au couchant de Tarks. C'est par ce lieu que Ptolemée commence la description de cette côte.

LISTA, ville de la Sabine, à vient-quatre flades à l'est de Reate, Selon Denny d'Halicarnaile, elle étoit la capitale des Aborigines. Les Sabins, sonis en silence pendant la nuit de la ville d'Amittene, le jectrent sur Lista & le prirent. Ceunglels labitants qui purent échapper se retirérent à Reate.

LITABRUM, ville de l'Hispanie, entre Segovia à l'ouest & Segonia, chez les Arrèvaques. LITÆE, ville du Péloponnèse, dans la La-

LITÆÆ, ville du Péloponnese, dans la Lagonie, selon Apollodore, cité par Etienne de Bysance.

LITAGRUM ou BLITABRUM, ville de l'Hifpanie, dans la Tarragonoife, felon Tite-Live. Elle éjoit riche & fortifiée, & fut prife par le

proconful M. Fulvius. LITANA SILVA, forêt de la Gaule cifalpine,

au midi des Alpes, felon Tire-Live, qui rapporte que l'armée romaine y fut défaire par les Gaulois. LITANOBRIGA ou LATINOBRIGA, lieu de la Gaule belgique, entre Cafaromagus ou Benuvais, & Auguffomagus out Sealis, felon l'itinéraire d'Antonin. M. d'Anville croit que ce lieu étoit à-peu-

près où est actuellement le pont de Greil. LITARBIS, contrée de l'Asie, dans la Syrie, à environ trois cens stades de Theopolis, scien

Evagre & Callifte.

LITBADA. Cette ville étoit métropole, dans le voifinage de la Grande-Ruffie. On en ignore la juste position.

LITBUNUM, ville épiscopale, sous le patriarchat de Constantinople, selon Bel'amon, cité par Ortélius. LITE, ville de la Macèdoine, selon Hypéride,

cité par Suidas.

LITERNUM, ville de l'Italie, dans la Campo-

nie, à l'embouchure du Liris : elle étoit colonic romaine. LITHOPROSOPOS, montagne de l'Asie, dans la Syrie, auprès de Botryos, selon Cédrène. LITHOSORÆA, lleu de la Bulgarie, vers la

Thrace, felon Cédrène, LITHROS. Cétoit une montagne d'Arménie.

Elle fervoir, à l'oueft, de bornes à un canton fertile nommé *Phaamoea*.

LITRÆ, lieu de l'Egypte, Phlégon Trallianus

dit que l'on y voyoit de grands corps. Onthus.

LITTAMUM, licu de la Norique, fur la route
d'Aquilée à Veldidena, & curte Aguntum & Situtum, selon l'ininfraire d'Antoniu.

LITTUS ALTUM, lles voitines de celle d'Al-

hion, felon Ptolemée.
Luttus Casia, ville de l'île de Corfe, felon

Lettus Casia, ville de l'île de Corfe, felon Ptolembe.

LITTUS FINITIMUM OU ADNEXUM, lieu de l'île de Sardaigne, selon Prolemée, LITTUS LONGUM ON MAGNUM, lieu de l'Arabie heurenfe, selon Prolemee.

LITTUS MAGNUM, ville de l'île de Taprobane, felon Prolence. LITUBIUM, lieu de l'Italie, dans la Ligurie,

felon Tire-Live,
LIVIANA, lieu de la Gaule, vers Carcaffone.

LIVIAS ou JULIAS, villé de la Palestine, au-delà du Jourdain, près la mer Morte, Hérode lui donna ce nom en l'honneur de Livie, feamme d'Auguste. Cette ville étoit nommée en oriental Bath-H-Man.

LIVIOPOLIS, ville de l'Asie, sur le bord du Pont-Euxin, Pline la nomme entre Philocalée & Phamacée, & ajoute qu'elle n'avoit point de rivière.

LIUTICI, peuple d'entre les Slaves, dans la Germanie.

LIX, felon Piolemèe; LINX, felon Etienne de Byfance; LIXOS, (elon Strabon, rivière d'Afrique, dans la Mauritanie tingitane. Elle arrofoit la ville de Lixa you Lixos, & alloit se perdre dans l'Ochen.

LIXA ou Lixos, ville de l'Afrique, dans la Mauritanie ingitane, & fur le bord de l'Océan, Elle étoit arrofée par le fleuve Lix, Pline parle de cette ville.

LIXITES, peuples Nomades qui habitoient dans la Libye, fur la côte occidentale de l'Afrique, le long du fleuve Lixus, felon le périple d'Hannon, LIXUS. Le périple de Hannon nomme ainé une rivière de l'Afrique fur l'Océan Atlantique.

tale invited of Anque tair Oceanwiciannique, Il dit qu'un peuple de pàtres errans étoir répandu le long des bords de ce fleuve, & de-là s'étendoir dans l'intérieur du continent. Hannon jeta l'ancre à l'embouchure du Lizar, & y fejourna quelque temps pour lier commerce avec les Nomades Lizares, & en emmena quelques-uns avec

LIZISIS, nom d'une ville de la Dacie, selon Prolemée.

## LO

LOBETANI, les Lobétans, peuple de l'intérieur de l'Hispanie citérieure, vers l'est de Valeria.

Il paroit que leur pays se bornoit à la ville de Lobetem & à son terripoire. LOBETUM (Requena), ville de l'intérieur de l'Hispanie cirérieure. Elle donnoit son nom au

penple Lobetmi. Ptolemée fait mention de cerre ville. LOBITZUM, lieu de la Thrace, felon Cédrène, Zonare & Nicètas.

LOBNA, ville de la Palefline, dans la partie méridionale de la tribu de Juda. Elle fut cédéc aux Lévites, & déclarée ville de refuge, felon Joiné, Eusèbe & faint Jérôme disent qu'elle étoit dans le canton d'Eleutheropolis.

LOBRINI MONTES, montagnes de l'Asie, dans la Phrygie, selon le scholiaste de Nicandre.

LOCANA. Ortélius, thefaur. treuve ce nom dans Curopalate & dans Cédrène, & croit que c'est le nom d'une ville d'Arménie.

LOCANUS, nom d'unc rivière de l'Italie, dans la Grande-Grèce, felon Ptolemée.

LOCASTRA, ville de l'Asse, dans la Médie, selon Prolemée,

LOCCHA, grande ville de l'Afrique. Appien rapporte qu'elle fut prife par une capitulation, que les foldats de Scipion violèrent malgré lui.

LOCHARNA, ville de l'Afie, dans la Paropanifade, felon Ptolemée. LOCHIA, promontoire de l'Egypte, asprès de

Pharos, felon Strabon, LOCHIS ou AUCHIS, ville de la Sarmatie asia-

fique, felon Ptolemee.

LOCO-BORMANI on LUCUM-BORMANI, lieu on bois entre Albengue & Antibes, felon l'iti-nèraire d'Antonin. C'est le Bormani ou Bormani

de Pline.
LOCORITUM, ville de la Grande-Germanie, felon Prolemée,

LOCOZUS, ville d'Afre, dans la Phrygie. Elle fut abymée par une inondation, felon Étienne de Byfance.

LOCRA, rivière de l'île de Corfe. Elle a son embguehure sur la côte occidentale, selon Ptolemée.

LÖCRI, les Lores, peuples de l'Afrique.

LOCA, les Lòcres, Cei peuple, difent les anciens, irrolent leur nom d'un ancien hiero nommé Léario aquité Léarue, donn le fils Opan moien quaut d'avidons blen marquère, diffinguier pur des uternos différens. Trois testiques en Orice; écioinn les Locriens epuire, les Locriens piace ancient de l'accient principale de l'accien

LOCRI ÉPICNEMUII. Les Loriens épicamiens tiroisent leur nom du nont Canais, autour duquel ils habitoiens. Ils étoient près du golfe Maliaque, qu'ils avoient à l'est, près du mont Œsa, qu'ils avoient air l'est, près du mont Œsa, qu'ils avoient air nord, près de la Phocide, qui étoia l'ouent, de près des Locrient opunites, qui étoia l'ouent, de près des Locrient opunites, qui étoient au fud. Quant à leurs villes, soyre l'arrêle Garcell.

LOCRE EPIZEPHYRIP. Ils étoient fitués près du promontoire Zephyrium ou occidental. Les Locriens cioient, comme on le peut voir plus hant, un peuple de Grèce, & divités par le nom & par eur fituation. Les pouvoient s'embarquer fur le golfe de Corinthe, les autres fur la mer Egée. Il était dont rels-puillel qu'une colonie de l'une de ces deux banches du popile Lorin fin venue s'établir dans cette parie de l'Italie. Strabon prétend qu'elle établir une colonie de Lorients qu'elle; s'entre qu'elle établir une colonie de Lorients qu'elle établir de les fait décendre de ces Lorients, qu'i, revenue les fait décendre de ces Lorients, qu'i, revenue me manière, de ces l'autre de l'establir décendre de ces Lorients, qu'i, revenue se si magnique décripoins. Ai l'Albir Magaelti, que se magnique décripoins de l'abbit Magaelti, prétend prouver que ses Lorients étaient de ceux que l'on nommonir périculisifient.

Cette ville avoir été fondée dans le même cemps que Ciryque, foss le règne de l'utilis Hoffilius, folon Féculphe; mais Srabon dit peu après Cotone & Syracule, c'eft à «dre, vers l'an 177, avam notre dre, & Nome quatre àos après. Elle étoi très dindifiante lorique Densy le jeune, ayam cité vitte de la companie de la comp

Ephorus, «la Strabon, rasporte que Zaleuare Ephorus, «la Strabon, rasporte que Zaleuare compoté les luis «la Logárian de colles de Crète, de Sparse & d'Aubènes; il ajoute qu'une des infliutions partieulières à ce législateur fut te apport qu'il établit entre les poines & les citues; au lieu qu'auparavant elles révoient qu'arbitraires, en dépendoient que de la volome du juge. Au

refle, il fish un graid eboge de ces loic.

Les Locrieus avoien shid ir la cleu un emple.

Les Locrieus avoien shid ir la cleu un emple.

Les Locrieus avoien shid ir la cleu un emple.

Les Locrieus avoien shid la cleu un emple.

Les Locrieus avoien shid la cleu shi

Li finite de l'infoliere des Lócriess n'est pasconnue; mais on fait un rrist de lury valver, qui n'a cellé d'être l'objet de l'infontation de rous ceut avançuels il a de le marinés. Li guerre s'étoit de marinés de la companyation de la companyation de Locrient, avec quolques troupes de Rège, défirme ent trente mille onnemis près du levue 5,922, qui étoit tout prês. Cet d'anement rels avoit quelque chofs de li merveilleur, que quand on vouloir antelere m fait tentryable, on diéta proventir de la companyation de la companyation de la frie, a cella et lique via contrabile de Segra ne.

<sup>(1)</sup> Virgile, Æs. L. 111, v. 329, dit une colonie de Loersens nary ciens. Or, nous voyons par Pline que Narya ou Naricum éroit une ville des Locriens opuntiens.

L'état des Locriens, on le pense bien, n'étoit pas borné au feul territoire de leur ville; il s'éten-

doit jusqu'au golfe Scylacius. LOCAL OPUNTE. Les Locriens opuntiens avoient

pris leur nom de la ville d'Opus ; leur pays étoit fort pen éjendu.

LOCRE OZOLES. Les Locriens ozoles possé-doient une étendue de pays plus considérable. Ils éroient à l'ouest de la Phocide, sur le golse de Corinthe. Leur furnom d'oyoles fignificit les puants. La vérité, c'est qu'ils avoient mérité cette épithète en conservant plus long-temps les habits de peaux de chevres dont s'étoient couverts les premiers habitans de cette contrée. Mais pour faire disparoitre ce qu'elle pouvoit avoir d'offensant, ils prétendoient que le nom d'ozole venoit de ce que les fléches empoisonnées d'Hercule avoient eté enterrées dans leur pays. Locat ou Locazs (Mona di Buzgano), ville

d'Italie , dans le Brutium. Elle étoit plus au find ; mais sur la même côte que Scyllacium. Elle avoit èté fondée par des Grecs appelés Locriens, Selon Virgile, ils descendoient de ceux qui avoient suivi au liège de Troyc Ajax, fils d'Oilée. Cene ville étoit très - floriflante lorsque Denys le Tyran, chaffe de Syracuse, y exerça toutes sortes de violences; mais les Locriens s'en vengéreot peu après. Ils chasserent la garnison, & traiterent cruel-Jement la femme & les filles du tyran, fans vouloir les lui rendre, à quelque prix que ce fut, Les Locriens s'étant donnés aux Carthaginois en 539, leur conduite indigna la république. Les Romains prirent cette ville en 549.

Ils avoient bati fur la côte un temple de Proferpine, qui sut pillé par Pyrrhus. Il y avoit aussi fur la Sagra un temple de Caftor & Pollux, auxquels on attribuoit la victoire des dix mille Locriens contre les Crotoniates.

LOCUS-FELIX , LACUS-FELIX on LACUS-FELICIS, lieu ou lac de la Novigue, entre Arlape & Lauriacum, felon l'itinéraire d'Antonin. LOD, ville de la Judée, dans la tribu de Benjamin. Elle avoit été bâtie par Samed, fils e'Helphaad.

Elle sut une des premières que les Israélites habitèrent au retour de la captivité. Deuxième livre des Paralipomènes, c. 4, v. 14.

LODABAR ou LABATHAN, lien de la Judée, dans la tribu de Gad. Cest où demeuroit Minhiboseth, fils de Jonathas, lorsque David le fit venir & lui donna les terres de son aieul Saul LŒDIAS, oom d'une rivière de la Macédoine,

felon Echine, cité par Ortélius. LOGI ou LUGS, peuple de la partie septentrionale de l'ile d'Albion , selon Ptolemée. LOGIA, nom d'une rivière de l'Hibernie, selon

LOGIONES. Zosime nomme ainsi un pemple de la Germanie, que l'empereur Probus battit auprès

Ptolemee.

du Rhin. Il avoit pour chef un certain Semnon ; qui se soumit avec sa nation.

LONDINIUM, ville de l'ile d'Albion, chez

les Trinobanto LONDORIS, petite ile de l'Océan, près des terres, le long des côtes de la Lufitanie, à environ vingt-einq lieues de l'embouchure du Tagus. Ptolemée en parle.

LONGANUS, rivière de la Sicile, felon Polybe. LONG ASTICUM, lieu de l'Italie, dans la Vé-

nètie , à l'ouest d'Æmona, LONGATIS, contrée de la Grèce, dans la

Béone, felon Lycophron, LONGIDIDUM, nom d'un peuple de la Ger-

manic, selon quelques exemplaires de Prolemée. LONGINI FOSSATUM, le fossé de Longin. Procope dit que Justinien y sit bâtir un sort nommé le fort de Noé. Ce devoit être vers la Sarmitie. Mais

on en ignore la juste position. LONGO-PORI, peuple de l'Ethiopie, fous l'Egypte, selon Pline, cité par M. Peyssonnel dans

ion ouvrage fur la Crimée LONGON, place forte de la Bulgatie, felon Cèdrène. Elle est nommée Longus par Curo-

LONGONÆI, peuple de la perite ville de Longone, en Sicile, selon Etienne de Bysance, qui

cite le dixième livre de Philifte. LONGONE, petire ville de la Sicile, sclon Etienne de Byfance.

LONGONES, Ptolemée écrit ainsi le nom du peuple Lingones, dans la Gaule Belgique. LONGONES, lieu de l'île de Sardaigne, entre

Elephantaria & Olbia, selon l'itinéraire d'Antonin. LONGOVICARII, peuple de la Grande-Bretagne, felon la notice de l'empire.

LONGOVICUS, lieu de la Grande-Bretagne, selon le livre des notices de l'empire.

LONGULA, ville d'Italie, dans le Latium, auprès de Corioles. Tite-Live rapporte que Longula appartenoit au peuple Volci, & elle fut prise par Coriolan.

LONGULANI. Pline nomme ainfi les habitans de Longula, en Italie, dans le Latium.

LONGUM PROMONTORIUM, nom d'un promontoire de la partie orientale de la Sicile. LONGUNTICA, ville maritime de l'Hispanie, On en ignore la position ; mais ce devoit ètre du côté de Carthagéne, puisqu'Annibal y avoit sait un grand amas de sparte, & que c'est de ce côté de l'Espagne qu'il croit abondamment. LONGURUS, étang ou lac de la Sicile, felon

Phavorin. LONIBARE, nom que Prolemée donne à la septième bouche du fleuve Indus, qui est la plus

LONTIUM ou LONCIUM, ville de la Norigne. fur la route d'Aquilée à Veldidena, à dix-hult mille pas d'Aguntum, felon l'itinéraire d'Antonin.

LOPADIUM (Lonbet), lieu de l'Afie, felon Nicétas. Il étoit près du Rhindacus. On le nomme actuellement Lonbet.

actuellement Lonbat.

LOPADIUS - LACUS. Ce lae étoit près de

LOPADUSA, petite ile fur la côte d'Afrique,

felon Ptolemée. LOPHIS, rivière de Grèce, dans la Béotie,

felon Paufanias, qui dit qu'elle arrofoit le pays des Haliartiens. LOPOSAGIUM, lieu de la Gaule, vers les Alpes, entre Briganio & Epomanduodurum (Man-

Alpes, entre Brigantio & Epomanduodurum (Mandeure). On croit que c'est aujourd'hui Luciol. LOPS, peuple de la Liburnie, sclon Pline. Leur ville se nommoit Lopses.

LOPSICA, nom d'une ville de la Liburnie, d' felon Pline, LORACINA, petite rivière de l'Italie, près

d'Antium, felon Tite-Live.

LOREA, ville épiscopale de l'Asie, dans l'Arabie, sous la métropole de Bestra, selon une notice particulière du patriarchat d'Antioche. LORENI, peuple de l'Asie mineure, dans la Lydie, selon Pline.

LORGITÆ, peuple entre les troupes qu'Annibal laifa à lon rière Adrubal pour décibral l'Hidpanie contre la Romains, felon Polybe, Quelques auteus out cru que ce pafige de ces auteus out cru que ce pafige de ces auteus outéroit corrompu, & qu'à falloit bire lliegetes. Mais paifqu'il les nomme entre les peuples Africans, on ne peu guère douter qu'ils ne le fuffent, & que cette nation nous eff du refte out-à-fait in-

LORIUM ou LORIA, maifon de campagne d'Ibile, dans l'Errurie, au fud-oueft de Feir.
Antonin Pie y avoit été élevé & y mourut.
LORNE, forterefie de l'Afie, aux confins de la Médie & de la Babylonie, au voifinage din mont Zagruz, felon Ammien Marcellin, eite par

LORYMA, ville de l'Asse mineure, dans la Cario, relon Etienne de Bysance. Elle étoit à vingt mille pas de l'île de Rhodes. Dans la fuite, elle sti de plicopale, & elle est nommée Hylarema dans la noire de Hièroclès.

Strabon dit simplement Loryma, rivage hérissé de hauteurs, & montagne la plus haute de tout ce eanton-là, au sommet de laquelle est la sorteresse Phanix.

LORYMA Ou PHENIX MONS, moniagne de l'Afie mineure, dans la Carie. Elle étoit entre le golfe Doddis & l'île de Rhodes, vers le 36° deg. 35 min. de latitude.

LOS, ile de l'Archipel, fur la côte de la Theffalie, felon Etienne de Byfance, qui cite l'épitome d'Artémidore.

LOSA, lieu de la Gaule aquitanique, entre Segofa & Boii. Un petit canton, fous le nom de Liche, semble répondre à Lofa. LOTOA, ile de la mer Ionienne, felon Promée. C'est la Lessia de Pline.

LOTOPHAGI, les Lotophages, peuple d'Afrique, dans la Libye. Selon Herodore, ce peuple habitoit une peininfule qui s'avanuee dans la mer qui baigne les côtes du pays des Gindanes. Il ajonte que ce peuple ne vivoir que des fruits du Lotos, 8c qu'il se nictiotent aufit du vin.

Les Lotophages confinoient le long de la mer aux Machlyes.

LOTOPHAGITES INSULA, île de la mer Méditerranée, sur la côte d'Afrique, selon Ptolemée. Il y place les villes de Gerra & de Nenink.

LOTUM, lieu de la Gaule, entre Juliabona & Rotomogus. Ce lieu devoit être près de Caudebec.

LOVENTINUM on LUENTINUM, ville de l'île d'Albion, felou Prolemèe. C'étoit une des deux qui appartenoient aux Démètes, & elle étoit fituée près de l'embouchure de la rivière Tuerobut. On croit qu'elle fut abymée par un premblement de terre.

LOVENTIO, montagne de la Ligurie, felon Orrélius, qui dit que ce nom fe lit fur une table d'airain ancienne, confervée à Gênes.

LOXA, rivière de la partie orientale de l'île d'Albion, felon Ptolemée.

### L U

LUANGI, peuple de l'Hifpanie, dans la Tarragonoife, felon Prolemée. Il ne leur donne que la feule ville de Merua.

LUBAENI, peuple de l'Hispanie cirérieure, selon Prolemée, qui ne leur donne que la ville de Cambertum ou Combatum.

- LUBAR, Saint Epiphane nomme ainfi la moniagne d'Armènie, fur laquelle s'arrèta l'arche do Noë après le delinge. Tzetzes dit que c'eft le nom que lui donnent les Chaldéens & les Arméniens.

LUBENI, peuple fauvage de l'Afie, dans les montagnes entre l'Bherie & l'Albanie, felon Pline, LUBIENSES, peuple de l'Hifpanie, dans le voienage des Lacetamiens, felon Pline, Le P. Hardouin convient qui l'incombre present de l'entre de l'entre de l'entre l'entre

clattue. LUBRA, bourg de l'Italie, felon un exemplaire manuferit de Frontin, allegué par Ortellius. Ce lieu devoit être à douze mille pas de Rome, fur la voie Fiaminienne.

LUCA (Lucques), ville d'Italie, dans l'Etrurie, au nord-eft de Pifs. Elle étoir dans une fituation agreable fitt le bord de l'Aufer. Les anciens ont rendu justime à l'industrie & aux mours douces & honnètes de ses habitans. Elle devint colonie romaine l'an de Rnme 577. Lors du premier triumvirar, l'an 53 avant J. C. Jules - Céar vy passa l'hiver; Pompée & Crassus s'y rendirent avec une soule de personnages distingués,

Saint Pierre y établit un évêque; & faint Antoine l'hermite étoit de cette ville. Elle fut prife par les Goths en 550, & reprife par Naries

en 553.

LUCANIA, la Lucanie, province d'Inlie, Lidian parie de la Grande-Gréce. En ne donna à certe province que l'écendue qui lui fur affignée par la division que fin Augulle de toute l'Inlie, elle avoit au nord qu'elques montagnes de le Bradoms, qui la fisparoient de L'Apulle; à l'ell, le de l'ouch, la Campanie, donn elle étoit fiparée près de la mer par le Silury.

Ses principaux fleuves étoient :

1°. Le Silarus, qui recevoit le Calor, l'Heles, le Melphes, le Pyxus & le Laus, qui se jetoient à l'onest dans la Médirerranée.

2°. Le Bradanus, l'Acalandrus, l'Acino (1), le Syris & le Sybaris, qui se jetoient dans le golse de Tarente.

Les principales villes de la Lucanie étoient :

1°. Sur la Méditerranée, à l'ouest & au sud, Passum, Heles, Pyxus, Laus;

3°. Sur le golfe de Tarente,

Sybaris , Lacaria , Heraclea , Metapontum ;

3°. Dans les terres,

Cofilinum, Vulci, Potentia, Opinum, Grumentum, Abellinum Marficum, Atina, Forum Popilii.

LUCANI, les Luceniens, peuples de la Grandécrée, en Indie, dont la prinçule partie enilaire fut fountile, porra le nom de Lucania. Il leur du fountile, porra le nom de Lucania. Il decient Saminier d'origine, da una legurale eniciente de la compania de la compania de la comciente de la compania de la compania de la comciente de la compania de la compania de la comniera. Cef du moint l'origine que les hidiories donnen à e a nom. M. Gabelin, qual regurdoit, sufiq que moi, comme for hafardées ces évyancient, toujous sife à d'uppoér, fui tevni ce a nomde Luc ou Leg. (signifant esa, purce qu'ils habitoneu un puy for arrofe, & que communiquoi de hone un puy for arrofe, & que communiquoi

à deux mers. Mais comme les Samnites dont ils fortoient directement écoient Sabins d'origine, il s'enfuit que les Lucaniene eux-mêmes troient leur première exiftence des Sabins. Il est à croire que leur langue & leur écriture avoient le plus grand tapport avec celles de ces peutoles.

Leurs mœurs étoient féroces : on en jugera par

ce trait que rapporte l'Abréviateur de Trogue Pompée. « Chez les Lucaniens , dit-il , dès que les jeunes

ngens ont arteint l'àge de puberté, ils font mis hors des villes & envoyé dans les bois parmi les bergers. Là, fans (ecours, fans vétemens, fans lins, ils s'accourament de bonne-heure à nune vie dure, & cuj un e connoit pas les béfoirs, not en les des formations que les lait, Certé ainfi qu'ils fe familiarifent des la jeunefle, à c eque les ravaurs guerriers ont de plus pénible

» & de plus stignnt ». Avant que les Romains & même les Grecs fe stiffent étendeus dans la partie méridionale de l'Italie, on voir que les Locaniens la positiécoire prédque ioure entiéer. On ne peut guére en experier quel à Paulle. Car, pusique la cerure prodate nemys Persilia pour ville capitale, on oft de cette place, & que par conféquent ils occure poient suffi le Bratiens. On fait d'ailleurs que ce fix far eux que les Brutiens s'en emparéenn.

LUCEA, ville de l'Italie, dans l'Apulie. Diodore de Sicile dit que les Romains y envoyèrent une colonie. C'eff le même lieu que Luceria.

LUCENI, peuple de l'Hibernie, vers le midi, felon Orafe & Æthicus.

LUCENSES, furnom distinctif d'une partie da peuple Callacie. Pline les nomme Callacie Lucensie. LUCENSES, peuple de l'Italie, au pays des Mars, scion Pline. Il tiroit son nom du bourg Lucus.

LUCENSIS SE LUCII, peuple de la Guile, s'ilon les recurit de L. J. Scoppa, cite per Bratisia. LUCENSIUM AUSPICIUM (a tâtis) Quante les auteurs nomains ne nons fâtere pas connoîres centre ville, à laegalle şi fecté de la faire, on me provieres par une inféripion qui y tost trouvière. On a sudi découvers à Roombourg, une fitune de plaise, deux liond râtins, de le fiquelites d'un géant, dont l'os de la jumbe & celui de la cuilde font de la hauteur d'un homme d'une utile ordinaire. On peut pionde à ces morceaux une conse, con d'un de la figure d'un de la cuilde de cui de la cuilde de la

LUCENTI, ville de l'Hifpanie, fur la côte de la mer Méditerranée, felon Ptolemée. Elle étoit peuplée de Latins, & grazifiée du droit de bourgeoisse latine.

LUCENTUM (Alicante), port de mer de

<sup>(1)</sup> En nommant èts fleuves, je me conforme à l'ordre que preferne la carte de M. d'Anville, Mais in et dois pas failler ignorer qu'en cela if fuit l'ordre indique par Pline, lequel n'eft pas conforme à egiul que préferes Frabon. Cet auxeur place l'Actaintus entre l'Actain & le Syris. El le favora table Manochi diqu'à Cuellement encore on conordi. In Salandra (qui eft l'Actaindrus ancien, entre L'Agra & le Jisona.

l'Hispanie chérieure, au sud-onest du promon-

Pline nous apprend que cette ville reçut des Romains l'avantage d'erre gouvernée par le droit

latin. On y a rrouvé des inferiptions latines.

LUCEOLIS CASTRUM, place de l'Italie, fur
la route de Ravenne à Rome, Paul Warnefrid
dit que l'eunuque Elenthère Patrice, qui avoit
ufurpé l'empire, fut tué par les foldats fur cette
route, in Cafro Luccolit.

LUCERIÁ (Lucera), ville d'Iralie, dans l'Apulie, vers le fud-ouest. Elle passoit pour avoir eu Diomède pour sondateur. Il paroit que l'on attribuoit en ce pays à ce prince gree, les fuddaions auxquelles on ne connoissoit pas d'aurre commencement. Dans la suite, elle devint colonie romaine.

Il falloir qu'elle fit de bonne-heure en correfpondance avec les Romains, paique Porius, Jan de Rome 43, sé fervi de l'intérêt qu'ils devoient les attendois. Leur ayant fisi froir par de faux transsiges qu'il afficient Leuria, austi-tôt les Romains se aiureil en compagne pour voler à la comains se aiureil en compagne pour voler à la les défilés des Fourches Codémes, n'en put forir qu'en pafant housetiment fous le jouz. Les Samnhes prient ensine la ville; mais Papyrius la reprir en 439. On la conferva, quoiqu'il y etit de CGra & de Pomple, ce dernier y avoit etabli fes forces.

LUCI-MAGNENSIS, fiège épifcopal d'Afrique, felon la confèrence de Carthage.

LUCIFERI FANUM, lieu de l'Hispanie, dans la Bérique, Strabon dit qu'on le nommoir aussi Lucem-Dubiam. LUCINÆ, ville de l'Egypte, selon Étiezne de

Byfance.

LUCINI PORTUS, lieu de l'Italie, felon Caffiodore. On lit dans une ancienne édition Sicini Portus. Je ne connois aucun lieu fous l'un on l'autre de ces noms : Ortélius croit qu'il étoit près d

LUCOPIDIA, ville de l'île d'Albion, selon Prolemée: on croît que c'est le même lieu qui a été pommé Candida Cafa, & que l'on nomme en anglois Whitum. Bêde le nomme comme étant siège épiscopal.

nece equiconi.

MON'S (Mont General), mongreat CAET vide Solhers, no note de Paria, &
on la Digonia pernoir fa loure. On voir par ce
que diri Horace dans fon ode x vun à Tindaris,
qu'il chérifioi les promenades qu'officir ceux montiers le mont Lycius pour 1y rendre. Et comme
page. Solon lui, è dein Pan sharbonnoir volontiers le mont Lycius pour 1y rendre. Et comme
il inviter Tindarie de 3 y venir, on ne parti douter
très-spreibles. Voici Tidée que l'au par a prende
très-spreibles. Voici Tidée que l'au par a prende
dans l'ourage de M. Tabel Champor d'un lamifon

de eampagne d'Horace. Le mont Gennaro n'est . d'un côte, qu'un vaste & haut rocher. De ce côté, qui est celui de la plaine, il est si haut & coupé si à pic, qu'il faur presque une journée pour le monter & pour le descendre. Mais du côté de la vallée, au contraire, fon élévation est moindre de la moirie. On y monte par une pente douce. Et quand on est dans le haut, on apperçoit une contrée la plus agréablement variée. Elle est sur-tout diftinguée par une belle prairie arrosée par la plus abondante & la plus pure fontaine. par des bois dont les arbres font en grande partie de cette espèce de frêne qui produit la manne, & que les Italiens appellent Elcino, Il y croic naturellement un grand nombre de fleurs, que l'on en tire pour les transporter dans des jardins parriculiers, Tel étoit le Lucrétile ou le philosophe Horace faifoir fes délicienfes promenades.

LUCRINUS LACUS, on the Lucrin, Ce lac, funde on luile, dass la Campania; tooi immediatement à la gauche de Bayse. Il baignoir de ce côté ounte la monsigne, au hour de laquelle il Commoniquoir avec le Laura Avenua ou la cé ce côté ounte la montine de publica de la Commoniquoir avec le Laura Avenua ou la cé partie de la Commoniquoir avec le Laura Avenua ou la comprendiviles. La president, permiter publica formation Migitama, joirte par un tilhame de quidepara partie Migitama, pointe par un tilhame de quidepara la fectoride, beaucoup luis grande, comprenoit, avec cette première, le terrein où étosien. Digye et Ballais, dont Tilbane, ayant, d'un Cété, ce que l'on appelle la met Morte; Cé. de l'aurec, ce que l'on appelle la met Morte; Cé. de l'aurec, de l'a

On croit que le nom du lac Lucinau ou Lucrin lui venoit du profit, ou lucram qu'il rendoit aux fommes romaines par la pèche de ce coquillage, fi estimé qu'il étoir regardé comme un des mets les plus rares, & qu'il étoir d'usage de servir, sur-rout dans les repas de noces.

Dans les beaux jours de Bayes, le het Lucrin avoit étile thisfère nel fittes galantesto une numachies plus étontantes encose. Cet endroit d'Alcohe porte à croite que ce fur fur ce la que Lullius donna à Auguste le speciale famalté de la basilié d'Adhum en oy repérênta suffi la basilite navale donnée près de Myles, Quelques auteurs graves reprochent à ces fêtes la lence qui s'y etoit introduire, & qui y sur porrée aux plus graudes excla

N. B. Ce fur à la faint Michel de l'année 1538, qu'au milieu de la nuit, après un fort tremblemenc de terre, il s'éleva, a milien du lac Lucin, une montagne volcanique, qui reçut le nom de Monte Nason. Les caux du lac dispartente ngrande partie; il n'en refle pius qu'une quantité peu confidérable,

LUCTERI CADURCI. Ce nom se lit dans Ceiar & fait croire qu'il y eut des Cadurai sirnommés Lusteri. Mais os n'a que des conjectures sur ce sujet. (Fuyer la notice de la Gaule du M. d'Anville, au mor Lusteri). LUCULLANUM, chiesu d'Italie, dans la Campanic, Au rapport de Jornandès, cefur là qu'Auqu'llule, fils d'Orefle, fut relégué par Odoace. L'UCULANUS; il y avoit un lieu de ce nomplus près de Rome que le précédent, & on croit que c'étoit la même chole que l'Augulanam, felon la remarque de Frontin, dans fon traité des aque-

LUCULLI HORTI, ou les jardins de Lucullus. Ils étoient en Italie, dans la Campanie, Plutarque,

dans la vie de Lucullus.
Lucullu VILLA, maifon de campagne de Lucullus. Suérone rapporte que l'empereur Tibére y
mourne; mais Dion Caffins dir que cet empereur mournet à Mifene. Tacie les accorde, en
difant que Tibére mournet à Mifene, dans la maifon de campagne de Lucullus.

LUCUS, ce mor fignifie un bois, & ordină: remenr un bois confarcă a quelque divinit. Il me paroit răponfre à l'Alvase des Grees. Comme la bife flaterie des Romeins, au remps des empereurs, les porta à diviniter leur sprinces; on rouve pulificus litus nomatis Latau Ausaffi, au plutific e bois bant réellement confercé à la divinite appelée de Lorigie.

Lucus Astunum, (Oviedo) ville de l'Hispanie chérieure, chez les Affures, à-peu-près au sud de Flavionavia, & entre des montagnes, sur

le bord du Meifes.

LUCUS-AUGUSTI, lieu de la Ganle & Inan els autorium singui de la cit de Svormines, nui activa ville principale de la cit de Svormines, nui activa ville principale de la cit de Svormines, nui activa su celle de Siglammiens, ¿chen Piner. Elle ento elle elle monta la luda de Peninger, elle ell nommé acho Piner. Stare den fais la luda de la Compania colon Piner. Stare den fais indice des Romains, clean Piner. Stare den fais luda de la Compania colon Piner. Stare den fais la citardare, su discolar fais la faiste de l'Hifippai citàrdare, su discolar fais la faiste de la manchi, a quelque difiance de cere ville, citàrdare, su discolar fais l'admendia de l'accidentare, su desce cun on appolici (commentation).

LUCUS BORMANI, lieu de l'Italie, dans la Ligune. LUCUS DIANÆ & LUCUS JUNONIS, lieux de l'Italie, dans la Vénétie.

Luucs Egerize, lion de l'Italie, dans le La-

Lucus Ferentinze, lieu de l'Italie, dans le

LUCUS FERONIÆ, lieu de l'Italie, dans le Latium. LUCUS MARTIS, lieu de l'Italie, dans le pays

des Sabins. (Voyet Cluvier pour ce lieu & les denx précédens).

Lucus Minervæ, lieu de l'Italie, dans l'Apulie.\_\_\_

LUDIAS, rivière de la Macédoine, dans le

volfinage de Pella, felon l'épitome de Strabon; On le nommoit auffi Ladias.

n le nommoit aussi Ledias. LUDICÆ, ville de la Thrace, dans la pro-

vince nommée Europe, felon le rapport de Procope, LUDIM, peuple descendu de Ludim, fils de Miraim, Nous fommes trop éloignés de cette première dispersion des hommes, pour entreprendre

d'affigner à quels autres peuples ils ont donné naiffance. LUDINORUM INSULÆ. Varron nomme ainfi

des iles fituées fur les côtes de la Lydie, province de l'Afie mineure.

LUGDUNUM, (Lyon) ville de la Gaule, sur l'Arar. Elle devint si cèlèbre que pluseurs provinces des Gaules prirent les noms de Lyonnoise première, Lyonnoise feconde. Cette ville étoit au nombre des places conquises par Célar.

Peu après la more de ce didascur, Munatius Plancus reçut ordre du Grat de affembler à Lagdauss les habitans de Vienne qui avoient été de temps cut ecolonie de vienne, qui avoient été de temps cut ecolonie de viun, reis-puillante; été Strabon, qui térivoit dans un ®emps peu doigné de fa fondation, d'in qu'elle ne le cédon qu'à Nazibonne pour le nombre de fes habitant. Elle nome de fes habitant. Elle nome de la comme de la c

LUGDUNUM BATANORUM, (Loyde) June des principales villes des Batuves; prolimère, la table Thiodolénne & Tribinerie d'Antonin en font ejalement mention. Ellé étoit fur le Résons, & peu éloignèse de la mer. Quelques auteurs ont cru devor la regader comme la expirale de la Germanie, parce que dans l'initéraire elle est nommée Capat Gramasorum, Mais M. d'Auville obsérve tré-bien que cela ne doit signifier feui-timent que c'étoit à cette ville que commençairent que c'étoit à cette ville que commençairent.

partie des Gaules qui de ce côté portoit le nom de Germanie.

Lagdamm défendeit du côté des Fifii l'île des Barwes, comme Novionaugue ne défendoir le côté oppofé du côté de la Gaule. Le chireau de Leyde, bhi dans une île que forme le Rhin an milieu de la ville, est appele le Benn, & paroit érre de construction ramaine. Céroit probablement l'emplacement du Lugdamm Batavornas. Ou a trouvé d'amiquité. Dies de cette ville beaucoup d'arietie d'amiquité.

LUGEUS LACUS, marais ou lac de la Pannonie, felon Strabon.

LUGI, peuple de l'île d'Albion, felon Ptolelemée, Ce font les mêmes que les Logi, LUGIDUNUM, ville de la grande Germanie,

felon Prolemėe.

LUCIO

LUGIO ou Legeo, lieu de la Pannonie, felon l'itméraire d'Antonin.

LUGIONUM, ville de la baffe Pannonie, felon Ptolemée.

LUGODINUM ou LONGODINUM, felon les divers exemplaires de Ptolemee, ville de la Gaule belgique, au pays des Bataves, selon Prolemée. C'est la même qui est nommée Lugdunum par Antonin.

LUGURENSIS, fiège épifcopal d'Afrique, dans la Numidie, felon la notice épiscopale d'Afrique, LUGUVALLUM, lieu de la grande Breragne, entre Caltra-Exploratorum & Voreda , felon l'itine-

raire d'Antonin.

LUII, grande nation de la Germanie. Strabon tapporte qu'elle fut domptée par le roi Marobo-

LUITH, colline de la terre promise, dans la tribu de Ruben,

Cest sous le nom de cette colline qu'Isaie &c Jérémie menacent les Moabites de defiruction. La colline de Luish étoit aux environs de Ba-

LULUM, forteresse de l'Asie, dans la petite Arménie, fur une colline auprès de Tarfe. Il en est fair mention par Zonare, Porphyrogémète & Cédrène, cités par Ortélius.

LUMA, ville de l'Arabie déserte, selon Prolemėe. LUMA, ville de l'Asie mineure, près du Méan-

dre, felon Nicetas, cité par Ortélius, LUMBERI, lieu de l'Hifpanie, chez les Vaf-

tons, vers l'est de Pompelo.

LUMBERITANI , peuple de l'Hispanie , selon Pline , habitans , fans doute , de Lum-

LUMELLUM , (Lumello) ville de la Gaule transpadane, au sud. C'étoit une petite place dont

il est bien peu parlé. Elle étoir aussi appelée Laumellum.

LUMONE , lieu de l'Italie , dans la Ligurie , entre Albinimilium & le sommet des Alpes, selon

l'itinéraire d'Antonin.

LUNA , (Lunegiano). Cette ville, fituée fur la Macra, avoit un port en Liguria, à l'ouest de l'embouchure de cette rivière ; sa sorme en croissant lui avoit fans doute fait donner le nom de Cariaram, qu'elle porra d'abord, & qui fut traduit littéralement par les Lains : l'un & l'autre fignifiant également la Lune. Lucain parle de ses Aruspices, Pline, Servius & Martial de fon fromage, de son marbre & de son vin. Son pors étoit fort bon. Au rapport de Strabon, cette ville fut détruite par Néron.

On voit cependant qu'elle a subsisté depuis : il refte encore quelques unes de ses ruines dans un lieu appelé Lunigone, & le petit territoire se nomme Lunegiano

M. de Gebelin pensoit que Luna venoit du gelte Lun , eau.

. Giographie ancienne, Tome II.

LUNA ou LUNNA , lieu de la Gaule Lyonnoife, sclon l'irinéraire d'Antonin , qui l'indique entre Affa Paulin & Maifeo. On n'est pas sur du lieu moderne qui y répond.

LUNA SILVA . loret de la grande Germanie, sclon Prolemée. Elle éroit au-delions des Quades. & au-deffus du peuple Baimi, qui s'étendoit jufqu'au Danube.

LUNNA, lieu de la Gaule. ( Voyer LUNA ). LUNÆ INSULA, petite ile qui devo i être

vers le dérroit de Gades. On croit qu'il y avoit un temple confecté à la Lune. Feffus Avienus dit? Ora mavit, v. 367. Sed fi voluntas forte quem fubgerit adire fanum: properet ad Lune infulam adire carinam, &c.

LUNZ MONS, promontoire & montagne de l'Hifpanie, dans la Lufitanie, felon Piolemée. LUNE PORTUS, golfe de la mer Méditerrance, Ceft , dit Strabon , un très grand & très beau port, qui en enferme pluficurs autres, qui ont tous effez de profondeur près du rivage. Cétoit

le port de Luna. LUNZ PROMONTORIUM, promonto re de l'Italie, auprès du port de Luna, selon Prolembe, Il étois de 45 min. plus méridional que la ville

de Luna LUNGOBARDI, ON LANGOBARDI, les Lomhards. Ce que l'on va lire for ce peuple qui, de victoire en victoire, parcourut la Germanie prefqu'ensière, & fonda en Italie une monarchie plus . durable que celle des Herules & des Goths, eft en partie extrait de plusieurs excellens mémoires de M. Gaillard, inférés dans les mémoires de l'académie des belles-lettres, tom, XXXII & (uiv. Il a feparé sa manière en trois parnes, determinées chacuno par une époque particulière, formant un mêmoiro particulier.

Dans le premier, il suit, amant qu'il lui est posfible, la route des Lombards & leurs exploits en Germanie, jusqu'au dernier séjour d'où ils partirent pour s'établir en Italie. Cette partie de leur histoire est la moins connue; dans le second me-moire, M. Gaillard les considere dans les plus grands accroiffemens de leur puissance, dans la romulgation de leurs loix; enfin, dans leur état le plus florissant. Le troisième, il pose le principe & les progrès de leur décadence.

I. Le nom des Lombards étois Langobardi; il paroît u'il venoit de leur longue barbe; car, dit Paul Diacre, dans leur langue, lang fignifie longue, & baert barbe, I's fe nommoient d'abord Vinili.

Ce fut fous l'empire d'Auguste que les Lombards parurent pour la première fois : Tibère les rencontra dans l'expédition qu'il fit en Germanie, fous cet empereur. Ils étoient alors en-dech del'Elbe. Strabon dit que ce fut après leur défaite qu'ils s'établirent de l'autre côté.

Dans la guerre qui eut lieu entre Maroboduus & Ariminius , ils prirent parzi pour ee dernier , qui combattois pour la liberté. En joignant ce

premier récit à quelques autres, concernant les Lombards, on voit cette nation s'avancer toujours à pas lent du nord-ouest de la Germanie, vers Ultalie, Sous Auguste on la trouve au oord, sur la rive gauche de l'Elbe, il est probable qu'elle venoit de la Scandinavie. Sous Tivère, & les empercurs suivans, ils étoient établis sur l'Elbe & sur l'Oder. Sons Marc-Aurele oo les vit chercher à s'établir au-delà, tendant toujours à se fixer dans les parties plus méridionales; fous l'empire de Justinien, elle étoit passée dans la Pannonie; & fous Justin II eile se fixa en Iralie.

Ce foible apperço est puifé dans les aureurs anciens. Il s'offre une difficulté , c'est que quelques auteurs du moyen âge, & Paul Diacre en particulier , reprétentent les Lombards comme fortant de la Scandioavie; il les fuit jusqu'à leur passage eo Italie. M. Gaillard , quoiqu'avec quelque peine, admet que ces peuples auroient pu, depuis leurs premieres courfes, retourner vers le nord, d'où ils seroient revenus ensuite. Ne pourroit on pas croire aussi que cet historien rapproche les temps, & qu'il raconte en effet ce qui est arrivé aux Lombards mais l'attribue à des époques plus rapprochècs corre elles ? Quoi qu'il en foit, voyons ce que leur historien en rapporte. Schon Paul Diacre, les Winiles, appelés depuis

Lombards, s'étoient tellement multipliés dans le canton de la Scandinavie, qu'ils habitoient, que e ce canton ne pouvoit plus les contenir. On a vu au mot Helvetii, qu'il en fut de même des Suiffes, au temps de Céfar. Et dans ees circonflances, l'usage de ces peuples, quine se livroient pas à la culture des terres , étoit de se jeter sur les terres de leurs voifins, ou d'aller chercher de grands établissemens ailleurs. Les Lombards en firent autant dans cette circonffaoce. La nation se parragea en trois parties, uoe d'elles, indiquée par le fort, devoit aller ehercher à se placer ailleurs ; Ibor & Ayo en furent les chefs.

J'avoue que les pays où Paul Diacre fait paffer les Lombards, exigeroicot, pour être indiques avec précision, plus de recherches que je ne puis en entreprendre en ce moment (1). Selon cet historien , les Lombards entrèrent d'abord dans un pays appelé Seoringa : ils y battirent les Wandales. Mais la faim produifit fur enx l'effet que les Wandales avoient espere de leurs armes. Les Lombards pafferent dans le pays appelé Mauringa. Les Affipittes, nation nombreuse, entreprirent de leur refuser le passage. Mais par un stratageme qui ne a pouvoit réuffir qu'entre des peuples aufft ignorans, ils parvinrent à éviter le combat (a) : le fort des deux armées fut remis à deux champions : celui des Lombards étoit uo esclave : il sut vainqueur. Non-seulement il eut sa liberté, mais tous les autres esclaves l'eurent de même.

De la Mauringie les Lombards passèrent dans la Gothlandie, où ils s'arrèterent quelque temps. Ibor & Ayo moururent.

Angelmond, fils d'Ayn, fut le premier roi des Lombards; ils regna 33 ans. Les événemens que raconte enfuite Paul Diacre, tiennent trop du merveilleux pour devoir trouver place tei. Je dirai seulement que les Lombards, arrivés au bord d'un fleuve, que l'on conjecture être le Danube, le passèrent & se livrèrent a une sécurité daogereuse. Ils surent surpris & taillés en pièces par les Bulgares. Cependant harangues, par leur roi Lamissio, ils remporterent sur les Bulgares une grande victoire.

Les Lombards s'établirent ensuite dans le pays des Rugiens, défaits par Odoacre, roi d'Italie? on croit que ce pays répondoit à la Moravie & à l'Autriche. Après y avoir demeuré quelque temps, ils passerent dans de grandes plaines, plus éloi-gnées du Danube, ou ils restèrent trois ans, après lesquels la guerre s'alluma entre eux & les Hétules,

Ce sur, selon Procope, la troissème année de l'empire d'Anasthase, que l'on sair être l'an 393 de J. C. ainsi, ils avoient demeuré trois ans dans le pays des Rugiens, dont la destruction est de l'an 487; & dans ce court espace de 497 à 493, ils avoient perdu deux rois, Gedehoc & Classo fon fils; c'étoit Tato, fils de Claffo, qui étoit toit des Lombards, lorsqu'ils firent la guerre aux Herules

Paul Diacre & Procope racontent diversement la cause de cette guerre : ce sont des discussions hors de mon objet. Ces Hérules n'étoient pas ceux d'Italie, mais une portion de la même Nation, demeurée en Germanie; les Lombards les bartirent. Ils obtinrent de l'empereur Justinien de s'établir en Pannonie, avec de grandes fommes d'argent, mais à la condition de faire la guerre aux Gépides : Turifmond, fils du roi des Gépides, ayant été tué dans le fort de la mêlée par Alboin fils du rol des Lombards, ces derniers remportérent une victoire memorable.

Alboin, devenu roi de la Nation, vainquit les

Gépides (3). Alboin avoit époufé Clodefinde, fille de Clotaire I, roi de France : il épousa ensuite Roso-

monde, fille du roi des Gépides. La puissance & la richesse des Lombards, accrues par la ruine des Gépides, les diftinguérent alors avantageusement de toutes les nations Germaniques : la gloire de leur roi étoit célébrée par

<sup>(1)</sup> Le favant Leibnitt conjecture que la Tauringie

étoit sur le bord de la mer, comme les Morini, l'Arma-ries, &c. Ce feroit done la Pomeranic.
(2) Ils frens répandre le bruit qu'ils avoient avec cux des monfires à tête de chicas, ou cynocéphales, qui devergient leurs ecografie. devoroient leurs ennemis.

<sup>(4)</sup> On fait qu'Alboin fit faire une coupe avec le crane de Cunimond, leur roi, & fit houre dans cette coupe Rofemonde, fille de Cunimond,

les Bordes de toutes les nations : leur ambigion s'accroissoit avec leurs succès , menaçoit bejà l'Empire; il falloit aux Lombards de plus grands éta-bliffemens & de plus grands ennemis; tout annonçoit de leur part la fondation prochaine d'un grand Eiat. Ils fondérent en effet un grand royaume en

II. L'opinion la plus généralement reçue, e'est que Narfes, eunuque Perfan, & général des troupes de l'empereur Grec, ayant été difgracié par Justin, appela les Lombards en Italie. Des favans ont attaqué cette opinion. Le fait importe peu à leur histoire & à leur réputation. Un peuple conquérant trouve difficilement une place aux veux de la raison. & croit n'en avoir pas besoin.

Avant d'abandonner entièrement la Pannonie, pour la conquête, encore incertaine, de l'Italie, Alboin ne la céda aux Huns ou'à là condition d'y pouvoir rentrer s'il échouoit dans fon entreprise. Il n'eprouva pas combien peutêtre il lui eût été diffieile d'exiger l'exécution de ce

Arrivés sur les hautes montagnes qui abornent l'Italie au nord , il s'affermit de nouveau dans son dessein, & descendit dans l'Italie, dont il s'empara. Il en donna le gouvernement à fon neveu Gi-fulphe. Il avoit dans son armée, non-seulement les Lombards, mais aussi des Gépides, des Bulgares, des Sarmates, &c. nations féroces, presque sans loix & fans religion. Auffi commirent-ils les plus grands excès.

Tout plia devant Alboin. Quelques évêques s'ensuirent avec leurs trésors ; d'autres implorèrent sa générosité, se soumirent à lui, & surent confir-més dans tous les avantages de leurs sièges. La Venetie, Milan, la Ligurie, furent bientor fous fon obeiffance.

Pavie. l'ancienne Ticinum, entreprit de faire réfiftance; Alboin en fit le fiège avec une partie de son armée , pendant que l'autre, dispersée en différens pelotons, parcouroit les campagnes & foumettoit des Places. Pavie ne fut prife qu'après trois ans de fiège. Le vainqueur y donna des preuves de clémence & de bonté. Il y fixa le fiège de sa puissance; il esti reconnu pour le premier roi des Lombards. Mais peu après, sa femme Rosemonde outragée de la barbarie d'Alboin, qui l'avoit sorece de boire dans le erane de fon père, trama contre lui une conjuration, & le fit poignarder. Les détails de cet événement & de cenx qui fuivirent, ne font pas de mon objet

Alboin ne laissoit pas d'ensans males : les Lombards affemblés à Pavie, élurent Cleph pour roi. Son règne int violent & injuste, Il mourut affassiné. Il y eut un interrègne de dix ans, pendant lequel trente on trente-cinq dues diviferent l'Etat entr'eux : chacun se rendit souverain du pays dont il étoit gouverneur. Mais leurs troppes exercèrent par-tout des actes de cruanté & de vig-

I. U. N lence atroces. Les Lombards firent des excursions en France, dans les états de Gontran, duc de Bourgogne. Heureux dans la première entreprife, ils furent battus & defaits dans les fuivantes.

Il y avoit dix ans que duroient ces guerres & ces divisions, lorsque les Lombards prirent le parti de se rensermer en un seul royaume. C'étoit affurer leur puiffance en refferrant leurs forces ; mais les prétentions des ducs amena le gouver-

nement feodal. Sans craindre de commettre une grande erreut en chronologie, on peut fixer le commencement du règne d'Alboin à l'an 569, & sa mort à l'an 573. La puissance des Lombards s'accrut considera-

blement en Italie. Ils continuèrent d'avoir, au moins par intervalle, guerre avec les rois de France, On les vit même fous Clotaire Il , racheter une redevance annuelle, à laquelle ils avoient été affuiettis.

l'abrégerai le récit des faits. Il suffit, je crois, de favoir que vers l'an 730, la ville de Romo & l'Exarchat s'étant foulevés contre l'empereur & fon fils , qui vouloient introduire l'héréfie des Ichonoclaftes, formerent une république, dont le pape devoit être le chef : Luitprand, dix-neuvieme roi des Lombards, songeant à profiter d'une conjoncture fi favorable, pour étendre ses Etats, fe rendit maltre de quatre villes, fituées dans le duché de Rome. Le pape alors intulora le (ccours de Charles Martel, dont l'afcendant fut tel en cette occasion, qu'il détermina Luitprand à rendre ee qu'il avoit pris.

Mais ses successeurs ravagèrent les terres du S, Siège, Aftolphe, vingr-deuxième roi Lombard, subjugua & usurpa tous les états qui composoient cette petite république : il eût même pris Rome qu'il tenoit affiègée, si le pape Zacharie n'eût eu recours à Pepin, devenu roi de France. Ce prince employa d'abord la négociation pour engager Astolphe à rendre ce qu'il avoit usurpé. Etienne, fuccesseur de Zacharie, renouvela ses prières auprès de Pepin, qui paffa en Italie avec une forte armée, en 754. Il contraignit les Lombards à rendre à la république romaine ee qu'ils avoient

Pepin revint en France, & Agolphe ne tint pas ses promesses. Le pape se plaignit de nouveau, & de nouveau aush Pepin repassa les Alpes. Il battit Aftolphe, & conquit fur lui l'Exarchat, dont il fit donation au S. Siège.

Didier, duc de Toscane, soutenu du crédit du pape Etienne, s'empara du royaume de Lombardie; & en fut le vingt-troifième & dernier roi. Il voulut recouvrer les biens enlevés à son prédécesfeur, Ce n'étoit plus Pepin, c'étoit Charlemagne qui régnoit en France. Il fut appelé par le pape. Il vola à son fecours, assiègea Didier dans Pavie . le fit prisonnier, & mit fin à l'empire des Loma

Didier fut conduit en France, puis relégné à Liège; on croit qu'il mourut à l'abbaye de

Le royaume des Lombards, quoique privé de fon rei, ne fut pas entièrement cient en Italie. Les premiers de la nation, foums à Charlemagne, reflèrent pendant quelque temps dans leurs differens deparemens, & continuerent à tere gouvernels par leur propres Loix. Après la mort de Charlemagne, il 16 forma phileurs teats, qui n'eurent plus rien de commun avec les Lombards.

lis avoient pessedé

r°. Tout ce que comprend la république de Venife. 2°. Les possessions de la maison d'Autriche, savoir; les duckes de Milan & de Mantoue.

3°. Les états du duc de Savoie. 4°. Les duchés de Guaffalla & de Sabionetta, qui ont appartenu à la maifon de Mantoue.

qui ont appartenu à la matton de Mantoue.

5°. Les possensores de la maiton de Modène,
savoir; les duchés de Modène & de Regio,
la principaute de Carpi, le Frignano, la Garsaguana, &c.

6°. Les possessions de la maison de Parme, savoir ; les duchéa de Parme & de Plaisance, l'état Pallavicini , la principanté de Lodi, &c.

7°. Les états de la maifon de Mirandole, ayant titre de duché.

On voit, par cet expose, que les Lombards possedoient les parties les plus importantes de l'Italie, rant par la qualité des terres que par les avantages de la situation. LUNGONI, peuple de l'Hispanie, dans la Tar-

ragonoife, felon Ptolemée. Cet auteur ne leur donne que la ville de Pelontium. LUPARIA, ou LUPPARIA, ville de l'Hifpa-

nie citéricure, au pays du peuple Occini, entre Cassulon & Mentisa, selon Ptolemée. LUPERCA, lieu particulier de la ville de Rome.

près du Tibre, & au pied du mont Aventin. Il étoit dédié à Pan, dont les factifices étoient appelés Lupércales, & les prêtres Lupércal. LUPERCIANA, fiège épitiopal de l'Afrique, felon le concile de Carthage, tenu fous taint

Cyprien.

LUPFURDUM, ville de la grande Germanie, felon Protemée.

LUPIA, petite rivière qui venoit de l'est se jetter dans le Rhin, presqu'à l'est de Tricessima, & an nord-ouest de Calone. LUPIE, ou LUPIES, (Letce) ville de l'Italie.

cans la Messapie, près la ville de Rudin. Ce n'étoit pas un lieu considérable. Elle étoit située sur le bord la mer, & a été

colonie romaine.

LUPPIA, ville de la Germanie, felon Ptolemée.

LURA, lieu de la gaule Belgique, felon un fragment de la table de Peutinger; vu par Orté-Bus, & non encore publié. LURDA, nom d'une rivière de l'Afie. Elle tombe du mont Tauras, felon un passage du second livre de Saluste, rapporté par Priscien.

LURINUM, ville de l'ile de Corfe, felon Prolemée,

LUSI ou Lusts, ville de l'Arcadie, au fud, fur le Clior. Elle ne substitoit plus au temps de Pausanias, & le lieu qu'elle avoit occupé étoit alors du territoire de Clior.

Ce fut à Luses, disoit-on, que Mélampe avoit amené les filles de Prétus pour les guérir. Il les avoit traitées dans un temple de Diane Hémi-

refia, ou qui calme les fens.

LUSITANI, les Lustianiens, peuple de l'Hispanie, dans la Lustianie. Ils habitoient le long de la mer, depuis le Durius, jusqu'au Tagus, A l'Est ils s'étendoient jusqu'aux Vettons.

Quoique la Lustanie tut fertile , dit Strabon ;

ces peuples negligeant l'agriculture, ne vivoient que de rapines, & se saisoient continuellement la guerre, ou la faitoient à leurs voifins, jufqu'à ce qu'ils aient été réduits par les Romains, qui ont démantelé jeurs villes. Ils paffent pour être habiles à dreffer des embûches , & à découvrir l'ennemi. Vlís, légers & prompts dans leurs évolutions, ils fe fervent d'un petit bouclier, d'une épée ou poignard, d'une cuiraffe qui n'est presque toujours que de lin , d'un casque à trois aigrettes : quelques - uns font leurs boucliers de neris. Les fantailins portent des bottines. Ils ont chacun plufieurs javelots & quelquefois des javelines armées d'airain. On dit qu'une partie de ceux qui occupent les environs du fleuve Durius, vit à la Laconienne; qu'ils fe baignent en eau froide, & fe frottent d'huile deux fois le jour; qu'ils mangent avec propreté & frugalité, & ne se nourriffent que d'un seul met. Ils aiment beancoup les facrifices ; & , fans les couper , ils examment les entrailles des animaux. Ils coupent la main droite des captifs & les confacrent aux dieux. Ordinaitement aussi on se servoit de ses prisonniers pour peneuret l'avenir. On les revetoit d'une espèce de manteau, un prêtre les frappoit au bas-ventre & tirois des augures de la manière dont le mou-... rant étoit tombé à terre.

Tous ceux qui vivent dans let montagnes, ont une nouriture treis-fragale, boisvon de Feau, coachent à terre, laissient leurs cheveux épass, & vont au combat convers d'une efpéce de mitre. Ils mangent fur tout les bouse, qu'is immolent à Mart, ainfi que les chevaux & let expanifs. Ils facificite des Hécassobre comme les Grees. On vois chez eux des combas gymniques d'armes & équellers; ils tout le pugilat, la courfe, & mème des épéces de bataille.

Les trois quarts de l'année ils ne vivent que de gland, dont ils font du pain, après l'avoir fait fècher & rèduit en farine. Ils font très-peu de vin, & & font ufage de la bière. Le beurre leur rient lieud'huile. Dans les repas, l'âge ou la dignité décident de la préféance. Leurs vétemens sont noirs, & confistent pres-

que en des fayes avec lesquels ils couchent sur des lits d'herbes. Ils se servent de vases de cire , comme les Celtes. Au lieu d'argent monnoyé , ils commercent en saisant des échanges , ou donnent cours à quelques fames d'argent.

Ils précipitent les criminels du haut des rochers. Quant aux parrisides, ils les conduisent hors de

leurs rerritoires, & les lapident.

Leurs mariages fe font comme chez les Grecs, Voici ce que rapporte Diodore de Sicile au sujet du mariage de Viriathus, le plus célébre des Lufitaniens, « Ce general s'étant rendu chez le père » de la fille qu'il devoit épouser, & jetant les » yeux sur la quantité de belles rapisseries & de » vafes d'or & d'argent que l'on avoit étalés » pour faire honneur à la sète , témoigna par un n gefte qu'il fit de la main dont il tenoit fa lance . » qu'il méprisoit tout cela , au lieu de l'admirer. » Le discours qu'il sint répondit à cette idée. Il » traita de folie le cas que l'on faifoit des dons » de la fortune, puisqu'ils étolent sujets à tant » de revers. Il allégua en preuve de cette vérité , » l'exemple de son bean-père, qui , avec toutes » fes richeffes & la considération qu'elles lui pro-» curoient dans le pays, étoit foumis à un gendre » qui n'avoit que son épée; & qu'ainsi, bien loin p que lui, Viriathus, dut de la reconnoissance à n son beau-père, que c'étoir plurôt son beau-père qui devoit lui savoir gré d'entrer dans l'alliance » d'un cavalier, qui pouvoit se rendre maître de » toutes les richetles qu'il lui laissoit. Après qu'il » eut parle, on le pressa vainement d'entrer dans n le bain & de se menre à rable ; l'excellence & » la délicateffe des mets ne le tentérent pas ; il » prit feulement quelques plats à l'aventure , &c » les diffribua à ceux de sa suite. Pour lui il » mangea droit & but quelques coups. Il demanda » ensuite que l'on sir paroitre la fiancée, On offrit » un facrifice, &, les cérémonies ufirées étant » terminèes, il plaça lui-même à cheval sa nou-» velle éponfe, & la conduifit dans les montagnes » qui lui servoient de retraite ».

Îls imhoient les Egyptiens dans la manière d'expofer leurs malades fur les chemins, afin de profiter des avis de ceux qui avoient éprouvé le même mal. Je tranferis ici, de la traduction de D. Martin, d'après Appian, les cérémonies quis obfervèrent aux funérailles de ce même Viriathus.

On revêtit le cops de ce brave Luffunien (Viriathus) de robes de d'évolle préciudes sprés quoi en elleva & poû ce corps for un bobere fort haut, qui avoit été dreffe à ce deffein. On égogez enfuieu un grand nonbre de victimes, puis on mit le feu au bobere. Pendant qu'il brâloit, pluifurai bandes de foldats & d'officiers amés, ies uns à pied, les aurers à cheval, fairident différentes courfes autour, & célébroient les explosites.

de ce grand homme. Quand le feu fur éteins, &c que l'on eur mis en terre les cendres du héros, on honora son tombeau de plusieurs combats de gladiateurs.

Ce brave homme avoir gouverné les Lufitaniens pendant onze ans. Il fur affaffiné láchement par quelques-uns de fes gens, pouffés à cette trahifou horrible par le conful Cépion.

Avant l'arrivée de Brutus, ils se servoient de bateaux de cuir pour traverser les marais, & dans les temps d'inondations.

Diodore dit que de tous les peuples de l'Hifpania, les Luffenianes étoient les plus vallans, les savoient des boucliers de nerés tres-forrs, & des dards érochus, & s'en fervoient avec beaucoup d'adrelle. Ils alloient au combst en danfant. Les armes & le pillage étoient fouvent tout Feia de différentes troupes de Luffamilens, qui, retrier jeun de la company de la company de la company parties de la company de la company de la company parties fur les company de prins à fonmettre les effects de brigands.

LUSITANIA, la Lustanie. Cette province, avec la Bétique, portoient quelquesois le nom d'Hispanie amérieure.

Ses hornes ont varié, & celles que lui donne filire, ne font pas les mêmes qui fe trouver dans Prolemée. En la hornant au fitte de la gray, on la fait remonter quelquesfeis priqu'à la mer des Cantabres, En général, on convient capendant que la Luffante 'éverdooi' edpuis le Queritus, au nord, jusqu'à la mer, au fud. Pline dit jusqu'à l'Ama (jusqu'à l'Ama).

Il femble que les principaux peuples de la Lufitanie aient èté les Vettones; peur-ètre auffi ne furent-ils d'abord plus connus des Romains, que parce qu'ils étoient les plus voifins de l'Hifpanie citérieure.

Quoi qu'il en foit, il parois que l'on trouvoit en Lutiranie: Est Lafianis, au nord, l'est Petones, à l'orient y les Celités, au fiud du Tagus. La partie métidonale et appelée par Pline, Cuneac ou le Coin y fans doute parce que cetre partie fe trouve reflerée entre des montagnes da mer : Strabon fee fert auffi de ce mor, en difant qu'il l'emprunte des Lains.

des Laint.

La Lufinzile produifoti beaucoup d'or. Pline dit
a lutinzile produifoti beaucoup d'or. Pline dit
e que cente province, a vec celles de Gallee &
the Allautes, povocient vings, mills livres dor
se Allautes, povocient vings, mills livres dor
se consecutive de la consecutive del la consecutive del consecutive del la consecutive del la consecutive del la consecutive del la consecu

maux que l'on tuoit à la chaffe, se donnoient

Les villes principales de cette province étoient,

Aux Lustani,

Lagobriga, Talabriga, Conimbriga, Collippo, Scalabis, Hierabriga, Olifipo, Lama, Lancia Oppidana, & Igadita.

Aux Vettones .

Vicus Aquarius, Ocellum, Salmantica, Lancia Tranfcudana, Capara, Augustobriga, Rusticiana, Castra Cacilia, Norba Cefarta, Meidobriga, Metallimm, Emerita Augusta, Septem Ara & Ebora. Aux Cetici.

Moron, Cesobriga, Salacia, Pax Julia & Mirobriga. Dans la contree Cuneus, Balfa, Offonoba, Por-

tas Hannibalis & Lacobriga.
On trouve, dit Pline, en Lustanie du sel couleur

de pourpre, mais qui blanchir lorfqu'on le brote.

1 L'USUS, fewre de l'Arcadie, qui prenoit fo
fource au nord dans leu montagnes, pris de Trachit, & Ce rendoit dans L'alphes à l'oneth, fous le
nom de Gornlynus, qu'il prenoit en paffant par
Gornlyn. An donnoit au liu de leur confluent
le nom de Rhêrtes. On préundoit que le nom
de fleure, qui fignife popre à Love, lid venoit
de ce que l'on y avoit lavé Jupiter lorfqu'il vint
au monde.

LUSONES, peuple de l'Hispanie, sur le bord de l'Ebrus, au voisinage de Numance, seloa Appien. Strabon dit qu'ils s'étendoient jusques aux

fources de l'Ebrus.

LUSPARIA ou LUPPARIA, ville de l'Hispapie, dans la Tarragonoise, selon Prolemée. LUSSA, ville de la Palestine. Elle appartenois

aux Arabes, selon Joseph. C'étoit une des doute villes qu'Alexandres père d'Hircan, avoit enlevées aux Arabes, & qu'Hircan a'sobligea de rendre à ce peuple, c'est-à-dire, à leur roi Aretas, en faveur de son rétablissement.

Prolembe la nomme Lyfa, & la place dans l'Arabie Pétrée.

LUSSI, village dn Péloponèfe, dans l'Arcadie, au territoire de la ville de Clisorium, felon Ptolemée. Voyer Lust.

LUSSONIUM ou LUSTUNIUM, ville de la baffe Pannonie, felon Prolemée & l'itinéraire d'Antonin, Ce dernier dis Lustunium,

LUSTIUS, peuple de la tribu Enéide, felon

LUTECIA ou LUTETIA, appelée auss Parisii, du nom du peuple qui l'habitoit, ville de la Gaule, comprise dans une île de la rivière appelée

Sequana, la Seine.

Il me paroit difficile de donner une trymologie du nom de cette ville; mais au moins conviendroit-il de la chercher dans la langue Celtique; fi nous favions au jufté le nom que les premienhabitans lui donnoiem. Les Grees ont écrit Laconcéa, d'où le nouvel auteur de la vie de Clovislegrand, y été cru en droit d'en conclune, que e nom venoit de Laisvo a Leau, un bois faced è uni je crois que les Grees provincenvoir altéré ce nom, ils en ètoient blen Capables, ne filtre de la comme del la comme de la comme del la comme de la comme del la comme de l

villes firuées fur quelque élévation; celles dont les noms finissoient en brica, briga ou brixa, étoient fituées au passage de quelque rivière. &c.

M. le Brigam crois que Lasols lignifie denuere fue les eux é, de use Parifi, fignifie mot most, une porsion d'une, ce qui pourrois fe rendre pasce moss, cessa qui font fignaride saures, quoirelific c'entre une trymologie de ce favunt, on peru difocurent de deux choles, c'ell qu'il a une grande comorifiance des langues, 8 que pour te symologies Celtiques, il ne faut pas les cherteriors de la companya de la fori que comme d'un des langues descendres d'une courter glus assistant de la contrete plus assistant de la courter glus assistant de la contrete de la contre

On n'est pas plus sir de l'origine du nom des Perifis. Je sias bien que l'on veux affez généralement qu'il vienne d'Js, dont le remple & les pertres étoient oi et a stuellement Isi. Coci me paroit un peu forcé. Je crois plurôt que nous ne cononifônes pas affez bien les Gaulois pour nous rendre aduellement compte de ces détails; & que leur dieu. Ejun rétoit pas Isis d'Exprice.

Qui qu'il en foit, les Priniti formoient une cide qu'i comprents i sexperpts toute l'île de France propre: Lessaisen etnit le les principal, Ammien Marcellin l'appelle Caplisian, cett indiquer que c'autoi un leux formité; s'et ui l'évois mente par la recition toute encoracté d'eux justifie échangements que le temps a pu apporter au local. L'ile devois véatende depuis à pointe de l'ile Norse-Dance jud-qu'à cette cui de l'eux principal le contraction de l'eux principal de l'eux princip

Céfar, voulant s'emparer de cette ville, envoya contre elle des troupes, commandées par Labienus. Les labitans mirent le feu à leurs maions, qui n'étoient que de bois & de rofeaux. Cette

(1) Cest-sinsti que les Turcs signer, per corruption, change les most ar, see, pela, en celui de Scanshon, on a d'une de Confiantinople, quelques écrivains de cette mairon prétendoiens qu'il aurois fallu dire flambout, ou la ville de la Foi, & que c'étoit la véritable origine du nons ablu el.

précaution étoit fage ; mais ils projent du faire comme les Athéniens à l'approche de l'armée de comme les Athéniens à l'approche de l'armée de l'armée du leurs he leurs de l'armée de l'armée du leurs he leurs de l'armée Xefxès, se retirer sur leurs hatt ux. Au contraire, ils allèrent au-devant de l'entrem & surent bassus. César, maître de la ville, l'entourra d'un mur & la fornifia de tours, élevées de distance en distance. Ce ne fut probablement que depuis ce monent qu'elle mérita le nom de Casteilume Céfar fit austi construire à l'occident un palais pour le proconful & les principaux officiers de l'empire, qui devoient y tenir le conseil souverain des Gaules (t). Ce sur par une suite des soins qu'il prit de Lutèce qu'elle eut quelquefois, selon Boèce, e nom de ville de Céfar.

Mal heureusement nous manquons de détails sur l'histoire de Lutèce dans ces premiers temps. On voir que lorsque Julien vint commander les troupes dans la Gaule : la ville de Lutèce étoit comme rensermée dans l'île. On peut douter même qu'il y eût des ponts de pierre; car Julien dit expressement que la rivière l'entouroir de tous côtés. Ce prince dut habiter dans le palais bâti par Céfar fur l'emplacement à-peu-près où est aujou d'hui le palais & le fiège du parlement. Voici

comment il s'exprime dans fon Myfopogon : « Je passai l'hiver dans ma chère ville de Lutèce Leucocia), car c'est ainsi que les Ganlois appellent la ville des Paritiens. Elle est fituée dans une petite ile, & l'on y entre de l'un & de l'autre côte par des ponts de bois ; le fleuve qui l'environne croit & déborde rarement ; il fournit une eau très-pure & très-agréable à boire. L'hiver eft fort doux en ce lieu (2), à caufe , disent-ils , de l'Ocean qui n'en est qu'à 900 stades, ce qui doit faire eta milles romains, environ 45 de nos lieues. Ainfi, ajoure Julien, l'eau de la mer semble être plus chaude que l'eau douce. Mais, quoi qu'il en foit, foit cette cause ou quelque autre qu'on ignore, il est certain que l'hiver est plus doux aux habitans de ce pays qu'ailleurs. Au reste, il y croit de très-bonnes vignes, même plufienrs figuiers qu'ils élèvent par art , les couvrant l'hiver avec de la paille de froment , & autres chofes semblables, qui penvent défendre les arbres de l'injure du temps. L'hiver de cette année fut donc plus rude qu'à l'ordinaire, & le fleuve chariotoit avec les eaux des croûtes femblables à du marbre, on à ce que nous appellons pierre de Phrygie; plusieurs de ces croûtes fort grandes, s'assemblant & se joignant ensemble, paroitient devoir former une espèce de pont. Me trouvant alors d'une humeur plus auftère & moins traitable que je ne l'aveis jamais été, je ne pouvois fouffrir que l'on chauffat ma chambre, parce qu'en ce lieu toutes les

Le froid étant devenu plus vif , Julien que l'on mit un fourneau dans fa chambre, (es serviteurs ignorant les effers funestes de la vapeur du charbon, ou même de la braife en trop grande quantité, n'écoutérent que leur zèle, firent un grand seu chez leur maitre, & penserent lui donner la mort. Il n'eut que le temps d'appeller à fon fecours : on l'emporta au grand air ; il fe trouva mieux, & bientôt affez bien pour travailler

dans le reste de la journée. M. Vialon s'exprime ainsi par rapport à la communication entre la ville & les dehots.

Quant aux deux ponts qui conduifoient dans l'ile , l'up an midi , l'autre su nord , je penferois que ce dernier étoit vis-à-vis la rue de Longpont, & qu'il abourissoit au commencement dit pont Rouge actuel. Ce qui me le ferois croire, c'eft que la place de Grève , & que tout le terrein depuis cette place jufqu'au-dela du pont Notre-Dame, n'étoit qu'un marais; au lieu que vers S. Gervais, & juiqu'à la rue dont je parle, le terrein étoit éleve, & permettoit d'arriver jus-qu'au long-pont. Le chemin qui conduisoit à ce pont venoit de Saint-Maur-les-follés, où fe trouvoit un autre pont sur la Marne, & ce chemin étoit une chaussée romaine. Lorsque l'on fit le pont Notre-Dame, on détruisit le long-

Quant au pont du midi, ajoute le même auteur, il pouvoit être où il est actuellement.

Tomes les maifons étoient en bois, les murs seuls des sortifications étoient en pierres. Comme l'on a agrands la cité de toute la place Dauphine, & de tous les bâtimens adjacens , dans le fixieme fiècle, la ville ne s'étendoit que depuis ce que l'on nomme le terrein des Chanoines , jusqu'à l'extremité da Palais; sa longueur étoit de 380 toifes. fa largeur de 150, & fa inperficie à-pen-pres de 45600 toifes carrées

On n'a pas plus de détails concernant Lutèce. On voit qu'eile faisoit partie des villes consèdérées entre les Wifigoths & les Francs, lorfqu'ils entrèrent dans la Gaule, Clovis fit inutilement le fiége de cerre place, qui ne passa à son pouvoir que lorfqu'il ent embratté la religion chrétienne, L'histoire de Paris, beaucoup plus connue par la fuite, cesse ici d'eire de mon objet,

LUTEVA ON FORUM NERONIS. On trouve fur la table de Peutinger, Loteva (Lodève), ville de la Gaule, dans la province Narhonnoife. Elle étoit sur la route qui, de Segodunum des Rutent, alloit à Teffero.

Ptolemée attribue une ville du nom de Forum Neronis aux Mimeni , à l'orient de Rhenea. LUTEVANI, peuples de la Gaule harbonnoife;

maifons fe chauffent avec des fourneaux, ce qui est affez commode. Mais voulant m'accontumer à supporter la rigueur du froid, par une espèce de durere à moi-même, je refutois ce secours si nécessaire dans une faifon fi facheuse ».

<sup>(1)</sup> Summum Gallin concilium in Luteriam Parifiera

transulit. Lib. vI, de Bel. Gal.
(2) Ce prince a y avoit pas apparemment éprouvé un hiver femblable a celui-ci, en décembre 1788 & janvier

dont la ville étoit nommée Luces ou Lores par les Gaulois, & que les Romains appellèrent Forum Neronis. C'est Pline qui nous les fait conmoitre.

LUTL Prolembe met deux peuples de ce nom dans la Germanie. Il donne à l'un le furnom de

& à l'antre celui d'Omani, LUTIA, riche ville de l'H-spanie, au pays des

Arevaques, & à trois cens stades de Numance, felon Appien.

LUTICII, peuple de la Germanie, & compris au nombre de ceux que l'on nommoit Suevi. LUTTOMAGUS, lieu de la Gaule, dans la seconde Belgique; il étoit sur la route de Gesoriacum, ou Boulogne, à Samarobriva, ou Amiens. M. d'Anville croit en retrouver la position dans

celle du liou appelé Laère.

LUXIA, (le Tento) rivière de l'Hispanie, dans
la Bérique Pline met la ville d'Onoba au confluent

de cette rivière & de l'Unium

LUXOVIUM, lieu de la Ganle, près duquel il y avoit des bains chauds, décorés par les Romains. Le nom moderne est Luxer.

LUZA, petit canton de la Palestine, affez près de la ville d'Hébron, Genes. c. 28, v. 19.

LUZA, ville de l'Arabie Perrée. Elle fut batie par un homme de Bethel , qui , pendant que ceux d'Ephraim affiegeoient Bethel, leur montra une entrée secrète par le moyen de laquelle ils prirent la ville. Ce qui fut cause qu'on lui donna la vie, à lni & à toute sa samille. Il se retira dans le pays des Héthéens, &c y bâtit Luza, Judic. 6. 1 . 9. 25.

LYBIA, POYCE LEBYA.

LYBIA, on plutot LIBIA, ville de l'Hifpanie citérieure, fur la route de Cafar-Augusta à Viroprfca, felon l'Itinéraire d'Antonin.

LYBISSA ou LIBYSSA, ville de l'Afie, dans la

Bishynie, felon Ptolemée & Pline, LYBORUM REGIO, canton de la Grèce, dans la Béune, felon Tzetzès, Il y place le

Sphynx. LYCA, nom d'une ville de l'île de Cô. Elle noit arrofée par le fleuve Lycastris, felon Vibins Sequefter.

LYCABETTUS ON LYCABETTOS, montagne de l'Assique, indiquée feulement par Strabon. (L. 10, v. 612).

LYCADIUM , ou CYCLADIUM , golfe du Bofphore de Thrace. ( Voyez Ortélius ).

LYCÆA, ville du Péloponèfe, dans l'Arcadie, felon Théopompe, cité par Étienne de Byfance. Ce dernier ajoute que Ménélais la nomme Lycatha.

LYCEA, lieu dont parle Orphée, dans fes Argonautiques, où il dit qu'il y avoit une maifon confacrée à Cérès. Orcélius juge que ce lieu devoit être vers l'Océan Atlantique. LYCÆATES AGER, campagne du Péloponefe , dans l'Arcadie. Elle étoit arrofée par l'Hé-

LYCÆUM, lieu ou ville de Grêce, dans la Theffalie, felon Ortélius,

LYOJEUM, nom d'un lieu de la ville de Rome, felon Denys d'Halicarnaffe,

LYCÆÚS MONS, le mont Lyceus, montane de l'Arcadie, au fud - ouest de Megalopolis

gne de l'Arcam, & du fleuve A phée. Cette partie de l'Arcadie avoit été habitée par Cette partie de l'Arcadie avoit été habitée par Cette partie de l'Arcadie avoit été habitée par Parhée. quelques auteurs, ils habitoient le mont Parrhafins, que Paufanias nomme le mont Lyceus. Callimaque dans fa première hymne, nomme, il est vrai, le mont Lyceus; mais il raconte enfuite des événemens arrivés, felon lui, fur le Parrhaftus; & que Paufanias dit être arrivés fur le Lyceus. Je soupconne qu'avec le temps ces montagnes avoient pu être prises l'une pour l'autre dans la réalité & fur-tout dans les fables que l'on en débitoit ; je vais mettre ici ce morceau de Calima-

Le poère parle à Jupiter a: Oui, dit-il, ce fut » fur le mont Parrhafius, dans le plus épais du » bois que Rhée te donna la naissance; bois » devenu facre des cet inftant, bois dont jamais » animal fujet aux travaux de Lucine n'ofe approcher, & que les Apidans appellens la cou-

» che antique de Rhôe.

» Oui, ce fut là que ta mère, foulagée de fon » divin fardcau, chercha le canal d'une onde pure pour se purifier & pour laver ton corps : mais » le majeffueux Ladon, mais le limpide Erymanthe » ne couloient point encore, & l'Arcadie étoit » encore aride. Un jour elle devoit être célèbre » par ses sleuves; mais au moment ou Rhée dén racha fa ceinture, des chaines fans nombre » s'elevoient fur le terrein où coule aujourd'hui » l'Ison; des chars pefans rouloient fur le lit du n Melas; le Carnion, en depit de fes eaux, en-» tendoit les animaux féroces creufer leur tanière n fur fa tète, & le voyageur altéré, marchant n au-deffus du Cratis on du fablonneux Métape. » brûloit de foif, tandis que des fources abonn dantes étoient fous ses pieds.

» Dans fon cruel embarras, la déesse s'écrie : » terre, enfante à ton tour; tendre mère, tes n fon bras puiffant, frappa le mont de fon fcep-» tre. Le roc s'ouvrit & vomit l'onde à grands n flots. Aufli-tot ta mère, roi des dieux, lava » ton corps, t'enveloppa de langes, & chargea » Néda de te porter dans les antres de Crète, » pour t'y faire élever sous terre. Néda , de toures » les Nymphes qui l'affifteient alors, la plus âgée " après Sivx & Philyre, la plus chère à fon » cœur ; Neda, de qui le zele ne fut point fans w récompense .. récompense, puisque la déesse donna le nom » de sa nymphe à ce fleuve, le plus antique des » fleuves, on se désaltérerent les neveux de Ly-» eaon, & qui va, près du féjour des Caucons, » se réunir à Nerce ». Le poète suit ensuite Jupi-

ter dans l'île de Crète.

Je vais reprendre actuellement la description du Lyceus par Paufanias. On y voyoit,

to. Un endroit appelé Creté, où l'on prétendoit ue Jupiter avoit été élevé par les nymphes

Thifoa , Neda & Hagno. 2°. Une sontaine de nom de la dernière de ces nymphes. On croyoit qu'en temps de sècheresse, elle pouvoit, à la prière du prêtre de Jupiter,

fournir de l'eau, & même des brouillards & des Un temple de Pan "avec un bois facré ,

un Hippodrome & un Stade, qui avoient servi très anciennement à célébrer des fêtes & des jeux en l'honneur de ce dieu champètre.

4°. Une enceinte affez vafte, confacrée à Jupiter Lyceus. Elle étoit interdire à qui que ce fût , enforte que, quiconque, difoit-on , qui aurois ofé y entrer, auroit été fur le champ frappé de morr. Par ce préjugé, les animaux, poursuivis à la chaffe, avoient un lieu d'asyle. Ils s'y retiroient & étoient en pleine sureté. On se per-mettoit seulement de les attendre à la porte. Un préjugé austi ridicule, & qui ne suppose pas moins d'ignorance que ce que l'on vient de rapporter, c'est ce que l'on prétendoit que dans cette enceinte, les corps ne produifoient aucune ombre au soleil. Ce qui ne pouvoit réellement arriver que dans le cas où cette enceinte fe feroit trouvée sous la Ligne, ou sous quelques autres points de la zone torride.

Cette montagne étoit si élevée que, parvenu a fon fommet, on découvroit le reste de tout

le Péloponnése.

LYCEUS, lieu de la Grèce, dans l'Attique, Strabon dit que c'est d'où fortoit l'Iliffus, Cétoit apparemment un lieu, affez agréable & en même emps affez retiré pour que des Philosophes puffent s'y plaire. C'étoit-là que les disciples d'Aristote, entre autres, se promenoient en ag différentes questions de physique ou de morale.

LYCAEUS CAMPUS, campagne de l'Afie, aux environs d'Héraclée, ville du Pont, selon Mem-

non, cité par Ortélius.

LYCANDUS, (Al Lucan) canton de l'Afie, sur la frontière de la Cappadoce, entre le mont Taurus & le mont Amanus,

LYCAONIA, (la) province de l'Asse mineure, au sud de la Galarie. Selon Strabon "Tsaurie en faifoit partie. Elle ésoit fituée entre les montagnes, & je scrois affez porté à eroire que son nom lui venoit de Aixes, un loup, parce que le pays étant propre à servir de retraite à ces animaux , Il dut s'y en trouver beaucoup. Geographie ancienne. Tome II.

LYC Les principaux lieux de la Lycaonie étoient ; selon Prolemee, Adopissus Canna, Iconium, Para-lais Corna, Casbia & Baratta.

S. Paul & S. Barnabé en furent les Apôtres; La notice d'Hiéroclès y compte 18 villes épif-

copales. Celle de Léon le fage un peu moins. LYCAONII , les Lycaoniens, Denys d'Halicarnaffe nomme ainsi des Arcadiens qui passèrent en Italie : ils tiroient ce nom de Lycaon, leur

LYCAPSUS, village de l'Afie mineure, au voifinage de la Lydie, felon Etienne de Byfance,

qui cité Euphorion. LYCARISUS, montagne de l'Afie, felon Or-

télius. Il eire Joan. Lydus de Philadelphie, LYCASPUS, nom d'une ville, felon Hefychins; mais il ne dii pas de quel pays. Oriélius soupconne que e'est le Lycapfus d'Etienne de Bytance,

& le Lycaftum de Piine. LYCASTE, ville de l'île de Crète, de laquelle fait mention Homère dans fon Iliade.

LYCASTIA, ville de l'Afie, dans la Cappadoce, felon Apollonius. LYCASTRIS, nom d'une rivière de l'île de

Cos. Elle arrofoit la ville de Lyca, selon Vibius Sequefter. LYCASTUM, ville de l'Asie, dans la Cappa-

doce, auprès du fleuve Halys, & où commençoit la contrée de Thémiscyre, selon Pline. LYCASTUS on LYCASTOS, l'une des plus fameuses villes de l'île de Crère, selon Pomponius Méla , qui en parle , fur le témoignage d'Homère , ear elle ne subsistoit plus de son remps. Strabon rapporte qu'elle avoit été détruite par les Cnoffiens

LYCES, nom d'une rivière de la Scythie en Europe, felon Valérius Flaccus. Orrélius présend que l'en doit lire Lycus, comme l'écrivent Hé-

rodote & Ptolemée. LYCHNIDUS, ville de la Macédoine, selon Prolemée, & de l'Illyrie, felon Tite-Live & Etienne de Byfance. Tous ces auteurs la don-

nent au peuple Daffarétès. LYCHNITIS, marais de l'Afie, dans la grande Arménie, selon Prolemée.

Etienne de Byfance donne le nom de Lychnisis à un canton du même pays.

LYCHNOS, nom d'un lieu de l'Egypte, aux environs de Péluse, selon S. Jérôme. LYCI-SALTUS, lieu du Peloponnese, dans la Messènie, selon Pausanias.

LYCIA, la Lycie. Cette contrée avoit autrefois porte le nom de Milias, ( Hirod. L. 1, §. 173). Elle étoit dans l'Afie mineure, fur la Mediterranée; & s'avançoit en partie dans da mer . en forme de presqu'île, ayant à l'ovest le Glaucus Sinus, ou golfe de Glaucus, & à l'orient le golfe, au fond duquel étoit Auslea. Quant aux régions qui l'avoifinoient, c'est à l'ouest, la Caria; au nord une petite portion de la Phrygia Pacatiana,

au nord-eft la Pamphylia. On retrouvoit encore le nom de Misias dans la partie septentrionale; mais il s'étendoit en Phrygie & en Pifidie. Au refte, les bornes de la Lycie on varié, selon les temps, & n'ont peut-être pas été connues des aureurs. qui en ont écrit, avec une précision bien rigoureuse. Prolemée, par exemple, place dans la Lycie les pays appeles Mylias & Carbulia, qui, selon un examen rigoureux , ne devoient pas s'y trouver compris entierement. De-la vient qu'il place en Lycie des villes qui n'y étoient réellement pas : on le verra plus bas. Pline dir que les Lyciens avoient trente-lix villes; Strabon en indique un moins grand nombre, & dit seulement vingt trois, dont même il ne nomme que fix, qui, felon

Artémidore, étoient de très grandes villes. Ce pays étoit coupé par plusieurs chaînes de moniagnes, qui venoient du nord & du nord-eft

s'abaiffer jufqu'à la mer.

Celle qui étoit dans la partie orientale, & formoit à l'est le mont Climax, terminé par un cap, & au fud, le Promonsorium Sacrum, portoit le nom de Taurus.

Au milieu du pays, auffi du nord au fud, étoit une autre chaîne, formant, dans la partie feptentrionale, le mont Cadmus. A l'ouest étoit une forte chaîne, qui, s'élevant

au fud-ouest, portoit le nom de Cragus mons. Les monragnes élevées en cette partie, portoient le nom de Chimara & de Cragi Vertices.

Une petire branche qui se détachoit de la grande chaîne pour aller vers le golse de Glaucus, portoit le nom d'Ani. Cragus. Le Xanthus & le Limyrus étoient les fleuves les

plus confidérables de la Lycie; ils couloient, le premier du nord-est vers le sud-est; le second du nord au fud. Les villes principales étoient Telmiffus, su nord

du golfe de Glaucus, . . . Pinara & Xanthus, plus à l'eft, furde fleuve Xanthus; . . . . Patard, au fud de cette dernière fur le bord de la mer; . . . plus à l'eft, Myra & Limyra, au fond d'un petit golfe à l'effbouchure du Limyrus; Olympus & Phafelis, fur la côte orientale : telles sont les villes que M. d'Anville a distinguées sur sa carre. Celles q Strabon indique, d'après Artémidore, étoient les villes de Xantus, Patara, Pinura, Olympus,

Myza, Tlos. Dans les premiers fiècles du christianisme, on donna le titre d'évêché à de fort petites villes; de-là vient qu'Hièroclès en comptoit trente en Lycie, & Leon-le-Sage trente-huit. Les voici :

### · LÉON-LE-SAGE

| Myra.        | Araxes.     |
|--------------|-------------|
| Mastaurorum, | Aprilorum.  |
| Telmefe.     | Polalia.    |
| Limyra.      | Orvcandorun |

Phelli. Тарогим. Antiphelli Arneorum. Phafilidis, Sitymorum, Rodopolis Zenopoleos. Olympi. Acalife. Lebifi. Cottorum. Corydallorum, Licandorum. Anni ou Alcas. Paliotarum. Endochialis. Acraffi. Xanthi. Catarorum. Sophianopoleos, Comborum, Marciana Ny forum. Uniodum, Berburorum. Chamatie. Meloitarum, Candanoru Coancorum.

# HIFTOCKES

| Phafydes.        | Antiphellus. |
|------------------|--------------|
| Anapus.          | Candyba.     |
| Gaga,            | Eudocias.    |
| Acalifus,        | Patara.      |
| Elebefus.        | Kanthus.     |
| Lymyra,          | Combe.       |
| Arycnada;        | Mifa Pinara  |
| Podalia,         | Didomaplo.   |
| Choma.           | Telmifus.    |
| Rencylias,       | Caunus,      |
| Mara, métropole. | Arana.       |
| Aines.           | Bukon.       |
| Cyanen,          | Henvanda.    |
| Aperca.          | Balura,      |
| DL. 11           | Comiderate.  |

# Géographie de la Lycie, felon Ptolemie.

Les bornes de la Lycie, selon Prolemée, éroiene au nord & à l'oueft l'Afie; à l'eft, par la partie de la Pamphylie, qui s'étend depuis l'Affe juf-qu'à la mer; au fud, par la mer de Lycie. Pro-lemée étend les bornes de la Lycie à l'oueft, car il parle de Caunus qui étoit dans la Carie.

#### Sur les côtes.

| Colinda.            | Antiphellus.         |
|---------------------|----------------------|
| Lyda                | Andriace.            |
| Carya.              | Livryri , fl. oflia. |
| Daddela , lieu (1). | Apira,               |
| Telmeffus.          | Hiere , promontoire. |
| Xanthi , fl. oflia. | Olympus Civitare     |
| Patara.             | Phafelis (a).        |

<sup>(1)</sup> Ces quatre villes font attribuées généralement à la

<sup>(</sup>a) Ceft à tort que la Martinière met lei Cragus au rang les lieux maritimes. Ceft une montagne; & la longitude indique affez qu'elle n'étoir pas su-dela de Phofelis.

# Dans les terres.

On y trouvoit le mont Cragus, & autour les villes de

Cydna, · Pinara. Symbra Arexa. Octapolis. Tlos Comb fa. Xanshur. Sidyma.

Près & autour du mont Malicyum (t).

Corydalla Sugalaffus, Rhodia, Arenda.

Phellos. Myra.

Dans la partie appelée Mylias (1).

Podalas. Nifa.

Choms, Condyba.

Dans une partie de la Carbalia,

Encanda,

Balbura.

Les iles étoient :

Maxima Infula, en grec. Meyéra.

Chelidonia Scopuli : c'étoient des roches, ou des

LYCIAS & LYCIUS, LICUS, & LYCUS, rivière de la Rhétie, selon Prolemée. LYCIDA, ville de l'Asie, dans la Mysie, entre

Haliterne & Parthenium, felon Pline. e LYCII, les Lyciens. Cétoit les habitans de la Lycie, Ils étoient originaires de Crète. Avant été chaffes de cette île, ils vinrent en Afie dans une contrée appelée Milyas. Les Milyens, alors appeles Solymes, cédérent leur pays aux nouveaux venus. Ils furent enfuite appelès Termiles, & du temps d'Hérodote, les peuples voisins leur don-noient encore ce nom. Mais Lycus étant venu s'établir dans le pays des Termiles , avec le temps ils furent appeles Lyciens, du nom de Lycus, fils de Pandion

Quoique les Lyciens aient été gouvernés par des rois , il ne parolt pas cependant que le gouvernement y ait été complétement monarch Le corps de l'état étoit formé de la confedéraflort de 23 villes, dont chacune envoyoit des députés à l'affemblée générale, où se traisoient toutes les affaires de la nation.

Ils furent pendant long-temps adonnés à la piraterie. On remarque que les Lyciens ne prenoient pas le nom de leurs pères, mais celui de leurs mères, ( Herod, L. 1, § 178 ). On lit dans Plu-tarque ( de virtu. Mul.cr. ) une origine de cette . coutume chez les Xanthiens; & les Xanthiens faisoient partie des Lyciens; mais cette origine a l'air d'un conte. P. in être avoit - elle commence dans un temps où l'état, purement fauvage, rendoit les naillances suspectes. Ils suivoient la condition de lears mères. Aufft, quand un esclave épousoit une femme libre, les enfans étoient libres ; ils naissoient esclaves si la mère l'étoit.

On se connoît que trois rois de Lycie; le ; mier est Jobates, dont la fable a défiguré l'hiftoire, en la liant avec celle de Bellérophon, Depuis que ce pays fut soumis par Crifus, il n'eft presque plus mention de ses rois ni de son hisroire.

LYCIRNA, village de la Grèce, dans l'Etolie, felon Strabon.

LYCOA, ville de la Grèce, dans l'Artique, felon Etienne de Byjance & Paujanias, Ce dernier dit qu'il n'en reftoit plus que des raines, &c un temple de Diane Lycotide.

LYCIMNA, fortereffe du Péloponnèse, dans l'Argolide, felon Strabon, Elle étoit fituée à donze studes au sust-est de Nauplia LYCOMEDIS LACUS, ou le lae de Nico-

mède. Lac de l'Afrique, dans la Marmarique, felon Ptolemèe, il en est aussi fait mention par Pline, qui rapporte que ce lac étoit entouré de déferts.

LYCON, ville d'Egypte, felon Strabon. On fous- entend polis, Voyer LYCOPOLIS. LYCON, nom d'une ville de l'Hispanie, selon Tire-Live.

LYCONE: nom d'une montagne du Péloponnefe, fituée fur la droite du ghemin qui alloit d'Argos à Tégée, Cette montagne étoit couverte d'arbres dont la plupart étoicet de Cyprès. Il y avoit sur le haut de la montagne un temple de Diane Quis , dans lequel on voyoit trois flatves de marbre blanc, attribuées à Polyclète. L'une représentoit Apellon , l'autre Latone , & la troifième Diane. Sur la gauche du grand chemin , il y avoit un autre temple de Diane, Paulanias, L. 11, Corint. c. 24.

LYCONE, nom d'un bourg de la Thrace, selon Etienne de Byfance,

LYCOREA. On croit que ce fut un des premiers noms de la ville de Delphes, Il paroît qu'un des quartiers de cette ville avoit confervé cet ancien nom.

LYCORMAS, rivière de Grèce, dans l'Etolie. Elle fut enfuite nommée Evenus. Au quatrieme Pp 2

<sup>(1)</sup> M. d'Anville a placé le mont Mafficytes au bord de la mer, entre Andriace & Appre, & forment une efpèce de prefqu'ile. (a) Ceft à tort que quelques austres «crivent Milya»; le texte de Strabon, celui de Ptolemee, 60, portent

livre de la Thébaide de Stace, elle porte le nom de Cestaurus.

LYCOSTENE, ville de l'Afie mineure, dans la Lydie, felon Etienne de Byfance.

LYCOSURA, ville de l'Arcadie, au fud ouest de Megalopolis, sur le sleuve Piataniste.

Elle pation parmi les Grees pour la plus ancienne ville du monde; on, felon l'expression de Pausanias,

pour la première qu'eût vu le folcil. Si l'on en croit le même auseur, les autres villes ne furent bâries dans la fuire qu'à l'imitation de Lycofura. Après avoir contribué à la grandeur de Mégalopolis, comme plusieurs villes

vuies ne turent canes dans la unite qua i initication de Lycofura. Après avoir contributé à la grandeur de Mégalopolis, comme plufeurs villes des Parluafens, fur les trers déqués elle étoit fituée, cette ville s'étoit fi fort affoiblie, qu'an temps de Paofanias, il n'y refloit qu'un fort pait nombre d'habitans. L'YCOSYA, onn d'une ville de la Thrête, felon

Etienne de Byfance.

LYCTOS: c'elf ainfi que l'on trouve ce nom cerit dans Scylax & dans Etienne de Byfance. Cette ville cioi: fruce dans l'intérieur de l'île de Crète, & peu élolgnée de Conflus au fud-eft. Polype dit, en parlant de cette ville:

La ville de Lyclos, qui étoit une colonie, d'origine Laccidemonienne, & la plus ancienne des villes de Crête, nouvriffant des ciroyens, qui cioient fans contredie les hommes les plus braves & les plus vertueux de l'île.

Je crois birn, «Jayrès l'eraß Polybe, que l'on peut douter que l'uille de L'yblos n'êch teit fondée par une colonie de Letédemoniens; missi quant à l'arniquis, éch ne protri pas probable. L'earlièrece vraie on dispole des Dalybes, des Carlièrece vraie on dispole des Dalybes, des Colonies des Carlières, des Corres, avoire d'about ét le pouvoire de Goryre, a voient de Bratte de Cronies, avoire d'about ét le pruirée d'une colonies, qui ne pouvoir venir de Sparte que dans un temps où cerue ville érois aflet n'inée an ciroyens pour en envoyer ailleurs. Au refle, voici recommendéelse, et fecunets.

J'ai parlé, à l'article de Crète, de l'ambition des Cnoffiens & des Gortyniens, qui présendoient regner fur soute l'île, & qui en effet y avoient reuffi , excepté à Lyctos : elle feule refuia de leur obéir. Les deux partis se réunirent d'abord contre elle : mais mais pen après la division s'étant mife entre eux, une partie de ceux qui étoient du côté des Cnoffiens les abandonnérent & prirent parti pour les Lyctiens. Ce n'étôit pas seu-Iement entre ces peuples qu'il y avoit de la division , c'étoit auss dans l'intérieur de certaines villes. A Gorryne, par exemple, les vieillards étoient pour les Cnoffiens, & les jeunes gens pour les Lycliens : les vieillards, d'intelligence avec les Cnoffiens, firent entrer dans la citadelle mille foldats appelés d'Etolie par ces derniers : on tua plufigurs jeunes gens, on foumit les autres :

enfin, en peu de temps toute la ville fur au ponivoir des Cnoffiens. Voulan profiter de ces troubles, & noire à leurs ennemis, les LyGiens eurent l'extravagance de fé jeuer de toutes parts fur leurs terres, & d'y mener paire leurs troupeaux : cette incurson trop considérable, appaivit tellement d'hommes la ville de LyGos, qu'il

n'y restoit presque personne pour la désendre. Les Cnossiens, bien instruits de ces circonstances, coururent à Lyctos, s'en emparèrent fans combat, en emmenerent les femmes & les enfans. pillèrent & brûlèrent tomes les maifons. Les Lyctiens, en se rapprochant de leur malheureuse patrie, apprirent ces défastres; au lieu d'entreprendre de rebatir leur ville, ils allerent s'offrir aux Lampéens, qui les reçurent, eux & leurs troupeaux. Ainfi, dans le même jour, ils perdi-rent & recouvrérent une patrie dont ils embraflèrent auffi la défense contre les Cnoffiens, ( Voyez Polybe L. IV. ) Les Limpéens habitoient la ville appellée Anura par Ptolemée, Dion Caffius, &c. Etienne de Byfance, Polybe, la notice des évèques, &c. porient Augura. Les habitans étoient nommés Autoraies, que l'on peut rendre en françois par Lampéens. M. d'Anville n'a pas affigne à cette ville de position en Crète, sur sa

LYCUNTOS, ville du Péloponnèfe, dans l'Arcadie, sur la route de Caphyes à Psophide, selon Pausanias.

carse de l'Empire romain.

LYCURGIUM, montagne du Péloponnèle; dans l'Argolide, felon Strabon. Elle est nommée Lygurgium par Polybe.

LYCURIA, village du Péloponnèse, dans l'Areadie, au sud ouest de Phoneos.

LYCUS (le Deligheul), fleuve de la Sarmatie, au sud-ouest du Rhodus. Il se perdoit dans le Pont Euxin. Ovide en parle.

Lycus, fleuve qui, felon Hérodote, fort du pays habité par les Thyfiageta; & traverfam celni des Mœcuæ, va se perdre dans le Palus Mœcide. Ptolemée parle aufii de cette rivière.

Je crois que c'eft le même que le précédent. LYCUS, rivitée de Vâfe, dans la Phrygie. La jontition de cette rivière avec le Caper & CAJpuns, fe faifoit à Ladoitées à le Lycus prenoir alors le nom de Lycucaper; il alloit fe prenet alors le nom de Lycucaper; il alloit fe prerée dans le Mandone amprés de Coolfest. C'eft au
arrivant à cette ville, qu'au rapport d'Hérodote; à
dans la terre de faits une control qu'est de
la la terre de faits une control qu'est de
là il alloit fe pertre dans le Méandre.
LYCUS, rivière de l'Affa maneure, dons la

Carie. Elle avoit fa fource dans le mont Cadmus, & formoit un lac un peu avant fon embouchtre dans le Latmicus Sinus.

Lucus, nom d'une rivière de la Sicile, felon Diodore de Sicile, Ce Lycus oft le même que l'Halyous, Lycus, fontaine de la Sicile, dans le territoire de Leonini, felon Pline.

LYCUS, tivière de la Macédoine, dans lo pays du peuple Dassaréies. Plutarque en parle.

Lycus, ruiffeau de la Thrace, auprès de Conftantinople, felon Cédrene. Il rapporte qu'Appollonius de Thiane le contraignit de ne point faire de mal aua Byzantins.

LYCUS, rivière de l'Afie mineure, dans la Myfie, au canton de Pergame. Elle avoit fa fource au mont Draco, & coulant vers le nord-oueft, elle paffoir auprès de Thyatire, & alloit se perdre dans le Caique.

LYCUS, rivière de l'Afie. Elle venoit de l'Armènie, arrofoit la plaine près la ville d'Héraclée, dans le pays des Maryandénieus, & alloit fe perdre dans l'Iris.

LYCUS, rivière de l'Afie, dans la Bishynie;

la même que le Rhyndacus, felon Pline. L'ECUS, rivière de l'Afie, dans le Pont, où elle mêle fès eaux avec celles de l'Ilis. Strabon dit que Pompée trouvant au confluent du Lycus & de l'Iris une ville commencée, l'acheva, lui donna des champs & des habirans, & la nomma

Lycus, rivière de l'Afie, dans le Pont Cappadocien, felon Ptolemèe. Cet auteur dit que c'est une des branches de l'Abfortus, qui tombe dans le Pont-Euxin.

LYCUS, rivière de l'Asse, dans l'Assyrie, selon Polybe & Prolemée, Ce dernier écrit Leucos, & dit que cene rivière va se perdre dans le Tèrre.

Lycus, rivière de l'Asie, dans la Syrie, près du golse d'Issus, felon Pline.

LYCUS, penite rivière de l'île de Cypre, coulant du nord au fud; il prenoit fa fource dans l'inzèrieur de l'île au mont Olympe, & se rendoit dans la mer par l'ouest d'Amathus,

LYCUS, rivière de la Phénicie, qui couloit entre Byblos & Bérythe, felon l'itinéraire d'Antonin.

Lycus, fossé de l'Egypte, selon Caliste & l'histoire Triparite. Il érablissoir la communication entre le Nil & le lac Marcois.

LYDDA "villed la India" dons la mibud'E.

LYDDA; ville de la Judée, dans la tribu d'Ephraim, felon le livre de Jossé.

Elle étoit fituée près du torrent de Gaas. Ce fut auffi une des trois villes que Démérrius, roi de Syrie, enleva aus Samariains pour les donner aux Juifs, 1º L. des Machabées, c. 11, v. 34. Elle fitt appelée auffi Diefolit.

Elle fitt appelee auffi Diofpolis.

LYDI, les Lydiens, peuple afiatique, habitant la Lydie. (Voyez LYDIA).

Quelques aureurs les font défeendre de Lud, fils de Sem, fans aurre preuve cependant que la conformité des noms.

Leur religion, pour les extravagances & les supersitions, ressembloit à celle de presque tous les peuples de l'Afie. Ils adoroient Diane, Jupiter, Cybéle, &c. Cette déeffe étois adorée particuliérement fur le mont Sypilus.

Le gouvernement y fut long-temps despotique & herednaire : tout changea de forme lorsque

les Perfes furent maires de ce pays. Le caraêtre d'une narion tient plus qu'on ne le croit communément au génie de ceux qui la gouvernent. Les Lydiens, affect janorés fous leurs premiers rois, devinrent, fous Créins & fous quelques - uns de fos prédecfelleurs, un peuple guerrier & conquérant. Us fe livrérent à la pareife & sux plaifs; a és qu'ils eurent été founis par la sux plaifs; a és qu'ils eurent été founis par les

Perfes.

Hérodote ( L. 1, S. 94 ), s'exprime zinfi en parlant des Lydiens, rapporte ce qui va finivre.

Il avoir dir dans le passgraphe pricédours que que course les files dans le pass de Lydiens le livence à la profilusion. Elles y gegocien de la vient de l'entre de l

Sous le règne d'Asys, fils de Manès, toute la Lydie fut affligée d'une grande famine, que les Lydiens supporterent quelque temps avec patience. Mais, voyant que le mal ne cessoit point, ils y cherchèrent un remède, & chacun en imagina un à fa manière. Ce sur à certe occasion qu'ils invenièrent les des, les offelets, la balle, & toutes les aures fories de jeux , excepté celui des jetons , dont ils ne s'astribuent pas la découverse (2). Or voici l'usage qu'ils firent de ceste invention pour tromper la faim qui les preffoit. On jouoit alternativement pendant un jour entier, afin de fe distraire du besoin de manger; & le jour suivant on mangeoit au lieu de jouer. Ils menèrent ceue vie pendant dia-huit ans. Mais enfin le mal, au lieu de diminuer prenant de nouvelles forces, le roi divifa les Lydiens en deux classes, & les fit tirer au fort, l'une pour rester , l'autre pour quittet le pays; celle que le fort destinoit à rester, eut pour chef le toi même; & la classe des émigrans cus fon fils.

<sup>(1)</sup> L'Errurie, e'est-à-dire, la Toscane a fluelle.
(2) On prétendoit chez les Romains que leur mot ludus jeux, venoit du nom de ce peuple Lydi ou Lydiens,

Les Lydiens que le sort bannissolt de seur atrie, allerens d'abord à Smyrne, où ils construi-Grent des vaisseaux, qu'ils chargerent de tous les meubles & ustenfiles, & s'embarquèrent pour aller chercher des vivres & d'autres terres. Après avoir côtoyé différens pays, ils abordérent en Ombrie, où ils fe bairenr des villes qu'ils habitent, dit Hérodoie, encore à présent. Mais ils nittérent le nom de Lydiens & prirent celui de Tyrrheniens , d'après Tyrrhenus, fils de leur roi , qui étoit le chef de la colonie,

Le commerce des Lydiens devoit être confidérable. Autrement on ne voit pas comment un parikulier, sel que Pyshius, après avoir régalé Xerxès & son armée, lors de son passage en Grèce, eus encore pu lui saire présent de 2000 talens d'argent , & de 3,993,000 pièces d'or , mar-

quées au coin de Darius.

Quant aux règnes des rois de Lydie, je ne chercherai pas à m'étendre sur leur histoire : ie m'en tiendrai aux courtes notions (uivantes, On reconnoît trois familles de rois en Lydie, 1º. Les ATYADES, qui régnérent environ quatre fiècles : le plus ancien fut Manès : fon règne est incertain ... 2º Les HÉRACLIDES , dont le premier roi, nommé Agron, commença à régner l'an 1220 avant J. C. (1) Cerre famille finis en la personne de Candaule, affaffiné par Gygés. . . . 3° La famille des MERMNADES, qui commença en la personne de Gyges, l'an 715 (2). Il est fort connu, par les contes que l'on débite sur les vertus de son anneau, qui le rendoit-invisible à volonté, par fon amour pour la reine, & par l'affaffinat du prince auquel il fuccèda. Le dernier de cette famille fut le célèbre Créfus, dont le royaume fut detruir par Cyrus l'an 545.

LXDI, peuple, qui érant venu s'établir en Italie, fe bain des villes dans le pays appelé depuis Tyrrhenia & Etruria. Voyez l'article précédent.

LYDIA, la Lydie. Il ne faut pas, ce me femble , consondre le royaume de Lydie tel qu'il sut sons quelques-uns des rois puissans de cet état, avec les provinces de l'Afre mineure qui, après avoir porté le nom Maonia, prirent colui de Lydia.
On trouve dans Quinte-Curse une lettre de Darins à Alexandre, dans laquelle on lit Halyaamnis qui Lydiam terminat. (L. IV, c. 11).

Les possessions des rois de Lydie avoient pu s'étendre jusqu'à l'Halys; & l'on voit qu'en effet elles s'étendoient jusqu'à ce fleuve, lorsque Cyrus marcha contre Créfus; mais c'est comme au temps où les rois de France possèdoient, sous Charlemagne, des provinces en Allemagne & en Italie.

Les bornes de la Lydie au nord, écoient la Mysie; à l'est, la Phrygie; au sud, le Maunder ou Méandre, qui la feparoit de la Carie. Si l'on parloit d'une époque très-reculée , il conviendroit de ne lui donner pour bornes à l'ouest que la mer Egée; mais on a vu à l'article Ionis qu'il s'étoit établi sur cette côte des colonies grecques, compofées d'Ioniens. Il faut donc donner pour barnes à la Lydie, de ce côté, les colonies Ionicanes

Entre les montagnes de la Lydie qui en avoit bean coup, fur-tout dans la partie orientale, il faut distinguer le mont Sipy us , à quelque distance au nord-est du golfe de Smyrne; le mont Tuo-lus, à quelque distance au sud de Sardes, & le mont Mesagis, au sud du Caystrus.

Les principaux fleuves étoient, au nord le Phrygius, appelé aufh Hyllus qui , venant du nord-eft, le rendoit dans l'Hermus à Magnefia; . . . le Passolus , qui se rendoit dans l'Hermus près de Sardes, encore ee dernier n'est-il connu que parce qu'il avoit la réputation de rouler des paillettes

d'or ; car il étoit peu confidérable. Les principales villes de la Lydie étoient Sardes , capitale , à peu de distance au pied du mont Tmolus, &c dont le territoire étoit arrose par le Pattole. La plaine qui étoit à l'ouest se nommoit Cilbianus Campus. . . . Au nord de Sardes étoit Hyrcania (Marmara) fondée par des Hyrcanigns, transportés en ce lieu au temps des rois de Perse.... Magnesia sipyli (3), sur l'Hermus, à l'ouest.... Thyatira (Ak-hisar), au nord d'Hyrcania, sur le Hyllus.... Hypapa (Berki), au sud-ouest de Sardes, Metropolis (Tirels ) au fud-oueft fur le Covfirus.... Magnefia Maundri , au fud , au confluent du Lethaus, dans le Maander. . . . Trailes, au nordeft de cette dernière, fur l'Euden. . . . . Nyfa (Naffi) à peu de distance , à l'est , au pied du Mefogii, qui s'étendoit jusque-là. . . . . Tripelis, su nord-est à l'endroit où le Cludrus se rend dans le Masnder. . . . Philadelphia , ( Alah-Shehr ) su nord-eft de Tripelis, appuyée fur une des branches du Tmolus. . . . Maonia, au fud-eft, fur le fleuve Cogamus. . , . . Analas (Tlalach) , au nord de Philadelphie , fur l'Hermus.

Il y avoit encose d'autres lieux moins confidérab

Villes de la Lydie , felon Prolemie,

Ptolemée, en diffinguant la Lydie de la Mœonie, les joint ensemble pour l'indication de leurs villes. Ce font t

<sup>(1)</sup> On lit dans plufieurs chronologiftes 1223; certe différence vient de l'époque qu'ils donnent à la prife de Sardes. Mais M. Larcher, chronologie d'Héradore, T. r. 1, p. 10 6 fur. pronve que ce fut l'an 1220.
(2) Selon Herodote, qui le dit expressément, la famille

des Hernelines regna 505 ans ; il fout donc ici 715, au lieu de 718 que donnent les chronologies ordinaires.

<sup>/ (3)</sup> Ceft près de cette ville qu'Antiochus-le-Grand fint défait par Scipton l'Afanque,

Termere. Ægara.
Mosteni. Hypapa.
Hivo Gafarea. Sardis.
Nacrafa. Philadelphia.
Thyaura. Magnafia ad Sipylum.
Metropolis.

Ce qui surprendra, c'est que dans un pays où Prolembe ne comproit que treize villes un peu considérables, la notice de Léon-le-Sage y compre jusqu'à vingr-sept évêchés; & celle de Hiéroelès vingt-trois, ce qui est encore beaucoup.

Selon Léon le-Sage on y comptoit les sièges

Serdinfium,
Philadelphia,
Trippless,
Trippless,
Trippless,
Aureliopoless,
Aureliopoleos,
Gordorum,
Troballorum,
Selorum,
Silandi,
Maonia,
Apollinie, Fani,
Arcanidis,
Mufines,

Apolloniadis. Attalia. Bages, Balandi, Mesosimoli, Hiero Casarea.

Hiero Cafarea,
Dalles,
Stratonicaa,
Cerafcorum,
Satalorum,
Gabalorum,
Hermocapelia.

## Selon Hiéroclès,

Apollinis-Fanton. Satdis. Philadelphia. Talaza. Tripolis, Bagis, Thiatera. Cerafe-Mefo. Tymellus, Sita. Maonia. Apollones. Julianopolis. Hierocastellia. Tralles. Myflene. Aureliopolis. Sataleon. Auglia. Gordos Hermocapelia. Mostina. Ocrafus.

LYDIUS-FLUVIUS, rivière de la Macèdoine, on la trouve aussi nommée Lydias. Il paroit, d'après Prolemée, que l'embouchure de ce seuve étoit près de celle de l'Axius.

LYGAMATÆ, peuple de l'Afrique, dans la Libye intérieure, selon Prolemée. On croit qu'il faut lire dans cet auteur Lyexamata.

faur lire dans cet auteur Lynxamata.

LYGDANUM au LYDAMUM, ville de l'Asse
mineure, dans la Troade, selon Pline.

LYGII, LIGII, LUGII, & LOGIONES, peuple de la grande Germanie. Au rapport de Tacite, au delà d'une chaire de norragnes qui coupe le pays des Suèves, il y a pluficurs nations, entre lesquelles les Lygiens sont un peu-

ple fort étendu, & partagé en plufieurs cantons. LYGIUM, lieu de Grèce, dans la Theffalie, felon le grand Esymologique. Phavorin en faireune ville.

LYGOS, ancien nom de la ville de Byfance; felon Pline,

LYLA, ville du Péloponnéfe, dans l'Arcadie; felon Etienne de Byfance. Ortélius doute fi ee nu fereit pas la Lilea de Ptolemée.

LYLÆUS, rivière de l'Afie, dans la Bithynie; felon' Pline. LYMAX, rivière du Péloponnèfe, dans l'Ar-

LYMAX, rivière du Péloponnèle, dans l'Arcadie. Elle baignois la ville de Phigalia, & alloit

se perdre dans le Neda, selon Paulanias, LYMINIS, ville de Cappadoce. Le come Marcellin dit, dans sa chronique, que l'empereur Zenon envoya Basilique, avec sa femme & chois sils en exil à Lyminia, & qu'ils y Bêrirent de faim & de mistere. On lie ailleurs Lennia, Stemnium, &cc. mais on rên connoit pas la optision.

LYMOCOPION, lieu de la Thrace, vers la partie septentrionale du promontoire Hermeum, sur le Bosphore de Thrace.

LYMPHORTA, ville de l'Afie, dans l'Arie.
Pline la donne au peuple Gedruft.

LYNCÆE, nom d'une ville qu'Héfychius place dans la Macédoine.

LYNCÆUS, ruiffeau ou fontaine du Péloponnéfe, dans l'Argolide. On ne fait pas quel lieu arrofoit cette rivière." LYNCESTÆ, peuple de la Macédoine, dans

la Lyncestifa, au equehant de l'Amaihie. LINCEUS ou Lyngeus, rivière de l'Italie; felon Terzès. Les eaux en étoiens chaudes & rrès-

boanes pour les yeux. LYNCUS, ville de l'Epire, felon Etienne de Byfance; mais vraifemblablement dans la Lynceftide, qui étoit de la Macédoine. Tite-Live fair mention de cette ville. Elle devoir avoir trè importante, puissque le peuple & la province en por-

toient le nom.

LYNCUS, LYNCOS ou LYNGOS, ehaine de montagnes, entre l'Épire, la Macédoine & la Thefalie, felon Tine-Live. Ellereft couverte de forèts, les fommers ont de vaftes plaines, & il y a des fources d'eaux vives, qui ne tariffent

LYNX, en grec Avyz, ville de l'Afrique, dans la Libye, auprès du détroit. C'est la même que Lizus.

LYPERUS, montagne de l'Afie, dans la Bythynie, auprès de la ville Zipatium, felon Ortélius, qui cite Memnon, historien grec, qui vivoit autemps d'Auguste.

LYRA, ville de l'Afie, dans la Bithynie, où Orphèe fuspendit sa Lyre. Elle étoit vers le Pont, entre l'île de Thynia, & le sleuve Parthenius. Il en est sait mention par Apollonius.

LYRBE, ville de l'Afie, dans la Pisidie, selon Denys le Périègète, LYRCEA, ville de la Grèce, dans le Péloport-

nèse, à soixante stades d'Argos. Panfanias dit, qu'à travers les ruines de Lyrece, on vovoit encore une colonne, contre laquelle étoit

adoffée une flatue de Lyreus. LYRCEIA-TELLUS, canton où le fleuve Inachus prenoit sa source, sclon Ortélius, qui cite

le quatrième livre de Flaccus. LYRCIA, perite ville de l'Argolide au fud-

quest de Némec. Elle a edit on autrefois fervi de retraite à Lyn-

cee, lorsque pour conserver des jours qu'il ne devoit qu'à latendreffe d'Hypermestre, son épouse, il fuyoit loin de la cour de Damas. Aufii pre-tendoit on que cette ville avoit porte son nom dans les commencemens, fans qu'il fût dit comment ellegavoit été nommée d'abord. Un autre héros, appelé Lyrcée, & moins connu que le précédent, lui avoit aussi donné son nom qui étoit

LYRNATIA , petit pays & presqu'ile de l'Asie mineure, dans la Lycie, felon Etienne de Byfance. C'est la même que Lyrnutia ou Lirnutia, que le même aureur donne à la Pamphilie. LYRNEA , LYRNESUS on LYRNESSUS, ville

de l'Asse mineure.

LYRNESSUS. Les auteurs, même eeux de l'antiquité, ont été parragés for l'existence de cette ville. Quelques - uns , comme Hiérocles , ont cru que Lyrnessus étoit la ville d'Adramytte ; & d'autres, comme Hefychius, ont dit que c'étoit l'île de Ténédos; mais Strabon & Pline nous aident à retrottver sa juste position. Selon Strabon, elle étoit en terre ferme & ne devoit pas être loin de Thèbes; & Pline dit expressement qu'elle étoit sur le bord de la rivière appelée Erenus. Selon le P. Hardouin , Adramytte s'étoit formée des ruines de Lyrnessus; e'est probablement ce qui les avoit fait confondre.

On voit par les vers 197 & 198 du caralogue d'Homère, que ce fut de la prife de Lyrneffe qu'Achille obtint la belle Brifeis ; & qu'en meme temps il prit la ville de Thébes.

LYRNESSUS, ville de l'Afie, dans la Pamphylie, fur la même rivière que celle d'Oibia, felon Strabon.

LYRNESSUS. Sclon Pline & Hefyehius, l'île de Lyrneff'is étoit la même que celle de Ténédos. LYROPE, ville de l'Afie, dans la Cilicie montagneuse, selon Ptolemée.

LYSA, ville de l'Arabie petrée, felon Ptole-

mée. Cest la même que Luffa, ville de la Pa-

LYSENE, lieu maritime, vers la Dalmatie, felon Procope,

LYSIAS on Lustas , ville du Peloponnele ; dans l'Arcadie, felon Ptolemée & Xénophon. Ce dernier eerit Lufias.

LYSTAS, ville de l'Afie, dans la Syrie. Elle étoit siruée sur le petit sleuve Marsyas, dans la partie occidentale du sleuve Orontes, au nordouest de la ville d'Apamea, vers le 35° degr. to min. de lat.

LYSTAS, ville de l'Asse mineure, dans la Carie, selon Pline & Strabon. Prolemée la place dans la grande Phrygie, Les notices eccléfiaffiques en font une ville égifcopale de la Phryeie faluraire.

LYSIMACHIA, ville de la Thrace. Prolemée dit que de son temps elle étoit nommée Examilium. Selon Etienne de Byfance, auparavant on l'appeloit Cardia ; mais Ptolemée distingue Cardiopolis de Lyfimachia. «

LYSIMACHIA', nom d'un marais qui, auparavant, étoit appelé Hydra, auprès d'une ville nommée Lyfimachie, qui ne subsissoit plus du temps de Strabon.

LYSIMACHIA, ville de l'Afie, dans l'Æolide. Pline en parle comme d'une ville déjà détruite. LYSIMELLA, nom d'un marais de la Sicile,

felon Théocrite & Thucydide. LYSINA, ville de l'Afie, dans la Pamphylie; entre Comana & Cormafa, felon Ptolemée.

LYSINOE, ville de l'Afie, dans la Pamphylic. felon Tite-Live & Polybe. Ortélius doute si ce ne seroit pas la Lyfinia de

Prolemèe. LYSIRIS, fortereffe de l'Afie, dans la Lazique, felon les Authentiques.

LYSIS, rivière de l'Asie, dans la Pamphylie, felon Tire-Live. LYSTRES, ville de l'Asie, dans la Lycaonie.

LYSTRENI. Pline nomme ainfa les habitans de Lyftres, ville de l'Afie, dans la Lyeaonie. LYTE, petite contrée de la Grèce, dans la

Theffalie, selon Etienne de Byfance. Elle étoit aux environs du fleuve Pénée, où fut ensuite Tempé. LYTARMIS, promontoire de l'Europe, sur

l'Ocean Scythique, felon Pline LYXEA, ville de la Grèce, dans l'Acarnanie,

Yelon Erienne de Byfance. LYZIMENSIS, fiège épifcopal del'Afie, dans

la Pifidie, selon les actes du concile de Nicée, cités par Ortélius.

# MAC

MAA-GRAMMUM METROPOLIS, (Candi) ville métropole de l'île de Taprobane, felon Prolemée. Elle étoir fituée au centre de l'île, fur le

cours de la rivière Gange.

MAACHA ON MAACHATI, ON BETH-MAA-CHATH, petite province de Syrie, à l'orient & su septentrion du Jourdain, sur le chemin de Damas, Abel on Abela étoit dans ce pays, ce qui fait que cette ville étoit appelée Abel-Beth-Macha; Josué, e. 13, dit que les Israélites ne voulurent pas détruite les Maachatéens, mais qu'ils les faisserent dans le pays au milieu d'eux. On lit dans le second livre des Rois, e. 10, que le roi de Maacha donna du fecours aux Ammonitescontre David; & au e. 20 du même livre, on y trouve que Séba, fils de Bochti, s'enferma dans Abela, ville du pays de Maachati. Le par-tage de la demi-tribu de Manaflé, au-delà du Jourdain, s'étendoit jusqu'au pays de Maacha, Joseph, dans fes antiquités, L. vII, c. 6, en parlant des rois avec lesquels les Ammonires le liguèrent, dit que le troifième fut le roi du' pays de Maacha. Deut. 3 & 14. Josue, 12 & 15. MAARA DES SIDONIENS, cavernes ou châteaux de la Judée, dans la tribu d'Afer. Il en est fait mention dans le livre de Josué, e. 17.

MAARAT, ville de la tribu de Juda. Josué,

MAARSARES, fleuve de l'Afie, fur la droite de l'Euphrate, environ à l'offeft de Babylone, Prolemée dit que ce fleuve se perd dans des

MABARTHA, est le nom que les gens du pays donnoient du temps de Joseph, dans ses antiquités, L. F. e. 4, à la ville de Sichem, autrement Neopolis, Neapolis su Naplouse.

MACE, les Maces, peuple d'Adrique, à l'eft des Naismons, & press de la mer. M. Lacher croit que ce font les mêmes que Prolemée nomme Syrites, pater qu'ils habitoient revenis grande Syrte. Le Cinypa arrofoit leur pays , & ceft par cette ration que Silius lailains leur domne l'épithére de ration que Silius lailains leur domne l'épithére de le Cinypa s'y déchargois de L. P. s. Gry, dit que le Cinypa s'y déchargois de L. P. s. Gry, dit que le Cinypa s'y déchargois de la la dit de la dityrite. Poistmée, L. Pr. c. 3, et pia les appelle Macai Syrtime, les mes node défous des hyporis & de se Elevair, les mes node diffus de la dityrite, les mes node defous des hyporis & de se Elevair, les mes node de la dityrite, les mes node fous des hyporis & de se Elevair.

titæ, les met au-delious des Nycpit & des Eleoni, N. B. La Martinière a eu toet (au mot Magnet ) de croire que ee peuple étoit le même que les Meccas de Stage.

MACA, peuples de l'Arabie, qui habitoient fur le golfe Perfique, près du promontoire Maceta, felon Strabon.

Geographie ancienne, Tame II.

# MAC

MACALLA ou MACELLA, ville d'Italite. Arichote, sià. de sustit, mirabilis. dit qu'elle étoit étoignée de Crotone de 120 fisides. Lycophron, en taisant mention de cette ville, se contente de la nommer. Teatrés sjoute qu'on y voyoit un terrire de un temple dédié à Philodète. Cest la même ville qu'Entenne appelle Mescella.

MACANITE, peuples de la Maurianie ingienne. Polemée, £. 17°, c. 1, se place fousite Bacausa. Dion, hijt. 100 m. L. 2227, p. 855, les nomme Macconies, 56 leur pays Macconies, 11 dit que les Macconies babisonent auprès de la Mauritanie inférieure, 56 que le mone Auts etion dans le pays Macconiein. Les Bacuères Sé les Macconiers, peuples barbares, dit Annonie, inividemeuroient fur le bord de la mer, dans la Mauritanie inférijance.

MACARA, ville de la Sicile. Ortélius, dans fon tréfor, après Héraclide, dit que Macara fut ensuite nommée Minoa. Cicéron, contre Vetrès, écrit Machara.

MACARA, lle de l'Asse mineure, sur la côte de Lycie, selon Etienne le géographe. MACAREA, ville du Péloponnèse, dans l'Ar-

MACAREA, ville du Péloponnéfe, dans l'Arcadie, au fud-oueft de Mégalopolie, près du fieuve Alphée. Elle avoir contribué à l'agrandissement de Mé-

galopolis, & étoit devenue déferse. On en voyoit les ruines à deux stades du fleuve Alphée, selon Pausanies.

MACARENA. Ortélius, shefaur eroit que c'est une contrée de l'Asse. Etienne le géographe y place le steuve Maxates, ainsi que la treizième Alexandrie.

MACARIA, ville de Cypre, fur la côte septentrionale, au nord de Chyrnas.

MACARIA, fontaine célèbre, à Marathon, felon Paufanias, L. 1, e. 32. MACARIA. Strabon, L. 1111, p. 361, donne

Péloponnése.

Macarta, ile du golfe Arabique, selon Pro-

lemée, L. 19, c. 8, qui dit qu'elle se nommoit aussi lle fortunée.

MACARON-NESOS, c'étoit le nom de le citadelle de Thèbes en Béotie, felon Héfychius. Hérodote en parle dans Thalie, & Iface à Lycophron dit, que la ville de Thébes portoit le même nom.

MACARTA, ville d'Afie, dans l'Ofroëne, Elle étoit le fiège d'un évèché, fuffragant d'Edeffe, métropole.

MACATUTÆ, peuples d'Afrique, dans la Pentapole, selon Prolemée, L. IV, c. 4: il est dit qu'ils habitoient fur les montagnes Veloi.

MACBENA, ville de la Palestine, dans la tribu de Juda: elle sut bâtie ou fondée par Sué. I. Paral.

MACCARÆ, Ortélius, dans fon tréfor, prètend que c'est une contrée de la Thesialie, audessus de Pharsale. Etienne le géographe en sait mention, & cite Théopompe.

MACCES, dont il est parlé dans le troifieme livre des rois , c. 4 , v. 9 , eft apparemment une ville de la tribu de Dan. Dom Calmet pense fort que c'eft la même que Machtes, ee qui est pro-

MACCI, peuples de la Lybie intérieure, selon Prolembe , L. 1v , c. 6. Cet ancien géographe les place au pied du mont Girgiris.

MACCOCALINGI, anciens peuples de l'Inde, furnommes Brachmanes, comme bien d'autres. Pline, L. VI, c. 17, en fait mention

MACCURE, peuples de la Mauritanie ecfarienne, sclon Prolemee, L. 27, c. 2, qui les place avec les Nacuenfii & les Mycrei, au pied des montagnes Garaphi

MACE, ville des Celtes, selon Etienne le geographe, qui ne donne d'ailleurs aucun renseignement fur fa polition.

MACEDA, ville de la Paleftine, dans la tribu

de Juda, selon le livre de Josué, c. 19. C'étoit une ville royale, où il y avoit une caverne profonde, dans laquelle se cachèrent les cing rois qui allérent attaquer Gabaon ; Josué , après les avoir vaincus, les fit resiter de cette

caverne pour les saire pendre.

MACEDONES. Origine. On ignore quels furent les premiers habitans de ce pays; & , ce me semble, ils doivent avoir eu beaucoup de rapports avec les Thraces. Mais , comme les Grees les regardoient comme des barbares, & qu'ils ne communiquoient pas avec ces peuples, nous fommes privés des moyens d'en rien favoir. Es probablement ces peuples ont mené pendant long-temps une vie fauvage. Aussi la liste de leurs rois ne remonte t-elle qu'à l'an 807 avant J. C. alors Caranus monta fur le trône. Encore, selon Justin, ce prince étoit-il le chef d'une colonie d'Argiens qui, à main armée, s'établis dans ce pays. Il se disoit deseendant d'Hercule. On ajoute que le vainqueur y mit tant de modération qu'il se concilia l'amirie des peuples vaincus, & que par leurs fecours il parvint à étendre ses conquêtes.

Langue. On n'a tien confervé de la langue qui fe parloit en Macédoine: c'est dommage sans doute, elle tenoit de plus près à la langue des premiers âges du monde. On voit par ce que difent les auteurs, qu'elle étoit si différente de la langue grocque, que les Grees & les Macédoniens ne s'entendoient qu'à la faveur d'un interprête,

Gouvernement civil. Quoique la nation fix gou-

vernée par un roi , elle conferva cependant Beaucoup de liberié; aussi Lucien, dans un de ses dialogues entre Philippe & Alexandre, appellet - il les Maccdoniens exeudipus ardeus, hommes libres. Ce qui doit s'entendre cependant d'une liberté honnète telle qu'elle pent être conçue dans une monarchie bien ordonnée. Dans les cas où l'on avoit à prononcer quelque peine capitale, la cause étoit plaidée devant l'armée (1), fi l'on étoit en campagne; ou devant le peuple, fi l'on étoit à la vil.c.

Le trône étoit héréditaire, & il resta dans la famille de Caranus jusqu'au massacre de sa samille : mais ce n'étoit pas toujours l'aine des fils du roit qui lui fuccédoit : la nation pouvoit faire un autre choix.

Gouvernement militaire. La discipline militaire parvint à un grand point de perfection en Macé-Uoine, fous le règne de Philippe père d'Alexandre. Ourre les troupes nationales ils avoient ordinairement des corps d'auxiliaires : les troupes nationales étoient divifées en trois corps. Le plus redoutable étoit la phalange : l'ordre de bataille étoit de 500 de front fur 16 de profondeur : ils étoient armès de longues piques (2).

Religion. Les Macédoniens adoroient plusieurs divinités, & particulièrement Hercule & Diane, Ils atrivérent avec le temps à être austi ridiculement superstitieux que les autres Grecs.

Usages civils, L'année des Macèdoniens étoit composée de douze mois; mais on n'est pas d'accord fur le nombre des jours dont chaque mois étoit composé. Il paroit qu'elle commençoit à peuprès à l'équinoxe d'automne. Le premier mois se nommoit Dius, Ufférius a travaillé cette matière. Il sembleroit, d'après bui, que des douze mois de l'année, sept avoient 30 jours, & cinq en avoient 31. Ce qui faisoit en sout 365 jours. A chaquo quatriemo année, le mois hypérétaes avoit 31 jours, ce qui répondoit à notre année biffextile. Mais je trouve ect ordre fi favant, que je ne puis croire qu'il sit ésé connu de bonne heure en Macédoine

On dut faire de la monnoie en Macédoine, auffitôt que l'on en ent les premières idées , car co pays abondoit en mines.

Les Macédoniens étoient fort sobres dans leur manière habituelle de vivre, ik étoient magnifiques dans les festins publics. Les jeunes gens pouvoient venir ehez le roi même prendre place à ces fortes .

<sup>(1)</sup> Selon Polybe, Jorfque Philippe, l'avant dernier roi de Macedoine, eut fait faifir Léontius, qu'il foupconnoit de trabifon, un corps de troupes qui étoit en avant, envoya dire au corps d'armée, que l'on ne décidat rien qu'il

ne fut préfent.

(2) Je supprime un grand nombre de détails qui me meneroient trop loin, & que l'on trouve dans le volume de l'art mulitaire, où sout ce qui concerne ces art est supérricurement traite, tant par rapport aux anciens que par rapport aux modernes.

Te festins, pourvu qu'ils eussent tué un fanglier en liberté & n'employant contre lui que leurs

Révolutions historiques (t). J'ai déjà dit que l'histoire de la Macédoine ne remonte pas au dela du règne de Caranus, Il étoit argien & descendant de Temenus. On raconte qu'ayant confulté l'oracle avant fon départ, il lui avoit été répondu que son entreprise reuffiroit, s'il se laissoit conduire par des chèvres ; qu'à son arrivée sur les côtes de la Macèdoine, il étoit à peine entré dans le pays qu'il furvint un orage confidérable ; qu'un troupeau de chevres qui fuyoit vers la ville, lui ayant paru être le guide prédit par l'oracle; il le fuivit avec fa rroupe & s'empara de la ville par furprife (2), Affermi dans cette première conquête, il réduifit d'autres places, & finit par se rendre maitre de toute l'Emathie

Les règnes suivans sont peu intéressans, jusqu'à celui d'Amyntas. Ce fut sous ce prince que Daries, voulant porter fes armes contre les Grecs d'Europe, envoya d'abord des ambassadeurs demander au roi de Macédoine le seu & l'eau. Amyntas qui craignoit le roi de Perfe, recut magnifiquement les ambassadeurs de Darius : mais ceux-ci ayant infulté les dames qui, à leurs prières, avoient paro à la fin du repas; Alexandre, fils du roi, les fit fortir, fous prétexte d'aller prendre le bain, &

(1) La fuire des rois Macédoniens, au moins pour les mps qui fuivirent le règne d'Alexandre ,est fi intéreffante, que je crois rendre fervice de la présenter ici.

| Avant J. C.       | Avant J. C.                 |
|-------------------|-----------------------------|
| 807. Caranus,     | 317. Alexandre IV Aigus,    |
| 779. Cornus,      | 307. Caffandre, ufarpassur, |
| 767. Thurimas,    | 298. Philippe IV.           |
| 729. Perdiceas I, | 297. Antipater & Alexan-    |
| 678. Argée,       | dee.                        |
| 640. Philippe I.  | 294. Démétrius Polior-      |
| 602. Efopse.      | cètes.                      |
| 576. Alcèus.      | 287. Pyrrhus.               |
| 547. Amynus L.    | 286. Lyfimaque.             |

<sup>454.</sup> Perdiccas II. Idem. Seleucus, 290. Prolemée Cerannus, 413. Archelaus. 379. Amyntas II. 270. Mélésger. 308. Paufanias. Idem. Antipater. Idem. Softhenes. 397. Amyntas III.

(2) On peut remarquer que presque tous les noms des villes grecques nommees Aga, ons pris, felon les Grees,

leur nom de quelque chevre; mais on doit voir auffi qu'elles font presque toujours près des eaux. Or, je crois bien plus à l'etymologie qui se tire de leur position, qu'à celle pour laquelle il faut une petite histoire qui à l'air d'un conte.

fit peu après rentrer à leur place de jeunes hommes habillés en femmes, avec des armes fous leurs habits. Les Perfes continuèrent leurs infolences . & les jeunes gens les affassinèrent avec leur suite. Cette vengeance auroit eu des fuites terribles pour la Macédoine, si ce même prince n'avoit eu l'adresse de gagner le commandant des troupes que l'on envoyoit contre son père. Bubaris, devenu éperdument amoureux de la fœur d'Alexandre, se prêta à tout ce que l'on voulut pour l'épouser. Mais la Macédoine devint tributaire des rois de Perfe.

MAC

De ce rêene, l'histoire des rois de Macédoine commence à être liée avec celle des autres puissances de la Grèce. On voit les rois s'étendre infentible. ment à l'est & à l'ouest de leur pays. Et la prudence de Perdiccas I prépara de longue main,

le règne de Philippe II.

Il n'est pas possible de développer ici tous les refforts que mit en œuvres la politique adroite & ambitiense de ce prince ; ni de suivre Alexandre fon fils dans le cours rapide de fes conquêtes, l'ajouterai seulement qu'après un règne d'environ douze ans, ses vastes états surent partagés entre fes generaux : Philippe Aridee fut reconnu pour fon fueceffeur ; mais l'ambition des autres princes lui enleva la plus grande partie des états de fon père. Ses successeurs après plusieurs guerres trèsdestructives avec les princes qui régnoient en Asie. finirent par avoir guerre contre les Romains. Ils y succombérent ; Persée sut mené vaincu à Rome ; & peu après la Macédoine fit partie de l'empire romain.

MACEDONIA, la Macédoine, royaume d'Europe, au nord de la Thessalie, dont il étoit séparé par une chaine de montagnes, & ayant à l'est & au nord la Thrace; à l'ouest , l'Illyrie. Au reste, la Macédoine, confidérée comme royaume, a éprouvé de grands changemens pour l'étendue, en différentes époques. Sans parler de l'empire d'Alexandre, qui comprenoit presque toute la Grèce, presque toute l'Asse connite, & l'Egypte, on peut affurer que la Macédoine, au temps de Caranus, 807 ans avant l'ére vulgaire, ni même fous le règne de Perdiccas II en 366, n'étoit pas, pour l'étendue, ce qu'elle devint sous Philippe II, qui lui succèda en 360, & qui sut le père d'Aloxandre. Ce prince y joignit par ses conquêtes, à l'est, une grande partie de la Thrace; à l'ouest, l'Illyrie. Ce ne fut guère que de son règne qu'il faut commencer à compter des grands rapports entre les Grecs & les Macédoniens. Les Grecs les traisoient de barbares. Ce mot ne veut pas dire. ainsi qu'on le lui a fait signifier depuis, des peuples féroces, mais des peuples feparés, qui font trèsdiffinits de ceux dont on parle, Je ne décrirai ici que la Macédoine telle qu'elle

étoit au temps de Philippe & d'Alexandre, fans y joindre les conquêtes , qui ajoutent à l'état , mais ne doivent pas se consondre avec le pays.

Les bornes de la Macédoine avoient au nord

<sup>302.</sup> Argée II, synan 277. Anarchie de 14 me 390. Amyntas, retabli 276. Antigone Gonatas. 371. Alexandre IL 240. Déme rius IL 370. Prolemée Alorites. 212. Antigone Dofon. 366. Perdices III. 360. Philippe II. 210. Philippe V.

<sup>179.</sup> Perfee. 336. Alexandre III le 168. Perfee , rainen, Grand. 149. Andrifque. 124. Philippe III Aridée.

de monragnes, entre autres le mont Orbelus, & les terres qui, au sud de cette montagne, se nommoient Orbelia. Au notd de ces montagnes étoit la Dardania. Une chaîne de montagnes qui separoie le Neftus ou Meftus, à l'eft, du Strymon (t) à l'oneft, étoit la borne orientale de la Macédoine : elle alloit jusqu'à la mer à la hauteur de l'île de Thafus, Depuis cette ile, la mer baignoit la côte de la Maccdoine, dans laquelle je comprends la grande presqu'ile rentermée entre le Sirymonicus firus à l'est, & le Thermaicus firus; au fud de la Macédoine étoit une chaine de montagnes , terminée dans le golfe thermaique au promontoire Doium. En la fuivant vers le nord-onest, elle remontoit jusqu'aux monts Cambunii, qui avoient à l'ouest le mont Stymphe près le Cuins, Là, le Tomarus faifant avec ce dernier un angle aigu, remontoit & formoit plufieurs angles jufqu'au mont Boreas ou Boras, & formoit depuis le Tomarus, les bornes occidentales de la Macédoine.

Montagnes. Les principales montagnes étoient le Boras au nord oueft; le Scomius veis le nord-eft; le Tomarus au fud-oueft; le Citius, le Stymphe &c. le Cambunit au fud. Il y avoit de plus quelques longues chaînes allant du nord au fud, dans la par-

tie orientale.

Fleuves. Prefique tous les fleuves de la Macédoine avoient leur fource dans la partie septentrionale, d'où ils venoient presque tous se réunir au sond du golse thermaique. Je vais les nommer par ordre, en commençant par l'ouest, lorsque j'aurai fait connoître l'Haliaemon, qui commençoit à l'ouest au mont Tomarus, couloit vers l'eft, recevoit à fa ganche les eaux du Begoritis palus, & s'alloit rendre dans le golfe thermaique, à quelque distance au fud de Pidna, Les autres fleuves étoient l'Aftraus, prenant la source à des montagnes attenantes aux Candavii montes, en Illyrie, traverfant un lae fur le bord duquel étoit Celethrum & s'y reunissane à l'Onest de Pella, aux deux sleuves suivans : l'Erigon, commençant au mont Boras , recevant à fa droite commençant au mont porus recevant à la droite l'Ofphagus, & se reunislant à l'Afreus; l'Asius, plus confidèrable que les précédens. Il les rece-voit à l'ouest de Pella, où il y avoit un marsis, d'où les capx s'écouloient à la mer. Un autre flenve qui pourrois bien avoir porté le nom de Doberus, parce qu'il traversoit une région de ce nom, commençoit au mont. Scomius, & à peu de distance du golfe thermaique, recevoit par sa ganehe l'Echedorus. Le Pontus qui couloit dans la Sintice . & fe rendoit dans un marais, près d'Amphipolis, le Strymon, commençant aussi au mont Scomius, coulant julqu'à Myreinus & Amphipolis. au-delà desquelles ils se rendoient dans le golfe

Divisions. La Macédoine, comme état politique,

s'étoit formée de la réunion d'un affez grand nom bre de parties : Pline (L. 1v , c. 10) dit qu'elle renfermoit cent cinquante peuples : on verra par la géographie de Prolemée, que ce nombre, de son temps, étoit considérable.

Tite-Live (c. xxx) renferme ces petites divisions en quatre principales parties. Voici com-

ment il s'exprime.

Pars prima, Bifaltas habes fortissimos viros: trans Nessum (2) amnem incolunt & circa Strymonem, &c. Cette partie étoit fertile , renfermoit des mines , & avoit pour ville principale Amphipolis, qui défendoit l'entrée de la Macédoine, à l'eft.

Secunda pars, celeberrimas urbes Theffalonicem & Coffandriam (3) habet. A cette partie étoit jointe la Pallène, terre fertile & abondante en grains; & elle avoit de bons ports.

Tertia regio, nobiles urbes Edeffam & Bergam .

& Pellam & Vettiorum bel icofam gentem: incolas quoque permuleos Gallos & Illyrios impigros culsores. Quartam regionem Eordai , & Lyncesta & Pelago-

nes incolunt. Juncla his Auntania & Ssymphalis &

M. d'Anville ayant seulement placé sur carte de la Grèce ancienne, les principales divifions de la Macédoine, on y trouve :
Au nord-ouest Paonia & Pelagonia. La pre-

mière s'étendoit au nord, hors des limites de la Macédoine : à l'ouest de la Pélagonie étoit le pays appele Deuriopus.

Le Lyncestir, aussi dans la partie occidentale, étoit plus au fud. L'Elymiosis, qui s'étendoit dans Illyrie, étoit

au fud-oueft. Le Pieria étoit dans la partie méridionale; près du golfe Thermaique.

L'Emathie étoit le centre de la Macédoine : elle s'étendoit depuis la Pélagonie jusqu'au golfe : e'étoit dans cette partie que fe trou voient Edeffa & Pella.

La Mygdonia étoit au nord du golfe. En remontant au nord on trouvoit la petite région nommée Doberus Paonica,

Les Paonica Gentes, on nations Péoniennes, étoient au nord & au nord-est; elles avoient fait partie des Thraces, L'Amphaxitis, le Sintice, les ' Bifalte & l'Odomantice, étoient dans le sud de la partie orientale.

La presqu'ile entre les deux golses de Therme & du Sirymon , renfermoient la region Croffaa, la Chalcidice , la Sithonia , & la Palliène , que l'on avoit d'abord appelée Phlegra.

Je erois devoir donner ici l'analyse de la divifion de la Macédoine par Cellarius il distingue-

<sup>(1)</sup> La partie à l'eft du Strymon est ce que Cellarius nomme Macedonia Adjeffa.

<sup>(</sup>a) C'eft le Neftur. Il étoit dans la Thrace, & n'appartint à la Macédoine que par les conquêtes de Philippe : les bornes que j'ai indiquées étoient en-deça a l'oueft. (3) Appelée auparavant Potidaa.

la Macédoine propre de la Macédoine ajoutée. Il commence par le nord, en faisant remarquer qu'il va suivre un ordre plus géographique que celui indiqué par Tite-Live.

# Macidoine propre.

I. Première Partie. Dans cette partie étoient les Almopii, dans le nord, où les monts Hamus & Scardus se joignent. Prolemée place chez eux Horma & Europa: ce pays est nom mé Almopia par Thucydide. Tite-Live y place le mont Boreas (1).

La Pelagonia, dont Strabon dit qu'il y avoit trois villes, du moins il la nomme Грежайти, Polemée n'en nomme que deux (a). La Pellagonie eff la quarrième région de Tite-Live. C'étoit la même chofe que la Paonia: il y avoit es une ville de Pelagonia.

La Lycella, nabitée par les Lyncesta, étoit vers le sud-ouest de la Paonie. Selon quelques auteurs, le pays avoit pris son nom de la ville de Lyncus: mais cette ville, détruite apparemment de bonne heure, n'est pas connue: Ptolemée y place

Heraclea, L'Eordas, habitée par les Eordas, n'offriroit, ce me semble , aucune difficulté , quant à fa position, si M. d'Anville, sur sa carre, ne l'avoit placée en Illyrie, à l'ouest de la Lyneestis. Le peu de passages que l'on trouve dans l'antiquité confernant ce peuple, indique au contraire qu'îls étoient à l'eft. Cluvier (L. 11, c. 12) avoit déjà remarqué que Strabon, en indiquant la rouse qui conduitoit de Pylon à Theffalonique, passoit par Heraclea, ensuite chez les Lyncesta, les Eordi ou Eordai, par Edessa Pella, & enfin Thessalo-nica. M. Larcher, dans la géographie d'Hérodote, a repris cette observation, & pense que M. d'Anville s'est trompé. A cette première preuve on peut joindre encore, ce me semble, la suivante ; c'est me Tite-Live, décrivant la quatrième région de la Macedoine, dit, ainsi qu'on l'a vu plus haut, Quarta Eorda, Lyncestia, & Pelagones, &c. Jeserois dispose à croire que c'est ce passage qui a pu amener l'habile M. d'Anville à l'opinion qu'il a adoptée. Il n'a pas pris garde que l'historien latin, décrivant la Macédoine de l'est à l'ouest, puisqu'il part du Strymon, a dù nommer les Eordei avant les Lyncesta. Telle peut-être a été la cause de l'erreur de ce favant homme, qui, malheurensement, ne peut plus nous donner des raifons plus folides. Ces peuples, dit Thueydide ( L. 11, §. 99), furent dispersés par les rois de Macédoine : quelques uns habiterent aux environs de Physica, que l'on ne connoit pas d'ailleurs, mais que l'on foupçonne ètre la Phylic de Prolemée, qui la place dans la Mygdonic. Ce feroit une nouvelle preuve que les Eudai n'en étoient pas loin : car s'ils avoient éte en lllyrie, ils ne fe feroient pas religiés dans l'imérieur du pays, dont le prince leur faifoit la

Une portion de l'Elymietis appartenoit aussi à cette partie; le reste étoit en Illyrie, aussi bien que la Candavia.

II. La feconde partie étoit comprife en l'Erisque-Se l'Arinza. On y trouvoit les villes remapubles d'Edgla, de Bras (3) & de Pella. Tito-Live place dans certe parte la glorieufe nation des Fail (Festionen étélleofs gass) ; on ne les connoit pas d'aillears. Vers le nord étoit une portion de la Pacosite, dont une partie portoit le nom de Dearingas.

Le Deuriopus avoit, felon Strabon, trois villes principales, Bryanium, Alalcomenz (4) & Sry-

Dans la partie de la Pæonie qui étoit en-deçà de l'Azina, étoit Armifa, dont Thucydide dit qu'elle étoit la première ville du royaume de Perdicess. M. d'Anville n'a pas donné place à

cette ville : on la trouvera ci-après dans la géographie de Ptolemée.

"L'Enastis: Cètoit la partie la plus condéérable de la Macédoine; car enfin, aucune partie ne portoit ce dernier nom; & celle-ci étoit le centre & la première de celles qui le portoient. On y trouvoit Tyriffs, Scydes, Mayes; puis chez les Cyrtefig, la ville de Cyrthes, puis Jéneme & Gertynia, ou Gosdynia; felon Pline, Edella appelle d'abord Æge (6), Pella P.

Vers la mer étoit la petite contrée que l'on nommoit Botina ou Botiletis. Comme Hérodote attribue à ce petit pays les villes d'Ichna & de Pella Cluvier conjecture que l'Emathie fitt agrandie dans la fuite aux dépens de cette petite ré-

La Piera etoit au fud de ce petit pays; dans la fuite elle comprit la Bottniede. On trouvoit dans la Pierie les villes d'Aloras, de Piera, Pede el Piera, a poleche aufi Giron, de Dime; & d'autres moins confidèrables. L'Enipear, coulant des valles du mont Olympe, le jetoit dans la mer, au fud de Diam: Phyla, ville forte, bâtie par Demetrius Gonnas, étoit à fon embouchure.

Ill. Troifième partie. Cellarius nomme ainfi la partie qui étoit comprise entre l'Asius & le Serymon; c'est la seconde, selon Tite-Live. On y trouvoit,

M. d'Anville n'a pas nommé l'Almoprie fur fa carte : c'est fans doure à caufe de la difficulté d'accorder entre eux les mateurs qui en ont parlé.
 Comme un voit plus bas toure la Macédoine felon

<sup>(2)</sup> Comme on voit plus has toute la Macédoine felon Prolemée, je ne nommerai pas les lieux qui doivear fe trouver ici d'après lui,

<sup>(3)</sup> Tite Live dit Stobra, & Polybe Zwohlja.
(4) Neth pan fur la care de Ah. d'Anville.
(5) Cette villen étois pas, felon M. d'Anville, entre les fleuves, mais à peu de distance à l'oueft de l'Erypes, & très près de l'Africa.
(6) Ceft à roir que Prolemée en fait deux villes.

L'Amphacaix, à l'eft de l'embouchure de l'Asius, fur le goire Hermaique, On verra ciaprés les villes que Prolemés atribue à cette partie. La plus confidèrable étoir l'Ames qui prierfuiure le nom de Tatafandea. Pline nomme de plus Chaldpe de Phileron, Mais trarbon nous apprend que Gaffandre avoit transporte à Terfacionique les habitans de quelques villes de cette construction. Con la production de cevilles. La Meycoins aton au nord du golf Themais.

que, mais n'alloit pas jusqu'à la mer.
On y trouvoit Anigonea & Sobi, Physica ou
Physica (1), Terpillus, Assona & Xylopolis. C'est
en étendant considérablement cette parite vers
le sud, que l'on y comprend les villes d'Apol-

Ionia & d'Arcthufs.

Thucydide place immédiatement après la Mygdonia, la Gréfonia, l'Anthomas & la Bifaitta. L'Anthomas, contrès, avoit probablement requ fon nom de la ville d'Anthomas, placée par M. d'Anville vers l'est de l'Amplaxitit, près de la fource du Rechiur.

La G-eflonia ou Creftonia, étoit vers le nord-est de l'Amphaxids: ce pesit pays avoit une ville de même nom. L'Echedorus y prenoit sa source, &, comme on le voit par Hérodote, couloit de-là dans la Mygdonie.

La Sindie & La Bifelità e toient au nord, & su nonde fid e la Copinai fur le Poutas, entre des montagnes : il y avoit une ville nommbe Hesa-cica Sirities. La Bifelità é toit la contrèbe bibitée par les Bifelita : je penfe que n'ayant pas cu d'abord une demente reis-fire, de ce même cibé, de la font venues les différentes opinions fur le lieu qu'ils habitoient. Mais on s'accorde affica à les placer prèt du Strymon y l'inte leur artibue Amphopies ; cel findiquer qu'ils s'ètencionies juiqu'à s'entire l'indiquer qu'ils s'ètencionies juiqu'ètencies qu'il s'entire l'indiquer qu'ils s'ètencionies juiqu'ètencies qu'il s'entire l'indiquer qu'ils s'ètencionies juiqu'à s'entire l'indiquer qu'ils s'etencionies juiqu'ètencies qu'il s'entire l'indiquer qu'ils s'etencionies qu'ils s'entire l'indiquer qu'ils s'etencionies juiqu'ètencies qu'ils s'entire l'indiquer qu'ils s'etencionies qu'ils s'entire l'indiquer qu'ils s'etencionies qu'ils s'entire l'indiquer qu'ils s'etencionies qu'ils s'entire l'indiquer qu'il

Il refienceor à faire connolire de ce cluis toute la partie de la Mécodire comprife dans la préfqu'hle renfernée entre les golles Thermaique qu'hle renfernée entre les golles Thermaique da mod-condt étoit le pairit para pareils Greffaez , la partie méridionale se nonmonis, de l'outer la partie méridionale se nonmonis, de l'outer la préfqu'iles, longues & éroites , aliant à-petaprés préfqu'iles, longues & éroites , aliant à-petaprés préfqu'iles, longues & éroites , aliant à-petaprés de Phátega ; la fuivante étoit is Sithosia. La troidiem présqu'hle en tient au confiner que per une langue de terre affica éroites celle renfernée la haute langue de terre affica éroites celle renfernée la haute monagnes que les Cerces toumendeent la mont

Sur la côte occidentale, où se trouvoit la Crofsea, on comptoit les villes d'Ænia ou Ænea, de Gigonus, de Smyla, d'Ansigones, de Combres & de Lipanos ou Lipanus.

La prefqu'ile de Paildene temoit au continent par un ifthme froit rivoit. Sur cet ifthme étoit la ville nommée d'abord Poidea, puis Cufandria. Les aurres villes étoien la Youeft, Soffandenia. Les aurres villes étoien la Youeft, Soffandenia, Scione, Thrambus ou Therembus. A Yexertémité du Ide-eft étoit le Canifiratura promocrium, avec un lieu de même nom. Sur la côte oriental étoient Ægo & philis.

Entre la côte orientale de la Pallede & la côte occidentale de la Sithonia, la mer formoit un golfe allant du fud-est au nord-est : il se nom-

moit Toronaicus finus.

Au fond de ce golfe, fur une élevation, étoit la ville d'Olynthus, fur la côte du continent, separce du golfe par le Boyce Palus: c'étoit dans ce marais que se rendoient les deux penits seuves Olynthius, à l'ouest de la ville, & Annuas, à l'est.

Sur la côte occidentale de la Sithonia, à parrie du Pauls Billy en on trouvoir les villes de Sirgy-kerra, de Saingla, de Galefas & de Toune co Toun. Cette dernière étoir d'avenue confidêra ble; & Cétoir d'elle que le golfe avoir pris fon mon. A l'entrenière étoir d'avenue confidêra de la Cette del la Cette de la Cette del Cette del Cette de la Cette del la Cette de la Cette d

d'une affez grande baie, La presqu'ile où se trouve le mont Athos avoir auffi quelques lieux fur les bords de la mer, ou, fi l'on veut, sur ces golfes. A l'ouest étoient en commençant par le nord Sana, Cleone, Thyffum, affez près du Promontorium Nymphaum. . . . Sur la côre du fud-est, au pied du mont, il y avoit une ville d'Apollonia, à l'extrémité de cette côte, qui couroit au nord-est; le promontoire portoit le nom d'Acro Athos Promontorium. . . . En remontant cette côte qui alloit vers le nordouest, on trouvoit les villes d'Olophyxus, de Dium &c d'Acanthus, fur une baie; c'étoit de cette baje que Xerxes vouloit faire paffer ses vaisseaux dans le golfe Singitique en perçant l'ifthme , pour n'avoir pas à doubler les deux promontoires l'Acre-Athos & Nymphaum (2). . . . Au nord , fur la

Tis A'na bl napantinearre, napáltese nálte Kustyledets, Arbeire dastua Papa lespet d'autoras retraulen Ente caline, Eleges Mysé d'aris rapis

Eir Appirents.

« Lorfque l'on 2 navigé au-delà du mont Athos, on

<sup>(1)</sup> M. d'Anville ne l'a pas placée fur fa carre, non plus que quelques autres.

<sup>(1)</sup> On verra que Peolemée étend jufques-là la région Pararia.
(3) Voici un passage de Mircian d'Héraclée, qui prouve que extre opinion étoix celle de l'antiquite:

même côte, étoient Stagyra, Arna, Arthufa, Bromifeus (d'où la côte commençoit à coutir par le nord-eft), Argitut Se Eisa, à l'embouchtre de Strymon, où fe trouvoit aussi Amphipolis, dont l'ancien nom étoit Erreic'dei, c'est-à-dire, novem via, où les neuf chemins.

Pline (L. 19. c. 10), dit: Athon Xerxèt rex Perfaram continenti abfeidit. Oppidum in cacumine fuit Accothon: nunc funt Uranopolis, Paleorium, Thyffus, Cicona, Apollonia, cujus incola Miserobii conominantus.

#### Maccdoine ajoutic.

Cellarius nomme Macedonia adjella celle qui , prife , au temps de Philippe , fur la Thrace , s'ètendoit entre le Strymon à l'ouest & le Nessus

tendoit entre le Strymon a l'ouen et le Negus à l'eft.

La ville d'Amphipolis avoit appartenu à cette partie, ainfi qu'Eion qui en étoit le port. Cluvier piace dans qu'Eion qui en étoit le port. Cluvier piace dans qu'Eion qui en étoit le piace dans cette partie la ville de Berge; mais

elle étoit à l'ouest du fleuve (1).

A l'est du Strymon en trouvoit Gazolus.
Sur le bord de la mer, après Eton, Phagres,

Gapselus , Æsyma (2) , Neapolis.

Dans les terres on trouvoit Philippi, appelée d'aboré Crenides & Datus, & qui fous fon dernier nom, devint colonie romaine: en fe tapprochant vers l'oueft, Drabefeus, Triullium, Domerus, &c.

La Macédoine étoit coupée par plufieurs voies romaines. La plus ancienne qui étoit faite & pavée de bonnes pierres, portoit le nom de Via Egnasia. Elle étou cenfée la continuation de la voie romaine, qui finissoit en Italie à Brundusium : elle commençoit à Dyrrachium, ou, si l'on partoit d'Hydruntum, on arrivoit à Aulon, auffi fur la côte de l'Epire. De chacune de ces villes il partoit une voie qui se reodoit à Claudiana. De ce lieu la voie montoit à Lichnidus, chez les Daffaretti, en Illyrie, puis redescendant au fud, elle passoit par Heraclea chez les Lyncesta, par Edesfa, Pella Theffalonica, Apollonia, Amphiopolis, Philippi, Neapolis, & le reste de la Thrace, jusqu'à Cypsilus ou Cypsela, comme l'écrit M. d'Anville, sur l'Hebrus. Quelques auteurs la continuent jufqu'à Conftantinople.

Je finirai cet azticle en disant avec Pline hac est Maccdonia, terrarum imperio potita quondam, Giographie de la Macidoine , selon Ptolemie.

Ce géographe étend la Macédoine jusqu'à la mer Ionienne; il la borne au nord par la Dalmatie, la Mœsie, & à l'ouest par la Thrace.

#### TULANTIORUM.

Sur la côte.

Dyrrachium. Apollonia. Panyaffi , fl. oflia. Loi , fl. oflia. Apfi , fl. oflia. Aulon , ville & ports

Dans les terres.

ELYMIOTORUM

Sur la côte.

Dans les terres, Elyma,

Amiffa.

Builis.

Amantia.

ORESTIDIS. Sur la côre.

Amaniis. Calydni, ft. oftia.

Dans les terres.

EDONIDIS ET ODOMANTICES,

Sur le golfe Strymonique.

Neapolis (3). Strymonis, fl. offia.

Dans les terres.

Scotufa, Amphipolis, Berga, Philippi, Gaforus,

> AMPHAXITIDÎIs, Sur le même golfe,

Aretufa. Stantira.

(3) On voit que Prolemée a paffé de l'oueft à l'eft...

hee Alun i Amerikan, Ibrism Albasian, Cappadesian Syriam, Egyptan, Taumu, Caucafun ansferffi i har in Bultis Medis, Perfit dominats too wester popiffi i har cime Indian visition vollipia Librit patris angue Herculis-nogata : harcident of Mackonia, cupiu ma die Paulus Alulius Imperator notter LXXII, urbes direptu vindidi: taumun differenting fortis, prefitere duo hominismontis, prefitere duo hominismostis, prefite

n trouve Acanthus, ville maritime, fondée par des Anndriores. Pres de cette ville est un fosse long de sep. ndades, creusé, dit-on, par Xerxes. Enduise est Amphinpolis ». (1) Cest de cette ville qu'étoit Antiphanès, surpommé

<sup>(1)</sup> Cett de cette vinc qu'even amppannes, surnomme le Bargée, qui avoit écrit d'une manière le exagérée de le geu croyable, que cétoit un proverbe reçu chez les Grecs, pour die un homme qui outroit, qui exagéroit, Bisyanção, il bergande. Bisyanção art un prise acebs alyun, Bergangoe do finhibi veri detee.

(2) Il y avoit emtore une autre ville de ce nom à l'eft.

du, Nofest,

Sur le golfe Thermaique: -

The Halonica.

Axii . ft. ofia. Echodori , fl. oflia.

CHALCIDICA.

Sur le même golfe.

Panormus, ville & port. Athes, prom. & ville, Nymphaum, prom. Athos, montagne,

Dans le golfe Singitique,

Stratonice,

Singus. Acanthus.

Dans les terres. Augaa.

PARAKIA. Sur la côte.

Ampelos, prom. Canaftraum, prom. Cafandria.

Derrhis, prom. Torone.

Dans le golfe Thermaique. Egonis, prom.

Chabril, A. oflia. Dans les terres.

Chate. Morvilus.

Antigona Pfaphara.

PIERIE

Sur le golfe. Dion on Dium, colonie. Lydii, ft. oftia. Pharybi, fl. oflia.

Aliacmonis, fl. oftia, Penei, fl. (1), Dans les terres.

Phylaca.

Valla. PREASGIOTORUM

Sur la côte.

Magnefia, prom. Sepias.

Iolcos. Dans les terres.

Acantium.

Dolicha, Pviheum. George. Azotium.

(1) On voit que Prolemée comprend la Theffalie dans le royeume de Macédoine,

MAC

Auran: Lariffa. Hegiane, Pheca. Scotyfa.

> HTHIOTIDIS. Sur le golfe Pélafgique,

Pagafa. Echinus. Demetrias. Sperchia. Theba Phehiotidie Posidonium, prom. Liriffa. Sperchii , fl. oftia (2)

Dans les terres.

Erevia. Narthacium, Coronia. Heracles Phihiquidis Melitara.

ALBANORUM.

Albanopolis.

lorum.

ALMOPORUM. Horma. Apfalus,

Енгория, ORBELL Æ.

Garifeus.

EORDETORUM Scampes. Daulia.

Diboma, ESTRÆORUM.

Deborus, IORANUM.

SINTICES. Triflolus: Heraclea Sintica: Paracopolis.

Alorus,

DESSARETIORUM. Lychnidus.

Evia. LYCESTIDIS. Heraclea.

PELAGONORUM. Smbi. Andarinus.

(2) A la fuite de ceci , Prolemée reprend les fieux pour Indiquer où ils prennent leurs fources: il nomm enfuire les montagnes, le Bestifeus, le Bermins, le Bere tefius, le Citherius, l'Olympus, l'Offa, le Pelion, l'Ockrys. BISALTLE.

BISALTIE. Arolus. Europia. Berra.

Callitera.

MYDONIAL Antigonifa. Carabia. Calindas. Xylopolis. Batus. Afforus. Phyfca. Apollonia Mygdonia.

Terpillus, Lete. EMATHIÆ.

Europus. Gordenia. · Tyriffa. Ædeffa. Scydra. Berraa. Myeza. Ægea, Pella, Cyrius. Idomena.

ARTHYÆORUM

Eribaa. STYMPHALIÆ.

Gyrtona, ESTIOTORUM.

Phallus. Ctemene. Gomphi. Chyretia.

Ætinium. Metropolis, Tricca. THESSALORUM.

Hypata. Cyngra Softhenis. Phachthia. Homila.

Les îles attribuées à la Macédoine par Ptolemée étoienr :

Dans la mer Ionienne.

Safo.

Dans la mer Egée.

Lemnor , ay ant deux villes , Myrina & Hephastia dans les terres :

Scixthos, avec une ville de même nom, Scopelos.

Scyros, avec une ville de même nom.

MACEDONIA SALUTARIS. Le conful Paul-Emile ayant fait la conquête de la Macédoine, sur Persée, son dernier roi , l'an de Rome 186 , il partagea ce royaume en quatre régions. Elle éprouva di-

Giographie ancienne, Tome II.

verses fortes de gouvernemens : tantôt en la puisfence des empereurs, & tantôt en la puissance du fénat; enfin, après le règne de Conflantin, la Macédoine passa sous le gouvernement du préset du prétoire de l'Illyrie orientale, & fut parragée en deux provinces. La feconde fut nomme Salutaris, à cause de ses eaux minérales : elle s'étendoit dans la partie supérieure de la Macédoine, du côté des montagnes qui séparoient cette province de la Mœsse supérieure ou Dardanie. Elle étoit fous la métropole de Sobi, & comprenoit

huit villes. Pline, L. 17. MACEDONIUM MARE, la mer de Macédoine, selon Tite-Live. C'est-à-dire, la portion de la mer Egée qui baignoit les côtes de ce royaume. MACEDONUM PORTUS. Pline, L. 11,

c. 25, met ce port dans la Carmanie, fur le golfe Perfique, auprès du lieu nommé Alexandri ata. MACELATH, un des campemens des Ifraélites. Il en est fairmention dans le livre des

nombres, c. 33, v. 36 26. MACELIUM, Cedrène, cité par Ortélius, dit que c'est un lieu près du mont Argée, au voifinage de la ville de Céfarée, en Cappadoce.

Sozomène & Callife en parlent. MACELLA. Ortélius, thefaur, dit que c'est une ville d'Italie , selon Etienne le géographe. Lyco-phron dirindifféremment Macella & Macalla. Tite-Live, L. xxv1, c, 21, & Polybe, L.1, c. 24, font mention de cette ville, & la placent dans la Sicile. Ptolemée, L. 111, c. 4, la place dans l'intérieur de cette île, entre Acrea & Schera. MACELOTH, lieu qui devoit être dans le

défert d'Arabie, vers le midi de Arada. C'est là que les Ifraélites firent leur vingtdeuxième station, & où ils surent camper en sor-

tant d'Arada. MACEPRACTA (Kara-gol), village de l'Afie, dans la Méfopotamie felon Ammien Marcellin. Il étoit fitué fur la rive gauche de l'Euphrate, à l'endroit où étoit le mur de Sémiramis, vers le 33° deg. 35 min. de latit.

MACESTUS, ruisseau de la Mysie asiatique, il fe iette dans le Rhyndacus. Pline, L. P, c. 32, & Strabon , L. XII , p. 576 , parlent auffi de ce ruiffeau.

MACETA PROMONTORIUM, promontoire de l'Arabie, fur le golfe Perfique, felon le journal de navigation de Néarque. Ce promontoire étois à l'opposite de celui appelé Harmozum, sur la côte de la Carmanie.

MACHAGENI, peuple de la Scythie, endecà de l'Imaus, selon Ptolemée, L. PI, c. 14. MACHATI, ville de la Judée , dans la demitribu de Manaffé , qui étoit au - delà du Jourdain. Il paroit qu'elle étoit du domaine du roi de Geffur.

MACHERUS ou MACHERONTE, château de la terre promife, dans la tribu de Ruben. Ce château avoit été bâti fur le fommet d'une haute montagne, par Alexandre, roi des Juis.

Aristobule le fornisia pendant la guerre que Ini fir Gabinius; mais y ayant été pris par ce général romain , ce château fut démoli. Hérode le grand le fit rerablir, & v fit construire une ville, avec rantisé de citernés. C'el à Macheronte que Saint-Jean-Baptiste sut

mis en prifon, & décapité par les ordres d'Hérode

MACHIA, ile de l'Archipel, au voifiuage de celle d'Amorgos, sclon Pline, L. IV, c. 12. MACHL'El, peuples de l'Inde, scion Lucien,

in Baccho. Il dit que ces penples s'étendoient le long du fleuve Indus jusqu'à la mer. MACHLÆI, les Machlies, peuple Indien, dont

il est fait mention par Lucien. MACHLYENSES, peuples de Scythie, auprès

des Palus-méorides , felon Lucien , in Toxari. MACHLYES, peuple de l'Afrique, felon Ptolemile, qui les place aux environs des Syrtes, & dans le voifinage des Lotonges. Ils s'étendoient

julqu'au fleuve Triton. If ne faut pas les confondre, remarque M. Lardans la géographie d'Hérodore, avec les

Machiyes dont parle Lucien, ni avec les Macii, peuple Indien. MACHMAS, ville de la Judée, dans la tribu

d'Ephraim. Il est dit au 1" livre des Rois, que les Philistins mirent one garnison dans cette ville pour

attaquer les Ifraélites. Jonathas, l'un des Machabées, faifoit fa réfi-

dence à Machmas. Eufèbe dit que Machmas etoit de son temps

un grand lieu, à neuf milles de Jérufalem. MACHMETHATH, ville de la demi-tribu de Manaffé, en deçà du Jourdain, fur les frontières d'Ephraim & de Manasse, à la vue & vis-à-vis de Sichem. Josué, c. 16, v. 6, c. 17, v. 7.

MACHORBÆ, port de l'Arabie heureuse du côté de l'Orient, felon Ortélius. Pline, L. FI, c. 28 . fait mention de ce port.

MACHOVILLA, nom d'un lieu fitué dans le territoire d'Avignon, felon Grégoire de Tours,

Le P. Papon suppose que ce pourroit être au-jourd'hui Menerbe, à environ six lieues d'Avignon; & Bouche prétend que Machovilla est l'île. MACHUREBI, peuples qui habitoient dans une grande plaine de l'intérieur de la Mauritanie Césarienne, aux environs du mont Phruræsus,

felon Ptolemec. MACHURES, anciens peuples de la Mauritanie Céfarienne. Ils habitoient à l'est des Baniuri,

Il en est fait mention par Prolemée. MACHURIBI, peuples de la Libye intérieure,

felon Prolemée, L. IV, c. 6. MACHUSA, ville de l'Afie, dans la Méfootamie. Elle étoit ficuée fur le bord de la rivière Chaboras, vers le 35° deg, 30 min, de lat. MACHUSII, (Magrowah) peuple de l'intérieur

de la Mauritanie Céfarienne, dont fait mention

Prolemée, qui les place à l'orient des Teladufii, & les étend jusqu'à l'embouchure du fleuve Chi-

MACI, les Maces, peuple d'Afrique, dans la Libye , le long de la mer , à l'occident des Nafamons. Hérodote rapporte que les Maces se rasenz de manière qu'il leur reste une tousse de cheveux fur le haut de la tête ; quand ils vont à la guerre, ils portent des peaux d'auruches pour armes défensives. Leur pays est traverse par le sleuve Cinyps, qui descend de la colline des Graces.

MACt ou MAZt, peuple voifin de l'Arachofie, felon Pline , L. VI , c. 23.

MACICRATIS, ville d'Egypie, felon Ortélius, qui cite la chronique d'Eufèbe. Il dit ou'elle

fut sondée par les Athéniens. MACISTUM, ville de l'Arcadie, felon Pline, L. 17, c. 6. Je la foupçonne ètre la même que la

ville fuivante. MACISTUS, ville de la Tripliysie, au sud-est de Lepreum & au nord du fleuve Aciden. Elle avoir l'Alphée au oord, & le Pyrgos au fud.

Paufanias n'en parle pas; & Strabon qui la fait connoître, indique seulement qu'il s'y trouvoit, ou du moins très près, un temple d'Hercule Maciflus : felon Hérodote ( L. 1V , §. 148 ), elle avoit été batie par les Myniens. Elle a été

aussi appelée Platanistous. Macistus, moniagne de l'ile de Lesbos,

MACNA, ville de l'Arabie heureuse. Ptolemée, L. PI, c. 7, la place dans les terres entre Tapara & Ancale.

MACODAMA ou MACOMADIBUS (Maharefs), village de l'Afrique, qui étoit fur le bord de la mer, à quatre lieues au fud ouest de Theoa. Il en est fait mention par Ptolemèe.

MACOLICUM, ville de l'Hibernie, dans les terres, felon Ptolemèe, L. 11, c. 2. MACOMADA ou MACOMADIA, lien fur la grande Syrte, felon l'itinéraire d'Antonin. La con-

férence de Carshage eo fait une ville épifcopale de la Numidie. MACOMENA, village près de Jérusalem, selon Guillaume de Tyr, cité par Ortéllus. MACOPSISA, ville de l'intérieur de l'île de

Sardaigne, selon Prolemée, L. 111, c. 3 MACORABA, ville de l'Arabie heureufe. Ptolemèe, L. VI, c, 7, la met dans les terres, entre Bama & Sata,

MACPHELA. C'eft, selon quelques aureurs, le nom du champ dans lequel étois fisuée la caverne qu'Abraham acheta auprès d'Ephron , dans le territoire de la ville d'Hebron , pour y enterrer Sara.
D'autres croient que c'est le nom même de la caverne. ( Voyez la Martinière, qui a fait un très-

long article fur ee mot ). MACRA, lieu de la Macédoine, selon Tite-

Live, L. xxxII, c. 13, il dit qu'on l'appeloit auffi COME.

MACRA (La Magra), rivière d'Italie, dans la Ligurie. Elle étois formée de la réunion de plufieurs torrens, & separoit la Ligurie du pays des Errníques.

Il en est sait mention par Pline & par Prole-

mée. Ce dernier écris Mucralla.

MACRA, lieu d'Italie, selon Strabon, L. P, p. 222, il dit que plusieurs écrivains le prenoient pour la borne entre l'Etrurie & la Ligurie. MACRA, ile du Pont-Euxin, dans le golfe de

Carcine, felon Pline, L. IV, c. 13. MACRA, ville de la Macédoine. Elle a aussi èté nommée Orthagonria, Son ancien nom étoit

Stagira.

MACRÆ, lieu au voifinage d'Athènes, où Erichtonius, à ce qu'on disoit, avoit été englouti par la terre , felon le témoignage d'Euripide , in Ion, cité par Ortélius. C'étoit une caverne dans le rocher de Cécrops, felon Paulanias, in Anicie

MACRÆUM, montagne de la Troade, felon Etienne le géographe, cité par Ortélius.

MACRALES, peuple d'Italie, l'un des cinquante-trois de l'ancien Latium, qui ne subsissoit déjà plus & dont il ne refloit aveune trace du temps de Pline , L. 111 , c. 5.

MACRANI, bourg ou petite ville des Volfques, sclon Caton, dans ses origines, cité par

MACRAS, nom d'un champ de la Cœle-Syrie, felon Strabon, L. XVI, p. 755; il étoit limitrophe d'un canton nommé Mariyas, dans la même

MACRAS ou MACRAI, ou même ACRAI, lieu près de Syracufe, où campa Dion, selon Plu-

tarque, in Dion,

MACRENI, penple de l'île de Corfe, Prolemée, L. 111, c. 2, place les Macroeii, dans la partie septentrionale de l'île, au-deffous des Licmini & au-deffus des Opini.

MACRI, lieu de la Mauritanie Céfarienne. felon l'itinéraire d'Antonin. Il le met fur le chemin de Suifi à Céfarée, entre Cellas & Sabi, à vingt-cinq mille pas de chacune,

MACRI CAMPI, lieu de la Gaule Cifalpine. MACRIA, ile des Rhodiens, felon Pline,

L. V , c. 31. MACRIA, montagne de l'Ionie, chez les Teii, felon Paufanias, in Achaic, L. PII, c. 5; il dit qu'il y avoit des bains dans cette montagne, MÁCRIADES, écueil dans la Propontide .

dans le voifinage de Cyzique, felon Ortélius,

qui cite Apollonius , L. 1.
MACRIANENSIS , fiège épiscopal d'Afrique, dans la Manritanie fitifenfis, felon la conférence de Carthage, & la notice épiscopale d'Afrique. MACRIANENSIS MAJORIS, fiege épiscopal d'Afrique, dans la Byfacène, felon la conférence de Carrhage. Ferox , fon évêque , fouscrivit au concile de Carthage , tenu l'an 397.

MAC MACRIS. Pline sait mention de deux îles de ce nom, fituées dans le fond fud-cft du golfe de Glaucus, & à l'embouchure du Leuve Glaucus, vers le 36° deg, 50 min. de lat MACRIS, île de la mer de Pamphilie, folon

Pline , L. IV , c. 12.

MACRIS, ile dans la mer de Rhodes; selon Pline , L. v , c. 31,

MACRIS, ile de la mer lonienne, selon Tite-Live, L. XXXVII., c. 13. Ce fut dans les ports de cette ile que Polyxènidas se rendit pour attaquer la flotte des Romains avec avantage, à fon pallage,

MACROBII, nom que l'on donna aux habitans de l'île de Méroé, selon Pomponius Méla, L. 111, c. 10, il pretend qu'on les appela de la forte, parce qu'ils vivoient très-vieux. Sénèque, Pline & Solin mettent aussi des peuples de ce nom dans l'Ethiopie orientale,

MACROSII , peuple d'Eshiopie , fur l'océan Atlantique, selon Denys le Périégète, v. 559 & c. 32. Ils habitoient principalement l'Erythrea, On croit qu'ils ésoient Phéniciens d'origine,

MACROBIL Onomacite, dans fa relation du retour des Argonautes , les fait arriver dans l'océan feptemerional, on ne fait trop comment, ni par où; car c'est au fortir du Palus Meotis, mer, dit-il, qui n'est agitée d'aucun vent. Les Argonautes, obligés de descendre à terre, & de remorquer leurs vailleaux, rencontrent d'abord les Macrobii ou peuple à la longue vie. Il en fait un portrait qui fait regretter que ce ne foit qu'un conte, Ils étoient justes, sages, prudens, coulant des jours tranquilles, fans éprouver ni peines ni douleurs, Une jeunesse éternelle paroissoit également sur la physionomic des pères & des enfans, Ils vi-voient d'herbes faintaires qui prolongeoient leur jeunelle, & étoient défaltérés par une rosée qui tomboit tous les matins. Ce n'étoit guère qu'après mille ans de séjour dans ce lieu charmant, qu'une mort paisible les enlevoit au monde. On voit que la vie de ces Macrobiens feptentrionaux & imaginaires, ne ressemble guere à celle des peuples réels qui vivent actuellement dans le nord.

MACROBII. Pline, L. IV, c. 10, dit quel'on nommoit ainfi les habitans d'Apollonia, près de mont Athos

MACROBIORUM INSULÆ, ile du Gange, felon Ortélius qui cire Glycas.

MACROCEPHALI, peuples d'Asse, voisins de la Colchide, solon Etienne le géographe. Ils étoient ainsi nommes, à cause de la longueur extraordinaire de leur tête. Pline, L. PI, c. 4, & Pomponius Mela, L. I, c. 19, v. 80, les placent au voisinage de la ville Cerasus. Théophraste, de aere & aquis , fait aussi mention de ces peu-

MACROCREMINI, montagnes aux environs Rr z

des rivières Ister & Tyra, selon Pline, L. IF,

MACRONES, les Macrons, peuples du Pont, fur le bord du fleuve Abfarus, & au voifinage du Sydenus, felon Pline.

On voit dans Kénophon que les Grecs traverferent leur pays pour aller de la montagne Théchès sur le bord un Pont-Euxin. Ils sirent amitié aux Grecs, leur sourairent de l'argent & des vivres, & les conduisirent jusqu'aux montagnes

de la Colchide, MACRONT

MACRONTIGHOS, ou la longue muraille, ville de la Thrace, felon Pline, L. 11v., e. n. Elle étoit fituée fur l'ifthme même; & de cette ville, qui étoit fur le bord de la Proponitée, jusqu'ait, on avoit élevé une muraille qui féparoit la Cherfonnéle du continent. Cétoit de-la qu'étoit venu le nom de la ville.

L'ancienne muraille bàile en ce lieu n'avoit peut-être pas été d'abord trop forre. Elle étoit devenue encore plus foible par le laps des temps. Jufinien fis abarte ecte ancienne muraille, éte nfi élever, au même endroit, une plus haute & plus large. Il y avoit des creatur, des voûtes pour placer les foldars; enfin, ûl la rendit la plus forre qu'il lui fur poffible Voye; Procope de forre qu'il lui fur poffible Voye; Procope

Ædifi.

MACRONTICHOS, autre muraille de la Thrace, bâtie au nord-ouest de Constantinople, & qui s'étendoit de la Propontide au Pont-Euxin. Elle étoit à quarante milles de Constantinople: mais elle avoit deux journées de longueur, & dés-là étoit três-difficile à garder. Justinien la fit aussi réparer.

MACRONTICHOS , on dissoi suffi Esslan. Cetori le nom que l'on donnois quelquessio sux longues murailles qui pispnoient la ville d'Athènes au por du Firles. Ce sta, s'elon Plurarque. Cimon qui , des déposilles des Perfes , commença à jecre les sondemens de ces murs. Elles comprenosen le Pyrée & le port de Phalère , dont elles troient quelquessio leur, dénominations. La muraille du Pyrée avoit qurante flades ; celle de Phalère seul mens trente-cimon entre rente cine.

MACROPOGONES, peuples de la Sarmatie afiatique, aux environs du Pont-Euxin, selon Strabon, L. 11, p. 492; ees peuples laissoient croître leur barbe, delà est venu leur nom, selon les Grees.

MACTARUM ou MACTARI, ville de l'Afri-

MACTORIUM, ville ancienne de la Sicile, au-dessus de celle de Gela, selon Hérodote,

L. 111, c. 153.

MACUA ou MACUM, bourg ou petite ville de l'Ethiopie, fous l'Egypte, felon Pline, L. 11,

MACYNIA, ville de l'Etclie, felon Strabon, L. x, p. 450 & 460, qui la place au pied du mont Tabhafus. Au lieu de Macynia, dans PluPline, L. 2v., c. 2, on lit Macynia, ville d'Etolie, & Macynium, montagne de la même controle.

lie, & Macynum, montagne de la même contrês.

MADABA, MADEBA, MEDABA œ MEDARA, ville de la Palestine, au-delà du Jourdain,
dans la partie méridionale de la tribu de Rubers,
Josée, c. 72, v. 16.

MADASARA, ville de l'Arabie heureuse; selon Prolemée, L. 11, c. 7.

felon Protemée, L. P1, c. 7.

MADASUMMA, ville de l'Afrique propred
Antonin la met|fur la route d'Aqua Regia à Sufer,
à 15 mille pas du premier lieu, & à 18 mille
pas du fecond. La conférence de Carlange, &
la notice épicopale d'Afrique, en font aussi
mention.

MADAURA, ville de l'Afrique proprement dite. C'étoit la patrie d'Apulée. La Madaure d'Apulée, & le Madurus de Ptolemée étoient dans la

Numidie.

MADENSIS, fiège épifcopal de l'Afrique, dans la Numidie, felon la nouce épifcopale d'Afrique; & la notice de l'empire fair mention de Madenfia caftra, mais dans la Tripolitaine. Elle nomme aufit Madenfis times, dans la même province.

MADÍA ou MATIUM, (Mais) ville de l'Asie; dans la Colchide, sur le bord du Pont-Euxin, près & à la droite de l'embouchure du Phasis;

Pline la nomme Matium, & Piolembe Madia, MADIAN, ville d'Afie, dans le pays demme nom, dont elle éroit la capitale, à l'orient de la mer Morce. Elle étoit fur l'Arnon, & au mid de la ville d'Ar ou Aréopolis. On en voyoit encore des refles du temps d'Eufèbe & de S. Jérôme.

MADIANITES, peuple qui descendoit d'Abraham, & qui habita au midi du torrent d'Arnon. C'est dans ce pays que Moise, 4gé de quarante

ans , se retira auprès de Jeshro.

en déroute.

Enfiu, les Midianites furent vaincus, défaits & emmenés captifs par Holopherne, général des troupes de Nabuchodonofor, roi d'Alfysie.

Du temps d'Eufèbe & de S. Jérôme, on voyoit fur le torrent d'Arnon, au midi d'Ar ou Aréopolis, les reftes de la ville de Madian, capitale de ces peuples.

MADIANITÆ, peuple d'Asie, où ils habitoient deux pays très différens, l'un sur la mer Morte, l'autre sur la mer Rouge.

MADIENA, ville d'Arabie, fur la mer Rouge,

C'étoit la capitale, & peut-être l'unique ville du peuple Madianite de ce camon-là. Josephe, Antiq. L. 11 , c. 5, en fait mention.

MADINÆI, ancien peuple de la Sicile, felon Diodore de Sicile, L. xvi, cité par Ortélius,

MADISANITES, golfe d'Afie au golfe Perfique, dont il fait partie, fur la côte de l'Arabie heureufe , felon Ptolemee , L. v1 , c. 7 ; quelques exemplaires portent Mefanites. Etienne le géographe dit auth Mefanites. Dion Caffius , L. LXVIII, y place une ile appelée Meffana. Nicephore Callifte, L. 1x, c. 19, p. 784, après Philostorge , dis que l'embouchure du Tigre & de l'Euphrate forme une ile dans le même endroit.

MADOCE, ville de la partie méridionale de l'Arabie houreufe, selon Protemée, L. VI, c. 7. MADON, ville du pays de Chanaan, Johab, roi de Madon, se ligua avec Jabin, roi d'Asor, & avec pluficurs autres comre Josué, " & 1;

mais il fut pris & tue, & fa ville fue pillée & MADRISIUS VICUS, perir lieu de l'Italie,

felon Cluvier. MADUATENI, peuple de Thrace. Ce nom fe trouve dans Tite - Live , L xxxvIII , c. 40. MADURUS, ville de l'Aftique propre, felon Protemée.

MADUS, ville de l'ile de la Grande-Bretagne, dont il est fait mention dans le premiet fragment

de la table de Peutinger.

MADYTA, fiège épiscopal, dans le patriarchat de Constantinople. Il reconnoiffoit d'abord Héraelée pour métropole; mais il en sut détaché & devint lui-même métropole,

MADYTOS (Maios), port de mer dans la Chersonnese de Thrace, au voisinage du Calus Portus, presque en face d'Abydos.

Dans la version latine de Ptolemée, car il y a une lacune dans cet endroit du texte grec, on trouve Madi, comme étant un lieu fitué dans les terres; mais Xenophon (dans fes Helliques . L. 1) parle de Madyios de manière à défigner fa fituation près de la mer. C'est actuellement Mairos.

MÆANDER ou le Méandre, fleuve de l'Afie. A l'arrivée des Grecs en Ionie, le rivage de la mer s'étendoit depuis Myus jufqu'à Priena; ces deux villes avoient d'excellens ports fur un golfe qui s'erendoit jufqu'à elles, mais que le Méandre a peu-à-peu comblés, de façon que ces villes feroient actuellement à trois lieues de la mer. L'extremité de ce golfe avoit déjà été comblée du temps d'Herodoic; au temps de Strabon, le continent n'étoit plus qu'à trente stades de Milet ; cinquante ans après, Pline dit que l'embouchure du Méandre n'étoit plus qu'à dix stades de Milet, & cette distance évoit alors la largeur du détroit, par lequel le golfe de Latmus communiquoit encore à la mer; mais quatre-vingt-dix ans plus tatd, Paufanias montre ce detroit totalement obstrue, & le Méandre se jesant à la mer sous les murs de Milet. Les îles de Lude & d'Afterius, pres defquelles les Grecs remportèrent une victoire, font engagées dans le continent, & forment deux petites montagnes att milieu de la plaine marécageuse qui, est à l'embouchure du Méandre.

Ovide, dans la peinture qu'il fait du labyrimhe de Crète, compare ses chemins tortueux & multiplies, aux replis fans nombre du Meandre, & Sénèque compare au cours de ce fleuve l'incer-

titude & la furenr d'Hercule.

Ce fleuve commençoit en Phrygie, au mnnt ue Pline nomme Aulocrène, tout près d'Apamée Ciboros. Son cours général est déterminé de l'est

MÆANDRIA, ville d'Epire, felon Pline. MÆANDRINL Didis de Crete nomme ainst un peuple d'Asse, apparemment voisin du Méan-

MÆANDROPOLIS, ville de Magnéfie, dit Etienne le géographe. On croit que la ville apelée par Etienne de Byfance Méandropolis , ou

ville du Méandre, éioit la ville de Magnéfie, d'autant mieux qu'il dit Mayenelas Holas; c'eft donc une bévue de son abréviateur, MÆATÆ, peuple de l'île de la Grande-Bre-tagne. Zonare & Dion Caffius, dans la vie de Severe, en font mention. Ils étoient auprès du

mur qui coupoit l'île en deux parties, MÆCENAS. Varron, au livre 7 de son ouvrage fur la langue latitte, dérive ce nont d'un

nom de lieu.

Mais quel étoit ce liett?

MÆCIA, nom d'une famille d'Italie, qui tiroit fon nom d'un certain château, près de Lanuvium, selon Festus Avienus. Ce château se nommoit Macium Castellum, MÆDI, peuple de Thrace, aux frontières de

la Macédoine. On les nommoit Made - Bithyni , felon Etiennede Byfance, Ptolemée, L. 111, c. 11, appelle leur pays Madica, Tite Live, L. xxv1. c. 25 nommele peuple Madi. & le pays Madica. Pline, L. IF, c. 11, les met au bord du Strymon, au voifinage des Denfeleues.

MÆNALIA, ville d'Afie, dans la Galatie, selon Etienne le géographe. Thucydide en parle auffi, felon Ortélius,

MÆNALIUM, nom commin à une montagne & à un camon de l'Arcadie, felon Paufanias, in Arcadic, c. 36.

MÆNALUS, montagne du Péloponnèse, dans l'Arcadie, Strabon , L. VIII , p. 338 , & Pline , L. IV , c. 6 , on font mention. Virgile dit : Manalus argutumque nemus pinosque loquentes

Semper habet : femper Paftorum ille audit amores. Cest qu'elle étoit particulièrement confacrée au dieu Pan, qui s'y faisoit entendre, disoit - on-Il y avoit est auffi un lieu nomme Manseum, Les autres villes, fituées fur cette montagne, mitoient Ales , Pallantium , Heliffon , Dipxa , &c.

qui avoient été démuites pour en raffembler les

habitans à Mégalopolis. MÆNARIA. Voyer Manaria, Le P. Hardouin

croit que cette ile ou ces iles ont été détruites.

MENARLE INSULE, iles de la mer Méditerranée, près des Baleares, felon Pine.

MENGORA A VIII du propie Médical dans

MÆNOBORA, ville du peuple Maftieni, dans la Lybie, felon Etienne le géographe.

MÆNOMENA. Prolemée donne ce nom à des montagnes de la Sardaigne, que Tite-Live & Florus ont nommées Infani menses.

MÆONES, peuples de la Méonie. Pline dit que les Méons occupérent quelque temps le bord

du Palus Méotide.

M.EONIA, contrée de l'Afie mineure. C'est ainsi que les anciens appeloient d'abord la partie de la Lydie qui étoit à l'est vers le mont Tmolus, & où commençoit le Pastole.

MÆONTA, ville de l'Afie mineure, dans la province de Maonia. Elle étoit fruide au pied du mont Thouls, felon Pline, L. P., e. 29, mais du côté opposé où étoit la ville de Sardes. La notice de Hiéroclès & celle de Léon-le-Sage, placent la ville de Méonie dans la Lydie.

MÆONII, habitans de la Lydie. Silius Italieus nomme Maonia gens, les Lydiens établis dans l'Etrurie.

MŒONUS au MÆONOS, rivière d'Afie, dans la Lydie, au eamon de l'Achaïs, felon Esienne le géographe.

MEOTÆ, peuple Scythe, aubord du Palus-Méotide. Celt Pline, L. IV., c. 12, qui les nomaains. Hérodote, L. IV., c. 23, les appelle Meate. Tous les peuples qui habitoient autour de certe mer étoient compris sous le nom général de Marties, (clon Pomponius Méla, L. 1, c. 19;

ils donnoient le nom à cette mer, felon Pline. MÆPA, ville de la Grande-Arménie, felon Ptolemée, L. v., c. 13.

MÆPHA, ville de l'Arabie heureuse, selon Ptolemée, L. VI, c. 7. Il la qualifie de métropole. Elle n'est pas différente de Mephra, dont reale Ampien Marcellin.

parle Ammien Marcellin.

MÆPHATH, village de l'Arabie heureufe,
sclon Ptolemée, L. v.1, c. 7; quelques exem-

plaires portent Methads.

MÆRAS on MÆRA, lieu du Péloponnéfe, dans l'Arcadie, scion Paufanias, in Arcad, On s'en voyois plus alors que les ruines. Les habitans prétendoient que leur village avoit pris son some d'une fille d'Ular, enterête en ce leun, auts dont les Tégeates eependant revendiquoient la sépulture. De hons épiris penséen que cette pétatrion étoit de la cette prétention étoit.

auffi fondée d'une part que de l'autre. MÆSIA SILVA, foret d'Italie, fisuée près

de Folères.

MÆSOLIA, peuple de l'Inde, en deçà du Gange, felon Prolemée. Arrien in indic, le nomme Mafoli.

MÆTONA, ville de la Perside ou Perse

proprement dite, felon Ptolemée, L. VI, c. 4: Etienne de Byfance la nomme Metone.

MÆTONIUM, ville de la Sarmatie en Europe, felon Ptolemée, L. 111, c. 5.

MAGDOLE, ville fauée vers le milieu des frontières de la Baffe-Egypte. Il en est parlé dans Irèmite, ε. 60, ν. 14, ού elle est nommée Magdale, ainfi que dans l'Exode, ε. 14, ν. ε. Mais la version des Seprame (ε. 25), di Magdol. Elle étoit peu éloignée de la mer, & n'avoit que Philiarinth entre la mer & elle (1).

Etienne de Byfance fait aufi mention de Magdole, & dit que c'oft une ville d'Egypte. L'itinéraire d'Antonin femble le placer aux eovirons du Delta, à l'est un peu sud, à 12 milles de Pelufe.

Ce ne fut pas près de cette ville que Nécos, roi d'Egypte, batit Johas, roi de Juda, mais près de Mageddo. La ressemblance de nom a eaufé l'erreur d'Hérodote, qui le dit.

MAGADDO ou MAGEDDO, ville royale de la Judee, qui étoit fituée dans la demi-tribu de Manaffe, en-deçà du Jourdain, felon le livre de Joiné.

Elle fut donnée aux Lévites de cette tribu, qui étoient de la famille de Canih, la première des Lévites. Le roi de cette ville fut tué par Jofué.

C'est près de cotte ville que les Cananéens se bativent contre les Israélites. Elle sut rebâtie par Salomon; & Ochosas, rol de Juda, y mourut, comme cela se voit au trossième livre des Rois, c. 9, v. 15.

Cette ville se trouvoit sur la route que devoit prendre Nécos, roi d'Egypte, pour entrer en Affyrie. Ce sut dans la plante de cette ville, trèseommode pour un grand combat, que Nécos deste & tua le roi Josias.

MAGÆA, fontaine de la Sieile, aux environs de Syracufe, felon Pline, L. 111, c. 8. MAGALA, lieu ou les Ifraélites étoient cam-

pès, lorsque David combattit Goliath, 1 reg. 17, 20.

MAGARIASSUS, village d'Asse, dans la Cappadoce. Il en est fait mention dans la vie de S. Théodofe, abbé, par Siméon le Métaphrasse,

MAGARIS, ville de l'Iude, en-dech du Gange, felon Ptolemée, L. v11, c. i. MAGARMELITANUS, siège épiscopal d'Afrique, dans la Numidie, selon la conférence de

Carihage, & la notice épiscopale d'Afrique.

MAGARSOS, ville d'Afre, dans la Cilicle, (clon Pline, L. r., c. 27: il la mer auprès de Mallos & de Tharse, peut-être sur une colline de même nom, qu'Etianne le géographe place aoprès de Mallos.

<sup>(1)</sup> La version des Septante traduit Philarires par le mot Franks, qui fignifie metairie,

MAG MAGASE, peuple de l'Ethiopie, fous l'Egypte, felon Pline, L. VI, c. 29

MAGAVA, montagne de l'Afie mineure, dans la Galatie, non loin d'Ancyre, felon Tite-

MAGDAL-SENNA, ville de la Paleffine, à fept milles vers le septentrion de Jéricho, selon

Enfehe MAGDALA, ville de la Palestine, sur le bord,

& à l'ouest du lac Tiberias. MAGDALA, ville de la Palestine, au voisinage

de Jérusalem. ( Voyer la Martinière). MAGDALEL-HOREM, ville de la Judée, dans la tribu de Nephtali, felon le livre de Josué. MAGDALGAD , ville de la Palestine, dans la tribu de Juda, felon le livre de Josué, c. 15.

MAGDALUM ou MEGDOL, lieu de l'Egypte, sur le bord de la mer Rouge, au nord de Béel-Sephon, & an nord-est de Phihahirot. MAGDHIEL ou MIGDIEL, lieu de la Palef-

tine, à cinq milles de Dora, tirant vers Ptolémaide. MAGDOLOS ou MAGDOLUS, ville d'Egypte. Jérémie, c. 46, en parle, ainsi qu'Hérodote, L. 11, c. 159, & Etierme le géographe. L'itinéraire d'Antonin semble la placer aux environs du Delta, du côté de l'orient, à douze milles de Pélufe. Ortélius, thefaur. croit que c'est la même ville que Magdalum, dont ll est parlé dans

TExode, 14, 2. Voyet MAGDOL.
MAGDOLUM ou MAGDALUM, ancienne ville, de laquelle il est sais mention dans l'itinéraire d'Antonin. Elle y est mise à douze milles de Pélufe, près de l'embouchure la plus orien-

tale du Nil. Voy 7 MAGDOL. MAGDUNUM, ville de la ganle Aquiranique.

Il en est fait mention dans la vie de S. Lifard. Il paroît qu'il y avoit auffi une autre ville de ce nom en Berry; à moins cependant qu'on ne les ait confondues. (Voyez la Martinière). Au reste, ces noms sont du moyen âge,

MAGEDAN, ville de la Judée, qui étoit simée à l'orient du lac de Génésareth

B en est fait mention dans le nouveau Testa-MAGEDO ou MAGEDDO ou MEGIDDO.

Voyer MAGADDO. MAGELLA, ville d'Italie, en Sicile, felon

MAGELLI, peuple d'Italie, dans la Ligurie, felon Pline. MAGELLI, canton d'Italie dans l'Etrurie.

MAGEMPURI, peuple de la Libye, felon Vibius Sequester MAGETÆ. Stace , Archilleid. L. 11 , dit :

Quo Mageta sua Gasa citent, quo turbide costum Sauramate.

Ortélius croit qu'il faut lire Maca, & que c'eff un peuple d'Afrique.

MAGETAE, penple de l'Arabie lieuscufe, felon Ptolemée, L. VI, c. 7.

MAGETH, ville de la Palefline, au-delà du Jourdain , & qui fut prife par Judas Machabée. MAGETH , ville d'Espagne , dans la Bénque , fuivant Tzetzes, chil. 8, num. 8:7.

MAGI, peuple de l'Afie, dans la Médie, felon Herodore & Erienne de Byfance. Pline dit qu'ils avoient une forterelle nommée Paffagarda, Hérodote (L. 1. § 101) les place au nombre dus peuples que raffembla Déjocés, & qui faisoient partie des peuples de la Medie.

On connoit plus ordinairement les Mages com me servant de devins à la cour des princes d'Orient :

ce point n'est pas de mon objet.

MAGIA, ville de l'Illyrie, felon Etienne le geographe.

MAGIDA on MASINDA, felon les divers exemplaires de Ptolemée, ville de la Carmanie, pres de l'embouchure du fleuve Saros.

MAGINA, place de la Pannonie ou de la Norique, selon la notice de l'empire, sell. 38; elle avoit sa flotte, & celui qui la commandoit, commandoit aussi celle d'Arelape.

MAGINDANA, ville de l'Arabie heureuse. au pays des Gerréens, selon Ptolemée, L. FI,

MAGINTUM ON MAGIONIUM, ON MAGIO-VINIUM, OH MAGIOVINTUM, felon les divers exemplaires de l'itinéraire d'Antonin , ancien lieus de la Grande-Bretagne, entre Lastodorum & Durecobrisa, à dix-fept mille pas de la première. & à douze milles pas de la seconde. MAGISTRICE, contrée des Taurisques, près

des Alpes, selon Etienne le géographe. MAGISSUS ou MAGISTUM, ancienne ville du Péloponnèse, & l'une des six que les Elcensbatirent, felon Herodote, L. IV, c. 148, & apparemment l'une de celles qu'ils avoient détruite

de son semps, comme il le rapporte, MAGILÆ, peuples de l'Arabie heureuse, selon Ptolemee, L. v. I, c. 7.

MAGLOVA, place de l'ile de la Grande-Bretagne : il en est fait mention dans les notices de l'Empire, fed. 63, MAGNA, nom d'une île qu'Etienne de By-

fance place fur la côte de la Libye , pays d'Afrique. Le nom en usage dans le pays étoit Samatho, qui avoit la fignification de Magna ou la ...

MAGNESIA. Presque tous les autenrs modernes qui parlent de cette province, commencent leur article par dire, que la Magnéfie étoit une pro-vince de la Macédoine. Mais n'est-ce pas comme se un jour on écrivoit : « les Pays-Bas, province de » l'Espagne » ? ou bien : « la Normandie, province » de l'Angleterre »? Je demande pardon de la comparaifon. Mais c'est que je ne vois qu'avec. peine, que faute d'une attention rigoureule dans. les descriptions, les décisions seulement politiques jettent de l'obscurité sur les divisions réelment geographiques. On m'objectera que Strabon, (L. 1x , p. 661) & Pline (L. 1v , c. 9) mettent ce pays dans la Macédoine : mais c'est que de leur temps les Romains avoient accepté une division relative à l'administration des provinces de leur vafte empire, & que la Magnéfie, comprife dans une prefqu'ile, étoit annexée à la Macédoine : mais avant que les rois de Macédoine eussent porté leurs conquêtes au-delà du mont Olympe; avant qu'ils se sussent immiscès dans les affaires de la Grèce, la Magnèfie étoit une portion de la Theffalie. Elle avoit d'abord porté le nom d'Æneonia; on la nommoit aussi Magnes

La Magnéfie, car tout le monde convient de sa fituation, onne varie que relativement à ses bornes; la Magnéfie s'étendoit au fud-eft de la Theffalie, dans une presqu'ilerecourbée au sud-ouest, & renfermoit de ce côté le Sinus pelafgiacus, dont l'entrée forme un detroit , ayant au nord-est l'Æntium promonsorium, en Magnefie, & au fud-ouest Anvon, dans la Phthioride. Toute la côte orientale, sur laquelle étoit la ville de Magnesia, étoit de cette contrée : elle s'étendoit jusqu'au mont Offa, & même, felon quelques auteurs, jufqu'à la vallée de Tempe. M. Larcher (Géog. d'Hér.) dit que la Magnesie avoit pour voisins, au nord-ouest, les Perrhæbes; mais c'est toujours, ce me semble, en supposant que le Pénée se trouvoit entre eux, car les Perrhæbes avoient toujours été au nord dece fleuve. M. d'Anville a mis au nord-ouest de la Magné-sie, la Pelagions ou Pélasgionide,

Il est difficile de déterminer tous les lieux qui appartenoient à la Magnèfie. On trouvoit fur la côte , à partir de Demetrias, au fud du golfe Pélafgique , Nelia , Ormenium ; & au fud Zantium. Ici ie terminoit le golfe , & se trouvoit aussi le Promontorium Eantium , fermé par l'extrémité du Thefaum mons. Sur la côre à l'eft étoit , au fond d'un petit golfe, la ville de Magnesia, d'où la côte s'éten-dant au nordest, étont terminée par le Sepias Promontorium, au-delà sur la côte qui est inclinée vers le nord-ouest, on trouvoit Sepias, Casshaneas Hyp-fus, Rhifus, Olyzon, Melybaa & Erymna.... Toute cette côte étoit fort ressertée entre la mer & des montagnes. A quelque distance à l'est étoit le fleuve On:heftus, qui cioit à l'oueft, la limite naturelle de la Magnéfie.

MAGNESIA, ville de l'Europe, capitale de la Magnésie, sur la côre orientale, au fond d'un petit golfe, & finuée dans un lieu déconvert en bel air. On dit que Dolops, fils d'Herme, mourut en cette ville, & fut enterré fur le rivage. Ne dite

fait pen de chose. MAGNESIA AD MÆANDRUM, ville de l'Afie mineure dans l'Ionie, fur le bord septentrional dn Meandre, d'où elle tiroit fon firmom, & affez

que cela de cette ville, c'est convenir que l'on en

loin de la mer. Elle étoit à 15 milles au sud-est d'Ephèse.

Diodore de Sicile rapporte qu'Arrax erxès donna trois villes à Thémistocle, dont Magnésie sur

Selon Pline, cette ville étoit une colonie des Magnéfiens de Theffalie, auxquels s'étoient joints des Crétois. Les Turcs la nomment Guzel-Hifar. ou le beau Châreau.

le Méandre étoit du nombre,

MAGNESIA AD SIPYLUM OU MAGNESIA SI-PYLI, ville de l'Asse mineure dans la Lydie, au pied du mont Sipyle, au fud du confluent de l'Hyllus on Phrygius dans l'Hamus. La victoire que les Romains remportèrent sur Antiochus, près de cette ville, la rendit célèbre, & illustra

la montagne au pied de laquelle elle étoit bâtie. Strabon rapporte que sous l'empire de Tibère; cette ville fut minee par un tremblement de terre.

MAGNESIA, belle plaine aux environs de la wille de même nom, au pied du mom Sipyle.
MAGNESLE PROMONTORIUM.Ce promontoire étoit au nord-est de Magnesia, & le même promontoire que Scopias, appelé ainfi d'après la

ville de même nom qui en étoit tout proche. MAGNETES. On appeloit ainfi les habitans des villes & de la contrée nommée Magnefia. Et c'est, ce me semble, parce que la pierre d'ai-mant sut connne d'abord près de Magnésie du mont Sipyle, qu'elle en prit fon nom grec &c latin, & que nous avons en françois vertu &

istini, e que noise avois en trapos vertu en force magnitugues, magnitifine, e, &c. qui ont rap-port anv effets que produit l'aimant. MAGNI, peuple de Perfe, felon Strabon; L. xv. Mais Cafanbon penfe, d'après Pline & d'après Hèrodore, qu'un lieu de Meyns, qui est dans le texte, il faut lire Mayns; & cela paroit fi probable, qu'il n'est pas betoin de chercher à le

MAGNI CAMPI, étendue de terre en Afrique, aux cavitons de la ville d'Utique, Tite-Live en fait mention, L. xxx, c. 8.

MAGNIANA, ville de la lutute Pannonie, selon Prolemée, L. II, c. 15.

MAGNUM OSTIUM, nom que Ptolemée donne à l'entrée du Gange, qui fuit immédiatement la ville de Palura , quoique la branche la plus orientale foit plus valte, renfermant plusieurs iles.

MAGNUM PROMONTORIUM, (Roca de Sintra) romontoire de l'Hispanie, dans la Lusitanie, a l'ouest de l'embouchure du Tagus.

MAGNUM PROMONTORIUM, promontoire de l'Afrique, dans la Mauritanie Céfarienne, à l'ouest d'une grande baye, au fond de laquelle étoit fituée la ville de Siga. Ptolemée en fait mention.

MAGNUM PROMONTORIUM (Cap Romania) promontoire do la presqu'ile de l'Inde, au-delà du Gange, selon Ptolemce. C'étoit la partie la plus fud de cette prefqu'ile.

MAGNUS

MAGNUS PORTUS, dans la Bésique. Les anciens donnoient ce nom à une baie, au fud, formée en grande partie par la péninfule qui fe termine au promontoire Charidenum; au fud de cette baie étois Murgis.

MAGNUS PORTUS, ou le grand Port, port de l'Hispanie citerieure, au nord; c'est au fud de conte baie que se trouvoit Brigantium, & que font aujourd'hui les ports du Ferol & de la Corogne.

Plusicurs autres grandes baies, rensermant de vastes ports, ont cu le même nom chez les anciens

MAGNUS SINUS, (le golfe de Siam) grand golfe de l'Inde, entre la prefqu'ile au-celà du Gange & le pays des Sines, selon Prolemée. MAGO (Port-Mahon), ville de l'île de Mi-

norque. On croit qu'elle fut fondée par Magon, celebre capitaine Carthaginois.

Il en est fait mention par Pline & par Pomponius Mėla.

MAGODIA, contrée d'Arabie, felon S. Epihane, qui en fait venir les Mages. Comme perfonne n'en parle d'ailleurs , je foupconneque l'on a fait le nom d'après ce peuple, ou bien que, selon cet auteur, ce seroit le peuple qui en auroit pris fon nom.

MAGGEDENSES ON MAGGEDENSIUM CIVI-TAS, ville d'Asic, dans la Pamphilie. Il en eff parlé au cinquième concile de Conffantinople. Elle est nommée Magedi & Magydus, ville épifcopale , dans les notices de Léon-le-Sage & celle d'Hiéroclès.

MAGOMAGIENSIS PLEBS, ON MACOMA-DIENSIS, siège épiscopal d'Afrique, dans la Nu-midie, selon la notice épiscopale de l'Afrique, MAGON, rivière des Indes, où elle se perd dans le Gange, felon Arrien, in Indicis,

MAGORA, ville de l'Ethiopie, fous l'Egypte, felon Pline , L. v1 , c. 29.

MAGORUM SINUS, golfe de l'Arabie heu-

reuse, selon Prolemée, L. v1, c. 7. MAGRADA FLUV. Il est fait mention de ce fleuve dans Mèla. C'est la Bidassoa, sur les frontières de la Gaule & de l'Espagne.

MAGRAMMUM, ville de l'île de Taprobane, felon Prolemée, L. vII, c. 4. Il la qualifie de metropole, & la place dans les terres.

MAGRI LOCUS , licu de la Marmarique , au pays des Augiles & des Nafamones, schon

Prolemée, L. IV, c. 5. MAGRON, lieu de la Judée, près de la ville de Gabaa. Saul étoit en ce lieu lorique Jonathas, fon fils, alla pour combattre les Philistins. Premier

livre des Rois, c. 14. MAGUDA, lieu de la Mésopotamie, selon

Prolemée , L. v., c. 18. Il le met dans une lifte de villes & de villages fur l'Euphrate. MAGULABA, ville de l'Arabie heureuse,

· Géographie ancienne. Tome II,

MAI entre Jula & Sylaum, felon Ptolemee, L. VI.

MAGURA, petite ville de la Libye i méricure. Ptolemée en parle, L. 1r, c. 6, & la marque fur la côre, entre Tagama & Ubrix.

MAGUSA, ville de l'Ethiopie, fous l'Egypte,

Sclon Pline , L. VI , c. 29. MAGUSTANA, ville de la grande Arménie, felon Protembe

MAGUSUM, ville de l'Arabie heureuse, & l'une de celles que les Romains détruisirent, felon P.ine, L. F1, c. 28.

MAGUSA, ville de l'Arabie pétrée, selon

Protemée , L. v., c. 17.

MAGUSÆI. Eufébe dans fa préparation évangélique, L. 11, parle d'un peuple de ce nom, qui ésoit de la Perse. Il dit qu'ils épousoient indistinctement leurs filles, leurs fœurs & leurs mères; S. Clèment en fais aussi mention, in

Record MAGYDUS, ville épiscopale de l'Afie, dans la Pamphylie, felon la notice de Léon-le-Sage

& celle de Hiéroclès. MAGYNI ou MAGINI, nation Scythe, dont Tibulle , L. IV , eleg. 1 , fait mention.

MAHANAIM on MANAIM, nom d'une ville de la Judée , qui ésoit de la tribu de Gad , & qui appartenois aux Lévites de cette tribu, felon le livre de Josué.

Cette ville étoit située str le torrent de Jaboc. C'est où Jacob vit les Anges de Dieu

Cost en ce lieu que se resugia David , pendant la révolte de fon fils Abfalon,

Sous le règne de Salomon, cette ville étoit fous l'intendance de Abinadab MAIA, ville de l'Asse mineure, dans la province de l'Hellespont, sclon Etienne de By-

MAIOCARIRUM, licu de l'Asie, dans la

Mésopotamie, selon la notice de l'empire-MAIS, (Mahi) fleuve de l'Inde, selon le périple de la mer Érythrée. Il prenoit sa source vers le 24' deg. de lat. & courant 211 sud-ouest, il alloit se perdre au fond du golse Barygagenus, vers le 12º deg, 10 min, de lat.

MAITAS CAMPUS, campagne aux environs de Conflantinople, dont Cédrène & Curopalate font mention, felon Ortélius, thefaur,

MAITTAVONIUM. Selon l'itinéraire d'Antonin, cité par Ortélius, lieu de la Gaule. Ce lieu doit être entre forum Julii , & Aqua Sextia. MAJUCENSIS, siège épiscopal d'Afrique, dans

la Mauritanie, selon la notice épiscopale de l'A-MAIUMA ou MAJUNAS, ville de la Phénicie,

qui servoit de port à la ville de Gaza. Ce n'étoit qu'un bourg qui étoit fort attaché au paganisme : mais y ayant renoncé subisement sous le règue de Conftantin, ce prince lui en témoigna fa reconnoissance en l'érigeant en ville, & lui donna 322 le nom de fa fœur Constancia. La ville de Gaza . ialouse de cette faveur, intenta un procès à Maiume, lorfque Julien monta fur le trône. Maiume fint privée du titre de ville & du nom de Conftancie, & fut foumife à Gaza. Maiume & Gaza ne firent plus qu'une ville dans l'ordre eivil; mais elle reprit fon nom de Constantine, & dans l'ordre eccléfiastique, elle sur une ville distinguée ele celle de Gaza, & elle eut ses évêques particuliers.

Il y avoit à Maiama une statue nuc de Vénus, en marbre; elle étoit placée fur un autel, auffi de marbre, & les habitans de cene ville, fortout les femmes, avoient pour elle la plus grande venération : elles brûloient de l'encens & allu-

moient des lampes en son honneur. MAJUMAS ASCALONIS, autre port de la Phénieie , au fud & tout près d'Afcalon.

MALACA (Malaga), ville de l'Hifpanie, dans la Bétique, vers le fud-ouest, sur le bord de la mer. Selon Sirabon, Malaca étoit une ville de eommerce, qui devoit sa sondation à des Phèniciens, Lorsque eet auteur écrivoit , il y a apparence qu'elle appattenolt aux Romains : au temps de Pline, elle étoit une de leurs villes allièes.

Strabon dit qu'aux environs on faisoit une grande quantité de fel, dont on faifoit commerce avec les peuples fitués en face, fur la côte d'A-

MALACA , ville d'Italie , felon le lexique de

Phavorin. MALAGINA. Cedrêne nomme ainfi un lieu qu'Orielius, thefaur. eroit être de l'Armenie. MALAMANTUS, fleuve de l'Inde. Il se perd

dans le Cophène, felon Arrien, in Indicis. MALANA, lieu maritime, à l'extrémiré du ays du peuple Orine, felon Arrien, in Indicis. Il en est parle par Néarque. Il étoit à l'embou-

ehore du Tomerus. MALANDARA, MAIANDARA ou MARAN-DARA, lieu d'Afie, dans la Cappadoce, fur la soute de Sébastopolis à Céfarée, entre Scanatum & Armaxa, à trense-buit mille pas de la première, & à vingt-huit mille pas de la seconde, selon l'itinéraire d'Antonin.

MALANGO, ville de l'Inde, en-deçà du Gange, Prolemée, L. vII, c. 1, dit que c'étoit la residence du toi Basaronages.

MALANIUS , ville d'Italie , selon Etienne le géographe, qui cite Hécatée. Elle étoit dans les & dans le pays des Enorriens.

MALATHA, château de l'Idumée. Le jeune Agrippa, felon Joseph, Aniq. L. xvIII, c. 8, s'y reitra pendant quelque temps, après qu'il eut de-

pense iout son bien à Rome. MALATIS ou MALATA, ville de la terre de Changan. Eufébe & faint Jérôme la placent à

quatre milles d'Arad & à vingt milles d'Hebron. MALCECA, lieu de l'Hispanie, entre Caciliana & Salacia, felon l'itinéraire d'Antonin.

MALCHUBII, peuples de la Mauritanie céfarienne, dont fait mention Ptolemee. Ils habitoient dans le voifinage des Machures & des Salamplii, à l'est des Baniuri.

MALCOÆ, peuple de l'Afrique, dans la Libye intérieure, (elon Prolemée.

MALEA, cap de l'ile de Lesbos, vis-à-vis de l'ile de Mirylène, felon Thucydide, L. 111.

MALEA (Male ou Malle), montagne de l'intérieur de l'île de Taprobane, selon Prolemée. Sur la carre de M. d'Anville elle est placée au nord de Dozana.

Ptolemée rapporte que le pays entre cette monragne & la mer fervoit de pacage aux éléphans. Pline dit que les éléphans de cette partie étoient plus propres à la guerre que d'autres

MALEA OU MALEE PROM. ( Capo Malio ), ville de la Laconie. Elle est située à l'extrémisé de la chaine de montagnes qui avance dans la mer entre le golfe Argolique & le golfe Laconique,

Comme les vents se croisent en eet endroit : & qu'il est rempli de rochers cachès fous les eaux, on regarda long-temps comme un trajet très-dangereux d'avoir à doubler ee cap. C'est ainsi que plus d'un auteur de l'antiquité en parlent. On vois que ee eap étoit habité, non-feulement parce que dans une ode de Pindare, Silène dit qu'il y avoit été élevé par un eitoyen du lieu , mais de plus parce que l'on en a des médailles.

A l'ouest du cap étoit un étang que l'on appe-loit Nympheon, ou l'étang des Nymphes. Tout auprès étoit une statue de Neptune. Ce lieu étoir très-fréquenté & se irouvoit sur le chemin de Boce. MALÉE, ile entre les Ebudes, felon Ptolemée,

MALENA, lieu d'Asie, dans l'Atarnitide, selon Héredote, Erato.

MALES, ville d'Afrique, dans la Bysacène, au pied de quelques montagnes. Procope en parle au sceond livre de la guerre des Vandales. Ortélius, thefaur.

MALETHUBALUS MONS, montagnes de la Mauritanie céfarienne. Elles étoient fituées au fudest de l'embouchure du Chinalaph. Ptolemée en

parle. MALETUM, lieu au nord de l'Italie, chez les

Euganei. MALEUS, montagne de l'Inde, dont Pline & Solin parlent.

MALEUS SINUS, le golfe de Malée. Floris, L. 111, c. 6, parlant de la guerre des pirates, dit: ils n'excrçoient leurs brigandages qu'entre l'île de Crète & la ville de Cyrenes, l'Epire, l'Achaie & le golfe de Malée, qu'ils avoient nomme le golfe d'or , à cause des riehes prises qu'ils y saisoient.

MALIA ou MALIAS , ancienne place d'Espagne. Appien , in Ibericis , p. 296, dit qu'il y avoit une garnison de Numantins. Les Maliens ayant égorgé la garnison , se donnèrent à Pompée.

MALIACA, ville d'Espagne, dans l'Assurie, ! felon Ptolemée, L. 11, c. 6.

MALIACHI, nom de deux îles du golfe Arabique. Quelques exemplaites portent Meleachi, Ceft l'île de Malchu dont parle Pline, L. v., c. 29.

Elles font fur la côte de l'Arabie,

MALIACUS SINUS, nom d'un golfe de Grèce, dans l'Archipel; il est nommé Melieus Sinus par Tite-Live, L. xxxv, c. 43 & L. xxxv1, c. 29; par Thueydide , L. vIII , & par Polybe. Il prenoit ce nom d'une campagne appelée Ager Malienfis par Tite-Live. Ce champ est nommé Melis par Hérodoie , L. VII , c. 198 , Paufanias , L. VII , c. 10, 2ppelle le même golfe Laniacus Sinus, à caufe de Lamia, ville voisine. Le golfe Lamiaque a, dit-il ailleurs, un fond de vase près des Thermopyles, Auic. c. 4. Vibius Sequefter dit que le fleuve Achèlois fe dégorge dans le golfe Maliaque : il faut ajouter qu'il est réuni avec le Sperchius. Il prenoit fon nom de la plaine voifine appelée Malide ou Malias.

MALIANA, ville de l'Arachofie, felon Ptolemee, L. VI, c. 10.

MALIANDE. Pline dit , L. P, c. ga , que c'étoit un des anciens noms de la Bithynie MALIANENSIS, fiège épifcopal d'Afrique dans la Mauritanie effarienne, felon la notice épif-

copale d'Afrique & la conférence de Carthage. MALIARPHA (Meliapour ou Sain Thomas), ville maritime de l'Inde, sur la côte orientale de la presqu'ile en-deçà du Gange, selon Prolemée. La tradition présend que l'apôtre faint Thomas

a préché la foi dans cette ville, & y a fouffert MALIATTHA, ville ou village de l'Arabie

perree, felon Prolemée, L. V. c. 17 MALIBA, ville de l'Inde en-deçà du Gange,

felon Ptolemée , L. vii , c. i. MALICHA, ville de l'Arabie heureuse, au pays des Nabathèens, dont elle étoit la capitale, felon

MALINOPOLIS, ville d'Asie, vers la Phrygie ou la Bithynie, selon la lettre des évêques de ce

canton-là à l'empereur Léon-le-Sage. MALIOTÆ, Scythes près du Bosphore, selon

le scholiaste d'Apollonius, Argon. L. 111, MALIPPALA ou MALIPALA, viile de l'Inde en-dec's du Gange, felon Prolemée, L. PII , c. 1,

MALLABA, ville de l'Arabie heureufe, felon Ptolemée, L. v1, c. 7.

MALLADA, ville de Perse, selon Etienne de Byfance, qui cue Martien. C'est apparemment la même que Prolemée, L. VI, c. 7, donne à l'Arable heureuse. Elle étoit, felon lui, sur le sein Persique,

& la principale du peuple Leanita.

MALLÆTA ou MALÆTA, ville de l'Inde, endecà du Gange, selon Ptolemee, L. v11, c. s. MALLI, les Malliens, peuple de l'Inde, dans

le voifinage des Oxydraques, vers la fource du sleuve Indus, felon Strabon, Ces deux peuples, felon

Diodore de Sicile, voulurent s'opposer aux progrès d'Alexandre ; mais ce conquerant les mit en fuire,

& leur prit pluseurs villes.

MALLIA AQUA: on eroit que c'étoit une fontaine thermale près du golfe Maliaque, & pas loin des Thermopyles, Voici les vers de Catulle qui la font connoiste :

Cum tantum arderem quantim Tinacria rupes Lymphague in Escis Malia Thermopilis. Carmen 68, v. 54 & 55.

MALLIÆ, lieu de l'Italie, chez les Brutiens; entre Nicosera & la fameuse colonne, d'ou l'on paffoit en Sicile, à quatorze mille pas du licu de

MALLIANA, ville de l'Afrique, dans la Mauritanie céfarienne, à vingt-cinq milles de Céfarée, felon l'itinéraire d'Antonin.

MALLŒA, nom d'une place de la Perrhébie. Tite-Live rapporte qu'elle se rendit aux Eroliens

dans la guerre qu'ils firent à Philippe. Elle fut prife par Menippe, l'un des Capitaines d'Antiochus; reprise par Philippe; & enfin par les Romains, qui la mirent au pillage MALLORUM OPPIDUM, ville de l'Inde

en-deçà du Gange, & vraifemblablement la principale du pemple Maili, M. d'Anville la place au confluent de l'Acefines & de l'Hydraones, vers le 290 deg. 30 min, de latitude.

MALLOS, ville de l'Eshiopie, sous l'Egypte, felon Pline, L. v.1, c. 29. MALLUS, montagne des Indes, au pays des

Malliens, felon Pline, MALLUS, ville d'Ase, dans la Cilicie & dans les terres près du fleuve Pyrame, que l'on remontoir pour y arriver par eau quand on venoit de la côte. Pomponius Mela , L. 1, c. 13, dit auffi que cette ville étoit fur cette rivière. Quinte-Curfe , L. 111 , c. 7, dit qu'Alexandre paffa la rivière fur un pont pour atriver à Mallos. Etienne femble donner le nom de Mallus ou Mallos au pays même, dont le véri-table nom étoit la Malloude, comme il paroit par

un passage de Strabon , L. x1v , p. 676.

MALLUS , petit fleuve du Péloponnèse , dans l'Arcadie. Il couloit du fud-oueft au nord-est de Megalopolis, & se perdoit dans le fleuve Alphée, felon Paufanias

MALOCHAT, petite ville intérieure de la Mauritanie singisane, selon Prolemée.

MALODES, on plutôt MÆLODES, montagne dans l'Espagne tarragonoise. Feslus Avienus, après avoir parle de Batcelone & de Cypfela, villes qui ne subsificient plus de son temps, continue à décrire la côte &....

#### . . . . . Se Malodes exferit Mons. . . . . .

MALOTA, rivière du Péloponnèse, dans l'Arcadie, felon Paulanias, Ss 2

MALOIS ou Malus, lieu ainfi nommé par Erienne le géographe, qui en parle sur la garantie de Thucydide. Il y avoit un temple d'Apollon. Ce lieu eft nomme Malus par Strabon , L. x111, p. 602, Il étoit près de l'île de Tenedos, entre Palafcepfis & Acheium, Le Carèfe, rivière, en descendoit,

Strabon fait entendre que c'est un lieu élevé. MALOTHA. Ortélius, thefaur, conjecture que Strabon, L.xvi, nomme ainfi un village de l'Arabie

heureufe.

MALSANE, ville de l'Arabie heureuse, selon Etienne de Byfance. MALTANA ou MALTANUM, port de mer de

la Toscane, entre Graviscae & Quintiana, selon l'itinéraire d'Antonin.

MALTECORM, pemple de l'Inde, felon Pline. MALTACE, ile voifine de celle de Corfou, felon Pline, L. IV. c. 12. & felon Ptolemée.

L. 111, c. 14.
MALVA, flenve grand & profond de l'Afrique, dans la Mauritanie céfarienne, felon Ptolemée. Il alloit se perdre dans la Méditerranée.

MALVANA, rivière de la Mauritanie tingitane, felon Pline , L. v , c. 2 ; c'est la Malva de Prolemée & d'Antonin. Pline dit qu'elle est navigable. MAMA, ville de l'Ethiopie, fous l'Egypte, felon

MAMALA, village de l'Arabie heureuse, selon Ptolemée, L. VI, c. 7. Ce lieu n'est peut - être pas disférent de Mamalis, dans l'Arabie heureuse, duquel parle Théophraste, & où il dit que l'on recueille de l'encens, du cinnamome, de la myrrhe & de la cale Ortélius , thefaur,

MAMANTIS ANGUSTÆ, le défilé de Saint-Mamas. Zonare en fait mention; Suidas parle auffi

d'un lieu appele Mamas. MAMAPSON, siège épiscopal, l'un des douze qui avoient pour métropole Rabba, furnominée La Mosbite, dans le patriarchat de Jérufalem, felon une ancienne notice. Une autre nomme ce fiège

Mampfis, fous la métropole de l'Arabie pétrée. MAMARSINA, ville d'Aufonie, felon Etienne le geographe.

MAMAS, colline de l'Asse mineure, selon Cédrène. Ortellus, thefaur, foupçonne qu'elle étoit vers la Galarle.

MAMBARI REGNUM, royaume de l'Inde. auprès du golfe de Barigaza. C'eft, dit Arrien, où commence l'Inde en général, & il trace les bornes de l'Inde.

MAMBLIA, ville de l'Ethiopie, fous l'Egypte, felon Pline.

MAMBRE, nom d'une vallée de la Palessine. Abraham demeura affez long-temps fous une chenaie dans une vallée appelée Mambre, près d'Hébron. On l'a nomme auffi Quercetum Mambre, on la chenaie de Mambre. Je crois devoir supprimer les contes que l'on a débités au fujet d'un prétendu térébinthe, qui, felon les uns, étoit-là depuis le commencement du monde; felon d'autres , étoit venu du bâton de l'un des trois Anges qui p avoient vifite Abraham , &c.

MAMBRE (le tarrent), torrent d'Asie, duquel il est parle dans le livre de Judith , selon la Vuigate. Mais il est difficile de retrouver l'endroit où ctoit ce torrent. Le paffage dans lequel il en est parlé à l'occasion des grandes victoires d'Holopherne, n'est pas du tout clair, relativement à la géo-

MAMBRI, fort d'Afie, dans l'Euphratenfe. Dioclétien l'avoit fait construire pour brider les Perfes qui faisoient des courses sur les Romains ; Justinien le répara. Ce forr éroit à cinq mille pas de Zénobie, ville barie par la reine de mê-me nom, selon Procope, Ædisie, L. 11, c. 8.

MAMBUTA, ville intérieure de la Mésopotamie, felon Ptolemèe, L. v. c. 18,

MAMERTINI, les Mamertins, peuple d'Italie , dans la Campanie. Ils passèrent en Sicile , & s'établirent à Messine, où ils devinrent sa puissans, qu'ils se rendirent maîtres de la ville. Vover MAMERTIUM.

MAMERTIUM (Oppido), ville de l'Italie, dans. le Brutium, vers la fource du Metaurus, & att commencement de cette foret Brutienne, celèbre. par fa longueur & par la grande quantité de poix que l'on retiroit de ses arbres. Le nom de Mamertium étoit forme du mot Mamers, qui, en Brittien , fignifioit le dieu Mars. On peut croire avec affez de vraifemblance , que les foldats dont parle Polybe (L. 1.), & qui s'emparèrent de Meffine, fous le nom de Mamertins, étoient en grande partie de la ville de Mamertium

MAMERTIUM (Oppido), la même que Mamer-

MAMILLA, ville épiscopale de l'Afrique; dans la Byfacène, felon la notice de Leon-le-

MAMILLENSIS, ou MAMMILENSIS, ou MAM-MILLENSIS, siège épiscopal d'Afrique, dans la, Mauritanie Céfarienne, felon la notice épifcopale d'Afrique & la conférence de Carthage MAMISTA, ville d'Afie, dans la Cilicie. Elle.

fut prife par l'empereur Phocas, au rapport de Glycas. C'est pent-cire la même que Mamistra, dont Guillaume de Tyr fait fouvent mention. MAMMÆA, lieu d'Afrique, dans la Byfacène.

Ortelius croit que c'étoit une ville. Procone en. parle ainfi, au fecond livre de la guerre des Vandales, n. 2. Lorfque Salomon fut arrivé auchamp de Mammée, où les quatre capitaines des Maures étoient campés, il y fit un retranchement. Il y a en cet endroit de hautes montagnes, au bas desquelles sont des plaines où les. Barbares se rangeoient en bataille.

MAMMÆÆ PALATIUM, le palais de l'Italie dans le golfe de Baye. Il fut bâti par Alexandro. Sévère, qui lui donna le nom de Mammée, fa-mère. Lamprid, in Sever,

MAMMÆUS PONS , pont d'Italie , fue le

Téverone. Il portoit le nom de Mammée, mère d'Alexandre Sévére, Platine fait mention de ce

MAMMIDA, ville de la Perfide ou Perfe, proprement dite, felon Ptolemée, L. VI, c. 4. MAMORTHA. Pline dir, L. v , c. 13, que c'étoit l'aneien nom de Néapolis, ville de la Palestine, Joseph, de Bell. L. v., la nomme Marbotha, on Mabartha, felon les divers exemplaires.

MAMPSARI, peuple de l'Afrique propre, à la fource de Bagradas, felon Prolemée, L. IV,

MAMPSARUS, montagne dans l'intérieur & dans la parrie orientale de l'Afrique propre, selon Ptolemée, Eile étoit à la fource du fleuve Ba-

MAMPSYTA, nom de lieu : il en est parle dans le code Théodofien , tit, Confolations donas, MAMUGA, ville de Syrie, fcion Ptolemec. MANASSÉ (dimi tribu de). La demi tribu de Manaffé, qui étoit su de à du Jourdain, s'étendoit du midi au septentrion , depuis le torrent de Jaboc, jusqu'au mont Liban, & d'occident en orient, depuis le Jourdain & le lae de Cénéreth, jusqu'aux montagnes de Sanir, d'Hermon & de

Galaad. Manassé (demi tribu de). Cette demi - tribu étoit en deçà du Jourdain, & s'étendoit depuis ce fleuve jusqu'à la grande mer, e'est-à-dire,

d'orient en occident, environ 20 lieues, & du midi au septentrion d'environ 5 lieues. MANATH ou MANAHATH, lieu dont il est parlé au premier livre des Paralipomènes, c. 8,

v. 6: on ne fait où il étoit, MANACCENSERITANUS, fiège épifcopal d'Afrique, dans la Mauritanie Céfarienne, felon

la notice épifcopale d'Afrique. MANÆANA ou MANLIANA, ville de la

Mauritanie Césarienne, selon Ptolemee , L. IV , 6, 2, MANAIM ou MAHANAIM, lieu de la Palef-

tine, dont il est parlé en plusicurs endroits de l'écriture fainte. MANAIN, rivière de la Gédrofie, scion Pline,

L. VI, c. 27. MANAPII, peuple de l'Hibernie, selon Pro-

MANAITI, contrée de l'Arménie, qui étoit confacrée à une divinité de même nom, felon

Dion Cassius, L. XXXVI, p. 23. MANAPIA, ville de l'Hibernie, selon Prolemée. MANATES, ancien peuple d'Italie, dans le

Latium. Pline, L. 111, c. 5, le nomme entre les peuples à qui on distribuoit de la viande au mont

MANAZENENSIUM REGIORUM, fiège épiscopal d'Afrique, dans la Nuondie, felon la sonférence de Carthage,

MAN MANCHANA, ville de la Mésopotamie, aupres du Tigre, selon Ptolemée, L. v. c. 18.

MANCUNIUM, MAMUCIUM ou MANU-CIUM, lieu de la Grande-Breragne, selon l'irinéraire d'Antonin. On croit que c'est aujourd'hui-Manchester.

MANDA, rivière de l'Inde, en-decà du Gange, felon Prolemée . L. VII . c. 1.

MANDACADENI CILICES, peuple de l'Afre mineure, dans la Troade. Pline défigne ainfi une colonie de Ciliciens, qui s'étoit établie en cet endroit.

MANDAETH , village de l'Etiopie , dans le golfe Adulique, fur la mer Rouge, felon Prolemée, L. Iv, c. 7.

MANDAGORA , ville de l'Inde , fur le bord de la mer, à égale distance à-peu-près des golfes Canthi-Colpus & Barygazenus, Prolemée la met au fud-est de Palapatna; mais le périple de la mer Erythreela place à l'opposé. M. d'Anville a adopté. le Périple.

MANDAGARA, ville de l'Asse, dans la Médie ... selon Ptolemée. MANDAGARSIS, ville de l'Asie, dans la

Médie, felon Prolemée. MANDAGRÆUM FLUMEN , nom d'une rivière de la Scythie Afiatique, felon Pline. MANDALUM, lac de l'Ethiopie, auprès du promontoire Aranium, selon Pline, L. v1, c. 29.

MANDARÆ, partie de la ville de Cyrrhe, en Macédoine, felon Etienne de Byfance. MANDAREI, peuple de la Sarmatie Afiati-

que, felon Pline, L. VI, c. 7.
MANDASUMITANUS, on MANDASUMMI-TANUS, ou MANDASSUMITANUS, siège épiscopal: d'Afrique dans la Bisacène, selon la notice épiscopale d'Afrique & la conférence de Carthage.

MANDEI, peuple de l'Inde, sur le Gange. Pline, L. F1, c. 17, le met au voilinage du peuple Malli & du mont Mallus.

MANDELA, bourg d'Italie, dans le pays des-Sabins, tout près de la Digentis & de l'Anio. Horace en parle comme d'un lien où l'on éprouvoit un froid fenfible, M. l'abbé Chauppy, qui s'est transporté sur les ruines de Mandele, y a en effer épronyé un froid considérable dans un certain moment, & donne une explication très-naturelle de la cause de ce froid dans un lien chaud par sa situation. ( Voyeg la description de la maison de. campagne d'Horace, tom. 111. p. 281).

MANDEPA, fortereffe de Thrace, dans la. province de Rhodope. Elle fut bâtie par Justi-

MANDETRIUM, ville de la Dalmatie, felori quelques exemplaires de Pline, L. 111, c. 22 :: mais c'eft une faute , il faut Andetrium.

MANDIADINI, nation Indienne dont parle: Arrien. Ils habitoient dans des montagnes, versla fource du fleuve. Namadus,.

MANDONIUM, ville d'Italie, felon Plutarque. Il dit dans la vie d'Agis : « Agésilas eut un fils nomme Archidamus, qui fut defait & tue dans un combat par les Mellapiens, devant une ville d'Italie, appellée Mandonium n.

MANDORI, peuple de la Libye intérieure. Ils s'étendoient jusqu'aux Darades, selon Ptole-

mée. L. IV. c. 6.

MANDRA, lieu particulier de la Palestine, fur la route de Masphat, vers le pays des Ammonites, selon Joseph, Antiq. L. x, c. 11.

MANDRACIUS PORTUS, port d'Afrique, auprès de Carthage, selon Procope, Vandal. L. s.

MANDRÆ, lieu de Thrace, au voisinage de Conftantinople, felon Denys de Byfance, Collett. Oxon. L. 111. C'eft , dit-il , un lieu où il y a un bon abri, & la mer qui le baigne est fort tranquille.

MANDRAGÆUM FLUMEN, rivière de la Sevene, Schon Pline, L. VI, c. 17; quelques exemplaires portent Mandagraum.

MANDRALE, peuple de l'Inde en decà da Gange, selon Ptolemée, L. vii, c. 1: il dit

qu'ils s'étendoient jusqu'à ce fleuve. MANDRI ou MANDE, peuple de l'Inde, selon les divers exemplaires de Pline, L. VII , c. 3.

Il dit que ce peuple ne passoit pas l'age de 40 ans, & que les femmes commençoient à être mères, dès l'âge de 7; ce qui me paroit exagéré. On doit convenir cependant que les filles se marient bien plus jeunes aux Indes qu'en Ecrope.

MANDROPOLIS, ville de la Phrygie, selon Etienne le géographe. Tite-Live, L. xxxvIII, c. 15, en parle auffi, & la met entre le Palus Caralite & la ville de Lagos, à peu de distance de Cibyre & de Termesse.

MANDRUENI, peuple d'Afie, vers la Bactriang. Pline, L. VI, c. 16, le nomme avec les peuples Ocani, Comani, Marucai & Jatii.

MANDUBII, peuple de la Gaule, selon César & Strabon. Ils étoient compris dans la première Lyonnoife, & avoient Alefia pour ville principale. MANDUESSEDUM, lieu de la Grande-Bre-

tagne. Antonin le nomme sur la route du rempart, au port de Sionar, à valle ad portum risupas, entre Erocetum & Venona.

MANDURIA (C.fal Novo), ville de l'Italie, dans la Messapie. Cette ville appartendit au Tarentins, & fut détruite par Fabius Maximus, dans la seconde guerre Punique.

On y voit encore un puits dont Pline fait mention MANEI, peuple de l'Hispanie, vers l'embou-

chure du fleuve Bans, felon Festus Avienus, MANESIUM, ville de l'Asie, dans la Phrygie, selon Esienne de Bysance.

MANEZARDUS, lieu de l'Afie, fur la route de Conflantinople à Ancyre, selon l'itinéraire

MANGANEA, lieu de l'Asie, vers la Palestine.

Eusebe en parle au sujet d'Adrien & Eubule , qui

arrivèrent de Maganée à Céfarée. MANGANUR ou MASTANUS, ville de l'Inde en-decà du Gange, selon Prolemée. Ce nom rappelle très-bien celui de Manganor, ville actuelle

de l'Inde MANGON, île du golfe Arabique, du côté de l'Ethiopie, vis-a-vis de Ptolemais-Ferarum,

selon Prolemée. MANIA, promontoire, au couchant de la partie

méridionale de l'île de Lesbos, selon Ptolemee. Ce promontoire, felon Strabon, fe nommoit Melia

MANIA, ville de l'Asie, dans la Parthie, sclon

MANLENA, ville de l'Inde en - deçà du Gange, felon Ptolemée,

MANIANA ou MALLIANA (Maniana ou Maliana), ville de la Mauritanie Céfarienne, au nord-oueft de mont Garaphi, Ptolemée place cette ville à 10 min. à l'ouest d'Opidoneum.

On y trouve encore beaucoup de fragmens d'architecture romaine.

MANIATH on MANIATHE, ville fituée aux confins du pays des Ammonites & de la Paleftine. Joseph dit que Jephte les poursuivit jusqu'en la ville de Maniath.

MANIMI, peuple de la Germanie, selon Ta-cite, de mor. Germ. qui le regarde comme faisant

partie de la nation des Lygiens. MANIOLÆ (les petites îles d'Andaman ); petites iles, au nombre de dix, & finices dans le golse du Gange, près celle de Bona Fortuna, felon Ptolemée. Il ajoute que le peuple de ces

lles étoit antropophage, Les iles Maniola font au find de celle Bona Fortuna.

MANITÆ, peuple de l'Arabie heureuse, selon Ptolemie , L. 11 , c. 7. MALIANA, ville de l'Hispanie, dans la Lu-

fitanie, selon Prolemée, qui la place dans le pays des Vertons. MANLIANA, ville de l'Italie, dans l'Etrurie felon Prolemèe. Elle étoit fituée au nord-ouest

de Cluftum. L'itinéraire d'Antonin marque cette ville sur la voie Aurélienne, entre Salebrone & Populo-

MANLIANA, ville de l'Afrique, dans la Mauritanie césarienne, selon Ptolemée.

MANLIANUS SALTUS, forêt de l'Hispanie, felon Tite-Live, MANNACARTA, ville de l'Arabie, felon

Etienne de Byfance MANNARIACUM on MANNARITIUM . lieu de la Belgique. Antonin, dans son itinéraire, le

met dans l'île des Bataves. Cluvier croit que c'est aujourd'hui le lieu ap-

pelé Maurick , & M. d'Anville dit : j'y donne la meis, en remarquant que dans cette position



Mannaritium se trouve plus éloigné de Trujutum que de Carvo ; ce qui est le contraire de ce que vouloient prouver les itinéraires. Alting (Juler. Gem. notif. p. 191) pense qu'il y a faute dans les itinéraires; que le sentiment de Cluvier est infoutenable, & que ce lieu devoit être où fe trouvent aujourd'hui les masures de Wittemburg & de Weeht, lieux fameux par les antiquités que l'on en tite , & dont plufieurs même ont été publices.

MANNARITIUM. Voyer MANNARIACUM. MANNATIÆ, ville des Gaules, dans l'Armorique. Il en est fait mention dans le livre des Notices, fell. 61.

MANNEOS, contrée qu'Etienne le géographe ne défigne point autrement, qu'en difant qu'elle étoit entre deux fleuves, & habitée par un peuple Arabe, nomme Manneota,

MANOBA ou MÆNOBA, ville de l'Hifpanie, dans la Bérique, avec une rivière de même nom, felon Pline , L. 111 , c. 1. Strabon , L. 111 ,p. 143, la nomme de même. Ptolemée la nomme Manoba.

MANOLLI SINUS, golfe de l'Afie mineure, dans le bosphore de Thrace, au nord-est du promontoire Hermeun

MANOPOLEOS, siège épiscopal de l'Asie, dans la Pifidie.

MANOTH, fortereffe de l'Afie, dans la Syrie,

dans le territoire de Byblos, felon Guillaume de MANRALI, peuple de l'Afrique, dans la Libye intérieure. Prolemée les place entre les Alitambia & les Armi

MANRALI, peuple de l'Asie, dans la Col-

chide, au-dessus des Lazes, selon Prolemée. MANSA, voyer Mansa Vecus.

Mansa Vicus, ce lieu étoit bâti à la pointe d'une colline de même nom, fur le bord du Stagnum Tauri , dans la Gaule Narbonnoife , près de la mer & de l'embouchure du Rhône , felon Festus Avienus, ora Maritima, Ce lieu est

nomme Mefua par Mella, MANSUETIANUS PONS, pont de la Pan-

nonie, entre Sopiana & Tricciana, felon l'itinéraire d'Antonin

MANTALA , MANTALIA ON MANTANÆ , dans la province Viennoife, entre le lieu ad Publirecanos & Lemineum, tout près du passage des Alpes. On trouve dans eet emplacement un lieu nomme Montailleu, qui conserve beaucoup d'analogie avee l'ancien nom de Mantala.

MANTALUS, ville de l'Asie, dans la Phrygie, felon Etienne de Byfance,

MENTAVONIUM, MAUTAVONIUM on MAITAVONIUM, lieu de la Gaule Narbonnoise, entre V. scodi Forum , & Aqua Sexua , felon l'itinéraire d'Antonin.

MANTERRUM, lieu dont il est fait mention dans le code Théodossen, 12 tit, de Sufceptoribus.

MAN MANTEIUM, nom d'un lieu de la Cappadoce. felon Pline, venant du gree martine oracle : il a été donné à plusieurs lieux où il y avoit en effet des oracles. On trouve fur tout les lieux fuivans défignés par ce nom.

MANTEIUM , lieu de l'Afic mineure , auprès de Colophon, felon Pline.

MANTEIUM, lieu de l'Afie mineure, auprès d'Ephese, selon Pline.

MANTHURICUM PEDIUM , redior ect 76 Marduerer que le traducteur a rendu par Marahurici Campi, quoique ce nom en grec foit au fingulier, étoit une campagne du Péloponnèfe. dans l'Arcadie, felon Paufanias. Elle étoit dans le territoire des Tégéates, & s'étendoit l'espace de 50 stades, infqu'à la ville de Tégée. On pourroit écrife aussi Mansleyricum pedium.

MANTHYREA, village du Péloponnèse, dans l'Arcadie, felon Etienne de Byfance.

Les habitans de ce village furent du nombre de eeux que l'on transporta à Tégée, pour la peupler.

MANTIANA ou SPAUTA PALUS, lac de l'Asie, dans l'Atrapoténe. MANTIANA PALUS, grand lac de l'Afie, dans

l'Arménie. Strabon rapporte que les eaux de ce lae étoient falées, & qu'il s'étendoit jufqu'à l'Atropathie. On croit qu'il se nomme aujourd'hui lac Actamaur

MANTIENI MONTES, montagnes d'où le Gyndes & l'Araxe prennent leurs fources. Hérodote, L. 1, c. 189, dit que le Gyndes a fa fource dans ces montagnes, & fe jette dans le Tigre.

MANTINEA ou MANTINÉE, ville de l'Arcadie, à l'est sur le sleuve Ophis, au nord de Pallantium.

Elle avoit, disoit-on, pris son nom de Mantineus, fils de Lycaon, quoique celle qui avoit été bâtie par ee heros, edit eu fon emplacement plus au nord, dans un lieu où des ruines portoient encore, au temps de Paufamas, le nom de Ptolia. Homère la nommant Martiren spateirer l'agréable Mansinée, indique que des fon temps elle étoit confidérée.

En vertu de je ne fais quel oracle, ou peutêire pour avoir une fituation plus commode en se plaçant sur une rivière, Antinoé, fille de Cephée, transporta les habitans de l'ancienne ville fur les bords de l'Ophis : tel fut le commencement de la célèbre Mantinée.

Il est à croire que le cours tortueux de ce fleuve avoit pu , des les commencemens , lui faire donner le nom d'Ophis , qui , en grec , fignifie Serpent; mais pour donner un air de merveilleux à la neur elle position de Mantinée , on prétendit qu'un serpent avoit lui - même conduit les pas d'Antinoé, & qu'elle avoit fondé la ville nouvelle où s'étoit arrêté ce reptile.

Pour parvenir à mettre les murs de Mantinée

318 en quelque forte à l'abri des coups du belier ; on ne les conftruisit pas de pierres, que certe machine pouvoit brifer, mais d'une brique très-dure, & difficile à entamer, au moyen de laquelle, après beaucoup d'efforts, le bélier ne laissoit d'onverture que dans l'endroit qu'il avoit long-temps frapoè. Cependant l'ufage de cette brique n'étoit pas fans inconvenient : clle étoit fort attaquable par l'ean, & fe délayoit aisement. Les Mantinéens en firent tine expérience bien funcite.

Après la paix d'Antalcidas, l'an 387 avant J. C. les Lacedemoniens, fous la conduite de leur roi Agélipolis I, vinrent affiéger Mantinée, pour la punir d'avoir faivi le parti des Athéniens. On s'y defendon vaillamment; & les efforts des afficgeass, pendant tout l'été, n'avoient pas même jeté d'effroi dans la place. Mais, à l'approche de l'hiver, les Lacedemoniens arrêterent le cours du fleuve , & le firent circuler amour des suprailles. Les briques dont ils étoient bâis en fouffrirent beaucoup : il fut enfuite sifé de s'ouvrir un passage & d'entrer dans la ville. Les habitans en furent chaffes, & les vainqueurs démolirent presque entièrement la place. Après la bataille de Leuctres, en 370 avant J. C. les Lacédemoniens se trouvant considérablement affoiblis, les Mantincens revinrent vers leur ville, & la reconftruifirent de nouveau, avec le fecours des Thébains.

Les Mantinéens prirent enfuite parti pour les Lacedémoniens, contre ces mêmes Thébains qui les avoient obligés. Xénophon , L. VII , nous les montre contraires à Epaminondas dans la fameufe bataille où perit ce grand homme.

Etant entrés enfuire dans les ligues des Achéens vers l'an 225, les Mantinéens, aussi bassement flatteurs que les autres Grees, supprimèrent encore le nom de Mantinée, pour donner à leur ville le nom d'Antigonée, ou plutôt d'Antigonia, qui continua d'être en usage jusqu'à ce qu'Adrien, indigné de ce qu'une ville it célébre portat un nom fi pen aime des Romains, lui fit reprendre fon

ancien nom de Mantinée, Ce fut à pen-prés vers ce temps que Paufanias

la vit & en fit la description : je n'en citerai que les plus beaux morceaux.

16. Un grand temple, separé en deux parties par un grand mur; d'un côté se voyoit la statue d'Escalape, faite par Alcamene; de l'autre celle de Lajone avec ses entans, par le sameux Praxitèle. Sur une colonne étoit une flatue de l'hiftorien Polybe, qui rendit de si grands fervices aux Acheens dans leurs guerres contre la république Romaine : il étoit Arcadien , mais de Mé-

2º. Un temple de Cérès & de Proferpine. dans lequel on entretenoit un feu facrè qui ne devoit jamais s'éteindre.

3°. Le temple de Junon, fitué près du théàtre : on y voyoit la déesse affise sur un trône

d'ivoire : avant à ses côtés Minerve & Hébé : ces ouvrages étolent auffi de Praxitèle. Près de l'autel étoit le tombeau d'Arcas, fils de Califlo. & petit-fils de Lyczon, Quoique la fable eût débité que, transporté au ciel avec sa mère, il y avoit été changé en constellation; on ne laistoit pas de convenir que fes os étolent dépofés en ce lieu , appolé les Aurels du Soleil.

De Mantinée, & peut-être du centre de la place publique, cinq routes oppofècs conduitoient en différens endroits de l'Arcadie,

L'une alloit à Tègée. Une autre paffoit par Pallantium.

Les deux autres conduitoient à Orchomène. 4°. Une colonne fur laquelle étoit la statue de Gryllus, qui se distingua, par son courage & ses talens, dans les guerres des Arcadiens, & périt à la bataille de Mantinée.

5°. Un temple dédié à l'infame Antinous, ce criminel complice des débauches de l'empereur Adrien. Ce temple occupoit une des plus belles places de la ville, & n'étoit pas moins l'onvrage de la flaterie que du desposisme de l'empereur qui vouloit que l'on honorat par tout son favori comme une divinité.

MANTINÉE, ville du Péloponnése, dans l'Argolide. Piine la distingue de la Mantinée d'Arcadie. Elle ne substitoit plus du temps de cet auteur, & on ne la connoir que par lui ; de forte que j'oscrois peu affurer son existence.

MANTINIUM, lieu de la Cappadoce, dont parlent Suidas & Socrate le scholiaste.

MANTINORUM CIVITAS, ville de l'île de Corfe , fur la côte orientale , felon Ptolemée. MANTITTUR, ancienne ville de l'Inde endec'i du Gange, an pays des Caréens, dans les terres, felon Prolemee,

MANTUA ou MANTOUE, ville de l'Italie, au sud-est de Brixia, & au sud du lac Benacus fur le Mincius. Quoique plus ancienne que Bri-xia, c'est bien moins par sa hante origine, sous les Tufci, 600 ans avant J. C., que par la naiffance de Virgile & les beaux vers de ce poète, qu'elle a obtenu sa célébrité. On croit affez communément qu'il étoit ne dans l'enceinte de la ville; c'est à tort, il étoit d'Andes, petit lieu tout proche. Le lac qui environne la ville est forme par les eaux du fleuve. Virgile ( Giog. L. 11. v. 198) en fait une peinture charmante, aussi bien que des avantages de sa patrie, & Servius ( ad An. L. x, v. 201), dit qu'elle fut fondée par Dianor, fils de Tiberis & de Manto, & qu'il lui donna le nom de fa mère.

MANTUA (Madrid), ville de l'intérieur de l'Hispanie citérieure. Prolemée nomme cette ville . dont les historiens ne ditent rien. Je ne la place ici que pour avoir occasion de nommer la capitale, dont elle paroit avoir été le berceau, quoique Louis Nonius croie retrouver l'ancienne

Mantua

'Mantua, dans un village près de Madrid, dont le nom est Villamanta.

nom est Villamania.

MAON, ville & défert de la Palestine, dans

la tribu de Juda, felon le livre de Josué, e. 15. Nabal, du mont Carmel avoit de grands biens chans le défert de Maon, & David demeura affez long-temps dans ces déferts pendant la persécution qu'il éprouva de la part de Suül. M. d'Anville a placé une ville de Maon

M. d'Anville a place une ville de Maon loin au fud d'Hèbron, dans la partie méridionale du royaume de Juda.

Maon, défert de la Palefline. Poyre ciseffat. MAPALIA ou MAPALIA. Voici ce que dit la Marinière à l'occasion de ces most. Mapalia avec un p dois venir de l'orienta Pala; gè ligati fie un roit rullique, une mailon de payin; avec deux psi l'avent de Mayal. Se ligati suve deux psi l'avent de Mayal. Se ligati que l'un cit été formé de l'autre, ou qu'it un elexen une crojine différence, il ett fie que Mapalia fignifie des mailons champhares. Virgile dit, Geog. L. 111:

## Raris habitata Mapalia tellis.

Il y avoit un lieu particulier d'Afrique, près de Carthage, qui portoit ee nom; peut-èrre avoitil commence par n'en pas mèriter un autre, & que ce n'avoit été d'abord que des cabanes. MAPETA, ville de la Sarmatie affatique,

MAPETA, ville de la Sarmatie afiatique, fur le Pont-Euxin, felon Ptolemée, L. v, c. 9, quelques exemplaires portent Maicla.

MAPHORITÆ, peuple de l'Arabie heureuse, selon Prolemée, L. v1, c.7.

MAPPALIENSES; S. Augustin nomme ainsi les habitans d'un lieu voisin de Carthage, nommé Mappalia.

MAPSE, ville de la Palestine, dans l'Idumée, felon Prolemée, L. v., c. ié; Hiéroclès la nomme Mamps, & la met dans la trossème Palestine, fous Pètra, métropole.

fous Pérra, métropole.

MARA, lieu de l'Egypte, dans le défert, du eôté occidental de la mer Rouge.

Ce sur le lieu de la einquième station des Israélites dans le défert.

Ce sut aussi à Mara que Moise adoucit l'amertume des eaux.

MARA, ville de l'Arabie heureuse, selon Ptolemée, L. vIII, c. 6; son plus grand jour est de 14 h. 7 min. 30 see. Elle est plus orientale d'une h. 4 min. qu'Alexandrie. Elle a deux sois par an le soleil à son zénith.

MARAANTIUM, lieu de la Gaule Aquitanique, dans la partie que l'on nomme aujourd'hui l'Aunis.

MARABINA, ville de la Cyrénaique, entre Phalacra & Auritina, selon Ptolemée, L. 1V,

MARABIUS FLUVIUS ou MARUBIUS, rivière de la Sarmatie assatique, selon Ptolemée, L. v., 6. 8.

Giographie ancienne. Tome II.

MARACANDA (Samarkand), ville de la haure Afie, & la principale de l'ancienne Sogdiane, selon Arrien.

Scion Strabon, Mark anda fut une des villes renversces par Alexandre.

MARACE, ville de l'Arabie lieureuse, aut pays des Homérites, selon Pline, L. PI, 6. 7.

quelques éditions portent Madache.

MARACHE, ville de l'Inde, selon Eviende

de Byfance.

MARACI, peuple de la Grèce, felon Xenophon, hift. Grac. L. VI, init. Ceft fans doute le
même peuple que les Musaces de Pline, L. IV,

meme peupie que les Maraces ce Pinne, L. IV, c. 2, dans l'Exolie.

MARACLEA, ville maritime de la Phénicie, auprès d'Antarade, vers le nord, felon Guillaume de Tyr. Oriclius, The four.

MARACODRA, ville de la Bactriane, felon Prolemée. L. v.t. c. 11.

Prolemée, L. v1, c. 11.

MARADUNUM, ville épiscopale d'Asse, dans
la Lycaonie.

MARAGA ou MARATA, ville de l'Arabie heureuse, selon Prolemée, L. FI, c. 7. MAGGARITANUS, siège épiscopal d'Afrique,

MAGGARII ANUS, tiégé épiteopal d'Afrique, éans la province proconfulaire, felon la notice d'Afrique. MARAGUENSIS, fiège épifeopal d'Afrique,

dans la Byfacène, felon la notice épifcopale de l'Afrique. MARANE, ville de l'Arabie heureuse, sur le bond de la mes Bonce (Glos Direce, sur le

bord de la mer Rouge, felon Pline, L. VI, c. 28.

MARANGA, contrée de l'ancienne Perfe, felon de Ammien Marcellin, L. XXV, c. 1; Zofine, L. III, c. 28, en fait un village m'il appelle

Maronfa. Cest l'endroit où se donna la bataille qui fit périr Julien l'Apostat. MARANTHESII. On trouve sur une médaille de Néron, le nom de ce peuple au génitif. Ortélius pense qu'il désigne les habitans de Mara-

thefium: Voyet ce mot.

MARANTIS, village d'Afrique, dans la Cyrénaique selon Prolemée, L. 17, c. 4.

MARANTINÆ, peuple de l'Arabie heureuse; dans un coin du golse Arabique. Strabon. L. xv1, p. 776, remarque qu'ils avoient été surpris & tués par le peuple Gaindai, & qu'il s'étoit mis à sa place.

MARANUM, lieu de l'Italie, dans la Carnie; Voyez Cluvier.

MARASDI, ville de l'Arabie heureuse, selon Ptolemée, L. VI, c. 7. MARATH, campement des Israélites, selon

Josephaguem , & prés de l'Areadie au fleuve de Buphaguem , & prés de la source du fleuve de Buphagues.

MARATHA, ville de l'Ofroène, selon la notice de l'empire, sell. 25. 330 MARATHE ou Marathus ( V. ce mot ), ville de Phénicie, au nord de l'Eleutherus, entre Balanée & Antarade.

MARATHE, petite ilo dans le voifinage de Corfou, felon Pline, L. 1V, c. 12. MARATHESIUM, ville d'Afie dans la Lydie,

aux confins de la Carie, felon Pline, L. v. c. 29. Scylar, peripl, la place entre Ephèfe & Magné-

fic. Etienne le géographe la donne aux Ephéfiens. MARATHON, bourgade de l'Attique, de la tribu Léontide , à 10 milles d'Athènes , fur un petit ruiffeau qui fort du mont Briliffus, coule au fud & fe perd dans les terres. C'est près de ce lieu & dans une plaine qui s'étend jusqu'à la mer, que les Perses, au nombre de 100000 hommes d'infanterie & de 10000 de cavalerie, commandés par Datis, furent battus par les Athèniens, au nombre seulement de 10000 hommes, commandés par dix chefs, qui, par l'avis d'Ariftide, déférèrent le commandement général à Miltiade; cet évènement arriva l'an 400 avant J. C. Her, L. FI. Cornel. nep. in Milii. Plut. in Anii. On peut voir les dérails de cette bataille dans M. Rollin , in-12 , t. III , p. 152 , &c.

On y voyoit encore au temps de Paufanias la fépulture des braves Athéniens qui avoient péri dans ce combar. Les colonnes élevées fur le tombeau portoient des inscriptions où se lisoient les noms, les tribus & les exploits de ces illustres morts. Les Platéens qui avoient fecouru les Atbéniens, & même les esclaves, qui en cette occafion & pour la première fois, avoient porté les armes, y avojent aussi leur tombeau. La sépulture de Militade étoit à part ; les gens du pays prétendoient que toutes les nuits on entendoit dans la campagne un bruit de combattans & le henniffement de chevaux. Ils ajoutoient que plufieurs perfonnes avant voulu prêter l'oreille pour diffinguer quelque chose dans ces bruits confus, avoient offense les manes & s'en ésoient retournés sort maltraités. La peur, affez naturelle aux esprits foibles & le bruit de la mer qui n'est pas loin, avoient fans doute donné lieu à ce bruit popu-

Les Perfes morts dans le combat avoient été aussi enterrés dans ce lieu, mais on ne leur avoir élevé aucun monument.

A Marathon étoit la fontaine Macarie, appelée ainsi d'après une fille d'Hercule & de Dejanire, qui fe donna la mort pour procurer la victoire aux Athéniens, armés contre les Péloponétiens, pour la défense des enfans d'Hercule, réfugiés à Athènes, fous le règne de Théfée,

Dans la plaine & au nord-eft de Marathon étoit un affez grand lac fort bourbeux, dans lequel il périt un grand nombre de Perses à leur descente dans ce pays, parce qu'ils ignoroient qu'il fût fi profond. Ce lac recevoit une rivière qui y temboit du nord-oneft, & dont l'eau étoit fort bonne pour les bestianx.

Au temps de Paufanias on voyoit encore audeffus du lac les écuries d'Artaphernes . l'un des généraux perses; & un pen au-dela vers les moniagnes étoit une grotte dans laquelle, après avoir penetre par une entrée affez etroite, on trouvoir des espèces de chambres, des baignoires, une étable appelée l'étable de Pan, & des pierres taillées en figures de chèvres, Pauf, in Attica,

Mais la fable avoit rendu ce lieu célébre avant l'histoire. Ce fut là, disoit-on, que Thèsee avoit pris le taureau qui avoit caufé tant de ravage, & qu'il facrifia au temple de Delphes.

Ce bourg a conservé son nom parmi les Grecs. mais ce n'est plus qu'un amas de quelques mé-MARATHON (le lac). Paufanias fait mention

de ce lac près du lieu de ce nom, & dit qu'il ctoit en grande partie rempli de limon,

MARATHON, montagne de la Grèce, dans l'Attique. Lutatius, dans la Thébaide de Stace, dit qu'Icare y fut tué.

MARATHONIA, ville de la Thrace, pen-loin d'Abdère, felon Etienne de Byfance. MARATONYMA REGIO, contrée dans la-

melle Caffius d'Utique dit avoir planté des vignes. & dont il se dit originaire, MARATHOS, ville de Grêce, dans l'Acar-

nanie, selon Etienne de Bysance. MARATHOS, ville de la Phénicie, felon Pomponius Méla. Voyez MARATHUS.

MARATHUS, nom d'une ville de la Phénicie, qui étoit fituée entre Balanée & Carnée. felon Strabon , L. xFI , p. 518. Cette ville avoit été grande & riche, & avoit fait partie de l'état des Aradiens; mais elle ne resta pas toujours en leur pouvoir, car elle obtint de quelqu'un des fucceffeurs d'Alexandre, la liberté avec le droit de se gouverner par ses propres loix. Une guerre étant survenue entre cette ville & celle d'Arad . les habitans de cette dernière la prirent, la raférent, & en partagerent le territoire entr'eux, felon Strabon, L. XVI. La destruction de cette ville avant que les Romains se suffent rendus les maitres de la Syrie, est cause qu'on ne la trouve point dans les Itinéraires qu'ils nous ont laisses. Elle étoit vers le 35° deg. 10 min, de lat.

MARATHUSA, ville intérieure de l'île de Crète, felon Pomponius Méla, L, 11, c, 7, & Pline , L. 17 , c. 12.

MARATHUSSA, ile d'Afre, fur la côte de l'Afre mineure, vers Ephèfe, felon Pline, L.F. e. 31. Etienne le géographe la met plus au nord , auprès de Clazomènes. Thucydide , L. VIII , dit. que Maraufe, Péla & Drymuffa, étoient des iles. fituées devant Clazomènes,

MARATIANI, peuple à l'orient de la mer. Caspienne, vers la Sogdiane, selon Pline, L. VI.

MARATOCUPROS, village de l'Ass, dans.

la Célésyrie , auprès d'Apamée, selon Ammien

Marcellin, MARAT SEMERE, ville d'où fut rapportée la tunique de J. C., si l'on s'en rapporté à l'au-

torité de Siméon le Métaphraste, alléguée par Sutius. (La Martinière). MARAX, peuple de l'Afrique, dans la Libye,

felon Lucain. MARAZANIA ou Marazanis, ville épifcopale

d'Afrique, dans la Byfacene. Antonin dans fon itinéraire met Maragania fur la route d'Aqua regis à Sufes, à 15 milles de la première & à 28 de la feconde.

MARCALA ou CARMALA, ville de la petite Armenie dans la Mélitène, felon Ptolemée, L.v.

MARCELLA CIVITAS, ville d'Isalie, Point de Géographie à éclaircir. ( Voyez la Marti-

MARCELLIANA, ville épifcopale d'Afrique, dans la province proconfulaire, selon la consé-

rence de Carthage. MARCELLIANA , lieu de l'Italie dans la Lucanie, fur la voie Appienne, entre Cafariana

& le lieu nomme Ad Calorem, felon l'itinéraire

MARCHADA. Pline parlant du golfe Arabique où ésoit Héreopolis, dit qu'il y avoit une ville de Cambife, ou l'on avoit porté les malades de son armée. Il dit que cette ville étoit entre les peuples Neli & Marchada.

MARCHETEGI, peuple de la Scythie, en-decà de l'Imaus, felon Ptolemée, L. VI, c. 14, il le place entre les Jaffa & les Norosbes,

MARCHOMODES, MARCHOMEDI, MACOMEDES & MARCOMEDI; c'est ainsi que ce nom se lit diversement dans Eutrope, L, vIII, c. 2, C'est le nom d'un des peuples qui furent vaincus par l'empereur Trajan.

MARCHUBII, peuple à l'extrémité occidenrale de l'Afrique propre, tout joignant la Gétulie; cela convient au peuple que Prolemée, L. 1V., c. 2, nomme Malchubit, & qu'il place dans la partie orientale de la Mauritanie Césarienne, près de la Numidie. Pline, L. V, c. 4.

MARCI, lieu de la Gaule, dans la seconde Belgique. Quelques anteurs croient que c'est aujourd'hui Marquife, d'autres Mardik. Il me femble que M. d'Anville n'est pas de ce dernier fentiment.

MARCIANA CIVITAS, ville épifcopale de la Lycie, selon des notices grecques. MARCIANA NOVA , ville épiscopale d'Egypte. Augustinus, son évêque, souscrivit au con-

cile de Constantinople, tenu l'an 460. MARCIANES, lac de l'Afie, dans la Médie,

felon Ptolemėe, MARCILIANUM, fauxbourg de la ville de

Confilinum, dans la grande Grèce. Il s'y faifoir un

grand concours de toute la Lucanie. Caffiodore fait une belle description de ce lieu, Patiar, L. VIII. ad Sever.

MARCILLADA, colonie de l'Asie mineure. Cest ainsi qu'on lit dans quelques exemplaires de l'isineraire d'Antonin, Colonia Marcillada,

MARCINA, ville d'Italie, dans la Lucanie, felon Strabon. Elle étoit fituée entre Sirénuse & Posidonie, & devoit fa fondation à des Tyrrhèniens. MARCINIACUM "lieu de la Ganle, mais dans le moyen age : il en est parlé dans la vie de S. Anfelme. (Ortélius).

MARCIS, lieu de la feconde Belgique, fur la côte que les anciens appeloient Littus Saxonicum, felon la notice de l'Empire, fell. 02. Voyez MARCI, car Marcis est l'ablatif plurier.

MARCIUM, montagne d'Italie, à 200 stades de Rome, felon Diodore de Sicile, L. xtv., c. 118. ( Vover la Martinière ).

MARCODAVA, ville de la Dacie, felon Pre-

MARCODURUM, (Duren) lieu de la Gaule dans la feconde Germanie. Cest actuellement Duren, fur la Roer. La Martinière dit que c'est le même lieu que Marcomagus ; il se trompe. Il auroit dû voir que Marcomagus, felon l'itinéraire d'Antonin, se trouvoit, en partant de Trèves, en-decà de Tolbiacum ; au lieu que Marcomagus, qui est Marmagen , est au sud-buest de Cologne, mais plus près sans être sur la voie.

MARCOLICA, ville d'Espagne, selon Tite-

Live , L. xzv , c. 4

MARCOMAGUS, lieu de la Gaule, fons la feconde Germanie, C'est actuellement Marinagen, au sud-ouest de Colonia Agrippina. MARCOMANI ou MARCOMANNI, peuple de

la Germanie, où ils ont habité différens pays. MARCOPOLIS, ville épiscopale d'Asie, dans l'Ofrhoène, où elle avoit le fiège d'Edeffe pour métropole, felon la notice de Léon-le-Sage, & celle du patriarchat d'Antioche.

MARCOPOLIS, ville épifeopale, fous le patriarchat d'Antioche; elle avoit Sergiopolis pour métropole, sclon la notice de ce Patriarchat. MARCULITANUS, fiège épifcopal d'Afrique,

dans la Numidie, felon la notice d'Afrique. MARDAITÆ, peuple qui habitoit le mont Liban, felon Cédrene, Zonare, & l'histoire

MARDARA, ville du pont Cappadocien; felon Prolemée, L, v, c, 6, la longitude de cerre ville est 71 deg. 30 min. & sa lat. 43 deg. 40 min.

MARDARA, ville de la perite Arménie, felos Prolemée, L. 7, c. 1., felon lui la longirude de cette ville est 69 deg. 6 min. & la lat. 39 deg. 40 min.

MARDE ou MIRIDE, ville de l'Asie, dans l'Affyrie, felon Prolemée, Elle étoit fituge à l'occident du Tigre, vers le 37° deg. 20 m.

de lat.

MARDENE, contrée de la Perside, selon Ptolemée, L. FI, c. 4: quelques exemplaires portent Mardyene.

MARDI, peuple de la Grande-Arménie, selon Ptolemée, L. F., c. 13; ils étoient aux confins de l'Arménie & de la Médie.

MARDI, peuples de la Perfe, qui habitoient dans les montignes de l'Elymaide, desquelles Ptolemée, Pline & Strabon font mention.

Néarque dit que ces peuples, joints aux Cofféens & aux Uxiens, avoient fait la guerre aux Sufiens & aux Babyloniens en même temps.

Ils furent fubigués par Alexandre. MARDI, peuple de la Margiane. Pline les étend jufqu'aux montagnes des Bachriens. Il ajoure que c'étoit une nation féroce & indépendante. MABDI, peuple Sarmata, fur la côte feptentrionale du Pont-Euxin, entre les Achai & les Crechtas, felon Pline. Il Paroit que ce peuple fur

ensuite errant; il y en avoit beaucoup dans l'armée de Mithridate.

MARDULAMNE ou MORDULAMNE, selon les divers exemplaires de Ptolemée, L. 111, c. 4: c'étoit un port de la Taprobane, sur la côte orientale,

MARDUS, rivière de la Médie, qui a son embouchure dans la mer Caspienne. Prolemée donne à son embouchure 85 deg. de long., & à. so force la même chose, & à la première 38 d., a omin. de lat. & à la dernière 38 deg.; sinsi, selon ce géographe, son cours doit avoir été sur une même long, du stud au sord.

MARDUS, rivière d'Asse, selon Denys le Périègète. Prolemée la nomme Margus, L. VI,

MARDYENI , peuple de l'Afie , dans la Sogdiane, éclo Puolembe. Ils habitoient au pied des montagnes & à peu de diflance de l'Ozaz. MARE, en latin, répond à noure mot la mer. Chacune d'elles ayant fon nom, & ce nom fouvent précédant celui de mare, c'et à chacun des articles indiqués par ces noms, que fe trouvera ce que je weux dire des différences mers.

MAREA, ville de l'Egypte, felon Hérodote & Thucydide. Ce dernier la met au-deffus de Pha-

MAREOTES NOMUS ou MAREOTES REGIO, pays d'Afrique, à l'extrémité de la Libye & de l'Egypre, auprès d'Alexandrie.
MAREOTES PALUS, grand lac d'Afrique,

MARROTIS PALUS, grand isc d'Arrique, auprès de l'Alexandrie d'Egy que. Strabon, L. xvii, pailant de cette ville, dit : deux mers l'arrofent, l'une au nord, qui eft la mer d'Egypte, partie de la Méditerranéez l'autre au midi, que l'on appelle le lac de Marria ou Marroisi.

MARES, ancien peuple qui avoir ses eroupes dans l'armée de Xerxès, lorsqu'il passa en Europe pour attaquer la Grèce : ils portoient sur leurs têtes des casques à la manière de leur pays? Ils avoient des boucliers de cuir & de peaise javelots; ils avoient apparenment quelques rapports avec les habitants de la Colchide, car les Colques & cux étoient commandés par le même capitaine Pharandate, fils de Théaspe, Hérodore, L VII, c. 79.

L. VII., c. 79.

MARESA, ville de la Palestine, dans la tribu de Juda, selon le livre de Josue, c. 15.

C'est une des villes fortifiées par Roboam.

MARESIA, ville d'Asie, dont parle Guillaume de Tyr. Ortélius, Thefaur, die : il semble qu'elle ait été dans la Cilicie.

MARETH, ville de la Palefline, dans la tribu de Juda, felon le livre de Jofué, c. 15, v. 38. MAREU, il solfies & noyées d'eau dans le solfe Arbitine de la cha de la Translation

MAREU, iles basses & noyées d'ean dans le golse Arabique, sur la côte de la Troglotidique, , seton Pline, L. VI, s. 29. Ce sont les mêmes que Ptolemée nomme, L. IV, c. 8, MAREURA METROPOLIS (Mero), ville

MAREURA METROPOLIS (Mew), ville métropole de l'Inde au-delà du Gange, felon Prolemée. Elle étoit fituée un peu dans l'intérieur fur la branche principale du fleuve Sakaracus, MARGÆÆ, ville de l'Elide, felon Etienne de Byfance. On lit Margale dans Strabon 3:

de Bylance. On lit Margale dans Strabon 3; & Cafaubon foupcome qu'il y taut lire Margar. MARGANA, ville de l'Inde, felon Etienne le géographe, qui cite le périple de Marcien. C'eft peut-être la même que Prolemée, L. PII, c. 4, met vers le nord de la côte occidentale de l'ile de Taprobane.

MARGANA, ville d'Elide, selon Diodore de Sicile, L. xv, cité par Oriélius. Elle est nommée Marganea an pluriel par Xenophon, hist. grec.

L. VII., p. 665 & 937.

MARGARA, ville de l'Inde, en-decà du
Gange près de ce fleuve, felon Ptolemée. L. VII,

c. ij.

MARGARIASSUS, village de la Capadoce. Siméon le Métaplirafte dit que c'étoit la patrie de l'abbé S. Théodofe.

MARGASA ou MAGARSA, lieu de Cilieie; près du fleuve Pyrame, felon Ortélius, Thefaur, qui s'appuie de l'autorité de Srabon, MARGASI, peuple de la Médie, felon Ptole-

mée, L. v., c. 2.

MARGASTANA, petite île du golfe Perfique, fur la côte de la Sufiane, à l'entrée du lac Cataberbis, felon le journal de la navigation de Néarque. Arrien, la met vers l'embouchure du

MARGÍANA (la), paya d'Añe, le long de la rivière Margus, qui lui donnoir le nom. Selon Prolemée elle avoir au couchant l'Hyrcanie, au nord l'Osus; à l'orient la Bactriane, & au fud l'Arie.

fleuve Arofus.

Les peuples étoient les Debica, les Maffageta; les Tapori, les Parni & les Dan.

les Tapors, les Parns & les Dan. Les villes Ariaca, Sina, Arasha, Argadris, Jasonium, Rhea, Antiochia, Guriane & Niceal,

Pline donne une idée très - avantageuse de la finazion & de la fertilité de ce pays

La Margiane fait aujourd'hui partie du Khorafan. MARGIDUNUM, lieu de la Grande-Bretagne, entre Veromentum & ad Pontem, à 11 mille pas de la première, & à 7 mille pas de la feconde, felon l'itinéraire d'Antonin

MARGUM, ville de la hause Mélie, Ce fut là que Carin, fils & successeur de l'empereur Carus, fut abandonné de son armée & livré à

Dioclétien. Eutrope met Margum entre Vininasium & Aureus Mons. MARGUS, rivière de l'Afie, dans la Margiane. Ptolemée donne deux fources à ce fleuve.

entre lesquelles étoit siruée une ville d'Antioche, Cet auteur met la chûte de cette rivière dans l'Oxus, vers le 1124 deg. 40 min. de long. & vers le 43° deg. 30 min. de lat.

MARIA, ville de l'Italie, dans la Vénérie. Elle étoit fituée fur le Padus, au fud-eft, & trèsprès d'Hadria.

MARIABA, ville de l'Arabie heureuse; elle étoit, selon Pline, L. VI, c. 28, la capitale de plnfieurs peuples.

MARIAME, ville de la Phœnicie, dans la Caffioride, felon Ptolemée, L. P., c. 15. Elle eft nommée Marianme, par Arrien, de exp. Alex. L. 11, & Mariammia par Etienne de Byfance. Elle étoit épiscopale, & nommée Mariammé, dans la notice de Leon-le-Sage, & Mariane dans celle de Hiéroclès. Ces deux notices la mettent entre les sièges de la seconde Syrie. Alexandre le grand confirma la fouveraineté de cette ville à Geralostrate, roi d'Arad.

MARIANA, ville & colonie romaine de l'île de Corfe : elle y fut établie par Marius. Cette ville sut épiscopale. On voit aujourd'hui les

ruines qui portent fon nom MARIANDYNI, peuple d'Asie, dans la Bithynie, ou plutôt s'etendant de la Bithynie à la Paphlagonie, fur les bords du golfe Sangarus, Strabon les donne pour des Thraces d'origine, L'origine de leur nom me paroit incertaine, Voyez le Scholiaste d'Apollonius de Rhodes , L. 111 , v. 725. . . . Les auteurs ont écrit aussi Mariandeni & Marriandini

Herodote (L. 1, c. 28) les compte entre les nations foumifes par Créfics MARIANUM PROMONTORIUM, promon-

toire de l'île de Corfe, felon Ptolemee, L. III, c. 2, qui le place à l'extrémité de la côte occidentale, en tirant vers le midi; il y joint une ville de même non

MARIANUS MONS, montagne de l'Hispanie,

dans la Bérique, felon Ptolemée. MARICA SILVA, forêt d'Italie, dans la Cam-

panie. Vibius & S. Augustin, de Civit. Dei , disent que la nymphe Marica y fut enterrée. Pomponius Sabinus remarque fur le feptième livre de l'Enéi-de, que cette forêt étoit dans le voifinage de la ville Minturna, vers l'embouchure du fleuve Liris, MARICÆ NEMUS & TEMPLUM. Voye MARICA SILVA. Il y avoit près de ce bois des marais appelés par Plutarque Marica Paludes, Ce fut dans ces marais que se cacha Marius, lorsque les cavaliers envoyés par Geminius l'y dé-

MARICI, peuple d'Italie. Pline dit qu'ils bâti-rent la ville de Ticinum.

MARIGERI, peuple de l'Ethiopie fous l'Egypte, felon Pline, L, VI, c. 30.

MARIDUNUM, ville de l'ile d'Albion. Ptolemée. L. 11, c. 3, la donne aux Demètes.

MARIMATHA, ville de l'Arabie heureufe. Prolembe, L. v.1, c.7, la place entre Vodona & Sabe. MARINCUM, foret de la Lombardie. C'est dans cette forêt, sclon Onuphre & Sigonius, que

fut tue Lambert, roi d'Italie, Ortelis Thefaur, MARINIANÆ, ville de la Pannonie, selor l'itinéraire d'Antonin , qui la met fur la route de Jovia à Sirmium, entre Serota & Verei, à 20 mille pas de la première, & à 22 mille pas de la feconde.

MARINUM, ville d'Italie. Strabon, L. v. p. 227 , la met dans l'Umbrie.

MARINUS LACUS, lac d'Italie, dans la Tofcane, au voisinage du port d'Hercule , selon Strabon , L. 111. MARIONIS CIVITAS, ville de la Germanie.

Prolemée, L. 11, c. 11, la met dans la partie seprentrionale, entre Lirimiris & Marionis Alura, MARIONIS ALTERA; Prolemée, L. 11 , c. 11 donne ce nom à une ville qu'il place, dans la partie septentrionale de la Germanie, entre Ma-

rionis Civitas & Canpenum MARIOS, ville de la Laconie, au nord de Geronthra.

Elle étoit fituée dans un terrein aqueux, où fe trouvoient plusieurs sontaines & un bois que l'on avoit planté près de cette ville, & autour duquel l'eau serpentoit en mille détours , y répandoit une fraicheur agréable, & devoit en faire une promenade délicieuse pendant les chaleurs affez vives que l'on éprouve en ce pays. Affez près étoit un temple que l'on peut nommer un Panthéon , pui(qu'il étoit dédié à tous les Dieux. Marios, au temperale Paufanias, apparienoit aux Eleutherolacons. On voyoit auffi dans cette ville un temple de Diane, dans lequel il y avoit des fontaines.

MARIS, marais de la Thrace, dans le pays des Cones, selon Etienne de Bysance. Ce marais avoit donné le nom à la ville de Maronée

MARIS, fleuve de la Moesse Européenne, dans le pays des Agashyrsi, selon Hérodote, L. IV, c. 49. Elle se jetoit dans l'Yster. MARISBA. Dictys de Crète, L. 11, nomme

ainfi une ville amie des Troyens. MARISUS, fleuve des Gètes, felon Strabon; L. vit , p. 304 , qui dit que ce fleuve se jette dans le Danube. MARISCUS, nom que, dans les anciennes

chartes, l'on donne aux marals fur la côte de la mer . & où l'on pratiquoit des divisions , sous le nom de Salina, pour y faire dit fel. MARISCUS FONTIS, lieu de la Gaule, dans l'Aquitaine, au pays que l'on nomme l'Aulnis,

MARISCUS INTER DUAS SORORES, lieu de la Gaule Aquiranique, au pays que l'on appele l'Aulnis.

MARISCUS TRUNCA, lieu de la Gastle Aqui tanique, dans la partie que nous appelons l'Aul-

MARITHÆ, montagnes de l'Arabie heureuse, Sclon Ptolemée, L. VI, c. 7.

MARITIMA COLONIA, ville de la Gaule Narbonnoife. Ptolemée la place dans le pays des Anatili, que Pline, L. 111, e. 4, & Pontponius Méla, L. 11, e. 5, nomment Avaité. Mela ajonne qu'elle étoit bâtie sur la rive de l'étang des Ava-

MARITIMA AVATICORUM, (cap d'Œil, vers Saint-Chamas) ville de la Ganle Narbonnoife, fur le bord nord-oft de l'étang de Berre.

L'ancienne voie militaire, qui alloit d'Arles à Marfeille, paffoit par cette ville.

Le P. Papon dit que pour fixer la position de certe ville , il falloit trouver des vefliges anciens. Qu'il s'en trouve sur les bords de l'etang, entre l'embouchure de la rivière d'Arc & la Durancole. Ils confistent en médailles, en petites statues de marbre, des restes de colonnes, les décombres d'un réservoir dont le conduit étoit de plomb : enfin , tout ce qui peut donner l'idée d'une grande ville. Ces débris couvrent un espace immense, font à peu de profondeur dans la terre, & arrètent fouvent le foc de la charrue,

MARITIMÆ STATIONES, flations dans l'Afrique. Ptolemée, L. 14, v. 4, les place dans la Cyrénaique, entre le promontoire Drepanum & le port de Diarroca

MARITIMUS CIRCUS, lieu d'Italie, ainfi nommé par Tite-Live, L. Ix , c. 42, MARIUM, ville de l'ile de Cypre, fur la côte méridionale, affez près de la mer, entre Amethus

à l'onest, & Cuium vers le nord-est. MARIUS, ville libre de la Laconie, felon Pau-

fanias, L. 111, c. 21. MARMA, ville fituée fur la côte de l'Arabie heureuse, selon Pline.

MARMA, ville de la Phénicie, selon Etienne de Bifance. MARMACES, peuples de l'Ethiopie felon Hécele, cité par Etienne de Byfance.

MARMARA, ville del'Afie, dans la Syrie ou l'Euphratensis, selon la notice des dignités de

MARMARÉS, peuples de la Cilicie, vers les frontières de cette province , du côté de l'AffyMAR

ric. Ils furett affez hardis pour attaquet Alexandre le grand, qui les affiègea dans le lieu où ils avoiene leurs retraites ; mais lorsqu'ils se virent prèts d'être forcés, après avoir mis le feu à leurs maifons, ils fortirent la nuit, traversèrent le camp des Macédoniens, & se sauvèrent dans les montignes voifines. Diodore de Sicile , L. XVII ,

MARMARICA , la Marmarique , grande contrèe d'Afrique, ayant la Libye, (relevant de l'Egypte) à l'eft, & la Cyrénzique à l'ouest. Cette contrée, qui s'étendoit le long de la Méditerranée, entroit affez avant dans les terres; & même on ne donne pas trop les bornes de ce

M. d'Anville lui attribue, fur la côte les lieux fuivans, à parrir du nome Libyque, où se trouvoir le Catabathmus Magnus.

Panormus, Petras, port; Gerestis, Ardonis, promontoire; Cataonium, promontoire; Jucondia, Cynthaus , port ; Anti-pyrgus , Ardonaxes, promontoire ; Gonia Menelaus , port ; Michera ou He'ene , Menelaus, port; Batrachus; Paliurus, village à l'embouchure du fleuve de ce nom. Phihia , port ; Heracleum en face de l'ile d'Ædonis , Papi ; Cherfonefus Magna : Hippon ; Axylis , Drepanum,

L'ininéraire d'Antonin ne donne dans cet espace que les lieux suivans, qu'il étend à l'ouest plus que M. d'Anville, puisqu'il commence à Linnias qui, felon ce dernier, appartenoit à la Cyrénaique. Voici fon texte:

Fines Marmaria (1). Limniade M. P. XXI. Darnis XXIII. Hippon XXVIII. Papi XXIII. Paniuras (2) XXX. Michera XX. Jucundia XL. Gercatis XXXI. Catabathmon XXXV.

# La Marmarique , felon Ptolemie.

### Sur la côte.

Axylis, village. Antipyrgus. Cherfonefus Magna. Scythranius, port. Phihia, port. Cataonium, prom. Ardanis , prom. Paliurus. Bathracus , port. Petra Magna , port. Petra Parva.

### Dans les terres.

| Leuca.        | Leuca Napa, |
|---------------|-------------|
| Bonchyris.    | Tacaphoris, |
| Leuci Camini. | Difocoren.  |
| Menelaiis,    | Migo.       |
| Gaphara,      | Saragina,   |
| Mafuchis.     | Alo.        |
| Mafadalis.    | Mazacyla.   |
| Abathuba.     | Billa.      |

(1) Il part de Vyrene. (2) Ceft le Pallarus de Strabon, de Prolemée, &c.

MARMARIUM, ville de la Grèce, dans l'île d'Eubée, selon Strabon & Etienne de Bysance. MARMARIUM, lieu aux environs de la Macédoine. Cédrène en fait mention.

MARMOLITÆ, contrée de la Galatie. Strabon , L. xII , p. 162 , la mer aux confins de la

MARMORÆ TURRIS, lieu de la Thrace, fur la Propontide, vers le fud-ouest du Bosphore

de Thrac MAROBUDUM, ville de la Germanie, qui appartenoit aux Marcomans, felon Piolemée,

MAROHÆ, peuples des Indes, selon Pline,

MARON & GEMELLICOLLES, collines ou montagnes de la Sicile, felon Pline, L. 111, c. 8, Solin, c. 5, p. 19, & d'autres géographes donnent a ces deux montagnes un nom commun, Mons Nebrodes.

MARONEA ou MARONEIA (Marogna), ville de la Ciconie dans la Thrace, près du lac Ifmaris. Il en est parlé dans la retraite des dix mille.

Pomponius Méla place cette ville sur le bord du Nafus, & Etienne de Byfance près de la Cherfonète. Mais ce dernier s'écarte trop de la verité. M. d'Anville l'a mife fur la côse au notdouest de Stryma, & il femble que ce soit bien là l'emplacement qui lui convient, Pline dit qu'elle avoit d'abord porté le nom d'Ortagurea.

Comme fon territoire, felon le même auteur. produifoit d'excellens vins, elle fe regardoit comme étant sous la protection de Bacchus, En effet, on disoit de ce vin qu'il avoit le parsum du Nettar.

MARONEA, ville d'Italie. Tite Live, L. XXVII. c. 1, la donne aux Samnites.

MARONENSIS, MARONANENSIS, fiège épiscopal d'Afrique, dans la Mauritanie Sitisenfis,

scion la notice d'Afrique MARONIA, lieu de l'Assique, felon Démof-

thène; il y avoit des mines en cet endroit; Ortelius , Thefaur.

MARONIA ou MARONIAS, ville de Syrie. Ptolemec, L. F. c. 15, la place dans la Chalcidie, enere Tolmideffa & Coara.

MARONTA, village dont fair mention Saint-Jerôme : il die qu'il étoit éloigne d'Antioche d'environ trente milles du côté de l'orient. Ce peut être le même lieu que le précédent,

MARONITÆ. Le cinquième concile de Conftantinople fait mention de ces peuples, qu'il dit ètre de la province de Rhodes.

MARORA, ville de la Cappadoce, dans la Sargaraufène ou Sargaurafène. Ptolemée, L. F. 6, 6, laplace après Ariarathira,

MAROS, nom d'un lieu dont fait mention Polybe , L. Ix , c. 28 , qui dit que Timée y pilla

le temple de Neptune.

MARPESSA, montagne de l'île de Paros, felon

Etienne le géographe , Servius & Vibius. Quelques auteurs croient que c'est de cette montagne dont Virgile, Eneid. L. V1, v. 471, entend parler fous le nom de Marpefia Cautes,

MARPESSUS, ville de la Phrygie, fur le mont Ida. Paufanias , L. x, c. 12, la met chez les Phocéens , à 240 stades d'Alexandrie de la Troade, aux environs du fleuve Ladon. Laftance la place dans le territoire de Troye, au voifinage de Gergithe, & ajoute que la Sibylle Hellesponriaque étoit née dans cette ville.

MARRA, ville de l'Afre, dans la Syrie. Elle étoit fituée dans une grande plainte dans la partie orientale du fleuve Orontes, au nord-eft d'Apamea, an fud de Chalcis, vers le 35° deg. 15 min.

MARRASIUM, ville ou village de la Perfide. Prolemée, L. VI, c. 4, la place entre Tanagara & Alpadana.

MARRICHE, ville du pays des Parthes, entre Semina & Tafliche, felon Ptolemee . L. VI , c. 5. MARRIS, foret que Guillaume de Tyr, L. x17, c. 29, met aux environs de la Mésopotamie, Il place aussi, à-peu-près dans le même quartier, une

ville qu'il nomme Mares, MARRUBIUM (veflige de S. Benedetto), ville d'Italie , & capitale des Marfes. Elle étoit fur le bord oriental du lac Fucinus. On artribuoir à ses habitans & à tous les Marses en général la faculté de braver & de guérir la morfure des ferpens, & d'èire d'excellens nageurs,

Ses ruines offrent entre autres objets une arêne & les traces de l'enceinte d'un vaîte amphithéatre. MARRUCINI, peuple d'Italie, fur le golfe Adriatique , entre les Veffini & les Frentani. Lour pays étoit arrosé par l'Atemus. Ils étoient Sabins d'origine. M. Gébelin penfant que leurs premières habitations avoient été dans les montagnes, avant de s'étendre jusqu'à la mer, fait dériver leur nomde mar, haut & Ru, ruisseau, a Peuples placés-» à la tète des fleuves, & qui descendent des n montagnes elevées. (Origine latine) n.

Pline rapporte que dans cette contrée , un Romain diftingue par fes places, & maitre d'un champ plante d'oliviers, fut tout-à-coup transporte, avec sa terre, d'un côté à l'autre du chemin. Ce mot de transporté m'avoit d'abord' étonné, & j'avois regardé ce fait comme impoffible. Je l'avois annoncé au moins comme fort donteux , dans mes Elimens de l'histoire Romaine. Mais M. Gébelin, dans le discours préliminaire de ses origines latines, apporte en prenve un autre fait de même nature. Un champ de vignefur miné par les eaux de dessus le penchant d'une montagne, & enfin entraine par les eaux & per. fon poids, fur un prè qui se trouvoit au bas de la montagne, là il resta ainst à nud, & il y a pluficurs exemples de ce genre. Lear principale: ville étoit Teste, sur une montagne.

MARSA, ville de la Pannonie. Ce fut près de cette ville que l'empêreur C

Ce fut près de certe ville que l'empereur Conftance, second fils de l'empereur Conftantin, donna bataille à Magnence, qui avoit pris le titre d'empereur des Gaules.

MARSENSE OPPIDUM; il est fait mention d'une ville de ce nom dans une lettre de l'empereur Maxime à l'empereur Valentinien.

MARIA se als Marias, pouple de l'Italie, dans l'Appeniin, aux environs du la Fucin. Quand le dis aux environs de ce lee, je ne précente par le horier à cette méliore étendue, car en pétrat du ne le horier à cette méliore étendue, car en pétrat du compressió foss le non né de les francis. Ceste prepuls que l'en regardaticomme Samines, évoient récliement Sabins Greigne. Mi est promatic. Ceste promoté, des productions d'un pays éléve où fe con ci eux, cétà-êne habitus d'un pays éléve où fe cret é symolège penti d'autant dans leur pays un la caffer confiderable. Maria-siam cité pour capitale.

MARSIGNI, peuples de Germanie, que Tachte, Germ. c. 49, met avec les Gohini, les Oft & Les Berit, au-deffis des Marcomans & des Quades, vers Porient d'été. On croit que ce font les Marvingi, que Prolemée, L. 11, c. 11, place auprès de la fordr Gabreta, & au-deffits des Curianes.

MARSOG & ANGON, noms de lieux dont il est fait mention dans les oracles des Sibylles, L. III.

MARSONIA, ville de la baffe Pannonie. Prolemée, L. 11, c. 16, l'éloigne du Danube, & la place entre Bibalis & Vacontium.

MARSUS, ville municipale. Il en est parlé dans le livre des limites. Ortélius, Thefaux. sonpçonne qu'elle pouvoit être dans le pays des Marsi.

MARYA, ou plust MARYAS, ville de la Phelicie, folio Elienne le gòcquele, qui cica Alexandre & Philion, il funt ire Marfyea, felon delectius; il a raison. Mais ce rècuti pas une ville. Strabon dir (L. xvz, p. 1997); il stra ab ville. Strabon dir (L. xvz, p. 1997); il stra ab ville. Strabon dir (L. xvz, p. 1997); il stra ab ville. Strabon dir (L. xvz, p. 1997); il stra ab ville. Strabon dir (L. xvz, p. 1997); il stra ab ville. Strabon dir (L. xvz, p. 1997); il strabon dir (L. xvz, p. 1997); il strabon dir (L. xvz, p. 1997); il strabon dir control direction direc

l'empire romain, n'a pas mis fur ce territoire le nom de Murjuaz ; je le hafarderai fur les miennes, MARSYABA, ville des Rhamanites, Strabon, L. xv1, p. 782, femble la placer dans l'Arabie heureufe.

MARSYAS, fleuve de l'Afie, dans la Syrie. Il prenoit fa fource dans des montagnes près de ville de Seconti, couloit au fud-eff, & alloit fe perdre dans un lac formé de fes eaux & de celles du fleuve Oronets. Son embouclure étoit au nord-ouest d'Apamée, vers le 35° deg. 10 min. de latitude.

MARSYAS, fleuve de l'Afie mineure. Ila Ga fource, felon Tin-Live, L. XXXYIII, «13, prês de celle du Mendre, dans legiel il Gejette, & Pine, L. P., «19, dit qu'il baignoit les murs de la wille d'Apardic, mais Maxime de l'Ty, 6ffer, 18, qui avoit eie fur les lieux, foorient que le Mêandre & le Marja's fortoient de la même fource, & que ce n'étoit qu'après avoir traverfs la ville Cadins, qu'ils fe parageoient & prenoient chazeu.

leur nom.

MARSYAS, contrée de la Cæléfyrie. Strabon;
L. V., c. 45, y place la forteresse de Chalcis, Voyez
MARSYA.

MARTA, petit fleuve de l'Italie, dans l'Etrurie.

MARTENA, lieu fortifié dans l'Illyrie. Jornandes dit que c'étoit la tlemeure des Comandri, MARTENSES, peuples de l'Armorique, felon la notice des dignités de l'empire.

MARTHA, "lieu d'Italie," Antonin dans font initràrire le met fur la route de Rome, à la plus haute Alep par la voie aurélienne, entre Cenum Celle, & Forum Auréli, à dix mille pas de la première, & da quatorze mille pas de la feconde, MARTHAMA, ville de l'Afrique propre, felon Annien, in numérie.

felon Appien, in pumicis.

MARTHULA ou MORTHULA, ville de la Cappadoce, felon Ptolemée, L. v., c. 6, qui la
place entre Chordule ou Chorduba, & l'embouchure du fleuve Archas.

MARTIA au MARTIÆ, lieu de l'Espagne. L'itinéraire d'Antonin le met sur la route de Bracara à Asturia, sonte Brevis & Lucus Augussi; à ving milles du premier de ces endroits, & à seize milles du second.

MARTIACUS, lieu dont il est fait mention au code Théodosien, L. x11, iti. de Metallis, MARTIALIS (Volvie): C'est Sidoine Apollinaire qui nous apprend que ce lieu étoit dans les environs de Clermont en Auvergne, & qu'il

porra enfuite le nom de Volvitum.

MARTIANA SILVA, forêt de la Germanie;
felon Ammien Marcellin, L. 11, p. 202. Il y a des
auteurs qui croient que c'est la même forêt que
Prolembe appelle Eremus Hévetiorum.

MARTIANUM, fleuve de la Pannonie, felost Jornandes, qui place une ville nommée Margum planum, entre ce fleuve & le Danube.

MARTINI:

MARTINI, peuples de l'Arabie heureufe. Ptofemée, L. v, c. 19, les place aupres de la Babylonie.

MARTIS (Ad), ou, selon la table de Peutinger, Mariis, lieu de la Gaule dans les Alpes. On fanomme Ulium; e est actuellement Oulx, en Piemont, sur la route de Suze,

MARTIS CASTRA, lieu de la Pannonie, & qu'Ammien Marcellin paroît mettre fur le Danube. Oriélius, shafaur.

MARTIS CASTRA, ville de la Mysie, selon Sozomène. Ortélius, thesaur.

MARTIS FANUM, liéu dans une lle déferte du Pont-Euxin, (elon Apollonius. Ortelli thefaur, MARTIS FANUM, lieu d'Italie, à deux milles de Rome. Appien, Civil. L. III, p. 553, en fait meation.

MARTIS FONS, fontaine de la Béotie, aux environs de Thèbes, felon Paufanias, Osatia thefaur.

MARTIS LACUS, lac d'Italie, dans le territoire de Crustuminum, selon Tite-Live, L. xzz, c. 13.

MARTIS SILEX, lieu dans le Latium; il en est parle dans Tite-Live, L. x., c. 47.

MARTIS TRANSITUS ou TRAJECTUS, lien de la Sicile, felon Pindare, in numea, qui le place auprès du fleuve Elorus, dans l'endroitoù Chromus défit le roi Gelon.

MARTIS VERTEX, Ammien Marcellin diftingue denx fommets de montagnes dans les Alpes cottiennes; il nomme l'un Martis vertex, & l'autre

Matrona vertex. Ortelii thefaur.
MARTIS VILLA, ville de l'Italie, dans la Ligurie & dans l'Apennin. Capitolinus rapporte
que c'étoit la patrie de l'emperent Pertinax.

Ortélius foupçonne que ce lieu étoit anx environs d'Alba Pompria, parce que Dion écrit que cet empereur étoit originaire de cette ville ou de fon territoire.

MARTIUS VICUS, lieu de la ville d'Athènes,

MARTULANA CIVITAS.
MARTYANA, lieu foritié chez les Parties,
Strabon, L. II, p. 115, fait entendre que c'étoit
une fortereffe trés-confidérable.

MARTYROPOLIS, ( Meis Farekin) ville de RAfie, dans l'Arménie, fur le fleuve Nymphaus, à 240 flades d'Amida, felon Procope. Elle étoit

fittee au nord-est d'Amida.

MARUBIUS, seuve de la Sarmatie Afiati-

que, selon Prolemée, L. V, c. 9.

MARUCA, ville de la Sogdiane, dans les
montagnes, aux environs du seuve Oxus. Prolemée, L. VI, c. 12, la place entre Oxiana &

Cholbesina.

MARUCÆI, peuple aux environs de la Margiane ou de la Bactriane. Pline, L. r1, c. 16, en fait mention.

MARUCENI ou MARUCINI, peuples d'Italie fur la mer Adriarique, selon Prolemée, L. 111, Géographie ancienne, Tome II. c. 1, qui met dans leur pays l'embouchure du fleuve Apernut, & celle du fleuve Marrinut, II leur donne une ville dans les rerres, nommée Tea-lea. Strabon, L. r. p. 241, Pline, L. III, c. 12.

La. Stribon, L. 7, p. 241, Pline, L. 111, c. 12.

MARUNDÆ, peuples de la Médie. Ptolemée, L. v1, c. 2, les place fur le lac Marnianet,
MARUNDÆ, peuples de l'Inde, au-delà du
Gange, felon Ptolemée, L. v11, c. 2.

MARUVIUM ou MARRUBIUM, ville d'Iralie, dans le Latium. Denys d'Halycarnafie, L. r., p. 13, & Strabon, L. v., p. 241, écrivoient Matu-

p. 12, & Strabon, L. v., p. 241, écrivoient Maruvium : c'étoit la capitale des Marfes. MARYANDINIENS, peuple de l'Afiemineure.

MARYANDINIENS, peuple de l'Astemineure. Ce peuple, selon la chronique d'Eusebe, venoit de Salmydesse dans la Thrace, & occupa un canton de la Paphlagonie, auparavant habité par les Hénètes. MARYCATUM, lieu de l'Ase, dans la Bí-

thynie, au nord d'Apolloniade, felon Méia-

MARZICIERT, lien de la haute Médie, aurement appelé, felon Curopalate, Bazforacan, qui dans un autre endroit écrit Marzicies. Ortélius shefaur.

MASACI, MARSI, MARSACII & MARSA-Tll, peuples de la Germanie, compris premièrement fous le nom des peuples !favonca, qui du temps de Céfar habitoient au delà du Rhin. MASADA, lieu fortifié, que Pline, L. r,

c. 17, place auprès du lac Afphaltine.

MASADALIS, village de la Marmarique, felon

Ptolemée, L. 17, c. 5, qui le place dans les terres, entre Majuchis ou Manfachis & Abahuba, MASÆ le ou Massi, Arbes qui habitoient aux environs de la Méloporamie, felon Pline, L. 71, c. 36, qui dans un aurre endroit les appella Mafai. Quelques exemplaires porrent Marine.

MASÆTICA, lien de la Sarmatie Afiatique; fur le Pont-Euxin, felon Arrien, Peripl. Ponti-

Euxini, p. 19,
MASAL, MASCHAL ou MISCHAL, ville de la Palefine, dans la tribu d'Afer, felon Josúe, c. 21, v. 30; elle fur eédée aux Lévies de la famille de Gerfon. Eufébe du grélle évoir joignant le mont Carmel fur la mor. 1. Paral. 11, 12, 13, MASALEON, lieu fortifié, où diant Nicèas

MASALEON, lieu fortifié, où faint Nicétas fut envoyé en exil. C'est Métaphraste qui nomme ce lieu dans la vie de faint Nicétas. Ortélius, thesaur.

MASALIA, contrée de l'Inde. Arrien, dans fon périple de la mer Rouge, p. 35, dit qu'elle s'étend beaucoup dans les terres.

MASALOTH, ville de la Judée, dans la tribut de Nephrali, selon le premier livre des Macchabées, c. 9, v. 2.

Elle fut prife & faccagée par Bacchide & Aleime, généraux de Démérius, roi de Syrie. MASANI, peuples de l'Arabie déferte. Ptolemée, L. v.c. 19, les place an-dessus des Rham

V v

MASANORADA, ville de la Carie, felon Etienne le géographe: une médaille de l'empereur Tite conferve la mémoire de cette ville.

MASARA ou MASORA, ville de la petite Armènie, Ptolemée, L. r. c. 7, la place près de l'Euphraie, entre Garape & Ocomandus.

TEuphraie, entre Garape & Oromandus.

MASAT1, peuples de la Libye intérieure, felon
Pline, L. v., c. i.

MASCA, c'étoit une rivière d'Afie, dans la Méloporamie, s'elon Xénophon. Son cours évoit du nord-eff au fud-oueff, où elle alloit se perdre dans l'Euphrate, où étoit fituée la ville de Coffet. MASCHANE, ville des Arabes feènites, s'elon

Etienne le géographe.

MASCIACUM ou MASTIACUM, ville de la

MASCIACOM ou MASTIACOM, ville de la Norique: l'itinéraire d'Antonin la met fur la route de Ponfornus à Veldidena, entre Albianeum & Veldidena, à vingt-fix mille pas des deux.

MASCLIANIS, ville de l'intérieur de l'Afrique, à quatre lieues à l'ouest d'Aquα Regia, & entre cette ville & Sufetula, felon l'iméraire

d'Antonin.

MASCOTUS, ville de la Libye, felon Etienne le géographe, qui cite Hécatée; il la metauprès

des Hélpérides.

MASCULA, ville de la Numidie. L'itinéraire
d'Antonin la place fur la route de Thevefte à
Sitifis, en poffant par Lubenfin. Elle se route
untre Megséla & Claudi, à dix-huir mille pas de
la première, se à vingre-deux mille pas de la seconde. Les aftes de la constrence de Carthage
& la Notice épisopale font mention d'un formention d'un fermional de la sede la Notice épisopale font mention d'un formention d'un formention d'un formention d'un formention d'un fermional des la sede la Notice épisopale font mention d'un formention d'un formention d'un formention d'un fermional des la sede la service de la se

épiscopal de ce nom.

MASDORANI, peuples de l'Arie, felon Ptolemée, L. VI, c. 17, qui dit qu'ils occupoient la contrée voiine de la Parthie & de la Caramanie

déferte.

MASEBIA, nom d'un lieu dont il est parlé
dans le premier livre des Paralipoménes, c. 11,

v. 46.

MASEMORUM REGIO, peuples de l'Afie, aux environs de l'Euphrate; Métaphrafte en parle dans la vie de faint Grégoire, & les place dans

la grande Arménie. Ortélius thefaur. MASEPHA, ville de la Judée, dans la tribu de Juda, felon le livre de José, c. 15.

de Juda, telon le livre de Joiné, e. 15.
Elle étoit fituée au midi de Jérusalem, & au
nord d'Hébron & d'Eleutheropolis.
MASEREPHOTH. Il est parlé des eaux de

Maserephoth dans Josue, c. 11, v. 18, & c. 13, v. 6. MASES, ville de l'Argolide, au sud-ouest d'Her-

MASES, ville de l'Argolide, au fud-ouest d'Hermione, avec un port.

Elle avoit d'abord appartenu aux Argiens; mais leur puissance s'étain affoiblie, les Hermioniens s'en emparerent, & en fireat un port pour leurs vaiifeaux. La portion de mer qui baigne cette côte étoit nommée Hermionieus finus, ou golfe Hermionique.

MASETA, ville de la Grèce , felon Homère ,

dans l'énumération des vaisseaux. Comme il la nomme avec les villes de l'Argolide, en doit croire qu'elle étoit dans cette contrée; mais on ignore sa position.

MASIANI, peuples de l'Inde. Strabon, L.15, p. 698, les place entre les fleuves Cophen & Indus.

MASICES, peuples de la Mauritanie Tingitane, felon Piolemée, L. 1V, c. 1.

MASICYTUS, montagne qui separoit la Pamphylie de la Lycie. Ptolemée, L. r., c. 3, la met sur le bord de la mer. Pline, L. v., c. 37, écrit Missiporiet. Sirabon appelle cette montagne Climax, MASII ou MASPII, peuples de la Perse, selon

Hérodore, in Cliv. L. 1, c. 125.

MASINISSENSES, peuples de la Mauritanie; felon Ammien Marcellin, L. xxix, p. 428. Voyez

l'article MAURETANIA.

MASITHOLUS, fleuve de la Libye intérieure, dans le golfe Hefuérien: Prolemée, L. 10, c. 6, place son embouchure entre Hefperi, Ceras & Hippodroma Æthiopia.

MASIUS MONS, montagne de l'Afie, dans la

partie septentrionale de la Mésuporamie, vers le 37" deg. 25 min. de latitude. MASOBIA, lieu d'où étoit Jasiel, un des plus

braves de ceux de l'armée de David. 1, Paral. c. 11, v. 46.

MASOGA, ville de l'Inde, & la réfidence du roi Adacan, felon Strabon. MASONITÆ ou MASSONITÆ, peuples de l'Ara-

bie heureuse. Piolemée, L. VI, c. 7, les place audessus des Sirine.

MASPHA ou MASPHE, pays au pied du mont

MASPHA ou MASPHE, pays au pied du mont Hermon, vers les fources du Jourdain. Josué diz qu'il étoit habité par les Hévéens. MASPHA ou MASPHA, ville de la Judée, qui

appartenois à la tribu de Gad, selon le livre de Josue.

Cette ville étoit fitnée dans la partie feptentrionale & orientale de la tribu de Gad. C'est près de cette ville que les Israélites se campérent pour combattre les Ammonites & les

Philiftins. C'est aussi on David se retira après ètre forti de la caverne d'Odollam. Maspha sur prise, saccagée & brûlée par Jude

Macchabée.

MASPHE ou MASPHAT, ville de la Judée,
dans la tribu de Benjamin, felon le livre de Jofué,
c. 18. y. 20.

Les affemblées générales des Ifraélices fe renoient quelquefois dans certe ville.

Ce fut près de cette ville que Samuël fit élever un monceau de pierres qu'il appela la pierre du fecours. Cette ville fut rebâtie par Afa, roi de

Juda.

Enfin, c'est à Maspha que Judas Macchabée & fes frères s'assemblèrent pour combattre Lysias.

fes frères s'ailemblérent pour combattre Lytias, général de l'armée d'Antiochus.

MASPHAT ou MASSEPHA. Selon la version des Septante, fortereffe du pays de Moab. De la caverne d'Odolham, David paffa à Maiphat, où il demanda au roi de Moab que fon père & sa mere puffent demeurer dans le pays, Joseph, Antiq. L. x,

e. n., fait aussi mention de ce lien MASPII, peuple de la Perfe. Quoique l'on ne fache rien de l'étendue de leur pays, on pente que ce peuple devoit être confiderable prifiqu'il

avoit une grande influence fur le reste de la nation. Vover Hérodote , L. I , S. 125.

MASRECA. Semla, un des rois qui régnèrent an pays d'Edom, avant qu'il y eut un roi établi fur les enfans d'Ifrael, étoit de Mafreca.

MASSA, ville de la Laconie, au nord de Thyrides, n'offroit rien de confidérable. MASSA, rivière de l'Afrique, dans la Libve

intérieure, felon Prolemée.

MASSA, lien de l'Italie, dans la Lucanie. MASSA VETERNENSIS, lieu de l'Italie, dans

l'Errurie. MASSADA, châtean de la Palestine, dans la tribu de Juda.

Ce château étoit fitué fur la montagne d'Achila, an septentrion de la ville de Ziph, & avoit été bati par Jonathas, l'un des Macchabeos.

MASSÆ-LIBYI, peuple de l'Afrique propre, felon Strabon.

MASSAGA ou MAGOSA, ville royale des Affaeani. Elle ésoit dans l'Inde, en-deçà du Gange, au nord de Peucela, & fur la rive droite de la fource la plus septentrionale du fleuve Indus.

Arrien parle de cene ville & la place aux environs du fleuve Gureus,

MASSAGETÆ, les Maffagères, peuples de l'Afie, occupant une plaine spacieuse, à l'est de la mer Caspienne, vis-à-vis d'Iffadone,

Hérodote (L. 1, §. 215), dit que les Massagètes s'habillent comme les autres Scythes, & vivent comme eux. Ils reuffissent également bien à combattle à pied & à cheval. Ils se servent du trair, de la pique, & portent des fagares (e), felon l'usage du pays, Ils emploient à toutes fortes d'usages l'or & le cuivre. Ils se servent du cuivre pour les piques, les pointes des flèclies, les fagares, & réfervent l'or pour orner les casques, les baudriers & les larges ceintures qu'ils portent fous leurs aisselles. Le plastron dont est garni le poitrail de leurs chevaux, est aussi de cuivre; quant aux brides, au mors & aux boffettes, ils les embelliffent avec de l'or. Le fer & l'argent ne font point en nfage parmi eux : on n'en trouve point dans le pays; mais l'or & le cuivre y font fort communs.

Ils éponsent chacun une semme, mais cela n'empèche pas qu'elles ne foient communes. Et quand un homme se sent de l'amour pour une semme,

MAS il suspend son carquois à son charriot, & en jouit fans crainte & fans home.

Loriqu'un homme est accablé de vieillesse, ses arens s'affemblent & le débarraffent de la vie. Ils en font cuire la chair avec celle de quelque bétail. On ne mange pas ceux qui meurent de maladie; mais on regarde comme un mallieur de

ce qu'il n'ait pas été immolé.

Ils n'ensemencent pas leurs terres & vivent de leurs troupeaux & des poissons de l'Araxes : le lait est leur boisson ordinaire. De tous les dienx, ils n'adorent que le Soleil : ils lui facrifient des chevaux, parce qu'ils croient juste d'immoler au plus vite des dieux , le plus vite des êtres mortels, MASSASSYLIENS, peuples de l'intérieur de la Mauritanie cefarienne, qui habitoient fur les monts Durdns, Prolemee en fair mention, Voyer l'article MAURETANIA.

MASSALA, ville de l'Arabie heureuse, au pays des Homérites, felon Pline, L. VI, c. 28.

MASSALIA, rivière de l'île de Crète, selon Ptolemée. Il en met l'embouchure entre la ville nommée Phœnix & Pfychinm, fur la côte méri-

MASSALIOTIQUE, nom de l'embonchure dn Rhône qui étoit la plus près de Marseille. C'est à cette embouchure que finissoient les canatix connus sous le nom de fosses de Marius, selon Pline.

MASSANI, les Massanes, peuple de l'Inde, dn nombre de ceux qui furent subjugues par Alexandre, selon Quinte-Curse. Il habitoit le long & près de l'embouchure du fleuve Indus,

MASSAVA (Mefer), lieu de la Gaule, entre Brivodurum on Briarc, & Nevirnum on Nevers. MASSEPHA, licu de la Palestine, dans la tribu de Benjamin, Au lieu de Massepha, faint Jérôme

lit Mefphs. Jolue , c. 18 , v. 26. MASSIA , ville de l'Hifpanie ultérieure. Pline .

L. XXXI', c. 14, dit qu'il s'y fabriquoit des briques . qui, quand elles étoient féchées, nageoient fur l'eau. Selon Etienne le géographe ,cette ville appartenoit aux Tartéfiens.

MASSICE, ville de l'Asie, dans la Babylonie. Elle étoit fituée fur le bord oriental de l'Euphrate. & au nord-ouest de Babylone, par les 32º deg. 45 min. de latitude.

MASSILIA, PORTUS GRÆCORUM ( Marfeille), ville célèbre de la Gaule, & que Cicéron nommoit l'Athènes des Gaules, Tite-Live dit une cette ville étoir aussi polie que si elle avoit été au milieu de la Grèce. On peut la mettre au rang des premières métropoles grecques, foit pour le progrès qu'elle fit dans les feiences & les arts, foit pour l'étendue de fon commerce, foit enfin pour la splendeur de ses colonies; car elle sonda fur les côses voitines, des bourgs, des comptairs & des forteresses , dont elle tiroit également avantage dans la guerre & dans la paix. Son port s'appeloit Lacydon ou Halcydon, selon Pomponius

Cé far di que Mar celle étoit pre (que environnée de trois eôtes par la mer, & qu'elle est très forte du côte de terre, loit par la fituation, foir par un foffs protond qui défend (es remparts. Strabon dit que Marfeille étoit grande, enceine de bonnes murailles, & fituée au midi fur une colline en forme d'amphithèteire au-deffus du port.

MarGille avoit les mêmes officiers que les colonies romaines & les municipes. Les Romains donnieron à cette ville une nouvelle forme d'adminifitation. Les anciens MarGillois avoient un établiffement bien effentiel, c'étoit la gymnaffique, où l'on s'antachoit à rendre les jeunes gens adrois & vigoureux en les affujettiffant à sous les exercices de corps.

Si le gymnase de Marseille étoit sur le même pied qu'à Athènes, les ensans des ciroyens dessinés pour la pratique des atts méchaniques, n'y étoient point admis.

"L'emploi de prêtresse de Diane à Marseille, ne fe conscroit qu'à des dames grecques ou Marseilloises, parce qu'on observoit dans le temple de cette déesse un rit grec, distérent de celui des Romains.

Les Romains firent à Marfeille des établissemens qui n'étoient connus que dans les villes dépendantes de l'empire; et els le temple qu'ils bâtirent en l'honneur d'Auguste, & dans lequel ils mirent des prètres pour lui offrir des prières & de l'encens.

Il y avoir à Marfeille un collège de Dendrephore. Il sécoien changés de la fourniture des bois pour la confiruêtion des vaiffeaux & des machines de guerre. Quelques auteurs précendent que l'on donnoit autili ce nom à ceux qui, dans les procedions des dieux, portoient des branches d'arbres, ou nême des arbrifacux entiers.

Les historiens qui parlent de la fondation de Marfeille, n'estant venus que cinq à fix cens ans après, ils n'ont parlé de cet évènencem mémorable, qu'en mèlant beauconp de traditions populaires, à des faits que l'on ne peut révoquer en doute.

Ceire ville far fendée par des habituns de Phacele, etéchte ville de Inonie. Ces Phocebers, qui svoient etéchte ville de Inonie. Ces Phocebers, qui svoient eta mar avatur faire closte méridonnée de la Coule, et par les vents par ces que leurs vailleurs, hattus par les vents, y auroient fouvement peri faite de Geours, ou lis y auroient fair des courfes lutules, parce que terre vailleurs, hattus par les vents, y auroient fair des courfes lutules, parce que terre de l'est par les vents de l'est par les

Papriculture, & les lois fairum lefquelles la consideration floure devait fog noverence. Coracle letter avoit preferit d'aborder à Ephélée pour le mettre fous la condune de la preferione que Dans l'uri indiqueroni. A pointe furent-ils arrives à Ephélée, que la condune de la present de la commende Arighment, « & lai ordonne de prendre une de ces flutures, & de faivre ces étrangent autre de la conduction de la co

Le premier soin des Phocéens en entrant dans le golfe où ils fondèrent cette vule, fut de gagner les bonnes graces du prince qui régnoit dans la contrée. Procis sut chargé de le voir, & de saire alliance avec lui. Il arriva à la cour du prince . le jour qu'il devoit marier fa fille Gyptis. Justin. & Athenée, d'aurès Atiftore, rapportent que les parens étoient affemblés, ainsi que tous les seigneurs du pays, & que, felon l'utage des Gaulois, ils attendoient que la fille du prince préfeniat une coupe remplie d'eau à celui qu'elle choififfoit pour époux. La benne mine de Protis, fon habillement & fes manières, lui attirérent les regards de toute l'affemblée. Gyptis en fut auffi frappée, & sans prévoir les suites qu'il pourroit y avoir de se décider pour un étranger, elle luiprésenta la coupe. Son père, pour prouver le conteniement qu'il avoit de ce choix, fit abandon aux Phoceens d'un terrein, ou ils s'erablirent la première aonée de la quarante-cinquieme olympiade, ou la 500° avant J. C.

Les Phocéses, éclos Julia: plus verfie dans la connoillance qu'ont la hommes rémis en fociété, ensouréem leur ville de murailles, & bacert une ciadelle pour content la peuples teners une ciadelle pour content la peuples hafe des lois qu'ils avoient apportées, & décernernt a Dancé Eéphér, qui devini la diviniré unablaire de Marfeille, un cuite particulier dans trait le primité présentée. Les Phocéses portèents cuisae leur aneunion vers l'agriculture, qui , vore la péche, fur l'anique reflource qu'ils ucureir jour fubilées, l'a cultivérent la vigne de l'obvier. Ce qu'ils transplanterend unes les Guilles qu'ils transplanterend unes les Guilles.

Pout d'amptes après l'Etabliffement de Marfelle, entre colonie fau arauque par les peuples voitins, dont le roi Natus était mort. Son fils, Coman, pril a rédolitant de las chalfer, de Colinie, pour pril a rédolitant de las chalfer, de Colinie, pour proche purseus de rei pour un jeune Marfellius, fut caufe que cette villé fait fauvet. Cette femme pouvant insporter l'Odes que fon amant feroit biensité georgie comme le surres, la la rédolitant caufe de cette de l'ambient de georgie comme le surres, la la rédoritant de frança de cette de l'ambient de georgie comme fect le surres, la la rédoritant de frança (control le color le cette le magifiatus, de les die fravy, court cette les magifiatus, de les die

ce qu'il vénoit d'apprender. On s'empara de toutes les avenues; les Caulois qui tolorne dans la ville furent arrichs; le roi luis même fut arrapub & perdit la vie dans le combat avec fept mille hommes des fiens, Juffin dit que depuis ce temps, les Marfeillois fermèenn les porres de leur ville les jours de fêtes, mirent des fenticelles fur les rempares, veillèrent avec autention fur les étrapters, de prirent, en temps de prix, les mêmes précautions qu'en temps de gurre.

MAS

La ville de Marfeille fufichioit depuis envison cioquannes fepa na , lordque celle de Photes fut fubliquels par les Perfex. La plupara den bibinano ciombraguerent assec leurs effest; laun (enness de leurs nofans. Phistones de leurs visilicus vitoren de leurs nofans. Phistones de leurs visilicus vitoren viveren les Marfeillos occupès à le maiscenir de à trabile dans leur république nuifante, l'ordre de la poice qui l'élèverent à un test infontifant. Ils choirent le gouvernement ariflocatique, contra plus de l'aller de l'aller de l'aller de publique citoyens verueux, dont un peix nombre quelques citoyens verueux, dont un peix nombre de l'aller de l'aller de l'aller de l'aller publique nuifante, con de l'aller de l'aller de l'aller de l'aller publique nuifante, l'aller de l

Il y avoit à Marfeille fix cens fénareurs, dont chaeun devoit êire fils & petit-fils de Marfeillois, & avoir des enfans. Sur ce nombre, quinze étoient choifis pour rendre la justice. Trois de ces quinze préfidoient aux affemblées. Ces quinze magistrats formoient le fénat ou l'affemblée ordinaire des juges, & les fix cens formoient le confeil public, en qui réfidoit l'autorite souveraine. Le conscil public étoit le maître de faire la paix ou la guerre; de nommer des députés ou des ambassadeurs ; de ratifier les traités & les alliances, & d'examiner tout ce qui concernoit la religion & l'état. Il laissoit aux quinze fénateurs tirés de fon corps, l'exercice de la police & le foin de juger les affaires des particuliers. Ce ne sut que trois siècles après fa fondation, que Marfeille eut ee grand nombre de magistrats; car une assemblée austi auguste. annonce une ville très-confidérable & déjà an-

Strabon rapporte que les loix étoient gravées fur des tables, & affichées dans let places publiques. Elles ne furent jamais violées impunément, de quelque êtas & de quelque condition que l'on fin. Les magifrats chargés de les faire receuter, étoient les premiers à les obferver, & les poines étoient plus févéres contre eux que contre de fimples particuliers.

Pendanr pluficurs fácieles, les meutrs, à Mascille, fe confervierent dans leur première famplicité parce que l'on eur foin d'éloigner les arisqui les éaervent, oc les gens estifs qui les corrompent, felon le rapport de Tacite. L'économie de la veru des aneiens Marélitois les rendaient de la veru des aneiens Marélitois les rendaient ou alarmer la pudent. Leur frugalité fuit leng-temps celèbre. Les femmes y étoirest modefles, fobres celèbre. Les femmes y étoirest modefles, fobres

& décentes. Elles ne connotificient point le vin ni les ajufiment frivoles. La loi avoit fité à une fomme modique la dépenfe que l'on pouvoir faire en habits & en bijour. On avoit fixé la pile forte de s'files à cent pieces d'er. Les pleurs & les hemeations étoient bannis des funérailles, On avoit ordonné que la cérémoin fui terminée le jour même par un facifice domeflique entre les parens & les amis.

On étoit dans l'usage à Marseille, de se donner la mort quand on étoit las de vivre; mais un homme n'étoit pas le maître de l'exécuter sans le consentement de la république.

On tranchoit la tête aux criminels, & l'on tenoit, pour cet effet, une épée suspendne au lieu du supplice. Deux bières étoient à la porte de la ville, pour transporter les morts. L'une étoit pour les personnes libres, & l'autre pour les esclaves.

Un affranchi qui manquoit à son ancien maître, étoit remis en servitude jusqu'à trois sois ; à la quatrième, il étoit absous, parce que l'on supposoit qu'il y avoit de la faute de l'offensé.

L'hospiralité étoit exercée à Marseille par principe de religion & d'humanité. Pour maintenir la forreté de l'ayle que l'on donnoit aux étrangers, il étoit désendu d'entter armé dans la ville. On laissoit les armes à la porte, & on les reprenoie en fortant.

Lor(qu'il régnoit quelque maladie contagienté à Marfeille, un pauvre, qui fe dévooué volontairement à la mort pour appaifer la colère des dieux, toit noursi font délicamente aux of épens du public. Il étoit enfuite conduit dans les rues, orné de échtons de bandeleures, comme une viltime. En paffant, tout le monde le chargeoit de majldictions, pour autirer fur lui la vengeance céleite.

Les Marfeillois avoient des loix pour règler les affaires de commerce; mais elles ne font point venues jusqu'à nous.

Pynlins, ciuyen aid de cette ville, habile affronome, & le plus favant glographe qu'il y cit alors en Occident, emrapir ocviron trois con vivage ans varu, 1. Ce de perfediente in navigariuge and varu, 1. Ce de perfediente in navigametrer. Il pafis le déroit & frivir les côtes jale occur ser les de ég, 3 min. noch. A fon retour, it entra-gâm is mer Balique. Pynlèns couvir an commênt des nouvelles rottes; il entréin Thirftoite marmile, débetonille la pôsgraphe & rendie from traismelle, débetonille la pôsgraphe & rendie of Dr. Il décremant la latitude de Martièlle.

Eurhyméne, Marfeillois & aftronome comme Pythéas, vers le même temps, parcoutoit les côtes occidentales de l'Afrique. Il reconnu l'embouchure du Sénégal. Ces deux voyages furent entreprisaux dépen de la république.

La ville de Marícille épioit les démarches des Carthaginois pour profiter de leurs découverres & de leurs défaitres. Elle profita du moment où Tyr tomba au peuvoir d'Alexandre, & où Carthage avoit eu des échecs en Sicile, dont elle ne pouwoir plus fe relever, pour établir des comproirs fur les côtes occidentales de l'Artique, d'où ils tirocent des peaux de cerfs, de lions & de panthères; des cuirs & des dents d'élephans; & furrour de la poudre d'or.

Pour rendre le commerce plus floriflant & moiss diffendieux, Marfeille envoya des colonies en Hifpanie, an nord de l'Eleras & en plufieurs endrois de la Gaile. Elles avoient les mêmes ions, les mêmes duges, la même religion & les mêmes fetes que la mârropole. C'etoir elle qui envoyo il epremer magitraz & le commandant des troupes en temps agritraz de la commandant des troupes en temps

de guerre.

Pompée fit don à Marfeille de beaucoup de terres le long des deux bords du Rhône. Les Marfeillois peupléreur préfque en entier la ville d'Amino, & ils bairent celle de Lusfoo.

La puilfance maritime de Marfeille forpaffoit celle des autres villes de la Gaule; anfil tude le admife à l'alliance des Romains, vers l'an 340 de Rome. Leur commerce étoit immenfe. Ils tirode des marchandifes de toutes les parties du monde connu. Cependant il ne devoit pas encore avoir ce depré de fiplendeur où il parvint après la def-truftion de Carthage.

Larque les Rominis eurent fait la conquête de la Provence, la république de Marfeille vit arriver chez elle rous les étrangers à qui son commerce put donner du travail & un falaire; ce surcroit d'habians la mit en état de se priver d'une partie de ses citoyens, pour sormer des établissements de les citoyens, pour sormer des établissements sur les côtes de la Méditerrande.

Avant le fiège de cette ville par Céfar, elle envoyoit déjà tes viificaux au Levant, en Afrique, en Espagne, en Angleterre, & elle tenoit un rang diffingué parmi les républiques.

Pendant les dénièles de Pompée avec Céfar, elle se déclara pour le premier, & resusa d'ouvrir fes portes à Cefar, loriqu'il se présenta à la tête de trois légions. Céfar diffimula, & voulut ramener les esprits par la douceur. Il envoya des députés au fenas; mais les Marfeillois répondirent que le peuple romain étant divité en deux partis, il ne leur appartenoit pas de décider ce differend; qu'ils vouloient demeurer neutres, pour ne défobl aucun des deux chefs, également protesteurs de Marfeille, Cepcudani ils avoient donne commandement de la ville à Domitius, & fait les prépararifs pour fourenir un fiège. Ils avoient fait transporter dans les magasins publies, tous les bleds des villages voifins; ils avoient établi des atteliers d'armes en plusieurs endroits, & réparer les murailles & les portes de la ville. Leur marine fut remife en état; mais Céfar, qui n'ignoroit pas ce qui se passoit dans la ville, résolut d'en faire le fiège.

Céfar fit abattre un bois confacré qui étoir dans le voitinage de Marfeille. On en conftruitir les machines de guerre nécessaires pour un fiège. Douze galères qu'avoient les Romains, détruifirent celles des Marfeillois dans un combat. Pompée leur envoya Nafidius avec un renfort de feize galères, Brutus fortit avec dix-huit vaiffcaux pour tenter le fort d'un nouveau combat. Le parii de Célar fut encore vainqueur. Les Marfeillois perdirent neuf galères, dont cinq furent coulées à fond. Trébonius pressoit le siège; mais les habitans alarmés, craignant le pillage de la ville & la fureur du foldat, supplièrent Trébonius de ne pas pouffer le fiège plus avant, jusqu'à l'arrivée de Céfar, de peur que les troupes ne se livrassent à toutes fortes d'excès. Trébonius confeniit à une trève, malgré le mécontentement des foldats, qui se plaignoient que l'on leur enlevoit une victoire certaine. Les Marfeillois profitèrent de la fécurité des Romains pour rétablir leurs affaires. Pendant qu'une partie des ennemis étoit répandue dans la campagne, & que l'autre dormoit dans la tranchée , ils firent une forrie & mirent le feu aux ouvrages. Un vent violent augmenta le seu . qui confuma tout fans que l'on pût y apporter remède. La colère des Romains fut extrême : ils coururent aux armes pour punir les perfides ; mais ils étoient rentrés dans la ville, & les repoulsérent à coups de traits. En peu de jours, les Romains reconstruisirent les ouvrages. Les Marseillois, fatigués de la longueur du fiège, atfoiblis par plufieurs défaites & par la perte de deux batailles navales, en proje aux rigueurs de la faim, & d'une maladie épidémique, abandonnes des provinces voifines, réfolurent de se rendre à discrétion après plusieurs mois de siège. César, qui étoit revenu d'Espagne, les reçut avec bonte & leur épargna les horreurs du pillage, à cause de l'ancienneté de leur ville & dela célébrité qu'elle s'ésoit acquise par son goût pour les sciences & les arrs. Mais il lui enleva les villes de sa dépendance & fes colonies, dont elle ne conferva que Nice. Il détruisit les machines de guerre & les fortifications, fe fit livrer les armes, les vaisseanx & tout l'argent de l'épargne, & mit deux légions en gar-nifon dans la ville. Il fe contenta de défarmer les habitans; il leur laiffa la liberté de vivre fous leurs loix & de jouir des avantages du commerce. L'arfenal ne fut point détruit par Céfar. Il y mit une compagnie de gens préposes pour l'entretien des machines nécessaires pour la construction des

vaideaux.
Depuit la pric de citre ville juriqu'au temp
Depuit la pric de citre ville juriqu'au temp
Depuit la pric de Citre de Caux, il he
for poile virin de missorbile dats la provinte.
Ondiques autrem preiendent que ce fui à Marfeille qu'Auguste fit eliver un temple au vent
Crinia. Le P. Papon dit que fi le fit est vrai,
c'et le feul monument que les Romains y aient
affa hiér. Cere ville yaut certinier pendara prés
république, clous la procésion ou fous l'autorité
de l'empire, la la reprodérient couse une ville
de l'empire, la la reprodérient couse une ville

étrangère, & n'y firent aucune dépense pour l'embellir,

· Les Marscillois avoient donné aux Provençaux, avec l'art de s'enrichir, tout ce qui doit irriter les passions. De-là naquit à Marseille, & dans le reste de la Provence, un luxe qui detruisit tous les anciens principes. Marfeille , fage & laborieuse dans ses commencemens, s'étoit enrichie par le travail & la frigalité; mais, comme presque toutes les républiques, elle se corrompit par l'abondance. Ce luxe fut encore anime par la pompe des spectacles. Cette licence étoit extrême, felon la pein ture que Salvien , prêtre de Marfeille , a Liffé des imitations hontcufes, des discours & des postures indécentes que l'on fouffroit fur le théaire. Auffi Athénée, qui vivoit fous l'empire de Commode, peint les Marfeillois comme des effemines.

Le P. Papon dit qu'il y a apparence que ce fut au commencement du second siècle de l'église, que la conduite des Marfeillois donna lieu au proverbe Muffiliam naviges; allez vivre dans la débauche à Marfeille. Il ajoute que cette corruption étoit inévitable dans les pays foumis à l'empire. L'influence d'un gouvernement despotique sur les peuples conquis, les accable sous le poids des vices & de l'autorité. Le P. Papon donne les bains chauds pour une des causes de la décadence des mœurs

Ce fut vers l'an 150 de J. C. que la lumière de l'évangile pénétra à Marfeille. Sa fituation, fon commerce, la langue grecque que l'on y parloit facilement, le féjour qu'y faifoit le vicaire-général des Gaules & les autres officiers de l'empire, tout contribuoit à y attirer beaucoup de Grees, dont la plupart venoient de Smyrne & des autres ports de l'Orient, où la religion chretienne étoit dejà

Dion Cassius, qui vivoit vers la fin du second fiècle, dit que depuis long-temps Marseille ne se gonvernoit plus par scs propres loix. Il prétend que Cefar ne lui laissa de la liberté que le nom. Strabon affure le contraire. Le P. Papon dit que Pon peut s'en rapporter à lui , puisque cette ville étoit encore autonome quand il écrivoit. Mais le témoignage du premier prouve que l'ancienne administration de cette ville étoit abolie de son temps. On fait d'ailleurs que les empereurs avoient établi à Marfeille un droit d'entrée & de fortie fur toutes fortes de marchandises.

Néron voulut se désaire de Cornélius Sylla. Il le relègua à Marscille & l'y fit massacrer.

D'un autre côté, dit le P. Papon, l'on ne trouve

aucun acte de souveraineté de la part de Marfeille, aucun traité paffè en son nom, aucune monnote frappée à fon coin, parce qu'elle y auroit fait metire le titre d'autonome, fi elle l'avoit gardé. On fait auffi qu'elle n'eut pas le droit de se garder, puisque Cesar y mit une sorte garnison, & que ses successeurs en firent autant. Il ajoute que sous le règne de Tibère, & encore plus tous celui de

MAS ses successeurs, les lois de cette ville surent restreintes à de fimples franchifes jufqu'à la fin du premier fiècle de l'ère chrétienne, qu'elles furent entièrement détruites. Ce sut alors qu'il y eut des duumvirs, comme dans les colonies romaines. Les villes autonomes devinrent romaines, lorsque Caracalla donna le droit de bourgeoisse romaine à toutes les villes de la Gaule comme au reste de l'empire, vers l'an 212. Caracalla n'auroit pas laisse fublister l'autonomie de Marfeille, Cette ville, à cause de ses richesses & de son commerce, n'auroit pas été la dernière à fubir le joug que l'avarice de l'empereur imposoir aux villes, si elle ne l'avoit pas recu auparavant,

Marfeille a produit de grands hommes. Tels font Pythéas, qui y naquit vers l'an 350 avant l'ère chrétienne. Cetoir le plus favant geographe & le plus habile aftronome de l'Occident.

Euthymène, contemporain & compatriote de Pytheas, confacra, comme lui, ses talens à la gloire & au service de sa patrie,

Téron & Gyarce naquirent à Marseille, environ 75 ans avant notre ère. Ils étoient jumeaux & fe ressembloient parsaitement. Cétoient, au rapport de Lucain, deux habiles astronomes & marhemariciens. Ces denx frères ayant eu le commandement des galères pendant le siège de Marseille, se distinguerent contre les Romains par leur courage & l'habileté de leur manœuvre. Ils méritérent que Céfar & Lucain transittifient leur nom à la postérité.

Ofcus on Ofcius étoit de Marfeille, où il nannie environ 20 ans avant J. C. Il se dislingua à Rome parmi les orareurs qui brilloient sur la fin de l'empire d'Auguste. Sénèque le père lui reprochoit d'avoir un mauvais style, denie de figures, & de remplir fes difcours de pointes & d'allufions malignes.

Agroras naquit à Marfeille 18 ans avant J. C. Comparriote d'Oscus, il courut la même carrière à Rome, & ne plaidoit qu'en grec.

Paccatus naquit 16 ans avant la même époque. Il ésoit de la Provence; mais il professa l'éloquence dans l'académie de Marfeille. Il alla enfuire à Rome.

où il tint un rang parmi les plus hatiles professeurs. Pétrone, né l'an 10 de J. C. aux environs de Marscille. Poère, contrisan, homme d'érat, il eut tons les talens néceffaires pour plaire à son prince & le servir utilement. Il mourut tranquillement au milieu de ses amis, après s'être fait ouvrir les veines pour prévenir le jugement de Neron, dont on lui avoit fait perdre les bonnes graces, l'an 66 de J. C

Démosthène, Marseillois, ne l'an 12 de J. C. étoit un des plus célèbres médecins de son semps, Il se rendit sur-tout sameux par des remédes spècifiques fur la maladie des yeux & courre le charbon. Gallien parle de lui avec éloge.

Crines, autre médecin, ne à Marfeille l'an ta de J. C. Il amaffa des richeffes immenfes; & l'on dit qu'il employa douze cens mille livres de notre monnoie pour réparer les murailles de sa ville natale. S'il ne sur pas le plus savant, il fut du moins le plus heureux de tous les médecins de Rome.

Charmis, compatriote, contemporain & rival du précédent, eut autant de mérite neut-être ; mais il ent moins de succès. Il naquit 15 ans avant J. C. Il declama fi fort contre les bains chauds, qu'il fit changer l'opinion publique sur ce sujet. Pline

& quelques autres auteurs font mention de Charmis. On trouve une grande quantité de médailles de la république de Marfeille en argent, en bronze, & quelquefois en argent doré. Le P. Papon dit que quelques recherches qu'il ait pu faire, il n'en a trouvé aucune d'or, & qu'il ne connoît pas d'antiquaire qui en ait vu. Les plus communes en argent ont la tête de Diane d'un côté . & un lion au revers. Celles qui ont la tête d'Apollon & les deux lettres MA, fontaffez communes, Le P. Papor ajoute qu'au mois de juin 1771, on a trouvé au terroir de Requefeuil, à quatre lieues d'Aix, environ quarante marcs de médailles de Marfeille; elles étoient de l'argent le plus pur, & avoient toutes la tête de Diane avec le lion au revers.

MASSILIENSE OSTIUM, nom de l'une des bouches du Rhône. Cette ancienne embouchure conserve le nom de Grand-Gras, formé de Magnus

MASSIMANENSIS, fiège épiscopal d'Afrique, dans la Byfacene, selon la notice d'Afrique MASSUCCABENSIS, siège épiscopal d'Afrique,

dans la Mauritanie céfarienne, sclon la notice épiscopale d'Afrique, qui nomme son évêque Paffinatus.

MASSYLA GENS, peuples au voisinage du jardin des Hespérides. Virgile en parle dans le quatrième livre de son Enéide, v. 487. MASTA ou MASTE, montagne de l'île de Méroé.

Ptolemée, L. IV, c. 8, la place dans les terres MASTA ou MASTE, ville intérieure de l'île de

Méroé, éloignée de toute rivière, selon Prolemée, L, IV , c. 8.

MASTAURA, ville de la Lydie, sclon Strabon, L. XIV, p. 650, & Etienne le géographe. MASTAURENSES, pemple de la Lydie, qui habitoit la ville de Mastaura, selon Pline, Lr.

MASTHALA, ville de l'Arabie heureuse. Prolemée, L. FI, c. 7, la place dans les terres, entre

Sata & Domana, MASTIA, ville des Milèfiens, dans la Paphlagonie : il femble que Pline, L. VI, c. 2, la mette

entre Teium & Cromna. MASTIA, ville des Carrhaginois, au voisinage des colonnes d'Hercnie. Polybe, L. 111, c. 24,

dit qu'elle étoit sur le premontoire surnommé Pulcrum.

MAT MASTIANI, peuple habitant la ville de Mar tia, fittiée au voifinage des colonnes d'Hercule, selon Erienne le géographe,

MASTIENI, peuple de la Libye, felon Etienne MASTIRE, petite ville de Thrace, que Dé-

mosshène traite de bicoque dans sa harangue touchant la Cherfonnèse.

MASTITÆ, peuples de l'Ethiopie, sous l'Egypte, sclon Ptolemee, L. Ir, c. 5, qui les met au nord des Nitriores & des Oalites.

MASTITÆ, peuples d'Egypte. Ptolemée, L. IF c. 8, dit qu'ils s'étendoient depuis le marais Coloé

julqu'anx marais du Nil MASTRAMELA STAGNUM, étang de la Gaule narbonnoise, felon Pline, L. IV.

Strabon , L. IV , parle de cet étang , & dit qu'il étoit confidérable ; qu'il étoit au-deffus des bouches du Rhône; qu'il communiquoit avec la mer. &

qu'il abondoit en huitres & en bons poissons. MASUCHIS, village de la Marmarique. Prolemee, L. IF, c. 5, le met dans les terres, entre Gaphara & Mafadal

MASUÆ, peuples de l'Inde , felon Pline , L. PI, c. 20, qui les place entre les Morantes & les Pagunga

MATHANA, zu fud-eft de Medaba, lieu de la Paleftine, dans le pays de Berna. MATARITANENSIS, MATARITANUS OF

MATTARITANUS, siège épiscopal d'Asrique, dans la Byfacène. MATAVONIUM ( Cabaffe), ville de la Gaule

narbonnoife, au nord-ouest de Forum Voconii. On a trouvé sur une pierre employée à la bâtiffe de l'église de Cabaffe, une inscription faite

potir la fanté de l'empereur Caligula. M. d'Anville place Masavonium à Vins , parce que de ce dernier lieu il y a douze milles pour aller à Forum Voconii, qui est la distance marquée dans l'irinéraire; mais le P. Papon, dans son histoire générale de Provence, se décide pour Cabaffe, & croit qu'au lieu de XII dans l'itinéraire,

il faut lire VII. MATAZA, nom d'un lien dont il est parle dans les lettres de faint Grégoire de Naziance.

MATELGÆ, ville des Garamantes, sclon Pline, .

L. F. c. J.
MATENI ou MATERI, peuples de la Surmatie afiatique , felon Ptolembe, L. P , c. 9. MATEOLA, lieu de l'Italie, dans la partie de l'Italie appelée Meffapie, & comprise dans la Grande-Grèce.

MATEOLANI, penples de la Pouille. Pline, L. III, c. 11, les place aux environs du fleuve

MATER HYPANIS. On donnoit ce nom anciennement à un grand marais de la Scythie européenne, paree que le fleuve Hypanis y prenoit sa source. Diodore de Sicile, L. 17, c. 52, & Pomponius Méla , L. 11 , c. 1 , parlent de ce marais. MATERENSE

MATERENSE OPPIDUM, (Matter.) viile de l'Afrique, qui étoit située près & au sud onest du Sifara Palus, 11 en cft fait mention par Pline, Le ruisseau sur le bord duquel elle étoit baue, se jettoit dans le Sifara Palus.

MATERI, ancien peuple de la Sarmatie Afiatique, selon Prolemée, L. 5, c. 9.

MATERIANENSIS, fiège épifcopal d'Afrique, dans la Bifacène; il en eft fait mention dans la notice épiscopale d'Afrique.

MATERINA, contrée de l'Italie, selon Tite-Live , L. Ix , c. 41 : elle étoit dans l'Ombrie. MATERNUM, lieu de l'Iralie, dans l'Etrurie,

felon Cluvier.

MATHÆ, peuples des Indes, au voisinage du Gange , felon Arrien , in Indicis . 216. MATHANA, campement des Ifraélises dans le défert. De Mathana ou Matthana, ils allérent à Nahaliel. Eufébe dit que cet endroit ésoit fitue fur l'Arnon, à douze milles vers l'orient de

Medaba. Num. 21, 18 & 19. MATHARENSIS, fiège épiscopal d'Afrique dans la Numidie, selon la notice des évêchés d'Afri-

que, & la conférence de Carthage, MATHATHÆI, peuples de l'Arabie heu-

renfe, felon Pline, L. FI, c. 28. MATHIS, fleuve Dyrrachium, au voisinage de Lyffus. (La Martinière).

MATHITÆ, peuples de l'Ethiopie, fous l'E-

gypre, felon Pline, L. v. r. c. 30. MATIANA, contrée d'Asie, entre l'Arménie & la Médie, de façon cependant qu'on peut plurôt la ranger sous la dernière de ces provinces que fous la première. Strabon , L. 11 , p. 509 , l'appelle la Matianiane de Médie.

MATIANI , peuples d'Afie , que Pline , L. PI , c. 16. femble placer aux environs de la Sogdiane.

Polybe en parle aosti, L. v., p. 142. MATIANI, selon Eustathe, ou MATIANI selon Hé-

rodote. Ce sont des peuples de l'Asie mineure, sur la rive droite du fleuve Halys , où Ptolemée place la contrée Sagaraufenc. Onheli thefaur, MATIENA, plaine peu éloignée de Recate, en Italie, chez les Sabins,

MATIENA ON MATIERA, ville d'Afie, fin l'Euphrate. Denys d'Halycarnaffe, L. 1, p. 12, dit que

c'étoit le furnom de la ville Tiora. MATIENA, pays des Marieni, en Afie. Les montagnes de ce pays s'étendent du fud au nord &

tirent un peu vers l'ouest, particulièrement depuis les sources du Gyndes jusqu'à celles de l'Araxes. MATIENI, les Mariéniens : ces peuples étoient, xº. à la droite de l'Halys, loin au deffus de l'embouchure, & un peu au-dessous de fa source, à

l'eft des Phrygiens ; c'eft de ceux-là que parle Hérodote, L. 1, S. 72. 2°. Il y en avoit au sud des soorces de l'Araxes, & au nord de l'Assyrie, à l'est des Arméniens : ils s'étendoient vers le sudest, jusqu'aux frontières de la Cilicie. De leur pays fortoit un des quatre grands fleuves que l'on ren-

Geographie ancienne. Tome IL

MAT controit en allant de la Lydie à Sufes, après avoir paffe l'Euphrase. De ce pays forroit auffi l'Araxes , dont la fource étoit vers le nord; & le Gyndes étoit beaucoup plus au fud,

MATILA, pent lieu de l'Italie dans l'Histrie. MATILICA, licu de l'Italie dans l'Umbria.

au nord est de Nuceria. MATILICATES, peuples d'Italie; Pline, L. 111,

c. 14, les place dans l'Umbric. MATILO, ville des Bataves. La table de Pentinger la met entre Pratorium Agrippina, & Albamana, à cinq milles de la première, & à onze

milles de la seconde. Segm. 1. MATINESSA, lieu d'Espagne, dont parle Mar-

tial au quatrième livre de ses epigrammes, épigr. 50. MATINI, peuples de la Pouille. Lucain, Phar-

fal. L. 1x , v. 185 , & Pline , L. 111, c. 11 , en parlent. MATINUM, lieu de l'Italie dans la partie de la Grande-Grèce appelée Meffapie

MATISCO, ville des Gaules dans le pays des Ædui : c'est aujourd'hui Macon

MATISSA ou MATISA, ville de l'ile de Corfe, felon Piolemée, L. 111, c. 2, qui la place dans les terres, entre Mora & Alviana,

MATIUM, ville fur la côte de l'île de Grète, felon Pline, L. IV, c. 12. MATIUM, ville de la Colchide, que Pline, L.

MATRIA, ville d'Italie, felon Suidas. MATRICA, ville de la Pannonic inférieure,

felon Ortélius, thefaur. MATRICA, ville de la Valerha ripenfis, felon la notice des dignités de l'empire, fell. 57.

MATRICA, licu de la Paphlagonie, Métaphrafte. in S. Gallinico Martyr. le met à 50 stades de Gangra, MATRINUM, ville d'Italie dans le Picenum, chez les Pifetulii

MATRONA FLUV., fleuve de la Gaule : c'est la Marne actuelle.

MATRONÆ VERTEX; c'est le nom que donne Ammien Marcellin, L. xr, p. 57, à l'un des fommets des Alpes cottiennes. MATTHANA, lieu fitué for le sorrent d'Arnon;

à douze milles vers l'orient de Médaba, felon Eufèbe. Les Ifraclires passèrent par Mathana, en allant camper de Helmondéblathaim aux monts Abatim. Ce lieu devoit être à l'orient du torrent d'Ar-

non, dans le désert de Cademoth. MATTHANA, ville de la Syrie ou de l'Eu-

phratenfis, felon la notice des dignités de l'empire , fell. 24. MATTIACI, les Maniaques, Ces peuples,

felon Tacire, avoient une tres-grande conformità de mœurs avec les Bataves ; il dit même qu'ils avoient une origine commune, & autant de valeur, mais qu'ils étoient moins fermes dans le combat. On voit aussi par ce même historien qu'els furent mis par les Romains sous la protection de l'empire; mais de ee qu'ils avoient une origine commune, & d'autres rapports avec les Baraves, il n'en faut pas conclure, avec quelques auteurs; qu'ils habitoient le même pays, ni les placer dans la partie que l'on appelle aujourd'hui Zélande. Ils n'habitoient pas certainement fi près des eaux. On trouvoit chez eux une mine d'argent & des eaux chaudes. Un examen rigoureux de ces circonflances les a fait placer , par d'habiles auteurs , dans le comté de Naffau , entre Francfort & Marpring. ( Voyez AQUÆ MATTIAVÆ).

MATTIACUM, ville de la Germanie, que Prolemée, L. 11, c. 11, place entre Budoris &

MATURBENSIS, fiège épifcopal d'Afrique, dans la Mauritanie, felon la notice épiscopale d'Afrique, num, 90, qui nomme Lucius évêque de ce fiége MATUSARUM ou MATUSARO, ville de l'Hifpanie, dans la Lusitanie, vers le sud-est de Sca-labir. L'itinétaire d'Antonin la marque sur la ronte

de Lisbonne à Emerita. MATYCETÆ, peuples de Scythie, selon

Etienne le géographe, qui cite Hécatée. MATYLUS, ville fur la côte de la Pamphilie, sclon Prolemée, L. P, c. 5, qui la place entre l'embouchute du fleuve Cataractus & celle du

fleuve Cefter, MATZUCUM, lieu fortifié de la Thrace, felon

Cedrene. Ortelius , thefaur. MAUIN , ville d'Afrique. Pline , L. F , c. 8 , la met au voisimge de la source du Niger.

MAUITANIA, contrée de l'Espagne citérieure, Celon Pline , L 111, c. 1.

MAUMA, ville de l'Ethiopie, fous l'Egypte. Pline en fait mention', L PI, c. 29.

MAURENSII, penples de la Mauritanie tingi-tane. Prolemée, L. IF, c. 1, les place dans la partie orientale de cette province. Tite-Live, L. xxIV, c. 49, les nomme Maurufii; & Strabon, L. XVII., p. 825, dit que ces peuples étoient appelés Maurufii par les Grecs, & Mauri par les Romains

MAURENSIS, siège épiscopal de l'Afrique; la notice épiscopale met ce siège au nombre de ceux qui n'avoient pas d'évêques.

MAURETANIA ou la MAURITANIE, partie confidérable de la partie septentrionale de l'Afrique, s'étendant depuis la Numidie, à l'eft, c'eftà dire depuis l'embouchure de l'Ampfagas, à peu près fous le 24º deg. de long, jusqu'à la côce baignée par l'Océan.

Etymologie. Le nom de Mauri paroit, avec beaucoup de vraisemblance, venir de l'oriental Mahurin. ou les Occidentaux : leur polition & la confon-pance des mots justific également cette étymologic (1).

(1) Il oft probable auffi que de Meius, altéré par la prononcazion, s'eff formé Magres, qui, cu Arabe, lignifie Occident, éc-là le nom de Magressa, front lequel on défigne, dans le Levant, les cari yames de Mahomètans, qui viennent des Octes de Barbaira.

Antiquités, On ne fait pas à quelle époque il convient de fixer les commencemens des Maurétaniens. Mais on peut y remarquer, je crois, trois époques principales. 1°. Celle pendant laquelle se répandirent de l'est à l'ouest les premières peuplades, que nous pouvons supposer descendre de Mizraim par fes fils & fes petits-fils. 20. Celle pendant laquelle les Cananéens, chaffès de la Pa-lestine par Josué, coururent les mers pour échapper aux armes de ce conquerant implacable, & s'e-tablirent le long des côtes d'Afrique, puis dans l'intérieur du pays. 3°. Enfin, les temps où les Phéniciens, pour étendre l'activité de leur comcree, formèrent fur ces mêmes côtes des établiffemens confidérables (2). Je ne parlerai pas de quelques autres époques, telles que l'arrivée de Mclek-Afriki, qui y vint de l'Arabie heureuse, felon M. Chemer, dans les premiers fiècles de l'ère chrétienne, & de l'invasion des Arabes Mahemérans, dans le septième & huitième siècles. On fait que ce pays porre actuellement le nom de Barbatie, formé, felon toute apparence, de l'oriental Bar-Barca ou mer de Barca, ville de la Pentapole, appelée par la fuite Prolémais, & qui fe trouvoit, en venant d'Egypte, vers cette partie de l'Afrique.

La principale chaîne de montagnes de la Maurétame s'étend jusques vers le détroit de Gibraltar, & descend même au sud. Les navigateurs Grees probablement en voyant ces montagnes s'élever fort haut vers le ciel , leur donnérent le nom d'Aslas, d'un verbe qui signifie porter. Bientot l'imagination féconde des poétes, fit de cet Atlas un toi du pays qui portoit le ciel. Voici ce qu'en dit Ovide, Ma. L. 17:

Quantus erat, mons fallus Atlas, jam barba comaque In fylvas abeunt : juga funt humerique , manufque ; Qu'd caput an e fuit , fummo est in monte cacumen Offa lapis funt : tim partes auchus in omnes Crevis immenfim ( fic Di flatuiftis) & omne

Cum tot fideribus calum requievit in illo.

Césoit dans ses états qu'étoit le jardin des Hespérides (3) ou les Occidentales; ce sut dans cette même région qu'Hercule combattit Anice.

Division. La Maurétanie, qui paroit avoir d'abord été comprise sous le nom de Libye, renfermoit plufieurs peuples, que je ferai connoître d'après Prolemée, à la fin de cet article, & qui fans doure étoient des tribus à-peu-près femblables

<sup>(</sup>a) Quoique je ne me croye pas autorifé à rapporter à chacune de ces trois époques Jorigne des trois diferentes nations qui habitent encore la Be barie, je remarqueai eppendant qu'il exifie aujourd'hui en Barbaire, outre les Arabes & les Tures, rois nations fert d'indrêt; favoir, les Manzes, répandes d'un la phine & (ur les savour, ses meantes, repandus cons la plaine & fur les mondis ét la merr, les Bréhes, que vivent dans les montgoes; & les Cadis, que font glus au fait.

(3) Ce mor ett forme du grec rev, Hafper, que l'on a gromonet Vofor, le folcil couchant,

M A U

à celles qui s'y rerrouvent encore fujourd'hui.

Dans la suite elle sut divisée en Mauretania Ceso-

Dans la suite elle sut divisée en Mauretania Cesariensit & en Mauretania Tingeneana. Dans la suite une autre division porta le nom de Mauretania Sizifensis, d'après la ville de Sizis, qui en ésoit la métropole.

Gouvenneme, Religion, Meurs & Ulyace. Ces prujes ont été pondant long-temps nomades, & n'avoient goère de gouvennement fixe. Ils viroient fosus des tençes, & changoient de place a befoin, conduit probablement par un chef. Mais comme on trouve des rois de Mauretanie dans 1st ficieles plus rapprochie de note être, on peur cuir que filia de l'avoient probablement par la compensation de l'avoient de l'avoient

A quelque différence près dans le gouvernement, dit M. de Chénier, les Maures font aujourd'hui ce qu'ils étoient au temps de Rome & de Carthage. Ils font encore, comme le dit Saluffe, inconfians, perfuée d'incapables d'être retenus par

la crainte ou par les bienfaits.

On lit dans ce même auteur, en parlant de Becchus, qui sovic jepuile une lille de Jugurtha, en eg genre d'alliance compte peu parmi les Maurest; chacun y prend un nombre de férmare, n'est chacun y prend un nombre de férmare n'est d'avanuge, les rois excuer plats. On comme n'est d'avanuge, les rois excuer plats. On comme n'est d'avanuge, les rois excuer plats. On comme d'avant de la vigne plats. On comme de l'avant les peuples d'Artique. L'usige du vin n'étoit pas géniral parmi eux : la culture de la vigne ne devoit être pratiqué que par ceux qui de viornes fédenaires.

Révolutions siplosiques. On n'a rien à dire de finitionie des Maures avant le temps des guerres de Carduage, qui, dans fes commencemens, avoit été leur tribusare. Dans la finie, les Carduaginos de evenus puisfans par l'étendue de leur commerce, for rendirent formidables anx Maures S. leur formidables anx Maures S. leur formidables anx moures for la guerre avec fuccès. Ce fut alors que dut probablement commencer la monarchie dass la Mau-

rétanie,

Dans les premières guerres de Carthage contre Rome, les Maures fevroênt en qualité d'auxiliaires. La mauvaite foi carthaginoife, &, peut-ère auffi, l'impossibilité de les payer, comme on en évoit convenu, excita entre les Maures & les Carthagiosis une guerre cruelle. Le bestoin de le foutenir contre les Romains, readir les Carthaginois plus quitables à l'Egard des Maures. Ils les payérent

meux, & les employèrent dans leurs armées. On voit que pendant la fectoode guerre punique, la Mauréranie étoit paragée entre deux fouverains. La parie cocidenale, qui porra depux foite nom de Tingitane, étoit foumile à Gala, que les auneurs nomment oit des Maffelfiliers, de-li vau qu'ou peut l'apeller Mafelfilyte: la partie oriensale, nommée depuis Mauréranie Céderinetanie Commende.

oběřířot à Syphax. Chacun de ces přinces pri tunparti děřerent. Gala fir alliance avec les Carbaginois, & Syphax avec les Romains. Gala envoya ion fils Matimilia à la tree d'une puitlante armée; il atraqua & mit en déroute celle de Syphax, qui, ayant raffemblé d'aurres troupes, fut battu de de nouveau.

Les Maures, quoiqu'alliés des Carthaginois & des Romains, qui étoient des peuples guerriers, n'étoient point exercés aux évolutions militaires; c'étoits des troupes irrégulières de frondeurs & de cavalerie légére, moins propres à se battre

qu'à ravager le pays.

Pen après on trouve Maffnifia & Bocchar, appéle aufi Bocchus, rois de Maurianie. Il eft probable que le premier régnois for la Maffeffile, & & le fecond, fur la Tingitane. Ces deux royaumes paroifient cependant avoir été tautôt divités, tamôt réunis fous un même chef, & ce ne fiu prècifement que fous l'empire de Claude qu'ils furenc cifement que fous l'empire de Claude qu'ils furenc

éright en provinces romaines.
Muffinilla fur un ami conflant & z'hé des Romains. Je oe parlerai point ici de fon maring, a vec
Sophonishe, ai de la licheèe qu'il un de la nichit
du polion peur l'empécher de comber vivante
eure les mains de Scipion, au liux de la défende
jusqu'à la dernière goute de fon fang. Le Romains
a jouréeran à fies étans la Nimide, dont ils voicent
édital le cel Syphax, premier mari de Sophodéfait le cel Syphax, premier mari de Sopho-

Maffinissa en mourant, agé de 90 ans, laissa plusieurs enfans qu'il avoit eus de différentes femmes. Milipfa, son fils alne, sut son héritier. Il eut deux fils . Adherbal & Hiempfal. Il fit élever avec eux Jugurtha, son neveu, fils de Manastabal , fon frère ; mais, parce que celui-ci l'avoit eu d'une concubine, il ne lui avoit donné aucun rang. Jugurtha effaça bientôt, par ses heureuses dispositions & par ses succès, tous les jeunes gens de son age: la nation montroit pour lui l'astachement le plus vil. Placé avec une troupe dans les armées romaines, il s'y comporta de manière à mériter les plus grands éloges de la part de Scipion. Mifipfa, en mourant, adopta fon neveu & lui laiffa une partie de ses Etats, conjointement avec ses deux propres fils, Adherbal & Hiempfal.

Jugarda fe livra a toute fon ambition. Il fishi Heinpila graphir Heinpila grappine, & Cherchai & rendre mairre de La perfonne d'Adherbal, Majqre les ordres pied, sit prifomine Adherbal, de la priri dans les renques fur pied, sit prifomine Adherbal, de la priri dans les indicaternes la prire dans les grappines de la prire dans les declariers la genre : elle fait longue. Enfin, fous le commandement de Marius, Sylla etun situation queller del Tarmels, Jugarda las livrés à ce dernier par Bocchau, fon genfre, Marius reçut en environnt les homesens du nivospale : Tagorda by arrivant les homesens du nivospale : Tagorda for reconstitue de la privanta fortre donnés sur maior. Les traus de Jugarda fortre donnés sur la constitución de la prirecha fortre donnés sur la constitución de la priesa fortre donnés sur la constitución de la prirecha fortre de la prirecha fortre donnés sur la constitución de la prirecha fortre de la prirecha fortre donnés sur la constitución de la prirecha fortre de la p

les Romains à Bocchus, La province de Numidie fut gouvernée par des préfets romains. Cependant on trouvoir encore un prince de ce pays nommé Hiempfal. Juba, fon fils, ayant été infulté à Rome par Céfar, le peuple se déclara ensuite contre lui en saveur de Pompée.

Mais Céfar ayant defait en Afrique le parti de fon rival, & Caton s'étant donné la mort à Utique, Il se vit le maître de toute la province. Il s'empara donc de la Numidie & de la Maurétanie, qu'il réduisit en provinces romaines. Les terres des Maures & des Numides furent partagées entre les foldats romains. La Maurétanie Tingitane confervoit encore fes rois: Bogud qui y régnoit, & qui rendit de grands fervices à Céfar, fut confirmé par lui dans la fouveraineté de la Maffeffilie & de la Maurétanie. Après la mort de Cefar, il prit parti contre Auguste; mais Bocchus, autre prince Maure, s'empara fur lui de la Manretanie Tingitane. Offave lui en accorda la fouveraineté. En même temps il accorda aux habitans de Tingis les privilèges de citoyens romains. Après la mort de Bocchus, cette partie de la Maurétanie fut considérée comme province romaine.

Les Maures entreprirent de (cooter ce joug au commenceunent du règne de l'Ibère, Tackrinsa; foldat Numide, courageux-& adif, formé fous les Romains dans l'ard de la guerre, feu au confédération avec d'autres partis Maures, & ne reconnut plus l'autoriée de Rome. Les troupes romaines marchierent contre les fiennes. Ses troupes firent prefigue toujours ou batteus ou infresée si de rettaine de l'autoritée de l'a

Polomes, fit de Juba II, & petir-fit de Juba II, & petir-fit de Juba II, estid eg gands fervices aux Romains dans certe guerre. Ce prince fur cependant mis a mort foux Caligha. Endemon, fon affranchi, al mort foux Caligha. Endemon, fon affranchi, al mort foux Caligha. Endemon, fon affranchi mus armée comre les Museres: is forent basus compilement. Ce fut alors que la Maurénni efin entre de Museres in forent basus compilement. Ce fut alors que la Maurénni efferie. Unes fut appeles Maurennis calignafis, de furrom de Cefer, domá a Cauder, & qua fit or ferifice comMaurennis Traginas, «Lapele la ville de Tragis, (Tamper) qui en dotal la capitale.

Les Romains fieuwabers palfer des colonies dans la Mourémie pour en mêux conferert la fouverniante. La tranquille reparte enfin daus ce vafle pays. Les Maires, occupés de leurs stress & de leurs troupeaux, abandoonérent les armes & reprirent leurancienne manière de vivre. Mais les diffentions qui furvirent a l'occafion des prétentions d'Othon & de Vitelluis à l'empire, mirent les Mauset ven mouvement. Ils tuérent Lucius Albins qui gouvernoit les dux Maurétanies, Il ne se passa rien de remarquable dans cettes partie de l'empire, sous les règnes qui fuivireat immédiazement, Mais sous l'empire de Dioclètion on vit les Maures en guerre contre Maximien, on affocié à l'empire. Cet empereur les battit, dètruiste leurs châteaux, les sorça de rendre les

armes & d'aller virve dam d'ausies pays (1), Après l'Ibdication de Diodèlème II y eut de nouveaux troubbe. Les roupes d'Afrique le révolution nant. Les troupes de Mirecra les havieres. On fice transpler Alx andre & Mirecra les havieres. On fice transpler Alx andre & defaurier Carthage, Mixenee et transpler Alx andre & defaurier Carthage, Mixenee et transpler profession pr

Le fiège du gouivernement de l'empire ayant dés ransporte à Byrica par Confraint, qui donna fon nom à cette ville, les provinces delogitées nomme de la cette ville, les provinces delogitées ten que remoitre man verazione de cette mi fectoure le joug de Rome, devent infupporable fectoure le joug de Rome, devent infupporable norte les mais de Palladius. de Romanus, Il s'empara de Céfriète, capitale de la Manetzanie de Cefrièrente, de normain admi fa évodre les processiones de la companie de la constant production de la companie de la companie sinto, appois ses troubles. Mais l'empre deste réferve à de plus grands maux.

Des peuglès fegrenrionux, consus fous les onne des deves, de Corts, le Vandles, è t'enient non de Salves, de Corts, le Vandles, è t'enient piets far la Gaule, l'Italie de l'Efgage. Boninet de l'acceptation de la Corte de la Vannier de la Corte de la Vannier de Vann

Les Vandales furent détruits en Afrique fous le règne de Justinien, par l'habileté de fon général

(1) On remarque que les Chérifs, aujourd'hui maitrea de la Maurétanie, le conduitent avec la même politique, ills transportent les tribus dun côté à l'autre de lear empire, des qu'is croisent avoir quelque chofe a crandreg mais ces tras figh intations ne font pas un grand mal pour des geus qui, avec leurs troupeaux, font bien par-topa des geus qui, avec leurs troupeaux, font bien par-topa

Bélifaire. Mais le pays n'en fut guère plus heureux. Il se trouva expose à la tyrannie & à l'oppression des présets Grees. Cene conduite devoit disposer tous les peuples à la revolte. En effet, fous l'empire d'Héraclius, les califes ayant conquis la Syrie & l'Egypte, envoyèrent une armée de ce côté. Il y avoit bien plus de rapport entre les Maures pour la langue, les mages, &cc. & les Arabes qu'entre les Romains. Austi la conquete ne couta-t-elle presque rien aux Arabes. Tout le pays, jusqu'aux colonnes d'Hercule, se soumit volontiers à leur domination. La fuite des événemens n'est pas de mon objet.

Description des Provinces. J'al dejà sait observer que la Maurétanie Tingitune étois la Maurétanie propre, & que la Maurérante Céfarienne étoit en grande partie détachée de la Numidie.

MAURETANIA TINGITANA. Cette province, la plus occidentale de l'Afrique , s'étendoit depuis Ocean à l'ouest, jusqu'au ficuve Molocata ou Maina (Muliuria) à l'est, Les principales villes ésoient, 1º. fur la côse occidensale, en commençant an fud, Sala , Banas , Lixus ; enfin , le promontoire Ampelulia ou Chies.

2º. Sur le Fretum gaditarum, ou détroit de Gibraltar, étoiens, à l'ouest, Tingis, ou Tanger, & Abyla; à l'eft étoit le mont Hepta Adelphon, ou Septem fratres (près duquel une ville, après avoir été nommée Septa, porse actuellement ce'ui de Ceura): la pointe à l'est offre une montagne appelée par les anciens Abyla (montagne des Singes )

3º. La place la plus confidérable, fur la côte septentrionale , étoit Rufadi ou Ryffadirium (où eft Melilla).

4º. On trouvoit fort au fud, dans les terres, Volubilis, fur la position de laquelle on n'a que des notions inexactes.

MAURETANIA CAISARIENSIS, ou Mauritanie Céfarienne, partie de la Maurétanie dénommée ainsi sous le règne de Claude. On fait que cette province avoit été prife fur la Numidie. Elle s'étendoit depuis la Maurétanie Tingitane, dont elle étoit séparée par la rivière Malna, à l'ouest, julqu'à l'Ampfagas.

Les places les plus considérables étoient; 1º, Sur la côte, Siga, Carunna, Cafarea, Rufu-curra, Salda, Tubufupus, Igilgilis.

2º. Dans l'intérieur des terres on trouvoit Ming, Tubuna, Sitifi.

La province ayant éprouvé une fubdivision , la partie orientale dans lequelle se trouvoit Suis en prit le nom de Mauretania Sitifenfis.

Il y avoit encore un grand nombre d'autres lieux , qui se trouveront chacun à leur article. Je finitai par la description de Ptolemée.

MAURETANIA SITIPENSIS, division de la Maurétanie adjacente à la Numidie : elle avoit pris fon nom de la ville de Sinji. ( Voyez le tableau ciderriere ).

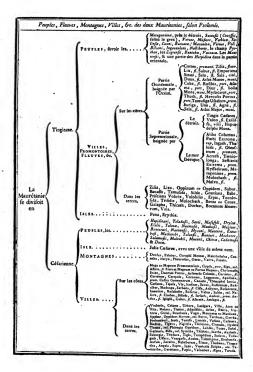

MAURIANENSIS, fiége épifcopal d'Afrique,

dans la Mauritanie Césarienne, selon la notice épiseopale d'Afrique.

MAURINGA, contrée du Nord, fur le bord de la mer Baltique.

MAURITANIA, Poyer MAURETANIA. MAUROCASTRUM, ville de l'Asie, dans l'Armenie, felon Curopalate. On voit dans la

norice du patriarchat d'Antioche, qu'elle a été épifcopale fous l'archeveché de Theodofiopolis.

MAURORUM CASTRA, (Kafar-Tutha) poste de l'Asie, dans la Mésoporamie, selon la notice de l'empire.

Ce lien étoit au fud-ouest de Nesibis.

MAURUNGANI, peuple d'une contrée du Nord, fur la mer Baltique, dont parle l'Anonyme de Ravenne, L. 1, c. 10.

MAUS, lieu de la Syrie, fur la rive du fleuve Adonis, à ce que croit Ortélius, qui cite Guillaume de Tyr.

MAUSOCA, ville de l'Hircanie, felon Ptolemée , T. PI , c. 9.

MAUSOLI, peuples de la Libye intérieure, que Prolemée , L. Ir , e. 6 , place fur la côte , au-desfous de Getulia, avec les Autolate & les Sirança; il les étend jufqu'au mont Mandrus. MAUSOLUS, nom qui fut donné première-

ment à une des embouchures de l'Indus, que Prolemee , L. VII , c. 1 , appelle Sinthus , & qui fut enfuite nommée Hydafpes.

MAUSUS, village aux environs de Corinthe, felon Etienne le géographe, qui cite le vingt-deuxième livre de Théopompe. MAXALA, ville de l'Afrique intérieure, fub-

juguee par Cornelius Balbus, felon Pline, L.v.

MAXATES, fleuve de la Macarène, felon Etienne le géographe, au mot Alexandria.

MAXERA, fleuve de l'Hircanie. Prolemée, L. VI, c. 9, place l'embouchure du Maxera entre Saramane & Fontes Fluvii.

MAXERÆ, peuples de l'Hircanie. Prolemée, L. PI, c. 9, dit qu'ils hahitoient avec les Affa-beni, fur la côte de la met; ils avoient fous eux les Chrindi.

MAXILENSIS, fiège épifcopal d'Afrique, dans la Mauritanie Sittfenfis, felon la notice des evéchés d'Afrique.

MAXILLA ASINI on Oni-GNATOS. C'étoit le nom d'un promontoire de la Laconie, dans le golfe du même nom. Ce promontoire avançoit beaucoup dans la mer, & étoit à deux cens flades de la ville d'Afope. On y voyoit un temple qui m'avoit plus ni toit ni flatue, & que l'on croyoit avoir été élevé par Agamemnon. Le tombeau de Cinadus, qui étoir le maître pilote du vaiffeau de Menelas, étoir auffi dans ce lieu. Pauf. L. 111, Lacon, c. 22.

Ce lieu est plus connu sous le nom grec Onignatos.

MAXILUA, ville de la Bétique, chez les Turdetani, aux confins de la Lufitanie. Ptolemée, L. 11 , c. 4 , la marque entre Italica & Ucia

MAXIMA CÆSARIFNSIS, province de la Grande-Bretagne. Il en est parlé dans la notice des dignités de l'empire, fell. 36 & 47.

MAXIMA SEQUANORUM, contrée de la Gaule

Celtique. Sectus Rufus en fait mention, de même que la notice des dignités de l'empire, fell. 34, 36 , 48. Ortelit thefaur

MAXIMIANENSIS, fiège épifcopal d'Afrique, dans la Numidie, felon la notice épifcopale d'Afrique , n. 119.

MAXIMIANOPOLIS, ville de la Paleftine & la même qu'Adadremmon , dans la vallée de Jezrael, & dans la Campagne de Mageddo. Un ancien voyageur la met à dix-fept milles de Céfarée, & à dix milles de Jezrael. La notice de Hiérocles, supplément, en fait une ville épiscopale. & la place dans la feconde Palestine,

MAXIMIANOPOLIS, ville épiscopale de la Pamhylie, felon la notice de Léon-le-Sage : celle de Hierocles, qui met ce fiège dans la seconde Pamphylie, y marque encote une nutre ville épifcopale qu'elle nomme Cuma ou Possessio Maximia-

nopoleos.

MAXIMIANOPOLIS, ville de la Thrace, dans la Médie, fur la rive septentrionale du marais Buton. Elle se nommoit auparavant Jamphora & Porfuli , ou Pyfoalis. Ammien Marcellin parle de eette ville, L. XXVII, p. 364. La notice de Léonle-Sage en fait un siège épiscopal de la province de Rhodope, & ajoute que ce fiège étoit indépendant. Cette ville s'appelloit aussi Myxa.

MAXIMIANOPOLIS, ville d'Egypte. La notice des dignités de l'empire en fait mention , fett. 20. C'étoir un fiège episcopal, selon la notice de Léon-le-Sage, qui le met dans la seconde Thébaide. La notice de Hiéroclés en parle auffi . &c la met dans la hante Thébaide.

MAXIMIENSIS, fiège épifcopal d'Afrique dans la Byfacène. Parmi les évêques qui foufcrivirent à la lettre adressée à l'empereur Conftantin, on trouve Bonifacius Maximienfis,

MAXULA (Mo-raifah), ancienne ville d'Afrique, qui ésoit fituée fur le bord de la mer, au sud-est de Carthage. Il en est fait mention par Ptolemée, Pline, & l'ininéraire d'Antônin

MAXYES, les Maxyes, peuple d'Afrique, dans la Libye, à l'occident du fleuve Triton. Selon le rapport d'Hérodote ils laissoient croître leurs cheveux fur le côté droit de la tête , rafoient le côté gauche, & fe peignoient le corps avec du vermillon. Ils fe disoient descendus des Troyens, Le même historien rapporte que les Maxves étoiens des Libyens laboureurs, & que le pays qu'ils occupoient est tres-montagneux, convert de bois &c rempli de bêres fauvages,

MAZACA, ville de la Cappadoce, dans la préfecture de la Cilicie, felon Prolemée, L. III.

δ, qui l'appelle Maγa, & la turnomme Cefanca, Strabon, L. xtt, p. 537, lui donne le tire de métropole de la Cappadoce, la furnomme Eufebia, L. xtt, p. 538, & la place fur le mont Aggass. Elle eff connue fous le nom de Céfarée dans le concile d'Epitée, & mife dans la première Cappadoce.

MAZACÆ, peuples de la Sarmatie Afiatique,

felon Pline , L. VI , c. 7.

MAZACENSIS , fiège épiscopal d'Afrique ,

dans la Numidie, felon la conférence de Carthage & la notice épifcopale d'Afrique. MAZACYLA, ville de la Marmarique. Pto-

MAZACYLA, ville de la Marmarique. Ptolemée, L 17, c. 5, la place dans les terres, entre Alo & Billa.

MAZÆI, peuples voifins de la Liburnie, à Porient de cette province, felon Ptolemée, L. 11, c. 17, qui les place au deffus des Detrièppa & des Detrii, Dion les met dans la Dalmarie, & Strabon dans la Pannonie.

MAZÆNA, ville de la Palestine; selon Etienne

le géographe, MAZANIA, Métaphraste, dans la vie de S. Théodore Archimandrite, dit que c'est un lieu sur le haut Siberis,

MAZARA, fleuve de la Sicile, felon Prolemée, L. 111, c. 4, & Pline, L. 111, c. 8. Diodore de Sicile, L. 2111, c. 54, dit qu'il y avoit fur ce fleuve un entrepêt pour les marchandifes.

MAZARA, château dont fait mention Etienne le géographe, qui le (unnomme Castellum Schinunio-rum. Ortélius, shefaur. soupconne que ce château étoit en Sicile.

MAZARIS ou MAZARA, ville de la Sicile. L'itinéraire d'Antonin la met fur la route du detroit à L'liybeam, entre ad Fluvium Lenarium & L'liybea, à dix milles de la première de ces places, & à doure milles de la feconde. MAZARORUM CASTRUM, lieu fortifié

dans la Perse, selon l'histoire miscellanée. Ortéfius, thesaur.

MAZARUM (Mazara), fortereffe de la Sicile, au fud. (Voyez Mazarts).

MAZICI, les Mazices, peuple d'Afrique, dans la Mauréranie Céfarienfe, felon Prolemée, qui les place vers la partie orientale de la ville de Vic-

piace vers la parie orientale de la ville de Piejoria.

MAZNIMI ou MAZITANI. La notice des évêchés dépendans du parriarchat d'Antioche, fair mention de ce fiège, & le met fous la métropole

de Theodofiopolis.

MAZORANI, peuple de l'Afie, dans l'Arie, aux confins de la Parthie & de la Caramanie, felon Ptolemée.

MAZULA, nom de deux villes de l'Afrique propre, felon Protemée. Cet auteur en place une fur la côre & lui donne le titre de colonie. Il place l'autre un peu dans les terres, & l'appelle la vieille Mazula.

MAZYES, les Mazes, peuples nomades de

l'Afrique, dans la Libye, selon Estenne de By-

MECEI, peuple des Indes, auprès de l'Indus, felon Arrien, in Indicis.

MECHLESSUS, ville de la Colchide, dans les terres, selon Puolemée, L. v, c, 13, MECI, peuple d'Asie, selon Hérodote, L. 111; c. 139: ils faisoient une classe avec les peuples

c. 139: ils faifoient une claffe avec les peuples Sungatii, Sarangai, Thamanai & Utii, & avec les habitans des îles de la mer Rouge, entre les fujets de Darius, fils d'Hyftafoe.

MECISTUS ou MECISTUM, ville du Péloponnèle. Etienne de Byfance.

MECON, nom d'une île de l'Archipel, au voifinage de Delos. Tzetzes fur Lycophron, dit qu'A-

jax y fat inhumė.

MECVIBENA, lieu de la Maccionine, dans le
golie qui en prenbir le nom de Mespheneus fieux.

Pline, L. Ir., c. zo, nomme ainfü ee golie, que
l'on appella aufil Toronaus finux, à causte de Torone, ville firute dans fon enceinte. L'épione
de 3rrabon porce Mespyerna. Seymaus de Chio,
c. J., can font menion. Seymaus de Chio Indiagne
comme étant la première du golfe Toronéen;
mais M. J'Anville la place au fond du golfe, à

l'eft.

MECYRA, METYRA ou MICHERA, selon les divers exemplaires de l'itinéraire d'Antonia, lieu de la Marmarique, sur la route de Cyrène

à Alexandrie.

MEDA ou MIBA, ville de l'Arabie heureuse, on bourg, dans les terres, selon Ptolemée, L. FI,

6.7.

MEDABA, ville de la terre promife, de laquelle il est fait mention dans livre de Josué. Elle étoit struée dans la tribu de Ruben.

Medaba étoit sur le torrent d'Arnon, C'estaux environs de cette ville que se campérent les Ammonites, soutenus des Syriens de Maacha & de Soba; mais ils surent attaqués & vaincus en deux batailles par David.

MEDALA, wille de la Palestine, dans la tribu de Zabulon. Josué, c. 15, v. 51.

MEDAMA ou MEDMA, perite ville d'Italie, dans le Brutium, à peu de disfance de la mer & au sud d'Hipponium. Elle étoit remarquable par une place & une sontaine publique très-belle. On la disoit sondée par des Locriens.

MEDAPA, ville de la Paleflire, au dell det Jourdain, fost a léomination des Arabes. Sireion le Mésaphrafte en parle à l'occation de S. Sabas. Polomée écrit Medava; c'elt un changement de leures aftez ordinaire. Les Moabises la prirent aux l'fraèliers; c'el pourquoi fisie à leur artribue. On l'a suffi artribute aux Arabes. Tout cela peut s'accorder, car ces Moabises éctore une fecte d'Arabes. M. d'Anville l'a placée au nord-eft de la mer More, à l'eft d'une châute de montgenes, & prisdu torrent Nahaliel , qui se rend peu après an sud dans la mer que je viens de nommer. MEDDIN, ville de la Palestine, dans la tribu

de Juda, felon le livre de Josue, c. 15, v. 61. MEDEFESSITENSIS, MEDEFESSITANUS, fiège épiscopal d'Afrique, dans la Byfacène, selon

la conference de Carthage. MEDEMA, OU MEDIMENA OU MEDEMENA,

ville de la Palestine, dans la tribu de Sinicon. Elle avoir d'abord été donnée à la tribu de Juda. Eusebe la met vers Gaza. Isaie, c. 10, v. 31, & Paralep. L. 1, c. 2, v. 49.

MEDEMENA ou BETHMARCABOTH, ville

de la Judée, dans la tribu de Juda, felon le livre de Josué. Elle sut ensuite comprise dans la

tribu de Simion

Sirabon.

MEDENA PROVINCIA: la vulgate nomme ainfi la Médie , où étoit Echatane.

MEDEN1, peuple de l'Afrique propre, selon Prolemee, L. IF, c. 3; il eroit entre Thabraca & Madure. Prolemée ne lui donne point de ville, mais du temps de Bélifaire il y avoit dans ce canton-là une ville dont parle Procope. Bell. Vandal, L. 11, c. 4

MEDEON, ville de Grèce, dans la Béotic. Homère emploie en même temps ici le parcicipe suxtituerer pour suxususerer, qui fignific bien baile, belle, pour une ville; il la defigne cependant par le mot wiederper, qui fignifie une petite ville. M. d'Anville ne lui a pas donné de place fur sa carte : on n'y trouve que Midéon de la Phocide, dont parle aussi Pausanias. La ville de Béorie, nommée Médéon, selon Strabon, d'après Médéon de Phocide , Se Courtices em exeireu zehntes (p. 629), ctoit près d'Oncheftus . au bas du mont Phanicius. Or , M. d'Anville a placé Onchestus à l'ouest du petit marais d'Helyca, Donc cette ville étoit à peu près de ce même côté. Strabon ajoute qu'à cause du voisinage de la montagne, elle en avoit pris le nom de Phanicis, ou du mont Phanicius. Cette épithète devoit servir de plus à la distinguer de Médéon

de la Phocide. Mapaon, ville de la Grèce, dans la Phocide, près d'Anticyre, fur le golfe Crifféen, & à cent oixante stades de la Médeon de Béorie, selon

Cette ville fut détruite pour avoir aidé à piller le temple de Delphes, pendant la guerre fa-

On vient de voir que Strabon dit que Médéon de Béorie tiroit sun nom de Médéon de la Phocide. Paulmier de Grantemenil, pense le contraire & la raifon qu'il en apporte est très forte, puifqu'Homère parle de celle de Béotie, & point du tout de l'autre, quoiqu'il indique plusieurs villes de la Phocide.

MEDEOS. Orielius a eru trouver dans un paffage de Procope, une ville de ce nom en Numidie (Vover la Martinière à cet atticle).

Geographic anticnne. Tome IL.

MEDERIACUM (Bruggen), lieu de la Belgique, fur la route de Colonia Trajana à Cologne, felon Antonin dans son itinéraire. Il la met entre Sablones & Theudurum, à dix milles de la première place & à neuf de la feconde.

MEDI, les Mèdes, nation devenue puissante en Alie, & qui habitoit d'abord le feul pays appelé

Media, ( Voyer ee mot ).

On ne peut douter que la Médie n'eut été habitce de bonne heure : elle n'a pu l'être long-temps fans avoir des fouverains. On peut, il est vrai, présumer qu'elle fut un des premiers objets des conquêtes des Affyriens; & même Dindore le dit formellement. Je sais que quelques auteurs ne font commencer la monarchie des Mèdes qu'au temps de Déjocès, vers l'an 709 ou 710 avant, J. C., croyant en cela se conformer au sentiment d'Hérodore, qui ne nomme aucun de leurs princes avant ce temps. Il faut remarquer cependant qu'ildit expressement que ces peuples furent des promiers à secouer le joug des Assyriens, cinq cens ans après que ces conquerans d'une partie de l'Asse eurent commence à y établir leur empire. Si dans cer ondroit, il veut indiquer la révolte d'Arbacès, il diminue de beaucoup l'etendue que nous admettous pour l'empire d'Affyrie; peut-être auffi parle-t-il d'un événement autérieur. Quoi qu'il en foit, il donne dès-lors les Mèdes pour un peuple qui se remet en liberté. & parvient à se gouverner par ses propres loix. Il est vrait que n'indiquant enfinte aucun prince, Déjocés est le premier qu'il nomme.

Mais M. Larcher ayant traite avec une grande fagacité & une profonde érudition tout ce qui pout avoir rapport à la chronologie des peuples dont parle Hérodote, je vais emprunter de lui

le morceau fuivant.

" On ignore, dit ce favant ( Hift. d'Hirod. t. VI , p. 268), en quel temps les Mèdes devinrent tributaires des Affyriens; mais l'époque ou ce peuple secoua le joug ne paroit pas dourcuse. Ils furent les premiers qui prirent les armes , & leur exemple fut bientôt après suivi par les Babyloniens. L'ère de Nabonaffar eff celle de la liberté des Babyloniens. Cette ère na me paroît avoir été inflituée que dans la vue d'éternifer leur affranchiffement. En effet, on ne peut imaginer que ce peuple cût jamais fongé à l'établir, tandis qu'il gemissoit dans les sers. Cette ère est, de l'aveu de tons les chronologistes, de la seconde année de la huitième olympiade, c'est-à-dire, de l'an 747 avant J. C. La liberté des Mèdes précède de peu cette epoque, & c'est par cette raison que je l'ai placée l'an 748 avant l'ere vulgaire. Certe époque est confirmée par Velleius Paterculus, qui dit , L. I , c. 6 : Insequenti tempore , imperium al Affyrits qui id obtinuerant annis M. LXX, teanflatum eft ad Medos abhine arres DCC. LXX. grippe Sardan palum regem, mollitiis fluentem, & nimium felicem malo fuo tertio & tricefimo loço ab

Mais Hérodote donne 150 ant de règne aux quatre rois Medes. Si l'on ajonte ees 150 ans à 559, on aura 709 ans avant notre ère pour l'époque de l'avenement de Dejoces au trône. Il s'enfuit donc que cet empire, qui avoit commence 748 ans avant notre ère, fut gouverné 39 ans par des juges, 150 ans par des rois, dont le premier, qui s'appeloit Déjocès, monta fur le trône 700 ans avant notre ere; & le dernier, nomme Aftyages, perdit la couronne 559 ans avant la meme ère (1).

Après eet éclaircissement préliminaire & effentiel , je paffe au peu que l'ou fait de l'histoire des

L'an 748 avant notre ère, Arbacèt, gouverneur de la Médie pour les rois Affyriens, s'étant révolté, de concert avec Bal: lis, commença par ebranler les fondemens du trône de Ninive, &c finit par rendre fon pays indépendant. On préfume qu'il se fit reconnoître roi des Medes. Les règnes des princes qui lui succédérent n'offrent guère que l'indication de quelques guerres dont les détails font ignorés. Par une révolution dont nous ignorous la cause, ce peuple tomba dans l'anarchie, Les troubles servinrent : le peuple accoutumé à se voir des mairres, crut ne pouvoir recouvrer le bonheur qu'en y reconrant de nouveau. Déjocès, chéri dans son canton par la justice & la popularité , gagna la consiance rénérale & se sit reconnoitre roi de tout le pays. Il prévint les fuites funcites qu'euffent pn avoir sa sermeté & son luxe en prenant le plus grand foin de la conservation de sa personne. Il réussit à faire observer de bonnes loix & règna 58 ans, C'est à ce prince que l'on atribue la sondarion d'Echatane (Voyer ce mot. )

Phraorte fon fils & fon successon, fut un prince guerrier qui tira grand parti de la puisonce que lui avoit laissée son père. Ce dernier, par sa politique adroite, avoit foumis fon propie pays: fon fils porta fes armes au-dehors; & s'il ne foumit pas entièrement les Perfes, car il y a diversité d'opinion, an moins est-il sur qu'il les vainquit, aussi bien que que que ante nations situées entre l'Halys & le Taurus. Mais ayant voulu porter ses conquêtes du côté de l'Affyrie, il fut battu & fait prisonnier par Nabuchodonosor qui le fit mentre à mort. Le vainqueur ayant ravagé

à faire face à tous les malheurs qui det-lors affligèrent la Médie. Reconnu roi par un peuple affoibli & en quelque force fonmis aux Affyriens, couronné dans une ville démantelée & fans défense, il se conduisit avec tant de sagesse & de eourage qu'il remonta ses troupes, échauffa tons les cœurs du defir de la vengeance, & battit à fon tour les Affyriens, qu'il alla enfuite affiéger dans Ninive. Peut-être se fut-il emparé de cene place, fi dans le même temps une armée formidable de Scythes, fous le conduire de Madyès, ou , felon Strabon , d'Indashyrfe , ne fc fut iciée fur la Médie. Cyaxare accourut à la rencontre : mais il fut défait (2), & obligé de leur payer tribut,

On peut eroire que cette expédition des Scythes étoit moins une irruption pour ravager qu'une invafion ponr s'établir dans quelque grand pays, conduire qu'ont tenue presque tous les peuples du nord à l'égard des pays méridionanx. Mais emportes par leurs premières victoires qui leur avoient ouvert un libre passage au milieu de l'Asie, ils pénétrèrent insqu'aux frontières de l'Egypte, où le roi Pfammétique les arrêta par des présens considérables. Ces Seythes se tronvèrent insensiblement maîtres des deux Arménics, de la Cappadoce, du Pont, de la Colchide, de l'Ibérie & d'une grande partie de la Lydie. Après avoir en beaucoup à fouffrir de leur part, & leur avoir accordé des établiffemens en Médie, Cyaxare fit maffacrer leurs chefs dans un grand festin; confiderablement affoiblis par ecite perre, les Scythes furent contraints de se retirer (1). Ils avoient occupé l'Asie pendant 28 ans. Un ecrrain nombre d'entre eux étoient cependant restés en Médie : mais aprêt avoir donné des sujets de plaintes à Cyaxare, ils étoient passés en Lydie, chez Aliatte qui en étoit roi. Pour en avoir raison, Cyaxare deelara la guerre à ce prince l'an 602. Pendant que les deux peuples étoient aux mains, il arriva une éclipse de soleil qui répandit des deux côtés une égale confternation (en 597)(4): on se sépara ; puis on fit la paix.

Peu après Cyaxare s'étant joint à Nabuchodonosor, recommença la guerre contre les Assyriens & vint mettre le fiège devant Ninive, Cette ville sut prife & ruinée. Les vainqueurs acheverent la conquête de l'Affyrie, qu'ils parragérent entre

En 596, ou, felon M. Larcher, 594, Aftyages succèda à son père. L'histoire de son règne n'est connue que par l'éclat que lui donna Cyrus, né, comme on fait, de Mandane, fille d'Aflyages, &

toute l'Affyrie & la Mèdie, fit raser Echatane.

Cyanare, tel que les historient nous l'ont peint, étoit le seul prince de son temps propre

<sup>(1)</sup> En rapprochant ce que je dis ici de la révolte d'Arbaces, fixce à peu pres à l'epoque de l'ere de Nabonaffar . l'an 747 avant l'ère vulgaire , ou du moins à l'an 748, on verra qu'elle differe de celle que j'ai donnée dans le table u chronologique, s. z., pag. zzz 6 zzz. Mais je ne connoiffois pas alors l'excellent travail de M. Lurcher; quant à l'epoque de Déjocès j'avois eu le bon-heur de me rencontrer avec lui,

<sup>(</sup>a) Dans le rableau chronologique, fai placé cer évé-nement à l'an 635. M. Larcher, (ctrosol. d'Hend. p. 561)

de Cambyfe, roi de Perfe, royaume a'ors fort peu confidérable. Les circonflances de la naiffance de ce jeune prince, auti-bien que les détails de fon education, rapportes tres-diverfement par Hérodote & par Xenophon, ne teront paint ici la matière d'une differtation. Il faut les lire dans ces deux auseurs, ou du moins dans M. Rollin. On les trouve auffi, mais avec plus de détail, dans l'histoire univerfelle traduite de l'Anglois, in-4°. T. 111.

Pendant le règne d'Astyages, la guerre se continua contre les Babyloniens & les peuples foumis à cet empire. Le peu de conformité des noms qui se lifent dans les livres faints avec eeux que l'on trouve dans les historiens profanes, jointe aurapport des événemens, ont fuit conjecturer que ce même Astvages étoit le Darius, le Mêde de l'écriture fainte: d'autres prétendent que ce nom ne doit être rapporté qu'à Cyaxare Il, fils de ce prince, &t son successeur, après un règne de 58 ans. Quoi qu'il en foit , on voit qu'Affyages , pour reconnoître les grands services de Cyrus, l'avoit affocié au trône. Ce prince partagea également l'autorité avec fon oncle Cyasare, dont le règne fut fi court qu'il n'est pas compte par tous les historiens (1).

Ce ne fut qu'après des guerres longues & heureuses que Cyrus parvint à se rendre maitre de Babylone, l'an e18, ou, selon M. Larcher, e10. Avant trouvé ouvert le lit de l'Euphrate qui paffoit au milieu de cette ville, il y fit entrer fes troupes qui pénétrèrent aisément dans la place; elle fut préservée du pillage par le bon ordre qu'y établit le vainqueur.

Maitre du royaume de Babylone, Cyrus, de concert avee son oncle, s'occupa du gouverne-ment de ce nouvel état, & dont la Médie ne fut qu'une province : ils donnérent naissance à la Monarchie des Perfes, dont il fera parlé à l'article Perfa.

MEDÍA, la Módie, grande contrée d'Afie. Elle avoit au nord, la mer Caspienne; à l'est, l'Arie, au sud, la Perse & la Susianne; à l'ouest la province appellée Affyrie. Telles font en général les bornes que lui affigne M. d'Anville. Pline dit: Media ab occasa transversa oblique Parthia oc-currens..... habet ab ortu Caspios & Parthos; à Meridie Sinacenem & Sufianem & Perfida; ab occafu,

Ce pays est nommé dans l'écriture Madai. C'étoit dans la Médie que l'on trouvoit les Pyla Cafpia, ou Portes Caspiennes, defilé étroit par lequel on paffoit & traversoit du nord, près des bords de la mer Caspienne, dans la partie au sud des montagnes dans laquelle étoit Rages, appelée depuis

Adiabenem ; à septentrione , Armeniam

étoit au nord-ouest, et dont la principale ville étoit Gaza; & en Media Magna, qui occupoit le reste du pays. C'étoit dans la Media Atropatine que se tron-

voient les Cadulii, vers l'ouest, dans les montagnes, & les Amardi. Au reste, on va voir les noms de ce peuple, rapportés par Ptolemée.

Geographie de la Médie selon Ptolemie, La Médie est bornée au nord par la mer Hyr-

canienne; fur les bords de cette mer on trouvoit; Sanning. Mardi ft. Ofia. Cambyfis fl. Offia. Marcianes lacus Pontes fl. Amena Tazina. Acola. Sabas Are. Staonis A. Offic. Cyri fl. Offia. Mandagarfis. Codusiorum vallum, Charinda fl. Offic.

Cyrepolis, La étoient les frontières de l'Hyrcanie. Au couchant, la Médie avois l'Arménie & l'Affyrie; au fud, la Perfe; à l'est, l'Hyrcanie & la

Parthie. Les principales montagnes de la Médie éroient; Le mont Zagros,

Le mont Orontes. Le mont Jesonium,

Et une partie du Coronus,

Les principaux peuples étoient :

Les Caspii, & sous eux, la Margiana le long de l'Affyrie. Vets la mer, les Caligi, les Cadufii & les Dribyces.

Après eux, dans l'intérieur des terres, les Amariaca & les Mardi. Les Carchuci & les Marunda s'étendoient jus-

qu'au lac Martianis. Dans l'intérieur étoient les Margafi,

Au-delà de ces derniers étoit la Tropatent, qui s'étendoit jusqu'aux Amariaca.

Les Sagarii occupoient les parties orientales du mont Zagros. Après eux, la Choromirene s'étendoit jufqu'à la

Au nord de la Choromitrene étoit l'Elimais; les Tapuri étoient à l'eft , & au fud les Sidices , la Sigriane & la Rhagiane,

Au-delà, an-deffous du mont Jasonium, étoient les Vadaffi & les Daritis. Le long de la Perfe étoit la Syromedia.

VILLES.

Les villes de l'intérieur des terres étoient : Sozsa

Gabale, Tondarbe. Uca Azata. Varna, Moranda. Candye Tigrana. Gakris, Pharambara.

Arfacia. L'autre ville considérable étoit Echmana,

On divisoit la Médie en Media Atropatene, qui

<sup>(</sup>t) Voyez entr'autres ouvrages les Tablettes chrono-logiques de l'abbé Langlet du Frescoy.

Tochafara. Zazanis. Zalace. Gbena. Aluaca. Laraffa. Febstana. Gauzania. Locaftra, Phozaca. Pharallia. Niphsvandra. Curena. Guriauna. Phanaspa. Choana. Gabris. Auradis.

Nande, Tibracana (2),
Gazaca (1), Betharga,
Saraca, Carine,
Mandagara, Gaberafa,
Agentagava, Parathana,
Gasla, Arfacia.
Orocana, Gauna,

Alicadra, Heraclea.

Phanaca, Zania.

Nozada.

Alinza, la même qu'O- Zarama.

rofa, Taurice,
Arifaca, Europos (3),
Alifaca, Abacena,
Dariaufa, Cimbina,
Sincar, Dathha,
Batina, Gerefea,

Batina, Gerefpa.
Wefappe, Rhapfa.
Niguza. Andriaca.
Sanais. Cluaca.
Rhazund. Arganadaca.

Weneca, Canatha, Bithia. Aradriphe, Alinza,

On voit que Ptolemée ne sépare pas les deux Médies. Il est bon d'observer cependant que la Médie Aropatene étoit entre l'Arax au nord & la mer Caspienne à l'est; elle avoit à l'ouest une partie de l'Arménie.

partie de l'Arménie.

Ses principaux lieux étoient :

Gaça, où réfidoit le fatrape, c'est-à-dire le

gouverneur, au temps des Peries.
Veria, château.
Morunda.
Pharambara.

Gabris, Pharnaspa, Cyropolis,

Il paroît que la Médie a été nommée Medena, comme on le voit dans la Vulgate; & Medana, comme le dit Rufin Feftus.

MEDIÆ CASTELLUM, château de l'Afie,

dans la Mefopotamie. Il étoit dans la partie occidentale du Tigre, près du mur de Sémiramis, & à-peu-près vers les 34 degrés de latitude.

Manta Murus, mur dans l'Affyrie, entre le Tigre & l'Euphrate, au-deflus de Babylone & d'Opis. Xénophon , L. 2 , c. 3 , en parle dans sa retraite des dix mil'e.

MEDIA PORTA, défilé dans le mont Zagras. C'étoit l'entrée de la Médie en venant de l'Adlabène. Strabon en fait mention, L. x; c'est la même chose que Zagra PYLE.

MEDIANA, ville d'Asie, dans l'Osthoëne, selon la notice de l'empire, sec. 25.

MEDIANA, fauxbourg de Nesus ou Nessus, ville

MEDIANA, fauxbourg de Néfas ou Neffas, ville de l'Illyris ou de la Dacie Méditerranée, à trois milles de cette ville, felon Ammien Marcellin L. xxvy, c. 5.

MEDIANA, ville épifcopale d'Afrique, dans la Mauritanie fitifenfis, felon la conférence de Cartlage, MEDIANENSIS, fiège épifcopal d'Afrique, dans la Byzacéne, felon la notice épifcopale d'Afrique, que, nº, ar.

MEDICA, ile de la Propontide. Il en est sait mention dans les constitutions de l'empereur Emmanuel Comnène. Quelli thefaur.

MEDICCARA, ville de l'Afrique proprement dire, selon Prolemée, L. IF, c. 3. Il la nomme

entre Abdera & Tuburbe,
MEDIENSIS, siège épiscopal d'Afrique, dans
la Mauritanie Césarienne. La notice d'Atrique

porte Æmilius Medienfis.

MEDIMNÆI, peuple, à qui Diodore de Sieile,

L. xir, dit que Denis donne un établiffement à Meffine.
MEDIMNI, peuple de l'Ethiopie, fous l'Egypre;

felon Pine, L. r. i.e. 20. MEDIOLANUM (Missa). Que cette ville; qui devint dans la finite fi celebre, n'ai été a qui devint dans la finite fi celebre, n'ai été a commencement qu'un village, comme le dis(Polybe (L. 11), cela cit tout imple; c'ell Torigina de prefique toutes les villes grandes ou petites. Mais i def sui qu'elle devint, d'alfac Ponne heure, une des plus celèbres de la Gilla Transpadna. On voit par les lettres de Pline, que lo ny futudiori voit par les lettres de Pline, que lo ny futudiori.

les lettres avec-un grand fuccès.

La ville qui fubfite à préfent fous le nom de Mian, n'à de commun avec l'ancienne que le nom & l'emplacement. Car la première fut de-truite en 116a par l'empereur Frédérie 1, pour la punir des infultes qu'elle avoit faire à l'impératrice : il da rafa & fit femer du fel fur fon emplacement. A poine refla-cil quelques églice. Elle Séft depuis relevée de fes raines, & paile pour une des plus belles villes éffaile.

MedioLanum, fut long-temps la capitale des In-

Medicanum (Saintes), ville de la Gaulo Aquitanique, & la capitale du peuple Santones, Elle prit enfuite le nom du peuple.

MEDIOLANUM AULERCORUM (Evreux), ville de la Gaule, dans le pays du peuple Aulerichées coviets, Prolemée L. 11, 6, 8, nomme cette ville Melodianum, & la donne au peuple Aulirii, qu'il nomme aufil Burairi, Antoniu en fait mention dans fon itinéraire.

<sup>(1)</sup> La traduction porte Zatara,

<sup>(3)</sup> La même que Rhages, connue par l'histoire de

MEDIOLANUM, ville de la Gaule, entre Argentomagus ou Argenton en Berry, & Aqua Nera ou Néris. C'est Châtean-Meillan (1).

ou Néris. C'est Châtean-Meillan (1).

MEDIOLANUM ON MEDIOLANIUM, ville de la

Germanie, selon Ptolemée. On eroit que c'est Moy-

lant, à quelque distance de Cologne.

MEDIOLANUM MŒSIÆ, maison royale ou prétoire, à trois milles de Naissur, où les empereurs

& les Céfars ont quelquefois féjourné. Ammien Marcellin, qui la nomme Mediana, dit que Valentaine & Valens, avant que de le Caparer, s'y rendirent pour faire entre eux le parrage.

MEDIDIANUM ORDUVICUM, ville de l'ile d'Albion, au pays des Ordovices, selon Ptolemée, L. 11, c. 3.

MEDIOLUM, ville de l'Hispanie, dans la Cel-

MEDIOLUM, ville de l'Hispanie, dans la Celtibérie, é font Fiolonièe, L. 11, c. 6. "MEDIOMANUM, lieu de la Grande-Bieragne, felon l'Anonyme de Ravenne, qui le met sur la route de Segonium.

MEDIOMATRICES & MEDIOMATRICI, peuple de la Gaule Belgique. Ces deux noms sont également employes par les anciens, Jules-Céfar, L. 11r., etcndent ce

peuole jusqu'au Rhin.
MEDION, ville de Grèce, dans l'Etolie, selon Euenne le géographe.
MEDMA, ville maritime d'Italie, au pays des

Brutiens: certe ville est nommée Medma & Mesma par Etienne legéographe. Medma, par Pline, L. 111, c. 5, Strabon, L. v., p. 25, & Pompèius Mela, L. 11, c. 4, disent Medama.

MEDMASSA, ville de l'Afie minoure, dans la Doride. Pline, L. v., c. 29, la compte entre les villes qu'alexandre le grand foumit à la jurifdiftion d'Halicamaffe.

MEDOACI, peuple d'Italie, près de la rivière Medoacus, & dans le voisinage des Venètes, se-

lon Strobon, L. v. p. 216.

MEDOACUS MAJOR (la Brenta), fleuve d'Italie, dans la Vénérie. Il commençoit au nord & fe rendoit à l'est dans le golfe Adriairque.

Lorque ce pays étoit encora peu habité, & avant que les Romains en fuffent les maires, les bords de la mer ne préfentoient, vers l'embouchure de ce fleuve, que des marais, des étangs, &, dans quelques endroirs, un rivage affez bas. Cikonyme (a), roi de Sparre, l'an de Rome 450, ayant été hattu par les Romains dans

la partie méridionale de l'Italie, où il avoit fair une déciente, voulur è en dédommagre en infeftant les côtes de la Vénétie. Plutieurs de fes barques remonêtrent le Melosacus : fes troupes fe disperferent dans les campagnes; mais les habitans de Pauveinn les battient, les mirent en fuite, & détruitierne judieurs de fes vaitieaux. Des dobris de ces bâtimens, on éleva un monument au milieu de la ville.

MEDOACUS MINOR: il conloit à-peu-près parallèlement au Medoacus Major, mais de l'autre eôté de Pasavium.

MEDOBRIGA, ville de l'Hispanie, dans la Lustranie.

MEDOE, tle dn Nil, dans l'Ethiopie, sous l'Egypte. Pline, L. VI, c. 30, y met une petite ville nommée Asel.

MEDON, quelques exemplaires de Prolemée, L. VIII, c. 353, appellent ainsi une rivière du Péloponnése.

MEDOSLANIUM, ville de la grande Germanie, felon Frolemée, L. 11, c. 11, elle éroit vers le Danube. MEDUANA FLUY. Reuve de la Gaule, fi l'on en croit deux vers qui se trouvent dans Lucain. On eroit que c'est la Sarre qui se rend dans la Loire. (Voyre la notice de la Gaule de M.

d'Anville).

MEDUANTUM, lieu de la Gaule: on croit que c'est le lieu nommé Moyen, à 7 ou 8 lieues gauloifes de Mouson.

MEDULL, peuple de l'Aquitaine, fur le bord de la mer, dans le pays appelé actuellement le Médoc. MaDULLI, peuple d'Italie, dans les Alpes : ils font nommés dans le trophée de l'empereur Auguste, dont l'inféription est rapportée

dans le troifeme livre de Plino , c. 20.

MEDULLIA, ville de l'Italie , dans le Lation,
Elle fe donna à Romulius , qui y établit une
colonie romaine. Les Latins la prirent fous Ancus Marcius, & la gardérent trois ans, après lequel temps elle leur fur reprife. Pline en parle
comme d'une ville qui ne fubfitoit plus

MEDULLIUS MONS, ville d'Hitpanie, dans la Cantabrie, Florus dit, L. 19, c. 12, le mont Médule fut affiégé.

MEDULLUM, ville de la Vindélicie, felon Prolemée.

MEDUNACUM, lieu de la Gaule; il en est fair mention dans un fragment de la table de Peutinger, MEDUS, rivière d'Afie, dans la Perfe. Elle se jette dans l'Arave, selon Strabon, L. XF, P. 726. MEGABARI SI MEGABRADI, peuple d'Ethio.

pie, auprès de l'île de Mèroe. Sirabon, L. xv11, p. 776, & Pline, L. v1, c. 30, en sont mention, & sont pour la première orthographe, & Prolemée, L. vv., c. 8, pour la seconde. Pline dit qu'on les appalloit quelquetois Adiabara.

MEGADINI, pruples Afiati ques. Xénophon Hiftoriar. L. 11 , p. 2, dit qu'ils étoient foumis à Cyrus.

<sup>(1)</sup> V-yet Parick Elyfi: Cenyi.
(2) On penfe, avec affec de vraifemblance, que ec
Cléoryme eroit le filt de Cléennere II: a cuile de fa
Cléoryme eroit le filt de Cléennere II: a cuile de fa
Tire-Live (L. L.21.) pèse est évenement fous le confula de L. Genucius. & de Ser. Comelius, qui tombe à
Para 40 felon El Mairiere Capitolius. Re ne fais pour
te consider de M. Livrius Duffer ou Dexter & de M.
Eamittel Palos.

MEGALA; lieu efcarpe, que Pline, L. 71, c. 26, place dans la Médic, au voifinage de Perfepolis,

MEGALE, île près de la ville de Smyrne, felon Pline, L. r., c. 31.

MEGALE, lle de la Propontide. C'est Pline qui

MEGALE, lle de la Propontide. C'est Pline qui en fait mention, L. V, c. 32. MEGALE, ile de la Lycie, selon Etienne le

géographe.

MEGALE, ville du Péloponnéfe. Aristote (in mirabilibus) dit que dans le territoire de cette ville, il fort perpétuellement des feux de la terre.

Paufanias en parle austi.

MEGALOPOLIS, grande ville de l'Arcadie,
dans la partie méridionale sur le sieuve Helisson.
Ce nom est formé du gréc Mry ann ronte, la grande

ville,

Paufanis remurque qu'elle étoit la plus modenne des villes del Fractaig. s'il non en excepte celles qui avoient été removellées par des cololouise romaines, apres la vidiorie d'Odave sur Armoine. On sint qu'elle devoit à fondation aux mass avant J. C. volunt tenir les Lacélémoniens dans Veau d'aux d'aux d'aux d'aux s'entre de protège l'aux s'entre de la colonie de protège l'entre sur le constitue de la colonie de protèger leurs travaux, il laut donta une c'écont protèger leurs l'avaux d'aux d'aux d'aux d'aux protèger leurs l'aux d'aux d'aux d'aux d'aux protèger leurs l'aux d'aux d'aux d'aux d'aux protèger leurs l'aux d'aux d'aux d'aux d'aux d'aux d'aux protèger leurs l'aux d'aux d'aux

Les principaux peuples qui y envoyèrent des colonies . chacune fous la conduite d'un chef . furent les Tégéates, les Mantinéens, les Ménaliens, les Parehefiens & les Orchomeniens, Plufieurs antres villes, soit par zèle pour le bien général de l'Arcadie, foit par haine contre les Lacédemoniens, contribuèrent de même à cet établiffement, enforte qu'en tout Paufanias fait monter à quarante ou quarante-deux, le nombre des villes qui y envoyèrent des colonies. On voit cependant, par le récit de cet auteur , que l'empressement ne sut pas général, meme en Arcadie. Quelques peuples, tels que les Lycoates & autres montrérent une répugnance extrême à quitter le lieu de leur naiffance. Quant aux Trapezuntiens, ils s'opiniatrèrent dans leur refus au point d'aimer mieux quitter le Péloponnése que d'aller habiter à Mégalopolis. Les Arcadiens vouloient les y forcer par la voie des armes; mais ce fut inutilement; ils échappèrent & fe'retirerent à Trapeze ou Trebifonde, dans l'Afie mineure, fur le Pont Euxin.

La confiance des Arcaliens dans la force de Megalopolis, ne rendit learse ennemis que plus wédens à l'attaquer : ils toutnéreus contre elles toutes leurs forces. Cependant elle leur oppofa long-remps une vigoureufe réfifiace. Et, si dans la fuire, en 244 ou 254, elle tomba an pourie de Cléomènes, roi de Sparre, ce ne fut que par turprife, & contre la foi des traités. Le plus grand turprife, & contre la foi des traités. Le plus grand

nombre des bakinns se retira à Messine, Cécomènes leur si offiri de les remeure en posfetsion de Megalopolis, à condition quils rennaceroient à la lique des Achtens; mais Philopemen, qui se rouvoit avec eux, ensimama & coutent leur courage. Der fulièren les offres de Chèomènes. Ce prince en fut rellement irrité, qu'il palla la ville & nua rous ceux de se habitans qui tombernt entre les mains.

Mais Cléomènes ayant à peuprès (accombé l'oss les efforts de s'es ennemis personnels, les Mégapolitains revinrent en Arcadie; & fourent personnels per ember Philopènen qui leur avoit donné un confeil si généreux, ils rebâtient leur ville, en l'ornant de temples & d'éstices capables d'autre en l'ornant de temples & d'éstices capables d'autre de cette ville Je vais en donner uns idée et cette ville Je vais en donner uns idée à

temps de Paufanlas.

Mégalopolis était partagée en deux par l'Héliffon. Dans fa partie septentrionale qui ésoit à la droite de ce fleuve, on avoit construit une belle place publique entourée d'une baluftrade de piertes. C'est-là qu'étoit le temple de Jupiter Lyceus, dont la façade n'étoit pas fermée: tout ce qu'il contenoit étoit expose aux yeux. C'étoit entre autres chofes, deux autels, deux tables, deux aigles & une flatue de Pan , furnommé Sinois , d'après la nymphe Sinoé, qui avoit pris foin de fon enfance. Le portique qui se voyoit dans cette même place, portoit le nom de Philippe, non pas que ce prince l'eût fait confiruire, mais par une espèce d'adulation affez en usage chez les Grecs lorfqu'ils commencerent à dégénérer de la male vigueur de leurs ancètres. Quelques fiécles auparavant on auroit refuse à un roi de Macédoine l'honneur d'être traité d'égal des Grees ; on disputa à Philippe & à son fils Alexandre, le droit de les conduire même contre leurs ennemis; enfin dans des temps possérieurs on en vint à élever des temples à un prince qui ne les valoit pas. Sic omnia fatis in pejus ruere.

On voyoit derrière le temple de Jupiter une flatue de Polybe, zélé médiareur entre les Grecs & les Romains, eapitaine habile à la tête des troupes, historien judicieux & encore aujourd'hui

fi justement estimé.

Le monument le plus consérable de la partie méridionale de Mégalopolis étoit le théatre. Il étoit si grand & si magnisque qu'il l'emportoit en beauté & en étendue sur tous ceux de la Cadea.

Le feaut dont on voyôti encore des ruines au emps de Pustinias, devoir avoir été aufli fort grand, puifque les magificas s'y raffembloient au nombre de dix mille. C'hoirt le confeil fouverain de touet l'Arcadie, Paufinias papile encore d'an très grand nombre d'autres monuments de de flatues: d'oi l'on peut condiere que Mégalopoile dans (sa heaux jours, qui furent, ai eft vras. de peut de duter, étoit, après Althens, ja plus beller peut de duter, étoit, après Althens, ja plus beller ville de toute la Grèce. Au refle, dit Paufanias en finifiant cer article, « fi cette ville est tombée » d'un si hant degré d'elévation, je ne m'en » étonne pas ¡la fortune se joue également des » plus grandes choses & ces plus petites; 3% » fort ou soble, rien no résiste à sa puissance ».

» fort ou foible, rien ne réfifte à la puillance ». Paufanias rapporte qu'il y avoit eu prés du théâtre de cette ville, un temple de Vénus, dontil ne fubfiffoit plus que la partie antérieure, avec trois flatues, dont l'une étoit de Vénus Uranie.

MEGALOPOLIS, île qu'Etienne de Byfance place fur la Lycie, contrée de l'Afie mineure,

MEGALOPOLIS, ville d'Afrique, dans le territoire de Carthage, selon Diodore de Sicile. MEGALOPOLIS, nom d'une ville de l'Ibérie,

felon Etienne de Byfance.
MEGALESIUM, lieu d'Afic, felon Varron,

L. v., de lingua Latina.

MEGALLE, peuple des Indes. Pine, L. vz.,
c. 20, les place au-dessous des Cefi & des Cetri-

MEGANITAS, fleuve du Péloponnèse, dans l'Achaie, felon Pausanias, qui dit qu'il arrosoit le reritoire d'Ægium, & qu'il se jerroit dans la mer au sud-ouest du gosse de Corinthe.

MEGARA ou MEGARE, capitale de la Mégaride ou territeire des Mégariens, compris ordinairement dans l'Attique, borné à l'est par des montagnes: la Mégaride s'étendoit à l'ouest jufqu'à la moiné de l'isthme de Corinthe.

Cette ville avoit d'abord porté le nom de Nifa, d'après Nifus, fils puiné de Pandion & frère d'Egée; elle ét-it échue à ce prince dans le partage que Pandion fit de scs états entre ses deux fils. Quant à l'origine de son nom de Migare, il y avoit trois fentimens différens. 1º. Nifes étant affiégé dans la ville par Minos, un chef des Béoriens, nommé Mégarius, vint an secours du roi Nifa. Mais il fut mé & emerré fons les murs de la ville, à laquelle, par reconnoissance, Nifus donna des-lors le nom de fon malheureux allié: tel étoit le sentiment des Béotiens; 2°, les gens du pays difoient que les anciens temples élevés chez eux a Cerès se nommoient Migare, d'où le nom étoit refte à la ville ; 10, on donnoit à Bercule une semme nommée Megara, & peut-être le nom de la ville n'étoit il que celui de cene princesse.

Sous le règne de Codrus les peuples du Péloponnéle ayant déclare la guerre aux Athéniens, & échous dans leur entreprife, en s'en retournant ils prirent Niègase qu'ils peuplèrent de Corinthiens. De-là vint que l'on trouvoir à Mègare la langue & les wieges de Doriens.

Outre la ville il y avoit deux citadelles dont nous parlerons bientot.

On voyou à Megare, 1º. un aquedue magnifique, ouvrage admirable par sa grandeur & la beaute de se colonnes, confruir pur Théagène, syran de Mégare; 2º. auprès de l'aquedue une

flatue de Diane protestice, lors de l'invasion des Perfes fous Mardonius (en 490). Pendant que ce genéral étoit à Thèbes, des troupes qu'il avoit envoyces en avant voulurent l'aller rejoindre; mais surprises par des ténèbres épaisses, elles prirent quelques rochers pour un corps d'ennemis, & ne cofferent de tirer defins leurs fleches que quand cette arme vint à leur manquer. Au rerour de la lumière, les Mégariens les surprirent presque sans desenses & les maffacrerent jufqu'au dermer: tel est le miraele que l'on auribuoit à la protestion de Diane; 3°. les flames des donze grands dieux attribuées à Praxitéle; 4° plus loin un bois comfacre à Jupiter Olympien, dans lequel étoit une statue de ce dieu ayant le vitage d'or & d'ivoire, & le reste du corps de rerre cuite. Sur la tête de cette flatue étoient les heures & les parques, embleme, comme tout le monde le fait, ajoute Paufanias, de la puissance du dieu auquel le temps & les destinées ubéissent ( Paul. in Attica . c. 40). Mais fans manquer à la confidération que l'on duit au témoignage de cet auteur, ne pourroiton pas conjecturer qu'en mettant les parques &c les heures sur la rète du dieu, on avoit vouluindiquer que le destin & le temps étoient des puisfances encore supérieures à celle de Jupiter? C'est du moins notre fentiment, & en ce point il est conforme à l'opinion des Grees du temps d'Homère : cº. fur le chemin qui conduisoit à l'une des citadelles de Mégare appelée la Carie ( Voyez ce mor), étoit un temple de Bacchus le nosturne ou Nyctelius. un autre de Venus l'attrayante ou Spiftropbia; une chapelle dédiée à la Nuit, où elle rendoit fes oracles; un temple à Jupiter le Poudreux; deux statues; l'une d'Esculape, l'autre de la Samé ou d'Hygeia, faires par Bricais; enfin un temple de Cères, appele le Migaron; 6º. au nord de la citadelle, & allez près du temple de Jupiter Olympien, étoit le tombeau d'Alemène, qui, étant partie d'Argos pour aller à Thebes, mournt en chemin ; 7°. le tombeau d'Hyllus, fils d'Hereule, tué r Echeulus dans la première expédition des Héraclides, sous le règne d'Airee, qui monta sur le trône de Mycène (en 1291); 8°. un temple d'Apollon & de Diane, confacre par Alcathous, Ce heros étoit fils de Pélops ; de son temps un lion monstrueux saisoit de grands ravages sur le mont Citheron : il avoit même mis en pieces le jeune Evippus, fils du rei Mégareus, dont l'autre fils. nomme Timalque, avoit eie tue par Thefee au fiege d'Aphidna , où il avoit fuivi Caftor & Pollux. Mégareus, privé de l'appui qu'il espéroit de fes denx fils, promit fon royaume & fa fille en mariage à quiconque tuernir ce lion qui ravageoit le pay. Alcathous fe préfenta, ma le lion , conula la princesse , & mabre du royaume . il batit le temple dont ou vienr de parler, comme un monument de fa reconniffance Tous ces fairs, felon Paufanias, avoiem princ à fe conciner avec le refie de la chronologie grecque; & les Mégasièms a jount-viil, se trompositent moins qu'ill ne cherchoisent à romper les autres ; y. le tombeau d'Hippolite, reine des Amazones, centrées dans la Mais cent rouse, para n'et vainner, Hippolite qui la conduisir mourra de douleur à Mégrer; to<sup>\*</sup>. le tombeau de Thirt, e, co babrate èpous de Progné combeau de Thirt, e, co babrate èpous de Progné Oviré (vayre çe mos.), mais à Daulis, dans la photohite. L'hidrer ajoune, qu'ayes qu'il fe fui donné la mort, Progné & Philomeli de resiriere de la languillante dats la doubler de l'entire une la moglifante dats la doubler de l'entire une la meguliare dats la doubler de l'entire l'entire l'entire l'entire de l'entire l'enti

Dans la feconde citadelle de Mègare, nommée citadelle d'Aleahois, on rrouvoir le rombeu de Mégareaz, dont il a été parlé plus haut. Au haut de la citadelle étoit un remple de Minerve, où l'on voyoit une flatue de cette dèsfle, dont le corspé toit doré, excepte le vilège, les pieché let maiss qui étoient d'iroire. Entre autre flatues qui fe trouvoient encore dans la citadelle, onne remarquoit une toute d'ébène & d'un fort heaut travail.

Dans la rue qui conduidri sa Pryranke, on voyois un nombeam que l'on dificial tree clasti d'îno, ce la Megartens petendionint qu'agrés qu'elle fe de me Michaell, y, elle fiqu protet fuel les chess de la Mégaride, oi deux princeffes hi domicient la Megaliure, clion à medie ratialion ils firent les Explaiure; clion à medie ratialion ils firent les Capitales de la Megaliure, comparte de la Megaride, oi deux princeffes hi domicient la deputation de la Megaliure, comparte de la Megaliure, comparte de la Megaliure, comparte de la Megaliure, comparte de la Megaliure de la Me

Anacietra (voyer ELEUSIS): le tombeau de Co-

rabus ( «»yr Thronoscu") doit dans la place publique de Miggare, & ce hoiro y deni reprélemit usum ce montire de l'Argolide. qu' à la tete des armées, pairqu'il far général des des armées, pairqu'il far général des Mégardens, avoit fon combess dans le même lieu. Ce fin la qui hait comber à cessure, continua et man que ce petit évienemen ne l'eth pas restraé, l'armées qu'en ce qu'en pouvei res-ben n'y tere armée qu'en ce l'armée qu'il pouvei ter-ben n'y tere armées, la l'armée fait esprés sint d'alter énoces temps, que l'utours finner misse confiderables, temples, & Dubússur finner misse confiderables,

(Pauf. in Aitica), c. 39-44.

MEGARA, ville fur la côte orientale de la Sicile, dans le golfe de Mégare, autrement nommé Xiphonius, au nord de Syracufe. Elle avoit été nommée auparvant Hybla, à ce que remarque Strabon, L. r1, p. 267. Pline, L. 111, c. 8, la nomme Mégaris.

MEGARA, lieu on ville de la Macédoine, felon Plutarque, in Pyrrho. Etienne de Byfance la place dans la Theffalie.

Giographie ancienne, Tome II.

MEGARA. Etienne de Byfince met une ville de ce nom dans la Molosside. MEGARA, ville de l'Illyrie, selon Etienne de

Byfance.
MEGARA, nom d'une ville du royaume de

MEGARA, nom d'une ville du royaume de Pont, felon Erienne de Byfance.

MEGARA, ville de l'Afie, dans la Syrie, &c de la dépendance d'Apamée, feton Strabon. MEGARA, ville de la Gréce, dans le Pélopo-

MEGARA, ville de la Grece, cans le reloponéle, felon Ariftote.

MEGARI, peuple des Indes, aux environs du flenve Indus, felon Pline, L. rI, c. 20.

MEGARICUM, bourgade de l'Afie, dans la Bithynie, selon Etienne de Bysance.

MEGARII, les habitans de Mégare, peuples de Mégaride , à l'ouest de la partie septentrionale de l'Attique. On n'a pas grand détail fur leur histoire. Il y a même différens fentimens fur l'origine de leur nom (voyer MEGARA); ils avoient d'abord été foumis aux rois d'Athènes , enfuite ils eurent quelques rois particuliers, à compter de Nifus, fils de Pandion, auquel son père avoit donné ce royaume en parrage. ( Paufanias in Attica, c. 39 ). Hyperion, fils d'Agamemnon, & roi de Mégare, ayant été tué par Suridion , à cause de son avarice & de fon arrogance, les Mégariens ne voulnrent plus avoir de roi, ni obéir constamment à l'autorité d'un seul. Ils créèrent un magistrat annuel : dans le même temps Efymnus, le plus confidérable d'en-tre eux, alla à Delphes, afin de favoir de l'oracle par quel moyen pourroit prospèrer sa patrie, Il fut repondu qu'ils seroient heureux tant qu'ils obétroient à plusieurs ; afin d'imprimer plus de veneration pour le nonveau tribunal que l'on alloit ériger, les Mégariens renfermèrent dans leur fénat la fépulture de leurs anciens héros, lesquels étoient censes les conduire encore après leur mort. (Paufanias in Anica, c. 43). Ayant été dans la fuite foumis par les Athéniens, ils figurèrent peu dans les affaires de la Grèce, & tombèrent dans une extrème pauvreté, après avoir essuyé le fort général de la Grèce, & passé au pouvoir des Romains.

MEGARIS, la Mégaride, contrée de l'Attique.

Cette province, entourée de montagnes de trois côtés, avoit au fud le golfe Sarnnique vers l'ifthme de Corinthe: on y trouvoit de cette belle pierre blanche appelée echinin, formée de coquillages pétrifiés.

MEGARIS, ville de l'Italie, dans la Campanie'; selon Pline, qui la place entre Naples & Pausilipe.

MEGARSUS, rivière de la Scythie, sclon Strabon, cité par Ortélius.

MEGARSUS, fleuve de l'Inde,' qui fe décharge dans l'Indus, felon Denis le Périègère, v. 1149 MEGARSUS, nom d'une ville de la Sicule; felon Etienne de Byfance.

Ζz

MEGATICHOS, nom d'un lieu fortifié, fur une montagne, entre l'Egypte & l'Ethopic. Plinc, L. rr, c. 29, qui en fait mention; dit que les Arabes avoient donné à cette fortereffe, le nom de Myr/6n.

MEGAZA, ville de l'Afrique, dans la Liby. Histaide, cité par Etienne de Byfance, dit que les A otères & les Sitophages étoient originaires de

ce.te ville.

MEGDII - VILLA - ANITIORUM, lieu de l'Afrique propre, fur la route de Carthage à la grande Leptis, entre Occa-Colonia & Minna-Villa-AL-vfi, felon l'itinéraire d'Antonin.
MEGIA, ville de l'Asse, dans la Mésopotamie,

MEGIA, ville de l'Afie, dans la Mélopotamie, fir le bord de l'Emphrate, & aux environs de Cith.um, felon Zofime.

MEGISBA, étang de l'île de Taprobane, felon Pine. MEGISTA, île de la mer de Lycie, felon Pto-

lemée, Lv, c.3, & Pline, Lv, c.31. Etienne de Byzance connoît cette lle, & y met une ville de même nom, MEGISTANÆ, peuple de l'Asie, dans l'Ar-

ménie, à ce qu'il paroit par Tacite.

MEGISTUS, fleuve qui a fon embouchure dans

la mer Egée, selon Suidas, cité par Orrélius. MEGLAPOLITANUS, siège épiscopal d'Afrique, dans la province proconsulaire, selon la notice épiscopale d'Afrique, & selon la conférence de Carthage.

MEGLÉDUNUM, ville des Gaules, selon Grégoire de Tours; ainsi ce nom ne tient pas à l'antiquité, & ne se trouve pas dans les itinéraires anciens. Oriélius eroit que c'est Mehum.

MEIACARIZE, lieu de l Afie, aux confins de la Perfe. Ammien Marcellio dit que ce nom lui vient des fontaines froides qui l'arrofent. Il le mer entre Harre & Charce. Dans la notice de l'empire, ce lieu est mis dans le département du gouverneur de la Mélopotamie.

MEJARCON, ville de la Palestine, qui sur comprise dans le partage de la tribu de Dan, selon le livre de Josiné, ch. 19.

MEDOBRIGA (vefliges, fous le nom d'Armenha), ville de l'Hipnane, dans la Lufaine, au fud oueft de Norba Cafaras. C'etoit, dit la Martinica, une ville poissante; & fon nom fignisiosi, et dans l'ancienne langue du pays, la ville des vierges; fes habiants étoient farmommés Plambaris, à caude des mines de ce métal, qui le rouvent dans le voi-

Au fud de cette ville, & en tirant vers le fudest, se trouve une chaîne de montagnes, que les anciens nommoient Mons Herminius.

MEIDOBRIGA, chez les Lustaniens, près des monts Herminius, au sud-onest de Norba

(a) area.

MELA, petit fleuve de l'Italie, dans la Gaule
Cis-Alpine.

billie, ville d'Italie, au pays des Samnites.

C'est une de celles que Quintus Fabius reprit, au rapport de Tise-Live, L. 18, c. 29,

MELÆNA PROMONTORIUM, promontoire de l'île de Chios. Il étoit au nord-oueft, en face de l'île de Pfyra, vers le 38° degré 40 minutes de

MELÆNA, ancien nom de Céphalénie, felon Pline, L. 17, c. 12.

MÆNÆLEA ou MELANA, ville de l'Arcadie, dans la partie occidentale, fur le fleuve Alphée, & au find-ouest de Telphusa.

Le poète Rianus, cité par Etienne de Byfance, lui donne l'épithéte de «20.27.04.05», qui femble indiquer l'habileté de fes habitans à manier les chevaux: elle n'étoit plus, au temps de Paufanias, qu'un village ruiné, en grande partie, par les eaux. Elle avoit pris fon nom de Ménélus. Pun

des fils de Lycaon.

MELÆNÆ. Polyæn nomme ainfi une forterefle de Grèce, aux confins de la Béosie & de

MELENÆ, ville de l'Afie mineure, dans la Lycie, felon Etienne de Byfance. MELAMBIUM, lieu de la Grèce, dans la Thef-

falie, au voisinage de Scouffa. Il en est fait mension par Polybe.

MELAMPHYLLOS, montagne de Thrace, se-

lon Pline, L. 17, c. 11.

MELANPHYLLOS. Ariflocrite, cité par Pline;

L.v., c. 31, dit que c'est un des anciens noms de l'île de Samos. MELAMPIA, ou MELAMPEA ville de l'Asse mineure, dans la Lydie, sclon Etienne de Bysance, MELAMPYGOS PETRA ou MELAMPYGOS

LAPIS, pierre fitude aux confins de la Béonie & de la Locride, fur le chemin nommé Anopas, Hérodote.

MELAN, montagne de l'Arabie heureuse, au

pays des Homérites, (elon Piolemée, L. 171, c. 7, MELANCHLÆNI, les Mélanchléniens, peuple de la Sarmatie Afanique, (elon Prolemée, qui les place aux environs du Tanais & du lac Méonde. Selon Hérodote, les Mélanchiènes portojent

tous des habits noirs, & que de là venoir leur nom. Il ajoute que ce peuple suit les coutumes & les usages des Scythes, Milanchlænt, les Mélanchléniens, peuple

qui habisoit les îles Cassitérides, selon Strabon.

MELANDEPTÆ ou MELANDETÆ, peuple
de la Thrace dont parle Xénophon, L. 7, p. 401,
dans sa retraite des dix mille.

MELANDIA, petit canton du Péloponnèse, où il sait partie de la Sicyonie, selon Théopompe, cité par Etienne le géographe.

MELANE. Pline place une petite île ainfi nommée, fur la côte de l'Ionie, province de l'Asse mineure.

MELANES ou MELAS, golfe qui se trouve entre la Chersonèse de Thrace, au sud-est, & une partie du continent au nord-ouest. Il porte aujourd'hui le nom de golfe de Megariffe', d'après une ville fituée plus au nord que n'étoit Cardia.

MELANGA, lieu dont parle Glycas, qui dit m'on le nommoit communément Melangina. Il étoit auprès de Constantinople, Ortelii, Thefaur.

MELANGE, ville marchande, an pays du peuple des Arvari, dans l'Inde, en-deçà du Gange, felon Ptolémée, L. PII, c. t.

MELANGIA ou MELANGEA, village du Pélonnèse, dans l'Arcadie: c'est d'où les habitans de

Mantinée tiroient l'eau qu'ils buvoient, au rapport de Paufanias, L. VIII, c. 6. MELANGIA, lieu de l'Asse proprement dite, selon la conjecture d'Ortélius, Thefaur., qui cite

Nicetas. MELANGITÆ ou MALANGITÆ, peuple de l'Arabie heureuse, vers le milieu de sa longueur,

an midi des Gerrheens, & au nord des monts Marites, felon Ptolemée, L. FI, c. 7. MELANI MONTES, ancien nom d'une chaine

de montagnes que Ptolemée, L. r., c. 17, place dans l'Arabie Pétrée, le long des déferts, depuis le golse auprès de Pharan, en tirant vers la Judée. Saint Jérôme a remarqué que ce sont les mêmes montagnes que l'écriture fainte nomme Sinai & Orcb.

MELANIA, lieu de la Cilicie, entre Arfinoé & la ville de Celenderis, selon Strabon, LXIV, p. 670. Orselius en fait un bourg.

MELANO-GÆTULI (1), peuple de l'intérieur de la Libye, selon Ptolemée. Il habitoit vers le fleuve Geir ou Gir, au fud-est du mont Atlas.

MFLANO-SYRI. C'est ainsi que l'on appelloit les habitans de la véritable Syrie, au - delà du mont Tauris, entre l'Euphraie & la mer Méditerranée, pour les distinguer des Leuco-Syri, qui habitoient dans la Cappadoce, vers le Pont-Euxin. Melano-Syri fignifie les Syriens noirs . & Leuco-Syri, les Syriens blanes. Cette diftin lion fe trouve ondée fur Strabon, L. XII, p. 544, Euftathe, & Porphyrogénète, Le premier parle des Leuco-Syriens en plus d'un lieu, L. xv1 , p. 554 & 737. 11 wlit auffi , L. XVI , p. 737, que les Syriens, habitans de la Cappadoce, tant auprès du mont Taurus que du Pont-Euxin, étoient nommés Leuco-Syri, e'est à dire, Syriens blancs, paree que, pourfuit-il, il y en avort auffi de noirs, favoir, ceux d'an-delà le mont Tanrus,

MELANIPEA ou MELANIPIA , l'une des îles Chelidonia, felon Phavorin.

MELANIPPIUM FLUMEN, rivière d'Afie, dans la Pamphylie. Elle étoit confacrée à Minerve, au rapport de Quintus Calaber, L. 111, sclou Etienne de Byfance.

MELANO, ile d'Afie, dans la Doride & dans

le golse Céramique, selon Pline, L. r., c. 31. MELANOS, promontoire d'Asie, auprès de Cyzique & de l'embouchure du Rhindaens, vis-àvis de l'île d'Artace. Strabon, L. XII, p. 576, dit qu'on le dépasse quand on fait voite de Cyzique à Priape,

MELANTHII, écneils de la mer Icarienne, auprès de Samos, Strabon en parle, L. XIV.

MELANTHIE, écueils dont parle Apollonius, Argonaut, L. IV. Son scholiaste dit qu'ils étoient

anprès de l'île Thera. MELANTHIUM FLUMEN, rivière de la Capadoce, selon Pline, L. VI; c. 4. Arrien, Peripl,

Ponti, la met à soixante stades de Cotyora. MELANTHIUM. Cédrène parle d'une moniagne de ce nom dans la Syrie, où étoit un temple de

Vesta. Ortélius, Thefaur. MELANTIANA & MELANTIAS, village de Thrace, au nord de la Proponide, fur l'Athyras, entre Selymbria Byfantium. Il est nommé dans la table de Peutinger, Melontiana; & Melantiada dans l'itinéraire d'Antonin. Suidas le décrit ains: Melanitas, que l'on nomme à présent Melitas, est un village de Thrace, à cent onze stades de Byzance : il est auprès du fleuve Athyras, qui, un peu plus loin, tournant vers le sud-est, se jette dans la Propontide : de là vient que le port qui eff

reurs y avoient une maison de plaisance. Il est auffi parlé de Mélantiadedans lachronique d'Alexandrie , p. 896. Antonin en fait auffi mention MELAS, rivière du Péloponnèse, dans l'Arcadie, felon les anciens poètes; ear Paufanias n'en parle pas, quoiqu'il ait bien parcouru & décrit ce pays, Cétoit une opinion ancienne; & peut - être ce fleuve avoit-il changé de nom, ou peut-être l'a-t-on eonfoodu avec le Melas de l'Achaie. Denvs le

fur ce rivage en porte le nom. Ammien Marcel-

lin , L. xxx1 , c. 11 , nous apprend que les emp

In Media autem infula , caram terram habitant Arcades, Apidanenses, sub celso jugo Erymanthi Ubi Melas, ubi Crathis, ubi fluit liquidus Iaon.

Périégète, dit:

Callimaque, dans son hymne à Jupiter, en indiquant qu'il y cut un temps où l'Areadie n'avoit pas de fleuves, dit que là où coula, depuis, le Melas, on voyoit rouler des charriots.

MELAS, rivière du Péloponnèse, dans l'Achaie, felon Strabon, L. vIII, p. 386, qui met Olenus fur cette rivière. Tum Olenus, & ad cam Melas flavius magnus. M. d'Anville pense que c'est le Pierus. ( V. l'arricle GRÆCIA ).

MELAS, nom d'une rivière de la Béorie, Elle avoit sa source à sept flades d'Orchomène, & se ettoit dans le lac Cephiffis. Paufanias, L. 1x, Brotic, c. 78,

<sup>(1)</sup> Le nom de Mélas fignifiant noir en grec, on ne peut guère dourer que par les Me'ano-Genti les anciens n'aient deligné les negres de l'intérieur de l'Afrique.

MELAS, petite rivière de la Grèce, dans la Theffalie, auprès d'Héraclèe, selon Hérodose, Tire-Live & Strabon. Elle couloit entre le Sperchias & VAsopur. Tire-Live la surnomme Amniculus, gros milleau, ou une petite rivière. Il se jette dans le

golfe appelé alors Maliacus Sinus. MELAS, rivière de la Mygdonie, felon Ovice,

Metam, L. 11 , v. 247.

MRLAS, rivière de Thrace. Elle a la fource vers les montgnes, 'puffe auprès de Bernadiffen. & Gernadistra (verpennant vers le midi, elle fe jette dans la partie feptentionale du golle qui forme la prefqui fe feptentionale du golle qui forme la prefqui de Thrace. Ce golfe en premoit alors le nom de McLas, Pline, L. 17°, e. n., parte de cente rivière, de qu'elle donne fon nom au golfe. Le nom moderne de ce fleuve eff Sulduth.

MELAS, fleuve de l'Afie, qui prenoit sa source dans l'Afie mineure, près de la ville de Casaras ad Argam, couloit vers l'est jusqu'à la ville de Isnosa, de-là il alloit au sud-est, traversoit la Mélitène, & se perdoit dans l'Euphrare, vers le 37º

degré 40 minutes de latitude. Prolemée en parle, MELAS, rivière de l'Afre, dans la Pamphylie, aux confins de la Cilicie, près & à l'orient de la ville de Side.

Paufanias dit que les eaux de ce fleuve étoient froides.

MELAS, fontaine de l'Asse mineure, dans la

Probus nomme ainsi la fontaine où la sable dit que Latone métamorphosa en grenouilles, les paysans qui vouloient l'empêcher de boire.

MELAS (KARA-SOU) (1), fleuve de l'Afie; ann l'Arménie mineure. Il prenoi fa fource au nord du mont Argau (M. Ardgeh), couroit à l'eft judques vers à sville de Magnea, puis aus fuel ell, fe rendre dans l'Euphrate, immédiacement au-deif sis de l'endorit où ce fleuve s'ouvre un paffage dans le mont Taurus, vers le 37° degré 45 minutes de laitude.

MELAS SINUS, golfe de la Thrace, à l'embouchure de la rivière du même nom, selon Prolemée. L'île de Samothrace étoit à l'entrée de ce golfe, & la ville de Ca d'a étoit stude au sond. Eustathe

observe que le gosse prenoit quesquesois le nom de cette ville. Cest le même que le Melanes Sinus, MELDI, peuples de la Gaule Lyonnoise, qui devoient habiter sur le bord d'une grande rivière,

puisque Céfar dit dans les Commentaires, qu'on conduifoit de la, fur l'ocèan, les navires que l'on y fabriquoit. Potemée leur donne pour capitale la ville de Luinum, que la notice des provinces place dans la quartième Lyonnoife. Ce font les peuples du diocéfe de Meaux.

Meldt (Meaux), ville de la Gaule, vers le nord-est de Luccia. Ce nom, comme on vient de le voir, étoit celui du peuple, donné ensuite à la ville. Prolemče nous apprend que le nom propre

du lieu étoit Latinum.

MELDITA, ville de l'Afrique propte, sclon Ptolemée, L 1v, c. 3: c'étoit une des villes Méditerranées, de la province proconsistaire. Pline,

L. 5, c. 4, dlt : Meleitanum oppidum; & la conférence de Carthage fournit l'évêque Tutus, epifopus plebis Meigrana.

MELEA, lieu d'Afie, dans la Myfie, vers le

Caique, selon Strabon, L. XIII.
MELEABA, ville d'Egypte, selon Ortalius,

micte le livre des nonces.

MELEAGRI VALLUM, le fossé de Méléagre;
il étoit dans le territoire de la ville d'Antioche de

Syrie, felon Strabon, L. XFI, P. 751.

MELES, fleuve de l'Asse mineure, dans l'Ionie, auprès de Smyrne, felon Paufanias. Il avoit sa sonre au mont Sipples, couloit au ouest-sudouest se jeuter dans le golte de Smyrne. A la source

de ce fleuve étoit une grotte, où l'on dit qu'Homère composa son poème. Meles, ville d'Italie. Marcellus la prit sur les

Samnites, au rapport de Tite-Live, L. xxr11,
6. 1.
MELESOBE, siège épiscopal dont il est parlé

dans les réponfes des patriarches d'Orient, zu rapport d'Ortélins, thefaur.

MELESSES, peuple de l'Espagne, dans la Celtibérie, selon Tite - Live, L. xxvIII, e. 3. Il avoit une ville norumée Ocinx, & des mines d'argent qu'il sassoit valoir.

MÉLETI SINUS, golfe à l'embonchure du Meles d'Afre: actuellement c'est le golfe de Smyrne. MELIA, ville d'Afre, dans la Carie, felon Etienne le géographe, qui cite Hécatée.

Mella, ville de la Gaule, selon Ottelius, thesaur, qui apporte pour preuve, la vie de saint Nazaire & de saint Gervais.

MELIAS, perite contrée de Grèce, près du golfe Maliaque, felon Hérodote, L. VII. Elle étoit près & au nord du mont Œta.

MELIECEA, ville de Grèce, dans la partie de la Thessalie appelée Magnésie. Je ne me statte pas de résoudre les difficultés qui s'offrent par rapport à la position de cette ville, mais je dois les exposer. Strabon, à la fin du Lix, place cette ville dans

um golfe, sim la côte orientale; ce golfe (a touwoir entre le mont Offe, su mort & E mont Petion, um pru plus thoiged de la côte, mais en foivant du one-do-orde at suid-eft; car a flus tremarquer qui la côte orientale est feparée de l'interi ur du pays, oi fe trouve l'Omdosfina pas la chaine de Venou. M, d'Anville, qui a très-bien figurée co local data fa carre, s'est conformé à l'est a stude des lucus.

Tite-Live, en parlant de la guerre que les Romains failoient de ce côte, dit que « M. Popilius » fut envoyé avec cinq mille hommes pour affièger » la ville de Mélbhée ». Il donne ainh fa polition : Sita el in radicibus Offa monits qué parte in Thessaux vergi opportune imminens super Demetriadem. M. Larcher, occupé du grand travail de fa traduction d'Hérodore & des notes favantes qui l'accompagnent, s'en eft totu au texte de Tite-Live, & a du (4.7, p. 25): a Mélibée, ville fauche fur les côtes et de la Magnife, a up jet du mont » Offa, & du côté qui regarde la Theffalie : elle » commande la ville de Démétrade».

Il cite ensuite le texte de Tite-Live. Sans manquer au respect d'à à ce savant, je crois devoir remarquer.

a°. Que puisque Mélibée étoit fruée fur les côtes q<sup>†</sup> de la Magnéfie, ce ne pouvoit être du côté qui regarde la Theflalie; car la Theflalie formant l'intérieur du pays, elle se trouvoit au nord & à l'ouelt.

2°. Que Tire-Live ne me paroli pas exañ, quand il dir qu'elle éroit fuuée in radicinu Offa montis, c'eft-à-dire, au pied du mont Offa; & en effet, felon Strabon, elle éroit fur le bord la mer; & qu'il ajoute imminnt fiper Demetriaden. Une ville fituée au bord de la mer n'en peut pas domitter une autre.

9°. Mais il y a une autre difficulté: c'est qu'entre ces deux villes, il y avoit toute la chaîne du mont Pélion, autre obstacle qui l'empéchoit de commander la ville de Demetrias, comme le dit M. Larcheire Mais comme il ne feroit pas équirable de ne faire

Mais comme il ne seroit pas équitable de ne faire qu'une critique, sans offirir le même avantage à ceux qui voudront aussi examiner ce point de géographie, voici mon opinion:

Ou Tite-Live s'est trompé, ou son texte peut être

Il eft reis-possible que n'ayan pas sous les yeux me care aus s'exas que celleq au fe font afteclement, il 3 sin pas bien commt la potinon de Nie-lement, il 3 sin pas bien commt la potinon de Nie-lement, al 4 sin pas bien commt la potinon de Nie-lement, al 4 sin pas le se commis la position de Nie-lement la communitar signar Domonistant, pur some que la viule étois au loss d'une montagos; alors il que la viule étois au loss d'une montagos; alors il vente que la viule étois au loss d'une montagos; alors il vente que la viule étois au los d'une montagos; alors il vente; alors il aurostid il « Elle de limes au pied va du mont Olfa (on planti Peleni), du côte qui s'avance vera la Trafifica, éc commande la viule « de Domentias ». Cela position par d'une propriet d'une production de la plantique de la position de la plantique de la position de la plantique de la position de la plantique de la plantique

MELIBŒUS MONS, nom d'une montagne de la Germanie, felon Céfar, qui éroit un mur de féparation entre les Chémiques & les Suéves. Elle fajioit partie de c.lleş que couvroit la forêt Basenis

(Bell. Call. I. VI, c. 1.).

MELIBRUS MONS, montagne de l'Italie. Il y avoit la fource du fleuve Orhome, felon Trezzès, commentateur de Lycophron. Ortélius, thefair.

Metteuts, nom d'un lieu dont parle Nicétas. Ortélius, the faur, juge qu'il devoit être vers l'Afie mineure. MELIGOUNIS, c'est-à-dire, ferule en mid. Selon Callimaque, dans son hymne à Diane, ç'avoit été l'ancien nom de l'île de Lipari. Elle le portoit lorsque Diane y alla demander une atmure aux Cyclopes (Voye LEPARIS).

MELIT, les Mélicus, c'est-à-dire, habitans de

MELII ou MALII, les Méliens, habitans de la Maliaile. Ils étoient fitués vers un golfe de la mer Egée.

Les Maliens se fubdivisionen en trois pengles, selcon Tuncytidos (L. 11, e.p.). I se Parallers, les Hairiens Se les Trachiniens. Seyba paroit en faire deux nations differentes, dont l'inne et celle des Méliens, & l'autre, celle des Maliens. Les Méliens einoient fire le golde et en onn. Leurs ville inien einoient fire le golde et en onn. Leurs ville étoient Erinav, Beine, Citistum; les Thermopyles, Trotaks, d'ate, Heracke, la première ville des Maliens étoit Lomiz; la dernière, Echinaz, Ills Tecendoles ringel un Erinaies (M. Larcher).

MELINA, ville du Péloponnèle, dans l'Argolide. Vénus y ésoit adorée, & en avoit pris le furnom de Melinaa, felon Lycopliron, cité par Essenne

de Byrance.

MELINOPHAGI, les Mélinophages, peuple
de la Tharace. On voir, dans la retraite des dix
mille, que les Grees traverférent leur pays, ayan
le Pont-Eusin à droite, pour alber à Saimydeffus.
Etienne de Byrance fait aufii meution de ce peuple.
MELIODUND, ville de la grande Germalie.

felon Prolemée, L. II, c. II.

MELIPIA: c'est ainsi qu'on lit ce mot dans l'idnéraire d'Antonin, qui doit être celui d'une place
aux confins de la Messie & de la Thrace. Ce lieu
étoit à vingt-quatre mille pas de Sardique. Anto-

nin, itiete.

MBLIS, ville de la Trachime, felon le scholiaste
de Calimaque, cité par Ortélius, the faur,

MELISSA. Hannon, amiral de Carthage, nomme ainfi dans son périple, l'un des cinq comptoirs qu'il établit sur la côte occidentale de l'Afrique, entre le promontoire Soloé & le fleuve Lixus.

MELISSA, ville d'Afrique, dans la Libye, (clon Hécatée, cité par Etienne de Byfance. Elle donnoit le nom de M. liffas Rogio, au pays d'alentour. MELISSA, village du Péloponnefe, dans le ter-

ritoire de Corinthe, selon Plutraque,
MELISA, village d'Asse, dans la Phrygie,
selon Athènèe, L xIII, c. 14: il dit qu'Alcibiade
for inhumé an village de Médiste en Phrygie, après
qu'il eur péri par les embiches que lui tendit
Pharmabase: nous vimes son tombeau à Médisse,
lossque nous alisons de Synnades à Métropolis.

MELISOPETRIUM, bourg d'Afic en Arménie, felon Curopalate, cité par Ortélius,

MELITA ou MéLITE (Malte). On fait la pofition de cette ile, que Prolembe croyoit trop près de l'Afrique. A caufe de fes laines, Silius Italicus lui donne l'épithète de Langera. On y employoit cette matière avec secherche fans doute, puifque Cactron (4e Signi, e. 16) reproche à Verris d'y avoir fait travaille pendant nois ans à un habit de femme. Il parle enfuire d'un temple de Junon qui étoit dans certe file, près de la ville du même nom. Il eft dit dans les afers des spôtres que faint Paul aborda à Miller, maiso en fen doue fic est fuit à celle dont il parle, ou à une aurre Miller ou Mélate, du golfs Adrissiques. On rexonne qu'il y moint de l'eft et de fou venin, de qu'il fecou dans le feu Tanimal qui s'étoit attaché à fon doigs,

Cette l'e fut prife fur les Carthaginois par les Romains: les Arabes la reprirent de nouveaut, & Pon trouve encore, dans la langue & dans les monumens du pays, des traces du féjour qu'y firent

les peuples orientaux.

MELITA, MELITE, ou MÉLITINE, île de l'Illyrie dans la Dalmaiie, dans le golfe Adriatique. Erienne de Byfance la place entre l'Epire & l'Italie.

MELTIA ou MELTIE, lac de Grèce, au pays des Œniades, felon Strabon, L. x., p. 459, qui lui donne trente flades de Jongueur & vingt de largeur. Il étoit entre l'Achelois & l'Evenur, rivières dans l'Etolie, aux confins de l'Acarnante.

MELITA, nom de l'île de Samoshrace, felon Strabon, L. x, p. 472.

MELITA ou MÉLITE, lieu d'Egypte où l'on rendoit les honneurs divins au dragon, au rapport d'Elien. Animal, c. 17.

MELITÆENSES, peuples de la Theffalie dans la Phihiotide, felon Strabon, L. 1x, p. 432, qui dit que leur ville avoit anciennement été nommée

MELITARA, ville d'Asse, dans la grande Phrygie, selon Ptolemée, L. r, c. 2. MELITE, ville d'Asse, dans l'Ionie, Virruve,

L. 17, 6. 1.

MELITE, Malle (woyrt MELITA), ile de la Méditerrande, au fud de la Sicile. Elle avoir reçu de bonne heure des colonies des Phéniciens, & fes habitans occupés d'arts & de commerce, devinenn for riches. Miss ceue ile étant trés-peties, finvierre de la Méditerrande et de Carlabations aux Romains. Elle cut. comme

la Sicile, beaucoup à fouffrir des vexations de Verrès.

MELITEIUS MONS, montagne dont parle Apollonius, Argonaus, L. 1v. Elle est dans l'île de Corton, felon son scholafte. Elle est nommée Mélium dans le lexique de Phayorin.

MELITENE, (Meledni) contrèe de l'Afie, dans l'Arménie mineure. Elle s'étendoir à la droite de l'Euphrate, & étoit traversée par le fleuve Mélas.

MELITENE, ville de Cappadoce, & au fud-eft, fur ruiffeau qui fe rend dans le Mélas. De croirois affez que certe ville n'étoit pas fort ancienne fous les premiers empereurs, puifque Strabon ni pline n'en ont parlé. Aufil Procope divil que ce ne fut d'abord qu'un fort, & que ce fut Trajan qui l'entoura de murailles, & en fit une ville. Cette ville, qui fut enfuite la métropole de la fectonde Arménie, est étèbre dans l'histoire ecclefiassique; c'étoit-là qu'étoit établie la légion

appelée la Foudroyante; ce fut auffi à Mélitène que fut marryrifé faint Polieucte, qui paffe pour le premier martyr d'Arménie. On la nomme actuellement Malariah,

MELETENE, contrée d'Afie, dans la Cappadoce : elle en occupoit la partie du fud eft.

## Giographie de Psolemie.

| s les terres, |
|---------------|
|               |

MELITIA, ville de Grèce, qui étoit à une journée de chemin de Pharfale, selon Thucydide.

MELITTA, ville fituée au bord de la mer Atlanique, & bâtie par Hannon, Carthaginois, felon le fanx périple de Hannon. MELITTÆA, ancienne ville de Theffalie.

MELITUSSA, sille de l'Illyrie, felon Etienne le géographe, & Polybe, L.r.
MELITUSSA, ville de l'Illyrie, felon Etienne
le géographe, qui cite le treixième livre de Polybe,

MELIZIGARA, place marchande de l'Inde, en deçà du Gange, felon Arrien, Péripl. MELIZIGERIS, ville de l'Inde, au-delà du

Gange, selon Prolemée, L. VII, c. 2.

MELLARIA, (Fuentes Ovejuna) ville de l'His-

panie, dans la Bètique, au pied des montagnes, & au sud-onest de Sisapo. C'étoit un lieu considérable. Il est fait mention de cette ville dans l'itinéraire

d'Antonin.

MELLARIA, (Tarifs) ville de l'Hispanie, dans
la Bètique, au sud, sur le détroit. Elle étoit, selon
Strabon, renommée par ses falines. Aussi saioès.
elle un commerce considérable de viandes salées.

Elle étoit fituée à douze milles dans la partié occidentale de Portus Albus, Antonin, binér. MELLISURGIS, lieu de la Macédoine, entre

Thessalonique & Apollonie, selon l'itinéraire d'Antonin. MELLO, ville ou bourg de la Judée, dans la tribu d'Ephraim. Il est dit dans le livre des Juges,

que les habitans, de concert avec les Sichimües, reconnurent Abimelec, tils de Gédéon, pour leur roi. MELLOSEDUM: il est fait mention de cette ville sur la rable de Peutinger: elle se trouvoir sur

MELLOSEDUM: il est sait mention de cette ville sur la rable de Peutinger; elle se trouvoit sur la route qui alloit de Culero, ou Grenoble, à l'Alpia Cotia.

M. d'Anville eroit que le lieu qui a friecédé à Atellofedum, est Mizonin, fur la Romanche, entre le bourg d'Oifans & le Lautaret.

MELNICES, place force, fituée fur une roche, dans la Zagorie, telon Curopalate, cisé par Ortélius, Thefaur

MELOCABUS, ou MELOCAVUS, ancienne viile de la grande Germanie, feion Ptolemée.

MELODUNUM, que l'on croit être la même que Metiofedum, ville de la Gaule, chez les Senones,

& renferme dans une ile de la beine : c'est actuellement Melun. Cet article est intéressant dans la notice de la

Gaule de M. d'Anville.

MELOESSA, petite île fur la côte de la grande Grèce, au pays des Brutiens, vers la côte d'Esquilache. Cest plutôt un écueil qu'une île, Pline, L. 111, c. 10.

MELOS, ile de la Grèce, que sa splendeur & ses richesses rendoient une possession intéressante pour les peuples du continent de la Gréce.

Les anciens ont vu, dans les écueils qui environnent cette ile, des monstres dévorans, prèts à engloutir les vaisseaux, & qui, par leurs mugiffemens, repandoient au loin la terreur. Son port est assez vaste pour recevoir les escadres les plus nombreuses , & est à l'abri de tous les vents ; mais il est d'une sortie difficile par celui de nord. Les rochers dont cette ile est environnée, sont légers & fpongieux. L'alun de Melos étoit fort estimé des anciens : Pline en parle dans fon histoire naturelle , L. XXXV, ch. 15. Sur le bord de la mer est une grotte remplie, par une source abondante, d'eau chaude sultureuse, dont les vapeurs font de ce lieu une é:uve naturelle. Hippocrate cite un malade, qui fut guéri en très-peu de jours d'une galle horrible, par l'usage des eaux de Melos, mais qui mourut hydropique peu de temps après.

Cette ile étoit vers le 36° degré 30 minutes de latitude, au fud-ouest de celle de Siphnos, à l'ouest de celle de Sicinos , à l'est du promontoire Malea ,

dans la Laconie. MELOS, lieu d'Asie, dans la Carie, selon

Suidas, qui dit que Termère, château, étoit entre Halycarnaffe & Mélos. MELOS, ville à l'extrémité de l'Hispanie, auprès

des colonnes d'Hercule, felon Etienne de Byfance, au mot Buxos. On croit que cette ville a été nommée des deux manières, Belos, ou seuil de la porte, pares

qu'elle étoit à l'entrée du détroit de Gibraltar ; & Melos, à cause des pommes d'or qu'Hercule y MELOS, village de Grèce, dans l'Acamanie,

felon Erienne le géographe, & Thucydide, L. 111, cités par Ortélius

MELOS, ville de Theffalie, felon Suidas, qui 2 pris cela de Thueydide, L. III, p. 234.

MELOTHI, ville d'Asie, dans la Cilicie. Il en est

parle au livre de Judith , c. 2 , n. 13. Elle fut prife par Holopherne.

MELPEA, petit canton de l'Arcadie, un peu à l'onest de Megalopolis. Il passoit pour le lien champêtre où Pan avoit autretois inventé l'art de jouer de la flûte

MELPHES, rivière d'Italie, dans la Lucanie, sclon Pline. Elle couloit auprès du promontoire

MELPIA, ou MELPEA, village du Péloponnèse, dans l'Arcadie, felon Paufanias, cité par Ortélius, Thefaur.

MELPUM, ville d'Italie, dans l'Infinbrie, felon Pline, L. 111, c. 16. Elle ne subsistoit plus de son tenips, & il dit que cette ville, qui étoit la plus riche de soute la contrée, fut détruite par les Insubriens, les Boiens & les Sénonois, le même jour que Camille prit la ville de Véies; sur quoi il

cite Cornélius Nepos pour garant MFLSUS, fleuve; il prenoit sa source vers le fud-ouest de Lucus Asturum, passoit par cette ville. & se rendoit dans la mer de Cantabre, près de

MELTHA, lae de la Palestine, auprès & vers le midi de Tibériade, selon Guillaume de Tyr. MELUS, fortereffe d'Afie, vers l'Armenie;

felon Curopalate, cité par Ortélius, Thefaur MELUSSA, ile voifine de l'Ibérie, selon Etienne le géographe, qui cite Hécatée. Ortelii Thelaur.

MELZITANUM OPPIDUM, villede l'Afrique proprement dite, felon Pline, L. P, c. 4. Ceft la mème ville que Meldita.

MEMACENI, peuple guerrier & brave de l'Afie. C'étoit une nation puissante au voisinage de la Perse. Quinte Curse, L. vii, c. 6, dit qu'Alexandre prit, saccagea & détrussit leur ville jusqu'aux fondemens.

MEMARMALIS. Orose donne ce nom, comme particulier, à une partie du mont Taurus, Ortelia

MEMBLES, rivière d'Italie, selon Lycophron, MEMBLIAROS, ile de la Méditerranée, dans la mer de Crèse , auprès des îles de Thera & Anaphe. Etienne le géographe la nomme Bliaros, Ortelii Thefaur,

MEMBLOSITANUS, MEMBLOSITENSIS. MEMBROSITANUS 6 MEMBRESSITANUS. Dans la conférence de Carthage, on fait connoître les villes de Membrofa ou Memblofa, on Memb'o & Membro. Il y avoit la ville de Membriffa , qui ésoit de la province confulaire : on le voit fur la table de Peutinger. Memblo, dont parle Antonin, étoit dans la même province.

MEMINI, peuple de la Gaule Narbonnoise, au nord-ouest des Vordenfes. Pline dit qu'ils possèdoient la ville de Carpentoracle; mais M. d'Anville donne cette ville aux Cavares, auxquels Strabon donne tout le pays compris entre la Darance, près de Cavaillon & le confluent de l'Isère, Le P. Papen pense que ce peuple étoit celui de Carpenteracle, & qu'il pouvoit faire partie des Cavares, comme les Oxibit faisoient partie des Salyes,

MEMNIUM ou MENNIUM, ville de l'Afie, dans l'Affyrie, à ce qu'il paroit dans Quinte-Curfe. Il aioute que l'on y voyoit la fameufe fontaine qui fctoit le bitume en fi grande quantité, que l'on difoit que les murs de Babylone avoient été bâtis avec ce ciment.

avec ce ciment.

MEMNON, ou pluids Memnontum, c'est-àclire, palais ou citadelle de Memnon. Il étoit à
Sules, is δ' ἀκρόταλιε ἐκαλιῖτο μεμιστειε ( Strab.
L, κr, p. 1038). Hérodote dit la même chose.

MEMNON ou MEMNONIUM, palais de Memnon,

près de Thèbes, en Egypte.

MEMNONES, peuples de l'Ethiopie, fous l'Egypte, près de Méroé, felon Pioleméa, & Agamemerus.

MEMNONII MURI. Paufanias, L. 1r, c. 31, dit qu'il n'a jamais vu ces murs qui étoient à Suzes, en Perfe, & que perfonne ne lut avoit pu dire comment ils étoient faits.

MEMNONIS PAGUS, bourgade de la Troade.

Strabon, L. XIII, p. 587, la met au voifinage du fleuve Æfapus.

MEMNONIS SEPULCHRUM. Joseph, bell. jud.,

L. 11, c. 9, place ce lieu dans la Phénicie, auprès du fleuve Belus. MEMNONIUM, M. Memnon.

MEMORIE FLUVIUS. Il y 2, dit Pline, L. xxxx, c. 2, dans la Béorie, près du temple du dieu Tropkonius, & au voifinage du fleuve Orchomenus, deux fontaines, dontune est nommée Me-

moria Flavius.

MEMPHIS, ville célèbre d'Egypte, fur la gauche du Nil. On ne fait ni la juste position de cette ville, ni l'époque de sa fondation, ni même celle de sa destruétion.

Quant à sa position, on ne peut que former des conjectures ; mais elles doivent nécessairement approcher de la vérité. Elle étoit, felon Strabon, L. xvII, p. 1160; à trois schencs de Delta, ce qui doit faire quinze milles romains, à raison de huit stades par mille, & de quarante pour le schenes. Plus bas, il dit que cette ville étoit à quarante flades du terrein élevé, fur lequel étoient les pyramides. Les mefures données par Pline fe rapportent à celles de Strabon beaucoup mieux que celles qui fe lifent dans Diodore, qui met les pyramides à quinze milles de Memphis. Des favans ont examiné cette question. On croit pouvoir assurer, d'après eux, que Memphis étoit fur la ganche du Nil, entre les pyramides de Giza & celles de Sacara, à-peu-près ou se trouvent Mocanan & Métrahenny. MM. d'Anville, Notden, Savari, &c. ont traité ce point de géographie.

Sa fondation est attribuée, par Hérodote, à Ménès; & par Diodore, à Uchoreus, huitième descendant d'Osymandias. Peut-ètre peut-on concilier es aureurs, en difant que la ville su commencée, en effet, par Ménès, mais que ce sut Uchoreus qui l'agrandit, & en sit une ville

Malheureusement aucun de ces auteurs ne nous en a donné une description un peu détaillée.

On voit par deux mots que dit Thucydide, que cette viile étoit composée de trois parties, dont une se nommoit raixes asuass, le mur blanc.

Les auteurs que j'ai cités précédemment, ne partent pas de ces trois partiet, & ils ne donnent prefqu'aucuns détails fur cette ville célèbre. En général, les anciess ne fongeoient pas affez à la postèrie. Strabon dit feulement Ilèsse dévil par partie de sur partie de

On voit par ce qu'il a dit précédemment, qu'il y avoit à Memphis un temple d'Apis, le même, felon lui, qu'Oliris, & tout prés un temple de Vulcain : il étoit fort orné. Il y avoit une place que l'on nommoit le Dromes, où le faifoient des combas de taureaux («posses) que l'on élevoit pour ces fortes de jeux (1).

Il y avoit auffi à Memphis, un temple de Venns, que onn nommoit une divinité grecque. Quelques auteurs penfoient que cette Venus étoit la lune. Il fe peut que ce foit de ce temple qu'il férodote air dir qu'il y avoit dans le lieu (vir viquire) confecté à Protec, une chapelle dédite Vivil Venur greche à l'Expert de Vivil venur greche à l'Expert, de par conféquent étrat-grée à l'Expert, de par conféquent étrat-grée à l'Expert de l'exper

Des Phéniciens de Tyr habitoient autour de ce lieu confacré à Proiée, dont le nom égyptien étoit Cètes: on nommoit leurs habitations, le quartier des Tyriens,

"Ceil p-peu-près tout ce que l'on fait fur Memphis, Quant attemps de defiritédire, on l'ignore; mais il et derrain que l'exilherce & la gloit el./presse de l'acceptant de l'acceptant de l'acceptant de l'acceptant de Polomiet y intente leux our; il 19 y fait un grand commerce. On abandonni l'ancierne ville pour la commerce. On abandonni l'ancierne ville pour la converile; à de shimient non certestant, non enleva ce qu'il y avoit de plus foiled dans cer unice pour hair ailleurs; il de l'inous approrté par le Nil, couvrire qui un refloit relle est fui montation de l'acceptant de l'acceptant de l'acceptant de l'acceptant de remover le private de foit emplacement unité de

MEMPHITIS NOMOS, nôme ou canton de l'Egypte, au-deffus du Delta, à l'occident du Nil. Il prenoit fon nom, felen Ptolemée, de la ville de Memphis, fa capitale.

(t) Mais je ferois porté à croire que ces combatsétoient non pas à mort, comme en Espagne, mais des courses ; car Strabon les compare à ces jeux où l'on employoit des chevaux,

MEN;

MEN, lieu maririme, dans la Sarmatic Afizeique, proche de Phanagoria, à ce qu'il paroit par

l'histoire Miseellance. Ortelii Thefaur. MENÆ ou MENES (Mines), ville de la Sicile,

au fud d'Hybla. Elle avoit été fondée, felon Diodore, par le roi Deucerius. Son territoire étoit fertile en bled.

Prolemée place cerre ville dans l'intérieur des

terres, entre Necum & Paciorus.

MENAYS, fontaine de la Sicile, chez le peuple Leonini, Vibius Sequefter, eite par Ortelius, dit que les babitans du voifioage eraignoient de jurer par les eaux de cette fontaine.

MENAMBIS, ville de l'Arabie heureuse, Prolemée, L. rs, c. 7, lui donne le titre de ville royale, & la met entre Sabe & Thabba.

MENAN, nom de deux iles de l'Afrique, dans la mer Hippade, selon Ptolemée, L. IV, c. 8. MENANIMI, peuples de Sicile. Pline en fait

mention , L. 111 , c. 8. MENAPIA, ville de la Bactriane, selon Prolemée, L. 71, e. 12. Amnien Marcellin lit Me-

napila. Ortelii Thefaur. MENAPII, les Ménapiens. Au temps de Céfar,

ce peuple habitoji les rives du Bas-Rhin. Ils avoient au nord & à l'est la Mosa, & la Scaldis à l'ouest, C'est à peu-près le Brabant actuel.

MENARICUM, ville de la Gaule Belgique fur la route de Castellum à Cologne, selon l'itinéraire d'Antonin

MENDA, ville de l'Europe, fur la côte occidentale de la Pallène, au fud de Sana. C'étoit une colonie des Erétriens. Son territoire croit renommé par ses excellens vins. Hérodoie en parle si positivement , L. VII , c. 123, qu'il eft etonnant qu'Ortélius & la Martinière aient méconnu cette ville.

MENDÆ, ville de la Sicile, auprès des lacs Pauci, selon Apollodore, eité par Etienne de

Byfance. MENDAEI, peuples de la Thrace, & originaires

de la Grèce, selon Pausanias. MENDALA, ville de l'Inde, en decà du Gange, dans l'intérieur des terres, chez les Carei, felon

Ptolemée. MENDECULIA, ville de l'Hispanie, dans l'intérieur de la Lufitanie, entre Rufficana & Caurium,

felon l'ininéraire d'Antonin. MENDES, ville de l'Egypte, où l'on adoroit le dieu Pan & le boue, felon Strabon, & on lui

immoloit des brebis. Cette ville étoit pres de l'embouchure d'une des

branches orientales on Nil , entre Schennytus à Pouest & Tanis à l'et Le bras du Nil sur lequel elle étoit, portoit le nom de Mendefien : nn le nomme actuellement

Dibé: les Francs difent Perchiera, & la ville acruelle se nomme Ashmananah. MENDESIUM OSTIUM, nom que Prolemée

donne à l'une des embouchures du Nil. ( Voyez MENDES ). G.ographie ancienne. Tome IL.

MENDICULEA, ville de la Lufiranie. Prolemée L. 11, c. 5, la place dans les terres entre Rufti-

cana & Caurium. MENDICULEIA , ville de l'Hispanle ; l'itinéraire d'Antonin la place fur la route d'Afternea

à Tarragone, entre Caum & Glerda, à dix-neuf milles de la première & à vingt-deux milles de la feconde. MENDIS, ville de la Macédoine, dans la Pa-

raxie, fur le golfe Thermeen. Tire-Live . L. 111 . c. 45, appelle cette ville vicum maritimum Caffandred civitatis.

MENE, bourgade de Phrygie, selon Athénée, L. 11, c. a: il dit qu'on y voyoit des eaux acres & nirreufes.

MENE, ile de la mer Méditerrance, selon Ortélius, qui cite faint Epiphane.

MENECINA , ville de l'Enotrie : elle étoit dans les terres , à ce que dit Etienne le géographe qui eite Hécatée.

MENEDEMIUM, villede la Lycie. C'eft Erienne le géographe qui en fait mention d'après Capiton. MENEDEMIUM, ville de la Carbalie, dans la Pamphilie. Ptolemée, L. P, c, 5, la place entre

Pogla & Uranopolis,
MENEFESSITANUS ou MEDEFESSITANUS. fiège épiscopal d'Afrique, dans la Byfacène, selon la notice épiscopale d'Afrique, & la conférence de Cartinge : c'est certe même ville que Procope, de Bell. Vandal. L. 11, c. 23, nomme Menefefros.

MENEGGERE, ville de l'Afrique propre. L'itinéraire d'Antonin la met fur la route de Thevefte à Tufdrum, entre Thevefte & Cilium, à vingtcinq milles de la première, & à pareille distance de la seconde.

MENEGGESEM, ville de l'Afrique propre, dans la Numidie, à ce qu'il paroit par l'ininéraire d'Antonin, qui la place sur le chemin d'Ethenæ à Théveste, entre Végesela & Théveste, à vingt milles de la première & à aurant de la seconde.

MENELAIDA. Paufanias, L. vIII, c. a7, die qu'on avoit donné ce nom à me sontaine de l'Arcadie, au voifinage de la ville de Caphya.

MENELAIUM, canton du Péloponnese près de Sparte, du côté de l'orient d'hiver, selon Étienne le géographe. Polybe en fait aussi mention, L. P.

MENELATUM ON MENELATS, comme on lit dans les meilleures éditions de Tite-Live , L. XXXIX . c. 26, ville de la Dolopie.

MENELAUS, ville de l'Egypte, & la capitale d'un nome appele Menlaites par Pline , L. r. c. 9. Strabon , L. XVII , p. 803 , après avoir parle du nôme de Nitrie, ajoute que la ville Ménélaus n'en est pas éloignée : dans les édits de l'empereur Juftinien, la ville de Menelaus est appelée Menelaises. MENELAUS, ville d'Afrique, dans la Marmari-

que. Prolemée , L. v , e. 5 , la place dans les merres, entre Leuca & Gaphara, Hérodote , L. 17 , c. 169 , le périple de Scylax, p. 43 & 45, edit. Oxford. 1698; & Strabon, L. 11, en font mention.

MENENII, peuple de Sicile, habitant la ville

de Mena, felon Cicéron, in Verren, MENES, ville de l'île Hespérie. Diodore de Sicile, L. 111, c. 53, dit qu'elle étoit habitée par des

Ethiopiens ichthiophages.

MENESTHEI FORTUS, port d'Espagne dans la Beisque, selon Strabon, L. 111, p 140, & Prolemée, L. 11, c. 4; le premier le met dans le Pérée, petit pays dépendant des habitans de

Profembe, L. 11, c. 4; le premier le met dans le Pérée, petit pays dépendant des habitans de Cades; le fecond le place chez les Turdules. Pline nomme ce lieu Ba/ppo. MENICUS, ville que Curopalate & Cèdrène

MENICUS, ville que Curopalate & Cebrene femblent mettre dans la Syrie. Orielii Thefaur. MENIDÆ, peuples donr Terrullien fait mention, de Anima. Il dit qu'ils s'emparèrent du Pèlo-

ponnèfe.

MENINGE, île d'Afrique. Plurarque, în Mario, dit que Marius aborda à l'île de Mininge, & que de-là il paffa à Carthage. C'eft la même ile que Prolemée appelle Lothophagites, & dans laquelle il dit qu'il y avoit deux villes, Gerrapolis & Miriore.

ningt.

MENINI, peuples au delà des Alpes, scion
Pline, L. xvIII, s. 8. Ortélius pensori que c'étoit
une méprise, & que ces Maini étoient les mêmes
que les Memini, dont cet auteur parle ailleurs.
MENISMINI, peuples d'Afrique Pline, L. vIII,

e. 7, place les nomades Ethiopiens le long du fleuve Aflargus, en tirant vers le feptenttion, & à dix journées de diffance de l'Océan.

MENIUS, fleuve du Peloponnèfe, felon Strabon, épit. 8, qui mot fon embouchure au voiflange du promontoire Chélonites. MENLASCU:, fleuve de l'Hispanie Tarragon-

Magrada; les exemplaires latins de Ptolemée, L. 11, c. 6, lifent Malefau en parlant de la ville; le gree porte Menofea. Pline, L. 11, c. 20, appelle suffi la ville Monofea.

MENNEIANÆ, ville de la Pannonie: l'ininéaire d'Antonin la met fur la route d'Æmon à Sirmium, entre l'minne & Inierum, à vingt-fix milles de la première, & à vingt-huit milles de la feconde, MENNI: on trouve ce nom dans Jérêmie. Dom Calmet croir qu'il indique une division de l'Arménie.

MENNITH, ville de la Paleffine, au-delà du Jourdain, dans la tribu de Gad, à quatre milles d'Efebon, fur le chemin de Philadelphie, felon Eufèbe.

Jephté poursuivit les Ammonites jusqu'à cette ville.

MENOBA, nom de deux fleuves de la Bétique, selon Pline, L. 111, c. n. L'un de ces fleuves se jettoit dans le Bétis, & l'autre dans la mer d'Ibérie; sur chacun de ces fleuves il y avoitune ville de même nom.

MENOBA, ville de l'Hispanie dans la Bérique, fur le bord de la mer, à quelque distance à l'est de Malaca. MENOBARDI, peuples voifins de la grande Arménie, felon Pline, L. v1, c. 9.

MENOCALENI, peuples des Alpes. Pline; L. 111, c. 20, les place entre Tergeffe & Pola. MENOIDA, ville de la Paleffine, felon la notice des dignités de l'empire, fell. 21. Ortélius foupconne que ce pourroit être la même ville que Manoit.

MENOIS, ville de l'Afie, dans la Paleffine, & peu éloignée de Gaza. On ne la connoît que par Eufèbe, qui dit que de son temps ce n'étoit qu'un village.

MENOSCA, ville de l'Hispanie, au pays des Vardules, sur le bord de la mer des Cantabres, dans l'Hispanie cirérieure.

MENOSGADA, ville de la Germanie. Ptolemée, L. 11, c. 11, la met entre Bergium & Bicurgium.

MENOTARUS, ville de la Sarmatie Afiatique; felon Pline, L. VI, c. 7.

MENRALIA, ville de l'Hispanie, si pourtant ce noin n'est pas corrompu & mis pour Mellaria, Ortélius attribue cette ville aux Contessani; mais Prolemée la place chez les Bassusi.

MENSIDOS ou MENDISOS: la notice du patriarchal de Jérufalem marque un évêché de ce nom fous la métropole de Rabba Moabria. MENTESA (San Thomé), ville de l'Hispanie;

dansta Beique, à l'eft, près de la fource du Benir. C'eft dans cet endroit » peu près que Tite. Live, L. xxrr, c. rr, place les terres des Anfélins. Il i ajouce qu'enre lliturgi & Kansteja, il y activit le camp un lieu nommé les pieres noires, où étoit le camp d'Affruda, list d'Amilicas, lordique in 544 de Rome, C. Nèro arriva en Espagne pour commander les trouses.

Elle appartenoit au peuple Baffitani,

MENTESA ORETANA ou MENTESA des Oretani ou Oretains ( Bisanase ), ville de l'Hifpanie citerienne, vers le fud-est entre des montagnes, Prolemée en fair mention.

MENTONINES, peuples d'Iralie, selon une table d'airain, conservée à Gènes & citée par Ortélius.

MENTONOMON, golfe de l'Océan Germanique. Les Guttons habitoient fur les bords, felon Pline, L. xxxv11, c. 7.

MENTORES, peuples que Pline place aux environs de la Liburnie.

MENTORICA, contrée voifine de l'Îtîrie, felon Aristote, in Mirsbil. qui sépare ces deux pays par le mont Delphius, dont il donne la déscription. MENTUM, ville située aux environs de l'Epire, selon Ortelius. Il ajoute que Strabon dir qu'elle

s'appela premièrement Taphos, & de son temps Taphius. MENTURINUM, ville d'Italie, aux environs de Capoue, à ce qu'il paroit par le recueil des

MENULLINUS AGER, lieu d'Italie. Festus;

L. xvII , de Vertor, fignificat. est le feul auteur qui en fasse mension.

MENUTHIAS, île d'Afrique, fur la côte de

I Ethiopie, felon Prolemée.
Vollus croyori que ente île troit Znaziber, fur la côte orienzie de l'Afrique, ven Mozambique.
Mais or rorove une opinion difference (on mais proposition) de la comparate de la c

Il est vrai cependant que eela peut convenir à d'autres iles eomme à Madagasear; il n'y auroit qu'un rapport dans la grandeur de ees lles qui déci-

deroit la question.

MENUTHIS, bourgade de l'Egypte, sclon

Etienne de Byfance.

MENYTANUS, fiège épifeopal de la Palestine.

On trouve dans le eoncile de Jérusalem, tenu l'an 536, la souseription de Stephanus Menytanus. MENZOCHASA. On dit que c'est le premier

nom de Séleucie.

MEPHAAT, nom d'une ville de la terre promife, qui étoit fituée dans la tribu de Ruben,

felon le livre de Josué.

Elle appartenoit aux lévites de cette tribu, qui

étoient de la famille de Mérari. Cette ville étoit fur le torrent d'Arnon.

MEPHAS, lieu où il y avoit une garnifon des Sarrafins, felon George d'Alexandrie, dans la vie

dc S. Chrysoftome. Ortelli Thefaur.
MEPHET, felon les Septante, & Mephaat, felon la vulgate, ville de la Palestine, dans la tribu de Ruben. Elle su cédée aux lévites de la

famille de Mérari. Eufébe dit que de fon temps, les Romains y entretenoient une garnifon pour la sûreré du pays. MEPHYLE, ville d'Italie, que Denys d'Haly-

MEPHYLE, ville d'Italie, que Denys d'Halycarnafie attribue aux Aborigènes, & qu'il met fur la voie Quintie, dans la dépendance de Reate. Elle étoit à 40 stades de Sana.

MERA ou MARA, lieu du Péloponnéfe, dans l'Arcadie, felon Paufanias, qui le place fur la route de Mantinée à Orchomene. On n'en voyoit plus que les ruines au temps de cet auteur. On prérendoit qu'il avoit pris fon nom d'une fille d'Atlas, enterrée ence lieu. Il est vrai que les Tégéates revendiquoient eteue Espulture.

MERÆ, fleuve du Péloponnése, dans l'Arcadie, selon le lexique de Phavorin.

MFRAPHII, peuple de l'Asie, dans la Perside,

MERCIDES; Fréculohe appelle de ee nom une ville de l'Afrique propre, que Ptolemée nomme Ammadata,

MERCIMEN ou MERCIMERIS, ville de l'Afrique propre. L'initéraire d'Antonin la met fur la route de Carthage à Citta, entre Juffi & Maconiades, à vingt-quaire milles de la première, & à égale diffance de la feconde.

MERCURII AQUA; Ovide, Fastor, L. V, v. 673, dit qu'auprès de la porte Capène, il y avoit une eau appelée l'eau de Mercure. Il ajoute qu'on attribuoir à cette eau une vertu divine.

MERCURII DELUBRUM, lieu d'Ethiopie. Pline, L. XXXVII, c. 4, dit qu'on trouvoit le diamant entre ce lieu & l'île de Méroé.

MERCURII INSULA, potite ile fur la este de Sardaigne, felon Ortélius. C'est l'Herman Infula de Prolomée.

MERCURIT LOPHRIT CALCATIO; il y avoit un licu ainfi nommé dans l'Ethiopie, felon Ifacius fur Lyeophron. Octelii thefaur,

MERCURII, ou HERMES PROMONTORIUM (Rasaddar), premontoire d'Afrique, à une lieue au nord de Aguilaria, & à onze lieues à l'est-fud-est du promontoire d'Apollon, Ptolembe en parle.

On assure que lor sque le temps est beau & serein, on découvre de là les montagnes de la Sieile.

MERCURIUM TENTALEM; c'étoit le nom d'une terre près de la nouvelle Carthage, selon le Tite-Live de l'édition de Gronovius, L. xxv1,

MERCURIUS, ou AD MARCURII; l'inférsire d'Antonin qui furnomme ce lieu de Explêranisse, la place à cent floctaire-quante milles de Tingis, MUCURIUS, ou AD MERCURII, lieu de l'Afrique, dans la province de Tingitane. L'initéraire d'Antonin le met fur la route du premier Mercurius à Tingis, entre Zhin d'Tingis, à far milles de la premiere de ces places, d'a dis-hait milles de la premiere de ces places, d'a dis-hait milles de la premiere de ces places, d'a dis-hait milles de la

MERDI & SERDI, peuples de Thrace. Dion Cassius, L. LI, p. 462, dit qu'ils surent subjugués par Crassius.

MERENI, peuple d'entre les Goths, vaineu par les Vandales, felon Jornandès, de reb. geire, c. 23. MERFEREBITANUS, ou MENFERARCLENSIS, fiège épifcopal d'Afrique,

MERGABLUM, ville de l'Hispanie, dans l'intérieur de la Bétique, entre Basispo & Ad Hesculem, selon l'itinéraire d'Antonia.

MERGANA, lieu de la Sicile, felon Polybe, L. r, c. 8. MERGISAFAR, lieu de la Paleffine ob Guil-

laume de Tyr croit que se fit la conversion de faint Paul, Ostelii the saur. MERGIUM, lieu de la Palestine, selon Ortelius.

qui cire Guillaume de Tyr.

MERI, ville de la Syrie, entre Cyrrhus &

Edesse, selon quelques exemplaires de l'itinéraire d'Antonin. MERIBREGA, ville de la Lustranie. Ptolemée,

MERIBREGA, ville de la Lustranie. Ptolemée, L. 11, c. 5, la place chez les Celtiques. L'itinéraire A a a 2 d'Antonin porre Mirobrica, & place cette ville entre Emerita & Cafar-Augusta.

MFRIDIANUM, lieu de Thrace, dont il eff

parlé dans les nouvelles. MERINA, v. d'Italie, dans la Pouille, felon

Pline, qui en n mac les habitans Merinates MERIOLACENSE CASTRUM, lieu fortifie dans la Gaule, Grane de Tours, hift. L. 111, en

parle & en donne une belle description. MERITUS, mentagne de la Thrace, felon

Pline, L. IV , c. 11. MERMADALIS, rivière qui separoit l'Albanie

du pays des Amazones, du côté du septentrion, Strabon en parle an livre onzième : un peu plus bas, il semble appeller cane même rivière Mer-

MERMEROES, lieu aux environs des monts Cancafes, felon Ortelius, qui cite Suidas.

MERMESSUS, ville de l'Afie mineure, dans la Troade. Etienne de Byfance dit que la Sibylle Erythrée étoit originaire de cette ville.

MEROÆ, ville de l'Ethiopie, fous l'Egypte, Selon Prolemée.

MERODIPA, ville de l'Asse mineure, dans la Carie, au voisinage de celle d'Halycarnasse, selon Diodore de Sicile.

MEROE, ville d'Afrique, capitale de l'Ethiopie, dans une presqu'ile formée par le Nil & l'Aftaboras , à quarante journées de l'île Tachompfo. Mais les modernes les plus favans n'ont pu déterminer fa juste position.

MEROM, ou MAROM, lac de la Judée, dans la tribu de Nephrali , felon Josué.

C'est le premier lac où se rend le Jourdain. Il étoit au sud-est de la ville de Reblata,

Quelques aureurs paroiffent penfer que ce lac doit être le même que celui qui est plus connu sous le nom de Sentition ; d'autres les mettent au pied du Mont-Carmel, ce qui est moins probable. M. d'Anville eft dn premier fentiment.

MEROME, pays ou champs, & probablement près du lae de Merom : on croit même que c'est e même nom

MERONAS. Ce nom se trouveit dans Strabon: il en a été retranché par Cafaubon,

MERORUM CIVITAS. Ce nom se trouvoit dans Pline; il en a été retranché par le P. Har-

MEROS, ou MERUS, monrigne de l'Inde, selon Strabon, Mêla, Ælien, &c. Elle étoit confacrée à Jupiter, & l'on prétend que Bacchus y avoit été Profemée place cette montagne entre l'Indus &

Mesos, Orrélius, shefaur, dit qu'Hefychius donne ce nom à une partie d'Ampelus, mais cela

n'est pas clair : car il y avoit une ville & une montagne de ce nom. MEROTH; Joseph, antiq. L. 111, c. 2, dit que

le bourg de Merosh termine la Galilée du côté de

l'occident MERROMENI, peuple de l'Illyrie, felon Ap-

pien , de bell. Illyr. p. 763. MERTÆ, peuples de l'île d'Albion, selon Prolemée, L. II, c. 3', qui le met au nord des

MERUA, ville de l'Hispanie Tarragonnoise. Ptolemée, L. 11, c. 6, la place chez les Luangi ou

MERUCRA, ville de l'Hispanie. Pline, L. 111; c. 1. la met dans le département de Séville.

MERULA, ville d'Italie, dans la Ligurie, selon Pline MERULIS, lieu d'Italie, à huit milles de Popu-

lonia, C'est le lieu du marryre de saint Crebonius, selon Ortélius.

MERUSIUM, lieu de la Sicile, à foixante-dix stades de Syracuse, selon Théopompe, cité par Etienne de Byfance.

MESABIUM, montagne de la Grèce, dans la Béotie, auprès de l'Enripe, selon Pausanias, MESADA, ville de l'Arabic Pétrée, dans les

terres, entre Adra & Boffra Legis, felon Ptolemée, MESÆ, peuples de l'Inde, aux environs du fleuve Indas, felon Pline, L. VI, c. 20. MESÆPOLIS, ville de l'Asse mineure, dans

l'Ionie. Selon le rapport de Philoftrate, c'est où le sophiste Aristocle, de Pergame, finit s.s jours. MESAGEBES, peuples de l'Ethiopie, fous

l'Egypre, scion Plive, L. FI, c. 30.
MESAMBRIA, contrée de la Perside. Arrien ; in Indicis, c. 39, lui donne la forme d'une péninfule. Elle étoit au voisinage du fleuve Padargus.

MESAMBRIA, OU MESEMBRIA, ville de la Thrace , fur le Pont-Euxin , & tout près de l'Hans Extrema, au nord d'Apollonia. Elle avoit été fondée par des habitans de Byfance & de Chalcédoine, qui felon Hérodore (L. FI, c. 33), aimèrent mieux s'expatrier, que de refter fous la puissance de Darius. C'est actuellement Mifevri

MESAMBRIA, autre ville de la Thrace, mais att find & fur la mer de l'Archipel , en face de l'ile de Thafus, proche de Stryma: entre elles deux étoit le Liffus

M. d'Anville ne l'a pas marqué fur sa carre, MESANEI, peuples dont fait mention Joseph. Il dit que, de son temps, leur ville étoit appelée Pafini Caftum. Elle éroit vraisemblablement dans la Perfide, sur le golse Persique.

MESANGIA, lieu où Théophile, L. 111, ad

Autolicum, dit que le roi Cyrus fut tue par

MESAPHAR , bourg de la Paleftine , aux environs de Sydon, felon Orrélius, thefaur, qui cise Guillaume de Tvr.

MESARFELTENSIS, siège épiscopal d'Afrique; MESATE, ile déferre, felon Pline, L. IV. c. 12. Il paroit qu'elle étoit aux environs de la Cherson; nese de Thrace,

MESCHELA, ou MASCHALA, ville d'Afrique, f felon Diodore de Sicile, L. xx, c. 18. Elle eroit fort grande & fort confidérable; elle avoit été fondée

par une colonie de Troyens. MESCHIA, contrée au voisinage de l'Ibétie

Afratique, felon ( u to alate. Ortelii thefaur. MESCHINI, ancien nom des habitans de la Cappadoce. Joseph , ant q. L. I , c. 7, dit que ce nom venoit de celui de Meichus, de qui ces peuples descendoient.

MESE que l'on nommoit aussi Pomponiana. Cétoic une des îles Stachades , fitude fur les côtes de la Gaule Narbonnoife, selon Pline. ( Voyeg la notice de la Gaule de M. d'Anville ).

MEN MERIA. Voyer MISAMBRIA. MESENE, ou MESSEPE, contrée & ville de la Sicile . selon Etienne de Byfance.

MESENE, ville de la Thrace, aux environs de Zurule. Les Scythes & les Walaques, en l'an 1198, pillèrent plusieurs villages aux environs de cette ville.

Mesenz, contrée de l'Afie, qui s'étendoit entre l'ancien lit de l'Euphrate & le Tigre, au fud-est & au nord ouest du bras de ce dernier sleuve, qui va dans le golfe perfique, former fa bouche occidentale. Cette contre e s'etendoir depuis le golfe Perfique, au 30e degre de latitude jufqu'au 30' quinze minutes MESMA, ville de l'Italie . felon Apollodore,

cité par Etienne de Byfance. Phavorinus dit qu'elle avoit été batie par les Locres. Il ajoute qu'il y avoit un fleuve du même nom.

MESOBATENA, contrée de l'Asie, dans la Perfide , au nord du pays des Coffai

Cette contrée est nommée Maffabilica par Strabon MESOBOA, bourgade du Péloponnèse, dans l'Arcadie. Le fleuve Ladon y paffoit , selon Pau-

fanias. MESOCHORION, ville de l'Italie, dans la parrie de la grande Grèce appelée Meffaple. MESOGEIUM, nom d'un écueil au voifinage de

I'm de Lesbes , felon Plutarque , in Sapient. con-

MESOLA, ville de l'Arcadie, selon Ortélius, shefaur. Il eite Strabon, qui cependant la met dans la Messenie, L. vIII, p. 360, & ajoute que quelques auteurs la prenoient pour l'Hira ou l'Hiera d'Homère, Iliad, L. 11, Etienne le géographe met auffi Mefole dans la Meffenie.

MESOLIA, contrée de l'Inde, dans la partie erientale de la presqu'île en deçà du Gange, selon Prolemée. Elle prenoit vraisemblablement son nom du fleuve Mesolus qui la traversoit.

MESOLUS ( Krishna), fleuve de l'Inde, dans la presqu'ile en decà du Gange, selon Ptolemée. Il se jettoit dans la mer par plusieurs embou-

chures, for la citte orientale, au nord-nord-eft de l'embouchure du Tyna.

MESONESOS, ile de la Propontide. Il en est

fait mention dans les conflitations de l'empereur Emmanuel Comnene. Ortelit thefaur,

MESOPOLITÆ, peuple de l'Asie mineure; aux environ de l'Ionie, felon Appien.

MESOPOTAMIA, grande province d'Asie, dont le nom grec ugnific entre les fleuves , & qu'elle tenoit de sa position, comme on peut voir par l'inspection d'une carre, & par ce que dit Strabon. ors restrus Merato ve Eugedre rel ve Trypes: elle étoit entre le Tigre & l'Euphrate. (Voyez cet auteur, L. 1, p. 131.)

Ce pays, riès-connu par les auteurs Grecs, l'est auffi par les livres faints , dans lefquels, en hebreu , il porte le nom d'Aram ou d'Arama.m. Mais comme Aram fignifie auffi la Syrie, ils disoient Aram Naharaim, la Syrie des fleuves. Le P. Hardonin qui, par goût ou par un travers inconcevable. aimoit les paradoxes, a prétendu que la Mésoporamie de l'Ecriture-Sainte n'étoit pas celle que nous appellons ainfi, mais l'espace qui se trouve ernre l'Euplitate & le Jourdain. Nous sommes trop loin du temps où l'on écrivoit les autorités dont il s'appuie pour juger du degré de connoissance des auteurs qu'il cite. J'abandonne donc son opinion . & ne parle que de la Mesopotamie des Grecs.

Cette province qui est inclinée du sud-est au nord-oueft, commençoit au 33º degré 20 minntes de latitude, & ne finiffoit qu'au delà du 37 degré 30 minutes.

Je la suppose descendre au sud jusqu'au conde que formoit le Jourdain à Cunaxa, & à la muraille de Sémiramis qui la léparoit de la Meffene,

An nord, elle avoit une partie du Taurus & le Mafius (Karudgia Daglari), qui s'érendoient entre l'Euphrate & le Tigre.

Le nom moderne, donné par les Arabes à cette même partie, emporte la même idée que le nom ancien; ils la nomment ile; dans leur langue, Al-Dgigira.

Dans la partie septentrionale on trouvoit l'Ofroène, qui paroît avoir été la même que l'An-

La partie septentrionale de la Mésopotamie est occupée par quelques chaînes de monragnes qui vont du nord-oueft & fud-eft, dans le fens des fleuves. Celles du milieu portoient le nom de Singara Montes, (Monts de Sindjar.) Les principaux fleuves étoient :

Le Chaberas (Al Kabour): son bassin étoit entre la chaîne occidentale & celle du milieu. Il commence à la hauteur de Charra (Harram), mais à l'est des montagnes. Il arrofoit Thergubis, Refains (Ras-Ain)... Actaba (Aaraban)... Thallas (Thala-ban)... Obidia (Obeidia )... recevoir les eaux du Lacus Betraci (lac Katonnieh), puis tournoir vers le fud-oueft, recevoit à fa gan he le Mygdonins.e arrofoit Magufa (Makefam), & enfin fe rendois

dans l'Euphrate, par fa gauche, à Circefium (Ker-

kifich. )

374 Le Mygdonius (Hanali) avojt fon baffin entre la chaine du milien & celle de l'eft . fa source ésoit près de Nifibis, au nord (Nesbin), eoulant vets le fud-eft; il ne rencontroit de ville qu'à Singara (Sindjar), d'où il tournoit vers le sud-ouest, avec la chaine de montagnes qui finit apeu pres au pord-oneft de Magufa. Il se rend dans le Chaboras, au-defins de cette ville; & dans le lieu de fon confluent, il y a aujourd'hui un lieu que l'on nomme Al Nahraim (les fleuves.)

Les principales villes connues par l'histoire, étotent, en commençant par le nord :

1°. Dans la partie orientale, le long du Tigre, ou à peu près, Nifibis (Nilibin) ... Bezabde (Zabda appelée aussi Dgezira ibn Omar) (t) .... Singara (Sindja) ... Labbana sur le Tigre (Mosul) ... Hatra, forterefle (Hatder) ... Apames-Mefenes ... A quelque diffance an fud, fur le Tigre, mais à fa gauche, hors de la Mccopotamie, étoit la ville d'Antiochia, & à cette hauteur commençoit le mur qui allois du Tigre à l'Euphrate, fous le nom de Murus Media on Seminanidis.

2°. Dans la partie occidentale, c'étoient Edeffa appelée aussi Colli-Rha (Orfa)... Charra (Harran) Nicephorium (Racca) ... Circefium à l'embouchure du Chaboras (Kerkisieh) ... Anatho (Anah) .... Neharda (Hadish Unnour) fur la droite de l'Éu-

D'autres villes moins confidérables se trouvent fur la carte de M. d'Anville, & dans la géographie de Ptolemée qui va fuivre.

Selon Strabon ce pays étoit fertile en vignes & abondant en bon vin, wehn papes sudparehes and

La Méfopotamie fut une fatrapie fous les reis de Syrie. La Misopotamic sclon Ptolemie,

La Mélopoiamie avoit au nord une partie de

l'Arménie; au eouchant, l'Euphrare, le long de la Syrie; au levant, le Tigre, le long de l'Affyrie; au fud, auffi l'Euphrate qui se réunit au Tigre. Les montagnes les plus confidérables étoient le

Mofius & le Singaras. Les fleuves étoient le Chaboras & le Saocoras (2). Cette région se divisoit en quelques provinces,

mi étoient l'Anthemuta au nord ; puis en redefcendant au find, la Chaleitis, la Gauganites & vers le Tigre, l'Acabene; au-dessous de la Gauganites, la Tingene, & le long de l'Euphrate, en descendant, 1 Ancobarius

## MES Les principales villes étoient :

Le long de l'Euphrate. Porfica. Zitha. Aniana. Rath intha-Barfampfe. Rhescipha. Sarnuca. Agamana. Berfima. Eudrapa, Bauma. Addas. Nicephorium, Pacoria. Teridata. Maouda. Naarda. Chabora, Thelda. Sippharar. Apphedana, Seleucia.

## Le long du Tigre.

Dorbeta. Richa Sanhe. Carthara. Deba. Manchane. Singara. Testaphe. Apamia. Betonfa. Lambana,

Banabe,

Bithias.

## Dans l'intérieur du pays,

Canha.

Edeffa. Tirithia. Ombres. Thereubis. Ammaa. Orthesga. Sums. Olia. Rhifina. Zama. Oxira. (3) Sinna Gorbatha. Sarrana, Sanace. Badeufa. Arxama. Bariana. Acraba Gizama, Sinna. Apphadana. Manhuta. Rhafena. Nifibis. Pelisla. Bithiga. Acnanis. Baxagha. Bematra. Deremma. Auladis.

Ballatha. MESOPOTAMIA, d'autres parties ont encore été défignées par le nom de Mélopotamie; mais ee ne fut jamais univerfellement par tous les auteurs; on les trouvers à leurs articles particuliers.

MESPE, lieu de l'Afrique propre, sur la ronte de Tacapa à ad Aquas, entre Tanadaffa & Leptis Magna I felon l'itinéraire d'Antonin.

MESPHE, lieu de la Palestine, dans la tribu de Benjamin, selon Joseph. MESPILA, ville de l'Afie, aux frontières de la

Médic. Elle étoit fauée fur la rive orientale du Tigre, vers le 36e deg. 19 minutes de latitude. MESSA, ( voyer Massa; e'est le nom qui fe trouve dans Pausanias ).

<sup>(</sup>t) Ceft-a-dire ile : c'est qu'en effet, elle est dans une presqu'ile formée par le Tigre : & les Arabes n'ont pas de mor pour dire prefqu'ile : ils difent fle , quoique ce n'en foit par une.

<sup>(2)</sup> M. d'Anville penfe que ce fleuve eft le Mygdomins , ce qui eft tres-probable.

<sup>&#</sup>x27;(1) La traduction porte Olibira,

MESSABA, ville de Cares, felon Hécatée, cite par Etienne de Byfance.

MESSABARA , lieu de la Palestine, Guillaume

de Tyr, L. xxi, c. ii, en parle.

MESSABATÆ, peuple de l'Afie, dans la Per-

side, selon Prolemee & Denis le Périègèse. Ce dernier dir qu'ils habitoient au nord de Babylone. Leur pays est le même, à ce qu'il paroit, que la province de l'Elymaide, appelee Massabatica par

trabon.

MASSADENSIS, nom d'un lieu dont il est parlé
dans le code Théodossen, L. 11, it. de appellat.

dans le code Théodossen, L. 11, sit. de appellat. MESSAL, ville de la Judée, dans la tribu d'Afer. Elle sit donnée par Josué, aux Lévites de la

famille de Gerson.

Eusebe dit qu'elle étoit dans le voisinage du

Mont-Carmel.

MESSALUM ville de l'Arabie heureuse ,

felon Pline, L. x11, c. 16.

MESSANA (Milgan), ile dans le lit du Tigre,

felon Dion Cassius. Elle étoit près de la mer, puisqu'il est dit que Trajan après y être emparé de ette ille, eut beaucoup à foussirie des marées. Cétoit une partie qui s'atendoit depuis le mur de Sémiramis jusqu'à la Babylonie, & que l'on connoit mieux sous le nom de Mission.

MESSANA (Meffore), ville de la Sicile, fur le détroir. Cette ville avoit d'abord porté le nom de Zancle, qui lui avoir été donné, dit Thucydide, de la forme de fon port reflemblant à une faulx; ce que ce nom fignificit en langue Sicilienne.

Le même auteur rapporte que cette ville fut fondée par des pirates de Cumes.

Il s'y rendit eninire différens peuples Grecs, Anaxilas , mellénico , devenu tyran de Rège , ayant appelé de ce côté ses infortunés compatriotes chaffés du Péloponnele par les Lacédémoniens, fit la gnerre any habirans de Zancle, les chaffa & établit à leur place les Messeniens sugitifs. Ce sut alors, l'an de Rome 94, que cette ville prit le nom de Meffana ou Meffane. Des foldats campaniens, après en avoir égorgé les babitans, s'en étant emparès en 472, y prirent le nom de Mamertins, qui paroit avoir fignifié les Martiaux. Après la prite de Rège, en 482, Messane sur déchirée par deux factions : l'une appeloit les Romains, l'aurre les Carthaginois. Les deux peuples parurent vouloir se rendre à ces invitations : tel sut le prétexte de la première guerre Punique. Mais dans la suite Messane eut bien à soussrir de la prorection qu'elle avoit demandée à ces peuples. MESSAPÆ, canton du Péloponnéfe, dans la

MESSAPÆ, canton du Péloponnéte, dans la Laconie, felon Théopompe, cité par Étienne de Ryfance.

MESSAPIA, la Messapie. Cette contrée de l'Italie, quoique peu arrosce, étoit couverte d'arbres

ou de paturages.

Ses principales villes étoient Brundusum, Rudia.

Lupia, Hydruntum, Callipolis & Tarentum,

Elle étoit aufii nommée l'apyèla. Son nom de Meffapia, selonic favant Mazocchi, venoit de l'orient aufap, le vent, parce que cette partie est plus sonvent ravagée par les veus que la partie méridionale.

Scion Strabon on avoit compte jufqu'à treize

villes dans la Mestapie.

MESSAPIUS, montagne de la Grèce, vans la Beotie. Elle étoit dans certe partie de la Béotie oui étoit à la gauche de l'Euripe, sclon Pausaniase, L. 1x., Feoite, c. 21.

MESSAPIUS MONS, montagne aux confins de la Pæonie & de la Médique, felon Ariffore L. 1x, c. 45, dans fon histoire des animaux.

MESSATIS ou MESATIS, ville de l'Achaie: Paufanias, L. vII, c. 18, dit qu'elle étoit entre Arva & Anthea.

MESSE; il y a dans le gree d'Homére Miserse; ce doit être la méme ville que Paul'anis nontme Maffa, & dont il ne fait qu'indiquer la fruation (ur la côte de la Laconie, qui bordoit à l'est le golfe de Meffknie : elle étoit à quolque diflance au nord-ouest du promontoire de Tenare, & elle avoit un port.
MESSE, ville dont parle Stace, dans ce vers MESSE, ville dont parle Stace, dans ce vers

de fa Thébaide, L. 1V, v. 216:

Quos Pharis, volucrumque, parens cycheria Meffe. Ortélius pense que c'est Massa.

MESSEIS, nom d'une fontaine de la Theffalie. Homère, Iliad. L. II, v. 465, en parle; & elle a été connue de Strabon, L. IX, p. 434, & de Pline, L. IV., c. 8.

MESSEN, ville de la Laconie, selon Hésychius, cité par Ortélius, the saur.

Comment ce favant ne voyoit-il pas que c'étoit Massa ou Messe?

MESSENE, espèce d'ile resserée entre l'Enphrate à l'ouest & le Tigre à l'est. Elle avoit au nord, le mur de Sémiramis, & au sud, un canal qui la séparoit de la Babylonie & de la Sèleucide.

MESSENE (Mavra Mathi), capitale de la Meffênie, au nord d'Æchalia, au fud d'Ithôme.

Quoique cette ville porràt le nom de la première reine du pays dont celui du pays même s'étoit enfinite formé, elle n'étoit pas ancienne. Epaminondas, ce vengeur des outrages faits à la liberté de la Grée par les Lacédémoniens, en avoit été le fondateur. Il y avoit rappelé les Mefféniens difpertés vers l'an 369 avant J. C.

Elle étoit au pied du mont Inhôme & comprenoist une grande étendue de terrein. Ses habitans, charmés de recouvrer un afyle für au fein de leur parrie, s'étoient fort occupés du font de fon embelliffement. Paufanias en fait une defertiption fort étendue. Je crois devoir me borner à en indiquer les principaux monumens.

1°. Plusieurs beanx temples tels que ceux de Neptune, de Vénus, de Cérès, de Lucine, &c.

2°. Différentes flatues dont les plus recommandables étoient celles de Cybéle, à cause de la beauré du travail; celle d'Epaminondas, dont la vue rappelloit les bienfaits & la gloire de ce héros : & toutes celles du temple d'Esculape faites par Damophen, sculpteur le plus habile qu'air vu

naitre la Meffenie. ". Le tombeau du vaillant Aristomène, mort à Rhodes, mais dont les restes précieux avoient

été rapportés à Meffène

Strabon parle aufli de cette ville eomme d'une des plus fortes places de l'antiquité, & la compare à Corinthe défendue par une double citadelle, comme Meffene l'étoit par la forterelle batie fur le mont Ithôme.

Sur le chemin qui conduisoit à cette citadelle, on trouvoit une fontaine que l'on appelloit Clepsydre, c'est à dire eau qui cache ou eau cachee. On prétendoit que les nymphes qui avoient élevé Jupiter, le venoient laver secrétement dans cette fontaine. De-là, selon les gens du pays, l'origine de fon nom.

MESSENIACUS SINUS, golfe de la Grèce, dans le Péloponnèse. Il s'étendoit du sud au nord, & étoit fotiné par le promontoire Tenarum, l'est & à l'ouest par celui d'Acritas ; l'endroit le plus profond du golfe étoit vers le 37° degré

12 minutes de latitude.

MESSENIE (la), contrée de la Grèce, qui occupoit la partie fud-est du Péloponnèse : fa forme très-inégale prenoit beaucoup fur son étendue. Elle avoit treize ou quatorze lienes dans fa plus grande largeur, & dix, à-peu-près, du fud au nord, Ses bornes étoient, au nord, l'Elide & l'Arcadie; à l'est, la Laconie; au sed, en grande partie le golfe Mefféniaque; & à l'ouest une partie de la mer Ionienne.

Ce pays étoit montueux & peu fertile ; sa principale rivière étoit le Pamillus ; & Mellène étoit fa

ville capitale. Les détails géographiques se trouvant compris

dans le grand artiele de la Grèce (Gracia), je

ne les répéterai pas ici. J'ajouterai que , sclon Pansanias , ee pays tiroit

son nom d'une princesse appellée Messene, native d'Argos, fille de Triopas, & petite-fille de Phorbas. Ayant épousé Polycaon, fils puiné de Lelez , cette princelle qui n'avoit pas d'état , perfuada à fon époux de s'emparer du pays fitue à l'ouest de la Laconie, & dont les habitans encore fauvages, étoient sans loix & sans souverain. Ce projet réinfit : Polycaon donna le nom de sa femme a cette contrée, & y bâtit plusieurs villes.

La famille de Polycaon étant éteinte, les Metféniens se choisirent pour roi Périètes, fils d'Aolus. Apharèus lui succèda. Il reçut dans ses états sun neveu Nélée, auquel il affigna la partie maritime. Les enfans d'Aphateus ayant eté tues à la guerre, la Mellenie appartint à Nellor; une partie cependant étoit dans les états de Ménélas,

Le poftérité de Nestor l'out toute entière . & la conferea jufqu'au retout des Héraclides qui chafferent Melanthus.

Cresphontes eut en partage la Messènie : dans la fuite les Lacedemoniens s'en emparerent & en réduifirent les habitans en eselavage : une grande partie il est vrai prit la suite. Ce sut dans l'une de ces guerres que parut le célèbre Aristomène, dont l'histoire offre des traits de bravoure , de courage & de bonheur à peine concevables.

Après la baraille de Leuctre, Epaminondas rappella les descendans des Messeniens, & bâtit la

ville de Messène

MESSOA, ou MESOA, lieu du Péloponnele, dans la Laconie, selon Etienne de Bysance & Paulanias.

MESSOGIS, montagne de l'Afie mineure, dans la Lydie, selon Etienne de Bysance,

MESSOLI, peuple de l'Afrique, selon Plurarque, qui rapporte que leur forterelle fut emportée par Calpurnius Craffus

MESSUA, ville de l'Afrique propre, fur le golfe de Carshage. Elle est nominée aussi Misua MESSULUM, ville de la Germanie, Ptolemée,

L. 11, c. 11, la place entre Lupia & Argelia. MESTAR, lieu de l'Alie, dans la Syrie, entre Chalcide & Antioche, fur le fleuve Oronte, felon Nicephore Callifle.

MESTARNE, ville que Suidas place chez les Cilices. On croit que c'est le même que Mestar.

MESTLETA, ville de l'Ibèrie assatique. Ptolemée, L. r, c, 11, la place entre Artaniffa & Zaliffs.

MESTRIANÆ, ville de la Pannonie, On la trouve dans Antonin, itinér. qui la met fur la route de Sabaria à Acincum, entre Sabaria & Mogetiana, à trente milles de la première, & à vingtcing milles de la feconde. MESTUS, fleuve donné par quelques auteurs

pour appartenir à la Thrace; mais c'est certainement Neflas qu'il faut lire.

MESUA, coline & péninfule de la Gaule Nar .. bonnoise, selon Pomponius Méla, L. 11, c. 11. MESUA. Ce nom fe trouve dans Pomponius

Mela, & dans Festus Avienus. Il appartenoit à la partie maritime de la Gaule Narbonnoife. On en retrouve la position sur le bord de l'étang de Tau, entre deux volcans. (Voyeg la notice de la Gaule.)

MESUGA FROVINCIA, & COZERIMO-RUM TERRA. On trouve ces mots dans le Rabbin Eldad Danius, cité par Ortélius, thefaur. Il ajoute que les Juits y furent gardes prifonniers, Cette province devoit êtte au voilinage de la Perfique ou de la Babylonie.

MESUS, ville de l'Eubée, felon Pline, L. IV.

METABOLES, bourgade que Curopalate femble placer au voisinage de l'Armente, Ortelia the faur.

METACHOEUM

METACHOEUM, lieu sortifié dans la Béorie. Extenne le géographe le place entre Orchomenus & Coronea : il nomme auffi ce lieu Metachoerum,

METACOMPSO, ville d'Egypte, felon Ptolemée, L, zv, c. s. Il femble que ce foit la Ta-chempso de Pomponius Mela, L. z, c. 9; mais il en fait une ile du Nil. Pline, L. VI, c. 20, l'appelle Tacampson, & dit que quelques uns la nommoient Thatices. Hérodote écrit Metocompfo, & en fait une île qu'il place auprès d'Elephantine. C'est aussi apparemment le même village Tacompfos, que Etienne le géographe place en Egypte, près de l'ile Philia.

METACUM, ville de l'Arabie heureufe. On croit qu'il faut lire Cumacatum; c'est le mot qui se trouve dans l'exemplaire du roi que j'ai fous les

youx. ( Voyer ARABIA. )

METADULA, ville de la Cappadoce. Ptolemée, L. F. c. 6, la place dans le Pont Polémoniaque & dans les terres.

METAGONITÆ, peuples d'Afrique, qui habitoient aux environs du promontoire Metagonium, fur la côte de la Mauritanie Tingitane, felon Strahon , L. XVII.

METAGONIUM, felon Strabon, L. XVII. METAGONITES, felon Prolomée, L. 17, c. 1, promontoire d'Afrique, fur la côte de la Mauritanie Tingitane.

METALLASSUS, ville de la Cappadoce. Prolemée, L. v, c. 6, la place dans le Pont Polé-

monizone. & dans les terres.

METALLA, "lieu de l'île de Sardaigne : l'îtinéraire d'Antonin le met sur la route de Tibuli à Sulci, entre Néapolis & Sulci, à trente milles de la première, & à même distance de la seconde.

METALLINUM (M.dellin), ville de l'His-

panie, dans la Lufiranie, fur la gauche de l'Anas. C'étoit une colonie romaine.

On a varié fur l'étymologie de ce nom. Quel-

ques auteurs ont cru devoir le rapporter à quelques mines des environs; d'autres en l'écrivant Metellinum, comme Antonin, en attribuent la fondation à Metellus.

Elle étoit fituée à l'ouest d'Emerita Augusta, METALLOFENON, lien de la Paleftine, à

uatre milles au midi de Dodam, selon saint Ierome, in locis hebr.

METALLUM, lieu entre la Macédoine, & la Thrace, felon Ortelius, thefaur. qui cite Hérodote, L. V. c. 17, & ajoute qu'il y avoit des mines de cuivre dans ce lieu.

METAPA, ville de l'Acarnanie, selon Etienne le géographe. Polybe, L. v, c. 7, qui en parle auss, dit qu'elle étoit siruée sur le bord du lac Trichonides: mais Polybe la place dans l'Erolie. Et en effet, elle étoit au fud du lac qui est dans

METAPINA INSULA, ile fituée, felon Pline, à l'embouchure du Rhône, entre deux de fes embouchures. ( Foyer l'article fuivant.)

Geographie ancienne. Tome 11.

METAPINUM OSTIUM, l'une des embouchures du Rhône, entre celle que l'on nommoit Hifpanienfe oflium, à l'ouest; & Maffilienfe oflium, à l'eft. Elle avoit pris son nom de l'ile Merapina , qui étoit entre les deux dernières que je viens de nommer

METAPUNTUM, ville d'Italie, dans la Lucanie, fur le golfe, à l'embouchure du Bradanus. Quelques auteurs ont donné pour fondateur à cette ville, Paulius, tyran de Cryffa en Grèce; d'autres, Leucyppe, arrivé en ce pays avec une colonie d'Acheens; & quelques autres, des Pyliens, venus en ce pays avec Nestor, depuis le siège de Troye. Quoi qu'il en soit, elle devint fort riche par le produit de son agriculture.

Il n'en reste que des vestiges. Pythagore, qui s'y étoit retiré, y périt dans une fédition ; fa maifon fut enfuite convertie en un temple de Cérès.

Au milieu de la ville il y avoit tine statue d'Apollon, & une d'Ariffée de Proconnése. Les Métapontins étoient partifans d'Annibal,

qui prit chez eux ses quartiers d'hiver pendant plusieurs années; mais après sa retraite, les Romains les punirent de leur attachement pour ce général.

. Strabon nous apprend que cette petite république d'agriculteurs fut détruite par les Samnites. On voit dans fon emplacement quelques colonnes, fortant à demi des monceaux de fable.

METAPONTUS ou CASUENTUM (Bafiento), rivière de l'Italie, dans le voisinage de Tarente. C'est sur cette rivière, selon Appien, que Marc-Antoine & Octave eurent une entrevue, par la médiation d'Octavie

METARIS ÆSTUS, golfe fur la côte orien-tale de l'île d'Albion. Ptolemée, L. 11, c. 3, le met entre l'embouchure de l'Abus & celle du Gariennus

METARUS, fleuve del'Espagne Tarragonnoise, felon Prolemée, L. 11 , c. 6. Pomponius Mela, L. III , c. I , le nomme Mearus. METAUM, ville de l'île de Lesbos, felon

Etienne le géographe, qui eite Hellanicus. METAURENSIS, fiège épiscopal de l'Istrie: il en est fair mention dans le fixième concile de Conflantinople, fous l'empereur Conflantin-le-

METAURUM , ville de l'Italie. Pomponius Mela, L. II, c. 4, la donne aux Brutiens. METAURUS (le Metro), petit fleuve d'Italie,

dans le Brutium. Il commençoit dans les montagnes qui parcourent toute cette presqu'ile qui forme de ce côté l'extrémité de l'Italie, & se rendoit à l'ouest dans la mer. A son embouchure il y avoir nne Cale fous fon nom, e'est-à-dire un petit abord pour les vaisseaux, où au moyen de quelques degrés on pouvoit les changer aisement. Je crois que c'est ce même endroit qui a anssi porté le nom de Portus Oreflis.

C'est près de cette rivière que l'an de Rome 546, Asdenbal, entrè en Italie pour aller joindre son frère, sut battu par les consuls Claudius Nero

& M. Livius. Il y périt avec plus de 10000 hommes,

METAURUS, lieu d'Italie, avec un port à l'em-bouchure du fleuve Metaurus, felon Strabon. METAURUS , nom d'un fleuve de la Sicile, Strabon, L. PI, p. 275, dit qu'il se perd quelque temps fous terre.

METELIS, ville d'Egypte, à l'embouchure du Nil. Ptolemee , L. IV , c. 5 , dit qu'elle étoit la capitale d'un nôme auquel elle donnoit fon nom-Etienne le géographe écrit Meillis , & fait entendre qu'on la nommoit auffi Bechie,

METELITES, nôme d'Egypte, dont Métélis étoit la capitale, selon Prolemee, L. IV , c. s. METELLOPOLIS, METELLOPOLEOS, ville épiscopale de la Phrygie Pacarienne, selon la no-

tice de Léon le Sage.

METENSIS, siège épiscopal de l'Asrique, dans la Numidie, felon la notice des évêchés d'Afrique , où Félicianus est qualifié episcopus Metenfis , & felon la conférence de Carshage, nº. 126, Gratianus oft dit epifcopus plebis Metenfis.

METERCOSA ou MENTERCOSA, ville d'Espagne. Prolemée, L. 11. c. 5, la donne aux Carpetans, & la place entre Ispinum & Barnacia.

METEREA TURBA. Ce nom té trouve dans Ovide ( Trifl. L. 11 , Eleg. 2); mais on croit qu'il faut lire Neurea, parce que les Neuri étoient de se côie, au lieu que l'autre nom est inconnu. METHANA OF METHANE, fitue fur un perit

ishme au nord-ouest de Trêzene. On y voyoit un temple d'Iss, qui sembloit indiquer que des Egyptiens s'étoient établis en ce

Paufanias dit que ce lieu avoit autrefois été fortifié, & il le place entre Trézène & Epidaure. METHEA, vingt-cinquième flation des Ifraélites, où ils vinrent camper en fortant de Tharé.

Ce lieu devoit être dans l'Arabie même, vers le midi de Tharé.

METHONE. Il y a en plufieurs villes de ce nom : mais celle dont parle Homère , dans le caralogue des vaisseaux, vers 221, ne peut pas être celle que Thucydide attribue à la Macédoine, & qui y ésoit en effer. J'adopte au contraire le sentiment de Scylax, qui la place dans la Magnétie. Deux raisons militent victoricusement pour ce sentiment. 1°. Homère qui fuit presque généralement un ordre géograph que dans fon catalogue des vaiffeaux , vient de parler de quelques autres villes de la Magnésie, ficuées dans les terres, ou près du golfe Pélasgique; 2°. Il nomme après Méthone & Thaumacie, des villes qui appartenoient à la Magnéfie, fur la côte orientale. Peut-on douter que Methone n'ait été de ce çôté, & ne pas croire que quelque revolution en ait fait perdre la pofition?

METHONE (Modon), est nommée par Pausanies Mothone, ville de la Messénie, sur le bord de la mer, au nord de l'ile d'Enuffa.

Strabon rapporte que quelques auteurs eroyoient qu'elle étoit la même que Pédalos, l'une des villes qu'Agamemnon vouloit donner à Achille. Lorfque les Lacédémoniens furent m îtres de la Meffenie, ils abandonnerent cette ville aux Naupliens, chassès de chez eux par les Argiens sous le règne de Domicratides, roi d'Argos. Lorsque les Messeniens surent rentres dans leur pays, ils ne cherchèrent point à reprendre cette ville. Strabon nous apprend que pendaot la guerre qu'il appelle Adiaque, sans doute à cause de la bataille d'Actium qui en fut un des événemens, Agrippa s'érant emparé de Méthone , y fit mourir Bocchus . roi de Maurétanie, parce que ce prince avoit pris le parti d'Antoine contre Auguste.

Au temps de Paulanias on y voyoit un temple de Diane anematis, c'est-à-dire, qui éloigne les vents. Les gens du pays prétendoient qu'il y en avoit en autrefois de très confedérables le long de cene côte; & qu'ils avoient cesse depuis la sondation du temple par Diomède. On voyoit dans le temple une eau qui paroissoit mêlée d'une espèce de gomme.

METHONE, ville de la Pierie, selon Ortélius

thefaur, qui cite Suidas & Etienne le géographe. Plutarque, in quastionib. grac., nous apprend que les habitans de cette ville se nommoient Apolphendoneti. Elle étoit aux confins de la Macédoine, felon Demofthene , Olynthiatica .t. Elle étoit fur le bord du golfe Thermaique. Ce fut au siège de cette place, que Philippe;

père d'Alexandre , perdit un œil. On fait qu'il y avoit dans la ville un homme très-habile à tirer l'arc. Il écrivit for une flèche . à l'ail drois de Philippe, lança la flèche, & en effer atteignit le roi. Ce prince fit meure fur la même flèche , A Philippe prend la ville, il fera pendre After. Je crois me rappeler qu'en effet, cet adroit sireur d'arc fut pendu.

La Martinière se trompe, en disant que ce sus en affiégeant Mèthone de Magnèsie; on n'en connoissoit pas même alors la position, METHONE, ville de l'Eubée, selon Etienne le

géographe.

MATHONE, ville de la Perfide , felon le même; METHORA, ville de l'Inde. Arrien, in Indicis . la donne aux Sarafeni ; & Pline , L. vt , c. 19 , la place fur le fleuve Jomanes , qui se jette dans l'Inde.

METHURIADES, iles entre l'Attique & l'île d'Egine, auprès de Trézène, selon Etienne le géoraphe. Pline, L. IV, c. 12, écrit METHURIDES, & les met dans le golfe de Mégare.

METHYDRIUM, ville de l'Arcadie, au nordouest de Mantinea.

Cette ville, quoiqu'encore affez confidérable au temps de Paulanias, avoit été cependant con-

MET

Aderablement affoiblie, lorsqu'une grande patrie de fes habitans avois passe à Mégalopolis, pour contribuer à l'agrandiflement de cette ville.

Il ne lui seffoit guère de fon ancienne grandenr, que la répuration d'avoir été fondée par Orchomène , & l'honneur d'avoir donné naissance à plusieurs athlètes couronnès aux jeux olympiques. Située sur une hauteur, mais ressertée à l'ouest par le Maléias, & à l'est par le Mylaon, elle en avoit pris le nom de Methydrium, que l'on pour-roit rendre en françois par Entragues. Cette ville-se trouveir dans la dépendance de Mégalopolis ; il y avoit un temple de Neptune Hippias sur les bords du Mylson.

MÉTHYMNE, ville fituée dans la partie fepgentrionale de l'ile de Lesbos, au nord-ouest de celle e Antiffa, vers le 39° degré 30 minutes de latitude. Le muficien Arion étoit de cette ville.

C'eft actuellement Porto-Petera

METHYMNE, vi le de l'île de Crète. Elien en parle dans fon hiftbire des animaux , L. xIF , c. 20. METIBI, peuples de la Sarmatie européenne, Prolemée, L. F. c. 9, les mer parmi les peuples qui habitoient au nord des mons Coraces.

METILA, lieu de l'Afie, dans la Mélitène, fur le bord de l'Euphrate. Il étoit dans l'endroit où ce fleuve est refferré entre deux montagnes, vers le 37° degré 35 minutes de latitude.

METELA, capitale des Marfes établis près du Rhin & des Baraves, felon l'itinéraire d'Antonin. On dit que Germanicus faifant la guerre dans ce pays, le renversa de manière à n'en laisser sub-fister aucus vestige.

C'est ainsi qu'on lisoit dans Pline le nom de File appelee Metapina, ( Voyer ce mot. ) METIRA, ville d'Afrique. Antonin, dans fon

stinéraire, la place fur la route de Limniades à Carabathmon , entre Paniuri & Jucundiu , à vingt milles de la première, & à quarante milles de la

METO, lieu d'Iralie, L'irinéraire d'Antonin le marque entre Paternum & Tacina ou Ticina . à vingt-deux milles de la première de ces places, & à vingi-quatre milles de la feconde. METOPA, village dont fait mention Surius

dans la vie de S. Embyme, abbé. Ortélins croit

qu'il étoit du côté de l'Arabie. METOPEN: Callimaque & Elien, in variis

donnent ce nom a un fleuve du Péloponnese. Il est dans l'Arcadie, selon le scholiaste de Callimaque, cité par Oriélius, thes.

METORENSIUM CIVITAS, ville d'Asse.

C'étoit, selon Dict's de Crète, la capitale du royau-

me de Cycnus. Elle n'étoit pas éloignée de la ville de Trove.

METORES, peuples de la Perfide. Prolemée, L. PI, c. 4, les place au midi de la Mardyene. METOROME, ville de la Cappadoce, dans le Pont Polémoniaque. Prolemée, L. F. c. 6, la place entre Schaftia & Sabalia.

publiques, dans les jeux, les affemblées, appartenoient aush aux citoyens des metropoles, 6°. C'éroit l'usage des colonies d'orner les tem-

ples de leur ancienne patrie, de préfens confidérables, de dépouilles d'ennemis, de trophées, de statues & d'autres embellissemens (1).

(1) On en voit un exemple dans ce que rapporte Pau-fanias : fons Adrien, soures les colonies d'Abhenes frient mettre chacune une flarae, qui la repréfentoit, dans la remple de Jupiter Olympien. M. de Bougainville, dont, 'femprunar ecci, pende que chaque cologie avoit auffiurni une colonne, Bbb a

METRACHA, ville archiépiscopale. Il en eft fait mention dans les fanctions pontificales de l'Orient.

METROPOLIS : ee mot , proprement gree , compose de porme & de mont, fignifie à la lettre, Ville-mère. C'est ce nom qu'on donnoit originairement aux villes grecques qui avoient établi ailleurs des colonies : je ferai voir , en finissant cet article, que le fens de ce mot s'est pris autrement dans la fuite; mais qu'il a confervé celui qui em-

porte supériorité, quel qu'en soit le titre.

« Quoique les tens qui unissoient les diffé-

renies metropoles de la Grèce à leurs colonies fuf-» fent par-tout d'une même nature, comme fortant " de la même source , il ne faut pas cro're cepens dant qu'il y eut par-tout une entière conformité " entre les droits qu'ils produisoient : le plus grand n nombre étoit commun à toutes; mais il y en » avoit presque toujours quelques-uns de parti-» culiers à chacune : cette différence avoit pour » caufe, foit les usages différens entre les villes

s grecques, foit les inventions particulières au moment de l'établiffement ». Entre ces droits il y en avoit d'honorifiques & d'autres miles. Ceux de la première classe regat-

doienr presque tous la religion.

1°. Les colonies étoient obligées d'envoyer tous les ans à leurs métropoles des députés chargés d'offrir en leur nom des facrifices aux dieux du ays, & de leur présenter les prémices de leurs fruits. Les villes grecques d'Afie s'acquittoient exactement de ee devoir. Elles envoyoient les prèmices de leurs moifions à Athènes, comme à la ville de laquelle ils tenoient à la fois, & leur

origine, & cette précieuse semence. 2º. Si le feu facré venoit par malheur à s'éteindre malgré les foins affides de ecux qui veilloient à fa confervation, les colonies ne pouvoient le ralumer que dans le Prytanée de leurs fondateurs.

3º. Les colonies étoient dans l'obligation de tirer leurs prêtres du fein de leur métropole : mais il ne faut pas croite que cette obligation s'étendoit à tous les prêtres, mais feulement aux pontifes du Dieu tutélaire.

7°. On peut ajouter que la plupart des villes grecques payoient tous les ans à celle d'Athènes quelques mesures de grains.

Les droits utiles étoient,

1°. Celui que les citoyens des métropoles avoient de pouvoir faire des alliances, y contrader des mariages, fans que leurs enfans fuffent réputés étrangers (1).

2°. Le droit de pouvoir acheter des terres, ou d'autres biens dans le territoire des colonies (2). 3°. Le droit d'hospitalité avoit lieu entre la

métropole & ses colonies.

Mais de plus, les métropoles avoient le droit de donner des législateurs à leurs colonies.

de donner des législateurs à leurs colonies, soit pour y établir la forme du gouvernement, soit pour ly faire revivre lorsque quelques événemens l'avoiens renversé. Il paroit aussi que les métropoles pouvoient

envoyer de nouveaux citoyens dans les colonies, & qu'ils entroien en patrage de biens avec les anciens colons.

Toutes les fois que les colonies vouloient faire quelque etabliffement nouvean, elles étoient obligées de demander un chef à leurs métropoles.

Il y a quelques exemples même que des généraux furent tirés de la métropole.

Mais le plus important, fans contredit, c'étoit celui de pouvoir exiger que leurs colonies celui de gouvoir exiger que leurs colonies fecourafient en temps de guerre, foit qu'elles leur envoyafient des foldats ou des vaifient, foit qu'elles reçuffent dans leur fein les ciroyens de la métropole affigéte. Non-feulement on partageoit avec eux les terres, mais on leur cédoit la orinciale autorité.

la principale aurorial.

Ource ces prérogaives communes à toutes, quelques métropoles jouifioient de certains droits parciculers, qui rendoient plus grande enocre la dépendance de leurs colonies. Ainsi, par exemple, les Lackdemoniers gouvernoients per curs mêmes la ville d'élérache, unst pour le civil que pour véres, que l'on abundonna la ville. Ilsen ufoient de même à l'égard de la colonie qu'ils avoient dans l'île de Cythére.

Les Cofiniblens gouvernoient auss la ville de Potidée, par des magistrats nommés Epidemiurg-3: on les y envoy oit tous les ans. La même chose avoit lien entre plusseurs autres métropoles & leurs colonies.

On voit par ce qui vient d'être dit, qu'il y avoit entre les métropoles & les villes qu'elles avoient fondées, une alliance naturelle qui fubfisfoit réelJement fansvrooir befoin d'être marquée par autent vraite ponfii. Et ce devoir des colonies étoit une fuite in auurelle de leur dépendance, que les métropoles le plaignoient haumement de celles qui paroifiolent y manquer, de que môme elles les punifiolent avec la dernière rispuer, Jorqu'elles étoient en droit de faire valoir kurs droits par la force.

to the configuration of the co

Le tire de métragole a cut pas le même avantage chez les Romains; quoiquis multipliaffen leurs colonies, il n'y avoi jamais qu'une métropole, ¿cèuis Rome. Ez comme ellé etoi la première ville d'un empire immenfe, elle ne voyoir dans les labriums des colonies que des fujess. En général cependan, on traitoit de métrocelles oils fe trendent, on traitoit de métrocelles oils fe trendent, est product par de de la province, où étoient les affenbles gibériels de la province, où étoient les affenbles gibériels de reflort.

Mais le droit de métropole se conserva dans la hiérarchie ecclésassique. L'eglise d'Orient divisa d'abord ses prélats en méropolitains, en ausociphales & en archeviques, qui tous étoient plus que les évêques.

Le nom d'autocéphale a disparu, quoique la chofe foir reflec. On appeloit sind les tréques qui ne reconnosifent que l'autorité du patriarche; comme il en el de quelques évehèles qui ne sont fuffragans d'aucun archevéque : car depuis les métropolitaiss de les archevéques n'on plus fait qu'une même chaffe, de ce n'eft qu'autunt qu'un prêtat ett archevêque, qu'il peut étre métropolisme.

On peut voir à la fin de l'histoire Byfantine une longue liste de mêtropoles, qui fut publiée par Andronique Paléologue-le-vieux. La Martinière l'a inférée dans son dictionnaire, où l'on pourra le voir aussi. Comme elle n'inèresse que les divisions ecclésafiques, je crois qu'il sussitié qu' renvoyer,

Je remarquerai feulement que dans la Gaule, fous Honorius, temps où la Gaule étoit diffinguée des sept provinces, il y avoit quinze métropoles.

1°. Dans la Gaule: favoir, Lyon, Lugdunam, dans la première Lyonnoife, Rouen, Rosomegus, dans la feconde Lyonnoife, Sens, Senones, dans la Lyonnoife Schonnoife.

<sup>(1)</sup> Cet avantage étoit régardé comme très-important, pacce que les vicles grequeus, fi jaloufes les unes des aurres, effimoient fi fort leur droit de bourgeoifie, qu'elles ne l'accordoient que tarement. (a) On fait que les villes ne permetroient pas aux

<sup>(1)</sup> On fair que les villes ne permetrojent pas aux citoyens de quatter leur patrie, ni aux érangers de venir y facr leur fejour, fans un confentement public,

Trèves, Treveri, dans la première Belgique. Reims, Remi, dans la seconde Belgique.

Mayence, Mogontiacum, dans la première Ger-Cologne, Colonia Agrippina, dans la seconde

Germanie. Befançon, Vefonsio, dans la grande Séquanoife.

2°. Dans les sept provinces; savoir, Vienne, Vienna, dans la province Viennoise.

Bourges, Buuriges, dans la première Aquitaine. Bordeaux , Burdigala , dans la seconde Aquitaine. Eaufe (1), Elufa, dans la Novempopulanie. Narbonne, Narbo, dans la Narbonnoise première. Aix, Aqua fextia, dans la seconde Narbonnoise.

3°. Dans la province des Alpes maritimes, Embrun , Ebrodunum. METROPOLIS , ville de la Sarmatie euro-

péenne. Prolemée, L. 111, c. 5, la place auprès du Boryfthène , entre Serymum & Olbia. Pline , L. IV, c. 12, la nomme Miletopolis. METROPOLIS, ville de la Phrygie, felon Etienne

le géographe. Ptolemée, L. F, c. a, la range parmi les villes de Lydie & de Moenie, au-deffous de Jovis fanum.

MITROPOLIS, ville de la grande Phrygie. Prolemée la place entre Pelta & Apamea Ciboos, Etjenne le géographe connoît aussi cette ville. METROPOLIS, ville de la Lydie, selon Etienne

le géographe,

METROPOLIS, ville de la Theffalie, felon Etiehne le géographe. Ptolemée, L. III, c. 17, la donne aux Efficies. Tite-Live, L. xxxII , c. 13, & Jules Cofar, de bell. civil. L. III , c. 80 , en font auffi mention.

METROPOLIS, ville de l'Acarnanie, felon Etienne le géographe & Polybe.

METROPOLIS, ville de la Doride, selon Etienne le géographe.

METROPOLIS, ville du Pont. Etienne le géographe la donne aux Moffynaci. METROPOLIS, ville de la Scythie, selon Etienne

le géographe. METROPOLIS, ville-de l'Eubée faion le même. Miernopotis, ville de la haute Theffalie. Etienne le géographe la distingue d'une autre ville

de même nom dans la même province. METROPOLIS, ville de l'Asse mineure, dans l'Ionie , firuée entre Ephèse & Colophon , au nord est de cette dernière. Cette ville peu connue a cependant été nommée par plufieurs auteurs anciens. On en voit encore quelques ruines.

MID METROPOLIS, ville de l'Ifaurie, felon Ortélius thefaur, qui cite le concile de Nicce, où en voit la fouscription de Sylvanus metropolitanus ex Isauria. METROUM. Il est parlé d'un lieu ou d'une ville de ce.nom dans Arrien , Pi-ipl. p. 14, qui le

met dans la Bithynie, fur le Poni-Euxin, & dit que d'Heraclée à Metroum , il y avoit quatre-vingts flades, & quarante stades de Meroum à Posidium. METUBARIS, ile de la Pannonie, selon

Pline , L. 111 , c. 25.

METULUM, ville des Japydes. Appien, in Illyric, lui donne le titre de metropole du pays : il ajoute qu'elle est fituée fur une montagne couvertes d'arbres , & qu'elle eft batie fur deux élévations, partagées par une petite vallée. Dion Caffius en parle, L. xLIX, p. 412. Strabon, L. VII, p. 314, dit qu'Auguste sur blesse en l'assegeant, qu'il la prit, leur imposa des loix si dures, qu'ils aimèrent mieux se brûler avec leur ville que e les fubir.

MEVANIOLA , ville de l'Italie , chez les Sénonois.

MEVIANA, ville de l'Italie, dans l'Umbrie; ut fud-ouest de Fulginium. Ptolemée la donne aux Vilumbres, peuple qui habitoit dans la partie orientale de l'Umbrie.

MEZAI, ou MAZAEI, peuple de l'Illyrie felon Ptolemée & Pline. Ce dernier écrit Merai. MIA , bourg de la Palestine , au delà du Jour-

dain , felon Joseph , aniiq. L. xx , c. 1. MIACUM, ville de l'Hispanie, selon l'itinéraire d'Antonin , où elle est marquée entre Segovia & Complutum.

Elle étoit située presqu'au sud de Segovia. MIÆDII, peuples de l'Afrique propre. Ptole-

mee, L. IV , c. 3 , les met au-deffus des Mufini. MIAS, village de Syrie, pour lequel il y ent dispute entre les Juis & les habitans de Philadelphie.

MIAZENA , ville de l'Afie , dans la Mélisène : entre des montagnes & le fleuve Mélas, près & à l'occident de l'Enphrate, vers le 37º degré 40 minures de laritude

MIBIARCENSIS, fiège épifeopal d'Afrique dans la Byzacène. Parmi les évêques qui foufcrivirent à la lettre adreffée à l'empereur Conftantin , on trouve Joannes mibiarcenfi

MICERIANUS, fiège épifcopal, dont il eft parle dans la première décrétale du pape Félix, dift. I.

MICHENAS, an fud de Grefna, & au nord de Jérusalem

MIDACUM, ville de l'Afie, dans l'Armenie. à ce que crois Ortélius , qui eite Curopalate. MIDÆUM , ville de l'Afie , dans la partie fep-

tentrionale de la Phrygie salutaire. MIDAIUM, ville de la grande Phrygie, sclon

Prolemee, L. F , c. 2 , qui la place entre Dorylaun & Tricomia, Dion Caffius , L. 49 , p. 403. Ettenne

<sup>(1)</sup> Cette ville d'Eaufe n'eft pas précisement celle qui avoit le titre de métropole; cetoit Elufa, capitale des Elufates, placés dans l'Aquitanie, entre les Sotiates, au Elajares, placés dans l'Aquitaine, entre les Josases, au nord, & les Aufei, au fud. Léfa syant eté détraite par le Normands, l'evêque d'Aufei ou d'Aude, monta à la dignité de métropolitain. L'ancien emplacement d'Elaja porte la nom de Clate; mais Eaufe est tout grés,

le geographe, & Pline, Lr P, s. 20, en font mention. MIDANON, siège épiscopal de Syrie. La

notice du patriarchat de Jérusalem le met sous l'archevèche de Bostra.

MIDEA, ville de l'Argolide, au nord-ouest de L sa.

E ectryon, père d'Alcmène, y avoit autresois règne: elle étoit détruite au temps de Pausanias; mais elle existoit au temps de Xénophon, qui en

parle dans les Helleniques.

MIDEA, ville de Bœotie. felon Strabon,

L. I., p. 19, qui dit qu'elle fut submergée par
les eaux du lac Copais. Etienne le géographe dit

qu'on l'appelloit anciennement Persepolis. MIDEA , cette ville perdit enfinite ce premier nom , pour prendre celui de Lebades ou Lebadee . four leguel elle eft beancoup plus connue. Le nom de Midée, felon Paufanias, lui venoit de la mère d'Afplidon. La ville étoit alors fur la montagne. fituation effentielle à conferver, tant que le pays ne fut pas affez peuple pour qu'elle n'eût rien à craindre des incursions qui se faifoient très-fréquemment par mer. Mais la crainre de ce danger s'étant évanonie, avec la facilité d'obtenir aifèment des secours, un athénien nommé Lebadus, venu à Midée, pour quelque raifon que l'on ignore, perfuada aux habitans de quitter la montagne, & de s'établir dans la plaine. Il donna son nom à cette nouvelle ville. Mais comme la description de Lébadée n'est pas ici mon objet, je renverrai donc à ce que j'en dis à l'article de cette ville. ( Voyez LEBADEA

MIDEÆ TUMULI, lieu du Péloponnèse, felon Xénophon, L v11, p. 619, qui ajoute qu'Archidamus y campa. Il étoit près de la ville Mideá.

MIDELLI, petite ville d'Afie, dans la Natolie. Elle ètoit autrefois épifcopale, & ellé est nommée Medaium dans la notice de Héroelès, & Medatum dans la notice de Léon-le-fage. Ortelius, ht/fatr.

MIDICENSIS, fiège épifcopal de l'Afrique, dans la Byzacène, felon la conférence de Car-

thage.

MIDILA, ou MIDILA, ville d'Afrique, dans la Numidie, Jader à Midila, confesseur de marry, assissa au concide de Carthage, tenu (ous S. Cyprien. Dans la conférence de Carthage, num. 193, Julianus est qualifié epsicopus Midilensis. & la notice des évèchés d'Afrique nomme Florentianus

epifcopus Miditanus, MIDITANUS, ou MIDIDITANUS, fiège épifcopal d'Afrique, dans la Byzacène. La notice d'Afrique fournit Eubodius Mididianus, & la conférence de Carthage, Sermianus Miditanus.

MIEDII, anciens peuples de la Mauritanie fitifenfis. Ils habitoient dans la partie orientale des monts Audus. Prolemée en fait mention.

- MIEZA , ville de la Macédoine , felon Pline ,

L. Ir., α. 1s. Etienne le glographe dit qu'on la nomonis taulf Srymonium. Mais ce n'étoit pas un ville comme le dit cet auteur; c'étoit le nom du fauxboug de Seagyre, où Ariflote donnois (es leçons. (ν'ογτ Plustrque in Μεκ.πλω). Il faut convenir cependant que Prolemén nomme un ville de Μνερα, μυτές, dans l'Emathie, & l'on n'en comotin pas la pofition.

MIGIRPENSIS, fiège épifcopal d'Afrique, dans la province proconfilare. Film primus à Migirpà fouterivit au concile de Caribage reun fous S. Cyprien. La conférence de Caribage nomme Firer epifçopu plétis mégraphie, & dans la noice épifc-pale d'Afrique, Pafchassus est qualifié epif-opus Migirpossis.

MIGO, ville d'Afrique, dans la Marmarique. Prolemée, L. sv., c. 5, la place entre Dioscaron & Saragina

MIGONIUM, nom d'une plaine de la Laconie, qui étoit fituée vis à vis de l'île de Cranaé. Le mont Larifius dominoit cette plaine, dans laquelle on voyoit un temple dédié à Vénus Migoniais, felon Puricaire.

felon Paufanias, L. 111, Lacon. c. 22.

MIHDIMON, nom d'une caverne ou grotte, dans l'Arcadie, dans la contrée de Nêmée, felon Germanicus Cétar, fir Araus, Ortela thefaur.

MILAS, fleuve d'Italie, chez les Senones.

MILLORUS, ville de la Thrace, dans la Chaleidie, felon Théopompe, cité par Eisenne de Byzance. On foupconne que c'eft le même que Miscoum: on feot combien certe erreur feroit facile à des copilles grecs, s'ils n'étoient pas plus infituits que la plupart des nôtres.

MILESIA, contree d'Afie, dans Flonie, Pline, L. XI, c. 27, qui en fait mention, dirqu'on n'y voyoit des cigales qu'en peu d'endroits. Ariflore, hift. animal. L. VIII, c. 33, aveit fait cette remarque avant lui.

C'étoit dans cette partie du territoire de Milet, qu'étoit l'établiffement des Branchides, prêtres d'un temple & d'un oracle,

N. B. Voici ce que dit M. le comte de Choifeul de cette contrée, dans son superbe voyage, T. 1, p. 177.

Toute la plaine que purcour abuellement le Mandre, étois natrefioi un golfe, dont l'extramite avoit déjà êté combiée du tempo d'Héroone, qui le primer nous s randimi cette tradition. De ce golfe il en foroit un autre qui, «étlation de la companie de la companie de la comlaitoi fe termine au pied da nom. Le saus, de ca recevoit fon nom. Ce. Lenicus Siasa qui forme abuellement un le, a libifité lon-tempa après le golfe, de ris de figure de la mer que par terre de la companie de la mer que par terres chariste par le Mandre.

A l'époque de l'arrivée des Grecs en Ionie, le rivage de la mer régnoit depuis Myus jufqu'à Prime; à ces deux villes actuellement fa éloignées de la mer, avoient d'excellens ports.

Du temps de Strabon, le continent s'étoit accrà confiderablement, & n'ésoit plus qu'à trente flades de Milet.

Cinquante ans après, Pline dit que l'embouchure du Méandre n'étoit plus qu'à dix stades de Milet, & cette diffance étoit alors la largeur du détroit, parce que le golfe de Latmus communiquoit à la mer. Mais 80 ans plus tard, Pausanias nous montre ce détroit entièrement obstrué. & le Méandre se jettant à la mer sous les murs de Milet (t)

En 866, son embouchure étoit près du lieu nommé Cepi, connu dans l'histoire par la trahison de l'empereur Michel, qui y fit affassmer son oncle

M. le comte de Choifenl, arrivé sur les bords du lac qui a succèdé au Sinus Latmicus, étant au fud-oveft, par l'oveft, dit : je cominuai ma route le long du lac, ayant le mont Griss à ma gauche, par un chemin irès-refferré; & lorfque nous eumes atteint l'extrémité du lac , nous tournames à l'oneft autour de la base de la montagne, & nous arrivâmes, avant le coucher du foleil, à un hameau nommé lechilkeni: pous paffames la nuit fur les bords d'une belle fontaine que nous ne tardames pas à recon-noître pour la fontaine de Biblis.

Le temple d'Apollon Didyme n'étoit éloigné que de 80 stades de Milet.

MILESII, peuples de la Grèce assatique, dans l'Ionie. Diodore de Sicile , L. x1 , c. 3 , les appelle trairres à leur pairie , parce qu'ils s'étoient atiachés au parti de Darius

MILESII , peuples du Péloponnèse : Diodore de Sicile, L. xir, dit que Denis leur donna la

ville de Messara, pour qu'ils l'habitassent, MILESIORUM MURUS, lieu de l'Egypte, au voisinage de la seconde embouchure du Nil, selon Strabon, L. xv11, p. 801. Les Miléfiens, dit il, étant entrés dans le Nil avec trente vaiffcaux par l'embouchnre bolbitique, y débarquérent & conf-truisirent cet ouvrage, qui demeura imparsait. Il place cet événement au temps de Cyaxare, roi des

MILETOPOLIS, ville de l'Asie, dans la Mysie. felon Pline & Etienne de Byzance. Elle étoit finuée fur l'étang d'Artynia , d'où fort le Rhyndacus.

MILETOPOLIS, nom d'une ville de la Perfe, felon Etienne de Byzance.

MILETOPOLIS, ancien nom de la ville de Boryflinis, dans la Sarmatie. Elle avoit été ainfi nommée, parce que c'étoit une colonie de Mi-

MILETUS : cette célèbre ville de l'Afie mineure dans l'Ionie, étoit fituée sur le bord méridional du golfe, dans lequel se rendoit le Méandre; mais ce ficuve a tellement comblé ce golfe

La ville de Miletus étoit au nord du promontoire Posideum, au sud-est du promontoire Trogitium, & h l'ouest-sud-ouest de la ville de Myus, vers le 37' degré 34 minutes de latitude.

Cette ville fut l'une de celles que les Grecs conquirent à leur arrivée en Asie. L'embouchure du Méandre qui étoit très-éloignée de cette ville .

au temps de Paufanias étoit fous les murs de Milet. Cette capitale de l'Ionie étoit ornée d'édifices superbes, & étoit célèbre par son commerce, ses

arts & fes fciences.

Elle avoit un superbe temple de Cérès, que la déeffe défendit elle-même contre les foldats d'Alexandre, Le tombeau de Nilée, fondateur de la ville, se voyoit près des murs sur le chemin du temple d'Apollon Didyme. La citadelle, construite par Tiffapherne, fur l'ifthme qui separois l'ancienne ville de la nouvelle, dominoit par fa fituation élevée. Le théaire confiruit en pierres, ésoit revêtu de marbre & enrichi de sculptures. De tous ces édifices superbes, il ne refte plus que des marbres mutilés & pour la plupart à demi

Milet est la patrie de Thales, l'un des sept fages de la Grèce. Il étoit auteur de la secre Ionienne , & de pluseurs découverres en astronomic. La fameuse Aspasie, maitresse & semme de Périclès, étoit de cette ville.

Vénus avoit un temple à Milet, & un autre dans le voifinage, C'est dans ce dernier que Denys vit Callirrhoë pour la première fois, & qu'il la prit pour la déeffe.

Cette ville qui étoit la première de l'Ionie en allant du fud au nord, ésoit auffi la première en dignité, puisque ce fut là que Nélée établit sa colonie, & qu'elle sur la capitale de la contrée.

Elle fut nommée d'abord Lelegeis, du nom des Lélèges qui l'habitèrent; puis Pisynda, à cause de la quantité de pins que produisoit son territoire; enfuite Anafloria: enfin Miletos, on Miletus en

Le grand nombre des colonies qu'envoya Milet. ne contribua pas peu à la rendre illustre ; on voie dans Hérodote, ce qu'elle eut à fouffrir de la part des rois de Lydie. (Voyez L. 2.)

N. B. M. d'Anville dit (Géogr. anc. T. 11 . p. 73 ), que a c'eft se tromper que de croire qu'un » lieu nommé Palatfa réponde à fa position ». Mais pourquoi scroit-ce se tromper? Chandler, qui a visité ce lien, y avoit vu des mines, un reste de théitre, & une inscription où se trouve le nom de Miler.

M. le comte de Choifeul parcourant le premier certe contrée, avec les lumières qu'il a par-tout répandues dans son ouvrage, a jetté sur cette matière un jour qui diffipe toutes les obscurités, & detruit pleinement l'affertion de M. d'Anville.

MIL que la ville de Milet feroit affuctionient à plus d'une lieue dans les terres,

<sup>«</sup> Les grands changemens que le cours du Méan-

<sup>(</sup>t) entiterra de res mois Mitaro Sabacon, Lie, II.,

ndre, dit M. le contre de Choiscul (išid.p. 180).

n a fait éprouver à toute la contrée, avoient égaré
tous les géographes fur la véritable polition de
Miler, qu'is cherchoient toujours à placer fur
le bord de la mer. A la parfaite cannotifance des
revolutions qu'ont éprouvées ce rivage, fe joint
le sémoitimes de ollufeurs inférioispas, dans

» le témoignage de pluseurs inscriptions, dans » les léquelles on lit le nom de cette ville, & qui » se trouvent parmi les marbres dont font cou-» verts les environs de Palatscha. Ainsi il ne peut

n verts les environs de Palatícha. Ainfi il ne peut
n plus refler de doute fur cette position n.
u J'ai parcouru, continue notre illustre voyageur,

toutes les mines de Milet, & nulle part je n'ai éprouvé autant de regrets. De tous ces édifices superbes qui embellissoient cette capitale de l'lonie , fi celebre par fon commerce, fes richelles , &c. Il ne refte plus que des marbres mutiles , la plupart à demi enterres. Toutes les colonnes fout britees, renvertées, nuls vestiges reconnoissables de ce temple de Cérès, que la déesse désendit ellemême contre les foldats d'Alexandre, ni de ce tombeau de Nilée, fondateur de la ville, & qui, fuivant Paufanias, se voyoit près des murs sur le chemin du temple d'Apo'lon Didyme. On reconnois cependant encore l'emplacement de ceste citadelle, construite par Tiffapherne, fur l'ifthme qui separoit le nouveau Milet de l'ancienne ville appelee Pala-Miletus, & fituee for une peninfule que fon élévation fait encore distinguer au milieu de la plaine..... A peu de distance de cer endroit . font les ruines d'un théâtre, dont la partie circulaire affez bien confervée, n'est pas creusée dans une colline, comme beaucoup d'autres théatres de la Grèce:il est entièrement confiruit en pierres, comme celui de Marcellus à Rome. Il ne reste absolument rien de toute la partie de la feène ».

MILETUS, nom d'une ville qui étoit fisuée dans un petit golfe fur la côte septentionale de l'île de Crète. Strabon dit que cette ville ayant été détruite, son territoire appartint aux Lyttiens. Il ajoute qu'on la regardoit comme la mère de la fameuse ville de Miletus, en lonie.

MILEVIS, lieu de l'Afrique propre, selon saint Augustin, epist. 168 ad Donatum.

MILEVUM, our MILEU (Meelah), ville de l'Afrique, dans la partie orientale de la Munitanie céfarienne. La table de Peninger en fait mention. Elle étoit futuée au fud-find-oueft de l'embouchure du fleure Amplaga. On y voencore un grand haifin d'architecture romaine.

MILIANENSIS au MELIANENSIS, fégepicopal d'Afique, dont il eft fait menion han Innotice des évechtes d'Afrique, qui le place dans la Musitanie céfairente. L'intériaire d'Annonin parle de Mallians, dans la Musitanie céfairente, l'intériaire d'Annonin parle de Mallians, dans la Musitanie céfairente, le le la met entre sufsqu'e d'Ergouse cufils. Dats conférence de Carabage, Viêtor est qualité epifcopus malianules.

copus maliamenfis.

MILIARE, fleuve de la Dacie, felon Jor-

MILICHIE, fontaine du territoire de Syra-

cufe, selon Pline, L. 111, c. 8.
MILICHUS, peut fleuve de l'Achaie, au nord
& à l'extrémité au mont Panachaichus.

Ce nom Milichus, qui fignific doux comme da miel, n'avoir pas d'abord etc clui du fleuve, du moins s'il en faut croire Paufanias. Il n'en avoir point encore lorfqu'à l'occision d'un faci-fice humain qui fe failoit fur fes bords, on lui donna le nom d'Amilichus, c'éth-èdre, qui n'eft pas doux. On changea ee nom à l'abolition du iserifice.

MILIDIENSIS, siège épiscopal d'Afrique, Dans la conférence de Carchage, Liberalis est qualifié episcopus Milidiensis.

MILINUS, port de l'Ethiopie, sur le golse arabique, selon Strabon.

MILITARE, lieu de la Valérie ripenfe, selon la notice des dignités de l'empire, sed, 57.
MILIUM, nom d'un lieu dont il est parlé dans l'hissoire Miscellanée, L. 17. Ortélius, thefaur. sompçonne que ce pourroir être un quartier de la

ville de Constantinople.
MILO, montagne de l'Inde, selon Ortélius

shefaur, qui cire Solin.

MILOLITUM, ville de la Thrace. L'itinéraire
d'Antonin la met fur la route de Dyrrachium à
Byzance, entre Brindice & Timporum, à dotte
milles de la première, & à feize milles de la
feconde.

MILONIA, ville de l'Italie, dans le pays des Samnites, felon Etienne de Byzance. MILTINA, ville d'Afrique, felon Diodore de

Sicile, L. xx, 2, 39.

MILTON ou TRIPITION, promontoire de la Thiace, fuir le Bosphore de Thiace, vers le sudouest de Portus Epshesiorum, & vers le nord-est

de Sclerrinus Sinus.

MILTUS, ville de l'île Sagdiana, dans le golse
persique, selon Ptolemèe, L. r1, c. 8, qui met
l'île sur la côte de la Caramanie.

MILVIUS AGGER. Stace, Silvar. L. 11; v. 176, donne ce nom au pont Milvien.

MILYX, peuple de MyGar, ville de la Lycie, à ché de la Lycie, a desdici de la Pamphylie. Pine dit que ce peuple toir Thrace Gorigne; & Hirodose (L. 4, c. 47), dir ge les Milye ou Milyyales ponierant d'abord le nom de Solymes. Tran que Sarpedon, fils d'Europe, règna fur eux, ont les appela Termicles, nom qu'ils avoient apporté dans le pays, & que leur voisins leur donnen encore maintenant ceci peut également se rapporter au peuple appelé Lyciens.

MILYAS, petite contret d'Afte, entre la Pyfide & la Lycie, felon Strahon, L. xxxx, qui sjoute qu'elle s'étendoir depuis la ville de Termeffe & le paffage du Taurus, jusqu'aux territoires de Sagalaffus & d'Apamie. Proletmée, L. V. 7, 6, 3, renierme cette contrèc dans la Lycie; & Arrien nous apprend qu'elle fix premièrement partie de la

Phrygie;

Phrygie; mais, qu'Alexandre l'incorpora dans la Lycie, de exped. Alex. p. 69.

Hérédote dit (L. 1, c. 173), que la Lycie avoit autrefois porté le nom de Mylias.

MILYAS, ville d'Afie, dans une contrée de même nom, felon Polybe, L. F. 6, 72. Ptolemée, L. P , c. 5 , met cette ville dans la Carbalie , province de la Pamphylie.

MIMALCES, peuples de la Libye, selon Etienne le géographe. Ortélius shefaur. soupçonne que ee pourroit être les Minaci, que Ptolemée, L. Iv , c. 6 , place dans la Libye intérieure , au pied du mont Thala. Il semble aussi qu'Ortélius croie que les Mimaces , mis par Ptolemée dans l'Afrique, au-dessous des Gephes, pourroient être le même peuple.

MIMAS, promontoire de l'Asse propre, opposé à l'île de Chio, selon Homère, Odyff. L. 111, v. 172; Pline , L. F , c. 29; & Ælien , animal ,

L. V, c. 27.

MIMAS, montagne d'Afie, dans l'Ionie. Elle eff très-haute, & il paroit qu'on l'a quelquefois confondue avee le promontoire de même nom, Strabon , L. XIP , p. 645 , dit qu'elle étoit couverte de bois & qu'elle nourrissoit quantité de bètes séroces. Selon Pline, L. P , c. 29 , elle s'étendoit dans les terres l'espace de 250 milles. & finissoit au promontoire Coryceon, ou Mimas. MIMAS, montagne dans l'île de Pfyria. Cicéron

l'appelle Mons Vensofus.

MIMAS, montagne de Thrace, selon le seho-Faste d'Aristophane. Ovide, mitam. L. 11, v. 222, & Suidas , en font auffi mention. Orthelit thefaur. MIMAS, montagne de l'Ætolie, selon Hésy-chins, Orteli thesaur,

MIMIANENSIS, fiège épifeopal d'Afrique, dans la Mauritanie céfariense , selon la notice d'Afrique, qui fournit secundianus Mimianenfis, MINNEDUS, ville des Lydiens, felon Étienne

le géographe, qui eite Hécatée. MINA, ville de la Mauritanie essariense, dans les terres, vers la source d'une rivière de même nom. L'itinéraire d'Antonin la met fur la route de Gala à Rieuceurum , entre Ballene prafidium, & Gadaum caftra, à feize milles de la première, & à vingt-cinq milles de la feconde

MINA, rivière d'Afrique, dont fait mention l'Anonyme de Ravenne , L. 111 , c. 8 : elle mouilloit la ville de Mina, & prenant son cours du sud au nord, elle alloit se jetter dans la Méditerranée. Prolemée, L. 17, c. 2, nomme cette rivière Chy-

MINACE, ville de l'Hispanie, dans la Bétiue, fur le bord de la mer Méditerranée, selon Festus Avienus, eite par Ortélius.

MINÆGARA, ville de l'Inde, en-deçà du Cange. Ptolemée la place dans l'Indo-Scythie, fur la eôte orientale de la mer de Larice , à l'oceident du fleuve Namadus, entre Ozène & Tratura, Géographie ancienne. Tome II.

MINARIACUM, lieu de la Gaule, dans la seconde Belgique, au sud-est de Castellum (Casiel). Ala polition de ee lieu, il se sormoit deux voics; l'une alloit à Turnacum, l'autre à Nemetacum, ou Atrebates ( Arras ).

MINATICUM, ville de la Gaule, dans la feconde Belgique, fur la route de Bagacum (Bavai), àl Durocortorum (Reims), entre Catufiacua &

Neuenna, felon l'innéraire d'Antonin,

MINCIUS, fleuve (le Mineio). Quoique pleficurs auteurs de l'antiquité aient parlé de ce fleuve, ils ne font cependant pas d'accord fur la fource : plufieurs l'ont regardé comme se formant du lac Benacue. Il fort en effet de ce lae, arrofoit Mantua, forme amour de cette ville un petit lae qui ajonte beaucoup à l'agrément ainsi qu'à la sûreié de sa fituation. Il se rend peu après dans le Padus. Ce fleuve a été fort célébré par les poètes, fant doute à cause de la patrie de Virgile, qui n'en étoit pas éloignée. Aufli a-t-on chante les roseaux qui croisfoient fur fes bords, comme les plus propres à faire des chalumeaux fonores & harmonieux. Virgile, pour lui donner quelque lustre, prètend ( Ea. x, v. 213), que ce fut des bords du lac Ecnacus, & du fleuve Mincius, que le respectable Antestes amena au secours de Troye cinq eens guerriers embarques fur trente vaiffeaux.

MINDYA, bourgade de l'Asse mineure, dans la Carie, aux environs de Myndus, selon Strabon. MINENSIS, MINNENIS, ON MINUENSIS, fiege épficopal d'Afrique, dans la Mauritanie Céfarienne, felon la notice d'Afrique, où il eft fait mention

de Cacilius Minnenfis, MINERVÆ ARA, lle du golfe Arabique, felon

Prolemée, L. IV, c. 8, qui la place fur la côte de l'Ethiopie. MINERVÆ ARA, lieu d'Italie, dans le pays des

Volíques. Strabon, L.F., p. 232, le place aupres de la ville de Circe.

MINERY M MURI, lieu du Péloponnése, dans l'Achase, selon Pausanias, L. 1711, c. 22, qui le place à quinze stades du promontoire Panormus, & à quatre-vingt-dix stades de Caprificus Portus.

MINERY# PROMONTORIUM (Copo della Minerva), promontoire de Minerve, finue à l'ouest de l'Italie, & formant l'extrémité occidentale de la prefqu'ile qui forme le golfe de Naples au fud; il étoit en face de l'île de Caprèes : en partant de ee Cap par le fud-eft, on entroit dans le golfe de Pastum, appelé aussi de Possidonie,

MINERY & TEMPLUM, lieu en Espagne, selon Ctrabon, L. 111 , p. 145

MINERVÆ URBS : Diodore de Sicile , L. P. c. 3, place une ville de ee nom dans la Sicile, apprés de la ville Himera.

MINERVIUM , colonie romaine en Italie , dans la Gaule Cifalpine

MINICA, ville de la Syrie. L'itinéraire d'Anonin la place sur la route de Cirrum à Hemesa, Cec

entre Henefa & Broa, à vingt milles de la première, & à vingt-deux milles de la feconde. Il est fait mention d'une ville nommée Minica, dans le fixième concile de Constantinople, qui la place dans la première Galatie. Outsit infejur.

MINIO, fleuve d'Italie, dans la Toscane, qui avoit son embouchure entre Gravisca & Centum Cella. Virgile en sait mention dans ce vers de

l'Encide :

Qui Cerate domo, qui funt Minionis in arvis. MINIUM on Minius, fleuve de la Lustianie,

sclon Pline, L. Iv. c. 20.

Minium, ville de la Lustranie, sclon Pline.

Quelques exemplaires, au lieu de Minium, lisens

Euminium, & Ortellius thefaur., croit que ce

pourroit èrie l'Emirium de Ptolemée.

MINIUS, ficuve (Mino), fleuve de l'Hispanie citérieure. Il arrofoit les villes de Lous Augusti, d'Aqua origines, de Tyde, & se rendoit à la mer à Aqua Lea.

MINIZUM. Poyer MIZINUM.

MINNEL, peuples de l'Arabie heureufe. Strahon, L. xv1, p. 798, les met fur la côte de la mer Rouge, & leur donne la ville de Carna, ou Carna, pour capitale. Polemée, L. v1, c. 7, & Etienne le giographe écrivent Minai pour Minnai, MINNAGARA (Al-Minfora). Arrien, dans fon périple de la mer Erythrèe, donne cette ville

pour la métropole de toute la contrée. Elle étoit fituée fur la rive droite de l'Indus, vers le 25°

degré 15 min. de lat. C'etnit vraifemblablement la capitale de Musicani.

MINNA VILLA MARSI, lieu de l'Afrique propre. L'iniberiare d'Antonin le met fut la rouxe de Carrhage à Thena, entre Megradi villa anizionzum, & Lepiis Magna, à vingt-neuf milles de la première. & à pareille distance de la seconde.
MINNODUNUM ou MUNISDUNUM (Mondon).

Mille de l'Helvètie, entre Bromagu & Aveniteun Helvetiorum, selon l'itinéraire d'Antonin. Elle appartenoit à la grande Séquanoise, & se trouvoit au nord de Laufonius Iscus, (Laufanne), & au sud-onest d'Aveniteum (Avenche).

MINOA, ville de l'île de Crète, felon Piolemée, qui la marque sur la côte septentrionale de l'île, entre le promontoire Drepanum & l'embouchure du sleuve Picaus. Elle étoit vers l'ouest. MinoA, port de l'île de Crète. Prolemée,

L. 111, c. 17, le place sur la côte orientale de l'île, entre le promontoire Samonium, & la ville

de Camara. Elle étoit vers l'eft.

Mino A, île de Minos, dans le golfe Saronique, cout près du port ou havre de Nifee. Ce fut dans cette petrie île, au rapport des Mégarieus, que Minos, venant faire la guerre à Nifus, roi de Mégare, d'Abrqua les troupes; & de-la le nom de Minos donné à l'île. (Pauf, in Attica, c. 44). Mino A, promontoire de la Gréee, d'ans l'At-

ique, da côté de Mégare, Strabon dit que ce

promontoire formoit le port du Niffa ou Nifa, Minoa, lieu fortifié fur le golfe Argolique, felon Strabon, entre Delium & Epidaurus Limera. Minoa: la ville d'Heraelea en Sicile avoit auffi

porté ce nom, lorsque Minos y eut fait de grandes augmentations.

Minoa, ville de l'Arabie, felon Erienne de Byfance.

MINOA, ville de l'île de Siphnus, sclon Etienne de Bysance, MINOIDES, nom de quelques îles. Apol-

MINOIDES, nom de quelques îles. Apollonius, L. 11. Son scholiaste rend Minoides par Cyclades.

MINOIDUM. Appollonius & le Lexicon de Phavorinus, donnent ce nom à la mer de Crète, MINOIS. S. Jérôme, parlant de la ville de Me-

MINOIS. S. Jérôme, parlant de la ville de Medemana, dans la tribu de Juda, dont parle Ifaie, ajoute ces mots: c'est aujourd'hui la ville de Menois, auprès de Gaza.

MINTHUS (Mons), montagne de la Thriphylie, qui la traverse du sud-est au nord-ouest.

Elle produiciot, dit Strabon, une plante agréable à l'odeur & que l'on appelle la menthe. Elle avoit pris, selon lui, ce nom d'une concubine de Platon, découverre par Proferpine, & changée en cette plante. C'est aussi à cause de sa bonne odeur qu'on lui donne l'épithète......, ou de Suave.

MINTURNÆ, ville d'Italie, dans le Latium; fur la voie Appienne, triesprisé de la Campanie, près Fornie à l'Ouoffi, & Suiffe Armea à l'eft, fur le Ayris, à quelque difance de fon embouchure. Tire-Live en parle comme d'une ville forr ancienne. Le Sonnains s'en emparèrent par tra-hidon, l'an de Rome ayro, & y envoyèrent une contrate de l'efter. On y en envoya une nouvelle au temps de Céfer.

Mais l'evénement qui a le plus contribué à perpeture le fouvenir de Minturnes, c'ell le rait luivant. Marius, pourfuivi par fes centenis, avoit été trouvé dans des mariss. On l'avoit enferme dans la prison de Minturnes , & un foldat germain avoit reçur l'ordre d'aller l'yopigardet. Marius le voyant arriver, jetra fur lui nregard di terrible, que le foldat, frappé d'un regard de terrible, que le foldat, frappé d'un regard de terrible, que le foldat, frappé d'un memor les magifrats le remirent en liberté. Voyre Æshanta,

Le théâtre de cette ville se voit encore aujourd'hui. Cest, dit M. l'abbé Chaupi, après le Thèrrtinum d'Adrien, l'antiquité de ce genre auquel il est le plus restè de sa sorme primitive. On sent bien qu'il en saut excepter le théâtre d'Herculanum, qui est sout entier.

Venus étoit adorée dens cette ville fous le nom de Marica, & tout près de la ville, cette décfle avoit une chapelle avec cette infeription, Templum

MINYA, ville de la Orèce, dans la Theffalie, felon Etienne de Byfance. Il ajoure qu'elle avoir été nommée Almonia,

MINYA, ville de l'Asie, dans la Phrygie, selon Etienne de Bytance.

Minya ou Minoa, ville de l'île d'Amorgos, felon Prolemée, & Etienne de Byfance. Elle étoit fituée dans la partie la plus occidentale de l'île.

MINY ADA, contree de l'Asse, dans l'Arménie. Nicolas Damascène dit que le mont Baris

étoit dans cette contrée.

MINY/E, les Minyens. Ce peuple, fort ancien dans la Grèce, se trouvoit en plusieurs contrées; foit que le même nom ait été donné à plus d'un peuple, soir que ce peuple se soit divisé, & trans-

porte en différens endroits.

Il proti que les plus anciens Minyens boiones ne Boire, & que ce nom fin perte put les premiers babinans O'Urchamène, qui avaient prot se mentires de la commenta del commenta de la commenta de la commenta del commenta de la commenta del commenta de la commenta del la

Quielques Minyens d'Orchomène de Béoix comduitrent une colonie à loices; à Comme les Argonauses ont été quelquesios appells Minyens on a deux opinions fui fringine de cu sons. Quacer de la comme de la comme de la comme de la cette colonie à toite établée dans leur pays; d'autres préfument que ce pouront être pure que les plus condiêrables d'entreuux décendoisen des fillées de Minyas. En râlon avoir pour mête Actimicle, pour mêter Clyméne, fille de ce même prince. Une partie des Minyes de Monomènies de

Une partie des Minyens Orchoméniens de Beoir le foigint à la culoine que les fils de Codrus conduitarent en Ionie. Ils s'enbirent, fous la conduite d'Arbamas, a Thoke, ville finuee au find de l'iffinme qui joint la prefqu'ile au continent, à l'ouest de Sunyme. M. Larcher pensé que c'elt par cette raison qu'ilérendone, dis que les Ninyens L'homménius four méles avec les Ioniens d'Asie.

(L. 1s. 6. 146).

Mais il parle encore d'une autre forte de Myniens (L. 1r, 6. 147) i ceux-ci avoient pris le nom de Mityonens, parce qu'ils déclemôtient des Argonautes: lis s'écolent fixes dans l'îlé de Lemnos: les Plufiges les en chalferent. Ces Mityons fixent voile vers la Laconie, prient terre & allérent voile vers la Laconie, prient terre & allérent voile vers la Laconie, prient terre de allérent voile vers la Laconie, prient terre de allérent voile (extra laconie). Les Lacolie, prient terre de la liberation de l'aconie de la laconie, qu'ils leur envoyèrent démander qu'ils étaient, & d'oi il venoinent. Ils répondrient qu'ils étaient d'invers, & les défendans de ces héros qui rétoient embarqués fag le navire Argo, On leur envoys.

de nouveau demander pourquoi ils étoient venus dans le pays, & pourquoi ils allumoient des feux. Ils dienet qu'ayant été chaffés de Lemons par les Pédafges, lis venoient che leurs pères, comme celaciois juile, & qu'ils prioient les Lacédémoniens de les recevoir chez eux, en propolant certaines conditions qui furent acceptes. Les Lacéddémoniens leur donnérent des terres. Les Ninyens fe mairiernat vec des Lacédémoniennes, D'hillorne ajoute qu'ils donnérent à d'autres les femmes qu'ils avoient amentés de Lemons.

Mais les Minyens ayant voulue quelque temps après avoir part un gouvernement. Hérodone dit même à la royauté, & ayant fait pluseurs choies contre les lois, vis fureur artelès 6 mis en prilon. On vouloit les punir de mort. Mais leurs fremmes ayant obenu la permission d'allet les voir dans la prison la min definite à leur supplier (car à Lacédanoue les singplieres ne le fasionem pas le Lecidanoue les singplieres ne le fasionem pas le Se leur donnairent aims le moyen de se fasione Se leur donnairent aims le moyen de se fasione teroumeriere al osse sur le mont 1 raygée.

Ils auroient infailiblement fini par y ptrir, ear les Lacidémoniss ne favoient pas pardonner fin Theras, de la race de Cadmus, n'eùt obtenu leur grace: il en emmena avec lui une parie, lorf-qu'il alla fonder une colonie dans l'île appelée alors Califle, pois, de fon onn, Thera. Les aures patteren en Eloë & en Arcadie, clasiferen de baitent les villes de Lepraner, de Maciflas, de Prinz de Pyrges, d'Epirum & de Nacium, la plupart dévuises deponis par les Elsen,

MINYCIUS, fleuve qui paffoit à Pylos, felon Hérvchius, L. 1r.

MINYEUS, fleuve de la Thessalie. Diodore de Sicile, L. 19, c. 8, & Pline, not. & emend, nº. 42, nous apprennent qu'il se nommoit auparavant Orchoments.

Menus, dans la Béorie. Ortelis stefaur.

MINYEUM, nom d'un licu, selon Suidas.

Ortelii shefaur.

MIRABEL, lien de la Palestine, selon Guillaume de Tyr, qui le place auprès d'Ascalon.

Ortelii shefaur.

MIRACE, lac de Scythie. On le préfitme d'après cet endroit de Valérius Flaceus, dans fon poème fut les Argonaures.

Progenuit viridem Miracen Telifenaque jufts
Ofta.....

Ortélius pense que c'est le même lac que d'autres écrivains ont nommé Tanyascan. MIRDUUM, ville de l'Asie, aux frontières de

la Perfe, à gauche du chemin par où l'on alloit à Nifybe, felon Procope. Quelques auteurs l'écrivent Mindaum. MIRICIANENSIS, siège épiscopal d'Afrique,

MIRICIANENSIS, siège épiscopal d'Afrique, dans la Byzacène, Parmi les évêques qui sous-Ccc 2 crivirent à la lettre adressée à l'empereur Confsantin , on trouve Saturinus Misicianensis.

MIRIDE, lieu fortifié en Afie, aux environs du mont Zagras, felon Ammien Marcellin, L. x1x, p. 158: quelques manuferits, au lieu de Miride, lifent Miride.

MIRISA, ville de l'Afie, dans la Syrie creuse, felon l'ectione.

MIRM DONIA. Etienne de Byfance dit que l'on appelloit autrefois ainsi l'île d'Egine, dans le golfe Saronique.

le golfe Saronique.

MIROBRIGÀ, ville de l'H'spanie, dans la Bérique, vers le sud-est de Metallinum, dans le pays des Oretani, selon Prolemée.

MIROBRIGA ou MEROBRIGA, ville de l'Hifpanie, dans l'intérieur de la Lustranie, chez les Celici, selon Prolemèe. Elle étoit située au sudoucst de Pax Julia.

MIRRHAN, lieu de l'Asse, dans la Mésopotamie, siur le bord de l'Emphrate, au sud-est de Circessum, lidore de Charax parle de ce lieu. MIRUS, seuve de l'Asse, dans la Phrygie,

felon Suidas.

MISARIS ou MYSARIS. Prolemée, L. III, s. 9, donne ce nom à la partie otientale du promontoire de l'ishme appelé la courfe d'Achille, dans la Sarmatie Européenne.
MISCERA, ville de la Licanie, selon Etienne

le gaographe, qui cite Théopompe, MISENUM PROMONTORIUM (Capo du Misena), cap de l'Italie, dans la Campanie, au fud de Bayes. La mer forme en cet endroit un port

maturel, dont Auguste tira un grand parti, par les travaux qu'il y fit exécutet. Ce port servoit à retirer les stottes romaines du département de la Méditerranée, comme Arriminum retiroit celles de la mer Adriatique, N. B. Il ne resse de ce port que deux anti-

quités. 1°. La Pifcine ou l'on réfervoit l'eau douce nécefiaire pour les embarcations ; 2° une fuite de tombeaux. MISETUS, nom d'une ville de la Macédoine,

felon Etienne de Byfance.
MISGETES, peuple qu'Etienne de Byfance
place dans l'Ibérie Européenne.

MISGOMENÆ, ville de la Grèce, dans la Theffalie, felon Hellanicus, cité par Etienae de Byfance.

MISIA, ville de l'Albanie, entre les fleuves

Albanus & Cafius, selon Ptolemèe.

MISIMIANI, peuple sous la dépendance de

Colchos, felon Agathias.
Ortélius foupçonne que ce font les mêmes nom-

mes par Pline Meffeniani, ou du moins qu'ils étoient limitrophes. MISIO, fleuve d'Italie, dans le Picenum.

MISOR, ville de la Falestine, dans la tribu de Roben.

MISI'HATE. Moyfe, Genèse, 14, 7, dit que les rois de Codorlahomor, Amraphel & les autres,

après avoir parcouru le défert de Pharan, vinrent à la sontaine de Misphase, qui est autrement appellée Cadès.

MISSUENSIS, fiège épifcopal d'Afrique, dans la province proconfulaire, fe'on la notice d'Afrique, qui dit Hirandinus Miffuenfis. La conférence de Carthage fait mention de Servus Dei.

MISYIRO, MISSYROS ou planto NISYROS; comme l'écra Surbon. Cere petre li étais; comme l'écra Surbon. Cere petre li étais; comme l'écra Surbon. Cere petre l'écra l'adiqu'el de l'adiqu

chez les Orondires, selon Prolemée. MISTIA, ville de l'Italie, dans le Brutium. Pline

MISTIA, ville de Italie; dans le Brutum. Pinte écrit Millia, mais Etienne de Byfance dit Myllia; & l'on trouve ailleurs Millia. Elle étoit fut la côte orientale entre le promontoire Cocinum, & la ville de Cazinum, un peu au fud du Sinus Scyllacaus.

MISULAMI, peuple de l'Afrique propre, selon Prolemée, qui les place au pied du mont Audus, MISUM, temple d'Hercule. Plutarque le place en Grèce, dans la Phocide.

MISUS, fleuve de l'Italie, dans l'Umbrie, selon la table de Peutinger, où l'on voir que cette rivière arrosoit la ville de Senagallica. MISYNOS, ile de la mer de Libye, selon Pto-

lemée, L. 1v., c. 3.

MITRACINI, lieu ou contrée de la grande
Arménie, felon Strabon, L. 11, p. 330, qui dit
que le fatrape d'Arménie envoyoit tous les ans
au roi de Perfe vingt mille poulins de cet en-

droit, è Mithracinis.

MITHRIDATIS REGIO, contrée de la Sarmatic Afiatique. Prolemée, L. P., c. 9, la place au-deflous du pays des Siraceni, & au-deflus de «clui des Melamklani).

MITHRIDATIUM, lieu fortifié dans la Galatie. Strabon, L. x11, p. 567, dit que Pompée détacha ce lieu du royaume de Pont, pour le donner à Bozodiatorus.

MITRÆI, montagnes aux environs des PalusMéotides, felon Lucien, in Toxari.

MITROCOMIAS, fiège épiscopal, dans la troitième Palestine. La notice de Léon-le-sage le range sous la métropole de Petra; & les notices du patriarchat de Jérusalem de même.

MITYLENE. C'est aiusi qu'on lit ce nom dans quelques ouvrages; c'est une faute. Voyez MY-TILENE.

MITHYS, fleuve de la Macédoine, selon Tite-Live, L. xxxxiv, c. 7. · MIXODIA; Ortelins thefaur., qui cite Homeère & Apollonins, L. 1v., donne ce nom au paffage qui fe trouve entre Scylla & Charibde, "MIZE!, peuples de la Suziane, felon Pline, L. v1., c. 27.

MIZIGITANUS, fiège épifcopal d'Afrique, dans la province proconfulaire, felon la conférence de Carthage, qui fournit placidus Mizigiusnus,

MIZÎNUM, ou plutôt MINIZUM, ville de la Galatie. L'itinéraire d'Antonin la met fur la route de Constantinople à Antioche, entre Legami & Managordum, a vingstrois milles de la première de ces places, & à vings-tuit milles de la seconde.

MNAS.EMANES, peuples de l'Arabie heureuse.

Ptolemie, L. v1, c. 7, les met sur le mont Za-

MNASES: le troissème concile d'Ephèse, sait mention d'un certain Théodore qualissé évêque de ce lieu.

MNASYRIUM, bourgade de l'île de Rhodes. Strabon, L. xiv, p. 655, dit qu'elle étoit dans le voifinage de la ville Lindus.

MNEMÎUM, promontoire de l'Ethiopie, felon Ptolemée, L. IV, c. 7, qui le place entre Cherfonefus & le mont Hass, fur le golfe Arabique. MNEMOSYNES & LETHES, fources du fleuve

Hercyna, dans la Bœotie, felon Paufanias, L. 1x, c. 39.

MNIARIA ville de la Mauritanie Céferienne

MNIARIA, ville de la Mauritanie Céfarienne. Ptolemée, L. 17, c. 2, la place dans les terres, entre Altoa & Gitlui.

MNIZUM, nom d'un lieu dont il est fait mention dans le code, L vit, it. 62. Cétoit un fiège épiscopal; car, dans le concile de la premiète Galatie, Armaicus est qualisse évêque de Mairum.

MOAB (les plaines de ). Elles étoient prés & à l'orient du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho, Ce fur le lieu de la quarante-deuxième flation des Ifraclites, & Cérl-là que Moife lenr parla pour la dernière fois ; & Cérl de de la qu'ils partient pour traverfer le Jourdain, fous la conduite de Jofué.

MOABEN; lieu de la Bœotie, dans le pays des Lybi, auprès du mont Phicius, où le Sphinz avoit fa demeure, felon Tzetzès fur Lycophron.

MOABITÆ, peuples de la Paleifine, qui habitoiena à l'orient de la triba de Ruben, su-delà da torrent d'Arnon, Les Moabites n'étoient pascompris dans l'anathème prononée contre les Camanéens ; Dieu défendie au convaire aux l'Iraéliers de comcentration de la compression de la compression de de Balasance eux ; mais Bales eur roi s'éann fervi de Balasance aux ; mais Pales eur roi s'éann fervi de Balasance eux ; mais Pales eur roi s'éann fervi de Balasance eux ; mais Pales eur roi s'éann fervi de Balasance eux ; mais Pales eur roi s'éann fervi face, Dieu ordonna de leur livrer basaille, gé. lis furent externible.

Ces peuples s'étant joints aux Ammonites & aux Amalècites, rinrent les Itraélites dans l'oppression pendant dix-huit ans, après lesquels Aod défit Eglon leur roi, & délivra le peuple de Dieu, Saül remporta plufieurs vicloires contre les Moabites, & ils furent abfolument affujents par David, Ils payèrent le tribu au temps de Salonton & des premiers rois d'Ifraël, dans le lot defquels ils fe trouvérent; mais Mefa, un de leurs rois, fecoua le joug après la mort d'Achab, roi d'Ifraël,

Vers ce tems les Moabites, de concerr avec les Ammonites, vinrent a.taquer Jofaphai; mais ils furent vaincus par ee prince. Ils le furent encore par Joram, fils d'Achab, pour le tribut qu'ils

refusoient de payer.

Après le transport des tribus de Ruben & de Gad, les Moabites se mirent en possession des villas

Gad, les Moabites se mirent en possession des villes qui leur avoient appartenu.

Ces peuples dans la fuite surent sonmis aux

cois de Perfe, puis à Alexandre-le-grand, & fucceffivement anx rois de Syrie & d'Egypte, & enfin aux Romains.

MOBA: c'est le nom d'une partie considérable de l'Arabie, selon Etienne le géographe.

MOBUCHARAX, ville de la troisième Paleftine, felon Etienne de Byzance. Elle est nommée Characmola par Ptolemée.

MOCARYUS, nom d'une contrée de la Thrace, felon Théopompe, cité par Etienne de Bysance, MOCATA, ville de l'Afie, dans la Bithynie, felon Domitius Callifiratus, cité par Etienne de

MOCCADELII, ou MOCCADINI, peuples de l'Asse mineure, dans la Lycie, aux confins de la Bithynie. Prolemée les place auprès des Cydisses, MOCCLE, village de l'Asse, dans la Phrygie, selon Etienne de Byzance.

MOCHADION, nom d'un endroit du rivage de la mer, au voifinage de Byzance, selon Procope. Ortelius pense que ce pourroit être sur le golse Moucaporides, dont Denys de Byzance donne la description.

MOCHMUR, torrent de la Palestine, selon le texte hébreu du livre de Judith. MOCHONA, ville de la Palestine, dans la

tribu de Juda.

MOCHURA, ville de l'Arabie heuteuse. Ptolemée, L. VI, c. 7, la met dans les terres entre

Alata civitas & Thunna.

MOCILLUS, colline de l'Asse, dans la Bithynie, felon Cédrène & Zonare.

MOCISUS, MOCESUS, MUSCISSUS, ou Mocissus, nom d'un lieu dans la Cappadoce,

MOCORETÆ, peuples de l'Arabie heureuse. Prolemée, L. r1, c. 7, les place avec les Doreni, au-dessous des Minai & au-dessus des Sabai.

MODACE, peuples de la Sarmatie affatique, felon Prolemée, L. v., c. 9.

MODIANA, ville de l'Arabie heureuse. Pro-

MODIANA, ville de l'Arabie heureuse. Ptolemée, L. FI, c. 7, la met sur le gosse Arabique, entre Onne & le mont Hippos.

MODIN, ville de la Palestine, dans la tribu de Dan. Elle étoit bâtie sur une montagne, & elle éroit la patrie du prêtre Mathathias & des Macha-

Judas Machabée remporta près de cette ville ,

une victoire sur Antiochus Eupator.
Du temps de Joseph l'historien, on voyoit enere auprès de Modin, le superbe tombeau de marbre blane que Simon, l'un des Machabèes, avoit sait élever pour son père, ses frères & pour lui.

MODOCÆ, nom d'un peuple de la Sarmatie afiatique, felnn Ptolemée. MODORTIA, ville des Infubres, felon Paul

Diaere, qui la met à douze milles de Milan.
MODOGALICA, peuples des Indes. Pline les
place dans une île du Gange, & ajoute que cette

ile étoit extrêmement grande.

MODOGULLA, ville de l'Inde, en-deçà du
Gange, entre Calligeris & Petirgala, felon Ptolemée.

MODOMASTICA, contrée de l'Afie, dans la Carmanie déferte, felon Ptolemèe.

MODONUS, nom d'un fleuve de l'Hibernie. Ptolemée en place l'embouebure entre le ptomontoire facré & la ville de Menapia.

MODRON, ou MODRA, lieu de l'Afie dans la Phrygie. Strabon dit que c'est où le fleuve Gallus prenoit sa source.

MODUBÆ, peuple de l'Inde au-delà du Gange, felan Pline. MODUNDA, ville de l'Ethiopie, fous l'Egypte,

fur le bord du Nil, selon Pline.

MODUNGA, ville de l'Afrique, dans la Mauritanie césariense, entre Raficibar & l'embouchure

du fleuve Serbetes, (elon Ptolemée.

MODURA, ou MODUSA, ville royale, dans
la prefqu'ile de l'Inde, en-deça du Gange, (elon
Ptolemée & Pline. Ce dernier écrit Moduja.

C'étoit la réfidence du roi de Pandion. On voit dans le périple de la mer Erythrée, que la pêche des perles appartennit à ce prince. Les étans de ce prince s'étendoient confidérablement dans cette partie de la prefqu'ille, depuis la contrée Courona jusqu'il le côte au nord de l'ille de Taprobane,

MODUTTI, ville simée sur la côte de l'île de Taprabane, entre l'embouchnre du fleuve Phassis & la ville Anubingara, selon Ptolemée.

MŒCHINDIRA, ville de l'Ethiopie, fous l'Egypte, (clon Pline. MŒDUM ORIENTIS, lieu de l'Asse, dans la

Bithynie, sur la route de Constantinople à Antioelte, entre Nicée & Coryxium, selon l'inieraire d'Antionin. Quelques auteurs eroient qu'il faut lire Messum orients. ( Poyer la Martinière).

MŒGILANI, peuple de l'Italie, dans le Latium,

felon Denys d'Halycarnaffe.

MŒNARIA, petite ile faifant partie des lles

Balcares.

MENTINE, nom d'un peuple de l'Illyrie. Appien les place parmi les Japodes.

MŒNUS, MŒNIS, ou MENUS, fleuve de la Germanic, felon Pline, Pomponius Méla, & Ammien Marcellin.

MŒONIS ou MEONES. Ces peuples sont les anciens habitans de la Lydie.

Strahnn dit, L. XIII, Tue Audus, é Heim Tue Radai Musore ei 8º Geopor, Meiorae, que les Lydiens qu'Humère nomme Méconiens, furent dans la fuire uommès Meaniens.

MŒOTIDE (le lac) fignarel'Afic de l'Europe. & va fe pertie dans le Pont-Eusin, par le dorphore Cimmérien, Arrien & Strabon ne lui donnent que environ neu mille flades de circuis. Son riese est prefque droit du cibé de l'Afic, & il est trostoruens du cibé de l'Europe, qui d'ailleus riest tutui-à fait déferte. La côte de l'Afic étoit trèspeuplée.

Sirabon & Pline difent que ee lac est peu profond, que l'eau en est blanche & peu salèe: Pline ajoute que toute la mer Mozoitde n'est que l'embouchure du grand sleuve Tanais, clargie & retemue par deux becs de terres d'Europe & d'Asie, qui se rapprochent pour former le détroit Cimmérien.

MŒOTÆ, penples de la Seythie, qui habitojent entre le pays des Thyffagette & le Palus-Mœotide. Le Lycus traverse le pays de ces peuples avant de se rendre dans le Palus-Mœotide.

"MŒRA, ou MERA & MARA, village de l'Arcadie, au nord de Mantinée. Au temps de Paufanias, on en voyoit eneore les ruines.

MŒRIS (lac). Aurant on est certain de l'existence de ce lae, écibbré par tous les anciens qui ont écrit sur l'Egypte, autant on a varié sur la juste situation, ainsi que sur son étendue. Je vais rapprocher les passages les plus importans concernant ce lac.

Selon Hérodore (L. 11, e. 49), le lae Mœris avoit de tour 3600 flades. Il s'êvendoit en longueur du midi au nord, tournoit enfuite à l'oueff, & fe portant vers le milieu des terres le long de montagne qui est au-délius de Memphis, il s'y terminnit. Les gens du pays prétendirent qu'il avoit une issue flut outerraine dans le Syrte de Libye.

En quelques endroits il avoit jufqu'à 50 orgies (braffes) de profondeur. Vers le milieu on voyoit deux pyramides qui avoient 200 pieds de hauteur au deflus de l'eau, & autant au deflous.

Il avoit été retufé de main d'homme, dans un terrein fec & aride, & il tiroit fes eaux du Nil. Pendant fix mois elles couloient du Nil dans le lac, & pendant les fix autres mois celles étoient reportées du lac dans le Nil; la pèche de cei immenie réferroit rendoit chaque jour au réfor du roi un réferroit de la companie de la companie de l'aux de rétroit, & vingt mines feulement pendant que l'aux pentroit.

Dans un autre endroit, le même historien dit qu'un peu au-dessus, le long de ce lae; près de la ville des Crocodiles (1), avoit été confiruit le labyrinthe. Il y avoit sept jours de navigation de la mer au lac Mœris.

Diodore, dont le récit est affez conforme à celui d'Hérodore, ajoure que l'on avoit commencé à creuser ce lac à dix schœnes au dessus de Memphis, & qu'il communiquoit au Nil par un canal de 80 stades de long, sur trois plethres (300 pieds ) de large.

Strabon s'éloigne de ce récit. Il ne donne aucune mesure précise, rapportant seulement qu'à la vue il a l'air d'une mer; il parle aussi d'un canal, qui, avec le lac , fervoit à recevoir les eaux du Nil dans le temps de la crue. On resenoit dans ce lac les eaux dont on avoit besoin pour arroser les terres; le reste retournoit dans le Nil par une des embouchures du canal , lorique le fleuve avoir baiffé. Près de là étoit le tombeau du roi Ifmandes, ou le labyrinte, &cc.

Pline (L. xxxv1), parle de ce lac 2-peu-près comme s'il n'existoit plus, puisqu'il dit: « il » y a encore deux pyramides dans l'endroit où » étoit le lac de Mœris , c'est-à-dire le grand " canal ". Et dans un autre endroit (L. r), il dit que cela étoit entre les nomes Arimoites & Memphites, à 72 milles de Memphis. Ce lac, felon lui , avoit 25 milles de tour , ou , suivant Mutianus, 450 milles

Pomponius Mela , quand on s'en rapporte à l'ancien texte, ne donne que 20 milles de circuit au lac Moeris. Mais on a cru devoir corriger cette loçon: les avis ont été partagés : Voscius s'est déterminé pour son milles,

M. Gibert qui a comparé ces récits des anciens, ( Mon. de litt. t. XXVIII ) , fait très-judicieusement observer, to qu'Hérodote parle d'un canal fort long ; 2°, que Strabon parle d'une espèce de mer: 3", il en conclut que l'un &l'autre ne parlent pas du même objet. Selon lui, Strabon parle de l'amas d'eau qui se trouvoit dans le nôme Arsinoite, & Hérodote du canal qui y portoit les eaux superflues,

Il justifie cette opinion par l'état actuel des lieux . d'après les récits de voyageurs exacts. Le lac de Kem des Arabes actuels est le lac Moeris de Strabon; & le Bahr-Jousef, canal long de 30 licues, est le lac d'Hérodote, ainsi qu'on va le voir par l'extrait de ce mémoire.

Il y a une autre opinion adoptée par M. d'Anville. Elle a été combattue par M. Gibert , & par M. Larcher. Ce savant, dans une de ses notes sur Hérodote, s'exprime ainsi: (T. 11, p. 482)

« La plupart des modernes reprochent aux anciens d'avoir donné au lac Maris une étendue incroyable, & de se contredire entre eux. M. Rollin évalue à 180 lieues les 3600 stades d'Hérodote : je ne suis plus surpris de son incrè-

MOER dulité, M. d'Anville pense que le Mœris d'Hérodote n'est pas le même que celui de Strabon: il me parok le tromper.

Il faut diftinguer le lac du canal de communication : le lac proprement dit , actuellement lac de Kem, est l'ouvrage de la nature; le canal de communication , celui de l'art : le premier n'a rien de bien merveilleux, le second a droit à notre admiration, & nous fommes étonnés que l'on air ou suffire au travail nécessaire pour l'achever, Il y a donc ceci à remarquer,

Hérodote donne au tout le nom de lac Maris il die deux mots du lac proprement dit , mais il s'étend particulièrement fur la partie qui a été creusée de main d'homme , c'est-à-dire sur le canal.

Strabon diffingue avec exactitude le canal du lac : il appelle le premier Jioput (un canal), & l'autre Aium (nn lac) ».

Lorsque M, Larcher écrivoit fes notes, il ne connoiffoit pas encore l'opinion de M. le Roy dont je vais parler ci-après ; c'est pourquoi il dit: les principaux fentimens fur la fituation du lac Mœris se réduisent à deux, celui de M. d'Anville, & celui de M. Gibert.

M. d'Anville suppose que le Bahr - Bathen actuel remplit toutes les conditions , & répond au lac Mœris d'Hérodote, M. Gibert oft perfuadé que le Bahr-Josef convient mieux à la description de cet historien

Le premier s'est servi avec beauco up de dextérité des passages des anciens; le second me paroit les avoir mieux discutés. Voici le résume de son

Le Bahr-Bathen va du fud au nord, ainfl que le lac Mœris; mais il a cela de commun avec d'autres canaux, il ne peut être le Mœris par pluficurs raifons.

1°. Le lac Mœris se portoit à l'ouest, vers le milieu des terres, le long de la montagne qui eff au-deffus de Memphis , & communiquoit fous terre, au rapport des gens du pays, avec la Syrte de Libye. Le Bahr-Bathen ne fait pas de coude, ne gagne point le milieu des terres, & ne peut comuniquer avec la Syrre de Libye , le Bahr-Josef & la montagne de Libye étant entre deux.

2º.Le Bahr-Bathen a beaucoup moins de tour que ne lui en donne Hérodote, Diodore de Sicile & Pline; M. d'Anville suppose qu'il s'aut entendre de la surface ce que ces auteurs disent de la circonfèrence ; mais les termes d'Hérodote , 70 merimer son της περίοδα, & ceux de Diodore de Sicile, ( L. 1, S. 51 ), Tie wir yap repiperpor dure Jasir vado. χενν , ne font pas susceptibles de ce fens ( 2 ).

<sup>(1)</sup> On voit bien que le mot Perimiere qui, en gree. fignifie absolument mesure du contour, ne peut pas s'encea-dre d'une surface. Il n'y auroit équivoque que 6 les auteurs euffent dit feulement parper ou mefure.

Les manuscrits de ces deux historiens s'accordent tous fur ces termes, & l'on ne doit pas lippoier qu'lls ainet de lattrès, précifement parce qu'on a befoin d'eayer un fyrême. Si l'on veut que ce fois une méprite d'expression, somme l'avance M. d'Anville (Mim fur Egypte, pag 196), Celt, dans deux hommes d'un meirie (tupérieur en imposér une dont ne seroient pas xapables les plus méliores éctivisins.

3º. Le lac Meris ne peut être le lac Bathen, puisque le premier étoit prés de la ville des Crocodies, qui, depuis, a pris le nom d'Arfinoë, & s'appelle actuellement Feinm, & que le Bahr-Bathen en est éloignée de plusfeurs lieues.

Le Bahr-Joset me paroit être le lac Mœris. 1°. Il' va du sud au nord, comme le dit Hérodote; mais cette raison ne sussit pas.

2°. Il fait un coude à l'oueft, se porte dans le milien des terres le long de la montagne au-dessus de Memphis, & pent communiquer à la Syrte, s'il a une issue souterraine, comme le prétendoient les

gens du pays. 3°. Le Bahr-Josef a environ 32 lieues du midi

su nord, & fa courbure jufqu'au lac dit nom Afnoc, ett de 8 a jieues, ec qui fait en la doublant 80 à 81 lieues cela s'accorde rete-bien avec e qu'Htcodes & Diodore de Scisied connent de circuit au lac Morris. Les 3600 flades de cet hildreine, ou de chénes, font un pen plus de 73 lieues. Cela approche baucoup; mais fi le febres etoi un peu plus de 73 lieues (Cela approche baucoup); mais fi le febres etoi un peu plus de 73 lieues. Cela approche baucoup; mais fi le febres etoi un peu plus de 73 lieues (Cela approche baucoup); mais fi le febres etoi un peu plus de 73 lieues (Cela approche baucoup); mais fi le febres etoi un peu plus de 18 meture du Balte-loffet no, non fait que le febres varioit d'un lien à un autre.

4º. Il y ayoit des écluses à l'entrée du lac Mœris; on trouve encore à l'endroit où elles devoient étre placées, des ruines d'une ville que les Arabes appellent Babain, ville des Portes. Le canal commence à Hermapolis (Mellari),

ou plaule en deck, fuivant la carte de M. Norden's court quarte licuse vers l'ouedt, fuivant M. Granger, & fe recourbant enfuite, continue fa route du fud au nord, judya'as Faime. Diodore de Scile parte d'un canal de communication (L, z,  $S_c$ ) a de 80 faides de long, qui font un peu plas de trois lieuxes de l'oute de quarte liuere toute de l'oute de la communique de l'oute de la commence de la commenc

Mais Popinion qui paroit le mieux fer apporter à ce qu'ont dit le anciens, & l'utigge qu'on devoit stendre de ce canal, c'eft, felon moi, celle de M. Roy, and fid Pacadenie des belles-lettree. Il su na vantage fur celuide M. Gibert, c'eft qu'en expliquant treis-raffenent les paffages des anciens, il etablit use double communication de Nil avec le lace de Meriz a su lieu que fuivam M. Gibert, il n'y en avoit qu'une, qu'ul faitoit aller chercher prodigientement heut vers le fud. Le ctois que ce l'apprendigientement heut vers le fud. Le ctois que ce l'apprendigientement heut vers le fud. Le ctois que ce l'apprendigientement heut vers le fud. Le ctois que ce l'apprendigientement heut vers le fud. Le ctois que ce l'apprendigientement heut vers le fud. Le ctois que ce l'apprendigientement heut vers le fud. Le ctois que ce l'apprendigientement heut vers le fud. Le ctois que ce l'apprendigientement heut vers le fud. Le ctois que ce l'apprendigientement heut vers le fud. Le ctois que ce l'apprendigientement heut vers le fud. Le ctois que ce l'apprendigiente ment de l'apprendigiente de l'apprendigiente ment de l'apprendigiente de l'apprendigiente ment de l'appren

mémoire qui paroitra imprime dans les Mémoires de l'academie dont il est membre, est ce que l'on peut présenter de plus fatisfaifant sur cet objet.

MGSJA, pays d'Europe, que les Grecs ontaffer unanimement appelé Myña, mais dont il faut d'austra plus conferver le nom latin, que l'on évite aintila reflemblance avec celui de la Myña, de la Mosfie y étoien-ils paifét de la Myña, de que de-là cini venu le rapport des deux noms. Si l'on veut de plus grands details fur les autorités en faveur des noms Maña ou Myña, on pett voir en faveur des noms Maña ou Myña, on pett voir

Cellarius , T. 1 , p. 568.

Simution. La Meafie, qui ne fut guière comme des anciens Grees, & dont on n'eut des détails que depuis les conquêtes des Romains, étoit au nord de la Macédoine & de la Thrace, & x'et tendoit en remontant du find au nord, depuis ces deux grands pays, jusqu'à la rive droite du Danube.

De l'oueft à l'eft, elle s'étendoit depuis la Pannonie, ou le Drinus (le Drin), passant à Sirmium & à Singidunum (Belgrade), pour se rendre dans le Danube, lui servoir de bornes; à l'oueft, c'étoit le Pont-Euxin, depuis le promontoire appelé Hami-exurema, au sud, jusqu'an-delà d'ispopolis,

au lieu où étoit Salices.

Cette vaste étendue qui comprenoit, depuis le

17' degré de longiude à l'ett de Paris, jufqu'au 27', étoit paragée en deux paries, en partie par des montagnes, & cen parties par le Cétrus (le Zebris, Icion M. d'Anville), qui fer de dans l'Îtler, à peu près fons le 20' degré de minues de longiude, felon M. d'Anville; au feu que d'autres cartes mettent le Zebris au 10' degré do minutes.

La partie comprise entre le Drinus & le Cerus, se nommois Magūs superior; celle qui s'etendoit depuis le Cebrus jusqu'à la mer, cioit la Magūs inferior: ce qui répond à ces expressions, la haute & la basse Mossie. Les principales places se trouvoient le long du Danube,

MŒSIA SUPERIOR. Le principal fleuve de la haute Mœsse étoit le Margus (la Morava), formé au sud de Sarmathe (2), de deux aurres rivières (3)..... Il y avoit plus à l'est, le Timacus,

(le Timak).

Les villes principales étoient....... Singidunum (Belgrade), Viminatum (des Mines), Bonomia (Vidin)), & Ratiaria (Artzar), ayant eu le rang de métropole de la Dacie riveraine. Dans les terres on trouvoit Naiffar (Nifla), partie de Confitantin. Je paffe d'autres lieux moins confidérables,

(1) Zibris fe trouve au nord Vifzederina, ayant & Foueft la rivière.

(2) C'eft à préfent Stularz qui est confluent, (3) Celle qui vient de l'est, est la Marava de Bulgané; celle de l'ouest, la Marava de Senie.

qui

M OE S qui se retrouvent dans la géographie de Ptole-

Mafia inferior. Les principaux fleuves étoient l'Œfeus (l'Esker) ..... l'Ofmus (l'Ofino) ..... l'Utus (le Vid) ..... l'Istrus (l'Iantra) : ces fleuves coulant du fud au nord se rendent dans le Danube..... Le Panyfus (Daphe fui), couloit de l'ouest à l'est. & se rendoit dans le Pont-Euxin. près d'Odeffus (Vaina).

Les villes principales étoient, sur le Danube, Æscus (Artzar), Nicopolis (Nicopoli) ..... Durostom (Dristra, mais appelée plus ordinai-rement Silistria) .... Axopolis (Raslovat) .... &c Trafmi, qui étoit un poste considérable, mais dont

on ne connoît pas la position correspondante. Dans les terres on trouvoit Sardica, appelée ensuite par les Bulgares Triaditza, & dont il reste quelques vestiges, tout près de Sophia: Tauresium, où Justinien prit naissance, & qui sut appelée en-

fuire Justiniana prima (Dginstendil)..... Nicopolis ad Hamum (Ternova)..... Nicopolis ad Iasrum, (Nicopi) .... Marcianopolis, (Marcenopoli) .... Sur les bords du Pont-Euxin on trouvoit, dans la partie appelée Scythia, & au fud 'de cette partie', les villes de Tomi (Tomeswar), qui ent le rang de métropolitaine, & qui fera à jamais célèbre

# our avoir été le lieu d'exil d'Ovide..... Caria Geographie de la Mafie, selon Protembe,

(Kalgri), & Odeffus (Varna).

Par ce que j'ai dit précédemment, on ne sera pas surpris de voir que Ptolemée écrit Musia. Myfie, au lieu de Mafie, Je supprime ce qu'il dit des bornes de ce pays , pour ne pas trop

m'étendre. Sur les bords du Pont-Euxin, au fud de l'embouchure du Danube, appelée Sacrum oflium, on

trouvoit : Purum, prom. . Tirifiria , prom. Istropolis. Odyffus. Panyse, fl. Oslia. Mefembria, (1) Callatia,

Dyonifopolis. Les Triballi ou Triballes occupoient la partie inférieure de la baffe Moefie (c'eft-à-dire fur le Danube ), mais un peu reculés vers l'ouest.... Ceux qui étoient au sud des embouchures du Danube, étoient appelés Troglodyte ou Troglo-dytes.... Entre cos embouchures étoient les Peucini, ou les Peucins.... Vers le Pont-Euxin étoient les Crobyzi , ou Crobyses; au - dessus d'eux les Œufi ou Erclieus, & les Obulenfii, ou Obulenfiens. Les parties entre ces peuples étoient habitées

par les Demenfii , les Demenfiens & les Piarenfii , ou Piarensiens.

Les villes le long du Danube étoient:

Rheelanum. Tromarifea. Efcus Triballorum. Sucidava. Diacum. A Mopolis. Nova. Carfum. Trimmanium. Trifmis. Tirifta. Dinogetia, Duroftolon. Nuidunum. Legio prima Italica. Sitiotenta,

En-decà du fleuve-

Danfdava. Tibifca.

N. B. Les villes que Ptolemée nomme enfuite ; font fur la côte au nord des embouchures du Danube . & appartenoient à la Dacie.

Massa, ville de la Phrygie, au voifinage de Troye, felon Servius, fur ce vers de Virgile:

#### .... Nullo santùm fe Mafia cultu Jaffet,

Etienne de Byzance nomme cette ville Myfia. MŒSIUM, ville de l'Italie, dans l'Etrurie, felon

le livre des origines, attribué à Cason. MŒSUS, MESUS & NÆSUS: ces trois différens noms sont employes par Valerius Flaccus, L. VI, pour défigner le même peuple qui habitoit

la Sevilie pontique. MOGARON, ville de l'Afie, dans la Galatie; fur la route de Tavia à Sebaste, entre Tavia & Da-

ranon , felon l'itinéraire d'Antonin. MOGETIANA, ou MOGENTIANA, ville de la Pannonie inférieure, sur la scoute de Sirmium à Trèves, entre Valcum & Sabaria, selon l'itinéraire d'Antonin.

MOGLAENA & MOGLE, peuples de la Maeédoine, selon Cédrène & Curopalaie.
MOGOLA, ville de l'Asse mineure aux environs de la Carie , felon Constantin Porshyro-

génète. MOGONTIACUM (Andernach), lieu de la Gaule dans la partie appelée Germanie supérieure : elle en devint la métropole & la résidence d'un Général qui, sous le nom de Dux, commandoit depuis la frontière du district particulier d'Argentoratum, jufqu'aux limites de la Germanie inférieure.

MOGRUS (Mogaridze), fleuve de l'Afie, dans la Colchide. Son cours étoit de l'est à l'ouest, & il alloit se perdre dans l'Acinafia.

Ce fleuve est nomme par Arrien. MOHAILA, ville de la Paleftine, felon la notice des dignités de l'empire,

MOLADA, ou MOLATHI, ville de la Palestine dans la tribu de Juda, felon le livre de Josué. Elle sut mise dans la tribu de Siméon. Hadriel, qui époufa la fille ainée de Saul, étoit

de cette ville. MOLARIA, lieu de l'île de Sardaigne, sur la

<sup>(3)</sup> Cette ville se trouvant sur la côte qui est su sud, après que, venant de l'embouchure du fleuve, on suroit double le promontoire Hamistroma, est attribuée à la Thrace.

Geographie ancienne. Tome IL

rome de Tibulis à Caralis, entre Hafa & Ad Medias, felon l'ininéraire d'Antonin.

MOLEAHA, nom d'une ville de la Palestine,

MOLEATES, nation alliée & amie du peuple romain, felon Aulugèle, L. 1, c. 13. MOLEGENI, peuple de la Scythie, en deçà

de l'Imaus, felon Ptolemèc.

MOLIBÆ, peuples de l'Ethiopie, fous l'Egypte,

au deffous des Sobarida, felon Ptolemee.

MOLICUNZENSIS ou MELICBUZENSIS,

MOLICUNZENSIS ou MELICBUZENSIS, fiége épifcopal d'Afrique, dans la Mauritanie fitifenfe, felon la notice des évéchés d'Afrique. MOLIENSES. Suidas donne ce nom à un peu-

ple de Grèce.

MOLINDÆ, peuples de l'Inde. Pline, L. r1,
c. 19, les place au delà du Gange.

MOLISCON, licu fortifié dont Cédrène & Curopalate sont mention. Oriélius, the faur. croit que ce lieu pouvoit être en Illyrie.

MOLISMENSES, peuples de la Gaule. Ives de Chartres en fait mention; mais on en ignore la position. MOLIUM, Monior. On trouve ce nom au

commencement du chip. 8 du L. v de Ptolemée, qui y parle des bornes de la Cilicie. Cependant les radulièteurs rendent ce nom par Amanus mons. Je ne fais d'où vient cette différence, ni quel peut cire ce Molinus.

MOLLOSSI, peuples de la Theffalie, felon

Victorinus le grammairien.

MOLOCHATH, fleuve de l'Afrique, dans la Mauritanie Tinguane, felon Prolemée. Il en place l'embouchure entre celle du fleuve Malva & le promonoire Metagonites.

Ce fleuve est nommé Mulucha par Pomponius Mela. C'étoit la borne du royaume de Bochus & de

celui des Maffæffyliens. MOLOCRIA, ville de l'Elide, dans la Némée,

felon Etienne de Byzance.

MOLŒIS, rivière de Béotie, peu éloignée de Platée, fur les bords de laquelle éroit un temple de Cérés Eleutienne. La Martinière ne met peut arrice de Moiosir, mais il met Molocantem, ce qui eft une double faute. 1º. Il prend l'accufairi pour le nomitantif ; a.º. à l'accufairi temme, ce nom

MOLORCOS. Il paroît que l'on appela quelquefois ainfi la forèt de Nêmèe. ( Poyez Servius fur le L. 111 des Géorgiques, vers 19).

MOLOSSI. Ce peuple s'établit en Epire peu après la ruine de Troye : ils entrett pour çiref, ou un fils de Néoptolème, comme le difent Scynnus de Chio & le feltoliafte de Pindare, ou Néoptolème lui-même, comme Pindare femble le supposer. Des Molosles s'érolent joints anx Ioniens, orsque cenx-ci s'établirent sur la côte de l'Asie mineure qui reçut leur nom. Hérod. L. 1, § 146.

MOLOSSIS, . ou MOLOSIA, contrée de l'Epire. Tite-Live dit qu'Anicus en foumit toutes les villes à la réferve de trois.

Etienne de Byzance écrit Molofia. Il paroit que la Moloffie étoit la partie la plas

méridionale de l'Epire.

MOLOTTUS, fleuve du Péloponnèle, dans
l'Arcadie, felon Paufanias. Ses interprètes écrivent Moloffus.

MOLPIDIS PETRA, lieu dont parle Lycophron, Ifacius, fon commentateur, dit que c'étoit le nom d'une ville de l'Elide.

MOLURIS, nom d'une pierre ou d'un rocher de la Grèce, au territoire de Corinthe, fur le chemin de Mégate, felon Pautanias.

MOLUS, fleuve de la Grece vers la Béotie. Plutarque dit que Sylla dreffa un trophée dans l'endroit où Archelais avoit commence à plier ou à fuir, fur les Bords du Molus.

MOLSUS, penple de l'Eolide, felon le lexique de Phavorin.
MOLYBDANA, ville de l'Afrique dans la

Libye, chez les M. flient, telon Eticana de Byzarce.

MOLYBODES, ile fur la côte de celle de Sar-

daigne: elle a été nommée par les Latius Plansbea (1): peut-être y avois on trouvé quelque mine de te métal, ce qui avoit donné lieu aux noms grec & latiu. MOLYCRIA, ou MOLYCRION, ville chez

les Locres Ozoles, felon Ptolemée, & dans l'Etolie, felon Etienne de Byzance. Elle est nommée Molyction par Pausanias.

Elle est nommée Molycrion par Paulanias.

MOLYNDA, ville de l'Asse mineure, dans 'a
Lycie, sclon Alexandre, cité par Essenne de By-

MOMEMPHIS, ville d'Egypte, qui devoit èrre à l'oueft du bras occidental du Nil, & affez près du lac Marcotis. Ce fittprés de cette ville qu'Après fut défait par Amais & les Egyptiens révoltés. Oa peut croire en lifant le texte de Strabon, que M. d'Anville a placé Momemphis trop près du lac Marcotis.

N. B. Il faut obferver que M. Rollin, dans le premier volume de fon hilhoire ancienne, dit que cer èvènement cut lieu près de Memphis : c'est une méprité de ce davant homme. La disposition des deux armées étudiée avec foin, fufit pour conclure que l'aétion fe paffa bien plus près du lac. Apriés fin d'áfat l'an 37,50 avant J. C.

MONABATES, nom qu'Etienne de Byzance

(1) Ceft que les Latins avoient préfumé que Molyhodes venoit de Molyhodes fignifiant, en grec, du plomb.

donne aux habitans de la ville de Monabe, dans l'Isaurie. MONACHE, ne nuce devant celle de Tapro-

MONACHE, ile fituée devant celle de Taprobane. Prolemée la place entre celles d'Ægidiorum & d'Ammine.

MONADI, peuples de l'Italie. Ils furent extérminés par Diomède, felon le rapport de Pline-MONÆDA, ile que Ptolemée, L. 2. c. 2, place fur la côte orientale de l'Hibérnie.

MONALUS, rivière de la Bierile. Ptolemée place sa source dans les monts Nebrodes, & son embouchure sur la côte septentrionale, entre Cephaledium, à l'occident, & Alafa; à l'orient.

phaledium, à l'occident, & Alafa; à l'orient, MONDA, ou MUNDA, rivière de l'Hifpanie, dans la Lufitanie, felon Prolemée, Pomponius

Mela &Pline. Ce dernier écrit Munda. MONDA (Samel-divi), rivière de l'Inde, fin la côte orientale de la prefqu'ile en deçà du Gange, fcton Prolemèe.

Elle étoit entre les fleuves Mefolus & Tyndis, MONDEL, ville de l'Irde, felon Avicenne, Il rapporte que c'est de là que venoit l'aloès noir. MONEDES, Pline nomme ainsi un peuple des

Indes, MONESI, peuples de la Gaule aquitanique, felon Pine, M. d'Anville dit (notice de la Gaule, page 463): « on reconnoît leur nom dans » celui de Monein, entre Pau & Navarreins.

» C'est un de ees peuples que l'on ne juge du » rang des plus considérables, & dont cette partie » de la Gaule abonde singulièrement dans Pline».

MONETTIUM, nom d'une ville que Strabon place chez les Japodes. MONILIA, lieu de l'Italie, dans la Ligutie.

MONOBRIGA, ville d'Espagne dans la Bétique, selon d'anciennes inscriptions, MONOCAMINUM, ville de l'Afrique, dans la

Libye. Ptolemée la place dans la Maréotide.

MONODACTYLUS, montagne de l'Ethiopie,
entre celles des Satyres & le mont Gauras, felon

Prolemée.
On croit que e cft la même montagne que Pline appele Pentadatty/us.
MONŒCHUS, montagne de l'Illytie, felon

Vibius Sequefler. \*
MONOGLOSSUM, lieu d'entrepôt dans l'Inde,

en-deçà du Gange, seton Ptolemée. MONOLEUS LACUS, lac de l'Ethiopie, auprès de Ptolémaide, selon Pline.

Strabon décrit ce lac, & dit que le fleuve Aflaboras y avoit fa fource. MONORIZIS, nom de l'une des principales

MONORIZIS, nom de l'une des principales villes de la partie de la Colchide, qui étoit à la droite du Phassa, selon Procope.

MONS BRIZACIUS. Ce lieu parolt répondre à Brifac. Mais il faut admettre que le Rhin a changé fon cours; c'est ce qui est prouvé par pluficurs anciens tires. ( Voyez la notice de la Gaule de M. d'Anville).

MONS PEREGRINUS, lieu fortifié de la Palestine, près de la ville de Tripoli, felon Guillaume de Tyr.

MONS REGIS, lieu entre la Pannonie & la ville nommée Forum Julii, selon Paul Diacre.

MONS SACER, ou Mont facré, montagne d'Italie, fituée, felon Tite-Live, à trois milles de Rome. On fait que ce fut fur cette montagne que le peuple tomain se retira, par une suite de fon mécontentement contre le fénat; & qu'il en fut enfin rappelé par la médiation de Menenius Agrippa, qui employa fi heureusement la fable des membres & de l'estomac. Ce mont n'est actuellement qu'une colline, à la droite de la voie nomentane, au-delà de l'Anio, qui fait un coude en cet endroit, auprès de Ponte Lomentano, C'est à tort que Cluvier dit que fur cette colline est aujourd'hui fitue le bourg de S. Silvestre, puisqu'il n'y a aucun bourg en cet endroit,& que celui qui porte le nom de S. Silvestre est plus au midi & se uommoit autresois Soralle. On voit par l'épithète de Crustumienne que Varron donne à la retraite sur le Mont facré, qu'il devoit alors être du territoire de Crustumerium.

MONS SELEUCI, ou SELEUCUS, lien de la Gaule narbonnoife, selon l'itinéraire d'Antonin. C'est anjourd'hui la Bátie, sur mont Saléon, en Dauphiné.

Ce lieu qui étoit compris dans la Narbonnoise feconde, étoit entre Vapricum (Gap), au nord-est, & Dea (Die): il est mémorable par une victoire que Constance y remporta sur Maxence, l'an 353 de notre ére.

MONS SILICIS, montagne d'Italie, dans la Vénérie, vers le fud-eft d'Alefte.

MONTANA, appelée aussi MARITANA, lieu de l'Italie, dans le Picenum, à quelque distance au sud-est de Firmum.

MONTANA PENINSULA, ou MONTUOSA CHER-SONNESUS, péninitule de l'Ethiopie, für le golfe Adulique, entre les villes de Sabath & d'Adulis, felon Ptolemée.

MONTANA EPHRAIM, montagnes de la Palestine, fermant au nord le bassin au sond duquel coule le torrent qui passoir à Capharsale, appelée depuis Anipatris.

MONTANA URBS, ou NONATE, ville de la Norique, fiir la roure d'Aquilèe à Lauriacum, entre Candalice & Sabanica, felon l'itinèriare d'Antonin. MONTE FERETRUM, ville de l'Italie dans le Picenum, felon Procope.

MONTENSIS, ou MONTENUS, fiège épifcopal d'Afrique, dans la Numidie, felon la notice d'Afrique & la conférence de Carthage. MONTES AERII. Diodore de Sicile, vers la

fin du livre quatrième, donne ce nom à des montagnes de cicile.

MONTIS SELEUCUS, voyez Mons.

MOPHI & CROPHI, monragnes de l'Egypte, D d d 2 206 au dessus de Thèbes & d'Elephantina, selon Hé-

Il femble que Sénèque les appelle les veines du

MOPHIS, fleuve de l'Inde, en-deçà du Gange, felon Prolemce, L. PII, c. 1

MOPSIUM, ville de la Pelafgiotide, dans la Theffalie, felon Strabon, L. 1x, pag. 443; & Etienne de Byzance.

MOPSORÚM URBS, ville de la Grèce, dans la Theffalie , felon Rotmarus dans fes notes fur Apollonius.

MOPSUESTIA (Meffiffe), ville de l'Afie, dans la Cilicie. Elle étoit fituée fur le bord du fleuve Pyramus, au nord-ouest de la ville de Mallos, & de l'embouchure de ce fleuve vers le

36° degré 55 minutes de latitude.

MOPSUS, ou MOPSIUM TUMULUS, lien le la Grèce, dans la Theffalie, entre Tempé &

Lariffe, felon Tite-Live.

MOPTENSIS, ou MOCTENSIS, fiège épif-topal d'Afrique, dans la Mauritanie Sitifenfe, felon la conférence de Carthage

MORA, ville fituée dans l'intérieur de l'île de Corfe, entre Opinum & Matifa, felon Ptolemée. MORABUS, lieu de la Pannonie, de l'autre eôtà du Danube, selon Cédrène & Curopalate. MORANTIACUM, nom de lieu, à ce qu'il paroit par le titre premier du code Théodossen.

de officio rettor, provincia, MORASTI, ville de la Palestine, dans la tribu

de Juda, C'étoit la patrie du prophète Michée. MORBIUM , ville de la Grande-Bretagne , felon la notice des dignités de l'empire.

MORDENSIMNIS, peuple d'entre les Goths, & vaincu par les Vandales, felon Jornandes. MORDIACUM, ville de l'Asie, dans la Pisidie. selon Etienne de Byzance: cette ville fut par la

fuite appelée Apollonie.

Athénèe rapporte qu'il eroissoit des pommes délicieuses dans le territoire de cette ville MORENA, nom d'une contrée de l'Asse. Strabon dit qu'elle faifoit partie de la Myfie, & que Jules Céfar en donna une partie à Cléon, ehef de brigands, qui avoit rendu de grands fervices aux Romains.

MORGETES, peuple de l'Italie, dans l'Œnotrie, felon Pline.

Sirabon rapporte que les Morgètes furent chaf-· fes de leur pays par les Œnotriens, & qu'ils paf-Gerent en Sicile, où, felon quelques auteurs, ils donnèrent le nom à la ville de Morgantium.

MORGINNUM (Moiran), heu de la Gaule, fur la route de Vienna (Vienne ) à Cularo (Grenoble ). M. de Valois est d'un autre sentiment; mais la discussion des mesures ne le rend

pas admisfible. MORGYNA, nom d'une ville de la Sicile, felon Etienne de Byzance.

MORI, village d'Ethiopie. Ptolemée, L. IV ,

c. 7, le place sur la côte occidentale du Nil, entré Sarachthe & Nacis. MORIA , ou MORIAH , moniagne de la Pa-

lestine, & fur laquelle le temple de Jerusalem fut bati par Salomon MORICAMBE, golfe fur la eôte occidentale

de l'île d'Albion, entre le golfe Ituna & le pote des Seranii, selon Prolemée. MORIDUNUM, ou MURIDUNUM, ville de

Grande-Breiagne, fur la route de Calleva à Urioconium, entre Durnovaria & Seadum Nunniorum, felon l'iginéraire d'Antonin. MORIES, nom d'un peuple de l'Inde. Etienne

de Byzance dit qu'ils habitoient dans des maifons de bois.

MORILLII, peuples que Pline place dans l'intérieur de la Macédoine.

MORIMARUSA, nom que les Cimbres donnoient, felon Pline, à la mer du Nord qui baignois la Scythie. Il ajoute qu'Hécatée appeloit cette

mer Amalchium. MORINI, les Morins. Il paroit que ces peuples habitoient d'abord feulement le long des côtes de la mer au nord de la France, depuis Mon-treuil-fur-mer jusqu'à Calais : c'est par cette raifon vraisemblablement que Virgile les appelle les plus recules des hommes, (extremi hominum). Mais ils s'avancèrent apparemment dans les terres; car Prolemée leur donne pour capitale la ville de Ternamia. Mais ils possedeient aussi fur la mer. à l'ouest, Gessoriacum. Leur nom de Morini avoit pour racine le nom Mor, qui en Celtique fignihoit Mer. & délignoit ainsi un peuple maritime. Leur territoire parut aux Romains affez étendiz pour y placer deux cités; ce furent les villes que je viens de nommer. Elles devinrent ensuite évèchés. Mais eclui de Térouane étoit fi étendu ; qu'à la destruction de cette ville par Charles-Quint, on forma deux diocèfes des pays qu'avoie compris le sien ; ee sut celui de S. Omer &c celui d'Ypres. Quelques auteurs ont cru pouvoir attribuer aussi aux Morins le diocèse de Tournay; mais M. d'Anville rejette ce sentiment , & eroit

qu'il appartenoir aux Nerviens. Les Morins, veifins des Ménapieus, avoient les memes mœurs . & n'Ivoient comme eux que des villages, des granges & des chaumières. Les uns étoient en grande partie converts de bois , de lacs & d'îles entourées de marais; & ils en tiroient le plus grand parti pour la confervation de leur liberté; car des la première défaite, ils s'enfoncoient dans ces redoutables retraites, & l'ennemi n'ofoit les y suivre. César espendant forma le projet de les subjuguer, & y réussit; & après les avoir vaincus, il les soumit aux Arrebates ou Artéfiens.

Pline rapporte que le pays des Morins fourmilloit d'oies, & que pour en tirer un profit plus confidérable, des marchands en faifoient conduire des troupes jusqu'à Rome. Il ajoute même une

MOR circonftance qui n'en rend pas le fond moins difficile à paroirre un's c'aft qu'ils plactions à la sèse du scoupeau ceux de ces animaux qui étoient fati-

gués, parce que ceux qui venoient après les pouf-foient & les forçoient de marcher.

On lit auffi dans cet auteur, qu'ils faisoient un grand trafic de leurs toiles ; & de plus qu'ils etoient a vexés par les Romains, qu'ils étoient obligés de payer un droit pour avoir la permission de planter des allées autour de leurs habitations, & de s'y promener à l'ombre.

MORISENI, peuples de la Thrace, près du rivage du Pont-Enxin, selon Pline, MORISOS, ville épiscopale de la Thrace, selon

la notice de Hiéroclès.

MORISSENA, lieu de la Pannonie, sur le bord du fleuve Marifus.

MORIUS, fleuve de la Grèce, dans la Béotie, au voisinage du mont Thurius, selon Plutarque. MOROBISDUS. On trouve un lieu ainst nomme dans Cedrene. Ortélius pense qu'il devoit être dans la Grèce.

MOROECA, ville de l'Hispanie, dans l'intérieur du pays des Cantabri, selon Ptolemée.

moron (Almerim), ville de l'Hispanie, dans la Lustranie, chez les Celtici, sur la gauche du Tagus, presque en face de Scalabis,

Cette ville, sclon Strabon, avoit été sondée par D. Junius Brutus, qui, faifant la guerre contre les Lufitaniens, s'étoit fervi de ce lieu comme d'une forteresse. Il avoit si bien fortisse les bords du flenve, qu'il s'étoit rendu le maître de la na-

vigation. MORONEON, promontoire de l'Afrique, fur le golfe Arabique, felon Pomponius Mela.
MORONTOBARIS, ou MORONTOBAR-

BARIS, île fituée fur la côte de la Gédrofie, au voifinage du port des femmes, felon Arrien. MOROSGI, ville de l'Hispanie, chez le peuple Varduli, selon Pline.

MORTHULA, ville de l'Afie, fur le bord du Pont-Euxin , dans la Lazyque. Elle étoit à l'eft-

nord-eft d'Athena, & au ouest-sud-ouest de Chordyla, Prolemée parle de cette ville, de laquelle M.

de Peyssonnel croit que l'on voit les ruines à trois lieues à l'oueft fud-oueft de Kordyle. MORTUUM FLUMEN. Apulée donne ce nom

à l'Achèron, que les poères avoient imaginé être un fleuve de l'enfer. Afini, L. VI.

MORTUUM MARE. Un ancien commentateur de Juvénal , appelle ainsi l'océan Atlantique. L'origine de ce nom venoit de ce qu'on croyoit anciennement qu'il n'étoit pas possible d'y naviger. Ortelii the faur.

MORÚNDA, ville de l'Afie, dans la Médie, Prolemée la place dans les terres, entre Larraffa & Tigrana.

MORUNDA, ville de l'Afie, dans l'Atropatène, fituée dans la partie septenttionale du lac Spauta,

Mogunda, ville de l'Inde, en-deçà du Gange, and les tertes & chee le peuple Air , felon Ptolemée.

MORUNTES, peuples des Indes, au voifinage des Mufua, felon Pline,

MORYLLOS, ville de la Macédoine dans la Paraxie, entre Chata & Antigonia Pfafohara, felon Prolemée.

MOSA, nom d'un lieu de la Gaule, à ce qu'il roit par l'itinéraire d'Antonin , entre Andomaum (Langres), & Tullum Leucorum (Toul). Ce lieu répond à Meuri, situé au passage de la

Mosa (la Meuse), rivière de la Gaule. César avoit connoiffance de sa source, puisqu'il dit qu'elle fortoit ex monte Vogefo , qui in finibus Lingonum. Nous n'admettons pas les Volges julqu'au pays de Lingones; mais il est vrai que la Meuse prend sa source sur les confins du pays qui leur partenoit

MOSÆUS (Ab-zal), fleuve de l'Asie, dans la Perfide. Il venoit du nord-est se ietter dans le Gyndes, au ouest-sud-ouest de Sura.

MOSARNA, ville de l'Afie, dans la Caramanie, felon Arrien. MOSCHA, port de l'Arabie heureuse, selon Arrien & Ptolemée. Ce dernier le place chez les

Adramites MOSCHENI, peuple de l'Asie, dans, la grando Armenie , felon Pline.

MOSCHI, les Mosques, peuple qui babitoit au nord de l'Euphrate, entre ce fleuve & la Colchide & les côtes fud-eft du Pont-Euxin, felon Strabon, Pline dit que Phrixus bâtit chez les Mofques le riche temple de Leucothée , & qu'il y établit un oracle. Ce temple fut pillé par le fils de Mithridate.

Ce peuple étoit dans la partie du mont Caucafe.

où le Phase prend sa source. MOSCHICA REGIO, nom d'une contrée de l'Afie. Elle étoit partagée en trois portions : l'ane s'appeloit la Colchide, l'autre l'Ibèrie, & la troi-fième l'Arménie, Strabon. L. x1, p. 763. MOSCHICI MONTES, montagnes de l'Afie,

dans la grande Arménie, selon Prolemée. MOSCHIUS, rivière de la Mysie supérieure : felon Ptolemée

MOSCIUS MONS, montagne de l'Itàlie', dans le pays des Brutiens, près de Syllacium. Cassio-dore en fait mention dans son histoire mèlée, as max, cancellarium; mais à la marge du livre, dit Oriclius, on lifoit Mostius & Moystius,

MOSCONNUM, ville de la Gaule aquitanique , entre Aqua Tabellica & Segofa , felon l'itineraire d'Antonin.

MOSEGA, ville de l'Albanie, au-deffus de Samunis, selon Prolemée.

MOSELE, Tzerzès dit que ce lieu fut ainfa nommé de Moselés, chef de l'armée qui battie les Bulgares,

MUL MUABUS, fleuve de l'Afie, dans la Famphylie , sclon Antigonus , eité par Ortélins.

MUCERINÆ, ville d'Egypte, dans le nome Sais, felon Ortelius, qui cite Hetyche, MUCHEAS, lieu fortifié au voisinage de l'Ara-

bie , felon l'histoire miscellance , L. PIII , eire par

Ortélius , thefaur.

MUCHIRISIS, ville des Perfes, à ce que croit Ortélius, thefaur. Il juge fur un passage d'Agathias, L. 11, qu'elle étoit aux environs de Phases, dans la grande Arménie. MUCHIRUS, lieu de la Dalmatie, presque sur

la côte, & dans le voifinage de Salo ou Salon. felon Procope, Gother, L. 111.

MUCHTUSII, peuples de l'Afrique propre. Prolemée, L. IV, c. 3, les place au-deffous des Muturgures.

MUCIALLA, lieu d'Italie, à une lieue de la ville de Florence, du côté de Ravenne, à ce qu'il femble par un paffage de Procope, Gothor. L. 111. MUCIANA VILLA, maifon de campagne, dans le voifinage de Rome. Plutarque en parle dans la vie de Marius, au beau-père duquel elle appartenoit, & de qui apparemment elle tiroit fon nom, car il s'appelloit Mucius...

MUCISSUS, ville de la Cappadoce, felon Etienne de Byfance & Procope, Ce dernier dit que l'em-

percur Justinien la fit réparer.

MUCONI, les Mucones, peuple d'Afrique, dans la partie orientale de la Mauritanie céfaricose. aux environs du mont Mampfaras, selon Ptolemée MUCRÆ, ville d'Italie, dans le Samnium. Il

en est parle dans ce vers de Silius Italieus , L. VIII ,

Qui batulum mucrafque metunt, boviania quique Exagitant luftra, &c.

MUCRITI, peuple aux environs de l'Inde, felon

Callifle, cité par Orrélius. MUDULTI, peuple qui habitoit dans la partie septentrionale de l'ile de Taprobane, près des

Galibi, sclon Ptolemée. MUENNA, felon la Martinière qui cite l'iti-

néraire d'Antonin; mais il se trompe: ce nom n'est pas dans l'édition de Wefeling.

MUGILONES, peuples de la Germanie, Stra-bon rapporte qu'ils furent subjugués par Matobolus

MUGUAS, lieu on fauxbourg de la ville de Chirtenfis Colonia , en Afrique , dans la Numitie, MULELACHA, ville de l'Afrique, dans la Mauritanie Tingintane, fur un promontoire qui avance dans l'océan Atlantique, felon Pline. MULIENSIS, siège épiscopal d'Astrique, dans

la Numidie; la notice épiscopale, nº. 109, met dans cette province Peregrinus Mulicufis. MULLITANUS en MULLITENSES, fiège épifco-

pal d'Afrique, dans la province proconfulaire, sclon la notice épiteo, ale, ou Liberatus est qualifié episcopus Mulitanus, Candotius est nommé episcopus plebis Mullitane, dans la conference de Carrliage , no. 133.

MULONA , ville de l'Ethiopie, Pline , L. FI .

c. 19, dit que les Grees nommoient cette ville Hypoten.

MULUCHA, fleuve de l'Afrique. Il conloit entre la Mauritanie, à l'occident, & la Numidie à l'orient. Il faisoit la separation de ces deux provinces, & alloit se perdre dans la mer Mediter-

MUNATII on L. MUNATII PLANCE MAUSO-LEUM, lieu d'Italie, dans le Latium, fur le promontoire de Cavete.

MUNDA (Monda), ville de l'Hispanie, dans

la Bétique, an fud eneft. Cette ville est fur-tout célèbre dans l'histoire romaine, par la bataille qui se donna dans ses environs, entre Cefar & les fils de Pontnée. le 17 de mars de l'an de Rome 708. Céfar la gagna & l'armée oppose à la sienne, perdit trente mille hommes. Chèius Pompée , trouvé dans une caverne, accablé de bleffures, fut tué par des foldats qui porterent sa tête à César. Son srère Sextus eut le bonlieur de se sauver dans les montagnes de la Celribèrie, d'où il passa en Sicile.

MUNDA (le Mondego), fleuve de l'Hispanie, dans la Lufitanie.

MUNDI ou MONDI, port de l'Ethiopie, dans le golfe Avalite. Prolemée, L. 17, c. 7, le place entre le port de Malao & le promontoire Mofylon. MUNICIPIUM. N. B. Comme ce mot n'est pas

eelui d'un nom propre à une ville, mais qu'il indique l'état politique d'une ville quelconque dans l'étendue de l'empire; qu'il a donc plus de rapport aux usages de l'antiquité qu'à la géographie, je crois que l'on trouvera ce qui concerne les villes municipales dans le dictionnaire d'antiquirés : e'est pourquoi je ne traite pas ici cet article : car il faut éviter ces doubles emplois : fi je me trompe dans ma conjecture, j'y reviendrai dans un supplément.

Quant aux lieux municipaux de l'Italie, voyez la lifte qu'en donne la Martinière,

MUNICIPIUM, fiège épiscopal de l'Afrique, dans la Numidie, felon la nouce d'Afrique, qui fait mention de Villor Municiperfis. MUNIENSES, peuple d'Italie, sclon Pline,

L. 111, c. 5. MUNITIUM, ancienne ville de la grande Ger-

manie, felon Ptolemée, L. II, c. 11, MUNTOBRICA, ville de la Lufitanie. L'itinéraire d'Antonin la met sur la route de Lisbonne à Emerita, entre Fraxinus & Ad Septem Aras , à trente milles de la première, & à quatorze milles de la

MUNYCHIA ou MUNYCHIE , port d'Athènes . dans le golfe Saronique, au fud du Pyrée, On y voyoit un tentple à Diane Munychene.

Ce port étoit accompagné d'un bourg de même nom, enfermé par de longues murailles qui s'érendoient jusqu'au Pyrée. Quant à l'origine de son nom, je ne m'en rapporte pas trop aux Grees. Strabon fait entendre que de son temps Munychie n'étoit plus qu'une élévation en forme de péninfule, Ce portétoit au snd du Pyrée : maisce lien avoit été de défense autresois, & Diodore de Sicile dit qu'il n'étoit pas moins défendu par l'an que p la nature. Cornélius Népos dit que Thrafybule forzifia Munychie: Plurarque ajoute qu'il y avoit garnifon. Ptolemée place le port de cette bour-gade au-delà de l'embouchure de l'Ileffus, du côté de l'orient, à dix milles du Pyrée. Cependant, dit M. le Roy , il n'est qu'à deux porrées de fusil.

N. B. a Le port de Munychie, dit M. le Roy qui a été fur les lieux est de forme ovale; fon embouchure est perite ; fur le côté qui tient à la terre ferme, on voit dans la mer de grandes pierres de taille qui paroiffent se diriger vers le centre de l'ovale. Ces bancs de pierres peuvent avoir trois pieds de large, & font distans de onze à douze. On apperçoit des emplacemens d'édifices taillés dans le roc.

MUNYCHIATES, contrée de l'Arabie Pétrée. felon Ptolemée, L. F., c. 17.
MURANNIMAL, ville de l'Arabie heureufe,

felon Pline . L. v. c. 28 : quelques manuscrits lisent Urannimal

MURANUM , ville de l'Italie, à l'ouest d'Aquileia. On soupconne qu'il y avoit un lieu de même nom dans la Campanie: mais cela n'est pas prouvé, MURBOGI, peuples de l'Espagne Tarragonmoife, felon Prolemee, L. 11, c. 6.

MURCASUM, nom d'un lieu, où Trallianus écrit qu'un certain Zekédentes avoit vécu cent ans. MURCONENSIS, fiège épifcopal d'Afrique, dans la Mauritanie Céfarienfe. La notice d'Afri-

que cite Maddanus Murconenfis. MURCUS, nom que portoit anciennement le mont Aventin, felon Sextus Pompeius.

MUREX, ville qu'il femble que Cédrène place aux environs de la Méfoporamie. MURGANTIA, ville d'Italie, dans le Sam-

nium, Tite-Live la traite de place forte , (Valida), & dit qu'elle fut attaquée par Decius,

MURGILLUM, lieu dont il est parlé dans le code Théodossen, ture a, de Judais. Ortélius Thefaur dit fur la foi de Sigonius, que c'est une ville de la Pannonie.

MURGIS , ville de l'Hispanie , dans la Bérique , fur le bord de la mer, au fond d'une petite baie, au nord-ouest du promontoire Charidemum, MURGIS ( Almeria), ville de l'Hispanie, sur les confins de la Bétique, selon Pline.

MURGISCA, ville aux environs de la Thrace, à ce qu'il paroit par l'oraifon d'Eschine contre Crefiphon. Onelli Thefaug.

MURIANA ou MURIANNA', contrée de la

petite Arménie. Prolemée . L. v . c. 7 , lui donne le titre de préfecture.

MURIDUNUM, ville d'Anglejerre, selon l'itinéraire d'Antonin.

MURISIOS, lieu fortifié dans la Lazique, felon Ortélius, the faur, qui cite les Authenriques

MUROELA, ville de la haute Pannonie. Prolemée , L. II , c. 15 , la place entre Sacrabantia & Lemudum.

MURRANI, peuple de l'Asse propre, selon Pomponius, L. 1, c. 2.

MURSA, ou MURSIA, ville de la haute Pannonie, au bout de la route de Sifcia à Murfa, entre Cibala & Antiana, felon l'itinéraire d'An-

MURSA, ou MURSIUM, ville de l'Ionie, selon Etienne le géographe.

MURSA, lieu fortifié dans la Gaule , à trois journées de chemin de la ville de Lyon, selon Socrate, dans son histoire ecclésiastique, L. 11, c. 32. M. d'Anville n'a point admis ce licu dans fa notice.

MURSELLA, ville de la Pannonie inférieure. Prolemée , L. 11 , c. 16 , la range au nombre des villes éloignées du Danube , & la met entre Certiffa & Bibalis, L'itinéraire d'Antonin place cette ville fur la route de Sobaria à Breventio . entre Baffiana & Arrabona , à trente-quatre milles de la première & à vinge milles de la seconde, Quelques exemplaires portent Murcella,

MURTIUS, lieu ou l'empereur Carinns fut tué, selon Vopiscus. Eutrope & Eusébe placent Murgus entre Viminacium & le mont d'Or dans la Pannonie.

MURVIS, ville de l'Afrique propre. Prolemée; L. 1V., c. 3, la place entre Caraga & Zugar.
MURUM, lieu dans les Alpes rhétiques, felori Antonin, qui le place fur la route de Bregenti à Milan, en paffant le long du lac : il le met entre Tinetio & Simnus Lacus . à quinze milles du pre-

mier de ces lieux & à vingt milles du fecond. MURUS, ville de l'Hispanie, chez les Orétans. au nord-ouest de Laminium.

MURUS CÆSARIS, dans la Gaule. Céfar voulant fermer aux Helvetii le passage de la province romaine, fit elever un retranchement qu'il appelle Murum. Il s'étendoit depuis le lac Lemanus julqu'au mont Jura. Ce retranchement bordoit la rivière. Il avoit de longueut 19 milles.

N. B. Cet espace se retrouve entre Genève & le mont du Wache, fur la gauche du Rhône au fortir du lac. C'est dans l'endroit où se trouve le fore de la Cluse,

MURUS MEDLE, ON SEMIRAMIDIS MURUS. La première leçon est de Xénophon, & la seconde de Strabon. Ce mur joignoit le Tiere & l'Euphrate, Strabon ne les met qu'à doux cons stades de distance de ce lieu.

MURUS TAGENSIS, fiège épifcopal d'Afrique, dans la Mauritanie Césariense , selon la notice épiscopale, épiscopale, où Martianus est qualifié episcopus

MUSE, lieu d'Egypte: l'itinéraire d'Antonin le place sur la route de Peluse à Memphis, en paffant par l'Arabie , entre Peos Artemidos & Hipponon, à trente-quatre milles de la première de

porton, a trente quate milles de la feconde, ces places, & à trente milles de la feconde, MUS.ESILII, peuple de la Mauritanie céfa-rienne, felon Ptolemée, L. tr., c. a. MUS.EUS, fleuve de Gothie, felon Méta-

brafte, dans la vie de faint Sabas: il dit que ce faint fut nove dans ce flouve. Ortelii thefaur MUSAGORI, nom commun que les anciens

donnoient à trois îles voifines de l'île de Crète, felon Pomponius Mela , L. 11 , c. 7. Pline , L. 17 . c. 12, les nomme Mufagores.

MUSARNA, ville de la Gédrosse, felon Pto-

lemée, L. VI, c. 21. MUSARNACI, peuples que Ptolemée, L. FI, c. 21, place dans la Gédrofie, auprès de l'Arachofie

MUSBADENSIS, siège éplicopal de l'Isaurie. Certe ville étoit fituée entre Lamm & Celenderim. MUSCANDA, ville de la Cappadoce dans la préfecture d'Antioche, selon Ptolemée, L. P, 6, 6, qui place cette ville au - dessous d'Olbassa. MUSCARIA, ville de l'Hispanie Tarragonnoife, Ptolemee, L. 11, c. 6, la donne aux Vaf-

cones , & la place entre Tarraga & Setia, MUSCIAS CALMES, lieu de la Gaule, au voisinage d'Embrun, selon Grégoire de Tours, L. Iv. Cest le lieu où Mummolus mit en fuite

les Lombards.

MUSERTITANUS, fiège épifcopal d'Afrique. MUSEUM. Ce lieu étoit à Athènes, Selon Paufanias, c'étoit un lieu élevé (xógos) dans l'enceinte de la vicille ville, estes ten maneficher degator de detento the exportation. On voit par . le plan inferè dans le bel ouvrage de M. le Roy. ue cette colline était renfermée dans l'enceinte d'Athènes par Theice, vers le sud-ouest de la citadelle, dominant l'I-yffus, qui couloit à pen de distance.

On prétendoit que le poèse Musée avoit été dans l'usage de chanter ses poésies sur cette colline. Paufamas ajoute que ce poête, mort de vieillesse, y étoit enterré. Une inscription rapportée par M. Spon, dit que Mufée, fils d'Eumulpe, étoit enterré au port de Phalère,

Il y eut dans la fuite un monument élevé fur cette même colline en l'honneur d'un conful romain, nommé Caius Julius Antiochus Philopapirs. M. Spon a décrit ce monument; mais M. le Roy ne dit pas l'avoir vu. Voici le fens: a Caius Julius Antiochus Philopapus, fils de » Cains, de la tribu Fabia, conful, frère Arva-» lès , agrège parmi les pretogens par l'empe-» rent & Cefar Nerva Trajan, très-bon & trèsn auguste, qui a triomphé des Germains & des p Daces n.

Geographie ancienne, Tome II.

En achevant le peu qu'il dit de ce museum, Pan" fanias dit : Useper de xai propua arrest ard pe quedaμοίτα Εύρφ. « On a depuis érigé en ce lieu un mo-» nument à un Syrien ». Comme nous voyons que le conful se nommoit Antiochus, on présume avec beaucoup de vraisemblance qu'il étoit Syrien d'origine , & que c'est à lui que Pausanias fait allusion."

Ce lieu fut fortifie par Demettius, fils d'Anti-gone, pour tenir la ville en respect.

Museum, lieu de la Macédoine. Erienne le géographe le dit voisin du mont Olympe. Museum, lieu an voifinage de la Bœorie, felen

Plutarque in Sylla. C'étoit un temple des mufes, Museum, lieu de l'île de Crète, entre Aptera & la mer. Suidas & Erienne le géographe difent que les firènes avoient disputé avec les muses dans cet endroit, Ortelii thefaur,

MUSGI, ville de la Galatie, à ce qu'il paroit par la vie de faint Théodere Archimandite . com-

posée par Métaphraste.

MUSICANI, peuple riche & puiffant de l'Inde . gouverné par un prince qui prenoit le som du peuple. Ce peuple fut affervi par Alexandre, qui trouva une ville royale considérable dans leur pays, & dans laquelle il fit batir une sorteresse.

MUSICANI TERRA, ON MUSICANI REGNUM; contree d'Afie. Strabon , L. xIV , p. 694 , dit qu'elle étoit la plus méridionale de l'Inde, & Arrien, de exped. Alexandri, L. VI, p. 253, ajoute que le royaume de Muficanus pafloit pour le plus opulent des Indes. Diodore de Sicile, L. XVII, fait ausse mention de ce pays; & quelques auteurs croient que c'est le même que Ptolemée, L. VII, c. 1, appelle Suficena. MUSIS, rivière de la grande Arménie, Pline

L. r1, c. 9, dit qu'elle se perd dans l'Araxe. MUSLUBIUM, ville d'Afrique, dans la Mauritanie céfarienne. L'itinéraire d'Antonin la met fui la route de Lemna à Carthage, entre Salde & Coba. à vingt-sept milles de la première, & à vingthuit milles de la feconde,

MUSON, ville d'Egypte, felon la notice des dignités de l'empire, fett. 18.

MUSOPALE, ville de l'Inde en decà duGange. Prolemée, L. vii, c, i, lui donne le titre de métropole

MUSSE, ville de l'Afrique propre , felon Ptelemee, L. IV , c. 4, qui la met entre Thu:ala &c Themifus.

MUSSINI, peuple d'Afrique, felon Pline, L, v, c. 4. Ptolemee, L. IV, c. 3, les met dans l'Afri que propre, & les nomme Mufini.

MUSTE, village entre les deux Sirtes, selon MUSTI, (Scedy Abdel-Abbufs), lient de l'A-

frique, fitué dans une plaine, en vue d'Achienfirm & de Thucca, felon l'inneraire d'Antonin, Ce lien est nomme Muffe par Prolemée.

On y voit les reftes d'un fort bel arc de triomphe, Ece

Eile étoit à quatre lieues au nord-est du seuve Esgrads, dans la province consulaire.

MUSTILIA, ville de la Cilicie, dans la Cappadoce. Prolemée, L. V., c. 6, la place dans la proficilme même de Cilicie, au-defus de Sina. MUSTITANUS, fiège épifcopal d'Afrique, dans

la Sumidie, felon la notice épifcopale, ou Antotuatus est qualité epifcopus Massissaus. La conférence de Carthage nomme aussi ce siège.

AUSULANI, pruples d'Afrique, dans la Nunuidie, (clon Tacite, Amal. L. 11, p. 37, où il dir que c'est une nation courageuse & voisine des déferrs de l'Afrique, Pline, L. 17, c. 4, les nomme Misslani; & Poolemée, L. 17, c. 3, écrit Misslani; & les place à l'occident de la grande Svite, an pied du mont Anders, & audéstus des

Natabutat.
MUSULON, ville d'où l'on tiroit le cinnamome, felon Ortélius, thefaur, qui cite Siméon Seihi.

MUSUVIS, nom d'un fleuve & d'un village de la Gaule Lyonnoife, felon Ives, epil. 224.
MUTAGENENSIS, ea MUTUGENENSIS, fiège épifeopal d'Afrique, dans la Numidie. La conférence de Carthage, n°. 133, fait mention

d'Antonius episopus plibis Muméensenfis. MUTALASCA, village de la Cappadore, dépendant de la mètropole de Céfarée. C'étoit la patrie de faint Sabas, felon Métaphrafte, dans la vie de ce faint.

MUTATIO CYPRESSETA (port de la Traille). Lieu de la Gaule Narbonnoife, à cinq milles au nord-eft d'Avenione.

Des antiquités romaines que l'on a trouvées au port de la Traille, près du pont de Sorgues, font juger au P. Papon que c'étoit l'endroit ou

tont fine Mustatio Cypessica.

AlUTECITANUS, fiege épiscopal d'Afrique,
dans la Mauritanie céfarienne, selon la notice

d'Afrique, qui fournit Quintafias Mateciasmus.

MUTELA, montagne d'Italie dans la Sabine, felon Ortélius, stefaus, qui cite Frontius &

MUTHI, ville d'Egypre, dans la Thébaïde, L'itinéraire d'Antonin la met fur la route de Peiafam à Mamphis par l'Arabie, entre Anteu & Ifiu, à huit nilles de la première, & à vingt-quatre milles de la feconde. La notice des dignites de l'empire, fella 20, écrit Mauloos.

MUTIA, on MCCIA PRATA, praitie d'Italia un-del du Thère, Elle iroit fon non, à ee que nous apprend Feftus, de verlous figuif. L. IT, de co Mucius à bui le peuple rotania la donna pour récompente. Tire-Live, L. IT, e. 17, parle aufit de cette prairie, aufii bien que Feftus: il devit Macis, au lieu que Cornelius Nepos écrit Musia, MUTILA, ville de l'Italie, éclon Tire-Livie.

L. IV. c. 15.
MUTILUM, ville d'Italie, dans la Flaminie,
entre les sleuves Gabellus & Sculanna, Tite-Live,

L. XXXIII , c. 37 , fait entendre que c'étoit une for-

MUTINA (Modene), wille de la Gaule (Grigadane, ven Fril de Stilegreis de la Scalaras. Elle reque une colonie rennance ven Fran 1772. Elle reque une colonie rennance ven Fran 1772. In die destinationel. Dans les guerres du triumvirst elle cut bezaccop à fooffirir de la part des arricles que couveriente fine retroitore. Ellen sy fra sifigig valle bien mitriritée. Elle éprouva des malheurs Perup resi fembloles lors de 12 étantion d'Orlon à l'empire. Lorfque Conduncia, Dan de J. C., 317. Manitar fatt une des premières hil ouvervir fe portre.

Les Goths la traitérent fort mal, ainsi que les Lombards.

MUTITUM, prefque au fud de Favenia.
 MUTUCUMENSES, peuples de l'Italie, felon

Pline, L. 3, c. 5.

MUTUSCA, ou MUTUSCE, village d'Italie,
dans la Sabine. Virgile, Encid., L. 111, v. 711,

dit qu'il y croissoit beaucoup d'oliviers. Erei manus omnis, oliviferaque Mutusea.

MUTUSTRATINI. Pline donne ce nom aux habitans de Mytistratum, ville de Sicile.

MUTYCENSES, penple de la Sicile, qui habinoit la ville de Moryca ou Maryce, près du promonnoire Pachines, & fur une rivière que Polomée nomme Morychanus, felon Pline, L. III, chep. 8.

MUTCA, port el radia he rureire, ou MOTTINISE. MUZA, port el radia he rureire, dans le pays des Eljún, Prolemée, L. P. I., c. 7, le place entre Saeasia & le port de Sofigna. Artien, dans fon périple de la mer Rouge, 3 accorde avec Prolemée; c. r'il mer Març de doute millé Hades au mid de Bérénice. Pline, L. P. I., c. 33, parle auffi du port de Març & dir que fon commerce ne consiliérique dans le débit ce l'encens, & dos aurres aromates de l'Arbaire, & d'alloit point aux lindes.

MUZANA, ville de l'Afie, qui étoit fitnée au nord de la Méliténe, fur le bord du fleuve Mélas, & près des montagnes, vers le 38 degré 15 minures de latitude.

MUZIRIS (Girieh ou Zirieh), port de l'Inde, fur la côte de la contrée L'impries. C'étoit un lieu de granti abord pour les navires Indicins venant de l'Ariaca, & pour les navires Grees, felon le pèriphe de la mer Erythrée, qui le place à 500 flades de Tyndie.

Pline averit les navigateurs de son remps, d'éviter de se rendre dans ce port, à cause du voisinage des pirates. Cet auteur, en parlant de la navigation qui se faisoit du golte arabique à Muçiris, nomme ce port primum emporium India.

L'aureur du périple dit que ce port appartenois à un prince nommé Ceprobous, MUZUCENSIS, siège épiscopal d'Afrique, dans la Byzacène, felon la notice des évêchés d'Afrique, où Innocentius est qualifié episcopus Muzucenfis. La conférence de Carthage, nº, 132, nomme Restitutus epifcopus plebis Muzucerfis.

MUZUENSIS, fiège épiscopal d'Afrique, dans la province proconsulaire. Dans la conscrence de Carthage, Rufinianus est appele spiscopus plebis

MUZULENSIS, fiège épiscopal d'Afrique, dans la province proconfulaire. Januarius, fon évéque, affifta au concile tenu fous faint Cyprien. MYA, bourg de la tribu de Gad, au-dela du

Jourdain, selon Joseph, antig. L. 20, c. i. MYA, ville de la Doridc. Pline, L. 5, c. 31, la

met dans le golfe Céramique. (La Martinière.) MYANDA, ville de la Cilicie, felon Pline,

L. F , c. 27, qui la place dans les terres. Quelques exemplaires lifent Myarida.

MYARA, nom qu'Etienne le géographe donne à l'Egypte. (La Martinière). MYCALE MONS: cette montagne étoit fur

le bord de la mer, en Ionie, à peu de distance au nord de l'embonchure du Meandre.

Comme Etienne de Byzance dit que cette monragne étoit en Carie, il est clair qu'il étendoit les bornes de cette province au nord du, Méandre. Elle formoit un promontoire vis-à-vis l'île de Samos: c'étoit la plus haute montagne de la côte: ce canton étoit un beau pays de chaffe; il étoit couvert de bois & plein de bêtes fauves. Selon Etienne de Byzance, il y avoit auffi une ville de ce nom. On voyoit près de Mycale un temple des Potmes, c'est-à-dire, des vénérables, des

redoutables, des terribles. On entendoit par ce nom les furies.

MYCALESSUS, ou MYCALESSE, ville de la Béotie, dans la partie orientale, entre Schemis à l'ouest, & Aulis à l'est. De ce que Muxue (Mycao) fignifie en grec Mugir, les Grecs prétendoient que l'on avoit appele la ville dont nous parlons Mycaleffe, prétendant qu'en cet endroit la vache qui conduisoit Cadmus au lieu on les dieux vouloient qu'il bâtit sa ville, s'étoit arrêtée & avoit commence à mugir. Cette ville dont on voyoit encore les, ruines au temps de Paufanias, avoit été détruite, selon le même auteur, par Dutrephis, à la tête des Thraces qu'Athènes avoit soudoyés pour aller en Sicile, & qui, étant arrivés trop tard, ne purent parrir avec Demosthene, l'an 413 ou 4t 2, sclon l'abbé Langlet, avant J. C. Cet officier s'étant emparé de Mycaleffe, en fit paffer les habitans au fil de l'épée, & la ville fut ainfi entiérement dérruite.

Au temps de Paufanias, il restoit encore du côté de la mer un temple de Cérès Mycalessia. Les gens du pays prétendirent que toutes les nuits Hercule le Dactyle ouvroit & fermoit la porte de ce temple. Un autre fait qu'ils avançoient aussi, & fur lequel on eut pu aifement les defabufer , fi les prètres n'euffent été eux-mêmes les auteurs de cette sable, c'est qu'ils croyoient que les stuits que l'on déposoit en automne aux pieds de la deeffe, y palloient toute l'année fans se gater ni même se flétrir. Paus. in Beot. c. 19, 6 in Afl. e. 23. M. l'abbé Gedoyn écrit Mycalinus.

MYCALESSUS, montagne de Bœotie, scion Pline, L. IV, c. 7. La ville de Mycaleffus, qui ctoit fur cette montagne, lut donnoit fon nom. MYCE, fiège épifcopal que la noice de Hié-

rocles met dans la province d'Afie, sous la métro-

pole d'Ephèse. MYCENÆ, ville de la Grèce, dans l'Argolide, Il faut convenir qu'il est possible d'érablir deux opinions sur la situation de Mycenes : l'une, c'est celle qui réfulteroit de la description de Strabon , placeroit cette ville vers le sud-onest d'Argos; mais cet auteur, je crois, n'avoit pas été fur les lienx : ce qui d'ailleurs peut s'entendre, ce me semble, de l'étendue des terres qui avoient composé l'ancien royaume d'Argos. L'autre sentiment est celui de Pausanias, qui cerivoit sur les lieux, ou du moins y avoit recueilli les marériaux de fon ouvrage. Voici comment il indique d'une manière précise la position de cette ville, 1°, Persée venoit de Larisse en Theffalie à Argos, lorique le pommeau de son épée étant tombé à terre, il prit ce figne pour un avertiffement que lui donnoient les dieux, de batir une ville en ce lieu : ce qu'il fit peu après. Or en plaçant, comme a fait M. d'Anville, Mycène dans le nord-est d'Argos, elle se trouve précisément sur la route que devoit tenir Persee; & Pausanias dit expressement ( Corint. XY ) . Area Bours Se of Toetone Toy Rail außis the es Appes fours est Munnyou es Burtes er aprespa; ceux qui vont à Tretum, puis vont à Argos, ont fur leur gauche les ruines de Mycènes; c'est donc la même position que donne la route parcourue par Perfée.

2°. Paulanias dit ensuite, Muxeror de et apioтера жесте ажехее кай векасавии то Нрагое. à quinze stides de Mycènes, sur la gauche de cette ville, el le Hareum ou temple de Junon. Comme il commence la description en allant du nord au such & qu'il parle de la facade de Mycènes qui étoit vis à vis de lui , laquelle étoit du côté d'Argos . par conféquent le temple de Junon en étoit un peu plus près de ce côté. 3°. Il est érabli positivement par ce passage, qu'il

n'y avoit que quinze stades de l'Hæreum à Mycohes ; mais on voit au commencement de l'Electre de Sophocle, que le pédagogne entrant en scène avec Oreste, & lui montrant les lieux qu'a du connoître son enfance, il lui dit: (la scène est à Argos):

Hone o abstroc rues Tes de naurémen Φασχειν Μυχηνας τας πελυχρυσες δράν.

. . . . . . . . . . Sur la gauche est le superbe temple de Junon : nous pouvons voir auffi l'opulence ville de Mycines. On voit bien par ce passage, 1º, que

Ecc 2

e temple de Junon étoit fur la gauche d'Argos ; as, que la position de Mycènes n'en étoit pas éloignée, puifque c'est en regardant du même côté qu'on peut les appercevoir. D'ailleurs, Paufanias dii positivement qu'il n'y avoit que quinze stades. Done il convient d'adopter la position que je lui ai donnée sur ma carte du Péloponèse : cette petire discustion étoit nécessaire, puisque les cartes de Grèce qui ont précédé celles de M. d'Anville, mettoient Mycenes au fud-ouest d'Argos. On rapporte la fondation de Mycènes par Perfée, à l'an 1348 avant l'ère vulgaire. Agamemnon en fut le cinquieme roi : on fixe le commencement de son règne à l'an 1226, & il fut de 19 ans. Ce royaume fut detruit par les Heraclides en 1129. Les Argiens, dit Paufanias, détruifirent Mycènes par jalousie (umo nastumies); de ce que, tandis qu'ils étoient restés dans l'inaction , les Myceniens ayant envoye quatre-vingts hommes à la défense des Thermophiles, lors de l'arrivée des Parfes, ils avoient en auffi part à l'honneur de ce combat, qui avoit couvert de gloire les Lacèdémoniens. Du remps de cet auteur, on n'y voyoit plus que les reftes de l'enceinre; & dans l'intérieur le tombeau d'Atrèe, & de tous ceux qu'Aamemnon avoit ramenés avec lui du fiège de Troye, & qu'Egifte avoit fait périr dans un repas. Il y avoit encore d'autres tombeaux, entre autres celui d'Elcêtre. Les tombeaux de Clisemnestre & d'Egiste étoient hors des murailles, à quinze stades de Mycenes & au pied du mont Eubee; fur la gauche on voyoit un temple de Junon : le chemin qui y menoit étoit arrolé par les eaux de la fontaine Eleutérie, dont les prêtresses se servoient pour leurs purifications, & pour les fonctions secrètes de leur ministère. On nommoit Prosymne. aine grande place qui éjoit au-devant du temple, & la montagne qui étoit vis-à-vis s'appelloit Acrèc. L'Afterion couloit au bas, & se précipitoit dans un gouffre. Le devant de la porte du temple étoit décoré de plusieurs statues de semmes, qui avoient été honorées du facerdoce de Junon . & de statues ele héros, parmi lesquelles on remarquoit celle d'Orcste. Les graces, en statues d'un gont antique, étoient à la gauche du vestibule : le lit de Junon étoit à la droire, ainsi que le bouclier que Ménélas prit à Euphorbe, lors de la guerre de Troye: ce bouclier étoir un des présens que l'on avoit confacrès à la déeffe. La statue de Junon, toute en or & en ivoire, ouvrage de Polyclète. Elle étoit d'une grandeur extraordinaire, affife fur un trône & à l'entrée du temple. Sitr la tête de la décife étoit une couronne où l'ouvrier avoit repréfenté les Heures & les Graces. Junon tenoit un seepire d'une main, & une grenade de l'autre. On avoit mis un coucou au deffus du sceptre. La statue d'Hebe, auffi d'or & d'ivoire, éroit pres decelle de Junon. Auprès de celle-ci, on voyoit une colonne, fur laquelle on avoit place une tres ancienne flatue, de Junen, On avoit renfermé dans ce tem-

ple un autel d'argent, fur lequel on froit gravé en bas-reileif sonce d'Hercué de d'Hèbè. Secondement, un paon d'or de enrichi de pieres précientes, qui avoit èté donné par l'empreura Adrien. Et enfin, une couvonne d'or de un voile de pourpre : l'un de l'autre avoient été donnés par Néton, Sur la cinne de la montagne où ce teste d'un Néton, Sur la cinne de la montagne où ce teste d'un reinse d'un terre de la montagne où ce teste d'un reinse d'un temple, que le feu avoit épatignés. Le monament héroique eléve à Perfée, stoit fur la route de Myckenès à Argos, Paufanias ;

Corint, L. 2, c. 17.

MYCENI, peuples de la Mauritanie céfarienne,
Prolembe, L. 1V, c. 2, les met avec les Nacuenss & les Mecura, au dessons des monts

Garaphi.

MYCHOPONTION, nom que les habitans de la Bithynie donnoisnt à la caverne d'Achèrufe, par oii on fuppofoir qu'Hercule étoit deßendu aux enfers. Ammien Marcellin, L. xx11, p. 230.

MYCHUS, port de la Phocide, felon brabon.

L. 1x., p. 409, & Eiteinne le géographe.
MYC1, peuples d'Afie, dit Eiteinne le géographe, fans marquer dans quel pays; car le
paffage d'Hestre qu'il cire et fit cours, que l'on n'en peut rien conclure pour leur podition. Hèro
dece, L. 2r., nomme un peuple dece non, qu'il
la co devoient pas être éloignés des Outiens &
des Straugéens.

MYCONIUS, montagne de Sicile, felon Appien, de bell. civil. L. v., p. 739.

MYCONUS, (Afrons), lie de l'Archipel, & Pune des Cychede; elle évoir au nord de Naxe, & rour pris au nord ell de Delos. Strabon dit que les Myconies évoires fines de deveir chauves de bonne foure, & les evoyageurs modernes difent encore la même chofe. Mais Pline exagêre forqu'ul dit que les enfans y naisfent fans cheveux. Cetre ille étoi pauvez, ce qui avoir donné à les habitans un goînt d'économie qu'ils avoient porté jusqu'à l'avairce.

On prérendoir qu'elle avoir reçu fon nom de Myconos, fils d'Enèe, petit fils de Carystus & de Rhio, fille de Zirex.

Il y avoit un provethe gree, márs' une julus Moissers. Tou ret frous la freule Mycene, des Moissers. Tou ret frous la freule Mycene, des neites figuré étoit, faire entrer des matières toutes différentes dans un feul difcours. Mais Vorigine du proverbe étoit fabuleufe : on rapportoit que les derniers gémms avoient été enterer à mar Myconax, comme il n'y en avoit pas cu d'autres dépuis, on g'étois accoulumé à dire qu'ils y étoient

MYDIONIA, ville de l'Etolie. Polybe, L. 2,

c, y, lui donne un port.

MYECPHORISTES, tribu ou nôme en Egypre.
Hérodore, L. 11, c. 156, dit que ce nôme étoit
à l'opposite de la ville de Bubaftis.

MYECPHORIS, ville d'Egypte, dans une ile

MYL Aruée vis-à-vis de Bubaitis, & capitale du nôme

Myecphorites.

MYENUS, montagne de l'Etolie, Elle se nommoit auparavant Alphius, felon le témoignage de Plutarque, de fluminib. & montib.

MYES, ville de l'Ionie, felon Etienne le gio-

graphe, qui cite Hécatée. MYEZA, ville de la Macédoine, dans l'Ema-

thie, felon Ptolemee, L. III, c. 13. Pitre, L IV, c. 13, dit Mieza MYGDONES, peuples d'Afie, au voilinage de

la Troade & de la Phrygie. Strabon, L. XII., p. 164, dit qu'il est difficile de marquer les bornes

du pays qu'ils occupoient. M. d'Anville les place s'étendant fur la Mysie à l'ouest, & sur la Bithynie à l'est. MYGDONIA, province de l'Asie, dans la

Mélopotamie. Théodoret dit qu'elle étoit ainfi nommée d'un fleuve qu'on appelloit Mygdonius; mais, felon Pline, L. VI, c. 12, ce nom liti avoit été donné par les Mygdoniens de Macédoine, qui y avoient apparemment envoyé une colonic. Strabon, L. xv1, p. 747, qui dit la même chofe, nous apprend que la Mygdonie s'étendoit le long de l'Euphrate, depuis Zeugma jufqu'à Thapfacus, & il y renferme Nifikis, qu'on appella Amiochia Mygdonia, De cette façon la Mygdonie de Mesootamie comptenoit la partie occidentale de la Mélopotamie.

MYGDONIA, contrée de la Macédoine: elle avoit au nord la Pélagonie ; à l'orient la Calcidide; au midi la Péonie; & à l'occident la province d'Euriopus. Hérodote, L. VII , c. 123 ; Pline , L. V. c. 32, & Prolemee , L. 111 , c. 17 , parlent

de cette province. (Voyet l'article MACEDONIA).
MYGDONIUS, ou SAOCORAS, rivière de l'Asie, dans la Mésoporamie, selon Prolemée. Cette tivière étoit formée de plusieurs courans,

& alloit se petdre dans le Chaboras. Ptolemée éctit Saocoras; mais cette rivière prit le nom de Mygdonius fous les Séleucides, felon les oraifons de l'empereur Jolien , où il est dit ue les champs voifins de la ville de Nessibie .

sont inondés par une rivière de ce nom. MYGDUS, lieu de l'Asse mineure. Ammien Marcellin , L. xxv1 , p. 347 , dit que ce lieu étoit fitué sur le bord du fleuve Sangarius.

MYGISI, ville de la Carie, selon Enenne le géographe, qui cite Hécatée, L. 111, genealogiar, MYLA. fleuve de Sicile. Il couloit, felon Tire-Live, Liv. xx1r, chap. 30, entre Syracufe &

MYLACES, peuples de l'Epire, selon Etienne le geographe, qui cite Lycophron, Ifacius veut que les Mylaces suffent voifins de l'Illyrie. MYLÆ, iles au voifinage de l'île de Crète. Pline, L. 1V, c. 12, est le seul des anciens qui en fasse mention

MYLE, ou MYLES, (Mileggo, ou Melaggo). ville de la Sicile à l'oueft. Cette petite ville

est peu connue : ce fut près d'elle que la flotte d'Auguste, sous le commandement d'Agrippa, eut un avantage fur la flotte du jeune Pompée.

MYLAE, ville de la Thesialie, Tite-Live, L. 42. c. 14, dit qu'elle étoit extrêmement forte, &c que cette force en rendoit les habitans infolens, Elle fut cependant prife & abandonnée au pillage. MYLANTIA, promontoire de l'ile de Ritodes,

dans la ville de Camina, scion Etienne le géo-

MYLAON, petit fleuve de l'Arcadie, à l'onest de Mezalopalis; il contoit du fud-oucit au nord-eft. & fe jentoit dans l'Alpho.

MYLASA, ville de l'Asse mineure, dans la Carie. Quelques écrivains écrivent Mylaffa: c'est en gree

un pluriel nentre.

La position de cette ville n'étoit pas bien connue avant le voyage de M. le comie de Choiseul-Gousfier en Grece & en Afte. Aush la position que lni donne M. d'Anville a-t-elle besoin d'être rectifice ( t ); ce qui doit cependant justifier un habile homme, c'est le texte de Strabon dans lequel on lit ce pastage , πλησίαζει δὲ μαλεςα το κατα Φύσκου Badassa tur modes and rever este deters extruor. u La mer la plus proche de cette ville est celle où n se trouve Physcus qui lui sert de port ». Or Physeus, aujourd'hui Marmara, étoit sur la côre du sud : il étoit raisonnable que M. d'Anville en approchat aussi Mylassa. De plus, des marchands Anglois, dont le récit se trouve dans le voyage de Wehler, avoient dit qu'il y avoit de Myloffa à l'ancien Issus dix a douze heures de marche. Mais enfin . M. le comte de Choifeul-Gouffier

qui a fait ce voyage avec une grande attention, n'a trouvé que cinq à fix heures de marche entre Issus & Mylaffa, & en a donné la juste position sur sa carre (a). Mais comment Strabon s'est-il meoris ? Physcus, quoique plus éloigné, étoit-il en effet le port de Mylaffa? Je serois porte à le croire . quoique je n'en poisse pas donner la raison. Car enfin les intéréts de ces villes entre elles pouvoient être tels que le port de Mylaffa ne fut pas la ville la plus proche. Il lui rette encore d'avoir dit que la ville étoit plus près de la mer où se trouvoit Physcus, Il convient donc de rapprocher cette ville dn golfe Céramique, comme l'a fait M. le comte de Choifeul.

L'origine de Mylafa remontoit à des tomps reculés où les faits sont incertains, Solon Etienne de Byzance, certe ville devoit sa sondation à Mylafus, fils de Chtyfari, Selon Hérodote, cette

(a) Non pas on la merrant fort loin au fud de Seratonices, comme on le voit dans une carte moderne, qui ne répond guère à l'annonce que l'on a faite de la collection dont elle fait parrie. Ce reproche peut s'étendre à

toutes les aurres carres qui l'accompagnent.
(2) La carte inferée dans la géographie de Cellatius. place ausii cette ville encore plus pres d'Iassus que de ville étoit moins ancienne que le remple de Juplier Carien , báti dans fes environs,

Il paroit que Mylafa fut quelquefois foumife à des rois. Mylafa fuivit presque toujours le fort de la Carie. Elle fut prife par Mithridate, & ensuite par Labienus qui s'étoit retiré chez les Parthes, & dont le pere avoit été lieutenant de Céfar. Pendant ce siège , Hybreas , un de leurs concitoyens, homme de beaucoup de vertu & d'une grande éloquence, les encourageoit à la défense la plus opiniaire : il sur forcé de se renirer à Rhodes; à peine le vainqueur fut-il de retour dans fa patrie, qu'Hybreas y revint & y ramena la liberté. Car après avoir affranchi sa ville d'un oug etranger, il fut la garantir des effers de l'ambition d'un citoyen , que ses tichesies & ses vues rendoient fort dangereux.

Les Romains laissèrent à Mylossa sa liberté.; de-là vient que Pline dit Mylafa libera. Strabon nous apprend que c'étoit une des villes les plus magnifiques de l'antiquité, & l'une de celles ou l'on admirole le plus de portiques & de monumens de toute espèce : une carrière de marbre blanc qui domine la ville, fournifloit abondamment à la construction de ces nombreux édifices.

Les Milésiens avoient deux temples dédiés à Jupiter , l'un fitué dans la ville , à Jupiter Ofogo (1), l'autre fitué à Laprauda, fur la route qui conduisoit à Alabanda : il étoit confacré à Jupiter Strains on le guerrier. Il étoit fort révéré des peuples de Carie, qui venoient de très-loin y adreffer leurs vœux: on avoit confiruit une chauffée qui conduisoit de Mylafa à ce temple : elle étoit nommée voie sacrée, & avoit de long 60 flades. Entre les temples qui décoroient Mylaffa, il y

en avoit un dédié à Auguste & à la divinité de Rome. Il avoit échappé aux ravages du temps, & au zèle outre des premiers chrétiens ; Pocoke l'avoit vu entier. On l'a détruit depuis pour construire une mosquée avec les matériaux.

Il reste encore dans l'emplacement de Mylaffa pluseurs monumens, entre lesquels il faut fur-tout distinguer un tombeau.

MYLIÆ, ou MYLIAS. Hérodote & Pline nomment ainsi les habitans de Mylias, contrée qui faifoit originairement partie de la grande Phrygie, smais qui , dans la suite, sut rangée sous la Lycie, Ptolemée écrit Mylias, & y place les villes de Podalan, Nifa, Choma & Condica,

MYLISIN, peuples de la Phrygie, selon Etienne le géographe, qui cite Hécatée,

MYLOIS, fleuve de l'Arcadie, felon Héfychius, cité par Ortélius, thefaur. Ce dernier soupçonne que ce pourroit êrre le Mylaon ou le Molossus, dont parle Paufanias, L. VIII , c. 36.

MYLON, ville d'Egypte. Athénée & Erienne le géographe en font mention. Elle donnoit la nom au nome Mylopolite, felon Ortélius, thefaur, MYLUS, nom d'une ile ou Aristote, in admi-

randis, dit que les cavernes que l'on creuse dans la terre, se remplissent dereches par le moyen de la terre qui s'y élève d'elle-même. Au lieu de Mylus, quelques manufcrits portent Melus, ( La Martinière )

MYNDONES, ville de l'Afrique, dans la Libye, felon faienne de Byzance

MYNDUS, ou MINDUS, (Mindes), ville de l'Asse mineure, dans la Carie, sclon Strabon, Prolemée & Etienne de Byzance, Pomponius Mela écrit Mindus,

Elle ésoit sisuée à l'extrémité d'un isshme un peu au nord-ouest d'Halycarnasse. La ville étoit pente. & les portes fort grandes, ce qui donna lieu à ce mot de Diogenes le Cynique: « Mendiens, fermez n vos portes, de peur que la ville ne forte », Actius, fils d'Anthas, narif de Træzene, y avoit conduit une colonie.

MYNDUS. Etienne de Byzance la dislingue de la précédente par le furnom de vieille, MYNDUS, ile de la mer Icarienne, felon Pro-

lemée, L. v, c. 2 MYNDUS, ville de l'Arcadie, felon le témoignage de Winfemius, dans fes remarques fur Theorite, Oneli shefaur,

MYON, ville des Locres, dans l'Epire. C'est Etienne le géographe qui en parle sur le témoignage de Thucydide, L. 111, fub finem. MYONENSES, peuple de l'Epire, felon Etien-

ne le géographe, qui en parle sur le térmoignage de Thucydide, L. 111, sub finem. Pausanias connoit aussi ce peuple.

MYONIA, ville de Grèce, chez les Locres Ozoliens. Elle étoit siruée sur une montagne fort élevée. On y voyoir un bois facré, & un autel dédié aux dieux Debonnaires. On leur faifoit des. factifices pendant la nuit. Le Posidenium étoit un endrois au-deffus de la ville. Il étoit dédié à Neptune ; il y avoit un temple de ce Dieu , mais fans flatues, felon Paulanias.

MYONNESOS, ville de l'Ionie. Etienne le géographe la place entre Teies & Lebedus, Strabon, L. xiv, p. 643, en fait une péninsule, & Tite-Live , L. XXXVII , c. 27 , un promontoire. Cef une ile des Teiens, selon Thucydide, L. 111, p. 190. Il me paroit qu'elle étoit sur la côte au nord-oueft de Lebedus , & que le terrein s'avançoit en forme de presqu'ile.

MYONNESOS, ile de la Theffalie. Strabon

L. 1x , p. 495 , la met vis-à-vis de Lariffe. MYOSHORMOS, port d'Egypte. Ptelemée, L. IV , c. f , & Pline , L. PI , c. 23 , le metient fur la mer rouge. Arrien , 2. Peripl. p. 1 & 11, dit que ce port étoit un des plus célèbres de cette

<sup>(1)</sup> Paulanias dit que c'étoit à Jupiter Ogoa ( L. F211,

Scrabon , L. xr1 , nomme ce port fous ces deux

noms.

MYPSÆI, pemples de la Thrace, felon Hérodore.

MYRCINUS, ville de la Thrace, selon Enienne de Byzance.

Hérodore & Thucydide placent cette ville sur le bord du Strymon. Appien la met au voisinage de Philippes; & Tzerzès dit qu'elle étoit anciennement nommée Hidonus.

MYRE, ville de l'Asse mineure, dans la Lycie.

MYRENORUM CIVITAS: le sixième concile
de Constantinople sair mention de cette ville, &

la place dans la Phrygie falutaire. MYRGETÆ, peuple de la Scythie, felon Hécatée, circ par Esienne de Byzance.

MYRIANDRI, peuple de l'Asse, dans la Syrie, sur le bord du sleuve Amanus, selon Pomponius Méla.

MYRIANDRICUS SINUS, golfe Myriandrique. C'est le même que le sieus sisseus; il n'y a de disserces qu'en formant ce second nom, on

avoit en égard à la ville d'affus en Cilicie, au lieu que le premier se rapportoit à la ville de Myriandres, qui étoit en Syrie, aussi sur le même gosse.

MYRIANDRUS, ville maritime de l'Asse,

dans la Syrie. C'étoit une ville de commerce labitée par les Phénieiens, & où Cyrus trouva besucoup de vaiffeaux marchands à l'ancre. Xénias d'Arcadie, & Pafion de Mégare, s'y

Xénias d'Arcadie, & Passon de Mégare, s'y embarquèrent avec ce qu'ils avoient de plus précioux & s'en retournérent.

Cyrus y fejourna fept jours,

Elle étoit située dans la partie sud-est du golse Isseus, vers le 36° degré 25 min. de lat. au sud d'Alexandria.

Xénophon rapporte que cette ville avoit été fondée par les Phéniciens.

MYRICÆ, ville de l'île de Cypre, Elle étoit confacrée à Vénus. MYRICION, ou THERMA, ville de l'Afe

MYRICION, ou THERMA, ville de l'Afie, dans la Galasie falutaire.
MYRICUS, ville de la Troade. Etienne le géographe qui cire Hécatée, dit que cette ville

étoit en face de Tenedos & de Lesbos, MYRINA, (Palio castro), ville de l'ile de Lemnos. Elle étoit dans la partie feptentrionale de l'île, (ur la pointe nord-ouest (t) de l'île, au 40° degré de laimde, au ouest-nord-ouest

d'Hephaftia.

Elle fur ainfi nommée, dit le feholiafte d'Apollonius de Rhodes, d'après Myrine, femme du noi Thoas, fils de Créthée. On la nomme aujourd'hui, vieux château, ou Palio cafiro.

MYRINA, ville de la Troade. Strabon, L. xII.

p. 573, dit qu'elle tiroit son nom d'une Amazone appelée Myrina. Tretzès, in Lycophion, sait aussi mention de ceue ville.

MYRINA, ville de l'Æolide. Strabon, L.xIII, p. 622, lui donne un porr. Pine, L.r, a. 30, dit qu'elle prenoit le nom de Schaftopolis ; & Pomponius Mcla, L.r, a. 8, qui la qualific de première ville de l'Æolide, ajoute qu'elle fut bâite par Myrinus, d'où elle prir le nom de Myrina.

Mais je crois que c'étois la même ville, & que Strabon, en étendant au nord les bornes de l'Æolide, retrouvoit celles de la Troade, qu'il avoit étendues au mid.

MYRINA, ville de l'île de Crète. Pline, L. IV.
c. 12, la place dans les terres.
MYRINA, ville de Thrace, selon Againias.

MYRINA, ville de Thrace, felon' Agaihis, cité par Ortélius, thefaur, qui remarque qu'Agathias écrit Myrina, & non pas Myrina, MYRIOCEPHALUM, ville de l'Afie mineu-

re, felon Nicetas. Orteli thefaur.

MYRIOPATTUS, ville épifcopale, fous la métropole de Céfarée, felon une notice anonyme publiée par Schelftrare: elle étoit voifine de Caf-

MYRLEA, appelee enditte Jonese (Mede in it), ville de 1746 minouere, den la Billypoie. Cette ville étoir fur la soire méridione et du Sinus. Cette ville étoir fur la soire méridione et du Sinus didici qu'elle temolie par de 50-46er. On didici qu'elle temolie par les révolutes onne la fondarier. Une origine plus revolutes de la qu'elle étoir une colonie de la ville de Coronie propries étoir floriflants, & fe gouverne par la comment de la propries de la pris de la remis a pouvoir de Prulius, roit de la pris de la remis ap pouvoir de Prulius, roit de linhynic. Cap iniche la residira de con la pris de la remis a pouvoir de Prulius, roit de l'indivince (La prince la rire robira 7 cop pas vers l'indivince (La prince la rire robira 7 cop pas vers l'indivince (La prince de Romailae.

Ceine ville reçur unic colonie romine ; de lon vois par les monumens, que ce fun form la régne d'Angolle. Pline dit que ettre colonie pouvernoir par fes propres magillars ». & étois indépendante du gouvernement de la province duite centre de conordia qui le firs fes midulles centre des conordia qui le firs fes midulles centre de conordia qui le firs fes mimes, il fiu sjonit pour indiquer l'invented soncorde qui régnoit dans l'empire rominéel convernement d'Anguille, qui étabilifoit estre colonie. Lorque la Bilvinyie cut reté divide en deux

ptovinces, Apamée appartint à la seconde : elle, eur des évêques. Elle porte à présent le nom de Medaniali se est le port de Bouise.

MYRMECES SCOPULI, écueil que Pline place vers le golfe de l'Ionie.

MYRMECION, ville de la Cherfonnèfe Taurique, fur le bord du Bofphote Cimmérien, felon Strabon, Pline, Méla, &c. Scylax la met au nombre des villes grecques dans la Cherfonnèfe.

<sup>(1)</sup> Mt. Larcher dit; dans la partie oueft-fud.

Elle devoit être fituée près & au nord de Bofphorus; mais on n'en trouve point de veftiges. MYRMENA, ville habitée par des Autropo-

pliages, selon Nicéphore, qui dit que l'apôtre S. Mathieu convertit le prince de certe ville à la soi chrétienne. Orzelius, thesaw, sonpçonne que Myrmena pouvoit être dans l'Ethiopie.

MYRMEX, ile d'Afrique, fur la côte de la Cyrinaique, felon Prolemée, L. 10, c. 4, qui la place auprès de l'île Laca ou de Vênus.

MYRMEX Scopulus, rocher ou écueil que l'on

rouve entre l'ile de Sciathos & la Magnéfie. Ce tut sur ce rocher que trois vaisseaux des Perses érigèrent une colonne de pierres, afin, du moins on le soupcome, que le reste de la stotte de Xerxés pui appercevoir plus sûrement cet écueil. MYRMYDON, ville du Péloponnése, dans la Martin de la colonne de la distriction de la colonne de la colonne

Xerxès più appercevoir plus sûrement cet écueil, MYRMYDON, ville du Péloponnéfe, dans l'Aclaie. Cest Abdias le Babylonien qui en sait mention dans la vie de S, André. Oratii ûbejaur. MYRMIDONES, (les Myrmidons). Ce mot formé du grec Muparê, foumia, avoit été donné

par dérifion aux habitans de Phinie, parce qu'ils teoient une colonie venue de l'île d'Egine, dont les premiers habitans avoient, difoit on, habité fous terre. Mais ce nom, éloigné de son premier fens, est employé par Homère, pour désigner un peuple vaiilant que commandoit Achille. MYRMISSUS, ville de la Lycie, Etienne le

géographe la met au voisnage de Lampfacus.

MYRON, sleuve de la Lycie, près de la ville
de Myre, selon Esienne le géographe. Il y a
grande apparence que c'est le même que Lymira
ou Lymirus.

MYRONOS, ou MYRONIS, the du golfe Arabique, felon Ptolemée, L. 11, c. 8, & Etienne le géographe.

MYROPOLIS, ou Myropole, ville de Grèce, près des Thermopyles, vis-à-vis d'Héraclée. Procope dit: « Quand on va d'Illyrie en » Grèce, on rencontre deux montagues qui, en s'approchant, forment un port fort étroit. 11 » en fort une fontaine qui produit un petit ruif-» feau ; mais lorfque la pluie tombe en abon-» dance, il s'y forme un torrent qui roule avec » impérnosité à travers les montagnes. Les Bar-22 hares pouvoient entrer par cet endroit dans les » Thermopyles, & enfuite dans la Grèce. Il avoit autrefois été fortifié du côté de la ville d'Héran clee, & de l'autre par celle de Myropole qui » en est proche; mais comme le tems avoit ruine » les fortifications de ces deux villes, Justinien n les répara, & éleva un mur très-fol de, au » moyen duquel il joignit les extrémités des monn ragnes, &c en boucha l'entrée n.

Il femble que puisque les fortifications étoient tombées en ruines au temps de Juffinien, il falloit que la ville für ancienne; cependant on ne connoit pas cette ville dans l'antiquité, ni par aucune aurre autorité que celle de Procope,

MYRRHAN, ville de l'Afie, dans la Méfopotamie. Elle étoit fituée fur la rive orientale de l'Euphrate, vers le 3,4° degré 40 minutes de latitude.

MYBRIINUS, gres Nosjemire, bourgade el Palique, ed est leavet pris fon nom de la grande quantité de myres qui non mom de la grande quantité de myres qui no mome de la grande quantité de myres qui nomme ce que Polyres. On y Inonevoit Cette nomme ce que Polyres. On y Inonevoit Cette nome de la grande production de la grande de la comme que la comme de la comme del comme de la comme del comme de la comme del comme de la comme de la comme de la comme de la comme de l

MYRSINUS, ville ou bourgade de la Gréce; dans Elidie, élon Homére. Le trouve aufic en nom dans Etienne de Byzance; mais comme il cire le suppress paroles d'Homére, cela ne peut faire qu'une même ausorité, le eroirois bien volontiers qu'une même ausorité, le eroirois bien volontiers qu'une même ausorité, le eroirois bien volontiers qu'une de la manuel de la comme d'éprende de la comme d'éprende de la comme del comme de la comme del comme de la comme del la comme de la comme del la comme del la comme del la

MYRSINITIS VALLIS, vallée longue, profonde & couverte d'arbres, felon Synefius, spift. 122. Ortélius juge qu'elle pourroit être en Afrique, aux environs de la Cyrénaique.

MYRTETA, bains chauds en Inlie, felor Ortelius, the/bar. qui circ Celfus, lit évoient au voifnage de la ville de Baies, & triorient leur nom d'an bois de myrres qui évoit ausour de la ville, & qui contribuoit à rendre ces bains fiedicieux, quon ny alloit pas moins pour le délicieux, quon ny alloit pas moins pour le prifit qu', e, y, fair mention de ces hains dans le premier livre de fes épires.

MYRTILIS, (Mertola), ville de l'Hispanie; dans la Eustianie. Elle étoit aussi appelée Julia Myrilla.

Pomponius Méla la place dans le Cuneus, Myrillis, étoit fituée fur la droite de l'Anas?

au fid-est de Pax Julia.

MYRTION, montagne du Péloponnèse. Paufanias, L. 11, c. 27, dit qu'elle étoit aux confins des Epidaviens, & que de son temps on la

nomment Tithion.

MYRTION, ville de la Thrace, felon Ortelius, the faur, qui cite Demosthène, in Corone.

MYRTONIUM, lieu fortifié dans la Thrace: C'es Suidas qui en fait mention d'après Démos; thène.

MYRTOS, ile de la mer Ægée, au côté occidental de la pointe la plus méridionale de l'île Eubée. Pline, L. IV, c. 11, dit qu'elle donnoit fon nom à la partie de la mer Ægée, qu'on appeloit Myrcoum mare.

MYRTUNTIUM, ville de Triphylie, dans la partie septentrionale, au nord-ouest de Buprafium. Elle étoit près du bord de la mer, & avoit, felon Strabon, pris fon nom de Myrfinus.

MYRTUNTIUM MARE, mer ou lac de Grèce, entre la côte de l'Acarnanie à l'orient, & l'île Leucade à l'oceident , felon Strabon , L. x , p. 459. Apparemment que la mer, fort refferrée, offrit l'apparence d'un grand lac. Cest pourquoi Sirabon la nomme Augo Jatial, une mer lac , nommée Musterrier ....

MYRTUSSA, montagne de la Libye, felon Etienne le géographe. Ortélius, thefaur, dit que Callimaque la met dans la Cyrénaique, & qu'Apollonius en fait un promontoire qu'il nomme

MYRTUUM MARE ( TO MUSTUSY TELETYSS), on mer Mytienne; les Grecs donnoient ce nom à la mer qui baignoit le promontoire de Scylleum, fitté au fud-est de l'Argolide.

Ils eroyoient qu'elle tenoit ee nom d'un certain Myrtile, fils de Mercure & écuyer d'Enomaiis, lequel avoit été jeté dans la mer par Pelops, Les habitans de l'île d'Eubée prétendoient que ee nom venoit d'une femme nommée Myrto. Je n'infifte pas fur le peu de croyance que l'on doit à de pareilles erymologies.

MYSECROS , fleuve ode l'Arabie heureuse. Pline, L, VI, c. 28, le mer dans la partie méridionale de eeste province.

MYSIA, contrée de l'Afie mineure, au nordoueft. Il y avoit deux Myfies, felon Strabon, la perite & la grande. La grande Mysie étoit vers le Cuicus, elle s'étois même étendue au fud de ce fleuve; mais les Æoliens, étant arrivés fur la côte, s'y établirent & reflerrerent les bornes de la Myfic méridionale.

La petite Myfie étoit plus au nord, & fe trouvoit voifine de la Bithynie. Elle s'étendoit le long des eôtes de l'Hellespont & de la Propontide, M. d'Anville n'a pas indiqué cette division des

deux Myfies. On voir qu'elle comprenoit au nordoueft la Troade, & à l'eft l'Abreuena. Sur la côte . au nord, étoient les Doliones , & une partie des Mygdones.

Les principales montagnes étoient l'Ida, occupant prefque toute la Troade, & le Pedalus, dans la partie méridionale. Les principaux fleuves étoient le Granicus

l'Æfopius..... le Tarfius, qui se jetoient au nord dans la Propontide .... l'Evenus & le Caicus, qui se jettoient , à l'ouest , dans le Sinus Elaticus. Les principales villes étoient .... Ilium , Lamp-

facus, Cizycus, au nord ..... Alexandria Troas, ..... Thèbe, Adramitium, Elas & Pergamus à l'ouest. Giographie ancienne, Tome IL.

La Myfie , felon Piolemée.

Prolemée indique les villes suivantes, sur l'Hel-lespont, dans la Mysie mineure, ou petite Mysie,

Scepfis. Troas. Hieragerme, Hium.

Dans l'intérieur de la grande Phrygie:

Daguta. Alvåda. Apollonia ad Rhyndacum. Prapeniffue. Trojanopolis. Pergamus.

Les principaux peuples étoient :

Au nord, les Olympini.

A l'ouest, les Tramenothyrita, auxquels appartes nost Trajanopolis. Au fud , les Pentademita.

Au centre, les Myfomacedones. Mysra, petite contrée du Péloponnèse, il y

avoit, felon Paufanias, L. 11, c. 18, dans cette contrée un temple dédié à Cérès Mysienne. Ce nom de Mysie lui venoit d'un eertain Mysius, que les habitans d'Argos disoient avoir été hôre de Cérès.

MYSIA, ville de la Troade. Strabon, L. XIII. p. 615, la place au voifinage d'Airamyttium, Mysta, ville de la Parthie, selon Ptoiemée. L. VI, chap. 5, qui la place entre Parbara &

Charge MYSTA ABRETTENA; on donnoit ce nom à une partie de la Myfie, felon Şırabon , Liv. XII , p. 574, qui dit que la Myfie Abrettene étoit arrosce par le fleuve Rhindacus. Elle étoit à l'est.

MYSTA COMBUSTA, OB MYSTA CATACECAU-MENE. Strabon , L. XIII , p. 626, donne ee nom à une perite contrée de la Myfie.

MYSIA HELLESPONTIA, nom que Prolemée; L. 17, c. 2, donne à la petite Mysie, parce qu'elle est située sur l'Hellespont,

MYSIA MORENA, nom que Sirabon, L. x11, p. 574, donne à une partie de la Myfie. Elle oceupoit la partie du fud-eft, pays montagneux où fe trouvoient les fources du Caicus,

MYSTA OLYMPENA, nom que l'on donne à la petite Myfie, qui fut ainfi appelée à caufe du mont Olympe qui s'y trouvoit. Elle étoit fituée fur la Propontide, & s'étendoit affez avant dans les terres.

Mysta, enntrée & ville, felon Etienne le géographe, qui n'en donne pas une plus graude expli-

MYSIANUM STAGNUM, ou MYSIANUS LAcus, lac de la Scythie Europénane, felon Ortélius, the faur, qui cité Jornandes.

télius, thefaur, qui cite Jornandes.

MYSIÈNS. On doit entendre par ce mot les habitans de la Mysse.

Selon Hérodote, les Mysiens descendolent des Lydiens; d'ailleurs ils avoient beaucoup de rapport avec les Phrygiens.

MYSIUS, fleuve de l'Æolide, felon Strabon, L. x111, p. 615, qui dit qu'il avoit sa source au mont Temnus, & qu'il se jetoit dans le Caïcus.

MYSOMACEDONES, peuples d'Afie dans la Myfie, felon Pl·ne, L. r., c. 29. Ptolemée, L. r., c. 29. les met dans la grande Phrygie. Céroient des Macédoniens mèlés avec les Myfiens.

MYSOCARAS, port d'Afrique, dans la Mansiranie Tingitane. Il étoit, felon Ptolemée, L. IV, c. 1, au-deflus du port d'Hercule.

MYSOTMOLITÆ, peuples de la Lydie, selon Pline, L. 5, c. 29; quelques manuscrits lisent Myformolita, & d'autres Mesonimolita. (La Marianite).

MYSTIA, ville d'Italie, dans la grande Grèce, felon Pline, L. J., c. 10. Pomponius Mela, L. 11, c. 4, crit Mifta. Etienne le géographe la donne aux Samnites.
MYSTUS, iles fur la côte de l'Ætolie', felon

Pline, L. IV, c. 12.

MYTHOPOLIS, lieu où les fontaines ont quelque chofe de commun avec le Nil, à ce que

queique cnoie de commun avec le 1911, a ce que étit Antigonus, in mirabilit. Artifore, in admirandis, qui fait aufit mention de ce lieu, le place au voifinage du marais Afcanius, à cent vingt stades de Chits.

MYTICUM HELLESPONTIS. Sophronius fait mention de ce lièu, dans le pélerinage de S. Pierre & de S. Paul. Ottelii thefaur. MYTIENSIS, fiège épifcopal dans la Lycao-

nit HENSI, nege concile de Conflantinople. La notice de Léon-le Sage écrit Myßhia, & lui donne le foixante-douzième rang parmi les sièges indépendans.

MYTISTRATUM, ville de l'Acarmanie, felon Etienne le géographe.

MYTILENE, (Caftro), ville de l'île de Lefbos, elle étoir fruée au milieu de la partie nord est de l'île, au nord-nord est du promontoire Malea, vers le 30° degré 15 minutes de latitude.

Strabon dit que la ville de Myvilène a woit deux ports ; le méridineal, qui pouvoit offir un afyle affuré à co petits bâtimens ; le feptentitional, grand & profond, étoir couvert par un môle. Devance sed eux ports étoit une petite ils fur Jaquelle étoit bâtie une partie de la ville. Longus dit de même que Myvilêne eft une belle & grande viule, coupèe

par des euripes où eoule la mer, & ornée de beaux ponts de marbre poli.

Callicratidas, commandam des Lacédémoniens lors de la guerre du Péloponnèie, s'avança avec toute sa flotte pour attaquer Mytilene, tandis que les troupes pesamment armées, alloient par terre. investir certe place. Conon part trop tard pour secourir Methymne, rencontra la flotte victorieuse près des îles Hecatonness. Malgre tous les moyens qu'il employa pour l'attaquer avec avantage, il perdit trente vaisseaux dans un premier combat , de fut force de se retirer dans le port de Mytilène, où il fit la défense la plus opiniatre. Après avoir perdu la plus grande partie de ses foldats, il se refugia dans le sond du port: alors le général Lacédémonien débarqua ses troupes & eommença le siège de la ville. Les Athéniens équipèrent une nouvelle flotte, qui fit voile vers Myillène, Callicratidas, général Lacédémonien, laiffa une partie de ses galères pour continuer le siège, & sortit au-devant des Athéniens. Il les rencontra aux iles Arginuses, il les attaqua malgré leur supériorité : il fut tué dans le combat, son escadre fut détruite & Mytilène délivrée. Selon Diodore de Sicile . L. XIII, cela se passa vers la seconde année de la 93° olympiade, ou 407 ans avant J. C.

La ville de Mytilène fut très puissance & très peuplèe. Les lettres y étoit en honneur, & Horace (L. 1, Od. 7), la met au rang des villes les plus célèbres de la Grèce. C'étoit la patrie du poète Alcèe, & de Sapleus, de Pittacus, d'Elchines.

Il y avoit tous les ans dans cette ville des tombats, où les poéces difuncione le prix de la poéfice en récitant leurs ouvrages. La philofophie & l'élevquence y écione ègalement cultivés. Epiculey enfeigna publiquement à l'âge de 3 a ans 3 & Artitote y demeurs ce même nombre d'années. Lorfqu'il forit de cette ville, ce fur pour se charger de l'éducation d'Alexandre.

N. B. Caftro 2 été bâtie sur les ruines de Mytilène: mais l'ancien nom de la ville a donné lieu au nom moderne de l'île que l'on nomme Mittlin.

MYTISTRATUM, ville d'Afrique, aux envi-

MYTISTRATUM, ville de la Sicile, felon les interprètes de Polybe, L. 1, c. 24. Le texte grec porte Mutifiratum. Diodore de Sicile, in eclog. p. 876, écrit Mufraton, & Étienne le géographe lit Amífratos.

MYUS, ou MYONTE, ville de la Carie. Elle avoit un excellent port de mer sur le golfe qui évoit à l'embouchure du Méandre, mais que enfleuve a tellement comblé, que cette ville seroit actuellement à environ trois lieues de la mer.

Myus éroit firuée au nord-est de Milet, & aus fud-est de Priène.

411

Cette ville étoit fur la grache di Mandre, fortes, a voite de l'accident de Miller Les Cettes à l'écrate d'Aire à l'exparierent de Mysar à leur arrivée un lonie ; Bacchia en me Reclie faive il es forte elevra surce colonies. Arraxeras L'augumain la donna l'Thémitloche pour l'expression de L'auma fur obfitude ; les eux , croupifiant dans le de l'auma; de le d'Irance de L'auma fur obfitude ; les eux , croupifiant den la let, esgendreieren une fig grande quantité d'un l'au l'au 1/11.

fectes, que les habitans l'abandonnèrent & se retirèrent à Milet, Pausanias parle d'un temple de Bacchus en marbre, qui existoir de son rems à Myus.

MIXÆ MAXIMIANOPOLIS, ville épifcopale de Thrace, dans la province de Rhodope, Ennepius, fon évêque, affifta au concile d'Ephète, senu l'am 431.



## NAB

### NAB

NAACRAMMA , ville & Afie , fiir le Gange , filon Prolemée , L. vit , c. t, qui la met entre Extra & Camieura.

NAAGRAMMUM, Prolemée, L. FII, c. 4. dit qu'elle étoit la métropole de l'île de Taprobane : il la place dans les terres entre Anurogrammum & Adifamum.

NAALOL, ON NAHALOL, ON NACHALAL, ville de la tribu de Zabulon. Elle fut cédée aux Lévires, & donnée à la famille de Merari. NAAMA, ville de la Palefline, dans la tribu

de Juda, scion le livre de Josué, ch. 15. NAAMATH, ville de la Judée, dans la terre de Hus, qui faifoit partie de la demi tribu de Manaflé, au-delà du Jourdain.

Elle éson située au septentrion de Théman . & elle étoit la patrie de Sophar , l'un des trois amis de Joh

NAARAN , appelée autrement NORAN , ville de la tribu d'Ephraim, du côté de l'orient. I. paral. 7. 28.

NAARATHA, ville fur la frontière de la tribu d'Enhraim. Eusebe met une ville Naarath à cinq milles de Jéricho. C'est apparemment la même dont parle Josephe, & d'où il dit que l'on conduifoit les eaux pour arrofer les palmiers de Jéricho

NAARDA, ville de Syrie, fur l'Euphrare, felon Erienne le géographe. Prolemée, L. F, c. 18, la place dans la Mésoporamie, entre Taridata & Sipphara.

NAARMALCHA, c'est-à-dire le seuve des rois, nom d'une fosse creusce par les ordres de Trajan, & enfuite par ceux de Sévère, pour joindre l'Euphrate avec le Tigre, selon Ammien Marcellin, L. 24, & Dion, in vit. Trajani.

NAARSAPHARUM, ville de l'Arabie, felon la notice des dignités de l'empire romain, fell, a, où on lit, ala se:unda miliarensis Naarfaphari, NAAS, ville de la tribu de Juda. Elle fut

peoplie par Theinna. I. paral. 4, 12. NAASSON, ou NAASON, ville de la Palestine, dans la Galilée, au fud d'Io.

NABABURUM, ville de la Mauritanie céfarienfe, felon Prolemée, L. 1v, c. 2, qui la place

entre Zuratha & Vitaca. NABADES, pruple de l'Afrique, dans la Mau-ritanie céfarienfe, felon Pline.

NABAGATH, lieu muré de l'Asse, dans la

Mélopotamie, for le bord de l'Euphrare, près d'Ephaliga, au nord-ouest de Circefium, & immèdiatement au-defius de l'embouchure du fleuve Chaboras. C'est dans ce lieu que les armées traversoient l'Euplirate, pour entrer dans le pays romain en Melopotamie

NABALIA, or NAVALIA, petite tivière done parle Tacite, & que l'on croit être la même que l'Isicl actuel. Ce fut fur fes bords que Civilis

chasse de l'île des Bataves par Céréalis, & reiiré chez les Germains, eut une entrevue avec Drufus, NABALLO, forteresse des Arabes dans la Palestine. Les Israélises en firent la conquête. .

Joseph, aniq L. XIV, c. 2. NABANNÆ, peuple d'Asie, dans la Sérique. selon Piolemee, L. r1, c. 16, qui les dit plus orientaux que les Annibi. Ammien Marcellin, L. XXIII, p. 277, au lieu de Nabanna, dit Ra-banna; & c'est ainsi qu'écrivent les interprétes de Prolemée, de forte que Rabanna & Nabanna font

le même peuple. NABARA, village de la Bamnée, fuivant Enfebe, in Nebra,

NABARIS, ville de l'Arie, suivant le té-moignage de Ptolemée, L. v1, c. 17. Ses interpretes lifent Namaris.

NABASI, peuples de la Mauritanie céfarienfe, fur le mont Cinnaba, felon Prolemée, L. 17 c. 2. Ses interprêtes croient qu'il faut lire Enabaft. NABATA, lieu de la Palestine, entre Cararea au fud & Lerio au nord-eft, au pied des mon-

NABATHÆA PBTRA , ville de l'Arabie , felon Strabon, qui la place entre le golfe arabique & la Babylonie, C'est la ville de Petra, dont Ptolemée, L. F, c. 6, fait mention dans l'Arabie pétrée.

NABATHÆI, les Nabathéens, ou les Naba-THÉNIENS, peuples de l'Arabie heureuse.

NABATHRÆ, peuples de la Libye intérienre. Prolemée , L. 1F , c. 6 , les place immédiatement après les Nanosbes, & les étend jusqu'au mont

NABDÆI, peuples différens des Nebathai, Ensèbe, 9. prepar. dit que David les dompta. NABIANI, peuples de la Sarmatie afiatique felon Strabon, L. 11, p. 506. Il les place fur le Palus-Mooride. Il ajoute qu'ils vivent errans , &

qu'ils sont voifins des Aorses. NABIUS, fleuve de l'Efpane Tarragonnoise; felon Prolemee, L. 11, c. 6, qui place Nabii fluminis offis, entre Metari fluminis offia, & Navillo-

vionis fluminis offia. NABLA, ville de la Sarmatie afiatique. Prolemée, L. F, c. 9, la place auprès du fleuve Corax. Ses interprètes lifent Nagna, au lieu de.

NABO, ou NEBO, ville de la tribu de Rubon

NAC. Comme elle étoit au voifinage du pays de Moab . les Moabites s'en rendirent maitres; & du temps de

Jerémie elle étoit à cux. Jer. 4,8, 1, num. 32, 38. NABO, ou NEBO, ville de la tribu de Juda. C'est apparemment le village de Nabau, à huit milles d'Hebron, vers le midi, & qui ctoit defert du temps d'Eusèbe & de S. Jérome, I. Efdras, 11 . 29 , 10, 43 & 2, Efdr. 7, 33.

NABO, on NEBO, montagne au delà du Jour-dain. Ceft là que Moife mourut. Deut. 32, 49. NABOTH, ville bâtie par les enfans de Ruben. La version Chaldéenne lit Nebo, num. 32, 38. NABRUM, fleuve d'Asie, dans la Gédrosie.

Pline, L. 6, c. 33, dit qu'il est navigable. NACADUMA, ville de l'île de Taprobane.

Ptolemée, L. VII, c. 4, la place dans les serres auprès de Ulifpada. NACCAR ARUM, ancien nom d'un marais, dans

l'Hispanie Tarragonnoise, selon Ortélius. Avienus, era marit, v. 402, en fait mention dans ces vers :

Palus per illa Naccararum extenditur : Hoc nomen ifti nam paludi mos dedit, Stagnique medioparva furgit infula , Ferax Olevi, & hinc Minerva flat facra.

NACHABA, ville de l'Arabie déserte, Ptolemée, L. r, c. 19, la place dans le voisinage de la Mésoporamie, entre Artemita & Dumatha; au lieu de Nachaba. Les interprêtes lisent Banacha. NACHOR, ville de la Mésopotamie, suivant les Septante, & de Syrie, auprès de l'Euphrate, suivant le Chaldéen II en est parlé dans la Genèse, 6. 24 , v. 10. ( La Martinière ).

NACIS, village de l'Ethiopie, que Prolemée, L. IV , e. 7, place fur le bord occidental du Nil . entre Mori & Tathis.

NACLES, ville de la Phénieie, auprès d'Héliopolis, selon Orielius, thefaur, qui eite Suidas. NACMUSII, peuples de la Mauritanie céfa-

rienfe. Ptolemee, L. IV, c. 2, les place derrière le mont Durdus, avec les Tolota & les Elulii, jusqu'aux montagnes Garaphes, NACOLEIA, ville de la grande Phrygie, felon Prolemée, L. v., c. 2, & Strabon, L. x11. Etienne le géographe & Ammian écrivent Na-

selia. Suidas dit Nacoleum & Nacoleia , mettant ce dernier mot au pluriel NACONA, ville de la Sicile, felon Etienne

le géographe qui cite Philiftus. NACONENSIS COLONIA. Onuphre, ex Uliano, fait mention de cette colonie, & la met

dans la Syrie. NACRASA, (Bok-Hair), ville de l'Afie mi-neure, dans la Lydie, (elon Ptolemée, qui la

fais de vingt minutes plus orientale que Thyatire. Cette ville étoit à trois lieues de Thyatire , fitt le chemin de Pergame, selon une inscription citée par Chishull.

NACRIA ou NUCRIA, ville de la Tyrfenie,

felon Etienne le géographe & Suidas. Il fe pourtoit que ce fcroit Nuceria. Onelit thefaur,

NACTÆ, peuple aux environs du Pont-Euxin, felon Ortélius, qui cite Orphée, in Ar-

NACUENSII, peuples de la Mauritanie Céfarienfis. Pline , L. IV , c. 2 , les met au pied des monis Garaphes. Les interprêtes au lieu de Na-

cuerfii, ecrivent Acuenfii, NADAGARA, OH NARAGARA (Caffir Jobbir), ancienne ville d'Afrique, qui étoit fituée pres d'une rivière, vers l'est de Theveste.

Polybe dir que Scipion campa près de cette

ville, parce qu'il y trouva de l'eau, On y trouve quelques reftes d'un aqueduc, & d'autres vestiges d'une ville ancienne. NADDAUER, grande ville de l'Ethiopie,

selon Ortélius, qui eite Abdias le Babylonien . in vita Mathai apoft, & Fortunar, de partu virginis , & de aterna vita gaudiis.

NÆPAPHA, village de Galilée, Joseph , in vită fuă, dis qu'il le fit fortifier. N'ASOPOLIS, place que fit fornifier l'empe-

reur Juftinien, & dont Procope parle, L. >> NAESSON, ville épiscopale aux frontières de la Perfe, felon Métaphraste dans la vie de faint

NÆVIA SILVA. On appelloit ainfi nne force à quatre milles de Rome ; la maifon d'un certain Navius, bătie dans ce quartier, lui avoit donne ce nom. Varron , L. 17 , de 1 , 1 , fair mention de Navia Silva & de Navia porta. Sexti Pomp. Festi, de verb. fignif. L. XII.

NAGABIDA, ville de l'ile de Taprobane, sur la côte appelice Litus magnum. Ptolemée, L. VII. c, 4, la place entre Spatana portus & Pantifinus. NAGADEBA, Ptolemée, L. VII, c. 4,

nomme ainsi une des treize eens soixante & dixhuitiles qu'on disoit êtredevant l'île de Taprobane. NAGADIBI, peuples de l'île de Taprobane, Prolemée, L. VII, c. 4, les mes avec les Anurogrammi, dans la partie la plus septentrionale de l'île, sous les Galibi & les Muduta.

NAGARA , on NYSA , ville de l'Inde , endecà du Gange, vers la jonction du Cophes & du Choes, & au 32º degré 30 minutes de latitude. Elle est nommée Nysa dans l'histoire d'Ale-

sandre, où l'on ajoute qu'elle devoit sa sonda-tion à Dionysius ou Bacchus, dans son expédition de l'Inde. NAGARA, ville métropole, dans l'Arabie

heureuse, selon Prolemée, L. VI, c. 107. NAGARGARITANUS, siège épiscopal d'Afrique, dans la province proconsulaire. Vistorinus, fon évêque, fouserivit au concile de Carthage tenu l'an 525.

NAGARURIS , ou NATARURA , felon les divers exemplaires de Ptolemée, L. VII, c. 1, ville des Indes, en-deçà du Gange, entre le fleuve-Bynda & Pfeudoflemus , au nord d'Hippocura. Cette ville étoit dans les terres, & par confè-

quent peu connue des ésrangers.

NAGDEMÆl, les Nagdéméens, peuple de l'Asie mineure, dans la Lydie, aux environs de Thyatire. Il en est parlé dans une inscription rapportée par M. de Peyffonnel , qui penfe que c'étoient les habitans d'un village aux environs de cerre ville.

L'inscription porte que ce peuple & les Arènéens honorèrent d'une statue le puissant Phimaeus Siephanophore, pour les avoir vengés, & avoir mis en règle les affaires de leurs villages, NAGERI, peuples de l'île de Taprobane. Pro-

lemée, L. PII, c. 4, les met dans la partie la alus méridionale de l'île. Au lieu de Nageri : fes interprères lifent Nanigeri.

NAGIA, ville de l'Arabie heureuse, dans le pays des Gébanises, felon Pline , L. PI , c. 28 , qui ajoute que cette ville étoit très-grande,

NAGIDOS, ville ficuée entre la Pamphilie & la Cilicie, felon Etienne le Géographe, & Strabon. L. xIV.

NAGIDUSA, île fur la côte de la Cilicie, aux environs de Nagidos, felon Etienne le géographe, NAGNATA, ville de l'Hibernie, selon Ptolemée, L. II, c. 1, qui la place fur la côte occidentale, & ajoute que c'étoit une ville confide-

NAGNATÆ , peuples de l'Hibernie , fur la chie occidentale, Prolemée, L. 11, c. 1, les met fous les Erdini.

NAHALIEL, campement des Ifraélites dans le defert, De Maihana ils allerent à Nahaliel, &c de Nahaniel à Bamoah.

NAHAR SARES, ville de l'Afie, dans la Babylonie. Elle étoit fituée fur le bord d'un perit lac . à l'occident & près de l'Euphrate, & environ par les 32' degré 30 minutes de latitude. NAHARRA, lieu de l'Asse, sur la rive droite

dn bras du Tigre, qui fort du lac Thospins, & un peu au-deffus de l'endroit où ce bras se joint à

celui qui vient du nord-oueft.

Cene ville étoit vers le 37º degré de latitude. NAHARUALI, peuples de la Germanie, Tacite, de morib. Germanor, fait entendre qu'ils habitoient avec d'autres peuples, entre la Ouatre & la Vistule. Il ajoute qu'ils avoient un bois facre ; que le prêtre étoir vêtu en femme , & que la divinité qu'on y adoroit, s'appelloit Alct. Elle avoit quelque rapport avec Castor & Pollux. C'étoit deux jeunes hommes que l'on croyoit frères. Il n'y avoit pourtant aucune flatue, ni aucune image étrangère.

NAIA, fontaine dans la Laconie, aux environs

de Teuthrone, selon Pausanias, in Laconica,

L. 111 . c. 26.

NAIBOTH, of NAIOTH, on NABAD, comme écrivent les Septante, lieu de la Palestine, auprès de Ramatha, où David se retira pour éviter la violence de Saul, qui cherchoit à le faire mourir.

Samuel , avec les enfans des prophètes , demenroit à Naioth, près de Ramatha, C'étoit là que se tenoit le collège des prophètes. Naioth fignifie maifon de doctrine. L. Reg. c. 19 , v. 23.

NAID, c'eft la terre où habita Cain après fon éché: elle étoit vers la région orientale d Eden. Le Paraphraste Chaldeen lit Nod , pour Naid.

Genele, c. 4, v. 16.

NAIM, ville de la Palestine, qui étoit située au oied du mont Hermon, à l'orient de la demi-tribe de Manaffé, au-delà du Journain

Eufebe dir que cette ville étoit firuée aux environs d'Endor & de Scythopolis.

NAIN, ville, bourg, ou village de l'Idumée, felon Joseph , de Bello , L. F , c. 7. Simon , fils de Giora, entoura ce lieu de murailles. Hegefippus, L. IV, c. 21, appelle cet endroit Niacis Murus; mais il faut lire Naiacis Murus.

NAJOT, ville de la Judée, dans la tribu d'Ephraim

Il eft dit , au premier livre des rois , que c'eft ou Samuel & David se retirerent pour suir la colère de Saül

NAIS, village du pays de Samarie, dans le grand champ, felon Joseph, Ant. 20, 5. NAISUM & INGIDUNUM; ce font deux

villes de l'Illyrie, sclon Marcellinus Comès ; il dit qu'elles furent enlevées aux Huns. NAITHUM, ou NAITHUS, ville d'Egypte ;

selon la notice des dignités de l'empire, sed. 18, qui la met dans la province Augustamnique, On y lit, Cohors prima fagittariorum Naithu. NALPOTES, lieu dans l'Afrique propre, felon

l'itinéraire d'Antonin. Il étoit fur la route d'Hippen à Utique, entre le lieu nomme Ad Dianam . & la ville de Tabraca, à quarante mille pas d'Ad Dianam, & à vingt-quatre mille pas de Tabraca. NAMADUS (Nerbedah), fleuve de l'Inde, felon

Prolemée. Il prenoit sa fource au-dessus du pays des Mandiadini, vers le 24° degré de latitude ; &c courant à peu près au ouest-sud-ouest, il arresoit la ville de Barygaça, & alloit se perdre sur la côte nord eft du golfe Barygagenus , au fud de Barygaga, vers le 21° degré 15 min. de lat.

Ce fleuve est nommé Limnaus dans le périple de la mer Ervihrée.

NAMMANTIA, ville de la Valérie, sur le Danube, selon le livre des notices de l'empire. On y lit, fell. 57 , equites Dalmata ad Nammantia, NANÆUS, fleuve de l'île d'Albion. Ptolemée dit,

L. 2, e. 1, Nanai fluminis oflia dans la partie septentrionale de l'île. Au lieu de Nanaus, les interprètes lifent Nabaus.

NANAGUNA, rivière de l'Inde, felon Prolemée. Sur la carre de M. d'Anville, elle est marquée se rendre dans la mer à quelque diftance au midi de Calliena , fur la côte de Dachi-

NANDE, ville de la Médie, Prolemée, L. Pr. 6, 2, la met dans les terres , entre Gabris & Zaraca

NANDIA NULLUS, on NANTIANULUM, lieu d'Asie, aux confins de la Galatie & de la Cappadoce, entre Archélaide, colonie, & Safima, à vingt-cinq mille pas de la première, & à vingtquatre mille de la seconde, selon Antonin, dans son itinéraire.

NANDUBANDAGAR, ville de l'Inde, endecà dn Gange, felon Ptolemée, L. FII, c. 1, qui

la place dans la Sandrabatide.

NANGOLOGÆ, peuples de l'Inde, au-delà du Gange, selon Prolemce, L. 1, c. 2, qui les place après les Dabafa, jusques sur le Méandre. NANIGERIS, ile sur la côte de l'Inde. Prole-

mée, L. 7, c. 1, la met en-deçà du golse Colchique, & la place plus près de ce golfe.

NANNETES, ou plutôt NAMNETES, peuples de la Gaule Celtique, felon Jules-Céfar, L. III, c. g. Presque tous les autres écrivains disent Namnetes, au lieu de Nannetes. Strabon, L. IV , les met les premiers dans l'Armorique, aux frontières de PAquitaine. Pline , L. IV , c. 18 , dis : Ultra peninfulam Nannetes. Ce sont les Namneta de Ptolemée. L. 11, c. 8, & leur ville s'appeloit Condivienum, NANNIGI , NANNAGI , ou DANNAGI , nation

de l'Afrique intérieure, selon Pline, L. v , c. s. Elle fut subjuguée par Cornélius Balbus.

NANOSBES, peuples de la Libye intérieure. Ptolemée , L. IV , c. 6 , les place entre les Gon-

galea & les Nabathra.

NANTUATES, peuples compris entre ceux de la Gaule: ils habitoient la partie du Valais, qui touche au lac Leman, ou de Genève. NAPÆ, peuples de la Scythie, selon Diodore

de Sicile, L. 11, c. 43: ce font les Napai de Pline, L. VI, c. 7. NAPÆÍ, peuple de l'Epire, selon Etienne le NAPARIS (le Prosva), fleuve de la Scythie,

geographe.

& l'un des cinq, qui, selon le témoignage d'Hérodote, L. IV, c. 48, fe jette dans l'Iller. Il couloit entre l'Arasus & l'Ordessus, C'est aujourd'hui, selon M. d'Anville, le Proava NAPATA; ville de l'Ethiopie, au fud de l'E-

gypte, sur le Nil , à l'endroit où ce fleuve , en se recourbant, se rapproche le plus de la mer Ronge; felon Prolemée , il étois fur le 20° deg. de lat.

NAPE, ou NAPÆ, ville de Lesbos, selon Etienne le géographe, qui cite Hellanicus, NAPEGUS, perise ville ou gros village de l'Arabie heureuse : il ésoit dans le pays des Elésates,

felon Ptolemée, L. PI, c. 7. NAPHILUS, rivière de l'Arcadie, felon Paufa-

nias . L. PIII , c. 78. C'est une des cinq rivières qui se jettent dans le fleuve Alphée. NAPIS, village de la Scythie, felon Etienne

le géographe. NAPITIA, ville de la Calabre, dans le pays

des Brutiens, NAPLL, fleuve de l'Afie mineure qui se perdoit

zu golfe Cormion , dans le Bosphore de Thrace,

NAPUCA, ville de la Dacie, entre celles d'Ulpianum & Patruiffa, felon Piolemée.

NAR (le Nera), perir fleuve d'Italie qui prenoit sa source au mont Tifeelus, entre le Picenum au nord, & le pays des Sabins au sud, coulois par le sud-ouest, où il paroit constant qu'il servoit de bornes au pays des Sabins, recevoit le Velinus, entre Interapna & Narnia, puis se jetoir dans le Tibre à Hortanum. Sur la carte de M. d'Anville. les bornes de la Sabine font à quelque distance à l'est de ce fleuve. Mais d'après le témoignage des anciens, Nursia, Interamna, Narnia & Hortanum, ayant été des villes Sabines, on ne peut s'empêcher de reconnoître ce fleuve pour avoir été les véritables bornes de ce pays. Il faut que M. d'Anville, qui travailloit bien iout ce qu'il faifoit, ait choifi pour fa division, une époque historique ou ces villes alent été détachées des Sabins. Quant à moi , je pense qu'il faut rapporter la division aux temps qui caractèrisent davantage les nations : puisque ces villes avoient été aux Sabins, pourquoi ne les leur pas donner fur la carte?

NARABO, fleuve de la Pannonie inférieure, felon Prolemée , L. 11 , c. 16. L'itinéraire d'Autonin écrit Arrabona, & le met sur la route de Taurunum dans les Gaules, entre le lieu nommé Ad Mures , & un autre lieu nomme Ad Statuas , à quinze milles de l'un & de l'autre , dans la première Pannonie, en allant de la Valérie vers a Norigue

NARACCATENSIS, siège épiscopal d'Asrique, dans la Numidie. La notice épiscopale d'Afrique nomme Forunation, son évêque.

NARAGGARRITANUS, fiège épifcopal d'Afrique, dans la province proconfulaire

NARBAS, rivière aux environs de la Perfete. Cédrène en fait mention dans son histoire de la querre d'Héraclius, contre Cofroès, & dans fon histoire miscellanée. NARBASES. On prend dans Isidore ee nom pour

celui d'un peuple de l'Hispanie. (La Martinire). NARBATHA , ville de la Judée , dans la demitribu de Manaffe, en-deçà du Jourdain.

Elle étoit le chef-lien du canton nomme Narbathene , felon Joseph de Bell. Jud. L. 11 , c. 14 , qui la place à foixante flades de Céfarée de Palestine. NARBATHENE, canton de la Judée, dans la demi-tribu de Manasse, en-deçà du Jourdain, selon Joseph , de Bell. Jud. L. 11 . c. 14.

Narbatha étoit le chef-lieu de ce canton, Joseph dir que ce canton étoit voisin de Césarée de Palestine.

NARBIS, ville de l'Illyrie, selon Etienne de Byfance.

NARBO MARTIUS (Narbonne), ville de la Gaule, à peu de distance du bord de la mer,

NARBON, ou NARBO MARTIUS, fleuve de la Gaule, felon Polyhe, L. 111, c. 37, qui le donne pour la borne de la plus grande partie de l'Europe & le place auprès de Marfeille & des bouches du

Rhône. NARBONA, ville de l'Illyrie, dans la Dalmatie, selon Ptolemée, qui dit que c'étoit une colonie romaine, & qu'eile étoit fituée dans les

NARBONENSIS GALLIA, ou PROVINCIA ROMANA : division de la Gaule. ( Voyez l'article GALLIA)

NARCASUS, nation de la Carie, selon Etienne

le géographe , qui cita Apollodore. NARCES, ou NARCE, ville de la Numidie.

Appien d'Alexandrie, de Bell. Pun. pag. 14, dit qu'Annibal furprit cette ville.

NARCISSI FONS. Paufanias, L. 1x, c. 31, dit qu'aux confins des Tespiens , il y a un village nomme Hedonacon; que dans ce village on trouve une fontaine appelée Narciffi Fons, & que l'on prétendoit que c'étoit dans cette fontaine que Narciffe fe regarda, & que, frappe d'admiration, il devint amoureux de sa propre personne. Ovide, Met. L. 111, a décrit également cette

NARDINIUM, ville de l'Espagne Tarragonnoife. Prolemée, L. 11, c. 6, la donne aux Salini.

NARDUS, ville de l'Inde, au-delà du Gange. & dans le voifinage de ce fleuve. Ptolemée, L. VII,

c. a , la place proche de Rhandamarcosta. NAREÆ, peuple de l'Inde, felon Pline, L. PI.

NARENSII, peuples de la Dalmatie, felon Pline , L. 111 , c. a2.

NARENSIS, fiège épifcopal de l'Afrique, dans la Byzacène, Janvier, fon évêque, fut prétent à la contérence de Carthage. La notice épiscopale d'Afrique , n. u, indique Vid. Narenfis entre les évêques de la Byzacène; & Antonin place Nara sur la route d'Assura à Thena, entre Suffeiula & Madarsuma, à quinze milles de la première, & à vingi-cinq milles de la dernière.

NARES, lieu de l'Italie, dans la Lucanie. NARETI, penple de l'Arabie heureuse, selon

Ptolemee, L. VI, . G. 7. NARGARA, ou NADAGARA, ville de l'Afrique

propre. Scipion & Annibal y curent une conférence, felon Tite-Live, L. xxx, c. 29. NARGUR, ville de l'Inde, en-dech du Gange.

Prolemee, L. FII, c. 1, la place la dernière dans les terres au pays des Soretanes. Quelques interprètes lisent Magur pour Nargur, NARIANDUS, ville de la Carie, selon Pline,

L. V , c. 29.

NARISCI, ou NARISQUES, peuples de la Ger-manie, selon Tacire, Germ. c. 42; ils sont nommés Varilli par Ptolemee, L. 11, c. 11; & Dion, L. ixxi, les appelle Narifle.

NARITI, peuples de l'Arabie heurense, selon

Prolemée, L. PI, c. 7, qui les place sur le golse

Perfigue NARMALIS, ville de la Pifidie, felon Etienne

le géographe. NARNIA, ville d'Italie fur le Nar. Il paroîtroit par la carte de M. d'Anville, que cette ville ap partenoit à l'Ombrie. Je n'ai pu démêler à quelle époque il rapporte fa division de cette partie de l'Italie. Mais comme le Nar, depuis Nurfia jusqu'à Hortanum, parois avoir appartenu aux Sabins, on ne peut guere douter que Narnia ne leur ait également appartenu. C'est aussi le sentiment du favant abbé Chaupy.

NARO, ville & rivière de la Dalmarie. NARRAGA, fleuve aux environs de la Baby-

lonie, selon Pline, L. VI, c. 26. Narraga vient du Chaldeen Naarraga, qui fignifie flumen feiffum, fleuve coupé. C'est le canal ou la branche la plus occidentale de l'Euphrate; & ce canal a été ereufé de main d'homme. Prolemée, L. V, c. 20, l'appelle Maarfares ; & Ammien Marcellin , L. xxIII , p. 252, le nomme Marfias.

NARRAGA, canal de l'Afie, dans la Métopotamie. Il communiquoit du Tigre à l'Euphrate, vers le 33° degré 30 min. de lat.

Pline parle de ce canal; & il parolt, par ce qu'il ajoute, qu'il communiquoit fon nom à une

ville. NARRAGA, ville de l'Afie, aux environs de la Babylonie, felon Pline. Elle étoit fituée fur le bord oriental de l'Euphrate, vers le 33º degré

25 min. de lat. NARTHACIENSUM MONS, ON ANTHRA-CEORUM MONS, c'est-à-dire la monisgne des Charbonniers. Xénophon, Orai. de Agríliao, page

658, la place dans la Theffalie. NARTHACIUM, ville d'Afie, dans la Phthiotide . felon Ptolemee , L. 111 , c. 13. NARTHECIS, petite ile fur la côte de celle de

Samos, felon Strabon & Etienne le géographe. Suidas écrit Narthex. On trouve cette île à la droite, en allant à la ville de Samos par mer. NARTHECIUM, ON NARTHACIUM, lieu de

la Theffalie, (elon Xenophon, Orat, de Agefilao, NARTHECUSA, ile jointe au promontoire

Parihenium par un tremblement de terre, felon Pline , L. 11 , c. 89. Mais plus bas , L. F , c. 31 , il fait ensendre que c'étoit encore une île aux environs de celle de Rhodes, (Chefinus). NARULLA, ville en-decà du Gange : Prole-

mée, L. vii, e. i, la place fur le Pseudostomus. NARYCION, ville des Locres Ozoles, felon Pline, L. IV, c. 7. Suidas & Etienne le géographe ecrivent Naria & Naricium. Ortelii thefaur.

NASABATH, fleuve de la Mauritanie Céfariense, selon Ptolemée, L. IV, c. z. Pline, L. V. e, a , le nomme Nabar.

NASABUTES, ON NAZABUTES, peuples de l'Afrique propre. Prolemée, L. Ir, c. 3, les place dans la partie occidentale, entre les Mifulani & les Nifibes, au-deflous des premiers & au-deflus des derniers. Quelques interpretes, au lieu de Nafabutes, lifent Natabutes.

NASAITENSIS, siège épiscopal d'Afrique, mais dont on ne connoît pas la province. La noite épiscopale d'Afrique fournit seulement le nom de Nasainesse; & la conserence de Carthage nous apprend que Liberalis, episcopas loci Nasaiten-

für, y liu erdeint.

MASAMONES, peuple nombreux de l'Afrique,
dans la Libye, à l'occident des Aufaine. Selon le
rapport d'Harbodore, en été, les NA Jamons laisfoient leurs troupeaux fur le bord de la mer,
& de tendoient dans le carnon Auglier, pour
y les consideres dans le carnon Auglier, pour
y les consideres de la company de la comp

Las Nafamone, avoient la coutume d'avoir plufieurs femmes chacon, & d'habiter avec elles, après avoir plantè à terre leur bàton, à peu prés comme les Maffagéres, felon le rapport d'Herodoce. Il ajoure que, loriqu'un Nafamone feniroite pour la première foits, la première muit des noces la marke acordoit les faveurs à fous les convives, & que chacun lui faifoir un préfent. Pour faire des fermess & cerecer la divination,

Dour laire das fermens & esercer la divination, les Nafames enticientells amis dir le tombeau des hommes qui evoient, parini eve, la rèquine des hommes qui evoient, parini eve, la rèquine de la hommes qui evoient, parini eve, la rèquine de la comparti e la comparti e la resultation de la comparti e la resultation de la comparti e la resultation de la comparti e la

NASAVA (Samman), fleuve de l'Afrique, dans la partie orientale de la Mauritanie Céfarienfe, Ptolemée en parle. Il venoit du fiud-est se perdre dans la mer Méditerranée, un peu à l'orient de la ville de Salda.

NASAUDUM, ville de l'Ethiopie, fous l'Egypte, felon Pline, L. rr, c. 29. NASBANA, ville des Indes, en-deçà du

Gange. Prolemée, L. vII, c. 1, la place à l'occident de ce fleuve, dont il dit qu'elle étois un peu éloignée. Quelques interprètes lifent Sabana. NASBINCENSIS, fiège épifeopal d'Afrique,

dans la Mauritanie Céfariente. L'unique monument que l'on en ait, est la nonce épiscopale d'Afrique, n. 39, où l'on trouve, Januarius Nafbineanfia, nommé entre les évêques de cette province.

NASCA, nom d'une montagne, selon Serapion,

Geographic ancienne. Tome IL

NASCI, peuples de la Satmatie européenne, felon Ptolemée, L. III, c. 4, qui les met au voifinage des monts Riphai, auprès des Acibi, & au-deffus des Vibionts & des Id.a.

NASCUS, ville de l'Arabie heureuse. Pline, L. VI, c. 26, la met dans les terres, do mêmo que Ptolemée, L. VI, c. 7, qui en fait une métropole. Quelques interprétes, au lieu de Nascus, litent Maocosomos. Ammica Marcellin écrie

Nasenur. La table de Peutinger place une ile de ce nom entre la Gaule Belgique & l'île des

Bretons. Orulii the faur.

NASICA, ville des Indes, en-deçà du Gange.

Prolemée, L. FII., c. 1, la nomme parmi les villes qui étoient à l'orient du Gange. NASIUM, ville ou fortereffe de la Gaule,

NASIUM, ville ou forterelle de la Gaule, ehez les Leuci, entre Tallum & Caturiga, fur le chemin de Durocarorum à Divordurum, felon l'tti-néraire d'Antonin.

NASONNACUM. Il est parlé d'une ville de ce nom dans le douzième livre du code, vit. 116 aussili-bien que dans le code Théodosen, vit. 6, de Pratorib.

NASOS, petite ville du Péloponnéfe, dans l'Arcadie, felon Paufanias. Elle étoit fituée à l'ouest d'Orchomens, & au bas d'une montagne. NASOTIANI, peuples d'Afie. Pline, L. 111,

c. 16, semble les placer aux environs de la Sogdiane. NASSUNIA, ou NASUNIA, ville de la Sar-

matie Afiatique. Ptolemée, L. v, c, j, dit qu'elle étoit sur le haut d'une montagne. NASUS, lieu dans l'Arcadie, selon Pausanias;

in Arcad, L. VIII, c. 23.

NATEMBES, peuples de la Libye intérieure :

tl étoit, selon Pline, L. 1V, c. 6, plus au nord que la montagne Usargals.

NATHABUR, fleuve de l'Afrique intérieure, felon Pline, L. v., c. 5; peut-être arrofoit-il le pays des Nathabes.

NATHAN: c'est le nom que saint Jérôme donne à un lieu de la Palestine, nommé Honathon par les Septante. La frontière des ensans de Zabulon toutnoit au septentrion vers Hanathon, Josée, c. 19, v. 14.

NATHANAEL, lieu dans le désert. S. Jérôme;

NATHO, ile de l'Egypte, dans le Delta Hérodote, L. 17, c. 167, dit: a Les noms des n'Hermotybees (ont Bufolis, Sais, Chemais, n'lle Profopius & la moité de nation ». M. d'Anville a oublié ce nom dans sa description de l'Egypte.

NATIOLUM, lieu de l'Italie, dans la partie de la grande Grèce nomméé l'Apulie. NATIONENSIS, fiége épifcopal d'Afrique, dans la province de Byzacéne. La notice épifcopale d'Afrique nomme Pirsfus, son évêque; à

Ggg

l'on trouve dans la conférence de Carthage, Faustin qualifié episcopus Nationensis.

Faustin qualifié epifcopus Nationensis.

NATISO, steuve d'Italie, dans la Vénétie, stelon Pline, qui dit qu'il passoit auprès d'Aquileia

Colonia, NATIUS, port de la Bérique, felon Avienus,

cité par Ortélius thefaur.

NATO, château aux environs de la Mafie, felon Ortélius, qui cite Marcellinus Comes: il étoit

fitté fir la rive du grand fleuve. NATUPHA, défert aux environs de la Paleftine, felon Ortélius thefaur, qui cite Métaphrafte.

nava FLUV., fleuve de la Gaule. C'est aujourd'hui le Nahe, qui se rend dans le Rhin, sous Bingen.

NAVALIA, ville de la Germanie inférieure, felon Ptolemée, L. 11, c. 11, qui la met entre Afciburgium & Mediolanium.

NAVARI, ou NAVARRI, peuples de la Sarmaite curopéenne, felon Prolemée, L. III, c. f. NAUATA, ville de la Valérie Ripenfe, felon la notice des dignités de l'empire, fel. 57.

NAVATIA, lieu de l'Italie, fur la côte de la Ligurie, à l'ouest de Genua.

NAUBARUM, ville de la Sarmatie européenne.

Quelques manuferits de Pline, L. IV, c. 12, portent Navarum, Ptolemée, L. III, c. 5, la met la la dernière ville dans les terres. NAUBONENSES, lieu de l'Afrique, dans la

Mauritanie Céfarienfe, felon Ptolemée. NAUCRATIS, ville de l'Egypte, dans le Delta, à la droite du Nil, & au-dessus de Metelie.

fur le canal Conopique.

Strabon dit qu'elle étoit ancienne, & qu'elle

fut bâtic par les Miléfiens, Hérodote, Etienne de Byfance & Ptolemée font aussi mention de cette ville, Athénée, cé-

lébre grammairien, étoit de Naucratis. Elle a été épiscopale,

Prolemée

NAUECTABE, ville d'Ethiopie, sous l'Egypte. Pline, L. VI, c. 30, la met au bord du N.L.

NAUILLOINUS, fleuve de l'Hispanie, dans la Tarragonoise, chez les Callaici Lucenses, selon

NAVIUS, appelé auffi Navilubio ; ce petir fievre, dont la fource eff duss des montagnes au fudeft de Lucus Augusti, coule au nord, & fe rond dans la mer des Cantabres près de Lunta, NAVLIBE, ville des Indes, en-deçà du Cange, felon Polembe, L. 171, e.1, qui la place entre le Suastus & Indus.

NAULIBIS, ville ou bourg de la Paropamisade. Prolemée, L. v1, c. 18, la place entre Gaugasa

NAULOCHIUM, licu de la Sicile, fur la côte, entre Pelorum & Mylas, felon Suètone, in Aug. L. 11, c. 16. Auguste remporta une viscoire sur Pompée, entre Naulochium & Mylas,

NAULOCHOS, île fur la côte de celle de Crète,

Pline; L. 1v , c. 12 , la place devant le promontoire Sammonicum.

NAULOCHUM, ville de la Phocide, felon Pline, L. sv, c. 3.

NAULOCHUM PROMONTORIUM. Pline, L. v.,

NAULOCUS, lieu de la basse Moesie, près du Pont-Euxin, un peu au nord-ouest de l'Hami Extrema,

NAUMACHOS, île fur la côte de celle de Crête. Pomponius Mêla, L. 11, c. 7, v. 115, en fait mention.

NAUNES, ou GENAUNES, peuples des Alpes, felon Pline, L. 111, c. 20.

NAUONIUS PORTUS, port de l'île de Corfe, dans la partie méridionale de cette île, & dans le voifinage de *Portus Syracufanus* de Ptolemée,

NAUOS, ville d'Ethiopie, fous l'Egypte, fur le bord du Nil, felon Pline, L. v.1, c. 30.

NAUPACTES, ville de la Grèce, qui eòni muie fur le goli de Coninhe, dans le pays des Locres Droles. Les Abhèmien chafferent les Locres Droles. Les Abhèmien chafferent les Locients de cent veille, 8, 12 donnéers aux Meffenniens: centrels de l'abhenniens de la Contine de Cartierie, charis forcés de l'abandonner, à Ces d'entire, charis pour les l'adonners, de ces dernien, charis pour les l'adonners, de l'about d'abben d'entre d'entre de l'abben de l'about d'entre d'entre d'entre d'entre de l'abben d'entre d'entre d'entre d'entre d'entre d'entre d'entre d'entre d'entre de l'about d'entre d'entre

Esculape avoit aussi un temple dans cette ville, mais il étoit en ruines au temps de Pausanias, L. x., Phoc. ch. 38.

L. x, Phoc. ch. 38.

NAUPHRA, ville de Crète, selon Pomponius
Sabinus, ad Not. in Cirim.

NAUPLIA (Napoli di Romani), ville de l'Argolide, sur le gosse Argolique, au sud-est de Temenicum. Selon Pausanias elle devois sa sondation à Nau-

iuis, pretenda fils de Nepune & d'Admonose. Mais fans recourir à un brei maginaire, son étymologie se inte tout maurellement de l'usage auquel elle boist propre par sa fissiaion, & celui auquel elle avoit été dessinée par les Argiens; car, sébon Sriabon, elle avoit été leur port, & dis temps de Sriabon, elle avoit été leur port, & dis temps de propres à retirer des vaniteaux. Elle a tet confinité de nouveau.

 été que plus féconde, avoit ainsi démontré la né-

ceffité de la tailler. NAUPLIUM, ville aux environs de l'Eubée,

felon Orrelius thefaur, qui cite Euripide. NAUPORTUM, ville des Taurifques, vers la source de la rivière Naupertus. Strabon, L. PII, e. 18, la nomme Naupontum.

NAUPORTUS, lieu de l'Italie, dans la Vénétie. au fud-ouest d' Emona.

NAUPORTUS, ou NAUPONTUS, rivière qui, felon Pline, L. 111, c. 18, prend fa fource dans

les Alpes, entre Emona & les Alpes, auprès de Longaticum, lieu qui, dans la table de Peutinger, est à six milles de la ville Nauportus. Cette rivière paffoit à Æmona.

NAURA (Chaul), port de l'Inde, sur la côte de la contrée Limyrica, selon le périple de la mer Erythrée. Il devoit être à l'occident de Tyndis.

NAURA, contrée de la Scythie Afiatique, felon Quinte-Curee. Arian, dans le périple de la mer Rouge, en fait une ville de l'Inde, en-dech du Gange, dans la Limyrique.

NAUS, lieu maritime de l'Italie, aux environs de Crotone, entre cette ville & Stilida , felon l'itinéraire d'Antonin,

NAUSTALO; ee nom fe lit dans Festus Avienus, comme étant celui d'un lieu de la Gaule Narbonnoife.

#### .... Oppidumque Naustalo.

M. Astrue a très-heureusement conjecturé que ce mot étoit corrompu de Magalo, d'où s'est formé celui de Magdelone. (Voyez mem. de littér. t. 27, pag. 116).

NAUSTATHMUS, port de Sieile, felon Pline, L. 111, c. 8.

NAUSTATHMUS PORTUS, port d'Afrique, dans la Pentapole, felon Ptolemée, L. IV, c. 4. Pomponius Mela, L. I, c. 8, v. 13, en fait mention : mais il le place dans la Cyrénaique, où Strabon L. XVII, met pareillement un port nommé Nauftathmus.

NAUSTATHMUS, lieu maritime de l'Asie mineure, felon Arrien , peripl. Pont. Eux. pag. 16 , qui dit qu'il y avoit quatre-vingt-dix stades du fleuve Halys à Naustathmus, & qu'en trouvoit un

marais dans ce lieu.

NAUSTATHMUS, port à l'embouchure du fleuve Indus, felon Martian Héracléote, peripl. pag. 27 28 & fuiv.; il dit que ce port étoit dans le golfe

Canthi. NAUSTATHMUS, port d'Afie, aux environs de

la Troade, selon Sirabon, NAUTACA, ville d'Asie, dans la Sogdiane.

Arrien, L. 111, pag. 147, dans son histoire de l'expédition d'Alexandre, dit que Bessins, ayant appris que ce prince n'étoit pas loin, traversa le fleuve Oxus, brula les vaiffeaux qui lui avoient fervi à faire paffer ses troupes ; & se retira à Nautaca, dans la Sogdiane.

NAUTACE, peuple de la Sogdiane, qui habitoit la ville de Nautaca. Arrien & Diodore de Sicile, in Fragmento, L. XVII, font mention de ce peuple.

NAXIA, ville de la Carie, felon Ortélius thef. qui cite Etienne le géographe & Suidas.

NAXIUS, fleuve de la Mysie, auprès de la ville de Tomis, felon Ælien, Animal, L. xIV.

NAXON, ville de l'Eubœe, selon Tzetzés; in Variis , Cheliad. 1 , num. 32.

NAXOS, nom de la plus grande des îles Cyclades. Elle étoit fituée au 37º degré de latitude,

au nord-eft de eelle de Mélos, & au fud-fud-eft de celle de Délos: elle a près de dix lieues de

Les anciens appellèrent d'abord cette ile Strongyle : elle étoit alors habitée par des Thraces. Comme ils n'avoient pas de femmes, ils en enleverent en Theffalie, & entre autres Iphidemie & Pancratis fa fille, Alveus envoya ses fils Otus & Ophialtes, reprendre Iphidemle leur mère : ils vainquirent les Thraces , & s'étant rendu maitres de l'île, ils la nommèrent Dia, Des Cariens s'établirent enfuite dans cette île , & lui donnérent

le nom de Naxos, leur roi. De tous les lieux où se répandit le culte de Bacchus, aucun ne lui fut auffi particuliérement confacré que l'île de Naxos. Ses habitans dif-

putoient aux antres de Nyfa & au mont Meros. l'honneur d'avoir protégé son enfance. Naxos, ainsi que les autres iles de la mer Egée,

fut alternativement libre, on foumise aux Athéniens, enfuire pillée par les Perfes. Ayant depuis passe avec le reste de la Grèce sous le joug des Romains, Marc - Antoine, après la bataille de Philippe, la donna aux Rhodiens; mais la dureté de leur gouvernement la leur fir perdre presqu'auffi-tor. L'Archipel fit ensuite partie de l'empire grec. Le bled, l'huile & le vin y étoient abondans: Athénée compare les vins de cette île au nectar des dieux.

A la droite du port de Naxos étoit un écueil fur lequel étoit fitué le temple de Bacchus. Il communiquoit à l'île de Naxos par un pont que étoit établi sur les rochers qui remplissent ce paffage. Ce pont servoit aussi à conduire au temple les eaux d'une fontaine abondante , qu'un autre aqueduc apportoit de plus d'une lieue. Cette petite ile étoit appelée Strongyle par les anciens, selon quelques auteurs

NAXOS, ou NAXUS, ancienne ville de la Sicile. fur la côte orientale de cette ile : ellé étoit bâtie fur un petit promontoire, au midi d'Apollinis Archageta Ara , & à l'orient de Veneris Fanum.

Elle étoit très-près de l'embouchure d'un petit fleuve Arfines. Naxos ayant été détruite, ses habitans furent transportes, à huit milles de

Ggg 2

diffance, fur le mont Tourus, où ils bâsirent la ville de Tourominium; on l'a quelquesois nommée Noxos-Tourominium

NAXOS, nom d'une ville de l'île de Crète, selon Suidas, cité par Ortélius.

NAXOS, ville de l'Acarnanie, schon Polybe, hist. L 1v, c. 33. Les Ætolicus enlevèreus certe ville aux Acarnanieus.

NAXOS, ville de l'île de ce nom, sur la côte occidentale. Voyez plus haut.

occidentale. Payez pius naur.

NAXUANA, ville de la grande Arménie. Ptolemée, L. v., c. 13. la place auprès de l'Euphrate,
dans le voisinage d'Artaxata.

NAZADA, ville de la Médie. Elle étoit dans les terres, selon Ptolemée, L. v1, c. 2, qui la

met entre Phanaca & Aliaga.

NAZALA, ville de la Phénieie. On lit dans la notice des dignités de l'empire, fed. 23, Equites

pronoii indigena Nazala,

NAZAMA, ou Nazarrus, ville de Syrie, dessi l'Apamènes, felon Protentes, L. r., c. 15.

NAZAMBA, penie ville de la Cilicie. Rubeus, dit, d'après Andreas Agnellus, que cette ville fut abimée par un tremblement de tetre. Ortélius stéclaur.

NAZAMONES. Voyez NASAMONES. NAZARBONENSEM, Saint Athanafe, L. 2,

felon Ortélius thefaur, donne le titre de Nafarbonenfis à un certain Athanase. NAZARETH, ville de la Palestine, située sur

une montagne, à quelque distance du mont Thabor. Cest à Navarett que demeuroit la fainte Vierge

avec faint Joseph', son mari, lorsque l'ange Gabriel vint lui annoncer le mystère de l'incarnation. J. C. vint en cette ville la seconde année de sa

prédication.

NAZERINORUM TETRARCHIA; la Tétrar-

chie des Națerini, étoit dans la Cœlefyrie, felon Pline, L. v., c. 23. NAZIANSUS, lieu fortifié dans l'Asse mineure.

felon Oriélius thefair, qui eire Suidas, & dit qu'il y avoit une auberge.

NAZIANZES, ville d'Afie, dans la Cappadoce, dans la curio du find, quelle près du mont Athèri.

thus la partie dit sud-ouest, près du mont Athari. Elle devint évêché, & eut pour évêque saint Grégoire, père de celui qui s'est sendu célèbre par ses écrits. NAZORIUM, montagne dont sait mention

Phayorin, dans fon Lexicon. Ortelis thefaur.

NEA, ou Noa, ville de la Palestine, dans la nibu de Zabulon, selon la livre de Josné. Nea, ville d'Egypte, dans la province Thé-

Neique, au voissage de la ville de Chomis. Hérodore, in Enterpe, L. II, c. 91, en fait montion & les interprètes lifent Neapolis. La notice des égnités de l'empire dit, ala octava Fandilorum Nest. NEA, ou NEE, ville de la Troade, selon Pline, L. 11, a. 96. Etienne le géographe la met dans la Mysic.

NEA, lieu fortifié dans la Myfie, felon Etienne le géographe,

NEA, île de la mor Ægée. Pline, L. 11, c. 87, la met entre Lemnos & l'Hélespont: elle étoit consacrée à Minerve.

NEA PAPHOS, ville de l'île de Cypre, à foisante stades de Pala Paphos, felon Strabon. Elle étois fituée au fide-ouelt de l'île, dans un golfe formé par le promontoire Zephynam. L'île Hierocpia étoit au-devant : elle étoit au nord-ouest de Pala Paphos.

NE.E., ville de la Sicile, selon Diodore de Sicile. Cest la même ville que Pline, L. 111, c. 8, nomme Netini, & que Cicéron, L. v, c. 22, in Ver., appelle du même nom.

NEÆTHUS (New), rivière de l'Italie, dans le territoire de Crotone, selon Pline. L'embouchure de cette rivière étoit dans le golse de Crotone.

NEAMA, lieu de la Palestine, Josné, c. 15, v. 44, en parle. La version des Septante porte Noma.

NEANDRIA, ou NEANDRIUM, ville de la Troade, fur l'Hélefpont, felon Sirabon, Les habitans de cette ville furent transferés à Alexandrie, Neandria est appelée Neandros par Pline, L. v., c. 30. Antigonus, cité par Ortélius, thefaur., ècrit Neandriae, au plurich.

NEANESSUS, ville de la Garfaurie, dans la Cappadoce, felon Prolemée, L. P., c. 6: fes interprètes écrivent Naneffus. Ortélius thefaur, croit que c'est le Naniamillus d'Autonin.

NEAPECHA, lieu où étoient les flatues que fit Tilefius l'Ashènien, felon faint Clèment d'Alexandrie, ad Game. Mais on croit que ce nom est altèré, (Foyet Oričius).

NEAPOLIS (Naples), ville d'Italie, dans la Campanie, sur le golfe auquel elle a donné son nom. Cette ville fut barie par les Cuméens, qui la nommérent Negredis Kumeier, on la nouvelle Cumes. Ceux qui s'appnient d'un passage de Tire-Live, pour dire qu'elle porta d'abord le nom de Palapolis, on d'anciense ville, ne prennent pas gatde à la difficulté qu'offre ce paffage pour l'exquer dans ce fens d'une manière raifonnable : a Palapelis, dit-il, fut fimée non loin de l'endroit » où l'on voit à présent Neapolis ». Il semble donc que l'une de ces villes a succèdé à la première : mais il ajoute, «C'étoit un peuple unique qui habia toit en deux villes. Ils étoient l'un & l'autre oris » ginaires de Cumes ». Or comment ces deux peuples habitoient-ils deux villes, quand il n'en existoit qu'une ? Dailleurs la disposition du lieu ne permettoit pas qu'il y eitt deux villes près l'une de l'autre. Mas le Palapolis, dont parle Tire-Live . étoit la ville de Comes même; & celle qu'ils fordèrent au sud du golfe ( voyez CUMES), eut le nom de Nespolis ou nouvelle ville.

Strabon, en effet, appelle Naples Naστολικ Κυμαΐον, la nouvelle ville de Cames, d'où il fuit très-naurellement que l'autre Cumes reprit chez les Grecs le nom de Παλαστολικ Κυμαΐου, l'ancienne ville de Cumes, ou pour abrèger Palapolis, l'ancienne ville.

possy y ancheme vince. Section nouvelle ville avoit be fabilité dans le lieu où citoit le monament de tre blait dans le lieu où citoit le monament de tre blait dans le lieu où citoit le monament de lieu y on s cru pouvoir en inférer que Naples avoit aufili porrè le nom de Parthéneyé. Mais aucun ancien ne le di particulièrement, purifque Pline peut ètre entendu dans le fens de Srabon, St que Senèque ne fe fert de en om qu'au figuré. Ce ne fait que dans la faite que l'on en fit un nom propre de Naples.

Cette ville devint municipale, & obtint le droit

de bourgcoisie par la loi Julia.

Strabon dit que de son temps, un grand nombre de Romains s'y retiroient pour y mener une vie voluptueuse à la manière des Grees dont

on y parloit la langue.

La baie qui forme cette côte, & que l'on nomme actuellement le Golfe de Naples, étoit, à caufe de fa forme ronde, nommée, par les anciens, Craière.

Alarie, après avoir faccagé Rome, l'an de J. C. 409, paffa auprès de Naples fans l'endomnuger; & Genfèrie, roi des Vandales, tint la meme conduite. Ce fut dans un de se châteaux que fe retira le jeune Augustule, dérôné par Odoacre. La ville fut prife par ce prince, puis par Théodoric, qui lui donna le titre de Comté,

NEAPOLIS, dont il est parlé dans les actes des Apôtres, e. 16, v. 11. C'est une ville de Macédoine, où faint Paul arriva en venant de l'île de Samothrace.

NEAPOLIS, ville de l'intérieur de la Chersonèse Taurique, selon Strabon. La position en est inconnue.

NEADOLIS, ville de la Carie, Pline', L. P., c. 29, la place entre Nariandus & Caryanda, Pomponius Mela, L. J., c. 6, & Prolemée, L. P., c. 2, parlent auffi de cette ville, ainfi que la notice des évéchés de la province de Carie.

NEAPOLIS, ville de l'Afie mineure, dans l'Ionie, felon Strabott. Elle étoit fiuée au nord-eft de l'île de Samos, au nord du mont Mycale, & au fiudfud-oucht d'Ephefe. Cette ville appartenoit aux Samiens, qui l'avoient reçue en échange des habitans d'Ephéfe. NEAPOLIS (Geldida) lieu d'Afie, dans la Mé-

fopotamie, fur le bord de l'Euphrate, felon stidore de Charax. Ce lieu étoit au sud-eft de Perifabora.

NEAPOLIS, ville d'Asse, slans l'Isantie, selon Suidas. Il se pontroit faire que c'est la même que Prolemée, L. F., c. 4, place dans la Pissdie. NEAFOLIS, ville d'Egypte, dans la Thébaide, Hérodote, L. 11, e. 91, la place auprès de Chemois, NEAFOLIS (Nabal). Cétoit une ville d'Afrique,

NEAPOLIS (Natai). C'étoit une ville d'Afrique, fituée à cinq lieues au sud-ouest de Curobia. Elle étoir sur le bord de la mer, & paroit avoir été

confidérable.

NEAPOLIS. Métaphraste, in Spirione, conne ce nom à un des ports d'Alexandrie, & fait une

magnifique description de ce port. NEAPOLIS, ville de l'île de Sardaigne, sur la côte occidentale. Ptolemée, L. 111, c. 7, la place entre Sardopatoris Famum & Pachia Extrema.

NEAPOLIS, ville de la Colchide. Prolemée, L. r, c. 10, la met entre Siganeum & Acapolis. NEAPOLIS, ville de la Cyrénaïque, felon Pro-

NEAPOLIS, ville de la Cyremaque, telon Prolemée, L. IF, c. 4; il la met dans les terres, entre la ville de Charcela & celle d'Arianis. N. B. On trouve encore d'autres villes de ce

N. B. On trouve encore d'autres villes de ce nom, & cel a n'est pas éconant, pussque fignifiant ville nouvelle, il a pu ètre donné à des villes rebàtics qui avoient eu un autre nom. Il est même peut-être pris dans des auteurs, pour un nom particulier de quelque lieu, lorsqu'il n'est réellement qu'un épithète.

NEARCHI, peuples de la Gaule Narbonnoife, felon Ortelius the Jaur. qui cite Sextus Avienus. NEARDA, NEHARDA, ou NAARDA, (Hadub Unnour), ville de l'Afie, fur la rive droite de

l'Euphrate, vers le 33° degré 25 min. de latitude, au sud-est est Anatho.

Prolembe éciti Naarda, & selon Josephe;
c'était la plus célèbre des écoles juives.

c'étoit la plus célèbre des écoles juives. NEARTHI, nation Ichthyophage, felon Eticane le géographie.

NEBALLAT, ville de la tribu de Benjamin. Efdras, c. 2, v. 34. NEBBITANUS, fiège épifcopal d'Afrique,

NEBBITANUS, fiège épifcopal d'Afrique, on ne fait dans quelle province. La conférence de Carthage fournit quad vuit Deus Nebbitanus. NEBIODUNUM, nom de lieu dont il est parlé dans le code. L. 11, ili. 8.

NEBIS, petit fleuve de l'Hispanie, au pays des Callaiques.

NEBO, ou NABO, montagne fitude su neud du tortent d'Armon, enne le pays des Amor-rhètens & celui des Moubhets. Les l'Inclines farent à leur quarant-enuème fizion, camper dans une plaine aux pieds de cette montagne, & Moyfe-monta au mont Nebo, fur le fommer nommé Phayfes, d'où Dien lui fit voir la partie principale de la terre promite, & lui dit qu'al n'y ca-trevoir point, mais qu'il mourroit bhenth.

Le mon N'80 faitoit partie du mont Abarim.

Ceft auffi dans une caverne de certe montagne, que Jérémie cacha le tabernacle, l'arche d'alliance & l'hôtel des parfums, pour les fauver du pillage.

NEBOPRIDUM, on NOVOBARDUM, ville de la Meesie, à ce que crois Ortélius, thesarr, qua cite Lacnicus. NEBRIM, ou Nessatst; il est parté des eaux de Nebrim dans Ifase, c. 15, w. 6. S. Jésôme dit que c'est un village appellé Benamerium, au nord de Zoarat, Ensèbe en fait mension.

NEBRISSA, (Lebriza), ville de l'Hispanie, dans la Bètique, au nord, en remontant le Bæits. Cette ville est sommée Venera Nabiffa Augusta, sur une médaille de l'empereur Claude.

Cette ville étoit firuée près & à l'est du lac Litystinus,

NEBRODES, montagne de la Sicile. C'est ainsi qu'ecrivent Pomponius Mela & Solin; mais on lit dans Strabon, Nevrodes.

NEBSAN, ville de la Palestine, dans la tribu de Juda, selon le livre de Josué, e. 15, v. 61. NECATE, promontoire dans le Picentin, auprès de Pifsurum, selon Ortélius, thefaur, qui dit que quelques-uns le nomment Focaria,

NECHESIA, lieu en Egypte. Prolemée, L. 14, v. s, le place fur le golfe Arabique, entre

les montagnes Acabe & Smeragdur.
NECHILIS, nom de lieut dans la Syrie, à ee que croit Ortélius, qui cite Sozomène. Callifte,

L. 11, c. 41, ècrit Mechilis.

NECHRÆl, peuples des Indes, voifins des
Oxydraca & des Brachmanes, Lucien, in fugitivit, ècrit qu'ils sont adonnés à la philosophie.

NECICA, ville de l'Asse mineure, dans la Cilicie. Cette ville étoit la capitale du canton de Dalasside, selon Ptolemée. NECICA, ville de la Dalasside, dans la Cilicie,

felon Prolemée, L. V, c. 8. Ses Interprêtes lifent Ninica. NECII, nation voisine de la Grèce, à ce

Suatigen, L. II, c. 11, en parle.

NECOUIA, ou NECUIA, ville de l'Umbrie,

felon Etienne le géographe, qui cite le dix-feptième livre des antiquités romaines de Denys d'Halycarnafle. Cluvius regarde ce nom comme altèré, & Ortélius penfe qu'il faudroit lire Niquinam.

\* NECRETICE, contrée de la Colchide, selon Ptolemée, L. r., c., ce, Pline, L. r., c. 4, écrit Ectellice, Pomponius Mela, L., r., c. 19, dit aussi Ectellice; mais Artien, Peripl. Pom. Eexais, p. 18, appelée cette contrée Nince, & dit qu'elle sut anciennement habitée par une nation Seythe.

NECROPOLIS, la ville des Cadaves. Ce nom avoit été donné à une espèce de fauxbourg de la ville d'Alexandrie en Egypte. Il y avoit en cet endroit une grande quantié de jurdins, de tombeaux & de naifons où l'on trouvoir les chofes propres pour embaumer les corps morts. Strabon. L. XVII.

NECTENSIS SYLVA, forêt de l'Hibernie, felon Ortélius, thefaur, qui cire Surius & Vincent de Beauvais, dans la vie de S. Ethbin.

NECTIBERES , peuples de la Mauritanie

Tingitane. Prolemée, L. 19, c. 1, les place aux deflous des Aneacancani.

NECYOPA, marais fitne aux environs de la Campanie, felon Ortélius, thefaur, qui cite Cédrène: ce dernier dit qu'Ulyfie y apprit diverses ehofes qui derniere historiere.

ehofes qui devoient lui arriver. NEDA (le), fleuve de l'Arcadie, au fud-

ouest de Megalopolis.

Il commençoir au mont Ceraufus, & féparoit l'Elide de la Meffenie, Près de ce fleuve l'on trouvoit un temple antique fort célèbre, confacré à Eurynome, prétendue fille de l'Ocèan: cetemple étoit entouré de Cyprés. On y venoit facrifier une fois l'an, en tout autre temps il étoit fermé.

NEDA, ville dit Péloponnèse, dans l'Arcadie ; selon Erienne de Bysance.

NEDINUM, ville de l'intérieur de la Liburnie, selon Prolemée.

NEDON, lieu de la Lycaonie, felon Etienne de Byfance & Strabon. Ce durnier dit que Telechus y avoit bâti Pacessa, Echias & Tresium, NEDON, ville de la Lycaonie, selon Etienne de Byfance.

NEDON, fleuve du Péloponnèle. Strabon dit qu'il traverse la Lycaonie, & qu'il est différent du Neda.

NEDON, petit fleuve de la Messenie, au nordouest de Cardamyla.

NEEL-ESCOL, pent torrent de la Judée; dans la tribu de Juda. C'est auprès de ce torrent que les espions envoyés par Moyle, pour confidèrer la terre promise, prirent la grappe de ratsin, qu'is lui apportèrent, selon le livre des nombres, c. 13, v. 25.

NEERDA, ville de la Babylonie, ou de la Métoporamie. Les Juify y avoient une école delabre. Les deux frères Afine: & deilé, connus dans Fishliorie de Joleph, aniquie. L. 18, c. 12, étoient autifs de Néerda; & les Juifs de la Métoporamie, perfécutes 5 causé d'eux , furent oblighé de fe reinte à Núfshe & à Néerda, vers l'an 40 de Jérus Christ.

NEETUM (Noso), ville de la Sicile, an nord, en remontant vers les terres: elle est pen connue dans l'antiquité.

NEGA, ville de l'Albanie, felon Prolemée, L. v., c. 12: Les interprètes écrivent Nige, NEGETA (Nefte), ancienne ville d'Afrique,

felon Prolemée. Elle étoit fituée à cinq lieues au fud-oneft de Tifurus.

On y voit quelques vestiges des Romains.

NEGEUGNUS, montagne d'Italie; le pape S. Grégoire-le-grand en fait mention, epif.

NEGLA, ville d'Arabie, selon Etienne le géographe; Ortélius dit que Suidas écrit Nobus, & il juge que ce pourroit ètre la Negra, de Cédrène, NEGLIMELA, ville de l'Afrique intérieure, selon Ortélius stofaur, qui cire Pline; mais on lit dans Pline, L. v., c. s., Negligemela. C'est une des villes que subjugua Cornelius Balbus. NEHALA, lieu de l'Asse, dans la Syrie, vers

NEHALA, lieu de l'Afie, dans la Syrie, vers le 35 degré 50 minutes de latitude. NEHARDA, ville de l'Afie, qui étoit fitutée

fur la rive droite de l'Euphrate, & cuviron au 33 degré 25 minutes de latitude.

33° degré 25 minutes de l'atitude. NEIA, ville de la Phénicie, felon la notice des dignités de l'empire, fell. 23. On y lit ces

mots: ala prima Alamannorum Neia.

NEIEL, ou NERIEL, ville de la Palestine. La frontière de la triba des enfans d'Afer, s'étendoit infou'à Neiael. Josée. c. 10. v. 27.

doit jusqu'à Nehiel. Josue, c. 19, v. 27. NEILIOS, colonie romaine, conduite en Asie,

felon Ortélius, thef, qui cite Suidas.

NEIN, ou Neyn, fiège épifcopal en Syrie, fous la métropole de Bererca d'Arabie, felon la notice de l'évêque de Cathara. (La Marinière).

NEIUM, montagne de l'île d'Itaque, dont parle Homère, OSyff. L. 111, v. 8n. Strabon, L. 103, dit qu'il est incertain fi Homère, par le mot Nitim "entend le mont Neitam», ou une autre montagne, ou quelque autre lieu. Ortélius stof, dit que Suidas appelle cette montagne Hyponeium; mais qu'Etienne le géographe écrit Hyponeium;

NELAXA, villede la Syrie, dans la Brainte Prieme, L. F. v. cr. s. la net entre Eure & Adrea, NELCYNDA, lieu de l'Inde, dans la contrée Lavyica, à cent vinigt flades de la mer, fur le bord d'une rivière qui fe jette dans la mer à Brazec, felon le pripile de la mer Erythrée, Il paroit que c'eft le même lieu que Prolemée amme "Ritelyada, & cui ville pare pres de l'emème.

Pime & l'auteur du périple rapportent que Nelcynda appartenoit à un des plus puissans monarques de l'Inde, appelé Pandion.

de la rivière Baris.

NELCYNDA, ville de l'Arabie, fur la eôte de la mer Rouge. Arrien dit qu'il s'y faifoit du commerce.

NELEUS, fleuve de l'Eubœe, felon Ortélius, théfaur. qui cire Antigonus. Il est normé Nitas, par Strabon, & il semble que Pline, L. xxxi, c. 2, l'appelle Melas. NELL papelse Translatud.

NELI, peaples Troglody of, que Pline, L. v1, c. 29, place fur le golfe Arabique, NELIA, ville de Grèce, fur le golfe Pélafgique, felon Strabon, L. 1x.

NELO, fleuve de l'Espagne Tarragonnoise,

NELUPA, lieu dans l'Egypte, sclon Ortélins, thesaur. Il cire S. Athanase, qui nomme l'évêque de ce lieu Theon.

NEMALONI, peuples des Alpes. Pline, L. III, c. 20, les met au nombre de ceux qui furent fubiques par Augafte. Honoré Bouche écrit Nemelani, & conjecture que ce petit peuple éroit où le trouve Méolans dans la vallée de Barceloneire.

NEMANTURISTA , ville de l'Espagne ,

selon Prolemée, L. 11, c. 6, qui la place chez les Vascones, dans les serres, entre Andelus & Carnonium.

NEMAS, lieu fortifié auprès de Forum Julium, felon Paul Diacre, dans fon histoire des Lombards. Les manuferits varient für ce mot: il y en a qui portent Nemanfum, & d'autres Nomafant.

NEMASIA, lieu cont il est parlé dans le code Tincodosien, au titre douzième de ponderatoribus. NEMASUM CASTELLUM, voyez NEMAS.

NEMASUM CASIELLUM, veyer NEMASUM INEMASUM CASIELLUM, veyer NEMASUM Plant des plus reches villes de la Guale Narbonnoife, felon mort. Choin March Cetroit la capitale des Artenantic Cette ville des finances. Il ed noumét dans la noite de l'empire, Prafesta shignorum Nemasifentime. Cette ville devoit être fort ornée, puisfqu'aucune Frances ne conferve d'audit beaux refies.

NEMEA, c'étoit une ville de l'Argolide, firuée au bas du mont Aprilas, fur lequel on disoit que Persée étoit le premier qui avoit sacrifié à Jupiter Apesanius, Elle étoit à l'ouest de Orenom, Paufanias, Corint. L. z., c. 15. On voyoit dans cette ville un temple de Jupiter Nencen, qui étoit d'une grande beauté : il étoit entouré d'un bois de cyprés. C'étoient les Argiens qui nommoient le grand-prêtre de ce temple. Ils y avoient inftimé des jeux, ou l'on disputoit le prix de la course tout armé. On voyoit aussi à Némée le tombeau d'Ophelte, qui étoit entouré d'un mur, dans l'enceinte duquel il y avoit quelques autels. On disoit que fur une petite éminence qui étoit près de la , on voyoit la sépulture de Lycurgue, ancien roi de la Thrace, & en partieulier de Némée

Etienne de Byfance & Strabon patlent d'un pêtit lieu prês de Nêmée, appelé Bombia. On en ignore la pofition; de ce nom s'étoit formé l'épithère Bembinadium, que l'on donnoit quelquefois à la partie de l'Argolide, qui formoit le territoire de Nêmée.

NEMEA, fleuve du Péloponnéle. Strabon, L. 7111, p. 38a, dit qu'il feparoit le royaume de Sicyone du territoire de Corinthe, Quelques auteurs ont eru que c'est le même sseuve qui est appelé Langia dans plusseurs endroits de Suce, Tâbâul. L. 71, 71, 88 Kuivans.

NEMEA, contrée du Péloponnèse, dans l'Elide, selon Etienne le géographe.

NEMEA, rocher dans le voifinage de Thèbes, felon Ortélius, thefaur, qui cite Servius. Virgile en parle dans le L. 1111 de fon Æneide.
NIMEA CHARADRA, lieu du Péloponnéfe.

felon Ortélius, the faur, qui cite Suidas.

NEMEIUM, lieu dans la Locride. Plutarque, in fapient, convivio, dit que c'est l'enfort ou Hésiode sur tué. Ce heu étoit chez les Locres

Héfiode fut tué. Ce heu étoit cliez les Locres Ozoles, felen Ortélius, thefaur, NEMENTURI, peuples des Alpes maritimes,

Le P. Papon les place fur la rive gauche de la Tinée, entre cette rivière & la Vésubie, du côté de Clans, où l'on voit une forêt qui a huit lieues de tour. Il ajoute qu'ils femblent avoir tiré leur dénomination de cette circonffance locale : car Nementuri fignifie, en Celtique, habitans d'une

gerre couverte de bois, NEMESA, contrée du Péloponnése: e'est celle

où Hercule tua le lion. NEMESA, FLUMEN (la Nyens), rivière qui, felon Ausonne, Mosella , v. 354 , se joint au

NEMESIUM, ville de la Marmarique, Ptolemee, L. IV, c. 5, la met entre Azicis & Tifarchi, NEMESIUM, temple de la Grèce, dans l'Éolide. Paufanias , L. vii , c. s , dit qu'il étoit bâti fur le mont Pagus.

NEMETA, nom d'une fontaine ou d'une riviere d'Espagne, selon Martial, Epigr. 49, ad Licinianum.

NEMETACUM, ou NEMETOCENNA, ville de la Gaule, la meme qu' Atrebates , qui étoit d'ahord

le nom du peuple. NEMETALI, peuples de l'Espagne Tarragonnoife, felon Ptolemee : L. 11, c. 6, qui ne leur donne qu'une seule ville, nommée Volobriga. Quelques interprêtes lifent Nemetani.

NEMETES, peuples de Germanie, felon Prolemee, qui nomme leur capitale Novionagus. Du temps de Céfar, ees peuples étoient des deux côtés du Rhin.

NEMETES, nation germanique, établie le long du Rhin, entre les Vangiones, au nord, & les Tribori, au fud; leur capitale étoit Noviomages (Numagen).

NEMETOBRIGA, ville de l'Hispanie, dans la Tarragonnoife, felon Prolemée. Elle éroit fituée chez les Callaiques, à quelque distance au nord d'Aqua Flavia.

L'itinéraire d'Antonin la marque sur le chemin de Braraca à Afturica.

NEMIA, ville de la Theffalie, Rion Ortélius, thefaur, qui eite le grand étymologique. NEMIÆUM, montagne du Péloponnese, selon

le lexique de Phavorin. NEMINIA FONS, fontaine d'Italie, dans la Sabine , au territoire du peuple Reatini , selon

Pline. NEMOS, ville du Latium, selon Appien, 5,

NEMITZI, peuple de la Gaule, felon Orté-

lius, thefaur, qui cite Zonare. NEMOSSUS, ancienne ville des Gaules & la capitale des Averni, selon Strabon , L. IV , p. 191. Lucain , Pharfal. L. I, v. 49 , parle austi

de cette ville. On eroit communement que c'est l'Augustonemetum de Protembe, L. 11, c.7; & fi

mofus, Strabon n'en a pas moins tort, en difant qu'eile eft fur la Loire, sai to Asignot. C'eft Alier & non pas la Loire, qui paffe en Auvergne,

NEMRA, ou NIMRA, ville de la tribu de Gad, ou plutôt de la tribu de Ruben, à l'orient de la

mer Morte. NEMUS , petite ville du Latium , à l'eft

d'Ariera; cette ville devoit fon commencement à un temple élevé en l'honneur de Diane Taurique, par un habitant d'Aricie. Le prêtre de ce temple n'acquéroit la place que par le meurtre de fon. predeceffeur , enforce qu'il étoit toujonrs armé & fort en garde contre quiconque entreprendroit de lut fucceder par ee moyen. Les Romains avoient grande dévotion à la divinité de ce temple ; & les dames romaines s'y rendoient à pied , à partir du mont Algidius, le front ceint de couronnes, & portant à la main des torches allumées; près de lui étoit un lae qui s'y voit encore, & dans lequel, fous le pape Martin V, on trouva un vaisseau submerge, & des plombs sur lesquels étoit le nom de Tibère.

NENSIA, ville de l'Afrique propre. Prolemée L. 17, c. 3, la met au nombre des villes qui font entre celle de Thabraca & le fleuve Bagrada,

NENTIDAVA, ville de la Dacie, felon Prolemee, L. 111, c. 8, & l'une des plus confiderables de cette province. NEOCÆSAREA, ville de la province du Pont,

fur le Lyeus, au nord de Comana, fituée fur la rivière de Lique, & appelée par divers auteurs Hadrianopolis, Ptolemée, L. V, c. 6, la place dans les terres, entre Ablata & Saurania

NEOCÆSAREA, ville de la Bithynie, selon Ortélius, thefaur, qui cite Suidas & Etienne le géographe. Elle étoit différente de Néocéfarée de Cappadoce.

NEOCÆSAREA, ville de Syrie ou de l'Euphratense. La notice des dignités de l'empire, sed. 24. en fait mention en ees termes : equites mauri illyriciani Neocafarea.

NEOCÆSAREA, ville d'Afie, fur le bord de l'Euphrate, felon Ortélius, qui cite l'histoire tripartite & Cal ifte , qui dit que son évêque préfida au concile de Nicée.

N-OCÆSAREA, ville de la Mauritanie, selon le martyrologe : elle donna naiffance à S. Severin. NEOCLAUDIOPOLIS, ville de la Paphlagonie. Prolemée, L. F, c. 8, la place dans les terres , entre Conica & Sabania.

NEOCRETES. Pline, L. XXXVII, c. 40, &c Polybe, L. r , c, 65 , parlent d'un peuple de ce nom. Il y a apparence qu'il étoit dans l'île de Crète.

NEŒTHO, petite ville de l'Italie, dans le Brutium, à l'est, fur le Neams, à peu de distance au nord de Croton. NEŒTHUS, petis fleuve de Bratiam, coulant

du nord & du nord-ovest, pour se rendre à la mer à l'est. Il arrofoit la ville de Neatho.

NEOGIALA.

NEOGIALA, ou NEOGILLA, port de l'Arabie heureuse. Prolemée, L. vI, e. 7, place Neogilla navale, port, dans le golfe Sachalite, entre le village d'Afloa & Hormani flav. oftis.

NEOGNUS, fleuve aux environs de la Colchide, à ce que eroit Orièlius thefaur, qui cite Agathias.

NEOMAGUS, NOVIMACUS, on Novio-MAGUS, ville des Regni, peuples de l'ile d'Albion. felon Ptolemée, L. II, c. 3; l'itinéraire d'Antonin la marque fur la rouse du retranchement au port Ritupa, entre Londinio & Vagniacia, à dix milles de la première, & à dix-huit milles de la

NEOMAGUS, ON NOVIOMAGUS BATAVORUM. ville de la sceonde Germanie, à l'extrémité de la Gaule. La sable de Peutinger, Segm. 1, fait mention de cette ville; elle la met fur le Rhin, entre Caftra Herculis & Arenatio, à huis mitles du premier, & à douze milles du second.

Le nom le plus en usage étoit Noviemegus, NEON, ville de Grèce, dans la Phocide, aupres du Parnaffe, felon Paufanias, L. X,c. 2 6 3,

& Etienne le géographe. Hérodoie . L. VIII . c. 32 6 33, fait auth mention de eette ville. Elle éroit sur la cime du Parnatse appelée Tichores. Elle n'ésoit guère qu'un fort lorsque Sylla prit Ashènes; mais au temps de Plutarque, environ

deux fiècles après, elle ésoit devenue confidérable. ( Fintar, in Sylla ).

On pourroit croire par ce que dit Hérodote, L. PIII , S. 27 , qu'il y avois deux villes de ce nom dans la Phocide, ear il dit que eette ville fut brûlée par les Perfes, & dans une autre que les Phocidiens s'y retirérent : cela donna lieu de Supposer deux villes. C'est pourquoi M. Larcher peníe qu'il y a altération dans le nom de la ville qui n'étoit pas sur le Parmasse. Il eroit qu'il faut lire Cleana

NEONTENSES. Ortélius trouvant ce mor dans Démosthène, soupçonne que c'étoit un peuple de La Béotie.

NEONTICHOS, ville de l'Eolide, felon Pline & Etienne de Byfance.

Strabon la place à vingt stades de Larisse: & Hérodote la mei à trente stades , vers l'est de cette ville, & près de la plaine d'Hermus.

Mot à mot, ce nom fignific nouvelles murailles; mais dans l'usage, ville neuve. NEONTICHOS, ville de Grèce, dans la Phocide.

felon Paufanias. NEONTICHOS, ville de la Thrace, fur la Pre-

pontide, felon Xénophon, cité par Ortélius. NEONTICHOS, ville de l'Asse mineure, dans la Carie , entre Orthofia & Bargaffa , felon Pto-

lemèc. NEOPAGUS, lieu aux environs de l'embouchure du Rhin. Ortelins thefaur, qui cite Huni-

Giographie ancienne, Tome II.

baldes , dit que c'est l'endroit où les Franco-Galli avoient coutume d'élire leurs rois

NEOPOLICHNA, ville du Péloponnèse, selon Orrélius, qui cite Calchondyle,

NEOPTANA, rivage de la Carmanie, à l'oeeident & à eent stades du fleuve Anamis, selon

Arrien , in Indicis , c. 33. NEOPTOLEMI TURRIS , tour & l'embouchure du fleuve Tyra. Strabon, L. VII, p. 306, dit qu'il y avoit auprès un village nommé Her-

NEORIS, ville de l'Ibérie Afiatique, selon

Pline , L. PI , c. 10. NEORIUM; c'est ainsi qu'on lit dans la des-

cription de Constantinople, région sixième. Incerti aufforis. NEOSTI, ville de Syrie, suivant Josephe;

antiquit, L. IV

NEOTERIDIS, contrée des Indes, aux environs de la Gédrotie. Diodore de Sicile la place au voifinage du fleuve Indus.

NEPA, lieu fortifié dans quelque quartier de la Syrie, felon Ortelius thefaur. qui cite Guillaume de Tyr.

NEPETA, ville d'Italie, dans l'Etrurie, felon Prolemée, qui la met dans les terres, entre forum Claudii & Falerinum , au fud - ouest de cette dernière.

NEPHADOR, lieu ou pays de la Palefline; fur la Méditerranée; il en est parlé au troisième livre des rois, c. 4, v. 1, où il est dit que Benabinadab en avoit l'intendance. Ortélius, thefaur. dit que Josephe l'appelle Dorensis & Linoralis. S. Jerome, dans Josue, traduit Nephat - Dor , par Regines Dor, les cantons de Dor, ou la province de Dor.

NEPHELE, c'eft-à-dire nuce. Orielius die que e'est un lieu dans les montagnes, ou une ville dans la Grèce: il eite pour garant Palephants dars ses sables. On s'est servi de ce nom pour expliquer l'origine des centaures quo les mytholo-gues disoient fils d'une nuée, & que ceux qui expliquent la mythologie par l'histoire, disent originaires d'un lieu appelé Nephele,

NEPHELIDA, promontoire de la Cilicie, Tirc-Live . L. xxxIII , c. 20 , dit qu'il étoit celèbre par une ancienne alliance des Athéniens NEPPELIS, ville de Cilicie, sclon Ptolemée.

L. v., c. 8; elle étoit bâtie fur le promontoire NEPHEONITÆ, peuples de la Sarmatie Afiatiq e, felon Pline, L. vI, c. 7.

NEPHERIS, ville de l'Afrique propre Seipion la prit après vingt-deux jours de siège: elle lui servit beaucoup pour le siège de Carshage. Strabon , L. xvii , p. 834 , dit que de cette dernière ville à Nepheris, il y avoit cent vingt stades : . Nepheris ésoit forre par sa situation sur un rocher, Appian, de bell, pun. c. 57.

NEPHTHALI (la tribu de), cette tribu étois

fituée à l'orient de celle d'Afer, & à l'ouest d'une des demi-tribus de Manasse. Elle s'étendoit du nord au sud, de puis le mont Liban jusqu'à la mer ou lac de Genezareht.

Ce nom lui venoît de Naphali, le fixième des fils de Jacob. Josué y compte sept villes; mais il y en avoit davantage.

Les villes nommées par Josub sont: Heleph, Helon, Adama ou Necel, Jibnael, Lecum, Aranoti-Thabor, Hucuca-Affeithneser, Emath, Recath, Crenereth, Edema, Arama-Afor, Cedes, Edraï en Afor Jeron... Magdalel-Horem.... Beth-Anathes, Beth-Sanes,

Les villes nommées alleurs dans l'Erriture font. Brooth, Schale, Luiz, qui find devinte, pairs behite fous le nom de Danz après le felifien on y plaça un veau d'or... Tichon, Haman ou Hammbelle, Eleife, Carisahain, Arbeller, dont Jofeph l'hillorien fi fortifier le château, Johesell, Harylehn-Mafalaha, Arbeller, den et de la fontain la fontaine de Daylard, & h'Orient de la fontaine les saux de Merce.

NEPHTALIM, ville de Judée, à trois lieues de Nafun, du côté de l'oriens, & à égale diftance de Dotaim.

NEPHTOA, la fornaine de Nephtoa étoit dans la tribu de Benjamin. NEPIAS, campagne aux environs de la ville

de Cyzique, dans la Mysse, selon Ortélius thesaux, qui cire le scholiaste d'Apollonius.

NEPISTA, ville de la Carmanie. Prolemée,

L. VI, c. 8, la place dans les terres, entre Thaspis & Chodda. Ses interprètes écrivent Nepifia.

NEPITE, lieu de l'Italie, dans la partie de la grande Grèce appelée Bratium. Il étois à l'ouest, tous près au nord d'Hipponium.

NEPTUNI ARÆ, ville maritime d'Afrique, dans le golfe de Numidie, entre Apollinis semplum & Hippon, felon Ptolemèe.

NEPTUNI FANUM. Sirabon, L. viii, p. 336, place un temple de Neptune dans le Péloponnèle, entre Pauas & Ægium: il ajoute que ce temple dtoit fort beau.

NEPTUN: TEMPLUM, temple dédié à Neptune dans l'Elde, felon Strabon, L. vIII, p. 311, qui dit que de Pylus de Meffènie jusqu'à ce temple, il y avoit quare cens stades par mer.

Niertuni Tenteum. Strabon, L. viii, p. 380, dit que fur l'ifihme de Corinthe il y avoir un temple ombragé d'une forêt de pins, où les Corintinens célébroient les jeux nommés les combats de l'idhme.

NEFTUNI TEMPLUM, temple de Neptune dans l'Achaïe, selon Strabon, L. vIII, p. 385, où on lit ces mosts: post Sieyonem Pallene est stia, deinde secunda Ægira, ustia Ægæ, quæ templum habent Nomuni.

NEPTUNI TEMPLUM: il y avoit un temple de

ce nom à Gétefle, dans l'Eubée. Strabon, L. x; p. 446, dit que ce temple étoit le plus beau do 1011 le pays.

NEPTUNI TEMPLUM, temple dans l'île de Tenos, l'une des Cyclades. Il y avoit, à ce que dit Strabon, L. x., p. 487, une petite ville dans cette île, hors de la ville un bois, où étoit un temple de Neptune, & ce temple méritoit d'être

NEPTUNI TEMPLUM, temple de Neptune dans l'île de Samos: ad dexteram, dis Israbon, L. xiv, 9, 627, que inter navigaru ad urben (Samum) est Possilium promontorium, quod cam opposite Mycala freum include VII, flusiorum: templum habet Neptuni, Au-devant de ce temple étoit fitude la petite ville Natrhécia.

Neptunt Templum: on voyoit anciennement un temple de ce nom à Possidium, sur la côte d'Egypte, au voisnage d'Alexandrie. Strabon, L. xvii, p. 794, en fait mention.

NEPTUNI TEMPLUM. Platarque, vie de Démossible e, tradussion de M. Dacier, t. 7, p. 242, parle d'un temple de ce nom dans l'île de Calaurie.

NEPTUNI TEMPLUME À Onchefle dans la Béotie, il y avois un temple de ce nom, felon Strabon,  $L.x._g$ ,  $p_s$ ,  $q_s$ ,  $q_s$ 'il appelle complom nuclum, nuparce qu'il foit fans arbres; muis les pocient parce qu'il foit fans arbres; muis les pocient le l'action de Normat. Homber le lui-mème, april de Leutes ou de Normat. Homber le lui-mème, appelle factum Nettur, dans ce vers de l'Itale,  $L.I.I.y._g$ ,  $p_s$ 'il de l'action Nettur, dans ce vers de l'Itale,  $L.I.I.y._g$ ,  $p_s$ 'il de l'action.

Onchestumque sacrum Neptunium elarum Nemus.

NEPTUNI ASPHALII TEMPLUM: les Rhodiens élevèrent ce temple dans une île, qui, felon le têmoignage de Sirabon, L. 1, p. 37, fortit de la mer par une forie de prodige. Il place ceue île entre celles de Thera & de Therafia. Ceft l'île Automati de Pline, L. 17, 6, 12.

NEPTUNIA COLONIA, ville d'Italie.

NEPTUNIA CLAUSTRA, lieu d'Italie dans le pays des Braiti. Il écoit au pied du mont Mofcius, & auprès de Scyllaium, felon Caffiodore, 12. variar. Ottelli thefaux.

NEPTUNIUM POSIDIUM, ou POSIDIUM PROMONTORIUM, promonioire de l'Arabie heureuse dans le golse Arabique, selon Piolemée, L. 11, c. 7, & Diodore de Sicile, L. 111.

NEPTUNIUS FONS, fontaine d'halie, dans la Terracine. Virruve, L. vitt, c. 3, dit que fes caux étoient empoisonnées. Ortélius, the/aur, juge que ce pourroit èrre de cette sontaine que parle Tite-Live, L. xxix, c. 44, lorfqu'il dit: Flaccus modum ad Nepumias aquas, ut iter populo affic de viene per Formiamu montem, 80c.

NEQUINUM, ville de l'Italie, dans l'Umbria;

elle avoit d'abord porté le nom de Namia. ( P. Ciuvier).

NERA, village de l'Arabie heureuse. Strabon, L. xvi, p. 78a, la place sous Obida, sur le rivage de la mer. NERABUS, ville de la Syrie, selon Essenne

le géographe. NERATA, ville de la Liburnie, felon Orté-

NERATA, ville de la Liburnie, selon Ortélius, qui cite un manuscrit de Pline. NEREA, ou Alapta, ville de la Cœlésyrie,

felon Guillaume de Tyr, L. 11, c. 19. NERETINI, ou, comme portent quelques manuscrits, Nescini, peuples d'Italie, dans le pays

nutcrits, Nerceini, peuples d'Italie, dans le pays des Salentini, selon Pline, L. III, c. 12. NERETUM, ville de l'Italie, dans la partie de la grande Grèce appelée Messapie. Elle étoit

chez les Salonini, au nord-est de Callipolis, NERIGON: il est actuellement reconnu que par Nerigon, Pline, L. 10, e. 16, désigne la

Norwege.

NERII, peuples de l'Hispanie Tarragonnoise.

Pomponius Méla, de sitte orbis, L. 111, c. 1, les
place avec les Tamarici, auprès du promontoire

NERIPHUS, ile déferte, auprès de la Cherfonnése de Thrace, selon Pline, L. 19, c. 12. NERIPI, peuples de la Sarmatie Assaique.

Pline, L. v.I., c. 7, les place entre les Casoni & les Agandei. NERIS, ville de la Mcsiènie, selon Eticnne le géographe. Stace en parle dans le quarrième

livre de la Thébaide. Ortélius thefaur.

Nerts, village du Péloponnéfe, dans l'Argolide, felon Paufanias, qui dit qu'il étoit fitué au

pied du mont Parnion.

NERISUM, montagne de Thrace, felon Etienne le géographe, qui la place auprès de la ville de

Cynetha. NERIT (montagne de), ou NERITUS MONS, cette montagne étoit certainement dans l'île d'Ithaque, puisqu'Homère dans l'Odyssèe , (L. 1x, v. 21), dit .... 13 ann indaghor er d'opes avri Niperer errore φυλλον αριστοσος. L'ile d'Ithaque dans laquelle eft le mont Nerinus, battu par les vents. Il lui donne dans l'Iliade l'épithète de irress quanes, c'eft-à-dire, où les feuillages sont dans l'agitation; il est vrai que comme Homère a dit en parlant de cette même ville umernier, fous le Neius, Euftathe croit que c'est peut être Neius qu'il sant lire ici au lien de Neritus: Strabon met l'alternative en question , & l'y laisse; cependant on trouve Nerius dans l'Iliade & dans l'Odyssée, ce qui me fait penser que cette montagne étoit dans l'île d'Ithaque : Virgile le croyoit ausii, puisqu'il le fait appercevoir par Ente: & Servius dit expressement Neitos mons Ithaca. Pomponius Mėla apparemment a déterminé M. d'Anville à ajouter au nom de l'île Leucadia prius Neritus. Peut être quelques anciens avoientils regarde les vers d'Homère comme corrom-

pus, & préfumé que le nom de Nerina étrat celui d'une ité particulière: cependant l'ile la plus proche de celles dont parle ce poète est certainement Lucadia, dont pourtant il ne dit rien.

NERITUM, ville d'Arménie. Ferculphe die que l'apôtre S. Jacques y a été enterré. Ortelius thefaur.

NERTTUM, ville d'Italie, dans le pays des Salentini, selon Ptolemée, L. 111, c. s.

NERTUM ACTORICUM, lieu de l'Epire, appellé depuis Leucas. Oriélius, thefaur.

NERITUS, voyet NERIT. NERO, bois ou fauxbourg près d'Antioche; capitale de la Syrie. C'est le même qui est plus connu sous le nom de Daphaé. Ce mot de Neso

vient du Syriac Nar ou Ner, fontaine. NERON, île de la mer Rouge, fur la côte de l'Arabie, felon Pline, L. XXXVII, c. 2. Le P. Hardouin croit qu'il faut lire Necton. Selont Pline on y trouvoit du cryftal.

NERONIA, ou NERONIAS, ville de la Paleftine, près de la fource du Jourdain, Josephe, L. xx, c. 8, dit que le jeune Agrippa donna le nom de Neroniade à la ville de Paneade.

NERONIA, ville d'Italie, dans la Gaule Cis-Alpine, chez les Lingones, sur le Volana, à l'est de Forum alieni. NERONIANA VILLA SUBLACENSIS, mai-

NERONIANA VILLA SUBLACENSIS, maifon de campagne d'Italie, dans le Luium, auprès de Sublac, felon Frontin. NERONIANÆ THERMÆ, bains conftruits

à Rome par l'empereur Néron. Ils furent depuis appellès Therme Alexandrine, comme le dit Eu-

trope,
NERONIANI CAMPI. Procope fait entendre
que les champs de Néron évoient aux environs
de Rome, entre Salaria & Pinciana.
NERONIAS, ville de la feconde Cilicie, fe-

lon Nicephore Callifle, L. VIII, c. 18. Theodoret, L. 1, c. 7, dit la même chofe. NERONIS IMPERATORIS SUBURBA-

NUM, ce lieu étoir entre la voie Salaria & la voie Numentana, felon Suétone, L. FI, c. 48, & environ à quatre milles de Rome, NERTERANÉ, ou NERTERIANI, ancien peu-

ple de la Germanie. Ptolemée, L. 11, c. 11, les place entre les Cafuari & les Danduri, au-deffous des premiers & au-deffus des demiers. NERTOBRIGA, ville de l'Hifpanie dans la

Bétique, dans la partie occidentale, au pied du mont Marianus.

NERTOBRIGA, grande & confidérable ville de l'Hifpanie, dans la Tarragonnoife, sulon Prolemée, qui la place chez les Celibères, entre Turis fo & & libita. Elle étoit suite sur la même rivière que Bibbils;

mais au nord de cette ville,

NERUA, fleuve de l'Hispanie, dans le pays des Cantabres, selon Ortélius, qui cite Prolemée, L. 11, c. 6, qui met l'embouchure du Hish 2 fleuve Nerua chez les Aurigones, peuples voifins c'es Cantabres. Pomponius Mela , L. 111 , c. 1, ap-

palle ce fleuve Nefva. NERVESIÆ, village d'Italie, au pays des

Æquicoles, Pline , L. xxr , c. 28, dit que l'herbe nommée par les Latins Confiligo , croiffoit aux environs de ce village.

NERVICANUS TRACTUS, côte de la Gaule, au nord.

Il en est fait mention dans la notice de l'empire, comme d'une continuation de l'Armoricanus Tradus. Cet espaçe devoit s'étendre le long de la côte, depuis les Morini jusques vers l'embo chure du Scaldus.

NERVII, ou les Nerviens, peuple de la Gaule Belgique, occupant particulièrement le pays appele aujourd'hui Hanam , mais s'étendant fort au delà, Céfar avoue qu'il marcha trois jours dans leur pays, & que leur armée l'attendoit à dix milles au dela. La Sambre traverfoit leurs terres. On voit qu'ils dominoient fur pluficurs peuples, tels font les Centrones, les Gradii, les Levaci, les Pleumofii , & les Gordani. Leur capitale étoit

Tornacum: on préfirme auffi que Cameracum étoit dans leur dépendance.

Ce peuple fier & brave étoit souvent en armes contre les Romains. Il ne permettoit l'entrée de fon pays ni aux marchands, ni à aucune forte de deurée qui pût amollir le courage des citoyens. Et l'auteur des épitomes de Tite-Live dit, qu'en combattant contre Céfar, les Nerviens aimoient mieux être haches en pièces que de cèder. Aussi de leur armée , composée de 60 mille hommes, il n'en echapa que 300 foldats & trois fénateurs. Céfar dit qu'ils étoient Germains d'origine, mais Appian affure qu'ils defconficient des Cimbres & des Teutons,

NERULUM, ville de l'Italie, dans la Lucanie, selon Tite-Live, qui dit que le consul Æmilius la prit d'emblée. Dans l'itinéraire d'Antonin elle est marquée entre Semunclam & Summuranum,

NERVOSI MONTES. Isidore, cité par Ortélins, thefaur, dit que ce font des montagnes d'Espagne, NERUSII, peuple des Alpes maritimes, à l'onest des Velsani. Il en est fait mention dans

le trophée des Alpes. Ptolemée leur donne la ville de Vncia, NESACTUM, ville de l'Italie, dans l'Hif-

trie , felon Ptolemee. Certe ville fut affrégée & prife par M. Julius & par A. Manlius, l'an de Rome 575.

NESÆA, nom d'une partie de l'Hyrcanie, traverfee par le fleuve Ochus , felon Strabon. D'autres

anteurs en font un pays entiérement féparé. NESÆUM, lien ou campagne dans la Médie. folon Ortelius thefaur.

NESÆUM, lieu fur les côtes de la mer Ronge, folon Suidas qui cite Orphee: Onelii thefaur. NESEL, peuples de l'Inde, nommés par Pline,

L, VI. c. 20.

NESIADES, iles de la Gaule Celtique, Co font les mêmes que Pline appelle, L. ir. e. t. Venetica infula.

NESIB, ville de la Palestine, dans la tribu de

Juda, felon le livre de Joseé, c. 15. S. Jérôme place cette ville à neuf milles d'E-

leuthéropolis, du côté d'Hebron. NESIBIS, NISIBIS, on ANTROCHIA ( Nejbin ), place des plus importantes de l'Afre , dans la

Mésopotamie. Ceue ville prit le nom d'Antioche, fous le régne des Séleucides.

Lucullus, au rapport d'Eutrope, prit la ville de Nishe, & , selon Dion Cassius, Trajan ayant doclare la guerre aux Parthes , prit Nifibe Jovien , foccesseur de Julien, traitant avec Sopor, acheta

la paix par la cession de cene place. Certe ville étoit ficuée au pied des montagnes, vers les fources du fleuve Mygdonius, au 17º

degrit de las. NESIOLÆ, CRANII, SAMÆI & PALLEN-

TES, peuples de l'ile de Céphalénie, felon Tite-Live , L. xxxvIII, c. 38: il fair eniendre qu'ils n'étoient pas puissans. Strabon, L. x , p. 455 , parle de ces peuples & leur donne quatre villes de peu de conféquence.

NESIS, ile d'Italie fur les côtes de la Campanie, felon Pline, L. xix, c. 8.

Ciceron , L. xv1 , epift. ad Attic. epift. 1 , 3 & 4. parle aufli de cette ile.

NESIS, ville ou lieu de la Sarmatie Afiatique. felon Arricn , peripl. Pont. Enx. 18 & to, qui dit que de Borgy à Nesis, où est le promontoire d'Hercule, on comptoit soixante stades, & que de Nesis à Masauca, on en comptoit quatre-vingtdix.

NESOS, ville de l'Ibérie, felon Etienne la géographe. NESOS, lieu de l'Arcadie, au voifinage de la ville d'Orchomène. Denvs d'Halvearnasse en parle.

L. 1, p. 39. NESSA, ville de la Sicile avec une fortereffe, felon Thucydide, L. III , p. 241 t les Athèniens attaquèrent cette place fans la pouvoir prendre,

NESSA, ville de l'Arabie heureufe, Pline, L, VI. c. 28, la donne aux peuples Amathei, Agatharchides fait mention d'une ville de ce nom, L. de rubro mari, c. 45; mais ect auteur met la sienne fort éloignée de la mer; & Pane dit que Nella est fur la côte

NESSONIUM, érang de la Theffalie, auprès de la ville de Larisse, selon Suidas, cité par Ortelius, Strabon , L. 1x , p. 430 , en fait un marais, & le nomme Nefonis.

NESSUM, ville de la Theffalie, felon Erienne le géographe. Nessum, ou Nessus, ville de la hante Mœsie,

dans le canton de la Dardanie, selon Prolemee, L. 111 , c. o.

NESSUS, fleuve de la Thrace, felon Ptolemée. L. 111 , c. 11. Herodote , L. VII , c. 109 ; & Pline, L. 17, c. 11, nomment cé sieuve Nesus. V. ce mot. NESTÆI, peuples de l'Illyrie. Apollonins les

NESTÆI, peuples de l'Illyrie. Apollonius les place auprès des monts Cérauniens, & du fleuve N'fia.

NESTANE, ville de l'Arcadie, à l'est, près des frontières de l'Argolide, & au nord-est de Maminea.

Elle étoit ruinée au temps de Paulanias, mais on y confervoit encore le fouvenir d'une expédition de Philippe, père d'Alxandre, lequel étant entré en Arcadie, pour la detacher du parti des autres Grees, avoit campé près de ce lieu.

Peu toin de là étoit un temple de Cérès en grande vénération chez les Mantinéens qui, tous les ans, venoient y célébrer la fête de cette déeffe,

avec beaucoup de folemnité.

On cutoit enfuite dans une plaine que l'on nommoit les Lundes, (encore  $\pi \epsilon \delta s \sigma$  exper) du village de Mera, peu après on trouvoit la fontaine  $\delta m \epsilon_s$ , dont le nom a beaucoup de rapport avec  $\delta m \epsilon_s$  (sprse) des moutons, & l'on avoit imaginé une petite fable pour donner quelque célébrité à ce lieu.

Rhèa, selon les gens du pays, étant acconchée de Neptune, & voulant se soutraire à la voracité de Saturne, son époux, je consia à des bergers qui gardoient leurs moutons près de cette sontaine, afin qu'ils élevassent son fils au milieu de leurs troupeaux. Delà, par une fuite naurelle, le nom

d'Arné donné à cette foursine,

NESTUS, NESTO, œ CRARASOU, fleuve de la Thirace, & Gravata en quelque forte de borne entre ce pays à l'efl, & la Macédoine à l'ouede, Pine die que ce fleuve vient du mont Pangus (L. tr., c. n.); mais il commence au mont nomme par les anciens, Robbety; couloit du nord au fud, ayant l'Edosia à là droite; il publica prèc d'Adrér, & G fertouis dans la mergine prèc d'Adrér, & G fertouis dans la mer die d'Adrépa. Les Tures le nomment Karafon, ou dei Adripa. Les Tures le nomment Karafon, ou

NESTUS, ou NASTUS, ville de Thrace, felon Etienne le géographe & Suidas. Nestus, ville de l'Illyrie, felon Etienne le

geographe.
Nastus, fleuve de l'Illyrie, felon Etienne le geographe. Il est nommé Niffava, dans les cartes

géographiques.
NETIS, autrement HOMERT VICUS. Théodo-

ret parle de ce lieu, in vitá S. Maris. Ortélius toupçonne qu'il pouvoit être chez les Homérites, NETIUM, ville d'Italie. Strabon, L. VI,

p. 282, la place chez les Peucetiens.

Les annotateurs, fi l'on peut se permettre ce mot, les annotateurs de Strabon s'accordent à regarder ce nom comme un mot cotrompu: mais ils différent sur celui qu'il conviendroit d'y subtituer. NETUPHA, NETUPHAT, & NETOPHATI, ville & campagne entre Beiblecm & Anatoth.

ville & campagne entre Beihlècm & Anatoth. NEVA, ville de la Cœlefirie. L'itinéraire d'Antonin la place fur la route de Bemmari à Neapolis, entre Ære & Capitoliada, à trente milles de la

première, & à trente six milles de la seconde. NEUDRUS, seuve de l'Inde, qui a la source dans le pays des Atazeni, & qui se décharge dans le seuve Hydraores, selon Arrien, in Indicis,

NEVE, ville de la Palestine, près du mont Hermon, & de la fource du fleuve Hiermeax, au nord-est.

NEVIASCA, fleuve de la Ligurie, felon Orielius.

NEVIRNUM (Nevers), ville de la Gaule, fur la Loire, chez les Ædui: elle avoit porté le nom de Noviodunum.

NEURI, les Neures, penple de la Sarmatie en Europe, felon Etienne de Byfance, Pline les.

place aux fources du Borysthène.

On voit dans Hérodote que les Scythes en-

voyérent des Ambassadeurs aux Neures, pour les engager à se liguer avec eux pour repousser Darius, roi de Perse.

Les Neures avoient un roi, &, felon Héro-

dote, ils avoient les mêmes tafges que les Seythes. Il ajoute qu'une génération avant l'exidition de Darius, les Neures furent obligés de fortir de leur pays, à caude d'une multimus de ferpens qu'il produifit, & parce qu'il en vint en plus grand nombre des déferts qui font au-deffis d'eux : it en furent tellement infeltes qu'ils s'expatrièrent & fe retirèrent fect les Buluns.

NEURIS, c'est le nom qu'Hérodote, L. 11, c. 11, donne au pays des Neuris. Il dit qu'un vaste marais le séparoit de la Scythie. C'est de ce marais ou lac que sortoit le Tyras.

NEUSIUM, lieu de la Thrace, entre Philippopolis & Hadrianopolis, felon Niceras.

'NEUSTRIA, ce nom en ufage dans le moyen áge, a été donné à une partie de la Gaule, comprenant une partie de l'ancienne Armorique, La Normandie faifoit une partie confidérable de la Neustrie.

NEZIB, lieu de la Palestine, dans la partie méridionale, à quelque distance au sud-est d'Elcutheropolis.

NIA, fleuve de la Libye intérieure, dont l'embouchure els dans le golfe Hespérien, entre Cathrum promonorum & H. speri Cerss. NIACCABA, ville de la Comagène. L'itiné-

raire d'Antonin la place fur la route d'Antioche à Emefa, entre Antioche & Caperturi, à vingtcinq milles de la première, & à vingt-quaire milles de la feconde. Ortélius th. faux, écrit Niaccura.

NIARA, ville de la Syrie, dans la Cyrrestique, au-dessous d'Héraclée, selon Prolemée, L. r, e, 15. Théodoret en fait aussi mention.

NIBA, fontaine de la Thrace, felon Suidas,

cité par Ortélius.

NIBARUS, fleuve de la grande Arménie, felon Strabon, L. 11, c. 527.

NIBAS, lieu au voinnage de Thessalonique. Ælien, 15, animal, dit que les poules y sont muenes.

NIBIS, ville d'Egypte, felon Etienne le géographe, & village, felon Suidas. Orteli thefaur. NICA, ville de Thrace, felon Callifle, L. 1x,

NICA, ville de Thrace, selon Calliste, L. 1x, c. 41, cité par Ortélius, & Socrate le scholiaste, L. 11, c. 29.

NICÆA, ville de la Bythinie, sur le lac As-

ezalis, félon Strabon, L. 211, p. 55, Cet auteur lui donne le titre de primaris Bisthiaie usbr. Elle téoir de figure quarrée, & avoir féize flades de circuit de fon cems. Elle éroir entonorie d'une plaine très-ferrile. Antigonus, fils de Philippe, l'avoir (fordes & nomme Jaigeain. Lytimachus, dans la feite la nomma Jécus, du tom de fa la mer, & diffante de vings-ci-on mille pas de Profs, & le lac Afrainer à une jourose de la mer étoit entre-deux.

Ce sut près de cette ville & celle de Crius, que l'empereur Pescennius Niger reçut un second échec, l'an 193.

Prolembe dit que cette ville étoit ancieonement

NIC.E.A., ville des Lores Epienémidiens, dans le golle Mallaeux, c'hon Stabon, L. I.x., p. 426. Tite Live, L. xxxII, c. 32, dit que le conful Q. Minutuist eut une entrevue avec le roi Amyoander, dans le golle Mallaeux, auprès de Nicas. Etienne le géographe fait aussi mention de ccute ville

NICÆA, nom d'une ville de l'Illyrie, felon

Etienne de Byfance.

NIC.EA (Nice), ville d'Italie, fur les con-fins de la Ligurie. C'étoit une colonie Marfeilloife, fituée fur le bord de la mer, à une lieue de l'embouchure du Var. Elle tenoit on rang diftingué parmi les villes grecques des Gaules , quand les Romains entreprirent la conquête de la Provence, environ 158 ans avant J. C. Les an-cieos Marfeillois, qui la fondérent, lui donnèrent le oom de Nikh, qui fignifie victoire, en mémoire des avantages qu'ils avoient remportés dans cet endroit fur les Liguriens. Strabon nous apprend que long-temps avant qu'il écrivlt sa géographie, il y avoit à Nice beaucoup de vaisseaux. un arfenal & un grand nombre de machines de guerre, doot les Romains s'étoient utilement fervis pour la conquête de la Provence. Du temps de cet auteur, les Marseillois en etoient encore les maitres. Ils donnoient à cette ville, suivant l'usage des métropoles, le premier ministre de la religion, les premiers magistrats, les loix nouvelles dont elle avoit beloio, & en recevoient un ribut tous les ans. Une inscription rapportée

dans l'histoire de la Provence du P. Papon . & & que l'on croit être du second siècle de l'ère chretienne, prouve que Mirfeille n'avoit plus alors aucun droit fur les colonies, mais encore qu'elle avoit été affujettie par les Romains à «une nouvelle forme d'administration; car elle avoit les questeurs & les duumvirs; il est même vraisemblable qu'on lui avoit ôté le droit de se gouverner par les propres loix, & d'elire fes magiftrats. Quoiqu'on ne fache pas au juste jusqu'à quel temps la ville de Nice fut sous la dépendance des Marfeillois, il paroît qu'ils ne la pofsidérent pas long-temps après le règne de Tibère, sous lequel elle dépendoit encore de Marfeille, comme Strabon, qui vivoit alors, nous l'affure. Le grand nombre d'inscriptions qu'on y a trouvees retracent par-tout la domination romaine. Il y en a une très-intéressante sur les cérémonies funéraires: Lais ayant perdu ses deux fils , P. Petreius Quadratus , & P. Evarific , leur décerna uoe statue, & donna douze mile sefterces au collège des Centonarii, à condition que de l'intérêt de cette fomme, ils feroient tous les ans, le cinq des ides d'avril, qui étoit le jour de la naissance, & en même temps de l'anniverfaire de Perreius, un facrifice expiatoire, donneroient un festin dans le temple, & lui éleveroient une statue couronnée de fleurs.

Quelque florissante qu'ait été cette ville du temps des anciens Marséillois, elle perdit beaucoup de la grandeur & de son lutre sous les empereurs romaios. Elle n'est désignée dans les auseurs du bas empire, que par les qualifications de port de Nice, ou de château de Nice.

Nicas perdit & déchin de fa splendeur, quand les guerres & les révolutions arrivées dans l'empire

eurent presque détruit le commerce.

NICAA, ville de l'Inde, en-deçà du Gange, fur la rive gauche de l'Hydafper, visà-vis de Buchphala, vers le 32 degré de laitude. Cene ville fut fondée par Alexandre, après la victoire qu'il remporta fur Poras, fur le bord du fleuve Hydafpes.

NICAA, ville des Indes, au voisinage des Parapamifades, & auprès du sleuve Cophène. Artien, L. 1r., p. 187, dit qu'Alexardre entra dans cette ville, & qu'il y sit un factifice à Pallas. NICAA, ville de l'île de Corfe, fondée par les

Ermirens lorfqu'ils avoient l'empire de la mer, & qu'ils s'approptioient les illes voisines de l'Ermire, felon Diodore de Sicile, L. v., c. 13. Etienne le géographe fait aufil mention de ceue ville.

N. E. A. ville de la Three Glop Etienne de

NICEA, ville de la Thrace, felon Etienne de Byfance.

NICAMA, ou NIGAMA, (Nega-Patnam). Ptolemée donne à cette ville le titre de métropole. Elle étoit fituée prés de l'embouchtre méridionale du fleuve Chaberis, fur la côte de la presqu'ile de l'Inde en-deçà du Gange, au nord du promontoite Calligieum.

NICASIA, petite île de l'Archipel, auprès de celle de Naxos, felon Suidzs & Etienne le géographe, cités par Ortélius thefaur.

NICATES, montagne de l'Italie, dont Tite-Live fait mention

NICATORIUM, montagne d'Affyrie, auprès 'Arbèle, felon Strabon, L. xv1, p. 737. NICE, ville aux confins de la Macédoine, felon

Cédrène, cité par Ortèlius. NICE, ville de la Thrace, selon Ortélius, qui

NICE, ville de Thrace, ou fimple flation, felon Ammien Marcellin , L. xxx1 , p. 490

NICEPHORIUM (Racca), ville de l'Afie, dans la Méfopotamie, felon Prolemée, qui la place entre Maube & Maguda. Pline dit que la fituation avantageuse du lieu engagea Alexandre à bâtir cette ville. Selon le rapport d'Etienne de Byfance, elle fut depuis rétablie par l'empereur

Conftantin. Elle étoit fituée fur la rive orientale de l'Euphrate, prés de l'endroit où le Billicha se jettolt dans ce fleuve, vers le 36º degré de latitude.

M. d'Anville dit que c'est le même lieu qui sut depuis nommé Callinicum, fous Seleucus furnommé Callinicus: & fous l'empereur Léon-le-

Sage, el'e fut appelée Leonsopolis. NICEPHORIUM, ville de l'Afie mineure, auprès de la Propontide. Arrien, in Mithridaticis, c. 114, en parle comme d'un lieu fortifié, où il y avoit des temples.

NICEPHORIUS AMNIS, fleuve de l'Asie, dans l'Arménie, selon Tacite, qui dit qu'il arrosoit & défendoit la ville de Tig-anocerta d'un côté ; de cette ville, ee fleuve couloit vers le sud, & alioit fe perdre dans le Tigre.

NICERTE, village très-grand & très-peuplé, aux environs d'Apamée, selon Ortélius thefaur. qui cite Théodoret, in Theophilis.

NICETA. Ortélius thefaur, croit que c'est un hen de la Thrace, & il cite l'histoire miscellance. NICHOCIS, ile d'Egypte, selon Achille Tarius, Amor. L. 17, pag. 250, Ed. Cl. Salmasti, Ortélius thefaur, eroit que ee pourroit être la même île que Nichios, dont parle Théophile d'Alexandrie.

NICIA, fleuve de l'Italie, dans la Gaule Cifalpine, felon Pline.

NICIBENSIS, siège épiscopal de l'Afrique, dans la Numidie, felon la notice des évêchés d'Afri-

que. La consèrence de Carthage nomme Justus episcopus Nicibensis. NICII, ville métropole de la baffe Egypte,

fur le Nil , felon Prolemée , L. IV , c. s. NICOMEDIA, ville de l'Asse mineure dans la

Bithynie, fur le golfe Afficentes Ceste ville avon d'abord porté le nom d'Olbia,

d'après une prétendue nymphe qui en avoit jetté les fondemens. Nicodeme , roi de Bithynie , l'ayant augmentée & embellie, lui donna son nom.

NIC Paularhas dit qu'elle avoit été nommée Aflecus : mais peut-être se trompe-t-il. Du moins il y avoit une ville d'Aflacus, autre que Nicomedia. Au refte . il dit que c'étoit une des plus grandes villes de la Bithynie, Annibal s'étoit réfugié dans cette ville, lorsque la làche sureur des Romains ne lui laissoit nulle part un asyle assuré.

NICOMEDIUM, entrepôt dans la Bithynie, felon Etienne le géographe, qui cite Arrien, in Bithyniacis. Ortélus the sur, foupconne que ce pourroit être le Navale de Nicomédie.

NICONIA, ville fur le Pont-Euxin, à l'embouchure de l'Ister, sclon Etienne le géographe.

NICONIA, ville que Strabon place sur la rive septentrionale du Tyras (Dniester), à centquarante flades de son embouchure. M. de Peyssonnel dit, dans ses observations

historiques & géographiques, que l'on ne voit plus les moindres vestiges de cette ville.

Ce pourroit être la même que la précèdente. Selon le rapport de Straben, la ville de Niconia étoit fituée à environ cent-vingt stades au-deffus de l'embouchure du Tyras.

NICOPOLIS, ou NICOPOLI, ville de la Grèce : dans l'Epire. Cette ville doit sa sondation à Auguste, qui la fit bâtir pour être le monument de la vie. otire qu'il remporta à Affiam, sur Antoine. Pine, L. 17, c. 1, la qualific de ville libre. Tacite, Annal. L. 7, c. 10, lai donne le tirre de celonie romaine. Strabon, L. 711, p. 325, dii qu'Auguste voyant que les villes des environs devenoient défertes, en raffembla les habitans, & les attira dans la ville à laquelle il avoit donné le nom de Nicopolis. Comme il y avoit deià plusieurs villes de ce nom, pour distinguer celle ci, on l'appela Achaia Nicopolis ou Aftia Nicopolis, Tacite, Annal, L. 11, c. 13. Antonin , dans fon itinéraire , & l'Anonyme de Ravenne, L. 17, c. 8, font mention de cette ville

NICOPOLIS, ON NICOPOLIS AD HÆMUM; ville de la Thrace, au pied du mont Hemus, vers la fource du fleuve Jatrus. Ptolemée , L. 1 , c. 11 , la place dans les terres entre Prafidium & Oflaphos. Elle étoit différente d'une autre ville de ce nom. aussi dans la Thrace, sur la rivière de Nesse.

Nicopolis, ville de la baffe Morfie, à l'em-bouchure du fleuve Jatrus, dans le Danube. Pour la distinguer de Nicopolis sur l'Hemus, bâtie aussi fur le Jatrus , on l'appeloit Nicopolis ad Danubium . ou Nicopolis ad Istrum. Ammien Marcellin, L. xxx1, c. 16, dit que Trajan la fonda après la victoire qu'il remporta sur les Daces,

NICOPOLIS, ou NICOPOLIS AD NESSUM; de la Thrace, fondée par Trajan, à quelques heues de l'embouchure, & à la gauche de la rivière de Nesse ou Nessus. Prolemée, L. 111, c. 11, la place dans les terres entre Pantallia & Topiris.

NICOPOLIS , ville d'Egypte , aux environs d'Alexandrie. Joseph de Bello Jud. L. 1r , c. 14, parle de certe ville, & il la met à vingt stades

d'Alexandrie, en Judée. Dion Cassius, L. 11, p. 456, nous apprend qu'Auguste en sut le sondateur, qu'il lui donna le même nom, & lui accorda le privilège des mêmes jeux qu'à la ville de Nisopolis en Epire.

NICOPOLIS, ville de l'Afie, dans la Cilicie. Elle étoit fituée entre des montagnes, fur la rivière Pinarus, au nord-est de son embouchure,

vers le 17° degrè de latiende.

NICOPOLIS, "ville de l'Arménie mineure, baire par Pompée, felon Srabon, L. xx11, p, y55, qui en nomme que cette feule ville dans cette proince, Pline, k,  $v_1$ , c, c, p, Colembe, k, k, v, c, p, & Exicense le géographe, en parfent aufil. Plocamée I amentant l'intréueur és crerecloignées de l'Euphrane & au voinninge des montgenes. Pour la Kiropoli Pometia.

NICOPOLIS, ville de Bythinie, fur le Bofphore, ou dans le volinage, Pline & Exienne le gloographe font les feuls qui parlent de cette ville. Le premier, L. v. e. 23., dui: ultra Cathchana Chrispoplis fuit, étaide Nicopolis, à qua mome sissamnum finus retinet. Le fecond nomme feulement cett ville, qu'il appelle Nicopalis de Bythinie.

Nicopolits, ville de l'Afre mineure, dans la Cilicie propre, entre Caflabala & Epiphania, felon Prolemée, L. v., e. 8. Sirabon, L. x.v., p. 676, la met au nombre des villes qui font fur la côte du golfe Iffus.

NICOPOLIS, ville d'Afie, dans la Phrygie falutaire, felon la notice de Léon-le-Sage.

Nicorocits, ville de la Paleiline, que l'on nomonic E-mais appareura; (che inin levème. Elle fu bindle; après la more d'Horode le guard. Elle fu bindle; après la more d'Horode le guard. Pervevolic des Judis, (font Joseph, Action, Levery, c. 11. Cette ville fut shandonnée de fet habitans, c. 11. Cette ville fut shandonnée de fet habitans, en ce fur plus qu'un willeg a, 1 foissante lades de victérans, pur l'empereur Velgatém, après la raine de Justifien. Il ary ré de l'. C. Joséph, de Bell, Levry, c. 27. Il s'y forms une ville qu'un appeite de la Vistifien. Il artir, c. 27. Il s'y forms une ville qu'un appeite de la Vistifien. Il artir de l'. C. Joséph, de Bell, fur les Juits.

L'impérarice Faufine, femme d'Antonin Pie, chant uner l'au cent quatarie-un de J. C., [renpereur lui fit aufi-tot décerner les honneurs divins, La ville de Nicopolit les rendit à cere impératrice vers le même temps. Il y avoit une grande abondance d'eaux prés de cette ville, (foit propre la la guérifion des hommes de des animaux & Pline, L. P. 1, 4, 14, dit qu'Emmais étoit un lieu arrole de fotonines.

Sons les régnes de Trajan & d'Antonin Pie, cette ville étoit célèbre & taifoit frapper des médailes. A l'exemple de plusieurs autres villes de Porient, elle avoit deux noms : celui d'Emmais, que Polemée lui donne dans sa géographie, & celui

de Nicopolis, qui lui fut donné par les Romains; & fut employé dans les monumens publics, & par diffèrens auteurs.

Cette ville fut ruinée après le règne des An-

tonin; mais rétablie fous le règne d'Élagabale, & fous celui d'Alexandre Sevère; & cile obtint d'ajouter le nom de ce dernier empercur au fien, NICOTERA, ville de l'Italie, dans le Brutium. Dans l'itinéraire d'Antonin, elle est marquée fur la voie Appienne, entre Vibo & Ad Malias.

NIDA, nom d'un ficuve de l'Inde, felon Ifidore de Charax.

NIDUM, ou NiDus, ville de l'île d'Albion, felon Antonin dans son itinéraire, sur la route de Calleva Muridunum à Uriconium, entre Bomium & Iscelagna Augusti, à quinze milles de la première,

& à égale distance de la seconde.

NIGBENI, peuples de l'Afrique propre, entre les Damensis & les Nyepii, au dessous des premiers & au dessus des premiers (de la litte de l'un projeme de l'acceptance de l'un projeme de l'u

6. 3. MIGENTINI, peuples de l'Afrique propre, qui s'écodoient depuis les Cinichii, pluqu'as fleuve Cyniphus, felon Prolemée, L. Iv., c. 3. Quelques aucurs croient que ce font les Cinichii de Tacite, 4 mais D. Irillius the flart, Copponne que les Cinichii de Tacite, 4 mais D. Irillius the flart, Copponne que les Cinichii de Tacite font les Cinichii de Prolemée.

NIGER LAPIS, montagne d'Egypte, sclont Prolemèe, L. IV, c. 5.

NIGER PULLUS, lieu de la Gaule, dans la feconde Germanie. Ce lieu étoit tout près à l'est d'Albiniana ou Alsen,

NIGER TUMULUS, lieu aux environs de la Thrace, schon Ortelius shefaur, qui ciue Nicetas. NIGETIIA, lieu aux frontières de l'Affyrie & de la Médie, selon Ortelius shefaur, qui cite Calchondyle.

NIGILGIA, ville de la Mauritanic Céfarienfe; dans l'intérieur des terres, entre Tigava & Thifezima, felon Prolemée, L. IV, c. 2.

NIGIRA, ville metropole de la Libye, près de la rive septentrionale du fleuve Nigir, selon Ptolemée, L. IF, c. 6.

NIGRA REGIO, contrée dans le voifinage des Mèdes. Galien en fait mention dans son livre de la bonté de l'eau.

NIGRAMMA, ville de l'Inde, en-deçà du Gange, felon Prolemée, L. v11, c. 1. Cet auteur la place sur l'Indus.

NIGRENTIUM MAJORUM, siège épiscopal d'Afrique, dans la province proconsulaire, selon la contérence de Carthage.

NIGRIS, fontaine chez les Ethiopiens Hefpériens, (elon Pline, L. v., c. 9. Quelques auteurs la prennent pour la fource du Nil.

NIGRITÆ, c'est le nom que Pline, L. v., c. 8, & Prolemée, L. v., c. 6, donnent aux Ethiopiens les plus seprentrionaux. Ils difent que ces peuples étoient ainst nommés, parce qu'ils babitoient les

bords du Niger. Denys le Périègète, Orbis Defeript. v. 215, les nomme Nigretes.

L VI. C. 2.

NIGRITIS PALUS, marais de la Libye intérieure , formé par les eaux du Nigris , felon

Ptolemée, L. Ir, c. 6.

NIGRO PULLO, lieu dans le pays des Bataves, entre Albaniana & Lawis, felon la table de Peutinger, figman 1. C'est le même lieu que Niger

Pullus.

NIGRONIS MONS, montagne de la Paleftine,

NIGRONIS MONS, montagne de la Palestine sclon Guillaume de Tyr, L. 11, c. 11.

NIGUZA, ville de la Médie, dans l'intérieur des terres, entre Vesaspe & Sanais, selon Ptolemée,

NILIDES LACUS, lac fur une montagne de la baffe Mauritanie, au voifinage de l'Océan, felon Pline, L. v., c. g., & Solin, c. 32, p. 59. On prétendoit que c'étoit la fource du Nil, & on le plaçoit fur le mont Allas.

NILI OSTIA, c'est-à-dire les embouchures du Nil. Voyer NILUS.

NILOPOLIS, ville intérieure de l'Egypte, felon Ptolemée, L. 1v., e. 5, & Etienne le géographe. Eufèbe en fait mention dans son histoire eccléssatique.

NILOPTOLEM.EUM, lieu d'Ethiopie, fur la côte de la mer Rouge, felon Arrien, Peripl. Maris Erythrei.

NILUS, le Nil, grand fleuve d'Afrique, connu principalement ne Egypte par les Grecs & les Romains. Si ¿entreprenois de differer ici fur les foncres, le cours, les débordement du Nil, d'après nos connoiffances akuelles, je ne traiteois pas de la géorgarbie ancienne; je crois done plus convenable, pour me renfermer dans mon objet, & mettre les lecleurs à porte de juger les anciens, de rapporter ici les opinions de quelques-uns des avueux de l'antiquite les plas effinés.

### Du Nil , felon Herodote ..

N. B. Je joindrai à ce que j'emprunte ici d'Hérodote, plusieurs des très-savantes notes dont M. Lacher a enrichi l'excellente traduction de cet historien.

Hérodote (L. xt, c. 15), s'exprime ains en parlant de l'Egypte, ce qui le conduit à parler bientôt après du Nil.

a Les Ioniens ont une opinion particulière fur ce qui concerne l'Egypte: ils prévendent qu'on ne doir donner ce nom qu'an feul Delra, depuis ce que l'on appelle l'échauguette de Perfée (1), le long du rivage de la mer, jufqu'au.

Tarichées (2) de Pétufe, l'espace de quarante schenes; qu'en s'éloignant de la mer, l'Ecypte s'etend vers le milieu des terres, jufqu'à la ville de Cercafore (3), où le Nil se partige en deux bras, dont l'un se rend à Péluse & l'autre à Canope, Le reste de l'Egypte, suivant les mêmes Ioniens, est en partie de la Libye & en partie de l'Arabie: en admettant cette opinion, il feroit aile de prouver que, dans les premiers temps, les Egyptiens n'avoient point de pays à eux ; car le Delta étoit autrefois couvert par les eaux, comme ils en conviennent eux-mèmes, & comme je l'ai remarqué; & ce n'est, pour ainsi dire . que depiris peu de temps qu'il a paru. Si donc les Egyptiens n'avoient point autrefois de pays, pourquoi ont-ils affecté de se croire les plus anciens nômes du monde (4)? & qu'avoient-ils besoin d'eprouver des enfans, afin de s'assurer quelle en seroit la langue naturelle (5)? Pour moi, je ne pense pas que les Egyptiens n'aiera, commence d'exister qu'avec la contrée que les Ioniens appellent Delta; mais je crois qu'ils ont toujours existe depuis qu'il y a des hommes sur terre, & qu'à mesure que le pays s'est agrandi

(3) Studon die Cerefora; & c'elicette orthographe que M. d'Anville a fuivie fur la carte: mais Herodote ecrit Kryantonie.

(4) Voyet vol. I, p. 57. (5) Pour entendre ceci , il faut favoir ee que dit Herodote au commencement du L. 11, e. z. "Piammi» » tichus n'ayant pu découvrir , par fes recherches . a quels étoient les premiers hommes, imagina ce " moyen. Il prit deux enfans nouveaux-nes ; les remit à n un berger pour les élever parmi ses troupeaux ; lui " ordonna d'empêcher, qui que ce fut, de prononcer " un feul mot en leur préfence ; de les tenir entermes " dans une cabane, dont l'entrée fut interdire a tout " le monde; de leur amener, à des temps fixes, des " chèvres pour les nourrir; &, lorfqu'ils auroient pris " leurs repus, de vaquer à fes autres occupations. En » donnant ees ordres, ee prince vouloit favoir quel referoit le premier mot que prononceroient ces enfans quand ils auroient eessé de rendre des sons inardeules, ce moyen lui réussit. Deux ans après que le berger " cut commencé à en prendre foin, comme il ouvroit » la porse & qu'il entroit dans la cabane, ces deux " enfans, fe trainant vers lui, fe mirent à crier bees,
" en lui tendant les mains. Pfammitiehus les avant en-" tendu lui-même, & s'érant informé éhez quel peuple " on se fervoit de ce mot becor, & de ce qu'il fignifioit, " il apprit que les Phrygiens appeloient ainsi le pain.

" Les Egyptiens , après de mûres reflexions , cédérent . " aux Phrygiens l'antérioriré , & les reconnurent plus anciens qu'eux ». Ce récit ne donne pas une grando idée du favoir des Egyptiens ni des Grecs en histoire naturelle au temps d'Herodore : les enfant répétoiens & peu près le cris des chèvres,

<sup>(</sup>a) Ce nom vient probablement de ce que l'on conference en cette de la cristique ce tradroit les corps des hommes & des animaux embaumés à la manière da pays, que l'on nomit Tarpyia. Ce nom étoit conunua a plufieurs endroits de l'Egypte. Aufil Hérodote, voulant diffuguer celui dont il parle ici, de tout autre, ajoute le nom de Pélufe, qui le defigne parfaitement, (1) Steabond it Corpéra; l'é c'éflectre orthographe que

<sup>(1)</sup> A'mi Therefor xaleument exemific, Geographie ancienne, Tome II.

par les alluvions du Nil, une partie des habitans descendit vers la baile Egypte, tandis que l'autre resta dans son ancienne demeure: aussi donnoiton autresois le nom d'Egypte à la Thébaide, dont la circonférence est de six mille cent vingt stades.

Si done (a. 16), nour fentiment fur l'Egyptech jinde, calin des Joniens ne pent ére fondé;
fi, au contraire, l'Opinion des Joniens ell
veu, il m'el facile de pouver que les Cresc
veu, il m'el facile de pouver que les Cresc
configuemment Jorfqu'il diffent que la terre
fe diviée en trois paries, l'Eponep, l'Afie és la
Libyer ils devoient y en ajonteu une quarrième,
in à PAfie, ni à la Libye (j), cur, fuivant ce
raifonnement, ce n'est pasi le Xil qui Gapar l'Afie
de la Libye, puifqu'il fe brife à la pointe de
Delta, & le renferme coure fes bras, de fiçon
Libyer.

Sons m'arrêter davantage (c. 17) au fentiment des Ioniens, je pense qu'on doit donner le nom d'Egypte à toute l'étendne de pays qui est occupée par les Egyptiens, de même que l'on appelle Cilicie & Aflyrie les pays habités par les Ciliciens & les Affyriens; & je ne connois que l'Egypte que l'on puisse, à juste titre , regarder comme limite de l'Afie & de la Libye: mais fi notis voulons suivre l'opinion des Grees, nous regarderons toute l'Egypte qui commence à la Cataracte, ou, selon le grec, aux Catadoupes, & à la ville d'Elephantine, comme un pays divifé en deux parties comprises sous l'une & l'autre dénomination a car l'une est de la Libye, & l'autre de l'Asie. Le Nil commence à la Cataraste, partage l'Egypte en deux, & se rend à la mer. Jusqu'à la ville de Cercafore, il n'a qu'un feul canal; mais au-deffous de cette ville, il se separe en trois branches qui prennent trois routes différentes : l'une s'appelle la bouche Pélufienne (2) (Pelufiacum Oflium), & va à l'est; l'autre la bouche Canopique (Canopicum Oflium), & coule à l'onest; la troisieme va tout droit, depuis le haut de l'Egypte juiqu'à la pointe du De'ta qu'il partage par le milieu, en se rendant à la mer (3). Ce canal n'est ni le moins considérable par la quantité de ses eaux, ni le moins célèbre : on le nomme le canal Sében-

Le Nil (c. 19), dans fes grandes erues inonde non-feulement le Delta, mais encore des endroits que l'on dit appartenir à la Libye, ainfi que quelques petits cantons de l'Arabie., & fe répand de l'un & de l'autre côté l'espace de deux journées de chemin, tantôt plus, tantôt moins.

Quant à la nauné dece fleuve, je nén ai réen pu apprendre, ni des prênes, ni d'aucune autre perfonne; j'avois ceptendant une envie extrême de favoir d'eux pourquoi le Ni commençoir à groffir (5) au follète d'êté, & continue ainfi durant cent jours; & pour quelle raison, ayant point qu'il demeure petit l'hiver entire, & qu'il réfe en ce; étas infigular resour du follite d'êté.

Feus donc bean m'informer pourquôt ce fleuve eft de fa nature le contraire des autres fleuves (¿) e n'en pas rien apprendre d'aucun Egyptien, malgré les quefiions que je leur fis dansla vue en m'infruire. Ils ne parent me dure pareillement pourquoi le Nil eft le feul fleuve qui ne produife pas de vent frais.

Cependant (c. 20) il s'est trouvé des gens chez les Grecs, qui, pour se faire un nom par leur favoir, ont entrepris d'expliquer le débordement de ce fleuve. Des trois opinions qui les ont partagés, il y en a deux que je ne juge pas même dignes d'être rapportées; aussi ne terai-je que les indiquer. Suivant la première, ce font les vents Etéfiens qui repouffant de leur fouffle les eaux du Nil , & les empéchant de se porter à la mer, occasionnent la crue de ce sicuve (7); mais il arrive fouvent que ces vents n'ont point encore fouffle, & cependant le Nil n'en groffit pas moins; bien plus, fi les vents Etéfiens étoient la caufe de l'inondation, il faudroit aussi que tous les autres fleuves dont le cours est opposé à ces vents, éprouvaisent la même chose que le Nil, & cela d'autant plus qu'ils font plus penirs & moins rapides : or , il y a en Syrie & en Libye beaucoup de rivières qui ne font point

nytique. Du canal Sébennytique partent auffi deux autres canaix qui vont parcillement fe décharger dans la mer par deux différentes bouches, la Sàrique & la Mendesienne. La bouche Bolbitine & la Bucolique ne sont pas l'ouvrage de la nature, mais des habitans qui les ont creuses (4).

<sup>(1)</sup> Cette manière de divifer la terre étoit une fuire du peu de connoiffance que les aptiens avoient des grandes formes de l'ancien continent. Carileft très-fimple de finir l'Aise & de commencer l'Afrique à l'iffhane de

<sup>(</sup>a) Il faut fe défier des cartes de géographie anciennes, où ce bras du Nil feroit repréfenté très-foible, relativement a d'autres plus forts; ear on voit que celuici, formé par la nature, devoit être plus fort.

<sup>(3)</sup> Je parlerai bientôt des fept branches du Nil,

<sup>(4)</sup> Je ne puis trop le répéter, il faudroit fe défier d'une carte où cette bouche Bolibinie ( Bolibinie Olibini) froir repréfencé comme celle d'un grand fieure. Mais voyez la carte de M. d'Anville, où cela est rrès-diffinde.

<sup>(5)</sup> L'inondation commence affez régulièrement à la fin de juin; en 1638 elle commença des le 20; elle a lieu trois femaines après que les pluies ont commencé en Ethiopie.

<sup>(6)</sup> Hérodote se trompoit; il y a d'autres fleuves qui déhordent en été: il y en a en Alie, dans le royaume

<sup>(7)</sup> Il parole certain que ces vents y contribuent,

fujertes à des débordemens, tels que ceux du

Le second sentiment (c. 21) est encore plus absurde; mais, à dire vras, il a quelque chose de plus merveilleux: selon cette opinion, s'Océan environne la terre, & le Nil opère ce débordement parce qu'il vient de l'Océan (r.)

Le roudéme feminent (c. 12) est le plus faux, quojoqu'il aiu ni benzonen plus grand êtgrê de vraifemblance. Ceil ne rim dire en estra que respectable en la comparation de la comparation priges, lai que coule de la libye pe le milieu de l'Ethopie, de enre de-lu en Egypte (s.) ; comment donc pourroil-lette fornie par la lotate de ment donc pourroil-lette fornie par la lotate de dam un pays qui l'est moine? Un homme crapble de rasionner fur ces mastieres, peut trouver cie plusteurs preuves qu'il n'est pas même erraite plus de l'est de l'est de l'est par de crete caulé. Ait dérivers de crete caulé.

La première & la plus forre vient des venus; cara qui fouffine de ce pys-là fior chudat. La cera qui fouffine de ce pys-là fior chudat. La ce pys ni pluie ni glace. S'il y neigeous, il fiotroi suffi qui l'y plui; cer c'elu ne nécefini abblohe que, dans un pays ou il tombe de la blome que, dans un pays ou il tombe de la chiefe de la companio de la companio de la delle y demuerte tous l'année, de de ce que delle y demuerte tous l'année, de de ce que delle y demuerte tous l'année, de de ce que fordis de la Scythic, Si dont il neigeoit même ne petite quantie, dans le pre que raverfe le Ni, ou dans celui où il presed fa fource, il cel Ni, ou dans celui où il presed fa fource, il cel cel, comme le private ce rialionement.

fes, comme le profève ce raisonnemen.
Celui qui a (r. 22) attribu à l'Occian la canse
du débordement du Nil, a eu recours à une
fable obfeure, au lieu de raisons convaincantes;
car pour moi je ne connois point de fleuve
que l'on puisse appeter Occian, & je pense qu'ilomère, ou quelqu'aure poète plus ancien, ayaninverande co nom, l'a introduit dans la poéte (32).

(t) Selon Diodore, c'étoir l'Opinion des prêtres d'Egypte. On a eu raison, fans doute, de vanter la fagelle des Egyptents, mais on me nous fera pas crotre à leur Mais (c. 2a) fi, après avoir rejetté les opinions précédences; il en hecfaire que je échtesmoi-même ce que je penfe fur ces chofes cachètes, je dirai qu'il me paroit que le Nij groffit en été, parce qu'en hiver le foleil chaife de fou ancieme route par la sigueur de la fafoit, parcourt sloss voit de la companie de la fato de cere craej car il el probable que plus ce cieu et nel yea un pays & s'approche, & plus il le diffeche & en artie les fleuves.

Mais (c. 37) il fast capliquer cela d'une manier pals ectates; l'int ci tologonir fecini dans ils Libye (appérience; il y fai totojunis chand, experience; il y fai totojunis chand, experience para protente payas, l'al y prodoile le même cliet quelle a coaume de produire car été, quand il pafe a coaume de produire car été, quand il pafe experience par le milier de de cli; l'antire les vapeurs à lui, externolle entire vent les lieux cievés, soit condent. Celt virientablablemen pre coet railon que les veies qui foufflent de cepays comme le did & le die-doerf, font le plas purivieux de totos. Le crois ceptendant que le foicil in returvieu tous. Le crois ceptendant que le foicil in returvieu sons. Le crois ceptendant que le foicil in returvieu para mentile consultation de la consultatio

Lorsque l'hiver est adonci, le soleil retourne au milieu du ciel, & do-la il attire également des vapeurs de tous les fleuves. Jufqu'alors ils augmentent confidérablement à cause des pluies dont la terre est arrosce, & qui sorment des torrens; mais ils deviennent foibles en été, parce que les pluies leur manquent, & que le folcil attire une parrie de leurs eaux. Il n'en est pas de même du Nil; comme en hiver il est dépourvu des eaux de pluies. Et que la foleil en élève des vapeurs, c'est, avec raison, la seule rivière donr les eaux foient beaucoup plus basses en cette faison qu'en été. Le solcil l'attire de même que tous les autres fleuves ; mais l'hiver il est le seul que cet aftre met à contribution : c'est pourquoi je regarde le soleil comme la cause de ces effers,

<sup>(</sup>a) Hérodote se trompe ici avec besucoup d'autres Grecc, cer non-fesiement il y a quelqueriosi de la neige sur les hautes montagnes de l'Abystime; mais il est recomm que ce sont les pluies tombées en abondance de régulièrement dans cette parie de l'Astrique. On remarque qu'ilomière donne au Nil l'épithète de l'inversi, ou gress per les pluies. Le conjectiment -il; ou le

<sup>(5)</sup> M. Larcher observe, avec raison, qu'il est bien étonant qu'Herodore parle ainsi: il est constant qu'Herodore parle ainsi: il est constant qu'Herodore parle ainsi est qu'il s'aprisqu'il dit que le foleil s'élève de l'Océan, & qu'il s'y coache; que l'Océan eavironne la terre. Et Herodore en connoit si peu le nom, qu'il le prend pour celui d'un fique,

<sup>(4)</sup> Si tout ce qu'a dit Hérodote fur le Nil ne prouvoit pas fon peu de connoifiance en hilloire naturelle, son feniment qu'il expose ici riet-granitement, fuffroit pour nous en convaintre : il n'entendoit rien non plus à l'aftronomie.

agiroit fur l'Ister conune il agit actuellement fur le Nol.

J'ai dit qu'on ne sentoit jamais de vents frais fur le fleuve, & je pense qu'il est contre toute vraisemblance qu'il puisse en venir d'un climat chaud, parce qu'ils ont continue de fouffler d'un pays (foid: quoi qu'il en foit, laissons les choses comme elles font, & comme elles ont été de

tout temps.

De tous les Egyptiens, les Libyens & les Grees avec qui je me finis entretenu, aueun ne se flattoit de connoître les sources du Nil, si ce n'est le garde des trésors sacrès de Minerve, à Sais en Egypte. Je crus néanmoins qu'il plaifanroit quand il m'affura qu'il en avoit une connoitfance certaine. Il me dit qu'entre Syène, dans la Thébaide & Eléphantine, il y avoit deux montagnes dont les fommets se terminoient en pointe; que l'une de ces montagnes s'appeloit Crophi, & l'autre Mophi, Les fources du Nil qui font de profonds abymes, fottoient, disoit-il, du milieu de ces montagnes : la moitié de leurs eaux couloit en Egypte, vers le nord, & l'autre moitié en Ethiopie, vers le fud. Pour me montrer que ces fources étoient des abymes, il ajouta que Pfammitichus ayant voulu en faire l'epreuve, y avoit fait jetter un cable de plusieurs milliers d'orgyes, mais que la fonde n'avoit pas été jusqu'ait fond, Si le récit de ce garde cft vrai, je penfe qu'en cet endroit les eaux venant à se porter & à fe brifer avec violence contre les montagnes, refluent avec rapidité, & excitent des tournoiemens qui empechent la fonde d'aller jusqu'au sond. Je n'ai trouvé personne qui ait pu m'en appren-

dre davantage; mais volci ce que j'ai recueilli en ponfiant mes recherches auffi loin qu'elles pouvoient aller : jufqu'à Elèphantine j'ai vu les choses par mei-même; quant à ce qui est au delà de cette ville, je ne le fais que par les réponfes

que l'on m'a faites,

Le pays au-dessius d'Eléphantine est roide & escarpe. En remontant le fleuve, on attache de cltaque côté du bateau une corde, comme on en attache aux boenfs , & on le tire de la forte. Si le cable se casse, le baseau est emporté par la force du courant. Ce lien a quatre jours de navigation. Le Nil y est tortueux comme le Méandre, & il faut naviguer ainsi que nous avons dit , pendatt douze schenes. Vous arrivez ensuite à une plaine fort unie, où il y a une ile formée par les eaux du Nil; elle s'appelle Tachompfo. An-deffus d'Eléphantine on trouve dejà des Estiopiens; ils occupent même une moitié de l'ile de Tachompfo , & les Egyptiens l'autre moitié. Tout auprès de l'île est un grand lac, fur les bords duquel habitoient des Ethiopiens Nomades, Quand yous l'avez traverse, vons rentrez dans le Nil qui s'y jette; de-la quittant le batean, vous faites quarante jours de chemin le long du fleuve; cat dans cet espace, le Nil oft plein de rochers pointus & de groffes pierres à sa surface, qui rendent la navigation imposfible. Après avoir fait ce chemin en quarante jours de marche, vous vous rembarquez dans un autre bateau, où vous naviguez douze jours; puis vous arrivez à une grande ville appelée Méroé. On dit qu'elle est la capitale du reste des Ethiopiens, Jupiter & Bacchus sont les seuls dieux qu'adorent ses habitans, ils leur rendent un grand culte: ils ont auffi parmi eux un oracle de Jupiter, fur les réponfes duquel ils portent la guerre par-tout où ce dieu le commande, &c quand il l'ordonne.

De cene ville vous arrivez au pays des Autonnoles en autant de jours de navigation que vous en avez mis à venir d'Eléphantine à la métropole des Ethiopiens, Les Automoles s'appellent Almach. Ce nom traduit en grec, fignifie ceux qui se tiennent à la gauche du roi ; ils descendent de deux cens quarante mille Egyptiens, tous gens de guerre, qui passèrent du côté des Ethiopiens, pour le sujet que je vais rapporter, tous le règne des l'fammitiehus. On les avoit mis en garnison à Eléphantine pour défendre le pays contre les Ethiopiens; à Daphnes. de Pélufe, pour empêcher les incursions des Arabes & des Syriens; à Amarée pour tenir la Libye en respect. Les Perses ont encore aujourd'hui des troupes dans les mêmes places où il y en avoir fous Pfammiuchus, car il y a garnifon Perfe à Eléphantine & à Daphnes : les Egyptiens font donc reflés trois ans dans leurs garnifons, fans qu'on vint les relever, résolurent d'un commun accord, d'abandonner Piamnitichus, & de paifer chez les Ethiopiens. Sur cette nouvelle, le prince les pourfuivit : lorfqu'il les eut atreint , il employa les prières & tous les motifs les plus propres à les diffuader d'abandonner les dieux de leurs pères, leurs enfans & leurs femmes. Làdeffus l'un d'entre eux, comme on le taconte. lui montrant le signe de sa virilité, lui dit : partout où nous le porterons, nous y trouverons des femmes, & nous y aurons des enfans. Les Automoles étant arrivés en Ethiopie, se donnèrent au roi. Ce prince les en récompenfa, en lenr accordant le pays de quelques Ethiopiens qui étoient ses ennemis, & qu'il leur ordonna de chasser.

Ces Egyptiens s'étant établis dans ce pays . les Ethiopiens se civiliserent en adoptant les mœurs. égyptiennes.

Le cours du Nil est donc connu pendant quatre mois de chemin, qu'on fait en partie par eau, & en partie par terre, fans y comprendre le cours de ce fleuve en Egypte; car, fi l'on compre exactement, on trouve qu'il faut précisement quarre mois pour se rendre d'Elephantino au pays de ces Antomoles. Il est certain que le Nil vient de l'ouest; mais on ne peut rien affurer fur ce qu'il est au-delà des Automoles, les chaleurs excessives rendant ce pays défett & inha-

Voici neanmoins ce que j'ai appris de quelques Cyténéens, qui, ayant été confulter, à ce qu'ils me dirent , l'oracle de Jupiter Ammon , eurent un entretien avec Etéarque, roi du pays; infentiblement la convertation tomba fur les fources du Nil, & l'on prétendit qu'elles étoient in connues. Eréarque leur raconta qu'un jour des Nafamons arriverent dans fa cour. Les Nafamons font un peuple de Libye qui habite la Syrie, & un pays de peu d'étendue à l'orient de la Syrre, Leur ayant demandé s'ils avoient quelque chose de nouveau à lui apprendre sur les déferts de Libye, ils lui répondirent que, parmi les familles les plus poifiances du pays, des jeunes gens , parvenus à l'age viril , & pleins d'emportement, imaginèrent, entre autres extravagances, de tirer au fort cinq d'entre eux, pour reconnoitre les déferts de la Libye, & ticher d'y pénétrer plus avant qu'on ne l'avoit fait jufqu'alors.

Toute la côte de la Libye qui borde la mer septentrionale, depuis l'Egypte jusqu'au promontoire Solocis, où se termine cette troisième partie du monde, est occupée par les Libyens & par diverses nations libyennes, à la réferve de ce que possedent les Grecs & les Phéniciens; mais, dans l'intérieur des terres, au-dessus de la côte maritime & des peuples qui la bordent, est une contrée remplie de bêtes féroces. Au-delà de cette contree, on ne trouve plus que du fable, qu'nn pays prodigieusement aride & absolument desert.

Ces jeunes gens, envoyés par leurs compagnons avec de bonnes provisions d'eau & de vivres, parcoururent d'abord de pays habités; enfuire ils arriverent dans un pays rempli de bêtes féroces ; de-là continuant leur route à l'ouest, à travers les déferts, ils apperçurent, après avoir long-temps marché dans un pays très-fablonnenx, une plaine où il y avoit des arbres ; s'en étant approchés, ils mangerent des fruits que les arbres portoient. Tandis qu'ils en mangeoient, de petits hommes, d'une taille an-dessous de la moyenne, fondirent fur cux & les emmenérent par force, Les Nasamons n'entendoient point kur langue, & les petits hommes ne comprenoient rien à celle des Nasamons. On les mena par des lienx marécageux; après les avoir traverses, ils arrivèrent à une ville dont tous les habitans étoient noirs. & de la même taille que ceux qui les y avoient conduits. Une grande rivière, dans laquelle il v. avoit des crocodiles, couloit le long de cetté ville . de l'ouest à l'est.

Je me suis contenté de rapporter jusqu'à préfent le discours d'Etéarque; ce prince ajoutoit cependant, comme m'en affurèrent les Cyrénéens, que les Nafamons étoient retournes dans leur patrie, & que les hommes effez qui ils avoient

oui passoit le long de cette ville, Eséarque conjosturoit que c'étoit le Nil, & la raison le veut ainsi, car le Nil vient de la Libye, & la coupe par le milieu; & s'il est permis de tirer, des chofes connucs, des conjectures fur les inconnues. je pense qu'il part des mêmes points que l'Ister. Ce dernier fleuve commence en effet dans le pays des Celtes, auprès de la ville de Pyrène, & traverse l'Europe par le milieu. Les Celtes sont au-delà des colonnes d'Hercule, & touchent aux Cinésiens, qui sont les derniers peuples de l'Europe, du côté du couchant,

L'Ister se jette dans le Pont Euxin , à l'endroit

où font les Istriens, colonie de Milet. L'liter est connu de beaucoup de monde, parce qu'il arrose des pays habités; mais on ne peut rien affurer des fources du Nil, à cause que la partie de la Libve qu'il traverse, est déserte & inhabitée. Quant à fon cours , j'ai dit tout ce que j'ai pu en apprendre par les recherches les plus étendues. Il se jeire dans l'Egypte ; l'Egypte est presque vis-à-vis de la Cilicie montneuse; de-là à Sinope, fur le Pont-Euxin, il y a en droite ligne cinq jours de chemin pour un bon voya-geur : or , Sinope est sinée vis-à-vis de l'embouchure de l'Ister. Il me semble par consèquent que le Nil , qui traverse tonte la Libye, peut entrer en comparaifon avec l'Ister: mais en voilà assez fur ce fleuve.

### Selon d'autres auteurs.

Mon dellein étoit d'abord de faire succèder au récit d'Hérodote, celui de Diodore, puis celui de Strabon. On resrouve dans le premier plufieurs des raifonnemens d'Hérodote, & pas plus de fairs authentiques fur les sonrces dn Nil; quant aux embouchures & aux débordemens, il y a quelque différence entre ces écrivains, auffi bien qu'entre eux & Pline. Mais comme j'alongerois prodigieusement cet article, & que ce seroit un peu gratultement, je vais sculement rapprocher les principaux fentimens fur les trois objets fuivans : to. Les fources du Nil.... 20, Ses embouchures ... 3°. Le temps & la hauteur de fa crue, lors des inondations.

Sources du Nil, M. d'Anville, que l'on reconnoît pour un des hommes les plus favans & les plus exercés aux discussions géographiques, a composé exprès na mémoire sur les sources du Nil, (Mem. de lit. t. 26, pag. 46). Il le ter-mine zinfi : « Au reste, mon objet dans ce me-» moire a été de montrer que les sources du Nil » ne font pas connues, nonobstant l'opinion éta-» blie fur ce sujet, & non pas de les saire connoire ».d. C'est que dans ce mémoire, il attaque l'opinion de quelques voyageurs & de quelques geographes; mais en meme temps, il déconvre les caufes de leur erreur, & nous met fur la voie. pour parvenir à étendre nos connoillances cie, étoient tous des enchanteurs, Quant au fleuve por rapport au Nil. On pent voir foir mémoires Me fera-t-il-permis d'ajouter ici mon opinion, en n'admettant pas touvà-fait celles de ces habiles hommes, & en affurant que l'on air fu affez fur les fources du Nil, pour les regarder comme connues?

Outre le Nil, les anciens nous font connoître deux fleuves confidérables en Ethiopie, favoir l'Affapua & l'Affabrara, qui tous deux fe rendeient dans le Nil. M. d'Avuille a rouve que ces fleuves avoient été confondas par des voyageurs & par des gelograppies, avec le Nil, & a penél qu'il convenoir de les rechercher dans les novinons que la géographie moderne nous donne de l'Akytlinie & de la Nuble. En effer, voyez la carte qui accompagne fon mémoire.

L'Affaboras des anciens est le Tacare actuel, formé des eaux de la Gandoua & de celles de beaucoup d'autres rivières qui viennent des montagnes où se trouve le lac Eale-Dambea.

"L'Alpay" on L'Alvai fort diredement du let, mais fan couss devient confiditable, à causé de la finazion & de l'arendre des montgres; or mais fan couss de l'arendre des montgres; or par le fad fout le 10° dept de laviude, à remonte vers le nord-eceft, en pullant par Grein, pullipla Stenart; en consenura à lader vers le envolvent de l'Albair de l'Albair

Le Nüus ou Nil, selon Prolemée, se forme de plusicurs sources au pled des montagnes de la Lune sous l'équateur. L'écoulement ée ces eaux forme deux lacs collatéraux, de chacun desquels il sort un sleuve, qui vont se rèunir & ne former qu'un seul seuve.

Les geographes arabes ajoutent feulement que ces fleuves forment un trodième/jac: on le trouve nomité par Albufeda Cura. C'eft de ce, lac que fort le Bahr-el-Abiad, ou rivière, blanche.

a". Il me semble que ces rivières qui sont séparément de grands fleuves, qui, joignant la rivière de Maler, & beaucoup d'autres moins considérables, peuvent être regardées comme les fources du Nil', & qu'il ne faut pas s'atracher à retrouver jusques sous l'équateur, un sleuve de ce nom. On ne peut guère croire que ces parties reculées de l'intérieur de l'Afrique fussent beaucoup plus praticables, au temps des Grees & des Romains, que de nos jours. Ainfi l'on aura été réduit à adopter des récits vagues, comme encore actuellement. D'ailleurs, que de fleuves ont un nom connu depuis leur embouchure, jusques bien avant dans les terres, qui cessent enfuite de porter ce même nom? Il y en a mille exemples. Je crois donc que l'on doit s'en tenit à ceci, que les fleuves que nous connoifions en Abyfinie & en Nubie, font les vétitables fources qu Nil, & que les anciens se sont trompés en croyant qu'un feul fleuve portoit ee nom depuis fa tource jusqu'à fon embouchure.

Embouchures du Nil.

On a vu précédemment le fentiment d'Hérodote, sur les bouches du Nil. Tott ce qu'à dit M. Larcher sur ce passage d'Hérodote, est inté-

reflant; je vais le placer ici.

" Ce fleuve (le Nil), (Trad. d Hérod. T. 11; p. 193) dont la fource n'est pas encore connue, vient par un feul canal de l'Ethiopie jusqu'à la pointe du Delra, Lorsqu'il est arrivé à cette pointe, il se partage en trois branches principales, dont l'une prend sa direction à l'est, & s'appelle le canal Pélnsien; l'autre au nord, & se nomme le canal Sébennytique; & le troisième à l'ouest, & prend le nom de Canopique : de la branche Sebennytique, partent deux autres branches, la Saitique & la Mendesienne: la Saitique est entre le canal Bolbitine qui a été creuse de mains d'homme, & le canal Sébennytique : le Bucolique est aussi l'ouvrage des habitans, il coule entre le canal Sébennytique dont il dérive & le Mendefica: viennent enfuite le canal Mendefien & le Pelutien. Les feprs bouches du Nil font donc de l'est à l'ouest, la Pélusienne, la Mendésienne, la Biscolique, la Schennytique, la Saitique, la Bolbitine & la Canopique: tel est le récit d'Hérodote.

Tous les géographes sont d'accord avec Hérodote fur les branches Pélukenne & Canopique ; Strabon, Diodore de Sicile, & Psolemée placent, de même que cet historien, le canal Bolbitine après le Canopique, fans ajouter cependant qu'il a été cretifé par les habitans. Le même Strabon ne nomme la branche Sairique, que pour la confondre avec la Tanitique : car il présend que certe branche est une dérivation de la Pélusienne : tandis que selon Hérodote, elle dérive de la Sébennysique, & fe trouve entre celle-ci & la Bol-bitienne. Diodore de Sicile & Ptolemée l'ont omife. M. Weffeling, dans fes notes fur Hérodote, pensoit que ce canal avoit pris son nom du nôme Sattique qu'il côtovoit : cela est vrai. Mais lorsque ce savant ajoute, pour le prouver, un passage du Timée de Platon, où il est dit que le nome Saitique eft au sommet du Delta, son affertion cesse d'avoir aucon fondement. Un nôme, situé au sommet du Delta, ne pouvoit avoir donné son nom à un canal qui commençoit vers l'extrémité du Delta. Le fait est que Sais & le nôme dont elle étoit la capitale, sont beaucoup plus bas & près d'un canal dérivé de la branche Sébennytique, & que ce sont cette ville & ce nôme qui ont donne au canal le nom qu'il porte. Sais n'étoit pas proche du Delta. Platon a voulu

parler d'une autre ville.

Quant à la branche Sébennytique, Strabort affure qu'elle est la troisième en grandeur, & qu'elle commence au sommet du Delta. Hérodote dit de même, que la troisième branche va rout

droit, depuis le haut de l'Egypte jusqu'à la pointe du Delia qu'elle partage par le milieu, & se rend à la mer; on la nomme Canal Sébennytique.

Si Hérodore nomme cette branche la troifème, il ne vent pas diet qu'elle foit in troifème depais la Canopique, en allant de l'oned à l'est, mais qu'elle est la roifème ne grandour, comme il est aid de s'en convaincre en listant attenivement fon texte, le ne vois donc pas, dit M. Larcher, quel a été le moit qui a déterminé M. d'Auville d'Aontein (M. M., far F.E.pri, que la branche Chémpyique d'Hérodore étoit la Phamitique de tous les autres écrivais de l'amiquité.

Le canal Brecilique a été creufé de mains d'hommes il fel entre la branche Schemnyique 

R. la Mendéfenne. Il paroit être la mêma que le 
Branche de la paroit entre la mêma que le 
Branche Phamitique, ajouré que la côte voifine 
ent rempile de marsis, & Holsdore chérer que 
ces marsis, infeltés par des brigands de propries 
Baccia. On troi donc, parc es autres, la parion 
qui avoit fait appeler cente bouche, la Bauch 
Baccia, On troi donc, parc es autres, la parion 
qui avoit fait appeler cente bouche, la Bauch 
Baccia, On troi donc, parc es autres, la parion 
que este bouche cit la Mendefienne de tous les écricateres l'étancies. que no destruite, s'il tout 
accesse l'étancies, que no destruite 
par l'appele de la mende de la mende 
par l'appele de la mende 
l'appele de l'appele 
l'appele de l'appele 
l'appe

Srahon, Diodove & Podembe, syamt oubligh to boache Sningen, on eté forest de domor à la bouche Schennyithue le nom de l'Amilique ; la bouche Schennyithue le nom de l'Amilique ; la bouche Schennyithue le nom de l'Amilique ; dans de complèter la marche des fept embouchiers de Nil. Ce qui fronta l'érraire de ce étrivaire , afin de complèter la marche des fept embouchiers de Nil. Ce qui fronta l'érraire de ce étrivaire , nôme Mendelfenn, & que cette branche pris pessive pe su pair le temps d'Hévodous, in nom de Branche Mendélfenne ; de que la branche Mendélfenne ; de que la branche Mendélfenne ; de que la branche Mendélfenne ; de consideration de la contra de l'amilier temps ; cou de d'amilier pringue, Quoi-qui'l en fois, Surabon ett increatable ; puisque la deferpion qu'il fair du canal Schennyique ne peut convernir qu'ha canal suquel Hévodoue domne des propositions de la contra de l'amilier de l'amilier de l'amilier de la contra de l'amilier de l'amilier de l'amilier de l'amilier de l'amilier de l'amilier de la contra de l'amilier de l'amilier de l'amilier de l'amilier de la contra de l'amilier de l'amilier

Quant an canal Pelufique, il n'y a pas la plus petite difficulté. Il vicnt de la pointe du Delta, forme le côte oriental du triangle, & fe jette dans la mer, près d'Al-Faramch. M. Savary affure, dans fa carte d'Egypte; qu'il est actuellement comblé.

Quant au canal dont on rencontre l'embouchure avant la bouche Phanitique, en allant de la Mendéfienne à la Phanitique, canal qui, sclon M. Savary, n'à eti indiqué par aucun géographe, je réponds, dit M. Larcher, que Strabon l'à indiqué, ainfi que pluficurs autres. « Enre ces embouchures, dit ce favont géographe, il y en a n'à autres moiss remarquables, que l'on appelle

n Pfradoftomata, fauffes embouchures n. Et dans un autre endroit il dit: a entre les bouches Pélun faque & Canopique, il y en a cinq renurn quables & beaucoup d'autres plus peties n.
Diodore de Sicile, après avoir parlé des fept embouchures du Nil, ajouet: ni ly en a d'autres n'etulées de mains d'homme, fur lefquelles je n'hà sucune raifon qui me prefle d'écrire n. La découverte de M. Savary n'effonde pas nouvelle.

### Crue & élévation du Nil.

En parlant de lajerue du Nil, Hérodore, L. 11, 6.19, dia voir appris des prieres d'Egypse, que, fous le roi Meris, routes les fois que le fleuve crodifoir feulement de hair condetes, il arroche l'Egypse au-deflous de Memphis; & d., dans le temps qu'ils me parloient ainfi, jouce-til, il n'y avoir pas encore 900 ans que Meris droit mort. Mais maintenant fi le fleuve ne monte pas de feize coudées, ou au moins de quinze, il ne se répand pas sur les terres.

M. Lircher fait, für est endroit d'Hérodone, la memarque fuivante. Lé docleur Richard Pooccke, dit-il ; penfic qu'Hérodote fe trompe, que les mit roudes donn il parle, diviers l'estembre de l'élévaion de l'eus, ét non de fa hauteur de l'élévaion de l'eus, ét non de fa hauteur de l'élévaion de l'eus, ét non de fa hauteur les les montaines de la hauteur louis des euss, depuis les fond du lit du floreve. Ceter zifon, en prouvant une uniformité dans les inondations, depuis le fond du lit du floreve. Ceter zifon, en prouvant une uniformité dans les inondations, depuis le temps de Marchs ilgu'à nous, des control de le temps de Marchs ilgu'à nous, qui d'échait que le fol de l'Egype e l'écoit beaconog têtre depais le rêgue de ce prièce de ce pour le fond de l'Egype e l'écoit beaconog têtre depais

La plupart des voyageurs affurent que dans les années ordinises, l'eau s'élève jusqu'à viag-deux coudées. Elle monta, en 1702, à 23 coudées quatre doiges, & l'année précédente, elle avoir monté à vingt-deux coudées dis-huit doign conde à vingt-deux coudées dis-huit doign conde vingt-deux à vingt-trois coudées, & fuivant Hérodoet de quince à l'eire; là difference eft

de føpt.

On trouve dans Pline & dans Ammien Marcellin, que la hauteru de feire condées apportoie
Flabondance (fastion efficits). Le P. Hardenin
avoit eru que Pline étoit en cela contraéir, par
strabon. M. Larder démoure le contraéir. Co
tavant, dia -il, als pas fait fans doute aflee
avention au pullènge de cet auteur, le voici.
Avant, dia -il, als pas fait fans doute aflee
victure responsable de la contraéir. Co
tavant, dia -il, als pas fait fans doute aflee
victure responsable de la contraéire de la contraéire.

Etoit victories de la contraéire de la contra

<sup>(</sup>t) C'eft que Pline dit : Quatuordecim enbies hilariestem

n douze coudées, l'année étoit très-abondante : " & personne ne se ressentoit de la disette tors-" qu'il ne s'élevoit qu'à huit », Strabon venoit de dire: « une crue plus grande arrofe une plus » grande quamité de terres; mais lorsque la nature n vient à manquer, on parvient fouvent, avec » des soins & par le moyen des canaux & des n digues, à arroser dans les plus petites crues » autant de terres que dans les plus grandes ». Cela ne contredit pas Pline. Il y a grande apparence que les gouverneurs qui succèdérent à Petrone, n'eurent pas la même attention que lui.

On voit dans un fragment de Calcasenda, écrivain arabe, publié dans les voyages de M. Shaw . un extrait du dénombrement de l'Egypte. Al-Masudi, auteur de ce dénombrement, affure que lorsque le Nil s'élève de quinze coudées & quelque chofe, la récolie fuffit pour nourrir les habitans; mais qu'on ne paic au calife qu'une partie du tribut , & que , lorfque les feize e udes font complètes, on le paie entier. Al-Matudi est mort. felon d'Herbelot , l'an 937 de notre ère,

Vers l'an 1153 Al Edriffi fuit la même règle; lorsque le Nil croît de seize coudées, dir-il, toutes les terres fertiles d'Egypte font arrofees ; mais loríqu'il ne monte qu'à douze coudees ou au deslous, ou qu'il s'élève à dix huit coudées ou

au-delà , il s'enfuit une famine.

Que penfer après cela des relations de nos voyageurs? Si on les admet, que deviennent tous les témoignages que je viens de rapporter? si on les rejette, on ne fait plus à qui se fier. Comme on a femil que ces voyageurs n'avoient aucun intérêt à alterer la vérité, on a inventé différents fystèmes pour concilier leurs rapports avec ceux des auteurs Grees, Romains & Arabes. Il scroit d'autant plus inutile de les rapporter, qu'ils ne rèfoudroient pas la question. Je dirai cependant un mot de la folution que donne M. le comte de Caylus ( Mim. de litt. t. 31, hift. p. 25), parce qu'elle a quelque chose de vraisemblable.

Il prétend que la condée égyptienne augmenta fous les Ptolemées, sous les Romains & sous les Arabes; ce qui détruit, dit-il, les raisonnemens hafardes de nos jours contre l'attérissement du fol de l'Egypte, & l'augmentation de la crue du Nil, les seize coudées d'un temps n'étant pas les seize

Je conviens, dit M. Larcher, que la coudée varia en differens temps; mais j'ofe affurer que celle qui servit à mesurer la crue du Nil ne chan-

La preuve en est claire; Hérodote, Pline le naturaliste, Ammien Marcellin, Al-Masudi & Al-Edriffi , auteurs qui comprennent environ seize fiècles, affignent toujours feize coudées pour la crue du Nil qui procure la fertilité, Si cette coudée est changée, le nombre des coudées qui eut apporté l'abondance auroit nécessairement parié, Puisque ce nombre a toujours été le même

depuis Hérodote jusqu'à l'an etca, il s'enfuit que la condée employée à mesurer la crue du Nil, n'a jantais varié

Richard Pocock, dit M. Larcher, m'a fait naître une idée qui me paroit concilier d'une manière bien simple, les relations anciennes & modernes. Il me femble qu'elle avoit fait naître une idée à peu pres pareille à M. Frèret en 1742; nous la

verrons ci-après.

Il nons apprend (Pocock ), dit M. Larcher dans la description de l'Égypte, que lorsque les pretres disoient à Hérodote que le Nil ne crossoit que de huit coudées fous le rot Mæris, il falloit enrendre cela de la crue véritable de ce fleuve. 80 que lorsqu'ils lui parloient de seize coudées, il failoit les compter depuis le fond du lit du fleuve. Cette sobition ingénieuse, & dont il auroit du profiter pour se retirer de l'embarras où l'avoient mis les vingt-deux coudées dont parlent les relations de nos voyageurs, m'a fait foupçonner que ces vingt-deux coudées étoient la mesure totale des eaux du Nil, depuis le fond de fon lit jufqu'à sa sursace, dans le temps de sa plus grande hauteur; & que les seize coudées dont parlent les écrivains Grees, Latins & Arabes, font la mesure de la quantité dont les eaux du Nil s'étoiene élevées au destus de la hauteur qu'elles avoient avant que le fleuve commençát de croitre. Ces foupcons fe font tournes en certitude, en comparant la crue du Nil en 1738, avec la hauteur totale de fes eaux, à comptet du fond de fon lir. Il y avoit cinq coudées quand il commença à monter, Il s'éleva à vingt coudées quinze doigts; mais la crue ne fut que de quinze coudées quinze

doigts M. Frèret avoit dit de même ( Mêm. de lit. t. 16; 352: " Ce détail (celui qui se trouve dans Pocock) nous montre que les vingt - deux ou n vingt-trois coudées que l'on comptoit en » Egypte au temps de l'inondation, n'étoient pas la mesure de la crue du Nil, mais celle de la hauteur totale des caux du fleuve, prifes o depuis le fond de fon lit jusqu'à sa surface » supérieure, lors de sa plus grande hauteur; &c » que les feize coudées dont parlent les écrivains " Grees, Romains & Arabes, font la mesure » de la quantité des eaux du Nil qui s'étoient n élevées au deffus de la hauteur qu'elles avoient » avant que le fleuve commençát de croître. » En 1714 la hanteur du Nil étoit, avant la crue,

» de cinq condées & quelques doiges. On ouvrit n le canal après une crue de dix coudées vingt-» fix doigts, c'est-à-dire, lorsque la surface du » fleuve se trouva élevée de seize coudées au-» deffes du fond de fon lit.

» En 1715 le Nil avoit fix condées de hauteur » lorsque les eaux commencèrent à croître. On n ouvrit le canal du Caire lorique les eaux furent » élevées de deux cent quatre-vingts doigts, c'eftn à-dire, de dix coudées, de vingt-huit doiges

chacune ;

n chacune, alors la hauteur totale du fleuve étoit » de feize coudées, & la furface de l'eau étois » parvenue au niveau de l'ouvetture du canal ; n mais l'augmentation étoit feulement de dix

» coudées.

n En 1718 le Nil étoit plus bas lorsqu'il comn mença de croître, & il n'avoit que cinq coudées; » aussi attendoit-on, pour ouvrir le canal, que " l'augmentation fut de dix coudées einq doigts,

n & que la hauteur totale du fleuve parvint à » vingt coudées quinze doigts ; mais la quantité n de la crue fut seulement de quinze coudées

n & demie ».

Ces deux exemples prouvent démonstrativement que la différence entre le rapport des voyageurs & celui des écrivains plus exacts. vient de ce que les premiers n'ont pas diftingué entre la haureur totale du fleuve au temps de l'inondation, & la quamité dont les eaux s'étoient élevées depuis que le fleuve avoit commencé à

M. Frèret parle ensuite de la mesure du Draah ou coudée de Nilomètre. Il dit avoir eu dans ses mains un étalon pris sur le lieu même, & qui ne portoit que 15 pouces cinq lignes. Ce témoignage paroit politif. Cependant feu M. le Grand, feeretaire - interprête du roi pour les langues orientales, homme d'un grand favoir, & qui étoit entre plusieurs fois dans le Mekias (espèce de pniis où est la colonne graduée que je nomme ici Nilomètre), m'a plusieurs fois affuré que ce Drash étoit de dix-huit pouces, on ayant, à bien peu de chose près, cette mesure. Gréaves prétend qu'elle a vinge pouecs deux lignes.

Lorsque le Nil étoit parvenu à la hauteur convenable, on ouvroit les canaux qui le laissoient se répandre sur les terres : c'étoit un grand jour de lete : on observoit phtsieurs cérémonies religieuses, Il y a meme des auteurs qui ont dit que l'on precipitoit une jeune fille dans le Nil: lorfqu'encore actuellement on ouvre au Caire le canal qui traverse le Nil, c'est une joie universelle. On en pent voir la description dans les auteurs modernes

qui parlent de l'Egypte.

Nilus , lien de l'Afie , dans la Babylonie , audessous de l'Euphrate, & sur le bord occidental de ce fleuve, environ par les 32 degrés 10 minutes de latinide.

NILUS, contrée intérieure de l'Arabie, où l'on trouvoit de la myrrhe & de l'encens , selon

Strabon , L. XVI , p. 774.

NIMETACUM : l'itinéraire d'Antonin met cette ville fur la route de Castellum à Colonia Agrippina, entre Minariacum & Camaracum, à dix-huit mille pas de la première, & à quatorze mille pas de la seconde.

NIMPHÆUM (Kerche), ville de la Chersonèse Taurique, felon Strabon, Ptolemée & Scylax. Ce dernier dit qu'elle avoit été bâtie par des Grees. Strabon la qualifie ville ayant un bon port,

Geographic anciente. Tome II.

Elle étoit ficuée au nord-oueft d'Acra, profinia l'est de Zephyrium, & au sud-sud-ouest de Bosphorus

on Panticapeum, M. de Peyfionnel, dans ses observations histort-

ques & géographiques, dit que l'on y voit encore les débris d'une ancienne fortereffe.

NINEA, ville d'Italie, dans l'Enotrie. Suidas & Frienne le géographe la placent dans les terres,

felon Ortelius thefaur.

NINGUM, ou Mengum, ville d'Italie, far la route d'Aquilée à Salone, felon l'itinéraire d'Antonin, entre Tergeste & Parentium, à vingt-huit milles de la première , & à dix-huit milles de la

NINIA, ville de la Dalmatie, felon Strabon, L. VII. p. 315. NINIVE. Voyet NINUS, nom latin de cente

ville.

NINUS (Ninive), ville de l'Afie, fur la rive droite du Tigre. Elle étoit très-ancienne, trèspaissante & très-grande, & fut sondée par Ninus. fils de Sémiramis. Diodore de Sicile, qui nous en a confervé les dimensions, dir qu'elle avoit cent cinquante stades de long, quatre-vingt-dix stades de large & quatre cens quatre vingts de tour. Les cent cinquante stades de longueur que lui donne cet historien, font au compte ordinaire quinze milles, Il y a grande apparence que le stade étoit plus petit. Les murs de cette ville étoient hauts de cent pieds, & fi larges, que rrois charriots y pouvoient paffer de front: les tours, au nombre de quinze cens, étoient hautes de deux cens pieds chacune.

Moful ou Mofiul , ville moderne , est à peu près dans l'emplacement où étoit Ninive.

NINUS, ville de l'Arabie. Elle est distinguée de la ville du même nom, capitale de l'Affyrie, par faint Jérôme. Il dit qu'elle étoit firuée dans l'angle de l'Arabie, & que de fon temps on l'appeloit Neuve.

NINUS, ville de la Carie, qui s'appeloit aussi Aphrodifias, felon Suidas & Erienne le géographe. Elle avoit été batie par les Pélaiges Lelèges. News, fleuve de l'Asse mineure, dans la Lycie, felon Etienne de Byfance.

NIOBE, fontaine de la Laconie, felon Pline, L. 1V , c. 5 , & Strahon , L. VIII , p. 360.

NIOBES LACRYMÆ; les anciens avoient donné ce nom à une fource qui couloit d'un promontoire de la Phrygie.

NIOSSUM, ville de la Sarmatie européenne, fur un bras du Boryfthene, felon Ptolemée, L. 111,

NIPHAGRÆ, nom d'une muraille chez les Pières, peuples voifins de la Macédoine, felon Herodote , L. v11 , c. 112. Mais Orteilus thefaur. , après quelques autres écrivains, avertit qu'il faut lire Phagres

NIPHANA, nom d'un pays dont il est fait

mention dans le second livre des Pandelles. Orté-

NIPHANDA, ville de la Paropamifade, entre Catifa & Draftoca, felon Ptolemée, L. v1, c. 18. NIPHATES MONS, montagnes de l'Afre, dans

l'Arménie, selon Prolemèe, qui dit que c'étoit une partie du mont Teurus, au sud du mont Abes.

Ces montagnes s'étendoient de l'est à l'ouest, au sud de la Moxoène, & à l'ouest du lac Arfiffa, vers le 38' degré 20 minutes de latitude.

Le mont Niphases étoit vers la source du Tigre, qui le traversoit par un passage souterrein d'environ 25 milles.

NIPHAUANDRIA, ville de la Médie, dans l'intérieur des terres, entre Choafira & Guriauna, felon Prolumée, L. v.s., c. 2.

NIFSA, ville de la Thrace, dont il est parlé dans Etienne de Byúnec. On peut conjecture que c'uoit la capitale des Nigfai ou Nipséens, dont il est parlé dans Hérode, L. 1v., c. 93. Ils étoient, felou cet auteur, au - dessus d'Apollonie & de M. J. méris.

N. II. On lit dans plusieurs éditions d'Hérodote
Mipsai; mais ce nom a été corrigé d'après Étienne
de Bysance & Suidas.

NISA, ville de la Lycie, dans la Myliade, entre Podalia & Choma, felon Ptolemèe.

NISA, NISSÆ ou NYSA, ville de l'Afie proconfulaire, fur le Méandre; elle étoit épifcopale fous la métropole d'Ephéle, felon la notice de Léonle-Saze. La notice de Hiérocles écrit Nyffa.

Nisa, lieu fur la mer Rouge, felon Suidas, qui cite Orphée, Ortélius thefaur.

NISA, ou NYSSA, ville de la Cappadoce, sur la route d'Ancyre à Césarée, selon l'uméraire d'Antonin, entre Parnassus & Osama, à vingu-quarre mille pis de la première, & à treute-deux mille pas de la seconde.

NIS, E.A., ou Nisee, port ou havre du territoire de Mégare, for le golte Sonoique. Près de ce port étoit un temple de Cérès, furnommé Médardor, ou qui donne les troupeaux, du gree availle (Nelon) une brebis, & de qépo (phéré) je porte. On prétendoit que ce furnom avoit été donné à certe déeffe par les premiers qui eurens des troupeaux dans le pays.

Près du bord de la mer, étoit le tombéau d'un ancien roi de Mégare, nommé Lélex, que l'on difoit être venu d'Egypte. Ce port étoit fortisé par une citadelle qui portoit

aufi le nom de Nifee (Pauf. in Attica, c. 44).
Nis.R.A., ville d'Afre, dans la Margiane, selon
Ptolemée, L. P.1, c. 10.

NISÆI, peuple de l'Arie. Prolemée, L. vI, c. 17, dit qu'ils en occupoient la partie septentrionale avec les Allabent.

NISÆUS CAMPUS, vafte plaine de la Médie, vers les portes Caspiennes. Il y avoit de grands haras; & les chevaux que l'on en tiroit étoient beaux, grands & vigour-ux.

NISBARA & NISCHANABE, ville de Perfe; felon Ortélius thefaur, qui dir, d'après Zoume,

L III, que le Tigne féparoit ces deux villes.
NISERGE, ville de la Perfide, dans l'intérieur
des terres, felon Prolemée, L VI, c. 4.

NISIBIS, ville de l'Afre, dans la Mélopotamie. Elle appartenoit à Chofroës, roi des Parihes. Trajan la prit : elle fe révolta l'année d'après; mais elle fut reprifé tout de suite par un corps de troupes que cet empereur y envoya.

Elle étoit dans la partie du nord-est, sur le fleuve Mygdonius,

NISIBIS, ville de la Mésoporamie, sur l'Euphrate, selon Joseph, Anig. L. XVIII, c. 12. NISIBIS, ville d'Asse, dans l'Arie, entre Arci-

tane & Paracenea, felon Ptolemée, L. VI, c. 7.
NISICATES, ou NISICASTES & NISITÆ, peuples de l'Ethiopie, fous l'Egypre, felon Pline,
L. '71. c. 20.

NISISTA, nom d'une ville dont il étoit parlé dans les Santisones pontificales des empereurs d'Orient. Ortélius the jaur, juge qu'elle étoit aux environs de l'Eoire.

NISIVES, peuples de l'Afrique propre, selon Pline, L. r.c. 4. Ptolemée, L. 1r, c. 3, les place

après le Natabute. NISOPE, île fur la côte de celle de Lesbos; & qui forme le port Sigris, felon Etienne le

géographe. NISA, ville de la Grèce dans la Béorie, Malgré l'épithète de Zuéuv pour trés-divine que lui donne Homère, on ignore quelle étoit cette ville, & où elle éroit futuée.

Nissa, Nisæa, en Nisa, ville de l'Achaie; dans la Mégaride. Prolemée, L. III., c. 15, dit qu'on l'appeloit auss Megara. C'est certainement la même que Nisaa.

NISSOS, ville aux environs de la Pallène, peninfule de la Macèdoine, felon Pline, L. 11,

NISTRA, c'est le nom d'une ville, aux environs de l'Illyrie, selon Calchondyle. Orusii thesaur.

NISUA, ou MISUA (Seedy Doude), ville de l'Afrique propre, fur le golfe de Numidie, entre Carpis & Clipea, selon Ptolemée,

Cette ville étoit fituée à l'est nord-est du promontoire d'Hercule : elle avoit un grand port qui étoit commode pour les vaisseaux qui ne pouvoient arteindre Carthage ou Urique. Il reste des ruines de cette ville,

NISTRIORUM INSULÆ, petites iles de;l'Archipel, au voisinage de l'île Nifyrus, selon Strabon.

NISYRUS, nom de l'une des petites îles Sporades, fituée au fud de celle de Cos, & au nordoueft de celle de Telos, vers le 36° degré 35 minuses de latimide. Strabon la place auprès de l'île de Cnide.

NISYRUS ou NISYROS, île de la Méditerranée; elle étoit près à ouest-nord de Tilos, vis-à-vis de Cnide, & à l'ouest de l'île de Rhodes, Pline dit qu'elle avoit été léparée de l'île de Cos, & qu'on la nommoit autrefois Porphyris. Elle avoit une ville qui s'appeloit auss Nifyros: cette ville est connue aujourd'hul fous le nom de Nifaro, ou Nafari.

NISTRUS, c'est le nom d'une des quatre villes de l'île Carpathus.

NITASUM, ou NITALIS, ville de la Galarie. fur la route de Conftantinople à Antioche, felon

l'itineraire d'Antonin, entre Ozzala & Colonia Archelaida, à dix-huit mille pas de la première, & a vingt-fept milles pas de la feconde. Quelques manufcrits portent Hitafis. NITERIS, peuples de l'Afrique intérieure,

au nombre de ceux qui ont été fubjugués par Cornelius Balbus , felon Pline , L. v , c, f. ll y a des manuscrits où on voit Nitabres

NITHINE, ou NICHINE, ville d'Egypte, fur la route de Constantinople à Antioche . l'itineralre d'Antonin, entre Andron & Hermapolis, à douze mille pas de la première, & à

vingt-quatre mille pas de la seconde. NITIBRUM, ville de l'Afrique intérieure, felon Pline , L. v , c. 5 , qui la met au nombre de celles qui furent subjuguées par Cornelius Balbus.

NITIOBRIGES, peuples que César de Bell. Gall., L. vii, e. 7, & feq. place entre les Celtes: dans la fuite ils furent mis entre les Aquitains, Leur ville capitale eft Aginnum,

Les Niobriges s'étendoient au delà des limites actuelles du diocése d'Aginnum, ou Agen, leur capitale.

NITRÆÆ, lieu dans l'Egypte, felon Etienne le géographe. Le Nitriotes Nomus de Strabon. L. XVII , p. 803 , avoit pris fon nom de ce lieu. NITRAN , contrée de la Palestine , sclon Or-

telius thefour, qui cite Serapion. NITRIÆ, entrepôt dans l'Inde, en-decà du Gange, felon Prolemée, L. VII. c. 1: fes inter-

prétes lifent Nitra, NITRIOLÆ, peuples de la Libye, felon Pio-

lemée , L. IV , c. 5: cet auteur les place avee les Oofila, amprès des Maffina. NIVARIA, une des iles fortunées, felon Pline,

L. V , c. 32 , qui dit qu'elle avoit pris ce nom de la neige qu'on y voyoit continuellement. NIVARIA, ville de l'Hifpanie, fur la route d'Emerita à Cafarea Augusta, selon l'itinéraire d'An-

tonin, entre Septimanca & Cauca, à vingt-deux milles de la première. & à égale distance de la feconde.

NO, ville d'Egypte, dont parlent les prophètes Ezechiel , c. 30 , 14 , & Nahum , c. 3 , 8 , felon

l'Hebreu, S. Jerême a traduit No par Alexandrie. Mais je crois que l'on ne fait pas au juste quelle étoit la position de la ville dont le prophèse parloit. Nous favons très-peu de noms orientaux des villes de l'Egypte, & celle-ci en étoit

NO-AMMON, ville d'Egypte, que S. Jérôme tradnit par Alexandrie. La même que la précé-

NOA, ville de l'Arabie heureuse, selon Orte lius thefaur., qui cite le faux Berofe.

NOA, ou NEA, ville de la Judée, dans la tribu de Zabulon , felon le livre de Joine. NOÆ, ville de la Sicile, selon Etienne le

géographe & Suidas.

NOÆNI, peuple de Sicile, qui habitoit la ville de Noe, selon Pline, L. 111, c. 8.

NOARA, NOARATH, NOARATA, ON NEA-RATH', ville de la tribu d'Ephraim, à cinq milles de Jéricho, felon Eusèbe, fur le mot Naratha. NOAS, fleuve de la Scythie, felon Valerius Flaccus. Hérodote, L. IV, c. 49, le nomme

NOB , NOBE , NOBA , ou NOMBA , ville facerdotale de la tribu de Benjamin , ou de celle d'Ephraim, S. Jerome dit qu'elle étoit derruite de fon temps, & qu'on en voyeit les ruines auprès de Diopolis.

NOBA BARBARENSIS, ON NOVA BARBA-RENSIS, fiège épiscopal d'Afrique, dans la Numidie, felon la notice d'Afrique,

NOBALICIANENSIS, fiège épifcopal d'Afrique, dans la Mauritanie fitifenfe, felon la notice d'Afrique

NOBASINENSIS, siège épiscopal d'Afrique ; dans la Numidie, selon la notice d'Afrique, où on voit fon évêque Candidus.

NOBASPARSENSIS, siège épiscopal d'Afrique, dans la Numidie, felon la notice d'Afrique. NOBATÆ, peuples d'Ethiopie, aux environs du Nil . & dans le voifinage de la ville Oufis . felon Procope, Perfic. L. 1, c. 19

NOBE, NABA, CANATHA, OU CANATH, ville de la tribu de Manasse, au delà du Jourdain,

( Poyer NOB , &c.) NOBENSIS, fiège episcopal d'Afrique , dans la Mauritanie Céfarienfe, felon la notice d'Afrique & la conférence de Carthage.

NOBICENSIS, siège épiscopal d'Asrique, dans la Mauritanie Cefariente, felon la noticed Afrique. NOBILIA ET CUSIBI, ville des Oreranes. dans l'Espagne, selon Tite-Live, L. XXXV.

NOBOPYRUS, ville de la Mœsie, selon Ortélius, qui cite Cachondyle.

NOBUNDÆ, peuple des Indes, felon Pline, L. VI, c. 20. NOCETI-, penples de l'Arabie heureufe, fur

le golfe perfique, felon Pline, L. rt, c. 28. NOD, ou TERRE DE NOD. C'eft le pays ou

fe retira Cain, après fon crime. NOEGA, ville de l'Hispanie, felon Ptolemee, Kkk a

qui la met au nombre des villes maritimes du pays des Cantabres. Elle étoit fituée à l'embouchure du Melfus.

NOES, rivière de l'Europe, dans le pays des Thuces Crolyziens, & fe jette dans l'Jlee, Peucer croit que c'est Sithniz actuel. Hérodote, L. IV, c. 40, & Valerius Flaccus, L. VI, v. 100, font

les ferls auteurs qui en parlent, NOELA, ville de l'Espagne Tarragonoise, eans le pays des Ajluri, selon Pline, L. 1v.,

c. 20. Ptolemée, L. 11, c. 6, met cette ville chez les Artabres, & il la nomme Novium. NOELE & NOECLE, eclonies des Celtibé-

riens fortis d'Hispal, selon Ortélius qui cite le faux Bètose. NŒOMAGUS, capitale des Lexobii. Cette wille étoit finitée dans la partie maritime de la

Gaule Lyonnoife, felon Ptolemée. NOEODUNUM, ville de la Gaule Lyonnoife, chez les Aulerei Diablintes, felon Ptolemée.

chez les Auteret Diablintes, felon Profemée. NOESIA, île de l'Archipel, ait voifinage de celle de Rhodes, felon Enflate.

NŒTHUS (le Maro), fleuve d'Italie, dans le Profium. Il coulcir du fud au nord, & fe jerroit dans le golfe de Sybaris. Strabon dit que l'ufage de fes eaux rendoit les cheveux roux & même blancs à ecux qui en buvoient habituellement.

NOLA (Nol.2, Int., Nota.), à l'etit de Nagolfi, finuée dans une plaine. Si l'on en revit Infin (L. xx, ε.), elle devoit fou origine à des Greets de Challeis, Mais, fedou Peleius (L. x, ε. γ), elle fur fondèe par les Tajet, sô uns à le priene pendant la guerre des Sammies. Elle devint enfune colonie comaine, & Vefajafen lui donna le furnom d'Augulfe. Ce fr preès de cette ville que Mircellus commença à faire plier Annibal four l'effort des armes romaines. Comme les labitans vétoient long-temps défandus centre les attachement.

NOLASENA, ville de la petire Arménie, auprès de l'Euphraie, dans la piéfecture nominée Lavianensis, selon Protemée, L. v., c. 7: ses interprèses lisent Nofalene.

NOMA, lieu de la Palestine, felon Josué,

NOMADES ARABES. Pline , L. VI, c. 28,

and the state of the state of

appelés Nomades par les Grecs, selon Pline;

NOMADES SCYTHER, peuple qui habitoit à la gauche de la mer Cafptenne, & qui étoit féparé des Géorgiens par le fleuve Paniscapes, felon Pline, L. 19, c. 12. Strabon, L. xv1, p. 767, dit qu'ils habitoient fur des charriots.

NOMÆA, peuple de la Libye, qui fiit détruit par les lions, felon Elien, Animal. L. xv11, c. 27. NOMÆI, peuple de la Thrace, Erienne lo géographe dit qu'ils furent dans la fuire appelés Sevilies.

NOMAS, fleuve de la Sarmatie Européenne; c'est cet endroit de Valerius Flaccus, L. 11, v. 719:

Quas Tanais flavusque Lyces, Hyspanisque Nomaseque addit opes.

NOMAS, lieu de la Sicile, felon Diodore de Sicile, L. x1, c, 90.

NOMASTÆ, peup'es de la Seythie, en-deçà du mont Imaüs, felon Ptolemée, L. 11, c. 14: les interprètes de cet auteur lifent Namafla.

NOMATISAGER: il en est parlé dans le livre des limites. Ortélius the four. soupçonne que ce lieu peut être en Sicile, & tirer son nom de Nomas on Noma.

NOMBA, ville de la Judée, felon Etienne le géorgaphe, d'après Josephe, antig. L. VIII. NOMENTANA VIA, ou voie Nomentane. Cene voie forroit de Rome par le noid-eft, con-

Ceite voie forroit de Rome par le noul-eft, conultificit à la ville de Nomexime, dont elle avoit pris fon nom , & remonant au nord, alloit joindre la voie falier à Ereime, On voit par un paffage de Titte Live, L. 111, s., y, que cette au le la ville de Fieuke qui donit on premice terme. NOMENTUM (La Mensne), ville d'Italie;

dans le Latium. Il eft parté de ceute ville dans Pline & dans Virilei eur evic eronaine portoir fon nom. Ses refles s'upposent une fout grande étendue, & commencent un demi-mille avant d'erre arrivé au bourg moderne. Cette ville fe foutirn long-temps avec un cerain écht, puisqu'elle avoir un évêptre au tempe où Totila ravagea l'Italie: elle le conferva même depuis, & ne fut pas comprise alors dans la ruine des villes qui se travoirent fur la voie faliaire.

NOMII, mostagne de l'Arcadie, où il y avoit un temple confacré au dieu Pan le Nomien, felon Paufanias, L. VIII, c. 38.

NOMISTERIUM, ville de la Germanie, entre Redmuinum & Meliodunum, selon Ptolemée,

L. 11, c. 11.

NOMUS, lieu dans l'Artique, felon le feboliafte de Sophoele, cité par Ottélius thefaur.

NONACRINUM NEMUS, forêt de l'Arcadie,

au voisinage de la ville Nonacris, qui lui don-

noit fon nom. Ovide , Faftor. L. 11 , v. 275 , en , fait mention dans ce vers:

## Cinflaque pinetis nemoris juga Nonacrini.

NONACRIS, petite ville du Péloponnèse, dans l'Areadie, felon Paufanias, qui la place fur le fleuve Styx, au nord des monts Arvanii,

Cette ville étoit en partie cosonie sous terre au temps de Paufanias.

M. Larcher pense que M. d'Anville l'a ttop éloignée de Phencos.

NONACRIS, montagne de l'Arcadie, felon Pline . L. II . c. 107. Paufanias . L. PIII . C. 17 . dit n'avoir jamais vu de montagne aussi haute. Virtuve dit, L. vIII, c. 3, que fes roches distillent une eau appelée Styx. C'est au pied de cette montagne qu'étoit la ville de Nonacris qui lui avoit donné ce nom.

NONUM (Ad). Plusieurs lieux ont porté ce nom, qui indique le neuvième mille, à partir du hen diquel on comptoit les distances.

NONYMNA, ville de la Sicile, felon Etienne le géographe & Suidas, eités par Ortélius thef. NOORATH, lieu de la Palestine, à quelque

diffance vers le oord-ouest de Jéricho. NOORDA, lieu de l'empire des Perfes, au-delà

du Tigre, selon Zosime, L. 111. Orielius thefaur. foupçonne que e'est le Noarda de Joseph, NOPHAC & NOPHE, lien dans le défert

dont il est parle dans le livre des nombres, c. 31, NOPHET, nom d'un canton de la Palestine, aux environs de Dor. La tribu de Zabulon en

possédoit les deux tiers, & la tribu de Manassé l'autre riers, Josué, c. 17, v. 11. NOPIA, ou CNOPIA, ville de la Bocotie, dans la dépendance de Thèbes, selon Strabon, L. 1x,

NORA, ville fur la côte méridionale de l'île de Sardaigne, selon Prolemée, L. 111, c. 3, entre Herculis Portus & Litus Anneum, Elle est nommée Nara dans l'itinéraire d'Antonin , à trente-einq

mille pas de Tegula, & à treote-deux mille pas de Caralis. Paufanias, L. x, c. 17, dit qu'elle fut bâtic par les Ibères, & que leur chef Norax lui doons fon nom. Pline, L. 111, c. 7, la nomme Norenfes.

NORA, lieu fortifié dans la Phrygie, felon Diodore de Sicile , L. XVIII , c. 41. Plurarque , in vita Eumen's, p. 189, dit que cette fortereffe étoit fituée aux confins de la Lycaonie & de la Cappadoce. Elle est nominée Nerosssum, & placée dans la Cappadoce par Strabon, L. x11, p. 537. Elle est mite dans la Phrygie par Cornélius Népos, comme Diodore de Sie.le.

'NORA, ville de la Palestine, dans la tribu d'Ephraim, Eusèbe nomme' cette ville Noorath ou Nagrath, & la place à fix milles de Jéricho. 1. Paral.

NORACUS. Etienne de Byfance donne ce nom pour celui d'une ville; mais on prétend que c'est le Noricum qu'il veut défigner ; alors il faux

dire que c'est une province.

NORBA, ville d'Italie, dans le Latium, à quelque distance de la voie Appienne sur la gauche, an fud-eft de Cora & au nord de Forum Appii. Il y avoit une voie qui, de la voie Appienne, communiquoit à Cora. Les ruines de Norba se voient encore au haut d'une montagne. Elles eonfiftent en un mur, formant une enceinte de e à 6 milles d'étendue : on v trouve encore des portes, des tours & des vestiges de bâtimens

NORBA CÆSAREA (Alcantara, dans l'Estramadure ), ville de l'Hispanie, dens la Lusuanie, au nord-ouest, sur le Tagus. Cette ville est appelée, par Pline , Norbenfis Colonia ; ee qui prouve qu'el'e étoit colonie romaine : mais eet auteur n'indique pas sa position, & Prolemée la met loin du fleuve. en l'attribuant aux Lufiraniens.

NOREIA, ville de l'Europe, dans la Norigne on Norium, a quelque diftance an nord de

NORENSES, peuples de l'île de Sardaigne, felon Pline.

NORICUM. La Norique , sprovince d'Europe dont M. d'Anville donne ainsi la juste position. Il s'étendoit le long de la rive méridionale du Danube, depuis l'embouchure de l'Inn jufqu'au mont Cerius, qui s'enfonce dans un coude que forme le Danube, peu au dessus de la position de Vienne. Embrafiant la partie supérieure du cours du Dravas (la Drave), & comprenant ce qui compose avjourd'hui la Carinthie & la Styrie, au midi, le Nori-um étoit borné par le sommet des Alpes Juliennes.

Ce pays, dont il est d'abord parlé comme ayant un roi , suivit le sorr de la Pannonie , lorsqu'elle fut foumife, & le Noricum devint également une province sous le règne d'Auguste. Dans la fuire . & par la multiplication des provinces, on diftingua un Noricum Rivenfe, adjacent au Danube, d'avec un Noricum Mediterraneum, écarté du fi uve & reeulé vers les Alpes.

Le Noricum avoit donc au nord le Danube : à l'eft, la Pannonie; au fud, une perite portion de la Save ( Savus ) & les Alpes Juliennes ; à l'oueft, la Vindélieie.

# Les principales villes étoient :

Le long du Danube ... Bois-Durum (Innflat) ; tout près de Batava Caftra (Paffau), en Vindelicia; Ovilabis (Wels), un peu au find du Danube; Lauriacum (Loreh), fur le fleuve.

Dans les terres , Juvavara (Saltabourg) ... & Virunum (Wolk-Markt).

Aredate.

## Le Noricum felon Prolemée,

Les peuples que Ptolemée place dans cette province, du côté de l'occident, à partir du nord étoient les Sevaces & les Alauni, qui étoient auffi nommés Ambisonii : ceux qui étoient dans la partie orientale, étoient les Norici, les Ambidrant & les Ambilici (1).

Les principales villes sur le Danube étoient: Claudinium.

### Au-dessous de ces villes étoient:

Cabanodurum. Virunum. Gefodunum Teurnia. Badacum (2). Idunum. Sicanticum. A;untum, Vacorium. Celia. Padicum.

Ptolemée ajoute ici Julium Carnicum, qu'il indique être entre le Noricum & l'Italie, Pai déià dit que la Norique avoit eu des rois. Elle fut foumife aux Romains au temps d'Auguste. Ils la préservèrent des invasions des Germains, des Quades, des Mascomans, &c. Mais depuis, les Goths s'en emparerent, & même on dit qu'Alaric vouloit y fixer le fière de fon empire : mais il paffa plus avant. Les Suèves, les Hérules, &c. y vinrent ensuite: insensiblement ce pays passa à d'autres barbares, tels entre autres que les Huns. Les révolutions qui suivirent appartiennent à l'histoire moderne.

NOROSSI, peuples de la Scythie, en-deçà de l'Imaus, entre les Cachaga & les Marchetegi, audesfus des premiers & an-desfous des derniers, avec les Norosbes, selon Ptolemée, L. PI, c. 14. NOROSSUS, montagne de la Scythie, felon

Ptolemée. NOS COPIUM, ville de la Lycie, selon

Pline, L. F, c. 27. NOSTANA, ville de la Drangiane, entre

Xurxiara & Pharagana, selon Prolemée, L. F1, NOSTIA, village de l'Arcadie, felon Pamanias,

L. v111, c. 7. Erienne le géographe écrit Estiania, NOTHABRES, peuples d'Afrique, felon

NOTI CORNU, promontoire de l'Ethiopie, fous l'Egypte, entre Apocopa & Parvum Litus, dans le golte Atabique, selon Prolemèe, L. Ir,

6. 7. NOTIA, lieu fortifié dans la Macédoine,

felon Orrélius the faur. Cédrène & Curopalate le mertent dans le voifinage de Moglène

NOTILE, peuples vers le midi de la Mésopo-

tamie, selon Pline, L. v1, c. 26. NOTIUM, ville de l'Ionie, felon Hefyche & Etienne le géographe. C'est la même que celle qui eft attribuée à l'Æolie : mais en effet, elle étoit bien plutôt dans l'Ionie, puisqu'elle se trouvoit au fud de Smyrne.

NOTIUM, ville de l'Æolide, à deux mille pas de l'ancienne Colophène, selon Tite-Live; L. XXXVII., c. 26. Herodote en fait auffi mention , L. 1 , c. 149. Elle étoit au nord , mais affez près de l'embouchure de l'Halesses, Thucydide dit que les Colophoniens quitièrent leurancienne ville pour aller habiter Notium, qui étoit plus près de la mer. M. Larcher met en question si ce nom de Notium ne vient pas de Novos, le vent du midi. ( Giog. d'Herod. p. 258). NOTIUM, ville dans l'île de Calydna, au vois

finage de celle de Rhodes, felon Pline, L. v. NOTIUM, promentoire de la Chine, auprès de

l'embouchure du fleuve Senus, selon Ptolemee. L. VII , C. 3.

NOVA, ou AD Novas, ville de la Mauritanie Tingitane, fur la route de Tocolofida à Tingis; felon l'itinéraire d'Antonin , entre Oppidum Novum & Ad Mercurii, à trente-deux millos de la première, & à douze milles de la seconde

Nova, ville de l'Afrique propre, selon saint Augustin & faint Cyprien, cités par Ortélius the aur.

NOVA GERMANIA, ON NOBA GERMANIA; ville épiscopale d'Afrique, dans la Numidie, On voit dans la notice des évêchés d'Afrique, Florentius Noba Germanienfis

NOVA PETRA, ville épiscopale d'Afrique; dans la Numidie, sur la route de Thevesse à Sinste, par Lumbje, selon l'initeraire d'Annonin, entre Diana & Gentila, à quatorze milles de la première, & à viugt-deux milles de la seconde. La Confèrence de Carthage qualifie Dauvus, Episcopus Nova Petrenfis,

NOVA SPARSA, OR NOBA SPARSA, ville de l'Afrique, fur la route de Lambèfe à Siifis, felon l'itinéraire d'Antonin , entre Taduttis & Gemella . à trente-deux mille pas de la première, & à vingt-sept mille pas de la seconde.

NOVA URBS, ville de la Thrace, aux environs de Pallene, selon Hérodote, L. PII, c. 122.

NOVÆ, ville de la baffe Mœfie, for la route de Viminiacum à Nicomédie, selon l'itinéraire d'Antonin, entre Dimon & Scaidava, à dix-fept milles de la première, & à dix-huit milles de la seconde. Elle est placée sur le Danube, entre Diacum & Trimanium, selon Prolemée, L. 111, c. 10. La première légion italique demeuroit dans cette ville.

<sup>(1)</sup> La traduction porte les Amblici, (2) La traduction porte Bedecum,

Nov. , ville de la seconde Monsie, selon la notice des dignités de l'Empire, sed. 29.

NOV.m., ville de la haure Moche, fur la route de Viminiscum à Nicomédie, felon l'uniréaire d'Antonin, enre Cuppa & Talla, à vings-quaire milles de la première, & à douze milles de la feconde.

Novæ, ville de la feconde Pannonie, felon la notice des dignités de l'empire, fell. 56. Elle est placée par Antonin, dans son tituleraire, le long des côtes de la Gaule, sur la route de Taurauum, entre Murfa & Antama, à vinge quatre milles de la première, & à vinge trois milles de la feconde.

NOVÆ, ou AD NOVAS, ville de la Macédoine, fur la route d'Hydru: à Aulon, felon l'itiméraire d'Antonin, entre Apollonia & Claudiana, à à vingt-quatre milles de la première, & vingtcinq milles de la feconde.

Nov.E., eu ad Nov.As., ville de l'Hifpanie, chez les Lacètans, au fud-est d'Ilerda. L'itinéraire d'Antonin la marque Ilerda, & le lieu nommé

ad Septimum decimum, Novæ Aquiloniæ ou Aquilianæ, lieu

de l'Afrique propre, fur la rouse de Tocolofida à Tingis, felon l'intéraire d'Annonin, entre Oppidum novum & ad Mercarii, à trente-deux milles de la première, & à donze milles de la feconde.

NOVANA, ville d'Italie, dans le Picenum, felon Pline, L. 111, c. 13. NOVANTE ou NOVANTES, peuples de l'île

NOVANTI E us NOVANTES, peuples de l'ide d'Albion, felon Prolemée, L. II, e. 3. Cet auteur les met dans la partie (eprentrionale, & il leur donne pour villes Leucopibia & Resigonium.
NOVANTRIUM FORUM, ville de l'Italie.

NOVANTRIUM FORUM, ville de l'Italie, Ortèlius thefaur, foupçonne que ce pourroit être la Novana de Pline.

NOVANTUM CHERSONESUS, nom d'une contrée de la partie septentrionale de l'île d'Albion, selon Prolemée, L. 11, e. 3.

NOVANTUM PROMONTORIUM, promonioire de la partie septentrionale de l'ile d'Albion, au pays des Novanta, selon Ptolemée.

NOVANUS FLUVIUS, fleuve d'Italie, dans l'Umbrie, au territoire de Pitinum, au-delà de l'Apennia, felon Pline, L. 11, c. 103. NOVARIA (Novarre), ville d'Italie, dans la

Gaule transpadane, au nord. Pline, en rapportant la manière dont on cultivoit la vigne dans fon territoire. la défapprouve & lui attribue la mauvaite qualité du vin. Tacire la met an rang des villes municipales de la Gaule transpadane. Quelques antents la donnent aux Insubriens,

NOV ASENNENSIS, NOVASUMENSIS, NOVASINENSIS, OU NOBASINENSIS, ville épifcopale
d'Afrique, d'Ans la Numidie. La conférence de
Carthage. n°. 121, qualifie Reflintus, epifcopus
plobis Novossimensis,
NOUDAUCUSTA, ville de l'Hispanie, chez

les Arevaca, selon Prolemée, L. 11, c. 6. Elle

est nommée Nova Augusta par Pline, L. 111, c. 3.

NOVEM CRARIS, lieu de la Gaule, fur le bord du Rhône, dans la province Viennoife, au fud d'Acunum,

NOVEM PAGI, lieu de l'Italie, dans l'Etrurie. NOVEM TURRES, nom d'un lieu de la Sicile, où le roi Gelon fut enterré, felon Diodore de Sicile. Oriélius rtof, dit que ce lieu étoit à deux cens stades de Syracufe.

NOVEMPOPULANIA (1), province de la Gaule, au sud-ouest. Pour les peuples qu'elle renfermoir, les villes, &c. voyez le tableau, vol. I, p. 710.

NOVENSIS, fiège épifcopal d'Afrique, dans la Mauritanie céfarienne, felon la conférence de Carthage.

NOVESIUM, licu de la Gaule, dans la feconde Germanie, à quelque diflance au nord de Colonia Agrippina, très-près du Rhin. NOVIDUNUM, ville sur le Danube, aux en-

NOVIDUNUM, ville fur le Danube, aux environs du pays de Grutangi, selon Ammien Marcellin, L. xxv11, p. 365. NOVIMAGUS (Neuschâteau), lieu de la Gaule,

dans la première Belgique, fur la Mafa on Mafa, NOVIODUMM, on NUDUMM, on VIUDUMM, La baffe Merfie, dans l'endroit où le Danube fo parrage en differentes branches. Solon Poelemée, L. 111, c. 10, elle est mite fur la route de Nicommédie à Armésium, dans l'imbraire d'Annoineurre Dinigullia & Egifon, à vinge milles de la première, & & vinge huir milles de la feconde.

NOVIODUNUM (in Biturigibus), la position de ce lieus a été un objet de discussion entre les sévans. M. d'Anville (note de la Gaule, p. 489 & 490) démontre que l'on s'est mépris; il le place sur la carte très près au sud est de Bituriget, NOVIODUNUM (Neyets), autre ville de la

Gaule: celui qui prit enfuite le nom de Novirum, étoit fur le Liger ou la Loire.

Noviodunum, ville de la Pannonie, fur la route d'Æmona à Sirmium, felon l'itinéraire d'An-

tonin, entre Pratorium Latovisorum & Quadraium, à un mille de la première, & à vingt-huit milles de la seconde.

NOVIOMAGUS (Litieux), ville de la Gaule; dans la feconde Lyonnoife. C'étoit la capitale des Lexovii, dont elle prit enfuire le nom. Prolemée la nomme Naomagus.

NOVIOMAGUS (Spire). Cette ville qui appartenoit à la Germanie première, porte auffi le nom de Nemetes.

NOVIOMAGUS (in Batavis'), lieu de la Gaule; dans la feconde Germanie. Le nom fut altéré enfuite en celui de Numaga, d'où s'est aisement formé Nimègne.

<sup>(1)</sup> Le tableau des fubdivisions de la Gaule, t. t. p. 710; porte le nom de Populanie ; il est plus vrai de dire Populana,

NOVIOMAGUS (in Biurigibus vivifeis). Ptolemée qui n'attribue que deux villes à ces peuples, y place celle ci avec Burdigala, M. d'Anville la place dans le Médoc.

NOVIOMAGUS (in Treveris) (Numagen), licu de la Germanie première. Conflantin faifant la guerre aux Francs, y raffemble foo armée dans

NOVIOMAGUS (in Veromanduis) (Noyon), lieu de la Gaule, dans la Belgique (econde; de ce noin on a fait par corruption Novionum, puis Novon.

NOVIOREGUM (Royan), ville de la Gaule aqui:anique, entre Tamnum & Mediolanum Santonum, à douze milles de la première, & à quinze milles de la feconde, felon l'itinéraire d'Antonin. NOVIS, c'est ainsi que s'appelois du temps de Tite-Live, L. 111, c. 48, le lieu ou Virginius tua fa fille Virginia. Ce lieu étoit vis-à-vis du temple de Vénus Cloacine,

NOVIUS, ou Nuius, fleuve de la Libye intéricure, qui a fon embouchure entre le promontoire Solventia ou Soluentia, & la ville de Bagagi,

felon Prolemée, L. 1v. c. 6. Noveus, fleuve de l'île d'Albion, dont l'embouchpre oft entre celle du flouve Deva , & le golfe Iruna, felon Prolemée, L. 11, c. 3. NOVOPYRGUM, ville placée auprès du

Morave par Chalcondyle.

NOVUS PORTUS, port sur la côte méridionale de l'île d'Albion, entre l'embouchure du ficuve Tifanton, & le promontoire Cantiun, felon Ptolemée , L. 11 , c. 3.

NUBÆ1, Arabes aux environs du mont Li-

ban, felon Pline, L. vi, c. 28.

NUBÆt, peuples de l'Ethiopie, au-delà de l'île de Méroe, entre l'Arabie petrée & la rive orientale du Nil, felon Pline, L. PI, c. 30. Ils font nommés Nuba, & placés dans le même endroit par Ptolemée , L. IV , c. 8.

NUBARTHA, ville maritime de l'île de Taprobane, felon Ptolemée, L. VII, c. 4.

NUCERIA (Nocera), ville d'Italie, dans la Campanie, au fud-est. On ignore les commencemens de cette ville ; mais on fait qu'elle étoit fort ancience lorsque les Romains s'en emparéreot.

La première colonie y fut conduite au temps d'Auguste.

NUCERTA, au nord-est de Parma, ville de l'Italie, chez les Infubriens.

NUCHUL, lac chez les Liby - Egyptiens , felon Orofius, qui dit que les Earbares le nomment Dara. Pomponius Mela, L. 111, c. 9, ne donne à Nuchul que le nom de fontaine, &

il dir qu'on la prenoit pour la source du Nil. NUDIONNUM. Ce nom se trouve dans la table de Penninger. On y voit une route qui conduifoit d' Aragenue (vieux) à Nudionnum, & de-là à Subdinum (le Mans), M. Bonamy (Mim, de lis-

térature: t. XXVIII, p. 481) penfe que ce doit être le meme lieu que le Noiodu-um ou Nac-dunum, capitale des Diablintes, & que c'est actuellement le bourg de Jublains, dans le Maine,

NUDITANUM, ville d'Espagne, dans le pays des Bastitani, felon Pline , L. 111 , c. 1; quelques manuferits portent Unditanum

NUDIUM, viile du Peloponnese dans l'Elide, felon Hérodote, L. IV, c. 148, qui dit qu'elle fut dérruite de fon temps. Elle étoit dans la Triphylie, & avois été bâtie par les Minyens. Herodote oft le feut auteur qui en fasse mention.

NUIODUNUM, ville de la baffe Mœsie, près d'une des bouches du Danube, uo peo au-deffus de l'ile de Peuce, selon Prolemée, L. 111, c. 10. NUITRONES, les Nuithons, pruple de la Germanie. C'étoit un de ceux que l'on compre-

noir fous le nom général de Vandales, Tacite les joint à fix autres peuples qui avoient

les mêmes contumes, & de qui les fleuves & les forèrs faifoient la défenfe. NUMANA, ville de l'Italie, dans le Pice-

num, au fud d'Ancona & auprès de Potentia. Pline dit que cette ville fut bâtie par les Siciliens

NUMANTIA, ou NUMANCE, ville de l'intérieur de l'Hifpanie citérieure, à l'une des fourccs du Durius. Strabon la donne pour la capitale de la Celtibérie. Forte par fa fituation, cette ville l'étoit aussi par le nombre de ses habitans, Quand les auteurs ont dit qu'elle étoit comme Sparie, fans murailles, ils n'en ont pas donné une idée affez précife : car on pourroit en infèrer qu'elle n'avoit de défenfe que la valeur de fes citoyens, & il y avoit une forteresse.

Mariana dit que l'art avoit moins contribué à la défense de cette ville, que la nature; qu'elle ctoit batie fur une colline, dont la pente, quoiqu'affez douce, ésoit de difficile accès, parce que de trois côtés elle étoit entourée de mootagnes, Cette ville étoit affez grande pour renfermer dans fon enceinte, des terres où paissoient ses troupeaux. Oo o'est pas sûr qu'elle ait été rebâtie après sa definuction par Scipioo l'Africain, l'an de Rome 620.

Numance est célébre dans l'histoire romaine; par la longue guerre qu'elle foutint contre cette république, & par le courage féroce de fes habitans, lors du dernier siège qui finit par sa des-

truction, après une guerre de vingt ans. Il y avoit dejà quelque temps que les Romains avoient projetté, mais inutilement, de fe rendre maitres de Numance, après l'affaffinat de Viriathus, chef des Lufiraniens. Ils envoyèreot donc eo Espagne le conful Mancinus, l'an de Rome 615 ou 616, felon la chronologie de Varron, ou celle des marbres capitolins. Ce géneral ayant fait une fausse opération, les Numaorins tombérent fur ses troupes, lui tuérent vingt mille hommes, & l'enfermèrent de façon que lui & fon armee autoient infailliblement peri , fi l'on n'eut offert & accepté des conditions de paix. Entre autres articles, on ftipula, 1º. que les Numantins permettroient aux Romains de se reurer; 2°, que les Numantins en confervant leur indépendance, feroient admis au nombre des amis des Romains. Le conful Mancinns, le questeur Tibérius Sempronius Graechus, & les principaux officiers de l'armée, fignérent ce traité; mais l'ambition du fénat s'opposa à la ratification de ces articles. On crut donner à ce refus l'apparence de la justice, en faifant conduite à la porte de Numance le conful Mancinus, dont Rome défavouoit la démarche, & qu'elle abandonnoit ainsi au pouvoir de ceux ont il n'avoit pu remplir les espérances. Les Numanins refuserent d'exercer une vengeance atroce fur un homme qui n'étoit pas coupable de la perfidie qu'ils eprouvoient; mais ils repréfenterent que puisque Rome ne ratificit pas le traité, il falloit qu'elle leur remit non-seulement le conful , mais le refte de l'armée au même état où ils étoient, lorsqu'ayant pu faire mainbaffe fur eux, ils leur avoient confervé la vie & rendu la liberré. Cette demande sut inutile ; & le conful P. Furius, qui commandoit alors, fit ramener au camp, à la fin du jour, le malheureux Mancinus.

Peu de temps après, Scipion l'Africain, depuis la destruction de Carthage, ayant sait la guerre en Hispanie en qualité de consul, sut continué dans le commandement jusqu'à la prise de Numance. Les habitans de cette ville firent tout ce que l'on peut attendre de la valeur la plus'déterminée, & opposérent tout ce que le courage & la férocité peuvent employer contre un ennemi patient, actif & prudent. Scipion avoit entouré la ville d'un fosse que les Numantins ne purent jamais forcer; & jamais non plus ils ne purent engager Scipion a combattre. Il exigeoir d'eux qu'ils se rendissent à discrétion. Enfin, après avoir éprouvé toutes les horreurs de la famine, après avoir mange des cadavres, & même s'être entretués pour se dévorer, la plus grande partie des Numantins se rendit, tandis que d'autres atten-dirent la mort dans leurs maisons, ou se la procurerent en y mettant le feu. Pour prix de cette conquête, Scipion reçut le furnom de Numanun, qu'il ajouta à celui d'Africain, Cinquante Numantins furent menes en triomphe à Rome, les augrent furent vendus, & la ville détruite.

De ce que cette ville est nommée par Prolemée & par Anronin; quelques auteurs se sont crus en droit d'en cooclure qu'elle avoit été rebàte; mais peut-être son emplacement même étoit-il assez célèbre encore, pour mériter qu'on en sit mention. NUMERITA, peuple Arabe, nommé de la

NUMERITA, peuple Arabe, nommé de la forte par Curopalate & par Cédrène. NUMESTRANI, liabitants de la ville de Nu-

guifiro, en Italie, felon Pline, L. III, c. II.

NUMESTRUM ( Nicoftro ), ori a dit auffi Numiltro, ville de l'Italie, dans le Brutium. Voyez Cluvier.

NUMICIANA VIA, route on voie Numicienne, Cette voie dont parle Horace, n'est pas dissérente, selon M. l'abbé Chaupy, de la voie Minucienne dont parle Cicéron; elle étoit une continoation de la voie Valèrienne.

NUMICIUS, ou Numicus, fleuve d'Italie ; dans le Loium. Il couloit aux confins du pays des Rutules, auprès de Lovinium. Ce fut entre ce fleuve & le Tibre, qu'Enre ptit terre, lotf-

qu'il arriva en Italie,

NUMIDI, les Numides. Voici ce qu'en dit le favant préfident Desbroffes, Toute la Numidie éroit habitée par plusieurs petits peuples , dont les rincipaux étoient les Massyliens & les Massociyles. Selon les apparences, eeux-ci éraient les plus occidentaux; mais la ressemblance de nom, fait que les historiens les prennent souvent l'un pour l'autre. Diodore rapporte que, des le temps de la guerre du Péloponnèle, chacun de ces différens peuples avoit son petit souverain particulier. comme l'ont encote anjourd'hui presque tous les Africains. La Numidie fut enfuite, en partie, foumife par les Carthaginois, puis par Agatocle, tytan de Syraeuse. Celui-ci n'ayant pas gardé long-temps fa conquête , toute la Numidie revint au pouvoir des naturels du pays, dont les principaux fouverains étoient les ancêtres de Syphax & de Jugurtha. Les premiers tenoient leur cour dans la ville de Siga. vers l'onest; les autres à Zama. Le plus ancien de ces derniers princes est Narva; mot que l'on croit èrre une corrupcion de Nergal. Il époufa une fœur d'Annibal , fille d'Hamilcar Borcas, Gala , fon fils , régnoit en Numidie au temps de la seconde guerre punique, & fut père du célèbre Maffinissa. Syphax régnoit alors sur les Numides occidentanx,

La guerre s'étant allumée d'une manière fort vive entre les Carthaginois & les Romains, après la ruine de Sagonte, les deux Scipions, généraux de l'armée d'Etpagne, se liguèrent avec Syphax, dans la vue d'oppofer à Carthage un ennemi fur ses propres frontières. Les Carihaginois, de leur côté, firent alliance avec Gela, leur voifin, à l'instigation de fon fils Massinissa, jeune homme de dix-fept ans, dont le courage & la force fingulière étoient bien connns à Carthage, où il avoig eie eleve. Ils lui fiancerent Sophonisbe, fille d'Afdrubal Giscon, la plus belle semme de toute l'Afrique, & le mirent à la tête de leur atmée. Maffanisfa se hara de prévenir Syphax , l'attaqua dans fes propres ètais, remporta fur lui une vièloire fanglante, & le contraignit à s'enfuir en Mauritanie. Il l'y pourfoivit avec les feuls Numides, & acheva de le défaire entèrement; après quoi il ramqua fes troupes en Efpagne, à l'armée d'Afdrabal. Syphax, en son absence, rentra dans ses états, & se rendit à son tour si redoutable aux Carthaginois, que pour le détaches de Pallance des Romains, & le mettre de leur parti, ils lui donnéeat en marige, à l'indi d'Adfrubal & de Maffiniffs, la belle Sophouisbe, fiancée à ce dereite. Maffinifs, outre de ceue perfédie, fe jers dans le parti des Romains, fit un traisè avec Scipion & repaffa en Afrique. Le roi Gala, fon père, étoit mort dans cer intervalle, & l'indice, le plus git des frieres de Gals, and de l'indice de l'indice de l'indice de l'indice de le fils ne fuecdoir pas sus père, ma's le rière su fetre, ou le prevua à l'oncle.

Ifalac , que Tite-Live nomme Æfalces , n'ayant vécu que peu de temps, Capufa, l'aine de fes fils, étoit monie sur le trône des Massyliens en Numides orientaux, en l'absence de Massinissa, Mais Mêzétul, autre prince Numide de la race royale, avoit foulevé la nation contre lui , avoit mé ce nouveau roi , & foumis toute cette partie de la Numidie qu'il gouvernoit sous le titre de ruteur de Lacumac, jeune frère de Capufa, auquel il avoit fait prendte le nom de roi. Une lique étroite avec Syphax & les Carthaginois, lui parut le meilleur moyen de se maintenir dans son usurpasion contre Maffinissa & les Romains, Il envoya des Ambaffadeurs qui conclurent le traité avec Syphax, & il époufa la veuve du vicux roi Ifalac, fille d'une fœur d'Annibal.

Cependant Massinissa apprenant la mort de son oncle, repaffa en Maunitanie où il fit inmilement les dernières inflances auprès de Boechar, roi de ce pays, pour obtenir de lui que ques fecours d'armes & d'hommes. Le Maure ne lui voulus accorder qu'une escorte de 4000 hommes pour le conduire à travers le pays ennemi, jusqu'aux frontières de Massylie, où 500 cavaliers, des anciens ferviteurs de fon père, vinrent le trouver, Quelque petite que fut cette troupe, fon courage fuppléant à tout, il congédia les 4000 Maures & marcha droit à la rencontre du jeune roi Lacumac, qui alloit se joindre à Syphax. Les troupes du roi, surprises, se jetrèrent dans la ville de Tapsa, que Maffinissa prit d'emblée. Mais le roi s'echappa avec quelques cavaliers, & continua faroute vers Syphax. Le reste de ses troupes fut tue ou prit parti avec Maffiniffa en faveur de qui le fruit de ce premier finccès détermina une partie de la nation Maffylienne, Il raffembla done un corps de troupes affez nombreux, quoique fort inférieur à celui de fon adverfaire, Mézénul, qui se trouvoit encore à la tête de l'armée avec laquelle il avoit detrone Capula, & qui venoit d'etre renforcee par les Mattacyles auxiliaires, que le jeune roi lui avoit amenés à fon retour du camp de Syphax. Mais la grande connoissance de l'are militaire que Maffiniffa avoit acquife au fervice de Rome & de Carthage, compensois bien cette inégalité. Le jeune roi & fon tuteur forent entierement defaits & contraints à se refugier chez les Carthaginois. Maffiniffa, remonté fur le trône de fes pères, ne fongeoit plus qu'à faire une paix folide, tant

avec les usurpateurs qu'avec Syphax seul allié. Il fit propofer à Licumac, s'il vouloit revenir en Numidie, de lui donner le même rang qu'avoit tenu Ifalac aupres de Gala; & a Mezetul &l'amniftle & le retabliffement dans tous fes biens, Tous deux étoient affez portés à préférer une fortune médiocre dans leur patrie, à un exil peut-ètre perpétuel. Syphax, de son côté, ne s'éloignoit pas de confenir à ce traité, regardant comme une chose indifferente, à son égard, que ce fur Mailiniffa ou Lacuniac qui regnat en Maffylie. Mais Afdrubal, se rencentrant alors au camp de Syphan , lui représenta qu'il se trompoit, & ne connoissoit guere les grands talens de Maffiniffa; qu'un petit royaume tel que celui de Maffylie, n'étoit pas fait pour un fe grand homme , & que tous ses voisins devoient s'attendre d'avoir blentôt fur les bras un ennemi redoutable, s'ils ne se hatoient d'étouffer cette flamme naiffante. Syphan, déterminé par ces confidérations reprit les armes. La guerre fut très-malheureuse pour Massinissa.

qui se vit réduit à ne plus posséder qu'une seule montagne vers l'orient, pendant que son ennemi régnoit seul dans la Numidie ensière. Quelques familles de Maffyliens, refugiées avec leur prince fur la montagne, y avoient transporté leurs huttes , leurs charriots & leurs troupeaux ; c'étoit presque tout le bien de cette nation sauvage. Le terrein ne manquoit ni de pâturages, ni de fontaines: c'en étoit affez pour vivre à des gens qui ne se nourrissent que de chair & de laitage. De plus ils faifoient des incursions nocturnes fur leurs voifins, s'adressant plus volontiers à ceux de Carthage, dont le pays étoit bien cultivé. Le produit de ee brigandage leur fervoit à fe pourvoir de ce qui leur manquoit d'ailleurs vers les marchands de la côte qui venoient exprés faire ce commerce. Les Carthaginois, desolés de cette petite guerre continuelle ou ils perdoient plus de monde à la longue qu'ils n'euffent fait dans une action d'éclat, pressoient vainement Syphax d'y mettre ordre. Ce roi barbare regardoit comme au-deffous de lui , d'aller attaquer un voleur dans fa caverne. A la fin, preffe par leurs instances, il y envoya Bocchar, fon lieutenant, homme entendu dans l'art militaire, avec 4000 hommes de pied & 2000 de cavalerie. Il lui promit une groffe récompense s'il tuoit Malfinissa, & une plus forte encore s'il pouvoit le prendre vivant, Les Maffyliens, furpris, perdirent tout ce qu'ils avoient , & furent chaffes jufqu'an fommet des rochers, d'où Massinissa sut bientôt obligé de descendre, & se vit investi avec le pen de gens qui lui refloit, dans une gorge etrone. Cependant, comme il connoissoit parfairement tous les détours des montagnes, il fut affez heureux pour tchapper, fuivi de 50 cavaliers, toujours poursuivi par Bocchar qui l'aueignit dans la plaine de la ville de Luples avec 700 chevaux. Maffinissa fut ferme : mais voyant les gens tués autour de

bil, à l'exception de quare, il s'enfuit suce cut de la mélée à toute bride, quoique dangercufement bleffé. Arrivés au bord d'une rivière, ils s'y jenièrent fans héfiter. Le courant étoir fort rapide; deux d'entreceux s'y noyèrent. Les ennemis les crurent rous péris de la même mandère. Le bruite de la mort de Malfiniffs ferpandit, &

l'on en fit des réjouissances publiques à Carrhage. Cependant Maffiniffa, à demi mort, avoit gagne un petit bois de l'autre eôté du rivage avec ses compagnons. Il se caeha dans une caverne où on hui apporta des herbes pour panser sa plaie. Les deux autres alloient à l'entrée du bois détrousser les paffans pour se nourrir, en attendant que le prince fut en état de fortir de la caverne. Des qu'il put Supporter le cheval, il rentra droit en Numidie où la joie inesperce de le revoir, après l'avoir cru mort, raffembla, en fort peu de temps, autour de lui, 6000 hommes de pied & 4000 cavaliers. Il reconquitune partie de les états, & vint eamper fur un terrein fort avantageux, entre Cyrtha & Hyppone. Syphax marcha contre lui, & donna ordre à fon fils Vernina, de tourner la montagne. Maffiniffa ne refufa pas la basaille que Syphax vint lui présenter. Le combat sur sort opimatre, & l'on eroit que l'évenement eut été favorable à Maffinissa, si, dans le sort de l'action, Vernina ne l'eus chargé en queue; alors la victoire ne fut plus douteute. Maffiniffa, enveloppé de tonie part, fit trois pelotons du refte de ses gens , & leur dit de percer comme ils pourroient à travers l'armée ennemie, leur indiquant un lieu de ralliement. Deux de ces pelotons ne porent percer ; l'un fut maffacre en voulant fe defendre , l'autre mit bas les armes : le troisième , commandé par le roi, s'échappa, n'étant composé que de 60 hommes qui , à force de courfes & de détours , rebusérent Veruina, assaché à les poursuivre. Ces 60 hommes pillèrent en paffant les villages de la côte de Carthage, & se retirérent chez les Garamantes, juíqu'à ee qu'enfin Maffinissa, apprenant que Lœlius, commandant de la florte romaine, avoit pris terre eo Afrique, il alla le joindre avec fa perite flotte.

Ce für aleri que Maffinflär recovers rous les varantages qu'll aver perdus i l'rédulir même les Carthaginois à appeler Annhal d'Italie pour leur popre défente. Il chaffi faccellirement tous les propresses de l'accellirement de l'accellirement propresses de l'accellirement de l'accellirement Syphas dans une affine déclirement de l'accellirement condutific en riomphe à Rome, où un tui donn aville d'Albe pour prison. Maffinfly riet enfaite la ville de Circha, où il rerovour Sophonishe. Les préservans romains un terpétenderen qu'elle etoir généraux nomains un terpétenderen qu'elle etoir de leurs alléts. Ils la redemandoient : ce foible de leurs alléts. Ils la redemandoient : ce foible prince l'un evoya du posion avec leurel elle fe prince l'un evoya du posion avec leurel elle fe

onna la mort.

Cependant les Romains le comblèrent d'hon-

neur, lui donnerent la Numidie qui fut ainse réunie sous un même souverain. Ce prince sue toujours depuis le plus fidèle allié de la république, & le plus grand ami des Scipions: à l'âge de près de cent ans il commandoit encore les armées en perfonne; alloir tout nud, & montoit à cheval fans égriers. Il donna tous ses soins pour introduire les arrs dans fon royaume, pour adoucir les mœurs barbares de sa narion, & lui inspirer le goût pour l'agriculture, le commerce & pour uo genre de vie moins fauvage. Maffinissa, en mourant, ne fit pas de testamen:, mais il laissa Scipion Emilien maine de disposer de son royaume entre ses trois si's. Par les dispositions que sie Scipion, les trois princes enrent le sitre de roi; mais Micipsa, l'alné, eut le pa'ais des rois à Ciriha; Guluffa, le commandement des troupes, & Manastabal , l'administration de la justice & le ministère intérieur du royaume. Micipsa perdit ses deux frères, & reffa feul maire de tout le royaume. Il eut deux fils , Adherbal & Hiempfal : il fit élever avec eux un fils de Manaffahal, appelé Juguriha, ne cependant d'une concubine. Les talens de ce dernier prince lui méritérent l'estime des Romains & de fon oncle. Enfin Mieipfa l'adonia & l'inflitua fon béritier contointement avec fes denn fils.

Pen après Jugarcha fit tuer Hiempfal, & batit Adherbal qui avoit pris les arms conne îni. Lea détails de ces guerres ne font pas de mon objet. On fait qu'enfin Jigurrha, trahi par Bochus, fur remis à Sylla, qui le conduifit à Marius, gétieral

de l'armée romaine.

Devenus mairres du pays par cette trahison, les Romains ne réunirem pas en entier la Numidie à leur empire. La partie limitrophe des Maures fut donnée au roi Bochus, en récompense du service qu'il avoit rendu, & nommée la souvelle Mauritanie. On en laiffa une autre portion à Hiempfal II, nomme par Appien Mandreflat, fils de Guluffa, Hiarbas, fils de Gauda, frere de Juguriha, y poffedou auffi quelque chofe. Juba I, fils d'Hiempfal II, fuecèda à fon père. Il prit parti dans les guerres eiviles contre Jules Céfar qui. l'avant défait à la basaille de Thapfa, rounit source la Numidie à l'empire. Auguste rendit à son fils Juba II, le rayaume de son pére. Prolemée, son fils , fut fon fuccesseur. Après la mort de celui-ci. la Numidie n'eur plus de rois & demeura rédnire en province romaine. Un Numide, nommé par les Latins Tac-Farinas, s'en empara fous le règne de Tibère; mais fon invasion n'eus pes de suite.

NUMIDIA, vafte contrèe d'Afique, (ur la côte efpentrionale. Elle s'étendoit depuis l'Artique propre à l'eft , jusqu'à la Mauritania à l'ouerf, il laut oblivre; il est vrai, que la Mauritania ètrait moins étendue d'abord . comme pays, la Namidra alloit jusqu'à un eure d'abord . comme pays, la Comme province romaine elle n'alla pas fi loin, Ce pays réponda ur syaume d'Alger afthe.

La Nunicie, comme province romaine, commence à l'oueft, à peu près au 2° degré de longimee à l'eft du méndien de Paris, & s'étendoit miqu'au 6°.

Les fleuves les plus confidérables étoient : L'Ampfagas (Wad-al-Kibir), à l'ouest; & le Bagradas (Medjerda), dans la partie du sud-est. Les lieux les plus remarquables étoient :

Sur la côte, Hippo-Regius, peu loin du lien où est Bona .... C'est près de cette ville, au nord-ouest, qu'étoit le mont Papus (M. Edong), où Gelimer, dernier roi des Vendales d'Afrique, & vaincu par Belifaire, chercha une retraite.... Ruficade (Sgi-

gada) ... Culla (Coullau).

Dans les terres .... Cirta ou Conflantina (Conflantine)... Milevis (Mila), pen éloignée au nord-ouest ... Tibilis (près d Hamman) ... Tipsfa (Tifas) ... Tebefle (Tebeli) au fud, vers le Bagradas .... vers l'ouest Lamia (a (Lambele) & Bagai.

La partie du sud-ouest étoit bornée par une chaine de montagnes, appelée Aurasius Mons. Prolemée ne diftingue pas exactement la Numidie de l'Afrique propre, & ne comprend sous le nom de Numidia Nova, qu'une partie de la

Numidie.

NUMIDIENSIS, siège épiscopal de l'Afrique, dans la Mauritanie Cefarienfe, selon la notice des évêchés de l'Afrique & la conférence de Carthage.

NUMINIENSES, peuples d'Italie, dans le Latium, selon Pline, L. 111, e. 5. NUMISTRO, OB NUMESTRO, ville d'Italie,

dans le pays des Brutii, selon Ptolemée, L. 111, c. t. Elle eft mife dans la Lucanie par Tite-Live,

L. XXVII, c. 2. NUMNULITANUS, siège épiscopal d'Asrique, dans la province proconfulaire, selon la conférence de Carthage, où l'on voit Aurelius Numnulitanus

au nombre des évêques qui y affiftérent. NUPHEOS, ville d'Egypte, felon Ortélins the faur. S. Athanafe, dans le concile d'Alexandrie, fait mention d'un évêque nommé Adelphius, qu'il qualifie Episcopus Nuphros, qua est Lichnorum.

NUPHILUS ou NAPHILUS, fleuve de l'Arcadie, au nord-ouest de Mégalopolis. Il couloit du sudouest au nord-eft, & se jeroit dans l'Alphée. NUPSAS, lieu fortifié en Arabic, près de Boffra.

felon Ortelius thefaur. NUPSIA, ville de l'Ethiopie, sous l'Egypte,

felon Pline , L. v1, c. 29. NURCONENSIS, ou MURCONNENSIS, ville épiscopale d'Afrique, dans la Mauritanie Césa-

riense, selon la notice épiscopale d'Afrique & la conférence de Carrhage. NURSA, ville d'Italie, dont fait mention Vir-

gile , Eneid. L. VII , v. 744. NURCIA (Norcia), ville d'Italie, dans le pays des Sabins, au nord, dans les montagnes. C'est

l'épithète de froide ou de frigida, Elle fut la

patrie de Sertorius & de Vespasia Polla, mère de

l'empereur Vespasien. NURUM , ville de l'Afrique propre , fous Carthage, entre le ffenve Bagrada & celui de Triton, selon Prolemée, Les interprêtes de cet anteur

lifem Naroli. NUS, ruiffeau de la Cilicie, près de la ville de

Cefcum, felon Pline, L. XXXI, c. 2. NUS, petit fleuve du Péloponnese, dans l'Arcadie, selon Pausanias. Il couloit à l'ouest de Mégalopolis, & alloit au pord se perdre dans le

petit fleuve Mylaon. NUSARIPLA, ville de l'Inde, en deçà du Gange, entre Camanes & Puipula, dans le golfe

Barigazène, selon Prolemée, L. rit, c. 1. NUSEA, contrée de l'Asse, limitrophe & au couchant de la Médie, selon Polybe, cité par

Ortelins the faur, NUTHÁ, lac de la Libye intérieure, selon quelques exemplaires de Prolemée, L. 17 . c. 6 ;

dans un autre endroit il le nomme Nuba. Les interprêtes de ce géographe lifent Nuba. NUTRIA . ville de l'Illysie , felon Po'ybe ;

NYCPII, peuples de l'Afrique propre, entre

les Nigheni & les Macai Sytila, au-deffous des premiers & au - destus des derniers, selon Prolemée, L. IV, c. 3. NYGBENITÆ, peuples de l'Ethiopie, fous

l'Egypte, après les Origal, selon Prolemée, L. IF , c. 8.

NYGDOSA, villede l'Inde, en decà du Gange, entre Soara & Anara, felon Ptolemee, L. vii, e. t. Ses interprêtes lifent Nigdofora,

NYMBÆUM ( Pétang de), Étang du Péloponnele, fur la côte de la Laconie, en allant de Boée au cap Malée, felon Panfanias, qui ajoute qu'auprès de cet étang étoit une statue debout, reprèfentant Neptune. Il y avoit un antre ap bord. dans lequel étoit une sontaine d'eau douce.

NYMPHÆ MARINÆ MINTURNENSIS TEMPLUM, temple en Italie, fur la rive du fleuve Lyris.

NYMPHÆA, île de la mer Méditerranée, au voifinage de celle de Sardaigne, felon Prolemee, L. 111, c. 3.

NYMPHÆA, ile de la mer Ionienne, aux environs de celle de Samos, selon Pline, L. v, c. 34. NYMPHÆA, ils de la mer Adriatique, selon Etienne le géographe.

NYMPHÆUM, ville de la Cherfonnêfe Taurique, selon Prolemée.

Elle avoit un bon port sur le Pont-Euxin, &c ésoit sur la route de Théodose à Panticapée. NYMPH MUM, fortereffe du Pont, felon Suidas.

cité par Ortélius. NYMPRÆUM, lieu de la Bithynie, for le Pons-Euxin . à quinze stades de Tyndaride, felon Arrien. peripl, Pont, Eux. p. 14.

NYMPHÆUM, lieu fur la mer Ionienne, auprès du fleuve Aous, chans le territoire d'Apollonie, auprès de Dyrachium, élono Plutarque, in Sylla, p. 466. Céfar, Bell. Gioll. L. 111, c. 26, dit que ce lieu eft un port fitué trois milles au-delà de l'Ilfus. Pline, L. 111, c. 22, dit que c'ed un promontoire.

Tite-Live, L. XIII, a. 36, parle auffi de ce lieu. NYMPHÆUM, nom du lieu où le Tigre, après avoir laifié le lac Thospires, & s'èrre perdu fous terre, recommence à paroître, s'elon Pline, L. VI,

NYMPHÆUM PROMONTORIUM: c'est le nom 'que Ptolemée donne, L. 111, c. 13, au promontoire du mont Athos.

NYMPHÆUM SPECUS, caverne de la Syrie, au voitinage de l'embouchure de l'Oronte, & monmée Sacrum Specus, par Strabou, L. 2011,

NYMPHÆUS, rivière de l'Asse, qui prenoit sa source vers le 38" degré 20 minutes, & alloit se perdre sur la rive gauche du Tigre, vers le 37" deg. 45 min, de lat.

37° deg. 45 min, de lat. NYMPHÆUS, port sur la côte occidentale de Vile de Sardaigne, entre le promontoire Hermaus & la ville de Tillum, selou Prolemée, L. 111.

e, g. .

NYMPHÆUS, fleuve de l'Afie, dansl'Arménie, felon Procope, qui rapporte qu'il faifoit la féparation entre l'empire romain & le perfan.

Ce fleuve couloir du nord au fud, arrofoit la

Ce fleuve couloit du nord au sud, arrosoit la ville de Maryropolis, & alloit se perdre dans le. Tigre, au sud-est d'Amida, vers le 37<sup>e</sup> degré 40 min. de lat.

NYMPHAIS. Pline, L. P., c. 31, nomme ainfi

NYMPHARENA, ville de Perse, selon Pline, L. XVII, c. 10. Cet auteur nomme Nymphuma, une contrée du même royaume.

NYMPHARUM INSULE, ile au milieu d'un étang dans la Lydie. NYMPHAS, petir lieu de l'Arcadie, (ur les

NYMPHAS, petit lieu de l'Arcadie, sur les frontières de la Mestênie, au sud. Mégalopolis étoits fort aquatique, ainsi que tous les lieux auxquels on donnoit ce nom.

NYMPHATES, montagne de la grande Arménie, felon Potlemée, L. v., c. 13. Strabon, L. x1, p. 139, dit que le Tigre prend fa fource dans cette montagne. Pline, L. v., c. 27, la nomme Nyphates. Le poète Claudien met le mont Nymphates dans le pays des Parthes.

NYPHÆUS, montagne de la Macédoine, dans la Phrhioside, felon Pline.

la Phthioside, (cloa Pline, NYRAX, ville celtique, felon Etienne de Byfance.

NYSA SCYTHOPOLIS, ville de la Paleffine, qui étoir fituée fur le penchant d'une montagne, a au bord d'une perite rivière qui tombe dans le Jourdain, à quiuze milles de Tibériade, à quatre lieues du lac de Tibériade & d'ak-luit lieues du Jérufalem. Cette ville ayoir une partie de fes tetres au-delà du Jourdain, au nord de la Pérée-Elle étoit, felon Joéph, Asinja, L. 17, c. 5, à l'un des côtès de cette grande plaine qui s'étend des deux côtès du Jourdain, depuis le lac de Tibèt iade jusqu'à la mer Morte. Jofeph dit que cette plaine étoit mal-faine pendant l'été, étant brûlée par l'ardeur du foleil.

Cette ville sur appelée Nisa dans les premiers; temps & enseite Scythopolis par les Grees. Il a été fait mention de cette ville par Ptolemée & par plissicurs écrivains anciens.

Les Septante, l'interpréte grec de Judith, l'auteur du fecond livre des Machabées, la nom-

ment la ville des Scythes.

Il eft probable que le non de Scyshapslu vient des Scytiches. Horotose, L. I., e. ser, rapporte que les Scytiche, ayant vaincu les Médea, s'emparietent de l'Alie, de que, marchane contre l'Eypre, borfqu'ils fureux arrivés dans la Paleffine, ils furent arrivés par les préfenes d'es présent de l'émmédique, e oi d'Egypre, qui alla au-devant d'euxpertent de l'ément de l'ément de l'ément s'expression de l'ément de l'ément de l'ément que des Scythes furent challés de noute l'Afre, Pinne dit que des Scythes furent challés de noute l'Afre, Pinne dit que des Scythes furent challés de noute l'Afre, Pinne dit que des Scythes furent challés de noute l'Afre, Pinne dit que des Scythes furent expréssion de Scythes pour l'abbier.

Joseph, de Bell. L. v., c. 4, dit que Scythopolis étoit voifine d'une montagne nue & ftérile.

L'hithère de la villa Bethfan ou Scyudopoffe, remonte à la plus haux antiquité. On voir dans le livre de Jolés 4, e.g., v. v. y que lorfqu'il paragra la terre premié au ul fraciliers, cetar ville tomba dans le paragra de la tribu de Mandié, La ville pefis, just emps du chiftine, quis la domination des rois d'Ilrael, & après l'extinétion du royaume, elle fin foumife aux Affyriens, aux Babyloniens, aux Perfes, & celuite aux Grees, La ville de Scyubopaff fu livrée aux Juis,

La ville de Scythopolis fut livrée aux Julis, l'an 109 avant J. C. par Epicrate, l'un des lieutenans d'Antiochus de Cyzique, qui se laisfa corrompre pour de l'argent, sclon Joseph, Antiq, L. 17, c. 18, & l'an 64 ou 65. Pompée la sourie aux Romains, & quelques années après elle sur réparée par Gabinus, gouverneur de Syrie.

Pendain lu grande révolte des Jaifs (noi Névou, qui finir par la reinie de Penfalien, ficlo Indeph, et Bell, L. 1768, 1971, la ville de Scychoppis fait filiègle par les Jainté. Après l'existicion de la si difficie par les Jaintés, par l'existicion de la mais elle fut comprife dans la Palettine, après qu'elle cutté d'dirièra de cette province fons le règne de Trajan. La ville de Scychoppis (si Guntia dans un état fondiling; Se la Palettine, fons le règne d'Artaillou, ayant éta dividée en trois proportiume de la focció de la focció de palettine.

NYSA, ou NYSSA, ville d'Ethiopie, au sud de l'Egypte. On disoit que Bacchus y avoit été transporté aussi-tôt après sa naissance.

NYSA , ville de la Thrace , qui étoit fituée entre les fleuves Meflus & Suymon, La partie de la Thrace où étoit cette ville, étoit appolée Péanie: dans la fuite elle fut unic à la Macedone. Plane, L. 17, c. 10, & Scylax, font mention de cette

NYSA, ville de l'île de Naxos, selon Etienne de Bysance.

Nysa, ville de l'Asse mineure, dans la Carie. Cette ville étoit fituée près du Méandre, sclon Strabon, L. XIV, qui parle fort au long de la polition de cette ville & des grands hommes qui l'ont illustrée.

NYSA, ou NYSSA, ville de la Cappadoce, sur la route d'Ancyre à Céfarée, felon l'itiuéraire d'Antonin , entre Parnoffus & Ofiana , à vingtquatre milles de la preunière de ces places, & à vingt-deux milles de la seconde. Prolemée en fait une ville de la Muriane.

NYSA, ou NYSSA, ville de l'Arabie heureuse, aux confins de l'Egypte, selon Diodore, L. 1,

NYSA, ville de la Boctie, sur le mont Hélicon, felon Etienne le géographe. Ce n'étoit qu'un

village, felon Strabon, L. 11.

NYSA, ville de l'Inde, entre les fleuves Cophènes & Indus , felon Arrien , L. 1 , Incunte . & Strabon, L. xv. Pomponius Méla & Pline écrivent N ffa. Cette ville étoit dominée par une montagne nommée Merus. Bacchus & fon armée fe reitresent fur cette montagne, selon Diodore de Sicile,

L. 11 . c. 27. NYSA, ville de la Libye, selon Erienne le géographe.

NYSA, ville d'Egypte, selon Etienne le géon graphe.

NYSA, ville de l'Eubée, selon le même auteur; On disoit que dans le rerritoire de cette ville, il y avoit une vigne merveilleuse que l'on plantoit au lever de l'aurore, qui portoit le même jour des fleurs & des raifins qui murifloient, & que l'on vendangeoir le foir, comme on le voir dans les vers du Thyefte de Sophoele, dans le scholiafte d'Euripides , fur le vers 255 des Phéniciens.

NY Æ ANTRUM, lieu entre le Nil & la Pienicie, ou Bacchus fut élevé, selon Diodore

de Sicile , L. IV , c. 2.

NYSÆUM, lieu de la mer Etythtée, selos Suidas.

NYSAIS, ou NYSALA REGIO, contrée de l'Afie mineure, entre la Carie & la Phrygie, au-delà du Méandre, selon Strabon, L. XII, p. 579.

NYSES, fleuve de l'Afrique, qui a fa fource dans les montagnes de l'Ethiopie, felon Aristote, L. I. Mester.

NYSSÆA VIA, lieu de l'Inde, vers l'emboul chure du Gange, qui ésoit confacré à Bacchus u'on supposoit avoir pénétré jusques-là, selon Denys le Périégète, vers 1152.

NYSSAEI, habitans de la ville de Nyfa, dans l'Inde, entre les fleuves Cophènes & Indus, felon Arrien, qui dit qu'ils envoyèrent des députés à Alexandre, pour se soumettre à ce conquerant,

NYSSEIUM, ou NYSSA, montagne de la Thrace, felon Ortelius shefaur, qui cite Euftsthe, in Homerum, & le lexique de Phavorin.



# OBA

# OBO

OA, village de Grèce, dans l'Attique, sous la tribu Pandionide.

OA, île du Pont où de la Thrace, selon Ortélius, qui trouve ce nom dans la vie de saint Parihenius.

OANUS, rivière de la Sicile, (clon Pindare. OANUS, ville d'Afie, dnas la Lydie, (clon Etienne le géographe, qui cite les Bassariques de

Denys, L. 118.

OARACTA, grande île du golfe Perfique, fur la côte de la Carmanie, & qui étoit habitée, felon le journal de navigation de Néarque.

OARUS, fleuve de la Scythie, selon Hérodote, qui dis qu'il sort du pays des Thyssegues, traverse celui des Meanns, & va se perdre dans le Palar. Maoide. M. Larcher conjecture que ce devois être entre l'Ishme de la Chersonnése Taurique & le Tanais.

Annas,

OASIS, ville & défert de l'Egypte, aux confins
de la Libve. Cette vulle étoit fiute dans le capton
appelé l'Île des Bienheureux, à fept journées de
Thebes. Selon Strabon elle étoit à fix journées
d'Abyde; mais il paroit que la distance étoit
moindre.

Il y avoit trois Oafis, l'une desquelles étoit appelée la Grande: e'est celle dont parle Hérodote, L. 111. c. 26.

OASITES NOMOS. Il y en avoit denx de ce nom en Egypte. Ils étoient ainsi nommés des villes Oasis. Prolemée les place après le lac

Marit.

OAXIS TELLUS, nom du pays de l'île de Crête, où coule la rivière Oaxes, & où étoit finée la ville d'Oaxes, felon Etienne de Byfance.

Herodote, &c.

OAXIS, nom d'une rivière de l'Afie, dans la Méfoporamie, felon Servius. OAXIS, rivière de la Scythie, felon Servius.

OAXOS, ou OAXUS, ville fur la côte septenprionale de l'île de Crète. Hérodote parle de cette ville.

ville.

Elle étoit capitale d'un royaume qui avoit fon foi particulier. Etienne de Byfance dit qu'elle a eu pour fondateur Oaxus, fils d'Apollon.

OAXUS, ou OAXOS, rivière de l'île de Crète, felon Vibius Séquester. OBANA, ville de l'Asse, dans l'Assyrie, selon

Prolemée.

OBARENI, peuple qui habitoit une partie confidérable de l'Arménie, aux environs du fleuve Cyrus, felon Suidas. Etienne en fair aussi

OBARES, peuple de l'Asse, dans l'Arie, au suidi de Parusa, selon Ptolemée.

OBBA, ville d'Afrique, dans la Mauritante Céfarienfe. La notice d'Afrique fournit Eufébe, évêque d'066s.

OBEIDIA (Obeidia). Edrifi met cette ville dans la Méfopotamie, fur le bord du Chaboras. Elle éctoit fruite à l'eff-tide-eft de Régidan, vers le 36 degré 15 minutes de latitude; mais on ne peut guire la regarder comme une ville d'une haute antiquité.

OBELÆ, peuple de l'Afrique, dans la Marmarique, entre les Sentists & les Æçari, felon Prolemée.

OBIDIACENI, peuple de la Sarmatie Afiatique, fur le Pont-Euxin, felon Strabon.

OBIGENE, contrée de l'Asie, dans la Lycaonie,

OBIL Athèlee, L. P.T., c. 4, parlant des monts et entire l'influence de ces montgages. 6 qu'on les nomme en de ces montgages. 6 qu'on les nomme en de ces montgages. 6 qu'on les nomme en les mommes d'entire les mommes d'entire. 1 et cois que le nom d'hot a dit erre ancien, s'appet l'idée que j'ai de l'origine et mommes d'entire d'evenire. Mais on pu le transfere de l'antique mommes d'entire d'entire l'avenire mais on pu le transfere de l'entire de l'entire de momes d'entire d'entire de l'entire de l'entire d'entire d'ent

OBILA, ville de l'Hispanie, dans la Lustranie, chez les Vertons, entre Deobriga & Luna, felon Prolemée.

OBILUNUM. M. d'Anville indique cette orthographe pour le nom qui se lit Oblimum dans l'ininèraire d'Annonin. Ce lien se trouvoit dans les Alpes, affez près de l'emplacement de Confians, fur la route qui traverse la Tarenaise.

OBOB, on EBOB, ville des Moabites, felon Héfyche.

OBOCA, rivière dont l'embouchure est mise par Ptolemée, dans la partie orientale de l'Hi-

OBOLCOLA, ville de l'Hifpanie, dans la Lufttanie. Appien rapporte que Viriate y avoir mis une garnifon, & que malgré cela Servilianus s'en empara.

Quelques aureurs ont cru qu'il y avoit eu deux villes de ce nom, parce que l'on trouve aussi dans Prolemée Obocola, en Bétique; mais la proximité des deux provinces suffit pour avoir occasionné des variations au sujet des limites, & dans les récirs des aureurs qui en parlent.

OBOLCON, ville de l'Espagne Bésique, selon Etienne de Bysance. Voyet OBULCO.

OBOM, ville des Moabites, selon Hésyche. OBORITANUS. Il y avoir deux sièges de ce nom dans la Mauritanie Césariense. La notice des évèchés d'Afrique les distingue.

OBOTH, lieu fur les frontières de l'Idumée, vers l'orient de Phunon. Les Itraélites y furent

camper à leur trente-septième station. Etienne place Oboth dans le pays des Nabathéens. C'est-là où étoit adoré le dieu Obodas, qui étoit

un ancien coi du pays, qu'on avoit divinifé.

OBOTRITÆ, appelès aufili Osoria, peuple
entre les Vandales. Ils avoient pour ville principale Métélenburg. Ce que l'on en fait rait partie de
l'filitione du remps moderne. (l'oye la Martinière).

OBRAPA, ville intrieure del l'Arabie beureule,
felon Polemele, L. pr., c., 7. On lit Obrasa dans

quelques exemplaires.

OBRICOLUM, ville vers le milieu de l'Italie, dans le pays des Æquicoles, selon les exemplaires

latins de Piolembe, L. III., c. t.

OBRIMAS, rivière d'Afie, dans la Phrygie,
dont Tite-Live, L. XXXVIII., c. 15, nomme les
foutes Obtime Fontes, près d'un village nomme
Appidos Come, Pline, L. v., c. 29, en parlant
d'Apamée, furnommé cibeous, dit que cette ville efi
fituée au pied du mont Signia, entre les rivières

Marifyas, Obrimas & Orgás, qui soutes tombent dans le Méandre. OBRINGA FLUV. Rivière de la Gaule, laquelle, felon Prolemée, séparoit les deux Germanies. Mais il ne saut pas adopter ce sentiment dans toute sa force : on convient que l'Obringa est

1'Alor actuel. (Voyer la notice de la Gaule).

OBRITÆ, peuple de la Sicile, (elon Orrèlius, qui cite Piolemée; mais ce géographe dit Orbita.

OBROATIS, au OBRATIS, ville de la Perfide.

OBROATIS, ou OREBATIS, ville de la Perfide, fclon Ptolemée. Ammien Marcellin la nomme Orobatis.

OBULCO, ville de l'Hispanie, dans la Bétique selon Prolemée. Elle éroit située dans le pays des Turdules, ayant Cordubs au nord-ouest, & Cassulo au nord-est. Elle est nommée Obolcon par Etienne de Bysance.

OBULCON, ville d'Espagne, dans la Bétique, dans les terres, au pays des Turdules, selon Ptolemée, L. 11, c. 4. Pline l'écarte à quatorre milles pas dans l'intérieur des terres. Etienne le géographe la nommé Obolcon.

OBULENSII, ancien peuple de la basse Mysse, selon Prolemée.

OCA, nom d'une ville de l'Asse, dans la Perse. Strabon en fait mention en parlant des villes que les rois de ce pays-là avoient pris plaisir à orner OCALEA, ville de la Grèce, dans la Béotie. On nouve dans Strabon le nom de cette ville

écrit Ozalas. Selon Etienne de Byfance elle étofi peu éloignée de Thefpies. Mais Srabon s'expriment de la comment de la commentation de la contraction de la con

OCBAS, fortereffe de l'Afie, dans l'Arménie, fur la rive gauche du Nympheus, & vis-à vis de Masty-ropolis, felon Califite. Elle étoit fituée fur un rocher trés-élevé, vers le 38° degré ro min. de latitude. OCCARABA, viulle de l'Afie, dans la Syrie.

OCCARABA, ville de l'Afie, dans la Syrie. Elle étoi fituée dans une grande plaine, au fud de Sériane, au nord-est de Salaminias, vers le

34' degré 40 min. de lat. OCEA, colonie romaine, dans l'Afrique propre; felon l'itinéraire d'Antonin.

felon l'itinéraire d'Antonin. OCEANI OSTIUM, nom que les Romains ont quelquefois donné au détroit qui communique de

l'Océan dans la Médirerranée. OCEANIDE, ville de l'Arabie hettreuse, & située dans l'île de Panthar, selon Diodore de Sicile. OCEANITÆ, peuple qui s'étoit établi dans l'île de Panthar, selon Diodore de Sicile.

Tile de Pauthes, (don Diodore de Sicile; OCCEANUS, OCEANUS, OCEANU

OCELENSES, peuple de l'Hispanie, dans la Lustranie, entre les Plumbarii & les Turduli, selon Pline.

OCELLI PROMONTORIUM, cap dans l'île d'Albion, selon Ptolemée, L. 11, c. 3. OCELIS, ville de l'Arabie heurense. Elle avoit

un port & étoit fort marchand, selon Pline.

OCELLUM (Formofillo), ville de l'Hispanie;
dans la Lustianie, au consuent du Durius & de
la Tormit, au pays des Vettons, selon Prolemèe.

OCELUM, ville de l'Hispanie, dans la Tarra-

gonnoife, au pays des Callairi Lucenfi, OCELUM (Uffeau), ville de la Gaule Transpadane, au fud, C'étoit un passage qui donnoit

entrée dans la Gaule Transalpine.

Cette ville, selon Strabon, se trouvoit sur les frontières des états de Cottus.

OCETIS, lle de la mer d'Ecosse, auprès du promontoire Oreas, selon Ptolemée.

OCHANI, peuple de l'Afie, felon Pline. Il habitoit an nord-est de la Margiane. OCHARIUM FLUMEN, rivière de la Scythie.

auprès du Palus-Méoside, felon Pline,

OCHE;

OCHE, montagne de la Grèce, dans l'île d'Eubee, selon Strabon. Euflathe, expliquant un des vers de l'Iliade,

dit que c'est le nom d'une montagne, & en même

tems celui de toute l'île. OCHRÆ, ville de l'Afie, dans la Cappadoce, fur la route de Tavia à Célarée , felon l'innéraire d'Antonin.

OCHUS, rivière d'Asse, dans la Bactriane,

OCHUS haute montagne de la Perfide, fur la côte du golfe Perfique, au pied de laquelle relàcha Nearque étant parti du lieu nommé Ilan, & allant en avançant dans le golfe. OCHYROMA, fortereffe de l'ile de Rhodes,

felon Strabon.

OCINA, nom d'un lieu situé fur la côte de la Palestine, selon le grec da livre de Judith.

OCINARUS, rivière de la Chonie, au voifinage de la ville de Terina, felon Lycophron. OCLOMON, lieu de la Palestine, vis-à-vis de

Sichem, sclon Josue; & selon Ortelius, c'est la

même those que Machmetath.

OCINARUS, petit sleuve de l'Italie, dans le

Brutium. Il couloit du nord au sud dans la pattie occidentale, & se jettoit dans un petit golse près de Terina.

OCOLUM, place des Erétriens, felon Théoompe, cité par Etienne de Byfance.

OCRA, montagne qui faifoit partie des Alpes, Sclon Strabon, on nommoit ainfi la plus baffe partie de ces montagnes qui s'étendoit depuis les Rhètes jusqu'aux Japodes. Il ajonte que c'étoit par ectte montagne que l'on alloit chez les Carni, & que paffoient fur des charriots les marchandifes qui alloient d'Aquilée à un lieu nomme Pamportum. Le même auseur dit que cette montagne fervoit de bornes entre les Carni & la Norique.

OCRA, ville de l'Italie, chez le peuple Carni, Il ne fishfitoit plus du tems de Pline,

OCRICULUM, ville d'Italie, felon la divilion des carres de M. d'Anville ; celle-ci, quoique placée fur la gauche à quelque distance du nord, paroit appartenir à l'Umbria. Mais comme il paroit par Virgile que le Nar, dans toute sa longueur, a apparrequ aux Sabins, il faut alors leur attribuer auffi Ocriculum

OCRINUM PROMONTORIUM, promontoire de l'île d'Albion , selon Prolemée, C'est le même que celui nomme Damnonium.

OCTAPITARUM, promontoire for la côte eccidentale de l'île d'Albion, folun Prolemée. OCTAPOLIS, ville de l'Asse mineure, dans

la partie intérieure de la Lycie, au voifinage du

mont Cragus, sclon Prolemée.

OCTARIEA, place de l'Asie, dans le déparrement de la Syrie ou de l'Euphratenfe, felon la notice de l'empire : il y avoit garnifon romaine. OCTAVANORUM COLONIA. C'est la même ville que celle de Farum Julium ou Frejus. On lui donna ce nom parce que l'on y avoit établé

Giographie ancienne. Tome IL.

une colonie de soldats d'Auguste, dont le nom étoit Octave. On la nomme aussi Pacenfis à cause de la paix; & Claffica, parce qu'une flotte d'Auguste y fit quelque féjour

OCTAVIANUS, caverne de l'Iralie, à deux mille pas de Rome, auprès de Labicum, felon

OCTAVIOLCA, ville de l'Hispanie, dans l'intérieur de la Tarragonnoise, au pays des Can-

tabri, selon Ptolemee. OCTAVIUS VICUS, rue de la ville de

Veletri, en Italie. Suétone allègue ce nom en preuve de l'illustre naissance d'Auguste, qui étoit de la maison des Ostavius. OCTAVUM, siège épiscopal d'Afrique, dans

la Numidie, felon la notice épiscopale d'Afrique. OCTAVUS VICUS, village de la Gaule Lyonnoise, selon Grégoire de Tours, Hist. Franc.

OCTOBES, lieu de l'Asie, dans la petite Armenie, à foixante-fix stades de Satela, selon l'itinéraire d'Antonin.

OCTODORUS, ou OCTODURUS, village de la Gaule, appartenant au peuple Veragri, selon

OCTODURUS (Martignach), lieu de la Gaule; dans la division des Alpes grecques. Il se trouvoit fur une rouse qui conduifoit en Italie par l'Alpe Pennine ou le Grand S. Bernard. Ce lieu étois out près du Rhône : c'étoit la captrale de Veregri. On y voit encore des vestiges d'antiquités,

Jules Cefar, de Bell. Gall. L. 111, c. 1.

OCTODURUM, ville de l'Hispanie, dans l'intérieur de la Tarragonnoise, au pays des Vac-

ccens, felon Ptolemce.

OCTOGESA, ville de l'Hispanie, dans la Tarragonnoise, au pays des llergètes, selon César, Elle étoit fituée fur l'Iberus, au confluent du "Sicoris & de ce fleuve, au fud-oueft d'Herda.

OCTOLOPHUM, on OCTOLOPHUS, lieu aux confins de la Macédoine & de la Theffalie, peu élaigné de Dium, selon Tite-Live

OCTOPAS, rivière dont parle Hefychius, mais fans indiquer ou elle se trouve.

OCTAVIANUS AGER. Ce lien n'est connu que par le poène de Sidonius Appollinaris. Il y avoit là une maifon de campagne appartenant à Confentius. On conjecture qu'elle étoit vers Narbonne & Beziers.

OCTULANI, peuple de l'Italie, dans le Latium. Pline rapporte que c'étoit un de ceux qui avoient part à la distribution des viandes, sur le mont Albano, felon Pline.

OCYPODES, peuple des Indes. Il ésoit ains nommé, telon Strabon, à cause de sa légéreté à la courfe.

ODAAGNA, ou ODAGANA, ville de l'Arabie déferte, dans le voifinage de la Méfopotamie, selon Prolemée.

ODANEL Ortélius cite une médaille de l'em-

percur Caracalla, sur laquelle on lit ce mot comme

fi c'éroit celui d'un penple. ODESSUS, ville qui étoit firuée dans la partie occidentale & fur le bord du Pont-Euxin , vers la racine principale du mont Hamus, C'étoit la

dernière colonie des Milèfiens, felon Strabon. ODESSUS (Okrahow), autre ville de même nom, mais plus an nord. Elle appartenoit à la Sarmatie, au confl. ent des fleuves Sagaris & Bo-

rystène. Cest aujourd'hui Okzakow. ODIA, nom d'une ile de la mer Egée, felon

Pline. ODIABUM, lieu de la Valérie Ripenfis, selon

la notice de l'empire. ODIATES, nom d'un peuple de l'Italie, dans la Ligurie, Selon Oriclius, ce peuple est nomme dans une infeription trouvée à Gênes. ODIUPOLIS, chât-au près d'Héraelée, auprès

du Pont, selon Callistrate, cité par Etienne de By fance. ODMANA, ville de la Syrie, dans la Palmy-

rène , felon Ptolemée. ODOCA CIVITAS, ville que Piolemée place

fur la côte méridionale de l'île de Taprobane. ODOGA, ou ODOGRA, ville de l'Afie, en Cappadoce, dans la préfecture de Chamane, felon Ptolemée.

ODOLLAM, ODULLAM, ON ADULLAM, ville de la Palestine, dans la partiesméridionale de la tribu de Juda, vers la mer Morte, Eufebe la place à douze milles à l'orient d'Eleutheropolis. Josue tua le roi d'Odollam ; & David , pendant fa fuite, se retira dans la caverne d'Odollam. ODOMANA, ville de l'Afie, dans la Syrie, Elle étoir firuée fur le bord d'une petite rivière.

ayant au nord, au fud & à l'ouest une chaine de montagnes. Elle étoit au find de Carra , vers le 33° degré-45 minutes de latitude.

ODOMANTI, Thucydide nomme ainfi le emple de la contrée Odomantica, dans la Thrace. Ils faifoient parrie des peuples de la Pæonie.

ODOMANTICA, contrée de la Thrace, prefne toute à l'orient du Strymon, au nord de la Bisiltie & de l'Edonide.

Tire-Live rapporte que Paul Emile, conful, avoit for comp apud firas terra Odomantica, Comme elle fut conquife fur les Thraces par les rois de Macédoine, quelques aureurs l'ont

auribuée à ce royaume. ODOMANTIS, contrée de PAsse, dans la grande Arménie, felon Strabon. ODOMBOERÆ, nom d'un peuple de l'Inde.

Scion Pline, il avoit affez de cavalerie & d'infanterie pour se passer d'éléphans. ODONES, peuple de la Thrace, dans le voi-

finage des Madi, felon Etienne de Byfance. ODONTOMANTES, peuple de la Thrace. Il avoir une espèce de circoncision, selon Suidas, C'étoient, je crois, les mêmes que les Odomanti;

du moins il est très-possible que des noms ma copiés aient prêté à quelque erreur sur l'existence de peuples ausst peu connus.

ODRANGIDI, peuple de l'Afrique, dans la Libye imérieure.

ODRISTA, fiege épifeopal, fous le patriarchat

de Conflantinople, felon Balfamon. ODRUSÆ, ou ODRYSÆ, peuple de la Thrace. Il étoit très puissant, felon Tacite.

D'Abdere à l'embouchure de l'Ister, il y avoit quatre jours de navigation par un bon vent : par terre, le chemin le plus court entre les mêmes . lieux, emportoir onze jours de marche. M. d'Anville dit que le nom moderne de ce pays est Hédrine. ODYSSES, rivière de l'Afic mineure, dans la

Mygdonie, où elle arrofoit quantité de villages de l'Alazie, felon Strabon. ODYSSIA, promontoire vers l'extrémité orien-

tale de la côte méridionale de la Sicile, felon Ptolemée. ODYSSIA, ville de l'Hispanie, dans les mon-

tagnes au-defins d'Abdère, felon Strabon. OE, île que Diflys de Crère place fur la côte de la Troade , province de l'Afie mineure.

ŒA, ville ou bourg de l'île de Thera, felon Ptolemée. ville de l'île d'Egine, dans les terres,

ŒADENSES. Pline nomme ainst un peuple de l'Afie mines OEAGRUS, nom d'un ruisseau de la Thrace.

Selon Servins , il donnoit naiffance à l'Hebrus. ŒANTHEE, ville de Grèce, dans la Locride. Le territoire de cette ville confinoit à celui de Nanpacts. On y voyoit un temple de Vénus Diane avoit un temple & une flatue dans un bois facre qui étoit àu-deffus de la ville.

@ASO, bourg & promontoire de l'Hifpanie, au pied des Pyrénées, au pays des Vascons, se-Ion Prolemee. OEBALIA, furnom donné au pays de Lacé-

démone, à cuise d'un roi nomme Ochalus. OECALICÆ POPULI, peuples de l'Ethiopie; chez lefquels est la source du Niger, selon le rapport de Pline, L. v., c. 8. Ptolemée les nomme

Acalicces ŒCAS (Troja), ville de l'Italie. La route Æquotutican y paffoir.

ŒCHALIA. Quoiqu'il y ait eu plutieurs v'illes de ce nom, comme on le conclut très-bien des différens auteurs Grecs qui en parlent, & particulièrement de Strabon & d'Etienne de Byfance, on ne peut douter que ce ne soit de celle qui éroit en Thel'alie, dont Homere fait mention, On ignore actuellement sa position. Cette Echalie cet Euryte ayant promis à Herenle sa fille Iole en mariage, & la lui ayant enfuite refufée, co heros, dis-on, s'en vengea en detruifant la ville. Il falluit cependant qu'elle ein fubfifté jufqu'au frège de Troye, qui est postérieur au tems ou You place Hercule: mais peut-être que confidérablement affoiblie alors, cette anecdote prouve au moins que les anciens postérieurs à ces tems recules, convenoient qu'elle n'existoit plus, & en donnoient la taifon.

OECHALIA, ville de Grèce, dans la Theffalie, felon Strabon , L. VIII , p. 339. OECHALIA, nom d'une vule de l'île d'Eubée.

Sclon Strabon, ce n'étoit plus qu'un Village du territoire d'Eretrie; & peut-être que c'étoit les restes de la ville qu'Hercule avoit dérraite.

ECHALIA, on ECHALIE, ville de la Laconie. au fud de Meffene.

Elle étoit si peu éloignée d'Andania, que dans Sitabon elle ne paroit faire qu'une même ville. Paufanias ne diffimule pas que pluficurs peuples prétendoient avoir eu chez eux exte Chalse, lans doute parce qu'il en est parle dans Homere: mais la prétention des Messens lu prétention des Messens lu paroit la mieux fondée. Elle ng subsission plus de son tems.

Son emplacement étoit occupé par un bois de cyprès nommé Carnafion. On y voyoit une flatue d'Apollon Carneus, une autre de Merçute portant un belier, & une antre de Proferpine, fous le nom de la Chafte fille : cette déesse & sa mere Cérès étoient fort révérées en ce lieu, & leurs mystères à Echalie ne le cédoient en magnificence qu'à ceux qui se célébroient austi en leur bonneur dans la ville d'Eleufis

OECHALIA, ville de l'Etolie, chez les Euritanes, selon Etienne de Bysance & Strabon. OECHARDÆ, peuples de la Sérique, près du fleuve de même nom, selon Ptolemée.

ŒCHARDES, grande rivière de l'Afie, & à laquelle Ptolemee fait traverfer la contree Cafia. Il en place l'origine vers le nord de cene contrée, & la direction générale vers l'orient d'été.

Sclon M. d'Anville, elle porte actuellement le nom de riviere d'Yerghien; & , ce que Ptolemée ignoroit, elle tombe dans un lae nomme Lop Nor, vers le 42" degré 30 min, de latitude, & le 83" de longitude du méridien de Paris.

OECHARDUS, ou OECHORDAS, rivière de la Sérique, felon Étienne de Byfance,

OECUBARIA . château d'Isalie , dans les environs de Bologne. Zozime. OECUS, ville de l'Afie mineute, dans la Carie,

felon Etienne de Byfance. OEDANAS, nom d'un fleuve de l'Inde. C'étoit,

felon Sirabon, un de ceux qui se perdoient dans le Gange. OEDANTIUM, ville de l'Illyrie, felon Théo-

OEDIMUS, golfe de l'Afie mineure, vers la Doride, entre Cnide & Loryma, felon Confirmtin

Porphyrogénète. OEDIPODIA, fontaine de Thèbes, felon Pline, L. IV. c. 6. Paufanias , L. IX , p. 569 , dit qu'e'le

eut ee nom , parce qu'Edipe s'y lava pour fe purifier du meuttre de Laius, Plutarque en fait

aussi mention dans la vie de Sylla , vie des hommes illustres , Tome IV , p. 333.

ŒGALEUS MONS (ou Egalée), mont de la Meffenie , au fud-eft de Pylus Meffeniacus.

ŒGARA (Kaffaba), ville de l'Aue mineure. dans la Lydie, à l'ouest de la ville de Sardes. M. de Peyssonnel rapporte qu'il passa dans cette petite ville en allant de Sardes à Smyrne, & qu'il

vit dans les environs une grande quantité de marbres anciens parfemés dans les champs ; que fur une petite colline à l'entrée de la ville, il en observa quelques uns sur lesquels il y avoit des fragmens d'inferiptions. Il ajoute qu'il ne trouva rien dans la ville de Cassaba qui méritat la moindre

OENEI, peuple de la Dalmatie, felon Pline, OENIS, nom de l'une des tribus de l'Attique, felon Pollux.

OEMPHYLE, montagne à Dyrnachium, felon Vibius Sequefter.

OENA, ville très-fortifiée de la Thyrrénie, aut milieu de laquelle est une colline de trente stades de hauteur, où il y a une fource & une forêt de toutes fortes d'arbres, selon Aristote, cité par Etienne de Byfance.

OENA, rivière de l'Afie, dans l'Affyrie. Selon Ammien Marcellin , l'Adiabene étoit enfermée entre cette rivière & le Tigre ; & l'une & l'autre portoient des barques.

OENÆUM, bourg de l'Afie mineure, vers la Pamphylie, felon Nicetas & Glycas.

OENAENTHIA, ville de la Sarmatie Afia-tique, sur le bord du Pont-Euxin, entre l'embouchure du Burca & du Theffyris, felon Prolemée. OENAENTHIA, ville maritime de la Grèce, dans l'Etolie , aux confins de l'Acarnanie , felon Or-

OENE, ville du Péloponnêse, dans l'Argolide, felon Etienne de Byfance. OENEUS, rivière de l'Illyrie, dans la Liburnie, Ptolemée en place l'embouchure entre Velfera

& Tarfatica. OENIADÆ, ville de la Grèce, dans l'Assrnanie, à l'embouchure de l'Achelous, aux confins de l'Etolie. Il en est fait mention par Etienne de Byfance , Thucydide & Tite-Live.

OENION, port de la Grèce, chez les Locres Ozoles, selon Etienne de Bysance.

OENI PONS, pont fur une rivière qui couloit entre la Rhétie & la Norique, selon la notice de l'empire & l'itinéraire d'Antonin.

OENIUM NEMUS, bois de l'Afie mineure, dans la Lycie, auprès de Candyba, felon Pline, OENOANDA, OENEANDA, ON ENEANDA,

ville de l'Afie mineure, dans la Lycie, felon Tite-Live & Etienne de Byfauce, Prolemée & Pline merrent certe ville dans la Cabalie , contrée de la Lycie,

OENOCHALACORUM OPPIDUM, ville de Mmm a

l'Afie , vers la Perfide , felon Procope , cité par

Ortelius, OENOCHOUS, nom qu'Athénée donne à une

partie du mont Octa.

ENOE. Il y avoit deux bourgades de ce nom dans l'Attique; l'une, située près de Marathon,

dans l'Attique; l'une, fituée prés de Marathon, étoit de la tribu Aiantide; & l'autre, de la tribu Hippothoonide, étoit fituée près d'Eleuthère. Oenoe, ville du Péloponnèse, dans l'Elide,

OENOE, nom qu'Enenne de Byfance donne à

deux villes fituées dans l'île d'Icaia.

Oenoe, ville du Péloponnèle, dans la Laconie,

l'Occident d'Epidaure, felon Ptolemée.

Oenoe, lieu maritime de l'Afie, dans la Cappadoce, entre le Thoaris & le Phigamus, felon le périnle du Pont-Euxin.

le périple du Pont-Euxin.

OENOE, lieu des Corinthiens, fur le promontoire d'Olonia e felon Strabon & Thucydide.

OENGE, sontaine du Péloponnèse, dans l'Arcadie, selont Pausanias. ŒNGE, bourg de l'Argolide, près du torrent de

Charadrus, & à l'ouest d'Argos.
La route d'Argos à Mantinée passioit par ce lieu.
Sur cette route étoit un temple confacré à Mars
& à Vénus. Pausanias le nomme un temple double,
non pas à cause des deux divinités que l'on y ader
roit, mais parce qu'il avoit deux entrées ; car,

en genéral, les Grocs ne donnoient qu'une entrée à leurs temples. OENOE, village du Péloponnèse, dans l'Argolide, selon Paufanias.

OINOE, village du Péloponnèfe, dans l'Arcadie, selon Etienne de Bysance & Suidas, Ce doit être le même que le lieu précédent.

OFNOE, ile de l'Archipel, felon Pline. C'étoit une des iles Sporades, & par la suite on l'appella Sicinus.

OENONE, nom de deux bourgs de l'Attique.
(La Martiniere.)

OENONE, l'un des anciens noms de l'île d'Æ-

gine.

OENOPARAS, rnisseau de l'Asie, dans la Syrie, au territoire d'Anthioche, selon Strabon.

OENOPHYTA, lieu de la Grèce, dans la Béotie, felon Thucydide. Ce lieu étoit remarquable par la victoire que

Ce lieu étoit remarquable par la victoire que les Athéniens, conduits par Myronide, y remportérent fur les Béotiens. OENOTRI, peuples d'Italie, habitans de la

partie de la grande Grèce nommée Œnorria. (Voyez ce mot.)

CE mot.)

OENOTRI, peuple de l'Asse, dans la Mésopotamie, selon Étienne de Bysance.

OENOTRIA, double prefqu'ile de l'Italie. Elle étoit terminée du côté de la mer inférieure par le fleuve Luis, & du côté de la mer fughérieure par le Sybaris eu fleuve de Thirium, felon Antiochus de Syracufe, cité par Strabon: elle prit ensuite le mon de Lucanie.

Selon Denys d'Halycarnaffe, elle avoit pris font nom de Lycaon, fils de Pelafgus & de Déjanire. Œnotrus, frere de Peuceitus, paffa avec lui en Italie, dix-fept générations avant la prife de Troye, e-ch-3-dire, l'au 1817, avant l'ère vulgaire.

OENOTRIDES ÎNSULÆ, c'est-à-dire, îles Enorrides; les petites étoient tout près de la côte de l'halie, au sud de l'embouchnre du petit sleuve Heles, & très-près de Vetla ou Hella.

Heles, & très près de Vella ou Hella.

OENSIS URBS, ville, de l'Afrique, dans la
Tripolitaine.

"OENUNS, rivière du Péloponnèle, auprès de Sparte & de Salafie, selon Polybe & Tite-Live, ENUSSÆ INSULÆ, nom de trois îles, selon

Sparte & de Salante, telon Feriphe & Intellige. ENUSSE INSULÆ, nom de trois îles, felon Pline. Elles étoient fur la côte de la Messènie; mais affez près du continent, au find de Pylus Messèneure, & à Touest de Colonis.

Paulanias ne parle que d'une île, qu'il nomme Enessa, & qu'il place près du promontoire Acritas. A présent on n'en compte plus que deux, Sa-

pinny & Cabrera.

ENUSSE BUSILE, île de la Méditerranée, prés
de l'île de Chios. Selon Thucydide, îl y en avoit
plusieurs; sclon Plusieur il n'y en avoit qu'une: mare
Etienne de Byfance en mer le nom Enussieur
plusier comme Thucydide, & cerit Issala au fingulier comme Pine. On pêtu troire qu'îl n'y ea

avoit goune qui meinia l'e nom d'île. GETI. Ceite ville in nomie pa il famire c'aim GETI. Ceite ville (in nomie pa l'interior c'aim Je ne trovve golot de ville de ce nom dans les Je ne trovve golot de ville de ce nom dans les notres audras i maje Paulinais dir, en palant de Coronde (ville de la Meffarie, fur la c'he qui mom le golde 1 Jouel), cette ville e nommoit prend que cette ville far lanadomte, lorfque les lesten villes; mais que quand les Tabbinis leslesten villes; mais que quand les Tabbinis leslesten villes; mais que quand les Tabbinis leslut donna le nom de Coronee, d'aprês la ville de ce nom en Béorie, & dans laquelle il avoit pin suffince, le doute expendant que te (foi la pin suffince, le doute expendant que te (foi la pin suffince, le doute expendant que te (foi la

ville dont parle Homere, vu la diffance de cerre ville à celle dont il efi quelition en cer endroit. OEROA, petite lle de la Grèce, formée par la rivière d'Alopus & par la fontaine Gargaphia, felon Hérodote.

OESCUS (l'Esktr), ville de la baffe Mœfie, fous le département du commandant de la Dacie Ripenfis, felon la notice de l'empire.

Prolemée fait mention de Oefrus Triballorum, qu'il place dans la basse Moesse, auprès du Da-

OESPORIS, ou Isporis, ville de l'Afrique propre, selon Ptolemèe.

OESTRYMNIS PROMONTORIUM, OES-TRYMNIDES INSULÆ, OESTRYMNICUS SINUS. Ce promontoire, ces ites, ce golle, ne font contus que par Festus Avienus. (Føyre les petits Géographes Ora murit, v. 90.) Ortélius a conjecture, avec beaucoup de vraiscmblance; qu'il défignoit le golfe de Gascogne, puis les iles Caffitérides. Voyer la Martinière, qui rapporte les vers de Feffus Avienus,

OESYMA, ville de la Macédoine, dans les conquéles faires fur la Thrace, entre le Strymon & le Neflus, felon Pline, Prolemée & Scylax. C'est la même qu'Exicene de Byfance nomme

OETA, longue chaîne de montagnes dans la Grèce, qu'elle traverse depuis le pays des Thermopyles jusqu'an golfe d'Ambracie.

On peut voir la disposition de certe chaîne sur la carre de M. d'Anville. Je ne fuis pas étonné qu'Hérodote diffingue l'Œta de la montagne des Termopyles. Celle-ci, qui en faifoit parise, étoit tout près de la mer. Selon la Fable, Hercule se brula fur l'Œra, pour se délivrer des douleurs insupportables que lui caussit la robe teinte du fang du centaure Nessus , laquelle lui avoit été. donnée en prelent par Dejanire.

Cette chaine de montagnes se nomme actuelle-

ment Banina ETA , ou GTE , ville située près de la chaine

de montagnes que je viens de nonuner. Amonius Liberalis die qu'elle cut pour fondateur Amphiffus, fils de la nymphe Dryope : on conçoit quel degré de croyance il faut accorder à une femblable ori-

OETENSII, peuples de la baffe Myfie, felon Prolemée, L. 111, c. 10. OETES. C'est ainsi qu'Etienne de Bysance

nomme le mont Octa.

OETUS VICUS, village du Péloponnése, dans la Laconie , selon Diogene Laerca,

ŒTYLOS, ville de la Laconie, au nord de Elle étoit siruée à l'embouchure d'une perite

rivière, ce qui peut faire foupçonner qu'elle y avoit une espèce de port. Au temps de Paufanias on y voyoit un temple de Sérapis & une flatue d'Apollon Carneus

Sur le chemin qui conduisoit de cette ville à Thalama, vers le nord, on tronvoit un temple d'Ino, célèbre par les oracles qui s'y rendoient en songe. On prétendoit que ceux qui s'y étoient endormis apprenoient, pendant leur fommeil, les chofes fur lesquelles ils desiroient eire instruits, Dans la partie extérieure & découverse de ce temple étoient deux statues, l'une du Soleil, l'autre d'une divinité étrangère, que Pausanias nomme Pakia, mais que les commentateurs lifent Safihaé, qu'ils disent être la même que Cassandre. Une fontaine qui étoit en ce lieu, & qui donnoit une grande abondance d'eau, étoit regardée comme facrée : on la nommoit la fontaine de la Lune.

Strabon nomme cette ville Tuxos, Tylos. OEZENIS, ancien nom de la ville de Trébizonde, selon Etienne de Bysance.

OFITANUS, fiège épifcopal d'Afrèque, dans la province proconfulaire, felon la liste des évê-

chès de l'Afrique.

OGALIBA, promontoire de l'île de Taprobane, felon Ptolemee , L. VII , c. 4 ; d'autres exemplaires portent GALIBA EXTREMA. Prolemée met dans ce promontoire la fource de deux rivières, qui coulent dans l'île de Taprobane, le Phase & le

OGD.EMI, peuple de l'Afrique, dans la partie meridionale du nôme de Libye, au voifinage des Buzes & Adyrmachites, sclon Ptolemée.

OGLAMUS, ou OGDAMUS, montagne de l'Afrique, dans la Libye, selon Prolemée. OGLASA, nom d'une île de la mer Méditer-

ranée, felon Pline, OGYGIA, grande ville de la Thrace, fur le

mont Hemis

'Selon Oriëlius, il en est fait mention par Nicéras & Cédréne. OGYGIA. Selon Etienne de Byfance, c'étoit l'an-

cien nom de l'Attique. OGYGIA, nom que l'on a anciennement donné

à l'Egypte, selon Esicone de Byfance. OGYGIA, selon Etienne de Bysance, étoit autrefois le nom de la Béotie.

OGYGEA; c'ésoit aussi l'ancien nom de la Lycie. felon Erienne de Byfance.

OGYGIA . furnom de l'île de Thoffus , dans l'Archipel, fur la côte de Thrace. OGYGIA, furnom de Thèbes, qui rappelle l'idée

d'Ogygès, ancien roi du pays, avant l'arrivée des

OGYGIÆ INSULÆ, on les îles Ogygies. On comprenoit fous ce nom générique, un certain nombre d'îles qui se trouvoient près de la partie de l'Italie appelée Brutium, à l'eft, en face d'une espèce de presqu'ile que sormoient les terres, au nord-est du golfe de Scylacius. On crovoit qu'elles avoient composé l'étai de la nymphe Calipso : &c l'une de ces iles en portoit le nom. Voici quelles étoient ces îles, à partir de la plus septentrionale, Diofewion, Calipfus (on four-entend le nom h.-(ula) , Tyris , Eganufa , Meloeffa.

OGYGIANUM, colonie etrusque, selon les fragmens attribués à Caton.

OGYRIS, ile de la mer des Indes. On ne peut affurer quelle ile actuellement connue a poriè ce nom; cependant M. d'Anville pense que c'est une petite île qui se trouve à l'entrée du détroit d'Ormus, mais non pas l'île de ce nom : elle est plus près de l'ancienne Harmoria, Cependant Pline de que cette ile cft en pleine mer.

C'étoit dans cette île qu'étoit le tombean du roi Erythras.

OGYS, nom d'un champ de la Paleftine, peu é'oigné de la ville d'Hébron. Joseph dit qu'Abraham demeuroit aux environs du chêne d'Ogys.

OINANDUS, nom de l'une des quatre villes, qui , avec Cibyre & grande, Bubone & Balbura , aveient un traité de ligue offentive & défentive, que l'on nommoit la ligue des quatre villes.

que l'on nommoit la tigue des quaire vittes,

Ceue ville étoit fintée dans le voifinage de Cibyre la grande. Elle étoit de l'Afie mineure, dans
la Cabellie, contrée de la Carie.

L'an 670 de Rome, le préteur L. Murena fut laifé par Sylla pour règler les affaires de l'Alie; mais ce préteur voulant obtenir les honneurs du triomphe, rompit le traité de paix, fubipugua & éteignit la principauté du tyran de Cibyre la grande, & la ville d'Olnaudus fut annexée à la Lycie,

felnn Strabon, L. XIII, p. 631.

OIUM, on Orum. Ce nom vient du grec Orefeul, & c'est le nom de quelques endroits peu

habires de l'Astique.

OIUM DECELETUM, étoit un lieu proche de Deceles, vers la Béorie. OIUM CERANICUM, étoit un quartier d'Athênes

proche du Céramque, & appartenant à la tribu Léonine. On le nommoit atrif, parce qu'il étoit peu peuplé en comparation du Céramique.

Otum, ou (Eum, château ou citadelle au-dessus de la ville d'Opus, selon Strabon. OLABI, peuple de l'Ethinpie, sons l'Egypte,

felon Pline. Cet auteur ajonte que c'étoit un peuple errant, & qu'il se nourrisson de lait. OLABUS, ville de l'Asse, dans la Mésopotamie.

Elle étoit stude sur la rive gauche de l'Euphrate, par les 34 degrés 10 minutes de latitude. OLACHAS, rivière de l'Asse, dans la Bithynie,

felon Pline. Elle paffoit à Bryafum.

OLANE, ville de l'Asse, dans les montagnes de la grande Arménie, & dans le voisinage d'Artaxate, sclon Strabon.

OLAPIA, ou OLAPHIA, ville de l'Arabie heureufe, felon Prolemee.

OLARSO, ville maritime de l'Hispanie, dans la Tarragonnoise, au pays des Vascons, selon Pro-

OLBA, ville d'Afie, dans la Cilicie montagneufe, ou Citilia Trackes, étoit à une cerraine ditance de la mer, dans la contrée appellée Ketile, où étoient les Kennati, foymb aux fouverains d'Olba. Voici ce que Strabon dit de cette ville.

value.

Audeffus de ces lieux (Anchale & Maind.)

& de la ville de Safi, élèbre un pays de monragnis, dans lequel eff fuche la ville d'Olha.

celèbre par an emple de Japier, qui fui bais

par Ajar, fis de Teixer: le grand-petre de ce

emple d'on prince de la Trachiolide. Dans la

finire Julieurs petits tyrans s'emparieurs du

pays, & il sy forma divertes compagish, de

brigands Après qu'ils curunt été déruits ; le fa
cerdoc. de, la prince pondrés furent noemnés.

Taurr ou d'jaz. Aba, fille de Zinophunës, tum

de tyrans, etcu entre pa mariage, dans la

des varas, etcu entre pa mariage, dans la

a famille facerdotale, elle setint la principauté dont

n fon père avoit eu l'administration en qualité de n tuteur. Dans la suire Cléopaire & Antoine en n firent don à la princesse Aba, en récompense de l'auschement servite qu'elle leur avoit marn qué. Après qu'elle en ent été dépouillée, le

gouvernement resta à la famille saccidotale ». On voit que l'histoire d'Olba remonte jusqu'au temps de la guerre de Troye; mais elle n'est pas connue; & le passage de Strabon que je viens de citer, eft ce que l'on trouve de plus étendu fur certe ville dans les anciens. Ouclones médailles expliquées par M. l'abbé Belley ( Mim. de Litt. t. 21, p. 422), nous apprennent qu'Olba eut le ture d'Issa ou facrée; que Polémon, l'un des fouverains d'Olba, prit le nom de Marc Antoine pour faire honneur à ce Romain, qui, comme on fait, donna pendant quelque temps des loix dans tout l'Orient. Ce fut l'an de Rome 713. qu'Aba reçut d'Amoine la principauté d'Olha, époque à laquelle Antoine & Cléopatre faisoient leur sejour en Cilicie. Les choses changerent apres la défane d'Antoine. On trouve enfinite la rête d'Auguste sur quelques médailles d'Olba.

Les historiens n'ont pas fixé l'étendue des états du pontife d'Obà; mais on voit par les médiilles qu'il étoit prince des Kenani; d'Obà & de La-lafit. Ce qui renfermoit une étendue affez confidérable, où se trouvoient beaucoup de côteaux fertilisés par des ruisseaux, & plantés de vigues

& d'arbres fruitiers.

Sous le bas-empire, Olsa, comprise alors dans la province d'Isarie, devint un fiège épiscopal : mais depuis l'empire d'Héraclius, elle appartint au Thème ou district de Séleucie. On ne connois pas l'état actuel du lieu où étoit cette ville.

OLBASA , ville de l'Afie , dans la Pifidie , felon

Ptolemée.
OLBASA, ville de la Cappadoce, dans l'Anitiochane, felon Ptolemée.
OLBASA, ou OLBUS, ville de la Ciliele, dans

la Scride, telon Prolemée & Strabon.

OLBASA. Prolemée, au rapport d'Ortélius, dit
qu'il y avoit trois villes de ce nom dans l'Asse

OLBE, ville de l'Asse, dans l'Isaurie, sous la métropole de Sélencie, selon la notice de Hiéroclés. La Martiniere a eu tort d'en faire une ville diférente d'Olse.

OLBELUS, ville de la Macédoine, selon Etienne de Bysance.

OLBI, ville de l'Egypte, du côté de la Libye, felon Etienne de Bytance,

OLBIA, ville maritime, fur la côte orientale de l'île de Sardaigne, felon Ptolemée.

Paulanias rapporte qu'elle avoit été bâtie par les Grees; & Florus dit qu'elle fut ravagée par Scipion. Cette ville avoit un port. M. d'Anville conjediure qu'elle devoit être près de Terra Nova. OLBIA, ville située dans la partie méridionale de l'îte de Sardaigne. Tite-Live rapporte qu'elle su baite par lolaus. On pourtoit croire avec affez de vraisemblance que cette ville n'est que la précédente désignée différenment.

OLBIA (Eoube), vi'le de la Gaule nathonnoife, fur le bord de la mer, à l'est de Telo Martius. Cette ville avoit été fondée par les Marfeillois, pour contenir-les Salyes & les Liguriens.

Obia étoit un port fitue vis-à vis des iles Stecades, que les Marfeillois cultivoient, felon Strabon, & où ils avoient mis une garnifon pour en éloigner les pirates,

OLBIA, OLBIOPOLIS, & MILETOPOLIS (Kazikiman), ville de la Sarménie, chez les Eoryfiemia , au confluent de l'Hypanis & du Boryfihenes C'étoir une colonie de Miléfiens.

Selon Prolemée, certe villeporroit auffi le nom de Boryfikhte: mais à caufe de fles fondateurs, on la nommoit auffi Mikespolit. Il ne fatt pas admettre le fentiment de Pomponius Mela, qui dist deux villes différences de Boryfikhte & d'Olisia.

Olisia, en Olisia, ville de l'Afie, dans la Bi-

thytie, fur le bord de la Propontide, felon Prolemée.

OLBIA, ville de l'Afie, dans la Pamphylie,

OLBIA, ville de l'Afie, dans la Pamphylie, aux confins de la Lycie, felon Prolemée. Strabon la met dans la Lycie, aux frontières de

la Pamphylie.

OLBIA, nom d'une ville que Pline auribue à la Pamphylic. Je crois bien que c'est l'une des précédentes autibuée à une division différente. OLBIA, ville de l'Îbérie, felon Etienne de Byfance. Elle n'est connue que par cet auteur.

OLBIA, ville de l'Afie, dans la Cilicie, selon Erienne de Bysance. Je crois qu'il confond, ou du moins ses copistes, Olbia avec Olbia.

Olbia, Esienne de Byfance mes une ville de ce nom dans l'Illyrie.

OLBIA, ville épifcopale d'Egypte, felon Ortélius, qui cite le concile de Chalcédoine. OLBIENSES, peuple de Vilc de Sardaigné, qui habitoit la ville d'Oltia, fituée fur la côte orien-

OLBIOPOLIS, ville de la Sarmatie européenne, fur le bord du Borythène, & à quinze mille pas

ou Borythines,

OLBISINII & OEBISSI, peuple qu'Etienne de

Byfance place au voifinage des colonnes d'Hercule, OLBIUS, rivière du Péloponnéfe, dans l'Arcadie, felon Paufanias. Il ajoure que quelques auteurs la nomment Atoanium. OLCACHITES, ou HOLCACHITES, golfe de

l'Afrique, dans la nouvelle Numidie, felon Prolemée.
OLCADES, les Olcades, peuple de l'intérieur

OLCADES, les Olcades, peuple de l'intérieur de l'Hispanie citérieure. Leur territoire paroit avoir en peu d'étendue; il étoit au sud des Carpétans. Tite-Live, Polybe & Etienne de Byfance ont

fait mention de ce peuple.

OLCHINIUM, OLCINIUM, & ULCINIUM.
La première orthographe est de Pline; la seconde

de Tite-Live; & la 'roifiéme de Piolemée. Ville de la Dalmarie. Selon Pline, elle avoit autrefois porté le nom de Colchinium, parce qu'elle avoit élé bâtie par les Colques. OLCIMUS, nom d'une rivière & d'une mon-

tagne de la Macédoine, felon Diofeoride.

OLCIUM, ville de la Tyrrhénie, felon Polybe, eité par Etienne de Byfance. OLEA, fontaine de la Grèce, dans la Béotie,

auprès de la monagne de Delos, felon Plintarque, OLEASTRO, ou OLEASTRON, ville de l'Hifpanie, au département de Gades, felon Pline. Elle aft nommée Oleastron par Prolemée, qui la place dans la Bétique.

OLEATRON, ou OLEATRUM, ville de l'Hifpanie, Strabon en fait mention après avoir parlé de Sagonte.

OLEASTRUM, bois de l'Hispanie, dans le golse de Gades, selon Pomponius Mèla.

OLEASTRUM, vile de l'Hispanie, sur la route de Tarragone à Tortose, sclon l'rinéraire d'Antonin. Elle éroit siruée sur le bord de la mer, dans le pays des Coserans, au sud-ouest de Tarraco.
OLEASTRUM, promonioire d'Afrique, dans la Mauritanie Tingitane, telon Ptolemée, L. 111,

OLENA, ville de l'Italie, dans l'Etrurie. Il en eff fair mention dans les fragmens de Caton. OLENACUM, ou OLEMAGUM, lieu de la

Grande-Breugne, (clou) la notice de l'empire.

OLENIENNE (L'A Rocké), L'en chi sip ourrajor

Homère dir , en parlant de cette ville, Intra,

Pras; ce qui emporteroit l'îdee d'un lieu place

fur une montagne. Comme cette ville étoir place

dans le Peloponnetée fur la che sa nord de Dyne,

chag le Peloponnetée fur la che sa nord de Dyne,

te terrait qui comprenoit le nord de L'Riche, (c.

la partie coclédentale de l'Achiei : il partie qu'il

y avoit long-terns qu'elle n'exifloir plus lorique

Paufanias écivors.

OLENON, bourg de l'Aulide, qui fut bâri par Olenus, fils de Vulcain, felon Ortélius, qui cite Hygin.

OLENUM, ville du Péloponnêfe, dans l'Achaïe, entre Patra & Dyme; felon Pline, Etienne de Byfance & Ptolemée. Strabon la place fur le Melas, Foyez OLENUS.

OLENOS, ville de Gréce, dans l'Erolic. Sa position est tourà-fait incomme. Strabon en parle pour dire qu'elle fut détruite par les Etoliens. Elle est placée par Ptolemée entre Pleuronne & Calvdon.

OLENOS, ville de l'Achaie, au nord-onest & près de l'embouchure du sleuve Melas, que l'on croit être le même que le Pierus.

Le territoire fur lequel elle avoit été confiruite,

paffa après sa destruction aux habitans de Dyme; elle n'a jamais été confidérable. Sa situation este du cependant en faire une ville commerçante; peut être-il n'eut pas été difficile d'y faire un port , à cause de sa mediocrité, & du peu de moyens qu'ils avoient de sublisser : ses habitans l'abandonnèrent pour se retirer ailleurs.

Spon penie que c'est aujourd'hui Caminira. OLENUS, defert du Péloponnefe, dans l'Achaie, entre Patra & Dyme, felon Eurlathe, OLENUS, ville de l'Afie, dans la Galatio, au

couchant d'Ancyre, selon Ptolemée. OLERUS, ville de l'île de Crète, au - deffus d'Hiera Pyuna, felon Etienne de Byfance.

OLEUM, ville de l'Hispanie, dans la Tarragonnoife, felon Festus Avienus.

OLGANUS, nom de lieu, felon Ortélius shef. OLIA, ou ELUA, ville de l'Afre, dans la Mé-

foporamie, felon Prolemée. OLIAROS, perite lle au nombre des Cyclades, Pline, Strabon & Etienne de Byfance en font mention. Elle étoit fituée très près & à l'ouest de

celle de Paros. Héraclide de Pont, dans fon ouvrage fur les iles, dit que Oliaros est une colonie de Sidoniens, & qu'elle eft à dix - huit stades de Paros. OLIBA, ville de l'Hispanie, dans la Tarra-

gonnoife, au pays des Bérons. OLICANA, ville de l'île d'Albion , au pays

des Briganses, selon Ptolemée. OLIGYRTIS, ou OLOGYRTIS, ville du Pélo-

ponnife, dans l'Arcadie, felon Polybe OLIMACUM, ville de la liaute Pannonie, &lon Prolemée.

OLINA, nom d'une rivière de la Gaule Celtique, felon Prolemêe. Comme il l'indique dans la Lyonnoife entre les Veneli & les Lexubit, on préfume que c'est la rivière qui porte aujourd'hui le nom d'Orne: fon nom, dans le moyen #ge, éton Olona.

OLINA, ville de l'Hispanie, dans la Tarragon noite , dans l'intérieur du pays du peuple Callaici Lucerfei, felon Prolemée.

OLINO, ville de la Gaule, mais connue feulement par la notice de l'empire : c'étoit le licu de la téfidence de la province Séquanoife. Le femiment le plus prohable, c'est que cette ville ésoit où se trouve aujourd'hui Holé, près de Bale.

OLISIPO (L'abanc), ville de l'Hispanie, dans la Luftranie, & près de l'embo chure du Tagus. Cette ville fur colonie romaine, avec l'épithète de Felicitas Augusta. Pline observe que, quoique ville romaine, elle se gouvernoit par ses propres

On a d'Shité beaucoup de fables fur l'origine de gette ville, & on ne fait rien de fon histoire.

OLIVARUM MONS, out le mont des Oliviers. Cette montagne étoit auprès de la ville de Jérufa-

lem, & n'en étoit séparée que par le torrent de Cèdron.

La ville de Bethanie émit batie fur le sommet de cette montagne

OLIVENSIS, fiège épiscopal d'Afrique, dans la Mauritanie Sitifense, selon la conterence de

OLIVULA PORTUS (Mont Olive), près de Villefranche, port de la Gaule Narbonnoise, près des A'pes maritimes, sur le bord de la mer Méditerranée, vers l'est de Nicas & de Portus Monaci,

Il en eft fait mention par Pline & dans l'itinéraire d'Antonin : ce dernier le marque à cinq mille pas de Nice.

OLIXUM, ville de Grece, dans la Theffalie; & la même que Olizon, L'orthographe véritable

étoit Olizon. Voyez ce nom.

OLIZON. Cette ville se trouvoit sur la côte orientale de la Mognésse; au sud-est de Méliboec, Je présume qu'au tems où Démétrius sonda Démérriade, cette ville éroit peu confidérable. Etienne de Byfance la compte au nombre de celles dont les habitans furent transportés dans la ville nouvelle, ce qui dut en déterminer la ruine . absolue. On voit, par ce que dit Homère, qu'elle étoit fur une montagne ou dans un pays montagneux.

OLIZONES, nom d'un peuple de la Thrace; felon Suidas.

OLLICULANI, nom d'un peuple de l'Italie. Il ne subsistoir plus au temps de Pline. OLLICULUM , lieu de l'Isalie , dans le Latium ,

& le chef-lien des Olliculani. OLLINA, ou OLINA, ville moifine de la mer

Caspienne, selon Etienne de Byfance. OLLIUS'(l'Oglio), fleuve de la Gaule Tranfpadane. Il avoit sa source vers le nord, dans les vailces habitées par les Culicones; & après avoir traverse le lac Serinus, il se rendoit dans le Po.

au nord de Nuceria Lugara. OLMI, ville de l'Afie, dans les montagnes de la Cilicie. Etienne de Byfance dit que de son tems

elle s'appeloit Seleucide.

OLMIE, promontoire de la Grèce, à l'extrémiré de la presqu'île que sorment au nord les monts Oneil ou Onciens : fur le golfe de Corihthe il v avoit un temple dédig à Junon Acres ou Junon du promontoire. OLMIUM, ville de l'Afie mineure, dans l'Ionie

& de la dépendance d'Ephèle, felon Hélychius, OLMIUM, ville de la Grèce, dans la Béorie, felon Etienne de Byfance, qui cite les homériques

d'Epaphrodite.

OLMIUS, rivière de Grèce, dans la Béotie. Strabon dit qu'elle a sa source dans le mont Helicon, qu'elle se joint au Permeffe auprès d'Haliarte . & qu'elles se perdent dans le lac Copaide.

OLMONES, ou HOLMONES, village de la Grèce, Grèce, dans la Béotie, selon Pausanias & Erienne de Bysance.

OLOBAGRA, ou OLOBOGRA, ville de la Macédoine, sclon Etienne de Bytance.

OLOCHERA, ville de l'Inde, en - dech du

Gange, selon Ptolemée.
OLON, ville de la Palestine, qui étoit struée sur les montagnes de la tribu de Juda, selon le livre de Josse. Il la donna aux Lévites de certe tribu,

qui étoient de la fami'le d'Aaron.

OLONDÆ, peuple de l. Sarmatie Afiatique, felon Prolemée.

OLONE, nom d'un châreau de l'Hispanie. Tite-Live rapporte qu'il fut pris par M. Fulvius. OLOOSSON. Cette ville étoit dans la partie de la Theffalie appelée Perrhebie , & quelques aureurs pensent qu'elle est la même que la ville appelec quelquefois Perhebia, Elle etois arrofée par le fleuve Eurotas, différent du fleuve du même nom qui couloit dans le Péloponnese. Je suis étonné qu'Etienne de Byfance la place dans la Magnéfie: ce ne peut guère être que par une erreur de copiste; & je suis plus surpris encore que Cellarius ait adopté ce sentiment, démenti par Strabon qui la donne expressement à la Perrhébie, & par la place qu'elle occupe entre les villes indiquées par Homère, dans c: tre partie de la Theffalie. L'epithète de blanche que lui donne Homère, & que le nouveau traducteur rend par superbe, a paru fignifier à quelques aureurs, que cette ville étoit

la couleur de l'argille qui formoit fon terreix. Cet nn fair phyfique à l'appui duquet la géographie moderne peut venir quelque jour. OLOPHYNOS, ville de la Thrace, dans la péninfulé & suprès du mont Athos, felon Eitenne de Byfance & Hérodote. Ce dernier la mera u nombre de celles que le roi de Perfe voulut déracher du continent, en coupant l'iffham et le la commentation de la continent en coupant l'iffham et la commentation de la commentation de

entourée de murailles blanches; mais Strabon die

expressement qu'elle tiroit cette dénomination de

mont Athos.

Thucydide rapporte que cette ville & celles du votinage étoient habitées par des pengles harbares qui parione deux langes, parmi leiquelles il y en avoir quelques-uns de la nazion Chalcidque; mis que la plupar étoient des Pêlages, defectantas de ces Tyrrheinens qui avoient autre-fois habité Lemons & Athènes, de la nazion Béditique, de la Creftonique & des Edoniens, peuples qui habriorient de penies villes.

OLOROS, ville de la Grèce, dans la Pièrie, felon Pline. OLOSTRÆ, nom d'un peuple de l'Inde. Pline

dit que leur pays joignoit l'île de Patale.

OLOTOEDARIZA, lieu de l'Afie, dans la petite Arménie, sur la route d'Arabifus à Satala, enue Nicopolis & le lieu nommé Ad Dracones,

felon l'inocraire d'Antonin.

OLP.E. ville de l'Epire, qui étoit fituée à Géographie ancienne, Tome II.

vingt-cinq stades de la ville d'Argos Amphilochicum, dans le sond du golfe d'Ambracie, en a'llant vers cette ville. Cet aureur ajoute qh' Ofrat su afficigée par les Ambraciotes & par un général Spartiare.

OLTIS FLUV. C'est ainst que M. de Valois pense qu'il faut lire dans Sidoine Apollin-ire, le nom qui y est écrit Chir: c'est aujourd'hui le

OLULIS, ville fituée dans la partie orientale de l'île de Crète, felon Ptolemée.

OLULIS, ville que Prolemée place dans la parrie occidentale de la Sicile.

OLURO, village fitué vers l'Idumée, felon Joseph

OLUROS, ville du Péloponnèle, dans l'Achaie propre, avec un château élevé pour la furcté de la ville de Pellène, felon Pline, L. 19, c. 5. Pomponius Méla, Xénophon & Etienne de Bylance, font aufit mention de ce licu.

OLUROS, ou OLURIS, lieu du Péloponnèse, dans la vallée de Messérnie. Strabon, L. VIII , c. 350, dit que quelques auteurs le nommoient Dorium.

OLUS, ville de l'île de Crète, selon Etienne de Bysance & Pausanias. OLYBAMA, ville des Scythes Arméniens,

OLYBAMA, ville des Scythes Arméniens, felon Bérofe. OLYCA, ville de la Macédoine, felon Théo-

pompe, cité par Etienne de Byfance. OLYCRÆ, ville fituée dans le voifinage de

Naupacte, sclon Etienne de Bysance.

OLYMPENACIVITAS, ville de l'Asie, dans la
Mysie, au vossinage du mont Olympe, sclon Pline,
OLYMPENI, nom des habitans du mont
Olympe, dans la Mysie, sclon Pline.

OLYMPIA, célèbre ville de la Grèce, dans la Triphylie. Elle étoit futée fur le ficuve Alphias, au nord d'Hypana. On n'est pas bien certain si cette ville a porté d'abord le nom de Pifa, ou si c'étoient deux villes féparées.

De toures les vills, de la Grèce, celle-ci énoir la plus celèbre dans les beaux jours de cette mation, par la folemnité de fes jeux qui y utiroient nn concours prodigieux de petiple. Il n'est pas étonnant que quelques aureurs moderane, éjarés par l'incertinade de quelques anciens, l'aient confondue avec Pife.

On debioth beancoup de fables fur l'é-ablifiement ées jeux, qui prirent le nom de cette ville. Paufanias rapporte que ces jeux avoient été éablis par Hercule L'éta, & qu'il voubt qu'ils feitent célédrès tous les cinq ans, parce qu'ils étoient cinq frères. On dioit aufi que l'appiert & Sauren comburirent enfemble à la lure dans Olympie, & que l'empire fur le pris de la véloite; et d'autres présendoient que Jupiere ayant triomphé, infitus lai-même ces jeux.

Clymenus, fils de Cardis, & l'un des descendans d'Hercule Idéen, célébra ces jeux à Olym-Na a pie, cinquante ans après le déluge de Denealion : il confacra enfuite an autel aux Curées, & nommément à Hercule, fous le tirer d'Hercule Proetteur. Ces jeux furent interrompus depuis Orilus jusqu'à Iphitus, qui les rétablit. Ces jeux s'ouvroient-par un facrifice à Jupiter, & après cela

commençoient les différentes courfes & combats, L'ordre & la direction de ce spechacle ont beaucoap varié, ainsi que le nombre des juges, qu'on nommoit Agonothères ou Hellanodices: on pouvoit appeler de leur jugement au senar d'Olympie.

lphints, qui fut le refharrateur des jeux olympiques, y préfids feul. Orillus & fes fucceffeurs confervérent le même privilége. Mais en la ciaquantième olympiade, deux particuliers, choisis par le fort, en curent la direction, & cela dura long-temps fur ce pied, puis le nombre en augments ou diminus, felon les circonfiances: au temps de Paufanias il y en avoit dix.

Il y avoit à Olympie un bois d'olivier confacré à Jupiter : il se nommoit l'Assa, ancien mot resté en usage pour ce lieu, & qui avoit signisé bois, avant qu'on se servit du mot Assa.

Le temple de Jupiter olympien l'emportoit sur rous les autres pour la beanté, & la statue que l'on y voybit de ce dieu, étoit le plus magnifique des ouvrages de Phidias, le premier des sculpteurs de la Gréce.

Paufanias, qui en parle avec admiration, con-vient qu'il n'avoit pu la mesurer; mais on trouve ailleurs qu'elle étoit haute de foixante pieds. Cette flatue étoit d'or & d'ivoire, & l'enthousaime pour ce merveilleux ouvrage alloit fi loin chez les Grecs & chez les Romains , lorsqu'ils connurent le prix des arts, que l'on y regardoit comme un malheur de mourir fans avoir vu la flatue de Jupiter olympien. Le dieu étoit représenté assis avec une comronne d'olivier sur la tête, tenant d'une maif une victoire, & de l'autre un sceptre surmonte d'une aigle. La destince de ce rare ches-d'œuvre est .il me semble, absolument ignorée, ainsi que des autres monumens qui décoroient Olympie. Le temle étoit d'ordre dorique, & la place où il étoit ple étoit d'ordre norique, com parce qu'au dehors il étoit tont environné de colonnes : il'y avoit, du pavé à la converture, soixante-huit pieds d'élévarion, deux cens trente de long, & quatre vingtquinze de large. Libon , originaire & né dans le pays, en avoit été l'architeche. Il étoit en marbre taillé en tuile. Au-dessus des colonnes qui régnoient ausonr du temple, il y avoit un cordon. où étoient attachés vingt-un boucliers dorés, que le conful Mummius, général des Romains, avoit aufrefois confacrés à Jupiter, après qu'il eut défait l'armée des Achèens, pris Corinthe, & anéanti le parti des Doriens. Ce Mummius est le premier Romain qui ait fait des offrandes dans les temples des Grees. Le dedans de ce temple avoit une trèsgrande quantité d'ornemens , tant en flatues , qu'en peintures, & en colonnes chargées de trophées,

Entre les flattes, on en voyoù plufeurs en mabré de Paros, dont les unes avoient été rigées à l'empereur Adrien par les villes qui composient l'état d'Achaie, & les autres à Trajan, par toute la nation Grecque. La ville d'Olympie étoir redevable à Trajan de pluficus ouverages qu'il embellificient, dent les principaux évolent des bains qui perroitent courrés de chevaux, qui avoir dest nâtes de long, & d'un finan pour les magistrats Romains, qui évoir dest nâtes de long, & d'un finan pour les magistrats Romains, qui évol plussoné en bronze.

Entre un grand nombre de fintues, d'autels & det emples, qui fe voyoient dans l'Alia & dans la ville, je crois devoir en remarquer un qui étoit dédé aux dieax inconnus. Paufantas en place un pareil à Arbeines. Cela s'accorderois forbien avec ce qu'en ont pensé quelques percs de l'églife, que l'autel dont parle S. Paul tott élevé aux dieax dieax

inconnus, & non pas au dieu inconnu.

La plupart des abiletes avoient leurs finues à Olympie, dont quelquet-unes avoient été l'âtes par Fhidiss. Je regrette que Paulinias ne nous ait pas donné une side de la hauxeur des flautes rig ne pais croire que tounes celles dont il pair finéme de grandeur raturelle : fielse uellient été comme celles qui décorent no amison sovales, la ville d'Olympie elit été feule, plas riche en ce genre, que les villes de Paris de Rome.

In "tis guere compris par la deferição que vión na Partanias de flade oil Pon difiquoir le prix des jeunolympiques, 8, escore moins par le defin fair par M. le Chevalier de Follard, 8 infêrê dans la raduction de M. l'Abbé Gédoyn, comment un "di grand concours de monde pouvoir sififier a ces jeux. La plaine des Sabloon fuffit à peine aux feccneures Se aux rouges à la revue du roi; s. di norde aux jeux olympiques, purique l'on y accourcit de toux les vibles de la Gréce.

The language and the freely pour la courfe tools of fire care price of fire care proper of the care price of fire care for fire care proper of the care price of the care

Le symnafe d'Olympie étoit décoré de deux flaues de beau marbre du mont Pentélique : l'une représentoit Ctrès & l'autre Proferpine : elles avoient été données par Hérode surnommé Assicus. On y voyoit un trophée entouré d'une ballestade de marbre, qui avoit été rigé pour perpétuer la mémoir et une viscoir remporrée sur les Arcadians.

Dans la lice, au-dedans du lieu nommé l'Eperen, il y avoit un autel de Vénus, selon Paufanias, qui dit qu'il y avoit une statue de cette déesse dans le temple de Junon; & au-devant de cette statue, il y en avoit une qui représentoit un enfant mid & affis.

OLYMPIA, lieu du Péloponnèfe, dans l'Arcadie, felon Philoftrate.

OLYMPIAS, fontaine du Pélopounèse, dans

l'Arcadie, felon Paufanias, OLYMPICUM TEMPLUM, temple de Jupiter Olympien, en Sicile, à quinze cens pas de Syracuse, selon Tite-Live. Thucydide l'appelle Olympieum.

OLYMPIEION . OR LA NOUVELLE ATHÈNES . ville de l'île de Délos. Elle étoit bârie au nord de l'île, & avoit été fondée par l'empereur Adrien. Cet empereur, après avoir rendu à la ville d'Athènes, fes temples, fes loix, fa liberté, voulut encore étendre les bienfaits sur toute la Grèce ; il fit élever à Délos une ville qui s'appela la nouvelle Athènes; on y voyoit un temple d'Hercule, un autre confacré à Neptune, & ils étoient faus doute magnifiques, puifque Adrien u'employa à lenr confiruction que les feuls Athéniens.

OLYMPIS, place forte du Péloponnèse, près des montagnes, aux confins de la Laconie & de l'Ar-

golide, felon Polybe, OLYMPIUM, petite ville de Sicyonie, peu confidérable, à l'eft d'Afopus, & a peu de diftance de fon embouchure.

On voyoit auprès de cette ville le tombeau d'Eupolis, poète Athènien, dont Horace fait mention, comme d'un des bons aureurs de l'ancienne comédie grecque.

OLYMPIUM, lieu du Péloponnése, près de Corinthe , felon Paufanias , de caufis plant, L. v. Théophraste dit que Corinthe-Cranium & Olympium sont

des lieux voifins. OLYMPUS MONS, le mont Olympe. Ce nom étoit commun à plusieurs montagnes, & je suis perfuadé qu'il a été donné à des montagnes terrestres , avant de signifier le ciel. Aussi ne suis-je pas de l'avis de M. le Clerc, qui fait venir ce om du phénicien Holaminho, immortales in eo. Les hommes one du donner d'abord des noms aux lieux terreftres, & le fens en appartenoit à la nature même de ces lieux, Je préfère donc lefentiment de M. l'Abbé Bergier , qui dérive 'Ολυμwie de l'oriental Lop ou Lup, fignifiant élévation. D'après cette origine si naturelle, il n'est pas étonnant que plusieurs montagnes aient eu ce même nom. Selou Héfychius, il y en avoit quatorze. On en connoît au moins sept en géogra-phie. Dans Homère, l'Olympe est toujours la demeure des dieux. Il semble cependant qu'il sasse quelquesois allusion à la montagne qui séparoit la Macédoine de la Theffalie. C'est un des monts Olympes les plus connus dans l'antiquité : & nos voyageurs européens ne lui donnent pas un autre

Je ne finiral pas cet article fans faire mention |

d'une opinion de M. Bovin, confignée dans les memoires de l'academie des Belles-Lettres, T. vii. p. 411. Je ne crois pas que l'on puisse abuser plus completement de l'ari du raisonnement. De ce qu'Homère fait toujours monter ses dieux sur le sommet de l'Olympe pour découvrir ce qui se paffe chez les mortels, il conclut qu'Homère avoit suppose l'Olympe formant dans le ciel, par rap-port à nous, une montagne renversee : pour prevenir l'obiection qu'alors ils auroient eu la tête en bas, il s'appuie d'une vériré physique : c'est qu'entre les planètes il n'y a ni haut ni bas. Cependant, comme en partant de l'une, on paroitroit à ses habitans s'élever en l'air, & qu'Homère fait souveut descendre ses dienx de l'Olympe, on voit que le poête, en parlant de ce féjour des dieux, a toujours en vue une montagne, quel que foit fon emplacement, fituée dans le sens de celles de la terre : idée plus naturelle. & bien plus faire pour le génie d'un poète, qui ne descend pas dans les détails minutieux d'un point de physique; un poète peint les objets en grand, mais ne les démontre pas,

On comptoit au moins fix autres montagnes de ce nom ; la première en Theffalie, la seconde en Mysie, la troisième en Cilicie, la quatrième en Elide, la cinquième en Arcadie, la fixième dans

Pile de Cypre.
OLYMPUS PROMONTORIUM ; promontoire de l'île de Cypre, auprès de Carpasie. On y voyoit un temple de Venus Acraa : c'est aujour-

d'hui Santa Croce. L'Olympe Myfica étoit une chaîne de montagnes qui commençoit près & au nord de la fource de l'Hermus, & s'étendoit du fiid au nord jufqu'en Bithynie. On l'appeloit Olympe Mysien

parce que sa partie occidentale étoit dans la Mysie. a l'est de l'Eolide & de la Troade, Elle porte aujourd'hui le même nom. OLYMPUS, ville de l'Illyrie, selon Etienne

de Byfance. OLYMPUS, ville de l'Asie, dans la Pamphylie, felon Erienne de Byfance.

OLYMPUS, ville de l'Asie mineure. dans la Lycie, près de la mer, entre Phafelis & le promontoire Hieron, felon Ptolemee,

Strabon dit que c'étoit une grande ville, l'une des principales de la Lycie, & voisine d'une montagne du même nom.

· Elle ne subfistoit plus au temps de Pline. OLYMPUS, montagne de la Macédoine, felore Prolemée.

OLYMPUS, montagne du Péloponnèse, dans l'Elide, felon Strabon, qui en parle à l'occasion de la ville de Pife; qu'il place entre cette mon-tagne & le mont Offa. Cet auteur ajoute qu'il y a deux montagnes de ce nom dans la Theffalie. Le Scholiafte d'Apollonius est cité par Ortélius ; comme ayant parlé d'une moutagne de ce nom

Non 2

OLYMPUS, montagne ou colline du Péloponnèfe, aux confins de l'Arcadie & de la Laconie, felon Polybe, Liv. 11, c. 65.,

OLYMPUS, montagne de l'île de Lesbos, felon Pline.

OLYMPUS, montagne de l'Afie mineure, dans la Lydie, felon Athènée.

OLYMPUS, montagne de l'Afie mineure, dans la Lycie, felon Pline. OLYMPUS, montagne de l'Afie, près d'An-

OLYMPUS, montagne de l'Alie, près d'Antandre, & joignant le mont Ida, (clon Strabon, OLYMPUS, montagne de l'Afie, dans la Myfie, dans laquelle étoit la fource du Rhyndacus, (elon Pomponius Méla,

Pline, Hérodote & Strabon difent Olympus Myfus, & la diffinguent de celle qui joignoit le mont Ida.

OLYMPUS TRIPHYLIUS, haute montagne de l'île de l'un has, sclon Diodore de Sicile.

OLYMPUS MONS (mont Santa Croce), montagne qui couvre le promontoire par lequal eft terminée la côre feptentionale de l'île de Cypre, & dont la cime portoir un temple confacré à Vénus firmomée Acrea, à caufé de cette fituation.

OLYMPUS, M. d'Anville indique une position de ce nom dans la partie orientale de l'île de Cypre, tout prés du promonioire Dinaretum.

OLYMTHIACUS FLUVIUS, rivère de la Thrace. Elle paffoir à Olynthe, felon Ashénée. OLYNTHUS, ville de Thrace, dans la Paraxie; au fond du golfe Thoronéen, entre la péninfule de Pallène & la Sinthonic.

Cette ville toit possible par des Grees, onpinaires de Chaich Edbee. Elle parviri à un haut point de grandeur, & eur de frèquentes querelles, anaît avec Alberes, tando vere Lacedémone, & annôt avec les rois de Lacedémone; A cambia avec les rois de Lacedémone; a prince la démirile, & le listence é Strabon, ainsi que des aunes géographes, fufit pour faire patient qu'elle ne lin jumis réables. Cependant, comme cene defluidition eff de l'an 3,48 avant l'ée vaujure, & qu'une hipparame d'Aniparer de Sidon, qui vivoir vers l'an 1,64 avant cette même er, paré d'un cernie Diodore d'Opinhe, il fout mais on ignere par qu'elle puisfance il fut opérè, & combien de tensui il dura.

OLYROS, lieu particulier de la Gréce, dans la Booite, entre Pisten & Tanagra, felon Pline, OLYSSA, ville de l'Afte, felon Strabon, OLYSSAS, montagne de l'Afte, dans la Ga-

latie, telon Prok mée.

OMALIS, nom d'une rivière de l'Inde, Elle fe

jetteit dans l'Indus, selon Arrien.

OMAN, ville de la Palestine, selon Josué, cue par Ortélius.

OMANA, ville de l'Arabie houreuse, selon Etkone de Bysance, L'Auteur du Périgle de la mer Erythrée la place fur le golfe Perfique, dans la Perfe propre.

la Perte propre.

OMANA, ville de l'intérieur de l'Arabie heureuse, selon Etienne de Byfance, qui cite les
anniquités arabiques de Glaucus, Prolemée écrit
Omanum Emocrium.

OMANA, ou OMMANA, port & ville d'un grand trafic, en Afie, dans la Perfide, felon Pline & Arien, Ce dernier écrit Ommana.

OMANITÆ. Prolemée nomme ainsi les habitans de la ville d'Omana ou Omanum Emporium, stuée dans l'intérieur de l'Arabie heureute. OMBI, ville capitale du nôme Ombites nomos,

en Egypte.
OMiRFA or OMBR #4 ville de l'Afie dans.

OMBREA, ou OMBRÆA, ville de l'Afie, dansla Mélopotamie, felon Prolemée.

OMBR1, appeles aufit per les Latins Umbri, anaions Celtiques, qui peherteren en Iulie, & y poffedient une grande tiendue de pays, felon Pline. Cet aueur dit qu'ils avoient été ls maires de l'Euruie avant l'arrivée des Pélages & des Tofeans, Ariminam & Ravenne étorient deux de leurs colonies. Les habitans de l'Ombrie du milieu, fituée entre le Frenam & l'Eturuie, portoient le nom des anciens Celnes, & les reconocificient pour leurs ancètres (elon Solin.

Pline dit qu'ils furent chaffés par les Tofcans, & ceux-ci, à leur tour, le furent par les Gaulois, qui envahirent l'Italie fix cens ans avant l'ère chrétienne.

La partie des Ombri qui s'étoit fixée au nord du Pô, s'y maintint, & garda son ancien nome ils sont nommés par les écrivains Romains Insubrez; mais Pline les appelle Isanbri.

Lorique les Ombri pénérrèrent en Italie, il sy rrouvérent les colonies illyrinones & les ibériennes, puifqu'ils enlevèren à ces periples une partie de la contrée, felon Pline: mais ils y étoient établis, lorique les Pélafges ou anciens Grees pénérrèrent en Italie.

OMBRICI, les Ombriques, peuple de l'Italie, entre le Pô & le Pienum, le Tibre & la mer Adriaique. Les Grees croyoient que le nom d'Ombriens leur avoit éré donné, parce qu'ils avoient échappé au déluge général qui inonda la terre : ce mot étant subjest, la pluie.

Arifloie rappoite que l'on difoit que chez les Oque la terre produifoit abondamment, que les femmes y évolent în êtcondes, qu'elles accouchoient ordinairement de deux ou trois enfants à la fois, & rarement d'un feul. Ces penples furent chaffe de leur pays par les Paláges; ceuxci le furent par les Lydiens, qui prirent le nom de Tyrthelines.

N. B. M. Larcher, T. F1, read. d'Hirod, p. 263, dit n. Fai vu quelque pare citer, des iles Ombiezt., S. Cette erreur ne peut être fondée que fur un spaffage d'Ariflote, que cet auteur, quel qu'il so foit, a faura lu que dans la traduction latine.

» de ce philosophe. Cette traduction rend παρὰ » τοῦ Ομβρικοῦ par ces mots : in infails Om-» brits ». C'est une erreur causée sans doute par l'idée qu'Aristore parloit encore d'ile, après avoir nommé celle de Diomède.

OMBRICI, peuple de l'Illyrie, felon Hérodote. OMBRIO. Pline nomme ainsi une des îles for-

nunces,
OMBRONES, peuple de la Sarmatie européenne, (elon Ptolemée.

OMBRUS, lieu toujours couvert de neige, 2n pied du mont Tarbeilles, felon Quintus Calaber. OMILUS, nom d'un lieu qu'Ariflore dit être vers la Grèce.

OMIRAS, nom qu'avoit l'Euphrate avant qu'il fut arrivé au mont Taurus, felon Pline.

OMIZA, ville de l'Afie, dans la Gédrofie, felon Ptolemée. OMMEI, peuple de la terre de Canzan, aux

environs de Sodome, selon S. Jerôme, in locis.

OMNÆ, ville du peuple Omani, dans l'Arabie
heureuse, selon Pline, L. v1, c. 28.

OMOENUS, île sur la côte de l'Arabie heureuse, selon Pline. Ortélius thesaur, la met dans le sein Persique.

OMOLE, montagne la plus fertile & la mieux arrofee de la Theffalie, felon Paufanias. OMPHACE, ville de la Sicile, felon l'hisfoire

ficilienne de Philiste, citée par Étienne de Byfance.

OMPHALIUM, lieu de l'île de Crète, entre

Thenæ & Gnoffus, felon Esienne de Byfance.

OMPHALIUM, ville de Grèce, dans la Theffalle, felon Esienne de Byfance.

OMPHALIUM, lieu de l'Epire, dans l'intérieur de la Chaonie, selon Ptolemée. ON, ville d'Egypte, nommée ainsi dans l'Ecri-

ture; ce nom a été rendu chez les Grecs par celui d'Heliopolis.

On, ville de la Paleffine, au pays de Samatie,

felon S. Jérôme, de Locis.

ONÆUM, ville de l'Illyrie, dans la Liburnie, felon Prolemée.

ONAGRINUM CASTELLUM, ville de la feconde Pannonie, le long du fleuve, aux environs de la Save, felon la notice de l'empire,

fell. 16.

ONCÆ, ville du Péloponnèse, dans l'Arcadie, selon Isace.

ONCE, village de la Grèce, dans la Béotie, felon Phavorinus.

Etienne de Byfance parle d'une porte de la

ville de Thèbes, qui prenoit fon nom de ce lieu.

ONCHESMUS, port de l'Epire, dans la Chronie, entre Panorme & Caffiope, selon Prolemée.

Strabon écrit On.h.smus.

ONCHESTUS, ville de la Béorie. Les mots apaces avass, qui fe trouvent dans Homère, joints au nom de cette ville, fignifient un bois facti qui étoit besu. Quelques auteurs s'en sont

crus en droit de conclure, que ce lieu n'étail d'abord qu'un bois confactà à l'equine, & qu'enfisite il y avoit eu une ville: à la bonne heure?

anis le fens indiqué par le noveau urdadicur
continuolt d'exiller quoi, u'il y cit une ville. Appl
olinis de Rhodes, cit è par Eisenne de Bysince, inidique la p. fision d'Onchefte, omre Haisure &
Arapska; sinsi estre demirée étoit for la l'est.
M. d'Anville l'a placée il quelque duhnee un fod
lue le Copsis, et l'ouelt du marin Hyfiele.
On y Voyolt encore le bois farts & un temple,
avec une flause de Nepurse.

ONCHESTUS, bois de la Grèce, dans la Béotie.
Il étoit confacré à Neptune, felon Paufanias.
ONCHESTUS, bois confacré à Neptune, dans

l'île d'Eubée, selon le troisième livre d'Apollonius, Oncrestos, nom d'une rivière de la Thessalie, selon Polybe & Etienne de Bysance.

ONCHOBRICE, île que Pline place fur la côte orientale de l'Arabie heureufe.

ONCHOE, ville de la Grèce, dans la Phocide, felon Etienne de Byfance. ONCION, ou ONCEA, ville de l'Arcadie, au

nord-oueft de Telphifa & fur le Ladon.

Elle avoit pris fon nom d'Oncar, prétendu fils d'Apollon. Ce héros avoit été possesseur d'un cheval célébré par let possess sous le nom d'Arien.

val célébré par les poèces fous le nom d'Arien, & fils, felon les uns, de Cérès; felon d'antres, de la Terre. ONDICAVÆ. Cest sinsi que l'on a rendu, dans

la traduction de Prolemée, le mor gree "Ordinause; mais c'eff qu'il faut dans le gree 'Ardinause, & dans le latin Andicavi. Voyet ce mot.

ONEII MONTES, ou ONTERNS (les monts).

qui formoient au nord-ouest une petite Chersonnése terminée par un promontoire du même nom ONELLABA, lieu de l'Afrique, dans la Namidie, entre Hippone la royale & Carthage, selon l'unitéraire d'Antonin.

ONENSES, peuple de l'Hispanie, dans la Tarragonnoise, felon Pline.

ONESIÆ THERMÆ, caux minérales de la Gaule, vers les Pyrénées, felon Strabón.
ONEVATHA, fieu de la Phénicie, où il y avoit garnifon romaine, felon la notice de l'em-

ONIABATHES, ville de l'Egypte, felon Hécatée, cité par Étienne de Byfance.

ONLE REGIO, contrée de l'Egypte, entre l'Arabie & le Nil, felon Hégéfippe, cité par Ortélins.

ONIENSES, peuple dont il est parlé sur une ancienne médaille de Posshumus, Sur le revers est la figure d'Hercule, avec ces mors: Hercules deis Oniens.

ONII, ou ONEIT MONTES, montagnes de la Grèce, près de l'ishine de Corinthe. Elles s'étendoient depuis les rochers Scizonides, sur le chemin de l'Attique, jusqu'à la Béotie & au mont Cithéron. Plurarque, Polybe & Thucydide. (Foyer ONER & OLMIJE PROMONTORIUM.

ONINGIS, ville sur la côte méridionale de l'Hispanie, selon Pline. Il la compre parmi les

villes tributaires.

ONION, ville ou village confidérable d'Egypte dans le nôme d'Heliopolis, à peu de distance a l'est du bras droit du Nil, commençant à Babylone: e'étoit même un canal qui porta le oom de Trajao. Cette ville d'Onion avoit commence par être un temple bâti par les Juifs retirés en Egypte : tout y éroit disposé à l'instar de celui de Jérusalem : il y avoit de même un aurel des parfums & un autel des pains de propositions : des prêtres & des lévites y rempliffoient les fonctions facerdotales sous la conduite du grand-prêtre Onias. La dévotioo pour ce temple s'accrut à un tel point, qu'il fut regarde, par tous les Juifs dispersés en Egypre, comme pouvant remplacer celui de Jérutalem. L'exercice de leur religion y eut lieu jusqu'au règne de Vespasien. Ce temple sut alors fermé, deux cens vingt ans après sa sondation. ONISA, ou ONISIA, ile à l'orient & dans la

mer de Crète, vis-à-vis du promontoire Itanum, felon Plioc, L. IV, c. 12. ONIUM. Voyez ONION.

ONNE, ville de l'Arabie heureuse, vers le fond du golfe Elanite, felon Ptolemée, ville de la Judée, dans la tribu de Ben-

jamin. Elle avoit été bâtie par Samed, fils d'Helphaad. Elle étoit fituée dans une vallée de même nom . appelée auffi la vallée des ouvriers. Il en est fait

mention au second livre d'Esdras. C'est uoe des premières villes que les Israélites

habitèrent au resour de leur captivité. ONOBA, ou ONUBA (Moguer), ville de l'Hifoanie, dans la Bérique, vers le fud-ouest, au fond d'une perite baie, & peu connue. Pline la mer au confluent du Luxis & de l'Unium . & la furnomme Æsuarium, c'est-à-dire, la ville exposée aux marées : il lui donne cette épithète pour in-diquer qu'elle étoit sur le bord de la mer, & la diftinguer auffi d'une autre Onoba, qui étoit dans les terres, chez les Turdules.

Deux médailles de cette ville portent une tête avce un casque, des épis, & le nom d'Onuba. ONOBALA, com d'un fleuve de la Sicile, felon Appien. Ce fleuve est nommé Tauromenius

par Vibius Sequester. ONOBRISATES, peuple de la Gaule aquiranique, felon Pline : mais cet auteur n'en fait pas

connoître la fituation : je crois qu'il faut lire Onobufates.

ONOBUSATES. Je ne favois pas le sentiment de M. d'Anville, loríque je regardai la leçon de Pline, telle qu'on la lit, comme étant désectueuse. Ce favant retrouve ee petit peuple, & même àpeu près son nom, dans celui de Nebousan. & ce favant présume que le nom de Ciontat, donné # un licu dans le pays, peut très-bien s'être formé de Civitas, qui designoit le ches-lieu des Onobu-

fates. ONOCARSIS, lieu agréable de la Thrace, felon Athénée.

ONOCHORUS, on ONOCHOROS, nom de l'une des cinq principales rivières de la Theffalie, felon Herodote & Pline. M. d'Anville n'a point indique ectte rivière fur fa carte : c'eft une privation pour ceux goi venlent s'en aider en lifant Hérodoie : mais je foupçonne que c'est l'Onocheros , qu'il a tracé , fans le nommer , depuis les monts Cynocephala, jufqu'à l'Apidanus, qui le reçoit avant de se rendre dans le Penée, M. Larcher penfe que ce fleuve devoit être entre l'Apidanus à l'oueft, & l'Epipeus, à l'eft : mais la raison fur laquelle il s'appuie n'est peut-être pas décisive. Pline parle de ce fleuve, mais sans indiquer où il couloit. Comme Herodote (L. PII, c. 96) dit que, des fleuves de Theffalie, ce fut le feul qui oe donna pas affez d'eau pour les befoins de l'armée , il me femble que c'est ce goi a engagé M. d'Anville à l'indiquer très-foible : mais, encore une fois, je regrette qu'il ne l'ait pas neinmé : peut-être austi faudroit-il connoître davantage l'état physique de ce pays.

ONOCHRINUM, ville de la Pannonie : ce doit être l'Onagrinum Cassellum de la notice de l'empire.

ONOGLIS, lieu au voifinage de Pitane. Il en est parlé par Athénée. ONOGORIS, ou ONOGURIS, ville de l'Asie;

dans la Colchide, selon Agathias. ONOGUNDURENSES, & ONOGUNDURI; peuple parmi les Bulgares, felon l'histoire mèlée,

citée par Ortélius, ONOPIPTES, ou ONOPNICITES, rivière de l'Asie, vers l'Arménie, selon Curopalate & Cé-

ONOSARTHA, ville de l'Afie, dans la Syrie; sclon les actes du concile de Chalcédoing, ONTHYRIUM, ville de Grèce, dans la Thef-

drène.

falie, selon Etienne de Bysance. ONUBA, à l'embouchore d'un petit fleuve; fur le bord de la mer, entre l'embouchure de

l'Anas & celle du Batis. ONUGNATOS, ou MAXILLA ASINI, mâchoire d'ane, promontoire du Péloponoèfe, fur la côte méridiocale, au coin de la Laconie, felon Pto-

lemée. ONUGNATOS, promontoire de l'Asie mineure, dans la Doride, vis-à-vis l'île de Rhodes, felon Ptolemée

ONUOTA, village de l'Asie, dans la Phrygie; selon Suidas,

ONUPHIS, ville de l'Egypte, & la capitale d'un côme particulier appellé Onuphites nomos, felon Ptolemée, Elle étoit fituée vers le milieu du Delta . fur la rive droite du canal nommé Ashribiticus Fluvius Elle étoit fituée entre Sebennytus & Butus. Elle

a été épiscopale, selon la notice de Léon le sage & selon eelle de Hiéroclès, Le P. Sicart en rapporte la position à un lieu nommé Banub. ONUS, lieu épiscopal d'Asie, sous la mêtro-

pole de Céfarée, dans la Palestine, selon la notice du patriarchat de Jérusalem.

Onus, lieu du Péloponnèse, dans l'Elide. Ce

lieu étoit sur la route du mont Pholoè à Pyle. OONÆ, ile des Sarmates, selon Pomponius

OPANE, ou OPONE, ville de l'Ethiopie, fous l'Egypte , dans le golfe Barbarique , felon Pto-

OPARIENSIS, siège épiscopal, dont il est parlé dans la vie de S. Jean Chryfostôme. OPENI, peuple de l'île de Corfe, felon Pro-

lemée. OPHARITÆ, peuple de la Sarmatie asiatique,

aux environs de la rivière Opharus, selon Pline. OPHARUS, rivière de la Sarmatie afratique, felon Pline; elle se perdoit dans le Lagous,

OPHEL. C'est le nom d'une tour qui se trouvoit près d'une des portes de Jérufalem : il en est parlé en quelques endroits de l'Ecriture.

OPHELTA. Iface penfe que c'est le nom d'une

montagne de l'île d'Eubée. OPHENSIS POPULUS, peuple de l'Afrique, dont fait mention Tacite, L. IV, c. jo, à l'occasion d'une guerre entre ce peuple & celui de Leptis, fous l'empire de Vespasien. Or, comme le peuple avec leguel les Garamantes furent en guerre, dans laquelle guerre les Romains intervinrent, se nommoit Genfis, le nom ci-deffus, qui fe lit dans Taeite, est une faute, & doit être eorrige d'après

le texte de Pline OPHER, ville dont il est dit que Josué, L. x11, v. 17, fit mourir le roi qui étoit Chananéen. D. Calmet conjecture que c'est la ville d'Ophera, qui

fut comprise dans la tribu de Benjamin OPHERA, ville de la Judée, dans la tribu de Benjamin, selon le livre de Josué, chap. 18, v. 20,

OPHIENSES, peuple de la Grèce, felon Strabon, L. x. p. 465.

OPHINSE, ville bâtie par les Milésiens, vers

l'embouchure du fleuve Tyras, & vis à-vis de Niconie, felon Hérodote OPHIODES, île du golfe arabique, vis-à-vis la

ville de Bérénice, selon Strabon, Agatharchide & Diodore de Sicile.

OPHIODES, rivière de l'Afrique, dans la Libve intérieure. Elle avoit son embouehure dans l'Océan. entre le promontoire Chaunaria ou Gannaria, & la ville de Bagaze

OPHIOGENES, race particulière d'hommes dans l'Asie mineure , selon Pline.

Strabon en parle austi à l'occasion de la ville de Parium.

Mais ce qu'en disent les anciens tient principalelement de la fable. Ophiogenes fignifie engendrés par des ferpens; & l'on ditoit qu'ils étoient craints de ce reptile. On pourroit croire que eette espèce d'hommes étoit du nombre de ceux qui , en faifant paffer des conleuvres pour des ferpens, en imposcrent au penple.

OPHIONIA, ville de la Grèce, dans l'Etolie, felon Thucydide & Strabon,

OPHIOPHAGES, peuples de l'Ethiopie, felon

Pline & Pomponius Mela. OPHIORIMA, ancien nom de la ville de Hiera-

olis de Phrygie, felon Siméon le Métaphraste, dans la vie de S. Joseph surnommé l'humble. OPHIR ( Pays d' ). Ce nom se trouve souvent

dans l'Ecriture comme étant celui d'un pays abondanr en er, en argent & en ivoire : il s'y trouvoit des finges, des perroquets, des pierreries, des bois précieux & de senteur. Salomon & le roi Hiram. y envoyoient leurs flottes, & elles partoient d'Afiongaber.

Les sentimens ont été sort partagés sur la position de ce lieu. Quant à Afiongaber, il me semble que l'on convient généralement qu'il étoit fitué au fond d'un petit golte qui s'avance an nord-eft. & qui eft forme par les caux de l'Ælanies finus , forme luimême par celles de la mer Rouge. Auffi D. Calmet voulant transporter Ophir dans l'intérieur de l'Asse. vers la Colchide, suppose-t-il que les storres, au fortir de la mer Rouge, rentroient dans le golfe Perfique & remontoient l'Euphrate. Ce sentiment a eu peu d'approbateurs. D'autres auteurs ont sup-post Ophir sur la côte de la presqu'ile en-deçà du Gange, d'autres dans l'île de Ceylan, d'autres fur les côtes de la presqu'ile de Malaca, qui porte chez les anciens le nom de Chersonèse d'or.

M. d'Anville qui a traité ce sujet dans une disfertation inférée dans les Mémoires de l'académie des Belles-Lettres, T. xxx, pag. 83 & fuiv. rejette ces différens fentimens, pour s'en tenir aux deux

On trouve le nom d'Ophir comme étant celui d'un des fils de Jectan, reconnu pour le père des anciens Arabes. On peut done préfumer qu'il y eut en Arabie un lieu, un pays, domaine de cet Ophir, dont il prit le nom. Quelques dénominations de lieux connus par les auteurs grecs & latins, favorisent ce sentiment; c'est donc de cet Opkir dont il est d'abord parlé dans l'Ecriture.

Mais un Périple, connit sous le nom de Périple de la mer Erythrée, nous apprend qu'à l'extrémité de l'Arabie, il y avoit un prince nommé Mophar ou Maphar, dont la puissance s'étendoit le long de la eôte d'Afrique, & que l'on y percevoit des droits en son nom. Or, il est très-probable que le nom d'Ophir aura pu être transporté à quelque lieu de eette côte, par allusion à l'Ophir d'Arabie, comme les Etats-Unis présentent un grand nombre de noms des principaux lieux de l'Angleterre. Il ne faut plus que trouver un lieu, un canton dont les productions foiem les mêmes que celles dont il est parlé dans [Ferimer, & qui prête à une longue uarigamen, Or, il est parlé dans les aureurs les plus instruis de la géographie de cette partie de l'Astique, de l'or de Sofala comme étant le plus pur : on y trouve de plus tous ce que produirfoit l'ancienne Ophin. A certe première condition rempile, on en ciont une autre non moints exigible pour la folution

du problème. Les vaisseaux de Salomon employoient deux ans à faire ce voyage, & ne revenoient que dans la troifième année. Or, M. d'Anville prouve n'és-bien que, dans un temps où l'art de la navigation étoit encore au berceau, on pouvoir employer cerespace de temps pour le voyage d'Ophir ou Sofala, Depuis Asiongaber, sirué à peu près au vinguieme degrè de latitude boréale, jusqu'à Sosala, au vinguième degré de latitude auffrale, on aura quarante degrés qui donneront mille de nos lieucs en droite ligne, mais que l'on peur supposer exiger une route qui en tormera le double , à cause de la quantité des finuofités; on conçoir alors qu'une telle navigation doit emporter beaucoup de temps, parce que l'on s'éloignoit peu des côtes , & parce qu'on pouvoit être fort contrarié par les vents alifés, les courans.

a II n'y a docc point, conclus M. d'Anville, d'objection à faire ut remplacement d'Optiv vers Festremité du pays de Zangechar... La fituation d'Optiv ne paroitra plus problematique, pointé celle d'abble d'une manière positive par une commissation réelle earre l'Optiv de l'Arabie & celui de la côte africaire, par la dependance étroite & de temps immémorial de l'Optiv africain à l'égard du premièr... »

OPHIS (O'dereff), fleuve de l'Afie. Il prenoit fa fource dans les monts Paryadres, couloit as nord-nord-oueft se perdre dans le golse où ésoit sinée Opius, à l'est de ceue ville.

Arrien en place l'embouchure dans le Pont-Euxin, à quarre-vingts stades du port d'Hyffus, & à trente de l'embouchure du Pfychrus.

Elle séparoit le pays des Colques de la Thiansique.

OPHIS, rivière du Péloponnèse, dans l'Arcadie,

auprès de Mantinée, felon Paufanias. Elle alloit fe perdre dans l'Alphée. OPHITES. Pomponius Lætus dit que l'on a

donné ce nom à l'Oronte. OPHIUSA, ile de la Propontide, & pas éloignée

de Cyzique, selon Pline.

Ophiusa, île de la mer Méditerranée, dans le voisinage d'Ivica, selon Pline. Cétoit une des îles

Ophiusa. Pline dit que c'étoit l'ancien nom de l'île de Rhodes.

OPHIUSA. La Libye avoir anciennement porté ce nom, felon Etienne de Byfance. OPHIUSA (Palanca), ville que Strabon place

fur la rive méridionale du fleuve Tyras, à cent quarante stades de son embouchure. M. de Peyflounel, dans ses observations historiques & géographiques, dit que cette ville devoit être struée où est aujourd'hui le bourg de Palanca, à six lieues de l'embouchure du Dniester, & que

l'on n'en voit plus les moindres vestiges. Scylax, Pline & Etienne de Bysance disent Ophins/a, ville de la Scythie en Europe. Ils ajoutent que par la fuire elle porta le nom de Tyras.

OPHIUSSA, ancien nom de l'île de Thénos l'une des Cyclades, felon Pline. OPHIUSSA, perite île au voifinage de celle de

Crèse, & près d'Hierapytna, felon Pline.

OPHLONES, peuples de la Sarmatie en Europe,

au coude du Tanais, iclon Ptolemée.

OPHNI, ville de la Palestine, dans la tribu de

Benjamin, sclon le livre de Josué. OPHRADUS, rivière de l'Asie, au pays des Dorisques, entre l'Arie & la Drangiane, selon

OPHRINIUM, ou OPHRYNIUM (Renn-Keui), ville de l'Asse mineure, dans la Troade, près de Dardanum ou Dardanus & de Rhasium.

On y voyoit un bocage confacré à Hedor. Il est fair mention de cette ville par Hérodote, Strabon & Xénophon. Ce dernier dit qu'il y

Strabon & Xénophon. Ce dernier dit qu'il y immôla des porcs & les brûla entiers, OPHTHIS, ville de l'Afrique, dans la Libye,

au voifinage de l'Egypte, felon Etienne de Byfance. OPLE, peuples des Indes, fur les bords du

fleuve Indus, selon Erienne de Bysance.

OPICI, peuple de l'Italie, dans le Latium, près de la mer Thyrrénienne. selon Aristore, cité par

Denys d'Halycarnaffe, Mais il avoit disparu avant que les Latins commençaffent à connoitre l'Italie dans un certain détail.

OPINENSIS, ou OSPINENSIS, siège épiscopal

d'Afrique, dans la Mauritanie Tingitane, felon les actes du concile de Carthage, tenu en 419. OPINUM, petite ville de l'intérieur de l'île de

Corie, felon Prolemée.

OPINUM, lieu à l'extrémité méridionale de l'Italie, entre Venusia & Potensia, selon l'itinéraire

d'Antonin.

OPIS, ou ANTIOCHIA; ce dernier nom est donné
par Pline, qui la place au confluent du Tornadotus,
dans le Tigre. Elle étoit située sur la rive gauche

de ce fleuve. Xénophon en parle comme d'une grande ville,

Retophon en parte comme d'une grance viut, & de l'abord le plus fréquente dans la Chaldée. Les Perfes, voulant empêcher des étrangers de remonter fort avant dans les terres de leur domination, avoient conftruit des digues, dans la latgeur du fleuve, qui formoient des cararades; mai

Arrien rapporte qu'Héphestion, qui commandoir la flotte d'Alexandre, sur chargé de détruire ces ouvrages à la hauteur d'Opis, pour rendre la navigation du fleuve plus libre.

La ville d'Opis avoit un pont sur le Tigre, selon Xénophon;

Xénophon; & felon Strabon, c'étoit l'entrepôt des marchandifes des environs.

OPISINA , ville intérieure de la Thrace , felon Ptolemée.

OPITERGINI, noms des habitans d'Opitergium, ville fituée dans les terres de la Vénérie, en Italie, felon Lucain , Florus , L. IV , c. 2; Pline , L. 111 ,

OPITERGINI MONTES, montagnes de l'Italie, dans lesquelles la Liquentia a sa source, selon

OPITERGIUM (Oderfo), ville d'Italie, dans l'intérieur de la Vénérie, entre Altinum & Acelum, Telon Prolemée. Elle étoit fittée fur la Liquentia.

Primus & Varus furent reçus avec de grandes marques de joie dans cette ville, après s'être emparés de toutes les places voifines d'Aquilée, felon Tacite.

Ammien Marcellin rapporte que la ville d'Opitergium fut rafée par les Quades & les Mar-

OPIUS (Oph), ville de l'Afie, au fond d'un enfoncement que fait le Pont-Euxin, entre les embouchures des deux rivières & à l'eft-sud-est de

Ptolemée fait mension de cette ville, qu'il place

dans le pont Cappadocien. OPIZUM, ville de la Thrace, entre Hadrisnopolis & Philippopolis, felon l'iginéraire d'Antonin.

OPONE, ville de l'Ethiopie, fous l'Egypte, fur le golfe Barbaricus, felon Arrien & Ptolemée, Quelques exemplaires flu dernier portent Opane. OPOTURA, ville del'Inde, en-deçà du Gange,

felon Ptolemée, L. VII, c. 1. OPPEMIENSIS, fiège épifcopal d'Afrique, dans la Byzacène, felon un manuscrit de Victor d'Usi-

que, cité par Ortélius. OPPIDIUM, ville de l'Afrique, dans l'intérieur

de la Muritanie Céfariense, selon Prolemée. OPPIDONEON, ou OPPIDONEUM (Sinsab), ville & colonie de l'Afrique, dans la Mauritanie Céfarienfe, felon Ptolemee. L'empereur Claudius y avoit établi des vétérans. Elle étoit fituée far le bord méridional du fleuve Chinalap, au nord des

monts Zalacus OPPIDONOBENSIS, ON OPPIDONEBENSIS, fiège épifcopal d'Afrique, dans la Mattritanie Cefarienfe, felon la notice épifcopale d'Afrique. OPPIDUM NOVUM, ville de la Gaule Aqui-

tanique, entre Beneharnum & Aqua Convenarum, felon l'itinéraire d'Antonin.

OPPIDUM NOVUM, ville de l'Afrique, dans la Mauritanie Tingitane, entre Tremula & Ad Novas, felon l'itinéraire d'Antonin.

OPPINUM, ville de la Mauritanie Tingitane, felon Prolemée.

OPPIUS MONS, montagne de Rome, felon Varron & Festus.

OPSICELLA, ville de l'Hispanie, dans la Can-Geographic ancienne. Tome IL.

tabrie. Strabon rapporte qu'elle avoit été bâtie par un des compagnons d'Anténor, & qu'il lui avoit donné fon nom.

OPSICIANA REGIO, pays où l'empereur Justinien fit releguer un grand nombre de Satvini

felon Cédrène & Zonare. OPTENSIANUS, siège épiscopal de l'Afrique,

felon les canons d'un coneile de Carthage, cités par Ortelius.

OPUROCARRA, nom d'une montagne de l'Afie. Elle faifoit partie d'une longue chaîne de montagnes dont parle Ammien Marcellin,

OPU's. Homère , nommant cette ville à l'accufatif, écrit 'Owerre ; Paulanias, au même eas, dit Ожигта; Etienne de Byfance dit Ожоли; & Strabon Ower; on l'a rendu en latin par Opus, & en françois, par Opunce ou Oponee, M. l'Abbé Gédoin a écrit Opunte, traduifant le cas oblique du gree. Je remarquerai, en paffant, que c'eft à tort qu'Etienne de Byfance l'attribue aux Epicnemidiens, puisqu'elle donnoit fon nom aux Locriens, dont elle étoit la principale place. On fait peu de chose de cette ville : elle étoit la patrie de Patrocle. Il est peu parlé de cette ville dans l'histoire de la Gréce, jusqu'au tems où les Romains portèrent leurs armes dans ce pays. On trouve alors, vers l'an 197 avant J. C., que pendant que T. Quinnus, après la prise d'Elatée, prenoit ses quartiers d'hiver dans la Phocide & dans la Locride l s'èleva une fedition dans Opunce. L'un des partis étoit pour les Étoliens, qui étoient plus proelies; un autre pour les Romains quoique plus éloignés: ce dernier parti fut le plus fort, il chaffa les Étoliens, & dépècha vers les Romains, qui profitèrent de cet avantage.

ORA, nom d'une ville de l'Inde. Arrien rapporte qu'Alexandre en fit le siège.

ORA, ville de l'Asie, dans l'intérieur de la Carmanie, selon Prolemée,

ORA, lieu de l'Inde, fur le bord du fleuve Tomerus, dans l'intérieur du pays des Orine, vers le 26° deg. dix min. de lat. ORABA, nom d'une ville de l'Ofihoène, felon

le livre des notices de l'empire, ORANI, peuple de la Sarmatie Afiatique, felon Pline.

ORATELLI, peuple des Alpes maritimes, à l'est des Nementuri. C'est un des peuples nommes dans le trophée des Alpes,

Le P. Papon place ce peuple au territoire du village d'Utel, Il remarque qu' Oratelli est composé des mors celtiques or, qui fignifie fleuve, rivière : & de tel, qui veut dire montagne, élévation. Utel est bad sur une montagne, & le Var & la Timée oignent en cet endroit

ORATHA, ville de l'Asie, sur le bord du Tigre, au pays de Messène, selon Etienne de Byfance, qui cite le scizième livre des Parthiques

ORATURÆ, peuple de l'Inde, felon Pline,

ORAXUS FONS, ou ORAXI FONTES, fourees qui étoient dans la Campanie. Pline dir que leur eau avoit la vertu d'éclaireir la vue, de netsover les plaies & de raffermir les dents.

ORBADARI, village de l'Ethiopie, fous l'E-

gypte, sclon Prolemee. ORBADARI, ville firuée dans la partie orien-

tale de l'Inde, en-deçà du Gange, & affez éloignée du fleuve Indus, selon Prolemée, Ces auteur dit qu'elle ésoit vers la contrée qu'il appelle Syrafiène. ORBALISENA, contrée de l'Afie, & qui faifoir la partie la plus septentrionale de la perite Armé-

nie, felon Piolemée, ORBANASSA, ville de l'Asie, dans la Pisidie, felon Prolemée.

ORBAS, rivière de l'Afie mineure, dans la

Phrygie, auprès de Célénes, felon Dion de Prufe, cité par Ortélius. ORBELIA, contrée dans les montagnes, au

nord de la Macédoine, felon Prolemée. ORBELUS, montagne au nord de la Macédoine, entre l'Axius au couchant, le Strymon

au levant, & à l'orient d'Ufcopia, selon Hérodote, Prolemée & l'abréviateur de Strabon Ces pays font, pour la plus grande partie, dans

le pays que l'on appelle Servie. Les mots Scardus & Orbelus sont désignés aujourd'hui par le nom de

Monte Argentaro. ORBESINE, contrée de l'Afie, & la plus méridionale de la perite Arménie, selon Prolemée. ORBETANE, ON ORBITANE, ville de l'Asie, dans l'Arie, selon Prolemée.

ORBITA (Gorbata), ancienne ville de l'Afrique, felon Prolemée. Elle étoit fituée à quatre lieues au fud-fud-oueft de Capfa.

Cette ville étoit bârie fur une colline, & avoit un ruiffean d'eau faumache du côté du fud. ORBITÆ, peuples des Indes, selon Apollo-dore, cité par Étienne de Bysance.

OBBITANIUM, ville de l'Italie, dans le Samnium. Tite - Live rapporte qu'elle fut prise par

Fabius. ORBITAON, ou ORBITANUM, montagne de

la Pannonie, selon Diodore de Sicile. ORCAORYCI, peuple de l'Asse mineure, au voifinage de la Lycaonie, auprès de Pessinonte, aux confins du pays des Techologes & de la grande Phrygie, felon Strabon.

ORCAS, nom d'un promomoire, à l'extrémité septentrionale de la côte orientale de l'île d'Albion. ORCELIS, ville intérieure de la Thrace, aux environs de Delverus & de Carpudamum, entre les

montagnes & le Pont-Enxin , felon Prolemée. OKCELIS (Orihuela), ville de l'Hifj:ante citérieure, vers le nord-ouest. Prolemée l'attribue aux

Elie étoit fituée fur le Tader, à peu de distance de la mer, dans la contrée que les anciens appeloient Spartarius Campus.

ORCHENI, Surabon nomme ainfi les habitans

d'Orchoe, ville de l'ancien cours fur l'Euphraces Cet ancien dit que les Orcheni se distingnoient des autres Chaldéens, par une étude particulière de l'affronomie & des mathématiques.

ORCHENI, peuple de l'Afie, dans la Méfopotamie, vers Hipparenum, selon Pline. Il faisois partie des Chaldeens.

ORCHENT, peuple de l'Arabie déserte. Prolemée le place près du golfe Perfique,

ORCHESTENA, nom d'une province de l'Afic, dans la grande Arménie, felon Strabon, Elle fourniffoit beaucoup de ehevaux.

ORCHESUM, forrereffe de l'Afie, dans l'Arménie, au voifinage de la métropole de la Mélirène, felon Siméon le Métaphrafle.

ORCHOE (Baffra), ville de l'Asie, sur le bord de l'ancien cours de l'Emphrate, & près de laquelle ce fleuve, de la très affoibli, celloit de couler, &

vers le sud-oueft d'Apologes.

Prolemée en fait une ville de la Pabylonie. ORCHOMENE. Il y a en plusieurs villes de ce nom. Homère, en parlant de celle de Béotie, lui donne l'épishère de Marvaur ou de Minyenne. Non-seulement par cette épithète Homère distingue cette Orchomène d'une autre ville de même nom en Arcadie, maist il rappeile austi un de ses anciens noms. Selon Pausanias, Orchomène avoit éré une des villes les plus confidérables de la Grèce. Le premier, disoit - on, qui étoit venn s'établir dans cette contrée, se nommoit Andreus, il étois fils du fleuve Pénée. D'après lui le pays fut nomme Andreide, Chryfe, l'une de fes defcendantes, avant eu du dieu Mars un fils nommé Phligyas, il règna fur cette contrée . & lui donna fon nom; on l'appela done la Phlipyade. On faie que ce Phiegyas fut l'aureur d'une invasion dans la Phoeide, & qu'il pilla le temple de Delphes. On rapporte que lui & les siens surent brûlés par le feur du ciel. Deux générations après, Mynias règna dans ce pays, & donna de nou ut fon nom à la contrée. Quoique le nom d'Orchomène, fon fils, paffat enfuite à la ville, cependant le nom de Minyens demeura en quelque forte aux habitans; & l'on voit qu'ici Homère joint les deux

On voit par Homère que les Orchoméniens toient fort puissans au tems de la guerre de Troye. Lorfque les fils de Cadmus firent voile en Ionie pour y aller établir des colonies, les Orchoméniens eurent aush part à cette expédition. Leur puissance excita la jalouse des Thébains, qui les chafférent de leur ville ; & quoiqu'ils y euffent été rerablis par Philippe, pere d'Alexandre, leur état alloit toujours en s'affoibliffant.

Il y avoit à O-chomine, entre autres objets de curiofire, un temple de Bacehos, un temple aux Graces , & fur-tout un barment appelé le tréfor de Minyas, Au reci que fait Paufanias de la fispercherie des architectes de ce tréfor, qui se menagerent, au moyen d'une pierre mobile, le moyen

ORD d'y pénétrer en secret ; il n'y a personne qui ne se rappelle ce que dit Hérodoie de la construction du tréfor de Rhamfinit en Egypte. Il est même probable que l'un estimisé de l'ausre, & qu'ils font faux tous les deux. Au refte, il paroit certain que l'on voyoit 'cet édifice au tems de Paufanias, qui dit qu'il étoit de marbre & terminé par une couole. On voyoit auffi à Orchomène le tombeau de M nyas, & celui d'Héfiode, dont les os y avoient été transportés d'un coin de terre près de Naupacte.

ORCHOMENE, ON ORCHOMENUS, ville de l'Arcadie, un peu an nord-ouest de Mantinée,

Il ne faut pas confondre cette ville avec une de même nom en Béorie. Elle avoit d'abord été bâtie fur une montagne, fans doute pour la mettre à l'abri des eaux dont parle Paufanias, & qui souvent inondoiens le vallon. Cependant on parvint à donner un éconlement à ces eaux : & l'on batit une nouvelle ville au-dessous de l'ancienne que l'on laiffa au nord : cet écoulement des eaux . comme la plupart des grands travaux de ce genre en Grèce, étoient attribués à Hercule.

La ville d'Orchomène renfermoit, entre autres monumens, denx temples; l'un de Neptune, l'autre de Venus : ces divinités y étoient repré-

fentées en marbre.

Cette ville eut beaucoup à fouffrir pendant les guerres entre Antigone, roi de Macédoine, & Cléomène, roi de Sparte. On voit dans Polybe que le premier s'en étant emparé, ne l'avoit pas rendu aux Achéens comme les autres places. Nonfenlement il vouloit se conserver une entrée libre dans le Péloponnese, mais comptoit de plus sur la bonté de cette place pour tenir en respect toutes les autres.

ORCHOMENIUS LACUS, lac de la Grêce, dans la Béotie, & fur lequel la ville d'Orchomène etoit bane, felon Pline.

ORCHOMENOS, rivière de la Grèce, dans

la Béorie, auprès du temple de Trophonius, qui étoit dans le voifinage de Lébadée. ORCHOMENOS, lieu de la Grèce, dans, l'ile

d'Eubée, auprès de la ville de Caryste, selon ORCHOMENOS. La chronique d'Ensèbe, cirée

par Ortélius, porte que Cécrops fonda, dans l'île d'Eubée, une ville nonmée Diades, que les Eubéens nommèrent Orchomère,

ORCISTENSIS, siège épiscopal de l'Asie, dans la seconde Galarie, selon des notices grecques. ORCOMOSION, ou HORCOMOSION, lieu de la Grèce, dans l'Attique, au territoire d'Athènes, felon Plutarque.

ORCYNIA, lieu ou contrée de l'Afie, dans la Cappadoce. Plutarque rapporte que c'est où Eumène sut vaineu par Antigonus.

ORDABÆ, peuple de l'Inde, au voifinage & à l'orient de l'Indus, selon Pline.

ORDÆA, ville de la Macédoine, felon Nicandre, ciré par Etienne de Byfance,

ORDESUS, ou ORDESSUS PORTUS, port de la Sarmatie européenne, fur l'Axiaus, felon Prolemée & Pine. Ce lieu eft nommé Odeffus par Arrien.

ORDISSUS, rivière de la Sarmatie européenne, Elle est nommée Ordeffus, & mise dans la Scythie par Hérodore.

ORDOVICES, peuple fur la côte occidentale de l'îte d'Albion, au fed des Brigantes, & à l'ovest des Cornavii. Protembe fait mention de ce

ORDYMNUS, nom d'une montagne de l'île de Leshos, felon Pline

OREATÆ, ville du Péloponnése, dans la Laconic, felon Paufania

OREB (Pierre d'). Elle étoit appelée de ce nom , parce que les habitans d'Ephraim s'étant faisis des passages du Jourdain, par l'ordre de Gédéon, après la victoire remportée fur les Madianites, ils y mirent à mort Oreb, l'un des chefs des Madianites, comme on le voit dans le livre des Juges.

OREOPHANTE, ville de l'Inde, en-deçà du Gange, au pays des Mandrales, selon Prolemée.

ORESA, place de l'Afie, dans la Syrie ou dans l'Euphrasensis. On voit dans la notice de l'empire, que c'est où la quarrième légion scythique avoit les abaniers d'hiver.

ORESTA, contrée de la Grêce, dans l'île d'Eubéc, felon Héfyche,

ORESTÆ, peuple de la Grèce, dans la Moloffide. ORESTHASIUM, ville de l'Arcadie, au sud-

est de Mégalopolis. Elle demeura fans habitans, ayant, comme beau-

coup d'antres villes de la Gréce, contribué à l'agrandificment de Megalopolis. Paufanias n'y vit que quelques restes d'un temple de Diane la

Cette ville étoit très-ancienne. Elle avoit été fondée par Orestheus, fils de Lycaon, & sut nommée Oresthasium. Elle fut ensuite appelée Oreffium, parce que fans doute on crut devoir faire venir son nom de celui de ce héros. Euripide, dans sa tragédie d'Orcste, introduit Apollon, difant à ce héros: « Les destins portent , Oreste , » qu'après que vous serez sorti de ce pays , vous

» habiterez un an entier la Parrhafie, & qu'à caufe » de votre exil ce lieu prendra votre nom, &

» fera appelé Orestafium par les Azaniens & par » les Areadiens ». ORESTIAS, ou ORESTIADE, pays fund entre le golfe de Macédoine & la mer Adrianque,

felon Solin & Strahon ORESTIS PORTUS, port de l'Italie, dans la

grande Grèce, au pays des Brutiens, felon Pline. ORETANA JUGA, montagnes de l'Afie, entre la Perfe & les Indes, aux confins de la Carmanie & de la Gèdrofte, felon Pline. Carmanie & de la Gédrofie, felon O00 a

ORETANI. Les Orétans, peuple de l'Hispanie citérieure. Ils habitoient la partie méridionale de la province Tarragonnoîte, & s'étendoient sur les confins de la Bénique.

Leurs principales villes étoient : Libifofa , Laminium , Oresum , & Mensefa Oretana. ORETUM (Ureso) , ville de l'Hispanie cité-

rieure, vers l'ouest, dans le pays des Oreani. Les savans se eroient sondes à dire qu'elle est la même que l'Oria dont parle Strabon, & l'Orissa d'Erience de Bysance.

Affez près de cette ville étoient les fources de

l'Anas.

OREUM, ville de la Grèce, dans l'île d'Eubée.

Pline en parle comme d'une ville autrefois célèbre.

mais réduite en village.

OREXIS, montagne du Péloponnéfe, dans l'Arcadie, à ciuq flades de Caphyes. Paufanias rapporte qu'il y avoit au bas de larges fosses qui

fervoiem d'égout aux campagnes voifines.

ORGA, ou ORGAS, rivière de l'Afie mineure.
Elle se perdoit dans le Méandre, auprès d'Apamée,

felon Pline & Strabon. •
ORGAS, contrée de la Grèce, dans l'Attique.
Elle étoit confactée aux mêmes divinités que l'on

adoroir à Eleufine, selon Paufanias.

ORGALEMA, ville située sur l'Ister, selon
Hécatée, cité par Étienne de Bysance.

ORGAMENA, ville de l'Illyrie, felon Ettenne de Byfance. Cet auteur la diffungue de celle

d'Orgomène.
ORGANA, lle déserte & escarpée du golse
Persique, sur la côte de la Carmanie, prés celle

d'Oarasta, selon le journal de navigation de Néarque. ORGANA, île fituée sur la côse de l'Arabie

heureufe, felon Ptolemée.
ORGANAGÆ, nom d'un peuple de l'Inde, felon Pline.

ORGASI, peuple de la Scythie, en-deçà de l'Imaiis, felon Prolemée.

ORGE, nom d'une fontaine de la Gaule Nar-

ORGE, nom d'une sontaine de la Gaule Narbonnoise, selon Pline. ORGENOMESCI, peuples de l'Hispanie. Ils faisoient partie des Cantabres, selon Pline.

ORGÉSSUM, nom d'une ville de la Macédoine, felon Tite-Live. ORGIA, ou ORCIA, ville de l'Hispanie, dans

la Tarragonnoife, au pays des llergètes, felon Ptolemèe. ORGOCYNI, ville de la Cherfonèfe Taurique,

felon Prolemée, ORGOMENÆ, ville de l'Illyrie, felon Etienne de Byfance.

ORGUS, petit fleuve de l'Italie, prenant fa fource an sud-ouest d'Augusta Pravoria, & coulant au sudest pour se rendre dans le Pô, au-dessus de l'endroit où rombe la Duria Major.

ORGYSUS, ville de la Macédoine, aux Pistantins, felon Polybe. ORI, peuples maritimes de l'Afie, au voifinage de la Carmanie, dont ils faifoient partie, felon Pline.

ORIA, ville de l'Hispanie, au pays des Oretani, selon Srrabon.

ORIA. Strahon nomme ainfi la ville d'Orerum , dans l'île d'Eubée.

ORIENSIS, ou HORRENSIS, siège épiscopal d'Afrique, dans la Mauritanie sitisense, selou la notice épiscopale d'Afrique.

ORIGARIUM, marais ou étang de l'Italie, qui est nommé Palus Commiaclenses, dans la vie de S. Romuald.

ORIGENI, peuple d'Espagne, selon quelques éditions de Pline, L. IV, c. 20.

ORIGEVIONES, peuple de l'Hispanie, au voisinage des Autrigons, & an bord de la sivière de Nesua, selon Pomponius Méla.

On soupconne que ce pourroit être le même peuple que le précédent. ORIGIACUM (Orchie), ville de la Gaule

ORIGIACUM (Orene), ville de la Gaule Belgique, & la feule du peuple Atrebates, felon Prolemée. ORII, peuple de l'île de Crète, felon Polybe.

ORINDICUS AGER, nom d'une campagne de l'Italie. Cicéron en fait mention dans fa dixhuitième oraiton.

ORINE lle de la mer Rouse, au fond d'un

ORINE, ile de la mer Rouge, au fond d'un golfe, où elle s'avance de deux cens stades vers la mer, selon Arrien. Elle étoit surnommée Ferstum.

ORINE, contrée de la Palestine, où étoit fituée la ville de Jérufalem, selon Pline. ORINUS, rivière de l'Illyrie, selon Calliste,

cité par Ortelius.

ORINUS, ou ERINEUS, rivière fur la côte orientale de la SRille, au midi de Syracuse, selon Prolemée & Thucydide.

ORINÆ, riche ville de l'Hifpanie, dans la Betique, aux confins du pays des Meleffes. Titc-Live rapporte qu'elle fut prife par L. Scipion, frère du grand Scipion.

ORIPPO, lien de l'Hispanie, dans la Bétique, fur la route de Gades à Corduba, selon l'ininéraire d'Antonin.

ORISON, fiège épifcopal de l'Afie, felon une ancienne notice du patriarchat d'Antioche. ORISTAGNI, ville fur la côte occidentale de l'île de Sardaigne.

ORISTIDES, ON ORISSITIDES, felon les divers exemplaires de Prolemée. Nom de deux iles du golfe Arabique, fur la côte de l'Ethiopie, fous l'Egypte.

¿ÚRITÆ, peuple de l'Inde, à l'ouest des Arabita, & sur les bords de la rivière Tomeru. Il eu est garlé dans le journat de Néarque, conservé par Agrien.

Pline met les Orise à l'extremis occidentale de l'Inde, sux confins de la Gédrofie, & féparès des Indiens par le slenye Arbis. Erienne de Byfance le met dans la Gédrosse. ORITÆ, ou ORITANI, peuple de l'Hispanie,

felon Polybe & Pline. ORITANI, peuple de la Gréce, dans la Locride,

aux environs d'Opus, felon Tite Live. ORITANUM', lieu de la Grece, dans l'île d'Eu-

bée, selon Pline. ORIZA (Sukush), ville d'Asie, dans la Syrie.

felon Ptolemée. Elle étoit fituée att pied des montagnes, & prefque au nord de Palmyre, en allant vers l'Euphrate.

ORMANUS, ou HORMANUS, rivière de l'Arabie heureuse. Prolemée en place l'embouchure au pays des Sachalites, entre Néagole & les monts Dydimes.

ORMENIA, ORMENIUM, OH ORMENIOS. Cette ville qui , au temps de Strabon se nommoit , par corruption, Orminium, n'étoit, felon cet aureur. qu'un village, fitué fur le golfe Pélafgique, au pied du mont Petion. M. d'Anville la place en effet fur le bord du golfe, au fud-est d'Ioleos & de Démétriade.

ORMINIUS MONS, montagne de l'Asie, dans la Bithynie, C'est où demeuroit le peuple Cocones, felon Ptolemée.

ORMION, fiège épifeopal de l'Afie, dans la Syrie, fous la metropole d'Hierapolis, felon Ortélius.

ORNEŒ, Selon l'orthographe d'Homère on écrivoir Occesses. Orneia : mais dans Paufanias on lit Opreal, Ornea, ee qui peut se rendre en francois par Ornées. Cette ville étoit dans la partie septentrionale de l'Argolide, sur les frontières de la Sieyonie, & fur la rive droite d'un petit fleuve de fon nom, à douze stades d'Argos. On attribuoit la fondation de cette ville à Orneus, fils d'Erectée. Ornées sut une des places que ruinérent les Argiens, & dont ils transportèrent les habitans dans leur ville. Strabon dit que le eulte de Priape y avoit été en honneur, felon Paufanias, L. 11, Corint. ch. 25. De fon tems on y voyoit encore deux temples, dont l'un étoit confacré à Diane, avec une statue de la déesse, qui étoit en bois.

ORNEON, île du golfe Arabique, fur la côte de l'Ethiopie, vis à-vis du promontoire Colobon, felon Profemée.

ORNEON, ile que Ptolemée place au couchant de celle de Taprobane.

ORNEON, promontoire fur la eôte méridionale de l'ile de Taprobane, selon Ptolemée.

ORNIACI, peuple de l'Hifpanie, dans la Tarragonnoife, Prolemée leur donne la feule ville d'Intercatia. ORNIS, lieu du Péloponnèse, devant la ville

de Corinthe, sclon Plutarque, ORNITHON, ville de la Phénicie, entre Tyr

& Sidon, felon Pline & Strabon. OROANDA, ville d'Afie, dans la Pifidie.

OROANDES, partie de la longue chaîne de

montagnes, dont le Taurus & l'Imails étoient une portion, felon Pline.

Prolemée la place dans la Médie, apprès d'Ec-

OROASCA, ville de l'Afie, dans l'intérieur

de la Carmanie, felou Prolentée. OROATES, ou OROATES, rivière de Perfe, dans la Sufianc, felon Pline, Cette rivière fena-

roit la Perse propre de l'Elimaide. OROATES, felon Strabon, fleuve d'Afie qui se perd dans le golse Persique, & qui faisoit la féparation entre la Suftane & la Perfe.

Ce fleuve est nomme Pafrigris par Quint Curce, qui dit qu'il fort des montagnes habitées par les

Néarque, dans fon journal de navigation, nomme ce fleuve Arofis, & dir que c'est le plus

confidérable que reçût la mer qu'il a navigée. OROBA, ville de l'Afie, dans l'Affyrie, près du Tigre, felon Ptolemée. Il la met au 79' degrè 20 min. de long. & 2u 130° 20 min. de lat.

OROBA, ville de l'Afie, dans l'intérieur de l'Affyrie, entre Corcura & Degia, an 79' deure 20 min. de long. & 211 38º deg. 20 min. de lat. OROBATIS, ville de l'Inde, vers le haut du fleuve Indus, felon Arrien,

OROBIÆ, lieu de la Grèce, dans l'île d'Eubée fclon Thucydide.

OROBII, ou OROBIEMS. On pourroit présumer avec affez de vraifemblance que ce peuple fe donnoit un autre nom , puifque felon l'erymologie il fignifie vivans dans les montagnes; auffi Cornelius Alexandre , cité par Pline , L. 111 , c. 7 , n'hélite-t-il pas à les faire descendre de quelques montagnards grees, fortis de leur pays. Quelle que foit leur origine, la vériré de cette étymologie est encore appuyée par celle de leur ville Bergomum. En tudesque & en allemand, Berg fignifie montagne , & hom on ham , hameau , habi-

tation. Ces peuples habitoient entre le lac Larins OROBIS FLUV. fleuve de la Gaule, nommé Obiis par Sirabon, &c. C'est l'Orb qui passe à

& le lac Sevinus.

OROCANA, ou ORACANA, ville de l'Afie. daus l'intérieur de la Médie, felon Prolemée. OROCASIA, lieu de l'Asie, dans la Syrie, fur l'Oronte, & autour de la ville d'Antioche,

felon Procope OROLAUNUM (Arlon), village de la Gaule Belgique, entre Epoissus & Andethanna, selon l'itinéraire d'Antonin, qui l'indique fur la route de Durocortorum ou Reims, à Treverlou Trèves.

OROMANDROS, ville de l'Afie, dans l'intérieur ot vers les montagnes de la petite Arménie. felon Prolemée.

OROMARSACI, peuple de la Gaule Belgique, an voifinage des Morins, felon Pline, D'après l'exposè de cet auteur, M. d'Anville pense que les Oromarfaci devoient habitet le canton du pavs vers Calais & Gravelines, qui est appelé terre de Mark ou de Merk.

OROMENUS, montagne de l'Inde, felon Pline, Lxx1, c. 7.

ORONÆ, ville que possedoient les Juiss, dans le pays des Moabites, selon Joseph. ORONDICI, peuple de l'Afie, entre la Pisidie

& l'Itaurie, selon Prolemée.

ORONTES, ou Axius ( l'Oronte & El Afi), fleuve de l'Afie, dans la Syrie. Il prenoit sa source vers le 33° degré 30 min. de lat, entre le Liban & l'anti-Liban, couloit vers le nord, arrofoit les villes d'Emefa, d'Epiphania, d'Apamea, d'Ansiochia, & un grand nombre d'autres, & alloit se perdre dans la Médiserranée, vers le 36° degré 5 min. de lat. On voit que sa direction est en général du fud au nord ; mais il ferpente beaucoup , gené dans la courle par les montagnes. Ce fleuve est le plus considérable de la Syrie.

ORONTES, montagne de l'Afie, dans la Médie, près d'Echatane, selon Prolemée, Elle est nommée Oroandes par Pline.

OROPUS, ville de l'Ase, dans la Syrie, felon Etienne de Byfance. Cet auteur dit qu'elle avoit èté bâtie par Nicator. OROPUS, ville de la Macédoine, selon Etienne

de Byfance. OROPUS, ou OROPE, au nord-est, vers l'embouchure de l'Afope.

Il y avoit dans l'Attique une plaine & une ville de ce nom. La plaine, s'étendant vers Tanagre, avoit long-

temps appartenu à la Béotie. Les Athéniens, dans la fuire, l'obtinrent de Philippe; & Strabon dit en en parlant, qu'elle avoit été souvent sujet de différends entre les deux peuples. Strabon, L. 1x, p. 612.

Quant à la ville, elle étois fituée fur le bord de la mer, & n'avoit rien de remarquable.

Les Oropiens avoient été les premiers à mettre Amphiaraus au nombre des dieux ; les autres Grecs suivirentseur exemple. Aussi, à douze stades de la ville, on voyoit un temple de ce dieu, autrefois devin, au lieu où , s'enfuyant de Thebes, fon char & lui furent engloutis dans la terre: auprès étoit une fontaine qui ne servoit à aucun autre usage de la vie ordinaire, seulement les personnes guéries par le pouvoir de ce dieu, y jettoient quelques pièces d'or ( que fans doute les prètres du lieu avoient soin de faire chercher enfuite). Cet Amphiaraus avoit excellé dans l'interprétation des songes; & même on montroit de ses prophéties en vers hexamètres. Cependant ce n'étoit plus que par des songes qu'il rendoit ses oracles. Paulanias, in Attica, c. 34. Pour obienir la réponse de l'oracle, on offroit un sacrifice non à lui, mais à différences divinités auxquelles son autel étois confacré; après quoi on lui offroit un belier, on étendoit la peau de cet animal sur le plancher, le consultant le couchoit deffus, s'endormoit, & le fonge qui lui furvenoit alors étoit la prédiction du dieu. OROPUS, ou OROPE, ville de la Grèce, dans

l'île d'Eubée, selon Etienne de Bysance, On y voyoit un temple confacré à Apollon.

OROPUS, ville du Péloponnese, dans l'Argolide, selon Etienne de Bysance. OROPUS, ville de la Grèce, dans la Thesprotie;

il ajoute dans Nicopolis , c'étoit peut-être le nom d'une partie de cette ville.

OROSANA, ville de la Sérique, dans la partie feptentrionale de la Chine, felon Prolemée. OROSBES, peuples de la Scythie, en-deçà de

l'Imais, entre les Noroffi, les Machageni & les Cachaffa, felon Ptolemée. OROSCOPA, ville de l'Afrique, aux frontières des Carthaginois & de Maffinice . felon

Appien, OROSINES, nom d'une tivière de la Thrace, fclon Pline

OROSPEDA, montagne de l'Hispanie, où sont les fources du fleuve Bais, felon Strabon, qui ajoute qu'elle étoit habitée par les Orétains

Cette montagne eft nommée Orwspeda, par Prolemée. ORPHEA, lieu élevé & couvert de bois, en

Italie, au territoire de Laurentum, selon Varron. ORPHES, peuples de l'Afrique, dans la Libye, au voifinage de la montagne Deorum Currus, selon Prolemée

ORPHISA INSULA (Formentera), nom de l'une des îles Pityufa , dans la met Méditerranée , à l'eft de Saguntum,

Elle étoit inhabitée.

ORREA, ou ORRHEA, est un plurier neutre latin, qui fignifie des granges, des magafins de bleds ; ainsi il ne pent se prendre pour un nom de ville : mais quesquesois il accompagne un autre nom, & c'est alors celus du lieu où l'Horreum étoit fitué.

ORSA, montagne & ville de l'Arabie heureuse, près de la mer Rouge, selon Pline. Onsa, ville de l'Inde, en-deçà du Gange, selon

Ptolemée. ORSARA, ou ORSA, ville de l'Asie, vers les

montagnes de la petite Armènie, selon Ptolemée. ORSEI, nom d'un peuple de l'Inde, seloa · ORSENA, contrée de l'Asie, dans la partie mé-

ridionale de la petite Arménie, selon Prolemée. ORSII, peuple de l'Inde, selon Pline, ORSIMA, ville de l'Ethiopie, sous l'Egypte,

felon Pline.

ORSIPPI, peuples de l'Asse, dans la Bactriane, felon Pline ORSOLOGIACUM ou ROSOLOGIACUM, lieu

de l'Afie, fur la route d'Ancyre à Céfarée par Niffa, entre Gorbaum & Afpona, felon l'itinéraire

ORSON, OLARSO ou ORASO, promontoire de

l'Hispanie. La première leçon est d'Appien, la seconde de Pline, & la trossième de Prolemée. ORTACEAS, rivière d'Asse, dans la Susiane,

ORTACEAS, rivière d'Afie, dans la Sufiane, felon Pline, qui dit qu'elle se jette dans le golse Persique.

ORTHEAGA ou ORTHAGA, ville de l'Afie, dans la Mésopotamie, felon Ptolemée.

ORTHIA', canton du Péloponnefe, dans l'Arcadie, felon Pline & Héfychius. ORTHIANA, ville de l'Afie, dans l'Arie, felon

Prolemée.

ORTHIOMAGUS, lieu maritime de l'Afie,

dans la Clicie. Polien rapporte que c'est où Sosigène passoit le temps à obierver les marées. ORTHOCORY BANTII. Herodore nomme sins un neuelle Crallus (ourscores qu'il étoit de

ainfi un peuple. Orielius foupçonne qu'il étoit de la Perfe; du moins il étoit fous a domination des Perfes, voifins des Paricaniens & des Mèdes.

ORTHON. On voi par la piace qu'occupe la condique como de cene via dans la 246 vera de carialigue d'Homère, qu'elle doit avoir et dans la Thefilier. Il propriét la comme partie con la carialitat de la compution de la computiçuit la nomme paris certe dentiré pare que mais tile et il nocomme d'ailtura. Cell donc à tort que la minimier la palece dans la Magnetie dont elle altriniséer la palece dans la Magnetie dont elle altriniséer la palece dans la Magnetie dont elle altrinisée la palece dans la Magnetie dont elle la minimier la palece dans la Magnetie dont elle bien de la préférence le fentiment de Strahon, outre dévant être bien las chaites qui ainfivit après de devant être bien las échaites qui ainfivit après la lite rapproche (no t'Homère, qui ainfivit après la literation de la literation de la comme de si ville aplecés dans cert geraite de la comme de si ville aplecés dans cert geraite de la

Thessalie.

ORTHOPHANTÆ on ORTHOPHANTÆ,
peuple de l'Asie, dans le voisinage des Chaldéens,

felon Pline.

ORTHOSIA (Or-10/a), ville de la Syrie, fituée près de la mer, au nord & près du fleuve Eleutherus.

Prolemée la place à fix milles au nord de Tripoli.

On trouve des ruines confidérables dans l'endroit eù étoit fituée cette ville,

C'étoit une place de conféquence, parce qu'elle commandoit le chemm entre la Phénicie & les parties maritimes de la Syrie.

Elle étoit fisuée à la droite du fleuve Eleutherus, dans le voifinage de celle de Simyra, à qui elle devoit fa naiffance, felon Eusèbe.

ORTHOSIADE, ville mazitime de la Phénicie, felon le premier livre des Machabées, où il est dit que Tryphon, usurpateur du royaume de Syrie, etant assiègé à Dora, s'enfuit dans une barque à Octobfade.

Plinc écrit Orthofie, & Denis le Périégète Orthofis. ORTHOSIADE, ville de l'Afie mineure, dans la

Carie, selon Strabon
Elle est nommée Orthosie par Pline, & Orthosias
par Ptolemée.

Cette ville a été épifcopale, felon la notice de Héroclès & celle de Léon le Sage.

ORTHOSIUS MONS, montagne du Péloponnefe. Tzetzés rapporte que c'est où Minerve sur-

nommée Orthoftenne, étoit adorée par les Arcadiens. ORTHURA, ville de l'Inde, en-dech du Gange, felon Prolemée. Elle étoit la réfidence d'un roi nommé Sornage.

ORTISIA, nom d'une ville de l'Italie, felon Phlegon, ciré par Ortélius.

ORTOBRIGA. On trouve ce nom dans Suidas, qui la donne pour une grande ville fort peuplée & la principale d'un pays qu'il ne nomme pas. Oa peut croire, à fa terminaifon, qu'elle étoit dans la Gaule ou dans l'Hispanie.

ORTONA, ville & port d'Italie, dans le Samnium. Elle appartenoit au peuple Frentani, felon Strabon.

ORTOPULA ou ORTOPLA, ville matitime de la Liburnie, felon Ptolemee. ORTOSPANA, ville de l'Afie, fur la route de l'Arachofie aux Indes, chez les Paropamifades, au nord de l'Arachofie, felon Ptol:mée.

Strabon ecrit aussi Ortospana, & Pline O tospanum.
ORTOSPANA, ville de l'Asse, dans la Carmanie,

felon Ammien Marcellin.
ORTOSPEDA, montagne de l'Hispanie, felon

Prolatice. ( Voyet Orospeda).

ORTYGIE, petite ile fur la côte orientale de la Sicile, devant Syracufe, & à l'embouchure de l'Alphée. Virgile en parle dans l'Ænéide (L. 111 . v.'124), où il dit : Sicanio præfente finu jacet infula contrà l'lesomyrium undosum. Le golse dont parle Virgile eft celui fur lequel fut depuis bâtie la ville de Syracufe. Fondée d'abord dans l'ifle d'Origie par Archias de Corinthe, elle devint bientôt puissante par le commerce & par la commodité de ses ports ; elle s'étendit dans la terre ferme ; mais des quatre parties qu'elle renferma, Oraygie fut tonjours la plus importante. Située entre les deux ports de Syracufe, elle refferroit l'entrée du plus grand & la commandoit. Le cap Plemmyrium, qui lui étoit opposé, ésoit au fud. C'est fur le bord occidental de certe île qu'étoit la fontaine Aréthuse, que l'on croit retrouver encore aujourd'hui; mais ce n'est qu'une conjecture très-problématique, à cause des ravages que la mer a causés sur cette

ORUDIZA, ou ORUDISZA AD BURGUM, lieu de la Thrace, fur la rivière de Burgus, for la route de Cabyle à Hadrianopolis, felon l'initéraire d'Antonin.

ORVINIA, ou ORVINIUM, ville d'Italie que Denys d'Halycarnaffe attribue aux Aborigènes, & qu'il met dans la dépendance de Reste. Elle étois fur la voie Quintie, à 40 stades de Mephyle.

ORVIUM on ORUBIUM, promonioire de l'Hispanie, dans la Tarragonnoise, au pays des Colla ci Lucenses, selon Prolemée.

ORUROS (Gorur), ville de l'Asie, dons la Syrie, sur le bord de l'Euphrate, sichon Pline. Elle chir située au sud d'Augara, & à deux cens cinquante mille pas de Zeugma.

C'étoit la borne de l'empire romain, de ce côté là, au temps de Pompée,

ORUZÁ, fiège épiscopal de la Palestine, selon le Concile de Chalcédoine.

ORXULÆ, pemple de l'Inde, en-deçà du Gange, felon Pline , L. FI , c. 29. ORYBA, ville des Arabes, dans la Palestine,

& l'une des douze qu'Alexandre prit fur eux, felon Tofenh.

ORYCANDENSIS, siège épiscopal de l'Asie minerre, dans la Lycie, selon une notice grecque. ORYMNENSIS, fiège épifcopal de l'Afie, dans

la première Pamplivlie, felon plusienrs notices grecques. ORYX, lien du Péloponnèse, dans l'Arcardie

fur le Ladon, felon Paufanias OSÆA CIVITAS, viile fitnée fur la côte occidentale de l'île de Sardaigne, selon Prolemée.

OSCA (Huefca) ville de l'Hispanie citérieure, vers le nord-oueft. Elle appartenoit aux Vescitans, Elle étoit grande, belle & riche. On voit que dans l'année 557 de Rome, Helvius & Q. Minucius en enleverenr des fommes confidérables. Ce fut dans cette ville, felon Aurélius Victor, que Sertorius fut affassinė.

Plutarque dit que Seriorius, voulant s'affurer de la fidélité des premiers de la nation , présexta le desir de donner à leurs enfans une éducation qui les rendit plus propres aux affaires de l'état. & les fit réunir à Ofca, où ils avoient des mairres habiles dans différens genres d'instruction. Dans la fine, fon caraftere s'étant aigri, il fit mettre à mort plusieurs de ces enfans, & en vendit quelques autres.

On fait que ce général romain, qui avoit embrasse le parti de Marins, ayant été obligé de quirrer l'Italie, après diverses aventures, fut élu chef des Lufitaniens. Mais dans la fuite, les chefs qui commandoient sous lui, ayant à leur tête le lache & perfide Perpenna, conjurerent contre lui, & l'affaffinerent au milieu d'un repas où on l'avoit invité, dans la ville de Calaguris, fous le fanx prétexte d'une victoire remportée par des troupes de son parti.

Prolemée place cette ville chez les Ilergères, & je l'ai fuivi d'après M. d'Anville. Ce que le P. Florez explique de cette manière : « Le pays » apparrenoir aux Ilergètes; mais la contrée ou » étoit Ofes appartenoit en particulier aux Vefei-» tans ». Les médailles de cette ville, données par le P. Florez, représentent d'un côré la tèse d'Auguste, & de l'autre un cavalier armé d'une lance, Elle avoit l'épithère de Vistrix.

OSCA , ville de l'Hispanie , dans la Bétique , au pays des Turdetani, felon Ptolemée. OSCANA, ville de l'Afie, dans la Gédrofie,

felon Ptolemée. OSCELLA, ville de l'Italie, dans les Alpes Cotriennes, sclon Prolemée.

OSCI, peuple de l'Italie, fort ancien, puif-

qu'il avoit précédé le temps des Romains. On les a austi nommés Opsei. On prétend que leurs mœurs étant très-corrompues, c'est de leur nom que s'est formé celui d'obscène : aussi trouvoit-on dans une ancienne comédie de Tirinius, ce Vers :

Qui opfee & volfe fabulantur nam latine nefeiunt.

Ofce loqui fignifioir également, employer de vieux mots, & parler d'une manière diffolue.

Il paroit que ces peuples ont habité depuis & compris le Latium jusqu'à l'extrémité de l'Italie. Ces peuples, qui ont été confondus avec les Opici, avoient une langue qui leur étoit parriculière : auss Strahon remarque til que ce peuple étant actruit, il se conservoit encore des mors que l'on resenoit. C'érois d'eux que l'on tenoir des farces que l'on nommoit Atellanes : elles furent interrompues pendant quelque temps, & Ciceron en parle comme crant abolies; mais on les renouvella: elles avoient lien an remps d'Horace, en langage ofque : mais ce speciacle étoir si mal honnète, que Tibère luimême follicita le fénat pour qu'il les abolit.

OSCINEIUM, lieu de la Gaule, dont il est fait menrion dans l'itinéraire de Jérusalem, sur la route de Vafata à Elufa. On croit que le lieu nommé Efquies lui a fuccédé.

OSCIUS FLUVIUS, rivière de la Thrace, felon Thucydide, Elle avoir fa fource dans les mêmes montagnes que le Neslus & l'Hebrus. OSCOBAGUS, ou OSCOBARAS, montagne de

l'Afie. Elle faifoit partie du mont Taurus. OSCORI, ville de l'Iralie, chez les Volíques, felon le livre des Origines, attribué à Caton.

OSCORON, rivière de la Scythie, felon le quatorzième livre des Origines d'Isidore. OSCUM, lieu de l'Italie, dans le territoire de Véies. La jouissance en étoit affectée au collège

des Augures. OSDARA, on ASDARA, ville de l'Afie, dans la petite Arménie, fur la route de Céfarée à Mé-

litène , felon l'itinéraire d'Antonin-Elle ésoit fituée au nord d'un angle de montagnes, fur la pesite rivière Carmalus, vers le 38º

degré de latitude. OSE, ou Osen, lieu de l'Hispanie, mais appartenant au moyen age : il en est parlé dans Grègoire de Tours.

OSERIATES, ou Osseriates, peuple de la Pannonie, selon Pline &, Ptolemee. Ce dernier écrit Offeriates, & le place dans la baute Pannonie.

OSERIENA, ile fituée fur la côre de la Germanie, selon Mithridate, ciré par Pline OSI, peuple de la Germanie, felon Tacite. Ils n'étoient séparés que par le Danuhe des Aravisci.

& leur étoienr fi femblables par les mœurs & le langage, que Tacite présume que e'est un même peuple transplanté, ou plusôt qui s'est étendu. OSIANA, ville de l'Asie, dans la Cappadoce,

for la route d'Ancyre à Céfarée, selon l'itinéraire

d'Antonin.
OSICA, ville de l'Asie, dans l'Albanie, selon
Prolemée.

OSICERDA, ville de l'Hifpanie, dans la Tarregonnoife, au pays des Hédérains ou Edétains, felon Ptolemée.

OSII, peuple de la Sarmatie européenne, felon

Ptolemée.
Osti, peuple que Pline place dans l'Inde, audelà de l'Indus.

OSINCUM, ville intérieure de la Corfe, felon Prolemée.

OSINTIAS REGIO, contrée de l'Hispanie, dans la Bétutie, aux environs de Sisaponte, selon Pline.

OSIRIACA, ou OSYRIDIS ASYLUM, lieu de l'Egypte. Il étoit confacté à Ofiris, & fervoit d'afyle, felon Athénagoras & Strabon.

OSISMII, les Olifmiens, penple de la partie occidentale de l'Armorique, & à qui Ptolemée donne pour bornes le promontoire Gobbarm; & il

nomme leur capitale Vorganium.

OSONES, lieu de la Pannonie, fur la route de Sabarie à Acincum, entre Cafariana & Floriana.

folon l'itinéraire d'Antonin.
OSPHAGUS, perite rivière de la Macédoine,

peu éloignée de l'Erigon, felon Tite-Live. OSPITENSIS, ou Hospitensis, siège épiscopal d'Afrique, dans la Numidie, selon la notice épis-

copale d'Áfrique, & la confèrence de Carlhage. OSQUIDATES, ou OSCIDATES, peup les le Gaule aquitanique, felton Pline. M. d'Anville penfe qu'is habitoient dans la valle de O'lfan, au pied des Pyrénées. De ces peuples, les uns étoient impromates Manaria, les aures Canapters. Les même aureur place ces dernières fur la frontière, comme des diocefées d'Auch, de Bazza & d'Aire.

OSROENE (Diar Moder), pays de l'Afie, fur la gauche de l'Euphrate. Sous les Séleucides, une partie de ce pays pri le nom de Mygdonie, avec le titre de royaume. Polybe parle de ce royaume à Poceafion d'Antiochus le grand. Il prit fin fous Caracalla, qui fit mettre aux fers le dernier des rois, l'an a17 de notre ère.

Plusieurs rois de ee pays ont porté le nom d'Abgare : ils régnoient à Edesse. OSSA, montagne de la Thessaile, dans la Ma-

gnésie, au midi oriental du Pénèe, selon Pline & Piolemée. Ossa, ville de la Macédoine, dans la Bisaleie, à l'occident du Strymon, selon Ptolemée.

à l'occident du Strymon, telon Ptolemée. Ossa, nom d'une montagne de la Gréce, dans le Péloponnèle, feloa Strabon.

Ossa, rivière de l'Italie. Ptolemée en place l'embouchure entre Télamon & Cosa. OSSADII, les Offadiens, peuple libre de l'Inde,

felon Arrien. Oriélius conjecture qu'ils habitoient su voitinage de l'Indus.

OSSARENA, ou TOSARENA, contrée de l'Asse, | Géographie ancienne, Tome II.

dans la grande Arménie, le long du fleuve Cyrrhus, folon Ptolemée.

OSSERIATES, ou OSERIATES, peuple de la haure Pannonie, felon Prolemée & Pline. OSSIGI, ville de l'Hispanie, au département

OSSIGI, ville de l'Hifpanie, au département de Cordone, felon Pline. OSSIGITANIA, contrée de l'Hifpanie, dans

DSSONOBA (Fare), ville de l'Hispanie, dans les costonoba (Fare), ville de l'Hispanie, dans

OSSONOBA (Fare), ville de l'Hispanie, dans la Lustanie, & dans la contrée Cuntas. Elle étoit considérable.

Pomponius Méla & Ptolembe en font mention. Le dernier la nomme Offonaba, & la place chez les Turdétains.

Cotte ville étoit fituée dans la partie du fud de la Lufitanie, & à l'ouest de l'embouchure do l'Anas.

OSTA, ville de l'Inde, en-dech du Gange; Ptolemée la donne au peuple Prationa.

OSTAMA, nom d'une ville que Prolemée place dans l'intérieur de l'Arabie heureste,

OSTAPHOS, ville fituée dans l'intérieur de la Thrace, aux confins de la baffe-Macfie, & au couchant feptentrional de Nicopolia, felon Prolemée.

OSTEODES, ancien nom de l'une des sept iles que les Grees & les Romains ont connues sous le nom d'iles d'Eole.

oos ie nom a un a zote.

OSTHA, ville de l'Inde, en-deçà du Gange; felon Prolemée.

OSTIA (OE), port d'Italie, à l'embouchure

CONTINUA (OB), port clisses, a temocacine continuation of the cont

orta Trigomina.

OSTIONES, peuple qui étoit aussi nommé Cosni. Il habitoit sur le bord de l'Océan occidental

fini, Il habitoit fur le bord de l'Océan occidental, felon Etienne de Byfance.

Pythéas, cité par Sirabon, le nomme Offiai. OSTIPPO, ville de l'Hispanie, dans la Bétique, selon Pline.

Dans l'uinéraire d'Antonin , elle est marquée

fur la route de Gades à Corduba, entre lipa &

OSTOBARA, ou Estobara, ville de l'Afie,

dans la Bactriane, felon Ptolemée. OSTRA, ville de l'intérieur de l'Italie, dans le pays des Sénonois, felon Psolemée. Elle étoit fituée au fud-oueft de Sena-Gallica.

OSTRACINE, ville de l'Egypte, dans la Caffiotide, felon Ptolemée.

OSTRACINE, quartier de la ville d'Antioche de Syrie. OSTRACINE, montagne de Péloponnèse, dans

l'Arcadie, fur la rouse de Mansinée à Mégalopolis, au delà de la plaine d'Alcimédon, felon Paufanias. Il ajoute que la fontaine Cffa étoit auprès de cette montagne.

OSTRANI, nom d'un peuple de l'Italie. Il faisoit partie des Vilumbri, schon Pline.
OSTRENUS, siège épiscopal d'Asse, dans la

Phrygie faluraire.

OSTREODES, lieu voinn de Conflaminople, arrenant le promouvoire Muoplum, felon Denys

de Byfance.

OSTRIANUM CÆMETERIUM; c'étoit ainfit qu'étoit nommé un cimetière fitué à trois milles

de Rome, fur la voie Salarienne.

OSTROGOTHI, les Oftrogoths, On nommoit ainfi les Goths établis au-delà du Danube, ou Goths orientaux, pour les diffinguer de ceux qui avoient paffé dans l'Occident & dans la Pannonie. Ces peuples, à l'exemple des Goths, pritent le parti

Théodoric, vai des Offregorths, qui avoit sité devé commé texpe à la cour de Confantinople, de qui, depoit fon avénement su trôce, avoit conjours vécte mé home intelligence avec les Ro-course de la course de la co

Bélifaire sravailla pluficurs anotes à fonmeure ces pupulse un Italie; mais Narfés termina cente querre, dont la durée avoit été de dit buir aux. Comme on événoi fervi des Défrogonhs pour détruire en Italie la domination des Hérales, on fe férvit enfaire contre les Offongonhs que sem-Héroles qui, étant retournés en Pannonie, a'y tunient affociés avec les Lombards. OSTUDIZUM, ville de la Thrace, entre HA drianopolis & Burtudizum, selon l'itinéraire d'An-

OSURTU, nom d'une plaine de l'Ibérie. Elle étoit ainsi nommée par les habitans du lieu, selon Cédrène, cité par Ortélius.

OTADENI, ou OTALINI, peuple de l'île d'Albion. selon Ptolemée.

OTENE, contrée de l'Asie, vers le fleuve Cyrus, sclon Pline & Eusèbe.

OTENI, peuple de l'Asie, vers le sleuve Cyrus; Etienne de Byfance le place avec les Obaréniens. OTER, double montagne, située dans le voisinage d'Opulentia, dans l'Insubrie, selon Hy-

genus.

OTESIA, lieu de l'Italie, chez les Boii; mais on en ignote la position. Pline nomme les Otefas, mais il n'affigne pas la position de leur ville.

OTE INI, nom d'un peuple de l'Italie. Pline

le place dans la huitième région. OTHENE, lieu de l'Egypte, fur la route de Memphis à Oxyrinque, entre Ifiu & Tacona, telon

l'inferaire d'Anionin.
OTHII CAMPI, campagne de l'île de Crète, Elle prenoit ce nom du géant Othus, selon Selufte, cité par Servius.

OTHOCA, lieu de l'île de Sardaigne, entre Forum Irajani & Aqua Neapaluana, felon l'itinéraire d'Antonin.

OTHONA, ville de l'île d'Albion, sur le ri-

vage Savon, selon la notice de l'empire. OTHORA, ville de la Phénicie, selon le livre des notices de l'empire.

OTHRIONEI, nom d'un peuple de la Macédoine. Pline le place entre les Lyncesta & les Amantici.

OTHRONUS, lle dont le nom se trouve dans

Etienne de Byfance, mais dont il n'indique pas la fiuation. On penfe qu'elle étoit yers la Sicile, OTHRYS, montagne de l'île de Créte, selon Hésychius.

OTHRYS, montagne de la Thrace, selon VIbins Sequester.

OTHRYS, montagne de la Theffalie, au nord de la Phthioride, & elle rouche au mont Tymphrefte & au pays des Dolopes; elle s'etend de-là jusqu'au voisinage du golse Maliaque, selon Stra-

L'Enipée avoit sa source dans cette montagne.

OTIES, nom d'un peuple de l'île de Cypre,
felon Etienne de Bysance.

OTINGA SAXONIA, c'eñà-dire, en langue Anglo Sxorae, Le pofficio en Gasorae, Dor trouve cette expredition dans les capitulates de Carles-le-chawe, e firm 853, pour défigner un caston qui en effet apparenoit aux Saront. Selon M. Felicife. Paga de monte les trivières d'Orne & de Divier. M. l'Abbè le Beuf le fupposoit plus ayarant dans les terres, à Sona

OTRENUS, siège épiscopal de l'Asig, dans la Phrygie falutaire, seion Eusebe de Cesarée, OTRIS, lieu de l'Asse, dans la Babylonie, auprès des marais de l'Euphrate , felon Pline.

OTROEA, petite ville de l'Asie, aux confins de la Bithynie, un peu au-dessus du lac nommé Afcarius Lacus, felon Strabon,

OTRYES, lien de l'Asse, dans la Phrygie, wers les confins de la Bithynie, selon Plutarque. OTTOROCORRA, ville & nation de l'Afie, dans la Sérique, felon Prolemée, qui donne ce même nom à des montagnes voisines qui bornent la Sérique vers le midi. Selon cet ancien, c'étoit une fuite des monts Emodi, qui féparent la Scythie & la Sérique de l'Inde au-delà du Garge.

OTTOROCORRHA, ville de la Sérique, felon Ptolemée , L. VII , c. 16, OTTOROCORRHA, rivière du même pays, felon

Orose. OTTOROCORRHÆ, peuple de la Sérique,

felon Ptolemée, L. 1, c. 16. OTTOROCORRHAS MONS, montagne de la Sérique, près des monts Emodes, selon Pto-

lemée , L. VII , c. 16. OVILABIS, ou OVILIA, lieu de la Norique, entre Lauriacum & Joviacum, selon l'itinéraire

d'Antonin. OVISCA, lien de l'Afrique, dans la Byza-cène, sur la route de Thene à Thevasse, entre

Thena & Amadurfa , felon l'innéraire d'Antonin. OUPORUM , ville fituée dans l'intérieur de la Liburnie, selon Ptolemée.

OXEI, peuple de l'Illyrie, felon Appien, cité par Ortélius

OXI, montagne de la Grèce, dans l'isshme du Péloponneie, au-deffus de Cenchrées, felon Chal-

condyle. OXÍA, ou OXEA, promontoire de l'île de Taprobane, sclon Ptolemée,

OXIA, ile de la Propontide, felon Cédrène, Nicètas & Curopalate.

Oxia Campe, nom, felon Théophraste, d'un lieu de la Grèce, dans la Béonie, à l'embouchure du Cephife.

OXIANA, ville de l'Afie, dans la Sogdiane, auprès de l'Oxus, felon Ptolemée,

OXIANA PALUS, marais on lac de l'Afie, dans la Sogdiane , felon Prolemèe. Pline le nomme Oxus, de même que le fleuve qui y prend fa fource.

OXIANI, peuple de l'Afie, dans la Sogdiane, selon Ptolemee, Il prenoit son nom du fleuve Oxus, dont il habitoit les bords.

OXIBII, les Oxibiens, peuple des Alpes ma-ritimes, entre le fleuve d'Argens & Antibes. C'étoit un peuple puissant, qui se fignala contre les Romains, quand ils entreprirent la conquête des Gaules. Ils se liguèrent avec les Déciates, pour attaquer les villes de Nice & d'Antibes, Etienne

de Byfance leur attribue une ville qui portoit le

nom d'Oxibium. Strabon parle du port Oxibus, qui leur appartenoit, & que le P. Papon penfe être la ville maritime que Polybe nomme Egytna, OXINAS, riviere de l'Asie, dans la Bithynie,

à trente flades du Nymphaum, selon Arrien, OXIONÆ, nom d'un peuple de la Sarmatie européenne, felon Tacite.

OXIRA, ou OLIBERA, ville de l'Asie, dans la Mésopotamie, selon Prolemée.

OXTRACA, ville de l'Hispanie, & la plus grande de la Lufitanie. Elle fut détruite par M.

Artilus, felon Appien.

OXUS (le Gihon), grand fleuve d'Afie, qui commençoit dans les montagnes de la Bactriane, au fnd-eft. En remontant au nord-oueft, il traverfoit cette province, passoit entre l'Aria, à l'ouest, & la Sogdiana , à l'est ; puis entrant sur les terres des Chorasmii, il se jettoit dans le lac appellé actuellement lac d'Aral. A la manière dont Ptolemée & les autres anciens en parlent , on voit que l'éloignement les avoit privés des connoissances exactes qu'a fournies la géographie moderne for le cours de ce fleuve & les rivières qu'il reçoit.

OXYDRACÆ, les Oxydraques, peuples confidérable de l'Inde, en-deçà du Gange, fur le bord du fleuve Indus, limitrophes & au-deffus des Malli. Quoique peu unis avee ces derniers, un intérêt commun leur avoit fait prendre les armes pour se désendre contre Alexandre. Ils affeinblèrent à cet effet une armée de quatre vingts mille hommes de pied, dix mille chevaux & neuf cens charriots : mais Alexandre les mit en fuite.

OXYLITHUM, fortereffe des Sarrazins, selon Cédrène & Curopalate.

OXYMAGIS, nom d'une rivière de l'Inde, Elle tombe dans le Gange, sclon Arrien. OXYNIA, ville de la Theffalie, dans l'Effio.

tide, fur la rivière d'Ion, felon Strabon, OXYRINCHITES, nôme de l'Egypte, dans l'Heptanomie, à la gauche du Nil, du côté de la Libve.

OXYRINCHTUS, ville d'Egypte, capitale du nôme précédent. Elle avoit pris fon nom d'un poisson nomme par les Grecs Oξύρυς χος , parce qu'il avoit le museau pointu. Quoiqu'il sut adoré par les autres peuples de l'Egypte, il avoit particulièrement un temple dans cette ville

Cette ville, devenue épiscopale, fut célèbre dans les premiers fiècles de l'Eglife. Baillet dit que lon y comptoit jufqu'à vingt mille vierges & dix mille moines. On peut en inférer que le reste de la population n'y étoit pas nombreuse & les naissances aussi-bien que les mariages assez rares. Mais cet état contre nature ne dut pas subfifter long-tems; & cette espèce de sanatisme pour la vie religieuse, qui eut suffi pour affoiblir nne capitale, dut exténuer promptement une ville retirce avant dans les terres.

OXYRRUM , promontoire fur le Bosphore de

Thrace, du côté de l'Europe, selon Denys de Bysance.

OZE DIVISIO. C'est le nom que l'Ecriture donne au lieu où elle rapporte qu'Oza fut frappé de mort, pour avoir porté la main à l'arche du Seigneur,

OZARA, ou AZORA, ville de l'Asie, dans la grande Arménie, felon Prolemée.

OZARBA, nom d'une fortereffe de la Thrace. Procope rapporte qu'elle fut fortifiée par l'empereur Juftinien.

OZENE, ville de l'Inde, dans les montagnes, au pays du peuple Rhanna ou Rhanna, fur le bord du Namadus, & vers le 24º degré 15 min. de latitude.

Prolemée dit que c'étoit la résidence d'un prince nomme Traftan

OZENZARA, ville de la Judée, dans la tribu d'Ephraim.

Certe ville fut batie par Sara, fille d'Ephraim: Premier Livre des Paralipomenes, ch. 7, v. 22.

OZOA, lieu de l'Afie, dans la Perfe proprement dite . felon Ptolemee.

OZOAMIS, ville de l'Inde, en-deçà du Gange. selon Ptolemée. OZOANA, nom d'une ville de l'Inde, en-decà

du Gange, selon Ptolemée. OZOGARDANA, ou ZARAGARDIA, ville de

l'Afie, dans la Méfopotamie, fur le bord de l'Euphrate , au find-oueft de Maceprafia. Ammien Marcellin & Zofime en font mention. Le dernier écrit Zaragardia, & ajoute que l'on y voyoit un rribunal qui avoit été à Trajan, dans son expédition en Orient.

OZOLA, on OXOLA, ville de l'Arachosse, selon Prolemée

OZZAPOLIS, ville de la Thrace, au voifinage de Sardique, selon Gabius, traducteur de Curopalare.



## PAC

## PAC

PABM, peuple de la Paropanisside, en Asie, an-dessous de Aristophyles, selon Prolemée. PACASIACUS SINUS, gosse de la mer Egée, & dans leguel est l'ile de Samothrace, selon saint

Jérôme. "PACCIANA MATTIDLE, lieu dont fait mention l'ininéraire d'Antonin. Il étoit dans la partie orientale de la Mauritanie Céfarienfe, à l'est du fieuve Amples.

PACHIA, promontoire de la côte occidentale de l'île de Sardaigne, au midi de Neapolis, selon Ptolemèe.

Ptolemée.

PACHINUM (le cap de Paffaro), promontoire de la Sicile, an fud-est.

de la Sicile, au tud-eff.

PACHISUS. Vibius Sequefter nomme ainfi un
fleuve de la Sicile; mais il paroit qu'il s'eft trompé,
& que l'on n'y a jarais nommé un fleuve ainfi.
PACHINS, nom d'une ville de l'Afie mineure,

felon Appien.

PACHNEMUNIS, ville avec le titre de métropole. Ptolemée la place en Egypte, dans le nôme

PACHOMIUS, canton de la Thrace.

PACHYNI PORTUS, port fur la eôte orientale, & vers le nord de la Sicile. Il étoit près du premontoire Pachynus, qui étoit le méridional, feloa Cicéron.

PACHYNUM PROMONTORIUM, ou PA-CHYNUS, promontoire au sud-est de la Sicile. C'est aujourd'hui le cap Passaw; ce cap est un des trois qui avoient fait donner à la Sicile le nom de Trinacria.

PACIDARE, villé de l'Inde, en deçà du Gange, entre l'embouchure du fleuve Mophis & celle du fleuve Namadus, felon Prolemée. PACINATES, peuples de l'Italie. Ils étoient

originaires de l'Illyrie, felon Feftus Avienus. PACONIA, île fur la côte fepsentrionale de la Sieile, vers l'île Ofteodes, & à l'embouchure du fleuve Bathir, à moité chemin de Panormes à

Direpanum, felon Prolemée.

PACORIA, ville de l'Afie, dans la Métoporamie, fur l'Euphrate, entre Addaca & Teridata.

felon Ptolemee,
PACRAE, ou PAGRAE, lieu de l'Afie, dans
La Syrie, entre Alexandrie & Antioche, felon
l'itinéraire d'Antonin. Pline & Strabon difent

Paprat.
PACTI, peuples de l'Afie, aux environs du
PAUS-Méoside, 'élon Orpme'e, cité par Ortélius.
PACTIANÆ MATIDIÆ, ville de l'Afrique,
dans la Mauritanie Céfarienfe, fur la route de
Lemnae à Carthage, entre fgilgiti & Challi Muzi-

cipium, selon l'itinéraire d'Antonin,

PACTICUS, nom d'une forêt des Gaules, selon Ortélius, qui cire la vie de S. Lomer. Ceci appartient à la geographie du moyen âge. PACTIUS, neuve de l'Italie, dans le pays des

PACTIUS, flenve de l'Italie, dans le pay Pediculi, felon Pline, L. 111, c. 11. BACTOLUS (le), flenve de l'Afie, mi na

RACTOLUS (h), fleuve de l'Afie, qui prenoit fa fource dans le mont Emolus en Lydie, arrofoit la plaine voifine de la ville de Sardes, traverfoit cette ville, & delà alloit fe jetter dans l'Hormus, qui va fe perdre dans le golfe de Smyrne, felon Hérodore, L. v. c. 12.

Le lit de ce seuve étoit étroit & sans prosondeur : son cours étoit aussi très-borné; mais le canton qu'il traversoit étoit un des plus beaux de

la province

Öride, Mitam, L. 11., dit que Mydas, roi de Phrygie, avoi obean de Bacchus le don de converir ensor rout ce qu'il toucheroit; mais ce prince perdic cette propriète ne le buignent danste Paslole qui, dis ce moment, rouls de l'or dans fec saux. Homéen n' l'righe ne footpas menino de ce fleuve: 31 ein charie de l'or de leur temps, ils naveient pas manqué den parter. On ne peut naveient pas manqué den parter. On ne peut parter de l'orde de l'orde leur temps, ils naveient pas manqué den parter. On ne peut parter de l'orde l'or

Les rois de Perfe surent en possession du Pactole & de ses trésors, par la conquête que Cyrus sit de la Lydie.

Kerzès I" tiroit de l'or du Paßole, & cette rivière en fournissoit encore au temps d'Hérodone; mais la source s'en épuisa; car long-temps avant Strabon cette rivière n'avoit plus cette propriété, s'elon Strabon, L. xii. 3p. 591.

L'or que l'on trouvoit dans le Pastole venoit des mines du mont Emolus; mais lorsque l'on eur fouillé ces riches souterrains, la rivière cessa d'en avoir, selon Strabon, L. xxIII, p. 625.

Le Pactole, felon Varron & Dion Chryfoftome, fut la première fource des richeffes de Créfus: il en tira la majière de ces biques d'or qu'il mit dans le remble d'Apollon, felon Diodore de Sielle, L. XVI.

Lor in extrêmement rare dans la Gréce depuis avant Crédis judyan régare de Philippe, père d'Alexandre; ce qui fut caufe de la gloire du P.260le. Mais la découverne des mines de la Thrace, le pillage du temple de Delphes & les conquiéres d'Atexapdre; rendiérent l'or plus commun dans la Gréce: cèta ne dérmitir pas la réputation du P.260le, qui fubblifs fants s'átriolisir.

Les richeffes du Pachole quoiqu'exagérées, méritèrent l'attention de Créfus & de ses aieux, aigli que celle des sois de Perse, successeurs de Cyrus. Le peu de profondeur & le cours tranquille de cette rivière, facilitoient le travail nécessaire pour en retirer ce métal.

ceffaire pour en retirer ce métal. Le (choliaîte de Lycophron dit que l'on trouvoit une espèce de crystal dans les eaux du Pachole. Les cygnes s'y plaisoient autant que dans celles du Caystre & du Méandre, selon Apollonius,

PACTOLUS, lieu de la Grèce, dans la Béorie, felon Diodore de Sicile. Ortélius croit qu'il faut

lire Spartolus; & , en effet, on connoit un lieu de ce nom dans Thucydide. PACTOLI PHRURIUM, la forteresse du Pastole. Lieu fortissé aux environs de ce sleuve,

felon Plurarque.

PACTYA, ville de la Propontide, felon Pto-

PACTYES, ou PACTYAS, montagne de l'Afie mineure, dans l'Ionie, au territoire d'Ephèfe, felon Strabon.

PACTYICA, contrée dans l'Afic, dans la Perfide, C'eft où étoit fituée la ville de Cafpatyrus, felon Hérodote.

PACTYNE, qui PACTENE, nom d'une ville.

PACTYNE, ou PACTENE, nom d'one ville, dont le peu d'auteurs qui la nomment ne donnent pas d'autre indication. Voyez Ortélius.

PACURA, ou PALURA, ville de l'Inde, dans le golse du Gange, selon Prolemée.

PACUS, lieu de l'Afie, dans la Syrie. C'est de-là que l'on tiroit le Galbassam, schon Plutarque. PACYRIS, sleuve de la Scythie, près du golse Carcinités, selon Pline.

PADÆI, peuples de l'Inde, selon Hérodote, L. 111, p. 99. Il dit qu'ils se nourrissent de chair crue. Ils étoient nomades & habitoient vers l'est. Cet anteur leur attribue les loix suivantes.

Quicongue, parmi eux, tombe mabet, la c'ed un homme, fen plus proches parens fen meikerrs amis le useus, apportant pour railon que la 
mabile la fection major. Re que faction el revis 
mabile la fection major. Re que faction el revis 
l'apportant la 
l'apportant la 
l'apportant la 
railent de la même mainfer. Ils tuens de même 
une qui font parevous à na grand deg., d'a les 
mangons citres cur dei la première nabiels. Cel
d'exq que T'Delle (il, Ler y, Galle, N. 144).

Impia nec savis celebrans convivia mensis Ultima vicinus Phabo tenet arva Padaus.

PADANEÆ SILVÆ, forêt d'Italie, près de Padus, felon Solin. Les anciens avoient cru que l'ambre découloit des arbres de ceste forêt.

PADARGUS. Nom d'un torrent de la Perside, sur la côte du golse Persique, au-devant duquel est une presqu'ile, sclon le journal de la navigation de Nearque.

PADASIA, ou PHADASIA, ville de l'Asie,

dans la Galatie ou dans l'Arménie, selon Cédrène & Curopalate.

PADINATES, peuples d'Italie, selon Pline ; L. 111, c. 15.

PADINUM, lieu de l'Italie, au nord de Bononia, dans la Gaule Cifpadane. PADURA, ville de l'Hifpanie, dans la Tarra-

**connoise** 

PADUS (le Pó), fleuve de la Gaule Transpadame. Il commençoit à l'ouest, au mont Vessiars, couloit à l'est, pour se rendre dans le golse Adriatique par ploticurs embouchures. Vers son embouchure, les Grees le nommoient Eridanes ou Eridane.

Il eft probable que le nom de Padso ou de På, 'Act formé, par corruption, du mot celtique béam, dont la racine est las don påt, & a rapport à des idèes de lasueur & de profondeur. M. l'abbé Chauppi, dans des remarques maniferies qu'il bien vouls me communiquer, dit que le nom de Badissenaux, qu'à porte un eville de la Gaule Giálpine, vient du Oddyn, auquel on a joint la fevrile B<sub>i</sub> d'où Baddyn & Badden.

On lictana les mémoires de l'académie de Turin, un mémoire très-carieux lir les changement que le P3 è protuvé à [es embouchures. M. de Carena, qui en eft l'aueur, y difoue rrès - favamment l'opinion des anciens fur l'exiftence des iles Electrides, futues, difoient - ils, au fond du glob Adriarique; & fitt la présendue chûte de Phaéton dans EFridan.

s". Il regarde comme risk-poficiwe l'existence de lin Electrica, nommées ains parce qu'on y péchoir de l'ambre, appelée ngree slotten. Il crou qu'on y péchoir de l'ambre, appelée ngree slotten. El crou que parce l'ambre de l'ambre, l'ambre de l'ambre

2°. Quant à la chûte de Phaéton, il ne la prend que pour une allégorie. Les anciens ont parté d'un globe de feu qui tomba, autreficis, du chel dans le fleuve. M. Carena penfe que ce fut la chûte de ce globe enstammé qui si imaginer cella de Phaéton.

On vois sur la carte comparative de mon atlas les augmentations que les terres ont éprouvées à l'embouchure du Pô, depuis le temps des Romains jusqu'au nôtre.

Selon Pline, le P6 recevoit ireme fleuvest . Clavier, qui a écrit fuell'Italie ancienne, en compte, jusqu'à quarante : fans donie il comprend dans en nombre beaucoup de torrens qui fonr à secnts.

PADUSA, nom du canal qui communique

Bu Pô à Ravenne, selon Pline & Vibius Se-

PÆANIA. Il y avoit deux bourgades de ce nom dans l'Anique, l'une nommée la supérieure, l'autre l'inférieure Elles étoient toutes les deux de la tribu Pandionide (Tabl. Géog. de la Trad. d'Hérodot ).

Selon Hérodote, L. I, p. 60, c'étoit de l'une de ces bourgades qu'étoit une certaine Phya, dont Pififfraie & Mégacles le servirent pour faire croire au peuble d'Athènes , que Minerve ellemême protégeois le retour de ce tyran (1) dans leur ville. Voici comment cet historien rapporte ce

- « Il v avoit à Pasnis, une certaine femme » Phya, qui avoit quatre coudées de haut moins » trois doigts, & qui, de plus, étoit d'une grande
- m beaute (2) n.

Ils armerent cette semme de pied en cap, & l'ayant fait monter sur un char , parée de tout ce ui pouvoit relever la beamé, ils lui firent prendre le chemin d'Athénes. Ils étoient précédés de héraues qui, à leur arrivée dans la ville, se mirent à crier , suivant les ordres qu'ils un avoient recus : \* Atheniens, recevez favorablement Pifistrate, » que Minerve, souchée de son mérite, camène » elle-même dans sa citadelle ». Cette ruse eut tout l'effer que l'on s'étoit propofé.

Tour le monde crut à la deeffe, & l'on reçut le

PÆANIUM, ville de la Grèce, dans l'Acarnanie. Elle fut détruite par Philippe, selon le rapport

de Polybe. PÆDALII, peuples de l'Inde. Selon Stobée: les plus prudens d'entre eux faifoient l'office de

PÆEESSA, ou PŒF55A. La première leçon est

de Pline, & la dernière est employée par Etienne de Byfance, Suidas & Strabon C'étoit une ville de l'île de Céos. Pline rap-

porte qu'elle fut ruinée, & que ses habitans furent demeurer dans celle de Carthea , dans la même île.

PÆMANI, peuples de la Gaule Belgique, felon Cefar; ils étoient en-decà du Rhin, & voifin

des Condrufi. PÆNA, île de l'Ocean Atlantique, à l'occident

de la province Tingirane, felon Piolemée. PÆONES, peuples fur la côte de la Macé-doine & sur le mont Rhodope, selon Dion

Caffius. Hérodote place les Paones fur le bord du Strymon; & Ptolemee lesmes dans la Macédoine. vers les sources du fleuve Haliacmon,

Ils se disoient une colonie du Teucriens de Trove. Les Paoniens troient entièrement différens des Pannoniens quoique quelques aureurs aient confondus ces deux penpies. Voici ce que dit Dion Caffius: « Les Pannoniens habitent vers la Dalmarie , près de l'Ister , depuis le Noricum iuf-" qu'à la Moesse européenne. Que ques Grecs, n ignorant la vérité, les ont appelés Pauriens, n'en com vraiment ancien, n'appartient pas à " ces peuples, mais à ceux qui habitent le Rho-

» dope , vers la Macédoine actuelle , & s'érend infqu'à la mer ». PÆONIA, nom d'une contrée de la Macé-doine. Selon Paufanias, elle prenoit ce nom de

Faon, fils d'Endymion. Hérodore parle de cette contrée au fujet de

Darius, fils d'Hystaspe, L. v. c. 12. Elle étoit fituée au delà de l'Axins, c'eft-à-dire , à l'eft du lie de ce fleuve, & à l'ouest du Strymon, PÆONIDEM PALUDEM. Ælien parle d'un

marais de ce nom. Ortélius pense qu'il étoit dans la Pæonie, & le même qu'Hérodote appelle Prafts Palus.

PÆOPLÆ, nom d'un pemple de la Thrace; selon Hérodote. PÆPIA, ville de l'Afrique, dans la Mauritanie

Celariense, entre Germiana & Vefcether, selon Prolemée. PÆSA, lac. Ariftote attribue quelques bonnes.

qualités à l'eau de ce lac. Apparemment qu'elle étoit favonneuse, puisque selon cet auteur, elleenlevoir les taches des étoffes : mais il n'indique pas où ce lac étoir fitué. PÆSAGÆ, peuples qu'Etienne de Byfance

place au pied du mont Caucafe, PÆSICI, peuple qui habitoit fur le bord du

olfe de la Scythie, dans la mer Caspienne, selon omponius Méla

PÆSTANUS SINUS. Ce golfe, fitué for la côte occidentale de la Campanie, étoit renfermé. entre les terres depuis le promontoire de Minerve, au nord eft , juiqu'au promontoire Pofidium , au fud-oueff.

(2) M. Lircher raprorte, d'après quelques anciens, que cette Phya étoit fille de Socrate (non le philosophe) & vendost des couronnes. Pinfirate la maria a son fils Hippasque... Elle fut accuse de crime d'est, sprès que l'on eus chasse Pinfirate. Faurois pu, dit le denonnateur, l'accufer aufit d'impiété pour avoir repréfenté

Minerve d'une manière impie.

Dans une autre note, M. Larcher ne lui donne de hauteur que cinq pieds près de deux pouces, en s'ap-puyant de l'evaluation de M. d'Anville dans son Traité des mesures stanéraires. Mais je trouve dans ee même traité, 1°, que le pied attique comprenoit 136 lignes du pied de Paris, & la coudec 204; 2°, que le dorgi (d'arro-les, comme le dit Herodote) est la seixième partie du pouce; donc le doigt ne contenois que 3 lignes & demie : mais puisqu'elle avoit de haut 4 coudees ou \$161 gnes moins 25 lignes & demie, & que 5 pieds & demi de Paris fone 792 lignes; done elle avoit de haut 5 pieds 6 pouces 8 lignes ; ce qui est une fost grande taille pour une femme.

<sup>(1)</sup> Tyran, chez les Grecs, ne s'entendoit que de celui qui usurpe l'autorité. Comme il s'en est trouvé qui ent porté tres-loin l'abus de ce pouvoir, ce nom cft devenu odieux fous tous les rapports.

Sa partie la plus avancée dans les terres vers le nord-eft, portoit quelquefois le nom de golfe de Salerne. Les villes les plus confidérables qui fe rencontroient fur fes botds, étoient Salernum & Pofidozia on Pastum.

PÆSTANUS SINUS, golfe de l'Italie, fur la eôte du Bruium. Selon Pline, il prenoit fon nom de la ville de Paflum.

le la ville de Passum. Ce golfe est placé dans la Lucanie par Pso-

PÆSULA, ville de l'Hispanie, dans la Bétique, dans le pays des Turdetani, entre Calduba & Sa-

PÆSURES, petite ville ou municipe de l'Hifpanie, dans la Lufitanie, comme il paroit par

une ancienne infeription, felon Ortélius.

PÆSUS, ville de l'Afie mineure, dans la
Troade, entre Lampfacus & Parium, felon Strabon.

Après la destruction de ectre ville, les habitans passèrent dans celle de Lampsaque. PÆSUS, fleuve de l'Asse mineure, dans la

Troade, felon Strabon.

PÆTA, ville très-grande & très-peuplée, dans
l'Inde, qui ouvrit fes portes à Alexandre, felon

Polymus, L. tr, de Alexandro.
PETALIA, contrée de la Thrace, felon Etienne
de Byfance.

de Byfance.

PÆTAONIUM, ville de l'Hispanie, selon le
livre des dignités de l'empire.

PÆTI, nom d'un peuple de la Thrace, selon Hérodote, PÆTICA, contrée de la Thrace, entre les

fleuves Hebrus & Melana, selon Arrien.
PÆUS, ville du Péloponnèse, dans l'Arcadie, selon Hérodote.

PAFENSIS, lien de l'Afie, dans la Méfopotamie. Il en est fait mention dans le livre des dignités de l'empire.

PAGE, Pages, ville du territoire de Mégare, au nord, fur un petit golfe formé par une extenfion du golfe de Corinhe, & sommée Mare Aleysnias. On y voyoti une fort belle flatte en bronze de Diane protefrice, de le combeau d'Égalee, fils d'Adrafte; lotfque les Arqiens vitinent, pour la feconde fois, devant Thebes, il y eut un trêt-grand combat entre les deux paris, Egalee y pêtit. Panf. in Adiac. 4, 44.

PAGÆ, ville de l'Asse mineure, dans la Lyeie, selon Eusébe.
PAGALA, lieu à l'extrémité de l'Inde, au-

Relà du fleuve Arbis, chez les Orine, felon Arrien. PAGANORUM INSULA, île dans laquelle l'empereur Zénon fit étrangler Plagius, felon Mar-

cellinus Comes.
Ortélius eroit que cette île étoit firmée dans la mer d'Illyria.

PAGASA, ou PAGASA, ville de la Magnéfic, Cétoit autrefois le port de la ville de Phera, qui en étoit à 90 ftades, felon Strabon. Cet auteur nous apprend que les habitans de Pagafa, avec triade.

PAGASSÆ, ville qui étoit fintée fur le pro-

nomorre de la Magnéfie. Ortélius croit que c'étoir la même que Pagafa.

PAGONUS, port du Péloponnèfe, aux envi-

PAGONUS, port du Péloponnèfe, aux environs du golfe Saronique, felon Pomponius Méla. PAGOS, montagne de l'Æolide, dans le voifinage du fleuve Meière, felon Paufanias.

PAGRÆ, ville de la Cyrestique de Syrie, dans le territoire d'Antioche, près de la ville de Gindarum, selon Pline & Strabon,

Prolemée la met dans la Piérie.

PAGRÆ, port de la Sarmatie Afiatique, fur le

Pont Euxin, à 350 stades de l'ancienne Achaie, & à 180 stades du port d'Hieum, felon Arrien. PAGRÆ, ville de l'Asse, dans la Cilicie, selon Cèdrène & Glycas.

PAGRASA, ville de l'Inde, en-deçà du Gange; dans la contrée Lesti, entre Samaranda & l'embouchure du fleuve Sobanus, selon Ptolemée.

PAGRUM, ou IPAGRUM, ville de l'Hispanie; dans la Bésique, entre Angelia & Ulia, selon l'istnéraire d'Antonin.

PAGUNTÆ, peuple des Indes, au voifinage des Majfaæ & des Morunus, felon Pline. PAGUS ALANENSIS, ALNENSIS & AL-NINSIS. Les anciens, par ces noms, défignoient

le pays d'Aunis.

On prétend que l'origine de ce nom vient des Alains qui, a yant fait une irruption dans les Gaules, & y faifant de grands dégis, farent taillés en pièces par Childéric & Egdius, officier romain. On finoppe qu'un effain faiguif aunç repuffe la Loire, & aura c'êt chercher un siyle dans la feconde Aquisanique, dont les Vifigors, alliés des Alains, occupionen la plus grande partier On surre clèd è ce et étraignes la partie qu' d'ans

la fuite a été appelée Aunis.

L'Aunis étnit regardé comme un canton de la cité des Santonets.

PAGUS LUCRETUS (La Crau, près d'Aubagne); lieu de la Gaule Narbonnoife, vers le nord-nordeft de Cisharifla. On y a trouvé des inferipions, des tombeaux, des bains de marbre, & d'autres vessitges d'antiquité.

PAGYDA, fleuve dell'Afrique proprement dite, felon Taeire.

PAGYRITÆ, peuples de la Sarmatie européenne. Prolemée les place avec les Aorfi, audeffous des Agadyrif & au-deffus des Savari. PAIPERTA, château de l'Afie, dans l'Arménie; felon Curopalaie & Cédrène.

PALA, ou PALÆA, ville de l'île de Céphalonie; qui avoit deux cens hommes dans l'armée des Grees à la bataille de Platée, felon Hérodore, L. IX, c. 28. Cette ville est nommée Palae par

Polybe, L. v., c. 3.
PALACIUM, ville de la Chersonnèse Cimbrà, que, selou Strabon,

PALACRINUM;

PAL PALACRINUM, ville de l'Italie; au pays des Sabins , au delà de Reate , felon l'itinéraire d'Antonin.

Elle est nommée Phalacrina par Suétone. PALÆ (1) BYBLOS, ville de la Phénicie,

felon Pline. Le fleuve Adonis la separoit de la ville de

Byblos. PALÆ PAPROS, ou l'ancienne Paphos, ville de l'île de Cypre, fur la côre au fud-ouest. Cette

ville étoit au fud-est de la ville de Paphos. Strabon dit qu'elle éroit fituée à dix stades de la mer. PALÆA, village de la Myfie Afiatique, felon

Strabon, qui le place à 130 stades de la ville ; d'Anders. PALEA, ville de l'île de Cypre, felon Strabon.

Elle éroit finice dans la partie méridionale de l'ile, entre Citium & Amathus PALÆA, village de l'Ifaurie, felon Strabon,

qui dit qu'il éroit surnommé Everces ou le Vieux. PALÆA, village du Péloponnese, dans la Laconie, sur la route de Geronthra à Acria, selon Paulanias.

PALÆA LAZICA , flation dans la Sarmatie Afiatique, fur le bord du Pont - Euxin, felon

PALÆA PETRA, lieu aux environs de la ville de Constantinople, selon Cédrène

PALÆMARIUS, village de l'Egypte, dans le nôme Marcotique, au delà du village Phomothis, Celon Prolemée.

PALÆON BEUDOS, ville de l'Afie, dans la Phrygie, entre Antioche & Baris, selon Pto-

PALÆOPOLIS, ville épiforpale de l'Afie, dans la seconde Pamphylie, selon le concile de Chalco-

doine , tenu en 451. PALÆOTRIUM, ville de la Macédoine, sur le mont Athos, felon Pline,

PALÆPATMA, vi'le marchande de l'Inde, endeçà du Gange, felon Arrien,

PALÆPHARSALUS, ville de Theffalie, dans la Phthiotide, felon Strabon. Tite-Live & Eutrope sont aussi mention de cette

PALÆPHARUS, ou PALÆPHATUS, ville de

la Theffidie, selon Tite-Live. PALÆPOLIS, ville de l'Italie, dans la Campanie, felon Tite-Live, qui dit que les habitans étoient originaires de l'île d'Eubèc.

PALÆRUS, nom d'une ville de l'Acarnanie, felon Sirabon.

PALÆSCEPSIS , ville de l'Afie mineure, dans la Troade, auprès d'Adramyttum, felon Pline &

(t) Pole, venant du grec πeλel, & fignifiant encien, fe trouve entrer en composition dans le nom de plusieurs

Prolemée.

PALÆSTE; lieu de l'Epire; près d'Oricon, felon Lucain , L. v , v. 460 , dans ce vers :

Lapfa , Palastinas uncis confixit arenas.

C'est l'endroit où descendit César lorsqu'il passa en Epire pour combattre Pompée. PALÆSTENORUM AGER; territoire de la

Sicile, aux environs de Meiline, felon Appien. PALÆSTINA. On entend par ce nom le pays appele, dans l'Ecriture, pays de Chanaan, terre promife, &c. Ce furent les Romains qui employerent ce nom que l'on croit forme de Philislim. La Paleftine s'érendoir depuis la Syrie, au nord. jusqu'à l'Arabic Petrée. Elle avoir la Méditerranée à l'ouest ; car, comme Palestine, ce pays com-prenoit aussi la Phénicie, qui étoit une division plas ancienne, Les bornes à l'est n'étoient pas bien précites; mais le pays, à une certaine diftance du Jourdain, n'eiant prefque que des deferts, on avoit cesté de l'étendre plus ou moins loin de ce côté, felon que l'on avoit trouvé les terres plus ou moins habitables,

Le principal fleuve de la Palestine étoit le

Les Romains diviférent la Paleffine en plufieurs provinces fous les noms de première, seconde, &c. PALÆSTINA AQUA. Comme c'est Ovide qui emploie cette exprellion dans un vers des Fastes, L. 11, v. 464:

## Inque Palestina margine fedit Aqua,

on ne peut pas y chercher une exactitude rigoureuse : on a cru qu'il vouloit parler de l'Emphrace. Ortelius pense que c'est du Tigre, vers son embouchure.

PALÆSTINA SALUTARIS, Les Philistins donnoient ce nom à la partie de la Palestine qu'ils habitoient for le bord de la Médirerrance. Ella fue austi nommée Judée, à cause des Juis qui-l'habitoient. Ce pays étoit à l'orient & au conchant du Jourdain; il eut d'abord des rois, enfoite il fut reuni à la province de Syrie, puis il ent des gouverneurs particuliers. Sous le règne de Trajan . un ample terrisoire de l'Arabie fut réunit à la Paleftine, & foumife à un feul gonverneur, ce qui fiiblista jusqu'au règne de Théodose le grand. Sous le règne d'Arcadius, la Palestine sur parragée en trois parties, dont chacune avoit fa metropole, La Palestine salutaire s'étendoit depuis le lac Afphaltite jusqu'à la me Rouge.

PALÆSTINA PETRA , lieu de l'Arabie heureufe felon Agararchis, cité par Ortélius.

PALÆVISCA, ou PALÆBISCA, ville de l'Afrique, dans la Pentapole, selon Synesius & Phavorinus.

PALAMEDIUM, ville de l'Asse mineure, dans la Troade, felon Pline.

PALANDA, ville de l'Inde, au-delà du Gange, dans la Chersonnèse d'or, selon Prolemée. Qqq

Geographicancienne, Tome II.

PALANDA, fleuve de l'Inde, au-delà du Gange, dans la Cherionnése d'or. Prolemée en place l'embouchure entre la ville de Sahana & le promontoire Malautolon.

PALANTA, ville fituée dans l'intérieur de l'ile de Corfe, entre Luvinum & Cerfunum, felon Prolemée.

PALANTIA, l'une des plus confidérables villes de l'Hifpanie, dans la Tarragonnoife, felon Pomponius Méla & Prolemée. Ce dernier la donne aux Vaccai.

Strabon écrit Pallantia, & la met chez les Atevaci. PALANTIUM, ou PALLANTIUM, ville du

Péloponnèfe, dans l'Arcadie, felon Étienne de Byfance & Trogue Pompée, Paufanias rapporte qu'elle fut réduite en village;

Pantanias rapporte qu'elle fut réduite en village de mais que l'empereur Antonin lui rendit le tire de ville, avec la liberté & la franchife, la regardant comme la mère de Pallantium, qui devint une partie de la ville de Rome.

Tire - Live écrit Palanteum, & Virgile Pal-

PALARII, peuple de l'Illyrie, felon Appien. PALATINI, peuple de l'Hispanie eitérieure,

felon Frontin.

PALATIVUS MONS, I'me des fest monproges fur ledquelles I wille de Rome érait bàsic-Ce fire la première habitete de quelle quéval été l'origine de fon nom, fur lequelle on self pas de la companie de la companie de la companie de enfoire militare à celui de Pallation, g'ois nous vonos fur palsis-c'eft que les penemiers rois de Rome euremt leur misson fur extre monagne, de que pur une formation qui festa à leur lasgue, companie progradate la misso de moner plante comme la de Celebro nignificat fu misson de prosi de l'emisson de l'esta de l'esta de l'esta de l'esta de progradate la misson de moner plante.

PALATIUM, ville d'Italie, que Denys d'Halycarnafie donne pour l'une des Aborigènes. Selon lui elle relevoir de Rause, a vant que les Sabins fe fuifient rendus mairres de ce pays. On en ignore la pofition précife; feulement cet auteur la place fur voir Quinui, à 25 stades de Rause.

PALATIUM, ou BADATIUM (Bakchefarat), ville de l'intérieur de la Cherfonnéfe Taurique, au pied & au fud du mont Trapetus, & prefqu'au fud-ouest de la ville de Cimmerium. Il en est parlé par Strabon & Prolemée: le dernier dis Badatium

M. de Peyflomel dit que l'ancienne Paleigne pouvoit aufi érre dan l'endroit que les Tattras appelent Topelirman, ou le chitesu de la cime, à une demi-lieue de Bakafefari, vers l'extremité feptentionale de la vallée de Kazidi, la joute que l'on voit dans cet endroit-à une montagne l'olée & affec haure, en forme de pair de facre, far le fommet de laqualle ou trouve enoère de vefliges d'une forrerelle & d'une ville de l'antiquis la pirs recultée.

PALATIUM. On 2 VII 21 mot PALATINUS MONS,

que dece nom s'étoit formé celui de Palais. Le Palaisme dont il est ici question, étoit dans la Gaule, à deux lieues de Trèves. Il est connu par une lettre de S. Ambroise à Valentinien I. On retrouve cet ancien nom avec la forme tudesque, dont le nom du lieu naturel est Plaire.

PALATIUM SPECULORUM, lieu de la Turace, au fond du port de Byfance, dans fa rive septentrionale.

PALEAS, lieu dont Ammien Marcellin fait mention.

Ce lieu étoit fortifié, & étoit en Afie, vers la côte de la Cilicie on de la Pamphylie.

PALEOPOLIS, ville épiteopale de l'Afie propre, fous la métropole d'Ephèfe, & la dernière en rang parmi les évêchés de la provinge, felon la nosice de Léon le fage.

PALESIMUNDUS, ville de l'île de Taprobane, selon Pline, L. v1, c. 22.

PALESIMUNDUS, fleuve de la même ile, selon le même.

PALFURIANA, ville de l'Hispanie cirérieure

fur la route de Nimes à Tarragone, entre Antifitans & Tanapone, felon l'ititéraire d'Antonin. PALI, nom d'un peuple de la Sicile, felon Diodore de Sicile.

PALI, champs du Péloponnese, dans l'Arcadie; au pied du mont Phalantus, selon Pausanias. PALIANA, ou PALLIANA, ville de la Sérique;

Polemée la marque entre Drojathe & Thogara.
PALIBOTHRA, «u PALIMBOTHRA, ville confiderable de l'Inde, «n-deçà & fur le bord du
Gange, au confluent de ce fleuve & du Jomanes.
Selom les auteurs anciens, auteune ville de l'Inde
ne pouvoir être comparée à celle de Palisothre,
pour la grandeur & la richeffle.

Elle étoit la capitale des Prafii ou Prafiate; mais Pline ajonte que le nom de Palibothi est aufsi appliqué à la nation entière, en le communiquant encore à toute la contrée adjacente au Gange.

Strabon & Arrien disent que la ville de Palibesăra avoit 80 stades de long & 15 de large. La position de cette ancienne ville est occupée

par une très-confidérable, dont le nom est Helebas, & qui paroit employé dans des cartes récentes sous celui d'Eleabad.

PALICA, ville de la Sicile, felon Etienne de Byfance & Diodore de Sicile.

PALICI DII, ou PALICORUM FANUM, temple de la Sicile, dans le voifinage de la ville de Palica, où l'on rendoit un culte aux dieux Palica, PALIMBON, siège épiscopal de l'Asse, dans la Syrie, sous la métropole de Damas, selon

Guillaume de Tyr.

PALINII, nom d'un peuple de l'Italie, selon
Diodore de Sicile.

PALINURUM PROMONTORIUM, cap appartenant à l'Italie, & terminant une espèce de presqu'ile de la Lucanie, formant au sud le golfe de Felie, il avoit pris son nom, dispis-on, d'un pilote de la flotte d'Enée qui s'y ésoit fauvé PALIONENSES, peuples de l'Italie, felon

Pline, cité par Ortélius.

PALIRENSES, peuples de la Grèce, dans l'Acamanie, felon Thucydide. PALISCIUS, village du Péloponnèse, dans

l'Arcadie, auprès de la ville de Lycas, fur la route de Megalopolis au canton de Ménale.

PALISCIUS AGER, contrée du Péloponnelle, dans l'Arcadie, felon Paufanias.

PALITINIOS, siège épiscopal de l'Asie, sous la metropole de Sergiopolis, selon Guillaume de Tyr. PALIURA, nom d'une ville de la Macédoine.

Suidas rapporte que c'est d'où Antipater, fils d'Iolaüs, tiroit fon origine. PALIURUS, lieu de l'Afrique, dans la Cyré-

naique, au nord d'une marais, felon Prolemée. PALIURUS, on PANIURUS, ville de l'Afrique, dans la Marmarique, selon Prolemée.

Dans l'itinéraire d'Antonin, clie est nommée Paniurus, & placée aux confins de la Marmarique, fur la ronte de Ptolémaide à Alexandrie, entre

Papi & Metira. PALLA, ville que Prolemée place fur la côte méridionale de l'île de Corfe.

PALLACOPA. Arrien nomme ainsi un sosse qui communiquoit d'un grand marais à l'Euphrate, fur la rive droite de ce fleuve, au fud de Babylone.

Ce fosse étoit à huis cents stades de Babylone PALLADIS PERA, nom d'un lieu du côté de la Troczene, selon Euripide, cité par Ortélius,

PALLANTIA (Palencia), ville de l'Hispanie citérieure, dans le pays des Vaccei. Elle étoit chef-lien ou Convenus. Pomponins Mêla en parle avec éloge, en la metrant, avec Numance, au rang des premières villes de l'intérieur de l'Hispanie. Appien dit qu'elle étoit illustre par la valeur de fes habitans

PALLANTIS MONUMENTUM, monument en Italie, environ à un mille de Rome, fur la

voie Tiburtine, felon Pline.
PALLANTIUM, ville de l'Arcadie, an nordest de Megalopolis & à l'extrémité d'une plaine.

Elle ne paroit pas avoir joué un grand rôle dans les affaires de la Grèce, tant que les Grecs n'eurent affaire qu'entre eux. Il n'en est point parlé dans Polybe & dans les autres auteurs, qui ont traité des guerres des Arcadiens. On voit seulement par Paufanias qu'elle avoit contribué à l'agrandissement de Migalopolis. Ce ne fut qu'aux Letins qu'elle dut le degré de considération ou elle parvint dans la fuite. Perfuadés qu'Evandre, fondaient d'une bourgade for les ruines de laquelle depuis s'eleva Rome, étoit venu de Pallantium en Italie. Les historiens & les poëtes parlèrent de cette ville, non avec éloge, car ils ne la conneifloient guere , mais avec une extrême vene-

PAL ration, comme ayant donné naiffance à celui qui avoit en quelque forte jeté les premiers fondemens de leur puidance, du moins retrouvoientils dans le nom du mont Palatin, fittié au milieu de Rome , le nom de l'ancienne ville dont il s'étoir .

Pallantium, affolbli par la colonie envoyée à Megalopolis, n'étoit plus qu'un village au temps de l'empereur Antonin. Ce prince, trop fage pour laisser échapper cette occasion de flaster le peuple Romain, fit faire de beaux ouvrages à Pallantium, l'attranchir de zonte impolition, & lui rendit fort entière liberté. Il est probable qu'elle étoit depuis

long-temps formife à Megalopolis, velques édifices en l'honneur de Pallas, de Cérès & de Proférpine, étoient pout-être une fuire des bomiés de l'empereur : dans celui de Pailas, on voyoit les statues de certe déesse & d'Evandre; peu loin de là étoit celle de Polybe.

PALLANUM, ville de l'Italie, dans le Same

PALLENE, c'est l'une des trois péainfules que forme à son extrémité une peninsule encore plus considérable, entre le golfe Thormaique & le Sirimon. La Pallène étoit celle du sud-onest. On l'avoit d'abord nommée Phlegra, qui signifie buille, & l'on prétendoit qu'elle avoit été le théaire du combat des dieux & des géans. Ces notions mythologiques indiquent un fait physique; c'est qu'aparemment on avoit éprouvé dans la Pallent les effets de quelques volcans; fur l'ifthme qui le joignoit à la grande péninsule ésoit la ville de Caf-

fandria, Voyez l'article MACEDONIA. Etienne de Byfance dit que cette péninfule cit triangulaire, & Scylax y place cinq villes. Elle appartenoit à la Macédoi

PALLENE, ville de la Macédoine, dans la péninfule du même nom, selon Pline & Erienne de Byfance.

PALLENE MONS, montagne de la Macédoine. dans la péninfule du même nom , felon Euftathe, PALLENE, municipe de la Grèce, dans l'Atrique. Etienne de Byfance le place dans la tribu

Antiochide. PALLENE, nom d'une contrée dans les pays feptentrionaux , felon Ovide. On prétendoit qu'il y avoit dans cette contrée un lac dans legnel , en le baignant neuf fois le corps se couvroit de planes, acquéroit l'agilité des oiseaux, Cette fable ridi-

cule est debitée ainsi par Ovide , Metam. L. xr. Effe viros fama eft in hyperbored Pallene Queis folcam levibus velari corpora plumis Cum Tritoniacum novies subiere paludem.

fable 8:

Ce marais se nommoit Trison PALLENENSES, peuple de la Grèce; dans l'Attique, selon le lexique de Phavorin. PALLENIDIS MINERVÆ FANUM, temple Qqq a

dédié à Minerve Pallénide, dans la Grèce, entre Athènes & Marathon, felon Hérodote.

PALLIA, point fleuve de l'Italie, dans l'Etrurie.

PALLIANA, nom d'une ville de la Sérique, 
6 felon Prolemée.

PALLIENSES, peuple de l'Italie, dans le voifinage de Rome, felon Vitruve, L. II., c. 7.

finge de Rome, felon Vitrave, L. 11, c. 7.
PALLON, ville de l'Arabie heureuse, selon
Piine.

PALLURA, ville de l'Inde, en-deçà du Gange, felon Prolemée. PALMA (Palma), nom de l'une des principales

villes de la grande île Baléare. Elle ésoit fituée au fud-oueft. Il est fait mention de cette ville par Ptolemée & Pomponius Méla. Ce dernier lui donne le titre

de colonie.

PALMARIA, lle fur la côte de l'Italie, aux
environs de l'embouchure du Tibre, felon Pom-

porius Méla & Pline.
PALMARIS LUCI, bois de l'Ase, dans l'Asfyrie, aux environs de Ctéliphon, selon Ammien

Marcellin.

PALMISUS, nom d'une ville, felon le lexique de Phavorin.

PALMYRA, ville cellèbre de l'Afe, dont le rom victende i une divifion qui porta le nom de l'Almyria, qui l'Admyria rgia. Sa politica en de l'Almyria, qui l'Admyria rgia. Sa politica en pris d'une printe chaine de montagnes qui vient pris d'une printe chaine de montagnes qui vient la c. Il puoit cerrain que cente ville eff celle de la c. Il puoit cerrain que cente ville eff celle de Labor, fiondes pro Solomon, técno Toleph, & L'admyria de l'ambre de l'admiri de L'admyria de l'ambre de l'admiri de L'admyria de l'admiri, L'admiri, L'admyria de l'admiri, L'admyria de l'admiri, L'admyria d'admiri, L'admiri, L'ad

L. Y., e. 2; F. Pulmyra wite mbillir flas, drivinis field, or quite amont, regist and gene amont or include agrees, as votat terris results a remm names, privat force, incre don imperia forman, formanem Parkarmane, of prima, in differentia, forgree miningar from the proper miningar for the primary of the primary of the foreign of the most of the primary of the pri

On doir regretter que l'hisloire d'une ville fi intrétsfiante né loi pas plus connue. Cest donc avec peine que l'on conséssé à la curiostie du les leur que l'on n'en fair pas plus jusqu'au règne de l'empereur Valens, qui fut défait de pris par Sapor, l'an 22 de notre et n'elleur qui rispois à l'almyre, entreprit de venger les Romains, de s'approcha avec des forces consésséables de la ville de Cti-

fipha, an fud-eft, fur le Tigre. C'étoit là que Sapor avoit conduit l'empereur Valens: mais à l'approche d'Odénat, l'infortuné captif fut transféré plus loin.

Galiken, qui n'avoit pas eu le courage de prendre les armes pour déliver e lon père, & caignant pour lui-même les armes des Parthes, accorda à Odénat le commandement des forces de l'entre qu'internation de la configuration de la partachant les préregatives de la dignité impériale, dont Zénobie partagea avec lui les avanrages.

Cependant Odenat périt en 267. Gallien refusa à Zénobie les avantages accordés à fon époux ; elle arma contre les Romains, & fut victorieuse auprés d'Emilla. Au lien d'avoir égard à la justice de sa cause, & à l'attachement qu'Odenar avoit montré aux intérêts des Romains, Anrélien, élevé à l'empire en 271, entreprit de faire la guerre à Zonobie. Elle sut vaincue à son tour près de la même ville qui l'avoit vue victorieuse. Elle se resira dans sa capitale, qui étoit bi-n pourvue de toutes fortes de provisions, & refusa tout accommodement. Mais avant youln fe fauver chez les Perfes, elle fut arrêtée au bord de l'Euphrate: elle ent la douleur d'être amenée captive à Rome. On doit dire cependant à l'honneur d'Aurélien, que Zénobie sut traitée avoe les égards dus à son rang, & qu'elle véeut avec agrément dans une campagne voifine de Tibur.

Palmyre s'étant révoltée contre les Romains pandant le même règne, Aurélien la foumit & y fit faire un maffacre général, fans diffinétion de fexes. On n'épargna que les enfans & les vieillards, auffi-bien que le temple du Sqleil, avec

fes richeffes.

Il paroit que cette ville fe rétablit quelque temps après, puisque l'on a trouvé dans les raines un monument qui porue le nom de Docdétien, qui donnoit des loix vers la fin du troisieme fiécle, a Naries, roi de Perle. R. par confiquent juid qua delle da Tigre. Il paroit donc que ce fur interque au-delle da Tigre. Il paroit donc que ce fur interque cette ville fur abandonnois. Les Anglois et ont public les ruines, qui font actuellement três-connues.

Palmtra. C'étoit le nom d'une ville de la Phénicie du Liban.

PALMYRENA REGIO. On appeloit ainfi la contrée où cioit fituée Palmyre.

PALODA, nom d'une ville de la Dacie. Ptolemée la place entre Zvzidava & Zuribara. PALOENTA. Appien nomme ainfi une ville de la Gréce, dans le Péloponnesse.

PALOEOGONES. Mégadhène, eité par Pline; dit que l'on diffinguoit par ce nom des gens d'ancienne race, parmi le peuple de l'île de Taprobane; PALOIS, ville de l'Ethiopie, fous l'Egypre, felon Pline. PALSISIUM, ou PALSATIUM, ville de l'Italie Transpadane, selon Pline.

PALTENSIS, fiège épifcopal de l'Afic, dans la première Syrie, felon les actes du goncile d'Alexandrie, tenu en 362. PALTOS, ville de la Phénicie, fur le bord de

la mer, au midi de Gabala, & de l'ancien domaine des Aradiens, felon Strabon.

On voit encore des ruines de cette ville, qui étoit fituée à l'embouchure d'une rivière, au sud de Laodicea.

PALUDES POMPTINÆ, PALUS PONTINA, AGER POMETINUS, CAMPI POMETINE J'ai rapproché ces différens noms, comme défignant tous la même partie du Laium, connue aujourd'hui fous le nom de Marais Pontins. Ils commencent à environ 30 milles de Rome, & s'étendent par le fud-est jusqu'un peu en-deçà de Terracine : à l'est il font bornés par les montagnes où fe trouvent Ninfa, Sermonetta, Sezze & Piperno; de l'autre côté ils ont la Méditerranée, Mais entre le bord de la mer, & la partie de ces marais la plus noyée d'eau, il y a dans plufieurs endrois quelques monticules nuifant à un écoulement naturel, qui auroit eu lieu sans cette élévation de terrein. Pline rapporte, L. 111, c. 5, qu'il y avoit eu vingttrois villes dans l'espace couvert par ces marais qui formèrent une grande partie du pays des Volíques. Leur capitale, nommbe Sueffa Pometia, avoit donné fon nom au pays, appelé marais loriqu'il étoit couvert d'ean , & champ lorsqu'il étoit en grande partie à sec. Au reste, il étoit d'une grande fertilité. Je présume que dans un temps assez reculé des fiécles où les Romains commencèrent à écrire, quelque grande commotion changes la disposition de ce local. Autrement comment accorder cette abondance d'eaux dont les plus grands efforts du génie obtiennent à peine l'écou-lement avec l'existence de vingt-trois villes, &, ce qui est aussi étonnant, le choix que firent de ce local les premiers habitans que l'on y connoisse d'aptès les historiens ?

Si Ion e reoit Denys d'Flatycarnalle, des Lacèdémoniens, meconnes des réformes que Lyengue introduífoit dans l'êtra, s'embarquèrent fur quelques bitamens, &c, apres uso afice longue navigation, abordèrent fur cette cête de l'Italië & s'y etablièren. On pérétind que ce fut en fouverir de ce transport par eau, que se forma du mor gree espris, pours, le nom de la déstré Féronia, à laquelle on éleva un temple près d'une source d'ean trés pure.

Le petit état des Volfques s'éleva fur les tuines de cette colonie Lacèdémonienne. Ils furent entièrement foumis par les Romains, l'an de Rome 3 to. Les vainqueuts, 'devenus maitres du pays, y etablirent des colonies en différentes époques, mais infentiblement le retrein commençoit à fe couvrir d'eau.

Vers l'an 444, Appius Claudins ayant entrepris

de faire exércuer, de la manière la plus folide, un chemin qui alli de florme à Capone, fin stemeli necessificament à ravverfer les murais Bonnin. Il sui faire de florme à Capone, fin stemeli necessificament cert au liui que le chamin afaule ett niv-salonté par différentes afaule ett niv-salonté par différentes de la companie del la companie de la companie del la companie de la

On voit par un passage de Suétone, que ce fut fous Auguste que l'on ne ce canal navigable, à la droite de la voie, en venant de Rome, & qui étoit formé par les eaux de la rivière appelée aujourd'hni Cavatella. Ce eanal commençoit au Porum Appii, à 43 milles de Rome, & s'étendoit la longueur d'environ es à té milles. On s'y embarquois ordinairement le foir dans un petit batiment fans doure commode, car les Romains ne se seroient cerrainement pas accommodés de nos miférables coches d'eau. Une preuve que l'on y étoit bien à l'aife, c'est qu'Horace & les aimables compangnons de voyage avec lesquels il faisoit toute. s'y endormirent pendant que le conducteur, qui vouloit dormir aussi, arreta le bâtiment, laissa paitre la mule qui le tiroit, & ne partit que lorfque l'on se sut apperçu de sa mauvaise soi. Ce canal, qui n'étoit qu'une commodité de plus pour les voyageurs, n'empêchoit pas que l'on ne put faire la toute par terre.

Misi je reviens à l'état du local. Les guerres qui avoient occupé les Romains hors de l'Indie, leat firent abandonnet l'enresien des travaux «Záppius. Les eaux eommesogient à recouvrir en-tièrement la campagne, lorique, eent cinquante mas après Appius, it confid Cettigus à Cocupa des venus defficient lift de nouveaux deffichements, dont Tire-Live paile avec éloge.

On compte an army des must que causterns i l'Italia les famers des guerres éviles, l'Oubil dans leaged on lifsi l'entretien des maras Brotines andi l'Estate Langua de la lifsi l'entretien de maras Brotines andi Estate. L'estate les configurations de la fen de les rendre praircibles. Non-fealment, et l'One en coro l'Hormature, al vouleis fare écoulet l'One en coro l'Hormature, al vouleis fare écoulet malme il vouleis conduire le Tilve prépul la mer près de Terracine. Le farest en corpo clèbre le projet de diffuseur un mais le famulaine républication de l'entretien de l'e

Augnste, en abandonnant une partie du projet de Céfar, s'occupa de l'autre avec activité. Il sit faire de nouveaux dessechmens. On ne peut per ctoite, d'après les idées que nous avons de tout ce qui appartient au fiècle d'Anguste, que ces travaux ne sustent très-considérables. Aussi Horace, qui ne laissoit guère échapper les occasions de louer son souverain, en parle-t-il avec éloge dans son art poétique, v. 69;

Regis opus sterili din palus, aptaque temis Vicinas urbes alit, & grave fensit aravum.

Ces travaux devoient en effet être très-confidérables, puisfqu'un auteur a dit: Divus Augustus duss divinas (res) fecit. L'une de ces choles divines étoit le desféchement des marais Pontins; l'autre étoit les travaux du port Lucrin.

Les marais Pontins étoient en afize bon étar fous l'empereur Claude. Cependant comme on avoit fant ceffe à lutter contre les efforts conflans de la naure, dès que l'on cefoit d'emtretaire torces qui s'opposonent à fon athvite, elle reprenoit le defint, de les inondainons fe afisionent de nouveau. C'eft ce qui étoit arrivé aux trayaux exècuts fous Auguste.

Trajan, qui a laisse dans presque toutes les parties de l'empire des monuments de son génie & de son goût pour les grands monuments, s'occupa des marais Pontins. Non-seulement il fit desseche La voie Appienne, mais il la fortifia de plusseurs ponts, & l'embellit de plusseurs édifices.

Rien ne doit mieux prouver l'intelligence qui dirigea ces nouveaux travaux, que leur longue diriee. Ils imbifilérem pendaut trois cens ans: mais vers l'an de notre ére 387, il fallut s'occuper de nouveau du rétablifiement des anciens travaux. Cependant on eroit que la plupart de ceux faits par Augustle durétem jusqu'au temps de Gratien.

Les impajons des Barbress frem pertire de vue ferentien de ces magnifiques de miles ouvrages, Capendant Innour de la paire de da bien public. Capendant Innour de la paire de da bien public. Autoritation de la comparación de la comparación de la convenienta. Les Gords reciones atom márca de gouvernement. Les Gords réciones totos márca decire au finas, donne de grands dioges à Deleus ; Tautre el fécrie à Deleus la in-infrant. Il el suffi quellion de ces travaux dats une infeription qui pur filo partire de la consensa de la consensa que filo homes a Théologie (2). De qui filo homes a Théologie (2). De qui filo homes a Théologie (3). De qui filo homes a Théologie (3).

N. B. (3) Des marais restèrent long-temps aban-

(1) M. l'abbé Chauppy fe trouvant for les lieux, juçae cette infeription recrite dans un serans posférieur a celui des Goths. En effer, i force d'informations de recherches, il trouva l'original dans un coin de la cuifine de l'évêque.
(2) Je vais continuer cet article pour ne pas le laiffer (2) Je vais continuer cet article pour ne pas le laiffer de l'évêque.

incomplet, quoiqu'il appartienne a la géographie moderne, d'aurant mieux qu'il n'y fera pas question de ces marsis.

(3) Les marais Ponties sont défigués dans les lettres & sur le monument de Théodoric, par le nom de Paluder Deceanoril, Voyet ce mot.

donnés au ravage des eaux. Enfin le pape Boniface VIII, élu en 1294, entreprit de leur dispurer ce fol aumefois di fetrile. Sentant que l'on reultroit plus supement en commençant par les parties supérieures, il fit conduire dans le fleuve Cavata les caux des rivières Ninsis, 5. Nicolas & Talcone.

Après la mort de ce pape, les troubles furvenus dans l'églife dounérent lien à la translation du fiège de S. Pierre de Rome à Avignon: on laissa les travaux utiles à la campagne de Rome.

Martin VI, en vertu de la charge qu'il rempliffoit fous le pontificat de son prédécesseur, s'étoit déjà occupé des travaux relatifs aux marais Pontins, lorsqu'il fut élu pape en 1417. Il fit examiner le local par d'habiles ingénieurs, & adopta le plan, d'après lequel on lui proposoit d'ouvrirun canal depuis le Fiume Cavata, à prendre au midi de Sczze, jusqu'à la mer. Ce canal étoit fort confidérable; c'étoit la route la plus courte pour conduire les eaux à la mer. Il porte encore aujourd'hui le nom de Rio Martino. En quelques endroits il a près de 300 palmes de large, & plus de 50 de profondeur. Sa longueur est d'environ fix milles. Ce pontife vouloit y faire tomber toutes les eaux des environs, Les bords du canal font en partie formés par une colline affez élevée. La mort de ce pape empêcha l'entière exécution de cet ouvrage. Les papes, qui lui fuccèdérent immédiatement, crurent, mais inutilement, pouvoir faire revivre les anciens ouvrages des Romains.

Econ X donne, par un alté foliament, les marais Fontis à Jules Médicis, en 1514, à Locondison d'une redevance de cinq livres de cire, qui devoient dire donnée la veille de la S. Pierre. Le 13 janvier 1517, ces mêmes terres furent données, fous les mêmes conditions, à Laurent de Médicis, qui s'engaga de les rendre propres à la culture. En confequence de ces donations la fimille de Médicis poffdet ces marais en route

propriété pendant l'espace de 69 ans. Sixte V, élu pape en 1585, les retira des mains de cette famille, & ne lui laissa que la partie qui avoit été mise en culture. On l'évaluoit à une superficie de 15 milles. Il avoit sort à cœur de faire deffecher la totalité du terrein. En conféquence il se transporta sur les lieux. & concut le projet d'un canal très-long & très-profond qui faifant fuite au Fiume Cavata, iroit à travers tous les marais, se rendre au pied du Monte Circello; à l'endroit appelé Oleola. Ce canal fut exécuté, & porte encore aujourd'hui le nom de ce pape. Ce superbe ouvrage réunissoit presque toutes les eaux qui avoient été encanalies, fi l'on peut dire ce mot, par les anciens Romains, Mais comme les terres se trouvoient trop élevées vers l'embouchure du canal, l'écoulement que l'on attendoir n'eut pas lieu , & l'ouvrage retts imparfait.

Les papes Urbain VIII, Innocent X, Alexandre VII, Innocent VIII, s'occupérent des mêmes travaux. Le dernier pape avoit confulté Cornélius Mayer, îngénieur hollandois, qui répondoit de l'exécution des ouvrages à faire dans l'espace de quatre ans. Mais les villes de Sezze, de Piperno & de Terracine, y apponerent le plus d'obliacles qui leur fut possible. Insensibles au bien général qui vent que ces marais foient desféchés, parce que la stagnation des eaux y donne à l'air une qualité putride dont on éprouve chaque année les mauvais effers , les principaux citoyens ne virent que la perte qu'ils alloient faire de la pêche de ces marais, & de la chasse des oiseaux aquatiques. Un certain Contadin écrivit pour démontrer l'impossibilité de cette entreprise. Ses objections auxquelles on a depuis répondu avec force, frappèrent alors les esprits & se joignirent aux conditions qu'exiggoient les Hollandois pour empêcher l'exécution de leurs travaux.

Ce que l'on entreprit fous Clément XI, fous Benoît XIII, Benoît XIV, n'eut pas plus d'effet. Le pape actuel a repris les travaux des marais Pontins; mais ce n'est pas d'après le plan proposé par l'architecte Angelo Sani : cé plan paroit trèsbien entendu. Il est exposé dans un discours imprime à la fin de l'ouvrage intitule: Memorie dell' antiche è presente flate delle paludi Pontine, &c.

in-4°, imprime à Rome en 1759.

Selon ce plan on devoit conduire, par des canaux nouveanx, les eaux de la Teppia, de la Ninfa &c de la Cavata, dans le Rio Martino ; debarrafier ce dernier canal de tout ce qui s'oppose à l'écoulement des eaux, & s'en fervir pour conduire à la mer les eaux qui contribuent le plus à l'inondation. La pente est depuis le pont d'où l'on seroit parti, d'environ un demi-mille.

Deux architectes justement célèbres à Paris par différens travaux, & fur-tout par la belle coupole de la halle au bled & le berceau de la halle aux draps . ont cu la bonté de me donner la note suivante

à leur retour d'Italie.

« Nous n'avons point vu d'autres opérations faites pour le defféchement des marais Pontins, que des faignées fréquentes dans les terres en différens fens. Les plus confidérables aboutiffent dans un grand canal qui borde la route fur la droite en allant à Terracine (t). Ce canal porte des bateaux; fa pente est peu rapide : il se rend en ligne droite à la mer jusqu'auprès de Terracine, où il fait actuellement un angle, tandis que la route continue tout droit. Elle est faite sur les débris de la voie Appienne, dont on a amené les groffes pierres pour les caffer & en faire un chemin ferré.

On s'occupe actuellement (en 1786) à détourner un torrent qui apporte dans ce canal des

teurs, & cela n'eft pas poffible dans cet ouvrage.

graviers capables de le combler. Les petits cananx femblent auffi amener, avec leurs eaux, des limons qui boucheront infensiblement le canal, si l'on n'y remèdie ».

PALUDES, OU PALUDEM DECENNOVII, C'eft le nom que, du temps du roi Théodoric, on donnoit aux marais Pontins, Ce nom cft employé dans les lettres de ce prinde. Poyez PALUDES PONTINÆ, & dans une inscription qui se lit sur une pierre dans la piace publique de Terracine (2). Oucloues écrivains s'appuyant d'un passage de Procope, croyoient que ce nom de Decennovium avoit été celui du fleuve Ufente. Mais un favant moderne, M. l'abbé Chaupy, pense que ce nom sut donné, avec le temps, à la partie la plus inondée de ces marais, à compter du lieu appelé Tripuntium, du côté du Forum Appii, jusqu'au lieu appelé aujourd'hui Ponte Maggiore, Or comme le Tripuntium ètoit au 39' mille, que le Ponte Maggiore est au 58°, il s'ensuit presque nécessairement que c'est cette partie de 19 milles de terrein , située entre ces deux points, & plus inondée que le reste, qui avoient fait donner à ces marais le nom générique de Decennovium ou Paludes Decennovii.

PALUDES, lac de l'Asie, dans l'Arabie, à l'occident & à tipe petite diffance de l'Euphrate, Ce lae étoit par les 31 degrés. 30 min. de lar.

PALUMBINUM, ville d'Italie, dans le Samnium, Tite-Live en parle à l'occasion de la guerre contre ce peuple. Il ajoute que cette ville fut prife par Carvilius.

'PALURA, lieu de l'Inde, fur la côte orientale de la presqu'ile, en-deçà du Gange, selon Ptolemée.

Sur la carte de M. d'Anville . Palura est placé à une pointe entre les embouchures du fleuve Melolus.

PALURA (Balafor), ville de l'Inde à l'oueft, &c près de la bouche la plus occidentale du Gange, felon Prolemée. PALUS, ville aux environs du Péloponnèle.

felon Polybe. PALUS MEOTIS (le), C'est le nom que les anciens donnoient à la mer que l'on nomme aujourd'hui mer de Zabache ou d'Afof, Les anciens ont dit indifféremment Lacus ou Palus: les Grecs

ont dit Aluen. On lit dans Lucain, L. 11 , v. 641: Pigra Palus Scythici patiens Meotica plaustri.

Les anciens en ont décrit le contour, mais ils n'en ont pas connu l'étendue géométriquement.

<sup>(1)</sup> Je préfume que ce canal est un prolongement de Cavasella, formé des eaux du Fiume Ufenre & de l'Amaffeno. Au refte, je fens bien qu'il faudroit pouvoir mettre une carre de ces objets fous les yeux des lec-

<sup>(2)</sup> L'inscription qui est au milieu de la place , n'est une copie de l'ancienne faite au temps des Corns & qui a éte long-temps, peut-être même encore , dans un coin de la cusine de l'évêque.

Voici les lieux que Ptolemée indique fur les bords de cette mer.

Villes & fleuves fur les bords du Palus Meotis, Selon Ptolemie.

> Manbii, fl. offia. Patarve. Rhombiti Magni, fl. offia. Thefpanii , fl. oftia (1).

Azara (ville). Rhombiti Parvi, fl. oftia. Dans la Sarmatie Afiatique, depuis Azabetiftania. le Tanais juiqu'à Tyrambe. Atticiti , fl. offia.

l'embouchure du Bosphore Cimmérien.

Gerufa (ville). Pfapis, fl. oftia. Mapeta. Vardani, fl. offia, Cimmerium, prom. Apaturus.

Achilleum. Nova Mania. Axiaci , fl. offis. Lianum (ville). Byci, fl. oftia. Acra (ville). Gerrhi , fl. oftia,

Cremui (ville).

Dans la Sarmatie européenne, depuis l'Ishme jusqu'au Tanais.

Agarum , prom. Agari , fl. offia. Lucus Saltus dei. Hygris (ville). Poriti , fl. oftia. Carma (village). Offium Occidentale Tanais, fl. Oflium Oriensale.

Myrmacium, prom. Dans la Cher- Parthenium, Heraclium, fonnése Taurique,

Byce , golfe. PAMARIENSIS, siège épiscopal d'Asrique, dans la Mauritanie Cefariense, selon la notice épiscopale d'Asrique.

PAMBESTITANA COLONIA, ville de l'Afrique, felon les lettres de S. Cyprien, cirées par Ortélius.

PAMBOTADES, municipe de la Grèce, dans l'Attique. Etienne de Byfance & Suidas le placent dans la tribu Erechtheide.

PAMISUS (4), fleuve de la Meffénie. Il prenoit fa fource dans les montagnes qui font au nord , entre la Messenie & l'Arcadie. Il couloit au nordest, & alloit se rendre à la mer à l'extrémité du golfe Meffénien.

On croyoit fes caux falutaires dans les maladies des enfans. Il paroit que ce fleuve étoit alors d'une largeur un peu confidérable, & que fon lit étole profond, car les vaisseaux le remontoient pendane environ un quart de lieue. Il est vrai que leurs batimens n'étoient pas, à beaucoup près, ausse grands que les nôtres. On y péchoit, sur-tont aus printemps, différentes fortes de poissons qui y remontoient de la mer,

PAMISUS, fleuve de Grèce, dans la Theffalie; felon Hérodote & Pline.

PAMISUS, ou PANYSUS, fleuve de la baffe Moefie, aux environs d'Odeffus, felon Pline. Prolemée le nomme Panyfus, & en place l'em-

bouchure entre Odeffus & Mefembria. PAMPANIS; on PAPA, village de l'intérieur de l'Egypre, au nord de Memnon, felon Ptolemée, Antonin, itinér, le nomme Papa, & le marque

fur la route de Cereu à Hierafycaminon , entre Contra Copton & Hermunthin. PAMPHAGI, nom d'un penple de l'Ethiopie felon Pline.

PAMPHELIS, ville de l'Afie mineure, aux confins de la Pamphylie, près d'une montagno nommée Climan, felon Pline, Etienne de Byfance & Strabon. Ce dernier dit que cette ville étolt très-considérable, & qu'elle avoit trois ports & un lac

PAMPHILIA. La Pamphylie, province confidérable de l'Asie mineure, & que 1'on comprend ordinairement avec la Pissdie qui en occupoit la partie septentrionale. La Pamphylie avoit au sud la Méditerranée, & s'étendoit fur la côte depuis le mont Climax qui la féparoit à l'ouest de la Carie, jusqu'à la chaîne des montagnes qui la fés paroit à l'est de la Cilicie; elle avoit au nord la Phrygle,

Les principales villes de la Pamphylie, en commencant à l'ouest, étoient... Olbia (Palæa Aulatia). elle étoit à l'embouchure du Cataractes (Duden Soni)... Perga (Kara-hifar), étoit vers l'eft, à une petite diftance de la mer, fur le Cestrus .... Afpen-dus, au sud-est, étoit sur l'Eurymedon ... Side (Candeloro) étoit directement au fud, fur le bord de la mer... Cibyra (lbuzar) étoit au nord-est ... Lyrée auffi au nord-eft . & enfin Corybraffus fur le Melas.

Comme les limites de la Pamphylie, du côté de la Pisidie, ne sont pas très-distinctes, je vais placer les villes qui se rrouvoient jusqu'à la Phrygie, & j'y renverrai en traitant de la Pisidie, Tormessus (Estenar), ville principale des peuples

appelés Solymi, & de la peute contrée nommée Cabalia ... Cormafa ... Cremna (Kebrinaz) au nordeft ... Sandalium, fortereffe , étoit au nord-ouest de Cremna... Baris, au fud-ouest de Cremna : les Romains avoient établi une colonie dans cerre dernière

<sup>(</sup>s) La traduction porte Theophanit,

dernière ville.... Ly finor (Ag-lafon) ésoit à l'eft de Cormafa... Trogitis (Egridi) au fud d'un lae , & au fud-eit de Cremna ... Oco anda (Haviran) au nord du lac ... Seleucia Forea (Eushar), à quelque diftance au fud du lic... Penciffus étoit au fudest da Selga & Catenna fur l'Eurymedon, vers le

L'Ifaurie se trouve dans les limites que M. d'Anville a données à la Pamphylie: je l'ai traitée ailleurs.

Giographie de la Pamphylie, selon Puolemie.

Atalia Cataratti, fl. offia. Près de la Lycie Marytus Ceffri , fl. offia. Eurymedonis, fl. oftia. Près de la Cilicie , { Coracenfium. Syedra. Scleucia Pilitie. An iochia Dans les terres, Pala-Beudos, près de la Phrygic Baris. & de la Pilidie, Comons Lyfinia ormsfa, Pogla, Menedemium, Uranovolis. Dans la Carbalie Pifinda. Aris Tus. Myllat.

Termelfus.

Corbafa.

Unzeis.

Seige.

Perges. Dans les terres Siluum Afpendas.

> Profizma. Dida (1). Oliafa. Dyzzela. Orbanaffa.

Dans la Pisidie Tallenda. Cremna, colonie Comana, Ped-el:fas.

(1) Dans la traduction il y a Adeda. Geographie ancienne. Tome IL

PAN PAMPHIUM, nom d'uge ville de l'Ætolie, Polybe rapporte qu'elle fut brûlée par l'armée de

PAMPHYLIA, nom d'une ville de la Macédoine, felon Erienne do Byfance.

PAMPOLA. Phavorinus, dans fon Lexique; nomme ainfi une ville.

PANACHAICUS, montagne du Pélopounêfe. dans l'Achaic. Elle commandoit la viile de Patre, felon Polybe

PANACRA, montagne de l'île de Crète, au voilinage du mont Ida, felon Callima que.

PANACRUM, ville de l'ile de Crète, felon Etienne de Byfance.

PANACTÚM, lieu fortific de la Grèce, dans l'Anique, felon Thucydide & Panianias. Suidas place ce licu entre l'Attique & la Béorie.

PANÆI, pruples de la Thrace, aux environs d'Amphipolis. Ils faifoient partie des Hedoni , felon Etienne de Byfance & Thucydide.

PANÆMA, lieu de l'île de Samos, selon Plutarous

PANÆTOLIUM, nom d'une montagne fituée dans l'Ætolie, felon Pline. PANAGRA, ville de l'Afrique, dans la Libye inrérieure, fur la rive septentionale du Niger, selon Prolemée.

PANARA, ville de l'Arabie heurenfe, dans I'ile de Panchea , sclon Diodore de Sicile. PANARRHOEA, ville de l'Afie, dans l'Armé-

nie, folon Cedrene, PANASA, ville de l'Inde, en deçà & fur le bord du Gange, selon Prolemée.

PANASIUM, ville de l'Afie, dans le voifinage de la Phrygie, selon Nicétas.

PANASSA, ville de l'Inde, en decà de Gange. dans le pays des Adifathri , entre Afphaiis & Sugedra, felon Prolemée.

PANATORIENSIS, fiège épifcopal d'Afrique, dans la Mauritanie Céfarienfe, felon la notice épiscopale d'Afrique.

PANCALFA, grande campagne de l'Afie mineure, auprès du fleuve Ais ou Halys, sclon Cédrène.

PANCHÆA, fle de l'Océan, fur la côte de l'Arabie Sclon Diodore de Sicile, elle étoit habitée par

les naturels du pays, par des Indiens, des Crétois & des Scythes

Diodore de Sicile, qui rapporte toujours le merveilleux le moins croyable, avec une bonhommie qui le rend fufpect inème quand il dit la vérice , dit que dans l'île de Panchea il y avoit une ville nommée Panara, dont les h bitans écoient les plus hemenx des hommes de la rerre, il y avoir chez eux un temple de Jupiter Triphylien . dont cet auteur rapposic toutes ferres de megacilles.

Il y avoit de plus tois autres villes dans cetto ile; favoir, Hiracia, Dabi, Oceanis.

Mais l'existence de cette lle est encore bien peu démontrée.

PANCHARIANA, flation de l'Afrique, dans le voifinage de Sirfit, felon Ammien Marcellin. PANDA, fleuve aux environs du Bofphore de

Thrace, dans le pays du peuple Soraci, felon Tacite.

PANDÆA, contrée de l'Inde. Elle prenoit ce nom de Pandée, fille d'Hercule, felon Arrien, in Indicis,

PANDANORUM REGIO, ou PANDÆA, contrée de l'Inde, en-deçà du Gange, felon Ptolemée.

PANDASSO, ou PANDASSA, ville de l'Inde, en deçà du Gange, entre Pofinara & Sipiberis, felon Ptolemée.

PANDATARIA (Ventotière), petite île fur la eôte de la Sicile, vers le fuel-eft.

Ce fut dans cette il e que fut exilée, par Tibère, & que mourus Agriphen, fille d'Arrippa, & fem de Germanicus Caligola, fon fis, y étant veun chercher fes cendres, les rapports a Rome en grande pompe, & les fit mettre, sinfi que celles de Neton, fon frère, clans le musolde d'Auspille. Cet empereur y avoit fair senfermer fa fille Julie; & Welon y e movyo Odavie, fa fennme, & l'y fit mourir en lui faifant ouvrir les veines.

PANDINI, peuple de l'Inde, en-deçà du Gange, Prolemée lui donne la ville de Perincari, PANDION, colline de l'Asse mineure, dans la Carie, selon Pomponius Méla.

PANDIONIS REGIO, contrée de l'Inde, endeçà du Gange, dans le golfe Agarique, felon Ptolemée. Voyet l'article INDIA.

PANDORÆ, peuples de l'Inde, sélon Pline. PANTOSA, ville d'Italie, dans le Bruium, fur la chte de l'oueft, affez prés de la mer & des horres de la Lucanie. El de dvoir la fondation à des Ginoriens, qui en avoient fait la capitale de leur état. Elle étoit fur une pertie montagne, au bas de laquelle couloit un petit fleuve appelé Action, d'oil l'on voit qu'ill portoit le môme nom qu'un autre fleuve de la Thefproite, où étoit auffi me ville de Pandofa.

Alexandre, roi d'Epire, avoit déjà porte la guerre en Italie une première fois, lotfque, voulant, l'au 527 de Rome, center une nouvelle expédition, il il alla confaiter l'orace de Dodoue. Il lui fut rèpondu les deux vers fuivans, que je rapporte en gree, parce que ecut qui entendent cente langue fentiront blen mieux l'ambiguité de l'oracle :

Ainifa, apopohako pohile Angeneire übus , Musborine Bidires Busares poprepiuses i'cil.

C'est-à-dire: Eacide, évite le sicuve Achéron & h ville de Pandesse; car tu y trouveras la mort. Comme il entendit le sens de cet oracle de l'Achèron de la Thesprotte, il n'y sit nulle attendant le la Cheronie, il n'y sit nulle attendant le la Cheronie.

tion. On fent bien que je n'ai garde de croire que cet oracle ait précède fa mort : mais les Grees, amis du merveilleus, l'aurous arangé depuis ; cer traib par ses troupes, il fut en effet tué au paffage de l'Achènon. Le corps de ce roi sin treuellement outragé aprés sa mort. Une semme cependant obint des loddstas l'amotiée de cadwer, qu'elle rendit aux Epirotes pour la rançon de son mari & de se semme par la carden de la carden d

PANDOSTA, ville de l'Epire, dans l'intérieur des terres, felon Justin & Strabon.

PANEAS, la Panéade, contrée de la Paleffine, qui troit son nom de Paneas, nommée depuis Ctfarée de Philippe, près lees sources du Jourdain.

PANEAS, ville de la Paleffine, dans la partie feptentrionale.

PANEBI, peuples de l'Afrique, dans la Libye, felon Stobée, cité par Ortélius.

PANELLENES, & PANACHÆI. Etienne de Byfance & Strabon donnent ces noms à tous les Grecs pris en général.

PANELUS, ile voifine du Pont, felon Erienne de Byfance.

PANEMUTICHENSIS, fiège épiscopal de l'Afie, dans la feconde Pamphylie, felon les actes du concile de Nicée, tenu en 325.

PANEPHYSIS, ville de l'Egypte, & la capitale d'un nôme que Ptolemée appelle Neut. PANEURA, nom d'une ville de l'Inde. Etienne

de Byfance la place près du fleuve Indus. PANGÆUS MONS, montagne de la Thrace; aux confins de la Macédeine, & dont le fleuve Nestus mouilloit le pied, selon Pline.

PANHELLIENUS, montagne de l'île d'Ægine; felon Gyraldus, in Syntagmate deorum, cité par Ortélius Thefaur.

PANIA, port de l'Afie, dans la Cilicie, felora Etienne de Byfance. PANIARDI, peuple de la Scythie, en-deçà

de l'Imaus, s'elon Prolemée.
PANIARDIS, ville de la Sarmatie assatique;
entre l'embouchure du Tanais & celle du Maru-

bius, selon Prolemée.

PANIGENA, ville de l'Inde, en-deçà & dans le golfe du Gange, entre Paluga & Conagara, felon. Ptolemée.

PANINORUM URBS, ville dans le voifinage de la Gelatie, felon Métaphraste, dans la vie de S. Théodore l'Archimandrite.

PANIONIA, contrée de l'Afie mineure, dans l'Ionie, felon Pline.

PANIONIUM. Ce mot est formé de deux morsgrecs, & signifie toute l'Ionie. Cétoit le lieu ou s'assembloient les Etats-généraux de l'Ionie. Voick ce qu'en dit Hérodote, L. 1, c. 148.

a Le Panionium est un lieu facré du mont » Mycale, que les Ioniens ont dédié en commun

- » l Neptune Hélicènien (1). Il regarde le fep-» tentrion. Mycale est un promonioire du con-
- n tentrion. Mycale est un promonioire du conn tinent, lequel s'étend à l'ouest vers Samos. Les n Ioniens s'y assembloient de toutes leurs vill.s
- n pour célébrer une sète qu'ils appeloient Pa-
- M. d'Anville a indiqué Panionium fur la carre de l'Asse mineure, au bas du mont Mycale, sur
- la côte au nord.

  PANIS, île dans le golfe arabique, felon Ptolemée, L. IP, c. 8.
- lemée, L. IF, c. 8.

  Panis, ville de Thrace, dans la province d'Europe, selon Ortélius Thefaur, qui cite le sixième
- concile de Constantinopie.

  PANIUM, caverne de la Syrie, dans la montagne Paneus, près des sources du Jourdain.

  Cétoit un lieu célèbre de la tribu de Nephtali.
- Cétoit un lieu célèbre de la tribu de Nephtali. Hérode-le-grand, choît ce lieu pour élèver un temple de marbre blanc, en l'honneur d'Auguste. PANIUM, promontoire de l'Europe, fur la côte du Bofshore de Thrace, selon Denys de By-
- fance.

  PANIUM, contrée de la Thrace, au-deffus du mont Hamus, felon Chalcondyle.
- PANIUS, os PANEUS, montagne de l'Afie, dans la Syrie. Elle faifoit partie du mont Liban, & à fon pied étoit finuée la ville de Paneas, felon S, Jérôme.
- PANNONA, ville fituée dans l'intérieur de l'île de Crète, entre Gortyna & Gnoffus, selon Prolemée
- PANNONIA, grande province d'Europe, qui ne fut connue des Romains qu'au temps d'Au-
- Elle avoit au nord la rive droite du Danube', depuis le Norizam à l'oueft, fur les confins duquel etoir Findebona (Vienne, ), piqu'à la courbure que forme ce fleuve pour aller au infe..... A l'est, la Pannonie avoit auffi la vive droite du Danube, jufqu'à la jondion du Sawar (It Save) prés de la Magine : mais elle Sétendoit an find, jufqu'au-dellà du Sawas, c'eftà-dre jufqu'à Illyrizam.... Elle avoite le Norizam à l'ouest.
- Les principales rivières de la Pannonie étolent: le Danubius, le Dravus & le Savus, qui se rendoient dans le Danube, le Dravus, à l'est de Mursa, le Savus, un peu au sud de Sirmium.
- Ce fut dans la guerre qu'Auguste porta aux

Iapydes & aux Dalmates de l'Illyricum, que les armes romaines pénérièrefi chez les Pannoniens, Mais Tibère, chargé du commandement de ces contrées, en fit une province romaine.

La Pannonie fut divitée, au temps d'Antonin, en fupérieure & en inférieure. Le fleuve Atrabé (le Raab, appelé aufil Javariu), en faifoit la féparation : on nomma enfuite l'une de ces diviens, pranère Pannonie, l'autre féconde Pannonie.

Ce ne sit que depuis encore que l'on connut une division appelée Valeria, & une autre appelée Sevia.

Entre les peuples que les anciens nous ont fait connoître dans la Pannonie, on doit diffingner les Scordifci & les Taurifci, qui étoient Gauluis d'oriaire.

Les positions les plus remarquables, en commençant par le nord, & fuivam le Danube, depuis le mont Cerius (mont Kalemberg), étoient ... Vindobona (Vienne) ...., Carnuntum (pesit lieu appelé Auenbourg) : c'étoit la princi-pale des places sur ce bord du Danube.... Arrabona (Raab); Sabaria, fur l'Arrabo, étoit au fudouest .... Bregeio (inconnue): il y avoit dans cette ville une légion romaine en quartier.... Aquincum, appelée aussi Acincum (Bude, appelée austi Ofen. ) Il y avoit fur la rive opposee la ville de Contra-Accincum (Peft).... En descendant au sud, Alium (Tolna) ... Teutoburgium (inconnue). A une perite distance à l'ouest sur le Dravus , évoit la ville de Murfa (Effek). En continuant le Da-nube, on trouvoit Bononia (Illok) & Acunum (Péter-Varadin ). Je crois que la position de la ville dans un lieu où le fleuve se replie & sorme un angle , un coude, lui avoit fait donner le nom d'Acunum.... Vers le sud-est étoit Acimincum (Slankemen ) : enfin Taurunum (Tzeruinka , petie lieu ).

En luivant le cours du Seveu, on trouvoit Sirium (détruite), à l'emboucher du Bacauchie (le Bezruu) dans le Seveu, ..., Beijfinen au fui d'Sabecs)... en remonant le Seveu... (Balis (Swiel), est contupar la défaire de Licinius, que batit Confantain... Sirici (Siffig), au confuent du Saveu & du Colapis (le Kulp), qui vient de l'ouest.

Plus au nord, fur Te Dravus, étoient Patovio (Perau)..... & au fud-est Jovia (le grad).

Prolemée attribue un bien plus grand nombre de lieux à la Pannonie : mais certainement la plupart étoient peu considérables.

<sup>(1)</sup> C'est-à-dire, qui est de la ville d'Helyes, en Achaie, d'où les Ioniens en avoient apporté le culte en Aue.

## GEOGRAPHIE DE LA PANNONIE, SELON PTOLEMEE.

Ce Géographe divise la Pannonie en haute & hasse.

| THE RESIDENCE AND ADDRESS OF THE PARTY OF TH | CAMPBELL STREET, STREE |                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Julio Bona.                        |
| La haute Pannonic renfermoit,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Carnus. (1)                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Sur les bords du Danube                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Flexum.                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Our terrainment                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Chersobalus,                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Bregatium,                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (Sala,                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Patavium (2).                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Savaria,                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Rhifpia.                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Bononia.                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Andautonium.                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Novidunum.                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Scarabantia.                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Mureola,                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Dans les terres                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Lentudum,                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Carrodunum.                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Sifcia.                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Olimacum.                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Valina,                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Bolentium.                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Soroga.                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Sifopa.                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Vifontium.                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Pratorium.                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Magniana,                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                    |
| Entre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | L'Italie & la Norique                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Emona.                             |
| La baffe Pannonie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Curta.                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Salva.                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | t .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Carpis.                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Aquincum.                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Salinum.                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Sur le Danube                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Luffonium.                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Lugionum.                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Teutoburgium.                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Cornacum.                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Acumineum.                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Rintium.                           |
| renfermoit,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Taururum.                          |
| ۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (Berbis.                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Serbinum.                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ivollum.                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Certiffa.                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Murfella.                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Cibalis                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Dans los terres                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Marfonia.                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | V. Icontium.                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Mufia, colonie                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Salis.                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Bafiana.                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Tarfium,                           |
| Sirmium.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                    |
| (1) Qui n'eft pas dans le grec, m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | sie dans la tradudion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (a) La traduction porte Praseriam. |
| (1) An usu language (1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                    |

fauvage, lorsque Philippe, roi de Macédoine, en fit la conquête : mais ces peuples se révoltérent peu après, & Alexandre les reconquit de nouveau; il y joignit l'Illyrie. Les Gaulois que con-duisoient Brennus & Belgius, enlevèrent ce pays à Ptolemée, le frère du roi de Macédoine. Jules-César s'empara d'une partie seulement du pays appelé depuis Pannonie. Le chemin qu'il fut obligé de se fraver au travers des montagnes, & son incursion au delà, les firent nommer Alpes Julia.

Auguste, comme je l'ai dit, soumit le même euple; & enfin Tibère l'ajoura à l'empire. Les Pannoniens demeurèrent tributaires des Romains iusqu'à la décadence de l'empire. Ce fut dans ce temps malheureux qu'ils furent foumis par les Goths, puis par les Huns, d'où il est clair que la Hongrie a pris fon nom : non pas que je veuille décider la question entre ceux qui veulent que ce foit seulement lors de la conquête que le nom de Hongrie fut donné au pays , & ceux qui penfent que ce nom lui fut impole, lorsqu'en 900 une nation Scythe, mèlée avec les Huns, s'y établit.

PANOPEA, ville de la Phocide. En grec, on lit dans Homere Harowed, dans Strabon, Haroweve, dans Helychius, Etienne de Bylance, &c. Harome ; il femble donc que l'on peut à fon choix ecrire Panope ou Panopie. Cependant M. d'Anville, qui a certainement fuivi, pour la position de cette ville, d'antres indications que celles données par Paufanias, place cette ville vers le fudest de Daulis. Au temps de cet auteur , Panopée n'avoir ni sena, ni théatre , ni place publique , ni fontaines, ni lieux d'exercice. Cependant fes habitans, quoique logés dans des espèces de cabanes, avoient un petit territoire, & députoient aux Etats généraux de la Phocyde, ils se domnoient pour Phlégiens, c'est-à-dire, pour originaires du terrisoire d'Orchomène en Béorie. L'ancienne Panopée, dont Paufanias avoit vu l'enceinte, avoit Sept flades de tour. Homère lui donne l'épirhère de eelebre par ses danses, xanarxopes. (litaie, L. 11, vers 580.)

PANOPOLIS, ville de l'Egypte, dans la Thébaide, & la capitale du nôme Pampolites, Ptolemée écrit Panorum Civitas.

PANOPROS, village de l'Ethiopie, sur la côte de la Barbarie orientale, près du promontoire &

du port Aromates, selon Ptolemée. ·PANORMUS (Palerme), ville de la Sicile, vers le nord-ouest. Elle passoit pour avoir été sondée par des Phéniciens. Elle tenoit un rang diftingué entre les villes de la Sicile. L'an de Rome 499 elle fut prise par les Romains; & en 503, ils y gagnérent ne baraille fous les ordres du proconful Mereilus, Ce fut alors que, de Carthage, on envoya Rcgulus à Rome, pour y traiter du rachat des pri-foaniers. Elle devint colonie romaine.

PAN PANORMUS, petit golfe de l'Achaie, au nordouest ou se rendotent les trois sleuves Charadus, Lelemus, Bolineus, ainst que la fontaine Argyre,

Son nom sembloit indiquer la commodité du monillage pour rassembler des vaisseaux,

PANORMUS, port de la Grèce, & le premier fur la côte orientale de l'Attique, près du promontoire Sanium, selon Prolemée PANORMUS, port ou lieu de l'île de Samos,

felon Tire-Live. PANORMUS, ville fur la côte septentrionale

de l'île de Crèse, entre Citaum & Heracleum, felon PANORMUS, port de l'île de Céphalonie, felon

Porphyrius, cité par Ortélius. PANORMUS, port de l'Epire, au-deffus du port

Onchesmus, selon Prolemee, L. 111, c. 1.

PANORMUS, ville de la Cherfonnése de Thrace, entre Elee & Cardia, (elon Pline, L. IV. c. II. PANORMUS, ville de la Macédoine, dans la Chalcidie, selon Prolemée

PANORMUS, port de l'Afrique, dans la Matmarique, fur la côte du nôme de Libye; felon Prolemée.

PANORMUS, port de la ville d'Oricum, sur la mer Ionjenne, selon Strabon.

PANORMUS, petit port de l'Afie mineure, dans l'Ionie , au nord-est du promontoire Posisium , au fud-eft du promontoire Trogiliam , & au fud de la ville de Milet.

Le fameux semple d'Apollon Branchidæ, étois au fud de ce port. C'est à Panormus qu'abordoient les étrangers qui

venoient confulier l'oracle, Les anciens présendoient que le ruisseau qui se jene à la mer dans ce port, fortoit du mont Mycale, & paffoit fous la mer, pour venir reparoitre dans les environs du temple.

PANOS, promontoire de l'île de Rhodes, felon Prolemée . L. v. c. 2. Ses interprêtes lifent Panis. PANOS, ville d'Egypte, scion Etienne de Byfance.

PANOS, village fur le bord de la mer Rouge, felon Erienne de Byfance. PANOS, montagne de l'Attique, felon Paufanias , L. I.

l'ANOS, bois facré, près de l'île de Méroè, où les Gymnosophistes habisoient, selon Héliodore,

PANOTI (les), peuple de Scythie, dans la Féningie

PANTA, ville de la Palestine, entre Balana & Laodicée , felon Siméon le Métaphraste , dans la vie de S. Pierre & de S. Paul. PANTACHUS, PANTACIAS, PANTACIAS,

ou PANTAGIES, fleuve de la Sicile. Prolemée enplace l'embonchure fur la côte orientale, entre. promontoire Taurus & la ville de Catane.

Pline la mer entre Megaris & Syracule,

PANTÆNSES, ou PATÆNSES; peuples de

l'Asie, selon Pine.

PANTALIA, nom d'une ville de la Thrace.

Procope rapporte que l'empereur Justinien en fit
réparer les murailles, & qu'elle devint une ville

imprenable, PANTANI, peuples de l'Arabie, vers la Sy-

rie, folon Pline.

PANTANUS LACUS, lac de l'Italie, dans la Pouille dunienne, selon Pine.

PANTHEIUM, lieu de la Grèce, dans l'Attique, à soixanse flades d'Ityfus, & où croissoit

tique, à foixante flades d'llyffus, & où croissoit l'olivier appellé Call flephane, selon Suidas & Aristote.

PANTHELEI, pemples de l'Afie, dans la Perfide. Scion Hérodote, leur fonction étoit de la-

bourer la terre. Ottélius croit que ce font les mêmes peuples qu'Etienne de Byfance nomme Peultriades.

PANTHIA, & PANDONIA, nom de deux lieux dont il est sait mention dans les oracles des Sibylles. C'étoient des lieux de l'Asie, selon Ortélus.

PANTI, golfe de l'île de Taprobane. Il étoit, felon Ptolemée, fur le grand rivage, entre les villes de Nagades & d'aubingara.

PANTIALIUM, lien de l'Afie mineure, fur

le bord du Bosphore de Thrace, près & dans la partie méridionale du promontoire Caracion.

PANTICAPÆA, viille de la Cherfonnéle tarqique, felon Prolentie & Strabon. Certe ville devint la capitale du royaume du Bothore cimmérien, fous les fucceffents de Spartacus, felon Diodore de Sicile. Panticapée étoit en Europe, dans l'endroit où les eaux de Palas-Méodides fe rendent dans le Pont-Euxin, C'est aujourd'hui Cherche.

PANTICAPES, fleure de la Scyhle Europenen. Schon Pitte, il lifeita i Rejaraine ennre les Nomades & Ias Georgiens. Seino Hérodore, il fornoir d'un le finet vern le nord, coolois par le find-unell, de pation par Illies, qui cinci le le find-unell, de pation par Illies, qui cinci le Be Borylithere, paris de la mer. Il jouve que le Panticapra le jette dans le Borylithere, un par sudefilus de Tembouchere de ce grand flouve. On elt trés-fondé à croix qui l'étrodore s'elt romps, Senhon ne parté pas de rivitire de co non : ceperdant il le pourroit qu'il l'êtr omité, d'en pour de Saraya. o condest superiorh fie fou le nom de Saraya.

PANTICUM, ou PANTICHIUM, ville de l'Afie, dans la Bithynie, entre Chalcédoine & Liby ff. a.,

felon l'itinéraire d'Antonin.

PANTIMATHII, peuple de l'Afie, dans la Perfide, Con Hérodote. Ils payoient un tribut an roi de Perfe. M. Larcher conjecture qu'ils ne devoient pas être loin des Panices, avec lesquels ils formoient un même gouvernement. PANTIPIOLIS, ville de l'Inde, en-deçà du Gange, entre Berderis & Adirama, selon Ptole-mée.

PANTOMATRIUM, promontoire fur la côte feptentrionale de l'île de Crète, entre le promontoire Dion & la ville Rithymna, felon Ptolemée, PANXIANI, ou PANXIANI, peuples de la Sar-

PANXIANI, ou PANXANI, peuples de la Sarmarie afiarique, felon Strabon. PANYASUS, nom d'un fleuve de la Macé-

doine. Prolemée en place l'embouchure entre Dyrrachiem & l'embouchure du fleuve Apfus. PANYSUS, fleuve de la baffe Mœfie, felon Ptolemée & Pline.

· PAPHARA, ville de la Syrie, dans la Cyrreflique, felon Ptolemée.

PAPHLAGONES, les Paphlagoniens, peuples de l'Afie mineure, habitants de la Paphlagonie. (Yoyet PAPHLAGONIA) lls s'étendoient depuis le fleuwe Parthenius jusqu'à l'Halys sur les bords du Pont-Euxin. On n'en fait tien de particulier.

PAPILA GONIA, province de l'Aix mineure, fusée fur le Pont Eurin, carre la Bythinie à l'ouen, & le golie Ami/mar, auquel il fau; iondre me petite partie du Pont à l'elt : au find évoir la Galaise. Lorfqu'il fe fut introduir d'aurres' di visions, telles que la province d'Helépont, &c., le nom de Paphiagonie difiparui. On peut vair, au mot Galaire, ce que j'ai dit des divisions de au mot Galaire, ce que j'ai dit des divisions de

Prolemée, par rapport à la Paphlagonie. Il y avoir fur la côte septentrionale un promontoire considérable, celui de Carambis (Kerempi.) Et comme cette côte est intéressante, je vais la

terre connuciane, centr de carannia (Acrempt.).

Et comme cette côte est intéressante, je vais la décrire en allant de l'ouest à l'est.

Le sleuve Parthenius servit personnant affez long-temps de borne entre la Paphlagonie & la Ga-

latie: on-trouvoir ensuite, en remontant au nordest, Amastris, & la forteresse de Selanus (Amorch.) En redescendant su sud-est, Eryphine; puis le long de la cête jusqu'au promontoire Carambis, les lieux suivans: Comna, Cytorus (Kadros) Ægialgs, Climi Tax, Mena.

Après avois doublé le promonotoire Carmhi, en enéclecianta su décel, on rouvouit le poit promonotoire Zulyvium. Calificais, Admission in tout et Zaje-prime. Calificais, Admission in tout et Zaje-prime de la commenta del commenta de la commenta del commenta de la commenta del commen

l'Amrias, au fud, étoit l'embouchure du Zalichus, ayant un peu à l'oucst, fur ses bords, une ville de même nom. En allant vers l'est on trouvoit l'embouchure de l'Halys, qui servit de bornes à

la Paphlagonie de ce côté.

Dans l'intérieur du pays avoient habité les Heneti ou Veneti, que l'on regarde comme les pères de ceux qui pafferent enfuite en lialie : ils étoient vers le nord. Au centre de la Faphlagonie étoit une contrée que l'on nommoit Domunitis; elle rensermoit une ville affez considérable sous le nom de Germanicopolis (Katlamoni.)

Cette contrée étoit bornée au fud par une chaîne de montagnes que l'on nommoit Oigaffys (mont

Dans la contrée appelée Blacua, au fiid de ces montagnes, étoit Docea (Toufich), & tout près,

vers l'eft , Pompeiopolis , qui eft détruite. PAPHLAGONIUS, fleuve au pied du mont Ida, felon Quintus Calaber.

PAPHOS (Bafo ou Bafa), ville de l'ile de Cypre, à l'oueft, au fond d'une petite anse terminée par le promontoire Zephyrium.

Venus avoit dans cente ville un temple, qui étoit très-ancien. Tacite prétend qu'il avoit été bâti par Aérias, & que la déeffe, conçue au milieu des flots, étoit abordee en ce lieu. Il ajoute que chacun y offroit les victimes qu'il vouloit; mais que l'on choisifoit les mâles. Il étoit de-

fendit de répandre du fang sur son autel, Paulanias rapporte que les Areadiens, en revenant de la guerre de Troye, furent jettés par la tempête dans l'ile de Cypre. Agapenor, leur chef, fonda une colonie à Paphos, & y éleva un temple en l'honneur de Vénus. Il y avoit dans ce temple un oracle que Titus confulta. en allant complimenter Galba fur son élévation

à l'empire. Le sacerdoce de Vénus Paphia étoit très-considérable par le crédit dont jouissoit ce'ui qui en étoit revêtu.

Lorsque Caton sist envoyé dans l'île de Cypre, il fit dire à Ptolemée que s'il se retiroit sans combattre , il ne manqueroit ni d'argent , ni d'honneurs, & que le peuple Romain lui donneroit la grande pretrife de Venus

La première ville qui porta le nom de Paphos étoit dans les terres ; la seconde fut sur le bord

PAPI, lieu de l'Afrique, dans la Marmarique, fur la route de Limniades à Catabathmon, sclon

l'itinéraire d'Antonin, PAPLÆ INSULÆ, ile fituée vers le détroit

du golse Persique, sclon Arrien, PAPICA, promontoire de l'Inde, fur le golfe de Barygazène, felon Arrien. Le même auteur parle aufli d'un lieu qu'il nomme Papies, & qu'il

place à l'orient du promontoire, PAPIRA, ou PAPYRA, ville de l'Afie, dans la Galarie, fur la route de Paffinunte à Ancyre, entre Vindia & Ancyre, felon l'itinéraire d'An-

tonin.

PAR PAPIRUS AGER, territoire de l'Italie, aux environs de Tufculum, felon Festus Avienus

PAPITIUM, ville de l'Asse, dans la Paphlagonie, selon Etienne de Bysance.

PAPPA, ville de l'Asie, dans la Galatie. Selon Ptolemõe, elle appartenoit aux Orondiques, PAPPIANENSIS, siège épiscopal de l'Afrique,

dans la province proconfulaire,

PAPPUA, montagne de l'Afrique, dans la Numidie. C'est au pied de cette montagne qu'étoit fituée la ville de Medeos, felon Procope & Cedrene,

PAPRIMIS , ou PAPREMIS , ville de l'Egypte, & la capitale du nôme Paprimite. Il en est parle par Hérodote & Etienne de Byfance. Ce dernier ecrit Paprimis, &c , felon lui , Mars y avoit un culte particulier, & Phippopotane y étoit regardé comme un animal facre.

PAPUNGÆ, peuple de l'Inde, sclon Pline, PAPYRIUM, lieu fortifié de l'Afie, dans l'Ifaurie . felon Marcellinus Comes.

PAPYRONA, ON PARARIONEM, lieu dans lz Syric ou dans l'Arabie, felon Joseph & Egésippe, PAPYTIUS MONS, montagne de la Thrace. emre Mosynopolis & Drama , Jelon Nicetas,

PARABALI, ville de l'Inde, en-deçà & for le bord du Gange, entre Binagara & Sydrus, fc-Ion Ptolemée.

PARACA, nom d'une ville de l'Inde. Elle étoit basie au pied d'une montagne, selon Philostrate,

cité par Ortélius, PARACADI, peuples qui étoient affiégés par Spitamenés, & qui furent secourus par Alexandre, felon Arrien , L. 1v.

PARACANANE, ville de l'Asie, dans l'Arie, entre Nifibus & Sariga, felon Ptolemée.

PARACARESUS, nom d'un fleuve, felon le lexique de Phavorinus,

PARACHANA, ville de l'Asse, dans l'intérieur de la Médie , entre Caberafa & Arfacia , selon Ptolemée. PARACHELOITÆ, peuples de la Theffalie.

Selon Strabon, ils habitoient fur le bord du fleuve Achelous, & près de la ville de Malia Esienne de Byfance place les Paracheloita dans

la Macédoine : c'est en étendant cette province. PARADA, ville de l'Afrique propre, fur le chemin qui conduisoit de Tapsus à Utique. Cetre ville fut brûlée par Scipion , selon le

port de Strahon PARADABATHRA, ville de l'Inde, en-decà & fur le bord du Gange, entre Azica & Pifca.

felon Prolemce.

PARADISUS. Quoique la première idée que réveille en nous ce nom , semble l'exclure d'une nomenelature géographique, je crois devoir cependant le placer ici,

1º. Pour dire qu'il est formé de l'hébreu pardes . qui fignifie verger : les Grecs ont dit Tlapasceres 2º. Pour affarer que les compoillances que l'ora peut puifer dans la Bible pour déterminer la position du paradisserrestre, sont absolument insuffisantes; rien ne le prouve mieux que les dissertations par lesquelles quelques auseurs ont prétendu l'avoir trouvée.

PARADISUS, ville de la Syrie. Pline, qui la nomme, ne donne pas sa position. Ptolemée la place entre Scabiosa Laodicia & Ibrada. C'est la même ville que Diodore nomme Triparatifus. PARADISUS, sicure de l'Asie, dans la Cilicie,

felon Pine.

PARADISUS, village de la Sicile, felon Etienne
de Byfance.

PARADISUS, lieu de l'Afie, dans la Perfide, aux environs du Tigre, felon Xenophon. PARÆCII, peuples dont il est fait mention dans

un passage des constitutions des apôtres.
PARÆLOS, montagne de la Grèce, dans l'At-

tique, près de Marattion, felon le Lexique de Phavorin. PARÆTACA, ville de l'Afie, dans la Médie,

felon Etienne de Byfance.

PARÆTACÆ & PARÆTACENI, nom des habitans de la Parætacena, contrée de l'Afie.

Ils habitoient des montagnes, & étoient adonnés au brigandage, felon Pline.

PARÆTACENA, nom que l'on donnoit à la

partie de la Perside qui touchoit à la Médie, selon Ptolemée. Selon Strahon, cette contrée de l'Asse joignoit.

la Perside, & s'étendoit jusqu'aux portes Caspiennes.

PARÆTONIUM, ville de l'Egypte, dans le

nôme de Lybie, entre Apis & Puhys Extrema, felon Ptolemée.

Etienne de Byfance & Strabon difent que cette

wille avoit un port.

Selon Procope, l'empereur Justinien la fit fortifier pour arrèter les incursions des Maures.

PARAGENITÆ, penples du Péloponnèse, dans l'Achaie, selon Pline.

PARAGONTICUS SINUS, golfe de l'Afie, fur la côte de la Caramanie, felon Ptolemée.

PARALAIS, ville de la Cappadoce, dans la Lycaonie, entre Icorium & Corna, felon Pto-

leinée.

PARALATÆ, peuple Scythe qui tiroit fon origine de Colaxis, qui fut roi du pays. On eroir que ce font les mêmes qu'Hérodoie nomme ailleurs Scythes royatx, fans doute à caufe de leur origine.

PARALIA, contrêe de l'Inde, en deça du

Gange, scion Prolemée & Arrien.

PARALLA, tribu de la Grèce, dans l'Attique, scion Etienne de Bysance.

PARALII. Etienne de Byfanee nomme ainfi le peuple de la tribu Paralia, dans l'Attique. PARALLUS, ville épifcopale de l'Egypte, Il en

est fair mention dans le concile d'Ephèle, tenu en l'an 431.

PARALOS, ou PARALUS, ville de la Theffalie; felon Thucydide & Esienne de Byfance.

PARAMBOLI, nom d'un fiège épifcopal, fous la métropole de Boftra, felon Guilhume de

PARANIENSIS, nom d'une colonie de l'Afie, dans la Syrie, felon Onuplire, cité par Oriélius. PARAPIANI, peuples de l'Afie, dans l'Ara-

PARAPIANI, peuples de l'Afie, dans l'Arachofie, felon Pline.

PARAPOTAMIA, ville de la Grèce, cans la

Phocide, près du fleuve Céphife, felon Etienne de Byfance & Paufanias, Scion Strabon, ce n'étoit qu'un village; on n'en

voyoir plus de vestiges au temps de Pausanias. Le territoire de cette ville étoit le plus serule de toute la Phocide: il étoit bien cultivé.

PARAPOTAMIA, contrée de l'Arabie, dans le voifinage d'Apamée, felon Sirabon.

PARASANGIÆ, nom d'un peuple de l'Inde, felon Pline.

PARASIA, contrée de l'Afie, dans le voifinage de la Perfide & de la Médie, selon Poly be. PARASII, ou PARAASII, peuples de l'Afie, dans la Médie. Selon Strabon, ils habitèrent quelque

temps avec les Anariai.

PARASINUM, ville de la Chersonnese Tau-

rique, felon Pline.
PARASIUM, ville de l'Italie, felon Ortélius.
Mais les Anciens n'en parlent pas : feulement
Lyfander dit que Crema fut bâtie fur les ruines de
Parasium.

PARASOPIAS, pays de la Grèce, dans la Theffelie, entre l'Afopus & le Sperchius, au-deffus d'Héraclée, felon Strabon.

PARATACÆ, nom d'un peuple de l'Afie, felon Arrien.

PARATIANÆ, ville de l'Afrique, dans la Mauritanie Céfarienfe, fur la route de Lemna à

Hippone, entre Ruficades & Culucitana, felon l'ittnéraire d'Antonin.

PARAXIA, nom d'une contrée de la Macédoine,

felon Ptolemee. Voyez MACEDONIA.
PARBARA, ville de l'Afie, dans la Parthie,

entre Syndaga & Myfia, felon Ptolemée.

PAREOSENA, ville de l'Afie, dans les environs de la Cappadoce, fur la route de Tavia à
Sébafte, entre Sitora & Corniaspa, felon l'itinéraire d'Antonin.

PARCA, ville des Jazyges Métanastes, entre Triffum & Candanum, selon Prolemée. PARDENA, nom que l'on donnois à une contrée

de l'Afie, & qui occupoir le milieu de la Gédrofie, felon Prolemée. PAREATÆ, peuples du Péloponnèfe, dans

l'Achaie, felon Pine.

PAREBASIUM, ville de l'Arcadie, à l'est du fleuve Alphée, & au fud-ouest de Mantinea. Son nom, qui fignisie prévarieation, de ee qu'elle

fervoit de fépulture à des Mégapolitains, morts

en combattant courageusement contre Cléomène, devenu maitre de leur ville contre la foi des traités. PAREMBOLA, ON GAENA PAREMBOLA, VIIIe de l'Afie , dans le Pont ou dans l'Arménie ; felon la notice des dignirés de l'empire.

PAREMPHIS, nom d'une ville de l'Egypte,

felon Erienne de Byfance. PAREMPOLIS, ville de l'Egypte, fur la route de Cereu à Hierafyeaminon, entre Contra-Suenem

& Triri , felon l'aintraire d'Antonin.
PARENETA, contrée de l'Afie , dans l'Arênie, au pays des Chalybes, ou dans celui des

Moffyneces, icion Strabon, PARENTE, nom d'une ville de l'Istrie. Les Hongrois & les Venitiens s'en emparetent en

PARENTIUM (Paremo), ville de l'Istrie, au fud. Elle n'offre rien d'intéreffant.

Prolemée la place entre l'embouchure du fleuve Formion & près la ville de Pola.

PAREON, ville de l'Europe, sur la côte du
Pont-Euxin, selon Jornandès.

PAREPAPHITIS, contrée de l'Afie, dans la Caramanie, au-deffous du pays des Agdenites, &

au-deffus de celui des Ara & des Charadra, felon Prolemée.

PARIA, île de la mer de Phénicie, vis-à-vis de oppé, selon Pline, L. P. c. 31. PARIADES, on PARYADRA, montagne de

l'Asie, dans l'Arménie, selon Pline & Strabon. Ce dernier écrit Paryadra , & dit qu'elle faifoit

partie du mont Taurus. PARICANE, ville de l'Asie, dans la Perside, felon Etienne de Byfance.

PARICANII, peuples de l'Asie, dans la Perfide, aux environs de la Sogdiane, felon Etienne de Byfance : ils prenoient leur nom de la ville de Paricane.

" PARIDION , ou PANDION , ville de l'Afie mineure, dans la Carie, felon Pline & Pomponius Mela, Ce dernier écrit Pandion. ~ PARIENNA. Prolemée nomme ainsi une ville

e la Germanie. Il la place entre Arficua &

PARIENSIS, fiège épifcopal de l'Afie, dans la Pifidie, felon les actes du concile de Nicée. PARIENSES, fiège épifeopal de l'Afrique, dans la province Proconfulaire. PARIETÆ, peuples de l'Afre, felon Prolemée:

ils necupoient le milieu de la Paropamifade. PARIETINA, ville de l'Afrique, for la route par mer de Tingis aux ports Divins, entre Cobluca

& Ad fex Infulas , felon l'irinéraire d'Antor PARIETINE, ville de l'Hispanie, selon l'itin raire d'Antonin, ou elle est marquée entre Libifofa Be Saltici. Elle étoit fituée fur la gauche du Sucro, au nord-

eft de Libifofa PARIME & PARAPAMENI, peuples de l'Afie.

Ils furent subjugués par Alexandre, selon Orose. Geographie ancienne, Tome II.

PAR Ils font nommes, par Arrien , Parapamifades. PARIRÆ, peuples de l'Asie, dans la Caramanie,

aux environs du fleuve Nabrus, felon Pline. PARISIENA, contrée de l'Aûe, dans la Gé-

drofie, an midi de la Paradene, felon Ptolemée. PARISII, peuples de la Gaule, fur la Sequana, & dont la capitale étoit Luteila. Ils formoient une cité considérable, & s'étoient, avant la conquête par César, unis d'intérêt avec les Senones. C'est do leur nom que s'est formé celui de la ville actuelle

de Paris. Poyez LUTETIA. PARISUS, nom d'un fleuve de la Pannonie. Il

fe jettoit dans le Danube, felon Strabon.
PARIUM (Camanar), ville qui étoit fituée fur la Propontide, entre Lampfaque & Priapus. Son territoire étoit fertile & produisoit d'excellens vins, & elle avoit up bon port. Cette ville firt fondée par les Miléfiens, les Eryshréens & les

habitans de l'ile de Paros, d'où elle a pris fon nom , felon Strabon, L. x & XIII. Parium s'accrut des ruines de la ville d'Adrastée , & fous les rois de Pergame : une partie du terri-

toire de la ville de Priapus lai fut foumife. Cette ville étoit de la province proconfulaire d'Afie. Auguste en fir une colonie, & comme les autres, elle étoit gouvernée par un fénat ou confeil composé de décurions.

Le culte d'Apollon & de Diane fut transporté d'Adrastée à Parinn, où on leur éleva en autel d'une grandeur & d'une beauté extraordinaires, c'étoit un ouvrage du célèbre Hermocréon , felen

Strabon, L. XIII, p. 487. Pline, L. xxxvi, ch. 5, parlo de la flatue de Cupidon qui éjoit placée dans cette ville : elle étoit de Praxitèle, & égaloir en beauté la Vénus de Cnide.

La ville de Parium, l'an 267, fut ravagée par les Hérulles, nation de Germanie; mais ces barbares avant été vaincus & forcés de rentrer dans leur pays par l'empereur Gallien, cette ville lui fit élever un arc de triomphe composé de trois arcades, fur lequel l'empereur paroit dans un char attelé de deux éléphans, au milieu de deux victoires qui lui présentent une couronne de laurier.

Le gouvernement de l'Asie proconsulaire ayant eté divifé en plufieurs provinces, Parium fut comprife dans la nouvelle province de l'Hellefnont. dont Cyzique étoit la métropole,

PARLAENSIS, fiège épifcopal de l'Afic, dans la Pifidie, felon les actes du concile de Conftantinople, tenu l'an 18t.

PARMA (Parme), ville de la Gaule Cifpadane; & possedée affez long-temps par les Boiens. Etle toit au fud du Po, for un fleuve de même nom, Il parolt qu'elle existoit depuis long-temps , lorfqu'en 579 les Romains y envoyèrent une colonie ous les confulats de Q. Fabius Labéo & de Cla -Marcellus. Maitres de l'Iralie, les Romains venoient de chaffer des Gaulois qui prétendoient se fixee dans la Carnie aux environs d'Aquileia. Pour plus

de foreit, ils placèrent des colonies fur les bords du Pô. De nouveaux babinns ayant été envoyés à Parme sous le règne d'Auguste, cette ville prit le nom de Colonia Julia Augusta, Elle ent beaucoup à fouffrir lors de la guerre d'Antoine. Ciceron, dans fes lettres familieres, fait l'éloge

de fes habitans. PARMA (la Parma), rivière de la Gaule Cifes lane

PARMECAMPI, penples de la Germanie, fur le bord du Danube, felon Proiemée. PARNASII DITOCHONES, peuples qui ha-

bitoient fous la terre, comme les Troglodytes, felon Euffarhe.

PARNASSUS MONS. Le mont Parnaffe, monragne de la Grèce, dans la Phocide, Elle est fituée au find eft du golfe Creffeen, & au nord-ouest du fleuve Cephinus. On la nommoit d'abord. selon le scholiaste d'Apollonius, Larnaffon, d'après le grec Adprag, un coffre, en mémoire de l'arclie de

Deucalion qui s'y étoit repose, disoit-on, aptès le déluge. D'autres auteurs ont imaginé un hèros, Parnafius, fils de Neprune & de la nymphe Cléodore.

Le mont Parnaffe étoit regardé comme le féjour d'Apollon & des Muses, & leur étoit confacré. On fait quel parti les poèses anciens & modernes ont tiré de cette idée. Il se trouve, sur cette montagne, des vallons & des bocages très-agréables & propres, par leur variésé, à enflammer le génie d'un poète. Du refte le pays eft fec & affez fterile, tel enfin qu'il convient aux nourrissons d'un dieu qui les alimente presque uniquement de la seule fumée de la gloire.

Quoique le Parnaffe ait plufieurs croupes en divers endroits, les poêtes lui en donnent effentiellement deux ; l'un de ces sommets se nommoit

Hyampea , l'autre Thisorea. Cétoit sur le Parnasse qu'étoit la ville de Del-

phes & la fontaine Caffalliéhe, PARNASSUS, ville de l'Afie, dans la Galatie. fur la route de Célarée à Ancyre, entre A/pona & Nyffa , fe'on l'itinéraire d'Antonin

PARNES, montagne de Grèce, dans l'Attique, au-deffus d'Eleofis & d'Acharna. On y voyoit une flatue de Kupiter Parnétien, co bronze; un autel de Jupiter Seméléen ; un autre autel où les habitans facrificient à Jupiter Bienfaifant & à Jupiter Pluvieux. Il y avois beaucoup d'ours & de fang iers dans certe montagne.

PARNESSUS, montagne de l'Asie, dans la Metlie , au midi de la Bactriane , felon Denys le PARNI, peuples de la Margiane, an-defious

des Maffigeres, felon Prolemee, PARNON, mont de l'Argolide, au fud du mont

C'ésoit flir ce mont que se trouvoient des flatues

de Meteure appelées des Hermies ; elles indiquoient du temps de Paufanias, les limites de l'Argolide, de

la Laconie, & du territoire des Tégéates, peuples de l'Arcadie. Tout cet endreit eft fort élevé audesfus du niveau de la mer.

PARODANA, ville ou bourgade de l'Afie, dans l'intérieur de la Perfide, entre Ciona & Tapa,

Selon Prok miče. PAROECOPOLIS, ville de la Macédoine;

dans la contrée nommée Sintique, entre Triflolus &c Héraclée de Sintique, felon Prolemée.

PAROET AA, contrée fur le bord de la pret Rouge, sclon Etienne de Byfance. PARONATÆ; peuples de la Triphylie. Ils avoient habité les montagnes aux environs de

Lepreum & de Maciflus, & s'étendoient jufqu'au bord de la mer; mais ils ne subsistoient plus au temps de Strabon.

PAROPAMISUS, grande chaîne de montagnes qui entoure l'Inde, à l'oucít & au nord, & va fe joindre à l'Emodus,

PAROPAMISUS, OH PAROPANISUS, flouve de la Scythie Afiatique, felon Pline, PAROPUS, ville située sur la rôte septen-trionale de la Sicile, près d'Himera, & vis-à-vis

l'ile d'Uffica , felon Protembe. PAROREA, PAROREIA, ou PARORAIA, ville du Péleponnèse, daos l'Arcadie, selon

Etienne de Byfance & Panfanias. Elle étoit à quelque diftance de Tegta & de

Thyrea. PAROREATE, Hérodote & Etienne de Byfance nomment ainfi les habitana de Parorea , ou Pareria, ville de l'Arcadic.

PAROREI, peuples de la Macédoine, sclost

Strabon les place dans l'Epire. PARORIE, ou PARORIA, ville de l'Arcadie, au nord de Mégalopo!is-

Elle avoir été fi considérablement affoiblie par la fondation de Mégalopolis, qu'elle ésoit déferte au temps de Paulanias

PAROS. Cette île, l'une des plus célébres des Cyclades, fitnée vers le 37° degré 5 minutes de letitude, étoit au fud de l'ile de Delos, au nord de celles d'los & de Sicinos, à l'onest & très-près de celle de Naxos, étoit à l'est & touchoit presque à celle d'Olaros, Ses richesses & sa population lui donnérens toujours une grande influence fur le fors des lles voifines; & le courage de fes habitans affura long-temps fon bonheur & fa liberie. He furent invillement attaques par Miltiade; mais Thémistocle soumir l'île au pouvoir des Athéniens. Elle fut au ponvoir de Mithridate, jusqu'à ce qu'il fin force de ceder aux armes de Sylla 8t de Luculius, ainfi que toutes les lles de la mer Egée; qui ne furent plus alors que la feible partie d'une province remaine. Il y avoit à Pares un fameux temple confacre à Cérès. Cene île officis de tons les côtés des abris fûrs aux bâtimens ; plufieurs ports ponyoient recevoir les escadres les plus nombreufes; mais celui du nord de l'île est le plus vaste & le plus commode.

"Architoque niquit à Paros, environ y no ass avant I, C. On le rovi inventere de vers imbes. Ce poée faprique, proferit de toute la Gréce, fair atfonnée par un labient et l'élé de Avars, tac marbre de Paros étoit très-estimé des anciens: on le transportoit dans toute la Gréce, pour en coadruire les temples & les monumens les plus riches. Plinc di que le marbre de Paros évoit antil riches. Plinc di que le marbre de Paros évoit antil appelé Legis Lychnites, parce qu'on le milloit dans les corriètes à la leux des hances.

PAROSPUS, nom de l'un des fleuves navigables de l'Inde. Il ailoit se perdre dans le Cophes, selon Arrien.

PAROSTA, ville de l'intérieur de la Chersonnese Taurique, entre Possigia & Einmerium, selon

PARPARON, contrée de l'Afie, dans l'Æolide. Sclon le rapport d'Etienne de Byfance, c'est où mourat Thicydide.

PARPARÚS, montagne du Péloponnése, dans la Laconie, selon Pline.

PARPODISUM, ville de la Thrace, fur la route de Viminiacum à Nicomédie, entre Sadema & Oftudizum, (elon l'ininéraire d'Antonin.

PARRHASIA, ville du Peloponnée, dans Paradii. Home: paid e Parhafe iomne d'une Paradii. Lome: paid e Parhafe iomne d'une ville 2 de Japes lui, Eieme de Byfance n'hiése, paid e d'une l'apieria evita hazalië. Paradii, Paradii, paid e l'une paid de l'apieria evita hazalië des Paradii des Pilles, paid d'une l'apieria et le casalid des Pilles, paid d'une paid de l'acadii eve bessevoup de détail, ni Strabon, ne parlent de Cente unité de Parhafe; in pous princé de l'Aradii eve de bessevoup de détail, ni Strabon, ne parlent de cente unité de Parhafe; in pous Diffe. Japofera, Tenses, Tispinate, Parif, Azadjum, Adminie, & Matantie et un artibus. Diffe. Japofera, Tenses, Tispinate, Parif, Azadjum, Adminie, & Matantie de Parhafe; in quae tiere Branche et un de l'aradii et l'aradii et l'apier de l'apier de l'aradii et l'apier de l'apie

PARRHASII, peuples de l'Inde, au-delà du Gange, fulon Quinte-Curce.

PARRHASEE, peuple de l'Arcadie, habitant dans la partie du fud oucit.

PARRODUNUM, nom d'une ville de la Rhétic, scinn la notice des dignités de l'empire. PARSARGADÆ, lien de l'Asse. Selon que le

rapporte Appien, c'étoit où les rois de Perfe avoient la coutuine de donner leurs feffins. • PARSENTI MONTES, montagnes de l'Afie, dans le voifinage de l'Indus. Elles faifoient partie

du mont Tauris.

PARSIA, ville de l'Asse, dans le pays des
Paropanisades, entre Naulibis & Locharna, selon

PARSIANA, ville de l'Asie, chez les Paropanisades, selon Prolemée. PARSTRYMONIA, lien dans la dépendance de la Thrace, felon Tirc-Live.

PARTA, ville de l'Afie, dans l'intérieur de la Perfide, entre Toace & Manmida, felon Piolemèe. PARTENIENSIS, fiége épicopal de l'Afrique, dans la Mauritanie Juifenfe, felon la notice épif-

dans la Mauritanie Stitlenfe, felon la notice épifcopale d'Afrique.

PARTHANUM, ville de la Vindélicie, fur la

route de Lauriaeum à Veldidera, entre Ad Pontes Terfeninas & Veldidera, felon l'atinéraire d'Antonia, PARTHALIS REGIA, ville de l'Inde, endeçà & vers l'embouchure dit Gange, selon Pline,

PARTHENI, on PARTHINI, peuples de l'Ellyrie, (don Pline, Polybe, Poutonius Méla & Dion Caffins, Pline et le feut qui érrire Parthris, PARTHENIA, nom d'une ville de l'Ellyrie, felon Polybe. Elle est nommée Oppidum Parthiserum par Jules Céfar.

PARTHENIA, bourgade de l'Affe, dans le voisinage du Pont, selon Etienne de Bysance.

PARTHENIAS, florwe de Triphylic qui comloi de nord as fud, & vetonic le gerer dans le fleuve Alphée, pehe O'Dympie; & Leequ'il Cembe pos loin de Parisa, soio la Equiture de Marmax, le premier de ceus qui combanient course Cândanie. On avoir in entre'a supris de la líse d'eux cavales, après les avoir égorgées fur fon tombeus; June d'éles avoir donn fon nom as d'enve.

PARTHENICUM, ville de la Sicile, sur la routé de Litybaum à Tyndaride, entre Segestana & Hyccara, selon l'itinéraire d'Antonin.

PARTHENIE, nom d'une ville de l'Asse mis

PARTHENIUM (Kazandip), village de la Cherfonnelle Taurique, fur le bord & dans l'endroit le plus étroit du Bolphore Cimmérien, à loisante flades au-deffus de Panicapaum, & vis-à-vis d'Achillaum, en Alie, (elon Strabon.

Ce village étoit finté prosque à la pointe du Bosphore, au nord-nord-est de Bosphorus, ou Panucapaum.

Partientum (le cap de Foienk-Bournon);

promontoire de la Cherfonnéle Taurique, presque au sud de Cherronesus.

Pline, Pomponius Méla, & Ptolemée en par-

Pline, Pomponius Méla, & Ptolemée en parlent: mais le deraier le place mal-à-propos au nord de Cherronefus. Au-deffus de ce promontoire étoit un temple

& une flame de la déeffe du pays, f. lon Strabon.
PARTHENIUM, promontoire de l'Asse mineure,

par Orthus, Pomontore de l'Ane mineure, dans la Lydie, selon le scholiasse Nicander, cité par Orthus.

Parthenium, ville du Péloponnèse, dans l'Ar-

cadie, felon Pline,

PARTHENIUM. Etienne de Byfance nomme ainfiune ville de la Thrace.

PARTHENIUM, ville de l'Afie, dans la Myfie, aux environs de la Troade, au voifinage de Ly-

cide & de Thymbre, selon Pline.

PARTHENIUM, ville de la Grèce, dans l'île d'Enbée, selon Essenne de Bysance.

PARTHENIUM MARE, nom de la partie de la mer Méditerranée qui baigne l'Afie & l'Afrique, dans l'endroit où ees deux parties du monde se joignent, selon Maerobe.

PARTHENIUM, promontoire au voifinage de la ville d'Héraclèe, felon Érienne de Byfance, PARTHENIUS, fleuve de l'île de Samos.

PARTHENIUS, fleuve de l'Afie mineure, qui de jenoit dans le Pont-Euxin, & faifoit la feparation des terrinoires des villes d'Amafris & de Tium, felon Strabon. Cet auteur ajoute que c'elt un bean fleuve, qui coule parmi des prairies, & qu'en lui avoit donné le nom de Vierge, à caufe de Diane, que l'on adports fur ses botte.

PARTHENIUS, fleuve de l'Afie, dans la Cilicie, près de la ville d'Ascàiala, felon Suidas. PARTHENIUS, mont de l'Argolide, qui s'étendoit de l'ouest à l'est, depuis le golse Argolique,

judipa lux frontières de l'Arcasie.

On y voyoir un temple élevé en l'hommeur de Télèpus, parce que, difoi-on; il y avoit été expolé dés fon enfence, éc aliaite par une biche. On y rrouvoir des tortues de terre; mais comme on les ervoyit confacrées au dies Pan, on ne permetroir ni c'en tuer, ni d'en emporter, quoique leurs écal'es fuilleur très propres à faire des lyres. Le poète Callimaque déligne le mont Parkesius y par cette expecificon : le must fauit Angli. C'el nou

é'éroit, difoit on, sur cette montagne que s'éroient passes les amours d'Hercule & d'Augée, dont Télephe avoir érê la fruit, PARTHENOPE, île de la mer Tyrrhêne, selon Prolemée.

PARTHENOPOLIS, ville de la Macédoine, felon Erienne de Byfance,

Le concile de Chalcédoine la met dans la pregière Macédoine. PARTHENOPOLIS, ville de l'Afie, dans la

PARTHENOPOLIS, ville de l'Afie, dans la Birhynie. Elle ne subsistoit plus du tems de Pline.

PARTHENOPOLIS, ville qu'avoient occupés les Scythes Arotères, dans la Mœsie supérieure, selon Pline.

Elle sus subjuguée par Lucullus, selon Eu-

PARTHI, nom latin des Parthes, que les Grees nommoient Hapdwaise, ou Parthyai. Quelques auteurs croient, à caufe de la reflemblance du nom, que les Parthes font descendus de Phétrusum, fils de Miaraim: mais e'est remonter trop

loin pour l'histoire, qui ne consulte pas la foi; mais les monumens.

Les Parhès que nous ont fait connoître les Grees & les Romains teionts Sythes; on ne fait pas trop à quelle division de cene nation, ils appartencier : mais c'eft qu'eux-mêmes ne connodificint past l'ailloir orientale; ils l'one terrageners dispitele dans ce qu'ils en ont dis Can fens pas de ces premiers l'aithes que le passi qu'ent de l'estre, étendirent leur domination suffi loin que leurs prédéceffeurs, & fuirent un objet de screw pour les Romains.

Les Parthes, formés dans le nord à toutes les intempéries des faifons, à toutes les faigues de la challe, étoient un peuple vaillant & courageux, Ils paffoient pour exceller dans l'art de monter les chevant & de se servir de l'arc.

Et comme la puissance des Parthes faisoit ombrage aux Romains, ils en ont parlé même dans leurs poésies.

Virgile dit , Georg. L. 111:

Fedensemque suga Parthum versisque sagittis.

On prétendoit qu'en se retirant, en paroissant suir, ils tiroient leurs slèches par derrière, & causoient de grandes pertes à leurs onnemis, Horace dit, L. 1, Cam. od. 19:

Es verses animosum equis Parthum dicere.

Et Ovide, L. 111, de Art. Am.

Os celer aversis utere Parthus equis,

Et dans les Fastes, L. r:

Quid tihi nunc mini folita post terga sagitta? Quid loca, quid rapidi prosugit usus equi

Senèque le tragique dit dans le Thyeste

Nil opus est equis, Nil armis & inertibus Telis, qua procul ingerit Parthus, cum simulat sugas,

 loriqu'il dit , L. r :

Et validos Parthi pra fe mifere leones,

Cum dufforibus armatis, favisque mazigliis.

Depuis l'âge de 20 ans jufqu'à celui de 50, les Parihes étoient obligés d'aller à la guerre & de s'occuper des exercices militaires. Ce peuple guerrier etoit toujours en armes, & les grands ne paroissoient guere qu'a cheval. Leur pays peu ferille leur faifoit une loi de la

fobrieré : mais ils s'en dédommageoient des qu'ils pouvoient se livrer à la boisson. Ils négligeoient toutes les professions utiles, même l'agriculture.

Ouant à leur religion, on en est fort peu inftruit : on croir que c'éroit à-peu-près la même que celle des Perfes , & qu'ils adoroient le foleil fous le nom de Mithra. Ils avoient un grand respect pour la bonne-soi , & regardoient comme une infamie flétrissante de manquer à fa parole.

Le gouvernement y étoit despotique, & 2 peupres comme il étoit encore en Perfe du temps des Sophis. Ordinairement ils prenoient le titre de rois des rois, & l'on ne les approchoit, dans un audience régulière , qu'après avoir baifé le feuil de la porte du palais, & s'être prosterné en leur présence. C'étoit de plus l'usage de ne se préfenier devant eux qu'accompagne de préfens.

Révolutions historiques. La Parthie proprement dite , n'érant pendant long temps qu'une province de la Médie, & ensuire de l'empire des Perses, les Parihes n'en étoient que de fimples fujets. Alexandre compta la Parthie au nombre des provinces qui formoient fon empire en Afie : à fa mort, elle tomba en parrage à Séleucus Nicator.

Trois cens ans avant l'ère vulgaire, Arface ayant foulevé les Parthes contre Antiochus Théos, l'un des fuccisseurs de Séleucus, cette emreprise eut tout le fuccès qu'il en avoit defiré ; sen pays fut affranchi d'un joug étranger; les peuples ne firent que changer de mairres ; mais ils donnérent leur nom à un prince qui devint affez puissant pour balancer dans l'Orient les efforts de la puissance romaine. Ce prince fut tué dans une bataille contre Ariarathe IV, roi de Cappadoce : ce fitt d'après lui que l'empire des Parthes fut quelquefois nommé l'empire des Arfacides.

Arface II fucceda à son père , & s'empara de la Médie , d'où il fut enfuire chaffé par Antiochus le grand. Resiré en Hircanie , il y rassembla une armée formidable, & força le roi de Syrie à une paix défavantageuse; car il abandonna abfolument à Arface l'Hiscanie & la Parthica D

Après deux règnes dont l'histoire est peu connue, on vit les Parthes s'étendre confiderablement en Âge fous celui de Mithridate. Ce prince vainquit Démérrius Nicator , le fit prisonnier , & s'einpara de la Babylonie & de la Méfopotamie, Ce

règne est un des plus beaux de l'empire des Panhes.

Le règne de Phraate, qui lui fuccéda, fin trèsvarié ; car après avoir été vaincu trois fois par Anthiochus Sidetes, roi de Syrie, il le vaiaquit à son tour. Cependant les Scythes, auxquels il avoit manque de parole, & des mercenaires Grees, qui vouloient se venger des Parthes, défirent son armée, tuérent le prince, & ravagérent le pays,

Ce fut fous Pacore, qui régna après Artaban, que les Parihes firent pour la première fois alliance avec Sylla, qui n'étant cependant que préteur, commandoit dans l'Afie mineure.

L'alliance des Romains avec les Parihes, auroit maintenu la paix fur les limites des deux empires : mais Lucius Craffus, ayant eu le commandement des troupes en Syrie, & fon avarice lui faifant entrevoir les plus grands avantages à les subjuguer, il en forma le projet & en senta l'execution. Co n'est pas ici que l'on doit s'attendre à trouver les détails de cette guerre, qui est la suite des santes que firent commettre à Craffus son avarice & sa folle présomption.

Il perit, ainfi que fon fils, dans cette guerre malheureuse, & avec une quantité innombrable de Romains. Surena, général des Parthes, ent tout le mérite de cette victoire. Cependant Orode, jalone de fa gloire, le fit mettre à mort peu

Depuis cet événement, les Romains & les Parthes furent tonjours en guerre. Les Parihes eurent fouvent l'avantage, & s'emparerent de la Syrie, de la Phénicie, &c.

Cependant Venditius rétablit l'honneur des armes romaines; il furprit les Parihes, les aitaqua à leur défavantage, & les défit. Pacore, fils d'Orode, leur roi , fut tué dans cette action. Quelque temps après ils prirent bien leur re-

vanche, & Statianus, lieutenant de Sylla, fut défait avec dix mille Romains. Orode fut tué par ordre de son fils Phrante, ainsi que tous ses autres fils. Ce monstre regna après cela comme prince guerrier, & fourint la guerre heureufement contre Antoine. I sit enfuite la paix avec Auguste, & lui rendis les prisonniers & les drapeaux romains . nui étoient au pouvoir des Parthes. Il envoya attifi fes enfans en ôtage à Rome.

On dit que Phraate fut empoisonné par sa femme, impatiente de voir régner le fils qu'elle avoit eu de lui. Il fut chasse du trône par les Parihes, & pluficurs regnes fe fuccederent affez rapidement.

Arrabane, de la race des Arracides, mais régnant en Médie, fut appellé par les Parthes pour gouverner la nation : il se comporta avec une crusuté qui le fir déteffer. Tibère , alors empereur, crut ponvoir profiter des dispositions où se trouvoir la nation, pour mettre fur le trône des Parihes un prince qui fût plus au vœu des Romains. Il n'y reuffit qu'avec beaucoup de peme. Enfin , cependant , Tiridate fut mis fur le trone

por Lucius Vitellius, gouverneur de Syrie; Attabne confervoit encore un pari petifiant it revier, fasis si peu changé pour le carsèère & la conduire, qu'il site chassé de couveau. Ce ne conduire, qu'il site chassé de couveau. Ce ne ci qu'après certe épetaure que, résibil par l'azie, roi d'Adiabéne, il trais s'és fojes de manière et s'en faire regrester, après un règne qui sur en tout de to aux sur les sur les sur le sur le

Les Parines yétoient empates de l'Arménie, ét prétendoient bient la garder. Sous le règne de Néron, la crainte des armes tromaines engages vologéfe, roi des Parlies, la fie préter dux une ambuieufes des Romans, en confernan qu'ils de regardafient estemme les fuserains de l'Arménie, ét qu'en cettre qualité fes frères cullent la couronne. Les Parlies ét. les Romains véturent dequis en

paix, du moins pendant un affez grand nombre d'années.

Mais (ous le règne de Trijan l'Arménie fint conceu une causé de rouble entre le sixu empires. Coffocis, on ne fait poor que fijete, chaffs de part Trijan. Mais expires en part Trijan. Mais expires en vangen, de pora l'est armes jusque dans la Médopoumie, c'chi-à drie au-de du Elepharse qui jusqu'alors, avoir toujous fervi de bores à l'empire romain. Il toujous fervi de bores à l'empire romain. Il podennamente unris, de fon chois, aux Parliers. Ge donnamente unris, de fon chois, aux Parliers. Ge proposa mort de Trijan. Adrien, qui règue afficie, posès la mort de Trijan. Adrien, qui règue afficie. Geopports même, à l'égard des Painles, de Gomports même, à l'égard des Painles, de mainles à contractes, vece cus, une alliance

L'ambition de Vologèfe II la rompit. Il entra en Armènie, y maffaera les lègions, & défic en Syrie Artilius Cornelianus, qui en étoit gouverneur. L'empereur Vérus y accourut & chaffa les Parthes. Antonin, collègue de Vérus, fit enfaite la paix avec eux. Sévère bauit aufft les Parthes.

& s'empara de Ciéfiphon.

Jufqu'Joss les avanages remportés par les mains, de le prahes, étoint les fruits de leur saleur & de leurs saleurs militaires, Caracalis field étoit expluée de checher à s'en procurer par fait doit expluée de checher à s'en procurer par sailaines, et invitri le roi Arabane IV à un tentrevo ciù il «int avec une fiuit d'armée, il fe jeta fir toute la moupe, & s'empara de leur d'entrevo ciù il «int for riches. Les Prates artificm-blérent une armée confidentse, de livrétent sus Romain une bantile qui fit militarersile pour Chomens, des clear passis, paigliff y pett concomment, des chemps passis qu'en par partier la principal de la company de la prates de la company de la co

Cette fuire de longues guerres avoit confidérablement sifoibil les forces des Arfacides. Une perfonne d'une naiffance obleure, mais doute de grands taiens, entrepit de faire revivre l'empire Perfan, & y retuffit. Artabane fut vaincu, & les Parthes, fans roi & fans armée, fuent obligés de se soumettre au vainqueur. Le race des Arsacides continua de règner en Armènie jusqu'an règne de Justinien. L'empire de Porthes avoir subsisté pendant 475 ans.

PARTHIA, contrée d'Affe, à l'eft de Pflyearnie; mis elle en compet enfliue une parie suffibien que de la Médie, Selon Exienne de Dyfance, les Grecs dificient Parthyas & Parthyas. Ce paya a été long-temps ignoré des Grecs & de-Romains, parce qu'il n'étroi qu'une province de la Perfe. Ce ne lut done qu'après la fondation de l'empire des Parthes, que l'on eut quelque détail fur ce pays. Le vais la faire connoître selle que Prolemée cous la préfence.

## Giographie de la Parihia, selon Pulembe.

La Parkaficétoit bornée au eouehant par la Médie; au nord, par l'Hyreanie; elle avoit à l'orient l'Arie, & , au fud, la Carmanie déferte.

Scion ce même auteur l'étendue du pays qu'il décrit, fous le nom de Parhie, stoit divide en nrois : au nord, fous l'Hyrtanie, è mit la Parhie propte; au-deffous étoit la Parthyene; en def-cendant encore, la Chorvane, & cenîn l'Articène: près de la Carmanie étoit la Tabèlne.

# Les villes étoient :

Ambrodax. Apamia, Sinucia, Afpa. Cari pa Extrema. Semina. Rhoars. Marrhicha. Suphtha. Taflache, Arsciana. Armiana. Dordomana. Choana. Hecasompylos (1), ca-Pafacarta, pitale. Rhuda. Sindaga. Simplimida. Parbasa, Artacana, Myfia. Appha. Charax. Rhagaa,

Ce pays, ayant des montagnes au nord, étoit dans tous le teste assex stérile.

PARTHIA, ville de l'Asse mineure, dans la Carie, selon les astes du concile de Chaledoine. PARTHLÆI, peuples de la Macédoine. Selon Ptolemée, ils habitoient la ville d'Eribora. PARTHOS, ville de l'Illyrie, selon Apollo-

dore, cué par Etienne de Bylance.

PARTHOS, ville de l'Afrique propre. Elle fut

prife par Scipion, felon Appien. PARTHUSI, peuple de l'Afie, dans la Sufiane, felon Pline.

(1) Cette ville étoit dans la Médie; mais la Parkia s'étoit éteadue aux dépens de cette province.

PARTHYENA, contrée de l'Afic. Elle faifoir partie de l'empire des Parthes, felon Prolemée. PARTISCUM, nom de la dernière des villes

que Prolemée donne aux Jazyges Méranastes, PARUTÆ, peuple de l'Asie, dans l'Arie, &

voitins des Paronanifades, felon Prolembe, PARVUM LITTUS, lieu maritime fur la côte

de l'Ethiopie, dans le golfe des Barbares, felon-PARYUM LITTUS, lieu de l'Arabie heurenfe,

dans le pays des Adramites , entre la ville Eruha & le port de Cane, feton Ptolemée.

PARYADRES, ou MOSCHICHE MONTES, montagues de l'Afie, au fud-eft de Trupeque (Tièbifonde), fur les frontières de l'Armenie Perfane Procope dit qu'elles font très-peuplées, & qu'il

y a de riches mines d'or, dont le toi de Perfe avoit donné la direction à un homme dit pays, nommé PARYMÆ, peuples de l'Afic, vers le mont

Caucafus , felon Juflin, PARYMNA, lieu de plaifance, dans l'île de

Cypre s felon Simeon le Métaphrafte. PARYSATIDIS PAGOS & JEZDEM DOMUS,

lieur de l'Afie, fict la rive gauche de l'Euphrate . au fud de l'embouchure du Zabus Atinor. Céroit un village du domaine de ila reine Pary-

fatis, mère du joune Cyrus.

PARYSTIUM, lieu de l'Afie mineure, dans la

Troade, an voilinage de la ville de Pirane, felon

PASACARTA , ville de l'Afie , dans la Parthie , entre Choqua & Rhuda, felon Ptolemee. PASAGE, ville de l'Inde, en deçà du Gange,

felon Prolemée. PASAR, ville des Chorafmiens, felon Cédrène

& Zonare , cirés par Ortélius. Dillate PASARGADA, ou PASARGADA, ville de l'Afie, dans la Perfide, felon Pintarque, Pline & Etienne de Pylance, Ce dernier ecrit Pafargada ,

& Prolemee Pafacarta. Selon Pintarque, c'est dans cette ville qu'Ar-

taxercès se fit facrer. Selon Etienne de Byfance Plasappata, ou Pafargada, ésois de deux genres : il étoit féminim lorfqu'il fignifioit la ville, & masculin lorsqu'il. gnificie les habitans. Ce nom fignificit camp des Perfes, & la ville avoir été fondée dans le lieu même où Cyrus avoit vaincu Aflyage ou Cyazare en baraille rangée. Selon Plorarque, il y avoit dans cette ville un temple de la déeffe de la guerre, & il soupçonne que ce devoit être Palias, Le prince qui devoit se faire facrer entroit dans ce temple, y quittoit fa robe & prenoit celle qu'avoit porte Cyrus avant d'erre roi : elle y étoir con rvee avee une grande veneration,

On n'est pas d'accord sur la ville moderne qui a succède à Pasargada; so'on Volsius, c'est Chiras; selon le P. Lubin, c'est Darshegerd.

PASARNA , ville de l'Afie, dans la perite 

Arménie, à quelque distance de l'Euphrare, dans 

Sclon Prolemée.

PARYSATIDIS PAGI, lien de l'Afie, dans l'Affyric , à l'Orient , & fur le bord du Tiere , un pen au deffous de l'endroit où le fleuve Zabatus se jetoit dans le Tigre , par les 35 degrés 10 min. de latitude

PASCÆ, peuples de l'Afie; dans la Sogdiane, auprès des monts Osci, felon Prolemée. PASIANI : peuples de l'Afie. Selon Strabon .

ils étoient du nombre de ceux qui enlevèrent la Bactriane aut Grecs

PASICANA, ville de l'Inde; en-deçà du Gange, felon Prolemée. Cet auteur la donne au peuple Cafpirali, -14

PASIDIUM ; ville de l'Asie , dans la Syrie. Elfe écon finite for le bord de la mer, à l'onest du mont Cafiar , vers le 35" degré 50 minures de latitude, Ishitoa PASIPEDA, ville de: l'Inda, en-deçà & fur

le bord du Gange, entre Pifca & Suficana, felon Prolemée. PASIRA , bourgade de l'Afie , dans la Carmanic.

à foixantes stades de la mer, selon Arrien. PASIRIS, ville de la Sarmatie européenne, fur le bord de fleuve Cardinire, entre Torocca &

Hercabum Gelon Prolemes. PASITIGRIS (Shat ut-Arab), Le Tigre & l'Euphrate reifnis, vers le 31º degré de lainude, pre-

nolt le noth de Pasingris jusqu'à son embouchure dans le goife Perfique. PASPANENSIS, fiège épifcopal de la Lycaonie

felon les aftes du concile de Confrantinople, tenu fous le pape Damafe I'e PASSA, ville de la Thrace, felon Erienne de-Byfance

PASSADÆ, on Passina, peoples de l'Inde, en-deçà & fur le bord du Gange , felon Prolembe. Ils font nommes Puffida par Orofe, qui ajoutes qu'ils furent subjugués par Alexandre,

PASSALA, port des Mylassens, dans le golle-Céramique, selon Pline. Il en est aussi fait mention. par Erienne de Byfance.

PASSALÆ, nation de l'Inde, au-delà du Gange... selop Prolemée. Ils'Indiroient sur le bord de la. rivière Perfells ou Poffula, vers le 29' degré de latimde.

PASSALON, nom d'une ville de l'Egypte, felon Prolemée.

PASSANDA, lieu fortific de l'Afie, dans la Mysie, au voisinage de la ville d'Adramyttium & de celle de Cifftiene, felon Erienne de By fance. PASSARON, lieu de l'Epire, dans la Moloffide.

Selon Plutarque, de toute anciennere, les rois d'apire avoient contume d'y tenir une affemblée. PASTERIS, ville de l'Egypte', felon Ecienne

de Byfance.

PASTONA, ville de la Cappadoce, près de Mélitene, felon Plane.

Elle étoit firuée sur le bord oriental de l'Euphrare, vers 38' degré 5 min. de lat.

PASTOS, ville de la Thrace, felon Pine.

PATÆTA, village de l'Ethiopie, à l'orient

du Nil, carre Gerbo & Ponteris, felon Ptolemète. PATÆTYRUS, ville de la Paleftine, dans la partie feptentrionale de la Galilée supérieure, faire le bord de la mer, au sud de Tyr, c'est-à-dire,

l'ancienne Tyr. Voyet l'arecle Phænicia, PATAGA, ville de l'Eshiopie, fous l'Egypre,

felon Pines es inputation de la PATALA, ou PATALA, ou PATALA, ou PATALA, ville qui étoit funée dans la Pataléne, à l'angle ou l'éndur se divisé en deux bras principux, vers le 2,4 degré 30 min. de lar. Pine ècne Patala; mais on lit

Panula dans Surabon & dans Arrien.

M. d'Anville peufe gue l'emplacement de cette streicene ville le nomme aujourd'hui Tananagar.

PATALENA, Patalène, terrein on ile de forme triangulaire, formé par les différentes embouchures du fleuve Indus. Stabon, Arrien, Pline, &c. en ont fair mention.

PATALUS, île qu'Etienne de Byfance place fur la côte de la Carie, province de l'Afie

PATAMODES, lieu de la Mellenie qui se trouvoit sur les côtes, au sud-ouest d'Elestra, il est peu connu.
PATARA, port & ville maritime de l'Asse

mineure, dans la Lycie. Tite Live dit qu'elle étoit la capitale de cette contrée. Pomponius Méla rapporte que la ville de Patara

avoit un temple célébre, dédié à Apollon Cataréen.

PATARES AUGUSTLÆ, nom qu'Ammien

Marcellin donne au Bosphore de Thrace.

PATARNE; ville de la Sarmatie Affatique, entre l'embonchure du fleuve Moulius & celle du

grand Rhomitus; stolo Prolembe.
PATAN'UM (Pateus), ville d'Italie dans la Vencite. Elle avoit au fud le Médestra Minne, Sc unu peu plus loin au norde, le Médestra Minne, Sc unu peu plus loin au norde, le Médestra Minne, le d'Antière dans ces counties, et sous contra de la contra del la

(t) Ceft par diferation; fam doute, que l'unever de la géographie de Virajle met cerre ville fair le Médianes peut de la cerre ville fair le Médianes peut de Médianes l'este en est toin « 8 bennoup plus peut de Médianes Mémos; il et vira qu'ait se communiquent à Voicell par un camal oppelé Bimeste. Le deliberation de Voigelage la ment un st' deprè a min de las, de us sy degre so min, de la conjunier si lutte l'ure q' degré so min, de la cy d'agré so min, d'agré so min, de la cy d'agré so min, d'agré so mi

de Tine-Live, L. x., x. a, que hous avons déla cirè, que vera l'in de Rome a 50, c'ptire ville étricfouvent et armes codrer les Gaudois - qu'en traile la fuire confiamment unic aux Romains. Lorque l'on y cui conduit une colonie romaine, yles cioques firmer plus diffingués à Rome que etrar des aurres villes, parfiguils avoient droit de futirale commo les choycens Romains.

Les anciens attribuoient la fondation de cette ville à Anténor (2). On fem bien le casque l'on doit faire de ce conte.

Cette ville est célèbre par la naissance de Tites

Patavium fin prife & detruite par Artifa! Veri l'an 430 ou 432, & tehabite peu prets par Narfes. Elle tur prife par Agilnfe, roi des Lombards en dost. Les habitans en furent chaffes, & la ville réduite en cendres; mais Charlemagne lui réduit fon ancien luttre. Patavium, ville de l'Afie. dans l'interieur.

de la Bishynie, entre Prufa & Gallica, felon-Prolembe.

PATENUS MONS, montagne d'Italie, dans le

PATERIA. Pline nomme ainfi une fie déferre.

Elle cioit fitude vers la Cherfonnèfe de Thrace.

PATERNIANA, ville de l'Hifpante, dans la Taragonnoife, au pays des Carpétans, feloui Prolemée.

PATERNUM, ville de la première Cappadocel

Il en est parlé dans les actes du concile de Chalces doine, cités par Ortélius.

PATERNUM, ville d'Italie, dans la partie de la

grande Grèce appelée le Bruium, PATHISSUS, fleuve de la Dacie, felon Pline.

PATHMETICUM, nom de la quarrième embouchure du Nil, felon Pomponius Méta & Pro-

PATHMOS, ile de la mer Egée a % Unne des sporades, finuée au fud-ell de l'ile learia, su fudouell de celle de Samos, & au mord-mord-onelt de celle de Lesos, vers le 37 degré a primiero de heimade. Certe ile féroir peu connue, fans le livre de l'Apocalypfe, dont S. Jean s'occupa durant fon ard fire ce roches.

PATIGRA, ville de l'Ane, dans la Médie, felon Ammien Marcellin.

PATIORUS, ville intérieure de la Sicile, entre

PATIS, ville de l'Ethiopie, fons l'Egypte, felon.

(3) Servius dérive le non de Patavam de quelques moss grees, quoiqu'il fai donne pour londairent un Troyen, il parort para estrain que Panisan fur fonde par des Celers, le nom de la ville suru tione de en Celer Jeano un fatam, formedo de tracine o, am figuinam em, parce que cette ville ch dans un regreun fort averdir.

PATISCHORES;

PATISCHORES, peuplés de l'Afie, dans la Perfide : felon Strabot PATISTAMA, ville de l'Inde, en-decà & for

le bord du Gange, entre Symifica & Tifapatinga, folon Prolemée.

PATRE, ou PATRAS, ville de l'Achaie, fur un promonspire, ms nord du mont Panachsichus. Elle avoit d'abord porté le nom d'Aroe, qui paroit

venir du mot grec apour, je laboure. Les habitans présendoient qu'elle l'avoir eu à l'occasion du féjour · de Triprolène dans leur ville. Peut-être, en effer, indiquoit-il que ce fut le premier endroit de l'Achaie où l'on s'occupa du labour.

Ce qui porteroir à croire que ce pays fut alors uffez cultive, c'est que Pausansas dit que tout pres il exista encore deux autres villes, détruites, il est vrai , avant les beaux jonrs de la Grèce. Les villes étoient Anthée, & une autre nommée Meffatis: la première paroit avoir pris fun nom d'un mot grec qui fignifie opposi; & la seconde d'un mot qui indique qu'elle étoit entre les deux antres ; & c'eft la polition que Paufanias leur donne,

Patréus, l'un des chefs des Achdens chaffes de Lacédémone à l'arrivée des Héraclides, ayant agrandi & forcific Aroc, lni donna fon nom, De Para ou Parai, comme discient les Grecs, nous avons fait Patras, nom qu'elle porte encore actuel-

lement.

De rous les Achéens les habitans de Patrus furent les feuls qui consentirent à défendre les Etoliens atraqués par les Gaulois. Il est probable que cette incursion est celle de l'an 278 avant J. C., laquelle suivit l'irruption de ce penple en Macédoine , l'an 279 ; malheureusement ils surent défaits. Le peu qui le Jauva ne pouvant se soutenir avec quelque avantage dans leur ville, se dispersa pour subfuter; mais Anguste, dans la suite, charmé de la finnation de Patras, y rappela des habitans issus de ceux qui y avoient eu précédemment des possessions, & les y établit de nouveau. Comme le nombre de ceux qui s'y ésoient rendus ne sushsoit pas, il détruisse Rhypes, dont je perlerai bientoe, & en fit paffer les habitans à Patras. Enfin, pour mettre le comble à ses bienfaits, il la laiffa scule de soure l'Achaie jouir de sa liberté. Il réunit plusieurs villes à son domaine, & lui accorda sous les avantages dont jouissoient les colonies romaines.

Cette ville étoit fort ornée au temps de Paulanias. On y voyoit enere autres monumens: 1'. Une statue de Diane Laphria , nom étranger ,

dit Paufanias , ainfi que la ffatues. Elle faifoit partie des dépouilles enlevées aux Calydoniens 2º. L'odéon , espèce de vaste falle destinée à la

mufique: après celui d'Athènes, c'eft le plus beau de toute la Grèce;

3°. Une fontaine près du temple de Cérès, où se rendeient des oracles pour des gens malades, Voici la manière ridicule dons se rendoit cet oracle: un suspendoit un miroir sur la fursace de l'eau,

Géographie ancienne, Tome II.

& sprès beaucoup de cèré montes, on regardoit le miroir. D'après les figures bifarres que pareiffoient y former les vapours de l'eau un peu condenfées, on auguroit en bien ou en mal des fuites de la maladie.

Paufanias remarque qu'il y avoit à Patrics nne fois plus de fenmes que d'hommes ; elles s'ocoupoient à filer la foie du pays & à faire des étoffes,

PATRÆUS, village de l'Afie, fur le Bosphore Cimmérien . à cent trente flades du village Corncondame, ou finiffoit le Bosphore, selon Strahon,

PATRASIS, ville de l'Afie, fur le bord du Pont-Euzin, selon Hécatée, cité per Etienne de Byfance.

PATRIAS, village de l'Afie, dans la Perfide, selon Siméon le Métaphrass

PATRIDAVA, ville de la Dacie. Prolemée la place entre Triphulum & Carfidana.

PATROCLE, ile petito & deserro, for la côte de l'Arrique, près de Lawium, felon Paufanies.
PATROCLI VALLUM, ile de Patrocle, &c.

de peu d'étendue, fur la côte occidentale de l'Atrique, à l'entrée du golfe Saronique. On disoit que Patrocle l'avoit entourée de murs & fortifiée d'un bon rampurt : elle étoit inhabitée au temps de Paufanias. Il femble que Strabon , L. 1x , p. 610, déligne cette île par le nom de Belbina, & le petit détroit qui la separe du continent par le nom de Xapax on Valtum Procli , qu'il faut lire Patro:lis ; felon qu'on je trouve dans plusieurs manuscrits &

dans Paufanias, Anic. L. 1, co. ...
PATRONIDE, ville de la Grèce, dans la Phocide, entre Titore & Elsile, selon Plutatque. PATOUISSA, ville de la Dacie, entre Napuca

& Salina , felon Prolemée. PATUMOS, ville de l'Arabie, un peu au-deffus

de Bubeftus, felon Hérodote. Il est auffi fuit mention de cette ville par Etienne de Byfance. Ce nom paroit être une corruption do Pithon

des Hébreux & du Pethon des Captes. Cotte ville est la même qu'Herospolis, qui avoir du son nom au golfe Herospolises, aujourd hui le golfe de Suez. Dans les endroits où l'écriture nomme la ville de Pithon, les Septante mettent Hirospolis,

Il y a une petite discussion, sur cette ville, dans la géographie d'Hérodote : ceux qui étudient la géographie ancienne, avec quelque détail, ne la liront pas fans intérêt. Voyeg la traduction de M. Larcher,

PATICOS, ville de l'Italie, dans l'intérieur du pays des Brutiens, felon Etienne de Byfance, PATZINACE, POYQ PATZINACITA

PATZINACITÆ, les Patrinacites. C'est ainse que ce peuple est nommé par Suidas, Ortélius les appele Parinaca, & dit que c'étoit un peupla de la Scythie, de ceux que l'on nommoit Bafilio. On hit dans la differtation fur l'origine de la

langue Esclavone, par M. de Peyfsonnel, que les Parzinacires étoient des Vénèdes, & par confequent des Slaves, qui, fuivant Léon Clavius dans fes Pandecjes, avoient tiré leur nom de

Pofnania, ville municipale de la Pologne, où ils avoient autrefois habités. Ils se trouvoient fitués à l'orient des Turcs, entre l'Atel ou le Volga & le Geek, aujourd'hui le Jaik, au nord de la province

qui porte le nom de Circaffie.

On voir dans la même differtation que Conftant Prophyrogichte rapporte qu'en l'an de J. C. 899, les Uses Véant liés avec les Cazzres, qui labitoient la Cherfonniel Taurique, astquérent les Pazzinacies, de les obligérent de leur céder le pays qu'ls habitoient. Les Pazinacies, chaffis de chez eus, temberent fur les Tures, les chafferent de yemparèment de leur pays, de s'étendirent jufques au dels du Danoit

diebet jinighes au oet zu brauten. Sie Uzis, St. les Madgiars, emmyte om un gene tei Uzis, St. les Madgiars, emmyte om für les Partinaciers, les momente de leur pays, qui étoit la Walaque St. les Moldavier aujoure hui. Les Partinaciers, ponfics de nouveau hors de chez cux se refugierer dars la Bofoite, qui fut leur dernier afyle, & alaquelle ils ont donné leur nom, felon Léon

Scion ce que rapporte Conflantin Porphyrogénère, les Ruffes alloient acherer des bœuts & des moutons chez les Patzinacises.

En 1111 Jean Commène myrcha course les Prustincies, qui avoient puille l'Danha y & ravagniont la Thurce & la Marédoine. Ceute monto devi alos divisée en phileure ribes qui obbifiliore à different opinione. Jean lever fit faire to propositione à different opinione. Jean lever fit faire de propositione à different opinione. Jean lever fit faire entre la piai. El la guerre. Il fairi ce si inflame d'irricolteine, R leur l'ivra basilit. L'empeteur fut bleffe an pied, de le cranage fut hornible de part de d'aure. Enfin le Paisancieur foirest valores, l'eur camp fut pille, de on leur fair on nombre infini de d'aure. Enfin le Paisancieur foirest valores, l'eur camp fut pille, de on leur fair on nombre infini de d'aure. Enfin le Paisancieur foirest valores, l'eur camp fut pille, de on leur fair on nombre infini de forments de flempine et ils Virsibilers, de Godérent me grand nombre de bourg de de villages. PAUL A, ville finishe fur la cle eccidentale

de l'ile de Corfe, entre l'embouchure des fleuves Locra & Ticarius, felon Prolemée. PAULINI PRÆDIA, lieu de l'Italie, dans le

PAULINI PRÆDIA, lieu de l'In Frioul, selon Pline le seune.

PAULITALIENSIS, friege épiscopal, dans le voifinage de l'Illyrie, felon Marcelanus Comes, cité par Ortélius.

PÁULON, fleuve d'Italie, dans la Liguñe, felon Pomponius Méla. Ceft le Paillon qui se jette dans le Var, & qui, selon l'auteur sain, étoit bien moins censidérable.

PAUNA, ville d'Italie, dans le pays des Samnies, felon Strabon.

PAUS, village du Péloponnéle, dans l'Arcadie. Paufaniss rapposte qu'on envoyoit feulement les mines dans le vottinage de la forêt Sorone. PAUSICE, peuples de l'Afie, dans la Perfide,

PAUSICE, peuples de l'Afie, dans la Perfide,

Perfe. M. Larcher penfe qu'ils habitoient entre l'Oxus & l'Isxarte.

PAUSINUS, fleuve de l'Illyrie, felon quelques exemplaires imprimés de Pline. PAUSTERII, montagnes du Péloponnèle,

PAUSTERII, montagnes du Péloponnèle, dans l'Achaie, felon le Lexique de Phayorin. PAUSULA, ville de l'Italie, dans le Picenum.

PAUSULANI. Pline nomme ainfi les habitans du Paufula, ville du Piccoum-PAUTALITORI, peuples de la Thrace. Schon

Ortétius, ils habitoient la ville de Pautalia.

PAUZERENSIS, fiège épifcopal d'Afrique, fe-

lon la conférence de Carshage.

PAX JULIA (Bexa), ville de l'Hispanie, dans

handle seine seine

PAXÆ, ou PAXI, nom de deux îles fituées entre celles de Leucade & de Corcyre, felon Polybe & Pline.

PAZALÆ, peuples de l'Inde, dans le voiffnage du Gange, fe'on Arrien. PAZUS, ville de l'Afie mineure, vers la fource

du fleuve Sangarius, felon Callifle & Socrate, cues par Ortelius.

PECHINI, peuples de l'Ethiopie, fous l'Egypte, entre le fleuve Aflapodes & le mont Gabaus.

felon Ptolemee,
PEDA: PEDE or PEDUM, vile de l'Italie
dans l'Aufonie, felon Etienne de Byfance.
Elle est nommée Pedum par Tue Live, qui la

place dens le Luium.
PFDACHTON, ville archiépifcopale, sous le patriarchat de Constantinople, selon la notice de Léon le Sage.

PEDÆUS, petite vivière de l'île de Cypre. Elle se sormoit de deux misseaux, qui couloient de l'ouest à l'est, &c, réunis, ne sormant qu'une rivière, se ixtoient dans la mer à Salamis.

PEDALII, les Pedaliens, peuples des Indes,

PEDALIUM, promontoire de l'île de Cypre à l'extrémité d'une peninfule qui s'avançoit vers le fudefil. Il étoit entre les promontoires Dabes, à l'oueft, & Ammechofies au nord-eft.

Strabon dir que ce promontoire est dominé par une hauteur escarpée en forme de table, & confacrée à Vénus.

PEDALIUM PROMONTORIUM, promontoire de

la Carie, dans la parie nord-ouest du golfe de Glaucus, à l'ouest du promonioire Crya.

Persatrum, ville de l'Asse, sur le bord du Post-Euxin, près de Sinope, selon Appien, cirè par Ortélius.

PEDANII, les Pédaniens, peuples de l'Italie,

Leurs villes étoient tellement détruites, que l'on n'en voyoit même pas les ruines, felon Pline PEDASA , PEDASUM , ou PEDASÆ , ville de l'Asie mineure, dans la Carie. Athénée rapporte

que Cyrus la donna à fon ami Pythareus. Il est auffi fait mention de cette ville par Etienne

de-Byfance, Strabon & Pline. Ce dernier écrit Pedajum

PEDATRITÆ, peuples de l'Inde, selon Pline. PEDERODIANENSIS, fiège épifcopal d'Afrique, dans la Byzacene, selon la notice épiscopale d'Afrique.

PEDIACI, peuple de la Grèce, dans l'Artique, Il en est sais mention par Plutarque & par Aristote.

PEDIADIS, note d'une contrée de l'Afre, felon Polybe. Elle faifoit partie de la Bastriane, & étoit traverice par l'Oxus.

PEDIAS, municipe de la Grèce, dans l'Attique, felon Erienne de Byfance.

PEDICULI, ou POEDICLE, l'un des anciens peuples de l'Italie, felon Pline & Strabon. Ce dernier ècrit Poidieli. Ils habitoient dans la partie méridionale, sur le golse Adrianque.

· Ce peuple possédoit la ville de Rudia. · PEDIEÆ, ville de la Grèce, dans la Phocide, felon Herodote.

PEDIEÆ, ville de l'Assemineure, dans la Carie, felon Etienne de Byfance.

PEDNA, nom d'une île que Pline place aux environs de celle de Le bos.

PEDNELISSUS , ville de l'Afie , dans la Pifidie, felon Polybe & Ptolemée, Elle est nommée Petniiffus par Etienne de By-

fance , & Pemeliffus par Sirabon. PEDNOPUM, village de l'Afrique, dans le

nôme de Libye, entre Tanutie & Climax, felon Ptoleméc. PEDONIA, nom d'un village du nôme de

Libye, entre Pnigaus & Catabathmus Parvus, felon Ptolemice. PEDONIA, ile de la mer d'Egypte, felon Pto-

lemée. PEDUM, lieu que Cluvier indique en Italie, dans le Latium.

PEDYLI , penples de la Gaule narbonnoife , felon Strahon.

PEGADÆ, contrée à l'extrémité occidentale de l'Inde, aux confins de la Gédrosse, selon Philostrate, cité par Oriélius, PEGÆ, ou PAGÆ, ville de l'Achaie, dans

la Mégaride, selon Prolemée, Suidas & Pline, Ces deux detniers écrivent Page PEGÆ, ville de l'île de Cypre, dans la Cy-

rénie, selon Erienne de Bysance. PEGÆ, nom d'une ville de l'Hellespont, selon Nicetas, cité par Ortélius.

PEGASEUM STAGNUM, étang de l'Asse mineure, au voifinage d'Ephèfe, felon Pline. PEGE, ville intérieure de l'Afrique. Pline rap-

porte que c'étoit une de celles qui furent subjuguées par Cornclius Balbus.

PEGIA. L'histoire Miscellanée fait mention d'une ville de ce nom. Oriélius foupçonne qu'elle étoit

fitnée vers la Propontide PEGUNTIUM', ville fimée fur la côte de la

Dalmarie, entre Epetium & Oneum, felon Pto-Elle est nommée Pigunia par Pline.

PEISO, nom d'un lac de la Pannonie, Il joignoit la Norique, selon Pline.

PEIUM , lieu forifié de l'Afie , dans la Galatie ; chez le peuple Tolistoboges, felon Strabon

PELA, ou PELE, nom de deux villes de la Theffalie. L'une obtiffoit à Eurypyle, & l'autre à Achille, felon Etienne de Byfance

PELAGE, nom d'une lle de la Propontide. Il en est fait mention dans les constitutions de l'entpereur Emanuel Comnène. PELAGIA, ile voifine des colonnes d'Hercule.

Elle étoit confacrée à Saturne ; selon Festus Avienus. PELAGIÆ, îles au nombre de trois, dans la

mer Mediterrance , entre la Sicile & l'Afrique , Celon Prolemée. PELAGONIA, nom d'une contrée de la Ma-

cédoine. Elle fut auffi appel ce Tripolitis, à cause de fes trois villes , felon Strabon. ( Poyer MA- . CEDONIA.) PELAGONIA, ville de la contrée de même nom ;

dans la Macédoine, selon Tire-Live. PELAGONIA , nom d'une contrée de la Sicile . sclon Etienne de Bysance.

PELAGOS, ou PELAGUS, bois de l'Arcadia; à l'oucst de l'A golide, & au nord de Pallatium. Ce fut en ce lieu, felon Paufanias, que se donna la première des deux batailles que nous connoifsons sons le nom de Mantinée. Epaminondas fut enterré dans ce lieu même ; & l'on éleva sur son corps une colonne avec un bouclier , où étoit gravé un serpent. Cet emblème avoit rapport à sa naissance,

& la rapportoit à ses foldats, nes des dents d'un ferpent, semées en terre par Cadmus. Au-delà du tombeau d'Epatninondas, étoit un temple de Jupiter Charmon

Cette foret étoit sur le chemin de Mantinée à Tègée, & elle servoit de bornes aux territoires de ces deux villes,

ELAMYDIUM, nom de l'un des fauxboures de Constantinople, selon Codrene, cité par Or-

PELASGI, les Pélasges, nom des plus anciens euples de la Grèce, selon Thucydide, Strabon & Hérodote. Ce dernier dit que tout le pays que l'on comprenoit de fon temps fotts le nom d'Hellas, avoit autrefois été appelé Pelafgia. Les auteurs ci-deffus cités, disent que les Pésasges ont commence à être connus dans la Thessalie, & qu'ils font fortis de la pont se répandre dans toures les autres contrées de la Grèce: Cependant Denys Ttt 2

e Halycannaffe dit que ces peuples triolens leur origine du Péloponnefe, doit ils envoyerent des colonies dans la Thefinite, & il les fait défendet et Pelofgus, fils de Lycano. Cet auteur sjoure que la dispersion de ce peuple, loriqu'ils forrieren la Thefinite, & & répandierèn en Epire, en Italie, dans la Thrace, les iles de l'Asse mineure, fut fous le règne de Deucelsion.

M. de Gébein dir que les Pélaiges furmi les polieffeurs de toute la conrèe, qui s'étendoir des rives du Danube juigra? la mer du Péloponnéle; qu'ils peuplèrent la Thrace, la Gétic, la Macédoine, l'Illyrie, TÉpire, la Thefialie, la Phocide, le Péloponnéle, l'Artique; que d'aures traverfèrent le Dannée, & portèrent andelà le nom

des Daces & des Gires.

Ils rempirear es conréss de villes chèbes & d'une population immenfe i là défrichéene les térres, abunirent les forèts, continent la maffe des seux : bienné le pays ne fau plus capable de nourrir rous s'es habinay: ils envoyèmes su lois de nonbreules colonies. Ces émigrations, qui survient dù faire la gloire des Pélafogs, les a fits paffer pour un peuple errare, vagabond, fams ars & fairs feience. Les ayant van pareour, on a eru qu'ils révoient fixés mille par.

Les fortunes chez les Peiafges troiten plus égalges; un la rivoit de la fortune, 8c. perfonen en s'en foucioit : comme dins l'ancienne Rome, selon M.
de Gebrlin, quelques arpens de terre fossiblement pour la nouriture d'une nombreute famille; peu leur fufficit, parce qu'ils étoient habilités simplement, logés de même 8c nouris frugalement.

Il falloit qu'il y eût des Pélasges établis dans l'Epire avant le régno de Deucalion ; car Denys d'Halycarnaflo dit qu'une partie des Pélafges , qui fortirent depuis de la Theffalie, fut recue à Dodone, par leurs parens. Cer auseur ajoute que les Pélafges de Dodone pafférent en partie en frafie, pour obéir à un oracle, & qu'ils abordérent à une embouchure du Pô : que là ils laifferent ceux eni ctoient les moins propres à la farigne pour le garde des vaiffeaux ; le refte s'avança dans le pays: ils pafférent les montagnes & descendirent dans le pays des Umbriens, vostins des Aborigênes. Ils a emparient de quelques villes chez les Umbriens; mais ceux ei les chafferent, & les forcarent de fe reuirer chez les Aborigènes, qui vouloient aufit les traiter en ennemns; mais les Pélaiges feur tendirent le rameau d'alivier. & coururent de tous côtés, racontant leurs malheurs, & les primt de les recevoir parmi eux. Les Aborigènes les recurent : mais comme leur pays n'étoit pas affes vafte, les Pélaiges les engagérent à fière une irsuprion dans l'Umbrie, ou ils s'emparerent de Crotone. Ils enleverent des villes sux Sicules, &

la Campanie, dont ils possédèrent une partie après en avoir chasse les Aurunques.

Les Pélaiges jouiffoient d'un beau & grand pays en Italie, après la fortie dos Sicules : auffi ils devinrent puissans, riches, & jouirent de tous les

avantages de la fortune.

Ceux qui énoiem refils à la garde des vaiffeaux, phistrea nu ville à l'augule lis donnéem le nom du fleuve : ils furent long-temps maires de la suere, de leur étus fur le plus floriffant de tous ceux qui étoiem le long de la mer lonienne. Ils envoyèrem au remple de Daphete les finnes des probits qu'ils faifoient fur la mer, 6° autoure les peuples voitins s'étant réunie, ils futent autaiqués de forciés d'abandonner leur ville : ils penprient de ceue emainére.

Les Pélafges alliés des Aborigènes, furent accablés par les Barbares leurs voiúns : un pent nombre refla chez les Aborigènes; mais la plus grande partie fe disperfa de nouveau dans la Gréce

& parmi les Barbares.

Scion Denys d'Halycarmife, ce fat environt deur gioleziones avant la guerre de Troye, que les Pelafees épronvèrent ces malheurs tousse les villes qu'il sa voien habitées en lattle, poirment l'exception de Cosone, qui conferva long-temps fon permire étas. Denys d'Halycarmife, fin que fon permire des Denys d'Halycarmife, fin que de nom de d'habitmas : de fon temps elle étuit occuple par ume ealouin sommés. de l'elle évoit nommé Guilennia. Scion le rapport d'Hérodete, fous le règne de

Dencilon, In Philipps ciocere en possession de la parsie de la Traffisie qui na popolici Phicacia, coi ils resiscent pinetum règre de Dortu; petrichis de Dencilon, il en sentrem stors, de incran labiter dam une surre parsie de la Traffisie que l'on nommo Efficiale; finete a lus des more Offi & de more Olympa. Ils sinenç estsituit chaffes de la pues Cadarones, de is alterne rétubir un figs du Finde, où ils privens le nom, de Macchiners.

Denys éHalysammfe sit que ce fut deux générations avan la genre de Troye, qu'une parrie der Pétiges, chafés de leurs villes, retournéreux dans la Grèce. La fueure dans l'Ariaque, oi lies. Althinlaus les requerent leur donnérent le rerrien qu'é criet a bas du mont Hymner, à Cométine qu'ul baiseient la muralle qui fri l'arctinte proférité, et qu'ur acrèa la jalonié des Arbieniens, qui les chafferent de l'Artique, au rapport d'Héches, chi just relffédore.

region dus l'Univie, se ill demparient de Corone, l'endeprime de viles mischesti, de li dispettem en divers liett, se lun partie ils fonderes les viles d'Arpha, de Fife, de s'empara de l'Ide de Lemons. Des qu'is franc etable strone de Affaible en en viles des la time leur lances enlacées par les Tayrelences. 

"La pleulige fondemen la vivie de Large dens levérent plufieurs femmes qui étoiont venues su bourg de Brauron pour célébrer la fête de Diane. Ils les emmenérent à Lemnos , & en firent leurs concubines. Ils en curent beaucoup d'enfans, qui, étant élevés dans la langue & la manière de vivre des Athéniers, prirent de l'aversion pour les en-tans légitimes des Pélasgos : ceux-ci, craignant les fuites de cette haine, tuerent tous ces enfans illégitimes, & firent mourir les mères en même

Les Athèniens, commandés par Miltiade, paf-fèrent dans l'île de Lemnos, d'où ils chaffèrent emibrement les Pélafges, qui de-là furent s'établin dans les villes de l'Acto, felon Hérodore, qui étoit une terre separée du continent de la Thrace par le canal que ne creuser Xercès près de la ville de Sane : ils s'etendirent dans le continent , où ils occupérent la Creftonie.

Lorique fous le règne de Deucalion, les Pélaiges passèrent en Italie, dans l'île de Crète & dans les Cyclades, dans la Béorie, la Phocide & l'Eubée, Denys d'Halycarnaffe die qu'une autre partie paffa en Afie.

Scion Strabon, les Lesbiens disgient que leurs ancêtres avoient été à la guerre de Troye, sous la conduite de Pylee, chef des Pélafge Tontes les villes de la côte maritime de l'Ionie

avoient été habitées par des Pélafges, felou le rapport de Ménéerate d'Élée, Les habitans de l'ite de Chios prétendoient que les Pélafges de la Theffalie avoient été leurs fondateurs. Il n'étoit pas de contrée dans la Grèce, la Thrace & l'Afac mineure, où les Pélasges n'aient laisse des traces de leur puissance,

Le nom des Pélafges commença à tomber dans l'oubli peu de temps après la guerre de Troye. Ceux qui existoient encore au temps d'Hérodote pres de l'Hellespont & sur les côtes de la Thrace, étoient soumis à des dominations étrangères : la langue qu'ils parloient étoit la seule marque de leur ancienne origine.

Thucydide dit que la première cause de la ruine de cette nation, est la confédération des Hellènes. qui prit raissance parmi les Pélasges même. Les Hellencs firent une ligue, formerent un corps particulier, & firent des couquêres. Après s'être féparès des Pélasges, leurs pères, ils s'éloignérent de leurs mœurs, & peu à pen ils changèrent leur tangue, par le commerce qu'ils eurent avec les colonies venues de l'Orient. Des peuples entiers qui étoient Pélasges d'origine, le joignirent à cette ligue, & quitièrent le nom de Pélafges pour prendre celui d'Heilines.

Hérode rapporte que les Ashéniens, qui éto cenfes Pélaiges lors de la famente émigration de ces peuples, étoient déjà devenus Hetlènes, lorsue les Pélaiges , chaffes de l'Irrhe , revintent dons la Grèce. Vers le même temps le Lacédémoniens, les Argiens & les Arcadiens, qui étoient aussi connus sous le nom de Pélasges, se déponillèrene

Les Pélasges, felon Hérodose, avoient établit à Dodone, le plus ancien & le plus acerédité des gracles de la Grèce : ce n'étoit dans le commencement qu'un simple chêne ou un hêtre. Hérodote ajoute qu'ils ne connoificient ni les idoles. ni les temples; qu'ils offroient leurs facrifices aux dicux , & ne donnoient ni nom , ni furnom aux divinités qu'ils adoroient.

Les anciens Pélaiges patloient une langue harbare, selon Hérodote, à en juger par celle que parloient les Pélaiges qui, de ton temps, étoient établis à Crestone & près de l'Hellespont

PELASGICUM ARGOS, nom qui fut donnés PELASGICUS ARGOS, nom qui un connes à la Theffalie, lorfqu'elle fut habitée par les peuples Pélefsi de l'Asgolide, felon Pline, PELASGICUS SINUS, golfe de la Theffalie, fur la côse de la Phinoide, selon Ptolemée.

Pline écrit Pagaficus. Ce golfe avoit la Magnéfic à l'est & la Phthioride à l'ouest. On y entroit par un détroit affez large , entre les villes d'Antron au sud, & le promontoire Eantium au nord. Le nom de Pagarique, que lui donne Sitabon,

venon de la ville de Pagafa, fituée au fond du golfe, affez près de Demarias, près l'embquebure de l'Oncheffer,

. PELASGIOTIS , es PELASGIS , la Pélasgio-tide. Céroit une contrée de la Thefialie , dont l'étendue n'est pas indiquée la même dans les différens autéurs. On regarde les Pélasges comme les premiers colons venus en Theffalie. M. Larcher en fixe l'époque à l'an 1883 avant notre ère; ils y avoient paifé du Péloponnése. Il est probable que d'aberd iles établirent au centre du pays, au lud & au nord de l'Atobie, & qu'ils s'étendirent encore : car on trouve dans quelques anciens que le Pélafgiotide avoit pour bornes au nord l'Aliacmon , que l'on fait être en Macédoine , au nord

de l'Olympe, & qu'ils avoient le Penee au ind. Cependant, en admetrant, avec d'autres auteurs, que la Pélafgiotide renfermoit trois parties , favoir la Pérrhebic, la Pélafgiotide propte, & l'agréable vallon de Tempé, on voit que cette grande contrée a du s'étendre au fud de l'Alphée : c'est même au fud de ce fleuve que se trouvent les villes indiquées par Serabon. Elle étoit fort étendue de l'ouent à l'eft, où des montagnes bordoient les côres. Voyer l'art. GRÆCIA, Googt. de Strabon. PELE, ile frude fur la côse de l'Ionie, près

la ville de Clazomenc, selon Plines PELECANIA , lieu de la Grèce , dans la Béorie , entre les fleuves Céphile & Melana, felon Théo-

PELECAS, or PELECANTES, montagne de l'Asie mineure, zu voifinsge de l'Eolie, selon

PELECES, nom d'une partie de la tribu Léontide, felon Erienne de Bylance,

tion de la montagne, formoit en cè lieu un perie golfe où étoit Melibas, Depuis Melibas jufqu'à la rive droite de l'embonchure du Penée, la chaine de montagnes refferrant la mer de fort près, por-

PELECUS, ville de l'Afrique, dans la Libye, felon Etienne de Byfance.

PELENARIA, ville de l'Ethiopie, fous l'Egypte, felon Pline.

PELENDONES, les Pélendoniens, peuples de l'Hifpanie. Ils avoient la fource du fleuve Durins dans leur territoire, felon Pline.

PELESTINI, peuple de l'Italie, dans l'Umbria, felon Pline.

PELETHRONIUM, montagne de la Grèce, dans la Theffalie. Lucain parle ainfi des cavernes de cette montagne, L. vI, v. 386:

> Illic Seniferos Ixionidas centauros Fats Peleshroniis nubes effodens in antris,

On peut inférer d'un passage de Strabon, qu'il y avoit une ville de ce nom fur le Pélion. PELIA, rivière de l'Italie, dans l'Etrurie, fe-

lon les Origines de Caton. PELIALA, ville de l'Asie, dans la Mésonotamie, entre Rhafana & Alvania, selon Ptolembe. PELIAS, île fur la côte de la Sicile, aux environs du promonioire Drepanum, selon Oriclius.

PERIGNI, peuples de l'Italie, entre les Marmeni & les Marfi. Ils étoient même quelquefois compris fous le nom de Marfes. Ils défcendoient des Samnites : mais ils devoient leur première origine aux Sabins. Ovide même le dit formellement :

Et tibi proavis, miles Peligne, Sabinis, Faft. L. 111, v. 95.

Comme ils habitoient fur de hattes montagnes faifant partie de l'Apennin, il est probable qu'ils tiroient leur oom du primitif pal, élevé. On rap porte qu'ils avoient confirmit no temple à Jàpiter Palenus. Comme en fignifie ail, ils confidéroient done Inpiter comme l'ail élevé, la lumiere supérieure, le très-haut. Quoique regardés comme nation Samnite, on voit qu'ils avoient dù tirer leur première origine des Sabins.

Les Peligni ou Pelignes avoient pour principale ville Corfinium, Sulmo étoit auffi dans leur dépen-

PELION (le mont). Toute la côte orientale de la Thessalie se trouve bordée par une longue chaîne de montagnes, qui s'étendoit depuis la prefqu'ile, enfermant an fud la plus grande partie du pays appelé Magnific , jufqu'aux montagnes qui la séparoient de la Macédoine.

La portion de cette chaîne, qui commençoit à peu près à la hauteur de Rhifus, s'éloignoit un peu de la mer en remontant vers le oord-ouest & portoit le nom de Pélion. C'est dans upe efpèce d'angle qu'elle formoit en retournant vers . l'est, que se trouvoit au bout de la montagne le petit fleuve Amyrus. La côte, fuivant la direc-

toit le nom d'Offa. J'ajourerai qu'au-dela du Pénée, en remootant vers le nord, il fe forme deux chames de montagnes, dont l'inne fuit la mer très exactement , & l'autre incline un peu du fud-eft au nord ouefl. Toures deux se joignent aux montagnes qui séparent la Thessalie de la Macédoine. Ce sont ces deux chaines de montagnes que les anciens paroiflent avoir fouvent délignées par le nom d'O-

lympe. PELION , ou PELIUM , ville de la Thessalie ; felon Homère.

PELION, ou PELIUM, ville de l'Illyrie, felon Etienne de Byfance.

PELION . PELIUM , ON PELLIUM , ville des Daffaretes, avantageusement située pour faire des courses dans la Macédoine, selon Tire-Live,

PELLA, ville de la Macédoine, près de la mer, aux confins de l'Emathie. Elle fut la capitale du royaume quand Edesse cessa de l'être, selon Ptolemée, & elle dut fa grandeur à Philippe, qui y avoit été élevé, & à fon fils Alexandre, qui y étoit né. Voici ce qu'en dit Tite-Live.

« C'est avec raison qu'elle est la capitale du » royanme. Elle est sur une élévation qui ren garde le couchant d'hiver; des marais aussi peu » accessibles en été qu'en hiver, à cause de leur » profondeor, l'environnent, & formeot des lacs » avec l'eau dont ils regorgent. Dans ces ma-» rais meme eft simée la forteresse , bâtie for " une élévation : elle représente une île : de loin » elle paroit jointe à la ville; elle en est cepeu-» dant féparée par une rivière, qui coule entre » leurs murailles, & for laquelle il y a un pont » de communication. Cette rivière de nomme Lum dies , Lordizs ou Lydius n. Pella deviot colonie romaine. C'est dit nom de cette ville que l'on a quelquefois donné à Alexandre l'épithèse de Pelleaus :

Unus Pelleno juveni non fufficit orbis.

PELLA, ville de Grèce, dans la Theffalie, felon Etienne de Byfance.

PELLA, ville de la Judée, dans la demi-tribu de Manaffé, au-delà du Jourdain. Elle étoit fituée fur le torrent d'Hiéromacès, & étoit une des bornes de la Pérée. Cette ville est mise dans la Célésyrie par Eticane

de Byfance, & dans la Décapole par Plioe. Pella, ville de Grèce, dans l'Achaie, felon Etieone de Byfance.

PELLA, ville de l'Ethiopie, seloo Etienne de Byfance.

Pella. Le même géographe nomme sinfi une mentagne de l'Ethiopie.

PELLACONTA, fleuvo de l'Afie, dans la Méfopotamie, felon Pline.

PELLACOPAS, fleuve de l'Afie, dans la Méfoporamie, felon Arrien, de Exped. Alex. L. VII,

PELLAEUS PAGUS, nom que donna Alexandre au canton où étoit fituée la ville d'Alexandrie, qu'il bàit à l'embouchure du Tigre.

PELLANA, ou PELLANE, ville de la Laconie, au sud-est de Belemina.

Elle étoit baignée par l'Enrotas. Il falloit que cette ville fib bien ancienne, d' Fon admet comme vraie la tradition des gens du pays, qui prétendoient que Tyndare, fuyant les entreprises d'Hyppocoon & de fa famille, s'y étoir reiné. Ce que Pou y voyoit de plus curieux au tems-de Paunias, étoit un temple d'Éculape & une fontaine

appelée Pellanide.

PELLANA, ville du Pélopognèse, dans l'Arcadie, selon Pline.

PELLAON, ville de l'Italie, au-delt du Padus, Elle ne subsissoit déjà plus au sems de Pline. PELLENA, ville du Péloponnése, dans l'Argo-

lide, selon Hésychius, cité par Ortélius.
PELLENÆUM, on PELLENÆUS MONS, montagne de l'île de Chios, selon Pline & Erienne

de Byfance.
Pellenæum, ville de la Pélafgiotide, felon

Tite-Live, cité par Ortélins. PELLENE, ville du Péloponnése, dans l'A-

chaie, au fud d'Arjitoniane.
Elle étoit bâtic autour d'une montagne, & formoit un amplithéâtre du plus bel effet. Le formmet de la montagne choit roup aigs pour être habité. Les habitans présendoient qu'elle avoit prisfon nom de Pallas, fund és tianas. Mais, felon les Argiens & la vraifemblance, ce nom venoie de Pellene, fils de Phorbas, & petit-fis de Triopas,

venu d'Argos en ce lieu.

Les euné tricient amentes dans la ville par un trés-bel aquette; le gymané n'en doir pas éleigée. On voyoit dans cere ville les flutes de quesques fameur subhiers. Une ville les flutes de soits, méme au tens de Parlafins, voe avec indigration, que'que d'alliers la ville le gloristé indigration, que'que d'alliers la ville le gloristé indigration que'que d'alliers la ville le gloristé les efforts d'Alexand et de Christon. Sévini par les efforts d'Alexand et de Christon. Sévini par les efforts d'Alexand et de Christon. Sevini par les efforts d'Alexand et de Christon. Les controlles les villes de la controlle de la controlle de la controlle les efforts d'Alexand et de la controlle de la controlle les efforts d'Alexand et la controlle de la controlle de couronné.

Près de la ville étoit un lieu confacré à Neptune, où l'on voyoit encore son temple au temps de Pausanias. Ç'avoit ézé aux-esois le fiége d'une stibu: mais algrs ce lieu étoit désert.

A deux lieues environ de Pellen, vers le sudouest, à ce qu'il semble, étoit un Limeux temple de Cérés Mysiene: on le nommois le Mysieme, d'après Mysius d'Argos, qui avoit, discison, l'honneur de recevoir cher lui cette déesse. Les sères qu'il avoit instituées en son honneur daroient 7 jours. Dès le treisfeme les hammes & nême les chiests milles ne devoiant plus fe trouver dans le chiests milles ne devoiant plus fe trouver dans l'enceime du temple: il n'y retloit que desfemme du temple: il n'y retloit que desfemme le chiest de l'enceime de l'enceime de l'enceime de l'enceime le chiest de l'enceime de l'enceime le chiest d

D'après ce que l'on sait de la licence des Grees, on pontroit avoir mauvaise idée de leurs plaisan-

teries dans cette circonstance,

En remontant le pays, vers le siid-ouest on trouvoit la forteresse nommée Olaras: elle avoit été pendant long-remps la défense du pays.

La ville de Paltire dur à la valeur de fes habitans l'avantage d'avoir confervé long-temps fa liberté; cependant il for un temps ou elle fit partie de la bicyonie. Mais elle fe foutint encore avec affez d'échat, & redevint libre pisfqu'au temps où les Romains s'emparérent de la Grecce.

Si cette partie du Péloponnése pouvoit être visitée par des hommes tout à la fois savans en histoire & dans les arts, il est probable que l'on retrouveroit, dans cette partie de l'Achaie, un grand nombre d'antiquités.

PELLENENSIS, fiège épiscopal de l'Afie, dans l'Emphratentis, felon le concile de Carthage, cité par Ortélius.

PELLENII , peuples de l'Italie. Ils étoient forris de la ville de Pellène, en Achaie, felon Lyco-

phron, cité par Ortélius.

PELLIDI, peuples de l'île de Sardaigne, felon
Tite-Live.

PELLIPARIORUM VICUS, village de la Palestine, aux environs de Jérusalem, selon Guillanme de Tyr.

PELLIUS MONS. Chivier dit qu'une montagne fituée en Italie, chez les Boices, avoit porté ce hom.

PELODES, port de l'Epire, entre le golfe des Buthetori, & le promontoire Thyamis, felon Ptolemée.

Il en est sussi fait mention par Strabon.

PELODES, nom d'un golfe de l'Afie, fur la côte de la Sufiano, felon Prolemée.

PELON, siège épiscopal, au voltinage de la Syrie creuse, sons la métropole de Scythopolis,

felon la notice du patriarchat de Jérufalem.

PELONTIUM, ville de l'Hispanie, dans la Tarragonnolse, au pays des Lingones, selon Pro-

PELOPE, ville de l'Asse mineure, dans la Lydie, aux confins de la Phrygie, selon Essenne de Bysance.

PELOPIS, nom que l'on donnoit à sept petites iles situées sur la côte du Péloponnése, visà-vis de Methana, selon Pausanias,

PELOPONNESUS, ou Pétoponnèse, prefau'ile avancée au sud de la Grèce, & qui ne tient au continent que par un ishme affez étroit , nommé autrefois isthme de Corinthe, & achnellement Examili. La presqu'ile porte aujourd'hui le nom de Morée. Elle a cté défignée dans l'antiquité par différens noms : les plus counus font ceux d'Apia, d'Argolide, de Pelafeie, Le Péloponnése étoit divisé en pluseurs parties, qui formoient autant d'états particuliers : e'étoient la Laconie, la Messenie, l'Argolide, l'E-lide, l'Achaie, la Sicyonie, la Corinchie, & l'Arcadie au centre; ear tous les autres états avoient leurs eôres baignées par la mer.

Il s'étend depuis le 36' degré 30 minutes de latitude, julqu'au 38° 35 minutes; & en lon-giude depuis le 39° degre julqu'au 41° 30 minutes. Sa forme est affez irrégulière. Les anciens l'ont comparé, avec quelque raison, à la seuille du plarane : & quelques-uns de ses habitans l'ont représent sinfs sur leurs monnoies. On en trouve deux dans le magnifique recueil de M. Pellerin, & elles sont sans légendes, Les médailles du Piloponicie portent auli pour type une tortue.

Le nom de Piloponnesa fignifie île de Pelops. Les Grees en attribuoient l'origine à un héros nommé Pélops, venu de l'Asse pour s'emparer de cette partie de la Grèce, & à laquelle il donna fon nom.

Les Grees étoient divifés en deux nations . les Doriens & les Ioniens. Dans les plus beaux jones de la Grece, les Doriens dominoient fur la plus grande partie du Péloponnèse : aussi avois-on élevé une colonne au milion de l'isthme, fur laquelle on avoit grave du côte d'Athènes : ce n'eft pas eci le Péloponnèle, mais l'Ionie; &c du côré de Corinthe : c'est ici le Péloponnele, & non l'donin. C'eft que l'Artique étoit la plus belle possession

.Malgre fon peu d'étendue, le Peloponnesse fin pendant long-tems la portion la plus confidérable de la Grêce.

# Les principaex golfes qui l'entourent étoient :

1º, Le'Sinus Corinshiacus (golfe de Lépante); 10. le Sinus Cypariffius (golfe de l'Arcadia); 20. le Sinus Meffeniacus, ( la baie de Coron); le Sinus Laconicus (golfe de Colochina); le Sinus Argolicus (golfe de Napoli ) ; le Sinus Saronicus (golfe d'Eugia)

Les principaux promontoires étoient: Le prementorium Scylle um (cap Skilleo). Le promontorium Males (eap Malio)! Le promonsorium Tanarium (cap Matapan).

Poyer le mor GRÆCIA PELORIS. Phavorinos fait mention, dans for Lexique, d'une lie de ce nom. PELORUM , fleuve de l'Asie , dans l'Ibérie ,

felon Dion Callius.

PELORUM (le cap de Faro), promontoire de la Sicile, au nord-est

PELTÆ, ville de l'Afie, dans la Phrygie. Cette ville étoit bien peuplée, & fituée à dix parafanges de Célenes. Cyrus y fejourna trois jours, & il y fint spectateur des Lupercales que Xenias d'Arcadie y eolébra par des facrifices & des jeux dont les prix étoient des étrilles d'or.

Il est fait mention de cette ville par Xenophon , Strabon , Ptolemée & Etienne de Byfance. PELTENI, peuples de la Lycaonie, ou du voi-

finge, felon Pline, Prolemée les place su midi des Cydiffes.

PELTINUS CAMPUS, campaigne de l'Asie mineure, aux environs de la Lydie, selon Strabon. Cet auteur dit que de son temps on l'appeloit Phrygia Campue,

PELTUINATES, peuples de l'Italie, felon

PELTUINUM, ville de l'Italie, dans le Sam-

PELUA, ville de l'Illyrie, fur la route de Sirmium à Salona, entre Salva & Æquum, selou l'itinéraire d'Antonin.

PELUS, nom d'une île fituée au voifinage de celle de Chios , felon Etienne de Byfance. Perus, montagne de l'Italie, éans l'Etrurie;

selon les origines de Caton. PELUS, torrent de la Sicile, felon Stobée, eité par Ortélius.

PELUSIUM, ville d'Egypte, à l'embouchure orientale du Nil, mais à plus de 20 stades de la mer. Elle étoit environnée de lacs & de marais : elle étoit boueuse & mal-propre. Delà vient qu'elle est nommée, par Ezéchiel, Sin, mot hébreu qui fignifie de la boue, comme le mot gree muleveries fignifie bouenx: on voit que l'un eft, en quelque

Cette ville étoit la cles de l'Egypte, du côté de la Phénicie; aussi Ezéchiel l'appelle-t-il la force de l'Egypte. C'est à cette situation qu'elle dut le malheur d'être souvent attaquée

forte, la traduction de l'autre

Elle donnoit son nom à la bouche du Nil qui ésoit la septième & la plus orientale :

> Dividui pars maxima Nili In vada decurrit Pelufia feptimus Amnis. Luc, Lib. VIII. V. 465.

On n'y voit plus que des ruines fous le nom de Tire!s.

Pelusium, port de la Theffalie, felon Etienne de Byfance.

PELUSIUS MONS, nom d'une montagne de l'Egypte, selon Siméon le Métaphrafte. PEME, ville de l'Egypte, entre Isu & Memphis, felon l'ainéraire d'Antonia,

PEMMA.

PEMMA, ville de l'Ethiopie, fous l'Egypte, i PEMTE, nom d'une ville de l'Egypte, sclon

Etienne de Byfance. PENESTÆ, peuples de la Theffalie, selon

Athénée & Etienne de Byfance.

PENESTÆ ILLYRII , peuples de la Theffalie , felon Tite-Live.

PENEUS ou Pénée, seuve qui coule de l'ouest à l'eft, dans la Theffalie, a fa fource au mont appelé autrefois Pindus, & fon embouchure, à l'eft vers l'entrée du golfe Thermaique. Depuis quelques années il s'est élevé un doute sur la direction de son cours. Les anciens crovoient que l'issue par laquelle ce fleuve se rendoit à la mer, étoit la fuite d'un tremblement de terre qui avoit, en cet endroit, féparé les montagnes. Personne, jusqu'au célébre d'Anville, ne paroiffoit l'avoir tracé aussi exactement, & fur fon excellente carrede la Grèce, ce fleuve, depuis Lariffe, coule vers le fud-est pour aller gagner la belle vallée de Tempé, qu'il arrose en effet entre deux rangées de montagnes, en remontant du fud-oueft au nord-eft. M. le comte de Choisenl-Gouffier , sc trouvant à Lariffe , examina au fortir de cette ville le cours du Pénés, & fe convainquit , par un bâton qu'il fit flotter fur l'eau, 1º, que le fleuve qui s'étendoit du fud au nord fous fes yeux, étoit le même que celui qui venoit d'arrofer la ville; 2°. que le cours du Pinée, en sortant de Lariffe, n'étoit pas du nord-ouest an fud-est, mais s'avançoit vers le nord avant de tourner à l'est pour se rendre à la mer. C'est ce dont on peut prendre une idée plus nette, par l'inspection de la carte qui accompagne son superbe ouvrage.

Strabon, ne donnant pas autant d'étendue à la Theffalic qu'on lui en donne ordinairement , fixoit les côres de ce pays à l'est, depuis les Thermopyles jufqu'à l'embouchure du Penie; c'est qu'il en exceptoit quelques nations qui y font ordinairement comprises. Selon les poetes, c'étoir fur les bords du Penée que Daphné avoit été métamorphosèe en laurier. On a expliqué cette sable en difant que cet arbre croit communement en abon-

dance fur les bords de ce fleuve. A cause de l'ouverture ou passage, entre les montagnes, par laquelle le Péner se jote à la mer, on l'a quelquefois nomme Araxès, du verbe apassu, fcindo, je coupe. Le nom moderne de Salampria est ancien, puisque, selon Eusthate, ce fleuve, de son temps, se nommoit Selimpries. Ce nom a de même une origine grecque, felon Hefychius, ranafin & σπλαμέπ fignificient les ouvertures des portes : ce nom paroit avoir été plutôt macédonien que grec. PENEUS (10), fleuve de l'Elide, dans la partie feptentrionale, & prenant sa source à l'est vers le mont Scotlis & paffant par Elis , alloit fe jeter dans

la mer à l'ouest au-dessus d'Ephyra. PENEUS , nom qui fut donné à l'Araxe . fleuve

Geographie ancienne, Tome II.

de l'Arménie, à cause de sa ressemblance avecle Pénée de la Thesfalie, selon Strabon.

PENEUS, fleuve de la Sicile, sclon le scholiaste de Théocrite, cité par Ortélius.

PENINSULA, partie de la Gaule Lyonnoise,

qui s'étend vers l'occident & avance dans l'océan,

PENIUS (Auchily), petit fleuve de la Sarmatie, an nord-est du Tyras, & au sud-ouest du Lycus, Il se perdoit dans le Pont-Euxin : il est fait mention

de ce fleuve par Ovide.

PENNELOCOS, PENNELOCUS, PENNI-LUCUS, ou PENNE, petit lieu de l'ancienne Ganle, aduellement en Suille, entre l'ivifeus ( Vervi). & Tarnanda (S. Maurice ). On retrouve fur les anciennes cartes un lieu nomme Pené.

PENNOCRUCIUM, ville de l'île d'Albion ; entre Uxacona & Elocetum , felon l'itineraire d'Antonin

PENSATEMIDOS, ON PEUSARCEMIDOS, VIIIO de l'Egypte, sur la route de Pétuse à Memphis, entre Mufon & Antinou , felon l'itinéraire d'Au-

PENTACHIRA, lieu de l'Asse mineure, dans le voifinage du Méandre, felon Nicètas, cité par

PENTACOMIA, ou PENTACOMIAS, fiège épiscopal de la province d'Arabie, sous la métropole de Bostra, solon la notice de Léon

PENTADACTYLUS, montagne de l'Egypte. près du golfe Arabique, felon Pline. Prolemée la place près de Bérénice,

PENTADACTYLUS, moniagne de l'ile de Cypre, sclon Simeon le Metaphrafte. Ce nom fignifie les cinq Daffyles: on l'avoit donné à cette mouragne, en supposant que c'étoit en ce lieu que Jupiter avoit été élevé par les Dactyles & les Corybanres.

PENTADEMITÆ, peuples de l'Afie, dans la grande Phrygie, au midt des Trimenothurise, felon

PENTAGRAMMA, ville de l'Inde, en-decà & fur le bord du Gange, selon Prolemée. PENTAPOLES. Ce nom fignific les cinq villes. Plufieurs endroits l'ont porté.

La Pentapole de l'Eenture Sainte comprenoit Sodome, Gomorre, Adama, Schoim & Segor: cente dernière settle échappa aux flammes qui ravagérent les quatre autres,

PENTAPOLE, contrée de l'Afie mineure, an fud-oneft. Elle étoit habitée par les Doriens, & avoit été auparavant appelée Hexapole, selon Hérodote.

Les cinq villes qui avoient fait donner à la contrèe le nom de Pentapole étoient , Lindus , Isleffor , Camiros , Cos & Cride. Lorfque Halycarnaile éroit dans leur alliance, le pays portoit le nom d'Hexapole.

de Chalcèdoine.

PENTAPOLE, contrée de l'Asie, dans la Phrygie Pacatiane, selon Ortélius

PENTAPOLE, contrée de l'Egypte, dans laquelle étoit la ville de Ticelia, selon les actes du concile

Il y avoit aussi la Pentapole de la Cyrénaique. PENTAPOLE, nom d'une ville de l'Inde, Prolemée la place dans le golfe & au-delà de l'embouchure du Gange appelée Cirra Deorum,

PENTASCINUM, lieu de l'Egypte, entre Pelufe & Caffium , felon l'itineraire d'Antonin.

PENTAUFIDUS, nom d'un lieu de l'Italie, entre Sub Romula & Venufia , felon l'itinéraire

d'Antonia PENTELE, ville de la Grèce, dans l'Attique. Etienne de Byfance le place dans la tribu Antio-

PENTELEUM, nom de l'une des trois villes dn Péloponnése que prit Cléomène, parce qu'elles étoient dans le parti des Achèens, selon Plu-

PENTELIA, montagne du Péloponnèse, dans l'Arcadie. Hefychius y place la fource du fleuve

PENTELICUS MONS. Le mont Penrelique, actuellement le Pendeli, montagne de l'Artique, dans la partie orientale. Cette montagne étoit célébre par les carrières de marbre dont il est aussi parlé dans Surabon. On y trouvoit une belle statue de Minerve.

PENTENESSENSIS, fiège épiscopal de l'Afie. dans la Pamphylie, selon les actes du concile de Constantinople, tenu en 381. PENTHIADÆ, peuples dont fait mention

Etienne de Byfance, PENTHILE, ville de l'ile de Lesbos, selon

Etienne de Byfance. PENTRI (les Penris), peuple de l'Italie, vers le milieu dit Sannium. Cette partie étoit fort montagneuse; aussi M. de Gébelin dit que leur nom

vint de Pen, élevé, & de Tre, habitation, Leurprincipale ville étoit Bovianum. PEPARETHUS, ile de la mor Egèe, fur la ofte de la Macédoine. Ptolemée y place une ville

du même nom PEPERINA, île fituée fur la côte de l'Inde. Ptolemée la place dans le golfe de Canticolpus.

PEPHNOS, lieu de la Laconie, sur le golse de Metfenle, au sud-ouest de Bryfea, dont on ne

En face étoit une île de même nom. Les gens du pays prétendoient que Castot & Pollux y étoient nes. Ce lieu ne devoit pas être bien

commode pour les conches de Léda, puisque felon Pausanias, ce n'étoit qu'une espèce d'a rochets. Cependant le poète A'eman, guères plus raifonnable que le peuple de conteurs, y avoit auffi place la naiffance de ces deux princes, On voyoit fire ce rocher deux petites flattics en

bronze de cos héros. Paufanias fait observer que les fourmis y étoient blanches.

Les Meffeniens prétendoient que ce terrein leur avoit appartenu

Pephags étoit sur une espèce de petit promontoire, à 20 stades de Thalma

PEPUZA, ville de l'Afie, dans la Pbrygie Pacafelon la notice de Hièroclès.

PEPYLYCHNUS, fleuve qui bornoit la Macédoine du côté du mldi, selon Ptolemée

PERA . pres du mont Hymette, dans l'Attique, Il y avoit un temple de Venus avce une fontaine qui procuroit une heureuse délivrance aux semmes

qui en buvoient, selon le rapport de Suidas. PERADAMIENSIS, siège épiscopal de l'Afrique, dans la Byfacène, felon la notice épifcopale d'Afrique.

PERÆA, nom d'une province de l'Afie mineure, qui s'avançoit peu dans les terres. Elle commençoit d'un côté aux frontières de la Doride. vers le mont Phanix, au nord-est de l'île de Rhodes, & allant à l'est-nord est elle se terminoit au château de Dadala, Polybe est le premier qui aie parlé de la Pérée.

Cette province fut long - temps foumife aux Rhodiens, & la ville de Cryaffus y étoit fituée. PERÆA, contrée au-delà du Jourdain : c'a été

une des divisions de la Palestine. Selon Joseph, dans son livre des guerres des . Juifs, la Pétée avoit pour limites à l'orient. Rabba on Philadelphie; an conchant, le Jourdain;

au midi , Machéronte ; & au septentrion , Lella, La Pérée étoit à l'orient & au-delà du Jourdain. PERÆA, petit pays de l'Afie, fur le bord du

Tigre, sclon Etienne de Bysance. PERÆA, canton de la Grèce, dans le territoire de Corinthe, selon Etienne de Bysance. PERÆL Erienne de Byfance nomme ainfi le

peuple qui habitoit le canton de Peras, au territoite de Corinthe PERÆTHEI, peuple du Péloponnèfe, dans l'Arcadie, Il prenoit fon nom de la ville de Perashus.

PERÆTHUS, ville du Péloponnèse, dans l'Arcadie, Selon Paufanias, parmi les ruines de certeville, on voyoit encere un temple de dieu Pan-PERANTIA', nom d'une ville de l'Esolie, selon

Paufanias PERCEIANA, ville de l'Hifpanie, fur la route qui alloit de l'embouchure du fleuve Anas à Emerita , entre Contributa & Emerita., felon l'itineraire. d'Antonin.

PERCIS, ou PERCES. C'est ainst qu'Etienne de Byfance nomme Basis le fleuve de l'Hispanie.

PERCOTE ou PERCOT, ville qui appartenoit à la Dardanie, étoir à peu de diffance au sudouest de Lampsaque. Un passage d'Arrian en décrivant la marche d'Alexandre , s'éloignant des ruines de Troye, nous donne à peu près la pofi-tion. Selen cet auteur, au fortir d'Ilion il trouva. Arisbe, & le surlendemain il arriva à Percote, puis à Lampfaque. Sur la carte de M. d'Anville, elle se trouve presque au sud de eette dernière. On voit par Plutarque, dans la vie de Thémistocle, qu'elle fut une des villes dont les revenus lui avoient été abandonnés par le roi de Perse Arta-

xerxès, pour l'entretien de sa maison. Strabon place cette ville entre Abydos & Lamp-

PERCRI, ville de l'Asse, qui étoit seube sur le bord oriental du lac Arissa, vers le nord, par

les 38 degrés 30 minutes de latitude. PERCRIS, lieu fornifié de l'Afie, près la ville de Babylone, selon Cédrène, cité par Ortélius.

PERDICES, lieu de l'Afrique, dans la Mauritanie sitifensis, sur la rouse de Carthage à Céfarce, selon l'itinéraire d'Antonin

PERDICIA, nom d'un canton & d'un port de l'Asie mineure, sur la côte de Lycie, selon Etienne de Byfance.

PEREIA, nom d'une contrée de la Theffalie, felon Etienne de Byfance.

PERENDANESIORUM COLONIA, cologie de la Dacie, seloo Prolemée, cité par Onuphre, PERETA, île de l'Italie, à douze milles de

Ravenne, felon l'auteur de la vie de S. Romuald. PERETHEUS, on PERETHE, ancieone ville de l'Arcadie, au nord-est de Megalopolis.

Elle étoit ruinée au temps de Pausanias. On n'en voyoit que les restes, avec un temple du

dieu Pan. PERGA, ou PERGE, ville de l'Asie; dans l'intérieur de la Pamphylie, entre les fleuves Cestron & Cataractes, felon Pomponius Méla.

PERGAMIA, lien de l'île de Crête. Selon Plutarque, c'est où l'on voyoit le tombeau de Li-

PERGAMUM, ville fituée dans l'intérieur de la Thrace , entre Topiris & Trajanopolis . felon Prolemée.

PERGAMUM, ville de Pières en Thrace, à l'ouest de Phagrès, près du golfe Strymot PERGAMUM, ou PERGAMEA, ville de l'ile de

PERGAMUM, ville d'Afie, dans la Lidye, felon Xenophon , L. v11 , p. 425.

PERGAMUM, ou PERGAMA, forterelle de la ville de Troye, Elle étoit fituée dans le lieu le plus élevé de la ville. Virgile en fait mention dans plusieurs endroits de l'Enéide.

Hérodote dit que Xercès y monta pour confidérer les lieux d'alentour : du temps de ce prince la citadelle ne subsistoit plus,

PERGAMUS, ville de la Mysie, étoit siude audeffus & près du fleuve Caique, felon Strabon. Le territoire de cene ville ésoit arrofé par deux rivières, dont l'une traversoit la ville, & l'autre couloit au fud-ouest à peu de distance , selon

La ville de Pergame, placée dans un territoire agréable & fertile, étoit bátie au pied d'une roche elcarpée en forme de cône, sur laquelle étoit un cháseau fortific , où les anciens rois déposoient leurs tréfors. La vue de leur ville s'éteodoit sur une plaine vafte, fertile, & coupée par le Caique, qui se perdoit dans la mer à cent vingt stades au-deslous de Pergame, selon Strabon.

Les hablians de cette ville prétendoient descendre des Arcadiens, qui passèrent dans cente partie de l'Asie avec Téléphus, fils d'Hercule, Esculape passa à Pergame avec une seconde colonie de Grecs, & y exerça la Médecine, Les Pergaméniens lui rendirent les plus grands honneurs : ils lui donnèrens le titre de dieu sauveur, dieu souverain ; ils lui érigèrent un temple magnifique, offrireot des sacrifices, célébrèreot en son honneur des Jeux publics. Ce temple étoit visité par tous les peuples de l'Asse mineure, ce qui rendit la ville de Pergame célèbre, & le culie du dieu s'y maintint avec éclat jusqu'à l'établis-

sement du christianisme,

Pergame, connue depuis l'époque de la guerre de Troye, fut gouvernée dans les premiers temps par sea propres magistrats, independans de toute autre puissance. Elle fut ensuite sous la domination des rois de Lydie, puis elle passa sous celle des rois de Perfe. Après la mors d'Aleaandre, elle sut soumise à Aorigone, &, à sa mort, elle passa à Lysimaque, l'un des successeurs d'Alexandre, selon Strabon. Ce prince déposa ses trésors dans le châseau de la ville, & en confia la garde à Philètère de Thios, qui se sortifia dans ce château, & iera les fondemens du royaume de Pergame, qui dura cent cinquante-trois ans. Eumènes, nn des rois de Pergame, augmenta & embellit sa ville capitale. Il fit planter le Nicephorium, bois facré, qui avoit été brûlé par Philippe, roi de Macédoine. Il établit plusieurs bibliothèques en cette ville. C'est à Pergame que l'on imagina de préparer des peaux de veau & de mouton pour tenir lieu de papier, Attale III, furnomme Philometor, n'ayant point d'enfans, légua, par son testament, ses états aux Romains, l'an 621 de Rome. Ariflonicus, fils naturel d'Eumèoes II, disputa le royaume de Pergame aux Romains : mais après divers succès , il sus sait prisonnier & conduit à Rome. Le royaume de Pergame fut réduit en province romaine, & porta le nom d'Afte procon-

Sous les Romains, le gouvernement particulier de Pergame étoit démocratique, réglé par un con-feil formé par la commune. Il étoit préfidé par des magistran. Le magistrat civil , éponyme de cette ville, ésois le straségète ou préteur, dont la magistrature étoit annuelle, & marquoit, dans les actes &

fur les monumens, la fuite des ennées. Pellas, Hercule & Jupiter furent des divinités Vvv a

524 très-respectées à Pergame : mais la plus célébrée étoit Efenlape; & Apollon, regardé comme fon pere, recevoit des honneurs finguliers à Pergame, felon Aristide.

Trajan eut les honneurs divins à Pergame, Les dieux & les empereurs y avoient des tem-ples : mais celui d'Efculape étoit le plus confidérable; il étoit fitué hors de la ville & près du t'icatre. Ce fut dans ce temple que le proconful Caius Fimbria, fe perça de fon enée.

Le temple qu'Auguste avoit dans cette ville, avoit été construit aux dépens de la province d'Afie ; fa façade a huit colonnes, & est reprémagnificence des jeux facrés fur le modèle de

ceux de la Grèce : les jeux olympiques, pythiques,

actiziques ; d'autres en l'honneur d'Esculape , en

fentée sur plusieurs médailles. La ville de Pergame célébroit avec une grande

l'honneur des empereurs. Ils coûtoient des fommes confidérables. Tous ces jeux étoient précédés de facrifices folemnels offerts par différens miniftres. La ville de Pergame avoit un grand nombre de ministres pour le fervice de la religion. Le plus qualific avoit le titre de pontife ou grand-prêtre. Les ministres du temple d'Esculape à Pergame éroient d'fignes sous le nom de Néocores ; ils avoient le foin de veiller à la propreté du temple, dont ils gardoient les clefs; ils distribuoient aux maladés du baume & d'autres drogues, & faifoient des opérations de la main. Le Nicephorium hois confacre à Jupiter, étoit en grande venération, & à la garde d'un intendant , qui étoit charge de veiller au bois & anx batimens qu'il contenoit. L'Acropole ou château très-élevé, dominoit la ville & les environs. Cette ville angmenta fes richesses par son industrie, par le com-

merce du parchemin , & par la fabrique d'étoffea Se de tapis précieux dont parlent Cicéron & Pergame a été le lieu d'une des sept églises apostoliques.

Claude Galien , le plus célèbre médecin de l'ansiquité après Hippocrate, étoit de Pergame. Cette ville fut toujours de l'Afie proconfulaire

fous le haut empire : mais dans la fuite cerre province fut démembrée. Sous le règne de Conftantin, elle fot dans la province particulière d'Afse, & après Héraclius elle fot comprife dans le Thème des Thracefrens.

PERGANTIUM , ville de la Ligurie , felon-Etienne de Byfance : mais elle étoit ville Liguinique, fans ètre dans le pays que nous appelons Ligarie, M. d'Anville retrouve le nom de cette ville dans celui da Breganfon, perite ile avec un c'istesu, & féparée par un canal étroit d'une printe du continent qui regarde Mefe ou Porteroz ; fane des anciennes Sinchades on iles d'Ières. PERGAZA, canton de la Grèce, dans l'Attique,:

Il faifoit partie de la tribu Erechtheide, felon 

C'étoit la patrie de Nicias, felon Ælien. PERIADA, ville de la Grèce, dans l'ile d'Eubée; felon Strabon

PERIBOLUS, ou PERIBOLON, A la descripcion que fait Denys de Byfance de ce lieu, on peut croire que c'étoit un môle fur le Bosphore de Thrace. Les Rhodiens y amarroient leurs vaisseaux. Ce nom fignifie une enceinte.

PERICONNESUS, lieu aux environs de By- . fance, felon Chalcondyle, cité par Ortélius. PERICTIONES, peuples de la Dolopie, felon

Orphée, cité par Ortélius, PERIDMETUM, ville de la Thrace, felon Chalcondyle, cité par Ortélius.

PERIERBIDI, peuples de la Sarmatie afiat que ; felon Prolemée.

PERIMELE. Ovide, dans ses Méramorphoses. nomme ainfi une des cinq fles connues fous le nom d'Echinades.

PERIMULA, PERA, ou PERAC, ville & port confidérable de l'Inde, au-delà du Gange, fur la côte fud onest, vers le milien du Perimulicus Sinus. C'étoit un entrepôt principal de commerce.

PERIMULA, promonioire de l'Inde, aux envi-rons du fleuve Indus, du côté de l'Orient, & fur equel étoit une ville très-commerçante, selon.

PERIMULICUS SINUS (le détroit de Malaca). détroit de l'Inde, selon Ptolemée. Il séparoit la prefqu'ile su-delà du Gange, de l'île Ishadii. PERINCARI, ville de l'Inde, en-decà du Gange;

Ptolemée la donne au peuple Pandini. PERINTHUS, ob HERACLEA, ville de Thrace. fur la Propontide, felon Protemée, Dans l'itinéraire d'Antonin , elle est marquée sur la route de Dyrrachium à Byfance, & entre Tyrallum & Ca-

nophrurion, Cette ville étoit fituée vers le couchant de Byfantium, & tout pres à l'ouest du Macrontichos.

PERIPHOSIUS, port de l'Afrique, dans la Libye, au golfe Hespérien, entre l'embouchure du fleuve Stachiris & le promontoire Catharum, PERIPOLIUM, ville de la grande Grèce, dans la partie que l'on nommoit Brutium. Elle étoit chez les Locriens Epizéphyriens, fur les bords du pents

flenve Alex on Halex. PERIPPH TURRIS, lieu du Péloponnèse : aux. environs de l'Achaie, felon Polybe.

PERIRRHEUSA, nom d'une le que Pline place fur la côte de l'Ionie, province de l'Afie mi-

PERISABORA, ou BERSABORA, ville de l'Afie, dans une fle, & dans le cours de l'Euphrate, felon-Ammien Marcellin. Zozime eerit Berfabora, & ajoute que cette ville est fortifiée d'une double enceinte & d'une citadelle , & qu'elle ne cede en grandeur qu'à Ctéfiphon. Elle étoit fituée au fudest de Sippara, vers le 33° degré 15 minutes de latitude.

PERISADYES, peuple de l'Illyrie, près des mines de Domoffium, felon Strabon, PERISTERA, nom d'une ville de la Phénicie,

felon Etienne de Byfance.

PERISTERIDES, nom d'une ile que Pline place fur la côte de l'Ionie, près de la ville d'Ephèse. PERITA, nom d'une ville de l'Inde. Plutarque rapporte qu'elle fut bâtie par Alexandre, en l'honneur de fon chien Perites,

PERITHEORIUM, siège épiscopal de la Maeédoine, sous le patriarchat de Constantinople. felon Curopalate.

PERITHOEDÆ, municipe de la Grêce, dans l'Attique. Helyche & Etienne de Byfance la placent

dans la tribu Onéide, au territoire d'Athenes. PERMESSUS, fleuve de la Grèce, dans la Béorie. Sclon Strabon, Il avoit sa source dans le mont Hélicon, & alloit se jetter dans le lac Copais

PERMETANIA, contrée de l'Asse mineure, Il en est parle tians la vie de S. Théodore l'Archimandrite.

PERMI, peuples de la Sarmatie blanche ou septentrionale, selon Chalcondyle,

PERNE, ville de la Thrace, à l'opposite de celle de Thasur, sclon Eticane de Bysance. PERNE, ile de l'Asie, sur la côte de Flonie. Un tremblement de terre la joignit au territoire

de la ville de Milet, felon Pline, PERNICIACUM, ville de la Gaule Belgique,

entre Geminiacum & Adusca Tongrarum, selon l'irinéraire d'Antonin. PERNICUM, ville de la Thrace on de la Belgarie, selon Cédrène & Zonare, cités par Or-

télius. PEROE, seuve de Grèce, dans la Béotie, felon Paufanias, qui dit qu'on le trouvoit fur le chemin de Platée à Thèbes. Hérodose le nomme Peron . & dit qu'il avoit sa source an mont Cieladron

PFRONTICUM , ville de la Thrace , entre Panzy & le promontoire Phinis, sclon Ptolemee. PERORSI, ou PETORSt, peuples d'Afrique, dans la Mauritanie Tingitane, selon Pline & Etienne de Bylance. Ce dernier écrit Petorfi. On lit Perorfi dans Ptolemée; mais ce penple y est place dans la Libye intérieure, lois de la

mer. PERPERENE CIVITAS, ville de l'Afie mineure, dans l'Eolide, felon Pline,

Ptolemee place cette ville dans la Lydie; & les Notices grecques la mettent dans l'Afie proconfulaire

PERRANTHES, colline escarpée de l'Epire. Selon Pline, elle dominoit la ville d'Ambracia, PERRE, ville de l'Afie, dans la Comagêne, Elle étoit finiée au confluent de deux petites rivières, qui pen après alloient se perdre dans l'En-

phrate, an fud de cette ville. Perre étoit vers le

37º degré 20 minures de latitude, au fud-orefi de Lacobena.

PERRECCHO, nom d'une ville de la Galilée; felon Jefech.

PERRHÆ, nom de l'une des douze principales villes de l'Etrurie, selon Etienne de Byfance. PERRHÆBI, peuples de la partie orientale de

la Theffalie; ils habito ent aux environs de la mer & de l'embouchure du ficuve Pénée, selon Serabon , L, 1x.

Dans la guerre que ces peuples eurent avec les Lapishes, Ixion & fon fils Pirithous a'emparèrent de leur pays : la plus grande partie se retirerent en Epire aupres des Athamanes, & le reste s'ensuit dans l'insérient des terres dans le voisinage de fleuve Pénée, & aux environs du mont Olympe & dn fleuve Titarele, où ils furent mêles avec les Lapithes. Simonide les nommo Pélasgiotes.

Le passage des Perrhèbes en Epire; est environ trente ans avant la dernière guerre de Troye. Les Perrhèbes orientaux on Theffaliens étoient séparés par presque route la Thessalie des Petrhébes occidentaux ou Epirores : mais malgré cet éloignement ils étoient toujours liés d'intérêt & reunis fous un même commandant lors de la guerre de Troye : car dans l'Iliade , L. 11 , Homère dit : Guneus, venu de Cyphos, conduifoit vingt-deux navires; là éroient les Eniens & les Perrhébes tant ceux qui habitent la froide contrée de Dos done, que ceux qui cultivent les environs du mont Titarefe.

PERRHÆBI , peuples de l'Epire , selon Isacius . fur Lycophron , cité par Orrélius.

PERRHÆBI, peuple de l'Etolie, selon Pline. On peut croire que ce sont les mêmes que les précedens, qui s'étoient étendus dans le pays. PERRHÆBICUS MONS, montagne de la Thef-

falie, dans la Perrhébie, selon Strabon PERRHÆBICUS VICUS, lieu de la Theffalle, dans la Perrhèbie, fur la montagne du même nom, felon Strabon. PERRHIDÆ. Etienne de Byfance nomme ainfi

nne partie de la tribu Antiochide , dans l'Attique. PERSA, ville de l'Asie, près de l'Euphrate, & dans le voifinage de Samofate, sclon Etienne de Byfance. PÉRSACRA, ville de l'Inde, en-docà du Gange.

dans le territoire du peuple Naniche, selon Prolembe. PERSAGADUM URBS , ville de l'Afie , dans la Perfe, Eile avoit été birie par Cyrus , sclore Quinti-Curfe.

PERSEI SPECULA , lieu élevé dans l'Egypte ; entre les embouchures Héracléorique & Belbitique, selon Hérodote & Strabon PERSEIDA, ou PERLEIS, ville de la Macé-

doine, selon Tito-Live. Cer auteur rapporte que Philippe la fit bâtir en l'honneur de son his Perfée. PERSELIS , ou PASSALE , rivière de l'Inde , au-delà du Gange, Elle avoit sa source dans la continuation du mont Emodus, vers le 31º degré de latitude; & coulant au fud-fud-oueft, elle alloit fe rendre dans le Gange, au nord-nord-oueft de Sambalaca, vers le 27º degré 40 minures de la-

PERSEPOLIS, ou PERSÆPOLIS, ville de l'Afie, chans la Perfide. Son nom fignifie ville de Perfe : c'étoir, en gree, la traduction du mot Elymair, nom oriental de cette ville. On rien voir plus que les ruines : mais elles offrent beaucoup d'an-

PERSEUS, ville de la Grèce, dans l'Attique, avec un port du même nom, felon Etienne de Byfance.

PERSIA ou PLRISS, grande province d'Alec, 'étendant ceut e la Médie au noud' de le Sissa Porfessa su finit e le leite figurée de la Bahylonie par la Saliane, a voite à Posselt la Carmanie. Les nome Porfe de Fort, qu'il est le non Albed. Les nome Porfe de Fort, qu'il est le non Albed. Les nome Porfe de Sem, qui porte ce nom dans près l'un des fils de Sem, qui porte ce nom dans près le nom de l'ances n'el Adheménes; mais, qu'il e nom de l'ances n'el Adheménes; mais, qu'ins partice de l'arche.

Ce pays étoit montueux dans la partie leptentrionale; les principaux fleuves étoient l'Aranes & le Medus, le Cyrus au fud, & le Gyndes au nord.

Les principales villes étoient... Perfepolis (Eftakar)... Corra (Schiraz)... Pafargada, au sud (Paskuri).

Dans la partie feptentrionale de la Perfe, on trouvoit le penple Parateteni, qui avoit donné fon nom à la Paretteene ou Paretacène. Au nord éroit Afpademe (Ifoahan).

Les limites entre la Perfe & la Carmanie se terminoient sur le bord du golse Persique, vis-2-vis la petite île de Catas, actuellement Keish.

Giographie de la Perfe, selon Psolemie.

Les lieux remarquables fur le bord du golfe étoient :

Taoce, prom.

Rhogomanis, fl. ofiz.

Chefonnefue, prom.

Jonecapolis.

Begrade, fl. ofiz.

La partie de la Perfe qui avoidnoit la Médie e nommoit Parasaeme. Au fud évoient les Mejfabase & les Rhagfi. Plus bas étois le pays appele Temifise, & jusqu'à la mer la Mardane & les Hippophagis & les Sarqis, qui avoient an-deffus d'eux les Sarqis, qui avoient an-deffus Marora. Res Saboii, Là austi étoic la Martane & les Marora.

Les villes de l'intérieur des terres étoient:

O:00. Cinna Tanagra. Parodana, Marrhafium. Тасра, Appulana. Troponia. Axima. Matona, Ропорана. Chorodna, Chorrha. Perfepolis. Niferge. Gabra, Sytta Obretas, ville, Arbug Tacce. Cotamba. Parta. Manonida Poticara. Ardra. Uxia. Cauphiaca. Pafargada.

Batthing.

### Les iles étoient :

Gaba.

Tabiana. Infula Alexandri, appeles Sophia. austi Aracia.

### PEUPLES

Origina. Les Perfes, défignés dans l'Ecriture-Sainte & dans Joseph par le nom d'Elamirie, parcoiffent être deficendes d'Elam, fils de Sem, & fous ce nom, on voir qu'ils formèrent vers le temps d'Abraham (en 2017 avant J. C. felon le calcul Samaritain) un état affez puissant.

Langer. Il a paro à un favant moderne (M. Anqueil), que la plus ancienne langue de la Perie avoir tele le Zend. Elle fui d'abord cultivée à l'ouest de la mer Caspienne, dans les parties appelles aujourd'hin Georgie, Srdgessam, Ghilan, Aderhégienne, &c.

Elle s'érendit ensuite dans route la Médie, c'està-dire, dans le Dîlem & l'Yrak Adgemi, & prit le nom de Pehlvi.

Cente langue fut long-temps dominante dans les parties (spentioniales. Ce fut des relles da send ét du pelvirique que forma une effectée juron qui ell particolher aux provinces de Kermann, d. keolés des envirous de particolher de la companya de la companya particolher de la c

Environ quatre cens cinquante ans avant J. C., fous le règne d'Artaxercès-longue-main (appelé par les Orientaux Bahaman-Effendar), le parti de-

PER vint la langue de la Perse, prit le nom de dei (1). Vers le cinquième siècle de l'ère chrétienne, cette langue étoit généralement répandue dans tout le pays du Tigre à l'Indus, de la mer Caspienne au golfe Persique.

Religion. Nous n'avons aucun monument qui nous infiruife de l'état de la religion des Perfes, dans leurs commencemens. En adoptant les opinions de M. l'abbe Fouchet (Mem, de Littleature, t. 25, p. 99 & fuiv.), nous en ferions des fabaîtes, c'est-à-dire des adorateurs du soleil &c peut-être même des étoiles. On ne peut douter, il est vrai, qu'ils ne se soffent livres, avec le temps, à l'oubli de Dieu, & meme à des supersiitions ridicules, telles que la créance des mauvais génies, appellés Deus, & à l'exercice de la magie , puifque Zoroastre , dans ses ouvrages , leur fait à cer égard les reproches les plus vifs. Cependant, pour ne pas me perdre en recherches inutiles, ou du moins déplacées, je ne parlerait de la religion des Perses qu'au temps de ce légiflateur,

De Zorosftre. Il paroit que son véritable nom étoit Z.rethroschuo : ce nom, d'une prononciation affez barbare, a été adouci dans le pehlvi, & s'y lit Zeranscht: dans le parfi, plus doux encore, on lit Zerduft ; c'eft par ce dernier nom qu'il eft defigné dans plusieurs ouvrages modernes, où, par une affectation ridicule de littérature orientale. on-a prétenda donner le véritable nom de ce philosophe. Les Grecs ont dit Zorouste; & comme

ce nom est passe en usage, on l'adoptera ici. Scion M. Anquetil, Zoroastre naquit à Urmi, ville de l'Aderbidgiann , vers l'an 189 avant J. C. Selon les historiens orientaux, fa naissance fire accompagnée d'événemens extraordinaires & furnaturels, & les entreprises des magiciens & des dews s'étant trouvés fans effet fur lui , la réputation se répandit de bonne heure au loin. On voit d'ailleurs que jusqu'à l'âge de trente ans il s'occupa de bonnes œuvres. Ce fut alors que, dégoûté de fon pays, il paffa avec toute fa famille dans la Médie, & s'avança jnfqu'à la Bactriane. Des ce temps il se croyoit inspire par le bon génie , qu'il appelloit Ormufd, Il arriva à Balk l'an, 549 avant notre ère : Gullasp y régnoit. A peine Zoroastre y eut-il annonce ses projets de reforme, que toute la cour s'éleva contre lui t mais, par fon enthousissme & par quelques tours de charlatannerie, que l'on prit pour des miracles, il parvini à gagner la confiance du prince. Il lui perfuada l'entretien du feu facré, comme la chofe la plus propre à purifier les ames & la plus agréable à Ormusd, ce genie bienfaisant de l'univers. Il s'éleva ensuire des guerres entre les princes voifins ; il y eut même des divisions dans l'état au

fujet de cette nouvelle religion. Zoroustre, q n'avoit été jusqu'alors qu'apôtre, devint, ainsi qu tons les fanatiques , un violent persécuteur. 11 présendit que l'on ne pourroit faire trop de mal aux ennemis d'Ormusti, à des gens livres au mau-

vais génie Ahrlmann A l'age de soixante-cinq ans Zoroaftre donnoit des leçons à Babylone, & comptoit Pythagore au nombre de fes disciples : c'éroit vers l'an 524 avani notre ère (2). Revenu à Balk, il y monrut à l'age de foixante dix-fept ans, vers l'an 512 (3)2 Voici ce qu'en dis l'auteur cleé ci-deffus, après

l'avoir fait connoitre. a Voilà Zoroastre tel que je le conçois : ef-, prit sublime, grand dans les idées qu'il s'étoit formées de la Divinité & dans les rapports qui unissent les êtres ; pur dans sa morale, &c ne respirant d'abord que le bien de l'humanité; un zele outre lui fait employer l'imposture ; le " fuccès l'aveugle ; la faveur des princes & des peuples lui rend la contradiction insupportable, & en fait un persecuteur, qui voit de fang-" froid des fleuves de fang arrofer ce qu'il apo pelle l'arbre de la Joi ».

Dogmes de la religion des Perfes. Les dogmes pur blies par Zoroaftre, & analyses d'après ses ouvragos, fo réduifent à ceci

Le Temps fans bornes est le premier principe de toute la nature. Ce fut lui qui créa l'eau, le feu, Ormusd & Ahrimans , le premier bon par essence, le fecond auteur de tout mal. Ces deux êtres sont les principes secondaires de tout ce qui arrive aduellement dans Funivers.

Le Temps borné, dont la durée fera de douze mille ans, est abandonné aux opérations d'Ormusid & d'Ahrimann : ce dernier doit être à la fin vaincu par l'autre.

Les Férollers, on premiers modèles des êtres blenfaifans qui méritent le plus de vénération , fonc le Feroier de la loi ; & celui de Zoroaftre (c'effà-dire (on zune ) t. ils ont été produits par Ocmuíd, pour les oppofer à Abriman.

Toutes les parties de l'univers font foumifes à l'action de certains génies créés par Ormuso, & lui font foumifes, comme il l'est lui-même au Temps fans bornes.

<sup>(2)</sup> Selon la chronologie que j'ai adopcée dans le tableau . luce au mor Assynta. Advagos régnoir alors fur les placé all mor Assenta, Arvagos regnotivatorano les Medes, & Cyrus, soa petir tills, ecot affocie à la conjectome, Mais on peut croire, ayec beaucoup de viniemblance, que la factarine avont, fes princes particuliers. M. Anquetil conjecture que Gustap pourroit hien drie les même qu'ilystape, peur de Drirus, qui faccés à Cyrus. D'ailleurs que que efforts qu'inent fui les fivnes, in les particuliers de la confection de la confectio is one bien de la peine à concilier enfemble les opinions des Perfans & des Grees, relativement à la fuire do

ces rois., En 524 Cambyle régnoit : toy/2 plus bas. (4) On trouvers de plus grands details fur ce fameur performage dans l'ouvrage de M. Anqueril.

<sup>(1)</sup> D'après le nom Der, qui fignifie au propre la porte, R au figure , la cour du prince,

Tous les noimaux font nés d'un prefider taureau nommé Kaismarts, duquel vinrent, quoique après fa mort, Mefchia, premier homme, & Mefchiane, première femme : ils furent les premièrs à pêcher.

Il y aura des récompenses & des peines dans une vie à venir : mais la punnition ue sera puint éternelle; & les méchans, puritibs par le seu des métaux, serunt ensuite réunis aux justes. Avant la tésurrection des corps, toute la terre sera converrie à la loi de Zoroastre.

La religion des Perses se réduisoit à ces deux

points principanx:

r. Recounciure & adorer le maitre & l'auteur de tout ce qui eft bon, & lui tendre le culte qui lui eft dû; honorer les intelligences qui, foss lui, régiffent l'univers. On duit dilinguer, dans certe denrière chefic, Minter ou l'ange qui accompagne le foleil dans fa courfe, & que les Grecs & les Lains ont confonda avec le foleil lui-même:

2°. Détefter l'auteur de tout le mal motal & physique, & contribuet, autant qu'il eft possible, à affoiblir la tyrannie qu'il exerce fur l'univers.

Cirimonies. Zoroastre avoit de plus institute un

eulte qui subsiste encore parmi les Perfes. On n'en eitera ici que quelques cérémonies, relatives aux purifications.

I. Les Perfes pour se purifier peuvent prendre,

1. de l'ann fumple, 5. de l'ann parfare, c'elt-à-dite qui proposition par 3. Il can per, c'el d'actic l'ann-forte, c'épèce des qui fe prépart la nuit; 4°. le sièpe de la commande de la c

II. Les Perfes one quarre fortes de partifications. 

2. Le passière qui confidit à la luera evec de l'exu, 
les mains, les bias juighaire condes, le vitige 

durpée derrière les ovelles. Ce les pédes juignes 

abort, les parties de productions de la vitation 

plosfi con fimple abbition de sons le corps, sins 

avec de l'union de bourt on si feche enfoire 

avec de la terre, pais on faire àvec de l'enne 

avec de la terre, pais on faire àvec de l'enne 

avec de l'union de bourt on si feche enfoire 

avec de l'union de bourt on si feche enfoire 

avec de l'union so faible, que birefiftent de transple 

de cétérnonie dans un fort grand enelos 

destiné à cet trotage.

Il faut remarquer qué, quoique nés de pères & de mères Parles (c'eft le nom aftuel), les enfans font obligés de palier pat un grand nombre d'épreuves teligiquies, & de remplir un grand nombre de devoirs pieux, avant de faire pariie du coros fpirituel de la fociété.

Hierarchie. Les ptêtres actuels, qui répondent très-bien aux mages de l'antiquité, font: s'. Le Destrumen-Dessour, cspèce de ches des tours d'une ville ou d'une contrês, 2°. Les Mobede,

appelés aufit Mogowal (1), 5°. Les Hobels. Ce tirre, qui me paroit répondre a celui de fulle ou dérètieus chez nous, appartient à sous les Peries, lerfqui l'âge de 15 ans ils ont fait la cérémonie appèlée arqueuf, qui ell leur bapeème, & leur donne le pouvoir de réciter toutes les prières indiquées par la loi.

Gouvernement, Comme le peur que l'on a fur le gouvernement des Perfes, auffi-bien que sur leurs mœurs, est pris dans des auteurs qui ont écrit en differens temps, & donné des détails relatifs à différens ages de cette monarchie, il s'enfuit que l'on peut aisément se tromper, en attribuant aux premiers Peties ce qui ne convient qu'aux. feconds, c'est-à-dire à leurs successeurs. Et certainement la nation avoir bien change depuis fes commencemens fous Cyrus, jusqu'au temps de sa destriction par Alexandre. Le despotisme avoit pris la place de la force dans la conduite des fouverains; & les fujcts, plonges dans la mollesse, étoient devenus un peuple d'esclaves. La nature de cet ouvrage ne me permet pas d'entrer dans des discussions propres à fixer les gradations de ces divers changemens.

Le gouvernement étoit monarchique & hérédaire. On àvoit cu d'abord que du refpech pour le roi; on en vint à l'adoration. Ils l'exigerient même des trangers qui patolibient devant ext. Le convonnement du prince, le faitoit à l'adoration. Le roit de Prité évito romain sup près invitte pour tute grande paurie de l'année, ext est princes diféctions de le montre rarement en public.

Don, Is repas qu'is donnoient à leurs officiers; chacue facio (blighe de leu rourne le dos, comme fi le bécin de l'altion de mager enfient pir quelque, chois fir l'importance de la highèli quelque, chois fir l'importance de la highèli chaffer de l'importance de la highèli chaffer de l'importance de la highèli chaffer de ville felon les faions, à fine extécer de la midige fatign'il de monde l'apprent una de le protecte un formade planger una fait le protecte un formade planger prand combre enfore de conquilors. Un maisse prand combre enfore de conquilors.

Dans les commencemens les fils des rois étoient debreis avec beancoup de foirs à l'âge de feit pass on leur apprendie à monter à cheval, & ord les muficis à chaîfer y vers l'êge de quatorez ens, on leut donneit quarre favans maitres. De ne fisis flor nuivir souvours cet usige de ce plant d'est per des proposes de le capacité de la comment de la comme

Leurs loix, an rapport de Xénophon, étoient préférables à celles de tous les autres peuples,

(r) D'où les Gress avoient fait Méyet, ou Megi, les Mages. en ce que leur principal but étoit d'inspirer aux hommes l'amour de la vertu, indépendamment des châtimens & des récompenses.

bound between the state of the

de faulx.

Nous ne dirons rien de leurs marches. On peut voir dans Hérodote, & dans quelques auteurs modernes, la description de la marche de Xerxès, laquelle peut bien, au reste, n'avoir pas été imitée par ses successeurs.

Quand les Perses devoient porter la guerre dans un pays, ils y envoyoient des ambassisdeurs ou des hérauts, pour demander anx habitans la terre & fean, cérémonie dont le but étoit d'ordonner de reconnoître le roi de Perse pour souverain.

Data le combast, le rol le rouvoir un centre, de conoragoir les foldans pur un bazaques. Le fignal l'é demonêt par le fon de la trompetre, fairé vinc rig fastei de toue l'armée. Ils domnétores, viron et par le combaste de la combaste del combaste de la combaste de la combaste del combaste de la combaste del combaste de la combaste del combaste de la combaste de la

Mours 6 ulagri. Quoique par la nature de cet ouvrige je fois obligé de supprimer les détails, j je crois cependant ne pouvoir me dispenier de placer lei quelques usages que l'en regarde comme fort ancients, quoique pratiqués encore par les modernes.

Mariager. Une dei chofes les plus recommundétes par la loi des Perfes, e dei le mariage i il à lieu pour les filles à l'âge de treine ann, & même celles qui muerent verges doivent refer en enfer jusqu'au jour de la réfurrection. La cétémonie d'un mariage entraine avec elle beascoup de pompe. La réputation a lieu, lorfqu'une femme meme une vig endales (se), forqu'une femme meme une vig endales (se), forqu'une jour de à la maje, & lorfqu'elle a dir quarre fois à ion mai : f. ne vers pas de vous : jor n fais pas vour

Giographie ancienne. Tome II.

famu, & qu'elle a perfilé dans cette disposition pendant un jour & unn nuis. Chaque famme doit la faire meil fois ; Que weufe-veur que je foffe. À after neuf fois ; Que weufe-veur que je foffe. À Arcis la réponte du mari, elle lui fits puiseurs folius, & va fe conformer à les volonès. Les filles rendent les mêmes devoirs à leurs pêres, ou, s'il est mont, à l'homm dont elles supendent. Les maris, de leur côré, doivent ère fidèles à leurs femmes.

Neifjancer, &c. La naiffance des enfins n'évoir pas accompagnée de beuroup de érêtmointes. After ordinairement les mères les confioient à des nourriees, pour n'être pas privètes de la compagnée de leurs maris pendant le tens de la nourriure. En général la vie étois affez, fruçale cher les Perfes : mais dans les jours de réjouisfance on donnoit des repas fompteuxes & magnifiques.

Fundaille, Loriqu'un homme, chr. les Popi, modennes, ufage uel no croit venil es socieus, ed près terrede les deniers faquits, on la jordeme un chien; de l'est une forma goule, cetti qui tient le chien é place à neuf piede de cetti qui tient le chien é place à neuf piede de didatest. las croites mis princire le corps, de performe n'es approcherois, a cent cel timorile alvoir forme presentant de l'est present a production de l'est propositation de l'est proportiun affect logar-persp à un forgranti condre de créamontes en mémoire du définire autrensme.

qu'an jour du jugement.
Monosiez, la mononie perfe, appelle darique; fut pendant long: emas effimée à cauté de la purcré de l'or. Elle trior fon nom du premier prince qu'il a fit battre; ¿S. quoique l'on ne fache pas précifiement lequel, il ell probable qu'il le non-moir Daiss ; on voyois d'un côté la tête du protince, de l'aute un archer c'uti d'une longue mont de l'archive de la main droite St. une fléche de la gauche,

particularly. La mitter de cet ouvrage na permet pas les difficillens alternologiques. De retriveral donc an tableau que l'ài inféré pour l'accord que l'y ai étable mere les rêgens des rois Affyireis. Médes de Perfes: 8 comme il n'est question dans cet article que des rois Perfes, le vais en metre simplement la fuite, en les faifant finivre des noms que leur donnent les éctivais norienzax , no dan que leur donnent les éctivais norienzax en de d'années. Se réfere pendant ce même intervalle d'années.

### Années avant J. C.

Selon les Grecs.

Selon les Orientaux,

560. Cyrus , affocie à Aftyage. . . . . . . . . Kelohrafp.

Xxx

110 \$ 18. Cyrus met fin à l'em pire de Babylone. . . . . 336. Cyrus, regne feul 7 ans. . . . . . . . . . . . 519. Cambyfe, 7 ans 5 mois. . . . . . . . . . .

523. Smerdis le Mage, 7 522. Darius, fils d'Hyftafpe, 36 aos. . . . . . . 486. Xerxes, 21 ans. . . .

465. Arraxerxès - longuemain, 4t ans. . . . . . . 414. Xerxès II, 2 mois... 424. Sogdiao, 7 mois, 424. Ochus, appelé aussi Darius le batard, 19 aos. '405. Artaxerxès Mnémon.

46 ans. . . . . 360. Artaxerxès Ochus . at ans. 339. Arfes ou Arfames, 2 ans, . . . . . . . .

336. Darius Codoman , 6 331. Fin de l'empire des

Perfes détroit par Alexandre. . . . . . . . Eskander (1).

Bahman, Zoroaftre, prophèse.

Kataion, reine.

Espendiar. ·Homai Tcherehazad.

Darab.

Darab-al-Afgher. Roschengue, sa fillr.

On peut donc admettre généralement en hiftoire, que l'empire des Perfes commença à Cyrus en 536 avant J. C. & finit à la mort de Darins Codoman , l'an 331. C'est , d'après la liste que l'on voit ci-dessis, une durée de deux cens quatre ans & quelques mois, comprenant treize regnes. Je vais donner, d'après les auteurs Grecs, une idée rapide de chacun d'eux.

Pricis historique, 536. Cyrus est un des plus grands princes qu'ait en l'Orient : son règne est eependant peu connu. Les historiens Grecs ne nous ont gnère transmis que les événemens qui ont précédé son élévation au trône, & quelquesuns de la fin de fa vie. Nous voyens, par les livres faints, qu'il avoit gardé à fa cour le prophète Daniel, & que ce prophète ent une vision qui lui préfageoit la succession des rois de Perse & de Macédoine, aush-bien que les conquètes des Romains.

Dès la première année de son règne, Cyrus donna un édit en faveur des Juifs, par lequel il leur fut permis de retouroer en Judée & de rebâtir le temple de Jérufalem. On se rappelle sans doute que ce pays avoit été dévaîté par Nabuchodonofor, & que les penples en avoient été emmeoès en capilvité.

Cyrus se rendit ensuite maitre du pays des Parthes, de la Margiane & de la Sogdiane, Pour consenir dans le devoir ces dernières conquêtes, il batit une ville fur les bords de l'Iaxarte , & s'avanca jusques vers l'Iodus,

Ce prince, après avoir déclaré Cambyle, fon fils aine, heritier de la couronne, & donne des gouvernemens à ses autres fils , mourut regretté de tous ses peuples, qu'il avoit tâché de rendre heurenx. Si l'on en croit Hérodote, il périt dans une expédition contre les Scythes : mais Xénophon dit qu'il mourut dans son lit : il nous est impossible de décider lequel de ces deux historiens a exposé la vérité.

529. Cambyfe, en héritant du trône de son père, hérita aussi de ses projets. Cyrus avoit eu dessein de marcher contre le roi d'Egypie, & Cambyse y alla en effet : mais la nature, en lui refulant des vertus, ne lui avoit pas même donné de grands talens. Il eotra en Egypte. Après y avoir vaincu les Egyptiens, & fait mettre à mort Pfammenit leur roi, il forma différens projets de conquête, dont les uns refterent fans effet, & les autres n'en eurent que de suoestes. En effet, les Phéniciens ayant refusé de le seconder dans une entreprise qu'il méditoit contre les Carthaginois, il porta la guerre contre les Ammoniens & les Ethiopiens. Mais la plus grande partie de son armée, composée de 50000 hommes, sur enterrée dans le sable. Ce revers aigrit son caractère, naturellement porté à la cruauté. Il fit mourir fon frère Tanaxare , appelé auffi Smerdis , perça d'unoflèche le fils de fon grand échanson, en présence du père de cet infortuné; coodanna au supplice ceux qui n'avoient pas obéi, lorsqu'il avoit ordonné de mettre à mort Créfus, quoique d'ailleurs il füt fort aife que l'oo cut fauvé la vie à ce prince; blessa à mort, d'un coup de pied daos le ventre, Mérec, sa sœur & son éponse, alors enceinte de plusieurs mols; traita les Egyptiens avec toute lui-même à la cuiffe en retournant en Perfe. Il y étoit rappelé par une révolte que quelques-uns des Mages avoient fomentée, en faifant prendre à l'un d'eux le com de Smerdis, pour le mettre fur le trône, & tromper le peuple, attaché au sang de ses rois.

523. La révolte des Mages 8c l'usurpation du faux Smerdis, ne canferent pas un mal de longue durée. Orranés. & plusieurs leigoeurs Persans, se joignirent à lui, conspirérent contre l'assurpateur, & lui ôterent la vie.

522. Darius, fils d'Hiftafpe, fut reconnu rol par l'adresse de son écuyer, & mérita ce choix parsa bonne conduite. Mais l'état avoit beaucoup fouffert depnis la mort de Cyrus : au lieu de se cooienter des tributs dejà établis, il fut obligé de recourir à de nouveaux impôrs.

Quelques ans après fon élévation au trône, il

<sup>(1)</sup> On peut confuiter un excellent & très-favant mé-moire de M. Anquetil, fur les moyens de concilier les ecrivains grees & orientaux, à l'égard des empires Mode & Perfe, Min. de Let, vol. 42,

permit sux Juis de experendre la confluxicion du temple, é lieur louvint même des foumes confidér rables pour la perfection de cet éditice. La ville de Babylone é tiant révoltée, Davins ne pui s'en rendre maitre que par la trabition apparente de Capitre, l'un de fes officiers, qui leignit d'avoir quitte fon parti pour avoir occasion d'entrer dans la ville. Il parvint à la liver à Davins, qui, après en avoir fait abattre les portes & les murailles, lui en donns le gouvernement.

La pierre contre les Seythes ne fut pas terminée in heuretiment. Darius, étant paffe en Europe, & y ayant pourfuivi long-tempt les Seythes, le harcelant & fuyant fans celle, il revint fans avoir put les atteindre, avec une arfençues de certe pénible marche. Quelques bitloriens atribuent aufit à Darius une expédition dans les indes, mais qui fut plus heureafe que

celle en Europe.

Les côtes de l'Asse mineure relevoient des Perfes. Cependant, à la faveur de quelques troubles, les Ioniens, non contens du projet de reconvrer leur liberte, attaquerent Sardes, & s'en emparèrent. Ils avoient été secondés dans eette expédition, par leurs allies les Athèniens. Pour s'en venger, Darius envoya Mardonius, fon gendre, croifer dans la mer Egée, avec ordre de faire une descente en Grèce. Cette première opération réuffit : la Macédoine , en cifet, fut foumife; mais une tempête difperfa les vailleaux, & les Thraces battirenr les troupes de terre, La fuite répondit à ces facheux commencemens. Les Athéniens & les Lacédémoniens ayant maltraité les hérauts de Darius qui leur étoient venus demander la terre & l'eau, e'est à dire l'obeissance. la guerre s'alluma avec encore plus de fureur, Une armée nombreuse de Persans, passée en Grèce, fut battue à Matathon, por les Atheniens, que commandoir Militade, Darius mournt peu apres cette defaite,

486. Xerxès, înférieur à fon père en mérite, fe conduitit cependant d'après les mêmes vues. Il confirma les privilèges des Juis, foumit les Egyptiens qui s'ésosent révoltés, & le prépara à entrer en Grèce pour venger les Perses de l'affront des derniéres défaites. Il avoit cru rendre cette entreprise immanquable, on s'alliant avec les Carchaginois qui. dans le même temps, devoient attaquer les Grees établis en Sicile, & dans la partie de l'Italie appelée la Grande Grèce. Un million d'homme raffemblés sous ses drapeaux passa en Europe, tant fur la flotte que par un pont placé fur le détroit appelé Hélespont. En côtoyant, les uns la terre , les autres la mer , ils entrèrent en Macédoine, & vinrent fondre fur la Theffalie. Tant de prépararifs , & les succès de cette longue marehe, n'en imposerent que quelques instans. Un corps d'armée considérable perit en voulant sorcer le passage des Termopyles , desendu par 300 Spar- I

tistes & quelques corps d'alliés. Le même jour l'armée navale fouffirir beaucoup d'un combat donné près d'Arthémife, promonioire de l'Eubex. Althénes, il elt vrai, tontha au pouvoir du vainqueur qui la ravagea. Mist ses courseçeux hait-tans, foutenus par les confeils du fige l'hismiflo-cle, ciocient montés fur un petit nombre de vaiffeaux avec lesquels ils buttent la fionte des Perfes, refferers, entre l'îte de Salamine û l'Are

47). L'année finivante confirma les avantages des Grecci. Ils paparent el mein goint qui trere, el la basaille de Plaete, & für mere, celle de Mycale. Access, élégolet de la guerre course les Grecs, è después de la guerre course les Grecs, et ces qui envalutents des révoltes. El non content de Favoir hauts desse eux, ils oferent l'anaquet dans les propress Goyers, & prirent Byûnce. La molletile yaut rendul Arcels inéptifiée aux yeux molletile yaut rendul Arcels inéptifiée aux yeux gardes, erut pouvoir impunitement configirer contre lui Il y réulir, l'eu, na. & mir en de place Arta-

xerxès, troisième fils de Darius.

464. Artaxerxès, apres s'être défait d'un de fes frères dont il craignoit l'ambition , punit le meurtrier de Xerxès, & capendant recucillit le fruit de son crime. La Perse avoit des-lors perdu la folendeur done elle avoit brille fous Cyrus. Les Athéniens reprirent fur Artaxerxes, non-feulement les villes de Thrace, dont les Perfes s'ètoient mis en policition, mais, érant passés est Afie, ils lui débanchérent la plupart de tes alliés. L'armée navale fut battue (en 460), & le fils d'Artaxerxès fut rué dans le combat. Le roi fut à la vérité un peu confolé de ces pertes, par quelques succès en Egypte qu'il fit rentrer dans le devoir. Cependant il sut battu de nouveau par Cimon, général des Athéniens; &, fatigue d'une gnerre fi opiniatrement malhoureufe, il fit la paix avec les Grecs.

Des diffications intefliers fuccidérent aux guers du debons, & paine éntimentales apapiles, que la pelle, qui avoir ravage l'Edinique & Lefte, qui avoir ravage l'Edinique & Lefte, qui avoir ravage l'Edinique & Lefte du debut à l'eric. Le céchle Hippocrate vivoir afors, moins grand peut-dère par fes rares talens en melènene, que par la générolie avoir lauguel d'internation de l'est de l'e

424. Xerzès II, le feul fils qu'il eut eu de la reine, lui succèda : mais au bout de quarantecinq jours, il sut égorgé par Sogdien, son frère naturel.

426. Sogdien ne porta pas loin la peine de font crime. Il vouloit le défaire encore d'un de fes frères, nommé Ochus; mais celui-ci le prévint Pris & étouffé dans de la cendre, Sogdieh perdit l'empire par une voie aussi criminelle que celle qui le lui avoit procuré.

424. Ochse prit le nom de-Darius, auquel les silioriens on quelquefois ajouté le furnom de Noshe ou le bázard, parce qu'en effet il étoit foi naurel d'Arazerreix. Le commencement de fon règne fut troublé par des révoltes en Lydie, en Egypte 6, en Médie. Les Egyptiens ayant à leur tete Amyrthée, qui s'étoit eut longtemps cethé dans des marias, recouvrèrent enfin l'eur cette d'arguelle des marias, recouvrèrent enfin l'eur

Dans 14de mineme les événemens Influèrent fur les roit es Greect. Tydipherne, gouverneur de l'Heide, & Pharmabars, gouverneur de l'Heide, on l'écheire ploins aux Leddemoines pour des l'écheires de l'écheires de l'écheires de l'écheires de l'écheires de l'écheires de peur d'y faccombre fons la baine de cenneurs, arriva la cour de l'Aphières de peur d'y faccombre fons la baine de cenneurs, arriva la cour de l'Aphières de peur d'y faccombre fons la baine de cenneurs, arriva la cour de l'Aphières de peur d'y faccombre fons la baine de cenneurs, arriva la cour de l'Aphières de l'écher ne poule fur learnines d'un autre; que le vérnible innettée de l'éche fort où de hiller les Abhéniess de les Lacédémoniens 3/fioblir les uns par les autres. Le furupe de conforma sax voes d'Achènied. Mis le 10 déspapeuva cent un par les autres. Le furupe de conforma sax voes d'Achènied. Mis le 10 déspapeuva cent de l'écher de l'éche ment de l'écher de l'éche ment de l'écher de l'éche ment de l'éche de l'éche ment de l'écher de l'éc

405. Ce jeune prince fe conduits hiem moins en fujer qu'en fouverain. Son orgaeil, qui l'engage a quelquefois dans des aétes de crusuré, ayant fait erainde au soi un fort funelle ponr fon empire, si ce prince s'en trouvoir un jour le maire, Ochus nomma pour lui fuccèder, malgré les inflances de la reine Paryfaiths, un aurre de fes fils appelé Mysec. Ochus mount peu après sie nouveur oir pit le nom d'Ausareix.

ect. Ausserze, auquel on a donné l'épithète de Mnémon, à caufe de la grande mêmoire, échappa heureufement aux arteniats de fon frère Cyrus, qui cherchoit à lui ôter la vie. Par complaifance pour fa mêre Paryfathis, austant que par bonté naturelle, au lieu de le punir, il lui laiffa même fon geuvernement.

Difejèrant de pouvoir déformais teuliir pau des voies cachés, Cyuns le livra à toute la violence de fon caradète. Secondé par les Lac-démoniers, qu'il avoit toujours àvorifes depuis qu'il évoit en place, il mayorie serve un avorife depuis qu'il évoit en place, il mayorie serve un avareit à propage par Tyléphèrene, le réçuir à la lête d'une armée nombreuite : on combatrie à Coursay aveni à propage par le propage de la main de fon réére. Le toi prouva enfaite moyen de faire arrèere Chierque, par le commandoit, viologname fons la conduite de place par le commandoit, viologname fons la conduite de places officiers, estre l'équès di d'aut d'filiagner fons la conduite de places officiers, estre l'équès di d'aut d'filiagner fons la conduite de places officiers, estre l'équès di d'aut d'filiagner fons la conduite de places officiers, estre l'équès di d'aut d'filiagner fons la conduite de places officiers, estre l'équès di d'aut d'filiagner fons la conduite de places officiers, estre l'équès d'aut d'filiagner fons la conduite de places officiers que le qu'en de l'aut d'filiagner fons la conduite de places officiers que le qu'en de l'aut d'filiagner fons la conduite de places officiers que le qu'en de l'aut d'filiagner fons la conduite de places officiers que le qu'en d'aut d'filiagner fons de l'autre d'autre d'aut

l'historien Xénophon, se sauva avec des peines infinies, & revint en Grèce après avoir côtoyé toute la partie méridionale de la mer Noire.

Tranquille au-dehors, la conr de Perfe fut de nouveau troublée par les fureurs & la jalousse de Paryfashis qui fit moutri plussers de ceux qu'elle croyoit avoir eu part à la mort de Cyrus; elle empoisona même Seiara, sa bru, parce qu'elle prenoit trop d'ascendaur sur l'esprit d'Araxerxès.

Cependant les Lacédémoniens triomphoient, fecondes par quelques fatrapes; ils abaissoienr les Perfes & en imposoient aux Athéniens par l'étendue de leur puissance. La politique & le zèle de Conon rétablirent les affaires de ces derniers, Il parvint même à gagner les bonnes graces d'Artaxerxès, obtint de lui des troupes pour attaquer les Lacedemoniens ; perdir dans l'esprit de ce prince ceux de les fatrapes qui s'étuient prêtés à la paix avant d'avoir écrafe leurs ennemis; lui donna le moyen de foulever p'ufieurs peuples de la Grèce contre les Lacédémoniens, &, seconde par les Perses, les battit dans leur retraite lorsqu'ils venoient de rappeller Agéfilas pour fecourir fa patrie. On fit publier que l'on laifferoit aux villes grecques d'Asie, la liberté de se gouverner par leurs propres loix. Conon fit plus encore, il battit les Lacedemoniens fur mer, & rendit à la ville d'Athènes fa première splendeur,

Tant de fucels donnéern aux Petfes un grand varente fer les Grecs. Après plutieurs séréenneus, les Lackdémonieus envoyerent Antaloide à la restant de la la propriet de la lackdémonieur de la constitution de la propriet de la company de la principal de la desient aux coi de Petfe, & que les autres demuers roient libres, excepte Lamons, & devas autres lies qui devoient demeuter fois la puillance des Abbémiss. Evegors, a 10 de Shaimne, e de blan roului portion de l'Ile ; profisian des circonflunces qui du étorient favorables, ilfs fue par savangacific.

La faire de ce règre offic à jeu pets le mane tablesu. Toilogues des révoltes en Egypre, de défethons de la parr des farapes: mais le plus bel, inflant fut celui où a yant fair der à Chabris la comunandement des troupes Athèniennes, parce qu'il favorifoit les révoltés, il fui mettre en fa place l'phicrate, envoya des ambalideurs en Crètes pour y petitier les divisions intellues se, comme l'arbitre de la tranquillité genérale & le comme l'arbitre de la tranquillité genérale & le protétée de la Gréec.

Queque temps après on vit arriver à la cout de Perfe le célèbre Pelopidas, au nombre des députés de la république de Thébes. Par égard pour le mérite de ce grand bomme, le roi voulbien le differente de Véderation, ufage odieux aux Grees, mais exigé dans toutes les audiences données à la cour des princes Perfans.

Enfin ce roi, dont le règne avoit été une suite de guerres & de divisions intestines, qui avoit eu fa mère & son frère pour ennemis, finit par voir fon fils Darius conspirer contre sa vie. Mais devenu lui-même parricide, il eut la crusuté de le tuer de sa propre main, & moutut peu de

360. Ochus, fils naturel d'Artaxerxe - Mnémon, voulnt prendre auffi le nom d'Artaxerce : mais l'histoire ne le connoit que fous celui d'Ochus, A peine fut-il fur le trône , qu'il fe livra à tous les exces de la barbarie la plus arroce. Presque tous les princes de la famille royale furent mis à mort par fon ordre: on ne traita pas mieux les grands qui pouvoient porier quelque ombrage.

La guerre d'Egypte & la chûre de Nectanêbe, le dernier des rois de ce pays, pris dans la nation, font les plus grands évenemens de ce règne. En y allant, Ochus avoit traverse le Phénicie. & par trainfon s'étoit emparé de Sidon qui, devenue la proie des flammes, périt presque toute entière. Les malhenreux babitans de cette ville, se voyant trahis & livrés, s'étoient enfermés dans leurs maifons, & y ayoient mis le feu. On traira affez humainement le reste du pays. Mentor le Rhodien fut un des généranx qui servit le plus utilement la Perse dans la guerre d'Egypte. Aussi en reçutil pour récompense le commandement de toutes les côtes maritimes fur la Méditerranée. Bagoas, quoique né en Egypte, parrageoit la faveur du prince avec Mentor. Il aveit dans son département toutes les parties orientales de la Perfe. Monftre d'ingratitude, & ministre d'un famatisme dur, voulant tout à la fois s'emparer de l'autorité & venger la religion de son pays, outragée en mille occasions par Ochus, il conspira contre lai, le sit mourir, &, substituant un autre cadavre à celui du roi, ii exerça fur ce dernier toutes forces d'indignités

334. Arfes on Arfames, le plus jeune des mis d'Ochus fut mis fur le trône par l'affaffin de fon père. On ne tait prefque rien de fon règne. Sans doute il se suroit défait du perfide Bagoas. Mais malheurensement il sut prévenu par ce traitre, & érit de la même manière que son père, la troi-

sième année de son règne.

336. Codoman, acquel enfuite on donna le nom de Darius, avoir échappé aux barbaries d'Ochus. Travest long-temps en courier, puis employé comme simple officier, il jouissoit du plaifir flatteur d'être parvenu par fon mérite à des grades fupéneurs, fans y avoir été porté par les égards dus à fa naiffance. Commeil avoit été reconnu sous le rèene d'Arfès, & que Bagoas espéroit pouvoir gouverner en liberté fous fon nom, il le fit reconnoître roi. Convaincu qu'il s'étoit trompé dans cette conjecture, sa politique cruelle cherchoit encore à se défaire de ce prince, lorsque l'on déconvrit son projet : il fut arrêté, & expira dans les fupulices.

335. Dans le même temps Alexandre, roi de Ma-cédoine, & déjà maître de toute la Grèce, dont il s'étoit fait pommer généralistime, entroit en Afte

PER avec le deffeln de conquérir l'empire des Perfes, Plus cette révolution étonnante, qui mit fia à l'un des plus grands états de l'Afie, mérite d'être connue, & plus auffi elle exige des détails dans lesquels je ne puis entrer lci.

Je dirai donc seulement que Darius, après avoir vu ses troupes défaites au passage du Granique, fes places de l'Age mineure en evées en une feule campagne, fut lui-même défait (en 33 t) à Issus, dans les défilés de la Cilicie , & l'année suivante dans les plaines de Gaugamèle, dont le nom fit place à celui d'Arbelles, licu fitué dans les en-

330. N'ayant plus avec lui que quelques trompes fans courage, Darius se retiroit vers la Parthie, lorique Beilius, chef de la Bactriane, fe faifit de fa personne, & l'enchaina sur un charriot : l'avant ensuite voulu mettre sur un cheval, & le roi refusant de le suivre, ce malheureux perça son prince de plusieurs coups de sièche, le laissa pour nort, & se sauva dans son gouvernement. Un Macédonien arriva affez à temps pour présenter au rot mourant un peu l'eau dans un casque. Darius lui dit, en lui ferrant la main: « Mon ami, » le comble de mes malheurs est de ne pouvoir » récompenser le service que vous me rendez ». Darius le charges ensuite de prier, de sa part, Alexandre de venger sa mort. Ainsi fioit ce prince que l'histoire sait peu connoître; mais que le peu que l'on en sait, sait regarder comme digne d'un meilleur fort.

L'empire des Perses avoit subsisté 206 ans, depuis le commencement du règne de Cyrus.

PERSIANÆ AQUÆ. Les eaux ainsi nommées ; felon Ortélius, étoient en Afrique, aux environs de Carthage Apulée dit que ces eaux étoient bonnes pour les malades

PERSICETA, ville de l'Italie, dans l'Emille, felon Paul Diacre, cité par Ortélius thef. Cente ville n'est pas connue dans l'antiquité

PERSICUM MARE, OR SINUS PERSICUS: c'est le golse Persique actuel

PERSICUM, lieu fort fié de l'Afie mineure, and environs de la Lycie. Sclon Diodore de Sicile, ce lieu fut pris par composition, par Pto'emée, roi

PERTA, ville de l'Asse, dans la Galatie, sclon Profemée.

PERTENSIS, nom d'un siège épiscopal de la Lycaonie, selon des notices grecques, PERTIA, ou PERUSIA, ville de l'Italie, dans

l'Umbria, entre Juficum & Sentinum, felon Ptolemée. Voyer PERUSIA PERTICIANENSES AQUÆ, lien de la Sicile,

fur la route d'Hyccara à Drepanum, en poffant le long de la côte, felon l'itinéraire d'Antonin.

PERTIGUS, nom d'une foret dans la Gaule Lyonnoise, felon Aimoin, cité par Ortelias the faur.

PERTORUM, ville épiscopale de la Lycaonie, selon la notice de Léon le fage.

PERTUSA, ville de l'Hispanie, chez les Ilergères, au sud-est d'Osca. Pertusa, siège épiscopal d'Afrique, dans la

Pentusa, fiège épifcopal d'Afrique, dans la province proconfulaire, fur la route de Carthage à Hippone, felon l'itinéraire d'Antonin.

PERUSIA ( Peronfe Italie Perugia ) , à l'eft du lae de Trasimene, sur une colline dont le bas est arresé par le Tyberis. Elle ésoit une des douze eites de l'Entrie. On voit par Servius (Ad En. L. x.) qu'il y avoit différens fentimens fur fon origine ; les uns l'astribuoient à des Troyens, d'aurres à des Achéens. On en fait peu de chofes avant le temps des Romains : mais no voit par Tite-Live ( I. D. L. 9. 10.) qu'elle étoit alors confidérable. Pendant les guerres eiviles de la république elle ent beaucoup à souffrir, & soutint un siège contre Ostave l'an 732 de J. C. L. Ansoine s'y étoit retiré : la ville fut prife & en partie incendiée. Selon Velleius Paierculus , L. 11. Tite-Live dit que cette guerre finit sans verser de sang, ce qui ne s'accorde pas avec Suétone, dans lequel on trouve (In vit. Aug. c. 15), que l'on immola 300 de ceux qui s'étoient rendus à l'autel de J. Céfar, Sans doute que ce maffacre lui parut peu de chofe en comparation des horreurs qui se commentoient alors. Au refle, toutes les sois qu'il est parle de cette ville, c'est toujours avec éloge. Eo effet, il n'y a point en Italie de région plus sertile en vignes, en olives & en toutes forres de frults, Après avoir été long-temps affiégée par les Goths, elle fut enfin prife d'affaut : elle paffa aux

Lombards, auxquels elle fut enlevée par l'Exarque Patricius: fivrée à des factions, elle fut reprife ca 1402 par le Pape. PESCLA, nom d'une ville de l'Egypte, felon

la notice des dignités de l'empire.

PESCLIS, ville de l'Egypte, entre Tarris & Corte, selon l'itinéraire d'Antonin.

PESENDARÆ, peuples de l'Ethiopie, sous l'Egypte, au midi des Ethiopiens Eléphantopha-

l'Egypte, au midi des Ethiopiens Eléphantophages, felon Ptolemée.

PESSIDA, ville de l'Afrique, dans l'intérient de la Libye, fur la rive feptentrionale du Niger,

felon Prolemée.

PESICI, ou PÆStCt, peuples de l'Hispanie, dans

12 Tarragonnoife, dans une péninfule, feleoPline
Protemée écrit Pafici.
PESSINUS, ville de l'Afie minoure, chez les

Galares Tolistoboies, ou Tolistoboges, dont elle étoit la métropole. PESSIUM, ville des Jazyges Mesanafia, entre

Candanum & Parisfoum, selon Ptolemèe.
PESURI, peuple de l'Hispanie, dans la Lusita-

per All A, ville de la Grèce, dans l'île d'Eubée,

felon Strabon.

PETALIA, ville de la Grèce, dans le Péloponnèfe,

felon Xénophon.

PETALIÆ, Pline nomme ains quatre sles qui étoient situées à l'entrée du détroit de l'Euripe. PETAVONIUM, ville de l'Hispanie, selon Pendemae, Elle tris suite de l'Hispanie, selon

Prolemèe. Elle ésoit fituée au pays des Affures, presqu'au sud d'Afturics.

Dans l'inferaire d'Antonin, elle est marquée entre Venicia & Argentiolam.

PETELINIS 11/CUS bois de l'Italia page

PETELINUS LUCUS, bois de l'Italie, près de Rome, à la gauche du Tibre, hors la porte nommée Flumentana Porta, selon Tite-Live,

PETENDONES, les Pétendons, peuples de l'intérieur de l'Hifpanie citéricure. Ce petit peuple habitoit les montagnes qui fe trouvoient au nord, & au nord-est de Numance. On ne leur commoit de ville considérable, que celle d'Aegusto.

PETENISUS, ville de l'Afie, dans la Galatie; felon Prolemée.

PETEON, village de la Bassie, dans le territoire de Thébes, près du chemin qui conduifoit à Anshédon, felon Strabon. Etienne de Byfance en fair une ville.

PETEONE, lieu nommé par Homère, dans l'enumération des vaiffeaux, & qui paroit avoir appartent à la Béotie; on en ignore la position. PETERBIDI, peuple de la Sarmatie Afustique;

relon Prolemée.

PETHOR, ville d'Asie dans la Mésopotamie.

Le prophète Balaam étoit de cette ville, située.

felon D. Calmet, vers l'Euphrate. PETILIA (Surngoli), ville de l'Italie, dans la partie de la grande Grèce appelée Brutium: elle étois fituée fur une montagne escarpée.

Philothère y établit d'abord une colonie qui devint enfuite la capitale des Lucaniens, & fit dans la feconde goerre punique une longue réfance au héros Carthaginois. Marcellus, (ou rival, périt dans une elcarmouche près de fes

PETILIANÆ, lieu de la Sicile, sur la route de Messine à Lilyèea, entre Sophiana & Agrigentum, selon l'itinéraire d'Antonin.

PETINESCA, PRÆNESTICA, PETINESTA; & PIRNESTICA, ville de la Gaule Séquanoite, chez les Helveij, fur la route de Maguntiacum à Mediolanium, entre Aventicum Helvetiorum & Salo-

duran, selon l'itinéraire d'Anteoin. M. d'Anville croit qu'elle étoit où est la ville de Bienne.

PETINUM PISAURI, ville de l'Italie, chez les Sénonois.

PETIRGALA, ville de l'Inde, en deçà du Gange, selon Piolemée.
PETITARUS, rivière aux environs de l'Ætolie; selon Tite-Live.

PETORSI, peuples de l'Afrique, dans la Libye. Selon Etienne de Byfance; ils étoient très-nombreux, & habitoient un grand pays.

PETOVIO, ou PETOBIO, ville de la haute Pannonie. Cest où la treizième légion avoir ses quartiers d'hiver. Tacite & Ptolemée écrivent Pesovio ; mais Ammien Marcellin dit Petobio, & la place

dans la Norique. PETRA, ville capitale de l'Arabie Petree. Elle est attribuce à la Palestine dans plusieurs notices ;

& il fut un temps où elle eut le fitre de capitale de la troissème Palestine.

M. d'Anyi'le la nomme Petra Nabathaorum Regia, on capirale des Nabathèens. Le premier nom de Petra étoit Arkem. On croit que le nom de

Petra lui vint de sa situation. Strabon, en parlant des Nabathéens, dit que les Minéens & les Gerrhéens apportoient leurs parfums à Peus pont les y vendre, & il donne une belle idée de la fituation de cette ville.

Mais on peut croire que dans le même pays il y a eu plusieurs villes de ce nom. PETRA, lieu du Péloponnese, dans l'Elide, au

voisinage de la ville d'Elis.

Paufanias rapporte que c'est où étoit le sépulcre de Pyrrbon, fils de Pistocrate. PETRA, lieu de l'Afie, dans la Cappadoce.

felon Theophraste. PETRA (Eski-Trabzan), ville de la Lazyque. Procope rapporte que l'empereur Justinien la fit élever dans la partie inhabitée de la Lazyque, & au nord de laquelle étoient les frontières de l'empire & pluficurs villes fort peuplées.

M. de Peyffonnel penfe que les reftes d'une ville que les Turcs nomment Eski-Trabzan, sont les débris de la ville de Pétrée, citée par Procope.

PETRA, fortereffe de la Macédoine, au voifinage de la ville de Pythium, felon Tite-Live & Plutarque.

PETRA, ville de la Sicile, dans l'intérieur des terres, entre Enna & Megara, felon Ptolemie. Dans l'itinéraire d'Antonin, elle est placée sur la route d'Agrigentum à Lilyhaum. PETRA ACHABRON, ville de la Galilée supé-

tieure, felon Joseph

PETRA AORNOS, Selon Strabon, cette roche n'étoit pas éloignée de la fource du fleuve Indus. Alexandre étoit maitre d'Aornes , avant d'arriver à la feconde fource de l'Indus , & de le passer , pour , de ce passage, se rendre en personne à Taxila.

Petra Aornos, dans la earte de M. d'Anville, eft marquée au-dessons, & sur la droite de l'endroit où le Suastus se rendoit dans l'Indus, au nord-est d'Embolima, & au nord de Taxila.

PETRA DICEA, petite baie de la Thrace, for le Bosphore, dans la partie Ind-est de Sinus Batycolpas. Une petite rivière se perd dans cette bale

PETRA DIVISA, montagne ou rocher du défert de Mahon, selon le premier livre des rois

PETRA MARICORUM, château de la Ligurie. felon Ortélius.

PRTEA SANGUINIS, montagne de l'Italie, dans la Lucanie. Elle s'étend jufqu'au champ Brutien, felon Procone

-: PETRÆ TRACHINIÆ, montagnes de la Tra-

chinie, dans la Phthiotide. Elles environnoient le territoire de la ville de Melis, selon Hérodote.

PETRENSIS FUNDUS, lieu de l'Afrique propre. Ammien Marcellin rapporte que ce lieu avoit été ban en forme de ville par le feigneur de Salmace, frère de Firmus,

PETRIANA, ville de l'ile d'Albion, selon la notice des dignités de l'empire.

PETRINI. Pline & Ciccron nomment ainfi le peuple de la ville de Petra, en Sicile,

PETRINUM SINUESSANUM, lieu de l'Italie; dans la Campanie, selon Horace.

PETROA, lieu de l'Asie, dans la Bithynie, au voifinage de Nicée, felon Cédrène, cité par

PETROCHOUS, lien de la Grèce, dans la Béotie, aux environs de Thurium, felon Plu-

PETROCORII, peuples de la Gaule, placés armi les Celtes par Jules Céfar, & compris dans l'Aquitaine, par Auguste. Mais Pline se meprend quand il dit des Petrocorii, ce qui convient gux Cadurci.

Ces peuples occupoient le pays qui répond au diocèfe de Perigneux & à celui de Sarlat, PETRODAVA, ville de la Dacie, entre Car-

fidana & Ulpianum, felon Prolemee, PETROMANTALUM, ville de Gaule Lyon-

noife . fur la route de Cafaronagus à Lutatia , entre Cafaromagus (Beanivais) & Briva Ifara (Pontoife), felon l'itinéraire d'Antonin. Quelques auteurs ont cru que ce lieu se trou-

voit où est actuellement Magni ; mais M. d'Anville n'adopre pas cet avis ; il le croit plutôt dans le lieu où est Bantelu. PETRONIA , nom d'un fleuve de l'Italie ,

selon Festus Avienus. Il alloit se perdre dans le PETRONII VICUS. C'étoit un petit lieu de la Gaule, que l'on ne connoît que par une infeription. Il étoit fur la tive droite de la Durance , à quatre

lienes d'Aix. PETROPOLIS, ville de laquelle il est parlé dans le code Théodofica. PETROSACA, lieu du Péloponnèse, dans

l'Arcadie, à quarante stades de la fontaine Ciffa. Paufanias le place aux confins des territoires des villes de Mezalopolis & de Mantinée.

PETROSACA, nom d'une contrée de l'Arabie. felon Erienne de Byfance. PETROSSA, ile fituée fur la côte de la Cilicie.

felon Suidas & Etienne de Byfance. PETUARIA, nom d'une ville de l'ile d'Albien;

Ptolemee la donne au peuple Parifi, PETULANTES, peuples qu'Ammien Marcellin place parmi les Celtes, comme fi c'étoit la même nation

PETUSIA, lieu dont parle Matrial, mais dont la position n'est pas connue. Voyes La Martinière. PEUCÆ, nom d'une nation Scythe. Zosime, cité par Ortélius, les place vers le Danube.
PEUCE, la plus grande île & la mieux con-

PEUCE, la plus grande île & la mieux connue des fix qui font fituées à l'embouchure de l'Ifter ou Danube, felon Ptolemée & Pomponius

Pruce ou Truca, l'une des montagnes qui renfermoient la Sarmatie européenne, felon Prolemée.

PEUCEESSA, the de la mer Atlantique, felon Orphée, cité par Orrélius, PEUCELA, grande ville de l'Inde, en deçà du

Gange, & dans la dépendance des Affacani, felon les indiques.

On lix Peucolains dans Strabon, & Peucelions dans Arrien. Elle étoit fituée à la droite & fur le

bord de l'Indus, au sud de Maffaga, vers le 33°

PEUCELAITIS, ou PEUCELAOTIS, contrece de courte prenior fin nom de Presez, a Capitale. PEUCELLA, deuve de l'Afic, dans la Phrygic. Ses bords eroient habites par un peuple qui defcendoir des Axanes de l'Arcadie, felon Pau-

PEUCES, nom de l'une des embouchures du Danube, selon Plane. Il la nomme aussi Primum Ostium.

PEUCESTÆ, ou PEUCINI, pemples de la Sarmatic européenne, près l'île de Peuce, vers l'embonchure du Danube, felon Suidas, Ptolemée & Strabon. Les deux derniers écrivent Peuciai. Selon Strabon, ils prenoient leur nom de l'île de Peuce.

Ces peuples, de concert avec les Hérules & les Goths, firent irruption dans le royaume de Pont.

PEUCETIA, la Peneŝtie, contrée d'Italie, qui faifoir partie de l'Apulie. Poye l'article ITALIA. PEUCETIÆ, peuple de la Liburnie, felon. Callimaque, cité par Pline, L. 111, c. 21. Ce dernier dit que leur pays étoit de fon temps compris fons l'Illyrie.

PEUCETII, peuples de l'Italie, dans la Peucètie, selon Strabon. PEUCII, lieu de l'Afie, au-deffus de la ville

PEUCII, lieu de l'Arie, au-defius de la ville de Chalcédoine, felon Nicéras, cité par Oriélius. PEUCINI. Voyet PEUCIST. P. PEUCOLAITÆ, peuple de l'Inde. Pline

nomme ainsi les habitans de la contrée Peuce-Laiss, entre les fleuves Cophénes & Indus. PHABIRANUM, ville dans la partie la plus Contestropale de la Commanie, entre Treslis &

Teptentrionale de la Germanie, entre Tecelia & Treva, felon Prolemée, L. a, c, ii.

PHACIUM, ville de la Theffalie. Elle fut prife

& pillée par Philippe, roi de Macédoine, & enfinte par Bæbins, felon Tite-Live.

PHACUSSA, ou PHACCUSA, village de l'Egypie, & chef-lieu du nôme d'Arabie, avec le tirre de métropole, selon Ptolemée. Strabon écrie

PHÁDANA, lieu oli Jacob rencontra Rachet, felon Sozomène & Callifte, eltés par Ortélius. PHADIZANA, lieu fortifié de l'Afie, dans la Cappadore, à cen cinquante fludes du fleuve Phi-

Cappadoce, à cent cinquante flades du fleuve Phigomunes, & à dix flades de la ville de Polemonium, felon Arrien.

PHÆACES, peuples que Pomponius Méla place en Illyrie. PHÆCASIA, nom de l'une des lles Sporades,

felon Pline.
PHÆDÆ, lieu de la Sicile, entre Meffine &

Leonium.
PHÆDRIA, village du Péloponnése, dans l'Arcadie, selon Pausanias.

PHÆDRIA, nom d'un rocher fitué dans le voifinage de la ville de Delphes, felon Suidas. Diodore de Sicile nomme ce rocher Phadriades

Petra.

PHÆDRIADÆ (roches), du baut desquelles
les Delphine, selon Suidas, précipitèrent Esope,
vers la fin de la quarrième année de la cinquantequarrième olympiade, l'an 561 avant l'ère vulgaire: mais Plutarque dit qu'il fint précipité du

rocher Hyampeia.

PHÆDRUS, nom d'une rivière d'Egypte. Plutarque rapporte qu'elle sut dessèchée par liss.

PHÆSÄNA, ville du Péloponnéfe, dans l'Arcadie, fur le fleuve Alphée, felon Pindare, cité par Ort-lins. PHÆSTUS, ville de l'île de Crête. Elle étoix

fituée fur le hord de la mer, & avoit été bâtie par Minos, felon Diodore de Sicile. Vénus étoit adorée dans cette ville fous le nom

de Scotia on de Tênêbreufe, vraifemblablement parce que ses mystères les plus scerets s'y célébroient la nvit.

PHÆTELINUS, nom d'une ville de la Sicile; felon Vibius Séquester. PHÆTIALUCI, lac de la Grèce, dans l'At-

tique. Il fervoit de limites entre les Athéniens & les Eleufiniens, felon Paufanias.

PHÆTUM, ville de la Macédoine, dans l'Ectiotide, felon Ptolemée. PHÆUNTA, ville du Péloponnèfe, dans l'Ar-

golide, felon Diodore de Sieile.
PHAGRES, ville de la Thrace, au pied du mont Pangaus, & au-delà du fleuve Strymon, felon Strabon & Etienne de Byfance.

PHAGRORIUM, ville d'Egypte, selon Erienne de Byfance, qui cite Polyhistor : mais il n'en donne auteune autre indication. Il est vraisemblable que c'est la ville appelée par Strabon Phasinginosis.

PHAGUS, fleuve du Péloponnèle, dans l'Elide. Paufanias dir que c'est le hèros Buphagus qui avoir donné son nom à ce fleuve.

PHAGUS, lieu de l'Afie mineure, au-dehors de

PHA

li ville de Troye. Sclon Homère, c'est jusqu'où s'avança Hector avec fa troupe.

PHAGYTRA, ville de l'Inde, dans l'intérieur des rerres & en-deca du Gange, au pays du

peuple Majon, felon Ptolemée.

PHALACHTHIA, ville de la Theffalie, felon

PHALACRA, v'lle de l'Afrique, dans la Cy-

renaique, entre Canopolis & Marabina, felon Prolemée.

PHALACRINE, ville du pays des Sabins, au nord-est de Reate, & placée fur les itinéraires à foixante-dix-huit milles de Rome, L'empereur Vefpassen étoit de cette ville.

PHALACRUS, lieu des Indes, felon Ælien. PHALACRUS, ou FALACRUS, ville de l'Egypre, fur la route de Copius à Bérénice, entre Aufla & Apollomus , sclon l'itineraire d'Antonin.

PHALACRUS, lieu fortifié en Afie, aux environs de la Cappadoce, selon Cédrène & Curopalare.

PHALÆSIÆ, ville du Péloponnèse, dans l'Arradie, à vingi stades du temple de Mercure, bail auprès de Belemina, felon Paufanias.

PHALAGNI, ville fituée dans l'intérieur de l'Arabie heurcuse, entre Alvare & Salma, selon

Prolemée. PHALAGRA, ville de la Macédoine, dans la péninfule de Pallène , felon Ifacius , fur Lyco-

phron , cité par Ortélius. PHALANNA, ON PHALANUM, ville de la Theffalle, dans la Perrhébie, seloo Etienne de Bysance & Lycophron.

PHALANNA, nom d'une ville de l'île de Crète. Etienne de Byfance dit que Phagiades le péripatéticien étoit né dans cette ville.

PHALANNÆA, ville de l'île de Crète, felon Etienne de Byfance. PHALANTUS, montagne du Péloponnése, dans

l'Arcadie, au nord de Megalopolis, Au temps de Paufanias, on y voyoit les ruines d'une ville qui avoit porté le nom de Phalante. PHALARA, ville de la Theffalie, fur le golfe

· Maliacus, selon Pline & Etienne de Byfance, PHALARIENSES, peuple de la tribu Eantide, felon Helvchius, eine par Orgelius,

PHALARIS, ou PHALERIUM, ville de l'Iralie, dans l'Etrurie , chez les Falitques , felon le livre

des Origines, de Caron Ptolemée , Denys d'Halycarnaffe & Strabon écrivent Phalirium.

PHALARNA, ou PHALASARNA, ville fituée daos la partie occidentale de Crète. Elle avoit un bon port que l'on pouvoit fermer, & un temple de Diane Dictymne, selon Dicearque, PHALARUS, petite rivière de la Grèce, dans la Béotie. Elle avoit sa source dans le mont Laphystius, & alloit se perdre dans le lac Céphistis,

felon Paufanias, L. Ix. Béorie. ch. 34. a . PHALASIA, promontoire de l'île d'Eubée, Geographie ancienne, Tome II.

entre la ville de Soreus oo Oreus, & le promontoire Dion, selon Ptolemec.

PHALASIA, ON PHALESIES, ville de l'Arcadie, fur les frontières de la Laconie, au sud-est de

PHALCIDON, nom d'une ville de la Theffalie, felon Polven, cité par Oriélius,

PHALERENSES, nom que Strabon donne aux habitans de Phalerum, ville de la Theffalie. PHALERNA & OPHELTINA, nom de deux

tribus qui surent ajoutées à la Pouille, selon Diodore de Sicile.

PHALERUM, ville de la Theffalie, selon Erienne de Byfance & Suidas.

PHALERUS, ou PHALERE, ancien port on havre d'Athènes , avant que Thémistocle cut fait le port de Pirée, Ce fut du port de Phalère que Mnestée, ancien roi d'Ashènes, partit avec son escadre, ponr aller au siège de Troye. Long-temps avant lui, Thésee étoit parti du même lieu pour aller en Crète combattre le Minotaure. Auprès det port de Phalère étoient, 1º, un temple de Cères; 2º. affez près, un temple de Minerve Scirade, furnommee ainfi d'après Scires, l'un des prophètes de Dodone, lequel avoit fait bâsir le temple ; 3°. un temple de Jupiter ; 4°. que ques autels aux dieux inconous; 5° différeos autels à plufieurs héros, tels que les enfans de Théfée, ceux de Phalerus, qui avoit donné son nom à ce lieu. & que l'on comptoit au rang des Argonantes ; 6% un autel à Androgée, avec cette courte inscrip-

tion : AU HÉROS. Paul, in Attica, Sur le chemin qui condoifoit de Pha'ère à Athènes. il y eut long-temps un temple de Junon qui fut brûlé par Mardonius, lors de l'invagion des Perfes; il ne resta dans la suite que quelques débris & une

PHALESINA, ville de la Thrace, près du bord de la mer, selon Pline.

PHALGA, nom d'un village de l'Afie, Erienne de Byfance dit qu'il étoit frué à moitié chemin, enire la ville de Séloucie, dans la Pièrie, & celle dit même nom dans la Mésoposamie.

PHALIGES, peuple de l'Ethiopie, fous l'E-gypte, felon Pline.

PHALIS, nom d'une ville de l'Egypte. Oficia y étoit adoré, sclon Tzetzès, sur Lycophron. PHALIUM. Ce lieu n'est connu que par Plutarque (in Quast. Gracis), qui semble le placer en Bythynic.

PHALORE, PHALORIA, & PHALERIA. La première orthographe est de Lycophron & d'Etienne de Byfance, & les deux dernières font de Tite-Live, ville de la Theffalie,

PHALYCUM, lieu de la Grêce, dans l'Achaie, au terrisoire de Mègare, selon Théophraste, cité par Ortélius

nom d'ooe ville de l'Italie, selon PHANA. Etienne de Byfanco. Yyy

PHANA, nom d'une ville de l'Etolie, felon

PHANACA, ville de l'intérieur de la Médie, entre Alicaéra & Naçada, selon Ptolemée. PHANÆ, ile située près de la eôte de l'Ionie,

felon Pline. PHANÆ PORTUS, port de l'île de Chios, dans la partie sud-ouest de l'île, au nord du promontoire Phana, vers le 18' degré 20 minutes de

latitude. PHANE PROMONTORIUM, promontoire de l'ile

de Chios, à la partie du sud de l'île, vers le 38º deg. 15 min, de lat. PHANAGORIA, nom d'une ile située sur la

côte de la Chersonnelle Taurique, felon Etienne de Byfance. PHANAGORIUM, PHANAGORIA, ON TA-

MARTACA (Taman), ville de la Satmarie Afratique, felon Prolemée & Strabon.

Cette ville étoit fituée à l'entrée du Bosnhore Cimmérien , vis-à-vis de Bosphorus ou Panticapan, & al'embouchure du fleuve Hypanis. Archemax, premier roi du Bosphore, ne possé-

doit que cette perite ville & fon territoite, selon le rapport de Diodore de Sicile. Strabon dit que

Vénus y avoit un fort beau temple.
PHANAROEA, pays de l'intérieur du toyaume
de Pont, & qui passoit pour en être le meilleur. C'étoit une vallee arrofée pat le fleuve Lyeus & par l'Iris , qui produifoit des builes , d'excellent vin, & toutes les autres commodités de la vie, La ville d'Eupatoria étoit dans cette vallée, & fituée au confluent de l'Iris & du Ly:us , felon

Strabon, L. X11 , p. 556. PHANARORA, licu fortifié de l'Afie, dans la Cappadoce. C'eft où étoit la fource du fleuve Thermodon , felon Pline.

PHANAROEA, ville de la Grèce, dans la Phocide, felon Tite-Live. Il rapporte qu'elle fist prife par les Romains.

PHANASPA, ville de l'Asie, dans la Médie, entre Phofaba & Curna , dans l'intérieur des tertes , felon Ptofemée. PHANATH-MOAB, nom d'un lieu du pays

des Monbites, selon le premier livre des roit PHANDANA, ville de l'Aue, dans la grande Armenie, entre Phaufia & Zamuana, felon Pro-

PHANDRIUM, ville de la Grèce, dans le voifinage du pays des Locres & du Pinde, felon Chalcondyle, cité par Ortélins PHANEAS, ville de l'Afie, dans la Syrie,

felon l'infeription d'une médaule rapportée par Goltzies PHANENA, province de l'Asie, dans la grande

Armenie, scion Strabon. PHANOTES, nom d'une ville de l'Epire. Tite-

Live rapporte que les habitans de cette ville se Coumirant mix Romains facs être attaques.

PHANOTEUS, ville de la Grèce, dans la

PHA Phocide, felon Etienne de Byfance, Polybe &

PHANTIA, ville de l'Asse mineute, dans la Treade. Selon Egienne de Byfance, elle avoit été

bâtie par les Cumbens PHANUEL, lieu de la Judée, dans la tribu de Gad. Il étoit dans le voisinage du torrent de Jaboc.

Ce lieu est remarquable par la lutte de Jacob contre un homme que le prophète Ofée appelle un Ange. On bâtit par la fuite une ville en ce lieu: les babitans refuserent des vivres à Gédéon; mais ils en furent puris, car ee juge d'Ifrael fit abattre leur tour. Jéroboam rebárit cette ville.

PHANUM APOLLONIS, siège épiscopal de l'Asse mineure, dans la Lydie, selon les actes du concile de Chaleédoine. PHARA, nom d'une ville d'Afrique. Strabon

rapporte qu'elle fut brûlée par les foldats de Scipion. PHARA, ville de la Cappadoce, dans la Sargau-

rafene, selon Projemée PHARA. Il me semble hors de doute que la ville dont Homère écrit le nom au fingulier, ne soit la même que Pausanias & Etienne de Byfance écrivent au pluriel Paper, Phore. Il y avoit plusients villes de ce nom : mais dans l'endroit où la place ce poère, en parlant au même vers de Sparte & de Meffa, il n'eft pas doutenx qu'il n'indique la ville de Pharès qui éjon en Meffenie , à l'eft du golfe , & sour près du flauve Nédon. Au temps de Paulanias, cette ville avoit beaucoup perdu de fa puissance; ses babitans avoient été foumis à la domination de Sparre: on lui donnoit pour fondateur, Pharis, fils de Mercure. On y voyoit un temple de la Fortune, avec une flatus fort ancienne de cette diviniré.

PHARÆ, ou PHARES, ville de l'Achaie, dans la

partie orientale, fur le fleuve Mélas.

Elle éroit belle & ornée : sa place publique étolt vaste. Au milieu se voyoit une statue de Mercure Agoreus on Dieu des marchés. En face étoit une statue qui représentoit la déesse Vesta; elle attiroit la vénération par l'opinion généralement reçue dans le pays qu'e le contribuoit aux oracles qui se rendoient dans ce lieu. & dont il paroit que Mercure avoit le principal honneur. Ceux qui vocloient la confulter, versoient de l'huile dans les lampes qui l'entouroient; les allumoient, posoient sur l'auret, qui étoit à sa droite, quelques parites pièces de monnoie appelées chalos, c'est à dire curve. & lui faifoient à l'oreile la queffion fur laquelle ils vouloient être éclaircis.

Les habitans de cette ville eurent heanooup à fouffrir de la part des Etoliens dans les guerres de ce peuple avec ceux de Pélopompéie.

PHARÆ, on PHARES ville de la Meffenie. fur le golfe de Meffénie, su nord - oveft de Curdespla.

On attribuoit & fondation à Pharis, fils de

Mercure & de Philodamee, l'une des filles de Danaus. Entre aures divinités, on y révéroit Nicomaque & Gorgazus, fils de Machaon. Ils avoient tous deux régné dans cette ville après la mort de leur pere, & comme à lui, on leur attribuoit l'art de guérir les malades. D.là cette extrême vénération des Fhariens pour le culte des espèces de demi-dieux. Leurs temples, templis de riches préfens, sumoient presque en tout temps de l'encens des facrifices. On y voyoit un beau temple de la Fortune.

Auguste avoit attribué cette ville aux Eleuthéro-Lacons. Pharès étoit fituée à fix stades de la mer, &

auprès il y avoit un bois facré, dédié à Apollon Carneus, & dans ce hois une fontaine. PHARZE, nom d'une ville de l'île de Crèse. Selon Etienne de Byfance & Pline, c'étoit une

colonie de Mefféniens. PHARZE, ville de la Grèce, dans la Béotie,

felon Erienne de Byfance. PHARAMBARA, ville de l'Afre, dans l'intérieur de la Médie, entre Tigrana & Tachafara, felon Prolemėe.

PHARAMIA, ville de l'Egypte, sur le bord de la mer, & près de l'embouchure du Nil nommée Carabeix, felon Guillaume de Tyr.

PHARAN, défert de l'Arabie Pétrée, près de Cales Barne. C'est dans un lieu de ce defert, nommé Rethma, que les Ifraélites firent leur 15

PHARAN, ville de l'Arabie Petrée, à trois jour-nées vers l'orient de celle d'Elar. C'est de cette ville que le désert de Pharan prenoit sou nom, felon Eusèbe.

PHARANGIUM, forteresse de l'Asie, dans la Perfe-Armenie, felon Prneope.

PHARASTIA, ville de l'Afie, dans l'intérieur de la Mèdie, entre Phafaba & Curia, felon Ptolemée

PHARATHA, ville qui étoit fituée dans l'insérieur de l'Arabie heureufe , felon Ptolemée. PHARATHON, ou PHARATUS, ville de la Paleftine, dans la tribu d'Ephraim.

C'étoit la patrie & ce fut le lieu de la sépulture d'Abdon, juge d'Ifraël, selon le livre des juges. PHARAZANA, ville que Ptolemée place dans

la Drangiane. PHARBÆITHES, nom d'un nôme de l'Egypte, felon Prolemée.

PHARBELUS, ville fituée vers la Theffalie, felon Ortelius. Elle est donnée aux Eretriens par Etienne de Byfance.

PHARBÆTHUS, ville de l'Egypte, & la capitale du nôme Pharbaithes, felon Prolemée. Heft auffi fait mention de cette ville par Etienne de Byfance

PHARCIDON, ville de la Theffalie, felon Théopompe, cité par Etienne de Byfance?

PHAREZÆI, peuples qui habitoient dans la

Palestine, & qui étoient mêlés avec les Cha-

PHARGA, ville de l'Arabie déferte, au voisi-

nage de l'E-phrate, felon Ptolemée. PHARIDI, nom de l'île des Lotophages, felon Théophrafte, cité par Ortélius.

PHARIGÆ, bourg de la Gréce, dans la Phocide, au pied du mont Acrorion, felon Plutarque. PHARIGIUM, promontoire de la Grèce, dans la Phocide, entre Marathon & le port de Mychus.

Les vaisseaux, selon Strabon, pouvoient mouiller en fûreré au pied de ce promontoire. PHARION, flenve de l'Afre, dans l'Arménie,

& l'un des plus confidérables qui se jetent dans le Tigre, felon Pline.

PHARIS, perite ville du Péloponnèse, dans la Laconie, selon Pausanias, qui dit qu'elle étoit située près de la rivière Phellia, sur la route d'Anivelée au mont Taygère. Du rems de cerauteur. on n'en vnyoit plus que les ruines.

PHARIUM, ville de l'Illyrie, felon Erienne de Byfance.

PHARIUM. Etienne de Byfance met une ville de ce nom dans la Perrhébie. PHARIUM, ville de l'Afie, dans la Cilicie, felon Suidas & Xenophon.

PHARMACIÆ SINUS, golfe de l'Europe, fur le Bosphore de Thrace, selon Nicephore Callifle.

PHARMACOTROPHI, ON PHAURMACOTRO PHI, peuples de l'Afie, parmi les Scythes, feien Pomponius A ela , L. 1 , c. 2.

PHARMACIUS SINUS, golfe de la Thrace, fur le Bosphore de même nom, vers le sud-ouest du golse Eusycolpus. Il se jere une rivière assez confiltérable dans ce golfe

PHARMACUSA, on PHARMACUSSA, île do la mer Egée, felon Pline, Suétone & Phitarque. Etienne de Bylance écrit Pharmacuffa, & la place au-deffus de Milet.

PHARMACUSA, nom de deux petites lles fitnées près de celle de Salamina, felon Strabon & Etienne de Byfance. Strabon rapporte que dans la plus grande de

ces îles fe voyoit le tombeau de Cireé. PHARMALUS, siège épiscopal, dont il est fait mention dans le concile d'Ephèfe.

PHARMICAS, fleuve de l'Afie, dans la Bithynic , felon Pline. PHARNACES. Pline nomme ainsi des peuples

de l'Ethiopie. PHARNACIUM, ville de l'Asse mineure, dans la Phrygie, sclon Etienne de Byfance.

PHARNACOTIS, nom d'un fleuve que Pline place dans l'Inde, aux environs du fleuve Indus, PHARNUTIS, fleuve de l'Asie, dans la Bi-

thynie. Il arrofoit la ville de Nicée, felon Suidas, PHARODENI, peuples de la Germanie. Ils habitoient depuis le fleuve Chalufus jufqu'au fleuve Survus, felon Ptolemée.

PHAROS, nom d'une famille chez les Ifraélites, dont les enfans revinrent de Babylone au nombre de deux mille cent foixante-douze, .

PHAROS (ile de ). Cette ile fe trouvoit à l'une des embouchures du Nil, en face d'Alexandie : elle est jointe au continent par une chaussée que les anciens nommoient Heptaflade, parce qu'elle

avoit sept stades de long. D'après les idées des anciens que la baffe Egypte

s'étoit formée du limon du Nil, on croyoit que certe île de Pharos avoit été autrefois plus éloignée du continent. Homère dit qu'il y avois entre eux l'étendue que parcourt un vaisseau en un jour; mais combien de liques faifoient-ils alors ?

Quelques anciens ont cru qu'Homère ne connoilloit pas les côtes de l'Egypte. Sirabon croyoit que ce n'étoit, de la part de Ménélas, qu'une exagération de voyageur. Eufthate croyoit qu'en effet il y avoit en une journée de route entre Pharos & Naucrais. Si pourtant au lieu de faire aborder le vaisseau à la côte, qui est en face de l'ile, on suppose qu'il alla à la bouche canopique, il faudra plus de temps. Strabon dis qu'il y a sço flades. Ce n'est pas sout; peut être falloit-il que le vaisseau reprit le large pour éviter les terreins bas de la côte.

J'ai dit que cette ile se trouvoit en sace d'A-lexandrie. Prolemée Philadelphe y sit batir une tour grande & fi magnifique, que quelques anciens l'ont mife entre les fept merveilles du monde. Au haut de la tour étoit un fanal ponr éclairer les vaisseaux pendant la nuit : delà le nom de Phare . fynonyme à Fanal. On présend que Softrafte y grava fon nom, & le eacha d'un enduit pour qu'il ne bleffat pas d'abord l'amour-propre du fouverain: d'autres, tel que Pline, &cc, ont prétendu que Ptolemée l'avoit voulu ainfi

Ce sut dans cette ile que Ptolemée fit saire par les Septante la traduction de la Bible qui existe

en ercc. & qui porte leur nom.

PHAROS, ON ISSA-PHAROS, lle de la mer Adriatique, fur la côte de l'Illyrie, Elle étois aunatavant nommée Pares, felon Piine

PHAROS, ou PHARUS, fleuve de l'Afie, aux environs de la Cilicie & de l'Euphrate, felon Xènophon.

PHAROS, île fur la côte de l'Italie, vis-à-vis de Brundusium, Solon Pomponius Méla, elle sut ainsi nommée à eanse du Phare que l'on y éleva pour

guider les vaiffeaux. PHARSALUS, l'eu de l'Epire, où Céfar arriva avec sa flotte & débarqua ses soldats. Mais on eroit qu'il faus lire Palaflina , ce qui est conforme à

Lucain.

PHARSALUS, ville de la Theffalie, fur l'Enipeus, au fud-oneft de Lariffe. Selon Strabon elle etoit cans l'Aflieride, Elle eft fur-tout connue par la célebre hataille qui se donna dans la plaine près de certe ville , & dans laquelle Pompée fut si complettement defait par Cefar.

PHARURIM, nom d'un lieu qui étoit près dip temple de Jerufalem.

PHARUS, lieu vers le Bosphore Cimmérien

felon l'histoire Miscellanée. Curopalate le met pres du Pont-Euxin.

PHARUSII, peuple d'Afrique, dans l'intérieur de la Maurisanie Céfariense. Scion Prolemée ce peuple habitoit au nord des Mélanogetuliens, & dumont Sagapola.

PHARYCADUM, ville de la Macédoine, dans l'Estionide, au confluent des fleuves Pence & Curialus, felon Strabon.

PHASÆLE, nom d'une tour qu'Hérode avoit fait bâtir à Jerufalem , en l'honneur de fon frère . felon Joseph.

PHASÆLIS, ville de la Palestine, dans la tribu de Benjamin. Elle étoit fituée dans une campagne, au septentrion de la plaine de Jéricho, sur le bord dn sorrent de Carith, à trois lieues du Jourdain.

Joseph dit qu'Hérode la fit bâtir à l'honneur de fon frere Phalelus.

PHASCA, ville de l'Afie, dans la grande Armenie, telon Prolemée.

PHASCUSIS, lieu de l'Egypte, felon S. Athanafe, cité par Ortélius.

PHASELIS, nom d'un marais de la Pamphylie felon Eustathe, cité par Ortélius,

PHASELIS, ile située près du mont Olympe à felon Apulée, cité par Platine. PHASELUSSÆ, nom de deux îles de l'Afriue, au voifinage du ficuve Sirius, felon Etienne

de Byfance. PÍIASGA, montagne de la Paleffine, dans la tribu de Ruben. Elle faifoit partie des monts Aba-

rim, au-delà du Jourdain, dans le pays de Moab-Barac conduifit Balaam fur cette montagne pour mandire le peuple d'Ifrael qui étoit à Senim,

PHASIANI, les Phasiens, peuple d'Asie, dans les montagnes de l'Arménie. Xenophon les place dans le voifinage des

Chalybes & des Taoques. FHASIS (Fache), nom de la plus célébre desvilles qui bordorent le Phase, selon Strabon a Pline & Pomponius Mėla, & à qui elle avoit donné le nom, Elle étoit fituée à la gauche & près de l'embquehure du ficuve. Méla prérend que cette ville sut hâtie par Thémistagore Miles fien. On y voyou le temple de Phryxus, & un bosquet renommé par la fable de la toison d'or.

PHASIS (Nehr Fache). Ce fleuve de l'Afie avoit fa fource dans les montagnes de l'Armenie, 64 après un affez long cours , pendant lequel il s'aceroit d'un grand nombre de ruisseaux, va se jeter dans le Pont-Euxin, après avoir traversé la Colchide, qu'il parrage presque en deux parties égales... Strahon, Pine, Ptolemee, &c. parlent de co flouve. Procope dit qu'il se nomme Boes, depuis la founce jufqu'aux extremites de l'Ibérie, où th commence à s'appeler Phase, & que là il commence à être navigable, & porte de grands vaif-

feaux julqu'à fon embouchnre. Strabon rapporte que les Argonautes Caftor & Pollux batirent fur les bords du Phase la ville de Tindaris, &, felon Euftsthe, Jason remonta ce fleuve jusqu'aux montagnes voilines de l'Ar-

PHASIS, fleuve de l'île de Taprobane, selon Etienne de Byfance & Ptolemée. Ce dernier place son embouchure sur la côte appelée le grand

PHASTEA, ville qu'Etienne de Byfance donne au peuple Sacion Sax

PHATAREI, peuples que Pline place dans la Sarmarle Afratique

PHATERUNESOS, nom d'une île déferte que Pl-ne place aux environs de la Chersonnese de Thrace.

PHATNITES. Pline appelle ainfi un nôme de

PHATURES, ville & camon de l'Egypte, dont il est parle dans les prophétes. Il est probable que c'est le Phruris de Pline & de Prolemée.

PHATUSÆ, lieu fornifié de l'Afie, dans la Mésopotamie, à trois stations de Data, selon Zofime. PHAU, nom d'une ville de l'Idumée. On voit

dans le trentième chapitre de la Genèse, que c'est où le roi Adar faisoit sa demeure

PHAUDA, ville de l'Asie, dans la Cappadoce Pontique. Strabon la place, dans la contrée de ce pays appelée Sidène,

PHAUNENA, province de l'Asie, dans l'Arménie, felon Strabon.

PHAUNITA, contrée de l'Asie, dans la grande Armenie, & l'une de celles qu'Artaxias & Thariades enleverent aux Medes, felon Strahon.

PHAVONÆ, peuples que Ptolemée place avec les Phirafi, fur la côte orientale de la Scandinavie

PHAURA, ile de la Grèce; fur la côte de l'Attique, au-devant du promontoire Zofter, selon

PHAUSIA, lieu de l'Asie mineure, dans la partie de la Carie opposée à l'île de Rhodes, & que l'on appeloit Chersonnése des Rhodiens, selon Pline.

PHAUSIA, ville de l'Afie, dans la Médie, selon Pline.

PHAUSTA, ou PHAUSTA, ville de l'Afie, dans la grande Arménie, entre Sogocara & Phandana, felon Ptolemée.

PHAZACA, ou PHASACA, ville de l'Afie, dans l'intérieur de la Médie, entre Gauçania & Pharaspa, selon Ptolemée. PHAZANIA, contrèe de l'Asrique, au-dessas

de la petite Syrre, felon Pline.

PHAZANII. Pline nomme ainfi un pemple de l'Afrique. Il le place au-deffns de la petite Syrre.

PHAZEMONITIS, contrce de l'Afte, dans le

Pont. Strabon l'étend depuis le fleuve Amy sus jusqu'au fleuve Halys, PHEA, ville du Péloponnele, dans l'Elide,

felon Etienne de Byfance. PHEA, nom d'an fleuve peu confidérable du Péloponnèse, selon Sirabon,

PHEA , ville de la Theffalie , selon Hésychius .

cité par Ortélius.

PHEBOL, lle de la mer des Indes, près du golie Arabique, selon Apulée, d'après Arallote, PHECADUM, ville de la Macédoine, felon Tite-Live

PHECOZELETARUM REGIO, nom d'umo contrée de laquelle parle Siméon le Métaphraste, Ortélius soupçonne que c'étoit une contrée du voisinage de l'Egypte.

PHEGEA, nom que l'on donnit à une partie de la tribu Egéide, selon Etienne de Byfance.

PHEG.EA, ville du Pélopoiméle, dans l'Arcadie. Elle fut fondée par le roi Phégée, frère de Phoronie, felon Ifidore de Charax, cité par Etienne de Byfance.

PHEGÆ. Étienne de Byfance donne ce nom à nne partie de la tribu Pandionide. PHEGOR, nom d'une mouragne': Ortélius cire

Indore, On croir que c'eft delle que s'eft forme le nom de Baul-Phegor, Mais ou étoit cene montagne ? probablement dans la Palestine; c'est tout ce que l'on en fait de mieux.

PHEGOS, ville de Grèce, dans la Theffslier: elle étoit firuée pres du lieu où étoit l'oracle de Jupitet, qui fut depuis transféré en Epire, felon Cincas:

PHEGUS, nom que l'on donnoit à une partie de la tribu Erechherde.

PHEIA, ville de Triphylie, au nord-ouest de Letrini, au fond d'un petir golfe. Strabon & quelques autres auteurs qui en par-

ient, n'en difent rien d'intéreffant. Elle aveit on port & une perlie ilė. PHELESSÆI, peuples de l'Iralte ; aux environs de la Japygie, & près des Umiri, felon Etientie de Beignee

PHELLEUS, montagne de la Grèce, dans l'Attique, selon Etienne de Byfance, PHELLOE, ville peu confidérable du Pélopop-

nefe, dans l'Achaie, au voifinage d'Ægira, felon Paufanias. Il parolt que cette ville n'étoit pas trèsancienne, puisque cet autent dit qu'elle ne fut pas habitée pendant tout le temps que les Ioniens possederent ce pays. Elle étoit struée dans un terrein pierreux, & elle avoit un fort bon vigneble. Vers les montagnes, on trouvoit beaucoup de bêtes féroces: on y voyoit les temples de Diane & de Bacchus, ornés de statues

PHELLIA, fleuve du Péloponnése, dans la Liconie, felon Paufaniat.

Il commençoit for les frontières de la Meffènie .. cooloit à l'est par le sud d'Amyclèes; & alloit se jerer dans l'Eurotas, a cale an @11." 1 list 245, 24 số # ...

PHELLINA, ville de l'Afrique, felon Diodore

PHELLUS, ville de l'Afic mineure, dans la Lycie. Elle étoit finée, dans un enfoncement à l'opposite d'Antphélius, selon Pline.

l'opposite d'Ant phélius, selon Pline. Cette ville a été épitcopale, selon la notice de Hiérocles,

PHELLUS, ou PRELLO, ville du Péloponnèle, dans l'Élide, au voifinage d'Olympia, felon Strabou.

PHELLUS, montagne de l'Italie, felon le grand étymologiste.

PHELLUSA, ile funée aux environs de celle de Lesbos, felon Pline.

PHEMIÆ, ville de la Grèce, dans la Béorie, & dans la contrée nommée Arné, telon Hellanicus, cité par Ettenne de Byfance.

PHENEOS, ville de l'Arcadie, au nord-ouest d'Orchomère. Elle avoit été d'abord bâtie sur le haut d'une

Elle avoit été d'abord batte fur le haut d'une montagne ; & Paulanis» vit encore des ruines dans cet ancien emplacement. La ville nouvelle étoir bâtie au bas de cette montagne ; mais la citadelle étoit fur un roc très élevé.

On voyoit à Phaesos les ruines d'un temple de Minerve Travosis, fur le penchant de la montagne étoit un flade, & fur la cime le tombrau d'Iphicles ou Iphiclus, comme l'écrit Diodore; il droin frète d'Hérquite & prie d'Iolas, ce brave compagnon de fes travaux. On célchoir tous les ans me cérémonis religiquée en son londres au me chrémonis religiquée en son londres au son contra l'active de l'active d

Mercure étoit la principale divinité du pays : il avoit un beau temple, avec une flatue de marbre faire par un très habile flatuaire. Tous les ans on célébroit des jeux en fon honneur, fous

le nom de jeux herméens.

Les Phémèeres avoient auffi un temple de Cérès, & les mystères de cette décsfe s'y célébroient avec beaucoup de folemnité, & de la même manière qu'à E'cufs; les gens du pays prétendoient que

qu'a E cuts, les gens du pays priendoient que la première inflitution eo avoit etc faite chez eux.

Peu loin de la étoit le tombeau de Myrul, écuyer d'Œnomais.

On fair qu'Œnomaŭs avoit promis fa fille Hippodamie à celui des princes qui le vancroit à la

court des char.

Il avoit triomphé d'un tris-grand nombré, par la visifié de fes chevaus & l'hablect de fan coert Myral; e almois, d'exeun la inceime a mou-font maine, d'exeun la inceime a mou-font maine, fe preis aux fullicitations de Pelopa.

Il his promit et le laifer viance (Romanis, à condition qu'il his premetroit de fe liver à fon de la laire viance de la prince de savantage d'un riomphe qu'il his d'introit la main d'une belle graneité de la incertion du royaume, tout cu que Myrill exige de lui, bien réclue çe predund ne ne pas teur fresprondies. L'excyer

Myril étoit trop intéresse à ne pas tenir parole pour y manquer : il laisla vaincre Pétops, qui le fit biento repentir de son lache projet, & le punit de la trahison : il le jera dons l'eau.

Au-dell de Phenes on avoit duré un temple d'Apollon Pydaux - mis on can evvoyel que les roines au temps de Paufanias. Céroin me funt de l'étar de foibileffe où fe trouvoient les Grees : car la vénération des peuples pour certe divinité ètoit encore la infeme; de les Phinàres continuoient de lui facrifier, quoiqu'il ne reflét de fon temple qu'un autel de mabre.

C'étoit une opinion accréditée par le temps, qu'Evandre étoit de Phenor, & c'est à quoi Virgile fait allusion dans ce vers :

Acceff & cupidus Phonei fub manis duxi. Æn. L. v. 111, v. 165.

C'eft Evandre, qu'il appele ici le Phénéen. PHENEUS, luc ou étang du Péloponnéfe, dans l'Arcadie. S.lon Paufanias, le fieuve Ladon y prenois fa fource.

PHINEUS, ou PHENEUM, ville du Péloponnéfe, dans l'Arcadie, près de Nonacris, Iclon Strabon, C'est le même que Pheneus.

PHENNESUS, PHÆNON, nom d'un lieu dans l'Arabie, où il y avoit des mines métalliques.

PHENUSTUS, FENUSTUS, & PHENUTUS, fiège épicopal de l'Arabie, fous la métropole de Londe fage écrit Phenuus, PHERÆ, fieuve du Pclòponnièe, au delà du ficuve Pahijus, fur le goite de Mediônie, felon

Ptolemée & Strabon, PHERÆ, ville de la Macédoine, dans la Pélaígie, felon Ptolemée & Tire Live. Elle est placée dans la Thessalie par Cicéron & Pausanias.

PHERÆ, FERA, ou FERE, ville de l'Afie, dans la Sétique, (clon Ammien Marcellin, FHERÆ, ville de la Grèce, dans la Béotie, felon

Hoosere.
Strabon dit que c'étoit un des quatre villages qui fe trouvoient dans le territoire de la ville appelée Tanagra.

PHERÆ, ville du Péloponnéfe, dans la Laconie, felon Pline & Paufanias. (Foyre PHERÆ, 1) PPERÆ. Selon Eitenne de Byánce, il y avoit encore une ville de ce nom dans la Japygie, une aurre dans l'Etolie, & une troisseme chez les Parsiyéens.

Prixa.e. Cette ville étoit dans la Thefalia , for les confins de la Pelafgionie, ver la Magnéfie & la Phitoinde. Elle étoit fur la rive gauche d'un peint fleuve appelé Nauva, vers le fud-ét du la Énésir. Cell à tort que quelques auteurs l'orn indiquée comme une ville de la Macédoine, Strabon la place fur les confins de la Pélafgionie, du côté de la Magnéfie, a joinet que fon port fur le golfe Pelafgique étoit le lieu nommb Pagsfu.

Cette ville, au temps de Philippe, père d'Aleasndre , occupoit un rang ennfiderable en Thefsalie, puisque Alexandre, qui en étoit rol, ce que les auseurs Grecs rendent par le nom de tyran, quand le prince a subjugué une nation libre, avolt mis plusieurs villes de la Theffalie sous sa dépend dance. Les Theffaliens implorèrent le secours de Philippe; il vint & bartit le tyran qui, à caufe de sa conduire, sur mis à mort peu après par sa propre femme, aidée de ses parens : mais il sallut encore que Philippe rentrar en Thessalle, sût deua fois batru par Lycophron ; mais enfin il le défit à fon tour, & recut de lui la ville de Phères.

Philippe se sit un mérire, en cette occasion; de rendre la liberté à toute la Thessale. Cotte ville eur encore à fouffrir des ravages de la guerre ilorfque les Romains, porterent leurs armes en

Theffalse & en Macédoine.

PHERÆA, ville du Péloponnèse, dans l'Ar-cadie, au-deffus de Dyme, selon Strabon. PHERENDIS, ville de l'Afic, dans la grande Armenie, à l'orient du Tigre, entre Sia & Tigranocerta , felon Ptolemée.

PHEREPUM, ville de l'Afie, au voifinsga de l'Euphrate, schon Nichas, cité par Oriélius. PHERETIANI, peuples de la Ligurie; felon

les origines de Caton, citées par Orrélius. PHEREZIE. La Genèse en fait mention. C'étoient vraifemblablement des gens rufliques qui s'étoient emparés de quelque terrein vacant, & ne demenmient que dans des villages.

PHERINUM, ville de la Thoffalse, felon Tite-Live.

PHERME, ou FERME, monragne de l'Egypte, dans le défert de Séré. Sozomene rapporte que c'eft où demeuroit faint Paul, hermite. Mais on ne fait trop dans quelle partie elle se trouvoit : on se contente de dire que c'étoit dans la Thébaide.

PHERONIA, ville simée sur la côre orientale de l'île de Sardaigne, entre l'embouchure du fleuve Cadrus & la ville d'O. bis, felon Ptolemée.

PHERRACIA, ville de l'Asie, dans la Colchide, felon Strabon.

PHES DOMIM, ou APHEZ DOMMIM, liqu do. la Palestine, dans la tribu de Juda, entre Soco & Ageca. Ce fut là que s'affembla l'armée des Philistins, dans laquelle étoit Goliath. Ce peuple s'affembla encore dans ce même lieu , lorfque .David fut reconnt roi. Il y a des surcurs qui croient que le vrai nom étoit Domnius ou Dammius, qui fignifie le fang.

PHESCENNIUM , ville de l'Italie , dans l'Etrorie, sclon le livre des origines de Caton, cité

par Ontélius.

PHESTE, ville de l'île de Chypre, fituée fur le bord de la mer, dans fa partie méridionale,

felon Diodore de Sicile , I. 79. Denys le Périégéie , vers 88 , en fait une ville

de l'intérieur des terres, près de Gortyne,

PHESTI, lieu de l'Iralie, dans le Lather, à l'extremite du territoire de la ville de Rome, Strabon rapporte que e'est où les prèmes faisoient les facritices nommes Ambarvalia. PHESTUM; on PRESTUM; ville de la Thef-

falie, dans l'Estionide, selon Tire-Live, PHEUGARUM , Ville de la Germanie , entre Tulifurgium & Canduum, felon Ptolemės.

PHI-HAHIROTH, by PRIACHIROTH, Ce lieu: étoit, a ce que l'on eroir, sur le bord de la mer-Rouge, On irouve dans l'Ecriture, en parlant du depure des Ifrachtes, que Diea die à Moite : Dies aux Enfans d'Ifrael qu'ils retournent q & qu'ils aillent camper vis-à-vis de Phy-Hahiroth : or ce nom fignifie le defile (au propre la bouthe) de Hihiroth. Dom Calmot printe que ce peut être la ville d'Heroo-

PHIA, nom d'une ville du Péloponnèle, Elle fut um sujer de querelles entre les Laconiens & les Meffenlens, selon Homère, cité par Etienne de Byfance.

PHIAGIA, ville on bourgade de la Grèce . dans l'Attique, attribuée par une inscription donnée

par Spon , a la tribu Hadrianide, 21.91 Mais quelques autres pribus avoient auffi des lieux de ce nom.

PHIAGIA , bourgade de la Grèce , dans l'Attique, felon Etienne de Byfance, qui le donne à la PHIALA, formine bullac nu pied du mont Her-

mon. Céroit nhe des deux fources du Jourdain . felon Joseph , qui dit qu'elle couloir par des eanabx fouterreins, & enfuire fortant de terre, fo joignoir avec l'airre à le ville de Dan. PHIALA TON PHIALE, then de l'Egypte, dans le Nil & dans la ville de Memphis,

Pline rapporte que e'est où l'on jettoit, tous les ans , une coupe d'or & une d'argent , le jour

de la naiffance du dieu Apis. PHIALA, ou PHIALE, C'effainfi que Pline nomme la fource du Nil:

PHIALE, lieu de l'Egypse, dans la ville d'Alexandrie. "Schon Procope, Pempercur Justinien le fie fortifier, pour ferrer le bied que l'on y porroit de

PHIALIA , ville du Péloponnèse, dans l'Arcadie , entre Heraa & Tegea ; felon Prolembe. Cette ville éroit auffi nommée Phigales , felon Eifenne de Byfance & Paufanizs. PHIRLIA', ville de l'Afie, dans la Birhynie.

felon Erienne de Byfance: PHICARI, oh PHYCARI, peuples de l'Inde. Pline les place fur le mont Caucule.

PHICEUM, montagne de la Gréee, dans la Béorie, selon Erienne de Bysance & Apollodore,

PHICORES, peoples de l'Afie, parmi les Mésriques. Ils habitoient entre le Bosphore & le Tanais, felon Pomponius Mela,

PHIDALIA, peix port de la Thrace, fur le

5.44 Bosphore de Thrace, wers le sud-est du golfe Leoftenius. Une petite rivière le perd dans ce port. PHIDALIÆ, golfe de l'Europe, fur le Bofphoro de Thrace, aux environs de Byfance, felon

Suidas. PHIGALIA, ou PHIGALIE, ville de l'Arcadie,

fur un rocher bans & fort eleurpe, près de la rivière de Lymax , & au fud-eueft de Megalopolis.

On n'étoit pas d'accord fur l'étymologie de son nom : mais les sertimens se réunificient à croire qu'elle avoit autrefois celui de Phygalie avant

d'avoir celui de Phialia.

Une figuation fi avantageuse avoit fait desirer aux Lacèdémoniens de policeer cette p'ace, pour s'en faire une clef de l'Arcadie , dons ils feroient de même les maires à l'aide d'une forte garnison. Ils prirent les armes contre les Phigaliers, & apres les avoir battus en rufe campagne, ils vinrent meitre le fiège devant leur ville, & la prirent en effet l'an 659 avant J. C. Paufanias dit que ce fut fous l'archoniat de Miltiade que les malheureux Phigaliens, obligés de capituler, fortitent & shandonnerent leur ville à l'ennemi. Flattés cependans de quelque espérance d'y rentrer, ils sonfulrerent l'oracle de Del,thes, qui leur répondit que tons leurs efforts n'étoient pas capables de se procurer un succès de cette importance, mais qu'ils reuffiroient surement, s'ils pouvoient engager cent hommes choifis de la ville d'Orestafium à les accompagner dans cette expédition; que Cependant ces braves hommes y trouveroiene une mort inévitable. Certe foutberie adroite eut tout le succès que sans doute on s'en étoit promis, Dans ces temps d'héroitme, où la passion des combees & l'amour de la gloire acquise par les armes étoient porcées jusqu'au fanatisme, il ne fallois qu'annoncer un grand danger pour attirer des combattans. A peine la réponse de l'oracle sus-elle fue des généreux Orestaliens , que ce fut entre eux à qui marcheroit pour cette brillance expédition. De concert avec les Phigaliens, ils attaquèrent leurs ennemis, déterminés, à vendre chérement une vie qu'ils étoient résolus de facrifier; ils firent un grand carnage des Lacedemoniens, qui périrent tous, excepté le très perit nombre qui echappa par la fuite.

On wort dans Polybe , que cette ville fit alliance avec les Esoliens; & que leurs troupes en fortoient pour défolet les terres du voifinage, par ticulièrement celles des Messèmens

.: Dans la place publique de Phigalie, on remarquoit deux monumens fort confideres. 1º. La statue de ce fameux arhière Arrachion ,

qui, sur le point d'être étranglé par son adverfaire, lui arracha l'aveu de sa desaue, en lui casfant le petit doigt du pied. 2º, La fépulture des cent Orestafiens qui s'étolent

ofi generentement devoues à la mort pottr affurer la conquèse de la ville.

PHI

Au fommet du rocher fur lequel évoit firué Phigalie, il y avoit une plate-forme affez spacicuse pour contenir un temple de Diane Confervatrice ? on y voyoit fa flatne. Quelques autres flames se voyoient dans un lieu d'exercice peu éloigné.

PHIGAMUS, fleuve de la Cappadoce, à quarante stades de la ville d'Oenee , felon Arrien ,

dans son périple du Pont Euxin.

PHIGASEUS, ou PHIGASENSIS, peuple du Péloponnese, dans l'Arcadie, selon Hérodote. PHIGIA . ville fituée dans l'intérieur de l'Arabie heureuse, entre Saphtha & Badaja, selon Ptole-

mêc. PHIGOUS, peuple de la Grèce, dans l'Attique. Il étoit de la tribu Erectheide, & nomme par Harpocration Phigosfion,

PHILA, ile de l'Afrique, dans le cours du fleuve Triton, en Libye, felon Diodore de

PHILACTES, rivière de l'Asse mineure, qui

fe perdois au golfe Hermonius, dans le Bosphore de Thrace. PHILADELPHEL, ON PHILADELPHENI, penple

de l'Asie mineure', dans la Lydie. Il habitoit la ville de Philadelphie , fituée au pied du mont Imolus, felon Etienne de Byfance, PHILADELPHIA, ville de l'Asie mineure, au

pied du mont Imolus, à quelque distance à l'est de Sardes Les bornes de la Lydie & de la Phrygieayant fort varié, on ne peut accuser Strabon d'inexactitude pour avoir mis cette ville dans la Myfie. voici fes propres paroles : Mera de Audeus eier el Musu zal mones & Sinafen que (p:627). Après les Lydiens font les Myfiens & la ville de Philadel phie. Cet auteur ajoute qu'elle avoit éprouvé de violens tremblemens de terre. Il avoit dit (p. 579) i te biambeaceine ibe tus Teixus exei mentes .... Philadelphie n'a pas de muraille ou l'on foit en surete. Auffi , felon cet aureur, une partie des habitans vivoient à la campagne, où ils cultivoient des champs fertiles.

Le nom de ceue ville fignifiant l'amitié du frère, cela suppose une intention à son sondateur, que qu'il foit. Selon Etienne de Byfance, elle tiroit fon nom d'Artalus Philadelphe, frère d'Eumènes. Elle fut célébre par fes sètes & ses jenx publics.

Elle devint épiscopale ; & elle éroit encore considerable lorsque les Times s'en emparèrent. PHILADELPHIA , ville de l'Afie , dans l'intériour de la Cilicie , entre Domitopolis & Seleucia

Alpera, selon Prolomée; elle étois sur le Calycadeus, à peu de distance à l'ouest d'Olla. Elle devint auffi épiscopale : on ignore le nom

de fon fondateur. PHILADELPHIA, ville capitale des Ammonises.

Elle étoit fituée dans les montagnes de Galaad vers les fources du fleuve Arnon. Son nom orienta ésoit Rabbat-Ammon. Elle \* èté attribuée à l'Arabie par quelqués auteurs,

Selon Etienne de Byfance, c'étoit la troifième ville de la Syrie, qui porta inecessivement les noms d'Amman (il veut dies Amman), d'Affante, & enfin de Philadelphia, d'après le nom de Prolemée Philadelphe, Pinefavoit aufil le nom oriental, puisqu'il Tappelle Rabus Ammana.

C'avoit éré la demeure d'Og, roi des Ammonites, & du temps de Moife on y montroit, di-il, fon lit de fer, long de neuf coudées & large de quatre, Probablement fa taille étoit bien

inférieure à la grandeur de fon lit.

Lorqu'il y eut une divifion dans la Paleffine
fous le nom de Diazpole ou les dix villes, Philadelphie y fut comprite, & fit partie de ce
nombre.

PHILADELPHIA, ville de l'Egypte, felon Etiènne de Byfance.

PHILÆUM, ville fituée dans la partie la plus feptentrionale de l'anciente Germanie, felon Pto-

lemée, L. II, c. II.
PHHAHIROTH, su HIROTH, ancienne ville
qui étoi fitue è 1 Pextréunité du golfe Arabique,
au fiul de Magdalum. Cétoit où étoit campé
Pharaon, lorique les Ifiaéllies étoient à Béelfephon. Poyre Phi-HAHROTH.

PHILAIDE, nom qu'Etienne de Byfance donne à un peuple de la tribu Egéide dans l'Anique. PHILANORIUM, lieu du Pétoponnefe, dans

l'Argolide, felon Paufanias, PHILARCHI, peuples de l'Afie. Strabon les foint aux Sanites, qui habitoient le long de l'Eu-

phrafte & dans la Syrie.

PHILE 6 PHILEAS, petité contrée du territoire de Byfance, felon Etienne de Byfance.

PHILEA PROMONTORIUM, petit promontoire de la Thrace, fur le Pont-Euxin; il se trouvoit à l'extremité du Macron-Tichos.

PHILEATINA, marais près du Pont-Euxin, felon Zesime.

PHILECIA, ville de la Germanie, près du Dannbe, entre Medoflanium & Rhobodunum, felon Ptolemée.

PHILEMPORUS, lieu aux environs de Byfance, felon Siméon le Métaphrafte.

PHILENORUM, ville de la Grèce, dans la Béorie. Étienne de Byfance la place dans la contrée nommée Arnie.

PHILENORUM ARA, ou l'autel des Philènes; lieu de l'Afrique, fur la eôte méridionale, & prefque au fond du golfe que forme au fud-est la grande Syrte.

On prétendoit que les habitans de Cyrène & ceux de Carthage, avoient dans les commencemens contentes de leurs territoires respectifs, qu'ensuire ils écoient convernus de distacher, de chauen des deux villes, des hommes qui contoient en sens contraire, ceux de Cyrène dunt à l'ouest, de ceux de Carthage à l'est que se des la contraire de ceux de Cyrène de l'est que se contraire de ceux de Cyrène de l'est que se contraire de ceux de Carthage à l'est que se contraire de ceux de Carthage à l'est que se contraire de ceux de l'est que se contraire de l'est que se ceux de l'est

Giographie ancienas, Tome IL

Il où lis se rencontercoient servicient les limitest. Le courfe est lieu, muis comme les Syrvincen no obinient pas aunant d'étendue en pays que les Cartagginosi, lis présendierat que ceux-ciavolen uté de siperellerie. Les Cartagginosi sommés Philitest (som cependant quiel de président des Oyrénéens, se contenti-comme loopofisient des Cyrénéens, se contenti-comme de la comme del la comme de la comme del comme de la comme de la comme de la co

PHILEROS, ville qui étoit fituée dans l'intérieur de la Macédoine, felon Pline,

PHILETA, ville de l'Asse minenre, aux environs de la Carie, selos Constantin Porphyrogénère.

PHILIA, île de l'Egypte, aux confins de l'Ethiopie, près de la ville de Tacompion, felon Enenne de Byfance.

PHILIA, promontoire de la Thrace, sur le Pont-Exxia, prés de Philopolis, selon Prolemée, PHILIADÆ, bourgade de la Grèce, dans l'Artique. Cétoit la patrie de Pfishrate, & étoit de la tribu Egéide, selon Etienne de Bylance.

PH!LICUS. Ptolemée nomme ainsi une dos treize cens soixante-dix-huit îles qu'il place aus devant de celle de Taprobane.

FHILIPPEUS FONS, fomaine de la Grèce ; dans l'Arcadie, près du village Neflanes, felon Paufanias,

PHILIPPI, ville de la Macédoine, du moins dans ceue parite conquife à l'orient fur la Thrace elle étoir à peu de diffance à l'ouest du mont Pangaux, affez près de la mer.

Son premier nom étoit Credines; puis elle avoit en celm de Dasus. Elle étoit sur une colline, & en occupoit le sommet.

Philippe, père d'Alexandre, s'en étant emparé, la fortifia & lui donna fon nom. Les Romains y établirent une colonie ; elle

Les Romains y établirent une colonie ; elle étoit sur la grande route qui venoit de Thessalonique.

Il en est mention dans les actes des Apôtres. S. Paul y prècha l'évangile, & fit des miracles, & l'on a de lui des épitres aux Philippiens.

Quelques ameurs ont cru que ce fut dans la plaine, près de cette ville, que Bratus & Cassus furent défaits. Mais voyet l'article Philippics Campi.

PHILIPPI, ou THESSALLE PHILIPPI. On nommoit ainfil a ville de Thébes, en Thefille i, felon Exiemse de Byfance, Peui-être a-t on donné ce nom à une ville connue fous un nom différent. Il paroir que ce fut dans les champs de celle-ei que se donna la bariille entre Auguste joint à Marc-Antoine, & Bruuts joint à Cassine.

PHILIPPI INSULA, ile du golfe Arabique, felon.

PHILIPPICI CAMPI. On trouve dans Virgile, Georg. L. 1, v. 484:

Ergo inter se se se paribus consurrere telis Romanas acies, iterium videre Philippi; Nec suit indignum superis, bis sanguine nostro Emathism & Lutos Hami pinguesere campos.

Ce pedie Git allufion aux combast qu'Odave & Murc-Antoine livrient à Bruuss & à Ceffins. L'expedien bis avoit embrarifi d'abou, les favaits modernes, & Cho a cru que ce combans s'écot domne pres de Philippes de Maccholne, Mis on convient, en ceminant le patifige & les defuils de l'hifoites, que les champs de Philippes fe trouveient en Theffite, peu olin de Plastifie & que per l'estathic, Virgile entend lei la Theffitie qui y fut jointe.

Je croirois plutôt, avec un autre favant, que Virgile fait allufion aux deux combats qui eutent lieu lors de cette bataille; car Caffus & Bruus ne furent pas défaits enfemble, mais fuccefivement. PHILIPPIS. Ortélius, qui cite Sénique, dit

qu'il semble que ce soit un nom de lieu de l'Attique. PHILIPPOPOLIS, ville de l'intérieur de la Thrace, selon Prolemée, qui dit qu'elle recon-

noiffoir Philippe, fils d'Amyntas, pour son sondateur ou pour son restaurateur. Elle étoit sur l'Hibrus (la Maridza).

PHILIPPOPOLIS, ville de l'Arabir. Il en est fait mention dans les actes du concile de Chaleédoine. PHILISCUM, ville de l'Asie, dans la Syrie,

far le bord de l'Euphrase, dans le pays des Patthes, felon Pline. PHILISTINÆ FOSSÆ, nom de l'une des em-

bouchures de l'Eridanus, felon Pline.
PHILISTINS, appeles auffi Allophyll. Les Phi-

Issins, peuples de la Paleftine, qui étoient des défeendans de Cham. Ils s'étoient emparés d'une partie du terrein qu'occupoient les Jébuséens.

Azam que Jofué em ditribué ce pays aux la l'Infeite, les Phillims reloien dei puintas dans la Paleline; cer des la temps d'Abrahan, ils vaicine des voits de voits

les Afmonéens démembrérent diverfes villes da pays des Plulidius, qu'ils affujettirent à leur démunation. (Le livre des Juges, celui des Rois, les Piraliponienes, Strabon, Artian, Joseph, &c.)

Il fera dit quelque chofe de leurs villes à l'article Pitante.

PHILLIS, contrée de la Thrace, aux environs du mont Pangle, selon Hirodore.

PHILLYRA, fleuve du Péloponnéle, dans l'Arcadie, selon Callimaque, cité par Ortélius. PHILO, nom d'un lieu de l'Egypte, Il en est

PHILO, nom d'un heu de l'Egypte, il en en parlé dans l'histoire eccléfissique de Théodore. PHILOCOETUS, éminence de la Béorie, dans la plaine d'Elarce. Selon Plutarque, Sylla & Hor-

PHIEOCALIA, lieu fornifie de la Cappadoce, fur le bord du Pont-Euxin, avec une rivière du

meme nom, felon Pline.

Arrien place ce lieu entre Argyria & Ceralla.

PHILOCANDROS. Pline & Etienne de Byfance nomment ainsi une des Sporades, iles de la mer Egée. Ptolemée la compte parmi les Cyclades.

PHILOCRENE, perite ville de l'Afie, dans la Bithynie, felon Nicephore Grégoras, cité par Oriélius.

Oriclius.

PHILOMELIENSES, peuple de l'Afre, dans la grande Pitrygie, felon Pline, Ceft le nom que cet

auteur ilonne aux habitans de Philomelium.
PHILOMELIUM, ville de l'Afie, dans la grande Phrygie, felon Ptoleinée, Etienne de Byfance & Strabon.

PHILOMOLPHUS, nom d'une ville de l'Afie mineure, feton Nicétas, cité par Ortélius.

PHILONIS PAGUS, village de l'Egypte, entre le Nil & le golfe Arabique, felon Strabon. PHILONIS VICUS, village de l'Afrique, dans

l'intérieur de la Cyrénaique, felon Ptolemée.
PHILONIS VICUS, village de l'Afrique, dans la
Libye, felon Ptolemée. Je croirois volontiers que
c'eft le même que le précédent.

PHILONIUS PORTUS, port sur la côte méridionale de l'île de Corse, près d'Alista, selon Prolemée.

PHILOPATRIUM, lieu dans le voisinage de Byfance, selon Cedrène, cité par Ortélius. PHILOS, ile de l'Asse, sur la côte de la Perside;

felon Pline,
PHILOTERA, ville dans le voifinage des Troglodytes, felon Etienne de Byfance. Ortélius penfe
qu'elle étoit fiudé fur le Bofphore Cimmérien, aux
environs du Caucafe.

PHILOTERIA, nom d'une ville que Polybe place fur le lac de Tibériade.

PHILYRES, penples qui habltoient fur le bord du Pont-Euxin, felon Valerius Flaccus, & Erienne de Byfance.

PHINA, ville de la Macédoine, dans la Piérie, felon Pline,

PHINEUM, lieu de la Cappadoce, dans le Pont, sclon Erienne de Byfance & Suidas. PHINEUM, lieu du Péloponnése, dans l'Arcadie,

felon Théophrafte.

PHINON, ou PHUNON, flation des Ifraélites dans le défert.

PHINOPOLIS, ville de la Thrace, à l'embouchure du Pont-Euxin, felon Pline & Ptolemee. PHINOPOLIS, ville de l'Afie, dans la Eithynie. Selon Fline, elle ne fubfifloit plus de fon temps,

PHINTHIA, fontaine de la Sicile, felon Pline, qui en parle d'après Appiers. PHINTHIA , ON PHITHIA. Ortelius oft pour la

remière orthographe; mais on lit Phithia dans Prolemes. Ce dernier place cette ville dans l'intérient de la Sicile, entre Ancrena & Gela. PHINTINE, lieu de l'Egypte, fur la côte, au

find-onest, à quelque distance d'Alexandrie. Ce licu donnoit fon nom au Phinuneses finus ou golfe de Fhisine. PHINTONIS INSULA, ile de la mer Méditer-

ranée, entre celles de Sardaigne & de Corfe, felon Prolemee & Pline. . PHIR/ESI, peuples que Ptolemée place avec

les Phavona, dans la partie orientale de la Scan-PHIRSTIMUS, ou PHRYSTIMUS, flenve de

l'Afie, dans la Perfide. Pline en place l'embouchure dans le golfe Perfique, PHISCON MONS, montagne de l'Italie, dans

l'Etrurie, selon un fragment de Caton, cité par

FHISON (Feifoun), ville de l'Afie, dans l'Arménie, à liuit milies de Marsyropolis, felon

Elle étoit fituée au nord-ouest de Martyropolis, PHITERNUS, fleuve de l'Italie, dans le pays des Ferentini, felon Prolemée.

Ce fleuve est nomme Tifernus par Pline & par Pomponius Mėla. PHITIUSA, ou PITYUSA, ile de la mer Egée,

au voifinage du Péloponnèle, feion Pomponius Méla & Pline.

PHITOM, on PHITON, ville de l'Egypte, felon Prolemée & Strabon

PHITROS, ou PHTHEIROS. Comme on ne connoît pas la position de cette montagne, quelques auteurs ont penfé que c'étoit la même que le Litmus, formant une petite chaîne à quelque diffance à l'est de Milet, & sur lequel les poetes plaçoient les amours de Diane & d'Endimion.

PHLA, ile de l'Afrique, dans le lac Trisonis, en Libye, felon Herodote. Il ajoute que l'on rapportoit qu'il avoit été prédit, par les oracles, que les Lacédémoniens enverroient une colonie, dans cette ile.

PHLAGUSA, ville volfine de celle de Troye. Elle étoit fituée dans la Cherfonnèse, avec un port nommé Crater, felon Hygin, cité par Ortálius.

PHLANEIA, bourgade de la Grêce, dans l'A:tique. Il éroit de la tribu Cécropide, felon le Lexique de Phavorin-

PHLEGETON, fleuve de l'Enfer, felon les poères; ou plurôt c'étoit un des noms de l'Achiron; mais confidéré aussi comme fleuve de l'Enfer PHLEGIA, ville de la Grèce, dans la Béotie,

felon Etienne de Byfance. PHLEGRÆI CAMPI, ou les Champs Phlègréens,

c'est-a-dire , brules, Les anciens mythologues

avoient fait de pompeufes descriptions de ces champs. Selon eux, c'étoit dans ce lieu que s'étoient passés les combats des géans contre les dieux-Cette guerre & leur defaite n'est pas de mon fujet, Je dirai seulement que de bons critiques reconnoissent les champs Phlégréens, dans l'étendue de la Campanie, où tant de feux fouterreins font éprouver encore actuellement l'effet de leur violence : c'est en particulier le sensiment de M. d'Anville & de M. l'abbé Chaupy, C'est dans cette étendue que se trouvent, 1º. le Vifuve, 2º. la Sulfatore, . les Bains de Neron, 40, le Lac d'Averne, 50, la Grotte du Chien , 6º. la Citerne des Capucines ; & enfin ce fut en ces mêmes lieux que se sorma le jourde la S. Michel de l'année 1538 , le Monte Nuovo. Il est plus que probable que ces objets effrayèrent confiderablement les premiers Grecs qui voyagerent vers cene côte, Auffi placerent-ils l'entrée des Enfers à Cumes, Encelade, terraffé fous l'Eina, &cc. L'imagination brillante des poëtes embellit, exagèra ces faits, & l'histoire naturelle ainfi que la géographie y perdirent des obfervations exactes, & une connoillance possive de l'état de ces lieux réputés long-temps imaginaires. Ce n'a été qu'après un examen bien attentif du local, &c la critique la plus sevère des ameurs, que l'on est parvenii à déméler le fond véritable de tant de récits fabuleux. Ces champs ont été aussi appelés Cumiens, à cause de la ville de Cume, qui y sut d'abord sondée par des Grees. Voyer ces mots,

PHLEGRÆI CAMPI, campagne de la Chersonnèse de Thrace, selon Erienne de Byfance. PHLEGYÆ, peuples de la Theilalie. Selon Strabon, ils furent dans la fuite nommés Gyrtonnii.

PHILIAS, nom d'une île fituée aux environs de l'Esolie, selon Polybe. PHLIUS, on PHLIUNTE (Staphilica), ville de la

Sicyonie, fur le fleuve Afopus, au fud-ouest de Theranda. Elle étoit encore confidérable au temps de. . Pausanias, quoiqu'elle eût eu beaucoup à souffrir pendant la guerre d'Achaie. On voyoit au milieu de fa place une chèvre d'airain à laquelle on rendoit de grands honneurs. Ce culte avoit com-

mence, sans doute, dans le temps que le pays, encore peu habité, se trouvoit exposé à la perte de ses vignobles, par les ravages que causoient les chèvres sauvages, dont les montagnes étoient pleines. Ailleurs, à cause de ces mêmes ravages,

Zzzz

on en offroit en victimes, ici on les divinisoit: c'étoit toujours le même principe, le defir d'arriver à la même fin, à la conservation d'un bien précienx qui fajfoit la richeffe de fes enhivareurs. Mais par un raffin: ment d'ignorance on d'unc crèdulité dignes des fiécles où régna l'aftrologie judiciaire, les Philaficns ayant perdu de vue l'objet de la première inflitution, prétendirent que la constellation appelée la Chèvre ou Capra, pouvoit nuire aux vigues quand elle fe levoit avec le foleil : d'après cette folle idée ils affuroient que c'étoit la raifon qui avoit donné lieu à l'établiffement du culte rendu chez eux aux chévres. Ils ne se montroient pas moins ignorans, quand ils affuroient que leur ville étoit le centre, ou, comme

La ville & la citadelle étoient ornées de plusieurs monumens. Ganimede on Hebe, car ils n'en faisoient qu'une même divinité, sous ces deux noms, y svoit un temple, respecté comme un afyle facré. Il y avoit auffi un temple d'Ifis : cela ne pronveroit pas qu'il eût été fondé par des Egyptiens; mais seulement que cette divinité étoit affez universellement regardée comme la protectrice de la navigation. On lui trouve des temples chez plusieurs des peuples qui s'y adonnoient.

le dit Panfanias , l'Omphalos du Péloponnéfe.

PHLIUS, ville du Péloponnèle, dans l'Argolide. Elle étoit maritime & fituée entre Nauplia Navale, & Hermione, falon Prolemée. On trouvoit près de ce lleu une caverne & un

labyrinthe, felon Strabon. PHLOEON, nom que donne Platarque à un

Lieu de l'ile de Samos. PHLORGIA, ville de l'Afrique, dans l'intérieur de la Mauritanie Céfarienfe, schon Prolemée.

PHLOSSA, lieu de l'Afie mineure, dans le territoire de Smyrne, à ce qu'il paroit par un paffage de Suidas.

PHLYA, bourgade de l'Attique, de la tribu Cecropide, felon Harpocration, Le poete Euripide étoit de cette bourgade. Les habitans, fort religieux, avoient un tomple dans lequel ils avoient élevé des aurels à Apollon Dionyfodorus, à Diane Lucifera, à Bacchus, aux nymphes Isménides, &

à la serre , qu'ils nommoient la grande Dieffe, PHLYENSES, peuple de la bourgade Phlya. dans l'Attique. Etienne de Byfanco les met dans la tribu Cectopide, & Helychius dans la Pro-

PHLYGADIA, nom d'une montagne que Strabon etend entre l'Illyrie & la mer Adriatique. PHLYGONIUM, ville de la Grèce, dans la Phocide, felon Paufanius & Erienne de Byfance, FHOEUS, nom qui fut donné à un lieu de l'île

Ægiaia, felon Paufamaa. PHOCE, ile finde fur la côte de celle de

Crète, près du promontoire Sammonium, felon Pline.

PHOC#, ville du Péloponnèse, dans l'Achaie felnn Projemce. PHOCÆ, nom qui a été donné aux Egyptiens

felon Agaiarchides.

PHOCÆA, ville de l'Afie mineure, appartenant aux loniens ; elle étoit sur la côte méridionale du golfe de Cumes, an nord de l'emboachure de l'Hermus: elle avoit deux ports tous deux fort

C'étoit du nom Phoca ou Phoce qui, en gree comme en larin, fignifie veau marin, qu'elle avoit pris fon nom , & non pas de la patric des Grees appeles Pio eens. On en pechoit beaucoup dans ce golfe ; & même fur une médaille de Philippe on voit un chien aux prifes avec un veau marin.

On a parlé aussi d'un certain Phocus, chef d'une colonie qui vint s'établir en ce lieu. D'autres ons dit que quelques habitans de la Phocide y abordèrent fous le commandement de Philogènes & de Damon , Arbéniens , non par voie de conquête, mais du confentement des Cyrnéens,

PHOCÆENCES, en grec, Фыхшиев. PHOCÆEES. C'étoit le nom deshabirans de la ville précédente, que M. Larch r a très-hien diftingues des habitans de la Phocide, qu'il appelle Phocidiens.

Les Phocéens étoient recommandables par un commerce très-étendu fur la Méditerranée : ils fondérent plufieurs colonies, entre autres celle de Marfeille. Voyez MASSYLIA.

PHOCAIS, territoire de l'Asie, vers l'embone chure du Caicus, du côté de Mitylène, felon Thucydide.

PHOCARIA, île de la mer Egée, sur la côte de l'Arrique, felon Pline, PHOCARUM INSULA, ile fur la côre de

l'Arabie, an voifinage de celle des Tormes & de celle des Eperviers, felon Strabon. PHOCEAS, ville de la Sicile, dans le terri-

toire de Leontium, selon Thucydide. PHOCENSES, peuples de la Grèce, entre l'Etelie & l'ifthme de Corinthe, felon Strabon. Ce sont ceux que M. Larcher appelle avec raison

En grec il n'y avoit pas d'équivoque : les habitans de la Phocide étoient nommés duxeis, & en latin Phocenfes; les habitans de Phoces ou Phocée ; Ouxantis ou Phocai, cela ne faifoit pas équi-

Phocidiens, Vovez PHOCIS.

PHOCENSES, ou POCENSES, peuple de l'Italie, dans l'Etrurie, felon un fragment de l'itinéraise d'Antonin.

PHOCI, nation voifine des Ichthyophages, felon Agatarchides, cité par Orrélius. PHOCIAS, fleuve de la Theffalie, felon Vibius Sequefter.

PHOCIUM (b), palais de la Grèce, dans la Phocide. Cest où se senoient les états généraux de cette province.

Le Phocique étoit un grand édifice foutenu est

dedans par des colonnes, entre lesquelles & le mur il y avoit des marehes de l'un & de l'autre côté où les députés prenoient feance. A l'un des bouts de cet édifice, il n'y avoit ni marches ni colonnes ; mais l'espace étoit rempli par une statue de Jupiter, élevée sur un trône: Junon étoit à fa droite & Miocrye à fa gauche. Paufanias, L.x . Phoc. c. s.

PHOCIS, la Phocide, contrée de la Grèce ropre: elle s'ésendoit du nord-ouest où étoit la Doride ; au fud-est où elle touchoit à la Béotie: à l'ouest elle avoit les Locriens Ozoles; au sudouest le golfe de Corinthe, & au nord-est, les Locriens-Opontiens, & les Locriens-Epicnémidiens.

Quoique plufieurs fleuves y coulaffent, elle formoit , fur-rout du nord ouest au sud-est , une grande vallée, au milieu de laquelle conloit le Cephifus, Les principales rivières qu'il recevoit écoient à fa droite; c'étoient le Pindus & le Cachalis près de Ledon.

La principale montagne étoit le Parnaffus où se tronvoient Delphes & la fontaine Cassaioe.

Les lieux les plus confidérables étoient dont Irelchi (Caftri) ... Criffa... Anticyra (Afpro-Spiria) ... Elatia, la plus grande des villes de la Phocide

(Turco Chotio). Les Phocéens , selon Pausanias , avoient pris leur nom originairement de Phoeus, originaire de Corinthe. Mais comme fi ee n'eût pas été affez d'un scul homme de ce nom pour le faire conferver an pays, un autre Phoeus, fils d'Eacus, y vint avec des Eginètes, dès-lots, & pour tout le temps que les Grecs ont été les maieres de cette partie, elle a porté le nom de Phocide. Paufanias remarque en re les expéditions militaires des Phocéens, que, 19, ils allerent au fiége de Troye; 2°. qu'avant l'irruption des Perses, ils eurent la guerre contre les Theffaliens, & qu'ils y acquirent beaucoup d'honneur. Mais depuis, s'étant jetes sur le temple de Delphes, & l'ayant pillé, les Thébains, leurs anciens ennemis, prétexterent la nécessi. é de venger un crime de cette importance, & armèrent contre eux. Cette guerre fut appelée la guerre facrée. Philippe, roi de Ma-eèdoine, s'en mèla. Les Phoeéens eurent toutes fortes de défavantages, & finirent par être exclus du confeil des Amphictions

PHOCIS. C'est ainsi que Pomponius Méla nomme la ville de Phocée, en Ionie

PHOCIS, contrée du Péloponnele, dans l'Arcadie, felon Dioscotide.

PHOCLIS, ville de l'Arachofie, cotre Axola & Aricara, felon Ptolemée.

PHOCRA, montagne de l'Afrique, dans la Mauritanie Tingiane, Ptolemée l'étend depuis le peth Atlas jufqu'au promontoire Byfadium.

PHOCUSÆ, ou PHYCUSSÆ. La première orthographe est de Ptolemée, & la seconde d'Etienne de Byfance. On nommoit ainsi deux iles

de la mer d'Egypte,

PHOE PHOCUSSA, ou PHACUSSA, ile de la mer Egée, & l'une des Sporades, selon Pline & Etienne de Byfance. Ce dernier ecrit Phacuffa,

PHODA, nom d'une ville de l'Arabie heureufe,

PHOEBÆAPALUS, lieu marécageux de la Grèce, fur la côse de l'Argolide. Dans la fuire, on le nomma Marals Saronide, felon Papfanias, PHOEBATIS, contrée de la Macédoine, selon

PHOEBE, nom d'une ile de la Propontide; Selon Pline.

PHOEBEUM, nom d'un lieu du Péloponnèse, lans la Laconie, aux environs de Sparie, felou Tite-Live

PHOEBI PROMONTORIUM, promontoire de l'Afrique, dans la mer d'Ibérie, entre Jagath & Alvhe-Columna, felon Ptolemie.

PHOEBE VADA, nom d'un lieu de l'Italie. Il étoit célébre par la beauté de fes eaux, felon Martial

PHOEBIA, ville de la Grèce, dans le Pélopornése. Parsanias le donne aux Sievoniens

PHOEMIUS (Phamaah), rivière de l'Afrique, dans la partie orientale de la Mauritanie Céfarienfe. selon Prolemée.

PHQENEBITIS, village de l'Egypte, felon Etienne de Bysaoee. S. Epiphane en fait un lieu

PHOENICA . on PHOENICE , ville de l'Epire , dans la Chaonie, sclon Ptolemée, Tite-Live & Polybe.

PHENICA (Fenek), ville de l'Afie, au nordnord-ouest, & à quelque distance de Tigranocerts. Ammien Marcellin rapporte que Sapor, roi de Perfe . affiègea & prit cette ville. Cette ville étoit fituée vers le fud du lac Thof-

pisis, par le 37º deg. 40 min. de lat.

PHŒNICÆUM, montagne de la ville de Corinthe, selon Etienne de Byfance.

PHENICE, la Phénieie. Toute la côte de la mer Mediterrance , dit M. l'Abbe Mignot , Mem. de Litt. T. XXXIV, Mém. p. 228, depuis le Liban jusqu'à Rhinocorure, ou même jusqu'au mont Cassus, dans le voissnage de l'Egypte, avant la fortie des Ifraélites de ce dernierpays, étoit habitée par des peuples d'origine différente, les Cana-néens, nommes depuis Phéniciens, descendus de Canaan, & les Philistins, issus de Mifraim. Ces peuples en perdirent une partie par la conquête de Jossé, qui mit les Itraélises en possession du milieu de cette côre , depuis Jamnie jusqu'au mont Carmel. Mais les Ifraélires ayant été emmenés en captivité par Salmanazar, fept cens vingt-un ans avant l'ère vulgaire, la portion qu'ils avoient occupée retourna à ses premiers maitres, qui la réunirent à leur ancien domaine, Depuis ee temps les Phéniciens & les Philiftins s'unirent tellement. qu'ils ne furent plus réputés qu'un seul & même people, & que toute cette côte ne fut plus conque que sous le nom ele Phénicie.

(t) Strabon fait commencer la Phénicie, L. xF1, F. 320, au septentrion, à la ville d'Orthofa, au fud-ouelt d'Andus; mais Prolemée l'étend un peu plus au nord, & la recule jusqu'au sieuve Eleutheos, qui tombe dans la mer, au nord-est & tout près d'Andus.

La plus grande pretie de la côte de la Phinicie trois bornée à l'ett par les monagnes du Lièn, qui font couvertes de neige pendant tout l'hiver. Ces neiges refroidfilent extrémenner l'air, enforce qu'il y faifoit alors aufit froit que days les pays du nord; mais au nord & au tind de ces montagnes, on jouit d'un air fort etempété. Sur pluficurs de ces nonagness et un lite de juernes blanchiertes, qui fe livent par feuilles d'arbolicis : on y trouve beaucoup de péritifications.

Je vais analyser, dans ce morcean, les excellens Mémoires cirés au commencement de l'article,

 Le fleuve Eleutheros a fa fource dans le Liban, & fe décharge dans la mer, vis-à-vis de l'île d'Arad; il fe nomme aujourd'hui Nahr Kikir, ou la rivière du Sipulire.

II. Arad cioit batie tont près de la côte, fur un rocher qui formoit une ile : ce rocher n'étois, felon Strabon, qu'à vingt flades de la côte, & sclon Pline , seulement à deux cens pas : mais elle étoit tellement habitée, que contre l'usage de l'Orient, les maifons y avoient plufieurs étages. Je dois ajouter, pour suppléer à ce que j'ai dit à l'article d'ARAD, que les caux de la pluie ne suffifant pas toujours à leurs besoins, ils ésoiens obligés d'en aller chereher sur le consinent, & que, quand certe communication étoit interrompue, ils en puisoient du sond de la mer, où ils avoient découvert , à cinquante coudées de profondeur , & à peu de distance de la ville, une source d'ean douce (2). Quelques-uns prétendoient, dis Strabon, que la ville d'Arad avoit été bâtie par des exilés ou des bannis de Sidon : mais on voit par l'Ecritute que les Sidoniens & les Aradicas étoient deux tribus différentes. Les premiers descendaiens de Sidon, fils ainé de Canaan, & les seconds d'Arad, neuvième fils de ce pastiarche. Cette ville eut, des les commencemens, son roi particulier, ainfi que toutes les villes de la Phénicie; mais dans la fuite, elle fut affujenie par les Tyriens, qui en titolent des rameurs pour leurs vaiileaux, & des foldats pour leurs armées. Quand les Perfes se surent rendus maitres de la Phénicie, elle re-

La ville d'Arad n'avoit pas de port : mais elle s'en étoit formé un à l'emboachure de l'Eleuhero, Ce port étoit joint à une ville que l'on nommolt Carne, Carnes, ou Caranes. Les Arcadiens déteftoinn la pyrateire, & rompient avec les Ciliciens leurs volins, parce que ceux-ci s'y étoient adonnés,

III. Outre les villes de Mirathus, de Balanca, de Paltos & d'Enhydra, que Strabon astribue aux Aradiens, M. l'Abbé Mignos penfe que celles de Gabala & de Lodicee, sur le bord de la mer, doivent aufil leur avoir appartenu

IV. Lessicie avoit è è histie en l'honneur de la mier, par Selenen-Nicoto. Elle forts fur le bord de la mier, dans une pâtinfhie, pionte au contiene par un tifhime d'envion deux fides. Sen port étoit des plus commodès, & le terrein qui restroitance tris-reinel. Après qui l'emple l'auccontrate de l'action de plus des plus commodès, & le terrein qui restroitance de ce bienfit qu'elle prit le nom en reconnoillance de ce bienfit qu'elle prit le nom et salta ou Jalipoit; a elle y avois celui de 26 derar en l'honneur d'Auguille. Dans la finite, espine Seive linit yavent donné le doris de l'action de l'act

V. Galafa, à dix huit milles au fud de Laodicée, apparenoit à la Phènicie : elle évoit aufi fur le bord de la mer, au pied du mont Coftar, qui m'avoit été appelé ainfi que parce qu'il terminolt la Phènicie au (leptemion. L'an 46 avant l'ére vuilles qu'en et le comparine de l'est de l'autonomie avec d'autres privilèges, & fest une ère de certelèpoque. Elle fut prife par les Arabes, Cous le califat d'Omar.

VI. Patiss on Patus etoi à peu de difance au fud, auffi fur le bord de la mer : elle embraffa le chriftianifme, & depuis paffa au pouvoir des Arabes.
On n'y voit plus que des runes.
VII. Dans le voitinage de Paties, auprès d'une.

viti. Dans le vottinage de l'atte, auprès d'une tivière nommée Badas ou Bada, étoit un tombeau que l'on croyoit être celui de Memnon, fils de Tithonus, & neveu de Priam, roi de Troye.

VIII. Balanca étoit à vings-fept mille pas au fud de Gabala. Au temps d'Erienne de Byfance on la nommoir Leucas.

IX. Enhydre n'est connue que par Strabon, qui la place entre Caranur & Marathus. M. d'Anville ne lui a pas donné de place sur sa carte. Son nom

couvra me pariie de fa liberté, & elle ent fasrois pariauliers, muis ribataires des l'erfe. Lorfque Alexandre entra en Phénicie, Gératrofirate régnoit à Arnd. Strason, fon fils, qui toite réft à Arad, alla au-devant d'Alexandre, auqual il préfenta une couronne d'a. Son royamne compressoi Ardo d'Arada, Antaradas, Maradas, Mariamus, & quelbres autre, vitte de Arad obsurbres autre, vitte privilège de Arad obsurte propret loix : on conjecture que cet événement cur files uver 1 na 74 avant nouve éte.

<sup>(1)</sup> Comme je vais corere dans quelque démil relativement à la Phénicie, j'aurai foin, pour éviter la confusion que pourroient causer les differens almes, se faire remarquer chaque article different, en le commençant par un chiffre romain.

<sup>(2)</sup> On peut voir une courte inftruction fur le procédé que l'on mettoit en utage, ibid. p. 230.

femble indiquer qu'elle étois dans un lieu arrofé

de pluficurs fources. X. Marathus éroit entre Balanea & Carne, ou Antradus. Elle étoit détruite avant que les Romains le fuffent rendus maitres de la Syrie. C'avoit été une grande & belle ville, fort riche, failant partie de l'état des Aradiens, puis avoit obtenu l'avantage de se gouverner par ses propres loix. Mais elle fut ruinee à l'occation d'une guerre furvenue entre ses habitans & les Aradiens, qui surent aidés pur Armonius, gouverneur de Syrie, pour Alexandre Balas.

XI. Mariame ou Mariamne étoit dans le contlnent , à quelque distance à l'est de Marathus. Ses habitans embrafferent le christianisme. On trouve le nom d'un évêque de cette ville dans les actes un concile de Calcédoine, l'an 448.

XII. Antaradus, dont le nom fignifie opposé à Arad, étoit firuée à la droite de l'Eleuthère, à peu de diffance de la mer : elle étoit à vingtquatre milles de Balanca. L'empereur Constance la fit rebâțir en 346, ce qui lui fit donner le nom de Constantia. A l'arrivée des Croifés, elle portoit le nom de Tossofe.

XIII. En descendant la cête qui court par le sudouest, à quelque distance de l'Élemhère, on trouvoit Simyra, ancienne demeure des Tzémaréens de l'Ecriture. Prolemée écrit Hinyra, & Strabon Taximyra. Les ruines de cette ville se nomment encore Sumrah.

XIV. Orthofia, auffi fur la cô:e, étoit au fud-

ouest : e'éroit une ville maritime. On a quelques médailles de ceue ville, qui sut épiscopale. Cependant il n'en est fait aucune mention dans les historiens des croifades. Le port qui appelle aujourd'hui cette ville par le nom d'Orthoja, n'est qu'une petite anse, qui ne pourroit pas même recevoir des harques de pêcheurs.

On remarque que quelques anciens, tels que Paufanias & Strabon, ont parle, l'un des vipères, l'autre d'un serpent, également à craindre dans ce lieur; & qu'il y a encore dans le voifinage des ruines d'Ortholie, une fontaine que l'on nomme la Fontaine du ferpent. Il y a autour de cette fontaine des tom-

beaux & d'autres ruines.

XV. Arca ou Arce, étoit peu eloignée d'Orthosie vers le sud-est, à quarre ou cinq milles de la mer, & , felon l'itinéraire d'Antonin , il v avoit trente-deux milles d'Antaradus à cette ville. C'étoit l'ancienne demenre des Arcéens ou Aracéens, Elle etoit sur une colline, au pied du mont Liban, & fut célèbre par le culte de Vénus ou Aftarthe. Dans la fuite, on y éleva un temple en l'honneur d'Alexandre-le-grand. Un autre Alexandre, fils de Mammée, & successeur d'Eliagabale, empereur l'an de J. C. 222, étoit de cette ville (1).

(1) On lui avoit donné le nom d'Alexandre, parce qu'il étoir né dans le temple de ce héros pendant une folemnité que fon père & fa mère y étoient venus gelebrer,

Il lui donna ensuite le nom de Cafares. Après avoir eu des évêques, certe ville passa aux Arabes. qui la fortifièrent. Elle fin affregée inntilement pendant trois mois par les Croifes, l'an 1099 : mais fous le règne de Baudouin premier, fecond roi de Jerufalem, elle fut prife en tro6. Les Mamelues, ayant choffe les Chrésiens de la Syrie, la détruifirent entièrement : on n'y trouve plus que des ruines

PНŒ

XVI. Tripolis, dont le nom indique la réunion de trois villes, croit fur le bord de la mer. Elle fut foumife par Alexandre-le grand : après sa mors, elle refla à Ptolemée-Soier, roi d'Egypte, & elle denicura à les luccesseurs jusqu'au règne d'Antiochus-le-grand, roi de Syrie, vers l'an 219 avant notre ère. Ce prince, en mariant fa fille Cléo-patre à Ptolemée-Epiphane, l'an 193, lui donna en dot la Célo Syrie & la Phénicie : mais des rois d'Egypte, ces provinces revinrent bientôt aux Séleucides.

Un ufurpateur, nommé Denys, s'étant emparé de l'autorité à Tripolis, fut condamné à perdre la tère par Pompée : lorsqu'il vint en Syrie , soixantequatre ans avant l'ère vulgaire. Depuis ce temps, Tripolis fin déclarée ville libre, ayant le droit de fe gouverner par fes propres loix. Elle prit fur quelques médailles le titre de facrée, d'afyle, d'auionome, & même celui de mitropole,

N. B. Tripolis embraffa le christianisme, & eur des évêques : mais elle pasia aux Arabes , sous le califat d'Omar. Les Croifes la prirent en 1107. & en firent la capitale d'une feigneurie dépendante du royanme de Jérufalem : on l'appela Comté de Tripoli. En 1170, le 29 juin, elle effuya un tremblement de terre affreux : rous les édifices furent renverses. On la rebait & on la mit en fi borr état de défenfe, que Sáladin, paffant auprès l'an 1187, n'ofa l'attaquer. En 1288, elle fut affiegee, prife & pillée par les Mamelucs : on y mit d'abord le fen ; mais elle fut rebâtie dans l'état où elle est aujourd'hui : on la nomme Atrabolos & Tara-

La campagne de Tripolis forme un jardin trèsagréable, rempli de toutes fortes de fruits : elle est arrosce de divers ruisseaux, qui descendent du Liban. Lorsque le temps est calme, on apperçoit fur le bord de la mer. & dans la mer même, plusieurs sources d'une eau douce & excellente, & l'on croit que ces fources viennent d'une grande grotte qui en est à une lieue à l'est, & qui est remarquable par une fource très-abondante fortant de la terre à gros bouillons, & se perdant dans la grotte même.

A deux lieues au fud de Tripelis, on trouve un amas de ruines, qui pourroient bien être celles de Trière, brûlée 218 ans avant J. C. par Antiochus-le-grand : entre ces ruines & Tripolis, est un petit village nommé Kalemon, que l'on pré-fume être le Calamos de Polybe & de Pline.

C'étoit aussi aux environs de Tripolis qu'à la fin

552 du douzième fiècle les Croifes trouvèrent ces brigands nombreux, connus fous le nom d'Affaffint, & dont le chef se nommoit Cheik al Deebal.

XVII. A quelque distance au sud de Tripoli. eft le promomoire ne mme Theonprofepon ou le front de Dieu : on préfume que les Phéniciens le nommoient Phantel, mot qui emporte le même fens.

XVIII. Botrys en étoit peu éloigné au fud eft : elle avoit été baile par Ithobal : cette ville devint épiscopale. Elle passa aux Arabes, sut reprise par les Croifes , puis revint aux Mufulmans.

XIX. Bill's étoit au fud, mais peu éloignée. L'itinéraire d'Antonin la place à dix-huit milles de Tripoli, Ses habitans servoient dans les expéditions maritimes de Tyr : ils excelloient dans la coupe des bois; car ce furent eux qui mirent en ceuvre tous ceux qui furent employes à la conftruction du temple de Salomon , & qui les transportèrent à Jérufalem : ils étoient alors fujets des Tyriens, lorsque la Phénicie sut sous la domination des Perfes; ils eurent des rois particuliers dependans de ces princes & leurs tributaires, Biblos palla aux Grees fous Alexandre, aux Egyptiens après sa mort; & peu après ils eurent a souffrir l'usurpation de Grypus, dont Pompée les délivra, en lei faifant trancher la wite.

Le nom phenicien de cette ville étoit Gebal ou Gilel, probablement parce qu'elle étoit fur une montagne. M. l'abbé Mignot pente que les Grees auront dir d'abord l'ifiner, puis, par altération, Bidaes (G.blos, puis Biblos (1).

Il y avoit eu une ancienne Biblos, que l'on nonma depuis, par cette raifon, Pala-Liblos.

N. B. Le christianisme ayant été établi à Biblos, elle devint un fiège épifcopal : mais il y fut aboli , lorsque les Arabes s'en surent rendus les maires. Les Croifes en firent le fiège en 1109 : on laiffa aux habitans la liberté de fortir on de reffer, en payant un tribnt, Saladin la prit : mais après sa mort les Sarrafins l'évacuèrent pour une fomme d'argent. Les Chrétiens la confervérent jusqu'à leur entière expulsion de la Terre-Sainte.

XX. Le fleuve Adonis, appelé aujourd'hui Nahr Brahim, ou la rivière d'Abraham, prend fa fourea dans des montagnes à l'est : on difoit qu'Adoni y avoir été blesse par un fanglier : il couloit entre les deux villes de Biblos & de Pala-Biblos : il fe jette dans la mer. Ou rapportoit que lorsque l'on célébroit la fère d'Adogis, les eaux de ce fleuvo se reignoient en ronge, & l'on ne manquoit pas d'attribuer cette couleur au fang d'Adonis : mais Lucien, élevé par ses lumières au dessus des pré-jugés de son siecle, donne de ce phénomène ap-parent une canse toute naturelle. Dans le temps ue se celébroit cette sête, un vent considérable & régulier chaque année portoit dans le fleuve un fable rouge, qui lui donnois fa coulcur; & un voyageur moderne affure que le même effet a lieu eneore actuellement par la même cause.

XXI. Aphaca (a) ie trouvoit à l'eft de Byblos ; entre cette ville & celle il Heliopolis, près du Liban & de l'Adonis. (Euleb. de v. Confl.) El e étoit cèlebre par le culte que l'on y tendoit à Vénus Aphaeire. (Voyer APHACA.)

Près de cette ville étois un lac d'où l'on voyoit de temps à autre fortir des seux : cette espèce de phénomène est actuellement connue; ce n'est autre chose que de l'air inflammable.

XXII. De Byblos à Berythus il y avoit vingte quar e milles, fe'on l'itinéraire d'Antonin, Entre ces deux villes on trouvoit une rivière nommée Lycus; e'est aujourd'hui Nahr Calb (3). On fait que les Havims qui habitoient ee pays, adoroient une idole dont le nom hébreu étoit Nibbar, &c fignific l'aboyeur.

XXIII. Il y avoit dans les montagnes un che-min qui conduisoit de Bibles à Berythus ou Berinihe : les Romains, fous l'empereur Anionin, en firent tailler un fur le milieu d'un long & affrenx rocher fort efearpe & au-deffus de la mer (4).

Berythus, appelée aujourd'hui. Baruth, éroit à vingt milles de Byblos , selon l'itinéraire d'Antonin. On croyoit, dit Etienne de Byfance, que fon nom lui venoit de fes eaux bir, fignifiant en effet, chez les Phenicieus, un lieu ou l'on raffembloit des caux.

D'aurres anteurs, fachant que de ce côté de la Phénicie on avoit adoré une divinité fous le nom de Bervé, ont fait venir ee nom de Behherith ( & c'eft ainfi qu'il eft écrit for les médailles ). fignifiant une jeune personne distinguée par fa

Bervihe avoit un port de mer, & elle étoit fituée dans un terrein agréable & fertile; son terroir produifoit un vin excellent : mais on n'employoit pas tout le raifin à faire ee vin ; on en confervoit une partie, à cause de sa grande douceur, pour le servir far les tables; les grappes se mettoient à cet effet dans un barril, dans lequel elles étoient arrangées avee des feuilles de plane, de vigne ou de figuier fechees à l'ombre pendant un jour, & en les tranfportoit ainsi par-tout, fans qu'elles se garaffent.

Diodore Triphon , roi de Syrie , avoit fait de truire cette ville : mais Agrippa , fils d'Atillobule ,

<sup>(</sup>t) Et il cire plusieurs exemples de pareils change-

<sup>(</sup>a) N'eft pas fur la earte de M. d'Anville.

<sup>(3)</sup> On voit que l'ancien nom en gree fignificir la rivière du Losp, & qu'en arabe moderne, il fignifie la rivière du Chien. Ce nom moderne lui vient d'une anesenne idole dont la tête ressemble à celle d'un chien ou d'un loup.

<sup>(4)</sup> On y voir encore, for une partie du rocher, una (4) On y voir encore, tor time partie du roctor, una inferierion qui nous apprend que l'empereur Marc-Aurèle-Antonin a fait couper la montagne pour rendre le chemin plus large. Encore felon Guillaume de Tyr n'a-t-il que deux coudées fur quatre flades de long.

& petit-fils de Hérode-le-grand , n'epargna rien pour la décoration de cette ville ; outre no shéaire & un amphithéaire qui lui coûtérent des fommes immenses, il y six construire des bains & des portiques ; &c, lorfque ces ouvrages furent achevés , il alla y faire représenter des jeux magnifiques Il donna fur le theatre des spectacles accompagnés de toutes fortes de musiques ; & , dans l'amphithéâtre, il fir combattre un rrès-grand nombre de gladiateurs. Deux troupes, composées chacune de sept cens hommes, qui étoient tous des criminels' condamnés à la mort, se battirent avec une telle forcur & un fi grand acharnement , qu'il n'en resta pas un feul. Agrippa II, fon fils, qui conferva pour Berythe la même affection que fon père , se rendit odieux par les profusions qu'il y fit de l'argent qu'il tiroit de ses antres sujets ; il donna des fommes très-confidérables à cette ville, pour fournir aux dépenfes des spessacles qu'il vouloit y repréfenter rons les uns : il fit aux habitans de fréquentes largeffes de pain & d'hnile, & plaça ches eux un grand nombre de fratues, faites d'après les plus grands mairres.

Cèvos dans cene ville qu'Hérode les grand, avec la permifine d'Augulet, avoir une l'affamblée qui avoir confanné à mera Akternéra & Arifobales, deux de for fils, qu'il faufair écordino i itemés, deux de for fils, qu'il faufair écordino i itemés, deux de for fils, qu'il faufair écordino i deux de configure convel u vie de leur pére. Les Béynéens avoirent une telle averden contre les justis, qu'ils fafificient wridement rottre les occasions de la distribute ville fournitieme quince cens hommes à tentière c'hi d'outrietter quince cens hommes à contretair de la con

Après la prife de Jérusalem , Titus vint à Bêrythe, pour y célébrer la fère de la naissance de l'empereur Vespossen son père ; il y donna des spectacles magnifiques, dans lefquels, des Juifs captifs, les uns furent obligés de se harre contre des bêtes, d'autres firrent brilles , & d'autres combattirent en gladiateurs les uns contre les autres. Le nombre de cenx qui périrent dans cente occasion, ne fut pas moindre qu'à Céfarée, ou de semblables jeux courerent la vie à denx mille cinq cens Juifs, Strabon, qui nous apprend (L. XVI) que cette ville, detruite par Tryphon, avoit été rebâtie par les Romains , ne nous dit pas à qui elle fut redevable de fa reconstruction ; mais sentement qu'Agrippa y plaça deux légions : les noms de Julia Felix & de Julia Augusta Felix, qu'elle porte fur fes médailles , pourroient indiquer qu'elle fut relevée par le premier empereur romain. Elle joniffoit du droit italique : elle devint auffi colonie

L'an de J. C. 3.49, la douzième de l'empire de Conflance, Beryihe éprouva un tremblement de terre qui remverfa la plus grande partie de fès édifices. Enflathe, évêque de cette ville dans le cinquième fiècle, obtine de l'empereur Théodofe II

Géographie ancienne, Tome II.

une îni pour l'ériger en métropole; & dans la fuire il parvint à mettre fous fa dépendance les villes de Eyhlos, d'Amaradan, de Tropla & quelques autres; ce qui entraina des diffensions : il fut enfin arrêté que Tyr demeureroir feule métropole, de la Phénicie.

Mais, Berythe étant plus confliérable & plus pouples, on est toujours pour elle besuccus d'égards. Lorique les empreurs faifoient quelque les empreurs faifoient quelque les des la Penvoyoient de lord à Tyr, où réfidoir le confulire de cette province, comme un meyen de la répandre plus promptement par toute la province.

L'étade des loit étoit en si grande affiviré à Berynbe, que c'étoit ordinairemen primi le jurificantidhes qui y avolent étadié, que l'on choifailoit ceux qui d'ovatent faire les sentitons d'attifeurs dans cous les tribunaux de l'empire. On luidonnoit les titres de mire, de nouvrite & de ville des loix.

Berythe subfistoir encore au temps des croi-

Depuis le frentême fiétele, elle teine entre les mains des Miculpans, qui s'en-éroient empais fous le cultier d'Omar. Les Chrécients la reprirant l'am de l'. C. 1 1905. Sode în la clier melera fouraite, cita-buit aux suprés, l'air 189. Après tri mort, les Suraises qui la gratelorie, syant pris l'épontante suraises qui la gratelorie, syant pris l'épontante de l'air l'air

M. B. Cette ville a, depuit, eté entiérement ruthée. Sa meraille, du côté du midi, eft expendant encore emière : elle avoit eté faite des traines de l'anciente ville. On y voit différent refles, entre autres des payes de terraique, des fragmens de flattes, qui annoncent la magnificence de cette ville.

Le Tamyres, fleuve, se trouvoit au sind de Beryshe; du moins é doin-le nom que les Grees donnoient à ce fleuve : il est probable qu'ils avoient peis ce nom de l'arabe dance, rugir comme un sion : les gens du pays difent Nabr dance; à les Occidentaux, ordinairement Danour (2).

(1) Les auteurs occidentaux de ces extravagantes expéditions, ont prefque toujours denaturé ou alteré tes nome. Ils ont écrit Baruth, Barinthus, Baurin & même Gara & Gara.

(a) M. «Aswille Taylack as full de Sidon, & tout pets de Try. Miss M. «Anville fre trompe yévdemmen, publique Strabon din : More à la bayeria for Mala a stra a requisitant e sulling pure la MT alayar sensal ; And i a sullingui sensal ; Andrilla si a petit afficiality, a la ville de Lassaghta. M. «Anvilla si a plet milla pura for corre cerve new ville de ce nom ; a petit sensal sullingui sensal sullingu

XXVI. Leonopolis, ou la ville des lions ou du lion, comme dis Pline, étoit probablement à l'em-bouchure du fleuve, à peu de diffance au fud de

XXVII. Porphyrion, qui nous est connue par Polybe, étoit à peu distance au sud. On présume que son nom lui venon de ce qu'on y faisoit plus qu'ailleurs la pêche de ce coquillage, dont les Tyriens retiroient la conleur dont ils faifoient la teinture en pourpre.

XXVIII. Platanus, devoit être peu éloignée, mais près des gorges du Liban. On voit dans Polybe que, l'an 218 avant notre ére, Nicolas l'Esohen , general de Protentie Philopator , s'esoir emparé de ces gorges de mont gnes, pour empêcher Antiochus-le-grand de pénéurer en Phénicie.

XXIX. Sidon, autourd has Said ou Scide, erois au fud, a trente mille, de Berythe, Elle fut longtemps la metropole de la Phémeie, jufqu'à ce que Tyr, devenue plus puissante, lui disputa cette dignité. Selon quelques auteurs, cette ville reçur fon nom, lors de sa fondation, de la quantité de poissons que leur offrit la côte en cet endroit (t); d'autres le tirent de Sidon , l'un des fils aines de Canaan, felon Moife.

Selon Justin (2), cette ville fut fondée par des Phéniciens, qui, en quittant leur pays, s'établirent d'abord dans le voilinage du lac d'Affyrie, que l'on croit être le lac Afphaltite, puis s'approchèrent des bords de la mer. C'est donc une nouvelle prèfomption en faveur du fentiment qui fait venir les Phéniciens des pafteurs d'Egypt

Quoi qu'il en foit, la ville de Sidon étoit déjà riche & puiffante, lorfque les Ifraélites entrèrent dans le pays de Caman, & l'Ecriture lui donne fouvent le nom de grande : elle devint même trèsforte. Cest ce qui sert à entendre ce passage de S. Jerome : cedidit in fortem Afer , fed eam non poffesit, quia hoftes nequaquam valuit expellere, a Elle n tombs dans le parrage de la tribu d'Afer : mais » cette tribu ne put s'en mettre en possession ni, En effet, ce n'étoit pas affez de la trouver à fa convenance, il falloit la posseder. Il arriva dans la fuire que loin d'être fuiette, Sidon devint maitreffe, & qu'elle afinjenii, pendant quelque temps, les Aferites & les antres tribus d'Itrael. Mais cet état de puissance n'eut qu'un temps. Tyr, qu'elle avoit, finon fondée, du moins confidérablement augmentée, lui disputa la primanté : il paroit même que, fous le règne de Salomon, l'an 1015 avant l'ère chrétienne, Sidon étoit dejà dépendante de Tyr (3). Lorique Salmanizat, l'an 720 avant J. C.

entra en Phénicie, les Sidoniens secouèrent le joug de Tyr , & se donnerent à ce prince. Cent cinquante ans après, ou environ, ils furent fubjugues par Apries, roi d'Egypte, & nomme dans l'Ectitute Pharaon-Hophra, Ce prince, ayant attaque l'ile de Cypre & la Phémeie, avec de grandes forces de terre & de mer, s'empara de S.don de vive force. La terreur que répandit cene pris: fut fi grande , que toutes les autres villes de la Phonicie se soumirent au roi d'Egypte. Il nu garda pas long-temps cette conquete. Cyrus, qui tondoit en Perie un nouvel empire, la leur enleva, & les Sidoniens patierent fous fa domination. Les rois de Perfe confentirent qu'elle cut fes rois particuliers.

Sidon fut comprise, avec le reste de la Phénicie, dans la cinquième Satrapie des Perles; &c elle eur part aux expéditions de fes nouveaux maittes : on les vit dans l'armée de Darius contre les Scythes, & dans la guerre de Xerxès contre les Grees. Le roi de Sidon commandois une flotte de quatre-vingts voiles, qui contribua beaucoup à la victoire que ce prince remporta sur celle des Lacédémoniens, commandée par Pifandre, qui fut tué dans le combat.

L'an 351 avant J. C. l'infolence des officiers d'Ochus occasionna une révolte générale de la Phonicie, laquelle fut fuivie de la ruine entière de Sidon, Les Phéniciens, étant affemblés à Tripoli, sour y traiser les affaires de leur province, des, Satrapes, & d'autres officiers du rot de Perfe , v vinrent leur apporter quelques ordres de ce prince, &, en les exposant, ils se servirent de termes méprifans & outrageux : le peuple, trrité, forma aufli-têt le defiein de feconer le joug des Perfes ; il tua ces Satrapes, deirudit un jardin magnit qui appartenuit au roi , & mit enfuite le feu à des greniers de foin. Ces premières hostulités furent l'annonce de la guerre dans laquelle toure la nation entra. Les Pheniciens furent tecourus par Nectanebus, tot d'Egypte, qui leur envoya quetre mille Grecs, commandes par Mentor de Rhodes. Ce général tomba fur les Satrapes qui emrérent en Phénicie, les battit, & les chaffa du pays, Ochus, informe de cette révolte, ne voulant point confier à des licutenans la committion de réduire cette province, réfolut d'y marcher en personne; il affembia une armée de trois ecne milie hommes de pied & de trente mile chevaux; après avoir fait à Babylone la revue de cette armee formidable, il fe mit à la sète, & marcha vers la Phénicie. Sur fa roure , il fat joins par le Satrape de Syrie & par celui de l'hénicie, qui lui amenerent les troupes qu'ils commandoient. Mentor de Rhodes, commandant l'armée de mer, croyant ne pouvoir réfifter à des torces si considérables. envoya, à l'infu des Phéniciens, un homme de confiance, pour tratter avec Ochus : il offrit a ce priace de lui livrer la ville de Suion , & lorfqu'il : en autois sendo maitre, de l'accompagner en

At # . 10

<sup>(1)</sup> Sidon eft rendu par le mor Pifcario.

<sup>(2)</sup> Phan chus ... que ... African fisquam prind , mon mori graximum litus incolument , condita the urbe quam à Pfrim i betiste, Silona appellavirum: nam jojem Phanicis Sedon vocant, Inft. L. 27111, c. 3.

<sup>(2)</sup> Salemon s'adretia a Hiram , roi de Tyr, le priant aner sux Sidoniens de couper des bois fur le Libar metan

PHO Egypte, où, ennnolffant le pays, il pourroit lui sider à soumettre aussi les Egyptieus révolrès-Ochus accepta cette offre; & envoya de riches présens à Mentor. Arrivé en Phênicie, il campa apprès de Sidon.

Les Sidoniens avoient fait tous les préparatifs necessaires pour une bonne défense, Ils s'étoient pourvus de vivres en abondance, & ils y avoient fait une ample provision d'armes : ils avoient covironné leur ville d'une haute muraille, défendue par un triple sossi d'une profondeur extraordinaire. Outre que ses troupes étoient les meilleures de toute la Phénicie, Sidon avolt cent galères à trols rangs de rames, Mais tous ces préparatifs lui devinrent inutiles par la trahifon de Mentor. & par celle de leur propre roi. Termes, c'étoit le nom de ce perfide prince, communiqua au commandant grec le projet qu'il avoit forme de livrer fes propres fujets, & concerta avec lui les moyens de l'exècuter, Il laiffa'à Mentor le commandement de la ville, & fortit efcorté de cinq cens hommes, fous prétexte de se rendre dans un lieu où les Phéniciens étoient convenus de s'affembler. Il avoit avee lui cent des plus illustres citoyens , qu'il avoit choifis comme pour l'affister dans le confeil où il alloit. Quand il fut à l'entrée de la tente du roi de Perse, il lui livra les cinq cens Sidoniens, qui furent à l'instant percès de traits, comme ayant furent à l'initain perces de trats, comme ayant été les premiers auteurs de la révolte. Quand on apprit à Sidon certe affigeante nouvelle, on y cho'it cinq cens autres Sidoniens, des plus con-fidérables, que l'on envoya en habits de fupplians. Le roi de Perse demanda à Termès s'il pourroit lui livrer ainsi toute la ville , & ce traitre s'y engagea. Ochus fit encore percer de traits les cinq cens Sidoniens. Malgré ces atrocités , Termès ofa retourner à Sidon; il n'y fue pas égorgé, comme il l'auroit mérité faus doute ; au contraire , il répflit à perfuader aux Grecs d'ouvrir les portes aux Perfes. Afin qu'aucun des habitans ne se fauvât, les habitans avoient brûlé tous les vaisseaux. Lorfqu'ils virent d'un côté toute espèce de suite impossible. de l'autre l'enne mi entrant en fureur dans leur ville, ils fe renfermerent dans leurs maifons ; & y mirent le feu. Plus de quatre cens mille personnes périrent dans cet incendie, Les richesses que l'on retira des cendres furent immenses. Ochus traita Termes comme il méritoit de l'être ; il le fit mettre à mort. Toutes les villes de la Phénicie se soumirent, & recurent de la part d'Ochus un traitement ho-

Ceux des Sidoniens qui se trouvoient éloignés lors de la destruction de leur ville , s'érant reue à leur retour, obtinrent d'Ochus la liberté de la rebatir. Mais ils en conserverent contre les Perses une haine fi profonde, qu'ils n'attendoient qu'une occasion favorable de secouer le joug. L'arrivée d'Alexandre en Phénicie leur en fournit l'occasion. Quoique Straton , leur roi , fut absent , ils envoyérent au-devast du vainqueur des Perfes , &

se socmirent à lul. Ce prince ne confirma point Straten dans la possession de son royaume, à cause de son attachement à Darius : il le dépouilla de ses états. On sait comment s'y prit Héphestion pour lui choifir un successeur. Ce prince est nommé Abdalonyme par Diodore & par Quinte-Curfe. Alexandre augmenta fon état d'une contrée voi-

Cependant ce petit royanme relevoit d'Alexandre, & continua à relever d'abord de fes fuccesseurs, puis des rois d'Egypte, ensuite de cenx de Syrie : enfin , il tomba fous la puissance des Romains.

A tant de causes morales de defiraction , se joignirent des causes physiques. Sidon éprouva différent tremblemens de terre, & un entre autres qui, selon Strabon, renversa la moitié de la ville, Henreusement que l'effroi cause par les phénomenes qui l'avoient précéde, en avoit fait fortir la plus grande partie des habitans. Ces malheurs arriverent pendant que les Sidoniens étoient fous la domination des rois de Syrie,

Ce fur environ vers l'an 66 avant J. C. que les Sidoniens passèrent sous le joug des Romains, Mais ils ne furent pas long-temps faus éprouver combien il étoit pefant. Les vexations de dixhuir publicains les fatignérent au point qu'ils se révoltèrent . & affommerent ceux qui levoient des tribats. Pour fe fontenir dans cette infurrection, ils appelèrent à leur secours les Parthes, Mais la jouissance de cette conquête dura peu : les Parthes furent chaffes l'armée suivante, c'eft-à-dire l'an 40 avant J. C

L'évangile fut prêché de bonne heure à Sidon ; on le voit par les actes des apôtres. Elle devint épiscopale : mais en 630 elle tomba an pouvoir des Arabes, & la religion chrétienne fit place au

mufulmanisme.

N. B. Après un fiège confidérable, les Croiles s'emparèrent de Sidon : cette prife est de l'an tato de notre ère : mais les Chrétiens ne la garderent que 77 ans. Saladin , ayant vaineu & pris Gui de Lufignan, roi de Jérufalem, reprit Si lon l'an 1187. Sur la nonvelle que l'empereur Frederic étoit pret d'entrer en Syrie , it en fit refer les fornfications. S. Louis les fit rétablir en 1252 : huit ans après, les Tartares-Mogols la reprirent. Lorfque Piolemaide eut été détruite par les Mameluks on Mamelouks, en 1290, les Templiers fe refugièrent à Sidon ? ils furent enfuire forcès de l'abandonner.

XXX. Auprès de Sidon; M. d'Anville, fur fa carre de la Palestine, nous indique une petite rivière qu'il nomme Aun, & fur les bords de laquelle les Croffès furent très incommodés d'un nombre prodigieux de ferpens

XXXI. Sarepta, ville célèbre dans l'Ecriture, étoit au find de Sidon. Les vins de son territoire étoient estimés. Il y avoit des mines de set dans les environs. On conjecture que l'on s'occupoit Azzz 2

principalement dans cette ville, & que c'est de-là qu'elle avoit pris son nom, qui fignific sunderie, du Phénicien Tzwaph, sondre des mittux.

Les Grecs la nommoient Sagaria, Sarapia, & la regardo ent comme la ville d'où fut enlevée

Europe, fille d'Agenor.

Depuis l'erablillement du christiquisme, il y ent desávêques à Saregta, Mais, à l'arrivée des Arabes, elle palla en leur pouvoir. Tanciède la leur enleva l'an 1111; il l'obsint par capitulation : elle est actuellement minee.

XXXII. Entre Surepta & Tyr (1), on trouve qui le géographe de Nubie indique une rivière qu'il nomine Lunes. Prolemée cu nomme une Leuntos. M. d'Anville, ayant préfumé qu'il y avoit identisè entre ces rivières, a donné le nom trouvé dans la géographie greeque, à la rivière counue par le geographe arabe.

XXXIII. N. B. A fept grandes lieues de Sidon , & qui ne donnent plus qu'une grande heure de chemin pour arriver jufqu'à Tyr, on trouve une rivière large & profonde qui prend fa fonree dansi'anti L'ban. Un voyageur anglois, Manndrell, la nomme Cafener : on prefume que c'est celle que quelques auteurs ont nomine, mal-à-propos, Elistheres.

C'est en cet endroit que se termine la chaîne du Liban.

XXXIV. Tyr (2), au fed de Sidon, paroit avoit porté en Phénicien L. nom de Tor, que , probables ment, on nommoit ausli Tew on Tew. Comme deux villes ont porté ce nom , l'une fur le continent, l'autre dans une ile , très - proche du continent, mais un peu plus au nord, il convient de diftinguer ici, s'il est possible, ce que les historiens ont dit de la fondation de ces deux villes. Ce qui a pu donner lieu à quelque confesion, c'eft que , comme cité un corps politique, c'etoit bien à peu près toujours la même Tyr; mais comme ville, ou lien habité par les Tyriens, il y en eut denx bien ditinctes. Pendant les premiers fiècles cette difference a du être fort fenfible : mais, avec le temps, l'idée de cette révolution s'érant affoiblie, on a parle de l'une & de l'autre Tyr comme d'an même lieu. Je vais cependant, pour plus de clarté, les distingner ici, en nommant la plus ancienne Pala Tyrus, & l'autre seulement Tyrus.

Pala-Tyrus étoit certainement très-ancienne. Et certainement aufh l'historien Joseph se trompe quand il dit que Tyr fut fondée quarante ans avant la conftruction du temple de Salomon. Car Josué,

(1) M. l'abbé Mignor , on plurée l'imprimeur de fon Memoire, met Sidar; mais par ce qui funt, on voir qu'il faut lire 7y. (2) Je place ici ce qui peut inflruire fur l'histoire de

ertie ville : à fon article particulier j'entrerai dans quelques détails chronologiques à l'égard de la fondation,

en arrivant dans le pays de Canaan, donna Tyr pour limite au pays d'Afer , & il en parle comme d'une ville forte. Selon Sanchoniaton les fondemens en avoient été jettés par Upfouranios qui . le premier, habita le lieu où elle fut fitnée, Il y confiruifit, dit cet historien, des cabanes de jones & de rofeaux : rien de plus naturel ; la plu-

part des grandes villes ont commencé ainfi. On ne fait rien de ces premiers commencements mais, dans la firite, les Sidoniens, foit pour fe debarraffer d'une population trop abondante, foit pour étendre leur commerce, cavoyèrent à Tyr (Pala-Tyrus), une colonic affez confiderable. Cet evenement doit avoir cu lieu avant la guerre de Troye, Eu augmentant le nombre des babitans, cette colonie accrut les richeffes & la puissance de la ville. Cette régénération sut une fondation nouvelle pourles peuples voifins qui, dans la finte, regarderent Tyr comme fondée par des Sidoniens. aush voit-on qu'Isaie l'appelle fille de Sidon. Et de leur côté les nouveaux colons autont regardé , comme leur étant propre, l'histoire des premiers commencemens de la ville

Pala-Tyr ne tarda pas à devenir puissante : elle éclipsa bientot la splendeur de sa métropole, & devint elle même métropole de plusieurs autres villes, que ses colonies fondèrent en différens endroits. Ezéchiel a décrit, dans un détail trèscirconflancié, fa puissance, fa sugnificence & l'etendae de fon commerce.

Cette ville cut fes rois parriculiers, ainfi que la plupart des places de la Phénicie, & dans la fuite elle domina für plusieurs autres silles. La puissance des Tyriens s'étendoit même sur les îles, puisqu'on lit dans Joseph, Antiq. L. 1x , 14 , que les Cypriotes s'etant fouftrairs à leur obeiffance, Cyphotes State Toltrikes a test occurred.

Elulce, rol de Tyr, ft different à leur faire la guerre pour les foumente. Ces infulaires eurent recours à Salmantzer, roi d'Affyric, qui étoit en Paledine, où il falfoir le fiège de Samarie. Ce rince: aprês la prife de cette ville, entra en Phénicie avec toutes fes forces, l'an 720 avant l'ère valgaire. Avec sculement douze vaisseaux que les Tyriens avoient dans leur port, ils défirent la flotte de Salmanazar, composée de soixante voiles. Cette perce fit changer an rol d'Affyrie le plan de fon attaque. Au lieu de compromettre fes forces dans des atraques peut - être inutiles, il prit le paril de former un blocus. Les affiegeans fe defendirent avec 'nn courage & une perfeverance qui fit durer le siège cinq ans. La mort de Salmanazar, arrivée l'an 705 avant l'ère vulgaire; fit lever le blocus, & rendit la liberté aux Tyriens.

Cent vingt-neuf ans après, Tyr fut de nouveau affrègée l'an \$86 avant J. C. Ithobale on Erbbale; en étoit alors roi. Ce fiège est fameux dans l'hiftoire. On fair que Nabuchodosor resta treize ans devant cette ville. A la fin elle fut emportée d'affaut par les affiégéans, Mais, comme ce moment

PHOE chez les Latins & les Grecs, qui avoient altéré le

étoit prévu, & que l'on avoit eu le temps de s'y préparer, presque tous les habitans, emportant avec enx ce qu'ils avoient de plus précieux, s'étoient en alles par mer s'érabite en différens lieux des côres de la Méditerranée , fut-tout le . long de l'Afrique & jusque fur les côtes de l'Hifpanie. Le feroce roi d'Affyrie, au lieu d'avoir quelque pitié des malheureux que le défaut de movens livroit dans la place à fa vengeance, les fit tous pssscr au fil de l'épèe (t). La ville fut rasce jus-

qu'aux fondemens Nouvel'e Tyr. Ceux des Tyriens qui s'ésoient le moins éloignes, se tronvoient peut-être déjà dans l'ile où tut bâtie la seconde Tyr: du moins ils y revinrent bientôt. Cette île avoit eu déta des habitans. Il paroit qu'ils traitérent avec Nabuchodonofor, qui leur denna Baal pour roi a la place d'Ishobal, qui mourut pendant le fiège : mais ils en avoient eu précédemment ; feulement on est incertain de l'époque. M. l'abbé Mignet pense que ce sur peu avant le règne de Salomon : & voici fur quoi il établit sa conjecture. Dans une lettre d'Hiram, roi de Tyr, à Salomon, citée par Juseph, le roi de Tyr prie le roi de Juda de lui envoyer du bled, en echange des matérinux qu'il lui fournit; & ee prince en donne pour raifon qu'il habite une lle dans laquelle il n'en eroit pas. Mais les travaux que fit faire ce prince prouvent que s'il n'en fut pas le fondateur, il n'y avoit pas long-temps que cette ville étoit construite. Car avant Hiram, contemporain de Salomon, les deux rochers, fur lesquels elle étoit affise, n'avoient pas encore été réunis ; & ce fut ce prince qui fit cette réunion. Ce fut lui, felon Joseph, qui l'augmenta du côté de l'orient, c'eft-à-dire, du côté de la terre ferme. Il y renferma le temple de Jupiter Olympien, & réunit les deux îles en comblant l'intervalle qui les séparois. On peut donc, avec beaute up de raifon, le regatder comme le fondateur de la feconde Tyr, ou Tyr l'infulaite, quoique le fiège de fon empire fut fur le continent

Basl, place par Nabuehodonofor avec le tiere de toi pour gouverner les Tyriens, ne régna que dix ant. Apres fa mort les Babyloniens ne voulitrent plus reconnoître de roi à Tyr: ils y placèrent des gouverneurs dont l'administration ne devoit durer que pendant un certain nombre d'années : on les nommeit Sophetim, d'où s'est formé le Suffères, en ufage chez les Carrbaginois, on plutôr

Cette espèce de gouvernement dura jusqu'au commencement de la monarchie des Perfes. Ils furent alors foumis sux princes de cette nation pendant 70 ans, après lesquels ils furent retabiis dans leurs anciens privilèges par Cyrus, ou, felon quelques auteurs, par Danius, fils d'Histafpe,

Je croirois attez que ce fut quelque temps après cette révolution que les Tyriens, se livrant à toute l'avidité de leur cummerce, & facrifiant les draits mome de l'humanité aux relloutes que leur offroient les travaux de leurs ef.laves, ils les en aceablérent au point que coux-ci, las d'un joug opptelieur, formèrent de executerent le plan d'une conjuration générale. Un seul mairre échappa par la bienveillance de son esclave qu'il avoit toujours bien traité : il se nommoit Straton. Les détails de l'aistoire ( Juftin. L. VIII ), de son élévation au trone, ne sont pas de mon objet, & funt affez

La famille de ce prince étoit encore fur le trône , lotfqu'Alexandre vint faire le fière de

Ce fut vers l'an 450 avant l'ère vulgaire qu'Hérodote se rendit d'Egypte à Tyr, L 11 c. 44, pour viliter un temple d'Hercule dont il vouloit consulter les pretres sur l'antiquité du culte de ce dien. « Ce temple, dit-il, étoit décoré d'une n infinite d'offrandes, &, entre autres riches m ornemens, on y voyoit deux culonnes, done mune étoit d'or pur & affiné, & l'autre d'émetaude » qui jettoit la nuit un grand éclar (t) ». Selon les prettes de Tyr, ce temple étoit auffi ancien que la ville; & felon les pretres, il avoit alors 2300 ans d'anriquité, « Je vis auffi à Tyr, dit " Hérodore , un autre temple d'Hercule: cet » Hercule étoit nommé Thaften n.

On voyoit encore à Tyr une statue d'Apollon d'une hauteur extraordinaire : les Carthaginois qui l'avoient enlevée, l'an 405 avant l'ère vulgaire, de la ville de Gela en Sicile, en avoient fait prefent aux Tyriens : eile étoit à Tyr dans une grande véneration

Le fait rapporté par Diodore en est une preuve (Died. L. XIII). Pendant le fiège de Tyr par

<sup>(1)</sup> Comment ne pas s'élever de toutes parts contre la crusure & l'injustice des tyrans ? Certificement ceux qui seffoicat dans la ville de Tya, divoient ètre les moins coupables à l'égard de Nabuchodosofin: ce de-voient être feu! ement ceux auxquels il avoit manqué des moyers de fuite, c'étoient les plus pauvres. Or ce n eroient pas eux qui avoicot refusé de se rendre, puisqu'il y avoir un roi, des ministres, des grands. Ils s'etoient fauvés & le penple fut égargé,

<sup>(1)</sup> Les anciens écrivains out parlé de quelques émeraudes d'une grotieur enorme, & telle que l'on oc poat y s'outer foi : tout ce que l'on peut dire de plus raifonnable pour les exerier, c'est que, dans beaucoup de circonllances, ils ont pris pour de l'émerande, qui ex the petric, une comercide bitarde, appelée P/codor maregar, qui est pins grosse; se que dans d'autres ils ont été abuses par les prètres en posicion d'entreteuire

Il perolt que les colonnes, foit-diffent d'emerande & n perot. que en comiere la nuit, étoient tout fira-qui rendoient de la lumière la nuit, étoient tout fira-plement des colonnes de verre coloré, dans lesquelles on introduisoit péndant la nuit de la lumière par ca on introduisoit péndant la nuit de la lumière par ca moyen quelconque,

Alexandre, l'an 333 avant notre ère, un habitant ent un songe dans lequel il s'imagina voir Apollon quitter la ville, & se rendre au camp des ennemis; effravés de ee récit, les erédules Tyriens attachérent cone flatue avec une chaine d'or à l'antel d'Hercule : on fait le peu d'effet de cette précaution puérile.

Alexandre, qui vouloit foumettre la Phénicie, avoit pris pour prétexte, à l'égard des Tyriens, que son dellein étoit d'entrer dans leur ville , & d'y offrir un faerificé à Hercule. Pour se garantir des fuites funcites qui pouvoient accompagner cet acte religieux, ils avoient repondu que ce prince pouvoit facrifier fur le continent dans l'ancienne Tyr, où il y avoit un temple beaucoup plus ancien ( 1 ). Alexandre , irrité de ce refus , jura de ruiner leur ville. Peut-être eut-il cependant renonce à cette entreprise, s'il n'eût été offensé ensuire bien plus griévement dans la personne de fes hérauts , qui furent jetés à la mer.

Les détails de ce siège sameux ne sont pas de mon objet. On fait que ee prince parvint à faire exécuter une chauffée qui joignoit l'île au continent, & que cette chauffée lui donna le moyen d'affieger Tyr par mer & par terre. Avant la prise de la ville, les Tyriens avoient envoyé leurs femmes & leurs enfans à Carthage. Le courage d'Alexandre surmonta les obstacles de la réfiftance la plus opiniatre, & fa valeur décida la prife de la ville. Parvenu à monter fur une des murailles, il y combattit feul à la vue de ses troupes, qui l'y accompagnérent bientôt, tandis que d'un autre côte on entroit par des intervalles que laissoient des pans de murailles abattues. Ainfi Tyr fut prife après fept mois de fiège l'an 332 avant J. C. Le chateau nomme Agenorium tint encore quelque temps, auffi-bien que les temples dans lesquels un grand nombre de Tyriens s'étoient retirés. On n'épargna que ceux-ci : on mit le feu aux maifons; huit mille personnes perirent dans le fac de cette ville. Toutes les femmes & les enfans, tant Tyriens qu'étrangers, au nombre de 10000 furent vendus comme esclaves : les jeunes gens, au nombre de deux mille, furent attachés à des croix le long du rivage (2). Il ne se fauva, de ce peuple malheurenx, que eeux qui s'ctoient retirés à Carthage, & environ quinze mille autres que les Sydoniens, de la flotte d'Alexandre, avoient reçus & cachés dans leurs w.iffeaux.

(1) Je crois bien que c'étoit de ce temple que les prêtres vouloient parler: je m'explique; ils attribuoient, a celui de la nouvelle Tyr, l'epoque de la fondation de

Azelmelik, roi de Tyr, fut trouvé dans le temple d'Hercule avec quelques Carthaginois, Alexandre leur luiffa la liberté, & le titre de roi à Azelmelik

Après le départ d'Alexandre , les Tyriens se raffemblerent peu à peu dans leur ville, & le prince , a fon retour d'Egypte, y fit quelque sejour, y offrit de magnifiques préfens à Hercule, & y

donna des spettacles.

Rien ne prouve mieux les avantages du commerce que la promptitude avee laquelle Tyr fe releva de ses ruines. Dix-neuf ans après leur rétabliffement, les Tyriens se trouverent en état de foutenir un siège contre Antigone pendant quinze

Tyr paffa fucceffivement depuis fous la demination des rois d'Egypte & de cenx de Syrie. Sons la règne d'Alexandre Zébinas, l'un des Séleueides, Tyrobiint l'autonomie & la liberté. La Syrie ayant été conquise par Pompée, & réduite en province romaine, Tyr suivit le fort de la province. Cependant il lui fut permis d'avoir des rois : mais c'étoit un titre bien précaire, & Marion qui eut ce titre à Tyr, aussi bien que quelques autres princes dans la Syrie, ne l'obtiment, qu'à prix d'argent, de Caffius, général romain, qui y vendit les conronnes à l'enchère. Ils furent tous déposés par Marc-Antoine l'an 41 avant noire ère.

Tyr demeura fidelle aux Romains, ce qui attira contre elle les armes des Parthes. Auguste d'abord mécontent des Tyriens, les priva de leur liberté, puis la leur rendit. Le rhéteur Paul, dans la fuite, obtint de l'em-reur Adrien, que Tyr seroit élevée à la dignité de

métropole, titre qu'elle avoit même déjà pris précédemment. Le Christianisme s'établit de bonne heure à Tyr, & elle cut des évêques. Elle paffa au pouvoir des Arabes fous le califat d'Omar. Les Croifes s'en emparèrent en 1124.

N. B. Tyr fe foutenoit eneore avec quelque éclat, lorfque fur la fin du treizième siècle, effrayes par les eruaurés que les Mamelucks venoient d'exercer fur les habitans de Ptolémais (S. Jean d'Acre), les habitans placèrent toutes leurs richeffes fur des vailleaux, y mouterent eux-mêmes, & fe transportèrent fur différens lieux des côtes éloignées. Les ennemis détruifirent la ville, qui n'a été depuis ce temps qu'un amps confus de ruinesoù l'on ne trouve pas une maifon entière. Il n'y a que quelques cabanesde pêcheurs , & ce lieu fe nomme Sur.

XXXV. Au fud de Tyr étoit une sorteresse nommée Alexandro Schanco. XXXVI. Une haute montagne plus au fud étoir,

felon Joseph , nommée Scala Tyriorum , ou l'Echelle des Tyriens.

XXXVII. Ecdippa, appelée aussi Acheib, &c connue par S. Jérôme, éroit une petite ville au fud de la montagne précédente, & aufu fur le bord de la mer.

<sup>(2)</sup> Alexandre honteux de cet excès de crusuré, prétendit s'en justifier dans la fuite, par une subnitité digne d'un sophisse grec, il répondit que comme les Tyriens n'étoient qu'une race d'efclaves, ils n'avoient eu que le traitement qu'ils méritoient,

XXXVIII. Aco, felon l'itinéraire d'Antonin, étoit à 32 milles au sud de Tyr. Les Grecs la nommèrent Ace, Mais elle prit le nom de Prolemais de quelques-uns des Prolemées, dans le temps que la Phénicie étoit fous leur domination. Sirabon dir que, fur la côte de Ptolemais, il arriva une inondation inattendue, & cause par les flots de la mer, qui fit périr les troupes de Typhon, usurpateur du trône de Syrie; & il ajoute que le même phénomène arrive quelquefois fur les côtes d'Egypte. Apparemment que, quoique les marces ne foient pas habituellement fenfibles dans la Méditerranée, il arrive qu'un cours de circonftances physiques les v rend quelquesois rrès-sorres,

Prolemais paffa enfuite aux Parthes, puis revint anx Romains avce le reste de la Plienieie. Le christianisme y fut établi dès le remps des apôires; mais les Arabes s'en emparèrent. Les Croilés s'en emparerent vers l'an 1101, & la conferverent jufqu'a ee que Saladin la prit en 1187. Les Croifés la reprirent de nouveau.

N. B. Ptolemais fut enfin dérruite par le huitième Sultan des Mamelucks en 1291. On nomme le lieu

on elle eton Saint Jean d'Acre,

XXXIX. Un petit fleuve, connu fous le nom de Belus, étoit au fud de Ptolemais : il dut probablement son nom à quelque temple de Baal, situé fur fes bords; & fa célébrité, à la fable que l'on débita, qu'Hercule y avoit trouvé la plante qui le guérit de fes blessures. Selon Pline, il avoit sa fource au mont Cendevia. Le fable que l'on trouve près de son embouchure, est plus propre qu'un autre à faire du verre.

XLI. Un lieu nomme Begara & peu connn, auffi-bien qu'un petit fleuve : pele Kifou, fe trouvoient entre le Belus & la ville fuivante.

XL. Porphyrion ou Porphyreon, étoit au fudouest de Ptolemais, la eôte formant, par le sudest, une espèce de eroissant, dont la pointe se termine au promontoire du Carmel, Le nom de Porphyrion qui est celui de la coulcur pourpre, lui avoit été donné parce que c'étoit sur cette côte sur-tour, que se faisoit la pêche du coquillage qui fervoit à cene belle teinture (t). M. d'Anville pense que la ville, appelée Porpayrion, par les Grecs, eft la même que celle qui est nonimée Gaba par Joseph: c'est ausst l'avis de Reland.

XLII. A cent vingt flades de Piolemais en finivant la côte, étoit le mont Carmel, que l'en fait avoir été dans le partage de la tribu d'Afer. Lorique les dix tribus eurent été emmences en captivité, ce pays retourna aux Phéniciens, les anciens maires. Le Carmel étoit fertile & couvert d'arbtes truitiers, d'oliviers, &

Sur cette même montagne étoit une ville de même nom, mais appelée antérieurement Echatana ou Echatane. Les historiens rapportent que Cambyfe, trompé par un oracle qui lui annonçoit qu'il mourroit à Echarane, ce qu'il entendoit de l'Ecbatane de la Médie, se proposoit bien de ne pas retourner dans cette ville. Mais se trouvant, après fes bleffures, malade à Carmelus, & apprenant fon ancien nom, il se determina à la mort,

XLIII. Calamon , aurre petite ville , étoit au fud de Carmel. C'étoit , selon la notice de l'empire , la flation d'une cohorte d'archers à cheval,

XLIV. Sycaminos, un peu plus au fud, paroit avoir pris fon nom, qui fignifie sycomore & murier, de la quantité d'arbres de ces deux espèces qui se trouvoient dans ses environs. Au temps d'Enfebe, ce n'étoit plus qu'un bonrg.

XLV. M.gdriel, est indiqué, par M. d'Anville, peu loin au sud de Sycaminos.

XLVI. Dora, étoit à onze milles au fud de Sve caminos. Les Grees, mauvais eriniques en fait d'etymologie, avoient fait venir ce nom du prétendu Dorus, fils de Neptune. Mais c'étoit une ville d'origine phénicienne, & qui portoit le nom de Dor, des le remps que les Ifraélites entrèrent dans le pays de Canaan. Des Phéniciens s'y étoient d'abord établis, à eaufe de la quantité de poissons qui se pôchoit sur la côte, & que l'on employoir pour la teinture. D'abord il n'y eut que des huttes entourées de fosses, ensuite les pécheurs s'entourérent de murailles; on y fit un port commode : & , comme le mot Dor fignific habitation , il est trés raifonnable de croire que ce fut là l'origine

Au temps de Josué, cette ville avoit un roi. Par e parrage qui fut fait alors, elle tomba à la tribu de Manasse, qui pourtant ne pat s'en mettre en poffeilion.

Dora paffa, avec la Phénicie, au pouvoir des Perfes , puis au pouvoir d'Alexandre & de fes fueceffeurs rois d'Egypte. Les rois de Syrie la leur enleverent : mais, à la faveur des troubles, un par-ticulier nomme Zoile s'en empara. Alexandre Jannes, roi des Juifs, qui avoit pris la tour de Straton, se rendit aussi maitre de Dora, Elle fut dépeuplée & ruinée par les Juifs, dont on connoît l'intolérance , & qui traitoient ainfi les villes on l'on n'embrassoit pas leur religion.

Lorfque les Romains, fous Pompée, se tronvèrent maîtres de la Syrie, ils accordérent à Dora, l'an 94 avant l'ère vulgaire, l'amonomie, dont l'établissement fervit d'epoque à l'ère adoptée par certe ville Huit ans après, Gabinius, proconful de Syrie, ordonna que toutes les villes, détruites ou endommagées par les Juifs , feroienr rétablies & mifes en bon état : Dora fut de ce nombre.

Il y cut une églife à Dora; mais on n'y trouve

fur-tout de vignes. C'est sur-tout de cette dernière production qu'il avoit pris son nom, puisque Carmel fignifie plans de vignes.

<sup>(1)</sup> Quoique l'on retrouve encore dans les mêmes parages un coquillage ayant des raies pourpres éans l'interacur de la coquille, on a abfolument peréu la maniere d'en retirer la couleur.

pas d'évêque avant l'année 518 de l'ère chrétienne ; mais, conquife par les Arabes, elle tomba infen fiblement dans un état de décadence, qui n'en laiffe pas même de traces. Fulbert, chanoine de Clartres, & Uno des hisforiens des croitades, la nomme l'igul; mais on ne voit pas d'où lui venoit ce

XLVII. A quedque difiance, a of ud, eft un fleuve qui vient do fue de fi o ne le nommeir Charjear.
XLVIII. Evere Dava & Cafarca, ebois un lieu nomme l'ine-Euris, d'etoris qui fervoit de retraite à des brigands. Baudouin 1, roi de Jernfallem, revenant de Polismide, dont il voit cité obliga de lever le fière, combatit & diffiga cels rigands, de le velle folonisale, dont il voit cité obliga de lever le fière, combatit & diffiga cels rigands, de le bleffa nom près du cerut. Les Templiers, en en 111, bàtirent près, & & l'eft de cel lieus, une tour dans laquelle on mit granifica : on Tappella de lever de la legale on mit granifica : on Tappella de lever de la legale on mit granifica : on Tappella de lever de la legale on mit granifica : on Tappella de lever de la legale on mit granifica : on Tappella de lever de la legale de lever de la lev

le Château-Pelerin.

XLIX. Sar un petit promonotive, formatt une feigle ed per fight; un Gree, challe in Phentice, avoid bait une tour, qui, d'appe las, it nommet experient per financial experient per financial experient per financial parties and the proposal extreme type d'Appelle, centre autres letta. Hisrode synta reçui d'Appelle, centre autres letta, condicionales, cent our de Sariou, devenues que paire, & en l'honneur de fon hieralisteur, loi donna in moi de Galaria, el port fut nommé Souffaire, al port put de la la confluirie qu'à la confluirie qu'à la prot qui autressant de la Confluirie qu'à la prot qui autressant chai for dengresse, de-

vint alors très-commode, au moyen d'un mole circulaire, qui le mit à l'abri des vents de fiid & des vents d'ouest. Ces différens ouvrages furent achevés dix ans avant Jéfus - Christ Hérode s'éleva au deffus des préjugés de fa nation, y établit nou-sculement des Juiss, mais des Phéniciens, des Grees, des Syriens, & leur accorda le libre exercice de leur religion. Cette fage politique, dont le commerce de Céfarée devoit retirer le plus grand avantage, ne fut point approuvée par les Juifs, & donna lieu à des diffensions intestines, qui devinrent souvent de petites guerres civiles. Les torts des deux partis furent juges à Rome par Néron. Je suis intimement perfuade que les Juis étoient les agresseurs, parce qu'ils étoient intolèrans : aussi surent-ils condamnés. Joseph , dont le témoignage est ici fort suspect , présend que l'on trompa la justice du prince. Quoi qu'il en foit, les Juits furent prives du droit de bourgeoisse. On crois cette sentence de l'an 61 de notre ère. Les troubles & les combats intérieurs n'en continuèrent pas moins. Enfin, les Juiss se voyant les plus foibles, se retirérent : mais ils échaufférent le zele fraternel de toute la nation ; le feu y gagna de proche en proche , & cette première etincelle caufa l'incendie qui embrafa Jetufalem : il finit par la confumer.

Après la priscue cette dernière ville par Titus, ce

prince envoya à Cefarée les dépouilles de toutes les provinces, & y nit célébrer des jeux : mais de ces jeux féroces, tels qu'il les falloit aux Romains, qui s'y raffaférent du fang de plus de deux mille cinq cens Justs, tués en combattant les

uns contre lesaurres, qui contre des animaux. En 76 de notre ère, Vefpassen établit une colonie à Céfarée, qui prit le nom de Fussiana, Elle devint la méropole de la Palettine. Il déclargea les habians du tribut de la espitation, de

Titus les debarraffa de la taille.

La religion christienus s'écoir établie à Céfride de l'ang sé d'. C. Il y cet reclinée de vérques de l'ang sé d'. C. Il y cet reclinée de vérques de convergre. La néga, Alon Occidals, général paffa sun celloie «Egyape, Ellé na piffa per Bau-douin I, roi de Jordalem. Le France contervéent collecté pifqu'en 169, public lour ferrelive, par Calcade pifqu'en 169, public lour ferrelive, par aux Christians y en en 119, S. Losis la fir éparer. Le l'entrelians y en en 119, S. Losis la fir éparer. Le l'entrelians y en en 119, S. Losis la fir éparer. Le l'entrelians y en en 119, S. Losis la fir éparer. Le remain s'on la poilfance des Minuelucis Balantes, s'un 1391, doopte à lapuelle le Christians en viet jamis et évrée depuis.

L. Au find de Céfarée est un lac que les anciens ont connu sons le nom de Crosodilorum Lacur. On le retrouve encore aujourd'hui.

Dans le même lieu, il y avoit, felon Sirabon, une forcit de chênes; felon S. Jeiome, Évoient des vaftes campagnes, & que par cette raifon on les nommoit Saron on Saronas. Outre les pâturages, il y avoit des vignes, dont le vin a affez eftimé, évoit conna fous le nom de Saron.

11. Apollotia civil cui a fud. Son nom fait prâmer qu'elle avoit ché baite dans le temps que les rois Macèdoniens évoient maitres de la Prâncie. On forme enore une autre conjedure. Seleucus-Philopator cut pour premier mivillre Thrafeas, dont le fils Apollomist fut gouverneut de la Celo-Syrie: ne pourroit-il pas avoir fondé cette ville?

Lill. Apper doit plus as field, all'extrémité de la plaine de Stron. Les anciens ont four varié fur l'ancienneuté de cette ville. Les Plésirétiens, felon de Finandraine se terres ; ce qui figuilitérie au-delà du délage. Les Grees, dans remousts fi baux, tarmbooiers à logh, tille d'Eloe Re de Céphèc. Ce que fon pour affurer in Joppé , c'est qu'ille citélle a sur put affurer (in Joppé , c'est qu'ille citélle a sur put de l'ord, qu'ille citélle au sump de Jofit, qu'il à nomme Lepha, Qu'elle citélle au sarie de l'affuncien, pintique il applie à Balle.

On disoit que c'étoit près de Joppé qu'avoit été enclainée Androméde, délivrée ensuite par Persée. Selon Pausanias, il y avoit auprès de cette ville une sontaine, dont l'eau étoit couleur de

Joppe avoit un bon port. Elle palla successive-

meta zuz Chabléren, aus Perfer, sur Lagides & una Silenticke. Elle teuir fous la domination de ces derincirs, l'an 163 avant l'ère chrètienne, lerfer les halusars, symbath, lapis ray wesoni d'aire corclue entre Joses Metables Cé. L'Jfar, touter corclue entre Joses Metables Cé. L'Jfar, touter correlate entre Joses Metables Cé. L'Jfar, touter con Juils, qui demercient dans leur ville. Infertunit de ceue violation bashrer du traité. Judos parui fur le champ pour en niere vergeance, furprip pendan la must les habitaus de Jope), fu suambilli du trout se manebox, de bibli neus leurs l'alle de l'ought de l'autre de l'appel de l'autre l'autre de l'appel de l'autre l'autre de l'appel de d'appel de l'appel de l'appel de l'appel de l'appel de l'appel d

Seize ans après, en 148, Jonathas, prince des Juifs, se rendit maitre de Joppe; Apollonius, gouverneur de la Cèlo-Svrie & de la Svrie, n'avant pu réuffir à détacher Jonathas des intérêts d'Alexandre Bala, le défia à une basaille : le défi fut accepté. Jonathas fortis de Jérufalem avec dia mille hommes, vint prendte Joppé à sa vue, lui livra bataille, & hii rua huit mille hommes. Jonathas ne conferva pas cette place ; mais Simon fon trère la reprit quatre ans après. Joppe passa cependant aux rois de Syrie. L'an 190 avant l'ère vulgaire, le fenat romain la fit rendre aux Juifs. En 64 Pompée, renfermant la Judee dans ses anciennes bornes. obligea Hircan d'évacuer les places que ses prédéceileurs avolent prifes, tant dans la Célo-Syrie que dans la Phénicie. Auguste, devenu maitre de l'empire, donna cesso place à Hérode. Mais lors de leur révolte contre les Romains, Joppé fut la première ville qui éprouva l'effet de leur vengeance. L'an 66 de notre ère Gallius Coffius y mit le feu : Elle fut en partie rétablie par les Juifs : mais Vefpafien la fit ruiner de nouveau.

Cette ville roditoit plus qu'une tour, & beaucoup de runne, lorque Godefroit de Bouillon, permier roi de Jerulalem, enreprit de la retabile. Il Cevrisonts de mans, & en fina emplec force, Il Cevrisonts de mans, & en fina paper de retablement. Si'udin first le premier d'annre eux qui set empara en 1899. Il la perdic reperdant, & Richard, roi d'Angiererre, la défendit contre haitgier en praga en 1899. Il perdic representation de mais font freté Malcola shed la lapier en 1989, & en 1894, a la laborates en capturés. S. Levis en 1894, a la laborates en capturés. S. Levis en 1894, a la laborates en capturés. S. Levis en 1894, a la laborates en capturés. S. Levis en 1894, a la laborates en capturés de la Syries & Jopé paffa aux Mufulimans, auxquele tile efterete depais en la cononté s'abullemente fou le nom

LIII. Jameis doci è nucleure. Affance un fud de Jopes fon nom piùtici en doci è lacs. Ce fruitme des villes que les Julis avoient prifes fue les Phinicieres, & Gouttre Monde leur ordonna la effettionie. He se dont Pompie leur ordonna la effettionie en effet de la voir èté en partie démantélée, purifique Gabinum, preident de Syre, oudonna l'aux y de la géablir. Se depuis elle fur accordée à des la géablir. Se depuis elle fur accordée à des la commentation de la gentie de de

Giographie ancienne. Tome II.

cloifade : mais elle fut prife par Saladin , los fqu'il fe fut rendu mairre de Prolémais.

Tout le reste de la côte jusqu'à l'Egypte avoit eté occupé par les Philitins, mais dans la suire, & depuis la captivité des Juis, leur pays pris sufil le nom de Phénisie, & sit parite de cette province sous le gouvernement des Perses, sons les successeurs d'Alexandre & sous les Romains.

LIV. Econo, ou Accesso, étois la première ville decene côte : elle étois une prite dislance de la mer ; ç'avoir été la capitale d'une des cinq farapies des Philifitias. Ces écotes par une finite de leur histories des Julis et cottes par une finite de leur histories des Julis et cottes par une finite de leur histories d'accessor : la Yadoucion fous le nem de la divinité des Bastinas d'Accessor : las Yadoucions fous le nem de Basteghabim, qui dice des facrifices : les Hébreux, pour les tourieres médicion, le nommèrens Béd-

ciedas, ou figipeira des inocubes.

J. V. Agenus of Aflat, foriuntedes plos importates places de cette clite. Forifiée par les Epypieras.

Le places de cette clite. Forifiée par les Epypieras.

Ceperdant ints en compartera four la cogdiage de

Colombia de la comparte de la comparte de

colombia de la comparte de la comparte de

con la comparte de la comparte de

con a mois la savajour des hacos qui s'y consérent,

cut a mois la savajour des hacos qui s'y consérent,

cut a mois la savajour de la four la file con
verti un hocosa, & dura vingraent fant. La ville

ten podrice ne la copolitorist que la fectio d' doze.

Elle für établie, mais quelque temps après roince par Jonathas, prince des Julis. Ce penple cepadont la répara, & la garda julqu'à l'an 63 avant l'ère vulgaire, que Pompée les obligca de l'abandonner. Il pacioi qu'elle étoit en mauvais état, car fix ans après, Gabinius la comprit dans le nombra de celles dont it ordonna le rétabliffement.

On fait que le dicu de cette ville pottoit le nom de Dagon; que les Philiftins s'étant emparés de l'arche; il s'opéta plufieurs miracles en fayeur des Ifraélites, auxquels l'arche fut rendue,

LVI. Afeldes, mite ville des Phintienes, etoti, color Einerica Admonia A sing miles id "mina. Le canon, où alle étoit, vous de la celibrité par la ferville. On en elimbin fairous la vain, korf-dun arber appelle par les Gress aveyi, & que l'on roite et l'origine. Me la production qui avoir le plus de tipuntain dioù une efpice doipnon que les Gress nominorite in Aracherica doipnon que les Gress nominorite in Aracherica control de la control de la capital de la c

Les habitans d'Afcalon adoroient Vénus Uranie ou la Céleite. Le temple de cette divinité étoit

<sup>(2)</sup> C'est de ce mot s'Afcelonie cape que l'on a fait dans le treizième uecle Ejchaloignes, et depuis Echalosses,

162

fort ancien. Les Seythes qui, après avoir vaincu Cyvarant, premier roi des Médes, évolonie quiet fui l'Exyte, en fe retinant de ce psys, pillèrent le temple de Visus ciellel. Herdone, qui ne doutoit pro que les deux ne priffent un instret bien vir à la confervation de ce temple, rapport que ces facrilèges furent puins miraculeufsment. Scion le même fultorien, et fit de cette ville que le culte de Vênns paffa à Cypre & à Cypitee. On adronie encres à Afeilon une aute divinité fous

le nom de Drova.

Archan entitoire de le comps de Judie, qui en Afreian entitoire de l'en apparenau aux Philitius. Il convient dené de rejeter le fantiment de 
Judie de l'entité de l'entité de l'entité de 
Judie de l'entité de l'entité de l'entité de 
Judie de l'entité de 
Judie de l'entité de 
Judie de l'entité de 
Judie de 

Judie de 
Judie de 

Judie de 
Judie de 

Judie de 

Judie de 

Judie de 

Judie de 

Judie de 

Judie de 

Judie de 

Judie de 

Judie de 

Judie de 

Judie de 

Judie de 

Judie de 

Judie de 

Judie de 

Judie de 

Judie de 

Judie de 

Judie de 

Judie de 

Judie de 

Judie de 

Judie de 

Judie de 

Judie de 

Judie de 

Judie de 

Judie de 

Judie de 

Judie de 

Judie de 

Judie de 

Judie de 

Judie de 

Judie de 

Judie de 

Judie de 

Judie de 

Judie de 

Judie de 

Judie de 

Judie de 

Judie de 

Judie de 

Judie de 

Judie de 

Judie de 

Judie de 

Judie de 

Judie de 

Judie de 

Judie de 

Judie de 

Judie de 

Judie de 

Judie de 

Judie de 

Judie de 

Judie de 

Judie de 

Judie de 

Judie de 

Judie de 

Judie de 

Judie de 

Judie de 

Judie de 

Judie de 

Judie de 

Judie

Hérode, qui étoit originaire d'Afcalon, la déeora, en y faifant bair un palais qu'Anguste, après la mort de ce prince, donna à Salomé fa focur. Il y fit aussi ereuser des canaux, constraire des bains, & faire des péristyles.

L'époque de la liberté d'Afcalon est de l'an 650 de Rome, avant J. C. 104, & c'est de l'automne de cette année que procéde l'ête marquée sur la plupart de ses métailles.

Alcalon avoit un port que l'on nommoir en fyrien M.imna Alcalonia, ou amas d'esu d'Alcalon. Il étoit à quelque diffapce de la ville. Il en fut sellement léparé par la jurifdiction eccléficatique, qu'il cut un évêque patriculier, tandis que la ville avoit aussi le fien.

Les Anhest stems rendus mahres d'Actolos, elle deriat une place fore, fous les Patheniers d'Egypte. Les Chrésiens, arrivés dans le pays, etcrierce de s'en emperer : mais a'yaste puy viculir, là élevèrent dans les cenvinous platitumi fore, partierce forts combinèremels à la prifé d'Actolo en 1144, que Baudonin III d'en empara sprés deux mois de figer. Il hisfi sus inhismas la lichert de fe renier co ils voudoients, de d'emporter avec cur tont ex qu'ils pourvoiren. Il hai fin effice con la défent, for la route de l'Egypte. Saladia yarse lin prinointe fou de Luftema.

Satana ayant rat prinomer du de Languar, & pis toures les villes de la Phênicie, vint fe préfenter aux portes d'Afcalon. Les habitans, loin de fe rendre, lui dérent qu'ils étoient réfolus de le défende, jufqu'à ce qu'ils fuffent affurés qu'il tour maire de Jérusalem, Saladin marcha en effet

vers cette ville, qu'il prit, puis il revint fommer les Afcaloniens de tenir leur parole. Ils y furent exacts, & le vainqueur reçut leur foumiffion, en rendant la liberté au roi de Jérafalem & au maitre des Tamplios

des Templexs.
Qualques annières agrès, ce prince, for le bris,
Qualques annières agrès, ce prince, for le bris,
Qualques annières agrès que l'entre un Syrie, fir rade les fortifications d'Afadhos. En 11 qu les François, d'ill jumières de Problemis, s'en enzapoièrens fins beausoup de peine. Richard 1, roil d'Angleierre, an fin èrquere les anniers i mais Diqu'il les lis déurière. En 120 Richard, comes de Cornouille, frère de Henri III, fin encore réparer cente vitte, qui fan détraité (équ un après cretere dépuis.

N. B. Abulfèda dit que de son temps elle étoit entièrement ensevelie sous des raines, qui préfentoirent encore de beaux vestiges de la haute an-

L'UII. Gre kon't feize mille sus find d'Alcalor. Les Syriens in nomicent Agr. Schot intenneds By-fines, fon nom lus venois d'Ages, fils d'Hercule. In the control of the co

Gaza, felon Strabon, n'étoit qu'à fept fades de h mer. On doit prendre nne hante idée de l'état de cette ville au temps de Cyrus, puisque de toutes les villes qui fe tronverent fur la rnute de ce conquerant, elle seule ofa lui resister. Elle se rendit à la fin , & resta fidelle ans Perses. La rapidité desconquêtes d'Alexandre, ses succès à Tyr, malgré la réfistance de cette ville, & les traitemens barbares qu'il fit éprouver aux habitans , irritèrent le courage des Gazéens , an lieu de l'intimider. Leur réfistance bleffant l'orgueil d'Alexandre, il se determina à refter devant la ville jusqu'à ce qu'elle fut prife, & ce siège dura deux mois : encore le plus grand nombre des habitans défendoit-il les rues , lorfqu'on fus obligé d'abandonner les portes. Tant de bravoure n'intéressa pas la générosité da vainqueur : ce qui resta de Gazéens sut massacré ou vendu; & Betis, le gouverneur, ayant confervé , dans fa défaite , la fierté de fa grande ame, eut les salons percès par ordre d'Alexandre, &,

<sup>(</sup>c) De Arth, ou avec l'afpiration Gree, lieu fortifie, en avoir suffi dit Gage, trefer, parce que les trefors, chat les Perfes, étoient reufermes dans un jeu fortifie

an moyen d'une corde attachée à un char, fut trainé ignominieusement autour de la vitle.

Il est éconnant que Strabon ait eru que Gaza ait été alors entiérement détruite : au contraire, on voit par Arrien qu'Alexandre y mit une nouvelle colonie, & en repara les fortifications. Après la mort de ce prince, Gaza demeura au

ponvoir des rois d'Egypte, puis des rois de Syrie, qui la prirent fous Antiochus-le-grand, l'an 219 avant l'ère vulgaire.

Sous le règne d'Antiochus-Epiphane, les Juiss perfécutés par lui, se révoltèrent, & , commandés par Matathias, puis par Simon, s'emparerent de plusieurs places, an nombre desquelles étoit Gaza. Les victoires de Bacchides , général de Démétrius Soter, procurerent aux Gazeens une liberté dont ils ne jouirent que peu de temps : car en t43 ils furent repris par Simon Machabée, grand-pré:re & prince des Juifs. Il faut observer que ces guerres étoient d'aurant plus terribles , qu'elles étoient alimentées par un fanatifine cruel. Ce prince chaffa tous les habitans de Gaza, & purifia toutes les maisons & les temples où il y avoit eu des idoles.

Les Syriens déreftoient les Juifs, fur-tout à cause de leur intolérance. Antiochus Sidetés les força de se rensermer dans leurs anciennes limites, & les anciens habitans de Gaza y revinrent. Au bout de dix-huit ans , Alexandre Jannée , roi des Justs, reprit Gaza, & la détruisit enrièrement. Elle étoit enfevelle fous ses ruines à l'arrivée de

Pompée.

Cette ville fut rebâtie foixante-un ans avant . C. alors elle parragea, avec les autres villes de la Syrie, le droit de se gouverner par ses propres loix, sous la protection des Romains. On prétent qu'elle ne fut pas reconstruite précisément au même endroit. Comme le plus grand nombre des villes qui ont été reconstruires après la ruine entière des anciennes, n'ont pas occupé le même emplacement, je foupçonne qu'il existe une cause commune à toutes, & produisant par-tout le même effet : c'est qu'il est plus aise de construire dans un terrein libre, que fur un emplacement couvert de décombres.

Gaza fut une des villes qu'Auguste, l'an 30 avant l'ère chrétienne, donna à Hérode, rot des Juifs. Après la mort de ce prince, il l'ôta à la Judée pour la rendre à la Syrie. Adrien , féparant de la Syrie la Palestine , décora Gaza de

Bouveaux privilèges.

Cette ville, & fon port nomme Maina Gara, étoient fous la puissance des empereurs Grees lorsque les Arabes s'emparèrent de la Syrie. Il est probable qu'ils négligèrent cette place, après s'en être emparés , puisqu'à l'arrivée des Croifes elle étoit entièrement détruite & ruinée. On bâtit alors dans ce même emplacement un châreau fort, qui fut donné sux chevaliers du Temple, pour arrèter les courfes des habitans d'Afcalon.

Aukedon , au fud-eft , aft peu connue , & proba-

blement étoit moins ancienne que beaucoup d'autres villes de la Piténicie , pitiqu'il n'en est pas parle dans Josue, & que d'ailleurs son nom cit u'origine grecque. Ruinée pendant le cours des guerres des rois de Syrie & d'Egypte, elle fut rétablie par Gabinius. Auguste l'avant donnée à Hérode. ee prince y fit faire quelques ouvrages, & en changea le nom en celui d'Agrippias. Par cet acte d'adulation, il faifoit sa cour à Agrippa, gendre d'Auguste & gouverneur de l'Orient. Après la mort d'Hérode, elle reprit son premier nor

LVIII. Raphia on Raphea, étoit au fud-ouest, non pas précifement sur le boid de la mer, mais à une petite distance. Elle est célèbre par la bataille qu'Anriochus le-grand perdit dans son voisinage, contre Ptolemée-Philopator. La distance de Raphia à Gaza étoit de vingt deux milles. Gabinius, la trouvant dans le même état que cette dernière, la fit rétablir. On ne fait pas bien depuis quand elle fut

détruite.

LIX. Rhinocorura, quoique n'ayant pas roujours été comprise dans les limites de la Palestine , peut être cependant regardée comme la dernière ville de la Syrie : elle servoit de bornes à cette province du côté de l'Egypte. Le nom de Rticonorura est gree, & paroit s'ètre forme par corruption de Rhinecolura & Rinolura, formé de pir, le nez, & de zolia, je coupe: ce n'eft qu'une tradition de l'oriental Lutyfus, formé de racines, ayant le même fens que le mot grec, & en effet les historiens parlent d'une ville de Janyfus, qui devoit être . dans cette contrée.

Diodore prétend qu'elle tiroit son nom de ce qu'Actifanes, roi d'Ethiopie, après s'être emparé de l'Egypte, avoit envoyé dans cette ville tous les voleurs auxquels il avoit fait couper le nezau lieu de les faire mettre à mort ! mais on pourroit demander à Diodore quel étoit alors le nom de la ville? D'autres auteurs ont dit que pir fignifiant aush-bien le cuir que le nez, avoit ainfi nommé ee lieu, parce qu'il avoit commencé par être une habitation de gens occupés du commerce des cuirs : mais ce sentiment n'est pas plus prouvé que l'autre

Au refte, certe ville manquoit de toutes les commodités de la vie, & ce n'étoit qu'à sorce d'industrie que les habitans subvenoient aux befoins les plus pressans de la vie. Telle étoit la côte de l'Asse appellée Phinicie.

& tels en étoient les principaux lieux. On a eru devoir donner une description un peu étendue de ee pays, à cause du rang distingué que riennent les Phéniciens entre les peuples de l'antiquité. PHENICE, nom d'un lieu ou d'une ile de l'Afie, dans la Birhynie, fur le golfe Meriandynus , scion Hérodote.

PHEN:CE . ile de la mer Méditerranée . fue la côte de la Gaule, & l'une des plus petites de celles connues fous le nom de Stachades, felon Pline,

Bbbb s

PHENICE, île de la mer Egée, & l'une des Sporades. Selon Pline, eile fut enfeite appelée

DHUNICES, les Phéniciens, peuple d'Afie, érablis principalement for la côte qui s'étend depuis l'Egypte, jufques vers l'embouchura de 10ronte. Ce peuple à jond un fig grad office d'une l'antique teruje d'exercircle. Le prendris jour l'antique teruje d'exercircle. Le prendris jour ano principal guide M. l'Abbé Mignot, qui a donné, dars les Memoires de l'académie de Bellesle-Lettres (Foyr, T. xxxv. V fuiv.), plufieurs differations fut ce fuier.

Etymologie du non Phésicien. On convient affez généralement que le mon de Phenicer, ou Phénicens, u étoit pas d'abord celui de ce people; tè ce néfici il n'a pas la forme des noms orientaux. On préferen qu'ils 3-ppeleint d'abord Canneton. Leur fecond nom, celui qui avec le temps leur refla, leur fut donné par des nations térraingères. Mais il y a divertité d'opinions sur son prigine.

Arillote rouvoir l'etymologie de ce nom dans les verbe quirigé l'Apaissais) dont les Perhèbes de fervoient pour dine ture, majfarre ; parce qui avoient et il, pel hieriteinen révoirent communé abord que comme des forbans, des écuments de met, y proprionie le fee de le me, à vir ne travaisse de la communité de l'est de le le me de l'est de l'est de le le me de l'est de l

Les mythologues hiftoriers, qui ont toojours des hiros ou den pumples à leur disposition, ont fait venir le nom des Phiniciens, les uns d'un prèceal Phenie, fils d'Agenci, ils autres, de Phenie, fils d'Agenci, ils autres, de Phenie, fils de Nepune & de Libye, On peut leur oppoier une donnle chylicition. Ces précendes Phum's nont peut-être jamais ettifé, & fur-tout fe d'artier (r), 2 de plus , c'éta que les nazions voisines des Phéniciens, ne les oppellent pas autrement que Canadies.

Une troifème étymologie offiriot i plus de vraifichiblane, parce qu'elle s'rappocche divalenge de la marche de l'Esprit humain. Le palmier porte en gree le nom de qu'elle; on aura, dit-on, donné le nom de Phanicia su pays qui paroisson, produirs le plus abondamment les palmiers, Et sis bien qu'Asistoc rejette cette étymologie e l'Arabie & L'Espype produisent le palmiers, est

perrett pas le nom. Cels elt vrai : mais il parole certain que les Greco ent eu dei relations, avec les Phéniciens, avant d'en avoir avec les Arabes et les Phéniciens, avant d'en avoir avec les Arabes et l'en de l'entre l'étaire de l'entre l'étaire, o'étables, le avoir ét favoir de favoir en de l'entre l'entre l'entre en rein pas que l'on n'en nouve également aux productions en la commandation de la commandation de la commandation de la commandation de l'entre de l'entre l'

l'abandonne quelques autres étymologies prifes de amme de la langue grecque, pour parler de, celles qui font prifes dans les langues orientales; ét il paroit raifornable de la chercher dans la langue meme de ceux qui la portoient, ou du moins dans celles de leurs plus proches voitins.

Scaliger prétendoit que le nom de Phénicies venoit de Pinhhas ou Pinhhas, qu'il prétendoit avoir été donné à Cangan, par les Sidoniens : mais riea n'est moins preuvé que ce sait, quoique d'ailleurs ce mot soit oriental, & fignisse un homme qui infpire Li confiance.

Felletus le cherche dans le mot panek ou phanek; mais dont on ne connoît pas trop la fignification.

Le savant Bochart paron s'être le plus approché: de la vérité. Selon lui, ces peuples se nommèrent d'abord les enfans d'Anak ou Beni Anak , comme dans l'écriture on dit les Enfans d'Abraham, les Enfans de Jacob. En adoucissant la prononciation dn beth , on a dit phenak , au plurier phenakin , d'où les Grecs ont fait Phanices. En effet, on voit dans la Genéfe, que les espions envoyés par Moyfe, trouvèrent à Hébron & aux environs, une nation qu'ils appellèreur Anakim ou Enakim, Cette portion des Canancens devint calèbre par sa mille avantageuse & par sa force : d'autres Canancens le firent honneur d'en descendre, & se denominèrent aussi Anakims, Ceux qui fondérent Carthage donnérent à cette nouvelle ville le nom de Hhadre Anak, ou, comme on lit dans Plante, (in Panulo, a. V, fc. 2), edre Anak, c'est à dire, les demeures d'Anak ou des Enakim, ou des Enacims. Quant au mot beni, que Bochard inpofe entrer dans la composition de ce mot, M. l'Abbe M'gnot pense qu'il a'en est pas besoin, Les Egyptions ajou-oient profique toujours l'article ple au commencement des mots : ainfi, au lieu, d'Enakim, ils auront dit Penakim ou Phonacim, & les Grees apprepant ce mot dans leurs premières courles marinimos, ou par des batimens qui mouil-Lient fur leurs cotes, apront dir Pairmer , 6 les Latins Phanices,

<sup>(1)</sup> Qui ne voir que par un fils de Neprune & de Libye, on a voulu défigner un chef de quelque navigation venu par mer, d'une terre que l'on nommoit Libye?

Drigine, En reconnoissant les Cananéens pour les descendans de Cansan, fils de Cham, on remonte aisement à l'origine des Phénieiens : mais en examinant avec soin les indications données par Moise, on apperçoit une différence entre l'état dit pays qu'ils habiterent, confidéré lors des premières difpersions, ou lorsque Abraham y arriva. On voit qu'il avoit dû y arriver une nouvelle colonie, qui avoit obligé plufieurs des anciens habitans de se porter vers le septentrion. On présume que cette nouvelle colonie étoient des Cananéens, que Moife parok diflinguer des premiers habitans t car, lorfque dans la Genèfe (c. x11, v. 5.6) il die qu'Abraham arriva dans le pays de Canaan, il ajoute que le Cananéen étoit alors dans ce pays; remarque qui cut eté inutile, s'il cut voulu ne parler que des anciens habitans. Dans le chapitre fuivant, il parle du Cananéen & du Phérézéen. qui habitoient alors dans le pays.

Or, ess nouveaux Canarésas, on pedimes, avec bassoop de variembates, que étasient les Orientansa que les autres nous font connoires en la contraina que les autres nous font connoires en avers été chaffe, revirerent dans l'Padeline. Cell probablement d'après les traces de cette antenne migraisien, qu'il Merdoude il que les Phinicieux avoient d'abord haitoite les brois de la mer entre migraisien, qu'il Merdoude il que les Phinicieux avoient d'abord haitoite les facts de la mer de la confirmaté de l'Eppes et den pupur dere differe de la mer de la confirmation de l'Eppes et des pouvei et en differe de la mer de la confirmation de l'Eppes et des pouvei et en different de la mer de la confirmation de l'après de la borde de la mer de la confirmation de l'après de la borde de la mer de la confirmation de l'après de la confirmation de l'après de la confirmation de

fcph. (Jof. Contra Appio.)

Nous avons eu autrefois, dieil, un roi nommé n. Timais; fous fon règne, Dieu étant irrité coutre » nous, des gens venus de l'Orient, méprifables m'à la vérité, mais pleins de courage & de har-» dieffe, se jeierent sur notre pays, s'en renn fournirent, &, ayant réduit ses princes sous " leur pouvoir, ils biûlerent les villes & renver-» sèrent les temples des dieux : ils traitèrent les n habitana avec la dernière trabuté , suérent les n uns be emmenerent en captivité les femmes n & les enfans des autres, Dans la fuite ils fe n choisment un roi pris d'entre eux, nomme San se rendit tributsire la haute & la baffe Egypte. » Il établis des fores dans les endroiss convenables, » & forifia sur tout le côté oriental, pour, em » pêcher les Assyriens, qui étoient alors le peuple n le plus puissant, de faire aucune invasion. Ayant trouve, dans le nome Saue, une ville d'une n fination avantagente, appelée Avaris, par les nanciens Théologiens, il la fit rebêtir, l'envi-nonna de, forses murailles, & y mit doux cens quarante mille hommes pour la garder. Salatis mourut après un règne de dix neuf aus: Béon,

» fon (usceffeur, régna quarante quare ans. Apach as as, qui vint après lui, e ut un règne de rrente» fix ans & fept mois. Apophis, qui lui fuceèda, «
» fut fur le trône foixante-un ans. Jonias », qui y «
» monta après lui , le conferva cinquinte ans & e
» ui mois. Le dernier fut Affis, qui fut roi qua» rante-neul ans & deux nois. Ces fix princes"

n firent toujours la guerre, dans le deffein de renn verier la monarchie de l'Egypte ».

M. l'abbe Mignot prouve que ces pasteurs, appeles en égyptien Hycfor, furent les ancêtres des Phéniciens. Les rois de la Thébaide & les autres princes, de l'Egypte , s'étant ligués contre enx , leur firent la guerrs ; cette guerre int longue & eruelle : mais enfin le roi Mufphat Mutholis les força de le renfermer dans un canton qui contenoit dix mille aroures ou arpens égyptiens. Les pasteurs sorificient ce lieu , & l'environnèrent de murailles , pour se mentré à couvert avec tout et qu'ils poficioien. Thummofis of Thermofis, à las-tère de quaire cens thatre-vinges mile hommes, vini metre le fiège devant cette place i mais l'ayant attaquée mutilement; & défelpérant dela prendre, il traira avec les affiègés, qui, del leur côté, ne se croyant pas en êtat de tenir contre les forces réunies de l'Egypte, demandèrent qu'il leur filt permis de fortir; & d'emporter tout ce qui leur appartenoir, pour se retirer ob ils von-quoient, sans pouvoir etre poursuivis ni inquières dans leur marche. Les Egyptiens, fagisfaits d'erre delivres d'un peuple qui les vexoit depuis fi-long-Les Pasteurs quittent l'Egypre ; & premant la route du defert; ils allerent en Syrle ; & feefixerent dans le pays qui sur appelé depuis Jude.

Ceue forie des parlims de l'Egypte doit tere matricare à l'artice de l'Ofich dans se pays « c'eth-doit , l'an ryst avant sen valughe. Ce c'eth-doit , l'an ryst avant sen valughe. Ce cert patteur, que tontifie l'ofiche nors et Beynne il y touive la nadon rets-proviaue course les imparts chi latifiari le Valugha l'on te voit parguill'impiecoli en le fervant de ce prévence; on qu'il impiecoli en le fervant de ce prévence; on le voit de maisse dans la distinuation que l'otoph fait del la curre de Griffit, parte que, « Il l'abcrit, le Egypte de l'apprent le consideration le fait de la curre de Griffit, parte que, « Il l'abcrit, le Egypte de l'apprent le fait de l'apprent l'ap

Ce weit shinder aloit gepfell give un grand opin fur lest allegorie gepfellenge staff. Abeb Mignet diel i. le fysicht officie de Tarthée elgh Mignet diel i. le fysicht officie de Tarthée elgh Philatories in Egype use de te reiche de Minde, de Typhon course Office, nicht qu'une allégorie, de Typhon course Office, nicht qu'une allégorie, qu'enchet Infaire de la guerre de Cannatens ou Pheniciers comre les Bapption. Teyhold cloir feit à Clories, cou qu'encrier aix, kannteurs, pour roiest due public firet est Egyption, find un l'une de D'orney de le mont té donnion traur l'une de D'orney de le mont té donnion traur l'une de D'orney de le mont té donnion traur l'une de D'orney de le mont té donnion de l'annume de l'a e ngeletar là des parens e mais quoique ficires, ils n'étoien pas nés en Egypine, et que la fable in dique foifisiement par la couleur différence qu'elle donne a Typhon, qu'elle repriferate comme roux. Les Egypiens, en comparation des Canachers, étoient prefique noirs i li fe trouvoir parmi eux peu d'hommes qui fuffient roux, e li al y avoir que les étrangers qui demeunéeor parmi eux, qui editent even coulegre que les étrangers qui demeunéeor parmi eux, qui editent even coulegre.

La guerre, dit la fable, entre Typhon & Ofiris fut longue, & ne se termina que par la retraite de Typhon hors de l'Egypte; ce qui caractérife, à ne pas s'y méprendre, l'expulsion des pasteurs. Typhon, disoient les Egyptiens, se retira à Abaris, qui, pour certe raison, sut appelés la ville de Typhon dans le langage facré : oe pouvant teoir dans cette ville, il fur oblige d'en fortir : il abandonna coticrement le pays; & comme il n'y revint plus, on débita qu'il étoit mort, & qu'il avoit eté englouri fous les eanx du lac Sirbonite : mais cette mort n'est qu'allégorique : car depuis il eut, selon Plutarque (De If. & Of. p. 647), deux fils, Judmus & Jerolymos, c'est-a-dire, sans doute, qu'étant entre dans la Syrie, il fe fixa dans le pays de Caosan, qu'occupérent depuis les Juifs , & ou étoit la ville de Jérusalem. A ces traits on ne peut méconnoire les rois pasteurs, ni leur entrée dans le pays de Canaan,

Selon M. l'abbé Mignot, le commencement du règne de Salais, premier roi paffeur, peut être fixé à l'an 2078, avant J. C. & leur fortie à l'an 1793 avant cette, même ère.

Les paleon Phônciens, reuries dans le pays de Canana, d'ôc, rois infeles appararan; lè toient forsi pour guller en l'appre, « É saèrent d'àbord an môt, de, l'êce d'abre d'abred d'abred an môt, de, l'êce d'abred d'abred le l'abred d'abred le l'abred d'abred l'abred le l'abred d'abred le l'abred l'abred le l'abred le l'abred le l'abred le l'abred le l'abred l'abre

de ceux qui les habitoient.

Les Philiftins étoient auffi venus de l'Egypte |
lls s'étoient établis au fud des Cananéens (t),

Ils avoient d'abord, & pendant long temps, has birè Pèlufe & fon territoire. Les Captoriai étoient aufit de la même race; & ces peuples, avec les Cananéens, forméront la nation qui, dans la fuite, porta le nom de Phénicians (4).

Lerges écitives. Quelle qu'ait tel l'origes de la large phinièrem, in effe ur gille peut du rapport ser les surres langues orientées en sirjes en Arabie, co Syris, éte, mais on faire a conferré que quelques inferipiones & quelques médallies; y de mines les carrêgéres de l'estrius éphiniséemne ne noss eft conna que dépais affez peu de remps. On peut même des que Révisferfuir y l'abbé de Fourmous (& M. Swinton, avoem peut refuil faire les explacients qu'il sou données d'une régarder comme phéciétimes, pui qu'elle est sirregant extra de l'arabie de situation de l'arabie d

L'alphabet phonicien est composé du même nombre de lettres que l'alphabet hébreu : les formes en sont assez grossières ; mais elles foot mieux fentir la conformité qui existoit entre ces lettres & celles des plus anciennes inferiptions grecques. Ce caractère phénicien est contourné diferemment , suivant les différens cantons ou il a été en usage. Le caractère de Palmyre semble tenir plus de l'hobreu; celui de Carthage ou le punique, & celui de la Sicile ou de l'Espagne, avoient une origine commune, & tenoient de celui des Phéniciens, Mais, malgré l'Identité des figures, on y appercon des contours, des nuances des altérations qui en rendent la lecture très-difficile à ceux qui ne liroient que le caractère uficé en Phénicie.

Ce caraftere , commun aux Phéniciens , aux

Etythrat, dont ic nom fignifie également rouge, & que, Pon donne pour un des premiers rois de cette nation. M. l'abbé Mignet y répondit (Mém, de Lite, ched. p. 193); il reprit les propositions:

1' Les villes principales du paya, suquel les Grecs ont donné le nom de Phásicie, ont eu pour fondateurs & pour premiers habitans, les enfans & les descendans de

2". Les habitans de Tyr. & de Sidon, dans le mèmes de temps, où lis Gorappole à Meineau par les Grees, fout-nommeis Canadeus dans le texte original de l'ectiture, de la condition de la comment de la commentation de la comm

A'. Les Phéniciens se donnoient eux-mêmes le nom de Cananient.

çº. Quelques aureurs profances, cela que Sanchonisroa. Re Philon de Byblos, foa radudevar, nous affurent que Chaco u Canan e fla peter des Phenaciens; d'autres one agp-lé Phinica le pays de Canaan. Ce favant a confirme fon opinion par des raifonnemens folides. Le de nouvelles presuves informações.

(a) Ou verra l'étymologie de leur nom à l'article

<sup>; (1)</sup> Il ne faut pas luifler ignorer que cette opinion fui straquée par M., de la Nauxe (Mén. & Lx. T. AXIV. M. p. 17), C favant prétend que les Phéniciens, que Pon a suffi nommé Exploiens, évoient deficendus élibis our Lions, ét que les Juits las regardoines comme leurs érors, Il aflure aufit qu'Elsis est lo mêma que la roj

Hebreux, aux Arabes, &ce. a l'avantage d'être l'origine de celui de toutes les nations qui font à l'occidens de l'Asie; il a passe en Afrique par les Carthaginois; il a été en usage dans la Sicile & dans l'Espagne, avant que les Romains euffent fait la conquete de ces pays; Cadmus le porta chez les Grecs; il a été adopté également par les Eurufques, toujours en s'alterant dans ces differens passages; enfin tontes les nations de l'Europe l'ont reçu. Du eôre de l'orient, il a été en usage dans la Perse pendant long-temps, enforce qu'il est peur-être l'origine de toute écriture, foit directement, foit indirectement. Les Phéniciens, comme les Hébreux, les Arabes, &c. écrivoient de droite à ganche : mais, ainfi que les Hébreux, ils n'avoient pas de voyelles dans leur alphabet : aush M. de Guignes dit-il ( Mem. Lin. T. xxxv1, M, p, 129. ) : « En reflechiffant fur les caractères » des alphabets orientanx , &c fur les ouvrages n qu'ils ont faits sur la grammaire..... je serois » tenté de croire que les mots se lisoient comme » des hiéroglyphes, qu'on les apprenoit de mén moire & à force d'étude, d'autant plus que » tout le monde ne se livroit point aux sciences, » que le nombre des favans étoit très-petit, que » ceux-ci , jonissant de la plus grande confidé-» ration , n'étoient pas curieux d'adinettre parmi » eux beaucoup de personnes, & que les sciences p étoient toujours des myflères & des fecrets ape o l'on ne s'empresson pas de publier.... Les Phé-» niciens avoient, comme dans les myfteres des » Grees, leurs hiérophantes, auxquels tout le » reste de la nation, trop occupée de commerce, » abandonnois les sciencea ».

Le procédé de n'écrire que les consonnes, prouve fingulièrement l'anziquité de ces langues. & il eff une suite inconsestable de l'écriture hiéroglyphique : dans cette manière d'écrire, les idées étoient représentées aux yeux par des fignres qui n'étoient ni confonnes, ni voyelles : lorfque l'on voulnt appliquer le discours à ces figures, chaeune devint un mot ou une (vilabe invariable, c'eff-àdire, qu'elle fut toujours la même fyllabe, parce qu'elle représentoit toujours la même idée : or la bafe & la charpeme d'un mot font les confonnes, que les voyelles ne sont que mettre en mouvement. Enfuite les Orientaux perfectionnerent, dans chaque dialecte, cerre prononciation; mais ils gatdérent toujours l'ancien système de lefture, c'effà dire, qu'ils n'imaginérent pas de figures pour exprimer les voyelles. Ce ne fut donc que lorsque quelques unes de ces langues cefférent d'erre en ufage , qu'il fallut y avoir recours , afin de conferver les sons que l'on appliquoit painrellement aux conformes, dans le temps que tout le monde parloit la langue qu'il avoir apprise des le berceau. Religion. On croit que les Cananéens adordrent d'abord le vrai Dieu : il paroit qu'an temps d'Abraham , leur culte n'éroit pas différent du fier. Dans la fuire ils affocièrent au culte de l'Erre fouversin, que l'on reconnoissoit peur être l'auteur & la caufe de toures chofes , celui des dieux que toute l'antiquité a appelés naturels & immortels , c'est-à-dire , du soleil , de la lune , des aftres & des élémens. C'est par-là que commença l'idolatrio chez les Phénicieas. Mais ces peuples no se bornèrent pas à cette innovation, ( Min, de Litt. T. XXXVI , p. 53 & fuiv. )

« Les plus anciens barbares , dit Philon de Biblos, n (apud Eufeb), les Phiniciens fur-10ut. .... ont n regardé comine les plus grands dieux ceux qu' a ont rendu quelque fervice important au genre humain. Les Phéniciens ; en reconnoissance des biens qu'ils avoient roçus, décernèrent, à eeux » desquels ils les tenoient, les bonnents divins : o ils firent fervir à leur culte les temples qui » étoient déjà construits; ils dressèrent des co-» longes, auxquelles ils donnérens les noms de s ces hommes hienfajfans., & ils établirent des » fères folemnelles en leur honneur : ils firem n plus, car ils donnérent à ces nonveaux dieux » les noms des élémens & des êtres auxquels ils n avoient attribué la divinité na

Le premier mortel révéré comme un dieu par les Phéniciens for Chryfor, qui avoit inventé ou da moins perfectionné l'art de fondre les mémux, qui leur avoit appris à faire quelques infrrumens pour le Inbourage & pour la pêche; mis le premier s'étoit expose fur la mer ex qui leur avoit enfeigné les principes de la divination. Son nom fignifie : celui qui travaille au fen , ou avec le seu. Les Phéniciens portèrent le cuite de cette prétendue divinité-par-tout où ils établirent des colonies. On trouve besucoop de conformité entre le Chrysor phénicien, & le Phia ou Vulcain des

Egyptiens.

Les Phéniciens affocièrent à ce premier dieu Agroneros on Agrorès. On his érigea, dans la Phénicie , une flatue très-reverée : un temple portaif fut auffi dreffe en son honneur; & à Byblos, on lui donna le titre de le plus grand des dieux : il avois rendu le grand service d'inventer, ou du moins de perfectionner le labourage,

On trouve encore dans le même temps la divinité que Sanchoniaton appelle Elioun, & que l'on nomma en grec "Torer, le très-haut, Il ne fant pas cependant entendre par ce nom l'Etre

On a dit de lui qu'il demenroit avec sa semme nommée Berouth, dans le voilinage de Biblios, c'eft-à-dire , du lieu où cepte ville fut ensuite bitie. Elioun ayant été attaque par quelques bêtes féroccs, mourur en se defendant contre elles ; après fa morr il fus mis au rang des dieux, & fes enfans lai firent des libations & lui offrirent des

Les autres dieux des Phéniciens, nommes par Sanshoniason, sont les descendans de ces Elioun, & les auteurs de la nation phénisienne. D'Eligno. & de Berouth sa femme naquirent Epigeos ou

Ils eurent quare fit, Ifus, appell suffi Ghrons, Bathylus, Dagon & Adlas, Chimoto for repréfenté par une figure lymbolique de l'invention de Taus. On lui donna pour figue de la royané, quarre yeux, deux par devant, & deux suires par derrière. La femme de Conons totos fâthres fa recu, dont la principale fonction évoit de préfider aux troupeaux.

Decervo; des Aregatis, adorés à Adibin, étoit la même désinité qu'Abrer, Conos seu téclle (sep filles, appelées desinhère R'Isanites, & deux cons mutécle (sep filles, appelées desinhère R'Isanites, & deux consumers au consumers à Cronos, em night nommé auffic Nour, Esta ou Hart, & Applien.

-Conos ceu tine autre fermné, nommée Rèsé, fille el Ouranses, celle donné à Con époux fepe enfant, a confin Cronos ceu une troifieme femère nommée Dioné.

A ces premières diviniés il faut joindre les dieux marins, set que Nérée, pier de Pootus, diuguel coin në Poficidon ou Neptune. Les Cappers, appelle au lib Diffueras. e Postante d'où Server, appelle au lib Diffueras. e Postante d'où se constitue de la conferie au valideu, de la conferie au valideu, de la premiera l'art de conferiera un valideus, de laurs enfans avoient écouvers l'utige des fammas de la conferie de pairie les mortimes des animans de la relation de la conferie de la

Sanehoniaron parle eneore d'un autre prince contemporain de Cronos : it se nommoit Adad ou Adad.

A ecs dieux il faut joindre Adonis, prince Phénieien, qui avoit règné fur le Liban, & les dieux pataïques ou tutélaires des vaiifeaux.

L'un des aftes du culte des Phéniciens le plus universelé airoi de baier les flaues des dieux que de fe baifer la main en les faiuant (1). Au baifer de la main les Phénichess (hobtinosent quelles des baimes phéniches une branche de palmier qu'ils tenoient étant eux des dont ils écourrient le virige der qu'ils adressiones leurs prières à leurs deux. Ils praidociones leurs prières à leurs deux. Ils praidociones des consentants des consentants de la lance de la

qu'ils adressonne leurs prières à leurs deux. Ils pratiquoint agis différence cipèces de faiu. Les prières qu'ils adresson aux deux choient précédes de listrations: ils fe lavoient & charge goient d'habits. Ils avoient restil l'usge des cartiques; que l'ob l'ob characti au fon des infirumens. Les Phénistème connucra satis l'usge des fat-

Les Phéniciens connurent aufui l'ufage des facifices noi l'anglans & fanglans. Ces derniers étolent ordinairement faivis d'un fethn : ceux qui les savoient offers envoyoient à leurs parens & à-leits amis des portions de la victime, ou bien de les-tiristoient à venir en manger avec eux. Il Ils Saudioines d'abord, fur les lieux élevis. Dans la fairei la sendierières ces lieux de murailles i mais le terrain reafermé entre cas murailles refle découvers. Ca par fut que par la faite que, el borann à un espace affes érois, on y mit des tests. Il y avoit auff de patis temples portaids, que l'on porteir folemnellement cerrant jours de Yannée. Ca métioni que des épéces de coffres, qui renfermadorn & cacheines aux yeux du public , les myflères de la réligio.

Co no fut qu'affez tard que les Phéniciens eurent des flatues : mais ils eurent de boque neure des prettes, qui portoient différens noms, felon les fonctions dont ils étoient occupes ; mais dont le nom le plus ordinaire étoit Kohanim, c'est-àdire, ministres. Ils avoient la tête rafée, étoient vêtus d'une robe de fin lin , & ne pouvoient fe marier qu'avec des vierges. Ces pretres inventèrent des myflères superflitieux, qui dégénérèrent en abominarions. Il v eut des proffitutions religioufes en l'honneur d'Aftarré. Ces abominations le commettoient sous des tentes ou pavillons, dressés par des filles , & qui , par cette raifon , étoient appelées les tentes des filles, d'où est verns le nom de Sica Veneris, donné par Projembe & par Valère Maxime, à une ville peu éloignée de Carthage, & dans laquelle il y avoit un temple de Vénus, où les Carthaginois envoyoient leurs filles se profituer en l'honneur de eene déesse. Une superstition moins révoltante & moirs ab-

:. Une supersition moins révoltante & moiss abfurde, e'est la divination, qui évoit de plusieurs forces. Ceux qui la pratiquoient, ainst que différentes autres sortes de prestiges, étoient nominés megiciens ou enchanteur.

Les Phéniciens pratiquierent de bonne heure L'ufage de la circonction, qu'ils tenoient, dit-on, de Cronos: mais ils l'abandonnétent bientôt, puifque la pratique de cette opération devint une diffinction entre eux & les lifa-éllies.

Genormenat. Le gouvernement étoit monarchique en Pièreise ; mais non, pas comme formant unificand état : au contraire , préfigie chaque , valle , avoit în roi particulier. Nous n'avons l' que paroit pas que la couronne y filt conflamment, hérdiaire : on nveix auti, que les princes n'y gouvernoisen pas d'une manière abitraire, ou que cua squ'i de le permiern, juneur regrade ou que cua squ'i de le permiern, juneur regrade n'y gouvernoisen pas d'une manière abitraire, ou que cua squ'i de le permiern, juneur regrade d'apparent de la comme de la comme de la comme de nu que cua squ'i de la permiern, juneur regrade d'apparent de la comme de la comme de la comme de la fe profierra d'avant le propie de psy; sic qu'ayant fuir fes convèrnions avec Highmon, elles furent sarifiées par le pupile, du rette, i ell interpo-

n'est pas possible d'entrer lei dans le desni de différentes espèces de facrisses : mais juijoneral avec honseur qu'ils praiquoient l'aligne des facrifices humains, sur-rout en immolant des enfants. La luperfision, abostant de la créduliré aveugle de ces nations, prolongea long-temps cet usage barbare.

<sup>(1)</sup> On remarque que le terme grec servois, adorere,

bable que tout le pays n'obéissoit pas à un même !

Navigation & Commerce, On attribue avec beaucoup de vraifemblance, aux Phéniciens, les commencemens de la navigation & du commerce matitime. Eufebe, d'après Sanchoniston, raconte ainsi l'erigine de la navigation : « Des ouragans " ayant dévasté tout-à-coup la forêt de Tyr, & » la foudre l'ayant embrasce, les arbres prirent n feu, & la flamme devora la forêt. Dans ce " trouble Onfous prit un trone d'arbre, & l'ayant " ébranché, il ofa le premier aller à la mer ». L'homme ensuite étendit son empire sur ce nouvel élément. Chryfor inventa l'ufage de l'hamecon. de l'amorce & de la ligne, & apprit ainfi aux Phéniciens à enlever du fein des caux toutes les ofpèces de poissons dont ils pouvoient faire usage pour leur subsistance, ou pour se désendre des injures de l'air. En marchant fur les traces d'Onfous, il Inventa le radeau (1). Quelques Phéniciens, que l'on doit reconnoire tous le nom de Diofeures, inventerent le navire : il est probable que, forme d'après les idées qu'avoit fait naure le radeau, il n'eut d'abord pas de quille,

Bientôt les Phéniciens coururent le long des côtes de la Méditerranée & de la mer Rouge. On retrouve leurs différentes colonies le long des côtes de ces deux mers. On voit même qu'ils firent le tour de l'Afrique : mais peut-être ce

voyage ne fut-il pas répété.

Les principales marchandifes étoient la pourpre de Tyr, le verre de Sidon, & le beau linge qui fe fabriquoit dans le pays. Avec ces productions de lenr crà & fruits de leur industrie , ils achetoient par échange d'autres marchandifes, & devenoient les facteurs de tontes les nations.

Révolutions historiques, On attribue, comme je l'ai dit précèdemment, l'origine des Phéniciens nux descendans de Cham, qui, avant quitté les plaines de Sennaar, vinrent s'établir dans la Palestine & dans la Phénicie. D'abord des capitaines marchèrent à leur tête : ils eurent ensuite le nom de rois. Un grand nombre de Phéniciens s'étant jettes fur l'Egypre, est connu dans l'histoire sous le nom de Pufteurs : coux qui étoient reftés en Palestine fe donnerent auffi des rois , & ils en eurent dans chaenne de leurs grandes villes.

On ne fair pas bien comment se saisoit l'élection de ces rois : il sit probable que le vœu des peuples étoit qu'elle sut réglée d'après les qualités personnelles de chaque prince à élire; au lieu que l'intéret des princes reconnus souverains, étoit d'établir la succession dans leurs familles, Au restè . ces fouverains auroient couru, ce femble, do grands rifques s'ils cuffent entrepris d'établir un gonvernement arbitraire: ils étoient fort rapprochés des peuples d'où leur étoit venu le furitom de Handres Aum ou Poffeurs des peuples.

Ces rois cinient en fort grand nombre à l'arrivée des Ifraélites, environ l'an 1450 avant l'ère vulgaire. Plusieurs perirent en s'opposant à cette invalion ; d'autres quintérent le pays , & s'enfuirene par mor avec leurs richeffes & ce qu'ils purent. .

emmener de monde.

De ces differens princes, le plus ancien est celui que Plurarque appelle Maleander, nom pro-bablement forme de Melek ou Milak, roi : mois fon histoire est charge de fables. Il regnoit à Bi-blos, & reçut Ins à la cour. Crimyfas, autre toi de la même ville, fut père d'Adonis. On connoit aussi Agenor, père d'Europe,

Les faits paroiffent un pett plus authentiques vers le temps de la guerre de Troye. Scion Didys de Crète, Memnon, qui conduitoit aux Troyens les fecours du roi d'Affyrie, obligen les Phiniciens d'y envoyer une flotte : il en donna le commandement à Phala, roi de Sidon. Er, felon Homère, aures la prife de Troye, Monélas, avec d'autres princes Grecs, abordèrent en Phénicie, & prirem terre à Sidon. Cétoit alors la ville la plus confidérable de la Phénicie. Infenfiblement Tyr 1 :enleva cet

Le premier roi connu de Tyr eff Abibal, Après lui firt Hiram , allié de David & de Salomon , anxquels il fervit beaucoup pour la confirmation du

temple de Jérufalem

Balaazar fuccéda à fon père, mais ne régna que fept ans : il mourut l'an 985. Salomon regnoit

Abdastarte son fils, qui lui succèda, sut tué dans une embuscade par les quatre fils de sa nour-L'aine de ces usurpateurs monta fur le trône :

fon règne, ainfi que ceux de pluficurs autres princes qui lui fuccederent, n'offrent rien d'intèreffant.

Ithobal, on plutôt Ethbaal, monta fur le trone en 942; il fit alliance avec le roi d'Ifrael, &c donna fa fille Jefabel en mariage à Achab, fils d'Onori. On fait qu'Achab devint roi , & qu'il fut le père de la fameufe Athalie, qui époufa Jorain. roi de Juda, dont elle eut Ochofias. Ethbaal, felon Joseph , fonda les villes de Bonys & d'Aura; Il mourut en 910 avant J. C. & fon fils Balcazar,

Margenus, fils de ee dernier, fut un prince puise fant : il subjugua l'ile de Cypre. Selon Servius ; il la donna à Teucer, l'un des princes Grees qui avoient été au fecont de Troye. Ce prince ent pour frère Sichée ou Socharbas. Il laiffa un fils . qui lui freceda, & deux filles, Eliffa & Anna.

Elissa sut marice à son oncle Sichée, prètre d'Hercule,

<sup>(1)</sup> M. le Roy a très-hen feivi les développem ne de de l'art de la navigation dans ses excellens Memoires far la Marine des Anciens, 2 part. 11-8' chez. Nyon & chez Storpe. On peut consulter aush les Mem, de Lett.

Pygmalien, en 805, succèda à Margénus: il étoit âge de neuf ans. Il n'en avoit que scize lersqu'il affaffina fon oncle Sichée, pour s'emp: rer de fes trèfors. Son espérance sut trompée. Les trésors de Sichée étoient cachés. Eliffa, fa veuve, forms le projet de s'enfuir en les emportant. Elle habitoit une petite ville maritime, que l'on nommoit Chartica. Lorsque tout fut prêt pour son départ, elle fit dire à Fygmalion qu'elle voilloit aller dementer avee lui : e'étoit un pretexte pour s'embarquer fans donner lien à aucun foupçon. Pygmalion Ini envoya du monde pour l'accompagner; lorsqu'elle fut en pleine mer, elle les força de jeser à la mer des facs remplis de fable, qu'elle leur dit être les tréfors de fon mari. Comment auroient-ils ensuite ofé retourner vers Pygmalion; ils n'eurent rien de mienx à faire que d'accompagner Elifa, qui alla s'établir en Afrique, où elle fonda Carthage. Voyer CARTHAGO.

Les règnes des inceeffeurs de Pygmalion font peu connus. Elulée étoit fur le trône de Tyr lorsque Salmanzar fit la conquête du royaume d'Ifraèl Plusseurs villes de la Phénicie se formirent à ce vainqueur, Il voulut y jeindre la ville de Tyr, & la bloqua : mais il neurut au bont de einq ans, sina avoir put s'on rende maior.

Ce fui quelque temps après ce fiège que Nècao, roi d'Egypte, qui monta fur le trône l'an Co7 avant J. C. employa des Phéniciens à faire le tour de l'Afrique, dont ils reconnur; ni les oètes : mais on ne voit pas qu'ils aient domé de la fuire à cette importante déconverte,

La Phenicie, fant que l'on en découvre la caufe & la julté dopuer, ornha finus le pouvoir dex rois de Bahylone: Nabopolulfar, dont le régue commença en 65, en civoit le maire auffi-bien que de la Palefline & de l'Egypse. N'écno, roi d'Egypte. S'étant rèvolté, & yann porté en d'Egypte d'intern rèvolté, & yann porté en armet en Chaldie, fut défait par Nabochedosofor, fid de Nabopolaffar : ce même prince fommit de nouveau rous les pays que Nicao avoit entrainés dans fa rèvolte.

Tyr effish treite ma : elle fist prife en 773, & réduite en un mocceau de pierres. Bail dut einhil dans le pays avec le sires de rol. Ce sire fic teins la fament. La Phishicie en les (1 gouvernée que par des magilitats, pendant affez long temps. Genfirate, el dernier de ces magilitats, étant mort l'an 64 avant fict volgate. Les Tyriens verneux. Nabonadies, qui régroit alors, leur exvox Mebal, qui est le sitte é rol. Hram, son frête, la fireccéa en 650. Îl fai.

le dernier roi donné aux Phénicions par les rois de Babylone : car l'an 318 Cyms renveris cer empire, & énablis fur fes ruines celai des Perfes. A cette époque la Phénicie, qui s'éroit étendue épuis qu'élle étoir foumiée aux rois de Babylone, comprenoît toute la cêtte, à-peu-prés depuis Aradat, au mord, jufq'uaux fronières de l'Egypte. La Fhémicie, devenue l'une des provinces de la Perfe, ne joua pas un grand rôle dan l'lidroire; mais elle fe foutint par fon commerce. On a peu de dètails fir ce qui la concerne pendant quelques fiétels. Ce vuide n'offre guére que les traus qui ont rapport à Tyr & à Sidon fous Alxandre.

Il en el à pau près de même fons les fueccle feurs de ce prince, appetté. Sinciale. Ver la lin de la monarchie de ces derniers, les resultes veg de ces resultes qu'entre la litte de la veg de ces roubles, il s'écoir forme de prince pr grépousts indépendantes les unes des autres uns ces pinces, caniférent un donble mai); la mais ces pinces, caniférent un donble mai); la la réport, for de la resulte de la resulte de la réport, la resulte de la resulte de la resulte de la réport, for despois per formes, ver l'un 6, avant nour de ve ces de la resulte de la resulte de la réport, for de la resulte de la resulte de la resulte de la réport de la resulte de la resulte de la resulte de la resulte de la réport de la resulte de la resulte de la resulte de la resulte de la réport de la resulte de la resulte de la resulte de la resulte de la réport de la resulte de la r

La Phànicie, jointe à la Syrie, confuna d'être go uvernie par des priédices envoyée de Rome, Antonie, qui avoit été battu par les Parhès, et reira à Leavie, etner l'yra Berythe, Pen Partie, et l'année de la Capital, et la Capital, et la Sandenna à Cilcopitre, Niki après la mort de June de l'autre, Augnie étam pafé en Paleiline avec Hérodé, la accorda plofieurs des vielles de la Phànicie. Cette province fur affec mongilié sidigit à mort d'Augnie, la 19 d'avoit le la Capital, et par d'avoit de la contra de la contra de l'autre de la contra del la contra

Ce fur environ só ans après que J. C. commença à prècher sa dodrine; & la Phèmicie sur une des premises provinces qui la reçuent de lai & de les apôtres : mais la haine des Justis contre les Chrèmes escaria de grands : roubles; tout le pays étoit en armes, & les Justis évoient révoltes contre les Romains s ceux-ci y envoyèrent des troupes, & Jérussien se des par l'aprendre de promise de l'ar pa de noire et la formains s'eux-ci y envoyèrent des troupes, & Jérussien sit qui prife par Tire le 7 de fopemente de l'an 75 de noire et l'arme de l'a

Les empereurs fuivans eurent affez de peine concerni les Jufis répandus de rous côtas : mais its traitérent quelques villes de la Phénicie avec difinidion; Tyr entre autres reçan d'Adrien d'abord, puis de Sevère le ûtre de métropole. La Phénice ayant ainfi fa métropole, fut détachée du gouvernement de la Vyrie.

Sous le règne de Théodore & fous celui d'Arcadius, cette province fut partagée en deux; la première fut appelée Phénicie maritime, ou fimplement Phénicie, & l'autre Phénicie du Liban.

La Phénicie maritime avoit pour metropole TYR, de laquelle dépendoient Sidon, Prolimais, Beryus, Biblos, Tripolis, Arca, Orthofia, Bottys, Aradus, Antaradus, Perphylion, Pancas & Sylaminum.

La Phénicie du Liban avoit pour méttopole Danas, qui avoit fons elle Leodicas, Abila, Heliopolis, Jahranda, Palmyra, Emrfa, Danaba, Evaris, Comeora, Corada & Sarracone.

Quelques autres villes que l'on a vu appar-tenir à la Phénieie, en avoient été désachées, & étoient jointes à la Palestine.

L'ambition d'Enflathe, évêque de Béryte, caufa quelques troubles. Il avoit obtenu pour fa ville

le titre de métropole; il voulut qu'elle en cut les droits : de-là des disputes entre lui & le métropolisain de Tyr. Cependant le Christianisme se répandit de plus

en plus : mais dans les fiècles suivans, les Arabes s'en étant emparés fur les empereurs, la Phénicie embraffa un nouveau culie . & fot gouvernée par différences dynasties de princes Arabes.

PHŒNICE. Selon Pline, c'étoit un des noms qu'avoit porté l'île de Tenedos.

PHŒNICIUS, montague de la Grèce, dans la Béorie: & dans le territoire de Thébes, selon

Strabon. PHONICON, ville de l'Egypte, fur la route

de Coptos à Bérénice, entre Logios & Didyme, felon l'inineraire d'Anionin,

PHŒNICUM. Comme le nom de Phénicie vient du mot grec Phenix, palmier, les anciens appeloient Phanicum, un lieu où se trouvoient beaucoup d'arbres de cette espèce : nous disons ainfi une faulfaye, pour défigner un lieu où font beaucoup de faules. Ce lieu, felon Procope, étoit au-delà des fronsières de la Paleftine.

PHANICUM, ville de l'Arabie heureuse, sur la côte du golfe Elanitique, entre Hippos & Ahaunashi. selon Ptolemée.

PRENICUM NEMUS, bois de l'île de Chios,

felon Euftarhe, cité par Ortélius,

PHOENICUSA, ou PHOENICODES, l'une des sept îles Eoliennes des anciens, appelée actuellement Felienda. Elle est vers l'ouest, à l'orient de l'île Ericufa. Selon Strabon, ainfi que cette dernière, elle avoit pris son nom de ses productions, em Tor cutir; c'est qu'il y venoit beaucoup de palmiers, arbre dont le nom grec est pains

PHENICUS MONS, montagne de l'Afie mineure, dans la Lycie. Selon Strabon, elle fut aussi nom-

mée Olympus PHŒNICUS PORTUS, port du Péloponuêfe,

dans la Messènie, près du promontoire Acitus, felon Pausanias. Ce port étoit au sud-ouest de Colonis.

PHENICUS PORTUS, port de mer, fur la côte orientale de la Sicile, pres du promontoire Pachynus, felon Ptolemėe,

PHENICUS, ou PHENICIS PORTUS, port du nôme de Libye, felon Ptolemée. PHANICUS, port de l'île de Cythère, felon

Xenoph n , cité par Oriélius. PHENICUS, ou PHENICIS PORTUS, port fur

la côse méridionale de l'île de Crese, felon Prolemèe.

PHONICUS PORTUS, port de l'Afie mineure, fur la chie de la Lycie , à deux milles de la ville de Patara, Selon Tite-Live.

PHENICUS PORTUS, port de l'Afie mineure, fur la côte de l'Ionie, an pied du promontoire Minus, felon Thucydide,

PHŒNICUSSÆ, ville de l'Afie, dans la Syrie. Elle appartenoit aux Phèniciens, felon Etienne de Byfance.

PHENICUSSÆ, nom de deux îles qu'Erienne . de Byfance place fur la côte d'Afrique, dans le

golfe de Carthage. PHŒNISSA. Selon Polyen, c'étoit le nom de la nouvelle Carthage, ville de l'Hispanie. Mais c'étoit plutôt une épithète, parce qu'elle avoit été

basie par des peuples Phéniciens d'origine & sur une côte où des Phéniciens avoient eu des étahliffemens PHENIUM, nom de l'endroit où l'eau du Styx

fort du rocher, felon Antigonus, cité pas Ortélius. PHENIX, lieu fornifie de l'Afre, fur la côre orientale du golfe de la Daride, entre Phusca & Crefo Porsus, scion Prolemée.

PHENIX, port de l'Afte mineure, fur la côte de la Lycie, felon Zonare, cité par Oriélius. PRUNIX, montagne de l'Afie, dans la Doride,

felon Ptolemée. Prientx Etienne de Byfance penfe qu'il y avoit un fleuve de ce nom en Afie, dans la Doride, au voisinage de la ville de Phonix.

PHENIX, bourg de l'Egypte, felon Pallade, PHENIX , ville de l'Italie , felon Appien. PRONIX, fleuve de la Grèce, dans la Theffalie, felon Vibius Séquefter, qui dit qu'il alloit fe per-

dre dans le fleuve Apidanus PHENIX, fleuve du Péloponnèse, dans l'Achaie, felon Paufanias, Il avoit fon embouchure

au sud-ouest du golfe de Corinthe. PHŒNUS MONS, montagne de la Gaule,

près la ville de Baioca, selon Oriélius, PHOTIÆ, ou PROFTEÆ, ville de l'Acarnanie, selon Etienne de Byfance.

PHŒZORUM, lieu du Péloponnèse, dans l'Arcadie, sclon Pausanias.

PHOGOR, célèbre montagne de la Palestine, an-delà du Jourdain , entre Hélébon & Liviade . felon Eusebe.

PHOGOR, ville de la Palestine, dans la tribu de Juda, près de Bethléem, selon Eusébe. Mais se licu-est moins connu que le suivant. PHOGOR, au nord-eft de la mer Morte &

de Livias. PHOLOE, mont de Triphylie, au sud d'Onus :

il y avoir une ville du même nom en Arcadie. PHOLEGANDRUS, felon Erienne de Byfance, ou Phligandrus, Scion l'Ictychius, l'une des iles

PHOLOE, montagne de la Grêce, dans la Theffilie, Ceft où Hercule tua le Centaure, selon le rapport de Quintus Calaber.

PHOLOE, petite ville du Péloponnese, dans l'Arcadie, à l'ouest du fleuve Erymanihe, sclon Pline & Pomponius Méla. Elle portoit le nom Cccc 2

d'une montagne qui étoit tout proche, à l'ouest, & q i bornoit l'Erde en cet endroit.

PHOLOE, montagne du Pélopounée, dans l'Accadie, felon Piène & Pomponius Méla, PHOMOTHIS, ville de l'Afrique, dans la

Maréntide, felon Projemée.

PHORA, ville de l'Afie, s'ans la grande Arménia, a tra Trica S. Mean, follon Projemire.

mênie, entre Taffa & Mana, felon Projemée. FHORAGA, ville de l'Afie, dans l'Arie, felon Projemée.

PHORBÆ, nom d'une ville de la Theffalie. Elle appartenoit aux Achèens, falon Eurone de By fance; mais per l'Ethnique, on voit que ce nom doit être PHORBAS.

PHORBANTIA, île fimée fur la côte de celle de Sicile, felon Prolemée.

PHORBANTIUM, montagne de la Theffaire, dans la Trazene, felon Etienne de Byfance.

PHORCA, marais de l'Irdie, à cinq cons flades de Rome, felon Ifacus, fur Lycophron. Ortéins penfe que ce marais étoit dans le pays

des Mirfes.
PHORCYNIDOS ANTRA MEDUSÆ, caverne de l'Afrique, dans la Marmarique, fulon

Silius Iralicus. PHORCYNUS, port de l'île d'Irhaque, seion Homère. Il en est aussi parlé par Sirabon.

PHORIAMI, lieu du Pélopounéie, dans l'Elide, felon Etienne de Byfance.

PHORIEA, village du Péloponnéfe, dans l'Arcadie, felon Etienne de Byfance. PHORISTÆ, peuples de l'Inde, felon Pompo-

nius Méla.
PHORMANI, nom d'une ville de l'Italie, felon
Etienne de Byfance.

PHORMIANUM, nom de la maifon de campagne de Cicéron, auprès de Formiet, felon

Cest dans cette maison que sut tué Cicéron, selon Eusèbe. Mais on sait que ce sut en s'y rendant en litière. PHORMISII, peuple de la Grèce, dans l'Attique

felon Dinarches Leur bourg s'appeloit Phomifium, PHORNACIS, ville de l'Hifpanie, chez le puple Tardetani, dans la Beique, felon Prolemée. PHOROBRENTATIUM, ville de l'Afrique, dans la Libre, felon Etienne de Byfance.

PHORONICUM. Paufanias & Étienne de Byfance donnent ce nom à la ville d'Argos, capitale de l'Argolide au Péloponnete.

PHORONTIS, ville de l'Asse mineure, dans la Carie, selon Pline.

PHORUM, port de la Grèce, dans l'Attique, au voifinage de l'île Pfyttalix, felon Strabon. PHORUNNA, ville de la Thrace, felon Polybe,

cité par Etienne de Byfance. PHOSPHORIUM, nom du port de la ville de Byfance, felon Etienne de Byfance.

PHOSTONIA, nom de l'une des iles Aleyonides, selon Suidas. PHOTLE, ville épiscopale de l'Asse, dans la Hirygie faiutaire. 1410TICA, nom d'une ville de l'Italie, selon

Siméon le Méiaphiafte.
PHOTICA, ou PHOTICE, fiège épifcopal de l'ancienne Epire, fous la métropole de Nicopolis,

felon la notice de Hiéroclés.
PHOTINALUM, ville de la Theffalie, felon

Hécarée, ciré par Erienne de Byfance.
PHOVIBAGINA, ville de l'Afie, dans la Galarie, chez les Trocmi.

Dans l'ouvrage de Ptolemée, elle cft nommée entre Cariffa & Dudufa. PHRAATA, nom d'une ville de l'Afie, Elle

appartennit aux Mèdes, felon Appien.
PHRAATIS GAZA, ile de l'Afie, dans le cours de l'Euphrate, felon Ifilore de Charax,
Elle étoit d'une affez grande étondue, & fortifite d'un mit.

Elle ésoit fituée au ouch-nord-ouest d'Anstho. PHRADRA, non d'une ville de la Drangiane, Scion Erienne de Bysance, elle étoit aussi sommée Prophit: sia.

PHRAGANDÆ, peuples de la Thrace, aux confins de la Macédoine, à ce qu'il paroit par un passage de Tite-Live.

passage de Tite-Live.

PHRAGONIS, ville épiscopale de l'Egypte, felon les actes du concile renu à Alexandrie, en l'an 16a.

PHRANGI, peuples de l'Italie, dans le voifinage des Alpes, felon Etienne de Byfance.

PHRATI, ville de l'Afie, dans la Bastriane, auprès de l'Oxus, felon Prolemèe. PIREARRI, ou PHREARII, bourgade de la Grèce, dans l'Attique & dans la tribu Léontide.

felon Étienne de Byfance, Héfychius & Suidas, Les deux derniers écrivent Phrearii, PHREATA, ville de la Cappadoce, dans la

Garfanrie, felon Piolemée.
PHRES, PRETI, & PHRETES, peuple de l'A-

frique, dans la Libye, felon Etienne de Byfance, PHRETOMANORUM URBS, ville del Italie, dans le Samnium. Diodore de Sicile rapporte que

Q. Fabius te rendit le mairre de cette ville.
PHRICIUM, ou FRICIUM, montagne de la
Locride, felon Strabon.

Etienne de Byfance met une montagne de ce nom au-deffus des Thermopyles; & Tite-Live met dans le même pays une ville nommée Phil-cium.

PHRICONIS, nom d'une ville de l'Eotide, felon Etienne de Byfance. PHRIXIUM, ville de l'Asie, aux confins de la

Colchide & de l'Ibèrie, felon Strabon. Cet auteur dit que, de fon temps, cette ville étoit nommée Ideess, & qu'elle étoit bien fortifiée. PHRIXUS, ville de l'Afte mineure, dans la

Lycie, felon Etienne de Byfance.
PHRIXUS, port de l'Afie, dans le Bofphore de

Thrace, près de fon embouchure dans le Pont-Luxin, felon Etienne de Byfance. PHRIXUS, ficuve du Péloponnèfe, dans l'Ar-

golide. Il recevoit les caux de l'Erafinus, & fe jetoit dans la mer, entre Temenium & Lena, felon Panfanias, l'oveg l'article GRACIA.

PriRUDIS, fleuve de la Gaule Belgique, felon Profemie, qui en piace l'embouchure auprès du fleuve lium.

PHRUGUNDIONES, peuples de la Sarmatie européenne, pres la foi rec de la Villete, aut-deffous de Salanes ca ut-deffas des Avariati, felon Prolemée PHRURÆSUM, montagnes d'Afrique, dans fintérieur de la Mauritanie Céfariente, telon Prolemée. Elles font vers le fud-eft des monts Male-

PHRURENTANI, peuples de l'Italie, felon Euenne de Byfance.

FHRURI, peuples de la Scythie, dans le veifinage de la mer Caspienne, selon Denys le

PHRURION, forter-iffe de l'Inde, fur la côte erientale de la prefqu'ile de l'Inde, en-deçà du Cange, felon l'olen-de, M. d'Anville pente que ce pourroit ètre Gingi, à dix heues vers le nord-ourit de Pondechey. Ce dont être le même heu que le précédent,

PHRURIUM, primoniore de la côte méridionaie de l'île de Cypre, affez prés de Curtum, & au nord-eff du promoniore Curias. Ce nom fe trouve en plufieurs pays, parce que dans fonacception particulière, il fignifie une fortereffe.

PHRURIUM; ville de l'Inde, en decà du Gange, felon Ptolemée, qui la place dans l'intérieur des terres, chez les Arvarnes.

PHRYGES, fleuve de l'Afte mineure. Il fe jetoir dans l'Atemus, donnoir fon nom à la Phrygie, & feparoir cette province de la Carie, felon Pline. PHRYG1, peuples de l'Illyrie, dans le volfi-

nage des monts Céranniens, fel. n. Strabon. PIRYGIA. Extmologie. Il y a deux opinions effentielles fur l'origine de ce nom. L'une donne le nom au pays, d'où il paffa au peuple; l'autre le donne au peuple, d'où il paffa au pays,

1". En donnant le nom de Phrygia au pays , les uns le sont venir d'une ancienne princesse appelée Phrygia, & fille d'Afipus & d'Europe: c'est un conte , comme on voit : du moins cela me paroit tel. Ceux qui le prennent dans la nature du sol, me paroiffent être de meilleurs guides, Nonfeulement ce pays est sort sec dans plusieurs parties; mais il y a des montagnes où l'on a retrouvé des traces de volcans : rien de si simple, que les premiers habitans, ou du moins ceux qui le défignérent par les propriétés qui pouvoient le diftinguer des autres parties de l'Afie mineure, lui aient donné un nom relatif à certaines qualités : car Phrygia, Φρυγία, semble être dérivé du verbe erugeir, bruler. On pourroit croire aufft que ce nom seroit une traduction de l'oriental Gomir. On I

Pauroit donné à ce pays, foit pour la raison indiqué ci-dessis, soit d'après la nom de Conter, que l'écriture indique, pour avoir habité de ce côté. Or, je pense que Moyte se serre de noms qui étoient del rounus bien avant lui.

erociat de premius una avant un.

2º. Dautre sumiris présentem que le peuple
qui donna fon nom à la Phrygle, & que l'on
appoint I Phrygle, avoit d'abord porté clais de
Bryges ou Begers (clon Strahon évioti le même
peuple; felon Hérodose, ii se nomairent Bryges,
tant qu'ils demeutient en Euroge; ce ne fut
qu'après leur publige en Afre, que lier mon s'altèra en celui de Phrygle, I vyrg l'air. Batcanetts,
Dictions rémarchique. Cui couri en perfeire

Divisions giographiques. Can't partie ne préfente pas moins de difficultés de moine d'obscuriels que la précédence; çar les anciens non pos affigne des bornes bien précifes à la Phrygie. De plus, il y cur planeurs divisions ; déterminées à des époques utifierantes, qui portierant le nom de Phrygie.

D'abord on divifa la Phrygie en grande & en penite; certe dernière est plus connue sous le nom de Troade; & quand elle pris le nom de Phrygie, c'est que les Phrygiens s'en étoient emparès: c'estit une parite de la Mysie.

Sous Conflantin, la grando Phrygie fur partagle en deux parties, ou pour interprimer avec plus de précision, deux portions de la Phrygie requirent cis noms de Partygie Partiente & de Phrygie requirent et nom de Partygie Partiente & de Phrygie Spiditus), ou a jointe, e écuti une portion de Partie Beildura), ou a jointe, e écuti une portion de Partie la geographie de la Phrygie dapies l'escet lence carie de Mat Anville. Brygie dapies l'escet lence carie de Mat Anville.

La Phrygie a voir pour bornes, an pord, la Bithynie & la Galaite (qui y'etoit formée aux depens de l'ancienne Phrygie, cuttre le fud eft da la Bithynie & la Paphlagonie); à l'eft, la Cappadocc; au fid, la Phifus & la Lycie; la l'ouet, la Carie, la Lydie, & une petite partie de la Myfie, vers le nord oueft.

ver le noire outer, magnesief dans fa partie ceciciantles c'ét de la que plufieras grands fleuves, qui fe rendert à l'ouest diant la mer de l'Archipel, prennent lucra Sources, rel que l'Hylfine or Hygina ; l'Hermar qui fe réunifloit avec le précédent a Magnés, et le chévau commangan prés de Lyfigule Mandair ou Ménafre, commençant prés d'Apama, à recevant le précédant à Tipplife. Dans d'autres rivières moins confidêntables qui fe rendoient dans les fleuves précédens.

L'intérieur du pays étoit bien plus fec; on y frouvoir feutlement quelques las chan des fonds, cits que ceux qui évoient auprès d'Aninchia ad Piffdam, d'Ecdammera, d'Unnium & de Conguftur; ce dernier, résédendu du fud-ouell au noris-chi, étoit appelle Palas Saifa ou Marcia Said. La Phrysig, fituée fous no bean ciel, étoit intré-frielle dans les parties arrofées. Elle abondoit en toures fortes de grains fes valles platies paurentificer quantiès de grains fes valles platies, autorificior quantiès

de bérail, & il y venoit des fruits dans les lieux bian cultivés. Dans les endroits qui avoient autrefois éprouvé les ravages du feu, & qui, probablement, avoient été les premiers nommés Phygie, on trouvoit du bitume & d'autres matières

de même genre.

Il faut ranger dans cette classe, mais traiter à part les caux minérales d'Hierapolis , placée à l'oueit dans une cipèce de presqu'ile sormée par le Lycus qui, venant du fud, circule à l'est pour se rendre dans le Méandre : ce dernier, enveloppant le terrein élevé où se trouve la ville, fe tapproche de Lyeus à Carura, puis tourne à l'ouest. Sirabon dit que ces eaux étoient trèsbonnes à la teinture, qu'elles fertilisoient les terres. Quant à ce que quelques auteurs ont dit . en citant Strabon , que ces caux , exposees à l'air, fe changeoient en pierre, je pense qu'il sont entendre feulement que, renfermant beaucoup de terres ou de fels en dissolution, elles en faifoient en maffe un depôt confidérable, & pétrificient les matières qui en étoient susceptibles.

Ce local n'étoit pas moins intéressunt par une ouverure d'où s'élevoit un gaz méphitique. Ceue ouverture étoit fur le penchant de la montagne, & ce que l'on en rapporte est tout à sait conforme à ce que l'on éprouve à la Grotte du Chien, en Italie. Cette ouverture fe nommoit mauroirter. Plannium, d'après l'idee qu'une ouverture qui rendoit des vapeurs fi dangereufes, ne ponvoit être qu'une des iffines des enfers : actuellement ces effets font connus. Strabon dit que cette ouverrure étoit entourée d'une balustrade : les animaux qui entroient, ou qu'on lachoit dans cette enceinte. y mouroient, felon lui : peut-être aussi n'étoient-ils que sussognés. Mais il saut remarquer, sur ce meme endroit , L. xIII , p. 6; , qu'il dit el de митекстов Галлов тарішен минивей, не то кай mexpe të oremie manoraçeir, nal equinteir nal παταβυτοιτ μέχρι ποσέ συτεχοιτα, ώς έπὶ το πολύ To Travua. Selon cet auteur les Galles avoient donc la poffibilité d'entrer dans cette enceinte , mais même de s'approcher du trou & d'y respirer l'air. Je crois pouvoir nier ce fait, qui est absolument contre les loix de la physique; mais je l'explique ainfi : les Galles étoient des prêtres, qui fe confacroient au culte de Cybèle, & qui, en son honneur, se privoient de l'avantage physique de uveir concourir à la propagation de leur efpèce. It fe peut sres-bien faire que ces pretres ayant remarque que le gez qui s'élevoit de l'ouverture à une certaine haureur, & que je soupconne être de l'air fixe, on acide crayeux, en fe tenant fort droit, avoient la bouche au deffus de l'armofphère homicide, peut être aussi s'abstenoient-ils de respiter. Enfin , il doit être regardé comme siir qu'ils employoient un expédient. Mais Strabon ayant nomme les Galles on Galli, ces Galles cianteunuques , d'autres auteurs en eurent l'idée . & un changeant le nom , ont affaré que les cunuques avoient feuls la faculté d'approcher de ce trou, & d'en braver les vapeurs. Il feroit à desirer que des voyageurs, allant de ce côté, cherchaftent à s'allurer si cet effer est oujours le même. On nomme Hieropolis actuellement Bambouls.

La Phygia Epithuu stoit au nord-ouch, audèl des mons Tomons, qui avoient été d'abord les bornes naturelles de la Phry,ie de ce côté : il et vari qu'elle s'érendoir au-delà à l'eft. Son nom, comme je l'ai dit, signife s'jounée; parce qu'elle comment de la comment de la commentation par deux contrées, l'Alsjūs où étoit Aneyra, & l'Asganties di troit Agaia.

La Phrygia Salutaris ètoit à l'est des monragnes où se trouve la fource de l'Hermus: on lui avoit donné ee nom probablement à causé de la bonne qualité du climat; quelques auteurs croient que c'étoit à causé de quelques miracles que l'on attribuoit à S Michel.

La Phygia Pacaiana, ou Phrygie Pacaienne, étoit une division introduite ait temps de Conftantin. Elle avoit pris son nom de Pacatianus, qui avoit, sous Constantin, la charge de préfet du prétoire de l'Orient.

Les villes les plus confidérables éroient, en commençant par le nord , Dorylaum ( Eskiszeht ou vieille ville ), près du Thymbris (Purfac), qui , commençant dans l'intérieur du pays près de Pelta, remonte au nord, & se rend dans le Sangarius, à peu de distance de Dorylaum....Cotyaum (Kutaieh), au fud for le même fleuve .... Pelia plus au sud encore, portant actuellement le nom d'Uschak..... Cadi (Kedons), près des sources de l'Hermus (le Sarabat).... Angani & Ancyra font destituées de notions actuelles, ainsi qu'Eumeria, plus au sud, sur le Clustrus.... Hiérapolis (Bambuk-Kalafi), & à peu de diffance au fud Lasdicas (Ladik) près du Lycus; vers le fud , Coloffa, appelée depuis Conos (Conos) ... & Cibyra (Buxuz) , au fudouef .... Themifonium (Tefeni), au nord eft & peu loin de la précédente.... Sagalaffus (Sadjaklu).... Holmi ou (homa, & peu au dela des gorges où une pratreffe portoit le nom de Myrio-Cephala, on les mule sétes .... Apamea Cibotos (Aphiom-Karahifar), au confluent du Marfyas dans le Méandre: elle avoir succède en puissance à la ville de Celena... Dinia (Boluadin) .... Synnada, vers le nord-est ... Irfus, att fud de la précédente... Antiochia ad Pifidiam (Ak-Shehr), c'est à dire vers la Pisidie.... Philomelium (Ilgoum), vers le sud-est, près d'un petit lac .... Thymbrium, vers le nord-est

Fin comprenant avec M. d'Asville la Lycaonie dans la Firygie, on trouve... I conium (Konich) Leodicas Consulps (lurchiam Ladik)... Ffitcha (Himil) vers l'eti , & uu fud Laranda (Larendel) une chaine de montagen au nord de la Lycaonie, portoit le nom de Lycaonies Colles (Foudlul Iuba); au-delà Soaria ou Sobarra ou Sobarra.

Geographic de la Phrygie, felon Prolembe.

Cet auteur admetrant la division de la Phrysie mineure, en remorquant qu'elle est aussi appelee Troule, y place les lieux suivans:

Alexandri Trozs, Lestum, prom. Affunt.

## Dans la grande Phrygie, sur le bord de la mer:

lerganum. Veins Scepfis. Antanurus.

Melitara,

Atronytium, Parofekat, Pitane,

## Dans les terres t

| Sinaus.             | Inlingo is.     |
|---------------------|-----------------|
| Porylaum.           | Acmonia.        |
| M. Lium.            | Eumenia.        |
| Tricomia,           | Drugon.         |
| Ancyra Phrygia.     | Titerior olis.  |
| Nacolia.            | Blasndrus.      |
| Tribunta.           | Istorium.       |
| Docela,             | Sidium.         |
| Amorium.            | Philome um.     |
| Abolirola.          | Peliat.         |
| Cosyrium.           | Metropolis.     |
| Æzamis.             | Apanea Libotos. |
| Conna.              | Hierapolis.     |
| Lyfist.             | Cibyerha.       |
| Cercopia.           | Diocafarea.     |
| Eucarpia.           | Sanis.          |
| Prymnefia.          | Themifonium.    |
| Docymaum.           | Pylacaum,       |
| Synnada.            | Sala.           |
| Synnada.<br>Gambua. | Garena,         |

## PEUPLES.

Origine. Je creis worit dijk rapport alliens r Frapfrincer identice qui fe fir en Egypte, pour favor quelle lange les hommes parlocet assurcitives quelle lange les hommes parlocet assurcique l'on irri du mon breat, sinciale pri els cenfins qui alvoient ensende que le bléement d'une chèvet. Ce mos fignificial qui pai en physique; a chèvet. Ce mos fignificial qui pai en physique; a lement le befoit de manger; de par une unite confiquence, que les Phyrippers colorient le plus noices peuple de la serse. Quelques favons la fort déclarde et l'Orgornal, i mà es fils de dit, les font deferende des Bryges, qui avoient d'about labiel dans la Macédoine mas on peut corère sue, quoique ce fait le même peuple, d'Europe.

Caralir. On na peut dier que das chefes penche, er le carafele de ce peut le 3 pa cue conjours le même. Dans letemps que le connecte its Grecs, on ni cavig na bone i delec on les republiente comme une nation fisperfisicule, configiente comme une nation fisperfisicule, configiente comme une nation fisperfisicule, en difoit ca proverbe, Physica fiso fispina, the Physicas penement difficilement. Phys verberatus nation, il fast barne un Phrygien pour qu'il et devienne mellem. Leter multipe parti sua et devienne mellem. Leter multipe parti sua provincia de la comme de proposition de la comme l'Aryjine.

Gwerzennen. On peut croire que ce pays fut d'abord foumis à un feui roi, parce que l'on treuve fuul le nom d'un roi de Phrygiez mus je prélume qu'alors on ne compr noi pas fous ce nom une etendue de pays aufit conduêtable que l'on y en compris par futile. On voir même que depuis ces premiers, le pays fut parragé entre différens même compre, que philicus princes y tégalerent en même compre.

Apollndore fait mention d'un roi de Phrygie, contemporain d'Ilus, roi de Troye.

Cedrenus parle de Teuthraus, roi en Phrygie, dont les états futent ravagés par Ajax, & qui fut lui-même tué dans un combat fingulier. Homère donne pour chefs des troupes Phry-

giennes, Phorys & Afcanius.

Tantale n'étoit roi que de la ville de Sipyle &

de fou district.

On rapporte aussi que ce pays étant en proie à des discordes intessines, les l'hrygions consusterent un oracle pour savoir comment terminer leurs malheurs; il leur sur répondu qu'ils devoient se soument et en pour savoir d'un roi: Gordius fut

Commerce. Nous n'avons pas de désails fur le commerce des Phrygiens, quoique le Syncelle dife qu'ils furent mairres de la mer pendant aş ans. Mais il est für que la ville d'Apamee cioie la plus commerçante de l'Afie mineur, & que des négocians s'y rendoirent de la haute Afie, de la Gréce, & même de l'Italie,

Religion. Leur religion étoit remplie de superstitions ridicales, & d'idées extravagantes : je n'en citerai que quelques exemples.

Il y svoi fur les cooline de la Phypige un grand roches speld, dans la lampe du 1993, «¿dus; c'étais de ce nocher que Descalion & Pyrita, pur le condit de Themis, farent descrite les pierces dont les étaisents ferres pour repeupler le genre dont les étaisents ferres pour repeupler le genre dont les étaisents ferres pour repeupler le genre cite in etc. Qu'elle, mête des Direx, Le même rocher enfinas Acidelis, qui étot hermaphradige: not recondu enfinas Acidelis, qui étot hermaphradige. In force profigieurle, fon caradière reund, & fon implête, l'avoient rendu redouable même sur le force profigieurle, fon caradière reund, & fon hande de l'authorité de l'authorité de l'authorité de l'authorité de la langue de la langue de la langue de la langue de l'authorité de la langue de l'authorité de l'authorité de l'authorité de l'authorité de l'authorité de la langue de l'authorité de l'authorité de la langue de l

Créfus, des peuples septentrionaux d'Europe, les Galates chasses par d'autres peuples, les Seythes se jetieren fur l'Alse minsure, & s'en emparèrent en partie. Il se donna la mort de déscipoir de ne proposité sésse à la mission sentement.

pouvoir résister à de si puissans ennemis. Le fils de ce prince, nommé Adraste, ayant eu le double malheur de tuer d'abord son frère à la

le double malieur de tier d'abord ion frere à la chaffe, pois l'un des fils de Créfus, chez lequel il s'étoit retiré, aceablé de donleur d'être deux fois affaffin, il devint fuicide & fe tua lui-même. En lui finit la famille royale de Lydie qui devint une province de l'hrygie.

· Quant à l'histoire de la perite Phrygie, comme ce n'est réellement que la Troade, j'en parlerai à

l'article TROAS.

PHRYGIA SALUTARIS. Sous le règne de Confnatin, la Phrygie, grande province d'Afie, fut paragèe en deux; la feconde ent le nom de Salutair, de comprensit vinge-trois villes. La Phrygie faluaire vétendoir au nord de à l'est de la première Phrygie. PHRYM I TEMPLUM 6 Lucus, temple &

PHRYXI TEMPLUM & Lucus, temple & bois facré de l'Afie, dans la Colclude, felon Pom-

ponius Mėla.

PHTHELON, ville de la Grèce, fur le golfe Peg.:fux, feton Pomponius Méla. PHTHE PUTI, nôme de l'Egypte, dont la capitale est nommée Tava par Prolemée.

PHTHENOTES, nôme de l'Egypte. Prolemée lui donne Buss pour fa capitale.

PHTHIA, port de l'Afrique, dans la Marmarique, entre la grande Cherlonnèle & Paliarus, felon Ptolemée.

felon Ptolemée.

PHTHIA, ville dell'Afie, au voifinage du Pont-Euxin. Elle avoit été fondée par les Phihiotides

Achiens, selon Euflanhe.
PHTHE II y our une ville de ce nom dans la province de la Thesialie appelée Philosoides. Procope (de Ædi, f. l. r., c. r.), dir que de son temps elle n'existant plus. Il est probable que c'étoit ecte ville qui avoit donné son non la socrate qui le portoit. Je erois que c'est de cette contrée, & con de la ville qu'Honère a di t: « Dus Epse Cos cas Correctiva p' Philie abundante en lonne 6 on roupeaux. (Ils. N. v. 155).

PHTHINOPOLIS, ville de la Thrace, felon Sextis Rufus, cité par Ortélius.

PHTHINTHIA, ville fimée dans l'intérieur de de la Sicile, felon Ptolemée,

PHTHIOTIS, contrée de la Grèce, dans la Theffalie: elle étoit au fud-ell, près de la Magnéfie. Quelques auteurs la donnent à la Macédoine, mais c'ell pour un temps où la Macédoine, comme division, comprenoit la Theffalie.

PHTHIRA, ou PHTHIRO, montagne de l'Asse mineure, dans la Carie, selon Etienne de Bysance & Suidas.

PHTHIROPHAGI, peuples qui habitoient fur les bords du Pont-Euxin, felon Pomponius Méla.

Géographie ancienne, Tome II,

PHTHONTHIS, village de l'Egypte. Ptolemée le place dans l'intérieur des tetres. PHTHURIS, ville de l'Ethiopie, fous l'Egypte, felon Pine. Ptolemée en fair un village.

felon Pine. Prolemée en fait un village, & le marque entre Astobs & Pifts, fur la rive occidentale du Nil: il le nomme Plahur,

PHTHUTH, flenve de l'Afrique, dans la Mauritanie Tingitane, felon Prolemée.

PHURIA de Program ville qui sonne controlle de l'Afrique dans la Mauritanie Tingitane, felon Prolemée.

PHUBIA, ou PHEELA, ville qui appartenoit aux Sicyoniens, felon Paufanias.

PHUMANA, ville de l'Afie, dans la Bahylonie, au voifinage de l'Arabie déferre, felon Prolemée, qui la marque entre Chadacia & Cafa, PHUNDUSH, peuples de la Germanie, à l'occident des Chafi, felon Prolemée.

PHUNON. Les Ifraèlites allèrent camper dans ce lieu, pour leur trente-fixième flation. Phanon n'éroit pas encore compris dans l'Idumée; mais il

éroit fur les frontières.
PHUPHAGENA, ville de l'Afie, dans la petite
Armènie, dans l'intérieur des retres, vers les
montagnes, entre Arana & Mardara, felon Ptolemée.

PHUPHATENSIS, fiège épifeopal de l'Afie ; dans l'Ifaurie, felon les actes du concile de Nicée.

PHUPHENA, ville de l'Asie, dans l'intérieur & au voisinage des montagnes de la petite Arménie, entre l'spa & Arana, selon Prolemée.

PHURGISATIS, ville de la Germanie, sur le bord du Danube, entre Abilunam & Cocidorgie, schon Prolemée. PHURNITA, ville de l'Afrique, dans la Libye.

felon Eisenne de Byfance.
PHUSIANA, ville de l'Afie, dans l'intérieur

de l'Assyrie, entre Gomara & Isone, selon Prolemée.

PHUSIPARA, ville de l'Asse, dans la petite

Armènie, entre Cianica & Eufimara, felon Ptolemée. PHUT, contrée & fleuve de l'Afrique, dans la

Mauritanie Tingitane, felon Joseph: il en est aussi fait mention par Pline. PHYCARII, peuple de la Sarmatie Asiatique;

felon Pline.

PHYCTEUM, nom d'une ville de la Grèce,
dans le Pèloponnéfe.

PHYCUM, lieu du Péloponnèle, près du promontoire Tanzum, selon Extenne de Bytance. PHYCUS, promonioire & forterelle de l'Afrique, dans la Cyrénaique, entre Apuchi Fanum &

Apollonia, felon Piolemèe.

PHYCUSSÆ, iles de la Libye, felon Etienne de Byfance.

PHYCADUM INSULA, nom d'une île que Strabon donne aux Egyptiens.

PHYGELA, ville de l'Afie mineure, dans l'Ionie felon Pomponius Méla & Piine. PHYLA, PHYLON, ou PHYLE, bourgade de la

PHYLA, PHYLON, ou PHYLE, bourgade de la D d d d Grèce . dans l'Attique. Elle étoit de la tribu Eneide, felon Ltienne de Byfance.

Diodore de Sicile place ce lieu à cent flades

d'Athines. PHYLACE. Il y a en plusients villes de ce nom, Celle dont fait mention Homère dans le 202º vers dit estalogue, étoit certainement en Theffalie. & Strabon l'indique aufft au voifinage des Maliens; mas on ignore fi elle étoit pres du goife ou dans l'intérieur. Par ceite raison M. d'Anville n'a pu lui donner de position sur sa carte.

PHYLACE, lieu du Peloponnese, où le fleuve Alphée prenoit sa source, selon Pausanias,

PHILACE, ville de l'Epire, dans la Moloffide, felon Tite-Live.

PHILACE, ou PHILACZE, ville de la Macé-doine, dans la Piérie, (elon Prolomée.

FHYLACENSII, peuples de l'Afie, dans la Phrygie, au dessous des Moxiani, & au dessus des Hicropol ta, felon Prolembe. PHY! ARCHI, nom d'une nation arabe. Strabon

la place en Asie, dans la Syrie, & au voisinage de l'Emplorate.

PHYLASII. Xénophon & Suidas nomment ainfi le peuple de la bourgade Phyla ou Phyle, dans l'Arrique , & de la tribu Entile.

PHYLITÆ, penples de l'Inde, en - deçà du Gange. Prolemée les place avec les Binigi, au voifinage du fleuve Nanagena.

PHYLI EIUS, nom d'ime contrée, d'une mon tagne & d'one ville de la Macédoine, felon Apollonius, cité par Ortélius,

PHYLLIS, pays de Thrace, aux environs du mont Pangée. Il s'étendoit à l'ouest jusqu'a l'Angitas, peme rivière qui se jetre dans le Strymon,

& vers le sud jusqu'au Strymon. ( Hérod. L. VIII , PHYLLOS, contrée dit Péloponnèle, dans

l'Arcadie, selon Stace, dans sa Thébaide. PHYLLUS, ville de la Theffalie, felon Strabon, Cet auteur y place le temple de Jupiner Phyl-Men.

PHYRCUS, lieu fortific, dans la Grèce, selon Thecydide.

PHYRITES, fleuve de l'Asse mineure, dans Plonie, au voifinage de la ville d'Ephèle, felon

PHYRO CASTRUM, lien fortifié de l'Afie, felon Citropalate & Cédrène.

Ortélius soupçonne que ce lieu devoit être en PHYS.E. Orofe, cité par Ortélins, dit que les

Grecs donnoient ce nom à certains lieux de la Moeonie , qu'il appelle Torrida Voragines, PHY: CA, ou PHYSCE, ville de la Moefie info-

rienre, entre les embouchures des fleuves Axiacus & Tyras , felon Pinlemée. PHYSCÆ, ville de la Macédoine, dans la

Mygdonie, catte Barus & Terpillus, felon Ptolemce,

PHYSCELLA, ville de la Mischdone, fur le golfe Mecyternaus, Iclon Pline & Pomponius Mela.

PHYSCUS, ville de l'Afie mineure, fur la côte

de la Doride, vis-à-vis l'île de Rhodes, felon Diodore de Sicile. Cente ville avoit un port, felon Sirchon. Elle est

nommée Phyfeis par Erienne de Bylance, & Phufca par Prolemée.

PHYSCUS, port de l'Afie mineure, dans la Carie, au nord-est du mont Loryma, à l'onest du pro+ montoire Pedalium, vers ic 36° deg. 50 minutes de latitude.

Il y avoir dans ce port une ville & une rivière du même nom.

PHYSCUS, ville de Grêce, dans le pays des Locres Ozoles, felon Plurarque. PHYSCUS, ville de la Macédoine, felon Etienne

de Byfance, qui en parle d'après Théagenes. PHYSCUS, nom d'un port de l'ilc de Rhodes, felon Etienne de By (ance

PHYSCUS, rivière de l'Afie. On voit dans la retraite des dix mille, que les Grecs vinrent du Tigre en quatre jours, au bord de cette rivière, fur laquelle il y avoit im pont.

Il paroit que ce fleuve étoit aux environs de l'Affyrie. PRISCUS, fleuve dont fait mention Etienne de

By fance, qui cite Sophænelus, mais fans dire où il ésoit. C'est peut être le même que le précédent. PHYSCUS MONS, montagne de l'Italie, dans la grande Grèce, près de Crorone, selon Théocrite,

PHYSIA, ile qu'Etienne de Byfance, place dans le voifinage de Cyzique. PHYTÆUM, vil'e de l'Etolie, felon Polybe,

cité par Etierme de Byfance. PHYTEUM, ou PHYTHIA, ville du Péloponnefe, dans l'Elide, felon Erienne de Byfance & Thucydide.

PHYTONIA, ou PHYNTON, ile de la mer Tyrrhène, felon Pomponius Méla & Prolemée, PHYXIUM, ville du Péloponnése, dans l'Elide, felon Polybe. PHYZANIA , nom d'une contrêe de l'Afrique ;

felon Ptolemée. PIACUS, ville de la Sicile, felon Erienne de By fance.

PIADA, ville de l'Asie, dans la Sérique, entre Damas & Afmiraa, felon Ptolemee. PIADÆ, peuples de l'Asie, dans la Sérique

an voilinage des Damna, & qui s'étendoient jusqu'an flenve Echardus. PIALA, ville de l'intérieur de la Cappadoce, dans le Pont Galatique, Ptolemée la nomme entre

Etonia & Pleuramis, PIALIA, ville de la Theffalie, au pied du mont Cercurus, felon Etienne de Byfance.

PIANITE, pemple de la Mysie Afiarique, selon Fline. Cet auteur dit qu'il habitoit la perite ville de Pionia . fituée fur le hord du fleuve Caicus,

 $P \mid C$ 

PIARENSII, peuples de l'Europe, dans la Myfic inférieure, felon Prolemée,

PIASTÆ, peuples qui habitoient dans le voifinage du Pont-Euxin, felon Etienne de Byfanee. Plasta. Etienne de Byfance nomme ainfi un

fleuve de la Macédoine PICENDACA, ville de l'Inde, dans l'intérieur

du pays du pouple Arvari, felon Piolembe, PICENTES , peuples d'Italie , habitans du Picenum; on les nomme en françois Piceniens, Ils étoient Sabins d'origine. Strabon dit qu'ils prirent leur nom de l'oifean Pieus, un Pivert, qu'ils avoient fuivi en allant s'établir dans leur nouveau pays. Je n'infifteral pas sur ce point d'antiquité (Voyez PLOENUM); je profiteraj feulement de cette occasion pour expliquer l'origine de plufieurs colonies de ce genre. Lorfqu'un pays partilloit trop habité aux chefs de la nation, & que l'on avoit connoiffance d'autres terres où il seroit possible de s'établir. alors on dévonoit à cette émigration fature tous ceux qui nairroient dans un printemps que l'on défignoir. C'est ce que Pline indique à l'égard des Piceniens , en difani Picentes orti funt à Sabinis voto vere facro. On appelloit le corps de eitoyens émigrés, un printemps facré. Quant à la poffibilité de fuivre un Pivert, ou il falloit qu'ils allassent bien vite, ou bien le Pivert y mettoit bien de l'attention pour n'affer pas plus vite que cette troupe de jeunes hommes & de jeunes filles, qui l'avoient adopte pour conducteur.

PICENTIA (Bicenza), ville de l'Italie, & la capitale des Picentini. Elle étois fituée dans l'intérieur des terres; & Pline rapporte que les habitans en furent chastes pour avoir pris le parti d'Annibal. Elle continue à subsister sous le même nom ; mais à présent il n'en reste que des vestiges.

PICENTINI, peuples de l'Italie, qui étoient descendus des Picentes ou habitans du Picenum, & qui avoient une origine fort incertaine : ils étoient établis à l'ouest sur le bord de la mer.

PICENUM, contrée d'Italie, sur le golse Adriatique : il s'étendoit depuis l'Æsu , au nord - ouest , jusqu'au Truenius (1). Je parle des habitans de ce

pays au mot PICENTES. Le Picenum avoit donc au nord l'Æfis, au fud le Truentus, à l'est la mer Adriatique, à l'ouest une petite partie de l'Umbria & le mont Fif. elus, & quelques autres montagnes qui le féparoient du pays des Sabins.

Les principaux fleuves, font l'Æfis, le Mifie, La Potentia, la Tinna & le Truentus. Les lieux les plus connus étoient, en commen-

cant au nord, Ancona, Auximum, Firmum, Afculum.

Les anciens disent que le nom de Picentin vienz de ce que la colonie de Sabins qui s'éu blur en ce pays, y vint prenant pour un guide turnaterel l'un de ces oifeaux que l'on appelle Pivet, en latin Picus: du moins c'est le seniment de Strabon. Eusèbe & Servius donnent le nom de Picus au chef de la colonie. Des hommes de lestres, moins crédules à ces historierres anciennes, ont présumé avec beaucoup de vraisemblance, que le nom de P.cenum s'cioit forme de Pice, de la poix, d'où piccus ager, terrein ou l'on recueille de la poix.

PICENTINUM, PEZENTINUM, ON PERCEN-TINUM, ville de la Pannonie, for la route d' Emona. à Sirmium, entre Inicerum & Leuconum, felon l'itinéraire d'Antonin.

PICIANTES, peuples de l'Italie, felon Etienne

de Byfaoce; mais ce nom paroit altéré. PICINÆ, heu de l'Iralie, près de Rome, Plutarque rapporte que e'est ma Sylla reçui la seconde ambaffarle du fenat, pour le prier de ne point marcher à main armée contre la ville de Rome.

PICIS MONS nom d'une montagne de l'Italie. Selon Jornandès, c'est où prend sa source le fleuve Natifo, qui coule dans le pays des Vi-

PICNESII, peuple de la hause Mysie, seion Prolemèe.

PICONIA, fontaine, felon Pline, qui fourniffoir à Rome l'eau appelée Aqua Marcia.

PICRA, nom d'un lac de l'Afrique, à cent stades des villes qui portoient le nom d'Ammon. Diodore de Sieile rapporte qu'Alexandre rencontra ce lae fur sa rouse , lorsqu'il allois consulter l'oracle de Jupiter Ammon.

PICTÆ, ou AD PICTAS, hôtellerie fimée fur la voie latine, à deux eens dix stades de Rome, selon Strabon.

On lit Ad Pillas , dans l'itinéraire d'Antonin; où ce lieu est placé sur la même voie, entre Roborari s & Compitum.

PICTI, les Pictes, peuples de l'île d'Albiom Lorfque les Romains entrérent dans cette ile, ils trouvèrent dans la partie septentrionale un peuple fauvage, tel que ceux que l'on a trouvé dans la parrie septentrionale de l'Amérique; ils avoient le corps nud & peint : delà l'expression de pilli.

Ces peuples se jeterent dans la suite sur les parties méridionales, qui étoient mal défendues par les Romains. Mais les habitans appelèrent à leur fecours les Anglois & les Saxons, qui les aidérent à reponffer les Pictes. Il eft vrai que ecs Anglois & ees Saxons firent tourner à leur profit le ferviee qu'ils venoient de rendre aux Bretons, & que malgré eux ils s'établirent dans l'île.

PICTONES, on PICTAVI, peuple de la Gaules ee font ceux du Poitou.

PICTONIUM, promontoire de la Gaule Aquitanique, entre l'embouchuse du fleuve Canentellus & le port Sigor, folon Prolemée,

Dddd .

<sup>(1)</sup> M. d'Anville l'étend même jusqu'aux montagnes qui font in fud-cht de ce fleuve, & ceia est allez naturel ;

PICTONUM PROMONTORIUM . d'après l'indication que donne Prolemée, M. d'Anville recherchant ce lieu dans la Gaule, fur la côte des Pillones, ne trouve pas de lieu plus convenable que la pointe appellée Aiquillon, vers l'entrée de la Sevre Niortoife. " Cette pointe, dit il, devoit » avoir autrefois une faillie d'autant plus appa-» rente, que la partie maritime du Poitou étoit » inondée jusqu'auprès de Lyon, & en remon-» tant la Sèvre jusqu'auprès de Maillezais »; car les terres ne sont anjourd'hui desséchées en partie que par le grand combre de coupures que l'on a faites pour y raffembler les eaux qui flagnoient auparavant, travanx dont les commencemens font dus an règne de Henri IV.

PICUENTUM, ville située dans l'intérieur de l'Istrie , entre Pucinum & Alvum , selon Ptolemée. PIDA, ville de l'intérieur de la Cappadoce,

dans le Pont-Galarique, entre Pleuramis & Sermuta, felon Ptolemée. PIDEN, ville de l'Ethiopie, fous l'Egypte,

felon Pline. PIDIBOTAS. Pline nomme ainfi une ville qu'il

place en Ethiopie, fous l'Egypte. PIDO, nom d'un peuple de l'île d'Ithaque, fe-lon le Lexique de Phavorin.

PIDORUS ou PIDOR, ville de la Macédoine, dans la Chalcidie, sur le bord necidental du golse Singilique, felon Hérodote

PIDOSUS, île fur la côte de la Carie, près d'Halycarnasse, & cependant bors du gotse Céra-

mique, felon Pline. PIORI, ville de l'Egypte, dans l'Ambrène, au voifinage de la ville d'Heliopotis, felon Siméon

le Méraphraste. PIENGITÆ , peuples de la Sarmatie Enropeenne. Prolemee les place avec les Bieffi, au

pied du mont Carpatus, PIENSIS ou PIENTIO , siège épiscopal d'Asrique , dans la province proconfulaire, felon la notice

épiscopale d'Asrique. PIEPHIGI, peuples de la Dacie, selon Prolemee. Cet auteur les place au midi des Senfii. PIERA, fontaine du Péloponnese, dans l'Elide.

Scion Paufanias, on la trouvoit en allant de la ville O'vmpia dans l'Elide.

PIERES, peuples de la Macédoine, auprès de Treres & des Dardani , felon Pline , Hérodote & Thucvdide.

PIERIA, contrée de la Syrie, dans la Séleucide, selon Prolemée. Cette contrée tiroit son nom du mont Pierius

ou l'ieria, que les Macédoniens avoient ainfi nommes à l'imitation du mont Pierius qui étoit dans

Cene parrie étoit la plus méridionale, & touchoit à la Theffalie, cont elle n'étoit séparce que par des montagnes. Pienta, nom d'une ville de la Maccdoine.

felon Suidas.

PIERIA . lieu du Péloponnèse , dans la Laconie ; au voifinage de Sparte, felon Etienne de By-

PIERIA, montagne de la Thrace, où demenrois Orphée, felon le Scholisfte d'Apotlonius,

cité par Ortélius. Pierra, montagne de la Grèce, dans la Béotie,

felon Tzetzės, cité par Ortélius,

PIERIA, montagne de l'Asse, dans la Syrie, felon Strabon; elle s'étendoit du midi au nord, & se joignoit avec le mont Amanus, Cette montagne prenoit ce nom de celle ainst appellée dans la

PIERIA , ville de la Grèce , dans la Béotie : dans la fuite, elle fut appelée Lyncos, felon Tzerzės.

PIERIA SILVA , forêt de la Macédoine , dans la Pièrie. Tite-Live rapporte que c'est où se sauva Perfée, après avoir été battu par les Romains.

PIERICUS SINUS, nom d'un espace de terre dans la Piérie, entre le mont Pangée & le bord qui de la mer, selon Thucydide. PIERIUS MONS, montagne de l'Asie, dans

la Syrie. Elle étoit fur le bord de la mer Mèditerranée, entre le golse Issicus au nord & l'embouchure du fleuve Orontes, vers le 36' degré 15 minutes de latitude.

PIERORUM MURI, muraille de la Macédoine. dans le voifinage du mont Pangée, felon Hè-

PETRA BOHEN ON ABEN BOHEN, OU Pierre de Bohen. La frontière de la tribu de Juda paffoit de l'Aquilon à Beth-Araba, & montoit à la Pierre de Bohen, appelée ainsi d'après l'un des fils de

PETRA ETHAN ON PIERRE D'ETHAN (la); rocher dans lequel Samfon demeura caché pendant qu'il faifoit la guerre des Philistens. Judic. ch. 15, ¥. 8.

PETRA DIVISIONIS ON PIERRE DE DIVISION. rocher où David & ses gens étoient assiégés par Saul, selon le premier livre des Rois. PETRA EZEL ON PIERRE D'EZEL, rocher où

David arrendoit la réponfe de fon ami Jonathas, Premier livre des Rois, PETRA ODOLLAM ON PIERRE D'ODOLLAN.

rocher où il y avoit une caverne, dans laquelle se retira, quandles Philistins alterent camper David dans la vallée de Raphaim. Premier des Paral. PETRA OREB ou Pierre ou Rocher d'Oreb ; c'est

où Gédéon fit mourir Oreb, prince de Madian, PETRA AUXILITAU Pierre du Secours; c'est le nom. du lieu où les Philiflins prirent l'arche du Seigneur. PETRA ZOALETH ON ZOHELTH; c'eft où Adonias immola des animaux, felon le pre-

mier livre des Rois PIERUS, contrée de la Theffalie. Elle s'étendoit, felon Pline, depuis Phea jufqu'à la Ma-

PIERUS ou Pairus, fleuve du Péloponnèse;

dans l'Achaie propre. Il traversoit le territoire de la ville Phara, selon Pausanias. Sirabon le nomme Peirus, & dit qu'il alloit se

perdre dans l'Archeloiis.

PIERUS, lac de la Theffalie, felon Ælien

Pienus, montagne de la Macédoine. On difoit qu'un certain tierus avoit établi le culte des Mules fur cene montagne; de-là le nom qu'elles reçurent quelquefois de Pièrides. La fable a raconde ce fait pout-être imsginaire, connu tout autrement. (Voya la Métarmorphofus L. V. jubil

P. & Anonius Liberalis).
PIGELASUS, ville de l'Afie mineure, dans la Carie, felon Etienne de Byfance.

la Carie, selon Etienne de Bysance.
PIGINDA, ville de l'Asie mineure, dans la
Carie, selon Etienne de Bysance.

PIGNISUS, lieu de l'Afie, dans la Galatie, au voifinage de la Lycaonie, felon Strabon. PIGNIUS, nom d'un fleuve du Péloponnéfe, felon Oriélius.

PILA, vi'le de la Palessine. On croit que c'est le licu qui est indiqué dans l'Ecriture, pour être celui où Samson tira de l'eau d'une màchoire d'ane,

en en tirant une dent.

PILORUS, ville de la Macédoine. Elle étoit finnée au pied du mont Athos, (elon Etienne de Bysance, Mais on peut l'indiquer plus positivement, en distant qu'elle étoit sur le golfe Singitique, à l'ouest-sud d'affa.

On it fur he care de M. d'Anville Pidarus; c'êt une double laure; t'e' la work tekt urompé erêt une double laure; t'e' la work tekt urompé par l'annéanne leçon qui fe lifoit dons Hérodore, & qui a été trabille par M. Wefelling; sioh c'eft sone 1& non un d'; z'. il sunoit dò, d'après certe leçon, écrie Pidarus, & non par Fidarus.
PIMOLISA, lucuforithé de la Cappadoce, dans le Pont, su adecçà du direur Palary, & Qui den noit le nom à la courrée Pilomiféne, felon Etienne de Byánce.

Pl viOLISENA, contrée de la Cappadoce, dans le Pont, aux environs du fleuve Halys. Elle prenoit fon nom de la forteresse Pimobja, qui étoit

détruite du temps de Strabon.

PIMPLA, PMPLELUS on PIMPLEUS, montage qui devoir fe rouver dans le nombre de celles qui (Sparent la Macdédine de la Thuffalie. Strabon dit que ce furent les Thrace qui confaertent aux Michel hièrie èt les monts Olympe, Fimpla & Liberhrus; ce qui peut faire croire qu'ils étoient pue léogrés entre sus. Or, il y avoir une place appelè: Liberhim, près du mont Olympe; probablement le limpla n'érri pas fort élojeet.

PIMPRAMA, sille de l'Inde, vers la source du fleuve I-dus, selon Arrien. PINAMUS, nom d'une ville de l'Egypie,

Celon Esienne de Byfance.

PINARA, ville de l'Afie mineure, & l'une des plus grandes de la Lycie. Strabon la place dans l'intérieur de cette province, au pied du mont

Grazus.

PINARA, ville de l'Afie, dans la partie septentrionale de la Cœlesyrie, sur le Gindarus, selon Pline.

Prolemée la place dans la Pièrie de Syrie. PINARIA, île de la mer Egée, fur la côte de l'Etolie, felon Fline.

PINARUS, rivière de l'Afie. Ellle prenois su fource dans le mont Amanus, coulois entre deux chaines de ces monargnes, & allois (pitter dans la Méditerranée, dans l'endroit où éroit laville d'Iffas, dans le golse Ifficas, vers le 36 degré 40 minutes de latitudes.

PINDASUS, montagne de la Myfie Afiatique,

PINDENISSUS, ville de l'Afie, dans la Syrie, Elle étoit firuée dans des montagnes, près de la petite rivière Singar, dans la partie occidentale de l'Euphrate, au fud-oueft de la ville de Samofats, vers le 36' degré 5,8 minutes de latitude.

PINDENISSUS, ville de la Cilicie, fiituée prés dumont Amanus, chez les Eleuthérociliciens, felon Cicéron, ad Atticum, L. v.

PINDICITORA, ville de l'Ethiopie, fous l'Egypre, felon Pline,

"PINDUS, chaine de montagne de la Theffalie, au dud-oualt relle civit contacte aux Mufete c'est que dans les lieux où il y avoit des monagnes connues des poétes, on les confacrolie voloniters à ces divinités, comme vivant plus pres du ciel. Cesue châne de montigues qui pres du ciel. Cesue châne de montigues qui Arthamanes, les Æhices & les Perrhebes. Pixous, ville de la Grèce, dans la Doriée, Strabon la place fur le bord d'une rivière du mêmer nom qui alloit, le perder dans le Cephife.

Pomponius Méla fait aussi mension de cette sille.

Elle est aussi nommée Ciphas par quelquesauteurs. Ce su dans le territoire de cene villeque les Hellenes, chasses de l'Hislètoride par les-Cadméens, selon Hérodore, allèrent s'établir. PINDUS, fleuve de l'Asie, dans la Cilicie. Hipassoir près de la petite ville d'Issus, selon Stra-

bon.
Pindus, rivière de l'Epire, ou de la Macê-

doine, selon Florus.

Pindus, nom d'une montagne de la Thrace,
à ce qu'il paroit par un passage de Sénèque.

PINEPTINI, faufe embouchure du Nrl., entre l'embouchure Sébennytique, & la fauffe embouchure nommée folcos, felon Protemée.

PINETUM ou PINETA, lien de l'Italie, à trois milles de Ravenne, felon Jornandès,

Penerum, lieu de l'Italie, dans l'Errurie, felon Servius, ciré par Orté.ius.

PINETUS, ville de l'Hispanie, sur la route de Bracara à Aflurica, entre ad Aquis & Roborseum, selon l'initéraire d'Antonin. C'étoit une ville de l'Hispanie citérieure, au sud-est d'Aqua Flavia, & qua Ptolemée donne aux Callaiques.

PINEUM, ville sauée dans la première Mysse. Il en est tait mention dans la notice des dignisés de

l'empire.
PINGUS, fleuve de la Mysse Européenne, chez

le peuple Dardoni, felon Pline. PINNA (Civita di Penna), ville de l'Italie.

dans le Samnium, dans le pays du peuple Vessini, à l'est. Elle étoit renommée pour ses bons, pâturages.

Prolemée fait mention de cette ville. PINNENSES, nom que Pline donne aux ha-

bitens de Prana, ville de l'Italic, dans le Samnium.

PINON, ville de la Dacie, & fituée entre

Phrateria & Amutrium, felon Ptolemée.
PINTIA (Valladolid), ville de l'Hispanie ci-

térieure, dans le pays des Vaccei, au fud-eft de Pallantis. Il eft fait mention de cette ville par Ptolemée. PINTIA, ville fituée fur la côte méridionale de

la Sicile, entre l'embouchure du fleuve Mazara & celle du fleuve Soffius, felon Prolemée. PION, montagne de l'Afie mineure, au voisi-

nage de la ville d'Ephèse, selon Plioe. Fausanias la met dans le territoire de la ville

d'Ephèfe.
PIONLE, petite ville de la Myfie Afiatique, fur le fleuve Cayeux, felon Pline & Paufanias.
PIPERIA, ville archiepifcopale de l'Afie, fe-

lon la notice du parriarchat d'Antioche, PIPLAS, En cirant Fellus Avienus, Ortélios dit que l'ondonnoit ce nom à fept îles de la Méditemande, visid-visi de Narbonne: mais dans lepritis Géographes, le texte de cet auteur porte Triplas, & il dit qu'autrefois il n'y avoit que trois iles.

PIQUENTU, lien de l'Italie, dans l'Histrie. PIRÆA, ville située an milieu de la Grèce, & qui servoit d'entrepêt, selon Isocrate, cité par

Ortelius.

PIRÆENSES, bourgade de l'Attique, dans la Mégaride, felon Plutarque.

FÜREUS, fr. Le Pyrkes, port d'Abbnes, s. 3; flades dans une planifiale du golds Suronique. Ge lieu écoit originairement une des bourgades. Ge lieu écoit originairement une des bourgades un port avant que l'Abbnifiche (fir à la tiet du gouvernement d'Abbnes, &ce fut lui qui y froit fut confinirer soit porter les mars qu'il y avoit fut confinirer, furent dérruit de la litte du pouvernement d'Abbnes, &ce fut lui qui y froit pui l'abbnes, a que les autours appellent trents tynan. Conon en fit dever d'autres d'apple te combat de Calife aufil, longerem juste y que fes parens avoient rapporté de Magnéfie, les cenfres de ce grand houme.

On remarquoit dans le Pirée, 1º. nn lieu confacré à Jupiter & à Minerve, ou ces deux divinités étolent représentées en bronze ; le décsse tenoit une pique, le diesa un feeptre & une visciore; 2.º. un tableau d'Accidias veprévanaus. L'écothène & fes enfans. Ce genéral étoit rameux par deus grandes vidicires que le Achteriens avoient ramportes fous és ordres, l'une en Béonie, l'autre grand porrique où l'on tenoit marché pour ceux qui habioreat le long de la mer. Dervière ce porrique écoient deus flatues, l'une de Jujuire, l'autre du peuple d'Athénes; 4º, fur le bord de la mer étou un temple de Venis, bain par Cononla mer étou un temple de Venis, bain par Cononles Lacèdémoniens, & dans lesque il les dési, prés de Cnide (c.). Pauf, in Adue.

Depuis le Pirée juíqu'à Athènes, le chemin éroit bordé de tombeaux de perfonnages illuftres, Entre les monumens de ce genre on diffinguoit une espèce de cénotaplie élevé à la mèmoire d'Euripide; car es poète étoits moit en

Macédoine. Vers la partie maritime du Pirée étoit un lieu nommé Phreathys d'un mot grec fignifiant un puits parce qu'il y en avoit un tont proche : c'étoit-la que s'affembloient les juges qui devoient juger un banni à fon retour , s'il se trouvoit encore accusé de quelque nouveau crime. L'accuse plaidoit sa cause de detius son vaissean. On prétend que Teucer sin le premier qui proceda de cette manière pour se purger du meutire d'Ajax, en présence de Télamon. Lycurgue, fils de Lycophon , fit construire au Pyrce des chambres pour les vaisseaux. Le Pyrée étuit autrefois entouré de murailles qui le joignoit à Athè-nes: deux chariots pouvoient y passer de front, & elles avoient quarante stades en longueur. Ces murailles, felon Plutarque, avoient ète commencées par Cimon, & achevées par Périclès. Les groffes pierres de tailles qui les composoient étoient jointes avec du fer & du plomb fondu.

Pour avoir une idée de la fituation de ce port, il faut se transporter en esprit dans le golte Saronique, ou d'Engia, & examiner la côte de l'Attique, qui est à l'est du golte. A 300 stades du cap Sunium, se tronvoient les ports d'Athènes. D'abord le port de Phalère, qui étoit un baffin formé par la nature, dans la partie orientale d'une petite péninfule, avançant du nord au fud, & avant à l'eft la rade de Phalere. A l'ouest de cette péninsule il y avoit une autre rade, & la terre s'avançant un peu au bas d'une monticule, ou étoit la bourgade de Munichie. Le port de ce nom étoit au sud ouest jusqu'au temps de Thémissocle : ces deux ports avoient été les seuls qu'eût la ville d'Athènes. Mais au fud ouest du port de Manichie, au-delà d'un petit isthme, il s'éleve un autre petit monticule, dans une prefqu'ile affez ronde. L'isthme est incliné du nord-est au fud-ouest: au sud-est de l'ishme est le port de

<sup>(1)</sup> Située dans une péninfule de la Béotie, dans l'Aire mineure,

Menishie jau nordeneft est une petite baye, qui panit avoir été nègligée par les anciers, peutére à carfe des travaux qu'il falloit faire pauter nender liège commode Ce fui Thémitole, loriqu'il fur placé à la size du geuvernencent, chi de cette baie un port que l'on appetla le pui rêc, du som de la bourgade stucie dans la pernitule.

Ce port en renfermoit trois. Je n'ài pas befoin de m'ètendre beaucoup pour trère fenir que les l'aimens des anciens étant bien plus petis que les nâtres, al leur falloit soil moins de place. Par ces différens porrs il faut entendre de peris golies que communiquem enfemble thans une entre la pérminie de sue langue de terre qui s'avanc du norst ett au fud-ouerit.

Le plus feptentrional de ces petits ports a fix cens pas de circuit

Le petit port, qui est au sud-est, a trois cens pas de circuit; il est formé au nord par une digue qui

s'erend de l'est à l'ouest.

Au sud ouest, de celui ci, & au sud de toute le baie, est un autre port qui a aussi trois cens pas de circuit.

Le milieu forme une belle rade.

Themistocle ayant, par la victoire de Salamine, élevé Athènes à un très-haut degré de gloire , voulut affurer la puissance de cette ville, en confiruifant pour cette ville le plus beau port de tome la Grèce : ce fut le Pyrée. Mais comme il foupçonta que les Lacédémoniens ne laifferoient pas exécuter, fans s'y oppofer, un projet fi avantageux pour la grandeur d'Athènes, il le tint fort fecret ; & il déclara même dans l'affemblée du peuple, que les entreprifes qu'il avoit à proposer étant de la plus grande timportance, il ne convenoit pas de les rendre publiques. Ayant demande au peuple qu'il nommât deux personnes de la fidelire desquelles il fitt sitr, afin qu'il leur communiquat fes deffeins , & qu'elles l'aidaffent dans l'exécution, on lui donna Ariftide & Xuniope: Thémistocle confia son projet : ils décarèrent au peuple que la chose étoit grande, unle & faifable, & le fenat auquel le peuple voulut encore que le secret fut confié, en juges comme Aristide & Xantippe.

Themitode, autorife à faire rout ce qu'il juperoi à prepas, garde fon feere de Auflegas pas roit à prepas, garde fon feere de Auflegas pas que le bine phible qui extecti, dui il houtement, des Perfex, mais par ce faux aven, il cherchoir des Perfex, mais par ce faux aven, il cherchoir fir, il fonon suo la codera pour l'acté choir du travail, & Ce firenveyer à Sparte avec d'aunes d'épost. Perdoire le temps de cent edilmanton, la Abbitions fir mitten promprement à l'ouverez. In Abbitions fir mitten promprement a l'ouverez.

pulaires; & quand l'ouvrage fut affez avance, il s'er fuit de nuit & revint à Athènes.

Il y avoir an Pyrice, telon Paufarias, un rempe, ou une chappelle, (\*pulsar 9) oic voyoiont dank flatures, l'une de Jupier ayars un feepre et ou en videra la main, l'anne de blierere, quel étou un manchig un temple de Venus étecper Conce, en mômois de la viderie qu'il avoir remporte fer les Lockdemoniers, amprès de Cnide on Conce, l'apierent la décipiero que M. Le Roy ouvrage fair suitas du plus Resu moviment de couvrage fair suitas du plus Resu moviment de la Griza.

Le Pyrée eft à environ fept milles de la cisadelle d'Athènes; mass la distance de ce port aux murs de l'enceinne de centa ville, étoit bien moins confiderable. Puufanisa nous apprend que Thémillocle remarqua le premier que 10n pouvoir former trois pours au Pyrée, & qu'il les fit emifformer trois pours au Pyrée, & qu'il les fit emiffeul port du grand baffin du Pyrée & des trois ports qui étocient autour.

C'est près du port qui étoit au fond de ce bassin, qu'étoit le tombeau de Thémistocle.

Le très grand bassin autour duquel écoient les trois portes que l'on comptoit dans le Pyrée, avoit à son entrée deux tours de pierres tondes & dans le milieu un phare qui servoit à éclairer les vaissant (t).

Le lieu le plus intereffant du Pyrée, étoit fans consedit ect elpace road, léparé d'abord entièrement de la terre ferme, & enfinite uni su contient par un fillme, fiuie entre le port du Pyrée, & celui de Munichie. Il y a lieu de croire qu'on doit artibuer cette rétunion à Thémifocte, & qu'ayant rendu le Pyrée une presqu'ie, il la fortifis (2).

La prefqiïle de Pye® étoit éloignée d'Athène de quarante flades, & telle étoit auffi la longueur de la muralle qui réunifoit ces deux parties Les grees appelloient ces mur ailles exéss, les jambes; on a quelquéeios det les bras; c'ét qu'elles embrafloient les ports. le réunificient à la ville, & affuncion; ainfi la communication eutre eux.

Ces longues musultes, réparées d'abord par Gumon, dénvirs prétigi contérment par Lyfandre, Lacedsimoiren ) & reconfluties en grande partie par Conon, furest entièrement petrécionnés par Callicrace, pendant le gouvernement de Périckés. Elles avoient affer de l'argeur pour que deux chars puffent couir defins fans se heuver; & elles évoient tauses de guarante coadées. La conflutdion évoit hauses de guarante coadées. La conflutdion évoit

<sup>(1)</sup> On voit à Véoife deux lions devant la porte de l'arfenal, avec une inferiette au deffis qui merque qu'ils ont eté enleves du Perce par le Provediteur Morofini en 1637.

<sup>(1)</sup> L'étymologie du nom de Pyrée est «éper, sraus,

si folide, que les grandes pierres quarrées dont elles ctoieni formees, n'étoient pas unies avec du ciment, mais avec du fer & du plomb. Tous les auteurs anciens s'accordent à dire que Philon fut l'architecte de l'arienal du Pyrée, regardé comme un ouvrage admirable.

Ces trois ports avoient chacnn leur nom : I'un s'appellon Cantheros, un second Aphrodifion, & le trofième Zea.

Piratus, nom d'un peuple de la tribu Hippothoontide, felon Etienne de Byfance,

PIRÆUS, ou de Pyrée, hourg de Corinthie, avec un petit port au nord oueft, mais qui n'étoit pas confidérable.

PIRASIA, nom d'une ville qu'Etienne de Byfance place ilans la Magnéfie.

PIRATÆ, nom d'un peuple de l'Inde, en-deçà du Gange, Ptolemée , lui donne deux villes. Cette

partie le nomme encore la côte des Pirates. PERESIA, nom d'une ville de la Theffalie. sclon Etienne de Bysance; elle avoit autrefoit été appelee Afterion.

PIRIACA, contrée de la Grèce dans la Béotie. Elle étoit habitée par les Oropes, peuples fujets des Atheniens, feion Thuevdide. PIRIDIS, ou PYRIDIS INSULA, ile de la mer

Egde, entre la Dalmatie & l'Istrie, selon l'itinéraire maritime d'Antonin.

PIRINA, viile de la Sicile, fur la route d'Agrigentum à Lilybeum, entre Pettine & Panormus, felon l'itinergire d'Antonin. PIROBORIDAVA, ville de l'Europe, dans

l'intérieur de la Monfie inférieure, près du fleuve Histalus, scion Prolemės. PIROSSUS, ou Princissus: on lit dans les

ereizieme livre de Strabon, où il traite de l'Asie mineure : To de rue Peire opos, os mer ra Hespussu opn casi....

Il femble que ce Peiroffus ou Piroffus foit un canton : on n'en fait que cela. Il ne devoit pas Etre loin de Lampfaque & des villes de ce can-

PIRUM, ville de la Dacie, entre Zufidava & Ramidava, felon Prolemèe, PIRUS, au MELAS, flouve de l'Achaie dans

de Péloponnéfe. Ce fleuve se jeuoir dans la mer, à quarante stades au nord de Dyme, sur la rouse de Parra, selon Pausanias, L. VII. Achaic. c. 18. On a ecrit aufli Peirus, Strabon & Eufthate

appellent ce fleuve Melas. N. B. On trouve dans Paufanias Ilniper & Theses: probablement c'est une erreur de copisse. PIRUSTÆ ou PIRUSSÆ, peuples de l'Illyrie, felon Prolimée. Ils envoyèrent des ambaffadeurs à

Cefar, pour se soumeure. PISA, ville du Péloponnéfe, dans la partie de l'Etide nommée Triphylie, au nord d'Olympie, à 1485 fludes d'Athènes , felon Hérodote . qui indi-

quon, ce me femble, la longueur du chemin.

Malgrè l'incernitude de quelques auteurs de l'antiquité, rapportée par Strabon, le témoignage de plufieurs aurres, entre lesquels Paufanias, remoin oculaire, doit tenir le premier rang, ne permot pas de douter que la ville de Pife n'air été différente de celle d'Olympie. Elle avoit été fur la droite de l'Alphée; & malgré sa destruction, les gens qui en habitoient le canton porroient le nom de Pifantins. Il y avoit auffi de ce lieu une fontaine nomme Pife.

Les habuans de la ville, fondée, disoit-on, par un des petits-fils d'Eole, furent long-temps un des plus puiffans peuples de l'Elide. Mais ayant voulu, dans une certaine occasion, enlever la presidence des jenx aux Eléens, qui, de temps immémorial, en ésoient en potteffion, ceux ci prirent les armes, vainquirent leurs ennemis, & porrant la veng ance juiqu'a la fureur, les chafferent de

leur ville qu'ils détruisirent.

Paufanias, en parlant du fort de cette ville; s'exprime ainfi, " Il ne reste rien des murs, ni » des autres edifices de cette ville : des vignes » convrent le lieu où étoit Pife ».

PISA, fortereffe des Perfarmèniens, fur le bord de l'Euphrate. Elle fut prife par Emmanuel Comnène, felon le continuateur de Giyeas, cité par Orté'nis.

PISÆ, (Pife) ou PrsA, au find-ou-ft de Luca, & près; de la mer. Elle paffoit felon Servins (ad. L. x. En. ) pour avoir été fondée par des l'éloponéfiens de Pife en Elide; il dit cependant que Cason ignoroit quels avoient été ses premiers mairres. Strabon (L viii) dit qu'elle évoit au confluent de l'Armis & de l'Aufer, & se rendit célèbre par la marine. Elle devint colonie romaines l'on de Rome 474, fous le confulat de Postbumius Albinus

& de C. Calpurnius. En 1006 les Pifentins firent la guerre avec fuccès contre les Sarmains, auxquels ils enlevèrent la ville de Carthage, celle de Palerme & les iles de Corie & de Sardaigne. Ils perdirent leur liberté en 1228. qui leur fut enlevée par le Comre Ugolin, dont le Danie a éternifé dans fon poeme les malheurs & la prétendue vengeance dans les enfers En effet, l'archeveque, à la tète d'un parti confidérable, defit le comte, le fit enfermer avec fes enfans, où on les laissa mourir de faim. Tombés après dix-sept ans de guerre, fous la puissance des Fiorentins, la plu-part des grands alors s'exilèrent volontairement. PISÆUS, nom d'une moniagne du Peloponnéte,

à ce qu'il paroit par un passage de Plintarque. PISAOM, ville de la Macédoine, dans la Pélagonie, selon Erienne de Bysance. Elle est nommée

Pissaum par Polybe. PISAVÆ, lieu de la Gaule, indiqué par la table Théodofienne, à 18 milles d'Aque-Sexue (Aix), en aliant vers Gianum (S. Remi). M. d'Anville

croit retrouver l'emplacement de ce lieu dans celui de Pélitiane. PISAVIS (Peliffane), lieu de la Gaule Nar-

bonnoile

bonnoife, à dix-huit milles à l'oriest au stord ouest d'Aqua-Sextia. C'est le sentiment P. Papon. On voit que Pisavis & Pisava sont un même lieu.

PISAURUM (Pgao), ville de l'Italie, dans l'Ombre, au fud-cit d'Ariacieum. Elle étoit firmée à l'embouchare du peir feuve de fon nom. Elle n'efl guère connue dans l'antiquité que par deux colonies qui y firent établics, l'une en 469, l'autre au remps d'Augufte.

PISAURUS, rivière de l'Italie, dans le Picenum. Elle donnoit fon nom à la ville de Pifaurum.

Vibius Sequester la nomme Isaurus.
PISCA, ville de l'Inde, en deçà & sur le bord
du Gange. Dans le livre de Prolemée, elle est
marquée entre Passpeda & Paradabahra.

PISCENA, voye PISCENÆ.

PISCENÆ, lieu de la Gaule Narbonnoife, aux environs de Pizénas. Pline dit que les moutons y ent la laine femblable à du poil, M. Afrue indique un lieu qui se nomme encore Pezène.

PISCINE, près de Pife, lieu de l'Italie. C'étoit lui qui est encore connu fous le nom de bains

de Pife.

PIS URI, pemples de l'Afie, qui, avec les

Aparni & les Xantii, étoient compris fous le nom

de Dan, felon Strabon.
PISIDÆ, peuples de l'Asie, dans la Pisidie,
felon Pline.

PISIDIA, province de l'Asse mineure, au nord de la Pamphylie. On y trouvois la chaine du mont Taura, qui la séparoit de l'Haurie, M. d'Anville a compris ces pays dans une même division, qui s'étend au nord jusqu'à la Phryaie.

Artémidore, selon Strabon, indiquoit les villes suivantes dans la Pistie : Selga, Sagalassias, Petnelissias, Adadas, Brias, Cremas, Piryassus, Amblada, Anabura, Sinda, Aarassus, Tarbassus, & Termessus,

M. d'Anville y nomme les lieux fuivans, dont guelques uns apparenoient à la Pamplylie:
Temeffur (Ettenar)... Crema (Kebrinar)... Baris (1s-Barth)... Lyfone (Ag-Lafon)... Tragitis (Egifd)... Orvanda (Havizan), Sciencia Frica (Eushai)... Scipge, fondée par des Lacidemoniens; mass actuellement inconnue (Pennemoniens); mass actuellement inconnue (Pennemoniens).

La Pisidie , selon Ptolemie,

Apollonia, Abdada, Antiochia Pisidia, Neapolis,

En parlant de la Pamphylie, il attribne encore les villes fuivantes à la Pifidie.

Proflama. Cremna, colonie.

Dada, (la trad. Adada). Comana.

Olbaff.a. Pedaelifius,

Drycela. Ungela.

Orbanaffa, Scige.

Talbenda.
Geographie ancienne. Tome II.

PISTDON, port de l'Afrique propre. Ptolemée le marque entre Sabathra & Etheva.

PISILIANI, penples de l'Afie, dans la Bithyrie.

PIS

fleuves Pfillium & Pfillis.

PISILIS, ville de l'Afte mineure, dans la Carie, entre le fleuve Calbis & la ville Causus, felon

PISINATES, peuple de l'Italie, dans l'Umbria, felon Fline.

PISINDA, nom d'une ville de l'Afrique propre.

Ptolemée la met att nombre de celles qui étoient funées entre les deux Syrres.

Protenda, ville de l'Afie, dans la Pamphylie, Prolemée la mei dans la partie de cette contrée-

que l'on appelloit la Carbelle PISINGARA, ville de l'Afie, dans la petite Arménie, Prolemée l'éloigne de l'Eughrate & la

plice vers les montagnes.
PISIS, ville de l'Afie, dans l'Arménie ou dans
la Sufiane, felon Etienne de Byfance.

PISISTRATI INSULÆ, nom de trois îles fituées fur la côte de l'Ionie, près d'Ephèle, & que Pline nomme Anthina, Myonnefos & Diarrheufa.

nomme Anthina, Myannefos & Diarrheufa, PISITENSIS, fiège épitoopal d'Afrique, felon les ades de la conférence de Carthage. PISONIS VILLA, maifon de plaifance en

Italie, prés de la ville de Bayes. Tacite rapporte que l'empereur Néron s'y rendoit fort fouvent. PISONOS, ville de l'Afie, dans la petite Arménie, sur la route de Schafte à Cocuson, entre af Pratorium & Mélitène, felon l'itméraire d'An-

PISORACA, fleuve de l'Hifpanie. Il venoit des montagnes qui bornoient le pays des Cantabres, au find, couloit du nord au find, arrofoit la ville de Lecchriga, & alloit fe perire dans le Miniaga. PISPIRI, montagne de l'Egypte. Elle étoit aufil appelée la montagne d'Antoine, f.clon Ferculphe, cité par Ortélius.

PISSA, ville de l'Italie, dans la Tyrrhènie, felon Ifacius, for Lycophron. FISSANTINI, peuples de la Macédoine, felon

PISSIRUS, voyer PISTIRUS.

PISSOTIS, peuple de l'Afie, aux environs de Baffia, à ce qu'il paroit par un paffage de Plutarque. PISTIRUM, ville de la Thrace Elle fervoir d'entrepot, felon Eticnne de By'ance.

PISTORIA ( Pifloir ), ville d'Italie, dans l'Etrurie, au nord-est de Lucques.

Je connois peu l'état, de cette ville fous les Romains. On fait par l'històire de Salluste que Carilina fur défait dans son te ritoire. Il avoit pris cette route pour se rendre dans la Gaule. Prolemée parle de cette ville.

PISTRA ou PISTRE, village de l'Eshiopie, fur le bord occidental du Nil, entre Phur & Piemythis, felon Prolemée.

PISTRENSIS VILLA, lieu de la Pannonie; E e e e à vingt fix milles de Sirmium , felon Ammien Mar-

cellin.

PISTRINUM, ville fituée dans le voifinage

de l'Illyrie, felon Chalcondyle, cité par Ortélius. PISTYRUS, ou, felon quelques éditions, Piffurus, vil e de la Thrace à l'oueft, & près du steffus. Hérodote (L. v.11, c. 109), dit qu'il y avoit dans le territoire de cette ville un lac de trente stades de tour.

PISUETÆ, peuples qui habitoient la ville de Pific, dans la Carie. Tite-Live rapporte qu'ils donnérent du fecours aux Rhodiens.

donnérent du scours aux Rhodiens. PISYE ou PITYT, ville de l'Afie mineure, dans la Carie, selon Constantin Porphyrogènète & Ettenne de Bysance, Ce dernier la nomme aussi

Pytriffs.

PITANE, ville de l'Asse mineure, dans la Mysse. Elle étoit arroste par le sleuve Evenus, & étoit à treme stades de l'embouchure de Cayeus, selon Sursbon. On y faisoit, dit-on, des brigues.

qui nageoient sur l'eau.
PITANE, seuve de l'Asse mineure, dans l'Eolide, selon Prolemée.

PITAON ou PITAIUM, ville de l'Afie mineure, dans la Carie, selon Erienne de Byfance & Pline. PITARA, ville de l'Ethiopie, fous l'Egypte,

felon Pline.
PITHECON PORTUS, port de l'Afrique, dans
la Libyé, près de Caribage, felon Etienne de

Byfance.

PITHECUSSÆ, iles de la mer de Tyrrhène, fur
les côtes de la Campanie, felon Etieane de By-

fance.
FITHECUSSÆ ou PITHECUSÆ: felon Diodore
de Sicile, il y avoit trois villes de ce nom dans

l'Afrique propre.
PITHEUS, bourgade de l'Attique, dans la tribu
Cécropide. Elle prenott fon nom du mont Pithos.

felon le Lexiqué de Phavorin,
PITHIA, ville de l'Afie, dans le Pont. Il en
est parlè dans le livre des notices de l'empire.
PITHIOLAL promonagire de l'Ethionie, vians

PITHOLAI, promontoire de l'Ethiopie, dans le voiúnage du détroit du golfe Arabique, felon Strabon. PITHONABASTÆ, ville de l'Inde, en-deçà

eu Gange, chez le peuple Lesti, felon Protemée, PITHYUSA, selon Etienne de Bysance & Pline; cétoit l'ancien nom de la ville de Milet, en Ionie, PITINAS AGER, territoire de l'Italie, au-delà

de l'Apennin. Il prenoit le nom de la ville de Pitinum, & étoit arrofe par le fleuve Novanus, felon Pline. PITINUM, ville de l'Italie, dans le territoire

que Pline nomme Pitinas Ager. Ptolemée la donne aux Umbres, qui habitoient dans les tenes au nord des Tufei. Il me femble que ce doit être la seème ville que M. d'Anville place à Pest d'Amiternam.

PITNISSA, nom d'une ville de la Lycronie felon Etienne de Byfance.

PITORNIUS, sieuve de l'Italie. Vibius Sequêtter rapporte que ce sieuve traverse le lac Fucinus, sans y mèler ses eaux.

PITTACUS AGER, territoire de l'île de Lesbos, dans le voifinage de Mitylène, selon Diogène

Laërce & Plutarque, cités par Ortélius. PITTHEA, c'est à tort qu'Ortélius voulant expliquer la géographie du vers suivant qui se lis dans Ovide.

Est propè Pittheam tumulus fine ullis Ardeus orborabus, (Met. L. XV. V. 296).

a fupposé un lieu nommé Pühea; il n'emploie ici ce nom que pour rappeller que Trézène avoit été batie par Pithée.

PITUI.ANI, peuples de l'Italie, dans l'Umbrie, felon Pline, qui les place dans la fixieme région. Il les parrage en deux peuples, dont les uns évoient furnommes Pifuttes, & les autres Mergentini.

PITULUM, ville de l'Italie, & l'une des principales du Latium, felon Pline, L. III, c. F.

PITYASSUS, ville de l'Afie, dans la Pissidie, felon Artemidore, ciré par Strabon.

PITHYEA étoit située sur le bord de la mer, peu éloignée & à l'est de Parium. Elle tiroit son nom, sclon les auteurs, de la quantité de pins qui se trouvoient sur la montagne où elle étoit située.

PITYEJA, ville de la Troade, dans le Pityunte, au territoire de Parcum, felon Strabon.

PITTESA, ile de la mer Adriatique, sur la côre de la Liburnie, selon Apollonius, cité par Ortélius.

PYTYNDRA METROPOLIS , (vieux Golconde, fur la rive droite de la rivière Nerva), ville de l'Inde, dans l'intérieur de la prefqu'ile endecà du Gange, felon Ptolemée. Sur la carre da M. d'Anville, cette ville del placée fur une rivière qui va su sud-ouest fe perdre dans le Mefolux. Ptolemée en fair la capitale du peuple Mefolex.

PITYODES, montagne dont parle Euflathe; fur le fecond livre de l'Iliade. PITYODES, nom d'une île de la Propontide, fe

lon Pline.
PITTODES, nom qu'Alemanus donne aux iles
Pityufa, felon Etienne de Byfance.

PITYOESSA, nom que Plutarque donne à la ville de Lampfacus,
PITYONESUS, île fur la côte du Péloponnèfe,

à fix milles du continent, vis-à-vis d'Epidaure, felon Pline.

PITYS, nom d'un lieu dont Hérodote fait

mention. Il étoit dans l'Asse mineure, dans la Carle, ou dans l'Ionie.

PITYUS, ville fituée fur le Pont Euxin, à trois cens cinquante stades de Dioscuriade, & la borne de l'Empire Romain, de ce côté-là, selon Arrieta PLANARIA, lle simée fur la côre de l'Italie, dans la mer de Ligurie, à foixante milles de celle de Corse, selon Pline.

Pline connoît dans le même pays une ville Pisyus, qui fut ruinée par les Henochii.

PITYUS, nom d'une fleuve de l'Asie, dans la Colchide, selon Pline.

PITYUSA, ile de la mer Egée, dans le golfe Hermionique, au fud-est de la presqu'ile d'Argolide. & au sud du promontoire Bucephalium.

lide, & au fud du promontoire Bucephalium.
PITYUSÆ INSULÆ, les îles de Piryufes, ou
des Pins, à caufe de la quantité de cette forte

d'arbres qui s'y trouvoient. Elles éroienr dans la Méditerranée, à l'est du promontoire Diagian.

Les iles d'Ebufus (Ivica ) & d'Orphyufa étoient comprises sous ce nom.

FIXITES, fleuve de l'Afre, dans la Colchide, vers le feptentrion de la ville de Trapeçus.

PLACENTIA ( Plaifance ), ville de l'Italie dans la Gaule Cifpadane, au confluent de la Trébie & du Pô. Elle avoit été bâtie par les Romains, Lorfque l'on fut, dit Po'ybe, qu'Annibal avoit paffé les Alpes, on conftruifi en-decà du Pô, plufieurs fortereffes , & une entre autres dans le lieu où est aftuellement Plaifance. Cente ville devint trèsflorissante, & fur municipale. Mais elle eût heaucoup à fouffrir dans les troubles qui accompagnérent l'élévation d'Othon à l'empire, que lui difputoit Vitellius. Spurina, qui tenoit pour le dernier s'étant enserme , l'an de J. C. 69 , dans Placentia, & Cecina étant venn l'y affréger avec une armée de Bataves & de Germains, qu'il commandoit pour Othon, la ville fut très-maltraitée. Un vafte & fuperbe amphithéatre pertr dans l'incendie d'un des fauxbonrgs (1).

PLACIA, ville de l'Afe, mineure, fur le bord de la Proponitide, entre Panorum, à l'ouelt, & l'embouchure du Ryndzeux, à l'eft. Certe ville étoit dans la Myle, & quand M. Larcher, (Tabl. Geg & Hiroda, p. 357), dit ville de l'Hérépont, cette expression sans doute a rapport à une dividing glosgraphique, en usige dans un cersiai remps, & ne fignifie pas qu'elle étoit fur la côte de l'Hérépont, qui ne s'étendoit pas judques-là.

Il fembleroit même d'après le paffage du favant que je viens de citer, que Pomponius le dir aufi; car en citant cer auteur, il dit: voici comment on en doit fixer la position, suivant Pomponius Mêla; « fur la côte de l'Hêlespont, sont : (du sud » au nord, & nord est) » les villes grecques d'Aby los, &cc.

Selon Pomponius Méla, Placia étoit une colonie de Pélages, Hérodote l'avoit dit avant lui; (7.1, p. 77); fitt quoi M. Lareher ajoute dans fes remarques, que cette ville étoit une colonie de ces Pélages (voyez ce mot), que les Athéniens avoient d'abord reçus chez eux, & qu'ils avoient

avoient d'abord reçus chez eux, & qu'ils avoient chaffès enfuite. Cybèle étoit en grande vénération dans cette

ville, & comme Cyzique en étoir affez près, les Cyzicéniens l'adoroient lous le nom de mère Placsa, ( Notes fur Hérodote, T. 2 pag. 260 ).

PLACIADÆ, enunicipe de la Gréce, dans l'Attique, felon Suidas.

PLACGENTA, village de Ciliciens, à fix flades de la ville de Thèbes Hippoplacienne, au pied du mont Placus, aux environs de Troye, selon Athènée,

PLACTIADÆ, nom d'une tribu de l'Atrique, felon le Lexique de Phavorin.

C'est la même que Suidas appelle Placiada.
PLACUS ou PLACUSIUS, montagne struée dans le pays des Ciliciens, aux environs de la ville

de Troye, selon Héfyche & Athénée.
PLADAREI, peuples qu'Etienne de Byfance
nomme & place au feptention, fans dire par
rapportà quel autre autre peuple. On peut croire
par l'expression, in agrar saiguers qu'il emploie,
yeut indiquer un peuple (epicentiona), quella que

foir d'ailleurs sa position.

PLAGA ou PLAGA CALVISINA, lieu de la Sicile, sur la route d'Agrigentum à Syracuse, entre Resuguium Challes, & Plagia Mesopotamia, selon l'itinéraire d'Autonin.

PLAGEREUM ou CYMBA, lieu de la Sieile, entre Syraeuse & Agrigentum, selon quelques manuscrits de l'itinéraite d'Antonin.

FLAGIA, nom d'un port de la Ligurie, selon l'itinéraire d'Antonin, ciré par Ortélius. PLAGIARA ou PLAGIARIA, ville de l'Hispa-

PLAGIARA ou PLAGIARIA, ville de l'ilipanie, dans la Lufitanie, fur la route d'Olifipo à Emerita, entre Emerita & Budus, felon l'itinéraire d'Antonin.

PLAMUS, ville de l'Afie mineure, dans la Carie, felon Etienne de Byfance.

<sup>(1)</sup> Tacies, qui rapporte ce; évéanens, dit que fron ne fue pas l'éthére avoir peir par les feux de ceux qui défendoient le place ou par ceux des ennems, this le bruit commun rénir que l'embardement avoir du ceux fe par le jaloufe des peuples vordins, qui ne voyoient pas fass princ, alfares, que chez eux, le plas bet amphiliteres de route l'Italie. Il apprending que foreque ne magnifique édifice, l'accompany par le partie par le company de company de company de l'emperation par l'emperation p

<sup>(2)</sup> Au refte, il remarque très-bien, au mor Hisspost, p. 73, que l'on donnois le nom d'Hisspost à une partie des côtes de la Propontide, môme judqu'à Byfand & à Chalsédoine.

Ecce s

PLANARIA , Pline nomme ainfi une des iles

PLANASIA, ile en face de la côte de l'Errusie, au fud-ouett. Elle n'étoit pas confidérable. Ce fur dans cette ile qu'Agripa Posshome, fils du grand Agrit pa, & adopté par Auguste,

fut relègné par ce nome prince, à causte de se matevaites qualités. Ce prince même l'alla visiter dans son exil. Tibère l'y sit mettre à mort.

PLANASIA, ile finace fur la côte de la Gaule Narbonnoife, immédiatement après les iles Sixechades, felon Sixobon.

PLANG Æ ALERIÆ, lieu de la Gaule Aquitanique, près de la mer, dans le pays que nous

appelons l'Aun's.
PLANENSES, peuples de l'Italie, dans l'Umbris, felon Pline.

PLANE)IA, perire île fituée fur la côte de l'Hispanie, aux environs du promontoire. Fers-ria, selon Strab.n.

PLANI BOBISTA, nom d'une ville, selon les constitutions des empereurs d'Orient, Ortélius, qui let et et, soi pçonne que cette ville étoit dans l'Epite.

PLARÆI, peuples de l'Epire, selon Esienne de Bysance. PLARASSA, ville de l'Asse mineure, dans la

Carie, felon Erienne de Byfance. PLATÆA, ile de la Méditerranée, fur la côte de la Lybic. Hérodote rapporte que les Cyré-

neens y envoyèrent une colonie. Elle étoit fur la côte des Gilicames, à moitié chemin de cette core à l'île d'Aphodifia.

PLATÆË, ville de Grère, dans la Thônie. Hazmère cirt ne nomas tingulier Thæraue, Platamère i chi ne nomas tingulier Thæraue, Platamàs les hidoriers éctivent Haźraua. Elle étoit fusée puès din éture Jépan. Cette ville, felon les apparences, pranois fon nom de Plates, file d'un ancien rodu pays, qui avoit donné fon finom au fleuve Afopus, ét non pas d'une fille de ce fleuve, comme le dificient les Platens.

Le premier exploit militaire des Playens, dont on air connoifiance, ell à Marshon, où ils fecondèrent parfaitement les Athéniens: ils fe fignaleirent enfaite en pluferra sociolons, & après avoir épouvèles rigueurs des différentes guerres qui défolèrent ce pays pendant le long temps, car ils avoient été chalités & rétabl s plufeurs l'impe, après qu'il eut gage la banille de Chèronée, pour tufeiter un eanemi aux Thébains & hier leur raison.

On voyoir près des murs de cette ville, le tomben des Platéens qui périrent en combattante entre les Perfes. Les autres Gress en avoient un commun, à l'exception des Athéniers & de La ecdemoniens qui en avoient une à part. Jupiter litératur avoit un autel auprès de la fépulture commune à tous les Grees; l'autel & la flatue du dicu étolent de marbre blanc. Les Platéens avoient inflitué des jeux qui se calébroient tons les cinq ans ; on couroit tout armé devant l'aurel de Jupiter.

Le temple de Junon adulte étoit trèt-beau & trèt-orné: la flatte de la déeffe étoit debour & été le d'une grandeur extraordinaire, & faite par Praxitéle, avec du marbre du mont Pantélique.

Minarvo dela avolt auffi à Platée, un temple que lou difici avoir été bit de éépoulles faires éépoulles faires de poulles des éépoulles faires de la defin avoir été bit de s'époulles faires la latinu de la defin avoir été faire por Phistias, éc on la dition auffi grande que la Minerve en broaze qui étoir fous la citudelle d'Altimento. On voyair an pied de la flaue de Minerve, celle d'Arimente qui commandoit les Platéens à la journée de Marashon, éx depuis, au combat qui fut donnée contre Marchoule.

On voyoir auffi dans cette ville le tombesu de Léitus, qui fut le feal de tous les chefs Béotiens qui revint du fiège de Troye. Homère fait mention de ce Léi-us dans le fecond livre de

l'Iliade. Paufanias, Liv. Ix, Beotle.
PLATEE ou PLATEE: Pline nomme ainsi trois ites qu'il place sur la cote de la Troade, province de l'Asse mineure.

PLATAMODES, lieu de la Grèce dans le Péloponnese, à cent vingt stades de Corppassum, selon Strabon. PLATAMONUS, nom d'un fleuve dont il

est fait mention dans le Lexique de Phavorin. PLATANENSIS, fière épiscopal dell'Asse, dans la Galatie, selon les actes du Concile de Nicée, cités par Ortélius, PLATANEUS, steuve de l'Asse mineure, dans

la Birtylnie, felon Pline.
PLATANIS FONS, ou fontaine de Platane,

dans la Messenie, sur la côte du coté du golse, au nord de Corone. Elle avoit pris ce nom de ce qu'elle paroissoit

orir d'un arbre de ce nom; l'eau en éteu bonne & couloir jusqu'à Corore, PLATANISTUM eu PLATANISTUS, promontoire du Psoponnée, dans la Laconie, selon

Paufarias, PLATANISTUS FROMONTORIUM on Promonteire Platanifle, au nord de l'Ec Cybera. On le nommoit le promettoire des Platanes, fant douta parce qu'il o fioit à la vue quelque bois de cette efpèce d'arbres. Ce promontoire étoit à quarante flades de celui nommé la nachoire d'âne.

PLATANISTUS ou PLATANISTON, flore du Péloponnéfe, en Arcadie. Il baignois la ville de Lycefura, felon Paufanias.

PLATANISTUS, l'en de l'Afie, dans la Ciliele; fur le bord de la mer, felon Strabon,

PLATANIUS, fleuve de la Grèce, dans la Béonie, il allon se perdre dans la bras de mer qui séparoit la Locside de l'Eubée, selon le rappora de Pausanias. PLATANUS, ville de l'Afie, dans la Syrie. Elle éroit fituée fur le bord occidental du fleuve Oronte, à l'est du mont Cafais, vers le 35° deser se minues de lutinale.

Orontes, à l'est du mont Cafius, vers le 35° degrè 50 minures de lettinde. PLATANUS, ville ile la Phénicie, felou Etienne de Byfance.

M. d'Anville met cette ville entre Edyythe & Sidon, dans le voifinage & dans les gorges du Liban.

HATE: Pline place une ile de ce nom fur la côte de la Troade, contrée de l'Afie mineure, PLATEA, nom d'une ville de l'Hifpanie. Il en el fir monion par Marial

en est fait mention par Martial.

PLATEA INSULA, ile de la mer Egée, à foivante milles d'Aspalea, selon Fline.

PLATEA PETRA, lieu fortife de l'Afie mineure, felon Cédrène, cité par Ortélius.

PLATEIS, ile qu'Etienne de Byfance place fur

la côte de la Lycie, pays de l'Afie mineure. Plateis, nom d'une ile du golfe Saronique, à ce qu'il paroir par un passage de Pline.

PLATIA, île de la côte du Péloponréfe, de laquelle îl est parlé dans les constitutions de l'empereur Comnène, filon Ortélius,

PLATIÆ, ile fur la côte de celle de Crète, au-devant du premontoire Sammenium, felon Pline. PLATYFEGIUM, FLATIFEGIA ou PLATIFE

DIA, ville de la Scythie de Thrace. Il en est patté duns le livre des dignités de l'empire. PLAVIS (L. Piave): ce seuve n'est pas nommé, et me semble, dans les auteurs anciens. Paul Diacre

est le premier de nos écrivains qui en parle. Ce fut sur les botds de ce sleuve qu'Aiboin, à à fon arstvée en Italie, reçit l'évêque de Vi-

Le pays autour du Plavis éteit fertile en pâterages: on y trouvoir de nombreux treupeaux de chèvres, &c. Il fourniffoit auffi d'excellens chevaux.

PLEGERIUM, nom d'une ville de l'Inde. Strabon la place sur le boid ou fleuve Chosspes. PLEGRA, ville de l'Asse, dans l'intérieur de

la Galarie, au pays des Paphilagoniens. Ptolemée la marque entre Zugira & Sacora.

FLEMMYRIUM, promontoire fur la côte orienrale de la Seele, vis-a-vis de Syracufe, dont il termoit le port, felon Thiesydide. Il en est auss fair mension par Virgile.

PLENINENSES, peuples de l'Italie, dans le Picenum. Pline les p'ace dans la eiquieme région. FLERA, viile de l'Italie, corre Sulvium 8 (ut.

FLERA, viile de l'Italie, entre Sylvium & fub Lupatia, felon l'innéraire d'Antonin. PLEROSEI ENO, ville qui étoir fituée for la

'côte de l'Afie mineure. Æl'en en fait mention.

PLESTINIA ou PLESTINA, ville de l'Italie,
dans le pays des Marit, felon Tue-Live.

PLETINADE.

PLEUMARIS, viile de la Cappadoce, dans le I

pont Galatique. Ptolomée la marque entre Piala

FLEUMCSII, people de la Gaule Belgique, dans la dépendance des Nerviens, felon Jules-

\*\*HEURON : il y est en Erib deux villes nommes l'Isury, où Pieturn Davienne, efont Strabon, avost c'té finule prés de Cal) on l'autre qu'il nofmen sersey Il Isuryer i norveille Planor, étoit près du mont Aracythibus. On vois par un paufige de Pauloinias (in Adutai), ope les habis ans de cette ville finem foumis aux Achèens, & qu'ils prière n'Ollins (envoye en Gréep pour juger des limites earre les Argeons & les Lacèdemonisms), de les affinnellir de cette domine

PLEURONIA, nom d'un canton de l'Etolie, ou éto i barie la ville de Pleuron. Ce canton avoit

auparavant été nommé Citrétide, PLEVUM, ville de la Germanie, Elle est

plicée dans le climar septentrienal per Ptolemée, PLICCS, sleave de l'île de Cypre, selon le grand Euymologiste, cité par Orteius, Thesare, PLINTÆ, leu de la Sicile, sur la route d'Agri-

gentum à Syracufs, entre Dadsium & Refugium Chalis, selon l'atinère d'Antonine FLINTHINE, ville de l'Afrique, dans la Mar-

marique, fur la eôte du nôme Maréotique, felon Ptolemée. Il est aussi fait mention de cette ville par Etienne

de Byfance.
PUSCOBA, ville firece dans les environs de las Bulgarie, felon Cédréne, Zonare & Curopalate, cuics par Oridius.

PLISTIA, ville de l'Italie, dans le pays, ou au voilinge des Samnites, felon Tite Live.

PLISTUS, tleuve de la Gréce, chins la Phocide. Paufanas en place l'embouchure dans la mer, près du port de Delphes. PLITANIE INSULE, nom de denx iles que

Pline place fur la côre de la Troade, province de l'Afic mineure. PLITENDANS, ville de l'Afie, dans la Galetie, felon Tite-Live.

FLOTÆ, nom de deux iles de la mer lonienne. Piine rapporte qu'elles étoient autil nommées Stropha ics.

PLOTIIE: c'est le nonr que l'on donnoit à une partie de la tubu Egérde, felon Etienne de Byfance.

PLOTINOPOLIS, ville de la Thrace, fur la fleuve Pieleur, à vingr-dere milles an-deffous de Trajimpelis, felon l'uniferile d'Antonia. Cens ville portoit le nom de la femme de

Trainn.

PLUBIUM, ville fitude fur la côre feptenrio-

nale de l'île de Sardaigne. Dans le livre de Prolente, elle cft marquée catre le premontoire Errebanium, & la ville Inlleta civ.t.s.

FLUITANA ou FLUVIALA: la première oriho-

190 graphe est de Prolemée, & la seconde est de Pline. Césoit une des iles Forunées.

PLUMBARIA, île fituée fiir la côte de l'Hifpanie, près du promonioire Dianium, selon Stra-bon, On croit qu'on l'appelloit ainsi à cause de la

quantité de tourierelles qui s'y trouvoient PLUNOS, port de la Libye à l'extrémité du

pays des Adymachides. Lycophron en parle dans la Cassandre; Hérodote en parle auss. Le scho-liaste de Lycophron voulant sans doute donner plus de célibrité à ce port, ou trompé par quelques auteurs, dit que ce lieu avoit donné naissance à Atlas, dont l'existence n'estassurément rien moins que démontrée.

PLUTIA, nom d'une ville de la Sicile. Ciceron en fait mention, PLUTIUM, ville des Tyrrhéniens, selon Esienne

de Byfance. PLUTONIS FLUVIUS, fleuve de l'Afrique,

dans la Libye, felon Eschyle, dans la tragédie de Prométhée, cité par Ortélius. PLUTONIS HIATUS, lieu des Indes, dans le

pays des Ariens, selon Ælien. PLUTONIUM, lieu de l'Afie, aux environs

d'Herapolis de Phrygie, felon Strabon. On y voyoit un temple désié à Pluton. PLYNEÆ, ile située dans le Nil , selon Erienne

de Byfance. PLYNUS, ville de l'Afrique, dans la Libye,

felon Ifacius, fur Lycophron. PLYSENUM, lieu fonifié, dans la Thrace, felon Proco

PLYTHANI, peuple de l'Inde, selon Arrien, dans son Périple de la mer Ervshrée.

PNEBEBIS, nom d'une ville de l'Egypte, fe-lon Etienne de Byfance. PNEVENTIA, ville de l'Italie, dans le Pi-

cenum, felon Scrabon, PNIGEUS, village de l'Afrique, dans l'intérienr de la Marmarique, felon Ptolemée. PNUPIS, village de WEthiopie, fur la rive orien-

tale du Nil, felon Prolemie. POGOFELTIS, siège épiscopal d'Asrique, selon le concile tenu à Arles en 314-

POGRINIUM, lieu de la Gaule, fur la route qui conduifoit d'Aque Borbonie, (Bourbon l'Archambaut) à Augustodinum (Ausun). M. d'Anvile croit en retrouver la position dans celle du licu nommé actuellement, Périgni, fur le bord de la Loire.

PODALIA, ville de l'Asse mineure, dans la Lydie, près de Lingra, selon Etienne de Bysance. PODANDO, nom d'un lieu fur la route de Conflantinople à Antioche, entre Faustinepolis & Namsucrone, selon l'itinéraire d'Antonin,

PODARGI, peuples de la Trace, felon Etienne

PODERADOS, ville épiscopale de la Phénicie : cet évèché étoit dépendant de Thefus, seconde

mètropole du patriarchat d'Antioche, selon la notice de ce Patriarchat.

PODOCE, ville que Prolemée place dans l'intérieur de l'ile do Taprobane. PODOPERURA, ville de l'Inde, en-decà du

Gange, & dans le pays du peuple Limyrices selon Prolemée. PŒANTHE, ile du Pont-Euxin, près de

l'embouchure du Phase & du Zarange, selon Orphée, cité par Orrélius.
PŒCILASIUM, ville fituée fur la côte méri-

dionale de l'île de Crète, selon Prolemée. PŒCILE, nom d'un portique de la ville d'Athè-

nes. Il étoit anparavant appelé Pifianaftea, felon Plurarque, cité par Suidas.

PECILE PETRA, Ortélius me paroit s'être trompé en faifant de Pacile Petre, une ville: il cite Strabon, qui en effet parle de Pacile Petra; mais il dit que l'on trouve ce lieu au delà de Calycadnus, (en Cilicie), & que l'on y avoit saille des degrès pour aller à Sélencie, Rien ne ressemble moins à une ville : e'est un passage dans les mone

tagnes, comme on en trouve dans les Alpes. PŒCILUS, montagne de la Grèce, dans l'At-

tique , selon Pausanias.

PŒDICULI ou Panicut , nom de l'un des trois peuples qui composoient la nation des Liburnes. Ils ésoient originaires de l'Illyrie, passerent environ le seizième siècle avant J. C. Us furent s'établir d'abord entre les Alpes & l'Athélis, d'où ils se retirérent vers le midi de l'Italie, dans la Japygie. Les Padiculi , les Apuli & Calibri , parloient la même langue; & quoique par la fuite ils adoptassent la langue latine, ils n'abandonnèrent pas pour cela la lour, felon Strabon, L. VI,

PŒDICUM, ville de la Norique, au midi du Danube. Ptolemée la marque entre Vacorium & Virunum.

PŒMÆNIUM, nom d'une montagne de la Macèdoine, selon Etienne de Bysance. POMENIUM, nom d'un lieu de la Palestine. felon Palladius, cité par Orrélius.

PEMÆNIUM, lieu de l'Afie mineure, dans la Buhynie, felon Niceias, cité par Ortélius, FEMANETINUS, siège épiscopal de l'Asie mineure, dans la province de l'Hellesponr, selon les actes du fixième concile de Constantinople. PŒMANINUM, campagne de la Myfie, où

il y avoit un temple d'Esculape, selon Aristide, cité par Ortélius PRMANINUM , felon Erienne de Byfance . c'étoit le noin d'une petite contrée de l'île de Cy-

PŒMEN, montagne de l'Asie, dans le Pont, felon Etienne de Byfance : la fource du fleuve Par-

thenius étoit dans cette montagne. PŒMEUM, lieu fortifié de la Theffalie, dans

la Perrébie, felon Tite-Live. PENÆ-DEORUM, nom que l'on donnoit à des montagnes de l'Inde, en-dech du Gange, felon Prolemes.

PŒNI, ou les Phéniciens, peuple de l'Hifpanie, dans la Bérique.

On donnoit austi quelquesois ce nom aux Car-

PŒNINUS LACUS, lac de l'Italie, près de la source de la rivière Duris, selon Ptolemée. PŒNIDÆ, municipe de la Grèce, dans l'Attique. Suidas le place dans la tribu Léontienne.

PERRHŒBI (les Perrebes), plusieurs autenrs anciens font mention de ees peuples; mais ils les indiquent de différens côrés en Theffalie. Il semble cependant qu'après un mûr examen de ces passages différens, l'on ne peut qu'approu-ver la place que leur a donnée M. d'Anville sur fa carte. Ils y occupent, dans la partie septentrionale, les montagnes qui s'étendent depuis l'Olympe à l'ouest, jusqu'au pays des Æthiques, à l'onest. Homère leur donne l'épithète d'endurcis aux travaux de la guerre, qui convient très-bien à des peuples montagnards, ou qui passent leur vie entre des montagne

PŒRISADES, nation Scythe qui habitoir vers la partie septentrionale du Pont-Euxin, près du Bosphore Cimmérien. Ils avoient affinjent les rois de ce royaume à leur payer un tribut; mais lorique Mithridate fut en polietion de ce royaume, il les dompta & les força à lui payer le tribut qu'ils exigeoient auparavant.

POSICI (les Pefiques), peuple de l'Hispanie eitérieure, au nord sur la mer des Cantabres, appelce aujourd'hui golfe de Bifcaye. Il paroit que ee peuplo étoit peu considérable, & il est probable qu'il fa foit partie de la nation des Aftures. Pline, L. IV , c. XXII , les met dans une péninfnle, & c'eft à peu près la forme des terres en cet endrois.

POSTUM, ou PostDONIA (Pefti), ville d'Italie, fur le golfe de fon nom, à quelque distance an fud de l'embonchure du Sybarus. Le territoire où elle étoit fituée, appartenoit aux Lucaniens. Au rapport de Solin, cette ville avoit été bâtie par des Dorcens, venus de Dores en Phénicie. Il étoit affez naturel qu'après avoir heureusement traverse la mer, ils missent leur ville sons l'invocation du dieu des eaux. Les Phéniciens nommèrent done la nouvelle ville Pifitan , du nom de Neptune dans leur langue (t). On a même trouvé une medaille avec le mot Пистана Mais les Grees qui y vinrent ensuite, en voulant conserver à ce mot le même fens, y firent un lèger changement, & dirent Horses wie ce qui fignisoit de même, ville de Neptune. Il est probable

POL que le premier nom s'étoit confervé parmi le peuple. Les Romains, lui trouvant fans doute plus de rapport avec leur langue, en firent Paftum,

Une colonie de Sybarises, chaffée par les Crotoniases, vint s'y établir vers l'an de Rome 210. Les Romains y envoyèrent une première colonie en 480, & nne seconde en 627. Ce sut alors que rappelant toujours la fignification du premier nom, on voulut appeller cette ville Neptunia; mais l'ancien ufage l'emporta, & le nouveau nom n'eut qu'une faveur momentanée.

Les monumens qui subsistent encore de eette ville, ont été gravés & publiés à Londres.

PŒTANIUM, île de l'Hispanie, dans le voifinage du pays des Cempfi, selon Festus Avienus, eité par Ortélius,

PŒUS, montagne de la Grèce, vers la fource du fleuve Penée, selon Strabon.

POGOARGAS ou PAGOARGAS, ville de l'Ethiopie, fous l'Egypte, felon Pline.

POLA ( Pola ). Si l'on en croit les auteurs anciens, cesse ville avoit été fondée par des peuples venus de la Colchide (2) sons les Romains : elle devint une de leurs colonies. Ce fut dans cerre ville que Constantin, tout à la fois trop erèdule & trop crucl, abusé sur le compte de son fils Crispus par l'impératrice Fausta, relégua ce jeune prince que ses éminentes qualités rendoient digne d'un meilleur sore ; car peu à près il le fie mourir ( Am. Marc. L. IV ). POLATICUM PROM., premonioire de l'If-

POLATICUS SINUS, nom d'un golfe de la mer Adriatique, entre l'Iltrie & l'Illyrie, felon Pemponius Mėla,

OLEMONIUM, ville de la Cappadoce, dans le Pont Polémonisque, au-deffus du Jafonium Pro-montorium, selon Prolemée.

POLENDOS, île déserre, de laquelle fait mention Pline. Ortélius foupçonne qu'elle étoit vers la Chersonèse de Thrace POLENTIA , su fud-oueft de Ricina, petite

ville de l'Italie, dans le Picinum, POLENSIS, nom d'un siège épiscopal, dont

fait mention Paul Diacre. POLETUM, fleuve de l'Afrique, dans la Mattritanie Cefarienne. Dans l'itinéraire d'Antonin il est marqué fur la soute de Tingis à Cartbage, entre Lenna & le lien ad Fratres.

POLEUR . ville de l'Inde , en-deçà du Gange , dans l'intérieur des terres, chez le Arvarni, Ptolemée la marque entre Carige & Picerdaca,

POLIBII INSULA, île du golfe Arabique, fur la eôte de l'Arabie , entre Damonum & Jeracum, sclon Prolembe.

<sup>(2)</sup> Pessan est formé de Pessab ou Pesac, qui marque l'étendue. M. l'abhé Masochi crut que l'on en fit le nom de Neprune à cause de l'étendue de son empire. Mais c'est des admettre son existence demontree tres-fabu-leuse. L'étenduc dans ce sens à rapport à l'étendue & à la profondeur des mers dont Neptune n'est que l'allégone.

<sup>(2)</sup> Courrée d'Alie , à l'eft de la mer Noire,

POLICHNA, ville de l'Asie mineuré, dans la Troade, pres de Palacepsis, au sommet du mont

Ica, Idon Strabon. POLICENA, vive du Peloponne e, dans l'Argolide. Polybe rapporte qu'eile fut prife par Ly-

Ce nom fignific petite ville. POLICINA, ville de l'île de Crête, felon Erienne

de l'ytarice. l'OLICPNA, pente ville de l'île de Chios. M. Larcher oft le premier traducteur d'Hérodoic qui nons air fair connoine cene ville. Le texte porte Henry res, & la trad ction l'a rendu par ex Oppidale. On peut voir la fuite qu'il en donne T. IV ,

P. 361. POLICHNA, ville de la Sicile, au voifinage de

Syracufa, felon Diodore de S.cile. POLICHNÆI, peuple de l'Afic mineure, dans la Troade, & qui hebitoit la ville de Polichna,

felon Erienne de Byf.nce. POLICNITES, nom qu'Hérodote donne aux habitans de Polichna, dans l'île de Crète.

POLIDORUM CIVITAS, ville épifcopale de TAGe mineure, dans la Phrygie, felon les acles du concile de Chalcédoine.

POLIGIUM, petite ville de la Caule, dans la Gaule Nathonnoise: on croit que c'est Bourignes, bourg fittié fiir l'étang de Taur.

POLIMATRIUM ou POLYMARTIUM, ville de l'Italie, & l'une de celles dont les Lombards fe

rendirent maîtres. On la nomme aujourd'hui Bomarzo & Bon-

POLIS, village fitté dans le pays des Locres-Ozoles, felon Thucydide Ce nom en grec fignifie ville : c'est pourquoi

on le trouve en composition avec d'autres noms pour défigner une ville bârie ou reflaurée par celui dont on emploie le nom. POLIS, ville de l'Egypte, felon Etienne de

Byfance. POLISMA, ville de l'Afie mineure, dans la Troade, fur les bords du fleuve Simoente, felon

Strabon FOLITEIA, ville du Péloponnèse, dans l'Achaic , felon Etienne de Byfance.

FOLITICEORGAS, contrée de l'Afie propre, Clon Pline : elle fur depuis appelée Aphrodifias.

POLITIUM , ville do l'Iralie , chez le peuple Marratini , felon Diodore de Sicile. POLITORIUM, ville de l'Iralie, dans le La-

run, & dans la première région, felon Pline. Lile fit prife par le 101 Ancus, felon Tite-Live. POLIUM, lieu de l'ile de Lesbos, fclon Luienne de Byfance.

POLLA, nom d'une ville de la Macédoine, celon quelques exemplaires de Thucydide. POLLENCIA (Polonte), ville d'Italie, dans

Feruric , au mord d'Augusta l'agiennorum , au con-

POL

fluant de la Siura & du Tanarus, Suétone, dans la vie de Tibère, en parle comme d'une ville ancienne & municipale.

POI LENTIA, ville de l'Italie, dans l'intérieur ile la Ligurie, filon Ptolemie. l'line dit qu'elle étoit fituée près des Alpes,

& qu'elle étoit jurnommée Potentia. Cerre ville croit au fud-oueft d'Alla.

POLLENTIA , ville de l'Italie , dans le Ficenum ; elle avoit le titre de colonie romaine, felon Tite-Live.

POLLENTIA ( Pollings), l'une des villes principales de la grande ile Balfare, an nord eff. Strabon donne à cette ville le titre de colonie

POLLENTINA PLEBS, nom que Suétone donne pu peuple de la ville de Pollentia, dans

la Ligurie. POLLISA, nom d'une ville de l'Italie, felon

Phlégon, cité par Ortélius. POLLUPICE, ville de l'Italie, dans la Lignrie, fur la voie Aurélienne, selon l'itinéraire

d'Antonin. Elle étoit fituée au nord-est d'Albium Jugauaum.

FOLLUSTINI, peuple ainfi nomme par Pline, & que cet auteur place dans la première région. li l'abitoit la ville de Pollufea, & est nomme Polufcani par Denis d'Halycarnaffe.

POLOSON. Il parcit par la description de Paufanias, que ce lieu étoit contpris dans la ville de Tampre en Beotie. C'étoit-là , disoit-on de son temps, qu'autrefois Atlas se retiroit pour faire ses observations astronomiques. Paulanias in Beot.c. 20. POLURA, ville de l'Inde, en-deca du Gange, entre la première & la seconde embouchure de

ce fleuve, du côté de l'occident, selon Proleniće. POLUSCA, ville de l'Italie, dans le pays des Volfques, felon Tire-Live, qui rapporte que ce

fin une des places que Colorian enleva au peuple POLYÆGOS, ile dans le nombre des Cyclades. Elle étoit fituée fires-prés à l'eft de l'île de Mélos, & au find-eft de celle de Cimolis , lat. 36

deg. 45 minutes. POLYANDUS, ville de l'Afie, dans la petire Arménie, & dans le préfecture appeilée Caraonig felon Ptolemée.

POLY NUS, nom d'une montagne de la Macédoine, f.lon Strabon.

POLYARA, ville de l'Afie mineure, dans la Carie, felon Eienne de Byfance.

POLYBANUM, ville de la haute Pannonie; felon le livre des Préfectures, cité par Oriélius.

POLYBOTI, fiège épifcopal de l'Afir, dans la feconde Galatie, felon la notice de Léon le Sage. POLYCHALANDUS, fiège épifcopal de l'Afie mineure .

mineure, dans la Lydie, felon les aftes du contenu l'an 359 cile de Sélencie POLYCTORIUM, lieu de l'île d'Ishague, fe-

Ion le grand Etymologicon.

POLYDE, vide que l'on devroit attribuer à l'Italie, felon quelques manufcrits de Polin; mais comme aucun autre auteur n'en parle, on en regarde l'existence comme douteule, (Voyte la Martinière).

POLYDEGMON, montagne de l'Italie, & dans laquelle tous les fleuves de ce pays prennent leurs fources, felon Lycopraron, cité par Ortèlins

POLYDEUCEA, FONS, ou FONTAINE POLYpocés, fontaine du Péloponnése, dans la Laconie, près de la ville de Thérapné, à la gauchedu chemin ni alloit de cette ville à celle d'Amyelee , sclon Paufanias. Il y avoit suprès de cette fontaine, un temple dédié à Pollux.

POLYDORA, ile fituée dans le voifinage de Cyzique, selon Etienne de Bysance, Pline &

Diodore de Sicile. POLYDORI TUMULUS, lieu de la Thrace. dans la partie du mont Æmus, qui étoit habitée

par les Arotères, felon Pline. POLYGIUM, ville perise & pauvre, dans la Gaule Narbonnoise, sur le Stagnum Tauri, près de la mer & de l'embouchure du Rhône , felon Festus

POLYMEDIUM, village de l'Asie, dans la Myfie , à quarante stades de Lecton, felon Strabon, POLYPHAGI, peuples que Strabon place fur le mont Cancafe.

POLYPODUSA, île fituée fur la côte de la Cnidie, felon Etienne de Byfance.

POLYPORUS, fleuve de l'Afie mineure, dans la Troade. Il étoit aussi appelé Heptaporus, felon Strabon

POLYREN, POLYRRHENIUM ON POLYRRHE-NIA , la première onhographe est d'Etienne de Bylance : la seconde de Piine ; & la troisième de Prolemée; c'étoit une ville de l'île de Crèse. POLYKRHENII, peuple de l'île de Crète, fe-

lon Polybe.

FOLYSELI-VILLA, lieu de la Sicile, felon Théophrafte.

POLYTELIA, ville de l'Asse, dans la Méso-potamie, à ce qu'il paroît par un passage de Eline. POLYTIMETOS, fleuve de la Scythie, endecà de l'Imaiis, selon Ptolemée, Ce fleuve est placé dans la Sogdiane par Quinte-

Curce, Arrien & Strabon.

POMBEDITA (Jubs), ville de l'Asie, sur le bord de l'Euphrate, à l'est-sud-est d'Anatho, vers le 33' degré 40 min. de lat.

POMETIA, ou Suessa-Pometia, ville de l'Italie . & la capitale des Volsques, selon Strabon. Elle fut prife par les Romains, l'une des premières années du règne de Tarquin, Mais les Volfques la reprirent : car on voit dans Tite-Live,

Géographie ancienne, Tom. II.

que l'on mena encore des troupes contre cette ville. Ce fut des déponilles de Ponetia que Tarquia fit bair le capitole.

L'emplacement de cette ville est depuis longtemps enseveli sous les eaux des marais Pomp-

tins. POMONAL, lieu de l'Italie, à douze milles

de Rome , sur la voie qui conduisoit de Rome a Offrie, selon Festus. POMPEIA PALUS, marais de l'Italie, dans

la Campanie, au voifinage de la ville de Pompei, qui lui donnoit fon nom.

POMPELA, ville de l'Italie, dans la Campanie, fur le bord de la mer, vers le sud-est. Elle sut détruite en même temps qu'Herculaunm , par l'embrasement du Vésuve de l'an 79 de notre ére,

à ce que l'on croit ordinairement

Comme on a retrouvé l'emplacement de cette ville & qu'elle est en partie débarrassée des matiètes volcaniques qui l'ont fait périr, on croit, d'après l'examen de ces matières, pouvoir affurer qu'elle ne perit pas en même temps qu'Herculanum. Cette dernière ville fut recouverte de lave; au lieu qu'il paroit que Pompeia fut remplie de cendres fines mélées avec de l'eau, telles que le Vésuve en vomis quelquesois. On ca juge par les empreintes de pluseurs objets qui se son: conservés ; entre autres celle de la gorge d'una

femme, qu'une lave brulante auroit confumée, POMPEIA TROPHEA, ou les Trophées de Pomper. Ceft le nom que donne Strabon au lieu que d'autres auteurs ont nommé Summum Pyreneum. parce qu'en effet ee trophée étoit au haut des Pyrenées. Ces monnmens étoient dans la partie orientale des Pyrénées, au passage appelé le col de Pertuis. Pompée l'avoit fait élever pour perpétuer le souvenir de sa victoire sur le parti de Sertorius : il forvoit de bornes entre la Gaule & l'Hif. panie. Voici ce qu'en dit l'historien de Langue.

Pompée étant rappelé à Rome, après la guerre de Sertorius, voulut, à son passage dans les Pyrénées, laisser un monument public de ses victoires. Il fit, pour cet effet, eriger un trophie qui porte encore son nom, sur le sommet d'une de ces montagnes, qui fépare la Gaule de l'Espagne, au col de Pertuis, fitue entre la Cerdagne & le Rouffillon, L'inscriprion qu'il fit graves portoir que depuis les Alpes, jusqu'à l'extrémité de l'Espagne ultérieure, il avoit réuni fous fon obciffance & fous celle de la république huit cens foixante. feize villes. On admira dans cette occasion, la grandeur d'ame & la modération de Pompée, de n'avoir pas souffert que dans cette inscription , on fit mention de Sertorius, dont le nom & la valeur relevoient beancoup l'éclat de la victoire. mais on lui reproche la vanité, d'avoir fait placer fa'ftatue furce ttophèe. Et lorfque Céfar, après avoir conquis toute l'Espagne sur les lieutenans de Pompée, revenant par Narbonne à Marfeille, fitt arrivé à l'endroit des Pyrénèes aù Pompée avoit fait à figer le moument dont j'il parlé, il voulet, à l'exemple de cegérels, l'aifer un monument des villoires qu'il venoit de remporter me [Epage. Nor éviter le blanne que celuiet par l'endroire de l'

N. B. Je ne fais pas fi l'on voir encore ence lieu l'inferipion fuivante: il feroit je crois, étant fur les lieux facile, de s'en affairer.

dam M. DCL LXW. reparte Ludwe de ties quins, chism neg echiquiliyes, Lapidican que chiquiliyes, Lapidican gello nets. Calcans Penguina repleta Gallian religionario per este ma D... connectates scribiges languil, S., tre connectates scribiges languil, S., tre crytum excelest todas religions languil, S., tre crytum excelest toda religion and lapidipis apper program excelest toda religion appe per estimatificit, fond se litheligion asper program excelest, con a lapidipis de la Mana, deci Hefi-parie generalis (Laulunitz per regis amplifici de la Pere Hilpains al donne mercologis, in via Hefi-parie generalis in via Hefi-parie generalis (Laulunitz per regis amplifici de la Pere Hilpains al pouce mercologis, in via Hefi-parie generalis en la lapidi esta de la lapidi per la playida la la monitara, defi-plassas del filorare d'immerime.

POMPELE ou POMPET, ville de la Mœsie, for la route du Mont d'Or à Chalcédoine, entre Horsa Margi & Naisum, selon l'uinéraire d'An-

POMPEIANÆ, port de la Gaule Narbonnoifo, entre Heraclis Caccabaria Alconis, & Telo Martins, felon l'uinéraire d'Antonin.

POMPEIANI, penples de l'Italie, du nombre de ceux qui étoient ennemis des romains, felon Pline. POMPEIANUM, maifon de campagne de Ci-

cèron, en Iralie, à douze milles de Neupolis, & près de Nola. Ciciron & Sallinte en font men-

FOMPEIOPOLIS ou Pout, ville de l'Afie, dans la Cilicie, Elle appartenoit aux Rhodiens, & étois fituée entre l'embouchure du fleuve Cydnus & celle du Ladmus, felon Ptolemèc, Pomponius Méla la nomme Solve.

Tacite & Dion Cassius disent qu'elle étoit située fur la côte, \* & qu'on l'appeloit Soli avant de la pommer Pompriopolis.

FOMPETOPOLIS, ville de l'Afie, dans l'intérieur de la Paphiagonie. Prolemée la marque entre Sacorfa & Conica. POMESIOPOLIS, nom d'une ville de la Myfie,

E'le fouffit beaucoup d'un tremblement de terre fois l'empire de Juffinlen.

POMPELO ( Psimpelune ), ville de l'Hifpanie

ciérieure, chez les Vascones.

Les aureurs ne difent pas s'il y eut une ville

de ce nom avant le temps de Pompée; mais prefque sous ceux qui ont écrit sur l'histoire d'Espapre, ini atribuent la fondation de celle-cl. II cl. via, fuivant Serbon, qu'en diam Pompén, con mais il ne dit pas qu'il en fet le fondateur. Ceptendant Mariana & quelques autres penfent que Pompée, après avoir foumis Hitipanie, baitr cette villq comme un mont ment de fa vidêtiré. Athène ne vante la manière dont on y apprisoit \*\*s\*.

Jambons,
POMPONIANA, voyez Pomponianis &
Pompilana.

POMPONIANIS (Gyens), île fur la côte de la Gaulo Narbonnoife, à trente huit milles d'Alconis.

FONÆ, on voit dans les actes du concile de la première Galatie, tenu fous l'empereur Léon, un normé Fuphanius, qualiné Ponæ Epifcopus, FONANUS, ficure de l'Afie, aux coufins de peuple normé Panda, felon Fline,

PONPTINA PALUS ( Marais Pomptins ), dans la partie du Latium qui avoit appartenu aux Volfques. Je n'en parlerai ici que pour renvoyer à l'article Marais Pomptins, du dictionnaire de Céographie, moderne, on cer article est suffisemment erendu. Je remarquerai feulement que ce qui est dit dans cet article de la position de Sueffa Ponteiia, que l'on rappurte au lieu appellé actuellement Mega, est une opinion de l'Italien Corradini, qui n'y a pas mis une grande critique. Car la ville de Sueffa étant détruite bien avant la conftruction de la voie, n'eut rien de commun avec elle. Cet auteur & ceux qui le copienz tronveront l'origine du nom Meza, dans une pofirion que l'ininéraire de Jérufalem nomme ed medias; fans donte parce qu'elle est au milicu des marais, ad medias paludes.

PONS, nom d'un lieu de la Scythie, selon

Jornandes, cité par Oriélies. Pons ÆLII, ville de l'île d'Albion, felon la

notice des digates de l'Empire.

PONS ÆRARUS, nom d'un pont confiruir par les romains, entre Nomanfus & Arclate, fur un peit bras du Rhône qui se rendoit dans un étang, & formoit la séparation entre le territoire de Nomansulus & celui d'Arclate.

On croit qu'il avoit pris son nom, qui fignifie le pont d'airain, de ce que l'on payoit en passant une pièce de monnoie de ce métal.

Pors Argenteu, pofition qui fe trouvoit dans la Gaule, & qui eft connue par une lettre de Lucillus à Ciecton, Il teòri au paffige de la veie Auréleane qui de Foum Julé (Freigns), condutiole à Foum Fountii (Gongaton) a or, ce pont c'ât a M. d'Arville, eft eccure fuer me vision de la fountie de la consecue de la consecue

Pons Aunteu, au nord-ouest de Tarquinii, ville de l'Italie, dans l'Esurie.

Pons Aureoll, fur l'Addua, pofition de l'I-

talle, dans la partie seprentrionale appelée Gaule

Cifalpine.

Pons Candidus, pont de l'Italie, dans le voifinage de Ravenne, dans le lieu du Théodorie défit Odoacre, felon la Chronique de Cassidore, cité par Oriélius.

Pons Dunts, position de la Gaille, connue par la table de Peuinger. Elle se trouvoir sur la voie qui conduisoir de Châlons à Besançon i cétoir un pont sur le Doux, « Près d'un lieu nommé

pont fur le Doux. « Pres d'un hen nomme » Pontoux, je fuis informé, dit M. d'Anville, » que l'on y voit en effet les ruines d'un pont p de confiruction romaine ».

Pons Ferri, pont de l'Afie, dans la Syrie, fur le bord du fleuve Orontes, à sept milles d'An-

nochia, felon Guillaume de Tyr.
Pons Longus, pont de l'Italie, fur la voie
Flaminieune, entre Cornell & Sipuntum, felon
Itanicaire d'Antonin.

l'tinéraire d'Antonin.
Pons Lucanus, pont de l'Italie, au-dessous

de Tibur, felon Guiffume de Tyr.
Poss Mosze. Pofinion für la Mofelle, M. d'Anville a demontré que ce pont est le lieu nommé
auss Trajestim, à par lequel passion la voie
qui condustion de Tongres à Cologne, en passant
à Juliers. (Voyez notice de la Gaule, article Corpallum).

PONS NAVIÆ, lieu de l'Hispanie, sur la route de Bracara à Asturica, selon l'itinéraire d'Anto-

Cette petite ville étoit fituée fur le Navius, Pons Sarvit de Pons Sarvit, ville de la Gaule Belgique, fur la route de Lugdausm à Strashourg, entre Divodusm & Strashourg, felon l'ituéraire d'Antonin.

PONS SAVARI, voyez PONS SARAVIÆ.

PONS SCALDIS, pofision de la Gaule, entre

Turnscum (Tournay) & Bagacum (Bayai);

c'est le lieu nommé actuellement Escaut Pont, entre Valenciennes & Condé. Pons SECIES, à l'ouest Je Mutina, position

de l'Italie dans la Gaule Cifalpine.

Pons Singæ, lieu fur le bord du Singæ, fier la route de Samofata à Zeugma, felon la ta-

bie Théodofienne.

Pons Soctorum, ville de la Pannonie, fur la route de Sepiania à Acineum, entre Sopiania &

Polis Cariniana, felon l'itinéraire d'Antonin.

Polis Tituri, lieu de la Dalmatie, fur la route de Salona à Dyrrachiam, entre Salona & Tronam,

felon l'ainéraire d'Antonin.
PONT TRAJANI (ou Pont de Trajan), éta-

PONT TRAJANI (ou Pont de Trajan), établiffant la communication entre la Mœfie supérieure & la Dacie Trajane. Il étoit au sud-eft de Dierna (Oujowa), presqu'en sace de Zernes (Cyernez)

PONTERIS, village de l'Estitopie, fous l'Egypte, fur la rive orientale du Nil, entre Premais Parva & Parata, felon Prolemèe.

PONTES, ville de la Grande-Bretagne, fur la

ronte de Londinium à Pegnum, felon l'itinéraire d'Antonin.

Poxtes, possion de la Gaule, donnée par l'itinéraire d'Antonin, entre Samarobriva (Amiens), & Gesforiacum (Boulogne-sur-mer). On la retrouve, felon M. d'Anville, sur la route de Brunchau, au pessage de l'Ausie; le lieu potre le nour de

Ponches.
PONTES, lieu d'l'Hispanie, su fond d'une petire baie, chez les Callaques, au sud-est d'Iria Flavia.

PONTES FERREI, nom d'un lieu de la Perfe Armenienne, felon Ceurene & Curopalate, cités

par Orielius.

Pontes Tersini, ou ad Pontes Terseninos,
ville de la Germanie, dans la Vundélicie, fur la

ville de la Germanie, dans la Vindélicie, fur la route de Lauriscum à Veldidena, entre Ambe & Partharma, felon Vininéraire d'Antonin. PONTIA (Ponza), ile auprès de la Sieile,

fous le quarante-uniéme degré de laiturée, à quelque diflance à l'oveft de la Campanie. Elle avoit été au pouvoir des Vol(ques. Les romains y établirent enfuite une colonie. Ceft dans cette lle que l'ibère religua Néron.

C'et dans catte ile que Ji biere religua Néron; fils aiut de Germanicus, qui étoit, comme on fait, fils de Drufus, & qui fut père de Caligula, le troisième de fes fils. Ce jeune prince y mourut de faim & de mifère, l'an de J. C. 3t.

Caligula, devenu empereur, y vint prendre; avec les apparences de la vonération, les cendres de fon frère, l'an 373 mais en 39, il y fit de même reléguer fos fours Julie & Agrippine, foup-gonnées d'voier trempé dans une configuation contre lui. C'eft extre Agrippine qui fut mère de Nèron l'empereur.

PONTIA, ville d'Italie, dans le pays des Volfques, avec le titre de colonie romaine, felon Tite Live.

PONTIA ou PONTIA, ile fimée fur la côte de l'Etrarie, vis-à-vis de Velia, felon Strahon & Pline.

PONTIA, ile fituée fur la côte de l'Afrique.

près celle de Mifinus, felon Prolemée. PONTICI, nom que l'on donnoit, fulon Pomponius Méla, à divers peuples qui habitoient aux environs du Pont-Euxin.

PONTINES ou PALUS, grand marais de l'Italie, à environ quarante milles à l'orient méridional de Rome. Tite-Live rapporte qu'il fut en partie défléché par le conful Coradius Céthegus, PONTINUS, montagne du Péloponnéfe, dans l'Argolide, felon Pausianias, qui du qu'il en for-

toit une rivière du même nom.
Cettemontagne étoit auprès du marais de Lerna.
On y voyoit, au temps de Paufanias, les ruinte d'un temple de Minervo Seits on l'Egyptienne, FONTONATES: il femble à Orielius que

Cassidore nomme ainsi un peuple de l'Italie.
PONTOS ou PONTUS. Ce mot sui inventé par les Grees, pour signifier la Méditerranée & les

196 différentes parties de cette mer , & non pas pour pour fignifier le Pont-Euxin, ou la mer Catpienne, on le Palus Morotis, ou moins encore l'Océan qu'ils ne connoiffoient pas dans les eommencemens de leurs établiffemens en Grèce; c'ésoit un nom aprellatif qui fignificit pent où mer. Après qu'ils eurent connu cette grande mer, qui est entre la Propontide & le Palus Mototis, ils l'appellèrent Ilorres agenes , enfuite lierres everires . & enfin simplement Horres ; de forte que ce nom devint peu-à-peu le nom propre de cette mer. Mais ce mot ne perdit pas pour ce a fon com appellatif. Il le confervoit toujours, fur-tout dans les mois composés, par exemple dans le mot E'adeproprus, qui fignifie la mer d'Ifellé: il le confervoit même, lorsqu'il étoit joint aux Euxerror. Si donc il fignifioit telle ou telle mer en particulier, ce n'étoit pas comme nont propre, c'étoit feulement comme nom appellatif, déserminé par quelque épithète ou par quelque circonflance.

N. B. Je place ici de fuite l'article fuivant, que peut être on auroit pu reculer. PONTOS EUXINOS au PONTUS-EUXINUS ( mer Noire), mer coofiderable, entre l'Europe & l'Afie, ayant la Sarmatie au nord , la Colchide à l'est , & l'Asse mineure au sud. On l'appela d'abord agres, ou mer inhospitalière, à cause de la barbarie des peuples qui habitoient fur fes bords. Mais lorfque par leur commerce avec les Grecs, ces peuples furent devenus plus humains, on changea cette première décomination en celle d'augunes ou hopifialiere, ou favorable aux étrangers. Queloucs auteurs l'ont auffi nommée mer Cimmérienne, at à eaufe des Cimmériens qui avoient autrefois habité ses hords, Hérodore l'appelle mer Boréienne, ou mer septentrionale. Il l'oppose ainsi à la mer Erythree, qui eft au fud.

Les villes de commerce siruées sur la eôte de

cette met se nommpient Emporia Pontica. PONTOS ou PONTUS, le Pont, grande contrée de l'Afie mineure, touchant à la Colchide, & baignée au nord par la mer Noire : on a cherché l'étymologie de ce nom quant à ce pays, puifue son uf-ge ordinaire éloit de fignifier la mer. Les Giecs le faisoient venir d'un héros appelé Parsos: mais l'opinion suivante est bien plus probable. La Cappadoce, qui, dans des temps pottérieurs, se trouva au sud du Pont, s'étendoit primitivement jufqu'au Pont-Euxin. On la divifa: une partie retint le nom de Cappadoce; l'autre pris le nom de maritime, on de mer Pontos : delà l'on a dit le Pont, puis le royaume de Pont, environ 300 ans avam l'ère chrétienne. Il s'etendoit à l'ouest jusqu'à l'Halys, qui le séparoit de la Paphiogonie. Pations aux détails

Pays. Sous l'empire romain, & même affez tard, la panie occidentale du Pont, réunie à la partie orientale de la Paphlagonie, firent une province patticulière, que l'on appeloit Province prints : du temps d'Hélène mère de Conftantin : elle prit le nom d'Hellenopontus. La Provincia fecanda, qui comprenoit la partie orientale, étoit fur - tout défignée par le nom de Pontus Polemoniacus, ou le Pont Polemoniaque, ce qui fignifioit reellement le Pont royal, ou le royaume de Pont : cette épithète s'ésoit formée d'après le nom de Polemon qu'avoient porté pluficurs rois de ce pays.

I. Les principales montagnes de ce pays étoient

le Lithrus, appelé auffi Ophlimus, qui le séparois au fud-ouest de la Cappadoce : quelques auteurs en fom deux montagnes différentes.

Le Paryadres, formant au fud une chaîne de montagnes affez étendue de l'oneft à l'est, entre la Cappadoce & le Pont. Ces montagnes se nomment aujourd'hui en ture lildiz-Daghi, ou montagne de l'Esoile.

Le Scidiffes, dans la partie orientale, appelé Aggi-Dag, ou montagne amère, parce qu'elle est d'un accès difficile. Le Damazonius, dans l'intérieur du pays.

Il. Les principaux fleuves étoient L'Halys, qui le separoit à l'onest de la Pahlagonie, mais dons le cours appartenoit fur-sout

à la Macédoine. L'bis, qui, commençant dans la partie la plus orientale de la chaîne appelée Pariadres, couloit vers l'ouest jufqu'à Berifa, remonioit au nordouest jusqu'a Amasea, d'où il s'elevois au nord pour se rendre à la mer, dans le gosse appelé Leuro-Syrorum Ancon. Ce fleuve recevoir à sa gauche le Seilax, qui s'y rendoit auprès d'Amafee ... ; à fa droite le Lycus , qui , prenant fa fource affez loin à l'est, couloit dans un grand bassin, parallèle à peu près à celui de l'Irit, & se se rendoit dans ce fleuve à Magnopolis, au nord

d'Amafèc. Le Thermodon commençoit à l'est, dans les chaînes de montagnes qui font au fud, auprès du lieu nomme Caltioreffa; il couloit dans un long baffin qui étois fermé au nord par le mont Amazonius : il remontoit par le nord-ouest, traversoit la plaine appelée Themiscyra, & se jettois à la mer au fud eft du promontoire Heracleum . où étoit un port.

Le Sidenus, moins confidérable, couloit à peu près dans le même seos, & se jettoit dans la mer a Polemonium.

Dans la partie orientale on trouvoif, en allant da fud au nord:

L'Hyffus, ptenant fa fource au mont Scydiffee; une source appelée Hyffi fonsis capus lui donnois

L'Ophis servoit de bonne à l'est, engre le Pont & les terres des Heniochi. III..On trouve dans les auteurs l'indication

de plusieurs contrées appartenant au Pont : je vais exposer ici les principales, en commençant par l'oueft.

La Gadilonius, contrée qui, s'étendant à l'est & à l'oucst de l'Halys, à son embouchure, se trouvoir en partie dans la Paphlagon e.

La Saramena, entre une chaine de montagne & la mer: la principale ville étoit Amifus (Samfoun), fur le bord de la mer, & donnant fon

nom au golfe Amifenus.

Le Phanaras éroit au fud-est, arrosé par l'Iris, qui y recevoit à sa droite le Lyeus, tout près au

sud de Magnopolis.

Le Themissyn étoit la contrée arrosée par le Themodon, depuis son embouchure jusqu'aux montagnes : elle avoit été, disoit-on, la demeure des Amazones. Cette contrée, habitée par un

peuple presque sauvage, se nomme a luestement Djanik.

Le Sidena, au nord est, rensermoit le territoire arrosé par le Sidenas, à quelque distance de son

embonchire. Les Tibareni écoient au nord, près de la mer : c'étoit dans leur pays qu'étoit la ville de Pole-

monium.

Depuis le Sidenus jusqu'à l'Ophis, eette partie, fe nummoit Pontus Polemoniacus; on y trouvoit

de l'ouest à l'est, 1°. Sur le bord de la mer.

Les Mofynaci, où étoit Cerafus, appelée Pharnacia : ils s'imprimoient des taches sur la peau,

& leur maifon éroient de bois, Les Phylins, où étoit Phibocalas.

Les Dilla, où étoit, sur le bord de la mer, Trapreus, plus connue sous le nom de Trébisonde, 2°. Au sud des précédentes, dans les montagnes, Prepta Cometa, ou les sept communautés, étoient

un penple fauvage & féroce.
Les Chalphes ou Chaldei l'étoient auss. Ils avoient à l'est, dans un pent espace, les Macrones: ils s'occupoient à forger le ser.

Dans la partie occidentale, dans le bassin que laissoire entre elles la chaine du Librus & une chaîne plus septentrionale, on trouvoit.

Le Phasemonitis, qui tiroit son nom de la ville de Phasemon, fituée au pied des montagnes septentionales.

Le Ximena, au fud-ouest, près des montagnes.

Le Daximenitis, où étoit Gafiura. Le Zeliuis, où étoit Zela fur le Scylax.

IV. Les villes les plus confidérables étoient, en commencant par les parties occidentales.

Amija, bur la côte occidentale du golfe Amifana: elle voite thialip art és Mileffens, & peuplès en partie par eux & en partie par ées Atheniens. Tan qu'elle fut au pouvoir des Grecs, elle fut libre. Mais dans la fuire Pharnace, roi de Pont, y'en ètant rendu muire; all en fir la capitale de fon royaume. Cet honneur lai fit perdes il librer. & auria fur elle les maux de la guerre; car Lucultus, friafan la guerre a Ministrae, tiffégea Amiju & la piri; heureusement il la rendit à sa première liberté. Magnoposis étoit dans les terres, au consiuent da Lyeus & de l'Iris : elle avoit reçu ce nom de Pompée, qui la sit achever ; d'abord sous Mi-

thridate, qui l'avoit commencée, elle étoit nommée Eupatoria.

Amajea, de l'autre côté des montagnes au fud, sur l'iris, étoit la ville la plus considérable

de Pont : c'est la patre du géographe Strabon : on la nomme actuellement Amasien.

Phazeman, au nord-ouest d'Amasea (Mezzifoun).

Pimolis, au nord ouest de Phazemon, sur les fronières de la Paphlagonie (Gaziura).

Caçiura, sur le Scylax, à peu près au sud d'Amales (Gueder).

Zela (Zeleh) au fud-eft, fur le même fleuve, est estebre par la vissoire que remporar Célar fur Pharnace, sis de Mithridate. Une divinité des Perses, appelée Anaisis, y avoit un temple célèbre.

Sebastorolis (Turkal), au nord, de l'autre edié des montagnes, étoit sur l'Iris.

Ferifa, au fud-eft, fur le même fleuve, est actuellement Tocar.

Comana Pontia (Almons), auffi fur l'Iris, étoit vers l'eft. Il y avoit un temple en l'honneur de Bellone; on ne doit pas la confondre avec une autre ville de même nom, fituée dans la Cappadoce.

Nio-Cafarea, ou la nouvelle Céfarée (Nikfa), étoit au nord, de l'autre côté des montagnes, fur le Lyeus, Colonia, forteresse à l'est, sur une montagne

au has de l'aquelle coule le Lycus, n'étoit pas connue avant le temps des auteurs Birantins; dans le pays on l'appelle Chonac; les Turcs difene Coulei-hifat.

Ænos (Dunieh), sur le bord de la mer, dans

le Thermityre, étoit an fond d'un petit golfe, à l'embouchure de deux petits fleuves, le Thouris & l'Enoc.

Polemonium (Vaifà), au nord-eft, auffi fur lo bord de la mer, à l'embouchure du Sidenus, avoit tiré son nom du premier roi appelé Polémon, & mis fur le trône par M.-re - Antoine : elle étoit ret-prés au fud-eft du promonoire Phatijana, d'où il est probable que s'est sormé son nom actuel.

La ville de Jesonium étoit au nord sur un petit promonioire : elle a conservé son nom. Boona étoit su nord, à l'extrémité de la presqu'ile aue sorment les terres entre Polemonium &

Cossus : elle a également confervé son nom. Cerassus (Kereloun), à quelque distance à l'est sur la côte, paroit être le même qui porte dans quelques auteurs le nom de Pharassia. On croit que ce fut du territoire de cette ville, que sur transporté en Europe, par Lucullus, l'arbre que

transporté en Europe, par Lucullus, l'arbre que nous appelons cerisier, & dont le nom rappelle le berceau.

La ville de Zephyrium, au nord, fur un promontoire, a confervé le nom de Zafra. Tripolis, au fud-eft, auffi fur la côte, dans le

fond d'un petit golfe, porte le nom de Tireboli. Après avoir palle deux places moins confidé-

rables, on trouvoit Coralla, nommée aujourd'hut Le promontoire Hemonaffa, peu éloigné, porte

le nom de cap Haronfa. Trapefies, ou Trebifonde, étoit au nord-eft, à

l'embouchure d'un petit fleuve : c'étoit une ville de fondition graeque, dont les comonrs irréguliers avoient détermine le nom. Elle devint dans la fuire la demeure d'un prince de la maifon des Comnenes . & le fiège d'un peut état : c'estaujourd'hui Terabezoun.

Au delà de quelques perirs fleuves, on trouvoit la ville de Rhifaum, appelée aujourd'hoi Rizeh. Athena, un peu au-dela, fur un petit promontoire, eft aftuellement Athenzh.

Apfarus, on Abfarus, étoit au nord-est : c'est aftwellement Gounich.

Le fleuve Bathys, appelé aussi Acampis, servoit

de hornes ait Pont de ce coié : c'est le Bathoum actuel, dont le nout, selon fon étymologie. fignific profond. Chez les Macrones, un lieu appelé Bila, vers le fud un peu est, de Trébisonde, se retrouve dans le lieu nomme actuellement Gumish-Kha-

nch, ou maifin de l'argent: (c'eft qu'il y a des mines de ce métal en ce lieu). Un peu au nord-est, sur les montagnes près des fources de l'Ophis, étoit Zeches, d'où les Grees, dans la retraite des dix-mille, apperçu-

rent, pour la première fois, la mer. J'ai negligé quelques autres lieux, qui se rrou-

veront à leurs articles particuliers. En général l'air de ce pays passe pour être très-bon & le terroir est sertile. La plupart des montagnes font convertes d'oliviers ou de cerifiers, & les plaines produisent toutes fortes de grains : on fent combien la quantité de rivières dont ce pays est arrose, doir contribuer à sa serpliré. Mais je ne dois pas omettre une observation que nous fournit Xénophon, dans la retraite des dix - mille, fur le miel de ce pays, du côté qui avoifine la Colchide.

- « Il y avoit entre autres productions beaucoup de n ruches a miel; & , ce qu'i y a de plus extraoro dinaire, ce miel fit perdre la raifon à tous ceux
- p qui en mangérent, les purgea fortement (1),
- as & les affaiblit au point qu'aucun ne pouvoit

(1) M. Larcher, dont j'emploie ici la traduction, dir en note : le grec dis vomirent & furent purgés. Les premiers tratucteurs de l'Hisoire Universolte Anplosfe , rendent les d'ux verbes grees par cette file expression, il ler prit un dévoiement par haur & par bas, Je ne fais comment on s'eft exprime dans la traduction nouvelle.

PON

u se tenir for fes jambes. Ceux qui en avoient n peu mange ressembloient à des gens ivres : &c " ceux qui en avoient pris davamage paroiffoient » en delire, out moribonds. Ils étoient étendus par » terre, comme après une défaire; la conflerna-» tion cioit univerfelle. Perfonne neanmoins n'en » morrut, & le délire cessa le lendemain à la » même heure à peu près à laquelle il avoit » commence. Le troisième & le quatrième jour, » ils se leverent dans l'état de foiblesse où laisse » ordinairement one médecine ». Pline parle de ce miel, & dit qu'il fe nomme Manomenon, parce qu'il fait perdre la raifon à ceux qui en mangent. ( Voyer la note de M. Larcher , trad. de l'expedition de Cyrus, T. I. p. 335.)

Géveraphie du royaume de Pons, selon Ptolemie,

Ptolemée comprend sous la dénomination de Pont, toute la Cappadoce, puisqu'il le termine au fud, à la chaine du Taurus, qui, felon lui, le separoit de la Cilicie. C'est ce qu'il est intéreffant de favoir, pour entendre comment on peut annoncer qu'une ville appartenoit au Pont. . felon Piolemée, pendant que, felon Sirabon, elle appartenost à la Cappadoce, Selon lui on trouvoit.

Dans le Pont Galitique, près le Campus;

Sur le bord de la mer.

Herculis promontorium;

Themifeyra. Dans les terres. Banafa. Pisla.

Sebaflopolis (différent de Pleumarie. la précédentel). Pida. Zebenda. Sermuta. Amalia. Comana Pontica: Choloe. Eudoxiana (2).

Dans le Pont Polémoniaque :

Iafonium promontorium

Phanaeoria.

Stonia.

Sur le bord de la mer.

Thermodontis fl. Oflia. Cytestum. Polemonium. Hermonaffa.

Dans les terres

Gazalina Ablata. Endiohus. Neo-Cafarea Carvanis. Saunaris.

(2) Cette ville n'est nommée que dans la traduc-

PON

Metadula. Zalda D. nat. Schaftia.

Xyline.

Apforrus.

Seb flopolis.

Ciffa ft. Offia.

Meno bone. Satalia. Mouleffus

Dans le Pont de Cappadoca :

Sur le bord de la mer,

Moopolis. Corsfins. Dans la pattie appelée H. Ji portus. Pharnacia, Trapequis, Opius. Raigus , port. Athenarum prom. Cho-dule. Morthula. Chez les Ciffi on Ciffii. Arcadis ft. Offia

Peuples. On ne connoît pas l'origine des premiers habitans de ce pays. Mais on voit qu'ils portoient différens noms, ce qui fuppose des peuplades différentes, & qu'ils étoient enco e très-fauvages au temps de la retraite des dix milie, vers le milieu du quatrième fiècle avant Jefus-Chrift. Je crois plus tage de s'en tenir à cet expose que de se livrer aux conjectures des auteurs qui remontent, pour leur origine, jufqu'au temps de Tubal, l'un des descendans de Gomer. Il y eut de sort bonne heure des colonies grecques établies sur la côte. Cettx-ci faifoient le commerce par mer fur le Pont-Euxin, & les naturels du pays leur en procuroient les productions : on cite entre autres le fer, d'où s'étoit formà le nom de Chalybes : ils en firent de bonne heure des armes & des armures.

Il est probable que le culte des divinités grecques y fut introduit par les colonies.

Tant que le Pont fit patrie de la Cappadoce, il fut, comme ce pays, pariage en un grand nombre de petits royaumes, qui, dans la fuite, fubirent le jong des Perfes. Ceux et regardant toute la contrée comme une des provinces de leur empire, la partagérent en deux fatrapies ; l'une comprenoit le Pont , l'autre la Cappadoce.

Le premier de ces fatrapes, dans la partie qui forma le royaume de Pont, fut un cerrain Artabaze, mis en place par Darius, fils d'Hyftaspe, qui commença à regner l'an 486 avant l'ère vulgaire.

Un prince nommé Ariobatzane gous ernoit ce pays un peu avant le règne d'Alexandre, Mais devenu puillant, il repoulla les armes des Períes, celles de fes voifins, & se fit un état considerable,

Alexandre, dont l'objet paroiffoit d'abord ne devoir être que de faire la guerre au grand soi , au roi de Perfes, fir , comme les chrétiens eroifés (1), la guerre à tous les souverains qu'il rencontra en Afre, S'il n'ent vouln que remettre en liberté les nations fubjuguées par les Perfes, on lui eut certainement ouvert toutes les portes; mais il vouloit foumettre, & l'on se défendoit, Les Macédoniens s'emparérent donc aufi de Pont.

Mais fons Antigone, I'un des fuccesseurs d'Alexandre, un chef nommé Mithridate, vonlut monter sur le trône : il étoit fils d'Ariobarzane, c'ésoit un titre : Antigone voulut le faire affaffiner ; ce fut lui donner un nouveau dreit. Cette conquère lui coûta beaucoup de peines; mais enfin il réuffit, & dans un age très-avancé , il laiffa le trône à fon fils, dont les descendans conti-

nuèrent de posséder se Pont.

Pharnace I, le cinquième des descendans de Mithridare II, donna lieu, par fon ambition, à la première caufe des renverfemens de fon royaume, D'abord il attaqua Sinope, allife des Rhodiene, qui s'en plaignirent à Rome; puis il arraqua Eumène, roi de Pergame, ami de cerre république. Chnifis d'abord pour arbures, les Romains, auffi jaloux de donner du poids à leur médiation, que d'étendre leur propre puissance. faifirent cette circonftance pour se mèler des affaires du Pont. Le détail de leurs traités & de eurs guerres n'est pas de mon objet. Je disat feulement que cette conquête leur coma cher.

Mishridate VII, furnommé le grand, devenu roi de Pont des l'age de onze à donze ans, fut un des plus puissans rois de l'Asie, Son règne merite d'èrre connu & occupe une place diffinque dans l'histoire. On a prétendu que dès son enfance, il donna des preuves du courage qu'il montra dans tout le reste de sa vic. On a dit aussi que dans la crainte d'être un jour empois fonné, il s'étoit accoutume de bonne heure au poifon.

Après s'être préparé aux conquêtes qu'il m's-ditoit, par des voyages & une étude suivie de la langue & des mœurs de tons les peuples de l'Afie mineure, il porta fes armes contre eux, & les foumit tous. Les Romains , qui ne s'étoient pas attendus à des attaques fi vives & si multipliées furent battus. Pen aprés, 88 ans avant l'ère vul-gaire, il disposa les choses avec tant d'ordre & de fecret, qu'en un fent jour, il fut massacré

(1) Ce rapport eft frappant, & doit bien faire ideteffer la fureur meurerière des conquêtes. Alexandre s'étoit fait reconnoître genéralifière des Grees, pour porter la guerre en Afic course le roi de Perfe : les croifés s'étoiens armés pour aller arracher les lieux faints des mains des infédères on les vix dans l'Atie mineure, faire, fans diffinction, la guerre à des princes qui g'avoient aucun rapport avec les princes de la Syrie, & qui même étozent leurs ennemis.

Bo,000 Romains dans toute l'étendue des lieux

foumis à Mitheidate, Non consent de se rendre la dépendant en Asie, il fit paffer tes troupes en Europe : elles yinrent

dans la Greee, ou cependaot Sylla les battit. On fit la paix. La guerre recommença de nouveau, par l'am-

bition de Mishridate, qui, n'ofant pas faire di-resement la guerre aux Romains, la fit aux habitans du Bosphore, auxquels il donna pour roi fon fils. Mais des qu'il fut que Sylla étoit mort, il recommenca la guerre contre les autres provinces foumifes aux Romains.

Mais Lucullus vint à leur fecours, & se montra digne ile commander contre Mithridate, qu'il Dirvins à chaffer de ses étais. Il s'étois resiré chez Tigrane, son gendre & roi d'Arménie. Les Romains no le purent engager à leur livrer fon

beau-père : au contraire , d'après ses vives exhortations, il leur fit la guerre conjointement avec

Pompée, qui avoit succèdé à Lucullus, batris Mithridate, le mit en fuite, & le pourfuivit jufque chez les nations Scytes, entre le Pont-Euxin & la mer Caspienne. On croyoit ec Prince mort, loriqu'il reparut dans le Pont avec une armée considérable : mais ses cruantes le rendoient odieux. Un de ses fils s'étois révolté, & n'ayant plus les reffources d'aucun allie , ni de la jeunesse , il se tua lui-même, pour ne pas tomber vivant entre les mains des Romains.

Pompée, auquel Pharnace apprit la mort de fon pere, en eut une grande joie, & la lui témoigna en le recoonoissant roi de Pont. Mais il se comporta comme son père, & voulut réduire des peuples que Pompée avoit reconnus libres. Quelque temps après, Pompée lui-même étant mort, Céfar porta fes armes contre Phar-

nace & le vainquit.

Le Pont fut réduit en province romaine. Marc-Antoine donna depuis la couronne de ce royaume à Darius, fils de Pharnace; & il demeura fidèle aux Romains.

Il cut pour successent Polémon, fils d'un célèbre orateur de Laodicée, nommé Zénon. Quoiqu'il eût été mis fur le trône par Antoine, Augufte ne l'en traita pas moins bien : il eut le titre d'ami & d'allie du peuple romain.

Polemon Il fon fils , lui fucceda : mais ce prince avoit le titre de roi de Bosphore. Caligula, qui réduisit le Bosphore en province romaine, donna à Polémon en échange la Cilicie. Mais ayant repris les armes contre les Romains, il sut défait.

Depuis ce temps, le royaume de Pont continua d'èire une province de l'empire romain , jufqu'à ce que David & Alexis Comnene, chasses de Constantinople par les François & par les Vénitiens, fous les ordres de Beaudoin, Comte de Flandres, vinrent s'établir, l'un à Héraclée, & l'autre à Trébisonde. Les troubles qui s'élevèrent

parmi les Laties, fournirent occasion à Alexis Comnene d'ariger un nouvel empire, qui comprenois une parile confidérable du Pont, & qui fui connu dans la fuite fous le nom de l'empire de Trebisonde, Les Comnenes en furem pollesfeurs pendant plus de 250 ans, c'est-à-dire jufqu'au temps de Mahomet II, qui amera David Comnene, le dernier empercur de Trebafunde, eaprif à Conflantinople avec sa famille (1). Depois ce temps, Trebisonde & tout le Pont sont restés dans un état d'esclavage.

POPENSIS, fiège épifcopal de l'Afie mineure ; selon le concile de Niece, cité par Ortélius.

POPULONIUM ou POPULONIA , ville d'Italie fur un promonioire de même nom , avoit été fondée par une colonie, conduite de Volaterra en ce lieu, sclon Ivo Carnotenffs, par le roi Propertius. Servius (ad L. x , En. ) dit que les habitans de Volaserra l'avoient enlevée aux Corfes ; quoi qu'il en foit, elle passoit pour une des premières qui eussent été baties sur le bord de la mer. Il paroit par un paffage de Tue-Live (Dic. 111 , L. v111) que on y trouvoit du fer; sans doute elle le tiroit de la petite ile d'Ilva (Elbe), qui est en face.

Après avoir beaucoup fouffert, elle avoit été réparée par Bernard, petit-fils de Charlemagne: elle fut prise par Nicca, patrice de Constantinople préset de l'empire.

PORATA, nom que les Scythes donnent à une fleuve d'Europe, que les Grecs appellent Pyrethos, felon Hérodote. M. Larcher préfume que c'est celui que Prolemee nomme Hierafus, Ammien Marcellin, Gerafus : il fe jette au fud dans l'Ister. Cluvier pense que c'est les Pruth, commençant au mont Carpath.

PORCIFERA, fleuve de l'Italie, dans la Li-

gurie, felon Pline C'étoit un ruiffeau, très-près & à l'ouest de

PORDACUM, on trouve dans Strabon, L. xIII, p. 619 , qu'un lieu fitue pres d'un étang portois ce nom. Cafanbon cise un vers d'Aristophane où l'on lit Pardaeum. Quoi qu'il en foit de la leçon, il importeroit à la géographie de connoître la position du lieu, & c'est ce que l'auteur grec ne dit pas mais comme il décrit le territoire des environs de Pergame & les lieux fitues vers l'embouchure du Caicus, on peut eroire que Pordacum n'en étoit pas éloigné.

ORDOSELENA, ile fituée entre l'ile de Lefbas & le continent de la Mysie, seloo le Pè-

riple de Syclax.

(1) Cette famille s'est transportée depuis en Corfe avec d'autres familles greçques, & il en subsite en core plusieurs rejettons, entre autres M. le Come de Commène, & M. l'Abbé son frère, que j'ai l'honneur de connoître, & auxquels on a reflitue des biens en Corfe. Cette

Cette ile est nommée Porosolene par Strabon & par Pline PORIENSES, peuples de la tribu Arcaman-

tide, felon Helyche, cité par Ortélius, PORINAS, petit fleuve de l'Arcadie, couloit de l'est à l'ouest de Pheneos, séparoit les Tégéntes du territoire de Vilène,

PORITUS, nom d'un fleuve de la Sarmasie

Européenne, Prolemée en place l'embouchure entre la ville Hygris & le village Caroca. POROLISSUM, ville dans la Dacie. Dans le

livre de Prolemée, elle est marquee entre Docirava & Arcobadara. POROS, lieu de Grèce, dans l'Attique: il

étoit de la tribu Enéide.

PORPAX, fleuve de la Sicile, dans le pays des Ægeftani , felon l'histoire melée. PORPHIRIONE, lle de la Propontide, felon

PORPHYREUM on PORPHYREON, ville de la

Phénicie, entre Bérythe & Sidon, felon le Périple de Scylar. Polybe rapporte qu'un des généranx de Pro-

lemée Philopator , se posta à Porphyréon pour empectier Anthio us-legrand de penetrer en Phénicie; mais inutilement. M. d'Anville place Porphysion sur le bord de la mer, entre Berythe & Sidon. Etienne de Byfance dit que ce nom Ini avoit été donné, parce que c'étoit sur la côte où elle étoit située que se saisoit principalement la pêche du petit poisson qui servoit à la belle teinture du pourpre.

PORPHYRITE, ville de l'Arabie, près de l'Egypte, 6 lon Etienne de Byfance.

PORPHYRITE , ville de la Thébaide , felon Eufebe.

PORPHYRITUS, montagne de l'Egypte, dans le pay des Liby-Ægypriens, selon Prolemée. PORSICA, ville de l'Asse, dans la Mésopo-tamie, selon Prolemée. Elle étoit située sur le bord oriental de l'Euphrate, au fud-eft de la ville de Samsfata, & vers le 36º degré 50 minutes de laritude.

PORTA AUGUSTA, ville de l'Hispanie, dans le pays des Vaccoti, entre Viminatum & Antraca, felon Ptolemée.

PORTACRA (Kara-Son), ville dans l'intérieur de la Chersonnese Taurique, selon Prolemée, qui la place à ciaquante minutes à l'oecident de

Cimmerium PORTÆ, lieu de l'Inde, au voifinage du fleuve Indus, felon Plutarque.

PORTÆ, lieu de l'Afie, au voifinage de l'Euphrase, entre Thapfacus & Babylone, felon Xènophon

PORTE ON PYLE ALBANIE, lieu de la Sarmatie Afratique, selon Ptolemée.

PORTÆ SARMATER, lieu de la Sarmatie Afiaeique, felon Prolemée.

Geographie ancienne, Tome IL

PORTÆ AMANICÆ, ou portes Amoniques , défile dans le mont Amanus, à l'extrémité orientale de la mer Méditerranée. Ce-défilé , felon Prolemée, faifoir la féparation entre la Cilicie & la Syrie, C'eft-là qu'étoit le passage pour aller du golfe d'Issus en Cilicia. Il s'est donné denx grandes batailles qui ont rendu ce defile celebre: la première près d'Iffus, entre Darius & Alexandre qui fut le vainqueur ; la sceonde entre Sentime-Sovere & Pelcennius-Niger qui fut vaincu.

PORTÆ OU PYLÆ AD HELOS, ou les portes d'Helos, nom d'un defilé de l'Arcadie, fur la route de Mécalopolis au canton de Ménale.

Dans le chemin qui étoit sur la gauche de ce defile, on voyoit un bois confacre au dieu Bon. Un peu plus loin étoit le tombeau d'Ariftodème, qui, ayant usurpé la souveraine puissance à Mégalopolis, fut allier le titre de tyran avec la réputation méritée d'un homme de bien. Minerve l'inventrice, avoit un temple dans ee même

lien.

Dans le chemin qui étoit fur la droite, on voyoit un lieu confacré à Borée. Les Mégalopolitains y venoient tous les ans faire des facrifiees à ce vent qu'ils regardoient comme nn dieu. Ils lui devoient effectivement (s'il est permis de parler ainsi ) quelque reconnoissance, de es qu'en incommndant infiniment leurs ennemis, il avoit contribué à la défaite des Lacédémoniens. commandés par Agis, l'an 242 avant J. C.

Plus loin étoit la fépulture d'Amplifaraus, & un temple de Cérès d'Hélos, dans lequel les semmes scules avoient le droit d'entrer.

RTHMIÆ ou PORTHMIUM, village firué près du détroit des Palus-Méotides , felon Étienne de Byfance. De ceste bourgade à Myrmeloum, ausre bourgade du Bosphore Cimmérien , il y avoit foixante stades.

PORTHMUS, ville de l'île d'Eubée, fur le bord de la mer Egée, felon Pline & Suidas.

PORTHMUS, nom que les Grecs donnoient au detroit que les Latins appeloient Gaditanum Fretum. Pline. PORTICANI TERRA ou PORTICA TERRA,

contrée de l'Inde, vers l'embouchure du fleuve Indus, selon Diodore de Sicile. PORTICENSES, ville de l'île de Sardaigne ;

fur la route du port de Tibula à Caralis, entre Sarconi & Sulci , felon l'itineraire d'Antonin. PORTOPANA, ville de l'Afie , dans l'intérient

de la Perfide. Prolemée la marque entre Axima & Perfevolis · PORTOSPANA, ville de l'Afie, dans l'inté-

rieur de la Caramanie, felon Ptolemée, PORTUNATA, ile de la mer de l'Illyrie, fclon Piine.

PORTUOSUS ON SYMBOLORUM SINUS (le golie de Felenk-Bournou ), golie de la Cherion, Gggg

neie Taurique, au fud de la ville de Cherrone-

PORTUOSUS SINUS, golfe de l'île d'Albion,

PORTUS, lien de l'Italie, fur l'Amus à fa gauche, & à quelque diffance à l'ouest de Florensa. PORTUS, ville de l'Italie, à l'embouchure du Tibre, à cent vingt-fix stades de Rome, selon

Procope.

PORTUS ABUCINI, lieu de la Gaule, dans la province appelée Séquanoife: c'est actuellement

Pont-fur-Saône.

Pontus-Albus, lieu de l'Hispanie, dans la
Bésique, entre Calpe, Caraja & Mellaria, selon

l'inneraire d'Antonin. PORTUS ad Cetarias.

PORTUS ÆPATACUS, nom d'an porr fur la côce du pays des Saxons, felon la notice des degnies de l'empire, felt. 62. M. d'Anville, et d'après la notice de l'empire, croit que ce lieu Ouden - burg, lieu peu étoigné de Nicuport & d'Olende, fur la rivière d'Iper, qui fe rend à ujoud'hui à Nicuport, mais dont un bras feulement y spfioit autrefois.

Pontus Albus, port de l'Hispanie, à l'ouest du mont Calpé, & à six milles au sud-ouest de Carresa.

PORTUS AUGUSTI, port des Gaules, à l'embouchure du Rhône, à trente milles d'Arles, felon l'itinéraire d'Antonin.

PORTUS AUGUSTI (Farm), appelé aufil Forms. Remause, port étaile, à l'unbochure d'ente du Thère. Le premièr port qu'eurent les Romains à bail per deur finere, fix cellui dis les, plais port Autous Marcine. Co-flessé fix bêtin de la commandation de la commandati

PORTUS DELPHINI, lieu de l'Italie, au fudeft de Genua.

PORTUS EPRESIGRUM, port de la Thirace, fur le Bofphore de Thirace, dans la partie méridionale de Portos Lycierum. Il fe jette une petite rivière dans ce port.
PORTUS GAUTANUS. FOYET GADES.

PORTUS GARNÆ, lieu de l'Italie, dans la partie de la Grande Grèce appelée Apulie.

PORTUS HANNEALIS (Portinar), ville de l'Hispanie, dans la Lustranie, & dans la contrée Cuntus.

PORTUS HERCULIS LABRONIS, ou le port d'Hercule Labro (Livourne), port de l'Emrie, au fud de Pifs. L'historien Zozime dit que de sun temps il étoit noramé Liburques.

PORTUS HERCULIS, lieu de l'Italie, dans la partie de la Grande-Grèce appelée Bruium, prés de Tropao.

PORTU HIRCULS MONGCI, eu le port d'Hercule feul (Monaco), port de la liguric. Il puffici pour devoir fet commencemen, ant Martelloit. Il avoit pris fon nom d'un fremple d'Hercule. L'épithète de Monacus, qui fignific habitant fiul, a e tercel les commentateurs. Les uns ont diq que c'étoit parce qu'Hercule, ayant défait fet ennemis, y étoit refit feul mistre s'autres, parce que, talon les oracles, il avoit voulu être adoré feul dans ce temple (1).

Ce fut à Portus Herculis Monaci que Mancinus; conful, en allant en Espagne, crut entendre une voix qui l'en détournoit.

Virgile en parle comme d'un paffage des Alpes. PORTUS JAMNÆ, lieu de la Palestine.

PORTUS ICTIUS, lieu de la Gaule, chez les Moni, en face des iles Britanniques. Ce fut à ce port que s'embarqua Céfar pour passer dans l'île Bretonne. On croit que c'est aujourd'hui Wissaud.

PORTUS JULIUS, port de l'Italie. Suétone dit qu'Auguste fit ce port près de Bayes, en faifant entrer la mer dans le lac Lucrin & dans le lac Averne. PORTUS LYCIERUM, port de Thrace, sur le

Bosphore de même nom, dans la partie méridionale de Saxum Doinum, près du Pont-Euxin, PORTUS MAGNUS, port de la Grèce, dans la Béotie, entre les villes Otopus & Aulis, selon

Strabon.

Il étoit aussi nommé le port profond.

PORTUS MAGNUS, port de l'Afrique, dans la Mauritanie Céfarienne, felon Pline & Ptolemée.

PORTUS MAGNUS, port de l'Hispanie, dans la Bétique, sur la mer d'Ibérie. Ptolemée le marque entre Abdera & le promontoire Charidème. PORTUS MAGNUS, ou SARDA, port de l'A-

frique, entre Triton & Céfarée, felon Strabon, PORTUS MAGNUS, port fur la côte méridionale de l'île d'Albion, entre l'embouchure du fleuve Alsunius & celle du Trifanton, felon Ptolemée.

PORTUS MANANNIS, port où les Romains affembloient leurs flottes pour paffer dans la mer près du pays des Bataves & des Frifes. Quelques auteurs le placent entre l'Enus & le Pefer ; d'autres entre l'Isfel & le Vilier, dans le lieu où eth

<sup>(1)</sup> Je dois remarquer que ce éroir d'être feul dans fon temple, n'etoit pas particulier à Hercule le Sali-are, ext il n'y avois ordinairement qu'un Dieu dans chaque temple : & Valère Maxime rapporte qu'en Scile, Marcilla syant voulu confluire un temple à l'Honneur & a la Verti, les augures en ficen elevez deux, afin que chaque duraint eut la fienna.

P O 5 Le Asmonde. Mais il est hien plus probable que depuis que la mer a submergé presque toutes les terres qui s'étendoient du lac Floso à l'embouchure du canal de Drufus & formé le Zuiderzée, elle a englouti le port, & a détruit les notions que nous en aurions, fi le local fût demeuré le

même. PORTUS MONGCIUS, port de la Grèce, dans le voifinage d'Athènes, selon Frontin.

PORTUS MAURICIT, port de l'Italie, dans la Ligurie. PORTUS ORESTIS, port de l'Iralie, dans la

partie de la grande Gréce appelée le Brutium. PORTUS PARTHENIUS, dans le Eruium : on croit qu'il avoit été d'abord habité par des Pho-

PORTUS PISANUS, port de l'Italie, dans l'E-

trurie, & près de la ville de Fifa.

PORTUS VENERIS, ou Port de Vênus. (Porto Venere), port d'Italie, à l'extrêmité orientale de

la côre de la Ligurie. Dans l'itindraire maritime d'Antonin, ce port

est marqué à trente milles de Ségeste. PORTUS VENER:5, port de la Gaule Narbonnoife, felon Pomponius Mela : ce lieu étois célèbre par un temple de Venus. Il étoit au pied des Pyrénées : c'est anjourd bui Port-Vendres. PORTUS VENERES, près de Caffram Minerva,

port de la grande Grèce, dans la Meilapie. PORTUS VINETUS, ou port des Vénéres, port d'Italie, dans la Vénérie, à l'eft dans les marais. C'est à peu-près tout ce que l'on en sait par rap-

port à l'antiquité. PORTUS VICTORIÆ, port de l'Hispanie, sur la côre des Cantabres, à l'embouchure d'un pe-

tit miffeau, au nord de Julio-biiga. PORUARI, peoples de l'Inde, en - deçà du Gange, au midi des Brolinga, selon Prolemée.

PORUM, lieu de la Thrace, aux environs de Salymbria, felon Diodore de Sicile. PORUS, municipe de l'Attique, dans la Tribu

Acamantide, felon Suidas. PORYOS-PANA, ville ou village de l'Asie,

dans la Perfide , felon Prolemèe.
POSIDEIUM , ville basie par Amphilocus , fils d'Amphiaraus, fur les frontières de la Cilicie &

de la Syrie, vis-à-vis l'île de Cypre. N. B. Il est mile de savoir que les Grecs nommoient Neptune magiraer. Prefque tous les noms des villes formées de celui-là indiquent des lieux

où il y avoit un temple confacre à ce dicu des POSIDIANÆ AQUÆ, eaux minérales en liaie, fur la côte de Baies, felon Pline. Eiles avoient pris ce nom d'un affranchi se l'empereur Claude.

POSIDIUM, nom d'une ville de l'Egypte, fe-Ion Strabon. POSIDIUM, ( voyez POSIDEIUM ), ville de l'Afie,

aux confins de la Cilicie & de la Syrie.

Selon Hérodote & Etienne de Byfance, eette

ville fut barie par Amphiloque, fils d'Amphia-

Postdium, nom d'une ville que Prolemée place dans l'île Carpathus,

Posiditum, lieu de l'Afie, dans la Bishynie. fur la côte dit Pont-Eixin , entre Merroum & Tyndarida, à quarante stades du premier de ces lieux & a quarante-cinq du fecond, felon Arrien, Postnium, lieu de l'Épire, dans la Thesprotie,

felon Strabon. Ptolemée met un promontoire de ce nom chez les Thesprojiens.

Postdium, promontoire de l'Asie, dans la Bithynie, fur la côse de la Proponsida, entre Nicomèdie & l'embouchure du fleuve Afcanius,

selon Prolemée. Postdium, promontoire de la Macédoine, dans la Phrioride, sur la côte du golse Pélasgique, entre Demetriade & Lariffe, felon Ptolemer.

Postneum Promontoreum, promontoire de l'Asse mineure, dans l'Ionie, à l'ouest du mont Crius, & au nord-nord-ouest du promonioire Pline y place une ville du même nom.

PostDius, promontoire de l'ile de Samos, fulon Strabon. POSIDIUM, promonioire de l'île de Chio, felon

Strabon. Positium Promontorium, promonioire de la grande Gréce, dans la Lucani

POSIDONIA Selon Pline, les Grees donnoient ee nom à la ville de Paflum, fisuée en Italie. Céroit une colonie romaine Ce pays, où elle étoit fituée, avoit d'abord porté le nom d'Enotrier il prit depuis celui de Lucanie. Les Latins, en rendant dans leur langue le nom Posidonia , ont

dit quelquefois Expuesia, Cente ville ésoit firuée au fond d'un golfe , à 50 stades d'un temple de Junon , que l'on disoit bâti par Jason. Ce temple n'étoit pas éloigne de l'emboachure du Silaras; mais il étoit détruit au temps de Strabon & de Pline. Du moius cala est plus que probable, puisqu'ils ne s'accordent

pas fur fa polition. l'ofidonia cioit une colonie de Sybaris : on ignore le temps précis de sa sondation. On voit feulement qu'elle existoit 535 ans avant l'ère vulgaire, puisque Hérodote parled'un habitant de Postdonia, qui, à cette époque, donna lieu à la sondation d'Hyèle.

On a publié en Ang'eterre les ruines de cette ville : elles donnent la plus haute idée de fa magnificence.

Postdonta , nom d'une tribu de l'Attique , selon Pollux, cité par Onélius. POSIDONIATA, peuples de l'Italie, fur le golfe Tyrrhène. lis furent vaincus par les Lucaniens, qui s'emparèrent de leurs villes, felon

Strabon. POSIDONIATES SINUS, nom d'un golfe de Gggg 2

l'Italic. Sclon Strabon, il étoit aussi nommé Pastarus finus, du nom de la ville de Pastanum, qui y étoit fimée. Voyer POSIDONIA, ville de l'Italie, POSIDONIUM, lieu de l'Italie, dans le Brution, au voifinage de la ville de Rhegium, & à

l'opposite du promontoire Pelorum, selon Strabon. Posidonium au Posideum, nom de l'un des rrois canaux qui conduifoient les vaiffeaux dans

le nort d'Alexandrie, felon Solin,

P' ne parle de ces trois canaux, & en nomme un Pofieren. POSINARA, ville de l'Inde, fur le bord &

an-dela du Gange. Ptolemée la marque entre A Chim & Pantas. POSINGE, nom d'un peuple de l'Inde, selon

Plice POSSENI, nom d'un peuple de l'Illyrie, Selon Appien, c'eroit un de ceux qui composoient la mation des Japodes.

PO TIGIA, ville que Prolemée indique dans l'inverieur de la Cherfonnelle Taurique.

POSTUMIA, route de l'Italie, aux environs de la ville Hostilia, selon Tacire.

POTACHIDÆ, nom d'une tribu du Péloponese : dans l'Arcadie, selon Pausanias. POTAMIA, contrée de l'Afie, dans la Gala-

tie, felon Strabon. POTAMOS, on POTAMUS, lieu maritime de l'Afie, dans la Galatie, entre Stephana & Leptes Acra, à cent einquante stades du premier, & à

cenr vingt du fecond, felon Arrien. POTAMOSACON, ile & fleuve de l'Eolide, felon Etienne de Byfance.

POTAMUS, ou POTAMOS, bourgade de l'Atrique, à l'eft, fur le bord de la mer Egée, à l'embonchure d'un petit fleuve, qui, peul être, lui avoit donné le noin de Potamos ou de fleuve. Elle étoit de la tribu Léontide. On y voyoit le tombeau d'Ion, fils de Æuthus. Panf. in attica, c. 31. Strabon qui en parle (L. 1x, p. 611), n'en dit rien de particulier.

POTAMUS, nom d'un fleuve qui passe à Marcianopolis, felon Jornandès,

POTENTIA (Potenza), ville d'Iralie, dans la Lucanie, au fud-onest d'Opinum. Cene ville n'est nommée que dans Pline; il est probable qu'elle n'étoit pas ancienne au temps des Romains.

POTENTIA (Pounza), ville d'Italie, dans le Picenum, an fud eft, & à l'embouchure d'une rivière de son nom. Elle devint colonie romaine l'an 568. Ses habitans étoient appelés Potentini ou

Potentiens. POTENTINI. Pline pomme ainfi les habitans de Pomnia, vitle de la Lucanie.

POTHERUS, fleuve de l'île de Crète, entre Gnoffus & Gortyne , felon Virrave , cité par

POTICARA, ville de l'Afie, dans la Perfide, chans l'intérieur, eptre Cotamba & Ardea, felon Prolemée,

POTIDÆA, nom d'une ville de la Macés doine, & l'une des cinq places que Scylax, dans son Périple, met dans la péninsule de Pallène, Sclon Thucydide, elle étoit finuée fur l'ifthme, qui joignoù la presqu'ile à la Macédoine.

Tite-Live rapporte que cette ville avoit été bâtie, il veut dire fans doute réparée, par le roi Caffander, d'où elle prit le nom de Caffan-

POTIDANIA, ville qui étoit fituée dans l'inrérieur de l'Esolie, selon Thucydide, Tite-Live

& Erienne de Byfance. PUTNIÆ, fr. Pornies, ville de la Béotie;

su nord-eft de Platée, & au sud-ouest de Thébes. Elle éroit ruinée au temps de Paufanias. Il refleit cependant encore un bois confacré Ceres & a Proferpine. Quelques statues subfiftant encore dins le même bois , portoient le nom de Potniades; ce qui ne nous inftruit pas du tout des divinités qu'elles représentaient. Malgré la destruction de la ville, les gens du pays confervoient encote de la vénération pour ce lien. En cerran temps de l'année, ils venoient faire des facritices à Cérés & à Proterpine, apportoient dans le bois de peuts cochons de lait, que quelques frippons ne manquoient pas fans doute d'enlever quelque temps après : car en effer, on ne les y voyoit plus. Ce qui me fair croire que c'étoit un tour des prêtres, c'est qu'on prétendoit que ces petits cochons (e retrouvoient au bout d'un an dans la forêt de Dodone : erreur qui n'avoit pu s'accréditer que par l'autorité des gens capables d'en impofer au peuple,

On voyoit affez pres du bois facré, un temple de Bacchus furnomme Egobalus. Et à ce fujet, on raconta à Paufanias qu'anciennement les Porniens factulant un jour à Bacchus, dans un accès d'ivresse, tuérent le prètre de ce dieu. Aussitôt ils furent frappès de la peste, & pour la faire ceffer , l'oracle ordonna qu'il falloit tous les ans facrifier un jeune garçon. Cependant peu d'années après, le dieu s'étant radouci, l'on ne facrifia plus qu'une chèvre, & delà, dit Pausa-

nias, le furnom du dieu (1). Parmi les ruines de Petnies, on voyoit un puits dont l'eau rendoit les cavales furienfes, lorsqu'elles en buvoient ; ce qui venoit fans donte de la qualité des terres, ou des foufres qui fe trouvoient près de cette fource.

Snr le chemin de Potnies à Thèbes, lequel n'étoit pas d'une demi-lieue, on voyoit fur la droite une perite enceinte entourée de colonnes :

<sup>(1)</sup> Amerec fait venir Ægoholus d'Aix, chèvre, & de Bedare, jactor, c'eft-a-dire a Brechus, qui terraffe out même rue la chèvre. M. l'Abbe Gedoyn penfe qu'il faucroit peut-être lire Ægoborus , du grec Beper, de cherre, comme on dit Junon Egophagus, qui a la même fignification,

se fue là, felon la tradition du pays; que la terre s'ouvris pour engloutir Amphiaraus : ils ajoutoient même que les ois aux ne venoient pas se reposer sur ces enlonnes, ni les animanx brouter l'herbe qui crossoit aux environs. Paufanias ne paroli pas, il est vrai , ajouter beaucoup de loi à ce récit. Mais son génic timide n'avoit pas ofe aller jufqu'à faire une expérience, sifée à faire expendant, qui confluiat la vérité du fait ou fa faufleie. Pauf. in Beot. c. 8

FOTULACENSII, peoples de la Dacie, Pto-Iemče les place avec les Senfii, au midi des

Cancor fir PRAASPA, ville de l'Afie, dans la Médie.

Effe avon le citre de royale, felon Dion Caffins, Plutarque la nomme Phraoitus, & dit que Marc-Aninim s'en rendu le maire.

PRABIOTÆ, peuples de l'Inde, en-dech & à l'ori nt du Gange, selon Ptolemee. Cet auteur lear donne quatre villes.

PRACA, ville d. l'Afie, dans la Cilicie. Elle étoit voiline de Seleucie, selon Nicetas, cité par

PRÆCAUSENSIS, fiège épifcopal d'Afrique, dans la Byfacene, felon la notice épifcopale

d'Afrique. PRACIÆ, ou PRACES, peuples du Péloponnèle. dans la Loconic, felon Erienne de Byfance.

PRACNUS, nom d'une ville de l'Illyrie, felon Etienne de Byfance.

PRACTIOS. Homère semble parler d'une ville de ce nom, dans la Troade. Cependant, ou elle étoit détruite du temps d'Alexandre, ou ce n'avoit jamais été qu'un fleuve : dans ce cas. le poète n'auroit parlé que des peuples qui habitoient fur fes bords. Arrian dit politivement que c'étoit un fleuve. Je le retrouve en effet fur la curte de M. d'Anville. Ce qui m'étoone, c'eft qu'Arrian dit d'Alexandre of laix de Acio Cno nxer : nal th verenna for Heexwrer th de anna Adulaxes marquestas mos To Heartin wo-Taue esparenedeuser. "D'llion il alla à Aribe. » & le fendemain à Percote, puis il se rendit à » Lampfaque , s'étans avancé julqu'au fleuve Prac-» tius ». De ce passage ains traduit, il résulte que le Practius devoir etre entre Percote & Lampfaque, au lieu que for la carre de M. d'Anville ce fleuve est à l'ouest, & il n'y a pas de fleuve entre Lampsaque & Percote. Pline, en décrivant cette partie ce la Myfie, ne dit rien de contraire à l'auteur grec. C'est que M, d'Anville eroit qu'Arrian dit que le fleuve fe trouvoit au - delà de la ville. Je l'entends autrement. Il se conforme au roste au semiment de Strabon, en meitant le Praffius entre Abydos & Lampfaque; mais l'efpace est considerable : ce que dit l'historien d'A-lexandre est plus positif.

PRACTIUM, au PRACTIUS, fleuve de l'Afie mineure, dans la Troade. Il coulois entre Abydus & Lampjacus, felon Straben.

Il eft auffi fait mention de ce fleuve par Homère. Le même que ci-dessus.

PRÆDONES, nom que l'on donnoit aux peuples Biffi, à caufe de leurs brigandages.

PRÆFECTURA MESOPOTAMIÆ, nom que Pline donne à l'Otroche.

PRÆGUTTII, peuples de l'Italie.3 Ils étoient plus à l'orient que les Marfi, & plus à l'occident

que les Vellini, selon Prolemée.

PRÆNESTE ( Paleftrine ), ville d'Italie, dans le Latium, à peu près à l'est de Rome, d'où l'on s'y rendoit par une voie qui portoit fon nom : elle étois à 23 milles (1) ; cette ville étoit ancienne en Iralie, Si l'on en croit Virgile, elle existoit avant le temps d'Evandre : son premier nom avoit eté Suphanon, qui fignific couronne. Pent être la place qui porson ce nom étoit elle fur le haut de la montagne, d'où la ville s'étendoit enfine dans la vallée. Servius, qui, dans fon commentaire, s'etend fort au long fur Peanefle, faie venir fon nom d'are ven memer, espèces de chènes qui croissoient dans ses environs. Voici ce qu'en dis Strabon : « Preneste, remarquable » par son remple de la Fossune, sa magnificeoce » & ses oracles, est éloignée de Rome de 200 » stades. Elle est tres-forte par l'avantage d'eire placée le long d'une montagne qui s'élève au-" deffus d'elle de prés de deux flades, avec une » cime qui le détache du corps de cette mo-» ragne : elle avoit un fecond principe de force » dans le grand nombre de fouterreins pratiqués » au travers de la montagne. Les uns servoient » à la conduite des eaux; les autres étoient de » longues iffues, au moyen desquelles on pouvnit » parvenir au loin dans la campagne. Ce fut dans » l'un d'eux! que périt le jeune Marius (2) », L'auteur gree ajoute : " le fleuve Ouerefis ou Verefis » en arrofe le territoire »,

Le monument le plus distingué de Præneste étoit ce temple de la Fortune dont parle Strabon, & qui fut si célèbre dans l'antiquité par les predictions qui s'y rendoient : votci de quelle manière. Ciceron nous apprend dans fon ouvroge de Divinatione, que dans ce temple étoient gardées des tableites, fur lefquelles il y avoit differentes réponfes inferites en caractères anciens, Ces tablettes étoient enfermées dans uoe boete ou coffret, fait du bois d'un olivier qui aveit rendu, difoit-on, du miel. Un joune enfant titoit l'une

<sup>(1)</sup> Strabon dit 200 flades. Si, comme on le die communement, il entroit & flades au mille, cette diftance eut été de 25. Mais on fait que pour remplir exactement le mille , il falloir 8 milles & un tiers ; ce qui rapproche les deux manières de mefurer cette diffance.

<sup>(</sup>a) Il fuyoit les effets de la colère de Sylla, & vouloir lui réfuler. En confequence, il s'étoir retire à Préactle. Mass fur le point d'y être fait prisonnier, il crut pouvoir s'échapper par un de ces souterreins; en trouvant les iffines occupées, il s'y tua,

de ces tablettes, à peu près comme ceux qui tirent chez nons les billets de loterie hors de la zone. Mais au moins avec ceux-ci a-t-on quelque chofe d'affure d'après le billet qu'ils amenent, au lieu qu'à Prenesse, il n'y avoit de certain que l'erreur dans laquelle on reftoit. Un ministre, appelò Sortielgus, faitoit la locture, & fans doute interprétation de la petite tabletie. Cette inquiétude tur l'avenir, & l'une des premières foib effes de l'humanité, avoit, depuis la fondation de ce temple, amene un grand concours de monde à Prénefte, & procuré une quantité prodigiense de riches prefens au temple. Autil le philosophe Carnéades, député à Rome pour plaider en faveur des Atheniens condamnés à une amende de soo talens, après le pillage de la ville d'Orope, ayant eu occasion de voir ce temple, dit en riant , qu'il n'avoit vu nulle pare la fortune auffi fortunée. Cependam cette crédulité folle devint avec le temps beaucoup moins générale, fi l'on en croit Ciceron: la beauté & l'aneienneté de Prénefle lui donnoient bien plus de célébrité, que les forts. " Oui, dit-il, de nos magisfrats ou des personnages » diftingnés, va préfentement interroger ces forts ne Quoique cela pût être vrai genéralement , & dût l'etre chez les bons esprits, cependant on trouve encore les noms de plufieurs romains diftingués par leurs places, qui y firenr des vœux à la Fore; & Suctone, qui y etoit fort credule apparemment, rapporte que Tibère, voulant empêcher le cours de ces fortes de prédictions, fit rapporter à Rome le petit coffre où étoient ces tablentes : il avoit été bien scelle avant le transport : cependant on n'y trouva rien en l'ouvrant en présence de l'empercur. Mais lorsqu'on l'ent rapporté dans le temple, les tablettes s'y retrouvérent.

Les modernes ses spie quedjues que filons concernant le temple, pois concernant fon artiquité foir relativement à fa possion. Je ne parleat les que de l'opsion de cuts qui cryogient devoir en articular la most, qu'il dévoir l'avoir précede de beaucoup, puilque Possibumis a, plus ancien que Sylla d'un ficle, y alla, felon Tite L'un offir de voux à la fortune (1) que des le temps des guerres puniques, il en est parti- entantant la promise. L'un service de l'articular des la companie de l'articular de l'articular de l'articular la dispussa de l'articular de l'articular de l'articular de par fei propres audifice. Quant à la finazion, par fei propres audifice. Quant à finazion,

Il pense que ce temple est celui dont Cicéron arribue la fondation à un certain Numerius Sufferius, Preneftin diffingué qui, avoit eu des fonges myfférieux. Ce lied étoit honoré par les mères . à caufe d'un Jupiter enfant représenté avec la petite Junon fa fœur, sur le sein de la Fortune, & cher-chant à la tetter. Ce temple doit être le premier, felon l'auteur cité. Il s'appuie du texte même de Ciceron, qui, continuant son récit ajoure : « Dans n le même te:ngs, au lieu où ce temple de la » Fortune est achiellemen: fique, un olivier laissa » couler du miel ». En effet le premier de ces temples, felon le rexte, étoit fur un roc, & est où fe trouve le palais baronnal; le fecond étoit dans l'endroit où peut croirre un olivier ; c'est où l'on a trouvé un grand nombre de ruines. La fameufe atofaique, dont je ditai deux mots, fit partie de ces dernières ruines , puifqu'en la vit d'abord , & du temps de M. de Cecconi, à la lucur des flambeaux, à fa place primitive, dans la partie des ruines du temple cont on a fait le cellier d'un Eminaire, Quelques antiqualres & le favant abbé Barhelemy paroiffent avoir préfumé que les ruines d'en haut & celles d'en bas , étoient celles d'un meme temple, Mais certe distance est d'un mille; ee qui supposcroit une étendue prodigiense. D'ail-leurs, dans les ruines d'en haut, M. l'abbé Chaupy, a trouve les traces de deux murailles qui soutenoient les deux côtés d'une rue placée entre ces deux temples.

Quant à h mofsique qui a cèt definée & gravée pulnicars foi, o en peut voit une gravure reiseaude dans le trentième volume des Mémoires de l'azadèmie des bélles-lettres. Lo defin en fat fourni à M. l'abbé Barbhirmy, por M. Lo defin en fat fourni à M. l'abbé Barbhirmy, por M. competent de l'azadèmie des belles-lettres. Lo defin en fat fourni en des principes, mais en géntral on croyoir que la foine m'il officia victei qu'une allégonie. Le cardinal de bélignes y economis é Expres misi il y voyoir Alexander recreant une feite, après la compete de cert, pour le fat de l'arabhirme que non la fluite. M'il voium fire far le Nil, par laquelle on célèbre la crue du Nil & Ehondance qui en el fi fuite. M'il-bbé Barbèlleaux-croit y voir une fite donnée en Thomestre le l'arabhirme de l'ar

quelques antiquaires ont eru qu'il avoit occupă tout l'emplacement ois fe trouve aujourd'hui Falelfrinc. Cétoir réunir en un feul plutieurs bătimens qui avoient de trei sé fapate. M. Tabbé Chaupy qui a examiné bien attentivement ces ruines fur les lieux, pente qu'il yeu deux emples, futies chaeun à l'enfoit où fe voient les principales ruines. L'un cioti at haue de la ville, fuir les débrist quel a été confirunt le château du prince de Palefrine, ou palà baronnal.

<sup>(1)</sup> le pintajouter i el comme un trait curicux à recentile, qu'avant ét mai reçu ou du moiss pou remarqué
des agrelles Princitins, il s'en venges d'ant deveus
conful, en leur nanoscent un feccond viverai d'ant conful, en leur nanoscent un feccond viverai d'avant de la maion audi bien que des voitures de la route de la maion audi bien que des voitures de la route Depuis ecres innovation dans la conduire des magifetras, ils ne macquierent pav de le l'ure sichiyer en des la recondition de la route de la route de la confuir de trait de la route de la route des audient fer codes de la provincione dans l'équilles ils écontre le reconde de provinciones dans l'équilles ils

Un autre monument indiqué par Strabon, & qui subsiste encore actuellement, ce sont les souterreins très - étendus , retrouvés d'après Ini. Il y en a plufieurs dont la destination n'a pu changer: ils servent encore à conduire de l'eau à Palestrine, Les autres sont abandonnés & ne sont peut-être pas tous connus. Il a une vingraine d'années qu'un jeune homme étant entré fous la montagne, vers la Madonna villa, ou étoit le forum de Preneste, continua un chemin affez long, à l'aide d'un flambeau, & fut' fortir par les caves de la ville Petrini , dans la campagne , où sa présence & sa voix cauférent le plus grand effroi à une jardinière.

Comme cette ville étoit forte par sa fituation & par ses murailles, des qu'un homme puissant à Rome songeoit à se mettre en défense, il tâchoit de se rendre maître de Préneste. C'avoit été le dessein de Catilina, & Cicéron le lui reproche. Fulvie, femme d'Antoine, s'y tetira avec fucces , puifqu'elle obligea Auguste à entrer en necommodement. Cette ville éroit d'ailleurs ornée de plufieurs grands édifices & de beaucoup de fla-

Lorfque Cincinnatus s'empara de cette ville, il y en avoit huit autres dans sa dépendance. Mais elles ne nous font pas connues. Prénefte avoir conferve fes loix , & en quelque force fon independance julqu'au temps de Sylla. Ayant pris parti pour Marius, elle fut atraquée & enfin prife par ce romain cruel , qui fit périr une partie des habitans , & y envoya une colonie. Mais elle redemanda & obtint de l'empereur Tibere, qui avoit recouvre la fanté dans un château que les empereurs avoient pris de ses murs, le droit de redevenir municipale.

Les Romains qui, dans leurs comédies, comme on le voir dans Plaute, se moquoient de la rufficité des Prénostins, furent, en plusieurs occations , forces de rendre justice à leur grand courage ; eing cens d'entre eux firent la plus belle défense à Cafilinum, après la perte de la bataille de Cannes, & y supporterent la plus crnelle famine. Ces mêmes heros eurent la noble fierté de refuser le titre de citoyens romains, prétendant que celui de Prénestins les honoroit autant. Je ne rapporterai plus qu'un trait. Dans le massacre qu'y fit saire Sylla, dir Plutarque, il offrit la vie à un Prénessin, avec lequel il ésoit lié par les droits de l'hospitalité : celtici lui répondit qu'il ne vouloit pas d'une vie qu'il devroit au bourreau de ses concitoyens,

PRÆNESTINA-VIA, nom d'une route de l'Ialie. Selon Capitolin, elle prenoir de Rome à la ville de Prénefte, qui lui donnoit fon nom.

PRÆNETUM , ville de l'Afie mineure , dans la Bithynie, selon Cedrene. PRÆPENNISSUS, ville de l'Afie, dans l'in-

térieur de la grande Phrygie, entre Alydda & Pergamus, felon Ptolemee.

PRÆ PRÆPESINTHUS on PREPESINTHUS, ile de la mer Egee, & l'une des Cyclades, felon Pline & Strabe

PRÆPETEM PORTUM, nom d'un port de l'Italie , dans le voisinage de Brindifi , felon O.

Ennius, cité par Aulu-Géle, PRÆSENTIA, nom d'une ville de l'Egypte,

selon la notice des dignités de l'empire, PRÆSICI, penples fitues fur la côte septentrionale de l'Hispanie.

PRÆSIDIUM, lieu de l'ile de Corfe, fur la route de Mariana à Plata, felon l'itinétaire d'An-

tonin. N. B. Ce mot fignifiant en latin une fortereffe; un lieu de défense , il n'est pas étonnant qu'il se

retrouve en plusieurs endroits : le besoin les avoit multipliés. PRÆSIDIUM , lieu de la Palestine , felon la notice

des dignités de l'empire. PRÆSIDIUM, fortereffe de l'Hispanie eiterieure

à l'eft de Tyde, chez les Callaiques, Dans l'itinéraire d'Antonin , elle est marquée fur la route de Bracara à Afturica.

PRÆSIDIUM, ville de l'Hispanie, sur la route de l'embouchure du fleuve Ana & Emerita, felon l'itinéraire d'Antonin.

PRÆSIDIUM, ville épiscopale de l'Afrique, dans la Byzacene, felon les actes de la conférence de Carthage,

PRÆSIDIUM JULIUM. Scalabis, ville de Lufiranie, fur colonie romaine, fous le titre de Prafidium Ju-

PRÆSII, peuples de l'île de Crète, selon Athénée, cité par Ortélius. Ce dernier foupconne que ce sont les habitans de la ville de Prafos

PRÆSUS ou PRÆSOS, ville de l'île de Crète, felon Esienne de Byfance. Strabon dit que c'ésoit une ville des Eréocrètes. Elle devoit être dans la partie orientale de la côte méridionale.

PRÆSTI, c'étoit le nem d'un peuple de l'Inde, felon Ouinte-Cutfe. PRÆTETIA, nom d'une contrée au voifinace

de la mer Adriatique, selon Etienne de By-

PRÆTORIA, village de la Sicile, dans le voifinage d'Agrigentum, sclon Simeon le Métaphraste.

PRÆTORIA-AUGUSTA; nom d'une ville de la Dacie, dans le livre de Ptolemée, elle est marquée entre Salina & Sandana, PRÆTORIADES, ville de l'Afie, dans la

Cilicie, selon le Siméon le Métaphraste, PRÆTORIUM. On peut croire que le băriment appelé Prétoire étoit destiné au logement du préfet du Prétoire, commandant des troupes. Il y avoit de ces batimens qui étoient magni-

PRÆTORI"M, dans la Gaule, fur la route

d'Augustamium (Limoges), à Augustameum (Clermont en Auvergne); on y retrouve un lieu nommé Arénés, que l'on croit avoir succèdé à l'édifice, romain, & dont les restes auront été pris pout ceux d'une aréne.

PRÆTORIUM AGRIPPINÆ, sutre le licu de la Gaule: il avoit pris fon nom d'Agrippine, fille de Germanicus. Il étoit chez les Bataves, fur le Rhin; c'est aujourd'hui Roomburg.

PRÆTORIUM, lieu de la Grande-Bretagne, à vingt-cinq milles de *Delgovitia*, (clon l'intneraire d'Annonin.

PRÆTORIUM, ville de la Pannonie funéricure.

affez éloignée du Danube, & fituée entre Visontium & Magniana, felon Prolemée, PRÆTORIUM, ville fituée dans le voifinage de

l'Afie mineure, fur la route de Céfarée à Anazarbus, felon l'itinéraire d'Antonin.

PRÆTORIUM, lieu de la Dalmatie, entre Araufa

PRETORIUM, fictor l'itinéraire d'Antonin.
PRETORIUM, ville de l'Hifpanie, fur la route
de Carthage à Spartaria, felon l'Itinéraire d'An-

tonin.

Elle étoit fituée chez les Lalétans, à quelque diffance de la mer, au nord-eft de Barcino.

PRÆTORIUM, lieu de l'Afie, à quelque diftance à l'occident de l'Euphrate, vers le 38° degré 10 minutes de latitude. PRÆTORIUM LAVERIANUM, lieu de la grande

Grèce, dans l'Apulie.
PRATUTIANA REGIO DE PRATUTIANUS

AGER, contrée de l'Italie, felon Tite-Live & Pline.

Elle étoit dans le voisinage & à l'orient du

FRÆTUTII, peuples del II die, qui habitoient dans le Pietnum. Ils étoient originaires de l'Illyrie, & faifoient parties des Liburnes.

Lorsque ces derniers se retirèrent vers la Japygie, les Praudii continuèrent à rester dans le Picerum, selon Pline, L. HI. c. XIV. PRAMNIUM, montagne ou rocher dans l'île

d'Icacaria, felon Athènee, cité par Oriélius.
PRANTES, noin d'une moniagne de la Thef-

falie, felon Xènophon.
PRAS, ville de la Theffalie, dans la Perrhèbie, felon Xénophon & Etienne de Byfance.

PRASIÆ ou BRASIÆ, I port de la Laconie fur le golfe Argolique, au fud de l'île de Thyrea. Elle est pius généralement connue dans les au-

teurs par le nom de Prafics. Paufanias la nomme Brafies & la place dans la Laconie. Au temps de Strabon elle étoit de l'Argolide : c'étoit un port affez estimé.

Les gens du pays illustroient les commencemens de leur ville par le récit d'un événement que les mythologistes, qui s'étoient occupés de recherches sur l'histoire de Baechus, n'admettoient point du tout.

Les Prasiens prétendoient que leur ville avoit

porté d'abord le nom d'Oréatés. Cadinus, père de Sénéclé, s'étant apperçu que sa fille avoit mis au monde un fils (c'étoit Bacches, fils de Jupiter ), fit renfermer la mère & l'enfant dans un coffre qui fut auffi-sôt jesté à la mer. Ce coffre fut portà vers Oreates. On l'ouvrit ; la mère étoit morie, mais l'enfant vivoit encore. Ino, qui fe trouvoit alors dans certe ville, se chargea d'allaiter cet enfant, reconnu depuis pour un dien. On montroit même un antre ou cette princesse s'étoit retirce pendant le temps qu'elle en avoit eu foin, C'étoit à l'occasion de cet événement , ajoutoiton, que la villeavoir quitté fon nom d'Oréatés pour prendre ce'ui de Orafies, d'un verbe qui fignifie rejetter hors de la mer. Que d'absurdité pour amener une mauvaife étymologie!

Ce qui doit étonnér après m tel conte, c'ed qu'au lieu de voir Bacchus le plus révéré dans cette ville, dont il devoit être le proteûteur né, Pautanias n'en dit pas un mot & ne parle que de deux temples, l'un d'Éculape, l'aure d'Achille: on y célébroit tous les ans une fête en l'honneur de ce héros.

Près de là, sur un promontoire, étoient quelques statues, avec des espèces de bonners. Pansanias présume qu'elles représentoient les Dioscures ou des Corybanes. Prassæ, contrée de l'Inde, en-deçà du Gange.

Prolemée y place cinq villes.
PRASIANA, contrée de l'Inde, felon Elien.

Pline en fait une île, qu'il nomme Prafiane, PRASIANE. Pline est le feul auteur de l'antiquité qui parle de l'île Prafiane, formée par le cours de l'Indus ou Sindus.

Sur la carte de M. d'Anville, cette lle s'étend depuis le aş' degré de lat. Jiofqu'air-delà du 26's. Pline distingue très-clairement l'ile Prafane de la Paralène, qui étoit située aux embouchures de l'Indus.

PRASIAS (lac), lac ou marais de la Thrace ou de la Péonie, & peu éloigné de la Macédoine, felon Hérodote, c'est-à-dire, à motité chemin du Nestus an steuve Strymon.

A l'ontest du lac Pressas, en avançant vers le Strymon, mais plus près du lac, il y avoit tine mine d'argent d'où Alexandre retira un grand revenu.

PRASIAT & ou PRASII, grande nation de l'Inde, & qui furpafioit en puissance & célébrité tous ks autres pruples de ce pays-là. Leur pays étoit travérié par le Gange, & la ville de Passiora étoit leur capitale.

PRASIDIUM, ville que Prolemée indique dans

l'intérieur de la Thrace.
PRASII ou PRÆSII, peuples de l'Inde. Selon

Artien, ils avoient la ville de Palimbora, dans leur pays.

Ils font nommés Prafii par Plurarque.

PRASIUS ou PRASSIUS, golfe de l'ile de Ta-

probane, entre Anubingara & Jovis extrema, fe-

lon Piolemée.

PRASOBUS, montagne entre la Dacie & la Pannonie, felon Laonic, cité par Ortélius. PRASOS, petite ville de l'île de Crète, felon

Strabon. Elle est nommée Prafos par Etienne de Byfance.

PRASSÆBI, nom de l'un des peuples qui habitoient la Thefprotie, felon Etienne de Byfance, PRASSUM PROMONTORIUM, promontoire

de l'Afrique, dans la baffe Ethiopie, seion Etienne de Bysance & Piolemée. PRASSUM PROMONTORIUM, promontoire de l'Afrique, au midi tirant vers le couchant du

l'Afrime, au midi tirant vers le couchant du promonioire Aromata, selon Piolemée. Ce pourroir bien être le même lieu indiqué

un peu differenment.
FRATITÆ, peuples de l'Afic. Ils étoient furnommés Paredoni, parce qu'ils étoient les maltres des portes Caspiennes, & qu'ils habitoient à l'oc-

cident des Parthes, selon Pline. PRATUM PALLIORUM, lieu de l'Asse, dans la Cilicie, au dessous de la ville Anabarçus, selon Guillaume de Tyr, cité par Ortelius.

PRAUSI, peuples dont parle Strabon, en difant qu'il ignore en quel lieu ils habitoient,

PRAXILUS, ville de la Macédoine, felon Eixenne de Byfance. PREBONITIS, lieu maritime fur la côte de l'Egypte, dans le voifinage d'Alexandrie, felon

S. Epiphane.

PRECIANI, peuples de la Gaule Aquitanique,

du côté de l'Hifpanie, felon Céfar.

PRECIUS LACUS, nom d'un lac de l'Italie.

Cicéron en parle dans fon oraifon pour Milon.

PRECTEUM, ville de l'Egypte, scion la notice des dignités de l'Empire. PRELIUS LACUS. Dans l'oraison de Cicéron,

pro Miliane, on trouve un lac indiqué sous ce nom dans l'Etrurie; mais on ne sait à quel lac le rapporter.

PREMNIS, ville de l'Ethiopie, sous l'Egypte. Elle étoit fottifiée par la nature, sclon Strabon. PREMNUSIA, fontaine de la Grèce, dans l'Attique, sclon le Lexique de Phavorin.

PRENDAVENSII ou PREDAVENSII, peuples de la Dacie, felon Prolemée. PRENICUS MONS, lieu de l'Italie dans la

Ligurie, felon Ortelins.

Il cite une ancienne inscription.

PRENUSSUM. Strabon dit que l'on donnoit ce nom an promontoire de Minerve, en Italie, fur la eôte de la Campanie. PRESPA, ville de la Macédoine, felon Gté-

goras, cité par Ortélius.

Il est austi sait mention d'un lieu & d'un massis nommes Prespa, près de la ville Achris. PRESTLABE (Jamboly), ville de la Bulgario.

PRESTLABE (Jamboly), ville de la Bulgarie, à vingt deux lieues au nord d'Andrinople, Géographie ancienne, Tome II. Cette ville fut prife, l'an 970, par Zimifcès. Il trouva dedans Borifès, roi des Eulgares.

PRETANICA, nom qu'Eti nne de Byfance donne à la Grande-Breiague. On voir que c'est une altération de Britania.

PRETER-CAPUT-SAXI, nom que l'on donnoit, selon Fline, à un chemin qui étoit du côte des Garamantes.

PRETI, penple de l'Inde, au delà du Gange, felon Pline.

PRIESUS, nom d'une ville de l'ile de Crèse.

PRIÆSUS, nom d'une ville de l'île de Crète, felon Etienne de Byfance. PRIAMI-PERGAMUM, ville de l'Afie mineure

dans la Troade, fut le botd du fleuve Scamandre, felon Hétodote. PRIAMUM, nom d'une ville de la Dalmatie.

Strabon la mer au nombre de celles qui furent réduites en cendres par Auguste.

PRIAMUM ou PRIAMI URBS, ville de l'Asse, aux environs de la Phrygie, selon Arrien. Cet autenr dit qu'elle ouvris se portes à Alexandre. PRIAPIUS-PORTUS, port de l'île de Trapobane, entre Sindocanda & Anubingara, selon Pto-

PRIAPUS, wille de l'Asse mineure, dans la Mysse, entre Tembouchure du Granique & la ville de Parium, selon Strabon. PRIAPUS. Pline indique une ville de ce nom

aux environs de l'Ionie, province de l'Asse mineure. PRIENÆ, ville de l'Asse, dans la B thynie, selon les actes du sixième concile de Constanti-

nople.

PRIENE, ville de l'Ionie, ayant un excellent port fur un golle qui etori. à l'embouchure
lent port fur un golle qui etori. à l'embouchure
lent port fur un golle qui etori. Albeit montil de
fonn que ceute lis froite i abbeit montil de
viron trois lieues de la met. Elle étori fusle an
viron trois lieues de la met. Elle étori fusle an
viron trois lieues de la met. Elle étori fusle an
viron trois lieues de la met. Elle étori fusle an
partie de la met. Elle étori fusle an
le fusle de la met. Elle étori fusle an
amilieu d'une encine ornée de colonnes, de
l'entre d'une encine ornée de colonnes, de
l'entre d'une d'une d'une viplicité en réplieur le printière.

Priène est la patrie de Bias , l'un des sept sages de la Grèce.

PRILAPUM, lieu sortifié de la Thrace ou de Bulgarie, selon Cédréner, Grégoras & Glycas, cités par Ortélius, PRIMA, ville de l'Egypte, dans la Thébaide,

felon Ortélius, qui cire les extraits d'Olympiodore, faits par Foffius.

PRIMA JUSTIANIANA, nom que l'empereur

Julien donne à une ville qui auparavant étoit nommée Achrydus, selon Nicéphote Callisse.

PRIMASSUS, nom d'une ville de l'Aue mineure, selon Polybe: le roi Philippe la prit par flratagème,

Haht

PRIMNIS ou PRIMIS, ville de l'Ethiopie, fous l'Egypte, felon Fline & Ptolemée. Ce dernier lui donne le furnom de grande, & la place fur le bord oriental da Nil.

PRIMOPOLIS, siège épiscopal dont fait mention, le concile de Chalcedoine, Ortélius pense que ce fiège étoit dans l'Afie mineure.

PRINCIPIS INSULA, ile de la Proponside, an voifinage de Conflantinople, felon Nicetas, cité r. Ortélius. Il est aussi fait mention de cette ne dans les Conflicutions de l'empereur Emmanuel Comnenc.

PRINISTA, ville de laquelle il est sait mention dans les conflitutions des empereurs d'Orient. PRINCESSA, ile simée fur la côte de l'Epire, ap-devant de l'île Leurade , seion Pline.

PRINON, lieu du Péloponnele, dans l'Arcadie, felon Paufanias.

PRIOLA, ville située dans le voisinage d'Héraclée, selon Etienne de Bysance. PRION, fleuve de l'Arabie heureuse, près du

mont Prionones, dans le pays des Adramites, Seion Prolemée. PRION, fleuve de l'Inde, dans le pays des

Ciradramotides , felon Estenne . Byfance. PRION, nom d'une montagne de l'ile de Céos, felon Pline.

PRION, colline de l'Asse mineure, dans le voifinage de la viile d'Ephèse. Strabon dir qu'elle eçois aufu nommée Lipreatla,

PRIQN', colline de l'Afre mineure , dans l'Ionie , près de la ville de Sardis. Cette colline joignoit la citadelle avecela ville, selon Polybe. PRION, lieu de l'Afrique, dans le voifinage

de Carthage, felon Polybe. PRIONOTUS, montagne de l'Ethiopie, fous

l'Egypte, près du pomontoire Bazium, selon Pto-PRISDRIANA, ville de la Bulgarie, selon

Curopalate. PRISTA, ville de la seconde Mossie, selon le livre des notices de l'empire,

PRIVATUM ou PRIVATENSIS, fiège épifcopal d'Afrique, dans la Manritanie Sitifense, se-lon la norice épiscopale d'Afrique.

PRIVERNATES, peuples de l'Iralie, dans le Laure Tire-Live nomme ainfi les habitans de L'rivernum. PRIVERNUM ( Pipuna), ville d'Italie, dans

la partie du Latium habitée par les Volfques. Cette ville fituée à quelque distance à l'efbde Setia . étoit pres de la fource de l'Amajenus , & non pas fur la hauteur ou est aujourd'hui, Pa-I TRP. A PalUS, ville de la Paleftine, au fud, de Ca-

farea. PROANA; nom d'une ville de la Theffalie;

foion Esienco de Byfance. PROGALYNTHUS, lieu de la Grèce, dans l'Attique , felon Pline ...

Etienne de Byfance en fait un municipe de la . tribu Pandiopide, Elle avoit été, bâtie par Xu-

PROBATIA, rivière de la Grèce, dans la Beotie. Elle venoit de Lebadia , felon Théophrafte.

PROBATUM, lieu fortifie de la Thrace, felon l'histoire Miscellance, cité par Ortélius-PROBATUM, siège épiscopal, selon la notice de

Léon-le-Sage. PROCERASTIS, nom que l'on donnoit au-ciennement à la Chalcédoine, felon Pline.

PROCHYTA, lle de la mer Tyrrhème, fus la côte de la Campanie, près de l'ile d'Anaria, de laquelle elle avoit sans doute été séparée par un :

tremblement de terre, felon Pline. PROCLAIS ou PROGLIS , ville de l'Inde, endeçà du Gange, selon Prolemée. Elle est nommée -Proclis par Arrien, dans fon Périple, de la mer

PROCLE; ville de l'Afic mineuro, dans la Lye die, felon Etienne de Byfance.

PROCLONIUM, nem d'un- lieu de la Thefs falje, felon Héfychius, cité par Ortélius. PROCOLITIA, ville de la Grande-Bretagne

felon la notice des dignités de l'empire. PROCONNESUS (ile de Marmara), île de la : Propontide , vis-à-vis de Cyzique. Elle fue auffi , selon Pline, appelée Elaphonnesus & Neuris.

Strabon rapporte qu'il y avoit deux îles de co nom, l'une furnommée la neuve, & l'autre la . vieille; & c'effliavis de Scylax, Mais voici commens cela s'explique. Il y avoit aurrefois deux iles: elles s'appeloient l'une & l'autre Elaphonnèse ou Proconnele, & n'étoient léparées que par un petit bras de mer qui fut comblé avec le temps : les deux îles réunies n'en formèrent plus qu'une, On l'appeloit auffi Nevris ou Nabris, de Nacpos . .. le faon d'une biche ou un jeune cerf. Il est probable que fon nom , ou plutôt fes noms, s'étoient formés de ce qu'il y avoit des cerfs dans cette ile. Car exagor lignifie, un cerf; moit, genitif σροχοσ , aufli un cerf & une biche qui porte pour la première fois: & rince fignifiant île, c'eft donc l'île du cerf. On en tiroit ce beau marbre appelé marbre de Cizique.

PROCRUSTES, nom de peuples barbares, dont par'e Sidonius Apollinaris, dans le panégyrique de Majoranus. PROCURI CIVITAS; ville de l'île de Ta-

probane, fur un promontoire près du grand ri- vage, felon Prolemee, PROCUSTES, lieu de l'Attique, dans le voifinage d'Ashènes , à ce qu'il femble per un paf-

fage de Plutarque, PROGERNA, ville de la Macédolne, dans la

Philiotele, aux cavirons des Thermopyles, felon : Tife-Live.

Strabon fait auffi mention de cette ville, ..

PROPASIA, ville de l'Asse mineure, dans la Lydie, felon Erienne de Byfance.

PROIONDUS PORIUS, port de la Grèce, dans le voisinage de la Béosie, selon Diodore de Sicile

PROGNE, nom d'une île que Pline indique dans le voifinage de celle de Rhodes. PROLAQUEUM, lieu de l'Italie, dans l'Um-

brie ! entre Dubit & Septempeda, felon l'itinéraire d'Antonin. Ce lien éroit à l'est de Nuceria.

PROMALEUM, promontoire du Pélopannèle, dans la Laconie, felon Héfychius, cité par Orté-

PROMETHEI-ANTRUM , caverne au milieu du mont Caucale. Elle étoit appelée Paropanifus,

selon Diodore de Sicile. PROMIUM, village de l'Italie, fur la route de Milan à la colonne, entre Aurnum & Sutmo,

felon l'itinéraire d'Antonin. PROMONA, ville qu'Appien indique dans la

PROMONTORIUMPYRENŒUM, premnntoire qui féparoit la Gaule de l'Hispanie; c'est

aujourd'hui le cap de Creus. PROMONTORIUM MAGNUM, cap de Romania, au fud de la prefqu'ile de Ma'aca: c'est Prole-

mie qui le fait connoître fons ce nom PRONÆ, ville de la Theffalie, Selon Diodore de Sicile: Démérrie la réduifit fous sa puissance. PRONASTÆ, peliples de la Grèce, dans la

Béorie, felon Etienne de Byfance. PRONEA FLUV., rivière de la Gaule, murée

dans Aufone; c'est aujourd'hui le Prum, qui se rend dans la rivière de Sour. PRONECTOS, ville de l'Afie mineure, dans

la Bithynie, apprès de Drepane, selon Etienne tle Byfance. PRONOS, nom d'une montagne de l'Argolide,

fur laquelle éjoit la ville d'Hermione qui subfiftoit au temps de Paufanias. Corint. L.'11, c. xxxIV. PRONUS, nom d'un 'lieu fortifie, dans l'ile

de Céphalénie, felon Polybe. PROPALA. Etienne de Byfance nomme ainsi une ville, qu'il indique dans la Sicile, PROPAXOS, île fituée entre la Sicile & la

côte d'Afrique, felon l'innéraire maritime d'Antonin.

PROPESINTHUS, île finice entre celles de Milos & de Siphnus. Il en eft fair mention par Artémidore & par Strabon. PROPO, île de l'Italie: ce nom se trouvoit

dans les anciennes éditions de l'itinéraire d'Antonin. Simlet avoit penfe qu'il falloit lire Porchita: Ortélius l'a pense de même , & M. Welfeling a adopté cette leçon dans fon édition. PROPONTIS MARE, ou mer Propontide :

c'est cette portion de mer qui separe l'Europe de l'Asie , depuis le détroit de Gallipoli ou ! Hellespont , par lequel elle communique avec

la mer Egée, jusqu'au Bosphore de Thraco, qui la joint au Pont-Enxin. Hirodote lui attribue 1400 flades de long, fur 500 de largeur

PROSANCTIUM, fleuve de l'Afie mineure. Il tombe du mont Ida, & a fon embouchure entre le Pont-Enxin & l'Hellespont, selon Arrien.

PROSDA, ville de l'Ethiopia, fons l'Egypte, felon Pline.

PROSELEMMENITÆ, peuple de l'Asie, dans la Galatie, jan-deffous des Trocmi., & au nord des Byceni, felon Prolemée,

PROSELENE , ville de l'Asse mineure , dans la petite l'hrygio, fur la côte entre Fuanc &c Adramitium, selon Ptolemée, PROSENSES, peuples du Péloponnese, dans

l'Arcadie , felon Paulanias. PROSODITÆ,

peuples de l'Afrique dans la Marmarique de L'hye. Prolem e les indique dans l'intérieur du pays avec les Goniates,

FROSIACUM ou PROSACUM, neine ville que Grégoras femble placer vers la Grèce, Elle oft nommee Profacum par Niceias & par Cedrene. Ce dernier la mer fur ie bord du fleuve

Axius. Curopalate acris Profatours. PROSOPUM, lieu de l'Afrique, an voilingre de Carshage, felon Esienne de Byfance

FROSPALEA, village de la Gréce, dans l'Atsique , & dans la tribu Acamantide , felon Enenne de Byfance.

PROSPALTE, bourgade de l'Arique, de la rellen Acamantide, donr les habitans pafforent pour fort enclins à la faiyre. On y voit un tempade Cores & de Proferpine.

PROPATROS, lieu de l'Artique, dans la tribu Acamentide, felon le Lexique de Phavorines, PROSTAMA, ville de l'Afie, dans la Pificio, felon Prolemée,

PROSTOPÆA, nom d'une ville qu'Etienne de Byfance indique en Sicile. PROSYMNA, lieu pen confidérable du Pelo-

ponnefe , dans l'Argolide , an fud eft de Nauplia. Strabon en fait une villa, où il dit qu'il y avoit un temple de Junon. PROTA, ile du Bosphore de Thrace. Il en ell

parle par Erienne de Byfance, & dans les conftitutions de l'empereur Emmanuel Comnêne. PROTE, ile de la mer Jonienne, fur la côre de la Messènies solon Prolemée & Pline.

PROTE, nom de l'une des lles S: cechades, firmées fur les côtes de la Gaule Narbonnoife, fulon

PROTÆI-COLUMNÆ. On trottve 'ce nom dans Virgile , L. x1 v. 262. Il defigne un endroit de la côte d'Egypte; mais on peut croire que c'est une expression propre à ce poète, & dont il étoit lui même l'inventeur; du moins elle ne se trouve dans aucun autre auteur. Il appelle ce lieu les colonnes de Protée , parce que l'ancienne opinion fabuleufe fixoit la residence de ce dies opimon testinentes côtes d'Egypte.

PROTESILEUM, ville de la Cherfonnéle, à l'opposite du promontoire Sigée, felon Strabon. PROTHINGI, peuples Scythes, qui passierent

le Danube du temps des empereurs Gratien & Théodofe, felon Zofinne,

PROTO MACRÆ, ville de l'Asse mineure, dans l'intérieur de la Bilhynie, entre Dedacana & Claudiopella ou Bithynium, selon Psolemée. PRURÆSUS, montegne d'Afrique, dans la

Mauritanie Céfarienne, felon Prolemée, PRUSA ou PRUSIAS, ville de l'Afte mineure,

PRUSA ou Prustas, ville de l'Afte mineure, dans la Bithynie, fur un golfe contigu à celui d'Aflacena, felon Strabon.

d'Affacena, telon Straoon.

PRUSA, ville de l'Afie mineure, dans l'intérieur de la Bithynie, fur le bord de fleuve Hippiur, dans le pays des Héraclèotes, felon Ptolemée.

PRUSENUM, lieu fortifié dans la Thrace, felon Nicétas, cité par Ortélius.

PRUSIANUM, maifon de campagne de Féréol, préfet du prétoire dans les Gaules. Ce lieu étoit fur le bord du Gardon.

PRUSTO, ville qui étoit fituée dans l'île d'Egine, felon Diodore de Sicile. PRYMNESIA ou PRYMNESSUS, ville de l'A-

fie, dans Pintérieur de la grande Phrygie, entre Eucarpis & Pocimaum, selon Ptolemée.

Paufonias ècrie Prymoeffus, PRYMNESIA», ville de l'Afie mineure, dans

la Carie, selon Etienne de Bysance.
PRYTANEUM, lieu de la ville d'Athènes,
dont la serription, ainsi que la destination, appar-

riennent au dictionnaire d'antiquités.
PRYTANIS, fleuve de l'Afie, dans la Colchide.
Arrien en place l'embouchure à quarante stades

d'Athena.

PSACUM, promontoire fur la côte septentrionale de l'île de Crète, entre Didamam & Cifa-

PSALYCHIADÆ, bourgade de la tribu Ægine,

felon Pindare, cité par Oriélius.
PSAMATHÆ, fontaine du Péloponnéfe, dans
la Laconie, felon Pij e, & Valerius Flaccus.
PSAMATHÆ or PSAMATHE, fontaine de la

Grèce, dans la Béotie, se on Pinne.
PSAMATHIA, c'est le nom que l'on donnoit
à un des fauxhourgs de Nicomédie, selon Socrate
ès Nicéphore Calliste, cités par Grétius,
PSAMATHUS ou PSAMATHUS, bourg peu

PSAMATIUS ou PSAMMATHUS, bourg peu confidérable du Pétoponnéle, dans la Laconie, fur-le golfe Laconique, au fud de Ryrhicus. Il routhoit prefqu'au promontoire de Ténare, & éroit un port de mer au temps de Paufanias.

Etienne de Bysance écrit Pfammathus.

PSAMMUS, nom que l'on donna à une montagge de l'Egypte, selon Hérodote, cité par Or-

PSAPHIS. Poyer PSOPHIS.

PSAPIS, fleuve de la Sarmatie Afiatique, entre l'embouchure du Tanais & le Bosphore Cimmérien, près de la ville de Gerufa, felon Ptolemèe. FSEBARAS, montagne dans le pays des Troglodytes, felon Diodore de Sicile.

PNEBO, contrée de l'Afrique, plus en avant dans les terres que l'Ethiopie, dont elle étoit éloignée de cinq journées, felon Etienne de By fance. Let auteur y met un lac du même nom.

Cet auteur y met un lac du même nom. FSECIUM, montagne de l'Ethiopie, fur le golfe Arabique, felon Diodore de Sicile.

PSELCHA où PSELCIS, ville de l'Ethiopie, fous l'Egypre, fur le bord du Nil, felon Strabon. Pline & Ptolemée écrivent Pfelcis. PSEMITIUS FLUV. fleuve de la Sicile, dans le

voifinage de Catana, felon Siméon le Métaphrafte. PSENACO, ville de l'Egypre, dans le nôme Athribitide, felon Artémidare, cité par Etienne de Byfance.

PSENERITES NOMUS, nôme de l'Egypte, felon Étienne de Byfance. PSENERUS ou PSENURUS, village de l'Egypte,

felon Etienne de Eyfance.

PSENTRIS, ville de Egypte, felon Etienne de Byfance.

PSENTRITES NOMUS, nôme de l'Egypte, felon Erienne de Byfance.

PSEPHIS, lieu de l'île Ægilium, felon Arif-

rode.

PSESSII, peuples de la Sarmatie en Europe.

Etienne de Byfance les indique dans la mêmo

PSEUDARTACE, colline de la Scythie, derrière la montagne appelée fainte, selon Etienne

de Byfince.

PSEUDOCELIS, ville de l'Arabie heureuse,
dans le pays du pouple Elifart, entre SossippiPortus & Ocelfir, selon Prolemée.

PSEUDOCORASIUM, grand espace de côte; en Afie, dans la Cilicie, entre Corycus & Selascia, selon Etienne de Bysance. Cet aureur ajoute, sur le témoignage d'Artémidore, que la côte formoit un ensoncement où les vaisseaux pouvoient

moniller.
PSEUDOPENIAS, promontoire de l'Afrique,
dans la Cyrénique. Selon Strabon, la ville de Bé-

rênice éroit bâite fur ce promontoire. PSEUDOSTO MUM, PSEUDOSTOMON, ou PSEUDOSTOMA. Pinne, Prolemée & Solim nomment ainfi la quaritême embouchure du Danube, dans le Pont Euxin.

PSEUDOSTOMUM, fleuve de l'Inde, en-deçà du Gange. Projemée en indique l'embouchure dans le pays des Limyrices, entre Calecaria Extrema & Podsperura, felon Prolemée.

PSEUDOSTOMUM, nom que Prolemée donne à la quatrième embouchure du Gange.

PSILE, ile fituée vers la côte de l'Ionie, felon Pline.

PSILIUM, fleuve de l'Asse mineure, dans la Bithynie, entre Thynias & Bithynias, selon Etienne de Bysacce,

PSILLIS ou PSILLES , fleuve de l'Afie mineure . dans la Birliyme, felon P.olemee, Plioe & Stra-

bon. Ce dernier le nomme Pfilles. PSILON, nom de l'embouchure la plus fep-

tentrionale du Danube. Arrien, dans soo Périple du Pont-Euxin , l'indique à douze cens flades du port des Ifiaci & à soixante stades de la seconde embouchure du deuve.

PSILTU. IS on SILLUSTIS, fle de la mer des

Indes, selon Plutarque. Elle est nommée Cilluts par Arrien.

PSIMADA, conrrée de l'Afie, dans l'Itaurie, felon Capiron, cité par Etienne de Byfance.

PSINAPHUS, petite ville de l'Egypte, sclon Alexandre, cité par Etienne de Byfance.

PSINAULA, ville située en Egypte, selon la notice des dignités de l'empire.

PSINCHUS, ville de l'Egypte. Il en eft fait mention dans les actes du troifieme concile d'Eohefe. PSINECTABIS, nom d'un village d'Egypte, selon Eticnne de Bylance.

PSIPHÆUM MARE, mer dans le voifinage de l'Argolide, felon Paufanias,

PS.TARAS, fleuve de l'Asie, dans le pays du

peuple Sera, selon Plice. FSITTACE, ville de l'Asie, sur le bord du

Tigre, selon Damophilus, cité par Eticoce de Byfance. PSITTACHEMNIS, nom d'on village de l'E-

gypte, selon Essenne de Bysance. fide, fc'on Ariftode.

PSITTANICA, contrée de l'Asse, dans la Perfide, selon Aristode.

PSOA: Diodore de Sicile nomme ainsi une cootrée, qu'il indique vers le Pont-Euxin. PSOCHEMMIS, petite ville de l'Egypte, fe-lon Etienne de Byfance, qui en parle d'après

Artémidore. PSONION PROMONTORIUM, promontoire

de l'Afie mineure, fur le Bosphore de Thrace, à l'entrée du Pont-Euxio. PSONION PROMONTORIUM, promontoire de

la Thrace, à l'estrée du Pont-Euxin & du Bof-phore de Thrace. Plusieurs auteurs ont pailé de ces deux promontoires du même nom. Je pense que c'est le même, indiqué différemment par des auteurs qui n'en favoient pas la juste posi-

PSOPHILII, penple du Péloponnése, dans l'Arcadie, selon Elien, cité par Oriélius. On prétend

qu'il faudroir lire Pjoptidii.

PSO! HIS, ville de l'Attique. Strabon, qui parle de cette ville, la nomme Pfaphis des Oiopes, Il ajoute que près delà ésoit l'oracle d'Amphiataus . me Paufanias place près d'Orope. (voyez ce mot). En cela its penvent ne pas se contredire, car Piaphis & Orope n'étoient pas apparemment éloimecs l'une de l'aurre. Pinedo , je ne fais fur quel fondement, a cru qu'il falloit lire Pfophis; d'autres ont pense que ce n'étoit pas le nom d'une ville-Nous nous en tenons au fentiment de M. d'Anville qui l'a placée sur sa carre,

PSOPHIS , ville de l'Arcadie , sur le fleuve

Areanius, un peu au nord ouest d'Orchomonus.

Elle avoit d'abord porté le nom de Phégée; mais deux heros , fils d'Hercule , lui firent enjuite porter le nom de leur mête; leurs tombeaux s'y voyoient encore au temps de Paufanias, affez près ésoit le tombeau d'Aleméon : fils d'Amphiaraus & d'Eriphyle, lequel devenu parricide de fa mère, fur cofin tué daos cette ville par Tuéménns & Axion.

Pfophis s'étoit foutenu avec éclat jufqu'au temps de Philippe, fils de Démetrins, & roi de Macédoine. Ce prince, allié des Achèens & d'Aratus leur chef , contre les Erobiens & leurs amis , entra en Arcadie vers l'an 219 avant J. C. s'em-para de Pfophis Sc de sa citadelle; puis il les donoa aux Acheens. Polybe qui rapporte ces fairs la donne pour une ville affez forte, mais il ajoute qu'elle étoit au milieu du Pélopoonèle ; ce qui n'est pas dans l'exactitude géographique : il est plus exact quand il la place dans la partie occidentale de l'Arcadie. Venus Erycine y avoit un temple, qui étoit

tombé en ruine au temps de Paufanias. PSOPHIS, ville de l'Acarnanie, selon Etienne de Byfance. Cei auteur la furnomme Palara,

PSOPHIS, ville du Pélopoonése, daos l'Achase, felon Erienne de Byfance

PSOPHIS, ville de l'Afrique, Etienne de Byfance l'indique dans la Libye.

PSYCHIUM, ville fituée fur la côte méridiooale de l'ile de Crète, entre l'embouchure du fleuve Mafalia & celle du fleuve Eleffras , felon Prolemée & Etienne de Byfance. PSYCHRUS, nom d'uo fleuve de la Thrace. Il

couloit dans l'Affyritide, au territoire de Chalcis. felon Aristote. PSYCHRUS, fleuve de l'Asse, daos la Colchide.

à environ trente findes d'Ophis, & à-peu-pres à egale distance du fleuve Calus, selon Arrien. PSYCHRUS, montagne de l'Afie, dans les en-

virons de la Cilicie, selon Constantio Porphy-rogen ciré par Ortelius.

PSYCHRUS, seuve de la grande Sarmatie Asiatique, selon Prolemée.

PSYCTERIUS, lieu de la Thrace, felon Etienne de Byfance.

PSYGMUM, graod port de l'Ethlopie, fous

PEgypte, près du mont Elephas, selon Strabon. PSYLACENSES, peuples du Péloponnefe, dans l'Arcadie. Cétoit une tribu de Tegéates, felon Paufanias.

PSYLLI, les Pfilles. Peuples qui habitoient au midi de la Cyrénaique, entre les Nasamons, peuples de brigands qui ravagoient les côtes de la Libye ; & les Gétules, nation belliqueuse & seroce, selon Strabon. Ptolemee, L. IF, & F, les place dans la Marmanque equ'il joint à la Cyrénnique, parce qu'il fuit la géographie de son temps.

Le pays de ces peuples étoit rempli de ferpens, -don'tal priquire étoit reis-dangereule; foit feience naturelle, foit précautions dont les procédés nous font inconnus, ils avoient la réputation de, n'aorit rien à craîndre de ces reptiles. On difoit même qu'ils guériffoient ceux qui en avoient été mortis.

Les Pfike obtificient à des thefs ou rois de leur nation, puisque Pline, L. FII, e. II, dit que le tombeau de leur roi Pfyllus, fubfifloit-eneore de son temps. Le même, à l'endroit cité, dit que les Pfylier guérissient de la morture avec leur simple failve ou par le feul-attouchemens; du moins ils le publicient.

Loriqu'après la justinée de Planfile, Caton ent commandement de l'armée vaineue, de qu'il est résibu de passer en Mauritanie vers Scipion qui s'y étoit teitré, il mena des Pfysite avec. lui, parce qu'il avoit à traversée des contrées pleines de serpens, au rapport de. Plutarque, dans la vie de Caon d'Urique.

Auguste en envoya à Cléopatte, selon Suérone, slorsqu'il apprit qu'elle s'étoit fait piquer par un aspic; mais ils n'arrivérent qu'après sa mort. Hérodote, L. 19, dit que les Psylles indignés

de voir leurs sources delléchées, ésfolutent de faire la guerre au seund du midi, 36 que leur roine, coulafe îni le finit de cette expédition, Plate, £ 17 vin. 5. 27, di que ces peuples furent trillés en pièces par les Nalanous deurs voilins, qué s'emparetent de leurs démeures mais qu'il en éclappa quelques-trus à la défaite générale, & que de foin cemps il en y avoit encore qui descendoient de ess anciens Pyflute.

Le recritoire des Pfylles S'étendoit depuis le Nalamons jusqu'à la Syrihe, & en étoit enfermé. Un homme de béaucoup de mênte (M. le Grand, long temps premier interprête du-roi au Cèire),

m'a dit avoir vu un homme qui patoissoit avoir le privilège des Pfylles; mais n'étoit-ce pas plutôt un adroit charlatan.

PSYLLI, peuples de l'Inde, felon Flien, cité par Ortélius.

PSYLLIGUS SINUS, grand golfe en Afrique, fur la côte de Libye, felon Etienne de Byfance; dé oni profond de trois jours de navigation.
PSYLLIUM ou PSYLLA, ville de l'Afre mi-

neure, dans la Binhynie, fur la côte septentrionale, selon Prolemée, entre Heraclea Ponte & Tion.

On lit Pfille dans Etienne de Byfance & dans Arrien:

PSYRA, île de la mer Egée, au nord-ouest près du promonoire Melans, dans l'île de Chios. Cette ile étoir vers le 38" degié 45 minures de latiude. Etienne dit que l'île de Pfyra Étoit à cinquante

Thenne are ifact the ac a Min and a cradamic

stades de celle de Chios, & vis-à-vis d'un promonioire de cette ile, nommé Melana.

"PSTALIA, ou Pfysik, ikt du gaft Stronique, an fuch-fle Salanine, Lorque to Perfet fe préparoient à arraper les Grees avec her nonbreufe flotes, un pou avant la basillé de Salvaine, ils avoient deficendu dans cente ilse, apo hommes. Après l'heugue combat de cente journée, les Grees deficendieres aufif dans certe ilse, de métarcèrent 11st corps de remopse Perfet. D'allieurs on it y voyoù au temps de Paufanias, que quelques flames de Pas, fort grofife ement revaillées.

PTARENUS, fleuve de l'Inde. Il alloit se jetter dans l'Indus, selon Arrien.

PTELEA, bourgade de la Grèce, dans l'Attique. Elle étoit de la ttibu Onéide, selon Etienne de Bysance. PTELEA, nom d'un lieu de l'île de Cos, selon

Oriéfius.

PTELEASIMUM, lieu champètre & inhabitable du Poloponocía, dans l'Elide, au voifinage d'Hélas, felon Strabon.

PTELEON, ville de la Thessalie, Elle sur ruinée de sond en comble par le consul P. Licinius, selon Tire-Live.

PTELEON, ville de l'Afie mineure, dans la Troade, sclon Etienne de Bysanee.

PTELEON, ville du Péloponnèse, dans l'Elidez c'écoir une colonie de la ville du même nom située, en Thessalie. PTELEON, ville de l'Asse mineure, dans Plonie.

felon Etienne de Byfance.

PTELEON, lieu vers les confins de la Cher-

fonnéte de Thrace, felon Démosthène, cité par Orcèlius. PTELEON, forêt de la Thessalle, dans le voisange de la ville de Pseleum, selon Pline.

PTELEOS, lac de l'Asse mineure, dans la Troade, au voisinage d'Ophrynium & de Rohetium, selon Strabon.

PTELEUM, ville dont parle Homère, dans l'ènnmèration des vaisseux, & qu'il attribue aux Medéchiens. Etienne de Byfanee parle d'une ville de ce nom stude dans l'Ionie: la position de celle dont parle Homère est inenunue. De si avant que Puetas. dont le-nom est écrit en latin

Prizitum étoir en Thefallie, dans la Phinionicle, à l'entrée & très-près du golfe Pédigique. Homère dit que le tririoire de ceue ville étoie abondant en paturages. Elle exifioir au temps de la guerre de Perfex. A l'approche du confui le. L'utuins, (Na 271 avant l'ére vulgaire), les abbians l'adultient de abridonnérmi tent ville. Le comble.

PTEMENGYRIS DOMICILIUM, lieu de l'Egypte, dans le nôme Antéopolite, felon S. Athanafe.

PTENETHU, nome de l'Egypte, dont Butes

PTERA. Quelques auteurs, selon Etienne de Byfance, donnent ce nom à la forterelle de Ba-

bylone: PTERIA: Cette province, fituée dans l'Afie mineure, étoit, felon Hérodote, dans la Cappadoce, (L. 1, p. 761), & en même temps il la place près de Sinope (xara Emiran). C'est donc qu'alors la Gappadoce s'étendoir bien plus haut vers le nord; & , dans ce cas , Hétodore appelle ici Cappadoce, ce qu'il appelle ailleurs Thrace: dans la fuite, la Cappadoce fut féparée du Pont-Euxin, dans prefque sa totalité, par le royaume du Pont, & dans son extrémité occidentale, par une portion de la Galatie & la partie otientelo de la Paphlagonie. Selon l'excellente carte de l'Asie mineure de M. d'Anville, elle n'alloit guéres au-delà du 194 deg. 10/; au lieu que Sinope est placée un peu au dela de 43º degré. Il en résultera nésamoins que la Pieria, selon Hèrodote, étoit vers cette ville. S'il étoit permis de soupçonner ici Herodote d'erreur, je croirois qu'il porto la Ptérie trop haut ; car Crefus, pour s'empater des terres des Lenco - Syriens, auroit il eu besoin de s'élever st haut vers le nord? D'un autre côté, il vient de dire que ce prince a palle l'Halys (en allage d'occident en orient ); mais Sinope est au nord-opeit de l'emboordiure de ce fleuve , & même depuis cette embouchure, la côte va en s'élevant au nordjuíqu'à. Sinope, Je suis étonné que cette observation air échappé au très favant académicien qui vient de publier une excellente traduction d'Hérodose. Il dit dans fa table greeque, en parlant de la capitale de Prérie : « Elle cft près de Sinope, m wille fituée fur ce Pont-Euxin ». Sans doute que c'est parce que M. d'Anville avoit senti cetta difficulté, qu'il n'a placé fur sa carte ni province ni ville de ce nom ; car , il n'est pas naturel de croire que l'armée de Cyrus foit auffi venue se mettre à

l'etroit dans l'endroit où l'on peut supposer qui auroit été la Ptérie, fi elle eut été près de Sinope, PTERTA, capitale de Prériens, que Créfus (felon Herodote, L. 1, 76), prit après avoir passé' l'Halys, & dont il réduifit les habitans en es-

clavage. ( Voyer l'arricle ci-deffus ). PTERIUM, ville de l'Afie, dans la Médie, fe-

lon Etienne de Byfance: PTERON, promontoire de la baffe Myfie, entre l'embouchure du Danube nommée Sacrum Oftium,

& la ville Istropotis, selon Protembe. PTEROPHORES, contrée de la Scythie, vers les monts Riphers , felon Pline. PTEROS, ville de l'Arabie henreuse, dans la

mer des Indes , folon Pline. PTISCIANA, ville de l'Afrique, dans l'interieur de la Mauritanie Tingirane, selon Prolemée.

PTOEMBARI? ville de l'Ethiopie, fous l'E-Proempuant ; peoples de l'Ethiopie, fous

TEgy pep; felow Pline. Ce que dit Pline de ces l' lac Copais, & au pied du mons Procuren Promes.

peuples qui obéifioient aun chien, leur roi, eft tidicule , & n'est pas croyable. PTOLEDERMA, ville du Péloponnése, dans .

l'Arcadie, felon Paufanias, PTOLEMAIS, l'une des villes de la Phénicie, éroit située à trente deux milles de Tyr, selon l'itinéraire d'Ansonin, L'ancien nom de cette valle étoit Acco ou Aco. Elle étoit dans la Galilée supérioure, au nord-est d'un petit golfe qui a le mons: Carmel au sud-ouest. Elle fut pendant quelque temps de la tribu d'Afer. Prolemée à qui elle échut en parrage après la mort d'Alexandre , lui donna fon nom, Strabon en parle comme d'une grande ville,

Les Syriens, las des divisions entre les différens princes de la maifon de Sélencus, appelérent Tigrane, roi d'Armenie, l'an 8; avant l'ere vulgaire, qui en hiffa jouir Sciene, venve de Grypus, qui, lepuis la mort de fon mari, s'étoit maintenue dans : Psolèmois, & quelques autres places de la Phénicie. Joseph , Anuq. dit que 70 ans avant notre ère, Tigrane vint affreger cette reine dans Piclémais & la prit; il l'emmena à Séleucio, en Mesopotamie, on il la fit mourir. Quatre ans après, Tigrane avant été oblige de fe foumente aux Romains , Prolémais passa sous leur domination , selon Strabon. Mais lorsque les Phéniciens se révoltérent, à l'occasion des taxes exprhitantes que les traitans romains exigoient d'eux; Prolémais.: fuivit leur exemple & le foumir à Pagorns, roi des Parthes, que les autres villes avoient appelé. à Jeur secours, selon Josephe, Aniq. Cette ville : a fuivi l'ère des Scleucides jufqu'à l'extinction de leur empire.

PTOLEMAIS, ville de l'Egypte, & la plus grande de la Thebaide, felon Strabon, qui dit qu'elle avoit son gouvernement établi for le modèle des.

républiques de la Grèce. Prolemée la furnomme Hirmii , & dit qu'elle . étoit la capitale du nôme Thinire.

PTOLEMAIS, ville d'Afrique, dans la Cycernice que , felon Strabon , Pline & Esienne de Byfance,

PTOLEMATS, ville de l'Ethiopie ; fur le polie Arabique, felon Pomponins Mela,

Pline la surnomme Epitheras, & la place fur le bord du lac Monoleus. Il ajoute qu'elle fut bi-tic par. Philadelphe, à quaire mille huit cens vinger stades de Berenice, fur le bord de la mer:Rouge. .. Prolemais, ville de l'Afie mineure, dans lan Pamphylie, felon Strabon;

PTOLEMAIS, nom du port de la ville Artinoc ... dans le nôme Arfinoi:e, en Egypte, felon Pro-

PTOLIS ; lieu du Péloponnése dans l'Afradie ;:.. at nord de Mantinée, & ou avoit été la première Mantinées dont on voyoit encore les enneste au temps de Paufanias.

PTOON, temple d'Anglion, finite au defais du a

PTOSON, lieu vers l'Asse mineure, aux environs de la contrée Lalacum, selon Cédrène.

PTOUS, montagne de la Grèce, dans la Béotie. Apollon y étoit ne, felon Plittarque.

La ville Acraphium étoit bâtie sur cette montagne, & à environ quinze stades de cette ville étoit le temple d'Apollon Pious, selon Pausa-

PTUA, ville de l'Afie, dans la petite Arménie, entre Dizaca & Glifma, felon Ptolemée. PTUCCI, ville de l'Hispanie, dans la Bérique,

aux confins de la Lustranie. Ptolemée la donne aux Turdetani. PTYCHIA île de la mer d'Ionie, près de l'île

de Conyre. C'est ce rapprochement qui a fait croire à quelques auteurs que Prychia étoit une ville de cette île. PUANI, ville de l'Arabie heurense, dans le

pays du peuple Elefari, felon Ptolemée,
PUBLICANOS (Ad). Cétoit une pofition de
la Gaule, fur la route qui, en partant de Vienne,
conduifoit au paffage de l'Alpis Graia, (petit

Cette expression ad Publicanos, désigne un péage pour passer un pout. Il devoit être sur la rivière d'Arli, aux limites entre les Allobroges & les

Carrores,
PUBLIUS, nom d'une montagne, dans le voifinage du mont Sinat, felon Simbon le Métaphrafie,
PUCIALIA; ville de l'Hifpanie, dans l'inté-

rieur du pays du peuple Bastitani, selon Ptolemèe.
PUCINUM CASTELLUM, château situé près du Timave, dans le pays des Carniens, selon

Pline.
PUDAIA ou PUCLATA, ville de la Macédoine,
entre Dium & Barca, felon l'itinéraire d'Anto-

PUDENTIANENSIS, fiège épifeopal d'Afrique, dans la Numidie, felon la conférence de Car-

EUDNI, ville de l'Arabie heureuse, au pays

du peuple Elefari, felon Prolemée,
PULLIA SAXA, lieu de l'Italie, felon Festus
Avienus, qui cire Fabius Pistor.

PULCHER PORTUS, ou le beau pnr. Il est dit dans les Actes des Apètres (c. xxvi), que le vaisseau qui portoit S. Paul à Rome, passent par le sud de l'île de Crète, aborda à un lieu nommé Pulcher Portus.

PULCHRA SYLVA, lieu de la Lombardie, près duquel fut vaincu Didier, roi des Lombards,

par Charlemagne.
PULCHRUM LITTUS, ville fituée fur la côte

feprentrionale de la Sicile.
PULCHRUM PROMONTORIUM, promontoire de
l'Afrique, à l'orient d'Alexandrie, felon Tite-Live.

PULINDÆ, penples de l'Inde, en dech du Gange, felon Ptolemic. PULLARIA INSULA, ile située près la côte de l'Istrie, selon Pine.

PULPUD, lieu de l'Afrique, à ce que croit Ortelius, d'après un passage de Tite Live, eité

par Prifcien. Mais où étoit ce lieu? PULFULA, ville de l'Inde, en deçà du Gange, dans le golfe Barigazene, felon Ptolemee.

dans le golfe Barigazene, felon Ptolemee.
PUMENTUM, villejde l'Italie. Strabon l'indique

dans l'intérieur du pays des Luc-niens.
PUNICUM PROMONTORIUM, au find-est
de Centum Cella, sur la côte occidentale de l'Italie.

Les Romains avoient forme le mot Pasicum, & s'enfervoient d'épithère pour défigner ce qui étoit aux Carthaginois, qui, dans l'origine, étoient Phéniciens : ainfi ils ditoient Pasicum Bellian, la guerre pinque, pour dire la guerre contre les Carthaginois. PU.....NUN, fur le bord de la mer, vers le

nord-est d'Aquakia. C'est une position dont le nom ne se trouve qu'avec la lacune indiquée cidessis elle étois dans la Vénétie. Je la placeici, afin de concourir à les sure eurouver, si quelque monument peut y contribuer.

FUNSA, ville de l'Afrique, dans la Libye intériente, sur la rive méridionale du Niger. Dans le livre de Prolemée, elle est marquée, entre Thuga & Saluce.

PUPPIANENSIS, fiège épifcopal d'Afrique, dans la province proconfulaire, felon la notice épifcopale d'Afrique.

PUPP.TANA, fiège épiscopal de l'Afrique proconsulaire, selon la eonsérence de Carthage. Cette ville est nommée Pulpud par Tite Live, 8 on lis Pupus dans l'itinéraire d'Antonin. PUPULA, pays on lieu de l'Italie, dans la

Campanie, sclon Frontin.

PUPULUM, ville située sur la côte méridionale de l'île de Sardaigne, selou Ptolemée.

PURA, ville capitale de la Gédrofie, dans l'intérieur des terres. C'est où Nearque vint rendre compte à Alexandre de sa navigation dans le golte Persique, selon Plutarque.

Arrien dit que e'étoit dans ce lieu qu'étoit bâti le palais du roi des Gédrossens. PURIURIARIÆ INSULÆ, siles de la mer

Atlantique, à fix cens vingt-cinq milles au midi occidental des iles Fortunées, felon Pince. PUSGUSA PALUS, marais d'une grande éten-

due & dans lequel il y a un grand nombre d'îles, felon Nicétas, cité par Ortélins, qui juge que ce marais etoit aux environs de la ville konium de Phrygie.

FUSPINA, contrée de l'Italie, dans le Latium, felon Tite-Live. Valère Maxime dit que la maison de campagne

de O Fabius étoit finuée dans cette contrée, PUTEA, ville de l'Afrique propre, au midi d'Adrumentum, entre Campfa & Caraga, selon Prolemée.

PUTEA .

PUTEA, ville de la Syrie, dans la Palmyrène, entre Oriça & Abada, felon Ptolemée. PUTEAL, lieu de l'Hispanie, au sud-est d'Er-

gavica, & a l'ouest de Socobiga, chez les Cel-

PUTEOLANUM CICERONIS, ou maifon de campagne de Cicéron à Puttoli, sur le bord des lac Lucrin. Je ne parlerois pas de certe maifon, car mon intention n'eft pas de parler de toutes, fi je n'avois à en dire qu'Adrien , accable d'une maladie désespérée, étant mort à Baies, sut enseveli, dit Spartien, dans la maifon de campagne de Cicéron à Putéoles , c'est-à-dire , dans fon Puteolenum. On fait qu'Antonin fit à-peu-près élever à Rome un autre maufolor à cer empereur : on le nomme Moles Adriana: c'est aujourd'hui le château Saint-

PUTEOLI ( Pongoles ), ville d'Italie , for le golfe de Naples & près de cêtte ville à l'oueft. Les habitans de Cumes ayant choifi ce lieu pour en faire un porr où leurs vailleaux fe fent en sûreté, lui donnérent d'abord le nom de Dicéarchie, c'eft-à-dire , puissance legitime ou juste , exprimant ainsi leur pouvoir & leur volonté. Mais comme en ce lieu la bonne eauest fort rare, que les puits y étoient peuts & multipliés, les Romains don-nérent dans la fuite à Dicéarchie le nom de Patroli on de retits ruits. Au temps d'Annibal ils y envoyerent une garnison; ensuite ils y établifent une colonie.

Lorsque le goût , pour s'établir à Paies, sur devenu presque genéral, la petiteff, du lieu se resusant à l'affluence qui s'y rendoit, on s'établit également 2 Puteoli. Ce lieu devini superbe & irès sièquinté. Caligula y donna un apestacle cronnant dont je vais parler; Anionin l'orna d'ouvreges noguifiques ; Neron y reçut Tyridarene d'Armerie.

C'est en prononçant inconsidérément sur s'état des ruines qui se voient encore dans ce lieu, que l'on a donne le nom de Pont de Caligula, à des vestiges qui se voient encre à l'ourroles. Le pont que fit faire cer empereur , étois de batca: x, & les ruines font de la maçonnerie le plus dure. Or, comme il ne parolt pas par l'hifloire que les Romains y aient rien construit de pare I, il s'enfuit que les jetées , les môles qui se voient à Pourroles font les restes des ouvrages faits par les Cuméens.

Quant au pont, voici ce que nous en apprend l'histoire. Pouzzoles est separe de Baies par un golfe de quatre mil es, ce qui fair à peu - près une lieue & im quart, Caligula eutenvie de traverfer ce golfe fur un pont : foit que cetre idée n'eût pour germe que l'extravagance de faire une chofe en apparence impossible; soit qu'il voulût donner une idée de la puisf-nce aux ennemis de l'empire, il voulut que le projet fur exécuté. On disposa & l'on arrêta une affez grande suite de bateaux, pour que toute cette étendue préfentat l'asped d'une chausse, avec un pré, ensin sem-Giographie ancienne, Tome II.

blable en tout à la voie Appienne. Le premier jour l'empereur y passa monté snr un cheval caparaconne, ayant fur la tête une couronne civique, un bouclier au bras, une hache à la main, une chalmys d'or ou habit de guerre, fur les épaules. Le fecondjour, il étoit dans un char en habit de triom. phateur. Son char, trainé par deux chevanx fuperbes, étoit précèdé par Darius, jeune Parthe qui étoit à fa cour en ôtage. La garde prétorienne le suivoit, & une foule immense étoit accourse à ce spectacle. Les ruines que l'on voit à Pouzzeles, ne sont pas celles de ce pont, mais de l'ancien môle réparé par les Romains. Et une inscription apprend qu'Adrica avoit promis aux habitans de faire cette réparation , mais qu'elle ne fut faite que par Antonin-le-pieux. fon fils & fon fireceffeur.

PUTIENSIS, fiège épifconal d'Afrirae, dans la Numidie, telon la conférence de Carchage, & la notice épiscopale d'Afrique,

PUTIZIENSIS, fiège épifcopal d'Aftique, felon la conference de Cariliage.

PUZANE, lieu fortific aux environs de Conftantinople, à ce qu'il pareit par l'histoire Miscellanée.

PYCATA, nom d'un lieu, duquel parle'Srrabon, & qui devoir être dans la Troade. Mais on croit qu'il y a saure dans le texte.

PICNA, nom d'un lieu vers la Grèce. Thucydide en parle dans fon huitième livre. PYCNUS, nom d'un fleuve de l'île de Crète.

Profemée en place l'embouchure fur la côse septentri-nale, entre Minea & Cydonis. FYDARAS, non and I'on donnois quelquefoir

an flenve Athyrus, felon Pline. PYDES, ville de l'Asie, dans la Pisidie, fo-

lon Erienne de Byfance. Pynes, fleuve de l'Afie, dans la Pifidie, fe-

lon Etienne de Byfance. PYDIUS, fleuve de l'Afie mineure, dans la Troate, a ce qu'il paroit dans Thucydide.

FYDNA, ville de la Macédoine, dans la Piérie , sur la côte du golfe Thermaus , à quelques milles au nord de l'embouchure du fleuve Aliacmon , selon Prolemie : elle appartenoit à la Fié-

Ce sut près de cette ville que les Romains gognerent, fur Perfée, la bataille qui mit fin au royaume, de Macédoine. Tue Live, Dio ore de Sicile & Erienne de By ance font mention de cene ville. Le dernier dir qu'on la nommoit auffi Cydna: c'est Citron qu'il fant lire.

PYDNA, ville des Rhodiens, felon Strabon. PYDNA: Strabon nomme sinti une montagne de l'île de Crère.

PYDNA on PYTNA, ville de l'Asie, dans la Plirygie, au voifinage du mont Ida, felon Strabon.

PYDNA ou PYTNA: Strabon donne ce nom à une colline de l'Asie, dans la Phrygie, & au voibnage du mont Ida,

Titi

PYENIS, ville de la Colchide, felon Etienne

de Byfance.

FYG: LA, ville de l'Afic mineure, dans l'Ionie,
où il y avoit un remple de Vénus Munychienne,

felon S.rabon & Eticane de Byfance.
Suidas incique ectte ville für la côte, dans le
lieu ou l'on s'embarquoit pour paffer dans l'île de

Ben ou l'on s'embarquoit pour paffer dans l'île de Crète.

PYGMÆL: les anciens ont parié de ce peupl

PYGMÆL: les anciens ont parié de ce peuple comme érant de tiés petite flature : tout ee qu'ils en débitent a l'air de fables. Si l'on pouvoir croire qu'ils ont connu les peuples feptentitonaux que nous nommons Sumoides de Lapons, on trouveroit quelque fondement à l'extrême petiteffe qu'ils attribuent aux Pygmées.

PYLACEUM, ville de l'Afie mineure, dans la grande Phrygie. Prolemée l'indique entre The-

mifonium & Sala.

PYLE, ce nom kein en grec libad, fignise porce. Il a été donné à pludieurs paffage entre des montagnes; & , quotique la plapar aiene eu me denomination particulière, il el probable que dars le pays on se servoit simplement du mor Pyle, du moins voicen dans Herodore, que les labieurs de la Trachinie l'employolent pour désigner le passige des Thermopyles.

PYLE (Zwyh!). On croit que ce lieu, firmé au sommet d'un coude que sorme l'Emphrate, & resterréentre la rive du fleuve & un terrein élevé rapidement, est le même dont parle & Anophon, dans la marche de Cyrus le jeune, sous le nom de

· Ce lien étoit au fud-est de Cincestum, & à l'est quart de nord-est d'Anatho.

Cyrus, felon le rapport de Xénophon, perdit beaucoup de bètes de fomme, faute de fourrage,

avant d'arriver dans cente ville.

PYLÆ, montagnes de l'Afie, dans la Méfopotamie, près de la rive gauche de l'Euphrate,
par les 34 degrés 10 minutes de latitude.

PYLÆ, lieu du Péloponnéle, dans l'Arcadie,

felon Etienne de Byfance & Pline.

PYLE, ile du golfe Arabique, su-devant du port d'lis, chez les Troglodytes, felon Pline, PYLE, montagnes de l'Ethiopie, fous l'Egypte, felon Prolemés.

PYLÆ, lieu de l'Afie, dans la Bythinie, aux environs du golfe Afracène, felon Popphyrogénète, cité par Ortélius.

PYLE PERSIDES, détroit célèbre, en Afic, entre la Perfide & la Sufiane, selon Diodore de Sicile, Ce détroit est nomme Porte Perfice par Strabon,

Ce détrojt est nommé Porse Perfice par Strabon, & Pyle Sofiades, par Arrien. Pyle Sarmatice. La Sarmatie est bornée au

midi par le mont Cancafe, qui la fépare des conrées volines. Prolemée parle de deux paffages érroits qui font dans cette fameufe montague; l'un se memmoit Porte Caucofe, qui donnoit cutrée dans l'Ibèric; l'autre s'appelloit Pyla Albanie, & donnoit entrée dans l'Albanie. PYLÆA, ville de la Macédoine, dans la Tra; chinie. Elle étoit fituée au pied du mont Octa felon Philostrare.

Cette ville donnoit le nom au golse Pylaique,

dont parle Strabon.

PYLÆUS MONS, montagne de l'île de Lesbos,

faion Serabon,
PYLARTES, montagne de l'Ilifyrie, dans la contrée nommée Dyrrachium, felon Vibius, Sequefler.

"PYLENE, ville de l'Etelle, qui dans là fuite changea de non, e comme on le voit dans Stalon : elle prit chui de Profektion ou Hjerzuse, comme in de chui de Profektion ou Hjerzuse, comme in de chui de Profektion ou Hjerzuse, comme cur diq qu'Euryloque, commandan los troupes de comme de comme de la comme de la comme de la comme de Na quelle pafis à Calyloque. A Fleurone & Na quelle pafis à Calyloque. A Fleurone & La quelle per Architam d'Etoloque, ou d'en d'arrappet a flegra - Amphibochium. On voit de nouver des professions in Paris de la comme de la co

PYLIENS, Homère entend parlet par ce nom; de tous les fujets de Neftor, dont la capitale pottoit le nom de Pylos. Mais il elt difficile de décider qui quel point de la Grèce étoit la ville de Pyle, dont il parle. (Voyer PYLOS ou PY-

PYLLEON. Il paroit, par un passege de Tite-Live, que c'étoit une ville de la Thessalie. PYLORA ou PYLORUS, île située sur la côte

de la Carmanie', felon Africa.

Néarque dit que cette ile du golfe Perfique étoit:

déferre, & il la nomme Pylorus.

PYLOROS, ville firuée dans l'intérieur de l'île

"de Crète, felon Pline.
PYLOS & PYLUS, Les fentimens ont été partagés, & le font excere fur la polition de cette
ville: on en trouve quatre de ce nom. Deux se
trouvoient en Messene, la troisième en Triphylie, & la quatrième dans la Cale - Etide.

PYLUM on PYLON, lien de la Macédoine, aux confins de l'Illyrie, felon Strabon. Cet auteur

ajoute que éétoit la bonne de ces deux pays, PYLLS MESSENER (2 ajourd'hai Navarin), seiot finule fair la côte cocidentale de Melfeitel, en fice de l'ille Affain, Selon Panfains, elle avoit établisse de l'Ambre de l'ille Affain, Selon Panfains, elle avoit établisse de l'Ambre de Melgen. Des Pélafes, vennu-d'alloes avec Nelles, chafferent is Lélèges de s'emparéent de leur ville. Elle devint très fontés de l'emparéent de leur ville. Elle devint très fontés de l'emparéent de leur ville. Elle devint très fontés de l'emparéent de leur ville. Elle devint très fontés de l'emparéent de leur ville. Elle devint très fontés de l'emparéent de leur ville de manier de l'emparéent de leur ville de l'emparéent de l'emp

montroit à Pyle la maifon de Nestor. On y voyoit le portrait de ce héros. Tout près étoit l'étable de Nélèe, dont les poètes out célèbré les nombreux troupeaux. Quoique ailez géneralement trèsconfiant aux contes des bonnes gens des pays qu'il visitoit, Pausanias montre cependant ici un pen d'incrédulité, en observant qu'il n'eût pas été possible de nourrir de nombreux troupe ux dans un pays fi fcc & fi fablonneux. Cette objection est forte. Cependant il faut observer que des le deuxième chant, vers 77, Homère donne à Pylos l'épithète de fablonneuse. Ce qui se rapporte avec l'idée que Paufanias donne du local qu'il connoissoit. Cette raison , que ne donne cependant pas Strabon, ou quelque tradition différente de celle que je viens de rapporter, avoit fait adopter un autre sentiment à ce savant auteur. Il crovoit que Nessor avoit règné à Pylos de la Triphylie. Ce sentiment a été adopté par plufieurs modernes. J'ai éprouvé qu'en lisant Homère avec beaucoup d'attention, on est naturellement préoccupé de cette idée, & elle me paroit pré-férable au fentiment de Paufanias. Car Homere rapproche fouvent l'idée de Pylos de celle de l'Elide. Or la Triphylie en étoit une division.

PYLUS (Zonchio) ou Avarino Veccio, ville de la Messènie, sur le bord de la mer, au sud-est

de Platamodes.

Scion Strabon, il ne falloir pas la confondre avec la ville d'Arien. Cette dernière eft fans doute celle dont parle Homêre, & qu'il attribue à Nelton-Ceft de cette ville de Pylas ou Pyle, dont les Athéniens s'emparérent. Ian 446 avant J. C. perdant la guerre de Péloponnélé, on croisoir autre du maisse confond cent ville avec une peut convent la la ville dont on parle etc. Dependent il la place en face de Spha-Reire, ce qui ne peut conventr la la ville dont on parle luit dont on parle ville vil

PYLUS Elianus, ou Pyle furnommée l'Eliaque, ville de Triphylie, au nord-ouest d'Onus, fur le Ladon.

Elle avoji cité fondée par Pylus de Mégare, léquel, élon Apoliodor (L. III), ayant tué fon oncle Bias, avoit pris la fuire & réroit fauvé dans le Peloponnée. Il évoit beau-père de Pandion II, qui régina ving-cinq ans à Athènes, à commence l'amée et 1313 avant. C. Cet évènement avoit de l'amée et 1313 avant. C. Cet évènement qui fut chaffé de fon royaumen ou peut donc le placer vers l'an 1312 ou 1311.

Cette ville ayant été détruite par Hercule, fut rebâtie par les Eléens. Cependant Paulan as dit que lorsqu'il écrivoit, elle étoit depuis long-temps déferte.

PYNDIS, ville de l'Eshiopie, sous l'Egypte, selon Pline, L. FI, c. XXIX.

PYRA, nom de la partie du mont Octa, où fut brûlé le corps d'Horcule, selon Tite-Live.

Cet endroit produisoit beaucoup d'ellébore, selon Pline & Théophraste.

1 NACI, nom d'un peuple dont Orthium n'andique pals polition. Ce nom de Pracie di évidemante formé de Prac, qui , en gree, fignise le feu. Aufil évan qu'il y avoit chez ce peuple un marist qui prenont feu quandi itoin à fee. Ce fait, qui ne protop par covable précient de ceue marlère, le devient n'i non dit que quand les caux de ce la écolent balies, on voyoir de l'air inflammable philler à fa furface; effet trés-commun, mus dont la cadie n'ell comme que de nouve

PYRÆ, ville de l'Italie, dans le Latium, audella de la ville de Formics, felon Pline, qui dit gu'elle ne fubfissoit plus de son temps.

PYRÆA, ville de l'Egypte, selon Pline. PYRÆA, nom d'une contrée de la Thessalie;

felon Etienne de Pyfance.

PYRÆA, bois du Péloponnèfe, entre Sicyon & Philiunte, felon Paufanias.

VRÆI, peuples de la Dalmatie, felon Pline & Fomponius Mela.

FYRÆTHI, peuples de la sappadoce, felon Entiathe, cité par Oriélius.

PYRENÆUM SUMMUM, lieu de l'Hifpanie; dans les Pyrènées, fur la route de Nemaufus à Caftulo, entre le lieu ad Centuriones & Jancaria, felon l'itinéraire d'Antonin.

PYRALAON on PYRALAORUM INSULÆ, iles fituées près de la côte de l'Ethiopie, felon Arrica, dans fon Périple de la mer Erythrée.

PYRAMI FONS, fontaine de l'Afre, dans la Caraonie. Elle étoit dans des montagnes, à l'est de la ville de Comana, vers le 38° degré de la titude.

PYRAMIA, lieu du Péloponnée, dans le canton appelé Thyréatide, felon Plutarque, dans la vie de Pyrrhus.

PYRAMUS (Gribsun), rivière de l'Afic. Elle prenoit fa fource dans la Cataonic, oè il ecommencoit à être navigable, traverfoit le mont Tauras, dans un littes êtred entre des rochers. Au fortir du Tauras, elle entroit dans la plaine de Clitice, parficia sup iede de montagne d'Asarpastas, qu'elle laiffoit à la droite, fe rendoit à Mapfare, paffoit au-deffons de Mallos, enfoure pres d'Égre, & alloir, felon Strabon, fe perdre dans la Mèdiettrande, où fotts fituel la ville de Magarlas.

PYRANTHUS, lieu de l'île de Crète, dans le voifinage de Gorina, felon Eitenne de Byfance. PYRASUS, ville de la Theffalie, à vingr stades de celle de Thèbes, & qui avoit un port

commode, selon Strabon. PYRENE, ville de la Gaule Celtique, près de l'endroit où le Danube prend sa source, selon

PYRENÆA, nom d'une ville de la Locride; felon Etienne de Byfance.

PYRENÆI MONTES, montagnes qui séparent lili a l'Espagne de la France. On a varié sur l'étymologie de ce nom : les uns le font venir des fommirés pointues des montagnes, semblables à des fleuves, le feu étant nomme en grec mus, pyr, d'autres, des fréquens embralemens qu'il y eut fur ees montagnes, à la faveur desquels on y rouva des mines. Aueune n'est fatisfaifante: les détails de ces montagnes appartiennent à la géographie physique. Les Romains y avoient pratiqué des routes , & avant Annibal les aviot traversces pour passer dans la Gaule, & de-là en

Italic. PYRENÆUM PROMONTORIUM, (Cap de Creus), promontoire de l'Hispanie citérieure, Il terminoit les Pyrénées à t'eft, & s'avançoit dans

la mer. PYRENÆUS SALTUS, nom que Cornélius Népos & Tite-Live donnent à cette partie des monts Pyrénées , qu'Annibal traversa en allant en Italie . pour paffer de l'Hispanie dans la Gaule.

PYREUM MAGNUM , lieu de l'Asie, dans la Perse-Armenie, selon Procope: les Mages y gar-

doient un feu perpétuel.

PYRGE ou Bragi, ville de la Triphylie, au nord-oueft d'Aulon. Elle est peu connue. PYRGENSES, peuples du Péloponnèse, dans l'Achaio propre. Pline nomme ainfi les habitans, de la ville de Pyrgos. PYRGESSA, bourgade de l'Iralie, felon Esienne

de Byfance.

PYRGI ou Pyrgos, ville de l'Italie, fur la côte de l'Etrurie , sclon Pline & Tite-Live. Ce. dernier dit qu'elle étoit une colonie Romaine. Ptolemée la place entre Castrum Navum & Alfum. Pyrica, ville du Péloponnèse, dans la Mesfenie, selon Etienne de Bysance,

PYRI MONS, nom d'une montagne de la Germanic, selon Ammien Marcellin

PYRINTHUS, ville de l'Asse mineure, dans la Carie, felon Étienne de Byfance.

PYRIPHLEGETON, fleuve de l'Iralie, felon Lycophron., cité par Ortelius.

Strabon indique ee fleuve dans le voifinage de PYRNOS, ville de l'Asse mineure, dans la Ca-

rie, felon Piine & Etienne de Byfance. PYROGERI, peuples de la Thrace, felon-

PYRONÆA. Etienne de Byfance indique une ville de ce nom dans la Locide.

PYRPILE ON PIRPYLE. Pline rapporte que l'on nommoit ainsi la ville de Delos, parce que le

feu v avoit été trouvé. PYRRHA, ville de l'île de Lesbos, entre le promonioire Sigrium & la ville d'Ereffus, selon.

Ptolemóe. Cette ville donna fon nom au détroit qui est entre l'Asie mineure & l'île de Lesbos, selon

Exienne de Byfanee. Elle le donna austi à une foret de la meme île.

PYRRHA, ville de la Macédoine, dans la Magnésie, selon Pline.

PYRRHA, ville de l'Asse mineure, dans la Lyd eie , felon Pfine.

PYRRHA, ville de l'Afie mineure ,dans l'Ionie. Elle ésoit fituée à l'entrée de la partie nord du olfe Lamicus, à l'est-nord-est de la ville de Milet, au sud-sud-eft de celle de Myus. Quoique Pyrrha n'ait jamais été confidérable, elle se trouve nommée dans Strabon, Pline & Prolemée, Le

premier la place à cent stades d'Héraclée, PYRRHA, promontoire de la Thessalie, sur la côte de la Phtiothide. Selon Strahon , il y avoit deux iles au-devant de ce promontoire ; l'une étoit

appelée Pyrrha & l'autre Deucalion, PYRRHA , nom d'une montagne de l'île de Les-

bos, selon Theophraste, cité par Ortélius.

PYRRHA, Etienne de Bylance nomme ainsi. un village de la Ligurie.

PYRRHA, nom d'une ville que Pline & Pomponius Mela indiquent dans l'île d'Eubée. PYRRHA, ville de la Grèce, dans la Phecide,

felon Pline, PYRRHA, ville qui étoit fituée aux environs ..

dir Palus - Méotide. Selon le rapport de Pline, elle avoit été submergée. PYRRA, ville de l'Asso mineure, dans la Ca-

rie, felon Prolemée & Pline, PYRRHÆI, peuples de l'Ethiopie, dans la . Libye imérieure, au midi du fleuve Gir, selon

Prolemée. PYRRHASAS, ville de la Grèce, à qui Homère donne le nom de Florida.

PYRRHASIA, PYRRHASE ON PYRRHASOS: on ignore la position de cette ville, qui devoit être chea les Maliens, dans la Theffalio, à en juger par la figuation des villes qu'Homère nomme dans cet endroit. Au reste, je crois qu'il est le feul qui en ait parlé. Il lui donne une épithète qui indique qu'elle étoit agréable par les productions de la nature, puisqu'il ajoute qu'elle étoit confaerée à Cérès.

PYRRE, ville de la Doride, sur le golse Cé-ramique selon Pline. PYRRHEUM, nom que Tite-Live donnae à

une partie de la ville d'Ambracia, en Epire. PYRRHI VALLUM OU PYRRHI CASTRA;

lien du Péloponnése, dans la Laconie, scion Polybe & Tite-Live. PYRRICHUS (ou Pyrrique), ville de la Laco-

nie, fur le ruisseau de Seyrex, au sud d'Hypsus. Des divers fentimens que raporte Patifanias fur l'origine de ce nom, fi l'on admet avec lui qu'à fon resour de Troye, Pyrrbus aborda fur eene côte, celui qui donne à la ville le nom de ce prince me paroit le plus vraitemblable...

On y voyoit plufieurs objets dignes de la euriofité des voyageurs.

te. Un puits au milieu du marché, lequel avois ete, difoit-on, creufe par Silene,

2º. Un temple de Diane Astratée ou la suyante, en mémoire de ce que, par la protection de ce: ex desse et armée d'Amazones dans le Pélopoundie, s'étoit, arrêtée en ce lieu & s'étoit peu après retirée sans livrer aucun combat.

93. Un temple d'Apolloa Amagonicus, à-penpres, fans doute, à caufe du même événement. Les flators de ces deux divinités étoient de boiss on croyoit qu'elles avoient été placées dans ce lieu par les Amazones elles-mêmes.

FTRRHIDÆ, nom que l'on donnnoit anciennement aux habitans de l'Epire, sclon Justin. PYRRONÆA, nom qu'Étienne de Bysance.

donne à une ville de la Locride.
PYRRHUM, ville de la Pannonie, fur la route

de Perovio à Sifcia, emre Aquaviva & Dautona, felon l'uinéraire d'Antonine
PYRRHUS CAMPUS, ou EYRRHON PEDIUM,

cauton de l'Afrique, dans la Mauritanie Tingitane, au pays des Nectibères, felon Ptolemée. Pyrquius Campus, canton de l'Afrique, dans

la Libye intérieure, entre le pays des Leucethiopes & celui\* des Perorfi, felon Prolemée. PYRRHUS MONS, montagne de l'Inde, for le

bord de la mer & en-deçà du Gange, felon le Périple d'Arrien.

PYSTIRA, «lie située sur la côte de l'Asse mineure, vis-à-vis de Smyrne, selon Pline. PYTHANGELI PORTUS, port de l'Ethiopie,

fous l'Egypte, felon Strabon. Ce port étoit près des autels & des colonnes

du même nom.

PYTHANGERI, ARE & COLUMNÆ, autels & colonnes de l'Ethiopie fous l'Ezypie, felon

Strabon,
PYTHEUM, ville de la Macédoine, dans le
pays des Pélasgionnes. Dans le livre de Ptolemée,

on lit le nom de cette vide entre Azorium & Gonnus.

PYTHIA, lieu de l'Asse mineure, dans la

Bithynie. Il y avoit des fources d'eaux chaudes en ce lieu, felon Procope. PYTHLAS, chemin de la Theffalie, felon Elien.

Il traverfoit la Pélagonie, le mont Oéta, la contrée Éntane, la Méliade, la Doride, le pays des Locres Héfériens, & conduitoit à Tempé de Théfalie.

dans la Lydie. Il allois fe perdre dans le golfe Elestes,

PYTHIUM, nom d'une ville de la Macédoine, felon Tire Live, Plutarque & Eirenne de Byfance. PYTHIUM, lieu de l'île de Crète, près de Cornea, felon Etienne de Byfance. PYTHIUM, lieu de l'Afie mineure, dans la

Bythinic, fur le golfe Aftacène, felon Etienne de Byfance,

de Byfance.

PYTHIUS, promomoire de l'Afrique, fur la côte du nôme de Libye, felon Ptolemée.

PYTHOLAMPROMONTORIUM, ARE &

COLUMNÆ, promontoire, autels & colonnes de l'Ethiopie, sous l'Egypte, selon Strabon.

PYTHON. La ville de Python, dont parle Homère, dans l'énumération des vaisseaux, & qu'il nomme encore dans un hymne à Apollon, n'est certainement que la ville de Delphes, quoique Ptolemée & Sophianus, dans sa carte de Grèce, Laurensberg, dans sa carte de l'Achair, en aient fait deux villes différentes : Homère & Paulanias . dont le témoignage est ici d'un très-grand poids, nous montrent que ce fut la même ville. On en fera pleinement convaincu, quand on faura que le nom de rude fe trouve toujours dans les poetes, pour défigner ce lieu, & quo ce font les aureurs en profe , qui emploient le nom de Ακλφολ. M. Hardion a porté cette opinion jusqu'à l'évidence, dans sa differention sur le remple de Delphes. (Men. de Linerat, L. 3 , p. 19.) On ne voit pas, à la vérisé, dans les ouvrages des anciens, lequel des deux noms à précéde l'aurre. Cependant, comme le nom de gross, felon Homère, vient du verbe mubrebes, exhaler une mavaife odeur, on doit croire qu'il a précédé celui de Delphes, s'il a en effet été donné à ce lieu , à l'occasion des exhalaisons que rendoit le corps du serpent Python, tué par Apollon, & abandonné à la pourruure. Ce n'est pas de ce fait que je prétends appuyer mon opinion , puisqu'il est absolument faux; . mais de l'opinion raisonnable que le nom de Pythe , reppellant des exhalations facheuses , & affez : ordinaires dans un lieu aquatique & non habité, il aura du précèder celui de Delphes. On aura enfaire fabrique la petite histoire du serpent , & fa mort par Apollon: tout cela est dans le génic : des Grees, Comme la ville de Delphes ou de Pytho étoit entre des rochers, de-là vient l'épithète de merenegas, ou pierreuse que lui donne Homère,

La ville donc nommée Pyshe, étoir une ville de la Phocide, fituée dans une vallée, vers le pied, au dud-ouelf de la croupe du Parnafin nommée Taihorée. Aprés avoir porté le nom de Pytho, elle prit celui de Delphes; d'aprés, difloir-on, Delphos, prétendu fils d'Apollon. On donnoir ce nom un ferpent qui gardoit le lieu où esf eren-

doient les oracles.

Genre ville a det aussi nommen Napr., cestadien, ville, bois ou valle. Elle tein cestibre par le temple d'Apollon & par les oracles qui s'y-rendient en vers, pendan pladeurs fécles. Mai-comme ces vers, supposés infigirées par le Dienment en verse s'appear de la comme ces vers, supposés infigirées par le Dienment en verse à l'appear et point en port. Cuboit une privrisé qui rendier est port. Cuboit une privrisé qui rendier est posés. Cuboit une privrisé qui rendier est posés qui détoient comme les mairres, parce qu'il broit dans leur pays, avoient la précoquive de considier fornécessars cous les suntes, Diodore de Scile dit que la première Plauraque nomme ce berger. Coréstar.

Les anciens croyoient que Delphes éteit le mi-

622 lieu de la Grèce, comme de touté la terre, & ceta leur paroissoit d'autant mieux sondé que c'étoit

le plus célèbre des oracles de la Grèce. PYTHON, ville de laquelle il est parté dans les oracles des Sibylles , & qu'Ortélius soupçonne être

en Egypte..

PYTHONIA, nom de l'une des iles qui sont
autont de celle de Corevre, selon Pline.

PYTHONOS COME, nom d'un lieu de l'Afie, felon Pline.

Solin l'indique dans l'Asse mineure, & écrit Pvshomos. PYTHOPOLIS, ville de l'Afie mineure, dans

la Bythinie, fur le fleuve Soloonte, felon Plutarque. Thésée en fut le fondateur. Pythopolis, ville de l'Asse mineure, dans

la Carie, selon Plutarque. Elle fut enfuite appelde Niffa, felon Etienne

de Byfance. PYTHOPOLIS, ville de la Mysie Asiatique, se-

ion Etienne de Byfance. PYTIUM (Pijevend), fortereffe de la Colchide. Procope dit qu'elle étoit fituée dans la partie de 12 Colchide qui étoit à la droite du Pliafe.

Pythium étoit sur le bord d'une Baie que formoit le Pont-Euxin, à l'ouest de l'embouchure du Corax.

Strabon en parle comme d'une place imporsante. & que la plupart des auseurs regardent comme te dernier terme du Pont & de l'empire Romain. Pline dit que cette place étoit très florissante : & qu'elle fut ravagée par les Hénioques,

PYTNA, colline du mont Ida, dans l'ile de PYXA, ville de l'ile de Cos, de laquelle parle

Théorrite. Oriclius Thefaur. PYXIRATES, nom qu'a l'Euphrate; & sa source,

felon Pline , L v , c. xxIV. PYXITES, fleuve de la Cappadoce, près la

ville de Trapezunte. Pline en met l'embouchure dans le Pont-Euxin. Arrien marque ce fleuve entre le Prytanis &

L'Archabis. PYXUS PROMONTORIUM, petit cap de l'Italie, à l'est d'une petite presqu'ile de la Laco-

nie, qui a le promontoire Palinurum à l'ouest. Ce promontoire fe trouvoit à l'entrée d'un preit golfe de même nom. PYXUS, perite tivière d'Italie, dans la Lucanie.

Elle commençoir au nord vers Sonia, & fe jettoit au fud dans un petit golfe de fon nom, a l'est de la ville de Pyzus ou de Pyzuntum.

PYXUS ON BUXENTUM ( Poli-Caftro ), ville d'Italie, appartenant à la Lucanie, fituée au fond d'un perit golfe, à l'eft'd'un petit flouve du même nom. Elle avoit été fondée par Mirathus, prince de Zancie & de Rège, l'an 471 avant J. C. Eile devint colonie romaine en 194 avant cette même ère , ce qui revient à l'an de Rome 558,



## OUA

## OUA

QUACERCI, peuple de l'Hispanie, dans la Tarragonoise, GlonProlemée. Ils avoient un bourg & des eaux minérales.

QUADI, en prec Kruudzu, les Quudes, ancie pouje de la Germanie. Il nes ileurent (comus des Romains qu'affez sard & fous les premiers propreus : il me femble que le premier aussur qui en parle ell Tacire. On trouve dans fes mours de Germanis, que fous le règne de Thière les Salves qui s'sboient endis, & qu'il ctoient à la Salves qu'il s'hoient endis, & qu'il ctoient à la de leurs pays, fineren placks par les Romains, dit ces suçuer, inur Marcan de Lufan, Cell-beller, enre la March & le Wang; & d'il ajoure qu'on leur donna pour roi Vannius, de le race des Quandes.

Domitien marcha contre les Quades & les Marcomans, pour les punir de ne lui avoir par fourni de fecours contre les Daces. Ces deux nations lui propofèrent la paix; mais il la refuía avec hauteur, fur battu, & accepta des conditions honteufes.

On voit par les médailles de Tite-Antonin, que cet emperent donna un roi aux Quades. Cette nation entra dans la grande ligue que les bar-bares firent contre l'empire Romain fous Marc-Aurèle, l'an de J. C. 166. Il y a apparence que les Quades avoient passe le Danube, & fait des progres dans la Pannonie, puisque l'empereur les en chaffa quatre ans après, & les força, eux & les Marcomans, de repailer le flouve avec perte. L'an 174, il étoit encore occupé à cette guerre, lorfque, difent les historiens chrétiens, un pluie miraculeuse obtenue par une legion, sauva son armée. Les Quades s'étendoient alors jusqu'auGran, comme le remarque M. de Tillemont, sur le témaignage d'Eufébe , de Dion & d'Antonin. Marc-Aurèle ne se contenta pas de les avoir chassés au-dela des bords du Danube, il mit encore vingt mille hommes chez les Marcomans & chez eux; & ces troupes, toujours en mouvement, empêchoient ces peuples de labourer, de mener leurs troupeaux aux champs; ils faifoient des prisonniers, & interrompojent le commerce. Les Quades s'en trouverent fi incommodés, qu'ils résolurent de deitter leur pays, & de se retirer dans les terres les harceler, leur coupa le chemin. Il se soucioit pen de leur pays, & son deffein n'étoit pas qu'ils le quittassent. Ils lui envoyèrent des députés : ils lui ramenerent tous les transfuges avec treize mille pritonniers , & premirent de rendre tous les

autres qu'ils pontroient recouver. Ils obtinrentla paix, mais non pas le pouvoir de trafiquer sur les terres de l'empire, ni d'habiter plus prés du-Danube que de deux lieues,

Les Quades, au lieu d'exécuter leurs prometfes, aideren les lapyces & les Marconnas, qui cioient ençora armis, ils chalicrent leur roi Furtius, & mirent en fa place un cortain Atlogéte-Mare-Aurele qui pritendoit que étoit alui, àdonner des rois aux Quades, fui irrité de leurchiux, Il profervite con ouveau roi, & rompit la pais avec enx, quoiqu'ils lui offirifient de lai rendre encore cinequam emille prifonales mille prifonales.

Adiogéie fut pris. Marc-Aurèle le relégue à Alexandie d'Egype; ce malheur n'abruit pas les Quades: ils continuèrent de faire la guerre aux Romains jufeuy à morte de ce empereur. Ils conclurent la paix avec Commode, & l'on remarque que ce traité contenior afficie conditions de ne pas approcher les brifs du Dayube, Il paffa. alors chez les Romains trèse mills folfast; il eft probable qu'its faifoient partie des prifonniers Romains.

L'hiftoire des Quades est fort obscure jusqu'an temps de Caracalia, qui se ventoit d'avoir tué Gatobomar, cit des Quades sons l'empire de Valetien, de enfont pour les les Dambes, de Valetien, de enfont s'robus past le Dambes, de Valetien, de enfont s'robus past le Dambes, de Valetien des mainte des mainte de ceux-ci Valetien Esceus, jeune romain d'une grande naissance, de parcet de Valetien. Sous deallien, les Quades de les Sarmates passent la Pannonie. Ensin une médaille de Numérien paste du triomphe for les Quades.

Les villes qu'on leur attribue, font:

Eburodunm, (Bria) Mediofianiuum (Znaim), Eborum (Obruntz), Celemantia (Kalminz).

Il s'ensisti que les Quades occupoient; ou di moins pendant un certain temps, le marquisat de Moravie, une partie de la Sitélie, la haute Hongrie jusqu'au Gran, & de-la; en suivant le Danube, la partie de l'Autriche qui est entre ce sieuve & la Moravie.

QUADRATA, ville de la haute Pannonie, maisfur le bord de la Save, felon l'innéraire d'Autonin.

OUADRATÆ, lieu de l'Italie, entre Rigona

gum & Tauricos, selon l'ininéraire d'Antonin dans la Ligurie, & à l'est de Fodincemegus.

QUADRATUM, lieu de la première Pa: nonée eu ce la Norique Rupenfife, fe'on la notice de l'empire. Ce'lle même lieu que Quadrata.
QUADRIBURGIUM, nom d'ane ville fittée au commencement du pays des Baraves, f.·lon Ammien Marcellin; c'elt la même que . Burgina-

QUADRIBURGIUM, ville de la Valérie, près de Danube, felon la notice de l'empire.

OUADRIBURGIUM, ville de la première Pannonie, ou de la partie de la Norique voifine du Dambe, felon la notice de l'empire.

du Danube, felon la notice de l'empire. QUADRIGA, lieu de la Grèce, dans la Béotie, felon Valère-Maxime.

QUESTORIANENSIS, fiège épifcopal d'Afriene dans la Byzacène, felon la netice épifcopale d'Afrique.

QUAESTUS, fleuve de l'Histrie. Q. Verfu die, nord-est. On ne place ces mots que pour indiquer le lieu dont parle Horace dans son voyage à Brundustum. Il étoit dans l'Anulle.

QUARIATES, peuple des Alpes maritimes, au nord-est de l'Oxibi. Le P. Papon le place près du village de Bar-

geme. Pline parle de ce peuple de la Gaule Narbon-

OUARIS ou CUARIS, ville de l'Afie, dans

la Badriane, felon Prolemee.
QUARQUENI, nom d'un peuple de la Gaule

Transpadane, selon Pline. QUARTAPIERY, forteresse de l'Asse, vets la Mélopotamie, selon Guillaume de Tyr, ché par Ortélius.

QUARTENSIS LOCUS. Il est parlé de ce lien dans la notice de l'empire. C'étott où se tenoit le Pressetus Clesse Sambrie, e celui qui commandoit la navigation de la Sambre. M. d'Anville retrouve cette position dans celle de Quarte, près de flavai.

QUARTUM, maifon de campagne apportenant à Pollion. Elle étoit firuée à quatre milles de la ville de Rome, selon Martial. QUERCUS CAPITA, lieu à l'entrée du mont

OUERCUS CAPITA, heu à l'entrée du mont Cythèron, en allant à Platée, felon Hérodote & Thucydide. OUEROUENSIA, place de l'Afie, dans la

Melopotamie, aux environs d'Edesse, selon Guillaume de Tyr, cité par Oriélius. OUERQUETULANI, nom d'un peuple de

Titalie . fel n Pline.

OUERRONESE , ville finnée dans Eifthme de

Thrace, felon Hécatée, cité par Etienne de Byfance. QUERRONSSE, ville de la Chersonnèse Tauri-

MONTH AND IN THE SEC. IS

que, prés du promontoire Parthenium, felon Pro-

QUERRONESE, nom d'une île voifine de

QUERRONESE, ville d'Afrique, dans la Libye. Elle est nommée Cherrara par Alexa dre, au troisième livre des affaires de Libye.

QUERRONESE. Etienne de Byfance dit qu'il y avoit un lieu ainfi nomme auprès de la ville de Coronide.

QUESTORIANENSIS ou QU'ESTORIANENSIS, fiège épifcopal d'Afrique, dans la Byfacène, felon la notice épifcopale d'Afrique.

QUIDIENSIS, siège épiscopal d'Afrique, dans la Maurinnie Cétariense, solon la notice d'Afrique & la cenférence de Carthage.

QUINA, nom d'une ville d'Afrique, felon.

CUINDA ou CUINDA, fortereffe d'Afie; dans la Cilicie, au-deffus d'Anchiale, felon Strahon.

QUINQUE COLLES, lieu du Péloponnèfe, dans la Laconie, à sept stades de la ville de Lacèdémone, selon Aihenèe, cité par Ortélius. OUNOUEGENTIANI, peuple de l'Afrique;

felon Orofe. Il infestoit l'Afrique sons l'empire de Dioclèrien, selon le rapport d'Eutrope. QUINTA, nom d'une ville du Pont, selon

Nicetas, caré par Ortélius. QUINTANICA, rivière de la foconde Rhé-

QUINTIANA POSITIO, espèce de rade en Italie, à trois mille pas de Massana, & à fix mille pas de Rega, seton l'itinéraire d'Antonin

QUIRENSIS ou QUIRITMSIS, fiège épifcopsil; dont l'évêque Diogene fonferivit au concile de Chalechoine, tenu fons l'empereur Marcien. QUERNALIS FORTA, nom de l'une des

OURINALIS PORTA, nom de l'une des portes de la ville de Rome. Elle étoit auffi nommée Collina Porta.

QUIRITES, nom par lequel on défignoit quelquetois les Romains. Il est probable que ce nom leur fur donné d'abord par les gent du pays, après quite curen biét i a ville de Rome. Nous ne favons pas bien quelle langue on parioit alors dans cette partie de l'Italier ce qui est très-probable, c'est quelle étois plus prés des largues orienrales, que le laine qui fe forma depuis. Or, ser fignifism ville en oriental, il étoit sité d'en former évirie ou Quiries, le habitant d'une ville.

OUIZA, wille d'Afrique, dans la Mauffianie Céfarienfe. C'étoit auffi une fouereffe, felou Pomponius Méla & Pline. Antonip en fait un municipe qu'il place entre Portus Magnus & Arfinaria.

Prolemée en fuit une colonic.

### RAB

# RABATINÆ, peuple de l'Arabie heureufe,

felon Prolemėe.

RABBA, nom d'une ville de la Judée, qui appartenoit à la tribu de Gad , selon le livre de

Cette ville étoit fituée fut le torrent de Jaba: elle fut affiégée par Joab, après qu'il eut défait l'armée des Ammonites.

Moyfe dit que l'on voyoit à Rabba , le lit d'Og . roi de Bazan, qui seul étoit resté de la race des

RABBA, ville de la Palestine, dans la tribu de Juda, felon Jofué.

RABBATH-AMMON ou PHILADELPHIA, ville de l'Afie, qui étoit fituée dans les montagnes de la partie méridionale de la Palestine, au sud-est de Tibérias, au sud de Bostra, vers le 32º deg. 10 min. de lat.

RABBATH MOAB ON AREOPOLIS, ville de l'Afie, qui étoit fituée à quelque distance à l'orient du lac où se jettoit la rivière du Jourdain, vers le 31° deg. 20 min. de lat. RABBOT ou RABOTH, ville de la Palestine,

dans la tribu d'Iffaehar, felon Jolué. RABDIUM, (Tur-Rabdin), ville de l'Afie,

fur une montagne, à quelque distance du Tigre, ou fud de Treranocerta, & à l'eft de Nefibis, RACASTA ou RACOTIS, nom que l'on a an-

ciennement donné à la ville d'Alexandrie d'Egypte, felon Cedrene. Elle étoit auffi nommée Racet's , felon Pline.

RACHAL, ville de la Palestine, dans la tribu

On voit dans le premier livre des rois, que c'est où David envoya le busin qu'il avois pris fur les ennemis qui avoient pillé Siceleg.

RACHUSII, peuple de l'Inde, selon Arrien, dans fon Périple de la mer Erythrée.

RADÆSTUS, (Rodofto), vilie maritime de la Thrace: vers l'an 1198, les Saythes & les Wa'aques passèrent le Danube , & firent des courfes jufqu'à eette ville.

RÆTIARIA ou RATIARIA , ville de la haute Myfie, apprès de Dorticam, seion Ptolemée. Elle eft nommée Ratiaria , dans l'itinéraire d'Antonin, où elle est marquee fur la route de Vi-

miniscum à Nicomédie, entre Bononis & Almus, RAGABA, château très fort de la Judée, qui fut aifliege par Alexandre Janoce , lequel mourut pendant le fiège.

RAGE, RAGES, ou RAGEIA, ville de l'Afie,

dans la Médie, entre es montagnes près d'Echatane, Geographic ancienne. Tome II.

#### RAM

Strabon, qui nomme cette ville Rageia, dit que Nicator en fut le fondateur ; qu'il l'appela Europus; que les Parthes Le nommoient Affacia, & qu'elle étoit fituée à cinq eens stades au midi des portes Caspiennes.

AGAU, grande campagne, dans laquelle Nahodonofor, roi de Ninive, vainquit Arphaxad,

roi des Médes. (Judith).

RAGE, ville de la Theffalie, fur le bord du Panee, à environ dix mille de Lariffe, felon Tite-

RAMA, ville de la Judée, dans la tribu de Benjamin , felon le livre de Josué , c. 18, \$. 20. C'est dans cette ville que Baafa, roi d'Ifrael, bâtit une forteresse pour fermer le passage à Asa, roi de Juda. 3º livre des rois, c. 15, \$. 17.

Rama étoit finuée vers les momagnes d'Ephraim, entre Gabas & Bethel, à fept milles de Jérufalem, felon S. Jerome.

RAMA, RAMATHA, RAMOLA, RAMULA, RAMBA, RUMA & REMPERTS, ville de la Paleftine , au couchant de Jerusalem, entre Lydda & Joppi , felon S. Jérôme.

RAMA, ville de la Palestine, dans la tribu de Nephtali, fur les frontières de celle d'Afer, fe-

RAMA, dans la Gaule: on trouve dans les itinéraires, ce lieu indiqué fur la route qui tend au paffage de l'A'pis Cor.ia, entre Ebrodunum & Brigantio, & actuellement encore on trouve le nom de Rame, dans un lieu près de la Durance, du même côté qu'Embrun, dans l'endroit où est un torrent nomme la Bieffe.

RAMASTRABALE, nom d'une ville de la Gaule Narbonnoise, selon Sextus Avienus, ei:6 par Ortélius.

RAMATHA, ville de la Judée, dans la tribu d'Ephraim, selon le livre de Josué.

Cette ville étoit la patrie & a é é le lieu de la sepulture de Samuel, C'ètoit auffi l'endroir bu il rendoit la justice au pauple pendant sa judicature, felon le livre des rois.

Ramatha fut une des trois villes que Démétrius. roi de Syrie, enleva aux Samaritains, pour les donner aux Juifs.

RAMATINUS, fleuve de l'Italie, dans la Vénétie.

RAMAT-LECHI, nom de l'endroit où Samfon etta la machoire dont il s'étoir fervi contre les Philistins. ( Judic ).

RAME ou ROAME, ville fittiée dans les Alpes ; Kkkk

entre Brigantio & Eburodunum. (Voyez RAMA). RAMESSES , ville bitie por les Hebreux , dans

le tem s qu'ils étoient en Egypte. RAMETH ON JARAMOTH, ville de la Judée, dans la mibu d'hifachar, felon le livre de Jofué.

Elle for donnée aux Lévires de cette tribu qui étoient de la samille de Gerson. RAMETH ou RAMATH, ville de la Palcstine,

dans la partie méridionale de la tribu de Siméon , felon Josus.

RAMISI , peuples Arabes , qui babito ent aux environs de l'Arabie déscrie , selon Pline , L. .

RAMLE, ville de la Palestine, dans une plaine qui s'étend du couchant au levant, depuis la Méditerrance juiqu'aux montagnes de Judée. Elle étoit à trois milles de Diospolis.

RAMOTH-GALAAD, ville de la terre pro-mic, dans tribu de Gad. Elle appartenoit à la famille de Mérari, la troisième des simples Lévites. C'étoit une des fix villes de refuge.

Cette ville étoit fituée à l'occident de Rabba-Elle fut prise pas les Syriens de Damas, qui la conserverent jusqu'au règne de Joas; mais après elle leur fut enlevee par Jéroboam second.

RANI ou RAMI, peuples de la Sarmatie Afia-tique, felon Plia

RAPHAIM ou LA VALLÉE DE RAPHAIM, vallée du pays de Chanaan, qui étoir fort célèbre fous Josué & sous le règne de David.

RAPHANEÆ, ville de l'Asie, dans la Syrie. Elle étoit fituée fur le bord du fleuve Eleuthérus, à l'ocest d'Epiphania, vers le 34° deg. 40 min. de lat.

RAPHIA ou RAPHEA, ville de la Phénicie, entre Gags & Rhinocorure, Elle étoit ruinée & détruite; mais, elle fut rétablie par les ordres de Gabinius, gouverneur de Syrie, 61 ans avant

Cette ville étoit célèbre par la victoire qu'Aneiochus le grand, roi de Syrie, perdit dans fon voifinage, contre Ptolemée Philopator.

RAPHIDIM, lieu de l'Arabie, où fut le onzième campement des Ifraélises.

Le peuple manquant d'eau à Raphidim, Dieu en fit foriir d'un rocher du mont Horeb, pour le défaltérer.

RAPHON, ville de la Palestine, au-delà du . Jourdain, fur un torrent auprès de Carnaim. C'est dans cer endroit que Judas Macchabde défit l'armée de Thimothée, selon le premier li-

vre des Macchabées. RAPIDUM ou RAPIBA CASTRA, lieu de l'Afrique, dans la Mauritanie Sitifenfis, fur la route de Carthage à Sitifis, entre Auga & Tirinadis,

felon l'innéraire d'Antonin. RAPINUM, port de l'Italie, sur la côte de l'Errurie, entre Alga & Gravifca, felon l'itiné-

raire maritime d'Antonin,

RAPSA, ville de l'Asie, dans l'intérient de la Médie, entre Gerepa & Andriaca, felon Pro-

RAPSA, nom d'une ville de l'intérieur de l'Afrique. Selon Pline, c'ésoir une de celles qui

furent subjuguées par Cornélius Balbus, RAPSACIUM, lieu fortifié de l'Asie, dans l'Arménie, selon Curopalate & Cédrène, eités

par Ortélius. RAPTA, ville de l'Afrique, que Prolemée place

treize degrés plus méridionale que le promontoire Aromata, & l'entrée à de la mer Erythrée. RAPTUM, promontoire de l'Afrique, dans

la partie qui est au midi , en tirant vers l'occident du promontoire Aromata, felon Ptolemée. RAPTUS, fleuvede l'Afrique, qui fe jettoit dans la recr , au midi du promontoire Aromata, felon Prolemée. Il en place l'embouchure entre la ville

de Tonice & celle de Rapta. RARAPIA, ville de l'Hispanie, dans la Lusiranie : elle étoit presque à l'ouest & peu éloignée

de Pax Julia. RARASSA, ville de l'Inde en-deçà du Gange ; entre Gafesmira & Modura , sclon Protembe

RARUNGÆ, nom d'un peuple que Pline place dans l'Inde. RASELINE, lien find entre l'Egypte & la Sy-

rie, felon Guillaume de Tyr, cité par Orteluis, RASENÆ, anciens peuples que l'on croit êrre les memes que les Rhari, & que l'on regarde comine les ancèrres des Tufci. Ils durent entrer de bonne heure en Italie, par les Alpes, au nord.

RASINA , nom d'une rivière de l'Italie. Elle fe jette dans l'Eridanus , felon Martial. RASIS, ville de l'Ofrhoène, selon la notice des

dignités de l'empire. RASNUsI, ville de l'Afie, dans la Perfide. & dans la contrée nommée Rafeh, felon Siméon

le Méraphrafie. RASTIA , ville de l'Afie , dans la Galatie, Ptolemée la donne au peuple Troomi,

RATÆ ou RHAGE, vile de l'ile d'Albion, fur la route de Londinium à Lindum, entre Vennonis & Vecometum; felon l'itinéraire d'Antonin, Elle est nommée Rhage, & placée chez les Co-

ritains par Prolemée. RATEAS, ville du Péloponnèse, dans l'Arcadie, au confluent de l'Alphée & du Gortynius, felon Paufanias.

RATHENI, peuples de l'Arabie heureufe, aux environs & à l'occident du mont Sinai, felon Prolemėe.

RATIARNA, ville de la Moefie, felon l'hiftoire Miscellanée, citée par Ortélius

RATIATUM. Ce lien eft nomme dans quelques exemplaires de Prolemee Ratisflum, Mais il paroit que la première leçon est la meilleure. M. d'Anville est d'avis que ce lieu érois au sud, & peu loin de l'embouchure de la Loire : le pays de Retz conferve encore des traces de ee nomRATIS ON RADIS INSULA, (l'ile de Ré), île fur la côse de la Gaule Aquitanique.

L'Anonyme de Ravenne écrit Ratis. M. Valois fait descendre ce mot de Ryde, mot Galois qui fignifie un lieu d'ancrage.

RAUDA (Roa), ville de l'intérieur de l'Hifpmie citérieure. On fait peu de chofe de cette ville que Piolemé attribue aux Vaccéans.

Elle étoit fituée au fud-est de Pallentis. RAUDA, nom d'un village de l'Asie, dans les

environs de la Perside, selon Polyenus. RAUDII CAMPI, champs de la Gaule Transpadane, vers le sud de Comum. Ils sont fameux dans l'histoire romaine, pour avoir été le théâtre

de la défaite des Cimbres par les Romains, l'an de Rome 652. Il y refta cent-vinge mille de ces barbares fur la place; quarante mille furent faits priforniers.

RAYENDES, ville de l'Afie, au voifinger de.

RAVENDES, ville de l'Asie, au voisinage de l'Euphrare, selon Guillaume de Tyr, cité par Ortelius.

RAVENNA (Rarenee), ville de la Gaule Cifpadane, au fud de Spina. Elle fut une des plus confidérables villes de l'Italie. Elle avoit été fondète, sélon Strabon, par des Theffaliens, longtemps avant la guerre de Troye, dans pluficurs Iles. Au temps de cer é étrivaio force, elle étoit déjà au miliéu des marsis, & tenoit au continent. Enfin le Pê continuant à charrier du fable, éleva

terrein, & éloigna la mer. Tout prés étoit le port de certe ville, que les Romains parfectionnéent. Pompée y établit une flotte qui gardoit la mes Dipérieure & celle da Levant. Ce port étoit fu valle, que fous Auguste on y retrioit moit Perus Claffe, ou le port de la flotte; vers l'eft étoit un phare pareil à celui d'Alexandite. Tibère & Trajan fe plurent à embellir Ravenne.

Lorfqu'Odourer eut fait la conquête de l'lalie, il fir fa réfidence à Navenne, & y fouint un fiège de trois ans, au bout defquels il fu pris & tué par Theodoric. Ce prince qui aint les arts, avoit fait, travailler aux embelliffemers de de Ravenne, & reconfinuir l'augudeu de Trajan, 5a fille Amtalsonthe lui fir confituire un tombeu dannectreville, Peu aprés, les Grecs s'en danne parès, elle devint le fiège des gouverneurs, connas fous le nom d'Exarques de Ravenne.

RAVI, peuples de l'Arabie heureuse, selon Pline.

\* RAUMARICÆ, nom d'un peuple qui faisoit partie des barbares qui habitoient dans la Scandinavie, selon Jornandès.

RAURACI ou RAURICI, peuples de la Gaule Belgique; ils habitoient à l'est, entre le Rhin & 1711. Ils furent compris dans la Germanie première. (Poyet les divisions de la Gaule, tableau 27). Ce peuple s'étoit joint aux Helvètiens, lorsqu'ils entreprirent de forir de leur pays pour aller établir dans quelque contré de la Gaule, On

fait que Céfar fit rentrer les uns & les autrès dars leur ancienne demeure.

RAURANUM, ville de la Gaule Aquiranique, entre Anedonnacum & Limonum, felon l'itinéraire d'Antonin. On retrouve ce nom dans celui de

Rom, archiprèné du diocèfe de Poiniers. RAUSINO, lieu de la Gaule, felon Fortunat, cité par Ortélius.

RAX, ile qu'Etienne de Byfance indique fur la côte de la Lycie, province de l'Afie mi-

REATE (Ricii), ville d'Italie, dans la Sabine, C'étoit une des plus anciennes villes de cette

Cétoit une des plus anciennes villes de cere contre. Elle ne fur fous les Romains, ni colonie, ni municipale, mais précêdure. Cicéron conpare fon territoire à la belle vallée de Tempé. Pline patle avec éloge de fes armes. Varons die avoir vu vendre du de fes mulets foixanne-dix mille feferces.

Selon Denys d'Halycarnaffe, les habitans de Reate étoient Aborigènes.

Elle étoit arrofée par le Velinus; & dans le moyen age, elle fit partie de Duché de Spolette, REATIUM, ville dont fair mention Etienne de Byfance, & qu'il indique en Italie.

REBLATA ou REBLA, ville de la Judée, dans la tribu de Nephtali, felon le quariôme livre des

Ceft dans certe ville que Pharaon Néchao, roi d'Egypte, enchains Joschas, qui régnoir depuis trois mois, lorfque Pharaon lui enleva fon royaume. La fontaine de Daphné étoir dans un bois au mid de certe ville; & a l'orient de cette fontaine, éroient les caux de Mérom, nom du premier lac dans lequel é rend le Jourdain.

REBLAT, REBLATA, ou RIBLATA, ville de la Syrie, fituée dans le pays d'Emath.

RÉCATH, ville de la Judée, dans la tribu de Nephtali, felon lelivre de Josué. RECEM, ville de la Judée, dans la tribu de

Benjamin, felon le livre de Jofité, ε, 1β, ψ 20, RECENTORIUS AGER, territoire de la Sicile, felon Cicéron.

RECHIUS, fleuve de la Macédoine. Il paffoit près de Theffalonique, 8 alloit fe rendre dans la mer. Justinien, selon Procope, sit élever un fort à

l'embouchure de ce fleuve.

REDICULI CAMPUS, campagne de l'Italie; fur la voie Appienne, à deux milles de Rome,

felon Pline.

Dans le même endroit étoit le temple nommé
Rediculi Fanum.

REDICULI-FARUM, temple élevé à deux milles de Ronne, dans l'endroit où Annibal, » lors de la feconde guerre de Carthage, fint faifi d'une terreur panique & retourna fur fes pas, felon Varron

Les Romains appelèrent Tutanus, le dieu à qui s consacrèrent ce temple.

K k k k a

REDINTUINUM, ville de la Germanie, entre Marobudun & Nomiglerium, felon Ptolemee.

REDONES, peuples de l'Armorique, felon Cefar, dans fes commentaires, Leur capitale, felon i'tolemie, fe nommoit Condute, Leur territoire s'étendoit au c'e à des limites du diocète de Bennes. REDONES, la ville appeice d'abord Condate,

orit enfuite celui du peuple, & c'est actuellement la vi le de Rennes.

REFUGIUM APOLITNIS, lient de la Sicile, fur la route de Syracuja à Agrigentum, entre Plagia-Hereum & Plagia-Syracufist, felon l'ininéraire d'Antonin.

Refugium Chalis, lien de la Sicile, fur la route d'Agrigentum à Syracufa, en prenant le long de la mer, entre Plinta & Plagia-Calvifiana, felon l'itinéraire d'Antonio.

REGÆ, port de l'Italie, vers la côte de l'Etrerie, près de Quintianem, felon l'itinéraire d'An-

REGIA, ville de l'Asie, dans la Syrie. Elle étoir fituée fur le bes oriental de la rivière Chalus, an fud de Chaonia, vers le 36° degré 10 min. de lat.

REGIA & DIANE FANUM, lieu de l'Afie, dans la Mésoporamie, sur le bord oriental de l'Euphrate, vers le 35° deg. 45 min. de lat. REGIANA, ville de l'Hispanie, selon l'itiné-

raire d'Antonin. REGIANENSIS, fiège épifcopal d'Afrique, dans la Numidie, selon la notice épiscopale d'Afrique.

REGIANUM, ville de la baffe Moefie, fur le bord du Danube, selon Prolemée.

REGIATES, peuples de l'Italie, ainfi nommés par Pline. Cer auteur les place dans la huitième

RECIENSIS, fiège épifcopal d'Afrique, dans la Mauritanie Céfariense, selon la notice épis-

copale d'Afrique. REGILLUS LACUS, lac d'Italie, non dans

le pays des Sabins, près de la vi le de Rigillus. qui étoit vers le sud est de Cafperia; mais dans le Latium, vers le nord ou nord ouest de Labieum, La comparation des distances indiquées par les anciens fait rettouver, non ce lac qui est aujour-d'hui desséché, mais son emplacement qui porte le nom de Parrano, fignifiant auffi le lac.

Florus dit que ce lac devint sameux por la vietoire que A. Posthumius remporta sur fes bords contre les Tarquins. REGINA, ville de l'Hifpanie, dans la Bénique.

au pays des Tutdétains, entre Contributa & Curfus, felon Pjolemée. Elle étoit fituée au nord du mont Marianus,

REGINA, ville de la première Monfie, felon la nonce des dignités de l'empire.

REGINEA, lieu de la Gaule, dans la troisième Lyonnoite, dans le voifinage de la mer, à quatorze milles de Fanun Martis, felon la table de

REI Pentinger; on retrouve des traces de ce nom dans celui d'Ergmes.

REGINENSUS, peuples de l'Hifpanie, dans la

Benque, felon Pline. REGINENSIS AGER, territoire de l'Italie. dans le Picenim, felon Oriciins, Thefaur,

REGIS MONS, lieu aux confins de la Pannonie & de l'Italie, selon Paul Diacre, REGIS VILLA, lieu de l'Italie, dans l'Etrurie. entre Coffa & Ofte, felon Strahon.

REGIUM, sorry RHEGIUM. REGIUM , ville de la Rhétie , entre Augusta &

Abufina, felon l'itinéraire d'Antonin, REGIUM LEPIDI (Regio), ville de la Gaule Cif-padane, au fud-est de Parme. Comme elle avoit èté sondée l'an 565 de Rome par Emilius Lépidus, elle perta le nom de Forum (t) Lepidi. On ne fait à quelle occasion, ni quand elle prit le nom de

regium. Ce fut dans cette ville que Cneus Pompée fit asfaffiner, par Géminius, M. Brutus (2), qui cepentlant s'étoit rendu à lui la veille. REGIUM APATOS, REGIUM YERICHO, RE-

GIUM LIVAS & REGIUM GADARON, nom des quatres sièges épiscopatix, sous la métropole de Céfarée, for la côte de la Palestine, selon la notice du Patriarchat de Jérufalemi REGNI, peuples de l'ile d'Albion, au midi

des Aurebatif & des Cantil, felon Prolemèe, REGNUM, nom d'une ville de l'île d'Albion; felon Ptolemée & l'itinéraire d'Antonin,

REGULBIUM, ville de l'ile d'Albion, for la côte appelée Littus Saxonicum, selon la notice

des dignités de l'empire. REGUSIO, lieu de l'Italie Cif-padane, en prenam par les Alpes Cottiennes, entre Fines & Ad Martis, selon l'aunéraire d'Antonin,

REGUSTRON, ville de la Gaule Narbonnoife, cutre Alamontes & Alaunium, felon Il'tinéraire d'Antonin. REHIMENA, contrée de l'Asse, dans la Per-

e, sclon Ammien Marcellin. REHMAN ou REMAN, lieu fortifié par les Ro-

mains, en Afie, dans la Métoporamie, a ce qu'il paroit per un paffage d'Ammien Marcellin. REII APOLINARES, peuples de la Gaule Nar-Bonnoife. Els occupoient le territoire de Riez.

& dependo ent d'Albice. Le nom d'Abicai on Albici, éteit donné aux habitans du pays, & celui de Reii au peuple du setritoire.

(r) Les Romains donnaient, aux places publiquer des villes, le nom or Forum; mais ce mot s'employon auffi ries fouveni en composition avec beaucoup d'autres noms, comme chet nous. Belle-Ville, Haute-Ville, etc. (2) Ce M. Brutus etest le père de l'affashin de Jules-Cefar. Plurarque en rapportent ce trait, observe que Pompée sut blemé de la trabiton par le Senat, cela est bien doux , il cut du en eite puni,

REIS APOLLINARIS (Ritq), ville de la câul, Nobusonice, l'inte donne le nom de ville laine, a l'u z, qui étoir une colonie Romanie, fonde par julie. Cafer, 6x sugemente par Auguste. De siricépisons provers qu'il y zavie par la partie de siricépisons provers qu'il y zavie par la colonie de la partie des étaux ou de Colonie. Su colonie de la partie des étaux ou de Colonie. Les locanions y élevieren ploiteur sédifices public « d'eur en voit excués quelques verifices public », d'eur en voit excués quelques verifices d'eur en de l'eur en de glie d'eur en la colonie en colonie de la colonie del la colonie de la coloni

On découvrit, il y a plus de cent-cinquante ans, une infeription où il est fait mention des offrandes que denx parietuliers frient à Esculape, en reconnoissance d'une guérison obtenue par sa puissance. Ure inscription apprend qu'il y avoit à Riez

un temple décié tour à la fois à Rome & à Augufte, & un Ponnie qui veilleit fur les prêtres inférieurs. Ce prêtre étoit en même temps un des quatre premiers magifitats. REMI, peuples de la Gaule Belgique, felon les

REMI, peuples de la Gaule Belgique, felon les hinéraires romains & les notices de l'empire. Ce font les peuls du territoire de Reims.

REMISCIANA, ville de la haute Mocfie, fur la route du Mont d'Or à Byfance, enrre Nasffum & Turis, felon l'itinétaire d'Antonin.

REMMON, ville de la Palcítine, dans la tribu de Simeon, (clon Jofué.

REMON om ADAD RYMMON, ville de la Paleftine, dans la ribu de Jezzael, à dix fept milles de Cyfarée de Palefture, telon l'timéraire de Jérufalem. Par la finte eile fur nommée Mazminiamopolir, en l'honneur de l'empereur Maximien. REMMON, nom du rocher où le fauvérent les

ensans de Berjamin, après leur défaite.

REMMON-AMTHAR, nom d'une ville de la Judée, dans la tribu de Zabulon, selon le livre de Josué. Elle sut donnée aux Lévites de cette tribu,

qui écoient de la famille de Mérari.

REMMON-PHARES, lieu de l'Arabie pétrée, où les Ifraclines firent leur feixième campement.

Ce leu étoit vraifemblablement à l'ocident de Cadés Baru.

REMPHTIS, ville de la Paleffine, la même que Rama ou Ruma, près du Lydda. Il en est fait mension par Eusèbe.

RENA, ville de la Phéricie, felon la notice des dignités de l'empire.

RENGAN, nom d'un lieu de la Palestine. C'est où les Philistins campèrent, lorsqu'ils vinrent pour arraquer Saul, dans le dernier combas où il mouzue. ( Josephe, Asig.)

RENTANI, perples de l'Esclavonie, selon Cédrène & Curopalate, enés par Ostélius. RENUS, nom d'une rivière de l'Italie. C'étoit

RENUS, nom d'une rivière de l'Italie. C'étoit une de celles qui se jettoient dans l'Eridanus, on le Pô, selon Pline.

Elle pattit à Bononia.

REPERITANUS, fiège épiscopal d'Afrique dans la Mauritanie Cetariense, telon la notice

épiscopale d'Afrique.

RE'M.El. Selon la Genèse, les Réphéens, au temps d'Abraham, demeuroient au-delà du Jourdain, dans le pays qui sut depuis appelé Bazan, à l'orient du lac de Généarchi. Quelques uns de c.s Réphéens passèrent, dans la sune, le Jourdain.

& s'établirent dans une plaine on vallée peu diftante d' Jérufacem, à laquelle ils donnérem leur nom. Johé, c. 15, v. 8.

RESAFA, ville de l'Afie, à quelque d'flance

& dans la partie occidentale de l'Euphraie, vers le 35° deg. 30 min. de lat. RESAIA, ville de-la Méloporamie, dans l'Of-

rhoene, felon la notice des dignités de l'empire, fell. 25.

RESAINA, ou THEODOSIOPOLIS, (Ras-ain ou Ain-Perdeh), ville de l'Afie, dans la Metopotamie, sur le bord du fleuve Chaboras, vers le 36º deg. 30 min, de lat.

Cette ville reçut un grand luftre, d'une victoire que le jeune Gordien remporta fur Sapor, en l'an 243.

l'an 243.

Sous l'empire de Sévère, elle sit élevée à la digniré de colonie; & sous Théodose, elle prit le nom de Theodosopolis.

RESAPHA. Pro'emée place certe ville dans la Palmyrene. Procope la nomme Sergiopelis, & la place dans le champ qu'il nomme Barbaricus Compus. Elle éroir à quelque dislance de l'Euphrate, vers le 35° deg. 30 nin, de lat.

RESCIPHA, lieu de l'Alie, dans la Mélopotamie, fur le bord de l'Euphrate, felon Ptolemès.

Il étoit fitué près & au fud de Corfote. RESCYNTHIUS, montagne de la Thrace, fe-

lon Nicander, eité par Ortélius, RESEN, ville de l'Afie, dans l'Affyrie. On voit dans la Genèfe, que cette ville fut bàrie par Affur, entre Ninive & Chalé.

RESEHP, RESIPH, RESAPHA, RISAPHA, ou RAESAPHA, ville de l'Afie, dans la Syrie. Protemée la place dans la Palmyrène, & la

nomme Raefapha.

RESISTON ou RESISTOS, ville fituée dans l'intérieur de la Thrace, (elon Plim.

Dans l'itinéraire d'Amonin, elle cft marquée fint la route de Ploinopolis à Héraclée, entre Apros & Héraclée.

RESOCIACUM, ROSOLOGIACUM, ROSALATIACUM, ROSOLATICUM & ROSOLATICUM & ROSOLATICUM, felon its divers exemplaires de l'Itingeraire d'Antonin, ville fur la route de Conflantinolle à Antioche, entre Corbonnac & Aipona.

RESPA, lieu de la par le de l'Italie appelée grande Grèce dans l'Apulie, entre Aufdens &c.

RESPECTENSIS, fiège épifcopal d'Afrique,

dans la Numidie, felon la notice des évêchés de l'Afrique.

RESSA, lieu de l'Arabie, fur la route de l'Egypte à Gaza,

Reffa fur le lieu de la dix-hnitième flation des Iracires. RESSANENSIS ou RESSANTENSIS, ville épif-

couplo de l'Afrique, dans la Numidie, felon les aces de la conference de Carthage. RETENUS, fleuve de l'Italie, dans la Vénétie.

RETHEM, campement des Ifraélites dans le defen. ( Voyet le mot fuivant).

RETHMA, lieu de l'Arabie pétrée, dans le défert de Pharan, près de Cadès-Barné.

Rethma fut le lieu où les Ifraélites firent leur quinzième campement. RETINA, lieu de l'Italie, fur le bord de la

mer, dans la Campanie, selon Pline.
RETRIA, lieu dont il est parle dans le code,

RETRICES, nom que l'on donnoit à des ruiffeaux dont on détournoit l'eau pour arrofer les jardins des eavirons de la ville de Rome, felon Feftus Aviénus.

REVESSIO, lieu de la Gaule: il prit ensuite le nom de Vellari, qui étoit celui du peuple, d'où s'est formé celui de Vellay, Revessio étoit la

RHA, grand fleuve de la Sarmatie Afiatique. Il alloit se perdre dans la mer Caspienne, selon

RHAABENI ou RAABENI, peuples de l'Arabie déserte, au midi des Agubeni, selon Prolemée.

RHABA, ville fituée sur le golfe Ionique, felon Etienne de Bysance. RHABANA, ville située dans l'intérieur de l'Arabie heureuse, cotre Asia & Chabusta, selon

Ptolemée, RHABATAMASSANA, nom d'une ville de l'Arabie, Polybe rapporte qu'Antiochus s'en rendit

l'Arabie. Polybe rapporte qu'Antiochus s'en rendit le maitre. RABBATAMMANA, ville de l'Arabie mon-

tueuse, selon Etienne de Bysance. RHABDIUM, ville de l'Asie, qui étoit dans la Zabdicena. Elle étoit située au pied des mon-

tagnes qui fonmà l'occident du Tigre, environ par le 37° deg. de lat. RHABDIUM (Tur. Rabdin), canton de l'Asie, dans la Mésopotamie, selon Procope, qui dit

dans la Métopotamie, felon Procope, qui dit qu'il est rellement hérisse de rochers et de forêts, qu'il est impraticable pour les chevaux comme pour les voitures.

RHABII, peuples de l'Afrique, dans la Libye intérieure, felon Ptolemée. RHABON, nom d'un fleuve de la Dacie, dans lequel le fleuve Sargetia, alloit fe perdre, felon

lequel le fleuve Sargeiia, alloit se perdre, selon Ptolemée.

RHACALANI, peuples de la Sarmatie Euro-

péenne, entre les Amaxobii & les Roxolani, selon Prolemée.

RHACATÆ, peuples de la Germanie. Ils habitoient les environs du Danube, su voifinage des Terateatiæ.

RHACELUS, ville de la Macédoine, dans le voifinage du mont Ciffius, selon Etienne de By-

RHACHIA, nom de l'une des branches des monts Pyrénées, qui formoit un promentoire sur la mer Méditerranée.

RHACHLEMA, ville fituée dans la province de Tyr, felon les actes du cirquieme concile de Confiantinoule, cirés par Ortélius.

Confiantinople, cités par Ortelius.

RHACHUSII, peuples de l'Inde, en decà du
Gange, près de Baryana, felon Arrien, dans
fon Périple de la mer Erystrée.

RHACOLA, nom qu'Etienne de Byfance donne à Gerania, ville de la Thrace.

RHADATA, villede l'Ethiopie, fous l'Egypte, Selon Pline, on y adoroit un char d'or. RHÆBA, ville que Prolemée indique dans l'intérieur & dans la partie orientale de l'Hiber-

nic, entre Regis & Laberus.

RHÆCI ou Rœci, peuples de l'Italie. Schon Strabon, c'étoit un de ceux dont le pays fut appelé Latium, après qu'ils furent subjugués.

RH.EDA, ville située dans l'intérieur de l'Arabie heureuse, entre Ara Regia & Banum, selon Ptolemée.

RHÆEPTA, nom d'un lieu de l'Arabie. Il étoit finnifié, selon Joseph. RHÆTPUTÆ, peuples que Ptolemée indi-

que dans l'Arachofie, au voitinage des Sydri & des Eorites.

RHÆSANA, ville de l'Afie, dans la Métopotamie, entre Pelisla & Aphadana, felon Prole-

mée.

RHÆTENI, peuples de l'Arabie pétrée, près
des montagnes de l'Arabie heureuse. Selon Pro-

lembe. RHÆTIA, la Rheile. Controè d'Europe, qui occupoli la partie des Alpes fitule su nond de l'Italie des ancientes, de l'Italie de l'Italie des ancientes, de l'Italie de l

Quedques anciera, tels que Juffin, Pline, &c. difera que les Rhéticas totoret originaires de l'Etururie, d'où ils étolent fortis pour alter habiter ces montagnes. Ce fait ne me paroit admiffible que dans une fuppofition; c'est qu'ils auroient été chaffés par un gouvernement ben injusé de bien opprefieur. Ou fait combieu une parrie du pays habit par les d'étions de ceux de la Suffie que l'abite par les d'étions de ceux de la Suffie que l'abite par les d'étions de ceux de la Suffie que l'abite par les d'étions de ceux de la Suffie que l'abite par les d'étions de ceux de la Suffie que l'abite par les d'étions de ceux de la Suffie que l'abite par les d'étions de ceux de la Suffie que l'abite par les d'étions de ceux de la Suffie que l'abite par les d'étions de ceux de la Suffie que l'abite par les d'étions de l'expert de la Suffie que l'abite par les differents de l'abite que l'abite d'est de l'abite que l'abite par l'abite que l'abite par l'abite par l'abite par l'abite que l'abite par l'ab

indiques, est froid & inhabitable, fi ce n'est pour une nation infiniment industrieuse, & qui présère sa liberté à tous les biens. Si done un peuple avoit occupé le beau pays nommé aujourd'hui Tofcane, ou même les belles plaines du Pô, que les anciens Etrusques habiterent, dit-on, il est contre toute vraifemblance qu'ils euffent pénétré au travers des montagnes & des glacières , pour aller s'expofer à un froid rigoureux, & aux dangers de me subfister que par le travail le plus laborieux. On répondra peut-èire que sobres , ainsi que le peuple moderne de ces montagnes, ils avoient des troupeaux, & ne subsissoient en grande partie que de lais. Je fens tout cela très possible, si l'on parle d'un peuple qui a d'abord habité ces montagnes, & qui ne s'est pas encore porté dans les parties méridionales. Mais que des Toscans aillent s'établir dans les Alpes! je foutiens qu'il n'y a que le malheur d'un gouvernement injuste & vexatoire qui puissel'y déterminer. Aussi, le savant M. Freret, après avoir beaucoup discusé les passages des anciens qui ont rapport à ce peuple, croyoit-il le contraîre de ce qu'avoient avancé Justin & Pline. Il faifoit venir les Tufei des Rafceni ou Rhétiens. Alors la marche est naurelle. Une population nom-breuse & vigourcuse, cherche à s'étendre : elle gravit les montagnes, & s'établit fous un ciel plus doux, fur une terre plus féconde. C'est la marche de la nature, & c'est celle de presque soutes les migrations.

Il paroit que l'on doit comprendre au nombre des peuples de la Rhèrie, les Saroneses, au nordouest; les Leponii, au sud-ouest, où se trouvoit

Ofcela , (Domo d'Ofula). Les principaux fleuves éroient :

Le Rhenus (le Rhin), qui, commençant au fud dans les montegnes, remontoit vers le nord, paffoit près de Curia, & alloit se rendre dans le lac Erigantinus.

L'Athefis (l'Adige), qui, prenant sa source dans des montagnes un peu plus septentrionales, couloit au sud, & entroit dans la Vénétic pour se rendre dans le golfe Adriatique.

L'Enus ( l'Inn ), qui appartenoit en partie au Noricum, & commençois dans la Rhétie. Il faut joindre à ces fleuves le Ticinus (le Téfin)

& d'Addus , qui, quoique appartenant à l'Italie , commençoient & couloient d'abord dans la Rhétie, dans laquelle il faut placer auffi une grande partie de la Verbanus, (Lac majeur).

Ce pays for fouris aux Romains par Drufus, fous le règne d'Auguste. Peu après les Vindelici ayant armé en leur faveur, Tibère fut envoyé contre eux, & réduisit aussi leur pays, ensorte que les possessions des Romains de ce côré s'éten-dirent jusqu'au Danube, Toute cette étendue porta d'abord le nom de Rhètie. Mais, sous Dioclètien, on la parragea en deux, & il y eut la première & la feconde Rhétie; cette feconde n'étoit que la Vindélicie,

Les lieux les plus confidérables éroient : Curia (Coire), peu éloignée à l'est de Rhemus, Tridentum (Trente), fur l'Athéfis.

Géographie de la Rhétie, felon Ptolemie.

Sur le Danube.

Viana. Phaniana.

Dracuina.

Vers la source du Rhin. Drufomsgus.

Tagetion. Briganium. Ebodunum.

Bragodurum,

Effsdyrum, RHÆTINUM ou RATANEUM, ville de la

Dalmarie, selon Dion Cassius & Pline. Ce dernier écrit Rataneum. RHÆTIUM CASTRUM: c'étoit un château

dont on voit encore les reftes dans le château de

RHAGAURA, ville de l'Asie, dans l'Arie, Ptolemée l'indique entre Siphare & Zamuchana.

RHAGE, voye RATE. RHAGEA, ville de l'Asie, dans la Parshie, auprès d'Appha-, selon Prolemée,

RHAGES, ville de la Macédoine, fur le bord du fleuve Pénée, à environ dix milles de Larisse, feloa Tite-Live

RHAGIA, ville de l'Asie, dans la Babylonie, vers l'Arabie heureuse, entre Jamba & Chiriphe, felon Ptolemėe.

RHAGIANA, ville de la Gédrosse, près du Portus mulierum. Ce nom se trouve dans la traduction de Ptolemée; mais le texte porte Rapava. RHAMANITÆ, peuple de l'Arabie heureuse,

à ce qu'il paroît par un passage de Strabon. Cer auteur nomme leur ville Marfyaba. RHAMBACIA, bourgade de l'Afie, dans la Gédrosse, an voisinage de l'embouchure de l'Indus. Arrien donne ce bourg aux Orite,

RHAMBÆI, nom que Strabon donne à des Arabes Nomades, qui habitoient vers l'Euphrate, RHAMIDAVA, ville que Ptolemée indique dans la Dacie, entre Comidava & Pirum.

RHAMITHA, c'est le nom que l'on donnoit anciennement à la ville de Laodicée, felon Etienne de Byfance.

RHAMNÆ ou RHANNÆ, peuple de l'Inle, dans les montagnes, au voifinage du fleuve Namadus, selen Ptolemée.

RHAMNÆI, peuples de l'Arabie heureuse, felon Pine.

RHAMNUS, bourgade de l'Attique, appartenant à la tribu Ajantide", à foixante flades de Maraibon, en montant au nord fur la mer Egée. dans un lieu où la terre forme une petite péninfule, ou Chersonnese. Les maisons y étoiens sur le bord de la mer; & fur une hauteur, étoit le Se Nimidas ce tumple renfermolt men mel belle filme de la dellife, fines per Phildiss, auec le marbre que les Perfea svoient men perfect par les propries de Parso port s'un kieur northete, & qui fut trouvé dans leur emps parts la bassille de Martino, le piedella desoir orts de quante has-relaife autonie, le piedella desoir orts de quante has-relaife (propries de la contrate del contrate de la contrate de la contrate del contrate de la contrate del la contrate de la

Scquester sait mention.
RHAMYDITÆ, nom d'un peuple de l'Arabie

heureuse, selon Prolemée.

RHANDÆ, peuples de l'Afie, dans la Drangiane, aux confins de l'Afie, felon Ptolemèe. RHANDAMAROTTA, lieu de l'Inde, audelà du Gange, t.lon Ptolemèe. M. d'Anville le place fur la rive droite du fleuve Brachmanur, vers le 26' deg. 30 min. de lat. RHAPHANEÆ, ville dell'Afie, dans la Syrie.

Ptolemée l'indique dans la Cassiotide, entre Epiphania & Antaradus.

Il cft aufli fait mention de eette ville par Etienne de Byfance.

RHAP. HA, ville de l'Inde, au-delà du Gange, chez le peuple Gangani, felon Prolemée.

RHAISA, ville de l'Asie, dans l'intérieur de la Médic, selon Protemée. RHAPSES, peuples de l'Asie, dans la Per

fide, au midi de la Paratacena, felon Ptolemée. RHAPTE, ville métropole des Ethiopiens, auprès du fleuve Raptus, felon Etienne de Byfance.

RHARENTUS, ville qui étoit fituée en lealie, selon Etienne de Bysance.

RHARIUM, champ de l'Attique, dans l'Elcusine, selon Etienne de Bysance, qui dit que ce champ étou consacté à la déesse Cércage

RHATA(ENSII, peuples de la Dacie. Prolemée les indique avec les Predavensti & Caucoerste, au midi des Anarii, des Teurisei & des

Ciflot sci.

E.H.ATINI, peuples de l'Arabie houreufe, entre les Thapharita & les Maphorita, sclon Ptolemée. RHATOSTATYBIUS, sleuve de l'île d'Al-

bion. Son embouchuse est placée par Prolemée entre celle du steuve Tobius & le gole Subsiana, RHATTA, ville de l'Asie, dans la Babylonie, au voisinage de Chiriphe, scion Ptolemée.

RHAUCUS, nom d'une ville de l'île de Crète, felon Etienne de Byfance. RHAUDUS, village de l'Afie, dans la Per-

fide, felon Polyen, cité par Ortélius.
RHAVENA, préfecture de l'Afie, le long de

l'Euphrate. Prolemée y place fix villes, dont

deux fur le bord de l'Euphrate, & quatre dans l'intérieur des terres.

RHAVIUM, fleuve de l'Hibernie. Ptolemée en met l'embouchure entre le promontoire Bo-

rum & la ville Magnata.

RHAUNATI, ville de l'Arabie heureuse, sur le golfe Arabique, entre la ville Phanicum & le golfe Arabique, entre la ville Phanicum & Carolinati de caue Charstonatie. Glos Pacolembe.

le golte Arabique, entre la ville Phantem & Pextrémité de cette Cherfonnéle, selon Prolemée. RHAURARIS, fleuve de la Gaule Narbonnoife, selon Strabon. Ce fleuve est nommé Araurius par Ptolemée, & Araurasis par Pomponius Mela.

RHAUZIUM, ville métropole de la Dalmatie; felon Cédrene & Curopalate.

RHAZUNDA, ville de l'Asse, dans l'intérieur de la Mèdie, entre Sanais & Vencea, selon Ptolomée.

RHE, lieu de l'Afie, au voifinage de l'Arménie, selon Curopalate & Cédrène, cités par Ortélius.

RHEA, ville de l'Asie, dans la Margiane, felon Piolemèe.

RHEÆ MONS, montagne de l'Afie mineure, dans la Troade, felon Strabon: RHEÆ SEDES, colline dans la Thébaïde de Béoite, felon Polyænus.

Béonie, felon Polyænus.

RHEÆ SINUS, golfe dans les environs de la mer Ionnenne, felon Efchyle, cité par Ortélius.

RHEBAS, fleuve de l'Afie, dans la Bithynie. Arien rapporte que ce fleuve avoit fa fource dans le mont Olympe, & fon embouchure dans le Pont E.a.m. près celle du fleuve Pfilita. RHECHATH RECHATH, ou RACHATH,

wille très-torte de la Paleffine, dans le parrage de la tribat de Nephrali, telon Josté, e. 19. w. 31s. RHECHENSES, fiège épifcopal de l'Afrique, dont il est f ig mention dans les canons du coneile de Carthage.

RHE HIUS, fleuve de Grèce, qui se jette dans la mer près de Thesialonique. A l'embouchare de ee sleuve, Justinien sit élever un sort qu'i non-ma Artensse, se-on Procope,

RHEDONES, peuples de la Gaule, dans l'Armorione, felon Cefar & Ptolemèe. R EGEDORA, ville de l'Afie, dans la

Cappidoce, felon Conflavin Porphyrogenete.
RHEGEPAUDATO:, ville de l'Afie, dans
la Cappadoce, felon Conflan in Porphyrogenete,
RHEGIANUM, sale de la batle Meslie, fur

le bord du Dannbe, felon Prolemée. RHEGIAS, ville de l. . . dans la Sycie, Prolemée l'indique dans la Cyrtheftique, entre Aiferia & Rube.

RHEGIUM, or Riction, lieu de la Thrace, dans le voifinage d. la ville de Confiantinople,

REGIUM LEPIDE (Regio), ville de l'Iratie, dans la Gaule Cildpine, (Foyer Regium).

RHEGIUM, ON REGIUM (Rigin), ville d'I-

talie, à l'extrêmité du Brutium, fur le détroit de Sicife. Les anciens ont donné plusieurs étymologies des noms de cette ville, 1°. Strabon dit qu'Eschyle le saisoit venir de piz wacrar, être dechire, parce que, dans cette partie, l'Italie avoit été separée de la Sicile. 2º. Il en rapporte une autre, selon laquelle ce nom de Regium avoit fignifie ville royale. Or, comme la separation de la Sicile & de l'Italie, quoique très-admissible, n'est pas passée à la connoissance d'aucun historien, & que les fondateurs de ville ne font pas ordinairement allufion aux évênemens qui ne font pas connus, je crois plurôt, t'. que Regium fut tondée par des Orientaux, quoique l'on dise par des Chalcidiens, qui, peut-être, n'y font venus que depuis; 2º, qu'en consèquence ce nom de Regium s'est forme de l'oriental Rec ou Ruc , roi , d'où Recium & Regium , ville royale, défignée ainfi à l'occasion de quelque évenement ignoré actuellement. Dans ce cas, il faudroit abandonner l'étymologie grecque, & fupprimer l'à du commencement du mot : on trouve même une inscription dans Gruter, où l'on lit le mot Recium.

Au temps de Denys le tyran, les habitans de Rege tormerens une ligue contre lui; mais elle ent peu d'effet : on finit par un traite en 354. Quelque temps après, croyant l'union affermie entre eux & lui, il leur fit demander une tille en mariage. Ils lui répondirent qu'il n'y avoit alors a marier que la fille du bourreau. Ce prince se livra à toute sa fureur ; il assiégea la ville & la prit au bout de onze mois en 365. On ne peut lire fans horreur dans Diodore le rècit de ce fiège & la manière cruelle dont Denys traita Phyton, ce brave défenseur de Rege, Après avoir fait jeter à la mer le fils de ce brave homme, il le fit le lendémain promener par tome la ville au haut de quelque machine de guerre. Ce fut là qu'nn lui apprit la mort de fon fi s.Ce courageux prince répondit fans émotion: a il a été plus heureux que moi d'un jour ». Denys le fit enfinite battre de verges & jeter auffi à l'eau.

Rege paffa depnis au pouvoir des Romains. Il y avoient grantion, lorfqu'en qra une légion romaine, encouragée par l'exemple des Mancertins de Melline, sy revolus de s'en empar, cut retroupe la garda dix aex, Mais enfin affigée par bass. Ceux qui timbérente au pouvoir des valinqueurs, au nombre de 300, furent menés à Rome, battus de verges décapités.

On fait qu'i y a que'ques annèes que cette ville fontifri hortiblement du tremblement de terre qui ravagea la Catabre. Dès le temps des Romains elle avoit fontifre des maux à peu près pareils, pui/qu'elle avoit été ab-ndonnée, & que ce tut Cafar qu'i la fir rebairi, après avoir éthê l'empre de la Sicile : voici ce qu'en dit Virgle, ¿Æ, L. I. I. I. I. V. A. V. 4.

Geographie ancienne, Tome II.

Hat locs vi quondsm, & vasti convulsa ruini (Tanum Ævi longaqua valet mutare veiusti) Dissilialis ferant, quam proteana utraque tellus Una foret; venu madio vi pontus, & undis Hesperium fuulo tasus astérisi avvaque & urbes Littore diduttas avgusto unterluit asta.

RHEGMA, lien de l'Afie, dans la Cilicie, à l'embouchure du fleuve Cydnus, felon Strabon. RHEGMA, nom d'un enfoncement dans le

golfe Perfique, selon Etienne de Bysance.
RHEGMA, ville de l'Arabie heureuse, sur la
côte du golse Persique, dans le pays des Ana-

rites, selon Ptolemée. RHEMAN, ou REMAN, lieu fonisse de l'Asse, dans la Mésopotamie. Il apparienoit aux Romains, selon Ammien Marcelliu.

RHEMENI, peuples que Zozime compte au nombre des Perfes.

RHEMNIA, ville de l'Ethiopie, fous l'Egypte, felon Pline. RHENEA, ile de la mer Egée, au voimage

de celle de Delos.

Strabon (L. x, p. 744.) dit qu'elle étoit dé-

Gradon (2, x, p, 744.) alt que le tont deferie, & que c'éioit le heu de la s'epulture des habitans de Délos. On fair que cette ile, étant regardée comme facrée, il étoit défendu d'y enterrer les morts.

Les deux iles de Delos & de Rhenea se nomment actuellement Sáili,

RHENI, peuples qui habitoient fur le bord du Rhin, felon Etienne de Byfance.

RHENTANI, peuples de la Dalmatie. RHENUS FLUV. (le Rhin.) Céfar est le plus. ancien des auteurs qui nous failent cunnoirre co fleuve depuis fa fource dans les Alpes, jusqu'à fon embouchure dans la mer. Sclon cei écrivain, il commençoit sur les terres des Leponii ou Lepontiens. Pomponius Méla parle de deux lacs qu'il traverse peu après; savoir, le lacus Venetus & le lacus Acronius, Je ne groffirai pas cet article des noms des rivières qui s'y rendent pendant fon cours; mais je m'arreterai aux différentes embouchures par lesqueiles il se rendoit à la mer. Cette matière fort discusée entre les favans, n'a pas roujours été bien éclaireie. Il est vrai que Céfar, Pline, Méla font difficiles à concilier. Tacite est celui qui en parle avec plus de précision, & qui paroit avoir le mieux connu les divisions de ce tleuve.

» Le Rhin, dis il, aptès avoir continué fon cours dans un feui lit, de Avoir formà que de petites illes, artivis près des terres des Bataves (Basari), de divide no deux braches; u l'une conferve fon nom & la rapidité de fon cours, en fe porrant du côté de La Germañe, u judqu'à ce qu'elle fe rende à la mer : l'autre coulant vers la Gaule dans un lit plus l'arge % plus tranquile, eff rommé l'abalu (Waha) yar les gam du pyse, il per di barnôte e nome

» ponr ne porter que celui de Mosa (la Meuse), » & se se jene avec cette rivière dans l'Océan » par une large embouchure ». Mais pour ne pas differier ici avec les anciens, je vais donner une idée succinte du cours de ce fleuve depuis

cette division dont parle Tacite.

Le Rhin, qui prend sa source, comme on l'a dit, sax Alpes, remontoit vers le nord, & fepara pendant long-temps la Gaule de la Germanie. Arrivé à la ville de Burginatium, appelée, à ce qu'il parcit par Ammien Marcellin , Quadriburgium (ou est le fort de Skenk), il se séparoit en deux bras : l'un s'elevoit un peu vers le nord; l'autre couloit à l'ouest. Ce dernier portoit le nom de l'ahalis (Vahal), & arrofoit les villes de Noviomagus, Grinnes, puis se rendoit dans la Mosa (la Monte), & alloit avec elle fe jeter à la mer.

Le bras qui remontoit vers le nord, arrofoit Arenatium, puis Castra Herculis. Cest là que commençoit le canal de Drusus (Fossa Drusiana). Il y avoit donc une nouvelle division. Le canal de Drufus qui remontoit au nord, & le lit du Rhin qui continuoit de couler à l'ouest. Ce dernier, entre autres lieux, arrofoit Batavodurum, Trajettum, Lugdunum Batavorum, & se jetoit dans la mer, pres d'un château appelé Coftellum Romanum. Il faut remarquer que près de Trajellum, il y avoit encore un petit bras du Rhin qui remontoit vers

le nord.

Quant au canal de Drufus, il remontoit au nord. C'est autonrd'hul l'Yssel, Ce canal, en allant gagner la mer, rencontroit un lac appelé Flevo, d'où fortoit un petit fleuve de même nom , qui alloit se jerer dans la mer au nord , près d'un lieu appelé Castellum, & qui désendoit l'entrée de ce sleuve. Ce lac, dont je viens de parler, s'est considérablement agrandi, & communique avec la mer sous le nom de Zuiderzée. Je tâche de faire sentir la difference entre

Pérat ancien & l'état actuel de ce terrein aux

mots FRISH & BATAVE

Le Rhin a presque soujours été regardé par les Romains comme bornant leur Empire entre la Gaule qu'ils avoient conquife, & la Germanie dans laquelle ils faifoient des incursions.

Voici ce que penfent à ce fujet les derniers Bistoriens de ce pays, t. z. p. 7. Les contrariétés entre les auteurs nous obligent de chercher avec exactitude les différentes divisions du Rhin & les variations arrivées dans leurs cours. Ce fleuve se parrageoit d'abord à la pointe de Lobeck. La partie qui coule à gauche prend le nom de Vahal, se mèle avec la Meuse par plusieurs coupures, & se rend avec elle dans l'Océan. Le bras droit, qui conserve le nom de Rhin, des-eendoit à Batavodurum, que l'on croit être Wick she Duurstede, où il se separoit une seconde fois. La Leck se jetoit des-lors dans la Meuse. Le bras qui confervoir le nom de Rhin descendoit Mirecht, ou, se parrageant de nouveau, la l'Arcadie, selon Pausanias.

branche la plus forte passoit à Leyde; c'est celle qui se perd aujourd'hui dans les sables de Catwick, avant d'arriver à la mer. L'autre que l'on nomme le Vecht, se jette dans les marais septentrionaux, entre Weefp & Muiden. Ainfi du temps des Romains, le Rhin couloit par quatre lies, & Drufus en ajouta un cinquième, en crenfant un canal de communication avec l'Ystel.

RHENUS FLUV. (le Reno.) Ce petit fieuve de l'Italie commence dans l'Apennin, &, passant à l'ouest de Bononia, va se jetter dans le bras oriental du Fadus. Pline (L. XVI, c. 36), en parlant des roseaux, dit que ceux qui viennent sur les bords de ce fleuve, font les plus propres à faire des flèches, parce que la force de leur moelle les rend fermes fans les rendre moins légers. Ce fut dans une petite ile de ce fleuve, & qui en porte le nom , que se fit le traite dn second triumvirat (l'an de Rome 710.) entre Octave, Antoine & Lépide, ou, poussant l'horreur à son comble, Lépide abandonna fon frère; Antoine fon oncle; & Octave, Ciceron.

RHENUS, rivière de la Flaminie, dans le pays

des Boiens, selon Pline RHERIGONIUS SINUS, gelfe for la côte septentrionale de l'ile d'Albion, entre les promontoites Navantum & Epidium, selon Ptolomée.

RHESALA, ville des peuples Umbrici, felon Etienne de Byfance.

RHESAPHA, ville de la Syrie, dans la Palmyrène, près de Cholle, selon Protemée.

RHESCHIPHA . ON RHESCIPHA, ville de l'Afie, dans la Mésopotamie, sur le bord de l'Eu-

phrate, entre la ville de Beshauna & celle d'Agamana, felon Prolemée. RHESINA, ville de l'Asie, dans la Mésopotamie, sur le fleuve Aboras, selon Etienne de

Byfance. RHESIUM, lieu que Suidas indique hors la ville de Constantinople,

RHESPERIA, nom d'une île que Pline met vers la côte de l'Ionie, contrée de l'Asie mi-

RHESSA, nom d'un village qui étoit fitué dans l'Idumée, felon Joseph RHESUS, fleuve de la Dardanie : il se jetoir

dans le Granique.

RHETICO. Pomponius Méla (L. 111, c. 13, p. 29 ) indique une montague de ce nom , comme une des plus hautes. Il la place dans la Germanie. Il cit sûr qu'il indique les montagnes de la Rhésie, c'est-à-dire celles de la Suisse.

RHETIGONIUM, ville de l'ile d'Albion; dans le pays des Novantes, selon Ptolemée.

RHETEUM, lien peu considérable de la Corinthic . fur le bord de la mer , an fud-eft.

RHEUCUS, montagne du Péloponnése, dans

RHEUNUS, village du Péloponnèse, dans l'Arcadie, selou Pausanias.

RHIBII, peuple de la Scythie, en-deçà de l'Imaiis, près du fleuve Obus, & à qui appartenoit la ville de Danaba, felon Ptolemée.

RHIGIA, ville qui étoit fituée dans l'intérieur & dans la partie orientale de l'Hiberuie, près de

Rhabs, felon Ptolemèe.
RHIGITUM, ville de l'Italie, dans le pays des Sabins, felon Denys d'Halycarnaffe.

RHIGODUNUM, ville de l'île d'Albion, dans le pays des Eriganus, entre Olicana & Ifurium,

scion Protemée.

RHIGUSCÆ, peuples qui habitoient au midi de la Rhétie, selon Protemée.

de la Rhétie, felon Prolemée. RHIMOSOLI, peuples de la Sarmatie Afiati-

que, selon Pline.

RHINGIBERI, ville de l'Inde, sur le bord & en-deça du Gange, entre Lariagara & Agimoriha, selon Prolembe.

RHINNEA, île fituée fur la côte orientale de l'Arabie heureuse, selon Pline.

RHINOCOJURA, «« Remoccarums, ville ela Syrie, a ving-deux mille pas de Agalia, de la Syrie, a ving-deux mille pas de Agalia, de qui favoris de horne entre cete province de l'Egypre. Elle el attribuée à la Phinicie par Strahon, de Pinie appelle mer de Phénicir, colte qu'est para les vonlinge de l'endoris oi entre qu'est para les vonlinges de l'anchori oi entre ville, qui citoti fusite fur les confins de l'Egypre ville, qui citoti fusite fur les confins de l'Egypre ville, qui citoti fusite fur les confins de l'Egypre puis técris arther de malfaines, de qu'elle écris remonitée de maris faite. Ce far dans le voiliment de l'est de la principa de qu'els écris merches de maris faite. Ce far dans le voiliment de la confins de califier que les firelistes finem nouvris de califier.

RHIPÆL, or RHPÆL BONTEL LES Gree appelorent sind une grande chaine de montagnes, dont ils n'avoient que des idées confuées, de ciécient, ce femble, au nord de la Sarmatie. Mais comme técliement lis ne les consolidiosus voients ferendre compte de leur position, On a beaucoup cherché pour les retrouver dans la beaucoup cherché pour les retrouver dans la compte de leur poules. De la beaucoup cherché pour les retrouver dans la centre de la compte de leur pour les trouve bien mieux en ne les chercham pas. L'idée qu'ils en voient convient à prefigue tousel les mon-

atgnes feptentionales.
RHIPP. Ce nom éterit dans le texte d'Homère liven, & Listence de Bydnec, qui l'Estqu'il term, de Listence qu'il fast l'épit rede,
qu'il term, de la décrete qu'il fast l'épit rede,
qu'il term, de la décrete qu'il fast l'épit rede,
c'est sind qu'elle fe trouve écrite dans Paufainsa,
On ne poet pas douter que ce ne foit in même
ville; cer il dit : « quédeux sutters out penfi
ville; cer il dit : « quédeux sutters out penfi
ville; cer il dit : « quédeux sutters out penfi
mère, écitorie noté let, aurrôte à habète, por
det hommes; màs cette qui admettent ces
d'évétais fout dans l'ertans : le Lodon, quoi-

" qu'un très-bean fleuve, n'est pas même assez large pour porter de grands baseaux ».

RHISOPHAGI, peuples de l'Ethiopte, aux environs de l'île de Mervé, sur le bord des fleuves Aslaboras & Aslapas, selon Diodore de Sicile.

RHISPIA, ville de la haute Pannonie, éloignée du Danube, & fituée entre Savaria & Vinundria, selon Ptolemée.

RHISUS, ville de la Grèce, sur la côte de la Thossalie, selon Strabon & Esienne de Bysance.

RHISUS. Pline nomme sinfi une ville qu'il indique dans la Magnéfie.

RHITI, on RHETI, en grec Para (Parf. Lt., 29). Ces caux étoient voss à Eleufine; mais ciles venoient, diforion, de Chalcis en Eubéen le goût des eaux de la mer; & il n'étoir permis qu'aux pérers d'en marger les poiffons, Ces qu'aux pérers d'en parque les poiffons, Ces qu'aux pérers de la margin de la comme de la comme de la comme de la comme que ces aux venoient de fi loin.

RHITIA, ville de l'Afrique, dans la Mauritanie Céfarienne.

Prolemée la place dans l'intérieur des terres, entre Arina & Vistoria.

RHITTIUM, ville de la basse Pannonie, sur le bord du Danube, entre Acumincum Legio & Taururum, selon Ptolemée.

\*RHITHYMNA, ville fituée fur la côte feptentrionale de l'île de Crète, felon Ptolemée.

RHITUM, REITUM, ou RHEUTUM, lieu maritime de la Grèce, aux environs de l'iRhme de Corintie, fellon Thucydide.
RHIUM, promontoire de l'Achaie, au nord-est.
Il formoir avec l'Anti-Rhium, autre premon-

toire qui lui est opposé & savance du nord, le détroit par lequel on sommuniquoit de la mer Ionienne dans le golse de Corinthe, Quelques aurait pour le des prés un possigné de Tre-Live, qu'il y avoir en ce lieu une ville de mine nom. RHIUM, ville du Péloponnése, dans la Mefénie, sur le golse Thuriarer, à l'opposite du

Promontoire Tanarus, felon Strabon.

RHIUM, promontoire fur la côte orientale de l'île de Corle, entre le mont Rhaiss & la ville

Urcinium, selon Ptolemée.
RHIUSIAVA, ville de la Germanie, sur le bord du Danube, entre Ara Flavia & Alcima-

nis, selon Prolemée. RHIZALA, port de l'île de Taprobane, sur le grand rivage, entre la ville de Procuri & le

promontoire Oxia, selon Prolemée. RHIZANA, ville que Prolemée indique dans l'intérieur de la Dalmatie.

RHIZANA, ville de l'Afie, dans la Gédrofie; fur le bord de la mer, près de Colamba, felon Prolemée,

Lilla

RHIZANA, ville que Prolemée indique dans

l'Arachofie, entre Alexandrie & Arbaca.
RHIZENIA, nom d'une ville de l'île de Crète,

felon Erienne de Byfance.

RHIZINIUM, RHISINUM, ou RHISON, ville de la Dalmarie, fur la côte du golfe à qui elle donnoit le nom de Rhifonicus-Sinus, felon

Elle est nommée Rhistnum par Prolemée, & Rhifon par Etienne de Byfance,

RHIZIS, grand promontoire, dans le pays des Troglodytes, felon Etienne de Byfance. RHIZIUM (Rhize), wille de l'Afie, dans la Colchide, fur le bord du Pont-Euxin, & à l'ouest de l'embouchure dit petit fleuve Rhizius,

RHIZIUS, petit fleuve de l'Afic, dans la Lazvone. Il te jenois dins le Pont-Euxin, près & à l'est de l'endroit où étoit fituée la vi le de

Rh zium.

RHIZON. fleuve de l'Illyrie, felon Polybe & Etienne de Byfance. Ils font auffi mention d'une ville de même nom, & qui est appelée Rhit niam par Pine, (Voyet ce mot.)
RillZONICUS SINUS, golfe fur la côte de la

Dalmatie, scion Pline. Il prenoit ce nom de la

ville "higinium.

RHIZUS, port de la Cappadoce, au dessus de Trebizonde, entre la ville de Pitinfa & le promonteire d'Athena, selon Prolemée. RHOALI, peuples de l'Afie, au voifinage de

la Mélopotamie, felon Pline. RHOARA, ville de l'Afie, dans la Parthie, entre Caripraca & Semina, felon Ptolemée.

RHOAS, nom d'nn fleuve de la Colchide. felon Pline. RHOBASCI, peuples de la Scythie, en-deçà

de l'Imaiis. Prolemée les place près des fources les plus orientales du fleuve Rha.

RHOBEA, nom d'un lieu dont fait mention Etienne de l'yfance, RHOBODUNUM, ville de la Germanie, fur

le hord du Danube, entre Phelicia & Andupetium, felon Ptolemée. RHOBOGDIUM, promontoire que Prolemée

indique dans la partie septentrionale de l'Hiber-RHOBONDA, ville de l'Afrique, dans la

Mauritanie Céfarienne, entre Tupufuptus & Aufum , felon Prolemée.

RHODA, on RHODE (Rofes), ville de l'Hifpanie citérieure, chez les Indigètes, & au nord

d'un petit golfo.

On presend qu'elle fut batie par les Rhodiens, fur le bord d'un fleuve qui tombe des Pyrences, & qui est appelé Thicis par Pomponius Méla. Mais Cellerius conjecture qu'elle fin fondée par les habitans d'Emporie, en souvenir de la ville de Riodes, dans l'ile de ce nom, Vérirablement il y avoit des Grecs fitr cette côte & même dans ce lieu. On voit par un passage de Tue-

Live, qu'il y avoit un château & une garnifon. Cet auteur rapporte que l'an de Rome 55%, le conful Porcius Caton, étant parti de Luna, arriva a Rhodes, & cempara d'un château qui étoit défendu par des troupes Hispaniennes.

Il faut remarquer que les auteurs anciens ap peloient les habitans de l'île de Rhodes, Rhodis ou Rhadiens, & ceux de la ville dont il est ici question, étnient nommés Rhodenses ou Rhodois. RHODA, ville de la Gaule Narhonnoite, à l'embouchure & fur le bord du Rhône, felou Pine. Il ajoute qu'elle avoit été bâtie par les Rhodiens, & qu'elle ne subsistoir plus de son temps. S. Jerôme prétend que le Rhône prenoit fon nom de ceue ville.

RHODAGANI, peuples que Prolemée indique dans le partie méridionale de l'êle de Taprobane.

RHODANNUS, RODANNUS, petite rivière qui prend fa fource dans un lieu compris actuellement dans le Palatinar de Poméranie , & fe perd dans la Vistule à Dantzick. La Vistule se jette dans la mer Baltique, à une lieue de cette ville. On tronvoit fur les côtes une prodigieuse quantité d'ambre.

Les peuples qui habitoient ce pays se nommoient Venèzes. En alterant les noms, les anciens les onr confondus avec les Enèdes ou Venères; & ont fait, du Rhodannus, l'Eridanus (le Pô) de l'Iralie. M. Gefnee a fair une differration fur l'&lettrum où cela est pronyè : elle se trouve dans . les Mémoires de l'Académie de Gothingue, 4. 3,

RHODANUS FLUVIUS, & RHODANI OSTIA . ( le Rhône. ) Les anciens ont connu ce fleuve à pett près dans toute l'étendue de fon cours; cependant ils ne nous ont pas donné une idée précise de ses sources. Elles sont bien connues aniourd'hui.

RHODE. Voyez RHODA.

RHODE, fleuve de la Sarmatie européenne; dans le voifinage de l'Axiaces, felon Pline. RHODENTUM, lieu de l'Afie, dans la Cappadoce, felon Conflantin Porphyrogenète, cité par Ortelins.

RHODIA ou RHODOPOLIS, ville de l'Afie mineure, dans la Lycie, selon Strabon & Ptole-

Cette ville est nommée, par Pline, Rodopolis & Rhodiorum Caffellum , par Appien. RHODIAS, fleuve de la Macédoine, felon

Pline , I. IV , c. 10. RHODII , les Rhodiens , peuple de l'île de Rhodes: voyer RHODUS.

RHODIORUM CASTELLUM, voyer RHO-DIA.

RHODIORUM FONS, fontaine de la Cherfonnese, felon Sénéque.

RHODIORUM PORTUS, port de la Thrace, vers la partie occidentale du promontoire Elidion, fur le Bosphore de Thrace.

RHODIUS, fleuve de la Mysie. Il se rendoit à la mei près d'Abydos.

RHODIÙS, fluvé de l'Asse mineure, dans la Troade, Il avoir fa source au mont Ida, Homère en fait mention.

Héfychius connoît ce fleuve, à qui il donne le nom de Dardanus.

RHODOFE, montagne de la Thrace, presque parallele au mont Hamus. Elle commence près do fleuve Neflus, & s'étend beaucoup au-delà

de l'Hebrus , felon Prolemée, RHODOPE, nom d'une ville de l'Afie mineu-

re, selon Erienne de Bysance.

RHODOPOLIS ( Rhodopoli ), ville de la Colchide, & l'une des principales de la partie de ce pays, à la droise du Phasis, selon Procope. E'le ésoit fituée dars l'intérieur, fur le bord du fleuve Cianens, à l'ouest sud-ouest de Zatris.

RHO: OPOLIS. Poyer RHODIA. RHODOS, perité contrce du Pélapennèse,

dans la Lacnnie, telon Panfanias. Elle étoit confacrée à Machaon, fils d'Esculape.

RHODUMNA, ville de la Gule Lyonnolfe, dans le pays des Ségufiens, felon Prolemée.

RHODUNTIA, contrée de la Macédoine, près du mont Ona, sclon Etienne de Bysance. Tite-Live donne ce nom au fommer du mont Octa, & Strabon le donne à un lieu fortifié des Thermopyles.

RHODUS, (S.fik Berezen), fleuve de la Sarmatie, au fiid-ouest du Sagaris, & avoit son embouchure, comme le deinier, vis à-vis l'île de Leuce.

RHODUS, (Rhodes.) Cone ile, fituée trèsprès des côses de la Carie, dans l'Afie mineure, & placée entre le 36° & le 36° degré 30 minures de laritude, fut auffi appelée Pelagia. On n'y fent point la tigueur des hivers, & les chaleurs de l'été y font tempérées par les bois , la multitude des fornaines , & l'abondance

des fruits fains & tafraichiffans.

Cette l'e, fimée dans la Méditerranée, tout près des côtes d'Afie, au nord-eft de l'ile de Crète, est beaucoup moins grande que cette dernière. Pline lui donne cent vingt - cinq mile pas de tout : mais Ifidore ne lui en donne que cent trois. Elle a porté faccessivement les coms d'Ophinfa, d'Afleria, d'Athria, de Tinacris , de Corymtria , de Facilis , d'Atabris , de Macria & d'Oleffa , anxquels il faut joindre coux de Stadia . de Tel. hinidus , de Pelafgia & de Rto-

Ce qu'il y a de plus probable fur l'origine du mot Rhodus, fubfiltant encore aujourd'hui dans celui de Rhodes, c'est que quelques-uns ont cru pouvoir le faire venir du mot grec qui fignifie une rofe, présendant que cette fie en produit en abondance; mais je préfére le femiment de Bochart, qui pense que cette lle étant encore rem-plies de reptiles lorsque-les premiers Phéniciens

y pafferent, ils la nommètent Gezirath Rod, ou ile des Serpens. Ce nom de Rod est devenu Rhodes pour les Grees, qui ensuite y ont anaché l'idee de la ficur qu'ils appeloient ainfi.

Cette ile etnit fi fertile lorfqu'elle ctoit cultivee par les Grees, que la fable difoit qu'elle avoit été arrofée d'une pluie d'or. Les fruits en étoient délicieux & les vins exquis. C'est de la beauté du ciel dans cette ile que s'ésoit accréditée la fiction qu'Apollon même l'avoit tirée des caux, & qu'il ne se passoit pas de jours qu'il ne s'y montrat,

Homère, en difant que les habitans de Rhodes éloient rangés en trois divisions, fait alluston aux trois villes qu'il nomme enfuite, Lindus, Ielyffus ou Jalyffus . & Camirus . dont Herodote attribue la fondation nux Danaides fuyant d'Argos, après le mentre de leurs énoux.

L'île de Rhodes fut probablement peuplée d'abord par des Afiariques; enfuire il y pafla des Doriens, partis de quelques uns des ports du Péloponnèle. Leur puissance s'accrut avec leur

commerce,

On regarde done comme très-probable que l'ile de Rhodes ne contenoit au temps d'Homère que les trois villes nommées ci-dessus. Celle qui porra le nom de l'ile ne fut bâtie que quelques fiècles après,

Lindus, att. Lindo, étoit fitude fut la côte orientale, & fut célèbre par un temple de Minerve. Comme on attribuoit la fondation de ce temple à Danaüs, fuyant d'Egypte, où il avoit été roi, cela donna occasion de lui attribuer aussi la fondation de la ville : peut-ètre en effet n'existoit - elle pas encore. On célébroit , dis-on, dans ce temple, tous les ans, une fête qui confittoir en imprecations; car un feul mot de bienveillance en eûr trouble l'ordre . & il eût fallu toot recommencer. Lindus fut la patrie de Charès, architecte du colosse dont je parlerai bientôt; & de Cléombule, l'un des sept sages de la Grèce. Camiros on Camirus ésoit for la côte occidentale :

on n'en fait rien de particulier. Lalyfus étoit la plus ancienne ville de l'île : elle

étoit fur la côte fententrionale.

Selon Strabon, ces villes avoient en chacune pour fondateur un prince dont elles avoient pris le nom : ils ésoient petits-fils du Soleit. On voit quel fond on doit faire for une femblable origine. Elles formoient trois républiques féparées &

indépendantes l'une de l'autre. La plupare de leurs habitans les abandonnérent dans la suite, pour aller habiter la nouveile ville qui prit le

nom de Rhodes.

Rhodes fint bâtie, su temps de la guerre du Pêloponneie. Elle eur pour architecte le célébre Hippodame, natif de Milet, que les Athéniens avoient occupe à bair le port d'Athènes. Elle étoit disposee en amplinheatre & estourée de mura lles. On y voyoit des rues fort larges, des bâtimens magnifiques, de grandes places, des hois confacrés à différentes divinités. Aussi Strabon dit-il qu'aucune ville ne l'emportoit en beauté sur celle de Rhodes; il lui donne aussi le même avantage par rapport à ses loix. Le temple du Soleil , que les Doriens appeloient Héléion , passoit pour un des plus beaux de l'antiquité. Celui de Bacchus s'ont parle Strabon, qui dit que les Rhodiens nommoient ce dieu Thyonidos (1), étoit orné d'un grand nombre de tableaux du célèbre Prorogenc. D'autres auteurs ont vanté les temples d'Iss., de Diane, &c., Outre les richesses que la vénération de différentes villes y avoit fait paffer comme amant d'hommages religieux, Pline dit qu'il y avoit dans la vi le de Rhodes plus de trois mille flatues, la plupart d'un travail exquis; & un autre auteur, Ariffide, dit qu'à Rhodes il y avoit plus de statues & de tableaux de prix que dans tout le reste de la Grèce enfemble. Il feroit intéressant, ce me semble, d'en favoir la cause, qui tenoit peut-être à l'esprit du gouvernement ; mais les historiens ne nous en ont pas influits. Combien ne doit-on pas regretter le portrait de Ménandre, roi de Carie, & celui d'Anée, fils de Neptune, peints par Apelles; ceux de Persée, d'Hercule & de Théleape, peints par Zeuxis! Pline en fait le plus grand éloge.

Mais le monnment de cette île le plus généralcment connu, est le sameux colosse élevé à l'entrée du port, & placé de manière que chaque pied portoit fur un des deux rochers qui en défendaient l'entrée, & qui étaient élaignes l'un de l'autre de 50 pieds. Voici l'idée qu'en donne Pline : de tous ces ouvrages qui méritent d'être vus, il n'y en a point de préférable au coloffe de Rhodes, fait par Charès de Lindus, disciple de Lyfipps. Il avoit 70 coudées de haut (ce qui fait 105 pieds de notre mesure actuelle ). Cette flatue étoit de eulvre. Au temps de Pline on la voyoit encore à terte dans l'état ou l'avoit renverfée un tremblement de terre. Le pouce de chaque main avoit une braffe de tour , & chacun des doigs étoit plus gros que bien des fla-tues. Cette flatue étoit creuse. Je crois avoir lu quelque part qu'une des deux mains de cette figure portoit un fanal que l'on allumoit par l'intérieur. On avoit employé ponr cette dépenfe, entre autres fonds, 300 talens qu'avoit produit la vente des machines que Démétrius Poliorcerte avoit employées inmilement pendant une année pour prendre la ville.

Et puisque j'ai commence à parler de ce colosse, j'ajouterai que soixante-douze ans après. ayant ist étavers par un remblement de terre, and it libudius prient occision de ce déslute gour envoyre en Egypte, en Syrie, en Michael pour envoyre en Egypte, en Syrie, en Michael pour y exposit en tambieur qu'ils venoient d'écluyer, & Collicier des facours pour le réparer. Les écours interns, d'en on, éen des plus conserver le coloile, ils fiappoient que l'evate le deplus lei leur avoit déséndu, & gradient l'argont pour une aurre dessination. Qu'inoit donn de l'envoire de l'envo

Scion Diodore, l'île de Rhodes fut d'abord habitée par les Telchine, originaires de l'ile de Crète. Très habiles en aftrologie, ils prévirent que leur île devoit être couverte d'eau, & ils l'abandonnèrent. Les Héliaques, ou descendans du Solcil, s'y établirent après que ce dien eut eu découvert l'île du limon qu'y avoient déposé les caux du déluge. Ces Héliaques excelloient dans plusieurs sciences, L'un d'eux, nomme Tanges, ayant été tué par ses frères, ils furent tous obligés d'abandonner l'île, & de chercher des afyles sûrs en d'autres pays. Selon Diodore, les habitans de Rhodes auroient aiifi précéde tous les autres peuples dans l'application aux sciences, & la réputation des Egyptiens, que l'on donne. comme les plus anciens de ceux qui les ont cultivées, n'auroit été qu'une usurpation injuste, Mais tout ce récit de Diodore sent tellement la fable, que l'on ne peut y accorder de croyance.

Le palie fous fience quelques aures évinemen suif pac condute's, pour a cier un quine l'eff gaire duvantage, mais qui doi termineque l'on débite débitates, tui l'oujent des Rhadieses, l'Épolème, fits d'Hercule, ayant teit pardieses, l'Épolème, fits d'Hercule, ayant teit parmagnel Livymine, quitar Agros, fax yant confolte l'oracie fur l'endreit où il pourroit ethalie une colonie, en recut pour répoine qui dei à les mèmes auceurs, il dévire enfinire roi de sousles mèmes auceurs, il dévire enfinire roi de 11e, qu'il gouverna avec baucoup de inflice.

Après la guerre de Troye, les Doriens se rendirent maitres de Rhodes, & le dialecte de cette partie de la nation gregque y étoit réellement en usage.

On fent bien que les premiers habians de cette lie, quels qui ls (uffent, y êtant venus par mer, on y fentit de bonne heure l'imporrance de la navigation. Ils poutérent eet art affez lois pour avoir r'cluff à le rendre, pendant affez long temps, mairets de toute la Méditerranée. On a beaucoup yanté la Spegle, de leurs Joix pour tout ce qui a

<sup>(1)</sup> Mot altéré de Dyanifios , en ufage chez les gaures Grecs.

rapport à la mer. Malheureussement, d'un grand nombre d'auteurs qui ont écrit sur les Rhodiens, il ne nous en reste ancon. On est éconué de la soule de grands hommes qua produit Rhodes, en lisant le traité de Meursius sur ceue ile.

Tikpoléme accompagna Agamemnon à la guerre de Troye. Pendant fon ablence, il laiffa le gouvernement entre les mains de Butas, qui s'étoit fauvé avec lui d'Argos. On n'efépas d'accord fur le fort de ce prince, puisque felon les uns il fut nué devant Troye par Sarpédon, &, felon d'autres, ji revint chargé des dépouillés de cette

Paufanias parle d'un pinice appelé Doiré, que l'on fuppofe avoir été rois, puique 60 nfis le fau entinée. Il se nommoir Domegète. L'oracle lui ayant ordonné d'épourle 1 nfile du meilleur d'entre les Greces, ecc oracle le décléd à prendre pour femme la troisième fille d'Arithonème le Métifiche. Il eur peur fil Diagoras, s'i recommandable par se verus, qu'il mérin de donner annable par se verus, qu'il mérin de donner contrains de conner de faite des princes qui régience ne-faite de comma Diagoriées, lis ne son pas de la faite des princes qui régient en-faite de comma Diagoriées, lis ne son pas

Evagore est nommé par Lacree; mais cet auteur ne rapporte aucune particularité de son règne.

Cléobule voyagea en Egypte, y établit la philosophie, & se fit, après son retour, une telle réputation de fageste, qu'il mérita d'être compté entre les sept fages de la Gréce, N'ayant pas à sa mort d'enfant mâle, il laissa la couronne à Erststite, l'un des descendans de Diagoras,

Ce prince & plusieurs de ses successeurs sont peu connus, Diagoras II étoit contemporain de Pindare,

qui célèra les lounges de ce prince, vainquare aux jeux olympiques, litheniera, feméness & ugiens. Il cut trois fisi qui interne tous trois vainquents aux jeux objusques, a la même épaque. The principal de la companie de la contraction de la contructre vera leur père, qui itoris préfix contractre vera leur père, qui itoris préfix venient de recevoir, de le portienne en triomphe un travers de la fondie. Il oublis, décon, en ce travers de la fondie. Il oublis, décon, en ce travers de la fondie. Il oublis, décon, en ce travers de la fondie, Il oublis, décon, en ce pour le la contraction de la collection de la collection vera il mourt entre leur pire.

Dories, l'un de fes fis, his faccéda e on ties lepluté comme an grand athlee que comme un grand roi. Il avoir été trois fois de faire vain-quart au frare d'appriques, hait fois aux feux de l'entre vaint de l'entre de l'entre vaint de l'entre d'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre d'entre de l'entre de l'entre d'entre d'entre d'entre d'entre d'entre d'entre de l'entre d'entre d'entre

à la gloire qu'il s'étoit acquise aux jeux de la

Il paroit, par ce qui a été dit de Doriée, & parce que l'on trouve la famille des Afclépiades régnante à Rhodes, qu'il y étoit arrivé une révolution confidérable. Je reviens à cette idée, que ces princes aiblières n'étoient pas les plus propres au gouverncment.

Des peuples mécontens d'une première famile de fouverains, font aments naturellement à être plus difficiles avec une feconde, Plus on a violé is drois de l'homme, plusis l'ont seni, & publis is veulent qu'on les respecte. Peu-ètre la famille de Archéptades abufa-telle de fon pouvoir, let für au moiss que les Rhodiens s'érigérent en république.

Les historiens remarquent que ce sut sons ce gouvernement, qu'ils se rendirent si puissans sur mer, & qu'ils sondèrent au loin des colonies. Les principales sont Rhodes, sur la côte orientale de l'Hispanie, & Parthenope, en Italie.

Máis cor drar esta le milheur des autres éras de la Srèce, d'être en prois è deux réditions, faine préspes nécessirés de leur conflitution politique; entre toutes qui projet toutes le tambons, on se deux courses de la confliction politique; les families partiernes, la noblette, c'élé-éler, les families partiernes, la noblette, c'élé-éler, les families partiernes, les families partiernes, par pour les families partiernes, partiernes par les families partiernes, parties pour les families partiernes, parties de la contraction de la confliction de la

Cette conduite indifijota les Athéniens, qui affictivent dans leur cruiès, de tenir Rhodes, & puldeurs autres iles, dans une dépendance perique fervile. Ils portierur même à lois cet abus de la puillince ; que l'un 376 avant J. C. il éclair contre ceu une guerre per la companie de de la puillince ; que l'un 376 avant J. C. il éclair contre ceu une guerre de contre l'un de la contre de la contre l'un dependance perre ne tourne pas à l'avanage des Athéniens ; la furent obligés de faire la paix, & de recoanoire l'indépendance des villes allikes.

Mais, peu aprês, cherchant à se venger de Maufole, roi de Carie, qui avoit mis garnison dans Rhodes, le peuple & les grands reunis, armèrent contre la Carie, où régnoit alors la célèbre Artémise. Au moyen d'une ruse, justifie peutètre par le droit de la guerre, elle réussifis peusquiter aux Rhodieus leurs bátimens pour se

<sup>(</sup>a) Ce fut fa four Phérénice, qui, syane éré reconnue pour formes aux jeux olympiques, après la vidoire remportée par fon fils routeriné deru préspitée d'ut rocher, de chein fois avec en consideration de la gloire de fon pore, de fas frètaux de de fon fils.

rendre en foule cans Halycarnaffe, & pendant qu'elle en mettoit a mort une partie, retenoit l'autre prifonnère, fa flote s'empara de celle do Rhodes, retourna vers cene ville, s'en empara, y fit meutre à mort les premiers de la nation, & citige au

milieu de la ville, un trophée de cette vikture. Cet éaux de foublétée & d'unuitation n'eur qu'un tentys; loit, comme quelques aureurs le penfent, que la famarée la taurague de Démothères pour la tibée la taurague de Démothères pour la tibéen des Athènieux, aut en effet rouché le peuple d'Athènes, au point d'avoir fectouru les Rhodiens; foit, comme le penfent quelqués aurres que la reine Arthémife, étant venue à moutre, its birces de Rhodes lait aient fuffi pour fe remettre en lie.

Ils gardrent une exsêne neutralité entre les généraux d'Alexandre qui, les armes à la main, fet pêtragecient les dépoulles. Amigone n'ayant pu les contraindre à pendep partie no la secure contre Prolimée, roid Égypte, euvoya contre cus fon fits Dendeirus, que fet aleas militaires friera fits Dendeirus, que fet aleas militaires friera con raiffeaux de guerre, 170 vaiifeaux de tranfport, generoien 40000 hommes de débarquement : mille barques promoient des vivres & des machines de guerre.

Le courage & le parioidine riomphierat is du nombre & de la force. On fi fort les baiches matiles, on affairs des vatienness aux faches matiles, on affairs des vatienness aux fales perfonnes qui en faisient le foiente. On fie défendir enfaite avec une valeur & une abtiviet fourness, quisignés soir confidêndement uné fourness, quisignés soir confidêndément uné for machines, & credul innuée celle qui, pour le formation de l'attèlopée, farqu'foit toutes les aures en grandeur & en effets, qu'enfa on fit l'ajaix à des conditions riets-avantageine. D'avaitivis minne, et préfert de toutes les machines qu'il avoit employèes courne uns (1).

Dès que les Rhodiens furent remis des faitigues de ce fiège, qui avoit étendu leur gloire fur toute la Méditerranée, ils fe livrèrent plus que jameis Une guerre survenue contre les Bysantins, attira pendant quelque temps leurs forces de ce côté: elle se teraina heureusement. Ce sur peu à près cette guerre qu'un tremblement de terre afreux renversa le colosse, 8. La lus grande partie des bâtimens publies & partieuliers.

Mais l'estime que l'on avoit pour les Rhodiens fit que de tous côrés, on leur envoya tant d'argent, de vivres de de matériaux, &c. qu'ils reçurent bien au-delà de ce qu'ils avoient perdu.

Ils s'allièrem enfaite avec Antale, or di de Pergame, contre l'Impipe, roi de Maccioine, & remporterent contre lui de grandavantages. Deveus altieb en Romann, ils est focucherent avec veus altieb en Romann, ils est focucherent avec tuchen, or di ed yrite. Ils combattirem mêma, a use avanage une filore commande par le fameux Annibal. Enfin, ils acquirent tant de condétretion aux yeux des Romanns, qu'ils influenter dans leur conduire politeque, & les décidèrent à règle rela affaires de l'Alte, de manière à y anatiente la diffuse de l'Alte, de manière à y anatiente la fervices la lycie, la panie de la Carie qui écott en face de Riodes, & une paries de la Pfidie.

L'influence de la puissance Rhodienne s'étoit fair senir dans la guerre des Romains contre Persée, & elle avoit été sort recherchée de ce dernier.

Les Romains, il est vrai, n'avoient pas toujours été contents de la conduite des Rhodiens. Cependant un évênement considérable vint reflerer les liens qui les unissoient. L'an 88 avant J. C., Mithridate vint nierre le fiége devant cette ville : mais ils le forcérent de se reiterer.

Mais quand une fois les Romains furent divifés entre cux, ¶ete la parti de Céfar cut été reconnu différent de celui de Caffius, ils ne fuffit plus aux allès de Rome, de refter atachès à tes unerètes; il faltur de décider entre les factions. Les Rhodiens prirent parti pour Céfar. Ils furent combatrus & traides indigement par Caffius.

Cependant, après la mort de ce général, Marc-Antoine leur rendit leurs anciens privilèges & leur donna plufieurs iles, à l'égard defquelles ils fe conduitient fi mal, qu'on leur rendit la liberté.

Rhodes se maintin encore sous les premiers empreurs. Ele súc compitée entre les provinces comaines par l'empereur Vespossen. Se réduite apper un ribut annuel. Dai-sors son histoire cessa d'aire interessant et elle suivit le fort de l'Orienta l'arrivée des Arabes. Ce qui lui arriva de puis, n'est pas s'objet de la partie de géographie et consider, se qui lui arriva de pois. "In est possible de la partie de géographie colonne.

RHODUSSA, ile fituée fur la côte de l'Argolide, au voitinage de celle de Csumnus, selon Pine.

au commerce, & devinrent le peuple le plus puiffant de la Gréce.

<sup>(</sup>t) On a vu que ce fut en partie de l'argent produit par ces machines, que les Rhodiens firent la depenfe du fameux coloffe,

Il est aussi fait mention de cette lle par Eucsiste de Bysance.

RHODUSSÆ nom d'une ile de la Prance-

RHODUSSÆ, nom d'une île de la Propontide, felon Pline.

RHOE, fleuve de l'Asse mineure, dans la Bithynic.

Arrien compte vingt flades de l'embouehure de ce fleuve dans le Pont Euxin, pour aller au port de Calpe.

RHŒTIUM, lieu du Péloponnèle, près de Mégalopolis, felon Phuarque, in Cleomens, RHŒTUM, ou Persium, ville de l'Afie

RHGETUM, ou RETIUM, ville de l'Afie mineure, dans la Troade, fur la côte de l'Hellespont. Selon Strabon, elle étoit bine fur une hau-

tenr, près du tombeau d'Ajax.

Thucydide ècrit Rhatium. Il y avoit austi vers

le même endroit sur cette côte, un promonioire appelé Rhettem, à 4 milles de distance de celui de Sigée. M. Wood appelle ce promonioire Cap Bathris.

RIGEXUS, port de l'Asie, sur la côte de la Cilicie, à l'embouchure du sleuve Sarus, selon Etienne de Bysance.

RHOGE, nom d'une île que Pline indique au voifinage de celle de Cypre.

RITOGE, île qu'Esienne de Byfance place fur la côte de la Lycie, province de l'Asie mineure. Ce doit être la même que la précédente.

RNOGMOI, port de l'Afie, fur la côte de la Cilicie, (clon Etienne de Byfance. RHOGOMANIS, ou RHOGONIS, fleuve de

RAGOMANS, ou RHOGONS, neuve de l'Afie, dans la Perfide, felon Piolemèe, Arrien & Néarque. Les deux derniers écrivent Rhogonis. Ptolemèe place l'embouchure de ce ficuve dans

la partie méridionale de la Perfide, sur le golse Persique. Selon Néarque, c'étoit une petite rivière, à

deux cens stades du steuve Granis.

RHOGONIS. Foyet RHOGOMANIS.

RHOMBITES, steuve de la Sarmatie Afia-

Cet auteur dit qu'il y avoit le grand & le petit Rhombites, affez éloignes l'un de l'autre.

RHON, ville de l'Inde, chez le peuple Gandarii, selon Etienne de Bysance.

RHONDÆI, peuples de la Thrace, selon Etienne de Bysance. RHONDE. C'est un nom de lieu dont parle

Feffins , L. xvt.
RHOPENSES , peuples dont purle Etienne de

Byfance, d'après Phavorinus.

Ortélius foupçonne qu'ils habitoient dans la

Pamphylic.

RHOS, peuples de la Scythie, su feptentrion du mont Taurus, felon Curopalate & Cédrène, cités par Ortélius.

cités par Octélius.

RHOSOLOGIA, ville de l'Asse, dans la Galatie, au pays des Tellosages, entre Vinzela & Sarmalia, selon Peolemée.

Giographie ancienne. Tome II.

ANOSOS, ville qui etoit fittude fur le golfe d'Illiss, à l'extrembe oriennale de la mer Médiestranche, entre deux diffiés, dont l'un condui-feit en Ayrie, de 2 appendi les pontes de Syrie; l'aittre, formé par le mont Amanus & le rivigio de la mer, commanqués van le Cilicie, de cité anomaé les portes Amaniques. Cene ville bon la prace dans la Cilicie et le suitern offer moyen aje, les alèx des conciles & Ics noites procent la ville de Phofor dans la Cilicie.

On faifoir remonter la fondation de cette ville d'Elias, fils d'Agênor; il cli auffi fait mendion de Rhoflis, à l'occasion des guerres des faceetéleurs d'Alexandre, Après la mort de Sèleucus Nicator, Demètrius fit transforere à Rhofos la flatue de la Fortune, que Sélencus avoit d'efficie fur les raines d'Autigorie, prés d'Antioche.

Ceste ville avoit une manufacture de vafes de terre, fort renomme dans le semps que Ciceron étoit gouverneur de la Cilicie : il en fait men-

Rhofos fut placée dons la feconde Cilicie, fons

l'empire de Théodose le jeune. Sapor, roi de Perse, bralla cette ville, après avoir sait prisonnier l'emperent Valerien, s'an 260 de J. C. Cette ville sut encore pillée sous le règne d'Arcidius, l'an 404, même ére, par les liaures, peuples suvages qui habioient les moniagnes.

Jepiner étoit adoré d'un culte pasticulier à Rhofos : la flaute de ce dieu étoit placée fur le fameux rocher gravé fur les medailles de cette ville. Elles repréfentent aufit les deux bonneis furmontés d'une étoite, fymbole des Diofectres, RHOSPHODUSA, ile fuuée dans le golfe

Elle est nommée Rhoduss par Etienne de

RHOSSICUS SCOPULUS, ou RHOSICUS; promonioire de l'Afie, dans la Sysie. Il s'avançois fur le golfe s'ficur, s'elon Prolenée.
Il est nommé Rhoseus par Essenne de By-

RHOTALA, village fitué aux confins de la haute Galilée, selon Egésppe, cité par Ortélius.

RHOTANA, ville située dans les Indes, selon Etienne de Bysance.

RHOTANUM, fleuve de l'île de Corfe. Prolemèe en place l'embouchure fur la côte orientale, entre Valeria Colonia & le port de Diane, RHOXOLANI, peuple Seyue, que les histories indiquent à quelque diffance au nord des Javyes & du Pales Maois.

RHOXONOCÆA, ville dont parle Etienne de Byfance.

RHUACENSII, peuple de l'île de Sardaigne, au midi des Cornensii & au nord des Celtifani,

felon Ptolemée. RHUADA, ville fituée dans l'intérieur de Mmmm l'Arabie heureuse, entre Aus & Chalusta, sclon

Prolemée. RHUADIS, nom du fleuve Adris, felon le texte grec de Prolemée.

RHUADITÆ, peuples de l'Afrique, dans la Libye extérieure, au couchant de l'Egypte, fe-

Libye extérieure, au couchant de l'Egypte, felon Ptolemée. RHUBRA, ville fituée fur la côte méridio-

nale ce l'île de Corfe, entre le port de Sytacuse & le promontoire Granizeum, selon Ptolemèe. RHUBRICATA, ville de l'Hispanie, dans la Tarragonoise, au pays des Lacétaniens, selon

Prolemée.

RHUBUNA, ville de l'Afrique, fur la rive feptentrionale du fleuve Gira, entre Anagira &

Lynxams, felon Piolemée. RHUCANTII, peuples de l'Europe, dans la Rhétie, felon Strabon.

RHUDA, ville de l'Afie, dans la Parihie, entre Pafacarta & Simpfimida, felon Ptolemée. Rtuda, ville de l'Afie, dans la Drangiane,

entre Frophibafia & Iana, felon Ptolemée. RHUDIANA, contrée de l'Afie, dans la Carmanie, felon Ptolemée.

RHUMA, ville de l'Eshiopie, fous l'Egypte, felon Pline. RHUS, bourg de la Grèce, dans l'Astique,

felon Paufanias.
RHUSA, nom du palais de Cofroès, roi de Perfe, felon Corréne, ciré par Ortélius.

RHUSIUM, ville de la Thrace, felon Nicétas, ché par Ortélius. Selon la notice de Léon le Sage, c'étoit une

des ménopoles foumifes au patriarebat de Conftantinople.

RHUSTICANA, ou RUSTICANA, ville de

PHispanie, dans l'intérieur de la Lustianie, entre Talabriga & Mendeculia, selon Ptolemèe. RHUSUNCORÆ, RUSUCURRUM & RU-

SUCURIUM, ville de l'Afrique, dans la Mauritanie Céfarienfe, felon Ptolemée, Pline & l'iti téraire d'Antonin. Dans ce dernier on lit Rafucutrem, & dans Pline Rafucurium. Cette ville a cu le titre de colonie romaine.

RHYACUS, lieu maritime de la Sicile, au pied du mont Ema, selon Diodore de Sicile. RHYBDUS, nom d'une contrée de la Sicile,

RHYBDUS, nom d'une contrée de la Sicile, felon Etienne de Byfance. RHYDDA, ville de la Palestine : elle appar-

tenoit aux Arabes, selon Josephe.

RHYMNICI MONTES, montagne de la Seythie, en-deçà de l'Imaiis, & dans laquelle le

fleuve Rhymous prenoit sa source, selon Ptolemée. RHYMNUS, sleuve de la Seytie, en-deçà de

HITATICA, neure en place la fource dans les monts Rhymaid, & l'embonchure dans la mer Caspienne, entre celle du fleuve Rha & celle du fleuve Ditt.

RHYNCHÆ, contrée de la Grèce; dans l'île d'Eubèe, felon Etienne de Byfance.
RHYNCUS, nom d'un lieu au voifinage de

RHYNCUS, nom d'un lieu au voisinage de l'Etolie, selon Athènée, qui en parle d'après Polybe.

RHYNDACUS, fleuve de la Myfie Afiatique, felon Pomponius Méla, qui en place la fource

dans le mont Olympe.

Il est aussi parle de ce fleuve par Ptolemée &

par Pline. Selon ce dernier, auparavant il portoit le nom de Lycus. RHYNDACUS, ville dell'Afie; entre la Phry-

gie & l'Hellespont, selon Etienne de Byfance, RHYPÆ, RIPE, ou RHYPÆ, ville du Peloponncse, dans l'Achaie, & qui avoit un territoire nomme Rhypidit. Selon Strabon, elle étoit au nord d'Heller, & aflez éloignée des côtes du gosse de Corimbe.

Eticine de Byfance parle auffi de cette ville, dont le territoire eft nommé Rypica par Thucy-dide; Rôppeam par Niconder; Rôpica par Hérodote, & Rôpica par Paufanias. Ce dernier die que, de fon temps, l'on voyoit les ruures de Rôppe à trente milles d'Ægum, & au-defius du chemin militaire.

Cette ville cft nommée Ripe par Homère. RHYPÆI, peuples de l'Ethiopie, fous l'Egypre; Ptolemée les indique entre la nation des Darades & celles des Nygbenites.

RHYPARA, île ficuée dans le voisinage de celle de Samos, selon Pline.

RHYPES, voyer RHYPÆ.
RHYPHACES on RHYPÆES, peuples de l'Afie;
Pomponius Méla femble les meitre dans la Scy-

RHYSSADIUS, montagne de l'Afrique, dans la Libye intériettre. Ptolemée y place la fource du fleuve Stachir. RHYTIUM, ville de l'île de Crète, felon Pline.

Etienne de Byfance & Homère.
RICCIACUM, lieu de la Gaule, dans la Belgique première. Il étoit fur la route de Divodurum
(Metz.), à Augulta Trevrorum (Trêves.), mais
feullement à dix milles de cette dernière. M. d'Anville croit que c'eft a jourd'hui Remich, fur la

Mozelle.

RICINA, île fituée fur la côte de l'Hibernie, 
& du nombre de celles nommées Ebudes, schon 
Prolemée & Pline. Quelques exemplaires du dernier auteur portent Rieus.

RICINA, ville de l'Italie, dans le Picenum. Elle devint colonie romaine fous le règne de l'empereur Sévère, felon Pline.

Cette ville étoit fituée vers le fud-ouest d'Auximum. RICINA, ville de l'Italie, dans la Ligurie, au

RICOSE, nom d'une ville, felon Phocas le grammairien, (de nomine & verbo), cité par Or-

té lius.

RIDE, se située entre la Sicile & l'Afrique, 1

RIDUNA INSULA, perite île de l'Ocean , fur les côtes de la Gaule. C'est l'île d'Aurigni, vis-

à vis la pointe de la Hogue, RIFARGIA, nom de la dernière des lles dans l'Ocean septemirional, selon Ortelius, qui cite

un manuscrit d'Æticus le Sophifte, RIGIACUM, ville de la Gaule Belgique, &

la capitale des Attrebatii, selon Ptolemée. RIGODULUM, lieu de la Gaule. Scion Ta-

cite, il étoit entouré par des hauseurs & par la Mozelle, M. d'Anville l'a placé à peu de distance an nord-eft d'Augusta Treverorum (Trèves): ce lieu est nomme aujoud'hui Réol. RIGODUNUM, ville de l'île d'Albion, dans

le pays des Brigantes, selon Ptolemée. Cette ville est nommée Bremetonacum par An-

RIGOMACUM, nom d'une ville de la Gaule,

RIGOMAGUM, ville de l'Italie, entre Car-

bantia & Quadrata, RIGOMAGUS, lieu de la Gaule, dans la pre-

mière Germanie, fur le bord du Rhin, & près de l'embouchure de l'Obfinga, vers le sud-est de Colonia Agrippina. M. d'Anville croit que ce lieu est celui que M. de Valois appelle Riemach, &

que l'on nomme actuellement Rimagen. RIGOMAGUS, ville de l'Italie, dans la Ligurie,

RIGUSA, ville de l'Hispanie, dans la Tarragonoife. Elle appartenoit aux Carpétains, selon

RINSIAVÆ, ville de la Germanie, sur le bord

du Danube , entre Ara-Flavia & Alcimamis , fe-Ion Prolemée. RIOBE, petit lieu de la Gaule, dans la qua-

trième Lyonnoise, à l'extrémité du pays des Meldi (Meanx), & au fud de Calagum (Chailli). M. d'Anville croit que c'est aujourd'hui Orbi. RIPA-ALTA ou RIPALTA , ville de l'Afie .

dans la Mésoporamie, selon la notice des dignités de l'empire.

RIPA-PRIMA, ville de la seconde Rhésie, entre Vallatum & Augusta-Vindelicum , selon la notice des dignités de l'empire, où elle est surnommée Submontorium.

Dans l'innéraire d'Autonin , cette ville est furnommèe Surmontorium. RIPÆI-MONTES, montagnes du Péloponnèse

dans l'Arcadie, selon Servius, in lib. 9. Eneid. P. 1340 . RIPHEARMA, nom d'une ville que Pline in-

dique dans l'Arabie heureuse,

RIPIANI, peuples qui habitoient sur le bord du Danube , desquels il est parlé dans les dialogues de S. Cefaire. Ne pourroit-on pas croire que ce nom, fans défigner un peuple particulier, indique sculement ceux qui habitoient sur le bord du fleuve?

RISAMORI, peuple de l'Hispanie, dans la Celtibérie. Martial en parle dans le quatrième livre de ses épigrammes.

RISTRA, fiège épiscopal de l'Asie, sous la métropole de Séleucie, selon la notice du Patriar-

chard'Antioche. RITHRUS, port de l'île d'Ithaque, au pied

du mont Neius, selon Homère, cité par Ortélius, RITIA (Sheebah ), ville de l'intérieur de l'Afrique, dans la Mauritanie Césariense. Elle étoit fituée au sud de Vistoria. Ptolemée fait mention de cette ville : on y voyoit encore des fragmens de murailles romaines.

RITUMAGUS, lieu de la Gaule, dans la feconde Lyonnoise, à sept milles en-deçà de Rosomagus (Rosen): c'est aujourd'hui Radepont.

RIZEA, ville de l'Afie, dans la partie de la Colchide qui étoit à la gauche du Phase. Procope dit qu'elle étoit fituée aux frontières de l'empire, & qu'elle étoit fort peuplée. ROAME, nom d'une ville de la Gaule Nar-

ROBATHA, nom d'une ville de la Palestine. sclon la notice des dignités de l'empire.

ROBOGDII, peuple que Prolemée place dans la partie feprentrionale de l'Hibernie.

ROBORARIA (un bourg ruiné), lieu d'Italie, dans le Latium, sur la voie Latine, au scizième mille de Rome,

Ce bourg se trouvoit dans une vallée formée par les monts Albadas d'un côté, & les monts Tusculanus de l'autre. On voit encore des ruines dans for emplacement. ROBORETUM, ville de l'Hispanie, au pays

des Callaiques , & vers l'est d'Aqua Flavia, L'ininéraire d'Antonin la marque sur la roure de Bracara & Afturica, entre Pinetum & Com-

ROBORIS, nom d'un lieu duquel il est parle dans le code Théodofien , 8, in. de cursu publico. ROBRICA, lieu de la Gaule, dans la troisième Lyonnoife, au sud-est de Juliomogus (Angers ). M. d'Anville eroit qu'il étoit vers les ports de Longue; & en effer, le mot Brica, en Celtique, deligne presque toujours un port ou un passage, ROBUR, lieu de la Gaule, forteresse de la Gaule sur le Rhin , tout près de Basilia. Ce nom de, Robur qui fignifie force, étoit, sclon' Ammien Marcellin , celui que les gens du pays avoient donné à cette sorieieffe, batie par Valentinien I. RODANTUM, contrée voifine de la Cappa-

doce, selon Cédrène, cité par Oriélius. RODIUM, lleu de la Gaule, dans la feconde Belgique, entre Saucis & Ifara, felon la table de Peninger, M. d'Anville croit que c'est le lieu appelé aftuellement Roigife.

RODUMNA, lieu de la Gaule, dans la première Lyonnoise, chez les Segustani. C'est une des villes que leur attribue Ptolemée. Elle étoit au nord de Forum (Feur) : c'est aujourd'hui

RŒTACES, rivière de l'Afie, au voifinace de l'Arménie. Selon Strabon, c'étoit une des ri viéres navigables qui alloient se perdre dans le

RŒTIUS, montagne fituée for la côte occidentale de l'île de Corfe. Piolemée l'Indique entre

l'embouchure du fleuve Circidius & le promonto:re Rhium. ROGEL (la fontaine de), fontaine de la Judée, dans la tribu de Benjamin, C'est auprès de

ce liest qu'étoiens cachés Jonathas & Achimaas, lorson'ils furent avenir David de se mettre en desense contre Absalon, son fils. L. ss des Rais,

C'est aussi près de ceste fontaine qu'Adonias affembla fes frères & ceux de la tribu de Juda. pour leur découvrir le dessein qu'il avoit de fuccèder à fon père,

ROGELIM , lieu de la Judée , dans la tribu de Gad.

Berzellai, qui offrit à David & à ses gens des vivres, pendant que ce prince fuyoit Abfalon fon fils, étoit de Rogelim.

Il en est fait mension dans le livre des Rois. ROHOB, ville de la Judée, dans la tribu d'Afer. Il en est fait mention dans le livre de Josué

& dans celui des Nombres. C'est jusqu'où allèrent les donze hommes que Moife envoya pour prendre connoitfance de la terre promife.

Rohob fut donnée aux Lévites de la famille de Gerfon. ROHOB, ou ROOB, village fitué à quatre milles de Scythopelis, felon Eufébe.

ROHOBOTII, sleuve de l'Idumée, fur les bords duquel éroit ne Saul, qui regna dans l'I-

dumée. Genef. c. 56, v. 37. ROMA ( Rome ), tur to Tiberis, ou Tibre, à quelne diftance de la mer, avoit été fondée par Rémus & Romitlus, comme on le croit, l'an 753 avant J. C. La descripcion déraillée de cetre ville nous mêneroit trop loin; qu'il nous foit permis de nons reftreindre à des chofes quelquefois nécessaires à

l'intelligence des ameurs. Rome, fondée d'abord for tine ou deux montagnes, en comprir enfuite huit dans fon enceinte; elle fut divifée par Auguste en quatorze quarties ou régions; elle avoit huit ponts; communiquoir au dehors par quinze portes; recevoir de l'eau par vingt aquedues, & pouvoit faire paffer fes armées d'un bout à l'autre de l'Italie, par un grand nombre de beaux chemins ou voies publiques, dont quinze fortoient des portes de Rome, & aboutifoient dans l'intérieur a une colonne appeice mi lium aureum, ou mille derè, dont on commençoit à compter les diffanecs. Il croit dans le forum ou la place publique,

Les montagnes de Rome étoient, an centre ; le mont Capitolin & le mont Palatin; au nord, le mont Quirinal; au nord-eft, le mont Viminal; à l'eft, le mont Esquilin & le mont Cælius; au fud, le mont Aventin; à l'oueft, au-delà du Ti-

bre, le mont Janicule, Quartiers. Ces quartiers étoient, 1º. celui de la porte Capène, au fud-eft; 2°. celui du mont Cælius, ou demeureient les contrifannes; 3º. celui d'Ifis & de Sérapis, fur le mont Efquilin; 4°. celui de la voie facrée, entre les monts Capitolin, Palatin, Efquilin & Viminal; 50. l'Efquilin, fur la montagne de ce nom; 6º, celui d'Alta Semita, comprenant le mont Ouirinal & tout l'imervalle jusqu'au mont Viminal; 7º, celui de la Via lata, à l'euest du précédent ; 8º. le Forum, ou place publique; 90. le champ de Mars, ou Campus Marius, s'étendant entre le feprième quartier & le Tibre, au nord-oueff; to" celui du mont Palatin, fur la montagne de ce nom; 11°, cchi du grand Cirque, enire les monts Palatin & Aventin; 12°, celui de la pifcine publique, au fud det deuxième & du onziene quartiers; 13°, celui du monteAventin . s'etendant presque jusqu'à la porte Capene; 14%. celut d'au-delà du Tibre, où furent logés les Juis : il comprenoit le Janicule.

Pants. Les ponts qui communiquoient au dehors de la ville ou au quartier du Janicule étoiene au nombre de huit; favoir, le Milvius; l'Alius; le Triomphal; le pont rompu, anfii appelè, dans la fuite, Aurélien; le Fabricius ; le Cestins; le Sublicius ou fair de poudre ; rétabli en pierres , il

prit le nom d'Æmilien.

l'oies romaines. Je ne nommerai guere ici que celles qui aboutifloient aux portes de Rome : c'etoit, au nord-oueft, la voie Triomphale; au nord, la voie Claudia, d'ou se sermoit à quelque diffance la voie Caffia; la voie Flaminia & la voie Salaria; au nord-eft, la voie Nomentiana; à l'eft, la voie-Tiburtina, d'où se formoit la voie Valeria; la voie Prænesina & la voie Labicana; an fud-eft, la voie Latina, d'où fe formoit la Tusculana; au sud , l'Ardeatina & l'Ostiensis; au sud-ouest, la voie Portuersis; à l'ouest, la voie Aurelia & la voie Cornelia.

Je finirai cet exposè, un peu sec, par donner une idée générale de cette ville, d'après Strabon & Pline.

#### ROME, felon Strabon.

Rome, dit Strabon (L. v., p. 357), fittiée fur le Tibre, a été bâtie par parties. Ses sondateurs furent conduits par la néceffité & non par le choix. Les premiers renfermèrent de murs le Capitole, le Palatium & le Quirinal; Ancus-Martius y ajouta le mont Célius & le mont Aventin; Servius, l'Esquilin & le Viminal. Le grand travail & la perfevérance des Romains, ont vaincu toutes les difficultés qu'offrait en grand nombre, la fituation naturelle du lieu, & en ont fait une ville superbe, où se trouvenr réunis tous les biens & toutes les commodités. Il est très-aise d'y bâtir & d'y téparer les édifices détruits par les révolutions & les incendies. Il v a des carrières & des forèis voilines, dont on peut aifément transporter des matériaux jusqu'à Rome. A tout ce que les Grecs onr exècuté ponr la beauté & la surcté des villes &c des ports , les Romains ont pjouté la construction des grands chemins, des aquedues & des cloaques ; onvrages magnifiques, & qui leur fonr propres. Le champ de Mars, qui est le lieu de tous les exercices, est digne d'admiration : tout près est un autre champ environné de portiques, de bois facrés, de trois théatres, d'un amphithéatre & de temples superbes. Les Romains, qui regardent ce lieu comme sacré, y ont place les monuniens de leurs concitoyens les plus diffingués & les plus illustres de l'un & de l'autre sexe. Le plus remafquable est celui qui renferme les cendres d'Auguste & celles de les parens, & même de ses amis les plus intimes. Les dedans de la ville, ains que les dehors, en sont une ville magnifique.

#### ROME, felon Pline.

Rome avoit trois partes lorfqu'elle perdit Romulus, ou, comme quelques-uns le penfent, elle en avoit quatre. Les deux Vespasiens, empereurs & cenfeurs, renfermèrent fes murailles dans une enceinte de treize mille deux cens pas, l'an de Rome 826. Elle comprend fept montagnes : on la divise en ta quartiers, renfermant 26s carrefours, sons la protection des dieux Lares : en mesurant son étendue, à prendre du centre du Forum (1), jusqu'à chacune de ses porses, qui finnt au nombre de 37, mais qu'il convient de réduire à douze, parce qu'elles sont ou petires, eu abandonnées comme pottes, on trouvera 30765 pas. Si l'on mesure, à prendre toujours de la colonne milliaire, julqu'aux dernières maifons, y compris les champs prétoriens & les maifons écarices des voies, on trouvera plus de 70 milles: A cette étendue confidérable, fi l'on joint la hauteur des édifices, on concevea aifément qu'il n'est pas dans l'univers de ville qui puisse être comparée à celle de Rome, Elle est fermée à l'orient par la levée de Tarquin le Superbe; ouvrage digne de la plas grande admiration (2) : car ce prince fit élever ces travaux

immenfes à la hauteur même des murs, dats fendenti où la vile étoit le plus à découver au dehors, du côté de la plaine. Du refle elle avoit été défende dans fornjan, tant par de hautes de fonse merailles, que par des montagnes efcarpées. Mais infentiblement ess maisons aon occupé plus d'espace, & une même ville en a contenta plusfesse.

#### Du culte de Vénus à Rome,

Le culte d'Adonis avoit pénétré dans cette ville. Véaus y avoit un teurple où elle étoit honorée avec Adonis , fuivant le tite Affyrien, Les courtifannes de ceue ville avoient couumne de sy trouver, & ceux qui en recherchoient les faveus s'y rendoient.

Dans le temple de la Félicité, élevé dans le fecond quarrier de Rome, fur le terrein de la curie Hoffilia, il y avoit une flame de Vénus en bronze, faite par Praxitele, ét qui passion pour être suffi parfaite que celle de marbre qui cioit à Cnide. Cette statte périt dans l'incendie de ce temple, sous l'emple de Claude.

Dans le troisième quartier de cette ville, il y avoit une chapelle de Vénus.

Dans le quatrième quartier, il y avoit tine rue appelée Vieus Veneris, & un temple de Vénus Claucina.

Dans le cinquième quartier, une rue s'appeloit Vieux Veneix Placife, avec une chapelle du même nom Les temples de Venus Erycine & Venicarda étoient dans ce même quartier, a'nfi qu'une chapelle de Vénus Cloacina.

Dans le sixième, le temple de Venus des jardins de Salluste, & une chapelle de Vénus. Dans le septième, une rue étoit nommée

Vieus Vennis Staux.

Dans le buisème évoit le Forum, oû évoit un temple de Jules Céfar, dans lequel Auguste confarse le tableus de Venns Anadyomène. On y voyoit aussi deux temples de Venus Chauve, l'un ancien & L'autre récent; un temple de Vénus Gestirie; le Forum Cofarié, où l'on voyoit deux flarares de Vênus Cofarié, où l'on voyoit deux flarares de Vênus

Dans le neuvième quarier, il y avoit au Panhéon de Jupière, une flaue de Venus avec la perle de Céopàtre ex pendant d'orelles ; un temple de Venus Visito-inité, un temple de Junon dans le ponique d'Ochavle, avec une flatue de Venus & de Jupière : dans le porique d'Octavie, une flaue de Venus par Philáis. Dans le dixième quarier, une chapelle de Vè-

Dans le onzième, une rue nommée Vieus Veneris; un temple de Vénus. Le temple de Vénus. Le temple de Vénus.

Veneris un temple de Vénus. Le temple de Vénus qui étoit prés du Cirque, felon le rapport de Tue-Live, fut bâti par Fabius Gurges, du produit d'une amende à l'aquelle on avoit condamné des dames romaines qui s'étoient laiflées

<sup>(1)</sup> Où étoit une colonne dorée, de laquelle on compsost les milles des grandes voies romaines.

<sup>(</sup>a) Tine en parle su L. xxxr1, c. 15. Mais ces étails furiroient des bornes de la géographie t als appartiennent plutôt aux antiquités comme en & comme monantes.

corrompre. Il y avoit aussi dans ce même quartier une chapeile de Vénus, & un autel de Vé-

nus Epitalaria.

Dans le douzième quartier, il y avoit une rue dite Ventris Aima, & une chapelle de Venus,

fous le même nom.

Il y avoit en outre un temple de Vénus Vic-

trix, & un autre de Vénus Lubentina.

Il y avoit aussi à Rome, au pied du mont

Palatin, un temple de Vénus & de Rome. Adrien, fier de cet ouvrage, en envoya le plan à Apollodore, famenx architecte.

ROMANI, (Le Romainz.) Quotique les hiftoriens se foient occupés de nous faire connoitre ce peuple celèbre, je ne priis , lans manquer à l'uniformité du plan que j'ai adopte, ne paudonner au moins une idée de si constitution politique. Je m'aiderai beaucoup de l'excellente introdustion que M. le président de Brosses a

mife au commencement de son histoire de la République romaine.

Rome existoit à peine, que Romulas, son fondateur, s'occupa des soins de son gouverne meat. Les dispositions qu'il sit dès ce commencement furent si fages, que la plupar substitéent autant que la république.

Premiere divistion. Romulus divisa son peuple en trois tribus, & chaque tribu en trente cu-

Senat. Pour former le tribunal qui devoit gouverner la nation, il donna ordre aux trois tribus de nommer chacune trois personnes des plus confidérables d'entre elles, & aux trente curies d'en nommer parcillement chacune trois, ce qui fait quatre vingt-dix-neuf fujets, auxquels il ajouta un centième. Ce corps fut appele fenat (1), c'est-à-dire affemblée de vieillards : ceux qui le composoient, ou qui y furent ajontes depuis, furent compris avec leurs familles fors le nom de patriciens ; le reste du peuple demeura compris sons le nom de plibliens. A ce nombre de cent, Romulus, après la jondion des Sabins aux Romains, en joignit cent autres de cette nouvelle nation : on les appelle patres conferipti, ott gioutés. Tarquin l'aneien en créa encore cent autres; ce qui fit en tout trois cens senateurs. Ce nombre subsista jusqu'au temps de Sylla ou des Gracques; car les avis sont parragés. Alors on introduifit dans le fenat trois cens chevaliers. Sous Cefar ce nombre alla jnfqu'à neuf cens, & ils ne furent pas trop bien choifis. Il y eut encore quelques changemens. Enfin Auguste en redustit le nombre à fix cens.

Tant qu'il y eut des rois à Rome, ce furent eux qui nommérent aux places vacantes du sénat. Après leur expulsion, les confuls proposérent aux assemblées du peuple un certain nombre de personnes, parmi lesquelles le peuple choififfoir. Après l'inflitution des censeurs, ce droit leur demeura dévolu. Tous les cinq ans ils faifoient le denombrement du fénat, & nommoient de nouveaux sujets en place de ceux qui étoient moris dans cer intervalle, on qui s'étoient rendus indignes de leur rang. En faifans cette nomination, les censeurs avoient égard à la bonne reputation, à la maissance, à l'age : on n'y admettoit pas non plus de race d'affranchis. Du reste, tout ciroyen romain, ou de villes municipales, pouvoient y être admis, fans pour cela devenir patricien, titre referve aux feules familles de l'institution. Ordinairement ce choix se faisoit dans l'ordre des chevaliers, où les fils des sénateurs étoient obligés de rester jusqu'à l'age prescrit pour pouvoir monter au rang de leurs tamilles. Il falloit auffi avoir un bien-fonds, afin que la dignité du rang ne fut pas avilie par la baffeffe de la fortune.

Les fenneurs's edifiquement au relie des cisopens par leurs habilmens, paris de luges boutons plus , couleur de pourpte. Oure le nombre de gens qui compolient le fentar, entre qui exerçoient les grandes digniés de l'être qui amplifurance cardes, s'il arrivori qu'ils ne fufterne pas fénneurs, confinacient, neltre qu'es le voir delibreurs ; un des dermits de l'est, de voir delibreurs ; un de la contraction de l'est fénneurs, jufqui ce que les configurtes y euffont formellenent agrégée. Les mujifturas non curules avoient sufi le droit tilleures au fenne postant l'un particular de l'est de l'est de un fenne postant l'un particular de la configuration de la fenne postant l'un particular de la configuration de la particular de l'est de l'est de l'est de l'est y euffont formellenent agrégée. Les mujifturas non curules avoient sufi le droit tilleures au fenne postant l'un particular de l'est d'est de l'est d'est de l'est de l'est de l'est d'est de l'est de l'est de l'est d'est d'est de l'est de l'est d'est de l'est de l'est de l'est d'est de l'est de l'est d'est d'es

ment, mais fans voix délibérative. Le senat ne s'assembloit jamais que dans des endroits facrés par eux-mêmes, ou confacrés par les augures, tels que des temples ou des baismens publics, confirmits exprès, & nommes cours (curiæ). De-la vient qu'on appeloit fouvent le lenat curia, d'où ell venu notre mot cour, pour deligner les tribunaux supérieurs. Romulus affecta le temple de Vulcain aux affemblees Un fenat. Le roi Hadulius le transporta dans la cour Hoftilie , qu'il avoit fait batir à ce deffein , & qui fui brulée par le peuple, lors du sumulte excité à la morr de Clodius. Depuis l'abolition de la royause, on les tint indifféremment Jans les rempies de Jupiter Stator, de Mars, de Castor, de la Concorde, de la Foi & autres, on dans les cours Hostilie, Julie & Pompeia; mais toujours dans l'enceinte de la ville, si ce n'est lorsqu'il falloit donner audience à des ambaffadeurs étrangers. Alors le fénat s'aff mbloit dans le temple de Bellone, hors de la ville, tant parce que ce n'étoit pas la coutume d'écouter dans Rome ceux qui venoient de la part d'un peuple ennemi , qu'afin d'y pouvoir donner féance aux gépéraux d'armées, qui n'avoient pas la permission d'entrer dans Rome avant d'avoir déposé le com-

<sup>(5)</sup> Du mot latin fenis,

On le convoquoir par la déclaration du megiftrat principal, ou par la voix du crieur public. Ce droit appartenoir feulement aux grands magistrats. Mais presque toujours c'étoir le consul qui étoir de service en ce moment, qui assembloir le surat, rapportoit & prenoir les voix.

Le consul, après avoir sait son rapport, recucilloit les suffrages , à commencer par le prince du sénat, lequel ésoit assis à la première place. C'étoit le comble des honneurs & le couronnement de toutes les dignités. Son origine est aussi ancienne que celle du senar. Du temps de la république, il étoit nomme par les censeurs, ll' paroit que cette place n'étoit pas à vie. On y nommoit à chaque denombremenr ..... Quand un fenateur parloit, quelque chofe qu'il dit, quelque sujet qu'il traitat, on ne ponvoit l'interrompre tant qu'il vouloit parler. Cect étoit in-venie pour airèrer des délibérations souvent préjudiciables au bien publie; car nulle affemblée du fénat n'étoit valide après le soleil couché. Au reste, on pense aisement que dans une assemblée aussi nombreufe, chaque senateur ne s'avisoit pas d'opiner. Ils donnoient ordinairement leurs voix per discessionem, Les senateurs se separant en deux bandes , alloient se ranger autour de celui qui avoit onverr l'avis dont ils saisoient choix. Quelquefois austi on opinoit par acclamation.

Le fent étoir, pour ains dire, l'anc de la république, comme le peuple en étoir le corps. Il avoir la détail du gouvernement, & les magistras étoient ses ministres Sa prosonde politique étoite, par tout le monde connu la puisance de Rome, & arrêta pendant long-temps l'effert des divisions qui ne cestierent de l'agirer.

Ourc les affaires du gouvernement, le Cenus connositiot des affaires de droit divin & ce de-foit public, qui cen font une dépendance. Quoi-que le conful & le préseur euffent le pouvoir de jugge Ceuts les cautes des particuliers, le Cenus ne Liffa pas den jugge auto une partie par conmidiaires nommés ou drès au fort, jusqu'au temps ou C. Graccius leur enlevac et droit pour le con C. Graccius leur enlevac et droit pour le

Chrosilira tomain. Les chevaliras tirotent leur origine des gardes du roi, que Romultas crèa au nombre de srois cem , choids dans les trente curies. Il en forma trois compagnies de cent chemen. L'un te temps de la repositio d'entre control de la compagnie de control de la compagnie de

nombre des senateurs. Leur fortune, plus affée que celle du reste du peuple, les mit en état de prendre à serme tous les revenns de l'état, qui leur valurent bientôt de grandes richesses, en même temps qu'une grande considération. Jusques-là néanmoins ils n'avoient été que les plus apparens des plébéiens; lorsqu'en 630 C. Gracchus, tribun du peuple, entreprir de faire une Information générale des malvetfations du fénat, En effet, il reuffit à transférer aux chevaliers le droit de juger les affaires, & les saire nommer commissaires de l'information contre les sénateurs. Cette ordontiance de Gracchiis les tira tout-àsait depnis des plebeiens. Ce ne fut que deslors qu'ils commencerent à former un ordre mitoyen entre le senat & le peuple. Mais en 662, le senat, ourre de l'autoriré que les chevaliers avoient acquile à son préjudice, s'efforça de faire abolir l'ordonnance de Gracchus. Enfin le préteur L. Cutta composa les sèances des juges de membres pris dans les trois ordres, les trésoriers de la guerre ou intendans du trésor (vibuni araril) y représentant l'ordre du peuple.

La puissance des chevaliers Facerur à propotion du gain qu'ils fiente dans les fermès générales, & leur crédit fur eucore porté à un point plus haut par Cacheno. Ce contoil affectionnoit pariculièrement cer ordre dans lequel il émit né. Les jeunes gens de famille fénapriale rediciert dans l'ordre des chevaliters judqu'à l'àge

requis por les loix. Peuple romain. Le peuple proprement dit c'eft-à-dire tout citoyen qui n'étoit ni senateur ni chevalier, au temps où ceux-ci faisoient un ordre à part, formoit le troisième ordre de la rétublique. Sur quoi il faut faire cette remarque, que lorsqu'on dit le peuple romain (populus), on entend la nation en général; & qu'en parlant du peuple (plebs), on doit l'entendre du troisieme ordre feulement. Ce n'est pas que ces deux expressions ne reviennent au même dans le fond, puisque les senateurs & les chevaliers parnicipoient tous personnellement aux opérations du peuple, chacun dans sa tribu; mais ce n'étoit qu'autant que membre de cette tribu; & comme le vulgaire y surpassoit infiniment en nombre les gens de distinction, on pense aisément qu'il étoit alors seul maître des décisions. La vraie puissance de l'état résidoit en lui, puisqu'elle se trouve par-tout où est la force, quand on en veut faire usage : mais il sur souvent écrase par les grands.

Romalus, pour entreteir une union continualle entre les finateurs & le prople, a soit établi Túnge des cliens. Chaque perfonne du pemple devois fe choiúr un rocetture parmi les fénateurs; ce qui les obligons les uns envers les untre à des devois recipropangs. Celai du procettur, appele paren, atoit de prendre fain des affaires de lon client, de l'aider de fes confeils, de fon crèfir, de plaider pour lai, sil d'estre de fon crèfir, de plaider pour lai, sil d'estre les proposes de la confeil de les confeils, de l'estre de fon crèfir, de plaider pour lai, sil d'estre l'aider de la confeil de la confeil de la confeil per les confeils de la confeil de la confeil per les de la confeil de la confeil de fon crèfir, de plaider pour lai, sil d'estre de la confeil de la confeil de fon crèfir, de plaider pour lai, sil d'estre de la confeil de la confeil de la confeil de l'estre de la confeil de la confeil de la confeil de la confeil de la crèfir de la confeil de la confeil de la confeil de la crèfir de la confeil de la crèfir de la confeil de la confeil de la confeil de la crèfir de la confeil de la crèfir de la crèfir de la confeil de la crèfir de la crèfir de la confeil de la confeil de la crèfir de la confeil de la crèfir de la confeil de la con

aceufé, enfin d'être, en fon absence, fon prochreur spécial à Rome, pour lui épargner la dépense d'y venir. Les devoirs des eliens éroient de racheter leur patron , s'il étoit fait prisonnier à la guerre ; de contribuer au mariage de la fille, s'il étoit hors d'érat de le saire; de lui aider à payer ses detres; mais sur-tout de le garder & de l'accompagner , s'il étoit en quelque peril, s'il fortoit pour une affaire publique, ou quand il follicitoit quelque charge. Les eliens faisoient frequemment de peins prétens à leur protecteur, venoient fort affidument le matin lui faire leur cour : e'étoit même une grande marque d'attachement que d'y arriver le premier. De son côté, le patron tenoit une table ouverte pour fes elieus, ce qui emportoit une grande dépanse sur la fin de la république, que les premiers hommes de l'état avoient pluseurs milliers de cliens. Tant les patrons que les cliens, ne pouvoient intenter d'action l'un contre l'autre; que si l'un d'eux le saisoit, sa trahison paroissoit si odieuse, que la première personne qui le tuoit, étoit censée rendre service à l'état, en le délivrant d'un monfire.

Cette efpèce de parionnes, qui n'eut d'abord litti que de particulier à particulier à particulier à s'étendit dans la finie aux colonies, aux villes municipales & alifes, aux provinces fujerede prepile Romain, qui toutes faifoient choit d'un protecleur à Rome, Occiquefois même, les nations conquites faifoient elles-mèmes konneur à la valent du conquierant en choitifaint un protecheur dans fa famille.

Après l'expulsion des rois, qui oublièrent trop vite qu'ils n'étoient que les chefs d'une fociére d'hommes nes libres, mais aux sages établissemens desquels Rome doit encore plus sa grandeur suivante qu'au senarmeme, ee corps fit part au peuple du pouvoir suprême, en lui laissant le droit d'élire les magistrats, à condition espendant de les choisir parmi les patriciens. Il lui céda aussi le droit de déclarer la guerre & de nommer des généraux, se réservant celui de saire la paix, qui fournissoit au senat le prétexte de resenir le peuple à l'armée, lorsque l'on pouvoit craindre quelque murinerie à la ville. A ces deux choses près, le senat resint par-devers lui toute la souveraineré; de manière que le gouvernement fut presque purement aristocratique pendant quelques années, jufqu'à ee que Valerius Publicola eut donné atteinte à cette forme, par une loi qui permit l'appel au peuple dans tous les eas, surtout dans celui de condamnation à peine capitale, Le peuple, obligé de servir à la guerre à ses frais, & de négliger pendant ce temps la culture des terres, se vit bientôt reduit à la dernière mifère, par la nécessité des emprunts & par la dureté des eréanciers : il se mutina, Pour avoir retufe de le faissaire fur une chose juste, on fut contraint de lui accorder cette magistrature tirée de fon corps, appelé tribunal du peuple, & le privilège de faire des loix. Cet événement

etti lieu feizë ant apris l'expolion des rois, c'endeire en 260. Dès et moment, je peuple commença à tout ofer 8: le fême à tout crautière. Cependant ce dernier assoupifioit de temps en temps le mai intérieur par des remédes convemables. Il délibus arégulérement du ble au menu peuple, lui parsaigen les terres conquists, continte de la contra de la contra de la contra les visits et la contra les villes d'Italie, en les instant ou coou d'arts les villes d'Italie, en les instant ou co-

lonies ou villes municipales. Colonies, Les colonies, ainfi nommées du mot colonus (habitant), furent celles que l'état, après les avoir conquises, peupla d'habitans de Rome gn'on y envoya. Cette fage précaution dechargeoit la capitale du peuple superflu & d'un nombre infini d'affranchis, contenoit dans le devoir ces nouvelles eonquêtes, & récompensoit possessions. Mais dans les derniers temps le petit peuple, amolli par les plaisirs de Rome, n'alloit plus qu'à regret habiter les colonies. C'etoit un fujet de fédition, lorsque l'on parloit à des gens qui n'avojent rien , de leur donner du bien hors de cette ville. Toutes les colonies se gouvernoient par les loix romaines. D'ailleurs elles étoient de deux espèces; savoir, les colonies Romaines, dont les habitans étoient, au moins de nom, citoyens Romains, & avoient les droits de bourgeoisse privés & économiques, mais non les nies Laines, qui n'avoient que droit de latin'ile, confiftant est droit de suffrage par permission des magistrats de Rome, & celui de devenir eitoyens Romains, quand on avoit exercé la magilirature de cette ville.

Medigire, Quaet aux villes municipales, le mortieus que la Romain leur frent un denis de bourgouite, let avoit fait nommer ainfi, du mos mortes qu'este par ou de mois mais (n'etimo). Les unes révoient droit de bourgouite & de diffigure les aures alvoient que le premite fain le tecnoti, que les Romains régardont comme fain le tecnoti, que les Romains régardont comme provenontes par leurs hojes professiones de la final de la comme del comme del comme de la comme del la comme de la co

Il y avoit encore en Italie deux autros espèces de villes; savoir, les villes alliées ou la res, & les présentes.

Les villes allièes, à l'exception d'un certaint comingent d'hommes & d'argent qu'elles devoient fournir pour la guerre, étoient totalement libres, ayant leurs loix, beur fenat, leur peuple en particulier.

Les préfectures étoiens la pire espèce de routes, | Quand Rome étoit mécontente d'une ville, elle y envoyoit un préset qui la gouvernoit avec un pouvoir abfolu, comme les proconfuls on les préteurs gouvernoient les provinces.

Les deites, & les ufures qui en font la fuire ordinaire, excisoient depuis long-temps les plaintes du peuple. Il fallut en venir à l'abolition des dettes Ceci est une partie intéressante de l'hif-

toire économique des Romains.

Les dettes chez les Romains croiffeient avec une extrême rapidité, à cause des intérêts excessifs que l'on exigeoit à chaque piemier de mois. La loi des douze tables les modera à un pour cent : mais elle fist si severe contre les debiteurs infolvables, qu'elle permit au créancier de les faire esclaves, & mime, s'ils étoient plusieurs, de se partager le corps du débiteur en morceaux. Quoiqu'il n'y ait pas d'exemple que la rigueur ait jamais été poussée à ce dernier excès, on vit presque toujours une révolte à chaque fois que les dettes du menu peuple se furent accrues au point de voir un grand nombre de gens exposés à la syrannie de leurs créanciers. Il est vrai que les consuls Valerius & Martius proposerent, en 401, un expédient qui fut adopté par le fénat. Il nommèrent cinq coinmissaires qui liquiderent soures les créances, accommodérent les créanciers avec leurs débireurs, établirent des banques fur la place, où l'on paya des deniers du trêtor pub ic, pour le soulagement de ceux qui avoient trop fouffert en s'acquittant de leurs propres biens. Ils éloignérent ainfi toutes les anciennes créances, & dressèrent de nonveaux registres publics, à deux colonnes, pour tenir compte, à l'avenir, des emprunts & des acquittemens. Immédiatement après, en 427, l'article de la loi des donze tables fui alongé par la loi Pœiilia Papiria. Elle defendis de lier ni maltraiter le débiteur infolvable, s'il n'étoit conpable d'ailleurs; déclarant que ses biens, & non la personne, étoient au pouvoir du créancier,

Loix agraires. Si tontes ces chofes étoient beancoup pour le peuple, elles n'étoiens rien pour les tribuns, moins curieux, dit-on, du bien general que de leur insérêt particulier. Ils ne ceffoient de jetter un coup-d'œil d'envie fur les grandes dignités de l'état, dont ils se voyoient exclus par leur naissance. Ils résolurent donc d'abolir la distinction importune de patriciens & de plébéiens, d'abroger la loi qui prohiboit les alliances d'un rang à l'autre, & d'ouvrir au peuple l'entrée des hautes magistratures. Tout ce qu'ils voulurent, ils l'obcinrent, en menaçant le senst de la loi agraire, comme toujours redoutable anx grands, faifie avidement par le peuple, & funelle aux deux pariis. Voici ce que l'on entendoit par loi agraire. On a vu précèdemment que les terres conquifes se parrageoiena au peuple. Mais ce partage étoit fouvent infidèle en le faifant, &

Giographie ancienne, Tome II.

jourile après l'avoir fait. Les gens riches s'en faisoient adjuger une partie sous des noms supposès; & le peuple, soit fainéantise, soit diffipation, foit nécessité réelle, se voyoit tôt ou tard contraint à leur vendre l'autre : de facon qu'après un certain temps, tous les fonds fe trouvoient entre les mains des Grands, Alors les tribuns proposoient de les partager de nouveau : une telle proposition excitoit attant le courroux de l'une des parties, que la joie de l'autre. Voilà quelle fut la loi agraire ou des champs, dont les Gracques le servirent pour en faire le germe des guerres eiviles.

Depuis que le peuple eut accès indifféremment à tous les grades, le titre de patricien ne fervoit plus qu'à entretenir chez quelques-uns un refle d'orgueil. Il ésoit même, à vrai dire, plutot nuifible que profitable, puisqu'il excluoit de la charge de tribun. D'un autre côté, les familles qui s'étoient élevées au plus hant degré par la puissance iribunicienne, après avoir obtenu ce qu'elles desiroient , quitièrent l'esprit du peuple pour prendre celui du fenat, mépritérent les tribuns faivans, & devinrent leurs plus fiers antagonistes, lorsque ceux-ei voulurent acquérir à leur tont le droit de méprifer aussi un jour

leurs foceeffeurs.

Nobleffe & hommes nouvesux. La distinction de nobles & d'hommes nouveaux fut substituée à celle de patriciens & de plébéiens, avec un acharnement beaucoup plus fort de part & d'autre. Rome fe divifa en deux partis. La faction des grands & la faction du peuple. Les plébéiens anciennement parvenus, eurent beau crier que e'étpit profaner les dignités que de les metire aux mains de gens fans nom : les mêmes armes dont ils avoient jadis sait nsage, étoient restées au pouvoir de leurs adversaires. Si la puissance de Syl'a remit pont quelque temps les choses fur l'ancien pied, les arrangemens qu'il avois faits ne durérent qu'un temps. Le peuple ontragé continua ses progrès, & par - la devint de jour en jour plus audacieux. Alors quantité de gens de haute naiffance, tels que Cinna, Carbon, Lepide , Clodius , Cefar & d'autres patriciens , s'appercevant que le plus court moyen, pour parvenir, étoit de gagner la multitude, se jettérem dans la faction du peuple ; comme, de fon côté, la faction des grands fut, par des raisons d'intérêt particulier , retenir dans fon parti un grand nombre de gens de l'étage inférieur. On alla briguer les suffrages dans les villes municipales & dans les colonies, dont les habitans, aush bien que ceux de la campagne, passèrent insensiblement à Rome, autrès par les plaisirs de la vie oifive dont jouissoient les citoyens, Romo se peupla donc outre mesure, de gens qui, n'avant rien à faire, s'adonnerent à suivre les grands qui vouloient se les attacher, déterminés à tont entreprendre pour des hommes que Salufte appelle les chifa du feilienn. Ces chess de lisentus réciont tous gens de haute maifiance, ou forr cheirs de la populace, accredigies par leurs fimilles ou jar leurs emplois; journellement ils ne ches moient dans les rues qu'accompagnés de che le compagne de la compagne de la compagne de de menotir con à la finit, et la pareille mospe les menotir con à la finit, et la finite le mai & de c'en pas c-aindre la gentiéon. Magifietas co-fult de procențiu. Deux cens

quarante-cinq ans après la fondation de Rome, le gouvernement des magistrats annuels succèda à celui des rois. Le penpie en élur denx, Brunis, auteur de la liberre, & Collatin, père de Lucrèce, dont la mort avoit cause le soulévement de la nation. On les nomma confuls, du mot confeiller (confuiere). Leur pouvoir, à cela près qu'il ne duroit qu'un an , sui presque égal à celui des rois. Ils en avoient meine le sceptre & la couronne ; à condition cependant de ne s'en fervir jamais que dans la citeonstance d'un triomphe. Les marques habituelles de leur puiffance furent la robe de pourpre, la chase curule d'ivoire, & les douze licteurs ou huitliers qui les précédoient, armes de haches & de faifceaux de verges. Ils étoient les chefs de la natiun, convoquoient le fenat, affembloient le peuple, proposoient les loix auxquelles ils donnoient leur nom, après qu'elles étoient ratifices par les deux ordres. Ils commandorent les armées, levoient les troupes, nommoient les officiers généraux, traitoient avec les nations étrangères, mais quelquefois affez inutilement; car le people Romain n'exécusoit ensuite le traité qu'autant qu'il lui étoir avantagenx. Au fort t de leur charge, on leur donnoit des gouvernem no avec le tirre ele proconful. Schon l'état & les circonstances des affaires du momert, le sénat decidoit que telles ou telles provinces de l'empire teroient celles où les magistrais, fortant d'exercice, seroient envoyes pour gouverneurs. Ils tiroient au fort : sprés quoi , le magiffrat alloit commander dans la province, jusqu'à ce qu'on lui envoyat un successeur, ou que les affaires fuffenr terminées. Ce que l'on pratiquoit à cet égard pour les

confuls, on le pratiquoir pareillement à l'égard des précents, quardients & situent. Comme il y avoir à la fois deux confuls, its fe parageoient par mois les filteurs à précimence de les prérogatives de la place. Le conful étu le promitr en jouisfoit au mois de juniver, le fectond au mois de favirer, & de même en fuivant. A l'expiration du tutting de leur magifrante, à lis a dopoliont publiquement en préfence du peuple, de des routes de la confunción de la confunción de de de de la confunción de la confunción de la decolione publiquement en préfence du peuple.

Dodatire, la puissance consulaire ne dura pas plus ée dix ans sans interrupion. En 255 le sénat, lorsqu'il voulus lever des troupes pour opposer à la ligue des villes latines, éprouvant de la réstinace de la part du peuple, déjà mécontent des usures, imagina de redoubler l'appareil publis de leur puissance, de manière à iniminaler le peuple. Il crèa une nouvelle migiliratere, donnant à colui que l'on en receivil un gouveir donnant à colui que l'on en receivil un gouveir donnant à colui que l'on en receivil un gouveir de la colui de la

Main is la against du different a troit point limite quant an aprovir e, elle Pictor pour le lieu mite quant an aprovir e, elle Pictor pour le lieu de la doube. Ils ne pouvoient ni la receit pilsa qui la feconde guerre punique, quon qu'on ella thequi la feconde guerre punique, quon qu'on ella thequemment reconsi è cette majfirtature. Mais duss cett intervalle, asocan different ne fut temé de s fervir d'un pouvoir approchait du deligatifica pour s'élèver a la vy-amit. Depars la fede fervir d'un la receit pare un temps illiming, de s'en dépondit quand il lui plut, Jules Cétte in le fest la qui on la confere appres, de l'efer-

nier des dictateurs.

Tribuns militaires, L'ambition des tribuns du peuple fit une nouvelle interruption au confulat, En 309, le peuple déclara hautement qu'il vouloit avoir un conful de son ordre. Le senat cut beau proiester qu'il se porieroit à toute exirémité, plusôt que d'y conteniir ; le peuple le voulut abfoliment; il fallut donc encore prendre un moyen d'éluder. Le senateur Genutius, de concert avee fon ordre, proposa poir accommodement de ne point nommer de confuls, mais seulement un plus grand nombre de capitaines genéraux, dont la dignité, moins grande, comme ésant plus divifée, le partageroit en nombre égal dans l'un & l'autre ordres. L'expédient fut agrée; mais quand on en vint à l'élection, les plebeiens s'aviserent d'eire choques de voir leurs éganx an nombre des présendans. Ce qu'ils vouloient en général, leur déplut en particulier. La jalousie s'augmenta; & pluiôt que d'élever un de ses compagnois au-dessus de soi, on ne nomma que des patriciens Tous ceux qui lurent élus étant alors tribuns militaires, le nom de leur emploi devint ceiui de la nouvelle dignité. Ce parti moven fut pris à diverses sois, mais presque toujours avee peu de succès. On en revine à l'élection des consuls. Enfin , pour sholir toutà fait l'ufage des tribuns militaires, le senat confenii, en 387, que le peuple eut, en la personne de L. Sexims Lateranus, le premier conful riré de son corps.

Les plébéiens voulurent ensuite être distateurs. Nouvelles elameurs de la part du sénat, ll y a apparence qu'il n'en actoit pas eu si-tôt le démenu, sans la pique personnelle du consul Manlius Capitolinus. Celui-ci, méconient du fénat, ayant cu ordre, en 197, de nommer un dictiteur, fir cho x de son collègue C. Marrius Rutilus, plebéien de naiffance, que ne manqua pas de prendre dans son ordre C. Plautius Proculus pour général de la cavalerie. Dans le temps dont je parle, on prenoît le plus ordinairement

un des confinis dans un ordre, & l'autre dans l'autre, Preteurs, Mais les patriciens, après avoir acen revanche la création d'une nouvelle magistrature, tirée de leur corps, pour exercer la jurifdiction dans la ville : le peuple l'accorda. Ceci se passa la même année 387. Ce magistrat se nomma préteur, mot dérivé de celui de presedere ( preire ). Le terme & l'emploi reviennent affez à ce que nons commons préfétent, Il avoit le ponvois des confils en leur absence, &, comme eux, la robe de pourpre, la chaise curule & les licteurs. Mais ta marque distinctive étoit l'epée & la hallebarde, que l'on portoit devant lut pour marquer la jurisdiction, tant fur le civil que sur le criminel. En effet, il jugeoit tons les procès des particuliers d'une & d'autre forte. Dans ce detnier cas seulement, il prononçoit vetu d'une rabe noire, au lien que la robe ordinaire étoit

bordée de pourpre.

Les conquètes & le peuple Romain s'augmentèreot au point que le préseur ne pouvoit plus suffire à ses sonctions. On en créa un second au bout d'un siècle, pour rendre la justice aux étrangers, Cclui-ci, inferieur en rang au premier, fut appelé préteur des cirangers ( prator peregrinus); l'autre, demeuré charge des affaires des enoyens Romains, se nommoit le préseur de la ville (prator urbanus). Eofuite, lorsque les conquêtes perpéruelles eurent multiplié, jufqu'à un certain nombre, les gouvernemens des provinces, les plaintes des concutions contre les gouverneurs devinrent & frèquences, que l'on fut oblige, en 604, d'ordonner qu'il y auroit enquie perpe tuene fur ce fujet, & d'erabbr un trothème preteur, pour préfider au tribunal; on en créa de même, & peu après, trois autres, pour connoître du péculat, du crime d'etat, & des brigues. A ceux ci, 'ylla en ajouia quaire autres pont le port des armes, l'emposfonnement, le crime de feu & le parricide ; terme qu'il ne faut pas prendre dans notre fignification françoite, & par lequel les Romains entendoient le meurtre d'une personne alliée ou publique. I. y eut donc en tout dix préteurs; & fous Aug. fle, il y en eut julqu'à leize. Après avoir été nommés, ils urvient au fort leurs jurisdictions, excepte probablement le premier. Le perple ne tarda pas à se doouer entrée dans cette place.

Si quelqu'un vouloit accuser un ciroven d'un crime, par exemple un magistrat d'avoir obtenu

sa dignité par la brigue, il alloit trouver le préteur qui en devoit connoirre, pour en avoir la permission, & commoit la perfonne, dont le préteur prenoit le nom fur fon registre, après avoir fait jurer à l'ac ulateur qu'il n'agilloit point par esprit de ca-lomnie, Au jour marque, l'accusateur & l'accuss comparoifloieot. Le premier proposoit son accufation en ces termes : Je dis qu'au préjudice de La loi, vous avez, en demandant le confulat, donné au peuple de l'argent, des viandes, des spellacles, &c., & je demande que vous foyez puni selon la teneur de la loi. Alors on indiquoit de nouveau aux parties un jour pour se retrouver devant les juges. Elles prenoient de part & d'autre des avocats. L'accufé quittoit sa robe ordinaire pour en prendre une de denil, & Liffoit croftre fa bathe & fes ch. veux. Cependant le priteur nommoit un megiffrat, appe ! juge de la question : e'ell ee que nous nommons conmiffaire deputé. Sa fonction etoit de tires les juges au fort, de faire les informations, entendre les témoins, interroger, &c. Cet officier mettoit dans nue firne les noms de tous ceux qu'an commencement de l'année on avoit nommés des trois ordres, pour être juges des affaires. L'accusateur & l'accuse avoient également le droit de récuser ceux qui leur étoient suspects, en place desquels on en tiroit d'aurres, jufqu'à ce que le nombre fui de cinquante-un juges, Le commissa re en dresloit une liste, qu'il déposoit dans les arcl ives publiques. Le jour de la décision, tons les juges se reodoient au tribunal du prêteur, ay-nt chacun trois bulletins, l'un pour absondre, marqué A; l'antre, marque C, pour condamner; le troisième, pour éclaireir davantage l'affaire, marqué N I. (non liquere , le fait n'est pas clair ). Les avocats onis, tous les juges senateurs opinoient, en jetant leurs bulletins dans une urne. & l'on comptoit. Les deux autres ordres en faisoient amant séparément. L'avis qui avoit la pluralité des suffrages en fa faveur ayant prévalu, le préteur prononçoit le jugement par absolution, condamnation, ou plus ample information.

Onand le peuple on le senat ordonnoit sur une plainte qu'il feroit inform de quelque affaire criminelle, le décret portoit auffi que ce feroit à la poursurte & diligence de tel ou sel magistrat. On nommoitun ou p'ulieurs commilla es pour faire la procedure, du nombre del uels le m giftrat étoit toujours, quand on en nommon pl. ficurs. Ces commiffaires portoient le nom d'enquelleurs ou in mifiteurs (quafitores). Les fonttions de l'inquifireor et sent de faire des ioformations, d'entendre les têmo ns & recevoir les preuves ; 8ce. en un mot de contenir dans leur devoir l'accufateur , le défenfeur de l'accufé , les ténioins & même les juges. Il n'étoit ni du numbre des jures, ni de celni des juges; mais il fiégeoit iffis dans sa chaife curule, dans le lieu du tribunal,

C'étoit aussi lut qui convoquoit les juges, veil-Nann 2

loit fur l'urne où lls jerolent leurs fuffrages, & prononçoit leur jugement.

Cenfeurs. La cenfure étoit encore une des dignités affectées aux patriciens, à qui le peuple en laissa le droit exclusif, tant qu'il ne le crut que de neu de confideration. & qu'il ne manqua pas de parrager fi-tôt qu'il la vit dens un haut credit. Pour prendre quelles étoient les sonctions de cette charge, Il faut favoir que le roi Servins Tulius, ap és avoir range tous les citoyens, chacun telon la fortune, fous fix classes differentes, établit l'usage d'en faire tous les cinq ans le dénombrement (cenfus) ou cens. On appela auffi cette o, ération le luftre, à caute du facrifice d'expiation qui s'oftroit alors pour la nation en général ( :uere ). Tour le peuple Romain , fons les armes, pallois en revue dans le champ de M. rs. Chaque particulier présentoit un mémoire fidèle de l'état actuel de tes biens, suivant lequel on changeoit ou l'on confervoit le citoyen dans fa classe, & on l'impotoit à la capitation. Les contub remplirent ces fonctions jufqu'en 310. Alors, sucharges d'affaires, ils demandérent que l'on établit en leur place deux patriciens prépofes à cet emploi, Papirius & Sempronius Atratinus furent les premiers cenfeurs. Ils avolent tons deux exercé le consu'at; &, depuis, l'on ne manqua presque jamais de les chosser parmi les confulaires; ce qui servit beaucoup à donner à cette dignité le grand éclat qu'elle acquit bientôt. En effet, les conseurs ne se bornèrent pas à se charger de la revue du peuple, de l'estimation des biens, de la taxe des personnes, du tôle public de tous les citoyens & de leurs facultés; ils se constinuèrent encore sagement juges des mœurs & de la conduite des particulters Selon qu'ils la trouvérent bonne ou mauvaife, ils cleverent ou degraderent le citoyen; choistrent le fenateur, casserent le chevalier, ou firent monter, foit d'un-ordre à l'autre, foit d'une tribu à une autre, cenx qu'ils en crurent dign s; ne fe contentant pas d'avoir l'in pedion fur Rome seule, mais établiffant dans les colonies des fut flitus (fubcenfores), qui leur rendoient compte de la conduite & des facultés des citoyens de ces villes. C'est sinsi que, pour la versu qu'elle supposoji dans la personne qui en étoit revêtue, elle devint l'honneur le plus g and que put recevoir un citoyen Romain. On gardo t le titte pendant cinq ans, quoique l'exercice fut borné dix-buit m is. Ce fet le diffeteur Emilius Mamercus, qui en 30), le réduifit à cet espace de temps. Les censeurs en surent si piques, qu'ils le firent paffer dans une tribu inserieure. Les patriciens luttérent pendant près d'un fiècle pour empêcher le peuple de parvenir à cette place. Martius Rutilius, le premier plébésen qui eut obtenu la dictature, entreprit décidement de paffer de cotte dignité à la cenfuse. Le fénat omma un dicateur expiès pour l'en empecher; mals ce fut inutilement. Le peuple s'en mocqua; & Marius, en 403, eut la faissaction d'avoir le premier transsere dans son ordre les deux plus belles places de l'état.

Prince du fonat. Le titre de prince du senat n'étoit pas un titre de charge ou d'emploi, mais un simple titre de dignité, si considérable cependant par l'idee qu'il donnoit de la personne à lequelle on le contéroit, que l'on le regardoit comme supérieur à tout autre, & que de présèrence on délignoit la personne par ce titre, de quelque autre place qu'elle fut on qu'elle eut été revêtue. Les censeurs avoient le droit de contêrer ce titre à la personne qu'ils jugeoient être le citoyen de l'état le plus recommandable par ses mœurs, par fes verius & par fes fervices : ce qu'ils faisoient en le nommant le premier. lorfqu'ils faisoient l'appel de tous les membres. dont le senar devoit être composé. Car on sait qu'une des plus importantes sonctions de leurs charges, étoit de tormer le nombre des fénateurs, en faifant l'appel de tous ceux qui devoient composer ce corps. Le titre de prince du senat étoit à vie : les censeurs n'en nommoient un autre qu'après son décès. Anciennement on nommoit toujours à cette place le plus ancien des conseurs. Sempronius sut le premier qui, en faifant l'appel du fenat, s'écarta de cet usage. contre l'avis de son collègue. Il fit ce choix à (a volonte, & l'on continua d'en ufer ainfi. Mais presque toujours on avoit soin de choisir parmi ceux qui avoient dejà exercé la censure, le personnage qui jouissoit le plus hautement de l'estime publique. Il devenoit, par cette nomination, le premier &, pour ainfi dire, le dovendes senateurs. Le consul, après avoir rapporté l'affaire, prenoit sa voix immédiatement après eelles des magistrats.

Tribuns du peuple. Mais la victoire antérieure que le peuple avoit obtenne par l'établissement du tribunal, fut le plus grand èchec que la puiffance- consulaire ou patricienne ait jamais reçue. Des les premières années de la république , le menu peuple , vexè par les tifures , faifoit à chaque inftant éclater son mécontemement contre les patriciens, Ceux-ci, pour le distraire, entrepremoient fans ceffe de nouvelles guerres, qui exigeoient des enrôlemens tonjours accompagnés de promeffes que l'on ne tenoit jamais, de le fatisfaire au retour ; juiqu'à ce que le menu peuple . las enfin d'èire la dupe de ces fausses promesses, fa souvent réitérées, prit, à la persuation de Sicinins & de Brutus , le parii de fe féparer du fenat , & se retira sur le Mont sacrè en 259, Alors il fallut lui donner plus qu'on ne lui avoit refufé d'abord. Il demanda d'avoir des magistrats annuels tires de son corps, qui ensient assez de puissance pour lui servir de protesteurs contre l'injustice des grands. Appius, partifan outre de la faction du fenat, cria vainement que ce feroit mettre dans Rome des pelles publiques, qui commencesoient par écrafer le fenat , & finirois ne par perdre l'état entier. Il n'étoit plus temps de difputer ; il fallut y fouscrire. Le peuple exigea qu'ils fuflent éles aux affeniblees par tribus; qu'ils cullent inspect on fur tous les magithrats, droit d'affifter à la porte du fenat pendant les delibérations, autorité de confirmer ou de s'oppofer aux decreis du fenar ou des confuls, & que la création d'un dictateur n'en suspendit pas les fonctions, Les patriciens, de leur côté, obtinrent que les tribuns du peuple n'autoient ni autoriré fur le diffueur, ni marque de grande magistrature, mais un feul fergent; qu'ils ne pourroient fortir des portes de Rome; & , ce qui eil fort effentiel . que leur volonte ne seroit comptée pour rien, s'ils n'étoient tous du même avis. On en nomma deux d'abord ; ce furent Sicinius & Brutus. Peu de jours après, le per ple en voulut avoir trois de plus. Ils furent appeles tribuns, parce qu'ils étoient tous cing tribuns legionnaires, c'effà-dite colonels. Trente-fept ans après , le peuple voulut encore en avoir cing. Les jeunes fenateurs, atdens arefifter à toute incovation , s'élevoient vivement contre cette nouvelle prétention, lorique les anciens, meilleurs politiques, leur firent fentir que le peuple étoit aveugle, & que toute la force des tributs confistant dans leur unanimité , plus il y en autoit , plus il seroit sacile d'en separer un des aurres, Les tribuns s'auribuerent, depuis, l'autorité de faire des loix, de prendre scance au fenat, de le convoquer & proroger, d'emprisonner les confuls. Enfin les facilités qu'ils ironverent à mener le peuple par des harangues, des propositions, des injures conne la nobleffe, éleva fi haut leur crédit, que la fuite ne démontra pas moins l'uniliné que les inconvéniens de cene magistrature. Elle monta à son comble au temps de Marius. Ce sur elle qui porta ce guerrier au faite des grandeurs & de la syrannie. Mais quand Sylla eus à fon tour le dessus, il ne erut mieux fe venger de la faction de Marius , qu'en abaiffant les tribuns , au point de les rédutte presque à rien. Il ne leur laiffa uniquement que le droit d'appel, ordonnant par une loi expresse qu'ils ne pourroienr à l'avenir haranguer le peuple, ni faite de loix, & que l'appel à eux n'auroit plus lieu. Comme ils avoient fouvent affecte un zele exagéré pour disposer le peuple à leur accorder les places qu'ils en attendoient , Sylla leur prohiba l'entice à toute autre magistrature. Ce point de la loi les indisposoit plus que tous les autres. Aussi fur-ce le premier dont ils poufaivirent l'abrogation. Mais cene puissance contribua enfin à la ruine de la république. Car ce fur en partie par le miniflère des tribins, que Cefar vint à bout de fes desseins. Malheur presqu'inévitable alors, & qui, peut-ètre, n'eur jamais eu lien, fi, des les commencemens, le fenat eut montre plus d'égards pour le peuple.

Let losif propolées au peuple par un de les tribuns en pornotien pas, à propremen parles, le com de loix, mais plus limplement celui de requisitions résponsarés, quocique dans Fufage en les consinéis louvent enfembles, fur rout lorique le peuple, en approuvant nervequiònnes, las avoit d'une loi. Alors on l'intimises du nom du confail. On difoit le lei Marilla, mais à proporement parles, à lui faile dure, le la fine le l'expression parles, à lui faile dure, le la fine le l'expression propole de l'appression de Macillan. Le tribun silembloit le peuple par cuita, propolot for nequisiones, de

prenoit les fuffrages. Ediles. Ce sut en 259 que le peuple obtint ses tribuns; l'année suivante il voulut des édiles. Ce terme fignifie ministre préposé aux édifices publies. Eles, La reffemblance exacte qui fe trouve entre les charges de prévôt des marchands & de lientenant de police jointes ensemble, avec des édiles, dispense d'entrer dans aucun détail sur cette charge, L'intendance des fètes publiques étoit comme, on voit, de leur ressort. En 387 ils s'en acquinterent mal Les jeunes patriciens voyant le peuple peu fatistait, s'offrirent de les donner à l'avenir à leurs dépens, pourvu que l'on voulût créer pour eux deux charges d'édiles. On y consemit, & le fenat, pour faire honneur à ces nouveaux emplois, les mit au nombre des magiffratures curules. Ainfe ces derniers furent nommes édiles - curules, & eurent le pas sur les anciens, qui retinrent le nom d'édiles du peuple.

Les édiles - entules étoient chargés de tortes les fètes, specticles, jeux de cirques, combais d'animaux, &c. de l'examen des prèces des théâtres & des livres qui se publicient. Lenr emploi s'éienduit encore à quantité d'autres choses; entre autres, les confuls, au retour de leur armée devoient leur rendre compte des grains & munitions enleves à l'engemi. Cette place étoit d'une prodigieuse dépense ; parce que, lorsqu'un grand venoit folliciter le peuple pour obtenir quelque éminente dignité, le peuple, le jour de l'élec-tion, se souvenoit de la follicitation, à proportion de ce que le prérendant l'avoit amufé pendant fon éditité : tellement qu'il n'étoit pas fort rate de voir on homme riche se roiner, tout en un jour, à donner un spectacle. Ceei ne surprendra pas, & l'on fait attention que ces spechacles confiloient en combars d'animaux rares, que l'on faifoir venir des lieux connus les plus éloignes (1): en barailles navales que l'on donnoit fur des lacs creuses exprès, sans parler des tronpes nombreuses de gladiateurs qu'il falloit entretenir & former , des comédiens, danseurs, joueurs d'instrumens, & meme des theatres immenses, que l'on étoir obligé de confiruire à chaque fois. Car, jusqu'au-

<sup>(</sup>r) Sylla donns, dans le cirque, le speciacle d'une charie de cent lions, saite par des Africains,

temps de Pompée, il n'y en eut pas de permanens. Questeurs. Ces magistrats avoient pris ce nom du latin quare e, rechercher , parce qu'ils étoient chargis du recouvrement & de l'emploi des deniers publics. Leur institution est presque aussi ancienne que les coufuls. Valérius Publicola en créa daux la seconde année de la république. Leur emplei fut la garde & l'administration des finances, le foin de faire vendre le burin pris fur l'ennemi , & celui de recevoir les ambassadeurs. Dans les provinces & à l'armée, ils écoient charges de recavoir les grains, les denrées ou l'argent que l'on devoit faire passer à Rome; de faire fournir aux troupes leur subsissance & leur paiement, Leurs places leur donnoient nn grand crédit , tant dans les provinces ou fouvent ils remplacoient les gouverneurs, qu'à l'armée, où ils avoient toujours quelque commandement honorable ; ear ils étoient auth offic ers militaires. La questure étoit la dernière des charges importantes; on ne la comproit pas au combre des grandes magistratures. Elle n'en avoit aucune des marques extéricures: c'étois feulement le premier degré pour y parvenir. On pouvoit l'exercer des l'age de vingt sept ans : leur nombre sur augmemé à mefure que s'accrut la domination romaine, Sous Jules César, il alla jusqu'à quarante, distingués en provinciaux & en militaires. Les deux questeurs anciens éroient questeurs de Rome.

Nobles & hommes nouveaux, Quand on est au fait des dignités romaines, on u'a plus de peine à entendre ce que c'est que la difinction des nobles & des hommes nouveaux. La noblesse à Rome n'etoit point affestée à la place de l'enatour, ni même à toute charge indifféremment. Elle ne fe tiroit que du droit de faire porter les images de sa famille; & ce droit n'appartenoit qu'a ecex qui avoient eu dans leurs maisons des magistrarures curules. Les descendans de ces-magistrats taitoient taire leurs hustes en eire, ornés de toutes les marques de la dignité, & les exposuient, selon l'ordre du temps, sur le vestibule de leur mailon, ou dans la première faile de l'appartement. Les jours de cérémonte on ouvroit les armoires où ils étoient renformés. On suspendoit dans la même prèce les marques de diftinction obtenues, & les déponi les gagness for l'ennemi. On les représentoit auffi en seul, ure fur la face extérieure de la maifon : lorfque l'on venoir à la vendre, l'acheteur n'y pouvoit toucher. Au décès d'une personne de la famille, on portoit à les funérailles toutes ces images, chacune précédée des chars de triomphe, failceaux, haches & autres marques d'honneur, selon la dignité qu'avoit ene le représenté. Voilà quels étoient les nobles.

Les houmes nouveaux, titre tant reproché à Cicèron, éroient ceux qui, comme lui, entrant, pour la première lois, dans la magifirarue curule, n'avoient de figure à montrer que la leur propre. Leurs descendans étoient nobles. Tout le restey sénateurs ou autres, qui n'avoient d'amages ni d'eux, ni de leurs ancètres, n'étoient pas censes l'être.

ASSIMAÇÃO DO PROPEL. ÉLECTION DES MAGISTRATS. PORPO, contra centrale. Rominia avoid obté le peuple en troit mban, et chaque reinbe en trente carrent. Les tribas, a métre que trente-cine. De ces divinous naquirent tron maiores d'allembre le peuple. La premise par carier, où tout cinyen demeuran dans Rome inferies d'allembre, le peuple. La premise par carier, où tout cinyen demeuran dans Rome inferies d'allembre, le peuple. La premise par carier, où tout cinyen demeuran dans Rome tendre par l'international de la composition de la contraction de la

Les comices par curies & par centuries ne se tenoient jamais que dans le champ de Mars, après une exacte consultation religiense du ciel

& des oifeaux.

Par tribus, on n'y cherchoit pas tant de façon; toute place étoit bonne, fans nulle préparation. Cette dernière des trois manières ne sut établie qu'en 282. Cette année, les tribuns du peuple, de dépit d'avoir été contrariés par Appins, saviférent de forfaisir du capitole, & d'en vonloir faire une citadelle contre le senat. L'injustice étoit si manifeste, que le senar contentit à rendre le pauple juge de ce procédé, dans une assemblée ou la voix de chaque citoyen scroit comprée. Le pauple ne fit prefque aucune juftice au tenat fer le fond de l'affaire, & retint par devers lui, pour l'avenir, cette forme de la traiter, au grand eionnement du ten.t & fur-tout d'Appius, airquel il en coura la vie. Les tribuns convoquoient ces affemblées par inbus, & ne prevenoient point le seuar fur les manères que l'on devoit y traiter. C'eft là que se somoient les plebiferes un ordonnarces du peuple; que l'on flauoit fur tont ce qui concernoit le missème orde en parricu ier; que l'on chfoit les édiles & quantité d'autres magnirais subanernes. On y fit aussi l'éliction des mibuns du pemple, qui auparavant étotest élus aux affemblees par curies.

Elethous par commerce. Pour les grands magiferrats, on élitoit aux comices par centuries. La forme de ces aftemblées, introduite par Servius, est un des plus lameux traits de politique dont l'histoire faile mention. Il demande un peu de

Servius avoit deffein, di-ton, s'il n'eût êté prèvenu par la mort, de changer la monarchie en république. Mass fentant ben qu'un gouvernement où la populace feroit maitrefle étoit la pire effèce de tous, il pri un biais pour l'éviter, s'aus indispoter le menu peuple. Sous préteaux d'empêcher que les taxes ne portallicat Egalemene fut les pauvres & fur les riehes, il ! fit les dispositions suivantes.

Ce prince commença par faire un dénombrement, puis il divita la nation en fix classes, chacune composée de gens qui avoient un bien pareil ou à-peu-pres pareil.

La première fut formée de gens qui avoient

au moins cent mines de bien (1). La seconde, de eeux qui avoient depuis eent

mines jusqu'à soixante, & ainsi des autres, en

La fixième, composée de cens qui avoient moins de douze mines & demie, comprenoit auffi cenx, qui n'avoient rien du tout, & n'étoit pas moins nombrense à elle seule que tontes les autres ensemble. Servius ensuite divisa la première elaffe en quatre vings centurles, la moitié compolée de gens âgés, destinés an service intérieur de l'état ; l'autre moitié de jeunes gens pour le service de la guerre, règle qu'il observa pareillement pour toures les elaffes suivantes.

Il divifa la feconde , la troisième & la quatrième en vingr centuries. La cinquième se trouva sormée de trente. La fixième, toute composée de pauvres gens, ne fut comptée que pour une centurie. Cela faifoit en tont tog centuries , paree que, outre celle-ci, Il en fit dia buit de chevaliers, qu'il mit dans la première elaffe, deux d'arrifans qu'il rangea dans la seconde, & deux de trompettes ou jou-urs d'inftrumens guerriers; ils eurent leur place dans la quanième.

On ne Lifoli des levées de gens de guerre que dans ces cinq premières classes. On vient de volr que la fixième en égoit caempie. Cétoit un foulagement que l'on avoit voulu donner aux plus pauvres des ciroyens, en les dispensant des charges publiques de l'état, dans lequel ils ne possedoient presque autre chose que leur propre perfunne, raifon pour laquelle on les appelois à Rome capite cenfi , n'étant à l'état que par leur tète, e'est-à-dire, leur corps. Marins sut le premier qui, lors de la guerre de Numidie, fe permit de faire des levées dans cette fixième classe, parmi la lie du peuple. On blâma beau-

Lors des élections des confuls, cenfeurs ou préteurs, chaque centurie nommoit à part un fujer, & celui que fe mouvoir avoir pour lui un plus grand nombre de comuties, étoit éla juridiquement. Les feuls magistrais cerules avoient droit d'affembler le peuple pour ces élections. I's en indiquoient le jour par un edit que l'on publion & affichon long temps d'avagce, ann que non-senlement les habitans de Rome, mais les municipanx ou autres ayant droit de suffrage,

ROM puffent s'y trouver. Dans les derniers temps de a république, l'affemblée se teneit aux environs de la fin de juillet . & les consuls qui y avoient été nommés, entroient en exercice au premier janvier fuivant.

Le jour arrivé, avant que de s'affembler on postoit des troupes pour veiller à la sureté du peuple. On élevoit l'étendard militaire sur le sommet du Janieule, qui est sifément apperçu de tous les endroits de Rome, On prenoit les aufpices sur le peuple, sur le magistrat qui présidoit l'affemblée, fur les présendans qui devoient le trouver là en robe blanche, pour s'affurer que les augures étoient favorables, Si même un magistrat principal venoit, après l'assemblée commencée, dire qu'il avoit observé des signes de mauvais augure, l'affemblée étoit rompile. Ce qui rendoit ces magiffrats maîtres de la rompre, quand les choses n'alioient pas à leur gré. De plus, tout conful, prêteur ou tribun du peuple, pouvoit, par sa seule opposition, ou même, en arrachant l'étendard du Janicule, rompre l'affem-

Après' avoir rempli les cérémonies religieuses. le peuple, étant sous les armes, s'aelieminoit vers le champ de Mars, près la porte Flaminia, ayant le magiffrat à fa tête. Chaeun se rangeoit dans sa centurie, & donnoit sa voix. La première centurie de la première classe entroir dans un petir pare où le magistrat avoit sa tente : elle opinoit & fortoit. Ainsi des autres. Si les quairevingt-dix-huir centuries de la première elasse nommoient une même personne. l'élection étois faite, parce que cene classe avoit plus de centuries elle seule que toutes les autres ensemble : finon, on appeloir les vingt-deux centuries de la feconde clatte : & fi , après les fuffrages donnés. il se trouvoit quatre-vingt-dix-sept centuries pour un presendant, e'est-à-dire une de plus que la moitié des cent quatre-vingt-treize, il étoit élu ; fans quoi on continuoit par la troisième classe &c les suivantes, jusqu'à ce que le nombre de quatre - vingt - dix - fept füt complet. On voit par là qu'il étoit impossible que la sixième elass. , que ne saisoit que la cent quatre vingt-treizieine centurie, fut jamais appelée, Depuis on changea quelque cho'e à ectte forme. On tira au lott laquelle des centuries scrot la centurie prétocative (prima rogata), c'est à dire, qui donnoit sa voix la première, après quoi les autres suivoient à leur rang ordinaire. Mais la voix de la centurie progative ésoit d'un grand poids, parce qu'elle paffoit pour un bon augure

On donna d'abord les suffrages de vive voix; ensuite par bullerins. Lors de la prim'ère manière, un homme alloit le long des rangs-recueillir les voix de chaque perfonne, puis il déclaroit le nom qui avoit prévalit à un huissier qui le publicit ; & c'étoit le suffrage de la centurie. Lors de la seconde manière, à mesure que

<sup>(</sup>t) On trouvers dans les histoires particulières des de ces biens compares aux nôtres,

les électeurs entroient fur un petit pont, pratiqué exprès pour entrer dans le pare, on leur distribuoit aurant de bulletins qu'il y avoit de prétendans. A la sortie du pont, un autre homme leur présennoit une urne, dans laquelle ils jesoient un des bulletins. Quand toute une centurie avoir ainsi passe, les commitsaires, tenant en main un rableau ou étoient écrits tous les noms des prétendans, ouvroient les bulletins & piquoient les suffrages en marge du nom, Celui qui avoit le plus de points, avoit le suffrage de la censurie. Si elle étoit partagée, on la comptoit pour rien. Dès qu'il y avoit un préseur on un conful élit. on le publiolt, & l'on cominuon pour le second. Au coucher du foleil, l'affemblée étoit continuée au lendemain, avec cene différence, que s'ils'agiffoit de l'élection d'un cenfeur, & que l'affemblée se séparás avant la nomination du second, & après celle du premier , l'élection de celui-ci devenoit inuile. On étoit maitre d'élire conful non-seulement un prétendant, mais tout autre : pourvu cependant qu'il se sût écoulé deux mois depuis la présure, qu'il fût agé de quarante-trois ans, qu'il ne fui point abient de Rome, & qu'il n'eût pas été consul depuis dix ans, à on le nommnit pour la seconde fois; mais on s'écarta de ces règles.

Brigues & loix far les brigues. Le prétendant à quelque magistrature se déclaroit pour tel plus d'un an avant l'affemblée. S'il étoit actuellement en justice pour quelque crime, il ne pouvois folliciter avant d'etre absons; ensorte que fi le temps des comices arrivoit auperavant, il n'étoit pas même reçu à se présenter. Hors de ce cas, le pre endant alloit donner fon nom au magiftrar qui devoit tenir l'affemblée; celui-ci en faifoit le rapport au fenat . & s'il n'étoit ingé diene . le peuple, quelque savorable qu'il lui fut, n'étoit pas en droit de l'élire. Les principales démarches que l'on employoit ponr parvenir aux dignités étolent les brigues. Il n'étoit pas même détenda de briguer, pourvu qu'on n'employat que des moyens honnètes. Mais dans les derniers temps de la république, nolle espèce de soins n'y étoient épargnés; faveurs, amis, parens, baffeffes, argent, tout y étolt employé. On couroit les soires, les marches, les villes de pro-vince, les municipalités, les colonies. Pendant que le peuple s'affembloit, on parcouroit les tribus & les centuries, parlant à chaque perfonne du plus bas étage, la suppliant, lui sertant la main, & fur-tout la nommant par son nom, Car c'auroit été une impoliresse extrême, de ne pas favoir le nom de celui à qui on demandoit une grace, & de plus, comme dit Q. Ciceron, ces gens de province, quand nous savons seulement leur nom , difent que nous fommes de leurs amis, Or, comme ceci étoit sout à fait impossible dans une st nombreuse populace, il y avoit des gens appelés nomenclateurs, dont le métier étoit de

favoir les noms propres, & d'accompagner le pricendant, pour lui dire celui de l'homme auqua il alloit parler. Mais de routes les manières de perfusder, la plus efficace de la plus utaré e, 
étout de donner à chaçum autum d'argent qu'il 
en vouloit pour fa voir. A la vériré, quand ces 
mancaives étoir blen pronves, elles na demetroient pas teujours impunies.

Les loix contre les brigues étoient en grand nombre; mais rien ne prouve mieux combien elles étoient mal observées, que le soin que l'on avoir de les renouveller sans ecsse. En voici quelques exemples. Pratélius, tribun du peuple en 348, fit une loi portant desente aux preiendans d'allet dans les folres ou autres lieux où fe tronvoit la soule du peuple. Fulvius & Dolabella, en 594, mirent, à la brigue par argent, la peine capitale, c'est-à-dire l'exil. Marius fit retrecir les ponts par où l'on entroit dans le pare, pour que les corrupteurs ne pussent s'y tenir, pendant que les centuries passeroient. Glabion & Pilon ordonnerent que ceux qui feroient convaincus de brigue, paieroient une groffe amende, perdroient leur état de sen-teurs, & ne pourroient jamais être magistrats : il y eut encote plusieurs autres loix de ce genre.

Des gélaves. Fost ce que l'on vient de lite ne concerne que la patrie des habitans compris dans la clâr des hommes libres. Une aure porsion, qui éveim par la fuire rets-confiderable, évoir celle des etclaves. On pouvoir devenir etclave pur le fair etclave pur le faire des toions ceux qui nadicient de prer etclave ; par le drait évil , évoir ecux qui évoire reculta par leurs pers, ou qui fe voire doient eutements ; & par le drait été que, rells que les proficients que l'on faitoit à la guerre.

La manière dant ils recouvroient leut liberté se nommoit affranchissement. Il y en avoit de différentes fortes : 1". le cens lustral, lorique le maître permettoir à l'esclave de meure son nom fur les tablettes du censeur, lesquelles ne renfermoient que les noms des citoyens; 2°, la vindille, lotsque le maire lui donnoit la liberté en présence du prêteur, en le frappant avec une baguerte; 3". les sestamens, par lesquels on pouvoir, en mourant, donner la liberté à ses esclaves; 4°. les leures même , écrites à un ami , suffifoient dans certains cas ...... 5º. le convivium , c'est-à-dire le repas. Le maître reconnoissoit son esclave homme libre, en présence de toute la compagnie; 6°. Conflantin établis quelques cèrémonies pienses qui se passoient dans l'église, & en abolit quelques unes qui s'étoient pratiquées jusqu'alors.

GOUVERNEMENT MILITAIRE. Tout ce qui regarde les troupes des Romains, leur armée, leurs manœuvres, &c. fo trouve rraité trèsfavamment par M. de Kéralio, dans la patité de cet ouvrage qui concerne l'art militaire; je m'en ffendrai seulement à donner une idée de la division des troupes romaines.

Par le moi de troupes on entend tous ceux qui, en qualité de militaires, contribuent au fervice de l'état; ceux qui composent les troupes sont divités en foldats & en officiers.

Les foldats romains se divisoient eo troupes ligires de en troupes pesamment armies,

Les troupes légères, que l'on appela dans la fuire Velliet, étoient pifes d'abord dans les claffes inscriences du peuple; on y employa dans la suite des étrangers. Le corps des Velites ne se forma qu'en sait.

Les aures moupes formoient particulièrement en qu'el na papelo le coya d'armes. Ils étoient eu que l'an appeloi le coya d'armes. Ils étoient divris en dufair princes de riaire. Lorfquils elloitent en cimagne, ils formoient le corps que l'on appeloi. Légies, qui étois compofée d'utan-reile de de s'autenie. La légie not en duit l'armes reile de de s'autenie. La légie not en duit l'armes in le composée, d'epuis foi tubbillement qu'el l'encondes guerre puumpes, de 2000, de puis ce temps la judqu'a coos; de depuis ce grintral judqu'a loudient, elle un affect on la destination de d'exp.

Attaquer des places. Les Romains employeient quaire principus moyens pour prendre les places; et., ils en formoient le blecus, afin de les prendre par Jamine; a.". ils en fispoient les murailles, ou même its fair fent svanere la foppe murailles, ou même its fair fent svanere la foppe murailles voec des matchaes de guerre, de y ouvroient une bréche; a\*, enfin, its prenoient quelquefois aufile port d'écfealabrer les murs.

quelquesois aussi le parit d'escalader les murs. RELIGION. Toute ceue partie se trouvera, je crois, traitée dans la partie des Antiquités. Je n'en donnerai ici qu'un apperçu, afin de lier au moins ensemble toutes les connoissances indis-

penfables à prendre sur ce peuple instressant. Diviniré. Ciceron distingue trois forres de divininés: e. les dieux du premier ordre, qui avoient toujours habité le ciel; à". les dieux indigênts, ou les héros qui étoient parrenus aux honnens divinn; à". les wertus morales, par lesquelles on méritoit d'arriver au féjour des dieux."

Dans la première claffe étoient Jupiter, Saturne, le Délin, Mercure, Apollon, Mars, Vulcin, Negtune, le Soleal, Pluton, Bacchus, Il Terre, Céres, Junon, la Lune. Diane, Minerre, Vênus, Vefit, On peut même y ajouter Junis, qui, quoique regardé comme un ancien roi du Lavium, étoit expendant confidêré comme me des plus grandes divinités

Dans la feconde elasse étoient Hercule, Efculape, Casson & Pollux, Enée, Evandre, Carmenta, Romulus, & généralement tous les héres consacrés après leur mort.

Giographie ancienne. Tome Il.

Les divioités de la troitéeme étoient fort multipliés, pairqu'ouire les vertus, relles que la bonnefoi, l'amour fiiral (pieza), l'honneur, la concorde, &c. on y trouvoit aufi Palès, Flore, le Dieu Therme, & plus que rout cela, encore la pilar, la fisere, la tempie, &c.

Fêus, Les sètes des Romains peuvent se diviser en sètes publiques & en sètes particulières,

Dans la première claffe étoient les afgonalies; les Comotaties, les Lapercules, les Paganales, les Sesuniaces, les fâta des earrefours (compitalis), les Saunnales. Il y avoit aufit les (Nundame) Elect du neuvième jour; mais elles appartenoiène moins à la religio qu'à la politique: c'étoit proprement les jours de marche.

Quant aux sètes particulières, elles étoient propres à chaque famille, & avoient rapport à quelque évênement qui la concernoit, comme les naissances, les morrs, &c.

Tous ces objets auront, je pense, leur expli-

Sarificas. Les facrifices fe faifolent avec beaucoup de pompe chet. les Romains. On diffingueir fuerout ceux qui avoient rapport 1 la profigeriat de la regubilique. Ordinaisement en y brilloit la viciline, except cependant à ceru qui avoient ciu infliusel per Numa. Ce fepe legislateur, me ceux vers l'austeur de tous les biens, en avoie banni le fang. Cétoient de famples oblainosti banni le fang. Cétoient de famples oblainosti

Minister de la Religion. Les ministres de la religion, chez les Romains, furent paragés par Nuam enhuit classes feparées, qui ne formois nrpas, comme chedevan chez nous, un ordre hierarchique.

Ces chaffes étoient celles, 1°, des Gurinns, 2°, des Faminer, 3°, des Célers; 4°, des Angures; 5°, des Feillars; 6°, des Saliens; 7°, des Feillars; 6°, des Saliens; 7°, des Feillars; 6°, des Saliens; 7°, des Feillars; 6°, des Peur fer, formant un collège de quatre personnes, dont les combes àsupe entra dans la funt pisqu'à feire. Leur chef fe unommoin Pontigien maxiens; on grand prantife.

Il s'établit dans la foite encore d'autres miniftres de la rebeibn Les principaux fuient le roit des facrifices (rex facroum); les frères Arvales; les Daumoirs; les Epulones, &c.

Usacts, Divina du terps. Il parolt que, du temps de Rominus, l'aunte de Romains n'étion que de dir meis. Si ne coi prenoir que 114 journe Elle comercapoir au noi de mars. Certe année défeducede fur changée par Numa, qui la rapprecha de l'année lunaire de 154 jours, avec cette différence que, croyant les nombres pais matheureux, il la fissa à 355, Si y ajoua les mois de javoire de déferènce.

Il étoit arrivé une nés-grande confisson dans le calendrier romain, au temps de Cétar. En fa qualité de grand pontife, il entreprit d'y remèdier, & introdusiu l'année folaire de 365 jours 0.000

0000

& 6 heures, & partagea cet affisee en douter mois artificish, De crois que foit rouvers des desahs a ce tijet dans 15 dichemaire d'Antiquités, auffi bien que fur la manière dont les Romaine comproient leurs jeurs, les mois chez eux dram partagès en Radestas, Novas & Lida. On y trouvers aufii ce qu'ils entendeient par jours faffe & nefaties, pai jours feffi, intereils, faufii, ès

Monthi 6 nodero. Le ne puis gas non plus certer dans un pand décid lur la monnole des Romains. On ce peus Saucode qu'il en trouve de la montée. On ce peus Saucode qu'il en trouve cité sa mens : écotien l'us, appelé sulfi Bara ; le point jeffere, ou jefferias, quit étoir la quaire même passie du denie; le deire, qui valore dra son quarte (cherces) le salon. Quant à leurs monlèces d'exprimer les nombes, cité dont femblals à celle des Grecs, qui employolent de loi fem de la commentant de la commen

Nons. Tous les Romains portoiens plusieurs noms, que l'on distinguoit en prenoms, noms &

Les noms appartenoient à la famille, comme Tuilius, qui etoit le nom de la famille de Ci-

Les prénoms précédoient le nom de famille :

Les funoms s'éctivoient après le nom : ils étoien pris de quelque circontante particulière, ou de quelque quainé ou défaut de celui qui le portoit. Ainfi l'on éctivoit M (Marcus) Tullius Cacro; ce d'unier mot, qui est généralement le plus connu, n'éront que le furnous.

N. B. Les bornes de cet ouvrage ne me permetten pas d'entrer dans les détails des utages de la vie privée de ce peuple célébre, fut lequel d'ailleurs on a tant écrit.

Langue, La langue latine, formée évidemment d'une langue plus anciennement parlée en Italie, fe perfectionna tur la fin de la république, & fur portée à une grande perfection par les poétes & les ouat, urs. Ils la répandieur dans les provinces.

Les Remains, aprês avoir úit la conquêre des Gueles, y introdufferne la largue lanie; & cerus largue avoir commencé à sy lintroduire, « de cuth farem sintres de la Guele Nabanomiée, cuth farem sintres de la Guele Nabanomiée, Guelés, devense sitopens trortias, cans le 6cution, devense sitopens trortias, cans le 6nate, Chode accerta ava Libitats de la Guele Celtique le mitte avanage. Ce fur de-lars un largue lamine mais la largue cultique (confertor dans le pueque de d'un les canagues. Les peuples de de la Belgique & cuts des dur Germannes, frimen las dendres à laite sulgre du

latin; & probablement il n'y fut jamais très-

Mais comme on l'avoir fort cultivé dans le refle de la Gaule; que d'ailleurs les Gaulois éroint faits pour eulriver les feituces, on voir que dans les premiers frécles de l'ére chrétienne, les plus fameux orateurs étoient Gaulois, & que ce fui de la Gaule que l'art oratoire puffi dans

la Grande-Bretagne.

Les plus célebres des écoles publiques, appelèes académies, étoient ceiles de Marfeille, de Narbonne, de Touloufe, de Bordeaux, de Lyon, de la cité d'Auvergne, de Poitiges, de Bafançon, de Trèves & d'Autun. Tant de foias donnés à la culture des lettres & le grand concours de Romains qui venoient dans les Gaules , y rendirent , au bout de quarre fiécles, la lar que larine très-floriflante. Cependant le vieux langage étoit resté dans les provinces ; & moine dans les villes on l'on parlon latin, il restoir beaucoup d'accens & de mois étrangers à cene langue. Ce fut avec le temps, de cene ling e que l'on peut appeler provinciale, & que l'on appelo 1 des lors lingua ruft ca , vulgaris , provincials, &c. que se sormérent les langues francoife, espagnole & indienne. On admettra d'autant plus volontiers la corruption de langage des provinces, que c'étoient fur-tout les foidais qui y portoient la langue latine, & que la langue du peuple à Rome devoir être différente de celle des

orateurs, des historiens, & en général de la bonne fociété. Comme les livres étoient plus rares qu'aujourd'hui, on lifoit moins, & le mauvais exemple des pères avoit plus d'empire fur les habirudes de leurs enfans. Grégoire de Tours dit que de fon temps on n'obtervoit aucune règle de grammaire pour les genres & pour les cas. Ce fut ce langage, d'abord informe, qui donna naisfastee à la langue que l'on appela romanie (pour romaine), voulant par là la mettre en opposition avce la langue tudesque que parloient les Francs, mais qu'ils furent obligés de gnitter. Car on voit que dans le temos de Charlesle Chauve, en 842, ses sujeis parloient la langue romaine. Rivolutions historiques, Je serois porté à croire que nous ne fommes pas trop b'en instruits des commencemens des Romains. Ils existoiens de-

Revolevina hilpatigues. Le ferois porrè à ereise que nous ne formmes pas trop ben infruits des commenceurs no des Romains. Ils exillosis depuis plutiums facciere leur hillotre « Re les hillotrems fe font alors conformés à la vanie de la navion. « A a l'annèment de la convenient de foldriure des conjectures à des récits adoptés. Se prudueg fedirallement recus, les me conformerai donc « dans cette course elquille, à l'Opision genérale.

Ce fut, felon les caleuls donnés par Varron, l'an 754, & felon ceux des Caton, l'an 753 avant l'ère vulgaire, que Romulos jeta les premiers fondemens de Rome. Il eut fix fueceffeurs. Ces fept rois fe fuccèdérent dans l'ordre fuivant.

## Avant l'ere vulgaire.

| 32.10 00 400 10 1 |                       |
|-------------------|-----------------------|
| 1.                | Remulus 752-          |
| 38.               | Interiègne 715.       |
| 39.               | Numa 714-             |
|                   | Tulbis Hollilius 671. |
| 114-              | Ancus Marcius 639.    |
| 138.              | Tarquin l'Ancien 615. |
| 1-6               | Servius Tallius \$77. |

230. Tarquin le Superbe. . . . 533. 244 Il eft chaffe. . . . . . . 509. Alors turent elus denx magiffrais fous le titre

de confuls. Les deux premiers furent L. Junius Bruns & L. Tarquinus Collainus. Romulus n'avoit eu, pour seconder ses premières tentatives, que des gens fans talent, n'ayant pour eux que de l'audace. Pellerres dans le petit espace que comprenoit leur ville, sur les hords

du Tibre, ils fe détermine ent bientet à ésendre lears possessions par la force , & à sublister par l'agriculture. C'est donc sous le double point de vue d'un état tout à la fois guerner & agriculteur, qu'il convient de considérer la république romaine Mais je ne puis ici en préfenrer le 1ablezu. Je nommeral feulement les principaux penpies qu'ils eurent à combattre, afin que l'on puille en étudier féparément les articles. Ce furent fuccellivement : Sous Romulus, contre les Anumnates, les Crustumeriens, les Sabins, ce peuple si estimable,

qui combatnit 580 ans, & qui finit par obtenir le droit de fustrage; les Fidenates , les V's ns. Sous Tullus, contre les Albins, les Fidenates

& les Sabins. Sous Ancus, contre les Latins, les Véjens & les Fidenates.

Sous Tarquin l'Ancien, contre les Latins, les Sabins .. les Véians & les Etrufques. Sous Servius, encore contre les Etrusques &

les Veiens. Sous Tarquin le Superbe , contre les Volfques, les Sabins, les Gabiens & les Ardiates.

L'étendite qu'avoit le royaume de Rome à l'expulsion de Tarquin, n'étoit pas considérable, & il étoit enrouré d'ennemis puissant. Leur malheur fut d'eire diviles, & de le laiffer ainsi fubjuguer les uns après les aurres. Dès les commencemens, la politique romaine avoit adopté pour maxime de ne faire la paix avec un ennemi qu'aurant que Roste même en dictoit les conditions. Et cotte force de caraclère, qui fait que l'homme qui en est doue réussit ou les aurres échouent, cette force, dis-je, fut le fondement le plus solide de la grandeur & de la puissance des Romains.

## ROME EN RÉPUBLIQUE. An de Rome 244, avant J. C. 509.

« Un peuple peut aisement souffrir qu'en exige n de mi de nouveaux tributs; il ne fait pas s'il

» ne retirera point quelque utilité de l'emploi n que l'on fera de l'argent qu'on lui demande, " Mais quand on lui fast un affront , il fent fon n malbeur, & il y ajoute l'idee de tous les manx » possibles ». Cest ce que Montesquieu ( de la Grand, & de la Décad, des Rom. c. 1, p. 3. ) penfoit de tont peuple outragé par ses chels; c'est ce qui, sans doute, invita les Romains à secouer le jong pefant de leurs rois,

Sexius Tarquin, fils du prince de ce nom, & que les historiens ont qualifié de Superbe, ayant fair violence à Lucrèce, cette femme verrueuse se ma de déscspoir. Le peuple parragea l'incignation de fa famille, prit les armes, & ferma la porte au roi. Le senat lui signifia le décret qui le condamnoit lui & fa familie à un bannissement

Les excès auxonels s'étoit porté ce prince, avoient trop vivement affecté soute la nation, pour qu'elle ne cherchat pas à supprimer jusqu'à l'ombre même de la royanté. On dreffs un plan de gnuvernement fur les mémoires laisles par Servius ; & l'on élut, pour être à la tête du gouvernement, deux magilrais, sous le titre de coniule, ou conseillers (1).

Les deux premiers confints furent Brutus & Tarquin Collatin, mari de Lucrèce.

Le peuple & le fenat firent alors un ferment solemnel de ne jamais recevoir les Tarquins, ni de ne jamais élire de roi. On proferivis la tète de quiconque entreprendroit de violer jamais la faintere de ce ferment ; il fut même permis à chacun de le tuer, fans avoir à craindre aucune poursuite pour ce meurtre. C'étoit, je l'avoue, ouvrir un vafte champ aux haines particulières. Mis la crainte d'avoir un roi étoit encore plus forte; & d'ailleurs, l'histoire ne dit pas que personne ait abuse de cette permission

Mais, peu après, Brurus donna, à cette occafion , un grand exemple de fermete, que l'on ne peut admirer fans fremir. Ses fils s'étoient engages dans une conspiration que tramoit Tarquin pour rentier dans la ville. Elle fut découverte. & les coupables dénoncés au tribunal des confuls. Ce père informné, après avoir forcé son collègne de se retirer, parce qu'il paroissoit avoir quelque indulgence pour les coupables, condamna fes deux fils à la mort.

Tarquin le presenta espendant aux portes de Rome. On foriit en armes. Son fils Aruns, &c le consul Brurus, périsent dans un combat fingnlier. Les dames Romaines honorérent la mort de ce citoyen genereux de larmes fincères & d'un deuil d'un an , compose alors de onze mois. Il fot enterré à Rome avec beaucoup de poinne,

& l'armée ennemie fut obligée de se retirer. Vallèrius, qui d'abord s'etoit trouvé le col-

(t) On a vu précédemment les avantages & les devoirs de cene place. O000 2

L'honneur de fuccèder à Brutus fut confère à Sp. Lucrétius, père de Lucrèce : il mourut peu

après fon el clion,

Schon Polybe, la première annde après l'erpuillon des Traquins, il y cut un traite eurre les Romains & les Carabagionis. Mais pendont qu'ils de propolotient de le livere à quelques vues de de propolotient de le livere à quelques vues de enure eux un canteni rodouable. Portenns, le plus puillar prince de l'Eurrei, excité par Tarquin, prend les armes, s'avance jufqu'uns portes de Rome, s'empare du Jaciche. Il fesoir entre dans lu lile, filoranius Cockis c'ela articis l'amet, c'amb viulle, filoranius Cockis c'ela articis l'amet, c'amb viulle, filoranius Cockis c'ela articis l'amet, c'amb viulle, filoranius Cockis c'ela articis l'amet, france de l'amet de l'amet de l'amet de l'amet, c'amb viulle, filoranius Cockis c'ela articis l'amet, france de l'amet, de l'amet, d'amet, d'amet, d'amet, d'amet, france de l'amet, d'amet, d'amet, d'amet, d'amet, d'amet, d'amet, france d'amet, d'amet

Une alloin non moins courageufe, & qui est like upen après, fin perfete à Porriena tout efpoir de s'emparer de Rome. C. Mactius, furnommé céquis Sévolut, avoir pelnire dans le camp en contra la compare de proposition de la compare de la com

Čièlie, à la tête de toutes ces dames, se fauva, & montées sur des chevaux, elles passerens le Tibre à la nage. Cependant comme leur suite étoit une infraction au traité, on les renvoya à Porsenna, qui, plein d'admiration, les sit reconduire à Reme.

Etonné des obflacles qu'on lui oppofoit, il leva le fiége, & laifia, dans fon camp, des vivres pour la ville, qui en avoit le plus grand befoin. Le fénat, par reconnoiffance, lui envoya la robe triomphale & divers autres ornemens à l'ufage des rois.

On acheva enfuite le capitole, & l'on en fit la dédicace,

Après un an de tranquillité (13n 248), les Sabins ayant apprès la mort de Publicola, prirent les armes. D'abord ils furent battus. Et dans la fuite (en 250), ayant trouvé le moyen de faire tomber dans une embuscade le conful Posshumius, ils étoient près d'être yainqueurs, lorsque Mébrique près d'être yainqueurs, lorsque Mé-

némius artiva, & remporta sur eux une victorie compière. La guerre continua encore quel que temps, apsès quoi le consul Cassus sit la paix, mas ce sur en suivant soujours est pai d'agrandissement, adopté dés le commencement par les Romains. On enleva aux Subins une portien considerable de serre, & l'on impos à chacus d'eux une certajne contribution par câchacus d'eux une certajne contribution par su

Le cottul Virginius s'évoir fair auff beaucoup d'honneur à la réculicio me Camiei; mis si à n'eur pas l'avantage du risemphe comme fon collègue. On peu croire que ce fut purce que Caffius avoir toumis une nation redouvable; au lieu que Virginius n'avoir châtie que des rebelles; c'ell du moins l'expression des historiers, qui trationen sint des puules couergeurs, d'époullés par la force, & cherchant à s'atiranchir des enreprises de la violence & de l'injustice,

Outre ces ennemis que la politique barbare & ambiticule de Rome la la entrenenio au de-hors, fon adminifirarion vezatoire & opprefilro des droits de Hommen lui en entrenenio fixan scelfe dans fon fein. Quoiqu'un abandon total de ces droits imperferipibles, & un aveuglement général dans l'antiquité, etir fait regarder l'éclavage commet un état auquel des hommes pouvoent être légitimement foumit, cependant la conduite cruelle des mairres excitoir fouvent la conduite cruelle des mairres excitoir fouvent la servicio fouvent la conduite cruelle des mairres excitoir fouvent l

révolte des esclaves & la justifioit.

Deux fois les efelives fueren à la veille d'esciter de grandes féditions. Lum projes fuerat décessives. La crausait dont on sils enves les controls de la compartie de la compartie de la control fedition, est mallierreux fueran furpris & entouris la place palalique, oi les cionyes annés fe de la compartie de la control de la control

Cependant l'ambition nationale ne fe ralentificit pas : on s'occupio troujours de l'êt-ndre au debtes. En 154, le conful Ventrius invediti Fidenci: d'un autre côté, les Tarquius met o'ent le fiège devant Signie. Mais la furum des Romitis ne les sabudonne pas. Les Tarquius fuer mais ne les sabudonne pas. Les Tarquius fuer transcription de l'ambitis de l'ambitis de l'ambitis l'ambitis d'un autre les conful Larius s'empars de Fidènes.

Ce bonheur fat cependant un peu traverfé, Tous les Latins, ligués enfemble par une conidération genérale, declarement la guerre aux consideration genérale, declarement la guerre aux terres. On fonges audit-rêt à faire dur terres. On fonges audit-rêt à faire des mass le peuple, changé de derres, refuifs de prendret les armes, à moins que l'on ne mit fin aux perféctuoines conjuneller des riches & dea nobles, & que l'on ne le déchargeit ennèrement de ce qu'il devoit.

On voix donc que le peuple gémilloit cérijors fous une injulté & peitente aitérozité, dont les effers étolent d'autant plas oficus que les mours étojent slors plos férores. Mais à Rome, comme ailleurs, c'ell le peuple qui fuir la force de Vésta; & les circonflances font quelquéfoit éctorre des occasions où cette vérité devent ben fenfôle.

Aufi les fammes le femirentells bien en euter cocion. On delibroit insa favoir que réfoudre. Les ténueurs les plus raifonnables veuloiten que for nisistie le peuple. Ceux qui, à lou cardière plus der jogocien l'avantage d'avoir des fonds contraire a l'eurs intérêtes, de en apparence un régles de la judice. Mais é eft que le nul vermit de principal de la contraire a l'eurs intérêtes, de en apparence un régles de la judice. Mais é eft que le nul vermit de plus foin ç eff que la claife des rébes unit de plus foin ç eff que la claife des rébes en précise de la giffança palar ne goffedant rien, ceux e el étatient oppinités par les aures, qui entre précise mé fonds qu'a miré-fort in-

Appin Clustinis civil à la très de la fillion contraire au popule i à apusyoi fei entimens de dificiours plens de forces de formet. Mais pendian que l'on deliberio és que l'on perfiloir dans la rédustion de méconiexer le peuple, les cellification de méconiexer le peuple, les cellification rédictions vigourestée & prompte. Ce first alors que , pour la première fois (Una de Rome 156), on crès un magifist que l'on revetit d'un postvoir abbolis, pendant un temps désemble : les fait e didures (1) à 16 nomi-

moit Lartius. Ce magistrat se présenta devant le peuple, précède de 24 licleurs armes de haches. La crainte s'empara de tous les esprits, & personne n'ofa refuser de donner son nom. Cet appareil formidable, & la défaite de quelques dérachemens qui s'étoient avancès sur le territoire de Rome . effrayèrent les Latins. On en vint à des voics d'accommodement. Les Sabins obtinrent une trève qui dura près d'une année. Des que les fix mois, terme marque pour la diclature, furent expirès, les troubles recommencetent à Rome à l'occasion des dettes. Le peuple, qui en éroit écrase, continuoit d'en demander l'abolition ; le fenat s'obstinoit à la refuser. Certainement les dettes une fois contractées étoient exigibles, mais on eut du ramener la conflitution à un meil'eur ordre de chofes, & avoir plus d'égards aux der-

nières classes.

La trève étoit expirée : les Latins alloient se mettre en campagne avec une armée nombrense.

On prit donc le parti de nommer un nouveau

dilateur ; ce (ut Pollhumius, II marelu aux enemis, & les dein entièrement auprès du lac Régile (1). A fon retour, il reçur les honneurs du utiomphe Re le tiere de regilloffs, II lelva cofinite un temple à Bacchon & a Cérès, & un autre à Caffor & Pollux, qui, distoirem, montés fur des ches un harte voitent combattu pour les factions de l'hollumpus abdique avent le in des fire mois.

Les roubles cardes par les vexitions des risches continuours roujours. La plus grade partie des plabriers con foulevez-Les fenneurs fedivisiblem en deux fulctions, l'une populaire de compatillame; l'intre impérierde de abutant de compatillame; l'intre impérierde de abutant de Nes intellian s'émoire pas ignorés au debon. Les Voliçues eliayèrent d'en printer, en le difoplan a mens fur le retrierier de Rome, qui se rousvoit suin mensete au dédons de au debons de voit suin mensete au debons de au debons de l'appare en la grade de l'au deconfisia.

Servilius, son collègue, marcha contre l'en-

Ce conful avoit promis an peuple sa protection. On le suivir avec ardeur ; l'ennemi sut mis en fuire, fon camp abandonné au pillage, avantage précieux pour la partie pauvre du peuple : enfin on s'empara de Suessa Pometia, capitalo dont les habitans fitrent égorges & les biens dévastès. Le consul revint victorieux à Rome. Il y cut été reçu avec les honneurs du triomphe, sans les oppositions d'Appius, qui, jaloux de sa gloire, & probablement de l'ascendant qu'il avois fur le peuple, le rendit suspest comme cherchant à s'en faire aimer pour un but contraire au bien de l'état. Servilius s'arrêta aux portes de la ville. Mais après s'être plaint à l'armée de la conduite de son collègue, il se désèra à lui-même les honneurs qu'on lui resusoit. C'est ainsi qu'une première injuffice amène une infraction, & qu'en croyant petiveir s'affranchir des loix, on finit par les renverser.

Peu de semps après, 'es Autunces, qui n'avoient jamais fair la guerre aux Romains, entrérent dans le Lasium, & s'avancèrent jufqu'à la ville d'Aricie. Ils furent défairs, abandonnérent leur camp, & se renièrent dans leur pays.

Le mai, qui n'avoir été que pallié par cette divertion, le fit fenir avec une plus grande vio-lepec, lorfque l'on fat plus tranquille Les efprits s'échaufierent. Les confuls ayant voulu faire arrèrer quelques-uns des plus oblitinés, le peuple

<sup>(</sup>t) Ce lee ne se retrouve ples comme lac, le il est plus que probable qu'il laria ere delliche. Mars à peu de difficie de l'antenne voie Lestanne, est unieru appele Pantino, ou lac, qui en rappelle te souvern', le partir en indeuer la position. La ville de Mompee a succède a celle de

ne s'en musina que plus fort. On ne tronva de remeda plus prompt & plus efficace que d'élire, fuivant l'ufage, un dicateur, L'avis en fut ouvert par Applus, qui avoit bien le caraftère d'un defpore. Les Volfques, les Eques, les Sabins éroit ne pres d'attaquer Rome. Le fenat, qui avoit besoin du peuple, eut l'attention de choifir un homme doux & pacifique : ce fut Valerius Il choifit pour général de la cavalerie Q. Servilius, frère du conful de l'année précédence (250.)

Ce nonveau dictaieur convoqua une affemblée générale dans la place des comices, promit au peuple que ni fa liberté, ni la loi Valeria, en faveur de l'abolition des dettes, ne fouffriroient d'atteinte. Cette espérance flatteuse, jointe à l'estime que l'on avoit pour le dictaieur, engagérent tout le monde à le suivre. On marcha avec confiance à l'ennemi, & le firecès répondit à un fi beau commencement. Vétufius battit les Eques, & prit leur camp, qui fut pille, & reprit les villes latines dont ils s'étoient emparés.

Virginius mit les Volsques en suite, & s'empara auffi de leur camp, dont le pillage enrichit un peu les foldars. Il les pourfaivit fi vivement, qu'il entra avec eux dans la ville de Velirres, dont un grand nombre d'habitans fut paffé au fil de l'épèe Cette conquete apporta quelque foulagement. On y établit une colonie des plus pauvtes, qui étoient le plus tourmentés par leurs creanciers.

Quant au dictateur, il remporta fur les Sabins une victoire complète, s'empara de leur camp, en abandonna le pillage aux troupes, & reutra triomphant à Rome. On fut même si content de fa conduite, qu'on lui accorda une diffurction qui devint héréditaire dans fa famille. On lui af-figna une place honorable dans le cirque, avec une chaife curule pour voir le spectacle.

En rapportant ces honneurs accordes aux chefs. on est indigné de voir le peu d'égard que l'on montroit pour le peuple. Il étoit écrafé par un intérêt uturaire, il abandonnoit fon travail . s'éloignoit de ses propriétés pour prendre les armes. défendoit l'état au moins autant que les riches, qui avoient plus à perdre que lui, qui n'avoit que pett; & cependant les parriciers ne vouloient le relacher en rien de leurs injustes prétentions. On alloit même julqu'à tromper cette parrie intéressante de la nation. Affurément le fénat n'ignoroit pas que Valerius avoir promis l'abolition des denes ; il avoit laisse partir le peuple dans cet espoir. Mais au resour de l'armée, il refusa l'effet des promeffes du dictateur, Il faut rendre justice à ce vermeux personnage : il n'avoit pas cherché à faire illusion .... Le refus du fenat l'indigna. Il convoqua le peuple, se plaignis de ne pouvoir tenir la parole qu'il avoit donnée. & le démit for le chanto de la dignité.

Les esprits n'étoient pas préparés à cette abdication, Aucun chef, ami des intétèts du peuple,

ne s'étoit disposé à le conduire dans cette cononchure délicate ; il resta à la merci des consuls. Ils sentirent bien que des esprits mécortens pouvoient s'échauffer promptement. Ils eurent recours au teul remède dont le despotisme sénatorial leur permit d'user. On prétexta une incursion prochaine de la part des Sabins, & l'on tint les troupes hors de Rome, Le peuple, que l'on avoit deix trompe de la même manière, ne s'éloigna qu'antant qu'il étoit nécessaire pour se trouver en pleine liberté.

Cependant quelques bons esprits se mirent à la tête du peuple; on se crea de nouveaux officiers. & ayant à la tête de toute l'armée un plaberen , homme ardent & courageux , ils fe retirérent sur le mont qui depuis sut appelé le Mont

facré. (An 260.) La nouvelle de cette défertion affecta différemment les esprits, selon qu'ils étoient portés à la violence on à la justice. Je remarque seulement que les fentimens n'étoient parragés que fur ee qu'il convenoit d'accorder, ou de refufer

On étoit d'ailleurs affez perfitacé de fa justice pour ne pas craindre une invasion défastreuse. &

le renveriement total de la ville. C'est que réuni en masse, le pende est juste, & qu'il ne vouloit pas usurper un pouvoir placé dans des mains plus habiles, mais qu'austi il cherchoit à n'être pas écrafé par ce même pouvoir.

Après bien des délibérations, on arrêta dans le fenat de députer vers les méconiens, pour leur proposer des moyens d'accommodement. Dix commissaires, à la tête desqueis T. Largius, Menenius Agrippa & Valerius tenoient le premier rang, furent nommés & députés vers eux : on les introduisit Jans le milieu du camp. Ils parlèrent aux fuldats avec force, & pourtant avec douceur, pour les engager à revenir dans leur commine patrie. Agrippa se servit d'un spologue (1) que tout le monde conuoît, & il fit impression sur le plus grand nombre. Mais Lit-cius Junius s'étant chargé de porter la parole att nom du perple, declara que personne ne retourneroit à Rome, à moins qu'on ne leur accordat des magistrais tirés de lenr ordre, lefquels dorenavani veilleroient à la confervation de leurs droits Cene nouvelle prétention étonna les députés. Elle n'étonna pas moins les fénateurs auxquels ils allèrent en rendre compte. Il s'éleva d'abord une foule d'oppositions, parce que c'étoit changer la forme du gouvernement. Et certainement c'est toujours un mal dans un état, qu'il faille accorder des changemens exigés par la force. Mais le premier tort est à ceux qui mainticnnent les formes vicienfes on les abus. & qui

<sup>(1)</sup> La fable des membres du corps, qui refusent de faire leurs fonctions, pour se venger de l'estomac.

the profitent. En fuperimant la royauté, les fenateurs avoient gardé tout le pouveir. & fele peugle n'en avoit qu'un plus grand nombre de mainte. Il rouve dans sette occasion un moven d'aléger ce fardeau, il en profits & fit hien. Nayant pas d'autre voié de renner le peugle Route, on lui actorda ce qu'il demandoit. (Année ado.)

Dês que l'on eu rapporté cette réponde dans le camp, on procéda à l'étédina des nouveaus magiltars i ils latent appells n'hans du pepels. Se l'on rendit leurs perionnes aferées. L'armé près, la treiation de deux nouveaux magiltars près, la treiation de deux nouveaux magiltars met de l'armé de l'

La guerre, qui furvint biemôt, ne for pas, hongue, Le contiel Comínius bartie les Volfques, leur enfeva quelques villos, & alla merre le fiégé devan Corioles. Les habitans frent, pendart quelque temps, une vigoureule téfifiance. Mais a une fortie, ils fuerts vivement repoullés par C. Mareius, jeune pairiclen d'une grande valeur, de leur et seude s'avent en fuite emparé de la ville, en te-leurel s'étant enfuite emparé de la ville, en te-

cut le nom de Coriolan. Le meme jout de la prise de Corioles, les

Automotion por toe a ginter de Contross, les Automotions de l'accourt de cette ville. 
Automotion de l'accourt de cette ville de l'accourt de l'acco

L'année a61 fur remarquoble par une grande famine. Le fican envoya des deputs d'uns les provinces voilines, pour y avoir des grains. Es pour comble de maux, les Vollques prient les armes, de viorent rargger les tetres. Cepetidans le peuple, avinin par fet pribuns, & demandant el peuple, avinin par fet pribuns, & demandant Un per la loitinen des deres, «rédicté de fevir». Un per la compana de l'ordina de l'estate l'escompana Cortolan, & lui tuffit pour batres l'es-

nemi : il rapporta un butin immenfe.

A la fin de l'anoie, Cosiolan fe mit fur les rangs pour la place de confil. Il joignoit à une ame forne de courageufe, un excut éroit de géméteux : mais fort à lui-même, il l'étoit suffi pour les autres. Le peuple, qui craignoit de fe voit gouverner; an un homme de ce caradère, lui reisfa le confolat. Cosiolan en fit vivement irtité, Auffi cass noutres les occasions fe laifia-t il

emporter en déclamations courre le peuple, Il faut convenir que l'histoire romaine a été écrite avec une grande partialité par les histo-

riens anciens, & une grande ignorance des droits de l'homme par les écrivains modernes. J'en pourrois eiter mille exemples; je m'en tiens à cclui-ci.

Les patriciens, comme chess des partis qui marchoient contre l'ennemi , s'étoient arrogé la plus grando partie des terres conquises : le peuple en avoit peu. Mais les dissentions avoient empêché la culture des unes & des autres. La fréquence de ces dissensions avoit étidemment sa esuse dans le refus que faisoir le senar de procéder à un plus égal parrage des terres. On a vn de plus que pour distraire le peuple de la fune qu'il auroit pu mettre à ses demandes, on prétextoit le danger d'une invalion, ou l'espoir momentane du pillage; mais, pendant qu'entraine par son zele pour le bien de l'érat, & cédant aux circonstances, le peuple prenoit les armes, les champs restoient reellement sans culture. Car alors on avoit peu d'esclaves, & toute la famille cultivoit elle-même. De ces terres negligées, il s'ensuivit une samine considerable. Les riches en profiterent pour vendre leur bled à très haut prix, Le penple se souleva, & ses plaintes ésoient justes. Cependant les historiens anciens & modernes traitent de séditient les tribuns qui soutenoient cette eaufe, & forcerent le fenat de faire aelietet des grains en Sicile : on l'eut à bon compte; &, pour dédommager le peuple de ce qu'il avoit fouffert, un grand nombre de fenateurs, touchés de la milère générale, vouloit que l'état fit les frais d'une distribution grantite. Cela encore n'étoit que juffe. Car enfin d'où provenoient les fonds de l'état? N'étoit-ee pas le fruit des conquêtes? Et qui les avoient faites ecs conquêtes? N'étoit-ee pas la nation? Et puisque les fimples foldats avoient moins reçu que leurs eheß dans les partages, l'humanité n'exigeoitelle pas que l'état leur donnat ajors gratis, ce qu'ils lui avoient procuré an prix de leur fang?

Cette année 26t, il y eut done une grande famine. Coriolan fe diflingua par fon opposition à la gratification propofée, & parla avec beaucoup de force & de liberté fur les dargers de fouffrit plus long-temps la putilance du tribunal. Ces difcours, prononcés en présence même des tribuns, les anime ent sottement contre ce patrieien. Il en resu'ta que ses violences eurent l'effet de ceiles d'un de nos aristocrates modernes, qui a infiniment nui au corps frient l qu'il vouloit défendre. Les tribans faissient cette occasion d'une & abaiffer celle du fenat Ils demandèrent & obrintent que Coriolan fur cité devant le peuple. li y fut acenfe d'avoir voulu, pat la famine, forcer les citoyens à fouffrir les fers & la tervisude. On sent bien que Coriolan, quoiqu'un fonguenx ariffotrate, n'étoit ici qu'une caufe fecondaire : on voit, dit M. l'abbe de Vertot ( H.A. des Revol. 10m. L. 1), par les difeours des

D1 201/01

fribuns & des senateurs, que ale véritable sujet » de la dispute & de l'animolité des deux partis, » ronloit fur ce que les nobles & les patriciens » prétendoient que, par l'expulsion des rois, ils » avoient succèdé à leur autorité, & que le » gouvernement devoit être purement ariflocra-» tique; au lieu que les tribuns táchoient, par » de nouvelles loix, de le tourner en démocra-" tie , d'attirer toute l'autorité dans l'affemblée » du peuple qu'ils gouvernoient à leur gré. L'am-» bition , l'intérêt & la jalousie animoient ces n differens partis, & faifoient craindre aux plus » fages une nouvelle separation, ou une guerre p civile n.

Ce sut cette crainte qui engagea les senateurs à se relacher un peu de leurs droits, en laissant l'affaire de Coriolan au jugement du peuple. Ce fier patricien sut donc obligé de paroure en public, & lui-meme il vint fe juftifier devont fes concitoyens. Les historiens se sont étendus en doléances sur le sort de ce héros , appelé en jugement devant ce penple dont il avoit étendu les poliellions, & qu'il avoir fait triompher, Mais c'est que les historiens étoient entraînés par l'habitude de tout pardonner à la pinisance. Lorsque Coriolan, n'ayant encore que le nom de Marcius, ent emporté par son courage la ville de Corioles, il en recet, avec des récompenses militaires, le surnom de Coriolan : voilà donc fon mérite qui trouve une juste récompense. Mais pourquoi blamera-e-on le penole de le punir, loriqu'il se montre son oppressent? Ce ne furent donc pas, comme le disent les historiens, les discours seditieux des tribuns, qui firent condamner Coriolan, mais le crime dont il s'étoit rendu coupable, en cherchant à opprimer le peuple. Mais au lieu de le condamner à me amende ou à une résidence déterminée sur ses terres, on le bannit à perpénnité, Cétoit une double same; on se privoit pour toujours des talens d'un guer-rier habile, & l'on s'exposoit au danger d'en enrichir quelque ennemi. C'est ce qui arriva. Cotiolan le resira tranquillement de l'affemblée, prit congé de sa mère & de sa semme, & sortit de Rome, accompagné seulement de quelques

On fait qu'il se retira chez les Volsques, revint

dans une emute populaire. En effer, il n'avoit obtenu le commandement que par la confiance inspirée par ses talens & les promesses de servir les Voifques de tout fon pouvoir. Il abandonne enfuire leur caufe : il en est puni; rien de f naturel. L'intérêt des voilins de Rome, & la fuite l'a bien prouvé, étoit de détruire cette viile naiffante. La valeur de Coriolan, le conrage des troupes animées par sa présence, la consternation des Romains, en offroient une occafion qui pouvoit ne fe plus retrouver. Faut - il chercher une autre cause de l'indignation des Volíques; &, fans mettre en av.nt, comme le font les histuriens, la jalouse d'Atitus, il ne faut, fans doute, que les réflexions du peuple s'occnpant de ses vrais intérêts. On doit regretter seulement qu'il n'ait pas été jugé convenablement, & qu'il ait peri dans une émeute. Quant au deuil que les dames romaines en porterent pendant dir mois, cela étoir juste, puisque c'étoit pour avoir cédé à leurs prières qu'il avoit péri. Le caractère altier de Corioian avoit causé de grands maux à Rume; l'ambuion de Sp. Caffins

lui fut encore plus funelle. Il avoit battu (266, 267), les Herniques, les Volfques & les Eques. Mais voulant s'élever aux dépens des deux partis qui divisoient sourdement la ville, il chercha l'occasion de faire éclaier leurs resientimens, en proposant de faire exécuter la loi agraire. L'objet de cette loi étoit d'accorder à chaque citoyen, une portion égale des terres conquifes fur les ennemis, depuis l'etabliffement de la république. Il n'est pas domeux que si le gouvernement est été repréfentatif, qu'au lien de quelques tribuns qui defendoient le peuple, il y eut eu une assemblé generaie, où des hommes éclairés & fages eussent difcuté ses intéréts avec impartialité : il n'est pas douteux , dis je , que ce partage n'eun eu lieu , au moins avec des modifications qui euflent fait le bien general.

Mais, cetre proposition sut rejettée par les sénatents qui par la se servient vus déponilles d'une grande partie de leurs biens; & par les tribuns qui craignoient que Cassius ne s'attirat ain toute la confiance & l'estime du peuple. Et puis que l'on vienne nous vanter le gouvernement ou la légiflation est hors des mains de la nation !

L'affaire traina en longueur, & se termina tout autrement que Cassius ne l'avoit espèré. Dès que fon consulat sut expiré (268), il s'et accusé par les questeurs Cæso Fabius, & L. Valerius, d'avoir voula usurper le souverain pouvoir dans Rome. Si les bistoriens ne nous trompent pas, cette accufation étoit sondée. Du moins elle parut affez prouvée aux yeux du peuple, qui le condama à mort.

L'opinion

(1) Il est probable que Coriolan, prévoyant le ju-gement, avoit déjà disposé ses pre-éts de vengeance, & qu'il en avoit fait part à sa famille. Car sa se cela, comment feroit-il arrivé que des amis cuficut feulement accompagne ce parricien, penda e que la femme & fa mere l'euffent lattle aller chercher un afyle, au risque d'être pris & fait etclave par les ennemis des Romains. Il se peut aussi que les hultorieus aient al tere les faits pour les embellir. La condoite de Co-riolan est tout a-frit blamable, puisqu'il est condamne par le peuple, qu'une partie de la nation même avoit ett pour lui, & qu'il revieut armé pour mettre fa puttie dans les fers.

L'opinion la plus générale, e'est qu'il sus précipire de la roche Tarpéienne.

Il furvint enfuire quelques guerres contre les Eques, les Volfques & les Veiens: les Romains furent vainqueurs. Les tribuns profisérent d'un inflant de paix pour redemander la publication & l'exécusion de la loi agraite. Pour obliger les patriciens à y consenir, ils s'opposerent aux levées de troupes que vouloient faire les confuls, our porter la guerre contre les Véiens & les Volíques. Mais l'opiniaireie des nobles étoit égale à la perseverance du peuple. On fait que les tribuns n'avoient de pouvoir que dans la ville. Les confuls recoururem aux reflourees que leur afluroit eene inflitution. Ils firent transporter leur tribunal dans la campagne & y citérent les plébéiens pour les enrôler. On ne peus trop admèrer, ce me femble, la couduise du peuple en cette occasion . & presque toujours & par-jour le peuple est conduit par un grand sentiment de justice, & respecte les loix. Car ici , l'on ne pouvoit se dissimuler que les consuls n'abusassent de la loi, & ne recherchassent à priver le peuple de ses défenseurs. Cependant un petit nombre refusa d'obeir; & même, l'orfqu'on eut ordonné, en punition de ectre désobéiffance, d'abattre leurs marsons & de ravager leurs métairies, personne ne se sonleva pour prendre leur défense, & eux-mêmes se soumirer t aux ordres des eonfuls

Les Romains firent ensuite, & pendant plusieurs années, la guerre contre les peuples de l'Etrurie. Ils remporiérent des victoires qui, en plus d'une occasion, leur eoûièrent beaucoup de sang. Mais, plus les ennemis opposoient de réfulance, & plus les Romains montroient de courage & d'opiniatrcté. Ils furent cependant quelquefois battus; mais jamais ils n'avoient reçu un échec compa-

rable à la défaite des Fabius,

Cette samille, composée de 306 personnes de la première noblesse, suivie d'un nombre d'environ 4000, tant amis que eliens, fut taillée en pièces par les Veiens, qui leur avoient dresse des embûehes près du petit fleuve Cremère, coulant de Véies dans le Tibre. Les Romains mirent ce jour malheureux au rang des jours néfaftes, endant lesquels les tribunaux étoient ferinés, & l'on ne pouvoit traiter d'ancune affaire publique : on donna le nom de scelerate à la porte Carmentale par laquelle ils étoient fortis. Dans la même année, les Etrufques s'emparèrent du Janieule : mais l'année fuivante, ils furent entièrement défaits par les consuls Servilius & Virgi-

La tranquillité sut troublée (année 278), audedans par la faction qui vouloit rendre Servilius conpable aux yeux du peuple; & au debors, par des guerres contre les Enuíques, les Véiens & les Sabins: mais les efforts des uns & des aurres furent impuissans, Servilius fut absous, les ennemis furent battus.

Giographie ancienne. Tome 11.

L'année fuivanto (179), le conful Manlius marcha contre les Véteus, & , par le ravage qu'il fit fur leurs terres, ill mir la famine dans lei r vitle. l's envoyèrent demander la paix : le fénat leur accorda une trève de 40 ars. Ils pavèrene les frais. de la guerre, & fournirent aux troupes autant de bled qu'elles en pourroient confommer en deux mois. Martius cut l'honneur de l'ouation,

ROM

La méfintelligence qui divisoit, depuis leur établittement, les tribuns & le tena:, s'augmentont de jour en jour. Le parrage des terres dont on parloit sans eesse & qui ne se saisoit jamais, donnoit lieu à des diffensions qui se ranimoient de sems en sems avec une extrême violence. A peine ces troubles furent-ils appaifes, par la perfidie des senateurs qui firent affailiner le tribun Cn. Genneius dans fon lit (on répandit que fa mort étoit une punition des dieux), que l'imprudence des confuls y donna lieu de nouvean. Ayant voulu faire faifir par les liceurs un citoyen nomme Volcro, qui refufoit de s'enrôler, le peuple prit son parti, & le soutint dans fon refus. Des paroles on en vint aux coups : & , comme le peuple étoit le plus fort , les confuls & leurs partifans furent obligés de cèder la la place pour mettre leur vie en suresé.

Comme ce citoyen avoit montré de l'audace & du eourage, on ne manqua pas de le nommer trihun l'année suivame. Ocoique les historiens l'aient peint défavorablement, on ne peut cependant se refuser à lui rendre la justice de dire qu'il mérita l'honneur que lui faitoit le peuple, & qu'il justifia son choix Elevé à une place où il eut pu fervir sa haine particulière contre les confuls, dont il avoit à se plaindre, il n'en fit rien. & ne les cita pas à son tribunal, pour s'en venger; mais il attaqua l'autorité fouvent abafive du fenat . & proposa une lot felon laquelle on devoit procéder à l'élection des tribuns, non dans des affemblées par centuries, comme auparavant, mais dans celles par tribus. La diff rence étoit très-grande, ainfi que j'ai déjà eu occasion de le dire. Lorfque l'on s'affemblois par centuries, tout le pouvoir étoit entre les mains des patriciens ; au lieu que les assemblées par tribus étoient composées de tout le peuple, tant de la ville que de la eampagne : on n'y connoissoit point de distinction de richesses ni de dignités. On sent bien que cette propolition éprouva d'abord les plus grandes difficultés. On en vint encore une fois aux mains. Mais enfin le fenat, pour ménager son autorité, affecta une condeserndance qu'autoit du lui inspirer la justice, mais que l'on ne dut qu'à sa soiblesse. Il remit l'affaire au jugement du peuple: la loi paffa. (Année 1812)

Pendant que les esprits étoient encore échauffes, les Eques & les Volfques obligerent les Romains à prendre les armes. Quintius, avec l'armée qu'il avoit fous lui, mit les ennemis en fuite. Mais celle que commandoit Applus, homme Pppp

impérieux & dir., pora la hine contre e général julya l'Abinomen : eli retifia de combarre. Copandant el deri le pouvoir des loir à Rome, & le repogle pur la dicipila militare, que certe faire, qui en cior réaltemen une expende contre l'était, fur paine résérvément, reaufe. Il fit décimer les foldats, & trandeir la text à photisme difficien. L'anne firitare (a8), on intena contre lui une accuficio devant le gengle prévoque he en qu'il y fuccione les foldats, & trandeir la Celebration de la completa prévoque he en qu'il y fuccione les foldats, et l'annéer les foldats de l'annéer les foldats

En 284, les Volíques & les Eques furent vaiscus par le conful Virginius, Son collégue Numicius ravagea la campagne des Volíques; pais il pilla le port d'Autium & le combla, aprés dèree emparé de 22 paléres. Les deux confuls réunis porterent enfuire leurs forces dans la Sabiné. D'autres guerres eurent en fuçcés aufé heureux,

La prife d'Antium (285), avoit donné lieu d'espèrer que l'on alloit voir cesser, pour quelque temps au moins, les troubles occasionnes par le defir du partage des terres. Le fenat, au lieu de procéder à ce partage, & pour en distraire l'attention, offrit d'y envoyer une colonie. Mais quelle différence, & combien les corps puissas ont, en tout tems, cherche à écrafer le peuple! Aller s'établir dans une colonie, c'étoit s'éloigner de ses parens, de ses amis, renoncer à ses habitudes , enfin , en quelque sorte , s'expatrier. Cette faveur, qui, fons les empereurs, ésoit précieuse aux soldats, parce que, depnis longtemps, courant le monde, ils n'avoient presque ni famille, ni patrie, étoit une peine pour des citoyens accoutumés à vivre à Rume, ou fur un petit lieu au voifinage. Auffi refufa-t-on d'aller s'établir à Antiunt; & l'on perfévéra dans l'espérance d'un partage prochain des terres. Auffi la colonie envoyée à Antium ne fut-elle guère composée que de Latins & d'Herniques. On eut encore (en 288) la guerre contre les Eques & les Sabins. Les premiers furent obligés de demander la paix, & de fournir aux foldats des habits & des vivres pour plutieurs mois.

Les dissensor intessines, innerrompute pendan queque tema par les gueres da chors, & plas encore a chors, & plas encore par une constition qui enleva les premiera magistiante da l'evigibiling. È une grande partie magistiante da l'evigibiling, è une grande partie proposition de l'evigibility de la constitución de la

Peut-èrre en cela leur prétention étoit-elle blàmable; du moins on ne peut excuser les moyens

qu'ils mirent en œuvre, Pour parvenir plus fürement à leur but, Terentilius, l'un des tribuns, en 29t, profitant de l'abience des confels, avoit deja demande que l'on nommas des committaires, à l'effet de dretter un corps de loix qui pût offrir une forme conftante & des maximes certaines, dans l'administration de la poffice, Rien affurément n'étoit plus juite, puifqu'on oe peut léguimement condamner un homme, de n'avoir pas observé une loi qu'il ignore, ou pour n'avoir pas foivi certaines for-mes, qui n'oni pas été compétentes par leur publicite. Cependant certe demande trouva de puitfans contradicteurs. On dittingua fur - tout entre eux Cælu Quimius, fils de L. Q. Cincinnatus. Il fut cità devant le peuple, &, fur une fausse accufation, cundamne à l'exil & à une amende de 1000 as d'airain. Son pere paya cette fomme, ce qui le réduifit a une telle pauvreté. qu'il fe vit contraint de cultiver par lui-même un fort petit patrimoine an delà du Tibre. Mais, comme les tribuns trouvoient encore de l'oppofition dans les autres patriciens, ils fe porterent aux dernières extrémités, & accusèrent le senat de fomenter une confpiration pour égorger les principaux d'entre le penple, & mettre le refle dans les fers.

Le corful Clusdins (an 291) détabhaf les efpris peèvens par cente calomine. Mais cela ne put empécher le nuavas effica que producionaconsacellement les détournd en rhoms fur Vaiconsacellement les détournd en rhoms fur Vainins, ayant profité des troubles pour l'emparer du capitole, le fenna fur acoro forcé de fe relacher de fes droins, pour obliger le pemple à prendre les armes. Les ranemis durant promptement vainces; mais il en coûts aux Romains en le consecuence de la consecuence de la contra a de la companya de la contra de la conlación d

les honneurs du triomphe.
L'année disvante (291), la prese c'étant reL'année disvante (291), la prese c'étant reL'année disvante (291), la prese du trest de renferner le canfal Minuiss dans des édités, du il feroit immanquablennen pris avec les troupes qu'il commandois, fi les Romans n'avoiens pas prompement décarde Cimenance distalivra le confal, & in paire fous le joug les anmenti varioux. Caré, fis de cer illuite d'édateur, envoyé, comme le l'al dit, en exil, fut danné à un bannfirment poyvéeux feuere cosdanné à un bannfirment poyvéeux feuere cos-

Les tribuns du peuple turent, en 296 ou 297, portés du nombre de 5 à celui de 10. Puur y réuffir, ils avoient forcé le fénat, en affurant que fi on les refufoit, le peuple ae se metroit pas en campagne. Ils espéroient être ainsi plus en fource; mais moins bons politiques que le ténat, ils ne virent pas que plus le nombre des tribuns feroit grand, plus il feroit aisment divisse. Aussi se pieta-ton alses facilement à leur demande. On partte ensuite pour la guerre, & les ennemis sutent détails.

Ce fut au retour de la campagne que les tribuns, se confiant dans leurs succes, entreprirent de rappeller le fouvenir de la loi agraire. Ils en pourfuivirent l'exécution avec chaleur, & s'oppoierent encore à la levée des troupes. On einploya contre eux un moyen nouveau, & qui reuffit, Cincinnatus (298) arreta que les patriciens feuls fervient la campagne, Mais, comme il y avoit toujours quelque pillage à retirer de ces guerres, & que c'étoit un avantage pour ceux qui s'y trouvoient, cette réfolution ne fit pas platfir au peuple, qui d'ailleurs aimoit la giore & les combais : il parut humilié de cette espece de mépris. Une cohorte de 800 vétérans fe joignit à l'armée des consuls, sous la conduite de Siccius, plébèten d'un grand courage & d'une grande valeur. Les Eques firent dans cene cam-pagne une perre confiderable. Mais au retour de la campagne, Siccius, qui, à la vériré, avoit très bien tervi avec tout fon monde, fit fi bien par ses intrigues, qu'il priva les généraux des honneurs du triomphe,

Enfin la lei proyolee préedemment par Teremillus, 8 qui, par enter ación, prit le nom de loi Termila, hut reçue à la pluralité des voix en 290. On prit la réclution de former un corps de loux. Comme les Romains n'avoient qu'une comunibne colt impatiale des régles & des prancipes d'un bon gonvernement, ils curent le voyer en Gréce chercher les lumières qui leur manquoient On envoys donc'à Auhènes confuler les loix e Dracon, & Celles de puficus surres

légiflateurs.

Pendarı Tannée 300, une peste eruelle ravagea Italie. Un grand nombre de Romains, difficaçus par leur mênte, pêrirent de ce stêup. Les Eques, les Sabins, ennemis nês des Romains, qui en vouloint que leur perte, estayêment de profier de cette circonstance. Mais le mal ayant por le même ravage chez eux, il leur sut impossible de rine entreperendre.

En 10. 8 302, lorfque les députes furent revenus de la Grèce, on fir l'élection de dix commiffaires, pour travailler à la rédaction d'un corps de loix, Il fut arrête que pendant un an, il n'y auroir pas d'autres magiftrats qu'eux, & Qu'arbires fouverains de la justite, ils pourroient tout décider fans appel.

Ces commissaires, sons le nom de décemvirs, se condussirent, pendant le temps de leur magistrature, avec une modération & une équité qui alloit jusqu'à l'affectation. Ils convintent qu'un

feul, chaque jour, feroit revêtu de la fouveraine puissance. Le jour qu'il gouvernoit, il étoit reveiu de la robe de pourpre, avoit scul le droit de convouver le fénut. & de confirmer les arrets. Quant aux neuf atures decemvirs, ils n'avoient d'aurres distinctions que d'etre précédés d'un garde. Leur occupation étoit de composer en particulier la portion de loix qui lour étoit echne en parrage, & de rendre la justice an peuple. Ces magistrais, à la fin de l'année, publiérent dix tables de loix. Elles futent expotecs en public. & gravées fur des rables de chêne; & lorfqu'elles eurent eté corrigées & approuvées, les décemvirs les firent recevoir dans les comices, par centuries. On les grava alors fur des colonnes d'airain. Mais Appius, l'un des décemvirs, ayant fait courir le bruit qu'il faudroit encore deux tables, pour former un corps de loix compler, amena le peuple & le fenat à confensir que la magistrature des décemvirs continuat encore un an : & lui-même se mit à leur tête. On va voir quelles leçons toutes les nations peuvent retirer de la condescendance du peuple romain à cette occasion.

(Année 303). Ces nouveux magifiras sé préfenérent dats la place politique, procédés chacun de douzé lideurs armés de haches. Le peuple, rembhant la uve de cet appareil formidable, crat voir dans ces légithacurs aurant de tyrans; Sc. la fuite démontra combine cure e riette évoir fondée. Ce ne fut pendant-toute l'année que violences Sè brigandiges. Les fenatures de les parties cient les plus autendés à la république s'ectifierent trièrent dans leurs stervés.

Cependant l'année étoit révolue, & les décemvirs s'étant maintenus d'eux mêmes, sans une nouvelle élection, continuoient de faire gémir le peuple sous le poids de leurs injustices. Un ennemi du dehors leur montra combien étoit fo ble une autorité qui n'est soutence que par la firce & la violence. Les Eques & les Sabins, entrés fur les terres des Romains, y causérent beaucoup de dégais. Après différens avis propofés dans le lenat, fur la manière de remedier à un mal pressant, la faction des décemvirs l'emporta : il fut resolu qu'ils commanderoient l'armée & marcheroient à l'ennemi. Le peuple, force de prendre les armis, se mis en campigne, sous la condnite de M. Cornelius & de Q. Falius. Mais, Genfiant leur gloire à leur reflectiment, ils làchèrent pied devant l'ennemi : ils fe retirérent en défordre sur le territoire de la république. Le famenx Siceius, dont j'at parle preeedemment, & qui étoit absolument contraire aux décemvirs , snt. affaffiné à l'armée par quelques-uns de leurs fa-

Pendant que ces chofes se passoient au-dehors, Appius, qui étoit resté à Rome avec d'ux de ses collègues, charmé de la peauté d'une jeune plés

bésenne, cherchoit tous les moyens de fatisfaire fa passion eriminelle. Ses premières tentatives n'ayant pas réufii, & croyant tout poffible au degre de puissance qu'il avoit usurpé, il fit revendiquer cette jeune fille, comme étant esclave d'un certain Claudius, homme corrompu & lachement dévoué à la personne. L'affaire sut portée an tribual d'Appius: il ordonne que la jeune Virginie, qui avoit comparu avce fon père, feroit rendue a son présendu maître. Les licteurs alloient s'en faifir , lorfque fon malheureux père , ne voyant plus pour eile de milieu entre une prompte mori, & des jours couverts d'ignominie, faifit un conteau, le lui plongea dans le cœur & courat vers le camp , montrant par-tout ce fer enfanglame. Ils exhorta les foldats à l'aider dans fa vengeance, & a profiter de cette occasion pour recouvrer leur liberté. Dons le même temps, lei-Eus & Numitorius , l'un amant , l'autre oncle de Virginie, en faifoient autant à Rome, Ils promenérent le corps de cette informnée dans les prineipoles rues; enfinite ils allerent joindre l'armée commandée par Fabius, & fouleverent tous les efpris.

Austi-tôt, les soldats quittent leur général, reviennent à Rome, & campent fur le mont Aventin. L'autre armie en fait autant : on fe reifre fur le mont ficré. La plus grande parsie du peuple les ayant été joindre, ils ne promettent de re-venir dans la vitte qu'à condition que l'on abo-Jira les décemvirs , & que l'on élisa des tribuns du peuple. Tout érant convenu avec le senat. chacun rentra dans Rome, Virginius, Icilins & Numisorius farent élus tribuns. Valèrius & Horatius, illustres senateurs qui avoient beaucoup influé dans la révolution, furent revêtus du confulat, & peu après que les tribius furent emrés en charge, ils poufuivirent les décemvirs , & Appius for tout, qui mourus en prifon. On ne fait pas s'il périt par ordre de Virginius, ou s'il ne se defit pas ui-même , pour échapper à l'ignominie d'un firpplice fi justement merite: ses collègues eprouverent à peu-près le même fort. On approuva enfuire les deux dernières tables de loix : elles furent jointes avee les autres, & composèrent ce code appele depuis loix des deure tables.

Les deux coassas remperièrem de grandes vicnoires sur les ennemis de la république. Valérius étse les Egnes; Horasius, les Sabins. Le shas leur restiroir les bonneurs du triomphe; mais le le peuple les leur accorda. Ils se rendirent l'un siè l'autre rièra géables au peuple, en portant disc rentes loix qui ab-issolent la puissane consulaire, & relevoient celle de tribuse.

Il fe persa quelques années dans une tranquillité asses constante. Si quelques petites guerres en inserrompirent le cours, la viscoire qui les suivit, rétablit promptement l'ordre. Les Eques & les Volsques s'armèrent de nouveau, ravagérent les Campagnes Jainnes, & viarent jusques sur le certifonagnes Jainnes, & viarent jusques sur le certifonagnes lainnes, & viarent jusques sur le certifonagnes de la ce

toire de Rome. Ils furent battus dans une battiffe fanglante, & dont on dut le gain à la valeur & à infalligence de Sulpicius, général de la cavalerie, qui furorit les ennemis par dertière.

Peu après, le peuple romain se deshonora par un jugement inque. Les Ardeienes & les Ardiciene se dat de la companie de la companie de la comlis prirent le peuple romain pour juge. Ils eurent bien lieu de se repenit de seur consance. On si intervenir un viellard de 83 pass, qui prétention intervenir un viellard de 83 pass, qui prétendèpendance de Coriolles; & d'après content use appendance de Coriolles; & d'après no némolseage, la récubilieus se l'appororia.

Les plus grands maux de Rome se formèrens toujours dans fon fein; & toujours ils avoient pour eause l'aristocratie des grands & les prétentions quelquefois outrées des tribuns. Dans l'occasion prétente, elle n'étoit que très raisonnable. ce me semble. La division rigoureusement mapquée entre les patriciens & les plabéiens, entretenoit un esprit de corps qui devenoit, si l'on peut employer cette expression, une haine po-luique. Afin de la faire cesser, & de tendre à rapprocher insensiblement les esprits, Canuleius, l'un des tribuns, proposa d'abolir la loi qui interdifoit les mariages entre les familles patriciennes & les familles plébéiennes. Il alla plus loin ; il proposa qu'il sue permis au plébeiens d'aspirer au confulat, dont jusqu'alors les patriciens étoiene feuls en poffession. Le fenat fort embarrafie, accorda l'abolition de la loi concernant les mariages : mais il ne vonlui pas confeniir à ce que la première dignité de l'état plu être possedée par des ei-toyens du peuple. Comme si les Appius , & tant d'autres 'n'éloient pas cent fois au desfous des plobleiens qui montroient des talens & des vertus.

Les neuples voifins, informes de ce qui fe paffoit à Rome, failirent ceue occasion pour se jeter fur les serres de la république. La confusion s'angmentou avec le danger. Le fénat prefiois le peuple de prendre les armes : les tribuns s'y oppofoient , jufqu'à ce que l'on eut adhèré à leur demande; enfin on imagina un expédient pour conferver les droits du fenat & les intérêts du peuple. du moins pour le calmer par la eession apparense d'un pouvoir tel qu'il le desiroit : ce fut d'élire des tribuns militaires, avee la puillance du confular, lesquels pouvoient cire choiss indifferentment entre les plébésens. Cette proposition plus au peuple, qui toujours plus raifonnable & plus moderé que ne feignent de le croire ceux qui gouvernent , se contenta du droit d'élire des plébéiens , sans en abuser. Probablement il ne s'en trouva pas dont le mérite contre-balançat célui des patriciens qui étoient fur les rangs : les trois tribuns militaires (en 109), furent choifis entre les parriciens. Ils abdiquérent au bout de trois mois. On leur substitua des consuls: c'étoit revenir à l'ancien régime,

L'année suivante (310), on créa à Rome une

nouvelle magistrature : ce sut celle des censeurs. Rome fut ailez tranquille pendant trois ans: elle appaita des troubles furvenus dans Ardèa ( 311 ), & repcupla cette ville , que la guerre avoit privée de la plus grande partie de 1es habiens. Mais il s'eleva de nouvelles diffentions entre les tribuns & les fenateurs, au fujet des terres que l'on avoit accordées aux habitans d'Ardea. Ces maux n'étoient que les avant-coureurs de ceux qui, peu après, désolèrent la ville.

La tamine (en 313), répandue dans le territoire de Rome, y occasionna la peste; & ces deux fléaux réunis en favorisérent un troisième,

les féditions.

L. Minucius, intendant des vivres, diffipoit le plus qu'il lui étoit possible, ces troubles domessiques ; il pallioit les effets du mal, mais fans pouvoir en détruire la caute. La mifère devenant plus grande de jour en jour, plusieurs personnes, aveuglées par le déferpoir, se précipitétent dans le Tibre. Ce trait fuffit pour justifier presque engièrement la conduite des tribuns. Car enfin, qu'est-ce que c'est qu'un gouvernement où les grands ont les richeffes, où le peuple est dans leur dépendance , & que la mifère & la privation de fes droits determine à quitter la vie

Dans ces circonflances, un chevalier romain, nommé Mœlius, crut pouvoir profiter de ses richesses pour se meure à la tère de la république. Par une libéralité que sa conduite passée rendoit fort suspecte, il faifoit distribuer beaucoup de bled au peuple, & se menageois ainsi les esprits, pour parvenir à l'exécution de ses deffeins caches. Minucius les penerra : averti de plus que l'on portoit de nuit chez le chevalier romain des àrmes en grande quantité, il assembla le sénat, exposa le danger. Aufli-tôt on nomma un dictateur : ce fut O. Cincinnatus. Ce vénérable vieillard, l'homme de ressource de la république , parut au milieu de la place, sur son tribunal: de-là il dépêche Servius , general de la cavalerie, pour ordonner à Mœlius de comparoitre. Celui-ci, craignant d'être la victime d'une obcillance trop prompte, & ne vouhant pas déceler ses projets par un resus trop marqué, balança quelque temps de se rendre aux ordres du dictateur, Servilius, fentant la caufe de ce delai, ordonna au licteur de le faifir. Le ehevalier se retire au milieu de la populace, & tâche de l'intéresser en sa faveur. Alors le général de la cavalerio s'avance, met l'épée à la main, pourfuit Mœlius, l'atteint & le tue sur la place. Le dictateur, cela eft tout fimple, donna de grandes louanges à Servilius ; mais ce qui doit concourir à l'éloge du peuple, de quelque ration que ce foit, c'eft que cette mort , ayant été préfentée comme jufte, rant parce que le dictateur avoit par fa lace un pouvoir abfolu, que parce qu'on regarda Moelius comme un mauvais citoyen, n'excita pas un soulévement général. Le respect pour les loix & l'amout de la patrie contintent le peuple & l'em-

pêchèrent de venger la mort d'un homme qui se montroit son protecteur, en lui saisant du bien. On lui distribua le bled trouvé dans les greniers de Mælius. Il eut mérité fon fort, ne fut-ce que pour avoir précèdemment emmagasine des grains, & par-là contribué à la famine. Et fans doute,

dans ce gouvernement oppressif, il n'étoit pas le feul coupable de ce crime. Pour ne pas exciter les esprits à la révolte, les bistoriens Latins disent, pour ne pas trouver un trop grand nombre de coupables, qu'on ne fit aucune poerfuire contre les complices. Les tribuns, qui se plaignoient hautement d'une punition de ce genre, qui n'avoit été précédée par aucun jugement, menacèrem Servilius de le faire précipiter du liaut de la roche Tarpéienne, pour avoir tué un citoyen dans le fein de sa patrie, La même conduite des tribuns se manifesta encore lors de l'élection des confuls. Ils empêchèrent que l'on en nommat cette année, & firent élire des tribuns militaires. Mais, puisqu'ils avoient de affez puiffans pour empbeher l'élection des confuls, on ne peut guère croire ce que difent les historiens, que ce sut malgré les tribuns du que les tribuns militaires furent choifis dans la

la noblesse, La défection des Fidenates (an 315), qui se donnérent aux Vésens, & le massacre des ambaffadeurs Romains, qui alloient leur en demander raison, mirent le peuple dans la nécessité de reprendre les armes. On nomma deux consuls : ce furent M. Geganius & L. Sergius. Celui-ci, chargé de faire la guerre à Tolumnius, roi des Vétens, lui livra bataille en-deçà de l'Anio. Les Romains eurent l'avantage; mais ils perdirent beaucoup de foldats. Comme on ne voulut pas laisser à la tête de l'armée un général si prodigue de fang, on nomma dictateur Mamereus Emilius. Ce ne sut pas lui qui retira le plus de gloire de cette campagne, mais A. Cornelius Colius. Il tus de sa propre main Tolumnius, & se sit un trophée des armes de cet ennemi. Cétoit la seconde fois que les Romains remportoient des dépouilles opimes.

L'année suivante il y eut des tremblemens de terre. On ordonna des prières publiques. Sous-les consuls Julius Julius & L. Virginius, les Fidénates & les Véiens joignirent leurs troupes & ravagerent les campagnes romaines, On nomma un dictateur : ce fut Q. Servilius Prifcus. Il defit les ennemis près de Numenium, & s'empara de Fidenes. Cette conquête lui mérita le surnom de Finédate , qu'il transmit à sa postérité.

Dans la guerre qui suivit (ans 317 & 318), on nomma encore un dictareur, fur un faux bruit

que l'ennemi alloit prendre les armes.

Emilius (319), dont la charge refloit fans activité, puilque la guerre n'avoit pas lieu , voulut cependant faire usage de la diguité qui lut avoit été confiée. Il proposa une loi pour abréger la tempa de la cenfere , & celufic à l'Espace d'un un & demi cierce moglifrature dont l'ézer-cice étoi de cinq ans. Les magifirats qui alloier me déplacés par cere linouvaino, 'acu voncéreze benish far celui qui en étoi l'asteur. L'és vicentes, & le réduifrent en verm de leur potroir, au plus bas rang det cinyopen. C'esta et hujulier erobante. Cependant es réplet des fonnes nes éleva Courte ceue conduite, paren que les fonnes nes éleva Courte ceue conduite, paren que fonne ne s'éleva Courte ceue conduite, paren que les fonnes nes élevas Courte ceue conduite, paren que fon cut, peu après, des talens d'Emilias, le vegar gloronéement de la conduite des cea-

On avoit eu la guerre contre les Eques & l. + Volíques (322), & tils avoient été bartus. Mais en 347, après quelques années peu remarquables, pluficus ennemis puiffans le jecèrent fur les rerres de la république : les Vélens fur-tour y fitent un grand butin. L'atmée envoyée contre eux, & commandée par des tribuss militaires, entre L'équels fe mit la division, fouffiit beaucoup de la conduite de fes chefs, & fur battuse.

Ce fut alors que ee même Emilius, traité fi ignominieu ement par les censeurs, sus éleve à la dictature. Quelle vengeance eur valu un tel triomphe ? On cite un trair qui donne une idée avantigeuse de son sang-froid & de son courage. Les ennemis, outre les moyens ordinaires de combattre, avoient de plus imaginé de se jeter an milieu des bataillons romains, avec des torehes allumées. Les troupes en étoient effravées. a Quoi donc, leur dit Emilius, avez-vous peur o de la sumée, comme les abrilles? arrachez ces m torches des mains de vos ennemis, & qu'elles » vous servent à porter le seu dans leur ville ». Le combat s'engagea alors avec une violence horrible. Une partie des ennemis fut précipitée dans le Tibre; l'autre pourfuivie jusqu'aux portes de Veies. Le dictateur rentra en triomphe à la tête de son armée.

330 A peine ces ennemis étoient-ils vaincus, que l'on eut à en combante d'autres plus redourables. Les Volíques, raffemblant leurs medleures \* troopes, se mirent en campagne sous la conduite d'un général habile. Le conful Sempronius marcha à leur rencontre. C'étoit un brave foldat, mais un mouvais capitaine. L'infamerie étnir batrie; la cavalerie, placée défavantagenfement. n: pouvoit rendre aucun fervice, Intiqu'un décur.on, nomme Tempanius, proposa à ses gens de mettre pied à terre, pout soutenir l'infamerie q it plioit. Ils s'avancerent en bon ordre contre les Volfques, qui , feignant de les craindre, ouvrirent leurs rangs, & y laissèrent pénérrer Tem-panius avec sa troupe. Mais bientôt se réjoignant, ils le fénarèrent du refte de l'armée romaine. Cependant il parvint à s'emparer d'une bauteur : d'un autre côté l'infanterie, s'étant ralliée, vint à fon fecoirs ; enforte que la combat fe fontint jufqu'à la nuit avec affic d'aviantge. De peu de que'que furprife, les deux gieneaus ie retirérate à l'entrée de la nuit. La conduite de Tempanius de mêtrit honoment d'être ribhou du peuple. Sous un autre gouvernement, il cui peu-ètre mandié toute fa vie, de fans l'obsenir, une modique pension, pendant que l'on auroit prodigué les faveurs au géneral.

taveurs su géneral, Tempaisse se conports particionen bien dana Tempaisse se conports particionen bien dana neu quel foppolítion qu'il mit aux pourilinte de foto colègue Hornedias, qui vivuolir (en 311) Litte rendre compue à Symptonius de fa contion de la compue de Symptonius de fa conticular de la compue de Symptonius de en qualité de fet scalors, nous prendrons Thase en qualité de fet scalors, nous prendrons Thase et qualité de fet scalors, nous prendrons Thase et qualité de fet scalors, nous prendrons Thase et qualité de fet scalors, nous prendrons en praggerons fa digrace, comme nous avons para sugar la corrace Non-répliqua Homenflus, les sugar la corrace Non-répliqua Homenflus, les succulsions centre un gânéral qui a fi bien mêrité de fes folders.

La división eclas beands entre le peuple & le fenas. On s'ester speere; que le montire des quedients n'evoit pas altez considerable i on vouquedients n'evoit pas altez considerable i on voutient de deux, sont on s'écut connents judyabars.
Il parsolitot important d'an avoir deux qui toistième de deux, sont à Franie, pour entri campte des déposibles de l'ennemi, d'. for s'out pour 
des déposibles de l'ennemi, d'. for s'out pour 
des déposibles de l'ennemi, d'. for s'out pour 
for difficile de l'ennemi, d'. for s'out pour 
for de l'ennemis de l'ennemis de l'entre de l'entre

Mais, dans le même temps, C. Sempronius s'étant oppofe au partage des terres, oa renouvela l'accusation intentée contre lui. Il su condamné à tine amende de 15,000 as d'airsin. Et un vestille, qui n'avoit pas un extrictor allez modeste, en sur reprise par le grand ponitée.

L'infecciont que prenoît noblinf ne l'elpiri de pupile, parsilloit aux ribans contrair e fest vriss miréres; èt un rois est partie par l'infeccion que pour l'infeccion que pour l'igner. L'éc-piri du gouvernement y étoit trop caposé, pour ces beles d'infonions fuffer récliement bien que ces beles d'infonions fuffer récliement bien par une configiration d'éclaves, èt par une par come les traiques de la feça et de la figure de la figure de la la figure de la fig

l'acheré de se ranger de l'avis du sénat; les autres furent obligés de se défisier de leurs pourfrites.

Je paffe fous filence tine perite guerre contre les Eques, dont le succès valut aux Romains (en 338) la ville de Volles & fon territoire. Ils la reprirent l'année suivante. Il suffiroit presque de dire que les Romains s'en emparèrent de nouveau, fi je ne vo lois donner encore une preuve de la manière dont les riches se condui-soient vis-à-vis dit peuple. P. Posthumus, tribun militaire, commandant l'armée, fachant combien l'appât du butin avoit d'ascendant sur la partie du peuple qui forme les foldits de l'armée, leur avoit promis le pillage de la ville, s'ils parvenoient à la prendre, Elle fut prife en effet, Mais au lien d'en enrichir les foldats, il fit tout vendre au profit du tréfor public. Cette injustice lui avoit attiré l'an mofité des foldats, ses violences la firent éclater. Comme il vouloit saire conduire au supplice quelques mutins, coupables de fautes affez légères, leurs camarades les arrachèrent des mains des licteurs. Posthumius prétendit en impofer par la préfence. Mais pour étonner une multitude & la contenir par ce moyen, il faut avoir obienii cet ascendant des vertus que n'avoit pas mérité le général romain. Il fut accablé de pierres, & mournt fur la place, Cet attentat rrrita beauconp la nobleffe, & excita de grands troubles à Rome. Cependant (en 340), de peur de plus grands maux, on ne punit que les plus coupables, Les Volfques & les Eques avoient pris les armes; ils furent prompiement défaits.

Il me femble que c'eft bien gramitement que les historiens accusent ici les tribuns de chercher à continuer leurs fonctions. Le peuple étoit léfé; il s'étoit fait juffice, il est vrai : mais enfin, l'efprit des maximes de Posshtumius animoit les autres patriciens; mais enfin ils avoient été créés pour protéger le peuple, veiller à sa désense, à la confervation | de fes droits, & dans nne machine dejà fi forte, il falloit une impulsion vigoureuse, pour lui imprimer un autre mouvemenr. Trois Icilius, redomables à l'autorité des nobles (an 344), occupant le tribunat, ils parvinrent à faire élire les rrois quesseurs dans l'ordre du peuple. Ils se flattoienr même de faire choisir, l'année fuivante, dans le même ordre, les trois tribuns militaires. Mais le fénat rendit un arrêt. portant qu'aucun des triburs actuellement en exercice, ne pourroit être tribun militaire l'année suivante. Ces tribuns furent choisis parmit Jes nobles. C'éroit l'ouvrage de la politique du fenat, qui taniôt faifoit briguer les places par des gens si obscurs, qu'on auroit eu honte de les leur accorder; & santôt par des gens d'un mérite si généralement reconnu , qu'on ne pouvoit les leur resuser fans puire au bien de l'érat.

Quelques guerres survenues (346), & dont le succès sur à l'avantage des Romains, mirent les

nobles à portée de se réconcilier avec le people. F-bius, d'abord, avoir abandonné à ses troupes le puilage d'Anaur, ville des Volsques. Le s'ent rendir ensuite (an 347) un déctet, par legnel il accordoit nne solde a chaque tantassin tant que l'armée demuercoit en campagne.

La tive avec les Véienis école espirée. On préent que les Romains ne vouluren pas uiter affiride de leur doit de recommencer la guerre, parce constitution de la commence de la guerre, parce cola el Desmains de vou rempée de définitions. Cola el Desmains de la commence de la général, si des générals, 35 dans mille occasions il proisi val matheur de les momens. On peut donc criore que, dus cette occision, les fonignes aboutent aujendes est les constitutions de la commence de la colatica de la guerre. N'ofini de mettre en campage, ils fe renferménten dats leur viil, e dont

les Romains rument aufii the former [16 (inge [3,49]). Fendant les du ans qu'il durs, les Romainis curent encore de temps en temps d'autres ennemis fur les bras; ils requern même plutieurs écheet confidérables devant la ville alliégée. Les riches plèbiens ofisirent de (revur à leurs finis), si l'on vouloit les admerte dans le fettive de la cavalerie. Les riches (rioyens ne montrétenr pas moins d'emprefilement pous t'encible dans l'Infanterie.

En 330, on fit alors un changement confidérable dans le service militaire : les foldats ; jusqu'à ceremps, n'avoient tenn la campagne que dans la belle faifon ; aux approches de l'hiver les tronpes étoient licenciées, & eliacun revencit ch. z foi-La réfissance des Véiens obligea de continuer à camper aurour de la ville pendant l'hiver , ponr les réduire par la famine, en en formant le blocus. 157. Six ans fe passerent encore , pendant lefquels les Romains effayèrent en vain de faire rendre cette place : ce ne fut que la diaième année du fiège que Camille parvint à la prendre. Ce dietatenr voyant que tous les moyens , juiqu'alors connus, restoient sans effet, en imagina un nouveau, & qui a été mis en usage depuis; ce sur de creuses un chemin répondant au milien de la citadelle. Il fit enfinte donner un affant general : toute la garde, armée pour la défenfe, se placa fur les murailles; alors les troupes, qui avoiens penetre par le souterrein, se presenterent au milieu de la place & s'en emparerent. Le fenat, par un arrêt, avoir permis aux habitans de Rome de fe rendre au eamp, & de participer au butin avec les soldais. Le dictaieur rentra en triomphe dans Rome. Ceux qui portoient envie à la nobleile, trouvérent que la pompe n'en étoit pas affez modeste, ni affea religiense, parce qu'il avoit fair atteler quatre chevanx blancs à fon char : honneur réfervé jusqu'alors à Jupiter & au Soleil. Le peuple étoit a peine remis des fatigues de ce

Le peuple étoit a peine remis des fatigues de ce fiége, qu'il fallut (en 358) marcher de nouveau fous la conduite de Camille : on eut la guerre contre les Falifques. Ce peuple, battu en 1266 campying, se retire dans la ville; Camille Inrefix la piate i find deffin n'évoir pa de terminer la guerre prompenment; mas pluide de tenur quelguerre prompenment; mas pluide de tenur queltro fiponio de la plus nombregate se de la plus utile 
partie del anton. Se fi le punga ett rète moins 
retidule au mons docile, on chi arriat de rèvolte le relus qu'il cui fait de fe laiffer plus 
retidule au mons docile, on chi arriat de devolte le relus qu'il cui fait de fe laiffer plus 
que propriet pour Cole notes from anni l'indicate 
retunitant les talens de Verrer à la philosophie 
retunitant les talens de Verrer à la philosophie 
qui adquisi chitel les pol etques, ettre une haftoure romaine, en offirant la fune des fisis & la 
carde des révolutions déposibles de non ascient

Les mesures que prenoie Camille, pour trainer le siège en longueur, furent rompues par un évèmement inespère, qui, malgré lui, bàix sa victoire. Un homme de Falères, chargè de l'éducation de la jeunelle, vine livere au genéral romain les ensans des plus nobles de la ville.

Cette läche trahifon indigna Camille; il fit depouillerce traitre pédagogue, & ordonna å fer elèves de le reconduire à la ville, en le battant de verget. On peut croire que cet ordre fait bien exètuel. Les Failques, touchés d'un procède à noble, se réunirent aux Romains. La guerre qui se faifoit en même temps contre les Eques, se termina par une basaille que perdit ce peuple i quelques autres eurent une sin aufil beut-ruile.

On a blâme les tribuns d'avoir inquiéré Camille à fon retour à Rome, tandis qu'il s'étoit concilié la véneration du fénat & l'amour du peuple : on pent les justifier par les faits même que rapportent les historiens. Le senat qui voyoit en Camille un homme attaché à fes principes , & dont les talens agrandificient la puissance de l'état. devoit le cherir infiniment : le peuple, qui fo laiffe volontiers entraîner par la popularité & l'éclat de la gloire, admiroit Camille aveuglément, je dirois presque moutonnement; mais les tribuns, voyant que le siège de Veies avoit duré dix ans , & foupçonnant peut-êrre la politique de Camille, politique dont les historiens conviennent qu'il alloit faire usage au siège de Falise ; voyant de plus que dans le parrage du butin de cette der-nière ville, il s'étoit réfervé une part plus confidérable qu'il ne l'avouoit, ils le citérent en jugement. La preuve même qu'il ne put se juftifier de cette accufation , c'est qu'il s'exila volontairement, & fe retira chez les Rutules. On dit, pour exculer la retraite , qu'il craignoit la puissance de ses ennemis. Mais s'il ne leur ent pas prêté des armes par la conduite, qu'eût-il eu à crain-dre, après de si grands succès ? Un général, & l'on en a cu la preuve en d'autres pays, peut être un très-grand homme de guerre , un ministre , un grand homme d'état, & cependant, l'un comme l'autre , écrafer le peuple , faifant en même temps la gloire & le malheur de la nation.

Mais, pour le bien même de l'état; on ent bientôt occasion de regretter Camille. Les Gaulois ( 365 ) venoient de peneirer en Italie; ils mettoient le tiège devant Clufium; bientôt ils marchérent vers Rome au nombre de foixante mille : on alla à leur rencontre ; mais le corps d'armée ayant plie, les ailes se retirérent sans combattre, Quelques fuvards poriètent l'allarme & la confternation dans la ville ; ceux qui le trouverent en état de faire réfittance s'entuirent dans le capitole ; un grand nombre s'enfuit dans les villes voifines. Quelques vieux fénateurs, & quelques pretres, aumes d'un héroitme un peu exate, oferent attendre l'esnemi au milieu de la place publique. Les Gaulois furent d'abord pénatrès de respect pour ces hommes agés, que n'equient point en armes; mais un foldat Gau.o.s ayant touché la longue barbe de Marcus Papirus, celurci, offenfe de cette familiarité, qu'il regardon comme un manque de respect, sui déchargea sur la tête un coup de fon bason d'ivoire ; le foldat le frappa auffi-ior de fon épèe , & les camarades traitérent de même les autres Romains : ce fut le fignal du défordre ; toutes les maifons furents mifes au pillage ; elles devinrent bieniôt la proie des flainmes.

Brennus, chef des Gaulois, fit fommerde fe rendre les troupes retirées dans le capitolel : ce fut inutilement; il atliègea la place. Pendant ce temps Cam l.e, qui s'etoit retiré dans la vi le d'Ardea, s'ésant mis à la tête des Romains, qui de tous côtés s'étoient rendus près de lui, tomba fur une partie des Gaulois & les tailla en pièces. Alors les Romains accoururent de toutes parts il fe forma une armée. Mais foit reellement par un respect imbécille pour une loi dont les circonstances urgentes devoient suspendre l'effer. foir plutôt , comme je le penfe , pour contribuce à maintenir le peuple dans cette dépendance fous le fénat , il ne voulut jamais commander l'armée , que le fénat ne l'eût nommé dictateur. C'étoit rifquer de ne l'être pas & de perde l'état. Mais que ne peut le courage un jeune homme parvint à traverser le camp des Gattlois , monta au capitole , & rapporta la nomi-nation de Camille. Les Gaulois trouvèrent auffi le fentier qui conduifoit au capitole. Ils y montérent de nuit. Mais des oies ayant éveille les Romains, Manlius, homme confulaire, fauta aux armes le premier & repoulfa l'ennemi. Il fut bientôt fuivi d'un grand nombre de foldats bien armés. Les Gaulois furent précipités du rocher. On donna à Manlins lefurnom de Capitolinus , & l'on institua en l'honneur des oies, une procession solemnelle. On y portoit un decesanimaux en triomphe, & l'on empaloit un chien avec un branche de fureau , parce que les chiens avoient gardé le filence.

Pendant que Camille cherchoit à raffembler les refles de la baraille de l'Allia, comme la difette étoix égale dans le camp de Brennus & dans le capitale, on en vint à un accommodement, Les Romains offriera offrient aux Gaulois une forame confidérable, pour les engager à fe retirer. Pendant qu'ils ratoient enfemble, Camille arrive; en qualte de dietateur, rompt sout ce qui avoit été fait fans fon aven, bat les Gaulois an milieu de Rome, oblig Brennus à lever le fiège, & le défait entièrement en rafe campaene.

La ville (en 364) n'offroit plus alors qu'un amas de décombres, qu'il falloit de nouveau mettre en a œuvre pour y refaire des maifons. Les tribuns, oour épargner au peuple un travail fi confidérable, & pour l'éloigner d'un lieu où l'air, dans l'été, devois être encore plus mat fain qu'actuellement, proposoient d'aller s'établir à Veies. Mais Camille, donton avois prolongé la distature, s'y opposa fortement. On pris donc le parti de reconfirmire Rome : ce fut l'ouvrage d'un an. On avoit alors si peu d'idées sur tout ce qui étois architecture & conftruction, les édiles y mirent tant de négligence, qu'au lieu de reconstruire d'après un plan bien entendu & régulier , comme on fit à Londres , après l'incendie de 1698, on en fit une ville trèsmal diffribuce & garce pour routours

A peine Camille (en '36') venoie-il d'abdique d'édature, qu'on la lui confrar de nouveau, Les Eques, les Volíques, les Etrufques formérent une lique, & mirent dans leur pari les Latins & Herriques. 4 amille marche aux ennemis, ks foumet, réablit la tranquillité & triomphe pour la troitieme fois. Les Volfques faitoient la guerre detroitieme fois. Les Volfques faitoient la guerre de-

puis 107 ans, felon Sigorius.

Je paffe quelques perires expéririons guerrières (en 368), rerminées heureusement par Camille, pour parler d'un événement qui pouvoit porter le plus grand coupa la liberré. Marlius, celui-l'i même qui portoit le surnom de Capitolinus, pour avoir fauvé le capitole, dévoré par une ambition fans bornes, cherchoit tous les moyens de se rendre maître de la république. Les deux movens qu'il employa lui nuibrent également : d'un côté , il cherchoit en toute occasion à rabai ser le mérite de Camille ; de l'autre, il flatteit le peuple infqu'à la baffeffe, Cette conduite, justement suspecte, effraya le senat, qui craignost probablement autant pour le maintien de fon autorite que pour la tranquilire de l'état. On prétexta une guerre, dont on donna la conduite à un dictateur. L'ile fut bientôt terminée. Le dictateur revint, cita Manlius, pour l'obliger à prouver la virité des imputations dont il chargeon les fenateurs,..., Navant pu répondre, il fut mis en prison, mais relaché peu après, parce que ceme détention foulevoit le peuple.

L'année faivante (379), il le permit de donner na peuple des confides, aile perfettent. Après avoir dit par-tout qu'il falloit fupprimer les grandescharges de l'ètat, ail le proposi lai-même pour chef. Deux mbuns l'accutiernet: on tint l'affemblée l'eile de la me du capitole, pour chigner le fouvenir du feul événement qui pouvoir émouvoir en fan-ter, de l'il fut condamné à éve précipité de la

Giographie ancienne, Tome II.

roche Tarptienne. On abattit fa maifon qui étoit dans l'enceinte du capitole, & l'on défendit à tout patricien d'habiter dans cette citalelle.

La pefte qui fuivit depuis (en 371), fut regardée par les fuperfluisux comme une fuite dece jugement. Je trouve encore des guerres en 373, 374 & fuivantes. Elles fe terminerent toutes heurentement.

Le confaita érois depois long-temps l'objet der veux d'un certin nombre de plachiers diffugués dans leur ordre; & certe funéme digatié, toujeurs enviée par le peuple, & conjours redifice par le famat, crott un faijet confaund de difjuses & de élvotions. En la les barues d'une femme emportreure con par l'objet peurse, les bignes, les châles invoient en que l'objet de le conservation de la les des des les des les des les des les faits de l'estate de la confait de l'estate de l'estate de l'estate de l'estate l'estate de l'estate l'

Fabins Ambulius (en 377), aveit deux filles; true évit marie à un placiene, És turce à un patricient. La femme du premier fe trouvant un jour trécient. La femme du premier fe trouvant un jour de la financia de la financia de la financia de la file per de la fille de la fille de la fille de la fille de la brit que fail sint les l'Édens en fraptar à la forne. Se four af-fiels, pour la raffiger un fourire de prisé fur fon informate à l'égard des droits de la place de fon mari. Celle-ce, pupier de deptir d'avoir cie luminant de la fille de la fille de la fille de la fille de fon mari. Celle-ce, pupier de deptir d'avoir cie luminant de la fille de la fille de la fille de la fille de partier de la fille de la fille de la fille de la fille de parantes de plus filles de la fille de la fille de la fille de apparence de plus fombre chagini, que par la fille

Son père, qui l'aimoit tendrement, chercha à en approfondir la cau'e, & dès qu'il l'eût apprife, il nui tout en œuvre pourégaler l'état de fa fille ca-

dette de celtii de fa fille ainée,

La première démarche de Fabius fut de faire nommer Licinius Stolon, fon gendre, tribun militaire. Celini-ci, arrivé en place, proposi trois loix, qui devoiem touverainement deplaire au fênez. Les particiens Sy oppositent de rout leur pouvoir, Quelques guerres furvenues pendam ces différends, reculternt l'exècution des projets de Fabius.

En 378 & fuivantes, on repouffa les habitans de Vélitres qui s'étoient avancés vers Tufculum, & l'on mit le fiège devant leur ville. Cette guerre ne fut terminée que quelques années après.

Cependant (en 386), les Gaulois étant entrés dans ce que l'on appeloir alors l'Imlie, & s'étant approchés jusques sur les bords de l'Anio, Camille . agé de quarre-vingts ans, fut nommé dicharcur pour alter les combattre. Il ne fui pas moins heureux dans cette guerre que dans les précèdentes. Les ennemis furent défaits. A son retour il chercha à établir la paix entre les deux ordres, Mais les plélégens ne se désistoiens d'aucune de leurs prétentions, & les patriciens ne vouloient abandonner aucun de leurs droits. Enfin, Camille crut aveir trouvé un fage tempérament, en faifant agréer que l'un des deux confuls feroit choisi d'entre le peuple, mais que l'on senarereis du consulat les sonctions prétoriennes, qui seroient réservées aux seuls patriciens. Qqqq

Telle fur Torigine (187) de la prénure. L. Section fur le premier des plébiéres qui parvint au confulta, & Licrimi Scolon lui fuccèda peu après. Créd afin que la ploude d'une feume, échaufiant l'ambition de quelques perfonnes, força les grands de donner au moins certe jufte faisfaction au peuple. Il feroir plus flatteur d'avoir à dire que l'on y fut conduit par un effort de jufficie.

Pendrar phisfours années de fuite (388, 6°c), la peste affigie. Rome & fon territoire. Camille en fitu arraqué, & en monrut dans un âge reis-avancé, emporant avec lui les regeres de la mation qui le regardoit comme fon fecond fondateur. Cest à la même année que l'on rapporte ce beau trait de Manlius, qui, fachan que fon père L. Manfius Imperiofies étoit secusé à Rome, pour avoir relègué fon fits à la campagne, accounts attificator de fonce le ribun, Se le força de le dédifier de la fecte le ribun, Se le força de le dédifier de la

Un gouffre (392) s'étant ouvert au milieu de la ville, M. Curtius s'y précipita tout armé, perfinadé que ce dévouement homicide appaiferoit la

eolère des dieux mânes,

La guerre furvenue contre les Herniques, situablectueil; le could Genmin; nombé dans une ambuticade, situ nei, & fon narmée mité en ééronte. La désinée de ce général, qui évoit pélécien, donns heu aux purniciens de le écrètier cours l'indemandre de la course de la

Les Gaules effrayés par la mort de leur champion, fe recirérent. Cependant, publicurs années de fuire la frent de nouvelles atraques: mais les Romains les requiférent toujours avec avantage. Dans Tune de ces guerres (en 1997), le débacar C. Schipicia mair en urige un firacque dont effet for treè-heureux. Dour ne point affoiblir fon arecirent en la company de la company de la contract de la company de la company de la vave leur conduièuxir vers les montages. Ils en rorieren à proper per fon ordre. Les enneuis, ne dounant point que ce fui un corps de cuvterie près à les accoldre, privent prognement la

Le conful Fabius (399) battit les Tiburtins, & fon collègue, Tints Quinnus, défit les Tarquiniers, pa paffà la plus grande partie au fil de l'épèe, & envoya à Rome 158 de leurs principaux officiers qui expirèrent fous la hache des lideurs, après avoir été battus de verges. Par cette conduite bazbarç, Ouinnius vouloit venger Rome de la perte de trois

eens foixante-quinze foldats, que, quelque temps auparavant, les Tarquiniens non moins barbares a que lui, avoient cruellement égorgés.

Il ne fe paffa rien de bien confiderable ne 400. On peut feulcamer transquer qu'une petite guerre contre les Cérètes ayant été casté de la nomination d'un difacteur T. Madain Torquans fair clevé à cette dignité, fans avoir auparavan géré le comital. Les Certes, effrays de l'approche de comital. Les Certes, effrays de l'approche de demander la pair. On leur accords aute rivoute cent ans. Le dictine un me nefine fuir le re-ritoire des Falifiques, & travages le pays. Le refte de l'année fui remploy à des sexcrices de prix.

Les dis premières années du cinquième ficiele de Rome o'offernt d'inveteffnq que la étaine des Gaulois qui avoient rencoveilé leurs hoffluées. Certe querre fe termina de la même manière qua comma de la même de la comma de la même de la comma de la même de la comma del la comma de la comma del la comma de la comma de

Son la continu de Marran Valérius de aProplina Lénas (en exp.) els Cartinginos from un traité avec les Romains : on voit par cer ade que les Cartinginos écontre dépi mairos de la Sordaia de la Cartinginos de la Sordatina de la Cartinginos de la Sordata de la Cartinginos de la Cartinginos carcire dara les ports, à l'égard des commerçans. Di est articles portion unit que, fi las Cartinginos de articles portion unit que, fi las Cartinginos foumite sur Romains, ili garderoient pour eau Targent de las proficoniers, d'en el viule fenio

remife au pouvoir des Romains.

Ce traifé, curieux par l'idée qu'il neus donne des progrès de la puidance romaine, n'eft pas , au refle, le premier qui ai eté fait entre eux & les Carduajinos. Polybe en rappore un autre, fait inmédiatement après l'expulsion des rois, de qui évoir en langage à nucieu, que lon avoir beaucomp de peine à l'estendre. Par ce premier traié, les Carlaginois confervionier l'empré de la mez, de les Romains protégocient feulement quelques peuples foums à leur obséliface.

En 408, il y eut une nouvelle guerre contre les Volíques. Valérius défit les ennems, pris Sarricum, & la rédulit au cendres, n'éparganat qu'un feul temple: il fit plus de 4000 prisonniers qui précédèrent son char le jour de son triomphe: on célèbra les jeux séculaires. L'unie fuivante (409), le didateut L. Finrius Camille, vainquer de quelques pouples, fin baier, à fon rectour, un temple que pas mission fin pas ainfinités, contre léfquels ou combatil pracides Sammites, contre léfquels ou combatil pracique financiales, pendan y o aux son fent bien que je ne puis parler ici que des principaux événemens. Tire-Live convent bui-même de l'ennui de ces repétitions, tout en louant la perfévérance des parties belligérances (1).

La caufe réelle de cette gurre, fit la comimelle avidité de Romins qui voiodem parveirir à a poiléder souse l'Italie, & qui ne pouvoient été père, aune qu'is danvient paus foumis les Samispère, aune qu'is danvient paus foumis les Samisquelles et la politique de l'autre de la contra de l'Appennin, & qui suroientéerné les Romins, riès unifore et la politique de l'econcert evec les Caulois. Mais les uns & les autres, fipropres un comses, n'entendéent rin à la politique, Le Romins, non le les contra les contra les Samisnies, que pour décourir les Campanis, nies, que pour fécurir les Campanis,

Les Romains s'y évoient d'abord refufes, parce un'il y avoir un raité enre eux de les Samines. Mais lis ne le cripéchérent réclèment qu'austre que leur intérère ne leur figs soir d'avanque d'à violer. Romains, comme indemnité, le domaine de la Campanie, le faux les prif fous fa proteffices, de ordona aux Samines de le retirer. Ceus-ci-rien vouleurer irei faite le parere commença enre eux. Les Romains, combine sondius et le garer commença enre eux. Les Romains, rodius conduite et confuis

P. Dickin Mus., ribm legionaire, fe diffigas particultiement par fa browner. Pour cirer Cornellin d'un mauvisi pas, oil il fe rouvoit engagé, il ofi mavefré le camp ennei avec une perite reuspe, & y répandit une fi grande terreur, valles oil is courneur fique d'être défin. Le conful fe publiquement l'elogé de ce riban courageux, le la doun de grandes récompeled. A lourrerour, les confuls requirent les honneurs du rionphe. Une honne intelligênce région i serie curvephe. Une honne intelligênce région i serie curveune anhafade, pour les finiciers et leurs souvelles vidoires.

Quelques troupes qui revenoient de la Canpanie, s'étant révoltèes, on se trouva presque obligé, pour épargner le sing, de leur accorder les objets de leurs demandes. Cette condéchea dance sut prise par les voisins de Rome pour un acte de foiblesse. Ils voulurent en profiter & prirent les armes. Les Priveates & les Samnites, les plus confidérables de ces ennemis, furent auffitôt vaineus,

Des la première campagne (en 413), ils perdirent le jeune Manlius, fils du conful: fon pere le condamna lui - même à la mort, pour avoir combattu hors des rangs, malgré les défenfes qui avoient été faites. Ce fut aussi dans cette guerre que périt le conful Décius, qui, voyant ses troupes en danger, se dévous aux dieux infermaux, & fe précipita enfirite au milieu des ennemis. Les foldats, perfuades qu'après cet acte tout à la fois religieux & héroique, ils ne pouvoient être vaincus, revinrent au combat avec plus d'acharnement, & obtinrent de leur valeur ce qu'une superstition aveugle leur faisoit attribuer à des dieux impuisfans. Manlius, commandant de l'autre partie de l'armée, recueillit seul tout l'honneur de cette campagne; & les Romains devinrent plus que jamais formidables à leurs ennemis. Les Antiates se révoltèrent. On leur opposa Papirius Cursor, revetu de la dignité de distateur : il les diffipa & ravagea leur pays

Les Latins & les Campaniers (en 44), mêt contents de ce que l'on avoit centifique une partié de leurs terres , pour y établir des colonies, tien quelques mouvement, Pablista mondre course front quelques mouvement, Pablista mondre course la filiqueir tous les peuples d'ut Latinon & de la Campanie. Qu'elleur-suine de leurs villes (415), requeren relaminoiss le droit de bourquoite en campanie. Qu'elleur-suine de leurs villes (415), requeren relaminoiss le droit de bourquoite en les de leur terres de la Campanie front dépoudles de leur terres de la Campanie front dépoudles de leur terres de la Campanie front dépoudtes meins mient fin piel une armée nombreule, de control de la companie de la companie de la forme ou resignoit les approches. Lorqu'elle un curitoite de la companie de la curitoite de la curitoite

Scapita,
Peu après un nombre confidérable de dames
romaines, quelques-uns difent 170, d'autres 366,
formèrent le projet affreux d'empoifonner leurs
maris; & plufieurs d'eux en effet moururent;
ce deffein fut découvert. Re les companies maries

maris; & pluficurs d'eux en effet mourarent: co deficin fut découvert, & les coupables punies. Les Privenaes (413), excités par Virtuvius Vaccus, homme fort riche, neuf de Findi, fortevoltèrent: is furtur promptement foumis, livrérent l'univius que l'on décapite, & obtiment

Qqqq 2

<sup>(</sup>t) Quinam fit ille, quem non pigeat longinquitatio bellorum feribordo, logendoque, que gerentes non fatigaverunt? In R , p. 21,

leur pardon avec le droit de bourgeoisse romaine, Ils durent ce bon traitement à la réponse d'un de leurs prisonniers, qui dit en plein senas que leur conduite dépendroit de celle des Romains, & que, s'ils étoient bien traités, la république n'auroit pas d'allies plus fidèles. Les Romains, peu après, s'emparerent de Palaopolis (ou Naples), par leurs intelligences avec les magifirats de cette ville,

Peu après (en 425), on s'empara d'une petite ville du territoire des Sidicins, mais que depuis quelque temps les Sammires s'étoient appropriée. Cette perte réveilla dans leurs cœurs une haine qui n'étoit que foiblement affoupie: ils se préparèrent à prendre de nouveau les armes, L'armée romaine (427), marcha contre eux, fons la conduite du dichareur Papirius Curfor, Fendant fon absence Fabius Rutiliamus, général de la cavalerie, donna bataille aux Samnites & remporta la victoire. Mais, comme il avoit combattu contre les ordres de fou général, la mort auroit été la peine de fa désobéissance, s'il n'en avoit appelé au peuple qui le venvoya abfous. Ce même dictateur ( 429 ), battit enfuite les Samnites, & les obligea de venir à Rome demander la paix. On leur accorda une trève d'un an, qu'ils n'observerent pas. Leur défaire (en 432), fuivit de près cette infraction, Cenendant ces mauvais fucces ne faifant qu'irriter leur courage, ils reprirent encore les armes, fous la conduite de Pontius, l'un de leurs généraux. Les confuls qui conduifoient l'armée romaine,

crovant l'ennemi fort eloigné, s'engagerent imprudemment entre des montagnes. Mais quelle fut leur furprise, leur construction, quand tout-à-coup ils se virent entourés de toutes parts! Comme il n'étoit pas possible que leur valeur les tirât de ce mauvais pas , ils fe foumirent à une capitulation houseufe. Les deux confuls, les officiers & les foldats fortirent fans armes de leur retranchement, & pafferent à demi-nus four le joug : c'est cette retraite que l'on appelle la journée des Fourches Caudines, parce qu'elle eut teu affez près de la ville de

Caudium.

Mais de trois partis entre lesquels pouvoient choifir les Samnites, ils ne tardèrent pas à fentir qu'ils avoient fuivi celui qui leur convenoit le moins. Au lieu de faire noblement grace aux Romains, ou de les exterminer jusqu'au dernier, ils ne les avoient qu'humiliés; on voit que fans les affoiblir, ils n'avivient fait que les irriter davantage.

La bonne-foi des traités, ces conventions, ces fermens qui lient les hommes entre eux, & qui devroient être auffi facrès entre les nations qu'entre les individus, n'arretoient pas les Romains, des qu'il étoit de leur intérêt de les méprifer, Auffi n'observa - t - on pas le traité fait avec Pontius, Le fort servit les parjures; ce général & sa troupe réduits aux mêmes extrémités que les Romains, pafférent à leur tour fous le jong. A la fuite de c: defastre, ils demanderent & obtinrent une trève qui fut de deux ans. Ce terme expiré, la guerre !

ROM recommenca avec autant d'opiniatreté qu'aupars? vant; les Samnites furent battus en toute rencontre. On leur opposa (en 437 & fuiv.) Q. Fabins, nommé diétateur; son général de la cavalerie comhattit contre son ordre, mais il fut tué dans le combat; cependant les eunemis furent battus. On prit quelques places. On affure même que les Samnites perdirent 20000 hommes, tués on faits pri-

fonniers dans une seule bataille. C'est à peu près vers ce temps, (441), qu'Appius Claudius, cenfeiur, fit commencer ce famenx chemin, fi consu fous le nom de voie Appienne (via Appia), qui conduifoit de Rome à Capoue, & qui fut enfuite pouffé jusqu'à Brindes, Il fit aussi conftruire un aqueduc pour conduire à Rome des eaux plus faines que celles du Tibre, & celles des puirs, dont on étoit obligé de se servir.

Entre les guerres qui fuivirent, il n'y eut rien d'aush important que le passage de la forêt Cinánienne que Fabins força, à la tête de ses troupes, Cétoit la barrière qui jusqu'alors avoit empeché les Romains d'entrer en Etrurie. Ce mont se trouvoit à l'ouest de Falerii. Les Etrusques furent battus : ils perdirent 60000 hommes.

En 449 & fuiv, on fit la guerre aux Herniques & aux Eques. Sempronius & Sulpitius leur prirent 41 villes en foixante jours. Ayant reptis les armes. ces peuples furent battus de nouveau,

Il falloit que ce fût un peuple bien actif que ces Samnites, puisqu'à peine tranquilles du coré des Romains, ils firent une irruption . (en 455 & fuiv.), fur les terres des Lucaniens, alliés de la république. Il en réfulta une guerre configrable, dans la laquelle entrèrent les Etruf-ques & les Gaulois, La prévoyance active du fénat lui donna encore l'avantage. Le Samnium fut ravagé: on y prit pluficurs villes. Le conful Décius, imitant l'exemple de fon père, fe dévous comme lui aux dieux manes, & comme lui, procura la vistoire à ses troupes.

Il femble que les Samustes trouvoient dans leurs déraites un nouveau courage & de nouvelles forces. Ils se réunirent avec les Etrusques; & . quoique les uns euflent été battus par Fabins, les autres, par Appins & Volumnius, ils enrent cependant l'audace de venir attaquer les Romains jusques dans leur retranchement; ces derniers curent befoin de tout leur courage pour réfuler aux efforts de ces opiniaires ennemis. Mais leur politique leur fervoit autant que leur force : on en verra la raifon morale, dans un morceau que je donnerai à la fin du précis de l'histoire de la république,

Toujours vaincus & jamais foumis, les Samnites (460) crurent avoir trouvé un moyen de rélifter enfin à leurs vainqueurs. Un de leurs commandans ordonna à des officiers de se choisir chacun un homme, & à chacun de ceux-ci d'en faire autant; jufqu'à ce que l'on en cut levé 60 mille. La plus grande partie se dévotta aux dieux par des fermens terribles ;ils s'engagerent de plus à met quicoque d'eure eus prendroit la fuire. La confeil Papirini, l'informé de ce qui le paloiti, Re me deutaut pas que fi une fisis il pouvoir mettre ces troupes d'êlire en devoure, les autres ne lui c'establent aifement la vistoire, nouma touses fes forces de leur civie, c'els collègies de pluir, en lui céchari le champ de basiille. Le refle de l'armée, c'els collègies de pluir control autaun. Must la réfifiance d'armée, en fit better de la refle de l'armée, et l'armée de l'armé

J'un autre côté, le conful Carvilius les banti auff, & port la ville de Corminum. Peu auff, (471), ce fameux Pontius, qui avoit fair paffer les Romains fous le joug, ayant eté pris, fut noduit à Rome, où il eu la tête tranchée. La paix fe tra avec les àumnites (461), Le conful Carvius, fi connu par fa valeur & fon grand définiréréfément, eui l'honneur d'en régler les articks.

La paix & les dettes , fi préjudiciables à la tranquillité de Rome , y produifirent bientôt de nouveaux maux. Veturius (465), fils du conful de ce nom, retenu depuis quelque tems dans les fers par un patricien nomme C. Plotius, parut au mi-lieu de la place publique, & fit voir à tout le peuple fon dos couvert de plaies, & déchiré a coups de fouet. Le peuple entra auffi-tôt en fureur. Mais ce que l'on doit observer , il ne se permit pas de voie de fait contre ce monstre: P1 tin fut mis légalement en prifon; mais, comme fon fupplice ne fuivoir pas fa détention, le scuple se fouleva plus encore que la première sois, & se retira fur le Janicule. Cette défection n'eut cependant pas de fuite. Q. Fabius Maximus (466), ayant fait publier de nouvelles loix , dont l'objet étoit de mettre l'autorité entre les mains des plébéiens, le peuple rentra dans la ville, & la tranquillité fut rétablie. On en jouit pendant deux ans, an bout defquel; les Gaulois (469) ayant fait de nouvelles incurfions, il fallut reprendre les armes. Ces peuples furent complétement défaits par Curius. Quelques mouvemens de leur part & une révolte du côté des Samnites, laquelle (471) fut bientôt terminée, précédérent de peu la guerre contre les Tarentins,

en fait de guerre, la politique des Grees n'égaloir pas celle des Romains : ils ctoient trop fuperficiels. On le voit bien dans la conduite des Tarentins, dont je ne puis cependant rapporter que les principales circonflances.

Ils feignirent decroire que quelques galères romanes qui venoient achtert des rabraichilomens, étoienarmées contre eux : ils fei jettivent deflus, en coulèrent quatre à fond; la cinquième fe fauva & alla porter à Rome la nouvelle d'une hostilité fi iniufte.

Les Romains dépêchèrent auffi-tôt une ambaffade à l'arente, pour y demander réparation de l'injure & du dommage qu'ils venoient d'effuyer. Les députés furent introduits dans l'affemblée des Tarentins, qui faifoient leurs délibérations au milieu des boutcilles & desfemmes proftituees. La manière infultante dont furent reçus les ambaffadeurs, augmenta leur colère, & aggrava les torts des Tarentins : l'un de ces derniers, nommé Philonidès, porta le délire jusqu'à falir de fon urine le vetement de L. Posthumius Mégellus, chef de l'amhassade. Cette action fut fuivic d'un cri de joie & d'un rire général. Riez maintenant , leur dit le veilliard; vos ris se changerent bientôt en pleurs ; ce sera dans votre sang que feront lavees les taches de ma rote. Les ambaffadeurs fe retirèrent, & n'obtinrent pour réponfe que des huées & des injures. Que peut-on attendre de bon, d'un peuple qui se conduix de cette

Cette affaire occupa pendart quelques fours le frant. La régulatique avoir platicure mennis fur les bras ; alte craignoir de faccomber fous le grand nomre. Mais le papels, au liegenter dutquel ou renperte de la guerre, de par ce carachère élevé en il lui fisión perièter la mort à la home de fondire un affront, el déclara cout d'une voix pour que l'on s'armit comer les Tarentons. Édenilisse, chargé de cette guerre, en la commanda de presentation de la commanda de la commanda de presentation de presentation de la commanda de presentation de presentation

Ce prince gree avoit une ame élevée, mile è belinqueité, Mais fu valeur aureit eu beion d'érie réglée par beaucoup ée prodence. Hiu de fangd'àchtille « plein d'admirance pour Alexandre, d'àchtille « plein d'admirance pour Alexandre, par 3 s'y rendre. En effer, le fectours qu'il parcié del l'invitation des Tarenins (473), il ne balanca pas 3 s'y rendre. En effer, le fectours qu'il parcié foit leur porter, « n'étrè récllement pour lus qu'un préterur de palfer en Italie, & de le méture avec pour fon propre compte. Dans ces montess su fon unigipation de chardite par l'amour de la gloire, lui d'étée ne recommission d'une de la gloire, lui d'étée ne recommission d'une son de l'étée de l'étée d'étée d'apprent de l'étée d'étée ne recommission d'une son ne rapporte qu'il d'it d'ymés s, guerrier platé ophe retrat, « ge gras mons représent d'étée. » Mais - feigneur, repartit Cynéas, qui vous empéche de rire

δι van πρηθε iš a prijent Pyrrhas van europe circliter Foracie de Del-Pyrrhas van europe circliter Foracie de Delrendre sinh europe circliter forace in the conrendre sinh europe circliter forace in the content per sinh europe circliter forace in the conenting of the content per circliter forace in the environment of the content per circliter for environment content per circliter for content per circliter for content per circliter forace in the conputation of the content per circliter for conput per circliter for content per circliter for conput per circliter for concent per circliter for concent per circliter for conput per

La vue de ces sainnaux inconans aux Romains. Se laur odum rilapporrable aux chemus qui n'y évocum point accomuniés, facem thé-livendur qui n'y évocum point accomuniés, facem thé-livendur les mires bassline; les puis fon non de la ville d'téraclète (477); mais, comme les foliass Romain viviouen bassus avec beaucoup d'opinitaired, le évocum bassus avec beaucoup d'opinitaired, le dus fyoblete det una d'Epirone évendus more las la place, il vést-avec douleur; s'altar j' je papa seven aux basslife parailli, il faulta que je rouven corre aux basslife parailli, il faulta que je rouven corres en basslife parailli, il faulta que je rouven correspondent de la company de la parailli de d'une monagne, il decouvris Rome. De resour à l'arente, p'arrises regun me ambail-

fade de la part des Romains, pour traiter du reabe des pissoniers, mais il les remoys, fants rançon, Il mit en œuvre tous les moyens imaginables, prièmes, careffes, momences, préeins, pour autire à son part Fabricius; ce fut simullement. Il envoyacitaire Cyntes à Rome pour y faire des propocientite Cyntes à Rome pour y faire des propopas d'accorder la paix à un ennomi qui ne t'avoucir pas viancie ciles future done respites avue hauteur. La même année, les habiteurs de Rôfege, carigant de tomber au pouvoir de Pyrthus on de Cardagions, demandement du fectuars aux Romains. En leur envoya une ligion de foldats Romains, de la cur envoya une ligion de foldats plus grand nombre des habitans, de Vempariente de la ville.

L'année fuivanne (474), il fe donna une feconde hoaille que no fint pas intervantiguée à Pyrriane. Il pareix peu après pour aller un Soile, les Carthagionis Ses armes eurers d'about d'hoireux fuccès; mais s'étant tendu odeux par fon gouvernement yarmique, & d'ayant pas vouls accorder à paix à det condainon née-seumagent pas primer ceux que d'adhord il étoit venn fectoure. Les Siciliens le révoluèrent; ét, étans le temps que les Tarenins les rappellant (477), il vouloit reputire en talles, d'infection le me par étant de present de la condaine de la condaine de la condaine per que douce, Comme étant fou pafeig, à avoir pillé des tréson confacrés à Profergiare, les hibriers on securit foin mipieté de ce unificar, de de tous ceux qui lui arrivèrent dans la fuise. Ce entire, qu'un exchainment en fin plan, pour ce prince, qu'un exchainment du la commandation de la commandation d

Les deux confuls requient à Rome l'honneur du triomphe. Le corrège de Curius étoit fur -tout magnifique. Ony voyoit des Épirotes, des Theffailiers, des Micédoniers, un grand nombre de valies dro &, d'argent; & ce qui éroit un fipedacle tout à la fois noiveau & impofair, quarre de éléphans dont l'afpect avoit d'abord cause tant d'effroi.

Les Romains, après avoir triomphé d'une ennemi qui paroidioi devoir érre fredouzable, jouirent quelque temps d'une effece de tranquillire, De lègers (480) mouvemens exectièrent, il eft vras, de la part ées Lucaniens, des Brutiens, des Samnies; mais enfin ces peuples furent entièrement foumis, & leur défaite (481) affura aux Romains la polificifico de toure l'Italie.

Le confai Génutius (482 ) marcha vera la ville de Riège, afin de punir les rairres qui s'en évoient emparke. Comme ces miterables fe défendoint avec un courage qui entoit du déferjoir , leur décitait donna quelque peine au confail. Enfin, side par Hiéron, roi de Syractig, il s'empara de la ville, prit you hommes qui relutient de ces coupables dégionauries, 6 lés conduirit à Nome: ilsy requrent la jufte peine de leur trahifori; après les avoir battras de verges, on les ficespirer fous la hache.

L'ufage de la monnoie d'argent commença cette armée (484) à Rome. On trouve, dars les années qui finirient, quelques guerres moins confidérables; une peffe qui fit un grand ravage, & la mort de la vefale Cappanonia, convaincue d'avoir violé fon vœu: elle s'etrangla pour échapper an fupplice.

L'Indie éthiquete, n'officie plus rien à la valeur ét l'ambition des Romains. Les Lains, les Erméques, les Samrines, les Tarentins sous cefin éroient fouuis de recevoire des loire de Rome vidorieude, Ce peuple belliqueux, auquel même la paix étoir fi fundle, ape pouvoir effet longe-emps dans l'inaction. On femoir qu'il failoir pouver la guerre hors de l'Italies, & checche, dans un champ plus varite, de l'Italies, de tocheche, dans un champ plus varite, l'autrier à modifionner. Un fecours donné par les Cartalgajosi (4.99) una Molgiericas, fut le prétexte de cette guerre ; le desir de conquérir la 91- 1 eile, en fut le véritable fujer.

Les Carthaginois étoient maîtres d'une grande partie des côtes de l'Afrique, de plusieurs de l'Hifpanie, & de presque toute la Sicile. Une ville ce-pendant, nommée Zancle, depuis Messane, leur réliftoit encore. Sous prétexte de fecourir Hiéron qui l'affiégeoit, ils firent passer des troupes en Sicile. Les Romains, de leur côre, auxquels les habitans avoient demandé du fecours, envoyèrent le conful Appius, qui battit Hiéron & les Carthaginois. Quoique ce conful reçût enfuite quelque echec . l'avantage fut toujours de fon côté ; l'année fuivante, les deux confuls pafférent en Sicile; ils y furent aussi heureux , &, en peu de temps, soixante-fept places se soumirent aux Romains. Hiéron (490) fit avec eux une paix qui dura autant que fa vie. Pendant cinquante ans Rome n'eut point d'ami iplus zélé , ni d'altie plus fidele.

L'année fuivante (401), les Romains envoyè-rent deux légions en Sicile. Les Carthaginois furent battus, & la ville d'Agrigente fut prite, après fix mois de fiège. Hannon fut condamné par son gouvernement a une groffe amende, pour n'avoir pas été vainqueur. Encore dut-il s'effirmer heureux, puisque c'étoit affez la courume à Carthage de condamner à mort le général qui s'étoit laisse battre. Cette coutume nous paroit bien barbare; mais l'histoire moderne nous offre des traits pareils: Voltaire a dit très-gaiement, que c'est pour

encourager les autres.

Maîtres de presque toutes les villes dans l'in-térieur de la Sicile, les Romains auroient bien voulu l'être auffi des côtes demeurées au pouvoir des Carthaginois, Mais, pour s'en emparer, il leur manquoit une flotte & des hommes propres à conduire des vaisseaux, Leur intelligence & leur courage suppléa à tout. En deux mois, ils vinrent à bout de se faire eux-mêmes un grand nombre de galères, pesantes à la vérité, mais qu'ils trouvèrent moyen d'accrocher aux bâtimens ennemis avec des instrumens de fer crochus, que l'on appella co-beaux; ensorte que l'on se battoit d'homme à homme, comme si l'on eût été à terre. Cette nouvelle façon de fe battre, effraya tant le général Carthaginois, qu'il s'enfuit, dès qu'il apperçut que l'on accrochoit fes vaisseaux. Duilius, dont le nom est à jamais célèbre pour avoir commandé cette première flotte des Romains, s'empara de trente galères , & en coula quatorze à fond : le reste sut diffipé. Il faut remarquer pour l'exactitude des connoissances géographiques, que cette bataille fe donna fur la côte septentrionale de Sicile, dans un petit golfe que forme la côte de Mila, peu éloignée à l'est de Messana, ou Messine. Trois mille Carthaginois perirent, & fept mille furent faits pris fonniers. Des commencemens fr heureux , augmenterent encore le courage des foldats romaus; &c de temps, ils virent la Sicile, la Sardaigne, l'île de Corse presque entiérement ajoutées à leurs posfessions (494 & fuiv.); mais leur ambition croissoit avec leurs fucces.

Ils prirent la réfolution d'aller attaquer l'ennemit jusques fur ses foyers. Le succès surpassa, pour ainsi dire, leur espérance. Régulus & Manlius gagnerent fur mer une bataille confidérable, contre Amilcar & Hannon , & débarquèrent en Afrique (497). Manlius fut rappelé par le fénat, & Régulus resta our faire la conquête du pays. Rien ne réfulla à les armes victorieuses; une bazaille qu'il gagna sur terre fut fuivie de la reddition de plus de deux cens placos, entre lesquelles étoit Tunes (Tunis), à trois ou quatre lieues de Carthage : fon armée . il est vrai, eut un peu a souffrir du voisinage d'un ferpent monthrucux, contre lequel il fallut employer des machines de guerre pour s'en délivrer. Quelques auteurs penient, avec beaucoup de vrailemblance, que l'animal appelé ferpent par les Romains, qui n'entendoient guere l'histoire naturelle, étoit un crocodile montqueux,

Les Carthaginois effrayés de voir l'ennemi à leurs portes , demanderent la paix. Rien n'étoit plus face que de la leur accorder. Mais Régulus trop enfié de fes fuccès , y mit des conditions fi dures , qu'ils aimèrent micux courir les risques d'une seconde bataille (1). Vers le même temps, il leur arriva de Grèce un officier lacédémonien, nommé Xantippe, avec un renfort des troupes. Ce Grec, bien plus favant dans l'art des combats que les Carthaginois, eut le commandement de l'armée, & la rangea fi habillement, que ses éléphans & la cavalerie mirent en désordre les troupes romaines. Xantippe perdit 800 hommes; les Romains 13000. Régulus lui-même fut pris & conduit à Carthage. On le renvoya, fur sa parole, quelques années après, pour traiter à Rome de l'échange des prisonniers. On fait que la maxime constante du gouvernement romain étoit de les abandonner à l'ennemi qui les avoit pris. Mais les Carthaginois vouloient ravoir les leurs. Cependant le voyage de Régulus n'eur pas le fuccès qu'ils s'en étoient promis. Ce géné-ral fi dur dans les propositions du paix, ne sut pas plus traitable, loriqu'il fut question de ses propres intérêts. Car après avoir exposé au senat la proposition des Carthaginois, il confeilla de n'y avoir aucun égard, d'abandonner les prisonniers, de ne

<sup>(</sup>a) II demandost « que les Carhaginois cédiffent Sace que de la Société quils rendeffent les pri-dentes de la Société quils rendeffent les pri-fonties de la Société que la companya de les fins sée la guerre, de un ribust à perseivais qu'ils rendernée que not valent le leur siber, de qu'il controlle qu'il de la companya de la companya de controlle qu'il de la companya de la companya de companya de l'un rimit, pour les doutes ne-maines « Comme le fina de Carrhage rejector les prophistoss, les députes répondirent qu'il fallure les prophistoss, les députes répondirent puri l'allure les prophistoss de l'activa de l'acti pas alors; ils les vainquirent,

point faire de traité; & , malgré les pleurs de fa famille, les prières de fes amis, & les regrets de tour le peuple, il retourua à Carthage où il expira dans les faiphices (1).

Pendant les trois dernières années de ce fièele, les Romains remportérent encore de grandes victoires fur les Carrhaginois, foit en Afrique, foit en Sicile. Ils n'en tirérent cependant d'autre avantaze que d'avoir affoibli leur ennemi. Tout le butia dont ils s'étoient emparés sut perdu en deux oscasions différentes. La première , dans une tempète qui engloutit une flotte de 400 navires, dont il n'echappa que vingt batimens ; la seconde, un an après, qu'un même événement fit perir une flotte de deux cens foixante navires. Ces malheurs alarmèrent la superstition des Romains. Ils crurent que les dieux leur refusoiont l'empire de la mer: on résolut en conséquence de ne plus équiper que foivante vaiffeaux destinés à garder les côtes de Plalie, & à transporter des troupes en Sicile. Dans le vrai, c'est que moins habiles dans l'art de la navigation, que courageux dans les combats, ils réalfissient, tant qu'il ne falloit que de la valeur, & échouoient, quand il falloit obtenir des secours de l'art. On ne fut pas loug-temps fans éprouver les faites de ce décret très-facheux pour un peuple dont il contrarioit si directement les maximes poli-

Pendant les années 50 is 5, 50 s. il ne fe patifi de ermarquable que la prife d'Hinner en Scile, co de Lipure, iles vointes. Les Bonatins, qui a àvoicen de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de commentation de la commen

Les préparatifs des années précédentes ne furent pas insulée. Les Romains (503) gagnérent la battille de Panorne, dans laquelle les Carthaginois perditent vingt mille hommes, & cent quarante éléplans. Ils afriégèrent auffit of Libybée, qui tenoit pour les Carthaginois, Ceux-ci-trouvérent

(a) Je win siquere ici uma none à l'ultige de ceux mit entime avec esci ex essept receità, il à grandeur des Romans i condient Banquare const trout, et al constant a condient Banquare const trout, et al constant phistophes, qui, devenu le plus fort de travalle de l'acquise conquérit, es expupér figre, de varienta phistophes, qui, devenu le plus fort de varient phistophes, qui, devenu le plus fort de varient phistophes, qui devenu le plus fort de varient les christiques de l'acquise de l'acquise de sioyen d'y faire passer du secours; & la garnison; dans une sorue, brûla tous les magasins des assis-

genn.

Gen de fairmer (pa) far malleurené. Le comde Caudins Pader profet datas une basaile cent
galires, qui turent, ou coulées à fond, ou pricie
galires, qui turent, ou coulées à fond, ou pricie
pour le pair cente par et, dempar de l'experimente le
confui, prirt auticontre les rochers. Le conful d'unia,
pour répour ce une pres, é empara d'étyre m Sicle, e
de ce nom. Cathalon, général Carthaginois, autièr
de ce nom. Cathalon, général Carthaginois, autièr
es de prier de freit il en fr prifet à grazifion au
il de l'épèc. Le confuin eput furvive rà ce mulheur i
i fe tra de délégien. On nomma sion à Rome
fon autorité loss, pour la prenaîte étà, une nome
fon autorité loss, pour la prenaîte étà, que non
marquable.

Les perres affoiblirent besucoup les Romains, qui furent quelque temps à s'en relever. D'ailleurs, (1954), Carilage, leur avoit opposé fon meilleur quitainer c'étoit Amilear, père du fameux Amibal. Cependain, pour forither prompement leur marine, ils permitent aux parriclens d'armer des vaisfeaux en leur nom. Ces effors leur procurérent, à la vérité, quelques avantages; mais une partie de cere flotte fui encore englouine pri les eaux.

Quelques années se passerent de la même maniere; oc les Carthaginois confervoient la même supériorité. Lis venoient (509) de prendre Eryx. Les Romains avoit abandonné le fiège de Drépane, pour s'atracher uniquement à celui de Lillybec, qui n'en alloit pas mieux. Comme ils n'étoient pas accoutumes a des revers aufii triftes, ils s'armerent d'un nouveau courage. De leur côté, les Carthaginois, pour ne rien perdre de leiirs fuccès actuels, firent partir une florte de 400 harimens. II se donna entre cux une célèbre basaille, où les Romains (511), fous la conduite de Luratius, remporterent une victoire complète. Enfin , Amilcar presté de plus en plus, reçut de la république plein pouvoir de traiter avec les Romains des articles de la paix, Elle fut arrèrée aux conditions suivantes : « Que les Carthaginois abandonneroient aux Ro-» mains, Lillybée, Drépane, Fryx, & tout ce » qui pouvoit leur refler en Sicile; qu'ils leur ce- deroient leurs prifonniers fans rançon; paieroient » une fomme convenue pour les frais de la guerre. » & qu'ils s'abfliendroient de toute hoftilité contre le » roi de Syracuse & ses allies ».

Les deix peuples s'engagèrent de plus, par un ferment folement, do obterve cas libement tous sets articlas (1903). La guerre avoit duré vingt-erois ans. Les Faliquess fe revoluterent & interne deciats dans et les faits de la constance, en tiaint rafer Faliere, capitale des Fabiliques, &, falien eux, finude trop avantagenfement, On crut avoir fait aille pour le pilitée, en le tur permatettur d'en baire une autre dans la plaine. Darn le noten temps, le l'interdebené, de cuital de grande la noten temps, le l'ître débords, de cuital de grande la noten temps, le l'ître débords, de cuital de grande l'année en le noten temps, le l'ître débords, de cuital de grande l'année en le noten temps, le l'ître débords, de cuital de grande l'année en le noten temps, le l'ître débords, de cuital de grande l'année en le l'année en le l'année en le l'année en le l'année en l'an

ravages. Un incendie , pen après , fue encore plus funcile. Cœcilius Aférellus eur la hardiesse de paffer au travers du fleuve, & de fauver le Palla-

dium enfermé dans le remple de Vesta, Les Romains n'eurent pas plutôt fait la paix avee

les Carthagineis ( 515), qu'ils furent ol ligés de prendre les armes contre les Gaulois Botens & corre les l'iguriens, qui, pendant la guerre prècedente, avoient fait des incurfions fur les terres de la république. Les derniers fur-tout donnétent beaucorp de peine à vaincre, à cause des cavernes & des rochers dont le pays qu'ils hafitoient eft remali. On trouva cependant moyen de les en faire Torrir; & ils furent harrus en pleine campagne par Semprorius. Il y ent auffi (547) quelques mouvernens en Sardaigne & en Corfe; mais ils n'eurent pas de fuire.

(518) On ferma le temple de Janus: c'étoit la première feis, depuis que Numa l'avoit fait batir. L'année fuivante (519), la guerre recommença contre les Liguriens, qui furent vaincus par Fabius, furnommé depuis Maximus. On établit des commwirs, & la défaite des Sardes par Pomponius & Pa-

pirius, donna quelques inflans de repos. Cette tranquillité fut d'aberd interrompue ( 523 ) par la guerre contre les Illyriens. Ce peuple, devenu plus audacieux à la fuire de quelque foccès contre les Etoliens, avoit ofe attaquer les vaiffeaux de la république. On envoya des ambaffadeurs pour demander les batimens dont ils s'étoient emparés; mais Teura, reine du pays, fit secrétement mailacrer ces ambaffadeurs ; le conful Q. Fulvius Centumalus (524) partit pour tirer vengeance de cet ourrage. Le fucces répondit à la bonté de la cause. Tenta (525) céda la régence de l'état, qu'elle gouvernoit au nom du jeune Pinée, son pupille, à Démérrits de Pharos, qui l'avoit trahie pour paffer du côté des Romains, Dans cet arrangement, les intérêts des Romains ne furent pas oubliés. Le jeune prince perdit une partie de ses états, & s'engagea à payer un tribut annuel à la république. La manyaite conduire de Tenta avoit artiré for lui ce premier malheur ; l'ingratitude de Démétrius lui en attira un second. Ce prince, oubliant ce qu'il devoit aux Romains, ravagea pluficurs villes qui relevoient d'eux. On vint auffi-tôt mettre le fiége devant fa capitale. Il trouva le moyen de s'echapper, & Pinée paya encore une fois pour des fautes qu'il n'aveit pas commifes, & qu'il n'avoit pu empêcher: on le chargea d'un nouveau tribut.

Cette guerre for fuivie d'une attre ( 527) controles Gaulois Infubriens, qui habitoient aux environs de Mediolanum, appelée depuis Milan. Secourus par les Géfates, autre peuple Gaulris, ils entrérent dans l'Etrurie avec une armée de feixante-dix mille mes. Les commercemens leur furem affez favorables. Its battirent ( 528 ) le proconful , & remportèrent de riches dépouilles; mais, cans le temps wils ne penfoient qu'a s'en retourrer avec leur burin, le consul Attilius les prit en tête & Emi-Geographie ancienne, Tome II.

lius en queue, enforte qu'ils fe trouvèrent entou" rès de tous côrés : quarante mille reftérent for la place. On continua encore quel que temps la guerre contre ces peuples, & toujours avec avantage. jusqu'à ce qu'enfin le commandement des troupes ayant è é donné a Marcellus, il ma Viridomare (53t) lear roi; dans un combat d'homme a homme donné au milieu du cleanp de bataille , entre les deux armées. La mora de ce prince entrei sa la défaire de fus troupes ée la réduction des l'fabriens. Le pays ( 532 ) des int une province romaine. L'année foivante, les lériens furent vainces & foumis, Il s'éleva peu après (535), une autre guerre bien plus confidérable : ce fut la faconte guerre punique, qui des la Plettie pen 's a dix-heir ans,

Depuis la paix faite avec les Romaies, les Carthaginois s'étoient bien fortifiés fur mar & dans la plus grande partie de l'Hispanie, Cependant il éreit porté dans les articles , qu'ils n'avante pint pas dans ce pays audéli de l'Ebre. Mais leur haine l'emporta fur la religion du ferment.

Asnibal, qui émit en Hispanie à la tête d'une forte armée, fous un prétexte qui carboit en apparence fa manyaife foi , mit 1 fiège devant Sagome, ville alièe des Romains. Ils en furent bientôt informés ; mais pour ne pas paroitre rompre le traité en recourant aux armes, ils envoyerent une amhaffade à Cardiage, demander raifon de l'infraction au maité. On peut raifonnablement supposer une canse politique; car, ourre que la justice & la bonne-fini vouloient que l'on courfit d'abord au fecours des alliés, les Romains, n'étoient pas en général fi délicats, lorsque leur intérêt nécessition une infraction. Cependant les Sagontins . preffès par la famine & par le fer de l'ennemi. attendant, mais jourilement, du fecours, le livrérent à leur del'époir. Pendant qu'Annibal forçoit leurs portes, ils mirent le seu à Leur ville. & se ierrèrent au milieu des flammes avoc routes leurs richeffes.

Comme les ambaffadeurs qui étoient allés à Carthage ne recevoient pas de reponfe qui les fatisfit, Fabius, l'un d'eux, prenant un coin de sa robe: « que de délais ! dit-il aux s'enateurs ; je porte » ici la paix ou la guerre: que choififfez-vous? -" La guerre. - Eh bien ! foit , vous l'aurez ». Auffitôt il secona sa robe, & sortit du senat.

Après la prife de Sagonte; Annibal traverfa les Pyrénées, remonta le long du Rhône, passa ce fleuve à quelque distance de Vienne; & après bien des fatigues, il arriva unfin en Italie, au-delà des Alpes. Le conful Scipion, père de celui qui fut furnomme l'Africain, agoit ordre d'aller s'oppofer à Annibal en Hispanie: prévenu par sa diligence, il vint le joindre fur les bords du Ticimes ou Tefin. Il s'y donna (535) un fanglant combat , qui , à proprement parler étoit plutôt une renconne time baraille. Les Romains y eurent tout le défavantage; & le conful cut meme peri dans cette Rrrr

affaire, fi fon fils, encore jeune, n'eût eu le bonheur de fauver fes jours.

Peu après, l'armée qui étoit en Sicile, fous les ordres de Sempronius Longus, vint joindre celle de Scipion. Il fe donna une (econde bataille près des bords de la Trèbie, & les Romains la perdirent.

Vainqueur des deux confuls, Annibal vint à bout, malgré les rigueurs de la faison, de passer l'Auennin. Le mauvais air des marais, dans lefquels il fallut marcher pluficurs jours, lui coûra la perre d'un œil, & lui enleva un grand nombre de foldats & de bétes de charge : enfin, il entra en Etrurie, C'étoit-la que l'attendoit le conful Flaminius, homme emporté, qui croyoit n'avoir qu'à combattre pour terminer auti-tôt la guerre. Annibal (536) informé des dispositions du général romain, le posta avantageusement, & hi présenta la bataille. Flaminius fortit pour l'accepter : il fut bieneot enveloppe par les troupes qu'Annibal avoit poftées derrière les montagnes. Lui-même périt dans ce combat. & il n'échappa qu'nn très-petit nombre de foldats, qui coururent porter à Rome la douleur & la confternation : cette baraille, donnée auprés du lac Trafymène, en prit le nom. Pour faire diversion, les Romains porrèrent la guerre en Hif-panie, sons la conduite des deux Scipion, Cnéius & Publius. Ils réutirent par la valeur de loursarmes & la douceur de leur caractère; & , en fort peu de temps, ils eurent barnı les Carthaginois & gagnè l'amitié des penples & l'Hifpanie.

Les Romains, voyant que le mauvais état de leurs afiares venoir autant de la mauvaise conduite de leurs génératus que de la valeur des Carthaginois, fenurent qu'il falloit leur opposer un homme d'une expérience & d'une valeur eprotuvées. Le choix tomba fur Quintus Fabius.

Des qu'il fut à la tête des troupes , il mit tous fes foins à ne donner à l'ennemi 'aucune prife fur l'armée; & , par cette fage lenteur , il déconcerta Annibal. Son général de la cavalerie, qui n'éroit pas , à bemicoup près , auffi prident , ofa l'accufer à Rome de néglizence; & il obtint, chose sans exemple, d'être égal en pouvoir à fon dictateur : la fuite de cette étrange nouveauté fot qu'il put avoir fur fes ordre la moitié de l'armée, & qu'il chercha enfuite l'occasion de combattre Anoibal. Celui-ci ravageoit l'Apulie, le Samnium & la Campanie. Minucius tronva bientôt le moyen d'engager un combat; mais il y auroit reçu la juste peine de sa témé-rité, si Fabius n'avoit eu la générosité de venir à fon secours. Il sentit toute la grandeur de ce procédé, & pénétré de reconnoissance, il crut ne postvoir mieux le reconnoître qu'en se démertant auffi-tôt du pouvoir qu'on lui avoit accordé : il ceifa de vouloir commander, trop heureux de n'avoir plus qu'à obéir. Quelque temps après, le général romain trouva moyen de refferrer Annibal entre des montagnes. Les Carthaginois y auroient indubitablement péri, fans une de ces rufes de guerre

qui résufficient roujours à bien à leur géodra1, parce que fon gaine ils fournificien toujours l'expédient le plus propre à la circonflance. Annibal fit prondre deux mille boule, & fit auxscher à leurs cornes de petits figors, auxquels ont mit le feu dès que la mist fut venue. Aguies par la frayeur & par la doclieur que le feu leur custion, ils le répendirent l'allame: la produce du gérêral ne lui permit pas de fiter auxun mouvrement; &, pendant qu'ît attendoit le jour, Annibal lui échappa.

Cependariale emenis de Fabius l'accuferent à Rome de Ieneure 28 même de mavaira Volonte, Le peuple, prefigue toeijours féduit par les apparences, 28 très-aliment enraise Vers les imperfions qu'on veut lui faire prandre, voyant quien effet Annibal fe prombrei avec vous les dehors de la fécurité, dans les riches plaines de la Campanie, n'empsas de peine à revevoir ces impreffions raufles 8 înjuiles. Ainfi Fabius ne fur pas continue l'année hivante.

538. On nomma pour confuls Terentius Varro, plébéien, & Emilius Paulus. Cefre création fut plus funefle & plus mal aifortie que celle du consulat de Flaminius. Emilius éroit illustre par fa naisfance; il avoit toures les qualités qui font les héros.

Teranius étoit un petit génie, qui travoit pour mérite qu'une préamption tenéraire, un orgueit infuportable qui alloit jufqu'à l'infolnee, & qu'il feur defaire les Carriagnois, austi faculo-fe vantoit de defaire les Carriagnois, austi faculo-general de la commandation de la comm

Celle d'Annibal étoir de quarante mille hommes de pied' St. de famille chevant. Il feoir réduit au désirfoir: il manquoit de vivres; ses foldats se matineits ; il manquoit de vivres; ses foldats se matineits ; il n'en pouvoir recevoir, parce que les Romatins occupoient te quature: il se Galiolos St. les Edigogolos vondoient le quature: il se fervit de plaffeque se suitanti de constitution de la constitution d

Terentius l'emporta dans le confeil de guerre, uniglé les avis falturies et l'Emilius, qui faitoit voir évidemment la perte d'Annibal, fains combattres d'in tre réfolt qu'on l'artaquevoir. On ne peut exprimer la joie d'Annibal, lorfqu'il apprit certe répolution. Metant tout ne enuver dans cettre occasion, il envoys d'abord quantité de foldats, qui, fous le mom de défraveurs, fairent mis dans l'armée rombine,

Il avoit remarqué qu'il fouilloit un vent, lorfque le foleil avoit fait la moitié de sa course, qui élevoit une poussière insupportable; que le soleil donneroit dans ce temps-la dans les yeux des Remains, & les aveugleroit.

Annibal se retrancha dans le bourg de Cannes; baiffa traverser l'Aufidus qui separoit les deux camps, fant en défendre le paffage , parce qu'Annibal ne respiroit que le combat, & avôit résolu de vaincre ou de mourir.

Tout œ qu'il avoit projetté réuffit : il défendit le bourg de Cannes, jusqu'à ce que le foleil eût achevé la moitié de sa carrière, & se retira ensi elans la plaine, où il rangez fon armée en ba-taille: l'infanterie romaine fit d'abord des merveilles, fit plier celle des Carthaginois; mais la cava-lerie numide la mit en défordre, parce que la poudre & le foleil aveugloient tellement les Romains, que ce ae fut plus un combat, mais un maffacre; ce fut pour la première fois qu'Annibal , voyant une a grande boucherie, la fit cester: 50000 Romains resterent morts sur le champ de bataille, entre lesquels fe trouvèrent le consul Emilius, Servilius qui l'avoit été l'année précédente, & 80 fénateurs: on remplit trois boiffcaux d'anneaux d'or, qui furent envoyés à Carthage, pour indiquer quelle quantité

de noblesse romaine étoit périe dans ce combat. Terentius se sauva à Canusium, avec 50 chevaliers; &, après avoir raffemblé avec foin les fuvards, il retourna à Rome avec 14000 hommes, Le fenat le recut avec amant d'honneur que s'il eût remporté la victoire, parce que ce petit nombre de troupes étoit regardé comme autant de victimes qu'il avoit sauvées de la fureur des ennemis.

Il témoigna, le reste de sa vie, un si sensible regret de sa faute, que jamais, il ne voulut faire faire sa barbe, ni ses cheveux; il ne prit ses repas que debout , n'affifta à aucun spectacle , & ne voulut jamais exercer aucune charge publique.

On remarque que Lentulus, chevalier, ayant offert fon cheval & fon fecours au conful Emilius, qui étoit blessé: non, lui répondit ce grand homme; je me fens, & ne fuis plus en état de fervir la république ; fauvez-vous vous-même : je vous prie de dire à Fabius, que si Terentius avoit voulu suivre mon conseil, Rome ne seroit pas aujourd'hui foumife à Carthage, Comme ce chevalier faifoit des infrances auprès de ce conful, il lui dit : fauvez-vous ; ne perdet pas votre temps auprès d'un homme qui n'a plus qu'un moment à vivre, qui meurt avec regret de voir périr sa patrie.

Sempronius Tuditanus argêta fix cens chevaliers qui fuyoient devant la cavalerie carthaginoife. Ah! dit-il, mes compagnons; vous fuyez & vous êtes romains! Ils s'ouvrirent un paffage l'épée à la main, & se sauvèrent à Canusium

Le jeune Publius Cornelius Scipion fit changer de deffein à trente chevaliers romains, qui croyoient Rome perdue, & qui avoient résolu de s'exiler pour aller chercher de l'emploi dans les troupes etrangères; il mit l'épée à la main, & les menaça de les faire tailler en pièces, s'ils ne renon-çoient à un si lâche dessein, & s'ils ne s'engageoient par un ferment folemael à répandre leur

ROM fang pour le falut de la patrie, qui n'étoit pas fi prête de sa perte qu'ils se l'imaginoient.

La bataille de Cannes ne couta que huit mille hommes à Annibal; il en pleura la perte, parce que c'étoit l'élite de les troupes,

Maherbal fils d'Imiléon, général de la cavalerie carthaginoife, confeilla à Annibal d'aller à Rome, & lui promit, dans cinq jours, de le faire fouper dans le capitole ; mais loriqu'il lui dit qu'il y avoit du temps pour y penfer , Maherbal lui répondit que les dieux n'accordoient jamais à un feul homme toutes leurs faveurs ; qu'il favoit bien vaincre, mais qu'il ne favoit pas se servir de sa victoire.

Annibal paffa fept jours à faire enterrer fes foldats qui avoient été tués , à partager les dé-pouilles à fes troupes , à les rafraichir , à faire panfer les bleffes, à disposer des prisonniers, & à recevoir les ambaffadeurs , qui le venoient congratuler fur fa victoire.

Nous avons vu juíqu'à présent , Annibal vietorieux; nous allons le voir dans la suite toujours battu. La faute qu'il fit, de ne pas suivre les confeils de Maherbal, fut irréparable,

Le senat ordonna des prières publiques, de grands facrifices, un deuil de 30 jours; & par un décret, fit défentes après ce temps-là, à qui que ce fût, de témoigner la moindre démonstration de trifteffe.

Après que la république crut avoir fléchi la colere des dieux, elle créa un dichateur pour reparer les malheurs de la bataille de Cannes,

On mit en moins de fix jours, trente mille hommes fur 'pied. Huit mille esclaves, furent affranchis aux dépens

du tréfor public. On donna la liberté à fix mille prifonniers pour dettes.

Marcellus amena du port d'Offie, quinze cens hommes.

Toutes ces troupes jointes, avec le secours des Latins, composa une armée de vingt-huit mille hommes, & une autre de dix-huit mille, qu'on laissa dans la ville.

Annibal, après avoir perdu du temps & beaucoup de foldats devant Naples, en leva le fiége, Il se retira à Capoue, qui lui ouvrit ses portes,

& rompit l'alliance des Romains, malgré Décius Margius, un des principaux de la ville, & la fit avec Annibal. Annibal se présenta devant Nole, où étoit M.

Claudius Marcellus, avec une forte garnifon, qui l'obligea de lever le fiège, après avoir perdu fept mille hommes en trois affau Il prit Acerre, qui ne se défendit pas

Il arraqua enfuire Cafilin: après cinq mois de siège, & y avoir perdu plus de douze mille hommes, il sut contraint de lever le siège. Rrrr 2

On créa un fecond distateur, pour nommer aux places de cent foixame-fept sénateurs.

530. Pollumin Albima, Tibérius Sempronius Genchus, contida Dans le termes nari'arainal i erazdott miner de platienta perite. Allida de la Camera de la comparta del comparta de la comparta del comparta

T. Sempronius Longus, qui commandoit un petit corpos de troupes dans la Lucanie, défit Hannon près de Gropoti, lui tua 2000 lommes, prit 32 enfeignes, & les Romains ne perdirent que 300 hommes.

Marcellus battit devant Nole, un autre capitaine carthaginois, auquel il tua plus de 3000 floumes.

540. L'armée des confuls étoit de 60000 hommes; on fit trois préteurs, auxquels on donna à chacun près de dix mille hommes.

Le préseur ou proconful Tibérius Gracchus, défir uxe environs de Étéroceus, Hannon, qui étoti à la tête de 17000 hommes de pied & de 12000 chevetaux, quoiquil n'edit que deux légions d'échéves; il promit de les affranchir : le déra de la libertid éclifrent les enmeils & forcrèent leur camp; les Carthaginois perdirent plus de 15000 hommes; le Carthaginois perdirent plus de 15000 hommes; les pris de la viéboire fut la liberté que le proconpris de la viéboire fut la liberté que le procon-

ful donna à ces efclaves,

Les confuls reprirent pluficurs villes & firent
quantité de priformers.

Annibal voulut affièger Tarente; mais Valérius, qui la défendoit, l'obligea de fe retirer avec

perte.

Le préteur Manlus défit Hioftus, qui commandeu en Sardaigne pour les Carthaginois, Il lui nua 20000 hommes & fit 13000 prifonniers. Dans le temps qu'ils alloient fe mettre fous l'obbiffance des Romains, Afrabal le chauve, Hannon & Magon, trois généraux carthaginois, arrivérent avec des forces confidérables.

Hiddux raffembla les débris de fes troupes, & vêcant join sau rois préhenux certilegiands, attempèrent le préteur qui les défit Hiddux de les rois gelbraux carthagiands fureur pris pet des mois globes fureur pris 1,000 des enumiris fureut unés , & 5600 faits printentiers on leur pris 4 senfeigues. Certe grande copier cenit la Sarchaigne fous l'obétifance des Romains.

Adhenhal afficia Illianze, ayoc une samée de socoo hommes. Les deux Sejopin Ayoc une samée de s'ocoo hommes de joint de 15000 chemunt, avec une samée de s'ocoo hommes de safficios. Les général certhalginoù ayant haifé hair mille hommes dens highes, vitti volopier aux Romains avec 10000 de highes, vitti volopier aux Romains avec 10000 de highes, vitti volopier aux Romains avec 10000 de de citra déliphans; on fit 1000 prilomiers; che de citra déliphans; on fit 1000 prilomiers; che un constant de la comment de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de la plete, avec de la commentation de la plete.

ROM

Affindul ayaut raffindible les debris de foname & recu quelques focurs de Graftinge, compofa une amète de quarante mille hommes, & Els faire le fire de ficheble, les Seignon le fairilat faire le fire el ficheble, les Seignon le fairilation de fire de fire de fire de fire de fire de peridit revise mille hommes & plus de mois mille primonites o puir noral d'élaphan & quarante-deux enfeignes. Ces deux grandes vidières en fi peu de temps, mitente le parti carrhagiansis en fi peu de temps, mitente le parti carrhagiansis en fi peu de temps, mitente le parti carrhagiansis voyvent des que finitions au manifer d'ingegre en chière de la monte fous leur définitée, in

La république de Carthage voyant avec un regret très-sentible la perte de l'Espagne, fit des efforts extraordinaires pour réparer cette perte. Afdrubal Gifcon & Magon, frères d'Annibal, arrivèrent avec des forces considérables, & s'étant joints avec Afdrubal Baréa , leur armée se trouva de soixamefept mille hommes & de vingt deux éléphans; ils allerent à Illiturge, pour réparer la perte qu'ils avoient faite devant cette ville. Cneus Scipion , à la faveur des ténebres, y entra avec une légion; étant à la tête de ses troupes & de quarante mille habitans, il tomba fur les généraux carthaginois, les defit , leur tua douze mille hommes, dans ce combat ; la perse auroit été plus grande , fi Cornélius Scipion n'eût pas cu la cuiffe caffée ; on prit cinquante-fept-enfeignes, & quarante-neuf éléphans furent tués.

Les généraux carthaginois ayant perdu en deux aurres batailles vingt neuf mille hommes & fix mille prifonniers, furent contraints de céder l'Espagne aux Romains.

aux Romains.
On reprit Sagonte: les Turdetains furent punis pour avair pris le parti d'Annibal dans le fiège de cette ville; la ville fut rafée, & les habitans furent

vendus connue cíclaves.

La batuille de Cannes avoit fait perder aux Romains la Sicile; on avoit été obligé d'en retirer les képons, Géou, nike pfliéron, avoit priste parri de Carthagnios, & faidoit tous fee seffers pour décrèner fon père, e foidé allié des Rotuains; mais ce peride fils fut tué. Hiéron lui 
mévicaux de par de jours, & biris fa couraciné à l'iléronyme, fils de Géon, qui fit un traité d'allance avec la république de Carthage akondition.

qu'ils agireient de concert, & que les conquêtes qu'ils scroient scroient partagées entre eux également. Hiéronyme, à cruse de sa cruauté, sut assaffine par fes propres fujets.

Les Carthaginois se servirent de leurs artifices ordinaires, &, par des lettres supposées du proconful Marcellus, engagérent le fenat de Syracuse à

fe déclarer en leur faveur.

Marcellus fit le fiège de Syracufe par mer & par terre; il fut contraint de le lever, plus par les machipes d'Archimède, que par la résistance des affiégés, Le proconful ayant appris que din mille Syracufains étoient fortis de muit pour aller joindre Hi-

mileon, il alla au devant d'eux, les furprit & les mit en pièces: Marcellus prit enfuite Syracufe par cfcalade: Archimède, qu'il vouloit fauver, fut tué fans être connu: la prife de cette ville remit la Sicile fous l'obéiffance des Romains,

Marcellus revint à Rome; il tit admirer dans fon triomphe, les plus belles flatues & les plus belles peintures qui fullent dans Syracufe. Philippe roi de Macedoine ayant appris la ba-

taille de Cannes, envoya des ambaffadeurs à Annibal, pour lui demander fon amirié & fon alliance, lui promit des forces confiderables pour achever la conquête de l'Italie, à condition qu'il pafferoit en Macédoine pour le rendre maître de la Grèce. Philippe arriva en Italie avec cent vingt voiles:

Marcus Valérius, amiral de la flotte romaine, lui tua fept mille hommes; il s'en retourna dans fon royaume, avec la confusion d'une entreprise si té-

meraire & fi mal concertée.

Philippe, qui appréhendoit les Romains, feur demanda la paix, qu'ils lui accordérent , ne voulant pas avoir tant d'ennemis dans cette conjoncture, Ses ambaffadeurs, qu'on avoit pris, hui furent renvoyés; ils avoient été arrêres lorsqu'ils s'en retournoient avec le traité d'Annibal.

- 541. Le fort donna à Fabius, le commandement de l'armée dans la Pouille, & Gracchus alla

en Lucanie.

Fabius le père alla voir son fils, pour le féliciter fur sa nouvelle dignite; il entra à cheval dans le camp ; mais le conful commanda aux licteurs de faire leur devoir : un licteur s'étant approché de Fabius le père , lui dit , mettez pied à terre, & presentez-vous devant le consul avec le respect que vous lui devez : aussi-tôt Fabius étant delcendu de fon cheval, rendant fes bras à fon fils avec une joie qui étinceloit dans ses yeux, lui dit: je voulois voir, mon fils, fi tu connoissois bien que tu étois conful

\* Alrinius, le plus puissant citoyen d'Arpi, quitta l'alliance des Romains, & reçut une gagnison carthagineife: il s'en repentit, & dit à l'abius que sil vouloit lei pardouner cette faute, il égorgeroit la gamifon carthaginoite, & recevroir les Romains. Falius ayant horreurede cette perficie, fit mettre ce traitre dans les fers. Annibal n'en agit pas de même; ayant fu ce qui s'étoit passe, il fit brûler la femmo & les enfans d'Artilius. Les Romains prirent la ville ; la garnison fut presque toute passe au til de l'épée : on conferva neuf cents Espagnols, que les Romains mirent dans leurs trottpes, & qui y servirent avec beaucoup de sidélité.

Le feu cama de grands défordres à Rome. L'élorgnement des confuls fit qu'on crèa un die-

tateur pour préfider aux comices.

542. Q. Fulvius Flaccus, Appius Claudius Pulcher, contals. Sous ce confulat on mit fur pied des forces très-confidérables, au nombre de cent quinze mille honunes de pied, de fept mille trois cens chevaux, & de foixante mille alliés ce qui compofoit une armée de cent quatre-vingt-acux mille trois cens hommes,

Comme le trésor étoit épuise, on fit une compagnie de publicains ; c'est ce qu'on appelle partifans : ces fangfues excitèrent de grands défordres dans Rome; ils furent cités pour le mettre à l'abri de la fureur du peuple; ils se fauverent dans les

Les Tarentins se mertent sous la domination de la republique, reçoivent garnison romaine & donnent plusieurs orages pour répondre de leur fidéliré. Annibal, qui avoit des intelligences dans la ville, réfolut de faire fauver les orages, qui n'étoient pas trop bien gardes: cela renfit. Trois jours après leur évasion, on les reprit vers Terracine; ils furent amenés à Rome & précipites de la roche tarpéienne. Cene exécution rendit les Tarentins furieux ; les Mémpontins entrérent dans leur lique ; les Tarentins requirent Annibal dans leur ville; la garnison romaine sur égorgée, excepté ce qui se fauva dans la citadelle. Annibal fit faire un retranchement entre la citadelle & la ville , pour les prendre par famine.

Le fenat réfolut de faire le fiège de Capone : Annibal fit tous fes efforts pour la conferver; il fit partir Hannon avec dix-huit mille hommes , pour y jetter du fecours & des vivres dont elle avoit befoin. Fulvius le défit, lui tua fix mille hommes, fit sept mille prisonniers, qui mirent bas les armes ; toutes les provisions & le bagage furent le fruit de la

victoire; Hannon s'enfuis avec deux cens cavaliers, Annibal, qui étoit campé devant Tarente, apprit cette perte avec un chagrin très-difficile à ex-

Les Capouans prièrent Annibal de venir à leur fecours, lui repréfentant qu'à caufe de lui, ils alloient être expofés au juste resfentiment des

Dans ce temps-là Rome cut trois échecs: le proconful Sempronius fut tué par la trahifon d'un Lucanien.

Le proconful Centronius ayant ofe, avec luit mille hommes, arraquer Annihal, qui éjoit près de Tarente avec cinquante mille homines, fut defair & ses troupes taillées en pieces,

Presque dans le même temps . Annibal défis le proconful Cneus Fulvius; de quatorze mille hommes qu'il commandoit, il ne s'en fauva que quatotze cents, dont le proconfid fut du nombre.

La fortune fut très-contraire aux Romains en Efpagne; la mort des deux Scipioal en caufa presque la perte. Ces généreux Romains avoient mis dans leur alliance Syphax, roi de Nuguidie. Gula, un autre roi de Numidie, étoit dans les

intérès des Carrhaginois; fon fils Maffinifia, un des plus granés princes de fon temps, ne poverait fupporter l'allance que Syphax avoit faite avec les Romains, entra fur fes terres, remporta deux grandes victores, & réfoliut de paffer en Éfagare pour s'oppofer aux Scipion & à Siphax qui y étoit allé.

Les Carthaginois firent les derniers efforts pour ne pas perdre l'Espagne; ils y firent passer une forte armée sous les ordres de trois généraux, Asstrubal Barca, Asserbal Giscon & Mago.

Les deux Scipion parragèrent leur armée. Publius Cornelius en prit les deux ners, avec les troupes de Syphax, pour copposer à Afdrubal Gif-

con & à Magon.

Enéus Scipion prit le refte pour faire tête à Af-

drubal Baréa & à Maffirniffa.

Cornélius Scipion fe trouva malheureusfement enveloppé, lorfqu'ayant laisfé fon camp sous la conduite de Fontéjus, il alla avec un détachement de six mille hommes pour en empêcher la jondion de sept mille qui se rendoient à l'armés ennemie.

Les Numides, bien informés de fon départ, au nombre de trente mille l'attaquerent; il fut tué d'un coup de lance, & ses troupes taillées en pièces.

Cnéus, fon frère, fut forcé dans fon camp; il y mourut en comhattant généreusement : ce qui échappa à la fureur des enigmis, se sativa dans le camp de Fontéjus.

Ainfi moururent ces deux grands hommes, à la valeur desquels la république devoit la conquête d'un grand royaume, qui retomba, par leur mort, sons la puissance des Carthaginois.

Martius, chevalter romain, avec quarte mille hommes qu'il avoir raffemblée des ébris de l'a-mée, fe rendit au camp de Fontéjus, qui en avoit hui mille. Les généraux carshajions réfoluent de forcer ce camp; Marius anima de telle force fes foldats, qu'ayant ouver les portes, ils é jestieme avec aum de fureur fur les ements, que les Namides en postes avoir porte parte plus de fix mille bomnes; en postes avoir porte parte plus de fix mille bomnes; cent villoite, qu'i crist importante pour le moment, ne leur colta que cinquante hommes,

Les Romains victorieux fortirent la nuit de leur camp, furprirent celui d'Afdrubal, le forcèrent: rout y fut passé au sil de l'épée; yingr-deux mille hommes carthaginois restèrent sur le champ de baraille; tout le bagage sut pris avec quatre-vingt-sepe enseignes.

Cette grande victoire rétablie les affaires des

Romains en Espagne: toutes les villes, qui étoiers fur le point de quitter le parti des Romains, reftérent dans l'obéssance.

fa). Les deux, nouveaux confini continuèrent le figig de Capone surce une la viguere polítile. La cavalerie numble, qu'Annibal y avoir envoyte, les terveriote hemocopy, mais les alidigés fondirionen terveriote hemocopy, mais les alidigés fondirionen les jours: les inflances qu'ile virieur le ce glectral les jours: les inflances qu'ile virieur le ce glectral courtes grant laiffé qualques troupes pour le blouse de la cindalité de Tarente, il s'avança vers Capones: Clandian fie tim dans fon polte pour s'opposes: Clandian fie tim dans fon polte pour s'oprificher à Annible S. E s'alvins ne mi en et act te

Claudius obliges les afficées de fe retirer dans leur ville, après une grande perre. Annibal, après avoir perdu luiti mille hommes, fut contraint d'abandonner Caprue à fon malbureux deffin, malgré toutes fe rufes: il tenta encope le fiège de Rome, pour obliger les Romains à lever celui de Capoue, afin de venir défendre leur ville.

Claudius refla au fiège de Capone, & Fulvius vint en diligence au fecours de Rome, a vace la moisié de l'armée; le fonat fe détermina <sup>36</sup> donner la bazille. Les deux confuls, à la trête de leurs troupes, ayant rangé leur armée devant les murailles de Rome, dans le temps que le fignal évoi donnépour commencer le combar, une forté pluie qui fuuvint fépara les deux armée.

Le lendemain la même chofe étant artivée, comme ilé cioient fort fuperflitieux, ils crutent que les dieux ne vouloient pas que les chofes fe determinaffent par une bazillé: les Romains fe retirérent dans leur ville & Annibal dans fon camp; ce fut pour lors qu'il dit que fon jugement & la fortune l'avoient train, dans le temps qu'il pouvoit prendre.

Anniala s'éant retiré dans l'Abbruze, on envoya (eize mille hommes en Efingne, pour renfigere la petite armée de Martins : le propositie s'un commandation de la commandation de la ville, réduite aux demierse servientes, capitait à lis furent obligés de le rendre à diférction & d'outvir leurs portes aux Romains, après deux ans de fiège.

cinq mille fantalins & cinq cens chevaux, & qu'is fe furent rendus maitres des portes, on délarma les Capouans; toute la garrillon fut faire prisonnière de guerre; on fit déchirer à coups de verges, cinquante-trois semaeurs qui refloient s' persuite de leur trancha la tête.

On fe faifit de tout l'or & l'argent, qui fe montoient à cent mille grands festerces.

On vendit tous les habitans à l'encan; on conferva la ville, qu'on repeupla de nouvelles con lonies.

Trois cens nobles furent mls dans les fers.

544. Quelques nobles Capouans; fils des fénareurs auxquels Fulvins avoit fait couper la tere, mirent le feu en pluficurs endroits de Rome, & y cauferent un grand incendie: ils furent punis felon qu'ils le méritoient.

Pour rérablir l'armée navale, les sénateurs & les chevaliers romains zélés pour la république, y con-

tribuérent de tout leur pouvoir,

Annibal, qui manquoit d'argent pour faire fubficer fes troupes, força routes les villes avec violence, de lui fournir les fommes dont il avoit befoin; de lui fournir les fommes dont il avoit befoin; la pinpart des villes, à l'exemple de Salpy, se remireut fons la puissane des Romains, de taillérent en pièces les garrissons carbaginosses.

Annihal ayair appris qu'Herdonnée, ville de la Pouille, vouloit fecouer le jong, s'avança en diligence pour l'en empécher. Fulvius le défit, & luitua treize mille hommes, parmi lefquels fe trouvèrent reize colonels. Herdonnée ouvrit fét portes aux

Romains.

Il fe donna un combat, qui dura depvis lematin jutqu'au foir, entre Métellus & Annibal, dans la Bafilicate, auprès de Numifrone, fans œu'en füt quel parti étoit vainqueur: cependant Annibal, en abandonant fon camp la nuit fuivante, fit voir qu'il avoit été le plus maltraité.

Les Carthaginois défirent la flotte romaine commandée par Quintius, qui fut tué; elle portoit des vivres aux comains, afficgés dans la citadelle de

Tarente.

Pernis émnt fortbéle la citadelle de Turcree à la trête deux mille hommes, taillé a préces quare mille folders qui crôcier allés à un fourrage, la la cité deux principal de la cité deux principal de la cité deux principal de la cité de la cité de trois générales, favoir, Hannon, Epicides Kyracufini, el Munines, colord le Levasiere munificiente. La divinión évante side entre est chefs, Hannon privis de fa charge Majorita de la cité de la

Op erroya en Ejiague Claudius Néron, en qualted de procediul, avec doure mille familins & douze cents chevaux, avec ordre de fe joinder Abraitis, qui, just for leveler & fe conduite, avei reitabli les infáires d'Ejiague; après la goret des reitabli les infáires d'Ejiague; après la goret des Adriahd, qu'il trois enferné, lequellu lei crevaya demander quartice, & la liberté de forir à reconion d'évauce toure l'Ejiague, & d'en rendre mairres les Rominiss il amula le preconful perdatu trois on quarre jeuns, faliarf fir fei reroudant trois on quarre jeuns, faliarf fir fei reroudant trois on quarre jeuns, faliarf fir fei rerouquard il de vit en lies de sirrie; il fe morqua de Rudulis, & se teil artancie des propolitions.

Le fints juliment intié contre le procential, le diojot de noman en fa place Publius Cornelius Scipion, file de Cornelius Scipion, file de Cornelius Scipion, file de Cornelius Scipion, file de la religion de la main en Elippion, pour le fervice de la rèpublique. Ce jeane héros n'avoit que s'ung-elaure an quand il arriva en Elippion eve un renarquand il arriva en Elippion eve un renrena quand il arriva en Elippion eve un renconfident de la rena de la rena de la rena de la rena de l'arriva de que confident de la rena de l'arriva de control de la compte de se de l'arriva de l'arriva

Après avoir laisse Sillanus, un de ses lieutenans, dans l'Espagne citérieure, avec un corps de trois mille hommes de pied & de cinq cents chevaux, il passa l'Ebre avec une armée de vingt-cinq mille fantassins & de quinze cents chevaux.

L'armée des Carthaginois étoit divifée en trois

Le premier étoit fous les brdres d'Afdrubal Barca, auprès de Sagonte.

Le second sur l'Ocean, commande par Asdrubal Giscon.

bal Gifcon.

Afdrubal Magon, frère d'Annibal, avec le troifième corps, s'etoit jeté dans Carthagène; Sci-

pion avoit réfolu d'ôter cette ville aux Carthaginois, parce qu'elle étoit leur retraite en Efoagne, leur lieu d'entrepor & de débarquement. Scipion, malgré toutes les difficultés qui s'opposoient à faire ce siège, sant par l'affictte de la

posoient à faire ce siège, tant par l'assiette de la place, qui étoit de dissielle accès, que par sa nonbreuse garnison & ses fortifications, l'attaqua. Il donna ordre à Lélius de l'assièger par mer;

tandis qu'il l'affiégetoit par terre.

Carchagene fat price d'affant; la garnifon fut paffe au fil de l'épée: Magon, qui s'évoit retiré dans la citadelle, capitula; d'fut fait prifonnier de guerre avec ceux qui l'accompagnoient; on donna le pillage aux foldats; on ne fit aucun outrage aux Lípagnols; mais tous les Carthaguois qui éroient dans la ville, furent faits eclaves.

L'or & l'argent qu'on y trouva, fut réfervé pour le rréfor public; on emporta à Rome deux cents foixante-clère coupes d'or, qui furent trouvées dans les maifons des particuliers. On trouva deux les magains des virres en abondanca, & dans le pour cent quatorze galères chargées de marchandifes.

Scipion renroya à leurs parens, les fept centsvinge-cinq orges qu'on y trouva , après les voire bien traites; mass et qui fit la glore de ce jeune guerrier, 86 dont l'infoire parlern soujours aveccloge, c'eft la gient-ouier avec hapelle il rentir à Allucius, prince Celffbrien, si hancée fans rancon, lamelle lai avoir teré annece lors du face de la ville. Les folders la lui préentérent comma; un rithut qui lai appartenois, Il mit für la tête de Lélius une couronne d'or en prifence de toute l'armée, ét lui donna cent bentis pour reconneire la valeur qu'il avoit fair paroitre dans ce fiège.

paroirre dans ce fiège.
Lélius porta cust grande nouvelle à Rome, avec de grandes righelles.

Les confals étant abfens, on nomma un diffateur pour prefider aux comices.

Le disateur nomina les confuls.

545. Donze colonies românes refult rent les fecetura d'hommes 8 d'arg net qu'elles avoient accorrume de donner le nisfor public était épi fiè, le le foat ent recents à une éporge porticaliere, qu'on appelloit avarion vietnamen, qui fon muteri tous les ans la vingitium parie du reveur; on en tim quarie mille livres d'or, ce qui faitoit quitre cans aulle étus, parc qu'il falloit entreprir des armes en brele, en Satciagne, en Intile, en Ejagne, d'ut mar.

Les deux cérté les ayant tiré au fort , Fabius alla du côté de Tarenge , & Fulvius mena fon armée dans la Calabre,

Marcellus fut continué procorful, pour faire tère à Annibal; il fe donta en têpt jours reis batailles, Dens la première, le combat fut égal; dars la féronde, Marcellus, qui fut veineu, perta trois mille homnes, deux tribuns de cavalerie & trois dra-

Dans la troifième, Annibal perdit huit mille hommes, einq éléphans & neuf enfeignes.

Marcellus youloit donner une quatrième basaille;

mais Anubal fe retira en diligente.
Februs fe rendis mairre de deux villes très-importantes, Mandurie & Tarente, par l'intelligence
d'un equidante brunter i ly cut treitse mille porfonnes de tubes d'uns certe priés, vinge-tien mille des habitans furren mis dann les fers, la face en fur donné aux foldats, à la réferre de l'or & de l'argent; on y trouva quare-vinge-trois mille pédant d'er, qui ffirst huit millions trois cents mille écus

de notre monnoie, & encore plus d'argent, 546. M. Marcellus, T. Quintius Crifpinus, contus, donnèrent dans une embuscade que leur dreffa Annibal; Marcellus sut tué, Crispinus se

fauva, tout bleffe qu'il étoit.

Quoique Marcellus eut êté le plus cruel ennemi d'Annibal, il fit brûler fon corps avec pompe,
& envoya fos cendres à fon fils, dans un vafe
darrent.

Cripinus, avant que de mourir de ses hiestures, rendit un service considérable à l'état. De peur que l'on n'abusat de son caeslet, il sit aventir les gouverneurs des villes de la mort de Marcellus.

Annihal avoit écrit au nom de ce conful, aux babitans de Salapi, qu'il iroit coucher le lendemain dans leur ville; ils § laiffèrent entrer fix cents hommes qui furent égorgés, la herfe ayant été abattre: ainfi la rufe tomba fur Annibal.

L'anziral M. Valérius défic la florte carthaginoise

de quatro-vingu galères, en coula quatorze à fond, en prit dix-huit, fit neuf cents prifonniers, mit les autres en fuite, & ravagea la côte d'Afrique. On crèa un distancur pour préfider aux comices,

Le dibreur norma jes deux confuls.

Agr. Scijon, sprei savir fial talliance avec Indiblis & Mandorius, deux frires & deux princes tréscondiderables ne Digange, & voir aire à fon pariEkkene, qui étoit un grand capitaine, alla chercher Aldrichal Barca, qui, ceria exer Sejion, n'eolforir de fon camp; le proconful le força, lui un heit
mil 1s humes, fin neuf mille profuniers, & guille
fon camp; parmi ces prifonniers, il y avoit quarre
mille Efigan 90, que Schiedbravoy fan rangon;

entre les prifonniers carthaginois, il fe trouva un

neveu de Maffinilla, que Scipion renvoya à fon

oncle, avec fa fuiret% fes équipages. Les Fipagonds, touchés de la borré de Scipion, hi voulureug donner le time de roi; il l'aur impédir filence par in hèros, ce l'eur fit dire cue le nom de roi étoit odeux aux Remains, m'il étoit convernant effagone, ce fervicum de la répuciar de la companya de la companya de la companya déferrant, ce abantonnent les Carthagusois pour prendre le part des Romains.

Les généraux cardinginois tiennent un confeil fur l'état préfent de leurs affaires; il fut réfoit qu'Affanbal & Magon pafferoient en Afrique pour y levir de nouvelles troupes, put Afrinbal Barca pafferoit les Pyrénées, & leveroit des troupes dans les Gaules, pour aller, gantiète trouver fon frère Annibal, en l'alle.

Le finat ordonia à Livius d'aller an-devant de cette armée, & que Claudius Néro s'opposit à Annibal.

Annibal ayant appris que son frère venoir pour le joindre, se mit en marche pour aller audevant de lui : Clarifias Néro le rencoara: on se battit, se l'armé d'Annibal lat misse en dérouse; il perdit quarre mille hommes: ne voulant rien harderde davanage, il se reira; le perieur le pourfisivit, hit tua fluit mille hommes, te sept mille prisonner, prit quarre déphaine de most melégoprisonner, prit quarre déphaine de most melégo-

Afdrubal s'arrêta au fiège de Plaifance, qui ne lui avoit pas voulu ouvrir fes portes; il fut contraint d'en lever le fiège.

Tous les courier qu'Adrival envoyoù à foire, serven artiseire, format l'activat, qui avoit tout découver par les Iteres d'Adrival, rédout le le parentir; il part fa mille bomme choist, de doute cense chevaux; é syaut laifé son caubier de la comme choist, au contra condite et du ce les Iterenaux, alls trouver de la contra condite et de la conflict que la conflict de la conflict d

foldets; Affenbal fut d'., nombre des morts: on délistes queure conte et formiers romains,

delis ca qui are conta er fronters romans.

Il eff nervolle de d'exprimer la joie que caufa cette

vidaire dats la ville de flome, Et le chagrin où

Abufful refus tout, i fortes de confolations. Il vey oit par exte fundle baraille toutes fes efficiences perdus; fon édespoir clia jusqu'al preside furieux. Etant res em à lui , à la vue du tride specacle de le d., de fon rère ; il dit ; je ne doute

plus du malhent de Carthago,

elli Hansea les Carda einais.

L's deux confuls farant regris 3 Rome avec tout les applantificments immétiacles; Livius dans un char de trion, he, & Chadins à cheval, parce qu'illavoir combattu dans la province de fon celleque. Les Romeins ne remporterent pas feulepinent des viéloirés en touts, mais aufil en Efrogue.

Afdrubel Gifcon & Magon éroient arrivés de l'Airique avec des trempes confidérables. Afdrubal alla du côté de Cafix. Fiannon, qui étoit refté en Espagne, se jeignit à Magon, dans la résolution de ne se point quitter: leur camp étoit éloigné d'une Loue. Sillanus, que Scipion avoit détaché avec un corps de dix mille hommes de pied & de cinq cents chevaux pour les observer, entreprit d'enlever le camp d'Hannon: l'astaquer, le forcer, le prendre, fut la même chose. Les Carthaginois s'ennurent & portèrent la terreur dans le camp de Magon. Il n'y eut que quatre mille Celtibériens qui combattirent en défeférés, qui moururent tous en combattant. Magon vint au feceurs d'Hannon avec fon armée; mais comme elle n'étoit pas bien rangée, les Romains la défirent, forcerent le camp de Magon . & en firent un carnage horrible. Il périt dans ces deux combats quarante-un mille hommes. Il ne se fauva de ces deux armées que deux mille hommes,

Hannon fut pris dans le premier combat; Scipion retournant à Rome, l'y meua avec les autres prifonniers.

fonniers.

Le fenat nomma M. Livius dictateur, pour préfider aux comices.

548. Afdrubal & Magon repafferent en Afrique pour y lever de nouvelles troupes, & revinrent en Hifpanie avec vingt-deux mille hommes; Maffinita les joignit avec douze mille hommes, & les alliés leur en fournirent fix mille.

Toutes ces troupes, jointes à celles qui leur réfloient, fit que leur armée se trouva composée de cinquante mille hemmes de pied & de quatre mille cinq cents chevaux.

Scipion étoit retourné en Espagne; son armée n'étoit composée que de quarante-cinq mille constants quoiqu'elle sui inférieurs à celle des Carchaginois, il ne refusa pas la bastille qu'ils lui préfentérent.

Le combat ne dura que deux heures, une pluie fuieufe sépara les deux armées; ce fut le faint des Carthaguais, qui avoient déjà laisse quatorze mille moris sur le champ de bataille.

Giographie ancienne, Tome IL

Cette victoire for cause qu'Atanes, prince des Turdétins, prit le parti des Romains.

Afdral al & Magon voyant que tous les alliés les abandomoient, dans la craitte d'être livrés par eux aux Romains, princar la rour de Cadiv, ven barquerent, abandomérent l'Efragas, 80 s'en retournerent en Afrique.

Scipion ne fe contenta par d'aveirgnis l'Hifpanie fons la puifance de la r'aublique, il crut qu'il falloit faire fortir Aunibal Altalie pour conner la tranquilité & la paix aux "comains; ce qui ne fe. Pouvoir frie mora nerratt la grave a d'élime.

pouvoit faire qu'en portant la guerre en Afrique. Pour y réufir, il envoya Lelius avec de beaux préfens à Syphax, roi de Numidle, afin de décher de mettre ce prince dans l'aliance des Romains, comme il l'avoit promis aux deux Schion.

Lelius revine affez content de sa negociation, & dit à Scipion qu'il falleit qu'il y passat lui-même

pour terminer les choses

Scipion, après avoir laiffé Sillanus à Carthage la neuve, Martins à Tarragone, entre lesquels il avoit partagé son armée, escorté de deux galères & accompagné de Lesius, se rendit à la cour de Syphax.

Scipion y rouva Aldrubal; ils ne doutoient point qu'ils n'y fuifert venus pour le même fujet. Ils dinèrent enfemble; on s'enretint; mais Syphax ayanremarqué qu'il yavoit beaucoup plus d'hondreté & de politeile dans le romini que dans locactabagnois; se déclara en faveur de Scipion. Scipion étant revenu d'Afriège, afficgea Illitage,

qui avoir pris le parti des Cardinginois après la mort des deux Scipion, & avoit égorgé la garnifon romaine; elle fut prife après avoir fouffert cinq affauts, & for rédnite en cendres.

Cáblion évia fa nine en remetant Himilton de la graine arthapionie su poworé de Sipion.

Alfan, ville de la Benque, firatfligée par les de la graine anno de la batiente mortellement, propriet avec de la la graine de la batiente mortellement pares avoir a distant de la principale partie de la comparation de la distinction de la distinc

La maladie de Scipion causa deux révoltes. La première sut de luit mille Romains, qui

étoient au-delà de l'Ebre, fous la conduite de deux foldats, Calèmus & Umbern. Ils firent des courfes fur les alliés des Remains. Les deux capinaines de ces factieux avoient en la hardielle de prendre le jure de confuls, & de faire porter les faifezaux devant eux.

Des que Scipion fur rétabli, il alla contre ces révoltès, qui d'abord mirent bas les armes; ils Sass obtineent leur pardon, à condition qu'on trancheroit la tère à trente-cinq des plus criminels, du nombre desquels furent les deux prétendus confuls.

La feconde révolve fuit celle d'Indibilis & de Mandenius, quit émitrant à la rêce de vingt-deixt mille cinq cents Illinurges; ils furent penas de la témérité qu'ils avoient eue de préfenter la baraille à Scipion, par la perte de qu'avorze mille hommes; ils renuverent dans l'alliance des Romaines, qu'ils demanéternt.

Magon, frère d'Afdruhal, avec quarre-vings galères, tàcha de rentrer en Efpagne. Il abor la a Gadès; les habitans his refuferent l'emrée de l'ur port, parce qu'il les avoit déposillés de leurs

richeffes.

Lorsqu'il partit pour l'Afrique, il richt de prendre Carrhage la neuve; mais il fur repoussé avec une pette tres-considérable: il ne réalist pas mieux éaus les iles Baléares. Il reçut des ordres d'alter joindre son frère Annibal en Italie.

Scipion ayant foumis toute l'Efpagne, fut rappelé à Rome; on y mit deux proconnuls pour gouverner ce royaume, qu'on avoit divifé en deux provinces, citérieure & ultérieure. Scipion remit à ces deux patries, Lucius Lenralus & Lucius Manlius Acidius, le gouvernement de l'Hispanie.

Scipion rendit compte de ce qu'il avoit fair pendant les cinq anches qu'il avoit été dans ce peys, renis des fommes très-confidérables d'or & d'argent entre les mains des quelleurs, brigna le confiderables nour achever ce qu'il méditoit. Fabias éoppos à l'on déglion ; il avoit gané une partie des l'ametteurs, en difiant que c'évoit violer les loit, qu'il avoit gané liège pour pefidéer une settle étérnée.

Le peuple, mulgrè le Gunt, le fr confid. 8 his donne peur celligue Cariffia, qui, étam fouvereix donne peur celligue Cariffia, qui fami fouvereix n'avoit point à firer au fort. Mais Q. Fabias Maximus, salont de la gloire de ce jeune bêros, coppos au define qu'il void et paffer en Afrique, è it une longue haranque fin sons les incorredments qui possersament dans le finan qu'il evide en conservation de la company de la company en control de la company en control de la company de la company de la company en company de la company de la company de la company en control de la company de la company de la company en company de la company de la company de la company en company de la company de la company de la company en company de la company de la company de la company en company de la company de la company de la company en company de la company de la company de la company de la company en company de la c

549. Le peuple, qui regardoit ce joune guerrier comme un d'eu tuelbire, l'emporta sous d'une voix par leurs fuffrages; quantité de chevaliers romains (à fient un platif de l'accompagner, de combattre feus fes enférignes, de tous les billais s'emprejidents à lui fourrier tourse les chofes néceifierse pour la reduffice de cerre entreprisé.

Pendant ce temps là, Octavius, amiral de la flotte qui étoit fur les côtes de Sardaigne, prit quarrevingt galères chargées d'hommes & de bled, desti-

vingt galeres chargees d'hommes & de bled, dethnées pour rafraichir l'armée é'Annibal, Magon, frère d'Annibal, descendit fur la côte

de Ligurie , prit Genes ; quantité de Gaulois fe joignirent à lui : Il alla trouver Annibal durs le pays des Brutiens. Pour empécher la jondion , les pro-

confuls Lucretius & Livins harcelèrent cette struée, & Crassus, avec une autre armée, s'opposa à Annibal, qui n'ofa sovir de son camp.

Dars le temps que Scipion étoit en Italie, Indibilis C Mandonius fe révoltèrent, fe mirent à la tée de trente mille hommes de pied & de trois mille chevaux. Ils furent défaits par les deux proconfust; Indiolis fur nei, on fit trêue mille prifonniers, du nombre desquels étoit Mandonius, uni out la cière tranchée.

Scipion ayant envoyé Lelius pour reconnolire les ports & les tôres d'Afrique, Maffiniffa le vint treuver, & implora fon fecours dans une affaire où il s'agiffoit de fa gloire & de fa fraune.

Il hei dit que son père ètoit mort, que par les blis de pays his courones apparetoni at lêre du feu roi; qu'il avoit êté fiance à Sophontible, prieque celle carthaginoite, qui avoit est entre de reque peu la mort de son père le rendant un imple paricalière, on hi avoit c'ét Sophonishe pour la donner à Syphar, & par ce moyen le déracher de l'alliance des Romains.

Leius l'affura de la protection de la république , qu'elle prendroit fes intérés contre ceux qui vouleient lui ôter la couronne,

Les Carrhaginois, qui redontoient Scipion, firent tous leurre effors pour lui oppofer des forces capables de lui reiditer. Es levérent des troupes dans toute la Numidie, renouvellérent l'alfiance avec Philippe, roi de Matédoine, qui leur envoya de l'argent & quatre mille hommer, fous la conduite de Jonater.

On crea un dictateur pour préfider aux comices, Q. Cecilius Metellus fut le foixante - feizième dictateur.

Le dicharur nomma les deux confuls, M. Cornelins Cechegas & P. Sempronius Tuditanus.

§ 50, Pleminius, tyran de Locres, mounta le treillime four de la mison; tous les complices

părirem par les mains des bourreaux. Scipico, en qualité de precendul, paffa en Afrique avec une armée de quarante mille hommes. Celtà-dire, treatedax mille hompes de pied & quarte mille chevanx.

Dès qu'ou apprit à Cardosge que Expione droit an Ariqua, toute la ville fits dans une confernation genérale. Hangon, à la réte de cirq contaterant, à rança pour obievre la movements de Earmée; le copiel, qu'i le découvrit par un chemin de détour, le fit cardopper; il fur mé avec tous ceux qui l'accompagnosau. Scioion donna erdre à Lelius d'all'égger Usique;

feconde ville de l'ent des Carthagugois.

Maffiniffa vinr trouver Scipion à la tête de deux

cents cavaliers; c'étoit un prince d'un grand mérite, & dont le conful espéroit beaucoup.

Les Caribaginois firent dans cette occasion, tour ce qu'on pouvoit attendre; ils tirèrent tous les fectours qu'ils purent de leurs alliés, mirent sur pied une armée de quarante mille chevaux. Hannon, troiseme frère d'Amitbal, à la rête de cette nom-

breuse cavalerie, alla chercher les Romains: Scipion ayant appris que dans leur camp on faifoit mauvaile garde, & qu'on observoit très-mal la discipline militaire, forsit de son camp, & ayant poste sa cavalerie dans des lieux converts avec trois gros baraillons d'infanterie, Maffinissa s'atrança, fuivi sculement de douze cenes chevaux, jusqu'aux portes du camp des ennemis; d'abord ils mépriserent ce petit nombre, ils fortirent pour les charger; Maffinina les attaqua brusquiement, & serrant ses cavaliers, fit une retraite en combattant toujours comme s'il avoit craint leur grand nombre; ils le pourfuivoient; il les attira ainfi dans l'embuscade: alors la cavalerie & l'infanterie romaines tombérent fur eux avec rant de vigueur, que ne pouvant réfifter à la valeur de leurs ennemis, ils prirent la fuite après avoir laiffé douze mille hommes fur la place, dont Hannon fut du nombre. Les Numides qui se fauvèrent, en curent l'obligation à la viteffe de leurs chevaux.

Cette perte fut réparée par l'arrivée d'Afdrubal, avec une armée de trente mille homntes de pied & de trois mille eltevaux.

Syphax, quelques jours aprèl, vitit au camp des Carthaginois avec cinquante mille faithfilles & dix mille chevaux,

On mit à Romo une esse fur le set pour remplir le trésor public, qui étoit épuisé par tant de

511. Une pette furiente défola l'Italie; c'est pourquoi on ne fongea ploine à combattre fous ce confulat: toutes les actions de pafferent en Afrique. Scipton donna trois basailles, dont il fortit toujours vainneur.

Syphax charmo, en apparênce, de la videln ées Romains & de la vertu de ce jeune guerrier, fit des propofitions de paix qui n'eurent pônt d'effet, parce qu'on découvrit que ce n'étôt quie pour gagner du temps en attendant le retour d'Amiliah, qui devoit amener un puissant festour de Gaulois & de Lituriers.

Un Numide ayant découver à Maffiriffa que Syplax lui avoit promis une grande récompenfe s'il pouvoir l'affaitner, Scipion réfolat de faire tomber les Christinois dans le piège drifs lui rendoient. Il Gignit d'accepte le traite, finàs il l'ur dit qu'il falloit le faire raifier par le fenat; on accorda une triponfion d'armes,

Les foldats paffant d'un camp à l'autre, se vifitoient & se réjouissoient ensemble; Scipion apprit par ce moyen, que les baraquies des Carrhaginois n'étoient couvertes que de bois, de roseaux & de chaume.

Scipion resolut d'attaquer les deux camps des canonis pendant la mit.

Lelius et Maffiniffa marchèrent au camp de Syphax, Scipion se prèpara à embrascr celui des Carrhaginois; ce qui se sit avec des sièches, au bout desquelles on avoit mis des seus grégeois.

On ne peut exprimer quel fut le défordre affreux de ces deux camps ; ceux qui vouloient évher les flammes, notwodent les Rémains qu'i les percelant à coups de filèches; le carmige fut fi grand, gi'il v périt quarante mills homanes; fix mille futent Exis prifoundres; Affarabil & Yuphax fe fauvèrent, no leur prit cent foixante d'il-huit enfeignes. Le foldat profits de tout ce que le feu n'avoit pas confiuné.

Les Carthaginois appliquèrent tons leurs foins à remettre une armée fitr pied : en vingt-huit jours de temps, elle fe trouva de trente mille hommes, entre lesqueis il y avoit quatre mille Celtibériens; cétoit ce qu'il y avoit de plus considerable.

Les ennemés allérent chercher Seipion, qui chroit devant Ulimpie; ce général leur en abréga le chemin en allant au-devant d'eux; comme ce n'évolt que des troupes raamifées, gelles niment par, il n'y cut que les quatre mille Celcibeirens qui, préférant la mont à une houseule faite, de forant hacker; Adrahal & Syphax 6 fauvérent à he faveur de la mit; il refat sur le change de bazsille huir mille fape ceus hommes des conemis, a sur les quatres mille Celthériessy les Romains ne perdiern.

que trois cents foléante-dix hommes,
Après routes ces pertes, pluficurs villes se rendirent aux Romains.

Bris Maffiliens rappellèrent Maffinissa pour le rétablir sur le trône de son père.

On envoya un ordre exprés à Magon & à Afdruhal pour les prefier de revenir pour (ecourir la patrie, Scipion prit la ville de Tunes. Les Carthaginois mirent encère (ur pied une armée de trente mille

Scipion d'éfit aifément ces nouvelles troupes, qui étoient fans expérience. Syphax fut près dans ce combat.

Mathinia pria Lelius de lui remettre Syphax entre les mains, ajoutant qu'il étôit perfuadé que les perces de Cyrta lui feroient ouverres.

Sophonishe toute en pleurs, se jetta aux pieds de Massinissa, qui, pour lui éviter la houte du tricomphe, l'ipoussa le jour même, tandis que Syphax, réduit dans un cachot, mouroit de rage sé de déscripoir.

Lelius fair fort furpris en arrivara, d'apprendre fon mariaje. Il bis repetienta viveremen la fause; il avoir même réfolu d'enlever Sophoniste & de l'enroyer à Scipion. Les prieres de les lurmes de Maffindia le freut réfuerdre à attendre ce genéral. Il le rouver infectible; il lui repetienta avue force las conféguences de ce amariage, qui détruitée fon honheur; fi forteune, è la flore inclination que le finat avois pour lei. Muffinilla crovay à Sophonis inclination de le finat avois pour lei.

cans laquelle il y avoit du poison, avec une lettre où il lui marquoit qu'il ne favoit que ce feul moyen pour lui épargner la hoise dit triomphe : elle le prit.

Syphax fut envoye a Rome; il mourut a Tibur miferablement, quelque temps après.

Les Carthaginois bartis de tous côtés, firent des

propofisions de paix for avanuageuses pour les Romains: leur deficia écant de prolonger jusqu'à Parrivée d'Annibal, "on sit une trève, pendam laquelle Scipion envoya les articles au senat; elle sit rompue au ligit d'une infraction que frent les Carbagnois. La situe d'Ennis Octavins sur jette par la tempée si rules côtes d'Afrique; elle portoit des provisions su camp de Scipion. Les Curbaginois la pillerent, de prirent les paleres.

Scipion leur envoya des ambaffadeurs pour se plaindre d'un procédé si injuste dans le temps d'une trève. Ils surent très-mal reçus; on ne rendit aucune

justice aux Romains.

En Italie, Magon, frère d'Annibal, fut défait par les proconfuls Publius Varq & Marcus Cornelius Cethégus; Magon fut bleffe, & mourut, deux jours après, de fes bleffures.

La flotre carthaginoife qui remenoit les débris de l'armée de Magon en Afrique, s'elon l'ordre qu'elle en avoit reçu du sena de Carthage, siu défaite par l'amiral des Romains qui commandoit sur les côtes de Sardaigne.

Annibal ayant reçu des ordres précis de venir au fecours de fa patrie, fortit de l'Italie en furieux, permit le viol, l'incendie, fit maffacrer tous les Italiens qui étoient dans fon armée; il arriva à Leptis.

552. Scipion fut continué général des armées qui étoient en Afrique, en qualité de proconful. Annibal envoya des espions dans le camp de

Annihal envoya des dipionis dans le camp de Scipion, qui, as liue de les faire pendre, felon les loix de la guerre, les mens dans fon camp, leur in voir de quellé massière on exerçoi la difcipline militaire, fes vivres, fes munitions, fes machines, & les remoya généreulment , en leur difant: vous témoignerez à vorre mairre que les Romains font la guerre avec générolité, qu'il ne itendra, qu'à hii que nous décidions du furt de l'une & de l'autre république.

Annibal demanda une entrevue avec Scipion; on convint du licu & des perfonnes; ils s'abouchèrent & ne purent s'accorder; ils se séparèrent avec des marques d'estime.

On en vint à une bataille, l'une des plus remarquables qui ait été donnée entre ces deux grauds capitoines & entre les deux plus grandes républiques du monde. Il s'agiffoit de la perte de Carthage; & , du côté des Romains, de venger les cruautés d'Annibal.

Mafinitifa commandoit l'aife droite, Lelius la genche, Scipion le corps de baraille. Les éléphans cauferent d'abord un grand défordre dans les baraillons ron.ains; mais vingt-tinq de ces animaus bleffès, en returant dans l'armée car-

thagineife, y cauferent un effroyable défordre. Maffiniffa, à la rère de la cavalèrie, attaqua avec ant de vigneur celle des Carthaginois, qu'elle fur rompue en peu de temps.

Lehus de fon côré ébranla tellement l'aile droite

des ennemis, qu'ils commencerent à reculer, & prirent enfunte la fuire.

Scipion voyant ce défordre dans les deux ailes ennemies, s'écria: mes compagnons, c'en eft fait, ils font vaincus, ils ne font plus en érat de nous disputer la viêtoire; '& faisant avancer son corps de baraille, il acheva de mettre en déroute ce qui pouvoir résister.

Annibal, après avoir fait des efforts incroyables; fe fauva dans Carthage, accompagné de cinquante

cavaliers.

Les Carthaginois perdirent vingt mille hommes, quare mille furent baits prifonniers, foixante-trois eléphans furent tués; on prit trente-trois enfeignes & tout le bagage.

Cette importante victoire coûta dix mille hommes aux Romains, dont Scipion pleura la perte; elle fut réparée par l'arrivée de dix-huit mille hommes que lui amena Lennius, avec des provisions.

Comme on se disposoit à faire le siège de Carthage, Scipion reçuit des ambassadeurs qui vineret lui demander la paix; elle se fit aux conditions suivantes. Dans le temps des conserences, Verminax, sils de Suphay, qui vesqu'au securit de Carbina

de Syphax, qui venoit au secours de Carthage, fut défait par Octavias & Massinissa; il laissa sur le champ de bataille quinze mille hommes; douze cents cavaliers furent pris & soixante - quatorze enscignes.

Les articles du traité de paix furent :

Que l'Hispanie, la Sicile & la Sardaigne refteroient aux Romains, sans que les Carthaginois pussent les troubler dans cette possession.

Que la république de Carthage paieroit chaque année, pendant cinquante ans, cent vingt mille écis. Que l'on domeroit cent otages, tels que Scipion voudroit.

Que l'on rendroit à Massinissa, rout ce qui avoit été pris sur ses états pendant la guerre.

Qu'on rendroit, fans rançon, tous les prisonniers faits depuis le commencement de la guerre. Qu'ils rendroient toutes leurs galères, & n'en

Qu'ils ne pour lour leur commerce.

Qu'ils ne pour voient faire aucune guerre, fans
le consentement du sénat de Rome.

Que dans l'intervalle du temps qu'on enverroit à Rome pour ratifier ess articles, qu'on fourniroit la folde de l'armée romaine, & les provisions nécessignes.

Que les Romains, en vue de cette paix, hifferoient la liberté à la république de Carthage de vivre (Lon leurs loix, leurs containes & leur police, Qu'on leur rendroit les viltes dent ils jouisfoienr avant la euerre.

Les Carthaginois donnérent vingt-cinq mille écus pour réparer la floue conmandée par Octavius. Il fe fit une trève de trois mois ; les ambaffadeurs furent conduits à Rouse par Lucius Scipion,

frère du général. 553. Afdruhal Hedus, chef de l'ambaffade, préfenta les articles; la paix fut ratifiée. Les Romains rendirent généreusement aux Carthaginois tous leurs prisonniers sans rançon. Scipion sit brûler les galères à la vue de Car-

thage.
Maffinisfa fut mis en possession de Cyrtha.
Tous les soldats furent récompensés chacun selon

leur mérite.

Scipion arriva à Roine, où il étoit attendu avec
une impatience universelle ; il y sur reçu avec des
honneurs extraordinaires; son triomphe sur le plus

pompeux qu'on eût vu. D'un confentement général, on lui donna le furnom d'Africain. Après fon triomphe, il mit dans le tréfor public

treize mille écus.

Ainsi finit cette seconde guerre punique, qui avoit duré dix-sept ans. Le sénat sit alliance avec les Rhodiens & avec

Artalus , roi de Pergane.

Les Boiens, peuple de la Gaute Cidipine, firent des couries dans le territoire dest alibé des Romains.

Cette de la courie de la commanda del commanda del commanda de la commanda del commanda del commanda de la commanda de la commanda de la commanda de la commanda del commanda de

551. Apilkar, carthaginois, qui avoi eè bleffe da haeaille que Magon, frère d'Anniba), gerdit peu de jours avant de mouire, ayant appré la igue de tous les Gaulois Cidalpins, viret lear offir igue de tous les Gaulois en firent deur général, & le mirent à la téc de quarante mille hommes; il réduife ne orderes Platiance, & fir mafacrer la

garnifon romaine

Les Gaulois réfolurent d'en faire autrant à Crimoner le preconful l'avluis alla au Geourage, de cret ville, défit les Gaulois, leur tua trente-cinq mille homnes; à milleur de vrois princes Gaulois firent du sombre des morts; le butin fut trés-considérable; avoient été faits prifionnier dans le fac de la ville, avoient été faits prifionnier dans le fac de la ville, dans le Millaure, les Gaulois le défient de fui

556. T. Quintus Flaminius, S. Elius Pents Carus, On envoya una-colonic remaine à Plaifance; après Favoir rétablie, le conful Flaminius avoit mené fon armée en Macédoine; il avoit ordre d'arrêter Philippe, qui en étoit roi; quoiqu'il fût campé ehtre deux montagnes où il fe croyoit en firreté,

il v fitt force & defait:

tuerent fix mille hommes,

557. Les deux confuls marchérent contre les Gaulois, qui s'étoient révoltés par les intrigues d'un autre Amilear; lis furent défaits par la divifien que Cornelius mit entre les Infubriens & les Cénomans; trente-cinq mille Caulois furent tuels, on fit hundille priforniers, du nombre desquels écoit Anilicar,

Sous ce confular, Flaminius remporta une grande victoire fur Philippe,

558. Perius marcha courre les Lignéens & les domes Claudius courre la Inflièreix là lui derferent des embéches dans un délité , oil it hi frecert des embéches dans un délité , oil it hi frecert des embéches dans un délité , oil it hi frecent de la contract de courre de la commaine Se double. Peried e leur avange, ils marchaniles Gandlois Peried e leur avange, ils marchaniles Gandlois Peried e leur avange, ils marchaniles Gandlois et le commande de la c

Furns & Marcellus ééant joints, amsquèrent les Boins & les liguries; ji la re fait plus de quarante-cinq mille jur le champ de barille, parce que les Romins volaint les pant de leur réduce, leur réduferent quartier, Plantinius, en accordant a parix Philippe, roi de Matédoline, richibit toute, la Gréce dans fon ancienne liberté. On entendir par-tout les thiatres & les jeux philiés, répèter plus de cent fois ; que les Dienx confererent la république romaine; y tivent les Rominis 1 la république romaine; y tivent les Rominis 1

559. La guerre continuoit toujours contre les Gauleis; le conful Valerius leur ayant nué dix mille hommes; ils fe retirèrent dans leurs villes. Toute la Grèce, comme nous ayons dit, ayoit

Toute la Gréce, comme nous avons dit, avoite té remité dans son ancienne héberté, excepté Sparte, qui étoit dans l'eclavage, fous le tryran Nabis, qui fut défait par Flaminius. Sparte fut remité dans ses angiens, droits, mais Nabis avant violé le traité fit avec Flaminius, fut tué par Philopémen deux aus après, en é62.

560. Sempronius defit les Boiens, qui avoient repris les armes fous la conduite de Dioris; ils perdirent onze mille hommes & les Romains curq

Scipion Nafica, fils de En. Scipion, défit les Luftantais, & remit la baffe Hifpanie fous l'obétifince. 561. Quatorze mille hommes que perdirent les

Bosens, qui furent défaits par Cornelius, les fit fonger à la paix.

562. Les Bosens obtinrent la paix, en donnant

pour otages tous leurs fénateurs, tous leurs capitaines & quinze cens cavaliers, qui composoient toute leur cavalerie.

565, La paix que les Boiens avolhn faire, kur parut fi onécenté, qu'ils reprient les armes, Scipion Nafica les déit, kur tus vinge-huit mille hommes, leur pris cent vinge-quatre enfagnes, deux cents quarante-fipt chariors & tout leur bagage. Ils obdirent encore la paix, à condition de remorte entre les mains du vainqueur les auteurs de leur révolte, qui firent punis.

Le fénat romain fit une actions de justice qui leur attira l'estime & l'aminié des Gaulois, Marcus Furius, préteur, avoit vezé les Gaulois par des eradions injustes ; les plaintes qu'ils en firent au fernt furent écoutees ; il fut dépose, & on leur renest ce qu'il avoit pris-

Annihal, qui s'étoit retiré auprès d'Antiochus, roi de Syrie, avoit porté ce prince à la guerre contre les Romains, Le fenat , bien inftruit de toutes les lignes qu'il avoit faites , lui déclara la guerre. Prolomée, roi d'Egypte, Maffinissa & les Carriaginois envoyerent à Rome pour leur offrir

des fécours. Le conful Acilius défit Antiochus dans le détroit des Termepylos, tailla fon armée en pièces près

la ville d'Héraclée.

Glabrio fit faire une flatue équestre d'or pur, qu'il fit mettre dans le temple de la Pieté. Il la confacra à la mémoire de fon père, à qui elle reffembloir; ce fist la première qu'on ait vue à Rome,

faine de ce précioux métal. Les Etoliens , qui avoient pris le parti d'Antiochus, demanderent la paix au conful, qui la leur refufa.

564. Philippe de Macédoine rompt le traité qu'il avoit fait avec les Romains, en afficgeamt Athènes, La proconful Clandiais Cento lui fit lever ce ficge, prit Chalcide, fit paffer la garnifon au fil de l'épée & la réduifit en cendres.

Le conful Lelius arriva avec une armée de singtdeux mille hommes. Il prit les villes d'Apollonie. de Dyrrachium & d'Amparite; la prile de ces trois places fut cause que phisieurs autres se ren-

Philippe, accompagné de fon fils Perfée, préfenta la baraille aux Romains; quoique son armée für de beaucoup plus nombreuse que celle de la république , les Macédoniens qui n'avoient plus rien de leur ancicane valeur, après quelque reliftance, prirent honteufement la fuite ; ce ne fut plus une bataille, mais une déroute & un car-

Scipion ne faisoit pas la guerre en Afie avec le meine avantage : il v fut fi maltraité, que le fenat voulut le depofer. Eneus Scipion , fon frère , pria le fénat de ne point faire ce déshonneur à fa famille, & qu'il iroit , en qualité de licutenant , fervir fons fon frère. Les fénateurs furent ravis de lui accorder cette grace; il fe rendit en Syrie, & emoique Antiochus & Annibal fuffent à la tête de trois cents mille Afranques, ils furent vaincus; Antiochus fut obligé de demander la paix , qui lui fut accordée à des conditions avantageuses aux Rolliains. Annibal , craignant de leur être livré , fe retira chez Prufias , roi de Bythinie.

Scipion entra à Rome en triomphe : le furnom d'Afrarique lui for donné; ce fur le premier qui triompha de l'Afie.

565. Le fénat récompensa généreusement les

Eumènes, finecesseur d'Alexandre, eur les villes de l'Afie prifes for Antiochus.

Les infulaires de Rhodes eurent la Lycie & la

Arizrathe, roi de Cappadoce, qui avoit été dans les intérêts d'Anthiochus, moyennant deux cents talens & ouelque fatisfaction qu'il fit au fenat, fe tita d'affaire.

Flaminius voyage que Philippe se tenoir dans les lieux de Milicile accès pour éviter le confhat, fit conduire, par un berger, quatre mille folders à travers des lieux qui n'eroient comme du'à lai, fur le fommet d'une montagne qui commendoit le camo de ce roi : le proconfut l'arragna d'un autre côté : ces quatre mille hommes, en fe jettem dans fon camp, y portèrent le trouble & l'affoi. Tout y étant en defordre, il fut défait & contridit de prendre la fuite : fes alliés l'abandonnérent.

Deux autres bamilles qu'il perdit encôte, l'obligèrent de demander la paix, qui lui fitt accordée à

ces conditions:

Que toutes les villes grecques jouiroient de leur ancienne liberté, & que l'on en retireroit toutes les garnifons macédoniennes.

Qu'il- ne réserveroit que dix galères; que toutes les autres feroient mifes au pouvoir des Romains, Qu'il ne pourroit avoir que cinq cents foldats, Qu'il n'entreprendroit aucune guerre fans le

confertement du fenat. On'il paicroit eing cen:s talens comptant & eing

cenis autres en fix termes ceaux Les Gallogrees ou Galates avoient pris les armes en filveur d'Anthiochus; les Romains réfolurent

de les en châtier. Manlius Vulfo défit les Tolistoboges, qui étoient campés près du mont Olympe.

Les Techolages & les Trocmes ayant été défaits, tout ce pays fe remit fous l'obcissance des Romains.

566. Les Gaulois Scordifques , qui habitoiene la Pannonie, forent défaits par Scipion l'Afiatique, & foumis à la république romaine. Ils fe révoltérent plusieurs sois dans la fuite : Scilla les soumit entié-

Les richesses de tant de provinces qu'on avoit apportées à Rome , y mirent le luxe dans les maifons, les ameublemens, les liabits & les tables. .. On introduifit les mauvais lieux ; on y vit des fociétés de déhauches, fous le nom de Bacchanales, La mauvaife foi , les faux contrats , les meurtres , les empoitonnemens & tous les autres crimes fe raffembleient dans la ville, où tous les trefors étoient réunis. Cette Rome fi frugale, fi religieuse, ne subfiftoit plus que dans le fouvenir.

Meffala , dans la Ligurie , donna trois petits combats, dans lesquels il fut désait, y perdit la moisié de fon armée, & fut contraint de se retirer. C. Catinius fut tué en Lustranie, & son armée-

taillée en pièces, 567. Les deux confuls marchèrent contre les-Liguriens, les défirent, vengérent la mort de Meffala . & réparérent le déshonneur des armes

568. L'infame confrairle des Pacchantes fut abolic; fest mille perionnes, taut de l'un que de l'autre fexe, furent punies de mett.

Les athlètes, qui faisoient les délices des Grees,

furent introduits à Rome.

469. Claudius défit les Liguriens qui s'ésoiens révoltés, força leur camp, les contraignit de fe rendre à diference, fit trancher la tête à trente-fix

des principaux auteurs de leur révolte , défarma le reste & lour prit fix places."

570. Les deux Schrien furent accufés du crime de pécular par les tribuns du peuple ; l'Afiatique n'ayant point comparu, fut condamné à une amende; l'Africain y vint en habit plane, & dit : « je ne fais point ce dont on cherche à m'accuser, mais je sais bien qu'à parell jour j'ai vaincu Annibal ; c'est par cette victoire que j'ai rendu Rome maitresse de l'Afrique ; c'est pourquoi il est plus à propos que nous allions au capitole en rendre grace aux dieux ». En achevant ces paroles , il se leva , toute l'as-semblée le suivit : ainsi ses accusateurs restèrent feuls combles de confusion,

Les tribuns outrès his firent donner une seconde affignation, pour procéder contre his avec toute la rigueur; mais Tiberius Sempronius Gracchus, tribun du peuple, qui étoit fon ennemi, s'opposa à l'injustice des autres tribuns , disant hautement en'il croit honteux d'oppnmer, dans sa vieillesse, un homme qu'on avoit respecté dans la ficur de fes années : tout le monde applaudit à Sempronius ; le fénat - comblé de joie - les mena fourper dans le capitole: Scipion, qui ne vontoit pas coder en reconnoiffance envers fon ennemi fa cenereux, lui donna en mariage une fille mi lui refloit.

Caron, dit le Cenfeur, applique tons fes foins à bannir le luxe de Rome, & degrade des fénancurs

accuses d'eire trop voluptionix.

571. Philippe, roi de Macédoine, pour ôter aux Romains les toupcons qu'on avoit contre lui, envoie à Rome fon fils Perfée en orage,

Scipion, ourre de l'ingratitude des Romains, fe retira dans fa maifon de campagne; on le trouva

more dans fou lie : il y a plusicurs femimens sur cet accident.

Annihal fe ma cette même année, en difant: délivrons Rome de ce horgne malheureux. Il fe décida à ce fincide, parce que Profies, roi de Bithy; nie , avoit descin de la livrer aux Romains

572. Le fenat ordonna que les temples d'ifis & de Scrapis, ou se commettoient mille infamies, seroient démolis ; comme personne n'osoit le faire par le respect qu'ils avoient pour les dieux , Marcellus rit une hache, & par fon exemple y encouragea

573 Les Liguriens , dans le temps d'une fuspenfion d'armes, attaquent le camp d'Emilies Paulus; ils furent punis de leur infraction par la parte de quinze mille hommes qui furent tues, & vingteing mille faits prifonniors; lunt bagage fint pris, & conx un retroient fe rendirent à diferetion. On prouva dens le rombemi de Numa, trois

volumes touchant la religion.

Le préteur Pétilius les ayant fait brûler, fut accufé d'impiété & de facrilège; mis on le roftvoya abfons de cette accufation, après qu'il eut tut ferment que ces livres renvertoient la religion qu'on pratiquoit alors,

574. Pour ôter tout fujet de révolte aux Liguriens, on en transplanta quarante mille familles dans l'Abbruze. Inivius, préteur de la haute Hispanie, remit les Celtibériens dans leur devoir. après avoir remporté fur eux deux grandes victoir.s.

Dans la première, il leur tua vingt-cinq mille hommes, & douze mille dans la feconde.

Piton étant mort quelque temps après fon élection, Hortenfia, fa femme, fut foupçonnée de l'avoir cinpoisonné, pour faire parvenir son fils au consulat: en effet, il fut élu en la place de son beau-piere. 576. Epulon , roi des lítriens , à la faveur d'un temps obfeur, furprit un petit camp des Romains, &

les obligea de prendre la fine; comme les Idriens s'amusoient à piller & à faire bonne chère, le conful Manlius les furprit & les milla aifement en pièces, parce qu'ils étoient ensevelis dans le vin-Philippe, roi de Macédoine, mourut fous ce

confidat

Therius Sempronius Gracchus, proconful en Eipagne, défit les Celtibériens avec un fi grand carrage, que ne pouvant lai réfulter, il prit cent inquante de leurs villes. Sa générofité envers Thurus, prince Celtibérien, anquel il rendit fon 61s & fa tille , fut cause en partie de l'obcissance de ces peuples. On élut les deux confirls fuivans.

577. C. Claudius Pulcher, & Tiberius Sempronius Gracchus, Chudhas, a cuil le fort avoit donné la conduite de la guerre d'istrie, fur obligé de retourner à Rome pour prendre les augures, & faire les facrifices accomumes au temple de Jupiter Capirolin, parce que les officiers ne vnubilent pas le reconneitre, & le recevoir avant qu'il se fut ac-

quitté de ce devoir religieux.

Claudius resourne en Istrie, affiège Naface, la plus forte place du pays, tant par l'art que per la namire; ce siège fui long & meutrier : on detourra le cours de la rivière, ce qui ne fe fit qu'après des peines és des travaux très-grands: les affiégés se croyant perdas, s'abandonnérent. an delicipoir, tuerem bars femmes & leurs enfans, qu'ils jerterent au pied de leurs murailles, pour montrer à leurs ennemis quel étoit. l'excès de le fureur: leur roi fe tua de fes propres mains, & la plus grande partie des babitans faivirent fon

La ville ayant éré, prife, fut exposée au pillage; les habitans qui éroit reflés furent vendus; la autours du la révolte, après ayou été fougres, forent décapirés; toures les villes du pays se mirent tous Pobliffance des Romains, & donnérent des otages. Clardius marcha enfuite contre les Illyriens, qui s'étolent rivoltés, les dont dans les plaines de Panaro; &, malgré leur réfiftance, qui fat trèsvigourcufe, il remporta une victoire complète, leur tua quatorze mille hommes, & fis fept cents prisonniers, & tour leur bagage fut pris avec cinquame

étendards. 578. Scipion étant mort de la peste en entrant en campagne, Valérius fut mis en sa place. Claudius, proconful de Ligurie, prit Modene

d'affaut. Le conful Pétilius fut rué dans un combat contre les Liguriens; fon lieutenant ayant eaché fa mort, forca les Liguriens dans leur poste, & leur nua cinq

mille hommes. 581. On accorde la paix aux Corfes, à condi-

tion de payer tons les ans deux cens livres de cire. Maffirilla avertir le fénat que Perfée, roi de Macédeine, fidicitoit la république de Carthage, qu'il avoit fait des ligues avec les villes de la Grèce & les Rhodiens, pour faire un foulévement général contre les Romains,

Dans le même temps ce perfide prince envoya des ambaifadeurs à Rome, pour renouveller l'alliance que son père Philippe avoit faite avec la republique, Le fenat, qui étoit averti de fes démarches, chargea les ambaffadeurs de dire à leur maltre que les Romains étoient fincères & religieux dans leurs paroles, mais qu'ils vouloient qu'on gardat inviolablement celles qu'on leur donnoit.

Eumènes, roi de Pergame, vint à Rome, & confirma tout ce que Maffinissa avoit mandé. Perfée avant mis dans fes intérêts Pruffias, roi

de Bythinie, Colris, roi des Odrifois, dans la Thrace, & les infulaires de Rhodes, prit les armes contre les Romains. La république accepta le fecours d'Eumènes,

roi d'Afic, de Prolomée, roi d'Egypte, & d'Ariarathe, roi de Cappadoce. Les confuls avec deux armées, l'une de terre & l'autre navale, partirent pour soumettre Persée.

582. Les Carthaginois & Maffiniffa, au fujet de quelques provinces, fe brouillèrent; le fenai donne ordre qu'on envoie des ambaffadeurs pour terminer ce différend.

Un manyais vent pouffa une si grande quantité de fauterelles dans la Pouille, que la terre en fut soure couverte, & leur corruption causa quantité de maladies. 581. Tout étant prêt pour aller en Macédoine,

Craffin eut le commandement de l'armée de terre, & Licinius celle de mer.

Persée étonné de ce grand armement, eftvoya des ambassadeurs à Rome, avec ordre d'assurer le fenat qu'il ne demandoit que la paix , & qu'il répareroit le dommage qu'il avoit fait aux allies du peuple Romain.

On refusa aux ambassadeurs l'entrée de la ville:

on leur donna audience dans le temple de Bellone hors de Rome: en leur dit que le conful Licinius étoit chargé des pouvoirs du fénat. Martius obtint qu'on enverroit de feconds am-

baffadeurs à Rome, & qu'on feroit une trève jusqu'à

lent retour. Ces and affadeurs furent plus mal reçus que les

premiers , perco qu'on avoit arrêté des affaffins envoyés par Perfée pour tuer Eumènes, roi de Pergame. Les fanteurs répondirent qu'ils ne vouloient point d'ailiance avec un traître,

La négociation pour la paix étant rempue, on en vini à un combat fur les bords du fleuve Pénée. Perfee forca les Romains de combattre avant que le conful cût mis son armée en baville : les Etoliens, fans tire: l'épée, prirent la fuite, ce qui mit le défordre dans les troupes romaines, qui perdirect deux mille cinq cents hommes , & cinq cents prisonniers: Persée n'en perdi: que soixante,

Persee, qui pouvoit entièrement défaire l'armée romaine, parce qu'elle étoit dans un lieu défavantagenx, ne fut pas en profiter; il s'amufa à fe divertir avec fes capitaines,

Les Romains, à la faveur de la nuit, passerent le fleuve Pénée, & se rangèrent en bataille. Persõe se croyant perdu, demanda la paix; mais le consul lui ayant donne pour toute réponse qu'il falloit qu'il remis sa personne & son royaume entre les mains du fenat, ces propositions lui paroissant aussi dures que hontenfes , il se détermina à soutenir la guerre.

L'armée navale romaine ne réuffit pas mieux : elle fut batme par les amiraux macédoniens, qui prirent huit grandes galères, en coulèrent quelquesunes à fond , & prirent cinquante-huit petits bâtimens-qui porroient la milice romaine.

Les Alabandins, par une baffe & cidicule flatterie , érigérent la ville de Rome en déeffe , lui bàtirent des temples, & instituérent des jeux an-

584. Hoftihus, l'un des confuls, fe préfenta par deux fois pour entrer en Macédoine, & fut défait toutes les deux fois.

585. Martius partit de Rome avec douze mille hommes, &prit le commandement de l'armée d'Hoftilius. Il vit bien qu'il étoit impossible de torcer les détroits où étoit Perfée, parce qu'ils étoient gardes par une armée de quarante mille hommes de pied, & de quatorze mille chevaux; il prit un chemin de détour qu'en avoit eru impraticable, qui n'étoit point garde; il y fit passer jusqu'à ses éléphans, & ayant range fon armée en bataille dans la plaine, elle préfenta le combat à Perfée, qui fut fi étonne, qu'on peut dire qu'il en tomba en frénésie; il ordonna à Andrifcus d'aller mentre le feu à fesmagafins & à ses machines de guerre ; il ordonna auffi à Nicias de jetter tous ses tréfors dans la mer.

Andrifcus n'exécuta point fes ordres, yoyant ien que Perfée, revenant en fon bon fens, feroit faché des ordres qu'il avoit donnés.

Nicias avoit fait ce que Persee lui avolt commande, mas avec précaution, ayant fait jeter fes richesses dans la mer, dans des coffres de fer, pri furent enfuite retirés. Perfée, ne pouvant fouffrir de tels témoins de fon extravagance, fit egorger Andrifeus Nicias, & tous les plongeurs qui avoient tiré fes richesses de la mer.

Marrius prit Héraclée; il échoua devant Theffalonique, dont il fut oblige de lever le fiège. L'armée de mer ne réuffit pas mieux; elle atta-

qua quarre places, dont elle fut obligee de lever honteufement le fiège avec perte. Les confuls fu-rent L. Emilius Paulus, & C. Licinius Craffus. 586. Emilius, en feize jours de temps, arriva en

Macédoine avec feize mille hommes de pied & deux mille chevaux, qu'il joignit à l'armée confulaire. Il trouva l'armée macédonienne près du mont Olympe, composée de quarante mille hommes de pied, & quatre mille chevaux; celle d'Emilius

ctoit de trente-deux mille fantaffins & de quatre mille cavaliers.

Perfee ne vouloit point fortir de fon camp qu'il avoit bien forttié. Scipion Nafica, & Fabius Mazimus Emilianus, fils aine du conful, conduits par des gens du pays qui connoiffoient un endroit par où l'on pouvoir l'attaquer, entreprirent, à la tête de huit mille hommes, cette expédition : Perfée, qui en fur averti, leur opposa douze mille hommes de l'este de ses troupes, sous la consinte de Milon; mais ils furent tailles en pièces; ce qui se sauya porta l'alarme dans le camp: Perfée se fauva la nuit en diligence; le conful le poursuivit : on en vint à un comhat qui fut terrible : la phalange macédonienne ayant plié, tout le restê prit la suite avec elle. Perfee perdit vingt-fix mille hommes, & onze mille furent fairs prilonniers,

Perfée s'enfuit à Pella, où étoient ses trésors, & ne s'y croyant pas encore en sûreté, il fe retira dans l'île de Samorrace, où Octavius, amiral de la flotte romaine, aborda. Perfée fe croyant découvert & perdu , se cacha , traita avec un pilote de Candie, pour se retirer dans cette île : il sit transporter dans le vaisseau toutes ses richesses ; le pilote leva l'ancre fans attendre Perfée, & fit le plus grand vol dont l'histoire fasse meation,

Ce prince infortune se mit entre les mains d'Octavius, avec sa femme, ses enfans, & ce qui lui restoit de ses trésors: Octavius conduisse Persee au camp d'Emilius, qui le reçut avec tant de bonté, qu'il remercia la fortune de l'avoir fait tomber entre les mains d'un vainqueur si généreux.

Toutes les villes de Macédoine, qui avoient regardé Perfée comme un tyran, se mirent sous l'obésifince des Romains

On récompensa les alliés des Romains pendant cette guerre.

On punit ceux qui avoient pris la défense des rois de Macédoine, 587. Le fenat continua Emilius en qualité de

Geographie ancienne. Tome II.

On envoya dix commissaires pour régler les affires de ce royaume.

Emilies ayant demandé à quoi fervoit une fuperhe colonne placée près du temple de Delphes, & avant appris que c'étoit pour y mettre la flame de Perfée: il vaut micux, dit-il, y mettre celle de fon vainqueur. Il y fit mettre la fienne, avec cette inscription: L. Emilius Paulus, vainqueur de Perse. On déchargea les Macédoniens de la moitié de

Le triomplie de Paul Emile dura trois jours : ce fut le plus pompeux qu'on eût vu ; on y vit

le fuccesseur d'Alexandre-le-grand, avec sa famille, attachés au char du vainqueur.

Perfee mourut après quatre ans de captivité, avec sa femme & deux de ses fils, qui monérent

une vie très-languissante après un tel revers. Sous Perfee finit la seconde dynastie des rois de Macédoine. Emilius, cenfeur, fiz le dénombrement du peuple, qui se trouva de trois cents trente-sepr

mille quatre cents cinquate-deux chefs de famille. L'Illyrie, l'Albanie & l'Epire furent réduites en provinces romaines.

589. Le fénat accorda quelques différends entre Prufias, roi de Bythinie, & Éumène, roi de Per-

190. Le fenat donna la couronne d'Egypte à l'aîné des Ptolemée: le cadet, qui la disputoit à son frère, fut privé du trône.

501. Le fenat rétablit Ariarathe, roi de Capadoce, injustement dépossedé par son frère Holopherne.

192. Démétrius, roi de Syrie, ayant été rétabli par le fenat, envoya à Rome une couronne d'or du poids de dix mille écus.

593. M. Valérius Messala, E. Frannius Strabo, confuls. Les Juifs, perfécutés par Antiochus En-pator, implorèrent le fecours des Romains.

594. Massinissa se faisit de l'Emporie, province qui, de temps immémorial, appartenoit aux Carthaginois; &, parce qu'ils lui avoient refusé le passage fur leurs terres, il leur fit payer trois cents mille écus pour les frais de la guerre.

595. On fit à Rome des loix pour réprimer le luxe & la dépense des tables; il tut défendu de fervir aux festins des viandes qui excédassent le prix de cent-pièces de cuivre, qui valent un de nos écus de trois livres.

596. On fit travailler aux mines qu'on avoit découvertes dans la Macédoine.

197. Les Dalmates font des courfes fur les alliés des Romains; le fenat en ayant reçu les plaintes, promet de les secourir.

598. Martius, conful alla contre les Dalmates: d'abord il eut quelque échec, parce qu'il fut furpris & atraqué; mais des le moment qu'il se fût remis, il lestailla en pièces & prit d'affaut Delminium, leur ville capitale; ce qui les obligea de de+ mander la paix qui leur fut accordée.

599. Les Dalmates se révoltèrent ; Nasica leur Titt

tua vingt-quatre mille hommes, & les humilia tels lement qu'ils furent obligés de fe foumettre à l'empire Romain. On prit toutes les suretés possibles pour les empêcher de fe révolter.

600. Les Lufitaniens, fous un de leurs capitaines nommé Punicus, prirem les armes, Manlius & Calpurnius, précurs des deux Efpagnes, s'oppoféeral à Punicus, qui les défit, leur ua fix mille hommes, dont le quefteur Terentius Varro fut du nombre.

Quoique Punicus eur été mé au fiège d'une ville, la révolte continua fous un autre clief, nommé

Celtrais.

Le Acomains y euroyèrent Lucius Mummins, qui forpact camp; hais comme il pourfisvoit, qui forpact et camp; hais comme il fourfisvoit. Celtrais ralia fest troupes avec trop de vivacité, Celtrais ralia fest troupes avec tant de prompti-rude, cu'à fon tour il défit les Rômaius, Jeur un mult mille hommes, força leur camp & fir un butin confidérable, Mummins fe fauva avec cinq mille hommes.

Les Lufenniens, se fann fur la vidéore qu'ils avoient rempreée, n'observeient acune règle militaire. Munmins, qui en fut averni, les charges, lear nas sign mille hommes, fecuture se draptage. Le trans a fept mille hommes, fecuture se draptage, se fit un pauti confidérable. Miunnius syant appris que les Lufriaciares fuidoren le feige d'Ocis, s'y rendit, les força dans leurs tranchées, lear mus quatores mille hommes, extermina tous caux qui évoient albés à la petite guerre, & diffipa tous ses révoltes d'un service de l'acceptage de l'acceptag

Les Marfeillois, opprimés par les Liguriens qui affiégolent Nice & Antibes, implorèrent les fe-

cours du fenat.

toire fut donné aux Marfeillois.

Les Liguriens tuèrent les ambaffadeurs romains, qui étoient venus les prier de laisser leurs alliés en paix.

paix.

Le conful Opimius vengea hautement cet attentat:
les auteurs furent déchirés à coups de fouet; les
Liouriens furent tous faits efclaves, & leur terri-

for). Les Celibèrieus & les Arunques fe rèvoliteren fous Carras, pure pierei à le confui Nobilior alla corne eux: il fe donna un comiar, les Romains y periurien cinq mulle bommes, de des Romains per servicient cinq mulle bommes, de diurent popur généraux Almono de Luccon: les Romains les poorfinia vent ; ils fe préfereiren pour le combar: les déphans que Manfain avoir en voys, simere un défordre l'infranterie des Celabèriens; reals un téleficher de l'article de l'article de l'article de l'article de l'article de y custif le nême trouble qu'il avoir feit parmi les ennemis, quis profinant de certa occasion, défient les Romains & leur turcient quarer elle hommes,

Blafus, général de la caval-rie remaine, fur furpis par les Celübériens, qui taillèrent fes troupes en pièces: gour combte de malheur, la ville d'Oclis, où étoient les finances & les magafins des Romains, fer rendit aux entemis; le conful fur obligé

de fe renter, & n'ofa tenir la campagne, fe voyant privé de tout fecours pour faire fublister fes troupes. 602. Marcellus, conful, alla en Espagne avec dix

mille hommes de pied & quinze cents chevaux, qu'il joignit à l'armée confulaire, reprit Oclis à discretion, se fit rendre tout ce qui avoit été pris, se sit payer trent talens comptant, & remit les Nectobriges sous l'obéliance des Romains.

Dans le temps que ces chofes se passoient en Espagne, Andrifeus prenant le nom d'un des sils de Perse, passa en Macédoine, sit révoler cette province; il eut des partisans, & prit le titte de

roi de Macédoine.

603. Les Celribériens avoient envoyé au fénat des ambasfadeurs pour demander la paix. Marcellus avoit écrit au fénat en leur faveur, & avoit marque dans fes lettres, que cette guerre étoit trèsfacbeufe, qu'il feroit très-difficile d'en venir à une fin qui put être honorable à la république. Cette lettre caufa un effet très-facheux; personne ne vouloit y aller, Scipion Emilien s'adressant au fenal, dit : je fuis trop jeune pour ponvoir afpirer aux charges; neanmoins, je m'offre pour aller fervir dans cette guerre, ou en qualité de lieutenant du conful, ou en qualité de tribun militaire; e ferai en cette occasion tout ce qu'un honnète homme doit faire. Chacun applaudit à ce jeune guerrier. La charge de lieutenant du conful lui ayant été accordée, les levées se firent avec succès. "Lucullus mit le siège devant Cauca , & malgré

Lucullus mit le fiège devant Cauca, & malgre la capitulation, fit paffer feize mille habitans au fil de d'èpée, enfuite il affiègea Internace. Scipion accepta un duel contre un prince Celtibérien; il

en fortit vainqueur, & le tua.

Internace se rendir à Compoon; elle su conservée. 604. Massinista, qui avoit dans les Romains de puissans protecteurs, s'évoit emparé de quelques provinces des Carthaginois, &, non content de cette usurparion, il avoit attaqué leurs alliés: les Carthaginois armèrent pour leur désense.

Massinissa envoya des ambassadeurs à Rome pour se plaindre de capre infraction; qui contrevenoit au traité fait avec Scipion, il y avoit cinquanteur ans, Les Carthaginois en envoyèrent aussi de

un ans, Les Caro

On fit partir des commiffaires; & comme ils avoient des ordres fecrets de favoirfe Maffinifa, il fitt ordonné que les chofes refleroient dans l'ext oi elles terioner, & qu'on détarmeroit chacun de fon côté : ce jugement, qui écit une ignificie, re-dit ce prince plus bardi; il s'empara encore de la privaire de Trique, dans laquelle il y avoit cinquante-deux villes, qui de tout temps avoient été fous la domination des Carthaguian de la constant de l'action de

Les Carinaginois firent de nouvelles plaintes au fénat; Portius Cato y fut envoyé: mais let Car-haginois ne voulant fe econotire pour juge, qu'à concition qu'on leur rendroit les provinces qu'on leur avoit utimpées, Porinis, fiché de cette réfliution, revint à Rome, où, ayant fair se fiénat le

raifons de Scipion Nafica, & des plus fages fénareurs. Massinissa recut des ordres de faire la guerre aux Carthaginois, Il affiégea Horoscope, l'une de leurs principales villes ; mais il fut obligé d'en lever

le fiége, parce que les Carthaginois prirent les armes pour se détendre,

Scipion, qui avoit passe d'Espagne en Afrique pour demander des éléphans à Mathniffa , à la priere des Carthaginois, tâcha de les accommoder; mais le refus que fit le fenat de Carthage de rendre les

transfuges, fut cause de la rupture. Pour comble de malheur, la ville d'Utique, ui étoit la seconde ville de l'état des Carthaginois, se mit sous l'obéissance des Romains,

605. Les Carthaginois, qui vouloient avoir la paix à quelque prix que ce fût, donnérent aux confuls trois cents otages tels qu'ils les demanderoient, vingt mille paires d'armes, & deux mille machines de guerre; mais Martius leur dit qu'il avoit ordre de détruire leur ville & de la rafer afqu'aux fondemens, qu'ils avoient néanmoins la liberté d'en rebatir une autre éloignée de quatrevingt stades.

Des qu'on eut rapporté cette réfolution dans la ville, la fureur s'empara des habitaus; ils maffacrèrent tous les Italiens qui se trouvèrent dans Carthage, fabriquèrent de nouvelles armes, se servirent des cheveux de leurs femmes pour faire des cordes à leurs arcs, se préparèrent à se désendre & à mourir les armes à la main, plutôt que de " quitter leur ville comme des làches

Il y avoit dans la ville deux Afdrubal, dont un fut fait général de leurs armées, & l'autre gouverneur de la ville.

Carrhage avoit sept lieues de tour ; elle étoit fituée fur une langue de terre; elle avoit deux ports & une bonne citadelle, appelée Birfa. Voyez ARTHAGO.

Manlius l'attaqua par terre, Cenforius par mer. Les Carthaginois se défendirent avec toute la valeur possible, & mirent le feu dans les galères romaines avec de petits brûlots; ils repoutférent " les affauts que les confuls donnérent avec une trèsgrande perte.

Scipion, qui n'étoit que tribun, acquit une grande réputation à ce fiège, ayant tiré Manilius d'un défilé & au paffage d'une rivière où l'armée romaine eût péri. Manilius envoya Scipion vers Maffiniffa pour avoir des secours, afin de réparer les pertes que Pon avoit faites

Le roi Nurtide, qui étoit mort, avoit fait Scipion exécuteur de fon testament ; il avoit laisse trois enfans légitimes & trento-neuf fils\_naturels.

Misipsa, l'aine des trois, fut mis sur le trône de fon père.

R O M Guluffa, avec quelques provinces, sut fait général

Manaffabal fut établi intendant de la justice & ministre du royaume.

On donna de l'argent & des pensions aux fils

Scipion retourna au camp avec Misipsa, qui y mena quatre mille chevaux numides.

Scipion détacha des Carthaginois Phêmeas, énéral de leur cavalerie, en lui remontrant que Maffinissa n'ézoit devenu le plus grand des rois , que par l'alliance des Romains; il se rendit au camp avec deux mille chevaux & quatre mille fantaffins

Scipion mena Phémeas à Rome, où il fut comblé par le fénat d'honneurs & de biens, On nomma les confuls fuivans:

Spur, Posthumius, Albinus Magnus, & L. Cal-

purius Pifon Cenforinus 606. Ges confuls reuffirent tres-mal; trouvant la ville de Carthage trop forte, ils leverent le fiege; ils tentèrent de se rendre mairres de plusieurs autres villes; ils échouerent à Clypée & à Hyppone. Les Numides abandonnèrent des consuls pour lesquels ils n'avoient que du mépris; une partie prit le parti des Carthaginois

Aftirubal, général des armées carthaginoifes, rendit suspect l'autre Asdrubal, parce qu'il étoit fils d'une fille de Massmissa. Il étoit gouverneur de Carthage; il fut tue à coups d'escabeaux.

Le fenat ayant réfolu de faire Scipion conful, parce qu'on étoit perfuadé que la mauvaife conduite des confuls précèdens étoit la cause de la perte & de la défertion des troupes; les anciens fonateurs, par jalousie, s'y opposerent, disant qu'il n'avoit pas atteint l'age de quarante-deux ans.

Les tribuns du peuple, tout d'une voix, protefférent hautement qu'ils ôteroient aux confuls lo droit de préfider aux comices, si l'on n'avoit plus d'égard au mérite & la vertu qu'à l'age.

607. Scipion fut élu conful avec de grandes préférences; car le commandement des armées en Afrique lui fut donné fans tirer au fort. Il partit avec quatrovingt mille hommes d'infanterie & quatre mille chevaux, ayant la permission d'en lever tout ce qu'il jugeroit à propos.

Avec ces forces il attaqua, pendant la mit, le quartier de Mégare, qu'il emporta d'affaut, & s'y logea: par ce moyen il coupa les vivres aux affieges.

A l'entrée de l'hiver il reduifit la place en blocus, Il alla chercher Afdrubal, qui l'incommodoit fort; fe fentant le plus foible, il fe jetta dans Nephère. Scipion l'affiègea, la prit d'affaut: il y eut foixantedix mille hommes de tués.

Au commencement du printemps il prit d'affaut un autre quartier de la ville appellé Cotton, où il y eut un si terrible carnage, que le massacre dura fix jours & fix nuits.

Il n'y avoit plus que le fort de Byrfa, où ceux qui s'étoient échappes de Mégare & de Cotton s'étoient retirés; comme ils manquoient de vivres & de munitions, ils se rendirent à Scipion, qui leur accorda la vie, à la réferve des transfuges.

Il en fortit trois mille hommes & vingt-cinq mille femmes, qui furent venducs; les nobles furent réfervés pour le triomphe.

Les transfuges, qui étoient au nombre de neuf cents, voyant cu'il n'y avoit point de grace pour eux, mirent le feu dans le temple d'Esculape, ou

ils s'éroient enfermés. La femme d'Afdrubal, plus courageuse que son mari, qui s'étoit rendu aux Romains, se présenta dans une galerie, d'où elle donna mille louanges

à Scipion, accabla fon mari de reproches, égorgea deux de fes enfans, en jeta les corps aux pieds de la muraille. & se précipita dans les flammes avec tous les transfuges.

On mit le feu dans tous les quarriers de la ville ; l'embrasement dura dix-sept jours; les murailles furent rafées jusques au fondemens.

Scipion retourna à Rome, où il fut reçu avec des applandissemens & une joie universelle; les triomphes', les divertifiemens, les facrifices, les prières durèrent quatre jours.

On envoya des commissaires pour disposer de ce grand état, & récompenser les alliés des Romains. Ainfi finit cette grande république, qui voit duré fix cents foixante-fept ans, & qui avoit difputé à Rome l'empire de l'univers.

Pour ne point interrompre la troisième guerre punique, nous n'avons point parlé de la troifième guerro de Macédoine, en 606. Andrifcus, un imoftenr, avoit eu la hardieffe de se faire passer pour Philippe, fils de Perfée; comme on haiffoit la domination étrangère, il fut reconnu roi : il gagna une bataille contre le proconful P. Juventius, qui y fut tue : le proconful Mercllus le défit, vingt-cinq mille Macédoniens reftérent fur le champ de bataille; Andrifcus fut pris, mené en triomphe à Rome, & mis dans un cachot, où il fut étranglé.

608. Le fémat avant ordonné que les Corinthiens, les Lacedémoriens, les Argiens & les Orcoméniens feroient féparés des Achaiens; ces derniers peuples entrerent dans une fi grande fureur, qu'ils maffacrèrent tous les Lacédémoniens qu'ils trouvérent dans leur ville.

Le conful Mummius, qui fut envoyé pour punir cette infraction, dent Dieus, général des Achaiens, tailla son armée en pièces, qui étoit d'environ dixfept mille hommes: il fe fauva dans Mègalopolis avec pen de cavalerie.

Le conful se présents devant Corinthe, dont il trouva les portes ouvertes, fit main-baffe fur tout ce qui s'y trouva en annes, donna la ville au pillage, fit emporter tout ce qu'il y avoit de plus précieux, réduifit la ville en centres. Le cuivre de Corinthe, qui fut si estimé dans la fuite, vint de la fonte des flames d'er, d'argent & de cuivre qui se mélèrent dans l'embrasement de la ville.

La Grèce perdit sa liberté, sut mise sous le joug, & devint province romaine.

609. Viriatus, grand homme de gnerre, se mit à la tête des Lufitaniens, pour les venger des cruantés du proconful Galba, qu'il détit, & lui ma neuf mille ommes dans une embuscade où il le fit tomber.

Viriatus remporta deux victoires fur le proconfut C. Plantius, & lui tua, dans ces deux occasions, quatorze mille hommes.

610. Scipion représenta au sénat au aucun des deux confuls ne devoit aller en Espagne, l'un étant trop pauvre, l'autre trop avare ; que les concuffions

de Galha avoient été cause de la révolte. Le sense nomma proconsul d'Espagne, Maximus Emilianus. Il préfenta la bataille à Viriants, qui fut entierement defait; il ne se fauva qu'avec une escorte de deux cents chevaux chez les Celtibériens, qu'il fit révolter.

611. Viriatus pénétra dans la haute Hispanie; Quintius, qui en étoit gouverneur, lui présenta la bataille, Viriatus fut défait dans le premier combat; il s'en donna un second, dans lequel les Romains furent vaincus, Il attaqua leur camp : la

nuit fauva les Romains, Fabius affiègea Erifante, dont Viriatus le contraignit de lever le siège après une grande perte, & combla les tranchées. Viriants pourfuivit Fabins & l'enferma : Viriarus lui ayaut fait des propositions de paix, le proconful les accepta par nécessité. Par le traité, Viriatus fut déclaré ami du peuple romain. On lui permit de jouir en sureré de ce qu'il poffedoit en Espagne.

Ce traité choquant la grandeur romaine, on y envoya Cepion en qualité de préteur. Il gagna quelques traitres, qui affaffinerent Viriatus loriqu'il

612. Les Numantins ayant envoyé des ambaffadeurs à O. Metellus Macedonicus, le prier de traiter un peu plus humainement les Segidains, leurs amis & allies du peuple romain, il prit leur demande en mauvaile part, & commanda aux Numantins de mettre les armes bas. Les Numantins se croyant offenfos, les prirent avec chaleur,

Numance étoit fituée fur une hauteur, dans une ile formée par les eaux du Durius, & d'une autre petite rivière; elle étoit fans murailles, fans tours & fans remparts; fa fituation naturelle faifoit toute fa force. Elle n'avoit que fix mille habitans, commandés par Maguras, illustre capitaine, qui en étoit gouverneur. Metellus l'affiégea inutilement : après y avoir perdu beaucoup de foldats, il fut contraint de lever le fièze.

613. Pompeus Rufus, avec une armée de trenté mille hommes de pied & de deux mille chevaux, attaqua les Numantins; après une perre de plus de minze mille hommes, il fut oblige de lever horteufement le fiège, ne pouvant réfuter aux vigoureuses forties que faifeit Maguras, qui combloit ses travaux & bruloit fes machines.

615. Maguras défit Popilius & le contraignie de se retirer, ayant comblé les tranchées & les travaux des Romains,

conful. Il affiegea une feconde fois Numance; mais defut toujours battu. Les confuls fuivans furent Emilius Lepidus Por-

cha, C. Hostilius Mancinus.

617. Hostilius Mancinus sut plus maltraité que les aufres; il combattit quatre fois contre les Numantins, & il fut quatre fois vaincu. Dans le dernier combat, qu'il donna malgre les augures & les aufpices, il tur pourfuivi dans un défilé où les Nue mantins, s'ils avoient voulu, auroient fait paffer le conful & ses soldars sous le joug. Pour se tirer d'un si mauvais pas, il sit une paix si honteuse, qu'il rendit les armes & les drapeaux, fit un traité si défavantagenx, que le fénat l'envoya pieds & mains lies aux Numantins, & fur conduit aux portes de leur ville en cet état. Les Numantins refusant de le recevoir, les choses demeurerent comme elles éroient auparavant.

618. Emilius Lepidus remplit la place d'Hoffilius Mancinus. Il fut battu, fon camp force, & fon bagage pris.

Scipion fire élu à la place de Calpurnius. 619. Calpurnius Pifo, qui fucceda à Emilius Lepidus, n'ofa fe présenter devant Numance; fa

lacheté fin cause qu'il fut dépossédé.

Scipion fut élu extraordinairement confeil. Eugus, Cléon & Anthenion, qui écolear trois esclaves, tirent soulever tous les esclaves de Sicile: en un meis de temps ils se trouvèrent à la tête de trente mille hommes, & quelque temps après il s'en trouva plus de foixante-dix mille : on ne peut concevoir leur fureur , leurs massacres & leurs incendics; il y eut plus de fang répandu que dans quelque guerre que ce fut.

Ces esclaves defirent quarre armées prétoriennes, commandées par Manlius , Lertules , Pifo & Ypfeus.
Quintius Metellus & Cornelius Cepion en tuerent eing mille, & quatre cents qui furent pris & mis en

croix. Calpurnius Pifon en tua hvit mille, P. Rupilius en fit mourir vingt-deux mille, Perpenna acheva

de les exterminer près du mont Etna. 620. M. Cornelius Scipion Emilius rétablit le bon ordre dans l'armée d'Espagne, & congédia plus de deux mille courrifans. Jugartha, pent-als de Maffinisla, lui amena de bonnes troupes & douze éléphans. Il enferma la ville dans une ligne de circonvallation de douze pieds de largeur & de vingt-deux de profondeur, défendue par de fortes redoutes, distantes de cent vingt pas, sit planter de gros madriers au deffus & au deffeus de la rivière, pour empêcher les barques d'entrer dans la ville.

Il divisa son armée en trois corps, un de trente mille hommes pour la garde des lignes de circon-vallation, un autre de vingt mille pour combattre où besom seroit, & le troisieme de dix mille hommes pour les fourenir.

Les affiégés fatiguèrent beaucoup les Romains dans leurs travaux, par leurs forties frequentes.

ROMLes foldats bien disciplinés & bien conduits oferent attendre de pied ferme les Numantins; on vit ce qu'on n'auroit pu croire. Ces peuples, fi redoutables amparavant, tournérent le dos à leurs

Les Numantins se voyant serrés de seprès, vonlurent fe rendre; mais comme on ne voulut les recevoir qu'à discrétion, ils aimèrent mieux souffrir les dernières extrémités, que d'accepter des condi-

tions fi dures. Scipion ayant découvert que les ennemis avoient réfolu de combattre & de mourir en désespérés, fit faire une tranchée & leur ôta le paffage. On leur refusa de mourir en vaillans hommes; ils firent des effo es incroyables dans une forcie où ils furent repouffés & réduits dans la dernière extrémité. Ils mangérent les corps de leurs compagnons qui y avoient été tués,

Pour dernière réfolution ils avoient dessein de faire une fortie & de s'enfuir fur leurs chevaux; les femmes en ayant coupé les fangles par un amour extrême, hors de faifon, lour en ôtérent les moyens; ils tuèrent leurs femmes, leurs enfans, ils fe tuèrent, après avoir mis le feu dans leurs maifons ; il ne resta pas un seul citoyen qu'on pût mener en priomphe : le triomphe de Scipion fut de Nomine. Ainsi finit le siège de Numance, qui avoit duré

621. Tiberius Graccus, tribun du peuple, renouvella la loi agraire, par laquelle il étoit défendu à quelque perfonne que ce fut, de pofféder plus de cinq cents appens de terre: on ne fait s'il le fit ou par vengeance ou pour le bien public. Les patrices & les riches mirent dans leurs intérêts Octaviue. collègne de Graccus, qui en possédoit plus de deux mille, Graccus fit dépoter Offavius ; on nomma des commillaires pour faire exécuter la loi.

Atrolus, roi de Pergame, mourut dans ce tempslà, Il avoit biffe les Romains héritiers de fon rovaume. Le fenat voulant envoyer des commiffaires pour régler les affaires de cet état, le tribun prétendit que la direction en appartenoit au peuple : cette prétention rendit Graceus odieux au fénat & à la nobleffe; il vou'ut introduire de nouvelles loix pour plaire au peuple, & placer dans le fénat aurant de chevaliers qu'il y avoit de sénateurs. Le peuple sur assemblé dans le remple de la Foi; le conful fe leva pour tuer Tibérus, l'accufant d'afpirer à la tyrannie; comme il se fauvoit, il tomba fur l'escalier : il fut tué à coups d'escabeaux avec plus de trois cents de ses partisans, dont les corps furent jetés dans le Tibre.

Scipion l'Africain, qui avoit rendu de fi grands fervices à l'état, fut trouvé mort dans son lit, où l'on croit qu'il avoit été étranglé par quelques-uns de ses domestiques, gagnés par ses conemis.

222. Aristonicus, qu'on croit un imposteur, se difoit fils d'Attalus, ou , felon d'autres , d'Eumanes, frère aine d'Attalus, s'empara du royaume de Per-

Quoique l'armée de Crassus sût très-nombreuse, il fut défait & pris. Ce conful, indigné, creva l'ail de celui qui le gardoit avec fa baguette, ce qui irrita tellement le barbare, qu'il le tua; c'est ee que demandbie Craffus, aimant mieux être mort que d'être prisonnier

614. Perpenna ayant été envoyé pour venger la mort de Craffus, defit Ariftonicus avec un

épouvantable catnage,

Il s'enfuit dans Stratonice, où il fut affiégé pendant cing mois. La famine l'obligen de se rendre à discrétion; il se mit entre les mains du conful, qui, l'avant envoyé à Rome, on le mit dans un cachot, où il fut étranglé: quelques jours après, Perpenna mourut, après avoir mis cette ville fous l'obeimance des Romains,

625. Aquilius, qui fut envoyé pour achever de remettre fous l'obeiffance des Romains, le reste des villes du royaume de Pergame, se servit d'un moyen déuflable, qui fit le rreur aux honnétes gens; il empeifonna l'ean des puits & des fontaines. Tout se soumit, & ce royaume sut réduit

en prevince romaine.

Les Japides furent foumis par Sempronius. 626, Sous le confulat d'Octavius Lufcus & de T. Annius Luscus, on rétablit les murs de Car-

627. Q. Opinsius, préteur, fit rascr les murs de Fregelies, pour punir les habitans de leur ré-628. Oreste remit à l'obéissance les Şardes, qui

avoient secoué le joug 629. Le fénat pren l'le parti de Marfeille, alliée des Romains, oppressée par les Saliens, peuple

de Provence. Le conful Flaccus paffa les Alpes, defit les Saliens, & reprit enfuite le chemin de Rome, où il reçut les honneurs du triomplie. C'est le premier des consuls qui entra dans les Gaules transalpines.

630. Des que Flaccus fe fut retiré, les Saliens, irrités contre les Marfeillois, qui avoient attiré les Romains dans leur pays, recommencerent leurs hosfilités. Sextius y étant passé avec une sorte armée, défit les Saliens, jeta les fondemens de la ville d'Aix en forme de citadelle, pour fervir de retraite à tous les Romains qui passeroient dans la Gaule transalpine. Elle fut appellée Aqua Sextia. 631. Metellus réduifit fous l'obéissance des Ro-

mains les îles Baléares. 632. Les Romains s'agrandiffent dans les Ganles. Domitius paffe les Alpes, défait les Eduens & les Allohroges, peuples de Savoie & du Dauphiné,

leur tua vingt-cinq mille hommes, & fit trois mille

633. Q. Fabius Maximus repuffe les Alpes pour foumeure les Allobroges. Bituit, roi des Auvergrats, avec toutes fes forces & celles de fes alliés, vint à leur secours ; leur armée étoit composée de deux cents mille hommes; quoique le conful n'en cut que trente-fix mille, il ne refina point le combat;

il resta sur le champ de baraille cent vingt mitte hommes des ennemis; &, ayant pourfuivi les fuyurds, il s'en noya trente mille dans le Rhône. Bituit & Congentiatus, fon fils, furent pris. Les Romains ne perdirent que quinze hommes,

Fabius fit elever deux temples dans le champ de bataille ; l'un à Mars, & l'autre à Hercule.

Fabius fit une province romaine des pays conquis lans la Gaule; il recut les honneurs du triomphe, & le fenat lui donna le furnom d'Allobrox.

Caius Tibérius Graccus, frère de celui qui avoit été affommé à coups d'escabeaux, fut encore plus violent que son frère. Il voulnt faire passer des loix plus contraires aux intérêts des patriciens; il voulut s'opposer à Opimius sur le rétablissement de Carthage, qui die que ce n'étoit pas la volonté des dieux qu'elle fût rebâtie, puifque les loups avoient arraché les pieux qu'on avoit plantés pour les alignemens. Graccus foutint que ce prodige étoit faux & fuppose: comme on contestoit là-dessus, un licteur du conful parla si hautement, qu'il fut tué par ceux de la faction de Graccus.

Le conful & le fénat firent grand bruit fur ce meurtre; le peuple dit qu'on n'en avoit pas tant fait pour la mort de Graccus, tribun, magiftrat inviolable, qui avoit été affommé fur les degrés du temple de la Concorde. Il y eut enfuite dans Rome une fédition excitée par la faction de Graccus

& celle du fenat.

Opimius promit autant d'or que peferoit la tête de Graccus; il s'enfuit, & se fit mer par un esclave qui ne l'avoit point abandonne, & qui se tua aussi ensuite. Ceux qui le poursuivoient lui coupèrent la tête, dont ils ôtérent la cervelle, qu'ils remplirent de plomb fondu: elle pefoit dix-fept livres huit onces. Il fe donna une espèce de bataille pour en venir la ; il y fut me plus de trois mille perfonnes, fans compter les prifonniers, qui étoient en grand nombre, qu'on fit mourir dans les cachoes à petit bruit, dans la crainte d'exciter de nouveaux

Tout étant appaise, le conful dédia un temple à la Concorde.

634. Les tribuns proposèrent une nouvelle loi sous le nom de lex Fromentaria, qui confistoit à faire diftribuer au peuple des grains des deniers publics,

. 635. Le fénat oréonna, par un décret, qu'un enfant hermaphrodite feroit jeté dans le Tibre, s'imaginant qu'un corps monstrueux étoit la marque de quelque facheux accident.

636. Caton, petit-fils du grand Caton, nommé conful, exerça de grandes concussions en Macédoine; les plaintes qu'on en recut le firent condamner par le fénat à rendre quatre fois plus qu'il n'avoit pris,

Martius Rex ayant defait dans les Gaules quelques rebelles avec un grand carnage, établit une colonie à Narbonne.

637. Les Dalmates avoient recu Metellus avec . tous les honneurs possibles; ce conful leur fit la guerre avec une cruauté dont on ne peut parler

funs frémir. Les auteurs n'en rapportent point le fujet; il réduifit leur pays en province romaine,

& en triompha. 639. Metellus, cenful, après avoir battu les infulaires de Sardaigne, les remit fous l'obeiffance

L. Metellus & E. Domitius, cenfeurs, degradèrent trente-deux fénateurs pour s'être montrés trop

voluptueux, & ils bannirent les jeux de Rome. 640. Les Scordiques, après avoir été cent ans en paix, se révoltent & désont Caron, qui étoit entré dans leur pays pour les remettre fous l'obéissance.

Un historien mal instruit, je pense, rapporte que la fille de Pompée Helvius, étant dans la Pouille, fut frappée d'un coup de foudre, qui, étant entre dans sa bouche, lui arracha la langue, & la plaça

dans un endroit qu'on ne peut exprimer. Emilie, Licinie & Mortie, ayant été corrompues par trois chevaliers romains, furent tous les fix punis; les trois vestales selon les loix, & les trois chevaliers avant eu la tête tranchée.

642. Le conful Drufus fut envoyé pour réparer la honte que Caton avoit reçue contre les Scotdifiques ; ils furent foumis & rentrèrent dans leur devoir.

643. Missipsa, roi de Numidie, qui succèda à Maffiniffa, régna feul après la mort de fes frères, Manashabal & Gulusia, Misipfa eut deux enfans, Adherbal & Hiempfal, Managabal fon frère avoit laisse un fils naturel nommé Jugursha, prince actif, & qui avoit de grandes qualités; mais elles furent ternies par fon ambition. L'eftime & l'amour que les Namides avoient pour Jugartha le rendit suspect à Misipsa; de sorte que, pout s'en affurer, il l'adopta, & partagca fon royaume entre ses deux fils & son neveu. Peit de temps après cette adoption. Milipfa mourut,

Jugurtha fit affaffiner Hiempfal dans la ville de Termide, Cette action fit grand bruit; Adherbal prit les armes, tant pour se conserver, que pour venger le mort de fon frère : quoiqu'il eût une armée plus nombreuse que celle de Jugurtha, il fut défait & contraint de s'enfuir à Rome, où il fe mir fous la protection du fénat,

Jugurtha y envoya des ambaffadeurs chargés d'or & d'argent, qui, ayant gagné la plus grande partie des fenateurs, l'emportèrent fur les raifons

d'Adherbal,

Il fut dit que le royaume de Numidie feroit également parragé entre eux. On y envoya dix commissions. L. Opimius, chef de cette commission, fe laiffa corrompre; Jugurtha eut tout ce qu'il fouhaitoit dans ce partage.

A peine Opimius étoit-il forti d'Afrique, que Jugurtha entra dans les états de son frère, y mit tout à feu & à fang, & l'affiègea dans Cyrihe, capitale de ses états ; il pressa le siège avec tant de vigueur, qu'Adherbal fut contraint de se rendre; ee cruel prince le fit mourir & s'empara de tout le royaume.

Ce procédé de Jugurtha excita dans Rome la colère & l'indignation. On lui déclara la guerre ; il eut la hardiesse d'y envoyer des ambassadeurs avec de riches présens pour acheter les suffrages des fénateurs. On leur dit, pour toute réponte, que Jugurtha feroit privé de l'alliance des Romains. s'il ne remettoit fa personne & son royaume à la discretion du senat. Il leur fet ordonné de sortir dans trois jours de toute l'Iralie; & le conful Calpurnius, à qui le fort avoit donné le gouvernement de l'Afrique, eut ordre de se mettre à la tère de l'armée.

ROM

Jugartha corrompit le conful & Scaurus fon liettemant, lesquels passoient tous les deux pour des fénateurs intégres. Ils revinrent à Rome avec trente éléphans, quelques chevaux de fervice. quelque argent, qu'ils mirent entre les mains du questeurs, pour montrer que Jugurtha mettoit son royaume fous l'obéiffance des Romains,

644. Le fénat ne fut point content de ce traité. Memnius, tribun du peuple, parla hautement contré la lâcheré de ces deux fénateurs.

Le préteur. L. Cassius, par ordre du sénat, passa en Afrique, auquel il sut enjoint de dire à Jugurtha de se rendre en personne à Rome pous fe justifier.

Le peuple romain ne vit ce prince qu'avec horreur; & demandant fa mort, Memnius l'accusa d'avoir fait mourir les enfans de son père & de fon bienfaiteut, d'avoir gagné Calpurnius & Scaurus à force d'argent. Ce prince voulant répondre, Bebius, autre tribun du peuple, lui impofa filence; ce tribun avoit été gagné par argent : l'affemblée fe rompit; Jugurtha cluda fa condamnation,

Jugurtha fit affaffiner dans Rome Maffina, file de Guluffa; un des affaffus à la torture avoua qu'il l'avoit fait par l'ordre de Bomilear, favori de Jugurtha. Le fenat ne pouvant yoir ce prince qu'avec indignation, lui ordonna de fortir dans fix jours de l'Italie, fur peine d'être traisé comme criminel.

On dit que Jugurtha, fortant de la ville, dit ces paroles: Ville infame! tu ferois à vendre, si tu prouvois un acheteur.

Ce prince, ravi d'être retourné en Afrique, fit fi bien, par fes prèfens, qu'il amufa Posshumius, & lin fit passer l'année de son consulat sans rien faire. Il revint à Rome pour présider aux comices.

Le conful avoit laiffé en fa place Aulus Posthumins fon free. Jugurbal Fattira dans des endroits flériles & de difficile accès, fous prétexte de lui donner une groffe fomme d'argent; ce prince atraqua le camp des Romaidnes pendant la nuit, les défit, fit paffer fous le joug Aulus Posthumius & ce qui refloit de Romains, auxquels il laiffa la vie,

645. Merellus, conful, cut ordre d'aller punir cet attentat, qui choquoit la gloire de la république. Il e ma dans la Numidie avec de belles troupes : Juguriha voulut se servir de ses artifices escimaires; mais ce conful intègre les élude, prit plusieurs places dans le pays; il échoua au fiege de Zama. Metallus fut conmané pour faire la guerre en

Afrique, en qualité de proconful,

646. Metellus gagna Bolmicar, en qui Jugurtha avoit une entière confiance; il lui fit faire un traité très-défavantageux : par ce traité , il s'obligea de donner fix cents mille livre, pour les frais de la guerre, tous ses éléphans, quatre mille chevaux & des armes pour quatre mille foldats. Le conful avant recu toutes ces chofes, demanda que Jugurtha le vint trouver à Afidium, qui étou dans la province des Romains. Ce prince se sentoit trop criminel pour s'y réfoudre; il aima mieux tout rifquer , que de se rendre si lachement.

Jugurtha ayant appris la trahifon de Bomilcar,

lui fit trancher la tète.

Il fe donna un fanglant combat dans lequel Jugurtha ayant été défait, se retira à Talla, ou étoient ses tréfors, sa semme & ses enfans; mais ayant appris que Metellus venoit pour l'y affièger, il fe fauva auprès de Boccus, roi de Mauritanie, fon beau-père, ou, selon d'autres, son gendre, avec fa femme & fes trefors,

Mesellus en fit le fiège; les transfuges y mirent le feu . & y furent brules avec tout ce qu'il y avoit

de plus precieux.

La ville de Lepris, pour éviter un semblable fort, se rendir au proconful.

647. Dans le temps que Metellus alloit terminer ettte guerre, qu'il domandoit à Boccus de lui remestre Jugurtha, Marius, conful, lui ôta le eommandement de l'armée d'Afrique,

Metellus revint à Rome, où il fut comblé d'honneurs dans fon triomphe, & eut le furnom de Numidicur.

Marius prit Capía, dont il fit passer tous les ha-

bitans au fil de l'épèe, & en donna le pillage à fcs foldats. Il prit encore une autre fortereffe, où il y avoit

une grande partie des tréfors du roi

Le queffein L. Sylla vint joindre Marius avec un fecours très-confidérable de cavalerie & d'in-

On en vint à une baraille; Boceus & Jugurtha étoient à la tête d'une armée de foixante mille chevaux & de vingt-cinq mille hommes d'infanterie. La nuit fépara les deux armées, après un combat des plus meureriers,

Les Numides vinrent attaquer dans la muit le camp des Romains, qu'ils trouvèrent préparés à les recevoir. Les Numides furent entièrement défaits; ils perdirent, dans ces deux occasions, plus de cinguante mille hommes. Les deux rois se fauvérent; ils ramafièrent les débris de leur armée, Bollux fils de Boccus, les vint joindre avec vingt mille hommes. Ils tenterent une seconde bataille, dans laquelle ils furent encore entièrement défaits, & les deux rois se sauverent une seconde fois,

Boccus vovant que s'il continuoit la guerre il étoit

entiérement perdu, fit des propositions de paix qu'il ne put obtenir qu'en livrant Jugurtha, qui fut remis emre les mains de Sylla, lie de cordes, lequel le mena au camp de Marius,

Jugufiha, après avoir fervi au triomphe, fut Telle fut la fin d'un prince qui avoit été le

meurarier de ses frères, & dont les vues ambitieuses finirent par lui procurer une mort honteufe.

La Numidie fut réduite en province. L'anneau que fit faire Sylla, & qu'il portoit toujours à son doigt, où trois personnes étoient représentées, Boccus Sylla, & Jugurtha lié, fut cause de ces guerres st funciles de Marius & de Sylla, où tant de fang fut repandu.

Parlons de la guerre des Tentons & des Cimbres, Les Cimbres , habitans de la Chersonnèse Cimbrique, aujourd'hui le Jusland, voyant leur pays inondé par un épouvantable reflux de l'Océan. l'abandonnérent pour aller habiter de nouvelles terres. Les Teutons, qui habitoient les îles de Sclande & de Fionie, apprehendant une femblable inondation, se joignirent à eux. Ils arrivèrent en Illyrie en 641, fous le confulat de Papirius Carbo : ils taillèrent en pièces l'armée de Metellus, qui vouloit les chaffer de cette province. Après cette victoire, ils entrèrent dans la Gaule Cifalpine, demandérent des terres aux Romains, & y défirent le conful Carbon.

Ils paffèrent enfuite les Alpes, entrèrent dans la Gaule Transalpine, & y defirem le consul Syllamus en 645.

En 646 ils vainquirent le conful Scaurus,

En 647 ils remportèrent une grande victoire sus le conful Caffius Longinus, qui y perdit la vie avec quatorze mille Romains.

L. Pifo, lieutenant de ee conful, ayant ofé hafarder une seconde bataille, fut défait & pris ; our fauver fa vie, il paffa fous le joug avec tous les autres prisonniers romains,

648. Le conful Cepion , par fon avarice , se rendit indigne de sa dignité , s'attira la haine des Gaulois par l'on facrilège, en pillant les temples, entre autres celui d'Apollon, où il prit la valeur de 12,550,000 ecus. La peste se mis dans les troupes qu'il devoit conduire contre les Teutons; la frayeur s'empara de ses soldats; & eroyant que les dieux les punisfoient de leurs facrilèges, ils jesèrent tout ce qu'ils avoient volé dans un lac.

649. Quoique la conduire de Cepion eut été trèsmauvaife, par le crédit de ses amis il sut continué en qualité de procensul.

Manlius alla joindre Cepion avec une armée de quarante mille hommes. Ils présentèrent la bataille aux Cimbres, ils furent défaits; les Romains y perdirent quatre-vings mille hommes més fur le champ de baraille, dont Manlius fut du nombre; les Cimbres égorgèrent quarante mille valets qua étoient au fervice des gens de guerre 9 & tous les prifonniers

prifonniers; &, pour montrer qu'ils ne faifoient pas la guerre pour le butin, il jetèrent dans le Rhône tout ce qu'ils avoient trouvé dans le camp des Romains

Cépion est la hardisse de venir à Rome survisfeulement de dix ou dours cavaliers. Il fut misdans un cachor commo facrilège, & la causte de la perre des Romains. On dit que dans que lou occasión un que ce foir, il n'y avoir jamais eu tant de faux répandu. Il fut condumné à la mort, il sut dégrade & son cons seté à la voirie.

Runlius institua des académies avec des maitres, pour instraire la jeunesse romaine,

650. On ne fait pourquoi les Gaulois quittérent la Gaule & prirent la roure de l'Hispanie; mais les Vascons détendirent avec rant de valeur le passage des montagnes, qu'ils reprirent le chemin de l'Italie. Rome sist alarmée de cette n'uvelle.

651. Le fecond & le troifième confultes de Marius fe paffèrent à exercer les troupes, en attendant les Cimbres, Le conful, au lieu de punir Trébonius (mi

Le conful, au lieu de punir Trébonius, qui avoir rué Lifius fon neveu, parce qu'il avoir voulu abiner ce jeune chevalier, qui éroir très-beau, le couronna de fa main, comme les généraus d'armée avoient ageoutumé de couronner ceux qui s'éroient

comportés avec valeur dans le combat. C. Marius fut élu conful pour la quatrième fois, 652. Catulus, avec une armée de vinet mille

hommes, s'opposa aux Cimbres.

Marius, avec une autre armée de trente-deux
mille hommes, s'oppossa aux Teutone & aux Em

mille bommes, s'oppofa aux Teutons & aux Embruns, qui s'éroitent ligués avec eux, pour leur empécher le paffage des Alpes. Marius campa fur le confluent du Rhône avec

Pière, & fit faire un canal de deux lieues de long pour la commodité des vaiifeaux. Ce caral fu appellé Fosse Mariana, aujourd'hui Aigues-Monta y (on camp, Cail Marii Ager, aujourd'hui Camarguer.

Les ennemis attaquem par trois fois le camp de Marins, & font autant de fois repouffés avec beaucoup de perte.

Il se donna une espèce de combat êtrer les valets de l'armée de Marins, qui alloient chercher de l'Eun, de la l'eurons ses valets curent l'avantage; les Teutons y perdièrent doute mille hommes; Marius pris de-la occasion d'encourager ses foldats. Marius pris de-la occasion d'encourager ses foldats. On en vinte lum e hataille, dans lapuelle cont mille furent de la companie de la

Ceux de Marfeille ont, pendint bien du temps, fermé leurs vignes avec les os des Teutons. Des dépouilles & des armes des Teutons, Marius

en fit faire un bûcher, où le feu ayant eté mis en cérémonie, il en fit un facrifice au dieu Mara. Le fênar ayant appris cette grande nouvelle, le continua conful.

653. Marius, consul pour la cinquième fois, Geographie ancienne. Tome IL

ayant paffé les Alpes, alla au fecours de Catulus, qui étoit affiégé dans son camp par les Cimbres. Marius detti les Cimbres dans les plaines de Verceil le art du mais missil de la dire de

Marius defit les Cumbers dans les plaises de Verceil, les 27 du mois quintil 26-th-êtires, de juilles; cent vinge mille des ennemis reliberare fur les chump de harrille avec l'ionis éCo longius, deux de leuxs, rois, & fix mille priformiers, parmi lefquels atomet deux airers de leux rois ou princes; Chaudis de Cefors leurs femmes, refuffrent le quarrier qu'on leur vouloit donner. Après avoir fait des citores au-deffits de leux feze pour verger. La mort de leurs maris & avoir maitarde leux la mort de leurs maris & avoir maitarde leux

enfans, elles le tuerent. Le fenat ordonna deux triomphes à Marius, qui n'en voulut qu'un ; fa modelhe nt qu'on lui donna

le titre glorieux de troissem fondatur de Rome. Fabius Maximus ayant fait mourir son sile pour quelque mécontentement qu'il en avoit reçu, sit condamné à une amende, les loix ne permetant pas que les pères soient les bourreaux de leurs enfans.

P. Malleolus ayant fait tuer fa mère par quelques efclaves, fut coufu dans un fac de cuir & jeté dans la mer.

Marius fut élu conful pour la fixième fois,

654. Marius perdit l'estime & la gloire qu'il s'etoit acquife, par la haine qu'il portoit à Merellus & à Sylla; ce qui sut cause de sa perte.

Par un décret du peuple, il sit bannir injustement Métellus, un des plus grands hommes de la république, qui étoit en vérérarion à tous les honnères gens, Métellus se reira à Rhodes.

655. Métellus fur rappellé d'exil; fon retour à Rome, fat une efjace de irromphe. Marins outré & chargé de confusion de voir fon ennoui requ avec tant ébaneur, fortit de Rome, fe reitz vers Michrishte, joi de Pont, qui, ayant témojané qu'il artoit point é hument à recononire l'empire Romain, Marins hai répondit avec cette hauteur romaine; il faut chéer ou dem plus puisfant que

vous n'étes. 656. Les Celübériens se révoltent, exercent d'horribles cruaurés sur les Romains; Didius les défait & les remet sous l'obbissance.

658. Par un arrêt du fénat, il fut défendn d'immoler des hommes. Prolemée, roi d'Egypre, inftitus le peuple romain héritier de fon royaume par fon teffament.

659. Licioius fit une loi pour le réglement des citoyeas, laquelle fut appellée loi Licinia: le l'énat refufa aux Italiens le droit de bourgeoisie; ce qui cause plusieurs guerres dans la suite.

660. Le férat donnant un nouveau maître aux Cyréniens d'Egypte, affranchit les villes de fublides & de tribus.

Les Hispaniens, sous ce consulat, s'étant révoltés, furent remis dans leur devoir , après avoir été ééfaits , & chânés sévérement par Scipion Nasica, prêteur de leur province. Quelques années après commença une querre considerable, dans luquelle eura une parine des penales per les comments des Romains. Cert en trapez de alleit de la comment des Romains. Cert en trapez de alleit des penales de la commentation de la

Le fenat, confidérant l'importance de cette guerre, mit fur pied une armée auffi nombreufe que celle des 'ennems, dont les deux confuls eurent la conduite : chaque conful eut cinq lieutenans choifis entre les plus grands hommes de l'état & les plus expérimentes.

Cette grande armée fut divisée en plusieurs corps; les événemens furent différens.

Le conful l'erpenua fut défait & contraint de fe fauver à l'finnia, déguité en efelave; il perdit dans ce combat quatre mille hommes,

Papius alla affièger Acerre, le conful Céfar lui tua fix mille lionanes, Le Gnat eur tant de joie de cette nouvelle, qu'il quitta l'habit de deuil & prit celui d'écarlate.

Le couful Retidius fint défait au paffage d'une rivière, par Vénius; Caron y fint bleife & mournt de fes bleilires, Cains Marius, lieutenant du conful, vengea fa mort par la défaite eutière de l'armée de Caton.

Cepion , un des lieurenans de Rutilius , fut tré uvec tous ceux qui l'accompagnoient , dans une embuscade où il donna,

Marius & Sylla remportèrent un grande victoire fur les Martes; le conibat fut très-vigoureux.

Pompie Strabon défit, par trois fois, trois générum des confédéres. Afranis fut mé, Judaltius fit d'esfér un bûcher dans la place publique d'Afcalum; il s'enviva, & après s'ètre couché fu le lit, il ordonas qu'on mit le feu au bûcher, lorqu'on le verroit endorain, prédérant une fi entelle nort à la honte de paroitre en triomphe comme effave;

665. Pomphe ayam défit quinze mille des confidérés, dans lequel comba Caton fit mé ; 8 Sylla en ayant tré cinquante mille en deux rencourtes, les allés, a absture par ces 'perras de mandérent la paix, à condition de puir de la grace que le d'arrier d'ôcre du fisuat avoit promité en favour de ceux qui fe foamettroient; St. ils Obdirrent.

Aulis Sempronius Afelius, préteur de Rome en l'abience des confuls, voulant favorifer le peuple opprimé par les utiniers, fut par eux affaffinés on ne put découvrir l'auteur de cet affaifinat ; cela cauta hea coup de troubles dans la ville.

 Cecilius remit dans leur devoir les peuples de la Gaule Tranfulpine; ce qu'il exécuta avec beaucoup de prudence & de valeur. 666. Divers prodiges menacèrent les Romains de quelques évenemens finedles; di moins la fisperfition tira parti de quelques circonftances extraordinaires; 3°, felon les linte riers romains, les évènemens qui fuivirent firent connotre la vérité de ces prodiges.

La guerre de Mithridate, pendant quarante ans. Les guerres civiles de Marius & de Sylla ont été plus funcifes & plus fanglantes que celles des Gaulois, des Samattes, des Carthaginois, des

alliès, &c.

Mithridate, prince perfan, fortoit du fang e'Artabafe, un des plus grands capitaites qu'eut Darius contre Alexardre-le-grand; il étoit plus baut que la taille ordinaire des hommes; il avoit plus haut vif, beaucoup de valeur, une mémoire prodipsinfe; crimi il avoit touse les verus & les viess le Peach; guinaire, iveregne, finieux dans fa colève, & ne pardomoti stans.

Antiochus Evergète, roi de Syrie, l'aima d'abord tendrement, à l'occasion d'un songe; son amitié se chaugea en laine, & il l'anroit sur pétir, s'il ne se stit saivé.

Il fe reira à la cour d'Ariarathe, roi de Capodoce, qui avoit époufé fa feur Laodice. Ceprince ne connoiffant point d'autre vertu que foi ambition, vint à ce point d'ingratitude, qu'il fit affaffiner fon beau-frier; Laodice, pour conferver la couronne à fon fils Ariarathe, époufs Nicomède, rei de Bishyrite, qui prit la qualité de nueur du jeune Ariarathe & de règent du royaume.

Les grands mirent leur état fous la protection des Ronains; Aquilius, qui fut député, ordonna à Midiridate de ferir de la Capadoce; il obcit aux ordres du fénat; Ariobarzane fut établi fur le trône.

Mithridate, avec des forces confidérables, revint en Capadoce, d'où il chaffa Ariobarzane, & fe

réablit avec plus d'autorité qu'auparavon.
Midribare voyent qu'il avoir à foutenir la guerre course les Romains, aidé des troupes de France, roi d'Arménie, fon gendre s'Arfaces, roi des Parthes, & de plutiques autres princes, nit fir pied une armée de doux cents cinquame mille fantaffins & de querante n'ille chevaux, fars comprer une autre armée navale qui étoit de trois

cents galères & de cent vailleaux ronds.

Les Romains oppofèrent à Mithridate cinq armées, en comptant celle de Nicoméde.

Le proconful Caffius en avoit une de trentequatre mille hommes. Celle d'Aquilius étoit de guarante-cinq mille hommes.

Celle d'Opius, de quarante mille. Celle de Nicomède, de cinquante mille hommes

de pied & de fix mille chevaux.

L'armée navale étoit aufi forte que celle de Mithridate.

Mithridate défit d'abord Nicomède ; Aquilins fut defait par Néoptolème, frère de Mithridate.

Opins, qui ne vouloit pas hafarder la battille, s'enforma dans Laodicée avec la moirie de fon armée ; les habitans le livrérent pour ne pas expofer leur ville au pillage. Dès que Mithridue l'ent en fon pouvoir, il le promena par ieus les lieux de ses conquêtes, pour faire voir qu'il avoit un des généraux romains dans les fers

Aquilius étant tombé entre ses mains, après l'avoir fait promener for un ane, dans fon camp & dans quelques villes, il lui fit avaler de l'or fondu, parce qu'il le regardoit comme le principal auteur de cette guerre.

La haine que Michridate portoit aux Romains étoit si grande, qu'il ordonna à toutes les villes qui étoient fons fon obéiffance, de maffacrer, fans distinction de sexe, d'age & de condition, tous les Romains & les Italiens qui s'y trouveroient, avec récompense pour ceux qui exécuteroient ect ordre, & inmition contre les infracteurs : ainfi, il fut tué plus de cent cinquante mille personnes,

Caffins, devenu fage aux dépens des autres, étoit le feul des trois généranx romains qui avoit évité la fureur de Mithridate , s'étant retiré à Rhodes.

Mithridate jure la perte des Rhodiens & affiège Rhodes avec toute la fureur possible; Cassius s'y défendit avec toute la valeur imaginable

Mithridate, après avoir perdu la moitié de fes tronpes, ayant même appris que sa slotte avoit fait naufrage, leva le fiège. Mithridate envoie fon frère Archelaus pour faire

sonlever la Grèce : il y réussit. Le conful Sylla passa en Grèce, remit Thèbes

fous l'obéiffance, & affiégea enfuite Athènes 667. Sylla continua la guerre en qualité de proconful, prit Athènes d'affaut & remporta une grande victoire contre Archelaus, dont l'armée étoit de cent vingt mille hommes ; on compra fur le champ de bataille cent neuf mille morts, quinze cents prisonniers, & tout le bagage sut pris. Cette grarde victoire ne couta que treize foldats aux Romains.

On ne peut exprimer la rage, la sureur & la cruauté de Mithridate, lorsqu'il apprit cette nouvelle; fa colère, fa barbarie le rendirent fi odieux, que l'on confpira contre sa personne,

Mithridate, revenu de ses emportemens, mit une armée de quatre-vingt mille hommes, fous la conduite de Dorilaus, pour dégager son frère, & avoir sa revanche; Sylla défit cette armée, leur tua quinze mille hommes : leur perte entière étols inévitable, s'ils ne se sussent sauvés dans leur

Marius, jaloux de la gloire de Sylla & ennensi déclaré de ce proconful, se sit décurrer le commundement de l'armée contre Mithridate, par Sulpitius, tribun du peuple, qui se fit suivre de lez i

ROM cents chevaliers, & chaffa les deux confuls de la place publique

Marius fe dispose à aller dans la Grèce ; les deux tribuns militaires qu'il y avoit envoyés, pour retirer l'armée des mains de Sylla, turent maffa-

Sylla revint à Rome pour empêcher les défordres que canfoir fon abscuce. Le consul Cinua envoya les préteurs Brutus & Servilius à Sylla , pour lui commander, de la part du fenat, de ne pas avancer

davantage.

Sylla fir peu d'état de ce commandement , & s'étant faifi par fes généraux des portes de la ville de Rome, Gratidius, lieutenant de Marius, ayant voulu oppofer à sa marche avec un corps de dix mille hommes, fes troupes furent trillèes en pièces, Sylla voyant tous les Remains fous les armes . menaça de mettre le fen dans toutes les maifons de ceux qui feroient dans les intérèts de fon ennemi ; chacun se retira : Marins s'étant rosugié dans le temple de la Terre, promit la liberté à tous les cfelaves qui prendroient les armes en fa favent mais personne ne s'étant déclaré pour lui, il quitta la ville, s'embarqua a Offic & paffa en Afrique, où il effuya mille périls.

Sylla fit affembler le fenat, déclara Sulpitius, Marius, père & fils, Cethégus, Junius Brutus & dix autres fénateurs, ennemis de l'état, fit dépofer le conful Cinna, mit en sa place L. Cornélius Merula, remit le fenat dans fon autorité fouveraine, dont il reçut une nouvelle confirmation du commandement de l'armée, & retourna en

Marius fe rend en Iralie, Ciama fe joint à Ini, Sertotius & Carbon lui amènent des troupes: leur armée se trouvant fort nombreuse, ils résolurent d'affiéger la ville de Rome, quoique les portes leur en fuffent ouvertes; on ne peut exprimer à prel excès de cruauté Marius & Cinna se portèrent. Le maffacre dura trois jours ; ou crovoit que ces barbares vouloient exterminer jusqu'au dernier des

668. Dans le temps que Rome étoit fons la domination de ces deux confuls qui étoirge hais de tout le monde, on apprit que Sylla, qui avoit triomphé de la Grèce & des forces de Midiridate. s'avançoit pour délivrer sa patrie de l'oppression où elle étoit, à la tête de foixante mille hommes ; Marius en eut un chagrin inconceyable ; il en perdit le fommeil, & mourut le dix-feptième jour de son sentième consulat.

Cains Marius, fon fils, fit changet la joie en triftesse, & voulant punir Rome des marques de satisfaction ou clie avoit fait parcirre à la mort de ce cruel conful, se voyant général des armées, enchérifiant fur la cruatte de fon père, fit un maffacre general dans la ville ; ceux qui échapperent allèrent au devant de Sylla, & Rome resta déserte.

Le conful Flaceus fuccéda au gouvernement d'Asie; Funbria, son lieutenant, qui étoit un grand V v v v a

capitaine; eut quelque difinite avec lui : le confid fe fauva dans Nicomédie, où Fimbria le prit, lui fit couper la tête & prit le géréral de l'armée.

Fimbria, accompagné d'un fils de même nom que hu , alla contre Mithridate & le défit : il fe fair a dans Pitane, ou Fimbria l'affiègea; il l'auroit prife fi Lucullus, amiral de la flotte romaine, eut voulu l'attaquer par mer; mais, ne voulant pas donner la gloire à l'ennemi de Sylla d'avoir pris Mithridate, Fimbria fut contraint d'en lever le siège.

Fimbria prit d'affaut Ilion, dont il fit paffer tous

les habitans au fil de l'épée, & la ruina. 669. Mithridate envoie fon frère Archelaus demander la paix à Sylla, qui, voulant se venger de fes ennen:is, fut ravi de cette proposition ; elle lui fut accordée aux conditions fuivantes.

Que Mithridate remettroit tous ses vaisseaux de guerre & tous les prisonniers,

Qu'il retirereit de la Grèce toutes ses garnisons. Qu'il paicroit tons les frais de la guerre. Qu'il se contentercit du royaume de Pont, & u'il fe retireroit fans rien entreprendre dans l'Afie.

Svlla & Mithridate se virent dans la ville de Dardanus, fituée dans la Troade; Mithridate s'y rendit avec un corps d'armée très-confidérable, pour faire veir qu'il croit encore en érat de foutenir la guerre; Sylla , avce deux mille chevaux. Après des civilités réciproques, Mithridate, préfentant la main droite au général romain, jura d'observer la paix. & Ini demanda fon amino,

Sylla nurcha contre Fimbria, qui étoit campé proche de Tiatira; une partie de fon armée déferta pour se ranger sous les enseignes de Sylla. Finibria envova un affaffin pour tuer Sylla ; il

fut découvert, pris & puni.

Fimbria fe retira a Pergame, où, fe voyant pourfuivi, il se tua. Sylla ayant mis l'Afie fons la domination des

Romains, reçut douze millions d'écus pour les frais de la guerre, laissa préteur d'Asie, Murena qui croit un de ses lieutenans, rétablit dans la Capadoce Ariobargane, remit Nicomède fur le trône de Bythinie, & se prépara à son voyage d'Italic.

Sylla reçut en Afie un ambaffadeur d'Arfaces, roi des Parthes, qui, furpris des grandes victoires de Sylla, lui demanda fon alliance; un Caldeen, comulique de cet ambaffadeur, ayant la réputation d'être habile en horoscope, ayant considéré Sylla, hi dit qu'il s'étonnoit qu'il put fouffrir quelque chofe au-deffus de lui : Sylla profita de cet avis.

670. Pendant que Cinna, Carbon, Sertorius & Maritis riuncient la république & les particuliers par des exactions horri les, afin de mettre de puiffantes forces for pied pour réfifter à leurs ennemis , Murena cherchoit a troubler l'Afie pour la piller; il en trouva l'occasion. Mithridate arma contre les Bofohorins, parce qu'ils avoient pris le parti de la republique contre lui. Ils lei demanderent la paix , à condition de recevoir le jeune

Midiridate fon fils pour leur roi ; ce père cruel ; foreconnant fon fils d'ambition . le fit lier de chaines d'or, & lui fit couper la tête.

Mithridate refusoit de rétablir Arioharzane sur le trône de Capadoce, Archélaus, frère de Mithridate, dont il connoissoit la cruauté, se renra auprès de Murena, & demanda la protection des Romains,

Murena, pour obliger Mithridate à remplir le traite, se ieta dans le royaume de Pont, & y fit d'errauges ravages. Les ambaffadeurs de Mithridate n'ayant point eu d'audience à Rome, parce que tont y étoit en combustion, il réfolut de se désendre, désit Murera près de Comana, & milla fon armée en pièces: Murena fe fauva en Phrygie: Mithridate, pour se justifier, envoya des ambassadeurs à Syllar, qui nepofa Murena, envoya à fa place Gabinius, qui mit Ariobarzane fur le trône de Capaloce, & il fe fit une seconde paix.

Sylla, entrant en Italie, apprit que ses ennereis avoient une armée de deux cents trente mille hommes de pied & de fix mille chevanx : comme il craignoir la défertion de ses foldats, il prit leur ferment, Le conful Cinna, qui vouloit s'oppofer au retour

de Sylla, firt tué en Dalmatie dans une fédition ; cette heureuse nouvelle causa autant de joie à Sylla, que de trifteile au parti de Cinna, 67t. Sylla fut reçu à Brundufium avec tous les

homseurs possibles; toute? Italie, qui sembloit s'armer contre lui, des qu'on cut appris la mort de Cinna, fe rangea de fon côté; Métellits, Pompée & Céthégus le vinrent joindre avec leurs troupes, & jurérent de n'embraffer que ses intérêts, Sylla defit Marius & Norbanus, leur tua fept

mille hommes ; le reste de leur armée, qui étoir plus forte de vingt mille hommes que celle de Sylla, prit la fuite.

Norbanus fe fauva dans Capoue avec toute fa cavalerie.

L'année du conful Scipion, qui étoit de vingthuit mille hommes, deferta & fe mit fous les enfeignes de Sylla.

672. Quoique le jeune Marius n'eût que vingt-fix ans, il fut élu au confulat par la nécessité des affaires ; il assembla une armée de quarante mille hommes, & attaqua le camp de Sylla près de Siguium, ou il fut défait, & laiffa vingt-cinq mille morts fur le champ de baraille ; huit mille furent faits prifonniers; Marius s'enfirma enfinte dans Prenefte, où il fut affiége aufh-tôt par Lucretius Offella.

Marius, au défespoir de se voir enfermé, & craignant que ses entremis ne livratient la ville de Rome à Sylla, ordonna à Donafypus, qu'il en aveit fait gouverneur, de faire mourir tous ceux dont il lui envoyoit la lule: Donafypus exécuta ce cruel ordre, fit mourir quaturze se sateurs, & plusieurs perfonnes de qualité, qui ne s'étoi... it point déclarces ememies de fon ennemi.

Les généraux de Sylla remportoient de grands avantages fur ceux de Marius,

Métellus Pius désit Carius, un des lieutenans de Carbon.

Carbon.

Lucullus, amiral de l'armée navale de Sylla, défit
prés de Florentia, aujourd'hui Florence, un lieute-

tenant de Marius, & fui rua dix-huit mille hommes. Poinpée barit Lucius Marius, parent du conful. Trois principaux parifans du conful, Carbon, Norbanus & Sertonius l'abandonnierent. Carbon fe

retira en Afrique, Norbanus à Rhodes; mais voyant que les habitans vouloient le livrer, il fe ma. Sertorius fe refrigia en Espagne; Sylla défit une armée commandée par Pontus Feléfinus, général des Sannites; Albinus, Marius & Carinas, qui alloient pour délivrer Marius enfermé dans Prénelle, fiserus défaits. Le comaf site trés-pointière;

alloien poer déliver. Marins enfermé dans Pidenette, fuerue défisis. Le contaî fut reis-opinité; il refta quarante mille morts for le champ de stalle, c'eft-dérie, renne-deux mille du côte de Marius, Sc huit mille du côté de Sylla. Les quare générants frece pris, luers étes fueren envoyée à Offells, qui étoit devant Prenefte, pour faire voie aux babiters qu'ils ne devoient efjerér autous fecotus.

Marius, craignant de tomber vif entre les mains de fes ennemis, fe ma. Offella envoya fa tête à Sylla, Tous les habi-

tans & la garnifon de Prenefte furent paffés au fil de l'épèc; on ne pardonna qu'aux femmes & aux enfans: la ville fur donnée au pillage.

Les habitants de Necera , qui avoient été dans les intérérs de Marius , se voyant assiégés , & craignant un semblable traitement que les Frenesins , se mièrent

Sylla envoie Pompée en Afrique contre Carbon, Marcellus en Efpagne contre Sertorius. Sylla vainqueur de fes ennemis, ne diffuntla

plus 2 yant hir affembler le fann, il fi um grand dirforur, oil i propée ma les fervices impernas qu'il avoir renches à la république, les cruelles oftenties qu'il avoir reques, dess las temps même qu'il faitoir triumpher Rome, de trembler les plus fires nomens de Cana, de finite a diffau qu'il vonloit réformer le gouvernemen, de le venger de fes ennenis. Eleft fuivir cette nonzace; il condamna à la mort quarante financies de fine cents chevaliers.

Il en fit afficher les nons dans les places publiques, avec tant de rigueur, qu'il y avoir peine de mort contre ceux qui les fauveroient, & des récompentes pour ceux qui les décenvirioient.

A ces premieres tables de preferincion au nombre de feize cents trente -deux, on en vir paroitre d'autres, dont le nombre monta à quatre mille fept

Le sénat & le peuple curent cette lácheté d'ylever à ce tytau, une flatue équestre, près de la tribune des harangues, peur flatter sa vanité & son ambition, avec certe inscription: Lucius Cornelius Sylla, Félix Investure,

Il supprima la dignité & le pouvoir des tribuns du peuple, & par un décret, se sit nommer dictateur perpétuel, avec pouvoir de faire mourir quiconque s'oppoferoit à fes ordonnances & à fæs volonics, d'envoyer des colonies où bon lui fembleroit & qu'il le jugeroit à propos pour la gloire & le bien de l'étar.

Sylla vouloit supprimer aussi le consulat; cependant il permit qu'on su des consuls qui releveroient du diétateur.

673. Offella, qui l'avoir fi bien fervi, ayant brigne le confulat avant que d'avoir été préseur ou quetteur, felon la lei de Sylla, fot tut jear ton ordre, Il créa cent fenateurs de l'ordre des chievaliers,

pour rétallir le schat dans sa dignité, Dans son tionnhe, qui fut un des plus magnisques, on vit les senareurs, qui s'étoient reaugies auprès de lui pour éviter la persécution de

gunques, on vit les teharents, qui s'étoient reungies suprés de lui pour éviter la perfécution de Marius, fuivre à pied fon char, qui l'appeloient leur fuveur, & le montroient au peuple comme le reduurateur de l'état. 67,4. Sylla, qui s'étoit nommé conful, se dé-

posilit de la dicharure, abandonna la ville de Rome, fe rettra dans une meilon da plaifance qu'il avoir près de Cumes, reinit le fônat dans fou entière dignité, & y mourur d'une mort plus douce que un meriteit une vie chargée de tant de crimes, en 676. Son corps fur porté à Rome, malgré les op-

Son corps to porte a Rome, malgre les oppositions du confui Lépidus: la pompe de fes funérailles fut fuperbe, fon contion funchre fut magnifique; il fut elevé au-deflus des plus grands homines; deux versfurent mis fur fon combeau, dont le fens étoit que jamais perfonnen avoit fait tant do bien a fes amis o tant de mal à fes ennemis.

En huit ans que durérent les guerres civiles , il pétit cent mille Romains, plus de trois cents mille des alliés, quatre-vingt-dix fenateurs , quinze capitaines confulaires, fept préreurs; plus de foixante magidtats & plus de fix mille chevaliers.

Pompée, comme nous avons dit, fit couper la tere à Carbon en Sielle, & Penroya à Rome Pompée parla erdinte en Afrique, y défit Domitius, un des protéris, lui ma quatore mille hommes. Dominius fit un de Ca n'efe int portee à Sylla: les villes révoltes se mirent fons l'oberlance, Myarbus, roi de Nomitide, fut défait par l'ompee;

Il legivis du robe, č. čim it Hyampil e nf. a Juke. Sylle compel de la rajniné de competes de cej caux compières nd la fuji femaines avoit exècute compières noi infegure femaines avoit exècute de la fuji de fuji de la fuji de fuji de la fuji de la fuji de fuji de

triomphe, qu'il triomphe, je ne m'y oppose plus.

675. Claudius Pulcher sur en hiacédoine pour

punier les Thraces qui s'éroient ietés fur les terres de la république : il mourut en y arrivant. Scribosius , qui fut mis en fa place , foumit , le

long du Danube, des peuples qui n'avoient point reconnu l'empire Romain, Servilius foumit l'Ifaurie, la Cilicie, la Lycie, s'étant fait un passage dans le mont Tairus, ou les Romains n'avoient point encore penétré : toutes ces conquêtes ayant été faites en trois ans, il entra en triomplie a Rome, & eut le furnom d'Ifauricus.

676. Pompée, en qualité de proconful, part pour

allet en Espagne.

Serrorius s'infinua pat des marques de bienveillance dans l'esprit des grands de l'Hispanie, & ga-gna le cœur des peuples, par la diminution des impôts dont ils avoient été accablés par l'avarice des préseurs. Ne doutant point que Sylla, sou ennemi, ne l'y vint attaquer, il fit prendre les armes à tous les Romains qui y étoient, fit des provisions de bouche & de guerre, & fabriqua des vaisseaux pour une armée navale.

Salinatot, lieutenant de Sertorius, qu'il avoit envoyé pour empêcher Annius, lieutenant de Sylla, & lui disputer le passage des Pyrénées, ayant èté tué par Calpurnius, un de ses colonels, fa petite armée fut dishpée. Annius passa les monts & entra en Hispanie; Sertorius s'embarqua pour se retirer en Afrique. Les Maures lui en ayant refisse l'entrée, il se retira en Cilicie, où il reçut.de la Lusitairie, des ambassadeurs qui le ptièrent de venir à leur secours contre les préteurs romains,

qui les opprimoient.

Sertorius repatia en Espagne, y défit Cotta, Ficins, Manlius & Dominius, quatre préneurs; il vainquit Métellus, Lorsque Sertorius affrégeoit la ville de Lauron, Pompée se présenta pour lui faire

lever le siège; il le battit & la prit. Sertorius rempotta une seconde victoire sur Pom-pée, près de Sueron.

Pompée & Métellus se joignirent ensemble pour le compatire plus surement; il les défit tous deux près de Tellina.

Sertorius, quelque temps après, fut afficgé dans la ville de Calaguris, aujourd'hui Calahorra; il les obligea de lever le fiège, après leur avoit mé plus de fix mille hommes. Métellus outré, mit la tête de Serrories à prix.

& promit de donner cent talens, qui font soixante mille écus, & vingt mille arpens de terre, à quicon-

que la lui apporteroit.

Métellirs, quelque temps après, ayant défait Sertorius, & leur ayant tué quatorze mille hommes, en cut tant de vaniré, qu'il fouffrit que ses foldats lui donnassent le nom d'empereur, lui élevasfent des autels & lui fiffent des facrifices.

Mithridate admirant la conduite & la valeur de Serrorius, lui fit offeir par fes ambaffadeurs de l'argent & des vaisseaux, hi-demanda son amisie & la protection, pour recouvrer les toyaumes de Capadoce & de Bythinion

Settorius lui envoya un de ses lieutenans; M. Marius, en qualité de pronconfid.

Sertotius, qui avoit fait l'admiration de l'univers, devint odieux pat le peu de reconnoissance qu'il avoit pour ses capitaines : on conspira contre h vie: Perpenna l'invita à un festin où il fut maffacré. Telle fut la fin d'un des plus grands capitaines de son siècle,

L'abontinable lacheté de Perpenna le tendit odieux à toute l'Espagne: toutes villes qui tenoient pour Sertorius, le rendirent à Pompée & à Mérellus.

Perpenna avoit pris le commandement de l'armée de Serrorius, qui ofa en venir à une baraille, dans laquelle il fut defait & pris ; il crut obre ir fa grace en mettant entre les mains de Pompée, la cassene où étoient les papiers & les lettres de Sertorius : Pompée, fans les lire, les jeta au feu, & fit trancher la tête à tous les meurtriers de ce

Pompée prit Calaguris, dont le fiége fut long &

Toutes ces chofes se passerent dans les années

677. Scaurus fit des téglemens pour la dépense des particuliers,

Sous ces confuls, Pompée & Métellus furent buttus par Sertorius , qui fit une raillene fur l'un & fur l'autre, difant : « fi cette vicille n'étoit point ici, en parlant de Métellus, j'enverrois cet enfant à l'école ,

678. La guerre continua fous Sertorius, qui,

l'année fuivante, sut affaifiné.

680. Le proconful Marius, que Sertorius avoit euvoyé à Muhridate, prenoit le pas au-dessits de ce roi , ne faifoit rien au nom de Mithridate . mais au nom de Sertorius: cela déplut au roi de Pont, qui se jeta dans la Bythinic avec une armée de quarante mille hommes de pied & de feiza mille chevaux,

Le consul Cotta pris le devant, arriva quinze il fut desait avec une grande perte & se sauva en Calcedoine, où Liur affiege,

Lucullus, voyant que Marius & Mithridate étoient joints ensemble, que leur armée étoit de plus de cent mille hommes, & que la sienne n'étoit que de trente-quatre mille, ne voulut pas hafarder la bataille; il fe posta dans un licu avantageux, leur coupa les vivres, & les réduifit à l'extremité, Lucullus defit un détachement de viner-huie

mille hommes de l'armée de Mithridate, qui escortoit un convoi , les tailla en pièces , fit fix mille prisonniers & prit huit mille bêtes de charge. Mithridate ctonné de cette perte, leva le fiége

de Calcedoine. & se sauva dans le royaume de Pont,

Lucullus poursuivit l'armée, dans sa retraita, la defit fur les bords du Grarique; il testa fur la place vinge-deux mille honnnes des ennemis, fix mile furent faits prisonniers, & Lucullus fut rocu dans Cifyque avec des exclamations de joie qu'on ne peut décrire. Lucullus défit enfuite une perite flotte de Mithridate, for le rivage des Achéens, prit Marius, ce traître à qui il fit couper la tête, après avoir

été déchiré à coups de verges.
681. Mithridate fut auffi malheureux dans le Pont

qu'en Bythinie,

Mamercus, un des lieutenans de Lucullus, défit Métrobace, qui défendait les frontières du royaume de Pont, avec une armée de trente mille Lommes. Déjotarus, allié des Romains, défit Eumachus

en Phrygie, autre licutenant de Mithridate: pour comble de mallieur, par une furieute tempète, Mithridate perdit une flotte de cent galères.

Quoique toutes ces pertes cuffent coûté plus de deux cents mille hommes à Miduridate, perfuade que Lucullus ne le laisseroit point en paix dans son royaume de Pont, il mit une armée de quarante mille hommes de pied & de quatre mille cinq cents chevaux en campagne: Lucullus dent cette armée devant Cabyra: Mithridate au defespoir, tua deux de fes femmes, & s'enfuit avec une petite escorte, abandonnant fon camp, fes richelles & fon royaume au vainqueur : il se retira auprès de Tigrane, son gendre, roi d'Armenie.

Lucullus avant mis le royaume de Pont sous l'obéissance des Romains, il fut réduit en province. Lucullus visita ensuite les provinces de l'empire,

& remit le bon ordre, que les guerres civiles en avoient banni, corrigea les malverfations, en punit les auteurs : fa prudence & fa bonté le firent paroitre avec tant d'éclar dans le rétablissement de toutes ces chofes, qu'il fut l'objet de l'amour & de l'admiration

de tous ces peuples, 682. Sous ce consulat, arriva la révolte des es-

Bratiatus, capouan, avoit un grand nombre d'efclaves, qu'il faifoit instruire pour en faire des

Cas esclaves indignés de servir de spechacle en se tuant dans les amphithéatres, se révoltèrent, élurent Sparracus pour leur chef . & prirent la fuite. Bratiatus, avec plusieurs cavaliers, courut après ces elclaves, qui se défendirent, mérent sept de ceux qui les pourfuiveient, & mitent les autres en finte; ils se retirerent sur une perite montagne, ou quan-

tite d'autres ef laves les vinrent joindre. Claudius, préteur, ayant eu ordre de les aller chaffer, crut que cinq cents hommes fuffiroient; il fut défait, & avec affez de peine ; quarante se sauvèrent. Le bruin de cette victoire attira à Spartacus quan-

tité d'eschives & de fainéans. Le sepat ordonna à Varinius d'aller les chasser

avec une armée, qu'il posta aux trois avenues de la montagne. Spartacus les combattit & les défit tous trois en un feul jour.

Le bruit de ces trois victoires fit venir de tous côtés à fon camp des gladiateurs & des efclaves,

Céroit l'humanité qui vouloit venzer ses droits. méconnas & outrages par le plus cruel de tous les peuples,

Sparracus n'en fut pas plus vain, & ayant amené fa troupe près des Alpes, il confeilla à fes camarades de le retirer dans leur pays; ils le conjurérent avec tant d'importunité de garder le commandement, qu'il y conferrit, & il se trouva en trois mois de temos à la tête de foixante-dix mille hommes. Le senat confidérant féricusement l'importance

de cette révolte, ordonna aux deux confuls d'aller contre ces rebelles avec toutes les forces de l'érat. Gellius avant rencontré un corps de quatorze mille de ces révoltés, qui alloient à la petite guerre fous la conduite de Grixus, un des lientenans de Spartacus en rua la plus grande partie, dont Grixus

tut du nombre, Spartacus eut bien sa revanche; il défit un des lieuterans de Lennilus, fit égorger trois cents on-

fonniers fur le tombenu de Grixus. Il défit Caffius, préteur de la Gaule Cifalpine : qui alloit joindre Gellius avec dix mille hommes; attaqua les deux confuls, leur tua quinze mille

hommes; & avant mis le reste en suite, il marcha à Rome pour en faire le siège. Le senat effraye, deposa les consuls pour en mettre en leur place

de plus expérimentes.

Craffus, élu conful en la place des confuls pour achever l'année, fortit de Rome avec six légions, qui faifoient trente-fix mille hommes, & alla recucillir les débris de l'armée; il envoya Mummins, un de ses lieutenans, avec un corps de douze mille hommes, pour prendre les ennemis par derrière, avec ordre de ne point combattre , quelque occafron qu'ils lui en donnaffent : fon ambition l'avant porté à la défobélifance, il en fut puni ; Spartneus le défit entièrement, & il fe fauva prefque fenl. 683. La division s'étant mise dans les troupes de Spartacus, elles se diviserent en trois corps.

Spartacus en commandoit un , Granicus & Cafrus les deux autres. Crafius ravi de cette division, attama cos douv derniers, les défit, en tua douze mille & mit le

refte en fuite. Spartacus fut attaque dans sa retraite; il mit picd à terre, combattit avec toute la valeur imaginable; la victoire se déclaroit en sa faveur, lorsqu'il reçut dans le genou un coup qui le fit tomber : il combattit de cette manière, & mourut giorietifement après avoir sue deux centeniers ex trois foldare qui oferent l'attaquer, pendant qu'il com-

battoit fur fes genoux. La more de Spartaeus caufa la perte entière des esclaves ; ils ne songèrent plus qu'à suir : Pompée les rencontra ; ils se rallièrent , mais ils furent entiérement défaits, fix mille qui firrent pris, furent pendus le long du chemin de Capone à Rome.

684. La varité qui perd les grands hommes, fur cause de la mauvaise intelligence des deux confuls. parce que Pompée dit que Craffus avoit défait des

osclaves sughiss en bataille rangée, mais qu'il avoit | libre & la navigation sure : tous les pirates surest l'avantige d'avoir coupé les racines de cette guerre. La reconciliation de Crassus & de Pompée sut

l'objet d'une joie univerfelle. La guerre fut déclarée à Tigrane, parce qu'il ne vouloit pas livrer Mithridate.

Lucuilus entra en Arménie avec dix-fept mille hommes de pied & rrois mille deux ceurs chevaux, Lucullus défait Métrobargane, général de Tigrane's fon armée, fut entièrement mile en dérouse,

il fut du nombre des morts. Lucullus affiège Tigranocerte, dans laquelle étoient les femines & les enfans de Tigrane, Tigrane & Mithridate vinrent au secours de la ville avec cent cinquante mille hommes de tied ,

cinquante mille chevaux, vingt mille tireurs de fronde & trente mille pionnier

Lucullus ayant laisse fix mille foldats dans les lignes, avec douze mille hommes feulement, attaqua cette prodigieuse armée & la défit : le carnage dura fept houres ; conr mille des ennemis rufterent fur le champ de Lataille. Cette grande victoire ne coûta aux Romains que cinq hommes, & dix-sept qui furent bleffes.

Tigranocerte fut prise d'affeut; le pillage en fut donne aux foldats, qui y firent un butin immenfe. Lucullus fit donner cent écus à chaque foldat, pour récompense de la valeur qu'ils avoient fait perolire dans le combat & à la prife de la ville. Dans le dénombrement du peuple qui se sit

fous ce confulat, il fe trouva quatre cens cinquante

mille chefs de famille.

688. Lucullus ayant appris que dans Artavate il y avoir une partie des femmes & des enfars de Tigrane, il en fit le fiège; elle étoit la capitale de fes états; Tigrane & Mithridate, à la tête d'une infanterie de foixante-dix mille hommes & de trente-quatre mille chevaux, se présentèrent pour la sceonrir : il se donna un combat ou la victoire fitt long-temps en balance ; les Romains à la fin eurent le dellus; toute l'infanterie armenienne fut millée en pièces; Tigrane & Mithridate fe fauvèrent, fuis is de quelques cavaliers.

Lucullus entra enfuite en Mésoporamie, prit Nifybe, où il trouva Gouras, frère de Tigrane, qu'il traita en prince. Il mit enfuite fes troupes

en quartier d'hiver. 687. Quoique Lucullus, avec fi peu de troupes,

est fait des actions qui alloient jusqu'au prodige . on ne lui rendit pas justice ; on lui ôta le com-mandement des armées d'Asie ; on sit Pompée généralissime de toutes les sorces de la république. On leva de nouvelles troupes ; on mit fur pied

une armée de cent vingt mille hommes d'infanterie & de cinq mille chevaux, parce qu'on vouloit faire la guerre en plufieurs endroits,

Comme on vouloit netroyer la mer des corfaires qui empéchoient la navigation, le fénat créa vingtcinq lieutenans-généraux qu'on envoya en divers endroles. & en quarante-trois jours la mer devint punis ou écarres dans des terres ; la famine celfa a Rome, & l'abondance y fut rétablie.

Mithridate, qui avoit toujours été maltraité par Lucullus, defit deux de fes lieutenans, Fabius & Trimius: ce dernier, qui fut le plu multraité, perdit fept mille honnnes, du nombre desquels furent cinquante-fix centeniers, vingt-quatre colonels & foixante officiers fubalternes.

Pompée étant arrivé en Arménie avec trentedeux mille hommes, Lucullus lui remit le commandement de son armée ; il réserva quinze mille

cavaliers pour le conduire.

Lucullus entra en triomphe à Rome ; ce fut un des plus superbes qu'on eut vu; on y voyoit entre autres la flame d'or de Mishridate, haute de fix pieds, tenant un bouclier orné de cinq cents gros dian ens. Lucullus fut malheurcux par fes deux femmes; il ne voulut pas se marier; il s'abandonna à ses plaifirs; ses débauches & sa vie volupuieuse le rendirent presque imbéciale : sur la fin de ses jours on fut obligé de lui donner un curateur.

Le nom de Pompée sit trembler les Assatiques; Mithridate fut abandonné de la plus grande partie de ses troupes; il sit parler de paix.

Pompée lui demanda, pour premier article, qu'il livrat les transfuges & fa perfonne ; ces conditions lui paroiffant trop rudes, on en vint à un combar dans lequel Mithridate fut d'altord défait ; dix mille Afiatiques furent rués ; &, peu de 1cmps après , les autres craignant un pareil fort, prirent la fuite; Mithidate se retira vers Tigrane, qui lui resusa l'entrée de fon royaume ; il fit fa retraite dans la Colchide, où regnoit Macares son fils, suivi feulement de trois mille hommes de pied & de huit cents chevaux. Ce prince le reçut avec tous les honneurs possibles ; cependant ce père barbare le fit affaffiner, parce qu'il avoit fait alliance avec les Romains pour conferver fa couronne.

Pompée poursuivis Mithridate dans sa retraite. Il dent les rois des Albains & des Hibériens', qui vouloient s'oppofer à sa marche; & leur ayanr tué dans le combat trente-sept mille hommes, il les obligea de demander la paix, qu'il leur accorda

genéreusement Pompée, ayant appris que Mithridate s'étoit fauvé en Hircanie, ne voulut pas l'y pourtuivre, dans la crainte d'exposer son année à une perte évidente dans une terre remplie de bêtes venimeufes. Il mena son armée en Armenic pour châties Tigrane; ce prince reçut Poinpée avec tout le

respect possible, & jamais général romain ne reque d'un roi rant de foumithons, Tigrane avoit un fils de même nom que lui; ce fils ingrat prit les armes contre son père ; il

fut défait & contraint de se retirer chez les Para Pompée fit ce qu'il put pour les reconcilier ;

muis ayant furpris des lettres que le jeune Tigrane écrivoit aux Parthes pour les engager à prendre les armes contre les Romains; Pompée le fit arrêter & l'envoya à Rome, où l'on le fit mourir dans la prison.

la prison,
Pompée donna la paix à Tigrane, aux conditions suivantes,

Que la Syrie, la Phénicie & la Cilicie seroient provinces de l'empire Romain; Qu'il paieroit comptant six mille talens;

Qu'il paieroit comprant fix mille talens; Qu'il donneroit cinq écus à chaque foldat, cent aux centeniers & mille aux tribuns;

Qu'il se contenteroit de l'Arménie. 688. Pompée sonda la ville de Nicopolis, dans

la baffe Armènie.
Oréfe, roi des Albains, prend le parti du jeune
Tigrane; il voulut venger, fur Pompée, fa
décention: croyant furprendre ce général romain,
il entra en Arménie avec une armée de quarantecinq mille hommes, qui fut défaite: ce prince pris
la fuite avec peu de cavaliers, & ne rapporta dans

fon pays que la honte de sa defaire & le désespoir d'un dessent si mal concerté. 689. Artoce, roi des Ibériens, & Orése se liguent: Pompée marcha en diligence; le roi des Ibériens sut désait; il obtint la paix, à condition

de payer un tribut & de dépendre de l'empire Romain. Orèfe obtint la paix aux mêmes conditions. Phraate, roi des Parthes, fait une irruption dans

P. Armétic contro. Tigrante, Pompies mit à la trèce de vinga-deux mille hommes Afrinnis & Golinius, deux de fest lieurenans, avec ordre de ravager, etc. et est leurenans, avec ordre de ravager para les terres de Phrante. Ce roi, qui ne vouloit point de guerre avec les Romains, demanda la pais & leura illance; ce qui lui fut accordé, à condition qu'il retireroit fes troupes de l'Arménie, 600. Une conjuration épouvanable fit trembler

Rome, dans le temps que Pompée augmentoit l'empire avec tant de gloire.

L. Sergius Catilina, recommandable par fa naiffance, fa valeur, & pluifeurs autres grandes qualités, avoir aufif des vices qui ternifioient fes vertus. Il éroit fourbe, méchant, fans foi & rempli de tous les défauts qui font un méchant homme.

Sylla l'avoir fait gouverneur d'Efpagne, où il avoir commis quantier de concillénst. Il brigus le conflulat, qui lui fur refulé à caufe de la mauvaité conduite en Éfpagne: ce refulé à caufe de la mauvaité qu'il confipira avec Antonius & plufieurs autres perfoanes de qualité, qui n'évoient connues que par leurs vices & leurs débauches, de renverfer la république.

Leur dessein étoit de massacrer tous les sénateurs & tous les grands officiers de l'état. Ce coup manqua par la précipitation de Carilina, & le désordre tut appaisé par la prudence des sénateurs. M. Tullius Cicero, & C. Antonius, étoient consuls (692).

On ne peut concevoir le désespoir de Catilina, quand il apprit que Cicéron avoir été élu consul; il attenta à sa vie, mais inntilement,

Geographie ancienne. Tome II.

Cicron ayant fait affembler le fenar, découvriela conjuration judques dans fes modines cinoralinace; Casilina füt affignă à compareitre; Cicieron, avec cette éloquence foneteue de la veriti, le convianquit. Des que Catilina voulut ropondre, à peine eui-il din quatre paroles, que les fenatcurs, ne pouvant foutenir fa prélence, fe le vérent, jul reprochérent fes trahitons, fes violences, fes fourbries & fa tyrannie.

Catilina forit de Rome précédé de douze lideure. & accompagné de trois cents de fes partifans, Il fe retir a su camp de C. Manlius, un de fes partifans, lequel avoir mis fur pied quasorze mille hommes pluficurs débauchés le furent requirer: Fulvius, fils d'un fonateur, fut arrêté à las forte & amené à fon père, qui lui fit trancher la rête comme criminel d'éta.

Quatre des principaux conjurés, Lentulus, Cetegus, Statilius & Caffius furent arrêtés & exécutés dans les prifons, pour éviter la fédicion, for Caulina youlant paffer dans les Gaules

executes dans les prifons, pour éviter la fédition, 69.2. Catilian voulant paffer dans les Gaules pour les porrer à la révolte, Metellus Céler s'oppofa à fon passage: Pérrejus suivit Catilina; il se trouva entre deux armées, & dans la nécessité de combattre; ce qu'il sit en déterminé, & suit tué avec tous ceux qui combattoient pour lui.

Le fénat donna à Cicéron le titre glorieux de Père de la Patrie,

Pompée étoit toujours en Asie; Mithridate lui envoya demander la paix: le proconful lui sit dire de venir faire ses soumissions en personne; mais ce prince étoit trop sier pour faire une chose si indigne de la majeste royale.

Mithridate, réfolul de faire un dernier effort, etu recours à la vyrannie pour faire les levées de deniers & d'hommes dont il avoit befoin. Il devin coieux; fes captiones retufierent de lui obèt; fes foldats défernoient; on mit cinq de fes enfans entre les mains de Pomple; fix de fes filles, qu'il envoyoit avec une bonne effoorte, pour les marier en Scythie à quelques grands feigentes dont il éléprior tirer quelques fecours, finerat livrées à Pomple par ceux même à qu'il les vavic confées.

Dans le tempts que Mithridate prenoit és meirres pour paffer dans les Gaules, fon fila Pharnacels, qu'il avoit aimé tendrement, le mit fous la procection des Romains, 8 de fit déchare roi de Pont; ce fur le coup le plus fenfible qu'il eur requ de fa vie; 7 prit du poiton inutilement ; un de fes capitaines s'exat rendu à fes prefinates prières, lui paffa fon depe au travers du corps.

Ainfi mournt Mithridate, l'un des plus grands capitaines de fon temps, âgé de foixante-quinze ans, après avoir foutenu la guerre contre les Romains pendant plus de trente-quatre ans, depuis 666 infqu'en 692.

Pharmacés eut la couronne de Bosphore, que fon frère Macarès avoit possedée: le royaume de Pont sut réduit en province.

tut reduit en province.

Pomnée voulant être juge du différend qui existoit entre Hircan & Arutobale, au fujet du royaume des Juifs, mit dans les fers Aristobule, qui n'agissoit pas de bonne-foi

Pompée affrégeant Jérufalem, fit voir le respect qu'il avoit pour la religion, dans le temps de Picues.

La ville de Jérusalem ayant été prife, & douze mille hommes ayant été tués dans l'enceinte du temple, il le fit purifier & ne toucha à rien de tout ce qui appartenoit an culte du vrai Dien; il ne unt pas deux wille ralens d'or monnoyé, qui étoient dans le temple.

Pompée resent la Judée en province, & lui impofa un tribut de dix mille talens, payables à differens tennes. Ceci arriva en 691, fous le con-

fulat de Cicéron.

De si beaux exploits méritoient un superbe triomphe ; il fit la plus magnifique de tous eeux qu'on avoit vus jufqu'alors : on y voyoit les noms , portes dans un char particulier, des provinces & des royaumes foumis par ce conquérant à l'empire Romain; on y lifoir ceux des royaumes de Pont, d'Arménie, de Capadoce, de Paphlagonie, deMédie, de Colchide, d'Ibérie, d'Albanie, de Syrie, de Cilicie, de Comagène, de Métopotamie, de Phénicie, de Palestine, de Judec, d'Arabie, &c. On voyoit Tigrane, fa semme & fa fille; Aristobule, roi des Juits, les entans de Mathridate & les ôtages de tous les rois foumis,

On appreheudoit que ce grand conquerant ne fe tit dictateur perpetuel; le senat fut délivre de cette inquiéturle ; car des le lendemain de fon trioruphe, il prit fon rang dans le fenat

Ciceron fut appelé en jugement par Métellus, tribun du people ; le senat prit le parti de Ciceron ; le tribun fediticux s'enfuit , fortiz de Rome : & ainft la ville fut dans le calme.

693. Comme on n'avoit rien tenu de tout ce que l'on avoit promis aux ambaffadeurs des Gaules, qui avoient rendu de grands services dans la conjuration de Catilina, il y eut un foulevement général dans la partie de la Gaule Transalpine qui étoit foumife aux Romains: le préteur En. Pontinins se comporta avee rant de prudence & de valeur, qu'ayant défait les rebelles, il remit fous l'obcidance de la république les villes qui s'étoient révoltées.

Jules Céfar étoit le plus noble de tons les Romains ; il avoit toures les qualités naturelles & acquifes qui font ks grands hommes, & perfonne ne l'a surpasse en présence d'esprite il a été nonfeulement le plus grand capitaine de fon fiècle, mais de tous ceux qui ont jamais paru: les vertus qui ont fait les grands hommes étoient toutes réunies en fa personne, pour en faire un héros parrait. Il fit ses premiers exercices de guerre sous les enfeignes de Marius,

La première dignité qu'il possèda fut celle d'édile : enfinite il fut cenfeur, fouversin pontife fous le con-

ROM fi:lat de Cicéron , & l'année suivante préteur d'Espagne: ses créanciers s'opposant à son départ. Crassus le cautionna pour la somme de quarante

Il se comporta en Espagne avec tant de prudence & de courage, qu'il remit cette province, où tout étoit en combufiion & en défordre, dans le plus grand calme ; le fênat lui décerna le triomphe en fon absence.

695. Cefar s'acquit l'amour du peuple en propofact la loi agraire, & en distribuant au peuple le territoire de Capone & de Stellata, il s'acquit l'amour de la noblesse par la loi qu'il sit eu saveur des senatenrs & des chevaliers : par cette loi, les cenfeurs ne pouvoient noter d'infancie un fénateur, qu'il n'en cût cté premièrement couvaineu par un jugement con-

Céfar, fous ce confulat, prit toute l'autorité, & obligca Calpurnius de se tenir enferme dans sa maifon pendant huit mois; il avoit ajouté le mépris à cette violence, faifant rompre les faifceaux qu'on portoit devant lui en fa préfence, ce qui donna finjet à cette raillerie: Julio & Cafare confulibus.

606, Céfar époufa Calpurnie, fille de Pifon, & donna sa fille Julie à Pompée, en mariage,

Claudius se fait tribun du peuple, pour se venger de Cicéron , & le fait condamner à un exil perperuel, pour avoir fair mourir dans la prifon quatre citoyens romains, qui n'avoient pas eté condamnes par le penple : les maisons de Ciceron surent rafees: fur les fondemens de celle qu'il avoit à Rome, on y éleva un temple auquel on donna le nom de Liberti.

Cicéron , quelque temps après , fut rappelé par un decret du senat, ses maisons relevées & rétahlies aux dépens du public; le retour de ce grand homme fut une espèce de triomphe.

697. Céfar ayant obtenu le gouvernement de la Gaule , apprit en fortant de Rome , que les Helvétiens ayant trouvé leur pays trop flérile pour les nourrir , avoient réfolu de quitter leurs habitations, de brûler leurs villages, pour ôter le deffein d'y retourner jamais; qu'ils avoient choifi la Saintonge pour y vivre plus commodément ; qu'ils avoient demandé aux Séquanois un paffage fur leurs terres, lesquels le leur avoient réfusé,

Céfar fit tant de diligence, qu'il arriva dans les Gaules avant qu'ils sussent sortis de leur pays.

Les Helvétiens ayant vu que Céfar les amufoit, ils firent rant d'instances auprès des Sequanois, qu'ils les laissèrent passer : César ayant appris leur marche, s'avança en diligence, d'efit leur arrière garde au paffage de la Saéme, les pourfrivit; or les ayant joints, il se donna un combat terri le , qui dura sept heures. Les Helvétiens furent entièrement détaits; leurs femmes firent des prodiges de valeur; il resta cent cinquant: mille des cunemis-for le champ de bataille ; à peiné en retour- ] na-t-il fix mille dans leur pays

Les Germains, fous la conduite d'Ariovifte, s'étoient introduits dans la Bourgogne, que Céfar

vouloit mettre sous l'obeissance des Romains. Céfar entra dans le pays des Séquanois, prit Befançon, defit Ariovific, & lui tua vingt-deux

mille hommes: parmi les prisonniers, se trouvèrent les deux femmes & les deux fils d'Arioville, qui avoient pris la fuite, & s'étoient fauvés en Alle-

La défaite des Suiffes & des Germains étonna les Belges : jugeant que Céfar n'avoit passe les Alpes que pour foumettre les Gaules, ils fe lisucrent & prirent les armes pour s'oppofer à fes desseins; ils mirent une armée de deux cents quatrevingt mille hommes fous la conduite d'Adras. Céfar ayant défait leur avans garde, qui étoit de trente mille hommes, la peur les faifit, & se retirèrent chacun dans leur pays: ainfi ce grand armement fe diffipa,

Céfar mit fur pied quatre corps d'armées pour les poursuivre, lesquels taillèrent en pièces tous ces peuples, qui se retiroient par brigades dans

Cette grande victoire mit une partie de la Gaule Belgique fous la puissance du vainqueur; toutes les villes lui ouvrirent leurs portes; si on en excepte Tournai, Cambrai & Arras.

Les Belges firent un dernier effort pour fauver leur pays ; ils se présentèrent avec une armée de foixante mille hommes, que Céfar defit entièrement; il ne s'en fauva que cinq cents, qui se rendirent à discrétion.

Les Aduatiques furent punis de leur perfidie; leur ville fut donnée au pillage ; tous ceux qui furent trouves en armes, furent passes au fil de l'épée, & le reste des habitans fut vendu ; il y périt, tant dans le fiége que dans le combat, plus de trente mille hommes

P. Crassus, un des lieutenans de César, soumit la Bretagne; ils se revoltèrent. Decius Brutus « défit leur flotte , & ils furent remis fous l'obeitfance des Romains.

Fabius, un autre lieurenant de Céfar, soumit la Neuftrie,

Céfar envoya Craffus en Aquitaine : il la foumit. Les peuples de la Gascogne, voyant que Crassiis s'avançoit vers leur pays, mirent fur pied une armee de cinquante mille hommes; ils avoient fait une ligue avec les Aquitains: quoique Craffus n'eur que vingt mille hommes, il les dent ; ils perdirent trente mille hommes, & par cette grande victoire tout ce pays fut foumis.

Pendant ce temps-là, Céfar foumit le reste de

la Gaule Belgique.

Les Germains voyant que Céfar fe rendoit maître des Gaules, résolurent d'en avoir leur part; ils pafférent le Rhin avec une armée de trente mille hommes : Céfar les défit , força leur camp , pourfuivit vivement les fuyards, qui se noyèrent dans le Rhin & dans la Meufe: cetté grande armée périt entièrement

Cefar passa la mer & aborda en Angleterre. La rapidité des conquêtes de Cesar parut quelque chose de si merveilleux; on fut si étonné qu'il eût, en fi peu de temps, conquis tant de de pays, & dompté tant de nations fi fières, qu'on ordonna à Rome vingt jours de prières publiques

pour rendre grace aux dieux. Pendant que ces chofes se passoient dans les Gaules, Cason téduisit l'île de Cypre sous la puisfance des Romains. Prolonice, qui en étoit roi, fe

fit mourir par le poison.

Ptolomée Aulètes, prince vicieux, ayant été chasse du trône de l'Egypte, se mit sous la protec-

tion des Romains. 698. Aristobile, roi des Juis, que Pompée avoit mené en triomphe à Rome, s'enfuit en Judée : Gabinius, qui en étoit préteur, le défit ; il fut bleffé

dans le combat, pris, renvoyé à Rome & remis dans les fers. Hircan fut rétabli dans la fouveraine facrificature, dont il avoit été dépouillé par Alexandre . Jannée, & la Judée fut divifée en cinq gouver-

nemens particuliers. Alexandre, fils d'Aristobule, fait un massacre général des Romains qui étoient en Judée, tandis que Gabinius étoit passé en Egypte pour réta-. blir Prolemée Aulétes.

Gabinius revint en diligence en Judée, défie Alexandre: de trente mille hommes il en refta dix mille fur la place, & tout le refte fut pris, Antipater, qui fut père d'Hérode, obtint leur grace, Pompée & Craffus ne purent voir fans jalousie les honneurs qu'on rendit à Céfar à fon retour

des Gaules, Les deux confuls, plus de deux cents fénateurs; du nombre defauels étoient Pompée & Craffus. avec plus de quatre cents chevaliers, le vinrent féliciter à Luques fur les grandes chofes qu'il

avoit faites pour la gloire de l'empire. 699. Les confuls Pompée & Crassus, quoiqu'ennemis, se réconcilièrent pour ôter le consulat à Cefar, dont la brigue ctoit très-forte; ce qui caufa quelques défordres : mais Céfar , dont l'ambition étoit le premier mobile, crut que pour parvenir à ce qu'il fouhaitoit, il falloit se rendre amis: en effet. il se fit entre ces trois grands hommes une coalition : c'est ce qu'on appelle le premier triumvirat.

Céfar étoit le plus noble des trois. Pompée étoit le plus estimé,

Crassus étoit le plus riche. Ces triumvirs partagerent entre eux l'empire,

Pompée eut l'Espagne & l'Afrique pour cinq ans, Craffus, la Syrie pour cinq ans. Le gouverne-ment des Gaules fut donné à Céfar, auffi pour cinq ans, & il laissa le consulat à Pompée & à Crassus, Ces triumvirs eurent la permission de faire telles levées d'hommes & d'argent, dans leur département qu'il leur plairoit, felon la nécessiré,

Xxxx t

Gabinius fut condamné à un exil perpétuel par les tribuns du peuple, pour avoir rétabli Ptolomée Aulètes contre les ordres du fenat, les oracles de la Sybille, & pour crime de péculat, malgré la brigue

& l'autorité de Pompée. Céfar, avant que de repasser dans la Gaules, remit l'Illyrie dans l'obéissance; il se rendit ensuite dans les Gaules Belgiques, où il vit avec plaifir flotte composée de six cents barques & de vingt-

Céfar avoit réfolu de foumettre les habitans du says de Trèves, qui ne vouloient point reconnoître

l'empire Romain. Deux princes, qui prétendoient à cette souve-

raineté , lui rendirent cette conquête plus facile qu'il ne pensoit. Vercingentorix, le premier, se mit sous la pro-

tection de Céfar.

Indiciomar ne voulant pas avoir les Romains & Vercingentorix à combattre, demanda l'amitié de Céfar; pour lui prouver qu'il agissoit de bonnefoi, il lui donna des ôtages. Cérar voulant réconcilier ces deux princes fur leur différend, parut à Indiciomar qu'il étoit plus favorable à fon ennemi dont il en conserva, contre César, une haine dans fon cœur.

Céfar crovant avoir terminé toutes chofes, ne fongca qu'à paffer dans la Grande - Bretagne ; il fit embarquer ses soldats avec quatre mille Gaulois, entre lesquels étoit Dumnorix, sciencur Eduen ou Aurunois, qui avoit beaucoup de crèdit; par ses brigues, il détourna les Gaulois de passer avec Céfar. La mort de ce brouillon rétablit la tranquillité.

700. Céfar ayant laissé Labienus dans les Gaules avec vingt-quatre mille hommes de pied & deux mille chevaux, paffa dans la Grande-Bretagne avec une armée de quarante mille Romains & de quatre mille Gaulois. Les Bretons effrayés de cette multitude de bâtimens, n'oferent s'oppofer à la descente; mais ayant ofé temer un combat dans leur pays, ils furent défaits au premier choc, prirent la fuite, quittérent leurs villes, se retirérent dans les bois : pour en défendre l'entrée, ils avoient abortu quantité d'arbres.

Une tempéte terrible avoit fait périr la plus grande partie de la flotte de Céfar; mais sa vigi-lance, son activité répara, en peu de temps, cette perte. Céfar ayant passé la Tamise par un gué, les Trinobantes vinrent lui faire leurs foumifions.

Caffivelan, le plus puissant prince de l'île, ayant reconnu l'empire Romain, les Romains regarderent toute l'île comme réduite fous la puissance de la republique. Caffivelan se retira dans la province d'Yorck, où il mourut sept ans après, ayant garde la foi qu'il avoit promife

La féchereffe de l'année avoit caufé une espèce de famine dans les Gaules; Céfar y avoit pourvu, avant fait venir des bleds d'Espagne; & pour faire vivre fes troupes plus commodément, il en fit pluficurs corp

L'un fous Fabius, qu'il établit à Térouenne; l'autre fous Quintus Fabius, frère de Cicéron, qu'il mit à Tournai, Un autre fous Rofcius, dans le Hainaut, Le quatrième à Trèves, sous Labienus. Il en mit trois autres dans la Picardie, fous les ordres du questeur

Craffus, de Minutius Plancus & de Trébonius. Le huitième corps dans le pays de Liège, fut

mis fous la conduite de Titarius Saninus, & de L. Arunculus Cotta.

Cette division, qui avoit été faité avec toute la prudence possible, pensa causer la perte de toute fon armée. Indiciomar crut qu'il étoit facile de défaire tout ces petits corps qui étoient féparés; il fe ligua avec Ambiorius & Catilyulce, les deux plus puiffans princes du pays de Liège. Ils attaquèrent la brigade de Sabinus & de Cotta, qui furent taillées en pièces par la perfidie d'Ambiorix; peu se fauvèrent dans le camp de Labienus.

Ils attaquèrent enfuite le camp de Fabius, qui se désendit avec une valeur prodigieuse. Il sit avertir Céfar, qui étoit dans la Bretagne, du danger où

Céfar vint en diligence, s'avança aves douze mille hommes près du camp; quoiqu'ils fussent au nombre de foixante mille, il les défit, & en tua trente mille. Céfar étant entré dans le camp, trouva Fabius, à qui il ne restoit que douze cents foldats, presque tous blesses & fatigues des assauts continuels qu'ils avoient foutenus,

Céfar alla enfuite au fecours de Labienus, qui esoit assiégé dans son camp par Indiciomat. Il l'attaqua, le défit; peu fe fauvèrent, & Indiciomar fut du nombre des morts.

Crassus éroit avare: passant par la Judée, il pilla le temple de Jérufalem, que Pompée avoit respecté lorsqu'il prit cette capitale de la Judée. 701. Craffus n'écouta point les confeils d'Ar-

tabaze, roi d'Arménie, qui lui disoit que le chemin le moins dangereux étoit de paffer au travers de » fes états, qu'il s'offroit de l'accompagner avec feize mille chevaux & trente mille hommes de pied.

Craffus paffa l'Euphrate fur un pont qu'il y avoit fait confiruire l'année précédente. Il se laissa tromper & conduire par un capitaine Arabe, malgré les confeils de fes officiers-généraux, lequel le mena dans des plaines fablonneuses & désertes, où les hommes & les chevaux avoient hien de la peine à marcher. Ce perfide guide l'abandonna à la faveur d'une muit obscure, & fut avertir les Parthes de l'état déplorable de l'armée romaine.

Orode, roi des Parthes, divifa fon armée en deux; il donna cent mille hommes à Surena, qui étoit un général expérimenté, pour aller contre Craffus; il marcha lui-même avec un pareil nombre de troupes contre Armhaze, roi d'Arménie, qu'il obligea à lui demander la paix : elle fut cimentée par le mariage d'Orode avec la fœur d'Artabase,

Surena ayant divife fon armée en quarte correjarendepopa les Romains, qui furent éditiss. Le jeune Craffis voyant qu'il tombeit entre les guains de fest enneuis, se fin tuer par fon écuryet. Craffisi le père fe fauva à Carres. Il y fitt tuè avec tous cox qui l'avoient divir, si ètre de la mini fronte cox qui l'avoient divir, si ètre de la mini fronte data la bouche, pour lui reprocher fon avanier, la cavalier des Parheis muffaren tous les bieffes qu'elle remontra, de tous ceux qui n'avoient pu fe fauvre de tous ceux gui n'avoient pu il ne se fauvre que ceux gui maven de Craffiss; il ne se fauvre que ceux gui mavens de pois, avoient que sur le conservation de l'avoient pu avoient le sur le conservation de l'avoient pu avoient le conservation de l'avoient pur sont le resultation de pois, avoient le conservation de l'avoient de l'avoient pu avoient le l'avoient de l'avoient de l'avoient pu avoient l'avoient de l'avoient le l'avoient de l'avoient pu avoient l'avoient l'avoient de l'avoient l'avoient pu avoient l'avoient l'a

Caffius, qui s'éroit retiré en Syrie, se comporta avec tant de prudence, qu'il la remit sous l'obéissance, dans le même état que Pompée l'avoit

laiffée.

Pompée ayant envoyé vingt-quatre mille hommes de troupes choifies à Céfar, l'arrivée de ces troupes donna tant de terreur aux Belges, que tout fe foumit.

Céfar paffa le Rhin pour punir les Allemands de l'irruption qu'ils avoient faite dans les Gaules; ils abandonnérent leurs bourgades, & fe retirérent dans les bois. Céfar, après avoir rafé & brûlé leurs habitations, repaffa dans les Gaules.

702. Pompée fut feul conful pendant sept mois, ensité il prit pour collègue Scipion.

Scipion trouva routes les Gaules dans la révolte, par les intrigues de Vercingentoria. Se de Lutère Quercina, deux des plus grands princes de ce pays. Ils avoient pris Orléans, Se paffe la garrifon romaine au fil de l'èpée. Céfe y accourn; la peur faift les habitans, il trouva la ville déferte, il y fit mettre le feu.

Céfir défir, aux environs de Nevers, Vereingenoris, & tailla fon armée en pieces; il affiegeenfuire Bourges, la pris, après une vigoureuferéfilance, en préfence de Vercingeneurix; il périr quarante mille períonnes dans le fac de la ville. Les Caulcis, outres de ces perses, mirent une armée formidable fur piecí; Teutona, roi des Niciolinges on Agénois, aumas ciroquam mille hommes, con la companie de la première l'éclojue, les iogital vace (colonne mille hommes,

Labienus, qui s'étoit retiré dans Melun avec quatre légions & deux mille tinq certs elevaux, é voyant infulté, les attaqua avoc fureur, en tra quarante - huit mille, dont Calonusgène fur du nombre; le refle prit la fuire. Labienus, après cette victorie, alla réjoindre Céfar.

Veccingentorix, à la tête de trois cents nille hommes, alla chercher Céfar auprès d'Alefia; on en vint à un combat, où Vercingentorix, qui fin débait, perdir la plus erande partie de fes troupes. Il fe retire dans Alefia, que Céfar affiégea; les Gaules s'intèreffèrent pour cette ville; une armée de deux cents mille hommes affiégea le camp de Céfar; iil s'y donna plus de huit affauts furieux, où les Gaulois furent toujours repoufies swec grande perte. Céfar fait ouvrir les portes de fon camp, tombe avec fureur fur les ennemis, couvre le champ de baralle de morts, contraint le refle de prendre la fuite: leur camp fut pillé; on y fit un butin immende.

Céfar menace les habitans d'Alefia de donner leur ville au pillage, s'ils ne fe rendent & s'ils ne lui livrent Vereingentoris: ce qu'ayant fair, ils éprouvèrent la clémence du vainqueur; Vercingentorix fut mis dans les fers & réfervé pour le triomphe.

Sous ce confulat, Milon fut tué par Claudius; ce qui nous a donné la Milonianne, ce chef-d'œuvre

d'éloquence,

Cicéron, à la tête de douze mille hommes de pied & de deux mille cinq cents chevaux, va en Capadoce pour punir ces peuples, qui s'étoient révoltès contre Ariobarzane; il s'y conduifit avec tant de prudence, que les armes furent inutiles.

Il patta en Cilicie, la purgea des voleurs & des brigands qui la ravageoient depuis la défaire de Craffus; il en tua plus de dix mille en trois rencontres; le refte (e diffipa.

703. Le desir de la liberté ayant fait révolter les Gaules, dès le moment que les Bituriges virent entrer César dans leur pays, ils se soumirent.

Les habitans de la Beance en firent de même; mais il en coûta la tère à Guturnat, chef de la révolte,

Pour remettre dans leur devoir les habitans d'Amiens, de Rouen, de Calais, d'Arras, &c. Céfar fut obligé de donner quelques combats & de faire quelques fieges.

Fabius & Caninius, lieutenans de Céfar, défirent les Bretons & les Angevins, ligués, fois la conduite du prince Dammaque; a prés avoir perdu douze mille hommes, & le refle ayant pris la fuite, ils fe founirent. La prije d'Uxellodunum terminà les guerres des Gaules.

Céfar, après avoir pourvu au gouvernement des Gaules, y avoir laiffe huir legions fous de bons licutenaus, impofs un tribut annuel de 400000 fefterees. Cette imposition très-modique lei donna le cœur des peuples.

704. La mort de Julie, femme de Pompée & fille de Céfar, rompit la bonne intelligence entre le gendre & le beau-père. Il fe fit une ligue pour s'oppofer à l'ambition de Céfar.

César passe les Alpes, va en Italie, jette la terreur dans Rome. Pompée est prié par le fénat de prendre la désense de la république: il sit deux consuls.

705. Carion, hoaune violent, ami de Céfar, qui fortoit du tribunat, vint trouver Céfar à Ravenne, & lui confeilla de marcher vers Rome enfeignes déployées, l'affurant qu'il y avoit quautité de partifans qui le déclareroient des qu'il paroitroit. Céfar ne fuivir point des confeils û volets; all chargea Curion d'une lettre pour la rendre au l fenat, par laquelle il promettoit de défarmer, dés que Pompée en feroit de même; & par cene adresse, il se disculpoit & chargeoit Pompée de tous les functes événemens qui pourroient

arriver.

Cette lettre fit l'effet que Céfar fouhaitoit : elle fut mal recue ; il fut déclaré ennemi de l'état ; fon gouvernement des Gaules fut donné à Domitius. Enoberbus, Antonius & Caffius, tribans du peuple, ayant youln faire quelques remontrances, furent chaffes du fenat, avec défenfe d'y rentrer. Ils furent trouver Cefar, qui se servit favorablement de ces tribuns pour aigrir fes troupes contre les

Céfar ne confultant que fon ambition, passa le Rubicon; ce qui le rendoit criminel d'état.

706. Il est certain que l'ambition de ces deux grands hommes causa la perte de tous les deux , & la ruine de la république. Pompée, qui ne voyoit rien dans le monde de plus grand que lui, regardoit avec une jalousie extrême la gloire brillante de Céfar: Céfar voyoit avec la même peine Pompée an-deffus de hui.

Pompée, comme prince du fenat, avoit raison de dire, je ne vaux point d'égal : Céfar paroiffoit plus modéré en disant, je ne veux point de fupé-rieur; & il n'avoit pas raison.

Céfar n'avoir qu'une légion de huit mille hommes; une autre lui étant arrivée des Gaules, il prit le chemin de Rome.

La tête tourna à Pompée; il fit des fautes irréparables. Il quitta la ville de Rome, où plus de trois cents mille citoyens avoient pris les armes pour fa défenfe & celle de leur ville; & , au lieu d'aller en Espagne, où étoient ses armées, il se retira en Grece, en difant, lorsqu'il fortoit de Rome, tout ce qui n'el pas pour moi, est contre moi. Cefar, qui affectoit sa modération ordinaire, disoit : sout ce qui n'est pas contre moi , est pour mo

Céfar furprit à Corfinium Domitius Enobarbus mi lui fut livré; il fut obligé à fon médecin de ce qu'il ne l'avoit point empoisonné. César le traita généreusement , aussi-bien que les sénateurs qui l'avoient accompagné, lui donna la liberté d'aller où il voudroit. Il retourna à Rome avec ceux qui voulurent l'accompagner, comblé des hienfaits de Céfar, qui le fit feulement renoncer au gouvernement des Gaules, & qui joignit à ses troupes l'armée de dix-sept mille hommes qu'il commandoit,

Céfar, par la fuite de Pompée, se vit maître de l'Italie. Après s'être emparé de la Sicile & de la Sardaigne, il entra à Rome avec un air fi tranquille, que tout le monde en fut charmé, & aucun foldat ne commit la moindre violence,

César fit rompre les portes du trésor public. & porter chez lui 4135 liv. perant d'or, & 900000 liv. pesant d'argent.

Céfar, avant de quitter Rome, y établit le bon ordre & la confiance,

Il en fit Emilius Lépidus gouverneur. Il fit préteur d'Italie Marc-Antoine.

gouverneur des Gaules Licinius Craffus." Il A amiraux de fes deux flottes, Hortentius & Dolabella,

Céfar passant par les Gaules (on n'en fait point le sujet), traita très-froidement Labienus, ce grand capitaine qui l'avoit si bien servi : il se retira auprès

de Pompée. Céfar quitte le siège de Marseille, passe en Espagne, y défait Afranius, Pétréjus & Varron, trois lieutenans de Pompée, les fit prisonniers ; il en agit avec cette bonté qui lui étoit naturelle;

leur rendit leurs équipages, & leur permit d'aller où ils fouhaiteroient. Il depouilla Varron de l'argent qu'il avoit tyranniquement exigé, fit porter dans les temples les tréfors qu'il y avoit enlevés. Céfar ayant laisse gouverneur des Espagnes Lon-

ginus, repaifa les Pyrénées.

Célar, revenant en Provence, trouva le siège de Marícille affez avance; il le pressa vigoureutement; la place fut contrainte de se rendre à discrétion. Il en usa avec sa générosité ordinaire, & prit ensuite le chemin de Rome, après avoir laissé douze mille hommes à Marfeille sous la conduite de Trébonius,

Céfar fut recu à Rome avec des honneurs extraordinaires & une joie univerfelle.

Le senat le crea dictateur, mais onze jours après il se démit de sa distature. Il rappela tous les bannis, excepté Milon. 706. Pompée établit un fénat à Teffalonique :

Claudius Marcellus & Cornelius Lentulus furent continués confuls. Céfar forend à Brundufium avec une armée de foixante-douze mille hommes de pied, & de quatre mille chevaux; n'ayant pas affez de vaiffeaux, il fit paffer quinze mille hommes d'infanterie & cinq cents chevaux : il choisit un poste près de Pharfale, & fortifia son camp.

Les vaisseaux de César qui retournoient à Bruns dusium pour prendre des troupes, furent vus par Bibulus, qui en rencontra trente,

Céfar impatient, n'ayant aucune nouvelle ni de sa flotte ni de ses troupes, s'embarqua seul dans un petit vaisseau. La tempête qui survint fut fi terrible, que le pilote, effraye, vouloit relâcher; mais Céfar, pour exciter le pilote à tout entreprendre, lui dit ces paroles: Que crains-tu, mon ami? tu portes Cefar & fa bonne fortune. Mais quelque forces de voiles que pût faire le pilote; il fut obligé de retourner au port, & enfuire dans fon camp.

Antoine fit fant de diligence pour trouver des bâtils mens, qu'il arriva en Grèce avec vingt - quatre mille hommes de pied & neuf cents chevaux.

Les armées étant en présence, il se fit quantité d'escarmouches où César eut toujours l'avantage ; car il ne perdit en ces petits combats que trentecinq hommes, & Pompée deux mille,

Dans frères Allobroges, qui étoient dans le camp de Céfar, pour quelque mécontentement fe resirerent vers Pompée, & lui découvrirent les il. its du camp dou ils fortoient. Pompée profaint de cet avis, attaqua le camp d'un côté, & Sarbonius de l'autre: Céfar y fut très-maltraité; & fans Antoine, qui le secourut fort a propos, le camp auroit été entièrement forcé. Pompée, content de ce qu'il avoit fait, fit fonner la

Céfar voulant avoir sa revanche à la tête de dix mille hommes, réfolut d'enlever le quartier de Pompée, où il étoit avec une feule légious Il y tronva des gens prets a le recevoir ; il y perdit , en peu de temps, la plus grande partie de fes troupes, le refte prit la fuite. Cefar voulant arrêter un officier qui fuyoit, il courut rifique de fa vie; mais son écuyer le tua d'un coup de hache dans le temps qu'il lui alloit plonger l'épèc dans le corps.

Pompée voyant la mite de fes canemis, crut qu'il y avoir quelques embuches; car s'il n'eur pas empêché ses soldats de les peursoivre, César étoit perdu, & il avona que c'en étoit fait de sa fortune & de fa vie.

Les deux généraux ayant choifi la plaine de Phalfale pour leur champ de battille, cette mêmorable journée étant arrivée, chacun mit fes troupes en ordra.

Pom éc donna l'aile droite à Afranius, où Déjotarus, roi des Galaies, combattit. Pompée étoit à la tête de l'aile gauche, où étoient toute fa cavalerie, fes archers le Sadulas, roi de Thrace: Scipion commandeit le corps de bataille.

Cefar commandoit l'aile droite pour eure opposé à Pompée ; Marc-Antnine l'aile gauche , & Domitius Calvinus le corps de bataille.

César remporta la victoire ; de quinze mille morts qui reflèrent fur le champ de bamille , il n'y en eut que deux cents du côté de Céfar, du nombre desquels étoit Crastimus.

Domitius Enolarbus fut le plus confidérable de ceux qui furent tués du parti de Pompée.

Pompée, après avoir fait tout ce qu'on pouvoit attendre d'un grand capitaine, se sauva à Larisse,

fuivi sculement de trente chevaux. La clémence de César se sit remarquer dans le combat par ces mots: Miles parce civi. Il defendit qu'on pourfuivit les fuyards, pour épargner le fang romain. Il reçut, avec toute l'Immanité possible, vingtquatre mille Romains qui s'étouent fauvés fur une

Il félicita Marcus Brutus, qui étoit du nombre des prisonniers, de sa fidelité envers Pomice. Il pardonna généreusement aux Ail éniens qui

s'étoient ouvertement declarés contre lui, en confidération des grands hommes que leur ville avoit

Il dit à Pharnace, roi de Bosphere, qui lui

venoit saire des complimens sur sa victoire: Souvenez-vous que vous fenez de Pompie votre couronne.

Quoique Cicéron se sût toniours opposé à son ambition, des qu'il le vit, il descendit de cheval pour le recevoir avec plus de respect, & s'entretine avec lui plus d'une heure avec autant de marques d'estime & d'amour, que s'il avoit toujours été dans ses intérêts. Il en agit de même à l'égard de tous les autres fénateurs & de toutes les perfonnes de qualité qui pafferent dans son camp après que la bataille cut été donnée,

R O M

Caton, Petréjus, Afranius, Scipion, Labienus, Cassius, Octavius & quelques aurres se retirerent en Afrique, & mirent Juha, roi de Mauritanie,

dans leurs intérêts.

Le fort de Pompée fut très - malheureux ; de Lariffe il fe retira à Lesbos; enfuite à Metelin, où il alla trouver sa femme Cornélia & ses enfans : de-la il se rendit à Pelusium, croyant trouver un afyle affuré chez Prolomée Denis, roi d'Egypre, ayant retabli son père Aulètes sur le trone, Ce perfide prince, craignant d'avoir la guerre à foutenir contre Cefar en accordant sa protection à son bienfaiteur, envoya au-devant de Pompée Septimius, Flavius & Achillas, qui l'afforerent de la bonne volonte de Ptolomée; quelque temps après ils le maffacrèrent, & lui coupéreut la tête.

Cornélie, spectatrice de cette atrocité, se retira à Rome; Sextus Pompée alla joindre fon frère en Afrique. Ainsi mourut le grand Pompée, qui avoit triomphé de vingt-trois rois, qui avoit rempli à juste titre les grandes charges de la république. & qui n'avoit rien vu dans le monde de plus grand que lui.

707. Céfar, élu conful, arriva à Alexandrie le même jour que Pompée avoit été maffacré; on lui fit prétent de la tête de ce grand homme : Céfar frémit à cette vue, & ne put voir Ptolomée qu'avec horreur.

Ptolomée, ayant vu que Céfar étoit entiérement dans les intérêts de sa fœur Cléopatre, résolut de faire un présent au senat de la tête de César. puifque celle de Pompée n'avoit pas plu à ce vainqueur.

Céfar se précautionne contre la perfidie de ce prince, qui se noya, s'étant jeté dans une barque avec pluseurs perfonnes; comme elle étoit trop chargée, elle s'entonça dans l'eau.

Céfar étant maître d'Alexandrie par la défaite de Ptolomée, donna le royaume à Cléopètre, après lui avoir fait époufer le jeune Ptoloniée.

Pharnace, profitant de la guerre civile, s'empara des royannes de Pont & de Canadoce. chassa de l'Asie mineure Dejotarus, qui implora le fecours des Romains,

Domitius vint à fon fecours avec une armée de vingt-fix mille hommes, affiègea Nicopolis: Pharnace, avec une armée de foixantemille hommes, se présenta pour lui faire lever le siège : Domitius fut défait, & perdit quatorze mille hommes. Céfar vint en diligence contre Pharmace, & le défit, Ce prince cut un fort mailscureux; car, se retirant dans fort royaume de Bosphore, un des grands, qui s'en étoit emparé, le fit affaffiner.

Céfar ayant rétabli Déjotarus & Ariobarzane, qui avoient été détrônés, & remis toutes les provinces fous l'obeuffance, cerivit au fenat en ces termes : Je fuis venu , j'ai vu , j'ai vaincu.

Céfar, de retour à Rome, fut agréablement surpris de tontes les marques d'estime & d'amour que tout le monde lui donna. Le senat le crea consul pour

cing ans, & dictateur pour un an. 708. Tous les ennemis de Céfar s'étoient retirés en Afrique, & avoient fait tous leurs efforts pour

foutenir leur parti & venger la mort du grand Pompée, Leur armée étoit composée de quatre-vingt mille hommes; Caton, qui en refuß le comman-dement, le donna à Scipion; il fe retira à Utique, où il établit un fenat de trois cents hommes choifis. Céfar paffa en Afrique avec une armée de qua-

rante mille hommes de pied & trois mille chevaux. li se donna un combat près de Leptis, où il ne fut rien décide ; la perte fut égale : Céfar s'estima

très-heureux d'être forti de ce dangereux pas avec fi peu de perte, & avoir foutenu les efforts de Labienus, de Pilon & de Petrejus, à la tête de quarante mille hommes, loríque fes ennemis en avoient quatre-vingt-mille.

Céfar battit encore Labienus; il vainquit dans une bataille générale Juba, roi de Mauritanie, Scipion, Petrejus, & Afranius; leur tua dix mille hommes, & n'en perdit que cinquante. Cette victoire fut suivie de la prise de Tapsus, de Tisdra & d'Urique, où Caton se tua de sa propre main; Céfar ne pardonna pas à un feul des fénareurs qui composoient le prétendu corps du sénat d'Utique. Juba se retira en Mauritanie avec Pétréjus ; ce prince au désespoir qu'on lui eût sermé les portes de la ville de Zama, où croient fa femme, ses enfans & ses tréfors, il se tua avec Pétréjus: Scipion périt dans un combat naval,

Sextus Pompée & Labinius se sauvèrent en Es-Céfar, après avoir réglé les affaires d'Afrique,

réduifit la Numidie en province, retourna à Rome avec un jeune prince, fils de Juba. Le fénat décerna quatre triomphes à Céfar.

Le premier, pour la conquête des Gaules: on y vit Vereingentorix attaché à fon char,

Le fecond, pour la guerre d'Egypte. Le troifième, pour la réduction du royaume de

Pont. Le quatrième, pour à guerre d'Afrique, avec cette restriction, qu'il n'étoit point attribué aux victoires qu'il avoit remportées fur fes ennemis, parce qu'on ne triomphoit point des citoyens romains, mais à la victoire qu'il avoit remportée sur Juba. On y vit le fils de Juba, qui étoit un prince qui se sentoit de sa naissance; il sit tant de compassion, qu'il sut ordonné qu'on l'éleveroit en fils de roi aux dépens de la république; & pour faire oublier qu'il étoit

forti d'une nation barbare, on lui donna le nom

Le sénat, pour faire honneur à César, ordonna quarante jours de fêtes,

On le rendit dispensateur de toutes les charges & de toutes les dignités qui ne dépendroient qu de sa seule volonte, Il sut ordonne qu'on lui éleveroit une statue avee cette inscription : SEMI DEO : que son char de triomphe seroit place dans le capitole,

vis-à-vis la statue de Jupiter. Céfar refusa ces deux dernières marques de disrinction, & fit ôter l'inscription qu'on avoit mise sur

fa statue. Pour remercier le sénat & le peuple de ces marques d'affection, il fit dreffer vingt-deux mille tables; les festins durèrent tout le jour,

Pour remercier les Gaulois qui l'avoient bien fervi, il donna de grands privilèges à plusieurs villes des Gaules.

Il mit vingt illustres Gaulois du nombre des fénareurs.

Cléopâtre vint d'Egypte féliciter ce grand conquérant, Le dénogabrement des chefs de famille fe fit

fous ce confulat. On ne trouva à Rome que cent cinquante mille chefs de famille, & dans le dernier il s'en étoit trouvé près de quatre cents mille; ce qui fait voir la quantité de personnes qui étoient péries dans les guerres civiles.

709. Céfar se prépara au voyage d'Espagne, our s'opposer aux deux fils de Pompée, à Labienus & à Attius Varus, qui avoient fait foulever tout ce pays & qui avoient leve des troupes très-confidérables,

Il prit congé de Cléopatre & de Ptolomée, son jeune époux Il se sit déclarer par le senat, dictateur,

Il fit gouverneur de Rome, Lépidus,

Céfar alla camper à une lieue du camp de fes ennemis: quoiqu'ils eussent une armée de quatrevingt mille hommes, fans compter la cavalerie, & que Céfar n'eût pas plus de guarante mille hommes, se confiant sur sa fortune & la valeur de ses troupes, il se disposa au combat, qui fut terrible. La victoire fut long-temps en balance. Il anima fes troupes qui fuyoient, les rallia plusieurs fois, fit le devoir de soldat & de capitaine, & s'exposa si sort, qu'il combattit autant pour la vie que pour l'honneur. Eneus Pompée, qui fut blesse, caufa, en partie, la défaite de fon parti. Le champ de bataille fut couvert de trente-trois mille morts, du nombre desquels surent Labienus & Varus, Céfar ne perdit que douze cents hommes, & cinq cents qui furent bleffés,

Pheus Pompée se fauva, couvert de blessurés, dans une caverne, où il fut massacré. Sextus ompée se sauva dans Cordone, d'où il sortit le lendemain: Céfar la prit deux jours après: tous ceux qui s'y étoient retirés furent passes au fil de l'épèc.

On étoit dans de grandes alarmes à Rome fur le fort de cette hataille, qui devoit décider de Céfar & de la république : la défaire des partifans de Pompée finit cette guerre civile.

Dès qu'on eut appris que Céfar étoit victorieux, le fénat s'empressa à lui accorder de nouveaux honneurs. On le créa dictateur perpétuel; on lui decerna le confulat pour dix ans, le tout en fon abfence.

On lui donna le titre d'empereur, non pas comme général d'armée, mais comme héréditaire à ceux

qui fuccèderoient à fes biens.

On lui fit élever deux flatues, l'une dans le temple de Quirinus, avec cette inscription: INVICTO DEO: l'autre, auprès des anciens rois de Rome. pour montrer qu'il méritoit d'être roi des Romains. Céfar, en qualité de fouverain pontife, corrigea

le calendrier romain. 710. Céfar se rendit odieux en voulant triompher des enfans de Pompée, & pour avoir fouffert, en fortant du temple de Belione, que queiques flatteurs euffent crie vive le roi : avant remarqué l'indignation & l'emotion du peuple, pour faire ceffer le murmure, il dit d'un ton de voix fort élevé ;

Je fuis Cifar , & non pas roi.

Marc-Antoine, fon collègue au confulat, ayant mis fur la tête de Céfar une couronne royale loríqu'il étoit affis à la tribune des harangues, dans une chaire d'or, reveru des ornemens de la dictature, ses partisans commencerent à battre des mains; mais voyant que le peuple n'y répondoit pas, il l'ôta, & fur le champ tout le peuple battit des mains pour le louer de sa modeffie,

Marc-Antoine l'ayant mife une feconde fois, il

arriva la même chose,

Céfar vit bien que le nom de rei étoit odieux au peuple romain; c'est pourquoi il se contenta d'en avoir l'autorité, fang en avoir le nom ni la couronne. Quelques partifans de Céfar mirent des cou-

ronnes royales fur fes flatues; les tribuns du peuple les ôtèrent le jour même. Céfar les maltraita; comme il vit qu'on en murmuroit, il dit qu'il avoit puni les tribuns, parce qu'on lui avoit ôté la gloire de les arracher lui-même.

Brutus, neveu de Caton d'Utique, emporté par un amour extrême de la liberté, conjura la perte de ce grand homme avec Cassius, son beau-frère. Brutus découvrit le fecret de la conjuration à Porcie, son épouse, qui étoit fille de Caron, & s'affura de la discrétion, par un stratageme sanglant, dont elle sit l'épreuve sur elle-même.

Cefar, conduit par Brutus, se rendit au sente malgré la prédiction de Spurinna, malgré le fonge de Calpurnie, malgré l'avertifiement du grand fa-

crificateur,

Mercllus Cimber, fous prétexte de demander le rappel de son frère, qui avoit été condamné, quelques jours auparavant, par un décret du fenat, se leva & vint auprès de César pour lui demander certe grace d'une manière suppliante. Il lui dit que ce qu'il demandoir étoit injuste : en même

Giographie ancienne, Tome U.

temps les conjurés, au nombre de foixante, s'ap-prochèrent pour appuyer Merellus dans la prière: dans le meme temps ils mirent tous l'épée à la main: Cafca lui donna le premier coup: dans le temps qu'il se jetoit sur cet amassin, qu'il lui saifissoit son épée, il sur percé de coups; &, ayant vu Brutus entre les conjures, il lei dit ces paroles touchantes : Et toi aussi, mon sils Brutus! Il se couvrit de sa robe, & alla tomber, percé de vingt-trois coups, au pied d'une statue de Pompée, qui sut teinte de son sang.

Telle fut la malheurcuse fin du plus grand capitaine & du plus grand homme qui air peut-être ete dans l'univers, qui possedoit toutes les persections & les qualités naturelles & acquifes. Il étoit grand orateur, grand poète, grand historien; ses com-mentaires n'ont, jusqu'à présent, servi que de modèle, & personne n'a pu l'égaler dans ce genre d'écrire : c'est le seul ouvrage qui nous reste de tous ceux qu'il a composés, & qui nous fait regretter ceux que nous avons perdus. Il etoit bon ami, magnifique, généréux; fier dans le combat. doux, clément dans la victoire : il a même pleure la mort de ses plus cruels ennemis; mais il ne sue pas reprimer affez tot fon ambition.

Il fut affaifiné à l'àge de cinquante-fix ans, sprès trois ans quatre mois & fix jours de fa dictature

perpétuelle.

Jamais personne ne l'a surpasse en présence d'esprit & en activité. Il dictoit en même temps à cinq fecrétaires d'affaires différentes, écrivoir lui-même, & dans ce temps rendoit réponfe.

Il avoit subjugue trois cents nations; il avoit pris huit cents places d'affaut; il avoit donné cinquante combats & remporté autant de victoires ; il avoit triomphé des trois parties du monde. Enfin, sclon quelques auteurs, il n'y a jamais est

dans le monde rien de si grand & de si accompli que Si on en vouloit croire in iftoriens de ce temps-

là, il parut, après sa mort, une étoile extraordinaire, qui sut appelée Julium sidus.

Le foleil parut éclipse pendant toute l'année,

Des pluies continuelles firent deborder les rivières. qui causèrent des désordres affreux dans toute l'Italie, Mais quand on pense combien les lolx de la nature font dirigées par tous les actes humains, fi étrangers à ses grands travaux, on rit de ces contes, ou on en gemit,

On nomma conful C. Cornelius Dolabella, à la place de Céfar. Le mois quintil lui fut confacré fous le nom de julius ou de juiller.

Les complices, après cet affaffinat, que leur patrionine exalté avoit montré comme nécessaire. fortirent, leurs épècs levées, criant liberé!

Le peuple s'affemble : Brutus monte à la stribune aux harangues pour feliciter le peuple fur l'action qu'ils avoient faite; mais il fut oblige; avec ses complices, de se retirer dans le capitole; Marc-Antoine les prit fous fa protection. Yyyy

Le lendemain, le fénat affemblé, loua les conjurés, & donna Brutus le gouvernement de la Crète.

A Craffus, celui d'Afrique.

A Trébonius, celui d'Afie. A Merellus Cimber, celui de Bithynie.

A Merellus Cimber, celvi de Bithynie. A Decimus Brutus, celui des Gaules. Marc-Ameine fe chargea de la pompe funèbre

de Céfar; &, dans fon panégyrique, ayant montré la robe enfanglantée de ce grand homme, &, par au m difcours pathétique, échauffé tous les efprits, le peuple s'émut, alla brûker les maifons des meurtriers, qui furent contraints d'abandonner Rome.

qui furent contraints d'abandonner Rome.

Ils se retirèrent dans leurs gouvernemens.

Les amis de César se retirèrent auprès d'Antoine,

pour venger sa mort.

Calpurnie sit porter à la maison de ce consul les mèters de César, son époux, lesquels se montoient à deux millions quatre cents mille écus de

notre monnoie.

Marc - Antoine prit la place de Céfar dans la ville. Il donna à Lépidus le fouverain pontificat, vacant par la mort de Céfar.

Oclave, neveu de Céfar, ayant appris la mort de fon père adoptif, vint d'Apollonie pour recueillir fa fucceffion. Mare-Antoine le traita en jeune homme, & refufa de lui donner le dépôr que Calpurnie avoit mis entre fes maine.

Cicéron; qui s'étoit déclaré pour Octave, déclama fi fort contre Marc-Antoine, qu'il fut obligé d'abandonner la ville de Rome.

711. Antoine fut déclaré ennemi du peuple romain, parce qu'il ne vouloit pas exécuter le testament de Céfar. Antoine sut défait dans un combat fanglant &

meurtrier; Hircus y fur tue; Panía mourut trois jours après des bleffires qu'il avoit reçues. Antoine vainen, se retira dans les Gaules; Vencidire nois vainens & angagaga les Gauleis à

tidius prit fes intérêts, & engagea les Gaulois à venger la mort de Céfar; Lépidus, préfet des Gaules, se joignit à 🏎

Odave ayant appris qu'Antoine entroit en Italie avec une armée de foisanne mille hommes, ne voulant pas hafarder fa fortune à la décision d'un combat, entroya un homme de confiance à Lépitus, pour prendre des mestres afin de se rendre mairre de l'empire. On convint d'una assemblée entre Modène & Bologne, où its demeuterant Eciclement d'accord de tout ce qui regardoit leurs

Octave promit d'époufer Claudia, fille de Marc-Antoine & de Fulvie.

La plus grande difficulté fut touchant les proferits;

car Pun vouloit conference nu touchant les protents; ear Pun vouloit conference que l'autre vouloit perdre; enfin il fur réfolu : Ou Oftave abandonneroit Cicéron à la colère de

Marc-Antoine. Qu'Antoine abandonneroit L. Céfar, fon oncle,

Qu'Antoine abandonneroit L. Céfar, fon oncle, à la colère d'Octave.

· Que Lépidus abandonneroir fon frère Paulus à la diferétion des deux autres. L'affemblée de ces trois hommes est ce qu'on appelle le second triumvirat.

Octave, étant retourné à Rome, ayant légué aux citoyens tout ce qui leur avoit été donné par le testament de Céfar, disposa tellement le peuple en sa faveur, qu'on le fit consul, quoiqu'il n'eût que dix-neuf aux.

Pédius for élu conful avec Octave, à la place des deux confuls qui avoient été tués; mais étant mort quelque temps après, Octave, à ration des chofes qu'il méditoit, se démit du consulat: on en nomma d'autres.

Les triumvirs vitant tendus maltres de Rome; on vit des tables de proferipion affichées: on ne peut entendre fans fraint les cruantés qui s'y conmirent: Oftave, fut le plus humain de coux. Le plus illustre des profeis fut Celeron, dont Anatône fit attacher la rêce & les mains la tribune des harangues: Fulvie fit arracher la langue de ce prince des orareurs, la perça sever fon pelony pour la punit, ditioct-elle, d'avoir aun déclame conrer fon

. Il parut deux liftes de proferits, une de trois cents hommes illustres, & une autre de quatre cents dames romaines.

712. Brutus & Caffius, qui s'étoient retirés en Macédoine, avriient mis fur pied une armée de quatre-vingt mille hommes de pied, & de dix-fept mille chevaux; ils étoient campés près de la ville de Philippes.

Les triumvirs, après avoir affouvi leuf fureur & farisfait leur rage, réfolurent de marcher contre les affaffins de Céfar. Antoine & Octave fe chargèrent du foin de la guerre, & Lépidus de Rome & de l'Italie.

Octave ne se trouva pas au combat, parce qu'il étoit indisposé.

Antoine commandoir l'alle froite, un lieutenant d'Octava l'aile gauche. Brutus se mit à l'aile droite, & Cassius à la gauche de l'armée des conjurés.

Le forr de certe bataille fut douteux; chacun de fon côté gagna la victoire, chacun fut battu; Brutus défit l'aile gauche des triunvirs, & Marc-Antoine

l'aile gauche des conjurés.

Caffus craignant de tomber vif entre les mains de ses ennemis, par rrop de précipitation se fit tuer par Pydare, un de ses aftranchis.

Il refla ving-quater mille morts sur le champ

de bataille; les triumvirs en avoient perdu feize mille. Brutus, qui fe réjouissoit de cet avantage, sur détait le lendemain, & se rua de la même épée dout il avoit assassiné César.

Ceux qui échappèrent de la bataille, se retirérent vers Sextus Pompée, qui s'étoit emparé de la Sicile,

Porcie, femme de Brutus, ne voulant pas furvivre à fon mari. fe donna la mort avec des charbons ardens qu'elle mit dans fa bouche.

713. Les triumvirs partagétent l'empire,

Octave eut dans fon département, l'Italie &

l'Espagne. Antoine, les Gaules Transalpines & l'Asie, d'où il devoit partir pour venger la mort de Craffus,

& y étainle les révoltes qui s'y étoient élevées. Lepides cut l'Afrique. Les trois triumvirs jurérent d'exicriminer entierement le parti de Pompée.

Jamais aucun Romain ne reçut tant d'honneurs que Marc Antoine : tous les rois d'Asie lui vinrent

offrir leurs respects, comme s'il avoit été le souversin de l'univers. Cléopatre le vint trouver fur les bords du fleuve Cydnus, dans une galere auffi magnifique que

galante. Marc-Amoine fut si touché de la beauté & de l'esprit de cette reine , qu'il oublia ce qu'il étoit , pour quel sujet il saisoit le voyage d'Asie , & ne s'appliqua qu'à lui plaire.

Fulvie, femme de Marc-Antoine, par son am-

bition troubloit la ville de Rome; elle prenoit le casque & la cuirasse quand elle vouloit faire la fonction des généraux , & qu'elle donnoit le mot

Elle prenoit la pourpre & la robe consulaire. quand elle vouloit exercer les fonctions de cette magistrature : on avoit de la peine à lui réfister, parce qu'elle étoit semme d'Antoine triumvir, bellemère d'Octave, & Lucius Antonius, l'un des confuls, étoit son beau-frère.

Octave s'opposa à l'ambition de Fulvie; on en vint aux armes; elle fut chaffée de Rome avec le conful Antonins; elle alla trouver Marc-Antoine en Asie, tant pour le détacher de l'amour de Cléopatre, que pour se plaindre de l'outrage qu'Octave

lui avoit fait.

Marc-Antoine, qui avoit fait l'admiration des cuples d'Asie, se rendit odicux par ses tyranuics & les exactions, qui causoient une mifère générale; il en avoit tiré dans une seule année, plus de cent vingt millions; il avoit dépenfé cette fomme exorbitante dans des profusions qui n'avoient point de bornes, en bonne chère, comédies, bals, festins, &c. & fans se soucier de payer ses

Hérode, voulant profiter des défordres de l'empire Romain, mit son fils Pacorus à la tère d'une puiffante armée ; il fe jera dans la Syrie , défit les troupes que Marc-Antoine y avoit laiffées fous la conduite d'un préteur ou commandant, & se rendit maitre de la Syrie, à la réserve de Tyr, qui lui

Pacorus entra ensuite dans la Palestine, où il sit de grands ravages. Hérode se fauva en Arabie; Phafelus, fon frère, fut pris, & pour éviter une longue capriviré, il s'écrafa la tère. Hircan, fouversin pontife, fut pris & mis entre les mains d'Anrigone, qui lui fit couper les oreilles,

Marc-Antoine envoya Ventidius, un de fes lieurenans, lequel défit les Parthes près de la mon-rague de Taur; il remit la Syrie & la Cilicie

fous l'obéissance des Romains.

R O M Ventidius entra dans la Palestine, prit Jérusalem: Antigone, qui y régnoit en qualité de roi, fut pris

& envoyé à Antoine, qui étoit alors à Antioche, Marcus, roi des Nabatéens, étonné de ses vic-toires, demanda la paix, qu'il obtint au moyen d'une groffe fomme d'argent , parce qu'il avoit affitté les Parrhes, & qu'il s'engageoit à dépendre de l'empire Romain,

Ventidius entra dans le royaume de Comagêne, & dent Antiochus qui en étoit roi, parce qu'il

avoit pris le parti des Parthes,

Pacorus, outre des victoires & des conquêtes de\_ Venticlius, ayant reçu un grand reufort de troupes, lui préfenta la basaille qu'il perdit ; plus de cinquaute mille Parthes furent mes, dont Pacorus fut du nombre : ainfi ce grand capitaine répara l'honneur des Romains, & vengea la mort de Craffus.

714. Octave, ayant fait tous fes efforts pour rompre la ligue qui étoit entre Pompée & Marc-Antoine, paffa dans les Gaules pour les faire en-

trer dans fes intérets.

Marc-Antoine se prépara à passer en Italie,

pour faire la guerre à Octave.
715. Dans le temps qu'on étoit sur le point de voir une guerre civile plus cruelle que toutes les autres, Fulvie monrat; elle étoit le premier mobile de cette guerre, en voulant se venger des outrages qu'elle prétendoit avoir reçus d'Ottave.

Cette mort fut cause qu'il se fit un accommodement entre ces quatre ambitieux , Octave , Marc-

Antoine, Lépidus, & Sextus Pompée. Pour cimenter cet accommodement. Marc-An-

toine épousa Ostavie, sœur d'Ostave, veuve de Marcellus, & on lui accorda le gouvernement des provinces d'Afie, avec un pouvoir abfolu,

Octave, qui avoit pris le nom de Céfar, fon père adoptif, cut le gouvernement de l'Europe.

Lépidus eut celui d'Afrique, On donna à Pompée le gouvernement de Sicile & de Sardaigne; on lui promit le pontificat & le confulat l'année fuivante,

Sextus Pompée, maître des forces de mer, régala les triumvirs dans sa galère : le pilote lui dit en secret : " fi vous fouhairez, je vous rends maître de l'empire, » en faifant jeter les triumvirs dans la mer ». Pompée lui dit: a fi tu l'eusse fait fans me le dire, j'aurois reçu » ce bon office sans regret; mais dès que tu me l'as » dit, je te désends de le faire ; je ne veux point me reprocher une perfidie qui me rendroit le » plus criminel de tous les hommes »,

716. L'accommodement de Céfar & de Pompée

fut rompu peu de temps après. Céfar s'oppola à l'élévation de Pompée au confulat & au pontificat : on en vint aux armes. Pompée remporta deux batailles navales: une tempère ayant fait pé-rir le reste des galères de Céfar, Pompée en devint si orgueilleux, qu'il se donna le nom de file de Neptune.

Céfar époufa Livie, femme de Tibère-Néron, enceinte de fix mois : quand elle fut accouchée, elle envoya l'entant a ton père, qui lui donna le nom de Drufus.

717. Antoine, qui étoit passé en Italie pour secourir Célar, qui avoit perdu deux batailles, après lui avoir donné cent galeres retourna en Afie.

Cléopâtre vint trouver Antoine en Syrie, avec daux enfans dont elle l'avoit fait père en un même jour; ils étoient fi beaux, qu'il donna au mile le nom de Soleil, & à la tille celui de Leure. \*Pour récompenser Cléopaire d'un fi beau préfent, il hi donos la Phénicie , la baife Syrie , une grande partie de la Judée & l'île de Cypre.

Antoine renvoie Cléopâtre en Egypte, pour aller contre les Parthes, avec une armée de cent mille hommes : tout le favorifoit dans fon entreprife: Flirante, fils d'Orode, s'étoit rendu odieux par ses eruautés; il avoit sait mourir tous ses frères; il avoit tué de sa propre main son père, qui lui avoit reproché fa barbarie. Tout étoit en combuftion ehez les Parthes: Marc-Antoine, que fon amour aveugloir, ne fut pas profiler d'une con-

joncture fi favorable.

Antoine, ayant laiffé trois cents chariots chargés de fes plus belles machines de guerre à monié chemin, alla affiéger Praatpa, capitale de la Médie. Phraare, avec vingt mille hommes, alla dans l'endroit où Marc-Antoine avoit laisse fes chariots & fes machines, tailla en pièces les div mille hommes qui les gardoient, y mit le feu, fit enfuite lever le fiège de Praafpa, pourfuivit Antoine, qui, dans fa retraite, fut obligé de donner dix-huit perits combats; il y perdit vingt-deux mille hommes de picd & quaire mile chevaux. Cléopatre le vint trouver en Syrie: la paffion qu'il eut pour cette princesse fut la cause de tous ses malheurs, Pompée, justement irrité contre Céfar, qui s'op-

poscit a son consulat & a sa souveraine sacrificarure, reprit les armes. Agrippa, amiral de Céfar, dent dans une bataille navale, Pompée. Il s'enfuit avec dix-lept vaisfeaux, qui lui refterent de toute

fa flotte.

Cufar u'ayant plus de concurrent dans Pompée, ayant ôté à Lépidos l'Afrique, lui ayant laide la vis & l'ayant fait touverain pontife, retourna à Rome, gagna l'amour du purple en diminuant les impors; & l'estime de la noblesse, en ne permettint qu'aix fénateurs & aux magifirais de porter la robe de pourpre. Ils fe laissoient traiter en enfans qu'on amuje avec des hochess.

718, Cas deux c. thals a acheverent point Pannée de Le costate; ils en furent dépouillés fans

giron en facto la carfe.

719. Panple, das fa faite, fin pris par ceux que Marc Abra el aveit envoyés pour s'en défaire, parce qu'il avoit appris qu'il avoit dessein de passer cher les Parthes, pour se liguer avec cux comre lai ; ils lui coupi rent la tète. Ainfi finit la famille du grand Pom, ée,

Antoine, par une seule bataille, s'empare des états d'Arrabaze, roi d'Arménie, parce qu'il avoit donné du fecours aux Parthes, dans le temps qu'il leur faifoit la guerre.

Antoine se rendit odieux, en donnant à Cléoatre le titre de reine des rois, & à Céfarion, fils de Jules Céfar, la qualité de roi des rois,

Cette aversion augmenta, lorsqu'il détacha les plus belles provinces de l'empire pour les donner aux enfans de Cléopatre.

720. Le fenat déclare Antoine ennemi du peuple Romain.

721. Antoine met dans ses intérèrs, Armasdes roi des Medes. Cléopáne donna à Marc-Antoine fix cents na-

vires, & douze millions d'or,

722. Mare-Antoine reçoit très-mal Octavie; fon époufe, qui, à fes dépens, lui menoit deux mille hommes à fon fecours. On ne peut rien de plus grand que ce que fit Octavie, & rien de plus ingrat que le procédé d'Antoine,

Antoine ne profita pas de la liaine universelle qu'on avoit pour Cefar, à caufe de fes violences pour tirer de l'argent, & de la dureté des imposinous : fi, dans ce temps-là, il fût venu en Italie, Cefar étoit

723. Antoine vit arriver dans fon camp, les rois de Lydie, de Cilieie, de Capadoce, de Paphlagonic, de Comagene, de Thrace, de Galatie, de Medie, de Judée, des tronpes de Pont, d'Archie, & de Lacaonie. On convint mion, décideroit de l'empire par une bataille mivale près du promontoire d'Actium. Voici la disposition des deux ar-

Antoine commandoit l'aile droite avec Publicola. Ciclius l'aite gauche, M. Octave & Jufféius étoient dans le milieu au corps de bataille.

Agrippa étoit à l'aile droite, Octave Céfar à l'aile gauche, Aruncius au corps du milieu: la florte de Céfar n'étoit que de quatre cents voiles ; mais il y avoit de meilleurs prlotes, ses soldats étoient mieux armés, & ses vaisseaux plus légers pour la manœuvre.

Dès que Cléopatre vit le choe, la fureur; le carrage, la mer teinte de lang & eouverte des débris, des vaiffeaux, des morts oc des mourans, comme elle n'étoit point accumtmée à ces fanglans' speciacles, elle prit la finte avec soixante gros yaiffeaux, qu'elle avoit pris pour l'efcorter,

Antoine, que l'amour aveugloit, ne vit pas plutot fa reine fuir, qu'il quitta le cembat & la fuivit; il fe jeta dans nu ciquif, accompagne feulement de deux domessiques, fanvie souvenir de ses amis, de fes capitaines & de fes foldats, qu'il laiffeit à la diferétion de fes ennemis.

Céfar voyant l'obstination de ses ennemis, qui combattoient avec toute la valeur possible, tout alandonnés qu'ils étoient, commanda qu'on brûlat les vailleaux; en peu de temps on vit plus de Beux cents vaiffeaux embrases: on ne peut exprimer l'horreur de cet effroyable incendie, & les cris perçans de plus de quarante mille perfonnes qui bruloient tout vivans,

On fauva de cet incendie trois cents vaisseaux. ui mirent bas les voiles, Par cette entière victoire, Céfar se vit maître de l'empire du monde,

L'armée de terre, qui étoit de plus de cent mille hommes, dans laquelle étoit la plus grande partie des rois dont nous avons parle, se rendit à Cesar, qui leur confirma les avantages qu'ils avoient reçus

d'Antoine. Céfar célébra par des fêtes, qui durèrent cinq ours cette grande victoire; il fit bâtir la ville de

Nicopolis, pour en conserver la mémoire à la pos-

Cléopatre, craignant qu'on ne lui ouvrit pas les sortes d'Alexandrie, fit attacher des couronnes fur toutes les proues de ses vaisseaux: cet artifice réuffit; elle entra en triomphe dans Alexandrie, mais quand on cut appris la défaite d'Antoine, chacun murmura: pour faire ceffer les bruits, elle en fit punir quelques-uns des plus animés.

Antoine & Cléopâtre voulurent agirpar négociation auprès de Céfar : Antoine lui envoya des ambassadeurs, qu'il chargea de présens: on ne lui

fit point de réponfe.

Cléophtre envoya les fiens fans en rien communiquer à Antoine; ils préfertèrent aux vainqueurs une couronne, un sceptre & un trône d'or. Céfar les reçut avec joie, & lui fit dire, que puifqu'elle mettoit ses érats sens sa protestion, qu'il l'y maintiendroit, si elle vouloit se désaire d'Antoine.

Antoine fit une seconde tentative; il envoya fon fils Antile à Céfir, avec de riches préfens, & le pria qu'en confidération de leur aucienne alliance, il ne pouffat pas les chofes à la dernière extremité. Cefar ne fit aucune réponfe à Antoine, & fit dire en fecret à Cléopatre, que l'amour qu'il avoit conçu pout elle étoit cause de la dureté qu'il avoit pour Antoine.

Ocoique Cléonatre fot l'unique source des malheurs de fon amant, fa vanité lui faifant croire. qu'elle possedoit le cœur du maître de l'univers, par une perfilie digne du cœur d'une courtifane, elle réfolut de se désaire d'Antoine,

Cefar vint en Egypte , prit Pelusium d'assaut , défit Marc-Antoine, qui étoit venu au secours de la place: il gagna fes vaiffeaux pour fe retirer en Espagne; mais l'amour qu'il avoit pour Cléopâtre ne lui permit pas de fortir d'Egypte; il apprit due cette reine s'étoit retirée dans un hatiment destiné à être son tombean, & qu'elle s'y étoit tuée. Cette femme perfide avoit fait courir ce bruit, pour fe défaire d'Antoine , bien persuadée qu'il ne lui survivroit pas.

Cette nouvelle fut la plus fenfible qu'il eût reçue de fa vie; il pria Eros, fon écuyer, de le tuer. Ce fidèle domestique en se tuant , lui dit : " je ne sais point, feigneur, mettre la main fur mon maitre n mais je fais lui en donner l'exemple quand il man-» que de courage pour le faire ». Antoine , confus de ce reproche, le donna de fon épée dans le corps.

Cleopatre, qui le faisoit suivre, apprit hientôt ce qui s'étoit paffé: Antoine de son côté, apprit que la reine vivoit; il se sittransporter où elle etoit, & il expira fur les genoux de cette princesse : elle ne put s'empêcher de donner des larmes à ce malheureux amant, qui s'estima heureux d'avoir fait connoître à Cléopatre qu'il avoit préféré la mort à la vie, privé de la préfence.

Telle fut la fin d'un des plus grands hommes de fon siècle, & qui auroit été sans doute le premier, s'il eut fu profiter de ses avantages, & si son cœur eût eu la force de réfifter aux charmes de Cléopâtre, qui fut l'écueil ou fa vie, fa fortune & fon

honneur firent naufrage.

Cléopatre fit avertir César de la mort d'Antoine: dans la visite qu'il lui rendit, elle vit bien que l'esprir avoit plus de part à ses complimens que le cœur, & qu'il la vouloit garder pour fon triomphe; elle feignit à fon four, & ayant réfolu de mourir, elle s'habilla de fes ornemens royaux; on la trouva morte sur son trône, appuyant de fa main droite fa conronne pour montrer qu'elle mouroit reine, tenant dans fa gauche une lettre par laquelle elle prioit Cefar qu'on mit fon tombeau anprès de celui de Marc-Antoine.

Céfar, pour étoufier toutes les femences de guerres, fit couper la tête à l'aîné des enfans d'Antoine & de Fulvie, fit étrangler Antile, l'aîné de ceux qu'il avoit eus de Cleopatre : Céfarion , fils de Jules-Céfar & de Cléopatre, eut le même fort; il réferva trois enfans d'Antoine & de Clèopatre pour son triomphe, favoir, la jeune Cléo-

patre. Alexandre & Prolomée. La jeune Cléopètre épousa Juha Coriólan; elle étoit plus belle que sa mère : les historiens en parlent comme d'un prodige de beauté.

Alexandre & Ptolomée furent mariés aux deux filles d'Octavie & d'Antoine, L'Egypte fut réduite en province ; Céfar y éra-

blit Cornelius Gallus, en qualité de pretcur, Le fénat décerna des honneurs extraordinaires à Céfar, & des fêtes folemnelles; fou triomphe

dara trois jours : ce furent trois triomphes, Celui de Pannonie, où Curius, fon lieutenant, avoit fait de très-helles chofes,

Celui de la bataille d'Actium , & celui de la conquête d'Egypte.

Le temple de Janus fut fermé; Céfar voulut se démettre de l'empire; Mécènes s'y opposa, & le fenat en fit de même.

On donne à Cétar le titre d'empereur. Céfar parrage les provinces de l'empire entre

l'empereur & le fenat. Le fénat, en reconnoissance, lui donne le nom

Cest à cet événement, que se termine la république romaine. Avant de patter à l'histoire rapide de ee qui tient à l'empire, je crois devoir infêrer un morceau invéressant, sur les principales causes de la grandeur où étoit alors parvenue la puissance de la république. Si l'on y trouve fur la fin quelques traits qui appartiennent à la décadence de l'empire, ce fera une foible anticipation, & l'ou trouvera fous le nom ROMANUM IMPERIUM, les Lits principaux fur lefquels ils font appuyes,

PRÉCIS historique & politique, sur les causes de la grandeur des Romains & la chitte de leur puissance.

Beaucoup d'auteurs ont écrit fur les Romains : presque tous n'offrent que des faits à la mémoire. Montesquieu est presque le seul qui offre des réjultats à la penfée de l'homme qui réfléchit : mais fon ouvrage, foit qu'il n'ait pas indiqué tout ce qu'il a vu , foit qu'il ait vu trop rapidement; fon onvrage, dis-je, de la grandeur & de la décadence des Romains, n'est qu'un apperçu bien superficiel, fur - tout pour tout ce qui regarde le temps de la république. Il femble avoir mieux indiqué les caufes de la chûte de l'empire Romain, que celles de l'élévation de la république. Nous ne craignons pas d'être démentis par le fiècle préfent, ni par la poftérité, en affurant que la partie qui concerne lés Romains, dans l'excellent ouvrage intitulé; Effai sur l'histoire de Rome, des états-généraux de la France, & du parlement d'Angleserre, est hien plus profondément traité, & qu'il offre à l'esprit une source bien féconde de lumières fur les bales de cet ancien gouvernement. Je regarde comme un devoir d'en placer ici le morceau fuivant.

## De Rome fous ses rois,

Les rois de Rome n'étoient que des chefs élus pour courir au pillage. On a nié leur existence, parce que le nom du premier, Romulus, est grec , & signifie le fort; que celui du second, Nama, fignifie loi. Il se pourroithien, en effet, qu'on leur ait donné ces noms, pour défigner leurs qualités & le caractère particulier de leurs règnes. Mais, dit M. Gudin, auant vaudroit nier l'histoire de nos rois, parce que le premier de la troifième race a un nom latin qui fignifie tête, & que d'autres ont été appelés le mutin, le villorienx, le faint, le fage. Les Romains n'avoient pas de nom de baptème. Otez ce nom à nos rois; ils ne font plus connus que comme ceux de Rome, par des furnoms relatifs à leurs mœurs.

Rome fut appelée la forte, c'est-à-dire, le fort, la citadelle, par les eolonies grecques établies au mici de l'Italie, & c'est par ces colonies que les Romains ont appris leur propre histoire: car les fondateurs de cette ville ne favoient cerrainement pas lire. C'est une raison sans replique, de ce que les noms des premiers rois nous sont parvenus en grec. Les furnoms des fuivans ont été latins : Hoftilius l'ennemi , Servius l'esclave , Priscus l'ancien,

Les premières affemblées de ces brigands se tinrent

ROM fans difficultés. Tous réunis, ils votoient enfemble. La volonté générale étoit connue. Bientôt le chef qui les conduitoit dans leurs incurfions eut un parti nombreux: ce parti eut une volonté qui ne fut plus la volente générale, qui la combattit, qui l'emporta fur elle. Ce fut celui du plus grand nombre; mais ce ne fut pas celui du peuple entier. Les vicillards, choifis pour former un confeil comu fous le nom de jenst, eurent auffi leur parti, leur volonté. Le lorique le férrat voulut faire dominer son parti fur celui du roi, il envoya Romulus au ciel.

La principale faction se trouveir anéantie par la perte de son ches; il sut possible à la volonte générale de se reproduire. Les partisans publics ou feerets d'un chet qui n'existoit plus, redevenus simples citoyens, pouvoient n'avoir d'autre volonté que le bien public, & concourir à former la volonté générale.

On peut croire que la fagesse de Numa confuta fur-tout à retrouver cenc volonté déjà égarée, à s'y conformer & à la diriger quelquefois par une prétendue intervention des dieux, comme ont fait tous les législateurs de l'antiquité.

Il regla le culte. Servius, qui, ne dans la captivité, ulurpa le trône, forma cette étonnante conftitution, qui rendit Rome la mairreffe du monde. Jusqu'alors, tout Romain avoit opine dans l'affemblée du peuple, & sa voix avoit été comptée. Chacun contribuoit aux frais de la guerre & aux

dépenfes de l'état; chacun payoit une imposition égale. Cette égalité devenoit de jour en jour plus intolérable pour ceux qui avoient peu de bien , ou que les malheurs de la guerre avoient dépouillés.

Rome, ville guerriere, avoit d'abord subfisté de pillage. Quand ses citoyens curent fait des efclaves, & qu'ils défrichèrent leurs collines, les maîtres des esclaves, ou logérent dans le sort à l'abri des incursions des Véiens, des Fidenates, des Latins, ou campèrent sous les murs, pour protéger les esclaves qui labouroient la terre.

Libres des foins domesliques & du travail . qu'exigent les arts, ils purent vaquer fans ceffe aux affaires de l'état, & paffer les jours entiers dans la place publique. C'étoit le fruit de l'esclavage; Rousfeau l'avoue dans son Coltras social; mais il l'avoue à regret: la liberte ne se maintient, dit-il, qu'à l'appui de la servitude. On ne peut conserver sa liberté qu'aux depens de celle d'aurrui ; le ettoyen ne peut être parfaitement libre, que l'esclave ne soit extrémement esclave. Il devoit dire plus; il devoit ajouter qu'il étoit alors indispensable que les troisquarts des Labitans du territoire fussent plongés dans cette scrvitude odieuse. Tel étoit le sort des habitans de l'Attique, de la Laconie, de l'Italie, de la Sicile, enfin de ces contrées fi célébres par l'éclat de leur liberté.

Le citoven de Rome avoit le droit de vie & de mort fur les esclaves, fur ses enfans, &, en certains cas, fur fa femme qu'il pouvoit toujours roe pudier fans alleguer aucune raifon,

Les citovens de Sparte & d'Athènes étoient moins despotes dans leurs maisons, quoiqu'ils le fussent

On parle cependant de pauvres chez les Romains. Mais il faut s'entendre fur ce mot. Des auteurs qui ont écrit lorsque Rome se livroit au luxe le plus effréné qu'il y ait jamals eu, ont vanté la pauvreré des premiers Romains ; mais c'étoit une pauvreté relative, & non pas une pauvreté absolue.

Nulle part le dénuement de toute espèce de bien ne fut une raison pour être confideré, pas même à Sparte ou Lycurgue avoit partage les terres par portions égales entre tous les citoyens, & avoit fait de chacun d'eux un propriétaire affez riche pour paffer fa vie fans travail, à se promener dans la place publique, à disputer sur ses droits, à les maintenir contre toute ufurnation.

A Rome, Cincinnatus cultivoit ses propres champs; il avoit des esclaves, il avoit eu des richesses il fut ruine par l'arrogance de son fils, & par les amendes qu'il paya pour lui.

Divisions en classes, en centuries & en tribus, par Servius.

L'yourque avoit établi par ses loix, une égalité de richefies entre tous les citoyens de Sparre. Servius établit au contraire , à Rome , l'inégalité des biens par les loix.

Il divifa les citoyens de Rome en fix classes, e chaque classe en compagnie de cent hommes ; c'est une division militaire. Il mit dans la première classe les plus riches & les mieux armés; il gradua les autres classes selon l'ordre de leurs richesses, jusqu'à la dernière, dans laquelle il mir tous ceux qui avoient le moins de bien, minor cenfus. Tite-Live ne dit pas qu'ils fussent sans biens, sans propriété, comme l'ont dit quelques auteurs inexacts

Toutes ces classes comprenoient cent quatrevingt-neuf centuries, dix-huit mille neuf cents hommes en âge de combattre; & fi, dans le dénombrement qui suivit, on compta quatre-vingt mille hommes, comme le dit Fabius Pictor, il faut qu'il y ait eu plus de quatre esclaves pour un citoyen. Le mot de centurie, qui défignoit alors le nombre de cent, ne fignifia plus dans la fuite, qu'une fubdivision de classe, parce que les citoyens, en se multipliant, ne multiplièrent ni les classes ni les centuries; du moins ils ne les multiplièrent pas dans une proportion arithmétique.

Ce qu'il importe de remarquer, ci qu'il y eut cent quatre-vingt-dix centuries dans la première classe, dans celle des riches, & qu'il n'y en avoit qu'une dans la dernière. Le nombre des plus riches troit donc de huit mille, & celui des plus pauvres de cent ; c'est à dire , que le nombre des pauvres étoit à celui des riches comme un est à quatre-vingt. C'est précisément l'inverse des nations modernes, Mais la multitude étoit esclave. Le nom de citoyen étoit tout ; celui d'homme n'étoit rien,

ROM Cette division étoit relative aux richesses : Servius en fit une autre relative au territoire.

Rome, des sa naissance, avoit été partagée entre les brigands raffembles par Romulus , les Sabins , fujets de Tatius, & les Lucères, fuivant un Lucumon qui s'étoit étable à Rome : de ces trois corps vant le nom de tribus. Ces tribus furvécurent à leurs chefs, & ce fut dans la dernière que l'on incorpora les peuples vaincus, & les étrangers auxquels on accordoit les droits de citoyen. Elle l'em-

porta bientòt fur les deux autres. Servius répara cette inégalité en partageant ces trois races en trente tribus, dont les quatre principales, les quatre plus anciennes, occupèrent quatre collines qu'il entoura d'un mur. Il se logea au milieu d'elles, sur le mont Esquilin. Les vingt-six autres habitèrent hors des murs, mais la plupart fort près des rempares. Le territoire étoit très-borné; c'est ce qui sit la sureté de ce peuple : pressécomme une armée autour d'un fort, il fut toujours facile

à rassembler, & toujours pret à se défendre. Le danger menaçoit fans ceffe; Servius affigna à ceux qui demeuroient à la campagne, des lieux de refuge ou ilst devoient se retirer en cas d'incursion; & Denis d'Halycarnasse nous dit qu'ils y paffoient les nuits.

Servius distribua le territoire entre les tribus, Tout citoyen eut des terres & des esclaves; c'étoit deux ou trois arpens ; c'étoit autant d'efclaves. Ceux qui en eurent davantage furent nonmés Locuples, c'est-à-dire, occupant beaucoup de place. Il y avoit déjà une grande inégalité dans les richesses : ce qui est très-important à remarquer , c'est que par cette disposition , ce fut le régune de la ville que Servius étendit aux campagnes; de forte que le peuple romain, tant celui des champs que celui de l'intérieur des murs, ne forma qu'une ville, qu'une police, qu'une cité.

Inécalité des conditions.

Outre cette grande division qui parrageoit, chez les Romains, l'espèce humaine en deux classes, dont l'une avoit tout, & dont l'autre n'avoit rien . pas même la liberté, il y avoit d'autres divisions : les eschwes étoient égaux entre eux; les hommes libres se partageoient en citoyens & en étrangers, c'està-dire, en hommes qui avoient tous les droits de cité, & en hommes qui, nes dans les mêmes murs, étoient étrangers à tous ces droits, ne pouvoient parvenir à aucun rang dans la ville, à aucun grade dans les armées. Cet état se trouve dans toutes les républiques anciennes & modernes, fous cent noms différens; c'eft l'état des nobles de terreferme à Venife, des natifs de Genève, &c.

Les citoyens se distinguoient à Rome, en patriciens, en chevaliers, en plébéiens. Ces trois ordres formoient seuls la république. Les étrangers & les esclaves n'y avoient aucune part. Le commerce & les arts occupoient les étrangers ; l'agriculture , les fontitions ferviles, les esclaves. Ces deux derniers ordres l'emportoient de beaucoup par leur nombre, fur les trois ordres de civoyens; ces distinctions étoient hérèditaires. L'esclave pouvoit être affranchi & devenir publicien; l'Étranger pouvoit devenir aufit; mais le chevaliere, le pibébien ne

pouvoient jamais devenir patriciens.
L'inégalité des conditions ne provenoit pas des richesses, mais de l'ordre des rangs établis par la loi

Du genre des richesses.

Les biens des premiers Romains ne furent que le fruit du pillage. Montesquien définit très-ben Rome riaisante, quand il la compare aux villes de la Crimée, faites pour renfermer le busin, les bestiaux & les fruits de la campagne.

Chaque ciavyen fe barrios, pilloit & c'armioti & fes frais. Lex Chée de ces expéditions, qui prirent labilement le nom de petre, de paracient, eurem Jable plans grande para abunita ils for interdement plans de verbiere de Rome. Ils devintent agricoles & devirent ciavage de Rome. Ils devintent agricoles & devirentent ciavage. La ville feate beite leur parie; fon enceine étoit facrès ; les délibérations de la place publique, les exercices du charpad-emars, les joux du cirque, la nomination des magilhars, les pares, la feate, ou que rappelor fins ceffe, el barreau, les facriecs, ou que rappelor fins ceffe, en trans-éta pomple romain étoient atrachés aux murs du capitole.

Le piliage leur avort tout donné, roux, jufqu'au foil qu'ils cultivoient, & jufqu'aux femmes dont ils eurent des enfans. L'agriculture leur procura une fortune plus foide. La république ne comptoit peut-êrre pas, foas Servius, cinq à fix lieuse amarté. Le plus riche patricien à voit que quelques butten de la constitución de voltante de la constitución d

Une telle propriété ne permettoit ni fafte, ni luxe. On ne comoiffoit ni les arts, ni le commerce, ni même le numéraire. Le butin & l'efectore, voilà tout ce qui composoit le butin & l'espérance des Romains.

Une grande partie des biens paffoit dans le réfor public. Des champs fouvent ravagés par les ennemis, ne fournificient pas une récolez abondante. Le foi même et pou ferrile; mais le Romain et fobre: les chaleurs du climar ne lui permettent ni les viandes, ni le vin, ni les liquems fermentees, ni les vétermens épais, ni les logemens trèsterior de la company de la company de tentriornaux (on panyrs avec beaucoup. Toure dépende etl luxe & apparat dans le midi; tout etl beloin & conformation pour l'homme du nord.

Rome devenue agricole, ne reffembla plus à une ville tartare. Ses citoyens reffemblèrent en un point aux bourgeois de nos petites villes, habitans dans leurs murs & vivant du revenu de leurs

terres que des payfans cultivent : ces pays étoient

Les Sparriates méptifolem les llocs; les Romains fe firem fouver un plaife de parager avec leurs d'claves les travaux champères. La différence du climat du y comribuer. En général la culture et plus aitée en Italie que dans le Pélopomété; où les chaleurs four condiérables; au lieu qu'en l'aitée, augès de Rome, les travaux étoient un l'aitée, augès de Rome, les travaux étans l'aitée, augès de Rome, les travaux étans l'aitée, augès de Rome, les travaux ferrien, lles accordieres à laure étôtives la fire de s'aucroprorer dans les tribus urbines ou de la ville.

La victoire & l'ufage de dépouiller les vaincus; de les réduire en ofclavage, augmenta coujours les richefies des tribus rurales. Les particiens de viurent locuplus. Leurs biens furent de vaftes campagnes prifes fur les ennemis; & comme l'Italie n'étoit pas alors très-peuplée, ils eurênt fouvent de grandes terres en friches, où pasifioient leurs

roupeaux. Les impos. fe levant for les biens, les parricless fe firent inférire dans les tribos rurales, & réfidérent préque toujours à Rome, où les devoirs de finateurs, les magifitatures, le defir de diriger les affemblées publiques qui e tenoient pluteurs fois la femaine, la nécefité de défendre leurs clients, le barreau ; le champ-de-mars, les arrèciornt fans ceffe. Ils y regreteirem le féjour de la campange d' l'en aimèrent dayanage,

Toutes les richeffes des Romains ne provinrent donc, pendant long-temps, que du pillage & de l'agriculture. Les richeffes territoriales font les feules que l'on transmette à ses descendans; toutes les autres s'évaporent, pour ainsi dire, en moins de quatre générations.

Ainfi les patriciens & les tribus rurales augmemèrent leurs richefies en étendant leurs domaines dans les pays conquis. L'agrandiflement de Rome y contribua encore en donnant un nouveau prix à leurs denrées,

Les tribus purement urbaines éprouvèrent un forr tout contraire : elles vendient leurs champs, puis bânrient des maifons: à mefüre que Rome de peupla, elles devinnent paurves en augmentant en familles : alors elles voulurent partager les crettes conquières, les pármages incubres : ches deobtenir. Les riches prédominoient dans l'affemblée du peuple.

## Manière de prendre les voix.

Servius, a près avoir divifé les Romains en facilifes, challe l'urige de compter les voix en prenant d'abord celles des dix-huit centuries des chevaliers; c'éroit celles du fevond ordre de l'état. D'afuite on premoir celles des quatre-vings centuries de la première claffe, qui compresoit l'ordre des patriciers, d'els plus riches des péblicess. Lorque costiciers, d'est plus riches des péblicess. Lorque cost

quatre-vingt-dix-huit centuries opinoient à-peuprès unanimement, on n'interrogeoit pas feulement

les quarre-vingt-onze autres.
Si elles différoient de feminent, on interrogooit la feconde claffe, puis la troifième, jusqu'à ce que le nombre des centuries refusantes ou acceptantes, l'emportăt fur le nombre de centuries qui refloient à interroger; enforte que la dernière

qui rettoment a intervoger; emtore que in dermiere afectoi prefique jamais confuidet. Les mismi riches ou les pauvres qui la compoferent par la fuire, meurent plus qu'un droit illitorite. Il eft virai que pa la fuire, de fans doute d'après les plaintes de la ficiéme, on tira au fort quelle claffe devoit opiner la première; de cola rétablit un peu l'égalité. Avoc la première forme, de qui fur long-temps

and the parties of the second of the second

## Trois institutions particulières aux Romains.

Cette manière de prendre les voix par centuries, ne s'établit pas fans difficulté. Servius y contraiguil les ciroyens par la prion 68 même par la mort. Les rois de Rome agirent toujouré prefque militairement; mais jamais ils n'ofèrent ôrer au peuple le droit de vôter.

Servius impofa des tributs aux cinq premières chaffes & aux chevaliers; il gradua ces tributs felon l'ordre des claffes. La plus riche paya le plus; mais il exempta la dernière de toute imposition, & même du fervice militaire.

Cest en esset aux possessiers du territoire à défendre le territoire, & aux possessiers des richesses, à à payer des taxes proportionnelles pour soutenir les honneurs, les magistraures, les prérogatives, les propriétés dont ils jouissent.

Ceux qui n'avoient ni territoire, ni dignités, ni préeminence, n'avoient rien à défendre, ni rien à conferver. Ils s'acquittoient de tout envers l'eat, qui ne leur accordoit qu'un domicile, en lui donnant des enfans; ce qui les fit appeler proléaires, qui paie de fa race.

in Nul réglement ne fait plus jufte ni plus noble; mai perféctiva plus le fits de tyrannie, de vexation & de baffeffes, dont il fe fouille partout ailleurs; nul réglement n'apprit mieux aux riches & aux premiers ordres de l'état, l'emploi qu'ils devoient faire de leur temps & de leur sichesffes.

Géographie ancienne, Tome IL

Ce même Servius ordonns que le cens, vêrlà-dine, te démonêment du pequel de des hiers, fei tirous les circi ars. Le fênat eu troipours depuis, fous les les circi ars. Le fênat eu troipours depuis, fous les troits de la comment de convers les forces de l'écut, profejerité, il ne prodigua pas fes richefles. Tousours fest novem forrent proportionabé. I de fina, & je ne craiss pas d'affenter que le fênat têrrirepair parais une garrer que le facets être fit calcale l'annuai une garrer que le facets être fit calcale l'annuai une garrer que le facets être fit calcale l'abstrit, de ne le força à domander la paix. Ceft ce qui lu donna, pendan une finite de huit cents sanées, une finite de facets dont il ny pas d'âmere seangle, ce dy a riagee, fous fa do-

mination, yous les peuples policés qu'il comme.

Une rendfines identisance, non mois remraçuble

to no moiss particulière sus Romains, fut celle

to no moiss particulière sus Romains, fut celle

te permier ou de Rome, les était des troupes,

fénateurs de particules, ne de consentérent pas de

rédirent sus de particules, ne de consentérent pas de

Féderes, ou de Curre; ju fis fremi les procéedes d'Alec, de

Féderes, ou de Curre; ju fis fremi les procéedes. Ces bris
gands, affemblés au hafard, finas rois, se donn

publicurs voient et écleures, farem fants d'avoir

des parrons dans leurs chefs. Aunfi les familles

des parrons dans leurs chefs. Aunfi les familles

particulares, multiples particules, auntile particules.

Le parronage fit un grand bien, en ce qu'il corregie leg grands de la définé des peris; en ce qu'il les força d'étudier les loix, de plaider, de vivre occupés, 6t non pas odiffs. Il fit un grand mal, en ce qu'il augments l'indieune du férat; en ce qu'il dourna plus de fectilet pour former des ence qu'il dourna plus de fectilet pour former des engagéent Servius à divider le peuple en far claffes, 8, en cen quarre-vinga-dis-neuf centuries.

Les habians de Rome & de fon envisiore évoiene donc paragis en cinq ordres : les sédaves, les les édaves, les les étauses, et les étauses, et les étauses de la comment de

Tonjour dan la place politique , noipour foss les yeux du peuple, étu par lai, comme de chacun, fur-tont de les cliens , tout particles , propriétaire propriétaire propriétaire propriétaire profite first de la campage, fiviler et ubarreau ; il ne pouvoir prétendré à noune dignité qu'il print forir de notas Trifanterie , on fis dans la cavalent ; il ne face place sufficient , de production de la cardination de la cardination de la cavalent ; il ne face place sufficient , de constituence magillarie qu'il ne feite emporte for vingt concurrent , en la diffusant devuge caux qui prévieur vu condante que caux qui publicar ; Tant d'épreuves deployoient toutes fes faculess. Brave dans les périls, intelligent dans les affaires, avide de captiver l'Opinion publique, infiniti à la refpecter, amoureux de la gloire; toutes fes patfons avoient un caractère de grandeur. Les acclamations du peuple, fon fuffrage, objet de eous fes travaux,

étoient fon espair & sa récompense. Un tel peuple ne pouvoit avoir long-temps des rois, à moins que ces rois ne sussent des héros ou

des fages.

Le peuple choisiffoit fes rois: le fénat confirmoit leur élection. Il y eur plusieurs interrègues. Les interrègues furent vraisemblablement plus longs que Tite. Live ne le dit: il est difficile que sept

pue Tite - Live ne le dit: il est disticle que sept rois élus aiem régné deux cents quarante ans. Les règnes, dans les états hérédiaires, oi les minorités les prolongent, ne sont que de vingt à ving-deux ans. Ce calcul ne donne que cent cinquante quatre ans pour les sept rois de Rome.

De ces fept rois , quarre furent des héros; Numa fut un fage: Servius fut l'un & l'autre. Le feptième acquit le troic par un double adultère, un double empoisonnement & un particide; il perdit le trône par un viol que son fils osa. La royauté fut abolie à Rome.

Rome fous les confuls.

Dès que Rome eur chaffé fes rols, la force publique parut s'augmenter : chaque citoyen déploya plus d'energie. Sous ses rois même, la puiffance législative, la vé-

Sous ses rois même, la puissance législative, la véritable souveraineté, avoit appartenu au peuple. Le gouvernement, ou la puissance exécutive, avoit été patragée entre, le sénat & le roi.

Le sènat avoit eu l'administration de l'état ; le rei le commandement des troupes & le département de la justice. Il combatorio à la rête des armées ; il jugeoit sur son tribunal. Alors la nature des biens, l'autorité des pères de famille, l'ignorance des saite. Et du commerce, randoient les affaires très-rares.

L'abolition de là royauté ne produité d'autres changemens que de faire élire au peuple deux confuis au lieu d'un monarque, & de les élire tous les aus au lieu d'attendre leur mort. L'un fut changé de préfider Jarmée; l'autre, de préfider à la ville. Tite – Live avoue que ces premiers confuis jouificient d'une autonité femblable à celle des rois.

Le Cent avoit été originajement composé de cent homnes choiss dans l'ordre des particiens, Tarquin l'ancien y avoit ajoute cent piébèlens ; les deux premiers confuls y pakerent cent chevais. Mais ces piébèlens, ces chevaliers, furent d'abord incorporés dans l'ordre des particiens : depuis l'expulsion des rois, ce furent les confuls qui firent choix des Rénateurs.

Le peuple voulut que de leurs jugemens on appelât au fien, comme on en avoit appelé à celui des rois. Ainfi le peuple nommoit fies magifitrats, les forçoit à hii rendre compre de leur gettion, & séformoit ou confirmoit leurs jugemens. Il exerçoir

toujours la fouveraineté, & quelquefois la magif-

Les gatriciens prétendoient que toutes les grandes charges de la république, le commandes ment des armées, les grandes prérifies ne pouvoient être conférées qu'à eux feuls. Les plébéiens vou-hurent bien les en croire quelque temps ; 8, pendant les dangers d'une république naiffante, ils fe con-

tentèrent du droit de les nommer & de les juger. Tarquin développa vainement, pour rentrer dans Rome, toutes les ressources d'un genie fécond. Porfenna crut vainement qu'il écraferoit les Romains sous le faix de fa puissance: tous deux vaincus, ils furent réduits à respecter Rome. Les petites républiques voifines furent battues toutes les fois qu'elles oferent l'infulter. Quelques villes furent prifes, leur territoire vendu, leurs habitans réduits à l'esclavage. Peu éprouvérent ce fort : les Romains n'avoient pas de machines de guerre, & ne favoient pas faire un fiège; mais Rome déposilla toujours les vaincus d'une partie de leur territoire. Elle en vendoit une partie au profit du fife, du tréfor de la république, & elle distribuois le reste à des prolétaires qui, alors, devenoient propriétaires, & payoient un cens à la patrie. C'est ce qui entretint long-temps une forte d'égalité, & ce qui empêcha la pauvreté de dévorer les plébérens.

Ces victoires élevèrent le courage du peuple : fa puiffance devint plus contentieufe : le fénat devint plus jaloux de fes droits. Un incident produifit une nouvelle magifrature.

# Distanure, l'an 253.

De jeunes Sabins voulurent enlever de Rome quelques filles de joie; car, malgré fes mœurs fi vantées, Rome en avoit heaucoup. De jeunes Romains défendirent leurs courtisanes. Ce différend prodhift une nouvelle guerre, & fit crère le premis dichateur, huit ans après Pespulfon des Tarquins.

Le femat, prefil: enire le peuple qui lui réfitois & la ligue de pluficurs villes qui le memoçoient, conçui très-bien qu'en ce double danger, il devoir refierrer le gouvernement, afin d'en augmenter la force, & en confier toute l'autorité à un feul homme, afin qu'elle füt plus active: il nomma un délateur.

Mais de paur que ce pouvoir ne déginérés en monarchie, il lin fiss au nerme. Les erspas, fur lequel l'homme n'a sacun pouvoir, que le dépondant de la companie de la compan

Le dichateur avoit le droit d'enfreindre toutes les loix, de punir de mort tout citoyen qu'il croyoit coupable ou turbulent, de faire la guerre ou la paix; mais il ne pouvoit promulguer aucune loi.

Il avoit feul toute l'autorité du prince ou du gouvernement ; mais il n'avoit pas la puissance legislative. La fouveraineté demeuroit toujours toute entière au peuple.

## Oppnffions.

Si les riches cuffent été modérés; fi le feure chrée teigne; fi la veru avoir et autant d'empire à Rome qu'on l'a prétendu, Rome n'auroir cu befoin d'ancune autre magifirature. Rome polifédoir tout ce qui el n'écefaire pour vaincre & pour avoir ce de ce qu'el n'écefaire pour vaincre & pour avoir d'avoir eu tantais, spet années parés que ce premier d'abteure un tables, spet années parés que ce premier d'abteure un tables, spet années parés que ce premier d'abteure un titure, son fut obligé d'en élire un airre au figire d'un genre d'oppréfien qui je, cress, ne fut connu qu'à Rome, ou qui, du moins, y fut plus cruel que par-tout alleurs.

Les débieurs y devenoient efclaves de leurs retanciers; cet efclavage ne les acquiroit pas; & lorfique le créancier finppolôti que les enfans, les anis, ou les parens de fon débieurs, écoient affez riches pour acquirer detres, il lui failoit fouffrir toujes les cruaints qu'il inaginoit. Il le tenoit ouges les cruaints qu'il les des considérations de les montes de la considération de la considérat

a fuffige

Un vieux guerrier, déchiré sous le fouet, s'enfuit de chez son créancier, & se présenta tout sanglant au peuple : il raconta comment les intérèts exhorbitans & accumulés d'une fomme affez modique, le mettoient dans l'impossibilité de s'acquitter, & le livroient à la barbarie d'un homme impitoyable, Le peuple se souleva ; le senat, composé presque tout entier d'hommes aussi durs, prit parti contre le peuple, La fédition dura long-temps. En vain les confuls voulurent mener le peuple à la guerre pour le détourner de la justice qu'il demandoit : le peuple refusa de s'enrôler ( 260 ). Les consuls nommèrent un dictateur, qui procura, par la victoire & par le pillage, quelques foulagemens à ceux qui craignoient de ne pouvoir payer leurs dettes; mais le fort des débiteurs ne fut pas adouci.

Le l'enat prétendoit que ces révoltes provenoient de l'oisvere du peuple ; ce qu'il n'auroit pu dire , s'il avoit été composé de pauvres ouvriers , ou de

pauvres agriculteurs,

Une autre preuve que les plébéiens pouvoient fabéiler fans un travail journalier, comme je l'ai dit, c'est que le peuple, lassé de tant de vexacions, abandonna & se retira sur le mont Sacré, où il demeura plusieurs jours.

Le peuple peur, par-tout, se passer de la noblesse, qui, nulle part, ne peut se passer de lui. Le senar courur après les plébéiens. L'objet de la querelle fut oublié: au lieu de régler le sort des débiseurs, on régla qu'il y auroit deux ribuns à la tête du peuple, comme il y avoit deux confuls à la rête du senant. Ce fut encore une nouvelle magistraure.

#### Du tribunat : 260 de Rome,

La puissance du tribunat, considérée en elle-même, est effentielle au corps politique. C'est elle qui doit corriger le vice radical qui détruit roure constitution. La puissance législative, aparage du peuple,

est presque toujours usurpée par la puissance exécutrice, apanage du prince ou du gouvernement.

Toute puissance s'affoiblit en s'étendant, même la puissance législative.

Quand le corps politique est composé d'un pesit nombre d'hommes, chacum met uns grande importance à la voix, qui en est la centième ou la millième partie. Mais quand elle n'est plus qu'une cent millième, ou une cinq cents millième partie de ce corps, elle devient si foible, si minime, qu'elle est presque nulle.

Chaque individu anihilé, pour ainsi dire, comme partie du législateur, reste pourtant tout entier exposé, comme sujet, au pouvoir exécutif.

A Rome, ce pouvoir étendu dans le fenat, & partage entre les deux confuls, pouvoir être reflection four-à-coup par Féléction d'un délateur. Le fénat aproit bientôt envahi la fouveraineté, si le peuple n'avoit pas su se défendre, en se mettant fous la fauve-garde de deux magistrats.

Les tribuns n'eurent d'abord d'autre autorité que celle d'arrêter le mouvement trop rapide du pouvoir exécutif. Leur opposition sur plus rapide encore; ils n'avoient qu'à dire vau, se m'oppose, & le

mouvement s'arrêtoit.

Par cere influstion, les fujers, membres devenis rop foibles d'un legislateur rop nombeux, furez décendus contre les entreprisé d'un gouvernneux ett, pouvair, a quand il le vouloit, se reflerere l'indire à chaque citoyen, de redourble à l'endemble du corps politique; cur la puillance exécutive, entraîncle par les affaires, tend perpésuellement à change fu démonatine a raiforative, l'entraîncle par les affaires, tend perpésuellement à change fu démonatine a raiforative; l'artiforatie en oligarchie, l'Obgarchie en monarachie, la monarchie en attoinate, de la olie en protesse, de la ole en gouver, la puisseme et faire pour s'oppeler le morarchie n'indirection primitération primitération.

Le tribunat établi, la confinution de la république ent toutes ses parties. Elle sus entière, & aussi parfaite que le peut être une institution humaine.

Les feuls plébèiens parvenoient au tribunat. Cest en esset au peuple qu'il importe de conserver la constitution : l'intérêt des grands est de l'envahir. Le reste de l'histoire romaine n'ossre plus que le

jeu des parties de cette conflitution, machine étonnante qui rélifta toujours à toutes les attaques Z 2 2 2 2 extérieures qu'elle éprouva, & qui ne se détruisit que par le frontement de ses propres rouages,

'Ambition des tribuns. Differentes manières d'affembler les comices,

Les tribuns, dont l'office auroit dû se borner à fervir de régulateur à cette machine & à modérer ses mouvemens, ne voulurent pas se contenter d'un emploi qui ne demandoit qu'une extrême lagesse:

lls voulurent être une puiffance active.

Non contens de dérândre les plébeiens, ils citèrent les particiens, les fenateurs, les perfonnagedconfialités au ribunal du peuple. Le peuple deconfialités au ribunal du peuple. Le peuple deconfialités au ribunal du peuple. Le peuple puipuig été partie. Ce mai el rivés pard fans doue,
puig ét partie. Ce mai el rivés pard fans doue,
maist quand un peuple veut conferver le pouveir

égilatrif, il faut, quelque fois, qu'il exerce le pou-

voir exécutif.

L'activiré des tribuns augmenta les divisions. On fe battit quelquefois à coups de poing dans les comices ; car personne n'eut jamais l'audace ni l'infolence d'y porter une éyée.

Cependant les paffions se faisant entendre des deux pares, bien plus que la raison, les tribuns furent insultés & vengés. Bientôt ils eurent des victimes.

Coriolan fut banni. Cæfon, fils de Cincinnanus, s'enfuit & s'exila de Rome, pour échapper au jugement du peuple; fon père fut rainé en payant, pour fon fils, des cautions & une amende de trois mille as.

Les citoyens de Rome étoient toujours parragés en fix claifes, felon l'ordre de leur fortune. Le sombre des cenuries fut porté de 139 à 138. Mais la dernière claife ne composi jamais qu'une feule acturuie, quoique le peuple fe fit beaucoup multiplé, & que cette dernière claife fut devenue, à elle feule, preque aufin nombreufe que less autres.

Dans les grands comices du champ-de-mars, on prenoit toujours les voix par centuries, & l'on ceffoit toujours de compter, quand la première moitié des centuries avoir formé un avis.

On avoit bien ainf les voix du plus grand nombre des centuries, celles des plus riches & des plus diffingués des patriciens, des chevañers & des plèbéens; mais toutes ces voix ne formoient plus le vœu du plus grand nombre des citoyens; on me connoiffoit pas la volonté générale.

me connoidioi pas la volonte us trubjets jon me connoidioi pas la volonte générale. Cependant, par une fageffe que l'on ne trouve guére que dans un peuple affemblé, & qui n'est pos audi rare que l'on le croit chez le peuple, les Romains préférèrent toujours à toute autre certe manière de prendre les voix.

Je dis à toute aurre, car il y avoit une ancienne manière d'affembler le peuple par curies, où for comproit les voix de roure l'affemblée indiffinélement, & où, par c'onféquent, les pauvres, les probéaires, les espite espf, plus pauvres encore, les gens les moins inftruits, les moins propres à par-2 venir aux grands emploss, prédominoient, & l'emportoient fur les plus riches & les plus fages.

Mais on n'avoit inferit dans les treme curies; ancienne divition de Romulus, que les familles primitives de Rome. Tous ceux qui étoient infecrits dans les tribus rurales n'affithoient point à ces comice: ainfi ils ne repréfentoient pas la totalité des citoyens.

Les tribuns imaginèrent une autre manière de prendre les voix, ce fut d'affembler le peuple par cuites, au lieu de l'affembler par cennaire ou par cuites, au lieu de l'affembler par cennaire ou par cuites. Mais ils interdirent l'entrée de ces comices aux fénateurs, parce que ces comices étoient roujours tenus pour s'opsporé à leurs projets ou l'eurs.

prétentions.

Ainfi, de quelque manière que les comices s'affemblaffent, par cenuries, par curies, ou par aibus, juntis on ny compta les voix de tous les citoyens, Dars la première manière, on rejectio celles des proletaires; dans la feconde, on n'admentoir pas les tribus rurales; dans la troifténe, on exclusir las se tribus rurales; dans la troifténe, on exclusir les principoux membres de l'état.

Il étoir rês-sifé de remédier à ce mal; expendant on ne le fi point. Le fant de le paugle étant dans un état de guerre perpétuelle, ou s'occupa, des drau parts, ben plas à lere puillar que'à dre judic. Ces divisions rendotant le punile plus beliapeux. Ces divisions rendotant le punile plus beliapeux. Ces divisions rendotant le punile plus beliapeux. Ces divisions s'empares que la fié l'évoir referrères, de des terres que la fié l'évoir referrères, de des terres vagues, dont les particiens s'emparent four en fouver dans úner pour y fries paire quelques bellians. Le fêtux ne voulois point de parage plantaj, mais il envoyor fréquement des colo-plantaj, mais il envoyor fréquement des colo-

nies de proletaires dans les pays vaincus.

Ces produstres dépositiones les hillans d'une
partie de laur territories; lais le caluriories nels
partie de laur territories; lais le caluriories nels
rectories une la contrivé dans la dépendance, la
gardeient tous les drois des ciroyens romains; de
route dépingée de fonne pour difficur au affantières,
propération de la company de la company de la contribuit de
la rimaginèrent jamis d'y envoyer des dépauts,
de force que quantière jamis d'y envoyer des dépauts
de force que quantière jamis d'y envoyer des dépauts
dens course l'indies, de hors de l'Indies, sons leurs
dens course l'indies, de hors de l'Indies, sons leurs
de flore, de campagine voitiges habitums
de Rome, de des campagines voitiges de la magnetate voitiges.

# Services rendus par les tribuna.

Les tribuns réformérent plufieurs abus : quarante ans après leur inflitution ; ils demandèrent un corps de loix.

Le fênat ne nomma point un législateur ; il ne rédigea pas de vicilles conumes. Il mit dans cette entreprise une majesté d'autrant plus digne de lui, qu'il carrat tour ce poi tenoit aux prépugés de la naissance & à l'orgueil national. Il envoya trois hommes consulaires cher les peuples les plus chairés, pour y chercher les lois qu'ils inservaisses

les meilleures. Ce fut un Grec, Hernodore, exilé d'Ephèfe, sa patrie, & refugié à Rome, qui traduisit ces loix du grec en latin, & qui en expliqua le seus & l'esprie aux décenvirs. Les Romains his élevèrent une statue.

-Au lieu d'imier les villes grecques, & de remettre toute l'autorité entre les mains d'un feul homme, le peuple romain jugea qu'au moment de faire des loix, il devoit forribre les puils nontégifaire, en affoibiffant la puiffance exécutrice. Il abolis le confulat, & il paragea l'autorité entre dis fenateurs, en créant des décenvirs.

Lorfqu'ils eurent achevé la rédaction des loix, les décemvirs firent graver leur code fur douze tables, & les placérent fons les yeux du peuple dans la place publique, pour que chacun en prit connoifance.

Les comices par centuries lui donnérent la fanction la plus facrée, celle de l'aveu de la nation entière. Le peuple fut ainfi son propre législateur; il usa du plus beau droit de la souveraineré, qu'il conserva intrade.

Quand les décenvirs voulurent enfuire abuter de leur autorité, ils furent réprimés & punis. Ce fur en ne dédaignant jamais ni les loix, ni les mours, ni les counumes étrangères; en adoptant coujours les ufages qu'ils trouvèrent préférables aux leurs, que les Romains deviarent les maîtres & les légiflateurs du monde.

La loi des doure tables régloit le fort des particuliers, & ne fixoit ni la confitution politique, ni les droits des différens ordres de l'état. Elle hiffoit fubfifler tous les abus qui faifoient des pagriciens & des plébeiens deux peuples ennemis.

Les tribums se chargèrent de détruire ces abus; is sunquivera dévoire plus to desirge, it obligèrent les parricents de fousifir que les pibbléents s'illasfient de la cut par des marigues. Alors es deux ordes ne formèters plus qu'un feui peuple. Les allances soin tout par les marigues. Alors es deux ordes ne formèters plus qu'un feui peuple. Les allances soin tout en contract de la compartie de l

La companie de mandètene en étiles que les plàtécies l'act plante de proveir sur grande magiliature, à ces places où les nales & les verus font plas néedifires que les riscus. Ils forbitment, mais non pas fars peine & fans de grandes défigures, has faisfint de poféter et devu ; le peuple ne danns apse l'exerce; il cus in fagelfe de ferrir l'à yeure conce auxun plèt-sies en état de qu'il de préfermit soujours plufeurs plét-iems pour qu'il de préfermit soujours plufeurs plét-iems pour pas demander, se concise, pendach conje respe, que nommèrent que des patriciens pour confuls, & même pour tribuns militaires.

### Cenfure, 210.

Toutes ces querelles dans les comices, toutes ces guerres que Rome livroit fans ceffe à fes voifins, fur tout l'infitution des tribuns militaires fubblimés aux confuls, firen negliger le cens pendant quelques années.

Il importoit trop à la république, pour qu'il tombât en désuétude.

Le fina créa deux magifras pariculiers, qu'il charges de âire le déaoubrement des biens & des perfoinnes. Il leur donns auffi le drois les fentantes de la fina financia de la financia del la financia

Les centeurs avoient sous eux des greffiers qui tenoient un registre exact du nombre des citoyens, de la sortune de chacun d'eux, de la quantité des esclaves & des affranchis.

La révision de tous ces détails fe faifoit tous les cinq ans : chaque ciroyen apportoir aux cenfeurs une déclaration de tout ce qu'il possédoir, fous peine de voir confifquer la chose ou l'esclave qu'il n'auroit pas déclare, éx, dans certains cas, sous peine de mort.

Les censeurs comparoient extre déclaration avec celle qu'on avoir inferie fur les dermiers regients. Si un homme avoir perdu le bien néceffiaire, Si un homme avoir perdu le bien néceffiaire pour être dans une des premières clasfes, si fercivoient dans une clasfe inférieure. Si un autre avoir augmenté à forume, si le plaçoient dans une clasfe plus élevée; ils le créoient chevalier ou fénateur.

Enfuise ils paffoient, pour sinfi dire, tonte perople en revue. Allo datas le champe-bemars, fur lears chaifes curules, ils appeloient d'abord les finateurs; s'ils en omercioriu nu, ils en dificient le most. Le fenateur comis ne pouvoir plus entrer dars le fenat; après cue, les chevalres fe préfentosient chacun avec le cheval qu'ils tenoient de la republique; s'i les les ceufusen en dépardoient un, le licteur faiffioir la bride du cheval & l'emmenois suffi-tible.

Le cenfeur appeloit enfuite les fumples citoyens, rant ceux des tribus urbaines, que ceux des tribus rurales. Il devoit apporter un foin particulier à empécher qu'aucun étranger ne se fix inscriree parmă les citoyens.

On ne connoifioi point l'usage du papier. Tousces détails se traçoient sur des registres de toile. Tite-Live & Polybe nous apprennent que dans toutes les provinces, il y avoit des registres semp blables. Les censeurs instruirs de la fortune de chaque père de famille, avoient le droit de prélever les impôrs & d'en faire les répartitions.

Tout citoyen jugeoit s'il étoit imposé proportionnellement à l'état de ses biens; & comme l'hiftoire ne nous apprend pas qu'il s'éleva des plaintes contre les impôts, il faut bien qu'ils n'aient pas

eté purement arhitraires.

Le cens fous les rols , & pendant le premer évêcle de la république, é bomori uniquement à faire le dénombrement & répardir les impositions; c'est ce qui le fit (upporter. & lui permit de s'établir; c'est ce qui sir qu'au s'enaueur omis, n'étoir pas déshonnét, parce qu'enfin certy réforme nétoit fondce que fir la révolution arrivée à la forume: il pouvoit encore être pris pour juge dans beaucoup d'affaire.

Mais chez un petiple agricole, les revers de fortune font peu fréquens: il est rare que l'on perde fa terre fans inconduite. Ainf, l'opinion s'établit à la longue, qu'un homme dégradé par le cenfeur faute de bien, l'étoit faute de conduite. Cette opinion engagea infentiblement les cenfeurs

à venger en juges des mours. Ils en abufèrent quelquelois; mais ils auroient eux-mêmes anéanti leur propre autotité, s'ils n'en avoient pas usé avec fagelle.

La nécessité d'agir en public, prévint la fréquence des abus. On ne fair guère une injustice

devant un peuple affemblé. Les effets de la cenfure ne confiftoient pas à

tendre les Romains vertueux dans le fens que nous donnons à ce mot, quand nous le reflireignons aux vertus morales & paffives. On ne dégrada auxun Romain pour avoir eu des concubines, ou une table rop fomptueufe. L'hiftôrie nous montre une foule d'excès monftrueux, commis par des particiens qui ne furient pas punis par des cenfeurs.

La centure les rendit vernatux, en ce qu'elle obligea chacun d'eux à ne pas détériore à fortune, attention qui avoit tonjours des vertus à fa fuire, relles que l'ordre, h moderation, l'economie, la vigilance, la furveillance fur foi, & fur tout ce qui compole fon domeflique. Celui qui manquoit à ces vertus fe dégradoit lul-mêmer; le cenfeur ne faitoir qu'en infruitre le public il remi-

pliffoit les devoirs de sa place.

Le grand hien que produifit la cenfure, fut d'infmuire perpétuellement le (figat des forces réclies de la république, de lui faire connoître fi, dans le court espace de cinq ans, l'état avoit fruéthié ou déprit, de l'averir aussilie du pe population ou les richesties d'une ville on d'une province venoitent à diminuer de (force que le mai étant nouveau, on pouvoit plus ficilement en connoître la cause, & le guérir.

On nous parle communément de la censure comme d'un établissement de pédant, de moines qui épient les sottises qu'un homme fait dans un lieu, pour le sorcer à s'en consesser pour le ponir. On nous cise avec emphase, pour loues les cercificurs, deux ou rois afficires qui ont est fabile ou des verigraress pariculières, ou des shar paffagers; no mobile fon vériable singe. Elle roccupoir par ellence, des richeffés, & par extension, des verus. Cell Pordre qu'elle chalif ; la connolfance des forces de l'état dont elle forma roujours le tableau; c'els fon excâtudes, qui firent la Vériable caufe de la grandeur étonnante où Rome Séleva.

Elle fit un autre bien qu'il ne faut pas oublier: elle maintint l'ordre des grades dans les magiftra-

Nous avons déjà observé que nul ne pouvoit prétendre à aucune place qu'il n'eût fervi dix ans dans l'infanterie, ou fix dans la cavalerie: ces guerriers étudioient fous leurs tentes; & dans l'intervalle des campagnes, ils exerçoient à Rome la profession d'avocat. Un brave & jeune militaire qui fuit le barreau pour parvenir aux grandes magistratures, au commandement des armées, au gouvernement de l'état, fous les regards d'un peuple ui l'élira ou qui le rejettera, ne fait point de fon eloquence un métier, ne se charge pas sans scru-pule des causes les plus mauvaises & les plus scandalcufes, ne calomnie pas fans pudeur fa partie adverse, n'injurie pas sans motif des citoyens dont les fuffrages lui feront avantageux ou nuifibles. Il craint de donner mauvasse opinion de luimême, il devient le premier juge de ses cliens; ce qui diminue beaucoup le nombre des procès : Il ne s'applique qu'à donner une grande idée de fa capacite, de fa connoiffance des loix; il veut fur-tout faire bien présumer de son équité,

Ce candidat guerrier & jurisconsulte, devenoit ou édile ou questeur, par le suffrage des comices: choisi sur l'opinion qu'il avoit inspirée, il craignoit encore de la perdre. Edile, il veilloit à la police. aux édifices publics, aux embellissemens de Rome; questeut, il avoit la garde des deniers publics, déposés dans le temple de Saturne; le soin de recevoir les impôts, les tributs, le prix du butin. celui des terres conquifes & vendues; ou bien il étoit chargé de la solde des troupes, & des diverses dépenses de l'état. Quelle que sût sa fonction, il falloit qu'il s'en acquittât, ou qu'il parût s'en acquitter avec une intégrité qui engageat le peuple à lui confier des intérets encore plus grands. Elu préteut, il ptélidoit le tribunal qui jugeoit les affaires des citoyens, ou celui qui regloit les affaires de ce peuple nombreux, qui, fous le nom d'étrangers, exerçoit à Rome, les arts, le commerce, les manufactures, & qui ne possedoit ni le droit, ni

le titre de citoyen.

Il préfidoit, mais toujours en préfence de ce peuple qui l'avoit élu , & dont il avoit encombéloin de captiver les fuffrages; il ne pouvoit permettre ni délai , ni inautemion, ni jugements hafardés. Toutes ces places , comme l'a três-bien ob-ferré l'auteur du Contra focial , étoient pour lai

un état d'épreuves, ainsi qu'elles devroient l'être

Ces places remplies à la fatisfaction des citoyens, le magistrat justement estime pouvoit prétendre au confulat: s'il s'en montroit indigne, il tentroit dans la foule des fénateurs ; devenu conful , fon intéret l'engageoit encore à se montrer juste, afin de commander dans les provinces, d'obtenir le confulat, de devenir centeur, ou même dictateur, fi l'élection de cette forte de magistrat avoit lieu; car ces deux dernières places n'étoient jamais données qu'à des hommes confulaires.

Ainfi tout étoit bien ; du moins toutes les parries du corps politique se trouvoient placées dans

leur ordre naturel.

La puissance souveraine & la législative appartenoient au peuple ; la puissance exécutive à des magiftrats éprouvés, parvenus de grade en grade, & toujours choifis par le peuple. Ce gouvernement, partagé entre plusieurs, & pouvant se réfumer entre les mains d'un feul, trouvoit dans la puissance tribuncienne, un contre-poids qui mainsenou l'équilibre entre toutes les parties.

L'œil du public voyoit tout, éclairoit tout, ani-

moit tout. Remarquez que la dictature, le tribunal, la cenfure, la rédaction du code, la fraternité établie entre tous les ordres de l'état pour les mariages contractés entre les patriciens & les plébéiens, par l'égalité des droits & des prétentions, furent l'ouvrage de moins d'un fiècle; que l'état fut posé sur fes bases, comme dit l'auteur du Contrat social, & que le corps politique eut toute la perfection dont il étoit susceptible , soixante-dix ans après l'expulsion des Tarquins.

Les comices n'avoient pas cesse de perfectionner la confitution. Le nombre des citoyens aug mentoit fans ceffe, celui des étrangers s'accroiffoit en proportion. Rome étoit déjà la plus grande ville de l'Italie.

### Premiers effets de cette conftisution;

. Des hopmes d'état. Le premier effet de cette conflitution, fut que jamais homme inepte ne fe préfenta pour demander une place.

Au lieu d'intrigues obscures & basses, on eut des brigues éclatantes & fières. On plait aux rois en flattant leurs vices; on plait au peuple en reprenant fortement ses défauts. On s'élève souvent à la cour par des artifices honteux; on n'obtient jamais l'eitime publique, que par des actes mémorables.

Dans les comices du champ-de-mars, les voix se prenoient par centuries; la classe la plus riche étoit la première: on fentit à Rome, plus vivement qu'ailleurs, la nécessité d'avoir des richesses; ce fentiment produifit la rapacité, le goût de l'ufuro, & ces vexations tyranniques, reprochées fi justiement aux patriciens. Il força tout homme de l. (1) Liv. v. chap. 8.

la dernière classe, à commencer par acquérir du bien, ain de passer dans une autre, & de faire compter fon juffrage. Comme on ne put longtemps augmenter fa fortune que par la guerre, la guerre devint la passion dominante,

Les dépenses de l'état se saisant par les riches, par ceux qui possédoient les dignités, par ceux qui avoient le plus à perdre dans les calamités publiques , & le plus d'avantages à retirer de la prospérité de l'état, elles se firent toujours promptement &

tacilement.

Le peuple ne fut point vexé quand il fallue conftrure, fous les Tarquins, ces égours fi valles, fi bien exécutés, qu'ils firent l'admiration de Rome, dans le temps même de sa splendeur ; ouvrages indispensables dans une ville simée entre sept collines, où les eaux, en se raffemblant, rendoient le terrein fangeux & mal-fain.

Il ne fut point vexé toutes les fois qu'il fallut fortifier Rome par de nouveaux remparts, ou édifier de nouveaux temples aux dieux : des Grees conduifirent les travaux, des esclaves les exécunèrent. La

dépense fut presque nulle.

Les troupes coûtolent fort peu. Chacun s'arma & se nourrit pendant long-temps à ses frais. Quand on soudoya les armées, la solde sut modique; & le foldat n'étant pas un prolétaire, un capite cenfus, avoit toujours par lui-même de quoi fubfifter. Les captifs se vendoient leur prix, & le butin se partageoit entre le fisc, le général & les foldats, La victoire faifoit la fortune de l'état & des particuliers; la défaite pouvoit les précipiter dans l'esclavage. Les honneurs du triomphe animoient toujours leur valeur

Je doute beaucoup que les édiles, les préteurs, les confuls, le fouverain pontife, le roi des facrifices recussent des honoraires quand ils étoient en place, & des pentions quand ils n'y étoient plus. Montesquien affure dans l'Esprit des loix (1), « que les magistrars de Rome ne tirérent jamais » d'appointement de leurs magistratures; que les » principaux de la république éroient taxes comme " les aurres , qu'ils l'étoient même plus , que quel-» quefois ils le furent feuls : ainfi la dépenfe pu-

La dépense domestique se montoit à peu de chose, Les esclaves alloient pretque tout nuds, Tout citoven portoit une robe de laine blanche. Les chevaliers bordojent cette robe d'une bande de pourpre affez étroite ; les fénateurs d'une bande plus large, Ceux qui aspiroient aux charges, faisoient lustrer leur robe, afin que la blancheur en fût plus écla-

Les rangs étant diffingués par de petites variétés dans les liabits, on ne connut ni les modes, ni le luxe dans les vétement. L'anneau d'acier que portoit le plébéien, l'anneau d'or des chevaliers,

» blique étoit très-hornée »,

étoient moins des objets de luxe, que des marques

diffinctives de leur qualité.
Cette fimplicité, fointe à une extrême fobriété, donna aux Romains l'aspect d'un peuple vertueux, quoique la chaleur du climat leur inspirat des mœurs voluptueuses, que la diffinction des centuries leur donnat l'amour des richesses, & les débats du champde-mars une ambition fans bornes.

Toutes les grandes places étoient annuelles; toutes imposoient l'obligation de les bien remplir, afin d'en obtenir d'autres. Les états de la vie civile n'étant pas partagés, le même homme devenoit tour-à-tour militaire, magistrat, financier, pontife ; l'esprit s'exerçoit en tout genre, & s'éten-

doit au lieu de se retrécir.

Peu d'hommes obtinrent deux fois le confulat. Mais ces hommes éprouvés ne passoient point, en fortant de ces grandes places, dans une retraite oifive, obscure & inutile. Ils servoient en qualité de proconfuls, ou ils fiégeoient dans le fénat; ils y portoient toutes les lumières qu'ils avoient acquifes dans une grande administration. Ils formérent le génie du fénat, génie actif, grand dans fes projets, fimple dans leur exécution, perféverant dans toutes fes entreprifes, & qui ne fe livra jamais à de folles espérances, ni à de fausses terreurs. Aucun confeil d'etat ne compta plus de grands hommes parmi fes membres; aucun ne fit ramais autant de grandes choses, & n'acquit une pareille celebrite.

# Seconds effets de cette constitution.

Rome invincible dans les revers. Il réfulte surtout de l'étonnant ensemble qui formoit la confrution romaine, que les commotions intérieures n'affoibliffoient point fes forces, qu'elles ne l'empèchèrent point d'agir extérieurement; que tout en-nemi qui s'avança fur le territoire de Rome, fut repouffe; que tout ennemi que l'on attaqua fur le Gen, fut barru,

Les conquêtes de Rome furent moins l'effet de fes armes que de fon régime; les défaites les plus

terribles ne purent l'abattre.

Quand les Gaulois, cinquante ans après la création de la censure, gagnerent la fameuse bataille de l'Allia, & brûlèrent la ville même de Rome. la république ne périt point. Les Romains nom-mèrent Camille pour déclateur, dans la petite ville d'Ardée, l'une de leurs colonies, où Camille venoit de se refugier, afin d'eviter le jugement du peuple qu'il avoit offense, en s'opposant à la loi agraire.

Les Gaulois furent exterminés (363). Le sénat forma le grand projet de fermer l'Italie aux barbares du Nord, qui l'avoient déjà ravagée plusieurs fois, avant la fondation de la république; & il exécuta ce projet , quoique Rome ne possédat ensore qu'une très-petite portion de l'Italie.

Il ne l'avoit pas encore toute conquife, lorfqu'en-

viron 160 ans après cette invafion (528), le fénaf fut informé qu'une multitude de Gaulois avoit passe les Alpes , & menaçoit d'envahir l'Italie. Il confulta les registres de toiles, tant ceux de Rome, que ceux des colonies & de fes alliés. Il trouva fept cents soixante mille hommes armés, exercés aux mouvemens militaires; car tout homme libre étoit guerrier : il leur commanda d'être prèts à marcher au premier ordre; mais il ne les employa pas tous, On ignoroit fi les Gaulois arriveroient par l'orient ou par l'occident de l'Apennin, en côtoyant la mer Adriatique ou la mer d'Etrurie. Le fenat envoie le conful Emilius Papus avec une armée, pour garder la route qui borde l'Adriarique & il avoit un préteur avec une armée, dans l'Etru-

ROM

rie, pour fermer les défilés de l'occident, Une troisième armée, composée de montagnards de l'Apennin, garde le nord de l'Italie & les dé-

files des montagnes.

Enfin il ordonne au conful Caius Attilius, de revenir de la Sardaigne avec ses troupes. Ces quatre armées étoient composées de cent soixante mille hommes. Une cinquieme armée de cinquantetrois mille hommes, attendoit fous les murs de Rome, & se tenoit prête à tout évenement,

Les Gaulois n'avoient pas encore mis le pied fur le territoire de Rome, que, par ces sages dispo-sitions, leur défaite étoit infaillible.

Le consul Emilius apprend qu'ils one pris leur route au travers de l'Etrurie : il quitte les rives de la mer Adriatique pour se joindre au préteur. Il trouve fon armée vaincue, mais non dispersée ; il la réunit à la sienne. Les Gaulois reculent devant lui : ils rencontrèrent l'autre conful qui avoit débarqué à Pife, & qui les cherchoit fur la route de Rome, Les Gaulois, enfermés entre deux armées confulaires, furent entiérement défaits : leurs rois périrent ; l'Italie fut emiérement délivrée,

Mais fi, par quelqu'événement impossible à prévoir, les Gaulois euffent défait successivement ces cinq armées, & maffacré les deux cents vingt mille combattans dont elles étoient formées, le fénat avoir encore plus de cinq cents mille hommes à leur opposer. Avec un rel ordre, on est invincible. La prise même de la capitale n'est qu'un accident

facile à réparer.

Depuis certe défaite, dans le cours de sept ou huit cents ans, toutes les fois que les Barbares fe présentérent pour entrer en Italie, les Romains leur en fermerent exactement les paffages. Tite-Live nous apprend que le senat fit détendre aux chefs des Gaulois de fouffrir que leurs ordes entraffent en Italie, & que ces thefs respectèrent ces

Pyrrhus, appelé par les Tarentins (473); agna vainement deux grandes barailles fur les Romains, & les effraya par fes éléphans, animaux inconnus en Italie; tout ce qu'il put faire avec fa valeur & tout l'art de la Grèce, ce fut de se maintenir contre eux pendant deux années. Rome

apprix

apprit de lui à dreffer un camp; elle en devint plus habile & plus redoutable.

Annibal, qui fouleva contre elle les peuples du midi, du couchante & du nord; qui forma un projet fi audacieux, qui a Rome on refuit de le croire; Anntal, qui gagna firaplement les batailles du Telfin, de la Treisis & de Trafmène; qui cut le génie de útibilité prendar qui une annése en Italie, au milieu de toutes les forces de Rome, ne parvint pas à mettre la république dans un danger réel. Il evit pris Rome, qu'il ne l'eût pas plus détunie que les Gaulois.

La perre de la bataille de Cannes effraya beaucoup le peuple de Rome ; mais on voit , par la conduite du fenat, qu'il n'eur aucune véritable crainte, qu'il connoissoit routes ses ressources, qu'il n'ignoroit pas que fi Annibal se vantoit de lui avoir tué deux cents mille foldats, & de lui en avoir pris cinquante mille, Rome, ses colonies & fes alliés, en avoient encore cinq cents mille, puilque, dix ans auparavant, ils en avoient compté l'ept cents mille tout prets à combattre les Gaulois, Le senat avoit sept ou huit armées en activité ; une qui fermoit le nord de l'Italie aux Barbares ; une qui fuivoit par-tout Annibal; une en Sicile, pui prenoit Syracufe & enlevoit cette ile aux Carthaginois; une autre qui foumettoit la Sardaigne; une cinquième en Espagne, qui, après avoir éprouvé les plus grandes défaites, & perdu ses généraux, les deux Scipion, triompha de tous les rois espagnols fous un troifième Scipion; une fixième en Afrique, qui forçoit les rois alliés de Carthage à féparer leurs intérêts des fiens ; une septième sur ses flottes , qui demeuroient maîtresses de la mer : & non-seulement le fenat ne rappelle jamais en Italie une feule de fcs armées, mais encore il en envoya une huitième en Etolie, attaquer Philippe, roi de Macédoine, qui avoit tenté de donner quelques fecours à Annibal.

Le finar, malgré le nombre de brailles qu'il perfeit en Italie, on Elégape, e nu Chardrée, manqua it peu de réfloueres, qu'il recenta & qu'il brail peut de réfloueres, qu'il réchniers, dont la garde embarrafioit Annibal, & dont la rançon à la garde embarrafioit Annibal, & dont la rançon à la garde embarrafioit Annibal, & dont la rançon à la garde embarrafioit Annibal, & dont la rançon à la garde embarrafioit Annibal, & dont la rançon à la garde embarrafioit Annibal, & dont la rançon à la garde embarrafie de trait que par tent de pertes, le fictu a rans les effects et & malle hommes détentes dans les prifons, foit pour leurs dettes, foit pour leurs crimes. Il vaince dette de la contraction de la contractio

Dans des périls aufit prefians, où les moindres délais font des pertes réelles, le fênat, fans l'ordre établi par les cenfeurs, fans la connoifiance la plus précife des forces de la république, eût manqué de réflources, ou n'eit pu les trouver au moment où elles réolent, les plus nécefiaires și lei tagi avec incertitude; feur demarches fe feroient contredites de contrariées; la terreur auroit égare les clipris;

Géographie ancienne. Tome II.

les armées inal pourvues n'auroient pu se maintenir; l'état auroit péri; on auroit sait une paix honteuse, après l'avoir mendiée long-temps.

Les comices prévinrent tous ces maux, en ne nommant presque jamais aux grandes places que de grands hommes.

Troffièmes effices de ceue constitucion.

Rome fajigne some la nainas policia, domps no continte la Babara, Pendam cerce feconde guerre punique, h ficonde en grands événemens, 8 et de grindra, de commandare no clar, qu'il deva pôri, je crois, dans aneum sang puere dequis ce respect, principal de principal, qu'il ne la grindra, qu'il ne la grin

Bistanti après cette guerre, s'en frève Scipion, fons lequel il fevète mapaire de licentami, vainmusur d'Antiochus & de la Syrie (165), traina or primapie, aux pour des Romains, resme-deux propriet de la companie de la companie de la companie roi; les Romains étomies, le furnommérent Páliques comme ils avoient furnopunt fon frère, l'Apricain. Le finat, qui avoir défendu aux Barbares du nord éturrer en laile, vélétenti aur rois de du nord éturrer en laile, vélétenti aur rois de drire, sous le misi de extre partie du monde, fous le boucher de la Fepablique.

Lucius Anicius conquit l'Illyrie ( 584), & conduifit à Rome, en triomphe, le roi Gentius, avec fa fœur, fes enfans, fon frère & toute fa cour.

Paul Emile envaluit l'Épire & la Macdoloine (\$66). A fon retour à Rome, il fit marcher devant fon char cinquante mille prifonniers & leur roi perfère, & fon frère, & tée setux fils, & fa fille & fes minifres, & tous les grands de fon empire, gardant entre cux, dans une cér-moneir fi n'île, les rangs qu'ils avoient occupés à la cour de ce monarque.

Le fils de Paul Emile, furnommé le Macédonique, adopté par Scipion l'Africain, fut ce fameux Scipion mi déroifie Carbage ( 656 ) & Numano

qui dérruist Carthage (606) & Numance. Mommius diffipa la ligue des Achéens, détruist Corinthe (607), & acheva de foumettre la Grèce à l'aigle romaine.

Un petit-fils de Paul Emile, Fabius Maximus, adopté dans la fimille de ce Fabius Cunffacor, qui avoit fauvé la république de la fureur d'Annibel, Fabius Maximus combatrit les Barbares an nord de Italie (6)4), dérit les Allobroges, pénérra dans les Caules, & traina dans Rome, à fon clar, des rois, ou plurôt des chefs de l'un & de l'autre de ces results.

Asses

718

Marius acheva la conquête de la Numidie, & fit voir aux Romains Jugurtha & fes fils charges

Au milieu de rant de fuccès, le fenat, fidèle à fes principes, arren encore les Cimbres, les Tentons, les Barbares du nord qui vouloient pénétrer en Italie. Une armée leur en ferma les paffages fous la conduite de Catelas, & les força de prendre leur route vers les Gaules. Une autre armée romaine les y finvit. Cinq confuls furent battus fuccoffivement par ces Barbares; mais l'Espagne leur fut fermée par Marcus Fulvius. Bientôt après ils furent exterminés, en deux grandes batailles, par les armes de Marius. Par-tout ou ils portèrent leurs pas, ils trouvèrent les Romains. Ils cédèrent, non à leur fortune , de leur fagesse, à l'inébranlable fermeté de leur génie.

L'Arménie, le Pont, la Cappadoce, tous les vastes états de ce Mirhridate qui se défendit, pentant quarante années, contre les plus grands capi-taines de Rome, tombèrent enfin fous les talens du jenne Pompée (689) qui, bientôt après, réduffit la Syrie en province romaine, & foumit la Judée

César, son gendre & son rival, brisa le joug que les Germains avoient imposé aux Gaulois, écarra d'eux celui que les Helvétiens leur préparojent, & leur impofa celui de Rome. Il impofa ce jong aux Bretons; &, après avoir vaincu Pro-lomée en Egypte (707), Pharnace en Afie, fur les bords de l'Euxin; il defit Juba dans la Mauritanie ( 708 ): Juba se tua, comme Mithridate, pour ne pas tomber entre les mains d'un vainqueur.

Ces conquêtes, fruits de deux cents années de guerres & de victoires, ne furent pas comme celles d'Alexandre, d'Omar, de Charlemagne, de Gengis, de Tamerlan, l'effet passager du courage d'un grand homme, placé dans quelques circonflances heureufes; elles furent l'ouvrage d'une fucceifion de grands hommes, fuccession telle que l'on n'en vit jamais ailleurs de semblable. C'étoit le réfultat nécessaire de l'éducation, de la conftitution, de l'ordre permanent qui régnoit dans la republique, & dn génie du senat, de ce senat où les vainqueurs de tant d'états apportoient en tributs leurs connoiffances des hommes, des lieux . des peuples, des mœurs, des coutumes, des affaires, de la guerre, & de la politique; où ils délibéroient enfemble & de ce qu'ils avoient fait & de ce qu'il fallon faire pour affervir de nouvelles nations,

Ces conquêtes ne cesserent pas par accident, par épuitement , par impossibilité d'en faire d'autres ; mais par la réfolution du fenat, par le confeil que bui donna Auguste de cester d'étendre un empire qui n'avoit plus que des déferts & des fauvages à

La Perfe étoit, en effet, le feul empire qui plit senser Rome; car elle ne connoissoit guère l'Inde & la Chine que de nom; & la Perfe, separce par

des déferts de fable, ravagée par les Parthes devoit paroître peu importante aux maîtres des plus belles contrees de l'Europe, de l'Afie & de l'Afrique,

## Quatriemes effets de cette constitucion.

Rome supérieure par ses loix & par sa littérature. Si Rome n'eut fait que des conquêtes, elle eut pu prétendre à l'emporter fur les Tartares, fur les Arabes, fur les Perfes, qui ont foumis, par leurs armes, autant de contrees qu'elle; mais elle feroit inférieure à la Grèce, à la ville d'Athènes, à nos nations modernes, jadis foibles provinces de fon vafte empire; elle feroit fans mérite aux yeux du fage; on ne l'offriron pas en exemple aux peuples qui veulent s'influire.

Mais Rome, qui fut affez fage pour former fon premier code de l'atlemblage des meilleures loix qu'elle ait trouvées dans la Grêce & les colonies grecques établies au midi de l'Italie, eut encore la fageife de former ses codes subsequens des réflexions les plus profondes des préteurs & des plus grands jurisconsultes, énoncées avec une concision & une clarté qui fait, de la plupart des loix romaines, des maximes admirables.

Rome n'affervit pas les peuples conquis à fuivre fes loix, elle fouffrit qu'ils confervaffent leurs loix, leurs coutumes, leurs gouvernemens muni-cipaux; mais elle les vit infentiblement abandonner leurs loix pour adopter les fiennes.

Long-temps après la destruction de la république. Justinien fit rédiger le corps du droit romain; & cet ouvrage, qui n'est pas fans défants, qui manque d'une bonne méthode, est pourrant le corps de droit le plus complet, le mieux rédigé, le mieux écrit qu'il y sit encore; le seul peutêtre où la loi foit énoncée avec une telle fagesse, qu'elle porte avec elle l'esprit dans lequel on doit l'entendre, qu'elle éclaireit le doute, & qu'elle prévient les objections, Les loix des modernes font des ordres dont souvent on ne voit pas les raisons, ou dont les canfes font développées dans de verbeux préambules. Celles des Romains font des réflexions profondes, dont le motif se fait sentir presque toujours à un lecteur attentif, CVA le meilleur modèle du fivle dans lequel on doive écrire les loix; & c'est, de tous les styles, le plus difficile. Chaque phrase doit être claire, concise, contenant une idée complète, & tellement préfentée, qu'elle fatisfasse l'esprit du lecteur & la confcience du juge.

Rome donnoit le nom de prudens (1) à ses jurisconfultes, pour les faire reffouvenir que toutes leurs paroles devoient être dictées par la prodence. Le code de Justinien fut long - temps égaré dans les fiècles de barbarie qui fuccédèrent aux beaux

(1) Prudenter,

fiècles de Rome : la raifon fembloit s'être éclipfée avec lui. Enfin, on en retrouva un exemplaire dans Amalfi. & cer exemplaire est le premier livre qui ait commence à parler à la raison des peuples modernes; il est le premier appui qu'elle ait trouvé pour se relever du sond de l'abîme où la superstition, la fervitude, la féodalité, l'ignorance l'avoient précipitée.

Si l'on ne trouve point dans le corps du droit romain les noms des Scipion, des Caton, des Cicéron, on y retrouve les noms des disciples élevés à l'école qu'ils avoient fonnée; car fi la justice est, en effet, comme on la définit dans les instituts, la volonté constante 6- perpétuelle de rendre à chacun ce qui lui appartient, les rédacteurs de ce code n'y ont pas manqué en formant cet ouvrage, puisqu'ils nous ont transmis le nom de ceux à qui · font dues la plupart de ces loix.

L'esprit de simplicité, de clarié, d'exactitude, de vérité, de concision, qui présida aux premières loix de Rome, femble s'erre propagé de fiècle en fiecle, & avoir passe des premiers prudens, aux Ulpiens, aux Popiniens, & enfin aux juriscemultes choifis par Tribonien, pour rédiger cet ouvrage.

C'est cet esprit qui le rend encore le manuel de tous les jurisconsultes de l'Europe, qui en fait encore la loi de pluticurs peuples ; c'eft cet esprit qui l'a fait nommer la raifon écrite; furnom qui lui demeurcra jusqu'à ce qu'un recueil de décissons plus fages viennent le lui enlever. Mais quel est le corps de jurisconsultes que l'on puisse comparer aux prudens de Rome

Ces guerriers, qui vainquirent le monde & qui en furent les légiflareurs, ne négligèrent jamais de cultiver leur esprit. Les plus braves des hommes en furent aussi les plus éloquens. Si Rome ignora long-temps les beaux-arts, fi elle confondit longsemps l'artiste & l'artisan, jamais elle ne méconnut l'avantage des lettres. Plaute, Térence, Caton, Cicéron, Saluste, Lucrèce, écripirent du temps de la république. Scipion l'Africain étoit le plus grand orateur de son temps; son esprit & celui de Lelius fon ami, avoient affez de culture pour qu'on les foupçonnat d'avoir travaillé aux ouvrages de Térence, qui, ne en Afrique, amené à Rome, livré long-remps à l'esclavage, affranchi par son mérite, ne fembloit pas devoir parler la langue latine avec tant d'élégance,

Tous les vainqueurs du monde étoient jurifconfultes, orateurs & gens de lettres. Le fils de Scipion l'Africain composa une histoire de la Grèce, dont Ciccron parle avee eloge, Scipion Emilien, destructeur de Carshage, sut l'ami de Polyhe; Caron composa un livre des origines ; Cesar , fameux par fes commentaires comme par fcs armes . ctoit poète; il avoit fait des tragédies: Auguste & Antoine firent des vers , & même des épigrammes l'un contre l'antre, en se disputant par le glaive l'empire de la terro.

Des esprits ainsi cultivés, ainsi exercés dans tous les genres, ainsi préparés aux armes, aux lettres, aux affaires, ont-ils dù leurs fuccès au hafard, aux vains coprices d'une fortune aveuele? Ils ont disparu de la terre ; leur empire a été détruit. Cependant leur code est la base de notre législation; les écrits de leurs auteurs sont la base de nos émdes. Rome domine encore en Europe; elle préfide à nos loix; elle préfide à notre éducation; elle préfide à nos arts; de quelque côté que nous pornons nos regards, par - tout nous trouvous Rome encore.....

## Cinquièmes effets de cene conflitution.

Rome défriche les contrées du nord; elle y bârie des villes; elle en instruit les peuples. De toutes les nations policées, Rome fut, fans contredit, la plus terrible dans la guerre; fes guerriers, femblables au feu, détraifeient tout dès qu'on lui refutoir, mais le pays étoir-il fournis, Rome, avec plus de célériré encore, réparoit tous les maux qu'elle avoit faits,

Jamais elle ne détruifit une ville un peu importante sans la rétablir; Corinthe, Carthage, Jérufalem, furent détraite de fond en conable, leurs richesses furent transportées à Rome; & , bientôt après, par les foins du fénat, Corinthe, Carthage & Jerufalem fo releverent plus fomptueufes & abondérent de plus de richeffes.

Par-tout où elle étendit sa domination, elle érigea de vaftes monumens, elle laiffa des traces de fa grandeur; nous en trouvons par-tout; & fes rands édifices nous frappent d'admiration jufques dans leurs débris

Elle unit, par des canaux & des chemins, toutes les provinces de son empire. Elle ne craignit pas d'entreprendre, & elle acheva une route qui alloit du détroit de Calais au Bosphore de Thrace, où Conflantinople oft actuellement bâtie, & de ce Bosphore à Antioche, & aux confins de la Perso.

Ces étonnaus ouvrages qui la dulinguent si sort des nations conquérantes , n'étoient point une vaine déclamation, & n'auroient pu exister sans des soins plus importans,

Rome étendit ses conquêtes sur deux sortes de peuples: ceux du midi & ceux de l'orient étoient des peuples policés qui l'emportoient fur elle en richesses, en population, en sciences; elle apprit d'eux la législation , l'art de bien camper , de confiruire des flottes, de batirides palais, des temples, des thélitres, des cirques, des obéliques ; de cultiver tous les arts, de jouir de tous les biens que la nature prodigue à l'homme industrieux. Mais les peuples du nord étoient des barbares, ignorant tout, errans feus des forêts, vivant de la cheir de leurs troupeaux, des espèces d'animaux séroces, qui, fans celle occupés à le battre, ne favoient pas meme combattre,

Ces sauvages avoient descendu plusieurs fois en Assas 2

Lalie, Jous cent noms differens: ils l'avoient vavagée avant la fondation de Rome; ills empéchoient les poujes de fe policer. Rome les combante long-remps, les vatiquaits, etablir des colonients comberciles dans leurs ferrendes des colonients comberciles des leurs ferrendes des la les competitions de la leur l'article de la leur serve ; elle perar fec conquières; les infuncions, des définithement du Tühre à l'Eridan, de l'Eridan au Danube, & Can Rhin.

Elle écérndit aux Germains de paffer ces detendre fluves. Elle s'avarça juiqu'au nord de l'Elbe; totjoure écfrichant la terre, fondant éts colonies, birifiant des villes, contenant les Barbares, leur enficipant à labourer, leur impofant des tributs de bleds, pour les contraindre à vivre agriculteres & à ceffer leurs brigandages.

Arbes, Lyon, Smasbourg, Aix-ha-Chapelle, pr\_four converte bes villed an Mhône, du Rhin, du Mini, du Danube, ont été fendées par fes coltenies. Les vignes qui font au hord de ces trois fleuves ont éré plantées par fes foldars, & données entities aux habitans de ces cannous, pour qu'il en recueillifient le fruit & le vin, & qu'ils s'accountantflent à les cultives.

Rome svoit défendu l'Italie, aux Gaulois; les Gaulois aux Germains; elle défendi amil la Grète des incurfions des Barbares; cinquame ans après la mort o'Alexandra-Germal, unefendu de Gaulois, de Bistarces, de Thirese, de Dialmacs, de Parnoniens, géolotin eject fair la Mécholie, Da-voicier ravegée de merche fains accumentations en la company de la com

Ce projet d'interdire le midi aux Barbares, avoit été fi bien formé par le fénar, qu'il dérêndit au confui C. Caffius, de passer de la Gaule Cissapine dans la Macédoine, de peur qu'il n'enseignât aux Barbares, de nouvelles routes pour entrer dans l'Itslie ou dans la Grèce.

Enfin, Rome ayant étendu fes conquètes du Pone Euxin à POca ne Emrai piec, el le pera des Egions, elle éleva des murailles, elle forma une figne de défende qui s'étendoit des embouchures du Pambe à celles du Rhim, afin que le midi fit fermé aux incurfons de cos brigands éspentionans, qui, incarplels de tou travail, ne cherchient eu d'accusiller dis l'avient peint famé, & door les mains fiftiles verfoient puri tout fur les propriets de la familie de difficulties de la source de la familie de difficultion d'à la source les rapides planties que difficulties de la familie qui d'inclution de la source les rapides plus families, la d'inclution de la source les rapides plus families, la d'inclution de la source de la familie plus d'inclution de la source de la familie de la familie

Vollà cc qu'a fait Rome, Rome dont les conquêtes furent le moindre mérite; Rome, qui expia par fes leix, par fes infruétions, par le foin qu'elle prit de cultiver, de peupler la terre, le fang qu'elle répandit & les pleurs qu'elle fit couler.

Ce beau projet d'écarre les Bahares, formé par le flust profess à maifince de la république, (en 187 avant J. C.) fut conflamment fairs & treitifs pendant près de Soo aux § sit ne fur parreverlé par la valeur des peuples feptentnoaux, mais par l'improduene permifino que Valens (an de J. C. 776) accorde aux Wiligoths de paffer le Damuke & chabier fur les terres de l'empire. Il fembloit qu'il fit de la définité des Romaiss, de n'avoir à craindre qu'eux-maintenis.

## Fautes, abus, imprévoyances.

Plus on effectuir fur centre foute de grands fommes que les comises pucierar là la tec de la ripublique, à la frequence des affemblées du pemple, & la fectilité d'étile un didatur upon réformer les abus, à la pissifiance des ribuns, pour les empédiche de la partie de la primer de comoniere des délits publies & parriculiers, de les publier de de les réprimers plus or s'étonne qu'une telle république air fini, de fur-tout qu'elle air fini un moiss de cinq cents amése.

Mais il faut confidèrer que dans cette grande révolution, l'état ne périt point, qu'il ne perdit pas une proxince, qu'il ne fut ni fubique ni divifé, qu'il ne fit que changer de régime, & qu'il ne hanges qu'i une époque où il ne pouvoir plus garder, sans périr, celui qui l'avoit élevé.

von pun gener, 'ann petr, 'cenn que a avontieper, il n'y a que la paix qui la conferve. A Rome, les comices & le barreau refipircient la guerre, auff-lién que les camps. Si celui qui a or fubbugué une province rentroit en triomphe dans Rome, celli qui avoit ben prité dans les comices, ou au feiur, ou au tribunal du préteur, évoit ramené then li en articophe par fes cliens & par le ben, li en articophe par fes cliens & par le

peuple.

Tous les matins les cliens se rendoient chez leurs. patrons; ils y trouvoient un déjeuner tout prêt. Dans les commençemens de la république, ce n'étoit qu'une fimple corbeill, chargée de fruits : quand les patriciens curent des provinces dans leurs clientelles, ils donnérent un festin ; lorsque les cliens furent trop nombreux, les patrons leur donnérent en argent leur part du festin. Ce repas, cet argent & la distribution de bled & d'huile que le senat, & , depuis , les empereurs faisoient tous les jours aux pauvres citoyens, expliquent comment les prolemires & les capite censi pouvoient sublister fans. cultiver les arts mécaniques. Cette fubfiftance fuffisoit dans un climat doux, qui invite à la sobriété & qui dispense presque de se vétir & de fe loger.

Mais cet ufige affervissoit les cliens à leur patron; ils divoient, avec ses éclaves & se affranchie, jusqu'aux porres du Genz; ils l'y attendoient ; ils lui formoient une essorte propre à soutenir ses prétentions dans les comices, comme ses ordres dans les combats,

Toutes ces inflimtions développoient tellement ! les paifions, qu'aujourd'hui même encore on ne lit point cette histoire fans se passionner.

Flus la conflitution du corps politique étoit propre à enflammer l'ambition, à inspirer à la jeuneile l'amour des combats, des dissensions, des conquêtes, plus elle devoit imprimer aux cœurs naturellement ambitieux, le desir de dominer dans Rome & d'affervir la république.

Un peuple roi est un fouverain qu'on flatte, qu'on trompe & qu'on détrône comme un autre,

quelquefois même plus aifément.

Le fénat trompa le peuple romain quand il l'engagea à multiplier ses tribuns. Le peuple ne vit as le piège; il crut que plus il auroit de défenscurs, mieux il seroit désendu. Ce sut le contraire, La puissance des tribuns s'affoiblit en se divisant. Le senat les opposa les uns aux autres. Leurs avis contradictoires ne furent plus un veto respectable.

Les tribuns, choifis parmi les plus riches ou les plus notables des plébéiens, dans des familles alliées aux patriciens & aux fenateurs, eurent bientôt plus d'intérêt à complaire au fénat qu'à fervir le peuple. Ainfi cette puissance, qui devoit rendre la république une pure démocratie, qui donna force de oi aux plébifeires, & qui força le fénat d'obéir à des loix auxquelles il n'avoit aucune part ; cette puissance n'empêcha pas la république de dégénéger en ariftocratie.

La prospérité de l'état multiplia les inconvéniens. Rome fut, de toutes les républiques de la terre, la moins avare de fon droit de citoyen. Elle le donna dans fes murs, à tout étranger qui ne cultiva ni les arts ni le commerce; elle l'accorda hom de

fes murs, à des peuples entiers.

Cette générofité contribua encore à fes fuccès, On defira ce nom; & le defir de l'obtenir, tint dans la foumission les esprits les plus ambitieux. Elle le refufa couragenfement à ceux de ses alliés qui le lui demandérent les armes à la main. On me put donc y prétendre qu'en la fervant. Toutes les villes qui le reçurent n'obtinrent pas

le droit de voter dans fes comices; mais beaucoup

grop l'obtinrent.

Le nombre des citoyens inscrits dans les trenteeinq tribus urbaines ou rurales, s'érant prodigieufement multiplie, les censeurs purent difficilement denombrer cette multitude immenfe. Ils firent une grande faute, dont ils ne prévirent pas les consequences , lorsqu'après la guerre de Macédoine, ils confenerent que les citoyens de Rome ne payaffent plus d'impôts, & que ce fardeza léger, quand il est porte par tous, ne pesat plus que fur ceux qui ne jouissoient pas du titre de citoyen. Alors, au licu de l'ordre juste & naturel qui faifois supporter les charges à ceux qui jovissoient stages, on cut un ordre inverse de la jusnice & de la raifon, qui fit porter les charges de Pétat à ceux qui n'en retiroient aucun dédommagement.

Alors les préteurs, les questeurs, les chevaliers qui tenoient à ferme tous les revenus de la république, & tous les autres agens du fife, se permirent des rapines & des vexations qu'ils n'auroient amais ofé commettre envers les citoyens; & les citoyens, qui ne craignoient pas que de tels abus rejaillissent fur cux, les virent avec indif-

Les citoyens étant exempts de toute imposition. les censeurs n'eurent phis le même intérêt à faire le dénombrement des biens , dénombrement que l'amas des richeffes mobiliaires accumulées dans Rome, rendoit aussi difficile qu'il l'avoit été peut quand il ne s'agissoit que de connoître des biens territoriaux,

Long-temps avant que ces richeffes euffent abruti, ou , comme on dit ordinairement , corrompu les mœurs des Romains, les censeurs avoient étrange-

ment use de bur pouvoir.

Presque tous les traits que l'histoire en rapporte. font des abus ou des vengeances. Le dictateur Mamercus Emilius, ayant réduit la durée de la censure à dix-huit mois, sut dégradé par la vengeance des censeurs. Non-seulement ils l'ôtent de fa tribu, mais ils le condamnent à payer un impôt que ne payoient pas les citoyens de Rome, & ils grèvent ses biens d'une imposition huit fois plus forte qu'ils ne devoient l'être. Le people indigné, voulut punir les censours : Marmercus intercéda pour eux.

Les censeurs, comme le dit Tite-Live, s'accordoient rarement, & la diversité de leurs avis rendoient leur magistrature moins terrible. M. Livius & Claudius Néro fe déteftoient : ils étoient tous deux de l'ordre des chevaliers; ils se dégradèrent réciproquement, & chacun fit ôter à l'autre.

le cheval qu'il tenoit de la république.

Livius donna un exemple de vengeance unique dans l'histoire du monde ; il dégrada trente-quatre des tribus de Rome, & les condamna à l'amende, en difant qu'elles étoient coupables de l'avoir condamné quelques années auparavant, quoiqu'il fût innocent, ou qu'elles l'étoient de l'avoir élu depuis pour conful & pour cenfeur, quoiqu'il fut criminel.

Quelques années après, M. Porcius Caton, fi
fameux fous le nom de cenfeur, ofa dégrader le fénateur Mamilius, pour avoir, disoit-il, donné un haiser à fa propre femme devant fa fille , quoiqu'à Rome chacun baifat fes parentes fur la bouche, en quelque li u qu'il les rencontrat,

Il faut bien que ces traits, fi vantés dans les livres, aient affoibli, dans l'ufage, l'autorité de la censure, car les Marius, les Sylla, les Catilina, les Saluste, les Céfar , les Antoine, qui eurent une jeunesse si dépravée, ne furent pas dégradés par les censeurs, dont la fermeté ent fauve la république, s'ils eussent fait leur devoir,

Les cerfeurs pouvoient bien punir quelques articuliers; mais l'état avoit befoin, non pas d'une réforme comme le disoient les partisans des

anciennes mœurs, mais d'un nouveau régime. Cependant it étoit difficile de se persuader que celui qui avoit produit tant de gloire, n'alloit plus produire que des crimes.

Le fenat voyoit la puissance des généraux devenir trop forte, celle des proconfuls & des préteurs leur procurer des richeffes immenfes ; la clientelle ranger des villes, des provinces, des royaunies, fous la protection de fimples citoyens, & leur donner l'éclat de la royauté : il ne prévit pas les diffensions qui devoient en résulter, ou il ne fit rich pour les prévenir.

Il voyoit les comices devenir tumultueux, la volonté générale s'égarer & se perdre entre les factions des chefs; il vovoit trois à quatre cents mille citoyens & quelquefois davantage, couvrir le champ-de-mars & grimper jusques fur le faite des maifons pour donner leurs voix à des propositions qu'ils n'avoient pas entendues, & opiner d'après la volonté de leurs chefs, plus que felon la voix de leur confeience: le fenat permit alors que dans les comices, les citoyens, au lieu d'approuver ou de rejeter de vive voix, inferivissent en secret lent avis fur des tablettes.

Il crut confondre les factieux, & que les opinans fuivroient leurs propres lumières avec plus de liberté; ils fuivirent feutement leurs pathons ou leur intérêt, fans avoir à rougir. Ciceron attribue à ce changement la perte de la république; & je ercis, avec lui, que ce n'est pas ce changement

qu'il falloit faire.

fans & plus célèbres.

Plus les citoyens se multiplicient, plus leur puiffance législative s'affoiblissoit, & moins la puissance exécutive du fénat & des magistrats en imposoit à une fi grande multitude.

Chacun étant absolument mil comme législateur. & demeurant expose à tout comme sujet, s'en trouva plus enclin à s'attacher ou à fon patron. ou aux généraux que la victoire rendoit plus puif-

Ailleurs le peuple, qui a toujours la conviction intime de fon ignorance, fur-tout dans les grands érats où les affaires se compliquent, où les événemens se passent à de grandes distances, est enclin à se persuader que l'homme qui se propose pour les conduire, en fait plus que lui. Il se passionne pour d'anciennes familles, dont les rejetons font quelquefois fans mérite, ou bien ils se laissent eblouir par des promesses qu'on lui fait avec audace.

On abufoit si facilement ce peuple, trop nom-breux pour avoir des yeux & des oreilles, que je trouve dans une lettre d'Atticus à Ciceron, un projet, formé par des intrigans, pour perfuader à ce peuple qu'il avoit érigé en loi une proposition qu'on pe lui avoit pu faire.

Dans cette polition, ce peuple n'approuvoit plus ou ne rejetoit plus une affaire parce qu'il la trou-voit bonne ou mauvaile, mais parce qu'elle lui étoit proposée par tel ou tel homme,

Quand le chef d'une telle faction craignoit de

ne pas l'emporter dans les comic's, il faifoit venir à Rome des milliers d'Italiens, ou même il faisoit arriver d'au-delà des mers des gens qui jouissoient du droit de citoyen, & qui, tout-à-fait ignorans des coutumes de Rome, des ufages des comices, des intérêts de la république, & peut-être même du langage de ceux qui haranguoient, ne connoiffoient que le chef qui les avoit fait venir, & votoient pour lui, quelque crime qu'il proposat.

Un autre mal encore, c'est que la plus norabreuse partie des habitans de Rome, de son territoire & de toute l'Italie, n'avoir pas le droit de citoyen: ils portoient feuls alors tout le fardeau des impositions & tous les dégoûrs que l'orgueil des Romains, depuis les confuls jufqu'aux capite cenfi, ne manquoit pas de leur prodiguer. Il leur ésoit affez indifferent, & peut-être même se réjouisfoient-ils en fecret, que ces usurpateurs de tous les droits de l'humanire, fussent ainsi divises, & qu'ils s'egorgeassent entre cux.

Si tous les citoyens cuffent péri jusqu'au dernier, Rome n'en cut pas moins été une grande ville trèspeuplée, à-peu-près comme si tous les nobles de Venise ou de Pologne venoient à périr, Venise & Varievie ne feroient pas des villes défertes,

Souvent les chefs des factions promettoient à ces hommes, dénués de tous droits, de leur procurer tous ceux dont jouissoient les citoyens remains. & vraisemblablement ils en tiroient de l'argent pour prix de leurs promesses.

Il eut fallu peut - être alors abolir la clientelle afin de rendre les chefs moins puiffans, le peuple moins dépendant des patrons factieux ; augmenter l'autorité du fénat, en diminuagt dans les provinces celle des proconfuls & des préteurs, fur-tout celle des empereurs fur les armées ; abréger le remps des commandemens, que l'on prolongea au contraire; épurer enfin les comices, foit en bannissant de leurs assemblées , les citoyens adoptifs à qui Rome étoit inconnue, foit en devenant plus févère dans le choix de ceux que l'on inscrivoit dans les principales tribus, dans les premières des centuries, foit enfin en donnant le droit de citoyen à toutes les villes incorporées à la république; en n'admettant dans les comices que les députés de ces villes, & en formant de ces députés une nouvelle tribu & de nouvelles centuries, toutes compofées d'élite qu'on auroit pu opposer à la tourbe des tribus urbaines.

An lieu de ces changemens, qui auroient pu réorimer l'ambinon , raffermir le fenat , & régénérer a puissance législative du peuple, on garda l'ancien régime qui enflammoit l'ambition , & qui , dans la polition où l'on se trouvoit, tendoit à relacher toutes les puissances, hors celles des généraux. L'étendue des conquêtes, la nécessité de contenir,

en Italie, les alliés, &, dans les murs même de Rome, les habitans qu'on appeloit étrangers; celle de tenir fous le joug la multitude des esclaves qui s'étoient révoltés plusieurs fois, obligerent de mule riplier les troupes. Au lieu de n'enrôler que des citoyens riches, ou du moins aifes, on enrôla les proletaires, & Marius enrôla jusqu'aux capite cenfi.

Ainí cette autre partie d'un ordre judie de naurel, qui avoic oncile la défenié de l'état à ceux qui avoient des propriétés à conferver, se trouva renverice a fon tont. On établit un ordre inverté de la ration, qui conficer la défenié de l'état à des inferunce, qui, a hayant rien à confierver, avoient menurel qui, a hayant rien à confierver, avoient mandre par des ambitieux, dont l'intérêt étoit d'envalur l'êtat.

Alors s'élevèrent les Marius, les Sylla, les Carilina, les Pompée, les Crassus, les Lépidus, les Cetar. Alors les vainqueurs de l'Orient & de l'Occident mépriserent les ordres du fénat ; ils rentrérent dans Rome avec leurs armées, ils dépossédèrent les propriétaires de l'Italie, & donnérent leurs possessions, pour récompense, à leurs légions de capite cenfi. Ils proscrivirent la sête des senateurs qui, ayant dans leurs clientelles des villes, des provinces, des états entiers, étoient moins des citovens que de véritables rois, affez puissans pour lever des armées contre eux ; & tandis que le nom de Rome faifoit trembler la Perfe, retenoit les Barbares du nord au-delà du Danube & du Rhin, contraignoit, dans le midi, les Numides au repos, dominoit de la Tamife à l'Euphrate, de l'Euxin à la mer Atlantique, & de l'Elbe aux cataractes du Nil: Rome, haignée dans le fang, & déchirant ses entrailles, écrafce fous le faix de fa grandeur, ne portvant plus contenir ses fils, qu'elle avoit accounumés aux meurtres & au pillage, fut enfin conquise par les conquérans qu'elle avoit formés, & paffa dans les fers d'un de fes propres enfans.

#### Rome fous les empereurs.

Le premier qui conquit Rome n'ofa pas la garder. Sylla, après être entre le premier dans Rome aver fon armée, après avoir le premier donné l'exemple des proferiphons, & forcé le fenat à le nommer distance perpénnel, abdiqua cette autorité terrible, vécut en particulier & mourat tranquille.

Loin de changer la diclature en royauré, Sylla ne fongea qu'à reformer la république; toutes fes inflitutions tendoient à ec but. Il ne vit pas sifica qu'il falloit un nouveau régime pour une fituation nouvelle.

Le ficcond qui ofa s'emparer de cetre capitale Bu monde, Céfar vit bien qu'il falloit changer de fystème. Il voulut être roi; il fut affassine au milieu du senat comme Romulus, & envoyé au ciel comme lui.

Le troisième, cet Otlave Cepias, qui sut d'abord fi cruel, & qui mérita, dans la fuite, les surnoms d'Auguste & de Pire de la partie, delibéra long-temps s'il garderois fa puissance, &, par sa modèration, il accountant le peuple à son joug, en lui laissant toute l'apparence de la liberté, & presque toutes les formes républicaires.

Il cristà la dicharue; il fie fit donner la persioni le tribinus de la comannadare des rouges. Empereur de tribun, il fit errouva chef du persion de la finali la peuple nommer des missesses de la finali la peuple nommer des missesses de la comanna de la finali la peuple nommer des missesses de la finalitation prés de Romes, pour prétermant de la finalitation de la finalit

Tout étoit high alors: 8 peut-être, pour rendre ee bonlieux étronel, ne falloi-liq que le fix pru une loi qui cât donné au fémat le droit d'élire l'Empersur , 8 qui l'êut afferiai à ne le choiri que parais ces hommes éprouvés, à qui le peuple avoit confié le plus grandes magiferaures. Mai ni le peuple, ni le fenar, tout en fentant le beveurin de ce bedroin; ils tomblérent au pouvoir de l'armée, & l'armée les força à reipeêter le chef, l'Empercur qu'elle fe donnoit elle-mème.

La plus grande faute qui se commit alors sur de réunir la puissance tribunicienne à la puissance impériale, qui venoit d'usurper le pouvoir législatif & le pouvoir exécusis.

Cette reunion n'étoit bonne que pour envahir, Dès que les empereurs furent affermis, ils auroient dû, même pour leur intérêt, confier la puisfance tribunicienne à quelques magistrats particuliers & plébéiens, qui, pouvant être intimidés ou gagnés, auroient moins fervi à les gêner qu'à les éclairer, ou bien à quelque corps de magifrature plébéienne : car nous avons déjà observé que cette puilfance confervatrice ne pouvoit être exercée que par des plébéiens, Ce corps de magistrature, moins facile à effrayer ou à corrompre, est empèché bien des démarches hafardées, dont le réfultat perdit pluficurs empereurs, & eut contenu fur-tout les Scians, les flatteurs de tous les vices impériaux, & ces hommes ambitieux, qui, pour se maintenir en place quelques jours de plus, combinoient leurs projets à la hâte, les exécutoient avec précipitation, & qui, eussent-ils été honnètes gens, emportés par le torrent des affaires, manquoient toujours du temps nécessaire pour méditer sur le bonheur public.

Plus le gouvernement fe refferre, plus il devient actir , plus il a befoin d'un régulareur. La démocratie pourroit s'en passer, plarifocratie en a befoin ; il est indipensable à la monarchie. Il feroit encore necessarie en despostine, fi le despositime étoit un gouvernement; mais le despositime est comme le feu, il ne chandie pas, il heulte.

L'empire Romain subsisteroit peut-être encore, fi la puissance tribunicienne eut modéré la marche trop rapide de la puissance impériale; elle eut empêché que l'empire ne tombat dans les mains de la foldatefeue.

Montesquieu & Voltaire ont observé l'un & l'autre que l'empire Romain, après ses premiers empereurs, fut gouverné comme Alger, par une milice qui nommoit & qui déposoit les chess. Cette remarque est juste. J'ajourerai que l'armée alors se trouva dans un ordre inverse à celui qu'elle doit avoir dans la conflitution du corps politique.

Dans l'ordre naturel, les foldats font les fujets du fouverain, & ils en font les fujets les plus honorables, parce qu'ils en font les plus affinettis, parce que, tous les autres corps ayant le droit d'examen & de remontrances, le corps militaire est le seul qui doive, au premier figne du fouverain, quitter fon pays, fa famille & tous les objets de ses affections, pour courir s'exposer aux satigues, aux dangers, à la mort.

Comme les fonctions des guerriers font de défendre l'état, & de conferver aux citoyens leurs propriétés; comme les périls qu'ils bravent fans cesse rendent inestimable le prix de leurs services. c'est moins avec de l'or qu'il faut les payer qu'avec des distinctions & des honneurs

C'est cet ordre naturel qui subsissoit dans la république; il fut tellement renverie fous les empereurs, que, de fujets, les foldats devinrent les maître du prince qui se disoit le souverain ; qu'au lieu de lauriers, de couronnes civiques & murales, de furnoms, de colliers & de triomphes, ils exigèrent une forte paie, ils extorquèrent des dons fréquens; & qu'enfin, au lieu de conserver les biens du citoyen, ils forcèrent les empereurs à les grever exceffivement.

Les excès furent rels, que ces mêmes contrées qui avoient pu fournir à l'entretien des cours des rois de Macedoine, du Pont, de la Capadoce, de la Syrie, de la Judée, de l'Egypte, de la Numidie, des Espagnes & des Gaules, à toutes les dépenses des républiques de Rome, de Carthage, d'Athènes, de Sparte, de Corinthe, de Thèbes, & de vingt autres états qui tous avoient fublisté ensemble, ne purent suffire à entretenir la fenle cour de Conflantinople, & des troupes bien moins nombreules que ne l'avoient été celles de tous ces états.

Je dis la cour de Constantinople; car ce ne fut qu'après la translation de la cour impériale chez les Thraces, que l'empire fut absolument malheureux, & que l'état entier tomba dans une décadence totale, dont aucun effort ne put le relever. Le règne de Julien prouva même combien il étoit facile de tout rétablir. S'il ent véen quelques années. s'il eût ramené la cour à Rome, comme le paganisme fur le trône, l'empire eût pu facilement reprendre fon ancienne splendeur.

Mais avant cette translation, si le fenat, qui avoit toujours difputé au peuple sa souveraineté, voulut la difputer aux empereurs; s'il fut maltraité & humilié; si Caligula menaça de faire son cheval conful, comme Charles XII menaça le fenat. de Stockholm de lui envoyer fa botte pour le gouverner; fi les grandes familles farent abaitlées. l'empire ne fut pas malheureux; & il y eut beaucoup d'empereurs très-fages, fous lesquels Rome, le fenat, les provinces, jouirent du fort le plus

Les citoyens perdirent même plusieurs de ces droits odieux qui révoltoient l'humanité : le frge Adrien leur ôta le droit de vie & de mort fur leurs ef.laves, & le droit de les tenir enfermés dans ces cachors que l'on appeloit ogustules; il voulut que les magiffrats fuffent juges entre l'efclave & le maître irrité.

Les comices se tenoient toujours avec moins de runtulte, mais non pas fans gloire & fans effet, Quoique le peuple ne fit plus de loix, quoiqu'il fut un fouverain détrône, il étoit encore nécessaire d'être estimé de ce peuple, dont on brigueit les fuffrages.

On cut aussi besoin de briguer ceux de l'armée, quand elle disposa de l'empire, & l'armée ne fit pas toujours des choix indignes. On connoît affez les fautes & les crimes commis par ces maîtres du monde. Je ne les répéterai point ; je ferai une remarque moins commune; j'observerai qu'il y eus une foule d'empereurs distingués par leur fagesse & par leurs talens ; j'observerai que depuis Jules-Cefar jusqu'à Julien, furnomme le philosophe, qui fut le dernier des payens, fur quarante-quatre ou quarante-fix empereurs, on en compte dix-fept qui se distinguerent par leur esprit & leurs productions littéraires.

Si on compre les fages, on trouvera Auguste; Vespasien, Tims, Nerva, Trajan, Adrien, Antonin , Marc-Aurèle, Pertinax , Decius , Aurélien , Probus, Tacite, Dioclétien, Julien,

Je ne crois pas que parmi les narions modernes il y en ait une feule qui, depuis fa fondation, dixfept fouverains diftingués par la fupériorité de leur esprit, & par des ouvrages de littérature ; je doute même qu'il y en cut beaucoup qui, dans l'espace de trois fiècles, ait fourni autant de fouverains affex éminens en fagesse, pour qu'on puisse les comparer aux quinze Célars que je viens de nommer.

### Conclusion.

De tous les grands états, Rome est peut-être celui qui, pendant plufieurs fiècles, s'est le moins écarté des principes d'une faine théorie.

Il eut de l'unité dans les vues, de la simplicité dans ses moyens; &, ce qui est plus rare encore, le corps politique, l'état y fut place sur la véritable base.

Il eur de l'unité, puisque tout s'y rapportoit à un but unique, à la guerre, à la conquête. Il eut de la fimplicité dans fes moyens, qui tous

se rapportoient à un seul, celui de bien choiser ses

L'état

L'état y étoit sur sa base: le penple y sur lègislateur. Le senat y sut prince, c'est-à-dire, chargé de la puissance executive.

Certe puissance peut se considérer comme divisée en trois parties, l'ordre civil, l'ordre militaire & la sumple police.

Le inilitaire, deffiné à n'agir que contre l'enneme, fut par-tout astreint à une obeissance passive, &

foums à la volonté arbitraire d'un chef ayant droit de vie & en mort. La police, chargée de prévenir les crimes, a fouvent befoin d'une exécution prompte, mais moins

vent befoit d'une exécution prompte, mais moins rigoureufe; elle fe borne à réprimer & à cinprifonner.

La puitsance civile, dont l'objet est la volonté

La putilance civile, dont l'objet et la voionie conflante o prepintelle de rendre a cheaux ne qui lui efi dai, a, au contraire, des formes, des delais, des lenteurs; si fiatu qu'elle ait toujours le temps de connoitre le vrai, & qu'elle accorde à chacun le temps de fe pourvoir de preuves, & de les lui administrer.

La police doit l'averitr, & lui ameter les accués; le miliaire doit lui préter main-forre : me & l'aure ne font que fes agens. Elle eft la première des trois, celle à qui les deux autres doivent refforir, celle qui doit tout furveiller. Cette gradation ne fut bien oblérvée qu'il Rome, oi l'armée n'avoit pour ches que des magiftrats, où l'On dioit etdant armat roye.

Ainín, le corps de la magiffrature, on du gouvermement, ou du prince, fe composit d'abord d'édiede de questiers, puis du préteur des citoyens & du préteur des cirangers, puis des consists qui présidaient la ville, le sénas & Tarmée, puis des cenfeurs, puis, en quelques occasions, du dichetzur, qui exminosi cette pyramide, sans écrafer le peuple législatur qui en évoit la basé.

Cette magistrature avoit un complément dans ta puissance tribunicienne, espèce de régulateur qui devoit fevrir sur-tout à l'empécher de trop peser sur faire au l'entre de la principal dans un juste rapport, & à recarder la soue du courant qui entraine sans cesse la puissance exécutive.

Touse les places évoient annuelles; le tribunal des prieurs fanngois avec eur tous les ans, & dans ce tribunal, nul n'étoti juge d'aucune affaire qu'il n'agrâti e également aux deux parries. Les consuls jugociens les uffaires criminelles; mais on appolets au puelle de leur jugement. Ainf il y avoie une magilirature & point de le pringement. Ainf il valorie du componit de l'égales de profession, point de place ina-movible, pas même celle du fenateur, que l'on peuvoir perferé en un moment, à la volorie du celle.

feur. Toute place n'étoir qu'un était d'épreuve. Le réligion étoit foumile aux magilirais & aux géantair, reliement qu'un augure ayant voulu empécher le confial Claudius Pulcher, de donner un combat naval, en alléguant que les poulets facrès avoient refuß le grain, Claudius lui reparti; s'út.

Geographic ancienne. Tome II.

ne veulent pas manger, qu'ils boivent, & les fit jeter à la mer: mais aufit, quand les foldats demandoient une bataille que les contuls ne jugeoient pas à propos de donner, les augures n'étoient pas favorables; à cet égard, tout étoit dans l'ordre.

Si l'on joint à ces observations celles que nous avons dera faires; que les fubfides étoient payés ar les riches & les gens aifes; que les proletaires & les capite cenfi étoient exempts d'impôts; que l'état n'étoit défendu que par ceux qui avoient des ropriétés à conferver ; que les foldats étoient les fujets les plus foumis, les micux disciplines, & commandés par des magiltrats militaires qu'ils avoient choifis dans les comices, en qualité de eitoyens; on fera force d'avouer que toute la conftitution de l'état suivoit l'ordre naturel. & se trouvoit fondée en raison. Le souverain faisoit des loix & ne gouvernoit pas. Le gouvernement ne faifoir pas de loix & les faifoit observer. Les citoyens obéiffoient séparement, comme sujets, & collectivement ils faifoient des actes de fouveraineté, en donnant la fanction aux loix , en confiant leur gouvernement aux plus dignes. Le peuple ik l'armée n'étoient foumis qu'à des hommes d'élite. La jeuneffe sentoit la nécessité d'aquerir l'estime publique : chaque individu développoit tous les talens qu'il avoit reçus de la nature ; chaque homme , pour ainte dire, étoit en pleine valeur; chaque talent étoit mis à sa place; l'état étoit sort de la sorce de tous les citoyens.

Ce pouvernement edit été pathit, & peut-être iniedhrédhie, ¿ il avoir pas cu dans fon ficia nue multiaude innombraille de geus qui, fous le nom d'éclaves & d'éranger, ne formionier pas parie du corps politique, l'emportoient en nombre fur cella des ciroyens, ne participent à aucun des varanges de l'éart, en iupportoient le faix, évoient hamilis fass celle par l'orgued des citoyens, & voir vaincre. C'est le viec qui perd toutes les ré-publiques.

De la population de l'Europe, lors des premiers siècles de Rome; tristes effets de l'ambition romaine sur cette population.

L'Italie, fi Fon en croit les auteurs, évoit reàpuniée avant que les Romains cultur affigients fer villes libres. Au remp, de Servitar Tallau, effe comprenis de policie de la Certa de la Certa de comprenis de policie de la Certa de la Certa de rappor de Diodore, envoya une armée de trois en pour de Diodore, envoya une armée de trois com mille hommes comre les réconentes, qui laice ou popolérent une de cest mille. Or, quanti cleux chan mes, on pastr (anomablement (apporte que lour population est de quarre à cinq fois plus confédénites de la company de la company de la confédence la cepta diomorbie partie de la confédence de la confédence de la company de la confédence de la

Strasbon (L. VI) dit la même chofe de Sybaris, & ajoute de plus que la distance de Cro-Bbbbb none étois d'environ de deux cens fludes, ou vingeien milles gross ; le circuité cionquare fludes ou fa mille & un quarr grocs, & que cet état donnoit la loi quarre traine, & à viugacirq villes; faivrart le même aureur, il y a voir en construir de la companie de la companie de la circi villes; faivrart le même aureur, il y a voir et de la companie de la companie de la companie de recent pumple reès-puisfunt, que le rett de lever vente mille fainfains, voir simile cavilers & unille officier de cavalerie. De plus, leur flore èvoir le nom de la grande Gréce, ne faidoit qu'un partiber de la companie de la companie de la companie font de Naviles.

Mais on fera bien plus en état de connoître les anciennes forces de l'Italie, & les états puiffans & nombreux qu'elle renfermoir, fi l'on fe rappelle les longues guerres des différens états contre tous les efforts des Romains.

Rome, devenue depuis si puissante, n'avoit eu, comme on l'a vu, que la plus miferable origine; c'étoit des brigands raffemblés par l'avidité du pillage. Le nombre ne fut pas d'abord très-confidérable. Romulus n'avoit au commencement, pour tous firjets, que trois mille fantassins & trois cents cavaliers. Mais à fa mort, après un règne de trente-fept ans, il laiffa dans un très-petit territoire, quarante-fix mille fantaffins & près de mille cavaliers. Il ne faut pass'imaginer que, dans la fuite, le territoire de Rome se soit accru à proportion du nombre de ses habitans; car, même à la mort de Camille, environ trois cents quatre-vingt-huit ans après la fondation de la ville, le territoire romain éroit peu confidérable & ne s'étendoit guère audelà de luit de nos lieues autour de Rome. Pendant cette période, les Romains n'avoient fait la guerre qu'à leurs plus proches voifins, à la distance de peu de milles de leur ville. La guerre contre les Samnites, dont le pays n'étoit pas fort éloigné, ne commenca qu'environ l'an 420 avant l'ère vulgaire.

Europe remarque que ce fut environ vers ce tempe-la que commença la puiffance des Romains, a cuti sportivem la guerre dans le Sannaium à 130 milles environ de leur capitale. Ce ne fur guére gue l'an 450 de Rome, qu'ils irrent des entrepnies confidérables fur l'Errunie. La guerre contre les Tarenties rieu lite que vers l'an de Rome 477. Pendant cet efpace de 400 ans, ils s'etoient proditeirefement multibilés.

Le denombrement ne fut infittué que fous le règne de Servius Tullius, qui commença environ 175 ans après la fondation de Rome. Tite-Live observe qu'au premier dénombrement, il y cut quatre-vings mille colovers romains d'enrolès; Se un autre hitorieu qu'il cive, rapporte qu'il évoien au autre hitorieu qu'il cive, rapporte qu'il évoien d'un coup-d'œil rous les dénombremens faits et d'un coup-d'œil rous les dénombremens faits et différents temps, raffemblés dans un ouvrage de

Vostus. En voici quelques-uns. L'an 245 il e dénombrement donnoit 130,000 hommes; l'an 256, il on donnoit 140,700; entre l'an 4 & 500, il monta quelquefois à 250,000, à 278,000, & meme à 293,224.

Préque pendant tout ce période, le erritoire romain étoit rés-peix il étoit donc occupi par ne population inmenfe. D'ailleurs, on ne faitoir le édonombrement que des perfonnes libres : les efclaves ne s'y trouvoient pas vompris. Ora vu qu'on ne les employeir pas à la guerre, qu'on ne les enrôloir pas comme citoyens, quoiqu'ils fuffent en très-grand nombre,

Une sure preuve de la grande multimaté des Romains, ec fort le une guerres continuelles, dans lefquelles ils perdoient une fi predigienté quarante le production de la predigienté quarante props, n'ayant qu'en petite écrende, filé errarertimairement peuplé; aurrencent il n'oit pas été ne tutte dévunir aux arméné, das renfron fa confcuse, réparant ainé les perses étormes qu'ils faitcerte, partie de l'attache de la prediction de la proposition de la production de la proposition préqui committel. Cet arméné, toujoura nombreules, prouvent combien leur pays étoit peuglé; & cette quarité de l'itale, de cette partie de l'Itale qu'en appartencie aux Rocette partie de l'Itale qu'en present de l'Itale.

au de la constitución de la cons

and the discourance of the control o

tion. Cest même ce que Tite-Live femble indiquer, lorfque faifant mention de la grandeur des armées des Vollques & due Seques, il on rend la raison faivante (L. v1, c. x11). Après être converme de la furpriée, milit missalo fait, undé toits Volcit & Lquis infliction militus, &c., il ajoute qu'il y avoit alors un ombre prodigites, d'hommes libres dans ces mêmes lieux; on n'y vit plus enfluire que des esclaves, & cun pépiniere peu nombreude de est esclaves, & cun pépiniere peu nombreude de est esclaves, & cun pépiniere peu nombreude de

Les Romains, après avoir dévadàs l'Italie, porferent la défolation dans la Sicile, puis dans la Gaule. Je cire ce pays, parce que c'est un de ceux dont la population nous est le plus connue. On le conclut très-raifonnablement du nombre des troupes qui furent levées dans le temps que Céfar

Ce nombre est bien plus considérable qu'il ne le feroit actuellement, fi on levoit une armée dans ces mêmes pays; cependant il n'est pas probable que cette levée d'hommes comprit tous ceux du Belgium en état de porter les armes; car Céfar rapporte que les Bellovaces, ou peuples du Beauvoilis, pouvoient mettre fur pied cent mille hommes, quoiqu'ils ne se fusient engagés que pour foixante mille. Prenons maintenant le total dans la proportion de 10 à 6; le nombre des hommes dans tous les états Belges, capables de porter les armes, devoit être de 496,666 hommes. Pour la population entière, il conviendra de quadrupler ce nombre, ce qui donnera 1,986,664 hommes libres, c'est-à-dire, presque deux millions. Or, on ne comprenoit pas dans ce nombre tous ceux qui étoient occupés des travaux pénibles, ni les femmes, ni les enfans. Cette classe estimée, & trois fois plus nombreuse, nous donnera 6 millions; en tout 8,000,000.

Mais le Belgium n'étoit guêre que la quarrième partie de la Gaule par fon érendue, puidre partie de la Gaule par fon érendue, puidre partie de la Compris entre l'Océan, le Rhim, la Marne de la Seine, Le refle de la Gaule, en y comprenant, il est vrai, une partie de l'Helvicie, étoit trois fois plus confidérable. On peut croire qu'in y trouvoit 24,000,000 d'habitans, ce qui donne pour la totalité 33,000,000 pour toute la Gaule.

On voit que c'est cerrainement plus qu'il n'y en a actuellement.

Mais fuivons ce court examen fur la population de la Gaule. Dans un autre endroit (Liv. VII. chap. 75), Céfar fait mention des nombreuses levées que les Gaulois réfolurent de faire pour parvenir à leur faire lever le siège d'Alise, dans laquelle-Vercengentorix s'étoit enfermé avec une armée nombreufe. On fent bien que ces levées ne purent pas être faites dans toute l'étendue de la Gaule: tous les peuples n'y étoient pas liés par un même intérêt; il n'y avoit entre eux aucun pacte fédératif; & l'on voit, dans cent endroits, qu'ils n'agiffoient pas de concert. Cependant un affez grand nombre de peuples différens se réunirent dans cette occasion; il fut réfolu, dans un confeil général des chefs, que l'on ne feroit pas marcher tous les hommes propremi la guerre, de peur que leur trop grand nombre n'entrainat de la confusion, & qu'il ne fût impossible de les nourrir : chaque état ne devoit donc en envoyer qu'un certain nombre. En comparant cette feconde levée d'hommes avec celles citées précédemment dans le Belgium, on voit qu'elles font médiocres en proportion de celles que les Gaules auroient pu fournir avant d'avoir été fi miférablement ravagées par Céfar. Car les Soiffonnois, avant la guerre, étoient en état de lever 100,000 hommes, & alors on neleur en demanda que 20,000 : les Nerviens, qui, felon ce qui est dit au fecond livre, offrirent 50,000 hommes, ne font taxés qu'à 5,000 : les Morins, au même nombre, quoiqu'ils en euffent offert précédemment 25,000. Les Airebates ne furent taxés qu'à 4000, quoiqu'autrefois leur contingent eus été de 15,000. Par ce que j'ai dit de l'état des Gaules, & par les dispolitions actuelles, qui n'exigeoient, pour chaque peuple, qu'une foible contribution en hommes, on peut affurer que l'armée levée par ce moyen, n'étoit pas la dixième partie de ceux qui étoient destinés à la guerre, & qui n'avoient que la profession des armes, au moment où les Gaules com-

Quoique ce nombre paroific d'abord bien confidérable, espendant il feroit encore plus fort, si l'on calculoit rigourcuscement d'après quelques autres historiens, Plutarque rapporte, dans la vie de Cesar, que B b b b b 2

ROM

ce gériral, dans la guerre des Gautes, fe enofit mairre de plus de huit cens villes (1), fubigosou trois cents nations ou rrbus, combatit, e no différentes bazailles, contre trois millions d'hommes, en tas un million, 8¢ en fit un million d'hommes, en tas un million, 6¢ en fit un million de Gautois fuffert, comme cels eff trés-probable, de ceux qui étroient employé à la guerre, il tart donc qu'il y en ait en douc millions de ceux épèce, autrepair, de des babitass fars de quarante-buit millions.

Máis, à fuppofer que les trois millions comte fefente Cáfer our affire, faffert composé inditintément d'hommes d'arnes 8 de peut peuple, for le composé de la composition de la composition de capables de porre les arnes levées à cette cogalion. Or, s'is en falièment le quer, le nomble des combuttans de toutes forts foiri de doute millions, comme c'é-deffus, 51 foir afre quer que frais comme c'é-deffus, 51 foir afre coupre qu'en de combine de la composition de promes l'en de comme c'é-deffus, 51 foir afre coupre qu'en de de noul de remos-fix. Se le toul de remos-fix.

Et puisque Plutarque, dans les deux passages ci-destis, s'int monter à un million, le nombre d'hommes désairs par Céfar, on peut bien admettre qu'il y avoit dans toutes les Gaules trente millions d'habians, à moins que l'on ne veuille présimer qu'il a tué plus de la trentième partie de la totalité de la nation.

Encore, dans tous ces calculs, faut-il exclure les druides & leurs familles entières, qui n'alloient pas à la guerre; ce qui ajoute d'aurant plus au calcul fur la population.

Enfin, fous quelque point de vue qu'on l'envifage, cette partie de l'Europe paroit avoir cet plus penplée au temps de Céfar, qu'elle ne l'a eté depuis, & n'avoir jamis recouvré l'eas fonfiant dans lequel nous la reperfeire l'Holtéer ancienne, avant qu'elle fit atraquée & ravagée par ce conquirant. Je ne pourfuis pas mes recherches plus loin.

Il éroit bien fufficient & bien affitgeant pour

Plumarieté, de préfenter le tableau de tout les matfours commis par les Rouains; mais pour moderer l'admiration de ceux qui, jugeant les Rouains consourer l'activité de la commission de ceux qui, jugeant les Rouains ajouter un petit appertu de ce qu'il en coûns faisiquer un petit appertu de ce qu'il en coûns failement à l'Italie pour avoir nomir dans fon fein ces reruibes déprédateurs. Il s'em faut bien que le fantique de franche Mohome, de la propagation de de la doctine de de fe publiquer, alem été la camfé duce aufit grante perce flommes. Ce ce delt pas d'une autif grante perce flommes. Ce ce delt pas qu'il ciu en plus de disfondion à la compatione ; mais les circondares l'ont ferri autrempts, ét. il a trouvé moins de résidance ; cur il faut renhe cere pilice aux Romains, ce nétle pose manière de mais l'acceptation de la compatible de la compafité de politique. Il vouloient par-tout des figers, de ne toléroient même qu'aver pense les aliès. L'aur jalouie coners Carrlage, ét la ruine toula de cette ville et une aché entrale à l'an mémoire. L'aur jalouie coners Carrlage, ét la ruine toula de cette ville et une aché entrale à l'an mémoire. L'aur jalouie compatible de la compatible des y en auroit bien d'autre à l'aur faire. Mais prenons qu'apues exemples particuliers.

Pendant la guerre qu'ils eurent contre les Same nites , & qui fin fi longue & fi opiniatre, non-feulement ils tucrent une prodigieuse quantité d'hommes en armes & fur des champs de bataille, mais meme ils eurent l'horrible cruauté de faire égorger des villes entières, en y faifant perir vicillards, femmes &c enfans au fil de l'épée. Il y a plus : les Aufoniens, ces malheureux habirans d'Aufone, de Minturne, de Vesère, de Lucerie, périrent tous, quoiqu'ils ne fuffent que soupconnès d'avoir favorité les Samnites. Peu s'en fallut qu'ils ne détruissient aufti les Eques. Ils ravagèrent leur pays, y prirent qua-rante-une villes, en rasèrent & en brûlèrent la plus grande partie. Puis deux armées confulaires dépeuplèrent entièrement toute la contrée des Samnires ... & la ravagèrent pendant cinq mois. Pendant ce temps, un conful changea fon camp quarante-cinq fois, & l'autre vingt-fix, laiffant par-tout de triftes monumens de ruine & de destruction. En continuant leurs dévaftations, ils forcèrent enfin l'armée des Samnites à se refugier dans l'Errurie, Alors ils attaquèrent leurs villes , & , en peu de mois , ils pillèrent Murgontie , où ils prirent deux mille cent Samuites ; Romulée , où ils en tuèrent deux mille trois cents, & en firent fix mille prifonniers; à Terentinum ils en tuèrent trois mille. Dans le reste de la guerre, ils se rendirent maîtres de Milionie, où ils pièrent trois mille deux cents hommes, & en firent quatre mille deux cents prifonniers; dans Amiternum il en périt environ deux cents quatre-vingt; quatre mille deux cents foixante-dix fitrent faits. prisonniers. Duronia fut à peu-près traitée de même. Cominium en perdit quatre mille trois cents quatrevingt; quinze mille quatre cents se rendirent. Cetteville & celle d'Aquilonie furent pillées & réduites en cendre dans un même jour. Les Romains prirent de même Volana, Palumbinum, & Herculanum & dix mille hommes y perirent ou furent faits prifonniers. A Sepinum fepr mille quatre cents perirent: on en fit prifonniers trois mille. Enfin, pendant cette guerre des Samnites, qui dura environ un demi-fiécle, les généraux Romains remportèrent vingt-quatre triomphes, & foumirent tellement le pays, qu'ils détruisirent jusqu'aux ruines même des. villes.

La conduite des Romains dans l'Epire est auste révoltante. Paul Emile eut ordre d'y piller &c.

(1) Dans la vic de Pompée, il dit même mille

d'y détruire toutes les villes. En conféquence, il s'empara de tout ce qu'il y avoit de plus précieux, l'envoya à Rome pour le tréfor publie, & livra le refte au pillage. Il fit de plus cent cinquaser suille prifonniers & démontela foixanne-dri villes. Ainfi, par-tout ces tyrans de la terre fo jouoient du bonheur & de la vic des hommes.

Civici par certe conduine exéctable qu'ilà avoient fait puller à Rome la plus grande partie des richeffes du monde aloes comu. Aufi pluiteurs particuliers y avoinn-ils des revenus excédans ceux de pluieurs fouvernis aches. Comme je prends escalculs dans un auteur anglois, il rapporte ces richeffes à la monnoire de fon pays (t.). Il feroir aife d'en faire le calcul; mais le temps ne me le permet pas ich.

Apicius possedoit en fonds 807,291 liv. ft.

Crispus, simple bourgeois de Verceille, 1,614,583 liv. ft. 6 fch. 8 d.

Dimérius, un des affranchis de Pompée, 4000 talens.

Pallas, un des affranchis de Cicéron, 2,421,875 liv. ft.

Sénèque le philosophe, ramassa en quatre ans 2,421,875 liv. st.

C. Cacilius Ifodore, quoiqu'il eût beaucoup perdu dans la guerre civile, laiffa par teflament 4:16 efclaves, 3600 paires de bœuts, encore d'autre bétail au nombre de 275,000 pièces; & en argent comptant, 484,375 liv. ft.

Pomponius Atticus eut de son père, 16,145 liv. 16 s. 8 d. st.

Le patrimoine de Caton le jeune étoit de 27,375 liv. fl.

Servius dit, dans la vie de Virgile, qu'il avoit de bien 80,726 liv. 3 sch. 4 d. st., ce qui est assurément bien honnéte pour un prêtre.

Les richesses de Cicéron ne nous sont pas connues, Elles devoient être considérables en Italie. Il avoue qu'il possédeit en Asie 16,762 liv. 9 sch. 4 d. st.

Mais les richeffes de Crassus étoient bien plus considérables. Son père, en mourant, lui avoit laisse 300 stalens, ou 88,125 liv. st. Plutarque assure qu'il augmenta cette somme jusqu'à 7100 talens, ou 1,375,625 liv. st., avant son expédition contre les Parthes.

De-là ces grandes dépenfes, ces profusions des Romains, dans des circonstances qui intéressoient

leur gloire ou leur vanité. Je n'en raporterai que quelques traits.

Apicius, ce célèbre gourmand, après avoir dépentié pour fa table 807, 301 liv. fl., fans compue des fommes immentées en pentions & en graitheations, forcé enfin de compter avec hui-même, trouva qu'il ne lui refloir que 80,730 liv. 3 flt. q. d. fl., ec qui fair encore plus de deux millions de nour monnoie. Il souva que é étoit trop peu pour fes dépenées, 6x honteux d'être réduit à cette effece de mendicie; jl s'empoisona.

Lucullus, pour chaque fouper qu'il donnoit dans fa falle d'Apollon, dépenfoit 1614 liv. 11 fch. 8 d. ft.

Les largeffes faites aux foldats étoient auffi très a confidérables.

Paul Emile donna à chacun des fiens 7 fols & quatre d. ft.

Lucullus donna à chacun 30 liv, fix & demi

Pompée, après sa victoire sur les pirates, donna dans son triomphe au public & aux questeurs 193752 liv. st., & à chaque soldar 48 liv. 8 sch. 9 d. st.

Jules Cesar donna en une feute sois à chaque foldat des legions des vietrans, 16 liv. 2 de, 6t. 12 d., & aux chevaliers 193 liv. 15 dth. Dans une autre occasion, à chaque homme 80 liv. 14 fch. 7 d. ft. Dans une autre encore 161 liv. 16 fch. 2 d. ft. Au commandant d'une compagnie il donnoit le double, aux tribuns des foldars & aux chevaliers 64,5 liv. 16 fch. 3 d. ft.

A ces largesses militaires, il sit ajouter celles que l'on faisoit auss au peuple,

Jules Céfar, fans compter dix mefures de bled & dix mefures d'huile, donna à chaque citoyen 3 liv. 4 f. 7 d., & légua à chaque homme du penple 2 liv. 8 fch. 5 un huinème d. fis

Auguste fit en plusieurs occasions des préfens au peuple. Mais en une seule sois il donne à chacuh a liv, 1 sch. 1 d. s., sans oublier les periis enfans, quoique ce ne sit pas la coutume de donner à quelqu'un au-dessous de l'age de onze ans.

Centre formme devoit être bien prodigieuse; car Eufene formme divoit être bien prodigieuse; car Eufene dénombrement des circoyens Romains en porta le nombre à 4,100,000. En supposant qu'il n'y en cit que deux millions qui reçurent le hienfaite d'Auguste, le total se montoit à 4,036,458 liv. 6 fch. 8 d. ft.

De plus longs expofés me conduiroient rrop loin. Je finis par observer que ces grandes richesse, qui supposent une grande abondance de numéraire, n'avoient pas influé en mal sur le fort du petit peuple, Les dennées de première nécessité, par

<sup>(1)</sup> Ceft-à-dire, en livres fierlings. Or, la livre fierling vaux un peu plus de 25 livres 10 f. de notre monaose.

750 les foins continuels du gouvernement, & la dépense bien entendue de son excessive richesse, y étoient toujours à un prix très-modique. Il n'y avoit que les objets de luxe qui montoient à des prix fous. Deux pigeons se vendoient communément i liv. 12 fch, & trois demi - deniers. Mais des pigeons bien beanx alloient jusqu'à plus de 12 liv. ft. Un l'empercurs.

poisson appelé mules, se vendoit jusqu'à 48 liv. st. On en vendit même, selon Pline, plus de 64 liv. Les pêches 7 liv.; des asperges 6 sols sterl. la pièce.

Ceci fuffira pour donner une idée des Romains au temps de la république : je vais passer aux

Fin du Tome second.

646319





.

